





3156

# HISTOIRE GENEALOGIQUE CHRONOLOGIQUE MAISON ROYALE DE FRANCE,

Suite des Pairs de France, &c.

1.

# HISTOIRE GENEALOGIQUE

ET

CHRONOLOGIQUE

DELA

# MAISON ROYALE DE FRANCE,

DES PAIRS, GRANDS OFFICIERS DE LA Couronne & de la Maison du Roy, & des anciens Barons du Royaume : avec les Qualitez, l'Origine, le Progrès & les Armes de leurs Familles : Ensemble les Statuts & le Catalogue des Chevaliers, Commandeurs, & Officiers de l'Ordre du S. Esprit.

LE TOUT DRESSÉ SUR TITRES ORIGINAUX, Jurles Registres des Chartes du Roy, du Parlement, de la Chambre des Comptes, & du Châtelet de Paris, Cartulaires, Manuscrits de la Bibliotheque du Roy & d'autres Cabinets curieux.

Par le P. ANSELME, Augustin Déchausse: continuée par M. DU FOURNY.

Revûe, corrigée & augmentée par les soins du P. ANGE & du P. SIMPLICIEN, Augustins Déchaustez

TROISIÉME ÉDITION.

TOME CINQUIÉME.



METS TO SE TO SE

A PARIS,

Par la COMPAGNIE des Libraires Affociez.

M. DCC, XXX.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROY



## ARTICLES ET PARAGRAPHES

Contenus dans ce V. Volume

# CHAPITRE PREMIER.

| • Fo                                                                                     |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ONTAUSIER, Duché-Pairie en 1664.                                                         | page 1   |
| ARTICLE I. Premiere maison de Sainte Maure.  ARTICLE II. Seconde maison de Sainte Maure. | 7        |
| 6. I. Seigneurs de Montgaugier, marquis de Nesle & comtes de Joigny.                     | 9        |
| 6. II. Seigneurs de Montausier comtes de Jonzac.                                         | 14       |
| 6. III. Seigneurs & ducs de Montausier, Pairs de France.                                 | 18       |
| 6. IV. Seizneurs de Fougeray, marquis de Chaux.                                          | 21       |
| 6. V. Seigneurs de la Guiraye.                                                           | 22       |
| 6. VI. Branche de fainte Maure dont on n'a pas trouve la jonction.                       |          |
| Seigneurs d'Origny.                                                                      | 23       |
| CHAPITRE IL                                                                              |          |
| VAUJOUR-LA VALLIERE, Duché-Pairie en 1667.                                               | 25       |
| PENTHIEVRE, Duché-Pairie en 1668.                                                        | 28       |
| NEMOURS, Dushe-Pairie en 1672.                                                           | 19       |
| CHAPITRE III.  BETHUNE-CHAROST, Duché-Pairie en 1672.                                    | 30       |
| CHAPITRE IV.                                                                             |          |
| S. CLOUD, Duché-Pairie en 1674.                                                          | 36<br>43 |
| Eu, Comté-Pairie en 1694.                                                                | 43       |
| DAMVILLE, Duché-Pairie en 1694.                                                          | 47       |
| MONTPENSIFR, Duche-Pairie en 1695.  AUMALE, Duché-Pairie en 1695.                        | 47       |
| PENTHIEVRE, Duché-Pairie en 1697.                                                        | 49       |
| CHAPITRE V.                                                                              |          |
| CHASTEAUVILLAIN, Duché-Pairie en 1703.                                                   | 52       |
| Guise, Duché-Pairie en 1704.                                                             | •••      |

# CHAPITRE VI

| Boufflers, Duché-Pairie en 1708.                                               | 69       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Genealogie de la maison de Boufflers.                                          | . 77     |
| S. I. Seigneurs de nouverel.                                                   | 86       |
| S. II. Seigneurs de Cuigy & de Plessier prés Montdidier.                       | 88       |
| 5. III. Seigneurs de Remiencourt pres Amiens.                                  | 88       |
| § 1V. Seigneurs de Beauffart.                                                  | 90       |
| S. V. Seigneurs de Harly                                                       | 91       |
| 5. VI. Seigneurs de l'Agnicourt.                                               | 93       |
| CHAPITRE VII.                                                                  |          |
| VILLARS, Duché-Pairie en 1709.                                                 | <b>و</b> |
| Genealogie des seigneurs de la Chapelle, etc. ducs de Villars Paire de Prance. | 101      |
| S. I. Seigneurs de la Chapelle, marquis & ducs de Villars, Pairs de France.    | 104      |
| § II. Seigneurs de la Garde.                                                   | 107      |
| Alencon, Angoulesme, Ponthieu, Duchez & comté-Pairie en 1710.                  | 108      |
| CHAPITRE VIII.                                                                 |          |
| HAPCOURT, Duché-Pairié en 1710.                                                | 114      |
| Genealogie de la maison d'Harcourt.                                            | 124      |
| 6. I. Seigneurs de Montgommery.                                                | 135      |
| §. II. Seigneurs de Bonnestable.                                               | 139      |
| §. III. Seigneurs d'Olonde                                                     | 142      |
| §. IV. Barons & marquis de Beuvron, ducs d'Harcourt, Pairs de France.          | 146      |
| 5. V. Seigneurs de Bailleul.                                                   | 155      |
| §. VI. Seigneurs de la Poterie issus d'un batard d'Harcourt.                   | 156      |
| §. VII. Seigneurs d'Aurilly.                                                   | 157      |
| 6. VIII. Seigneurs de Beaumefnil.                                              | 159      |
| §. IX. Seigneurs de Charemonne.                                                | 161      |
| CHAPITRE IX.                                                                   |          |
| FITZ-TAMES, Duché-Pairie en 1710.                                              | 162      |
| Ducs de Fitz-James, Pairs de France.                                           | 165      |
| CHAPITRE X.                                                                    |          |
| Antin, Duché-Pairie en 1711.                                                   | 167      |
| Genealogic de la maison de Pardaillan.                                         | 174      |
| ARTICLE I. Seigneurs de Pardaillan, de Gondrin, &c., ducs d'Antin, Pairs de    |          |
| France.                                                                        | 175      |
| §. I. Marquis de Termes.                                                       | 184      |
| §. II. Comtes de Cere.                                                         | 185      |
| §. III. Seigneurs de la Motte-Goudrin.                                         | 186      |
| §. IV. Seigneurs de Caumort.                                                   | 187      |
| §. V. Seigneurs d'Ardenx.                                                      | 189      |
| §. VI. Seigneurs de Granchet.                                                  | 189      |
| §. VII. Seigneurs de Las.                                                      | 190      |
| §. VIII. Seigneurs de Siewrac.                                                 | 190      |
| 6. IX. Seigneurs de Maguaran.                                                  | 191      |
| ARTICLE II. Seigneurs de Pardaillan & de Panjai.                               | 192      |
| §. I. Seigneurs de Panjus.                                                     | 195      |

# CHAPITRE XI.

| RAMBOUILLET, Duché-Pairie en 1711.                                                      | 197   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CHAULNES, Duché-Pairie, nouvelle erection en 1711.                                      | 204   |
|                                                                                         |       |
| CHAPITRE XII.                                                                           |       |
|                                                                                         |       |
| ROHAN-ROHAN, Duché-Pairie en 1714.                                                      | 211   |
| OYEUSE, Duche-Pairie en 1714.                                                           | 217   |
| Genealogie de la maison de Melun.                                                       | 2 2 I |
| S. I. Seigneurs d'Antoing, comtes & princes d'Epinoy, duc de Joyeuse,                   |       |
| Pairs de France.                                                                        | 228   |
| S. II. Comtes de Melun.                                                                 | 234   |
| §. III. Marquis de Richebourg.                                                          | 236   |
| S. IV. I teomtes de Gand.                                                               | 237   |
| 6. V. Seigneurs de Cottones, bâtards de Melun-Epinoy.                                   | 238   |
| S. VI. Seigneurs de la Borde.                                                           | 24E   |
| S. VII. Seigneurs de Courtery.                                                          | 245   |
| 6. VIII. Seigneurs de la Loupe & de Marcheville.                                        | 246   |
| CHAPITRE XIII.                                                                          |       |
| Hostun, Duché-Pairie en 1715.                                                           | 248   |
| Genealogie de la maison d'Hostun.                                                       | 259   |
| 6. I. Seigneurs de la Baume d'Hostun, comtes de Verdun.                                 | 264   |
| 6. II. Comtes de Tallart, marquis de la Baume d'Hoftun, puis dues d'Hostun,             |       |
| Pairs de France.                                                                        | 268   |
|                                                                                         |       |
| CHAPITRE XIV.                                                                           |       |
|                                                                                         |       |
| VILLARS- PEANCAS, Duché Pairie en 1716.                                                 | 270   |
| Genealogie de la maison de Brancas.                                                     | 277   |
| 5. 1. Marquis de Courbons, comtes de Rochefort.                                         | 184   |
| S. II. Barons de Villeneuve.                                                            | 285   |
| 5. III Seigneurs d'Oise, dues de Villars-Brancas, Pairs de France.                      | 286   |
| §. IV. Seigneurs de Villosc.                                                            | 290   |
| CHAPITRE XV.                                                                            |       |
| ROUANNOIS, Duché Pairie en 1667, enregistré en 1716.                                    | 292   |
| Genealogie de la masson d Aubusson.                                                     | 318   |
| §. I. Seigneurs de la Borne.                                                            | 327   |
| S. II. Sciencurs de la Villeneuve, sortis des seigneurs de la Borne.                    | 336   |
| §. III. Seigneurs du Monteil au Vicomte, issus des seigneurs de la Borne.               | 338   |
| §. IV. Seigneurs, comtes & ducs de la Feusllade, Pairs de France.                       | 342   |
| 5. V. Seigneurs de Chassingrimont en Berry, sortis des seigneurs de la Feuillade.       | 351   |
| §. VI. Seigneurs de Villac marquis de Miremont sortis des seigneurs de la Borne.        | 353   |
| §. VII. Seigneurs de Savignac, fortis des seigneurs de Villac.                          | 357   |
| §. VIII. Seigneurs de Beauregard.                                                       | 358   |
| §. IX. Seigneurs de Castel Nouvel.                                                      | 360   |
| S. X. Seigneurs de Banjon.                                                              | 362   |
| CHAPITRE XVI                                                                            |       |
| V - normana Pould Prints on any                                                         | 366   |
| VALENTINOIS, Duché-Pairie en 1715.                                                      | 374   |
| Genealogie de la maison de Goyon-Mat gnon.                                              | 3/7   |
| S. I. Sires de Matignon, comses de Thorigny, puis ducs de Valentinois, Pairs de France. | 390   |
|                                                                                         | 392   |
| §. II. Comtes de Gasé.                                                                  | -     |

| S. III. Seigneurs & marquis de la Moussaye.                             | 394          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| §. IV. Barons de Marce.                                                 | 398          |
| §. V. Seigneurs de Touraude.                                            | 399          |
| Branche des noms & armes de Goyon dont on n'a point treuvé la jonction. | 400          |
| §. I. Seigneurs de Beaucorps,                                           | ibid.        |
| §. II. Seigneurs de Dieudy.                                             | 404          |
| §. III. Seigneurs de Vauronaut,                                         | 405          |
| S. IV. Seigneurs de Vaumeloisel.                                        | 409          |
| S. V. Seigneurs de la Ravillays & de Bellestre,                         | 410          |
| §, VI. Seigneurs de S. Loyal.                                           | 411          |
| §. VII. Seigneurs de la l'ille-aux-Oifeaux.                             | 412          |
| §. VIII. Seigneurs de Miniac,                                           | 413          |
| §. IX. Seigneurs de Vaudurand.                                          | 414          |
| Seigneurs de la Raimbaudiere.                                           | 415          |
| §. XI. Seigneurs des Rochestes.                                         | 417          |
| § XII. Seigneurs de Launay-Comats.                                      | 419          |
| 6. XIII. Seigneurs de la Bouestardaye.                                  | 420          |
| 6. XIV. Seigneurs de Thaumats.                                          | 422          |
| §. XV. Seigneurs de Legonmar & de Vaux.                                 | 423          |
| NEVERS, Duché-Pairie en 1720.                                           | 426          |
| Ducs de Nivernois & Donziois, Pairs de France de la maison de           | Mancini. 402 |
| Genealogie de la maison de Mancini.                                     |              |
| Biron, Duche-Pairie en 1723.                                            | 467          |
| CHAPITRE XVII.                                                          |              |
| LEVIS, Duché-Pairie en 1723.                                            | 470          |
| LA VALLIERE, Duché-Pairie, nouvelle érection en 1723.                   | 474          |
| Genealogie des Seigneurs de la Baume-le-Blanc,                          | 486          |
| Seigneurs, marquis & ducs de la Valliere, Pairs de France.              | 489          |

# **DUCHEZ NON PAIRIES**

# ENREGISTREZ.

| BAR, Duché en 1354                                              | 428        |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Genealogie des anciens comtes & dues de Bar-le-due.             | 505        |
| VALENTINOIS, Duché en 1498.                                     | \$16       |
| Genealogie de la maisou de Borgia.                              | 521        |
| 5. I. Comtes de Majalde & de Ficallo.                           | 527        |
| 6. II. Marquis d Alcanizes.                                     | 519        |
| 6. III. Princes de Squillace.                                   | 530        |
| Longueville, Duché en 1505.                                     | . 532      |
| NEMOURS, Duch: en 1515.                                         | 538        |
| CHARTRES, Duché en 1528:                                        | 539<br>548 |
| NEMOURS, Duché en 1528.                                         | 548        |
| Estouteville, Duché en 1534.                                    | 149        |
| ESTAMPES, Duché en 1536.                                        | 568        |
| Genealogie des seigneurs de Brosse.                             | 568        |
| S. I. Seigneurs de Bouffac & de fainte Severe, ducs d'Estampes. | \$70       |
| BEAUMONT, au Maine. Duché en 1543.                              | 577        |
| Genealogie des anciens vicomtes de Beaumont.                    | 581        |
|                                                                 | CHEVREUSE  |

| CHEVRFUSE, Duché en 1545.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 585                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHASTELLEFAULT, Duché en 1548.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 586                                                                                                   |
| Genealogie de Hamilton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 592                                                                                                   |
| VALENTINOIS, Duché en 1548.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 596                                                                                                   |
| ALBRET, Duché en 1550.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 598                                                                                                   |
| BEAUPREAU, Duché en 1562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 599                                                                                                   |
| CHASTELLERAULT, Duché en 1563.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 602                                                                                                   |
| ROUANNOIS, Duché en 1566.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 604                                                                                                   |
| Genealogie de la maison de Goussier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 605                                                                                                   |
| S. I. Comtes de Caravas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 613                                                                                                   |
| §. II. Seigneurs de Crevecœur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 613                                                                                                   |
| §. III. Marquis de Thois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 620                                                                                                   |
| §. IV. Marquis de Brazeux & d'Heilly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 523                                                                                                   |
| §. V. Marquis d Espagny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 625                                                                                                   |
| Loudun, Duebe en 1579.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 627                                                                                                   |
| Angoulesme, Duché, & Ponthieu comié en 1582.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 631                                                                                                   |
| CROY, Duché en 1598.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 631                                                                                                   |
| Genealogie de la maison de Croy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 634                                                                                                   |
| §. I. Marquis d'Havrech.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 643                                                                                                   |
| 6. II. Seigneurs & comtes de Raux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 645                                                                                                   |
| 6. III. Seigneurs de Creseques & comtes de Ræux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 647                                                                                                   |
| S. IV. Princes & dues de Croy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 650                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 651                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 655                                                                                                   |
| § VI. Seigneurs de Sempy comtes de Solre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 639                                                                                                   |
| S. VII. Barons de Molembais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 660                                                                                                   |
| §. VIII. Dues d'Havrech.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 661                                                                                                   |
| §. IX. Seigneurs de Ferrieres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 662                                                                                                   |
| Angoulesme, Duché en 1619.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ibid,                                                                                                 |
| Pont de Vaux, Duché en 1613.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | soia,                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
| Genealogie de Gorrevod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 664                                                                                                   |
| Genealogie de Gorrevod.<br>§. I. Comses, puis dues de Pont de Vaux, Vicomtes de Salins, princes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
| Genealogie de Gorrevod.  §. I. Comses, puis dues de Pont de Vaux, Vicomtes de Salins, princes du S. Empire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 668                                                                                                   |
| Genealogie de Gorrevod.  §. 1. Comtes, puis dues de Pont de Vaux. Vicomtes de Salins, princes du S. Empire.  §. 11. Comtes de Pont de Vaux, vicomtes de Salins. barons de Mara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 668                                                                                                   |
| Genealogie de Gorrevod.  §. 1. Comtes, puis dues de Pont de Vaux. Vicomtes de Salins, princes du S. Empire.  §. 11. Comtes de Pont de Vaux, vicomtes de Salins. barons de Maranay é de Montanay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 668<br>671                                                                                            |
| Genealogie de Gorrevod.  §. I. Comses, puis dues de Pont de Vaux, Vicomtes de Salins, princes du S. Empire.  §. II. Comtes de Pont de Vaux, virontes de Salins, barons de Maranay de de Montanay.  CARIGNAN, Duché en 1662.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 668<br>671<br>674                                                                                     |
| Genealogie de Gorrevod.  §. I. Comses, puis dues de Pont de Vaux. Vicomtes de Salins, princes du S. Empire.  §. II. Comtes de Pont de Vaux, vironntes de Salins. barons de Maranay és de Montanay.  CARIGHAN, Duché en 1662.  CHEVREUSE-MONTFORT, Duché en 1667.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 668<br>671<br>674                                                                                     |
| Genealogie de Gorrevod.  §. I. Comses, puis dues de Pont de Vaux. Vicomtes de Salins, princes du S. Empire.  §. II. Comtes de Pont de Vaux, vironntes de Salins. barons de Maranay és de Montanay.  CARIGHAN, Duché en 1662.  CHEVREUSE-MONTFORT, Duché en 1667.  LA ROCHEGUYON, Duché en 1679.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 668<br>671<br>674<br>677<br>705                                                                       |
| Genealogie de Gorrevod.  §. I. Comses, puis dues de Pont de Vaux. Vicomtes de Salins, princes du S. Empire.  §. II. Comtes de Pont de Vaux, vironnes de Salins. barons de Maranay ér de Montanay.  CARIGNAN, Duché en 1662.  CHEVREUSE-MONTFORT, Duché en 1667.  LA ROCHFGUYON, Duché en 1679.  REAUFORT-MONMORENCY, Duché en 1688.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 668<br>671<br>674<br>677<br>705<br>708                                                                |
| Genealogie de Gorrevod.  §. I. Comses, puis dues de Pont de Vaux. Vicomtes de Salins, princes du S. Empire.  §. II. Comtes de Pont de Vaux, vironnes de Salins. barons de Maranay ér de Montanay.  CARIGNAN, Duché en 1662.  CHEVREUSE-MONTFORT, Duché en 1667.  LA ROCHFGUYON, Duché en 1679.  REAUFORT-MONMORENCY, Duché en 1688.  Duras, Duché en 1689.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 668<br>671<br>674<br>677<br>705<br>708<br>715                                                         |
| Genealogie de Gorrevod.  §. I. Comses, puis dues de Pont de Vaux. Vicomtes de Salins, princes du S. Empire.  §. II. Comtes de Pont de Vaux, vironnes de Salins. barons de Maranay ér de Montanay.  CARIGNAN, Duché en 1662.  CHEVREUSE-MONTFORT, Duché en 1667.  LA ROCHFGUYON, Duché en 1679.  REAUFORT-MONMORENCY, Duché en 1688.  DURAS, Duché en 1689.  Genealogie de la maison de Durfort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 668<br>671<br>674<br>677<br>705<br>708<br>715                                                         |
| Genealogie de Gorrevod.  §. I. Comses, puis dues de Pont de Vaux. Vicomtes de Salins, princes du S. Empire.  §. II. Comtes de Pont de Vaux, vironnes de Salins. barons de Maranay ér de Montanay.  CARIGNAN, Duché en 1662.  CHEVREUSE-MONTFORT, Duché en 1667.  LA ROCHFGUYON, Duché en 1679.  REAUFORT-MONMORENCY, Duché en 1688.  DURAS, Duché en 1689.  Genealogie de la maison de Durfort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 668<br>671<br>674<br>677<br>705<br>708<br>715<br>720                                                  |
| Genealogie de Gorrevod.  §. I. Comses, puss dues de Pont de Vaux, Vicomtes de Salins, princes du S. Empire.  §. II. Comtes de Pont de Vaux, vicomtes de Salins, barons de Maranay de de Montanay.  CARIGHAN, Duché en 1662.  CHEVREUSE-MONTFORT, Duché en 1667.  LA ROCHFGUYON, Duché en 1679.  BEAUFORT-MONMORENCY, Duché en 1688.  DURAS, Duché en 1689.  Genealogie de la maison de Dursort.  Seigneurs, marquis de ducs de Duras.  5. I. Ducs de Lorges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 668<br>674<br>674<br>677<br>705<br>708<br>715<br>720<br>731                                           |
| Genealogie de Gorrevod.  §. I. Comies, puis dues de Pont de Vaux, Vicomies de Salins, princes du S. Empire.  §. II. Comies de Pont de Vaux, viromies de Salins. barons de Maranay de de Montanay.  CARIGNAN, Duché en 1662.  CHEVREUSE-MONTFORT, Duché en 1667.  LA ROCHFGUYON, Duché en 1679.  BEAUFORT-MONMORENCY, Duché en 1688.  DURAS, Duché en 1689.  Genealogie de la maison de Dursort.  Seigneurs, marquis de dues de Duras.  §. I. Ducs de Lorges.  §. I. Seigneurs de Civirac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 668<br>671<br>674<br>677<br>705<br>708<br>715<br>720<br>731<br>740<br>741                             |
| Genealogie de Gorrevod.  §. I. Comses, puis dues de Pont de Vaux, Vicomies de Salins, princes du S. Empire.  §. II. Comies de Pont de Vaux, viromies de Salins. barons de Maranay de de Montinay.  CARIGNAN, Duché en 1662.  CHEVREUSE-MONTFORT, Duché en 1667.  LA ROCHFGUYON, Duché en 1679.  Reaufort-Monmorency, Duché en 1688.  Duras, Duché en 1689.  Genealogie de la maison de Dursort.  Seigneurs, marquis de dues de Duras.  §. I. Ducs de Lorges.  §. II. Seigneurs de Civirac.  6. III. Seigneurs de Castelbayac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 668<br>671<br>674<br>677<br>705<br>708<br>715<br>720<br>731<br>740<br>741                             |
| Genealogie de Gorrevod.  §. I. Comses, puis dues de Pont de Vaux. Vicomtes de Salins, princes du S. Empire.  §. II. Comtes de Pont de Vaux, vironnes de Salins. barons de Maranay & de Montanay.  CARIGNAN, Duché en 1662.  CHEVREUSE-MONTFORT, Duché en 1667.  LA ROCHFGUYON, Duché en 1679.  BEAUFORT-MONMORENCY, Duché en 1688.  DURAS, Duché en 1689.  Genealogie de la maison de Durfort.  Seigneurs, marquis & dues de Duras.  §. I. Ducs de Lorges.  §. II. Seigneurs de Civirac.  §. III. Seigneurs de Castelbayac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 668<br>671<br>674<br>677<br>705<br>708<br>715<br>720<br>731<br>740<br>741                             |
| Genealogie de Gorrevod.  §. I. Comses, puis ducs de Pont de Vaux. Vicomtes de Salins, princes du S. Empire.  §. II. Comtes de Pont de Vaux, vironnes de Salins. barons de Maranay de de Montanay.  CARIGNAN, Duché en 1662.  CHEVREUSE-MONTFORT, Duché en 1667.  LA ROCHFGUYON, Duché en 1679.  REAUFORT-MONMORENCY, Duché en 1688.  DURAS, Duché en 1689.  Genealogie de la maison de Dursort.  Seigneurs, marquis de dues de Duras.  §. I. Ducs de Lorges.  §. II. Seigneurs de Civirac.  §. III. Seigneurs de Castelbayac.  §. IV. Seigneurs de Clermont-Soubiran de de Boisseres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 668<br>671<br>674<br>677<br>705<br>708<br>715<br>720<br>731<br>740<br>741                             |
| Genealogie de Gorrevod.  §. I. Comies, puis dues de Pont de Vaux. Vicomies de Salins, princes du S. Empire.  §. II. Comies de Pont de Vaux, viromies de Salins. barons de Maranay de de Montanay.  CARIGNAN, Duché en 1662.  CHEVREUSE-MONTFORT, Duché en 1667.  LA ROCHEGUYON, Duché en 1679.  BEAUFORT-MONMORENCY, Duché en 1688.  DURAS, Duché en 1689.  Genealogie de la maison de Durfort.  Seigneurs, marquis de ducs de Duras.  §. I. Ducs de Lorges.  §. II. Seigneurs de Civrac.  §. III. Seigneurs de Castelbayac.  §. IV. Seigneurs de Clermont-Soubiran de Boissières.  §. V. Seigneurs de Leobard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 668<br>671<br>674<br>677<br>705<br>708<br>715<br>720<br>731<br>740<br>741<br>745<br>745               |
| Genealogie de Gorrevod.  §. I. Comies, puis dues de Pont de Vaux. Vicomies de Salins, princes du S. Empire.  §. II. Comies de Pont de Vaux, vicomies de Salins. barons de Maranay de de Montanay.  CARIGNAN, Duché en 1662.  CHEVREUSE-MONTFORT, Duché en 1667.  LA ROCHFGUYON, Duché en 1679.  BEAUFORT-MONMORENCY, Duché en 1688.  DURAS, Duché en 1689.  Genealogie de la maison de Dursort.  Seigneurs, marquis de ducs de Duras.  §. I. Ducs de Lorges.  §. II. Seigneurs de Civiac.  §. III. Seigneurs de Castelbayac.  §. IV. Seigneurs de Clermont-Soubiran de de Boisseres.  §. V. Seigneurs de Proutiac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 668<br>671<br>674<br>677<br>705<br>708<br>715<br>720<br>731<br>740<br>747<br>745<br>750               |
| Genealogie de Gorrevod.  §. I. Comies, puis dues de Pont de Vaux. Vicomies de Salins, princes du S. Empire.  §. II. Comies de Pont de Vaux, vicomies de Salins. barons de Maranay de de Montanay.  CARIGNAN, Duché en 1662.  CHEVREUSE-MONTFORT, Duché en 1667.  LA ROCHFGUYON, Duché en 1679.  BEAUFORT-MONMORENCY, Duché en 1688.  DURAS, Duché en 1689.  Genealogie de la maison de Durfort.  Seigneurs, marquis de ducs de Duras.  §. I. Ducs de Lorges.  §. II. Seigneurs de Civrac.  §. III. Seigneurs de Castelbayac.  §. IV. Seigneurs de Clermont-Soubiran de de Boisseres.  §. V. Seigneurs de Proussac.  §. V. Seigneurs de Proussac.  §. VI. Seigneurs de Proussac.  §. VI. Seigneurs de Proussac.  §. VI. Seigneurs de Proussac.                                                                                                                                                                                                                                  | 668<br>671<br>674<br>677<br>705<br>708<br>715<br>720<br>731<br>740<br>747<br>747<br>750<br>752        |
| Genealogie de Gorrevod.  §. I. Comies, puis dues de Pont de Vaux. Vicomies de Salins, princes du S. Empire.  §. II. Comies de Pont de Vaux, viromies de Salins. barons de Maranay de de Montanay.  CARIGNAN, Duché en 1662.  CHEVREUSE-MONTFORT, Duché en 1667.  LA ROCHEGUYON, Duché en 1679.  BEAUFORT-MONMORENCY, Duché en 1688.  DURAS, Duché en 1689.  Genealogie de la maison de Durfort.  Seigneurs, marquis de dues de Duras.  §. I. Ducs de Lorges.  §. II. Seigneurs de Civrac.  §. III. Seigneurs de Castelbayac.  §. IV. Seigneurs de Clermont-Soubiran de Boissières.  §. V. Seigneurs de Proussac.  §. VI. Seigneurs de Proussac.  §. VI. Seigneurs de Born.  §. VII. Seigneurs de Born.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 668<br>671<br>674<br>677<br>705<br>708<br>715<br>720<br>731<br>740<br>741<br>745<br>750<br>752<br>753 |
| Genealogie de Gorrevod.  §. I. Comses, puis dues de Pont de Vaux, Vicomtes de Salins, princès du S. Empire.  §. Il. Comtes de Pont de Vaux, viromtes de Salins. barons de Maranay & de Montanay.  CARIGNAN, Duché en 1662.  CHEVREUSE-MONTFORT, Duché en 1667.  LA ROCHFGUYON, Duché en 1679.  BEAUFORT-MONMORENCY, Duché en 1688.  DURAS, Duché en 1689.  Genealogie de la maison de Dursort.  Seigneurs, marquis & dues de Duras.  §. I. Ducs de Lorges.  §. II. Seigneurs de Civrac.  §. III. Seigneurs de Castelbayac.  §. IV. Seigneurs de Clermont-Soubiran & de Boissières.  §. V. Seigneurs de Proutiac.  §. VI. Seigneurs de Born.  §. VII. Seigneurs de Born.  §. VIII. Barons de Bajaumont.  §. IX. Seigneurs de Castelbouvel & de Merenx.                                                                                                                                                                                                                          | 668<br>671<br>674<br>677<br>705<br>708<br>715<br>720<br>731<br>740<br>747<br>747<br>750<br>752        |
| Genealogie de Gorrevod.  §. I. Comses, puis dues de Pont de Vaux, Vicomtes de Salins, princès du S. Empire.  §. II. Comtes de Pont de Vaux, vicomtes de Salins. barons de Marnay de de Montanay.  CARIGNAN, Duché en 1662.  CHEVREUSE-MONTFORT, Duché en 1667.  LA ROCHEGUYON, Duché en 1679.  BEAUFORT-MONMORENCY, Duché en 1688.  DURAS, Duché en 1689.  Genealogie de la maison de Dursort.  Seigneurs, marquis de dues de Duras.  §. I. Ducs de Lorges.  §. II. Seigneurs de Courac.  §. III. Seigneurs de Courac.  §. IV. Seigneurs de Clermont-Soubiran de Boissières.  §. V. Seigneurs de Leobard.  §. VI. Seigneurs de Prouliac.  §. VII. Seigneurs de Born.  §. VIII. Rarons de Bajaumont.  §. IX. Seigneurs de Coujonnac.                                                                                                                                                                                                                                            | 668 671 674 677 705 708 715 720 731 740 741 744 745 750 752 753 755 757 ibid.                         |
| Genealogie de Gorrevod.  §. I. Comses, puis dues de Pont de Vaux, Vicomtes de Salins, princès du S. Empire.  §. II. Comtes de Pont de Vaux, vicomtes de Salins. barons de Maranay.  CARIGNAN, Duché en 1662.  CHEVREUSE-MONTFORT, Duché en 1667.  LA ROCHEGUYON, Duché en 1679.  REAUFORT-MONMORENCY, Duché en 1688.  DURAS, Duché en 1689.  Genealogie de la maison de Durfort.  Seigneurs, marquis de ducs de Duras.  §. I. Ducs de Lorges.  §. II. Seigneurs de Civoras.  §. II. Seigneurs de Civoras.  §. IV. Seigneurs de Clermont-Soubiran de de Boissieres.  §. V. Seigneurs de Proultac.  §. VI. Seigneurs de Proultac.  §. VII. Seigneurs de Born.  §. VIII. Rarons de Bajaumont.  §. IX. Seigneurs de Conjonnac.  Humieres, Duché en 1690.                                                                                                                                                                                                                           | 668 671 674 677 705 708 715 720 731 740 741 745 750 752 753 755 757 ibid. 759                         |
| Genealogie de Gorrevod.  §. I. Comses, puis ducs de Pont de Vaux, Vicomies de Salins, princes du S. Empire.  §. II. Comtes de Pont de Vaux, vironites de Salins, barons de Maranay.  CARIGNAN, Duché en 1662.  CHEVREUSE-MONTFORT, Duché en 1667.  LA ROCHEGUYON, Duché en 1679.  BEAUFORT-MONMORENCY, Duché en 1688.  DURAS, Duché en 1689.  Genealogie de la maison de Dursort.  Seigneurs, marquis & ducs de Duras.  §. I. Ducs de Lorges.  §. II. Seigneurs de Civras.  §. III. Seigneurs de Castelbayac.  §. IV. Seigneurs de Clermont-Soubiran & de Boisseres.  §. V. Seigneurs de Pronitac.  §. VI. Seigneurs de Pronitac.  §. VII. Seigneurs de Born.  §. VIII. Seigneurs de Bajaumont.  §. IX. Seigneurs de Goujonnac.  Humieres, Duché en 1690.  Genealogie de la maison de Crevant.                                                                                                                                                                                 | 668 671 674 677 705 708 715 720 731 744 745 745 750 752 753 755 757 ibid. 759                         |
| Genealogie de Gorrevod.  §. I. Comises, puis dues de Pont de Vaux. Vicomies de Salins, princès du S. Empire.  §. II. Comises de Pont de Vaux, viromies de Salins. barons de Maranay de de Montanay.  CARIGNAN, Duché en 1662.  CHEVREUSE-MONTFORT, Duché en 1667.  LA ROCHFGUYON, Duché en 1679.  BEAUFORT-MONMORENCY, Duché en 1688.  DURAS, Duché en 1689.  Genealogie de la maison de Durfort.  Seigneurs, marquis de dues de Durai.  §. I. Ducs de Lorges.  §. II. Seigneurs de Currac.  §. III. Seigneurs de Castelbayac.  §. IV. Seigneurs de Cermont-Soubiran de de Boissieres.  §. V. Seigneurs de Proutiac.  §. VII. Seigneurs de Born.  §. VIII. Rarons de Bajaumont.  §. IX. Seigneurs de Castelhouvel de de Merenx,  §. X. Seigneurs de Coujomnac.  Humieres, Duché en 1690.  Genealogie de la maison de Crevant.  §. I. Seigneurs de Cingé, marquis de dues d'Humières.                                                                                           | 668 671 674 677 705 708 715 720 731 740 741 745 750 752 753 755 757 ibid. 759                         |
| Genealogie de Gorrevod.  §. I. Comises, puis dues de Pont de Vaux, Vicomies de Salins, princès du S. Empire.  §. II. Comises de Pont de Vaux, vicomies de Salins. barons de Maranay & de Montinay.  CARIGNAN, Duché en 1662.  CHEVREUSE-MONTFORT, Duché en 1667.  LA ROCHFGUYON, Duché en 1679.  BEAUFORT-MONMORENCY, Duché en 1688.  DURAS, Duché en 1689.  Genealogie de la maison de Durfort.  Seigneurs, marquis & dues de Duras.  §. I. Dues de Lorges.  §. III. Seigneurs de Civiac.  §. III. Seigneurs de Cifeilosyac.  §. V. Seigneurs de Ceptanin-Soubiran & de Boissieres.  §. VI. Seigneurs de Proussac.  §. VII. Seigneurs de Born.  §. VII. Seigneurs de Born.  §. VIII. Sanons de Bajaumons.  §. IX. Seigneurs de Castelhouvel & de Merenx,  §. X. Seigneurs de Goujomas.  Humieres, Duché en 1690.  Genealogie de la maison de Crevant.  §. I. Seigneurs de Cingé, marquis & dues d'Humières.  §. II. Seigneurs de Cingé, marquis & dues d'Humières.            | 668 671 674 677 705 708 715 720 731 744 745 750 752 753 755 757 ibid. 759 762 767                     |
| Genealogie de Gorrevod.  §. I. Comses, puis ducs de Pont de Vaux. Vicomtes de Salins, princes du S. Empire.  §. II. Comtes de Pont de Vaux, vicomtes de Salins. barons de Maranay de de Montanay.  Carignan, Duché en 1662.  Chevreuse-Montfort, Duché en 1667.  La Rocheguyon, Duché en 1679.  Beaufort-Monmorency, Duché en 1688.  Duras, Duché en 1689.  Genealogie de la maison de Durfort.  Seigneurs, marquis de ducs de Duras.  §. I. Ducs de Lorges.  §. II. Seigneurs de Civrac.  §. III. Seigneurs de Civrac.  §. IV. Seigneurs de Ceptelbayac.  §. V. Seigneurs de Prouliac.  §. VI. Seigneurs de Born.  §. VII. Seigneurs de Born.  §. VIII. Sarons de Bajaumont.  §. X. Seigneurs de Castelnouvel de de Merenx,  §. X. Seigneurs de Goujomnac.  Humieres, Duché en 1690.  Genealogie de la maison de Crevant.  §. I. Seigneurs de Cingé.  Ountin-Lorges, Duché en 1691.                                                                                           | 668 671 674 677 705 708 715 720 731 740 741 745 750 752 753 757 ibid. 759 762 771                     |
| Genealogie de Gorrevod.  §. I. Comses, puis dues de Pont de Vaux, Vicomies de Salins, princès du S. Empire.  §. II. Comtes de Pont de Vaux, virontes de Salins. barons de Marany de Montsany.  CARIGNAN, Duché en 1662.  CHEVREUSE-MONTFORT, Duché en 1667.  LA ROCHFGUYON, Duché en 1679.  BEAUFORT-MONMORENCY, Duché en 1688.  DURAS, Duché en 1689.  Genealogie de la maison de Durfort.  Scigneurs, marquis de dues de Duras.  §. II. Scigneurs de Civrac.  §. III. Seigneurs de Civrac.  §. IV. Seigneurs de Castelbayac.  §. V. Seigneurs de Leobard.  §. VI. Seigneurs de Prouliac.  §. VII. Seigneurs de Prouliac.  §. VII. Seigneurs de Born.  §. VIII. Seigneurs de Bajaumont.  §. IX. Seigneurs de Castelhonvel de Merenx,  §. X. Seigneurs de Goujonnac.  Humieres, Duché en 1690.  Genealogie de la maison de Crevant.  §. I. Seigneurs de Cingé, marquis de dues d'Humières.  § III. Seigneurs de Cingé.  Ouintin-Lorges, Duché en 1691.  Lauvun, Duché en 1692. | 668 671 674 677 705 708 715 720 731 744 745 750 752 753 755 757 ibid. 759 762 767 771 781             |
| Genealogie de Gorrevod.  §. I. Comses, puis ducs de Pont de Vaux. Vicomtes de Salins, princes du S. Empire.  §. II. Comtes de Pont de Vaux, vicomtes de Salins. barons de Maranay de de Montanay.  Carignan, Duché en 1662.  Chevreuse-Montfort, Duché en 1667.  La Rocheguyon, Duché en 1679.  Beaufort-Monmorency, Duché en 1688.  Duras, Duché en 1689.  Genealogie de la maison de Durfort.  Seigneurs, marquis de ducs de Duras.  §. I. Ducs de Lorges.  §. II. Seigneurs de Civrac.  §. III. Seigneurs de Civrac.  §. IV. Seigneurs de Ceptelbayac.  §. V. Seigneurs de Prouliac.  §. VI. Seigneurs de Born.  §. VII. Seigneurs de Born.  §. VIII. Sarons de Bajaumont.  §. X. Seigneurs de Castelnouvel de de Merenx,  §. X. Seigneurs de Goujomnac.  Humieres, Duché en 1690.  Genealogie de la maison de Crevant.  §. I. Seigneurs de Cingé.  Ountin-Lorges, Duché en 1691.                                                                                           | 668 671 674 677 705 708 715 720 731 740 741 745 750 752 753 757 ibid. 759 762 771                     |

| DUCHEZ PAIRIES ET NON PAIR                                                            | RIES                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| NON ENREGISTREZ                                                                       | P. 79                |
| ROUANNOts, Duché-Pairie en 1519.                                                      | 22.1.1               |
| DUNOIS, Duche-Pairie en 1525.                                                         | ibid                 |
| ALBRET, Duché en 1550.                                                                | 799                  |
| ENGHIEN, Duché-Pairie en 1567.                                                        | 800                  |
| ORAVILLE, Duché-Pairie en 1567.                                                       | ibid                 |
| MONTARGIS, Duché en 1570.                                                             | 801                  |
| CLERMONT-TONNERRE, Duché-Pairie en 1571. & 1572.                                      | 802                  |
| Divisions, Duene-Pairie en 1887.                                                      | 803                  |
| Bournonville, Duché-Pairie en 1600. & 1652.  Genealogie de la maison de Bournonville. | 806                  |
| S. I. Seigneurs an Quesnoy.                                                           | 824                  |
| S. II. Sesgneurs de Renguessent.                                                      | 830                  |
| S. III. Seigneurs de Houvrech barons de Houllefort, princes & dues de Bour-           | \$32                 |
| nonville.                                                                             |                      |
| . IV. Barons de Capres.                                                               | 834<br>842           |
| S. V. Marquis de Sars. S. VI. Seigneurs de la Vallée.                                 | 844                  |
| §. VI. Seigneurs de la Vallée.                                                        | 845                  |
| S. VII. Sciencers de Challeauhrican                                                   | 846                  |
| s. viii. Seigneurs au Chajteau de Breteche.                                           | 348                  |
| 9. 1X. Barons de lifort,                                                              | 849                  |
| S. X. Seigneurs de la Haye bâtards de Bournon ville,                                  | \$50                 |
| GRANCEY, Duché-Pairie en 1611.                                                        | 852                  |
| ROUANNOIS, Duché-Pairie en 1612.                                                      | 855                  |
| LA ROCHEGUYON, Duché-Pairie en 1621.                                                  | 856                  |
| FRONTENAY, Duché-Pairie en 1626.<br>Aumale, Duché-Pairie en 1631.                     | ibid.                |
| CARDONNE, Duché-Parrie en 1631.                                                       | 857                  |
| DAMVILLE, Duché-Pairie en 1042.                                                       | ibid,<br><b>2</b> 60 |
| COLIGNY, Duché-Pairie en 1648.                                                        | 861                  |
| VILLEMOR, Duché en 1650.                                                              | 863                  |
| NOIRMOUSTIER, Duché-Pairie en 1650 & 1657.                                            | 866                  |
| CHASTEAUVILLAIN, Duche-Pairie en 1650.                                                | ibid.                |
| LA VIEUVILLE, Duché-Pairie en 1650.                                                   | 367                  |
| LAVEDAN, Duché-Pairie en 1650.                                                        | 871                  |
| Arpajon, Duche-Pairie en 1650.                                                        | 878                  |
| Genealogie de la maison d'Arpajon.                                                    | 887                  |
| Coulomiers, Duché-Pairie en 1656.                                                     | 900                  |
| ROSNAY, Duché-Pairie en 1651.                                                         | 902                  |
| ROQUELAURE, Duché-Pairie en 1652.<br>BETHUNE-ORVAL, Duché-Pairie en 1652.             | 904                  |
| Bournonville, Duché-Pairie en 1652.                                                   | 909                  |
| NEVERS, Duché-Pairte en 1660.                                                         | 914                  |
| DURAS, Duché-Pairie en 1668.                                                          | ibid.                |
| LE Lude, Duché - Pairie en 1675.                                                      | 916                  |
| ROQUELAURE, Duché-Pairse en 1683.                                                     | 919                  |
| AUBIGNY-RICHEMONT, Duché-Pairie en 1684.                                              | ibid.                |
| Genealogie de Penancoet de Keronalle.                                                 | 926                  |
| §. I. Dues de Richemont en Angleterre & d'Aubigny en France.                          | 929                  |
| Sess au royaume de Naples, Archiducht en 1495.                                        | 931                  |

## FIN DE LA TABLE DES CHAPITRES.

# PIECES CONCERNANT LE DUCHÉ-PAIRIE DE MONTAUSIER

Lettres Patentes portant érection de la Baronie de Montausier en Marquisat, &c. A Paris au mois de May 1644. &c. Blanchard. Compilation Chron. tome II. col. 1735.

Erection du Marquisat de Montausier en Duché & Pairie de France, en saveur de Messire Charles de sainte Maure.

OUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous presens & B , avenir; Salut. Comme les marques d'honneur & les dignitez, qui passent à la posterité, sont les recompenses les plus solides de la vertu, & dont les Rois nos Predecesseurs se sont particulierement servis pour recognoistre ceux d'entre seurs Sujects qui avoient le mieux merité du public, & tendu des services plus considerables à l'Estat; aussi à leur exemple nous avons toujours apporté beaucoup de circonspection dans la distribution que nous avons faite de pareilles graces, & avons pris un soin particulier de ne les repandre, que sur les personnes de naissances illustres, & qui par leurs belles actions se sont élevez au dessuires , non seulement pour les obliger à nous continuer leurs fervices, mais aussi pour convier un chacun à les imiter, & ayans mis en consideration les grandes & recommandables qualitez, qui sont en la personne de notre très-cher & bien-amé Charles de sainte Maure, Marquis de Montausier, Chevalier de nos Ordres, C Gouverneur, & nostre Lieutenant General en nos Provinces de Xaintonge & Angoumois, nostre Lieutenant General en la Haute & Basse Alsace, Commandant pour nostre service en nostre Province de Normandie; lequel est issu de l'ancienne samille de sainte Maure, dont Gosselin de sainte Maure dez l'an mil dix étoit un des plus grands Seigneurs du Royaume, dont sa posterité divisée en plusieurs branches a pris alliance, & en a donné dans plusieurs grandes Maisons de ce Royaume, lequel dez son bas âge a commencé de servir le seu Roy nostre très-honoré Seigneur & Pere de glorieuse memoite, & nous, sçavoir en Italie au siege de Rosignane & de Cazal, & ensuite en tous les autres qui furent entrepris par les armes de nostredie Seigneur & Pere, & par les nostres dans la Lorraine & dans l'Aliace, mesme en celui de la ville & sorteresse de Brissac sous seu nostre cousin de Weymar, où il donna des marques de son courage en plusieurs rencontres, aussi bien qu'en la bataille de Cerné, dans laquelle il prit trois étendarts de Cavalerie de sa propre main; ces actions de vigueur jointes aux preuves, qu'il a données de sa prudente & sage D conduite, nous obligerent à nous servir de luy dans nostre Armée d'Allemagne, qui estoit pour lors commandée par feu nostre cousin le Maréchal de Guebriant, dans laquelle il estoit seul Maréchal de Camp, & où il tignala sa valeur mesme après le deceds de nostredit cousin, comme aussi dans le Commandement que nous luy aurions consié en la Haute & Basse Alsace, où dans une rencontre il sut fait prisonnier des ennemis, de chez leiquels estant sorti, nous l'honorasmes pour marques de la satisfaction, que nous avons de ses services de la Charge de Gouverneur & nostre Lieutenant General dans nos Provinces de Xaintonge & Angoumois, où durant les derniers mouvemens excitez dans nostre Royaume, somentez par les ennemis declarez de cette Couronne, que nos sujets rebelles avoient introduis particulierement dans nosdites Provinces, afin de les ruiner & le reste de nostre Estat, s'il seur avoit été possible, ledit sieur Marquis de Montausier auroit non seulement maintenu lesdites Provinces en nostre obéillance, mais ausli aprés avoir refusé avec une infidelité inviolable les propositions avantageuses, que les ennemis E luy firent faire pour l'obliger à s'unir avec eux, il les auroit chassez avec des forces inferieures aux leurs, des places de Xaintonge, Taillebourg & Tallemont dont ils s'estoiene emparez, après quoy avec le peu de troupes, qui luy restoit, avant rencontré une partie de leur armée à Montaucan en Perigord, il l'auroit chargée & défaite, & auroit en cette glorieuse occasion receu une blessure au bras dont il est demeuré estropié : il n'a pas laissé neantmoins depuis de nous rendre des tervices utiles, soit dans lesdites Provinces, soit ailleurs en divers emplois importans, que nous luy avions confiez, ainsy qu'il continue journellement de faire en toute rencontre avec une fidelité & affection singuliere : considerant aussi l'avantage, que cet Estat a receu des sideles & signalez services de seu Hector de sainte Maure, frere aisné dudit Marquis de Montautier, lequel dez l'âge de vingt

👗 ans, s'estant jetré travesty en habit de Religieux dans la place de Cazal, lors qu'elle sut affiegée la premiere fois par les Espagnols, contribua notablement par sa valeur & par sa bonne conduite à la dessence de ladite Place, laquelle ayant esté assiegée pour une seconde fois par lesdits Espagnols, il s'y signala sous seu nostre cousin le Mareschal de Thoiras, & en outre dessendit de son chef avec une vigueur & génerosité extraordinaire la place de Rossignan dans le Montserrat, attaquée par le Marquis Spinola; enfuite de quoy il donna diverses preuves de son courage & de sa fidelité & affection envers cette Couronne en diverses occasions, tant dans le Royaume, Lorraine, Allemagne & dans la Valteline, où il fut enfin tué en forçant les bains de Bormio, où s'estoit retirée le reste de l'armée Imperialle, qui avoit esté dessaite dans ledit pays en plusieurs combats, par l'armée qui estoit sous le commandement du seu Duc de Rohan, dont ledit Hector de sainte Maure avoit toûjours mené l'avant-garde, & voulant reconnoistre en la personne dudit sieur de Montausier, non-seulement tant de services recommanda-

B bles, qu'il nous a rendus & à cet Estat, mais aussi celui dudit seu Hector de sainte Maure son frere aisné, & luy tesmoigner la satisfaction, qui nous en demeure par quelque marque d'honneur qui passe à sa posterité, nous avons estimé ne le pouvoir mieux faire qu'en érigeant en titre & dignité de Duché & Pairie de France la Terre & Marquisat de Montaulier qui lui appartient en propre, ayant esté laissée en partage par une des filles d'un Duc d'Angoulesme, il y a près de quatre cens ans, à la Maison de sainte Maure qui est aussi très-ancienne & illustre, ladite Terre & Marquisat de Montausier scituée en nostre Province d'Angoumois, cy-devant Chastellenie trés-considerable & fort ancienne, relevant de nous à cause du Chasteau & Duché d'Angoumois, faite Baronnie depuis un trés long-temps, & érigée au mois de May de l'année mil six cens quarante-quatre en titre de Marquisat, estant composée de huit ou dix Bourgs ou Paroisses en toute suffice haute, moyenne & basse, avantagée de plusieurs beaux & grands C droits, y ayant quantité de Vassaux & de Seigneuries qui en sont mouvans; ensorte qu'elle est plus que suffisante de soutenir ledit titre & dignité de Duché & Pairie de

France.

Sçavoir faisons, que pour ces causes, de l'avis de nostre Conseil, où estoient plusieurs Princes de nostre Sang & autres grands & notables personnages de cet Estat, & de nostre propre mouvement, grace specialle, pleine puissance & Autorité Royalle, Nous avons crée & érigé, créons & érigeons par ces presentes signées de nostre main, ladite Terre & Marquilat de Montausser en nom, titre & dignité de Duché de France, pour en jouir par ledit sieur de Montausier & les hoirs mailes prociéés en toyal manage pleinement, perpetuellement & à toujours, sous le nom & appellation de Duché de Montausier en Pairie de France; ensemble de tous droits, honneurs & prérogatives, prééminences, franchises, libertez, que les autres Ducs & Pairs de France usent tant en justice, jurisdiction, seance en nos Cours de Parlement, avec voye déliberative, qu'en tous autres D droits quelconques, soit en assemblée de Noblesse, faicts de Guerre, qu'autres lieux & actes de séance, d'honneur & de rang.

Voulons & nous plaist, que toutes les Causes civiles & criminelles, personnelles, mixtes & réelles qui concerneront tant ledit sieur de Montausier, que le droit dudit Duché, soient traitées & jugées en nostre Cour de Parlement de Paris en premiere instance, & que les Causes & Procez d'entre les Sujets & Justiciables dudit Duché, ressortent nuement par appel du Juge d'iceluy en nostredite Cour de Parlement en tous cas fors & excepté les Royaux, dont la connoissance appartiendra aux Juges parde-

vant lesquels ils avoient accoustumé de ressortir.

Voulons aussi, que ledit sieur de Montausier & ses descendans masses en loyal mariage, se puissent dire & reputer Ducs de Montausier & Pairs de France, & tiennent ledit Duché en plein fief sous une seule soy & hommage de Nous & de nostre Couronne; E duquel Duché & Parrie ledit sieur de Montausier Nous a fait dez-à-present, ainsi qu'il est accoustumé, le serment de sidelité, auquel Nous l'avons receu en ladite qualité de Duc de Montausier & Pair de France, comme tel Nous voulons, que tous les vassaux & tenans fiets mouvans dudit Duché, le reconnoissent, & luy fassent rendre les foy & hommage, baille leurs aveus & denombremens, quand l'occasion escherra, audit sieur de Montausier & à ses successeurs audit Duché, au mesme titre de Duc de Montausier & Pair de France, sans toutessois que par le moyen de cette érection, ni des Edicts des années mil cinq cens soixante-six, Juillet mil cinq cens soixante dix-neuf, Decembre mil cinq cens quatre-vingt-un, & Mars mil cinq cens quatre-vingt-deux, faits sur l'érection des Terres en Duchez & Pairies, Marquisats & Comtez, l'on puisse prétendre ores ni pour l'advenir à dessaut d'hoirs masses dudit sieur de Montausier & de ses descen-

#### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL

dans, ledit Duché & Pairie estre réuni & incorporé à nostre Couronne, & sans que nos A successeurs Roys audit cas puissent prétendre aucun droit de proprieté & reversion dudit Duché par le moyen des Edicts & autres choses quelconques, ausquelles Nous avons dérogé & dérogeons de nostre grace specialle par ces Presentes en faveur dudit sieur de Montausier & de ses successeurs & ayans cante, sans laquelle derogation ledit sieur de Montausier n'auroit voulu accepter nostredite grace & liberalite, ni consentir à la presente création & érection, à la charge aussi que ledit Duché à dessaut de successeurs masses en loyal mariage dudit sieur de Montausier & de ses descendans, retournera à sa premiere nature, titre & qualité de Marquisat.

Si donnons en Mandement, à nos amez & se ux les gens tenans nostre Cour de Parlement à Paris, Chambre de nos Comptes audit lieu, & tous autres nos Justiciers &
Officiers chacun en droit soy, comme à luy appartiendra, que nos presentes Lettres de
création & érection ils fassent lire, publier & registrer, & du contenu en icelles, jouir
& user ledit sieur de Montausier & ses successeurs masses en loyal mariage pleinement,
paisiblement & perpetuellement, cessans & saisans cesser tous troubles & empêchemens au contraire, nonobstant quelconques, Edicts Ordonnances, dessenses & Lettres au contraire, par lequel on pourroit prétendre le nombre des Ducs & Pairs estre
limité & présix, ausquelles Nous avons dérogé & dérogeons, mesme à celle de l'an mil cinq
cens soixante dix-neuf, & aux dérognoites des dérogatoires y contenus. CAR THE EST
NOSTRE PLAISIR: Et afin que ce soit chose serme & stable à toujours, Nous avons fait
mettre nostre scel à cesdites Presentes, saus en autres choses nostre droit & l'autruy en

Donne'à Fontainebleau au mois d'Aoust l'an de grace mil six cens soixante-quatre, & de nostre Regne le vingt-deuxième, signé LOUIS: Et sur le teply, par le Roy. Le Tellier. Et scellé sur lacs de soye du grand sceau de cire verte.

#### Conclusions de Monsieur le Procureur General.

VEU les Lettres & informations faites d'office à ma Requeste des vie, mœurs, âge, conversation, Religion Catholique, Apostolique & Romaine, & sidelité au service du Roy & experiences au fait des Armes du Suppliant; ensemble de la qualité droits & prérogatives, revenus & mouvance de ladite Terre & Marquisat de Montaussier, & autres terres & siess y joints; rapporté & à moy communiqué prendre telles autres conclusions que de raison.

Veu lesdites Lettres & informations, & autres pieces aussi communiquées.

Je n'empesche pour le Roy, estre lesdites Lettres registrées au Greffe de ladite Cour, pour estre executé & jouir par le Suppliant, ses hoirs masses nez & à naistre en loyal mariage, de l'effet & contenu en icelles : Ce saisant, receu en ladite qualité & dignité de Duc de Montausier & Pair de France, en saisant le terment en tel cas requis & accoustumé, sans pouvoir néantmoins jouir de la distraction de Ressort, & les appellations du Juge dudit Duché & Pairie estre relevées nuement en la Cour, qu'au préalable il n'ait été satissait à l'indemnité des Juges, où elles ressortissent, & à la charge que les siefs, terres, & seigneuries relevantes des Particuliers ne pourront estre censées & reputées faire part & portion dudit Duché, qu'au préalable le consentement des Seigneurs dont ils relevent ne soit rapporté, & l'indemnité payée.

ARREST, le Roy séant en son Parlement sur l'érection des Lettres de Duché & Pairie de France, du Marquisat de Montausier, en faveur de Messire Charles de sainte Maure: Portant verification des susdites Lettres, prestation de serment & installation. Du Mercredy 2. Decembre 1665.

Vicelles, les Lettres Patentes données par ledit Seigneur au mois d'Aoust mil six cens soixante-quatre, signées Louis: Et sur le reply, par le Roy. Le Tellier, & scellées du grand sceau de cire verte; obtenues par Messire Charles de sainte Maure, Marquis de Montausser, par lesquelles & pour les causes & considerations y contenues, ledit Seigneur auroit créé & érigé la Terre & Marquist de Montausser, en nom, titre de Duché & Pairie de France, pour en jouir par ledit sieur de Montausser & ses hoirs masses procréés en loyal mariage, pleinement, perpetuellement & à toujours sous le nom & appellation de Duché de Montausser & Pairie de France, ainsi que les autres Ducs & Pairs de France. Veut & luy plaist que toutes les Causes civiles, criminelles, personnel-

C

Les, mixtes & réelles qui concerneront tant ledir sieur de Montausier, que le droit dudit Duché, fussent traittées & jugées en ladite Cour en premiere Instance, & que les Causes & Procez d'entre les Justiciables dudit Duché ressortissent nuement par appel en la Cour, en tous cas fors & excepté les Royaux, dont la connoissance appartiendroit à nos luges, pardevant lesquels ils avoient accoustume de ressortir: Vouloit aussi ledit Seigneur Roy que ledit fieur de Montaufier & ses descendans masses en loyal mariage, se puissent dire Ducs & Pairs de France, & tiennent ledit Duché de Montausier en plein sief sous une seule foy & hommage dudit Seigneur & de sa Couronne : Voulant aussi que les Justiciables dudit Duché le reconnoillent, luy fissent les foy & hommage, baillassent les adveus & denombrement, quand l'occation y écherroit, aux melmes titres de Duc de Montausier & Pair de France, ainsi que plus au long le contiennent lesdites Lettres à la B Cour addressantes, Lettres de Surannation du vingt-septième Octobre dernier, signé LOUIS: Et plus bas, par le Roy. Le TELLIER. Et scellées du grand sceau de circ jaune. Requestes dudit sieur de Montausier à sin d'enregistrement d'icelles : Information faite d'office à la Requeste du Procureur Ceneral du Roy, des vie, mœurs, converlation, Religion & experiences au fait des Armes dudit lieur de Montaulier: Conclu-

sions du Procureur General du Roy, la matiere mise en déliberation.

Le Roy téant en son Parlement, a ordonné & ordonne que lesdites Lettres seront registrées au Gresse d'iceluy, pour estre executées & jouir par ledit sieur de sainte Maure, ics hoirs mafles nez & à naiftre en loyal mariage , de l'effet & contenu en icelles : Ce fai-C fant, qu'il sera receu en ladite charge, qualité & dignité de Duc de Montausier & Pair de France, en failant le serment en tel cas requis & accoustumé, de bien & sidellement servir, conseiller & assister le Roy en ses très-hautes & très-importantes affaires, & prenant séance en ladite Cour, garder les Ordonnances, rendre la justice aux pauvres, comme aux riches, tenir les déliberations closes & secrettes, & en tout se comporter comme un boa & magnanime Duc & Pair de France, Officier de la Couronne & Conseiller en Cour Souveraine, doit faire, sans pouvoir neantmoins jouir de la distraction de Ressort, & les appellations du Juge dudit Duché-Pairie estre relevées nuement en la Cour, qu'au préalable il n'ait esté satissait à l'indemnité des Juges où elles ressortoient, & à la charge que les siefs, terres & seigneuries des particuliers ne D pouront estre censées & reputées taire part & portion dudit Duché, qu'au prealable le consentement des Seigneurs dont ils relevent ne soit rapporté, & l'indemnité à eux payée, & à l'instant ledit de sainte Maure mande, a fait le serment, juté sidelité au Roy, y a esté receu & pris sa place.

#### Lettres de Surannation pour l'enregistrement desdites Lettres d'érection.

OUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A nos amez & feaux les gens tenans nostre Cour de Parlement & Chambre de nos Comptes à Paris : SALUT. Par nos Lettres patentes en forme de Chartres, en datte du mois d'Aoust de l'année derniere 1664. & pour les grandes & importantes considerations y contenues, Nous aurions créé & érigé la Terre & Marquisat de Montausier en titre, nom & dignité de Duché & Pairie de France, pour estre doresnavant & à toûjours possedée & en jouir par nottre trés-cher & bien amé Cousin Charles de sainte Maure & ses successeurs masses, Seigneurs de ladite Terre de Montausier, nez & à naistre en legitime mariage, audit titre de Duché & Pairie de France, & aux melmes honneurs, rang, scéance, prééminences & prérogatives appartenans audit titre & dignité de Duché & Pairie de France, & dont jouissent tous les autres Ducs & Pairs de nostre Royaume, ainsi qu'il est plus particulierement porté par nosdites Lettres; mais d'autant que ne vous ayant pas esté présentées dans l'an de l'expedition d'icelles, vous pourriez faire difficulté de les F enregistrer, & que Nous voulons qu'elles ayent leur plein & entier effet. A CES CAUSES, Nous vous mandons & ordonnons par ces Presentes signées de nostre main, que sins vous arrester à la surannation de nosdites Lettres Patentes dudit mois d'Aoust de l'année 1664. lesquelles sont cy-attachées sous le contre-scel de nostre Chancellerie, vous ayez à proceder à l'enregistrement pur & simple desdites Lettres, & à faire jouir & user du contenu en icelles, nostredit Cousin & les successeurs masses en loyal mariage, pleinement, paisiblement & perpetuellement, cessant & saisant cesser tous troubles & empeschemens quelconques, & nonobstant tous Edits, Ordonnances, Reglemens, Lettres, Arrests & autres choses à ce contraires, ausquelles Nous avons dérogé & dérogeons pour ce regard, encore que nosdites Lettres ne vous avent esté présentées dans l'an & jour de l'obtention d'icelles, ce que Nous ne voulons pouvoir nuire ni pré-Tome V.

#### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL:

judicier à nostredit Cousin, & dont en tant que besoin est ou seroit, nous l'avons re- A levé & dispensé, relevons & dispensons par cesdites Presentes. CAR TEL EST NOSTRE PLAISIR. DONNE' à Paris le vingt-septieme jour de Novembre mil six cens soixantecinq. Et de nostre Regne, le vingt troisième. Signé LOUIS : Et plus bas, par le Roy. LE TELLIER. Et scelle.

# GENEALOGIE

## DE LA MAISON DE SAINTE MAURE.

A Maison de sainte Maure, l'une des plus anciennes du Royaume, a pris son nom de la ville de sainte Maure en Touraine. Hiret dans ses antiquités d'Anjou, pag. 188. & 189. dit qu'environ l'an 1032. Fouques comte d'Anjou, fit bâtir le château de sainte Maure avec plusieurs autres. Avant de donner la Généalogie des Seigneurs de sainte Maure, desquels sont descendus les ducs de Montausier pairs de France, on a cru devoir rapporter les premiers Seigneurs de ce nom, dont une fille porta la terre, le nom & les armes de sainte Maure dans la maison de Precigny.

# ARTICLE PREMIER

# PREMIERE MAISON DE SAINTE MAURE.

OSCELIN de sainte Maure surnommé Pictavinus, est mentionné dans une T charte de Fouques Nerre comte d'Anjou, l'an 1007, avec Suhard de Craon, Thibaud de Blazon & plusieurs autres seigneurs; il est aussi nommé dans la fondation D de l'Abbaie de Beaulieu, l'an 1009. & étoit mort avant l'an 1030.

Femme AREMBURGE vivoir encore l'an 1030, qu'elle consentit à la fondation

du Prieuré de saint Mesmin faire par Hugues son fils.

1. & 2. Gosbert & Guillaume de sainte Maure, mentionnés dans la fondation du Prieuré de saint Mesmin, moururent sans posterité. Guillaume se trouvo encore mentionné dans un titre de l'Abbaye de Vendôme de 1040.

3. HUGUES, Seigneur de lainte Maure, qui luit.

UGUES, Seigneur de sainte Maure, fonda le Prieuré de saint Melmin de sainte Maure, & est nommé dans l'acte de cette fondation avec sa mere & ses freres; le E titre est sans date, mais la fondation sut saire en saveur d'Albert, qui sut Prieur de saint Mesmin depuis 1021, jusqu'en 1030. Il est aussi mentionné dans un titre de Fouques Rechin comte d'Anjou, imprimé dans le recueil des titres de saint Nicolas d'Angers. Voyez l'Histoire de Sable par Menage, Liv. IX. pag. 252. où ce titre est rapporté, & dans lequel Hugues se qualifie: Ego Hugo Castri, sancta Maura Dei gratià, jure hereditario possessor dominus. Le Pape Gregoire VII. lui écrivit une lettre, qui est la vingtdeuxième du Livre 2. de les lettres, & se trouve dans l'histoire de Sablé, pag. 254.

Femme ÆNOR, fille de Berlay, seigneur de Monstreuil (dit depuis Monstreuil

(a) His. de Bellay) & de la sœur de Gildum, seigneur de Saumur. (a)
Sablé, p. 254.

1. GOSCELIN II. du nom seigneur de Saumur. 1. GOSCELIN II. du nom, seigneur de sainte Maure, qui suit.

2. Hugues de sainte Maure, est nommé dans une charte, par laquelle le comte d'Anjou se désista l'an 1087, en faveur de l'abbé de saint Aubin d'Angers, de toutes les ulurpations qu'il avoit faites.

( & ) Besly; hift. conferes de l'oitou, fol. 408.

OSCELIN II. du nom, seigneur de sainte Maure, est témoin dans une charte du Monastere de saint Aubin, sous Fouques comte d'Anjou en 1037. (b) c'est lui qui dans la sondation de l'abbaye de Vendôme, est mentionné en 1040, avec Henry Roy de France, Guillaume duc d'Aquitaine, Geoffroy Martel comte d'Anjou, Guillaume vicomte de Blois, Geoffroy de Preuilly, Leon d'Amboite, Landry de Baugency, Guillaume de Parthenay & Constantin de Mello: Il est aussi fait mention de lui la même an-

#### DES PAIRS DE FRANCE. MONTAUSIER.

A née dans l'augmentation de la fondation de faint Nicolas d'Angers, & dans la fondation du Prieuré de l'Évière; il tigna avant Hugues comte du Mans dans une Charte de Geofficoy Martel comte d'Anjou, avant l'an 1047, transigea en 1060, avec Albert II du nom, abbé de Marmoutier, pour un droit de passage qui avoit été accordé à certe abbaye. Le comte d'Anjou connoissant sa valeur & celle de son frere, les porta à sure la guerre au seigneur d'Amboisse.

Femme CASSINOTE, dame de la Haye, & du vicomté de Tours qu'elle euten

partage. (A)

E

1. GOSCELIN III. du nom, seigneur de sainte Maure, qui suit.

HUGUES de sainte Maure, tué avec son frete dans la ville de la Have.

3. GUILLAUME de sainte Maure, dont il sera parléci-aprés.

(a) Menage ; hut de Sable, L, 9. P. 154.

OSCELIN III. du nom, seigneur de sainte Maure & de la Haye, vicomte de Tours, assista avec Hagues son trere, le comte d'Anjou, dans la guerre qu'il eut contre Henry I. roy d'Angleterre, & se trouva à la bataille de Sais. (b) Il sut tué avec son frere par des soldats qui se mutinerent contre eux dans la ville de la Haye. Il peut avoir été pere de

UGUES de sainte Maure, suscita la guerre qui se sit l'an 1172, entre Henry II.
roy d'Angleterre & Alienor sa semme & ses enfans. Il est mentionné dans la chronique de Robert du Mont l'an 1173, avec son fils qui n'y est point nommé, & qui apparemment ne laissa point de posterité.

(b) L'abbé de Marolies dans sa Génealogie de la Maison de fainte Maure, met cette bataille vers 1192. Le Pere Sirmond dans ses notes sur Geofroy de Vendôme, la met en 1118. & d'autres en 1115.

UILLAUME, seigneur de sainte Maure, que l'on présume avoir été troisième fils de Goscelin II. seigneur de sainte Maure, & de Cassinote de la Haye, & frere de Goscelin III. du nom, ne vivoit plus en 1205. & ne laissa qu'une fille nommé Avoye, dont il va être parlé.

#### ARTICLE SECOND

#### SECONDE MAISON DE SAINTE MAURE-



UILLAUME, seigneur de Precigny en Touraine, prit le nom de sainte Maure

à cause de sa semme, & ses ensans s'appellerent indisseremment de Precigny & de
sainte Maure. M. l'abbé le Laboureur prétend que ce Guillaume de Precigny descendoit
d'un seigneur du nom de Loudun, lequel s'étant allié à l'heritiere de Precigny, en avoit
pris le nom; & qu'ainsi la maison de sainte Maure d'aujourd'hui sortoit de celle de Loudun, qu'il dit avoir été une grande maison. A. du Chesne croit que ceux de la maison de
Berrie, la plus grande & la plus illustre du Loudunois, étoient les auteurs des seigneurs
de Precigny. Voyez l'histoire de Sablé par Menage, Livre IX. p. 256. É aux aditions p. 323.
Guillaume de l'recigny consistma l'an 1205, du consentement d'Avoye sa semme & de ses
cussans, les exemptions, que Guillaume de sainte Maure son beau-pere avoit accordées aux
Abbé & Religieux de la Mercy-Dieu: il prend le nom de Precigny dans ce titre, & est
qualissé, Guillelmus de Preciniaco, Dominus sansta Maura, dans un autre de la Chattreuse
du Liget. Il vivoit encore en 1209.

Femme AVOYE, Dame de sainte Maure en Touraine, fille unique & heritiere de Guillaume, seigneur de sainte Maure, sur mariée long-tems avant l'an 1205. & porta 1

Digitized by Google

#### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL

son mari la terre de sainte Maure.

1. Guillaume II du nom, seigneur de sainte Maure & de Precigny Chevalier, sit une donation à l'abbave de Baugerais, le 7. des Ides d'Octobre 1218, elle est icellée de son sceau, sur lequel il est representé à cheval, tenant d'une main l'épée haute & de l'autre l'écu de sainte Maure, son cheval est caparaçonné des mêmes armes, legende, S. Wilelmi de S. Maura; il étoit mort fans posterité l'an 1223,

2. JOSBERT, leigneur de lainte Maure & de Precigny, qui suit.

3. Hugues de sainte Maure, Chanoine de Tours en 1216. & Prieur de Loches en 1223. vivoit encore en 1240.

4.5.6. & 7. GARSIE, ARAMBURGE, PETRONILLE, & DOMITE de sainte Maure. mentionnées avec leurs freres dans le titre de 1205, pour l'abbaye de la Mercy-

OSBERT de sainte Maure, chevalier, seigneur de sainte Maure de Precigny & de Nouastre, avoit succedé à Guillaume son frere ainé, survant un titre de l'an 1223-où il se qualifie seigneur de Nouastre & de sainte Maure, se dit fils de Guillaume de Precigny, & reconnoît que son frere & son pere avoient cede à l'abbaye de sainte Croix de Poitiers, un droit qu'ils prétendoient sur les hommes de cette abbaye, ès bailliages de saint Romain & de Villeche, pour lesquels il composa du consentement de Hugues de sainte Maure, Chanoine de Tours & Prieur de Loches, son frere, en presence de Jean Archevêque de Tours, de Thierry de Galardon Senéchal de Touraine & de Poitou, le 6. des Calendes d'Avril. La même année il affranchit en qualité de seigneur de sainte C Maure & de Precigny, l'abbaye de Baugerais de tout droit de péages pour les charois de ce Monastere en ses terres Ce titre est scellé de son sceau, sur lequel il paroit à cheval armé de toutes pieces, l'épée haute en une main, & de l'autre tenant un écu chargé d'une fasce, qui sont les armes de sainte Maure; legende, Sigillum Josberti de sancta Maura, au contre-scel est son scel secret composé d'un écu, la bordure componnée qui sont celles de Precigny. Il confirma encore la même année sous les mêmes scel & contre-scel la donation faite à l'abbaye de la Mercy-Dieu par Guillaume son trere, auquel il avoit succedé, & donna avec Hugues son frere, entre les mains de Jean Archeveque de Tours, sept livres & demie de reute, en faveur de ce Monastere, à la charge qu'on y D (a) Cabiner de feroit construire une Chapelle pour eux. Il confirma l'an 1226. (a) aux Religieuses de la Lande de Beauchesne, Ordre de Fontevraut, les donations que sa mere y avoit faites,

se croisa contre les Albigeois, & sut l'un des Chevaliers qui scellerent de leurs sceaux le traité fait le 16. des Calendes de Juin 1229, par Pierre de Collemy & Matthieu de Marly, au nom du roy saint Louis, avec Roger Bernard comte de Foix, pour chasser (b) Hist. de les Héretiques des terres de ce dernier. (b) Il est encore nommé en d'autres titres des Montenotency, P. années 1235. & 1245.

Femme A. est ainsi désignée dans une donation suite par son mari au mois de Janvier 1224. à l'Eglise de saint Martin de Tours; elle pouvoit être fille de Pierre de Montoire, seigneur de Vendôme, & d'Aiglantine sa semme, lesquels avoient fondé en 1208. l'ab- E baye de la Virginité au Maine. Elle est mentionnée avec son mari dans un titre de l'abbaye de Cormery en 1228, où on lit JOSBERTUS de sancia Maura, & uxor ejus ( e ) Hift, de filia comitis Vidocini. (e)

Sable , p. 42.

1. JOSBERT de sainte Maure, Chancelier de l'église de saint Martin de Tours en 1245. suivant la charte noire de cette église. Voyez Gal. Christ. Edit. de 1656, tom. 1.

2. GUILLAUME II. seigneur de sainte Maure, qui suit. 1 I I.

UILLAUME II. du nom, seigneur de sainte Maure & de Marsillac, est nommé T avec Bouchard comte de Vendôme, Jacques de Maillé, Gerard Savary, Herbert P Turpin & autres Chevaliers, dans les Statuts de Charles de France, comte d'Anjou & de Provence, le Mardi après le Dimanche Osuli de l'an 1250, fut un des principaux seigneurs de Poitou, qui traiterent en 1269, avec Alphonte de France, comte de Poitiers, pour regler le rachat des fiefs à Mercy; (d) transigea la même année au nom de les enfans pour la succession de sa femme avec Hugues, seigneur de Parthenay, & en obtint les terres de Marsillac, d'Aigrie & de Tuchenays. Il mourut en 1271.

(d) Hift. des Chasteigners, Picures p 7.

> Femme JEANNE de Rancon, fille de Geoffroy, leigneur de Rancon, Chevalier, étoit sœur de Geoffroy de Rancon, de la Dame de Parthenay, de la semme d'Amanjen d'Albret, & de celle de Josselin de Castillon; mourut l'an 1302. & sut enterrée en l'abbaye de Suilly, luivant le testament de Guillaume de sainte Maure, Chancelier de France son petit-fils. 1. GUILLAUMÉ

#### DES PAIRS DE FRANCE. MONTAUSIER.

r. GUILLAUME III. du nom, seigneur de sainte Maure, qui suit.

2. PIERRE de fainte Maute, seigneur de Montgaugier, continua la posterité qui sera rapportée après celle de son frere ainé.

C

D

Ē

3 Isabrau de fainte Maure, qu'on donne pour femme à Philippe, seigneur de Prie, de Busançois & de Montpoupon, Senéchal de Beaucaire & de Nilmes, fils ainé de Jean II. du nom, seigneur de Prie, de Busançois & de Moulins, & de Gillette sa premiere femme.

EANNE de sainte Maure, veuve en 1334. de Pierre Charbonel pouvoit être fille

de Guillaume II. du nom, seigneur de sainte Maure.

UILLAUME III, du nom, chevalier, seigneur de sainte Maure & de Marsillac, dont il fit hommage en 1271. & 1274. à Guillaume de Blaye, Evêque d'Angoulême & à Helie Corel, ou Carel abbé de faint Cybar; il en donna encore aveu en 1296. fut présent au mois de Juillet 1297. à un acte que passa Alienor de Montsort, comtelle de Vendôme, dont il fut garant, & mourut après l'an 1300; de sa semme dont le nom est ignoré, il eut

Isabeau Dame de sainte Maure, de Marsillac, de Montbazon, de Montcontour, de Jarnac, de Savonieres & de Precigny. Le Roi la faisoit chercher en 1301. pour la mettre à Maubuisson à fin d'empêcher qu'elle ne se mariât à quelqu'un du parti du duc de Bretagne. Elle époula la même année Amany III. du nom, sire de Craon, auquel elle apporta les terres de samte Maure & de Marsillac. Il sit hommage de cette derniere à l'Eveque d'Angoulême en 1302. & étoit sils de Maurice III. du nom, sire de Craon, de Sabié, &c. Sénechal hereditaire d'Anjou, de Touraine & du Maine, & de Mahant de Matines. Isabeau de sainte Maure étoit morte avant son mari le 10. Decembre 1310. & sut enterrée en l'église des Cordeliers d'Angers en la chapelle de Craon.

# 24042444444444444

6. I.

# SEIGNEURS DE MONTGAUGIER, MARQUIS DE NESLE, ET COMTES DE JOIGNY.



IV.

IERRE de sainte Maure, chevalier, frere puîné de Guillaume III. du nom, seigneur de sainte Maure, & sils de GUILLAUME II. & de Jeanne de Rancon, F comme il a été dit ci-devant pag. 8. fut seigneur de Montgaugier, sit son testament le Mardi avant la Purification 1324. nomma pour executrice sa femme, & sur enterré en l'église de saint Elpin, diocèse de Tours, où il avoit fondé une chapelle.

Femme, MAHAUT fut enterrée à l'abbaye de Sully, comme on l'apprend du cesta-

ment de Guillaume de sainte Maure, Chancelier de France son fils.

1. PIERRE de sainte Maure II. du nom, seigneur de Montgaugier, qui suit. 2. GUILLAUME de sainte Maure, chanoine & doyen de saint Martin de Tours en 1327. Chancelier de France, mourut en son prieuré de la Chariré sur Loire, la veille de la Conversion de saint Paul 1334, après avoir sait son testament, & sur enterré dans l'église de saint Gatien de Tours, comme il l'avoit ordonnés Voyez son article dans la suite de cette histoire, chapitre des Chanceliers de France.

#### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL. TU

3. GUY de sainte Maure, duquel sont descendus les seigneurs & comtes de Jonzac, 4 rapportés ci-après §. Il.

4. Hugues de sainte Maure ne laissa qu'une fille, à laquelle Guillaume de sainte Maure, Chancelier de France son oncle legua 1000, liv. par son testament du 17. Janvier 1334. (4)

( ) Du Chesne Elist. des Chanceliers . p. 304-

(b) Du Chefne.

1. 194.

7. Iseul ou Isabeau de sainte Maure, Dame de Bellesontaine, mariée, 1º. à Pierre de Paluau, seigneur de Montresor & de Luçay, 2º, à Pierre de la Jaille, avec lequel elle vivoit en 1373. & 1375.

6. Louise de sainte Maure, premiere femme de Geoffroy, dit Brideau de Chateaubriant, seigneur du Lyon d'Angers, de Chalain, des Roches-Baritaut, de Chavannes & de la Bouardiere, fils de Jean de Chateaubriant, seigneur du Lyon B d'Angers, &c. & d'Isabelle la Prevôte de Thouars, Dame de Chavannes sa premiere femme.

7. MAHAUT de sainte Maure, abbesse de la Trinité de Poitiers, le 27. Novembre 1332. (b) reçût plusieurs hommages en cette qualité l'an 1334. Voyez Gal. Christ. Edit. nov. tome II. col. 1306.

Gosselin de sainte Maure, que Pierre de sainte Maure met au nombre de ses domestiques dans son testament de lan 1324. Et auquel il legue une somme d'argent, pouvoit être bâtard.

IERRE de sainte Maure II. du nom, dit Drumas, chevalier, seigneur de Montgaugier, de Rivarennes, vicomte de Bridiers, servit en la guerre de Gascogne & de Saintonge l'an 1338. & se trouva avec cinq Chevaliers & vingt-huit Ecuyers en la bataille du Roy de Navarre l'an 1340, en l'ost des Bouvines. Il demeura trois sois pri onnier des Anglois, ausquels il paya de grosses rançons, & sut obligé de vendre la terre de la Saullaye, assise au grand sief d'Aunis. Le Roy la lui rendit depuis en consideration de ses services le 10. Septembre 1372. & après l'avoir recouvrée, il intenta action contre le Prevôt de Paris, pour avoir élargi de prison un nommé Renaud de Montferrand, au prejudice de ce qui lui étoit du

I. Femme ISABEAU de Precigny, Dame de Laleu & de Lommeau près la Rochelle, fille puînée de Guillaume de Precigny, seigneur des mêmes lieux, mourut fans enfans.

II. Femme MARGUERITE d'Amboise, fille puînée d'ingerger I. du nom, seigneur d'Amboile, de Montrichard, de Chevreuse, &c. & de Marie de Flandres, Dame de Nesle, de Tenremonde & de Montdoubleau. Elle herita de la terre de Nesle, qui passa à la posterité par la mort sans enfans de Blanche de Trie, comtesse de Dampmartin sa niéce.

1. JEAN de fainte Maure, seigneur de Montgaugier & de Nesse, qui suit.

2. Armano de sainte Maure, seigneur de Pussac, &c. sit hommage le 18. Avril 1425. à la Reine de Sicile & au Roy son fils, pour la terre de Brin sur Aulnois, mouvante du château d'Angets, pour celler de Jarzé & de Longué, tenuës du châ- E teau de Baugé, & pour la scigneurie de la Faigne relevante du château du Loir. Il mourut lans enfans.

3. MARIE de sainte Maure, Dame de Rivarennes, semme de Pierre de la Rocherousse, chevalier, seigneur de Pocé, duquel elle étoit veuve en 1415. & avec lequel elle avoit vendu la terre de Pocé à la Reine de Sicile, suivant des titres des années 1388. & 1390. Elle eut pour heritiere Charlote de sainte Maure, Dame de Loué la nièce.

4. MARGUERITE de sainte Maure, mariée vers l'an 1386. à Guillaume d'Orgemont, seigneur de Mery sur Oise, de Meriel, Faillouel, &c. troisséme fils de Pierre d'Orgemont, seigneur de Mery & de Chantilly, chancelier de France, F & de Marguerise de Voitines.

HECTOR de sainte Maure, chevalier & chambellan du Roy, est mentionné en ces qualités en plusieurs titres des années 1409. 1410. 1411. & 1412. il pouvoit être fils, ou frere de Pierre de sainte Maure I L du nom, seigneur de Montgau-

Fils naturel de Pierre de sainte Maure II. du nom, seigneur de Montgaugier & de Jeanne de l'Isle Bouchard.

Jean, bâtard de sainte Maure, servit parmi les Chevaliers & les Ecuyers és guerres de 1369, rendit aven de la terre de faint Romain l'an 1389. & fut legitimé par Lettres du 25. Octobre 1395. (6)

Digitized by Google

(z) Regiffrei des Chaitres du Roi. 2011/148. acts 228.

EAN de sainte Maure I. du nom, seigneur de Montgaugier & de Nesle, comte de Benaon, &c rendit aveu en 1408. de la terre de la Haye Joulain au château d'Angers, (a) plaidoit en 1423. contre le seigneur d'Amboise, pour la succession de (a) Menages Pierre, seigneur d'Amboise, vicomte de Thouars, & étoit mort en 1425, que ses 333, enfans étoient sous la tutelle d'Arnand de sainte Maure, seigneur de Jonzac & de Philippe d'Orgemont.

Femme JEANNE des Roches, Dame de Beaupreau & de la Haye Joulain en Anjou, fille & heritiere de Jean, seigneur des Roches, & de Jeanne de Beaupreau.

3. JEAN de sainte Maure II. du nom, seigneur de Montgaugier, qui suit. 2 PIERRE de sainte Maure, mineur en 1425. étoit avec son frere & ses sœurs sous la tutelle d'Arnaud de sainte Maure, seigneur de Montausier.

3. MARIB de sainte Maure, aussi mineure en 1425.

 $\mathbf{B}$ 

C

D

4. CHARLOTE de sainte Maure, Dame de la Faigne, mariée à Guy de Laval II. du nom, seigneur de Loué, de Benais, Montsabert, &c. fils aîné de Thibaut de Laval, chevalier, seigneur de Loué & de saint Aubin, & de Jeanne de Maillé. Elle lui apporta la terre de la Faigne, mourur le 30. Aoust 1485. & sut enterrée dans l'églile de Benais sous une tombe, où se voyent ses armes au 1. de sainte Maure, au 2. de Flandres, au 3. de la Haye, au 4. des Roches, & sur le tout d'Amboise écartele de deux leopards. (b) Voyez some III, de cette histoire, pag. 636.

ne. Hift. de Montmerency p. 602.



Ecarrelé au i . de fainte Maure, au 2. de gueules à la croix d'hermines, fleuronnée qui est la Haye foulain, an 3. d'or au lion rampant de fable, au 4. d'argent à la bando fuselée de guen-les à la bordure de sable besantée d'or qui est des ROCHES, sur le tout écattelé an 1.6 4. pallé d'or & de gueules, au 2. 3. de guenles à deux liens paßans d'argens.

#### VII.

EAN de sainte Maure II. du nom, comte de Benaon, seigneur de Nesse, de Montgaugier, de Beaulieu, de la Haye, Joulain, de Capy, d'Athies, de Mouchy-la-Gache, de Saultray & de Rivarennes, étoit en 1425. sous la tutelle de Philippe d'Orgemont, lequel reprit le procés commencé par son pere contre Louis d'Amboise, vicomte de Thouars, pour la troisième partie des biens de cette Maison. Jean de sainte Maure étoit décedé en 1463, que sa veuve plaidoit contre son fils du pre-

I. Femme | ACQUETTE de Puiseuls, niéce de Regnaud de Chartres, archevêque de Reims, chancelier de France.

1. CHARLES de Sainte Maure, comte de Nesle, qui suit.

2. Andre'e de fainte Maure, femme de Thibaud de Bellanger, Seigneur de la Houssaye, vivoit encore en 1494, qu'elle transigea à Poitiers pour ses droits fuccessifs.

II. Femme, LOUISE de Rochechouart, fille de Jean de Rochechouart, seigneur de Mortemar & de Jeanne de Turpin Crissé, sut mariec en 1444, eut mille reaux d'or en mariage, & testa le 29. Fevrier 1489. le Roi lui sit rendre en 1490. une somme de 2300. livres, qu'il avoit prise en l'église de S. Martin de Tours, où son mary l'avoit mile en dépôt. Voyez tome IV. de cette Hist. p. 677.

1. JEAN de sainte Maure, prisonnier à Loches, auquel le procez sut commencé le 4. Juin 1477, pour avoir conspiré de faire évader le comte de Roucy, qui y étoit

aussi détenu prisonnier.

2. & 3. JACQUES & ANTOINE de sainte Maure.

4. AGNE's de sainte Maure, mariée à Jean Beau-fils, lequel ayant droit de ses beaufreres, plaidoit en 1486. contre Charles de fainte Maure & Thibaud de Bellanger, pour le château de Rivarennes, qui avoit été donné en douaire l'an 1471. à Louise de Rochechouart, mere de sa temme.

#### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL. 12

VIII.

HARLES de sainte Maure, chevalier comte de Nesle, seigneur de Montgaugier, chambellan du Roy, ne portoit du vivant de son pere que la qualité de Seigneur de Puiseuls, sit hommage de la terre de Nesse le 18. Mars 1457, est qualisé cousin du Roy dans des lettres patentes des Rois Louis XI. au mois de Janvier 1466. pour l'érection de la seigneurie de Nesse en comté, & Charles VIII. le 7. Decembre 1484. (4) & vivoit encore en 1492.

(a) Menage, 523.

( & ) Guichenon. Hift. de Broje,

continuation de la

traifi me partie :

1-170.

I. Femme, MADELENE de Luxembourg, seconde fille de Thibaud de Luxembourg, seigneur de Fiennes, & de Philippe de Melun, & petite fille de Pierre de Luxembourg, comte de S. Paul & de Marguerite de Baux, sut mariée par contrat du 26. Septembre 1457. L'extrait s'en trouve hist, de Sable par Ménage, liv. IX. p. 256.

Adrien de sainte Maure sur émancipé par son pere le 30. Juillet 1467. & mourut

peu aprés. II. Femme, CATERINE d'Estouteville, Dame de Cuverville, de Quiericy, de Lamerville & de Formerie, fille de Robert d'Estoureville, seigneur d'Aussebole, & de Marie de sainte Beuve, partagea les terres de la succession de son frere en 1498.

1. ADRIEN de tainte Maure, comte de Neile, qui suit.

2. JEAN de sainte Maure, chevalier de Rhodes, commandeur de Carquigny.

3. JEANNE de sainte Maure, mariée lan 1486. à Jacques de Montbel, chevalier, seigneur d'Entremonts & de l'Epine, lequel testa le 6. May 1513. il étoit fils de Guillaume de Montbel, seigneur d'Entremonts & d'Aynarde de la Chambre, & se C remaria à Philippe-Helene de Sassenage, fille de Jacques Baron de Sassenage. (b)

4 Antoinfite de sainte Maure, épousa François Baraton, seigneur de Rivarennes, de la Brosle & de Chalonges, chevalier, grand échanson de France, fils de Frangois Baraton, seigneur de la Roche-Baraton & de Champiré & d'Anne de Feschal.

5. Anne de sainte Maure, semme de N. seigneur de la Graitoire en Anjou. IX.

DRIEN de sainte Maure, chevalier, comte de Nesse, seigneur de Montgaugier & de Beaulieu, n'avoit que 15, ans lorsque son pere l'émancipa & lui donna le comté de Nesle en le mariant le 9. septembre 1480, il étoit mort en 1507.

Femme, CHARLOTTE de Chalon, comtesse de Joigny, dame d'Antigny & de D Viteaux, fille & heritiere de Charles de Chalon, comte de Joigny, baron de Viteaux & de Jeanne de Banquetun, fut mariée par contrat du 9. Septembre 1480. & étoit remariec en 1507. à François d'Alegre, seigneur de Precy, grand maître & general réformateur des eaux & forêts de France, fils de Jacques de Tourzel, dit d'Alegre, baron d'Alegre, chevalier, & de Gabrielle de Lastic. Charlotte de Chalon étoit veuve de son second mari lorsqu'elle obtint souffrance pour faire la foi & hommage de son comté de c) Chamb. des Joigny & de la seigneurie de l'Isle sous Montreal le 24. Octobre 1525. (e)

(c) Chamb. des Du. jel. 99.

1. JEAN de sainte Maure, comte de Nesse, qui suit.

2. NICOLAS de sainte Maure, baron d'Emery & comte de Joigny en partie, épousa le 17. May 1530. Jeanne Herland, veuve de Jean de Rostev, seigneur de Souleaux E prés Troyes, contre laquelle la dame de Dinteville & les tuteurs des enfans du comte de Nesle obtinrent arrêt en 1543. pour declarer nul le testament de son mary.

3. 4. & 5. AIME', ADRIEN & FLORENT de sainte Maure, decedez jeunes.

6. CLAUDE de sainte Maure, chevalier de l'ordre de S. Jean de Jerusalem sut arrêté prisonnier par ordre du Roy & mis au château de Dijon le 2. Fevrier 1531. où il mourut le 9. Decembre suivant. Il prenoit la qualité de comte de Joigny, & quoiqu'il fut dans l'ordre de Malte, il ne laissa pas de se marier deux sois, l'état de ses filles fut contesté au Parlement, & elles transigerent avec le marquis de Nesle leur cousin germain, qui les reconnut pour legitimes & habiles à succeder à leurs pere & mere.

1. Femme, JULIENNE Eveillechien.

CLAUDE de sainte Maure, baronne de Pierrepertuis & de Lorme-Chalon en partie, semme de René Bellanger, seigneur de Beauvais, de la Cousture & de la Planche-Hubert, dont elle eut Claude Bellanger, mariée à Dominique d'Orbier, morte sans ensans au mois d'Août 1618.

II. Femme, CLAUDE de Prie, fille d'Aymar de Prie, seigneur de Montpoupon & de la Motte, chevalier, grand maître des Arbalestriers de France, & de Claude de Traves, dame de Givry, la premiere femme.

CLAUDE de sainte Maure, seconde semme d'Hugues Rabutin, baron d'Espiry, fils de Claude Rabutin, seigneur d'Espiry & de Sully, & de Barbe Damas de la Bazolle, il étoit marié en 1533, avec Louise Rolin sa premiere semme.

7. BARBE

#### DES PAIRS DE FRANCE. MONTAUSIER. 15

7. BARBE de sainte Maure, baronne de Grignon & de l'Orme en partie, mariée à Antoine Seigneur de Dinteville, de Spoy & de Feugerolles, baron de Mourville, fils d'Erard de Dinteville III. du nom, Seigneur de Spoy & de Feugerolles, & de Guyonne de Vergy. Elle étoit veuve en 1543. & fit don en 1545. à Jean de Dinteville son fils de ce qu'elle pouvoir prétendre en la succession de ses pere & mere.

JEAN de sainte Maure III. du nom est qualissé comte de Nesse & de Joigny, comme sils & heritier d'Adries de sainte Maure son pere, le 31. Août 1507. & étoit mort en 1526.

Femme, ANNE d'Humieres, fille de Jean II. du nom, seigneur d'Humieres, de Becquincourt, de Bonzincourt, &c. & de Jeanne de Hangest-Genlis.

1. CHARLES de sainte Maure, comte de Nesle, étoit mort en 1534.

2. LOUIS de sainte Maure, Marquis de Nesle, qui suit.

3. Louise de sainte Maure, abbeise de l'abbaye aux Bois.

4. Autre Louise de sainte Maure, mariée en 1536. à Gilles de Laval II. du nom, seigneur de Loué, vicomte de Brosse, fils de Gilles de Laval I. du nom, seigneur de Loué, de Benais, de Bressuire, &c. & de Françoise de Maillé sa première semme. Voyez tome III. de cette histoire, pag. 638.

OUIS de sainte Maure, marquis de Nesse, comte de Joigny, chevalier de l'ordre du Roy, demeura jeune sous la tutelle de Jules Beausils, seigneur de Rivarennes, & y étoit encore en 1538, qu'il transsgea avec Antoine du Prat touchant les biens de Charlotte de Chalon son ayeule. Il sut donné en ôtage à Elisabeth Reine d'Angleterre l'an 1559. & mourut à Paris le 9. Septembre 1572, d'où son corps sut porté & enterré à Nesse. C'est en sa faveur, que le Roi François I. joignit au comté de Nesse les baronies de Beaulieu, d'Athies & de Capy, & érigea le tout en marquisat par lettres du mois de Janvier 1545, registrées au Parlement de Paris le 26. Novembre 1548, en vertu des settres de confirmation du 12. Juin 1547, Voyez Blanchard compil. chronol. col. 596. & 608.

I. Femme, RENE'E de Rieux, comtesse de Laval, de Vitré & de Rochesort, sille aînée & heritière de Claude sire de Rieux, & de Catherine comtesse de Laval, sur mariée le 5. Janvier 1540. se retira en 1558. en Bretagne, où elle vêcût separée de son mari, &

mourut sans ensins l'an 1567. II. Femme, MADELENE Olivier, fille de François Olivier, chevalier, seigneur de Leuville, chancelier de France, & de Jeanne de Cerisay. Elle épousa en secondes nôces Jean de Balsac, seigneur de Montagu, chevalier de l'ordre du Roi, sils de Thomas de Balsac, seigneur de Montagu, & d'Anne Gaillard. Voyez tome II. de cette bist. p 441.

1. CHARLES de fainte Maure, marquis de Nesle, comte de Joigny, mourut à Paris le 2. Novembre 1576. âgé de 6. ans.

2. Antoine de sainte Maure, déceda aussi en bas âge; par sa mort & celle de son frere, Jean de Laval leur cousin, succeda au marquitat de Nesse, & à tous les autres biens de cette branche, comme il a été dit au tome III, de cette hist. p. 638.



D

#### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

§ 11.

# SEIGNEURS DE MONTAUSIER, COMTES DE JONZAC



UY de sainte Maure I du nom, chevalier, troisséme fils de PIERRE de sainte Maure, seigneur de Montgaugier, & de MAHAUT sa semme, mentionnez cidevant p. 9. passa en Guyenne du temps des premieres guerres des Anglois, y tervit sous. Guy de Ceris, Souverain maître d'hôtel du Roy, & capitaine souverain ès parties de Guyenne & de Saintonge en 1327. & sous Messire Ithier de Magnac, senechal de Saintonge en 1337. Il vivoit encore le 24. Septembre 1340. qu'il reçut de Renaut Croullebois 36. livres pour lui & les gendarmes de sa compagnie, sous le même Ithier de Magnac, chevalier, sa quittance est scellée en cire rouge d'un écu, où se voit une fasce chargée de

M. Clairembault. Femme, MAR GILER ITE, dame de Monraufier, fille union Femme, MARGUERITE, dame de Montausier, fille unique & heritiere de B Foucaud, seigneur de Montausier, & de Petronille de Mosnac, dame de Jonzac, sur mariée environ l'an 1325. & porta dans la maison de sainte Maure la terre de Montaulier du chef de son pere; & celle de Jonzac de celui de sa mere. Elle se remaria à Bernard de Comborn, dont elle eut Jeanne de Comborn, femme de Pierre de Mastas, dit Martelet, du consentement duquel Pierre de sainte Maure eut la seigneurie de Mosnac de la successionde sa mere, par acte du 1. Octobre 1364.

1. PIERRE de lainte Maure, seigneur de Montausier, qui suit.

2. RENAUD de sainte Maure, retenu avec neuf écuyers pour servir sous le sire de Coucy en Guyenne, fut reçû à Bastides devant Ventadour le 13. Juin 1389. & mourut sans enfans de Jeanne de S. Irier sa semme, qui étoir remarice en 1406, à C Jean Mayny, chevalier.

3. ÆNOR de sainte Maure, femme de Guillaume de Chamborent, lequel plaidoit en 1406, pour la succession de Renaud de sainte Maure son beaufrere, contre

Jeanne de S. Irier sa veuve.

PIERRE de sainte Maure, seigneur de Montausier, par donation, que lui en sit sa mere, succeda aussi à la seigneurie de Jonzac par la mort sans enfans de Margnevite de Mosnac & de Jeanne de Comborn. Il sie hommage au Prince de Galles en la salle du château d'Angoulême le 19. Août 1363. & en l'église cathedrale de Saintes le 24. du même mois, des terres qu'il tenoit de lui. Depuis il servit en la guerre de Saintonge

pour le Roy avec six écuyers l'an 1377. & vivoit encore l'an 1378.

Femme, MIRAMONDE de la Mothe, dame de Cadillac & de S. Severin prés Mortagne, sut mariée le dimanche avant la S. Luc 1365.

1. Jean de sainte Maure, décedé jeune.

2. ARNAUD de fainte Maure, seigneur de Montausier, qui suit.

3. & 4. JEANNE & THOMASSE de sainte Maure, moururent en bas âge. VII.

RNAUD de sainte Maure, chevalier, seigneur de Montausier, de Jonzac, de Mosnac, &c. sit hommage le 2. Fevrier 1403. à l'abbé de S. Germain des prez de sa terre de Jonzac; deux ans aprés il sut reçu à S. lean d'Angely avec un autre che-

#### DES PAIRS DE FRANCE. MONTAUSIER. 15

A valier & huit écuyers, pour servir és guerres de Saintonge sous le connêtable d'Albret, les Anglois le firent prisonnier & le condustirent en Angleterre, où il resta dix ans, pendant lesquels ses biens surent pillez & son château de Jonzac donné en titre de comté par Henry Roy d'Angleterre à un Anglois, suivant les lettres de ce Prince de l'an 25° de son regne. Il sut nommé tuteur de Jean de sainte Maure I. du nom, seigneur de Nesle, le 28. Avril 1425. & le Roy Charles VII. lui sit don de quelques biens consisquez sur des rebelles de la maison d'Archiac, qui avoient tenu le parti des Anglois, par lettres données à Tours le 10. Septembre 1450. Des memoires lui donnent pour première semme Mar chande de Montendre, qu'il trouva morte à son retour de prison d'Angleterre.

Femme, PERRETTE Marchand, Dame de Marcilly, de la Gravelle, & de la Viguerie de Talmond, païs d'Aunis, veuve d'Aymar d'Archiac chevalier, & fille unique d'André Marchand, Consciller au Parlement & Prevôt des Marchands de Pa-

B ris, & de Jeanne de la Gravelle, sut mariée par contrat du 6. Janvier 1405.

1. RENAUD de sainte Maure, seigneur de Jonzac, qui suit.

2. LEON de sainte Maure, dont sont descendus les seigneurs & ducs de Montausier,

Pairs de France, rapportés ci-après §. III.

3 MARGUERITE de sainte Maure, Dame de saint Severin, & en partie de Mosnac, mariée à Etienne du Puy, seigneur de Cazes, une Génealogie lui donne pour mari Jean de la Motte.

4. BEATRIX de sainte Maure, dame de Meux, épousa 1°. le 6. Fevrier 1454. Jasques Chesnel, seigneur châtelain de Moings, fils de Louis Chesnel, & de Blanche de la Seigne, dame de Sousmoulins. 2°. Guyot de Brousse, seigneur de Jussac. D'autres lui donnent pour second mary Pierre de Gamaches.

5. CATHERINE de sainte Maure.

C

On trouve à peu prés dans le même temps Marie de sainte Maure, semme de Pierre du Puy du Fou, sils de Jean du Puy du Fou, vivant en 1439. & de Jacquette de la Ramée; elle pouvoit être fille d'Arnaud de sainte Maure.

N I I I.

EN AUD de sainte Maure, seigneur de Jonzac, sut rétabli par lettres du Roy le 5. Juillet 145 I. dans tous les biens de sa maison, qui avoient été usurpez par les Anglois, sit hommage de la Viguerie de Talmond le 10. May 1454. transsigea & partagea avec Leon son frere & ses sœurs le 15. Septembre 1470. & eut pour sa part les terres, châtellenies & seigneuries de Jonzac, de Mosnac, Cadillac, la Haye, sainte Maure, sainte Catherine, la Gravelle, &c. Il testa le dernier Août 1478. institua son herriter universel Jean son second sils, auquel pour la conservation du nom & des armes de sa maison, il transsera le droit d'aînesse qui regardoit Foncand son sils aîné, prêtre, joiissant d'un grand revenu en benesses & biens de l'Eglise, à la charge de pourvoir Philippe & François ses deux autres ensans pusnez, suivant la coutume du pays, où ses biens étoient situez. Il vivoit encore en 1497. suivant des lettres du 8. Janvier de la même année, par lesquelles il paroît avoir sondé la chapelle de la maladerie de Jonzac.

I. Femme, FRANC OISE Chabot, fille de Renaud Chabot, seigneur de Jarnac, & d'Isabeau de Rochechouart sa seconde semme, sut mariée par contrat du 19. May 1456. (a) Voyez some II. de cette histoire, page 565.

1. Foucaup de sainte Maure, embrassa l'état Ecclesiastique.

JEAN de sainte Maure, seigneur de Jonzac, qui suit.
 François de sainte Maure, baron de Cadillac, servoit à la guerre en 1475. & vivoit encore en 1489. avec Marguerite de Bosqueaux sa femme, dont il n'eut point d'enfans.

4. PHILIPPE de sainte Maure, seigneur de Chaux & de S. Germain de Vibrac. Femme, CATHERINE de Lanes.

1. ACQUES de fainte Maure.

11. JEAN de sainte Maure, seigneur de Chaux, plaidoit en 1500, contre son frere pour la succession de ses pere & mere.

Femme, CATHERINE d'Espinay.

1. Alain de sainte Maure, seigneur de Chaux, mort sans enfans.

11 Françoise de sainte Maure, femme de Jean Grain de S. Marsault, seigneur de Parcoul & de Millançay, vicomte de Rochemeaux, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy, gouverneur des ville & château de Dijon.

5. Louise de sainte Maure, marice en 1478, à René de Montberon, baron d'A-

( a ) Menage, bijt, de Sabié, p. 325,

#### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

voir & de Champeaux, fils aîné de Guichard de Montberon, seigneur d'Avoir & A' de Mortagne sur Gironde, & de Catherine Martel. Il étoit veus de Margnerite d'Estampes, seile de Jean d'Estampes, seigneur des Roches, & de Marie de Rochechouart-Mortemart.

6. Isabfau de sainte Maure, épousa 1º. Audebert du Barry, seigneur de Coux & de Gaure en Limosin. 2º. Pierre du Châtenet, seigneur du Villars, neveu de sa

belle-mere.

7. ROBERTE de sainte Maure.

II. Femme, CLAIRE du Châtenet, Dame de Granzay, veuve de Perrot de la Guirandaye, leigneur de l'Estang, sut mariée par contrat du 17. Novembre 1478. & mourut sans enfans.

E A N de sainte Maure, seigneur de Jonzae & de Mosnae, sonda le couvent des Carmes de Jonzae le 23. Octobre 1505, eut procez en 1507, contre Charles Chabot pour la succession de sa mere, testa le 10. Avril 1523, & institua ses heritages alain, Geograp & Antoine ses sils, par portions égales avec la clause, que dans les heritages immeubles & choses nobles tenues noblement, Alam, comme ainé, auroit suivant la coutume de Saintonge, par préciput le château de Jonzae & le quint de ces immeubles & heritages.

I. Femme, LOUISE de Clermont, fille de Jacques de Clermont, seigneur de Dampierre & d'Azay en Touraine, & d'Isabean Chaudrier, sut mariée en 1505. & mourut C

lans culuns.

II. Femme, MARIE d'Archiac, fille d'Odet d'Archiac, seigneur d'Availles, de Serre, de S. Germain en partie, & de Laye Mal-Couronne, & de Suzanne du Puy du Coudray-monin, sut mariée par contrat du 29. Avril 1516.

1. ALAIN de sainte Maure, seigneur de Jonzac.

Femme, Françoise de Ponthieux, heritiere de la maison des Touches & de Perigné en Poitou.

I. JEAN de sainte Maure, seigneur de Jonzae, mourut sans enfans de Marguerite

de Dieuxayde, dame de Montbasin sa semme.

11. Isabeau de sainte Maure, dame de Jonzae, aprés son frere, épousa Jacques D le Vasseur, seigneur de la Coignée au Maine, & mourut sans ensans.

2. GEOFROY de sainte Maure, decedé sans posterité.

3. ANTOINE de fainte Maure, seigneur de Mosnac, qui suit.

X.

NTOINE de sainte Maure, chevalier, seigneur de Mosnac, de Fleac, de Reaux, de Neulles & Chailleret, sit son testament le 24. Juin 1567, dans lequel il sit mention de Marie d'Archiac sa mere, & de Geofrey de sainte Maure son sils.

Femme, MARIE Arnoul, fille de Nicolas Arnoul, seigneur de Chantillac, de S. Simon, de Vignolles & de Vaumondois en Saintonge, conteiller au Parlement de Bourdeaux, & de Philippes de Quissarmes d'Anzay, sut mariée en 1547.

1. GEOFROY de sainte Maure, seigneur de Mosnac, qui suit.

2. Bonaventure de sainte Maure, d'une de Rochebrune, épousa 1º. le 21. Fevrier 1569. Français de Reillac, vicomte de Brigueil, seigneur d'Ozillac. 2º. Pierre de la Boissière, seigneur de Rochebrune, & mourut sans enfans.

XI.

E O F R O Y de sainte Maure, chevalier de l'ordre du Roy, seigneur de la batronie d'Ozillac, de Mosnac, de Fleac, Rochebrune, &c. sit le voyage de la terre sainte, suivant le certificat du superieur du couvent de l'observance de S. François au mont de Sion, du 5. Septembre 1582, sut nommé conseiller d'état par brevet du 3. Août 1614. & élù deputé de la noblesse de Saintonge aux états generaux tenus à Paris, F par acte du vingt-cinq du même mois, dans lequel il est qualifie chevalier de l'ordre du Roy.

Femme, VIVIANNE de Polignac, fille de Leon de Polignac, chevalier, seigneur d'Escoyeux & de Parentais, Gouverneur de Saintes, & de Casherme Tison, sut mariée par contrat du 12. Septembre 1598, testa le 12, May 1602. & institua son heritier uni-

vertel ton fils.

LEON de sainte Maure, comte de Jonzac, qui suit.

X 1 1.

EON de sainte Maure, comte de Jonzac, marquis d'Ozillae, seigneur de Mosnac & de Fleac, chevalier des ordres du Roy, capitaine de 10s. hommes d'armes

#### DES PAIRS DE FRANCE. MONTAUSIER.

A d'armes de ses ordonnances, conseiller en ses conseils d'état & privé. Le Roy Louis XIII. érigea en sa faveur la baronie d'Ozillac en marquilat, par lettres du mois de l'ecembre 1623, registrées au Parlement de Bourdeaux le 2. Mars 1624, il sut fait mestre de camp d'un regiment d'infanterie, par brevet du 11. Septembre 1627, licutenant general des provinces de Saintonge & d'Angoumois, ville & gouvernement de la Rochelle, gouverneur des ville & château de Cognac, par lettres du 14. Fevrier 1633. & reçû chevalier des ordres du Roy le 31. Decembre 1661. il mourut le 22. Juin

Femme, MARIE d'Esparbez de Lussan, fille aînée de François d'Esparbez de Lusfan, vicomte d'Aubeterre, maréchal de France, & d'Hypolite Bouchard d'Aubeterre, B fut mariée le 30. Janvier 1622, mourut le 14. Juillet 1654. & fut enterrée près le

grand autel de laint Liguaire de Cognac.

1. LEON de sainte Maure, marquis d'Ozillac, tué aux barricades de Paris l'an

2. ALEXIS de sainte Maure, Marquis de Jonzac, qui suit.

3. & 4. HYPOLITE & ANTOINETTE de sainte Maure, décedées sans avoir été

XIII.

LEXIS de sainte Maure, comte de Jonzac, marquis d'Ozillac, seigneur de Mosnac, Lieutenant general des provinces de Saintonge & d'Angoumois, après C son pere, fut capitaine au Regiment du Cardinal Mazarin, puis mestre de Camp d'un Regiment de son nom, premier Ecuyer de Jean-Baptiste Gaston de France, duc d'Orleans, & mourut au mois de Mars 1677.

Femme, SUSANNE Catelan, fille de François Catelan, intendant des finances, conseiller d'Etat, & de Susame Brachet de la Milletiere, sur mariée en 1661. & mou-

rut au mois de Mars 1689.

1. Julie-Michelle de sainte Maure, comtesse de jonzac, née en 1662. épousa en 1678. Pierre Bouchard-d'Esparbez-de-Lussan, comte d'Aubeterre, chevalier des ordres du Roy, Lieutenant general de ses armées, fils de François Bouchard d'Esparbez de Lussan, marquis d'Aubeterre, & de Marie de Pompadour. Elle mourut à Paris le 6. Octobre 1726.

2. ELIZABETH de sainte Maure, mariée à Jean-Baptiste de Vernou, chevalier, seigneur de Bonnœil, de Melziard, de Marconnay & de Pontiou, sils d'Herry de Vernou, écuyer, seigneur de Melziard, de la Riviere-Bonnœil, &c. & de Marie-Anne Roland. Son mati sut tué au siege de Cony.

3. FRANÇOISE-GENEVIEVE de sainte Maure, épousa par contrat du 4. Novembre 1696. Philbert - Joseph Devezeau, seigneur de Chasseneuil.

4. Judith-Huberte de sainte Maure, née le 19. & baptilée le 24. Octobre 1673, fut mariée par contrat du 3. Février 1692. à Jean-Louis de Bremond, seigneur d'Ars, capitaine de vaisseau.

T. N. de sainte Maure, Religieuse.

E



# HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.



§. III.

# SEIGNEURS ET DUCS DE MONTAUSIER.

# PAIRS DE FRANCE.



B

VIII.

EON de sainte Maure, second fils d'ARNAUD de sainte Maure, seigneur de Jonzac, & de PERRETTE Marchand, mentionnés ci-dévant pag. 15. partagea le 15. C Septembre 1470, avec Renaud de sainte Maure son frere aîné, qui lui ceda la terre de Montausier & plusieurs autres. Il est qualifié écuyer, seigneur de Montausier & de Migelorte, dans l'acte de foy & hommage, qu'il rendit au Roy à Montsoreau, entre les mains du chancelier de France, le 28. Avril 1473, pour la viguerie de Talmond sur Gironde, relevant de la seigneurie de Talmond. Il en donna le dénombrement le 8. Janvier suivant, & étoit mort en 1485.

Femme, JEANNE le Boursier, fille de Gerard le Boursier, étoit mariée en 1450. Il est dit dans l'histoire chronologique du Roy Charles VII. imprimée au Louvre, Pag. 459. que l'an 1451. Messire fean le Boursier étoit general de France, & chef des vaisseaux, qui battirent les Anglois à Blaye sous le comte de Dunois.

1. LEON de sainte Maure II. du nom, seigneur de Montausier, qui suit.

2. JACQUES de sainte Maure, seigneur de Maguelon & de Guadebois.

3. CATHERINE de sainte Maure, épousa 1°. par contrat du 6. Juin 1477. Pres gent d'Aix, écuyer, seigneur du Barret, 2°. Jean, seigneur du Pont. IX.

EON de sainte Maure II. du nom, chevalier, baron de Montausier, seigneut , de Puigné, transigea avec sa mere l'an 1504.

Femme, ANNE d'Appelvoisin, Dame de Puigné & de la Guyraye, fille & heritiere de Guillaume d'Appelvoisin, seigneur de Chaligny, de Puigné & de la Guyraye, E & d'Iseul de Linieres, sur mariée en 1480.

1. GUY de sainte Maure, seigneur de Montausier, qui suit. 2. LEON de sainte Maure, chevalier de saint Jean de Jerusalem.

3. RENE' de sainte Maure, seigneur de la Guyraye, dont la posterité sera rapportée cy-après & V. 4. JEANNE de sainte Maure, Religieuse en 1527-

5. N. de sainte Maure, semme de N. Tislon, seigneur de la Touschemoreau en Anjou.

6. 7. & 8. Catherine-Jeanne, Beatrix, & Jacqueline de fainte Maure, les deux premieres Religieuses.

TUY de sainte Maure, chevalier, baron de Montausier, seigneur de Puigné, I transigea avec Jeanne la sœur le 2. Mars 1527, fit son testament le 10. Aoust 1558, un codicile le 25. Septembre 1566. & mourut en 1569.

Femme, MARGUERITE de Lannes, fille de Claude, dit Clines, seigneur de la Roche-Alais, de Cuzades, & de Bellades; & de Catherine de Mortemer, fut mariée par contrat du 15. Février 1538.

1. FRANCOIS de sainte Maure, baron de Montausier, qui suit.

2. Louise de fainte Maure, épousa par contrat du 29. Juin 1567. François de Salignac, seigneur de Rochesort en Limousin.

F

#### DES PAIRS DE FRANCE. MONTAUSIER.

3. Anne de sainte Maure, mariée à Charles de Nocey, seigneur de la Forge en Poitou, de saint Michel, & de Chavaigne, chevalier de l'ordre du Roy.

RANC, OIS de sainte Maure, chevalier, baron de Montausier, seigneur de

Puigné, mort à saint Jean d'Angely l'an 1588.

Femme, LOUISE Gillier, Dame de Salles & de Fougeray, fille de René Gillier, chevalier, seigneur des mêmes lieux, & de Louise-Renée de Choisy, sut mariée par contrat du 2. Avril 1572. & étoit remariée le 3. Avril 1606. à Jean de Beaudean, seigneur de Parabere, chevalier de l'ordre du Roy, Lieutenant-general au gouvernement de Poitou, gouverneur de Niort.

1. CHARLES-FRANÇOIS de sainte Maure, baron de Montausier, tué au siege de Laon en 1594, sut enterré par ordre du Roy dans l'église des Carmes de Lou-dun, quoiqu'il sut de la R. P. R.

2. LEON de tainte Maure III. du nom, baron de Montausier, qui suit.

3. GUY de sainte Maure, leigneur de Fougeray, dont les descendans seront rapportez cy-après S. IV.

4. FRANÇOIS de sainte Maure, seigneur de Salles, tué en duel le 26. Janvier

1614.

5. CATERINE de sainte Maure, dame d'honneur de la reine Anne d'Autriche, par Brevet du 13. Novembre 1638, mariée a Jean de Gallard-de-Bearn, comte de Brassac, baron de la Rochebeaucourt, chevalier des ordres du Roy, son Ambassadeur à Rome, gouverneur de Saintonge, capitaine de cent hommes d'armes, surintendant de la mailon de la reine, fils de René de Gallard-de-Bearn, leigneur de Braslac, & de Marie de la Roche-Beaucoure. Il mourut à Paris le 14. Mars 1645, dans la loixante-lixième année fans enfans.

XII.

FON de sainte Maure III. du nom, chevalier, baron de Montausier, seigneur , de Puigné, de Salles , &c. s'acquit l'estime de tous les honnétes gens par sa pro-

bité irréprochable.

E

F

Femme, MARGUERITE de Châteaubriant, fille de Philippe de Châteaubriant, 1) chevalier, leigneur des Roches-Baritaut & de Grassay, chevalier de l'ordre du Roy, gouverneur de Fontenay le-Comte, & de Gilberte du Puy-du-Fou, sut mariée par contrat du 3. Avril 1606, étoit encore trés jeune lufqu'elle sella veuve, & se dévoua entierement à l'éducation de ses enfans.

1. HECTOR de sainte Maure, baron de Montausier, n'avoit que 21. ans lorsqu'il partit de Paris pour se jetter dans Casal, assiégé par les Espagnols sous le commandement de Dom Gonçalez de Cordoua: il y entra déguilé en habit de cordelier, ayant et averse à pied tout le Milanez. Après la mort du marquis de Beuvron, qui y commandoit, tous les gens de guerre d'un commun consentement l'élurent pour leur chef. Il obligea les Espagnols à changer le siege en blocus, & donna le tems au Roy Louis XIII. de les venir forcer à le lever, aprés avoir été un an entier devant cette place. En 1630, il fut mis pour commander dans Rolignan, petite place, où il tint quinze jours contre l'attente de M. de Toyras, qu'il fut rejoindre à Casal, servit ensuite en qualité de marêchal de camp dans l'armée de la Valtoline, où il défit l'avant-garde des ennemis dans un lieu nommé le val de Levin, ils l'attaquerent à Tiran, d'où il les repoussa, & le duc de Rohan étant venu à son secours il s'y donna un grand combat, où les François furent victorieux, le reste de l'armée Espagnole s'étant retirée dans un lieu avantageux, appellé les bains de Bormio, il Pattaqua, la força, & y fut blessé d'un coup de pierre, dont il mourut 15. jours aprés au mois de Juillet 1635. âgé d'environ 27. ans.

2. CHARLES de sainte Maure, duc de Montausier, Pair de France, qui suit.

3. CATHERINE de sainte Moure, épousa 1º, au mois de Fevrier 1635. Antoine de Lenoncourt, marquis de Blainville, comte du S. Empire, fils de Charles de Lenoncourt, seigneur de Gondrecourt, & d'Henriette de Joyeuse Grandpré, dont elle resta veuve sans enfans. 20. en 1645. Philbers de Pompadour, marquis de Lauriere & de Ris, fils de Jean de Pompadour, baron de Lauriere, & de Charlotte de Fumel. Voyez tome II. de cette histoire, page 63.

X 1 1 1. HARLES de sainte Maure, duc de Montausier, Pair de France, marquis de , Rambouillet & de Pilany,comte de Berkeim en Alface & de Talmond fur Gironde, baren de Salles & de Puigné, seigneur des Essars & du Breuil-Bernard, chevalier des

#### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL,

ordres du Roy, Gouverneur de Louis Dauphin de France, fils unique du Roy Louis A XIV. premier gentilhomme de sa chambre, & maître de sa garderobe, gouverneur des provinces d'Angoumois, de Saintonge & de Normandie, lieutenant general de la haute & basse Alface & gouverneur particulier des villes de Rouen - Dieppe, Caen & Pont-de l'Arche, naquit le 6. Octobre 1620. fur connu d'abord sous le nom de baron de Salles, & commença ses premieres armes à Rosignan sous Hector son frere ainé, se trouva au siege de Catal, puis à l'attaque de Brisac en Alsace, se distingua à la bataille de Cerné, 'où il prit trois étendards aux ennemis, servit seul de marêchal de camp dans l'armée que commandoit le marêchal de Guebriant. Dans les guerres civiles pendant la mino-Tité de Louis XIV. il maintint dans l'obéissance la Saintonge & l'Angoumois, dont il avoit le gouvernement, demeura inébranlable dans son devoir, & aprés avoir rejetté avec une fidelité inviolable les propositions, qu'on sui sit pour l'attirer dans le parti des rebelles, il chassa les ennemis des places de Saintes, de Taillebourg & de Talmond, & les ayant poursuivis, quoiqu'inferieur en non bre, il désit une partie de leur armée à Montançay, fans que les blessures qu'il reçut au bras gauche, & dont il demeura estropié ralsentissent l'ardeur avec laquelle il combattoit. Il sut reçu chevalier des ordres le 31. Decembre 1661. & le Roy qui avoit érigé pour lui en marquifat l'an 1644. la baronie de Montausser, l'érigea en duché-pairie par lettres du mois d'Août 1664, registrées au Parlement de Paris, le Roy séant, le 2. Decembre 1665, comme il a été dit cy-devant pag. 1. Il fur fait gouverneur de Monseigneur le Dauphin l'an 1668. & ensuite gouverneur de Normandie: mourut à Paris le 17. May 1690. âgé de 80. ans, dans la reputation C d'une rare probité & d'une grande érudition, & y fut enterré aux Carmelites du fauxbourg S. Jacques. Foyez ses oraisons sunchres par MM. Flechier, évêque de Nismes, I Abbe Anselme & I Abbe du Jarry.

Femme, JULIE-LUCIE d'Angennes, fille & heritiere de Charles d'Angennes, marquis de Ramboiiillet & de Pisani, vidame du Mans, chevalier des ordres du Roy, & de Caterine de Vivonne-Savelli, marquile de Pisani, sut marice le 13. Juillet 1645. en execution du contrat du 27. Juin precedent : Elle fut gouvernante de la personne de monseigneur le Dauphin, & premiere dame d'honneur de la Reine; mourut à Paris le 15. Novembre 1671. âgé de 64. ans, & fut enterrée au couvent des Carmelites du faubourg faint Jacques. Voyez tome II. de cette histoire, pag. 427. & son oraison D

funebre par M. Flechier, évêque de Nismes.

1. N. de sainte Maure, décedé en jeunesse.

2. MARIE-JULIE de sainte Maure, heritiere de sa branche, épousa le 16. Aoust 1664. Emmanuel de Crussol II. du nom, duc d'Uzés, Pair de France, cheva-'lier des ordres du Roy, fils de François de Crussol, duc d'Uzés, premier pair de France, &c. & de Marguerite d'Apchier sa seconde femme. Elle mourut le 14. Avril 1695. âgée de 48. ans, & fut enterrée aux Carmelites auprès de ses pere & mere. Voyez tome III. de cette histoire, pag. 772.

Ľ



SEGNEURS

DES PAIRS DE FRANCE. MONTAUSIER. 21

§. I V.

# SEIGNEURS DE FOUGERAY, MARQUIS DE CHAUX.



D'argent à la face de gueules:

XII.

Montausier, & de LOUISE Gillier, mentionnés ci-devant pag. 19. sur seigneur de Fougeray, Mestre de camp d'un regiment de Cavalerie & d'un regiment d'Infanterie, gouverneur de Dourlens, & contribua à maintenir dans l'obéissance du Roy les Provinces de Saintonge & d'Angoumois.

Femme, MARIE de Jussac, fille de François de Jussac, seigneur d'Ambleville, &

d'Isabeau de Bourdeilles.

1. François de sainte Maure, décedé à Dourlens, le 8. Février 1677. sans avoir été marié.

2. HENRY de sainte Maure, élevé Page de la chambre du Roy, sut ensuite Prêtre de l'Oratoire & Abbé de Baigne, Ordre de saint Benoît, diocèse de Saintes, en 1670. Il mourut le 4. Octobre 1684. Yoyez Gal. Christ. Edit. nov., tome 11.

3. CLAUDE de sainte Maure, seigneur de Fougeray, qui suit.

4. RENE'-FRANÇOIS de sainte Maure.

5. Guy de sainte Maure, seigneur des Bords & de Baret.

Françoise de fainte Maure, morte en bas âge.

6. Jean de sainte Maure, chevalier de Malte, mort au mois de May 1722. âgé de 87. ans, en son château de Bussac.

7. CATERINE de fainte Maure n'étoit point mariée en 1654.

8. Elizabeth de fainte Maure, femme d'Honoré de Lur, vicomte d'Uza, duquel eut des enfans.

9. Françoise de sainte Maure.

XIII.

CAUDE de sainte Maure, seigneur de Fougeray & d'Augé, étoit mort au mois de Novembre 1698.

Femme, MARIE Paulte, fille de Bertrand Paulte, baron d'Augé-Taponat, & de

Marguerite de Jay.

1. GUY de sainte Maure II. du nom de cette branche, marquis de Chaux, qui suit.

D 2 Honore', dit le comte de sainte Maure, marquis d'Archiac, baron de la Tour-Blanche & de la Feuillade, sut d'abord menin de Monseigneur le Dauphin, puis premier écuver du duc de Berry, & ensuite reçû premier écuyer, commandant la grande écurie du Roy le 6. May 1717, bailly & capitaine des chasses de la Varenne des Tuilleries le 14. Août 1719, servit en Candie, étant alors enseigne du regiment d'Alexis de sainte Maure, comte de Jonzac, son oncle, après la mort duquel il eut le regiment, & se trouva en plusieurs sieges & actions.

3. CHARLES de sainte Maure, chevalier de Malte, au grand prieuré d'Aquitaine, reçûle 3. Octobre 1682, dit depuis le Marquis de sainte Maure, commandeur de Tome V.

l'ordre de S. Louis, sur blessé au combat naval prés Malaga le 24. Août 1704. créé A chef d'eleadre le 6. Octobre 1712. & lieutenant general des armées navales du Roy en 1720. Il a épousé Jeanne Porée-Eon, de la ville de S. Malo, sœur de Jeanne Porée, semme d'Henry-Jules du Guay, intendant de la marine à Dunkerque.

Porée, femme d'Henry-Jules du Guay, intendant de la marine à Dunkerque.

4. JULIE de sainte Maure, fille d'honneur de Madame la Dauphine, épousa en 1690.

Beat-Jacques de Zurlauben, baron de Gestellimburg, comte de Ville, colonel d'un regiment Allemand, brigadier, puis lieutenant general des armées du Roy, mort des blessures qu'il reçut à la bataille d'Hochstet au mois d'Août 1704, elle mourut à Paris le 3. Juillet 1694. & sut enterrée aux Carmelites.

3. CATHERINE desainte Maure, morte fille en 1708.

2.2

XIV.

UY de saine Maure II. du nom, marquis de Chaux, baron d'Augé, seigneur de B Baret, mourut le 4. May 1710.

Femme, LOUISE-THERESE de Porcelets de Maillane, heritiere de sa branche.

1. LOUIS-MARIE de sainte Maure, marquis de Chaux, qui suit.

- 2. Alexandre-Charles, dit le chevalier de sainte Maure, decedé en bas âge.
- 3. CHARLES-ADELAIDE de fainte Maure, capitaine au regiment Royal étranger.
- 4. GABRIELLE de sainte Maure, mariée en 1723. à Aimery de Dursort, marquis de Civrac, baron de la Lande, senéchal du Bazadois, fils unique de Jacques de Dursort, & d'Henriette de Breaux, marquise de Civrac.

5. CATHERINE de sainte Maure, religieuse à l'abbaye de Port - Royal à Paris.

OUIS-MARIE de sainte Maure, marquis de Chaux & d'Archiac, baron d'Augé, mestre de camp du Regiment royal étranger cavalerie, a été sait premier écuyer commandant la grande écurie du Roy en survivance d'Honoré, comte de sainte Maure son oncle, le 27. Fevrier 1720.

Femme, MARIE des Chiens, fille aînée de Charles des Chiens, seigneur de la Neuville, maître des requetes honoraire, president à mortier au Parlement de Pau, intendant des ordres du Roy & de la province de la Franche-Comté, après l'avoir été à Pau & en Roussillon, & de Jeame des Bordes, sut mariée le 12. Fevrier 1720, par contrat du jour précedent, auquel le Roy & les Princes & Princes signerent.

§. V.

### SEIGNEURS DE LA GUYRAYE,



ENE' de sainte Maure, fils puiné de LEON de sainte Maure, seigneur de Montausier, & d'ANNE d'Appel-Voitin, mentionnnez cy-dévant p. 18. eut en partage la terre de la Guyraye.

Femme, FRANC OISE de l'Esperonniere, fille de François, seigneur de l'Esperonniere & de la Roche-Bardoul, & de Marquerite de Villeneuve, sut mere de

X I.

OSIAS de sainte Maure, seigneur de la Guyraye, mort en 1617.

Femme, LOUISE de la Forest, fille de Nicolas de la Forest, seigneur de Beaurepaire, & d Aubine Marvilleau.

1. RENE' de sainte Maure II. du nom, seigneur de la Guyraye, qui suit.

Digitized by Google

E

#### DES PAIRS DE FRANCE. MONTAUSIER.

z. Joachim de lainte Maure, décedé à Montpellier, l'an 1621.

3. Antoine de sainte Maure decedé à la Rochelle.

4. HILATRE de sainte Maure, embraila l'état ecclesiastique.

5. Françoise de fainte Maure, mariée à N. seigneur de la Marsaudiere.

6. GABRIELLE de sainte Maure, religieuse à Notre-Dame des Anges, à Bressuire.

ENE' de sainte Maure II. du nom, seigneur de la Guyraye & de Beaurepaire, premier capitaine de la Galere patrone de France, lieutenant au gouvernement du Havre de Grace, vivoit le 6. Avril 1666. âgé de 73. ans.

Femme, ANNE Gabriau, fille de Jean Gabriau, seigneur de Riparfonds, conseiller au Parlement de Bretagne & de Jeanne Viette.

1. PIERRE de sainte Maure, décedé sans enfans.

2. Louise de fainte Maure, dame de la Guyraye, qu'elle porta en mariage l'an 1658, à René d'Appelvoilin, seigneur de la Bodinatiere, elle vivoit encore l'an 1676.

S. VI.

### C BRANCHE DE SAINTE MAURE

dont on n'a pas trouvé la jonction.

### SEIGNEURS D'ORIGNY.

Cette Branche est reputée i suë d'un Bâtard de Sainte Maure-Montgaugier.

E A N de sainte Maure, sils naturel de seu Pierre de sainte Maure, chevalier, & de Jeanne de l'Isle-Bouchard, non mariée, sut legitimé par lettres du 16. Octobre

(A) Res. des coné 148. ##c 218.

E A N de sainte Maure est qualisé écouyer, seignem de Chasseignes, Provency & Origny, dans un contrat d'échange, qu'il passa le 4. Avril 1551. avec Louis de sainte Maure, chevalier, marquis de Nelle, dans un acte de foy & hommage qu'il lui rendit le neuf du même mois, dans une main-levée qu'il obtint du Roy de ses siets faiss, à cause du ban & arriere-ban, suivant un mandement du 19. Juillet de la même année, & dans un contrat d'affranchissement des heritages en main-morte, qu'il passa le 6. Juillet 1556, en son nom & en celui de sa femme.

Femme, RENE'E Moisson, étoit veuve le 25. Novembre 1581, qu'elle donna conjointement avec fon fils, un aveu & dénombrement. Elle avoit le 29. Mars 1582. la garde-noble de ses filles, & vivoit encore le 22. Août 1596, qu'elle consentit à la

vente faite par son fils de la terre de Chasseignes.

1. JEAN de sainte Maure II. du nom, seigneur de Chasseignes, qui suit.

2. & 3. RENE'S & FRANÇOISE de sainte Maure, partagerent avec leur frere du consentement de seur mere, le 29. Mars 1582. Françoise étoit en 1596. semme de N. Graiser, conteiller à saint Pierre le Moustier.

FAN de sainte Maure II. du nomécuyer, seigneur de Chasseignes, Provency & Origny, fit soy & hommage du fief, dit de l'avocat, au baron de l'Isle sous Montreal, & en donna dénombrement les 23. & 30. Aoust 1580, rendit aveu avec la mere & ses sœurs de la seigneurie d'Origny, le 25. Septembre 1581. st soi & hommage au duc de Nivernois, de la terre de Marcy, au nom de la femme, le dernier Janvier 1582. & en rendit aveu le premier Fevrier de la même année; partagea avec ses sœurs du consentement de leur mere, par acte du 29. Mars suivant, enregistré en la justice de l'Isse sous Montreal le 27. Novembre de même année. Il sut homme d'armes de la compagnie du marquis de Nesle, suivant un certificat du vingt Novembre mil cinq cens quatre-vingt sept, partagea avec Jacquette le Blond sa belle-mere, veuve en premieres nôces de François de Lombard, écuyer, seigneur de Marcy, le 23. Mars 1589. & transigea avec elle le 6. Avril suivant; fut déchargé de servir au ban & ar-

riere-ban en consideration de ses services, par lettres du dernier Novembre 1595. & A vendit avec son beau-frere, pour lui & ses sœurs, comme fondé de procuration de sa mere, la terre de Chasseignes, le 22. Aoust 1596, sit serment de sidelité au Roy après le traité accordé au duc de Mayenne, par acte du 10. Octobre suivant, où il est dit qu'il avoit servi plusieurs campagnes sous le comte de Chiverny,

Femme, FRANCOISE Lombard, fille de François Lombard, écuyer, & de

Jacquette le Blond.

1. GUY de sainte Maure, seigneur d'Origny, qui suit.

2. François de fainte Maure, qualifié écuyer, feigneur de Provency, dans le partage, qu'il fit avec son frere le 21. Juin 1629.

UY de sainte Maure, écuyer, seigneur d'Origny, donna aveu & dénombrement I le 10. Janvier 1629, au marquis de Nesle, de la terre d'Origny, qui lui échut par B pertage fait avec son frere, des biens de leur pere & mere le 21. Juin précedent, transigea tant pour lui, que pour ses ensans, avec Jasques de saint Martin écuyer son beau-pere, au sujet de la dot de sa semme le 16. Mars 1642. & sit don entre-viss de tous ses biens à son sils, en le mariant le 19. Juin 1645.

Femme, CATERINE de saint Martin, fille de Jacques de saint Martin, écuyer, seigneur de Monthulin, d'Argencourt, & de Premeau, sut mariée par contrat du

6. May 1610.

1. CHARLES de sainte Maure, seigneur d'Origny qui suit.

2. Edme'e de sainte Maure, épousa par contrat du 30. Avril 1642. Nicolas de Davault, écuyer, seigneurde la Vigne, fils de Nuolas de Davault, écuyer, & de Françoise Vaussin, tenonça les 16. Mars 1642. & dernier May 1645. à ses droits successits, paternels & maternels, au profit de son frere, du consentement

IV.

HARLES de sainte Maure, écuyer, seigneur d'Origny, demeurant, paroisse de Ste Colombe, élection de Vezelay, servit le Roy dans ses armées, suivant des certificats des 18. Juillet & 6. Septembre 1839. & 16. Novembre 1643. transigea avec Nicolas de Davault son beau-frere le dernier May 1645, sa qualité d'écuyer lui sur contestée par un particulier avec lequel il plaidoit au Présidial de Troyes, & sur le vû de ses titres il sut ordonné le 17. Avril 1649, que les parties procederoient en cette qualité. Sa terre d'Origny sut saisse faute d'en avoir donné déclaration le 19. Octobre 1655, & il en obtint main-levée par Arrêt de la Chambre Souveraine des Francs-fiefs, le 5. Avril 1656. Il obtint encore differens Arrets du Conseil, les 3. Juillet 1663. 25. Juin 1665. 1668. & 11. Avril 1669. par lesquels il fut maintenu dans sa noblesse.

Femme, SUSANNE du Destand, fille d'Antoine du Destand, chevalier, seigneur D

du Tremblay, Fontenay, Sementron, Bezée & autres lieux, & de Marguerue du

Picilis.

E. Louis de sainte Maure, baptisé le 8. Juin 1654.

- 2. CHARLES de sainte Maure II. du nom, seigneur d'Origny, qui suit.
- 3. Autre Charles de sainte Maure, décedé au service.
- 4. CLAUDE de sainte Maure, décedé au service.
- 5. N. de sainte Maure, mariée à
- 6. N. de sainte Maure, Religieuse.

HARLES de sainte Maure, écuyer, leigneur d'Origny, partagea avec ses sœurs le 27. Fevrier 1672.

Femme, JEANNE de Chebrier, fille de François de Chebrier, écuyer, seigneur de E Fourchaume, & d'Anne de Carfour, sue mariée le 25. Juin 1681.

1. GABRIEL-JAC ques de sainte Maure, mousquetaire du Roy, baptisé le 28. Mars 1682. étoit àgé de 18. ans en 1700.

2. DENIS-CESAR de sainte Maure, baptisé le 9. Mars 1687. étoit âgé de 13. ans

3. AIMI'E de sainte Maure, baptisée le 6. Mars 1684. & agée de 16. ans en 1700.

4. MARIE-ANNE de tainte Maure, jumelle de Denis-Cesar, baptisée le 10. Mars 1687. & âgée de 13. ans en 1700.

5. JEANNE-Louise de sainte Maure, baptisce le 15. Novembre 1688. & âgée de 12. ans en 1700.

CHAPITRE

### DES PAIRS DE FRANCE. LA VALLIERE. 25 A \$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \fr

### CHAPITRE II.

### VAUJOUR LA VALLIERE.

### DUCHE-PAIRIE

B les & d'or an Lion leopardé coupé d'argent & de fable.





De France, à la barre racourcie de gueules.

A Terre & Seigneutie de la Valliere en Anjou, fur érigée en châtellenie en faveur , de Laurent le Blanc de la Baume, par lettres du Roy Louis XIV. données à Rouen au mois de Fevrier 1650, registrées au Parlement le 15, Mars suivant, & en la Chambre des Comptes le 10. May 1651. Le même Prince par lettres patentes données à S. Germain en Laye au mois de May 1667, regultrées au Parlement de Paris le 14. & en la Chambre des Comptes le 20. du même mois, érigea la terre de Vaujour avec la seigneurie de Châteaux, premiere baronie d'Anjou, dans la paroisse de laquelle est Vaujour & la seigneurie de S. Christophe, premiere baronie de Touraine, avec plusieurs autres terres en duché-pairie, sous le nom de la Valliere, en faveur de LOUISE-FRAN-D COISE de la Baume-le-Blanc de la Valliere, & de Marie-Anne legitimée de France sa fille, marice depuis à Louis-Armand de Bourbon, Prince de Conty, Marie-Anne legitimée de France, Princesse de Conty douairiere, ayant fait don entreviss de ces terres à Charles-François de la Baume-le-Blanc, marquis de la Valliere son cousin germain maternel, & le Roy y ayant donné son consentement par lettres du mois de May 1688, registrées au Parlement le 4. & en la Chambre des Comptes le 6. Juin suivant, il a obtenu au mois de Fevrier 1723, des nouvelles lettres d'érection des mêmes terres en duché-Pairie sous le nom de la Valliere, pour lui & ses enfans & descendans mâles, registrées au Parlement le Roy séant en son lit de justice, pour la declaration de sa majorité le 22 des même mois & an. La Genealogie des seigneurs de la Baume-le-Blanc, dues de la Valliere, pairs de France, sera rapportée dans la suite de cette histoire sous cette der niere érection. Voyez les pieces qui survent, concernant la premiere. Voyez auffi tome I. de cette hist page 346.

### PIECES CONCERNANT LE DUCHE PAIRIE DE LA VALLIERE.

en faveur de Laurent le Blanc de la Baume, &c. à Rouen au mois de Fevrier 1650.

registrées au Parlement le 15. Mars suivant, & en la Chambre des Comptes le 10.

Blanchard page Lettres Patentes portant érection de la terre & seigneurie de la Valliere en châtellenie Fevrier 1650:

Tome V.

e. vol. des ordon, de Louis XIV. cos: 3. T. fol. 135. Blanch, p. 1182. Lettres Patentes portant érection de la Terre de Vaujour & de la Baronie de S. Christophe, en Duché-Pairie, pour être appellée le Duché-Pairie de la Valliere, en faveur de Louise-Françoise de la Valliere, de de Marie-Anne fillo naturelle du Roy & de ses hoirs & descendans mâles & semelles, pour être tenu & mouvant du Roy & de la Couronne & Château du Louvre: permission d'yétablir des Officiers, & que les appellations des jugemens qu'ils rendront ressortion au Parlement de Paris, & legitimation de ladite Marie-Anne, &c. à S. Germain en Laye au mois de May 1667. registré au Parlement le 13. & en la Chambre des Comptes le 20. du même mois,

O UIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous presens & à venir, SABUT. Les bienfaits que les Rois exercent dans leurs Etats étant la B marque exterieure du merite de ceux qui les reçoivent, & le plus glorieux éloge des Sujets qui en sont honorez, Nous avons crû ne pouvoir micux exprimer dans le public l'estime toute particuliere que Nous saisons de la personne de notre trés-chere bien-amée & trés-feale Louise-Françoise de la Valliere, qu'en lui conferant les plus hauts titres d'honneur, qu'une affection trés singuliere excitée dans notre cœur par une infinité de rares perfections; Nous a inspiré depuis quelques années en sa faveur; & quoique sa modestie se soit souvent opposée au desir, que Nous avions de l'élever plûsôt dans un rang proportionné à notre estime, & à ses bonnes qualitez; neanmoins l'affection que Nous avons pour elle, & la justice ne Nous permettant plus de disserer les témoignages de notre reconnoissance pour un merite qui Nous est si connu, ni de resuser plus longtemps à la nature les effets de notre tendresse pour Marie-Anne notre fille naturelle, en la personne de sa mere, Nous sui avons fait acquerir de nos deniers la Terre de Vaujour, située en Touraine, & la Baronie de Saint Christophe en Anjou, qui sont deux Terres également confiderables par leur revenu, & par le nombre de leurs mouvances, mais faifant reflexion qu'il manqueroit quelque chose à notre grace, si Nous ne rehaussions les valeurs de ces Terres par un titre qui satisfasse tout ensemble à l'estime qui provoque notre liberalité, & au merite du lujet qui la reçoit; mettant d'ailleurs en consideration, que notre chere & bien-aimée Louise-Françoise de la Valliere est issue d'une maison trés-noble & trés-ancienne, & dont les Ancêtres ont donné en diverses occasions importantes des marques signalées de leur zele au bien & avantage de cet état, & de leur valeur & experience dans le commandement des armées. A c Es CAUSES & autres considerations à ce Nous mouvans, aprés avoir le tout communiqué à aucuns Princes de notre Sang, & plus notables Personnages de notre Conseil, de leurs avis & de notre propre mouvement, grace & liberalité speciale, pleine puissance & autorité Royale, Nous avons lesdites Terres de V. ujour & la Baronie de S. Christophe, tous les Fiefs, Terres, Domaines, Droits qui en dépendent, & composent presentement le revenu, leurs appartenances, dépendances & annexes, situez és pays de Touraine & d'Anjou, joints, unis & incorporez & annexez par ces Presentes signées de notre main, joignons & incorporons & annexons, pour n'être à l'avenir qu'un corps, le tout ensemble créé & érigé, créons & érigeons en titre, nom, dignité & E precminences de Duché & pairie de France, sous le nom de la Valliere, qui seront dés à present & dorênavant tenus & mouvans à une seule foy & hommage de Nous & de nos Successeurs Rois, à cause de notre Couronne & Château du Louvre, pour en jouir par ladite Damoiselle Louise-Françoise de la Valliere, & aprés son decès par Marie-Anne notre fille, ses hoirs & descendans, tant males que semelles nez en legitime mariage, en tous honneurs, prérogatives & prééminences à Ducs & Pairs appartenans, comme les autres Dues & Pairs de France en ont d'ancienneté joii & usé en tous lieux & endroits generalement quelconques, avec attribution de ressort immediat des appellations du Bailly & Senechal ducal, ou son Lieutenant qui sera établi audit lieu de Vaujour, & de ses Lieutenans particuliers qui seront pareillement établis en titres d'Officiers ducaux & de Pairies, & és Terres & Seigneuries jointes & annexées, & autres que besoin sera & qui pourroient être ey-aprés annexez, lesquelles appellations setont immédiatement relevées en notre Cour de Parlement de Paris en titres d'appellations émanées du Juge du Duché & Pairie en toutes causes civiles & criminelles, tant du Seigneur que des Vassaux & justiciables; & quant aux causes concernant les droits & domaines d'iceux Duché & Pairie, & autres qu'il appartiendra, elles pourront être traitées & jugées en premiere Inflance en notre Cour de Parlement, selon le privilege ancien & notoire des Pairies de France, sans que de toutes les causes susdites, les Juges ordinaires, ni les Sieges Presidiaux, puissent en prendre aucune Cour, Jurisdiction ni reconnoissance, soit en premiere Instance ou par appel, à peine

de nullité, amende arbitraire, dépens, dommages & interêts, & autres plus grandes, s'il y échet, sauf des cas Royaux qui seront traitez ainsi qu'auparavant pardevant les mêmes Juges qui ont accoutumé d'en connoître, & comme notre Couronne est la source de toutes les graces, & que dans le cas elles y doivent naturellement retourner, aussi Nous voulons qu'arrivant le decès de Marie-Anne notre fille sans enfans, ou descendans mâles ou semelles, soit devant ou aprés sa mere, la proprieté de ce Duché soit conservée toute entiere à ladite Damoiselle Louise-Françoise de la Valliere, à la charge neanmoins qu'elle n'en pourra disposer, & qu'après sa mort il demeurera réuni a perpetuité en toutes les parties qui le composent, à notre Couronne, sans que ses hoirs, successeurs & ayant causes autres que Marie-Anne notre sille, & les enfans descendans de notredite fille, laquelle Nous avons declarée & declarons legitime & capable de tous honneurs, droits & essets civils y puissent rien prétendre, soit à titre de succession ou pour quelque autre voye que se puisse être. Si Donnons mandement à nos amez & feaux Conseillers les gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, Chambres de nos Comptes audit lieu, Bailly de Touraine & d'Anjou, & à tous nos autres Juges & Vassaux, Officiers, chacun en droit soy qu'il appartiendra, que ces Pretentes ils ayent à faire lire, publier & enregistrer, & de la presente creation & érection desdites Terres de Vaujour & Baronie de S. Christophe en Anjou, en titre de Duché & Pairie, & sous le nom de la Valliere, ils laissent, sousstrent & tassent jouir ladite Damoiselle Louise-Françoise de la Valliere & Marie-Anne notre fille, en la forme & maniere cy-dessus ordonnée, ensemble les Vassaux & tenanciers dudit Duché, & le contenu en ces Presentes, garder & observer, même à faire jourr notredite fille Marie-Anne, de la legitimation y contenue, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens, qui pourroient être mis & donnez, nonobstant rous Edits & Declarations & autres choses à ce contraires, ausquelles Nous avons dérogé & dérogeons par ces Presentes: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, Nous avons fair mettre notre Scel à ceidites Fresentes, sauf en autres choles notre droit & l'autruy en toutes. Donne à saint Germain en Laye au mois de May l'an de grace mil six cent soixante-sept, & de notre Regne le vingtquatriéme. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roy Phelipeaux, & scellé du D grand Sceau de cire verte.

#### Extrait des Registres du Parlement du Samedy maten 14. May 1667.

Ejour la Cour, toutes les Chambres assemblées, déliberation sur les Lettres Patentes données à S. Germain en Laye au mois de Mai 1667. signées, LOUIS. Et plus bas, par le Roy PHELYPEAUX. Et scellées du grand sceau de cire verte; obtenues par Damoiselle Louise-Françoise de la Valliere, par lesquelles & pour les causes y contenues, ledit seigneur Roy auroit uni & incorporé la terre de Vaujour & la Baronie de saint Christophe, tous les siefs, terres, domaines & droits qui en E composent le revenu, leurs appartenances, dépendances & annexes situées ès pays de Touraine & d'Anjou, & icelles crées & étigées en titre, nom, dignité & préeminence de Duché & Pairie de France, sous le nom de la Valliere, qui seroient tenus & mouvans à une seule foi & hommage dudit seigneur Roy & de ses Successeurs, à cause de sa Couronne & Chasteau du Louvre, pour en jouir par ladite Damoiselle de la Valliere, & après son décès par Marie-Anne fille naturelle dudit seigneur Roy, ses hoirs & descendans tant masses que semciles en loyal mariage, en tous honneurs, prérogatives, prééminences à Duc & Pair, appartenans avec attribution de ressort immediat des appellations du Bailly ou Senechal Ducal, ou son Lieutenant qui sera estably audit lieu de Vaujour, & ses Lieutenans particuliers qui F seroient pareillement établis en titre d'Officiers de Duché & Pairie, & es terres & seigneuries y jointes & annexées, lesquelles appellations seroient immediatement relevées en la Cour, comme des autres Duchez & Pairies, en toute Caule civile & criminelle, tant du Seigneur, que des Vassaux & Justiciables: Et quant aux Causes concernant les droits & domaines d'iceux Duchez & Pairies & autres qu'il appartiendroit, elles pouroient estre jugées & traitées en premiere Instance en la Cour de Parlement; & en cas que ladite Marie-Anne fille dudit seigneur Roy, laquelle il auroit déclarée legitime & capable de tous honneurs, droits & effets civils, vint à deceder sans ensans, ou descendans masses ou semelles, soit avant ou après sa mere, la proprieté dudit Duché fut conservée toute entiere à ladite Damoiselle Louise-Françoise de la Valliere, à la charge qu'elle n'en pourra disposer, & qu'après sa mort il

demeureroit uni à perpetuité & en toutes les parties qui les composent, à la Cou- A ronne dudit seigneur Roy, sans que ses hoirs successeurs & ayans cause, autres que Marie-Anne fille naturelle dudit Seigneur, ou lesdits enfans descendans d'elle en puissent rien prétendre, soit à titre de succession ou à quelque autre que ce puisse être, ainsi que plus au long le contiennent lesdites Lettres à la Cour adressantes, & à elles apportées par le Procureur General du Roy. Conclusions dudit Procureur General, la matiere mile en déliberation, a arresté & ordonné que lesdites Lettres seront registrées au Greffe d'icelles pour estre executées selon leur forme & teneur.

Regist. du Parlem. corre Edies of Ordon. 1673. fel. 231. de Louis XIV.

Registrées en la Chambre des Comptes, ce requerant le Procureur General du Roy, pour jouir par ladite Damoiselle de la Valliere, & après son decès par Marie-Anne fille naturelle de Sa Majesté & de ladite Damoiselle de la Valliere, ses hoirs & descendans tant masles que vol. des ordon, semelles nez en legume mariage, de l'effet & contenu en icelles selon leur sorme & teneur, escié 4. A. fol. 298. à la charge de faire par ladite Damoiselle de la Valliere, la soy & hommage au Roy, pour Blanchard. Compil. raison dudit Duché & Pairie, & d'en sournir en la Chambre l'aveu & denombrement dans chienel. col. 2153. le temps porté par la Coutume. Le vingtieme jour de May 1667. Signé, RICHER.

> Lettres de réunion de la Chastellenie de Courcelles, circonstances & dépendances au Duché de la Valliere. Données à faint Germain en Laye le 20. Février 1673. Registrées au Parlement le 18. May de la même année.

### NTHIEVRE,

#### DUCHE PAIRIE

De Lorraine brisé d'un lambel 3. pendans





De France à la bande racourcie de gueules chargée de trois lions d'argent qui est Vendôme.

RANCOISE de Lorraine, fille unique & heritiere de Philippe-Emanuel de E. Lorraine, duc de Mercœur, & de Mariè de Luxembourg, Duchesse d'Estampes & de Penthievre, vicomtesse de Martigues, épousa Cesar, duc de Vendôme, fils naturel & legitimé du Roy Henry IV. à qui elle porta en mariage les biens de son pere & de sa mere; dans la suite le Duché-Pairie de Penthievre, ayant été demembré par contrat du 18. May 1657, il y eut des lettres patentes données à Paris au mois d'Octobre 1658, pour faire subsister ces titres de Duché-Pairie sur le surplus. Les terres qui en avoient été démembrées étoient Lamballe, Guinguamp, Moncontour, &c. elles avoient été adjugées au Roy, qui par lettres données à S. Germain en Laye au mois de Septembre 1668. registrées le 7. du même mois, confirmatives d'un contrat passé le 28. May 1666, les ceda à Françoise de Lorraine, veuve de Cesar, duc de F Vendôme, pour demeurer réunies au duché de Penthievre, comme elles étoient auparavant le contrat du 18. May 1657. & les lettres du mois d'Octobre 1658, pour en jouir par elle & ses enfans mâles, sous le titre de Duché-Pairie, à la charge qu'au défaut de mâles la dignité de Duc & Pair leroir éteinte, & que cette terre retourneroit à son premier état de comté. Voyez tome III. de cette histoire page 715. & suivantes, ou sont rapportées les lettres qui concernent cette crection.

**NEMOURS** 

### 



A PRE'S la mort sans ensans mâles de Charles Amedée de Savoye, duc de Nemours, ce duché étant revenu à la Couronne, sut cedé avec les comtez de Dourdan & de Romorantin, les marquisats de Coucy & de Folembray, à Philippe de France, duc d'Orleans, strere unique du Roy Louis XIV. pour en jouir & ses ensans mâles pour le parsouruissement de 200000. livres de rente qui lui avoient été promis par lettres du mois de Mars 1661. & aux mêmes droits, autoritez & privileges, ainsi qu'il est porté par les lettres dont il vient d'être parlé, & par la declaration du 2. Avril de la même année. Les lettres de cer appanage sont dattées de S. Germain en Laye le 24. Avril 1672. registrées au Parlement le 3. Septembre, en la Chambre des Comptes le 22. Decembre suivant, & en la Cour des Aydes le 9. Janvier 1673. Voyez tomelli. de cette hist. p. 190. 248. & 512. on sont rapportées les pieces concernant cet appanage.



### 类类的主义的

#### CHAPITRE III.

### BETHUNE-CHAROST,

#### DUCHE-PAIRIE



A petite ville de Charoft, en latin Carophium ou Karophium, est située sur la A riviere d'Arnon à cinq lieues de Bourges, & à deux d'Isloudun dans le ressort du baillage de cette derniere ville. Elle a été possedée pendant plusieurs siecles par des seigneurs qui en portoient le nom, dont la genealogie est rapportée par la Thau-massiere en son histoire de Berry, Livre 1 X. chap. 39. que l'on peut consulter. La seigneurie de Charost passa dans la maison de Culant avant l'an 1370, par le mariage d'Isabelle dame de Charost, fille unique de Robert, seigneur de Charost, avec Eudes baron de Culant & de Châteauneuf, puis en celle de Vendôme. PIERRE de Vendôme II. du nom, seigneur de Segré, fils de Pierre de Vendôme I. du nom, seigneur de Segré & de Nesse, & de Jeanne de Cheze la possedoit en 1404. Elle entra depuis en la famille de Brachet, & ensuite dans la maison de Rochechouart par le ma-B riage d'Isabeau Brachet, avec Geofroy de Rochechouart, seigneur du Bourdet & d'Ivoy, qui en sit hommage au Roy le 6 Juillet 1462. Elle sut vendue suivant Chaumeau (4) par un de cette Maison, à Françoise de Longwy, comtesse de Busançois, veuve de Philippe Chabot, seigneur de Jarnac, Amiral de France, pour 60000. liv. & François Chabot, marquis de Mirebeau, la vendit l'an 1608. à Philippe de Bethune, comte de Selle. Louis de Bethune son fils puîné l'eut en partage, & obtint du Roy Louis XIV. l'érection de la seigneurie de Charost, & des terres de Milandre, Fontmoreau, grand & petit Bois, Boisseau, du Peluis & de Fubluins, en duché-pairie, sous le nom de Bethuno-Charost, par Lettres données à Versailles au mois de Mars 1672, registrées le 11. Aoust 1690. en faveur de Louis-Armand de Bethune son fils, lequel en prêta terment au C Parlement le même jour. Le Roy leur avoit donné assurance, que leur Duché-Pairie servit le premier enregistré, par un écrit de sa propre main, en ces termes : Je promets aux dues de Charost pere & fils, de faire verifier la Duché-Pairie, que je leur ay accordée la premiere, quand j'en ferai passer au Parlement, tant pendant la vie du pere, que celle du fils. Fait à Versailles le deuxieme pour d'Avril 1672. Signé, LOUIS. Louis-Armand de Bethune le demit de son duché-pairie le 25. Novembre 1695, en faveur d'Armand de Bethune son fils qui sut reçû au patlement le 10. Janvier 1698. Paul-François de Bethune fils d'Armand a prêtéserment au parlement pour le duché-pairie de Charost-Bethune, le 19. Mars 1725. sur la démission de son pere du 22. Mars 1724. Voyez la genealogie des ducs de Charost-Berhune, pairs de France, tome IV. de cette hist. pag. 225. & les pieces qui vont estre rapportées concernant cette érection.

(4) Hift. de Berry, patla Thau. massiere, p. 728,

## PIECES CONCERNANT LE DUCHE-PAIRIE DE CHAROST

Ercclion du Duché-Pairie de Bethune-Charost, en saveur de Louis & Armand de Bethune.

OUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A tous presens & à venir; SALUT. L'application que Nous avons au gouvernement de notre B Royaume, Nous a fait connoître par notre propre experience qu'il est également important pour notre reputation & pour la gloire de notre Estat, d'en remplir les premicres dignitez par des Sujets qui en puillent soutenir l'éclat & la grandeur, autant par leurs qualitez personnelles, que par les biens, charges & employs qu'ils possedent dans ledit Royaume, & comme toutes ces considerations concourent en même temps avec l'estime & la bonne volonté que Nous avons toujours cue pour notre cher & bien-amé Louis de Bethune, comte de Charost, chevalier de nos Ordres, Lieutenant-General en nos Armées, Gouverneur de Calais, Fort Nieulay & Pays reconquis, ancien Capitaine des Gardes de notre Corps, Nous rappellons très-agreablement le souvenir des recommandables services qu'il a rendus à cette Couronne C depuis cinquante ans en toutes les occasions de guerre qui se sont présentées tant en qualité de Mestre de Camp du Regiment de Picardie, aux sièges de la Rochelle, de Privas, de Pignerol, Aletz, à l'attaque du pont de Carignan, & au combat de Veillane, qu'en celle de Gouverneur des villes & Citadelle de Stenay Dun, & de Jametz en Lorraine, où il a souvent signalé son courage & sa valeur, ainsi qu'il a fait depuis dans Luxembourg en qualité de Maréchal de Camp, sous le feu sieur comte de Soillons, ayant fait une retraite glorieuse avec trois cens chevaux & trois cens fantassins seulement, devant une armée de Polonois & de Cravattes, composée de neut mille chevaux, dont il soutint l'attaque avec tant de fermeté & de vigueur, qu'encore que son cheval cut été blessé de neuf coups, & tué sous lui, il essuya tout le D feu des Ennemis, & après avoir soigneusement ralliez son Infanterie, le retira à sa tête dans un très-bon ordre; le bonheur qu'il eut aussi l'an mil six cent cinquante-six de secourir nos villes d'Amiens & d'Abbeville à la veue de l'armée d'Espagne, composée de quarante mille hommes, commandée par le Cardinal Infant, lui ayant fait meriter ledit gouvernement de Calais, Fort de Nieulay & Pays reconquis, dont il fut lors pourveu par notre très-honoré Scigneur & Pere, Nous voulumes bien à son exemple, & par favis de la Reine notre très-honorée Dame & mere, lors regente de notre Personne & du Royaume, témoigner audit sieur comte de Charost, la satisfaction qui Nous restoit des importans & recommandables services qu'il Nous rendit ensuite aux sieges d'Aire & de Graveline, & pour lui en donner un témoignage E qui ne fut pas moins éclatant dans le public, qu'il étoit essentiel pour l'établissement de la famille, Nous accordâmes la survivance de sa charge de Capitaine des Gardes de notre Corps, à notre cher & bien-amé Armand de Bethune, marquis de Charost son fils, bien qu'il ne sut lors âgé que de quatre ans, & voulumes même lui en assurer l'exercice des-lors qu'il auroit atteint sa dixieme année, aussi ledit cointe de Charost Nous a-t'il donné en toutes occasions des marques si assurées de sa reconnoissance & de la fidelité inviolable à notre service, que dans les temps même les plus difficiles, il a feu encore meriter la qualité de duc & pair de France, que Nous lui assurâmes par notre Brevet du trois Février mil six cent cinquante-un, & aïant pris depuis un soin particulier de répondre toujours dignement à cet honneur, il profita glorieusement de la nou-F velle occasion qu'il eut de se signaler à la prite du Fort-Philippe, qui causa une diversion d'armée aux Espagnols qui nous sut très-avantageuse pendant le siege d'Arras, mais cette action quoique très-vigoureule, ajant été suivie d'un autre bien plus considerable en mil six cent cinquante-sept, auquel temps notre ville de Calais se trouvant dépourvise de la plus grande partie de la garnison que nous avions été oblige d'en tirer pour la súreté d'Ardres & autres Places qui sembloient en avoir plus de besoin pendant le siège de Montmedy, où norre armée étoit occupée. Les Espagnols assemblerent toutes leurs torces pour surprendre cette Place ainfi dégarnie, mais ledit sieur Comte soutint si vaillamment leur attaque avec le peu d'hommes qui lui étoient restez, que ce sut principalement par son courage, prudence & bonne conduite que nous contervames pour lors cette importante Place, aussi aiant voulu qu'elle servit de monument & marque perpecuelle de sa fidelité & de sa valeur, Nous résolumes de notre propre mouvement d'en A continuer le gouvernement dans la famille, & en fîmes à cet effet expedier la survivance en faveur dudit sieur marquis de Charost, à quoi nous nous portames d'autant plus vo-Jontiers que Nous regardions dès-lors le zele, l'affection & la fidelité dudit sieur comte de Charost, comme hereditaires dans sa famille, puisqu'il a non seulement en cela imité l'exemple de ses Ayeux, singulierement celui de notre très-cher & bien amé Philippe de Bethune, Chevalier de nos Ordres, Comte de Selles & de Charost son pere, lequel a servi notre Estat avec réputation & avec des succès glorieux dans les deux Ambassades extraordinaires qu'il a exercées dans la Cour de Rome & dans celle de l'Empereur, comme pareillement en plusieurs autres occasions & négociations importantes qui lui ont été confiées dans les pays étrangers; mais qu'outre cela ledit sieur Comte de Charost B a encore pris une attache particuliere de transmettre & faire passer tous ces bons sentimens en la personne dudit sieur marquis de Charost son fils , lequel a aussi donné de son chef diverses preuves de sa valeur, tant aux sieges d'Oudenarde & d'Ypres, aïant reçû en ce dernier un coup de mousquet au travers du corps, qu'en divers autres emplois considerables, notamment audit gouvernement de Calais, Fort-Nieulay, & Pays reconquis, dont il a cu la conduite depuis quatorze années, & encore dans l'exercice & fonccion de ladite charge de Capitaine des Gardes de notre Corps, en laquelle il a servi pendant vingt-deux années près de notre Personne avec beaucoup d'agrément, d'assiduité & de bonne conduite; en sorte que ce n'est pas seulement l'extrême satisfaction qui Nous reste des grands & importans services du pere, mais encore la consideration particuliere du fils, & le merite qu'il s'est déja acquis auprès de Nous qui Nous convie à ériger la terre de Charolt en titre & dignité de Duché & Pairie de France, & les rendre des à présent l'un & l'autre participans de tous les droits, honneurs & prééminences qui y sont attachez; en quoi Nous avons consideré aussi que lesdits sieurs comte & marquis de Charost pere & fils, sont issus de la maison des anciens Seigneurs de Bethune, l'une des plus anciennes & plus illustres de notre Royaume, que les Histoires & les titres de leur famille justifient estre alliée aux maisons Royales, & autres grandes maisons de l'Europe; & étant d'ailleurs bien informez que ladite Ville, Terre & Scigneurie de Charost en Berry, avec celles de Millandres, Fontmoreau. Grand & Petit-Bois, Boisseau & du Peluis, mouvantes de Nous, à cause de notre grosse Tour d'Issoudun, & la Terre & Seigneurie de Fublains aussi mouvante de Nous, à cause de notre p Chasteau de Mehun sur Yevre & leurs dépendances appartenans audit sieur Comte de Charost, sont assez considerables pour soutenir le Nom, Titre & Dignité de Duché. A CES CAUSES, de l'avis de notre Conseil, où estoient notre très-cher & bien amé frere unique le Duc d'Orleans, notre très-cher & très-amé cousin le Prince de Condé, plusieurs autres Princes, Grands & Notables Personnages de notredit Cosseil, & de notre grace speciale, pleine puissance & autorité Royale, avons ladite Ville, Terre & Seigneurie de Charost, ensemble les Terres & Seigneuries de Millandres, Grand & Petit-Bois, Boisseau, du Peluis & de Fublains, avec les Justices & dépendances d'icelles unies & incorporées, unissons & incorporons en une scule, & icelles créées, érigées & établies, créons, érigeons & établissons par ces Presentes en Nom, Titres, Dignitez, Préroga- E. tives & prééminences de Duché & Pairie de France : & d'autant que la Ville, Terre & Seigneurie de Bethune qui a donné le nom à la famille de nosdits cousins en est sorti par le mariage de Mahault de Bethune, heritiere d'icelle, avec Guy Comte de Flandres, d'où elle a passé par un autre mariage en la maison de Bourgogne, & de celle-là encore par un autre mariage en la maison d'Autriche, sur laquelle Nous l'avons conquise & qui Nous a été délaissée par la Paix des Pyrenées, & nosdits cousins desirans pour conserver le Nom de leur Origine que ledit Duché & Pairie porte le nom de Bethune, Nous voulons que ledit Duché & Pairie soit appellé Duché & Pairie de Bethune-Charost; que la justice d'icelui soit exercée & administrée sous le nom, titre & qualité de R Duché & Pairie de Bethune-Charost, & que des à présent & dorénavant noldits cousins soient nommez : Sçavoir, notredit cousin Louis de Bethune, Due de Bethune, Pair de France, notredit cousin Armand de Bethune, Duc de Charost, Pair de France, pour dudit Duché & Pairie jouir & user perpetuellement & à toujours par nosdits cousins Louis & Armand de Bethune, leurs hoirs & descendans mâles, tant que la ligne masculine directe durera en titre de Ducs & Pairs de France, à tels & semblables honneurs, droits, prérogatives & prééminences, en tous endroits, faits de guerre, de justice & assemblées de Noblesse, dont les autres Ducs & Pairs de France jouissent & usent, sans néanmoins que notredit cousin le Duc de Charost puisse prétendre aucune entrée & séance dans notre Cour de Parlement de Paris, jusqu'après le décès de notre dit

cousin le Duc de Bethune son pere, lequel Duché & Pairie nosdits cousins & leurs des-A cendans mâles tiendront à une seule soi & hommage de Nous & de notredite Couronne, dont nosdits cousins Nous ont fait & presté nouveau serment de fidelité, aux noms, titres & qualitez de Ducs & Pairs de France, en laquelle qualité eux & leurs successeurs Ducs, nous rendront & à nos successeurs Rois leurs aveux & dénombremens, comme aussi les vassaux & tenanciers des fiefs & heritages mouvans dudit Duché les reconnoîtront en la même qualité; & lera la justice d'icelui exercée & administrée sous le même titre de Duché & Pairie de Bethune-Charost, avec les prérogatives y appartenans sous le restort immediat de notredite Cour de Parlement de Paris, sans qu'elle soit à l'avenir sujette au ressort de nos autres Sieges, ni qu'elle soit mouvante que de nous & de notre Couronne, & non d'autres nos Chasteaux & Domaines desquels Nous l'avons démem-B brée, défunie & exemptée, démembrons, désunissons & exemptons, à la charge que défaillant la ligne masculine de nosdits cousins & de leurs descendans mâles, ladite qualité de Pairie demeurera éteinte, sans que par le moyen de la présente erection ni des Ordonnances de Moulins & de Blois des années mil cinq cent soixante-six, & mil cinq cent soixante & dix-neuf, ni des Declarations des mois de Decembre mil cinq cent quatre ving-un, & Mars mil cinq cent quatre-vingt-deux, & autres Arrests & Reglemens faits sur l'érection des Duchez, Marquisats & Comtez, l'on puisse prétendre la réunion à la Couronne dudit Duché de Bethune-Charost, désaillant la ligne masculine, à l'effet dequoi & pour ce regard seulement, Nous avons par ces Presentes déroge & C dérogeons ausdites Ordonnances, Declarations, Arrests & Reglemens, sans laquelle dérogation nosdits cousins, n'eussent voulu & ne vouloient accepter ladite grace de Duché & Pairie, sans que la présente érection, quoique saite en saveur de l'un & de l'autre de noldits cousins, & le serment de fidelité qu'ils Nous ont faits conjointement dudit Duché, puisse préjudicier au droit de proprieté & possession d'icelui appartenant à notredit cousin Louis de Bethune, ni aucunement multiplier ledit Duche, voulant que ladite ville de Charost ne compose qu'un seul & même Duché-Pairie de France, & qu'après le décès de notredit coulin Louis de Bethune, lesdites qualitez de Duc de Bethune & Duc de Charost demeureront unies & consolidées en une seule sous le nom D collectif de Bethune-Charost, sans qu'à l'avenir elles puissent être divisées sous aucun prétexte: Si donnons en mandement à nos amez & seaux les gens tenans notre cour de Parlement de Paris, chambre de nos Comptes audit lieu, & à tous nos autres Justiciers & Officiers qu'il appartiendra, que nos présentes Lettres ils fassent lire, publier & enregistrer, & de tout le contenu en scelles, jouis & uses nosdits cousins, leurs successeuts, leurs vassaux & justiciables pleinement & passiblement à perpetuité: CAR tel est notre plaisir, nonobstant toutes Ordonnances & Reglemens à ce contraires, ausquelles & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, Nous avons de nos mouvemens, puissance & autorité que dessus, dérogé & dérogeons, & afin que ce soit chose E ferme & stable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cesdites presentes, sauf en autres choses notre droit & l'autruy en toutes. Donne en notre Chasteau de Versailles au mois de Mars l'an de gtace mil six cent soixante-douze, & de notre Regne le vingt-neuvième. Signé, LOUIS. Sur le repli. Par le Roy, ARNAUD, à côté, visa. Signé, LOUIS. Et scellé du grand Sceau de cire verre.

## ARREST DUPARLEMENT \ D'ENREGISTREMENT DESDITES LETTRES.

Extrait des Registres du Parlement.

TEU par la Cour, toutes les Chambres assemblées, les Lettres Patentes du Roy données à Versailles au mois de Mars mil six cent soixante & douze. Signées F LOUIS. Et sur le repli. Par le Roy. Arnauld. Et scellées du grand Scean de cire verte en lacs de soye, obtenués par Messire Louis de Bethune, Comte de Charost, Chevalier des Ordres du Roy, Lieutenant General en ses Armées, Gouverneur de Calais, Fort de Nieulay & Pays reconquis, & Messire Armand de Bethune, Marquis de Charost son fils, Chevalier des Ordres dudit Seigneur Roy, Gouverneur de Calais, Fort de Nieulay & Pays reconquis, & son Lieutenant General en la province de Picardie, Boulonnois, places de Haynault, Gravelines & pays reconquis, par lesquelles pour les causes y contenuës, ledit Seigneur Roy auroit créé & érigé & établi, la Ville, Terre & Seigneurie de Charost, de Milandre, Fontmoreau, Grand & petit Bois, Boisseau, des Tome V.

Peluis & de Fublains, avec les justices & dépendances d'icelles, en nom, titre & di- A gnité de Duché & pairie de France; Veut & lui plait que ledit Duché & pairie soit nommé & appellé Duché & pairie de Bethune-Charost; & que dorenavant lessits fieurs Louis & Armand de Bethune soient nominez : Scavoir, ledit Louis de Bethune Duc de Bethune, pair de France, & ledit Armand de Bethune Duc de Charost, pair de France, sans néanmoins que ledit sieur Armand de Bethune puille prétendre aucune séance en la Cour, jusqu'après le décès dudit sieur Louis de Bethune son pere, lequel Duché ils tiendront & leurs descendans males à une seule foi & hommage dudit Seigneur Roy & de sa Couronne, & que la justice dudit Duché sera exercée & administrée sous le même titre de Duché & pairie de Bethune-Charost, avec les prérogatives y appartenans, sous le ressort immediat de la Cour, à la charge que défaillant la ligne masculine desdits Louis & Armand de Bethune & de leurs descendans males, ladite qualité de pair demeurera éteinte; Veut aussi ledit Seigneur Roy, que ladite ville de Charost B ne compose qu'un même Duché-pairie, & qu'après le décés dudit sieur Louis de Bethune, les qualitez de Duc de Bethune & de Duc de Charost demeureront unies & consolidées en une seule sous le nom collectif de Bethune-Charost, & ainsi que plus au long le contiennent lesdites Lettres à la Cour adressantes; vû aussi les Lettres de Surannation obtenues par ledit sieur Armand de Bethune, données à Versailles le premier du présent mois d'Aoust, signées LOUIS. Et plus bas, par le Roy. Phelypeaux, & scellées du grand Sceau de cire jaune. Requeste afin d'enregistrement desdites Lettres; Conclusions du procureur General du Roy: Oui le Rapport de M. Estienne Daurat Conseiller. La matiere mise en Déliberation, La Cour a ordonné & ordonne que lesdites Lettres seront enregistrées au Greffe d'icelle pour jouir par Messire Armand de Bethune-Charost & ses descendans mâles en ligne directe de seur esset, & contenu, & estre executées selon leur forme & teneur. Fair en Parlement le neuf Aoust mil six cent quatre yingt-dix. Signé par collation. Du Tiller.

### AUTRE ARREST DU PARLEMENT

Sur la Prestation de serment & Installation dudit Duc.

Extrait des Registres du Parlement.

EU par la cour, les grande chambre & tournelle assemblées, l'information faite d'office à la requeste du procureur General du Ray, par le conseiller commis le neuf du présent mois d'Aoust des vie, mœurs, conversation, religion catholique, apostolique & romaine, sidelité au service du Roy, valeur & experience au sait des D armes, de Messire Armand de Bethune, Chevalier des Ordres du Roy, Gouverneur de la Ville & Citadelle de Calais, Fort de Nieulay & Pays reconquis, Licutenant General pour ledit Seigneur Roy en la Province de Picardie, poursuivant sa réception en la dignité & qualité de Duc de Bethune-Charost, Pair de France. Les Lettres Patentes du Roy du mois de Mars mil six cent soixante-douze, portant érection de la Ville, Terre & Seigneurie de Charost en Duché & Pairie de Bethune-Charost. Les Lettres de Surannation du premier du présent mois d'Aoust, signées LOUIS. Et plus bas. Par le Roy, Phelypeaux. Et scellées du grand Sceau de cire jaune. Arrest d'enregistrement desdites Lettres d'Erection dudit jour neuf du present mois d'Aoust. Requeste dudie Messire Armand de Bethune-Charost, afin d'estre reçû en ladite digniré de Duc de Bethune-Charost, Pair de France: Conclusions du Procureur General du Roy; Oui le rapport de M. Estienne Daurat Conseiller. La matiere mise en Déliberation, La Cour E a ordonné & arresté que ledit messire Armand de Bethune sera reçû en la dignité & qualité de duc de Bethune-Charost, pair de France, en prétant le serment requis de bien & sidelement servir, assister & conseiller le Roy en ses trés-hautes & trés-importantes affaires, & prenant séance en la cour, garder les ordonnances, rendre la justice aux pauvres comme aux riches, tenir les déliberations de la cour secretes, & en tout se comporter comme un bon, sage, vertueux & magnanime duc & pair de France doit saire; & à l'instant mandé a sait ledit serment, juré sidelité au Roy, & y a été reçu & a pris sa place. Fait en parlement le onze Aoust mil six cent quatre vingt-dix. Signé par collation. Du TILLET.

Enregistrées en la Chambre des Comptes ; oui le Procureur General du Roy , pour jouir par



#### DES PAIRS DE FRANCE. BETHUNECHAROST. 31

A l'impetrant, ses ensans & posterité males nez & à naître en loyal mariage de l'effet & contenu en icelles suivant & aux charges portées par l'Arrest sur ce fait le 13 Septembre 1721. Signe Noulet.

Lestres de Surannation du Duché-Pairie de Charoft.

OUIS, par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre. A nos amez & , feaux Conseillers, les gens tenans notre Cour de Parlement de Paris, Salur. Par nos lettres parentes du mois de Mars 1672. Nous aurions crée, érigé & établi en nom, dignité, prérogatives & prééminences de Duché & Pairie de France, la Terre & Seigneurie de Charoft, ensemble les autres y énoncées, sous le nom de Beshune-B Charost, pour en jouir par notre cousin Louis de Bethune-Charost, & par notre cousin Armand de Bethune de Charost son fils, leurs hoirs & descendans males, tant que la ligne masculine directe dureia, depuis lequel temps notredit cousin Louis de Bethune est décedé, sans que les dites Lettres Patentes ayent été enregistrées. Et comme Nous defirons qu'elles le foient, & qu'elles se trouvent surannées. A CES CAUSES & autres à ce Nous mouvans, Nous vous mandons & ordonnons, par ces Presentes signées de notre main, de proceder à l'enregiltrement deldites Lettres Patentes, nonobstant ladite surannation que Nous voulons ne lus pouvoir nuire ni préjudicier : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. DONNE à Versailles le premier jour d'Aout l'an de grace mil six cent quatre-vingt dix, & de notre Regne le quarante-huitième. Signé, C LOUIS. Et plus bas par le Roy, PHELYPEAUX. Et scellées du grand sceau de circ jaune.

Brevet pour conserver à M. le Duc & à Madame la Duchesse de Charost, les honneurs du Louvre, nonobstant la cession de leur Duché.

Ujourd'huy 29. Novembre 1695. Le Roy étant à Versailles, ayant eu agreable la cession, que le sieur Armand duc de Bethune-Charost, Pair de France, a fait de son Duché - Pairie, en saveur du sieur Armand de Bethune, Marquis de Charost lon sils, Sa Majesté a voulu faire connoitre l'essime qu'elle a pour ledit Duc de Charost, par des marques d'honneur qu'elle ne donne que rarement, & pour cer esse a accorde & accorde audit Duc de Charost & à la Dame Duchesse de Charost sa femme, les mêmes honneurs, entrées au Louvre & autres avantages dont ils ont cydevant joui, à cause dudit Duche de Charost, nonobstant la cession que ledit Duc de Charost a faite; le tout conformément & en la même maniere qu'en a jour & jouissent les autres Ducs, ausquels Sa Majesté a accordé pareille grace : & pour témoignage de sa volonté, Sa Majesté m'a commandé d'expedier le present Brever qu'elle a ligné de sa main, &c.

E Brevet qui conserve au Sieur Duc de Charost & à la Duchesse de Charost son éponse, les honneurs du Louvre, &c.

Ujourd'huy 22. Mars 1724, le Roy étant à Versailles, ayant eu agreable la cellion que le sieur Armand de Bethune, Duc de Charost, Pair de France, a faite de son Duché-Pairie, en saveur du sieur Marquis d'Ancenis son sils, Sa Majesté a voulu faire connoître l'estime qu'elle a pour ledit sieur Duc de Charost, par des marques d'honneur qu'elle ne donne que rarement; & pour cet estet, Sa Majesté a accordé & accorde au Sieur Duc de Charost & à la Dame Duchesse de Charost son épouse, les mêmes honneurs, entrées au Louvre & autres avantages dont ils ont cydevant jouï, à cause dudit Duché de Charost, nonobstant la cession que ledit Sieur Duc de Charost en a faite audit Sieur son sils: le tout conformément & en la même manière qu'en ont jouï & jouissent les autres Ducs, ausquels Sa Majesté a accordé parcille grace, & pour témoignage de la volonté, Sa Majesté m'a commandé d'expedier le present Breyet qu'elle a signé de sa main & sait contresigner, &c.

1. Aouft 1699:

CHAPITRE IV.

### S. CLOUD, DUCHE-PAIRIE



Semé de France à la croße mife en pal.

Schoud, Bourg proche Paris, s'appelloit anciennement Nogent sur Seine, ce nom a été depuis changé en celui de S. Cloud, en consideration de S. Cloud l'un des sils de Clodomir roy d'Orleans, qui s'y retira, pour suir la persecution de ses oncles, & sit don de cette terre à l'église de Paris. Le Roy Louis XIV. érigea les seigneuries de S. Cloud, Maisons proche Charenton, Creteil, Ozoir, la Ferrière & Armentières, avec la Justice de la temporalité de l'Archevêché de Paris, en Duché-Pairie, par lettres données à Versailles au mois d'Avril 1674. registrées le 18. Août 1690. en faveur de François de Harlay, archevêque de Paris, commandeur de l'ordre du S. Esprit, & de ses successeurs archevêques de Paris. La genealogie de la maison de Harlay, sera rapportée dans la suite de cette histoire, chapitre des grands Louvetiers de France. Louis-Antoine de Noailles, cardinal du titre de sainte Marie sur la Minerve, est aujourd'huy archevêque de Paris, duc de S. Cloud, Pair de France, & a preté serment en cette qualité au Parlement le 9. May 1696. Voyez la genealogie de la maison de Noailles, tome IV. page 782. É sirvames, & les pieces qui suivent concernant cette érection.

## PIECES CONCERNANT S. CLOUD DUCHE PAIRIE. LETTRES DU ROY LOUIS XIV

Données à Versailles au mois d'Avril 1674.

Portant érection en Duché-Pairie de France, de la Justice, de la temporalité de l'Archevêché C de Paris, & des Terres & Seigneuries de Saint Cloud, Maisons, Creteil-Ozoir, la Ferriere, & Armentieres, toutes dépendantes de l'Archeveché de Paris, en faveur de Messire François de Harlay & ses successéurs Archevêques de Paris.

OUIS par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre: A tous presens & à venir; Salur. Les Empereurs & les Rois ne s'étant pas contentez d'enrichir par de grandes liberalitez les Eglises des Villes qu'ils avoient choisies, pour estre le siège principal de leurs Empires; mais aussi ayant voulu qu'elles eussent tous les titres d'honneur qui les pouvoient élever au dessus des autres, Nous autions toujours eu ces mêmes sentimens pour l'église de notre bonne ville de Paris, choisie par Clovis premier roy Chrêtien, pour estre la capitale de ce Royaume, & comme elle est deja érigée en archevêché, & que Nous ne sçaurions lui procurer aucune dignité écclessassique plus éminente, Nous voulons lui donner la premiere de toutes celles qui dépendent de Nous, & Nous nous y trouvous d'autant plus engagez, que le desir que Nous avons eu de délivret nos sujets demeurans dans notredite ville de Paris, des incommoditez que leur aportoient les différentes justices qui y étoient établies, & les degrez

Digitized by Google

A degrez de jurisdiction qu'ils étoient tenus d'essuyer, Nous ayant obligé d'unir à nos Châtelets, les justices que l'archevéque de Paris y possedoit, Nous ne voulons pas seulement l'indemnsser du revenu que Nous lui ôtons par des biens plus considerables, mais encore par des marques d'honneur qui en réparent avantageusement la perte, en lui faisant ressentir en même temps des estets de nostre justice & de notre liberalité, Nous avons resolu de lui donner le titre de duché & pairie de France, dont il a deja les principaux avantages, puisque les archevêques ont toûjours conservé leur séance dans nostre Cour de parlement de Paris, qui est celui des Pairs, & que les appellations de la temporalité de l'archevêché y ressortissent immediatement, aussi bien que celles du Builliage du fort l'Evêque, ont ressorte une satisfaction particuliere à lui donner

B à nos Châtelets, & Nous trouvons encore une satisfaction particuliere à lui donner présentement cet honneur, punsqu'étant possedé par Messire François de Harlay, conseiller en nos conseils, Nous augmenterons par ce moyen la récompense que Nous avons concedé à son mérite, lorsque Nous l'avons élevé à cette dignité qu'il remplit si utilement pour l'églite & pour notre service, & de laquelle son nom & ses illustres alliances le rendent aussi digne que toutes les grandes qualités de sa personne qui ont attire notre estime & notre consideration; & comme il est necessaire d'attacher le titre de duché & Pairie à quelqu'une des terres dépendantes de l'Archevêché, Nous estimons qu'aucune ne le merite d'avantage, que celle qui y ayant été donnée par S. Cloud, sils du roy Clodomir, & petit-fils du grand Clovis, en porte encore presentement le nom,

qu'aucune ne le merite d'avantage, que celle qui y ayant été donnée par S. Cloud, fils du roy Clodomir, & petit-fils du grand Clovis, en porte encore presentement le nom, & qui est le plus ancien monument de la liberalité des Rois nos predecesseurs envers cette église. A ces causes, de l'avis de notre Conseil, où étoient plusieurs princes de notre sang, officiers de notre couronne, & autres grands & notables personnages, & de notre propte mouvement, certaine science, pleine puissance & autorité royale, Nous avons par ces presentes, signées de notre main, ladite terre & seigneurie de saint Cloud, créé & érigé, créons & érigeons en nom, titre, dignité & prééminence de duché & Pairie de France, & à icelui uni & incorporé, unissons & incorporons les terres & seigneuries de maisons, Creteil, Auzoir, la Ferriere & Armentieres dépendantes de l'archevêché de Paris, ensemble la justice de la temporalité d'icelui, pour en jouir par notre trés-cher & bien-amé cousin ledit sieur de Harlay archevêque de Paris, & ses successeurs archevêques de Paris, perpetuellement & à toûjours en titre, dignité & sous le nom de duché & Pairie de France, avec tous les honneurs, autorités, prérogati-

le nom de duché & Pairie de France, avec tous les honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, franchises, libertés, privileges & immunités appartenans à ducs & Pairs, comme les autres Pairs de France en jouissent & usent en justice, jurisdiction, séance en nos Cours de Parlement, avec les autres Pairs ecclessastiques, suivant l'ordre & le tems de la presente érection & voix délibarative, & generalement en tous autres actes & lieux quelconques, & sous le ressort immediat de notre Cour de parlement de Paris, en tous cas forts, & excepté les cas royaux, dont la connoissance appartiendra à nos Officiers, ainti qu'elle failoit avant la presente erection. Voulons que les vallaux & tenanciers le reconnoillent & les successeurs archevêques, & leur fassent les foy & hommage & autre reconnoissance en ladite qualité de ducs de S. Cloud, & Pairs de France, & pour l'exercice de la justice. Voulons que notredit cousin & ses successeurs ayent un liege de duché & Pairie dans l'enclos de l'archevêché de Paris, au même lieu ou le fiege ordinaire de la temporalité avoit accoustumé d'estre tenu, où il y aura un bailly, un procureur fitcal, quatre procureurs & deux sergents, pour y exercer la justice, & connoistre en premiere instance de toutes les causes civiles & criminelles qui pourroient arriver dans l'enclos dudit archevêché, nonobstant l'Edit du mois de Février dernier, auquel Nous avons dérogé & dérogeous quant à ce, par cesdites pré-

fentes, & par appel des causes qui auront eté traitées en premiere instance pardevant les prevosts de saint Cloud, Maisons, Creteil, Auzoir, la Ferrière & Armentières, les appellations duquel bailly seront portées en notre Cour de parlement de Paris, où Nous voulons aussi que toutes les causes de ladite Pairie, & où il s'agira du sonds de ses droits, soient portez en premiere instance, ainsi que celles des autres duchez & Pairies. Si donnons en mandement à nos amez & séaux conseillers, les gens tenants notre cour de Parlement, chambre de nos Comptes à Paris, & autres nos officiers & justiciers qu'il appartiendra, que ces presentes ils sassent registrer, lire & publier, & du contenu en icelles joüir & user notredit cousin de Harlay archevéque de Paris, & ses successeurs archevêques de Paris, pleinement & paisiblement, cessans & saisans cesser tous troubles & empêchemens contraires, nonobitant tous Edits, Ordonnances & Lettres à ce contraires, ausquelles Nous avons dérogé & dérogeons par cesdites presentes. Car tel est notre plaisir, & asin que ce soit chose ferme & stable à

Tome V.

toújours, Nous avons fait mettre notre scel à cesdites presentes. Donné à Versailles au Amois d'Avril l'an de grace mil six cent soixante-quatorze, & de notre regne le trente-unième. Signées, LOUIS. Et plus bas. Par le Roy, Phelyppeaux. Et scellées du grand scéau de cire verte. Et sur le reply. Visa d'Aligre. Pour l'ércétion de duché & Pairie de France, en faveur de Monsieur l'archevêque de Paris. Signées, Phelyppeaux.

Registrées, ouy, & ce consentant le Procureur general du Roy, pour jouir par l'impetrant & ses successeurs archevéques de Paris, de leur esset & contenu, & estre executées selon leur sorme & teneur suivant l'Arrest de ce jour, A Paris en Parlement le 18. Aoust 1690.

Et le Samedy 19. Aoust audit an, Messire François de Harlay dénommé aux pre-B. sentes Lettres, a esté receu en sa dignité & qualité de duc de saint Cloud, Pair de France; sait serment accoutumé, & juré sidelité au Roy, suivant l'arrest dudit jour.

#### Extrait des Registres du Conseil d'Etat.

20. Novembre 1674. Antiquis. de Paris par Sauval s, III. p. 675.

E Roy étant en son conseil, s'étant fait representer l'état contenant la diminu-, tion du revenu temporel de l'archevêché de Paris, par l'établissement du nouveau châtelet, & union des hautes justices dudit archevêché à la justice royale de la majesté, dans toute l'étenduë de la ville , fauxbourgs & ban-lieuë de Paris ,par l'édit du mois de Fevrier dernier, & de ce qui est demandé à Sa Majeste par Mre. François de Harlay, C archevêque de Paris, duc & Pair de France, commandeur des ordres de Sa Majesté, tant pour lui que pour ses successeurs, pour l'indemnité dudit archevêché, à cause dudit établissement, & par iceluy de l'extinction faite des bailliages & jurisdictions du For - l'évêque, S. Eloy & S. Magloire, par lequel état & pieces justificatives d'iceluy qui y sont attachées, il paroît que l'archeveque de Paris étoit anciennement vicomte de ladite ville pour un tiers en partage avec le Roy, en consequence d'un partage, donné à un fils de France, de la troilième partie de la justice & de la centive, avec les droits d'entrée & de coutume, qu'il tenoit de trois lemaines une, de voirie, & toutes sortes de droits seigneuriaux, & utiles jusqu'à la concurrence du tiers cans ladite ville & environs d'icelle, de laquelle justice les appellations ressortissoient nuement & D sans moyen au parlement de Paris, comme duché-Pairie, avec le titre & qualité d'archevêque, de consciller-néaudit parlement de Paris, sans avoir besoin de nos lettres; que toute l'étendue de l'hôtel archiépilcopal, jardins & illues, cour d'Eglite & dépendances du tout, sont du territoire; toute haute justice lui a été conservée par édit du mois d'Avril dernier, attendu que si les officiers du Roy avoient droit d'y entrer, les archevêques de Paris dans les fonctions les plus sacrées de leur ministère, servient exposez à de grands inconveniens, & y seroient entierement troublez, que lesdites trois justices de l'archevêché, s'étendoient dans plus de deux cens ruës de ladite ville & fauxbourgs de Paris, sçavoir la justice du sor - l'Eveque, depuis la maison où s'exerçoit ladite justice, & les prisons sur le quay de la Megisserie, venant à main gauche jus- E qu'au coin de la vallée de Misere, passant par la petite saunerie & la rue faint Germain, pour gagner le coin de la ruë saint Denis, continuant le long de la ruë saint Denis jusqu'à la porte, & de la main gauche dans la rue de Clery jusqu'au coin de la ruë Montmartre s'étendant jusqu'à la porte, & tournant à gauche dans ladite ruë de Clery, tout le long de ladite rue Montmartre, de l'autre costé jusqu'à la porte, & tout le long des égouts jusqu'à la chute de la riviere qui se fait vers Chaillot, & en remontant le long de la riviere, jusqu'audit lieu du for - l'Evêque, ensemble sur toutes les maisons & ruës qui se rencontrent dans les limites, à l'exception des Halles & de leurs dépendances, que les Rois prédecesseurs de Sa Majesté ont desiré retenir à cause des marchez, mais avec le délaissement de tous les droits royaux dans les dittes halles de trois semaines une, qui a toujours este levé au prosit & par les préposez de l'archevêque, comme lui appartenant à cause de sondit tiers en la vicomté de Paris: Que pour l'exercice de ladite justice, ledit archevêque avoit la disposition entiere de pourvoir, comme bon lui sembloit à tous les offices; sçavoir un bailly, dont la charge estoit de valeur de plus de trente mille livres, le titulaire d'icelle âgé d'environ quatre-vingt ans, & par consequent prest à vacquer au profit dudit archevêque, un lieutenant, un procureur fiscal, dont les charges valoient plus de six mille liv. chacune, douze procureurs, chacune charge valant cinq cens livres, douze huitliers a trois cens livres chacune, le greffe affermé douze cens livres par chacun an, les amendes de trois cens cinquante livres, & la geolle & les prisons de six mille livres. La maison en est considerable, qui

POLL

A a été bitie depuis vingt ans, & a coûté foixante mille liv. à l'archevéché: Que ledit archeveché avoit aussi la justice de saint Eloy, dont les appellations restortissoient de même au Parlement. Elle s'exerçoit dans la cour de saint Eloy proche le palais, l'étendue de son territoire sur toutes les maisons de l'Isle du palais, & depuis l'Eglise Notre-Dame jusques & compris la rue de la Barillerie, & encore depuis le coin de la rue de la Tannerie, passant par les rues Planche-Mibray & des Arcis, jusqu'au coin de la rue de la Tixerandie, & au-delà du ruisseau continuant jusqu'au coin de la ruë du Mouton, & de-là en entrant à main droite à la Gréve, sur toutes les maisons jusques au coin de la ruë de la haute Vannerie, & remontant sur le pont Notre-Dame en la rue Planche-Mibray, & reprenant le long de la ruë saint Antoine, depuis le coin de la ruë de Jouy jusques à B la rue du Petit-Muile, & suivant le long de celle des Celestins, tournant au com le long du quay pardevant les Religieuses de l'Ave Maria, puis remontant par la rue du Figuier dans la rue de Jouy, jusqu'au coin ci-dessus dans la rue saint Antoine, & de l'autre costé de ladite rue saint Antoine, depuis la place Royale jusqu'au coin du ci-metiere S. Jean en entrant, sur toutes les maijons à droite, de-là le long de la rue de la Verrerie, par la rue de Moucy, jusqu'au coin de la rue sainte Croix de la Bretonnerie, remontant au coin de la vieille rue du Temple; & encore sur cinquante arpens de terre en marais, sciz entre la porte S. Antoine & celle du Temple, & sur tout le territoire enclavé dans les lieux cy-dessus, même sur plusieurs autres endroits, tant dedans que dehors la ville; l'office de bailly, de laquelle justice étoit de la valeur de C dix mille livres, de lieutenant de quatre mille livres, & de procureur fiscal trois mille livres, le gresse étoit affermé deux cens livres par chacun an, une geolle qui est auprés de S. l'aul cinq cens liv. & une qui est dans ladite cour de S. Eloy prés le Palais, six cens livres; dudit Archevêché dépendoit encore la justice de S. Magloire, qui s'exerçoit dans un auditoire proche S. Leu S. Gilles, & les appellations ressortificient comme celles cy-dessus audit Parlement; son territoire & son étendue des deux côtez de la rue qui est derriere l'église dudit S. Leu S. Gilles, la rue aux Oises, partie de la rue Quinquempoix, les rues Bourg-l'.bbé, Darnetal, du Hulleu, Guerin-boisseau, & une partie de la rue S. Martin, partie du Poi t Notre-Dame, de la rue de la vieille Tannerie, & autres rues de traverse dans toute ladite enceinte; l'office de bailly de D ladite justice étoit de la valeur de six mille livres, de lieutenant & de Procureur fiscal de chacun deux mille livres, le greffe étoit affermé deux cens livres par chacun an, la geolle six cens livres, & la voine de tous les lieux cy-dessus étoit affermée cinquente livres. La suppression et extinction desdites trois justices & officiers d'icelles & de l'union d'icelles, les droits de voine qui en dépendent, aussits deux châtelets, & union des maisons & geolles cy-dessus, au domaine de sa Majesté, comprant sculement sur le pied des baux, le revenu dudit archevéché se trouve diminué chacune année de reuf mille huit cens vingt livres, ce qui peut être facilement reparé, en donnant audit archeviché un revenu certain & assuré, pour une somme proportionnée à l'augmentation qui auroit été indubitablement faites desdits baux qui E ont été passez depuis l'ordonnance qui reforme les procedures dont la premiere sans la connoître a empêché les particuliers de porier les revenus desdits droits à leur juste valeur: mais ce qui est difficile à reparer, cett le préjudice notable que ledit archevêché reçoit par la suppression de ces trois considerables justices & dioits qui en dépendent, vû la grandeur de l'étendue desdits territoires qui se trouvent dans le cœur & principales places de ladite ville de Paris, capitale du Royaume, & qui en composent plus des deux tiers: Vû aussi l'édit de Sa Majesté du mois d'Avril dernier, par lequel Sa Majesté a érigé sa terre de S. Cloud, dépendante dudit archeveché, en titre de duché & Pairie de France, pour reparer par ces marques d'honneur, ce qui en est ôté audit archevêché par la suppression desdites justices. Et voulant Sa Majesté pour-F voir à l'indemnité de la diminution que souffre le revenu temporel par la suppression desdits officiers desdites trois justices, unions d'icelles, gresses & voiries à celles desdits châtelets & desdites geolles & prisons, à son domaine, même lesdits sieurs archevêques de Paris, de ce qu'ils auroient pû faire de la finance des offices desdites justices, par la mort & démission de ceux qui en étoient pourvûs & qui faisoit partie du casuel & revenu temporel dudit archevéché; Vû aussi les titres dudit archevêché, les baux & fermes desdits greffes, amendes, voiries & geolles cy-devant énoncées & autres pieces attachées audit état. Ouy le raport du sieur Colbert, conseiller ordinaire au conseil

Royal, controlleur general des finances de France: & tout consideré, le Roy étant en son conseil, interpretant ledit édit du mois de Fevrier dernier, en consequence de celui du mois d'Ayril ensuivant, a declaré & declare n'avoir entendu réunir ausdits

châtelets de Paris, la haute justice de tout le territoire de l'hôtel archiépiscopal & A cour d'églile, mailons, cours, jardins, issues & dépendances; ce faisant, Sa Majesté a maintenu ledit sieur archevêque de Paris & ses successeurs audit archevêché en la possession & jouissance de ladite haute justice & police dans ledit territoire, pour y être exercée à l'avenir par les officiers de la justice du duché & Pairie de S. Cloud, créé par édit du mois d'Avril dernier, lesquels connoîtront des appellations des jugemens en Pairie, nuement au parlement de Paris; comme aussi Sa Majesté a maintenu ledit sieur archevêque de Paris & ses successeurs, en la moyenne & basse justice, pour les cens, rentes & autres redevances des maisons & autres biens étant dans la censive des fiefs dudit archevêché, situez dans la ville, fauxbourg & banlieue, sans que le prevôt de B Paris, & autres juges & officiers Royaux puissent troubler par prévention ou autrement, & pour quelqu'autre cause, & sous quelque prétexte que ce soit : Et pour indemniser l'archevêché de Paris de l'union faite par Sa Majeste du surplus des justices du For-l'évêque, S Eloy & S. Magloire, Sa Majesté ordonne qu'il tera payé chacun an à l'avenir, à commencer du premier Janvier dernier, la somme de dix mille livres audit sieur archevêque de Paris, sur les plus clairs deniers du revenu des domaines de Sa Majesté, de la ville, prevôté & vicomté de Paris, dont le fond sera fait dans les états qui seront arrêtez au conseil de Sa Majesté, au chapitre des fiess & aumônes, sans aucun retranchement ni diminution, pour quelque cause & sous quelque pré- C texte que ce puisse être, attendu que ladite somme est pour échange des revenus distraits dudit archevêché, qui augmente le revenu du domaine de la couronne, & outre pour les caules cy-dessus, a Sa Majesté cedé & transporté, cede & transporte audit archevêque de Paris & ses successeurs, tout tel droit qui lui pourroit appartenir, en consequence des édits & declarations des mois de May 1645, 20. Mars 1673. 20. Juillet 1674. pour l'établissement des droits seigneuriaux sur les échanges, ainsi qu'ils se payent pour les rentes, pour en jouir par ledit sieur archevêque & ses successeurs, Jesquels Sa Majesté a déchargé & décharge du payement d'aucune finance pour raison de ce, sans qu'ils puissent à l'avenir être recherchez ni inquietez pour raison & à cause desdits droits, & en outre Sa Majesté sera payer & acquitter à la décharge dudit ar- D chevêché, la somme de trois mille livres chacune année, à laquelle il avoit été taxé pour la nourriture & subsistance des enfans trouvez : Et au surplus, sera ledit édit du mois d'Avril dernier, executé selon sa sorme & teneur, & pour l'execution du present arrest, seront toutes lettres expediées, scellées & delivrées audit sieur archevêque de Paris. Fait au conseil d'Ent du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à S. Germain en Laye le dixième Novembre 1674. Signé, COLBERT.

23. Janvier 1675.
Antiquitez de Paris.par Sauval, 20. j. p. 675.

OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces. presentes Lettres verront; Salut. Ayant uni par notre Edit du mois de Février dernier aux ancien & nouveau Chastelet toutes les justices des Seigneurs qui étoient dans l'étenduë de nostre bonne ville de Paris & sa Bantieuë, celle qui a de temps imme-morial appartenu aux archevêques de Paris à cause de leur dignité, & celle de saint Eloy & de saint Magloire qui ont été jointes depuis quelque temps, s'y seroient trouvées compriles; & comme cette ancienne justice de l'archeveché s'étend depuis la maison où elle s'exerçoir, & les prilons situées sur le quay de la Megisserie, tirant à main gauche jusqu'au coin de la vallée de misere, passant par la petite saunerie de la ruë saint Germain pour gagner le coin de ladite rue saint Denis jusqu'à la porte, & de-là à main gauche dans la rue de Clery jusqu'au coin de la rue Monemartre, s'etendant jusqu'à la porte, & tournant à gauche de ladite ruë de Clery tout le long de ladite ruë Montmartre, de l'autre côté jusqu'à la porte & tout le long des égouts jusqu'à la chûte de la riviere, & jusqu'audit heu du For-l'Evêque; ensemble sur toutes les maisons & ruës qui se rencontrent dans l'enceinte desdites limites, à l'exception des Halles & de leurs dépendances, que les Rois nos prédecesseurs ont desiré retenir à cause des marchez, mais avec, le délaitsement de tous nos droits dans les Halles de trois semaines l'une, qui a toujours été levé au profit & par les prépolez de l'archevêque comme lui appartenant, à cause d'un tiers qu'il avoit en la vicomté de Paris; que le Greffe de cette justice étoit affermé douze cent livres & les amendes trois cent cinquante livres : la geolle six mille livres au bâtiment de laquelle les archevêques de Paris ont été obligez d'employer foixante mille livres depuis vingtans; que la justice de saint Louis s'exerçoit dans la cour de saint Eloy prés le Palais, & s'étendoit sur toutes les maisons de l'isse du Palais, & depuis l'Eglise Nôtre-Dame, jusques & compris la ruë de la Barillerie & encore depuis le coin de la ruë de la Tannerie, passant par les ruës Planche-mibray & des Arcis jusqu'au coin de la

Digitized by Google

DES PAIRS DE FRANCE. J. CLOUD. rue de la Verrerie, & tournant à droite jusqu'à la rue de la Poterie, & en descendant A jusqu'au coin de la ruë de la Tixeranderie, & de-là du ruisseau continuant jusqu'au coin de la rue du Mouton, & de-là entrant à main droite à la Greve sur toutes les maisons jusqu'au coin de la ruë de la haute Vannerie, & remontant sur le pont Nôtre-Dame en ladite rue Planche-mibray, & reprenant le long de la rue faint Antoine depuis le coin de la rue de Jouy jusqu'à la rue du Petit-musse, & suivant le long de celle des Celestins, tournant au coin le long du quay pardevant les religieuses de l'Ave Maria, puis remontant par la rue du Figuier dans la rue de Jouy jusqu'au coin ci-dessus, & de l'autre côté de la dite rue saint Antoine, depuis l'entrée de la Place Royale jusqu'au coin du cimetiere B saint Jean, entrant sur toutes les maisons à main droite, de-là le long de la rue sainte Croix de la Bretonnerie, & remontant au long de la vieille rue du Temple. & encore sur cinquante arpens de terre en marais scis entre la porte saint Antoine & celle du Temple, & sur tout le territoire enclavé dans les lieux ci-dessus, même sur plusieurs autres endroits, tant dedans que dehors la Ville. Que le Greffe étoit affermé deux cent livres & les deux geolles onze cent livres, & qu'enfin la justice de saint Magloire s'étendoit des deux côtez de la rue qui est derriere saint Leu saint Gilles, la rue aux Ours, partie de la rue Quinquempoix, les rues Bourg-l'Abbé, Darnetal, du Huleu, Guerin-Boisseau &

C une partie de la rue saint Martin jusques devant le prieuré & murs d'icelui, le côté de la rue saint Denis depuis ladite église saint Leu saint Gilles jusqu'à la porte saint Denis, tout le fauxbourg faint Denis du même côté, & partie du fauxbourg faint Martin, partie du pont Nôtre-Dame, de la rue de la vieille Tannerie & autres rues de traverses dans toute ladite enceinte; que le Greffe en étoit affermé deux cent livres & la geolle six cent livres; que la voirie de ces trois justices valloit cinq cent cinquante livres par an à l'archeveche, outre les confilcations, desherences & autres revenus casuels qu'elles produisoient, & le prix des charges des Officiers qui les exerçoient, entre lesquelles celles du Bailli du For l'Evêque, possedée par un homme d'un âge sort avancé, auroit pu être D vendue jusqu'à trente mille livres, celle de Lieutenant & de Procureur Fiscal de ce

Bailliage six mille livres chacune, celle de Procureurs postulans six cens livres chacune, & celle de douze Huissiers trois cent livres aussi chacune; celle de Bailli de saint Lloy dix mille livres, de Lieutenant quatre mille livres, celle de Procureur Fiscal trois mille livres; celle de Bailli de faint Magloire fix mille livres, & celle de Lieutenant & Procureur Fiscal deux mille livres chacune, & qu'ainsi en l'union saite de ces trois justices à nos Chastelets, diminuant le revenu de l'archevêché de la somme de dix mille deux cent livres par an, & du fonds de ces charges montant à soixante dix-neuf mille huit cent livres; il est de notre pieté & de notre justice de l'indemniser de la perte de ces droits utiles par un revenu plus avantageux, comme Nous avons récompensé ce qu'il y avoit d'honorable dans la possession de ces justices qui s'étendoient dans la plus grande partie de notre dite ville, en érigeant l'archevêché de Paris en duché & Pairie de France sous le titre de S. Cloud, par notre Edit du mois d'Avril dernier; mais comme l'un de ses principaux revenus confifte dans les cenfives & autres droits Seigneuriaux dûs pour raison des maisons & autres heritages situez dans l'étendue des fiels qu'il possede dans la ville E de Paris, & que ses Fermiers ne les pourroient recevoir sans beaucoup de peines & de dérenles, s'ils étoient obligez de faire toutes les poursuites qui sont necessaites pour ce sujet,

pardevant nos Officiers, & qu'il y a un suge de l'archevêché appellé le Bailli de la Temporalité, dont le siege est dans la premiere cour du logis archiépiscopal, où il connoît des appellations du Juge de saint Cloud, Creteil, Maisons, Ozoir, la Ferriere & autres justices dépendantes du temporel dudit archevêché, hors la ville & banlieue de Paris, ou il doit exercer la justice de ladite Pairie lorsque nos Lettres données pour cet esset auront été registrées en notre Cour de Parlement, lequel sans établir de nouveaux Officiers pourroit connoître des contestations qui arrivent pour raison de ces droits Seigneuriaux, & que d'ailleurs Nous avons consideré qu'il n'étoit pas de la bienséance F que les archevêques de Paris sussent obligez, en cas qu'il arrivât quelque desordre dans l'étendue de leur maison, d'avoir recours à nos Officiers qui en sont éloignez, pour y apporter les remedes que la justice desire, & leur saire rendre en toutes occasions le respect qui est dû à leur personne & à-leur caractere, & n'y ayant que les seuls archevéques, leurs domestiques & les personnes necessaires pour l'exercice de leurs sonctions, & pour le service de leurs maisons qui y sont logez; Nous pouvons leur conserver encore cette marque particuliere d honneur, sans diminuer l'étendue des justies que Nous avons unies à nos Chastelets, & distinguer sans consequence par cette grace les archevêques de la Capitale de notre Royaume des autres Seigneurs eccleliastiques qui sont dans son étendue. A ces causes en interprétant nostre Edit du mois de Février 1674.

& conformément à l'Arrest de cejourd'hui donné en notre Conseil, Nous y cstant, dont l'Extrait est ci-attaché sous le contre-scel de notte Chancellerse : Nous avons ordonné & ordonnons que les archevêques de Paris soient payez de la somme de dix mille A livres par chacun an sur le domaine qui nous appartient dans nostre bonne ville de Paris, dont le fond scra fait dans les états qui seront arrêtez en nostre Conseil & mis au chapitre des aumones, sans qu'elle puisse estre retranchée ni diminuée pour quelque cause que ce puille estre ; comme autli leur avons cede & cedons par ces prétentes le droit qui Nous appartient de recevoir les droits Seigneuriaux dûs par les contrats d'échange, comme pour ceux de vente, en consequence de nos Edit & Déclaration des mois de May 1645. 20 Mars 1673. & 20 Juillet 1674. fans paver aucune finance: Avons déchargé & déchargeons leidits fieurs archevêques du payement de la fomme de trois mille livres à laquelle ils étoient taxez pour la nourriture des enfans trouvez que nous ferons paver en leur acquit. Voulons en outre que les Bailli & autres Officiers de la justice appellée ordinairement la Temporalité continuent l'exercice de cette julitée dans la premiere cour de l'archevéché, & qu'ils y connoillent des appellations des Juges de faint Cloud, Creteil, Maison, pont de Charenton, Ozoir, la Ferriere & autres justices dépendantes de la Temporalité, & qui ont contume d y ressortir & y exercent la haute, moyenne & baste justice avec toute l'étendue des mailons, cours, jardins, islues & dépendances dans le lieu où a toujours été le siège ordinaire de la justice de ladite Temporalité, & connoillent des cens, rentes & droits Seigneuriaux dus à l'archevêché de Paris dans toute la Ville, Fauxbourgs & Banlieue: que l'appel de leurs jugemens reflortissent en tous cas nuement en notre Cour de parlement, ainti que des juges des Pairs, & comme il a été pratiqué juiqu'a notre Edit du mois de Février dernier, auquel en tant que befoin est Nous avons dérogé & dérogeons à cet égard seulement; Voulons au surplus qu'il foit executé telon la torme & teneur. Si Donnons en mandement à nos amez & feaux les gens tenans nostre Cour de Parlement & Chambre des Comptes à Paris, que ces presentes, ensemble ledit Arrest de ce jourd'hui, ils fassent lire, registrer & publier, & du contenu en iceux, jouir le lieur archevêque de Paris & ses successeurs de point en point selon leur sorme & teneur, sans permettre qu'ils y toient troublez en quelque sorte & maniere que ce puisse estre, nonobstant tous Edits, Déclarations, Arrests & Reglemens à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par ces presentes: CAR TEL EST NOSTRE PLAISIR. En témoin dequoi Nous avons fait mettre notre Scel à ces présentes. Donne à faint Germain en Laye le vingt-un Janvier, l'an de grace mil six cent soixante-quinze. Et de notre Regne le trente-deuxième. Signe, LOUIS. Et sur le repli. Par le Roy, Colbert.

#### Extrait des Registres du Parlement.

EU par la Cour les Lettres Patentes du Roy, données à faint Germain en Laye le Vingt-un Janvier dernier, signées LOUIS. Et sur le repli. Par le Roy, Colbert. Et scellées du grand Sceau de cire jaune, obtenues par Messire François de Harlay, archevèque de Paris, par lesquelles & pour les cautes y contenues, ledit seigneur roi auroit en interprêtant l'Edit du mois de Février 1674. & conformément à l'Arrest dudit jour 21 Janvier, ordonné que les archevêques de Paris seroient payez de la somme de dix mille livres par chacun an sur le domaine dudit seigneur roi dans cette ville de Paris, dont le sond seroit sait dans les états qui teroient arrêtez au conseil, & mis au chapitre des aumônes, sans qu'elle puisse estre diminuée ni retranchée pour quelque cause & sous quelque prétexte que ce pusse estre de l'impetrant asin d'enregistrement d'icelles : conclusions du procureur general du Roy, & tout consideré, ladite Cour a ordonné & ordonne que les lettres seront registrées au Gresse pour estre executées & jouir par l'impetrant & ses successeurs archevêques de l'esse & contenu en icelles selon leur torme & teneur. Fait en Parlement le six Février mil six cent soixante-quinze. Signé par collation Jacques. Et sur le repli desdites Lettres patentes est écrit.

Registrées en la Chambre des Comptes, oui le Procureur General du Roy, pour jouir par l'impetrent de l'effet & contenu en scelles selon leur sorme & teneur, ce 20. Feru et 1675. Signé, GUITONNEAU.

፞ቘጜ፟ኯቜፙጜኯቜፙጜ፞ኯቜቘጜ፞ጟቜ*ቘጜኯቜፙጜኯፙጜኯፙጜኯቜፙጜጟቜፙጜኯቜፙጜኯቜቘጜኯቜቔ*ኇ፞ቜ

# EU.



De Bourbon à la barre racourcie de gueules.

OUIS-AUGUSTE de Bourbon, prince legitimé de France, duc du Maine, aïant acquis d'Anne-Marie-Louile d'Orleans, duchesse de Montpensier, le comté d'Eu par traité du 2. Février 1681. obtint du Roi Louis XIV. par Lettres patentes données à Versailles au mois de May 1694, registrées le 8. May suivant, le rétablissement de la Pairie d'Eu pour en jouir aux rangs, droits, honneurs, prerogatives & preeminences tels & semblisbles dont mademoiselle, & avant elle les ducs de Joyeuse & de Guise & leurs predecesseurs mâles & semelles, comtes & comtesses d'Eu en ont joui, & en droit d'en jouir depuis l'ancienne érection; & comme si ledit duc du Maine en etoit devenu proprietaire par voie de succession aux termes dudit ancien établissement sans aucune restriction ni limitation. Foyez Tome III. de cette hist. p. 325. & 337. on sont rapportées les Lettres qui concernent la continuation de la Patrie du comté d'Eu en seveur de M. le duc du Maine.

**数式表现的或数数或数数数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据数据** 

### DAMVILLE,

### DUCHE-PAIRIE



De Bourbon à la barre racourcie de gueules.

OUIS-ALEXANDRE de Bourbon, prince legitimé de France, comte de Toulouse, aiant acquis la terre de Danville, obtint que les titres de duché-Pairie y seroient rétablis pour lui & ses ensans & ses descendans mâles & semelles, par Lettres données à Fontainebleau au mois de Septembre 1694, registrées le 27. Novembre de la meme année, il a vendu cette terre lan 1719, à Marie-Madelene de la Vicuville, veuve de Cesar de Beaudean, comte de Parabere, ainsi cette duché & Pairie ne substiste plus. Voyez ci-devant p. 235, pour la première érestion en saveur de Charles de Montmorency, baron de Damville. Voyez aussi les pieces qui vont estre rapportées concernant sette seconde érestions.

#### PIECES CONCERNANT DAMVILLE DUCHE'-PAIRIE.

Lettres d'Erection de la Terre & Seigneurie de Damville en Duché-Pairie, en faveur de M. le comte de Toulouse.

1694.

OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous présens & à venir: SALUT. La tendresse que Nous avons pour nostre sils naturel & légitime Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, amiral de France, croissant tous les jours par toutes les bonnes qualitez que Nous reconnoissons en lui, par son ardeur pour notre service, par les marques qu'il a déja données en plusieurs occasions de son courage, & par son attachement à notre personne, Nous nous sentons de plus en plus excitez à pourvoir à son établissement, & à lui donner des dignitez & des avantages proportionnez à sa naissance, que Nous avons lieu d'esperer qu'il soutiendra par son merite & par les services qu'il Nous rendra & à nostre état, Nous autions donné nos ordres pour acquerir à son profit & de ses deniers la terre & seigneurie de Damville, située en nostre province de Normandie, qui avoit été érigée en titre de duché & Pairie par le seu Roi Louis XIII. notre très-honoré seigneur & pere, que Dieu absolve en faveur de notre cousin Charles de Montmorency, amiral de France, par Lettres du mois de Septembre 1610, registrées en nos cours de parlement de Paris & de Rouen, avec clause expresse qu'en cas de décès dudit Charles de Montmorency sans ensans mâles, ladite terre duché-Pairie de Damville passeroit à notre cousin Henry de Montmorency son neveu, & à ses hoirs males, de laquelle terre & seigneurie lesdits Charles & Henry de Montmorency ont joui successivement avec le titre de duché-Pairie. Cette terre aïant passe en la personne de dame Marguerite de Montmorency, duchesse de Ventadour, & depuis à nostre cousin Christophe de Levy, comte de Brion, Nous aurions de nouveau érigé ladite même terre & seigneurie de Damville en duché-Pairie par nos Lettres du mois de Novembre 1648, en faveur de notredit coufin Christophe de Levy, comte de Brion, qui Nous en auroit rendu la soi & hommage en consequence; & ladite terre & seigneurie aïant depuis été possedée à titre de donation & de legs par notre couline Anne-Genevieve de Levy de Vantadour, épouse de notre coulin Hercule Meriadec de Rohan, ils en auroient fait vente par contrat du 21. Juillet dernier, à notredit fils le comte de Toulouse, qui en a fait l'acquisition par notre ordre exprés, ainsi qu'il est porté par ledit contrat : & considerant que ladite terre & leigneurie de Damville avec les terres de Cornueil, grande & petite Minieres y jointes, est une des plus considerables de nostre province de Normandie; qu'il y a une ville sermée qui étoit autrefois trés-confiderable avant la démolition de la partie d'icelle, faite pendant les guerres des Anglois : qu'il y a plusieurs fiefs & arrière-fiefs qui en sont mouvans, avec plus de trente paroisses toutes dépendantes du chef-lieu de Damville, haute, moyenne & basse justice: droit de marché deux sois la semaine: deux foires par chaque année : droit d'usage de bois à brûler & à bâtir & réparer dans les forets de Conches, de Breteuil & Evreux : qu'elle a déja été par deux disserntes fois élevée à la dignité de duché-Pairie, & comme un fief de notre couronne mouvant à une seule foi & hommage de Nous, à cause de notre Tour du Louvre, & qu'elle est à présent possedée par notredit fils legitimé le comte de Toulouse, Nous desirons qu'il en jouisse au même titre de duché & Pairie, dont elle étoit ci-devant honorée. A ces causes, de l'avis de notre conseil, qui a vû ledit contrat ci-attaché sous le contre-scel de notre Chancellerie; de notre certaine science, grace speciale, pleine puissance & autorité royale, Nous avons de nouveau créé, érigé & rétabli, créons, érigeons & rétablissons par ces presentes, signées de notre main, ladite terre & seigneurie de Damville, & terre de Cornueil, grandes & petites minieres & autres y jointes, ap- F partenances & dépendances en titre & dignité de duché & Pairie, en faveur de notredit fils legitimé le comte de Toulouse, ses enfans masses & femelles, ses heritiers & successeurs, & ayans cause, pour en jouir & user aux mêmes droits, titres, honneurs, dignités, prérogatives, prééminences, franchiles & libertés, que les autres ducs & Pairs de France, tant en justice & jurisdiction, séance en notre cour de Parlement, avec voix déliberative, qu'en tous autres droits quelconques, & tenir leidites leigneuries & justices ( que Nous avons en tant que besoin seroit ) distraites de toutes autres mouvances & reflorts, & réunies en un seul corps de terre en titre de duché & Pairie, à une seule soy & hommage de Nous & de notre couronne à cause de notre château du Louvre. Voulons & Nous plait, que toutes les caules, civiles & criminelles, personnelles, mixtes & réelles,

A qui concerneront tant notred. fils legitimé le comte de Toulouse & ses successeurs Ducs & Pairs, que le droit du d. duché-Pairie, soient traitées & jugées en notre cour de parlement à Paris en premiere instance, & les causes & procés d'entre les vassaux & justiciables audit duché, reflortissent nuement par appel du Juge dudit duché-Pairie en notre cour de parlement de Rouen, dans l'étendue duquel il est situé, fors pour les cas royaux, dont la connoissance appartiendra aux Juges qui en doivent connoître, sans pour ce être tenus de Nous payer ni à nos successeurs Rois aucune finance ni indemnité, de laquelle Nous avons fait don à notredit fils. Voulons & Nous plaît que la justice dudit duché & Pairie soit exercée dans le siege ducal de la ville de Damville, avec faculté à notredit fils & sessit successeurs de creer & instituer des officiers necessaires, tant dans le siege principal, que membres dépendans pour le bien & commodité des justiciables, B sans augmentation de ressort, & à la charge que les appellations de rous les Juges ressortiront immediatement en notre cour de Parlement, ainsi qu'il est exprimé ci-dessus, pour être ledit duché & Pairie de Damville tenu & polledé par notredit fils legitimé le comte de Toulouse, ses enfans mâles & femelles, ses heritiers, successeurs & ayans cause; sans toutefois qu'en consequence de la presente confirmation, ou nouvelle érection dudit duché & Pairie portée par ces presentes, à défaut d'hoirs mâles & semelles, ou autres heritiers, ledit duché-Pairie puille être par Nous ni par les Rois nos successeurs réuni à la Couronne, en consequence des Edits & Déclarations des années 1566. 1579. 1581. & 1582. & autres Reglemens faits pour l'érection des duchez, marquitats & comtez, de la regle desquels Edits & Déclarations, Nous avons dispensé & dispen-C sons ledit duché de Damville par ces presentes pour cidits cas, lessits heritages appartenir à ceux à qui de droit ils pourroient appartenir suivant la coutume de notre royaume, sans lesquelles conditions ladite érection nauroit été acceptée par notredit fils legitime le comte de Toulouse. Si donnons en mandement a nos amez & feaux Conseillers, les gens tenans notre cour de parlement de Paris & de Normandie, que ces presentes ils avent à faire lire, publier & registrer, du contenu en icelles jouir & user notredit fils legitimé le comte de Toulouse, ses enfans mâles & semelles, ses heritiers & successeurs, & ayans cause, pleinement, paisiblement & perpetuellement, cessant & failant cesser tous troubles & empêchemens, nonobstant tous Edits, Reglemens & D Ordonnances à ce contraires, aufquels Nous avons pour ce regard dérogé & déroeons par ces prélentes. Car tel est notre plaisir, & afin que ce loit chole ferme & stable à toujours, Nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Fontainebleau au mois de Septembre l'an de grace 1694. Et de notre regne le cinquante-deuxième. Signé LOUIS. Et sur le reply. Par le Roy, PHELYPPEAUX. Et à côté, Visa Boucherat. Et scellées en lacs de soye du grand sceau de cire verte.

Registrées, ouy, le Procureur general du Roy, pour jouir par l'impetrant, ses enfans mâles de semelles, ses heritiers successeurs de ayans cause, de leur esses de contenu suivans l'Arrès de ce jour. A Paris en Parlement le vings-deuxieme Novembre 1694. Signé, DU TILLET. Es plus bas. Collationné. Signé, DONGOIS.

M. le comte de Toulouse sut receu au Parlement en qualité de duc de Damville, Pair de France, & prit séance avant les Pairs ecclessastiques & séculiers, qui s'y trouverent en trés-grand nombre le vingt-septième Octobre 1694.

OUIS par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre : Au premier des Huissiers de notre cour de Parlement, ou autre notre Huissier ou Sergent sur ce requis; sçavoir faisons, que le jour des presentes comparant judiciairement en notredite Cour Messire Louis-Alexandre de Bourbon, notre fils legitimé, chevalier F de nos ordres, comte de Toulouse, duc de Damville, Pair & Amiral de France, gouverneur de Guyenne, appellant tant comme de Juge incompetant, qu'autrement, des ordonnances & jugemens rendus par le Lieutenant general d'Evreux, en qualité de commis député à la confection du terrier dudit Evreux, en datte du 27. Septembre 1694. portant permission à M. d'Authefort, de faire proceder à la saisse téodale de la terre & seigneurie de Damville, suivant la coûtume de Normandie. Saisses téodales de ladite terre de Damville, du 3. Octobre audit an 1694. Proclamation & criée à la porte de l'Eglife paroissiale dudit de Damville le 27. Novembre suivant. Jugement dudit Juge d'Evreux, par lequel les premiere, deuxième, troisième, quairième & derniere criecs ont été jugées bonnes & val bles, & ladite terre & leigneurie de Damville, les appartenances & dépendances déclarées reunies au comté d'Eyreux, en la vicomté de Bre-Tome V.

18. Mars 1695.

teuil, comme relevant & dépendant dudit comté, avec tous les fruits & revenus A échûs depuis ladite saisse séodale, d'une part; & Messire Godefroy - Maurice de la Tour d'Auvergne, duc d'Albret & de Château-Thierry, vicomte de Turenne, gouverneur d'Auvergne, Pair & grand Chambellan de France, intimé d'autre; & encore entre ledit sieur duc de Bouillon, demandeur aux fins de la commission obtenué en Chancellerie le 29. Janvier 1695. à ce qu'il lui fût permis de faire appeller les sieurs & dame dessendeurs, pour proceder sur lesdites appellations interjettées par ledit sieur comte de Toulouse, & en consequence qu'ils seront condamnez de payer audit sieur duc de Bouillon, tous & uns chacuns les droits seigneuriaux qui se trouveront dûs & échûs au 21. Juillet 1694, jour de l'acquisition faite par ledit sieur comte de Toulouse, de la terre de Damville, aux interêts, & outre aux dépens, tant en demandant, deffendant, que de la cause d'appel & de ladite demande en sommation, & en-B core ledit sieur de Boiiillon, demandeur en requête présentée à la Cour le 12. du present mois de Mars, à ce qu'il plût à la Cour le recevoir opposant en tant que besoin est ou seroit à l'Arrêt de la chambre des Comptes de Rouen du 21. Avril 1685. failant droit sur son opposition, que les sins & conclusions par lui prises dans l'instance, lui seront faites & adjugées, d'une part; & Messire Hercules-Meriadec de Rohan, gouverneur des Provinces de Champagne & de Brie, & dame Anne Genevieve de Levy de Ventadour son épouse, dessendeurs d'autre part : Après que Nivelle avocat du comte de Toulouse, le Roy avocat du sieur de Rohan & son épouse, & de Tessé avocat du duc de Bouillon, ont été ouis pendant quatre audiances, ensemble de Harlay pour notre Procureur general, notredite Cour a mis & met l'appellation, & ce dont a été appellé au néant, émendant, fait main-levée des saisses faites à la requête des parties de Tesse, contre celles de le Roy, met les parties hors de cours, tous dépens compensez. Si te mandons faire faire pour l'execution du prefent Arrêt, tous exploits de justice requis & necessaires, de ce faire te donnons pouvoir. Donné à Paris en notredite Cour de Parlement le vingt-huit Mars l'an de grace mil six cens quatre-vingt-quinze. Et de notre regne le cinquante-deuxième. Et plus bas est écrit. Collationné par la Chambre. Signé, DU TILLET. Et au dessous est encore écrit le 16. Avril 1695. Signifié & baillé copie à Maîtres Mariau, Chenu & Sonnois. Signe, CHOUX.

Factum pour M. le duc de Boüillon, contre M. le comte de Toulouse, & contre Monsieur & Madame de Rohan. Imprimé in 4º. pag. 31. Il s'agissoit de sçavoir si Damville relevoit d'Evreux ou de la Couronne.) Il commence par trois questions. La premiere, si par le décès d Henry de Montmorency, dernier Duc & Pair de Damville.

Memoire sur la question de la mouvance de Damville, en taveur de M. le comte de Toulouse, imprimé en 1695, in fol. p.7. Il commence par, la seule question de la cause se réduit à un seul point, si Damville étoit mouvant d'Eureux, lors de l'echange (de Sedan,) du 20. Mars 1651.

Plaidoyer de M. de Harlay Avocat General, dont les conclusions furent, à ce que E Damville fut déclaré relevant de la Couronne. L'Arrêt qui fut rendu fut conforme aux conclusions.



DES PAIRS DE FRANCE. MONTPENSIER & AUMALLE 47

### MONTPENSIER.

### DUCHE-PAIRIE



De France, au lambel de 3. pendans d'argent.

NNE-MARIE-LOUISE d'Orleans, Duchesse de Montpensier, disposa de ses biens par son testament du 27. Fevrier 1685, en saveur de PHILIPPE de France, duc d'Orleans, strere unique du roy Louis XIV. qu'elle sit son legataire universel. Ce prince obtint au mois de Mars 1695, de nouvelles lettres portant continuation & érection des titres de duché-Pairie de Montpensier, pour lui, ses hoirs & ayans cause, males & semelles; elles surent registrées au parlement de Paris le 20. Avril suivant, & ont été rapporcées tome III. de sette hist. page 545.

፟ቚ፟ጜ፞ጜ፞ ቝ፟ቚጜ፧ፙጜዄጜዄጜጜጜጜጜፙፙፙጜፙጜጜጜጜጜጜዀዀ

### AUMALLE.

#### DUCHE-PAIRIE



De Bourbon à la barre racourcie de gueules.

E

D

В

OUIS-AUGUSTE de Bourbon, prince legitimé de France, due du Maine, ayant acquis le duché d'Aumalle, de Marie-Jeanne - Baptiste duchesse de Nemours & d'Aumalle, veuve de Charles-Emanuel II. du nom, due de Savoye, le sit rétablir en duché-Pairie pour lui, ses hoirs mâles & semelles & ayans cause; par lettres du Roy Louis XIV. données à Versailles au mois de Juin 1695, registrées le premier Juillet de la même année. Voyez tome III. de cette histoire, page 547. É les pieces qui vont être rapportées, concernant cette dernière érection.

## PIECES CONCERNANT LE DUCHE PAIRIE A D'AUMALLE

Confirmation d'érection du duché-Pairie d'Aumalle.

Juin 2694.

OUIS par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre : A tous presens & à venir, Salut. Notre très-cher & très-amé fils legitimé Louis - Auguste de Bo irbon, duc du Maine, Nous a representé que la terre & seigneurie & comte d'Auma le, auroit esté érigée par lettres du roy Henry II. du mois de Juillet 1547. enre- B Billice en notre Cour de parlement de Paris le 5. Janvier 1548, en titre & dignité de duché & Pairie, en faveur de François de Lorraine, fils ainé du duc de Guise, & après la mort du duc de Guise, en saveur de Claude de Lorraine son puiné & de ses successeurs mâles, à la charge d'extinction de ladite Pairie par défaut d'hoirs mâles, lequel cas étant arrivé par le décès de Charles de Lorraine, & Anne la fille unique & seule heritiere, ayant épousé le duc de Nemours; le feu roy Louis XIII. notre trés-honoré seigneur & pere, auroit par de nouvelles Lettres du mois d'Aoust 1631. de nouveau, en tant que beloin seroit, crée, érigé & retabli en faveur desdits duc & duchesse de Nemours, & de leurs enfans males, ladite Pairie d'Aumalle, & ces Lettres n'ayant point esté enregistrées en notredite Cour de Parlement, il en auroit esté expedié d'autres de surannation, tant en laveur desdits duc & duchesse de Nemours, le 2. Novembre 1638, qu'en faveur de Charles-Amedée de Savoye, duc de Nemours, & d'Aumalle fils aine deidits duc & duchesse de Nemours, le 5. Novembre 1643, depuis lequel temps notredit fils legitimé le duc du Maine, s'étant rendu adjudicataire dudit duché d'Aumalle, par decret de notredite Cour de Parlement du 3. Novembre 1686. & en ayant joui jusqu'à present, il Nous auroit supplié de vouloir rétablir en fa faveur & en celle de ses hoirs mâles & semelles, & ayans cause, l'ancien titre de duché & Pairie, dont le roy Henry II. avoit décoré ladite terre en 1547. Et comme l'attachement que notredit fils legitimé le duc du Maine, a pour notre personne, ses bonnes qualitez & les services qu'il Nous rend dans nos armées D. depuis plutieurs années avec une valeur digne de sa naissance, meritent que Nous lui donnions en toutes occasions des marques de notre estime, aussi-bien que de notre tendresse. A ces cruses, de l'avis de notre Conseil qui a vu ledit decret, & de notre certaine leience, pleine puissance & autorité royale, Nous avons de nouveau érigé & retabli, créons, érigeons & retablissons par ces presentes, signées de notre main, ladite terre & feigneurie d'Aumalle, appartenances & dependances, en titre & dignité de duché & Pairie en faveur de notredit fils legirimé le duc du Maine, ses entans mâles & femelles, ses heritiers successeurs & ayans cause, pour en jouir & user aux mêmes droits, titres, honneurs & dignitez, prérogatives, prééminences, franchises, libertez que les autres ducs & Pairs de France, tant en justice, jurisdiction, E séance en notre Cour de Parlement, avec voix deliberative, qu'en tous autres droits quelconques, & tenir lesdites seigneurses & justices que Nous avons, en tant que besoin seroit, distraires de routes autres mouvances & ressorts, & réunies en un seul corps de terre, en titre de duché & Pairie, à une seule soy & hommage de Nous & de notre couronne à cause de notre château du Louvre. Voulons & Nous plast que toutes les causes civiles & criminelles, personnelles, mix es & réelles, qui concerneront tant notredit fils le duc du Maine & ses successeurs Ducs & Pairs, que le droit de duché & Pairie, soient traitées & jugées en notredite Cour de parlement à Paris, en premiere instance, & les causes & proces d'entre les vassaux & justiciables dudit du- F ché ressortissent nuement par appel du Juge dudit duché en notre Cour de parlement de Rouen, en l'étendue duquel il est situe, sors pour les cas royaux, dont la connoissance appartiendra aux Juges qui en doivent connoître, sans pour ce être tenu de Nous payer ni à nos successeurs aucune finance ni indemnité, de laquelle Nous avons fait don à norredit fils. Voulons & Nous plait que la justice dudit duché & Pairie soit exercée dans le siege de la ville d'Aumalle, avec faculté à notredit fils & fes tuccesseurs, de créer & instituer des Officiers necessaires, tant dans le siege principal, que membres en dependans pour le bien & commodité des justiciables audit duche, tans augmentation de reflort; & à la charge que les appellations de tous les luges ressortiront immediatement en nostre Cour de parlement de Rouen, ainsi qu'il

A est exprimé ci-dessus, pour être ledit duché & Pairie d'Aumalle, tenu & possedé par notredit fils legitimé le duc du Maine, les enfans mâles & femelles, heritiers, successeurs & avans cause, sans qu'en consequence de la presente confirmation ou nouvelle érection dudit duché & Pairie portée par ces presentes, saute d'hoirs males & femelles de notredit fils legitimé le duc du Maine, ses enfans mâles & semelles, heritiers & successeurs, ledit duché puisse être par Nous ni par les Rois nos successeurs réuni à la Couronne, en consequence des Édits & Declarations des années 1566. 1579. 1581. & 1582. & autres Reglemens faits pour l'érection des duchez, marquifats & comtez ; de la rigueur desquels Edits & Declarations, Nous avons dispensé & dispensons ledit duché d'Aumaile par ces presentes, pour esdits cas les heritages appartenir B à qui de droit ils pourront appartenir suivant les coutumes de notre Royaume, sans lesquelles conditions ladite érection n'auroit esté acceptée par notredit fils legitimé le duc du Maine. Si donnons en mandement à nos amez & feaux les gens tenans nos Cours de parlement de Paris & de Normandie, que ces presentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & du contenu en icelles jouir & user notredit fils legitime le duc du Maine, ses enfans males & femelles, heritiers, successeurs & ayans cause, pleinement, paisiblement & perpetuellement, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens, nonobstant tous Edits, Reglemens & Ordonnances à ce contraires, ausquels Nous avons derogé & derogeons pour ce regard. Car tel est notre plaisir, & afin que ce soit chose terme & stable à toujours, Nous avons fait mettre notre scel à cetdites presentes. Donné à Versailles au mois de Juin 1695. Et de notre Regne le cinquantieme. Signé, LOUIS. Et sur le reply. Par le Roy, PHELYPPEAUX. Et scellées du grand sceau de circ verte.

Registrées au Parlement de Paris le premier Juillet 1695.

### D PENTHIEVRE,

DUCHE PAIRIE



De France, à la barre raconreis de guenles.

E

ARIE-ANNE de Bourbon, legitimée de France, veuve de Louis de Bourbon, prince de Conty, ayant vendu la terre de Penthievre à Louis-Alexandre de Bourbon, prince legitimé de France, comte de Toulouse, ce dernier a obtenu du Roy Louis XIV. au mois d'Avril 1697, de nouvelles lettres d'érection de cette terre en duché-Pairie pour lui & pour ses hoirs & successeurs, tant mâles que semelles. Ces lettres furent registrées au parlement de Paris le 16. Decembre 1698. Voyez some III. de cette histoire, p. 715. É les pieces qui vont être rapportées, concernant cette dernière érection.

### PIECES CONCERNANT LE DUCHE-PAIRIE

DE PENTHIEVRE

OUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous presens & à Ayril 1697. venir, SALUT. Notre trés-cher & très-amé fils legitimé Louis-Alexandre de Tome V.

Bourbon Comte de Toulouse, amiral de France, gouverneur de notre Province de A Bretagne, auroit par contrat du vingt-trois Juin de l'année dernière 1696, acquis de ses deniers par nos ordres, de notre trés-chere & trés-aimée fille legitimée Marie-Anne de Bourbon, Princesse de Conty, la terre & seigneurie de Penthievre, laquelle a servi autrefois d'appanage aux enfans puinez des ducs de Bretagne, étant d'un revenu & d'une étendue très considerable, & la plus ancienne comté de ladite Province, compolée de plusieurs villes, bourgs & châteaux, desquels dépendent des vassaux en grand nombre qui en relevent, tant en fiess qu'en arriere-fiess, & de plusieurs terres & seigneuries, pourquoi ladite comté de Penthievre avoit été étigé en duché & Pairie de France, en faveur de Sebastien de Luxembourg, par lettres patentes du roy Charles IX. données au Plessis-lez-Tours au mois de Septembre 1569. & verifiées en nos cours de parlement & chambre des comptes de Paris & de Rennes, par lesquelles lettres la mouvance qui étoit anciennement de notre duché de Bretagne en auroit été démembrée, pour être directement tenue de notre couronne, ainsi que les autres duchez & Pairies de notre royaume, depuis lequel temps ladite terre auroit été possedée par les ducs de Luxembourg, Mercœur & Vendôme, sous le titre de duché & Pairie de Penthievre, jusqu'à ce qu'elle ait été vendue & adjugée par decret à notredite fille legitimée la princesse de Conty, de qui notredit sils legitimé le comte de Toulouse l'a acquise; & d'autant que le titre de duché & Pairse de ladite terre se trouve éteint, & que nous ne voulons pas que notredit fils la possede sous un titre moins honorable que les anciens proprietaires, Nous aurions retolu de rétablir ladite duché & C Pairie de Penthieure, aux mêmes clauses & conditions desdites lettres de l'année 1569. en faveur de notredit fils, pour lui donner des marques de la fatisfaction que Nous avons de son zele ardent pour notre service, de son attachement pour notre Personne, & des preuves qu'il donne de son courage dans nos armées. A ces causes & autres considerations à ce Nous mouvans, de l'avis de notre Conseil qui a vû les anciennes Lettres d'érection de ladite terre & leigneurie de l'enthieure, dont copie collationnée est cy-attachée sous le contre-scel de notre Chancellerie, de notre propre mouvement, grace speciale, pleine puissance & autorité royale, Nous avons de nouveau créé, érigé & établi, créons, érigeons & établiflous par ces prefentes, fignées de notre main, ladite terre & seigneurie de Penthievre, avec toutes ses appartenances & dépendances, D terres, justices & seigneuries y jointes, en titre & dignité de duché-Pairie en faveur de not redit fils legitimé le comte de Touloule, de ses hoirs & successeurs tant mâles que semelles, préserant l'aîne & plus capables d'iceux qui naitront & seront procréez de notredit fils en loyal mariage, & les cutans mates, & de mâtes en mâtes à perpetuité qui descendront des mâles ou semelles, nez & procreez en loyal mariage de notredit fils, pour en jouir & uler aux meines droits, titres, honneurs, dignitez, prérogatives, preéminences, franchiles & libertez que les autres dues & Pairs de France, tant en justice & jurisdiction, seance en notre cour de parlement avec voix deliberative, qu'en tous autres droits quelconques, & tenir ladite terre avec les appartenances & dépendances, terres & seigneuries y jointes, à une seule soy & hommage de E Nous & de notre Couronne, à cause de notre château du Louvre; à l'esser de quoy Nous avons d'abondant, en tant que besoin seroit, confirmé la diffraction faite eydevant par lesdites lettres patentes de l'année 1569, de la mouvance de ladite terre, duché & Pairie de Penthievre, de notredit duché de Pretagne, pour le regard de ladite foy & hommage, & des droits dependans de la Patrie teulement, tans que les dues & Pairs de Penthievre, soient à cause de cette distraction privez d'aissiler aux Estats de Bretagne, comme les comtes de Penthievre ont coutume d'y assister, ni de jouir de tous les autres droits, privileges, exemptions, frai chiles, libertez, commoditez, autoritez & prérogatives, dont les comtes de Penthievre & les autres comtes & birons, mouvans de notredit duché de Bretagne, doivent & ont accou- F tumé de jouir. Voulons & Nous plait que toutes les causes en iles & criminelles, personnelles, mixtes & réelles qui concerneront tant notredit fils le com'e de Toulouse & ses successeurs ducs & Pairs, que ledit duché & Pairie, soient traitées & jugées en notre Cour de parlement à Paris en premiere instance, & que les causes & procès entre les vassaux & justiciables dudit duché, ressortissent nuement par appel des Juges dudit duché-Pairie, en notre Cour de parlement de Bretagne, dans l'étendue duquel il est situé, sors pour les cas royaux, dont la connoissance appartiendra aux Juges qui en doivent connoître, sans pour ce etre tenus de Nous payer mà nos successeurs aucune finance ni indemnité, de laquelle Nous avons fait don à notredit fils. Voulons & Nous plait que la justice dudit duché-Pairie soit exercée com-

#### DES PAIRS DE FRANCE. PENTHIEURE. SI

A me elle l'a cité cy-jevant, avec faculté à notredit fils & à ses successeurs ducs de Penthievre, de créer & instituer les Officiers necessaires pour la commodité des justiciables sans augmentation de reslort, & à la charge que les appellations de tous les Juges reflortiront immediatement en notre Cour de Parlement de Bretagne, ainsi qu'il est exprimé cy-dessus, & sera ledit duché & Pairie de Penthievre, tenu & possedé par notredits fils legitimé le comte de Toulouse, ses hoirs & successeurs tant mâles que semelles, préterant l'aîné & plus capable d'iceux nez & procréez de notredit fils en loyal mariage & les enfans mâles, & de mâles en mâles à perpetuité qui descendront des males ou femelles nez & procréez en loyal mariage de notredit fils, sans qu'en consequence de la presente érection dudit duché-Pairie, portée par B ces presentes, à détaut d'hoirs males & semelles ou autres heritiers capables de succeder au titre & à la dignité de duc & Pair, ladite terre puisse être par Nous ni par les Rois nos successeurs, réunie à la Couronne, en vertu des Edits & Déclarations des années 1566. 1579. 1581. & 1582. & autres Reglemens faits pour l'étection des duchez, marquilars & comtez, ausquels Edits & Declarations, Nous avons dérogé & dérogeons par ces presentes, & aux dérogatoires des dérogatoires, sans quoy la presente érection nauroit esté acceptée par notredit sils legitimé le comte de Toulouse, & audit cas ladite terre & seigneurie de Penshievre retournera à son premier état de comté, de même que si ladite érection de duché-Pairie n'avoit point esté faite, & appartiendra avec les terres en dependantes à qui de droit elle doit ap-C partenir suivant les coutumes de notre Royaume. Si donnons en mandement a nos amez & féaux Conseillers, les gens tenons notre Cour de parlement & chambre des Compres à Paris, & a tous autres nos Justiciers & Officiers qu'il appartiendra, chacun en droit soy, que ces presentes ils avent à faire lice, publier & enregistrer, & du contenu en icelles jouir & user notredit fils legitimé de France, comte de Toulouse, ses hoirs & successeurs tant mâtes que femelles nez & procréez en loyal mariage de notredit fils, aux conditions exprimées cy-deflus pleinement, pailiblement & perpetuellement, cessant & faitant cesser tous troubles & empêchemens, nonobstant tous Edits, Reglemens & Ordonnances à ce contraires, autquelles Nous avons pour ce regard dérogé & dérogeons par ces presentes. Car tel est notre plaisir, & afin que ce D foit chose ferme & stable à toujours, Nous avons fait mettre notre scel à cesdires pretentes. Donné à Marly au mois d'Avril l'an de grace 1697. Et de notre regne le cinquantequatrieme. Signé, LOUIS. Et sur le reply. Par le Roy, PHELYPPEAUX. Avec paraphe : Et à côté , Vifa Boucherat. Pour leures de l'érection de Penthievre en Duché-Pairie.

Et lus le même repli est éctit ce qui luit. Registrées, on, le Procureur general du Roy, pour joinir par ledit Messire Louis-Alexandre de Bourbon, ses hoirs & successeurs tant mâles que semelles, préserant l'aine d'iceux nez en loyal mariage, & les ensans mâles, & de mâles en mâles à perpetuité qui descendront des mâles on semelles nez en loyal mariage. E dudit Messire Louis-Alexandre de Bourbon, de leur effet & contenu, & executer selon leur sorme & teneur suivant l'Arrest de ce sour. A Paris en Parlement le 16. Decembre 1698. Signé, Dujardin.



CHAPITRE V.

### CHASTEAUVILLAIN.

### DUCHE-PAIRIE



De Bourbon à la barre racourcie de gueules.

B

HASTEAUVILLAIN, bourg en Champagne, sur la riviere d'Aujon, environ C à trois lieuës de Clairvaux, & à quatre de Bar sur Aube, a donné le nom à une ancienne maison, rapportee tome II. de cette histoire page 338. [EANNE, dame de Chasteauvillain, porta cette seigneurie avec le nom & les armes de Chasteauvillain, dans la maison de Thil, par son mariage avant l'an 1345, avec Jean, seigneur de Thil en Auxois & de Marigny en Champagne, connêtable de Bourgogne, dont la posserité fera rapportée dans la suite de cette histoire chapitre des Chambriers de France. ANNE de Chasteauvillain, fille & heritiere de Jean VI. du nom, seigneur de Chasteauvillain, & de Marie d'Estouteville, épousa en 1508. MARC de la Baume, comte de Montrevel, dont elle eut Anne, Catherine, & Joachim de la Baume qui obtint du roy Henry II. l'érection de Chasteauvillain en comté, & la permission de joindre au nom de la Baume celuy de Chasteauvillain. Ce dernier épousa en 1534. Jeanne de Moy, dont il n'eut qu'une fille, Antomette de la Baume, comtesse de Chasteauvillain, morte sans enfans le 4. Septembre 1572, de Jean d'Annebault, baron de la Hunaudaye. Catherme de la Baume, l'une des serurs de Joachim, conve de Chasteauvillain, épousa Jacques d'Avaugour seigneur de Courtalain, de Boisruffin, &c dont elle en Jean d Avaugour comte de Chasteauvillain, après la mort d'Antoinette de la Baume la cousine. NICO-LAS de l'Hopital, marquis de Vitry, marêchal de France, ayant acquis le comté de Chasteauvillain, il sut depuis érigé en duché-Pairie, sous le nom de Vitry, en faveur de FRANCOIS-MARIE de l'Hopital, marquis de Vitry, comte de Chatteauvillain son E fils, par lettres du roy Louis XIV. données à Compiegne au mois de Juin 1650. lesquelles n'ont point été enregistrées. Il mourut en 1679, sans posterité masculine, & le comte de Morstein, grand tresorier de Pologne, établi en France, acquit le comté de Chasteauvillain: c'est des heritiers de ce dernier que LOUIS-ALEXANDRE de Bourbon, prince legitimé de France, comte de Toulouse, l'a achetté avec le marquilat d'Arc, dont il obtent l'érection en duché-Pairie sous le nom de Chasteauvillain, pour lui & ses enfans mâles & femelles, par lettres données à Vertailles au mois de May 1703. registrées le 26. Août de la même année. La terre de la Ferté sur Aube sut unie au duché de Chasteauvillain, par lettres du mois d'Avril 1728. registrées au parlement de Paris le 11. May suivant, & le roy Louis XV. a donné au mois de Juillet de la même année des lettres patentes, portant confirmation & interpretation des lettres d'érection du duché & Pairie de Chasteauvillain, elles ont été enregistrées au parlement de Dijon le 3. & à celui de Paris le 13. Août suivant. Les comtes de Chateauvillain, du nom de la Baume - Montrevel & de l'Hopital, seront rapportez dans la suite, chaptire des Marêchaux de France. Voyez tome I. de cette histoire p. 176. & les pieces qui vont être rapportees touchant cette érection.

PIECES

## DE CHASTEAUVILLAIN,

Erection des Comté de Chasteauvillain & Marquisat d'Arc en Barrois en Duché & Pairie, en faveur de François-Marie de l'Hôpital, Marquis de Vury. Ces Lettres n'ont point été enregistrées.

Juin 1650.

OUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous presens & à venir; SALUT. Comme il n'y a rien de plus convenable à la grandeur des Princes que d'élever par des marques d'honneur les familles illustres, & de récompenser les personnes qui ont bien merité d'eux & du public, aussi avons-nous toujours desiré, à l'exemple des Rois nos prédecesseurs, de reconnostre ceux qui correspondans à leurs naisfance & qualitez, se sont signalez au dessus des autres par leurs actions & leur conduite, principalement dans la guerre, & lorsqu'elle est allumée contre les ennemis de cette couronne: c'est pourquoi considerant les sideles & recommandables services qui Nous ont été rendus par notre très-cher & bien amé François-Marie de l'Hôpital, marquis de Vitry, conseiller en nos conseils, capitaine de cent hommes d'armes de nos ordonnances, mestre de camp du régiment d'infanterie de la reine-régente, notre très-hono-C rée dame & mere, & notre lieutenant general en Brie, lequel a rendu des preuves confiderables de sa valeur, generosité, fidelité & affection dans les premiers emplois que Nous lui avons confiez dans nos armées, a plusieurs fois exposé sa vie, en Nous servant & nostre état, en des occasions très-importantes, où il a contribué aux avantages que Nous avons remporté sur nos ennemis, & même y a reçû des blessures qui l'ont mis en un extrême peril; aïant aussi égard à ce qu'il est issu d'une des premieres & plus grandes mailons de notre royaume, laquelle a produit plusieurs hommes de vertu, & qui sont parvenus aux premieres charges de cette couronne, comme ont fait feu notre coulin le maréchal de Vitry, pere dudit François-Marie de l'Hôpital, & notre très-cher & très-D amé cousin le sieur de l'Hôpital aussi maréchal de France, son oncle, après avoir rendu de longs & insignes services à nostre état, en sorte que non seulement par son merite particulier, mais aussi par ses prédecesseurs, il s'est rendu digne de recevoir une récom-pense qui passe à sa posterité, & qui marque l'estime que Nous saisons de sa personne & de ses services; Sçavoir faisons que pour ces causes & autres grandes considerations, à ce Nous mouvans, de l'avis de la reine-régente notre très-honorée dame & mere, & de notre trés-cher & très-amé oncle le duc d'Orleans, autres princes & autres grands & notables personnages de notre conseil & de notre propre mouvement, grace speciale, pleme puissance & autorité royale, Avons le comté de Chasteauvillain & le marquisat E d'Arc en Barrois, appartenant audit marquis de Vitry, créé & étigé, créons & érigeons en nom titre & dignité de duché & Pairie, Voulons & Nous plait iceux comté de Chasteauvillain & marquisat d'Arc appartenans audit marquis de Vitry, avec tous les lieux qui en dépendent estre dits & appellez dés maintenant & ci-après le duché de Vitry, pour en jouir & user par ledit marquis de Vitry, & aprés son décès ses hoirs & successeurs males en ligne directe, pleinement, paisiblement & perpetuellement au titre de duc & Pair de France, & aux honneurs, autoritez, prérogatives, prééminences, rangs, scances & privileges qui appartiennent à ladite dignité, ainsi que les autres ducs & Pairs en jouissent & usent sous le ressort de notre cour de parlement de Paris, sauf & excepté pour les cas royaux dont les juges continueront la connoissance comme ils faisoient auparavant la présente érection, sans toutesois que par le moyen d'icelle & l'Edit du mois de Juillet mil cinq cent soixante-six, fait sur l'érection des terres en duché & Pairie, l'on puisse prétendre ores ni à l'avenir, au défaut d'hoirs males & successeurs dudit marquis de Vitry, ledit duché être uni & incorporé à notre couronne & sans que Nous & nos successeurs Rois audit cas puissent prétendre aucun droit de proprieté & réversion dudit duché par le moyen dudit Edit & autres quelconques, ausquels Nous avons dérogé & dérogeons de notre grace speciale par ces présentes en faveur dudit marquis de Vitry, les luccesseurs & ayans caule, & sans laquelle dérogation il n'eut voulu accepter la présente grace, ni consentir à ladite érection, & sous cette charge& condition, il Nous a fait & prêté la foi & hommage & serment de duc & Pair, auquel à la condition susdite, Nous l'avons reçû & recevons par ces présentes, le tout sans tirer à consequence, à la charge toutefois qu'à défaut d'hoirs males, comme dit est

Tome V.

en ligne directe dudit marquis de Vitry, ledit duché & les terres & seigneuries en dépendantes retourneront à leur premiere nature & qualité: Si donnons en mandement à nos amez & seaux les gens tenant notre cour de parlement & chambre de nos comptes à Paris, & à tous autres nos officiers & justiciers chacun comme il appartiendra, que nos présentes lettres de création & érection dudit duché de Vitry, ils fassent lire, publier & enregistrer, & de tout le contenu en icelles, fassent, soussent la laissent jouir ledit marquis de Vitry, ses heritiers, successeurs & ayans cause, pleinement, passiblement & perpetuellement, sans permettre qu'il leur soit sait ou donné aucun trouble ni empêchement, au contraire: Cartel est notre plaiser, nonobstant tous édits, déclarations, ordonnances, reglemens & autres choses à ce contraire, ausquelles Nous avons pour ce regard, & sans tirer à consequence, dérogé & dérogeons par ces présentes, & asin que ce soit chose serme & stable à toujours, Nous y avons fait mettre notre scel, saus en autres choses, notre droit & l'autruy en toutes. Donne' à Compiegne au mois de Juin, l'an de grace mil six cent-tinquante. Et de notre regne le huitième. Signé, B LOUIS. Et sur le repli. Parle Roy, la Reine-Régente sa mere présente. Le Tellier.

Lettres dérection des Marquisat d'Arc & comté de Chasteauvillain en Duché & Pairie, sous le titre de Chasteauvillain, en faveur de M. le Comte de Toulouse.

Données à Versailles au mois de May 1703. verifiées au Parlement le 29. Août 1703.

May 1703.

OUIS, par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre. A tous presens & à , venir, Salur. Notre très-cher & très-amé fils naturel & legitimé, Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, duc de Damville & de Penthievre, gouverneur & lieutenant general de notre Province de Bretagne, Pair & Amiral de France, avant acquis de les deniers les terres, leigneuries & marquilat d'Arc en Barrois, & comté de Chalteauvillain, sasses réellement sur les tuteurs des demoiselles de Morstein, & s'en estant rendu adjudicataire par decret de notre cour de parlement de Paris du 31. Août 1700. il en a joui jusqu'à present; lesdites terres consistantes; sçavoir, ledit marquisat en ladite ville d'Arc, size en Bourgogne sur la riviere d'Aujon, sermée de murailles, flanquée de plutieurs groffes tours & de fossez remplis d'eau vive, au milieu de laquelle ville est un chasteau bien fortissé, environné de sossez avec eau vive, dans l'enceinte duquel est la paroisse dont les seigneurs sont sondateurs, ainsi que de trois Chapelles, d'un Monastere de Recolers, d'un couvent d'Ursulines, de plusieurs Abbayes, de l'hôpital & de la maladrerie de ladite ville, dans laquelle il a haute, moyenne & basse justice, & dont les appellations sont portées devant un bailly; duquel marquisat les D bourgs & villages de Valbruan, Gyé, Cour-l'evèque, la Tressey, Bugniere, Richebourg, avec le hameau de Vaulargot font partie, dans tous lesquels lieux notredit fils a droit de haute, moyenne & balle jultice, dont les appellations sont portées au bailliage d'Arc, & ensuite à celui de la Montagne, duquel marquilat d'Arc relevent plusieurs villages & fiels, & entr'autres ceux de Briçon, Semoutier, Praslay, Apprey, Cresnay, Marat, Villiers sur Suisse, Montreot, l'Essond, Rochetaille, Chamerois, la Varenne & autres, dont les appellations sont portées au bailliage d'Arc, en droit de tabellionnage, & de mettre des notaires, non seulement dans l'etendue de son marquisat, mais encore dans les terres qui en relevent avec le scel autentique, quatre foires franches par an, & deux marchez par lemaine, un grenier à sel & des revenus considerables, qui consistent en taille leigneuriale qui se paye par les vassaux en droit de tierce, plusieurs belles fermes, en deux forges à fer, & en quatorze mille cinq cens arpens de bois ou environ, le tout moyvant de Nous, à caule de notre tour de Chastillon sur Seine, auquel marquisat il a joint la baronie, paroisse & village de Creancey, consistant en haute, moyenne & basse justice, mouvant & relevant E de Nous, la baronie, chasteau & village de Courcelles, avec haute, moyenne & basse justice, mouvante & relevante dudit Chastillon, la terre, seigneurie & paroisse de Tarnac, aussi avec haute, moyenne & basse justice, mouvant & relevant de ladite baronie de Courcelles, & le village & seigneurie d'Erizeul, avec haute, moyenne & basse justice, mouvante & relevante du bailliage de Gurgy à Langres, & le comté de Chasteauvillain, situé en Champagne, consistant en la ville de Chasteauvillain, à la baronie, village & paroisse d'Orge, aux villages, seigneuries & paroisses de Marmesse, Blessonville & Couprev, au village, seigneurie & paroisse en partie de Vexaulles, & aux siets de la Borde, Marnay, Bois-Madame & d'Arville, laquelle ville est bâtie sur la riviere d'Aujon, fermée de murailles avec de grosses tours & des sossez

A remplis d'eau vive, renfermant plus de cinq cens feux, avec un chasteau au milieu. d'icelle, une églife collegiale, servant de paroisse, dans l'enceinte dudit chasteau, dans laquelle il y a douze chanoines & quatre demi prebendiers de la fondation des seigneurs, ainsi que la paroisse de Norre-Dame, qui est dans la même ville, un couvent de Recolets, un de Recolettes, un hôpital & une maladrerie, dans laquelle ville de Chasteauvillain, ainsi que dans tous les villages & siefs qui composent ledit comté, il v a haute, moyenne & basse justice, & le bailly de Chasteauvillain connoit des appellations des sentences des juges desdits lieux, & celles dudit bailly sont portées au Bailliage de Chaumont, duquel comté de Chasteauvillain relevent plusieurs terres & fiefs, entr'autres Vexaulles, la Tour, la Mothe, de sainte Vertu, la Route, Montri-B chard, Arvinot, Flé le Chastel, Ormoy sur Aube, Braux, Autreville, Ville sur Arre, Beureville, Eslay, Senailly & autres, & a droit notredit fils d'établir des notaires, non seulement dans l'étendue dudit comté, mais encore dans les terres qui en relevent; il y a un juge gruyer, & plusieurs autres Officiers établis pour la conservation des bois, eaux & forets dudit comté, dont les appellations sont portées à la table de marbre de notre palais à Paris, suivant les lettres patentes du 16. Janvier 1585, verisiées en notre cour de parlement de Paris le 14. Mars suivant, un droit de scel autentique, quatre soires franches par an, & deux marchez par semaine, les revenus étant de même nature que ceux d'Arc, confistant en plusieurs belles fermes, une forge à fer, six mille arpens de bois ou environ, un parc de neuf cens arpens, il y C avoit même autrefois un grenier à sel dans ladite ville de Chasteauvillain, le tout mouvant de Nous, à cause de notre tour de Chaumont, notredit fils ayant encore acquis la terre & seigneurie d'Espillan, avec haute, moyenne & basle justice, relevant de Chasteauvillain, lesquelles terres nous ont cy-devant parû si considerables que Nous les avons érigées par nos lettres du mois de Juin mil six cens cinquante, en titre & dignité de duché & Pairie en faveur du fieur marquis de Vitry, à la charge d'extinction de ladite Pairie, au défaut d'hoirs mâles, & comme le cas est arrivé, & que Nous voulons que notredit fils possede lesdites terres sous le même titre de duché, Nous avons resolu de retablir ledit duché & Pairie en faveur de notredit fils, pour lui donner de nouvelles marques de notre tendresse & de la satisfaction que Nous avons de son zele ardent pour notre service & de son attachement pour notre personne, & des preuves qu'il Nous a données de son courage dans nos armées. A ces caules, & autres confiderations à ce Nous mouvans, après Nous être fait representer les anciennes lettres d'érection desdites terres d'Arc & de Chasteauvillain, cy-attachées sous le contre-scel de notre Chancellerie, de notre propre mouvement, grace speciale, pleine puissance & autorité royale, Nous avons par ces presentes, signées de notre main, joint, uni, annexé & incorporé, joignons, unisfons, annexons & incorporons audit marquifat d'Arc, ladite baronie, paroisse & village de Creancey, la baronie, château & village de Courcelles, la terre, seigneurie & paroifie de Tarnac, & le village & seigneurie d'Erizeul, & audit comté de Chasteauvil-E lain ladite terre & seigneurie d Espillan, & generalement toutes les appartenances & dependances des susdites baronies, terres & seigneuries & autres; & le tout Nous avons de nouveau créé & érige, creons & érigeons par cesdites presentes en titre, nom, dignité & prééminence de duché & Pairie de France, sous le nom de duché de Chasteauvillain, en faveur de notredit fils legitimé le comte de Toulouse, de ses enfans tant mâles que femelles qui naîtront de lui en loyal mariage, préferant les mâles aux femelles, l'ordre de primogeniture gardé, & aussi en saveur des ensans mâles qui naîtront & descendront à perpetuité desdits enfans mâles ou semelles nez de notredit fils, préserant toûjours l'aîne d'iceux; & en consequence voulons qu'ils soient nommez ducs de Chasteauvillain & Pairs de France, pour en jouir & uter pleinement, patiblement, perpetuellement & à toujours, aux mêmes droits, titres, honneurs & dignitez, prérogatives, prééminences, franchises & libertez que les autres dues & Pairs de France, tant en justice & jurisdiction, séance en notre Cour de parlement de Paris, avec voix deliberative, qu'en tous autres droits quelconques, & pour tenir par notredit fils & les successeurs, toutes les dites terres nuement & en plein fief à une seule mouvance & à une seule foy & hommage de Nous & de notre couronne, à cause de notre château du Louvre; à l'effet de quoy Nous avons distrait la mouvance desdites terres de nos Tours de Chastillon sur Seine, de Chaumont en Bassigny & de Gurgy à Langres, même ce qui pourroit le trouver être mouvant d'autres leigneuries à Nous appartenantes, ou à d'autres seigneurs particuliers, & icelles avec leurs appar-

tenances & dependances unies & jointes, pour les tenir de Nous à une seule foy &

hommage. Voulons & nous plait que ses vassaux & sujets dudit duché le reconnois- A sent, & quand le cas écherra, lui salsent & prêtent & à sesdits enfans hoirs & successeurs les soy & hommage & autres reconnoissances, baillent aveux & dénombremens, fassent & payent leurs devoirs selon la nature des terres qu'ils tiennent de notredit fils audit titre & qualité de duc & Pair de France, & sans que pour raison de la pre-sente érection notredit fils & ses successeurs soient tenus envers Nous, & ses tenanciers & vassaux envers lui, à autres & plus grands droits que ceux qu'il Nous devoit & qui lui étoient dûs. Voulons & Nous plait que toutes les causes concernant ledit duché & Pairie, & membres en dependans, soient jugées & traitées en notredite Cour de parlement à Paris en premiere instance; & que les appellations des jugemens des Juges d'icelui duché en tous autres cas ressortissent nuement en notredite Cour de parlement à Paris, sauf les cas royaux, dont la connoissance appartiendra aux Juges qui en doivent connoître, sans pour ce être tenus de Nous payer ni à nos successeurs Rois aucune finance ni indemnité, de laquelle Nous avons fait don à notredit fils, à quelque somme qu'elle se puisse monter, & pour l'exercice de la jurisdiction duquel duché, voulons & Nous plait que notredit fils & ses successeurs ducs de Chasteauvillain, puissent créer & établir audit lieu de Chasteauvillain un siege de justice avec Bailly & autres Officiers qu'il conviendra, pardevant lequel les appellations ressortiront en la maniere accoutumée, même celles du Juge d'Arc & des autres justices qui v ressortissent sous le titre seul & autorité de duc de Chasteauvillain, dont les appellations seront portées à notredite Cour de parlement de Paris, fors & excepté ses cas royaux, ainsi qu'il est cy-dessus exprimé, & desirant contribuer à la conservation des bois, eaux & forests appartenans à notredit sils dans l'étendue dudit duché de Chasteauvillain, Voulons que le gruyer, lieutenant, procureur fiscal, greffier, sergens & autres officiers établis presentement pour la garde & conservation desdits bois, eaux & forests dans ledit comté de Chasteauvillain, & ceux qui pourront être cyaprès établis, tant dans ledit comté de Chasteauvillain, que dans ledit marquitat d'Arc, composant ledit duché par notredit fils & ses successeurs ducs de Chasteauvillain, fassent & exercent dorénavant leurs fonctions dans toute l'étendue dudit du- D ché, lequel établissement Nous avons d'abondant approuvé & autorisé, approuvons & autorilons par ces prelentes, & en consequence permettons ausdits officiers de connoître du fair desdits bois, eaux & forests dans toute l'étendue dudit duché en premiere instance. Voulons que les appellations de leurs jugemens ressortifient audit siege de la table de marbre de notre palais à Paris. Failons très-expresses inhibitions & défenses à tous autres Juges de les y troubler ni empêcher, & d'en prendre aucune connoissance que Nous leur interditons, & faisons pareilles défenses & inhibitions à toutes personnes de faire pour raison de ce, aucune poursuite ailleurs que pardevant lesdits officiers sur peine de nullité, & de tous dépens, dommages & interêts. Sera ledit duché & Pairie de Chasteauvillain tenu & possedé par norredit fils legitimé le comte de Toulouse, ses enfans, hoirs & successeurs, ainsi qu'il est cy-dessus expliqué, sans qu'en consequence de la presente érection dudit duché, à défaut d'hoirs mâles & femelles & autres descendans capables de succeder au titre & à la dignité de duc & Pair, lesdites terres puissent être par Nous, ni par les Rois nos successeurs, reunies à la couronne, en vertu des édits & declarations des années 1566, 1579, 1581, & 1582, & autres reglemens faits pour l'érection des duchez, marquilats & comtez, aufquels édits & declarations, Nous avons derogé & derogeons par ces presentes, & aux derogatoires des derogatoires, mais le cas arrivant, lesdites terres & seigneuries de Chasteauvillain & d'Arc, retourneront à leur premier état de marquisat & comté, de même que si ladite érection n'avoit point été faite, & appartiendront avec les terres en dependantes, à qui de droit elles devront appartenir, suivant la coutume des lieux où elles sont situées. Si donnons en mandement à nos amez & seaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement & chambre de nos comptes à Paris, grand maitre enquêteur & general reformateur des eaux & forêts de France, ou son lieutenant general & les gens tenans le siege de la table de marbre de notre Palais audit lieu & à tous autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra chacun en droit soi, que ces presentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & du contenu en icelles saire jouir & user notredit sils legitime le comte de Toulouse, ses ensans tant mâles que femelles qui naîtront de lui en loyal mariage, préferant les mâles aux femelles, l'ordre de primogeniture gardé, & aussi les entans males qui naitront & descendront à perpetuité desdits enfans mâles ou temelles nez de notredit fils, préserant toujours l'ainé d'iceux, aux conditions cy-dessus exprimées pleinement, pauliblement & perpetuellement

-177100Ma

- A perpetuellement, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens, nonobstant tous édits, reglemens & ordonnances à ce contraires, ausquels Nous avons pour ce regard dérogé & dérogeons par ces presentes: Car tel est notre plaisit. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, Nous avons fait mettre notre scel à cesdites presentes. Donne' à Versailles au mois de May l'an de grace mil sept cent trois, & de notre regne le soixante-unième. Signé, LOUIS. & sur le reply, par le Roy, Phelyppeaux. Et scellé du grand sceau de cire verte, & sur le même reply est écrit, Visa signé, Phelyppeaux. Pour érection de la terre de Chasteauvillain en duché & Pairie, & union de siefs, & à côté est écrit.
- B Registrez, ony le Procureur general du Roy, pour jouir par ledit Messire Louis-Alexandre de Bourbon, ses ensans tant mâles que semelles, qui naîtront de lui en loyal mariage, préserant les masses aux semelles, l'ordre de primogeniture gardé, & les ensans masses qui descendront à perpetuité des ensans masses aux semelles nez en loyal mariage dudit Messire Louis-Alexandre de Bourbon, préserant toujours lesdits masses aux semelles, & être lesdites lettres executées selon leur sorme & teneur, suivant & aux charges portées par l'Arrest de ce jour. A Paris en parlement le vingt-neuvième Aoust mil sept cent trois. Signé, Du Tillet.

#### ARREST D'ENREGISTREMENT DESDITES LETTRES.

Extrait des Registres du Parlement.

C

EU par la cour, toutes les chambres assemblées, les lettres patentes du Roy données à Verfailles au mois de May mil sept cent trois. Signées, LOUIS. & fur le reply, par le Roy PHELYPPEAUX, & scellées du grand sceau de cire verte en lacs de soye obtenues, par Messire Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, duc de Damville & de Penthievre, gouverneur & lieutenant general de la province de Bretagne, Pair & amiral de France, par lesquelles & pour les causes y contenues, le seigneur Roy a joint, uni, annexé & incorporé au marquisat d'Arc, la baronie, paroisse & D village de Creancey, la baronie, chasteau & village de Courcelles, la terre, seigneu-rie & paroisse de Tarnac, & le village & seigneurie d'Erizeul, & au comté de Chasteauvillain la terre & seigneurie d'Espillan, & generalement toutes les appartenances & dépendances desdites baronies, terres & seigneuries & autres, & le tout ledit seigneur Roy a de nouveau créé & érigé en titre, nom, dignité & preéminence de duché & Pairie de France, sous le nom de duché de Chasteauvillain, en faveur dudit sieur impetrant, ses enfans tant mâles que semelles qui naîtront de lui en loyal mariage, préferant les mâles aux femelles, l'ordre de primogeniture gardé, & aussi en faveur des enfans mâles qui naîtront & descendront à perpetuité desdits enfans mâles ou semelles nez dudit sieur impetrant, préserant toujours l'aîné d'iceux; & en consequence, veut ledit seigneur Roy qu'ils soient nommez ducs de Chasteauvil-E lain & Pairs de France, pour en jouir & user pleinement, paisiblement, perpetuellement & à toujours, aux mêmes droits, titres, honneurs, dignitez, prérogatives, preéminences, franchises & libertez que les autres ducs & Pairs de France, tant en justice, jurisdiction, seance en la cour, avec voix déliberative, qu'en tous autres droits quelconques, & pour tenir par ledit sieur impetrant & ses successeurs, toutes lesdites terres nuement & en pleins fiefs, en une seule mouvance, & à une seule foy & hommage dudit seigneur Roy & de sa couronne, à cause de son chasteau du Louvre : à l'effet dequoy ledit seigneur a distrait la mouvance desdites terres de ses tours de Chastillon sur Seine, de Chaumont en Bassigny, & de Gurgy à Langres, même ce qui pourroit se trouver être mouvant d'autres seigneuries, appartenant audit feigneur Roy, ou d'autres feigneurs particuliers, & icelles avec leurs appartenances unies & joints, pour les tenir dudit leigneur roi à une seule foy & hommage, veut & lui plaît que ses sujets & vassaux dudit duché le reconnoissent, & quand le cas écherra lui fassent & prétent, & à sessits enfans, hoirs & successeurs les soy & hommages & autres reconnoissances, baillent aveus & dénombremens, fassent & payent leurs devoirs selon la nature des terres qu'ils tiennent dudit sieur impetrant, audit titre & qualité de duc & Pair de France, & sans que pour raison de ladite érection ledit fieur impetrant & ses successeurs soient tenus envers ledit seigneur Roy, & ses tenanciers & vassaux envers lui à autres plus grands droits que ceux qu'il devoit audit seigneur roy & qui lui étoient dûs. Veut ledit seigneur & lui plait, que toutes les caules concernant ledit duché & Pairie, & membres en dépendans, soient traitées Tome V.

& jugées en la cour en premiere instance, & que les appellations des jugemens des A juges d'iceluy duche en tous autres cas, ressortissent nuement en ladite cour, sauf les cas royaux, dont la connoillance appartiendra aux juges qui en doivent connoitre, sans pour ce être tenus de payer audit seigneur Roy, ni à ses successeurs Rois aucune sinance ni indemnité, de laquelle ledit seigneur Roy a fait don audit sieur imperrant, à quelque somme qu'elle se puisse monter, & pour l'exercice de la jurisdiction duquel duché, veut ledit seigneur Roy & lui plait que ledit sieur impetrant & ses successeurs ducs de Chasteauvillain puissent créer & établir audit lieu de Chasreauvillain un siege de justice, avec bailly & autres officiers qu'il conviendra, pardevant lequel les appellations ressortiront en la manière accoutumée même celles du juge d'Arc & des autres justices qui y ressortissent sous le titre seul & autorité de duc de p Chasteauvillain, dont les appellations seront portées en la cour, fors & excepté les cas royaux. Veut que les gruyer, lieutenant, procureur fiscal, greffier, sergent & autres officiers établis pour la garde & conservation des bois, caux & foréts dans ledit comté de Chasteauvillain, & ceux qui pourront être cy-aprés établis, tant dans ledit comté de Chasteauvillain que dans ledit marquilat d'Arc, composant ledit duché par ledit fieur impetrant & les successeurs ducs de Chasteauvillain safsent & exercent leurs fonctions, ainsi que plus au long le contiennent lesdites lettres, à la cour adressantes. Requête à fin d'enregistrement d'icelles, conclusions du Procureur general du Roy. Ouy le rapport de maître Antoine Portail conseiller, tout consideré, ladite Cour a ordonné & ordonne que les lettres seront enregistrées au gresse d'icelle pour jouir par ledit Messire Louis-Alexandre de Bourbon, ses ensans, tant mâles que femelles qui naîtront de lui en loyal mariage, préferant les mâles aux femelles, l'ordre de primogeniture gardé, & les enfans mâles qui descendront à perpetuité des enfans mâles & semelles nez en loyal mariage dudit Messire Louis-Alexandre de Bourbon, preserant toujours l'aîné d'iceux, de l'esset & contenu esdites lettres être execuices selon seur forme & teneur, sans neanmoins que sedit Messire Louis-Alexandre de Bourbon puisse jouir de la distraction du ressort, qu'en indemnisant préalablement les officiers qu'il appartiendra. Fait en Parlement le vingt-neuviéme Août mil sept cens trois. Signé par collation, Du TILLET.

Lettres patentes qui ordonnent l'enregistrement des Lettres d'union de la terre de la Ferté-sur- D Aube an duché de Châteauvillain.

OUIS par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre: A nos amez & feaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement à l'aris; Salut. Notre trèscher & très-amé oncle Louis-Alexandre de Bourbon comte de Touloule, duc de Châteauvillain, Nous a représenté qu'aïant acquis la terre de la Ferté-sur-Aube, membro du comté de Vertus, suivant l'adjudication qui lui en a été saite par décret le 22. Aoust 1704. & n'alant fait cette acquisition que dans l'intention de réunir cette terre au duché de Châteauvillain, dont il est depuis long-temps proprietaire, il auroit obtenu de Nous E des Lettres d'union, qui vous auroient été adreilées; mais que craignant que vous ne trouvassiez quelque disficulté à l'enregistrement de ces Lettres d'union, sous prétexte que le comté de Vertus a été possedé par les Rois nos prédecesseurs, depuis le mariage de Jeanne de Champagne avec Philippe le Bel, jusqu'en l'année 1361, que cette terre a été donnée en dot à l'abelle de France, il a cru devoir Nous remontrer qu'indépendamment des moyens qu'il prétendoit avoir pour soutenir que cette terre n'étoit point un veritable domaine de la couronne inalienable & imprescriptible, & qu'il n'étoit point par consequent sujet à la reunion à la couronne, Nous ne pourrions d'ailleurs y rentrer qu'en abandonnant les biens qui ont été réunis à notre couronne, dans la per- F sonne de Louis XII. fils & unique heritier de Charles duc d'Orleans: qu'en effet le comté de Vertus avant passé d'Isabelle de France, qui l'avoit eu en dot lors de son mariage avec Galeas de Milan, à Valentine de Milan, mariée à Louis d'Orleans; & dans l'acte en forme de partage, tant des biens de Louis d'Orleans, que de ceux de Valentine de Milan, entre Charles d'Orleans & Marguerite d'Orleans leurs enfans, le comté de Vertus étant tombé à Marguerite, avec une clause de garantie très-étendue, stipulée en sa faveur par Charles d'Orleans; cette garantie, en cas que Nous voulussions évincer les ayans cause de Marguerite d'Orleans, du comté de Vertus, retomberoit sur tous les biens de Charles d'Orleans, qui ont été réunis à notre couronne, comme recueillis par Louis XII, ion fils & son heritier, que comme ces biens étoient beaucoup plus considerables que le comté de Vertus, il paroissoit que quand la garantie n'étendroit pas

A l'action en réunion: Nous aurions plûtôt interêt de conserver ces domaines, que de réunir le comté de Vertus à notre couronne; que c'est par des motifs aussi puissans, que par deux Arrests que vous avez rendus les années 1533. & 1567, en prononçant un appointement sur la demande en réunion à notre domaine du comté de Vertus, formée par notre procureur general, vous avez maintenu les comtes de Vertus, par provision dans la possession de ce comté; que c'est par le même motif que par Arrest par Nous rendu le 22. Mars 1695. Nous aurions aussi maintenu le sieur d'Avaugour en la possession & jouissance dudit comté, & notamment de la terre de la Ferté-sur-Aube, sans s'arrêter à la demande en réunion au domaine; & que ce sont ensin les mêmes motifs qui l'obligent de recourir à notre autorité, pour se mettre en état de jouir de la grace que Nous lui avons saite, en lui accordant les Lettres d'union de la terre de la Ferté-sur-Aube, au duché de Châteauvillain, & de lever les obstacles qui pourroient se rencontrer à l'enregistrement d'icelles, sur le prétexte de la demande en réunion appointée pardevant vous.

À CES CAUSES, voulant favorablement traiter notredit oncle le comte de Toulouse. de lavis de notre conseil, qui a vû ledit acte du mois d'Avril 1361, le partage du 25. Juin 1445. & l'adjudication par décret dudit comté du 22. Aoust 1704. dont copie duement collationnées, font ci-attachées sous le contre-scel de nostre chancellerie, de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale, Nous avons par ces présentes signées C de notre main, dit & ordonné, disons & ordonnons, voulons & Nous plaît, que lorsqu'il vous apparoîtra de nos Lettres d'union de la terre de la Ferté-sur-Aube, au duché de Châteauvillain, vous aiez à proceder à l'enregistrement d'icelles, nonobstant la demande en réunion, appointée devant vous par les Atrests de 1533. & 1567. & toutes autres choses à ce contraires; voulant & entendant qu'attendu le bien & l'avantage évident de nostre couronne, de faire cesser l'action en garantie, résultante de l'acte du 25. Juin 1445, ladite terre de la Ferté-sur-Aube reste, & appartienne à nostredit oncle le comte de Toulouse, à titre de proprieté incommutable, par forme de récompense, des biens libres de la succession de Charles d'Orleans, dont Louis XII. notre prédecesseur a herité, & qu'il a réunis à notre couronne; lesquels il pourroit Nous demander, ou p partie d'iceux, s'il étoit par Nous évincé de ladite terre de la Ferté-sur-Aube, membre du comté de Vertus. Si vous mandons que vous aiez à enregistrer les présentes, & le contenu en icelles garder & observer selon leur forme & teneur, & en faire jouit l'impetrant. Cartel est postre plaisir. Donne'es à Versailles au mois de Mars l'an de grace mil sept cent vingt-huit, & de nostre regne le treizième. Signé, LOUIS, & plus bas par le Roi. Chauvelin, avec grille, & encore plus bas. Vû au conseil, Le Pelletier. Et scellées du grand sceau de cire jaune, & à côté est écrit; registré oui le procureur general du Roi, pour jouir par l'impetrant de leur effet & contenu, suivant l'Arrest de ce jour, à Paris en parlement le vingt Avril mil tept cent vingt-huit. Signé, Du Franc, avec paraphe.

#### Extrait des Registres du Parlement.

E

EU par la cour les Lettres patentes du Roi données à Versailles au mois de Mars mil sept cent vingt-huit, signées LOUIS, & plus bas par le Roi, CHAUVELIN, & & sc. llées du grand sceau de cire jaune, obtenues par messire Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, duc de Chateauvillain, par lesquelles pour les causes y contenues, le seigneur roi a dit, ordonné, veut & lui plaît, que lorsqu'il apparoîtra à la cour des Lettres d'union de la terre de la Ferté-sur-Aube, membre du comté de Vertus, au duché de Châteauvillain, elle ait à proceder à l'enregistrement d'icelles, nonobstant la demande en réunion appointée devers ladite cour par les Arrests de 1533. & 1567. & toutes autres choies à ce contraires : voulant & entendant ledit seigneur roi, qu'attendu le bien & l'avantage évident de sa couronne, de faire cesser l'action en garantie résultante de l'acte du 25. Juin 1445, ladite terre de la Ferté-sur-Aube, reste & appartienne à l'impetrant, à titre de proprieté incommutable, par forme de récompense des biens libres de la succession de Charles d'Orleans, dont Louis XII. prédecesseur dudit seigneur roi a herité, & qu'il a réunis à sa couronne, lesquels l'impetrant pourroit lui demander, ou partie d'iceux, s'il étoit évince par ledit seigneur roi, de ladite terre de la Ferté-sur-Aube, membre dudit comté de Vertus, ainsi qu'il est plus au long contenu cidites lettres patentes à la Cour adressantes. Une copie collationnée par le sieur Sainson secretaire du Roi, d'un acte du premier Avril mil trois cent soixante & un, par lequel le roi Jean, donna à sa fille lsabelle de France en dot, en consideration

de son mariage, lors contracté entre ladite Dame de France, d'une part, & Jean A Galeas, fils ainé du sieur Galeas, vicomte de Milan, d'autre, le château & ville de Sommieres; & tous les droits en dépendants, & depuis à leur priere les auroit repris, & réunis à son domaine, & donné à la place, entre autres choses, les villes de Vertus & de la Ferté-sur-Aube, leurs droits, appartenances & dépendances, qu'il auroit érigé en comté, sous la dénomination du comté de Vertus, avec tous les privile-ges y énoncés, & après la mort de sa fille sans enfans, à son mari pendant sa vie, & s'il prédécede à ladite dame Isabelle de France sa femme, aux charges & conditions y énoncées. Autre copie collationnée par le Prevôt & son confrere, Notaires au Châtelet, le 12. Mars 1720. du partage fait le 25. Juin 1445. pardevant les No-taires audit Châtelet, entre Messire Charles duc d'Orleans, d'une part, & dame Marguerite d'Orleans, comtesse d'Estampes, sa sœur d'autre part, enfans & heritiers du feu sieur Louis duc d'Orleans, & de dame Valentine de Milan sa semme, leurs pere & mere, des biens desdites successions, pour ce qui en pourroit appartenir à ladite Dame, & aussi dans la succession de seu Messire Philippe d'Orleans, comte de Vertus leur frere, par lequel partage ledit sieur duc d'Orleans lui auroit cedé la somme de dix-huit cens livres tournois de rente, qu'il a assise & assignée à ladite Dame sa sœur pour elle, ses hoirs & ayans cause, à toujours; c'est à sçavoir, le comté de Vertus, Moymer, Rônai & la Ferté-lur-Aube, droits, circonstances & dépendances, pour la somme de cinq cens livres tournois de ladite rente, toutes charges déduites, avec garantie dudit sieur duc d'Orleans à ladite Dame desdites choses, & autres y énoncées, envers & contre tous, & pour les treize cens livres restantes, promis de les lui faire payer en l'hôtel de la recette dudit fieur d'Orleans, par chaeun an, jusqu'à ce qu'il ait fait affiette à ladite dame, ou à ses heritiers ou ayans cause, en aucunes terres & feigneuries, en une ou plusieurs, revenantes à ladite somme de treize cens livres, obligeant lesdites deux parties chacun en droit soy, tous leurs biens meubles & immeubles, presens & à venir, & ceux de leurs hoirs, ainsi que plus amplement l'énonce ledit partage. Une autre copie collationnée par le sieur le Comte, secretaire du Roi, d'un decret fait en la cour le vingt-deuxième Août mil sept cens quatre, sur la succession de Messire Claude de Bretagne, baron d'Avaugour, à la requête de Messire Ferdinand comte de Marchin, maréchal de France, au profit dudit impetrant, D de la terre de la Ferté-sur-Aube, & dépendances, par lequel ladite cour par sondit decret auroit vendu, adjugé & delivré à Prioux, procureur en jeelle, comme au plus offrant & dernier encherisseur, le fond, trés-fond & proprieté des biens, immeubles y énoncés, & entr'autres, ladite ville & chasteau de la Ferté sur Aube, forge, bois & terres, droits seigneuriaux, justice & fief; seigneurie & justice de Ville, Silvanrouvre, & toutes choles en dépendantes, & autres immeubles, & biens plus au long détaillez audit decrer, aux charges, clauses & conditions y mentionnées, & outre moyennant le prix & somme de soixante & quinze mille livres, pour une sois payée, & distribuée à qui il appartiendra, lequel Prioux en auroit fait au gresse de la cour le treize Decembre luivant la declaration de ladite adjudication, pour & E au profit dudit sieur impetrant; ensemble la requête presentée à la cour à fin d'enregistrement desdites lettres patentes, conclusions du procureur general du Roi. Ouy le rapport de Maître Louis de Vienne, conseiller: Tout consideré, la cour a ordonné que lesdites lettres patentes seront enregistrées au greste de la cour, pour jouir par ledit impetrant, de l'esset & contenu en icelles, & être executées selon leur forme & teneur. Fait en parlement le vingt Avril mil sept cens vingt-huit. Signé RICHARD. & à côté, Miroy.

#### Lettres d'union de la Terre de la Ferté-sur-Aube au Duché de Chasteauvillain.

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous presens & à venir, Salut. Notre trés-cher & trés-amé oncle Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, Nous a representé que par lettres patentes du mois de May 1703. registrées en notre cour de parlement de Paris le 29. Août suivant, il a plû au seu Roy, notre trés-honoré seigneur & bisayeul, créer & ériger en titre, nom, dignité & preéminence de duché & Pairie, le comté de Chasteauvillain, & marquisat d'Arc, dans l'enclave desquelles terres & seigneuries, se trouvent celles de la Fertésur-Aube, & ses dépendances, membre du comté de Vertus, que dans la vûe de d'autant plus decorer & augmenter ledit duché de Chasteauvillain, par l'union & incorporation desdites terres & seigneuries de la Ferté-sur-Aube, & dépendances,

Digitized by Google

il en auroit fait l'acquisition des le 22. Août 1704, par decret sait en notre cour de parlement, contenant les droits de haute, moyenne & basse justice, droit d'établic bailly & Gruyer, & generalement tous les autres droits, preéminences & prérogatives, qui compotent lesdites seigneuries de la Ferté-sur-Aube, & dépendances, le tout faili réellement sur Nicolas Guerard, au nom & comme tuteur de notre trés-cher & trés-amé cousin, Armand-François d'Avaugour, Comte de Vertus, guidon des gendarmes de notre garde, & de notre trés-chere & bien-amée cousine Catherine-Barthelemy-Simonne de Chaileaulin, & à eux appartenans, comme successeurs & heritiers de François d'Avaugour, auquel François II duc de Bretagne auroit fait donation en 1485. dudit comté de Vertus, lors à lui appartenant, comme fils & heritier de Marguerire d'Orleans la mere, à laquelle ledit comté de Vertus étoit échi, par le partage fait en 1445, entre elle & Charles d'Orleans son frere, de la succession de Louis d'Orleans, & de Valentine de Milan, leurs pere & mere, ladite Valentine de Milan, seule tille & unique heritiere d'Ilabelle de France, à laquelle le roy Jean son pete avoit donné ledit comté de Vertus en dot, & en consideration de son mariage fait en 1361. avec Galeas de Milan; mais la possession dans laquelle les Rois nos predecesseurs ont été dudit comté de Vertus, depuis le mariage de Jeanne de Champagne, jusqu'en 1361 qu'il a été donné, comme dit est, en mariage à Isabelle de France, a servi de pretexte pour prétendre que c'étoit un domaine reversible à la couronne, & a par consequent empêché l'union de ladite terre & seigneurie de la Ferté-sur-Aube, & dépendance audit duché de Chasteauvillain; sur quoi notredit oncle s'étant pourvû pardevers Nous, & Nous ayant exposé les rassons pour lesquelles il crost pouvoir Nous supplier de le maintenir dans la proprieté incommutable desdites terres & seigneuries de la Ferté-sur-Aube, & dépendances, Nous aurions par nos lettres du mois de Mars de la presente année, registrees en notre cour de parlement de Paris, par son arret du 20. du present mois, & pour les caules & raisons contenues en nosdites lettres, confirmé & maintenu notredit oncle dans la proprieté incommutable de ladite terre & seigneurie de la Ferté-sur-Aube; ce qui faisant cesser toutes les disficultez & obstacles qui ont jusqu'à present empêché s'union & incorporation de ladite terre de la Ferté-sur-Aube, & dépendance audit duché de Chasteauvillain, notredit oncle D Nous auroit supplié de lui accorder nos lettres sur ce necessaires. Pour ces causes, & antres considerations à ce Nous mouvans, aprés Nous être fait representer les lettres de 1361, portant entr'autres choses, l'érection des terres & seigneuries de Vertus, & dépendances en comté, le partage du 25. Juin 1445. l'adjudication par decret du 22. Août 1704. de la dite terre & seigneurie de la Ferté, nos lettres d'érection du duché de Chasteauvillain du mois de May 1703. & enfin celles du mois de Mars dernier, duëment registrées, le tout cy-attaché sous le contre-scel de notre chancellerie, de notre grace speciale, pleine puissance & autorité Royale, nous avons defuni & décaché, & par ces presentes desunilsons & décachons dudit comté de Vertus, ladite terre & seigneurie de la Ferté-sur-Aube, avec ses appartenances & dépendan-E ces, & le tout joint, uni, annexé & incorporé, comme par cesdites presentes, Nous les joignons, unillons, annexons & incorporons audit duché-Pairie de Chasteauvillain, pour ne faire à l'avenir qu'un même corps de duché-Pairie : Voulons en consequence que conformément à nosdites lettres d'érection dudit duché de Chasteauvillain, notredit oncle le comte de Touloule, ses enfans, tant mâles que semelles qui naîtront de lui en loyal mariage, préserant les mâles aux semelles, l'ordre de primogeniture gardé, & les enfans males qui naîtront & descendront à perpetuité deidits ensins males ou semelles, nez de notredit oncle, préserant toujours l'aîne d'iceux, jouissent dans toute l'étendue de ladite terre de la Ferté-sur-Aube, & ses dépendances, de tous les droits, titres, honneurs, dignitez, prérogatives, preéminences, fran-F chifes & libertez, portées par nos lettres patentes d'érection de ladite terre de Chafteauvillain en duché-Pairie; en consequence, voulons & Nous plait, que ses vassaux & sujets le reconnoissent, & quand le cas écherra, lui fassent & prêtent, & à sesdits enfans, hoirs & successeurs, les sois & hommages, & autres reconnoissances, baillent aveu & dénombrement, fassent & payent leurs devoirs, selon la nature des terres qu'ils tiennent de notredit oncle, audit titre & qualité de duc & Pair de France, & sans que pour raison de la presente union, notredit oncle, & ses succesfeurs, foient tenus envers Nous & les tenanciers & vassaux envers lui, à autres & plus grands droits que ceux qu'ils nous doivent, & qui lui étoient dus. Voulons aussi que toutes les causes concernantes ladite terre, & justiciables de la Ferté, continuent d'être traitées & jugées en premiere instance pardevant le juge de la Ferté, dont les

Tome V.

appellations reffortiront audit bailliage du duché de Chasteauvillain, & celles dudit A bailliage en notre cour de parlement de Paris, sauf les cas royaux, dont la connoilsance apartiendra aux juges qui en doivent connoître, sans pour ce être tenus de Nous payer, ni à nos successeurs rois aucune finance ni indemnité, de laquelle Nous avons fait don & remile à notredit oncle, à quelque somme qu'elle puisse monter: Voulons que les officiers de la gruerie établis audit Chasteauvillain exercent dorênavant leurs fonctions dans l'étendue de ladite terre de la Ferté, & ses dépendances, & que les appellations de leurs jugemens ressortissent au siege de la table de marbre de notredit palais à Paris: Faisons désenses à tous juges d'y troubler lesdits Officiers, & d'en prendre aucune connoissance, laquelle Nous leur interdisons: Faisons pareilles B défenses à toutes personnes de faire pour raison de ce, aucunes poursuites ailleurs que pardevant lesdits officiers, sur peine de nullité, & de tous dépens, dommages & interêts, à la charge d indemniser, s'il échet, les juges & officiers prétendans droits de ressort sur ladite terre & seigneurse de la Fertésur Aube, & toutes autres. Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseillers, les gens tenans notre cour de parlement à Paris, & tous autres nos officiers & justiciers qu'il appartiendra, que ces presentes nos lettres d'union, ils fassent registrer, & de leur contenu jouir & user notredit oncle, ses enfans & descendans, pleinement, pailiblement & perpetuellement, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens, nonobstant tous édits, C declarations, ordonnances, reglemens & lettres à ce con raires, ausquelles Nous avons dérogé & dérogeons par ces presentes, pour ce regard seulement, & sans tirer à consequence: Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, Nous y avons fait mettre notre scel. Données à Versailes au mois d'Avril l'an de grace mil sept cent vingt-huit, & de notre regne le treizième. Signé, LOUIS. Et sur le reply par le Roy, Signé CHAUVELIN, avec grille & à côté, Visa Signé, CHAUVELIN, & au dessous est écrit, pour union de la terre de la Ferté-sur-Aube au duché de Chasteauvillain. Signé, CHAUVELIN, & scellées en lacs de soye du grand (ceau de cire verte: & à côté est encore écrit.

Registrées, ony le procureur general du Roy, pour être executées selon leur forme & te-D' neur, & jouir à perpetuité par ledit impetrant, ses enfans & descendans mâles & semelles, nez & à naître en loyal mariage, preserant les mâles aux semelles, l'ordre de primogeniture garde, de leur esset & contenu, à la charge d'indemniser, s'il y échet, les juzes & officiers prétendans droit de ressort sur ladite terre & seigneurie de la Fetté sur-Aube, & autres, survant l'arrêt de ce jour. A Paris en parlement le onze May mil sept cent vingt-huit.

Signé, Du FRANC.

#### Extrait des registres du Parlement.

7 EU par la Cour les lettres patentes du Roi, données à Versailles au mois d'A-V vril mil sept cent vingt-huit, signées LOUIS; & sur le repli, par le Roi, E CHAUVELIN, & scellées en lacs de soye du grand sceau de cite verte, obtenues par Meisire Louis-Alexandre de Bourbon comte de Toulouse, par lesquelles pour les causes y contenues, le seigneur roy a desuni & détaché du comté de Verius, la terre & seigneurie de la Ferté sur-Aube, ses appartenances & dépendances, & le tout uni, annexé & incorporé au duché & Pairie de Chasteauvillain, pour ne faire à l'avenir qu'un même corps de duché & Pairie : Veut en consequence que conformément aux lettres d'érection du comté de Chasteauvillain & marquisat d'Arc (dans l'enclave desquels se trouve celle de la Ferté-sur-Aube & ses dépendances, membre du comté de Vertus) en duché & Pairie, du mois de Mai 1703. registrées en la Cour le vingt-neuvieme Aoust suivant, l'impetrant, ses enfans tant mules que semelles qui naitront de lui en loyal mariage, préferant les mâles aux femelles, l'ordre de primogeniture gar-dé, & les ensans mâles qui naitront & descendront à perpetuiré desdits ensans mâles & femelles nez dudit impetrant, préserant toujours l'ainé d'iceux, jouissent dans toute l'étendue de ladite terre de la Ferte-sur-Aube, & dépendances de tous les droits, titres, honneurs, dignitez, prérogatives, précminences, franchiles & libertez portées par lesdites lettres patentes d'érection de ladite terre de Chasteauvillain en duché & Pairie; & en consequence veut ledit seigneur roi, & lui plait que les vassaux & sujets dudit impetrant, le reconnoissent, & quand le cas échera lui tassent & prêtent, & à sessites enfans, hoirs & successeurs les fois & hommages, & autres reconnoissances, baillent aveux & dénombremens, fassent & payent leurs devoirs selon la nature des terres qu'ils tienne et dudit impetrant audit titre & qualité de due

A & Pair de France, & sans que pour raison de ladite union, ledit impetrant & ses successeurs soient renus envers ledit seigneur roi, & ses tenanciers vassaux envers lui, à autres & plus grands droits que ceux qu'ils devoient audit seigneur roi, & qui étoient dus audit impetrant. Veut aussi ledit seigneur roi, que toutes les causes concernantes ladite terre, & justiciables de la Ferté-sur-Aube, continuent d'être traitées & jugées en premiere instance pardevant le Juge de la Ferté-sur-Aube, dont les appellations ressortiront au Bailliage du duché de Chasteauvillain, & celles dudit Baissiage en la Cour, sauf les cas royaux, dont la connoissance appartiendra aux Juges qui en doivent connoître, sans pour ce être tenus de payer audit seigneur roi, & à ses successeurs aucune finance ni indemnité, de laquelle il a fait don & remise audit impetrant, à quelque somme qu'elle puisse monter. Veut que les officiers de la Gruerie éta-B biis audit Chasteauvillain, exercent dorénavant leurs fonctions dans l'étendue de ladite terre de la Ferté & ses dépendances, & que les appellations de leurs jugemens ressortissent au siege de la table de Marbre du palais à Paris. Fait dessenses à tous Juges d'y troubler lesdits officiers, & d'en prendre aucune connoissance, laquelle il leur interdit. Fait pareilles dessenses à toutes personnes de saire pour raison de ce, aueunes poursuites ailleurs que pardevant lesdits officiers, sur peine de nullité, & de tous dépens, dommages & interêts, à la charge d'indemniser, s'il y échet, les Juges & Officiers prétendans droit de ressort sur ladite terre & seigneurie de la Fertésur-Aube, & tous autres, ainsi qu'il est plus au long contenu eldites lettres paten-C tes à la Cour adressantes, une copie collationnée par le sieur Sainson secretaire du roi, de lettres patentes du roi Jean, du mois d'Avril 1631, par lesquelles il auroit donné en dot à l'abelle de France sa fille, en consideration du mariage lors contracté entre ladite Dame, d'une part, & Jean Galeas fils ainé du sieur Galeas vicomte de Milan, d'autre, le château & ville de Sommieres, & tous les droits en dépendans, & depuis à leur priere, les auroit repris & réünis à son domaine, & à eux donné au lieu de ce entre autres choses les villes de Vertus & de la Ferté-sur-Aube, leurs droits, appartenances & dépendances, qu'il auroit érigé en comté, lous le nom de comté de Vertus, avec tous les privileges énoncés eldites lettres, une autre copie collationnée par le Prevost & son confrere Notaires au Châtelet le douzième de Mars 1720. d'un partage fait le 25. Juin 1445, pardevant Guignon & son confrere D aussi Notaires audit Châtelet, entre Messire Charles duc d'Orleans, d'une part, & dame Marguerite d'Orleans comtesse d'Estampes la sœur, d'autre part, enfans & heritiers du feu sieur Louis duc d'Orleans, & de dame Valentine de Milan sa semme; leurs pere & mere, des biens de leurs successions, pour ce qui en pouvoit appartenir à ladite dame, & aussi dans la succession de désunt Messire Philippe d'Orleans, comte de Vertus leur frere, par lequel partage ledit sieur Charles duc d'Orleans auroit cedé à ladite Dame sa sœur, la somme de dix-huit cens livres tournois de rente qu'il lui avoit assie, & assignée à toujours pour elle, ses hoirs & ayans cause; c'est à sçavoir le comté de Vertus, château & châtellenie de Vertus, Moyiner, Rônay & la Ferté-sur-Aube, droits, circonstances & dépendances & autres, pour la somme de cinq cens livres tournois de ladite rente, & au cas que lesdits comté & seigneuries ne valussent pas lesdites cinq cens livres de rente, toutes charges déduites, ledit sieur duc d'Orleans seroit tenu & obligé de parfaire en deniers à ladite dame sa sœur ce qui en désaudroit, & pour les treize cens livres tournois de rente restantes desdites dix-huit cens livres de rente, ledit sieur duc d'Orleans auroit promis de les lui payer ou faire payer, ou au porteur dudit acte pour elle en la ville d'Orleans, en l'hôtel de la recette dudit sieur Duc en ladite ville, par chacun an, F jusques à ce qu'il en eût fait assiete à ladite dame, ou à ses heritiers, ou ayans cause, en aucunes terres & seigneuries, droits & revenus, en une piece ou plusieurs revenans à ladite somme de treize cens livres de rente, & auroient obligé lesdites deux parties à l'execution dudit acte, & partage, chacune en droit soi, tous leurs biens, meubles & immeubles prélens & à venir, & ceux de leurs hoirs & ayans caule. Une autre copie sur papier ordinaire non-signée de lettres patentes du 29. Septembre 1485. par lesquelles François duc de Bretagne, auroit donné entre autres choses, à François de Bretagne baron d'Avaugour son fils pour lui, & ses heritiers procréez en loyal mariage, le comté, terre, teigneurie & chatelienie de Verrus, droits, circonstances, appartenances & dépendances. Une copie imprimée de lettres patentes du Roi défunt données à Verlailles au mois de Juin 1703, obtenues par ledit impetrant, par lesquelles pour les causes y contenues, le seigneur roi auroit joint, uni & incorpore au marquilat d'Arc la baronie de Crancey, celle de Courcelles, les

torres & seigneuries de Tarnac, d'Erizeul & autres, & au comté de Chasteauvillain A la terre & seigneurie d'Epillan & leurs appartenances & dépendances, & icelles ainsi unies de nouveau, créé & érigé en titre, nom, dignité & prééminence de duché & Pairie de France, sous le nom de duché de Chasteauvillain, en faveur dudit impetrant, de les enfans tant mâles que femelles qui naîtront de lui en loyal mariage, préferant les males aux semelles, l'ordre de primogeniture gardé, & aussi en saveur des enfans mâles qui naîtroient & descendroient à perpetuité desdits enfans males ou temelles nez dudit impetrant, préserant toujours l'aîné d'iceux, & en consequence qu'ils susseux nommez ducs de Chasteauvillain & Pairs de France, ainsi qu'il est plus au long énoncé etdites lettres, & culuite d'icelles copie aussi imprimée de l'Arrêt B d'enregistrement d'icelles du vingt-neuvième Aoust audit an 1703, portant qu'elles seroient enregistrées au greffe de la Cour, pour jouir par ledit imperrant, ses enfans tant mâles que femelles à naître de lui en loyal mariage, préferant les males aux semelles, l'ordre de primogeniture gardé, & les enfans qui descendroient à perpetuité des enfans males & femelles nez en loyal mariage dudit impetrant, preferant toûjours l'aîné d'iceux, de l'effer & contenu esdites lettres, & être executées selon seur forme & teneur, sans néanmoins que ledit impetrant put jouir de la distraction du ressort, qu'en indemnisant préalablement les officiers qu'il appartiendroit. Autre copie collationnée par le sieur le Comte secretaire du Roi, d'un decret fait en la Cour le 22. Aoust 1704, sur la succession de Messire Claude de Bretagne boron d'Avaugour, à la requête de Messire Ferdinand comte de Marchin maréchal de France, au profit dudit impetrant de ladite terre & seigneurie de la Ferté-sur-Aube & dépendances, par lequel ladite Cour auroit vendu, adjugé & délivré à Prioux Procureur en icelle, comme plus offrant & dernier encheritleur, le fond, trefond & proprieté des biens immeubles y énoncez, & entre autres leidites ville & château de la Ferté-sur-Aube & dépendances, forge, bois & terres, droits seigneuriaux, justices & siefs, seigneuries & justices de Ville, Silvanrouvre & toutes choses en dépendantes, & autres immeubles & biens plus au long détaillez audit decret, aux charges, clauses & conditions y mentionnées, & outre moyennant le prix & somme de soixantequinze mille livres pour une fois payée & distribuée à qui il appartiendroit, lequel Prioux en auroit fait au greffe de ladite Cour le trezième jour de Decembre suivant, sa declaration de ladite adjudication, pour & au profit dudit sieur imperrant : les lettres patentes du roi données à Versailles au mois de Mars 1728, obtenues par le sieur imperrant, par lesquelles pour les causes y contenues, le seigneur roi auroit ordonné, que lorsqu'il apparoitroit à ladite Cour des lettres d'union de ladite terre de la Ferté-sur-Aube, membre dudit comté de Vertus au duché de Chasteauvillain, elle eut à proceder à l'enregistrement d'icelles, nonobstant la demande en réunion appointée devant ladite Cour par les Arrêts de 1533, & 1567. & toutes autres choses à ce contraires, voulant & entendant ledit seigneur roi, qu'attendu le bien & avantage de sa couronne, de faire cesser l'action en garantie resultante dudit acte, & partage du 25. Juin 1445. ladite terre de la Ferté-sur-Aube restàt & appartint audit sieur impetrant, à titre de proprieté incommutable, par sorme de recom- E pense des biens libres de la succession de Charles d'Orleans, dont Louis XII, predecesseur dudit seigneur Roi avoit herité, & qu'il avoit réuni à la couronne, lesquels l'impetrant pourroit lui demander, ou partie d'iceux, s'il étoit évincé par ledit sei-gneur roi de ladite terre de la Ferté-sur-Aube, membre du comté de Vertus: l'Arret d'enregistrement desdites lettres du mois de Mars 1728, du vingt-huitième Avril suivant, ensemble la requête presentée à la Cour par ledit sieur impetrant à fin d'enregistrement desdites lettres du mois d'Avril 1728. & dont il s'agit: Conclusions du procureur general du roi : Ouy le rapport de M Louis de Vienne conseiller, tout consideré: La Cour ordonne que lesdites lettres patentes seront enregistrées au gresse 💆 de la Cour, pour être executées selon leur forme & teneur, & jouir à perpetuité par ledit impetrant, les enfans & descendans mâles & femelles nez & à naitre en loyal mariage, préferant les mâles aux femelles, l'ordre de primogeniture gardé, de l'effet & contenu en icelles, à la charge d'indemniser, s'il y échet, les Juges & Officiers pretendans droit de ressort sur ladite terre & seigneurie de la Ferté-sur-Aube, & autres. Fait en Parlement l'onzième May mil sept cent vingt-huit. Signé, ISABEAU. Collationné. Signé, RICHARD.

Lettres

### DES PAIRS DE FRANCE. CHASTEAUVILLAIN. 6

A Lettres Patentes du Roy, portant confirmation & interprétation des lettres d'érection du duch: de Chasteauvillain.

Registrées au Parlement de Paris le 13. Août 1728.

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces presentes lettres vertont, Salut. Par lettres patentes du mois de May mil sept cent trois, le seu Roy notre trés-honoré seigneur & bisayeul a creé & érigé en faveur de notre très-cher & très-amé oncle Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, & ses successeurs, le duché-Pairie de Chasteauvillain, composé tant B du comté de Chasteauvillain, justice & seigneurie y jointes, situées en Champagne, & dans le restort de notre Parlement à Paris que du marquisat d'Arc, justice & seigneurie en dépendantes, dans le reslort de notre parlement à Dijon; ces mêmes lettres dérection portent entr'autres choses, que toutes les causes concernant ledit duché-Pairie, & membres en dépendans, teront traitées & jugées en notre cour de parlement à Paris en premiere instance, & que les appellations des sentences des juges d'icelui duché, en tous autres cas, reflortiront nuement en notredite cour de parlement à Paris, à l'effet dequoi notredit oncle pourroit établir dans la ville de Chatteauvillain un siege de justice, avec bailly, & autres officiers, qu'il conviendroit, pardevant lequel les appellations ressortionent en la maniere accoutumée, C même du juge d'Arc, & des autres justices y ressortissantes, sous le titre seul & autorité du duché de Chasteauvillain, dont les appellations seroient portées en notredite cour de parlement à Paris; comme aussi que les gruyer, lieutenant, procureur filcal, greffier, sergent, & autres officiers établis pour la conservation des eaux & sorêts dudit duché, connoîtroient du fait des bois, eaux & forêts, dans toute l'étenduë dudit duché en premiere instance, & que les appellations en ressortioient au siege de la table de marbre de notre palais à Paris: lesquelles lettres d'érection ont été registrées en notre cour de parlement à Paris, par son arrêt du vingt-neuf Août mil lept cent trois, à la charge d'indemniser les officiers ausquels il pourroit être du indemnité pour raison des distractions de ressort ordonnées; en consequence D dequoi, notredit oncle auroit fait offrir le payement de ladite indemnité, notamment à notre cour de parlement à Dijon, ce qui auroit donné lieu à plutieurs remontrances, qui Nous ont été faites de la part de notredite cour de parlement à Dijon, contenant que par rapport à son interet particulier, elle ne demande & ne prétend aucune indemnité, mais que par rapport au bien de la justice, & au soulagement des justiciables dudit marquisat d'Arc, reuni au duché de Chasteauvillain, elle se croit obligée de nous representer, que le marquisat d'Arc en Barrois, uni comme dit est, au duché de Chasteauvillain, est dans l'étendue du bailliage royal de Chastillon sur Seine, dans le ressort & dans la distance de douze à quinze lieuës seulement de notredite cour de parlement à Dijon, qu'ainsi nos sujets demeurans dans E l'étendue dudit marquisat, souffrirosent un grand préjudice, s'ils étoient obligez de venir dorênavant plaider sur l'appel de leurs premiers juges en notre parlement à Paris, distant de cinquante lieues & plus, qu'il letoit de notre justice & de notre bonte, sans aucune diminution des prérogatives & dignitez dudit duché de Chasteauvillain, & fans tirer à contequence, d'ordonner qu'il soit établi dans la ville d'Arc un second siege de Bailliage, & un second siege de gruerie, pour la partie du duché située dans le ressort dudit parlement à Dijon, où les appellations desdits bailliage & gruerie d'Arc seroient portées, comme celles des bailliage & gruerie de Chalteauvillain continueroient d'être portées au parlement à Paris : Lesquelles remontrances de notredite cour de parlement à Dijon, ayant été communiquées F par nos ordres à notredit oncle, il auroit donné un plein & entier consentement à tout ce qu'il Nous plairoit ordonner, pour le plus grand bien de notre service & le foulagement de nos sujets: Nous suppliant seulement de conserver au Duc, & au duche-Pairie de Chasteauvillain toutes les prééminences & prérogatives attachées à la qualité & dignité des duchez-Pairies. A ces caules, & autres à ce Nous mouvans, de l'avis de notre Conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, Nous en confirmant, expliquant & interpretant, en tant que besoin seroit, leidites lettres d'érection dudit duché de Chasteauvillain, du mois de May mil sept cent trois, avons dit & declaré, ditons & declarons, voulons & Nous plait, que lesdites lettres d'érection seroient executées selon leur forme & teneur, & sans qu'il y soit apporte aucuns changemens, autres que ceux cy-après expliquez; c'est à sçavoir, Tome V.

que notredit oucle pourra établir dans la ville d'Arc un second siege de Bailliage, & un second siege de Grurie, pour la partie dudit duché située dans le ressort de notre- A dite Cour de Parlement & table de Marbre à Dijon, dans l'étendue de laquelle partie lesdits Bailly & Gruyer, ainsi établis à Arc, connoîtront chacun en droit soy tant en premiere instance, que par appel, de toutes les causes & instances qui sont de la competence ordinaire des autres Baillis & Gruyers; à l'exception néanmoins des causes & instances dans lesquelles le duc de Chasteauvillain pourroit avoir interêts directement ou indirectement pour la personne, droits, prérogatives & revenus dudit duché, & dans lequels les procureurs fileaux, agents, fermiers, receveurs dudit duché, & leurs commis & préposez seroient parties principales ou intervenantes en B leurdites qualitez, pour raison des sonds, droits & revenus dudit duché seulement, lesquelles causes & instances, quoique pour choses situées dans le ressort du parlement de Bourgogne, continueront d'etre portées & jugées audit bailliage & gruerie dudit Chasteauvillain, dont les appellations seront portées en notre cour de parlement à Paris, ainsi qu'il est ordonné par nosdites lettres d'érection; & dérogeant en ce point seulement à nosdites lettres d'érection, voulons que les appellations des jugemens qui seront rendus ausdits bailliage & gruerie d'Arc entre les justiciables dudit duché, même entre cux & leidits procureurs filcaux, agents, fermiers, receveurs C & leurs commis & préposez en leurs propres & privez noms, pour quelque cause & dans quelque cas que ce soit, autres que ceux cy-dessus exceptez, soient portées audit parlement & table de matbre à Dijon, comme avant lesdites lettres d'érection. Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseillers, les gens tenans notre cour de parlement à Paris, que ces presentes ils ayent à saire registrer, & seur contenu garder & observer de point en point, selon sa forme & teneur: Car tel est notre plaisir. En témoin dequoi nous avons fait mettre notre scel à ces presentes. Données à Versailles au mois de Juillet l'an de grace mil sept cens vingt-huit, & de notre regne le treizième. Signé, LOUIS. Et sur le reply est écrit, par le Roy, PHELYPEAUX. A côté. Registrées, ony le procureur general du Roy, pour être executées selon leur sorme & teneur, survant l'Arrêt de ce jour. A Paris en parlement le trois Aoust mil sept cent wings-huit. Signé, YSABEAU, avec paraphe.

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces presentes lettres en forme d'arrêt verront, Salut. Sçavoir faisons, que vit par notre cour de parlement de Bourgogne, les chambres assemblées, nos lettres patentes données à Versailles le mois de Juillet dernier. Signé, LOUIS. Sur le reply par le Roy, PHELYPPEAUX, & scellées en cire jaune, par lesquelles expliquant, interprétant & confirmant, entant que besoin seroit, les lettres du mois de May mil sept cent trois dérection en faveur de notre trés-cher & bien-amé oncle Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, & de ses successeurs du duché-Pairie de Chasteauvillain, composé tant dudit comté de Chasteauvillain, justices & seigneuries y jointes, situées en Champagne & dans le ressort du parlement de Paris, que du marquisat d'Arc, justices & seigneuries en dépendantes; situées dans le ressort du E parlement de Dijon, Nous voulons que lesdites lettres d'érection soient executées selon leur forme & teneur, & sans qu'il soit apporté aucun changement autre que ceux ci-après expliquez; c'est à sçavoir, que notre très-cher & bien-amé oncle ledit Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, pourra établir dans la ville d'Arc un second siege de bailliage, & un second siege de gruyer, pour la partie du duché située dans le ressort du parlement & table de marbre a Dijon, dans l'étendue de laquelle partie, lesdits bailly & gruyer ainsi établis à Arc, connoîtront chacun en droit soi, tant en premiere instance que par appel, de toutes les causes & instances qui sont de la competence ordinaire des autres baillis & gruyers; à l'exception neanmoins des causes & instances dans lesquelles notre ame le duc de Chasteauvillain pourroit avoir directement ou indirectement, pour la personne, droits, prérogatives, & revenus dudit duché, & dans lesquelles les procureurs fileaux, agents, fermiers, receveurs dudit domaine, leurs commis & prépotez seroient parties principales ou intervenantes en leurs qualitez, pour raison des sonds, droits & revenus dudit duché seulement, lesquelles causes & instances, quoique pour choses situées dans le rellort du parlement de Dijon, continueroient d'etre portées ausdits bailliage & gruerie dudit Chasteauvillain, tant en premiere instance, que par appel des premiers juges reflortiflans aufdits bailtage & gruerie, dont les appellations seront portées au parlement de Paris, ainti qu'il a été dit par lesdites lettres d'érection; déA rogeant en ce point seulement ausdites lettres d'érection, voulant sa Majesté que les appellations des jugemens qui leront rendus auldits bailliage & gruerie d'Arc, entre les justiciables dudit duché, même entr'eux & lesdits procureurs fiscaux, agents, termiers, receveurs, leurs commis & prépolez, en leurs propres & privez noms, pour quelque cause & dans quelque cas que ce soit, autres que ceux ci-dessus exceptez, soient portées ausdits parlement & table de marbre à Dijon; comme avant lesdites lettres d'érection. La requête de notre trés-cher & bien-amé oncle Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, signées de Regnaud son procureur, à ce qu'il plaise à notredite cour, ordonner que lesdites lettres patentes du mois de Juillet dernier, seront executées selon seur forme & teneur, & à cet effet registrées. B Conclusions de notre procureur general, & ouy le rapport de notre ame & seal Hector-Bernard Pouffier plus ancien conseiller, notredite cour, les chambres assemblées, a ordonné & ordonne, que nosdites lettres patentes du mois de Juillet dernier seront registrées, pour être executées selon leur sorme & teneur. Si mandons au premier notre huissier ou sergent requis, à la requête de notre trés-cher & bienamé oncle Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, mettre à due & entiere execution le present arrêt, & faire pour icelui tous exploits requis & necelsaires, & en certifier: Car tel est notre plassir. Donné en parlement, les chambres assemblées à Dijon, le Samedy quatorzième Aoust, l'an de grace mil sept cens vingthuit, & de notre regne le treizième.

Collationné & controllé, signé MIET & PETIT. Visa au sceau. Signé, PERARD, LAVAIVRE, & plus bas, par la cour, MAGNIEN, avec grille & paraphe.

#### Extrait des registres du Parlement.

TEU par la Cour les lettres patentes du Roy, données à Versailles au mois de V Juillet mil sept cent vingt-huit. Signé, LOUIS; Et sur le reply, Par le Roy, PHELYPPEAUX. Et scellées du grand sceau de circ jaune, obtenues par Messire Alexandre de Bourbon comte de Toulouse, par lesquelles pour les causes y contenues, le seigneur Roi en consirmant, expliquant & interpretant en tant que besoin seroit les lettres d'érection du duché de Chasteauvillain en duché-Pairie, du mois de May mil sept cent trois, a dit, déclaré, veut & lui plaît, que lesdites lettres d'érection soient executées selon seur sorme & teneur, & sans qu'il y sut apporté aucun changement autres que ceux cy-après expliquez; c'est à sçavoir, que l'impetrant pourra établir dans la ville d'Arc dépendante dudit duché, un second siege de Bailliage & un second siege de Gruerie, pour la partie dudit duché, située dans le ressort du parlement & table de marbre à Dijon, dans l'étenduë de laquelle partie lesdits Bailli & E Gruyer ainsi établis à Arc, connoîtront chacun en droit soy, tant en premiere instance que par appel, de toutes les caules & instances qui sont de la competence ordinaire des autres Baillis & Gruyers, à l'exception néanmoins des causes & instances dans lesquelles le duc de Chasteauvillain pourroit avoir interêts directement ou indirectement pour sa personne, droits, prérogatives & revenus dudit duché & dans lesquelles ses procureurs fiscaux, agents, fermiers, receveurs dudir duché & leurs commis & prépolez, tervient parties principales ou intervenantes en leursdites qualitez pour raison des sonds, droits & revenus dudit duché seulement, lesquelles causes & instances quoique pour choses tituées dans le reslort du parlement de Bourgogne, continueront d'être poitées & jugées auldits Bailliage & Gruerie dudit Chrîteauvillain, tant en premiere instance que par appel des premiers Juges ressortissans audit Bailliage & Gruerie, dont les appellations seront portées en la Cour, ainsi qu'il est F ordonné par lesdites lettres d'érection; & dérogeant en ce point seulement à icelles, veut ledit seigneur Roy, que les appellations des jugemens qui seront rendus audit Bailliage & Gruerie d'Are, entre les justiciables dudit duché, meme entre eux & lesdits procureurs fiscaux, agens, fermiers, receveurs & leurs commis & prépotez en leurs propres & privez noms, pour quelque cause & dans quelque cas que ce soit, autres que ceux cy-dessus exceptez, soient portées ausdits parlement & table de marbre à Dijon, comme avant lesdites lettres d'érection, ainsi qu'il est plus au long contenu esdites lettres patentes à la Cour adressantes; ensemble la requête presentée à la Cour par ledit impetrant à fin d'enregistrement desdites lettres; conclusions du Procureur general du Roy: Oui le rapport de M. Louis de Vienne conseiller, tout consideré: La Cour ordonne que lesdites lettres patentes seront enregistrées au gresse

d'icelle, pour être executées selon leur forme & teneur. Fait en parlement le trois A Aoust mil sept cent vingt-huit. Collationné, Signé, GIRARD & MIRAY. Avec paraphe.

# GUISE, DUCHE-PAIRIE



De France, an baston de gueules pery en bande

E Roy Louis XIV. érigea de nouveau le comté de Guise en duché-Pairie en B faveur d'HENRY-JULES de Bourbon, prince de Condé, premier prince du sang. & d'Anne de Baviere, comtesse palatine du Rhin sa semme, & de leurs ensans & descendans mâles & semelles, par lettres données à Versailles au mois de Juillet 1704. registrées au parlement le 30. du même mois. Ce duché-Pairie est aujourd'huy possedé par Louis-Henry de Bourbon, prince de Condé, comme si a été dit some 1. de cette hist. p. 343. Voyez tome III. de cette hist. p. 478.6 484. ces lettres sont rapportées.



CHAPITER

## STATEST STATES

CHAPITRE VI.

# BOUFFLERS,

DUCHE-PAIRIE.



D'argent à 3.
mollettes à 6.
rais de guentes
posées 2. & 1.
& accompagnées
de 9. crossettes
recroisetées de
même, 3. en ches
3. en sasce & 3.
en pointe, ces 3.
derniere, ces 3.

E comté de Cagny sut érigé en duché sous le nom de Bousslers, en saveur de LOUIS-FRANCOIS de Bousslers, marechal de France, chevalier des ordres du Roy, &c. & de ses descendans mâles en ligne directe, par lettres données à Versailles au mois de Septembre 1695, registrées le 16. Novembre suivant : puis en Pairie par autres lettres dattées de Versailles au mois de Decembre 1708, registrées le 9. Mars 1709. Voyez les pieces qui suivent concernant ses érections, apres lesquelles on donnéra la genealogie de la maison de Bousslers.

# B PIECES CONCERNANT BOUFFLERS; DUCHÉ-PAIRIE

Erection du comté de Cagny en duché, sous le nom de Bousslers, pour Messire Louis-François, marquis de Bousslers, marêchal de France.

Registré le 16. Novembre 1695.

OUIS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre: A tous presens & à venir; SALUT. Comme il n'y a rien qui marque davantage la puissance souveraine des rois, que le pouvoir qu'ils ont de donner des dignitez à quelques-uns de leurs sujets, C pour les mettre dans un rang plus élevé que les autres ; aussi n'y a-t'il point de fonction qui demande une plus grande application & une plus exacte justice : car quoique les rois ne doivent compte qu'à Dieu de leurs actions, ils reconnoissent pourtant que le bien & la gloire de leurs états doit être toujours la regle de leurs volontez. Le plus grand bien d'un état est d'y élever des personnes vertueuses, & d'exciter par des récompenses proportionnées à leurs travaux & à leur merite ceux qui veulent se rendre dignes de nous obéir & de commander aux autres, c'est cette raison qui nous a obligé de donner plus de dignitez que n'avoient fait aucun de nos prédecesseurs, & de créer plusieurs duchez; & D loríque nous avons fait quelqu'attention sur les longs & importans iervices que nous a rendus notre très-cher & bien amé coufin Louis-François, marquis de Boufflers, maréchal de France, Nous avons cru devoir lui accorder un honneur que merite sa naissance, tout ce qu'il a fait pour Nous, & l'affection singuliere que Nous avons toujours eu pour lui; il est issu d'une des meilleures & des plus pures noblesses du royaume, dont l'ancienneté est prouvée par des monumens publics & par la possession continuelle des mêmes terres & seigneuries depuis l'onziéme siecle. Sa maison a sourni plusieurs chanoinesses aux illustres chapitres de Maubeuge & de Nivelle en Flandres; elle est alliée avec les maisons de Dixmud, de Haverskercke, de Croy, de Melun, d'Halluyn, de Gouther,

de Montmorency, d'Estouteville, de Beauvau, de Grammont & de plusieurs autres des A plus considerables de notre royaume; ceux de son nom le sont toujours distinguez dans la guerre, & y ont eu des emplois des plus considerables, Guillaume de Boufflers ayant commandé les bandes Picardes en l'an 1266, sous Charles de France, comte d'Anjou & de Provence, frere de saint Louis, à la conquête qu'il sit du royaume de Naples & de Cicile: & Aleaume deuxième du nom aïant commandé en l'an 1405, sous le comte de faint Paul une partie des troupes qui furent employées contre les Anglois: & ils ont porté plusieurs sois leur fidelité pour leurs rois jusqu'à perdre, plutot que d'y manquer, des établiffemens considerables, & exposer les terres & biens qu'ils possedoient aux insultes des ennemis de notre couronne. Pour notre cousin le maréchal de Boufflers, il a voulu dès qu'il a été en âge de porter les armes, apprendre pendant la paix dont notre état jouis-foit alors, ce qu'il devoit sçavoir lorsqu'il commanderoit nos armées; il marcha en 1663. en qualité de volontaire à l'expedition de Gigery; bien-tôt aprés il sut officier dans le regiment de nos gardes Françoifes; & il se distingua tellement aux sieges de Lille & de Tournay, que Nous lui donnâmes la charge d'aide-major de ce regiment : mais comme Nous reconnûmes dés-lors ses grands talens pour la guerre & pour la conduite des troupes, la vigilance & fon application à ne rien omettre de ce qui étoit necessaire au bien de notre service, Nous le choisimes en 1669, pour être colonel de nostre regiment royal de Dragons; & la charge de nostre lieutenant general au gouvernement general de l'isle de France, ayant vacqué par la mort du comte de Boufflers son frere, Nous la lui donnâmes, aussi-bien que celle de nostre grand bailli de Beauvais & de Beauvoisis, laquelle a toujours esté possedée depuis sa creation par ceux de sa maison. Les soins qu'il prit pour mettre le corps des dragons sous une exacte discipline, l'ont rendu si distingué parmi nos autres troupes, que cela Nous a porté à augmenter considerablement ledit corps de dragons dont Nous avons tiré dans la suite des services trés-utiles pour le bien de nostre état, & trés-glorieux pour nos armes. Cela a paru en diverses occasions lorsqu'en l'année 1672. Nous entrâmes dans le païs des Hollandois, nostre cousin s'estant trouvé à la plus grande partie des fieges que Nous y fimes,& s'estant signalé au secours deWorden. C où il reçut une grande blessure, il n'eut pas moins de part en 1674, au gain de la bataille d'Enshein où il fut encore blessé après avoir soutenu avec deux regimens de dragons & quelqu'infanterie qu'il commandoit, les plus grands efforts de l'armée ennemie; la qualité de brigadier de nos dragons que Nous lui donnâmes en 1675. sembla encore augmenter son zele pour nostre service : il commandoit l'arriere-garde de nostre armée, lorsqu'elle se retira après la mort de nostre cousin le vicomte de Turenne, en presence de l'armée ennemie, il fontint toujours avec succez diverses attaques des ennemis, & les repoussa avec grande perte de leur part; quoique le corps qu'il commandoit sut de beaucoup inferieur à celui qui l'attaqua. Il le fignala ensuite dans le combat d'Altenhein. & merita par sa bonne conduite d'être fait l'année suivante marechal de nos camps & p armées; ce fut en cette qualité qu'il le trouva à la defaite du prince d'Eisenack sous le fort de Kel, & à la prise de la ville de Fribourg, dont nous lui donnâmes d'abord le commandement. Il le servit pendant l'hiver si utilement des troupes qu'il commandoit, qu'il enleva plusieurs quartiers des tronpes de l'empereur dans les montagnes de Suabe en 1678. Il se trouva au combat de Rhinseld & à celui qui sut donné entre Rhinseld & Seckingen, où le marquis de Rannes colonel general des dragons avant esté tué, nous le choisimes aussi tôt pour remplir cette charge. Il commandoit l'attaque lorsque nos troupes, fous les ordres de nostre cousin le marechal de Crequy, emporterent d'affaut le fort de Kel, & il y donna toutes les marques possibles de valeur & de capacité. La paix que nous voulumes bien accorder en 1678. à nos ennemis, ne laissa pas nostre cousin le E maréchal de Boutilers en repos, il reçut nos ordres pour prendre possession en notre nom de la citadelle de Cazal, & s'acquitta de cette commission a nostre entiere satisfaction; tant de services, soit pendant la guerre ou durant la paix, & rant de preuves de sa capacité & de son zele nous porterent a le faire lieutenant general de nos armées ; à peine en eut-il reçu les patentes que Nous lui donnâmes nos ordres pour marcher avec un corps considerable sur les frontieres d'Espagne, & obliger les habitans de Fontarable à nous faire les satisfactions qu'ils Nous devoient pour les insultes qu'ils avoient faites à nos sujets; peu de tems aprés ayant resolu de taire camper toute nostre cavalerie sur la riviere de Saône, nous en donnâmes le commandement en chef au marechal de Boufflers, sous les ordres de nostre très-cher & très-aime fils & dauphin; la guerre avant recommencé dans la même année, Nous lui donnâmes le commandement d'un corps d'armée considerable, & il fut chargé d'investir Courtray, an siege duquel il servit trés-utilement, & en 1684. pendant qu'une de nos armées affiegeoir Luxembourg, il commandoit un corps entre

A Sambre & Meuse, pour observer & pour arrêter nos ennemis qui s'assembloient sous Namur ; de-là il repassa encore sur les frontieres d'Espagne avec un corps d'armée contiderable, & commanda la Guyenne avec la même autorité que le gouverneur, Nous lui donnâmes ensuite le gouvernement de la ville & province de Luxembourg; & un an après le gouvernement general de Lorraine avant vacqué par la mort de nostre cousin le maréchal de Crequy, Nous crumes ne pouvoir remplir un poste d'une si grande importance par un sujet plus digne & plus capable de s'en bien acquitter que nostre cousin le maréchal de Boufflers. Enfin lorsque nos ennemis nous obligerent de reprendre les armes en 1688. Nous confiâmes une de nos armées au marechal de Boutflers, avec laquelle il nous soumit les villes de Keyserlouter. Creusenach, Baccara, Appenheim & Vormes, & generalement tout le Palatinat, & fit entrer ensuite nos troupes dans la ville & dans la citadelle de Mayence; il prit les villes de Bingen, Oberkircke & plusieurs autres, & bombarda la ville de Coblentz; l'année suivante il prit plusieurs postes & chasteaux dans le pais de Liege, emporta d'assaut la ville & le chasteau de Cokum dans le pais de Treves, chassa les ennemis de tous les quartiers qu'ils occupoient aux environs, & fit ensuite une retraite trés-honorable avec un corps de cinq ou six mille hommes devant une armée de plus de seize mille des troupes de Brandebourg. Il contribua beaucoup en 1690 au gain de la bataille de Fleurus par la diligence avec laquelle il envoya un detachement de l'armée qu'il commandoit à celle qui estoit sous les ordres du maréchal duc de Luxembourg, & quoique ce detachement eut beaucoup affoibli son armée, il ne laissa pas d'arrester les entreprises du Landgrave de Hesse, & des generaux Chauvet, Spanheim & Tierelas, qui n'oublioient rien pour profiter de cette conjoncture. Le commandement que Nous donnâmes au maréchal de Boufflers l'hyverfusvant de tous nos pais depuis la Meuse jusqu'à la mer, lui donna de nouvelles occasions de faire connoître son C experience & la valeur. Il passa devant les ennemis le canal de Bruges & du sas de Gand, il alla avec la même rapidité au de-là de Louvain , & jusqu'aux portes de Mastrik , & foumit aux contributions tous les pais des Espagnols. Lorsque nous formâmes le dessein d'attaquer en personne la ville de Mons, ce fut lui que nous chargeames de l'investir; il servit à ce siège avec beaucoup de valeur & de zele, & il sut blesse à l'attaque de l'ouvrage à corne aprés y être entré; il marcha aprés ce siege à Liege, qu'il bombarda à la vûe d'un grand nombre des ennemis; & dans le cours de la même campagne le Landgrave de Hesle & les generaux de Brandebourg & de Liege estant entrez dans le Luxembourg avec une armée de vingt mille hommes pour en occuper plusieurs postes, nostre cousin le maréchal de Boufflers avec six ou sept mille hommes au plus, les obligea d'en sortir, D poussa leur arriere-garde, & ayant esté ensuite fortifié de quelques-unes de nos troupes, alla achever le refte de la campagne aux portes d'Huy & de Liege, malgré les armées ennemies qu'il avoit obligé de se retirer derriere ces places, Nous lui avions déja donné des marques de la fatisfaction que nous avions de les iervices en lui donnant le collier de nos ordres, lorsqu'il éroit à Mayence; mais la mort de nostre cousin le marechal duc de la Feuillade ayant fait vacquer la charge de colonel du regiment de nos gardes Françoites, nostre choix tomba aussi-tôt sur lui pour remplir un poste si distingué, & qui nous est d'une si grande consiance & consideration, quoique cet emploi l'attachât plus particulierement auprès de nostre personne, Nous lui laissames encore pendant l'hiver le même commandement en Flandres qu'il avoit eu l'année precedente, & lorsque nous voulumes faire le siege de Namur, nous lui donnâmes le soin de l'investir de la Meuse à la Meuse & de commander ce quartier; ce fut lui que nous chostimes encore pour commander le E corps que nous oppoiames au prince d'Orange, lorsque pendant le siege du chasteau de Namur il voulut passer la Sambre pour essayer de le secourir. La diligence avec laquelle il joignit le marechal·duc de Luxembourg lors du combat de Steinkerke, & la valeur avec laquelle il combattit à la tête des troupes qu'il lui amena, contribuerent tout-à-fait à la victoire que nous y remportames, il prévint ensuite par sa vigilance les desseins de nos ennemis sur nos places maritimes, & aprés les avoic rassurées, il repassa avec la même rapidité jusques prés de Liege, chassa de ces cantons-la les troupes de Neubourg & de Munster qui vouloient entrer dans le pais de Luxembourg, repassa la Meuse, chassa les ennemis des villes de saint Tron, Tongres & de plusieurs autres, sit une course au de-là du Jecker, soumit plusieurs pais à la contribution & finit cette campagne par le bombardement de Charleroy, à la vue de l'armée de l'électeur de Baviere & de celle de Brandebourg, qui étoit du double plus forte que la sienne, il reprit pendant l'hiver la ville de Furnes que nos ennemis avoient fortifiée, après l'avoir occupée pendant la campagne; la rigueur de la faison, la difficulté des chemins, l'inondation dont cette

place étoit presque couverte, ni l'armée commandée par l'électeur de Baviere qui vint

pour la secourir, ne purent empécher le succez de son entreprise, tant de grands & si longs services meritoient une récompense qui leur fut proportionnée; car on peut dire A que depuis l'année 1663, jusqu'à present le marechal de Boutsters n'a pas discontinué un seul moment de Nous servir, & qu'il n'a été à la cour qu'autant de tems qu'il lui étoit necessaire pour recevoir nos ordres, c'est ce qui Nous obligea en 1693. à lui donner la charge de marechal de France dont il failoit depuis long-tems les principales fonctions, de sorte qu'il ne lui en manquoit plus que le titre, le gouvernement general de Flandres ayant vacqué en 1694, par la mort de nostre cousin le marêchal duc d'Humieres, Nous le donnames aussi-tôt à nostre coulin le marechal de Boufflers, ne croïant point le devoir remplir d'une autre personne que de celui qui avoit tant contribué à l'augmenter, & qui le défendoit depuis si long-tems. La nouvelle gloire qu'il vieut de s'acquerir dans la longue & vigoureule défense qu'il a faite de la ville & du chasteau de Namur, confirme B atlez la bonté du choix que nous avons fait. Sa marche pour le jetter dans cette place, fuivant les ordres que Nous lui en avions donnez, paroitra incroyable par son grand éloignement & par son extrême diligence, & les troupes qui y sont entrées avec lui excitées par son exemple & sa conduite, ont donné des marques si surprenantes de valeur & de fermeté, que ce siege est regardé, avec justice, comme un des plus memorables pour sa défense qui ait esté depuis plusieurs siecles; il dura pendant soixante-trois jours, quoiqu'attaqué par toutes les forces rassemblées, d'Angleterre, de Hollande & de Flandres, & d'une bonne partie de celles d'Allemagne commandées en personne par le prince d'Orange, l'électeur de Baviere & le Landgrave de Hesse, avec une artillerie prodigieuse & sans exemple; il y a eu plusieurs actions dans la défense des dehors qui ont ressemble plutôt à des batailles qu'a des attaques ordinaires de siege, & la ville & le château estant entierement ouverts par les efforts surprenans & mouis de l'artillerie des ennemis: le marechal de Boufflers a soutenu quatre assauts generaux, tant au corps de la ville qu'à celui du chasteau, dans lesquels les ennemis estant revenus plusieurs sois à la charge avec une opiniatreté extraordinaire, ont toujours été repoussez avec une trèsgrande perte de leur part, malgré leur grand nombre & leurs efforts, par la valeur du marechal de Boufflers, & par celle de nos troupes animées par sa présence & par ses ordres. Un tervice si important Nous a paru meriter une récompense qui passat à la posterité de nostre cousin le marechal de Bousslers, afin de faire connoître aux siecles à venir que si Nous avons été affez heureux pour trouver pendant nostre regne des sujets dignes de nous obéir, nos sujets ont eu l'avantage de vivre sous un prince qui connoit le vrai merite & qui sçait le récompenser. A ces causes & autres à ce Nous mouvans, Sçavoir faisons, que de nostre grace, pleine puissance & autorité royale, Nous avons par ces presentes signées de nostre main, créé, érigé & élevé, créons, érigeons & élevons la terre & comté de Cagny scize en Beauvoisis, mouvante de Nous, & appartenante à nostre cousin le marechal de Boufflers; ensemble les terres de Bonnieres, Haucourt, Urocourt, Puicourt & le tiers de la châtellenie de Milly, possedée par lui par indivis avec Nous, avec leur dépendances qui appartiennent pareillement à noltredit coulin E & que Nous avons unies audit comté pour ne composer à l'avenir qu'une seule & même terre, en titre & dignité de duché, sous le nom de duché de Boufflers : à l'effet dequoi Nous avons changé & commué, changeons & commuons par ces presentes le nom de ladite terre de Cagny en celui de Boufflers pour nostredit cousin Louis-François de Boufflers, les entans & descendans mâles en ligne directe, nez où à naitre en loval mariage, jouir à perpetuité comme seigneurs proprietaires dudit duché, des titres, honneurs, dignitez, tangs, prérogatives, préeminences & privileges qui y appartiennent, ainsi qu'en jouissent les autres ducs de nostre Royaume, soit en assemblee de noblesse, faits de guerre qu'autre lieux, & ce sous le ressort immediat de nostre cour de parlement de Paris, en laquelle Nous voulons que les appellations qui se- F. roient interjettées des officiers dudit duché ressortissent nuement & sans moyen; & à cet effet Nous avons distrait & exempté ledit duché de Boufflers & ses dépendances, distrayons & exemptons de tous autres juges, cours & jurisdictions où elles avoient coutume de resfortir tant en premiere instance, que par appel avant la presente érection, & en tous cas, fors & excepté les cas royaux, dont la connoissance appartiendra à nos juges, devant lesquels ils avoient coutume de ressortir, & le tout à la charge d'indemnifer nos officiers, lequel duché notredit coufin tiendra de Nous nucment & en plein fief à cause de notre couronne, & relevera de notre tout du Louvie fous une seule foi & hommage, lequel il sera tenu de Nous porter en ladite qualité de Duc. Voulons que ses vailaux le reconnoillent pour tel & lui fassent les devoirs qu'ils lui doivent en ladite qualité, & pour exercice de la jurisdiction dudit duche

duché notredit cousin pourra établir un siege ducal dans ledit lieu de Boufflers, dans lequel il y aura un bailli, un lieutenant, un procureur fiscal & le nombre d'officiers accoutumé pour rendre la justice, sans qu'en consequence de la presente érection, à défaut d'hoirs mâles de notredit cousin Louis-François de Boufflers, ou de ses descendans mâles, ledit duché puisse être par Nous & par les rois nos successeurs reuni à la couronne, en consequence des Edits des années 1566. 1579. & 1582. & autres reglemens faits pour l'érection des duchez, de la rigueur desquels Nous avons dispensé ledit duché de Boufflers, sans laquelle dispense notredit cousin n'auroit accepté ladite érection, à la charge aussi que ledit duché à défaut de ses successeurs mâles nez en loyal mariage, retournera en sa premiere nature, titre & qualité. Si don-B nons en mandement à nos amez & feaux conseillers, les gens tenans notre cour de parlement & chambre des comptes à Paris, & autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra, que ces presentes ils sassent lire, publier & registrer, & du contenu en icelles jouir & user ledit sieur duc de Boussilers, ses enfans & descendans mâles en loyal mariage, pleinement, pailiblement & perpetuellement, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens. Car tel est notre plaisir, & asin que ce soit chole ferme & stable & à toûjours, Nous avons fait mettre notre scel à cesdites presentes. Donné à Fontainebleau au mois de Septembre, l'an de grace mil six cent quatre-vingt-quinze, & de notre regne le cinquante-trois. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Rov, PHELYPPEAUX. Et à côté, Visa Boucherat. Et scellées du grand C sceau de cire verte en lacs de soye rouge & verte.

Registrées, ouy, le Procureur general du Roy, pour jouir par l'impetrant, ses enfans & descendans mâles en loyal mariage, de leur effet & contenu, & être executées selon leur forme & teneur, suivant l'Arrest de ce jour. A Paris en parlement le seize Novembre mil six

cent quatre-vingt-quinze.

Registre en la chambre des Comptes, ouy, le Procureur general du Roy. Information prealablement faite sur la commodite & incommodité de ladite crection de duche par le Lieute-nant du bailliage & siege presidial de Beauvais, à ce commis par ladite Chambre, pour jouir par l'impetrant & ses ensans mâles nez & à naître en loyal mariage, du contenu en icelles, D à la charge de faire les foy & hommage dus au Roy pour raison dudit duché de Boufflers, & d'en fournir les aveux et dénombremens dans le tems de la cousume, & d'indemniser (si fait n'a été) les officiers des justices, dont le ressort a été distrait par lesdites lettres, où les appellations des sentences desdites terres unies & érigées sous le titre de duché avoient accontumé de ressortir ce 2. Decembre 1695. Signé, RICHER. Et sur le dos est écrit, la letture desdites lettres faite & registrée au bailliage & fiege presidial de Beauvais, sant les indemnites & autres droits dudit siege, avec acte donné à Maître Louis-François Ricard procureur de l'Evêque de Meaux, Abbé de S. Lucien, de l'opposition qu'il a formée au greffe du siege l'an 1696, le 7. Janvier. Autre enregistrement du 11. Janvier 1696, au bailliage du duché de Boufflers. Signé,

E L. JORON.

Publié & registré au greffe du comté de Clermont en Beauvoisis, le 18. Novembre 1700. Signe, BOISSEAU.

LETTRES D'ERECTION DU DUCHE DE BOUFFLERS EN PAIRIE, en Decembre mil sept cens buit

Reception & preslation de serment du 19. Mars 1709.

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre : A tous presens & à venir, Salut. Les longs, continuels & importans services qu'auroit commencé à Nous rendre & à notre état dés l'année mil six cent soixante & trois, notre trés-cher & bien-amé cousin Louis-François de Bousslers, marêchal de France, chevalier de nos ordres, & de la toison d'or, Nous auroient portez à les reconnoître par des emplois & dignitez considerables, que Nous aurions augmentez à mesure que ses genereuses actions l'ont meritées, jusqu'au point d'ériger par nos lettres patentes du mois de Septembre mil six cent quatre-vingt quinze, sa terre de Cagny, située en Beauvoisis mouvante de Nous, ensemble celles de Bonnieres, Haucourt, Urocourt, Buicourt, & le tiers de la Chastellenie de Milly, en duché, sous le nom de Poutslers, pour par lui & ses descendans mâles en ligne directe, nez & à naître en loyal mariage, jouir à perpetuité, comme proprietaires dudit duche des Tome V.

ritres, honneurs, dignitez, rangs, prérogatives, prééminences & privileges qui y A appartiennent, tout ainli qu'en jouissent les autres dues de notre royaume; les effets qu'ont produit ces honneurs & dignitez en la personne de notredit coulin, ont affez marqué combien il les meritoit, puisqu'il a toujours continué à Nous donner des nouvelles preuves de son zele. Au commencement de l'année mil six cent quatrevingt seize, Nous lui donnâmes le commandement en chef de notre armée sur la Meuse, pour défendre les villes de Dinan & de Charleroy que les alliez avoient resolu d'assieger, il s'acquitta de cette commission avec tant d'exactitude qu'il sçut rendre leurs projets inutiles, quoiqu'ils eussent rassemblé toutes leurs forces de ces côtez , fous le commandement du prince d'Orange , du Landgrave de Hefle , du prince de Vaudemont, des generaux de Brandebourg, de l'électeur Palatin, de l'évêque de Munster, & autres alliez; & avec une armée beaucoup inferieure en nombre à celle des ennemis, il finit aussi avantageusement cette campagne, que nous le pouvions defirer; & ayant resté pendant l'hyver sur la frontiere, il continua de Nous y servir trés-utilement : au commencement de l'année mil six cent quatre-vingt dix-sept ayant resolu de saire le siege de la ville d'Ath, & ayant sormé pour ce dessein trois armées, deux desquelles devoient observer les ennemis, pour s'opposer au secours qu'ils voudroient donner à cette place, les marches promptes, hardies & concertées de notredit cousin qui en commandoit une, rendirent leurs desseins si absolument inutiles, que la ville d'Ath fut obligée de capituler, notredit cousin s'étant ensuite avancé avec l'armée qu'il commandoit prés de Bruxelles, les ennemis qui s'y rassemblerent sous le commandement du prince d'Orange avec toutes leurs forces, se trouverent C comme affiegées dans les dehors & sous le canon de cette place. Pour lors le prince d'Orange & les alliez, voyant qu'ils ne pouvoient plus soutenir une guerre qui leur étoit autil delavantageule, & prenant sa resolution de nous demander la paix, resolurent de la traiter avec notredit cousin, comme sur l'avis qu'il nous en donna nous lui envoyames les pouvoirs necessaires. Il commença les conserences qui produisirent le traité de Ritwick, qui quelque temps aprés fut signé & executé. En 1698. Ayant resolu d'assembler une armée considerable à Compiegne, pour donner à notre petit-fils le duc de Bourgogne les premiers élemens de la guerre, Nous crûmes ne pouvoir faire un meilleur choix, pour le commandement de cette armée, & pour instruire par consequent notre petit-fils, que de notredit cousin; il repondit en cela à D notte attente par l'ordre & la discipline qu'il fit observer à toutes les troupes pendant la durée du camp, la justesse des mouvemens & la magnificence avec laquelle il soutint cet emploi. La mort de Charles II. roy d'Espagne étant survenue le premier Novembre mil lept cent, & son testament en saveur de notre petit-fils le duc d'Anjou; comme Nous connûmes de quelle importance il étoit de s'assurer pour lui des places des pays-bas Espagnols, & de prévenir les desseins des Hollandois qui les occupoient, Nous jettâmes les yeux sur notre consin pour la conduite & l'execution d'une entreprise si importante, l'esset répondit à nos projets, & notredit cousin concerta si bien toutes choses, qu'en une même nuit, qui fut celle du six Fevrier E mil sept cent un, il sit occuper pour notre petit-sils le roy d'Espagne les places de Lu embourg, Namur, Charleroy, Mons, Ath, Oudenarde, Nieuport & Offende, aprés un si grand service, & si utile pour les deux couronnes, notredit cousin s'étant rendu par nos ordres dans les pays-bas Espagnols, il a continué de Nous y servir avec le même zele & la même utilité dans tout ce qu'il y a eu de plus capital & de plus important, ayant contribué par ses soins à rétablir dans les pays-bas l'autorité du roy d'Espagne entierement anéantie, à mettre sur pied une armée de quarante mille hommes qui étoit réduite à trois mille cinq cens, lors de l'arrivée de notredit cousin, à reparer les places la plupart ouvertes & insultables, à les munir de provisions F de guerre & de bouche, & à fermer contre les Hollandois tout le pays depuis la mer julqu'à la Meule par des lignes fortifices. En l'année 1702, ayant jugé à propos de mettre notre petit-fils le duc de Bourgogne à la tête de notre armée dans le pays de Gueldre, Nous en donnâmes sous lui le commandement à notredit cousin, il s'en acquitta si parfaitement, qu'il contribua a la gloire que s'acquit notre petit-fils, en poullant l'armée des Hollandois jusques sous les murailles de Nimegue, dans laquelle action les ennemis perdirent plus de douze ou quinze cens hommes, & plus de quatre cent chariots de leur artillerie & de leurs bagages. En l'année mil tept cent trois, les Etats generaux ayant assemblé deux armées considerables dans les idées qu'ils s'étoient formées de conquerir entierement les pays-bas Espagnols, & d'y faire reconnoître l'Archiduc comme roy d'Elpagne, Nous jugeames a propos de former

A en Flandre deux armées, de l'une desquelles Nous donnâmes le commandement à notredit cousin; cela lui sournit de nouvelles occasions de marquer son ardeur pour notre service, & celui de notre petit-fils le roy d'Espagne, il joignit si à propos & si diligemment le marquis de Bedmar prés d'Anvers, qu'étant tortis ensemble des signes le troisième de Juin, ils attaquerent à Ekeren les ennemis avec tant de vigueur & d'opiniâtreté dans des pays presque impraticables, que leur armée commandée par le general Obdam qui vouloit forcer les lignes, sut battue & mise en déroute avec perte de cinq ou six mille hommes, de six pieces de canon, de quarante mortiers, de plusieurs drapeaux & étendards, de plus de quatre ou cinq cens chariots d'artillerie où d'équipages, & de sept ou huit cent prisonniers, & cette victoire ren-

versa entierement les projets des ennemis, conserva Anvers & les pays-bas Espagnols. En l'année mil sept cent quatre, la mort de notre cousin le maréchal due de Duras, ayant sait vaquer la charge de capitaine d'une des quatre compagnies de nos gardes du corps, l'attachement que nous connoissions depuis long-temps dans notredit cousin le due de Boussiers pour notre personne, qui nous avoit porté à lui donner en l'année mil six cent quatre-vingt douze la charge de colonel du regiment de nos gardes françoises, vacante par la mort de notre cousin le marêchal due de la Feuillade, nous engagea encore, pour l'approcher de plus prés de notre personne, à le choitir pour remplir celle de capitaine de nos gardes du corps, des sonctions de laquelle il s'est toujours acquitté avec une application & une assiduité dont nous avons lieu d'être satisfait. Au mois de suillet de la presente année sur les bruits qui se

quelle il s'est toujours acquitté avec une application & une assiduité dont nous avons lieu d'être satisfait. Au mois de Juillet de la presente année sur les bruits qui se répandirent que nos ennemis vouloient entreprendre le siege de Lisse, notredit cousin s'étant offert d'aller désendre cette capitale de son gouvernement, Nous lui avons permis de s'y rendre, & y étant arrivé le vingt-septième du même mois, il disposa si bien toutes chotes tant à l'égard de la subsistance de la garnison que des habitans, s'obligeant lui-même sur son credit pour trouver les secours necessaires, que cette ville a resisté par ses sons, son exemple & sa valeur, durant trois mois aux estorts des ennemis qui l'attaquoient avec la plus prodigieuse artillerie, qu'on air j'mais employé à une pareille entreprise, & notredit cousin ayant soutenu une ministé d'aspassant plusseurs son soutes s'avantage.

plusieurs sorties, dans lesquelles la garnison a toujours eu toute sorte d'avantage, il ne s'est déterminé à capituler, quoique les ennemis sussent faigné, & qu'il y eût cinq ou six ponts entierement achevez jusqu'au pied des breches, que sur les ordres reiterez que Nous lui avons donnez de le faire, & sa capitulation a été la plus honorable qu'on ait jamais accordée, les ennemis ayant consenti que toute la cavalerie, les malades & blessez, les équipages des officiers, & autres choses qui auroient pû être à charge dans la citadelle sortissent pour être conduits surement à Douay. Pour lors notredit cousin s'étant rensermé dans la citadelle avec ce qu'il avoit gardé de troupes, & le peu de munitions qui lui restoit, après une aussi longue désente que celle qu'il avoit faite dans la ville, il l'a soutenue depuis le vingt-cinq du mois d'Octobre que la tranchée en sut ouverte, jusqu'au onze de ce mois, ne

détense que celle qu'il avoit faite dans la ville, il l'a soutenue depuis le vingt-cinq du mois d'Octobre que la tranchée en sur ouverte, jusqu'au onze de ce mois, ne s'étant même encore resolu à la rendre, que sur les ordres pareillement résterez de notre part, & sa capitulation n'a pas été moins honorable que celle de la ville; les ennemis n'ayant pû, aprés toures les actions éclatantes dont ils avoient été les témoins, lui resuser & à la garnison, des marques de l'estime qu'ils en avoient conque; Comme tous ces services Nous ont porté à lui donner de nouveaux titres d'honneur, qui servent à l'avenir de témoignage de la satisfaction que Nous en avons, & excitent ses successeurs à l'imiter. A ces causes, & autres considerations à ce Nous mouvans, de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale, Nous avons joint, uni & incorporé & annexé, & par ces presentes signées de notre main, joignons, unis-

fons & incorpore & annexe, & par ces preientes lighees de notre main, joignons, unifons & incorporons & annexons audit duché de Boufflers, le titre, qualité & dignité de Pairie de France, que Nous avons à cette fin creé & érigé, créons & érigeons, pour dorênavant & perpetuellement jouir par notredit coulin, ses hoirs & successeurs males, nez & à naître en loyal mariage, dudit duché, en titre de duc & Pair de France, aux mêmes honneurs, noms, droits, dignitez, preéminences que les autres duchez & Pairies: Voulons & Nous plaît que ledit duché-Pairie de Boufflers, ses apparienances & dépendances, ensemble les deux tiers de la terre de Milly, qui étoient dépendans de notre domaine, que Nous avons échangez avec plusieurs heritages qui lui appartenoient dans notre parc de Versailles, & les terres & seigneuries d'Urocourt, tant pour ce qui étoit de l'ancien domaine de notredit cou-

sin le marêchal duc de Boufflers, de ce qu'il en a nouvellement acquis, celles de A Boanieres, Haucourt & Buicourt, en ce qui lui en appartient, & celles de Moymont, Couroy, Souloy, la Cour-d'Auneuil aussi, en ce qui lui en appartient, celle de l'Heraule, le fief du Postel, les circonstances & dépendances desdites terres, & generalement tous les autres fiefs & seigneuries qu'il aura acquis depuis l'érection dudit duché, & tout ce qu'il pourra acquerir ci-après de proche en proche pour son aggrandissement, & qui y ont été unis par nos lettres patentes du 1. Fevrier 1700. dont copie collationnée, ainsi que de celles de l'érection dudit duché du mois de Septembre 1695. sont cy-attachées sous le contre-scel de notre Chancellerie, soit dorénavant dit & appellé duché & Pairie de Boufflers, & en cette qualité notredit cousin le puisse tenir & en jouir, les hoirs successeurs & descendans mâles en ligne directe, nez & à naître en loyal mariage, perpetuellement & à toûjours, ainsi qu'ont accoutumé de jouir & user les autres ducs & Pairs de notre royaume, soit en justice & jurisdiction, séance B en nos cours de parlement, avec voix déliberative, faits d'armes, assemblées de Nobles ou autrement, & auquel duché-Pairie de Boufflers, ses appartenances & dépendances, Nous avons d'abondant ordonné par cesdites presentes que la justice sera administrée par les juges, officiers de notredit coufin, les appellations desquels ressortione en notre cour de parlement de Paris, sans qu'aucun autre juge en puisse prétendre jurisdiction & connoissance, fors & excepté des cas royaux, dont elle appartiendra à nos juges devant lesquels ils avoient accoutumé de ressortir, à la charge que notredit cousin & ses descendans mâles tiendront ledit duché & Pairie de Nous à cause de notre couronne de France, aux charges anciennes & accoutumées fans aucun accroissement d'icelles, & seront les vassaux desdits duché & Pairie de Bousslers, en saisant les hommages, & donnant les aveux & dénombremens par écrit, & à tous actes C generalement quelconques tenus & abstrains dorénavant de nommer, avouer & reconnoître notredit cousin & ses successeurs & descendans mâles ducs & Pairs de Bousflers, & reprendront d'eux leursdits fiefs à caute dudit duché-Pairie, & en défaut d'hoirs mâles en ligne directe demeurera ladite Pairie éteinte, & reviendra ladite terre en tel état qu'elle étoit auparavant, conformément à nossites lettres patentes du mois de Septembre 1695. sans que par le moyen de notre presente érection & de l'Edit du mois de Juillet 1566. & autres faits sur l'érection des terres en duchez-Pairies, lesdites terres & seigneuries puissent être réunies à la couronne de France, & que Nous & nos successeurs rois puissent audit cas revendiquer ledit duché, auquel & autres Edits Nous avons pour le regard de notredit cousin & de les successeurs dérogé & déro- D geons par ces presentes, le tout sans tirer à consequence pour d'autres. Si donnons en mandement à nos amez & feaux conscillers, les gens tenans nos cours de parlement, chambre de nos comptes à Paris, & autres nos officiers & justiciers qu'il appartiendra, que notre presente création, érection, établissement de Pairie & union d'icelle audit duché, ils tassent lire, publier & registrer, & tout le contenu en cesdites presentes garder & observer inviolablement de point en point selon leur forme & teneur, & en fassent jouir notredit coutin le duc de Boufflers, & les siens, comme dit est, ensemble sesdits vassaux, cessans & faisans cesser tous troubles & empêchemens, au contraire par toutes voyes dûes & railonnables. Car tel est notre plaisir, & afin que ce loit chole ferme & stable à toujours, Nous avons fait mettre notre scel à ces- E dites presentes. Donné à Versailles au mois de Décembre l'an de grace mil sept cent huit. Et de notre regue le soixante-sixième.

#### Extrait des registres de Parlement.

LU par la cour, toutes les chambres assemblées, les lettres patentes du roy, F données à Versailles au mois de Decembre 1708. signées, LOUIS: Et plus bas, par le Roy, Phelyppeaux. Et scellées du grand sceau de cire verte, obtenues par Messire Louis-François duc de Bousslers, marêchal de France, chevalier des ordres du roy & de la touson d'or, capitaine des gardes du corps de sa Majesté, par lesquelles pour les causes y contenues, ledit seigneur roy a créé & érigé le duché de Bousslers en titre & qualité de Pairie de France, pour dorénavant & perpetuellement en jouir par l'impetrant & ses descendans successeurs màles nez & à naître est loyal mariage, aux mêmes honneurs, droits, dignitez, prééminences que les autres duchez & Pairies, ainsi que plus au long le contiennent les dites lettres à la cour adressantes. Veu aussi les lettres d'érection de la terre de Cagny, & autres en titre de duché sous le nom de Bousslers du mois de Septembre 1695, en sayeur dudit sieur duc de Bousslers

#### DES PAIRS DE FRANCE. BOUFFLERS. 57

hers impetrant, l'arrêt d'enregistrement d'icelles du 16. Novembre audit an, les lettres d'union de la châtellenie de Milly audit duché du premier jour de Février 1700. registrées en ladite cour le 5. dudit mois, & la requête presentee par sedit sieur impetrant à fin d'enregistrement desdites lettres : Conclusions du procureur general du roy, ouy le rapport de M. Jean le Nain conseiller: La Cour a arrête & ordonné que lesdites lettres seront enregistrées au gresse d'icelle, pour jouir par l'impetrant, ses hoirs successeurs & descendans mâles nez & à nastre en legitime mariage, de l'effet & contenuen icelles, & être executées ielon leur forme & teneur, à la charge que les fiess & seigneuries que ledit impetrant pourra acquerir dans la suite pour les réunir audit duché & Pairie, conformément au pouvoir à lui donné par lesdites lettres, ne pouront être censées & reputées faire partie dudit duché & Pairie, qu'au préalable le B consentement des seigneurs dont lesdits fiefs & seigneuries relevent ne soit rapporté, & l'indemnité à eux payée, comme aussi à la charge, que ledit impetrant ne pourra jouir du droit de ressort immediat en la Cour, pour raison des seigneuries qu'il réunira, qu'après avoir pareillement indemnisé les officiers qu'il appartiendra. Fait en Parlement le 19. Mars 1709. Collationné. Signé, Dongois.

#### Extrait des registres de Parlement.

TEU par la cour, les grande chambre & tournelle assemblées; l'information faite d'office à la requête du procureur general du Roy, aujourd'hui 19. Mars, de l'ordonnance d'icelle par le conseiller à ce commis, des vie, mœurs, conversation, religion catholique, apostolique & romaine, & sidelité au service du roy, valeur & experience au fait des armes de Messire Louis-François duc de Boufflers, maréchal de France, chevalier des ordres du roy & de la toilon d'or, capitaine des gardes du corps du Roy, poursuivant sa reception en qualité & dignité de duc de Bousflers, Pair de France: les lettres patentes du roy, données à Verfailles au mois de Decembre 1708. Signées, LOUIS; Es plus bas, par le Roy, PHELYPPEAUX. Et scellées du grand sceau de cire verte, obtenues par ledit sieur duc de Boufflers, par lequel ledit leigneur roi a créé & érigé le duché de Boufflers, en titre, qualité & dignité de Pairie de France, pour en jouir par lui, ses hoirs & successeurs mâles nez & à D naître en loyal mariage, aux mêmes honneurs, droits, dignitez & prééminences, que les autres ducs & Pairs : l'arrêt d'enregistrement d'icelles aussi de ce jourd'hui 19. Mars, & la requête presentée par ledit sieur duc de Boufflers, à sin d'être reçû en ladite dignité de Pair de France. Conclusions du procureur general du roy : Ouy le rapport de M. Jean le Nain conseiller, la matiere mise en déliberation, la cour a aviêté & ordonné que ledit Messire Louis-François de Bousslers sera reçu en la qualite & dignité de duc de Boufflers, Pair de France, en prétant le serment accoutumé de bien & fidellement servir le roy, l'assister & conseiller en ses très-hautes & importantes affaires, & prenant séance en la cour, y rendre la justice aux pauvres comme aux riches, garder les ordonnances, tenir les déliberations d'icelles closes & secrettes, & en tout le comporter comme un bon, lage, vertueux & magnanime duc & Pair de France doit saire, & à l'instant mandé a quitté son épée, sait ledit serment, & aïant repris son épée, il a été reçû, & eu rang & séance en la cour. Fait en parlement ce 19. Mars 1709. Collationné. Signé, Dongois.

# GENEALOGIE

F

## DE LA MAISON DE BOUFFLERS

A MAISON DE BOUFFLERS est une des plus anciennes de la province de Picardie. Elle prend son nom de la terre & seigneurie de Bousslers, située en Ponthicus sur la riviere d'Authie, à cinq lieuës d'Abbeville, qui a été possedée sans interruption par cette Maison avant l'an 1200. jusqu'à present.

BERNARD de Morlay, seigneur de Bousslers, chevalier, vivoit en 1133. qu'il sut arbitre d'un disserent entre plusieurs grands seigneurs. Les sesgneurs de Bousslers portoient alors indisseremment les noms de Bousslers, de Morlay & de Campigneulles,

Tome V.

fiess relevans de la terre & seigneurie de Boufflers. On ignore s'il fut pere de x

NGUERRAND, seigneur de Morlay & de Campigneulles, chevalier, vivoit en 1150. & fit quelques donations à l'abbaye de S. André aux bois, prés de Montreuil sur mer : il est mentionné avec ses deux fils dans une charte de cette abbaye de l'an 1167, des memoires portent qu'il épousa l'heritiere de Morlay. Il sut pere de

r. GUY, seigneur de Morlay, qui suit.

2. Eustache de Morlay, confirma en 1167. les donations qu'Enquerand son pere avoit faites à l'abbaye de S. André aux bois.

TUY, seigneur de Morlay & de Campigneulles, chevalier, confirma avec Jon frere l'an 1167, les donations de leur pere à l'abbaye de S. André aux bois, sir partage aux mois de Fevrier 1212, avec l'abbé & les religieux de S. Vaast d'Arras, des bois & heritages qu'ils possedoient par indivis en la seigneurie de Campigneulles, leur ceda la justice & la garde qu'il pouvoir y avoir, & reconnut être leur homme-lige pour la part, avec promesse de les aider & secourir, quand

il en seroit requis, ce qu'il sit ratisser par sa semme.

Femme, MATHILDE, ratifia le partage, que son premier mary fit en 1212. (a) Alias, le Cos. avec les religieux de S. Vaast d'Arras, & étoit remanée à Pierre le Cocq, (a) chevalier, lorsque de son consentement elle remit à la même abbaye tout ce qu'elle C tenoit en douaire sur la terre de Campigneulles, reconnoissant en avoir été dédommagée sur les autres terres & heritages de GUILLAUME son sils, qui suit.

III.

UILLAUME de Morlay, chevalier, leigneur de Boufflers, de Morlay & de T Campigneulles, fit quelques dons à l'Abbaye de S. André aux bois de Montreiiil, conjointement avec Mathilde la mere, par un acte du mois de Juillet 1227. Il avoit promis, des le mois de Juillet 1221. avec Havide sa femme en presence de (b) de Calido- Guy de Chaumont ou de Caumont en Artois, (b) qu'au cas qu'elle prît son douaire fur la terre de Campigneulles, tenuë en engagement par les religieux de S. Vaast d'Arras, ils en reprendroient moitié sur la terre de Boufflers, tant que dureroit l'en- D gagement, & que ce seigneur de Chaumont seroit servi du surplus comme seigneur de ficf. Il leur engagea encore au mois de Juillet 1231, tout ce qu'il possedoit à Campigneulles, leur permit d'enclore les bois qu'ils y avoient, de prendre leurs usages dans les siens, & leur ceda quelques heritages sous certaines redevances pour augmenter la maison qu'ils y avoient. Cet acte est scellé de son secau échiqueté d'argent & de gueules, avec un franc quartier, legende, Sigill. Willelmi militis de Campigneuls. (c) Il augmenta en 1239, les biens que ses predecesseurs avoient saits à l'abbaye de S. André aux bois, & il paroît qu'il avoit alors dessein de se croiser pour la terre

(e) Cabinet de M. de Clairenebault.

l'abbaye de faint Vanst d'Arras,

sainte, ce qu'il n'executa pas, étant mort en 1240. I. Femme, HAVIDE, nommée dans l'acte du mois de Juillet 1221. où elle est dite E

(d) Archives de dame de Boufflers. (d)

1. HENRY, seigneur de Boufflers, qui suit. II. Femme, JEANNE, suivant un titre de 1241.

On trouve vers ce même temps ADE de Boufflers, qui vendit en 1225, quelques terres à Quernieu du consentement de Foulques & de Gautier les enfans.

FNRY, seigneur de Boufflers, de Morlay & de Campigneulles, chevalier, I prit le surnom de Boufflers, que sa posterité a toujours conservé. Il confirma a l'abbaye de S. André aux bois tout ce que son pere y avoit donné, reconnut au F mois de Janvier 1240, avoir engagé à celle de S. Vaast d'Arras ce qu'il avoit à Campigneulles, que toute la justice & les autres droits qu'il y avoit en dépendoient, & qu'il en étoit homme-lige comme son pere. Son sceau qui est au bas d'un titre du mois de Mars 1247. est chargé de trois mollettes ou étoiles, legende + Sancti Henrici (1) Cabinet de M. de Boffleres. (e) 11 est qualifié chevalier, dans un acte du mois de Juillet 1248, par le-de Clairemboult. quel 11 approuva la vente, qu'un de ses vassans avoir suite. quel il approuva la vente, qu'un de ses vassaux avoit suite, en saveur de l'abbaye de S. André, & accompagna le roy S. Louis dans son voyage de la terre sainte.

Femme, ELIZABETH de Brimen, consentit à l'acte de 1240. dont il vient d'être parlé, & ratifia au mois de Mars 1247, une vente que son mary & Eustache de Vailly avoient faite. Son fils fut

Digitized by Google



R

UILLAUME II. du nom, seigneur de Boufflers & de Campigneulles, che-T valier, confirma au mois de Juillet 1258, les donations de son pere à l'abbaye

de S. André aux bois, & à celle de S. Vaast. Cet acte est scellé d'un sceau semé de croisettes au pied siché avec trois mollettes à six rais; de même qu'un titre du dimanche avant la fête de S. André 1262. en faveur de l'abbaye de S. Vaast d'Arras, où on lit pour legende + S. Willaume de Boufflers. Il accompagna Charles de France, comte d'Anjou & de Provence, frere du roy S. Louis, à la conquête des royaumes C de Naples & de Sicile en 1266. Se distingua en ces expeditions à la tête des troupes de Picardie qu'il commandoit, & particulierement à la bataille donnée contre Mainfroy, qui disputoit ces deux couronnes, où Collenutio dit que les Picards eurent l'honneur de la victoire remportée pres de Benevent le 26. Fevrier de la même année. Au retour il termina par un accord du mois de Juin 1275, le lendemain de la Trinité, le differend qu'il avoit avec Dreux d'Amiens, sire de Vignacourt, au sujet des prétentions de ce dernier sur la seigneurie & la justice de Bousslers. Il sit une fondation en 1297, avec la dame de Bournel sa femme à l'abbaye de Bellinghen en Hainault, transferée depuis à celle de Cantinpré. (4)

( . ) Tieres de

Femme, SUZANNE de Bournel, fille de N. de Bournel, seigneur de Thiem-D brune, suivant les antiquitez de la ville d'Amiens par la Morliere page 219. Louvet, anciennes remarques de la Noblesse Beauvaisine, p. 169. dit qu'il époula une fille de Campigneulles.

PIERRE I. du nom, seigneur de Boufflers, qui suit.

DIERRE I. du nom, seigneur de Boufflers, chevalier, est employé dans le compte de l'an 1296, pour les gages dûs aux chevaliers de l'armée, que le roy Philippe le Bel envoya en Guyenne, pour en chasser les Anglois. Son fils fut

LEAUME I. du nom, seigneur de Bousslers, de Campigneulles & de Brailly,

chevalier, se signala l'an 1304, à la défaite des Flamans à la journée de Mons en Puelle, où il conduisoit les troupes de Picardie sous le comte de Boulogne, dans l'armée du roy Philippe le Bel, il fut encore un des seigneurs de Picardie, qui allerent l'an 1310, au secours de Robert comte de Flandres, à qui Guillaume comte de Hainaut & de Hollande disputoit le comté de Zelande. Il ratifia le mercredy aprés la S. Martin 1328, une donation qu'un de ses vassaux avoit faite de quelques heritages mouvans de son fief de Brailly, comparut à S. Riquier le 11. Septembre 1337. avec les chevaliers & seigneurs de Picardie destinez pour une expedition; il est qualifié chevalier, dans une quittance qu'il donna le 22. Decembre 1338. à Nicolas le Gros Trelorier des guerres, de 70. livr. 10. se 6. den. sur ses gages & ceux de 4. écuyers fous Jean de Cayeux, sapitaine du roy à Tournay. Son sceau est un écu chargé de trois mol- (1) Cabinet de Mo.

lettes accompagnées de cinq croix recrossetées au pied fiché & une quintefeuille en pointe (b), de Claurembaule. il fut employé avec plusieurs écuyers de sa compagnie au siege de la ville de Tournay, sous Raoul de Brienne III. du nom, comte d'Eu & de Guines, connêtable de France, depuis le 1. Octobre 1339. juiqu'au 21. Avril 1340. & Iervoit en Normandie & en Picardie sous Jean de Chastillon, sire de Dampierre, au mois de Septem-

bre 1352. Belleforêt lui donne le titre de vaillant chevalier.

Femme, N.

1. JEAN, seigneur de Boufflers, qui suit.

2. GUILLAUME de Boufflers, seigneur de Campigneulles, pere de Marie de Boufflers, femme de Guillaume, teigneur de Blequin, chevalier, laquelle transigea le

13. Janvier 1372, avec Gillete de Boufflers sa cousine, touchant la terre de A Campigneulles, qu'Aleanne 1. leur ayeul avoit donnée en partage à son second fils.

3. ENGUERRAND de Boufflers, est nommé dans la transaction de 1372. Il sut marié, mais on ignore le nom de sa femme, & Michel de Fauquemberg tuteur des enfans qu'il laissa, obtint le 7. Juillet 1419. une sentence du juge de Montreuil, pour l'execution du testament de Guillaume de Blequin, duquel ils étoient heritiers, à cause de Marie de Boufflers leur cousine.

4. Anne de Bouffiers, mariée à Antoine de Bournonville.

VIII.

EAN seigneur de Bousssers, chevalier, servit avec plusieurs écuyers de sa compagnie B ès années 1352. 1353. 1355. & 1356. sous Jean de Clermont - Nesse maréchal de France, suivant les quittances scellées de son sceau aux armes de Bousssers. Bellesorér sait une honorable mention de lui parmi les seigneurs qui attaquerent l'arriere-garde des Anglois en 1360. lorsqu'ils se retirerent de devant Paris.

1. ALEAUME II. du nom, seigneur de Boufflers, qui suit.

2. ENGUERRAND de Boustlers, écuyer, servoit sous Philippe comte d'Artois, passa en revue à Lille en Flandres en 1386. & 1409. il y est qualissé Monsseur Enquerrand de Bousselers chevalier, accompagné de deux chevaliers-bacheliers, de dex écnyers & de douze archers. Son frere lui sit partage en 1391. & 1399. On lui C donne pour semme Marse de Vrechoeq, & pour sils.

JEAN de Boufflers, seigneur de Preux aux bois mentionné dans un titre de 1491. où il est dit qu'il avoit un sief de la succession de seu Enguerrand son pere, situé à Noyelle en Cauchie; l'éloignement des tems pourroit sure douter de ces degacz.

Femme, JEANNE de sainte Aragonde, dite de Neuville, fille de Hugues & de Jeanne d'Ostrel, sut mere entr'autres ensans de Peronne de Boussiers, semme de Nicolas du Bus, écuyer seigneur du Bus, de Vailly, de Saucourt, & c. sils de Jean du Bus, chevalier, & de Jeanne Poilly, heritiere de Saucourt. Peronne de Boussillers sut mariée par contrat du 1. Octobre 1531.

3. GILLETTE de Bousslers, mariée à Andrieu de Cambron, seigneur d'Argonne, Décuyer, transigea le 12. Janvier 1372, avec Marie de Bousslers sa cousine germaine, pour la terre de Campigneulles. Elle vivoit l'an 1378, avec son mari, lequel donna quittance de cent florins à Aleaume de Bousslers son beau-trere, pour partie de

la dot de la femme.

4. MARIE de Boufflers, mariée en 1386. à Matthieu de Thibeauville.

LEAUME II. du nom, seigneur de Bousslers, chevalier, transigea le 16. Janvier 1378. avec Andrieu de Cambron son beau-frere; rendit aveu de saterre de Bousslers de 15. Octobre 1380. Jean de Monteavrel chevalier, donna le 23. Mars 1389. quittance de 1000. liv. sur 4000. liv. dues de reste de 5000. liv. à lui & autres sommes ordonnées par lettres du roi du 29. May précedent, pour aider à payer la finance de 15000. liv. en laquelle lui le sire de Bousslers, Enguerrand de Bousslers son frere, Guillaume de Brimeu & autres gentilshommes jusqu'au nombre de vingt-quatre avoient été rançonnez par Pierre de Cronnebert chevalier, au voyage dernierement sait par le roi au païs d'Allemagne. Il se trouva à Amiens avec plusieurs écuyers & archers de sa compagnie pour servir dans l'entreprise qu'on meditoit de saire sur l'Angleterre, sur fait prisonnier à la bataille d'Azincourt en 1415. & conduit en Angleterre, d'où il ne revint qu'après avoir païé 5000, liv. de rançon.

Femme, CATERINE de Bernieulles, fille de Robert seigneur de Bernieulles & de

Jeanne de Fosseux.

1. Davi D leigneur de Boufflers, est qualifié écuyer dans une quittance qu'il donna le 1. Decembre 1416. à Colart de Beaurain, receveur des aides : il paroît encore des croix és des mollettes sur le sceau, quoique rompu : il est nommé entre les principaux leigneurs qui avoient charge de gendarmes dans l'armée du duc de Bourgogne, lorsqu'il prit en 1417, les villes de Beaumont & de Pontoile, & qu'il vint mettre le siège devant Paris, il mourut sans avoir été marié. (4)

2. PIERRE II. du nom, seigneur de Boufflers qui suit.

3. NICAISE de Boufflers, seigneur de Beaussart & c. dont la posserité sera rapportée ei-

4. BEATRIX de Boufflers époula 1°. Jean Bregier, chevalier, seigneur de Vironceaux en Ponthieu, 2°. Baudonin de Sains, chevalier, avec lequel elle vivoir en 1428. & dont elle étoit veuve en 1436. 3°. au mois d'Octobre 1437. Robert de Mailly, chevalier seigneur d'Authuille, second fils de Gilles de Mailly seigneur d'Authuille

( a ) Monfizelet P. 153. & de Marguerite de Longueval, dont elle fut la seconde semme. Elle mourut sans ensans après avoir donné le 27. Février 1438, sa terre de Vironceaux à l'abbaye de saint Sauve de Montreüil.

Χ.

PIERRE II. du nom, seigneur de Bousslers, chevalier, étoit dans la compagnie de Raoul de Flandres, chevalier banneret, qui sit montre à Montreuil le 1. Mars 1410. sur l'un des ambassadeurs, que Philippe le Bon duc de Bourgogne envoya au roi Charles VII. pour le traité de paix, qui sut conclu à Arras l'an 1435. Il accompagna en 1443, le damoileau de Commercy, les seigneurs de Chassillon, de Gaucourt & d'Applaincourt qui menerent mille bons combattans au dauphin depuis roi Louis XI. & le servirent utilement à faire lever aux Anglois le siege de Dieppe le 14 Août de la même année. En 1449, les seigneurs de Mouy, de Ponches & de Bernicules & lui, prirent par escalade la ville de Gerberoy sur les Anglois. L'année suivante il accompagna le même dauphin à la conquête de Normandie: se trouva avec lui à la prise de Falaite & à plusieurs autres expeditions; & cette guerre étant finie, il servit le duc de Bourgogne contre les Gantois l'an 1453, avec Nicaise de Boussers son frere. Il avoit fait son teltament le 10. Decembre 1444, par lequel il ordonna sa sepulture dans l'église de saint Manguille, patron du lieu de Monstrelet.

Femme, ISABELLE de Neuville dame de Noillette & de Noyelles, fille de Jean de Neuville, chevalier seigneur de Martringhem, & d'Isabelle de Mailly Mammetz, sut mariée par contrat du 24. Janvier 1435. Antoine de Neuville son frere lui donna quarante livres de rente pour sa dot: elle se remaria à Robert de Pecquigny, chevalier seigneur de Cagny en Beauvoisis, & du tiers de la châtellenie de Milly, qu'il donna à sa semme & dont elle sit hommage le 21. Février 1486. à Pierre de Bourbon comte de Clermont.

1. JACQUES leigneur de Boufflers, qui suit.

2. Jean de Boufflers, seigneur de la terre Noillette, outre laquelle il eut en partage 50. liv. de rente, sut blessé en 1476. à la bataille de Nancy, combattant près du duc de Bourgogne, & mourut l'année suivante de ses blessures à Cagny. Il avoit sait son testament dès l'an 1474.

3. Colart de Boufflers, eut en partage la terre de Sailly, & fut favori du duc de Bourgogne, auprès duquel il fut tué à la bataille de Nancy le 5. Janvier que

I'on comptoit encore 1476.

4. ROBERT de Boufflers, abbé de Forestmontier auprès de Ruë.

5. Renaud de Boufflers, chevalier de Rhodes, commandeur de Fiesses près Dourlens, en 1482.

6. BEATRAND de Boufflers, nommé dans le testament de son pere, lequel lui legua 450, liv. mourut sans posterité.

Enfans naturels de Pierre de Boufflers II. du nom.

1. Bassien, basard de Boufsters, à qui son pere legua 50. liv. vivoit en 1499. & sut pere de Jeanne de Boufsters, à laquelle Jacques, seigneur de Boufsters legua 8. liv par le sestament qu'il sit la même année.

2. & 3. Jeannette & Gilette basardes de Boufflers, aufquelles leur pere legna 40. liv. par

fon testament.

D

E

YI

fut donné en 1465, par le roi Louis XI. à Charles comte de Charolois, depuis duc de Bourgogne, comme un vaillant capitaine, dont il pouvoit se servire dans tontes ses entreprises; après la mort de ce prince tué à la bataille de Nancy, le roi ayant voulu saire prêter le serment de sidelité aux seigneurs de Picardie & de Ponthieu, qui avoient suivi ce duc, le seigneur de Boussers resusa de renouveller le sien, soutenant qu'il ne l'avoit point violé, puisqu'il n'avoit servi le duc de Bourgogne, que par l'ordre & du commandement exprès du roy, qui agréa cette reponse. Il acquit bientôt après beaucoup de gloire à la journée de Guinegâte au mois d'Août 1479. L'abbé & les religieux de Valoires lui donnerent le dénombrement du sief de Ponches le 15. Novembre 1454. Il est qualissé noble, puissant & très-redonté seigneur, dans un acte qui est en original au tresor des chartres de la sainte Chapelle de Paris, de l'an 1495. & sie son testament le 17. Février 1499, par lequel il ordonna sa sepulture dans l'église de S. Lucien de Beauvais.

Femme, PERRONE de Ponches, fille & heritiere de Pierre seigneur de Ponches & de Lizecourt, chevalier, l'un des Pairs du comté de Ponthieu, chambellan du

roy & de Catherine de la Haye-Bournan.

X

Tome V.

1. JEAN II. du nom, seigneur de Boufflers, qui suit.

2. Hugues de Boufflers, chevalier de Rhodes, commandeur de Ville-Dieu prés le Mont S. Michel.

3. Adrien de Boufflers, seigneur d'Urocourt, chanoine d'Amiens, protonotaire apostolique l'an 1514, abbé de S. Sauve & de Lannoy, mourur au mois de Mars 1546.

4. Isambart de Boufflers, seigneur de la Chapelle sous Gerberoy, testale 30. Jan-

vier 1520. & mourut sans avoir été marié.

5. Isabeau de Boufflers, femme en 1507. de Jean seigneur du Bose-le-Borgne, lequel donna le 13. Novembre de la même année quittance à Jean de Boufflers de 500. liv. pour la dot de sa femme.

6. MARIE de Boufflers, chanoineile à Maubeuge en 1487, où elle mourut le 2.

Juin 1524.

7. Autre MARIE de Boufflers, épousa Guillaume d'Ostove, seigneur de Clanleu & de Neuville. Son pere lui donna le 28. Novembre 1498, la terre de Noillette, au lieu de celle de Vaux qu'il lui avoit promise. Un memoire porte qu'elle épousa aussi Jean de Boubers, seigneur de Tun.

3. JEANNE de Boufflers, dame d'Urocourt, par la donation d'Isambart de Boufflers son frere, donna cette seigneurie à Adrien, seigneur de Boufflers, son né-

veu, le 13. Novembre 1549. & mourut sans avoir été mariée en 1553.

9. MARGUERITE de Boufflers, mariée 1º. le 28. Octobre 1498. à Jean seigneur de S. Lau, ou de S. Elan, sils unique d'Antoine seigneur de S. Lau, qui lui donna en saveur de ce mariage les seigneuries de Alliel & de Augiecourt, & ce qui lui appartenoit au terroir de Rambovel. 2º. en 1521. à Antoine de Pisseleu, seigneur de Marseilles & de Germanvilliers, sils de Jean de Pisseleu, chevalier, seigneur de Fontaine-Lavagant, & de Jeanne de Dreux-d'Esneval. Elle sut sa première temme, & il se remaria à Antoinette d'Yaucourt.

10. FRANÇOISE de Boufflers, abbesse de sainte Austreberte de Monstreiiil pendant 49. ans, mourut le 19. Janvier 1551. après avoir fait rebâtir ce monastere. Voyez

Gal. Christ. Edit. de 1656, tome IV. pag. 122.

11. HELENE de Boufflers, femme de Jean baron de Clanleu.

XII.

Lizecourt, Monstrelet, de Vaux, &c. vicomte de Ponches, Pair de Ponthieu, partagea avec Isambari de Boufflers son frere le 25. Septembre 1514. eut beaucoup de part aux bonnes graces des rois Louis XII. & François I. Ce dernier prince apprehendant, que l'Empereur Charles V. n'assiegear quelque place de la Picardie, envoya le seigneur de la Rochepot, frere du connetable Anne de Montmorency, pour convoquer la noblesse du Beauvoisis, & écrivit à Jean de Boufflers de conferer avec le seigneur de la Rochepot, sur la chose publique de son royaume, & de l'assister. La lettre est du 5. Octobre 1529. Il testa le 6. Février 1531. & élut sa sepulture en l'église de Cagny.

Femme, FRANCOISE d'Encre, dame de Rouverel, fille unique de Jean d'Encre, E chevalier, seigneur de Rouverel, de Septoutre & de Laval en partie, & de Caterine de Haversquerque, dame de Dixmude en Flandres, sut mariée le 4. Janvier 1497. & testa

le 14. Janvier 1531.

1. ADRIEN, seigneur de Boufflers, qui suit.

2. JEAN de Boutslers, seigneur de Septoutre aupres de Montdidier en 1532, par le

partage qu'il fit avec Adrien son frere aîné.

3. Antoine de Boufflers, chevalier de Rhodes en 1529, se signala au siege de Modon. L'ordre ayant été donné pour l'assaut, & n'étant pas du nombre des chevaliers commandés, il prit un habit de soldat, monta des premiers sur la bréche, & les autres chevaliers animés par cet exemple emporterent la place.

4. JACQUES de Boufflers, religieux à S. Lucien de Beauvais en 1535, puis prieur F

de Milly le 7. Juin 1539.

5. Isambart de Boufflers, seigneur de la Motte, par partage de l'an 1534, mort sans avoir été marié en 1548.

6. FRANÇOIS de Boufflers, seigneur du Tertre & de Vaux, déceda le 7. Février 1551. sans avoir été marié.

7. CATERINE de Boufflers, femme en 1533. de Jean de Brunaulieu, seigneur de la Neuville sur Auneuil.

8. Françoise de Boufflers, mariée par contrat du 28. Septembre 1517. à Guillanme de Ponches, chevalier, seigneur du Mesnil-Vache, gouverneur de Caudebec, fils de Robert de Ponches, seigneur du même lieu, & de Christine Parent.

9. & 10. Louise & Jeronime de Boufflers, reçues aux chanoineffes de Nivelle, suivant leur preuve attestée par Fery de Croy, seigneur de Rœux, Hugues de Melun vicomte de Gand, Jean de Hallwin, seigneur d'Esclebec, & Jean de Montmorency, seigneur de Bours l'an 1520. Louise le maria ensuite le 21. Avril 1533. à Philippe de Venisse, seigneur du Metz & d Onzembray.

11. MARGUERITE de Boutthers, épousa par contrat du premier Juin 1524. Louis de Busserade, seigneur des Rieux, d'Argoules, & de Dominois né à Milan, & naturalise avec son pere en Novembre 1504. ( a ) Il étoit sils de Paul de

Busserade, & de Jeanne de Ligny, dame d'Argoules.

12. & 13. Guillemette & Charlotte de Boutflers, religieuses Dominicaines Chamb. des Comp. à Poissy, cette derniere le 15. Mars 1562.

14. MARTHE de Boutsters, religieule avec ses sœurs à Poissy, sut éluë prieure par la plus considerable partie de la communauté le 8. Novembre 1583 mais l'autre partie, qui avoit élu Jeanne de Gondy, prévalut par autorité de la Cour, & ensuite du general; ainsi elle ne sit point les sonctions de prieure, (b) & mourut le 16. Février 1595.

15. JEANNE de Boutslers, abbesse de sainte Austreberte, ne se trouve point dans

le Gal. Christ. de l'Edie de 1656.

16. Suzanne de Boufflers, religieule dans la même abbaye.

XIII.

DRIEN I. du nom, seigneur de Boutsters, de Cagny, de Milly, d'Haucourt, d'Urocourt, de Buicourt, de Remiencourt, de Rouverel, de Ponches & de Lizecourt, Pair de Ponthieu, commença de servir dès l'an 1513, se trouva à la bataille de Pavie en 1524, où il acquit beaucoup de reputation, fit hommage de ses terres le 16. Avril 1537, partagea avec François de Boutsters son frere le 31. Janvier 1548. & mourut âgé de 94 ans en 1585.

Femme, LOUISE d'Oiron, fille de Jean d'Oiron, chevalier, seigneur de Verneuil en Touraine & du Beaugé, de Menneau & de Lorilloniere en Anjou, & d'Isabeau d'Estouteville-Villebon, fille d'Helene de Peauvau, cousine germaine d'Isabean de Beauvau, femme de Jean de Bourbon comte de Vendôme, tritayeul du roy Heuri IV. Elle sut marice par contrat du 2. Août 1533. & vivoit encore l'an 1588.

1. Lou 15 de Boufflers fut élevé auprès de Jean de Bourbon, comte d'Enghien, frere d'Antoine roy de Navarre : & fut tué d'un coup de mousquet à l'attaque de Pont-sur-Yonne, en 1553. à la tête des gendarmes du comte d'Enghien, dont il étoit guidon. Les historiens rapportent des choses surprenantes de la torce. Voyez Varillas.

2. ADRIEN II. du nom, seigneur de Boufflers, qui suit.

3. JEAN de Bouthers, tige des seigneurs de Rouverel, rapportez ci-aprés G. L.

4. ADRIEN de Boufflers, dit le jeune, a donné origine aux seigneurs de Remien-

court, dont il sera parlé. §. III

5. Adrienne de Bouthers, mariée par contrat du 3. Novembre 1571. à Jacques de Tilly, chevalier de l'ordre du roy, seigneur de Blaru en Normandie, de Port-de-Ville, de Jeufosse, de Villegast, de Haucourt & de Pré, lieutenant des cens gentilshommes de la maison du roy, fils de Charles de Tilly, chevalier, seigneur

de Blaru, gouverneur du comté de Dreux, & de Louise de Vaudray.

6. MARGUERITE de Boufflers, religieuse à Moriancourt auprès de Pecquigny. XIV. DRIEN II. du nom, seigneur de Bousslers, Cagny, Milly, Haucourt, Urocourt, Buicourt, Ponches, Lizecourt, Brailly &c. chevalier de l'ordre du roi, F fuivit Charles IX. en Guyenne l'an 1565, fut l'un des trois cent leigneurs qui s'embarquerent en 1566, sous la conduite du comte de Brissac & du jeune Strossi pour aller au secours de Malte: se trouva l'année suivante à la bataille de taint Denis & à celle de Montcontour en 1569. Le roi Henri III. vers lequel il sur deputé par la noblesse de Beauvoisis le pourvut le 29. Novembre 1582, de la charge de bailly de Beauvais qu'il créa en sa faveur, & lui donna en 1585, un brevet de gentilhomme de sa chambre, Il commandoit la noblesse de Beauvoisis à la défaite des Reitres à Auneau l'an 1587. fut deputé aux états tenus à Blois le 8. Aoust 1588. s'attacha au roi Henri IV. en 1589. après que le roi Henri III. eut été assassiné: les ligueurs irritez contre lui ravagerent ses terres, & brulerent son chasteau de Boufflers: ils le firent aussi prisonnier, & le roi lui sit don le 5 Juin 1591, des biens de quelques rebelles pour aider à payersa rançon.

(a) IX. reg. des Chartes de la fel. 144 v.

( b ) Exerait d'un memorre fait jour les religienses de Poiffy on 1717.

00000

Il mourut le 28 Octobre 1622, fort âgé. On a de lui deux ouvrages qu'il sit imprimer, A L'un sous le titre de Mélanges historiques ; & l'autre Considerations sur les ouvrages du Créa-

Femme, FRANCOISE Gouffier, veuve de Jacques d'Orlonvilliers leigneur de Courcy, fille de François Gouffier seigneur de Crevecœur & de Bonniver, chevalier des ordres du roi, lieutenant general de la province de Picardie, & d'Anne de Carnazet, fut mariée le 13 Juillet 1582. & mourut le 14 Février 1621. 1. FRANC OIS 1. du nom, seigneur de Boufflers, comte de Cagny qui suit.

2. CHARLES de Boufflers, né le 21 Janvier 1601. chevalier de Malte, reçu le 3 Novembre 1620. mourut peu après.

3. MARTHE-JEANNE de Boufflers, née le 15 Septembre 1608. mariée au mois de B Decembre 1620. à François de Monceaux d'Auxy, chevalier seigneur de saint Sanson & d'Hanvoile en Beauvoisis, mourut le 6 Avril 1665.



Ecartele au 1 & 4.de Gonffier . au 2. 6 3. de Montmorency, sur le sont de Bouf.

X V.

RANC, OIS I. du nom, seigneur de Boufflers, comte de Cagny, seigneur de Milly, de Bonnieres, Haucourt, Urocourt, Buicourt, Ponches, de Lizecourt, Monstrelet, Brailly &c. bailly de Beauvais en 1610. conseiller d'état en 1615. avoit été deputé de la noblesse du Beauvoisis en 1614, il suivit le roi Louis XIII, au voyage de Bayonne: le servit dans toutes les guerres de son tems, particulierement aux sieges de Casal & de la Rochelle. Ce prince érigea en comté sa terre de Cagny, par lettres du mois de Mars 1640. Il mourut le 16 Septembre 1670. âgé de 87. ans.

Femme, LOUISE Hennequin, fille de Jean Hennequin seigneur d'Escury & de D Villepinte, & de Charlotte le Grand, sut mariée le 3 Octobre 1612. & mourut le 13.

Aoust 1634. après avoir testé la veille.

1. FRANC OIS II. du nom seigneur de Boufflers, comte de Cagny, qui suit.

2. ROBERT de Boufflers ne l'an 1613, chevalier de Malte, commandeur de Cury & bailly de la Morée, tué sur les galeres de la religion le 28 Septembre 1644, à la prise du grand gallion des Turcs.

3. NICOLAS de Boufflers né le 4 Avril 1616. chevalier de Malte, tué avec Robert son

frere dans la même action.

4. CHARLES de Boufflers, mort jeune.

5. Françoise de Boufflers, nécle 8 Avril 1617, mariée par contrat du 25 Septembre 1634. à Louis de Hallencourt, chevalier seigneur de Drosmenil, mourut le 4. Mars 1683.

X V I.

RANC OIS II. du nom seigneur de Bousslers, comte de Cagny, vicomte de Ponches, Pair de Ponthieu, seigneur de Milly, Bonnieres, Haucourt, Urocourt, Buicourt, Lizecourt, Monstrelet, Brailly &c. bailly de Beauvais. Servit aux sieges d'Arras, de Bapaume & d'Aire, sur fair maréchal de camp en 1652. & mourut le 16 Mars 1668.

Femme, LOUISE le Vergeur, fille de Jerome le Vergeur, chevalier seigneur de Courtagnon en Champagne, & de Marquerite-Françoise le Danois de Jostreville, sur mariée le 17 May 1640. par contrat du 22 Avril précedent, & mourut le 14 Mars 1653.

1. FRANCOIS III. du nom, comte de B oufflers qui suit.

2. LOUIS-FRANC, OIS duc de Boutflers, Pair & maréchal de France, dont il sera parlé aprés son frere aîné.

3. MARGUI RITE-FRANÇOISB de Boufflers, néc le 20 Juillet 1642, nommée abbeile d'Avenay en Champagne le 14 Février 1687.

4. & 5. CATERINE de Boufflers née le 2 Février 1645. & CHARLOTTE de Boufflers née le 22 Septembre 1658, toutes deux religieuses à Avenay, où la derniere est mortele 3 Juillet 1670,

XVII.

XVII.

RANC OIS III. du nom, comte de Boufflers & de Cagny, vicomte de Ponches, seigneur châtelain de Milly, &c. bailly de Beauvais & du Beauvoisis, lieutenant general au gouvernement de l'isse de France, mourut au chasteau de Boufflers le 14 Février 1672

Femme, ELIZABETH-ANGELIQUE de Guenegaud, fille d'Henry de Guenegaud, comte de Rieux, marquis de Plancy, seigneur du Plessis, secretaire d'état, commandeur & garde des sceaux des ordres du Roy, & d'Elisabeth de Choiseul-Prassin, sur mariée B le 10. Janvier 1710. âgée de 63. ans, & fut enterrée à S. Sulpice.

HENRY Comte de Boufflers, né le 25. Septembre 1671. fut colonel d'un regiment d'infanterie, & mourut de maladie le 19. May 1693. à Valenciennes, où il est enterré dans l'église des Carmes, & où le marêchal son oncle lui a fait faire un

mausolée, & fondé un anniversaire.



D'argent à 3. mollettes à 6. rais de gueules pofées 2. & I. & accompagnées de 9. croiserses recroisetées de méme, 3. en chef 3. en fasce & 3. en pointe , ces 3 . dernieres posées 2. 6 3-

X VII.

OUIS-FRANCOIS de Boufflers, marquis, puis duc de Boufflers, Pair & marcchal de France, chevalier des ordres du roy, & de la toison d'or, successivement colonel general des dragons, colonel du regiment des gardes françoiles, & capitaine des gardes du corps, grand bailly & gouverneur hereditaire de la ville de Beauvais & du Beauvoisis, gouverneur & lieutenant general des provinces de Flandres & du Hainaut, gouverneur particulier & souverain bailly des ville, citadelle & chastellenie de Liste, general des armées du roy, nâquit le 10. Janvier 1644 partagea avec François son frere aîné le 8. Août 1668. Louis XIV. par lettres du mois de Janvier 1705. lui permit & à toute sa posterité de porter derrière l'écuison de leurs armes les étendards de colonel general des dragons, & les drapeaux de colonel des gardes françoiles. C'est en la faveur que le comté de Cagny sut érigé en duché-Pairie, sous le nom de Boufflers, par lettres du mois de Decembre 1708. E registrées le 19. Mars 1709, qu'il en préta serment au parlement, elles sont rapportées cy-devant p. 69. Il mourut à Fontainebleau le 22. Août 1711. âgé de 67. ans 7. mois & 12. jours. Son corps sur apporté à Paris, & inhumé en l'église de S. Paul le 26. du même mois; & le P. la Rue, Jesuite, prononça son oraison sunebre. Voyez son eloge dans la suite de cette Histoire, chapitre des Marêchaux de France.

Femme, CATERINE-CHARLOTE de Gramont, fille d'Antoine duc de Gramont, Pair de France, chevalier des ordres du roy, & de Marie-Charlote de Castelnau, fille de Jacques, marquis de Castelnau, marêchal de France, sur mariée par contrat du 16. Decembre 1693. Elle a été nommée dame d'honneur de la Reine le 19. May 1725. Voyez tome IV. de cette bissoire, p. 617.

1. Antoine-Charles-Louis comte de Boufflets, né le 15. Decembre 1696. colonel d'un regiment d'infanterie, gouverneur & lieutenant general de Flandres & de Hainaut, gouverneur particulier & souverain bailly des ville, citadelle & chastellenie de Lisle, sur la démission de son pere, mourait de la petite verole le 22. Mars 1711. âgé de 14. ans.

2. Louis-François-Gombert de Boufflers, comte de Ponches, né le 12. Juillet 1700, mourut le 24. Decembre 1706. & fut enterré aux Capucines

3. JOSEPH-MARIE, duc de Boufflers, Pair de France, qui suit.

4. LOUISE-ANTOINETTE-CHARLOTE de Boufflers, née le 1. Octobre 1694. Tome V.

époula au mois d'Octobre 1713. CHARLES-FRANC OIS de Boufflers, sei- A gueur de Remiencourt, marêchal de camp des armées du roy, dont il sera parlé cs-aprés S. III.

5. ANTOINETTE-HYPOLITE de Boufflers, née le 23. Septembre 1695. morte religieuse aux filles de sainte Marie à saint Denis, au mois de Juillet 1717. où elle avoit fait profession le 3. May 1712.

6. CHARLOTTE-JULIE de Boufflers, née le 10. Juillet 1698. coadjuttice de Marguerite de Boufflers sa tante paternelle, abbesse d'Avenay.

7. CATHERINE-BERTHE de Boutslers, née le 21. Septembre 1702. épousa à Blois le 22. Avril 1717. Joseph Cantelmi prince de Petterano, duc de Popoli fils de Roflaing Cantelmi, duc de Popoli, chevalier des ordres du roy, gouverneur du prince des Asturies, & de Beatrix Cantelmi princesse de Petterano. Elle a été nommée la même année dame d'honneur de la reine d'Espagne.

3. MARIE-JOSEPHINE de Boufflers, née le 10. Septembre 1704. épousale 4. Septembre 1720. François-Camille de Neufville-Villeroy, marquis d'Alincourt, fils de Nicolas de Neufville, duc de Villeroy, Pair de France, & de Marguerite le Tellier de Louvois. Elle a été nommée dame du palais de la Reine en 1726. Voyez lier de Louvois. 2110 2 - 1989. 644.

XVIII.

OSEPH-MARIE duc de Boufflers, Pair de France, vicomre de Ponches, seigneur châtelain de Milly, gouverneur de Flandres, de Hainaut & des ville & citadelle de Lille, grand bailly, & cy-devant gouverneur heredigaire de la ville de Beauvais & lieutenant general du Beauvoisis, est né le vingt-deux May 1706. & a été fait mestre de camp d'un regiment d'infanterie, par brevet du premier Decembre 1720. & d'un autre par commission du 24. May 1721. & ensin de celui de Bourbonnois C le premier Juillet 1727. Le roy Louis XV. a réuni en sa saveur Dunkerque au gouvernement general de Flandres le 12. Novembre 1728.

Femme, MADELENE-ANGELIQUE de Neufville, fille puince de Nicolas de Neufville, duc de Villeroy, Pair de France, & de Marguerite le Tellier de Louvois, fut mariée le 15. Septembre 1721: Voyez tome IV. de cette histoire, pag. 644.

JOSEPH-EULALIE de Boufflers, née à Paris le 4. Septembre 1727.

## XXXXXXXXXXX VXXXXXXXXXXXXXX

#### SEIGNEURS ROUVEREL: DE



D'argent à 3. mollettes à 6. rais de guenles postes 2. & I. & accompagnées de 9. croifettes recroisetées de méme, 3. en chef 3. en fasce & 3. en pointe , ces 3. dernieres pofées 2. O I.

XIV.

EAN de Boufflers, chevalier, troisième fils d'ADRIEN I. du nom, seigneur de Boufflers,& de LOUISE d'OIRON, mentionnée cy-devant pag. 83. fut seigneur de Rouverel & de Cuigy, par le parrage qu'il fit le 6. Juillet 1585, avec Adrien de Bouf-F flers son frere aîné, le rendit celebre par ses voyages, & aprés avoir parcouru les principales parties de l'Europe, de l'Asie & de l'Afrique, il se maria à son retour, & mourut le 12. Janvier 1596.

Femme, AYME'E de S. Simon, fille d'Artus de S. Simon, leigneur d'Hauslé & de Grumesnil, capitaine de cinquante hommes d'armes, & de Marguerite le Cocq de Cuigy, sur mariée l'an 1590, elle étoit veuve d'Antoine de Faoucq, seigneur de

#### DES PAIRS DE FRANCE. BOUFFLERS.

A Vaudampierre, & mourut le 12. Janvier 1596. Voyez tome IV. de cette histoire, pag. 412.

1. Rene' de Boufflers, mourut dans la maison des prétres de l'Oratoire après l'an 1621.

2. ARTUS de Boufflers, seigneur de Rouverel, qui suit.

RTUS de Boufflers, chevalier, seigneur de Rouverel & de Cuigy, mourut le 9. Avril 1640.

Femme, MARIE de Louvencourt, fille de Charles de Louvencourt III. du nom, seigneur de Pissy, & de Marguerite Picquet, sut mariée le 6. Septembre 1625. & mourut le 20. anvier 1637.

1. FRANCOIS de Boufflers, seigneur de Rouveret, qui suit.

2. RENE de Boufflers, seigneur de Cuigy, dont la posterité sera rapportée & II.

3. CHARLES de Boufflers, né le 25. Septembre 1635, fut religieux Augustin à Amiens, aprés avoir quitté le service.

4. MARIE de Boufflers, femme de Clande du Mesnil, seigneur de Monstreuil-sous-Terrain en Beauvoisis, capitaine de dragons.

5. Françoise de Boufflers, religicuse aux filles de S. François à Abbeville.

6. JEANNE de Boufflers, religieule à Pantemont.

X V L

RANC OIS de Boufflers, chevalier, seigneur de Rouverel & de Cuigy, capi-

taine d'une compagnie de chevaux legers.

Femme, MARTHE de Monceaux d'Auxy, fille de François de Monceaux d'Auxy, chevalier, seigneur de S. Sanson & d'Hanvoile en Beauvoitis, & de Marthe de Boufflets, sut mariée le 5. Novembre de l'an 1649. & étoit mere & tutrice en 1667, de.

1. FRANC OIS de Boufflers II. du nom, seigneur de Rouverel, qui suit.

2. RENB' de Boufflers, dit le chevalier de Boutflers.

3. FBANÇO 13B de Bouthers, religieuse aux filles de S. François à Abbeville.

4. MARIE de Boufflers, religieule de la Vilitation à Amiens.

5. MARTHE de Boutsters, religieuse au même Monastere, où elle mourut le 4. May 1683.

XVII. RANC OIS de Boufflers II. du nom, chevalier, seigneur de Rouverel, de Len-

chin & de Cuigy, mourut le 4. Septembre 1681.

Femme, MARIE-ANNE du Biez, fille de Claude-François du Biez, marquis de D Savigny, seigneur d'Ignau-court, de Vaux, d'Hercules, d'Enguienchaut, de Boncourt & des trois Marquets, marèchal des camps & armées du roy, & de Marie de Moy de Riberpré, fut mariée le 21. Janvier 1675. & étoit veuve en 1686.

1. FRANC OIS-OUDART de Boufflers, seigneur de Rouverel, qui suit.

2. ADRIENNE-ELIZABETH de Boufflers, néc le 26. Octobre 1675. fut reçûe à S. Cyr le 3. May 1686. & se sit religieuse Carmelite le 20. Janvier 1695.

3. RENE'E-ESPERANCE de Boufflers, née le 8. Decembre 1677

4. Anne de Boustlers, née le 12. Avril 1681. a été reçûë à S. Cyr avec sa sœur

Renée-Esperance au mois d'Avril 1688.

5. CLOTILDE de Boufflers, épousa en Juillet 1713. Nicoles le Monton, seigneur de Boisdeffre, major des chevaux legers de la garde ordinaire du roy, & mestre de camp de cavalerie.

X V III.

RANCOIS-OUDART de Boufflers, chevalier, seigneur de Rouverel, né le 28. Avril 1679. fut reçû enseigne aux gardes françoises le 11. Novembre 1697. lieutenant le 26. Avril 1699. Il eut l'année tuivante une affaire qui l'obligea de passer au tervice du roy d'Espagne, où il eur un regiment d'infanterie, sut fait brigadier des armées de ce prince en 1720. & gouverneur d'Ostalric en 1727.

ቝ፟ቚ፞ዀዀ፟ዀ፞ዀ፞ዀ፞ዀ፞ዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀ

G. I I.

## SEIGNEURS DE CUIGY ET DE PLESSIER: PRE'S MONTDIDIER.

X V I.

ENE' de Boufflers, chevalier, feigneur de Cuigy, second fils d'ARTUS de B Boutslers, & de MARIE de Louvencourt, mentionnez cy-devant p. 87. Femme, ANNE Caboche, fille de François Caboche, seigneur de Pommeroy & de S. Clar, & de Madelene de Belleau, fut mariée le 3. Juin 1671.

1. LOUIS-CHARLES - ACHILLES de Boufflers, né le 1. Octobre 1678. tuéau

siege de Namur au mois de septembre 1693.

2. N. de Boufflers, mort jeune.

3. MARIE-ANNE de Boufflers, née le 30. Janvier 1676. reçûe à S. Cyr le 30. Novembre 1686. y mourut le 8. Novembre 1691.

# 

III.

# SEIGNEURS DE REMIENCOURT.

PRES AMIENS



De l'oufflers brifé d'un lambel de 3. pendans de gueules.

E

D

#### XIV.

DRIEN de Boufflers, dit le jeune, quatrième fils d'ADRIEN I. du nom, seigneur de Boufflers, & de LOUISE d'Oiron, mentionnez cy-devant p. 83. sut seigneur de Remiencourt & de Laval, gentilhomme de la maison du roy Henry III. est qualissé écuyer, seigneur d'Anconnay, dans son contrat de mariage en 1585. Il partagea le 6. Juillet de la même année, avec Adrien & Jean de Boufflers ses fieres aînez, par acte passe à Milly en Bauvoisis, les biens qui leur étoient échûs par la mort de leurs pere & mere. Charles de Lorraine, duc d'Aumalle, baron de Boves, & Marie de Lorraine sa femme, vendirent par acte passé à Amiens le 13. Aoust F 1592, une partie de la seigneurie de Remiencourt, mouvante de la baronie de Boves à Adrien de Boutslers, seigneur de Laval, & de Remiencourt, & à Amomette le Sellier,

Femme, ANTOINETTE le Sellier, dame de Prouzel-Leval, de Prouzel-le-Mont & de Plachy, veuve de Pierre de Villepoix, écuyer, seigneur de Fromericourt, d'Hericourt, de Buir de Drel, &c. fille d'Antoine le Sellier, chevalier, seigneur de Prouzel, & d'Helene de Poix, fut marice par contrat passé à Milly en Beauvoisis le 24. Juin 1585.

1. CHARLES de Boufflers, mourut jeune.

2. Philibert de Boufflers, fit ses preuves de chevalier de Malte le 7. Mars

1607. & mourut au service de la religion.

A

3. CHARLES de Boufflers, le jeune, continua la posterité.

4. HELENE de Boufflers, fut religieule à Grainvilliers.

X V.

HARLES de Bousseles le jeune, chevalier, seigneur de Remiencourt, de Plassy & de Laval, rendit soy & hommage le 9. Novembre 1644. à Nicolas de Moy, marquis de Boves, seigneur de Riberpré, pour les seigneuries de Goulancourt & de Dommartin, qu'il avoit acquises d'Antoine-François de Lamet, chevalier, seigneur du Plessier S. Just & de Bussy, il mourut le 6. Janvier 1663.

Femme, ANTOINETTE de Monthomer, fille d'Oudard de Monthomer, chevalier, seigneur de Frucourt en Ponthieu, & de Catherine de Quereques, sut mariée par contrat du 28. Octobre 1618. auquel furent presens Henry & Charles de Mont-

homer, écuyers, seigneurs de Frucourt & de Marieu,

 CHARLES-ANTOINE de Boufflers, prêtre.
 LEONOR de Boufflers, fur tué au service, étant lieutenant dans le regiment de Picardie.

3. RENE' de Bouftlers, seigneur de Remiencourt, qui suit.

4. HYPOLITE de Boufflers, morte religieuse du tiers-ordre de S. François à Abbeville.

5. Autre HYPOLITE de Boufflers, religieuse du même ordre. X V I.

ENE' de Boufflers, chevalier, seigneur de Remiencourt, de Laval, de Goulancourt, de Dommartin, &c. obtint relief d'une partie de sa terre de Remiencourt, mouvant du sief du Saultoy, situé à Rosieres, par acte du 10. May 1663. où il est dit heritier de Charles de Boufflers son pere; & mourut le 22. Janvier 1606.

Femme, LOUISE de Gaudechart, fille de René de Gaudechart de Bachevillers, chevalier, seigneur de Fayel, d'Ency, de l'Epine, du Fresnoy, de Matencourt & Courcelles, & d'Isabelle de Hangest-Argenlieu, sut mariée par contrat passé à Tillars en Beauvoisis le 11. Octobre 1655, insinué à Amiens le 12. Janvier 1656. & à Mont-didier le 14. du même mois.

1. CHARLES de Boufflers, seigneur de Remiencourt, qui suit.

2. Rene' de Boufflers, néen 1639. prieur commendataire du Chasteau de l'Hermitage, ordre de faint Augustin, diocese du Mans en 1695. & Chanoine de Tournay en 1721.

3. MARIE de Boufflers, religieuse de la Congregation de N. D. à Vernon.

4. Antoinette de Boufflers, religieuse du tiers-ordre de S. François à Abbeville. X V I I.

HARLES de Boufflers II. du nom, seigneur de Remiencourt, de Dommartin, &c. né l'an 1654. a été cornette dans le regiment royal de diagons.

Femme, MARIE du Bos, fille d'Honoré du Bos, chevalier, seigneur de Drancourt en Ponthieu, & de Françoise le Correur, sur mariée par contrat passé à Amiens
le 30. Octobre 1677. auquel surent presens René de Gaudechart, chevalier, seigneur
de Matencourt, François de Gaudechart, marquis de Querrieu, & Nicolas du Mont,
son grand oncle maternel, lequel lui sit don des terres & seigneuries d'Agneux & de la
Vallée, avec la moitié du sief de Baynast.

1. CHARLES-FRANC OIS de Boufflers, dit le marquis de Remiencour, qui suit.

2. PHILIPPE-EME' de Boufflers.

3. MARIE-CHARLOTE de Boufflers, née le 3. Janvier 1679. reçûë à S. Cyr le 30. Decembre 1686. y mourut le 11. Juin 1694.

4. JEANNE de Boufflers, née le 30. Decembre 1682. & reçûe à S. Cyr le 13. Decembre 1694.

5. MARIE de Boufflers, chanoinesse d'Estrun, étoit âgée de 17. ans le 11. Avril

6. MARIE-RENE'E de Boufflers, âgée de 4 ans le 11. Avril 1701. de ces deux dernieres filles, l'une a été nommée à l'abbaye de S. Michel de Dourlens, ordre de S. Benoît diocese d'Amiens au mois de Septembre 1723. & l'autre à celle d'Andezy, ordre de S. Benoît diocese de Chalons, l'an 1728.

X V I I I.

CHARLES-FRANCOIS de Boufflers, dit le marquis de Remiencourt, baptisé
le 19. Novembre 1680, sur d'abord enseigne au regiment des gardes françoises,
puis colonel d'infanterie d'un regiment de son nom en 1702, à la tête duquel il se
Tome V.

distingua à la désense de Lille, sur fait brigadier des armées du roy en 1708 : Au sortir de cette place, il eur au commencement de 1710. le regiment de Barrois, & enfin le roy lui donna au mois de Novembre 1713. le onzième regiment d'infanterie de France, connu autre fois fous le nom de Nettangourt - Vaubecourt, & le créa maréchal de camp to 8. Mars 1718.

Femme, LOUISE-ANTOINETTE-CHARLOTE de Boufflers, fille de Louis-François duc de Bouftlers, Pair & maréchal de France, & de Catherine-Charlote de Gramont, sur mariée par contrat du 18. Septembre 1713. comme il a été dit ci-dewant page 86. De ce mariage sont nez plusieurs enfans dont on n'a pû avoir jusqu'à

present les noms ni la naislance.

# निकित्र के अधिक के अधिक

#### BEAUSSART, DE SEIGNEURS



D'argent à 3. mollettes à 6. rais de gueules posées 2. O I. & accompagnées de 9. creifeties recroifetées de meme, z. en chef 3. en fasce & 3. en poince, ces 3. dernieres pofées 2. 6 3-

C

X.

ICAISE de Boufflers, seigneur de Beaussart, de Villers en Cambresis, de Rumilly & Noyelles, troisième fils d'ALEAUME II. du nom, seigneur de Boufflers, & 📮 de CATERINE de Bernieulles, mentionnez ci-devant p. 80. fut l'un des Pairs du comté de Ponthieu, qui suivirent le parti de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, lequel lui donna le commandement du chasteau de S. Riquier en 1421. Il testa le 10. Octobre 1456. & ordonna sa sepulture au cimetiere de S. Manguille.

Femme N. de Bailleul, fille d'Adrien seigneur de Bailleul en Artois, & de Bonne.

d'Occoch, dame de S. Martin.

1. PHILIPPE de Bouftlers, seigneur de Beaussart, qui suit.

2. JULIEN de Boufflers, eut en partage ce que son pere avoit à Boufflers, & vivoit encore le 24. Juin 1468.

3, JEANNE de Boufflers, dame de Villers en Cambresis.

4. ISABEAU de Boufflers, mariée en 1458. à Robert de Bernetz, seigneur de Boz, du Bois-Louverchy & d'Esclainvilliers. Ses enfans partagerent sa succession en 1502.

#### Enfans naturels de Nicaise de Boufflers, seigneur de Beaussart.

1. & 2. Pierrot & Enguerrand bâtards de Boufflers, aufquels leur pere downa la seigneurie de Noyelles avec ses chevaux.

3. Coline batarde de Boufflers, dite de Gouberville.

HILIPPE de Boufflers, seigneur de Beaussart, &c. filleul du duc de Bourgogne, & son premier écuyer, suivant un compte de 1467. dans lequel il est employé à 22. livres 10. sols sur les gages.

Femme, JEANNE du Biez, fille de Jean seigneur du Biez, & de Jeanne d'Olhain, & tante d'Oudars du Biez, marêchal de France. Elle testa avec son mary le 18. Avril 1501, en saveur de leur fille unique.

FRANÇOISE de Boufflers, époula Louis de la Motte, seigneur de Blequin.

F

#### DES PAIRS DE FRANCE. BOUFFLERS.

Branche dont on n'a point trouvé la jonction avec les precedentes.

#### HARLY, SEIGNEURS DE

B

ICOLAS de Boufilers, seigneur de Harly prés Montreuil, est dit troisiéme fils de JACQUES seigneur de Boufflers, & de Jeanne de Ponches. Le sieur de Rousseville dit que ce Nicolas est le même que, Colin bâtard nommé dans le testa-

ment de son pere.

Femme, JEANNE de S. Saulien, fille d'Antoine de S. Saulieu, & de Jeanne de

Francieres, sut mariée par contrat du 17. Novembre 1516.

1. ABSALON de Boufflers, seigneur de Harly, qui suit.

2. ANNE de Boufflers.

BSALON de Boufflers, seigneur de Harly, homme d'armes de la compagnie d'ordonnance de Ferry de Choiseul, seigneur de Prassin, sit montre à Rateau, paroisse de la Bussière, le camp étant à Rochepolay en Poitou le 4. Février 1569. Femme, MARGUERITE du Mesnil.

1. RENE' de Boufflers, seigneur de Harly, mort sans avoir été marié. 2. FRANC OIS de Boufflers qui suit.

'RANC OIS de Boufflers alla s'établir au bailliage de Chaumont en Bassigny, & fut pere de

RANC, OIS de Boufflers vivoir en 1634. Femme, NICOLE d'Estignat près de Mons en Haynaut, dont plusieurs en-

VI.

E

F



LEAUME de Boufflers écuyer, demeurant à Beaumés en Cambrelis l'an 1448. Femme, MARIE Turpin. II.

IERRE de Boufflers, écuyer. Femme, MARIE de Prouville. 1. NICOLAS de Boufflers, qui suit.

2. ALEAUME de Boufflers, dont la posterité sera rapportée si-après S. VII.

TICOLAS de Boufflers, écuyer. Femme, MARGUERITE Hemont. 1. NICOLAS de Boufflers.

2. ADRIEN de Boufflers, qui suit.

IV.

DRIEN de Boufflers écuyer.
Femme, CATERINE de Cunchy.

1. JEAN de Boufflers, mort sans avoir été marié.

2. HENRY de Boufflers, qui suit.

3. ROBERT de Boufflers, dont la posterité sera rapportée après celle de son srere ainé.

V.

ENRY de Bousslers écuyer.

Femme, MICHELLE de Mailly, se remaria à Dom Louis Hernandez de Cordouë, seigneur de Brevagnes, Espagnol, capitaine au païs des Lanes, sils de Gonçales H mandez, surnommé le grand capitaine. Elle étoit fille de Pierre de Mailly, seigneur d'Auvillers & d'Armengaye de Dompmartin.

(a) Haudiquier, MARIE

MARIE de Boufflers, épousa Jean Morel, chevalier seigneur de Zecalus, (a) lequel se remaria à Caterine Pardo, dame de Nedonchel.

OBERT de Boufflers, écuyer, troisième fils d'ADRIEN de Boufflers & de CA-TERINE de Cunchy.

Femme, LOUISE de Longueval, fille de Jean de Longueval & de Marie de Moyen-Court. Elle étoit veuve en 1586.

1. JACQUES de Boufflers qui suit.

2. 3. & 4. PIERRE, ROBERT & FRANÇOIS de Boufflers, le second vivoit en 1586.

5. GABRIELLE de Boufflers, morte après 1 586. Il y a apparence que c'est elle qui suit abbesse du Vivier, & qui sut enterrée dans l'églite d'Ognies en Cambress prés Beaumés en Artois, où l'on lit: Cy gist Gabrielle de Boufflers, abbesse du Vivier; & on y voit son écusson aux armes de Boufflers. Elle ne se trouve point dans le Gal Christ édition de 1656,

6. Anne de Boufflers, épousa par contrat du dernier Octobre 1586. Bernard de saint Amand, écuyer seigneur de la Barque, fils d'Antoine de saint Amand, seigneur de Vellu, de Louverval &c. & de Gillette Lamour.

7. JEANNE de Boufflers, nommée abbesse du Vivier le 6. Février 1629, en prit posfession le 25. du même mois, sut benite le 11. Novembre suivant : & mourut le 5. Février 1643. Voyez Gall. Christ. édit. nov. tome 111. initio mutationum, &c.

ACQUES de Bouftlers, écuyer seigneur de Louverval & de la Barque, mourut sans ensans le 17. Juillet 1624. & sur enterré dans l'église d'Ognies en Cambresis, où se voit un écusson aux armes de Boustlers.

Femme, N. . . . de Ressin, sille de Jean de Ressin, écuyer seigneur de Neusville en Bourjenval.



S. VII.

# SEIGNEURS DE L'AGNICOURT!



D'argent à 3.
mollettes à 6.
rais de gueules
posées 2. & 1.
& accompagnées
de 9. crossetes
recrossetées de
méme, 3. en chef
3. en sasce de 3.
en pointe, ces 3.
dernieres posées
2. & 3.

#### III.

A LEAUME de Boufflers, écuyer, second sils de PIERRE de Boufflers & de MARIE de Prouville, mentionnez ci-devent p.91. vivoit en 1475.

Femme, MARIE de Frassent.

1. NICO LAS de Boustlers, qui suit.

2. MICHEL de Boufflers, seigneur de Louverval.

Femme, CATERINE Gaillard. fille de Nicolas Gaillard & de Marie de Henne.

1. CLAUDINE de Boufflers, épousa Jean le Sauvage, seigneur d'Escobeque, &

mourut sans enfans.

11. Antoinete de Boufflers, mariée à François de Boffles, écuyer seigneur de Manin & de Tilloy. It se remaria à Françoise de Wissoc, & n'eut point d'enfans.

111. MARGUERITE de Boufflers, époula Amoine de saint Amand, écuyer seigneur de Velu.

IV. JEANNE de Boufflers, épousa Nicolas de Henne, lieutenant general de Bapaume, veuf de Caterine d'Outrempuis.

ICOLAS de Bouftlers, lieutenant general de Bapaume.

Femme, CATERINE de Henne, fille de Nicolas de Henne, lieutenant generalde Bapaume, & de Caterine d'Outremepuis.

1. JEAN de Boufliers, seigneur de l'Agnicourt, qui suit.

2. NICOLAS de Boufflers, homme d'armes, mort à Bar-le-duc.

3. JEAN de Boufflers, religieux de saint Vast.

4. Adrien de Boufflers, seigneur de Tilloy, l'Agnicourt, &c. épousa Gabrielle de Carnin, & mourut sans enfans.

5. CATERINE de Boufflers, mariée 19. à Antoine du Fresnoy écuyer, 2º. à Antoine de Journy écuyer, 3º. à N. de Buissy écuyer, seigneur de Noullette. Elle mourrir sans enfans.

6. MARGUERITE de Boufflers, épousa par contrat du 26. Mai 1551. Jean de Wasquehal écuyer, seigneur de Wasquehal.

7. JEANNE de Boufflers, femme de Bertrand de Boffles écuyer, seigneur de Manin.

Deux filles religieuses.

 $\mathbf{D}$ 

JEAN de Bousslers, écuyer, seigneur de l'Agnicourt, mourut le 22. Novembre 1551. suivant son épitaphe dans l'eglise des Carmes de la ruë S. Jean, à Arras, où on voit trois écussons, le premier ecartelé au 1. & 4. de Bousslers, au 2. & 3. de sinople à la croix engrelée d'argent.

Femme, FRANCOISE de Habarc, se remaria avec Jacques de Moncheaux écuyer; & mourut le 3. Aoust 1560. Elle sut enterrée à S. Jean d'Arras avec son premier mari.

Tome V.

PRE'S avoir donné la Genealogie de la Maison de Bousslers, avec les differentes branches que l'on a pu trouver; on a cru devoir y ajouter quelques extraits qui la concernent.

Carpentier, histoire du Cambray & du Cambresis, rapporte plusieurs seigneurs du nom de Bouisses: on peut le consulter partie 111. pag. 287. & 291.

On trouve en 1484. Helene de Dampierre, veuve de seu Antoine de Bousslers, & Adrien son sils.

Jean, bâtard de Boufflers, demeurant à Villers, vendit le 12. Juin 1495. un fief noble situé à Villers, à Jean Bar, demeurant à S. Omer, pour noble & pusssante dame Matguerite de la Tremoille, veuve d'Antoine, seigneur de Crevecœur & de Villers.

Isabeau de Boufflers épousa Robert de Pilmont, dit de Berness, seigneur de Cardonnoy & de Louverchy en Picardie, dont la succession sut partagée entre son mari, & Pierre de Bernetz son fils le 2. Mai 1502.

JACQUELINE de Boufflers, semme de Philippe du Crocq, seigneur du Hamelet, dont Caterine du Crocq, dame du Hamelet, semme de Louis des Eslars seigneur de Maigneux.

MARGUERITE de Boufflers, née le vingt-deux Juin 1532. à Venife, vêtuë le 11. Juillet 1547, professe le 16. Juillet 1548, sut abbesse l'an 1596, mourut le 17. Octobre 1607, âgée de 85, ans, ayant été abbesse 21, ans. Extrait du catalogue des naiffances, & c. des dames abbesses & religienses de Notre Dame du Conseil. Prochain, Tournay.

Adrien de Boufflers, seigneur de Villiers-Ploich en Artois, épousa en secondes nôces ssabelle de la Marcq.

Adrien de Boufflers, seigneur de Villiers - Ploich en Artois, épousa par contrat du 4. Mai 1558. Michelle de Mailly, fille d'Enguerand de Mailly, seigneur d'Auvillers & de Mamets, & de Marie de Bours.

Antoine de Boufflers écuyer, seigneur de Preux, prevôt de Bavay & garenier de Cambrai & du Cambress en 1565.

GHISLAIN de Boufflers écuyer, seigneur de Preux aux bois en 1573. (4)

( a ) Chambre des Comptes dellile , titres des fiefs de l'ainault,



# THE SECRETARIES OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

CHAPITRE VII.

# VILLARS,

DUCHE-PAIRIE

L

C

D



D'azur à trois mollettes d'or, au chef d'argent, chargé d'un lion paßant de gneulet.

ES VICOMTEZ DE VAUX ET DE MELUN, avec la seigneurie de Maincy, sur furent érigez en duché sous le nom de Villars, en faveur de LOUIS-HECTOR, marquis de Villars, maréchal de France, & de ses enfans & descendans mâles en ligne directe, par lettres données à Versailles au mois de Septembre 1705, regisfrées le 5, du même mois. Puis en duché-Pairie par autres lettres du mois de Septembre 1709, registrées au parlement de Paris le 7. Avril 1710, Voyez les pieces qui survent concernant cette erection, aprés lesquelles on donnera la genealogse des teigneurs & ducs de Villars, Pairs de France.

## PIECES CONCERNANT LE DUCHE PAIRIE DE VILLARS

Erection de Vaux-le-Vicomte en duché, sous le nom de Villars, en saveur de Louis-Hector, marquis de Villars, maréchal de France.

OUIS par la grace de Dieu roi de France & de Navarre : A tous presens & à venir; Salut. Les hommes nez pour les plus grandes choses n'ont point de motif plus septembre 1705. fort & plus puissant que l'amour de la gloire; & les princes qui veulent récompenser de pareils sujets, n'ont point de plus riches trésors à leur distribuer que des titres & des marques d'honneur: ainsi faisant attention aux importans services que notre trés-cher & bien amé cousin Louis-Hector, marquis de Villars, maréchal de France, chevalier de nos ordres, nous a rendus dans la guerre & dans les négociations, nous avons cru qu'il étoit juste de lui accorder une récompense éclatante, & qui passat jusqu'à sa posserité. Il est d'une des plus anciennes & des plus nobles maisons de notre royaume, de laquelle étoit Guillaume de Villars, prieur & commandeur de saint Gilles de la Langue de Provence, & depuis grand-maître de l'ordre de Jerusalem en 1296. Barthelemy de Villars, chevalier seigneur de Montbel, se distingua par la fidelité & par sa valeur, sous les regnes de Charles V. & de Charles VI. cinq archevêques de Vienne qui ont été de cette maison, lui ont donné aussi de l'éclat dans l'église, & enfin le seu marquis de Villars, pere de notre cousin le maréchal de Villars, merita par ses services tant dans la guerre que dans les ambassades de Dannemark, de Savoye & d'Espagne dont nous l'avions chargé, que nous le fissions lieutenant general de nos armées, conseiller d'état & chevalier de nos ordres. Son fils encore tout jeune se dévoua à la guerre, aprés avoir servi d'aide de camp au maréchal de Bellesonds son cousin germain, il nous suivit à l'âge de seize ans au siege d'Orsoy en 1672. Il se détacha volontaire avec un de ses camarades & entra avec une extrême hardielle jusques dans les barrieres de Mastricht pour y saire des prisonniers. Il se trouva aux sieges de Zutphen, de Crevecœur, de Doesbourg & au passage du Rhin, où il donna tant de marques de courage, que la cornette des chevaux-legers de Bourgogne

estant venue à vacquer par la mort du chevalier de la Rocheseucaud, Nous le choi- A simes pour la lui donner, & il finit cette campagne sur la Mozelle & sur le Rhin sous les ordres de notre cousin le vicomte de Turenne, Nous le nommâmes l'hiver suivant pour aller en Elpagne feliciter de notre part le roi catholique sur sa convaletence. Il revint de Madrid nous rejoindre au siege de Mastricht en 1673. Il sit le reste de la campagne sous les ordres dudit vicomte de Turenne, qui marquoit l'opinion qu'il avoit de lui en le mettant de tous les partis commandez par les plus hardis partilans. Aprés avoir commencé la campagne de 1674, sous ledit vicomte de Turenne, il revint avec la gendarmerie en Flandres aux ordres de notre cousin le prince de Condé, & se trouva au combat de Sencf, ou quoiqu'il eut été blessé au commencement de l'action, il demeura jusqu'à la fin, & chargea plusieurs fois, malgré les grandes douleurs de sa blessure qui le firent B évanouir deux fois : auffi fur les témoignages que nous rendit de lui ledit prince de Condé, nous lui donnâmes un des trois régimens de cavalerie qui vacquerent en cette occasion. Dans les campagnes suivantes, il servit avec distinction sous les ordres de nos cousins les maréchaux de Luxembourg & de Crequy, & se trouva aux sieges de Condé & d'Aire, au secours de Mastricht, au siege de saint Omer, à la bataille de Cassel, au combat de Coquesberg où il fit six charges différentes à la tête de son régiment, au combat de Kel, où commandant deux cent chevaux à la tête du combat, & profitant de l'obicurité de la nuit, il jetta p. r sa hardiesse une si grande terreur parmi les troupes que commandoit le prince de Saxe-Eysenach, qu'il força une barriere & mit en déroute deux mille des ennemis qui y perdirent plus de cinq cent hommes tuez ou noyez dans le Rhin ou dans la Kinche, & tout leur bagage. Il se trouva au siege de Fribourg, où il monta des premiers à l'assaut de la premiere muraille, au combat de Valkrik ou il sauva le quartier de sa brigade investie par quatre mille hommes de pied des ennemis. La campagne suivante il soutint au passage du ruisseau de Neuthourg l'arriere-garde poussée par mille chevaux, commandée par le prince Louis de Bade, quitta son poste où il n'y avoit rien à faire & marcha diligemment aux ennemis, les chargea & les contint jusqu'à l'arrivée du secours. Ce fut encore sous les ordres du maréchal de Crequy qu'il attaqua l'arriere-garde de l'armée de l'empereur, dans la vallée de Gueguembacq au patlage de la Kinche, & fit prilonnier le colonel qui y commandoit. Il se trouva au siege de Kel, monta le premier à l'assaut qui fut donné en plein jour, & où on remporta cette place. La guerre D ctanefinie, Nous l'envoyaines vers l'empereur, sur la mort de l'imperatrice Eleonor. Alors pour s'instruire dans les guerres étrangeres, il nous demanda permission de voir celle de Hongrie contre les Turcs, il y acquit la confiance de notre frere l'électeur de Baviere, & se trouva aupres de lui à la bataille d'Ersan, où les troupes imperiales remporterent une victoire complete. L'empereur informé p r l'électeur combien il avoit contribué au gain de cette bataille lui en sit saire publiquement des remercimens par le cointe de Straman son premier ministre; Nous jugeames alors du bien de notre service de lui ordonner de passer l'hiver auprés de l'électeur de Baviere; & en esset, il travailla si vivement pour le persuader de se lier d'interêt avec Nous, que ce prince prit de nouveaux engagemens, & que l'empereur en con- E çut de l'ombrage, & envoya exprès à Munick le comte de Straman pour rompre cette negociation, en offrant à l'électeur le commandement general des troupes unperiales, à condition qu'il ne garderoit plus auprés de lui le marquis de Villars, Nous reconnûmes ses services à son retour, en lui donnant la charge de commissaire general de notre cavalerie, & Nous lui marquâmes notre confiance en le renvoyant auprés de l'électeur de Baviere, pour l'engager à ne se point declarer contre nous pendant le siege de Philisbourg, malgré les pressantes sollicitations du prince Louis de Bade, Nous employames le marquis de Villars à son retour au commandement de nos troupes pendant l'hiver du côté de Tournay, en qualité de marêchal de camp, pour établir des contributions sur le pays ennemi, & il réussit si bien dans son emploi, que malgré les difficultez qu'apportoient les canaux de Bruges & du las de Gand, il fit payer aux ennemis plus de trois millions de contributions, & marchant ensuite au bombardement de Liege, il prit le fort de Cheray, dont la garnison sut taillée en pieces. Nous lui donnâmes ensuite le commandement d'un corps d'armée pour garder les lignes : il eut toute la vigilance possible pour la garde d'une aussi grande étenduë de pays, & le marquis de Castanaga étant venu avec une armée beaucoup plus force pour les forcer, le marquis de Villars marcha diligemment au devant de lui, même au de-la des lignes, & se posta si bien que l'ennemi n'osa ni l'attaquer ni s'approcher des lignes, de-là il se trouva au combat de Leuze, où avec 1200. chevaux il harcela la marche de l'arriere-garde ennemie, commanda l'aile gauche déA bordée par la droite des ennemis, & fit des charges si vives avec le seul regiment de Merainville, qu'il rompit trois lignes des ennemis. Au commencement de la campagne de 1692, il désit le comte de Lippe qui commandoit 3000, chevaux. Il se trouva à la désaite du prince administrateur de Virtemberg, qui se rendit à lui, & l'hiver suivant Nous lui donnâmes un commandement en Flandres, pour établir & pousser les contributions, il s'acquitta de cet emploi à notre entiere satisfaction, & avant l'ouverture de la campagne nous le simes lieutenant general de nos armées, & nous le destinâmes pour servir en Allemagne, où il desit prés de Viceloq une arriere-garde des ennemis, soutenue par le prince Louis de Bade leur general. Envoyé ensuite pour retirer des postes d'infanterie trop avancez, il sit une retraite de B deux lieuës, malgré les désilez & l'avant-garde des imperiaux, où étoit le prince Louis de Bade, qui ne put jamais l'entamer. Il servit ensuite dans notre armée d'I-talie. & nour lui marquer le stresse de l'avant-garde des imperiaux.

deux lieuës, malgré les défilez & l'avant-garde des imperiaux, où étoit le prince Louis de Bade, qui ne put jamais l'entamer. Il servit ensuite dans notre armée d'Italie, & pour lui marquer la satisfaction que Nous avions de ses services, Nous lui donnâmes le gouvernement de Fribourg. Il revint servir en Allemagne, & Nous le tenvoyâmes en Italie pour y commander la cavalerie, il se trouva au siege de Valence, & revint sur le Rhin, où il battit un corps considerable de hussars commandé par le comte Palfy leur general, qui y sut blessé. A la sin de la guerre Nous l'envoyâmes vers l'empereur, auprés de qui il negocia entierement à notre satisfaction,

& nous y rendit des services importans. A la mort du roi d'Espagne Charles II. la guerre recommençant, Nous le rappellâmes de Vienne & lui donnâmes ordre d'aller servir en Italie; en saisant route, encore soible d'une maladie, pour joindre l'armée avec une escorte qui sut attaquée par 900, chevaux, commandez par le general Mercy, il désit les ennemis, Nous l'envoyâmes ensuite servir sur le Rhin, & vers la sin de la campagne, Nous le chargeames de chercher les moyens de secourir notre frere l'electeur de Baviere, declaré pour nos interêts, ce qui étoit d'autant plus dissicle que les ennemis étoient de beaucoup plus superieurs, commandez par un general habile & fort accredité, & qu'il falloit passer le Rhin, & établir un pont devant une armée retranchée sur les bords. Cependant aprés avoir par diverses actions établi

une armée retranchée sur les bords. Cependant aprés avoir par diverses actions établi un pont à Huningue, & emporté la petite ville de Neubourg, profitant du mouvement que sit le prince Louis de Bade, pour aller reprendre Neubourg, il passa le Rhin malgré les retranchemens des ennemis, & remporta sur eux une victoire entiere, & d'autant plus importante qu'elle nous assura deux ponts sur ce sleuve, & sur cause que les ennemis abandonnerent leurs retranchemens d'Haguenau, & sirent repasser dans leur pays les nombreuses troupes qu'ils prétendoient faire hiverner en Altace. Ce sur pour le recompenser d'une entreprise si glorieuse & si heureusement executée, que Nous l'honorâmes de l'état & office de marêchal de France. Revenu auprés de Nous, Nous le chargeâmes de former le siege de Kel, entreprise d'autant plus dissicile qu'il faloit surprendre le prince Louis de Bade, superieur en troupes, dans son pays même, & qui paroissoit sur ses gatdes par les retranchemens qu'il avoit fait faire sur la Kinche, il falloit surmonter les dissicultez d'une longue marche, &

fait faire sur la Kinche, il falloit surmonter les dissicultez d'une longue marche, & precipitée, dans le sort de l'hiver, en passant le Rhin, & au milieu des quartiers que les ennemis avoient sous Brisac & sous Fribourg, il falloit qu'une place bien munie & bien sortisée sur emportée en trés peu de temps, pour ne pas donner aux ennemis le lostir de s'assembler & de la secourir, pour ne pas perdre les troupes par la rigueur de la sasson, & pour prévenir les pluyes & les sontes de neiges qui ensant le Rhin auroient pû noyer les tranchées. Tout sut executé avec une diligence incroïable, il surprit les ennemis, dissipa le corps d'armée qu'ils avoient sur la riviere d'êtte, passa la Kinche malgré les essorts du prince Louis de Bade, investit Kel, & au mois de Fevrier en 13, jours de tranchée prit cette place, désendue par 3500, hommes, & qui étoit des plus importantes par elle-même & par la conjonêture des assaires. Trois semaines après avant passé le Rhin, & reconnu les lignes de Stolo-

F affaires. Trois semaines après aïant passé le Rhin, & reconnu les lignes de Stolophen & de Bitchel, il tourna tout à coup par la valée de la Kinche, surmonta toutes les difficultez du passage des montagnes noires, & en un jour & demi sorça en divers postes les ennemis qui les gardoient, & joignit heureusement l'électeur de Baviere qui alla du côté du Tirol & lui laissa le soin de garder le Danube, ce qu'il sit avec un grand succés, quoique le prince Louis de Bado sût beaucoup superieur, il eut besoin d'une grande vigilance & d'une extrême activité, pour saire marcher à propos des détachemens, l'un desquels désit entierement le comte de la Tour qui avoit passé le Danube avec 6000, hommes, & l'obligea de le repasser avec les suvards. Ce sut bien-tôt aprés que sous les ordres de l'électeur de Baviere; il donna la bataille d'Hoestet, où les ennemis aprés avoir perdu 1400, hommes, quoiqu'elle ne nous en ait pas coûté

Tome V. B

200. hommes. Il prit ensuite Kempten, & avant forcé le prince de Bade à quitter A fon camp d'Ausbourg, il nous demanda permission de revenir auprés de Nous, mais ne voulant pas le laisser inutile, Nous lui donnâmes le commandement de notre province de Languedoc, pour appailer quelques mouvemens qui s'y étoient élevez; dans cet emploi son application a persuader de notre clemence ceux qui se rendroient de bonne foi, son activité à pourluivre sans aucun relâche les opiniâtres dans des bois & dans des montagnes inaccessibles, la douceur & la severité employées à propos, beaucoup d'art à ménager des esprits difficiles, tout cela ensemble lui donne l'honneur d'avoir calmé ces premiers mouvemens, & d'avoir rendu à la province la liberté du commerce: Nous lui avons ensuite donné le commandement de notre armée sur la Moselle, poste que nous avons crû le plus important & le plus exposé aux entreprises B de nos ennemis. Le choix que Nous en avons fait a été suivi d'un succés qui a trompé l'attente de nos ennemis, mais n'a point surpassé la nôtre, il a par sa seule conduite, déconcerté leurs projets, & a obligé de s'éloigner de nos frontieres une armée de plusieurs nations, commandée par des generaux d'une grande reputation, il n'a pas seulement rendu leurs projets inutiles, il a profité de ce qu'ils avoient preparé contre nous, il a porte la guerre dans leurs pays, il y a fait subsister notre armée, il a passé le Rhin, & aprés avoir assuré la tranquissité de nos provinces, il a jetté l'épouvante dans celles de nos ennemis. Voulans reconnoître de si importans services par un titre qui passe à sa posterité: sçavoir faisons, que Nous pour ces causes & autres à ce nous mouvans, de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale, avons creé, érigé & éleve, créons, érigeons & élevons par ces presentes, signées de notre main, en titre de duché, les terres & seigneuries de Vaux-le-Vicomte, appartenantes à notredit cousin le marêchal de Villars, ensemble les Vicomtez de Melun, seigneurie de Mainey, circonstances & dépendances, acquiles par notredit cousin le marêchal de Villars, par contrat passé pardevant le Moine & Taboué, notaires au chastelet de Paris le 29. Aoust dernier, que Nous avons uni audit duché pour ne composer à l'avenir, avec ce que notredit cousin pourra acquerir dans la suite, qu'une seule & même terre en titre & dignité de duché, sous le nom de duché de Villars, à l'effet dequoi, Nous avons changé & commué, changeons & commuons par D ces presentes le nom de ladite terre de Vaux en celui de Villars, pour par notredit cousin Louis-Hector, marquis de Villars, marêchal de France, & ses enfans & descendans males en ligne directe, nez & à naître en loyal mariage, jouir à perpetuité comme seigneur proprietaire dudit duché, des tittes, honneurs, dignitez, rangs, prérogatives, prééminences & privileges qui y appartiennent, ainsi qu'en jouissent les autres ducs de notre royaume, soit en assemblée de noblesse, faits de guerre qu'autres lieux, & ce sous le ressort immediat de notre cour de parlement à Paris, en laquelle Nous voulons que les appellations qui seront interjettées des officiers dudit duché, ressortissent nuement & sans moyen, & à cet esset avons distrait & exempté ledit duché de Villars & ses dépendances, distrayons & exemptons de tous autres gages, cours & jurisdictions où elles avoient coutume de ressortir, tant en premiere instance que par appel avant la présente érection, & en tous cas, sors & except éles cas royaux, dont la connoislance appartiendra à nos juges devant lesquels ils avoient coutume de ressortir, le tout à la charge d'indemniser nos officiers & les autres, si aucun y a, lequel duché notredit cousin tiendra de Nous nuement & en plein sief, à cause de notre couronne, & relevra de notre tour du louvre sous une seule foi & hommage, lequel il sera tenu de Nous prêter en ladite qualité de duc, à la charge par lui d'indemniser pareillement les seigneurs particuliers de qui pourroient relever tant lesdites terres & siets, que celles qu'il pourra unir ci-aprés audit duché: Voulons que ses vassaux le reconnoissent comme tel, & lui fassent les devoirs qu'ils sui doivent en ladite qualité. Et pour l'exercice de la jurisdiction dudit duché, notre cousin le matêchal de Villars pourra établir un siege ducal dans F ledit heu de Villars, dans lequel il y aura un bailly, un lieutenant, un procureur fiscal & le nombre d'officiers accoutumé pour rendre la justice, sans qu'en consequence de la présente érection à défaut d'hoirs mâles de notredit cousin Louis-Hector, marquis de Villars, maréchal de France ou de ses descendans mâles, il puisse être par nous & par rois nos successeurs réuni à la couronne, en consequence des édits & déclarations des années 1566. 1579. 1582. & autres reglemens faits pour l'érection des duchez, de la rigueur de quels nous avons dispensé ledit duché de Villars, à la charge aussi que ledit duché au défaut de ses successeurs mâles nez & à naître en loyal mariage, retournera en sa premiere nature, titre & qualité. Si donnons en mandement à nos amez & seaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement & chambre des comptes à Paris & autres

A nos justiciers & officiers qu'il appartiendra, que ces présentes ils fassent lire, publier & registrer, & du contenu en icelles, jouir & user ledit sieur duc de Villars, ses enfans & descendans mâles en loyal mariage pleinement, & paissblement & perpetuellement: cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens: Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chole serme & stable à toujours, Nous avons sait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Versailles au mois de Septembre, l'an de grace mil sept cent cinq, & de notre regne le soixante-troisième.

Registré en parlement le 5. Septembre 1705.

Erection du duché de Villars en Pairie.

B

OUIS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre: A tous presens & à venir; SALUT. Les continuels & importans services qu'a commencé à Nous rendre & à notre état, dès l'année 1672, notre trés-cher & bien amé cousin Louis-Hector de Villars, marêchal de France, chevalier de nos ordres, Nous auroient porté à le reconnoître par des emplois & dignitez que Nous avons augmentez à mesure que ses genereuses actions l'ont merité. Nous avons érigé par nos lettres patentes du mois de Septembre 1705. les terres & seigneurie de Vaux-le-Vicomte, ensemble les vicomté de Melun, seigneurie de Maincy, circonstances & dépendances en titre & dignité de duché sous le nom de duché de Villars, pour par lui & ses descendans c males en ligne directe, nez & à naître en loyal mariage, jouir à perpetuité comme proprietaires dudit duché des titres, honneuts, dignitez, rangs, prérogatives, préeminences & privileges qui y appartiennent, tout ainsi qu'en jouissent les autres ducs de notre royaume; les effets qu'ont produit ces honneurs & dignitez en la personne de notredit cousin, ont assés marqué qu'il les meritoit, puisqu'il a toujours continué à Nous donner de nouvelles preuves de son zele. Les alliez aïant pris Landau rafsemblerent toutes leurs forces pour attaquer la France par le côté de la Mozelle; Milord Malborough se mit à la tête des troupes d'Angleterre, de Hollande & de l'Empire; mais le marêchal de Villars s'étant posté avantageutement en capitaine experimente, arrêta les progrès dont ce General le flattoit, prit les magalins destinez pour cette D entreprise & les villes de Treves & de Hombourg : la campagne suivante il attaqua Hagueneau, Bitscheviler, Drusenheim, se saisse des lignes de la Mutter, non content de ces avantages, il prit Lutterbourg, le sit fortisser, & croyant que pour la seureté de cette frontiere, il falloit encore deposter les ennemis de l'Isle du Marquisat soutenuë de l'armée commandée par le prince Louis de Bade, il prit des mesures si justes qu'il les chassa, retablit les ouvrages du fort-Louis, & par là rendit cette place aussi considerable qu'elle l'avoit été. En l'année 1707, il sit l'important projet d'emporter les lignes de Stolophen, que le prince Louis de Bade qui les avoit fortifiées, regardoit comme le rempart de l'Allemagne, il s'en saisit & poussa devant lui le mar-E quis de Bareith avec toutes les forces de l'Empire, defit le general Ihanus, établit des contributions jusques par de-là le Danube, força la ville d'Ulm de lui rendre les prisonniers qu'elle retenoit depuis la seconde bataille d'Hoestet. L'ayant destiné en 1708, pour commander nos armées de Provence & de Dauphiné, il prit des postes ii avantageux, fit faire des marches par des endroits jusqu'alors si inconnus, qu'il soutint la vallée de Briançon, attaquée par l'armée du duc de Savoye, chassa les troupes qui desendoient le Mont-Geneve, emporta d'assaut les deux villes de Cezanne, détendues par l'armée du duc de Savoye, commandée par ce prince en personne, & au-roit achevé la désaite de ses troupes, si le château d'Exilles avoit tenu quelques heures de plus. En la presente année 1709, l'aïant choisi pour le commandement de nos F armées de Flandres, aprés avoir surmonté par son application les difficultez infinies qu'apportoit la sterilité presque generale à la subsistance des troupes, fit un camp retranché que les ennemis ne purent attaquer, couvrit Aire & Bethune que les ennemis avoient dessein d'assieger pour faire une irruption dans le royaume, ce qui les obligea de se jetter sur Tournai qu'il ne put secourir par la disette des vivres. Prévoyant que les ennemis vouloient se placer entre Douai & Valenciennes, il sit des retranchemens & des inondations qui rompirent ce projet, mais les voyant marcher pour ailieger Mons, secondé des conseils & de la presence de notre cousin le marêchal duc de Boufflers, qui croyant tous les emplois dignes de lui, quand il peut rendre des services à Nous & à l'état, Nous avoit demandé ( quoique plus ancien marêchal de France) d'aller servir volontaire dans une conjonêture si contiderable. Le

marêchal de Villars prit la resolution de se faisir des troüées qui sont entre les bois A de Sart & d'Aaulnoi, ce poste avantageux mettoit les ennemis dans la necessité d'abandonner le siege de Mons, ou d'attaquer notre armée, ils pritent le dernier parti se fiant à la superiorité de leur nombre. Le marêchal duc de Villars voyant le plus gros corps de l'infanterie ennemie tomber sur la gauche, se porta où il jugea qu'ils féroient le plus grand effort. Notre cousin le marêchal de Boufflers soutenoit la droite avec une conduite & une valeur infinie & toujours avec avantage, la gauche soutenoir le seu de l'arrillerie & les esforts des troupes des alliez avec la même intrepidité, mais le grand nombre des ennemis & la mort de plusieurs officiers donna lieu de penetrer dans le bois, d'où l'infanterie depostée se retira avec beaucoup d'ordre; B le marêchal de Villars songea dès-lors à charger les ennemis, quand ils déboucheroient; pour cela il envoya chercher les carabiniers qui étoient à la gauche de tout, les plaça prés de la trouée, mit en bataille notre infanterie qui quittoit le bois, la sortifia des brigades de Champagne, Poitou, Gondrin, des Irlandois, & s'étant mis à la tête chargea, la bayonnete au bout du fusil, l'infanterie ennemie dont il désit entierement vingt bataillons, & comme il marchoit pour charger avec les carabiniers & profiter de l'ébranlement des ennemis, il reçût une blessure trés-dangereuse, celle du marquis d'Abergotty, la mort du marquis de Chemerault les plus anciens lieurenans generaux, arrivée dans le même temps, suspendirent ces mouvemens qui promettoient un avantage confiderable à cette aile de l'armée. Notredit cousin ne laissa C pas d'agir & donner ses ordres, nonobstant les douleurs qu'il souffroit jusqu'à ce que la porte du sang & la foiblesse dans laquelle il tomba, obligea de l'emporter. Notre cousin le maréchal de Boufflers prit le commandement de l'armée, sit saire & sit luimême pendant quatre heures pluficurs & différentes charges avec la conduite & l'intrepidité qui accompagnent toujours ses actions à la guerre, ensorte que les ennemis quoique fort superieurs en nombre furent poussez plusieurs sois & hors d'état de le troubler, voyant la fierté & l'ordre de sa retraite. Les ennemis ont perdu à cette bataille prés de 35000, hommes tuez ou blessez, plusieurs officiers generaux & grand nombre de drapeaux & d'étendars gagnez sur eux en cette journée, & comme Nous ne pouvons trop témoigner à notre cousin le marêchal duc de Villars, combien Nous sommes sacisfaits de la valeur & du zele qu'il a montré pour notre service. A ces D causes & autres considerations à ce Nous mouvans, de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale, Nous avons joint, uni, incorporé & annexé par ces presentes signées de notre main, joignons, unissons, incorporons & annexons audit duché de Villars, le titre, qualité & dignité de Pair de France, que Nous avons à cette fin créé & érigé, créons & érigeons pour dorénavant & perpetuellement jouir par notredit coutin, ses hoirs & successeurs males nez & à naître en loyal mariage dudit duché, en titre de duc & Pair de France, aux mêmes honneurs, noms, droits, dignitez & prééminences que les autres duchez & Pairies, lous le nom de duché & Pairie de Villars. Voulons & Nous plait que ledit duché-Pairie de Villars, ses appartenances & dépendances; entemble les seigneuries de Blandy, & generalement tous les autres siess & seigneuries qu'il a acquis depuis l'érection dudit duché, & tout ce E qu'il pourra acquerir de proche en proche pour son agrandissement, & qui y ont été unis par nos lettres patentes d'érection dudit duché du mois de Septembre 1705, soient dorênavant dites & appellées duché & Pairie de Villars, & qu'en cette qualité notre cousin puisse le tenir & en jouir, ses hoirs successeurs & descendans mâles en ligne directe nez & à naître en loyal mariage, perpetuellement & à toujours, ainsi qu'ont accoutumé de jouir & uler les autres ducs & Pairs de notre royaume, soit en justice & jurisdiction, séance en nos cours de parlement avec voix déliberative, saits d'armes, assemblées de nobles ou autrement. & auquel duché & Pairie de Villars ses appartenances & dépendances, Nous avons d'abondant ordonné par ces presentes que P la justice sera administrée par les juges & officiers de notredit cousin, les appellations desquelles ressortiront nuement en notre cour de parlement de Paris, sans qu'aucun autre juge en puisse prétendre jurisdiction & connoissance, fors & excepté des cas royaux, dont la connoillance appartiendra à nos juges qui avoient accoutumé d'en connoître, conformément à noldites lettres du mois de Septembre 1705, à la charge que notredit cousin & les successeurs mâles tiendront ledit duché de Nous à cause de notre couronne de France, aux charges anciennes & accoutumées sans aucun accroilsement d'icelles, & seront les vassaux dudit duché-Pairie de Villars, en saisant les hommages & donnant les aveux & dénombremens par écrit, & à tous autres actes generalement quelconques tenus & astraints, dorênayant de nommer, avouer & reconnoitre

A connoître notredit cousin, ses successeurs & descendans mâles ducs & Pairs de Villars. & réprendront d'eux leursdits fiess à cause dudit duché-Pairie, & en désaut d'hoirs mâles en ligne directe, demeurera ladite Pairie éteinte, & reviendra ladite terre en tel état qu'elle étoit auparavant, conformément à nossites lettres patentes du mois de Septembre 1705, sans que par le moyen de notre presente érection & de l'Edit du mois de Juillet 1566. & autres faits sur l'érection des terres en duché-Pairie, leidites terres & seigneuries puissent être réunies à la couronne de France, & que Nous ou nos successeurs rois puissions audit cas revendiquer ledit duché, auquel & autres Edits Nous avons pour le regard de notredit cousin dérogé & dérogeons par ces presentes, le tout sans tirer à consequence pour d'autres. Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseillers, les gens tenans notre cour de parlement & chambre des comptes à Paris, & autres nos officiers & justiciers qu'il appartiendra que nos presentes lettres de création & érection & établissement de Pairie, & union d'icelle audit duché, ils fassent lire, publier & registrer, & tout le contenu en icelles garder & observer inviolablement de point en point selon seur forme & teneur, & en faire jouir notredit cousin le duc de Villars & ses successeurs, comme dit est, & ses vassaux, cessant &

Registré en Parlement le 7. Avril 1710.

## GENEALOGIE

# DES SEIGNEURS DE LA CHAPELLE, &c. DUC DE VILLARS

faisant cesser tous troubles & empêchemens par toutes voyes dûes & raisonnables. Car tel est notre plaisir, & afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, Nous avons fait mettre notre scelà cesdites presentes. Donné à Versailles au mois de Septembre l'an de grace mil sept cens neuf, & de notre regne le soixante-septiéme.

PAIRS DE FRANCE.

D



D'azur à trois mollesses d'or, au chef d'argent , charge dun lion papane de gueu-

00000

E DIERRE de Villars, épousa à Lyon Suzane Joubert, veuve de Jean Chapoton, & fille de Jacques Joubert, & d'Agnés du Bourg de Genevray. Leurs enfans furent 1. FRANCOIS de Villars, qui suit. 2. CLAUDE de Villars, seigneur de la Chapelle, dont la posserité sera rapportée

aprés celle de son frere ainé.

3. PIERRE de Villars, embrassa l'état écclesiastique, sur reçu docteur ès droits à Padouë à l'âge de 22. ans, s'attacha au cardinal de Tournon, lequel lui trouvant du merite & de la capacité lui confia diverses commissions, & le chargea de plusieurs emplois importans, dont il s'acquitta dignement, & dans lesquels il s'acquit tant de reputation, qu'il merita une charge de conseiller-clerc au parlement de Paris, dont il sut pourvû par lettres données à Fontainebleau le 23. Juin 1555, il y sut reçu le 1. Juillet suivant, & dispense de servir par autres lettres du 6. Août de la même année, verifiées le 9. suivant, attendu son voyage à Rome avec le cardinal de Tournon, auprés duquel il fut toujours, & qui lui procura dans la suite l'évêché de Mirepoix qu'il tint dix ans, pendant lesquels Tome V.

il fit plusieurs voyages à la cour pour les assaires de la province. Il fut depuis A transtere à l'archeveché de Vienne, & retenu du conseil du roi Henry III. qui l'employa en diverses negociations. Il se trouva en 1577. à l'assemblée des états tenue à Blois, & fut deputé avec quelques seigneurs du corps de la noblesse vers le roi de Navarre qui étoit à Âgen, pour l'inviter de la part du roi Henry III. & des états de venir tenir son rang dans cette assemblée. Pierre de Villars porta la parole. Il sut renvoyé ensuite vers le même prince avec le duc de Montpensier à Bergerac, il assista encore à l'assemblée des notables qui se tint au Louvre le 4. Mars mil cinq cent quatre-vingt-fix & s'opposa formellement à l'execution d'une bulle, que le roi avoit obtenue du pape Sixte V. pour l'alienation de cent mille écus sur les biens de l'eglise. Ce prince l'envoya depuis en B Languedoc pour y regler les aflaires de cette province, & il porta la parole au roy, à la tête du Clergé assemblé à Paris, lorsque les deputez prirent congéde ce prince le 3. Juin de la même année. Extrait de l'histoire de l'église de Vienne par l'abbé de Manpertus en 1708. Cet auteur dit que Pietre de Villars archevêque de Vienne se retira au couvent des Cordeliers de Montcallier en Piemont au mois de Septembre 1587. aprés avoir gouverné pendant dix ans l'archevêché de Vienne, qu'il remit entre les mains du roi, lequel y nomma Pierre de Villars, évêque de Mirepoix son neveu. Ce sut dans cette solitude qu'il composa un traité des C quatre sins de l'homme, qu'il adressa à Claude de Villars son frere, il en avoit déja composé un de l'institution des pasteurs, & un autre de l'institution de la jeunesse; il y mourut âgé de 75. ans le 14. Novembre 1592. & y sut enterré. Voyez Gal. Christ. édit de 1656. tom. I p. 812.

TI

RANC OIS de Villars, exerça comme son pere des charges honorables au parlement de Dombes, au présidial & en la senechaussée de Lyon: les registres du parlement portent que le 19. May 1365. François de Villars juge ordinaire de Lyon, sut reçû conseiller au siege présidial de cette ville, il y sut lieutenant particulier, civil & criminel en 1578. & 1579. Sa maison avoit été pillée par les huguenots en 1562 il mourut à Lion âgé de soixante-huit ans le premier Novembre 1582. & sut enterré en l'église de saint Nizier, où ses sils lui firent dresser un tombeau sur lequel est son épitaphe.

Femme, FRANC OISE Gayan, fille de Jean Gayan, secretaire du roi, capitaine

châtelain de Coindrieux & de Claudine Chapuis.

1. Pierre de Villars 11. du nom, né le 3. Mars 1545, reçut la tonsure des l'âge de huitans, & fut pourvû aussi-tôt d'un canonicat dans l'église de saint Paul de Lion, d'un autre dans celle de saint Just, & du prieuré de Mitabel; mais à l'âge de 21. ans il se démit de ces deux eanonicats. Il reçut à Paris le bonnet de docteur en theologie le 19. Novembre 1574. & venoit de permuter son prieuré de Mirabel contre un canonicat de l'églile d'Auch, dont il fut fait aussi archidiacre par la résignation de l'évêque de Mirepoix son oncle, lequel sui remit son évêché, & il sut sacré à Paris le 29. Juin 1575. Il n'avoit pas encore eu le tems de faire sa sorbonique: mais la faculté de theologie l'en dispensa en qualité d'évêque, le priant seulement de faire sa résumpte, ce qu'il executa le 28. Septembre, ayant dédié sa these au pape Gregoire XIII. Il sit son entrée à Mirepoix le 14. Aoust 1576. En 1578. le clergé & les états de la province de Languedoc le députerent à Toulouse vers la reine Caterine de Medicis qui y étoit arrivée; l'année suivante l'assemblée des mêmes états qui se tenoit à Castelnaudari le députa plusieurs fois vers le roi : l'assemblée provinciale du clergé le choisit ensuite pour son député avec un chanoine de saint Sernin, pour assister à l'assemblée generale du clerge, convoquée à Melun F Il y sit les deux discours de l'ouverture & de la clôture, & sur toujours à la tête de toutes les députations : il fut encore de l'assemblée du clergé qui s'ouvrit en 1585, eut en 1586, l'archevêché de Vienne sur la démission de son oncle, & y arriva le 15. Novembre 1587. Les troubles suscitez dans le dauphiné par les calvinistes, obligerent les trois états de la province de le députer le 13. Avril 1588, vers le roi, pour demander des troupes, ce qu'il obtint : il n'avoit pas encore eu ses bulles de Rome & se rendit en cette ville où il arriva le 9. Décembre 1590, elles lui furent accordées gratis le 26. Avril suivant, le pape Gregoire XIII. l'aïant proposé lui-même dans un consistoire, & il eut le pallium le 19. Aoust de la même année, avec des lettres d'évêque assistant du Trone. Il ne partit

de Rome que le 15. May 1592. & arriva à Vienne le 30. Aoust suivant, où il prit le même jour possession solemnelle de son église, remplit exactement toutes les fonctions de son état, se démit de son archevêché en faveur de son frere Jerôme, qu'il sacra lui-même le 22. Décembre 1599, se retira à Annonay pour y travailler à cette portion de son diocese en qualité de grand-vicaire, ce qu'il fit pendant cinq ans, & mourut le 28. Juillet 1613. dans une maison que son pere lui avoit laissée par testament, située au bourg de saint Genés à deux lieues de Lion. Son corps sut porté à Vienne dans l'église des Jesuites, & enterré dans la chapelle de leur college, auquel il avoit donné sa bibliotheque, & où son frere & successeur ordonna de lui saire élever un tombeau. Il y a plusieurs traitez de lui, & un journal de sa vie écrit par lui-même, & conservé chez les Jesuites de cette ville. B Saint François de Sales fait l'éloge de Pierre de Villars dans la préface de son traité de l'amour de Dieu. Voyez Gal. Christ. édit. de 1656. tome 1. p. 813.

2. BALTAZAR de Villars, seigneur de la Val, qui suit.

3. JEROME de Villars, abbé d'Espierres, chanoine & grand archidiacre de Vienne, reçu conseiller au parlement de Paris le 1. Juin 1588, puis archevêque de Vienne, fur la démission de son ferre, par lequel il sut sacré le 27. Décembre 1599. (a) Il sit beaucoup de biens à son église & à toutes celles de son diocese, & répara les desor-Christ. édit. de dres que les religionnaires y avoient causez, sut un des plus sages & des plus zelez ross. 10,6 to. 1. p. 815. disent le jour de S. prélats de son tems, sit en 1605, une forte remontrance au roi Henry IV. à la tête disent le jour de S. Jerôme 1601. du clergé; il ne fit pas bâtir le tombeau de son frere & prédecesseur comme il est dit. Gall. Christ. cité ci-dessus, mais il laissa de quoi lui en élever un, mourut au mois de Février 1626. & fut enterré en la chapelle de saint Thibaut de son église où il avoit choisi sa sépulture, & où se voit son épitaphe. Voyez l'auseur de l'hist. de l'église de Vienne. Sa mort est dattée du 18. Janvier dans Gall, Christ. cité ci-dessus,

4. Ambroise de Villars, religieux de l'ordre de saint Dominique.

5. CLEMENC É de Villars, abbesse de saint André de Vienne.

- 6. Suzanne de Villars, marice le 7. Janvier 1589. à Thomas Bartholy, écuyer.
- 7. HELENE de Villars, femme de Jerôme Chastillon, prélident du prélidial de Lion.

D RALTAZAR de Villars, seigneur de la Val & du Bosquet, sut lieutenant general au prétidial & en la senechaussée de Lion, & premier président au parlement de Dombes, après son beau-pere, il mourut le 12. Avril 1629. âgé de 70. ans, & fut enterré à sainte Claire de Lion.

Femme, LOUIS E de Langes, fille de Nicolas de Langes, seigneur de la Val & de Dammartin en Lionnois, premier prélident au parlement de Dombes, & de Louise Grolier, fut mariée le 6. Avril 1592. mourut le 9. Aoust 1630. & sut enterrée auprès de son

- 1. HELENE de Villars, dame de la Val, épousa par contrat du 22. Novembre 1607. Pierre de Seve, seigneur de Montelier, premier président du parlement de Dombes & conseiller d'état.
- 2. ELEONORB de Villars, femme de Humbert de Chaponay, seigneur de l'Islemean, E lieutenant general en la senechaussée de Lion, puis maître des requêtes & intendant és provinces de Lionnois, Bourbonnois & Berry, fils de Nicelas de Chaponay, seigneur de l'Issemean, de Beauregard & de la Chartonniere, & de Caterine de Gabian sa seconde femme.

3. CLAIRB de Villars, mariée à Artus de Loras, seigneur de Chamagnieu & de Montplaisant en Dauphiné.

HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL. ARREST SERVICE SERVICE

6. I.

# SEIGNEURS DE LA CHAPELLE, MARQUIS ET DUCS DE VILLARS, PAIRSDE FRANCE



D'azur à treis mollettes d'or.au chef d'argent, chargé d'un lion paß ant de gueu-

B

II.

LAUDE de Villars, seigneur de la Chapelle & de Masclas, second fils de PIERRE de Villars & de SUZANNE Joubert, dont il a ét: parlé page 101. se retira à Coin-drieux & y su établi capitaine par le duc de Nemours le 11. Decembre 1589. Femme, CHARLOTTE Gayan, sœur de Françoise Gayan, semme de François de

Villars son frete, & fille de Jean Gayan secretaire du roi, capitaine châtelain de Coindrieux, & de Clandine Chapuis, sut mariée pat contrat du 26. Juin 1544.

r. CLAUDE de Villars, II. du nom, leigneur de la Chapelle, qui suit.

2. NICOLAS de Villars, conseiller-clerc au parlement de Paris, par lettres du 8. Octobre 1585, où il sur reçu le 28. Mars de l'année suivante, trésorier de la sainte Chapelle de cette ville, & enfin évêque d'Agen en 1589. mourut le 10. Décembre 1608. & fut enterré dans son église cathedrale. Voyez Gal. Christ. edit. nov. tome 11.

3. FRANC, OIS de Villars, seigneur de la Garde, dont la posserité sera rapportée ci-après. D

4. JEANNE de Villars, mere de Claude de Gelas, originaire de Lion, conseiller au parlement de Paris, tréforier des saintes Chapelles de Vincennes & de Paris, évêque d'Agen aprés Nicolas de Villars son oncle. Voyez Gal. Christ. édit. nov. t. 11. col. 931. & conseillers du parlement, par Blanchard, p109.
5. CLAUDINE de Villars, semme de Philippe Clapison, seigneur de Monteynard, ca-

pitaine châtellain des Baronnies de Dargoire & de Châteauneuf.

#### III.

LAUDE de Villars, II. du nom, seigneur de la Chapelle & de Masclas, dit le jeune, guidon de la compagnie de M. de Peyrand, capitaine de cent chevaux-legers, est employé au nombre des cent gentilshommes de la maison du roi, depuis 1578. Jusqu'en 1585. sur gentilhomme de la reine-mere le 15. Septembre 1582. & du roi le 22. Février 1598. Il commandoit à Montluel le 25. Mars 1597. & fut fait chevalier de S. Michel le 14. May 1604. La noblesse du Lionnois lui donna la commission le 4. Août 1614. pour dresser ses memoires & les présenter aux états, & le marquis d'Alincourt gouverneur de cette province, lui en donna une autre le 20. Mars 1619, pour commander à Coin-

drieux: il testa le 28. Juin 1624. & avoit fait un premier testament le 23 Decembre 1594. Femme, JEANNE de Fay, fille de Jean de Fay, baron de Virieu & de Chavanay, chevalier de l'ordre du roi, & de Louise de Varey, sut mariée par contrat du 30. Juillet 1581.

1. CLAUDE de Villars, IH. du nom, seigneur de la Chapelle, qui suit.

2. PIERRE de Villars, fut nommé en 1608. coadjuteur de Nicolas de Villars son oncle, évêque d'Agen: mais Jerôme de Villars archevêque de Vienne son cousin, le demanda en 1612, pour lon coadjuteur, & le fit lacrer à Paris évêque titulaire d'E- phese le 29. Juin 1615. par Claude de Gelas, auquel il avoit quelque tems auparavant cedé son droit à l'évêché d'Agen, il assista cinq sois aux assemblées du clergé à Bourdeaux en 1621, à Poitiers en 1628, & à Paris en 1625, 1647, & 1655, & mourut doyen des évêques de France le 21 May 1662. Voyez Gal. Christ. édit. de 1656. tome 1. p. 815.

3. Louise de Villars.

4. CHARLOTTE de Villars.

5. ISABEAU de Villars.

1 V.

L'AUDE de Villars, III. du nom, seigneur de la Chapelle, baron de Masclas, mestre de camp d'un régiment d'infanterie par commission du 13 Septembre 1622. gentilhomme de la chambre du roi, fut maintenu dans sa noblesse par jugement des commissaires du roi au regalement des tailles du 19. Février 1635. & sit son testament le 14. Avril 1657.

Femme, CHARLOTTE Louvet de Nogaret-Cauvisson, fille d'Aymar Louvet de Nogaret-Cauvisson, baron de saint Auban, & de Lousse d'Auzon de Montravel, sut

marice par contrat du 16. Décembre 1620.

z. PIERRE de Villars, seigneur de la Chapelle, qui suit.

2. HENRY de Villars, fut chanoine & capiscole (a) de l'église de saint Maurice de (1) Caput sebola. Vienne, député à l'assemblée generale du clergé en 1650. & en 1651. il en sut nommé agent general, & en cette qualité il se crut obligé de saire des remontrances au cardinal Mazarin sur ce qu'il vouloit obliger Jean-François-Paul de Gondy, coadjuteur de l'archevêché de Paris, de donner la démission de sa coadjutorerie. Il eur ordre de le tetirer & de ne plus paroître à la cour. Ce ministre le sit revenir peu aprés, & engagea Pierre de Villars archevêque de Vienne son oncle, à le demander pour coadjuteur. Il eut ses bulles le 30 Aoust 1655. & fut lacré peu aprés évêque titulaire de Philipolis, assista à l'assemblée du clergé en 1675, établit par contrat du 5 Décembre de la même année un seminaire à Vienne, dont il consia la direction aux prêtres de l'oratoire, réforma le breviaire de son diocele en 1678. & mourut le 27 Décembre 1693, suivant l'auteur de l'hist, de l'église de Vienne.

3. CHARLES de Villars, reçu chevalier de Malte au prieuré d'Auvergne le 26 Janvier 1650. Voyez l'hist de Malte par M. l'abbe de Vertot, tome 111. Liste des chevas

liersde la langue d'Auvergne, p. 32. 4. Louise de Villars, mariée à Hestor Charpin, seigneur de la Forêt des Halles.

5. ELISABETH de Villars, abbesse de saint André-le-Haut à Vienne, dont elle avoit été nommée coadjutrice durant la minorité du roi Louis XIV. & ou elle mourut le 18. Février 1718. âgée de 93. ans.

6. CHARLOTTE de Villars, femme de Jean-André de Chastellier, seigneur de Milieu

prés Vienne en Dauphiné.

E

IERRE de Villars, seigneur de la Chapelle, baron de Masclas, de Sarras, Reverant & d'Oriol, appellé communement le marquis de Villars, chevalier des ordres du Roy, sut en 1654, premier gentilhomme de la chambre du prince de Conty, dans l'armée duquel il servit en qualité de lieutenant general le 25. Avril 1657. & depuis en Italie & en Aliace sous le comte d'Estrades, il sut gouverneur de Besançon en 1668. envoyé extraordinaire à Vienne, où il eur sa premiere audience de l'empereur le 13. F Soptembre de la même année, passa en Espagne en la même qualité, & y cut son audience de congé au mois d'Octobre 1669, y retourna ambassadeur extraordinaire, & sit son entrée à Madrid le 14. Decembre 1671, puis en Savoye en 1676, sit son entrée à Turin le 6. Juillet de cette année, ent son audience de congé au mois de Mars 1679. alla une troilième fois en Espagne en la même qualité le 30. Avril suivant, & eut son audience de congé au mois de Janvier 1682, fut nommé conseiller d'état d'épée le 7. May 1683, ambassadeur extraordinaire en Dannemark la même année, fait chevalier des ordres du roy en 1688. & chevalier d'honneur de Madame la duchesse de Chartres en 1692. Il est mort le 20. Mars 1698. àgé de 75. ans, & a été enterré en l'églife des Carmelites du fauxbourg S. Jacques à Paris.

Femme, MARIE Gigault de Bellefonds, fille de Bernardin Gigault, seigneur de Bellefonds, gouverneur des villes & chasteaux de Caën & de Valognes, & de Jeanne

10000

Tome V.

aux Epaules de sainte Marie, sut mariée par contrat du 24. Janvier 1651. mourut le A 24. Juin 1706. à l'âge de 82. ans, & a été enterrée aux Carmelites auprés de son mary.

1. LOUIS-HECTOR duc de Villars, Pair & marêchal de France, qui suit.

2. Felix de Villars, abbé de Monstiers en Argonne, agent general du clergé de France en 1688. mourut à Florence au retour de Rome au mois d'Octobre 1691.

3. Armand de Villars, dit le somte de Villars, fait chef d'Escadre des armées navales le 6. Octobre 1705, s'étoit trouvé à la première bataille d'Hochstet en Allemagne le 20. Septembre 17013, où il s'étoit distingué, sut fait depuis brigadier & maréchal de camp, puis lieutenant general des armées du Roy le 20. Juin 1708, il mourut de maladie au siège de Douay le 19. Août 1712, étant gouver-

neur de Gravelines depuis 1709.

4. THERESE de Villars, mariée par contrat du 22. Juin 1677, à Jean de Fretat, chevalier, seigneur de Boissieux, de Murs, de Lorme, de Puyboudry, &c. sils de François de Fretat, écuyer, seigneur de Lorme & de Boissieux, & de Claude-Françoise de S. Martial de Drugeac, elle est mere de Louis Fretat, marquis, de Boissieux, mestre de camp du regiment des Landes, sait brigadier d'intanterie le 1. Fevrier 1719. & de Jacques-Hector de Fretat, chevalier de S. Lazare en 1721.

5. MARIE-LOUISE de Villars, époula le 11. Fevrier 1699. François-Eleonor de Choifeul-Traves, du le comte de Choifeul, colonel de cavalerie, brigadier des armées du Roy, fils de Jean-Eleonor de Choifeul-Traves, du le comte de Vauteau, & C

de Claude Cochard. Voyez tome IV. de cette histoire p. 863.

6. LAURENCE-ELEONORE de Villars, née le 11. May 1665. est morte sans avoir été mariée.

7. CHARLOTE de Villars, femme de Louis de Vaugué, seigneur de Gourdan, maison ancienne dans le Vivarais, fils de Louis de Vaugué, chevalier, seigneur de Gour-

dan, & de Madeleine de Roirand-du-Villard.

8. Agne's de Villars, premierement religieuse à S. André de Vienne, puis nommée abbesse de l'abbaye royale de Chelles le 15. Août 1707, dont elle prit possession le 8. Novembre suivant, s'en démit en 1719. & mourut au prieuré du chasse-midy à Paris le 17. Septembre 1723, âgée d'environ soixante-neuf ans.

#### VI.

OUIS-HECTOR, duc de Villars, Pair & marêchal de France, grand d'Espagne de la premiere classe, prince de Martigues, vicomte de Melun, marquis de la Melle, comte de Rochemiley, chevalier des ordres du roi & de la toiton d'or, gouverneur & lieutenant general des pays & comté de Provence, Marícille, Arles & terres adjacentes, des ville, tours & forts de Toulon, des ville & citadelle de S. Tropés, des ville, forts & citadelle de Marseille, conteiller au conseil de regence, puis au conseil royal, & ministre d'état, l'un des quarante de l'academie Françoise, cy-devant gouverneur de Fribourg, generalissime des armées du roi, ambassadeur extraordinaire & plénipotentiaire de France à Rastadt, chef de l'ambassade pour la paix generale de Bade, nâquit en 1652. C'est en sa faveur que le roi Louis XIV. a érige en duché-Pairie les vicomtez de Vaux & de Melun, & la seigneurie de Mainey, par lettres du mois de Septembre 1709. rapportées sy devant page 95. Il en a prêté serment au parlement le 7. Avril 1710. & a representé le connêtable au sacre du roy le 25. Octobre 1722. Voyez son éloge dans la suite de cette histoire chapitre des Maréchaux de France.

Femme, JEANNE-ANGELIQUE Rocque de Varengeville, dame du palais de la Reine, fille de Jacques Rocque, seigneur de Varengeville, d'Oudeville, Archanville, Galleville & Noville, ambassadeur à Venise, & de Charlotte-Angelique Courtin, a été mariée par contrat des 29. & 21. Janvier 1702

mariée par contrat des 29. & 31. Janvier 1702.

1. HONORE'-ARMAND, marquis de Villars, qui suit.

2. Louis de Villars, né le 20. Decembre 1703. mourut le 8. Août de l'année suivante, âgé de 8. mois.

Digitized by Google

D

VII

ONORE'ARMAND, marquis de Villars, mestre de camp d'un regiment de cavalerie de son nom, gouverneur de Provence, en survivance du marêchal duc de Villars son pere, est né le 4. Octobre 1702.

duc de Villars son pere, est né le 4. Octobre 1702.

Femme, AMABLE-GABRIELLE de Noailles, fille d'Adrien-Maurice, duc de Noailles, Pair de France, & de Françoise-Charlote-Amable d'Aubigné, a été mariée le 5. Août 1721. & nommée dame du palais de la Reine, en la place de la duchesse de Villars sa belle-mere, au mois de Decembre 1727.

I Note that the thirth of the

6. I I.

## SEIGNEURS DE LA GARDE



D'aznr à trois mollettes d'or, au chef d'argent , chargé d'un lion paßant de gucules.

III.

D

C

A

RANCOIS de Villars, seigneur de la Garde, troissème sils de CLAUDE de Villars, seigneur de la Chapelle & de Masclas, & de CHARLOTE Gayan, contionnez cy-devant page 104.

Funme, CLAUDINE de Tournon, mariée par contrat du 11. Septembre 1580.

I V.

PIERRE de Villars, seigneur de la Garde & de Caseneuve, accepta l'hoirie de François son pere, par acte passé devant les officiers de Coindrieux le 7. Janvier E 1614. & testa le 9. Octobre 1655.

Femme, CLAUDINE de Bourg, fille de Laurent de Bourg, conseiller au presidial de Lyon, & au parlement de Dombes, sut mariée par contrat du 23. Juillet 1611.

V.

TIENNE de Villars, écuyer, seigneur de la Garde, de Caseneuve & de Bussière, sur institué heritier universel par le testament de Pierre de Villars son pere du 9. Octobre 1655. & produisit ses titres de noblesse devant M. du Gué, intendant de Lyon, qui le maintint par jugement du 22. Feyrier 1668

Lyon qui le maintint par jugement du 22. Fevrier 1668.

Femme, ANNE Girard de Riverie, fille de Bertrand Girard de Riverie, conseiller & maitre d'hôtel ordinaire du roy, seigneur de S. Jean, de Thoula, la Monchonniere, Eschalas & S. Romain en Gié, sut mariée par contrat du 3. Janvier 1662.

N. de Villars, mariée à N. le Camus, établi à Coindrieux,

# ALENCON, ANGOULEME, PONTHIEU, DUCHEZ ET COMTE-PAIRIE



De France à la bordure engrélée de guenles.

6

ES duchez d'Alençon & d'Angoulême, le comté de Ponthieu, les Chastellenies de Coignac & de Merpins, avec les terres & seigneuries de Noyelles, Hiermont, Coutteville & le Mesnil, surent données en appanage à CHARLES de France, duc de Berry, pour les tenir en Pairie par lettres dattées de Versailles au mois de Juin 1710, registrées au parlement de Paris le 10. Juillet suivant. Le comté de Ponthieu & les terres & seigneuries de Noyelles, Hiermont, Coutreville & le Mesnil furent distraites de l'appanage de ce prince, par lettres données à Versailles au mois D de Septembre de la même année, & registrées au parlement le 2. en la chambre des comptes le 16. Octobre, & en la cour des aydes le 13. Decembre suivant, & par ces lettres les vicomtez d'Andely, de Vernon & de Gisors lui furent donnez pour en jouir avec les mêmes prérogatives & preéminences qu'il jouissont du comté de Ponthieu, & des seigneuries de Noyelles, Hyermont, Coutteville & le Mesmil Ces terres & seigneuries ont été reunies au domaine de la couronne par son decès sans entans males, arrivé le 4, May 1714. Voyez tome III. de cette histoire page 103. 255. & 282. & les pieces qui suivent.

# PIECES CONCERNANT ALENCON, ANGOULEME DUCHEZ, ET PONTHIEU COMTE PAIRIE

LETTRES D'APPANAGE DE M. LE DUC DE BERRY.

Données à Versailles au mois de Juin 1710.

OUIS par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre: A tous presens & à venir; Salur. La providence divine avant distingué notre regne entre tous les autres par la durée, par son éclat & par le nombre de nos descendans, Nous nous tomines continuellement attachez à les former à la vertu, afin que leur éducation répondant à leur naissance, ils fussent autant recommandables par leurs sentimens, qu'ils font elevez par la splendeur du sang dont ils sont sortis. Notre trés-cher & trésamé petit-fils Charles fils de France, a dignement répondu à nos esperances : plus la grandeur de son rang l'a placé au dessus de nos autres sujets, plus il Nous à donné des mirques respectueules de la reconnoissance, de son attachement & de son obéisfance. Perfuadez qu'il continuera les mêmes devoirs à notre trés-cher & trés-amé fils le Dauphin ion pete, & a notre trés-cher & trés-amé petit-fils le duc de Bourgogne

A son frere aîné, & à ses descendans heritiers présomptifs de la couronne, Nous avons cru pouvoir prendre en lui une entiere confiance, & devoir lui donner des preuves sensibles de notre assection paternelle, & de la satisfaction que Nous avons toujours cue de sa conduite. Dans ces sentimens Nous avons pris la resolution de pourvoir à son établissement par une alliance que Nous avons choisi dans notre propre samille, & en lui donnant un appanage qui réponde à la tendresse que Nous avons pour lui, & à notre munificence royale, dont Nous lui voulons donner en cette occasion des marques éclatantes, afin qu'il soit en état d'entretenir plus honorablement sa maison, & pourvoir aux enfans mâles qui naîtront de lui en loyal mariage. Pour ces causes & autres à ce Nous mouvans, de l'avis de notre conseil, Nous avons donné, octroyé & delaissé, & par ces presentes signées de notre main, donnons, octroyons & delaissons à notredit petit-fils Charles fils de France, & à ses ensans males descendans de lui en loyal mariage, pour leur appanage & entretenement, selon la nature. des appanages de la maison de France & les loix de notre royaume, les duchez d'Alençon & d'Angoulème, le comté de Ponthieu & les châtellenies de Coignac & de Merpins, réunis à notre contonne par le décès de notre couline Elisabeth d'Orleans duchesse de Guise; ensemble les terres & seigneuries de Noyelles, Hiermont, Coutteville & le Mesnil, par Nous acquises par contrat passe entre les commissaires par Nous nommez, & Marie d'Orleans duchesse de Nemours le 16. Decembre 1706, en échange de la baronie, terre & teigneurie de Parthenay, ainsi que lesdits duchez, C comté, châtellenies, terres & seigneuries se poursuivent & comportent, étendent & confistent en villes, citez, châteaux, châtellenies, places, maisons, torteretles, fruits, profits, cens, rentes, revenus, émolumens, honneurs, hommages, vassaux, vassellages & sujets, bois, forets, étangs, rivieres, fours, moulins, prez, pâturages, fiefs, arriere-ficts, justices, jurisdictions, patronages d'églises, collations de benefices, aubainages, forfaitures, confilcations & amendes, quints, requints, lods ventes, profits de fiefs, & tous autres droits & devoirs quelconques qui Nous appartiennent eldits duchez, comté, châtellenies, terres & seigneuries, à condition néanmoins à l'égard des bois de fûtaye, d'en user en bon pere de famille, & de n'en couper que pour l'entretenement & reparations des édifices & châteaux de l'appanage, le tout D jusqu'à concurrence de la somme de deux cens mille livres tournois de revenu par chacun an, les charges préalablement acquittées; à l'effet de quoi & pour parfaire ladite fomme de deux cens mille livres de revenu, Nous racheterons dans le plus bref temps qu'il se pourra, les parties de notre domaine qui ont été engagées dans l'étenduc desdits duchez, comté, châtellenies, terres & seigneuries, juiqu'à concurrence de ce qui défaudra de ladite somme, pendant lequel temps & jusqu'audit rachat, évaluation faite du revenu non aliené, notredit petit-fils jouira du supplement de ladite somme sur nos aydes & gabelles desdits duchez, comté, chêtellenies, terres & seigneuries, & en sera payé jusqu'à concurrence de ladite somme de deux cens mille livres sur les simples quittances, ou de ses tresoriers & receveurs generaux, par les mains des fermiers ou receveurs desdites aydes & gabelles, pour desdits duchez, comté, châtellenies, terres & leigneuries, leuridites appartenances & dépendances, droits, fruits & revenus susdits, jusqu'à ladite somme de deux cens mille livres de rente, jouir & user par notredit petit-fils & ses hoirs mâles en droite ligne, par forme d'appanage seulement, à commencer du jour de la verification qui sera faite de ces presentes en notre cour de parlement, chambre des comptes & cour des aydes, aux autoritez, prérogatives & prééminences qui appartiennent au titre de duc, sans aucune chose en retenir ni reserver à Nous, ni à notre couronne & successeurs, à l'exception seulement des foy & hommage lige, droits de ressort & souveraineté, la garde des eglises cathedrales & autres qui sont de sondation royale ou autrement privilegiées, la connoissance des cas royaux, & de ceux dont par prévention nos offi-F ciers doivent & ont accoutumé de connoître, pour lesquels décider, connoître & déterminer, seront par Nous créez, mis & établis juges des exempts ou autres, lesquels auront la connoissance & jurisdiction desdits cas & matieres. Voulons que jusqu'à l'établissement desdits juges des exempts & des cas royaux, en consequence des lettres qui leront à cet effet expedices & enregistrées en notre cour de parlement, les officiers ordinaires continuent d'en prendre connoissance. Voulons aussi que le revenu des exploits, amendes, greffes, sceaux & autres émolumens qui viendront de ladite jurisdiction des exempts, soit, demeure & appartienne à notredit petit-fils, sur icelui toutesois préalablement pris & payez les gages qui seront ordonnez aus dits juges des exempts ou lieutenans, & le furplus de la justice & jussification ordinaire desdits du-

Tome V.

110

chez, comté, châtellenies, terres & seigneuries, sera exercé & administré au nom de A norredit petit-fils, & ses successeurs males, comme dit est, par les buillifs, senechaux desdits lieux, & autres juges qui ont été établis & instituez ci-devant, on leurs lieutenans generaux, sans y faire par lui aucune innovation ou mutation, ni delappointer les officiers qui sont à present, & qui ont été pourvus par Nous ou par nos predecesseurs, desquels offices de baillifs, senéchaux, juges & autres officiers dépendans du domaine desdits duchez, comté, châtellenses, terres & seigneuries, notredit petit-fils & ses successeurs mâles auront, quand vacation arrivera, la pleine provision & institution, fors desdits juges des exempts & des presidens, juges conseillers & autres officiers des sieges presidiaux établis és lieux de son appanage, la provision desquels & semblablement de tous offices de nos aydes, tailles, gabelles, prevots des maréchaux, leurs lieutenans, greffiers, archers & autres offices extraordinaires desdits duchez, B comté, châtelienies, terres & seigneuries, Nous nous reservons, comme austi le revenu des exploits & amendes qui Nous seront adjugées es cas des Edits en dernier reslort par leidits juges présidiaux; permettant & accordant au surplus à notredit petitfils, qu'il puisse & lui soit loisible d'ordonner & établir en l'une des villes de son appanage, telle qu'il avisera, une chambre des comptes, & créer les officiers necessaires à cet effet, pardevant lesquels les receveurs du domaine desdits duchez, comté, châtellenies, terres & seigneuries, rendront compte de leurs recettes & administrations de leurs charges, à condition que de trois en trois ans, les comptes qui seront ainsi rendus en fadite chambre des comptes, feront envoyez en notre chambre des comptes à Paris, ou les doubles d'iceux dûement collationnez, fignez & certifiez; que lesdits receveurs du domaine seront tenus de prendre par chacun an leurs étais de recette & C depense des tresoriers de France, des bureaux des Finances dans le ressort desquels ils féront lituez, ausquels nous enjoignons de veiller à la conservation de nos droits sonciers; comme aussi que notredit petit-fils & ses successeurs seront tenus d'entretenir & faire entretenir les fondations des églifes, les mailons, châteaux & forteresses deidits duchez, comté, châtellenies, terres & seigneuries en bon état de reparations, payer les fiefs, aumônes & autres charges ordinaires desdits domaines, ainsi qu'il est accoutumé. Et comme notre intention est de procurer à notredit petit-fils toutes les marques de grandeur & de distinction qui peuvent dépendre de Nous, Nous lui avons de la même autorité que dessus, accordé & octroyé, accordons & octroyons tant D pour lui que pour setdits successeurs mâles. Voulons & Nous plait qu'ils ayent & tiennent lesdits duchez, comté, châtellenies, terres & seigneuries en tous droits & titre de Pairie, avec toutes prérogatives & préeminences qu'ont accoûtumé d'avoit les princes de la maison de France, & autres tenant de notre couronne en Pairie, à la charge toutefois que la connoissance des causes & matieres dont nos juges presidisux ont accoutume de connoître, leur demeurera, sans que sous ombre de ladite Pairie, ladite connoissance en soit dévoluë par appel immediatement en notre cour de parlement, moyennant lequel present appanage qui a été agreablement pris, accepté & reçu par notredit petit-fils, en presence de notre trés-cher & trés-amé lils Louis Dauphin, notre trés-cher & trés-amé petit-fils le duc de Bourgogne, & des gens composans notre censeil, notre die petit-fils & notre dit fils le Dauphin son pere & tuteur naturel stipulant pour lui quant à ce, ont renoncé & renoncent tant pour lui que pour ses hoirs, à toutes terres, seigneuries & immeubles qui se trouveront dans notre succession, soit que lesdites terres, seigneuries & immeubles soient unis ou non à notre couronne, ensemble à tous meubles & effets mobiliers de quelque qualité & valeur qu'ils soient, & pareillement notredit petit-fils & Nous comme son tuteur auffi naturel, avons fait pareille renonciation à la succession à écheoir de notredit fils Louis Dauphin son pere, lesquelles renonciations sont saites au profit de notre couronne, & seront réiterées dans le contrat de mariage de notredit petit-fils, qui promet lorsqu'il sera venu en âge de ratisier & approuver lesdites conditions, & d'en F bailler & passer toutes lettres necessaires, lesquelles acceptations & renonciations faites par notredit petit-fils, Nous par l'avis de notredit conseil qui les a jugées utiles & profitables à notredit petit-fils, avons de notre pleine puissance & autorité toyale autorisees & autorisons, les déclarant être de perpetuelle sermeté & effet, & interposant en tant que besoin seroit sur ce notre decret; & afin qu'il n'y ait aucun doute, ambiguité ou question à l'avenir au sait de ce present appanage, Nous avons dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons que suivant la nature desdits appaniges & loy de notre royaume, & en cas que notredit petit-fils ou ses descendans males en loyal mariage vinisent à déceder sans enfans males, ensorte qu'il ne demeurât

## DES PAIRS DE FRANCE. ALENCON, OV. HI

aucun enfant mâle descendant par ligne de mâles, bien qu'il y eut fils ou filles descendans d'iceux par filles, audit cas lesdits duchez, comté, châtellenies, terres & leigueuries par Nous donnez à notredit petit-fils pour son appanage, resourneront librement à notre couronne, comme étant ledit appanage éteint & fini, sans autres adjudications ou declarations, & s'en pourront nos successeurs rois emparer & en prendre la possession & jouissance à leur plaisir & volonté, sans aucun contredit ou empêchement, ni qu'on puisse objecter aucun laps de temps ou prescription. Voulons aussi qu'il soit permis à notredit petit-fils de racheter si bon lui semble à son prose nos domaines engagez dans l'étendue desdits duchez, comté, châtellenies, terres & seigneuries, en remboursant en un seul & parsait payement, les acquereurs de leur fort principal, frais & loyaux coûts. Si donnons en mandement à nos amez & feaux B conscillers, les gens tenant notre cour de parlement, chambre des comptes & cour des aydes à Paris, presidens, tresoriers de France, & à tous autres nos officiers & justiciers qu'il appartiendra, que ces presentes ils fassent lire, publier & registrer, & de nos pretens dons, cession, délaissement & transport, & de tout le contenu ci-dessus soustrent & laissent notredit petit-fils Charles fils de France & ses successeurs mâles, jouir & user pleinement & paitiblement en la forme & maniere qu'il est dit ci-dessus, & lui baillent & délivrent, ou lui fassent bailler & délivrer, à commencer du jour de l'enregiltrement qui sera, comme dit est, sait des presentes, la possession, saitine & jouissance desdits duchez d'Alençon & d'Angoulême, comté de Ponthieu, châc tellenies de Coignac & de Merpins, terres & seigneuries de Noyelles, Hiermont, Coutteville & le Mesnil, leurs appartenances & dépendances, sans en ce lui faire, mettre, ou donner, ni souffrir lui être fait, mis ou donné ni à ses successeurs mâles aucun trouble ou empêchement au contraire, lequel si fait, mis ou donné leur étoit, ils fassent incontinent le tout reparer & remettre en pleine & entiere délivrance & au premier état & du, & rapportant ces presentes signées de notre main, ou copies d'icelles pour une fois, & quittances ou reconnoissances de notredit petitfils, de la jouissance des choses dessudites. Nous voulons tous nos receveurs & autres nos officiers qu'il appartiendra, & à qui se pourra toucher, être tenus quittes respectivement de la valeur desdites choses, par lesdits gens de nos comptes, & par D tout ailleurs où il appartiendra & besoin sera sans difficulté, nonobstant les ordonnances par nos predecesseurs & Nous, faites sur le fait & alienation du domaine de notte couronne, ausquelles attendu que ledit délaissement le fait pour l'appanage de notredit petit-fils, & causes si favorables que les dessusdites, Nous avons en tant que besoin leroit, dérogé & dérogeons pour ce regard, & sans y préjudicier en autres choses par ces presentes, & à quelconques autres ordonnances, restrictions, mandemens & désenses à ce contraires. Et pour ce que desdites presentes l'on pourra avoir besoin en plusieurs & divers lieux. Nous voulons qu'aux copies d'icelles duement collationnées par un de nos amez & feaux conseillers & secretaires, soy soit ajoûtée comme à ce present original, auquel asin que ce soit chose serme & stable à toujours, Nous E avons fait mettre notre scel à cetdites presentes. Donné à Versailles, au mois de Juin l'an de grace mil sept cens dix, & de notre regne le soixante-huitième. Signé, LOUIS. Es plus bas, par le Roy, PHELYPPEAUX. Vija, PHELYPPEAUX. Vii au Conscil, DESMARETZ. Et scellees du grand scesu de cire verte en lacs de soye rouge & verte.

Registrées, ouy, & ce requerant le Procureur general du Roy, pour être execusées selon leur sorme & teneur, suivant l'Arrest de ce sour. A Paris en Parlement le dix Juilles mil sept cens dix. Signé, DONGOIS.

## LETTRES PATENTES,

Portant distraction du comté de Ponthieu, & des terres & seigneuries de Noyelles, Hiermont, Coutteville & le Mesnil, de l'appanage accordé à Charles de France par celles du mois de Juin dernier, & don des vicomiez d'Andely, Vernon & Gisors pour en jouir par lui & ses hoirs mâles en droite ligne, avec toutes les mêmes prérogatives. Données à Versailles au mois de Septembre 1710. registrées au parlement le 2. & en la chambre des comptes le 16. Octobre, & en la cour des aydes le 13. Decembre de la même année. Blanchart compil. chronol. tom. II. col. 2874.

Lettres patentes portant pouvoir à Charles de France, duc de Berry, de nommer & presenter aux abbayes, prieurez & tous autres benefices consistoriaux, & aux offices de juges des exempts, presidens, conseillers & autres offices de sieges presidenx, &c. dans les vicomtez d'Andely, Vernon & Gifors. A Versailles le 20. Septembre 1710, registrées le 2. Octobre suivant. Idem. Ibidem.

## EDIT DU ROY.

Qui reiinit au domaine de la Couronne l'appanage de feu M. le Duc de Berry.

Donné à Versailles au mois d'Aoust 1714.

OUIS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre: A tous presens & à venir; Salur. Par nos lettres patentes en forme d'Edit du mois de Juin 1710. Nous avions donné, octroyé & delaissé à notre très-cher & très-amé petit-fils Charles, fils de France, & à ses enfans mâles descendans de lui en loyal mariage pour leur appanage & entretennement felon la nature des appanages de la maison de France, & les loix de notre royaume, les duchez d'Alençon & d'Angoulême, le comté de Ponthieu, & les châtellenies de Coignac & de Merpins, ensemble les terres & seigneuries de Noyelles, Hiermont, Coutteville & le Mesnil, avec tous les droits & devoirs quelconques à Nous appartenant esdits duchez, comté, châtellenies, terres & seigneuries, le tout jusqu'à concurrence de la somme de deux cens mille livres de reyenu; & par des considerations particulieres à Nous connues, Nous avions par nos nutres lettres patentes du mois de Septembre de la même année 1710. désuni, distrait & retiré dudit appanage le comté de Ponthieu, & les terres & seigneuries de Noyelles, Hiermont, Coutteville & le Melnil avec toutes leurs dépendances, & le tout réuni au domaine de notre couronne, & en même temps Nous aurions donné, octroyé & delaissé à notredit petit-fils, Charles fils de France, & à ses enfans mâles descendans de lui en loyal mariage audit titre d'appanage, & par forme de remplacement, les domaines des vicomtez d'Andely, Vernon & Gifors, ainsi qu'ils se poursuivent, comportent, étendent & consistent avec tous les droits & devoirs quelcon- D. ques qui Nous appartenoient esdits domaines, à l'exception seulement des soi & hommage-lige, droits de ressorts & souveraineté, & autres reserves portées par nosdites lettres patentes des mois de Juin & Septembre 1710. La jeunesse de notre petit-fils & la bonne constitution de son temperamment, Nous donnoient lieu d'esperer qu'il laisseroit une longue posterité, du mariage qu'il avoit contracté de notre agrément avec notre trés-chere & trés-amée petite-niéce Marie - Louise - Elisabeth d'Orleans; mais Dieu en ayant disposé autrement, & la divine providence ayant permis que notredit petit-fils Nous ait été enlevé par une mort prématurée, Nous nous trouvons dans l'obligation en réunissant ledit appanage à notre domaine de pourvoir au payement du douaire de notre petite-fille duchesse de Berry, & à son habitation; & com- E me par le décès de notredir petit-fils sans enfans mâles la proprieté du quart de la terre & châtellenie de Meudon Nous appartient, en contribuant par Nous en qualité d'heritier en cette partie aux dettes contractées par notredit petit-fils pendant son mariage, lequel quart desirant réunir aux trois autres quarts de sadite terre & châtellenie qui appartienent à notre trés-chet & très-amé arriere-petit-fils le Dauphin, Nous avons reiolu de donner aussi à notre trés-chère & trés-amée petite-fille duchesse de Berry en cette occasion, de nouvelles marques de notre singuliere affection. A ces causes, & autres à ce Nous mouvans, de l'avis de notre conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, Nous avons réuni, & par ces presentes F signées de notre main, réunissons au domaine de notre couronne les duchez d'Alençon & d'Angoulême, les châtellenies de Coignac & de Merpins, les domaines des vicomtez d'Andely, Vernon & Gisors, & tous les droits en dépendans que Nous avions accordé à notre trés-cher & très-amé petit-fils Charles, fils de France, & à les enfans mâles descendans de lui en loyal mariage à titre d'appanage. Voulons & Nous plast qu'à l'avenir les revenus en soient levez & perçus à notre profit en la même maniere qu'il en étoit usé avant nosdites lettres patentes des mois de Juin & de Septembre 1710, fur lesquels revenus sera néanmoins préalablement à toutes choses pris la som-

#### DESPAIRS DE FRANCE. ALENCON, Ge. 113

A me de quarante mille livres par chacun an pour le douaire de notre trés-chere & trés-amée petite-fille duchesse de Berry, à laquelle Nous avons donné & assigné, donnons & affignons par ces prefentes le château d'Amboile pour son habitation sa vie durant, & pendant qu'elle demeurera en viduité; & au lieu de la somme de trente mille livres à laquelle avoit été fixé par ton contrat de mariage le prix des meubles qui devoient lui être fournis pour ladite habitation, Nous lui avons cedé & abandonné, cedons & abandonnons tous & chacuns les meubles & pierreries appartenans à notredit petit-fils en propre, & à lui échûs par les successions, tant de notre trèscher & trés-amé fils Louis Dauphin de France, que de notre trés-chere & très-B amée fille Anne-Marie-Victoire de Baviere ses pere & mere, le tout en l'état que lesdits meubles & pierreries se sont trouvées au jour du décès de notredit petit-fils, dérogeant à cet effet à la claule de proprieté portée par son contrat de mariage, & à toutes ordonnances & loix à ce contraires; & delirant contribuer au payement de la plus grande partie des dettes de notredit petit-fils, au-delà même de ce dont Nous pourrions être tenus, ordonnons, voulons & Nous plaît, qu'il soit payé par le garde de notre tresor royal, entre les mains du tresorier de notredite petite-fille la somme de quatre cens mille livres, des deniers qui seront par Nous à cet effet destinez, movennant quoi notredite petite-fille demeurera chargée d'acquitter toutes les dettes de ladite succession à quelque somme qu'elles puissent monter. Voulons pareillement que le quart de la terre & châtellenie de Meudon, appartenances & dépendances à Nous avenu par le decès de notredit petit-fils, duc de Berry, soit & demeure réuni & consolide, comme par ces presentes Nous reunissons & consolidons aux trois autres quarts de ladite terre & Chastellenie de Meudon, appartenant à notre trés-cher & tres-amé arriere petit-Fils le Dauphin, auquel à cet effet Nous en failons don & délaissement pour en jouir par lui en toute proprieté, & de la même maniere que des trois autres quarts. Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseillers, les gens tenans notre cour de parlement, chambre des comptes & cour des aydes à Paris, que ces presentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder, observer & executer de point en point, nonobitant tous édits, ordonnances, declarations & reglemens à ce contraires, ausquels Nous avons dérogé & dérogeons par ces presentes, voulons qu'aux copies d'icelles dûement collationnées par l'un de nos amez & seaux conseillers & secretaires, soy soit ajoûtée comme à l'original : Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, Nous avons fait mettre notre scel à cesdites presentes. Donné à Versailles au mois d'Aoust, l'an de grace mil sept cent quatorze, & de notre regne le soixante-dou-zième. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi PHELYPPEAUX. Visa, VOISIN. Vû au Conseil, DESMARETZ Et scellée du grand sceau de cire verte, en lacs de soye rouge

Registrées, ouy ce requerant le Procureur general du Roy, pour être executées selon leur sorme & teneur, suivant l'Arrest de ce jour. A Paris en parlement, le vingt-deux Aoust mil sept cent quatorze. Signé, DONGOIS.



F 2

CHAPITRE VIII.

# HARCOURT.

DUCHE-PAIRIE



A Baronie de Thury sut erigée en marquisat, en saveur de PIERRE de Montmorency, baron de Fosseux, & de ses hoirs & successeurs tant mâles que se melles, par lettres du mois de Septembre 1578. La baronie de la Motte avec les terres de Cesny, Grimbosc, S. Martin de Salon, & les baronies de Mery, de Cleville & de Varaville, surent érigées en marquisat, sous le nom de la Motte-Harcourt, en saveur de PIERRE d'Harcourt, baron de Beausou, Beuvron, &c. & de ses hoirs & successeurs mâles par lettres données à S. Denys en France au mois d'Aoust 1593. registrées au parlement de Rouen le 23. Janvier 1597. Les marquisats de Thury & de la Motte-d'Harcourt furent unis & érigez en duché sous le nom de Duché d'Harcourt en saveur d'HENRY, marquis d'Harcourt, & de ses ensans & descendans mâles, par lettres données à Versailles au mois de Novembre 1700. registrées au Parlement de Paris le 19. Mars, & en la chambre des comptes le 23. Juin, au parlement & en la chambre des comptes de Rouen le 2. Aoust 1701. & ensin le duché d'Harcourt sur érigé en duché-Pairie pour le même HENRY duc d'Harcourt, marêchal de France, & ses ensans & descendans mâles, par autres lettres du mois de Septembre 1709. registrées le 19. Aoust 1710. Voyez les pieces qui survent après lesquelles en donnera la genealogie de la Maison d'Harcourt.

# D'HARCOURT.

Erection du Duché d'Harcourt.

Novembre 1793

OUIS par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre: A tous presens & à venir; Salur. Nous avons reconnu dans notre royaume tant de personnes qui F se sont distinguées par de grandes actions, que l'inclination naturelle que Nous avons à recompenser la vertu, Nous a engagé à les élever au-dessus des autres par des charges, des dignitez & des honneurs qui puissent en remplissant la noble ambition qui les animent, excite en même tems dans les autres le deir de mériter de si hautes recompenses; mais entre tous ceux qui reçoivent des marques éclatantes de la satisfaction que Nous avons des services signalez qu'ils Nous rendent & à notre état, la justice & la prudence Nous ont toujours fait préserer dans la distribution des plus grandes graces, ceux qui joignent à une ancienne naissance & à des actions illustres de leurs ancêtres, la glotte particuliere que le merite personnel & des services distinguez leur ent acquis dans les emplois qui leur ont été confiez. Toutes ces considerations se

B

C

rencontrent éminemment dans la personne de notre trés-cher & bien-amé cousin Henry de Harcourt, lieutenant-general de nos armées, il a toutes les qualités necessaires pour être élevé a tout ce qu'il y a de plus considerable; une naissance si ancienne qu'on en trouve des preuves dans les ficcles les plus éloignez, des ancêtres auffi distinguez par les tervices qu'ils ont rendus, que par leurs naissances, plusieurs alliances avec les premieres Maisons souveraines, & en son particulier un merite reconnu par un grand nombre d'actions de valeur & de prudence dans nos armées. Sa maison tire son origine de Bernard le Danois, un des leigneurs de Dannemarck, qui vinrent en Normandie avec Rollon qui en fut le premier duc en l'an 876, de qui Bernard le Danois reçut la seigneurie d'Harcourt & pluseurs autres terres. Il fut fait aussi gouverneur de Normandie & tuteur de Richard I. petit-fils du duc Rollon, & les descendans de ce Bernard ont été revêtus des premieres charges & honorez d'alliances fort illustres. Jean II. sieur d'Harcourt époula en premieres nôces Agnés de Lorraine, & en iccondes, Jeanne vicomtesse de Chastellerault en 1288. Il a été aussi maréchal de France sous Philippe le Hardy, & amiral de France sous Philippe le Bel en 1295. Jean III. sire d'Harcourt, épousa Alix de Brabant en 1302. Jean IV. sieur d'Harcourt, épousa Itabeau de Parthenay; & le roy Philippe de Valois ayant érigé en sa saveur la baronie d'Harcourt en comié en 1338. On voit par les lettres d'érection que les terres d'Elbeuf & de l'Islebonne en faisoient lors partie, & Philippe de Valois y déclare que Jean IV. étoit descendu de même lang que la reine son épouse, qui étoit Jeanne de Bourgogne, fille de Robert II. duc de Bourgogne & d'Agnés de France, fille de faint Louis. Jean V. comte d'Harcourt épousa en 1340. Blanche de Ponthieu comtesse d'Aumaile, princetse de Castille de la branche des comtes de Ponthieu, fille de Jean de Castille comte de Ponthieu & de Catherine d'Artois & petite-fille de Ferdinand III, roy de Castille & de Leon. Jean V. cut trois entans mâ-les qui ont formé autant de branches sufferentes, l'ainé sur Jean VI. comte d'Harcourt qui épousa en 1374. Ca herine de Bourbon sœur puinée de Jeanne de Bourbon reine de France, époule de Charles V. & les mâles de cette branche ont fini en la personne de Jean VII. qui épousa Marie d'Alençon. Marie de Harcourt qui étoit issué de leur mariage, sut mariée à Antoine de Lorraine comte de Vaudemont en 1440. & porta par cette alliance tous les biens de cette branche dans la Maison de D Lorraine qui les possede encore à present : la seconde branche qui commença par Jacques de Harcourt puiné, marié a Jeanne d'Anghien en 1374, a fini en la personne de Guillaume de Harcourt comte de Tancarville son petit-fils, & Marie de Harcourt sa sœur qui succeda à tous les biens de cette branche, les porta dans la maison de Longueville par son mariage avec Jean d'Orleans comte de Dunois & de Longueville. Philippe de Harcourt III. fils de Jean V. a formé la troitiéme branche. Il épousa en 1374. Jeanne de Tilly, dame de Tilly & de Beuvron, ses descendans se sont distinguez par leurs services dans les armées par les charges qu'ils ont possedées de nos lieuténans-generaux de notre province de Normandie & de vice-Amiral, & par les alliances qu'ils ont contractées dans les maisons de Graville, de Gaillon & de Cha-E bot, d'Espinay & de Matignon, issues de connétables, de maréchaux de France, & autres grands officiers de notre couronne, & alliez des maisons de Montmorency, de Chastillon, de Bretagne, de Flandres & d'Angleterre. Cette troisiéme branche, qui est la teule masculine subsistante à present, en a sormé deux autres; l'une est celle de Harcourt-d Ollonde, & l'autre celle de Harcourt-Beuvron, de laquelle est notre cousin; si-tôt qu'il a été en état de Nous servir, il Nous a fait connoître que ses actions repondroient à sa naissance. Il a commencé en 1673, en qualité d'aide de camp de notre cousin le vicomte de Turenne, & ayant continué à Nous servir l'année survante dans le même emploi, il se trouva aux combats de Zeintzeim, de saint François & de Turkeim, & Nous fumes si contens de la valeur qu'il y sit paroître & de la maniere dont il s'y diffingua, qu'en 1675. Nous lui confiâmes un regiment d'infanterie, & en 1677. son merite augmentant, Nous le mimes à la tête de notre regiment de l'icardie, il nous servit en cette qualité aux sieges de Valenciennes, de Cambray & de Fribourg, & merita par la maniere dont il se conduitit, & par les services que notre cher & bien-amé François de Harcourt de Beuvron son pere nous a rendus avec toute la satisfaction possible, en qualité de lieutenant general de nos armées, & qu'il continue de nous rendre encore en celle de notre lieutenant general au gouvernement de notre province de Normandie, d'obtenir de nous en l'année 1678, la survivance de cette charge. La connoillance que nous avions de ce qu'il avoit sait jusqu'alors pour notre service, & de les grands talens pour la guerre,

nous porterent à le faire brigadier d'infanterie en l'année 1683. La guerre avant re- A commencé en l'année 1689, nous le filmes maréchal de nos camps & armées, & il se trouva en cette qualité au siege de Philisbourg, où il continua de nous donner des marques de sa vigilance, de sa capacité, & de son application, ce qui Nous porta à lui confier en l'année 1690, le commandement de la ville & du pays de Luxembourg, & Nous avons pris depuis une si grande consiance en sa valeur & en son habilete, que pendant la derniere guerre Nous lui avons toujours donné le commandement en chef d'un corps d'armée considerable en l'année 1692, il s'opposa à un corps de plus de quatre mille chevaux, des troupes de Brandebourg, de Munster & de Neusbourg, qui vouloient entrer dans le pays de Luxembourg, il les combatit à Ourte-B ville si à propos qu'il les désit entierement, & que le comte de Velle qui en étoit general y sut fait prisonnier. Nous le choisimes la même année pour saire la retraite de l'armée qui avoit alliegé Reinfelds, ce qu'il executa malgré la rigueur de la saison, sans que les ennemis osassent rien entreprendre dans sa retraite, quoiqu'ils eussent une armée beaucoup plus forte commandée par le Landgrave de Hesse-Cassel. La satisfaction que nous recevions de lui augmentant tous les jours par la bonne conduite, nous lui donnâmes en 1693. la charge de lieutenant general en nos armées, & nous le silmes gouverneur de Tournay. Ce sur dans cette même année qu'il contribua si considerablement à la grande & signalée victoire que nous remportames sur nos ennemis à Nerwinde par la diligence avec laquelle il ramena les troupes qui étoient sous son commandement, quoiqu'éloignées de tept lieues, & par la valeur & la dexterité avec laquelle il combatit à leur tête: Nous le choisimes en 1696. pour commander en chef tous le roy d'Angleterre, l'armée que nous avions destinée pour ce prince. La guerre étant finie en 1697, par la paix que nous donnames à l'Europe, nous jettames les yeux sur notredit coulin pour l'envoyer notre Ambassadeur extraordinaire en Espagne, étant bien persuadez que la delicatesse de son esprit, jointe à la grande prudence dont il accompagne toutes ses actions, le rendroient tout aussi capable de nous servir dans les negociations les plus importantes, que de commander nos armées, & notredit cousin a si justement repondu à la haute opinion que nous avions de lui, qu'après lui avoir donné le commandement en chef de l'armée que nous avions resolu d'assembler à Bayonne, & que les sages & justes dispositions du roy d'Espagne ont rendu inutiles. Nous avons jugé à propos de le renvoyer encore à Madrid en qualité de notre ambassadeur extraordinaire, où nous ne doutons pas que nous ne recevions de nouvelles marques de sa capacité, de son zele & de son affection à notre service dans une conjoneture aussi importante que celle de l'établissement de notre trés-cher & amé frere & petit-fils Philippe V. sur le trone d'une aussi grande monarchie que celle d'Espagne. Tant de services si importans en paix & en guerre, tant de qualitez si rares & si éminentes meritent bien une recompense qui passe à sa posterité, & qui soit proportionnée à son merite personnel & à la grandeur de sa naissance, & comme Nous n'en avons point dans notre royaume qui soit au dessus de la dignité de duc par tous les avantages qui y sont attachez, Nous nous portons d'autant plus volontiers à lui accorder cette grace, que les terres qui le compo eront sont fort considerables tant par leurs revenus que par les beaux droits qui y appartiennent, la terre, seigneurie & marquisat de Thury, sur laquelle il desire que l'érection soit saite, est située en notre province de Normandie, mouvant de Nous à caute de notre ville, château & vicomté de Falaize, elle fut érigée en marquilat par lettres patentes du mois de Septembre 1578, elle a droit de haute, moyenne & basie justice, dont les appellations ressortissent nuement en notre cour de parlement de Normandie, & plusieurs autres droits considerables, comme garennes, foires, marchez, péages & autres, même le droit de séance en notredite F cour de parlement à Rouen, avec les bois & francs buillons de cinq lays en dépendans qui sont pareillement mouvans de Nous & le fief & seigneurie de saint Benin, la terre & seigneurie du pont d'Ouilly, circonstances & dépendances, & la siesser-me de Croisilles unie au marquisat de Thury, ensemble la terre & seigneurie de la Mothe-Harcourt étigée en marquisat par lettres patentes du mois d'Aoust 1593, avec les bois de la Mothe & Grimbote en dépendans, situez dans les francs buissons des cinq lays, lesdites terre & marquisat mouvant de Nous à cause de notre duché de Normandie, avant ladite terre de la Mothe-Harcourt le droit de haute, moyenne & basse justice, dont les appellations ressortissent aussi nuemeur en notredite cour de parlement de Rouen & plusieurs autres droits considerables, comme aussi la terre & seigneurie de saint Martin de Sallous mouvant aussi de Nous à cause de notre duché

A Normandie, celle de Beauvoir, celle du Chastellier mouvante de celle de la Mothe-Harcourt, & en faisant partie aussi-bien que celle de S. Martin de Sallons, toutes lesquelles terres, seigneuries & marquisats sont également capables de soutenir la dignité ducale, tant par leurs grands revenus, que par la confideration dont elles sone par elles-mêmes. Pour ces caules & autres grandes confiderations à ce Nous mouvans de notre grace speciale, pleine puissance & autorite royale, avons creé, érigé, élevé & decoré, & par ces presentes signées de notre main, créons, érigeons, élevons & décorons ladite terre, seigneurie & marquisat de Thury en titre, dignité & preéminence de duché, sous le nom de Harcourt; avons à cet effet uni & unissons par ces presentes à ladite terre & duché de Harcourt les bois & francs buissons de cinq lavs, le fief & seigneurie de S. Benin, la terre & seigneurie du pont d'Ouilly, la fief-ferme de Croisilles unie audit marquisat de Thury, ensemble la seigneurie & marquisat de la Mothe-Harcourt, avec les bois de la Mothe & Grimbosc en dépendans: comme aussi les terres & seigneuries de S. Martin de Sallons, celles de Beauvoir & du Chastelier avec tous les droits, prérogatives & mouvances qui leur appartiennent, pour ne compoler à l'avenir qu'une seule & même terre, sous ledit titre & dignité de duché de Harcourt, à l'effet dequoi Nous avons de notre même grace & autorité que dessus, changé & commué, & par cesdites presentes, changeons & commuons le nom de ladite terre de Thury en celui de Harcourt, pour par notredit cousin Henry de Harcourt, ses enfans & descendans males en ligne directe. C nez & à naître en loyal mariage, jouir à perpetuité comme seigneurs proprietaires dudit duché, des titres, honneurs, dignitez, rangs, prérogatives, preéminences, privileges qui y appartiennent, ainsi qu'en jouissent les autres dues de notre royaume, soit dans les assemblées de Noblesse, faits de guerre & autres lieux. Voulons & Nous plait que toutes les causes civiles & criminelles, mixtes & réelles qui concerneront rant notredit cousin le duc de Harcourt, que les droits dudit duché soient traitées & jugées en notre cour de parlement de Paris en premiere instance, & que les causes & procés d'entre les vassaux & justiciables dudit duché, ressortissent par appel des juges dudit duché en notre cour de parlement de Normandie, & à cet effet avons distrait & exempté lesdites terres, marquisats & leurs dépendances, & par D cesdites presentes les distrayons & exemptons du ressort de rous autres juges & jurisdictions où les appellations desdits officiers avoient accoutumé de ressortir, sans préjudice néanmoins des cas royaux, dont la connoissance demeurera à nos juges qui avoient accoutumé d'en connoître, le tout à la charge d'indemniser nos officiers. Voulons que notredit cousin le duc de Harcourt tienne ledit duché de Nous nuement & en plein fief de Nous à cause de notre couronne, & qu'il releve de notre tour du Louvre sous une seule soy & hommage, qu'il sera tenu de Nous porter en ladite qua-lité de duc. Entendons néanmoins que les aveux dudit duché soient rendus en no-tre chambre des comptes de Normandie. Voulons que les vassaux de notredit cousin le reconnoissent comme duc, & lui rendent les devoirs ausquels ils sont tenus en E ladite qualité, sans néanmoins que les droits & devoirs desdits vassaux soient augmentez en aucune maniere, & pour l'exercice de la jurisdiction dudit duché notredit cousin le duc de Harcourt pourra établir un siege ducal audit lieu de Thury à present Harcourt, dans lequel il y aura un bailly, un lieutenant, un procureur fiscal & le nombre d'officiers accoutumez pour rendre la justice, sans qu'en consequence de la presente érection, à défaut d'hoirs mâles de notredit cousin le duc de Harcourt & de ses descendans, ledit duché puisse être par Nous ou par les rois nos successeurs réuni à la couronne, en consequence des Edits & Déclarations des années 1566. 1579. 1582. & autres faits sur l'érection des duchez, de la rigueur desquels Edits & Déclarations Nous avons ditpenié & dispensons ledit duché, mais à la charge qu'à défaut de successeurs mâles en ligne directe & en loyal mariage de notredit cousin le duc de Harcourt, ledit duché retournera à sa premiere nature, titre & qualité. Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseillers, les gens tenans nos cours de parlement & chambres de nos comptes à Paris & à Rouen, & à tous autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra, chacun en droit loy, qu'ils ayent à registrer ces presentes, & du contenu en icelles faire jouir & user notredit cousin le duc de Harcourt & ses entans & deteendans males en loyal mariage, pleinement, paisiblement & perpetuellement, cessant & saisant cesser tous troubles & empêchemens, nonobstant tous édits, déclarations, reglemens & autres choses à ce contraires, aufquelles & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues Nous avons derogé & derogeons par cesdites presentes. Car tel est notre plaisir, & afin que ce soit chose ser-Tome V.

me & stable à toujours, Nous avons sait mettre notre scel à cesdites presentes, sauf A en autres choses notre droit & l'autrui en toutes. Donné à Versailles au mois de Novembre l'an de grace mil sept cens, & de notre regne le cinquante-huitième. Signé, LOUIS: Es plus bas, par le roi, signé, Colbert. Avec grille & paraphe. Visa Phelyppeaux. Et scellé du grand sceau de cire verte. Et en marge est écrit. Registré ès registres de la Cour, suivant l'arrest du vingt-neuf du present mois, pour jonir par l'impetrant de l'effet discelles. Fait à Romen ce 30. Juilles 1701. Signé, Brehant.

Registrées, ony, le Procureur general du roy, pour jouir par l'impetrant, ses ensans & descendans mâles en loyal mariage, de leur esset & contenu, & être executees selon leur forme of teneur, suivant & aux charges portées par l'arrest de ce jour. A Paris en parlement, le dix-neuf Mars mil sept cent un. Signé, Du TILLET.

Registrées en la chambre des Comptes, ouy, le Procureur general du roy; information préa-Lablement faste sur la consistance, qualité, valeur & revenu desdites terres unies, commodité ou incommodité tant de ladite umon que de l'ércétion d'icelles en duche d'Harcourt, par M. Pierre le Normand Conseiller au Bailliage & Presidial de Caen, à ce commis par ladite Chambre, pour jouir par l'impetrant, ses ensans & descendans mâles en ligne directe, nez & à maître en loyal mariage, de l'esses d'entenn en icelles, suvant & aux charges de l'Arrest portées sur ce fait le vingt-trois Jum mil sept cent un. Signé, RICHER. Avec grille & C paraphe, & controllé.

Registrées ès registres de la chambre des comptes de Normandie, ce consentant le Procureur general du roi en icelle, pour être executées selon leur forme & teneur & aux charges portees par l'Arrest de ce jour. Fait le deuxième jour d'Aoust mil sept cent un. Signé, MARTIN. avec paraphe.

#### Erection du duché d'Harcourt en Pairie.

Novembre 1769

OUIS par la grace de Dieu roi de France & de Navarre : A tous presens & à venir, , Salut. Les grands, recommandables & fignalez tervices qui Nous ont été rendus par notre très-cher & bien amé cousin le marêchal duc d'Harcourt, Nous ont porté à ériger en sa faveur par nos lettres du mois de Novembre 1700, le marquisat de Thury & celui de la Mothe-Harcourt en titre & dignité de duché, ceux qu'il Nous a rendus depuis nous ont engagez à l'élever à la dignité & office de marêchal de France, & ensuite à la charge de capitaine des gardes de notre corps, & sa derniere campagne où il a commandé notre armée d'Allemagne Nous convie à lui donner des marques encore plus éclatantes de la fatisfaction que Nous avons de sa personne & de ses services. Pour ces causes & autres grandes considerations à ce Nous mouvans, de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale, avons créé, érigé & decoré, & par ces presentes sig. ées de notre main, créons, érigeons & décorons ledit duché d'Harcourt, ses appartenances & dépendances mentionnées dans nosdites lettres d'érection du titre, nom, E qualité & dignité de Pair de France, pour en jouir par notredit cousin & ses enfans & descendans mâles en loyal mariage, pleinement, paisiblement & perpetuellement. Vou-Ions à cet effet que la dignité & qualité de Pair de France soit unie inséparablement à ladite qualité & dignité de duc, & que ledit duché d'Harcourt, ses appartenances & dépendances soit dorénavant & à toujours intitulé & appellé duché & Pairie de France. Qu'en consequence notredit coulin, ses enfans & descendans mâles, se puissent intituler, dire & nommer en tous lieux ducs d'Harcourt & Pairs de France, pour du contenu en ces presentes nos lettres d'amphation & érection dudit nom, titre, qualité & dignité de Pair de France, jouir par notredit cousin, les enfans mâles & descendans males, aux honneurs, autoritez, rang, séances, privileges, prérogatives, prééminences, franchises, libertez & autres droits qui appartiennent à ladite qualité & dignité, dont tous les autres Pairs de France ont jour ou du jouir de tout tems & ancienneté, & jouissent encore à present, tant en justice & jurisdiction, séance en notre cour de parlement des Pairs & autres nos cours de parlement avec voix déliberative, qu'en tous autres droits quelconques, soit en assemblée de noblesse, faits de guerre qu'autres lieux & actes de scance, d'honneur & de rang. Voulons & Nous plait que toutes les caules civiles & criminelles, personnelles, mixtes & reelles qui concerneront tant notre dit cousin le maréchal duc d'Harcourt, que le droit de ladite Pairie foient traitées & jugées en notre cour de parlement de Paris en premiere instance, de même que Nous l'avons deja or-

A donné pour le duché par nosdites lettres d'érection du mois de Novembre 1700. Voulons que notredit cousin le maréchal duc d'Harcourt tienne ledit duché & Pairie mouvant & relevant de Nous nuement en plein fief à caule de notre couronne, sous une seule foi & hommage, dont notredit cousin Nous a fait dés à present, ainsi qu'il est accoutumé, le serment de fidelité auquel Nous l'avons reçu en qualité de duc d'Harcourt & Pair de France. Voulons aussi que tous les vassaux de notredit cousin le reconnoissent comme duc & Pair de France, & lui rendent les devoirs aufquels ils sont tenus en ladite qualité, sans néanmoins qu'en consequence de la presente érection en Pairie, à désaut d'enfans males & descendans mâles de notredit cousin, Le marquisat de Thury & les autres terres & seigneuries qui composent ledit duche & Pairie, puissent être par Nous & par les rois nos successeurs réunis à la couronne, en consequence des édits, déclarations & ordonnances des années 1566. 1579. 1582. 1587. & toutes autres faites sur l'érection des duchez & Pairies, ausquelles & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, Nous B avons derogé & derogeons par ces presentes en faveur de notredit coutin le maréchal duc d'Harcourt & ses successeurs. Mais même pour d'autant plus favoriser notredit coutin le duc d'Harcourt, Nous voulons & entendons qu'en cas que ladite terre ainsi érigée en duché & Pairie vint à tomber à une fille, qui par la coutume des lieux en auroit la proprieté, il soit permis aux mâles descendans en ligne directe de notredit cousin le marechal duc d'Harcourt, de retirer de notre agrément ou de celui des rois nos successeurs le sit duché & Pairie, en payant à celle qui en auroit la proprieté la juste valeur de ladite terre sur le pied du revenu pour lors actuel, & ce dans le tems de six mois c au plùtard, du jour que ladite proprieté lui auroit été acquile, à la charge toutefois, qu'au défaut d'enfans mâles & descendans mâles de notredit cousin dans tous les cas cidessus exprimez, les terres qui composent lesdits duché & Pairie retourneront au même état & nature, titre & qualité où elles étoient avant la presente érection. Si donnons en mandement à nos amez & seaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement & chambres de nos comptes à Paris & à Rouen, & à tous autres nos officiers & justiciers qu'il appartiendra, que ces presentes nos lettres d'érection de Pairie, ils fassent lire, publier & enregistrer, & du contenu en icelles jouir & user notredit cousin, ses enfans mâles & descendans mâles & successeurs pleinement, paisiblement & perpe-D tuellement, cessant & failant cesser tous troubles & empêchemens, nonobstant tous édits, déclarations, ordonnances, reglemens, clameur de haro, charte normande, prise à partie, us & coutumes à ce contraires, ausquelles & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, Nous avons derogé & dérogeons par ces presentes pour ce regard seulement & sans tirer à consequence. Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose serme & stable à toujours , Nous avons fait mettre notre seel à cesdites presentes , sauf en autres choses notre droit & l'autruy en toutes. Donné à Versailles au mois de Novembre l'an de grace mil sept cent-neuf. Et de notre regne le soixante-septième. Signé, LOUIS. Et lur le reply, par le Roy, Colbert. Et à côté, vifa, Phelyppeaux, pour érection du duché d'Harcourt en Pairie. Signé, Colbert. Et lur le même reply est écrit.

E Registrées ony & ce consentant le Procureur general du Roy, pour jouir par l'impetrant, ses hoirs, successeurs & descendans mâles nex & à nasstre en loyal mariage, de leur esset & contenu, & estre executees selon leur sorme & teneur suvant l'Arrest de ce jour. A Paris en Parlement le 28. Février 1710. Signé, DONGOIS.

Registrées en la chambre des Comptes, ouy, le Procureur general du Roy, pour jouir par l'impetrant, ses hoirs, successeurs & descendans mâles nez & à nastre en loyal marsage, de l'esset & contenu en scelles survant & aux charges portées par l'Arrest sur ce fau le 14. Avril 1710. F Signé, NOBLET.

Les dites les tres ont été enregistrées és Registres de la Cour, pour jouir par l'impetrant de l'effet & contenu en icelles, & estre execusées selon leur sorme & teneur, suvant l'Arrest de la Cour de ce jour. A Rouce en parlement le 2. Juillet 1711. Signé, BREHANT.

Registrées és Registres de la cour des Comptes, Aides & Finances à Rouen, au Bureau desdits Comptes, ce consentant le Procureur general du Roy, pour en jouir par l'impetrant, suivant leur sorme & teneur, consormément à l'Arrest de ladite Cour de ce jourd hui. 16. Juilles 1711. Signé, FAUXPOINT, avec paraphe. Arrest d'enregistrement des lettres d'érection de Harcourt en duché-Pairie, au parlement de Paris.

#### Extrait des Registres du Parlement.

28. Février 17161

EU par la cour toutes les chambres assemblées, les lettres patentes du roi don-nées à Versailles au mois de Novembre 1709. signées LOUIS. Et sur le reply. Par le roi, Colbert, & scellées du grand sceau de cire verte, obtenues par messire Henry. duc de Harcourt, marêchal de France, capitaine des gardes du corps du roi, chevalier de ses ordres, par lesquelles pour les causes y contenues, ledit seigneur roi a créé, étigé & decoré le duché de Harcourt, ses appartenances & dépéndances mentionnées dans les lettres d'érection du mois de Novembre 1709. du titre, nom, dignité & qualité de Pairie de France, pour en jouir par ledit sieur impetrant, ses ensans & descendans mâles en loyal mariage, pleinement, paisiblement & perpetuellement; Veut à cet effet que fadite dignité & qualité de Pair de France, soit unie intéparablement à ladite qualité & dignité de duc, & que ledit duché de Harcourt, les appartenances & dépendances foit dorénavant & à toujours intitulé & appellé duché & Pairie de France, qu'en consequence ledit sieur impetrant, ses enfans & descendans mâles se puissent intituler, dire & nommer en tous lieux ducs de Harcourt & Pairs de France, ainsi que plus au long le contiennent lesdites lettres à la cour adressantes: Vi aussi lesdites lettres d'érection du marquisat de Thury en la dignité de duché, sous le nom de Harcourt du mois de No- C vembre 1700. L'atrêt d'enregistrement d'icelles du 19. Mars 1701. & la requête presentée par ledit sieur impetrant, afin d'enregistrement desdites lettres, conclusions du procureur general du roi, oui le rapport de Me François Robert conseiller, la matiere mise en deliberation : la cour ordonne que lesdites lettres seront enregistrées au gresse d'icelle, pour jouir par l'impetrant, ses hoirs, successeurs & descendans mâles nez & à naître en legitime mariage, de l'effet & contenu en icelles & être executées iclon leur sorme & teneur. Pait en parlement le 28. Fevrier 1710. Collationné. Signé, GILBERT.

Arrest d'enregistrement à la chambre des Comptes de Paris , des lettres d'érection de Harcourt , en duché Pairie.

%4. Ayril 1710.

EU par la chambre les lettres patentes du roi, en forme de chartes, données à D Versailles au mois de Novembre 1709, signées LOUIS. Et sur le reply. Par le roi, COLBERT, & scellées sur lacs de soye rouge & verte du grand sceau de cire verte, accordées au sieur marêchal duc de Harcourt, par lesquelles & pour les causes y contenues sa majesté a créé, érigé & decoré ledit duché de Harcourt, ses appartenances & dépendances du titre, nom, qualité & dignité de Pairie de France; veut à cet effet que la dignité & qualité de Pair de France soit unie inséparablement à ladite qualité & dignité de duc, & que ledit duché de Harcourt, ses appartenances & dépendances soit dorena-vant & à toujours intitulé & appellé duché & Pairie de France, qu'en consequence le sieur duc de Harcourt, ses ensans & descendans mâles se puissent intituler, dire & 🗜 nommer en tous lieux dues de Harcourt & Pairs de France, & en jouir aux honneurs, autoritez, rangs, seances, privileges, prérogatives, prééminences, franchises, libertez & autres droits qui appartiennent à ladite qualité & dignité dont tous les autres Pairs de France ont joui ou du jouir, tant en justice & jurisdiction, seance & voix deliberative au parlement de Paris & autres parlemens, qu'en tous autres droits, soit assemblée de noblesse, faits de guerre, qu'autres lieux & actes. Veut aussi sa majesté que toutes les causes civiles & criminelles, personnelles, mixtes & réelles qui concerneront ledit sieur duc de Harcourt & le droit de ladite Pairie, soient traitées & jugées au parlement de Paris en premiere instance, qu'il tienne ledit duché-Pairie mouvant & relevant nuement & en plein fief de sa majesté, à cause de sa couronne sous une seule soi & hommage, dont il a fair le ferment de fidelité auquel sa majesté l'a reçu en qualité de duc de Hircourt & Pair de France, que tous ses vass'ux le reconnoillent en ladite qualité, sans qu'en consequence de ladite érection en Pairie, à défaut d'enfans mâles & descendans mâles dudit seur duc de Harcourt, le marquisat de Thury & les autres terres & seigneuries qui compotent ledit duché & Pairie puissent être par la majesté & les successeurs rois réunis à la couronne, en consequence des édits, declarations & ordonnances énoncez esdites lettres, par lesquelles en outre veut sa majesté & entend qu'en cas que ladite terre ainti érigée en duché & Pairie vint à tomber à une fille, qui par la coutume des

#### DES PAIRS DE FRANCE. HARCOURT. 121

lieux en auroit la proprieté, il soit permis ausdits males descendans en ligne directe dudit sieur duc de Harcourt, de retirer de l'agrement de sa majesté ou de celui des roisses successeurs ledit duché & Pairie, en payant à celle qui en auroit la proprieté sa juste valeur de ladite terre sur le pied du revenu pour lors actuel, comme plus au long le contiennent lesdites lettres, à la chambre adressantes, vû aussi les lettres d'érection du marquisat de Thury & celui de la Mothe-Harcourt en duché, sous le nom de Harcourt, en faveur dudit sieur de Harcourt du mois de Novembre 1700. Registrées en la chambre le 23. Juin 1701, contenant clause que ledit duché relevera du roi, à cause de la tour du louvre ; la requête presentée à la chambre par messire Henry duc de Harcourt, Pair, maréchal de France, chevalier des ordres du roi & capitaine de les gardes aux fins d'enre-B gistiement desdites lettres d'érection du duché de Harcourt en Pairie, conclusion du procureur general du roi. Tout consideré, la chambre a ordonne & ordonne leidites lettres être registrées pour jouir par l'impetrant, ses hoirs, successeurs & descendans mâles nez & à naître en loyal mariage, de l'effet & contenu en icelles, à la charge d'en faire la foi & hommage au roi, pour raison dudit duché & Pairie de Harcourt, qui demeurera mouvant de la couronne, à cause de la tour du louvre, & d'en sournir aveu & denombrement à la chambre dans le temps de la coutume, & outre à la charge que le cas arrivant que ladite terre érigée en duché & Pairie vint à tomber à une fille, & que le plus proche parent de l'impetrant retira ledit duché, il sera tenu d'obtenir de nouvelles lettres. Fait le 14. Avril 1710. Collationné. Extrait des registres de la chambre des Comptes. Signé, Noblet, avec paraphe.

Arrest de reception de M. le Marêchal duc de Harcourt, en la dignité de Pair de France.

#### Extrait des Registres de Parlement.

EU par la cour, les grand chambre & tournelle assemblées, les lettres patentes 5. Aoust 17'0. du roy, données à Versailles au mois de Novembre mil sept cent neuf, Signé LOUIS. & sur le reply, par le Roy, COLBERT. & scellées du grand sceau de cire verte, D portant érection du duché de Harcourt & de ses dépendances, en nom & dignité de Pairie de France, en saveur de Messire Henry duc de Harcourt, marêchal de France, chevalier des ordres du roy, capitaine de ses gardes, & de ses descendans mâles, registrées en ladite cour par arrest du 28. Fevrier dernier. Requête dudit Messire Henry de Harcourt, afin d'être reçû en ladite qualité & dignité de duc de Harcourt, Pair de France: Information d'office à la requête du procureur general du roy du 2. du present mois d'Aoust 1710, par le conseiller à ce commis des vie, mœurs, conversation, religion catholique, apostolique & romaine, & sidelité au service du roy, valeur & experience au fait des armes dudit Messire Henry duc de Harcourt. Conclusions du procureur general du roy : ouy le rapport de Me. François Robert, conseiller commissaire, la matiere mise en deliberation, sadite cour a arrêté & ordonné E que ledit Messire Henry duc de Harcourt sera reçû en la qualité & dignité de duc de Harcourt, Pair de France, en prêtant le serment accoutumé de bien & fidellement servir, assilter & conseiller le roy en ses trés-hautes & importantes affaires, & prenant seance en la cour, d'en tenir les deliberations secretes, rendre la justice aux pauvres comme aux riches, garder les ordonnances, & en tout se comporter comme un bon, sage, vertueux & mignanime Pair de France doit saire, & à l'instant ledit Meslire Henry duc de Harcourt mandé a fait ledit serment, & a eu rang & seance en ladite cour. Fait en parlement le neuf Aoust mil sept cent dix. Signé par collation, Dorei. & plus bis, Dongois, gratis avec paraphe.

#### Lettres de jussion sur l'érection du duché & sur la Pairie de Harcourt.

F

OUIS, par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A nos amez & L Novemb. 1710. feaux confeillers, les gens tenans notre chambre des comptes à Paris, Salut. Notre trés-cher & bien-amé cousin le duc de Harcourt Nous a fait exposer que vous ayant presenté nos lettres patentes du mois de Novembre 1700, portant érection en duche du marquisat de Thury, & des terres y jointes, sous le nom de duché de Harcourt, à la charge de tenir ledit duché de Nous, nûëment en plein fief à cause de notre couronne, sous une seule foy & hommage qu'il seroit tenu de Nous prêter en ladite qualité de duc, entendant neanmoins que les aveus dudit duché soient

rendus en notredite chambre des comptes de Normandie, vous auriez en procedant A à l'enregistrement des lettres ordonné par votre arrest du 3. Juin 1701, que les aveus & dénombremens dudit duché seroient rendus pardevant vous; & que depuis vous ayant presenté les lettres patentes que Nous lui avons accordées au mois de Novembre 1709, portant éccétion dudit duché en titre, nom, qualité & dignité de Pairie de France, par lesquelles nous aurions reconnu que notredit cousin le marêchal duc de Harcoure, nous avoit fait la foy & hommage dudit duché & Pairie, & ordonné entr'autres choses qu'en cas que ladite terre, ainsi érigée en duché & Pairie, vint à tomber à une fille, qui par la coutume des lieux en auroit la proprieté, il seroit permis aux males descendans en ligne directe de notredit cousin le marêchal duc de Harcourt de retirer de notre agrement, ou de celui des rois nos successeurs, ledit duché & Pairie, en payant à celle qui en auroit la proprieté, la juste valeur de ladite terre, sur le pied du revenu lors actuel, & ce dans le temps de six mois au plus tard, du jour que ladite proprieté lui auroit été acquile; & quoique lesdits termes (de notre agrement, & de celui des rois nos successeurs, ) ne signifient autre chose qu'un devoir & foumission tels qu'ils nous sont rendus en pareil cas par tous ceux qui sont appellez de droit à pareilles dignitez, & que notre intention air été que lesdits mâles audit cas soient appellez de droit audit duché-Pairie, de la même maniere & avec les mêmes avantages qu'auroient eu les autres mâles descendans de notredit cousin le marêchal C duc de Harcourt, & sans aucune difference, neanmoins vous auriez en procedant à l'enregistrement desdites lettres, ordonné par votre arrest du 14. Avril dernier, que le cas cy-deslus arrivant, que ladite terre en duché-Pairie étant tombée à une fille, soit retirée par un descendant mâle en ligne directe de notredit cousin le marêchal duc de Harcourt, il seroit tenu d'obtenir de Nous, ou de nos successeurs rois, de nouvelles lettres, & par le même arrest vous auriez encore ordonné que les aveus dudit duché-Pairie feroient rendus pardevant vous, & que notredit cousin le marêchal duc de Harcourt seroit tenu de Nous faire la soy & hommage dudit duché-Pairie; Et voulant que notredit cousin le maréchal duc de Harcourt, & ses descendans mâles en ligne directe, jouissent pleinement de la grace que Nous lui avons accordée par nosdites lettres. D des mois de Novembre 1700. & 1709. sans aucune restriction ni modification. Pour ces causes, & autres à ce Nous mouvans, de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale, Nous avons dit & ordonné, & par ces presentes lignées de notre main, disons & ordonnons, voulons & Nous plaît que sans s'arrêter aux restrictions & modifications portées par vos arrefts des 3. Juin 1701. & 14. Avril dernier, rendus à l'occasion de l'enregistrement de nosdites lettres des mois de Novembre 1700. & 1709. lesdites lettres soient par vous enregistrées purement & simplement selon leur forme & teneur, sans que lesdits arrests puissent nuire ni préjudicier à notredit cousin le marêchal duc de Harcourt, ni à ses descendans mâles, & sans que sous prétexte de celui du 14. Avril dernier on puisse prétendre qu'en cas que ladite terre érigée en duché-Pairie, étant venue à une fille, soit recueillie par un descendant E mâle en ligne directe de notredit cousin le marêchal duc de Harcourt, ledit descendant mâle soit tenu de prendre de Nous ou de nos successeurs rois, de nouvelles lettres, mais seulement de Nous en rendre les foy & hommage, & autres devoirs accoutumez en parcil eas par tous ceux qui sont appellez à de semblables dignitez. Si vous mandons & trés-expressement enjoignons que sans attendre de Nous un plus exprés & absolu commandement, Que cesdites presentes qui vous serviront de premiere, seconde & finale justion, vous ayez à les faire registrer purement & simplement, & du contenu en icelles faire joint & uler l'exposant & ses descendans males en ligne directe, pleinement, paisiblement & perpetuellement, cessant & faisant cesser tous troubles & empéchemens, le tout sans s'arrêter à vosdits arrests des 3. Juin 1701. & 14. Avril dernier, & nonobstant toutes ordonnances, édits, declarations, reglemens & autres choses à ce contraires, ausquelles & aux dérogatoires des dérogatoires y contenuës, Nous avons dérogé & dérogeons par cesdites presentes, pour ce regard seulement & sans tirer à consequence. Car tel est notre plaisir. Donné à Marly le douzième Novembre l'an de grace mil sept cent dix, & de notte regne le soixante-huitième. Signé, LOUIS. Et plus bas par le roy, Colbert, avec grille. & paraphe. Et plus bas est écrit.

Registrées en la chambre des comptes, ony & ce requerant le procureur general du roy, pour être executées selon leur forme & teneur, le premier Decembre mil sept cent dix. Signé, Richer. avec grille & paraphe, & derriere lesdites lettres au haut de la page Signé, Adam.

## DES PAIRS DE FRANCE. HARCOURT. 12

Arrest d'envegistrement des lettres d'érection du duché-Pairie de Harçourt, au Parlement de Rouen.

#### Extrait des registres de la Cour de Parlement.

EU par la Cour, la grand'chambre assemblée, la requête presentée à icelle par 2. Iuillet 1715. Messire Henry de Harcourt, duc de Harcourt, Pair & marêchal de France, chevalier des ordres du Roy, capitaine des gardes de son corps, commandant son armée en Allemagne, à ce qu'il plût à ladite cour ordonner que les lettres patentes à lui accordées par sa Majesté à Versailles, au mois de Novembre 1709, portant érection du duché de Harcourt en Pairie, seront enregistrées ès registres de ladite cour E pour être executées selon leur forme & teneur, & jouir par ledit sieur duc de Harcourt de l'effet d'icelles : Arrêt étant sur ladite requête en datte du 30, Juin dernier, portant soit communiqué au procureur general du Roy, lesdites lettres patentes cydessus dattées, registrées au parlement & en la chambre des comptes de Paris les 28. Février & 14. Avril 1710, conclusions du Procureur general du Roy, & ouy le rapport du sieur de Croville conseiller-commissaire : tout consideré, la Cour, la grand chambre assemblée, a ordonné & ordonne que lesdites lettres patentes portant érection du duché & Pairie de Harcourt, seront enregistrées ès registres de ladite Cour pour être executées selon seur forme & teneur, & jouir par ledit sieur duc de Harcourt, les hoirs & successeurs & descendans mâles nez & à naître en loyal mariage, de l'effet d'icelles. Fait à Rouen en parlement le 2. Juillet 1711. Collationné. Signe, LE REBOURS. Avec paraphe: Es plus bas, BREHANT.

Arrest d'enregistrement des lettres d'érection du duché-Pairie de Harcourt à la chambre des comptes de Rouen.

EU par la Cour des comptes, aydes & finances à Rouen au bureau desdits 16. Italie 1711.

comptes, les lettres patentes du Roy données à Versailles au mois de Novembre 1709. obtenués par le sieur maréchal duc de Harcourt, par lesquelles & pour les causes y contenués sa Majesté a créé, érigé & décoré le marquisat de Thury, & Descentifie de la Mothe-Harcourt en titre & dignité de duché & Pairie de France, voulant en outre sadite Majesté que la dignité & qualité de Pair de France soit unie insceparablement à ladite qualité & dignité de duc, & que ledit duché de Harcourt, appartenances & dépendances, soit toujours appellé duché & Pairie de France, ainsi que les descendans mâles dudit sieur imperrant, suivant que plus au long le contiennent les dites lettres: Requête presentée à la Cour par ledit sieur impetrant aux sins de faire ordonner l'enregistrement d'icelles: Conclusions du procureur general du Roy, & tout consideré: la Cour a ordonné & ordonne les lettres de duché & Pairie de Harcourt être registrées ès registres d'icelle, pour être executées selon leur forme & teneur. Fait le seizième jour de Juillet mil sept cens onze. Collationné. Extrait des registres de ladite Cour. Signé, Fauxpoint. Avec paraphe.

Reception au Parlement de Messire François de Harcourt en la dignité de duc & Pair de Franço.

#### Extrait des registres de Parlement.

F LU par la Cour, les grand'chambre & tournelle assemblées, l'information saite 19, suillet 1979 d'ossice à la requête du Procureur general du Roy le seizième du present mois de Janvier 1719, de l'ordonnance d'icelle par le Conseiller à ce commis, des vie, mœurs, conversation, religion catholique, apostolique & romaine, sidelité au service du Roy, valeur & experience au sait des armes, de Messire François de Harcourt, capitaine des gardes du corps du Roy, poursuivant sa reception en la qualité & dignité de duc de Harcourt, Pair de France, au lieu de désunt Messire Henry duc de Harcourt, Pair & marêchal de France, son pere; les lettres d'érection de la terre, seigneurie & marquisat de Thury en titre, dignité & prééminence de duché sous le nom de Harcourt, en saveur dudit désunt Messire Henry de Harcourt lieutenant-general des armées du Roy, & de ses ensans & descendans màles nez & à naître en loval mariage, du mois de Novembre 1700. l'arrêt d'enregistrement d'icelles du dix

Mars suivant, les lettres d'érection dudit duché de Harcourt en qualité & dignité de A Pairie de France, aussi en faveur dudit Messire Henry duc de Harcourt marêchal de France, & de ses enfans & descendans mâles nez & à naître en legitime mariage du mois de Novembre 1709. l'arrêt d'enregistrement d'icelles du 28. Février 1710. l'arrêt de reception dudit Messire Henry de Harcourt en ladite qualité & dignité de duc de Harcourt Pair de France, du neuvième Aoust suivant : copie collationnée pardevant Notaires de l'extrait mortuaire dudit défunt Messire Henry duc de Harcourt Pair & maréchal de France, du 22. Octobre 1718. délivré par le Vicaire de la paroisse de saint Sulpice de cette ville de Paris, l'extrait baptissaire dudit Messire François de Harcourt du septième Novembre 1689. & la requête par lui presentée à la Cour, afin d'être reçû en la qualité & dignité de duc de Harcourt Pair de France. Conclutions du procureur general du Roy; ouy le rapport de M'. François Robert conseiller, la matiere mise en deliberation, ladite Cour a arrête & ordonné que ledit Messire François de Harcourt sera reçû en la qualité & dignité de duc de Harcourt Pair de France, en prêtant par lui le serment accoutumé de bien & sidelement lervir, assister & conseiller le Roy en ses trés-hautes & trés-importantes affaires, & prenant séance en la Cour, de garder les ordonnances, rendre la justice aux pauvres comme aux riches, tenir les déliberations secretes, & en tout se comporter comme un bon, tage, vertueux & magnanime duc & Pair de France doit faire; & à l'instant ledit Messire François duc de Harcourt mandé, après avoir quitté son épée, fait fedit serment & repris son épée, il a été reçû & a eu rang & séance en la Cour. Fait en Parlement le dix-neuvième Janvier 1719. Collationné. Signé, GILBERT.

# GENEALOGIE DE LA MAISON D'HARCOURT.

The control of the second of the court and the court are control of the control of the court and the court are control of the court of the c

I.

URCHETIL, seigneur de Turqueville & de Turqueraye, nommé vers l'an 1001. dans plusieurs chartes des abbayes de Fescamp & de Bernay. Orderic Vital dans la vie de Guillaume II. duc de Normandie, dit que Turchetil avoit été son gouverneur, & qu'il avoit été tué par les ennemis de ce prince. La Roque tome I. liv. VIII. page 298. lui donne pour semme ANCELINE de Montsort, surur de Toustain, seigneur de Montsort sur Riste, & pour enfans.

1. ANCHETIL, sire de Harcourt, qui suit.

2. VAUTIER de Turqueville.

3. LEZIELINE de Turqueville, femme de Guillaume, hâtard de Normandie, comte d'Yelmes & d'Eu, fils naturel de Richard L duc de Normandie. Voyez tome II. de cette histoire, pag. 494.

٥

B

NCHETIL sire d'Harcourt, chevalier, donna quarante acres de terre à l'abbaye de Fescamp, & sur present en 1024, avec Turcheil son pere à la consirmation des sondations de celle de Bernay par Judith de Bretagne duchesse de Normandie. Il prit le nom de Harcourt suivant l'usage du temps, & le transmit à su posterité. La Roque ibid pag. 300, dit qu'il épousa EVE de Boessey, dame de Boessey-le-Chatel, dont il eut

1. ERRAND de Harcourt, seigneur de Boessey-le-Chatel, est qualisié seigneur, sire de baron de Harcourt, en plusieurs histoires qui disent qu'il sur du nombre des seigneurs Normans qui passerent la mer l'an 1066. & combatirent pour Guillaume le basard duc de Normandie. Jean le Feron dit qu'il revint en son château de Harcourt l'an 1078. La Roque ibid. pag. 302. lui donne pour semme Emme d'Estouteville.

2. ROBERT sire de Harcourt I. du nom, qui suit.

3. 4. 5. 6. & 7. JEAN, ARNOUL, GERVAIS, YVES & RENAUD de Harcourt.

8. Agne's de Harcourt, dame de Formeville.

#### III.

Roque l. 8. ch. IV.

Femme, COLEDE d'Argouges, suivant le même auteur, pag. 305.

1. GUILLAUME sire de Harcourt, qui suit.

2. RICHARD de Harcourt seigneur de Renneville, chevalier du temple, sonda la

commanderie de Renneville environ l'an 1350. & y fut enterré.

3. PHILIPPE de Harcourt, nommé évêque de Salisbury en Angleterre l'an 1140. & de Bayeux en 1143. (4) Il est fair mention de lui en plusieurs chartres des (2) Ordetic Vià abbayes de Mortemer en 1144. de S. Etienne de Caën, de la la Trinité de la 18. Robert abbé Luserne, de S. Julien de Tours & de Felcamp en 1154. Il assista à Westminster au couronnement d'Henry II. roy d'Angleterre en 1153. moutut en 1162. ou 1163. & suit enterré dans son église cathedrale de Bayeux. Voyez Gall. Christ, edit. de 1656. tom. II. pag. 338.

4. HENRY de Harcourt, seigneur & châtellain de Boessey-le-chatel.

6. BAUDOUIH de Harcourt seigneur de Cailleville.

6. ERRAND de Harcourt seigneur de Beausicel,

#### IV.

CILLAUME fire de Harcourt, de Cailleville, de Beauficel, de Boesseyd'Angleterre, duc de Normandie, & donna sa terre de Stantunie avec ses dépendances à l'abbaye de Geroldon en Angleterre, suivant le Monasticon Anglicanum. Femme, HUE d'Amboise, suivant la Roque, pag. 307, est qualifiée dame de Harcourt, dans le martirologe de la Croix S. Leustroy, datté du mois de Juillet.

1. ROBERT II. du nom, sire de Harcourt, qui suir.

2. NICOLAS de Harcourt seigneur de Bouville, est qualifié clerc, lorsqu'il signa

une charte de l'abbaye du Bec en 1192 avec Robert son frere.

3. ROGER de Harcourt seigneur de Renneville, souscrivit à Rouen le premier Mars 1189. la charte que Richard, dit eaur de Lion, roy d'Angleterre, duc de Normandie & de Guyenne, sit expedier par Guillaume de Longchamp évêque d'Ely son chancelier, en saveur de l'abbaye de Notre-Dame du Vœu, diocese de Coutances, par laquelle ce prince consirma les sondations saites par le roy Henry II. son pere, & par l'imperatrice Mathilde son ayeulle.

4. Guillaume de Harcourt, leigneur d'Ouville, est nommé dans un ancien rôle

des fiefs d'Angleterre.

5. Renaud de Marcourt échanson du roy Philippes-Auguste, qui lui donna pour recompense de ses services une halle en la juiverie de Paris, par une charte expedice au mois de Février 1216.

Tome V.

6. Albertede de Harcourt, nommée avec Robert son frere dans une charte de l'abbaye du Bec de l'an 1192.

7. Alix de Harcourt, mariée à Robert de Montfort seigneur de Beaudesert, fils

de Toustain de Montfort.

8. Eve de Harcourt, dame de Lisores, épousa Guillaume Crespin III. du nom, seigneur du Bec-Crespin, d'Estrepagny & de Dangu, sils de Gosselin Crespin, baron du Bec-Crespin & d'Estrepagny & d'Isabeau du Plessis dame de Dangu. Elle
donna aux religieux de l'abbaye de Mortemer l'an 1180. cent livres pour sournir
du pain, du vin & de la cire à lacelebration des messes, & cent marcs d'argent
pour des obits, & choisit sa sepulture dans le cloître de cette abbaye prés
l'entrée de l'église.

9. BEATRIX de Harcourt, est mentionnée dans les titres de l'église de Bayeux, où B

elle est dite niéce de Philippes de Harcourt qui en étoit évêque.



C

E

V.

De BeauMeinil, de S. Celerin, de Cailleville, de Beauficel, de Potigny, de Boessey-le-Chastel & de Renneville, chevalier, surnommé le vaillant ou le fort, donna en 1192. plusieurs biens à l'abbaye de la Noc, ordre de Cîteaux, & à Sylvestre abbé de la Croix S. Leustroy, du consentement de Richard, de Jean & d'Amaury de Har-D court ses ensans, en presence de Robert d'Angerville. Au mois de May 1200. Jean sans terre roy d'Angleterre le nomma pour être plege & otage de la paix conclué à la Goulette avec le roy Philippes-Auguste. Il sonda la même année la chapelle de S. Thomas archevêque de Cantorbery, prés son château de Harcourt, & trois ans aprés consistent les donations que son pere avoit saites à l'abbaye du Bec-Hellouin. Dans l'a-ête il est dit sits de Guillaume. & petit-sits de Robert de Harcourt, & vivoit encore en 1212. Voyez son article dans l'Instorre de Harcourt par la Roque tome 1. l 8. ch. 6.

Femme, JEANNE dame de Meullent, de Brione & de Beau-Mesnil, sille de Robert IL du nom, comte de Meullent sire de Beaumont, &c. & de Mauhilde de

Cornouaille, fut 'mariée en 1179. Foyez tome II. de cette histoire, pag. 406.

1. RICHARD sire de Harcourt, qui suit.

2. Guillaume de Harcourt, tige des seigneurs de Bosworth en Angleterre, rapportés par la Roque, histoire de Harcourt tome II. l. XIV.

3. OLIVIER de Harcourt, leigneur d'Ellenhal, dont la posterité s'établit en Angleterre.

 SIMON de Harcourt, feigneur de Blanchely, mourut fans enfans, d'Alix d'Ardenne fa femme.

5. JEAN de Harcourt, seigneur de Bouville par don du roy Philippe Auguste, & pour lequel il devoit service d'un chevalier. Il est fait mentions de lui dans des titres de l'abbaye de Mortemer en 1192. & du Bec l'an 1203. il se trouva l'an 1214. à la bataille de Bouvines, où il tenoit le party de Jean jans terre 104 d'Angleterre.

6. Gilbert de Harcourt, seigneur de Saxetot, est nommé dans le registre du dénombrement des fiess de Normandie fait en 1210, par ordre du roy Philippe

Auguste.

7. AMAURY de Harcourt, mentionné dans un titre de l'abbaye de la Noe en 1192. 8. Rogen de Harcourt, nominé dans un titre de l'an 1246, concernant Eudes

Rigaud, archevêque de Rouen.

9. RAOUL de Harcourt, écuyer, seigneur d'Anonville, vendit au mois de De-

cembre 1255. du consentement de sa femme & de son fils aîné, aux abbé & religieux de Mortemer, tout le fief de Fay assis en la paroisse d'Andrezey, & jura sur les saints Evangiles qu'il n'y reclameroit jamais aucune chose. Femme, Agne's d'Andrezey.

1. Guillaume de Harcourt, seigneur d'Anonville, nommé avec sa mere dans l'acte de 1255.

11. ROBERT de Harcourt, seigneur d'Andrezey, nommé avec Godesiron de Lega dans un titre passé en Angleterre.

30. VAUTIER de Harcourt, sire de Brione.

11. BASILIB de Harcourt, dame de Formeville & de Giseules, nommée dans les titres de l'abbaye de la Noë en 1201.

12. CECILE de Harcourt, mere de Guillaume de Chacesaine en 1221. lequel donna aux moines de Mortemer la même année, quinze arpens de terre de son sief. 13. MATHILDE de Harcourt, nommée en deux chartes de l'abbaye de Mortemer

és années 1238. & 1243. au mois de Mars.

C

14. & 15. HAILDE & EMMELINE de Harcourt, sont nommées dans les titres de l'abbaye de Mortemer en 1238.

VI

ICHARD, fire de Harcourt, d'Elbœuf, de la Saussaye, de Brione, de Beau-meinil, de S. Sauveur, de Beauficel, de California. meinil, de S. Sauveur, de Beauficel, de Cailleville, de Renneville, d'Aurilly, d'Auvers, des Planches, de S. Celerin, d'Espreville, de sainte Colombe, d'Angoville, de Potigny, de S. Pierre, du Saucey, &c. chevalier; est nommé entre les chevaliers Bannerets qui vivoient sous le regne de Philippe Auguste l'an 1210. Il eut un grand differend avec le doyen & le chapitre d'Evreux, pour le patronage de sainte Colombe & de S. Pierre prés Neubourg. Le pape Innocent III. en attribuà la connoissance à trois chanoines de Chartres, qui lui donnerent un delay pour se desendre; cette affaire sut enfin terminée par l'entremile de Lucas Evêque d'Evreux, & Robert Poulain, archevéque de Rouen, confirma la sentence de l'évêque d'Evreux le fixième des nones de Mars 1216. Richard y acquiesça & donna la même année I six muids de bled de rente au chapitre d'Evreux. Le roy S. Louis ayant convoqué au mois de Septembre 1235. les principaux barons de France à S. Denys, pour s'opposer aux entreprises des évêques sur la justice royale, il souscrivit la requéte adressée au pape Gregoire IX. à ce sujet, avec Hugues duc de Bourgogne, Pierre comte de Bretagne, &c. & mourut avant l'an 1242, comme on l'apprend d'un rolle de la chambre des comptes, où sa femme est sommée d'envoyer en sa place des gendarmes pour le lendemain des octaves de Pâques, contre Hugues de Letignem comte de la Marche.

Femme, JEANNE de la Roche-Tesson, dame de S. Sauveur-le-Vicomte, d'Au-E vers & d'Aurilly, fille de Jourdam Tesson, & de Lesue, dame de S. Sauveur, fille & heritière de Neel, vicomte de Costentin & de S. Sauveur. Jeanne étoit sœur de Roche & de Colombe.

1. JEAN I. du nom, sire de Harcourt, qui suit.

RAOUL de Harcourt, qui a donné origine aux seigneurs d'AURILLY, mentionnez au S. VII.
 ROBERT de Harcourt, a fait la branche des seigneurs de BEAUMESNIL,

qui seront rapportez S. VIII.

4. AMAURY de Harcourt, seigneur d'Elbœuf, tué au siege de Perpignan en 1285 5. ANDRE' de Harcourt, seigneur de Cailleville, éto:t present l'an 1257, lorsque Jean, sire de Harcourt son frère ainé, assigna à Rasul de Harcourt seur frère

pour supplément de partage 400, livres de rente sur le vicomté de S. Sauveur. 6. Hugues de Harcourt, seigneur de Potigny, est nommé dans un titre de

l'an 1274.

7. JEANNE de Harcourt', religieuse à Lonchamps, morte en 1280. & enterrée dans le chapitre de cette abbaye.

8. Perret de Harcourt, épousa Jean II. du nom, seigneur de Hellenvilliers.

9. Alix de Harcourt.

10. MAGUERITE de Harcourt épousa Philippe de Perusse, seigneur de la Vauguion, fils de Charles, seigneur de Perusse, & a Anne de Malassa, dame de la Vauguion.

EAN I. du nom, sire de Harcourt, d'Elbauf, d'Auvers & de Nehou, vicomte de S. Sauveur, seigneur de Cailleville, de Beausicel, de Blouville, de Potigny, &c. dit le Prud homme, chevalier, suivit le roi S. Louis à son premier voyage d'outre-mer l'an 1248. sonda en 1257, le prieuré de N. D. du parc, de l'ordre des chanoines reguliers de S. Augustin, prés son chasteau de Harcourt, étoit âgé de 71, ans lorsqu'il accompagna le roi S. Louis à son second voyage d'outre-mer l'an 1269. & assista en 1283, au jugement rendu en faveur du roi Philippe le Hardy contre Charles de France roi de Sicile, pour les comtez de Poitou & d'Auvergne, qu'avoit possedés Alsonse de France, frere du roi S. Louis, il mourut sort âgé le 5. Novembre 1288. & su en-

terré au prieuré du Parc.

Femme ALIX de Beaumont fille de Jean de Beaumont, chevalier & chambellan B du ror, lequel fut employé par S. Louis contre les Albigeois, & de Jeanne dame de Clichy, fut mariée avant l'an 1240. mourut le 4. Octobre 1275. & fut enterrée

au prieuré du Parc.

i. PHILIPPE de Harcourt, mourut jeune.

2. RICHARD de Harcourt, seigneur de Boesley-le-Chastel & d'Elbœuf, mourut l'an 1269, sans ensans d'Isabelle de Mello, sœur de Dreux de Mello, seigneur de S. Prisc.

3. [EAN II. du nom, fire de Harcourt, qui suit.

4. ROBERT de Harcourt, leigneur de S. Sauveur-le-Vicomte, archidiacre de l'Eglise cathedrale de Coutances en 1288, puis évêque de la même église en 1296,
& conseiller du roi Philippe le bel, sit une donation à l'abbaye de S. Sauveurle-Vicomte l'an 1290. & la sit bâtir de nouveau, en memoire de ce qu'elle avoit cété sondée par Neel vicomte de Costentin & de S. Sauveur son predecesseur;
donna plusieurs biens à l'abbaye de S. Victor de Paris, & au prieuré de S. Lo
de Rouen, & étoit decedé l'an 1316, comme il est marqué dans un registre
de la chambre des comptes. Voyez Gal. Christ edit, de 1656, tom. II. p. 340.

5. Guillaume de Harcourt, seigneur de la Saussaye, d'Elbeuf, &c. chevalier maître d'hôtel du roy & queux de France, sonda au mois de Février 1317, un collège de treize chanoines en la paroisse de S. Martin de la Corneille; cette fondation sut confirmée par le roy Philippes le Long. (a) Il mourur le Mercredy avant l'Assomption 11. Aoust 1337. & sut enterré dans l'église collègiale de la Saussaye qu'il avoit sondée. Voyez son article dans la saite de cette histoire, p

chapitre des grands queux de France.

I. Femme, Jeanne de Meullent, dame de Thorigny, est nommée seulement de Thorigny par quelques-uns, & même dans la fondation de l'église collegiale de la Saussaye, à cause qu'elle étoit dame de cette terre. Elle étoit fille de Valerant de Meul ent, seigneur de Neusbourg, & de Jeanne de Bouville, dame de Milly. Voyez tome II. de cette histoire pag. 411:

1. JEAN de Harcourt mort jeune.

11. A L 1 x de Harcourt, dame de la Saussaye, enterrée au prieuré du Parc.

II. Femme, Isabelle de Leon, fille d'Hervé de Leon, seigneur de Châteauneuf en Timerais & de Senonches, & de Mahand de Possiy danse de Noyon sur Andelle.

III. Femme, BLANCHE d'Avaugour fille de Henry baron d'Avaugour, & de Marie de Beaumont-Brienne. Son mari & elle se firent une donation mutuelle au mois de Mars 1312 ordonnerent que tous leurs biens seroient vendus après leur mort & les deniers distribuez aux pauvres des dioceses de Normandie, de Paris, de Chartres, du Mans & d'Angers, suivant un titre qui est au quarante-huitième registre du tresor des chartes, & sonderent ensemble en l'église de Notre-Dame d'Evreux un obit qui se celebre au mois de Février. Voyez some III. de cette bistière, pag. 59.

sont les les de l'arcourt, chanoine de Notre-Dame de Paris en 1280, archidiacre des églifes de Rouën & de Coutances, chanceller de Bayeux, chantre d'Evreux, conseiller ordinaire du roy Philippes le bet, clere de Charles de France, comte de Valois en 1303. & docteur ès droits, fonda dès l'an 1280, le collège de Harcourt à Paris pour les étudians en theologie & aux arts, des diocetes de Rouën, de Bayeux, d'Evreux & de Coutances, où il avoit possede des benefi-

(a) Reg.du trefor des charges, coné 56. fol. 47'

Digitized by Google

ces. Il mourut le 21. Septembre 1307. & fut enterré au prieuré du Parc. 7. Guy de Harcourt, chanoine de l'église de S. Pierre de Lizieux, puis élu évêque de cette église l'an 1303, se trouva à la translation du chef du roy S. Louis, de l'abbave de S. Denis en France en la sainte Chapelle de Paris l'an 1306. Il sur condamné à une amende de 15000 livres tournois par arrêt du parlement, en la sête de S. Martin 1325, pour plusieurs excès commis par ses gens & do-mestiques envers ceux du roy Charles I V. dit le Bel, qui par lettres du 18. Aoust 1326, lui remit 5000, liv. à la charge de lui payer le reste en trois termes, aux fêtes de la Nativité de N. S. des années 1327. 1328. & 1329. Il mourut le 24. Avril 1336, ayant fondé la même année le college de Lizieux à Paris, & fut enterre en son églile. Voyez Gal. Christ. edit. de 1656. tome II. pag.

8. ALIX de Harcourt, femme de Jean seigneur de Ferrieres, sils de Henry ou Hue de Ferrieres, & de la fille du comte d'Evreux.

9. Lu c E de Harcourt, épousa Jean site de Hotot en Caux, fils de Nicolas, site de Hotot, & d'Isabelle de Ferrieres dame de S. Martin.

10. ISABEAU de Harcourt, mariée à Jean dit Wautier, seigneur de S. Martin, qui

mourut le 8. Mars 1340. II. BLANCHE de Harcourt, femme de Pierre, sire de Bailleul en Normandie.

12. Agne's de Harcourt religieuse, puis abbesse de Longchamps, mourut le 25. Novembre 1291. Voyez Gal. Christ. edst. de 1656. pag. 575.

13. JEANNE de Harcourt aussi religieuse, puis abbesse de Longchamps en 1312. Voyez Gal. Christ. edit. de 1656. pag. 575.

14. ISABELLE de Harcourt, époula Jean sire de Mauquenchy & de Blainville.

EAN II. du nom, sire de Harcourt & de Nchou, vicomte de S. Sauveur & de Chastellerault, seigneur de Cailleville & de Brione, d'Angoville, de Roullebec, de Trois-Pierres, de Beauficel, de l'Islebonne, d'Auvers, de la Corneille, de Chau-D vigny, de la Plante, de Chastelacher, &c. marêchal & amiral de France, surnommé le Preux, mourut le 21. Decembre 1302. & fut enterré au prieuré du Parc avec son pere. Voyez son article dans la suite de cette histoire, chapitre des marêchaux de France.

1. Femme, suivant la Roque, tome I pag. 337. AGNE'S de Lorraine, fille de Ferry duc de Lorraine, & de Marguertte de Champagne-Navarre.

II. Femme, JEANNE vicomtesse de Chastellerault, dame de l'Islebonne, &c. veuve de Geoffroy de Lezignem, seigneur de Jarnac, de Chastelacher & de Vouvent, fille d'Aymery vicomte de Chastellerault, & d'Agathe de Dammartin, dite de Ponthien, sa femme. Foyez tome III. de cette histoire, pag. 79.

1. JEAN III. du nom, tire de Harcourt, qui suit.

2. JEANNE de Harcourt, femme de Henry IV. du nom, baron d'Avaugour, de Mayenne & de Goello, fils d Henry Ill du nom, baron d'Avaugour, & de Mavie de Beaumont-Brienne. Elle en étoit veuve vers la sête de la Purification de l'an 1331. Voyez tome III. de cette histoire, pag. 60.

3. MARGUERITE de Harcourt, mariee 1º. à Robert seigneur de Boulainvilliers &

de Chepoy, fils de Perceval de Boulainvilliers, & de Jeanne de Sancerre. 20. à Raoul d'Estouteville seigneur de Rames, fils puiné de Robert sire d'Estouteville,

& de Marguerite dame de Hotot.

F

#### 1 X.

EAN III. du nom, sire de Harcourt, vicomte de S. Sauveur & de Chastellerault, seigneur d'Elbeuf, de la Saussaye, de Brione, de l'Islebonne, de Gravenchon, de la Corneille, de Tuissignol, de Rangis, de Perieres, de Bray, de Cailleville, de Beauficel, d'Arscot, de Messeres, de la Blandiniere, de Chauvigny, de Verbois, de Walbec, de Fauquembeghe, &c. chevalier, dit le tort ou le boileux, rendit des services considerables aux rois Philippes le Bel, Louis Huin, Philippes le Long, & Charles le Bel; mourut le 9. Novembre 1326. & sut enterré au prieure du Parc. Il avoit été fiancé avec Alix Bertrand de Briquebec, qui moutut avant que le mariage fut accompli. Voyez la Roque, tome 1. l. 8. chap. XII. Tome V.

### 530 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

Femme, ALIX de Brabant, dame de Mezieres en Brenne, d'Arschot, de Verbois A & de Walbec, fille & heritiere de Geoffroy, sire d'Arschot, & de Jeame dame de Vierzon en Berry. Elle sut enterrée en léglise collegiale de Mezieres en Brenne, qu'elle avoit sondée.

1. JEAN IV. du nom, premier comte de Harcourt, qui suit.

2. Lou i sde Harcourt, seigneur de Saint Paul, chevalier, est mentionné avec Geofroy, son frere, dans un registre de la chambre des Comptes, intitulé jornale the sauri, commençant le 1. Aoust 1326, où l'on trouve une cedule dattée du 10. Juin de la même année, de la somme de 21, liv. parisis pour le palesroi é le manteau de la chevalerie épnouvelle milice de Louis de Harcoure, & de pareille somme pout son trere Geofroy.

3. Godbertoy de Harcourt, chevalier, seigneur de Saint Sauveur-le vicomte & marêchal de l'armée d'Angleterre, dit le boiteux, se trouva à la bataille de Mont-R caflel en 1328. à l'oft de Buirenfosse en 1339. & à celui de Bovines en 1340, où il avoit à sa suite six chevaliers-bacheliers & 30 ecuyers, suivant les comptes de Barthelemy du Drach, trélorier des guerres des années 1339. 1340. & 1341. Il étoit en Normandie l'an 1343. lorsqu'il voulut épouser la fille de Roger Baccon, chevalier seigneur du Mollay, que Robert seigneur de Briquebec maréchal de France, voufoit faire épouserfà Robert Bertrand, seigneur de Roncheville son fils: ils se querellerent julqu'à mettre l'épée à la main en presence du roi, qui les sit citer au parlement pour regler leurs differends. Geofroy de Harcourt refuía de comparoitre & assiegea le château de Neuilly-l'Evêque, qui appartenoit à Guillaume Lettrand, évéque de Bayeux, frere du marêchal. Le roi Philippe de Valois donna un arrest à Saint Christophe de Halate dans la forêt de Senlis le 19 Juillet de la même année. par lequel Geofroy après quatre défauts fut banni, & ses biens confisquez. (a) Il sortit du royaume & embrassa le parti d'Edouard roi d'Angleterre, qui le sit marêchal de ses armées, servit ce Prince à la journée de Crecy & à celle de Poitiers, & fut tué dans un combat prés Coûtances au mois de Novembre 1356.

4. MARIB de Harcourt, mariée à Jean II. du nom, sire de Clere, veuf d'Helouis d'Esneval, & sils de Jean I. sire de Clere, & de Mahand de Preaux, dame de Hugleville.

- 5. ISABEAU de Harcourt, premiere femme de Jean de Brienne II du nom, vicomte de Beaumont au Maine, baron de Sainte Suzanne, de la Guerche & de Pouancé, D fils de Robert de Brienne, vicomte de Beaumont, & de Marie de Craon.
- 6. ALIX de Harcourt époula André seigneur de Chauvigny & de Châteauroux, fils d'André de Chauvigny, dit le sourd, baron de Châteauroux & de Jeanne de Brosse. Il fut tué à la bataille de Poitiers le 18. Septembre 1356. La Thaumassière, hist de Berry, 1.7. ch. 25. l'a dit fille de Jean IV. sire de Harcourt.

7. BLANCHE de Harcourt, semme de Hugues Quieret, seigneur de Tours en Vimeu, amiral de la mer, senechal de Beaucaire & de Nimes, frere de Gerard Quieret, chevalier, senechal d'Agenois.

X.

JEAN IV. du nom, premier comte de Harcourt, vicomte de Châtellerault, seigneur d'Elbeuf, de Briône, d'Arschot, de Mezieres, de l'Islebonne, de Gravenchon, &c. chevalier, capitaine de Rouen en 1345, obtint l'érection de la baronnie de Harcourt en comté au mois de Mars 1338, du consentement de Jean de France, sils aîné du roi, duc de Normandie, qui approuva cetre érection par ses lettres données à Vincennes. Il assista à la bataille de Montcassel contre les Flamans en 1328, & à l'hommage rendu au roi Philippe de Valois l'an 1330 par Edouard III. roi d'Angleterre, pour le duché de Guyenne, & les comtez de Ponthieu & de Monstreuil, se trouva à Amiens dans l'armée du roi l'an 1338, accompagné de huit chevaliers bannerets, de treize chevaliers Bacheliers & de trente-sept écuyers, commandoit à l'ost de Buirensosse en 1339. & sur à celui de Bouvines en 1340, où il avoit en sa compagnie quatre chevaliers-bacheliers & trente-deux écuyers, suivant les comptes de Barthelemy du Drach, trésorier des guerres. Il sut tué à la bataille de Crecy en 1346. & son corps sut depuis enterré au prieuré du Pave.

Femme, ISABEAU de Parthenay, dame de Vibraye, de Montfort-le-Rotrou, d'Aspremont & de Bonnestable, fille de Jean l'Archevêque, seigneur de Parthenay, & de Jeanne de Montfort sa premiere semme, sut mariée par contrat du 22. Juillet 1315.

1. JEAN V. du nom, comte de Harçourt, qui suit.

( ) Froiffard c.

E

2. Louis de Harcourt, chevalier, vicomte de Chatellerault, fire d'Arstet, gou" verneur & lieutenant general en Normandie en 1360, suivant une de les quittances du 1. Juillet de la même année, scellée de son sceau, sur lequel sont deux faices avec un franc quartier d'un petit écusson en chef, supports un lion & un griffon, cimier un vol banneret (4) Il l'étoit encore en 1367, servit dignement les de Clairembault. rois Jean, Charles V. & Charles VI. & mourut le 26. May 1388. sans enfans de Marie dame de la Tournelle sa semme. Il eut un fils naturel.

(a) Cabinet de M.

Jean de Harcourt, bâtard de Châtellerault, écuyer feigneur de la Peyrate & de la Plante, est nomme dans le compte de Jean le Flament, qui lui donne la qualité d'ecuyer, & porte qu'il étoit accompagné de trois autres écuyers qui passerent en revuée à Niort le 11. de Septembre 1387. & à Taillebourg le 11. Octobre de la même année pour le service du roi Charles VI. & qu'il avoit reçu 120. liv. tournois.

3. GUILLAUME de Harcourt, chevalier, sire de la Ferré-Imbaut & de Livry, par don du roi en 1366, servit dans les armées du roi en qualité de chevalier és années 1359- 1362. 1364. 1370. 1375. & 1383. comme il s'apprend des comptes des tréforiers des guerres, & mourut l'an 1400.

I. Femme, BLANCHE, dame & heritiere de Bray, de Cernon, de Barenton, de-Rouilly, de la Chapelle-Angebout, de Vassy & de Pontcoulant, fille de Guil-

laume fire de Bray.

B

C

D

E

1. JEANNE de Harcourt, dame de la Ferté-Imbaut & de Cernon, épousa Hugues de Montmorency, seigneur de Beausault &c. fils de Jean de Montmorency II. du nom, seigneur de Beausault, & d'Isabeau de Neelle, dame du Piessis près Ligny; elle en étoit veuve l'an 1404. & avoit le bail & la garde de leurs enfans mineurs. Voyez tome 111. de cette hist. p 622.

11. MARIE de Harcourt, époula, 10. Louis de Brosse, seigneur de Sainte Severe & de Boussiac, fils de Louis de Brosse, seigneur des mêmes lieux, & de Constance de la Tour, dont elle n'eur point d'enfans. 2°. Colart d'Estouteville, seigneur de Torcy, &c. fils de Jean d'Estouteville, seigneur de Torcy & d'Estoutemont & de Jeanne de Fiennes, dont elle sut la seconde semme, & n'eut point aussi

d'enfans elle mourut l'an 1401.

III. MARGUERITE de Harcourt, dame de Montfort-le-Rotrou & de Vibraye, fut mariée à Jean leigneur de Ferrieres, de Thury, de Dangu, &c. fils de Jean

seigneur de Ferrieres & de Jeanne dame de Preaux.

11. Femme, ISABELLE de Thouars, dame de Dreux & de Benaon, vicomtesse de Thouars &c. veuve, 1º. de Guy de Nesle, seigneur de Mello, marêchal de France, 29. d'Ingelger I. du nom, dit le grand, leigneur d'Amboise, fille & heritiere de Louis vicomte de Thouars, leigneur de Talmond & de Jeanne de Dreux. Foyez tome IV. de cette histoire . p. 195

III. Femme, PERENELLE de Villiers, dame de Villiers-le-Sec, &c. veuve de Charles sire de Montmorency, marêchal de France, fille aînée & heritiere d'Adam de Villiers, dit le Begne, chevalier seigneur de Villiers-le-Sec, & d'Alix de Mery.

Voyez tome 111, de cette hift, p. 573,

4. JEANNE de Harcourt, morte sans alliance.

5. ALIX de Harcourt, femme d'Aubert de Hangest, seigneur & baron de Pont-Saint-Pierre, de la Taule & de Hugueville, fils de Mathieu de Hangest, seigneur de la Taule, de Villiers & de Hugueville, & de Marie de la Bove. Elle fut-mere entre autres enfans d'Isabeau de Hangest, marice à Jean seigneur de Roncherolles, d'où sont descendus les barons & marquis de Pont-Saint-Pierre.

Fille naturelle de Jean IV. du nom, comte de Harcourt.

Catherine, batarde de Harcourt, femme de Nicolas, seigneur de Ronnes, de Cheron villier & de Thivray fils de Jacques, seigneur de Ronnes, & de Maric de Graville eut en mariage 100 ducats d'or, à prendre sur les terres de Bailleul & de Renouart.

EAN V. du nom, comte de Harcourt & d'Aumalle, vicomte de Chastellerault, seigneur d'Elbœuf, de la Saussaye, de Brione, de Bonnestable, de l'Illebonne, &c. chevalier, capitaine de Granville, combattit vaillamment à la bataille de Crecy en 1346. & ayant depuis encouru la disgrace sou roi sean, pour avoir eu part aux complots du roi de Navarre, il eut la tête tranchée à Rouen le Mardy après la my-carême 5. Avril 1355. & fut enterré au prieuré du Parc.

Femme, BLANCHE de Ponthieu, comtesse d'Aumale, dame de Montgommerv, de Mesle sur Sarte, de Goussar, de Vigues, d'Aubigny, de Noyelle, d'Hiermont, de Noyellette, de Pontailles, &c. fille ainée & heritiere de Jean de Ponthieu, comte d'Aumalle, & de Catherine d'Artois, sut mariée en 1340. mourut le 12. May 1387. & sur enterrée auprés de son mary. Voyez some III. de cette histoire, p. 305.

1. JEAN VI. du nom, comte d'Harcourt, qui suit.

2. JACQUES de Harcourt, seigneur de Montgommery, dont la posserité sera rapportée ci-après G. I.

3. PHILIPPE de Harcourt, seigneur de Bonnestable, d'Ollonde & de Beuvron,

dont les descendans serons rapportez ci-aprés S. II.

4. ROBIET de Harcourt, seigneur d'Elbœut, frere jumeau de Philippe, naquit le 3. Fevrier 1345.

5. CHARLES de Harcourt, leigneur de la Saussaye, naquit au chasteau d'Aumalle le 18. Mars 1351.

6. FERRAND de Harcourt, seigneur de l'Islebonne, né à Aumalie le 22. May

7. Louis de Harcourt, seigneur de Cailleville, né le 28. Octobre 1354 mourut

jeune.
8. JEANNE de Harcourt, femme de Raoul de Coucy, seigneur de Montmirail, de la Ferté-Gaucher, troisième fils de Guillaume, seigneur de Coucy, de Marle, &c. & d'Isabeau de Chastillon, dite de S. Paul. Voyez A. du Chesne, bist. de la maison de Guines, liv. VII. chap. VI. p. 277

9. CATHERINE de Harcourt, religieuse à Poissy, avoit la garde & le gouvernement de Madame, sœur Marie de France, sille du roi Charles VI. religieuse au prieuré de S. Louis de Poissy, suivant une quittance de la chambre des comptes de Paris du vendredy 10. Fevrier 1407. (4).

(a) communique par M. de Vyon d'Herouval.

#### XII.

EAN VI. du nom, comte de Harcourt & d'Aumalle, vicomte de S. Sauveur & de Chastellerault, seigneur d'Elbœuf, de la Saussaye, de Brione, d'Arschot, de l'Islebonne, de Caillevile, d'Auvers, &c. né le premier Decembre 1342, sut donné à Edouard III. roi d'Angleterre, pour ôtage & pleige du traité fait à Bretigny (b) Froissatt vol. en 1360. (b). servit au siege de Coignac en 1375, est qualissé capitaine souverain és baillages de Rouen & de Caux, dans une lettre qu'il envoya le 23. Juillet de la même (c) Cabinet de M. année à Thomas Fouques, cet acte est scellé de son sceau, où sont deux fasces (c). E assista au sacre du roy Charles VI. le 4. Novembre 1380. & à l'hommage (d) rendu (d) chartes du à Compiegne du duché de Bretagne le 28. Septembre 1381, par Jean VI, duc de Bretagne. Il se trouva à la bataille de Rosebecque en 1382. & au siege de Bourbourg en 1383, mourut le dernier jour de Fevrier 1388, & fut enterré au prieuré de N. D.

du Parc avec ses predecesseurs.
Femme CATHERINE de Bourbon, sœur de Jeanne de Bourbon, semme du roi Charles V. & fille puînce de Pierre I. du nom, duc de Bourbon, Pair de France, & d'Isabeau de Valois, sur mariée à Paris le 14. Octobre 1359, mourut le 7. Juin 1427. & sut enterrée au prieuré du Parc. Voyez tome I. de cette histoire, p. 300.

1. CHARLES de Harcourt, comte d'Aumalie, né à Harcourt l'an 1366. mourut en 1384. ágé de 18. ans.

2. JEÁN VII. du nom ; comte deHarcourt , qui suit.

3. Louis de Harcourt, archevêque de Rouen, vicomte de Chastellerault, seigneur d'Arichot & de Mezieres en Brenne, né la veille de Noel 1382. fit foy & hommage au roi Charles VI. de l'office de marêchal heseditaire de Poitou le 18. Fevrier 1407. mourur au mois de Novembre 1422, âgé de 40. ans, & fut enterré dans l'églite des Cordeliers de Chastellerault auprés d'Alix de Brabant sa bilayeulc.

bisaveule. Voyez Gal. Christ. edit. de 1656. t. I. P. 597. Il laissa un fils naturel de Catherine d'Ablevoye, fille libre.

Louis de Harcourt batard de Chastellerante, sut legitime par lettres du roy Charles VII. données au château des Montils-lez-Tours le premier jour de Juillet 1444. movement 50. liv. tournois.

4. BLANCHE de Harcourt religieuse au monastere de sainte Marie de Soissons, sur pourvûe de l'abbaye de Fontevraut par bulles du pape Clement VII. données à Avignon au mois de Juillet 1391. Elle donna quittance le 20. May 1393. à Pierre Berruier receveur de Touraine de 35. liv. le sceau qui est au bas reprefente d'un côté une abbesse avec plusieurs ornemens, & au contre-sceau on y voit deux fasces, parti des armes de Bourbon à cause de sa mere; (a) elle gouverna ce monastere pendant plus de 39. ans, & mourut le Mercredy veille des nones d'Avril 1431. Voyez Gal. Christ. edit. nov. tome 11. col. 1324.

( a ) Cabinet de bault-

3. Isabeau de Harcourt née le 13. Juin 1371. époula par contrat du 11. Octo-bre 1383. Humbert VII. du nom, sire de Thoire, de Villars, &c. fils d'Humbers VI. sire de Thoire & de Villars, & de Bestrix de Chalon la seconde femme. Isabean fur la troisième femme de Humbers VII. & eut en dot 15000, florins, & ion douaire affigné sur les seigneuries d'Annonay & de Rossillon. Foyez Guichenon histoire de Bresse, continuation de la traisieme partie, pag. 235. Elle mourut le 7. Juin 1443, âgée de foixante-douze ans, & fut enterrée en l'églife de S. Jean de Lyon.

6. JEANNE de Harcourt née la veille de S. Jean-Baptiste 1372. épousa Guillaume de Flandres II. du nom comre de Namur, fils ainé de Guillaume de Fiandres I. du nom, comte de Namur, & de Catherine de Savoye dame de Vaud. Il étoit veuf de Marie de Bar. Jeanne de Harcourt est mentionnée dans deux arrêts du parle-

ment ès années 1388. & 1441. Voyez tome II. de cette histoire, pag 753.

7. Marie de Harcourt épousa 10. au mois de May 1405. (b) Renaud duc de Ju- (b) Jean Juvenal des Ursins, hist. liers & de Gueldres, second fils de Guillaume duc de Juliers, & de Marie de Guelde Charles VI. dres mort sans enfans le 23. Juin 1423, 20, le 24. Février jour de S. Mathias 1426. Robers de Berg prince de Juliers, fils d'Adolphe duc de Berg & de Juliers, & de Marie de Bar mort à Nuremberg sans ensans l'an 1434.

8. CATHERINE de Harcourt religieuse à Poissy en 1380, signa à la reddition des compres de l'année de la mort de Marie de Bourbon sa tante decedée le 10. Janvier 1401.

9. MARGRERITE de Harcourt dame de Longueville & de Plaines, née en 1378. épousa Jean II. du nom, sire d'Estouteville & de Vallemont, grand bouteiller de France, fils aîné de Robert VI. du nom, fire d'Estouteville, & de Marguerite de Montmorency.

10. JEANNE de Harcourt religieuse à S. Louis de Poissy.

#### Enfans naturels de Jean VI. du nom , comte de Harcourt,

1. Jeanne bâtarde de Harcourt, femme de Jean Chretien chevalier, fils de Guy Chretien, & de Marie de Clere, & mere de Robert Chretien écuyer, seigneur de Borgoust, de Lannoy, &c. en 1454.

2. Denise batarde de Harcourt, dite la Cate, semme de Jean seigneur de Ponches, ctou morte en 1403.

#### XIII.

EAN VII. du nom, comte de Harcourt & d'Aumalle, vicomte de Chastellerault, sire d'Elbœuf, de la Saussaye, de l'Islebonne, d'Arschot, de Mezieres en Brenne, &c. commença ses premiers exploits au siege de Taillebourg, où il fut fait chevalier de la main de Louis II. duc de Bourbon son oncle qu'il suivit au voyage d'Afrique en 1390, donna quittance le 28, Juillet 1392, à Jean de Chanteprime, tresorier des guerres, de 600, livres pour les gages de lui chevalier banneiet, de trois autres chevaliers bannerets, six chevaliers bacheliers, & quatorze écuyers de sa compagnie, son sceau 2. fasces supports 2. aigles (c). assista à l'hommage du duché (c) Cabinet de de Bretagne rendu au roi Charles VI. par Jean VII. duc de Bretagne à Tours l'an 1391. Me Clairement

bault.

E

E

¥34

& à l'entrevûë des rois de France & d'Angleterre qui se fit entre Ardres & Guines A en 1396, se distingua au siege de Harsteur', & à la journée d'Azincourt en 1415, où il sut fait prisonnier, il mourut le 18. Decembre 1452, âgé de 82, ans, & sut enterté au couvent des cordeliers de Chastellerault qu'il avoit fondé.

Femme, MARIE d'Alençon, fille de Pierre II. comte d'Alençon, du Perche & de Porhoet, &c. surnommé le noble, & de Marie de Chamaillart, vicomtesse de Beaumont au Maine, fut mariée par contrat passé à Paris le 17. Mars 1389. & mourut

avant l'an 1418. Voyez tome I. de cette bisloire p. 271.

1. JEAN de Harcourt VIII. du nom, comte d'Aumalie, qui suit.

2. MARIE, comtesse de Harcourt & d'Aumalle, dame d'Elbœuf, de la Saussaye, de l'Islebonne, de Brione, d'Arschot, &c. épousa l'an 1417. Amoine de Lorraine, comte de Vaudemont & de Guile, leigneur de Joinville, fils de Ferry de Lorraine L du nom, seigneur de Rumigny & de Marguerite de Joinville, comtelle de Vaudemont. Elle sit son testament le 12. Novembre 1474, mourur le 19. Avril 1476. en sa 78. année, & sur enterrée dans l'église du prieuré de N. D. du Parc. De ce mariage sont descendus L ES DUCS DE LORRAINE, DE GUISE, &c.

3. JEANNE comtesse de Harcourt, dame de Nehou, née le 11. Septembre 1399. épousa 19. l'an 1414. Jean III. du nom, sire de Rieux & de Rochesort, baron d'Ancenis, veuf de Beatrix de Montauban, fille de Guillaume de Montauban, & de Marguerne de Loheac. Il étoit fils aîné de Jean II. du nom, sire de Ricux C marêchal de France, & de Jeanne de Rochefort baronne d'Ancenis, dame de Rochefort, &c. Jeanne de Harcourt n'en eut qu'un fils mort jeune, & elle se remaria le 13. Novembre 1434. à Bertrand de Dinan baron de Chateaubriant, seigneur de Montasslant, marêchal de Bretagne, sils puiné de Charles de Dinan, seigneur de Montafilant, & de Jeanne de Beaumanoir. Il étoit veuf de Marie de Surgeres, fille de Jacques de Surgeres chevalier, seigneur de Surgeres & de Cerisay en Poitou, & de Marie de Vivonne, qu'il avoit épousée le 24. Aoust 1419. Jeanne de Harcourt mourut sans ensans le 3. Mars 1456. & sut enterrée au monastere des Cordeliers d'Ancenis, qu'elle avoit fondé avec son premier mari.

#### Enfans naturels de Jean VII. du nom, comte de Harcourt,

1. Jean bâtard de Harcourt, eut pour mere Philippe Noelle, sut legitimé au mois de Septembre 1470. seigneur de Gironde en 1475, conseiller & premier chambellan de Charles d'Anjou comte du Maine, gouverneur & capitaine de S. Maixant, senechal du Maine en 1481. laissa par son testament la terre de Gironde à Charlotte d'Argonges, femme de Philippe de Moules chevalier, seigneur de la Motte d Aurinville.

2. Louison du Loyset, bâtard de Harcourt écuyer, seigneur de Montlouis, châtelain de Chawvigné ( a) est mentionné dans des titres du 6. Février 1443, des amées 1447. & 1454, il ne laissa point d'ensans de Claudine du Plessis qu'il avoit épousee le 12. Septembre 1444.

3. Maric batarde de Harcourt, semme de Louis de Tournebu, seigneur de la Londe

faivant les memoires manuscrits de M. du Chesne.

Jeanne bâtarde de Harcourt, femme de Fouques de Saquainville, seigneur de Blarn, suivant des memoires.

#### XIV.

EAN de Harcourt VIII. du nom, comte d'Aumalle & de Mortaing, seigneur d'Auvers, de Quatremares, de Groteil, de Routot, &c. lieutenant & capitaine general de Normandie, naquit le 9. Avril 1396, sut ordonné capitaine des ville & chastel de Rouën, & de la forteresse de sainte Catherine du Mont le 15. Avril 1417. (b) se signala à la journée d'Azincourt en 1415, aux combats de Crevant, de Gravelle, & à la bataille de Verneuil où il perdit la vie le 17. Aoust 1424, pour la défense de l'état & le service de son prince. Il sut enterré en l'église de la Saussaye. Son sceau en deux quittances des 17. Aoust & 7. Octobre 1420, est chargé de deux sasces, supports deux sirennes. Il laissa de Marguerite de Preullav vicomtesse de Dreux, fille de Robert de Preullay, seigneur de sainte Croix, & d'Isabeau de Gemages vicomtesse de Dreux; un fils naturel qui suit.

( a ) Titre de l'é. ecché de Poitiers reg, de la chause-

tes, cotté H. sol. 86.

( b ) Memorial de la ch. des com-

Louis de Harcourt, dit le bâtard d'Aumalle, legitimé par lettres du roy données à Russes au mois d'Avril 1441. sans sinance, (a) sut archevêque de Narbonne en 1452. seigneur de Fleury, de Morigny & de Ligny par acquisition de Jeanne Crespin, de la ch. des pin, dame du Beç Crespin, & de Mauny, president en la cour de l'Echiquier de compress. M.d'Ho-lier die dit 1441. Rouen en 1454. & 1456. abbé de Lyre en 1457. evêque de Bayenx en 1459. Patriarche de Jerusalem en 1460. officie aux obseques du roy Charles VII. à Notre-Dame de Paris & à S. Denis en France au mois d'Aoust 1461, puis au sacre du roy Louis XI. à Reims le 15. Aoust de la même année, & assista à un Concile de l'église gallicane tenu à Orleans au mois d'Aoust 1478, par ordre du roy, pour faire observer la pragmatique sanction. Il mourut le 15. Decembre 1479, & sut enterré dans l'église cathedrale de Bayenx. Voyez Gal. Christ, édit. de 1656. tome I. pag. 389. & tome II. pag. 341.

# 

### SEIGNEURS

#### MONTGOMMERY. DE



Ecartelé au 1. & 4. de Harcourt, an 2. 6 3. bandé & azur & d'or, qui est de Ponthien-Aumalle, survant son sceau cité dans cet arricle. la Roque dit qu'il portoit d'Harcourt & fur le sout de Pons breu.

XII.

D

ACQUES de Harcourt I. du nom, chevalier, seigneur de Montgommery, de Messe sur Sarre, de Noyelles sur mer, sire d'Avrech, chastellain de Mons, seigneur de Seés, d'Aubigny, de Mezieres, de l'Isle-Savary, de Gouffer, de Vignas, du Tuit, de Novellette, &c. second fils de JEAN V. du nom, comte de Harcourt, & de BLANCHE de Ponthieu, dame de Montgommery mentionnez ci-devant page 132, naquit à Cailleville le jour de S. Georges 1350. & par le partage fait avec ses freres les 13. Juin 1371. & 30. Decembre 1376. il obtint la baronie de Montgommery, il fut reçû à Therouenne le premier jour de Juin 1372, avec trois chevaliers & fix écuyers de sa suite (b) se trouva à la bataille de Rosebecque en 1382. & étoit chef de 100. lances pour la garde & défense du pays de Normandie le 26. May ch. des comptes. 1383. Il est qualifié, chevalier, seigneur de Montgommery & de Noyelles sur mer, chambellan du roi, dans une quietance du 12. Novembre 1397. scellée d'un sceau écartelé au 1. & 4. 2. fasces, au 2. & 3. trois bandes, cimier, un palmier au dessus du casque

fupports 2. lions assis & couronnez. (c) il mourut le 22. Avril 1405. & sur enterré dans le M. de Clairemmonastere de Wailly en Ponthieu.

Femme, JEANNE d'Enghien, dame d'Havrech, chastellaine de Mons, fille & heritiere en partie de Gerard d'Enghien, seigneur d'Havrech, & de Jeanne de Barbançon, dame de Villers, elle étoit veuve 1º. de Jean, baron de Verchin, de Chisoine, de Longueville, de Valencourt, chastellain de Mortagne, senêchal de Hainault

2º. de Colard d'Auxy, chevalier, fils de Louis, baron d'Auxy. 1. PHILIPPE de Harcourt, chevalier, baron de Montgommery, seigneur de Noyelles sur mer, de Montenay, de Wailly & de la Ferté, conseiller & chambellan du roi, fut fait chevalier par Valeran de Luxembourg, comte de S. Paul, connétable de France en l'ille de Wich, au voyage qu'il fit en Angleterre en 1409. se trouva aux sieges de Damfront & de S. Remy au Plain en 1412. où

### HISTOIRE GEEALOGIQUE ET CHRONOL.

il étoit du conseil du connétable, mourut ayant fait auparavant son testament le samedy 13 Octobre. 1414. & sur enterré en l'église des Chartreux de Paris, comme il l'avoit ordonné, sous une tombe de cuivre jaune, sur laquelle il est representé en cotte d'armes, l'épée au côté, & ses armes deux sasses écartelées de 5. bandes avoit une bordure, sur la cotte d'armes. Il ne laissa point d'ensans de sa semme Jeanne d'Ailly, sille de Jeans d'Ailly, vidame d'Amiens, seigneur de Pequigny & de Jeanne de Raineval.

2. JACQUES de Harcourt II. du nom, sire & baron de Montgommery, qui suit.
3. Christophe de Harcourt, chevalier, seigneur d'Havrech, conseiller & chambellan du roi, souverain maître & general reformateur des eaux & forests de France. fit son testament à Tours le 9. Avril 1438. ordonna sa sepulture en l'église de Notre-Dame d'Asnieres-Bellay, & qu'on y porta aussi lo corps de seu Messire Jacques de Harcourt son frere, nomma pour heritier Guillaume de Harcourt, comte de Tancarville son neveu, & voulut que ce dernier laissat à sa seu de Creseques

& à ses ensans les terres de Rambures & de Blangy sous Pois; il mourut le 11. May 1438. suivant le cartulaire de l'abbaye de Fontevrault. Voyez son article dans la suite de cette histoire, chapitre des grands Maîtres des eaux & forêts de France. Il laissa un fils naturel, qui sur

Jein de Harcourt, bâtard d'Haurech, appellé le bâtard de Harcourt, par Monstrelet, sire d'Alloye, dec. il assissa au siege de à la prose de l'ontoise l'an 1449.

4. JEAN de Harcourt, archidiacre du Vexin en 1409, puis chancelier de l'église de Rouen en 1413. & chanoine en 1416, sut évéque d'Amiens en 1419, ensuite de Tournay en 1433. & archevêque de Narbonne en 1438. & ensin patriarche d'Antioche en 1447, il sut aussi vicomte de Romalart, baron de Loigny & seigneur de Baugency qu'il donna à la comtesse de Dunois sa niece, il mourut en 1452, aprés avoir fait donation de ses terres de Gouy, d'Airene, & de Viane à la Chartreuse de Tournay, en memoire des biensaits qu'il avoit reçûs en ce diocese. Voyez Gal. Christ. edit. nov. tom. III. col. 231.

8. Colart de Harcourt, seigneur de Noyelles sur mer, sur reçu maître des eaux 8 forests de Normandie par settres du roi Charles VI. datées du dernier Août 1417. & au lieu & place de Messire Jean de Villiers, chevalier, seigneur de l'Isla-

Adam chambellan du roi.

6, MARIE de Harcourt, dame de Cainay, épousa Guillaume, sire de Creseques, seigneur de Longpray, dit le bon, fils de Robines de Creseques, seigneur de Longpray, & de Leonore de Jumelles, elle étoit mariée en 1414, que Philippe son trere lui sit don de 500. livres par son testament, & étoit veuve en 1444. suivant les registres du parlement.

7. JEANNE de Harcourt, dame de Stamberge, de Mezieres, &c. mariée à Hugues fire de Dixmude, & de Bevere, est nommée dans le testament de Philippe de E

Harcourt, seigneur de Montgommery son frere.

8. Autre Marie de Harcourt, prit possession de l'abbaye de Fontevrault le 23. Decembre 1431, la gouverna pendant 20. ans & mourut le 15. Decembre 1451, Voyez Gal. Christ, edit. nov. tome 11. col. 1324.

Ensans naturels de Jaques de Harcourt I. du nom, seigneur de Montgommery, & de N. Boistel, & de Jeanne de Mons.

1. Matthieu bâtard de Harcourt, seigneur de Rengny en Touraine, de Vienne, de Vanjonan, de S. Martin, écuyer de l'écurie du roy, capitaine des ville & chasteau E de Ribemont en Picardie, sus legisimé par lettres du roy Charles VII. données à Laon au mois d'Avril 1440. sans sinance, (a) & sit soy & hommage au roy entre les mains de son chancellier, de ses seigneuries de Vienne, Vanjonan & S. Martin en Brie, monvantes du chasteau de Melun, comme il parois par lettres du roy données à Lezignem le 11. Juillet 1443. À Tours le 11. Nouembre 1461. Son seau dans une quittance qu'il donna le premier soust 1457. à Guillaume Gueroult, est écartelé au 1. & 4. 2. salces, au 2. pallé de 5. pieces, au 3. des bandes & une bordure, & une barre sur le tout, supports deux gristons. (b) Il ne laissa point d'ensans de Jeanne, de Chailly sa semme, dame du Mesnil-Aubry, sille de Matthieu de Chailly chevalier, seigneur de Chailly, bailly de Meanx, & de Denise Pissoë sa première femme.

(a) Reg, de la ch, des comptes, communiqué par M.de V yon d'Hetouval.

(b) cabinet de M. de Claixeme bault.

-0000

2. Guy de Harcourt, bâtard de Noyelles, scigneur de Sissreville, bailly de Jerman dois, est nommé dans le testament de Philippe de Harcourt chevalser, seigneur de Mont gommery, & suit assassible dans les embuches, que lui dressa le seigneur de Bocqueaux, qui eut la tete tranchée à Paris l'an 1422, suivant Monstrelet.

3. Jeanne de Harcourt, bâsarde de Montgommery, religieuse de l'abbaye de l'E-pargue, étoit fille de Jeanne de Mons d'une noble samille de Normandie, & sœur naturelle de Philippe de Harcourt seigneur de Montgommery, qui lui legua par son testament 25. liv. à prendre sur ses terres de Normandie survant les registres de la Cour, communiqué par M. Blanchard.

4. Antoinette de Hircourt, bâtarde de Montgommery, semme de Jean de sainte Beuve, seigneur du Mesnil-Mauger en 1456, suivant les memoires manuscrits de M. du Chesne.

On trouve Louis de Harcourt, sire de Montgommery chevalier, capitaine souverain pour le Roi ès parties de Poitou & de Saintonge, lequel donna le 20. Août un mandement sur Jacques Lempereur tresorier des guerres, en saveur de Jehan de Beuville, chevalier, il en donna un autre le 4. Juillet suivant, en saveur d'Etienne de Flavigny, chevalier, & un troissème le 20. Avril 1363. Ils sont scellez d'un secau où sont deux sasses d'un écusson au franc quartier, cimier, un vol. supports un lion de un grisson assis, legende . . . . . court, sire de Montgommery. (4)

(c) Cabinet deM. de Claisembaule.

#### XIII.

ACQUES de Harcourt II. du nom, chevalier, baron de Montgommery, seigneur de Novelles sur mer, de Wailly &c. capitaine de Ruë & du Crotoy, sut sait chevalier par Valeran de Luxembourg III. du nom, comte de Saint Paul, connétable de France, en 1411 au siege de Dompstont, se trouva en 1415 à la bataille d'Azincourt, où il demeura prisonnier, & étant delivré il surprit le comte de Harcourt son cousin dans le chasteau d'Aumalle, sous prétexte d'assurer cette place au roi contre les Anglois, ce qui dans la suite forma de grandes mesintelligences entr'eux. Il sut fait encore prisonnier des Anglois en voulant secourir la ville de Rouen, & ayant été mis en liberté, il continua de saire la guerre dans le Ponthieu & le Vimeu. Il sut assiegé dans Crotoy & contraint de rendre cette place aux Anglois en 1423. Depuis étant allé au chasteau de Parthenay rendre visite à son oncle, qui en étoit seigneur & s'en étant voulu emparer il y sut tué en 1428, par ceux de la ville avec tous ceux de sa suite. Voyez l'hist, du roi Charles VI. par Jean Juvenal des Ursins, Alain Chartier, Perry Heraut, & Monstrelet.

I. Femme LEONOR Jumelles, dame de Creteques, veuve de Robert de Crefeques, seigneur de Longpray en Ponthieu, sit son testament le 16. Juillet 1410, par lequel elle donna à son seigneur & mary le quint de toutes ses terres & heritages avec tous ses meubles, à condition que si Lionnel son sils le survivoit il en seroit heritier.

II. Femme, MARGUERITE de Mel un, comtesse de Tancarville, vicomtesse de Melun, dame de Monstreuil-Bellay &c. sille unique & heritiere de Guillaume, vicomte de Melun, comte de Tancarville, baron de Varenquebec &c. chambellan & connêtable hereditaire de Normandie, & de Jeanne de Parthenay, sut mariée à Noyelles en 1417. & étoit morte en 1448.

1. GUILLAUME de Harcourt, comte de Tancarville, qui suit.

2. Marie de Harcourt, mariée par contrat du mardy 6. Octobre 1436. fut la seconde femme de Jean bâsard d'Orleans, comte de Dunois & de Longueville, fils naturel de Louis de France, duc d'Orleans, & de Mareitte d'Enghien. Elle mourut à Choufay-sur-Loire prés Saumur le 1. Septembre 1464. leur posterite a éte rapportée som. 1. de cette hist. p. 214. & c.

Tome F.

Б



Ecartelé au 1.6 4. de Harcourt au L. semé de France à un lambel de 3. pendans de gueules, chaque lambel chargé de 3. chasteaux d'or qui est d'Artois au 3. bandé d'azure d'or es une bordure de gueules qui est de Pouthieu, & sur le ront parti au 1. de gueules à un écuson d'argent & un orle de 8. angemmes ou étosles d'or qui est Tancarville , an 2. d'aver of 7. befans d'or. 3. 3. & 1. & a un ch d'or qui eft deMelun.

#### XIV.

UILLAUME de Harcourt, chevalier comte de Tancarville, vicomte de Meluns fire & baron de Montgommery, de Varenquebec, d'Estrapagny, de Noyellesfur-Mer, de Monstreuil-Bellay &c. conteiller-chambellan du roi, connétable & chambellan hereditaire de Normandie, souverain maître des eaux & forêts de France, sit son testament le 4. Janvier 1484. mourut à Monstreuil-Bellay le 27. Octobre 1484. & 1 enterré en l'église collegiale de notre-dame qu'il avoit fondée. Voyez son article, dans la suite de cette hist. chapitre des grands maîtres des eaux & forêts de France.

I. Femme, PERONELLE d'Amboile, fille puince de Louis seigneur d'Amboile, vicomte de Thouars, & de Marie de Rieux sa premiere semme. Elle étoit mariée avant

1443. & mourut sans enfans le 28. Juillet 1453.

II. Femme, YOLAND de Laval, veuve d'Alain de Rohan, comte de Porhoet, qu'elle avoir époulé en 1443. étoit fille de Guy, comte de Laval, baron de Vitré, & d'Isabean de Bretagne. Le contrat de son second mariage sut passé à Rhedon le 14. Juillet 1454. Elle mourut le 8. Novembre 1487. Voyez tome 4. de cette hist. p. 56.

1. MARGUERITE de Harcourt, sur siancée à René d'Alençon, comte du Perche, sils de Jean II. du nom, duc d'Alençon, & de Marie d'Armagnac sa seconde femme, D & mourut aussi-tôt après les siançailles, suivant Eustache le Magnen, & Pierre le

Baud. bistoire de Bretagne.

2. JEANNE de Harcourt, comtesse de Tancarville, baronne de Montgommery & de Varenquebec, dame de Parthenay, de Monstreuil-Bellay, d'Estrepagny, &cc. épousa par contrat du 20. Juin 1471. accompli à Angers le 9. Septembre suivant. René II. duc de Lorraine & de Bar, fils de Ferry II. du nom, comte de Vaudemont & de Guite, & d'Toland d'Anjou, reine de Naples, de Sicile & de Jerusalem, duchesse de Lorraine & de Bar. Son mari la quitta parce qu'elle étoit pette, bossue de meapable d'avoir des ensans, suivant Richard de Wassebourg, pour épouser par contrat du 28. Aoust 1485. Philippe de Gueldres, fille d'Adolphe d'Egmond duc de E Gueldres, & de Caterine de Bourbon, sur quoi il obtint le 31. Janvier 1488, une bulle de dispense portant confirmation de ce second mariage, ad obstruendum era loquentium, comme porte cette bulle. Jeanne de Harcourt fit son testament le 7. Novembre de la même année, & mourut le lendemain sans ensans, ayant élu sa sepulture en l'église collegiale de Nôtre-Dame de Monstreuil-Bellay, & institué heritier de tous ses biens François d'Orleans I. du nom, comte de Dunois, & de Longueville fon coulin.



The control of the co

6. II.

# SEIGNEURS DE BONNESTABLE,



HILIPPE de Harcourt, seigneur de Bonnestable, d'Arschot, de Tilly, &c. chevalier, troisième fils de JEAN V. du nom, comte de Harcourt, & de BLANCHE de Ponthieu, comtesse d'Aumalle, mentionnez ci-devant, page 132 nâquit au château de Harcourt le 6. Fevrier 1345, partagea les biens de la succession de son pere (4) avec prevote de Melun Jean VI. comte de Harcourt son frere aîné, qui sui ceda les terres de Bonnestable & de Montcolan, par traité passé pardevant Jean de l'Hôpital prevôt de Melun, & Jean de Brinville garde du scel de cette prevôté, le lundy 2. Octobre 1374, se trouva à là journée de Rosebecque & à la prise de Bourbourg en 1381. & 1382. & sur reçû à Arras le 24. Aoust 1383. avec six chevaliers & quinze écuyers, suivant le compte de Guillaume d'Enfernet, trésorier des guerres. (a) Il vivoit encore le 19. Novembre 1410. Voyez page 24. () Registres de la de la proface de l'hill de la maison de Harcourt, par la Roque. de la préface de l'hist. de la maison de Harcourt, par la Roque.

Femme, JEANNE de Tilly, dame & heritiere de Beaufou, de Beuvron, de Tilly, de la Motte-Celny &c. fille unique de Guillaume de Tilly, seigneur des mêmes lieux, & de Guillemette de Tournebu sut mariée avant l'an 1382.

1. GERARD de Harcourt, baron de Bonnestable, qui suit.

B

2. Christophe de Harcourt, fut chanoine & chancelier de l'église cathedrale de Rouen en 1415. conseiller & confesseur du roi Charles VII. (b)

3. JEANNE de Harcourt, mariée 1°. en 1400. à Guillaume de Braquemont, seigneur (b) Pellesorest. de Campremy, fils de Guillaume. fire de Braquemont, seigneur de Sedan & de Florainville en Ardennes, chevalier, & de Marie dame de Campremy. 2º. à Guil-

lanme seigneur de Trousseauville. 4. BLANCHE de Harcourt, née le 3. Fevrier 1370, sut mariée par traité du 14. Mars 1400, avec Tves de Vieuxpont, chevalier, baron de Neutbourg, fire de Courville, de Villepreux & de Chailloué, tué à la bataille d'Azincourt l'an 1415. fils de Jean sire de Vicuxpont, & de Jeanne de Vendôme, dame de Villepreux.

Charlotte de Harcourt, bâtarde de Bonnestable, fille naturelle de Philippe de Harcourt, seigneur de Bonnestable, epousa Gaston seigneur de Serceourt, lequel vivoit en 1490.

#### XIII.

ERARD de Harcourt, chevalier, baron de Bonnestable, de Beaufou, de Beu-I vron, d'Arschot, &c. perdit la vie pour le service du roi, à la bataille d'Azincourt, l'an 1415, suivant Enguerrand de Monstrelet, qui l'appelle Guerard de Harcourt, l'eyez la Roque, tome 1. page 817. & preuves tome 111. page 784. & survantes. L'edition ce cet ouvrage par M. du Fourny, en 1712, porte qu'il mourut à la batanle de Verneuil en

Femme, MARIE Malet de Graville, dame de Lougev, de Saint Ouen & de Coul, fille de Jean Malet V. du nom leigneur de Graville, grand pannetier & grand-mattre des

#### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

arbalestriers de France, & de Jeanne de Bellengues, rendit hommage étant veuve de la Abaronnie de Lougey le 7. Octobre 1455. & vivoir encore en 1469.

1. JEAN de Harcourt, baron de Bonnestable, qui suit.

2. ACQUES de Harcourt, baron de Beuvron, dont les descendans seront rapportez eyaprès & iv.

3. MARGUERITE de Harcourt, semme 1º en 1456. d'Amaury d'Estissac, chevalier, seigneur d'Estissac & de Coulonges-les-Royaux', fils d'Amaury d'Estissac, 2º. de Guyon, de Puygirault, écuyer, avec lequel elle vivoit en 1461. 1462. & 1464

4. MARIE de Harcourt, religieule en l'abbaye de Fontevrault, fut éluë abbesse de Margienval-aux-Nonains, diocese de Soissons en 1449.

#### XIV.

TEAN de Harcourt, chevalier, baron de Bonnestable, de Tilly, Lougey, &c. prêta soi & hommage-lige l'an 1449, au roi Charles VII. de sa baronie de Beaufou tenuë de la couronne a cause de la vicomté d'Auge, & rendit aveu l'année suivante de sa baronie de Tilly, & de la seigneurie de Fontaine-le-Henry, tenuës du roi, à cause de ses vicomtez de Caën & de Bayeux, par lettres données à Caën le 6. Juillet 1450. Le roi lui permit de rétablir & de sortisser le chasteau de Bonnestatale (a) Registres des table (a). Il vivoit encore l'an 1485. & étoit mort avant le 7. Mars 1487.

I. Femme, MARGUERITE d'Estouteville, sille de Robert d'Estouteville, chevalier, seigneur du Bouchet en Vendomois, & de Robine de S. Brisson, dame de la Ferté, mourut sans ensans.

II. Femme, CATHERINE d'Arpajon, fille de Jean seigneur d'Arpajon, vicomte de Lautrec, & de Blanche de Chauvigny, sur mariée par contrat du 20. Août 1453. & sit son testament étant veuve le Vendredy 7. Mars 1487. dans lequel elle nomme ses enfans.

1. FRANCOIS de Harcourt, baron de Bonnestable, qui suit.

2. PHILIPPE de Harcourt, baron c'Étcouché, de S. Ouën, seigneur de Barou, Barneville, Estreres, Coissel, Goul, Sorteville, Anneville, Tonneville & Perques, plaidoit avec ses freres en la cour de l'Echiquier de Normandie en 1490. & 1497. contre Louis, seigneur de Graville, amiral de France, pour la succession de Marie de Graville leur ayeule, & contre Louis Bigars, chevalier, pour celle de la maison de Tournebu. Il est encore mentionné dans les registres de la même cour des années 1501. 1502. 1503. 1509. & 1511. obtint le 16. Mars de la même année des lettres royaux, dans lesquelles le roi Louis XII. le qualisse soncées of mile ousse. Voyens, 1. de l'hist. de la Maison de Harcourt par la Roque, l. X. chap. VIII. p. 879. & c.

I. Femme, Françoise de Mareul, dame de Sorteville, d'Anneville, Tourneville & Perques en Costentin, veuve de N. seigneur de Forgemont, sille de Gny, baron de Mareul, seigneur de Pransac & de Villebois en Angournois, & de Philippe Paynel, dame d'Olonde sur mer, sut mariée en 1467. & mourut

fans enfans.

II. Femme, Isabeau de la Motte, fille de Jean de la Motte, écuyer, seigneur a Motte-Fouqué, & seur de René seigneur de la Motte-Fouqué, elle étoit veuve le 13. Juillet 1527, qu'elle plaidoit au parlement de Rouen, au nom de Bonaventure de Harcourt son fils en supplément de partage. Elle se remaria à François, seigneur de Montagu, veuf de Larbe de la Ferriere, fils de Jean, seigneur de Montagu, & de Françoise Osber de Brucheville.

Bonaventure de Harcourt, écuyer, baron d'Elcouché, de Lougey & S. Ouén, seigneur de Barou, Barneville, Goul, Estreres & Guay, est nommé dans les registres du parlèment de Rouen des années 1527, 1528, 1537, & mourut sans ensans. Voyez ibid. ch. IX.

3º NICOLAS de Harcourt, baron de S. Ouën, seigneur de Cuye, de Barette, Nahe, Abbeville, Seuvray, &c. protonotaire apostolique, archidiacre & tresorier de l'églite cathedrale de Litieux, partagea avec ses freres en 1501. & est nommé dans les registres du parlement de Rouen l'an 1527. & 1528.

4. JEAN de Harcourt, chevalier, seigneur d'Auvillers, d'Escorbon, de S. Aubin, de saint Martin de Sallon, de Repentigny, de Hamars, de Vienne, de Maifonnelles sur Adion, de Marneaux, de Savenay, de Bonnemaison, de Lamberville, de Plannes, d'Aunay, de Barbieres, de Langrune, d'Estreham & de Vaugris. Voyez ibid. ch. XI.

(a) Registres des chartes, corrèty n. années 1468. & I474. B

E

- A Femme Marguerite de Batarnay, fille aînée & heritiere d'Antoine de Batarnay, feigneur de Vangris, bailly de Caen, & de Renée de Houllefort, dame de Hamars.
  - 1. Thomas de Harcourt, seigneur d'Auvillers, d'Escorbon, &c. mort sans enfans.
  - 11. Françoise de Harcourt, dame de Hamars, mourut jeune avant ses perc & merc.
  - 5. JACQUES de Harcourt, baron de Lougey, tige des seigneurs d'Olonde, rapportez cy-aprés §. III.
  - 6. MARGUERITE de Harcourt, marice en 1474, à Jean d'Estouteville, seigneur de Cernon, sils de Robert d'Estouteville, seigneur d'Aussebose, & de Marie de sainte Beuve; suivant Pierre Louvet.

B

C,

F

Guillaume de Harcourt, écnyer, bâtard de Bonnestable, est nommé dans un registre de l'Echiquier de Fouen de l'année 1497.



X V.

PRANCOIS de Harcourt, chevalier, baron de Bonnestable & de Sailly, scipneur de Tilly, d'Escoumoise, de Cuye, de Hotot, de S. Hilaire, de Barneville, de Hablouville, de Mireville, de Courteilles & de Montcollan, eut de longs disterends avec ses serces touchant leurs partages, vendit par contrat du 20. Aoust 1489, à noble homme Jean Gillain, écuyer, seigneur du Portmauvoisin un sief assis à Barneville en Auge, relevant de la terre du Pin, & étoit mort avant 1518. Voyez ibid. chap. IV.

Femme ANNE de S. Germain, dame de Hablouville, fille d'Aubert de S. Germain, écuyer, seigneur de Rannes, d'Asnebec & de N... de Gougeule-de-Rouville, avoit le bail de ses enfans en 1518,

- 1. Liot de Harcourt, baron de Bonnestable, mourut jeune, & laissa heritières ses deux sœurs.
  - 2. JEANNE de Harcourt, dame de Bonnestable, de Lucé, Tilly, Neubourg, Orte, Courbon, Maulevrier, Gaël, Hablouville, Mireville, Queteville, Courteilles & Vaux, épousa Charles de Coesmes, baron de Lucé & de Neubourg, vicomte de S. Nazaire, seigneur d'Orte & de Courbon, sils de Nicolas de Coesmes, dont elle sut la première semme & mourut sans ensans.
  - 3. Gabriele de Harcourt, dame & heritiere de Bonnestable, apréssa sœur, de Tilly, &c. épousa l'an 1526, par dispense du pape Clement VII. Charles de Coesmes, veus de Jeanne de Harcourt sa sœur, elle en eut 1. Renée de Coesmes, chastellaine de Tilly, mariée 1º. à Jean du Plessis, seigneur de la Bourgonnière. 2º. à Odet d'Avaugourl, dit de Bretagne, comte de Vertus & de Goello, &c. sils de François d'Avaugour II. du nom, comte de Vertus & de Madeleme d'Astarac, auquel elle porta le Vicomté de S. Nazaire, comme il a été dit tome I. de cette hist. p. 470. 11. Louis de Coesmes, baron de Lucé & de Bonnestable, qui laista d'Anne de Pisseleu Jean de Coesmes, baron de Lucé & de l'on restable, tué au siege de Lesignem en 1574, sans enfans, & Jeanne de Coesmes, heritiere de Lucé & de Bonnestable, mariée 1º. à Louis, seigneur de Montasié en Piedmont, puis à François de Bourbon, prince de Conty; de son premier mariage sortirent Urbaine de Montasié decedée sans enfans de Louis de la Chastre, baron de la Maisonsort, marêchal de France, Gouverneur de Berry, & Anne de Tome V.

#### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL. 143

Montafié, heritiere de Lucé, de Bonnestable, &c. qui épousa le 27. Decembre A 1601. Charles de Bourbon, comte de Soissons, grand maître de France, dont elle eut Louis de Bourbon, comte de Soissons, grand maître de France, tué à la bataille de Sedan en 1641. Louise de Bourbon, semme de Henry d'Orleans, duc de Longueville, & Marie de Bourbon, veuve de Thomas-François de Savoye, Prince de Carignan.

# CARRELARARA + ANALARE SARKE

6. 111.

#### SEIGNEURS D'OLONDE, B



ACQUES de Harcourt, chevalier, baron de Lougey, d'Escouché & de S. Ouen, seigneur de Juvigny, &c. cinquieme fils de JEAN de Harcourt, seigneur de Bonnestable, & de CATERINE d'Arpajon la seconde semme, mentionnez ci-devant p. 141. partagea avec ses freres en 1501. & 1502. & eut pour sa part les terres d'Auvrecher, de Juvigny, de Coissel, de Lignerolles, d'Eguillon & de Manpertuis, il étoit mort avant le 1. Juillet 1550.

Femme, ELIZABETH Bouchard d'Aubeterre, dame d'Olonde, de Sorteville, d'Auneville & Tourneville, fille de Louis Bouchard, baron d'Aubeterre, dit le che- D

walier sans reproche, & de Marquerite de Marcuil.

1. CHARLES de Harcourt, baron d'Olonde, qui suit.

2. JACQUES de Harcourt, baron de S. Ouen, seigneur de Lougey en 1566. pro-

tonotaire apostolique.

3. NICOLAS de Harcourt, baron d'Escouché, scigneur de Lougey, de la Ventrouze, de la Folletiere, de Vigammes, &c. partagea avec ses freres le 21. Janvier 1556. & transigea avec Elizabeth d'Aubeterre sa mere le jeudy 23. Janvier suivant il avoit le 11. Fevrier 1587, la garde-noble des ensans de Pierre de Harcourt fon neveu.

1. Femme, MARIE de Souvré, veuve de Gilles Auvé, seigneur de la Ventrouze, fille d'Amoine de Souvré, seigneur de Gervaile, & de Françoise de Berziau, E

dame de Courtenvaux.

- 11. Femme, Claude de Tilly, fille de N. de Tilly, seigneur de Blaru.

  1. URBAIN de Harcourt, seigneur d'Escouche, de S. Quen & de Lougey, avant été accusé de fausseté sur condamne par arrêt du grand conseil a avoir la tête tranchée à la croix du Tiroir, où étant conduit, Jacques de Harcourt, marquis de Beuvron son cousin, assisté de Charles de Harcourt son frere, l'enleva & le remit au Forn-l'évêque, d'où il sortit après s'être justifie, & mourut peu après de la sievre S. Vallier, sans avoir écé marié. Voyez la Roque, bissoire de Harcourt, tome I. lev. X. ch. XLI.
  - 11. CHARLES de Harcourt, seigneur de Lougey. 111. ELIZABETH de Harcourt, dame de S. Ouen.
  - 14. CATHERINE-ANGELIQUE de Harcourt, baronne de Lougey, d'Escouché, &c. époula Jean d'Erneville seigneur de Gauville & de la Cheze. Elle sit declarer nul son mariage, son mari n'y voulant consentir l'assiegea dans le château

C

de Lougey, aprés la mort duquel elle demanda son doisaire prétendant n'avoir A point été separée, ce qui lui fut contesté par les freres de son mari.

4. JEAN de Harcourt, seigneur de Juvigny, de Lignerolles, la Bazoque, &c. sur

élevé jeune prés de Charles duc d'Alençon, dont il fut chambellan.

Femme, Anne Anzeray, fille de Geofroy Anzeray seigneur de Courvaudon, & de lacqueline Thibout.

1. FRANÇOISE de Harcourt, dame de Juvigny, femme de Nicolas, leigneur de Benneville, fils de Gilles de Benneville seigneur de Grainville & de Precaire, & de Catherine Perreau.

11. JACQUELINE de Harcourt dame de Precaire, des Granges, &c. épousa Henry de Benneville seigneur de Precaire, frere de Nicolas de Benneville son beau-

5. MARGUERITE de Harcourt, mariée par contrat du 27. Octobre 1538. à Gabriel de Vasly, baron de la Forest-Auvray, seigneur du Vey, du Mesnil-Patry, Mesnilhermer, Martragny, de Beny, S. Philbert, &c. sils de Jean de Vassy, seigneur de la Forest, & de Marguerite de S. Germain.

6. MARIE de Harcourt, épousa 10. François, seigneur de Beauvais, dont elle étoit veuve le 13. Decembre 1571. 20. Somnart de sainte Marie, leigneur de sainte Marie-la-Robert & de la Grastonniere, fils de Sonnart de sainte Marie, & de Fran-

çoise Coignon, dame du Bois de Commeaux.

#### XVI.

HARLES de Harcourt, baron d'Olonde, seigneur d'Auvrecher, de Juvigny, &c. chevalier de l'ordre du Roi, transigea avec sa mere le premier Juillet 1551. & partagea avec ses freres le 24. Janvier 1556. il assista l'an 1557. à la convocation des nobles & tenans fiess en Normandie, & rendit hommage au Roi par André de la Barre son procureur, au mois d'Octobre 1571, pour la seigneurie d'Auvrecher relevante du vicomté de Caën.

1. Femme, MICHELLE de Longueval, fille de Pierre seigneur de Longueval, de Landas & de Ham, & de Gabrielle de Rochebaron, sut mariée par traité du 5. Juil-

let 1550.

B

1. PIERRE de Harcourt I. du nom, baron d'Olonde, qui suit.

2. Rine de Harcourt, seigneur d'Auvrecher en 1583, mort sans alliance.
3. Michelle de Harcourt, semme de Philippe de Nollent, seigneur de Bomban-

ville, fils de Jean de Nollent, & de Gillonne de sainte Marie.

II. Femme, GILLONNE de sainte Marie, dame du Bois de Commeaux, veuve de Jean de Nollent, seigneur de Bombanville, fille de Sonnart de sainte Marie, seigneur de sainte Marie-la-Robert, & de Françoise Coignon, sut mariée en 1556.

#### XVII.

IERRE de Harcourt I. du nom, baron d'Olonde, seigneur d'Auvrecher, de Tilly, de S Pierre, de Verolles, de la Fresnaye, de Canville, &c. fit parrage des biens de la succession de son pere avec Rene de Harcourt son frere le Jeudi 5. Mai 1583. & mourut l'an 1587.

Femme, CATHERINE de Mainbeville, fille de Jacques de Mainbeville seigneur E de Bournel, de Martainville & Marbeuf, & de Marie Marguerie dame de Cornieres & de Vidouville, sur marice par traité du 8. Janvier 1577. & avoit le 11. Février 1587. avec Nicolas de Harcoutt seigneur d'Escouché, oncle de son mari, la garde noble de les enfans.

1. PIERRE de Harcourt II. du nom, baron d'Olonde, qui suit.

2. JACQUES de Harcourt chevalier, seigneur d'Auvrecher, fit un échange le 12. May 1633, avec Jacques de Chennevieres écuyer, seigneur de Conrdavid, & mourut ensuite sans alliance des blessures qu'il avoit reçues en la guerre d'Al-

3. ELISABETH-GILONNE de Harcourt, femme de Nicolas Joulian seigneur d'A-

#### X VIII.

IERRE de Harcourt II. du nom, baron d'Olonde, de S. Ouën & de Lougey, leigneur d'Auvrecher, de S. Pierre, de Verolles, de Tilly, de Canville, de Craconville, de Fierville, de Guihebert, de S. Brix, &c. baptisé le 21. Avril 1584. chevalier de l'ordre du Roy en 1615. eur acte le 26. Novembre 1624. de la representation de ses titres, & obtint en 1641. main-levée de la saisse de ses ficis, ayant été déclaré d'ancienne noblesse par ordonnance de Charles le Roy de la Poterie; intendant de Caen, il mourut l'an 1648.

Femme, MARIE de Briroy dame de Fierville, seconde fille de Nicolas de Briroy, seigneur de Fierville baron de Nehou, & de Diane de Thieuville dame de Guihebert,

sut mariée par traité du 17. Janvier 1614.

1. JACQUES de Harcourt II. du nom, baron d'Olonde, qui suit.

2. NICOLAS de Harcourt seigneur, patron & curé de Fierville, vivoit en 1653.

3. JEAN de Harcourt baron de Lougey en 1653. Femme, JACQUELINE de Benneville dame de Juvigny & de Maisoncelles, fille de Jacques de Benneville seigneur de Benneville & des Granges, conseiller au parlement de Rouen, & de Jacqueline Malet - Crasinenil sut mere entre autres enfans de

JACQUES de Harcourt seigneur de Juvigny.

4. GUILLAUME de Harcourt leigneur de Canville, est mentionné en deux titres C

du 21. May 1652. & 10. Mars 1653.

5. Pierre de Harcourt, prieur de S. Jean de Montrond, étoit sous la rutelle de Marie de Britoy sa mere, suivant un accord fait entre ses freres le 21. May 1652. où il est nommé.

6. Antoine de Harcourt seigneur de Jaraur, étoit srere gemeau de Pierre de Harcourt, & mourut jeune.

7. & 8. Suzanne & Françoise de Harcourt, religieuses hospitalieres à Cou-

- 9. JACQUELINE de Harcourt, semme de François de Montsiquet ecuyer, seigneur de S. Simeon, fils de Louis de Montsquet seigneur de Montigny, & de Jeanne du Castel heritiere de S. Simeon.
- 10. Colasse de Harcourt mariée à Michel Herault, seigneur de la Benastiere.

#### XIX.

ACQUES de Harcourt II. du nom, chevalier, baron d'Olonde & de Nchou. seigneur d'Auvrecher, Guihebert, Coulomby, Golleville, sainte Colombe, Parfouru, &c. partagea le 20. Juin 1652, avec ses freres la succession de Catherine-Angelique de Harcourt dame de Lougey, & prouva sa noblesse en 1656, devant les commillaires de la cour des Aydes de Normandie, en execution de la déclaration du Roy du 15. Mars 1655

Femme, FRANCOISE de S. Ouën dame de Parfouru, fille de Jean de S. Ouën, E seigneur de Magny, Mondesert, & Fresnay, & d'Adrienne de Varignies, sur mariée

par contrat du 14. Janvier 1648.

1. PIERRE de Harcourt III. du nom, baron de Nehou, qui suit.

2. JEAN de Harcourt seigneur de Guihebert, mort jeune.

3. JAC QUES de Harcourt, baron d'Olonde chevalier, seigneur de S. Gilles. Femme, MARIE-MARGUERITE des Maires, veuve de René Poirier, seigneur de Carteville, fille de Jean-François des Maires, & de Marie Gosselin, fut mariée par contrat du 12. Novembre 1673.

1. MARIE-MARGUERITE de Harcourt, née le 30. & baptisée le 51. Decembre 1675. dans l'églile de saint Sauveur le Vicomte, sur reçue aux demoiselles F

de saint Cyr, dans le parc de Versailles en 1688.

2. MARIE-AGNE'S de Harcourt, baptilée le 22. Juillet 1680, fut reçûe à faint Cyr en 1688.

4. TANNEGUY de Harcourt seigneur d'Auvrecher.

5. & 6. MARIE & MADELEINE de Harcourt, vivoient en 1680.

 $\mathbf{X} \mathbf{X}$ 

Ecartelé au 1. & 4. d'Harcoure au 2. de S. Ouen qui est de sable au santoir d'argent accompagné de 4. aiglettes de même, & au 3. de Voarignies de gneules à trois chevrons d'argent de 3. pieces.

B

#### XX.

PIERRE de Harcourt III. du nom, baron de Nehou, seigneur & baron d'Olonde.

Femme, BONNE-MARIE Thomas, fille de Jean-François Thomas chevalier, seigneur d'Escausseville, & de Marguerite Louet, sut mariée par contrat du 30. Decembre 1672.

CHARLES de Harcourt baron d'Olonde, qui suit.

#### XXI.

CHARLES de Harcourt baron d'Olonde, seigneur de Fierville & d'Escausseville, sut baptisé en la paroisse de Canville le 9. Juin 1676. & reçu page de

la grande écurie du roy en 1690.

Femme, MADELEINE de Franquetot de Coignies, sœur du marquis de Coignies, chovalier des ordres du roi, lieutenant general de ses armées & general des dragons, fille de Robert - Jean - Antoine de Franquetot comte de Coignies, lieutenant-general des armées du roi, gouverneur & bailly de Caen, directeur general de la Cavalerie legere, & de Marie - Françoise - Uranie Goyon de Matignon, sur mariée le 1. Février 1703.



O 2

विक्रिया हिता हिता हिता हिता है विक्रिय हिता है विक्रिय हिता है विक्रिय हिता है विक्रिय है विक्रिय है विक्रिय

9. I V.

# BARONS ET MARQUIS

# DE BEUVRON

DUCS DE HARCOURT, PAIRS DE FRANCE.



Ecartelé au 1. de Harcourt brifé d'un lambel de 3. pendans d'argent. Au 2. bandé d'azur & d'or qui est de Pousbreu. Au 3. d'or à la steur de lis de gueules qui est de Tilly. Au 4. de gueules à 3. fermaillets d'or qui est de Graville.

XIV.

ACQUES de Harcourt, seigneur & baron de Beuvron, de Beausou, de la Motte-Cesny, de Grimbose, &c. second sils de GERARD de Harcourt, baron de Bonnestable, & de MARIE Malet de Graville dame de Lougey, comme il a été dit sidevant pag. 140. sit hommage au roy le 4. Mars 1457, pour les baronies de Beausou, & de Beuvron, tenuës du vicomté d'Auge, & en rendit aveu le 21. Juin 1458, comparut entre les nobles du bailliage de Rouen en l'Echiquier de Normandie, tenu en 1463, & 1490. Il consirma l'an 1483, le don que Guillemette de Tournebu dame d'Auvillers, avoit sait à l'abbaye de Notre-Dame de Barbery, & étoit mort en 1497. Voyez la Roque, hist, de Harcourt tome II, liv. XI.

Femme, MARIE de Ferrieres, dame de Freinay-la-Mere, de Bailleul, & du Tuit, fille de Jean baron de Ferrieres, seigneur de Preaux, de Dangu, de Vibraye, chambellan du roi, & de Jeanne de Tilly, dame de Tibouville, survéquit à son mari.

1. CHARLES de Harcourt, baron de Beaufou & de Beuvron, qui suit.

2. JACQUES de Harcourt, baron de la Motte-Cesny & de Grimbosc, servit en Italie, en 1502. & mourut sans avoir été marié.

3. JEAN de Harcourt, eut en partage la terre de Fontaines-le-Henry, sut lieutenant pour le roi au bailliage de Caën, & capitaine des nobles de ce bailliage en 1523. & setvit à la désense de Therouenne & de Tournay.

Femme, JEANNE de saint Germain, dame d'Asnebec, de Briouse & de Rannes, fille puinée & heritière d'Anbert de S. Germain chevalier, baron d'Asnebec, & de Jeanne le Veneur.

I. PIERRE de Harcourt, baron d'Asnebec, lieutenant-general pour le roy en Normandie & capitaine d'Ivoy en 15.52. mourut en 15.75. sans ensans de Ma-C delene de Lenoncourt qu'il avoit épousée par contrat du 28. Juin 15.44. elle étoit fille d'Henry II. du nom, seigneur de Lenoncourt, baron de Vignory, &c. & de Marquerite de Broyes. Voyez tome II. de cette histoire, pag. 59.

&c. & de Marguerite de Broyes. Voyex tome II. de cette histoire, pag. 59.

11. FRANÇO ISE de Harcourt, dame de Rannes, d'Asnebec & de Briouse, aprés la mort de son frere, épousa 1º. André seigneur du Pont-Bellanger. Renée du Pont-Bellanger leur fille porta les baronies de Rannes & d'Asnebec dans la maison d'Argouges, par son mariage avec Jacques d'Argouges seigneur de Grastot & de Brainville. 2º. Jacques Thesart II. du nom, seigneur des Essars, baron de Tournebu, fils aîné de François Thesart seigneur des Essars, & de Jeanne de Monchy-Senarpont. Elle sut sa seconde semme. Voyez tome II. de cette instoire, pag. 36.

111. Anne de Harcourt, dame de Fontaines-le-Henry, femme de Jean de Morais seigneur de Joderais.

A

B

C

E

F

IV. JAC QUELINE de Harcourt, abbesse de saint Sulpice de Rennes, mourut le 5. Decembre 1577. Voyez Gal. Christ. edit. de 1656. tome IV. pag. 852

4. JEANNE de Harcourt, dame de la Court, d'Argences & de Franqueville, épousa par contrat du 18. Mars 1482. Louis de Fougeres, seigneur de Rosmenil, chambellan du roi, vicomte de Caën, lequel testa le 8. Juillet 1518. & nomma pour executeur Joachim de Fougeres chevalier, seigneur de Villiers son néveu. Il étoit sils de Louis de Fougeres, seigneur de la Vau & du Plessis de Fougeres, & de Georgette de Coué, dame de Rosmenil.

5. BLANCHE de Harcourt, semme de Guillaume, seigneur de Betheville & de Heritot, sils de Jean seigneur de Betheville, & de Jeanne Vipart, & strere de Marie de Betheville, marice à Jean de Hautemer, seigneur de Fervaques & du Fourner.

Fils naturel de Jacques de Harcours, baron de Beuvron.

GABRIEL bâtard de Harcourt, dit le bâtard de Tilly, dont la posterité sera rapportée ci-aptés §. VI.

#### XV.

HARLES de Harcourt, chevalier, baron de Beaufou & de Beuvron, seigneur de la Motte-Cesny, de Grimbosc, &c. sut élevé auprés du roi Charles VIII. duquel il sur écuyer tranchant en 1490. sit partage avec ses freres des biens de la succession de leur pere le 7. Novembre 1496. & est nommé dans les registres de la cour de l'Echiquier de Normandie en 1500. & 1507. Il se trouva en 1501 en l'armée que le Roi envoya en Italie, où il servit en toutes les occasions qui s'y presenterent, & particulierement à la bataille de Ravenne. Il donna aveu au roi de ses baronies de Beaufou & de Beuvron le 6. Janvier 1519. comme on l'apprend des registres de la chambre des comptes de Paris.

Femme, J'ACQUELINE de Vierville, dame de Creuilly, fille puînée d'Artur de Vierville chevalier, baron de Creuilly, & de Jacqueline de Briqueville heritière de Russière par contrat du la Mai Lagy & moustut avant son mari.

pierre, sur mariée par contrat du 10. Mai 1497. & mourut avant son mari.

1. FRANCOIS de Harcourt, baron de Beuvron & de Beausou, qui suit.

2. JACQUES de Harcourt, baron de la Motte- Cesny, de Grimbosc & de Thury, abbé de Notre-Dame de Belle-Estoille, ordre de Premontré, tresorier de Croisanville, curé de Beausou, sut present le 26. Juin 1546. au contrat de mariage de Guy de Harcourt son neveu, auquel il donna 200. livres de rente, obtint l'année suivante des lettres du roi Henri II. pour l'établissement d'une soire à saint Jacques de Boishalbout, & testa en faveur de ses sils naturels suivant un arrêt du parlement de Normandie du 26. Aoust 1552.

Enfans naturels de Jacques de Harcourt , baron de la Motte , abbi de Belle-Estoile.

 Philippes de Harcourt, bâtard de la Motte, nommé avec ses freres & sa sœur dans Parrest du parlement de Normandie du 26. Aoust 1552. concernant le testament de leur pere, est qualisse écuyer dans un contrat du 3. Fevrier 1562. & chapelain de S. Georges dans un autre du 11. Septembre 1563.

2. Rolland de Harcourt, bâtard de la Moste, mentionné dans l'arrest dont il vient d'ê-

3. Charles de Harcourt, bâtard de la Motte, dit de Belle-Estoille. 4. Blanche de Harcourt, bâtarde de la Motte, eut sa part de 5000. lev. legnez à ses

freres & à elle par le sestament de leur pere.

3. CHARLES de Harcourt, seigneur de Bailleul, laissa posterité qui sera rappor-

4. Jean de Harcourt, seigneur de Croisanville, de Brieux, de Fresnay la-Mere, est mentionné dans un arrêt de l'Echiquier de Normandie du 4. Mai 1509. Il vivoit encore en 1540.

5. CATHERINE de Hareourt, mariée 1º. à Robert de Fontenay seigneur de Rouverou, fils de Robert de Fontenay, seigneur de Breteville, capitaine du château de Caca, & de Charlote du Chastel. 2º. à Samson de saint Germain, fils d'autre Samson de saint Germain.

#### HISTOIRE CENEALOGIQUE ET CHRONOL. 34\$



RANC OIS de Harcourt, chevalier, baron de Beaufou & de Beuvron, assista à l'entrée que le roi François I. fit en la ville de Caen le 2. Avril 1532. en qualité de vicomte de Caen, rendit aveu au Roi de ses baronies de Beausou & de Beuvron le 5. Avril 1540. Voyez l'hift. de Harcourt par la Roque, tome 11. chapitre 111. i, XI. & mourut au mois de Juillet 1558.

I. Femme, JEANNE de la Haye, dame de Hotor, fille unique de Jacques de la Haye, seigneur de Hotot, & de Jeanne de Mouy, sut accordée étant encore trés-jeune en 1510. mais ce contrat sur dissous par autorité de l'église, & elle se maria à Adrian sire de Breauté, vicomte de Meneval, seigneur de Boustay & d'Elvisemont, fils de Jean, fire de Breauté, & d'Antoinette Maunoury du Tremblay, & mourut le 20. Oc- C

tobre 1545.

II. Femme, FRANC OISE de Gaillon, fille & principale heritiere de Guillaume de Gaillon, baron de Macy & seigneur de Croisy, & d'Anne de Prunelé, sur mariée par traité du 10. Mars 1516. c'est par cette alliance que l'on prétend que l'Oristame est passe dans la maison de Harcourt. Françoise de Gaillon descendant par plusieurs degrez de Pierre de Villiers, baron de Macy, seigneur de l'Isle-Adam, garde de l'Oriffame & grand maître de France. Louis de Harcourt, Marquis de Thury, qui descendoit de cette alliance, avoit encore l'Oristame en sa possession l'an 1677. 1712.

1. Louis de Harcourt, baron de Macy, assista en cette qualité l'an 1551. à l'en-trée d'Eustache du Bellay, évêque de Paris, & mourut en 1553.

Femme, MARIE de Montchenu, dame de Montchenu, de Chaumont, de Guercheville, &c. veuve de Claude, seigneur de Chateauvieux, fille aînée, de Marin de Montcheau, chevalier, baron de Montcheau & de Chaumont, & d'Antoinette de Pontbriant, dame de la Villette en Angoumois & de Nueil en Limofin. Marie de Montchenu sut mariée à Louis de Harcourt en 1538, & épousa en troisièmes nôces l'an 1557. Antoine sire de Pons, comte de Marennes, chevalier des ordres du roi, fils de François, fire de Pons, comre de Marennes, de Montfort & de Bergerac, sué à la bataille d'Aignadel, & de Catherme-Renée E de Ferrieres. Elle mourut au mois de Mars 1560.

MARIE de Harcourt, barone de Macy, Croify, &c. morte jeune. 2. GUY de Harcourt, baron de Beaufou & de Beuvron, qui suit.

3. CHARLES de Harcourt, baron de la Motte-Cesny, de Grimbosc, &c. chevavalier de l'ordre du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, mourut sans enfans de Marie de Briqueville sa femme, fille de François sire de Briqueville, & de Florence de Clere. Elle etoit auparavant abbesse de Notre-Dame de Lizieux, obtint dispense de ses vœux, & étoit veuve en 1608. qu'elle se remaria à Pierre de Harville, seigneur de la Grange-du-Bois, de saint Germain & de F Morainville, veuf de Louise de la Salle, dame de Puisieux & de Carriere, & fils de Fiacre de Harville, seigneur de Palaiseau, & de Renée de Rouville.

4. JEAN de Harcourt, baron de Croify, feigneur de Chastignonville.

5. GABRIEL de Harcourt, seigneur de Hardancourt.

6. MARIE de Harcourt, comprise dans les partages faits de la succession de François de Harcourt son pere, entre Guy & Charles de Harcourt ses freres le 17. Septembre 1558. & nommée dans un arrêt du parlement de Rouen du 17. Féwrier 1563, mourut sans avoir été marice.

7. GUILLEMETTE

III. GILONNE de Harcourt, dame de Hessey, épousa François de Bron, baron de Fourneaux, seigneur d'Aligné, de Cosseville, &c. tué en 1652.

7. GUILLEMETTE de Harcourt, marice par contrat du 23. Novembre 1559. avec Charles d'Auberville, chevalier, baron du Vertbose, bailly de Caën, fils aîné de Jacques d'Auberville, chevalier, baron du Vertbole, & de Marguerue de Rouville.

#### XVII.

UY de Harcourt, chevalier, baron de Beuvron, de Beaufou, de la Motte-I Ceiny, &c. sit ses premieres campagnes en Piémont sous Claude sire d'Annebaut marêchal & amiral de France, & fut lieutenant des cent hommes d'armes de sa compagnie, il servit depuis dans toutes les guerres de la religion, & mourut le premier Juillet 1567.

Femme, MARIE de S. Germain, dame de S. Laurent en Caux & de Lignon, fille ainée & principale heritiere de Auchel seignent de S. Germain, de Langot, de S. Laurent & de Lignon, & de Stevenotte le Veneur, fut mariée par contrat du 16.

Juin 1546. & fit son testament le mardi 27. Mai 1578.

1. JEAN de Harcourt, baron de Macy, seigneur de S. Laurent en Caux, nâquir le 27. Decembre 1548. & mourut trois mois aprés.

2. PIERRE de Harcourt, marquis de Beuvron, qui suit.

3. François de Harcourt, leigneur de Melnilbuë, néle 25. Novembre 1552- mort au voyage qu'il fit au Levant l'an 1572.

4. LIOT de Harcourt, seigneur de Casiloué, nâquit le premier Février 1553. &

moutut trois mois aprés.

5. GUILLAUME de Harcourt, seigneur de Monthuchon, né le 8. Mars 1554. mort

deux mois aprés.

E

6. CHARLES de Harcourt, abbé commendataire de S. Martin de Montdaye, ordre de Premontré, protonotaire apostolique, baron de Croisy, seigneur de la Nocherie & de Fains, naquit le 18. Mars 1555, rendit hommage les 17. Novembre 1578. & 6. Janvier 1579. à François de France duc d'Alençon, pour la seigneurie de la Nocherie.

7. JEAN de Harcourt, baron de Croify & de Sierray, né le 28. Avril 1558. mourut à Caën l'an 1589, des blessures qu'il avoit reçues au siège de Dieppe où il

commandoit une compagnie de chevaux legers.

8. JACQUES de Harcourt, leigneur de Hardancourt, de Lignon, de la Nocherie, de Sacey, chevalier de l'ordre du roi & gentilhomme ordinaire de la chambre, : le 16. Juillet 1561. & prouva la noblesse devant les commissaires du toi ar condement des tailles l'an 1598.

I. . , ISABEAU Tillon, dame de Sacey-Tillon, fille d'Urbain Tillon, seigneur

ca facey, & de Catherine de Chateaubriant.

1. L'ELRE de Harcourt, seigneur de Hardancourt & de la Nocherie, sut tué au stine de Montauban pour le service du roi l'an 1621.

11. AMBROISE de Harcourt, seigneur de Sacey, mourut aussi au siège de Montauban.

111. JACQUELINE de Harcourt, dame de Hardancourt, de la Nocherie & de Sacey-Tillon, obtint main-levée de ses siefs, & prouva sa noblesse pardevant les commissaires du roi Louis XIII. l'an 1641.

9. ROBERT de Harcourt, seigneur de Chastignonville, né le 29. Février 1564.

prouva sa noblesse en 1598.

Femme, MADELENE Malet, dame de Hessey, de Messey & Landijou, fille aînée d'Hilaire Malet, seigneur de Hessey, baron de S. André & de Mesley, & de N. Martel.

1. ROBERT de Harcourt, seigneur de S. André de Messey.

11. CHARLOTTE de Harcourt, dame de Chastignonville, mariée 1°. le 27. Mars 1632. à Robert de Bailleul, sire de Bailleul & de Beauvais, fils aîné de Gilles de Bailleul, seigneur de Monstreul & d'Auville, & de Madelene de Harcourt, dame de Bailleul & de Franqueville. 2°. à Nicolas Salet, seigneur du Repas, de la Fournaise, des Yveteaux, de la Motte, des Chenises & de Chesnedouet, fils de Baptisse Salet, conseiller au présidial de Caën, nommé premier president de la cour des aides de Normandie, & d'Anne Morel. 3° en 1659. à Charles de Murdrac, seigneur de Boesay & de Corday, fils de Daniel de Murdrac, & de Françoise le Roy. Tome V.

1V. & V. CATERINE & MARIE de Harcourt, religieuses Ursulines à Bayeux.

10. STEVENOTTE de Harcourt, née le 18. Octobre 1547, sut mariée par traité du 10. Decembre 1570, à Robert Grente, seigneur de Villerville, & de Brucourt, fils de Robert Grente, seigneur des mêmes lieux, & de Lucque de Forts.

11. JEANNE de Harcourt, née le 26. Septembre 1551. mourut trois mois aprés.
12. JACQUELINE de Harcourt, née le 26. Mars 1556. épousa 1°. Jacques Maillart, seigneur de Leaupartie, chevalier de l'ordre du roi, fils aîné de Jean Maillart, seigneur de Leaupartie, & de Jeanne de Serocourt. 2°. Jean d'Escayeul, seigneur de la Bretonniere, & de Cauches, fils ainé de Julien d'Escayeul, seigneur de Cauches, & de Suzanne de Cully dame de la Bretonniere.

13. FRANÇOISE de Harcourt, née le 24. Septembre 1562, sut mariée le 11. Septembre 1582, avec Antoine Suhard, seigneur de Rupalley, de Fontaines, & de la Carbonnière, fils unique de Thomas Suhard, seigneur des mêmes lieux, & de

Marquise Brehier, fille du seigneur de Martigny au pais du Maine.

#### X VIII.

DIERRE de Harcourt, marquis de Beuvron, de la Motte - Cesny & de Grimbosc, comte de Croily, vicomte de Fontenay-le-Marmion, baron de Creully & de Thury en partie, chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, conseiller en ses conseils d'état & privé, capitaine de 50. hommes d'armes de ses ordonnances, nàquit le 8. Août 1550, sur élevé enfant d'honneur du roi Charles IX. le trouva aux batailles de S. Denis, de Jarnac & de Montcontour, & au siege d'Alençon, où il étoit guidon de la compagnie des gendarmes du seigneur de Marignen. Le roi Henry III. l'honora de son ordre de S. Michel le 24. Septembre 1574. & lui donna une compagnie de 50. hommes d'armes en 1580, avec laquelle il servit en toutes les occasions qui se presenterent pendant la ligue tant du regne d'Henry III, que de celui d'Henry IV' qui érigea la terre de Beuvron en marquisat par lettres du mois d'Août 1593. Il rendit aussi des services considerables au roi Louis XIII. pendant les premieres guerres civiles, sut nommé chevalier de l'ordre du S. Esprit en 1611, eut pour commissaires le maréchal de Montigny & le marquis de Sourdeac devant lesquels il fit ses preuves de noblesse en 1613, qu'il remonte jusqu'en l'an 912. fit celles de religion devant le cardinal du Perron en 1620. il representa au roi Henry III, qu'il avoit par heredité en sa possession l'Oristame de France que son pere avoit fait voir en 1564, au roi Charles IX. & à la reine sa mere, étant en l'abbaye de Trouart, & demanda 1200, écus d'or pour en soutenir l'état. Il mourur à Caen au mois d'Août 1627. Cabinet de M. de Clairembault. Voyez aussi hist. de Harcourt par la Roque t. 2. l. 11. c. 8.

Femme, GILLONNE de Matignon, fille aînée de Jacques Goyon, seigneur de Matignon, comte de Thorigny, marèchal de France, & de transoise de Daillon. E fut mariée par traité du dernier Novembre 1578. deceda le 20. Decembre 1641. &

fut enterrée à Beuvron prés de fou mary.

1. JACQUES de Harcourt II. du nom, marquis de Beuvron, qui suit.

2. CHARLES de Harcourt, chevalier, comte de Croify, gouverneur de la ville & du chasteau de Falaise, capitaine d'une compagnie de chevaux legers, nâquit le 6. Octobre 1584. se trouva au siege de S. Jean d'Angely, de Bergerac, de sainte Foy, de Tonneins, de Clerac & de Montauban, & mourut l'an 1624. sans ensans de Jacqueline d'O, dame de Fresnes & de Verigny, qu'il avoit épousée par contrat du 11. Avril 1609, elle étoit veuve de Pierre de Morais, seigneur de Joderais, de Bresolles, &c. fille de Charles d'O, seigneur de Baillet, & de Jacqueline Girard de Baioches.

3. HENRY-RENE' de Harcourt, baron de Mesnilbuë & de Monthuchon, né le

5. Août 1597, mourut le 13. Septembre de la même année.

4. FRANC,OIS de Harcourt II. du nom, marquis de Beuvron, a continué la

posterité, & sera rapporté apr. s son frere ainé.

5. Guy de Harcourt, dit le marquis de Harcourt, baron de Sierray, né le 19. Decembre 1601, fut premierement protonotaire apostolique & abbé commendataire du Maz-d'Azil, quitta ensuite l'état ecclesiastique, sut pourvû du gouvernement de Falaise, se sit connoître par le sameux duel contre le comte de Boutteville & autres en 1627. & s'étant retiré en Italie, & jetté dans Casal assiegé par les Espagnols, il y sut tué d'une mousquetade dans une sortie le 3. Novembre 1628.

6. Oper de Harcourt, chevalier, comte de Croisy & de Cisay, marquis de Thury & de la Motte-Harcourt, baron de Cesny, de Grimbose, &c. mestre de camp d'un regiment d'infanterie, lieutenant general des armées du roi, gouverneur de Falaile, fut d'abord destiné par son pere à l'ordre de Malte, pour lequel il fit ses preuves au Temple à Paris l'an 1608, sut fait mestre de camp d'un regiment d'infanterie en 1627, marêchal de camp en 1636. & deputé de la noblesse du bailliage de Caen au mois de Juillet 1651. Il avoit été nommé chevalier des ordres du roi par brevet donné à Pontoise le 19. juillet 1652, eut pour commissaires le même jour le duc de S. Simon & le marquis de Sourdis, devant lesquels il sit ses preuves le 27. Septembre 1659. Cabinet de M. de Clairembault. Il mourur au mois de Novembre 1661. àgé de 57. ans.

Femme, Marie du Perrier, comtesse de Cisay, baronne d'Amfreville, fille de Jacques du Perrier, seigneur d'Amfreville, d Urville, &c. president au parlement de Rouen, & de Jeanne de la Longay, heritiere de Conteville, de Grainville

& de Gouvis, fut mariée le 29. Septembre 1636.

GILLONNE-MARIE-JULIE de Harcourt, marquite de Thury, baronne de Mery, de Cleville, &c. née l'an 1637. époula par traité du mois de May 1651. accompli le 5. Novembre suivant, Louis de Harcourt, sils pussé de François de Harcourt, marquis de Beuvron, & de Renée d'Epinay S. Luc.

7. LEONORE de Harcourt, seigneur de Fresnay-le-Puceur, né le 4. Novembre

1604. mourut le 14. janvier 1605.

8. FRANÇO ISE de Harcourt, née le 17. octobre 1589, fut mariée 10. par contrat du 2. fevrier 1606. à François Giffart, marquis de la Marzeliere, baron de Bonne-fontaine, &c. fils de Renaud, seigneur de la Marzeliere, & de Marie du Gué, dame de Brielles & du Gué. François de la Marzeliere obtint du roi Louis XIII. des lettres d'érection de la terre de la Marzeliere en marquilat, auquel il fit annexer les terres de Fretay & de Baing, elles furent registrées au parlement de Bretagne au mois de fevrier 1619. Françoise de Harcourt épousa 20. au mois d'avril 1645. Henry-Robert de la Marck, duc titulaire de Bouillon, comte de Braine, baron de Serignan, capitaine des cent Suisses de la garde du roi, fils de Charles-Robert de la Marck, & d'Antoinette de la Tour. Il étoit veuf 1° de Margnerite d'Autun, dame de Rimval & de Champdos. 20. d'Antomette d'Albert sœur de Charles duc de Luines, Pair & connétable de France. Françoile de Harcourt, mourut le premier août 1651.

#### XIX.

ACQUES de Harcourt II. du nom, chevalier, marquis de Beuvron, comte de Colnac, baron de Sigournay & de Puibeliard, feigneur de Freinay, & c. gouverneur de Falaise, nâquit le 6. sevrier 1585. (4) Fut sait capitaine d'infanterie à l'âge de dix hist. de Hascourt ans, & servit en cette qualité sous le marêchal de Matignon son ayeul maternel aux 5, 2, 6,9, p. 1264. E sieges de Bergerac & de Clerac, depuis il alla servir en Flandres sous les archidues au siege d'Ostende, & à celui de Rhimberg sous Ambrosse de Spinola, marquis de Venafre. Il eut commission en 1615, du roi Louis XIII, pour lever une compagnie de chevaux legers, servit en 1620, au siege de S. Jean d'Angely, & sur blesse devant Clerac d'un coup de mousquet à la bouche, alla ensuite au siege de Montauban, où il sut encore blesse d'un coup de pierre, & se trouva en 1622, au siege de Montpellier où il mourut blessé de 14. coups.

Femme, ELEONOR Chabot de Saint Gelais, comtesse de Cosnac, veuve de Louis de Vivonne, seigneur de la Chasteigneraye, & fille ainée de Leonor Chabot, baron de arnac, leigneur de Saint Gelais, & de Marie de Rochechouart la seconde semme.

Foyez tome IV. de cette hist. p. 567.

D

1. PIERRE de Harcourt : conste de Cosnac, mort jeune, & enterré dans le chœur de l'églite de faint Jean de Caen.

z. François de Harcourt, comte de Cosnac, né en 1621. mourut peu après.

3. GILLONNE de Harcourt, marice 10. au mois de Janvier 1632. à Louis de Brouilly, marquis de Piennes, lequel aiant été fait prisonnier devant Arras en 1640, sut tué par les ennemis qui disputoient entr'eux de sa rançon; il étoit fils de Charles de Brouilly, seigneur de Mainvilliers, du Mesnil-Saint Georges & Saint Martin, commendant du Câtelet, & de Renée de Rochefort. 20. en 1643. à Charles-Leon du Fiesque, comte de Lavagne, baron de Bresluire, fils de François de Fiesque, comte

de Lavagne, & d'Anne le Veneur. Elle mourut le 16. Octobre 1699. âgée de 80. A

XIX.

RANC OIS de Harcourt II. du nom, chevalier, marquis de Beuvron & de Beaufou, après la mort de son frere aîné, baron de Mery & de Cleville, seigneur d'Ector & c. lieutenant general pour le roi en Normandie, gouverneur du vieux château de Roüen, nâquit le 15. Octobre 1598 sut élevé enfant d'honneur du roi Louis XIII. sous le nom de baron de Menulbuë, sit le voïage de Guvenne & de Bayonne en 1615. Obtint le 26. Juillet 1636, du roi des lettres pour la confirmation de celles du 28. Juillet 1610. & des lettres patentes du roi Henry IV. du mois d'Aoust 1593, portant érection du marquisat de Beuvron, & mourut à Paris le 30. Janvier 1658, d'une inflammation de poulmon. Son corps sur porté à Beuvron, sepulture de ses ancêtres.

Femme, RENE E d'Epinay-S.-Luc, dame d'Éctot, de Saint Laurent, de Brevedent, de Saint Sauveur & de Pretot, fille de Timoleon d'Epinay, seigneur de S. Luc, marêchal de France, chevalier des ordres du roi, & d'Henriette de Bassompierre, sur mariée par

contrat du 27. Juin 1626. & mourut à Paris d'apoplexie le 1. Juin 1639. 1. FRANC OIS de Harcourt III. du nom, marquis de Beuvron, qui fuit.

2. TIMOLEON de Harcourt, seigneur d'Ectot, baron de Druval, mort jeune.

3. Lours de Harcourt, marquis de Thury & de la Motte, baron de Ceiny, de Grimbole, de Saint Martin-de-Sallon, de Mery & de Cleville, gouverneur de Falaise, capitaine-lieutenant de la compagnie des chevaux-legers de la reine-mere Anne d'Autriche en 1658, il prétendoit avoir l'oriflame en 1677. & mourut en son château de Thury au pais de Caux, au mois de Juin 1719, âgé de cent-quatre ans trois mois & neuf jours.

Femme, GILLONNE-MARIE-JULIE de Harcourt, cousine germaine de son mari, fille d'odes de Harcourt, comte de Croisy, & de Marie du Perrier, sut mariée par dispense du pape le 5. Novembre 1651. & mourut au mois de Decembre 1664.

comme il a été dit ci-devant p. 151.

2. ODET de Harcourt, marquis de la Motte, né au château de Thury le 26. Août

1656. mort jeune.

11. HENRY de Harcourt, marquis de Thury, né en 1659, colonel du régiment p du Maine infanterie, fait brigadier des armées du roi le 30. Mars 1693, mourut le 5. Aoust 1721, dans sa soixante-deuxième année, & sut enterré aux carmes déchaussez de Paris.

111. FRANÇO 15-Louis de Harcourt, comte de Cizay.

4. CHARLES de Harcourt, chevalier de Malte en 1661. abbé de Coulombs, diocese de Chartres, puis nommé le comte de Bewvron, mestre de camp du régiment du duc d'Orleans, & capitaine de ses gardes, mourut le 29. Septembre 1688. & su enterré à Paris aux carmes déchaussez : il ne laissa point d'ensans de Lidie de Rochesort de Theobon sa semme, fille de N. . . . . . Rochesort de Saint Angel, marquis de Theobon, & mourut le 23. Octobre 1708. âgé de 70. ans. E

5. MARIE-GABRIELLE de Harcourt, religieuse à la Visitation à Caen.

6. Anne de Harcourt, morte sans avoir été mariée.

7. CATHERINE-HENRIETTE de Harcourt, dame d'honneur de madame la dauphine, fut mariée le 24. Avril 1659 dans l'églife de faint Pierre de Chaillot, à Louis duc d'Arpajon, chevalier des ordres du roi, lieutenant general au gouvernement de Languedoc, fils de Jean baron d'Arpajon & de Severac, & de Jacquette de Caftelnau de Clermont Lodeve; il mourut à Severac au mois d'Avril 1679. & Caterme-Henriette de Harcourt, qui tut la troilième femme, déceda à Paris le 11. May 1701. àgé de 79. ans.

8. GILLONNE de Harcourt, morte jeune à Caen.

9. MARIE-FRANÇOISE de Harcourt, religieuse aux filles de sainte Marie de Caen, 10. Rene'e de Harcourt, née a Paris en 1638, morte au berceau.

#### XX.

RANCOIS de Harcourt, III. du nom, marquis de Beuvron, de Beaufou & de la Mailleraye, comte de Sesanne, baron de Druval, &c. chevalier des ordres du roi, sait gouverneur du vieux palais de Roüen le 12. Octobre 1649, lieuten int general au gouverneurent de la haute Normandie, en survivance de son pere, par lettres du 12.

A juin 1651, registrées au parlement de Rouen le premier Février 1658, conseiller d'honneur au parlement de Rouen, par lettres du 4. Février de la même année, sut nommé chevalier des ordres du roi le 2. Decembre 1688. & reçû le premier janvier 1690. & mourut eu son château de la Mailleraye le 23. Avril 1705. âgé de 78. ans.

I. Femme , CATERINE le Tellier de Tourneville, fille unique & heritiere de Nicolas le Tellier, seigneur de Tourneville, de Sorteville, de l'Aigle & de Criquebeuf-la-Champagne, secretaire du roi, & de Caterine-Marc de la Ferté, fut mariée par contrat du 27. Avril 1648, & mourut le 26. Mars 1659. âgée de trente-un ans.

1. HENRY de Harcourt, marquis de Beuvron, duc de Harcourt, Pair & marêchal

de France, qui fuit.

 $\mathbf{C}$ 

D

E

2. ODET de Harcourt, (4) né le 26. Novembre 1658. aumônier du roi, au mois de (4) La Roque Mars 1685, abbé de Nôtre-Dame de Monstier en Champagne en 1691, mourut le no au camp de Namur au mois de juillet 1692.

3. MARIE-LEONOR de Harcourt, damoiselle de Beuvron.

4. Françoise-Eugenie de Harcourt, morte à Paris le 26. Octobre 1656. & enterréc en l'églife paroissale de saint Sauveur de cette ville.

. CATERINE de Harcourt, née & morte le 4. Novembre 1656.

II. Femme, ANGE LIQUE Fabert, veuve de Charles Brulart, marquis de Genlis, & fille d'Abraham Fabert, maréchal de France, & de Claude Richard de Cle-

vant, fut mariée en secondes nôces le 19. janvier 1677.

1. Louis-François de Harcourt, comte de Sesanne, né le 10 Novembre 1677. fait brigadier de cavalerie le 19 Janvier 1702. commanda les grenadiers à la bataille de Luzara le 15 Aoust suivant, où il eut le bras percé; le roi d'Espagne lui donna l'ordre de la Toilon d'or au mois d'Octobre de la même année : il eut le commandement de deux mille fantassins en Piedmont, sous le duc de Vendôme en Janvier 1704. & tervit à la reprite de plusieurs postes en Italie & de la Bastie, fut nommé maréchal de camp en 1705. & servit la même année au siege de Veruë & à la tête de l'infanterie le 23 May 1707, lorsque le marêchal de Villars s'empara des lignes de Stholossen, & des retranchemens que les Imperiaux avoient fait le long du Rhin, après quoi il fut detaché avec un gros de cavalerie pour aller établit les contributions en Franconie : servit sur le Rhin & en Allemagne en 1709, fut nommé lieutenant general des armées du roi le 30 Mars 1710. & mourut le 20 Octobre 1714. sans enfans de Marie-Louise-Caterine de Nelmond, fille unique d'André dit le marques de Nelmond chet descadre, puis lieutenant general des armées navales, & de Catherme Metiviet qu'il avoit époutée vembre 1705. & qui mourut à Paris le 10 Decembre 1726. âgée d'environ quarante ans.

2. CHARLES de Harcourt, abbé, puis chevalier de Malte, né le 10 Janvier 1682.

mourut à Toulon le 12 Aoust 1705, allant faire ses caravanes.

3. HENRIETTE de Harcourt, mariée au mois de Mars 1708. à Louis-Marie-Victor, comte de Bethune, fils de François-Gasson de Bethune, marquis de Chabris, & de Marie-Louise de la Grange d'Aiquien, moutut le 6 Aoust 1714. âgée de trentetrois ans. Voyez tome IV. de cette hift. p. 224. & 225.

4. CATERINE-ANGELIQUE de Harcourt, épousa par contrat du 1 de Septembre 1717. Louis de Talaru, marquis de Chalmazel, brigadier des armées du roi, fils de François-Hubert de Talaru, marquis de Chalmazel en Foret, & de Marie-Anne d'Ornaison-Chamarande. Elle mourut en couches le 10 Juin 1718. & son mari s'est remarié le 29 Avril 1720. à Marie-Marthe-Francosse de Bonneval, fille de Cafar-Phæbus seigneur de Bonneyal, & de Blanchefort, & de Marthe-Angelique de Hautefort.

#### XXI.

INRY duc de Harcourt, Pair & marêchal de France, chevalier des ordres du I roi, capitaine d'une compagnie de les gardes du corps, lieutenant general au gouvernement de Normandie & de la province de Franche-comté, gouverneur du vieux palais de Rouen & de la ville de Tournay, ambassadeur extraordinaire en Espagne, conseiller au conseil de régence, né le 2 Avril 1654, obtint l'érection du marquisat de Thury en duché, sous le nom de Harcourt au mois de Novembre 1700 puis en Pairie au même mois 1709. & prit seance en qualité de duc & Pair de France au parlement le 9 Aoust 1710. Voyez ci-dévant pages 114. 6 suiv. où les lettres de cette érection sont rappor-Tome V.

tées. Il mourut à Paris le 19 Octobre 1718. agé de soixante-quatre ans. Voyez son article

dans la suite de cette hist. chapitre des marèchaux de France.

Femme, MARIE-ANNE-CLAUDE Brulart, fille de Charles Brulart, marquis de Genlis, & d'Angelique Fabert, seconde semme du pere de son mari, su marice le 31. Janvier 1687. Elle est vivante en 1728.

1. FRANC OIS duc de Harcourt, Pair de France, qui suit.

2. Louis-Henry de Harcourt, comte de Beuvron, chevalier de la Toison d'or, lieutenant general au gouvernement de Normandie, gouverneur du vieux palais de Rouen, colonel du régimeet d'Auxerrois infanterie, nâquit le 14 Septembre 1692. & mourut le 18. Septembre 1716. âgé de 24. ans, sans avoir été marié.

3. Louis-Abraham de Harcourt, docteur en theologie de la faculté de Paris, chanoine de Notre-Dame, grand-vicaire de M. le cardinal de Noailles, nâquit le 10. Novembre 1694, fut fait abbé de Preuilly en 1712, s'est demis de cette ab-

baye, & a été nommé à celle de Signy le 27. Octobre 1723. 4. Charles-Hardouin de Harcourt, mort jeune.

5. Anne-Pierre de Harcourt, marquis de Beuvron, né le 2. Avril 1701. lieutenant-general au gouvernement de la haute Normandie aprés la mort de Louis-Henry fon frere, tut reçû en cette qualité au parlement de Rouen le 23. Juiller 1723. Il est gouverneur du vieux château de Rouen, & mestre de camp de cavalerie.

Femme, THERESE-EULALIE de Beaupoil de saint Ausaire, fille unique de Louis C de Beaupoil, marquis de saint Ausaire, colonel d'un regiment d'infanterie, & de Marie-Terese de Lambert, a été mariée le 7. Février 1725, dans l'église du college des quatre nations à Paris.

1. FRANÇO15-HENRY de Harcourt, comte de l'Islebonne, né le 11. Jan-

Vicr 1726.

11. Anne-François de Harcourt, chevalier de Beuvron, né le 4. Octobre 1727.

111. & 1v. Anne-Henry & Anne-Louis de Harcourt, gemeaux nés le 23.

Septembre 1728.

6. HENRY-CLAUDE de Harcourt, dit le chevalier de Harcourt, cornette des che-

vaux legers de Berry, est né le premier Janvier 1703.

7. Louis de Harcourt, né le 3. Decembre 1706. mourut le 30. Mai 1711. 8. Charlote - Henriette - Françoise - Eleonore de Harcourt, religieule au

couvent de la Visitation de sainte Marie à Caën, où elle étoit novice en 1707.

9. CLAUDE-LIDIE de Harcourt, née en 1696, mariée par contrat du 4. Juillet 1720. à Gabriel-René, sire de Mailloc, comte de Clery-Crequy, baron de Combon, seigneur du Champ de Bataille, dont elle a été la seconde semme, & lequel est mort sans ensans le 11. Octobre 1724, âgé de 78, ans.

TO. CLAUDE-LIDIE de Harcourt, née à Burgos, morte.

11. Louise-Angelique de la Croix de Harcourt, née à Madrid pendant l'ambassade de son pere.

#### XXII.

RANCOIS due d'Harcourt, Pair de France, chevalier des ordres du roi, brigadier de ses armées le 1. Octobre 1718. capitaine de ses gardes du corps dont il avoit prête serment le 26. Juin prededent heutenant-general de la province de Franche-Comté, né le 4. Novembre 1689. servit dans les mousquetaires en 1706. obtint en 1710. le regiment de Lessart cavalerie, & en 1712. le regiment Dauphin, a pris séance de duc & Pair au parlement le 19. Janvier 1719. & a été reçû chevalier des ordres du roy le 16. May 1728.

I. Femme, MARGUERITE-LOUISE-SOPHIE de Neufville, fille de Nicolas de Neufville duc de Villeroy, Pair de France, & de Marguerite le Tellier de Louvois. fut mariée le 14. Janvier 1716. & mourut le 4. luin suivant. Voyez tome IV. de cette

histoire , pag. 644.

II. Femme, MARIE - MADELEINE le Tellier, fille de Louis - Marie - François le Tellier, marquis de Barbesseux, secretaire d'Etat, & de Marie - Therese - Delphine d'Alegre sa seconde semme, sut mariée le 31. May 1717

1. Louis-François de Harcourt né le 6. Octobre 1728. 2. FrançoisE-Claire de Harcourt née le 12. May 1718.

-4.YEXILI

E

A 3. Angelique-Adelaide de Harcourt née le 30. Aoust 1719.

4. GABRIELLE-LIDIE de Harcourt née le 21. Decembre 1722.

S. V.

# B SEIGNEURS DE BAILLEUL.



XVI.

HARLES de Harcourt, seigneur de Bailleul, de Franqueville, &c. troisième sils de CHARLES de Harcourt, baron de Beausou & de Beuvron, & de JACQUELINE de Vierville, mentionnez cy-devant, pag. 147. plaidoit au parlement de Rouen le 5. Février 1534. contre Jacques de la Haye, seigneur de Hotot, & est mentionné dans un acte du 10. Juin 1556.

Femme, MADELENE de Choisne, dame de Choisneau, de la Choisniere, &c. au Maine, fille de Guillaume de Choisne, leigneur de la Choisniere, & de Jeanne de Bailleul, eur la tutelle de ses ensans par acte du 27. Septembre 1563.

1. JACQUES de Harcourt, scigneur de Franqueville, qui suit.

2. GALLOIS de Harcourt, seigneur de Bailleul & de Fresnay, qui sera rapporse aprés son frere ainé.

3. JEANNE de Harcourt mariée en 1564. à Helle de Nollent, seigneur de Frenouville, Trouville, &c. fils d'Olivier de Nollent, seigneur des mêmes lieux, & de Jacqueline de saint Pierre.

4. MARGUERITE de Harcourt morte sans avoir été mariée.

#### XVII.

ACQUES de Harcourt seigneur de Franqueville, de Croisanville, &c."chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme ordinaire de la chambre, est compris dans l'état des nobles du bailliage de Caën, arrêté le 30. Decembre 1575, & est mentionné dans un contrat du 4. Novembre 1576, dans lequel il est qualifié écuyer, seigneur de Bailleul.

contrat du 4. Novembre 1576, dans lequel il est qualifié écuyer, seigneur de Bailleul. Femme, MADELENE d'Assé, dame de Noronde au Maine, fille de Rene d'Assé, chevalier, seigneur de Montsaucon au Maine, & de Madeleme Morin.

1. JEANNE de Harcourt, dame de Noronde, morte jeune.

2. MADELEINE de Harcourt, dame de Bailleul & de Franqueville, épousa Gilles de Bailleul, seigneur de Monstereul & d'Ambleville, fils de Gilles de Bailleul, seigneur de Beauvais, & de Charlotte de Larré, dame des Quatre-Faveris.

3. MARGUERITE de Harcourt, dame de Cressanville, mariée à Tues de Bailleul, seigneur d'Anville & des Quatre-Faveris, srere de Gilles de Bailleul, mari de Madeo lene de Harcourt, dont il vient d'être parlé.

#### XVII.

ALLOIS de Harcourt, seigneur de Bailleul & de Fresnay, chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, lieutenant de la compagnie des gendarmes de Pierre de Harcourt, marquis de Beuvron son cousin, étoit sous la

#### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL. 256

tutelle de sa mere en 1575. & fut tuéen trahison l'an 1597, par Jean de Perrieres sieur A du Touchet.

Femme ANNE-Heude du Pelley, dame du Boissey & de la Motte-Pelley. Piere de Harcourt, seigneur de Bailleul, de Villedieu, de Fresnay-la-Mere; de Boissey, de la Motte-Pelley & de la Choisniere, sur tué au siège d'Amiens

#### **SEIGNEURS** DE LA POTERIE,

# ISSUS D'UN BATARD HARCOURT,



#### X V.

ABRIEL de Harcourt, dit le batard de Tilly, seigneur d'Angerville, fils naturel de I JACQUES de Harcourt, baron de Beuvron, & de PIERRETTE de Litchaire, personne libre, mentionné cy-devant pag. 147. fut legitime & annobli par lettres du roi données à S. Germain en Laye au mois de Janvier 1527. & prit le nom de Tilly que sa posterité a conservé,

Femme, MARIE de Lannoy, fille de Robert de Lannoy, seigneur de Clermont,

& de Marie de Parfouru.

1. THOMAS de Tilly, seigneur d'Angerville, prouva sa noblesse devant les Elûs de E Lizieux l'an 1540. & comparut au nom de Gabriel son pere entre les nobles du

bailliage d'Alençon l'an 1577.

2. Guillaume de Tilly prêtre, épousa avant sa promotion aux ordres, Henrie Beonie, de laquelle il avoit eu cinq enfans naturels qui furent déclarez legitimes par Sentence de l'Official de Lizieux du 5. Decembre 1570, ses enfans surent 1. Jean de Tilly. 2. Charles de Tilly. 3. Philippe de Tilly partagea avec les freres & sa secur la succession de Guillaume leur pere, & celle de Charles de Tilly leur oncle le 16. Avril 1574. 4. Jean de Tilly le jeune nomme dans un acte du dernier Mai 1592. 5. Marie de Tilly mentionnée dans une transaction de l'an 1570. 3. MARIN de Tilly, seigneur de la Poterie, qui suit.

4. JAC QUES de Tilly partagea avec ses freres la succession de ses pere & mere le 2. F. Mai 1542.

5. CHARLES de Tilly prêtre, la succession sur partagée entre les ensans de Guillaund de Tilly, & de Henrie Beonie.

#### X VI.

ARIN de Tilly, seigneur de la Poterie, sur rayé avec Jacques son frere, comme personnes nobles, du rolle des taillables de la paroisse de Druval, par sentence de l'élection de Lizieux du 2. May 1542.

Femme

117

Femme, JEANNE de Candalle & d'Escoville, heritiere du sief de la Tonne, sille de Richard de Candalle & d'Escoville, seigneur de la Tonne.

1. JEAN de Tilly, seigneur de la Poterie, qui suit.
2. Cilles de Tilly sat maintenu dans la noblesse avec Pierre & Lucas de Tilly ses heres, par arrêt de la cour des aides de Normandie le 26. Juin 1593.

3. & 4. PIERRE & Lucas de Tilly vivoient en 1593.

#### XVII.

EAN de Tilly, seigneur de la Poterie de la Tonne, sut maintenu avec ses freres dans sa noblesse par l'atrêt du 26. Juin 1593. Femme, MARIE Benard fut mere de

#### X VIII.

HARLES de Tilly, seigneur de la Poterie & de la Tonne, prouva sa noblesse Je Lundi 28. Juin 1599. Femme, ANNE de Clinchamp.

1. FRANCOIS de Tilly, seigneur de la Poterie, qui suit.

2. ROBERT de Tilly, seigneur de la Tonne.

3. PIERRE de Tilly, religieux à Royal-Pré de l'ordre de S. Benoît.

#### XIX.

RANCOIS de Tilly, seigneur de la Poterie & de la Tonne, produisit les preuves de sa noblesse devant les commissaires du roi l'an 1624. Femme, MARGUERITE Pietin, sœur de Marie Pietin, semme d'André le Bourgeois écuyer, seigneur du Hamel. TANNEGUY de Tilly, seigneur de la Poterie, sit preuve de sa noblesse en 1641.

6 VII.

# SEIGNEURS D'AURILLY,



H

#### VII.

AOUL de Harcourt I. du nom, seigneur d'Aurilly, d'Auvers, des Planches &c. second fils de RICHARD, baron de Harcourt & d'Elbeuf, & de JEANNE de la Rochetesson, vicomtesse de S. Sauveur, dame d'Aurilly, mentionnés ci-devant p. 127. partagea l'an 1257. la succession de ses pere & mere avec Jean I. du nom, baron de Harcourt son frere aîné, qui lui donna les seigneuries d'Aurilly, d'Auvers & des Planches, avec 400. livres tournois de rente à prendre sur la baronie & vicomté de S. Sauveur du consentement du roi S. Louis. Il reçut 300. liv. tournois de Charles de Renduc de Benez, receveur de Chartres le jeudy aprés la S. Remy 1302, suivant les registres de la chambre des comptes de Paris (4), il mourut le 21, (2) Communique Decembre 1307.

parM.V you d'Hos

Tome V.

Ra

#### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL. 258

Femme, AGNE'S de Vendôme, fille de Jean comte de Vendôme, suivant le sieur A de la Peire, mourut l'an 1314.

1. RAOUL de Harcourt II. du nom, seigneur d'Aurilly, qui suit.

2. JEAN de Harcourt, seigneur, de l'Aigle.

3. Guillaume de Harcourt, seigneur des Planches, servit dans l'armée navalle du roi l'an 1295.

4. ROBERT de Harcourt, leigneur d'Auvers, marié à Guillemette dame des Monstiers.

AOUL de Harcourt II. du nom, seigneur d'Aurilly, d'Auvers & des Planches, B fut fait chevalier à Paris le jour de la Pentecôte par le roi Philippe le bel, l'an 1313. & recut pour son palefroy 88. liv. Il vivoit encore en 1336, iuivant les registres de l'Echiquier de Normandie.

Femme, ALIX de Chartres, fille de Mathieu vidame de Chartres, pannetier de France, & de Julienne la femme.

RAOUL de Harcourt III. du nom, seigneur d'Aurilly, qui suit.

#### IX.

AOUL de Harcourt III. du nom, seigneur d'Aurilly, d'Auvers, & des Planches,

est nomme dans des titres des années 1336. & 1357. Femme, JEANNE de Trie, sœur de Guillaume de Trie archevêque de Reims, & de Mathien de Trie marêchal de France, & fille de Renand de Trie, seigneur de Vau-

main, & de Jeanne de Hodenc.

JEANNE de Harcourt, dame d'Aurilly & d'Auvers, fut accordée en 1320. à Philippe de Sully, seigneur de la Chapelle & des Aix-Dam-Gilon, fils puiné d'Henry IV. du nom, sire de Sully, & de Jeanne de Vendôme, lequel mourut avant que le mariage sut accompli. Elle épousa en 1327. Amaury de Meullent, seigneur de Neutbourg, la Queue, Milly, Sahus, &c. fils puîné de Valeran de Meullent, seigneur de la Queuë, de Neusbourg & de Gournay, & de Jeanne de Bouville. Voyez tome II. de cette histoire, pag. 410, & 858.



# 

6. VIII.

### SEIGNEURS

# DE BEAUMESNIL

P

O



De gueules à 2. fasces d'hermines.

#### VII.

ROBERT de Harcourt I. du nom, chevalier, seigneur de Beaumesnil, de Saint Celerin, de Bray, de Gaprée, de Bliquetuit &c. troisième sils de RICHARD, baron de Harcourt, & de JEANNE de la Rochetesson, comme il a été dit ei-devant p. 127. plaidoit l'an 1270. contre Pierre comte d'Alençon, & Amaury de Meullent II. du nom, baron de la Queuë.

Femme, JEANNE de Saint Celerin, vivoit en 1257.

1. ROBÉRT de Harcourt, II. du nom, seigneur de Beaumesnil, qui suit.

2. RAOUL de Harcourt, seigneur de Charentonne, dont la posterité se tronvera ci-

3. Alix de Harcourt, semme de Huon site d'Orbec, chevalier, lequel sit une donation l'an 1296. à Raoul de Guiberville, de cent sols de rente, à prendre son moulin du Pré.

4. JEANNE de Harcourt, épousa Fouques, seigneur de Champagne & de Parcé.

#### VIII.

POBERT de Harcourt II. du nom seigneur de Beaumesnil, de Saint Celerin, de Bray, de Gaprée, de Bliquetuir, de Villequier, &c. mourut l'an 1313. & su fut enterré au prieuré de Nôtre-Dame du Parc.
Femme, JEANNE, dame de Villequier, vivoit en 1311.

1. ROBERT de Harcourt, III. du nom, seigneur de Beaumesnil, qui suit.

2. MARGUERITE de Harcourt, femme de Bandonin de Crequy, leigneur de Boijes, fils de Bandonin sire de Crequy & de Canaples, & de Clemence de Croy.

#### IX.

OBERT de Harcourt, III. du nom, chevalier, seigneur de Beaumesnil, est nommé dans les registres du Parlement de Paris, és années 1345. & 1346.

Femme, JEANNE de Prunelay, dame de Bullou, & en partie de la baronnie de Rieux, & des chastellenies d'Alonne & de Leone, sille de Gny de Prunelay, chevalier, seigneur d'Herbaut & de la Porte, & de Marguerite de Macherainville.

ROBERT de Harcourt, IV. du nom, seigneur de Beaumesnil, qui suit.

Richard de Harcourt, bâsard de Beaumesnil, est nommé avec Jean des Isles, bailes d'Orbec, & Guy le Baveux, chevalier, seigneur de Tillieres, dans un Arrest de l'E-chiquier de Normandie, du terme de saint Michel 1390.

(a) Cabinet de M. de (laitemY

OBERT de Harcourt, IV. du nom, chevalier, baron de Beaumesoil & de Rieux, seigneur de Gaptée, de Bliquetuit, de Bray, chastelain de Leone, de Bullou, d'Alonne & c. marêchal de Normandie, est qualisie Robert de Harcourt, sire de Beaumesoil, chevalier, dans une quittance qu'il donna le 6 Février 1369. à Etienne Braque, trésorier des guerres. Elle est scellée d'un sean à deux sasces d'hermines, cimier une tête de leurier, supports deux sanvages, (a) il avoit avec lui quatre chevaliers & quatorze écuyers, lorsqu'il sit montre dans l'abbaye de Conches le premier Fevrier 1371. & sur reçû à saint Lo le premier Juillet 1375, avec trois chevaliers bacheliers & 17. écuyers, aprés s'être trouvé au siège de Cognac & à l'entreprise de saint Sauveur-le-viconte. Voyez la Roque, liv. 13. ch. 9.

I. Femme, suivant A. du Chesne, MARGUERITE de Marigny, fille de Louis

de Marigny & de Roberte de Beaumés.

II. Femme, MARGUERITE Mauvoisin troiséme fille de Guy Mauvoisin, seigneur de Rosny prés Mantes, & de Roberte de Baumés, chastelaine de Bapaume, dame de Crossilles.

1. ROBERT de Harcourt V. du nom, seigneur de Beaumesnil, qui suit.

2. Pierre de Harcourt, chevalier, chastelain de Leone, est nommé dans un arrest

de la cour du parlement de Paris de l'an 1394.

de Milly & de Concressaut, fils d'olivier Paynel, chevalier, & d'Isabelle de Meullent, dame de Milly. Leur fille Marie Paynel porta la succession de Marie C de Harcourt à Guillaume de Tournebu son mari, seigneur de Marbeus & de Blangy. Jean de Tournebu, baron de Beaumesnil leur petit-fils, vendit cette terre à Jean de Lorraine comte d'Harcourt, par contrat de l'an 1458. Cette baronie sut depuis donnée à Jean de Lorraine bâtard de Vaudemont, qui la remit à René duc de Lorraine & de Calabre, marquis du Pont, comte de Harcourt, par contrat passé devant les Notaires du chastelet de Paris, moyennant 10000. écus. Aprés René, la terre de Beaumesnil sut possedée par Claude de Lorraine, duc de Guise, comte d'Aumaile, dont le petit-fils Charles de Lorraine, duc de Guise, comte d'Aumaile, dont le petit-fils Charles de Lorraine, duc d'Elbeus, vendit par contrat du premier juin 1604, la baronie de Beaumesnil à Jacques le Comte, baron de Nonant, lequel obtint depuis l'é-rection de cette terre en marquisat.

4. BEATRIX de Harcourt, dame de la baronie de Rosny, d'Oissery & de S. Pathus, semme de Jean d'Ivry, chevalier, avec lequel elle est nommée dans un arrest de l'Echiquier de Normandie de l'an 1400. Il étoit fils de Guillaume chevalier, baron d'Ivry, & de Marie de Montmoreacy. Elle mourut avant lui sans ensans, & il se remaria avec 1de de Saquainville, fille de Jean de Saquain-

ville, seigneur de Blaru, & d'Ide de Beaussart.

#### XI.

OBERT de Harcourt V. du nom, chevalier, baron de Beaumesnil, de Rosny, & de Flers, seigneur de Chaussen, de Gaprée, de Bliquetuit, de Bray, de Bullou, de Veteul, du Homme, de Tournehan, de Villequier, de Fumechon, de la Barre, &c. plaida au parlement de Paris pour la terre de Rosny, aprés la mort de Beatrix de Rosny sa tante, semme de Jean de la Ferté, & reconnut tenir du roi la terre de Flers par un tiers de baronie l'an 1383, il sut tué à la bataille de Nicopolis l'an 1396.

Femme, BLANCHE de Montmorency, fille de Hugues de Montmorency seigneur de Beausault, chevalier, & de Jeanne de Harcourt, elle se remaria à Guillaume des F

Quelnes. Voyez tome III. de cette hift, p. 623.

ROBERT de Harcourt VI. du nom, chevalier, baron de Beaumesnil, de Marbeuf, &cc. sut tué à la bataille d'Azincourt en 1415. suivant Monstrelet.

Simonne de Harcourt, bâtarde de Beaumesnil, femme de Gessin de Morant, seigneur du Colombier, sils de Pietre de Morant, seigneur de Closposgnant, & de Jeanne de Rochesors-Blangy.

g IX.

# 7222C2222242E22E

6. . I X.

# SEIGNEURS DE CHARENTONNE.

B

 $\mathbf{C}$ 



De gneules à 2. fasces d'hermines , brifé d'un lambel d'or de 3. pendans.

VIII

AOUL de Harcourt I. du nom , second fils de ROBERT de Harcourt I. du nom, seigneur de Beaumesnil, & de Jeanne de S. Celerin, mentionnés ci-devant

Femme, LUCE de Beauffou, dame de Beauffou, de Beuvron, de Druval, de

S. Aubin & de la Chapelle-Baynel, veuve de Jean, sire de Tilly.

1. RAOUL de Harcourt II. du nom, seigneur de Charentonne, qui suit.

2. ROBERT de Harcourt, Curé de Bliquetuit en 1344.

3. JEAN de Harcourt, chevalier, seigneur de Sarcelles en 1360.

4. Luc B de Harcourt, dame de Sarcelles, femme de Wales le vicomte, seigneur de Messy.

5. MADELEINE de Harcourt, épousa Gratien le Jay, seigneur de Floigny, &c. fils de Guy le Jay, seigneur de Floigny, elle étoit veuve le 15. May 1320.

AOUL de Harcourt II. du nom, chevalier, seigneur de Charentonne, de RAOUL de Harcourt II. du nom, chevalier, leigneur de Charentonne, de Grandchamp, de Mesnillatte, de Cabourg, de Bavent, de la Chapelle-Baynel, de Saquainville, de Sarcelles, de S. Victour, &c. fut du nombre des commissaires laics qui presiderent à l'Echiquier d'Alençon assemblé à Argentan, le Lundy 3. Mars 1381.

Femme, JEANNE, dame de Saquainville.

3. JEAN de Harcourt, seigneur de Charentonne, de Crotonne, de la Chapelle-Baynel, &c. servit en qualité de chevalier banneret dans l'armée du roi és années 1367. & 1368. fit le voyage d'Allemagne avec neuf chevaliers bacheliers & 33. écuyers de sa compagnie, pour le service du roi Charles VI. (4) en l'armée de Louis duc de Bourbon, & mourut environ l'an 1390. sans laisser posterité de Jeanne d'Estouteville sa semme, sœur de Robert d'Estouteville, seigneur de Rames, & fille de Raoul d'Estouteville, & de Marguerite de Harcourt.

2. Isabeau de Harcourt, dame de Charentonne, épousa 1º. Pierre Mauvoisin, seigneur de Serguigne, and Lean saigneur d'Andreu din la grand addit served addit

seigneur de Serquigny. 2°. Jean seigneur d'Achey, dit le grand galois, frereasné d'Eudes d'Achey, & sils d'Eudes, seigneur d'Achey, & de Christme de Bailleul.

3. JEANNE de Harcourt, femme de Hue, seigneur de Beuville,

# HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

# STATES OF THE ST

CHAPITRE IX.

# FITZ-JAMES ...

### DUCHE-PAIRIE



Ecartelé au I. & 4. contrécarteléde France & d'Angleterre au 2.
un lion de guenles dans un double
trecheur fleurdelifé de même qui est
d'Ecose au 3. d'azur à la barque d'or
qui est d'Irlande à la bardure renfermant tout l'écu componé de 16.
pieces on compons, 8. d'azur & 8. C
de guenles, les compons d'azur
chargez chasun d'une fleur de lys
d'or & ceux de guenles d'un leopard
d'or.

JACQUES, Fitz-James, duc de Berwick, de Léria & de Xerica, Pair d'Angleterre, grand d'Espagne, chevalier des ordres du roi, de la Jarretiere & de la Toisson d'or, sils naturel de Jacques II. roi de la Grande Bretagne, & d'Arabelle Churchill, ayant acquis la seigneurie de Warty prés de Clermont en Beauvoisis, obtint D du roi Louis XIV. des lettres données au mois de May 1710. & registrées au parlement de Paris le 23. du même mois, portant erection de la seigneurie de Warty en duché-Pairie, sous le nom de Fitz-James, en sa saveur & celle de JACQUES Fitz-Jamés, sils aîné de son second lit, & de leurs descendans mâles en ligne directe. Voyez les pieces qui suivent concernant cette érection, aprés lesquelles on rapportera les descendans de JACQUES, duc de Fitz-James, Pair & Marêchal de France.

#### E

# PIECES CONCERNANT LE DUCHE PAIRIE DE FITZ-JAMES

Lettres d'érection de la terre de Warty en duché-Pairie sons le nom de Fitz-James, en seveur de Jacques de Fitz-James duc de Berwick marêchal de France.

F

OUIS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre: A tous presens & à venir; Salut. Les troubles d'Angleterre ayant obligé le seu roi d'Angleterre Jacques II. de se retirer en France; il sut suivi par notre trés-cher & bien amé cousin Jacques Fitz-James duc de Berwick son sils naturel, chevalier de l'ordre de la Jarretiere, lequel ayant dans ses premieres années donné au siege de Bude en Hongrie, des marques de sa valeur, le roi son pere le sit passer en Irlande, ou aprés avoir donné de nouvelles marques de sa valeur au siege de Londonderi & à la bataille de Boyne, il repassa en France, & servit dans nos armées en qualité de lieutenant general, il s'y distingua en plusieurs occasions & particulierement aux sieges de Mons, Charleroy & Ath, & aux batailles & combats de Leuze, de Stenkerque & de Nerwinde.

A Nous reconnumes par sa sage conduite ses talens pour la guerre & son inclination à Nous servir, que Nous lui pouvions donner le commandement de nos troupes avec la même confiance que Nous aurions pû faire à nos sujets les plus zelez & les plus experimentez. Il répondit parfaitement à notre attente par les services importans qu'il Nous rendit pendant les campagnees de 1701. 1702. & 1703. Enfin ledit sieur duc de Berwick voulant de son côté Nous donner des témoignages plus particuliers de son attachement, Nous supplia de l'admettre au nombre de nos sujets, ce que Nous fimes par les lettres de naturalité que Nous lui en fimes expedier en 1703. aprés quoi il sur par Nous choisi pour le commandement general des troupes que Nous envoyâmes au toi d'Espagne notre petit-fils pour agir contre ses ennemis. Il s'y comporta avec tant de prudence & de valeur qu'en une seule campagne il se rendit maître des villes de Salvatierra, Segura & Castelblanco, qu'il soumit à l'obéissance du Roi. Catholique. Les années suivantes il eut le commandement de nos troupes en Languedoc, & sut chargé du siege de Nice, dont il se rendit maître en 1705. de même que de tout le comté de Nice. Les heureux succés qu'il avoit deja eu dans le commandement de nos troupes tant en France qu'en Espagne, Nous obligerent de reconnoître ses services par la dignité de maréchal de France, & de lui donner de nouveau le commandement des troupes que Nous avions en Espagne. La prise de la ville de Carthagene & le gain de la fameuse bataille d'Almanza, surent ses premiers exploits aprés avoir été revêtu de cette premiere dignité, & il servit avec le même zele sous notre neveu le duc d'Orleans, au siege & à la prise de Lerida. Le roi d'Espagne en reconnoissance de ses signalez services l'honora de l'ordre de la toison d'or, lui sit don des vil-C les de Leria & de Xerica au royaume de Valence , en titre de duché avec la grandesse de la premiere classe. Après ces expeditions étant toujours disposé à faire tout ce qui pouvoit contribuer à l'avantage de nos armes, il servir en Flandres sous les ordres de notre petit-fils le duc de Bourgogne, & continua depuis avec le même zele dans le commandement en chef de notre armée de Dauphiné, avec laquelle par sa vigilance la grande experience & ses soins infatigables il rendit inutiles les essorts du duc de Savoye, soutenu & secondé par les princes liguez contre Nous. Et comme aprés avoir admis au nombre de nos fujets un general d'une austi illustre naissance, rempli de tant de rares qualitez, & lui avoir donné des marques personnelles de notre constance par la dignité de marêchal de France & le gouvernement de notre province de Limolin, Nous voulons l'attacher encore plus étroitement, à Nous par les plus grandes marp ques d'honneur & de confiance que Nous puissions donner aux princes & à nos sujets de la plus haute naissance & du plus grand merite, & qui en passant à sa posterité laissent aussi à la posterité une marque de l'étroite amitié qui a été entre Nous & le seu roi de la grande Bretagne son pere, Nous avons resolu d'ériger en titre, nom & dignité de duché-Pairie de France, la terre & seigneurie de Warry appartenant audit seur duc de Berwick, située dans le comté de Clermont, laquelle terre a une étenduë & un revenu suffisant pour pouvoir porter ce titre, joint que notredit cousin le duc de Berwick est dans la resolution d'y unir les autres terres qu'il pourra acquerir ci-après, laquelle grace ledit fieur duc de Berwick acceptant avec toute la reconnoissance que merite un bienfait de cette importance, il Nous a trés-humblement representé que pouvant donner à son fils aîné & à ses autres enfans des établissemens considerables tant par les biens qui sui appartiennent en Angleterre, que par le duché de Leria & Xerica & la grandesse d'Espagne; il n'a pas de plus juste disposition à faire du duché-l'airie qu'il Nous plaît ériger, que de le saire passer après lui à Jacques Fitz-James son second fils, Nous suppliant d'agréer cette disposition, & l'appuyer de notre autorité, même de vouloir bien qu'à l'avenir ladite terre de Warty loit appellée du nom de Fitz-James, ce que Nous avons eu pour agreable. A ces causes & autres considerations à ce Nous mouvans, de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale, Nous avons crée, érigé & élevé, créons, érigeons & élevons par ces presentes signées de notre main, en titre, nom & dignité de duché & Pairie de France, ladite terre & seigneurie de Warty, circonstances & dépendances, appartenant à notredit coulin le duc de Berwick, pour avec ce qu'il pourta acquerir dans la suite ne composer qu'une seule & même terre en titre & dignité de duché-Pairie sous le nom de duché de Fitz-James; à l'effet de quoi Nous avons commué & changé, commuons & changeons par cesdites presentes le nom de

F Warty en celui de Fitz-James, pour par notredit cousin Jacques Fitz-James duc de Berwick marêchal de France, & aprés lui Jacques Fitz-James son second fils & ses descendans mâles, & à leur desaut ses autres fils puinez & leurs descendans mâ-

### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

les en ligne directe, nez & à naître en loyal mariage, jouir à perpetuité comme A seigneur proprietaire dudit duché-Pairie, des titres honneurs, dignitez, rangs, prerogatives, prééminences, séance en notre cour de parlement, avec voix déliberative & privileges qui y appariennent, ainsi qu'en jouissent les autres ducs & Pairs de notre royaume, soit en assemblées de noblesse, faits de guerre qu'autres lieux, & ce sous le ressort immediat de notte cour de parlement, en laquelle Nous voulons que les appellations qui leront interjettées des officiers dudit duché-Pairie, ressortissent nuement & sans moyen; & à cet effet Nous avons distrait & exempté ledit duché-Pairie de Fitz-James & ses dépendances de tous autres Juges, cours & jurisdictions', où elles avoient coutume de ressortir, tant en premiere instance que par appel, avant la presente érection, & en tous cas, hors & excepté les cas royaux B dont la connoissance appartiendra à nos juges, devant lesquels ils avoient coutume de ressortir, le tout à la charge d'indemniser nos officiers & les autres, si aucuns y a, lequel duché-Pairie notredit cousin tiendra de Nous nuëment & en plein fief, à cause de notre couronne, & relevera de notre tour du louvre, sous une seule soi & hommage qu'il sera tenu de Nous prêter, en qualité de duc & Pair, comme aussi à la charge d'indemniser les seigneurs particuliers de qui pourroient relever, tant ladite terre de Warty que celles qu'il pourra unir ci-après audit duché, voulant que ses vassaux le reconnoissent comme tel, & lui fassent dorênavant les devoirs qu'ils lui doivent en ladite qualité, sous ledit nom de Fitz-James. Et pour l'exercice de la jurisdiction dudit duché, notredit cousin le duc de Berwick pourra établir un siege ducal dans ledit lieu de Fitz-James; dans lequel il y aura un bailly, un lieu- C tenant, un procureur fiscal, & le nombre d'officiers accoutumé pour rendre la justice, sans qu'en consequence de la presente érection à désaut d'hoirs mâles de notredit cousin le marêchal due de Berwick, ou ses descendans mâles, ledit duché puisse être par Nous & par nos successeurs rois, réuni à la coutonne en consequence des édits & declarations des années 1566, 1579, 1582, & autres reglemens faits pour l'érection des duchez, de la rigueur desquels nous avons dispensé ledit sieur duc de Berwick, & à la charge aussi que ledit duché, au défaut de ses successeurs mâles en l'ordre ci-dessus nez en loyal mariage, retournera en sa premiere nature, titre & qualité. Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseillers les gens tenans nos cours de parlement & chambre des comptes à Paris que ces presentes ils fassent lire, publier & registrer, & du contenu en icelles jouir & user ledit sieur duc de Berwick, ses enfans & descendans mâles en loyal mariage pleinement, paisiblement & perpetuellement, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens, nonobîtant à l'égard de notredit cousin le duc de Berwick, l'incapacité & autres empêchemens qu'on pourroit lui objecter, à cause de ses dignitez de due, tant en Espagne qu'en Angleterre, & tous autres empêchemens quelconques, ordonnances & reglemens à ce contraires, aufquels nous avons pour sa personne seulement, & sans tirer à consequence dérogé & dérogeons par cedites presentes: Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose serme & stable à toujours Nous avons fait mettre notre scel à cesdites presentes. Donné à Versailles au mois de May l'an de grace 1710. & de notre regne le soixante-huitième. Signé, LOUIS. Et par le roi figné, PHELYPPEAUX. Et scellé.

Et à côté, visa, Phelyppeaux, pour érection de la terre de Warty en duché-Pairle, sous le nom de Fitz-James. Signé Phelyppeaux.

Et encore à côté est écrit, & le jeudy onziéme Decembre audit an mil sept cent dix ledit Messire Jacques Fitz-James a été reçû en la qualité & dignité de duc de Fitz-James, Pair de France, sait le serment accoutumé, suivant l'arrest dudit jour. Signé, Dongois.

Et encore à côté est éarit. Registrées, ouy & ce consentant le Procureur general du roy, pour jouir par l'impetrant, & aprés lui sacques Fitz-James son second fils, & ses descendans mâles, & à leur désaut ses autres fils puinez, & leurs descendans mâles en ligne directe, nez & à naître en loyal mariage, de leur esset contenu, & être executées selon leur forme & teneur, suivant & aux charges portées par l'Arrêt de ce jour. A Paris en parlement, toutes les chambres assemblées, le 23. jour de May mil sept cent dix. Signé, Dongois.

&

#### A Et sur le même reply est encore écrit.

Registrées en la chambre des comptes, ony le procureur general du roi, information préalablement faite sur la commodité ou incommodité, tant de ladite érection de duché-Pairie que de la commutation du nom de Warty en celui de Fitz-James, par le lieutenant particulier au bailliage de Clermont en Beauvoisis, en vertu de l'arrest de la chambre en sorme de commission du 13. Mars dernier, pour jouir par l'impetrant, & après lui par Jacques B Fitz-James son second sils & ses descendans mâles, & à leur désaut par ses autres sils puincz & leurs descendans mâles en ligne directe, nez & à naistre en loyal mariage, de l'esset & contenu en icelles, à la charge de faire par ledit impetrant la soi & hommage au roi pour raison dudit duché & Pairie, & d'en sournir l'aveu & dénombrement en la chambre dans le temps de la coutume, & d'indemnisser si sait n'a eté, les seigneurs particuliers & officiers dont la mouvance & le ressort sont distraits par lesdites lettres, le 22. May 1711. Signé, Noblet.

Depose a comparation of the comp

## c DUCS DE FITZ-JAMES,

#### PAIRS DE FRANCE.



Ecartelé an 1. & 4. contrécattelé de France & d'Angleterre au 2. un lion de gueules dans un double trecheur fleurdelisé de même qui est d'Ecose au 3. d'azur à la barpe d'or qui est d'iviande à la bordure renfermant tout l'écu componée de 16. pieces on compons, 8. d'azur & 8. de gueules, les compons d'azur chargez chacun d'une sieur de lys d'or & ceux de gueules d'un leopard dor.

I.

ACQUES Fitz-James, duc de Berwick, de Fitz-James, (alias) Warty prés Clermont en Beauvoiss, de Liria & de Xerica au royaume de Valence, Pair de France & d'Angleterre, grand d'Espagne de la premiere classe, maréchal de France, gouverneur du haut & bas Limosin, commandant en Guyenne, chevalier des ordres du roi, de ceux de la jarretiere & de la toison d'or, fils naturel de JACQUES II. du nom, roi de la grande Bretagne, dont les ancêtres (eront rapportez dans l'histoire des souverains de l'Europe, chap. des rois d'Angleterre, & d'ARABELLE Churchill, sœur de Jean Churchill, duc de Marleboroug, & fille de Winston Churchill de Wootton-Basser, chevalier de la province de Wittz, clerc de la table verte, & membre de la societé royale, & d'Elizabeth Drack, de la province de Devon. Jacques Fitz-James nâquit en 1671. & obtint l'élection de sa terre de Warty en duché-Pairie, sous le nom de Fitz-James, par lettres du mois de May 1710. registrées au parlement de Paris le 23. du même mois, & rapportees et devant page 162. il en préta serment le 11. décembre suivant. Son eloge se trouvera dans la suite de cette hist, chap. des Maréchaux de France.

I. Femme, HONORE'E de Burck, veuve de milord Patrix Sarsfield, comte de Lucan, tué à la bataille de Nerwinde en 1691. & fille de N. de Burck, comte de Clarinkar alias Clenrichard en Irlande, & d'Helene Clancarty, fut mariée le 26. Mars 1695. & mourut à Pezenas en Languedoc le 16. janvier 1698.

IACQUES-FRANC, OIS Fitz-james 11. du nom, duc de Liria & de Xerica,

II. Femme, ANNE Butkeley, fille de Henry Butkley, & de Saphie Stuart, dame d'honneur de la reine d'Angleterre, a été mariée le 18. avril 1700.

Tome F. T 2

1. JACQUES Fitz-James, duc de Fitz-James, né le 15. novembre 1702. gou- A verneur du haut & bas Limosin, mestre de camp d'un regiment d'infanterie, mourut à Paris le 13. octobre 1721. lans enfans de Victoire-Felicité de Durtort, fille de Jean de Durfort, duc de Duras, & d'Angelique-Victoire de Bournonville qu'il avoit époulée le 10. Avril 1720. Elle s'est remanée le 23. avril 1727. à Louis-Marie-Augustin d'Aumont de la Rochebaron, duc d'Aumont, Pair de France, premier gentilhomme de la chambre du roy, fils de Louis-Marie, duc d'Aumont, Pair de France, & de Caterine de Guiscard.

2. François Fitz-James, duc de Fitz-James, né le 9. janvier 1709 la embrassé l'état ecclessastique, & a été nommé abbé de S. Victor-lés-Paris au mois de may

3. HENRY Fitz-James, né le 8. Septembre 1711. gouverneur du haut & bas Limosin, colonel du regiment de Berwick Irlandois infanterie.

4. CHARLES Fitz-James, né le 4. novembre 1712.

5. EDOUARD Fitz-lames, né le 17. octobre 1715.

6 & 7. N. & N. Fitz-James, morts jeunes. 8. HENRIETTE Fitz-lames, nee le 16. septembre 1705. épousa en fevrier 1723. Jean-Baptiste-Louis de Clermont-d'Amboise, marquis de Renel & de Monglas, comte de Cheverny, baron de Rupt, seigneur de Delain, bailly & gouverneur de Chaumont en Bassigny, mestre de camp du regiment de Santerre infanterie, fils unique & posthume de Louis de Clermont-d'Amboise, marquis de Renel C & de Margnerite-Therese Colbert de Croissy.

9. LAURE Fitz-James. TO. SOPHIE Fitz-James.

11. EMILIE Fitz-James.
12. & 13. N. & N. Fitz-James, mortes jeunes.

#### II.

ACQUES Fitz-James II. du nom, duc de Liria & de Xerica, grand d'Espagne de la premiere classe, chevalier de l'ordre de la toison d'or en 1714. & de ceux de S. André & de S. Alexandre de Russie, comte de Tinmouth, baron de Bosworth, gentilhomme de la chambre de Sa Majesté Catholique, colonel du regiment d'infanterie de Limerick, nâquit le 19. octobre 1696, fut fait brigadier des armées du roi d'Espagne au mois de sevrier 1724, puis maréchal de camp, & est en 1728, am-

bassadeur extraordinaire & plenipotentiaire de ce prince à la cour de Russie. Femme, CATERINE de Portugal-Colomb, fille de Pierre-Emmanuel Nugno de Portugal-Colomb II. du nom, duc de Veraguas & de la Vega, grand d'Espagne, chevalier de la toison d'or, & de Therese-Marine d'Ayala & de Tolede, sur mariée le 21. Decembre 1716. Voyez tome I. de cette hist. page 652.

Plufieurs enfans.



## 在在在在在在在底上,在在在在在在在在在在在在在在在在上,在在在在在在在在。A

#### CHAPITRE X.

# ANTIN,

## DUCHE-PAIRIE

B Caupé parti en chef de 4. traits & en pointe de 3. ce qui fait neuf quartiers, au 1. d'argent au lion de gueules accompagné de 7. écusons de sinople mis en orle chargez chacun d'une fasce d'or qui est Espagne-Montespan, Au 2. d'azur au lion d'or armé & lampassé de gueules qui est S. Lary. Au 3. d'azur à la cloche d'argent bataillée de sable qui est Lagorsan, Au 4. coupé d'azur a 3. pais slamboyans d'argent qui est Fumel. Au 5. d'argent à 3. sasces ondées d'azur qui est C Pardaillan. Au 6. & 1. de la pointe



d'azur an vase d'or qui est Orbelsan. An 7. d'or à 3. pals de guenles qui est la Barthe ou Termes. An 8. d'or ànne cles de sable adextrée de 3. sourceaux de guenles qui est d'Antin. An 9. sasé ondé d'argent & de guenles, qui est Rochechouart. Sur le sous d'or an chasseau sommé de 3. tours de guenles surmontées de 3. téets de mores de sable sortillées d'argent qui est de Castillon en Medoc.

E ROY LOUIS XIV. réunit les baronies, terres & seigneuries de Belle-Isse, de Miessan, de Tuilerie, de Pis, &c. au marquisat d'Antin, situé en Guyenne, & érigea le tout en duché-Pairie, sous le nom de duché d'Antin, en saveur de LOUIS-ANTOINE de Pardaillan, marquis d'Antin, lieutenant general des armées du roi & de ses hoirs mâles, par lettres données à Marly au mois de May 1711, registrées au parlement de Paris le 5. Juin suivant Voyez les pieces qui suivent concernant cette érection, & celles qui ont été rapportées à l'occasion du duché-Pairie d'Epernon, tome III, de cette histoire pages 846. É suivantes.

# PIECES CONCERNANT LE DUCHE-PAIRIE D'ANTIN

Erection de la terre d'Antin en duché-Pairie de France.

OUIS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre: à tous presens & à venir, Salut. Nous avons reconnu dans notre Royaume tant de personnes qui se sont distinguées par de grandes actions & de rares qualitez, que l'inclination naturelle que nous avons à récompenser la vertu, nous a engagé à les élever au dessus des autres par des charges, des dignitez & des honneurs qui puissent, en remplissant la noble ambition qui les anime, exciter en même temps dans les autres le desir de meriter de si hautes récompenses; mais entre tous ceux qui reçoivent des marques éclatantes de la satisfaction que nous avons des services qu'ils Nous rendent & à notre état, la justice & la prudence nous ont toujours fait préferer dans la distribution des plus grandes graces, ceux qui joignent à une ancienne naissance & à des actions illustres de leurs ancêtres, la gloire particuliere que le metite personnel & de longs & assidus services leur ont acquis dans les emplois qui leur ont été confiez. Toutes ces considerations se rencontrent éminemment dans la personne de notre trés-cher & bien amé Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin, marquis d'Antin, lieutenant general de nos armées. Il a toutes les qualitez necessaires pour être élevé à ce qu'il y a de plus considerable, & à cette premiere dignité de notre royaume. Il y a plus de fix cent ans que la maison de Pardaillan tenoit déja un des premiers rangs entre les mailons les plus illustres de la Guyenne. Dés l'onzième siecle les seigneurs de Pardaillan étoient chanoines d'honneur du chapitre de Tarbes, & ils avoient des alliances avec la mailon de Castillon de Medoc, l'une des plus puissantes de la Guyenne. Pons premier du nom, seigneur de Pardaillan.

en Armagnac, y possedoit encore la seigneurie de la ville de Gondrin avec les terres de Justian, de Cacarens, & de Casenave. Hugues de Pardaillan son petit fils, sut sait évêque A de Tarbes l'an 1227. & élu archevêque d'Auch l'an 1244. Bernard seigneur de Pardaillan & de Gondrin fut l'un des seigneurs de Guyenne, qui suivirent le roi saint Louis à son premier voyage d'Afrique l'an 1248. Dans cette expedition celebre, il eut un combat particulier avec un Maure des plus distinguez de l'armée des infideles; il lui coupa la tête, & pour conserver le souvenir de cette action glorieuse, il ajouta trois têtes de Maures à l'écu de ses armes; sa posterité les porte encore aujourd'hui. Odet de Pardaillan seigneur de Gondrin son fils, sur celui des seigneurs que la noblesse députa en 1276, pour établir des coutumes aux pais de Fesenzae, du consentement du comte d'Armagnac. Odet de Pardaillan second du nom, épousa l'an 1209. Marguerite de Biran couline d'Arman de Montlezun, comte souverain de Pardiac; & en 1336, il donna en qualité de seigneur, les coutumes de la ville de Condrin. Bertrand de Pardaillan seigneur de Gondrin son fils, époula en 1390, la fille unique du vicomte de Castillon: par ce mariage tous les biens de cette puissante maison tomberent dans celle de Pardaillan; ils les substituerent à Pons dit Poncet de Pardaillan, seigneur de Gondrin qui fut marié en 1441. à l'abelle de Lomagne; il le signala dans la guerre contre les Anglois, & aprés avoir aidé le comte de Foix à reprendre sur eux la ville de Dax, il sur rue aupres de Bordeaux l'an 1451. C'est ainsi qu'on en parle dans l'histoire des rois & des Princes de notre maison. Jean de Pardaillan premier du nom, suivit l'exemple de son pere, il combattit contre les Anglois, & aprés la reduction de la Guyenne, il servit utilement le roi Louis XII. dans les guerres contre le duc Charles de Bourgogne. Jean de Pardaillan, seigneur de Gondrin second du nom, épousa la C fille du baron de Basillac, dont il eut Arnaud de Pardaillan, seigneur de Gondrin qui commanda deux mille Allemands & quatre mille Galcons qui furent envoyez en 1513, par le roy Louis XII. au secours de Jean d'Albret roi de Navarre. Le roi François premier lui donna aussi l'an 1519, le commandement des troupes qu'il envova au secours du roi de Dannemarck contre le roi de Suede. De Jacquette d'Antin la femme, fille d'Arnaud baron d'Antin, il eut Antoine de Pardaillan seigneur de Gondrin, chevalier de l'ordre, senechal & gouverneur d'Albret. Il commença ses premieres armes en Italie fous Odet de Foix vicomte de Lautrec, & servit avec Thomas de Foix à la conquête du duché d'Urbin, & il fut fait prisonnier à la bataille de Pavie l'an 1524. Il commanda ensuite trente compagnies de gens de pied au siege de la Rochelle, & lorique la ville de Toulouse sur assiegée par les gens de la religion prétendue reformée, il la secourut & seur sit toujours la guerre en Guyenne. D Le marêchal de Montluc ayant été dangereusement blessé au siège de Rabasteins, il choisit le seigneur de Gondrin pour chef de l'armée que lui-même devoit commander dans le Bearn; la railon qu'il en donne dans ses memoires, c'est qu'il étoit le plus ancien capitaine & de meilleure maison qu'aucun autre. Il avoit épousé en 1521. Paule d'Espagne, fille & heritiere d'Arnaud d'Espagne, seigneur de Montespan de la maison de Comminge. Hector de Pardaillan, baron de Gondrin & seigneur de Montespan leur fils, se rendit recommandable dans toutes les guerres de son tems; il servit avec une extrême fidelité les rois Henry II. François II. Charles IX. Henry III. & Henry IV. notre ayeul, qui lui donnerent divers commandemens dans leurs armées; il signala toujours sa valeur & sa conduite, il sut fair conseiller au conseil privé & chevalier des ordres à la promotion de 1585. & mourut chargé d'ans & d'honneurs l'an 1611. Il avoit époulé en 1561. l'heritiere de la maison d'Antin, dont il cut Antoine-Arnaut de Pardaillan de Gondrin, marquis de Montespan, baron d'Antin, E conseiller au conseil privé, chevalier des ordres, capitaine des gardes du corps du roi Henry IV. notre ayeul, & du roi Louis XIII notre trés-honoré seigneur & pere, son lieutenant general en Guyenne, & gouverneur de Bearn & de Navarre. De son mariage avec Paule de Bellegarde il eut plusieurs enfans, entre autres Hector Roger de Pardaillan baron de Gondrin, en faveur de qui le feu roi notre trés-honoré leigneur & pere de glorieute memoire érigea la batonie d'Antin en marquilat. Son fils unique Louis-Henry de Pardaillan de Gondrin, marquis d'Antin & de Montespan étoit pere dudit seigneur marquis d'Antin, lequel commença sa premiere campagne en 1683, au siege de Courtray, subalterne dans notre regiment en 1684. Nous lui donnâmes le regiment d'infanterie de l'Isle de France en 1688. Il eut l'honneur de servir d'aide de camp au siege de Philisbourg auprés de seu notre très-cher & très-amé sils le Dauphin, étant alors un de ceux que Nous avions choitis entre la noblesse de notre royaume pour l'accompagner, & notredit fils le choisit par distinction pour Nous perter

A la nouvelle de la prise de cette importante place. Il retourna aux sieges de Manheim & de Frankendal; il continua ses services à la tête du regiment d'infanterie de Languedoc que Nous lui donnâmes en 1689. Il sut envoyé en Italie en 1691, à l'expedition de la Valdaost & au siege de Montmelian, & étant parvenu par son mérite aux grades de brigadier, de maréchal de camp & de lieutenant general de nos armées, il a continué ses services avec tant de soin & d'application tant en Flandres qu'en Allemagne, & dans les commandemens particuliers qu'il a eu entre Sambre & Meuse, & dans les montagnes de la Forest noire, qu'il s'est rendu digne de notre estime & de notre consance & de celle de nos generaux sous qui il a servi; dès l'année 1686. Nous lui avions donné la charge de lieutenant general de la haute & basse Alface.

B In 1707. Nous l'avons fait gouverneur d'Orleans & de l'Orleanois & des provinces qui en dépendent; & depuis que Nous l'avons attaché de plus prés à notre personne par la charge de directeur general de nos bâtimens & maisons royales, Nous avons reconnu de plus en plus que son merite, sa capacité & sa vertu répondoient à la grandeur de sa naissance, & étant bien & duement informé que le marquisat d'Antin est une terre trés-noble & trés-considerable, située en Guyenne, mouvante & relevante directement de nos comtez & pays de Bigore, Magnoüac, Riviere & Comminge; en 1615, lotsque le seu Roi notre trés-honoré seigneur & pete érigea cette terre & baronie en marquisat, en faveur de Hector-Roger de Pardaillan de Gondrin & de ses descendans mâles, elle étoit dès-lors d'une grande étendue, elle avoit droit de

C châtellenie, haute, moyenne & basse justice, plusieurs grands siefs, bourgs, villages & paroisses en dépendant; sçavoir Bonnesont, Sargusant, Bastanous, Sadeillan, Bernades, Buyrette, Jumetz, Clarens, Bon repos, la baronie de Mieslan, Goust; Castetl, Florette, Lardes, Ours & Bellisse, Sarroville, Lameac, la Barte, Troissel & Ousmetz. Toutes ces terres qui produisoient un revenu considerable étoient mouvantes & dépendantes de la baronie d'Antin ou annexées, elles y surent unies & incorporées avec les châteaux & châtellenies pour ne composer à l'avenir qu'une seule & même terre en titre & dignité de marquilat, avec pouvoir de créer un capitaine principal, un ou plusieurs juges, lieutenans, procureurs siscaux & gressers, & tous autres ossiciers necessaires pour l'exercice de la justice dudit marquisat; ensorte que cette terre est plus que suffisante pour soutenir le titre & la dignité de duché & Pairie. Pour ces

ett plus que lumante pour foutenir le titre & la dignité de duche & Pairie. Pour ces caules, & autres grandes confiderations à ce Nous mouvans, & de notre grace speciale, pleine puislance & autorité royale, avons créé & érigé, élevé & decoré, & par ces presentes signées de notre main, créons, érigeons & élevons, & decorons ladite terre, seigneurie & marquisat d'Antin, ses appartenances & dépendances en titre, dignité & prééminence de duché & Pairie de France; avons à cet effet unis & unissons par cesdites presentes à ladite terre & duché-Pairie d'Antin, les baronies, terres & seigneuries de Bellisse, Miessan, Tuilerie de Pis, Certias & leurs dépendances, pour ne composer à l'avenir qu'une seule & même terre sous ledit titre & dignité de duché-Pairie d'Antin, pour en jouir par notredit cousin Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin, & ses ensans & descendans mâles en loyal mariage, plei-

nement, paisiblement & perpetuellement, en titre & dignité de duché-Pairie de France, aux honneurs, autoritez, rangs, séances, privileges, prérogatives, prééminences, franchises, libertez & autres droits dont tous les autres ducs & Pairs de France ont joüi ou dû jonir, & joüissent encore à present tant en justice & jurisdictions, séance en notre cour de parlement de Paris & autres nos cours de parlemens avec voix déliberative, qu'en tous autres droits quelconques, soit en assemblées de noblesse, faits de guerre qu'autres lieux, & actes de séance, d'honneur & de rang. Voulons & Nous plaît que toutes les causes civiles & criminelles, personnelles, mixtes & réelles qui concerneront tant notredit cousin le duc d'Antin, que le droit de ladite.

F Pairie, soient traitées & jugées en notre cour de parlement de Paris en premiere inflance, & que les causes & procès d'entre les vassaux & justiciables dudit duché ressortisfent par appel des juges dudit duché en notre cour de parlement de Toulouse: Et à cet effet avons distrait & exempté ledit duché, ses appartenances & dépendances, & par ces
presentes les distrayons & exemptons du ressort des autres juges & jurisdictions où les appellations des dos fliciers avoient accoutumé de ressortis, à la charge d'indemniser nos officiers, ceux des justices particulieres, même ceux de notre cour de parlement de Bordeaux, & tous autres qui pourroient soussirir diminution à cause de la presente distraction
de ressort, le tout ainsi qu'il appartiendra. Voulons que notredit cousin le duc d'Antin & ses descendans mâles tiennent à toujours ledit duché-Pairie, mouvant & reletrace de Nous puèment & en pleir, ses le cause de parte couronne deux que

vant de Nous, nuement & en plein fief, à cause de notre couronne, sous une Tome V.

seule soy & hommage, dont notredit cousin nous sera le serment de sidelité en la A maniere ordinaire. Voulons que les aveus dudit duché & Pairie d'Antin soient rendus en notre chambre des comptes de Paris: comme aufli que tous les vassaux de notredit cousin le reconnoissent comme duc & Pair de France, & lui rendent les devoirs ausquels ils sont tenus en ladite qualité, sans neanmoins que les droits & devoirs deldits Vallaux soient augmentez en aucune maniere; & pour l'exercice de la jurisdiction dudit duché & Pairie, notredit coutin le duc d'Antin pourta établir un siege ducal audie lieu d'Antin, dans lequel il y aura un bailly, un ou plufieurs juges, un lieutenant, un produceur fiscal, un avocat fiscal & des substituts, & le nombre d'officiers accoutumez & necessaires, pour rendre & exercer la justice. Voulons qu'à défaut d'enfans mâles & descendans mâles de notredit cousin, le marquisat d'Antin, & les autres terres & seigneuries qui composent ledit duché & Pairie, ne puissent être par Nous ni par les rois nos successeurs, réunis à la couronne, B en consequence des édits, declarations & ordonnances des années 1566. 1579. 1582. 1587. & tous autres faits sur l'érection des duchez & Pairies, ausquels & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, Nous avons dérogé & dérogeons par ces presentes, en faveur de notredit cousin le duc d'Antin & ses successeurs, à la charge toutesois qu'au défaut d'enfans mâles & descendans mâles de notredit cousin, les terres qui composent ledit duché & Pairie retourneront au même état, nature, titre & qualite où elles étoient avant la presente érection. Si donnons en mandement à nos amez & seaux conseillers, les gens tenans nos cours de parlemens & chambres de nos comptes à Paris & à Touloule, & à tous nos autres officiers & justiciers qu'il appartiendra, chacun en droit soy, que ces presentes nos lettres d'érection de duché-Pairie, il fassent lire, publier, & enregiltrer, & du contenu en icelles jouir & user notredit cousin le duc C d'Antin, ses ensans mâles & descendans mâles, successeurs audit duché-Pairie, pleinement, paisiblement & perpetuellement, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens, nonobstant tous Edits, declarations, ordonnances, reglemens & autres choics à ce contraires, ausquels & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, Nous avons dérogé & dérogeons par ces presentes pour ce regard seulement & sans tirer à consequence : Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose serme & stable à toujours, Nous avons fait mettre notre scel à celdites presentes, sauf en autre choie notre droit & l'autruy en toutes. Donné à Marly au mois de Mai l'an de grace mil sept cent onze, & de notre regne le soixante-neuvième. Signé, LOUIS, D Et plus bas par le Roi, PHELYPPEAUX. Encore plus bas est écrit. Visa, signé, PHE-LYPPEAUX. Et scellées du grand sceau de cire verte avec lacs de soye rouge & verte

Registrées, our & ce consentant le procureur general du roi, pour jouir par l'impetrant, ses ensans & descendans mâles en legitime mariage, de l'esse & contenu en icelles, & être executies sélon leur sorme & teneur, suivant & aux charges portées par l'arrêt de se jour.

Et à l'instant en consequence desdites lettres, ledit sieur duc d'Antin a été reçû en la qualité & dignité de duc & Pair de France, sait le serment accoutumé, & juré sidelité au roi suivant l'arrêt de ce jour. A Paris en parlement le cinquième E Juin mil sept cent onze. Signé, Dongois.

Et en marge est écrit. Registrées en la chambre des comptes, ouy le procureur general du roi, pour jouir par l'impetrant, ses ensans & descendans mâles en legitime mariage, de l'effet & contenu en icelles, suivant & aux charges portées par l'arrêt sur ce. Fatt le 3. septembre mil sept cent onze. Collationné signé, RICHER.

Les presentes lettres patentes ont été registrées és registres de la cour de parlement de Toulouse, en consequence de son arrêt donne les chambres assemblees ce dix-huit Novembre partiel sept cent onze. Collationné signé, Roujoux.

Enregistrement en la Chambre des Comptes de Paris.

\$ Septembre

Eu par la Chambre les Lettres Patentes du Roi en forme de Chartes, données à Marly au mois de Mai 1711. signées LOUIS, & plus bas, par le Roi Phelyppeaux: Et scellées en lacs de soye rouge & verte, du grand Sceau de cire verte, obtenuës & impetrées par Messire Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin, Marquis d'Antin, lieutenant general des Armées du roi, par lesquelles & pour les

causes y contenuës, Sa Majesté a creé, érigé, élevé, & decoré la terre, & seigneu-L'ausses y contenuës, Sa Majesté a creé, érigé, élevé, & decore la terre, & seigneu-rie & marquisat d'Antin, ses appartenances & dépendances en titre, dignité & préeminence de duché & Pairie de france, à cet esset a uni à ladite terre, duché & Pairie d'Antin, les baronnies, terres & seigneuries de Bellisse, Miessan, Tuilerie de Pis, Certias & leurs dépendances, pour ne composer à l'avenir qu'une seule & même terre, sous ledit titre de duché-Pairie d'Antin, pour en jouir par l'impetrant & ses enfans & descendans masses en loyal mariage plemement, paisiblement & perpetuellement en titre & dignité de duché-Pairie de france, aux honneurs, autoritez, rangs, léances, privileges, prerogatives, préeminences, franchiles, libertez & autres droits, dont tous les autres ducs & Pairs de france ont joui ou dû joilir, & jouissent encore à present, tant en justice & jurisdiction, séance en la cour de parlement de Paris & autres cours de parlement, avec voix déliberative, qu'en tous autres droits quelconques, foit en assemblées de noblesse, faits de guerre, qu'autres lieux & actes de séance, d'honneur & de rang: Veut Sa Majesté & lui plait que toutes les causes civiles & criminelles, personnelles mixtes & réelles, qui concerneront tant ledit sieur impetrant, que le droit de ladite Pairie, soient traittées & jugées en la cour de parlement de Paris en premiere instance, & que les procès d'entre les vassaux & justiciables dudit duché, ressortissent par appel des juges dudit duché en la cour de parlement de Toulouse: Et à cet effet Sa Majesté à distrait & exempté ledit duché, ses appartenances & dépendances, du ressort des autres juges & jurisdictions où les appellations desdits officiers avoient accoutumé de reslortir, à la charge d'indemniser les officiers de Sa Majesté; ceux des justices particulieres, même ceux du parlement de Bordeaux, & tous autres qui pourroient souffrir diminution, à cause de ladire distraction de ressort, le tout ainsi qu'il appartiendra: Veut Sadite Majesté que ledit sieur impetrant & ses descendans males tiennent à toûjours ledit duché & Pairie, mouvant & relevant de Sa Majesté, nuëment & en plein fief, à cause de sa couronne, sous une seule soi & hommage, dont ledit sieur impetrant sera à sa majesté le serment de sidelité en la maniere ordinaire, que les aveux dudit duché & Pairie d'Antin soient rendus en la chambre des comptes de Paris, comme aussi que tous les vassaux dudit sieur impetrant le reconnoissent comme duc & Pair de france, & lus rendent les devoirs ausquels ils sont D tenus en ladite qualité, sans neanmoins que les droits & devoirs deidits vassaux soient augmentez en aucune maniere, & pour l'exercice de la jurisdiction dudit duché & Pairie, ledit sieur impetrant pourra établir un siege ducal audit lieu d'Antin, dans lequel il y aura un bailiy, un ou plusieurs juges, un lieutenant, un procureur fiscal & des substituts, & le nombre d'officiers accourumez pour rendre & exercer la justice. Veut aussi la majesté qu'à défaut d'enfans males & descendans mâles dudit sieur impetrant, le marquisat d'Antin & les autres terres & seigneuries qui composent ledit duché & Pairie, ne puissent être par sa majesté, ni par les rois ses successeurs réunis à la couronne, en consequence des edits, declarations & ordonnances des années 1566, E 1579. 1582. & 1587. & tous autres faits sur l'érection des duchez & Pairies, ausquelles & aux derogatoires des derogatoires y contenuës, sa majesté a derogé en faveur dudit sieur impetrant & de ses successeurs, à la charge toutefois qu'à détaut d'enfans mâles & descendans mâles de lui, les terres qui composent ledit duché & Pairie retourneront au même état, nature & qualité, où elles étoient avant ladite érection, comme plus au long le contiennent lesdites lettres à la chambre addressantes, l'arrêt de ladite chambre du 8. Juillet 1711. en sorme de commission portant qu'à la requête du procureur general du roi, son substitut, le receveur du domaine & autres personnes necessaires appellez, il seroit informé sur les lieux de la qualité, contistance, valeur & revenu de la terre & marquisat d'Antin, ses appartenances & dépendances, & de la commodité ou incommodité de l'étection de ladite terre en duché & Pairie de france, l'information faite en consequence par le lieutenant general de Nebouzan, à ce commis le 7. Août 1711. le procés verbal dudit juge contenant son avis, celui du substitut du procureur general, le consentement du termier du domaine, & le serment des témoins du quatre dudit mois d'août & jours suivans, les consentemens des habitans de Trye, Ours, Bellisse, Mieslan, d'Antin, Galan & Tournay, des cinq & six dudit mois, les avis des juges & des substitutes du procureur general, des lieges deidits lieux de Trye, Tournay & Galan, & du juge des fermes du 101, au département de Bigorre, des 11. & 12. dudit mois, la requete presentée à la chambre par ledit messire Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin, marquis d'Antin, de Montespan & de Gondrin, lieutenant general des armées du roi; & de

la haute & basse Alsace, Hagueneau & Brisgau, gouverneur & lieutenant general pour le roi des ville & duché d'Orleans, pays Orleanois, Chartrain, Perche Gouet, Sologne, Vendomois, Blaisois & dépendances d'iceux, & de la ville & château d'Amboise, & directeur general des bâtimens, jardins, arts & manusactures du roi aux sins de verification & enregistrement desdites lettres, conclusions du procureur general du roi & tout consideré. La chambre a ordonné & ordonne lesdites lettres être registrées pour jouir par l'impetrant, ses ensans & descendans males en legitime mariage de l'estet & contenu en icelles, à la charge de faire la soi & hommage au roi, pour raison dudit duché & Pairie d'Antin, d'en sournir l'aveu & denombrement en la chambre, dans le tems de la coûtume, & d'indemniser si fair n'a été, les ossiciers dont le ressort a été distrait par lesdites lettres. Fait le trois Septembre mil sept cens onze.

Collationne, & plus bas est écrit. Extrait des Registres de la chambre des comptes

Signé, RICHER avec paraphe & controllé.

#### Extrait des Registres de Parlement.

g. jain 2714.

EU par la cour toutes les chambres assemblées, les lettres patentes du roi données à Marly au mois de May 1711. fignées, LOUIS. Et plus bas, par le roi, PHELYPPEAUX. Et socilées du grand sceau de cire verte, obtenues par Messire Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin, marquis d'Antin, de Montespan & de Gondrin, lieutenant general des armées du roy & de la haute & basse Alsace, Hagueneau & Brisgau, gouverneur & lieutenant general pour le Roy des ville & duché d'Orleans, pays Orleanois, Chartrain, Perche-Goüet, Sologne, Vendômois, Blaisois & dépendances d'iceux, & de la ville & château d'Amboise, & directeur general des bâtimens, jardins, arts & manufactures du roi, par lesquelles pour les causes y contenues, ledit seigneur a créé, élevé, érigé & decoré la terre, seigneurie & marquisat d'Antin, ses appartenances & dépendances en titre, dignité & prééminence de duché & Pairie de France, & à cet effet uni à ladite terre & duché-Pairie d'Antin les baronies, terres & seigneuries de Bellisse, Miessan, Tuilerie, de Pis, Certias & leurs dépendances, pour ne composer à l'avenir qu'une seule & même terre sous le titre & dignité de duché d'Antin, pour en jouir par lui, ses ensans & descendans mâles en loyal mariage, pleinement, paisiblement & perpetuellement en titre & dignité de duché & Pairie de France, ams que plus au long le contiennent lesdites lettres à la cour adressantes, & la requêre presentée par leut impetrant, afin d'enregistrement desdites lettres : conclusions du procureur general du roi , oiii le rapport de M Jean le Nain conseiller, la matiere mile en deliberation: la Cour ordonne que lesdites lettres seront enregistrées au grette d'icelle, pour jouir par l'impetrant, ses enfans & descendans mâles en legitime mariage, de l'effet & contenu en icelles, & être executées lelon leur forme & teneur, sans néanmoins que ledit impetrant puisse jouir de la distraction du ressort, qu'en remboursant préalablement les officiers qu'il appartiendra. Fait en parlement le cinquième jour de Juin 1711. Collationné. Signé, Dongois. Grasis.

#### Extrait des registres de Parlement.

5 juin 1717.

EU par la cour, les grand'chambre & tournelle assemblées, l'information faite d'office à la requête du procureur general du Roy ce jourd'hui 5. Juin 1711, de l'ordonnance d'icelle par le conseiller à ce commis des vie, mœurs, convertation, religion catholique, apostolique & romaine, sidelité au service du Roy, valeur & experience au fait des armes de Messire Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin, marquis d'Antin, de Montespan & de Gondrin, lieutenant general des armées du roy & de la haute & basse Alsace, Hagueneau & Brisgau, gouverneur & lieutenant general pour le roy des ville & duché d'Orleans, pays Orleanois, Chartrain, Perche-Goüer, Sologne, Vendômois, Blaisois & dépendances d'iceux, & de la ville & château d'Ambosse, & directeur general des bâtimens, jardins, arts & manusactures du roy, poursuivant sa reception en la qualité & dignité de duc & Pair de France, les lettres d'érection de la terre, seigneurie & marquisat d'Antin avec ses dépendances en ladite dignité de duché & Pairie de France, en faveur dudit sieur de Pardaillan du mois de May 1711. l'arrêt d'enregistrement d'icelles de ce jour 5. Juin 1711. l'extrait baptistaire dudit sieur de Pardaillan du presente assu d'être reçù en ladite qualité & dignité de duc & Pair de France, con-

A clusions du procureur general du Roy, oüy le rapport de Me Jean le Nain conseiller; la matiere mise en déliberation : la Cour a arrêté & ordonné que ledit Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrih sera reçû en la qualité & dignité de duc d'Antin Pair de France, en prétant par lui le serment de bien & sidellement servir, assister & conseiller le roy en ses trés-hautes, trés-grandes & trés-importantes affaires, & prenant séance en la Cour, rendre la justice aux pauvres comme aux riches, garder les ordonnances, tenir les déliberations de ladite cour closes & secretes, & en tout se comporter comme un bon, sage, vertueux & magnanime duc & Pair de France doit saire; & à l'instant mandé, après qu'il a eu quitté son épée, a fait ledit serment, & y a été reçû, & eu rang & séance en la Cour. Fait en parlement le 5. Juin 1711. Collationné. Signé, Dongois.

#### Enregistrement au Parlement de Toulouse. Extrait des registres de Parlement.

EU les lettres patentes du roy données à Marly au mois de May 1711. signées, LOUIS: Et plus bas, par le roy, PHELYPPEAUX. Et scellées du grand sceau 18. Novembre de cire verte en lacs de soye verte & rouge, obtenues par Messire Louis-Antoine de 1 11. Pardaillan de Gondrin, marquis d'Antin, de Montespan & de Gondrin, licutenant general des armées du Roy & de la haute & basse Alsace, Hagueneau & Brisgau, gouverneur & lieutenant general pour le roy des ville & duche d'Orleans, pays Orleanois, Chartrain, Perche-Gouet, Sologne, Vendômois, Blaisois & dépendances d'iceux, de la ville & château d'Amboile, & directeur general des bâtimens, jardins, arts & manufactures du Roy, par lesquelles sa Majesté pour les causes y contenues a créé, érigé, élevé & décoré la terre, seigneurie & marquisat d'Antin, ses appartenances & dépendances en titre, dignité & prééminence de duché & Pairie de France, & à cet effet uni à ladite terre & duché-Pairie d'Antin les baronies, terres & seigneuries de Beslitle, Mieslan, Tuilerie, de Pis, Certias & leurs dépendances, pour ne composer à l'avenir qu'une seule & même terre sous le titre & dignité de duché & Pairie d'Antin, pour en jouir par l'impetrant, les enfans & descendans males en loyal mariage pleinement, paisiblement & perpetuellement en titre & dignité de duché & Pairie de France, ainsi que plus au long le contiennent lesdites lettres patentes. Vû D auth deux arrêts du parlement de Paris du 5. Juin dernier, l'un portant que lesdites lettres patentes seront registrées au gresse dudit parlement, & l'autre contenant la reception dudit de Pardaillan de Gondrin en la qualité & dignité de duc d'Antin & Pair de France; la requête presentée à la Cour le quatorzième du present mois de Novembre aux fins du registre, répondue d'une ordonnance de soit montré au procureur general du roy, & ouy le Comte pour le procureur general qui a requis l'enregistrement desdites lettres patentes; la Cour, les Chambres assemblées a ordonné & ordonne que lesdites lettres patentes seront enregistrées dans ses registres, pour par l'impetrant jouir de l'effet & contenu en icelles suivant leur forme & teneur aux, ses & conditions portées par lesdites patentes. Prononcé à Toulouse en parlement le dix-huitième Novembre 1711. Collationné. Signé, Besson. Controllé. Signé, Roujoux.

Brevet qui conserve à M. le duc d'Antin & à la Dame duchesse d'Antin son épouse, les mêmes honneurs au Louvre & autres avantages dont ils ont ci-devant jous.

UlOURD'HUI 31. Mars 1724. le roy étant à Versailles, ayant eu agreable la A cession que le sieur due d'Antin Pair de France, a faite de son duché & Pairie d'Antin en faveur du sieur marquis de Gondrin son petit-fils; sa Majesté a voulu faire connoitre l'estime qu'elle a pour ledit sieur duc d'Antin, par des marques d'honneur qu'elle ne donne que rarement, & pour cet effet sa Majesté a accordé au sieur duc d'Antin & à la dame duchesse d'Antin son épouse les mêmes honneurs, entrées au louvre & autres avantages dont ils ont ci-devant joui à cause dudit duché d'Antin, nonobiliant la celsion que ledit sieur duc d'Antin en a faite audit sieur marquis de Gondrin, le tout conformément & en la même maniere qu'en ont joui & jouissent les autres dues, aufquels sa Majesté a accordé pareille grace, & pour témoignage de sa volonté sa Majesté m'a commandé d'expedier le present brevet qu'elle a, pour assurance de sa volonté, signé de sa main & fait contresigner par moi, &c. secretaire d'Etat & de ses commandemens & finances. Signé, LOUIS. Es plus bas, PHELYPPEAUX.

Tome V.

## 

# GENEALOGIE DE LA MAISON DE PARDAILLAN

Ly a deux terres de Pardaillan en Guyenne, l'une dans le haut Languedoc, diocesse de S. Pons, l'autre appellée Pardeilhan-Betbezé, l'une des quatre plus anciennes baronies du comté d'Armagnac, où elle est située, diocese d'Auch. L'on trouve aussi deux maisons du nom de Pardaillan, Perdeilhan ou Perdillan, (ce nom est
écrit de ces trois disserentes manieres dans les titres) l'une portoit pour armes sassé
d'argent & de gueules, & l'autre sassé ondé d'argent & d'azur de six pieces, comme on n'a pû découvrir si elles sortent de la même tige, ni laquelle est l'aînée, c
étant toutes deux sort anciennes, aprés avoir rapporté par ordre de dattes les
seigneurs de ce nom, dont on n'a pû trouver la jonction; on commencera par la
genealogie des seigneurs de Pardaillan-Gondrin, ducs d'Antin, Pairs de France,
qui ont donné lieu à cet article, & s'on donnera ensuite celle des seigneurs de Pardeillan-Betbezé & Panjas.

(2) Archives d:

PONS de Pardaillan, seigneur de Gondrin, épousa NAVARRE de Lpué, qui testa en 1070. & dont le testament est és titres de Gondrin. (4)

EUDES de Pardaillan, present à l'hommage que Giraut comte d'Armagnac & de Fesenzac, sit à Simon comte de Montsort, des comtez d'Armagnac & de Fesenzac, du vicomté de Fesenzaguet, & de ce qu'il avoit à Maignoac le 8. juin 1215. Hist. de Montmorency, page 668.

HUGUES de Pardaillan, évêque de Tarbes l'an 1227, fut élû archevêque d'Auch, en 1244, ou plutôt vicaire general de cette églife. Voyez Gal. Christ. edit. nov. tome 1. col. 992. & 1232.

OTTON de Pardaillan, nommé comme témoin dans des actes du mois de Mars 1253. & du cinquiéme jout de la sortie de seurier en 1273, peut être le même que Ctron de Pardaillan, chevalier, témoin à la vente saite au roi d'Angleterre de la quatrieme partie de la terre de Torrabran, par Guillaume-Raymond de Pinibus, le E dixième jour du commencement d'Octobre 1275.

OTHON de Pardailean, sur conseiller-clere au parlement de Toulouse, lors de sa premiere institution en 1303.

AMANJEU de Pardeilhan de Perdiliano, & AUDE sa semme, mentionnez dans un acte du 13. May 1320.

Par titres du 6. septembre 1307. & 1320, les seigneurs de Pardeilhan sont sondateurs & patrons de la mailon & du temple de la commanderie de la cavaierie prés Aiguetinte, ce qui paroit par ces mois en lo domini ét jurion des seigneurs de Pardeille han, avec privilège de mettre en possession les seigneurs commandeurs à seur premiere entrée. Un autre seigneur de Pardeilhan sit donation d'un droit de dixme infeodée à la paroisse de Gelon, où ils ont sepulture; ils sont encore patrons de deux prébendes en l'église métropolitaine d'Auch, & y nomment sorique elles sont vacantes. & d'une autre dans l'église du chapitre de Vie-Fesenzac. Les ornemens de cette église ont été donnez aux prebendiers par les seigneurs de Pardeilhan, & seurs armes sont gravces sur les calices.

G: ORGES de Pardaillan, assista en 1441, en qualité de baron, aux états de Langueude que le roi Charles VII, assembla en personne dans la ville de Montauban.

#### ARTICLE PREMIER

## SEIGNEURS

## PARDAILLAN, DE GONDRIN, &c. DUCS D'ANTIN

## PAIRS DE FRANCE



BERNARD seigneur de Pardaillan & de Gondrin en 1230, accompagna se roi S. Louis au siege de Tunis en 1270. Il se trouva à Justian l'an 1274, à une assemblée de la noblesse de Fesenzac, où odet son sils sur deputé pour se trouver aux états d'Armagnac. (a)

(a) Archives de

D

B

·C

DET I. du nom, seigneur de Pardaillan & de Gondrin, étoit à Justian l'an 1274. lorsque la noblesse le deputa pour se trouver aux états d'Armagnac & de Mauvesin en 1276, où Bernard comte d'Armagnac, mit en toute justice les terres de Gondrin, de Montaut, de Montesquieu, de l'Isle, de Peyrusse, de Biran, de la Graulet, de Marambaut, de Lauraouet & de Bonas,

Femme, CLAIRE de l'Isle.

1. ODET II. du nom, seigneur de Pardaillan & de Gondein, qui suit.

2. Pons de Pardaillan.

3. Bernard de Pardaillan, seigneur de Mons, qu'il acheta 475. liv. en 1324.

4. BERTRAND, seigneur de Beauregard.

5. JEAN de Pardaillan.

- 6. MABILLE de Pardaillan, semme de Pierre seigneur de Pujols, sonda une chapellenie en l'églile de Larumien, & y donna la terre de Mons qu'elle avoit euë de son frere.
  - 7. JEANNE de Pardaillan.

#### III.

DET II. du nom, seigneur de Pardaillan, de Gondrin & de la Motte, en 1328. fit hommage de Gondrin au comte d'Armagnac, & donna des coutumes à ses habitans en 1336.

Femme, MARGUERITE de Biran, parente de Galienne dame de Biran, femme d'Arnaud Guillem de Montlezun, comte de Pardiac, l'an 1309, elle fut mere de

B

UGUES, seigneur de Pardaillan, de Gondrin & de la Motte en 1340, eut en 11344. un grand procés qui dura plus de 60. ans avec le vicomte de Castillon, pour la maison de ville de Gondrin.

Femme, BRUNE de Montaut.

1. ODET III. du nom, seigneur de Pardzillan & de Gondrin, qui suit.

2. HUGUES de Pardaillan II. du nom, dont la posterité sera rapportée aprés celle de son frere ainé.

٧.

DET III. du nom, seigneur de Pardaillan & de Gondrin. Femme, ESCLARMONDE de Benque, sur mere de

DET de Pardaillan IV. du nom, seigneur de Gondrin, servit Jean comte d'Armagnac en la guerre qu'il eut contre Gaston Phœbus, comte de Foix, & sur fair prisonnier avec lui, il testa le 8. janvier 1370. & sir heritier Odes de, Pardaillan son cousin germain: ce peut être lui qui sous le nom d'Ondin de Pardaillan, écnyer, C donna à Toulouse le 10. Decembre 1349, quittance à Jean Chauvel, tresorier des guerres, de 140, livres 2, sols sur ses gages & ceux de 5, autres écuyers & 12, sergens de pied de sa compagnie sous le gouvernement du comte d'Armagnac, lieutenant de roi és parties de Languedoc, elle est scellée en cire rouge 4. sasces madés legende S. Odo de Pardeillan (a). On en trouve encore plusieurs de lui des 17. & 29. Avril, 22. Juillet & 28. Septembre 1356. où il est qualifié capitaine de Gondry

Femme, JEANNE d'Aucion, fille de Pierre seigneur d'Aucion, conseigneur de Larrumieu de la maison d'Ourte en Espagne, & de Jeanne de Gollens, mariée en

1361. son pere lui promit 1500, deniers d'or.

(b) Cabinet de M. de Claisam-

baulta

D

UGUES de Pardaillan II. du nom, frere puîné d'Odet III. Femme, PAULE de Montpezat, sut mere de

VI.

DET de Pardaillan V. du nom, seigneur de Gondrin, institué heritier par Odet IV. son cousin germain, testa le 26. Novembre 1401. laissa 200. écus pour la fondation de la chapelle de sainte Caterine en l'église d'Eause, & 500. liv. Jeanne sa seconde fille.

I. Femme, AGNE'S de Castillon, fille de Fonques, vicomte de Castillon, & d'Ef-

elarmonde de Langoyran, mourut sans enfans.

II. Femme, ANNE de Gouallard ou Galard, fille de N. seigneur de Gouallard, premier baron du Condomois, fut mariée l'an 1380.

1. BERTRAND de Pardaillan, seigneur de Gondrin, qui suit. 2. JEANNE de Pardaillan, semme de Jean, seigneur de Verdusan.

3. JEANNE de Pardaillan, nommée au testament de son pere qui lui legua 500. livres.

Hugues de Pardaillan; fils naturel d'Odet de Pardaillan,

On trouve vers ce même temps BERNARD de Pardaillan, l'un des écuyers de la compagnie d'Amanjeu, seigneur de Montpezat, chevalier banneret qui sit montre au port sainte Marie le 8. Octobre 1425. & à Agen les 9. septembre & 9, octobre 1430.

BERNARD de Gondrin, l'un des écuyers de la compagnie de Raimond Bermard, seigneur de Montpezat & de Madaillan, chevalier banneret, reçuë à Agen le 18. Novembre 1435.

VII.

#### VII.

A DERTRAND de Pardaillan, seigneur de Gondrin & de la Motte, étoit en 1417. le 16. janvier sous la tutelle de sa mere, d'Amanjen seigneur de Montpezat en Agenois, & d'Arnaut de Montpezat seigneur de Graulet ses oncles, lorsque les consults de Gondrin lui firent serment, avoit le 25. May 1458. le bail & la tutelle de Jean de Castillon, dit de Perdithan son petit-fils (a) & testa le 3. Avril 1483.

Femme, BOURGUINE de Castillon, sille unique & heritiere de Pons III. du nom vicomte de Castillon en Medoc, & de Jeanne de Montesquieu, & petite-sille de Jean de Castillon, & de Jeanne de Castillon, & de Jeanne de Castillon, & succederoit à Pons de Castillon son ayeul maternel. C'est à cause de ce mariage que leurs descendans ont porté écartelé au 1. 6 4. d'or au chasteau sommé de trois tours de gueules surmontées de trois têtes de Maures de sable bandées d'argent, qui sont les armes de Castillon. Au 2. 6 3. d'argent à 3. sasces ondées d'azur, qui sont celles de Pardaillan.

1. PÓNS, dit Poncet de Pardaillan & de Castillon, seigneur de Gondrin, qui suit.
2. PONS de Pardaillan, seigneur de la Motte-Gondrin, dont sont issus les seigneurs

de la Motte-Gondrin, rapportez S. III.

3. AMANJEU, teigneur de Caumort, duquel sont descendus les leigneurs de Caumort, de Dursort, de Bonas, de Las, & de la Barthe. Voyez es-aprés §. 1V.

4. Bourguine de Pardaillan, femme de Jean de Vilheres, seigneur de la Graulas & de Mouchan en 1471.

5. CLARMONTINE de Pardaillan, épousa Jean de Vernede, seigneur d'Arblade & de Contal, dont les seigneurs d'Arblade & de Contal.



Ecartelé an 2.

6 4. d'er an chafican sommé de
trois tours de
guenles surmonsées de trois tétes de maures de
sable bandées
d'argent qui est
de Castillon. Au
2. 6 3 de Pardaillan Gondrin

#### VIIIV

E DONS, dit Ponces de Pardaillan & de Castillon, seigneur de Gondrin, Justian, Gouts, sut vicomte de Castillon par Pons son ayeul maternel, & seigneur de Buch par le même, à qui Bertrand de la Motte donna cette ville l'an 1407, pour l'avoir delivré par la prise de cette place sur les Anglois, où Ferriol, seigneur de Tonneins l'avoit surpris, & l'avoit tenu sept ans dans une basse sosse sanger d'habit ni de linge, & sans couper ses cheveux, quoiqu'il sut son parent. Pous de Pardaillan se retira à Medoc où il sit toute sa vie la guerre aux Anglois. Il assista le comte de Foix au siege & à la prise d'Acqs & sut tué l'an 1451, dans un combat prés Bourdeaux du vivant de son pere qui plaidoit en 1463, & 1466, pour la cassation des dons que lui & Bourgnine de Castillon sa semme lui avoient faits.

Femme, ISABEAU de Lomagne, fille de Geraud de Lomagne, seigneur de Fiemarcon, & de Ceeile de Perilles, fille de Raimond de Perillesr vicomte de Rode en Catalogne, sur mariée en 1441, testa en 1471, institua heritier Jean son petir-fils, & nomma executeur Charles de Lomagne, seigneur de Correnzan son neveu. Elle sut enterrée

à Gondrin. Voyez tome II. de cette histoire, page 672.

1. JEAN de Pardaillan I. du nom, teigneur de Gondrin', qui suit.

2. MARIE de Pardaillan, épousa Amanjen de Lasseran-Matsencome, seigneur de Montluc, sils de Pierre de Lasseran & de Massencome, & d'I/abean de Gontaut-Biron. Son mary testa en 1508.

Yı

Tome V.

D

Digitized by Google

EAN de Pardaillan I du nom, leigneur de Condini, viconité de 1451. demeura Bruch, de Justian, d'Euse, &c. étoit jeune lorsque son pere sut tué en 1451. demeura EAN de Pardaillan I du nom, seigneur de Gondrin, vicomte de Castillon, seigneur de sous la tutelle de samere & du seigneur de Fiemarcon son oncle, eut de grands procés contre Jean de Foix, seigneur de Candale, & contre ses oncles, qui furent terminez par la transaction du 10. decembre 1471, donna la seigneurie de Busca, & toute la justice de ce lieu, à Jean de Castaignet ou Cassagnet, en reconnoissance des services qu'il en avoit reçû à la guerre, à la charge de lui tendre hommage d'une paire de gands. Les consuls de Gondrin lui prêterent serment de fidelité, il reçut plusieurs hommages l'an 1483, testa premierement en 1477, en partant pour la guerre de Bourgo-B gne, après la mort du dernier duc Charles: & secondement en 1487.

1. Femme, MARIE de Riviere, fille de Bernard de Riviere, vicomte de

Labatut.

1. Jean de Pardaillan, seigneur de Gondrin, reçut hommage l'an 1491. de Manaud de Cassagnet, d'une maison qu'il avoit dans la jurisdiction de Gondrin; testa la même année en partant pour la guerre; reçut le serment de fidelité des consuls de Gondrin en 1496. & mourut sans enfans de JACQUETTE de Bazillac, fille de Pierre de Bazillac, laquelle testa l'an 1498.

2. ARNAUT de Pardaillan, baron de Gondrin, qui suit.

3. 4. & 5. MARGUERITE, AGNE'S & ISABELLE de Pardaillan. II. Femme, MARIE d'Aspremont, fille de N... vicomte d'Orthez.

1. JEAN de Pardaillan, seigneur de Roques, mort jeune.

Marie, batarde de Pardaillan, fille naturelle de Joan, seigneur de Gondrin, & de Cla-

M M. de Sainte Marthe Gal. Christ. edit. de 1656. tom. IV. fol. 568. mettent un Jean de Pardaillan, abbé de Lezat l'an 1492.

RNAUT de Pardaillan, baron de Gondrin, seigneur de Bruch, Justian, Roques & Gouts, chevalier de l'ordre du roi, commanda 4000. gascons & 1000. chevaux, que le roi Louis XII. envoya à Jean d'Albret roi de Navarre, l'an 1514. pour aller contre les espagnols; & sur envoyé trois ans aprés par le roi François I. au

roi de Dannemarck, avec un secours de 2000, hommes, contre le roi de Suede. Femme, JACQUETTE d'Antin, fille de Arnaud baron d'Antin en Bigorre, de

Bonnesons & des Attilles, & de Catherme de Foix.

1. ANTOINE de Pardaillan, baron de Gondrin, qui suit.

2. Gui de Pardaillan, seigneur de Viela du chef de sa premiere femme, étoit le 11. Août 1554, homme d'armes dans la compagnie du soi de Navarre, qui lui donna un gouvernement au pays d'Armagnac, & prisonnier à la concierge-rie du palais à Paris Iorsqu'il donna procuration à Pierre, Michel & Jean de Cambefort, marchand d'Agen: il tella le 6. Juillet 1566. fit heritier Corbon de Pardaillan son sils, auquel il substitua Corbon de Lupé son neveu. Femme, Françoise de Viela, sut mariée par acte du 21. 20ût 1533.

II. Femme, MADELENE de Pouy, dame de S. Gery, sut marice le 2. novembre 1562, de l'une des deux il eur CORBON de Pardaillan, nommé au testament de son pere du 6. Juillet 1566. mourut jeune.

3. BERTRAND de Pardaillan, protonotaire apostolique, abbé de Duvielle en 1547. Voyez Gallia Christ. edit. nov. tom. I. col. 1068. où l'on trouve ensuite François de

Pardaillan, abbé du même monastere en 1551.

4. Annaut de Pardaillan, seigneur de Gondrin, mort jeune en 1530. 5. MARGUERITE de Pardaillan, épousa Corbon de Lupé, baron d'Arbelade en 1517. elle eur en dot 4000. livres, testa l'an 1568. fit heritier Corbon son fils, & laissa 1200. livres à Antoine de Pardaillan son frere.

XI.

NTOINE de Pardaillan, baron de Gondrin & de Montespan, chevalier de l'ordre du roi, capitaine de 50. hommes d'armes, servit d'abord en Italie, sut pris à la bataille de Pavic en 1524, étoit en 1526, enseigne, puis lieutenant de la compagnie du roi de Navarre, gouverneur & sénéchal d'Albret, se trouva sous Odet de Foix, vicomte de Lautrec, au fiege de Naples l'an 1528, puis à la conquête d'Urbin avec Thomas de Foix, seigneur de Lescun, servit sous Charles IX. contre B ceux de la R. P. R. avec les seigneurs de Terrides & de Montsalez, secourut la ville de Toulouse contre les huguenots; & Montluc blessé au siège de Rabasteins, le choist pour chef de son armée comme plus ancien capitaine & de la meilleure maison. Un jour qu'il étoit à la procession du S. Sacrement, un huguenot le salua, sans saluer le Saint Sacrement, il lui donna d'un bâton serré sur le ventre & l'ayant renversé par terre lui dit : Malheureux, as-tu bien l'audace de rendre à la creature ce que su resuses au Creaseur? Il moutut en 1572. Voyez les commentaires de Montlue in 80. 1. VII. p. 343

Femme, PAULE d'Espagne, dame de Montespan', fille d'Arnaud d'Espagne, seigneur de Montespan, & de Madelene d'Aure, sut mariée en 1521. vendit avec son mari l'an 1552, les moulins de Berat à Pantaleon Jaubert. Elle étoit veuve de Pierre de Coaraze, fils de Jean de Coaraze, seigneur de Berat, & de Catherine de Pardailhan, lorsqu'elle épousa Antoine de Pardaillan. Voyez tome II. de cette hist. p. 651. c'elt à cause de cette alliance que leur fils porta ses armes telles qu'elles sont ra-

portées sous son degré qui suit.

1. HECTOR de Pardaillan, baron de Gondrin, qui suit.
2. Anne de Pardaillan, épousa par contrat du 8 Fevrier 1547. Jean de Faudoas II. du nom, baron d'Avensac, fils de Gui, dit Guinet de Faudoas, seigneur d'Avensac, & d'Anne de Vilheres. Voyez l'hist. geneal. de la maison de Faudoas, imprimée en 1724, page 168.

3. MARGUERITE de Pardaillan, épousa l'an 1544. Michel de Narbonne, vicomte de S. Girons, chevalier de l'ordre du roi, fils d'Aimery de Narbonne, seigneur de Tallerant, & d'Anne de Lomagne, dame de Fiemarcon : elle étoit veuve

cn 1574.

D

E

4. Françoise de Pardaillan, mariée à Corbon baron du Lau, dont Jacques baron du Lau qui épousa Françoise de Carlaguez. 5. ANTOINETTE de Pardaillan, religieuse à Rozillon ou Ropillon

6. JACQUETTE de Pardaillan, religieuse au Paravis.

7. MADELENE de Pardaillan.



AN 1. C 4. de Caftillon, au 2. & 3. de Pardaillan. & fur le tont d'Espagne- Monrefpan qui eft d'argent à un lion de guenles armé & lam-paßé dazur accompagné de sept écufons de finople posex en orle Geharge chaeun d'une fasce d'or.

XIL

ECTOR de Pardaillan, seigneur de Montespan, de Gondrin, &c. conseiller d'état, capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances & capitaine des gardes du corps du roy, servit en Allemagne en qualité de cornette de la compagnie de cent chevaux legers de M. de Gramont, sut fait prisonnier pres Peronne, étoit lieutenant de cent chevaux legers à Mariembourg sous M. de la Cha-pelle aux Ursins, servit en Piémont, désit & tua le comte de Curson avec deux de

Digitized by Google

ses fils en 1588, y fut blesté au visage. Il avoit été honoré sous Charles IX. du collier de l'ordre de saint Michel, que le marêchal de Montluc lui donna, & reçû ohevalier du S. Esprit le 31. Decembre 1585. Il obtint du roi le 23. Juillet 1607. un don de 18700. liv. mourut en 1611. âgé de quatre-vingt ans, après avoir servi six rois, Henry II. François II. Charles IX. Henry III. Henry IV. & Louis XIII. & fue enterré à Bonnefons.

Femme, JEANNE dame d'Antin, fille d'Arnaut baron d'Antin, senêchal & gouverneur de Bigorre, & d'Anne d'Andouins, fut mariée le 8. Decembre 1561. mou-

rut en 1610. & fut enterrée à Bonnesons.

1. ANTOINE-ARNAUD de Pardaillan, seigneur de Gondrin, qui suit.

2. N. de Pardaillan, seigneur de Maignaut.

3. PAULE de Pardaillan, premiere semme de Louis de Voiuns, marquis d'Ambres, vicomte de Lautrec, dont Marie-Louise de Voilins semme d'Antoine de Cardaillac comte de Biqule, mort sans enfans.



Comme fon pere à la referve du quatriéme quurtier d'or à 3. toutteauz de gueules feneftrés d'une clef de méme en pal, qui eft d'Antin , à cause de sa mere.

XIII.

NTOINE-ARNAUD de Pardaillan, seigneur de Gondrin, marquis d'Antin & de Montespan, chevalier des ordres du roi, conseiller au conteil privé, capitaine de cent hommes d'armes de ses ordonnances & de la premiere compagnie de ses gardes du corps, marêchal de camp de ses armées, gouverneur de Navarre & de Bearn, lieutenant general au gouvernement de Guyenne, gouverneur d'Agenois & Condomois, nâquit en 1562. Le roi Henry III, lui donna à 22. ans une compagnie de 50. hommes d'armes, avec laquelle il défit avec son pere les Huguenots prés Montauban. Le roi Henry IV. s'étant fait catolique, il le reconnut aussi-tôt, & rendit ses places au duc de D Nemours, sut suit marêchal des camps & armées du roi au voyage de Franche-Comté, en sit les sonctions au siege de la Fere où il avoir aussi suivi ce prince, sut pourvû de l'office de senéchal & gouverneur d'Agenois & Condomois aprés la mort de Charles de Montluc le 6. Juin 1596. & laissé pour commander l'armée de la frontiere de Picardie, sit sa charge de maréchal de camp dans l'armée du maréchal de Biron, avec lequel aprés avoir jetté du lecours dans Montreuil, il battit le marquis de Varambon gouverneur d'Arvois, qui commandoit les troupes espagnoles, il joignit le roi devant la ville d'Amiens que sa Majesté avoit assiegée, & y sut blesse à la tête sur le fossé. De-là il passa en Savoye avec le roi, qui en quittant l'armée lui en laissa le commandement julqu'à la paix. S'étant ensuite retiré dans ses terres, il battit l'arriere-garde du marquis de la Force. Ce fut en sa faveur que le roi Louis XIII. érigea les terres de Montespan & d'Antin en marquisat l'an 1612. & 1615. Il fut reçu chevalier des ordres E le trente-un Decembre l'an 1619. Le roi par arrêt du conseil de l'an 1623, ordonna qu'il précederoit le premier president de Navarre en toute action publique, sans consequence pour les autres gouverneurs. Il mourut à S. Leger, prés Montfort-l'Amauri, le 28. May 1624. & voulut être enterré aux Capucins de Gondrin qu'il avoit fondé par son tellament du 19. Decembre 1619.

I. Femme, MARIE du Maine, fille unique de Jean du Maine, seigneur d'Escandillac, chevalier de l'ordre du roi, & de Philippe de Fumel, fut mariée le 26. Mars

3578.

1. Anne de Pardaillan dame d'Escandillae, épousa par contrat du 3. Janvier 1611. Henry d'Albret II. du nom, sire de Pons, baron de Miossans, comte de Marennes, fils d'Henry d'Albret, baron de Miossans, & d'Anteinette dame de Pons & de Marennes.

Digitized by Google

C

2. JEANNE de Pardaillan marice à Henry-Gaston de Foix, comte de Rabat & de Massat, seigneur de Fornets, fils ainé de Georges de Foix baron de Rabat, & de Jeanne de Durfort-Duras. Voyez tome III. de cette histoire, pag. 364.

II. Femme, PAULE de S. Lary de Bellegarde, fille de Jean de S. Lary baron de Termes, & d'Anne de Villemur, & sœur de Roger de S. Lary duc de Bellegarde,

Pair & grand écuyer de France. Voyez tome IV. de cette histoire, pag. 307.

1. HECTOR de Pardaillan, mort au berceau.

2. JEAN-ANTOINE-AFNAUD de Pardaillan, marquis de Montespan, dit le duc de Bellegarde, maître de la garderobe du roi, sut élevé par Roger duc de Bellegarde son oncle, fait mestre de camp du regiment de Bourgogne qu'il mena au siège de Montpellier, servit à la Rochelle, passa en l'Isle de Rhé, il avoit eu dès l'âge de seize ans la lieutenance de la haute Guyenne, étoit en 1624 lieutenant general pour le roi ès senechaussées d'Armagnac, Bigorre, Gaure & Cominges. Il mourut à Paris le 21. Mars 1687, âge de 85, ans, fut enterré à S. Sulpice, & n'eut point d'enfans d'Anne-Marie de S. Lary la couline, fille de Cesar-Auguste de S. Lary, baron de Termes, & de Caterine Chabot-Mirebeau. Il l'avoit épousée par dispense à Sens le 14. Octobre 1643. le mariage sut sait par l'archevêque de Sens. Voyez tome IV. de cette histoire, pag. 308.

3. ROGER-HECTOR de Pardaillan de Gondrin, marquis d'Antin, qui suit. 4. CESAR-AUGUSTE de Pardaillan, marquis de Termes, dont la posterite sera rapportée. S. I.

5. HENRY de Pardaillan, mort au berceau.

6. JEAN-LOUIS de Pardaillan, marquis de Savignac, dont la posterité se trouvers ey-aprés, G. II.

7. LOUIS-HENRY de Pardaillan, abbé de S. Jean de Sens & de S. Orens en Auch, archevêque d'Heraclée, puis de Sens en 1646. mort le 19. Septembre 1674. en son abbaye de Chaulmes dans le diocese de Sens: son cœur y est resté, & son corps a été porté dans sa cathedrale, & mis à côté du grand autel dans le tombeau d'Octave de Bell'egarde son predecesseur. Voyez Gall. Christ. edit. de 1656. 10me 1. pag. 65 8.

8. Anne de Pardaillan, chevalier de Malte, mort jeune.

9. Anne-Paul de Pardaillan, mort jeune.

Ē

10. MARIE-CLAIRE de Pardaillan, mariée le 26. Octobre 1645. à Pierre Bouchardd'Esparbez de Lussan, marquis d'Aubeterre, sils de François d'Esparbez, seigneur de Lussan & d'Aubeterre, marêchal de France, & d'Hypolite Bouchard vicomtesse d'Aubeterre.

11. Louise-Octavie de Pardaillan, barone de Roquesort, morte en 1690. sans avoir été mariée.

12. Anns-Corisande ou Chrysante de Pardaillan, abbesse de N. D. des Prez près Troyes, morte en 1687.

13. Angelique de Pardaillan religieule, étoit mineure en 1628.

#### XIV.

OGER-HECTOR de Pardaillan de Gondrin, marquis d'Antin, comte de Mieslan, chevalier d'honneur de madame la duchesse d'Orleans, senéchal & gouverneur de Bigorre, conseiller d'état par lettres du 14. Janvier 1656. Il avoit obtenu en reconnoissance des services qu'il avoit rendus aux sieges de Paris & de Bour-deaux un brevet de nomination à l'ordre du S. Esprit, le 28. Aoust 1651, avec une commission aux duc d'Uzés & marêchal de l'Hospital, pour ses preuves, & mourut avant la promotion qui ne se fit qu'en 1661.

Femme, MARIE-CHRISTINE Zamet, fille de Jean Zamet, baron de Murat, marêchal des camps & armées du roy, gouverneur de Fontainebleau, & de Jeanne de Goth, fille de Jacques de Goth seigneur de Rouillac, & d'Helene de Nogaret, F sœur de Jean-Louis de Nogaret duc d'Epernon Pair de France, sut mariee par contrat du 11. Juin 1635. C'est elle qui apporta dans la maison de Pardaillan ses droits sur

Epernon. Voyez tome II. de cette histoire, pag. 236. z. LOUIS-HENRY de Pardaillan de Gondrin, marquis de Montespan, qui suit. 2. HENRY de Pardaillan de Gondrin, marquis d'Antin, quitta l'état ecclesiastique, & sut tué par le chevalier de S. Aignan dans le sameux duel des deux la Frette, S. Aignan & Argenlieu, contre Chalais, Novrmonstier, d'Antin & Plamarens en 1663. Tomse V.

3. Just de Pardaillan comte de Mieslan, mort jeune à la guerre.

4. N. de Pardaillan, dit le chevalier de Gondrin, tué au siège de Mardick à sa seconde campagne.

#### XV.

OUIS-HENRY de Pardaillan de Gondrin, marquis de Montespan, mort au mois de Novembre 1702.

Femme, FRANCOISE-ATHENAISE de Rochechouart chef du conseil, & surintendante de la maison de la reine Marie - Therese d'Autriche, sille de Gabriel de Rochechouart duc de Mortemar Pair de France, chevalier des ordres du roi, premier B gentilhomme de sa chambre, & de Diane de Grand-Seigne, sur mariée par contrat du 28. Janvier 1663. & mourut aux eaux de Bourbon le 28. Mai 1707. âgée de 66. ans. Voyez tome IV. de cette histoire, pag. 681.

 LOUIS-ANTOINE de Pardaillan de Gondrin, duc d'Antin Pair de France, qui fuit.

2. N. de Pardaillan morte jeune.

Coupé parti en chef de 4. traits & en pointe de 3. ce qui fait neuf quartiers, au 1. d'argent au lion de gueules accompagné de 7. écusons de sinople mis en orte chargez chacun d'une fasce d'or qui est Espagne-Montespan. An 2. d'azur au lion d'or armé & lampassé de gueules qui est S. Lary. An 3. d'azur à la closhe d'argent batailtée de sable qui est Lagorian. Au 4. coupé d'azur a 3. pals stamboyans d'argent qui est Fumel. Au 5. d'argent à 3. sasces ondées d'azur qui est Pardaillan. Au 6. & 1. de la pointe



d'autr au vase d'or qui est Orbessan. An 7, d or à 3, pals de gueules qui est la Barthe on Termes. An 8, d'or à une estes de fable adexirée de 3, tourteaux de gueules qui est d'Antin. Au 9, sasée ondé d'argent & de gueules, qui est Rochechouare. Sur le tous d'or au chasseau sommé de 3, tours de gueules surmontées de 3, têtes de mores do sable tortilées d'argent qui est de Castillon en Medoc.

D

#### X V I.

OUIS-ANTOINE de Pardaillan de Gondrin, premier duc d'Antin, Pair de France, seigneur des duchez d'Epernon & de Bellegarde, marquis de Montespan, de Gondrin & de Mezieres, vicomte de Murat, baron de Cursé, de Moncontour & de Langon, seigneur d'Oyron, &c. chevalier des ordres du roi, lieutenant general de ses armées & de la haute & basse Alsace, de Suntgaw & Brisgaw, gouverneur & lieutenant general des ville & duché d'Orleans, pays Orleanois, Chartrain, Perchegouer, Sologne, Dunois, Vendomois, Blesois & dépendances de la ville & chasteau d'Amboise, surintendant & ordonnateur general des bâtimens & jardins du roi, arts, manutactures de France, académies & imprimerie royales, depuis le mois de janvier 1716. jusqu'au mois d'août 1726. que cette chargea été supprimée. Il sut sait en même temps directeur general des bâtimens, protecteur de l'academie royale de peinture & de sculpture. Il étoit né le 5. septembre 1665, commença à servir à 18, ans en 1683. au siege de Courtray en qualité de lieutenant reformé du regiment du roi, fut ensuite au siege de Dixmude, & l'hiver d'après au bombardement d'Oudenarde, fut ménin de Monseigneur le Dauphin la même année, colonel du regiment de l'Isle de France par commission du 20, septembre 1684, lieutenant general de la haute & basse Alsace en 1686, servit d'aide de camp auprés de Monteigneur le Dauphin au siege de Philisbourg en 1688, apporta au toi la nouvelle de la prise de cette place, & retourna ensuite au siege de Manheim & de Frankendal, cut le regiment de Languedoc en 1689, avec lequel il alla au secours de Mayence, fit la campagne de 1690, avec Monseigneur le Dauphin en Allemagne, sut envoyé en Italie en 1691. & détaché fous M. de la Hoguette pour l'expedition de la Val-d'Aoust; il força avec les grenadiers qu'il commandoit, le marquis de Parel au Pont-Seran, fut blessé à la tête au siege de Montmellian, se trouva au combat de S:einkerque en 1692, sut fait brigadier en 1693. servit en cette qualité dans l'armée d'Allemagne, sous Monseigneur le Dauphin la même année, en Flandres sous le même prince en 1694. & sous le marêchal de Villeroy en 1695, fut nommé Maréchal de camp en 1696, en fit les fonctions en Flandres la même année sous le marêchal de Boufflers au siege d'Ath en 1697, au

A camp de Compiegne en 1698, sous Monseigneur le duc de Bourgogne, & en Flandres en 1701. & 1702 fut fait lieutenant general en 1703. & fit la campagne en Flandres en cette qualité sous le duc de Bourgogne la même année, & sous le marêchal de Villeroy en 1704. 1705. & 1706. commanda à la bataille de Ramillies l'infanterie de l'aile gauche qui ne sut point ensoncée, & qui se retita en bon ordre à Louvain avec l'electeur de Baviere. Le roi lui donna le 28, ieptembre 1707, le gouvernement d'Orleanois, &c. il en prêta serment le lendemain, & obtint 20000. liv. d'augmentation sur ce gouvernement par brevet du 21. octobre 1723. confirmé par lettres patentes du 12. novembre suivant, registrées en la chambre des comptes le 29. decembre de la même année. Il fut nommé president du conseil concernant les assaires du dedans du royaume le dix - neuf septembre 1715, puis conseiller du conseil royal de re-gence le 27, mars 1718. C'est en sa faveur que le marquisat d'Antin sut érigé en duché-Pairie par lettres du mois de mars 1711, registrées au parlement le 5, juin suivant, où il prit séance le même jour. Les lettres ensont rapporiées ci-devant page 167. il s'est demis de son duché-Pairie en faveur de Louis de Pardaillan de Gondrin son petit-fils, & le roi lui en a conservé les honneurs par brevet du 31. mars 1724. il a été reçû chevalier des ordres le 3. juin suivant.

Femme JULIE-FRANC OISE de Crussol, sille d'Emmanuel de Crussol duc d'Uzés, premier Pair de France, chevalier des ordres du roi, & de Marie Julie de sainte Maure-Montauzier, sut mariée le 21. aoust 1686, par contrat des 17. 18. &

19. du même mois. Voyez tome III. de cette histoire page 772.

1. LOUIS de Pardaillan, marquis de Gondrin, qui tuit.

2. LOUIS-MARIE de Pardaillan, mousquetaire du roi, mort le 10. juillet 1707.

3. GABRIT L-FRANÇO IS-BALTHAZAR de Pardaillan, dit le marquis de Bellegarde, frere jumeau de Louis-Marie de Pardaillan, fut d'abord chevalier de Malte, puis capitaine de vaisseau, & épousa le 28. janvier 1716. Françoise Elizabeth-Eugenie de Verthamon, fille unique de François de Verthamon, marquis du Breau, commandeur des ordres du roi, premier president au grand conteil, & de Marie-Anne-Françoise Bignon. Elle mourut à Bellegarde le 13. octobre 1719, de la petite verolle, & lui à Paris le 5. decembre suivant âgé de 30. ans sans entans.

4. Pierre de Pardaillan, évêque & duc de Langres. Pair de France, chanoine capitulaire de l'églife cathedrale de Strasbourg, abbé de Monstier-Ramé & de Lyre, l'un des quarante de l'academie françoite & de celles des belles lettres & inscriptions. Voyez son article 1. II. de cette hist, p. 258. cb. des évêques de Langres.

5. N. de Pardaillan, morte au berceau.

#### X V I I.

OUIS de Pardaillan, marquis de Gondrin, ménin de Monseigneur le Dauphin, colonel d'un regiment d'infanterie de son nom, brigadier des armées du roi, mourut à Versailles le 5. sevrier 1712. âgé de 23. ans & 7. mois, & y sur enterré en l'église des Recollets.

Femme, MARIE-VICTOIRE-SOPHIE de Noailles, fille d'Anne-Jules duc de Noailles, Pair & marêchal de France, & de Marie-Françoise de Bournonville, sur mariée le 25. janvier 1707. & a épousé en secondes nôces le 22. sevrier 1723. Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, prince legitimé de France. Voyez tome IV. de ceste hist. p. 793.

1. LOUIS de Pardaillan, duc d'Epernon, Pair de France, qui suit.

2. Antoine-François de Pardaillan, marquis de Gondrin, né le 10. novem-

3. CHARLES-HYPOLITE de Pardaillan, seigneur de Moncontour, mort.

#### X V I I I.

OUIS de Pardaillan de Gondrin, duc d'Antin, dit le duc d'Epernon, Pair de France, gouverneur de l'Orleanois, &c. en survivance de son ayeul au mois d'avril 1721, naquit le 9, novembre 1707. & eut pour parrein Monseigneur le duc de Bourgogne.

Femme, FRANCOISE-GILLONE de Montmorency-Luxembourg, fille puinée de Charles-i rançois-Frederic de Montmorency, duc de Luxembourg, de Piney

& de Beaufort-Montmorency, Pair de France, & de Marie-Gillone Gillier, sa seconde femme, fut mariée par contrat du 29. octobre 1722. Voyez tome III. de cette bissoire,

LOUIS de Pardaillan de Gondrin, marquis de Gondrin, né le 15. fevrier 1727. fut tenu sur les fonts de baptême par le roi & par la comtesse de Toulouse, & baptisé dans la chapelle du château de Versailles par le cardinal de Rohan, grand aumônier de France, le 25. juillet 1728.

#### MARQUIS DE TERMES,



Ecarrelé au I. de Castillon , au 2. 6 3. de Pardaillan Gondrin, an 4. d' Antin, & fur le tont d'Ef-PAGNE.

C

#### XIV.

ESAR-AUGUSTE de Pardaillan, prieur de S. Orens, puis marquis de Termes, quatriéme fils d'ANTOINE-ARNAUD de Pardaillan, seigneur de Gondrin & d'Antin, marquis de Montespan, & de PAULE de S. Lary de Bellegarde, mentionné ci-devant p. 181. fut premier gentilhomme de la chambre de Monsseur le D duc d'Orleans.

Femme, FRANC, OISE du Faur de Pibrac de Tarabel.

1. ROGER de Pardaillan de Gondrin, marquis de Termes, qui suit.

2. JEAN-Louis de Pardaillan de Gondrin, dit le chevalier de Termes, mort à

Toulouse en 1704.

3. PAULE de Pardaillan de Gondrin, semme de Jean-Baptiste-Gilbert, marquis de Cardaillac, plaidoit le 13. Août 1688. contre Louis-Henry de Pardaillan, marquis de Montespan.

Enfans naturels de Cefar-Auguste de Pardaillan, marquis de Termes.

1. Marc bâtard de Pardaillan, né de Marie Heuverte, batisé à S. Gervais à Paris le 15. Avril. 1652.

2. Pierre, batard de Pardaillan, né de Marie le Juy, batisé le 1. Juillet 1654.

3. François-Balthasar, bâtard de Pardaillan, batife le 11. Août 1655.

4. Mattin, bâtard de Pardaillan, né de Matie le Juy, batisé le 29. Janvier 1658. 5. Marie-Genevieve, bâtarde de Pardaillan, née de la même mere, batisée à S. Gervais le 29. Septembre 1652.

X V.

F

OGER de Pardaillan de Gondrin, marquis de Termes, mourut le 2. Mars 1704. à Paris.

Femme, MARIE Chatelain, fille de Claude Chatelain, secretaire du conseil, & de Marie Polaillon, sut mariée par contrat du 28. Avril 1658. & vivoit en 1708. N. de Pardaillan de Gondrin, religieuse à l'hopital de S. Gervais à Paris.

S. II.

## 

S. 11.

## COMTES DE CERE



XIV.

C JEAN-LOUIS de Pardaillan de Gondrin, reçu chevalier de Malte en 1620. (4) de Vertot, brit.

puis dit le marquis de Savignac, étoit fixiéme fils d'ANTOINE-ARNAUD de de Milte, tom 4.

Pardaillan, seigneur de Gondrin & d'Antin, marquis de Montespan, & de PAULE liste des Chevaliers de la langue de S. Lary de Bellegarde, mentionné cy-devant p. 181.

I. Femme, JEANNE-ANGELIQUE de Lambez, dame de Savignac, veuve de Paul baron de Bazillac, & fille de Jean de Lambez, seigneur & baron de Savignac, & de Catherine, de Rochechouart Faudoas, fitt mariée en 1610.

& de Catherine de Rochechouart Faudoas, sur mariée en 1639.

II. Femme, ANNE de Beon, sille de Jean de Beon, vicomte de Cere, & d'Anne de Flageac.

D III. Femme, MARGUERITE Poctevin, resta veuve & mourut le 19. avril 1685.

Anne-Louise de Pardaillan, morte sans alliance.

X V.

OUIS de Pardaillan, comte de Cere & de Beaumont, appellé le comte de Gondrin, sénéchal des Lannes & de Bayonne.

I. Femme, JEANNE-MARIE-JOSEPH de Baylens de Poyanne, fille d'Henry marquis de Poyanne, chevalier des ordres du roi, gouverneur de Navarreins, & de Jeanne-Marie de Castelle en Guyenne, marquile de Castelnau, sut mariée en 1683.

II. Femme, MARIE-FELICE de Crussol, veuve de François-Auguste de Pontac, seigneur de Salles en Guyenne, & sille d'Alexandre Galiot de Crussol, marquis de Montsalez, & de Rose d'Escars dame de Caubon, sut mariée en 1700. Voyez tome III. de cette hist. p. 777.



Tome V.

 $\Lambda_{j}$ 

G. III.

## SEIGNEURS DE LA MOTTE-GONDRIN.



Ecartelé au I. & 4.d'or an chaficau sommé de trois tours de gueules surmontées de trois téces de maures de Sable bandées d'argent qui eft de Castillon. Au 2. & 3 de Par-daillan Gondrin

B

C

D

VIII.

ONS de Pardaillan, seigneur de la Motte-Gondrin, second fils de BER-TRAND de Pardaillan, leigneur de Gondrin & de BOURGUINE de Cafemme, MARGUERITE d'Ornezan, mariée en 1471, sut mere de

IERRE de Pardaillan, qui d'AGNE'S d'Armagnae, sa femme, laissa.

х.

B LAISE de Pardaillan, chevalier, seigneur de la Motte-Gondrin, gouverneur de Villeneuve de Marsan, suivant une donation à lui saite par François de Pardaillan, prieur de S. Luper de Gavaret, diocése d'Auch, du 17. Avril 1554, sur d'abord homme d'armes de la compagnie du roi de Navarre en 1526, puis lieutenant de 40. lances sous M. de Maugiron, étoit chevalier de l'ordre du roi, & gentilhomme de sa chambre, lorsqu'il obtint un don de 4000. livres le 6. juin 1544. il est qualifie Blaise de Perdilhan, chevalier, seigneur de la Motte-Gondrin, lieutenant de cinquante lances sous le comte de Laval, dans une quittance qu'il donna le 21. Juillet 1546. à Gui de la Maladiere, tresorier des guerres. Elle est scellée en cire (a) Cabinet de tête de maure, au 2. & 3. trois sasces ondées. (a) Il devint enluite capitaine de 50. hommes d'armes suivant des lettres de pension à lui accordées par le roi François II. du 18. Octobre 1559, lieutenant general commandant en Dauphiné en l'absence du duc de Gaise, suivant le contrat de mariage de sa sille du 8. Janvier 1561, il sur

bault.

1. EERTRAND de Pardaillan, baron de la Motte-Gondrin, qui suit.

2. Isabeau de Pardaillan, époula par contrat du 8. Janvier 1561. Jean de Lavardac.

ERTRAND de Pardaillan, baron de la Motte-Gondrin, chevalier de l'ordre du roi, son écuyer d'écurie, par lettres du 18. mai 1563. & serment du 3. Septembre 1564. sénéchal des Lannes, par lettres registrées au parlement de Bourdeaux le 11. Avril 1573, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi le 12. mai 1580. Femme, LOUISE du Bois, sit son testament le 5. Août 1603. par lequel elle

#### DES PAIRS DE FRANCE. ANTIN.

A confirma la donation faite à son fils par son contrat de mariage, & ordonna sa sepulture auprés de son mary: elle étoit veuve en 1596, son fils sut

#### XII.

D'LAISE de Pardaillan II. du nom, chevalier, seigneur de la Motte-Gondrin, su sur le 30. decembre 1615, capitaine de 30. lances, au titre de 50. hommes d'armes des ordonnances du roi, en consideration des services qu'il avoit rendus à Henri IV. & testa le 30. Juillet 1646.

Femme, BARBE de Pardaillan de Panjas, sut mariée par contrat du 2. Juin 1596. & resta le 17. Septembre 1630, elle sut mere de

#### XIII.

ENAUT de Pardaillan, marquis de la Motte-Gondrin, seigneur de Bridoire-Bretagne &c. capitaine d'une compagnie de 100. maîtres le 25. janvier 1639. eut ordre de l'augmenter le 15. août 1640. reçût du roi un brevet de pension du 6. avril 1647. & obtint acte de la representation de ses titres le 25. Mai 1667. de M. de Larrigue, subdelegué de M. Pellot intendant en Guienne.

Femme, CATERINE d'Audric de Bazillac, fille d'Henry d'Audric, marquis de

Bazillac, fut mariée par contrat du 23. May 1661.



#### S. IV.

## SEIGNEURS DE CAUMORT.

#### VIII.

MANJEU de Pardaillan, troisième fils de BERTRAND de Pardaillan, seigneur de Gondrin, & de BOURGUINE de Castillon, mentionnez cy-devant pag. 177. sut seigneur de Caumort & d'Ardenx, qui lui surent cedés pour sa legitime sur Cathillon, Gondrin, Bruch, Justian, Gouts, &c. par acte du 7. Juillet 1469. &c passa le 4. Janvier 1471. un bail, où il est qualissé noble & puissant seigneur.

Femme, AGNE'S de Lau mariée en 1471, fut mere de

#### TX

BERTRAND de Pardaillan, seigneur de Caumort en Armagnac, étoit sous la tutelle de Jean de Pardaillan, seigneur de Gondrin, & de noble Bertrand de Lau, leiquels en cette qualité requirent le 14. Juillet 1487. Pons de Pardaillan, seigneur de la Motte, de laisser rentrer leur pupille dans la terre d'Espeiroux qui lui avoit été vendue à faculté de rachat. Il fut pere de

1. JEAN de Pardaillan seigneur de Caumort, qui suit.

2. BERTRAND de Pardaillan seigneur de Bonnesons, eur procés pour sa legitime avéc Amanjen de Pardaillan son neveu. Ce disserend sut terminé par l'arbitrage d'Hector de Pardaillan baron de Gondrin, seigneur de Montespan, & de Jacques de Cassagnet seigneur de Baulac, le 13. Septembre 1564. Il étoit le 24. Avril 1568, dans la compagnie des cinquante sances des ordonnances du roi sous le seigneur d'Arne.

3. BERNARD de Pardaillan, dit le cadet de Caumort, seigneur de Granchet, dont la posserité sera rapportée cy-aprés §. VI.

4. JEAN de Pardaulan, dit aussi le cadet de Caumort, seigneur de Sievrac, dont la posserité sera rapportée S. VIII.

biens.

X.

FAN de Pardaillan, seigneur de Caumort.

Femme, ANNE de Cassagnet, sur mariée par contrat du 9. Avril 1532, par lequel Bertrand pere de son mari établit leur sils ainé son heritier, & lui substitué ses

R

1. AMANJEU de Pardaillan, seigneur de Caumort, qui suit.

- 2. BERTRAND de Pardaillan, seigneur d'Ardenx, dont les descendans se trouve-
- 3. Autre Bertrand de Pardaillan, vivoit en 1574.

#### XI.

MANJEU de Pardaillan, seigneur de Caumort, eut procés avec ses freres pour la succession de son pere & de son ayeul, dont ils se rapporterent à l'arbitrage de seu de Pardaillan, seigneur de la Riviere & de Bonnesons son oncle, qui conjointement avec quelques autres terminerent ce différend le penultième Octobre 1574. Il testa le 3. Septembre 1590.

1. JEAN-MATTHIEU de Pardaillan institué heritier universel par le testament de

son pere du 3. Septembre 1590.

2. PHILIPPE-ANTOINE de Pardaillan, seigneur de Caumort, qui suit.

#### XIL

PHILIPPE-ANTOINE de Pardaillan, seigneur de Caumort, sut substitué à son frere par le testament de leur pere du 3. Septembre 1590. Il eut pour enfans.

x. JEAN-LOUIS de Pardaillan, seigneur de Caumore, qui suit.

- 2. JEAN-AMBROISE de Pardaillan, leigneur de Tauriac; demeurant avec son frere à Scailhes.
- 3. N. de Pardaillan étoit mariée en 1660. à Bernard François seigneur du Lau.

#### XIII.

E A N-LOUIS de Pardaillan seigneur de Caumort, de Scailles & de S. Jean de Poutges, sur établi heritier universel par son pere, servit en qualité de capitaine d'infanterie puis de cavalerie, & obtint acte de la representation des titres de sa noblesse de M. de Lartigue subdelegué de M. Pellot intendant de Guyenne, le 7. Decembre 1666.

Femme, ANNE de l'Estang, mariée par contrat du 8. Février 1660.

## 

9. Y.

## SEIGNEURS D'ARDENX-

#### XI.

DERTRAND de Pardaillan, second fils de JEAN de Pardaillan seigneur de Caumort, & d'ANNE de Cassagnet, mentionnez cy-dessus, sut seigneur d'Ardenx, & eur procés avec son frere pour sa legitime, lequel sut terminé par sentence arbitrale du 30. Octobre 1574. son fils sut.

#### XII.

NTOINE-ARNAUD de Pardaillan, seigneur & baron de Dusort, par le testament de Frix de Batz son beaustere du 3. Novembre 1584. Il assista au mariage de son sils en 1629.

Femme, JEANNE de Batz, sour de Frix de Batz, sut mere de.

XIII,

E

#### XIII.

NTOINE de Pardaillan, seigneur & baron de Dusort & de Bonas, obtint acte de la representation de ses titres du sieur de Lartigue, subdelegué de M. Pellot intendant de Guyenne, le 7. Decembre 1666.

Femme, FRANCOISE de Lupé, mariée par contrat du 6. Novembre 1629. N. de Pardaillan de Gondrin, dit le marquis de Bonas, mestre de camp reformé dans le regiment de Noailles, fait maréchal de camp des atmées du roy le prémier Février 1719, commandeur de S. Louis.

## B

## SEIGNEURS DE GRANCHET

C BERNARD de Pardaillan écuyer, dit le cadet de Caumort, troisième fils de BERTRAND de Pardaillan, seigneur de Caumort, mentionné ci-devant p. 187. étoit seigneur de Granchet en 1549. & homme d'armes de la compagnie du duc de Nemours, & resta étant malade au château de Puiminel d'une blessure qu'il avoit reçue à la guerre. Il mourur au même lieu le sixiéme Mars 1565. Il lui étoit dû alors par Amanjeu de Pardaillan, seigneur de Caumort, son neveu, 300. liv. pour sa legitime.

Femme, MIRAMONDE de la Coste mariée suivant une transaction du 26. No-

vembre 1556. & une sentence du 19. Juillet 1564.

1. ANTOINE de Pardaillan, seigneur de Las-Commes, qui suit.

2. JEAN de Pardaillan, dont la posserité sera rapportée au §. suivant.

XI.

NTOINE de Pardaillan, seigneur de Las-Commes & de Granchet. Femme, ANTOINETTE de Mons, mariée le 14. Octobre 1576. étoit veuve loriqu'elle testa le 21. Novembre 1601.

1. BERNARD de Pardaillan.

2. ANTOINE de Pardaillan, seigneur de Las-Commes, qui suit.

NTOINE de Pardaillan, seigneur de Las-Commes, sut marié deux sois; 10. le 20. juillet 1617. à Antsinette de . . . . 20, par contrat du 5. avril 1620. à . . . & donna les biens à son fils aîné, en le mariant l'an 1646. Du premier lit, il cut

1. BERTRAND de Pardaillan, seigneur de la Cousture, qui suit.

HILAIBB de Pardaillan, fit une acquisition de fon frere le 15. novembre 1647.

#### XIII.

ERTRAND de Pardaillan, écuyer, leigneur de la Cousture, eur acte de la re-Optesentation de ses titres devant Messieurs de Larrigue & de Rabaltens, subdeleguez de M. Pellot, intendant en Guyenne en 1666.

Femme, JEANNE de la Fite, sut mariée par contrat du 25. septembre 1646.

& mere de

E

A

Tome V.

XIV,

OUIS de Pardaillan, seigneur de la Cousture, sut maintenu dans les privileges de sa noblesse par M. se Gendre, intendant de Montauban, le 29. juillet 1700. Femme, MADELENE de Vaque, sut mariée par contrat du 8. mars 1685.

## SEIGNEURS DE LAS

X L

EAN de Pardaillan, fils puîné de BERNARD de Pardaillan, seigneur de Granchet & de MIRAMONDE de la Coste, mentionnez ci-devant p. 189. est qualisié

le capitaine de Granchet dans des actes des 5. & 7. mars 1588. Femme, JEANNE Feragut de Pujol, fut mariée par contrat du 16. janvier

1589. elle étoit veuve en 1614. & fut mere de

XII.

NTOINE de Pardaillan, seigneur de Las en Armagnac & de Granchet. Femme, DIANE de Bourboulas, fille de Bertrand de Bourboulas, fut mariée par contrat du mois de sevrier 1614.

1. BERTRAND de Pardaillan, seigneur de Las, qui suit.

2. JEAN de Pardaillan, seigneur de S. Orens, capitaine d'infanterie, mort dans le service.

3. N. de Pardaillan, capitaine d'infanterie, mort dans le service.

X I I I.

ERTRAND de Pardaillan, seigneur de Las, de Sievrac, de Granchet, &c. servit d'abord pour l'arriereban dans une compagnie de noblesse de cavalerie en Roussillon sous le marquis de Fiemarcon en 1642, sut capitaine dans le regiment de Genlac infanterie le 2. avril 1645. puis dans un autre regiment, obtint acte de la representation de ses titres du sieur de Lartigue, subdelegué de M. Pellot, intendant en Guyenne au mois de decembre 1666, il demeuroit alors au chasteau de Las en Armagnac, diocese d'Auch, & étoit âgé de 50. ans.

Femme, PHILBERTE de Casaux fille de Hugues de Casaux, de Goussas, & de Marguerite de S. Leonard de Sedillac, fut mariée par contrat du 16, novembre 1646

## 

## SEIGNEURS DE SIEVRAC.

X.

Pardaillan, seigneur de Caumort, mentionné ci-devant p. 187. eut différend avec Amanjen, Bertrand & autre Bertrand de Pardaillan enfans de Jean son frere pour la terre de la Riviere, appartenant à Bertrand frere des deux Jean, & cette terre lui fut adjugée aprés une enquête du 27. novembre 1576. il avoit fait des acquisitions en 1550. 1555. & 1556. & testa au profit de ses fils le 26. octobre 1583.

Femme, JEANNE de Islavius, étoit mariée le 7. avril 1555.

3. Guy de Pardaillan, leigneur de la Serre, sur institué heritier par le testament de son pere en 1583.

2. BERTRAND de Pardaillan, qui suit.

Digitized by Google

D

X L

BERTRAND de Pardaillan, auquel son pere legua 2000. livres en 1583. transigea avec Gny son frere aîné le 17. octobre 1587. Femme, FRANC OISE de Pousan, sur mariée le 3. Novembre 1580. & étoit veuve en 1632.

#### XII.

SANSON de Pardaillan, seigneur de Sievrac.

Femme, JEANNE d'Armagnac de Termes, mariée par contrat du 22. juin 1632. étoit veuve le 9. octobre 1661. lorsqu'elle donna procuration à Jean-François d'Armagnac, baron de Termes, pour assister au mariage de son fils.

XIII.

HILIPPE de Pardaillan, seigneur de Sievrac, élection de Verdan, y demeuroit lorsqu'il obtint le 23. avril 1667. de M. de Lartigue, subdelegué de M. Pellot, intendant en Guyenne, acte de la representation de ses titres de noblesse dans lesquels il dit qu'il est cadet des Pardaillan de Caumort & de Gondrin.

Femme, I S A B E A U de Lasseran, sut mariée par contrat du 9. octobre 1661.

fon fils fut

XIV.

ANTOINE de Pardaillan de Gondrin, seigneur de Sievrac, sut maintenu dans sa noblesse par M. le Gendre intendant de Montauban, le 7. juillet 1701. Femme, ANGELIQUE de Montesquieu.

#### 6 I X.

D Branche dont on n'a point trouvé la jonction avec les precedentes.

## SEIGNEURS DE MAGUARAN:

I.

NOBLE BERTRAND de Pardeilhan, fut pere de

I 1.

RANCOIS de Pardeilhan, capitaine de cent hommes sous le marêchal de Joyeuse en 1587, avoit testé le 8, avril 1584.

Femme, ESPERANCE de Benque, marice par contrat du 24, novembre 1548, fut mere de

#### TIL

OUIS de Pardeilhan, seigneur de Maguaran, sut capitaine de cent hommes de pied pour la désense de la religion catholique sous l'évêque de Comminges, suivant une lettre des capitouls de Toulouse, il testa le 11. sevrier 1614. est nommé avec plusieurs autres dans un titre de l'abbaye de Feuillans, comme heritier de Jean-Pierre de Benque, seigneur de Castres en 1624. & mourut le 7. may 1627. Femme, FRANCOISE de Mumont (alias de Menause,) sut mariée par contrat

du 24. avril 1577. & testa le 18. juillet 1604. leur fils fut.

EAN-JACQUES de Pardeilhan, seigneur de Maguaran, servit au ban & arriere-ban de Toulouse en 1639, testa le 3, may 1651, au prosit de Gaspard son sils ainé, sit un legs à Louis son autre sils, & mourut le lendemain.

I. Femme, MICHELLE de Laquay.

- II. Femme, JEANNE de Labat, fut mariée par contrat du 8. juin 1627. de l'une des deux, il eut
  - 1. GASPARD de Pardeilhan, seigneur de Maguaran, étoit âgé de 25. ans le 10.
  - 2. LOUIS de Pardeilhan, seigneur de Maguaran, qui suit.

OUIS de Pardeilhan, seigneur de Maguaran, senechaussée de Toulouse. Femme, MADELENE de Milavois, fut mariée par contrat du 25. novembre 1643. & étoit veuve le 27. juillet 1667, lorsqu'elle obtint acte de la representation des titres de noblesse pour ses ensans devant le sieur de Lartigue, subdelegué de M. Pellot, intendant en Guyenne.

(c) Cabinet de bault.

Nata. Les branches mentionnées ci-dessus, depuis les seigneurs de la Motte-Gondrin, p. 186. sont extraites des productions faires devant les intendans de Guyenne de Clairen- en 1666. & 1667. & de Montauban en 1700. & 1701. (4).

**新的新的新的新的新的新的新的新的第一新的新的新的新的新的新的新的新的** 

### ARTICLE SECOND

## SEIGNEURS DE PARDAILAN,

ET DE PANJAS

SUIVANT UNE GENEALOGIE MANUSCRITE.

D'argent à 2. sasses de guentes

E

D

R

I.

BERNARD de Pardeilhan, écuyer, reçut vers l'an 1303. 330. livres 18. sols 4. deniers, pour ses gages de gendarme, donna quittance à Jean Mousquet princutenant du tresorier des guerres à Agen le 17. novembre 1340. de 20. livres sur ses gages & ceux des gens d'armes & de pied de sa compagnie, elle est scellée en cire rouge 2 falces, legende S. B. feign. D. Par. . . . On en trouve encore plusieurs autres données au même lieu de cent livres le 6. decembre 1340, où il est qualifió rapitaine de Malvesm de 55. liv. le 30. Janvier, de pareille somme le 13. mars de la même année de 70. liv. le 6. juin 1341. dans laquelle il est qualifié chevalier, de 120. liv. le 23. juin, de 200. liv. le 13. juillet, de 80. liv. à Toulouse le 19. aoust, de 60. liv. à Agen le 1. septembre, de 100. liv. le 19. novembre suivans, où il est qualisié Bernard de Pardeilhan, chevalier, capitaine de Juillac, & de 100. liv. en octobre

1342. où il est qualisé seigneur de Pardeilhan, il avoit 500. liv. de pension en 1344. & 1347. il est qualisé Bernard de Pardellen, chevalier banneret, capitaine de Condom dans une quitance de 1340, livres 19, sols 6, deniers qu'il donna le 1, juillet 1350, à Jean Chauvel, tresorier des guerres, sur ses gages & ceux d'un chevalier bachelier 56. écuyers & 120. sergens de pied de sa compagnie, elle est scellée comme cy-dessus (4). Il avoit le 18. mars de la même année la moitié du vicomté de Juillac, suivant des lettres du roi du même jour. (b)

Femme, CIBOIE de Mauvesin, vicomtesse de Juillac, sut mariée par pactes du

B 24. Octobre 1327.

ESCLARMONDE de Pardaillan, qui suit.

baulr.

(b) Regiftres du

SCLARMONDE de Pardaillan, herita de ses pere & mere Mary-ROGER d'Armagnac, vicomte de Felenzaguet & de Laverdenx, fils puîné de Gaston d'Armagnac, vicomte de Fesenzaguet, & de Valpurge de Rhodes, & petit fils de Gerand V. comte d'Armagnac, & de Maihe de Bearn, sut marié par pactes du 15. Septembre 1347, avec clause que ses successeurs porteroient le nom & les armes de l'ardeilhan.

BERTRAND, seigneur de Pardeilhan, qui suit.

Le Bours de Pardeilhan, écnyer, reçû avec deux ausres à Maizieres, le 7. Janvier 1398.

#### III.

PERTRAND, seigneur de Pardaillan, vicomte de Juillac, transigea le 10. De-cembre 1369, pour le lieu de Rochesort, sut témoin du contrat de maringe de Louis de Lasteran, & de Caterine de Massancome le 26. janvier 1422. (6) & le 19. () Extrait des et-Decembre 1437, de celui de Bertrand de Lupé, seigneur de Gensac, & de Pelegrine de Goth. Il avoit donné le 10. Avril 1425, quittance à François de Nerly tréforier des guerres de 320. livres sur ses gages, & ceux de 13. écuyers de sa chambre, il y est qualifié Bertrand seigneur de Perdillan, chevalier banneres, son sceau est deux tasces. (d) Il testa le 14. août 1441.

(d) Cabinet deMa de Claisembault.

Femme, ANGLINE d'Antin, eut en doaire 4000, florins d'or au coin de France, sur la seigneurie de Mauvesin, par acte du dernier Novembre 1386.

1. JEAN de Pardeillan vicomte de Juillac, qui suit.

2. JAC QUETTE de Pardeilhan, mariée par contrat passé à Betbezé de Pardaillan, diocéie d'Auch, le 22. janvier 1413. à Beraud III. du nom, chevalier, baron de Faudoas & de Barbazan, fils de Louis leigneur de Faudoas, & d'Oudine de Barbazan, elle fut doice de 4000. florins d'or, & il sut stipulé que si Jean de Pardaillan decedoit tans posterité, & qu'il y eut des enfans de Berand & de Jacquette, ils succederoient aux biens de Bertrand & de Jean de Pardaillan préterablement à ceux que Jacquette pourroit avoir d'un second mariage. Voyez l'hist, de la maison de Faudoas en 1724. p. 81. 6 86.

#### IV.

E 'N seigneur de Pardeilhan, vicomte de Juillac: ce peut être lui qui se qualifiant Jean de Perdilhan chevalier, donna le 10. Janvier 1415, quittance de 265, livres sur les gages, & ceux de douze écuyers & huit archers à cheval de la compagnie à Macé Heron, tresorier des guerres. Elle est scellée en cire rouge, armes, deux fasces, eimier, une tête de licorne, supports deux figures humaines, legende S. Jehan de Perdelhan. (e)

( e ) Ibidem.

Femme, JEANNE de Faudoas, fille de Louis de Faudoas, chevalier seigneur de Montegut, de S. Paul, &c. & d'Ondine de Barbazan, eut 4000. florins par acte du 2. Février 1411. Son mariage quoique conclu n'étoit pas encore celebre en face d'église le 23. Janvier 1413.

1. BERNARD de Pardaillan. Femme, Bellote de Verdusan.

1. CATERINE de Pardaillan, épousa 1º. N. seigneur de Lux en Biscaye. 2º. Jean Halguier seigneur de Fourqueyaux.  $C_3$ Tome V.

11. MARQUERITE de Pardaillan, qu'une genealogie donne pour femme à N. feigneur de Lautrec.

2. JEAN baron de Pardaillan, qui soit.

3 BERTRAND de Pardaillan, seigneur de Panjas, dont la posterité sera rapportée ey-aprés §. I.

On trouve vers ce même temps BERNARD & LOBORT de Pardelhan, écuyers de la compagnie de Bernard de Mechinon chevalier bachelier, reçûé à Port sainte Marie, le 29. Septembre 1428.

On trouve encore vers ce même tems Blanche de Pardaillan, mere de Bertrand de Gaillard, lequel l'institua son heritiere par son testament de l'an 1401. & Bernard de Perdelhan homme d'armes, sous Poton de Saintrailles masêchal de France en 1451.

V.

JEAN baron de Pardeilhan, vicomte de Juillac. Femme, JEANNE de Cauna, fut mere de

#### V I

Paron de Pardeilhan, vicomte de Juillac & de Mauvesin, étoit l'un des cent gentilshommes de l'hôtel du roi à 400. l. de gages l'an 1491. & mourut avant

Femme, JEANNE de Caumont-Lauzun, fille de Jean-Adam Nompar de Cau- C mont baron de Lauzun, &c. & de Jeanne de Goth. Voyez tome IV. de cette histoire, pag. 479. Son fils lui laissa le vicomté de Juillac, la moitié de les biens meubles, &c augmenta sa pension de 24. liv. par an.

1. Jac ques baron de Pardeilhan, vicomte de Mauvesin & de Juillac, testa le 5. Aoust 1522. Il laissa un fils & une fille naturelle mentionnés dans son testament, institua son heritiere universelle Anne de Pardilhan sa sœur, lui substitua Jean de Perdillan, seigneur de Panjas, à celui-ci Pierre de Pardillan, seigneur de Mirapoix, à Pierre Antoine de Perdillan, seigneur de S. Quentin, & à ce dernier Jean de Perdillan, fils de Pons de Perdillan. Il ordonna sa sepulture dans la chapelle de la Madelene du château de Betbezé, & nomma pour ses executeurs Bertrand, seigneur d'Estissac, Arnaut de Caumont, seigneur de Lauzun, Jean seigneur de la Schebeaucourt, Guillaume de Vossins baron de Montault, Jean de Perdillan, seigneur de Panjas, & André Gelas seigneur de Leberon.

2. Anne de Pardeilhan, dame de Beaucaire & de S. Martin, & par la mort de son frere baronne de Pardeilhan & vicomtesse de Juillac, épousa en 1524. François de Bearn, baron de Gerderest, sils de Bearn, seigneur de Gerderest, senéchal de Bearn, & de N. d'Andouins. Elle cut de ce mariage Gabriel de Bearn baron de Pardeilhan vicomte de Juillac & de Mauvesin, mort sans posterité, & testa le 3. Février 1546. Voyez tome III. de cette histoire, pag. 393.

3. & 4. JEANNE & MARIE de Pardeilhan religieuses en la ville de Condom, mentionnées dans le testament de Jacques leur frere, du 5. Aoust 1522, qui leur faisoit une pension de 24. liv. qu'il augmenta de 16. liv. & leur legua cent écus.



## 

§. I.

## SEIGNEURS DE PANJAS.



Pardeilhan & de JEANNE de Faudoas, mentionnez ci-devant, p. 193. eut la seigneurie de Mirepeil & de Vianne le 14. Aoust 1441, par le testament de Bertrand, seigneur de Pardeilhan son ayeul, reconnut le 25. Avril 1478, avoir reçu 83, écus du sieur de Labarut pour partiede la dot de sa semme, & étoit lieutenant de François de la Boissiere grand louvetier de France, & maître des eaux & forêts du bailliage de Montargis le 8. Octobre 1479

Femme, CLARMONTINE de Riviere de Labatut, vivoit en 1478. 1. JEAN de Pardeilhan, seigneur de Panjas, qui suit.

2. ANTOINE de Pardeilhan, seigneur de S. Quentin.

3. Pons de Pardeilhan, seigneur de Vianne & du Bousset, abbé de Monceaux. prieur d'Eauze en 1553, peut avoir été confondu avec Oger son neveu.

VI.

EAN de Pardeilhan, seigneur de Panjas & de Mirepeil, obtint l'établissement d'une foire au lieu de Panjas vers l'an 1500. & étoit mort avant le 24. Novembre 1513.

suivant des lettres de la chancellerie adressées au parlement de Toulouse. Femme, ISABEAU de Castillon, dame de Castelnau, d'Eauze & de la Barriere, mariée par contrat du penultième Mars 1499, mourut avant son mari.

1. JEAN de Pardeilhan, seigneur de Panjas, qui suit.

2. OGER de Pardeilhan, abbé de Monceaux.

B

#### VII.

E A N de Pardeilhan, seigneur de Panjas, de Castelnau, d'Eauze & de la Bar-

Femme, ISABEAU de Mauleon, fille de Pierre de Mauleon, fut mariée par pacle du penultième Aoust 1525. Roger de Mauleon, seigneur de Solaix son frere lui constitua 7000. liv. de dot, & elle testa le 12. May 1536.

1. OGIER de Pardaillan, seigneur de Panjas, qui suit.

2. JEAN de Pardeilhan, étoit le 22. May 1557. clerc de la chapelle du roy & prieur d'Eauze.

#### VIII.

GIER de Pardaillan', chevalier de l'ordre du roy, seigneur de Panjas, de Castelnau, d'Eauze, de la Barriere, baron de Pardaillan, & vicomte de Juillac, en vertu du testament & de la substitution de Jacques & Anne de Pardaillan frere & sœur, ses cousins. Son sceau avant l'extinction de la branche ainée étoit 2. sasces & en chef un lambel de trois pieces, Il testa en 1575.

Femme, FRANCOISE d'Aydie, fille de François d'Aydie, seigneur de Riberaci & de Françoise de Salagnac, étoit mariée en 1553. & veuve le 22. Janvier 1577. qu'elle A palla procuration.

1. FRANCOIS-JEAN-CHARLES baron de Pardaillan, comte de Panjas, qui

fuit.

2. RENAUD de Pardeilhan seigneur de la ville d'Eauze, mort avant le 12. Janvier 1591. aprés avoir fait son testament le 6. Octobre 1590.

On trouve BARBE de Pardaillan-Panjas, laquelle époula le 2. Juin 1596. Blaife de Pardaillan, seigneur de la Motte-Gondrin.

ROGER de Pardeilhan, chevalier de l'ordre du roi, seigneur & baron de Pardeilhan & de Panjas, vicomte de Juillac, frere & seul heritier de seu Jean de Pardeilhan, lequel plaidoit en 1564, contre Jacqueline Hurault veuve de François Roberter B pour 7000. liv. doit être le même que Ogier de Pardaillan pere de François.

RANCOIS-JEAN-CHARLES baron de Pardaillan, feigneur & comre de Panjas, conseiller du roi en ses conseils d'état & privé, son chambellan rordinaire, capitaine de cinquante hommes d'armes, mestre de camp du regiment de Guyenne, gouverneur du haut & bas Armagnac & de la ville & citadelle d'Eauze &

de Mansiet, chevalier de l'ordre du roy, vivoit le 10. Mars 1598.

Femme, JEANNE du Monceau de Tignonville, dame d'honneur de Catherine C duchesse de Bar, sœur du roy Henry IV. fille de Lancelot du Monceau, seigneur de Tignonville, & de Marguerite de Selve, gouvernante de la même princelle fut mariée, le 7. Février 1581. Ce mariage se sit chez la princesse de Navarre, à l'hôtel de Rambouillet à Paris.

1. HENRY de Pardaillan, né à Pau le 28. Mars 1582, baptifé & tenu sur les sonts

par le roy de Navarre & la princesse sa sœur, mourut à Paris.

2. Louis de Pardaillan, né à Nerac le 6. Juin 1583, tenu sur les fonts par le prince de Condé & madame de Tignonville son ayeule, mort à Paris le 14. Octobre 1607. & enterré au cimetiere des Religionaires au faubourg S. Germain des Prez.

3. HENRY de Pardaillan, né à Navarreins le 5. Octobre 1587. mort à Blancastel, & enterré à Panjas.

4. HENRIETTE de Pardaillan, née le 27. Mars 1590, morte à Paris le 28. Février

1609. & enterrée auprés de Louis son frere. 3. CATHERINE vicomtesse de Pardaillan, née la nuit du 11. au 12. Avril 1592. épousa 10. par contrat du 15. Avril 1609. Gedeon d'Astarac, baron de Fontrailles mort en 1610. fils de Michel d'Astarac baron de Marcstang & de Fontrailles, vicomte de Congolas, & d'Isabel de Gontaut-Cabrerez. Voyez tome II. de cette histoire, page 624. 20. par contrat du 13. Novembre 1611. Henry de Baudean, comte de Parabere, chevalier des ordres du rov, fils de Jean de Baudean leigneur de Parabere, lieutenant general au gouvernement de Poitou, gouverneur de Niort, & de Louise Gillier.

6. JEANNE de Pardaillan, née à la Fortelle en Brie, au mois d'Aoust 1599.

DES PAIRS DE FRANCE. RAMBOUILLET. 

CHAPITRE XI.

## RAMBOUILLET,

DUCHE-PAIRIE

B

C



De France, à la barre raccourcie de gueule.

ULIE-LUCIE d'Angennes, fille de Charles d'Angennes, marquis de Ramibouillet, & de Catherine de Vivonne, épousa le 13. juillet 1645. Charles de sainte Maure, depuis duc de Montausier, Pair de France, à qui elle porta le marquisat de Rambouillet. Marie-Julie de sainte Maure leur fille unique sut mariée à Emmanuel de Crussol II. du nom, duc d'Uzés, premier Pair de France, qui vendit le marquisat de Rambouillet à Joseph-Jean-Baptiste Fleuriau, seigneur d'Armenonville, depuis garde des sceaux de France. C'est de lui que LOUIS-ALEXAN-DRE de Bourbon, prince legitimé de France, comte de Toulouse, a acquis cette terre dont il a obtenu l'érection en duché-Pairie, pour lui & ses ensans tant mâles que semelles, par lettres du roi Louis XIV. données à Marly au mois de may 1711. registrées au parlement le 29. juillet suivant. La genealogie des anciens seigneurs de Rambouillet de la maison d'Angennes a été rapporte tome II. de cette histoire, page 421. Voyez anssi tome I. page 176, tome 111, page 772. er les pieces qui suivent concernant cette erechon.

## PIECES CONCERNANT LE DUCHE-PAIRIE DE RAMBOUILLET.

E Lettres Patentes du Roi, portant érection du marquifat de Rambouillet & des terres y jointes en duché-Pairie, en faveur de S. A. S. Monseigneur le comte de Toulouse. Données à Marly an mois de may 1711, registries au Parlement le 29. Juillet suivant.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre: à tous presens & May 17.1. à venir, Salut. Notre trés-cher & trés-amé fils naturel & legitimé Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, duc de Penthievre, de Damville & de Chasteauvillain, marquis d'Albert, gouverneur & lieutenant general de notre province de Bretagne, Pair & amiral de France; ayant acquis le marquisat de Rambouillet, avec les terres & seigneuries de la Pommeraye, Villepert, la Renardiere, le Chable & d'Epainville, fituées dans la coutume de Montfort-l'Amaury, du ficur Fieuriau d'Armenonville, par contrat du mois de tevrier 1706, confistant ledit marquitat, au bourg, paroisse & seigneurie dudit Rambouillet, au milieu duquel bourg il y a un chasteau, cour, avant-cour, une grosse tour & un parc sermé de murailles, duquel marquilat dépend la chastellenie & paroisse des Essards-le-Roy, les terres, seigneurres & paroisses du Perray, vieilles Eghses & de Gressiers, les hefs & seigneuries de Montorgueuil, la Breronniere, Gueiville, du Barillet, Groussay, la Tome 1.

Morte, Vaujoyeuse & des Landes, avec droit de haute, movenne & basse justice, A de gruerie & de voyerie sur toutes lesdites terres & leigneuries, les terres & leigneuries de la Bruvere & du Coudray, les droits de haute, & movenne justice, de gruerie & de voyerie, des terres & seigneuries de la Villeneuve, Bleron, Lartoure, Malatlis, Garnonvilliers, du Pasty, & de Grange-Colombe, ceux de haute justice, de gruerie & de voyerie de la paroisse de la Selle, & des terres & seigneuries de Champhoudry, l'Herable, Voisse, les Bordes, les Bidaux & de la Breteche, avec les dioits de ressort de la movenne & basse justice desdites terres au bailliage dudit Rambouillet, ceux de haute, movenne, basse justice & de voyerie des fiets & seigneuries de Montmort en partie & du pré à l'abbé, auquel marquifat il appartient plusieurs beaux droits honorifiques de tabellionage, peage, travers, voyeries, garennes, gruerie, d'établir des arpenteurs, de pourvoir aux charges de syndies dans les paroisses dudit marquisat, deux soires les jours de saint Lubin en mars & en septembre de chacune année, & un marché tous les samedis de l'année, droit de ressort & de tabellionage fur les seigneuries des Breviaires, Besnieres, l'Epinay, Briguesac & la vallée-Allais, les appellations duquel bailliage de Rambouillet ressortissent en notre cour de parlement à Paris, suivant nos lettres patentes du mois de decembre 1705, registrées audit parlement le 14. decembre suivant, & celles de ladite gruerie à notre table de marbre de notre palais à Paris, duquel marquisat, terres & seigneuries relevent en fiefs les terres & seigneuries des Breviaires, Besnieres, la Villeneuve, Bleron, Lartoire, Montmort en partie, le Pré a l'abbé, la dixme infeodée de Montorgueuil, la Bretonniere, Guesville & autres, les revenus duquel marquisat, terres & seigneuries C en dépendantes, consistent entr'autres choses, en massons, colombiers, moulins, fours-banaux, étangs, terres, prez, plus de douze cens arpens de bois, droit de meturage, étalage, aulnage, adjust, forage, travers & passage, tant à Rambouillet, au Perray, aux Estards, à vicilles Eglises, qu'à hautes Bruyeres, champart, cens, rentes seigneuriales & foncieres, droits seigneuriaux & seodaux, même pour les échanges, tant dans l'étenduë dudit marquilat & dépendances, que dans les fiefs du Perray, Lartoire, le Gasteau, les Bordes, les Breviaires, Gazeran, Sonchamp, Orcemont, les Chasteliers & des fiefs en dépendans avec les droits honorifiques dans lesdits lieux, étangs, pêche, amendes & confiscations, épaues, gresses tant ordinaire que de la gruerie, notariats, tabellionage, droits de scels & de sergenterie, droits de jurez-vendeurs-visiteurs de porcs, & autres droits, lesdits marquisat, terres & seigneuries en dépendantes relevans de Nous à cause de notre couronne, suivant nosdites lettres parentes du mois de décembre de l'année 1705, verifiées en notre cour de parlement le quatorze decembre de ladire année, les terres & leigneuries de la Pommeraye, Villepert, la Renardiere & du Chable, consistantes en batimens, terres D labourables & non labourables, trois mille vingt-fix arpens de bois & bruyeres, haute, movenne & basse justice & de gruerie, centive, tabellionage, scel aux contrats, droits feigneuriaux & feodaux, aussi mouvantes de Nous, à cause de notre coutonne, conformément à notdires lettres du mois de decembre 1703. & la terre & seigneurie d'I painville, contistante en maison seigneuriale, garenne, droits seigneuriaux & scodaux, dixmes, cens, rentes, justice, haute, moyenne & basse, terres, prez & autres droits en dépendans, la mouvance de laquelle terre notredit fils a depuis acquis du sieur de Crouy duquel elle étoit mouvante à cause de sa terre de la Batte, par contrat du 14. juillet 1708. & reuni à sondit marquilat, notredit fils a depuis acquis du sieur comte d'Angennes, par contrat du quinze juillet 1706. la chastellenie & paroisse de Poigny, avec les siets & seigneuries des Feuillardeaux, des Moulineaux, des basses Malures, des Fleaux, des hautes Rivès & de Biennousvienne, E mouvans de Nous à cause de notre chastelet de Paris, la paroisse, terre & seigneurie d'Orcemont, les terres & seigneurses des Chasteliers, l'Epinay, des grand & petit Racinay, Briguesac, Garnonvilliers, le Pasty, Grange-Colombe, la Vallée-Allais, les Mandreutes, Blaire, Betoutard, Hymes, Baudricourt, le Verger des Champs, Curcsion & Herbouville, leidites terres confistantes en chasteau, seize cent cinquante-cinq arpens de bois, prez, cens & rentes seigneuriales, champart, droits feigneuriaux & feodaux, haute, moyenne & basse justice de gruerie & de voyerie dans toute l'étendué desdites seigneuries, tant à cause de ladite acquisition que de celle de Gazeran ey-après, a l'exception du fief de Baudricourt, où notredit fils n'a que la basse justice, droits de gresse & de tabelhonage, moulins & pressoirs, six étangs, prez & autres droits en cépendans, relevans lefdites terres & leigneuries de Nous pour la plus grande partie, à cause de notredit chastelet de Paris, notredit fils a pareillement acquis par decret du neuf avril 1707, en notre cour des

aydes à Paris, la chastellenie & paroisse du Fargis, avec la seigneurie sonciere du Perray, le fief de Guain & le droit de forage de la ville de Chevreute & des paroisses en dépendantes, confiftant lesdites terres & seigneuries en maison seigneuriale, terres labourables & non labourables, cent trente-neuf arpens de bois, cens, rentes, droits scigneuriaux & seodaux, haute, moyenne & basse justice & de gruerie, avec celui de haute justice sur une partie de la seigneurie de Montmort qui releve au surplus pour ladite partie tant en fief que justice de ladite châtellenie du Fargis, la haute, moyenne & basse justice de l'autre partie, avec la mouvance appartenant à notredit fils à cause de sondit marquisat de Rambouillet, droit de prendre tous les ans dans la coupe ordinaire des bois de Chevreuse quatre arpens desdits bois, ladite châtellenie du Far-F gis, terres & fiess en dépendans relevans de Nous tant en fiess que justice à cause de notredit châtelet de Paris. Depuis il a acquis du sieur marquis de Bullion prevôt de notre ville de Paris, par contrat du 14. juillet 1707. le fiet de Montlouet situé dans ladite paroisse du Perray, consistant en cens, lods & ventes, cent quatre arpens de bois à la forêt verte, dix arpens nommez la garenne du Perray, & sept arpens au canton de la Tour, avec la moyenne & basse justice, la haute appartenant à notredit fils à cause dudit marquisat de Rambouillet. Le 29. Decembre 1706, notredit fils a acquis des sieur & dame duc & duchesse de Chevreuse, la châtellenie, paroisse, terre & seigneurie de saint Leger, avec les hess, & châtellenie & de Guieucourt, ensemble la foret de Montfort, leurs circonstances & dépendances, ladite châtellenie, terres C & sies consistant en ancien & nouveau château, plusieurs mailons & sermes, prez, moulins, étangs, cens, rentes, droits seigneutiaux & séodaux, travers, tabellionage, haute, movenne & basse justice & de ressort, ladite forêt en douze mille six cens quatre-vingt-quinze arpens, trente-deux perches & demie de bois & bruyeres avec tous droits de haute, moyenne & basse justice & de maîtrise dans toute l'étendue de ladite forêt de Montfort, & sur tout ce qui est enclavé en icelle, droit de voyerie, chasse, petche, droits seigneuriaux, tant en cas de vente qu'en toutes autres mutations suivant la coutume, avec faculté de rentrer dans toutes les usurpations tant anciennes que modernes, même dans les parties de ladite châtellenie de saint Leger alienées & engagées, en rembourfant toutesfois la finance. Pouvoir de nommer aux benefices dans toute l'étenduë de ladite châtellenie, terre & seigneurie de faint Leger, & forêt de Montfort; pouvoir d'instituer & destituer bailly, heutenant, maître des eaux & forêts & tous autres officiers necessaires pour l'exercice desdites justices, avec connoissance tant en premiere instance qu'en cas d'appel, de toutes les matieres civiles & criminelles, chacun à leur égard, tant dans l'étendue de ladite chatellenie, terre & seigneurie de saint Leger, domaines en dépendans, que dans l'étenduc de ladite forêt, & de ce qui est enfermé en icelle, tout ainsi qu'en connoissent les officiers du bailliage & maîtrise particuliers du duché de Montfort & membre d'icelui, & ce au lieu des officiers royaux qui ont été supptimez, ensemble le ressort & connoissance des appellations de toutes les autres justices qui reslortis-E tent & sont mouvantes dudit bailliage & chastellenie de saint Leger, ainti que les mouvances & ressort de justice du marquisat de Rambouillet, terres & seigneuries de Gazeran, Orcemont, la Boissiere, Sonchamp, le Mas, la Marre, Hollande, Corbet, Villarceaux, Biennousvienne, fiefs de la cure de Poigny, fiefs de la cure des Esfards, les Chasteliers, Labisme, le Passoir, la Malmaison, le long des Bois, Chastillon & generalement tous les autres fiefs qui sont entre le marquisat de Rambouillet, les tailles d'Espernon & ladite forêt de Montfort, lesdites chastellenie, terre & seigreurie de faint Leger, forêt de Montsort, ressort & mouvance tant en fief que justice desdites terres, faisans la plus grande partie du comté de Montsort ci-devant par Nous donné ausdits sieur & dame duc & duchesse de Chevreuse, en contre-change de la ville & domaine de Chevreule, suivant le contrat passé entre les commissaires de par Nous à ce députez, & lessurs sieur & dame duc & duchesse de Chevreuse, pardevant les notaires de notre châtelet le premier Février 1692. le tout mouvant & relevant de Nous à cause de notre couronne. Notredit fils a encore acquis du sieur marquis d'Antin une portion du duché d'Espernon, consistante à cinq mille sept cent dix arpens de bois & de bruyeres, aux hameaux & fiefs de Toulifaut, de Moutelet, du Mesnil-Rouland, les siets en partie des Pissaudieres, la Ville neuve, Guipercux & les Boisserottes, consistans en droits de censives, lods & ventes, tabellionage, etangs, droits seigneuriaux & séodaux, justice haute, movenne & basse, & de reflort avec les droits de mouvances tant en fiefs que justice, les fiefs des Piffaudieres, Troutlebalton, le Bois-Dieu, la Feuillée, le Prieure d'Espernon en partie, le Bois-Cibot & de Sausseuse, le tout mouvant de Nous à cause de notre couronne. Depuis

notredit fils a aussi acquis dudit sieur d'Armenonville par contrat du 12. Juin 1708. Ia X terre & seigneurie de Guipereux dite saint Magloire, avec les fiets du Bois-Dieu & de la Feuillée, confistant en mailon seigneuriale, ferme, pressoir, bois & bruyeres, garennes, terres labourables, cens, rentes, droits d'aulnage, rivières, moulins, droits feigneuriaux & feodaux, haute, moyenne & balle justice, dont les appellations relsortifient à notre Châtelet de Paris, & partie desquelles seigneuries sont mouvantes en ficss de Nous. Que le 5. de Septembre de ladite année 1708. il a acquis du sieur marquis de Bethune, la chastellenie, terre & leigneurie de Gazeran, les siefs des Rotis, Basonceaux, le Breuil, Hedevilliers, la Bretonniere & le Buissoner, consistant en châteaux, terres, prez, bois, garennes, riviere, moulins bannaux, droits feigneuriaux & féodaux, cens, rentes, tabellionage, peages & travers, fieß & arriere-fiels, haute, B movenne & basse justice mouvante & relevante tant en fiels que justice de notredit fils à cause de sadite chastellenie de saint Leger. Que le 12. Juin 1710, notredit fils a acquis de la dame de Fitte la terre & seigneurie de Poyers, consistante en maison seigneuriale, terres, prez, bois, garennes, riviere, cens, rentes, droits seigneuriaux, chafle, pesche, fiels & arriere-hefs, justice haute, moyenne & basse mouvante & relevante de Gallardon; toutes lesquelles acquisitions étant contiguës, & se joignantes les unes aux autres compotent un domaine trés-considerable, un marquisat, cinq anciennes chastellenies, onze paroisses, soixante-quinze terres, siefs & seigneuries, plus de vingt-huit mille arpens de bois & bruyeres, plusieurs beaux droits, cens, rentes, travers, fours & moulins bannaux, greffes, tabellionages, étangs, canaux, riviere, haute, movenne & basse justice, droit de ressort, de maitrise & de gruerie, le tout relevant à l'exception de quelques petites portions tant en fiels qu'en justice de Nous à cause de notre couronne, ou de notre Châtelet de Paris. De maniere que tous ces avantages Nous ayant paru trés - confiderables, Nous avons retolu de réunir toutes lesdites acquisitions, terres & seigneuries en un seul corps de fief, & de l'ériger en duché-Pairie en faveur de notre fils pour lui donner de nouvelles marques qui pallent à la posterité, de la tendresse & de la satisfaction que Nous avons de son zele ardent pour notre service & de son attachement à notre personne. A ces causes & autres considerations à ce Nous mouvans, aprés Nous être sait representer les contrats d'acquisitions passez entre notredit fils & les sieur duc & duchesse de Chevreuse, & celui passé entre lui & les sieur & dame d'Antin, cy-attachez sous le D contrescel de notre chancellerie, de notre propre mouvement, grace speciale, pleine puissance & autorité royale, Nous avons par ces presentes signées de notre main, ledit contrat de vente de la chastellenie de saint Leger, foréts dudit Montfort, mouvance & ressort des siefs de la Boissière, Sonchamp, Gazeran, Hollande, le Mas, la Marre, Corbet, Villarceaux, Biennouvienne, siets de la cure de Poigny, siefs de de la cure des Essards, les chastelliers, Labisme, le Patloir, le long des bois de Chastillon, le ressort de Gambezeuil, & autres qui sont & se pourront trouver entre le marquisat de Rambouiller, les railles d'Espernon & ladite sorét de Montsort, & la vente faite des bois, bruyeres, centives, nefs, mouvances, ressort, justice & autres E droits failant partie dudit Elpernon, approuvez & confirmez; & en confequence voulons & ordonnons que lesdites terres & teigneuries de saint Leger, forét de Montsort ( qui sera doresnavant appellée forêt de faint Leger ) mouvances & reslorts de tous lesches fiefs & justice : ensemble lesches bois, bruyeres, censives, fiefs, ressorts & mouvances de fiels & justice d'Espernon, soient & demeurent pour toujours, comme nous les avons distraits & desunis dudit comté de Montfort & duché d'Espernon, & de la même autorité que deflus avons joint, uni, annexé & incorporé, joignons, uniffons & incorporons audit marquitat de Rambouillet ladite chaîtellenie, terre & seigneurie de saint Leger, forét dudit lieu, mouvances & ressorts desdits siefs & justices relevans de ladire chastellenie de saint Leger, les mouvances tant en siefs que justice F de la Boissière, Gazeran, Sonchamp, Hollande, le Mas, la Marre, la Mal-Maison, Corbet, Villarceaux, Biennouvienne, fiefs de la cure de Poigny, fiefs de la cure des Esfards, & de tous les autres siefs qui sont entre le marquisat de Rambouillet, les tailles d'Espernon & ladite sorét de saint Leger, leurs circonstances & dépendances, les bois, bruyeres dudit Espernon, avec les hameaux & siess de Toulifaut, du Moutelet, du Mesuil-Rouland, des Pissaudieres, de la Ville-neuve & de Guipereux en partie & des Bo flerottes, monvances des fiefs des Piffiudieres, Tratilebalton, le Bois-Dien, la Feuillée, Dubois-Cipot, de Sausseule & du Prieuré d'Espernon en partie, centives, étangs, droits feigneuriaux & feodaux, haute, moyenne & basse justice & le restort en dépendans, conformement audit contrat d'acquisition, les ter-

A res & seigneuries de Poigny, Orcemont & des Chasteliers, siefs, mouvances & droits en dépendans, la chastellenie du Fargis, fiess du Perray & des Guains, & du forage de Chevreuse, les fiets, terres & seigneuries de la Pommeraye, de Villepert, la Renardiere & du Chable, les terres & teigneuries d'Espainville & de Greffiers, ledit fief de Montlouer consistant en quarante - deux livres six deniers de menu cens, à prendre sur les heritages assis audit terroir du Perray, droits de lods & ventes, saisines & amendes, cent quatre arpens de bois taillis à la forét verte avec la garenne dudit lieu du Perray & sept arpens du bois de la Tour, & autres droits dépendans dudit sief. Unissons pareillement audit marquitat de Rambouillet lesdites terres & seigneuries de Guipereux, sies du Bois-Dieu & de la Feuillée avec tous les droits B en dépendans, & la chastellenie, terre & seigneurie dudit Gazeran, sief des Rotis & autres en dépendans, ensemble la terre & seigneurie de Poyers & ses dépendances, & generalement toutes les appartenances & dépendances des susdits marquisat, chastellenies, terres & seigneuries, pour ne saire à l'avenir qu'un seul & même corps de fief & seigneurie, & de la même autorité que dessus avons le tout créé & érigé, créons & érigeons par celdites presentes en title, nom, dignité & prééminence de duché & Pairie de France, sous le nom de duché de Rambouillet en faveur de notredit sils legitimé le comte de Toulouse, de ses enfans tant mâles que semelles qui naitront de lui en loyal mariage, préserant les mâles aux semelles, l'ordre de primogeniture garde, & auth en faveur des enfans males qui naitront & descendront à perpetuité desdits enfans mâles ou semelles nez de notredit fils, préserant toujours C l'ainé d'iceux, & en consequence voulons qu'ils soient nommez ducs de Rambouillet & Pairs de France, pour en jouir & uler pleinement, paisiblement & perpetuellement, & à toujours aux mêmes droits, libertez, titres, honneurs, dignitez, prérogatives, prééminences & franchises que les autres ducs & Pairs de France, tant en justice, jurisdiction, séance en notre cour de parlement de Paris, avec voix déliberative, qu'en tous autres droits quelconques, & pour tenir par notredit fils & les successeurs, toutes lesdites terres, nuement & en pleins fiefs en une seule mouvance & une seule foy & hommage de Nous & de notre couronne, à cause de notre château du Louvre; à l'estet de quoi nous avons distrait la mouvance desdites terres de notre tour du Châtelet, même ce qui pourroit le trouver être mouvant d'autres seigneuries à Nous appartenantes ou à d'autres seigneurs particuliers, & icelles avec leurs appartenan-ces & dépendances unies & jointes en un seul corps de fies & justice, pour les tenir de Nous à une seule foy & hommage. Voulons & Nous plait que ses vallaux & sujets dudit duché, le reconnoissent quand le cas y echerra, lui tassent & prêtent & à sessits entans, hoirs & successeurs, les toy & hommage, & autres reconnoissances, baillent aveus & dénombremens, fassent & payent leurs devoirs, selon la nature des terres qu'ils tiennent de notredit fils audit titre & qualité de duc & Pair de France, & sans que pour raison de la presente érection, notredit fils & ses successeurs soient tenus envers Nous à autres ou plus grands droits que ceux qu'il nous devoit & qui lui E étoient dûs. Voulons & Nous plait que toutes les causes concernant ledit duché & Pairie, & membres en dépendans, soient jugées & traitées en notredite cour de Parlement de Paris en premiere instance, & que les appellations des jugemens des juges d'icclui duché en tous autres cas ressortissent nuement en notredite cour de parlement de Paris, sauf les cas royaux dont la connoissance appartiendra aux juges qui en doivent connoître, sans pour ce etre tenus de nous payer, ni à nos successeurs rois, aucune finance ni indemnité, de laquelle Nous avons fait don à notredit fils, à quelque somme qu'elle se puisse monter, pour l'exercice de la jurisdiction duquel duche voulons & Nous plait que notreuit fils & ses successeurs ducs de Rambouiller. putilent créer & établir audit lieu de Rambouillet un siege de justice, avec bailly, lieutenant & autres officiers qu'il conviendra, pardevant lequel les appellations des juges de la Boissière, Sonchamp, Hollande & autres lieux démembrez dudit comté de Montfort, pour la mouvance & le ressort reslortiront en la maniere accourumée, comme elles faitoient au bailliage de Montfort, sous le titre & autorité de duc de Rambouillet, les appellations duquel bailliage, seront portées à notredite cour de parlement à Paris, fors & excepté les cas royaux, ainsi qu'il est cy-deslus exprimé, & delirant contribuer à la confervation des bois, eaux & forests, challes & péches appartenans à notredit fils, dans l'étendue de ladite forest de Montsort, à present de S. Leger, bois d'Epernon, Poigny, Villepert, la Pommeraye, le Fargis, & dans tous ceux qui dépendent & sont unis audit duché de Rambouillet. Voulons que le maître particulier, lieutenant, procureur fiscal, garde-marteau, arpenteurs, greffiers, huis-

Tome V.

### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

siers, sergens & autres officiers presentement établis pour la garde & conservation A desdits bois, eaux & forests de ladite maitrise de saint Leger, & ceux qui pourront être ci-après établis dans toutes les dépendances dudit duché, par notredit fils & ses successeurs ducs de Rambouillet, fassent & exercent dorênavant leurs sonctions dans toute l'étendue dudit duché, & qu'ils continuent de rendre au siege de Rambouiller la justice sur le fair des eaux & forests, chasses & peches, de même que faitoient cydevant les officiers Royaux de la maîtrile des eaux & forests dudit Montsort qui ont été supprimez par notre édit du mois de sevrier 1692, en execution du contrat d'échange passé en notre nom par les commissaires à ce par Nous deputez, & les dieur & dame duc & duchesse de Chevreuse devant les notaires de notre chastelet de Paris le premier fevrier audit an 1692. & ceux établis par lesdits sieur & dame duc B & duchelle de Chevreuse, en vertu dudit contrat, & nosdites lettres patentes, par lesquelles Nous lui avons permis d'établir une maîtrise des eaux & forests, & les officiers necessaires pour la composer, & rendre la justice sur le fait desdites eaux & forêts, pêches & chasses, de quelque nature & qualité qu'elles soient, même celle des cers & des biches dans toute l'étendue dudit duché & ses dépendances, en premiere instance, tout ainsi & de la même maniere que faisoient lesdits officiers. royaux de ladite maîtrise supprimez, sans aucune exception ni reserve. Voulons que les appellations de leurs jugemens continuent de ressortir audit siege de la table de marbre de notre palais à Paris. Faisons trés-expresses inhibitions & désentes à tous autres juges de les y troubler & d'en prendre aucune connoissance, que nous leur interdisons, & faisons pareilles inhibitions & désenses à toutes personnes de saire pour railon de ce aucunes poursuites ailleurs que pardevant lesdits officiers, sur peine de C. nullité & de tous dépens, dommages & interêts, sera ledit duché & Pairie de Rambouillet tenu & possedé par notredit fils legitimé le comte de Toulouse, les ensans, hoirs & successeurs, ainsi qu'il est ci-dessus expliqué, sans qu'en consequence de la presente érection dudit duche, à défaur d'hoirs males & semelles, & autres descendans capables de succeder au titre & à la dignité de duc & Pair, lesdites terres puissent être par Nous ni par les rois nos successeurs, réunis à la couronne, en vertu des édits & declarations des années 1566. 1579. 1581. & 1582. & autres reglemens faits pour l'érection des duchez, marquisats & comtez, ausquels édits & declarations Nous avons dérogé & dérogeons par ces presentes, & aux dérogatoires des derogatoires; mais le cas arrivant, lesdites terres & seigneuries de Rambouillet, chassellenie, terre D & seigneurie de taint Leger, forest dudit lieu, Poigny, Orcemont, les Chasteliers, le Fargis, Gazeran, & autres unies & incorporées audit duché, retourneront en leur premier état de marquisat, chastellenie & siefs, de même qui si ladite érection n'avoit point été faite, & appartiendront avec les terres en dépendantes à qui de droit elles devront appartenir, suivant la coutume des lieux où elles sont situées. Si donnons eu mandement à nos amez & feaux conseillers les gens tenans notre cour de Parlement & chambre de nos comptes à Paris, grand maître enquêteur & general reformateur des eaux & forests de France, ou son lieutenant general & les gens tenans le fiege de la table de marbre de notre palais audit lieu, & à tous autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra, chacun en droit soy, que ces presentes ils ayent à faire lire, publier, enregistrer, & du contenu en icelles saire jouir & user notredit fils E legitimé le comte de Toulouse, ses enfans tant mâles que semelles, qui naîtront de lui en loyal mariage, preferant les mâles aux femelles, l'ordre de primogeniture gardé, & aussi les ensans mâles qui naîtront & descendront à perpetuité desdits ensans mâles ou femelles nez de notredit fils, preferant toujours l'ainé d'iceux aux conditions cydessus exprimées, pleinement, paissiblement & perpetuellement, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens, nonobstant tous édits, reglemens & ordonnances à ce contraires, ausquels Nous avons pour ce regard dérogé & dérogeons par ces presentes: Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours F. Nous avons sait mettre notre scel à cessites presentes. Donné à Marly au mois de may l'an de grace 1711. & de notre regne le soixante-unième. Signé, LOUIS. Et PHELYPPEAUX. Visa, PHELYPPEAUX, & scellées du grand sceau de circ verte, en lacs de soye rouge & verte.

Registrées, ouy le procureur general du roy, pour jouir par ledit Messire Louis-Alexandre de Bourbon, ses enfans tant mâles que semelles, qui naîtront de lui en loyal mariage, presevant les mâles aux sémelles, l'ordre de primogeniture gardé, & les ensans mâles qui doscen-

## DES PAIRS DE FRANCE. RAMBOUILLET. 201

A dront à perpetuité desdits enfans mâles ou semelles, nez en loyal mariage, dudit Messire Louis Alexandre de Bourbon, preserant toujours l'ainé d'iceux, de leur effet & contenu, & estre executez selon leur sorme & teneur, suivant & aux charges portées par l'arrest de ce jour. A Paris en parlement le 29. Juillet 1711. Signé, Dongois.

#### Arrest d'euregistrement desdites Lettres.

#### Extrait des Registres de Parlement.

JEU par la cour, toutes les chambres assemblées, les lettres parentes du roi données à Marly au mois de May 1711. signées, LOUIS. Et plus bas, par le roi, B PHELYPPEAUX. Et (cellées du grand sceau de cire verte, obtenues par Messire Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse; duc de Penthievre, de Damville & de Chasteauvillain, marquis d'Albert, gouverneur & lieutenant general de la province de Bretagne, Pair & amiral de France, par lesquelles pour les causes y contenues, ledit seigneur a approuvé le contrat de vente de la chastellenie de saint Leger, forest de Montfort, mouvances, fiess & ressorts de fiess y exprimez, & la vente saite des bois, bruyeres, censives, fiefs, mouvances, ressort, justice & autres droits, faisant partie de la terre d'Epernon, veut & ordonne que les terres & seigneuries de saint Leger, forest de Montfort, qui sera dorênavant appellée forest de saint Leger, mouvances & reflort de fiefs; entemble lesdits bois, bruyeres, centives, fiefs, ressort & mouvances de nels & justice de ladite terre d'Epernon, soient desunis d'icelle & du comté de Montfott, & ledit seigneur incorporé au marquisat de Rambouillet, la chastellenie, terre & seigneurie de saint Leger, forest dudit lieu, mouvances & ressorts desdits fiefs & justices relevant de ladite chastellenie de saint Leger, les mouvances, terres & seigneuries, droits & autres choses énoncées ausdites lettres, & a le tout crée & érigé en titre, nom, dignité & prééminence de duché & Pairie de France, sous le nom de duché de Rambouillet, en faveur dudit sieur impetrant, de ses ensans tant mâles que semelles, qui naîtront de lui en loyal mariage, préserant les mâles aux femelles l'ordre de primogeniture gardé, & aussi en saveur des ensans mâles qui naîtront & descendront à perpetuité desdits enfans males ou semelles nez dudit sieur impetrant, preserant toujours l'aîné d'iceux, & ainsi que plus au long le contiennent D lesdites lettres adressantes, la requête presentée par ledit sieur impetrant, à fin d'enregistrement d'icelles: conclusions du procureur general du roi. Ouy le rapport de Maître Charles de la Grange, conseiller, la matiere mile en deliberation. la cour ordonne que lesdites lettres seront enregistrées au gresse d'icelle, pour jouir par ledit Messire Louis-Alexandre de Bourbon, ses enfans tant mâles que semelles qui na îtront de lui en loyal mariage, preserant les mâles aux semelles, l'ordre de primogeniture gardé, & les enfans mâles qui descendront à perpetuité desdits enfans mâles ou femelles nez en loyal mariage dudit Messire Louis-Alexandre de Bourbon, preserant l'aîné d'iceux, de l'estet & contenu en icelles, & être executées selon leur forme & E teneur, le tout conformément à l'édit du mois de may dernier, concernant les Pairies, registré en la cour du 21. dudit mois, & en outre à la charge de l'indemnité tant envers les sieurs de sief, dont partie des siefs compris dans la presente érection a pû être mouvante par le passé, qu'envers les officiers des sieges, ou les appellations des justices mentionnées dans lesdites lettres étoient relevées avant ladite érection, & sans que ledit Messire Louis-Alexandre de Bourbon puisse jouir de la distraction dudit ressort, qu'après avoir indemnisé préalablement lesdits officiers, ainsi qu'il appartiendra. Fait en parlement le vingt-neuviéme juillet mil sept cens onze. Collationné, Signé, Doncois.

 $\mathbf{x}$ 

# CHAULNES, DUCHE-PAIRIE

NOUVELLE ERECTION.



De gueules l'écu diapré de 2. 14. meanx d'Allier paffées en fautoir d'argent, surmontees d'un écufon d'or an lion de gueules armé & couronné d'or qui est d'Albert; au chef échiqueté d'argent & d'azur de 3. traits qui eft d'Ailly.

OUIS-AUGUSTE D'ALBERT, substitué aux biens de CHARLES d'Albert-d'Ailly, duc de Chaulnes, Pair de France, cousin islu de germain de son pere, recueillit sa succession après la mort de ce dernier arrivée le 4. septembre 1698. & obtint le rétablissement des titres & dignité de duché-Pairie pour la seigneurie de Chaulnes en sa faveur & celle de ses enfans mâles, par lettres données à Marly au mois d'octobre 1711, registrées au parlement le dernier novembre suivant. La genealogie de la maison d'Albert, dont sont sortis les ducs de Chaulnes, Pairs de France, se cernent la premiere érection de la terre de Chaulnes en duché-Pairie, sont rapportées ibid. D 336. & suvantes. L'on va joindre ici celles qui regardent cette seconde érection,

# PIECES CONCERNANT LE DUCHE PAIRIE DE CHAULNES

Lettres d'érection du comté de Chaulnes en duché-Pairie en faveur de Louis-Auguste d' Albert d' Ally.

Octobre 1711.

OUIS par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre: A tous presens & à venir; SALUT. Entre toutes les marques d'honneur que les rois nos predecesseurs & Nous avons employées pour recompenier ceux que leurs services signalez en ont rendus dignes, & animer les autres à meriter par leurs actions des graces qui y fussent proportionnées, il n'y en a point qui ayent plus de lustre & de grandeur que celle de duc & Pair de France : Elle rend ceux qui en sont honorez les premiers de nos sujets, elle les attache plus particulierement à Nous & à notre couronne, & ils ont l'avantage d'en devenir les soutiens par leurs conseils, comme ils ont celui d'avoir rempli dès les temps les plus reculez de la monarchie les principales fonctions dans les ceremonies les plus éclatantes. C'est ce qui Nous a engage depuis notre avenement à la couronne de n'élever à ce rang si distingué, que ceux qui joignant à de gran- $\mathbf{F}_i$ des qualitez & à un merite generalement reconnu celui d'une haute naissance, & qui sont plus en état d'en soutenir la dignité. Toutes ces considerations se rencontrent en la personne de notre trés-cher & bien amé Louis-Auguste d'Albert-d'Ailly vidame d'Amiens, marêchal de camp en nos armées, & capitaine licutenant des chevauxlegers de notre garde. Ses ancetres se sont toujours distinguez en France, lorsqu'il a fallu donner des preuves d'un attachement inviolable aux rois nos predecesseurs. Ceux de son nom paroissoient avec éclat dès l'onzième siecle en Toscane, & y possedoient plusieurs

A plusieurs de ces siefs considerables qu'on appelle imperiaux : Leur trop grande élevation dans la republique de Florence attira sur eux la jaloutie de leurs concitoyens, ils futent obligez de se disperser en 1400. Thomas Alberti vint s'établir en deça des Monts avec Louis son pere, Julien & Jean ses sreres, suivant en cela l'exemple de -plusieurs de sa famille qui étoient venus chercher un azile en France & à Avignon. C'est ainsi qu'en parlent les tirres & les actes de ce temps-là. La guerre s'étant allumée peu de temps après dans toutes les parties de notre royaume, Thomas Alberti ou d'Albert y servit si utilement contre les Anglois le roy Charles VI. sous les ordres du Dauphin, que ce prince voulant reconnoître ses bons & agreables services, B suivant l'expression des lettres qui lus surent expediées, lui confia en 1420, le commandement du Pont saint Esprit, & la viguerie royale de Bagnols. Il s'acquitta de ces emplois avec tout le succés qu'on pouvoit attendre de sa fidelité. A la tête do plusieurs compagnies d'écuyers françois & italiens il maintint tout le pays dans l'obéissance dûë à son legitime souverain, & ce sur pour lui en donner la recompense qu'il méritoit qu'aprés avoit été honoré de la charge de pannetier du roy Charles VII. il fut enfin pourvû en 1447, de celle de bailly d'épée du Vivarez & Valentinois qu'il exerça julqu'à son extrême vieillesse; il laissa une nombreuse famille qui se divisa en deux branches, dont la cadette produisit plusieurs chevaliers de notre ordre, gentilshommes de notre chambre, capitaines de compagnies d'ordonnance, gouverneur de Nismes, de Beaucaire, du Pont S. Esprit & autres places, & s'éteignie a la fin du seizième siècle dans la maison des comres de Lussan. De Jacques d'Albert fils d'Hugues & petit-fils de Thomas seigneur de Boussargues, de Sagries & de Sabran, vint Leon d'Albert seigneur de Luynes, lequel s'étant signalé dans les guerres de son temps, fut tué en 1544 à la bataille de Cerisolles. Il avoit eu de Jeanne de Segur sa femme, Honoré d'Albert seigneur de Luynes, de Brantes, de Cadenet & de Mornas, chevalier de l'ordre du roy, chambellan de François duc d'Alençon, aprés avoir fervi avec distinction à la tête d'une compagnie dans le regiment de Sarlabous, il euc le gouvernement de château Dauphin en 1571. L'année suivante celui de Beaucaire qu'il avoit réduit en l'obérillance du roy Charles IX. En 1573, celui du Pont S. Efprit, du Bourg & des autres places voisines qui seroient reprises sur les rebelles. En 1575, il fut fait colonel des bandes françoises & commandant de l'artillerie en Languedoc & en Provence. Le parti des politiques s'étant joint ensuite à celui des pré-D tendus reformez, il s'opposa à leurs progrés, & leur enleva en 1576. le Pont S. Esprit qu'ils avoient surpris. Accusé d'avoir eu part à une conjuration contre le roy Henry III. il s'en justifia en presence de ce prince & de toute sa cour par un combat en champ clos contre le capitaine Panier enseigne des gardes écossoiles son accusateur qu'il tua. C'est le dernier de ces combats que les rois nos predecesseurs ayent permis-Pendant tous les troubles qui suivirent, rien ne put ébranler sa fidelité pour le service des rois Henry III. & Henry IV. notre ayeul; son exemple & sa conduite firent rentrer dans le devoir quelques villes qui s'en étoient écartées. De son mariage avec Anne de Rodulph, alliée aux maisons de Pontevez, d'Oraison, de Ceve, seigneurs de S. Tropez & d'Antibes, il eut trois fils, Charles, Honoré & Leon d'Albert, l'ainé desquels qui avoit l'honneur d'être filleul du roy Henry IV. notre ayeul, mérita la conhance du feu roy notre trés-honoré seigneur & pere par l'attachement particulier qu'il eut à sa personne dés sa plus tendre ensance; c'est ce qui lui procura les différentes charges dont il fut successivement honoré. Les importans services qu'il rendu dans la suite à l'état, lorsque se trouvant à la tête du gouvernement après la mort du maréchal d'Ancre, il seut pendant la premiere jeunesse du roy, rétablir les affaires que la durcté du ministère précedent avoit mises en desordre, le firent élever à la dignité de duc & Pair de France, & enfin à celle de connêtable qui étoit la premiere de notre royaume. Ce fut alors que la religion ne pouvant fouffrir que les prétendus reformez pertillassent dans leur esprit de rebellion, aprés avoir inutilement tenté de les remettre dans le devoir par la voye de la douceur, il determina enfin le teu roy notre très-honoré seigneur & pere, a marcher contre ces factieux. Sa mort imprévûe l'empêcha de voir l'heureux succés de cette guerre si justement commencee; son fils unique Louis-Charles d'Albert, duc de Luynes, Pair & grand fauconnier de France & chevalier de nos ordres, eut entr'autres enfans Charles-Honoré d'Albert, duc de Luynes & de Chevreuse, aussi chevalier de nos ordres, capitaine-heutenant des chevaux-legers de notre garde, & notre gouverneur & lieutenant general en Guyenne, qui commença sa premiere campagne en Hongrie, où il se trouva à la bataille de S. Godard en 1664, il fut ensuite blesse au siege de Lille, & soit pen-Tome V.

dant tout le cours de la guerre qui finit par la paix de Nimegue, soit depuis que les A devoirs de sa charge le tenant plus assidu prés de Nous, il nous a suivi aux sieges & dans les occasions où Nous avons commandé Nous-mêmes nos armées, il s'est uniquement appliqué à Nous donner des témoignages de son zele & de son attachement. Honoré-Charles d'Aibert, duc de Luynes & de Montsort son fils aîné, aussi capitainelieurepant des chevaux-legers de notre garde & marêchal de camp de nos armées aprés s'être distingué par beaucoup d'actions éclatantes, & avoir été blessé au siege de Mons & au combat de Tongres, sut sué en escortant un convoy destiné pour Landau en 1704. lorsqu'il pouvoit tout attendre de la satisfaction que nous avions de ses services. C'est en imitant ces exemples que ledit sieur vidame d'Amiens, second fils de notredit cousin le duc de Chevreuse commença à servir en 1693. Nous lui donnâmes en 1695. un des nouveaux regimens que nous venions de créer, & en 1701. celui de dragons que commandoit le chevalier d'Albert son frere lorsqu'il fut tué à Carpy. Il continua de nous servir jusqu'à la mort du duc de Montfort son autre frere. Les differentes preuves que nous avions de sa valeur nous engageant alors à le pourvoir de la charge de capitaine-lieutenant de chevaux-legers de notre garde, ce nouvel honneur ne lui donna que plus d'émulation. Dans toutes les occasions qui se presenterent, il fit paroître tant de courage & de conduite que nous l'élevâmes au grade de marêchal de camp de nos armées en 1708. il sçut peu de jours après soutenir l'opinion que nous avions conçue de lui, il força plutieurs bataillons de l'atmée de nos ennemis qui vouloient envelopper les troupes de notre maison, & sur le premier à s'ouvoir un passage au travers de leurs rangs. Il se distingua l'année suivante à la bataille C qui se donna prés de Mons à la tête de nos chevaux legers, il chargea cinq fois les ennemis & les repoulla si vigoureulement qu'ils n'oserent plus tenter de nouvelles attaques. Considerant aussi que ledit sieur vidame d'Amiens a succedé aux biens & au nom des ducs de Chaulnes ses oncles & cousins, nous avons crú devoir lui donner des marques effentielles du souvenir que nous conservons des services qu'ils ont rendus à notre couronne. Ce fut moins par l'élevation du connêtable de Luynes qu'Honoré d'Albert, seigneur de Cadenet son frere merita d'être fait marêchal de France en 1619, que parce qu'il possedoit les qualitez personnelles que demande cette dignité: aussi répondit-il si bien au choix qui avoit été fait de sa personne que le seu roy notre trés-honoré seigneur & pere lui érigea sa terre de Chaulnes en duché & Pairie, & lui donna successivement les gouvernemens de Picardie & d'Auvergne. Charles d'Albert-d'Ailly son second fils duc de Chaulnes, Pair de France par la mort D sans enfans mâles d'Henry-Louis d'Albert-d'Ailly, aussi duc de Chaulnes son frere ainé, aprés que sa valeur l'eut fait parvenir au grade de lieutenant general de nos armées, nous donna des preuves de sa prudence dans les differentes ambassades extraordinaires que nous lui confiàmes. Il sçût y ménager si dignement les interêts & la gloire de notre couronne que par ses soins nous avons contribué plus qu'aucun autre Prince à l'elevation de plusieurs Papes au ponsificat. Ledit sieur Vidame se trouvant donc si digne par son propre merite & par celui de ses predecesseurs de recevoir des marques de notre bienveillance, & étant d'ailleurs bien & ducment informez que le comté de Chaulnes qui a déja été illustré du titre de duché & Pairie, E est encore dans le même état de soutenir cette dignité, qu'il est trés-noble & trésétendu, consistant en plusieurs terres, seigneuries, siess & arrieresiess qui en dépendent, & qu'il releve de nous à cause de notre château de Peronne. A CES CAUSES & autres grandes confiderations à ce nous mouvans, de notre grace spéciale, pleine puilfance & autorité royale, nous avons créé & érigé & par ces presentes lignées de notre main, créons & érigeons ledit comté de Chaulnes, les appartenances & dépendances, & les terres qui pourront cy-aprés y être annexées en titre, dignité & prééminences de duché & Pairie de France, pour en jouir par notredit cousin Louis-Auguste d'Albert d'Ailly & ses hoirs & descendans males en loyal mariage, pleinement, paissiblement & perpetuellement en titre & dignité de duché-Pairie de France, aux honneurs, autorité, rang, scance, privileges, prérogatives, prééminences, franchises, libertez & autres droits dont tous les autres ducs & Pairs de France ont join ou du jouir & jouissent encore à present tant en justice & jurisdiction, séance en notre cour de parlement de Paris, & autres nos cours de parlement, avec voix déliberative, qu'en tous autres droits quelconques, foit en assemblées de noblesse, faits de guerre, qu'autres lieux & actes de téance, d'honneur & de rang. Voulons & Nous plaît que toutes les causes civiles & criminelles, personnelles, mixtes & réelles qui concerneront tant notredit cousin le duc de Chaulnes, que le droit de ladite Pairie, soient traitées & jugées en

A notre cour de parlement de Paris en premiere instance, & que les causes & procés d'entre les vassaux & justiciables dudit duché y ressortissent aussi par appel des juges dudit duché, sauf & excepté les cas royaux dont notre bailly de Peronne aura la connoissance, ainsi qu'il avoit avant la presente érection. Voulons que notredit consin le duc de Chaulnes & ses descendans mâles tiennent à toujours ledit duché & Pairie mouvant & relevant de Nous nuement & en plein sief à cause de notre couronne, sous une seule soy & hommage dont notredit cousin Nous sera le serment de fidelité en la maniere ordinaire. Voulons aussi que tous ses vassaux le reconnoissent comme duc & Pair de France, & lui rendent leurs foy & hommage & les autres devoirs ausquels ils sont tenus en ladite qualité, sans toutefois qu'à défaut d'hoirs & descendans mâ-B les de notredit cousin, Nous ou nos successeurs puissions prétendre de réunir à la couronne le comté de Chaulnes, ses appartenances & dépendances, en consequence des Edits, Déclarations & Ordonnances faites ou à faire sur l'érection des duchez-Pairies, aufquels & aux dérogatoires des dérogatoires y contenuës Nous avons dérogé & dérogeons par ces presentes en faveur de notredit cousin le duc de Chaulnes & ses successeurs, à la charge néanmoins qu'audit désaut d'hoirs & descendans mâles de notredit cousin, ledit duché & autres terres & seigneuries qui y sont ou seront ci-aprés réunis & incorporés retourneront à leur premiere nature, titre & qualité de comté. Si donnons en mandement à nos amez & féaux conseillers les gens tenans nos cours de parlement & chambre de nos comptes à Paris, bailly de Peronne ou C son lieutenant, & à tous autres nos officiers & justiciers qu'il appartiendra, chacun en droit soi, que ces presentes nos lettres d'érection de duché-Pairie ils fassent lire, publier & enregistrer, & du contenu en icelles jouir & user notredit cousin le duc de Chaulnes, ses hoirs & descendans mâles successeurs audit duché-Pairie pleinement, pailiblement & perpetuellement, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens, nonobstant tous Edits, Déclarations, Ordonnances, Reglemens & autres choses à ce contraires, ausquelles & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues Nous avons dérogé & dérogeons par ces presentes pour ce regard seulement & sans tirer à consequence. Car tel est notre plaisir, & afin que ce soit chose serme & stable D à toujours Nous avons fait mettre notre scel à cesdites presentes, sauf en autres cho-ses notre droit & l'autrui en toutes. Donné à Marly au mois d'Octobre l'an de grace 1711. & de notre regne le soixante-neuvième. Signé, LOUIS: Et plus bas, par le roy, Voisin. Et au dessous Visa Phelyppeaux, pour l'érection du comté de Chaulnes en duché-Pairie.

Registrées, on, & ce consentant le procureur general du roy, pour jouir par l'impetrant & ses descendans mâles en legitime mariage, de leur esset & contenu, & être executees selon leur forme & teneur suivant & aux charges portées par l'arrêt de ce jour. A Paris en parlement le premier Decembre 1711.

El le même jour en consequence desdites lettres, ledit sieur impetrant a été reçu en la qualité & dignité de duc de Chanlnes Pair de France, a fait le serment accoûtumé, & juré sidelité au roy, suvvant l'arrêt de ce jour. Fait en parlement ledit jour premier Decembre 1711. Signé, Dongois. Avec paraphe.

Et plus bas, registrées en la chambre des comptes, ouy le procureur general du roy pour jouir par l'impetrant, ses hoirs & descendans mâles nez & à naître en loyal mariage, de l'effet & contenu en icelles suivant & aux charges portees par l'arrêt sur ce sait le 27. Juin 1714. Signé, NOBLET.

#### Extrait des registres du Parlement.

Ve par la Cour, toutes les chambres assemblées, les lettres patentes du roy données à Maily au mois d'Octobre 1711. Signées, LOUIS: Et plus bas, par le roy, Voisin. Et scellées du grand sceau de cire verte, obtenues par Messire Louis-Auguste d'Aibert d'Ailly vidame d'Amiens, capitaine lieutenant de la compagnie des deux cent chevaux legers de la garde du roy, par lesquelles pour les causes y contenues ledit seigneur a créé & érigé le comté de Chaulnes, ses appartenances & dépendances, & les terres qui pourront cy-après y être annexées en titre, dignité & prééminence de duché & Pairie de France en faveur dudit sieur impetrant, ses hoirs & descendans mâles en loyal mariage, ainsi que plus au long le contiennent les dites

lettres à la Cour addressantes, & la requête presentée par ledit sieur impetrant à sin d'enregistrement desdites lettres: conclusions du procureur general, otty le rapport de Me Jean le Nain conteiller, la matiere mise en déliberation: La Cour ordonne que lesdites lettres seront enregistrées au gresse d'icelle pour joint par l'impetrant, ses hoirs & descendans mâles en loyal mariage, de l'estet & contenu en icelles, & être executées selon leur sorme & teneur, à la charge que les siess & seigneuries que ledit impetrant pourra acquerir dans la suite pour les réunir audit duché-Pairie, conformément au pouvoir à lui donné par lesdites lettres, ne pourront être censez & reputez faire partie dudit duché-Pairie qu'au préalable le consentement des seigneurs dont des seigneuries relevent, ne soit rapporté & l'indemnité à eux payée, comme aussi à la charge que l'impetrant ne pourra jouir du droit de ressort immédiat en la cour pour raison dudit comté de Chaulnes, & des seigneuries qu'il y réunira, qu'aprés avoir préalablement indemnisé les officiers qu'il appartiendra. Fait en parlement le premier decembre mil sept cens onze. Signé, Dongos, avec paraphe.

#### Extrait des registres de Parlement.

EU par la cour les grand chambre & tournelle assemblées, l'information faite d'office à la requête du procureur general du roy le vingt-sept novembre 1711. de l'ordonnance d'icelle par le conseiller à ce commis, des vie, mœurs, conversation, religion catholique, apostolique & romaine, sidelité au service du roy, valeur & experience au fait des armes de Messire Louis-Auguste d'Albert-d'Ailly, vidame d'Amiens, capitaine-lieutenant de la compagnie des deux cent chevaux-legers de la garde du roy, poursuivant sa reception en la dignité de duc de Chaulnes, Pair de France, les lettres d'érection du comté de Chaulnes en titre & dignité de duché-Pairie de France du mois d'octobre 1711, l'arrest d'enregistrement d'icelles de cejourd'hui premier decembre audit an, l'extrait baptistaire dudit sieur d'Albert du vingt-deux decembre 1676. & la requête par lui presentée à fin d'être reçû en ladite dignité, conclusions du procureur general du roy: ouy le rapport de Me. Jean le Nain, conseiller, la matiere mise en deliberation, la cour a arrête & ordonne que ledit Louis-Auguste d'Albertd'Ailly, sera reçû en la qualité & dignité de duc de Chaulnes, Pair de France, en prêtant le serment de bien & fidelement servir, assister & conseiller le roy en ses tréshautes, trés-grandes & importantes aflaires, & prenant séance en la cour y rendre D la justice aux pauvres comme aux riches, garder les ordonnances, tenir les deliberations de la cour closes & secretes, & en tout le comporter comme un bon, sage, vertueux & magnanime duc & Pair de France doit faire, & à l'instant mandé aprés qu'il a cu quitté son épée & fait ledit serment, il a été reçû & cu rang & séance en la cour. Fait en parlement le premier jour de decembre 1711. Signé, Dongois. avec paraphe.

Enregistrement à la chambre des comptes des lettres d'érection du duché & Pairie de Chaulnes, du 27. Juin 1714.

Eu par la chambre, les lettres patentes du roi en forme de chartes, données à Marly au mois d'Octobre 1711. Signées, LOUIS. & plus bas, Par le roy, Voysin. Et scellées sur lacs de soye rouge & verte du grand sceau de cire verte, obtenues & impetrées par meisire Louis-Auguste d'Albert - d'Ailly, vidame d'Amiens, marechal de camp des armées de la majesté, capitaine lieutenant des chevaux legers de la garde du roi, par lesquelles, & pour les causes y contenues, sa majesté a creé & érigé le cointé de Chaulnes, ses appartenances & dépendances, & les terres qui pourront y être cy-aprés annexées en titres, dignité & preéminence de duché & Pairie de france, pour en jouir par ledit sieur impetrant & ses hoirs & descendans males en loyal mariage pleinement, paisiblement & perpetuellement, en titre & dignité de duché & Pairie de france, & le tenir à toujours, mouvant & relevant du roi, nuëment & en plein fief, à caule de sa couronne, sous une seule soy & hommage: comme plus au long le contiennent lesdites lettres à la chambre adrellantes. Vû aussi l'arrêt de la chambre en forme de commission du sept Mars 3713. intervenu sur la presentation à elle faite desdites lettres par l'impetrant, portant qu'à la requête du procureur general du roi; il seroit informé sur les lieux do la qualité, contilhance, valeur & revenu de ladite terre de Chaulnes, commodité ou incommodité de l'érection d'icelle en duché & Pairie, pardevant le lieutenant

E

general au bailliage de Peronne, qui donneroit sur ce son avis, ainsi que le substitut du procureur general du toi audit siege, l'information sur ce saite par ledit lieutenant general au bailhage, gouvernement & prevôté de Peronne le 18. avril 1714. l'avis du substitut du procureur general du roy du même jour, celui dudit lieutenant general du 21. desdits mois & an. La requête presentée a la chambre par ledie sieur Louis-Auguste d'Albert-d'Ailly impetrant, lesdites lettres aux fins de verification & enregiltrement d'icelles, conclusions du procureur general du roy, & tout consideré. La chambre a ordonné, & ordonne lesdites lettres être registrées pour B jouir par l'impetrant, ses hoirs & descendans mâles, nez & à naître en loyal mariage, de l'estet & contenu en icelles, à la charge de saire la soy & hommage au roy, tant pour raison dudit duché & Pairie de Chaulnes, que des terres & ficis & seigneuries y réunies, en vertu de lettres registrées en la chambre, & d'en sournir l'aveu & denombrement en la chambre dans le temps de la coutume; & à l'égard des terres qu'il pourroit réunir dans la suite audit duché, sera tenu de se pourvoir pardevers sa majesté, pour obtenir de nouvelles lettres, & les saire registrer en la chambre; & à la charge d'indemniser les seigneurs particuliers, desquels les seigneurs terres & seigneuries réunies audit duché, pourroient rélever, ensemble les officiers du bailliage de Peronne dans le ressort desquels est ledit duché, & qu'il ne jouira de l'effet des changemens de mouvance & distraction de ressort qu'aprés avoir fait ladite indemnité. Fait le 27. juin 1714. Collationné avec paraphe : & plus bas est C écrit : Extrait des registres de la chambres des comptes. Signé Noblet.

Foy & hommage du duché & Pairie de Chaulnes par M. le duc de Chaulnes ès mains de M. le Chancelier, du 15. aoust 1714.

OUIS, par la grace de Dieu roy de France & de Navarre, à nos amez & feaux conseillers les gens tenans notre chambre des comptes à Paris, Salut. Notre trés-cher & bien amé cousin Louis-Auguste d'Albert-d'Ailly, duc de Chaulnes, Pair de France, vidaine d'Amiens, baron de Pecquigny, capitaine-lieutenant des deux cens chevaux legers de notre garde, & maréchal de nos camps & armées, Nous ayant cejourd'huy fait & rendu en personne és mains de notre trés-cher & teal chevalier, chancelier de France, le sieur Daniel-François Voysin, commandeur de nos ordres, les foy & hommage qu'il est tenu de nous faire, pour raison du duché de D Chaulnes, circonstances & dépendances, mouvant & relevant de nous à cause de notre couronne, Nous l'avons reçu & recevons par ces presentes ausdits soy & hommage; fauf notre droit & l'autruy. Vous mandons & enjoignons que si saute desdits for & hommage & droits non payez, ledit duché de Chaulnes, circonstances & dépendances, étoient faiss & arrêtez, vous avez incontinent & sans délay à lui en faire, comme nous lui en faisons, pleine & entiere main-levée, à la charge toutesois de sournir par lui ses aveu & dénombrement dans le temps requis par la coutume, & de payer les droits & devoirs ausquels il est tenu, si fait n'a été. Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le quinzième jour d'aoust l'an de grace mil sept cent quatorze & de notre regne le soixante-douzieme. Par le roy en son conseil, signé, MILLAIN, avec grille & paraphe.

ES gens des comptes du roy notre sire au prevôt de Paris ou son lieutenant, procureur du roy, receveur du domaine & autres qu'il appartiendra, Salut. Il nous est apparu par lettres patentes de sa majesté, données a Versailles le quinze aoust mil sept cent quatoize, signées par le roy en son conseil, Millain. Louis-Auguste d'Albert-d'Ailly, duc de Chaulnes, Pair de France, vidame d'Amiens, barron de Pecquigny, capitaine-lieutenant des deux cent chevaux-legers de la garde du roy & marcchal des camps & armées de sa majesté; avoir sait à sa majesté les soy & hommage qu'il étoit tenu de faire pour raison du duché de Chaulnes, enconstances & dépendances, relevant du roy à cause de sa couronne, ausquels soy & hommage ledit sieur duc de Chaulnes a été reçu, saus le droit du roy & l'autruy en tout, au duplicata desquelles lettres patentes ces presentes sont attachées sous le contrescel. Si vous mandons & ordonnons à chacun de vous en droit soy, si comme à luy appartiendra; que si pour cause dessites soy & hommage non taits, que ledit duché de Chaulnes relevant de sa majesté à cause de sa couronne, appartenances & dépendances sont ou étoient saiss & mis en la main du roy notre sire, vous les Tome V.

## HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

mettiez & fassiez mettre incontinent & sans délay à pleine & entiere délivrance, pourvû que dans le temps de la coutume ledit seur en baille par écrit en ladite chambre ses aveu & dénombrement, sasse paye les droits & devoirs, si aucuns sont dûs pour ce, à vous receveur, si faits & payez ne les a, & qu'il n'y air aucune chose du domaine du roy notre seigneur, ni autre cause raisonnable d'empêchement, pour quoy faire ne les devez, laquelle en ce cas vous nous écrirez à sin dûë. Donné en la chambre des comptes le vingt-deuxième jour d'aoust mil sept cent quatorze. Signé Fossart, & scellé.

Et au dos est écrit. Le onze avril mil sept cent quinze, signissé à Monsieur le Procureur general, parlant à M. Bigot son secretaire, par nous Leon Vaugon, huissier des comptes, demeurant rue des sept voyes, paroisse de saint Hilaire, Signé, Vaugon, avec paraphe, & plus bas est écrit. Controllé à Paris se 11. avril 1715. registre 62. sel. 26. Signé, Le Camus.



CHAPITRE XII.

# ROHAN-ROHAN,

DUCHEPAIRIE



Parti de 3. traits & coupé d'un, qui font 8. quartiers, au 1. du chef d'E-vreux, au 2. de Navarre, au 3. d'Arragon, au 4. d'Ecofe, au 5. & 1. de la pointe de Bretagne, au 6. de Milan, au 7. de S. Severin, au 8. de Lorraine & fur le tout de Roban, comme ci devant tome 1V p. 66.

A baronie de Frontenay en Saintonge avoit été érigée en duché-Pairie en faveur de BENJAMIN de Rohan, seigneur de Soubite, par lettres du roy Louis XIII. données à Nantes au mois de juillet 1626. mais n'ayant point été enregistrées, elles n'ont eu aucun esset. Elle a été de nouveau érigée en duché-Pairie, sous le nom de Rohan-Rohan, en saveur d'HERCULES-MERIADEC de Rohan, prince de Soubize, & de ses ensais & descendans mâles en ligne directe, par lettres données à Fontainebleau au mois d'octobre 1714. registrées au parlement le 18. decembre suivant. La genealogie de la maison de Rohan, de laquelle sont sortis les Princes de Soubize, ducs de Rohan-Rohan, Pairs de France, a été rapportée tome IV. de cette bissoire, page 66. Voyez les pieces qui suivent concernant ces erections.

# PIECES CONCERNANT LE DUCHE PAIRIE DE FRONTENAY.

# E ET DE ROHAN-ROHAN-

Erection de la Baronnie de Frontenay en Saintonge en dushé-Pairie de France, en faveur de Benjamin de Roban, fesgneur de Soubize & fes hoirs mâles. A Nantes au mois de Juillet 1626. Non verifiée.

OUIS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre. A tous presens & à venir. Salut. Comme l'une des plus grandes marques de l'autorité des rois se reconnoît particulierement en la distribution de l'honneur, aussi leur plus grand soin doit être qu'un si cher & precieux ornement soit dispense à mesure & proportion du merite de ceux qui en doivent être illustrez; pourquoi sçachans, que les plus hauts titres & dignitez de nôtre roiaume se peuvent dignement départir à nôtre trés-cher & bien-amé cousin Benjamin de Rohan, premier baron de Saintonge, à cause de la ville & baronnie de Frontenay, tant pour l'antiquité & grandeur de son nom, que pour les vertus, dignitez & services de ses prédecesseurs, étant chose allez notoire & remarquable, que la maison de Rohan descendue du premier roi de Bretagne, & née aussi-tôt que le nom de la province, par un grand'heur & benediction accoûtumée, toûjours de mâles en mâles, depuis douze cens ans, retenant le rang & merite de son premier tige & auteur, tellement quelle se peut justement dire avoir été autant honorée par tous les potentats de la chrétienté, que maison qui soit aujourd hui,

# HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

car en la Bretagne où ils étoient les plus connus, outre qu'ils ont eu cet honneur particulier de couronner les rois du pays tant qu'ils ont duré, & après eux les Ducs qui re- A. gevoient d'eux la couronne avec actions de grace: Les males de ladite mailon ont piutieurs fois épouse des filles de Bretagne, jusque-là que les ducs mourant ont par testament ordonné, que l'une de leurs filles fut mariée en icelle maison, recommandant avec paroles d'honneur sa grandeur & son antiquité, dequoi outre plusieurs & grands témoignages, le restament de François I duc de Bretagne peut faire sufficante preuve, par lequel il ordonne, que l'une de ses filles tut donnée en mariage au seigneur de Rohan, celui qui'l connoilloit être descendu le plus prés du sang & maison de Bretagne, mais comme le lustre de cette ancienne noblesse étoit très grand, aussi ne s'est-il pas contenu dans les bornes de la Province où elle avoit pris naissance, mais s'est étendu par tous les coins de la chrétiente, & a été honoree par l'alliance de R tous les plus grands monarques de l'Europe; avant les males de cette mailon époulé des filles d'Espagne, d'Arragon, d'Angleterre, de Navarre, d'Irlande, de Milan, de Lorraine, d'Armagnac, d'Alençon, & de tous les plus grands princes de la chrétienté, comme aussi les filles de Rohan se trouvent avoir été mariées en la plûpart desdites maisons; mais le plus special honneur que ladite maison a reçu, & ce qui nous rend nôtredit Coufin plus cher & recommandable, est qu'il nous est allié par le moyen de notre grande tante l'abeau de Navarre, grandmere de nôtredit coulin, à quoi nous ajoutons encore la recordation des vertus & merites de ses genereux ancêtres, & principalement de seu nôtre Coulin Pierre de Rohan, sieur de Gié, marêchal de France, à la valeur & sagesse duquel la France a consessé devoir l'honneur de cette e grande & admirable victoire qu'elle obtint à Fornoue fur toute l'Italie, & de plusieurs autres beaux & heureux succès qu'il a eû és plus importantes affaires de son temps; comme aussi de seu notre cousin Jean de Rohan, seigneur de Montauban, maréchal de France, & depuis Amiral, employé de son temps és plus grandes charges de ce

Pourquoi toutes ces choses considerées, nous avons été mess d'un juste & singulier desir de reconnoître & décorer notre dit cousin, des plus honorables titres d'hon-

neur qui soit en nôtre état.

Sçavoir faitons que voulant à l'exemple de nos prédecesseurs, non seulement conserver, mais accroitre les grandes & anciennes maisons de notre royaume, ésquelles
principalement la vertu se trouve jointe à la noblesse & antiquité, ann quelles soyent
les fermes & assurées colonnes, sur lesquelles notre couronne se puisse reposer &
soutenir, mettant aussi en consideration que ladite Baronnie de Frontenay appartenante à notre dit cousin, est une des plus belles & anciennes terres de cettuy roiaume, & la première baronnie de Saintonge, mouvantes de nous, les droits d'icelle
honoraires comme la valeur & revenu, & qui s'étend en soixante trois paroisses,
avec quatre belles ohâtellenies au dedans des sins & limites de la dite Baronnie, ayant
en nombre de beaux & riches siefs, ce qui est trés digne & capable du nom & titre

de duché & Pairie, en peut ledit sieur entretenir la dignité & splendeur.

Pour ces caules & autres considerations à ce nous mouvantes, avons à la suppli- g. cation de notredit cousin, par l'avis de nôtre conseil, où ésoient la reine notre trés bonorée dame & mere, & aucuns princes, seigneurs & osficiers de notre couronne, & de notre certaine science, grace speciale, pleine puissance & autorité royale, par ces presentes signées de notre main, joint, uny, annexé, & incorporé, joignons, unissons, & incorporons à ladite terre de Frontenay les autres terres & ness qui en dépendent, circonstances & dépendances diceux & qui lui appartiennent, & le tout entemble, créé & érigé, créons & érigeons en titre, nom & dignité de duché & Pairie de France, & notre dit cousin & ses successeurs mâles, seigneurs de ladite terre de Frontenay, nomme & repute ducs de Frontenay & Pairs de France, pour en jouir & user par luy, & aprés son decès sesdits hoirs & successeurs males, seigneurs de ladite F Baronnie, perpetuellement & à toujours, en titre de dignité de duché & Pairie de France, avec les honneurs, autoritez, prérogatives, préeminences, tranchiles & libertez à ducs & Pairs appartenans, & tout ainsi que les autres ducs & Pairs en usent, tant en justice & jurisdiction, séance en nos cours de pirlement, voix & opinion deliberative en icelles, qu'en tous autres droits, actes & féances d'honneur & de rang; & ce sous le ressort de notredite Cour de Parlement de Paris: '& ce faisant que les causes concernant ladite Pairie ou droits d'icelles, où notredit Cousin aura interêt, seront traitées en premiere instance en notredite cour, comme les antres Pairies de France, & les appellations interjettées des officiers dudit duché par les valleaux, rellottillent

### DES PAIRS DE FRANCE. ROHAN-ROHAN. 215

ressortissent nuement & sans moyen en notre cour de parlement de Bourdeaux; & A à cette fin avons icelle baronnie y jointe, distraite & exemptée, distrayons & exemptons, de tous nos autres juges, cours & jurisdictions, où elle avoit accoûtumé de ressortir, tant en premiere instance que par appel auparavant la presente création & en tous, fors & excepté les cas royaux seulement, dont la connoissance appartiendra à nos juges, pardevant lesquels ils avoient accoutumé de ressortir auparavant cessites presentes, lequel duché & Pairie de Frontenay notredit cousin tiendra nue-ment & en plein sief de nous, à cause de notre couronne, sous une seule soy & hommage lige, laquelle il sera tenu nous faire & préter en qualité de duc & Pair de France, & comme tel nous voulons, entendons, & nous plait, que tous ses vassaux & sujets le reconnoissent, & quand le cas y écherra lui fassent & prêtent, & à seldits enfans heritiers successeurs mâles, les foy & hommages & autres reconnoissances, B baillent aveu & dénombrement, fassent & payent le devoir selon la nature des terres qu'ils tiennent de luy, audit titre & qualité de duc & Pair de France, & pour l'exercice de la jurisdiction dudit duché, voulons que notredit cousin & ses successeurs dues de Frontenay, puissent faire créer & établir un siege de duché-Pairie audit lieu de Frontenay, auquel y aura un sénéchal ou bailly, un lieutenant, un procureur & un greffier, & le nombre des notaires, sergens & officiers accoutumez pour y exercer la justice, & connoître par appel des caules qui auront été traittées en premiere instance pardevant le juge particulier des terres & seigneuries, jointes & unies sous ledit duché, entre tous les sujets & justiciables desdits Seigneurs dudit duché, selon l'étendue desdites justices & jurisdictions, & que les juges desdits lieux peuvent & ont accoutumé, les appellations duquel ténéchal ou bailly reflortiront, comme dit c est en norredire cour de parlement de Bourdeaux, demeurant au surplus lidite baronnie de Frontenay perpetuellement audit titre & dignité de duché & Pairie de France, heritages des entans & autres heritiers mâles d'icelui notredit cousin, & avenant défaut d'hoirs mâles à l'avenir, lesdites dignitez de duc & Pair demeureront éteintes & supprimées, sans que par le moyen de cette presente création, ny de l'édit fait au mois de Juillet 1570. sur l'érection des terres & seigneuries en duchez & marquifats, l'on puisse prétendre lesdits duché & Pairie être unis & incorporez à notre couronne, auquel édit & autres précedens ou subsequens, même aux déclarations du dernier Decembre 1581, verifiée en notre cour de parlement, attendu les causes qui nous meuvent d'honorer notredit cousin & sa posterité, desdits titres & qualité de duc & Pair de France, & que l'intention desdits édits & decla-D rations n'a été que pour empêcher l'importunité de ceux qui sans merite pourroient aspirer à tel honneur, Nous avons pour le regard de notredit cousin & sa samille, & des ensans qui viendront de luy en loyal mariage, soit mâle ou femelle, ou autres heritiers ou ayans cause, dérogé & dérogeons, voulons qu'ils jouissent de ladite baronnie de Frontenay & ses appartenances, au même titre & qualité qu'elle est de present, & comme si la création de duché & Pairie n'avoit été

erection. Si donnons en mandement à nos amez & feaux, les gens de nos cours de parlement & chambre de nos comptes, & autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra, & à chacun d'eux en droit soy, que ces presentes ils sassent lire, publier & enregistrer, & du contenu en icelle, jouir & uler pleinement & paisiblement notredit cousin Benjamin de Rohan, sessits hoirs, successeurs & ayant cause, ses sujets & vaslaux, sans seur mettre ou donner ores ni pour l'avenir aucun trouble ni empechement, au contraire, lequel si fait, mis ou donné leur étoit, nous voulons qu'ils le fassent reparer incontinent & sans délay, & remettre au premier état, & dû, contraignant à ce faire, & souffrir tous ceux qu'il appartiendra par toutes voyes duës & F raisonnables; CARTEL EST NOTRE PLAISIR. Nonobstant notredit édit & autres ordonnances & declarations, faites tant pour la réunion à notre couronne, desdits duchez, marquifats & comtez de nouvelle création, que pour la limitation du nombre desdits ducs & Pairs de France, & quelconques autres lettres à ce contraires, ausquelles & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, nous avons de nos mouvement, puissance & autorité que dessus, dérogé & dérogeons par cesdites presentes, & afin que ce soit chose serme & stable à toujours, nous avons à icelles fait mettre notre scel saufen autres choses, notre droit & l'autruy en toutes.

faite, sans laquelle condition & dérogation notredit cousin n'eut voulu accepter notre present don & liberalité, ny consentir en aucune maniere la presente création &

Donné à Nantes au mois de Juillet l'an de grace 1626. & de notre regne le dix-

### \*14 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

septième. Sigué, LOUIS. Et sur le reply par le roy PHELIPPEAUX, Visa contenter. A ERAUD. Et scellées du grand sceau de cire verte en lacs de soye rouge & verte.

Lettres d'érection de la baronie de Frontenay en duché-Pairie sous le nom de Rohan-Rohan.

Données à Fontainebleau au mois d'Octobre 1714.

OUIS par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre: A tous presens & à venir; SALUT. La maison de Rohan est si illustre par l'ancienneré de son B origine, qui remonte aux temps les plus reculez par ses alliances avec la plupart des princes de l'Europe, principalement avec la mailon de France, par les grands hommes qu'elle a donnez à l'Etat, & par les rangs dont les rois nos predecesseurs les ont honorez, & dans lesquels Nous les avons conservez, qu'en ajoutant encore les plus éminentes dignitez du Royaume à ces rangs distinguez dont elle joüit, Nous croyons, & recompenser en elle un merite reconnu, & exciter dans les autres une noble émulation : motifs qui Nous ont toujours fait agir dans la dispensation de nos graces; ce sont ces mêmes motifs qui ont porté les rois nos predecesseurs à décorer de titres & de dignitez les terres de la maison de Rohan. Charles IX. érigea la terre de Guêmené en principauté en faveur de Louis de Rohan. Après avoir dit dans ses lettres patentes de 1570, que la maison de Rohan est une des plus anciennes & des plus illustres de l'Europe, & qu'elle a eu de tout temps des alliances avec les plus grands rois; il ajoûte qu'il se determine à faire cette érection afin que la terre de Guêmené soit illustrée de titres correspondans à la grandeur de la maison de Rohan & à la qualité des predecesseurs de Louis de Rohan. Henry III. en 1588. érigea le comté de Monbason en duché-Pairie, en faveur de Louis de Rohan; les lettres d'érection portent que c'est chose notoire & remarquable, que la maison de Rohan descenduë du premier roy de Bretagne née aussi-tôt que le nom de la province, a toujours continuée de mâle en mâle depuis douze cent ans, retenans le rang & merite de son premier auteur, qu'en Bretagne elle a toujours eu cet honneur particulier de couronner les rois du pais tant qu'ils ont duré, & aprés eux les ducs qui recevoient d'elle la couronne avec actions de grace, que les males de cette mailon ont épousé plusieurs sois des filles de la maison de Bretagne, les ducs l'ayant ainsi ordonné par leur testament, & notamment François I. duc de Bretagne, que le lustre de cette ancienne noblesse étoit si grand qu'elle ne s'étoit pas contenue dans les bornes de cette province où elle avoit pris naissance, mais que s'étendant par toute la chrê-tienté, elle avoit été honorée par l'alliance de tous les plus grands monarques de l'Europe, les mâles de cette maison ayant épousé des filles d'I spagne, d'Arragon, d'Angleterre, de Navarre, d'Irlande, de Milan, de Lorraine, d'Armagnac, d'Alençon, de Bisignan; & les silles de la maison de Rohan ayant été mariées dans la plûpart des susdites maisons, Henry III. ajoute que le plus special honneur que cette E maison ait reçu, & qui lui rend Louis de Rohan plus cher & plus recommandable, est qu'il lui étoit allié par Marguerite de Rohan sa trisayeule, épouse de Jean d'Orleans comte d'Angoulème son trisaveul. Ces mêmes lettres rappellent les vertus & merite de Pierre de Rohan, seigneur de Gié, maréchal de France, à la valeur & sagesse duquel la France a déclaré devoir cette grande & admirable victoire qu'elle remporta à Fornouë sur toute l'Italie, & plusieurs beaux & heureux succez qu'il a eu dans les plus importantes affaires de son temps. Henry IV. dans les lettres de continuation du duché de Monbason en saveur d'Hercules de Rohan en 1594 rappelle les mêmes considerations, le même roy ne crut pas devoir borner ses graces à une teule branche de la maison de Rohan, en 1603, il érigea le vicomté de Rohan en duché-Pairie en faveur de Henry de Rohan, & la raison pour laquelle il F honora la maison de Rohan de cette nouvelle faveur, sut le grand & signalé rang qu'elle avoit toujours tenu depuis son premier établissement dans le royaume prés des rois de France & de Navarre ses predecesseurs, & prés des anciens rois & ducs de Bretagne. Louis XIII. notre très-honoré seigneur & perc érigea en 1626. la baronie de Frontenay en duché-Pairie en faveur de Benjamin de Rohan; ces lettres renferment des témoignages aussi illustres pour la maison de Rohan que les precedentes. C'est à l'exemple de nos predecesseurs & par les mêmes motifs qu'en érigeant le vicomté de Rohan en duché-Pairie en faveur de Henry Chabot, pour la consideration de l'alliance où il entroit en épousant Marguerite de Rohan heritiere de ladite

A terre, & en érigeant en principauté la baronie de Soubize en faveur de François de Rohan. Nous avons fait connoître la haute estime & l'affection singuliere que Nous portons à cette maison, notre cher & bien amé cousin François de Rohan prince de Soubize s'en est rendu trés-digne par son attachement à notre personne & à notre service, dont il Nous a donné des preuves éclatantes dans les grands nombres de campagnes qu'il a faites sous nos ordres, & dans toutes les occasions de guerre où il s'est glorieusement employé pour notre service, Nous n'avons pas moins été satisfaits du zele & de l'attachement de notre cher & bien amé cousin Hercules de Rohan, digne heritier des vertus de ses ancêtres, il a montré sa valeur aux combats de Leuze, de Steinkerque & de Tongres, à la bataille de Nerwinde, au tiege de Mons, Namur, Huy, Charleroy & Ath: devenu officier general par ses services au commencement de la dernière guerre, il a continué à le distinguer par son courage & B par sa conduite dans les batailles de Ramilly, d'Oudenarde, de Malplaquet, & dans les sieges de Douay, du Quesnoy, de Landaw & de Fribourg; Nous n'avons pas oublie que deux de ses freres, Louis de Rohan & Maximilien de Rohan ont été tués en combattant pour notre service, & Nous voyons chaque jour avec plaisir la pieté, le zele, la capacité avec laquelle notre cher & bien amé cousin Armand-Gaston, cardinal de Rohan, évêque de Strasbourg, grand aumônier de France, repond à toutes les graces dont Nous l'avons comblé, toutes ces confiderations Nous ont determiné à ériger en duché-Pairie en faveur de notredit cousin Hercules de Rohan, la baronie de Frontenay, sous le titre de duché-Pairie de Rohan-Rohan, pour distinguer ce duché du duché de Rohan litué en Bretagne, Nous nous portons d'autant C plus volontiers à ériger en duché-Pairie la baronie de Frontenay, qu'elle est une des plus belles & des plus anciennes terres de notre royaume & la premiere baronie de Saintonges mouvante de Nous, qu'elle est composee de quatre belles châtellenies & d'un trés-grand nombre de paroisses, que plusieurs beaux & riches siess en relevent, & qu'elle a deja été decorée du titre & dignité de duché-Pairie en 1626. en faveur de Benjamin de Rohan. Nous regardons d'ailleurs cette grace comme une occasion favorable de donner à notre trés-chere & bien amée cousine Charlotte-Eleonore-Madeleine de la Mothe-Houdancourt duchesse de Vantadour, en la personne d'Hercules de Rohan son gendre, des marques de notre bienveillance & de la satisfaction que Nous avons du zele & de l'application avec laquelle elle s'est donnée toute entiere à élever le Dauphin de France notre arriere petit-fils, depôt le plus precieux que D Nous puissions confier à ses soins. Pour ces causes & autres considerations à ce Nous mouvans, de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale, nous avons par ces presentes signées de notre main, crée, érigé, élevé & decoré, créons, érigeons, élevons & decorons ladite terre & baronie de Frontenay & ses dépendances en titre, dignité & prééminence de duché & Pairie fous le nom de Rohan-Rohan : ensemble toutes les terres & seigneuries que notredit cousin voudra y joindre de proche en proche pour son aggrandissement, lesquelles seront & demeureront unies audit duché en vertu des presentes; à l'effet de quoi Nous avons de notre même grace & autorité que desfius, changé & commué, & par ces presentes changeons & commuons le nom de ladite baronie de Frontenay en celui de Rohan-Rohan, pour par notredit cousin, ses enfans & descendans males en ligne droite, nez & à naître en loyal mariage, jouir E à perpetuité comme seigneurs proprietaires dudit duché & Pairie, du nom, titre, qualité & dignité de l'air de France, aux honneurs, autoritez, rangs, séances, privileges, prérogatives, prééminences, franchises, libertez & autres droits qui appartiennent à ladite qualité & dignité, & dont les autres dues & Pairs de France ont joui ou dû jouir de tout temps & ancienneté, & jouissent encore à present tant en justice & jurisdiction, séance en notre cour de parlement à Paris, & autres nos cours, avec voix deliberative, qu'en tous autres droits quelconques, soit en assemblées de noblesse, faits de guerre qu'autres lieux & actes de séance, d'honneur & de rang. Voulons & Nous plait que toutes les causes civiles & criminelles, mixtes & réelles qui concerneront tant notredit coulin que les droits dudit duché-Pairie, soient traitées & jugées en notre cour de parlement à Paris en premiere instance, & que les causes & procés d'entre les vassaux & justiciables dudit duché & Pairie ressortissent par appel en notre cour de parlement à Bourdeaux; & à cet effet avons distrait & exempté ledit duché & ses dépendances, & par ces presentes distrayons & exemptons du resfort de tous autres juges & jurisdictions ou les appellations desdits officiers avoient contume de reflortir, lans préjudice néanmoins des cas royaux, dont la connoissance

demeurera à nos juges qui avoient coutume d'en connoître, le tout à la charge d'in-

### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

demniser nos officiers. Voulons que notredit cousin tienne ledit duché & Pairie de A Nous nuement & en plein fief à cause de notre couronne, & qu'il releve de notre tour du louvre sous une seule foy & hommage, que notredit cousin Nous a fait & prêté le serment de fidelité, ainsi qu'il est accoutumé. Voulons que tous les vassaux de notredit cousin le reconnoissent comme duc & Pair de France, & lui rendent les devoirs ausquels ils sont tenus en ladite qualité, & pour l'exercice de la jurisdiction dudit duché & Pairie. Voulons que notredit cousin & ses successeurs audit duché puissent établir un siege de duché-Pairie audit lieu de Frontenay à present Rohan-Rohan, auquel il y aura un senechal ou bailly, un lieutenant, un procureur & un greffier, & le nombre des notaires, sergens & officiers accoutumez pour y exercer la justice, sans néanmoins qu'en consequence de la presente érection en duché-Pairie, au défaut d'enfans mâles & detcendans mâles de notredit cousin, la baronie de Frontenay & ses dépendances puissent être par Nous & par les rois nos successeurs réunies à la couronne, en consequence des Edits, Declarations & Ordonnances des années 1566. 1579. 1582. 1587. & toutes autres faites sur l'érection des duchez-Pairies, ausquelles & aux derogatoires des derogatoires y contenues, Nous avons derogé & derogeons par ces presentes en faveur de notredit cousin & de ses successeurs, pourquoi Nous avons dispensé & dispensons ledit duché de la rigueur desdits Edits & Declarations, mais à la charge qu'à défaut de successeurs mâles en ligne directe & en loyal mariage de notredit coulin, ledit duché-Pairie retournera à fa premiere nature, titre & qualité. Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseillers, les gens tenans nos cours de parlement & chambre des comptes à Paris, & à tous autres nos officiers & justiciers qu'il appartiendra, que ces presentes nos let- C tres d'érection en duché-Pairie, ils fassent lire, publier & enregistrer, & du contenu en icelles jouir & user notredit cousin, les enfans & descendans males en loyal mariage, pleinement, pailiblement & perpetuellement, cessant & failant cesser tous troubles & empêchemens, nonobstant toutes choses à ce contraires ausquelles Nous avons derogé & derogeons par ces presentes. Car tel est notre plaisir, & asin que ce soit chose ferme & stable à toujours, Nous avons fait mettre notre scel à ceidites presentes. Données à Fontainebleau au mois d'Octobre l'an de grace 1714. & de notre regne le soixante-douzième. Signé, LOUIS; par le roy, Voisin. Visa Voisin. Et scellées du grand sceau de cire verte en lacs de soye rouge & verte.

Registrées, ony, & ce consentant le procureur general du Roy pour jouir par l'impetrant, ses ensans & descendans mâles en leguime mariage, de leur esset & consenu, & être executées selon leur sorme & teneur suivant & aux charges portees par l'arrèt de ce jour, & à l'instant en consequence desdites lettres, ledit Messire Hercules de Rohan y denommé a été reçû en la qualité & dignité de duc de Rohan-Rohan, Pair de France, sait le serment accoûtumé, & juré sidelité au roy suivant l'arrêt de ce jour. A l'aris en parlement le dixbuitième Decembre 1714. Signé, Dongols.



E

OYEUSE

# 

# JOYEUSE, DUCHE-PAIRIE

NOUVELLE ERECTION.



E Vicomté de Joyeule sut de nouveau érigé en duché-Pairie pout LOUIS de Melun, Prince d'Epinoy, & ses ensans mâles, par lettres données à Fontainebleau au mois d'octobre 1714. registrées le 18. decembre de la même année, il est mort sans ensans à Chantilly le 31. juillet 1724. ainsi cette Pairie a été éteinte, & le vicomté a passé à CHARLES de Lorraine-Armagnac, grand écuyer de France, à qui il avoit été substitué par Anne de Lorraine, princesse de Lillebonne, en cas de mort sans posterité de son petit-fils Louis de Melun, prince d'Epinoy. Les pieces qui regardent la premiere érection du vicomté de Joyeuse en duché-Pairie, ont été rapportées tome III. de cette hist, p. 801. É suvantes. Voyez celles qui suivent concernant cette seconde érection, après lesquelles on donners la genealogie de la Maison de Melun.

# PIECES CONCERNANT LE DUCHE-PAIRIE DE JOYEUSE

Lettres d'érection du vicomté de Joyense, en duché-Pairie, pour Louis de Melun, prince d'Epinoy, à Fontamebleau au mois d'octobre 1714.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre: à tous presens & à venir, Salut. Le titre de duc & Pair étant si éminent qu'il honore les naissances les plus illustres, Nous jugeons convenable d'accorder cette haute dignité à notre trés-cher & bien-amé cousin Louis de Melun, prince d'Epinoy, chef d'une maison qui a produit tant de grands hommes depuis plus de huit siécles. & à laquelle il ne manquoit que ce nouvel honneur. Toutes les autres marques de distinction & de grandeur que la noblesse, la valeur & la vertu peuvent meriter, ont été successivement répandues sur les descendans de cette illustre mailon, souvent honorée par ses alliances avec des Princes & princesses de maisons souveraines; eile s'est toujours soutenué dans la splendeur par les emplois les plus distinguez, les titres hereditaires, & les p grandes terres qui ont été transmises d'ainé en ainé jusqu'à notredit cousin le prince d'Epinoy. Le premier de ses ayeuls, dont la memoire a passé jusqu'à nous par des monumens certains, est Josselin I. du nom, vicomte de Melun, qui tint les premiers rangs parmi les grands feigneurs de la cour du roi Hugues Capet, & du roi Robert fon fils, se signala aux guerres de la Terre Sainte, & sit en 998. des dons considerables à l'abbaye de saint Maur, où il sut enterré peu de temps après, ayant vêcu cent quinze ans. Il est tait mention d'Ursion, vicomte de Melun, son petit-fils dans une charte du roy Philippe I. de l'an 1067, pour la dédicace de S. Martin des champs. Urtion de Melun y signa au rang des plus grands seigneurs du Royaume. Tome V.

Guilliume, vicomte de Melun, son fils, se croi a pour le voyage de la Terre Sainte l'an 1096. Les historiens se réunissent tous pour taire remarquer la force & son courage, la grandeur de la nailla ce, & l'elevation de son rang; Robert historiographe contemporain, dit même qu'il étoit islu de race royale, & écusin de Hugues de France, comte de Vermandois, frere du roy Philippe I. Les abbayes de faint Maur, de Vauluisant, du Jard & de Barbaux, conservent encore les monumens précieux de la magnificence de ses descen lans. Adam vicomie de Melun, l'un d'eux, eut la principale part à la victoire remportée à Bouvines, & il avoit déja rendu de fignalez tervices à la couronne, lorsqu'en 1207, à la tête de l'armée du roy Philippe-Auguste, il défit celle du roi d'Angleterre; & qu'il emmena prisonnier le vicomte de Thouars qui la commandoit. Le petit-fils de ce grand capitaine épousa la comtesse de Sancerre, petite-fille de Thibault, comte de Champagne, dont il eut Simon de Melun qui survit le roi S. Louis au voyage d'Afrique, & au nege de Tunis en 1270. & qui fut nommé le cinquieme sur le catalogue des croisez, où l'on trouve encore des circonstances avantageules qui le distinguoient entre les autres seigneurs. A son retour il fut fait maréchal de France, & il perdit la vie à la bataille de Courtray le onze Juillet 1302. Adam son frere fut aussi l'un des plus grands capitaines de son temps. Jean viconite de Melun son fils, chambellan de France, rendit d'importans services à l'état sous les regnes de Philippe le long, de Charles le bel, & de Philippe de Valois, il avoit à la tuite neuf chevaliers & toixante-deux écuyers, à la basaille qui fut donnée par Philippe de Valois le 17. Juin 1340. Ce roi avoit tant d'estune pour sa personne, qu'il le choisit pour l'un des execureurs de son testament, il tut marié deux fois; en premieres nôces, il avoit épousé Jeanne dame de Tan-carville, fille & heritiere de Robert, chambellan hereditaire de Normandie, de laquelle il eut plusicurs enfans, qui ont tenu les premiers rangs dans le royaume, & possedé successivement les plus grandes charges & dignitez de la couronne; en secondes noces, il épousa en presence du roi l'an mil trois cent vingt-sept If belle dame d'Antoing, d'Epinoy & de Houdain, vicomtelle de Gand, fille unique de Hugues VI. du nom, leigneur d'Antoing, & de Marie d'Enghien, dont il ent une fille mariée à Jean d'Artois, comte d'Eu, prince du fang, & un fils Hugues de Melun I. du nom, lequel s'établit en Flandres, à cause des grands biens de sa mere, & y fonda la branche de Melua d'Epinoy; il passa une tra daction en for- D me de partige avec Jean d'Artois, comte d'Eu son beau frere, touchant les prérentions de la comteile d'Eu sa sœur, à qui il ceda la terre & seigneurie de Houdana, à l'intervention du vicomte de Melun, comte de Tancarville, chambellan de France, & de Simon de Melun ses freres de pere, qui signerent la transaction : Il le trouva avec eux à la bataille de Poitiers, ou il sit une gorieuse retraite avec un grand nombre de chevaliers qui le suivoient, & qui portoient tous l'écu de ses armes; entre les chevaliers ses vassaux étoit Fustache de Ribermont, gouverneur de la ville de Lille qui y fut tué, & dont on voit encore l'épitaphe & le tableau dans l'Eglife de saint sierre de Lille, où il est peint sur un cheval de parade, couvert de velours blanc aux armes de Melun. Pendant l'espace de trois cens ans, cette branche de Melun a cté tous la domination des ducs de Bourgogne, des rois d'Espagne, ou des E empereurs; elle a été honorée des plus grandes charges & des dignitez les plus relevées, grands chambellans des empereurs, connétables héreditaires de Flandres, gouverneurs de plufieurs provinces, generaux d'armées, & presque tous chevaliers de la toiton d'or. Ils ont contracté les alliances les plus illustres, & se font toujours rendus recommandables par la valeur & la vertu, qui temblent être un bien héréditaire dans leur maison; mais quoique separez pendant un si longtemps de leur ancienne patrie, ils n'ont point perdu l'esprit de retour, & des que l'occasion s'en est présentée, ils sont rentrez avec joye sous la domination de leurs veritables maîtres. Durant les troubles des pays-bas Pierre de Melun reviet en France, où le roi notre ayeul lui donna des marques de bouté & de protection, qui ne pouvoient être que l'effet de l'honneur que Pierre de Melun avoit d'être petit fils de Louise de Foix, sœur de Jean d'Albret, roi de Navarre, grande tante du roi Henry IV. Louis de Melun fils d'Alexandre Guillaume, chevalier de nos ordres, & de Jeanne Pelagie Chabet de Rohan, mourut à notre armée d'Allemagne étant officier general, aprés avoir fair onze campagnes, où il donna toujours des preuves de sa valeur : il se distingua entr'autres à Heidelbergh au paisage de Zwingimbergh, ou il reçut plusieurs bleflures, & à la bataille d'Ekeren, où il eut l'honneur d'attaquer & de charger le premier; il avoit épousé au mois d'Octobre 1691, notre trés-chere & bien-

A amée cousine Elizabeth de Lorraine, dont il a eu Louis de Melun, prince d'Epinoy, qui a commencé à nous fervir des l'âge de dix-lept ans, & qui commande présentement notre regiment royal de cavalerie. Nous rappellons le seuvenir des services de ses ancêtres dont il suit les traces, en faisant la presente érection en sa faveur. L'éclat & la grandeur de la race, les grands hommes qui en sont sortis, sont pour luy des exemples & des motifs si pressins, que nous ne pouvons douter que répondant d'ailleurs aux fentimens qui lui ont éte inspirez par une aveule, & par une mere roujours attentives à meriter notre estime & notre assection, il ne se rende digne de la grace que nous lui faisons aujourd'hui : ce nouveau titre joint aux bienfaits dont la maison a été comblée par les rois nos prédeceileurs, à la protec-B tion constante, & aux distinctions particulieres que le roi Henry IV. notre aveul, Louis XIII. de gloricule memoire, notre très-honore seigneur & pere & nous, avons accordées à ses ayeuls & à luy, nous sont de surs garants de la fideiité & de l'attachement inviolable que lui & ses successeurs auront pour nous, & pour les interets de notte couronne. Notre trés-chere & bien amée coufine Anne de Lorraine, princesse de Lissebonne, ayeule de notredit cousin, touchée de la grace que nous faisons à fon petit fils, lui a fait don de la vicomté & seigneurie de Joyeuse, ses appartenances & dépendances, & annexes pour y placer le titre de duché & Pairie, & com-me cette terre a déja été érigée en duché & Pairie en l'année 1581, par le roi Henry III. en faveur d'Anne de Joyeuse son beau-frere, & qu'elle a été possedée en la même qualité jusqu'en l'année 1688, par des princes de la maison de Lorraine, elle a toute C la distinction qui convient pour être decorée des mêmes dignitez. A ces cautes, & autres confiderations à ce nous mouvans, & de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale, nous joignons, unissons & incorporons à ladité vicomté de Joyeuse, les terres & seigneuries de Beaubiac, Reziere & la Blanchiere, de la Baulme, de S. Auban, de S. André de Cruzeies, de S. Sauveur & Bec de jun, de Petit Paris, de Dumeres, de la Marte & Grospierre, situées en Vivarets, province de Languedoc dans l'étendue du ressort de notre parlement de Toulouse, laquelle vicomté avec ses fieß & arrierefieß étant ainsi augmentée & accrue par le moyen de ladite jonction, union & incorporation des terres suffites, avons de nouveau par ces presentes signées de notre main, créé, érigé, élevé & decoré, ciéons, érigeons, élevons & decorons Den titre, nom, dignité & préeminence de duché-Pairie de France, voulons & nous plaît lesdites vicomté, terres & seigneuries être dorénavant appellées & dites duché de Joyeute & Pairie de France, pour par notredit cousin Louis de Melun, Prince d'Epinoy, ses enfans & descendans miles en ligne directe, nez en loyal mariage, jouir à perperuité, comme seigneurs proprietaires dudit duché & Pairie, du nom, titre, qualité & dignité de Pair de France, aux honneurs, autoritez, rang, séance, privileges, prérogatives, prééminences, franchises, libertez & autres droits qui appartiennent à ladite qualité & dignité, & dont tous les autres ducs & Pairs de France one joui ou du joint de tout temps & ancienneté, & jouissent encore à present, tant en justice E & jurisdiction, séance en notre cour de parlement à Paris, & autres nos cours avec voix deliberative, qu'en tous autres droits quelconques, soit en assemblée de noblesse, faits de guerre, qu'autres lieux & actes de séance, d'honneur & de rang, en laquelle notre Cour de parlement de Paris nous voulons que notredit coufin le prince d'Epinoy toit reçû des à piesent, & y prête le terment accoutumé, encore qu'il ne soit que dans la vingt-unième année de son âge, & quoique par l'arricle 111, de notre édit du mois de may 1711. il foit porté que les dues & Pairs ne teront reçus qu'à l'âge de vingt-ciaq ans, de la rigueur duquel édit nous le dispensions par grace speciale, & sans tirer à contequence, y dérogeant expressement, pour cette sois seulement, en faveur de notre de cousin, pour assurer son rang, du jour de l'enregistrement de ses lettres & de sa reception, 2 condition qu'après sa reception il ne pourra entrer en notredit parlement & avoir voix deliberative, qu'aprés avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans, ce qui aura parcillement lieu en notre cour de parlement de Toulouse & autres nos cours. Voulons & nous plait que toutes les caules civiles & criminelles, mixtes & réciles qui concerneront tant notredit coulin que les droits dudit duché & Pairie, soient traitees & jugées en notre cour de parlement à Paris en premiere instance, & que les cautes & procez d'entre les vallaux & justici bles dudit duché & Pairie rellortissent par appel en notre cour de parlement de Toulouse; à cet effet avons distrait & exempté leur auche & les dépendances, & par ces presentes le distrayons & exemptons du ressort de tous autres juges & juridictions où les appellations des officiers avoient coutume de reflortir, sans préjudice neaumoins des cas royaux, dont la connoillance

demeurera à nos juges qui avoient coutume d'en connoître, le tout à la charge d'indemniser nos officiers & autres qu'il appartiendra. Voulons que notredit cousin tienne ledit duché & Pairie de Nous nuement & en plein fief à cause de notre couronne, & releve de notre tour du louvre sous une seule soy & hommage, pour laquelle notredit cousin Nous a fait & prêté le serment de fidelité ainsi qu'il est accoutumé, à condition d'indemniser les seigneurs particuliers, desquels pourroient relever les terres unies audit duché de Joyeuse. Voulons aussi que tous les vassaux de notredit cousin le reconnoissent comme duc & Pair de France, & lui rendentles devoirs ausquels ils sont tenus en ladite qualité; & pour l'exercice de la jurisdiction dudit duché & Pairie voulons que notredit cousin & ses successeurs audit duché puissent établir un siege de duché & Pairie audit lieu de Joycuse, auquel il y aura un senechal ou bailly, un juge mage, un juge regent, un procureur fiscal, un avocat fiscal, des substituts & un greffier, & le nombre des procureurs, notaires, sergens & officiers accoutumez pour y exercer la justice, sans néanmoins qu'en consequence de la presente érection en duché & Pairie, au défaut d'enfans mâles & descendans mâles de notredit cousin, ladite terre de Joyeuse & ses dépendances puissent être par Nous & les tois nos successeurs réunies à la couronne, en consequence des édits, declarations & ordonnances des années 1566. 1579. 1582. & 1587. & toutes autres faites sur l'érection des duchez & Pairies, ausquelles & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, Nous avons dérogé & dérogeons par ces presentes en faveur de notredit cousin & de ses successeurs, mais à la charge qu'à défaut de successeurs mâles en ligne directe & en loyal mariage de motredit cousin, le titre de duché & Pairie sera éteint, & ladite terre de Joyeuse & autres y réunies retourneront en leur premiere nature, titre & qualité. Si donnons C en mandement à nos amez & seaux conseillers, les gens tenans nos cours de Parlement & chambre de nos comptes à Paris, & tous autres nos officiers & justiciers qu'il appartiendra, que ces presentes nos lettres d'érection en duché & Pairie de Joyeuse, ils fassent lire, publier & enregistrer, & du contenu en icelles jouir & user notredit cousin, ses enfans & descendans mâles en loyal mariage, pleinement, paisiblement & perpetuellement, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens, nonobstant toutes choses à ce contraires, ausquelles Nous avons dérogé & dérogeons par ces presentes. Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, Nous avons sait mettre notre scel à cesdites presentes. Donné à Fontaine-bleau au mois d'Octobre l'an de grace 1714. Et de notre regne le soixante-douzième. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le roi, Voysin, avec paraphe; & à côté, visa VOYSIN. Scellées d'un grand sceau de cire verte, en queue de soye rouge & verte.

Registrées, ony & confentant le procureur general du roy, pour jouir par l'impetrant, ses ensans & descendans mâles en legitume mariage, de leur effet & contenu en icelles, & estre executées selon seur forme & seneur, suivant & aux charges portées par l'arrest de ce jour.

Es à l'instant en consequence desdites lettres, ledit Messire Louis de Melun y denommé, a été reçu en la qualité & dignité de duc de Joyense Pair de France, fait le serment accoutumé E juré sidelite au roy suivant l'Arrest de ce jour. A Paris en parlement le dix-huitième jour de Decembre 1714. Signé, DONGOIS. Avoc paraphe.

GENEALOGIE

# S SICKELSINGER SECRETARY OF THE AND SECRETARY OF THE AND SECRETARY OF THE SECRETARY OF THE

# NEALOGIE LA MAISON MELU

Robert, moine de S. Remy de Reims, en son histoire de la terre sainte liv. IV. a écrit, que la maison de Melun sortoit d'une source royale, (a) l'on Boucher, hist, de a rassemblé (b) des titres & monumens de cette grande maison destinez pour une Courtenay, pages histoire genealogique plus complette, qu'on ne la peut donner ici. Le premier de 204. & suivantes. OBERT, moine de S. Remy de Reims, en son histoire de la Terre Sainte cette ancienne maison, dont la mémoire s'est conservée jusqu'à present est

b) Cabinet de M. le Clairembault.

. I.

JOSSELINI. du nom, vicomte de Melun, tenoit rang parmi les grands sei-gneurs de la cour du roi Hugues Capet, & du roi Robert son fils. Il donna en 998. le village de Noisy le sec, à l'abbaye de S. Maur des fossez, où quelque temps aprés il prit l'habit de religieux & y mourut le 19. mars, selon Eudes religieux de cette abbaye, en la vie de Bouchard comte de Vendôme. Il laissa un sils, qui suit.

II.

ERVE', vicomte de Melun, vivoit en 1030. suivant l'auteur des miracles I de S. Liesne, & fut pere de

#### I I I

RSION I. du nom, vicomte de Melun, affista en 1067. à la dédicace de S. Martin des champs, donna un beau reliquaire à l'abbaye de S. Aubert de Cambray, & est nommé dans une charte de l'abbaye de Ferrieres de l'an 1070. Ses en-

1. GUILLAUME I. du nom, vicomte de Melun, qui fuit.

2. MANASSE's de Melun, lequel prit les interêts du chastelain de Cambray contre l'évêque de cette ville.

#### IV.

UILLAUME I. du nom, vicomte de Melun, obtint par la faveur du roi 7 Philippe I. en 1084. la confirmation des privileges de l'abbaye de S. Pere de Melun, accordez à ses predecesseurs, par les rois Hugues, Robert & Henry. Il sut surnommé le Charpentier, parce qu'il ne se trouvoit point d'armes qui put resister à l'effort de les coups, ainsi que rapporte Robert moine de l'abbaye de S. Remy de Reims, qui le connoissoit, & qui ajoute au livre IV. de son histoire de la Terro Sainte, en parlant de la retraite de l'armée chrétienne après la prise d'Antioche en 1098, qu'il étoit issu de race royale & cousin de Hugues de France, comte de Vermandois, frere du roi Philippe I. Son fils fut

RSION II. du nom, vicomte de Melun, reconnut en 1138. en faveur de l'abbé & des religieux de S. Maur, qu'il n'avoit aucun droit de contume dans les lieux de Moisenay & de Courceaux; ce qu'il fit du consentement de la semme dont le nom n'est pas dans le titre, & de laquelle il eut

1. Adam I. du nom, vicomte de Melun, est nommé dans le privilege que le roi Louis le jeune accorda à l'abbaye de S. Pere en 1143. & mourut sans enfans avant l'an 1150.

Tome V.

K. 3

# #22 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

2. JOSSELIN II. du nom, vicomte de Melun, qui suit.

3. GILLES de Melun, seigneur de Villesermoy en 1146, sut pere de ADAM de Melun, chevalier, seigneur de Villesermoy en 1189, advoné de la terre de S. Denis de Grandpuy (4).

Femme, Helvise dame de Nangis, veuve de Pierre de Britaut, chevalier, seigneur de Nangis à cause d'elle.

1. GILLES de Melun II. du nom, seigneur de Villesermoy, est qualissé beaufrere de Jean, seigneur de Valery, dans un titre de l'an 1219.

11. & 111. HENRY & DREUX de Melun, nommez avec leur frere dans le titre de l'an 1219.

1 1v. MARIB de Melun, semme de Jean, seigneur de Valery en 1219.

v. Lucienne de Melun, est mentionnée avec ses freres & sa sœur dans les chartes de l'abbaye de S. Germain des prez de l'an 1208. & de celle du Paraclet en 1219.

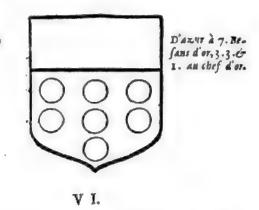

JOSSELIN II. du nom, vicomte de Melun, succeda à Adam son frere aîné avant l'an 1150. & donna l'an 1156. à l'abbaye de Batbeaux, la moitié de la sorêt de Fereus, il vivoit encore l'an 1157.

Femme, ALPAIS, mourut le 20. juin, suivant le martyrologe de Notre-Dame de Melun.

1. LOUIS I. du nom, vicomte de Melun, qui suit.

2. ADAM de Melun, nomme dans une charte de S. Pere de l'an 1172, fut present au don, que Bouchard de Montmorency sit de sa forêt de Merville, à l'abbaye du Val l'an 1174.

3. GILLES de Melun.

(a) Du Bouchet

nay, liv. 11. page

hift, de t ouite-

205.

4. Aveline de Melun, femme en 1177. de Philippe de Nemours, seigneur de Guercheville, dont elle étoit veuve en 1191.

3. N. de Melun, époula Philippe de Chastillon. (alias) de Nemours.

#### VII.

OUIS I. du nom, vicomte de Melun, sur present à l'accord que le roi Louis le jeune sit entre Gautier seigneur de Nemours son chambellan, & l'abbé de Barbeaux en 1172. il est encore nommé dans une Charte de l'abbaye de S. Denis l'an 1183.

Femme, GISLE dont le surnom est ignoré.

1. ADAM II. du nom, vicomte de Melun, qui suit.

2. JEAN de Melun, chanoine & archidiacre de l'église de Sens en 1216. Étoit Évêque de Poitiers dés l'an 1235, suivant une charte de l'abbaye de Maillezais, par laquelle il confirma une donation saite à Renaud, abbé de ce monastere par Raoul, comte d'Auge. Il confirma encore l'an 1239, une autre donation saite par Thibaud Chabot, chevalier, seigneur de Roche-Cerviere, à l'abbaye de S. Maixant, & sut present l'année suivante à l'aste par lequel Aymery vicomte de Chastelrand, Agathe sa semme, & Jean son sils, ratisserent le traité qu'ils avoient sait l'année précedente avec l'abbé & les moines de S. Denis. Il exempta en 1246. Alsonse de France, comte de Poitiers, frere du roi S. Louis, de l'hommage qu'il devoit aux évêques de Paitiers, pour le chasteau de Sivray,

C

E

& transigea pour les siess qu'Aymery de Vivonne, chevalier, tenoit de l'évêché de Poitiers, il fut nommé en 1248. avec l'évêque de Limoges, executeur du testament de Hugues de Lezignem, comte de la Marche, & scella de son sceau avec Raoul, doyen de son église, l'acte de la canonisation de S. Dominique le 28. octobre 1253. Il mourut fort âgé le 11. septembre 1257. & sut enterré en l'abbaye du Jard prés Melun, sepulture de ses ancêtres. Voyez Gal. Christ. edit. nov. som. II. col. 1184.

3. Renaud de Melun, chanoine de Sens, est nommé dans le testament d'Adam vicomte de Melun son frere, l'an 1216.

4. GUILLAUME de Melun, archidiacre de Sens en 1221.

5. Simon de Melun, chevalier en 1194. (a)

6. RAOUL de Melun.

7. ADELAIS de Melun, semme de Hugues, seigneur d'Esgreville, étoit morte en du roi, layette, 1234.

8. GISLE de Melun, mariée à Endes de Monstiers.

(a) Titres du tresor des charres

#### VIII.

DAM II. du nom, vicomte de Melun, traita avec le prieur de S. Martin des Champs de Paris, au mois de novembre de l'an 1200 fur les disterends qu'ils avoient C ensemble pour la terre & les bois de Blandy, sut envoyé par le roi Philippe Auguste en 1207. contre Aimery VII. du nom, vicomte de Thouars, commandant les armées de Jean roy d'Angleterre, qu'il battit & fit prisonnier; il se signala aussi à la bataille de Bouvines l'an 1214. (b) accompagna l'année suivante Louis de Prance, sils ainé du roy, en Languedoc pour faire la guerre aux Albigeois, & passa avec lui en Angle- (b) Guill, le Breterre, lorsque ce prince y alla pour s'y saire couronner roy l'an 1216. Il sit avant que philippide de partir plusieurs dons à l'abbaye du Jard, & étant à Calais le Dimanche aprés la sête de S. Nicolas, au mois de Decembre de la même année, il sit son testament, dont il nomma executeurs Jean de Melun son frere & Gautier II. du nom, seigneur de Ne-D mours son cousin germain, & mourut en Angleterre le 22. Septembre 1217. suivant Alberic, Philippe mouskes & le martyrologe de l'abbaye de Barbeaux.

Femme, AREMBURGE vivoit encore l'an 1220. suivant une charte de l'abbaye du lard.

1. GUILLAUME II. du nom, vîcomte de Melun, qui suit.

2. ADAM de Melun.

E

3. Louis de Melun, pere de Huques de Melun, chanoine de saint Victor l'an

4. Heloise de Melun, son pere ordonna par son testament, que son heritier lui donneroit pour se marier cent livres de rente en fonds de terre, & mille livres en argent, elle épousa Jean de Garlande chevalier.

IX.

VILLAUME II. du nom, vicomte de Melun, confirma en 1220. aux reli-T gieux de l'abbaye de Vauluisant, ordre de Cîteaux, diocese de Sens, le droit de salage qui leur avoit été accordé par Louis I. du nom, vicomte de Melun, son ayeul; testa au mois d'aoust de la même année, mourut le 4. may 1221. & sut enterré en l'abbaye du Jard avec les predecesseurs.

Femme, AGNE'S dame de Monstreuil-Bellay en. Anjou, fille unique & heritiere de Gerand Bellay III. du nom, & de Bathilde sa femme, desquels il est fait mention dans une F charte de l'abbaye d'Asnieres en 1211. Elle se remaria à Waleran, baron d'Ivry, & prit une troisiéme alliance avec Estienne de Sancerre, seigneur de Chatillon-sur-Loing, Bouteiller de France, troisième fils d'Estienne de Champagne comte de Sancerre, & de Mathilde de Donzy. Voyez tome II. de cette histoire, pag. 848.

s. ADAM III. du nom, vicomte de Melun, qui suit.

2. GUILLAUME de Melun, fut caution de cinq cens marcs d'argent pour sureté du traité fait par le cardinal Romain, entre le comte de Champigne & les Templiers, sur les disterends qu'ils avoient ensemble au mois d'Octobre 1228. & mourut sans posterité le 9. Février 1249.

3. MATHILDE de Melun, mariée par contrat de l'an 1230. à Anseau de Trainel, seigneur de Voussienes.

### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL

4. AREMBURGE de Melun, religieuse à Longchamps en 1261.

DAM III. du nom, vicomte de Melun, seigneur de Monstreuil-Bellay, demeura quelque tems lous la tutelle d'Agnes sa mere, consentit en 1244, en faveur de l'abbe & des religieux de l'abbaye du Jard, que ce qu'ils possedoient à Sivry & les dix arpens de haute futaye qui leur avoient été leguez par Guillaume de Vaux chevalier, fussent réduits à un même fief & à un seul hommage, s'ils en faisoient vente à une seule personne. Il testa au mois de Juillet 1249. & mourut le 9. Février de l'année suivante selon le martyrologe de N. D. de Melun.

I. Femme, GERTRUDE mourut sans enfans.

II. Femme, COMTESSE de Sancerre, dame de Marcheville en partie & de la Loupe, B fille d'Etienne de Sancerre, seigneur de Chatillon-sur-Loing, & d'Eleonore de Soissons sa premiere semme, confirma à l'abbaye de Barbeaux, le mercredi avant la sete de S. Pierre aux Liens 1260, les aumones qu'Etienne de Sancerre son pere y avoit faites, plaidoit au parlement l'an 1263, conjointement avec Alix de Sancerre sa sœur, dame de Dangu, contre Etieme de Sancerre leur frere. Elle vivoit encore en 1275. Voyez

1. GUILLAUME III. du nom, vicomte de Melun, seigneur de Monstreuil-Bellay, époula l'an 1260. Alix dame de Chacenay, veuve de Guignes IV. du nom, comte de Forés, & fille d'Erard seigneur de Chacenay, & d'Ermelme de Broyes. L'an 1267. il fit condamner par arrêt du Parlement, Renaud comte de Forés, de lui C payer comme heritier du comte Guignes son frere 1200. liv. pour la dot d'Alix la femme, & le Vendredi avant la fete de la chaire de S. Pierre 1269. il sut caution avec Jean comte de Soissons, Raoul son frere, & Mathieu seigneur de Montmorency, de la promesse qu'Alienor de Soissons, veuve de Renaud vicomte de Thouars, la cousine avoit faite à Alfonse de France comte de Poitiers, de lui rendre à grande & petite force le château de Tifauges, toutes les fois qu'elle en seroit requise de sa part. Il accompagna ensuite le roi S. Louis en son voyage d'Afrique l'an 1270, avec trois bannieres & douze chevaliers, aux gages de 5000. L & bouche à cour en I hôtel du roy, ainsi qu'on l'apprend d'un état de la chambre des comptes; (4) rendit aussi plusieurs services à Charles de France, roi de Naples & de Sicile, qui lui donna pour recompense le comré de Corse comme marque son épitaphe qui est dans l'abbaye du Jard. Il mourut sans enfans l'an D 1278.

2. ADAM IV. du nom, vicomte de Melun, qui suit.

- 3. JEAN de Melun, seigneur d'Esprenne, a donné origine aux seigneurs de la Borde, rapportez cy-aprés S. VI.
- 4. SIMON de Melun, seigneur de la Loupe & de Marcheville, dont la posserité sera rapportée dans son rang sous le S. VIII.

5. ROBERT de Melun, mentionné dans les registres du parlement de l'an 1298.

6. PHILIPPE de Melun, moit sans ensans après l'an 1312.

7. JEANNE de Melun, mariée à Henry I. du nom, sire de Trainel, mort en 1281. 8. ELEONORE de Melun, épousa Gautier de Nemours IV. du nom, dit le Chambellan, leigneur de Villebeon & de Tournetuye, fils de Gautier de Nemours III. du nom, seigneurs des mêmes lieux, & d'Alix de Victzon.

9. Comtesse de Melun, Abbeise de N. D. du Lys, l'an 1276. & morte en 1300, E

DAM IV. du nom, vicomte de Melun, seigneur de Montreuil-Bellay, aprés son frete ainé donna du contentement de la femme le 3. fevrier 1284, à Guillebaut Beguard, seigneur de Cheanoy, ecuyer, plusieurs terres & rentes qu'il avoit à Baugé en Vallée au pays d'Anjou partagea en 1293, avec Guillaume Crespin, sei-gneur de Dangu, les terres de Charillon sur Loing, de Concoursault & de Bailleul, qui venoient de la succession de leur mere, & vendit avec la femme le mardy avant Noël 1300 celle de Concourfault à Hugues de Bouville, seigneur de Milly. Trois ans après il assigna aux Religieux du Breuil-Bellay 20. livres de rente sur la Seigneurie de Montreuil-Beilay, & mourut aprés l'an 1304

Femme, JEANNE de Suily, fille d'Henry II. du nom, fire de Sully, & de Per-

( ) Extrait d'un

des chartes du toi

communique par M. d'Herouval.

\* renelle de Joigny, dame de Chateaurenaud, fut mariée avant l'an 1280. le 4. may 1306, & fut enterrée dans le chœur de l'Abbaye de S. Antoine des Champs à Paris, sous un tombeau chargé de cette épitaphe : Cy gist madame Jehanne de Seuly jadis vicontesse de Melun, & semme de jadis noble homme monseigneur Adam, vicomte de Melun, & sires de Monstreuil Bellay qui trépassa en 1306. le lendemain de l'Ascension 4. jour de May. Voyez tome II. de cette hist. page 857.

1. JEAN I. du nom, vicomte de Melun, qui suit.

2. GUILLAUME de Melun, élu archevêque de Sens en 1325. mourut le 27. octobre 1329. & fut enterré dans le chœur de sa Metropole. Foyez Gall. ebrist. edit. de 1656. tem. 1. p. 643.

3. HENRI de Melun, mort sans posterité.

4. PHILIPPE de Melun, seigneur de S. Maurice sur Laveron, évêque & comte de Chalons, Pair de France en 1335. sur pourvû de l'archevêche de Sens en 1338. mourut le 7. Avril 1345. & fut enterré dans sa cathedrale. Voyez tome II. de cette hist. p. 347.

5. ROBERT de Melun, chevalier, mort sans avoir été marié en 1342.

6. Louis de Melun, chanoine, chantre & chefcier de l'églife de chartres en 1340. mourut avant l'an 1354.

7. Charles de Melun, nommé dans un titre de l'abbaye de saint Pere de l'an

Femme, Agne's, dame d'Issy, heritiere de Colart seigneur d'Issy, chevalier, son C

YOLAND de Melun, dame d'Issy & de la Boissiere, étoit mariée au mois de may 1338, avec Guillaume de Vaudetart, premier valet de chambre du roi Philippe de Valois, sur la soy de du Bouchet. (4)

8. JEAN de Melun, seigneur de S. Maurice, d'Aillant & de Fontenelles.

(a) Du Bouches Femme, MARGUERITE, dame de Brimeu, se rémaria à David de Poix, seigneur ?-111. de Maxens.

I. JEAN de Melun, seigneur de S. Maurice, d'Aillant & de Fontenelles, mort lans avoir été marie

11. CATHERINE de Melun, femme de Jean, dit le Ber, seigneur d'Auxy, chevalier, (b) avec lequel elle vivoit en 1347. & duquel elle étoit veuve l'an 1367.

(6) Du Bouchet. de Consignay L. III pratte

Du Bonches

111. JEANNE de Melun, étoit mariée en 1367. avec Jean, sire de Beauval & de Haversquerque.

IV. BEATEIX de Melun, morte sans enfans.

v. NICOLE de Melun, épousa Bernard de Chaumont, seigneur de Conantes.

VI. MARIB de Melun, morte sans avoir été mariée.

9. Isabelle de Melun, semme de Thomas, seigneur de Bruyeres, vivoit en 1342. 10. Agne's de Melun, Abbesse de N. D. du Lys aprés Contesse de Melun sa tante, mourut le 3. Octobre 1315. Voyez gal. christ. edit. de 1656. tom. 1V. p. 569.

#### XII.

EAN L du nom, vicomte de Melun, seigneur de Montreuil-Bellay & de Tancarville, chambellan de France, & chambellan hereditaire de Normandie, mourut l'an 1350. & fut enterré en l'abbaye du Jard. Voyez son article dans la suite de cette histoire, chapitre des GRANDS CHAMBELLANS DE FRANCE.

I. Femme, JEANNE, dame de Tancarville, fille & heritiere de Robert, seigneur de Tancarville, chambellan hereditaire de Normandie, & d'Alix de Pons, dame de Blaye, fut mariée avant l'an 1316, deceda l'an 1328. & fut enterrée en l'abbaye

F du Jard.

B

D

E

1. [EAN II. du nom, vicomte de Melun, comte de Tancarville, qui suit.

2. Adam de Melun, premier chambellan des rois Jean & Charles V. lequel luy donna à vie les terres de Chateau-Landon, & du Mez-le-marêchal. Il mourut sans posterité après paques le 23. Avril 1362. & sut enterré en l'abbaye du Jard.

3. GUILLAUMB de Melun, Chanoine de N. D. de Paris, sut élû archevêque de Sens en 1346, fit un échange le 19, may 1366, avec Marguerite, dame de Trainel, mere de Jean de Chateauvillain, seigneur de Vaucler & de Baye, dédia l'église des Celestins de Paris le 15. Septembre 1370. en presence du roi Charles V. acquit l'hôtel de Sens à Paris, mourut le 4. may 1378, aprés avoit fait son testament Tome V.

### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

& fut inhumé aux Celestins. Il laissa un fils naturel appellé le bâtard de Sens, leuyer A de la compagnie des gendarmes de Guillaume IV. vicomte de Melun l'an 1389. Voyez gall. christ. de 1656. tome I. p. 644.

4. & 5. RAOUL & HENRY de Melun, mort sans posterité.
6. Simon de Melun, chanoine de Sens en 1345. & 1350.

7. ROBERT de Melun, écuyer.

Femme Isabeau, dame de Chastenoy, sur mariée le 29. octobre 1347. & étoit

remariée en 1369, avec Etienne, seigneur de Precy.

JEAN de Melun, seigneur de Chastenoy, étoit en Italie au service du roi de Sicile l'an 1384, lorsqu'il obtint soustrance de l'hommage qu'il devoit au comte de Nevers, pour ce qu'il tenoit de lui à cause des seigneuries d'Isle & de Villemor.

II. Femme ISABELLE, dame d'Antoing, d'Epinoy, de Sottenghien & de Hou-dain, chaîtelaine de Gand, fille unique de Hugues VI. du nom, seigneur d'Antoing, & de Marie dame de Sottenghien, sur mariée en presence du roi & des seigneurs de sa cour, par contrat passe à la Neusville en Hez, le lundy sète de S. André 1327. elle étoit veuve de deux maris. 1°. d'Henry de Louvain, seigneur de Gaesbeck, fils de Jean de Louvain, Seigneur de Gaesbeck, d'Herstal & de Leuve, & de Felicité de Luxembourg. 2°. d'Alphonse d'Espagne, dit de la Cerda, fils ainé de Ferdinand infant de Castille, & de Blanche de France, fille du roi S. Louis. Elle n'eur point d'enfans de ses deux premiers maris, deceda le jour de S. Nicolas 6. decembre 1354. & sur inhumée en l'église d'Antoing, où se voyent sur sa tombe les armes de ses trois maris. Voyez Butkens, trophées de Brabant, preuves, page 223.

1. HUGUES de Melun, seigneur d'Antoing & d'Epinoy, duquel sont sortis les seigneurs d'Antoing, princes d'Epinoy, & le duc de Joyeuse, qui seront rappor-

tez ci-après §. I.

2. Isabeau de Melun, dame de Houdain, épousa 1º. Pierre, comte de Dreux, seigneur de Montpensier, d'Aigueperse, &c. sils de Jean II. du nom, comte de Dreux, de Braine & de Joign y, & de Jeanne de Beaujeu, dame de Montpensier. Il avoit pour cinquiéme ayeul paternel Robert de France, comte de Dreux, cinquiéme fils du roi Louis VI. dit le gros, & d'Adelais de Savoye. 2º. par contrat du 11. juillet 1352. Jean d'Artois, comte d'Eu, sils de Robert d'Artois III. du nom, comte de Beaumont-le-Roger, pair de France, & de Jeanne de Valois, Distritayeul étoit Robert de France I. du nom, comte d'Artois, troisième sils du roy Louis VIII. & de Blanche de Castille. Voyez tome I. de cette histoire p. 388. & 430.

3. MARIE de Melun, plaidoit pour son partage contre Hugues son frere en 1365.

& mourut sans alliance.



#### XIII.

TEAN II. du nom, vicomte de Melun, comte de Tancarville, seigneur de Monstreuil-Bellay & de Warenguebec, gouverneur de Bourgogne, de Champagne & de Brie, Chambellan de France & de Normandie, & reformateur des eaux & forêts de France, vendit du vivant de son pere avec Adam, Guillaume, Robert, Henry & Simon, de Melun ses freres, à Renaud, sire de Pons l'an 1344. la seigneurie de Blaye sur Gironde, qui avoit appartenu à Jeanne dame de Tancarville leur mere, mourut en 1382. & sur enterrée en l'abbaye du sard. Voyez son article dans la suite de cette bissaire, chapitre des GRANDS CHAMBELLANS DE FRANCE.

Femme, JEANNE Crespin, dame de Warenguebec, d'Estrepagny & de Neaussle, fille ainée & principale heritière de Guillaume Crespin VI. du noin, seigneur du Bec-Crespin, de Warenguebec, &c. connêtable hereditaire de Normandie, & de Mahaut de Baumez, fut mariée vers l'an 1334. & deceda le 14. ianvier 1374.

1. JEAN III. du nom, vicomte de Melun, comte de Tancarville, seigneur de Warenguebec & de Monstreuil-Bellay, chambellan & connétable hereditaire de Normandie, chambellan de France, lieutenant pour le roi ès comtez de Champagne & de Brie, mourut avant l'an 1385. sans enfans d'Ide dame de Marigny, qu'il avoit épousée en 1348. elle étoit fille unique de Louis, seigneur de Marigny, & de Roberte de Baumez, chastelaine de Bapaume. Voyez son article dans la fuite de cette bist. chap. des GRANDS CHAMBELLANS DE FRANCE-2. GUILLAUME IV. du nom, vicomte de Melun, qui suit.

3. MARGUERITE de Melun, épousa 10. en presence du roy Miles de Noyers, comte de Joigny, seigneur de Vendeuvre, Prémartin, &c. sils de Jean de Noyers, comte de Joigny, & de Jeanne de Joinville. 20. Robert de Fiennes, dit Moreau. Chastellain de Bourbourg, sire de Tingry, fils de Jean, baron de Fiennes & de Tingry, & d'Isabel de Flandres. Son second mary lui assigna en douaire le 22. decembre 1363. 4000. livres de rente sur les terres de Tingry, de Ruminghen, de Belles, d'Athies, &c.

#### XIV.

UILLAUME IV. du nom, comte de Tancarville, vicomte de Melun, sci-Igneur de Monstreuil-Bellay & de Warenguebec, premier chambellan du roi, connétable & chambellan hereditaire de Normandie, grand Bouteiller de France, donna quittance le 14. janvier 1400 à Alexandre le Bourlier, receveur general des aydes, de 500. livres pour un quartier de 2000. livres qu'il avoit par an. Son sceau qui est au bas est écartelé au 1. & 4. 9. besans 3. 3. 3. & un chef. Au 2. & 3. un écus-son & un orle d'étoiles, supports deux soups, cimier une tête de beuf. (a) Il fut tué à la (a) Cabinet de M. bataille d'Azincourt l'an 1415, son corps sut porté à l'abbaye du Jard, & enterréau de Claisembaule, tombeau de ses piédecesseurs. Voyez son article dans la suite de cette histoire, chapitre des GRANDS BOUTEILLERS ET ECHANSONS DE FRANCE.

Femme, JEANNE de Parthenay, dame de Samblançay en Touraine, fille de D Guillaume l'Archevêque, leigneur de Parthenay, & de Jeanne dame de Mathefelon,

fur mariée par contrat du samedi 21. janvier 1390.

E

MARGUERITE, vicomtesse de Melun, comtesse de Tancarville, barone de Warenguebec, dame de Monstreuil-Bellay, d'Estrepagny, de Blandy, de Chasteaurenaud, &c. mariée en 1417. à Jacques de Harcourt II. du nom, baron de Montgommery, &c. fils de Jacques de Harcourt I. du nom, seigneur de Montgommery, & de leanne d'Enghien, dame d'Havrech. Voyez ci-devant, page 137. de la Roque, hist. de Harcourt t. I. I. IX. p. 632.

Enfans naturels de Guillaume IV. du nom, vicomte de Melun,

1. Nicolas, bastard de Melun, sut legitime par lettres du Roy, données le 20. juillet

11. Perrette bâtarde de Melan, fut legitimée par les mêmes lettres que fon frere.



S I.

# SEIGNEURS D'ANTOING, COMTES ET PRINCES D'EPINOY,

DUC DE JOYEUSE,

PAIR DE FRANCE



XIII.

JUGUES de Melun I. du nom, seigneur d'Antoing, d'Epinoy & de Sottenghien, chastelain de Gand, chevalier banneret, sils de JEAN I. du nom, vicomte de Melun, & d'ISABELLE dame d'Antoing, sa seconde semme, mentionnez sidevant page 226. se retira aux Pays-Bas, où étoient situez les biens qu'il avoit eus en partage, & où il établit sa demeure, & transporta à Isabeau de Melun sa sœur, & à Jean d'Artois son second mari, la rerre & chastellenie de Houdain en Artois, par lettres du mardi aprés le premier Dimanche de Carême 1354, en presence de Jean de Melun comte de Tancarville, & de Simon de Melun ses freres. Il servoit avec sa compagnie de gens d'armes, les sois Jean & Charles V. dans leurs guerres contre les Anglois ès années 1353, 1369, 1370, & 1371, comme on l'apprend des comptes d'Etienne Braque & de Jean le Flament.

I. Femme, MARGUERITE de Piquigny, fille de Jean seigneur de Piquigny &

d'Ailly, & de Catherine de Chastillon S. Pol, sut marice en 1360.

1. Hugues de Melun, seigneur de Falvy, qui avoit épousé en 1383. Isabelle de Ghistelles, fille aînée de Jean seigneur de Ghistelles, & de Marguerite de Ringleset sa premiere semme, étant veuve elle se remaria à Robert de Bethune, E chevalier, vicomte de Meaux, fils de Jean de Bethune I. du nom, seigneur de Vendeuil, & de Jeanne de Coucy, dont elle sut la seconde semme. Voyez tome IV. de cette bissire, pag. 214.

2. Henry de Melun, accompagna Louis II. du nom, duc de Bourbon, au voyage d'Afrique, se trouva à la baraille de Nicopolis en 1396. & mourut avant l'an 1399, sans enfans de Jeanne de Werchin, sœur de N. de Werchin senéchal de

Hainaut.

3. Isabel de Melun, dame de Vianne, épousa 1º. le 4. Avril 1380. Robert de Namur, leigneur de Beaufort-sur-Meuse, & de Renais sixième fils de Jean de F Flandres, comte de Namur premier du nom, & de Marie d'Artois, veus d'Elizabeth de Hainaut, fille pusnée de Gullaume comte de Hainaut & d'Hollande, & de Jeanne de Valois. 2º. Bertrand seigneur de la Bouverie, lequel vendit de son consentement en 1396. la terre de la Herelle en la prevôté de Montdidier, à Louis II. du nom, duc de Bourbon, pour 400. écus d'or à la couronne. Voyez tome II. de cette histoire, pag. 748.

11. Femme, BEATRIX de l'eautlart, dame de Croifilles, de Wingles, de Saulty & de Villeneuve en Chevrie, fille ainée de Robert de Beauflart, seigneur de Wingles

Digitized by Google

B

A & de Sauley, connétable de Flandres & de Laure de Rolny, (alias) Marigny. (a) (a) I. E. Mauri-Dame de Villeneuve en Chevrie.

1. JEAN de Melun, seigneur d'Antoing, qui suit.

ce, Blafon des chevaliers de la wifon d'or, p. 300

- 2. PHILIPPOTE de Melun, dame de Croisilles & de Courrieres, épousa par traité du premier Octobre 1399. Jacques seigneur de Montmorency, d'Escouen, de Damville, &c. fils de Charles seigneur de Montmorency, marêchal de France, & de Perenelle de Villiers, dame de Vitry Vojez tome III. de cette bistoire, pag.
- 3. MARIE de Melun, mariée en 1404. à Jean de Lalain, seigneur de Houdain. 4. CATERINE de Melun, semme de Jean seigneur de Roisin & de Rongy.

5. MARGUERITE semme d'Enguerand, seigneur de Nedonchel.

6. CATERINE de Melun, dame de Villerval.

Fils naturel de Hugues de Melun, seigneur d'Antoing.

N. dit le batard d'Antoing, étoit écuyer de la compagnie d'Henry de Melun, l'an

#### XIV.

EAN de Melun, vicomte de Gand, seigneur d'Antoing, d'Epinoy, de Rosny, de Beauslart, &c. chevalier de la Toison d'or, sut siancé en 1415, avec Jeanne de Montagu, fille de Jean de Montagu vidame de Laon, grand maître de France, qu'il n'époula pas; se trouva avec les principaux seigneurs de la cour à l'entrevue de Charles dauphin de France & de Jean duc de Bourgogne, proche Melun l'an 1419. fut depuis conseiller & chambellan du duc de Bourgogne, gouverneur de la ville de Douay, & créé chevalier de l'ordre de la Toison d'or en 1432. Il mourut âgé de plus de quatrevingt ans le 15. Février 1484. & fut enterré en l'église d'Antoing, où se voit son épitaphe.

1. Femme, JEANNE de Luxembourg, file puinée de Jean de Luxembourg, scigneur de Beaurevoir & de Richebourg, & de Marguerite d'Enghien, comtelle de Brienne, sut mariée par contrat du 28. Octobre 1419, elle étoit veuve de Louis seigneur de Ghistelles, & mourut en 1420. Foyez tome III. de cette histoire, pag. 725.

N. de Melun mort en bas âge.

II. Femme, JEANNE d'Abbeville, dame de Boubers en Ponthieu, de Dompvast, de Blequin & autres terres, fille d'Edmond d'Abbeville, seigneur de Boubers, & de Jeanne dame de Relly & de Caumont, sut mariée le 5. Avril 1421, mourut le 11. Janvier 1480. & fut enterrée auprés de son mari.

1. JEAN de Melun II. du nom, seigneur d'Antoing, qui suit.

2. PHILIPPES de Melun, dame de Sottenghien, mariée le premier Juin 1441. à Thibaud de Luxembourg, seigneur de Fiennes & d'Armentieres, second fils de Pierre de Luxembourg I. du nom, comte de S. Paul & de Brienne, & de Marguerite de Baux. Voyez tome III. de cette histoire , pag. 735.

3. GUILLEMETTE de Melun, approuva & ratifia avec Philippes & Helene de Melun, ses sœurs, le mariage de Jean de Melun seur frere le 9. Février

E

4. HELENE de Melun, mariée le 23. Septembre 1454. à Charles d'Artois comte d'Eu, Pair de France, fils de Philippes d'Artois comte d'Eu, & de Marie de Berry. Elle fut sa seconde semme, & mourut le 25. Juillet 1472. Voyez tome I. de cette

histoire, pag. 391. 5. Bonne de Melun, époula 1°. Pierre de sainte Aldegonde, seigneur de Noircarmes. 20. Josse de Hallwin, seigneur de Piennes, second fils de Jean, seigneur de Hallwin, & de Jacqueline de Ghistelles, veuf de Jeanne de la Clite, dite de Comines. Elle mourut sans enfans le 21. Janvier 1446. Voyez tome III. de cette histoire, pag. 911.

#### XV.

EAN de Melun II. du nom, seigneur d'Antoing, d'Epinoy & de Beaumez, châtelain de Gand, est qualifie confeiller & chambellan du roy, dans une permission qu'il obtint au mois d'Aoust 1486, de faire deux Pairies separces de ses terres de Bou-Tome V.

bers & de Dompvast prés Abbeville, qui étoient tenuës en une Pairie du comté A

Ta (Chambre du de Ponthieu, (4) & mourut le 26. Octobre 1513. Comptes 20. me-

Femme, MARIE de Sarrebruche, fille ainée de Robert de Sarrebruche, damoiseau de Commercy, & de Jeanne comtesse de Roucy & de Braine, dame de Montmirail, sut mariée par contrat du 2. Octobre 1451.

1. JEAN de Melun III. du nom, seigneur d'Antoing, qui suit.

2. HUGUES de Melun, seigneur de Hendine & de Rosny, qui a sait la branche

des vicomtes de Gand, rapportée cy-aprés §. IV.

- 3. ROBERT de Melun, baron de Rolny & de Dompvast, gouverneur de Hall & d'Arras, conseiller & maréchal de l'oft de Maximilien I. roi des Romains, & de Charles prince d'Espagne, capitaine de douze hommes d'armes, de deux cens pietons Artesiens, & de soixante-quatre archers à cheval l'an 1514, mourut sans enfans d'Adrienne de Stavelle, vicomtesse de Furnes, veuve de Jean de Croy, B seigneur de la Tour, fils puîné de Philippe de Croy, comte de Chimay, & de Valpurge de Mœurs. Elle étoit fille unique de Guillaume seigneur de Stavelle, & de Leonore de Poitiers.
- 4. François de Melun, prevôt de Bruges en 1505, puis de S. Omer & de saint Pierre de l'Isle, sut élû évêque d'Arras le 4. janvier 1509, & passa ensuite deux ans après à l'évêché de Therouenne, c'est luy qui dédia l'église des Annonciades de Berhune en 1517. Voyez gall. christ. nov. edit. tom. III. col. 346.

3. PHILIPPES de Melun, mariée le 3. Septembre 1470. à Frederie de Hornes, leigneur de Montigny en Ostrevant, sils puiné de Jacques I. du nom, comte de Hornes, & de Jemme de Moeurs.

(6) dies Marie.

more costa V.

6. GUILLELMETTE (b) de Melun, époula le 14. Juin 1485. Louis de Bournel. seigneur de Beauchaisne de Monchy, fils de Jean de Bournel, chevalier, seigneur de Thiembronne & de Lambersac, & de Julienne de Monchy.

7. HELENE de Melun, mariée le 24. Août 1490. à Richard de Merode, seigneur C de Hostphalise.

8. Marguerite de Melun, épousale 21. Janvier 1493. Jean, seigneur de Merode & de Petersein.

9. JACQUELINE de Melun, chanoinesse à Mons.

10. MARGUERITE de Melun la jeune, chanoinesse à sainte Waudrude.

Fils naturel de Jean II. du nom, seigneur d'Antoing, & de Jeanne la Roussette.

Jean, bâtard de Melan, fut legitimé par lettres du roi Charles VIII. Données à Paris au mois de Novembre 1483.

#### XVI.

EAN de Melun III. du nom, seigneur d'Antoing & d'Epinoy, marechal de Flandres, mourut avant son pere le 29. Juillet 1504. & sut enterré à intoing. Femme ISABELLE de Luxembourg, fille aînée de Jacques de Luxembourg, seigneur de Richebourg, chevalier de la toison d'or, & d'Isabeau de Roubais, sut mariée le 18. mars 1495.

1. FRANCOIS de Melun, baron d'Antoing, qui suit.

2. MARIE de Melun, époula 1º. le 30. Novembre 1505. Jean de Bruges, seigneur de la Gruthuse, gouverneur & lieutenant general en Picardie. 20. Jacques de Chabannes II. du nom, seigneur de la Palice, marêchal de France, fils de Geoffroy de Chabannes, seigneur de la Palice, & de Charlose de Prie, il étoit veuf de Jeanne de Montberon, fille d'Eustache, vicomte d'Aunay, baron de Mauleuvrier & de Mathas, & de Marie d'Estuer. Marie de Melun survêquit son second mary & vivoit encore au mois de Septembre 1536.

Fils naturel de Jean de Melun III. du nom, seigneur d'Antoing.

Frederic, bâtard de Melan, seigneur d'Illies, a fait la branche des seigneur de Cottenes, rapportez cy-aprés S. V.

D

#### XVII.

RANCOIS de Melun, baron d'Antoing, seigneur de Beaumés, de Wingles, de Rosny, de Boubers, de Caumont, de Richebourg d'Herselles, de Rumminghen, de Breuck, &c. connétable hereditaire de Flandres, Châtelain de Bapaume, & chambellan de l'empereur Charles V. fut créé comte d'Epinoy par lettres du roi Louis XII. données au chateau de la Fere-sur-Oile le 28. Novembre 1514, registrées le 9. Decembre suivant. Il s'attacha depuis au service de l'empereur Charles V. qui le sit son chambellan, chevalier de la toison d'or, & capitaine de 25. lances de ses ordonnances, il sit bâtir l'église des Annonciades en la ville de Bethune, où sa mere sut enterrée, & mourut en 1547.

I. Femme, LOUISE de Foix, fille puînée de Gaston de Foix II. du nom, comte de Candalle, & d'Isabelle d'Albret, sut mariée le 7. Juillet 1514. & mourut le pre-

mier Octobre 1534. Voyez tome III. de cette hist. p. 384.

1. HUGUES de Melun, prince d'Epinoy, qui suit.

2. CLAUDE de Melun, épousa le 9. Août 1531. Adrien de Croy, comte de Roeux, chevalier de la toilon d'or, fils de Ferry de Croy, seigneur de Roeux & de Beaurain, & de Lamberte de Brimeu, mort devant Therouenne en 1553.

II. Femme, ANNE d'Autriche, fille naturelle de l'empereur Maximilien I.

#### XVIII.

TUGUES de Melun, créé prince d'Epinoy par l'empereur Charles V. l'an 1545. fut seigneur de Roubais & d'Antoing, connétable hereditaire de Flandres, châtelain de Bapaume, & perdit la vie dans un combat donné prés la riviere d'Au-Thie le 13. Août 1553.

Femme, YOLANDE de Barbançon, dite de Werchm, dame de Roubais, sénéchale de Hainaut, fille ainée de Pierre de Barbançon, seigneur de Werchin, chevalier de la toison d'or, sénéchal de Hainaut, & de Helene de Vergy, sut mariée le C 3. octobre 1545.

1. CHARLES de Melun, prince d'Epinoy, mort à Venile en 1579. sans avoir été maric.

2. PIERRE de Melun, prince d'Epinoy, qui suit.

3. ROBERT de Melun, marquis de Roubais, seigneur de Richebourg & de Caumont, general de la cavalerie de Philippe II. roi d'Espagne, gouverneur d'Artois en 1579, nommé chevalier de la toison d'or, sut tué au siège d'Anvers en 1585. sans laisser de posterité d'Anne Rollin, dame d'Aymeries & de Duisant, veuve de Maximilien de Melun, vicomte de Gand, & fille de Georges Rollin, scigneur d'Aymeries, & de Jeanne de Hamal. C'est en sa faveur que la terre de Roubais sut érigé en marquilat par le roi d'Espagne le premier mars 1579, en échange du titre de marquis de Richebourg qui lui avoit été accordé. (4)

L JACQUES de Melun, seigneur de Saulty, mort sans alliance en 1560.

5. HELENE de Melun, époula 10. en 1565. Floris de Montmorency, baron de 6 d'Atom p. 52. Montigny, leigneur de Hubermont, chevalier de la toilon d'or, gouverneur d'Artois & de Luxembourg, second fils de Joseph de Montmorency, seigneur de Nivelle, & d'Anne d'Egmond. 20. Floris de Berlaimont. Voyez tome III. de cette hist. p. 579.

6. Anne-Marie de Melun, dame de Roubais, d'Antoing & de Cisoing, sur mariée par contrat du 1. sevrier 1584, avec Amoral premier prince de Ligne, cointe de Fauquemberque, chevalier de la toison d'or, fils de Philippe, comte de Ligne, chevalier de la toison d'or, & de Marguerite de Lalain. Ce sut lui qui sit enteriner le 23. Janvier 1601. les lettres d'érection du marquisat de Roubais, que Robert de Melun son beau-frere qui les avoit obtenues, n'avoit pas fait enregistrer.

Artus, bâtard de Melun, fils naturel de Hugues de Melun, prince d'Epinoy, Survant Scohier tom. II.

(a) J. le Roux Theatra de la No-

D

PIERRE de Melun, prince d'Epinoy, marquis de Richebourg, baron d'Antoing, &c. sénéchal & gouverneur de Hainaut, s'engagea en 1577. dans la revolte des provinces unies, contre le roi d'Espagne, ses biens surent conssiqués les 18. sevriet 1582. & 20. juillet 1584. & donnés à Robert de Melun son stère, qui prit le nom de prince d'Epinoy, il moutut en 1594.

I. Femme, PHILIPPE-CHRESTIENNE de Lalain, fille de Charles II. du nom, comte de Lalain, & de Marie de Montmorency, fit tous les devoirs de capitaine en l'absence de son mari, durant le tems que la ville de Tournay sut affiegée par Alexandre Farnese, duc de Parme l'an 1581. Voyez Strada 2. decade liv. 4. & Grotius

liv. 3. de ses annales, elle avoit été mariée le 2. juillet 1572.

1. & 2. N. & N. de Melun, morts jeunes. II. Femme, HYPOLITE de Montmorency, sille aînce de Jean de Montmorency, seigneur de Bours, & de Bernarde Gaillard de Longjumeau; elle se rémaria à François de la Fontaine, chevalier, seigneur d'Oignon, & mourut au mois de juin 1616. Veyez tome III. de cette hist. p. 615.

1. GUILLAUME de Melun, prince d'Epinoy, qui suit.

2. HENRY de Melun, marquis de Richebourg, filleul du roi Henri IV. fut tué en duel l'an 1607. & enterré aux Guillelmines de Walincourt.

3. HENRY de Melun, mort à Abbeville sans avoir été marié, au mois de juin 1601. C 4. MATHIAS de Melun, mort en bas âge des piqueures, que lui firent des mou-

ches à miel.

7. HENRY-ANNE, marquis de Richebourg, vicomte de Gand, capitaine d'une compagnie de cuirassiers, signala son courage à la bataille de Prague pour le service de l'empereur, moutrut sans avoir été marié au mois de Novembre 1630. Le fut enterré aux minimes de Bruxelles.

6. HIPPOLITE-ANNE de Melun, mariée en 1610. à Philippe-Charles de Ligne, prince d'Aremberg, duc d'Arschot, chevalier de la toiton d'or, fils aîné de Charles de Ligne, prince d'Aremberg, & d'Anne de Croy, duchesse d'Arschot,

elle mourut le 16. fevrier 1615.

7. Anne de Melum, épousa le 3. septembre 1611. Alexandre I. du nom, duc de Bournonville, comte de Henin-Lietard, vicomte de Barlin, gouverneur & capitaine general de la Flandres Walonne, chevalier de la toison d'or, lequel mourut à Lyon en 1656. âgé de 70. ans. Son corps sut porté dans l'église des Carmes d'Anvers, où il su enterré sous un tombeau de marbre. Il étoit sils d'oudard de Bournonville, comte d'Henin, seigneur de Capres, & de Marie-Chrisseme d'Egmond. Anne de Melun mourut le 18. octobre 1668. âgée de 71. ans dans le couvent des Carmelites d'Anvers, où elle s'étoit retirée aprés la mort de son mary, ayant obtenu du pape la permission d'observer la regle de cet ordre.

#### XX.

UILLAUME de Melun, prince d'Epinoy, marquis de Richebourg & de Roubais, vicomte de Gand & de Beauflart, connétable & senechal de Flandres, grand bailly de Hainaut, chevalier de la toison d'or, né l'an 1580, rentra dans les biens de son pere par transaction faite en 1602, avec le prince de Ligne, mourut à S. Quentin d'une sievre pourprée le 8, septembre 1635, & y su enterré dans la chapelle de Notre-Dame de l'église des Capucins.

l. Femme, MARIE-MENCIE de Witthem, marquise de Berg-opzom, comtesse de Walhaim, veuve d'Herman, comte de Berghe, chevalier de la toiton d'or, & sille aînée de Jean de Witthem, marquis de Berg-opzom, & de Marguerite de Merode, fut mariee le 17. octobre 1612. & mourut au mois de juillet de l'année suivante.

N. de Melun, morte jeune.

II. Femnie, ERNEST!NE de Ligne-Aremberg, fille aînée de Charles de Ligne, Prince d'Aremberg, & d'Anne de Croy, duchesse d'Archot, sut mariee le 3. novembre 1615.

1. Ambroise de Melun, prince d'Epinoy', mort sans alliance, d'une blessure qu'il reçut dans une attaque devant Aire le lundy 5. aoust 1641. sur enterré aux capucins de S. Quentin auprés de son pere.

2. ALEXANDRE-GUILLAUME de Melun, prince d'Epinoy, qui suit.

# DESPAIRS DE FRANCE. JOYEUSE.

3. Henri de Melun, marquis de Richebourg, colonel d'un regiment d'infanterie Walonne, mourut en Portugal au mois de janvier 1664, sans avoir été marié.

4. CHARLES-ALEXANDRE-ALBERT de Melun, qui a fait la branche des comtes de Melun, rapportez ci-aprés §. II.

5. FRANC OIS-PHILITPE de Melun, tige des marquis de Richebourg, mentionnez ci-aprés §. III.

6. CLAIRE-MARIE de Melun, née le 25. aoust 1616. mourut sans alliance sur la fin de l'année 1652, au couvent des religieuses de S. Dominique à Abbeville, où elle s'étoit retirée avec sa mere.

7. Anne de Melun, dame chanoinesse à Mons, née au mois de mars 1618, se retira à l'hôpital de Baugé en Anjou qu'elle batit, & où elle fonda un monastère de religieuses, pour le service des pauvres malades, elle y mourut le 13, aoust 16; 9.

8. Isabelle-Claire de Melun, chanoinesse à Maubeuge.

9. & 10. MARIE-MADELENE & FRANÇOISE-ALBERTE de Melun, chanoinesses à Mons, où elles sont enterrées.

11. CLAIRE-CATHERINE de Melun, chanoinesse à Mons, mourut âgée de 8. ans, & sut enterrée en l'église de sante Wautrude.

#### X X L

LEXANDRE-GUILLAUME de Melun, prince d'Epinoy, marquis de Roubais, vicomte de Gand, baron d'Antoing, connétable & senechal hereditaire de Flandres, senechal de Hainaut, gouverneur de Tournay, sut reçut chevalier des ordres du roi le 31. decembre 1661, eut un bras casse d'un coup de canon au siege de Douay l'an 1667. & mourut dans son chasteau d'Antoing, a 3. lieues de Tournay le 16. sevrier 1679. Son corps sut porté aux Jacobins de Lille.

nay le 16. fevrier 1679. Son corps sur porté aux Jacobins de Lille.

I. Femme, LOUISE-ANNÉ de Bethune, sille de Louis de Bethune, duc de Charost, Pair de France, chevalier des ordres du roi, & de Marie l'Escalopier, sur mariée le 19. avril 1665. & mourut en couches à Epinoy, âgée de 23. aus le 14.

seprembre 1666. Voyez tome IV. de cette histoire p. 226.

D

E

Louise-Marie-Therese de Melun, née en 1666. épousa par contrat du 23. octobre 1680. Armand de Bethune, marquis d'Ancenis, puis duc de Charost, Pair de France, chevalier des ordres du roi, capitaine de ses gardes du corps, son cousin germain, fils de Louis-Armand de Bethune, duc de Charost, Pair de France, & de Marie Fouquet, elle mourut le 31. octobre 1683. Voyez tome IV. de cette histoire, page 226.

de cette bissoire, page 226. II. Femme, JEANNE-PELAGIE Chabot-Rohan, fille puince d'Henry Chabot, duc de Rohan, Pair de France, & de Marguerite, duchesse de Rohan, princesse de Leon, comtesse de Porhoet, sut mariée le 11. avril 1668. & mourut subitement

à Versailles le 18. aoust 1698. Voyez tome IV. de cette histoire, page 569.

1. LOUIS de Melun, prince d'Epinoy, qui suit.

François-Michel-Auguste de Melun, né à Arras le 14. decembre 1674. mourut au mois de decembre 1691.
 Marie-Marguerite-Fançoise de Melun, née à Paris le 9. may 1671.

4. Anne de Melun, nee aussi à Paris le 11. aoust 1672.

#### X X I I.

OUIS de Melun, prince d'Epinoy, marquis de Roubais, baron d'Antoing, connêtable & senechal hereditaire de Flandres, né en 1673, sut colonel du regiment de Picardie, brigadier, puis marêchal de camp des armées du roi en 1702. servit en Flandres en 1703, se trouva au combat d'Eckeren le 30, juin de la même année, & mourut de la petite verole à Strasbourg le 24, septembre 1704.

année, & mourut de la petite verole à Strasbourg le 24. septembre 1704.

Femme, ELISABETH de Lorraine-l'Islebonne, fille de François-Marie de Lorraine, comte de l'Islebonne, damoiseau de Commercy, & d'Anne de Lorraine, sur

mariée le 7. octobre 1691. Voyez tome III. de cette histoire, page 498.

1. LOUIS de Melun II. du nom, duc de Joyeuse, Pair de France, qui suit.
2. Anne-Julie-Adelaide de Melun, épousa le 18. septembre 1714. Louis-François-Jules de Rohan, prince de Soubize, fils d'Hersules-Meriades de Ro-Tome F.

N 3

# HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

han duc de Rohan-Rohan, pair de France, &c. & d'Anne-Genevieve de Levis-Ventadour, elle sut nommée gouvernante des ensans de France, en survivance & conjointement avec la duchesse de Ventadour sa mere le 9. a vril 1722. & mourut à Paris de la petite verole, le 18. may 1724. Voyez tome IV. de cette histoire, p. 68.

#### XXIII.

( a ) Beer.

OUIS de Melun II. du nom, duc de Joyeuse, Pair de France, prince d'Epinoy, baron d'Antoing, de Cisoing, de Montlieu & de Montguyon, comte de S. Pol, de S. Aulaire & de Nechin, vicomte de Gand, premier Pair (4) & connêtable hereditaire de Flandres, senêchal de Hainaut, marquis de Bombeck, Pair de Breuck, chastelain de Bapaume, prevôt hereditaire de Douay, seigneur de Werchin, de Thilé, Chateau-Bleerequies, Herzelles, Metz en couture, Baumez, Bertincourt, Morchies, de la Chastellenie de Bailleul en Vimeu, lieutenant general de la province de Picardie, mestre de camp du regiment royal cavalerie, nâquit au mois d'octobre 1694, obtint au mois d'octobre 1714, des lettres rapportées ci-devant p. 217, pour l'érection du vicomté de Joyeuse en duché & Pairie, & en prêta serment au Parlement le 18, decembre suivant. Il mourut sans ensans à Chantilly d'un coup d'andouiller qu'il reçut d'un cerf que l'on couroit le 31, juillet 1724, & son corps sut C porté à Epinoy prés de Lille en Flandres. Son regiment a été donné au comte de Melun, son cousin, à qui il legua, tous les biens dont il pouvoit disposer; le viconité de Joyeuse a passé au prince Charles de Lorraine, en vertu des clauses de la donation, que la princesse de l'Islebonne en avoit saite au prince d'Epinoy, pere du duc de Joyeuse.

Femme, ARMANDE de la Tour, fille d'Emanuel-Theodose de la Tour, duc de Bouillon, d'Albret & de Chasteau-Thierry, Pair & grand chambellan de France & de Marie-Armande-Victoire de la Tremoille, sur mariée le 23. sevrier 1716. mourut le 13. avril 1717. agée de 19. ans & demi, & sur mariée aux Capucines ruë S. Ho-

noré à Paris. Voyez tome IV. de cette histoire, page 543.

LARE BERK: BERK: BERKERMERE BERKERER: REKERERER

§ I.I.

# COMTES DE MELUN-



XXI.

Į

E

CHARLES-ALEXANDRE-ALBERT de Melun, vicomte de Gand, quatricime fils de GUILLAUME de Melun, prince d'Epinoy, & d'ERNESTINE de Ligne-Aremberg, mentionné ci-devant, page 233.

Femme, RENE'E de Rupierre, fille & heritiere de Philippe de Rupierre, seigneur de Survié & de la Cressonniere, & de Françoise de Mailloc, elle étoit sœur puinée de Françoise de Rupierre, morte sans ensans de Jean-Baptiste-Gaston Goth, marquis de Rouillac, dit le duc d'Epernon, duquel elle avoit été la premiere semme, & sur mariée le 12. sevrier 1664.

1. ALEXANDRE de Melun, dit le comte de Melun, qui suit.

conditi

### DES PAIRS DE FRANCE. JOYEUSE.

2. AMBROISE de Melun, dont il sera parlé aprés son frere aîné.

3. GABRIEL de Melun, dit le vicomte de Melun, Marêchal de camp & commandant d'Abbeville.

Femme, Louise-Armande de Melun, fille d'Alexandre de Melun, frere de son mary & d'Elizabeth de Rohan.

N. de Meiun, fille.

#### XII.

LEXANDRE de Melun, dit le comte de Melun, vicomte de Gand, seigneur de Survié & de la Cressonniere, mort.

Femme, ELIZABETH de Rohan, fille de Charles de Rohan, duc de Montba-D zon, Pair de France, prince de Guemené, comte de Rochefort, & de Jeanne-Armande de Schomberg, sur mariée en 1691. & mourut le 21. septembre 1707. Voyez some IV. de cette bistoire, p. 64.

Louis E-Armande de Melun, mariée à Gabriel, dit le vicomte de Melun,

son oncle.

#### XXIL

MBROISE de Melun, dit le marquis de Melun, second fils de Charles-Alexandre-Albert de Melun, & de Renée de Rupierre, comme il a été dit ci-dessus, est devenu l'ainé de sa maison par la mort sans enfans du prince d'Epinoy, le 31. Juillet

Femme, CHARLOTTE de Monchy, fille de François de Monchy, baron de

Vismes, seigneur de Sailly, & d'Isabelle de S. Blimond.

JEAN-ALEXANDRE-THEODOSE de Melun, dit le comte de Melun, qui suit.

#### XXIII.

D JEAN-ALEXANDRE-THEODOSE de Melun, dit le comte de Melun, mestre de camp du regiment royal cavalerie, né le 25. janvier 1710. a été institué legataire universel de Louis de Melun, duc de Joycuse, Pair de France, prince d'Epinoy ion cousin issu de germain.



# THE THE SHEW WELL SHEW TO SHEW THE SHEW TO SHEW THE SHEW TO SHEW TO SHEW TO SHEW THE SHEW TO SHEW TO SHEW TO S

S III.

# MARQUIS DE RICHEBOURG.



XXI.

RANCOIS-PHILIPPE de Melun, marquis de Richebourg, comte de Beauffart, gouverneur de Valenciennes & de Gueldres, chevalier de la Toilon d'or, A gouverneur & grand Bailly de Mons, & du païs & comté de Hainaut, cinquiéme fils d'ALEXANDRE-GUILLAUME de Melun, prince d'Espinoy, & d'ERNESTINE de Ligne Aremberg, mentionné cy-devant pag. 233. se signala à la défense de Lille en 1667. & sur blesse dans une tortie qu'il sit pendant le siege de Valenciennes en 1677. ce qui sut cause de la prise de la place. Il mourut le 7. Février 1690.

Femme, TERESE Villain, dite de Gand, fille de Philippe-Baltazar de Gand, premier prince de Masmines, comte d'Isenghien, chevalier de la Toison d'or, & de Louise Henriquez de Sarmiento Salvatierra, sur mariée au mois de février 1665.

1. PHILIPPE de Melun, marquis de Richebourg, qui suit.

2. GUILLAUME de Melun, comte de Beaussart, sera rapporté aprés son frere ainé. B 3. MARIE-JOSEPHE de Melun, épousa le 9. Avril 1690. Charles de Monchy, seigneur de Senarpont, capitaine de dragons, fils d'André de Monchy, seigneur

de Senarpont, & de Madelene de Lannoy.

4. Louise de Melun née en 1665, fut d'abord chanoinesse de sainte Aldegonde à Maubeuge, & se maria en 1690, à Maximilien de la Wæstine, seigneur de Bacelaer.

#### XXII.

PHILIPPE de Melun, marquis de Richebourg, grand d'Espagne de la premiere C classe, viceroi de Galice.

Femme, N.... Visconti-Milan.

MARIE-JEANNE de Melun, mariée en 1703. à François-Marquard comte de Wartenberg & du S. Empire, chevalier de la Toilon d'or, fils de Jean-Ferdinand-Ernest, comte de Wartenberg, & de Marie-Elizabeth de Salms.

#### XXII.

UILLAUME de Melun, comte de Beaussart, grand d'Espagne de la première classe, austi gouverneur de Galice, colonel du regiment des Gardes Walonnes, De chevalier de la Tosson d'or, gouverneur & commandant general de la province de Catalogne & des troupés qui y étoient au mois d'Aoust 1724.

Catalogne & des troupes qui y étoient au mois d'Aoust 1724.

Femme, N., Schets, dite d'Ursel, sœur de Conrard-Albert-Charles créé duc d'Hobokes & d'Ursel, par lettres du 24. Avril 1717. & fille de François Schets, comte d'Ursel, d'Hobokes & du S. Empire, & d'Honorine-Dorothee de Hornes-Baucignies, morte.

1. N... de Melun, religieuse à S. Quentin. 2. N... de Melun, religieuse à Cambray.

SIV.

THE PARTY

apayna na hay na

6. IV.

# VICOMTES DE GAND.



X V I.

UGUES de Melun, seigneur d'Hendines, de Caumont & de Rosny, vicomté de Gand, conseiller & chambellan de l'Empereur Charles V. chevalier de la Toison d'or, gouverneur d'Arras, étoit second fils de JEAN de Melun II. du nom, seigneur d'Antoing & d'Espinoy, & de MARIE de Sarrebruche, mentionnez cydevant, pag. 230. Il rendit des services considerables à l'Archiduc Maximilien', auquel il conseilla & facilità la surprise de la ville d'Oudenarde sur les Gantois l'an 1485. étoit gouverneur de Tenremonde en 1492, lorsqu'il désit les Gantois qui vouloient s'emparer de cette ville par trahison; signa la même année les articles de la paix entre Maximilien roi des Romains, & les Rebelles, & accompagna l'an 1501. l'archiduc Philippe & la princesse Jeanne sa femme, au voyage d'Espagne. Il donna le 6. Septembre 1522, aux Sœurs Grises de la Bassée quarante rasieres de bled, mesure de B Doitay, sur la recette & seigneurie de la prevôté de Douay & de Wagmonville; sit partage de ses biens à ses enfans le 12. Novembre 1524, mourut le 27, suivant, & suc

Femme, JEANNE de Hornes, dame de Hebuterne, fille d'Arnoul de Hornes, seigneur de Gaesbeck, & de Marguerue de Montmorency, sut mariée le 15. octobre 1495, sit son testament au chasseau de Brimeu le 14. janvier 1534, par lequel elle donna à Anne sa fille, femme de Jean de Bethune, le revenu de 3. ans de la terre de Hebuterne, & declara devoir à Marguerite son autre fille, semme du vidame d'Amiens, la moitié de 5000. livres de reste de son mariage, elle sut enterrée auprés

C de son mary.

enterré en l'églife de S. Jean de Ronville à Arras,

1. JEAN de Melun, vicomte de Gand, qui suit.
2. MARGUERITB de Melun, dame de Fressenveil, épousa le 29. octobre 1518. Antome d'Ailly, leigneur de Piquigny & de Raineval, vidame d'Amiens, fils de Charles d'Ailly, vidame d'Amiens, seigneur de Piquigny, de Raineval & de la Broye, & de Philippe de Creveccur.

3. Honorine de Melun, dame de Runemberg, femme de Jean de Jausse, seigneur de Mastaing, mourut en 1590, âgée de 82, ans, & sur enterrée aux Sœurs Grites

de la Bassée.

Topic Y.

4. ADRIENNE de Melun, se rendit religieuse aux Sœurs Grises de l'ordre de S.

François, à la Bassec le 3. Juin 1520. & mourut le 19. Octobre 1551.

5. Anne de Melun, dame de Rosny & de Villeneuve prés Mante, mariée au château de Caumont le 19. juin 1529, à Jean de Bethune IV. du nom, chevalier, baron de Baye, seigneur des hauts bois de Havraincoure, fils d'Alpin de Bethune, seigneur de Marcuil & de Baye, & de Jeanne Jouvenel des Urlins. Voyez tome IV. de cette histoire, pag. 216.

0 3

Fils naturel de Hugues de Melun, vicomte de Gand.

Jacques bâtard de Melun, est mentionné dans le partage que sit Hugues vicomte de Melun son pere, lequel obligea Anne de Melun sa sille à lui payer 120. livres de rente par an. Il epousa N. de Manchicourt, dont il eut Marie de Melun, mariée à Jean de Hornes, seigneur de Minghien, suivant Scohier tome II.

#### XVII.

(a) Nomme Hagnes, par Scobier.

EAN de Melun, (a) vicomte de Gand, de Hendines, Dompvast, Bailleul, Frenoc, Brimeu & Hebuterne, vivoit encore l'an 1551. Femme, ISABELLE de Waldeck, sille asnée de Philippe III. comte de Waldeck, & d'Adelaide comtesse de Hoyon sa premiere semme, sut mariée par contrat passé à Amiens le 31. janvier 1525.

MAXIMILIEN de Melun, vicomte de Gand, qui suit.

Marie bâtarde de Melun, fille naturelle de Jean ou Hugues de Melun, suivant Scohier tome II. épousa Hugues du Bosquel.

#### XVIII.

AXIMILIEN de Melun, chevalier, vicomte de Gand, seigneur de Caumont & de Hebuterne, gouverneur d'Arras, mourur sans enfans en 1572. âgé de quarante-cinq ans.

Femme, ANNE Rollin, sille unique de Georges Rollin, seigneur d'Aimeries & de Duisant, & de Jeanne de Hamal, sur mariée le 28. may 1555. se remaria à Robert de Melun, marquis de Roubais, sils pusné de Hugues de Melun, prince d'Epinoy, & d'Toland de Barbançon, & mourut sans ensans en 1603.

# HARRESTATATATATATE

S. V.

# SEIGNEURS DE COTTENES. BATARDS DE MELUN-EPINOY.



Ecartelé au 1. de Melun, brisé d'un baton perry en barre. Au 2. de Beaufremont. Au 3. d'argent a 2. fasces breres-sées et contre-breresées de guenies. Au 4. de guenies à 3. crampons d'or.

#### X VII.

REDERIC, Bâtard de Melun, fils naturel de Jean de Melun III. du nom, seigneur d'Antoing, mentionné ci-devant p. 230. sut seigneur d'Illiés, d'Hinges,
d'Hingettes & de Locon, sut retenu dans la charge d'échanson de Charles, archiduc d'Autripereur Charles V. les provisions de gouverneur, de bailly, & de capitaine du chasteau
de Bethune, sur la démission de François de Melun, chevalier de la toison d'or, donna le
1. suin 1540. aveu & dénombremens d'un sief & tenement noble dans la seigneurie de Fingettes, de Locon, & aux environs, relevant de l'empereur, comte de Flandres, à sause

# DES PAIRS DE FRANCE. JOYEUSE. 23

A du chasteau de Bethune, partagea du consentement de sa femme ses biens à ses ensans le 9. Septembre 1547. & ceda à Pierre de Melun, son fils aîné, les seigneuries de Hingetses & de Locon, avec leurs dépendances, dont il se reserva la jouissance par acte du 29. aoust 1553. à la charge du donaire d'Antoinette sa semme, si elle lui survivoit.

Femme, ANTOINETTE de Willerval, fille de Jean de Willerval, écuyer, seigneur de Cottenes, & de Jacqueline de Haisival, sut mariée par contrat tait en la

ville d'Aire le 15. juillet 1513.

1. PIERRE de Melun, seigneur de Cottenes, qui suit.

2. JACQUES de Melun, écuyer, nommé avec son frete & sa sœur dans le partage du 9. septembre 1547.

B 3. Isabeau de Melun, veuve de Jean, seigneur de Hullues, lors du partage dont il vient d'être parlé.

### XVIII.

PIERRE de Melun, chevalier, seigneur de Cottenes, d'Illiés de Hingertes, de Hinges & de Locon, sit son testament le 21. juin 1557, par lequel il legua 1000, livres à Anne de Melun sa sille, sit son heritier universel son sils asné, sans le nommer, donna le quint de ses siefs & de ses seigneuries à quatre autres enfans qu'il avoit, & qu'il ne nomme point, & laissa la disposition de ses sunerailles à sa

femme, sans la nommer.

D

E

Femme, PHILIPPES de Chables, dame de Bailleulmont, fille de Nicolas de Chables, seigneur de Bailleulmont, de Pomiers, de Humbercamp, de Warsuzée & de Boves, & de Walburge de Botzelaer, sut mariée par contrat passé à Arras le 11 septembre 1547. & étoit veuve le 11. juillet 1584, qu'elle sit partage à les ensans de la succession de leur pere & de la sienne, avec substitution en saveur d'Adrien de Noyelles, chevalier, seigneur de Marle, baron de Rossignol.

1. ADRIEN de Melun I. du nom, seigneur de Cottenes, qui suit.

2. Hugurs de Melun, seigneur d'Illiés, époula Marguerite le Vasseur, sille de Jean le Vasseur, seigneur de Wesquineul, & de Marie de Melonnil, il est mentionné dans le partage sait par sa merc en 1584. & sur pere de

1. Julien de Melun, seigneur du Hamel.

11. Louis de Melun, mort jeune.

111. PIERRE de Melun, seigneur de Hunonville, épousa Jeanne Jonglet, fille de Philippe Jonglot, seigneur de Moyenville, & de Caterine du Bois.

IV. PHILIPPE de Melun, seigneur d'Omicourt, mort à la guerre de Savoyo en 1618.

v. BARTHELEMI de Melun, seigneur d'Omicourt. vi. & vii. François & Maximilien de Melun.

VIII. & IX. MARIE & BARBE de Melun.

x. Anne de Melun, religieuse au couvent de la Paix à Douay.

XI. MARGUFRITE de Melun, morte jeune.

XII. MADELENE de Melun.

XIII. CLAIRE de Melun, morte jeune.

3. Anne de Melun, leguée de 1000. livres par le testament de son pere de l'an 1557, sut mariée à Louis de Mailly, seigneur du Quesnoy sur la Deule, second fils d'Edme de Mailly, & de Gabrielle d'Ognies sa seconde femme; elle est encore nommée dans le partage de sa mere l'an 1584.

Trois autres ensans mentionnez, sans être nommez, dans le testament de leur pero

en 1557-

## XIX.

DRIEN de Melun I. du nom, chevalier, seigneur de Cottenes, d'Illiés, ou de S. Hialaire, de Locon, de Hingettes, de Bailleulmont, de Pomiers, de Humbergamp, du petit Rieux, de Crespieul, de Rebeque, &c. donna le 4 sevrier 1609, aveu & dénombrement au duc d'Arichot, de sa seigneurie de Cottenes, mouvante de celle de Lillers, & partagea le 24, avril 1619, la succession de sa semme à ses enfans.

Femme, ANNE de Flechin, fille aînée d'Adrien de Flechin, chevalier, seigneur de Flechinel & de Reélinghen, & de Marguerne de Heyin, sut mariée par contrat

passé au chasteau de Flechinel le seize octobre 1590. & ne vivoir plus le vingt-quarre A

1. ADRIEN de Melun II. du nom, seigneur de Cottenes, qui suit.

2. & 3. Louis & Philippe de Melun, morts à la guerre de Savove en 1618.

4. MARGUERITE de Melun, femme en 1622, de Michel de la Viefville, chevalier, seigneur de la Chapelle au bas Warneton & du Pont du Biez.

5. MADELEINE de Melun, nommée avec son frere & sa krur dans le partage de leur pere du 24. avril 1619. époula depuis N. seigneur de la Riviere-Rumblay.

6. MARIE de Melun, fille en 1619. épousa depuis Jean de Bonnieres, baron d'Auxy. B

7. Françoise de Melun, morte religieuse aux Annonciades de Bethune.

## XX.

DRIEN de Melun II. du nom, chevalier, seigneur de Cottenes, de Locon, de Hingettes, de Hinges, de Bailleulmont, de Pomiers, de Humbercamp, de Breuse, de Morcourt, &c. sit le 7. septembre 1654. son testament par lequel il laissa le soin de ses sunerailles à sa semme, & nomma son heritier universel Adrien-François de Cottenes son sils unique, auquel il donna tous les biens dont il pouvoit disposer, & le quint du quint naturel qui devoit appartenir a Charlotte-Therese sa sans avoir égard au respect qu'else lui devoit, elle s'étoit retirée clandestinement & sans sa permission, & etoit allée demeurer hors de sa maison: & en cas que sa Cemme, qu'il avoit nommée pour tutrice & curatrice de son sils, vint à mourit pendant sa minorité, il pria le marquis de Trasignies, & Jean de Lierre, abbé de Chocques, d'en prendre la tutelle & la curatelle. Il mourut trois jours aprés le 10. du même mois.

I. Femme, JEANNE de Bernimicourt, fille de N. de Bernimicourt, vicomte de

la Thieuloye.

CHARLOTE-THERESE de Melun, mariée en 1667. à Enflathe-Charles de Bernimicourt, seigneur de la Thieuloye, baron de Filieres, est nommée au testament de son pere le 7 septembre 1654.

II. Femme, CATERINE d'Ostrel, fille de Guillaume d'Ostrel, seigneur de Die- D val, & d'Ombeque, & de Marie de Jonglet, sut mariée par contrat du 9. seyrier 1641, ADRIEN-FRANCOIS de Melun, seigneur de Cottenes, qui suit.

#### XXI.

A DRIEN-FRANCOIS de Melun, chevalier, seigneur de Cottenes, de saint Hilaire, de Bailleulmont, de Hingettes, du petit Hinges & de Morcourt en Flandres, donna au roi le dénombrement de ses sies de Hingettes & de Locon, mouvans du château de Bethune, le 12. may 1667. & par arrêt du pariement du 7. novembre suivant il su ordonné que les terres de Cottenes, de saint Hilaire, d'Hingettes, de Locon, de Bailleulmont, de Humbercamp-Artois, Humbercamp-saint-Pol & Pomiers, seroient partagées séodalement, & qu'Adrien-François de Melun en auroit les quatre quints, & Charlote-Terese sa secur l'autre quint.

Femme, CATERINE-CHRISTINE Bouclon, fille de Mathieu Bourlon, maître en la chambre des Comptes de Paris, & de Caterine Monfigor, sut mariée par con-

trat du 29. juillet 1672.

1. ADRIEN-FREDERIC de Melun, seigneur de Cottenes, qui suit.

2. JEAN-MARTIN de Melun, seigneur de Breuze en Haynaut, capitaine de cavalerie au regiment de Saumery.

3. & 4. CATEBINE-CHARLOTE & N. de Melun, filies en 1705.

#### XXII.

DRIEN-FREDERIC de Melun, chevalier, seigneur de Cottenes, de saint Hilaire, de Bailleulmont, &c. né le 13. Decembre 1674, sut baptisé à saint Eustache à Paris le 30. Juiller 1680. & reçû page du roi en sa grande écurie le premier Janvier 1690. Il étoit vivant en 1725.

Femine

Femme, MARIE-ANNE-FRANCOISE de Melun, fille de Barthelemi A de Melun, seigneur d'Omicourt & Damet prés Aire, & d'Elizabeth Obbett, sut mariée le 8. Septembre 1698.

MARIE-ISABELLE-FRANÇOISB de Melun.

On trouve encore de cette branche, BARTHELEMY-FRANÇOIS de Melun, seigneur d'Illiés & d'Omicourt, vivant en 1696. avec Marie-Elizabeth Obbert la femme.

# THE THE WASHINGTON AND THE TOTAL OF THE TENT OF THE TE

S VI.

9

B

E

F

# SEIGNEURS DE LA BORDE.



De Melnn, le chef chargé d'un lyon naissant de gueules pour brisure.

XI.

DEAN de Melun, troisième fils d'ADAM III. du nom, vicomte de Melun, & de COMTESSE de Sancerre, mentionnez ci-devant, pag. 224, eut en partage les lei-gneuries d'Esprenne & de la Borde. Il est nommé dans une charte de l'abbaye du Jard de l'an 1270. & confirma en 1280, avec Adam IV. du nom, vicomte de Melun son frere, la donation de 20, livres de rente que leur mere y avoit saite. Il vivoir encore avec sa semme en 1296. & étoit mort en 1311.

Femme, ISABEAU de Montigny.

1. ADAM de Melun, chevalier, seigneur de la Borde, sur pere d'une sille nommée

Isabean de Melun.

2. JEAN de Melun II. du nom, seigneur d'Esprenne, chanoine de Bourges, doven de l'église d'Auxerre, est mentionné dans un titre du 8. mars 1329. & mourut avant l'an 1352.

3. SIMON de Melun, seigneur de la Borde, qui suit.

4. PHILIPPE de Melun, pere d'Agnés de Melun, nommée dans un titre de l'an 1301.

5. GILLES de Melun, mort sans avoir été marié.

6. Louis de Melun, seigneur de la Grange l'an 1342. & d'Esprenne en partie, aprés la mort de son frère, est nommé dans le Rolle des chevaliers Bannerets qui se trouverent en l'ost de Wirensosse l'an 1339.

Femme, PERRENELLE, fille de Nevelon, chevalier, seigneur de Sailleville.

1. MARIE de Melun, étoit avec la sœur sous la tutelle de Jean de Melun III. du nom, seur cousin en 1335. & épousa Jean de la Tournelle, seigneur de la Villette.

11. JEANNE de Melun, femme de N. de Pontmolin, est mentionnée avec sa sœur dans un titre de l'an 1373.

## XII.

Simon de Melun I. du nom, seigneur de la Borde & de la Chapelle-Gautier, traita conjointement avec Jean & Philippe de Melun ses tieres l'an 1300, des prétentions qu'ils avoient sur les terres de Chatillon-sur-Loing, de Balleu & de Concorsant, comme heritiers de leur frere ainé, avec Adam IV. du nom, vicomte de Tome V.

Melun leur oncle, & en 1308. il confirma en faveur de l'abbaye de Barbeaux avec ses freres, ce que Marguerite de Livoy veuve d'Adam du Mez chevalier y avoit legué. Il A vivoit encore l'an 1333, suivant le cartulaire de Bouville

On trouve Simon de Melun, l'un des écuyers de la compagnie de Guy le Baveux. qui fit montre à Breteuil le 12, avril 1377.

Femme, MARIE.

1. JEAN de Melun III. du nom, seigneur de la Borde-le-Vicomte, qui suit.

2. GILLES de Melun, fut leigneur de Dannemois & en partie d'Esprenne, dont il rendit hommage au roien juillet 1367. & déceda la même année sans posterité.

## XIII.

EAN de Melun III. du nom, seigneur de la Borde, de Courtery qu'il acquit en 1333. & d'Esprenne en partie, dont il rendit hommage avec son frere le 9. juillet 1367. Il fut enterré en l'abbaye du Jard. Femme, ISABEAU de Guerchy.

1. [EAN de Melun IV. du nom, seigneur de la Borde, qui suit.

2. PHILIPPE de Melun, fut envoyé en ambassade par le roi Charles VI. en Angleterre l'an 1393, pour traiter la paix, & mourut sans enfans apres l'an 1414.

3. Agne's de Melun, dame d'Esprenne en Brie, épousa Pierre de Courtenay II. du nom, seigneur de Champignelles, de S. Bricon, de Bleneau, &c. sils aîné de C Jean de Courtenay II. du nom, seigneur de Champignelles, & de Margnerite de S. Verain dame de Bleneau. Elle étoit yeuve en 1395. & vivoit encore en 1415. Voyez some I. de cette histoire, pag. 490.

#### XIV.

EAN de Melun IV. du nom, dit le Brun, seigneur de la Borde-le-Vicomte, de Dannemois, de Courtery & de Vianne, dont il fit hommage au roi le 5. janvier 1383. donna quittance le 4. juin 1412. à Jean de Press, trésorier des guerres, de 675. livres, sur les gages de lui chevalier bachelier, d'un autre chevalier bachelier, de 28. écuyers, & de 10. archers, elle est scellée de son sceau où sont 7. besans 3. 3. t. & un chef chargé d'un lion naissant, cimier un vol, legende : Seel Jehan de D (2) Cabiner de M. Melenn (4) il est qualifie chambellan du roi, & maître enquêteur des caux & forêts de France, Champagne & Brie, dans un titre de l'abbaye de Ferrieres du 2. may 1416. Il avoit été institué en cet office au lieu de Jean de Beaumont, chevalier, le 4. Novembre 1415. (b) il sit encore hommage au roi le 10. janvier 1421. de la sixième partie du vicomté de Melun, qui lui etoit échuë par le decés de Jean de la Tournelle son cousin islu de germain.

Femme, ISABELLE de Savoity, fille de Philippe de Savoify, seigneur de Seignelay, conseiller & chambellan du 101, souverain maître d'hôtel de la reine stabelle de Baviere, & de Marie de Duily, fut mariée par contrat du 21. janvier 1388.

1. PHILIPPE de Melun, seigneur de la Borde, qui suit.

2. Louis de Melun, coustre & chanoine de S. Quentin, puis archevêque de Sens en 1453. mourut le 9. Septembre 1474. & fut enterre dans la cathedrale à gauche du maître hôtel. Voyez gall. christ. edit. de 1656. tom. I. p. 647.

. Guillaume de Melun, seigneur du Mez & du Bugnon, mourut avant l'an 1447. Femme, MARIE de Courcelles, fille de Jean de Courcelles, seigneur de S. Liebaud, & de Jeanne de Fontenay, fut mariée en 1438, étoit veuve en 1447. qu'elle transigea au nom de Louis son fils mineur, avec ses quatre beaufreres, en presence de l'archeveque de Sens.

Louis de Melun, mineur en 1447. seigneur du Mez-lés-Melun, & du Bugnon en Gastinois, qu'il vendit le 26. mars 1500. à Morelet du Museau, duquel Ansome de Melun, seigneur de la Couptiere, le racheta en 1508. Il sut grand archilliaere de Sens & de Meaux, seigneur du Bugnon en 1502, abbé de sainte Colombe de Sens, & de saint Sauveur-lez-Bray, prieur de Sautour & cha-

noine de Sens.

4. CHARLES de Melun, établi bailly de Melun, au lieu de Philippe son frere, le 30. Octobre 1436. (6) puis gouverneur du château d'Usson. Le roi Louis XI.

(c) Memor K. fil. 14.

de Clairambault.

(b) Memor, H.

fol. 57.

lui sit trancher la tête en 1468, pour avoir laissé évader Antoine de Chateau-A neuf, seigneur du Lau, prisonnier d'état. Voici comme en parle la chronique scandaleule p. 58. Environ ce tems-là ( au mois de juin 1468.) un nommé Charles de Melun, homme d'armes de la compagnie de monfeigneur l'amiral, étois capitaine de Usson en Auvergne, & avoit la garde de par le roi, du seigneur du Lau sur sa wie dont il échapa, le roi fit constituer ledit capitaine prisonnier au château de Loches & l'y fit décapiter; après lui fut aussi décapité pour icelui cas en la ville de Tours, un jeune sils nommé Remonaet, qui etoit sils de la femme dudit Charles de Melun, les enfans furent B

1. Antome de Melun, établi bailly de Melun en 1464. ( a) & mort en 1487.

11. MARIE de Melun, semme de Philippe seigneur de Chamigny.

5. Louis de Melun, seigneur d'Elgligny sur Seine en Brie, & des Grez en Gatinois, nommé avec ses freres dans le partage des biens de leur pere le 6. juin 1447. testa le 23. sevrier 1467, nomma pour executeurs Philippe de Melun son frere aîné, & Jean son sils naturel & legitime à sa requête, & ordonna qu'il recucillit fa fuccession.

(a) Memor, M.

# Fils naturel de Louis de Melun, seigneur d'Esgligny

Jean de Melun, bâtard, legitimé en 1465. né de Caterine Caillars, transigea en 1481. avec Antoine de Melun.

6. JEAN de Melun, seigneur de Courtery, dont la posterité sera rapportée & VII. 7. PREGENTE de Melun, épousa le 8. mars 1435. Pierre de Courcelles, seigneur de S. Liebaud, fils de Jean de Courcelles, seigneur du même lieu.

PHILIPPE de Melun, chevalier, seigneur de la Borde-le-vicomte, & de la Mothe saint-Heraye, conseiller & chambellan du roy, gouverneur de Brie, & capitaine de Provins le 24. août 1428. est qualifié seigneur de Lugny & de la Borde, dans ses provisions du 15. juin 1434, pour la charge de maître des caux & forêts és parties de France, de Champagne & de Brie (b) sut établi gouverneur & capitaine (1) Memor. K. de la grosse tour de Bourges, par lettres du 24. Septembre 1435, puis en 1462. 35. capitaine de la Bastille saint Antoine de Paris, qu'il tint jusqu'à sa mort arrivée en

I. Femme, JEANNE, dame de Nantoüillet, des Landes, de Lumigny, & de D Normanville, fille ainée & heritiere de Renaud, seigneur de Nantouillet, & de Jeame,

dame des Landes, de Lumigny & de Normanville.

1. CHARLES de Melun I. du nom, seigneur de Nantoüillet, qui suit.

2. Louis de Melun, archidiacre de Sens, élu évêque de Meaux l'an 1483. (c) (c) Du Bouchet abbé de sainte Colombe de Sens en 1485. & 1488. M. M. de sainte Marthe difent qu'il fut sacré évêque de Meaux en 1475. & qu'il mourut en 1483, suivant son épitaphe qui est dans le chœur de la cathedrale de Meaux. Voyez Gal. Christ. édit. de 1656. tome III. pag. 704.

3. Antoine de Melun, leigneur de Nantouillet, plaidoit en 1466. contre le comte de Dampmartin qui avoit fait taisir sa terre de Nantouillet. Il vivoit encore en

4. JEAN de Melun, seigneur de la Borde, vivoit en 1485.

5. PREGENTE de Melun, femme de Jacques de Courcelles, seigneur de saint Lie-

II. Femme, JEANNE de Toríay, fille de Jean de Toríay, seigneur de Lezay, de la Mothe-lainte-Heraye & de la Roche-Ruffin, chevalier, chambellan du roi, maître des arbalestriers de France, & de Marie d'Argenton, dame de la Roche-Ruffin, de Gascognolles, &c. Jeanne de Torsay étoit veuve de deux maris, 1°. d'André de Beaumont, seigneur de Bresuire, avec lequel elle plaidoit en 1429. contre Jeanne d'Archiac, semme de Guillaume de Torsay son oncle. 2°. de Jean de Rochechouart, chevalier, seigneur de Mortemart, fils d'Aymery de Rochechouart II. du nom, seigneur de Mortemart, & de Jeanne d'Angle dame de Montpipeau. Elle vivoit encore en 1459. Voyex tome IV. de cette histoire, pag. 677.

JEAN de Melun, seigneur de Lezay en 1485.

HARLES de Mehin I. du nom, chevalier, seigneur de la Borde, de Nantouililer, de Normanville, de Lumigny, de Champigny fur Marne, baron des Landes, conseiller & chambellan du roi, grand maître de France, bailly de Sens, capitaine de Vincennes & gouverneur de la Bastille. Il est qualifié Charles de Meleun, chovalier, baren des Landes, grand maitre d'oftel de France, & capitaine du bois de l'incennes, dans une quittance qu'il donna le 16. juillet 1466. à Mathieu Beauvarlet, receveur general des finances, de 600 livres. Son secau qui est au ba; est chargé de 7. bejans 3. 3. 1. (a) Cabinet de & d'un chef avec un lion issant, support 2. lions. (a) il eut la tête tranchée dans le marchapitre des Grands Maitres de France.

baule.

I. Femme, ANNE-PHILIPPES de la Rochefoucand, fille de Guillaume de la Rochefoucaud, seigneur de Melleran, & de Marguerite de Torsay, fut mariée le 21.

janvier 1453. Voyez tome IV. de cette hist. page 450.

1. LOUIS de Melun I. du nom, seigneur de Normanville, qui suit.

2. Arethuse de Melun, mariée 1º. avec Arnaud, seigneur de Vandieres, 2º. à Olivier, seigneur de la Chapelle-Rainsouin, lequel mourut le 23. janvier 1507. & elle le 8. aoust 1526. suivant son épitaphe qui est sur son tombeau dans l'églile de la Chapelle-Rainfouin.

3. PREGENTE de Melun, prieure de Poissy, morte le 15. avril 1501

.4. Ambroise de Melun, épousa le 25. janvier 1480. Hardonin de Maillé, seigneur C de Breze & de Milly, fils aîné de Gilles de Maillé, leigneur de Brezé, & de Jeanne Amenard. Elle sur mere de Guy de Maillé, seigneur de Breze, quatriéme ayeul de Claire-Clemence de Maillé, femme de Louis de Bourbon II. du nom prince de Condé.

3. Louisa de Melun, vivoit en 1489. & plaidoit contre le comte de Dampmar-

tin, au sujet d'une rente constituée sur la baronie des Landes.

6. MARIE de Melun, femme de Philippe de Chamigny, morte avant 1487. II. Femme, PHILIPPE de Montmorency, fille de Jean II. leigneur de Montmorency, grand Chambellan de France, & de Marguerite d'Orgemont, fut mariée le 23. mars 1465, elle n'en eut point d'enfans, & se remaria le 14. juin 1472, à Guillaume Gouffier, seigneur de Boity, mourut à Chinon le 20. novembre 1516. & D

fut enterrée dans l'église d'Oiron. Voyez some III. de cette histoire p. 875.

Fille naturelle de Charles de Melun, seigneur de Nantouillet.

N. batarde de Melun, fut mariée vers le mois de may 1466. à N. Marc, lieutenant de la Bastille pour le seigneur de la Borde, lequel Marc sut mis au même mois & an avec sa semme hors de la Bastille par Jean se Prevost, notaire-secretaire du roi, qui y entra le mercredy veille de l'Ascension par ordre du roi par moyens subsils. Chronique scandaleule de Louis XI. fol. 42.

## X V I I.

OUIS de Melun I. du nom, seigneur de Normanville, de Lumigny, baron des Landes, filleul du toi Louis XI. demeura jeune sous la tutelle de ses oncles & ne fut declaré majeur qu'en 1487.

I. Femme, YONNE Sanguin, fille de Claude Sanguin, seigneur de Poisemont en Thierache, de Neufchatel sur Aisne & de Croquetaine en Brie & d'Antoinette

Hebert, mourut sans enfans.

II. Femme, MICHELLE de la Place, dame de Congy, fille de Jem de la Place F.

conseiller au parlement, & de Philippe de Vailly.

1. Adres de Melun, leigneur de Normanville, baron des Landes, échanion du roi, dont il prêta serment le 12. mars 1533, bailly de Mantes, mourut sans enfans de Marguerite de Vieuxpont, fille de Laurent de Vieuxpont, baron de Neufbourg, & de Jacquelme de Clerembault, qu'il avoit époulée le 17. septembre

2. CHARLES de Melun II. du nom, seigneur de Normanville, qui suit. 3. MARIE

CON UI

E

# DES PAIRS DE FRANCE. JOYEUSE. 245

A 3. MARIB de Melun, abbesse du Paraclet en Champagne, morte le 13. avril 1548.

4. PAEGENTE de Melun, femme de Jean de S. Germain, seigneur de Rouverou-

## X VIII.

CHARLES de Melun II. du nom, seigneur de Normanville & de Lumigny, baron des Landes, constitua 500. livres de rente sur ses terres de Lumigny & de Normanville, au prosit d'Alexandre de Linay, seigneur de Bezu, & d'Anne Rapail-B lard, sa semme, l'an 1565.

Femme, MARIE dame de Luré, fille de Jean seigneur de Luré, grand veneur d'Henry d'Albret, roi de Navarre, & de Jeanne de Brinon, dame du Plessis aux Tournelles; elle se remaria à Louis de Vaudray, seigneur de Mauny en Beauvoiss,

dont elle étoit veuve en 1596.

MADELENE de Melun, dame de Normanville, &c. mariée 1º. le 11 mars 1572. à Louis de Champagne, comte de la Suze au Maine, baron de Brouassin & de la Chapelle-Rainsouin, conseiller d'état, capitaine de 50. hommes d'armes, chevalier des ordres du roi, tué à la bataille de Coutras en 1587. sils aîné de Nicolas de Champagne, créé comte de la Suze en 1566. & de Françoise de Laval. 2º. à Haimon de Mailloc, chevalier, seigneur de S. Denis.

# 

# §. V I I.

# SEIGNEURS DE COURTERY,

D



De Melun , le chef chargé d'un lyon nasffant de gueules pour brifure.

#### X V.

E TEAN de Melun, fils puîné de JEAN de Melun IV.du nom, seigneur de la Borde & d'ISABEAU de Savois, mentionnez ci-devant p. 242. cut en partage les seigneuries de Courtery & du Mesnil, mourut le 22. juin 1467. & sur enterré aux Cordeliers de Sens avec sa femme.

Femme, MARIE du Fouilloux, fille de Guillaume, seigneur du Fouilloux, & de Marie Bessonneau, sut mariée le 15. juillet 1457. se remaria à Briant Bonnet, seigneur de la Chapelle-Bertrand, contre lequel ses fils du premier lit plaidoient en 1483. qu'elle étoit morte.

LOUIS de Melun I. du nom, seigneur de Courtery, qui suit.
 Hugues de Melun, partagea avec son frere le 13. avril 1496.

3. CLAUDE de Melun, mort le 8. may 1465. fut enterré aux Cordeliers de Sens.

#### X V I

OUIS de Melun I. du nom, seigneur de Courtery, du Mesnil & du Bugnon-Potereau, étoit avec Hugues de Melun son frere le 19. mars 1479. sous le bail de Louis du Fouilloux & partagea avec Hugues son frere le 13. avril 1496.

Tome V.

Femme, JEANNE Bonnet, dame de la Chapelle-Bertrand, étoit tutrice de ses a enfans en 1514.

1. LOUIS de Melun II. du nom, seigneur de Courtery, qui suir.

2. JEAN de Melun, seigneur de la Barre, mort sans enfans aprés l'an 1556.

3. 4. & 5. Louise, Jeanne & Jacquette de Melun.

6. AGNB's de Melun, religieuse à Poissy en 1501.

OUIS de Melun II. du nom, seigneur de Courtery, du Mesnil, de la Chapelle-Bertrand, du Potereau & de Massoures, étoit le 8. novembre 1513. sous la tutelle de sa mere, qui rendit en son nom aveu de la Chapelle-Bertrand au seigneur B de Vouvant & de Morvant, transigea avec Jean de Melun le 15. sevrier 1953. & rendit hommage de Courtery, de Massoures & du Mesnil-Lourdaut le 11. juillet 1565.

Femme, CATERINE de Roarthais, fille de Jean Roarthais, seigneur de la

Dourbeliere, & de Jeanne Belin, sut mariée le 3. juillet 1525.

MADELBNE de Melun, succeda à son pere en tous ses biens qu'elle porta en mariage le 29. decembre 1549. à François d'Escoubleau, seigneur de Sourdis, fils de Maurice d'Escoubleau, seigneur de Sourdis, & de Guillemette Souchet de Lemantine. De ce mariage sont descendus les seigneurs de la Chapelle-Bertrand.

& VIII.

# SEIGNEURS DE LA LOUPE. ET DE MARCHEVILLE-



X L

SIMON de Melun, quatrième fils d'ADAM III. du nom, vicomte de Melun, & de COMTESSE de Sancerre, mentionnez ci-devant p. 1224. eut pour son partage les seigneuries de la Loupe & de Marcheville, sur marêchal de France, & tué à la bataille de Courtray le 11. juillet 1302. Voyez son article dans la suite de cette histoire, chapitre des Marêchaux de France.

Femme, MARIE, dite Anne, dame de la Salle, & de Viezvy, fonda avec son

mary cinq prébendes à Clery.

1. GILLES de Melun, seigneur de la Salle, qui suit.

2. JEANNE de Melun, époula Jean de Mornay II. du nom, seigneur de la Ferté-Nabert & Hubert, fils de Jean I. du nom, fire de Mornay, chevalier, & d'Isabean de l'Isle, dame de la Ferté-Nabert & de la Ferté Hubert. Ils vivoient ensemble l'au 1350, suixant les titres de l'abbaye du Jard.

D

E

## XII.

ILLES de Melun, seigneur de la Salle, de Viezvy, de la Loupe & de Marche-T ville, confirma la fondation des cinq prebendes de l'église de Clery, faite par son pere l'an 1300, parragea en 1297, la succession d'Etienne de Sancerre son beaupere. Il étoit mort en 1312, que ses enfans étoient sous la garde noble de Jean de Courtenay II. du nom, seigneur de Champignelles. Femme, MARGUERITE de Sancerre, sille pusnée & heritiere d'Essenée de San-

cerre II. du nom, seigneur de S. Briçon & de Perennelle de Milly. Voyez tome II. de

cette bistoire, pag. 848.

A

1. JEAN de Melun, seigneur de la Loupe, qui suit.

2. Simon de Melun, écuyer, seigneur de la terre de Marcheville au Perche, pour laquelle il jura fidelité sur les SS. Evangiles à Richard abbé de S. Evroul l'an 1313. (4) Il prit aussi la qualité de seigneut de la Salle & de Viezvy, dans la vente qu'il de s. Evroul. sit le Samedi aprés la S. Hilaire 1331, à Hugues de Bouville, seigneur de Milly en Gastinois, d'une rente qu'il prenoit au tresor, il sut pere de

1. ALIX de Melun, laquelle étoit veuve en 1360. de Simon de Coutes.

11. Anne de Melun, nommée dans un titre de l'an 1395.

3. MARIE de Melun, nommée avec sa mere & ses deux freres dans un titre de l'abbaye de saint Evroul, sur dame d'Autry qu'elle porta en mariage à Jean de Beaumont, seigneur d'Ogierville, lequel obtint arrêt au mois de Juillet 1322. pour la mouvance de la terre de Pierrefite en Berry, qui relevoit de celle d'Autry. Ils vendirent entemble à l'abbaye du Moncel une rente qu'ils prenoient sur le tresor en 1341.

## XIII.

EAN de Melun, chevalier, seigneur de la Salle, de Viezvy & de la Loupe, capitaine d'une compagnie de gens d'armes qu'il tenoit en garnison en ses châteaux de la Salle & de Viezvy en 1360, obtint l'année suivante remission de plusieurs ex-D cés qu'il avoit commis, & se trouva le 13. Août avec deux chevaliers & cinq écuyers de sa chambre, à l'assemblée des gens d'armes du diocese de Rouen sous Mouton de

Femme, HENRIETTE de Sully, dame de Cernoy & d'Autry, fille de Jean II. du nom, sire de Sully, & de Marquerite de Bourbon. Voyez tome II. de cette histoire,

pag. 858.

E

1. SIMON de Melun, seigneur de la Salle, de la Loupe & de Viezvy, vendit l'an 1383. la seigneurie de la Loupe au Perche, à Renaud d'Angennes, écuyer de l'écurie du roi, lequel en fit hommage à Jean évêque de Chartres, le Jeudi penultième jour de Juillet de la même année. (b)

2. MARIE de Melun, qualifice dame de Cernoy au mois de Decembre 1372.

3. Al Ix de Melun, dame de Cernoy, d'Autry, de la Salle & de Viczvy, époufa ché de Chartres. Geofroy de Husson chevalier, qui rendit aveu au comte de Sancerre de la terre de Cernoy, le Lundi après la S. Jean-Baptiste 1391. Elle vivoit encore l'an 1406. suivant les memoires de Monssieur Challudet tresorier de France à Orleans.

( b ) Extrait des tittes del'évé-

# NEWSTREET STATES OF THE STATES

CHAPITRE XIII.

# HOSTUN, DUCHE-PAIRIE



E marquisat de la BAUME-D'HOSTUN, situé en Dauphiné, sut érigé en duché sous le nom seul d'Hostun, en saveur de CAMILLE-D'HOSTUN, C comte de Tallart, marêchal de France, chevasier des ordres du roi, &c. par lettres données à Versailles au mois de mars 1712. MARIE-JOSEPH duc d'Hostun son sils, obtint au mois de mars 1715. du roi Louis XIV. des lettres d'érection de ce duché en Pairie, lesquelles surent registrées au parlement de Paris le 2. avril suivant. Voyez les pieces qui suivent, concernant cette érection, aprés lesquelles on donnera la genealogie de la maiton d'Hostun.

# PIECES CONCERNANT LE DUCHE PAIRIE D'HOSTUN

Lettres d'érection du marquifat de la Baume-d'Hossus en duché, du mois de mars 1712.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, dauphin de Viennois, comte de Valentinois & Diois: à tous presens & à venir, Salut. Les rois nos prédecesseurs ont pris un soin particulier de récompenser le merite & la vereu de ceux qui par des actions distinguées le sont élevez au dessus des autres, Nous avons suivi avec plaisir cet exemple, & proportionnant nos graces aux services qui nous sont rendus, & à notre état, Nous accordons de grandes recompenses à ceux qui par des actions éclatantes s'en tont rendus dignes. Celles qui avec raison nous touchent le plus, regardent nos sujets qui exposent leurs vies dans les guerres que nous sommes obligez de soutenir, & principalement ceux qui joignent à une E naissance illustre beaucoup de zele & d'attachement à notre personne, & assez de valeur, de courage, de capacité & d'experience, pour meriter de commander en chef nos armées. C'est ce que nous rencontrons en notre trés-cher & bien-amé cousin Camille d'Hostun, comte de Tallard, marêchal de France, chevalier de nos ordres, gouverneur, & notre lieutenant general en notre pays & comté de Bourgogne, & notre lieutenant general au gouvernement de notre province de Dauphiné. Il a commencé à se consacrer à notre service des l'année 1667, en qualité de guidon des gendarmes Anglois, depuis lequel temps il n'a pas cessé de nous servir dans nos armées & dans les differentes occasions importantes ou nous l'avons employé avec tout le succès que nous devions attendre de la confiance que nous avons toujours prise en lui. Les récompenses que nous lui avons accordées successivement prouvent la satisfaction que nous avons reçue de lui. Nous lui accordames en 1673, la charge de notre lieu-

Digitized by Google

В

D

A tenant general au gouvernement de Dauphiné, aprés qu'il nous eut fait connoître qu'il en étoit digne pendant l'année 1668, où il servit en qualité de mestre de camp; dans la campagne de 1672, où il nous suivit, & où il eut au secours de Worden le pied percé d'un cheval de Frise en entrant dans la redoute où les ennemis surent sorcez; à la campagne de 1673. & au combat de Senes où il eut un cheval tué sous lui & un blessée. Il sut sait brigadier en 1676, aprés avoir été choisi par notre cousin de vicomte de Turenne en 1674, pour commander le corps de bataille de l'atmée aux combats de Mulhausen. Et de Turence aux combats de Mulhausen. Et de Turence aux combats de Mulhausen.

combats de Mulhausen & de Turkeim, & nous avoir continué ses services en 1675.

& 1676. cette nouvelle dignité ne servit qu'à exciter son zele & son attention, il ne perdit aucune occasion jusqu'à la paix de Nimegue, & ensuite aux sieges de Courtray & de Luxembourg, de répondre à la bonne opinion que nous avions de lui, ce qui nous engagea de l'honorer du titre de marêchal de nos camps & armées en 1688. Pendant la guerre qui recommença alors, & ne finit qu'en l'année 1697. il s'est signalé dans les differens commandemens qu'il a eu, soit dans les armées, à la tête desquelles nous étions en personne, soit dans les emplois particuliers qui lui ont été conhez. Ce qu'il fit en 1690, commandant pour lors dans les pays situez entre l'Alsace, la Sarre, la Moselle & le Rhin, sit bien connoître qu'il étoit capable des plus difficiles entreprises; il passa ce fleuve sur la glace pour mettre à contribution le Bergstras & le Ringau. Il eut l'année suivante beaucoup de part à la gloire que nos troupes remporterent en combattant contre l'Electeur de Saxe, à la défaite du prince de Wirtembare. Si à la leuse du since d'Electeur de Saxe, à la défaite du prince de Wirtembare.

El Ringau. Il eut l'année suivante beaucoup de part à la gloire que nos troupes remporterent en combattant contre l'Electeur de Saxe, à la désaite du prince de Wirtemberg, & à la levée du siege d'Eberbourg, & il reçût un coup de mousquet à l'attaque de Rhinseld. Ces disserentes actions & ce qu'il sit encore à la vûë & avec l'approbation de seu notre trés-cher & trés-amé sils le Dauphm, pendant qu'il étoit à la tête de nos armées en Allemagne, lui sirent meriter le titre de lieutenant general de nos armées en 1693. Il se montra digne de ce choix dans les mêmes commandemens que les années precedentes que Nous lui donnâmes pendant l'hyver, & des corps d'armée separez qu'il eut sous ses ordres pendant les étés, jusques a la conclusion de la paix en 1697. La valeur qui lui est naturelle n'est pas la seule qualité qui lui ait attiré notre estime, la delicatesse de son esprit jointe à la grande prudence dont il accompagne toutes ses actions, Nous persuaderent qu'il seroit aussi capable de nous tervir dans les negociations les plus importantes, que de commander nos armées. Dans cette consance Nous l'envoyâmes en Angleterre en qualité de nottre Ambassadeur extraordinaire. Il a si bien répondu à la haute opinion que Nous avons conçûe de lui, & s'y est comporté avec tant de sagesse d'habileté, & Nous avons eu tant de sujet de Nous louer de la réusite des negociations,

Davions conçûe de lui, & s'y est comporté avec tant de sagesse & d'habileté, & Nous avons eu tant de sujet de Nous louer de la réussite des negociations, dont il étoit chargé; que Nous & notredit sils le Dauphin lui consiâmes nos pleins pouvoirs pour traiter seul avec l'Empereur, l'Angleterre & la Hollande, de tous les droits de notredit sils sur la succession de la couronne d'Espagne, dont pour lui marquer notre entière satisfaction, à son retour nous l'associames à notre ordre & milice du S. Esprit, par la dignité de chevalier de nos ordres, & nous lui donnâmes le gouvernement du comté de Foix. Il passa dés le commencement de la presente guerre en Allemagne, pour y commander notre armée, & s'étant trouvé en l'année 1702. à la tête d'un corps destiné pour agir sur le bas Rhin, nous avons connu pendant la durée du siège de Kaiserwert que rien n'échappe à sa vigilance & à sa bonne conduite, pour donner à nos armes toute la gloire & tous les avantages qu'un capitaine experimenté peut leur procurer. Ce qui a encore parû par les justes mesures qu'il prit pour

menté peut leur procurer. Ce qui a encore parû par les jultes mesures qu'il prit pour chasser les Hollandois du camp de Mulheim, où ils s'étoient établis, & par la prite de Traerback qu'il soumit à notre obéissance. Tant de preuves de valeur, de prudence, de capacité & d'experience dans la guerre, & dans nos plus importantes assaires, nous sirent juger au commencement de l'année 1703, que nous ne pouvions lui consier le commandement de nos armées avec trop d'autorité & de dignité, & nous sirent prendre la resolution de l'honorer de l'état & ossice de maréchal de France. Il continua au mois de sevrier de la même année à nous rendre ses services, il marcha au secours de Traerback que le prince hereditaire de Hesse assignement avec toutes ses sorces, il l'obligea à quitter cette entreprise, & passa au mois de may de la même année à notre

gea à quitter cette entreprise, & passa au mois de may de la même année à notre armée d'Allemagne, qu'il commandoit sous l'autorité de seu notre trés-cher & trés-amé petit-sils le Dauphin, pour lors duc de Bourgogne. L'importante fortereile de Brisae sut soumise à notre obéissance, & après que notredit petit-sils sut revenu auprès de Nous, notredit cousin forma le dessein d'attaquer la ville de Landaw, non moins considerable que Brisae. L'armée des ennemis sorte de trente mille homines, & commandée par le comte de Weilbourg selt-marêchal de l'Empereur, ayant marché pour

la secourir, notredit cousin laissa une partie de l'armée qu'il commandoit pour contisnuer ce siege, & avec l'autre partie il livra bataille aux ennemis le 15. novembre dans la plaine de Spire, il, la défit entiérement, prit trente pieces de canon, 45. drapeaux & plus de 4000, prisonniers, & dans le même temps que la bataille le donnoit, la ville de Landau, qui aprés trente jours de liege se trouvoit reduite à l'extrêmité, demanda à capituler & se rendit le même jour. Hombourg, Keiserlouter & tout le Palatinat furent soumis; & mirent sin à cette campagne. La suivante en 1704, étant chargé de conduire quinze mille hommes de recrues & un grand lecours de munitions & d'argent que nous envoyions à notre frere l'électeur de Baviere, il traversatoutes les montagnes noires pour les conduire jusqu'au milieu de la Suabe, malgré toutes les précautions que les ennemis avoient prises pendant l'hyver pour l'empêcher, & la marche précipitée de l'armée de l'Empereur & de l'Empire, sous les ordres du prince Louis de Bade pour s'opposer à cette jonction. Il revint ensuite sur le Rhin; mais le B duc de Marleboroug avant traverlé l'Allemagne pour entrer dans les états de Baviere, il repassa encore une sois la forêt noire, & marchant quarante lieuës au travers du pays ennemi, il arriva à Ausbourg au commencement du mois d'Aoust, il joignit notredit frere l'électeur & le marêchal de Marsin, ils commanderent l'armée conjointement sous l'autorité de cet électeur, jusqu'à la bataille de Blenheim, où il tut blessé, sait prisonnier & mené en Angleterre, où il a été détenu sept ans. Pendant lequel temps les services nous étant toujours presens, nous avons jugé à propos de lui donner de nouvelles marques de la fatisfaction qui nous en reste, en lui accordant l'état & charge de gouverneur & notre lieutenant general de notre pays & comté de Bourgogue: mais comme nous fommes bien-ailes que les fervices confiderables & importans que nous avons reçus de lui ne se bornent pas à sa seule personne, & quenous voulons que les enfans & posterité puissent se ressentir des graces dont nous l'avons jugé digne, nous avons crû que rien ne pouvoit mieux répondre à nos intentions que de l'élever à la dignité de duc, afin que cette marque de distinction puisse lui saireconnoitre & à ses C descendans, combien nous sommes contens de lui, & exciter en même temps dans nos autres sujets le desir de meriter par leur attachement & leurs services de si hautes récompenses, nous nous y portons d'autant plus volontiers que notredit cousin joint à toutes ses qualitez personnelles, une naissance distinguée dans la haute noblesse. Sa maison est sortie, ainsi qu'il appert par des titres de 1311. de l'ancienne maison de Clavelon, & depuis ce temps-la elle est venue par une filiation non interrompue jusqu'à notredit coulin. Toutes les histoires des Dauphins marquent son ancienneté; Yous le dauphin Guigues Jean d'Hostun étoit Grand maitre des machines au siege de la Perriere, où ce prince fut tué. Charles d'Hostun étoit capitaine d'une compagnie de son nom de cent hommes d'armes à l'expedition de Charles VIII, au royaume de Naples: Antoine d'Hostun a été choisi chevalier de l'ordre du S. Esprit en 1614. a D commandé plusieurs corps d'armée en Dauphiné, il a aussi commandé dans Lion & a été capitaine de cent hommes d'armes d'ordonnance: Roger d Hostun commandoit dans les provinces de Lionnois, Forest & Beaujolois. Leurs alliances ont toujours été dans des maifons illustres & considerables, tant dans les maisons de Grolée, de Tonnerre, de Guadagne, de Tournon & de Bonne-Lesdiguieres, que dans plusieurs autres anciennes mailons. D'ailleurs la terre, seigneurie & marquisat de la Baumed'Hostun, sur laquelle il souhaite que l'érection de duché soit faite, sous le nom seul d'Hostun, est très considerable, & composée de huit terres, seigneuries & paroisses qui sont trés-capables de soutenir cette dignité; sçavoit, le marquilat de la Baumed'Hostun, la terre, seigneurie & paroisse de S. Nazaire, de celle de la petite ville de S. Jean en Royan, de celle d'Oriol, de celle de S. Martin, de celle de S. Just, de celle de S. Thomas, & de celle de la Mothe, qui sont toutes ensemble d'une grande étendue rensermant deux sorêts, droit de péage fur la riviere d'Izere à Rochebrune, droits feigneuriaux dans ces huir paroifles, comme moulins, fours bannaux & autres droits d'où plusieurs fiefs relevent & sont dépendans, & cette terre de la Baume-d Hostun E se trouve dans la maison de notredit cousin de tems immemorial. Pour ces causes, autres grandes confiderations à ce nous mouvans, & de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale, avons créé, érigé, élevé & décoré, & par ces presentes lignées de notre main, créons, érigeons, élevons & décorons ladite terre, leigneurie & marquisat de la Baume-d'Hostun, en titre, dignité & prééminence de duché sous le nom d'Hostun seul; avons pour cet estet un & unissons par cesdites presentes à ladite terre & duché d'Hostun, les terres, seigneuries & paroisses de saint

Nazaire, saint Jean en Royan, Oriol, saint Martin, saint Just, saint Thomas & la

130 0

Mothe, avec tous les droits, prérogatives & mouvances qui leur appartiennent, À circonstances & dépendances, pour ne compoter a l'avenir qu'une seule & même terre sous ledit titre & dignité de duche d'Hostun; à l'estet de quoi Nous avons de notre même grace & autorité que dessus, changé & commué, & par cesdites presentes changeous & commuons le nom de ladite terre de la Baume-d'Hostun en celui d'Hostun seul, pour par notredit cousin Camille d'Hostun, ses enfans males & descendans mâles en ligne directe, nez & à naître en loyal mariage, jouir à perpetuné comme seigneurs proprietaires dudit duché, des honneurs, dignitez, rargs, prérogatives, prééminences & privileges qui y appartiennent, ainti qu'en jouissent les autres ducs de notre royaume, soit dans les assemblées de noblesse, saits de guerre ou autres lieux. Voulons & Nous plait que toutes les causes civiles & criminelles, mixtes & réelles qui concerneront tant notredit cousin le duc d'Hostun, que les droits dudit duché, soient traitées & jugées en notre cour de parlement à Paris en premiere instance, & que les causes & procez entre les vassaux & justienables ducht duché ressortissent par appel des juges ducht duché en notre cour de parlement à Grenoble; & à cet effet avons diltrait & exempté letdits marquilat, terres, seigneuries & leurs dépendances, & par ces presentes les distrayons & exemptons du ressort de tous autres juges & jurifdictions où les appellations deldits officiers avoient accoutumé de reffortir, B sans préjudice neanmoins des cas royaux, dont la connoillance demeurera à nos juges qui avoient contume d'en connoître, le tout à la charge d'indemniser nos officiers. Voulons que notredit cousin le duc d'Hostun tienne ledit duché de Nous nuement & en plein fief à cause de notre couronne sous une scule foy & hommage, dont notre dit cousin Nous a fair dès-à-present, ainsi qu'il est accoutumé, le serment de sidelité, auquel nous l'avons reçû en qualité de duc d'Hostun. Entendons néanmoins que les aveus dudit duché soient rendus en notre chambre des Comptes de Grenoble. Voulons que les vassaux de notredit coutin le reconnoissent comme due, & lui rendent les devoirs aufquels ils sont tenus en ladite qualité, sans néanmoins que les droits & devoirs deldits vassaux soient augmentez en aucune maniere, & pour l'exercice de la jurisdiction dudit duché notredit cousin le duc d'Hostun pourra établir un siège ducal audit lieu d'Hostun, dans lequel il y aura un bailly, un lieurenant, un pro-C cureur fiscal, & le nombre d'officiers accoutumez pour rendre la justice, sans qu'en consequence de la presente étection à défaut d'hoirs mâles de notredit cousin le duc d'Hostun ou de ses descendans mâles, ledit duché puisse être par Nous & par les rois nos successeurs réuni à la couronne, en consequence des Edits, Declarations & Ordonnances des années 1566. 1579. 1582. & autres faits & rendus sur l'érection des duchez, de la rigueur desquels Edits, Declarations & Ordonnances Nous avons dispensé & dispensions ledit duché, mais à la charge qu'au défaut de successeurs mâles en ligne directe & en loyal mariage de notredit coufin le duc l'Holtun, ledit duché retournera à sa premiere nature, titre & qualité. Voulons aussi & entendons que notredit cousin le duc d'Hostun & ses enfans males & descendans mâles jourssent de D l'effet & contenu en notre Edit du mois de may 1711. & principalement de l'article 7. par lequel Nous avons permis à l'aîné des mâles descendans en ligne directe de celui en faveur duquel l'érection de duché aura été faite, ou à son défaut ou refus à celui qui le suivra immediatement, & ensuite à tout autre mâle de dégré en dégré, de retirer ledit duché des filles qui se trouveront en être proprietaires, en leur en rembourfant le prix dans six mois tur le pied du denier 25, du revenu actuel, sans néanmoins que celui qui l'aura ainti retiré, puisse être reçu en ladite dignité, qu'après en avoir fait le payement réel & estectif, & en avoir rapporté la quittance. Si donnous en mandement à nos amez & seaux conscillers, les gens tenans nos cours de parlement & chambres de nos comptes à Paris & à Grenoble, & à tous autres nos officiers & justiciers qu'il appartiendra, chacun en droit soi, qu'ils avent à taire registrer ces presentes, & du contenu en icelles jouis & user notredit cousin le duc d'Hollun, les enfans males & descendans males en loyal mariage, pleinement, paifiblement & perpetuellement, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens, nonobstant tous édits, déclarations, reglemens & autres choics à ce contraires, auf-E quelles & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, Nous avons dérogé & dérogeons par celdites prefentes. Car tel elt notre platir, & afin que ce soit chote terme & stable à toujours, Nous avons sait mettre notre scel à cessites presentes, sauf en autres choles notre droit & l'autrui en toutes. Données à Versailles au mois de Mars l'an de grace 1712. & de notre regne le soixante-neuvième. Signé, LOUIS:

& plus bas, par le roi dauphin, Colbert. Et à côté, l'ssa Phelyppeaux.

## ARREST D'ENREGISTREMENT.

Extrait des Registres du Parlement du 14. Avril 1712.

EU par la cour, les grand chambre & Tournelle assemblées, les lettres patentes du roi, données à Verfailles au mois de mars mil sept cent douze, Signées, LOUIS. Es plus bas. Par le roi, COLBERT, Et scellées du grand sceau de cire verte, obtenues par messire Camille d'Hostun, comte de Tallart, marechal de France, chevalier des ordres du roi, gouverneur & lieutenant-general du comté de Bourgogne, gouverneur particulier de la ville & citadelle de Bezançon, & lieutenantgeneral de la province de Dauphiné, par lesquelles pour les causes y contenues, ledit leigneur a créé & érigé la terre, seigneurie & marquisat de la Baume-d'Hostun en titre, dignité & préeminence de duché, sous le nom d'Hostun seul, & a uni les terres, leigneuries, & paroilles de saint Nazaire, saint Jean en Royan, Oriol, saint Martin, saint sult, saint Thomas, & la Mothe, avec tous les droits, prérogatives & mouvances qui leur appartiennent, circonstances & dépendances, pour ne composer à l'avenir qu'une seule & même terre, sous ledit titre & dignité de duché d'Hostun, à l'effet dequoi ledit seigneur a changé le nom de ladite terre de la Baumed'Hostun en celui d'Hostun seul, pour par ledit impetrant, ses enfans mâles & descendans miles en ligne directe, nez & a naître en loyal mariage, jouir à perpetuité comme seigneurs proprietaires dudit duché, ainsi que plus au long le contiennent leidites lettres à la cour adressantes, & la requête presentée par ledit sieur impetrant afin d'enregistrement d'icelles, conclusions du procureur general du roi : Oui le rapport de maître Jean le Nain conseiller, la matiere mise en deliberation, la cour ordonne que lesdites lettres seront enregistrées au gresse d'icelle pour jouir par l'impetrant, ses enfans & descendans máles en ligne directe, nez & à naître en loyal mariage, de l'effet & contenu en icelles, & être executées selon leur forme & teneur, conformément à l'édit du mois de mai mil sept cent onze, regultrées en la cour le 21. dudit mois, à la charge de l'indemnité, tant envers les sieurs de siets dont partie des fiefs compris dans ladite érection a pû être mouvante par le passé, qu'envers les officiers des fieges où les appellations des justices mentionnées dans lesdites let- D tres, étoient relevées avant ladite érection, & sans que ledit impetrant puisse jouir de la distraction dudit ressort, qu'après avoir indemnisé préalablement lesdits officiers ainsi qu'il appartiendra. Fait au parlement le 14. Avril 1712. Signé, Dongo 18.

### Arrêt d'enregistrement au parlement de Grenoble du 27. Juillet 1712.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, dauphin de Viennois, comte de Valentinois & Diois, A tous ceux qui ces presentes verront: SALUT. Scavoir faisons que sur la requête presentée à notre cour de parlement, avdes, & finances de Dauphine, par mellire Camille d'Hostun, comte de Tallart, marêchal E de France, chevalier de nos ordres, gouverneur & lieutenant general du pays & comté de Bourgogne, lieutepant-general au gouvernement de cette province, duc d'Hostun tendant à enregistrement de nos lettres patentes, données à Versailles au mois de mars dernier, portant érection de la terre d'Hollun en duché en faveur du suppliant, pour en jouir par lui, ses enfans & descendans mâles en ligne directe, nez & à naître en loyal mariage à la forme de sessities lettres: Veu par notredite cour leidites lettres patentes, scellées du grand sceau en cire verte, la requére presentée à notredite cour par ledit sieur comte de Tallard, tendant à ce que lesdites lettres foyent enregistrées, répondue de soit montré à notre procureur general en notredite cour du vingt-septième du present, les conclusions de notredit procureur general, qu'il n'empêche que leidites lettres ne soyent enregistrées, pour être executées sans p aucune distraction des sujets Dalphinaux & du ressort, du même jour : Oui sur ce le rapport sait à notredite cour par notre amé & séal ... de Feinis de saint Richard, notre confeiller en notredite cour, & commissure à ce député, & tout consideré, notredite cour de l'avis des chambres entherinant ladite requête, ordonne que lesdites lettres patentes seront enregistrées au greffe d'icelle, pour en jouir par le suppliant, les entans & descendans males en ligne directe, nez & à naître en loyal mariage, de l'effet & contenu en icelles, & être executées selon leur forme & teneur, fans aucune distraction des sujets dalphinaux & du ressort, à la charge de la recompenie

recompense de la diminntion de la jurisdiction, à cause de ladite érection: si donnons en mandement au premier notre huissier & sergent sur ce requis, à la requête dudit sieur duc d'Hostun, mettre le present arrêt à entière execution; de ce faire lui donnons pouvoir, en témoin dequoy nous avons sait mettre & exposer le scel de notre chancellerie à cesdites presentes. Donné à Grenoble en parlement le vingt-septième jour de Juillet, l'an de grace, mil'sept cent douze. Et de notre regne le soixante-dixième. Signé, Bozonier.

# Enregistrement à la chambre des comptes de Dauphiné du 2. août 1712.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, dauphin de Viennois, comte de Valentinois & Diois. A tous ceux qui ces presentes verront, Salut. Sçavoir faisons que sur la requête presentée à notre chambre des comptes de Dauphiné, par notre cousin Camille d'Hostun, comte de Tallard, marêchal de France, chevalier de nos ordres, gouverneur & lieutenant-general du pays & comté de Bourgogne, lieutenant-general au gouvernement de Dauphiné, tendante à verification & enregistrement de nos lettres patentes, données à Versailles au mois de mars dernier, portant creation & érection de la terre & seigneurie de la Baume d'Hostun, en titre, dignité & prééminence de duché, sous le nom d'Hostun, pour en jouirà l'avenir par le suppliant, les enfans males & descendans males en ligne directe, nez & à naître en loyal mariage à perpetuité, aux honneurs & prérogatives portées par C nosdites lettres. Veu par notredite chambre lesdites lettres, signées par nous, Et plus bas, par le roi dauphin, Colbert. à coté Vija, Phelyppeaux. pour érection de la terre d'Hostun en duché, teellée du grand sceau en cire verte : requête presentée à notredite chambre par ledit sieur comte de Tallard, tendante à verification & enregistrement desdites lettres d'érection en duché, l'ordonnance de notredite chambre de soit communiqué à notre procureur general du vingt-huitième juillet mil sept cent douze, les conclusions dudit procureur general, qui n'empêche les fins de ladite requête, à la charge & condition de prêter les soy & hommage à Nous dus, comme roi dauphin, & de donner ses aveus & denombrement dans le tems des ordonnances dudit jour vingt-huitieme Juillet. Signees, FLANDY procureur general. Oui le rapport de notre amé & féal l'ierre de Guittrey notre conseiller, maitre ordinaire en notredite D chambre, commissaire à ce deputé notredite chambre, en enterinant la requête du suppliant, a ordonné & ordonne que les lettres seront enregistrées au greffe d'icelle, pour être executées selon leur forme & teneur, sans distraction toutefois des sujets delphinaux & du reflort, & à la charge de l'indemnité, à cause de la distraction de jurisdiction. par lauite érection, comme aussi il ne pourra être fait distraction des dépendances des terres qui composent ladite duché, sous quelque prétexte que ce soit, auquel cas ladite duché reprendra la premiere qualité, & lans que lous prétexte de ladite érectionle suppliant y puisse unir aucune terre se mouvant pleinement de notre sief : ordonne notredite chambre que les fonds & heritages de franc aleu, composant le revenu de ladite duché, lostiront nature de fief pour être inferez & compris aux aveus & dénombremens d'icelle, enjoint à cet effet au suppliant de rapporter dans le mois au gretse de notredite chambre, un extrait en forme de l'hommage, qu'il Nous a preté, & E dans le même delay le dénombrement, aintiqu'il lui a été préserit par nosdites lettres. Si donnons en mandement au premier notre huissier ou lergent sur ce requis, à la requête dusit fieur d'Hostun, mettre le present arrêt à due & entiere execution, de ce faire te donnons pouvoir, en témoin dequoy nous avois fait mettre le scel de notre chancellerie à celdites presentes. Donné à Grenoble en notredite chambre le deuxième jour d'Août, l'an de grace, mil sept cent douze. Et de notre regue le soixante-dixieme. Par la chambre, Signe, AMABERT.

Lettres patentes portant union des terres & seigneuries d Hostun, & d Emeu au duché d'Hostun du mois de Mars 1713.

F

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, dauphin de Viennois, comte de Valentinois & Diois. A tous presens & à venir, Salut. Notre trés-cher & bien amé cousin le duc d'Hostun, comte de Tallard, marêchal de France, Nous a representé que pour plus grande decoration & augmentation de sondit duché d'Hostun, il desiroit qu'il nous plût unir, réunir & incorporer à la terre, seigneurie, & marquisat de la Baume d'Hostun, que nous avons par nos letzeme V.

tres patentes du mois de mars 1712. créé, êrigé, élevé, & decoré en titre de duché, 🧸 sous le nom seul d'Hostun : les terres & seigneuries d'Hostun & d'Emeu, qui ont sair autrefois partie dudit marquisat, & n'en ont été demembrées que par des partages de famille, lesquelles terres & seigneuries d'Hostun & d'Emeu, relevantes en plein fief, foy & hommage, de Nous roi dauphin, avec leur justice haute, movenne & balle, & generalement toutes leurs appartenances & dépendances, notredit cousin a pour cet effet acquises de Charles Hugues de Lionne, marquis de Claveson, par contrat passé pardevant Notaires à Paris le sixième jour du present mois de mars, pour le tout ne composer sous notre bon plaisir, qu'une seule & même terre & seig-neurie, sous ledit titre & dignité de duché d'Hostun, & relever de nous nuëment B. & en plein fief, à cause de notre couronne, à une seule soy & hommage, aveu & dénombrement, & faite rendre la justice aux hommes, vassaux & habitans desdites terres & seigneuries d'Hostun & d'Emeu, leurs appartenances & dépendances, par la jurisdiction & officiers du siege ducal d'Hostun, notredit cousin nous suppliant tréshumblement de lui vouloir octroyer nos lettres sur ce necessaires, à quoi ayant égard & desirant de plus en plus favorablement traiter notredit cousin, en consideration des grands, importans & signalez services qu'il nous a rendus, à ces causes & de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale, Nous avons joints, uni & réuni, annexé & incorporé, joignons, unissons & réunissons, annexons & incorporons par ces C presentes, signées de notre main audit duché d'Hostun, lesdites terres & seigneuries d'Hostun & d'Emeu, que notredit cousin a acquises par le susdit contrat, passé pardevant Notaires à Paris le sixième du present mois, pour les dites terres & seigneuries d'Hostun & d'Emeu, leur circonstances & dépendances, ne faire qu'une seule terre & seigneurie, avec ledit duché d'Hostun, & en jouir & user à l'avenir par notredit cousin, ses enfans & descendans mâles en ligne directe, nez & à naître en loyal mariage à perpetuité, & les tenir de nous à une seule foy & hommage, aveu & dénombrement, comme plein sief relevant nuement de nous, à cause de notre couronne, faire rendre & exercer conjointement la justice sur tous les hommes & vailaux desdites terres & seigneuries d'Hostun & d'Emeu, par la jurisdiction & les D officiers dudit siege ducal d'Hostun, entendons au surplus que letdites terres, seigneuries & justice d'Hostun & d'Emeu soyent unies audit duché, avec les mêmes privileges, franchiles & exemptions, & aux mêmes charges, claules & conditions qu'y ont été unies, les autres terres, leigneuries & justices que nous avons érigées en titre de duché d'Hostun, par nosdites lettres patentes du mois de mars 1712. Si donnons en mandement à nos amez & feaux conteillers, les gens tenans nos cours de parlement, & chambre des comptes à Paris & à Grenoble, & à tous autres nos officiers & justiciers qu'il appartiendra, chacun en droit soy, qu'ils ayent à saire registrer ces presentes & du contenu en icelles, jouir & user notredit cousin le duc d'Hostun, ses en sans mâles, & descendans mâles en loyal mariage, pleinement, paisiblement & perpetuellement, cessans & faisant cesser tous troubles & empêchemens, nonob- g stant tous édits, declarations, reglemens, & autres choses à ce contraires, auxquelles & aux dérogatoires des dérogatoires y contenuës, nous avons déroge & dérogeons par celdites presentes. CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que cesoit chole terme & stable à toujours, Nous avons fait mettre notre scel à cesdites presentes. Donné à Versailles au mois de mars, l'an de grace, mil sept cent treize, & de notre regne le soixante-dix. Signé, LOUIS. & sur le replis par le roi dauphin. VOISIN. & a coté, Vifa, PHELYPPEAUX.

## Extrait des registres de Parlement du 8. Avril 1713.

OUIS, par la grace de Dieu, toi de France & de Navarre, au premier des huissiers de notre cour de parlement, autre notre huissier, ou sergent sur ce requis; sçavoir saisons, que veu par notredite cour les lettres patentes du roy, données à Versailles au mois de mars mil sept cent treize. Signees, LOUIS. Et sur le repli, par le roi dauphin, Voisin. Et scellées du grand sceau de cire verte, obtenues par messire Camille duc d'Hostun, comte de Tallard, marêchal de France, gouverneur du comté de Bourgogne, & lieutenant de sa majesté en la province de Dauphiné, par lesquelles & pour les causes y contenues, ledit seigneur a uni & incorporé audit duché d'Hostun, les terres & seigneuries d'Hostun & d'Emeu, leurs circonstances & dépendances, pour ne saire qu'une seule terre & seigneurie avec ledit duché d'Hostun, & ainsi que plus au long le contiennent lessites lettres à la cour

A adressantes, requête presentée par ledit sieur impetrant, asin d'enregistrement des dites lettres, conclusions de notre procureur general: Oui le raport de Maitre Jean le Nain conseiller, & tout consideré, notredite cour avant proceder à l'enregistrement desdites lettres, ordonne qu'elles seront communiquées aux justiciables de vassant desdites terres d'Hostun de d'Emeu pour donner leur consement sur icelles, ou dire autrement ce qu'ils adviseront, pour ce fait, rapporté & communiqué au procureur general du roi, être ordonné ce que de raison; si te mandons de mettre le present arrêt à execution, de ce saire te donnons pouvoir, donné en parlement le huitième jour d'Avril, l'an de grace, mil sept cent treize, & de notre regne le soixante-dix. Par la chambre, Collaionné Lorne.

Enregistré dans les registres des Communautez d'Hostun & d'Emeu, ensuite des delibera-B cions de ce jour septiéme may mil sept cent treize. De Lage.

# Extrait des registres du parlement du 14. juin 1713.

EU par la cour les lettres patentes du roi, données à Versailles au mois de mars 1713. Signées, LOUIS. Et sur le reply, par le roi, Voisin. Et scellées du grand iceau de cire verte, obtenues par mestire Camille duc d'Hostun, comte de Tallard, marechal de France, par lesquelles pour les causes y contenues, ledit seigneur a uni, annexé & incorporé au duché d'Hostun, les terres & seigneuries d Hostun & d'Emeu, que ledit sieur impetrant a acquises par contrat du six dudit mois, pour lesdites terres & seigneuries, leur circonstances & dépendances, ne faire qu'une scule terre & seigneurie avec ledit duché d'Hostun, & en jouir & user à l'avenir par ledit sieur impetrant, ses enfans & descendans mâles en ligne directe, nez & à naître en loyal mariage à perpetuité, & les tenir dudit seigneur à une seule foy & hommage, aveu & denombrement comme plein fief, relevant nuëment de lui, à cause de sa couronne, faire rendre & exercer conjointement la justice sur rous les hommes & vassaux desdites terres & seigneuries d'Hostun & d'Emeu, par la jurisdiction & les officiers dudit siege ducal d'Hostun, ainsi que plus au long le con-D tiennent lesdites lettres à la cour adressantes. Veu aussi les lettres d'érection de la terre d'Hostun en duché du mois de mars mil sept cent douze, l'arrêt d'enregistrement d'icelles du quatorze avril ensuivant, ledit contrat d'acquisition du six mars mil sept cent treize, l'arrêt du huit avril ensuivant, parlequel avant proceder à l'enregistrement desdites lettres, il a été ordonné qu'elles serons communiquées aux justiciables & vassaux desdites terres d Hostun & d Emen, pour donner leur consentement sur icelles, ou dire autrement ce qu'ils aviseront, pour ce sait raporté & communiqué au procureur general du roi être ordonné ce que de raison, le consentement desdits habitans d'Hostun & d'Emeu du sept mars dernier, & la requête presentée afin d'enregistrement desdites terres, conclusions du procureur general du roi : Oii le raport de maitre Jean le Nain confeiller, tout consideré la cour ordonne que lesdites lettres leront enregistrées au greffe d'icelle, pour jouir par l'impetrant, ses enfans mâles & descendans males en legitime mariage, de leur estet & contenu, & être executées selon seur forme & teneur. Fait en parlement le quatorze juin mil lept cent tieize. Signé, Dongois.

# Exrait des registres du parlement de Grenoble. Du 7. Decembre 1713.

OUIS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, dauphin de Viennois, comte de Valentinois & Diois: A tous ceux qui ces presentes verront, Salut. Se voit saitons, que sur la requête presentée à notre cour de parlement de Dauphiné, par Metlire Camille duc d'Hostun, comte de Tallart, chevalier de nos ordres, gouverneur & lieutenant general pour Nous au comté de Bourgogne, & lieutenant general au gouvernement de Dauphiné, marêchal de France, tendante à enregistrement des lettres parentes par lui obtenués de Nous, données à Versailles au de mars dernier, portant union des terres & seigneuries d'Hostun & d'Emeu au duché d'Hostun, pour en jouir par ledit suppliant, ses ensans & descendans mâles en ligne directe, nez & à naître a la sorme desdites lettres. Veu par notredite Cour les-dites lettres parentes signées par Nous & pour Nous Voisin, la requête presentée à notredite Cour par ledit Camille duc d'Hostun, tendante à enregistrement desdites lettres, l'ordonnance de notredite Cour de soit montré à notre amé & téal procureur

general en notredite Cour du septiéme du present mois, & les conclusions de notredit procureur general dudit jour, & oûi sur le tout le rapport de notre amé & séal Pierre de Chaluit notre conseiller en notredite Cour, commissaire en cette partie deputé. Notredite Cour de l'avis des chambres entermant ladite requête, ordonne que les dites lettres patentes seront enregistrées au Gresse d'icelle, pour en jouir par le suppliant, ses ensans & descendans mâles en ligne directe, nez & à naître en legitime mariage, & être executées selon seur sorme & teneur sans aucune distraction des sujets desphinaux & du ressort, à la charge de la recompense de la diminution de la jurissiste du la charge de la recompense de la diminution de la jurissiste ou sergent sur ce requis à la requête dudit Camille d'Hostun, mettre le present arrêt à duë & entiere execution, de point en point selon sa forme & teneur, de ce faire te donnons pouvoir. Donné à Grenoble en parlement le septiéme Decembre l'an de grace 1713. Et de notre regne le soixante-onziéme. Par la Cour. Signé, Amar.

## Extrait des registres de la chambre des Comptes de Dauphiné. Du 14. Decembre 1713.

OUIS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, dauphin de Viennois, , comte de Valentinois & Diois; sçavoir failons, que sur la requête presentée à notre chambre des Comptes de Dauphiné, par notre cher & bien-amé cousin Camille duc d'Hostun, comte de Tallart, marcchal de France, chevalier de nos ordres, gouverneur & lieutenant general du pais & comté de Bourgogne, lieutenant general au gouvernement de Dauphiné, tendante à verification & enregistrement de nos lettres patentes données à Veriailles au mois de mars dernier, portant union des C terres & seigneuries d'Hostun & d'Emeu qu'il a acquises du sieur marquis de Lionne au duché d'Hostun, pour jouir par le suppliant de l'effet desdites lettres suivant leur forme & teneur. Veu lesdites lettres patentes accordées audit sieur duc d'Hostun données à Versailles le mois de mars dernier, signées LOUIS. Et plus bas, par le roi dauphin, Voisin. Et à côté, Visa Phelyppeaux, scellées de cire verte. La requête presentée à la Chambre par ledit sieur duc d'Hostun, tendante à verification & enregistrement desdites lettres patentes: L'ordonnance de ladite Chambre de soit montré au Procureur general de ce jour quatorziéme Decembre 1713. Les conclusions dudit Procureur general dudit jour qui n'empêche l'enregistrement desdites lettres patentes pour en jouir par le suppliant suivant leur forme & teneur : Tout consideré, oui p le rapport de Me Claude Pelissier notre conseiller, maitre ordinaire en ladite Chambre, commissaire en cette partie deputé, notredite Chambre enterinant ladite requête a verifié lesdites lettres, & en consequence ordonne qu'elles teront enregistrées pour en jouir par le suppliant selon leur torme & teneur & conformément à l'arrêt d'enregistrement du second Août 1712, des lettres d'érection dudit duché d'Hostun. Si domnons en mandement au premier notre huissier, ou sergent requis saire à la requête dudit sieur duc d'Hostun, à l'encontre de tous ceux qu'il appartiendra pour l'execution de notre pretent arrêt, tous actes & exploits requis & necessaires, de ce faire te donnons pouvoir. Donné à Grenoble en notredite Chambre le quatorzième jour du mois de Decembre l'an de grace 1713. Et de notre regne le soixante-onzième. Par la Chambre, signé, AMABERT. E

## Erection du duché d'Hostun en Pairie en saveur de M, le duc de Tallard.

OUIS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, dauphin de Viennois, comte de Valentinois & Diois: A tous presens & à venir, Salut. Les grands, recommandables & signalez services, qui Nous ont été rendus par notre trés-cher & bien-amé cousin le maréchal duc de Tallatt, Nous ont porté à ériger en sa faveur par nos lettres du mois de mars 1712. la terre, seigneurie & marquitat de la Baume-d Hostun, avec les terres, seigneuries & paroisses de S. Nazaire, S. Jean en Royan, Oriol, S. Martin, S. Just, S. Thomas & la Mothe, circonstances & dépendances en titre & dignité de duché sous le nom d'Hostun seul. Depuis lequel tems il se servit demis de ce duché en saveur & en contemplation du mariage de notre trés-cher & bien-amé cousin Marie-Joseph d'Hostun son sils, sous la reserve que Nous avons bien voulu accorder au marêchal duc de Tallard pere, de la jouissance des honneurs, prerogatives & prééminences attachées à cette dignité; & comme Nous sommes bien aise de lui donner encore des marques éclatantes de la satisfaction, que Nous avons de lui, tant en sa personne, qu'en celle de notredit cousin le duc de Tallard son sils, lequel

A lequel a fait connoître en tous les sièges, batailles & generalement en toutes les actions de guerre où il s'est trouvé depuis l'année 1706, qu'il est entré dans notre service, que suivant les traces & l'exemple de son pere, il mérite de profiter de la grace que nous lui accordons en confideration des services importans de notredit cousin le maréchal duc de Tallard pere. Pour ces causes & autres grandes considerations à ce Nous mouvans, de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale, avons créé, érigé & décoré, & par ces presentes signées de notre main créons, érigeons & décorons ledit duché d'Hostun, ses appartenances & dépendances mentionnées dans nosdites lettres d'ércêtion du titre, nom, qualité & diguité de Pairie de France, pour en jouir par notredit cousin le due de Tallard & ses entans mâles & descendans màles B en loyal mariage, pleinement, patiblement & perpetuellement, voulons à cet effet

que la dignité & qualité de Pair de France soit unie & incorporée inseparablement à ladite dignité & qualité de duc, & que ledit duché d'Hostun, ses appartenances & dépendances, soit dorénavant toujours intitule & appellé duché & Pairie de France, qu'en consequence notredit cousin, ses enfans mâles & descendans mâles se puissent intituler, dire & nommer en tous lieux ducs d'Hostun & Pairs de France, pour du contenu en ces presentes nos lettres d'ampliation & érection dudit nom, titre, qualité & dignité de Pair de France, jouir par notredit coufin, ses enfans males & descendans mâles aux honneurs, autorités, rang, séance, privileges, prérogatives, prééminences, franchises, libertés & autres droits, qui appartiennent à ladite qualité & dignité, dont tous les autres Pairs de France ont joui, ou dû jouir de tout terns & C ancienneté & jouissent encore à present tant en justice & jurisdiction, séance en notre cour de parlement des Pairs, & autres nos cours de parlement avec voix déliberative, qu'en tous autres droits quelconques, soit en assemblée de noblesse, faits de guerre,

autres lieux & acte- de léance, d'honneur & de rang. Voulons & Nous plaît que toutes

les causes civiles & criminelles, personnelles, mixtes & réelles qui'concerneront tant notredit cousin le duc de Tallard, que le droit de ladite Pairie, soient traitées & jugées en notre cour de parlement de Paris en premiere instance, de même que Nous l'avons déja ordonné pour le duché par nosdites lettres d'érection du mois de Mars 1712. Voulons que notredit cousin le duc d'Hostun tienne ledit duché & Pairie mouvant & relevant de nous nuement en plein fief à cause de notre couronne, sous une une seule soi & hommage, dont notredit cousin nous a sait dès-à-present, ainsi qu'il est accoutumé, le serment de fidelité, auquel Nous l'avons reçû en qualité de due d'Hostun & Pair de France. Voulons aussi que les vassaux de notredit cousin le reconnoissent comme duc & Pair de France, & lui rendent les devoirs, ausquels ils sont tenus en ladite qualité, lans néanmoins qu'en consequence de la presente érection en Pairie, à défaut d'enfans males & descendans males de notredit cousin, le marquisat de la Baume-d'Hostun & les autres terres & seigneuries, qui composent ledit duché & Pairie, puissent être par Nous & par les rois nos successeurs réunis à la couronne, en consequence des Édits, Déclarations & Ordonnances des années 1566. 1579. 1582.

E & 1587. & toutes autres faites fur l'érection des duchez & Pairies, aufquels & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, nous avons déroge & dérogeons par ces pre-

sontes en faveur de notredit coutin le duc de Tallard & ses successeurs. Voulons seulement qu'au défaut d'enfans males & descendans mâles de notredit cousin, les terres qui composent ledit duché & Pairie, retournent au même état & nature, titres & qualités où elles étoient avant l'érection qui en a été faite. Si donnons en mandement à nos amez & féaux conscillers, les gens tenans nos cours de parlemens & chambres de nos comptes à Paris & à Grenoble, & à tous autres nos officiers & justiciers qu'il appartiendra, que ces pretentes nos lettres d'érection de Pairie ils fassent lire, publier & enregultrer, & du contenu en icelles jouir & user notredit cousin, ses enfans mâles & de cendans mâles & successeurs, plemement, paisiblement & perpetuellement, nonobstant tous édits, déclarations, arrêts, reglemens, us & coutumes à ce contraires, ausquels & aux dérogatoires des dérogatoires y contenuës nous avons dérogé & dérogeons par ceidites presentes pour ce regard seulement & sans tirer à consequence. Car tel est notre plaisir, & afin que ce toit choie terme & stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites presentes, sauf en autres choses notre droit, & l'autrus en toutes Donné à Verfallles au mois de Mars l'an de grace 1714. & de notre regne le soixante-douzieme. Signé, LOUIS. Es sur le repli, par le roi dauphin, signé, Colbert.

Et sur le dos, ADAM.

Enregistré au gresse civil de la cour de parlement, aydes & sinances de Dauphiné, enfaite de son arrest de ce jour vingt-sept juillet mil sept cent quinze. Signé, AMAT.

Enregistré au gresse de la chambre des comptes de Dauphiné, ensuite de son arrest du 2. moust 1715, par nous écuyer, conseiller-secretaire du roi, maison, couronne de France en la-dite chambre. Signé, DRIER.

Enregistré au gresse du duché & Pairie d'Hossun, ensuite de l'ordonnance de monsieur le Baillis dudit duché, de ce jour 26. septembre 1715. Signé, BRENIER, gressier.

Extrait des registres de Parlement, du 2. avril 1715.

EU par la cour toutes les chambres assemblées, les lettres patentes du roi don- B nées à Versailles au mois de mars mil sept cent quinze, signées LOUIS. & fur le repli par le roi, Colbert, & scellées du grand sceau de cire verte, obtenues par Messire Marie-Joseph duc d'Hostun, comte de Tallard, colonel d'un regiment d'infanterie, par lesquelles pour les causes y contenues, ledit seigneur a créé, érigé & devoré ledit duché d'Hostun, ses appartenances & dépendances, du titre, nom, quadité & dignité de Pair de France, pour en jouir par ledit sieur impetrant, & ses enfans mâles, & descendans mâles en loyal mariage: veut à cet effet, que la dignité & qualité de Pair de France soit unie & incorporce à ladite dignité & qualité de duc, ainti que plus au long le contiennent letdites lettres, à la cour adressantes: Veu aussi celles d'érection dudit duché d'Hostun du mois de mass 1712. l'arrest C d'enregistrement dicelles du quatorziéme avril suivant, & la requeste presentée à la cour par ledit sieur impetrant à fin d'enregistrement desdites lettres, conclusions du procureur general du roi, ouy le rapport de Me. Jean le Nain, conteiller, la matiere mile en deliberation la cour a arrêté & ordonne que les littes lettres seront enregistrées au gresse d'icelle, pour jouir par ledit impetrant, & ses enfans mâies & descendans mâles en loyal mariage, de l'effet & contenu en icelles, & être executées iclon leur forme & teneur. Fait en parlement le deuxième avril mil sept cent quinze. Signé, DONGOIS.

#### Extrait des registres de Parlement, du 2. avril 1715.

EU par la cour les grand chambre & tournelle assemblées, l'information faite D d'office à la requêre du procureur general du roi le trentième mars dernier, de l'ordonnance d'icelle par le confeiller à ce commis, des vie, mœurs, converfation, religion catholique, apostolique & romaine, sidelité au service du roi, valeur & experience au fait des armes de Messire Marie-Joseph duc d'Hostun, comte de Talfard, colonel d'un regiment d'infanterie, pourlusvant sa reception en la qualité & digniré de duc d'Hostun, Pair de France, les lettres d'érection de la terre d'Hostun en duché du mois de mars 1712. l'arrest d'enregistrement d'icelles du quatorziéme avril audit an, le contrat de mariage dudit sieur d'Hostun passé pardevant le Febvre & son con-Trere, notaires au chastelet de Paris le quatorze mars 1713, les lettres d'érection dudit duché d'Hostun en Pairie en faveur dudit sieur duc d'Hostun du mois de mars 1715. l'arrest d'enregistrement d'icelles de ce jourd'huy, son extrait baptistaire du vingttrois decembre 1686, par lequel il paroit qu'il est ne le dix-sept septembre 1684. & la requête par lui presentée à la cour à fin d'être reçu en ladite qualité & dignité, E conclusions du procureur general du roi, ouy le sapport de Me, Jean le Nain, confeiller : la matiere mise en deliberation, ladite cour a arrêté & ordonne que ledit Messire Marie-Joseph d'Hossun sera reçu en la qualité & dignité de duc d'Hossun, Pair de France, en prétant le serment de bien & fidelement servir, assister & conseiller le roi en ses très-hautes & importantes affaires, & prenant seance en la cour rendre la jultice aux pauvres comme aux riches, garder les ordonnances, tenir les deliberations de la cour closes & secrettes, & en tout se comporter comme un bon, fage, vertueux & magnanime duc & Pair de France le doit faire; & à l'instant mande, après avoir quitte son épée & fait ledit serment, il a été reçu & eu rang & scance en la cour. Fait en parlement ce deux avril 1715. Signé, Dongois.

# 

# GENEALOGIE DE LA MAISON D, H O



Î.

UILLAUME d'Hostun, seigneur d'Hostun en Dauphine, sit son testament le I lundy aprés la S. Julien 1311. par lequel il institua heritier Jean son sils, qui suit,

#### II.

EAN d'Hostun I. du nom chevalier, seigneur d'Hostun, chatelain de Villeneuve S. Etienne en 1318. (4) est employé sous le titre de chevalier maître des machines (b) de Guigues VIII. dauphin de Viennois, dans un compte de 1334, de Jean Jamsslatie champsaur.

de censibus castellanie campis-auri & montis-orcerii. (c) Cette charge est la même que (b) Militi magiHumbert II. dauphin de Viennois, donna en 1343, à Jean Allemand, seigneur de stro machinarum.

D Sechiline, pour lui & pour ses successeurs à perpetuité sous le nom de magistri machinatorum & machinarum exercituam desphinalium quorumeunque. Elle répondoit en l'hist, de Lauphin quelque saçon à celle de grand maître de l'artillerie, celui qui en étoit pourvû avoit dent de l'albansein des machines. & de tout ce qui les repardoit. Lean d'Hostun eut en cette qualité nau prato. soin des machines, & de tout ce qui les regardoit. Jean d'Hostun eut en cette qualité mais, p. 210. la conduite des machines, qui furent employées au tiege du chateau de la Perrière. (d) Il declara sa femme tutrice de ses ensans, par son testament du 10. aoust 1347. où il Danphine par M. est qualifié nobiles & potens dominus, & institua Jean son fils aîne son heritier universel. le president de l'ai Femme, JULLIENNE de Quincieu.

- 1. JEAN d'Hostun II. du nom, seigneur d'Hostun, qui suit.
- 2. GUILLAUME d'Hostun, nomme au testament de son frere en 1373.

  - 3. GUILLEMETTE d'Holtun, femme de N. seigneur de Royanes.
    4. BLANDINE d'Hostun, religieuse à S. Paul en 1373. suivant le testament de fon frere.

On trouve Gerard d'Hostun, auquel le roi rendit au mois de mars 1356, quelques terres qui avoient été confiquées sur le comte de Montfort.

EAN d'Hostun II. du nom, seigneur d'Hostun, de la Baume, de Veicors & de S. Na-zaire, sit le 5. septembre : 373, son testament, par lequel il élut sa sepulture dans l'église de S. Martin d'Hostun, au tombeau de seu Robert d'Hostun, ordonna que Guillaume d'Hostun son fils seroit hommage au seigneur de Sassenage, sauf neanmoins la sidelité due au dauphin, partagea les biens à Guillaume & Amoine d'Holtun les fils, leur substitua Guillaume de Royanes son neveu, avec François de Quincieu son cousin &

Jacques de Quincieu, & fit ses executeurs testamentaires Arnaud de Fabrice & Fran-

I. Femme N.

II. Femme MIRACLE de Monteillez, fille de Guillaume, seigneur de Monteillez prés de Valence, & de Guyonnette, sut mariée le 26. janvier 1361. & testa le 22.

anvier 1418.

1. Guillaume d'Hostun, seigneur de la Baume-d'Hostun, s'attacha à Louis II. du nom duc d'Anjou, roi de Naples, de Sicile, de Jerutalem, & d'Arragon, qui l'employa en plusieurs occasions, & dont il sut gentilhomme de la chambre en 1380. Il rendit conjointement avec Antoine son trere les 6. janvier 1403. & 3. novembre 1413. hommage des chateau, terre & seigneurie de la Baume-d'Hostun, au roi comme dauphin de Viennois, & mourut sans enfans de Falconne Baboy, sa semme, aprés avoir fait son testament le premier may 1409. par lequel il legua les usustruits de ses biens à Miracle de Monteillez sa mere, nomma executrice Falconne Baboy sa semme, institua heritier le postume qu'elle auroit, lui substitua Antoine d'Hostun son frere, à son désaut Jacques, & Jean d'Hostun, fils d'Antoine, & à eux, sun des ensans de Jean de Quincieu, seigneur de S. Lallier, à la charge de porter son nom & ses armes, au désaut de ce dernier Guigues Bonisace, sils de Didier Bonisace, seigneur de S. Etienne & de S. Yvers, & ensin à Guigues Ponisace, les ensans de Henry de Quincieu.

2. ANTOINE d'Hostun, qui suit.

- 3. JEAN d'Hostun, chanoine de S. Bernard de Romans, mentionné au testament C. de Guillaume d'Hostun son frere en 1409.
- 4. & 5. Guyonnette & Caterine d'Hostun, nommées avec leurs freres au testament de leur pere en 1373.

#### IV.

NTOINE d'Hostun, Damoiseau, seigneur de la Baume-d'Hostun, de la Lopie, &c. ténéchal de Valentinois, capitaine de cinquante arbalestriers, servit en Italie sous Jean le Meingre, dit Boucieaut, marêchal de France, sit la toy & hommagede la terre de la Baume d'Hostun, avec son frere ainé le 6. juin 1405. & ensuite comme heritier de son frere le 3. Novembre 1417, il est mentionné dans un compte d'Aubert le Fevre receveur general de Dauphiné de l'an 1413, pour les lots & ventes de la Pererie, du Chastelville, & mandement de la Balme d'Hostun, & de Beauregard, qu'il avoit acquis de Guy & de Hugues de Coulant, pere & fils, chevaliers, tut envoyé par le gouverneur & par les ciats de Dauphiné en 1418, vers le comte de Valentinois, l'évêque de Valence & le sénéchal de Provence, pour demander secours au nom du Dauphin, depuis Charles VII. roi de France, contre la reine Ilabeau de Baviere & le duc de Bourgogne. Il donna quirt înce en la même qualité le 26, fevrier 1419. à Guilliume Charrier commis à la recette generale des finances en Languedoil & en Languedoc de 30. livres à luy ordonnez pour les frais par lui faits pour conduire E les gens d'armes de la compagnie, de la ville de Romans, jusques en Avignon. Elle est scellée de son sceau, sur sequel on distingue une croix. (4) il es donna un autre le 24. Decembre 1421, de 700, livres tournois, à Jean de la Parre treforier du Dauphine, pour un cheval trotter de poil gris à longue queue, que le regent le royaume daulphin de Viennois avois acheté de lui avec son harnois, le iceau cit rompu; (b) il est qualifié écuyer banneret, commis par le ténéchal de Lyon, maréchal de Dauphiné, avec deux autres écuyers hommes d'armes à la garde du Chastel & ville de Crest-Arnaut és comtez de Valentinois & Diois, dans une quittance de 30 livres qu'il donna le 29. juillet 1427. à Jean Heron, trelorier du Dauphin de Viennois, le fceau est perdu. Il réfigna l'othèe de bully des baronnies de Meuillon & de Monrauban, que Marthieu de Foix, gouverneur de Dauphiné, doina a Louis Arraut, leigneur de la Roche-sur-buis, ce qui sur constrmé par le roi Charles VI. a Loches le 28, juin 1428, il nomme tous les enfins da 15 son tellament du dernier mars 1440. donne la terre de la Lopie à Guillaume l'un de ses fils, fait heritiers Jacques & Jean les autres enfans, & leur substitue Claude & Ennemond lieran, enfans d'En-

( ) Cabinet de M. de l'aitambault.

(3) Ibidem.

Femme, PAULINE de Bessey, mariée par contrat du 13. Novembre 1423. eut 8000, florins en mariage.

1. JACQUES d'Holtun, seigneur d'Hostun, qui suit.

2. ANTOINE

2. Antoine d'Hostun, chevalier de Rhodes, commandeur de Grenoble; son pere lui legua 1000. florins le dernier mars 1440.

GERARD d'Hostun, chanoine & precenteur de S. Bernard de Romans, legué

de 1000. florins par son pere.

4. Joyeux d'Hostun, nommé au testament de son pere, qui lui legua 1000. florins. Il fut religieux de S. Antoine de Vienne.

5. JEAN d'Hostun III. du nom, seigneur de S. Nazaire, a fait la branche des seigneurs de la Baume, comtes de Verdun, qui sera rapportée §. I.

6. GUILLAUME d'Hostun, seigneur de la Lopie, capitaine de 100. chevaux au royaume de Naples, mort sans enfans.

7. CLAUDINE d'Hostun, étoit marice a Boniface Aleman, seigneur d'Uriege cu 1440. son pere lui legua 500. florins outre sa dot.

ACQUES seigneur d'Hostun, de la Lopie & de Veicors, étoit marié lorsqu'il sut fait heritier par le testament de son pere du dernier mars 1440, servit le roi, sous le maréchal de Boncicant en Italie, avec une compagnie de cavalerie, mourutle 11. Janvier

1474. & fut enterré aux cordeliers de Romans auprés de sa femmte.

Femme, BEATRIX de Claveson, dame & heritiere de Claveson, fille de Geoffrey C seigneur de Claveson: il sut regle par son contrat de mariage que leurs enfans porteroient le nom & les armes de Claveson avec celle d'Hostun. Elle mourut au chateau d'Hostun le 11. Juillet 1473. & sur enterrée à Romans dans le couvent des cordeliers en habit de religieuse.

1. GEOFFROY d'Hostun de Claveson, qui suit.

2. GILLES d'Hostun de Claveson.

D

3. ISABEAU d'Hostun de Claveion, semme de N. de Bressieu, seigneur de Beau-

4. Antoinette d'Hostun de Claveson, mariée 10. à Antoine Bolomier, seigneur de Tullins, la Bastide, & du Montilier en Dauphiné, tretorier general de Savoye en 1438, puis general des finances de Dauphiné, fils d'Henry, seigneur de Bolomier & d'Anne de Rossillon au pays de Gex, (4) 2°. a N. de Chelar.

Ecartelé d'Ho-

(a) Guichengs lift. as Broffe, com partie p. 46.



VI.

LOFFROY d'Hostun de Claveson, seigneur d'Hostun, de Claveson, Mureil, I Mercurol, S. Just, la Bastie & de Veicors, partit le 6. sevrier 1470. avec Gilles son trere, pour aller servir le roi en la compagnie des seigneurs de S. Vallier & de Tournon, contre Charles duc de Bourgogne, mourut le 23. mars 1505. & fut enterré en la chapelle de Claveson.

Femme, JEANNE Bolomier, fille d'Antoine Bolomier, seigneur de Tullins, mentionné cy-dessits, mourut le 24. Juillet 1478. & sut enterrée dans le couvent des Cor-deliers de Romans auprès de Jacques d'Hostun & de Beatrix de Claveson, pere &

mere de fon mary.

. 1. LOUIS, seigneur d'Hostun de Claveson, qui suit.

2. JACQUES d'Hostun de Claveson, seigneur de Mercurol.

3. ANTOINE d'Hostun de Claveson, chevalier & marêchal de l'ordre de S. Jean de Jerusalem, commandeur de Chazelles en Forêts & de la Marche, aida Louis son frere à faire rebatir la mailon de Claveson, partit pour Rhodes l'an 1515, sut blessé Tome V.

d'une arquebusade à la main au siege de cette ville, d'où il revint à Claveson le 1. août 1523.

4. CHARLOTTE d'Hostun de Claveson, religieuse à S. Just.

#### VII.

OUIS, seigneur d'Hostun de Claveson, Mercurol, &c. sit rébâtir le château de Claveson en 1508, mourut la 3, sête de Pâques 1529. & sut enterre dans la chapelle de Claveson.

Femme, MERAUDE de Montchenu, sille de Geoffroy de Montchenu, seigneur

de Chateauneuf, fut mariée le 15. août 1508.

1. PIERRE, seigneur d'Hostun de Claveson, qui suit.

2. JEAN d'Hostun de Claveson, seigneur de Mercurol, prieur de S. Aoust, né en 1514.

3. Louis E d'Hostun de Claveson, née le 21. Septembre 1509. & mariée à Louis de la Roue, vicomte de Lavieu.

4. PERRONNE d'Hoshin de Claveson, née en 1510, mariée à Honorat du Puy, seigneur de Rochesort.

5. N.... d'Hostun de Claveson, née en 1512. mourutpeu aprés. 6. N.... d'Hostun de Claveson, née en 1513. morte au berceau-

7. Agnes d'Hostun de Claveson, née en 1514. & mariée avec Aymar Alleman, conseigneur de Chaste & de Puvelin.

8. JEANNE d'Hostun de Claveson, née en 1519. dont l'alliance est ignorée.

# VIII.

PIERRE, seigneur d'Hostun de Claveson, Mureil, Mercurol, &c. né en 1511. sit benir le 20. sevrier 1535, la chapelle de Claveson sous l'invocation de la Vierge, y sonda une messe tous les dimanches le 28. août 1536, qu'il transfera au lundi par acte du 29. mars suivant : sur l'un des 100, gentilshommes de la maison du roi, dont il sit serment le 9. octobre 1541, sit rebâtir en 1550, le château d'Hostun qui avoit été brusé, mourut le 8. août 1560. & sut enterré à Claveson.

I. Femme JEANNE du Fay, fille de N. du Fay, seigneur de S. Jean de Bourney, gentilhomme de la maison du roi, sur mariée le 30. janvier 1542. & mourut en cou-

ches le 16. fevrier 1543°

N. d'Hostun- de Claveson, née en 1543, morte aprés avoir reçû le baptême.

II. Femme, MADELENE de Monteynard. fille de Louis de Monteynard, seigneur de Montfrins & de Chalençon, & de Madelene d'Albarens, dite Alleman, de la maifon de Glandage, sur mariée le 8. decembre sète de la conception de la Vierge 1545. Delle se remaria à Claude de Montchenu, seigneur de Montchenu & de Chateauneuf, chevalier de l'ordre du roi, enseigne de la compagnie du comte de Suze. (4)

1. CHARLES d'Hostun de Claveson, seigneur de Mercurol, qui suit.

2. PIERRE d'Hostun de Claveson, gouverneur de Coucy & de Briançon, né le 29. septembre 1548, eur pour parrein Meraud, seigneur de la Baume.

3. François d'Hostun de Claveson, chevalier de Malte, né le 14. sevrier 1551. servit en Flandres sous François de France, duc d'Alençon, en qualité de mestre de camp de cavalerie, & mourut le 6. septembre 1582.

4. Jean d'Hostun de Claveson, gouverneur de Briançon, baron de Montsrins, prieur de S. Aoust, né le 5. octobre 1552, son parrein sut Jean d'Hostun de Claveson, son oncle, & sa marreine Diane de Clermont, semme du seigneur de Montsor.

5. CLAUDE d'Hostun de Claveson, né le 28. juillet 1557, eut pour parrein Charles de S. Chaumont, archevêque d'Aix, & pour marreine Madelene-Claude de la E Tour de Turenne, semme de Just, comte de Tournon, & mourut à Paris à la suite du roi, sans alliance le 9. may 1579.

6. MADBLENE-FRANÇOISE d'Hostun de Claveson, née le premier septembre 1550. tenuë sur les sonts de baptême par François de Monteynard, son oncle maternel, épousa Aymar de Chaste de Gessans, seigneur de la Bretonniere, chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme de sa chambre, capitaine & gouverneur de Briançon, puis de la ville & citadelle de Valence, sils de Jacques de Chaste, seigneur de Gessans & de la Bretonniere, & de Jeanne de Fermerie; elle vivoit veuve en 1602.

lors du mariage de Bertrand de Challe de Gessans son fils.

(a) Extrait des preuves d'Amet de Chafte Gestans. grand maitre de Malte, perit fils de Madeleine de Monteynard.

odoic

- 7. Louise d'Hostun de Claveson, née le 23. juin 1555, eut pour parrein Humbert d'Hostun, prieur de S. Saphorin, & pour marreine Louise de S. Chaumont, abbelle de S. Just, & sur mariée à Charles du Peloux, seigneur d'Escolans & de
  - 8. LAURENCE d'Hostun de Claveson, née le 18. novembre 1559.
  - 9. LEONARDE d'Hostun de Claveson, mariée à Jean de Blanc, seigneur d'Alenet.

## IX.

HARLES d'Hostun de Claveson, seigneur de Mercurol, Mureil, &c. né le 3. mars 1547, eut pour parrein Charles de Tournon, évêque du Viviers, & pour marreine Louise de Routlillon, dame de la Sabliere, & sut chevalier de l'ordre du roi.

1. Femme ELIZABETH de Baufremont, fille de Nicolas de Baufremont, baron de Senecey, chevalier de l'ordre du roi, conseiller d'état, & de Denise Patarin, dame de Cruys, sut mariée le penultième juin 1574. & mourut de la petite verole le 3. novembre 1590. dans sa quarantième année.

1. FLORISEL d'Hostun de Claveson, qui suit.

2. FLORENT d'Hostun de Claveson, né le 8. may 1576, eut pour parrein Louis de Monteynard, chevalier de l'ordre du roi, & pour marreine Marguerite de Suze, dame de Vinay, & mourut à Claveson âgé de 8. à 9. ans.

CHARLES d'Hostunde-Claveson, né le 3. decembre 1579: mourut à Claveson

l'an 1594, prêt d'entrer en philosophie.

E

4. N. d'Hostun de Claveson, né le 14. novembre 1581. mourut à l'âge de deux mois aprés avoir été baptilé.

5. CLAUDE d'Hostun de Claveson, seigneur de Rives, né le 1. sevrier 1,84.

6. ROCH-ANTOINE d'Hostun de Clavelon, né le 28. juin 1586. mort âgé de 6. mois.

7. AIMAR d'Hostun de Clavelon, chevalier de Malte, né le 26. novembre 1588. se

8. JEAN d'Hostun de Claveson, néle 14. mars 1590, mourut le 23. octobre suivant de la petite verole 10, jours avant sa mere.

9. MADELENE d'Hostun de Claveson, née le 3. octobre 1577. semme d'Amieu de Borel, seigneur de Hauterive & de Ponsonas

10, Anne d'Hostun de Claveson, née le 28. octobre 1578, religieuse au Puy. II. Constance d'Hostun de Claveson, néc le 17. decembre 1582. morte en 1590, 12. HELENE d'Hostun de Claveson, née le 4. avril 1585. religieuse à Avignon.

13. CHARLOTE d'Hostun de Claveson, née le 26. may 1587. morte 4. jours aprés. II. Femme, RENE'E du Peloux, fille de Nicolas du Peloux, chevalier de l'ordre du roi, seigneur de Gourdan, Marclan, la Motte, gouverneur des ville & chateau d'Annonay, fut mariée à la Motte sur Galaure le 22. juillet 1591.

1.5 CHARLES d'Hostun de Claveson, gouverneur de Romans, né le 27. mars 1597. n'a point été marié.

2. LAURENCE d'Hostun de Clavelon, née le 17. janvier 1595. mariée à Hugues de Lyonne, seigneur de Presseins, conseiller au parlement de Grenoble. Sa posterité herita de la terre de Claveson.

LORISEL d'Hostun de Claveson, seigneur de Mercurol, &c. né le 15. avril 1575. partit de Claveson le 21. octobre 1608. pour aller à Notre-Dame de Lorrette, parcourut les principales villes d'Italie, en écrivit la relation qu'on peut voir dans le cabinet de M. de Clairambault, en un vol. in fol. & mourut avant son perc.

Femme, JEANNE d'Apchon, fille de Charles baron de Tournoilles, vicomte de Miremont, & de Leonore de Gadagne, sut mariée le 22. octobre 1602.

1. CHARLES d'Hostun de Claveson, seigneur de Mercurol, né le 2. novembre 1603. entre dix & onze heures du matin, fut baptisé le 22. du même mois, eut pour parrein Charles d'Hostun de Claveson, son ayeul, & pour marreine Lucrece de Ga-

dagne, & mourut en bas âge.
2. MADELENE d'Hostun de Claveson, mariée par contrat du 23. sevrier 1618. à Claude Loup de Beauvoir, seigneur de Bellenave.

3. N. d'Hostun de Claveson, née à huit mois le 8. aoust 1604. & morte 4. heures aprés avoir été baptilée.

# 

# SEIGNEURS DE LA BAUME-D'HOSTUN. COMTES DE VERDUN

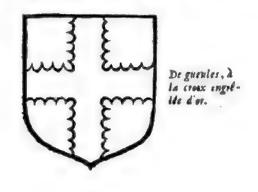

EAN d'Hostun III. du nom, cinquième sils d'ANTOINE d'Hostun, seigneur de la Baume, & de PAULINE de Bessey, mentionné ci - devant, pag. 261. sut seigneur de la Baume-d'Hostun, de S. Nazaire & de Beauregard, & institué heritier par son pere avec son strere ainé le dernier Mars 1440. Il testa le 26. Juin 1480. sit un legs à Madelesne sa nièce, sille de Tves Terrail, seigneur de Bernin, & d'Alix d'Hostun, institua son heritier Charles son sils, & nomma ses executeurs testamentaires Charles de Grosée, seigneur de Chasteauvillain, & François de Vinay, seigneur de S. Jean d'Antaveau.

Femme, JEANNE de Grolée, fille d'Imbert seigneur de Chasteauvillain & de Vi- D. reville, & de Beatrix de Laure, dame de Brotel, sut mariée par contrat du 7. Janvier 1443. & testa le 4. Novembre 1487.

3. CHARLES d'Hostun, seigneur de la Baume-d'Hostun, qui suit.

2. CLAUDE d'Hostun de la Baume, doyen de S. Apollinaire de Valence, chanoine de Romans, prieur de Gilonne & de Pommiers en Forets.

3. BARLEC d'Hostun de la Baume, seigneur de Marnais, épousa N. heritière de Marnais en Bourgogne.

4. PHILDERT d'Hostun de la Baume.

5. Françoise d'Hostun de la Baume mariée à Jean Brotin, seigneur de Paris. E. Alix d'Hostun de la Baume, épousa Yves Terrail, seigneur de Bernin, fils de Pierre Terrail, seigneur de Bernin & de Grignon.

7. & 8. MARCUERITE & POLIE d'Hostun de la Baume, religieuses à S. Just.

#### VI.

HARLES d'Hostun, seigneur de la Baume, chevalier, conseigneur de Beauregard & d'Aigluy, sit hommage au roi de la seigneurie de la Baume le 17. Avril 1484, entre les mains de Jean de Daillon, seigneur du Ludes comme gouverneur du Dauphiné, pronda une chapelle en son église de la Baume le 29 mars 1491 en execution du testament de son pere, & sit le sien le 5. Septembre 1510, par lequel il institua son hemmer universel Merand d'Hostun chevalier son sils aîné, auquel il substitua André son second sils, & partagea le reste de ses biens à ses enfans.

Femme, FRANCOISE Chabod, dame de Lescherenne, fille de N. Chabod, seigneur de Lescherenne & de Villeneuve près Chambery en Savoye; elle eut en mariage 10000, liv. & sonda étant veuve une chapelle sous le nom de S. François en l'é-

glife de la Baume le 24. Ayril 1521.

Digitized by Google

A. Meraud d'Hostun, chevalier, seigneut de la Baume-d'Hostun, S. Nazaire & Royans, sur marié le 23. Août 1516. à Françoise de Clermont, sille de Bernardus vicomte de Tallart, baron de S. André en Royans, & d'Anne de Husson-Tonnerre dont il n'eut point d'enfans; sit son testament le 23. Juillet 1544. par lequel il institua son heritier Jean d'Hostun IV. du nom, son neveu, donna à la semme l'usus une seigneuries de la Baume-d'Hostun & de S. Nazaire, & ordonna que sa dot de 15000. liv. lui sut rendue, il mourur le 20. Août 1553, au chateau de la Baume-d'Hostun.

4. ANDRE' d'Hostun, seigneur de la Baume d'Hostun, qui suit.

3. Antoine d'Hostun de la Baume, prieur de Pommiers en Forcts.
4. Jean d'Hostun de la Baume, chanoine de Valence, ceda à Merand d'Hostun son frere aîné le 27. Mars 1527, tous ses droits maternels.

5. Theodore d'Hostun de la Baume, chevalier de S. Jean de Jerusalem, tué d'un coup de sauconneau à la prise de Rhodes par Soliman II. l'an 1522.

6. EMMANUEL d'Hostun de la Baume, religieux à S. Antoine de Vienne, commandeur de S. Aubans en Gascogne.

7. HUMBERT d'Hostun de la Baume, chanoine de Romans, avoit été destiné avec Theodore son frere, par le testament de leur pere, pour être chevalier de Rhodes.

8. Isabrau d'Hostun de la Baume, épousa le seigneur de Sugny en Forets.

9. JEANNE d'Hostun de la Baume, mariée à Armand Odouar, seigneur de Barce-

10. 11. & 12. CATERINE, CHARLOTTE & ANNE d'Hostun de la Baume, religieuses à Montsteury prés Grenoble.

13. Françoise d'Holtun de la Baume.

B

D

## VIL

A NDRE' d'Hostun, seigneur de la Baume d'Hostun, sut marié par son pere le 14. Mars 1501. & mourut avant Merand d'Hostun son frere aîné.

Femme, ISABÉLLE de Boniface, fille d'Antoine de Boniface, seigneur de la Forteresse, & d'Antoinette Loubert, sut mariée par contrat du 14. Mars 1501, testa étant veuve en 1559. & institua heritier universel Jean d'Hostun de la Baume son fils ainé. Elle nomme tous ses enfans ausquels elle sait différens legs.

1. JEANd'Hostun IV. du nom, seigneur de la Baume-d'Hostun, qui suit.

 Pierre d'Hoitun de la Baume, écuyer, seigneur de la Godinière par le restament de sa mere de l'an 1559.

3. AYMAR d'Hostun de la Baume, prieur de Gelonay, sa mere lui legua 2000, liv. par son cestament.

4. JEANNE d'Hostun de la Baume, étoit mariée en 1559, à Guillaume d'Hierres, commissaire d'artillerie.

5. ANTOINETTE d'Hostun de la Baume, semme d'Exapere de Claveson, seigneur de l'ernant.

6. JEANNE d'Hostun de la Baume, épousa Guillaume de Gramont, seigneur de Vacheres.

7. & 8. Louise & Claude d'Hostun de la Baume, religieuses à Montsseury.

#### VIII.

EAN d'Hostun IV. du nom, dit Boniface, chevalier, seigneur de la Baume-d'Hostun, S. Nazaire, Royans, &c. su institué heritier par Merand d'Hostun son oncle, mentionné ci-dessis, sit hommagé de sa tetre de la Baume-d'Hostun le vingt-deux Aoust 1553. testa le 5. Juillet 1583. & institua heritier universel Antoine d'Hostun son fils.

Femme, CLAUDINE de Gramont, veuve de Joseph baron de Cardaillac, seigneur E de Corsac & de Tornel, & fille de Guillaume de Gramont, chevalier, seigneur de Vacheres, S. Benoit-la-Chandiere, conteigneur de Montelar, & de Claire de la Baume-Suze, sut mariée par contrat passé au château de Montiolas le 3. Janvier 1556. & euc en dot 8000. écus.

1. ANTOINE d'Hostun, seigneur de la Baume-d'Hostun, qui suic.

2. FRANÇOIS d'Hostun de la Baume, seigneur de la Forteresse, né le 8. Mai 1561.

Tome V. X 3

baptisé le dernier du même mois, & marié à N. de Virieu; mourut sans poste- A rité.

3. FRANÇOISE d'Hostun de la Baume, semme de N... seigneur d'Aubignan.

4. Isabeau d'Hostun de la Baume, née le 12. Aoust 1557.

#### IX.

NTOINE d'Hostun de la Baume, chevalier, seigneur de S. Nazaire, de Royans & de S. Jean en Royans, baron de Charmes, de S. Donat, de Marjais, &c. conseiller du roi en ses conseils d'état & privé, par brevet du 2. Juin 1611. capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, senêchal de Lyon, né le 13. Septembre 1558. sut sait marêchal de camp des armées du roi le 26. Juin 1614. avoit été nommé chevalier de ses ordres le 5. Novembre 1612. & fait ses preuves de noblesse le 20. Février 1614. devant Messieurs de Souvré & d'Alincourt, chevaliers & commandeurs des mêmes ordres, dans lesquelles il établit la noblesse & la siliation de ses ancêtres depuis 1311. il mourut sans avoit été reçû, ayant sait son testament le 20. Février 1616. par lequel il institua Balthazar d'Hostun de la Baume son heritier, sit un legs à Antoine de Bonisace, seigneur de la Coste de S. André, substitua à Balthazar son sils, l'un des ensans males de Gasparde d'Hostun de la Baume sa sille, & d'Antoine de Clermont, à condition de porter son nom & ses armes, & à leur désaut les ensans de Marthe d'Hostun de la Baume son autre sille, & de Clande de Bron, seigneur de la Liegue.

Femme, DIANE de Gadagne, fille de Gullaume de Gadagne, seigneur & baron de Verdun, & de Botheon, chevalier des ordres du roi, capitaine de cinquante hommes d'armes, senêchal de Lyon, & de Jeanne de Sugny, sur mariée par contrat

passé au château de Botheon le 22. May 1584.

1. BALTHAZAR d'Hostun, dit de Cadagne, qui suit.

2. AIMARD d'Hostun, seigneur de la Forteresse & de la Goudumiere.

Femme MARIE-BLANCHE Dizerand.

MADFLENE d'Hostun, dame de la Forteresse & de la Goudumiere, épousa Gabriel de Ginestous de la Tourette, seigneur de S. Ciergue, mestre de camp de cavalerie, brigadier des armées du roi, sils de Guillaume de Ginestous, seigneur D. de la Bastide & de Marie de Vauseche.

3. & 4. Antoine & Louis d'Hostun, decedez sans enfans.

5. GASPARDE d'Hostun, sur mariée le 16. Jenvier 1609. à Antoine de Clermont III. du nom, baron de Montoison, mestre de camp d'infanterie, sils d'Antoine de Clermont II. du nom, baron de Montoison, chevalier de l'ordre du roi, & de Marguerite de Simiane: elle eut 70000. livres en mariage.

6. MARTHE d'Hostun, sut mariée le 25. sevrier 1612. à Claude de Bron, chevalier, seigneur de la Liegue, de la Riviere Bellegarde, elle eut 70000. livres de dot, transigea l'an 1673, avec le comte de la Roiie, heritier de son mary, & cut 113000. livres pour tous droits dotaux.

7. N... d'Hostun, mariée à N... seigneur de la Rochesourcha.

3. & 9. FRANÇOISE & N... d'Hostun, religieuses à S. Just de Romans.

Fils naturel d'Antoine d'Hostun, seigneur de la Baume d'Hossun, & de Philippe de Tortal, non mariée.

Cesar, bâtard d'Hostun de la Baume, écuyer, seigneur de S. Jean, nommé au testament de son pere, sui curateur de ses neveux, legitimé au mois de decembre 1633. & annobly le 18. sevrier 1633.

Χ.

ALTHAZAR d'Hostun, dit de Gadagne, marquis de la Baume d'Hostun, comte de Verdun, baron de Mirabel, Belmont, Charmes & Ruynat, seigneur de Botheon, sur institué heritier par Guillaume de Gadagne son ayeul maternel, à condition de porter le nom & les armes de Gadagne, qui sont de gueules à la croix endentelée d'or, par testament du 2. septembre 1591, renouvellé le 5, septembre 1596. & les 25, avril & juillet 1600, sur sénéchal de Lyon par brevet du 4, juin 1611, & gentilhomme de la chambre du roi le 25, may 1616, en survivance de son pere, sit un premier testament conjointement avec sa semme le 28, may 1625, en sit un autre

F

A an château de Botheon aprés la mort de sa femme le 27. octobre 1640. & mourut

peu de jours aprés.

D

Femme, FRANC OISE de Tournon, fille de Just-Louis, baron de Tournon & de Chalençon, comte de Roussillon, capitaine de 50. hommes d'armes des ordonnances du roy, bailly de Vivarais, grand sénéchal d'Auvergne, & de Madeloue de la Rochesoucaut, sut mariée par contrat du 18. juin 1613.

1. LOUIS d'Hostun, dit de Gadagne, qui suit.

2. ROGER d'Hostun, marquis de la Baume, a fait la branche des comtes de Tallarz, marquis de la Baume, puis ducs d'Hostun, pairs de France, raportez cy-aprés §. II.

3. LAURENT d'Hostun, commandant un vaisseau du roi, appellé la Terese, mourut au siege de Candie en 1669, sans avoir été marié, & institua son he-

ritier universel Roger d'Hostun son frere.

4. HENRIETTE d'Hostun, épousa par contrat du 1. août 1641. Roger de Nagu, marquis de Varennes, baron de Marzé, gouverneur d'Aiguemortes, lieutenant general des armées du toi, fils puine de François de Nagu, marquis de Varennes, baron de Marzé, marêchal de camp des armées du toi, chevalier de ses ordres, gouverneur d'Aiguemortes, & de Leonore du Blé-d'Uxelles.

5. MARTHE d'Hostun, religieuse Urseline à Lyon.

6. CATHEBINE d'Hollun, religieuse au couvent de Notre-Dame à Tournon.

#### X L

OUIS d'Hostun, dit de Gadagne, comte de Verdun, baron de Botheon & de Mirabel, seigneur de Meix & Perigneux, plaida contre son frere puiné, & recueillit les seigneuries de Verdun, de Botheon, & autres biens substituez de la maison de Gadagne.

Femme, PHILBERTE de Becerel, fille de Claude de Becerel, seigneur de Marlia, la Bastie, Colonges & de Vaux au pays de Bresse, & de Philberse de Thenay.

1. GILBERT d'Hostun, dit de Gadagne, comte de Verdun, baron de Botheon, capitaine de cavalerie au regiment de Villeroy, lieutenant de roi commandant en la province de Forets.

Femme, MARIE-CLAIRB d'Albon, troisième fille de Gilbert-Antoine d'Albon, comte de Chazenl, chevalier d'honneur d'Henriette d'Angleterre, duchesse d'Orleans,

& de Claude Bouthillier de Rancé, morte le 21. octobre 1727.

CHARLOTE-Louise d'Hostun de Gadagne, comtesse de Verdun, baronne de Botheon, &c. mariée 1º. par contrat du 28. sevrier 1704. à François d'Hostun, marquis de la Baume son cousin. 2º. En 1710. à Renaud-Constant, dit le marquis de Pons, guidon des gendarmes de la gatde du roi, chef des nom & armes de la maison de Pons en Saintonge.

2. CHARLES-Joseph d'Hostun, dit le comte de Gadagne, capitaine de Carabiniers

dans le regiment royal Piemont, quitta le service en 1694.

3. Autre CHARLES-JOSEPH d'Hoftun.

4. GABRIELLB d'Hostun, n'a point été mariée.

5. Antoinette-Armande d'Hostun, mariée à Michel-Joseph de Belly, seigneur de Peruciere au comtat d'Avignon.

6. Isabeau d'Hostun, religieuse au monastere de Jourcey en Forets.



6 II.

COMTES DE TALLART, MARQUIS DE LA BAUME-DHOSTUNE PUIS DUCS D'HOSTUN.

PAIR DE FRANCE.



XI.

OGER d'Hostun, marquis de la Baume-d'Hostun, baron d'Arlan, de Vauches & de Charmes, seigneur de S. Bonet, senechal de Lyon, commandant pour le roi, en l'absence des gouverneurs, dans les provinces de Lyonnois, Forets, Beaujollois, marêchal de camp de ses armées, second fils de BALTHASAR d'Hostun, die de Gadagne, & de FRANC OISE de Tournon, mentionnez ei-devant p. 266. fut institué heritier de son pere, par testament du 27. octobre 1640. acquit pour 250000. livres les terres & comté de Tallart & de Fontaine-Sallée, sut sait senechal de Lyon par lettres du 26. janvier 1641, dont il prêta serment le 15. sevrier suivant, & testa le 26. fevrier 1692.

Femme, CATERINE de Bonne d'Auriac, fille & heritiere d'Alexandre de Bonne, seigneur d'Auriac & de la Rochette, vicomte de Tallart, maréchal de camp & lieutenant de roi au gouvernement de Lionnois, & de Marie de Neutville-Villeroy, fut mariée par contrat du 17. May 1648. l'oyez tome IV. de cette bysoire, pag. 286.

CAMILLE d'Hostun, duc d'Hostun, qui suit.

## XIL #

AMILLE d'Hostun, duc d'Hostun, comte de Tallart, baron d'Arlan, seigneur de , la terre d'Eymeu, par acquisition faite le 6. & unie au duché d'Hostun par lettres patentes du 9. Mars 1713. seigneur du duché de Lesdiguieres, par acquisition faite en 1719, chevalier des ordres du roi, marêchal de France, gouverneur du comté de Bourgogne, lieutenant general de la province de Dauphiné; gouverneur particulier de la ville & citadelle de Besançon, honoraire en l'academie des sciences, conseiller au conteil de Regence puis au conteil Royal, ministre d'Etat, né en 1652. baptisé E en la paroisse de S. Michel de Lion le 4. Février de la même année, mourut le 30. Mars 1728. âgé de soixante seize ans, un mois & vingt-cinq jours, & sut enterré dans l'église des dames de sainte Elizabeth, rue du Temple à Paris. Ce sut en sa faveur que le marquisat de la Baume sut érigé en duché sous le nom seul d'Hostun, par lettres du mois de Mars 1712. comme il a été dit ci-devant pag. 238. Voyez son eloge dans la suite de cette histoire, chapitre DES MARECHAUX DE FRANCE. Femme, MARIE-CATHERINE de Grolée, de Viteville-la-Tivoliere, fille de

Charles de Grolée chevalier, comte de Vireville-la-Tivoliere, Chastonnay, Beaure-

A repaire, &c. gouverneur de la ville & citadelle de Montelimart, & de Catherine de Dorgeoise, sur mariée par contrat du 28. Decembre 1677. & mourut le 30. Mai 1701. âgée de quarante-huit ans.

1. François d'Hostun, marquis de la Baume, mestre de camp d'un regiment de cavalerie, & brigadier des armées du roi, mourut à Strasbourg le 20. Septembre

1704.des blessures qu'il avoit reçûes à la bataille d'Hochster.

Femme, CHARLOTTE-LOUISE d'Hostun de Gadagne, comtesse de Verdun, barone de Botheon, &c. cousine de François d'Hostun, fille unique de Gilbert d'Hostun, dit de Gadagne, comte de Verdun, & de Marie-Claire d'Albon, su mariée le 28. Février 1704. au château de Botheon prés Montbrison, survêquit son mari dont elle n'eut point d'ensans, & prit une seconde alliance avec Renaut Constant de Pons le 9. Decembre 1719. comme il a été dit ci-devant, pag. 267.

2. MARIE-JOSEPH d'Hostun, duc d'Hostun, Pair de France, qui suit.
3. CATHERINE-FERDINANDE d'Hostun, épousa par contrat du dix-huit Mai 1704. Gabriel-Alphonse marquis de Sassenage, seigneur de Virey & de Bruslon, marquis de Pont en Royans, seigneur d'Izeron & de Vourey, mort en 1706.

Il étoit fils de Charles-Louis-Alphonse baton de Sassenage, & de Christme de Salvaing.

XIII.

ARIE-JOSEPH d'Hostun, duc d'Hostun, Pair de France, comte de Tallart, seigneur du duché de Les diguieres, baron d'Arlan, seigneur de Sillan, S. Etienne & Yseaux, S. Bonnet-le-Château, S. Galmier-Verigneux, Chambeon, Marclop, &c. chevalier des ordres du roi, gouverneur du comté de Bourgogne, sut d'abord destiné à l'état ecclessastique, se démit du prieuré de saint Erienne du Plessis-Grimoud en 1706, après la mort de François d'Hostun son frere ainé, pour entrer dans les mousquetaires, demeura prisonnier à la bataille de Ramillies en Flandres le 23. May de la même année, sut sait colonel d'un regiment d'infanterie de son nom le 30. Novembre 1707, se trouva à la bataille gagnée sur les imperiaux le 26. Aoust 1709, par le comte du Bourg. Le marêchal duc de Talart son pere se démit en sa saveur de son duché, dont il obtint l'érection en Pairie par lettres du mois de Mars 1715, raportées ci-devant, pag. 256. Il prit séance au parlement le 2. Avril de la même année, sur nommé brigadier des armées du roi le premier sévrier 1719, pourvû du gouvernement particulier des ville & citadelle de Besançon, en survivance de son pere le 20. May 1720. & reçû chevalier des ordres du roi le 3. Juin 1724.

Femme, MARIE-ISABELLE-ANGELIQUE-GABRIELLE de Rohan,

Femme, MARIE-ISABELLE-ANGELIQUE-GABRIEILE de Rohan, fille de Hereules-Meriadee de Rohan, duc de Rohan-Rohan, Pair de France, prince de Soubife, &c. & d'Anne-Genevieve de Levis-Vantadour, fut mariée par contrat passé au château de Versailles le 14. Mars 1713. auquel le roi, les princes & princesses tignerent, & par ce contrat le duché d'Hostun aveo ses dépendances sut substitué aux descendans mâles du duc de Tallart, l'ordre de primogeniture gardé. Voyez some IV. de

ceste histoire, pag. 67.

B

Louis-Charles d'Hostun, né le 15. Février 1716, a été tenu sur les fonts de baptême le 16, du même mois par le roi Louis XV. & par la duchesse de Vantadour sa bisayeule maternelle.



Y 3

# THE THE PARTY OF T CHAPITRE XIV.

# VILLARS-BRANCAS,

# DUCHE-PAIRIE



D'azur, au pal d'argent chargé de trois tours crenelées degueu les, accompagné de quatre passes de lion , affrontées d'or , mouvantes des deux flancs de l'écu.

À baronie d'Oise & la terre de Champtercier, surent unies à la terre de Villars fituée en Provence, & le tout fut érigé en duché, sous le nom de Villars, en faveur de GEORGES de Brancas, marquis de Villars, par lettres patentes données à Paris au mois de septembre 1627, registrées au parlement d'Aix le 24, juillet, & en la chambre des comptes de la même ville le 13. octobre 1628, puis en Pairie par autres lettres du mois de juillet 1652. registrées au parlement d'Aix le 15. sevrier 1657, en la chambre des comptes de la même ville le 24. octobre 1662. & au parlement de Paris les 5. & 7. septembre 1716 en consequence des lettres de surannation obtenues le 2. du même mois par LOUIS-ANTOINE de Brancas, duc de Villars. Voyez les pieces concernant cette érection, après lesquelles on donnera la ge- D' mealogie de la maison de Branças.

# PIECES CONCERNANT LE DUCHE-PAIRIE DE VILLARS BRANCAS.

Ujourd'hui dix-huitième Octobre 1626. le roi étant à S. Germain en Laye, ayant mis en consideration les grands, sideles & recommandables services faits E au seu roi son pere, & à cet état, en plusieurs importantes occasions par le seu sieur de Villars, amiral de France; ceux que le sieur marquis de Villars son frere, capitaine & gouverneur de la ville & citadelle du Havre de Grace, a aussi rendus déslors, & qu'il a continué à Sa Majesté depuis son avenement à la couronne, comme il fait encore journellement, tant en la conservation de ladite place en son obeissance, qu'en autres occasions, & qu'elle espere encore recevoir de lui à l'avenir Desirant en faveur & pour le merite d'iceux, gratifier & favorablement traiter ledit sieur marquis de Villars, & lui saire connoître & aux siens, le contentement qu'elle en a. Sa Majesté a declaré & declare qu'icelui sieur marquis de Villars achettant une duché & Pairie, elle veut & entend que lui, ses enfans, successeurs & ayans cause jouissent F. d'icelle, ensemble de tous & chacun les honneurs, autoritez, prééminences, prérogatives, privileges & immunitez qui y appartiennent, & sont attribuez aux duchez & Pairies; & si au lieu d'une duché, il achette une autre terre convenable pour porter le titre de duché & Pairie, Sa Majesté lui en accordera l'érection audit titre de duché & Pairie, & commandera que toutes lettres necessaires lui soient expediées: voulant cependant que le present brevet lui en soit delivré, l'ayant à cette fin signé de sa main, & fait contreligner par moi conseiller en son conseil d'état, & secretaire de ses commandemens & finances. Signé, LOUIS, Et plus bas, Potier.

# DES PAIRS DE FRANCE. VILLARS-BRANCAS.

A Lettres patentes de l'érection du marquifat de Villars en duché simple, en faveur de Georges de Brancas, marquis de Villars, au mois de septembre 1627.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, comte de Provence, MSS. de Brien-Forcalquier, & terres adjacentes, à tous presens & à venir, Salut. La raison 40, Bibliot. Cots. & l'experience ont également fait connoître aux rois nos prédecesseurs que les marques d'honneur étoient les plus cheres recompenses de la vertu, & que la gloire étoit le vrai flambeau des belles actions, qui ne servoir pas seulement à éclairer ceux qui les avoient faites, mais encore à guider ceux qui les voudroient ensuivre; c'est pour-B quoi ils ont toujours été soigneux de separer de la foule, & relever la valeur de ceux qui les ont sidelement & courageusement servis aux occasions importantes, par de nouveaux titres, degrez & états, & jusqu'à les élever aux plus hautes dignitez de ce royaume, estimant que par ce moyen ils faisoient de ces grands personnages autant de colonnes de leur état, non seulement parce qu'ils les colloquoient en éminence, mais parce qu'ils les obligeoient d'exposer leur vie pour la désenso d'une monarchie dans laquelle ils tenoient des rangs si honorables, & d'autant que Nous ne desirons pas moins que nosdits predecesseurs rois faire connoître à tout le monde que de toutes les parties de la justice que nous delirons rendre soigneulement, il n'y en a pas une que nous cherissions tant, comme celle qui distribue les recompenses. A cette caute, avant mis en consideration les recommandables services, l'antiquité, & la noblesse de la maison de Brancas, les grands & genereux personnages qui en sont issus, même ayant été duement informez que cette maison a tenu un rang entre les plus illustres familles du royaume de Naples, & que d'icelle est sorti Bufile de Brancas, lequel merita par sa valeur d'être fait maréchal de l'Eglise pendant les longues guerres qui affligerent le royaume, ren lit de si grands & signalez services a Rene d'Anjou, roi de Sicile & comte de Provence, même en la journée de Savonne qu'il sembloit que la victoire ne l'osat abandonner, jusqu'à ce que Jean fils dudit René ayant içu vaincre, & non pas se tervir de sa victoire, donna de si grands avantages à les ennemis, qu'il fut contraint de le retirer dans ce rovaume avec D son pere, & sut suivi dudit Busile de Brancas, qui voulut prendre part à son infortune, & faire voir la fidelité comme sa valeur, dont il sur tellement estimé & cheri qu'aprés avoir reçû en don de grandes & nobles terres, il laissa tant de gloire à ses deux enfans, que l'un ayant éte cardinal, l'autre fut recherché pour gendre du marquis de Saluces, duquel mariage fut procréé Barthelemy de Brancas, qui épouta depuis la fille du comte de Forcalquier & de Thoulouse, auquel honneur il ajouta pluficurs marques de gloire, comme ont fait les successeurs mêmes. Anymond baron d'Oile fon petit-fils, lequel apres avoir servi si dignement le roi Henry II. en Allemagne, E François I. Charles IX. aux journées de Jarnac & de Montcontour, ou il amena quatre mille hommes, sa loyauté & sa valeur parurent avec tant de gloire que le seu roi Henry III. voulut qu'il épousat la sœur du marêchal de Joyeuse, son lieutenant general en Languedoc, lequel aprés son deceds lassa Gaspard, Andre & Georges de Brancas ses enfans & successeurs de la valeur & de son zele au service de cer état, comme ils ont témoigné, ledit André ayant été fait amiral de France, heutenant general de Normandie & gouverneur du Havre de Grace, lequel ayant signalé sa valeur & son courage en tant d'occasions importantes auroit achevé une belle vie par une gloricule mort qu'il reçut servant le roi Heary le Grand, notre trés-honoré seigneur & pere au siege de Dourlens, contre l'armée du roi d'Espagne, commandée par le comte de Fuentes; & durant ce temps notre trés-cher & bien-amé Georges de Brancas, F marquis de Villars étoit dans les armées de notredit teigneur & pere en la Franchecomté d'où il fut appellé pour être gouverneur dudit Havre de grace, où il a dignement, fidellement & glorieulement servi cet état, même depuis Notre avenement à la couronne, particulierement en l'année 1625, où ayant été obligé de reprimer la rebellion de ceux de la religion prétenduë reformée, il auroit équipé 25, vanleaux de guerre à ses dépens, dont nous avons reçu un grand secours en nos affaires; de forte que delirant montrer à un chacun comme il est bien raisonnable, que les bons services ne demeurent jamais sans recompense; & voulant toujours témoigner audit sieur Villars, le contentement & satisfiction que nous avons de lui, & quelle volonté nous avons de le traiter favorablement à l'avenir pour sa valeur & ses merites, & dument informez que ladite baronnie d'Oise, est une des plus grandes de notre

comté de Provence, & que tout proche encore se trouve la terre de Villars, où

il y a une forêt qui contient cinq grandes lieues, & outre ce, la terre de Champ- A tercier, où il y a une très belle maison, lesdites terres étant en toute justice, & avant grand nombre de fiess & arriere fiess, tellement que ladite baronnie d'Oile, & la terre de Champtercier étant jointe avec ladite terre de Villars, elle sera de revenu suffant dans le ressort de notre parlement de Provence, & capable de porter & recevoir le nom & titre de duché : pour les declarations & confiderations cydeslus mentionnées, par l'avis de notre trés-honorée dame & mere, princes & oshciers de notre couronne : Avons par ces presentes pour ce signées de notre main, joint, uni & incorporé de notre propre mouvement, certaine science, grace, liberalité, pleine puissance & autorite royale, unissons & incorporons à ladite terre de Villars, ladite baronnie d'Osse & terre de Champtercier, du consentement dudit fieur de Villars, avec les fiefs, arriere fiefs, & autres choles qui en dependent, & étant par le moyen de cette union ladite terre de Villars augmentée, avons le tout crée & érigé, créons & érigeons par cesdites presentes, en titre, nom, dignité, honneur, prérogative & préeminence de duché, sous le nom & appellation de Villars, que nous voulons & entendons qu'il porte doresnavant, & que tous les vassaux y rendent les foi & hommages qu'ils doivent sous la reconnoissance dudit titre & qualité de duc, pour en jouir & user, la tenir & posseder par ledit sieur de Villars, ses hoirs & successeurs males, aux libertez, exemptions, rangs & prérogatives, generalement quelconques à duché appartenans, leur donnant pouvoir & faculté, de prendre & porter sur leurs armoiries & blasons, les enleignes, marques & titres qui y appartiennent, à la charge toutesois de tenir & relever de Nous, à cause de noire comté de Provence, ledit duché à une seule foi & hommage, sous le ressort de notre cour de parlement d'Aix, tout ainsi que les autres duchez de France, sauf & excepte pour les cas royaux, desquels notre sénéchal de Provence, & autres nos juges qu'il appartiendra auront la connoissance, ainsi qu'ils avoient auparavant notre presente érection, & encore à la charge que ledit duché & autres terres & seigneuries, qui sont ou seront cy-aprés unies & incorporées à iceluy, au défaut d'hoirs mâles descendans dudit Georges de Brancas, appartiendra à Nous & à nos successeurs rois, par droit de reversion & réunion à noure couronne, suivant les Ordonnances des rois nos predecesseurs & les notres. Si donnons en mandement à nos amez & seaux conseillers, les gens tenans notre cour de parlement de Provence à Aix, chambres de nos comptes audit lieu, & tous autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra, que ces presentes ils fassent lire, publier & enregistrer, & de ladite union & incorporation, érection & création dudit duché, & autres choles y contenues, ils fassent, touttrent & laissent jouir ledit sieur marquis de Villars, seldits hoirs & successeurs males, pleinement & passiblement, sans en ce leur faire mettre ou donner, ni souffrir leur être fait, mis ou donné aucun trouble ou empêchement quelconques, & ou il leur seroit fait, mis ou donné aucun, le tailent lever, ôter & rétablir en l'état qu'il appartient, nonobitant toutes ordonnances, de Nous & de nos prédecesseurs, us, coutumes & autres choses à ce contraires, à quoi E Nous avons dérogé & dérogeons par celdites presentes. CARTEL EST NOTRE PLAIsir. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, Nous avons fait mettre notre scel à celdites presentes. Donné à S. Germain en Laye au mois de Septembre l'an de grace, mil six cent vingt-sept. Et de notre regne le dix-neuvième. Signé, LOUIS. Et sur le reply, par le roi, comte de Provence, Potien. avec paraphe. Et icelle en lacs de soye verte & rouge d'un grand sceau de cire verte, & sur le dos d'icelle est écrit, Registrata, avec un paraphe.

## Extrait des Registres du parlement de Provence. Du 23. Juillet 1628.

238. fel. 180.

MSS. De Trienne CUR la requête presentée à la cour, par messire Georges de Brancas, baron E d'Oise & de Champtercier, seigneur de Villose, Maubert, Beaumont, la Ferte-bernard, & autres places, vicomte hereditaire de Constance, conseiller du roi en ses conseils, capitaine de cent hommes de ses ordonnances, lieutenant general pour sa majesté en Normandie, gouverneur de la ville & forteresse de Honsleur, tendant à ce pour les caules y contenues, faire verifier & enregistrer les lettres patentes de sa majesté, par lesquelles sadite terre de Villars, d'Oite & Champtercier, est érigée en titre de duché de Villars. Vues lesdites lettres paientes, données à S. Germain en Laye au mois de Septembre 1627. Signé, LOUIS. Et sur le reply, par le toi comte de Provence, Potier, dûment scellées de cire verte. La requête dont est question

# DES PAIRS DE FRANCE. VILLARJ. BRANCAJ. 273

A question, repondue par le procureur general du roi, & la recharge de cejourd'hui dit a été, que la cour ayant égard à ladite requête a verifié lesdites lettres patentes, pour être gardées & observées, & en jouir par ledit de Brancas, selon leur forme & teneur, & pour cet effet ordonne qu'elles seront enregistrées és registres de ladite cour, publié à la barre du parlement séant à Aix le 23. Juillet 1728. Signé, ESTIENNE.

Lettres patentes portant érection du duché de Villars en Pairie, en faveur de Georges de Brancas, duc de Villars. Juilles 1652.

OUIS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre: A tous presens & à venir; SALUT. Comme l'honneur allume au cœur des hommes genereux un ardent desir de bien faire, & que c'est le but & la recompense de la vertu; il est nonseulement utile, mais necessaire pour la conservation de l'Etat que le Prince auquel la distribution en appartient, salle part de ces titres d'honneur à ceux qui le méritent, afin que l'exemple de leur recompense engendre à un chacun une honnéte émulation & une esperance en les imitant d'en recevoir de pareilles. A cette cause, voulant reconnoître les grands & signalez services que notre amé & féal coulin Georges de Brancas duc de Villars, chevalier de nos ordres, conseiller en notre conseil d'état, capitaine de cent hommes d'armes de nos ordonnances, nous a rendus & continuë chacun jour de nous rendre : même en la personne de notre amé & féal Louis-François de Brancas marquis de Villars son fils ainé, servant actuellement dans nos armées; & honoter les grandes & singulieres vertus qui reluisent en lui, dont il a donné des preuves en toutes les occasions qui se sont presentées pour notre service, & du seu roi Louis XIII. notre trés-honoré seigneur & pere de glorieuse memoire. Mettant d'ailleurs en confideration l'antiquité, grandeur & noblesse de sa maison, les grands & genereux personnages qui en sont issus; même ayant été due ment informez que cette maiso i a tenu rang de toute ancienneté entre les plus illustres familles du royaume de Naples, & que d'icelle est sorti Bufile de Brancas, lequel mérita par sa valeur d'être fait marêchal de l'églife, pendant les longues guerres qui affligerent ledit royaume; rendit de si grands & signalez services à Rene d'Anjou roi de Sicile & comte de Provence, même en la journée de Savonne, qu'il sembloit que la victoire ne l'osât abandonner jusques D à ce que Jean fils dudit René ayant sçû vaincre, & non pas se servir de sa victoire, donna de si grands avantages à ses ennemis, qu'il sut contraint de se retirer dans ce royaume avec son pere, & fut suivi dudit Busile de Brancas qui voulut prendre part à son infortune, & faire voir sa fidelité comme sa valeur, dont il fut tellement estimé & cheri, qu'après avoir reçu en don de grandes & nobles terres, il laissa tant de glore à ses deux enfans, que l'un ayant été fait cardinal, l'autre fut recherché pour gendre du marquis de Saluces; duquel mariage sut procréé Barthelemi de Brancas, qui éponta depuis la fille du comte de Forcalquier & de Touloule; auquel honneur il ajoûta plufieurs marques de gioire comme ont fait les succetleurs; même Anymond baron d'Oyse son petit-fils, lequel aprés avoir si dignement servi le roi Henri II. en Allemagne, François Premier, & Charles 1 X. aux journées de Jarnac & de Montcontour, ou il E amena quatre mille hommes; sa loyauté & sa valeur parurent avec tant de gloire que le seu roi Henri III. voulut qu'il épousat la sœur du marêchal de Joyeuse son lieutenant general en Languedoc: lequel aprés son décès laissa Gaspard, Andre & Georges de Brancas ses enfans successeurs de sa valeur & de son zele au service de cet Etat, comme ils ont bien temoigné; ledit André ayant été fait amiral & gouverneur du Havre de Grace, lequel avant signalé sa valeur & son courage en tant d'occasions importantes, auroit achevé une belle vie par une glorieuse mort, qu'il reçut servant le désunt roi Henri le Grand notre trés-honoré seigneur & ayeul, au siège de Doullens, contre l'armée du roi d'Espagne commandée par le comte de Fuentes. Et durant ce tems notredit cousin lors marquis de Villars, étoit dans les armées de notredit teigneur & ayeul en la Franche-Comte, d'où il fut appellé pour être gouverneur dudit Havre de Grace, où il a dignement, fidelement & genereulement servi cet Etat, & particulierement en l'année 1625. où notre seigneur & pere ayant eté obligé de reprimer la rebellion de ceux de la religion prétendue reformée, notredit coufin auroit équipé vingt-cinq vaisseaux de guerre a ses dépens, dont il auroit reçu grand secours en ses affaires. Toutes lesquelles grandes, bonnes & justes considerations miles ensemble, auroient mû notredit défunt seigneur & pere de lui octroyer son brevet de duc & Pair le dix-huitiéme Octobre 1626. & en execution d'icelui créé & érigé par ses lettres patentes du mois de Septembre 1627.

Tome V.

23

# 274 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

verifiées en notre cour de parlement & chambre des comptes de Provence, ladite terre A & seigneurie de Villars, & autres terres mentionnées esdites lettres, en duché tant pour notredit cousin que ses hoirs & successeurs mâles nez & à naître en loyal mariage, avec dérogation à tous édits & ordonnances de nosdits prédecesseurs rois; à la charge toute-fois que les justices unies qui composent ledit duché ressortiont dorénavant nuement en notre cour de parlement de Paris, tout ainsi que les Pairs de France. Mais d'autant que par lesdites lettres il a été omis d'y inserer le titre & dignité de Pairie, combien que par le susdit brevet notredit seu seigneur & pere l'eût octroyé à notredit cousin. Et voulant qu'il jouisse entierement de ladite grace, icelle confirmer & augmenter autant qu'il nous scra possible. Nous à ces causes, & autres bonnes considerations à ce Nous mouvans, de l'avis de la Reine notre trés-honorée Dame & Mere, B & d'autres grands & notables personnages de notre conseil, & de nos graces speciales, pleine puissance & autorité royale, en confirmant la volonté & brevet de notredit seu seigneur & pere, avons crée, érigé & décoré, créons, érigeons & décorons par ces presentes signées de notre main, ledit duché de Villars, ses appartenances & dépendances portées par lesdites lettres de création du mois de Septembre 1627, en titre, nom, qualité & dignité de Pairie de France pour notredit cousin, ses hoirs & successeurs mâles nez & à naître en loyal mariage, en jouir & user aux honneurs, prérorogatives, prééminences, privileges, profits & émolumens qui appartiennent à ladite qualité & dignité de Pair de France, & dont les autres Pairs de France ont joui ou dû jouir de tout temps & d'ancienneté, & jouissent encore dès-à-present, sans que ledit sieur duc de Villars soit tenu à cause de ce bailler aucune recompense à Nous, ou à nos successeurs rois, dont Nous l'avons relevé & dispense, & par cesdites presentes relevons & dispensons. Et d'autant que Nous accordons la presente érection & décoration à personne que Nous cherissons, & que Nous voulons traiter favorablement, sans que par le moyen d'icelle & des édits du mois de Juillet 1566. du mois de May 1579, ni autres generalement quelconques faits & à faire sur l'érection des terres & seigneuries en duchez & Pairies, on puisse prétendre ores ni pour l'avenir à défaut de successeurs mâles, lesdits duché & Pairie devoir être réunis & incorporez en notre couronne, & sans que nous & nos successeurs rois y puissent audit cas prétendre aucun droit de proprieté ou de possession ; ausquels édits & aux dérogatoires des dérogatoires d'iceux, nous avons en consideration des causes susdites dérogé & dérogeons pour le regard de la presente augmentation d'érection; puisque D sans la presente dérogation notredit cousin n'eût aucunement voulu accepter cette grace, ni à icelle prêter son consentement; ce qu'il n'a fait que sous cette condition de dérogation. Le tout à la charge qu'au défaut de successeurs mâles ladite Pairie cessera, ensorte que les semelles jouiront desdites terres ci-dessus specifiées au même titre qu'elles étoient auparavant. Voulons & Nous plast que dorénavant notredit coufin, ses hoirs successeurs mâles se puissent intituler, dire & nommer en tous lieux & actes ducs de Villars & Pairs de France; que cette qualité de Pair de France soit unie inseparablement à ladite qualité & dignité de duc, & que ledit duché de Villars, ses appartenances & dépendances par accumulation, soit dorénavant & à toujours intitulé & appellé duché & Pairie de France. Pour du contenu en ces presentes nos lettres de declaration, ampliation & érection dudit nom, titre & qualité, & dignité E de Pair de France, jouir par notredit cousin, ses hoirs successeurs mâles ausdits honneurs, privileges & prérogatives qui y appartiennent, & ce du jour de la verification qui en sera faite en notre cour de parlement de Paris. Si donnons en mandement à nos amez & seaux conseillers, les gens tenans nos cours de parlement, & chambre de nos comptes à Paris, & à tous autres nos officiers & sujets qu'il appartiendra, que du contenu en ces presentes ils fassent & souffrent jouir notredit cousin, nonobstant tous édits & ordonnances à ce contraires, ausquels nous avons dérogé & dérogeons par cesdites presentes pour ce regard seulement, sans tirer à con-F, sequence, sauf en autre chose notre droit, & l'autrui en toutes. CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, Nous avons fait mettre notre scelà cesdites presentes. Donné à Pontoise au mois de Juillet, l'an de grace mil six cent cinquante-deux, & de notre regne le dixième. Signé, LOUIS. Es sur le repli, par le roi, Signé, DE LOMENIE. Avec paraphe.

Collationné à l'original par nous Confeiller-Secretaire du roi, maison, couronne de France & de ses sinances. Signé, BARRANGUE.

A Arrest du parlement de Provence, portant verification des lettres patentes d'érection de la terre de Villars en duché-Pairie.

### Extrait des Registres du Parlement, du 15. Feorier 1675.

ZEU par la cour, les chambres assemblées, les lettres patentes du roi, pour lesquelles Sa Majeste, pour les caules & considerations y mentionnées, a créé & érigé la duché de Villats, scize en cette province, en titre & dignité de Pairie données à Pontoise au mois de juillet 1652. Signé, LOUIS. Et sur le reply par le roi, comte de Provence, DE LOMENIE. duement scellées du grand sceau en cire verte, requête presentée à ladite cour par Messite Louis-François de Brancas, duc B de Villars, Pair de France, fils aîné & heritier par inventaire de défunt Messire Georges de Brancas, vivant duc dudit Villars, à fin de faire enregistrer les lettres par devers le greffe civil de la cour, pour jouir en ladite qualité du fruit & effet d'icelles, & y avoir recours, quand besoin sera, appointée pour être montrée au procureur general du roi, réponse dudit procureur general, recharge de ladite requête & l'ordonnance de commission à Mes. Gautier & Mazargues, conseillers du roi, l'information ensuite prise par lesdits commissaires, & les conclusions dudit procureur general du jourd'huy. Tout consideré, dit a été que la cour a verissé & enteriné lesdites lettres, ordonne qu'elles seront enregistrées aux registres de ladite cour C pour jouir par l'impetrant du fruit & effet d'icelles, suivant leur forme & teneur, en faisant le serment qu'il a pour ce fait & prêté, & à la charge que les appellations des premiers juges des terres de ladite duché & Pairie ressortiront pardevant les lieutenans des ressorts & par appel à la cour. Public à la barre de parlement de ce pays de Provence, léant à Aix le 15. feyrier 1657. Collationné, IMBBAT.

### Lettres de surannation pour M. de Brancas, duc de Villars, du 2. septembre 1716.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, à nos amez & feaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement & chambre de nos comptes à Paris, Salut. Le roi Louis XIII. notre trés-honoré seigneur & trisayeul D pour grandes & importantes confiderations, & entr'autres, à cause des signalez services que les ancêtres de Georges de Brancas, marquis de Villars, avoient rendu, & qu'il rendoit actuellement à l'état, & principalement pour recompenser le service éclatant qu'il venoit de lui rendre en équipant à ses dépens vingt-cinq vaisseaux de guerre, qui servirent à réprimer la rebellion de ceux de la religion prétenduë reformée, ayant accordé audit sieur de Brancas, marquis de Villars, le 18. octobre 1626. un brevet par lequel il lui promit d'ériger en sa faveur une terre en duché-Pairie, & n'avant executé qu'en partie cette promesse, en érigeant le marquisat de Villars en duché par ses lettres du mois de septembre 1627. Le seu roi Louis XIV. notre trés-honoré seigneur & bisayeul regardant la promesse que le roi son pere avoit saite par le brevet du 18. octobre 1626, comme une dette de l'état qui n'étoit pas encore acquittée entierement, & d'ailleurs considerant les services que lui rendoit actuel-E lement Louis-François de Brancas, marquis de Villars, fils aîné de notredit coufin Georges de Branças, duc de Villars, lui auroit accordé des lettres au mois de juillet 1652. d'érection de sondit duché de Villars, en titre, nom, qualité & dignité de Pairie de France, pour par lui, ses hoirs & successeurs mâles nez & à naitre en loyal mariage en jouir & user aux honneurs, prérogatives, prééminences, privileges, profits, & émolumens qui appartiennent à ladite qualité & dignité de Pair de France, & dont les autres Pairs de France ont joui ou dû jouir de tous temps & d'ancienneté, ainsi qu'il est plus particulierement marqué dans lesdites lettres; mais d'autant que notredit coulin Georges de Brancas, duc de Villars n'a point fait enregistrer lesdites lettres avant son decés, qui arriva peu de temps après qu'il les eut obtenues, & que le F roi notredit seigneur & bisayeul étant en son lit de justice le 15. decembre 1663. a ordonné que ceux qui avoient avant ledit jour obtenu des lettres d'érection de leurs terres en Pairie qui n'auroient pas été presentées dans l'an, ne seroient point reçûes qu'ils n'eussent obtenu des lettres de surannation, sur les anciennes lettres dont ils voudroient demander l'enregiltrement, vous avez par arrest se ce jourd'hui ordonné qu'avant faire droit, notredit cousin Louis-Antoine de Brancas, duc de Villars, se pourvoitoit pardevant nous, pour obtenir nos lettres de surannation. A ces causes,

# 176 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

& autres à ce Nous mouvans, de l'avis de notre trés-cher & trés-amé oncle le duc d'Orleans, regent, de notre trés-cher & très-amé cousin le duc de Bourbon, de notre trés-cher, & trés-amé oncle le duc du Maine, de notre trés-cher & trés-amé oncle le comte de Toulouse, & autres Pairs de France, grands & notables personnages de notre royaume. Nous vous mandons & ordonnons par ces presentes, signées de notre main, que sans vous arrêter à la surannation desdites lettres patentes du mois de juillet 1652. cy-attachées sous le contrescel de notre chancellerie, vous ayez à proceder à leur enregistrement pur & simple, & des presentes, & à faire jouir & user du contenu en icelles notredit cousin Louis-Antoine de Brancas, duc de Villars, & ses successeurs mâles nez en loyal mariage, pleinement, paisiblement & perpetuellement, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens quelconques, & nonobitant tous édits, ordonnances, reglemens, lettres, arrêts & autres choses à ce contraires, ausquelles nous avons dérogé & dérogeons pour ce regard, encore que lesdites lettres du mois de juillet 1652. ne vous ayent été presentées du vivant de notredit cousin Georges de Brancas, duc de Villars, ni dans l'an & jour de l'obtention d'icelles, ce que nous voulons ne pouvoir nuire ni préjudicier à notredit cousin Louis-Antoine de Brancas, duc de Villars, & dont en tant que besoin est ou seroit, nous l'avons relevé & dispense, relevons & dispensons par ces presentes: Car tel est notre plaisir. Donné à Paris le deuxième jour de septembre 1716. & de notre regne le deuxième. Signé, LOUIS. Et plus bas par le roi, le duc d'Orleans regent, present. Signé, PHELYPPEAUX, avec

Et à côté. Registrées, ony & ce confentant le procureur general du roi pour jouir par ledit Louis-Antoine de Brancas, & ses successeurs mâles nez & à naître en legitime mariage de leur esset & contenu, & être executées, suivant & consormément à l'arrêt de se jour. A Paris en parlement le 5. septembre 1716. Et en consequence, ledit Messire Louis-Antoine de Brancas a été reçu en la qualité & dignité de duc de Villars, Pair de France, sait le serment accoutumé, & juré sidelité au roi, suivant l'arrêt de ce jour. A Paris on parlement le 7. septembre 1716. Signé, Dongois.



GENEALOGIE

# GENEALOGIE DE LA MAISON DE BRANCAS

A Maison de BRANCAS tire son origine de celle de BRANCACIO au royaume de Naples. Elle est si ancienne qu'il y a des auteurs Italiens qui ont écrit qu'elle étoit connue des les premiers siecles de l'église, & que les saintes Candides qu'on revere à Naples en étoient isluës : mais tous conviennent qu'elle est des plus anciennos & des plus illustres de ce royaume; qu'elle y étoit connuë avant même que les Normands le fussent rendus maitres du pays, qu'elle s'est répandue dans toute l'Italie, en France, en Espagne & en Allemagne, que dans le grand nombre des seigneurs du nom de Brancas qui se sont rendus celebres, plusieurs, aprés avoir rendu d'importans services à l'église romaine, ont été honorez de la pourpre, plusieurs ont été archevêques, évêques, chevaliers, commandeurs de Malte, & que beaucoup d'autres s'étant signalez dans la profession des armes ont mérité que les rois de Naples de la premiere branche d'Anjou les ayent élevé aux B plus grandes charges de leur état, où ils ont possedé plusieurs duchez, marquisats, comtez, &c. Cette maison s'est tellement multipliée, qu'il y en a eu dans ce royaume jusqu'à vingt-cinq branches, dont plusieurs se sont distinguées par les surnoms ou del Gliulo, ou del Vescovo, ou del Cardinale, ou del Briaci, & autres surnoms ajoutez au nom de Brancas, elles ont aussi brisé leurs armes, les unes d'une sasce, les autres d'un pal, & d'autres ont chargé ces brisures de différentes pieces. Voyez le breviaire napolitain, le Martyrologe romain, Scipion Amirato delle samiglie nobili Napolitane, p. 12. Charles Borel dans son livre qui a pour titre Vindex Neapolitana nobilitatis p. 119. & 121. Luigi Contarini, Ælius Marchesius, Charles de Lelis part. 2. & les autres historiens de Naples, qui en sont tous une honorable mention, & qu'il seroit trop long de citer ici. Voyez aussi le president de Thou liv. 9. de son histoire universelle, & Baluze hist. des Papes d'Avignou in 49, tom. 1. p. 1256,

Un manuscrit dedié à M. le comte de Brancas, chevalier d'honneur de la reine, D porte que Bussle de Brancas par lequel on va commencer cette genealogie, étoit sils de Noel de Brancas, & que l'an 1345. Madelene de Brancas, dame de Roce, Guillaume, Lisulle & Bussle de Brancas, rendirent hommage à la reine, comme heritiers de Noel

(a) abinet de M. de Clairambault.



D'aznr, au pal d'argent chargé de trois tours crenelées degueu les, accompagné de quatre pastes de lion, affrontées d'or, mouvantes des deux flancs de l'écu.

I,

DUFILE de Brancas, chevalier, comte d'Agnane au royaume de Naples, seigneur d'Oise & de Villose, ès dioceses de Digne & de Sisteron, maréchal de la cour de Rome, sut le premier qui passa en France; il rendit de si grands services au pape Clement VII. nommé auparavant Robert de Geneve en 1378. & à la religion de Rhodes, qu'en reconnoissance se pape par sa bulle donnée à Avignon le dernier janvier 1391, lui Tome V.

278

(a) Hist. des papes d'Avignon, par Balane, tome 3. page 1216.

confirma la donation que lui avoit faite le grand maitre de Rhodes, de l'isle de Niceria apellée à present Nisaro dans l'Archipel, & lui donna la charge de marêchal de la cour de Rome. L'attachement qu'il eut depuis pour les interêts de Louis II. duc d'Anjou, roi de Naples, comte de Provence, dont il avoit été fait chambellan par lettres du 15. juin 1382. (4) l'obligea de suivre ce prince, aprés que Ladislas qui lui disputoit le royaume, le fut rendu maitre de la ville de Naples en 1399. Ayant trouvé en France les mêmes avantages qu'il abandonnoit en sa patrie, & y ayant sait venir ses ensans, il y acquit pour eux les seigneuries d'Oise & de Villose, dans la derniere desquelles Louis II. roi de Sicile lui sit don de la haute jurisdiction le 5. may 1403. Il sit son testament dans la ville d'Avignon le 15. janvier 1416. dans lequel il est qualifié magnifique & puissant seigneur, & il y nomme sa femme & ses ensans, il mourut peu de temps après & fut enterré en la chapelle que Nicolas de Brancas son frere, cardinal, archevêque de Colance, puis évêque d'Albane, avoit fait bâtir en l'église des Dominicains d'Avi-gnon, & dans laquelle il avoit été enterré le 29. juin 1412.

Femme, MARIETTE de Amorosis, marice à Naples, vivoit lors du testament

de ion mary.

1. PIERRE-NICOLAS de Brancas, Protonotaire du S. Siege, archidiacre d'Autun & de Limoges, enterré aux Dominicains d'Avignon, prés du cardinal son

2. BARTHELEMY de Branças, seigneur d'Oise, qui suit.

3. [EAN de Brancas, seigneur de Villose, qui a fait la branche des seigneurs de ce nom, rapportez S. IV.

4. CATHERINE de Brancas, religieuse de l'ordre de S. Dominique, à sainte Praxede d'Avignon.

5. Autre CATHERINE de Brancas, mariée à Gurel de Brancas son parent, au

royaume de Naples.

6. Angelique de Brancas, épousa le 12. fevrier 1407. Raymond de Forcalquier. baron de Cereste, d'où vint Gaucher de Forcalquier, baron de Cereste, évêque de Gap, qui par son testament de l'an 1483. fit son heritier Georges de Castelane, seigneur de Montmeyan son neveu, à condition de porter le nom & les armes de Forcalquier, avec substitution à Gaucher de Brancas I. du nom, son cousin germain, & à les enfans.

Fille naturelle de Bufile de Brancas.

Alisette, bâtarde de Brancas, est nommée dans le testament de son pere du 15. janvier 1416. elle étois mariée dessors à Louis de Passis, estoyen d'Avignon, fils d'Agulphe de Passis.

II.

ARTHELEMY de Brancas, seigneur d'Oise, sie le 30. mars 1418 avec Jean de Brancas son frere, un traité avec le prieur des freres Précheurs d'Avignon, sur la dotation de la chapelle de S. Nicolas, que Nicolas de Brancas, évêque d'Albane leur oncle, & Bufile de Brancas leur pere, avoient fondée pour leur sepulture. Par son testament fait à Cavaillon le 23. octobre 1450, il ordonna sa sepulture dans l'église des Freres Prêcheurs d'Avignon, dans la chapelle fondée par les prédecesseurs & proche leur tombeaux, sit ses legataires ssabeau de Saluces sa seconde semme, Agnes & Françoise de Brancas ses filles, & les autres enfans qui pourroient naître de lui & de sa femme, & institua ses heritiers par égales parts Gaucher & Jean de Brancas ses fils.

1. Femme, RICHARDE de Carretto, de la maison des marquis de Final, étoit F mariée en 1416. est nommée au testament de Busile de Brancas son beau-pere, &

morut sans enfans.

11. Femme, ISABEAU de Saluces, fonda aprés la mort de son mari, une chapelle en l'honneur de Notre-Dame de Pitié, dans l'église de S. Pierre d'Avignon, dont elle reserva le patronage à Gancher & Jean de Brancas ses ensans, par acte du 25. avril 1471. Le droit de nomination apartient presentement à la branche des : Brancas, seigneurs de Villeneuve.

1. GAUCHER de Brancas I. du nom, seigneur d'Oise, qui suit.

2. JEAN de Brancas, heritier avec son frere, peut-être le même qui est qualifié seigneur de Vilanove, conseiller & chambellan du roi, & son châtelain de Mont-

# DESPAIRS DE FRANCE. VILLARS-BRANCAS. 279

- A ferrand, dans une quittance de 30 livres pour ses gages de châtelain du terme de Noel, avant le 4 juillet 1472 signée Jean de Brancas, & scellée d'un sceau aux armes de Brancas.
  - 3. AGNES de Brancas.
  - 4. HELENE de Brancas, mariée en 1441. à Lanis Porcelet, seigneur de Fos, fils de Bertrand Porcelet IV. du nom, seigneur de Fos, & de Jeanne d'Arlatan.
  - 5. ALIX de Brancas.

P

- 6. Anne de Brancas, mariée le 14. mars 1453. à Jean, vicomte d'Uzés, fils de Robert II. du nom, vicomte d'Uzés, & de Gillotte de Precigny, eut en dot de Barthe-lemy de Brancas son pere 5500. florins, & 500. florins pour ses robes de équipages, elle est nommée dans un testament du 12. may 1462. sait à Toulouse par Jean vicomte d'Uzés son mari, par lequel il lui donne le lieu de Bemolins, veut que s'ils ont des ensans, cette terre revienne à son fils qu'il fait heritier avec plusieurs substitutions. Elle est encore nommée dans un autre testament sait à Avignon le 30. août 1465. par Jean vicomte d'Uzés son mary, qui fait heritier le mâle d'Anne de Brancas sa semme, si elle est enceinte, & s'il n'9 a mâle, institue son heritiere Simone sa sille, & lui substitue Anne de Brancas sa semme, & par un dernier testament du 10. mars 1472. Jean vicomte d'Uzés legue à Anne de Brancas sa semme, pour en disposer à sa volonté, le revenu & mas de Firminargues, les châte ux de Bellegarde & de Broussan, institue son heritier son fils posthume, & s'il n'y a ensant mâle, substitue Anne de Brancas sa semme,
- & Simonne d'Uzés sa fille par égales portions. Anne de Brancas paya depuis 1475. en disserentes années à Tristan de Monclas ou de Monlau, plusieurs sommes en deductions de la dot d'Helips d'Uzés sa semme: sit hommage le 15. sevrier 1475, tant en son nom que comme tutrice de Simonne vicomtesse d'Uzés sa sille, des biens qu'elle tenoit en sies du roi, la maria le 6. août de la même année, à Jean Guerin, baron de Tournel, lui donna & aux enfans qui naîtroient de ce mariage, toutes les terres dont Simonne vicomtesse d'Uzés,
- jouissoit lors du contrat, lui ceda tous les droits & actions qu'elle pourroit prétendre en la succession, comme veuve & coheritiere de Jean vicomte d'Uzés, à condition que Jean Guerin, baron de Tournel, prendroit le nom & les armes d'Uzés, & se reserva l'usufruit des terres, qui luy avoient été données en douaire par son contrat de mariage avec Jean vicomte d'Uzés. Elle transigea le
- 12. may 1476. tant en son nom, que comme tutrice de Simonne vicomtesse d'Uzés sa fille, avec Tristan de Monclas ou de Monlau & Helips d'Uzés sa femme, maria par contrat du 24. juin 1486. Simonne vicomtesse d'Uzés sa fille, veuve de Jeans Guerin vicomte d'Uzés, baron de Tournel, à Jacques seigneur de Crussol & La Flancas de la depire qu'elle avec le contrat de la la contrat de la la contrat de la la contrat de la la contrat de la contrat de la contrat de la la contrat de la
- de Florensac, lui donna tous les droits qu'elle avoit, comme coheritiere au vicomté d'Uzés, se reservant pour son douaire Bellegarde & Broussan, & sub-stituant le seigneur de Crussol, au nom & armes d'Uzés; sit le 25. Septembre 1487. avec Simonne d'Uzés sa fille, & Guillaume de Laudun, seigneur de Montfaucon, conseigneur d'Uzés, & Nicolas Malgrassy, évêque & conseigneur d'Uzés, un accord touchant la création des nouveaux consuls de cette ville; élut sa sepul-
- un accord touchant la création des nouveaux consuls de cette ville; élut sa sepulture par testament du 13. octobre 1487 en l'église des freres Mineurs, auxquels elle legua quelques sommes, & sit son heritiere Simonne d'Uzés sa sille, rendit aveu du vicomté d'Uzés le 29. decembre 1488. & sit un second testament le 11. mans 1504, par lequel elle choisit sa sepulture en l'église des Freres Mineurs, leur sit quelques legs, donna à Madelene de Crussol sa petite sille, 100.

écus, à Marie de Crussol autre petite fille 1000. livres, & institua heritière universelle de tous ses biens Simonne d'Uzés sa fille, semme de Jacques de Crussol.

III.

AUCHER de Brancas I. du nom, seigneur d'Oise, de Roubion, de Beaumont, des Taillades & de Lagnes, acquit la terre de Maubec le 7. sevrier 1477.

I. Femme, ANTOINETTE de Villeneuve, fille d'Arnaud de Villeneuve, seigneur des Arcs & de Trans, & d'Honorade de Baschi, sut mariée le 16. avril 1471.

GAUCHER de Brancas II. du nom, seigneur d'Oise, qui suir.

II. Femme, ISABELLE de Saignes, veuve d'Astorge de Pierre, baron de Pierre, seigneur de Thoras, & fille de Pierre de Saignes, chevalier, seigneur de Saignes, de Luc, de Vaux & de la Daille, & de Simonne de Poitiers.

# 486 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL,



Ecartelé au 1. & 4. de Brancas, au 2. & 3. de Forcalquier, qui est de gueules à la croix clechée & pommetée d'or.

### IV.

AUCHER de Brancas II. du nom, seigneur d'Oise, recueillit la succession de Gancher de Forcalquier, baron de Cereste, évêque de Gap, son cousin germain, sils d'Angelique de Brancas, mentionné cy-dessa p. 278. sut conseiller & chambellan du roi Louis XII. sit hommage au pape Alexandre VI. le 7. sevrier 1499. de ses terres de Roubion, de la troitième partie de la terre des Taillades, d'une partie des terres de Maubec & de Lagnes, obtint du roi au mois de novembre de la méme année, confirmation des privileges & franchises de ses terres de Cereste, Montjustin & Vitrolles, athies en Provence, laissa par son testament du 27. octobre 1545. à Gaspard son sils asné, les biens de la succession de Forcalquier, & par son codibeile du 27. Avril 1546. institua Eumemond, (les titres le nomment Anymon) son heritier universel, avec divers degrez de substitution, entr'autres en saveur de Margue-rue de Brancas sa fille.

Femme, ISABEAU de Montauban, de la maison d'Agoult, baronne de S. André & de la vallée de Beauchamp, fille de Claude de Montauban, baron de S. André, seigneur de S. Julien, de Beausdiner, de la Roche, du Villard, & de Catherine de Pierre (asias) de Petra, sa premiere semme, sur mariée le 21. sévrier 1501.

1. GASPARD de Brancas, baron de Cereste, qui suir.

2. Andre de Brancas, leigneur de Beaumont, étoit mort sans alliance lors du testament de son pere.

3. ENNEMOND de Brancas, baron d'Oise, d'où descendent les ducs de Villars-Brancas Pairs de France, rapportez ci-aprés 6. III.

Brancas Pairs de France, rapportez ci-aprés §. III.

4. MARGUERITE de Brancas, mariée à Jean de Pontevez, comte de Carces, lieutenant de roi & grand senêchal de Provence en 1547. L'état de la Provence dis en 1572.





D'arur, au pal d'argent chargé de trois tours crenelées de gueules, accompagné de quatre passes de lion, affrontées d'or, mouvantes des deux flancs de l'écu.

V.

ASPARD de Brancas & de Forcalquier, baron de Cereste, seigneur de Villeneuve, étoit mort lors du testament de son pere en 1545.

Femme, FRANCOISE d'Ancezune, fille de Jean d'Ancezune, chevalier seigneur de Cadolet, baron de Caderousse, bailli de Gevaudan, lieutenant general de l'artillerie, & de Marie de Crussol-Uzés, sut mariée le 12. may 1534. & étoit veuve en 1545.

1. JEAN de Brancas, baron de Cereste, qui suit.

2. Isabbau de Brancas, nommée au testament de son ayeul, sur la premiere semme de Claude de Villeneuve, baron de Vence, chevalier de l'ordre du roi, gouverneur de Draguignan & de Grasse, qui se rematia le 19. janvier 1561. à Françoise de Grimaldi d'Antibes, sille de Gaspard Grimaldi II. du nom, seigneur d'Antibes, & de Jeanne de Quiqueran-Beaujeu.

3. JEANNE de Brancas, époula en 1560. Claude de Grasse, comte du Bar.

4. MADELENE de Brancas, mariée 1°. le 10. janvier 1570. à Estienne de Manton, seigneur de Montboneau en Dauphiné, chevalier de l'ordre du roi, dont elle étoit veuve en 1578. 2°- le 30. avril 1585. à Jean de la Cepede; seigneur d'Aiglades, premier president de la chambre des comptes à Aix.

### VI.

D JEAN de Brancas & de Forcalquier, baron de Cereste, su institué heritier par Gaucher de Brancas II. du nom, son ayeul, servit sous le regne d'Henri le Grand dans les guerres de Provence, se distingua principalement à la bataille de Vinon, où il mérica que le roi l'honora de l'épée que sa majesté portoit.

Femme, CAMILLE Grimaldi, fille de Gaspard Grimaldi II. du nom, seigneur d'Antibes, de Cagne & de Corbons, chevalier de l'ordre de S. Michel, & de seanne de Quiqueran - Beaujeu, sur mariée le 19. novembre 1563. Voyez tome IV. de cette

histoire, pag. 494.

K

HENRY de Brancas & de Forcalquier, baron de Cereste, qui suit.

### VIL

E ENRY de Brancas & de Forcalquier I. du nom, baron de Cereste, mort en

Femme, RENE'E d'Oraison, fille d'André d'Oraison, baron de Boulbon & de Livarot, & de Jeanne d'Arces, dame de Livarot, mariée le 2. juin 1603.

1. HONORE' de Brancas & de Forcalquier, baron de Cereste, qui suit.

2. Toussaint de Brancas, seigneur du Castelet, dit l'abbé de Cereste, mort le 9 Septembre 1700.

3. FRANCOIS de Brancas, baron de Vitrolles, a eu posterité rapportée ci-aprés

S. II.

4. MARGUERITE de Brancas, semme de Sextius d'Escalis, baron de Bras & d'An-

5. Anne de Brancas, femme d'Henry Porcelet, seigneur d'Ubaye.

6. N... de Branças, mariée à N... Suarez, seigneur d'Aulan, étoit veuve en 1713.

B 4.

Tome V.

### VIII.

ONORE' de Brancas & de Forcalquier, baron de Cereste & de Villeneuve, eut divers emplois considerables dans les armées. Son âge & ses indispositions l'ayant obligé de se retirer, il servit honorablement dans la province, sur fait gouverneur de la ville d'Apt, reçut en 1651. une lettre du roi, par laquelle sa Majesté lui rémoignoit combien elle étoit contente de ses services, & en reçut une autre trés-honorable du pape Alexandre VII. le 14. août 1655.

I. Femme, MARIE Adhemar de Monteil, fille de Louis-François Adhemar, de Monteil, comte de Grignan, & de Jeanne d'Ancezune de Venejan, mariée par contrat

du 21. février 1635.

HENRY de Brancas de Forcalquier, baron de Cereste, qui suir.

II. Femme, FRANCOISE de Cambis, fille de Paul de Cambis, seigneur de la Falesche, & de Gabrielle de Rodulf, testa le 28. juillet 1698.

1. PAUL-JOSEPH de Brancas, mort jeune.

2. ANDRE'-JOSEPH de Brancas I. du nom, marquis de Courbons, baron de Villeneuve, comte de Rochefort, a eu posterité, rapportée ei-aprés §. III.

3. Gabrielle de Brancas, morte pensionnaire dans un couvent à Forcalquier en Provence.

4. GABRIELLE de Brancas, mariée en 1674. à Joseph de Valbelle, marquis de Tourves, seigneur de S. Simphorien, président à mortier au parlement d'Aix, fils de Jean-Baptisse de Valbelle, seigneur de S. Simphorien, de la Tour & de Bevons, marquis de Tourves, & de Marguerite de Vintimille.

5. FRANÇOISE de Brancas, religieule aux Dames de S. Barthelemy, de l'ordre de

S. Dominique à Aix.

### IX.

ENRY de Brancas & de Forcalquier II. du nom, marquis de Cereste, baron du Castelet, &c. grand senêchal de Forcalquier. Ce sist en sa saveur que le roi Louis XIV. érigea la baronie de Cereste en marquisat, & la seigneurie du Castelet en baronie, par lettres du mois de janvier 1674. Il mourut à Pernes dans le Comtat le 25. janvier 1700.

Femme, DOROTHE E de Cheilus de S. Jean, fille de Spirit de Cheilus, seigneur de S. Jean, conseigneur de Venasque & de S. Didier, & de Jeanne du Chastellier, sut

mariée le 28. avril 1671. & étoit veuve en 1709.

1. LOUIS de Brancas, & de Forcalquier, marquis de Cereste, baron du Castelet, qui suit.

2. FRANÇOIS-ELZEAR de Brancas, mort capitaine de cavalerie en Italic.

3. Esprit-Joseph de Brancas, colonel d'infanterie, mort en 1712. à Paris.

4. HENRY-IGNACE de Brancas, docteur en Theologie de la faculté de Paris, abbo de S. Gildas aux bois, & de Chambre-Fontaine, étoit aumonier du roi en 1712. & a été facré évêque de Lizieux au mois de janvier 1715.

5. PAUL-ESPRIT de Brancas, cornette de cavalerie, fut tué à la bataille d'Almanza en Espagne en 1707, étant aide de camp de Louis de Brancas son frere alors ma-

rêchal des camps des armées du roi.

6. JEAN-BAPTISTE-ANTOINE de Brancas, docteur en theologie de la faculté de Paris, fut fait aumonier du roi le 23. Septembre 1717, abbé de S. Pere de Melun le 6. novembre suivant, agent general du clergé en 1720. & 1723. & conseiller d'état, nommé évêque de la Rochelle le 17. avril & sacré le 21. octobre 1725.

7. BUFILE-HYACINTHE-TOUSSAINT de Brancas, dit le comte de Cereste, capitaine de Cavalerie, reçu chevalier de S. Lazare en 1717, sut nommé en 1725, plenipotentiaire du roy en Suede, & au mois de Septembre 1727. l'un des

ministres plenipotentiaires au congrés de Soissons.

8. JEANNE-MARIE de Brancas, religiouse à l'abbaye de sainte Croix d'Apt, morte.
9. Anne-Therese de Brancas, mariée à Pierre-Baliazar de Fogasses, seigneur de la Bastie, lequel sut nominé envoyé du roi à Florence en 1716. & n'est

parti qu'en 1725.

10. MARIE-THERESE de Brancas, mariée à François Candelme Roland, marquis de Roillanette.

A

# DES PAIRS DE FRANCE. VILLARJ-BRANCAS. 283

11. Rene'e-Elizabeth de Brancas, religieuse aux dames de sainte Elizabeth à l'Isse au Comtat, morte.

12. HENRIETTE-DOROTHE'E de Brancas, a épouse en 1717. N. Chanoux, dit le marquis d'Agoule.

13. HENRIETTE-MARIE de Brancas, religieuse aux dames de sainte Elizabeth à l'Isse au Comtat.

### X.

OUIS de Brancas, des comtes de Forcalquier, marquis de Cereste, dit le marquis de Brancas, baron du Castellet-de-Villors, seigneur de Robion, de Vi-E trolles, de Montjustin & de Juvisi, chevalier des ordres du roi, & de la toison d'or, commandeur de celui de S. Louis, conseiller d'état d'épée, heutenant general des armées du roy, & lieutenant general au gouvernement de Provence, ondoyé le 19. & batisé le 20. janvier 1672, commença à servir dans les mousquetaires en 1689, fit la campagne de 1690, avec monseigneur le Dauphin en Allemagne, accompagna le roi Louis XIV, au siège de Mons, entra dans la marine en 1692. & y servit pendant tept ans, fur les vaisseaux ou sur les galeres, en qualité d'enseigne & de lieutenant. descendit à terre avec les troupes de débarquement aux sieges de Rose, de Palamos & de Barcelone en 1694. 1695. & 1697. il obt. n: du roi en 1699. l'agrement de mestre de camp du regiment d'Orleans infanterie, & en fut pourvu le 15. juillet de la même année, entra en 1702, dans Keiservert avant le siege, pendant lequel il sut blessé, y commanda une sortie avec tant de succès, que le roi le sit brigadier par une promotion particuliere, dont le brevet du 4. juin 1702. luy fut envoyé avant la reddition de la place, où il en fit les fonctions; acheva cette campagne en Flandres avec le duc de Bourgogne, fit celle de 1703. sous le maréchal de Villeroy, fut envoyé avec un détachement de l'armée, commandée par M. de Pracontal, pour joindre le marêchal de Tallard devant Landau, suivit le roi d'Espagne à la campagne de Portugal, sut fait marêchal de camp le 26. octobre 1704, détaché avec un corps de troupes en 1705. pour le siege de Gibraltar, en 1706. pour le siege de Barcelone par le roi D d'Espagne, en 1707. pour joindre l'armée Espagnole sur les frontieres de Portugal, & chargé par le marquis de Bay, de la conduite du siege de Cioudad Rodrigo. Il sut nommé à la fin de cette année envoyé extraordinaire du roi à Madrid, commandeur de l'ordre militaire de S. Louis, avec une pension de trois mille livres le 8. may 1709. lieutenant general des armées de sa majesté le 29. mars 1710 servit en cette qualité pendant la même année dans l'armée de Roussillon, commandée par le duc de Noailles, & la commanda pendant le voyage que ce general fit en Espagne. Il fut fait le 12. fevrier 1711. gouverneur de Gironne, dont il soutint l'année fuivante le blocus, durant huit mois & cinq jours, nommé chevalier de la toison d'or par le roi d'Espagne, au mois de sevrier 1713. ambassadeur extraordinaire en Espagne en 1714, conseiller au conseil du dedans du royaume en 1715. & chargé re alors de la direction generale des haras du royaume, qui lui a été confervée aprés la suppression des conseils, lieutenant general au gouvernement de Provence, le trois juillet 1718, conseiller d'état dépée, le trois avril 1719, a tenu les états de Provence en 1720, sur envoyé en cette province en 1721, pour appailer les troubles que la contagion y avoit caulez, fait chevalier des ordres du roi le 3. Juin 1724. & nommé ambassadeur extraordinaire en Espagne, le 2. novembre 1727. Il a été pourvu du gouvernement du Neuf-Brissa au mois de janvier 1729. Femme, ELIZABETH-CHARLOTTE-CANDIDE de Brancas, fille de Louis-

Femme, ELIZABETH-CHARLOTTE-CANDIDE de Brancas, fille de Louis-Irançois de Brancas, duc de Villars, & de Louise-Catherine-Angelique de Fautereau de Mainieres sa troisième semme, sut mariée par contrat du 24. janvier 1696.

1. Louis-Bufile de Brancas, dit le comte de Forcalquier, lieutenant general au gouvernement de Provence, en survivance de son pere.

2. CHARLES-FRANÇOIS de Brancas, dit le marquis de Cerefle.

3. Louis-Paul de Brancas, reçû chevalier de Malte de minorité.

4. Françoise-Gabrielle de Brancas, mariée par contrat du 30. may 1723à François-Louis le Tellier de Rebenac, marquis de Louvois, seigneur de Merville & d'Arcy, dit le marquis de Souvré, lieutenant general au gouvernement de Navarre & pays de Bearn, il est fils de Louis-Nuolas le Tellier de Rebenac, marquis de Souvré & de Louvois, chevalier des ordres du roi, maitre de sa garderobe, & lieutenant general pour Sa Majesté au gouvernement de Bearn & de

# ≥84 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL!

Navarre, & de Catherine-Charlotte de Pas-Feuquieres, comtesse de Rebenac. Elle mourut en couches le jeudy 26. octobre 1724. dans la vingt-unième année de A son âge.

3. N. de Brancas, religieuse à la visitation du fauxbourg S. Germain, où elle a fait profession le 26. novembre 1726.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

S I.

# MARQUIS DE COURBONS. COMTES DE ROCHEFORT:



D'arint, an pal d'argent chargé de trois tours crenelées degueu les, accompagné de quatre pasces de ion, affrontées d'or, mouvantes des deux flancs de l'écu.

IX

ANDRE'-JOSEPH de Brancas I. du nom, marquis de Courbons, comte de Rochefort, seigneur de Vitrolles, de S. Roman, &c. sils aîné d'HONORE' de Brancas de Forcalquier, baron de Cereste & de Villeneuve, & de FRANCOISE de Cambis sa seconde semme, mentionnez ci-devant p. 282, vendit la seigneurie de Vitrolles à Louis de Brancas son neveu, sut premier consul de la ville d'Aix en 1690, couverneur de Beaucaire en sevrier 1697. & y mourut au mois de juin 1709, ayant sait son testament le 4. du même mois.

I. Femme, URSULE de Porcelet, fille d'Henry de Porcelet, marquis d'Ubaye, & de Louise d'Albenas, sur mariée le 5. aoust 1683. mourut au mois de decembre 1706. après avoir sait deux testamens, l'un le 3. septembre 1704. & l'autre le 12.

decembre 1706.

1. ANDRE-JOSEPH de Brancas II. du nom, marquis de Courbons, qui suit.

2. Antoine-Thomas de Brancas, chevalier de Malte, capitaine de cavalerie dans le regiment de Berry, puis colonel du regiment d'Aunis infanterie, que le roi lui donna aprés la fortie du siege d'Aire en 1710. où il se distingua sous M. le comte de Guebriant, lieutenant general, il sur fait brigadier des armées du roi le 3. avril 1721.

II. Femme, N. de l'Arche.

HENRI de Brancas, chevalier de Malte, colonel du regiment d'Aunis en 1708;

X.

ANDRE-JOSEPH (alias Louis) de Brancas II. du nom, marquis de Courbons, comte de Rochefort, seigneur de S. Roman, &c. sut sait gouverneur de Beaucaire en decembre 1709.

Femme, JEANNE Tache, sille de N. Tache, & de N. Roux, mariée en 1717.

6 II.

DESPAIRS DE FRANCE. VILLARS-BRANCAS.

# 李老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老老

II.

# BARONS DE VILLENEUVE.



VIII.

RANC OIS de Brancas, baron de Vitrolles, & de Villeneuve en Provence, troisième fils d'HENRY de Brancas & de Forcalquier I. du nom, baron de Cereste, &, de RENE'E d'Oraison, mentionnez ci-devant p. 281. servit long-temps en qualité d'aide de camp sous Gaston de France, & sous les ducs d'Angoulême & de Joyeuse, sit le 31. aoust 1666. à Avignon son testament par lequel il instituasa semme son heritiere, & ordonna que si elle décedoit sans enfans, & ses enfans sans enfans, la terre & jurisduction de Villeneuve, sue en Provence, parviendroit à Henry de Brancas son neveu. Il mourut le 3. septembre suivant, & son corps sut porté à sa terre de Villeneuve, où il est enterré dans une chapelle, qu'il avoit ordonné dans son testament de faire bâtir sous le titre de Notre-Dame des sept douleurs, ce que sa femme executa l'année de son deuil..

Femme, HELENE Aymon, fille de Gaspard Aymon, & de Marguerite Bonneau, sut mariée par acte du 30. octobre 1647. sit son testament le 3. & un codicile le

4. octobre 1684. & mourut le 13. du même mois. 1. JOSEPH-CASPARD de Brancas, fut cornette dans le regiment du prince de Harcourt le 15. sevrier 1673 & mourut à Mons, sans posterité.

2. Toussaint de Brancas, mort à Avignon le 13. octobre 1666.

3. HENRY de Brancas, baron de Villeneuve, qui suit.

4. MARIE-MARGUERITE de Branças, mariée le 17. avril 1668. à Alexandre de Villeneuve, baron de Vence, mourut à Avignon en 1713.

5. & 6. MARIE & MADELENE de Brancas, mortes en bas âge.

7. Anne-Gabrielle de Brancas, née le 18. janvier 1666. fut mariée le 19. decembre 1687, à François Quenin de Suares, seigneur d'Aulain & de Poèt.

### IX.

TENRY de Brancas, baron de Villeneuve, né le 9. juillet 1659, viguier d'A-vignon en 1692, premier consul de cette ville en 1701. & de celle d'Aix en 1705. mourut le 10. fevrier 1716. ayant fait son testament le 11. may 1689. & a été enterré dans la chapelle des Brancas aux Dominicains d'Avignon.

Femme LOUISE de l'orcelet-d'Ubaye, dame de Laudun, fille d'Henry, marquis

d'Ubaye, & de Louise d'Albenas, sur mariée le 18. novembre 1681.

1. HENRI-Joseph de Brancas, mort à Avignon le 16. septembre 1711. âgé de vingt-cinq ans, fut enterré aux Jacobins.

2. Louis-Toussaint de Brancas, capitaine des gardes de la reine douairiere d'Espagne, veuve du roi D. Louis I. C 4 Zeme V.

# 2.86 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

3. Andre'-Louis de Brancas, mort jeune à Laudun.

4. Antoine-Thomas de Brancas, lieutenant d'infanterie dans le regiment d'Aunis, mort à Douay le 11 novembre 1712.

nis, mort à Douay le 11 novembre 1712. 5. Louis-François-Toussaint de Brancas, mort jeune à Laudun.

- 6. HENRI-CESAR-RAIMOND-HIACINTHE de Brancas, dit le baron de Lascours; né le 31. may 1698.
- 7. JOSEPH-LAURENT-VINCENT de Brancas, dit l'abbé de Brancas, , né le 5. avril 1700.

8. Andre'-François de Brancas, dit Boisdasson, né le 12. juin 1702.

9. N. de Brancas, mariée à Pierre de Bunaud de Lubieres, seigneur de Roquemartine, d'Aureille & du Breuil, reçû conseiller au parlement d'Aix, le 7. octobre 1718.

10. HELENE-THERESE de Brancas, née le 14. octobre 1682. sut mariée au mois de mars 1710. à Justim d'Astier, baron de Montsaucon.

11. MARIE-MARGUERITE de Brancas, née le 9. avril 1684. prit l'habit de religieuse aux dames de S. Laurent d'Avignon, ordre de S. Benoît, le 5. may 1700.

T2. MARIE-Anne de Brancas, née le 28. juin 1685, prit l'habit dans le même

monastere, le 30. juillet 1701.

13. MARIE-GABRIELLE de Brancas, morte jeune.

14. THERESE-FRANÇOISE de Brancas, née le 4. Mars 1693.

15. EULALIE - EUPHROSINE - CANDIDE - GABRIELLE de Brancas, née le 23. juin 1694. religieuse aux Dames de sainte Claire d'Avignon, de l'ordre de saint Fran-Cois, y prit l'habit le premier Septembre 1708.

16. MARIE-THERESE de Brancas, née le 27. juin 1703. religieuse au même mo-

'nastere, y prit l'habit le 27. Avril 1718.

17. MARIE-MARGUERITE-GABRIELLE de Brancas, morte jeune.

6 III.

# SEIGNEURS D'OISE, DUCS DE VILLARS-BRANCAS, BAIRS DE FRANCE



D'azur, au pal d'argent chargé de trois tours crenelées de gueules, accompagné de quatre pattes de ison, affrontées d'or, monvantes des deux flancs de l'écu.

V.

NNEMOND de Brancas, seigneur & baron d'Oise, de Villose, de E. Villars, de Beaumont, de Maubec, &c. troisième fils de GAUCHER de Brancas II. du nom, seigneur d'Oise, & d'ISABEAU de Montauban, mentionnez ci-devant, pag. 280. sir plusieurs campagnes, accompagna le roi Henri II. au voyage d'Allemagne, se signala aux journées de Jarnac & de Montcontour en 1569. où (suivant Nostradamus) il mena quatre mille Provençaux; & avoit sait son testament le 7. Novembre 1568. par lequel il legue à Catherine de Joyeuse sa femme ce qu'il

D

A avoit au lieu de Maubec, & aux terres de la Tour de Sabran, de Roubion & des Taillades au comté Venaissain; à André-Baptisse de Brancas son fils puiné la seigneurie de Villars au diocese d'Apt; & à Anne, Silvie, Victoire & Marguerite de Brancas ses filles 8000. liv. à chacune; institué son heritier universel Gaspard de Brancas son fils aîné, auquel il substitue André-Baptiste de Brancas, & le fils posthume qu'il pouroit avoir de sa femme, à eux Jean de Brancas son néveu, baron de Cereste, & ses ensans mâles, & à leur désaut les ensans mâles de Marguerite de Brancas sa sœur, dame de Carces.

Femme, CATHERINE de Joyeuse, fille de Jean vicomte de Joyeuse, seigneur de S. Sauveur & d'Arques, & de Françoise de Voitins, baronne d'Arques, dame de B Puvvert & de Fenouillet, sut mariée par contrat du 18. janvier 1553. & se remaria à Claude Berton, seigneur de Crillon & de S. Jean de Vossous, chevalier de l'ordre du roi, tué dans un combat qu'il perdit allant secourir Menorbe le 14. juin 1574. contre Thadée de Baschi, seigneur de Stoblon. Elle testa le 26. avril 1608. Vojez tome IH. de cette bistoire, page 838.

3. GASPARD de Brancas, baron d'Oise, viguier de Marseille, sut guidon de la compagnie de cinquante lances du comte de Carces, comme il paroît par sa quittance pour les appointemens du 29. juin 1576, signée d'Oile, avec les armes de Brancas. ( 4 ) Il époula 1º. Irançoise Adhemar de Cattelane. 2º. Diane Gerard, fille de Pierre Gerard; il testa le 12. avril 1608. à l'Isle au comtat Ve- Gagoetes. Bibl. naissain, & y mourut sans posterité le 9. juin 1620. Trançois d'Agoult, seigneur du soi. de Sault, baron de Rossillon, par son teltament du 6. Octobre 1557. l'avoit sub-

C

D

E

F

quenles.

(a) Recueil de

stitué en dernier lieu pour son heritier. 2. Andre'-Baptiste de Brancas, seigneur de Villars, amiral de France, capitaine de cent hommes d'armes, & lieutenant general pour le roi aux bailliages de Rouen & de Caux, du pont de l'Arche, gouverneur du Havre de Grace, soutint pour la ligue le siege de Rouën coatre le roi Henry IV. remit depuis cette place à l'obésissance de ce prince, sur fait gouverneur de Rouen & de Calais, & pourvu de la charge d'amiral de France, par la démission du marêchal de Biron le 23. aoust 1594. prit séance au parlement le 30. Septembre suivant. Il sut nommé chevalier du S. Esprit, & est compris dans le rôle du 9. janvier 1595. Ayant été battu & pris prisonnier prés de Dourlens en Picardie par les Espagnols, il sut tué de sang troid par l'ordre de Contreras leur commissaire general le 24. juillet 1595. Son corps tut enterté à Rouën. Voyez son article dans la suite de cette histoire, chapitre DES AMIRAUX DE FRANCE. Palliot pag. 343. dit qu'il portoit écartelé an 1. & 4. de gueules au pal d'argent chargé de trois tours d'azur, accosté de quatre pattes de griffons affrontées d'or à la bordure endentce d'argent & d'azur, qui est Brancas Au 2 & 3. de Joyeule, pallé d'or & d'azur de six pieces au ches de gueules charge de 3. hydres d'or contre ecartelé de S Didier; d'azur au lion d'argent à la bordure de gueules chargée de huis fleurs de lys d'or. Et sur le tout, d'or à la croix fleuronnée de

3. GEORGES de Brancas, seigneur, puis duc de Villars, qui suit.

4. Autre Georges de Brancas, reçû chevalier de Malte l'an 1584. Voyez l'histoire des chevaliers de Malte par l'abbé de Veriot, tome IV. fol. 123.

5. Anne de Brancas, alliée par contrat du 14. janvier 1578. à Fulcrand de Montfaucon, baron de Vissec & d'Hierleser en Languedoc, fils de Jacques de Montfaucon, & de Caterine de Bosigues.

6. Silvie de Brancas, épousa le 23. janvier 1576. Paul de Mistral, seigneur de Montdragon & de Croses, enseigne de la compagnie des gendarmes du comte de Carces. Il étoit fils de François de Mistral, seigneur de Dons, & de Louise d'Albert. Il condussit l'an 1592, deux compagnies de gens de guerre au secours de la ville d'Aix assiegée par le duc d'Epernon, sut élû premier consul de cette ville l'année suivante; & pour la secourir dans une grande disette il engagea les joyaux & pierreries de sa femme. (b)

7. VICTOIRE de Brancas, religieuse à sainte Claire d'Avignon, prononça ses vœux p. 391. le 10. Decembre 1574, en presence du toi Henry III. & de la reine Mere Care-

rine de Medicis. 8. MARGUERITE de Brancas, mariée le 25. juillet 1590. à Clement de la Salle, seigneur des Bedarides & de la Garde.

9. MARIE de Brancas, religieuse à sainte Claire d'Avignon.

(b) Erat de la

LORGES de Brancas, marquis, puis duc de Villars, baron d'Oise, lieutenant T general au gouvernement de Normandie, gouverneur du Havre de Grace & de Honfleur, capitaine de 50. hommes d'armes, n'est point nommé dans le testament de son pere, mais seulement dans celui de sa mere; donna des marques de sa valeur & de sa conduite en diverses occasions sous le nom de chevalier d'Oise. Pendant les regnes des rois Henry III. & IV. il se trouva avec son frere l'amiral dans plusieurs expeditions lui succeda au gouvernement du Havre de Grace, se distingua à la journée de Fontaine-Françoise le 30, juin 1595, sut nommé chevalier des ordres du roi le 12. aoust 1619. & fit ses preuves à Fontainebleau le 5. Mai 1633, devant Mellieurs les duc de Montbazon, & marêchal de S. Luc commissaires; sut fait lieutenant general au gouvernement de Normandie en 1626. & en recompense de ses services le roi Louis XIII. réunit la baronie d'Oile & la terre de Champtercier à celle de Villars. & érigea le tout en duché, sous le nom de Villars, par lettres du mois de Septembre 1627, registrées au parlement d'Aix le 24, juillet 1628. & en Pairie par lettres du mois de juillet 1652. Il mourut en son château de Maubec à cinq lieucs d'Avignon le 23. janvier 1657. âgé de 89. ans, ayant fait son testament olographe le 28. sé-Vrier 1652.

Femme, JULIENNE-HYPOLITE d'Estrées, fille d'Antoine d'Estrées IV. du com, marquis de Cœuvres, chevalier des ordres du roi, grand maître de l'artillerie, & de Françoise Babou de la Bourdaisière, su mariée par contrat du 7. janvier 1597, le roi lui donna 30000, écus. Voyez tome IV. de cette histoire, pag. 600.

1. LOUIS-FRANCOIS de Brancas, duc de Villars, qui fuir.

2. Charles de Brancas, marquis de Maubec & d'Apilly, dit le comse Brancas, prêta ferment de la charge de chevalier d'honneur de la reine Anne d'Autriche le 19 juin 1661, mourut à Paris le 8, janvier 1681, âgé de 63, ans, & sur enterré aux Carmelites du fauxbourg S. Jacques.

Femme, Susanne Garnier, fille puinée de Mathieu Garnier, tresorier des parties

casuelles, est morte le 3. Novembre 1685.

1. Françoise de Brancas, mariée à Paris le 21. sévrier 1667. à Alphonse-Henry-Charles de Lorraine, prince d'Harcourt, comte de Montlaur & de S. Romaite, marquis de Maubec, baron d'Aubenas, fils de François de Lorraine, comte de Rieux, & d'Harcourt, & de Anne d'Ornano, comtesse de Montlaur, marquise de Maubec, barone d'Aubenas, sut dame du palais de la reine Marie-Therese, accompagna à Madrid l'an 1679. la reine d'Espagne, & mourut le 13. avril 1715. Voyez tome III. de cette histoire, pag. 497.

11. MARIE de Brancas, alliée par dispense le 5. juillet 1680. à Louis de Brancas,

duc de Villars son cousin germain.

3. Marie de Brancas, époula le 13. juillet 1613. Henry de Castelanne, marquis E d'Ampus, & étoit veuve en 1656.

4. MADELENE-HYPOLITE de Brancas, superieure & sondatrice des Ursulines de Narbonne, sous le nom de sœur Marie-Madelene.

5. FRANÇOISE de Brancas, morte jeune.

### VII.

OUIS-FRANCOIS de Brancas, duc de Villars, fit deux campagnes en qualité de volontaire sous le comte d'Harcourt, étoit marêchal de camp à la journée de Lugny en 1650, servit en la même qualité en 1651, sit enregistrer les lettres d'érection du duché de Villars en Pairie au parlement de Provence le 15, sévrier 1657. Et mourut au mois d'octobre 1679.

I. Femme, MADELENE-CLAIRE de Lenoncourt, fille d'Antoine de Lenon-court, seigneur de Marolles, de Poligny & de Bidaut, & de Marte d'Angennes, sut mariée par contrat du 21. Decembre 1649. & mourut le 16. Aoust 1661. La reine Mere Regente lui donna en faveur de son mariage 75000. liv. Voyez tome II. de cette histoire,

Pag. 68. H. Femme, MARIE-MADELENE Girard, fille 'de Louis Girard, seigneur de Villetaneuse, procureur general en la chambre des Comptes à Paris, & de Marie Royer, sut mariée au mois d'Avril 1662. & mourut le 20. Avril 1674.

1. LOTTO

K

# DES PAIRS DE FRANCE. VILLARS-BRANCAS. 289

1. LOUIS de Brancas, duc de Villars, qui suit.

2. Louis-Étienne-Joseph de Brancas, né le 10. Novembre 1664. mort sur mer.

3. Louis de Brancas, dit le chevalier de Villars, né le 13. Decembre 1670. futabbé

de Notre-Dame des Alleurs, & mourut le 12. Octobre 1716.

4. MARIE-MADELENE de Brancas, épousa le 26. octobre 1694. Gabriel-Henry de Beauvau, marquis de Montgauger, ci-devant capitaine des gardes du corps de Philippe de France, duc d'Orleans, fre unique du roi Louis XIV. dont elle a eu Anne-Agnés de Beauvau, mariée le 3. iuin 1717. à Agestlan-Gaston de Grossolles, marquis de Flamarens, seigneur de Buzet, ci-devant capitaine-lieutenant des chevaux-legers de Bourgogne, brigadier des armées du roi, & plusieurs autres silles. Voyez tome III. de seue bissoire, p. 385.

III. Femme, LOUISE-CATHERINE-ANGELIQUE de Fautereau de Mainieres, mariée le 10. septembre 1678, morte à Paris le 11. fevrier 1701. âgée de

11. ans.

ELIZABETH-CHARLOTE-CANDIDE de Brancas, née posthume au mois de decembre 1679, mariée à Louis de Brancas, marquis de Cereste, licutenant general des armées du roi, & au gouvernement de Provence, chevalier des ordres du roi & de la toison d'or, rapporté ci-dessus, page 283.

### VIII

OUIS de Brancas, duc de Villars, Pair de France, né le 14. fevrier 1663. & baptisé le 1. mars suivant, sut tenu sur les sonts de baptême par le roi Louis XIV, & Anne-Marie-Louise d'Orleans, duchesse de Montpensier, il obtint le 26. septembre 1684. commission de colonel d'un regiment d'infanterie, sous le titre de la province de Luxembourg, se démit de son duché-Pairie le 14. decembre 1709. en saveur de Louis-Antoine de Brancas son sils aîné, & s'est retiré à l'abbaye du Bec, le jour de S. Michel de l'année 1721. où il continue de s'appliquer aux exercices de pieté.

Femme, MARIE de Brancas, fille de Charles, comte de Brancas, marquis de Maubec, &c. & de Suzanne Garnier, fut mariée avec dispense par contrat passé à Fontainebleau le 2. & à Paris les 4. & 5. juillet 1680. Le roi lui fit present de 100000.

livres pour fon mariage.

LOUIS-ANTOINE de Brancas, duc de Villars, Pair de France, qui suit.
 MARIE-JOSEPH de Brancas, marquis d'Oise, né le 18. octobre 1687. sur fair lieutenant des gendarmes d'Orleans en juillet 1715. & brigadier de cavalerie le

2. feyrier 1719.

D

### IX.

OUIS-ANTOINE de Brancas, duc de Villars, Pair de France, comte de Maubec, baron d'Oise, de l'Isle-Champtercier, marquis d'Apilly, comte de Lauraguais, chevalier des ordres du roi, né le 12. aoust 1682, sur colonel d'un regiment d'infanterie en mil sept cent dix, aide de camp pour servir auprés de Monseigneur le duc de Bourgogne en 1708. Il eut le regiment d'Orleans en 1709. & obtint des lettres de surannation pour la Pairie de Villars le 2, septembre 1716, prit seance au parlement le 7 du même mois, comme il il a été dit si-devant p. 270, où les pieces qui concernent l'érection du duche-Pairie de Villars sont rapporteés, il a été fait chevalier des ordre du roi le 3, juin 1724.

ordre du roi le 3. juin 1724.

Femme, MARIE-ANGELIQUE Fremyn de Moras, fille de Guillaume Fremyn, seigneur de Moras, president à mortier au parlement de Metz,
envoyé en Allemagne auprés de l'électeur Palatin, puis en Espagne pour faire compliment sur la mort de la reine Louise d'Orleans, & de Marie-Angelique Cadeau: elle

E a été mariée le 14, decembre 1709.

1, Louis de Brancas né le 5. mars 1714.

2. N. de Brancas, née en 1710. morte sans avoir été nommée.

3. ADELAIDE-LOUISE-CANDIDE de Brancas, née le 14. avril 1713.

### SEIGNEURS VILLOSC. DE



1 L

TEAN de Brancas, seigneur de Villose, fils de BUFILE de Brancas, seigneur d'Oise & de Villose, maréchal de la cour de Rome, & de MARIETTE de Amorosis, mentionnez ci-devant, p. 278. sut écuyer de René d'Anjou, roi de Naples, comte de Provence, n'étoit pas encore marié lors du testament de son pere, & sie le tien le 13. septembre 1455, par lequel il élit sa sepulture dans l'église de Roquemaure, ordonne que l'on mette sur son tombeau sa statue de pierre en habit d'homme noble, avec sa cotte d'armes, & veut que ce tombeau soit fait sur le modele de celui du cardinal Anglesi, enterré dans l'église des Chartreux de Baussas.

Femme CLEMENCE d'Agout, fille de Raymond d'Agout, dit Agout d'Agout V. du nom, seigneur de Barret, de Mison, de la Tour-d'Aigues, &c. chambellan du duc de Bourgogne & de Louis duc d'Anjou II. du nom roi de Naples, de Sicile & de Je-rusalem, comte de Provence, & de Louise de Glandevez, sut mariée le 5. sevrier

1419. & testa le 28. juin 1488.

1. NICOLAS de Brancas, fait évêque de Marseille l'an 1445. y reçut le 7. may 1447. le dauphin Louis, depuis roi de France XI. du nom, lorsqu'il alloit visiter par devotion la sainte Baume. René roi de Jerusalem & de Sieile, comte d'Anjou, le nomma son procureur l'an 1461, pour traiter avec Charles d'Anjou, comte du Maine, de la dot & des conventions du mariage d'Anne de France, fille du roi Louis XI. avec Nicolas d'Anjou, marquis de Pont-à-Mousson. It mourut le premier avril 1466. Voyez Gal. Christ. edit. nov. tom. 1. col. 664.

2. Buffile de Brancas, chancelier de René d'Anjou, roi de Naples, de Sicile & de Jerusalem, est qualific maitre d'hostel de Jean d'Anjou I. du nom, duc de E Calabre, dans des lettres de René d'Anjou, roi de Naples de Sicile & de Jerusalem de l'an 1466, qui l'autorisent à recueillir de la succession de Nicolas de

Brancas, évêque de Marseille, tous les biens situez en Provence.

3. JEAN-BAPTISTE de Brancas, seigneur de Villose, qui suit. 4. FRANÇOIS de Brancas.

5. Elpide de Brancas, femme de Hugues de Villeneuve, baron de Vence, testa

cn 1460.

6. MARGUERITE de Brancas, marice à Louis Grimaldi, seigneur de Leventii, de Tourette, de Revesti & Ramplatii, fils puiné de Pierre Grimaldi, baton F de Beuil. Voyez tome IV. de cette histoire page 504.

7. FRANÇOISE de Brancas, decedée jeune.

EAN-BAPTISTE de Brancas, seigneur de Villosc, écuyer de Louis III. roi de Naples, comte de Provence, est qualiné conseiller & chambellan du ros, chastelain de Monsferrant, dans une quittance de 30. livres qu'il reçut le 4. juillet 1472, pour ses

B

# DES PAIRS DE FRANCE. VILLARJ. BRANCAS. 191

gages de chastelain de l'année 1471. Son sceau est une fasce & 4. pattes de lion, 2. en ches & 2. en pointe. Il eut 600. livres de pension en 1477. & est qualisié écuyer d'écurie du roi, dans un acte de 1481. même sceau. (a)

NICOLAS de Brancas, seigneur de Villose, qui suit.

(a) Cabinet de M. de Claitama bault,

### IV.

ICOLAS de Brancas, seigneur de Villosc.

1. CHARLES de Brancas, seigneur de Villosc, qui suit.

2. PIERRE de Brancas.

3. Jules de Brancas, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, donna quitance le 12. avril 1562. de 240. liv. sur 2880. liv. de pension qu'il avoit par an, & reçut de Raoul Moreau, tresorier du roi 2160. liv. pour 9. mois de sa pension, suivant sa quitance du 24. juillet 1566. elle est scellée comme la precedente d'un sceau en cire rouge, où est une sasce accompagnée de 4. pattes de lion, 2. du costé dextre & 2. du costé senestre, 2. en chef & 2. en pointe. (b)

( b ) Ibidems

### v.

CHARLES de Brancas, seigneur de Villose, qui suit.

1. SIMON de Brancas, seigneur de Villose, qui suit.

2. Honore' de Brancas, mort âgé de 8. ans.

### VI.

SIMON de Brancas, seigneur de Villose, demeurant à Avignon en 1622.

1. Charles de Brancas.

2. Pompe'e de Brancas.

B

3. GABRIELLE de Brancas, mariée à Josephin de Simiane, seigneur de la Coste & de Chasteauneuf, né en 1601. fils de François de Simiane II. du nom, seigneur de la Coste, & d'Anne de Simiane, dame de Chasteauneuf. Voyez some II. de cette bissoire p. 254.



# AND THE PROPERTY OF THE PROPER

CHAPITRE XV.

# ROUANNOIS

DUCHE-PAIRIE



OUANNE, ville en Forez, située sur la riviere de Loire, a donné son nom à un petit pays, dit le Rouannois. La baronie de Rouanne & le marquisat de Bois, avec plusieurs autres terres, furent érigées en duché-Pairie, sous le nom de Rouannois, par lettres données à S. Germain en Laye le 3. avril 1519. en faveur d'ARTUS Gouf- G fier, grand maître de France. Il mourut dans le mois suivant à Montpellier, & les lettres ne furent point enregistrées. Le roi Charles IX. par ses lettres dattées de Barle-Duc au mois de may 1564, registrées le 30 du même mois, réunit les baronies de la Mothe, S. Romain & de Rouanne à celle de Boily, & les érigea en marquilat, sous le nom de Boily, pour CLAUDE Goussier, sils d'Artus Goussier, grand écuyer de France, avec la clause que les appellations de ce marquisat ressortiroient pour les cas presidiaux au presidial de Forez, & pour les autres cas au parlement de Paris. Le même CLAUDE Gouffier obtint du même prince l'érection de ces terres en duché sous le nom de Rouannois, pour lui & ses enfans mâles, par lettres données à S. Maur au mois de novembre mil cinq cent soixante-fix, registrées le vingt-trois decembre suivant. LO UIS Goussier son petit - sils obtint au mois de septembre D mil six cent douze, & le 8. avril 1620. des lettres d'érection du duché de Rouannois en Pairie: ces dernieres furent presentées au parlement, & n'y furent point enregistrées. Artus Gouffier, duc de Rouannois; petit-fils de Louis Gouffier, representa le comte de Flandres au sacre de Louis XIV. mais ayant ensuite embrasse l'état écclessastique, il maria sa sœur à FRANC OIS d'Aubusson, comte de la Feuillade, depuis marêchal de France, & lui vendit son marquilat de Boisy, & son duché de Rouannois 400000. livres, pour lequel ce dernier obtint de nouvelles lettres d'érection en duché, données à S. Germain en Laye au mois d'avril 1667 registrées le 30. aoust de la même année, puis en Pairie au même mois d'avril 1667, ces dernieres lettres furent presentées au parlement le 22, aoust suivant, sur quoi sut prononcé un simple soit montré. LOUIS-FRANCOIS d'Aubusson de la Feuillade, duc de Rouannois, depuis marêchal de France son sils, en obtint l'enregistrement le 2. novembre 1716. mais étant mort sans ensais le 29. janvier 1725. Ce duché-Pairie a été éteint. Voyez les pieces qui suivent concernant ces differentes érections, apres lesquelles on donnera la E genealogie de la maison d'Aubusson, d'on sont sortis les ducs de Rouannois, Pairs de

PIECES

## PIECES CONCERNANT LE DUCHE-PAIRIE ROUANNOIS DE

Lettres de François I portant érection de la baronie de Ronanne & seigneurie de Boisy en duche & Patrie de Rouannois, en faveur d'Artus Gouffier grand maître de France.

Du 3. Avril 1519.

RANCOIS, par la grace de Dieu, roi de France; à tous presens & à venir, Salut. MSS. de la Bi-Scavoir failons que nous reduifant à mémoire que nos prédecesseurs rois de France blist. du ser, vols ont accoutumé par trés-bonne & louable raison élever en degrez & titres d'honneur les 8485. fel. 78. maisons de ceux desquels ils ont voulu reconnoitre l'ancienne noblesse & prérogatives, & remunerer les merites & recommandables services qu'ils auroient pû rendre à l'état,& pour inciter & convier les nobles à embrasser la vertu & generosité, à l'honneur & tuition de cette couronne. A cette cause, en auroient aucuns, selon leur vertu & vaillance; honorez de charges, commandemens, gouvernemens, illustrez leurs maisons de dignitez, privileges, prééminences, chacun selon son merite, qualité & condition, afin de perpetuer la mémoire à la posterité, & saire voir comme ils ont été utils à la conservation de ce royaume. C'est pourquoi, considerant les grands & sideles services que dés notre jeunesse nous a fait en nos plus grandes & plus importantes affaires, & elperons que par cy-aprés nous fera notre trés-cher & amé coulin Messire Artus Goussier, sieur de Boisy, comte d'Estampes, de Caravas & de Maulevrier, baron des baronies de Rouanne, la Mothe-S. Romain, Bourg sur Charente, Passavant & S. Loup, conseiller en notre privé conseil, chevalier de notre ordre, capitaine de cent hommes d'armes de nos ordonnances, gouverneur & lieutenant general dans nos pays de Dauphiné, & grand maître de France; ensemble les services D que ceux de la maison, dont il est sorti ont toujours rendus aux rois nos predecesseurs, tellement que nous avons trés-grande occasion de montrer combien nous estimons la vertu grande, & recommandables services de notredit cousin, non iculement envers lui en sa personne, mais encore accroître son nom & décorer sa maifon de titres, dignitez & prééminences qui puillent faire foy à l'avenir de la vaillance, probité, conduite & experience qu'il a toujours eues au tervice de nos prédecesseurs, de Nous & de notre couronne, & connoissant que notre dit cousin a plutieurs grands biens, sussians pour entretenir, non seulement l'état de comte, mais aussi de duc, & même que ladite baronie de Rouanne, & seigneurie de Boisy, qui consiste és terres, mandemens & seigneurie de Rouanne, Boily, la Mothe-S. Romain, le mandement de service, le tiers de S. Haon, & autres terres de bon revenu & valeur, E desquels sont tenus & mouvent plusieurs fies, terres & seigneuries, laquelle baronie avec la feigneurie de Boily la Mothe - S. Romain, le mandement de service, le tiers de S. Haon, icelui notredit cousin desireroit singulierement être par nous érigez en titre de duché & Pairie de Rouannois, avec toutes les dépendances desdites seigneuries, terres & mandemens; lesquelles sont peuplées de plusieurs villes, & grandes forests, villages & bourgs, au moyen dequoi seroit bien raisonnable pour les causes que dessus, les élever & ériger en plus haut degré, & incorporer en un corps: pour ces causes & autres bonnes & justes considerations à ce nous mouvans, Nous ayant le tout bien & mûrement deliberé avec les princes de notre sang & F gens de notre conseil privé, & voulant décorer & élever d'aucuns grands titres d'honneurs notredit cousin, sadite maison & ladite baronie & terres suddites, de notre certaine science, propre mouvement, pleine puissance, liberalité & autorité royale, avons leidites terres, baronie de Rouanne, seigneurie de Boity, la-Mothe-S. Romain, mandement de service, le tiers de S. Haon & dépendance d'icelledite terre, incorporée entemble en un territoire, créé & érigé, créons & érigeons par ces prelentes à notredit cousin, ses successeurs enfans males, & les enfans males de ses enfans males qui seront procréez & islus en bon & legitime mariage, en titre, nom, dignitez, prééminences & autorité de duché & Pairie, mouvans de notre couronne, à une simple & seule foi & hommage, ressortissante ledit duché directement & sans aucun moyen, à notre cour de parlement à Paris, avec toute telle jutisdiction qui y appar-

tient, lequel duché de Rouannois sera dorênavant dit, nommé & appellé le duché de Rouannois, auquel notredit cousin, successeurs, ses enfans mâles, (au défaut A desquels ledit duché sera sujet à retour à Nous & à notre contonne de France, comme terre baillée en appanage) pourront avoir, constituer & etablir perpetuellement un senechal du duché & Pairie de Rouannois, qui aura & auquel nous vous avons donné telle & semblable jurisdiction, droit de prévention, privileges, degrez d'icelle jurisdiction & autorité dans ledit duché qui ont & peuvent avoir senechaux des ducs & Pairs de ce royaume, suivant nos édits & ordonnances, voulant que les appellations. qui proviendront dudit tenechal de Rouannois, soient à nos seuls juges de notredite cour de parlement, & non ailleurs, reservez directement & sans moyen, faisant inhibition & défenses à tous nos jugos, senechaux, baillifs, leurs lieutenans, chacun en leurs sieges, a'où pourroient ressortir les seigneuries & dépendances de ladite duché, auparavant la presente création, & érection sur peine de nullire de ce qu'ils seront au contraire, de dorênavant entreprendre aucune connoissance, cour, ne jurisdiction des caules & matieres dudit duché-Pairie, foit en premiere instance, cause d'appel ou autrement. Permettons davantage à notredit cousin, & aux siens, & successeurs enfans mâles ercer & établir particulierement tous autres officiers qui seront requis & necessaires pour l'exercice de la jurisdiction dudit duché-Pairie, comme à la qualité & dignité d'icelul appartient, & que tous les justiciables, sujets & vassaux, de quelque qualité qu'ils loient tenans dudit duché-Pairie de Rouannois, soient contraints par toutes voyes dues & raitonnables rendre les obéissances & devoirs, employans dans leurs hommages, aveus, declarations & dénombremens les qualitez de norredit coufin au titte de duc & Pair de France, & garder les formes dues à telle qualité, pour dudit duché-Pairie de Rouannois, jouir par notredit cousin, ses hoirs enfans males, perpetuellement, au nom, titre, honneurs, droits, jurisdiction, ressort, territoire, C soi & hommage susdit, autoritez, prérogatives, dignitez, prééminences en nos assaires d'état, conseils, guerres & assemblées, & autres privileges, desquels jouissent les autres ducs & Pairs de cetui notre royaume, tenans duchez-Pairies en appanage, sans en rien reserver ni retenir, fors ladite foi & hommage & retour dudit duché à notre couronne, ainsi qu'il nous plaira, & à nos successeurs rois, à défaut d'hoirs mâles, & la souveraineté en dernier ressort des appellations dudit duché-Pairie à notredite cour de parlement à Paris. Si donnons en mandement par cesdites presentes à nos amez & seaux conseillers les gens tenans & qui tiendront notredite cour de Parlement & chambre des comptes à Paris, & à tous nos autres justiciers & officiers, ou leurs lieutenans, & à chacun d'eux, si comme à lui appartiendra, que de notre presente D érection dudit duché & Pairie de Rouannois, & de tout le contenu en ces presenres, ils fassent, soussent, laissent jouir & user pleinement, paisiblement & perpetuellement notredit cousin, sans en ce lui donner, ne souffrir être donné, ores, ne pour le temps à venir, aucun annuy ne déstourbier au contraire ces presentes, afin de perpetuelle mémoire fassent enregistrer en notredite cour de parlement, chambre des comptes, & par-tout ailleurs qu'il appartiendra : Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose serme & stable à toujours, nous avons fair mettre notre scel à cesdites presentes. Donné à S. Germain en Laye le troisséme jour d'avril, l'an de grace mil cinq cens & dix-neuf & de notre regne le cinquiéme. Signé, FRANC, OIS. Et sur le reply est écrit, par le roi, signé, ROBERTET.

Lettres d'érection des baronnies de Boify, la Mothe-saint-Romain & Rouannois, en marquisat de Boisy, en faveur de Messire Claude Gouffier, grand ceuyer de France.

Du 13. May 1564.

HARLES par la grace de Dieu, roi de France: A tous presens & à venir, SALUT. Nos prédecesseurs rois ayant connu par l'experience les grands, vertueux & recommandables services que les prédecesseurs de notre trés-cher & trés-amé cou- F sin le sieur de Boisy, chevalier de notre ordre, grand écuyer de France, leurs avoient de long-temps faits, mêmement le feu sieur de Boisy pere de notredit cousin, tant au fait de nos guerres, qu'autres grandes & importantes charges & affaires esquelles ils l'auroient employé, l'auroient appellé & fait de leur conseil étroir, sait gouverneur du pays de Dauphiné, & pourveu en l'état de grand maître de France, ausquels respectivement il se seroit toujours si bien & vertueusement conduit & du tout acquitté, que nossits prédecesseurs en auroient reçû trés-grand contentement : les vestiges du-

E

quel notredit cousin son fils auroit si bien & dextrement suivi & imité, que nos prédecesseurs l'auroient employé en semblables ou plus grandes charges que sondit pere, mêmement à la conduite des gens de guerre qu'ils lui commirent des ses jeunes ans, tant au camp que le seu roi François notre trés-cher seigneur & ayeul avoit devant Pavie, que depuis en la charge, conduite & ctéation de colonel de chevaux legers premiers créez en notre royaume, auquel il auroit trés-bien fait son devoir, & en tous les autres camps & armées qu'ils auroient eu, où notredit cousin auroit sait sussiante preuve de l'assection qu'il avoit au bien, conservation & augmentation de cette couronne, en faisant lesquels exercices de guerre autoit été par deux sois prisonnier des ennemis, qui auroit meu notredit seu leigneur & ayeul à promouvoir notredit cousin à l'état de grand écuyer de France, & de capitaine des cent gentilshommes de notre maison, en toutes lesquelles charges & autres grandes qui lui ont été commises

Ennemis, qui auroit meu notrenit leu loigneur & ayeul a promouvoir notrenit coufin à l'état de grand écuver de France, & de capitaine des cent gentilshommes de notre mailon, en toutes lesquelles charges & autres grandes qui lui ont été commises
tant par notredit seu seigneur & ayeul, que seu notre trés-honoré seigneur & pere le
roi Henry, il auroit sait tel & si grand devoir, ainsi que Nous avons été dûment
certisie par plusieurs princes de notre sang, & autres grands seigneurs & chevaliers,
& que nous avons de notre temps veu par l'esset, que le voyant chacun jour continuer de mieux en mieux en tous bons, grands & vertueux essets nous l'avons approché de Nous, & icelui employé aux plus grandes & plus importantes assaires de
notre royaume, & icelui fait de notre conseil étroit, & voulant le tout plus amplement reconnoître & perpetuer les noms & memoires, sçachant que la baronnie
de Boisy est de bon & grand revenu, & que d'icelle sont tenus & mouvans plusieurs
beaux & grands siess, & laquelle avec les baronnies de laMothe-saint-Romain & Rouanne
c jointes & unies ensemble avec autres siess, terres & seigneuries que notredit cousin
entend acquerur & les joindre à icelle baronnie de Boisy, seroient de bon, grand &

C jointes & unies ensemble avec autres fiefs, terres & seigneuries que notredit cousin entend acquerir & les joindre à icelle baronnie de Boisy, seroient de bon, grand & suffissant revenu pour entretenir l'état de marquis. Salut, sçavoir saisons, que Nous pour les causes dessus dites & autres grandes considerations, avons par l'avis & conseil de notre trés-honorée Dame & Mere, princes de notre sang, seigneurs & autres grands & notables personnages de notre conseil, & de notre certaine science, pleine puillance & autorité royale, joint, uni & incorporé, joignons, unissons & incorporons les dites baronnies de la Mothe - saint - Romain, de Rouannes, & autres siefs, terres & seigneuries que notredit cousin & ses successeurs pourront ci-aprés acquerir, le tout montant jusqu'à la somme de dix mille livres de rente chacun an, à ladite baronnie de Boisy, & scelle baronnie créé, érigé, décoré & élevé, créons, étigeons, décorons & élevons en dignité, nom, titre & prééminence de marquisat,

geons, décorons & élevons en dignité, nom, titre & prééminence de marquisat, pour être dorénavant dit & appellé le marquisat de Boisy, & tenu de Nous à cause de notre comté de Forest, à une seule soi & hommage, sans aucune mutation ou accrosssement des charges, outre celles qui Nous sont dûes d'ancienneté. Voulons néanmoins & Nous plait que si ladite comté de Forest étoit ci-après mise hors de nos mains ou de nos successeurs, soit par appanage, recompense ou autrement en quelque maniere que ce soit, ledit marquisat sera tenu & mouvant de Nous à cause de notre couronne, sans qu'il soit tenu ni mouvant dudit comté de Forest, ledit cas avenant, duquel audit cas Nous l'avons dès-à-present, comme pour lors & dès-lors, comme dès maintenant distrait & desuni, distrayons & desunissons pour être, comme dit est, tenu de Nous à cause de notre couronne, & audit nom & titre de marquisat de Boisy, jouir & user pleinement, passiblement, & perpetuellement par notredit cousin, ses hoirs successeurs & avans cause, mâles & femelles qui seront

notredit cousin, ses hoirs successeurs & ayans cause, mâles & semelles qui seront tenus, censez, reputez & appellez tant en jugement que dehors, marquis d'icelui marquisat de Bois, à pareils droits de noblesse, autoritez, privileges, prérogatives, prééminence en faits de guerre, assemblées de noblesse & autrement, comme jouissent & usent & ont accoutumé jouir & user les anciens marquis de notre royaume, ainsi que les vassaux & autres gens de quelque état, qualité, dignité, autorité & condition qu'ils soient, tenant noblement ou roturierement dudit marquisse de Bois, quand ils seront dorénavant leurs hommages & bailleront leurs dé-

F quisat de Boily, quand ils feront dorénavant leurs hommages & bailleront leurs dénombremens & déclarations à notredit cousin & à ses successeurs, les fassent & baillent au nom de marquis, & semblablement tous les autres actes & reconnoissances les reputans & appellans marquis dudit marquisat de Boisy, avons néanmoins permis & permettons à notredit cousin créer un bailly audit marquitat de Boisy, un lieutemant, un gresseur & le nombre des sergens requis pour l'administration de la justice, & établir le siege dudit bailly audit lieu de Rouanne, auquel siege ressortiont les appellations des juges desdites baronnies & autres seigneuries qui seront par notredit cousin acquises, jointes & unies audit marquitat, ensemble les appellations des juges

# 276 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

des vallaux de notredit cousin à cause dudit marquisat, & connoîtra, ledit bailly ou son A lieutenant en première instance de toutes les cautes civiles & criminelles de ladite baronnie de Rouanne, sans qu'il y ait autres juges ni officiers queles susdits : les appellations dudit bailly reflortiront, sçavoir celles qui suivant nos édits doivent être jugées en dernier reflort ès sièges présidiaux, au siège présidial de Forest établi à Montbrison, & les autres qui sont hors des édits, dont les juges présidiaux ne peuvent juger en dernier ressort, en notre cour de parlement de Paris, & ledit cas avenant que ledit comté de Forest sût ci-après mis hors de nos mains ou de nos successeurs, comtes & seigneurs de Montbrison, assis audit comté de Forest pour appanage, engagemens ou autrement en quelque manière que ce soit, toutes les dites appellations refloitiront en B. notredite cour de parlement de l'aris, sans qu'elles puissent plus ressortir audit siège présidual de Montbrison, & que ledit bailly de Forest, son lieutenant ni autre juge quelconque en puissent connoître, ce que leurs avons interdit & désendu, interdisons & détendons par ces presentes, par lesquelles mandons à nos amez & séaux les gens de notre cour de parlement & de nos comptes à Paris, que nos presentes, union, incorporation, création & érection de marquilat de Boily, ils failent lire, publier, & enregistrer, icelles gardent, observent & entretiennent, fassent garder, observer & entretenir, & notredit cousin, ses hoirs & successeurs tant males quo semelles, joilir & user plemement, painblement & perpetuellement & à toujours, cessans & faisans cesser tous troubles & empêchemens à ce contraires. Car tel est notre plaisir, nonobstant quelconques édits, ordonnances, restrictions, mandemens, désenses & lettres à ce contraires, & afin que ce soit chose serme & stable à toujours nous avons fait mettre notre scel à cesdites presentes, sauf en autres choses notre droit & l'autrui en tout. Donné à Bar le duc au mois de May l'an de grace mil cinq cens soixante-quatre, & de notre regne le quatriéme. Signé, CHARLES. Es au repli est écrit, par le roi, la reine sa Mere presente. Signé, ROBERTET.

Et à côté est éctit, lecta similiter, publicata & registrata audito procuratore generali in tamera rationum regiarum, prout in registro continetur duodecima die funii anno supradicto. D. Signé, DE BAUGY. Avec paraphe.

Et à côté est encore écrit, lecta, publicata & registrata audito procuratore generali regis in his que pertinent ad titulum, honorem & dignitatem marchionatus, dumtaxat & prout in arresto hodie continetur Parissis m parlamento tredecima die Maii, anno Domini 1564. Signé, DU TILLET, avec grille & paraphe. Et scellées du grand sceau de cire verte.

Arrest d'enregistrement au parlement sur les lettres de verification du marquisat de Bois.

Du 27. May 1564.

Extrait des registres du Parlement.

EU par la cour les lettres patentes du roi en forme de chartres données à Bar le Duc au mois de May present mois, soussigné CHARLES; Et sur le reply par le roi & la reine sa mere presente, ROBERT. Et par lesquelles & pour les causes y contenues, ledit seigneur a joint, uni & incorpore les baronnies de la Mothe - saint Romain, de Rouanne & autres hels, terres & seigneuries que Messire Claude Goufsier chevalier de l'ordre du roi, seigneur de Boisy, & grand écuyer de France, & ses successeurs pourront ci-aprés acquerir, le tout montant jusqu'à la somme de dix mille livres tournois de rente avec la baronnie de Boily, & icelle baronnie créée, érigée, decorée & élevée en dignité, nom, titre & prééminence de marquisat, pour être dorénavant appellée le marquilat de Boily, comme plus au long le contiennent lesdites lettres de l'ordonnance de ladite cour, communiquées au procureur general du roi, ses conclusions sur ce: la matiere mile en deliberation, & tout consideré, ladite cour a ordonné & ordonne avant que de proceder à la verification de tout le contenu eldites lettres, qu'il lera informé d'office à la requête du procureur general du roi, fur l'interêt & diminution que le roi peut avoir en failant ladite érection, pour l'information vue en être ordonne, & cependant par provision ordonne que lesdites lettres seront luës, publices & enregistrées es registres pour jouir par ledit tieur Gouffier de l'esset & contenu en icelles pour le regard du nom & titre dudit marquisat de Boily.

E

A Boify seulement. Fait en Parlement le vingt-septiéme jour de May l'an mil cinq cent soixante-quatre. Signé par collation Buche, avec paraphe.

Erection de la Baronie de Rouannois en duché par le roi Charles IX. en faveur de Claude Gouffier, marquis de Boisy.

HARLES, par la grace de Dieu, roi de France, à tous presens & advenir, Salut. Comme les rois de France nos prédecesseurs de trés louable mémoire, entrautres moyens qu'ils ont ordinairement tenus pour inviter la noblesse de France à s'employer à l'entreprile de hauts faits d'armes, tant pour la conservation que pour B l'accroillement, augmentation & honneur de cette couronne, ont honoré aucuns de grandes charges, telles qu'ils ont estimé être condignes à leurs personnes & vaillances, & à la maison dont ils sont issus, iceux tenus auprès d'eux en grands lieux & états, faits participans de leurs affaires, & élevez en titres & prééminences de ducs, comtes, marquis, selon qu'ils ont jugé être plus à propos, pour décorer leurs mailons & posterité, & faire clairement paroître & connoître à un chacun ce qu'ils avoient merité de cette couronne; & soit ainsi que notre tres-cher & amé cousin Claude Gouffier, marquis de Boily, comte de Maulevrier, sieur & baron de Rouanne, la Mothe-S. Romain, Passavant, la Fougercule, Bourg sur Charante, S. Loup, Palluau, Pousauges & Oyron, chevalier de notre ordre, conseiller de notre privé conseil, capitaine de l'ancienne bande des cent gentilhommes de notre hôtel, & grand écuyer C de France, sis unique de seu Messire Artus Goussier, en son vivant chevalier de l'ordre, fieur de Boily, conseiller au conseil privé de seu notre trés-honoré seigneur & ayeul le roi François I. de ce nom, de trés-louable & recommandable mémoire, gouverneur du pays de Dauphiné, & grand maitre de France, son pere; fuivant la vraye & nature le inclination que sondit pere & ses predecesseurs ont toujours eue à grande chose au bien & service de notre couronne, se soit de tes jeunes ans tellement employé au fait des guerres, qu'aprés avoir eu charges en plusieurs camps, armées & expeditions qui ont été faites & dressées depuis l'avenement à la couronne de seu notre trés-honoré seigneur & ayeul le roi François I. de ce nom, icelui suivi & accompagné en toutes les journées, batailles, faits de guerre, & autres r grandes entreprises faites de son vivant, sans y avoir aucunement épargné sa personne, biens & tout ce qui étoit en sa puissance, notredit seigneur & ayeu voulant pourvoir à l'état de grand écuyer de France, d'un personnage digne, & duquel la vertu & grands services tussent connus, auroit pour cet estet chossi icelui notredit cousin, qui a depuis servi les seus rois Henry & François nos trés-honorez seigneurs pere & stere, & nous en toutes autres affaires qui se sont presentées, tant au fait des guerres, qu'ailleurs; tellement que nous avons trés-grande occasion de montrer combien nous estimons sa vertu, & reconnoître ses grands, dignes & recommandables services, non seulement envers lui & sa personne, mais aussi accroître son nom, & décorer sa maison de titre E qui puisse faire soi à l'avenir de sa vaillance, & de la dévotion qu'il a toujours eue au service de nos prédecesseurs rois, de nous & de notre couronne. Sçavoir failons que nous connoissant que notredit cousin a plusieurs grands biens south ans pour entretenir, non seulement l'état de marquis, mais aussi de duc, & même ledit marquisat de Boisy & baronie de Rouannois, qui consistent en terres, mandemens & seigneuries de Rouanne, Boily, la Mothe-S. Romain, & autres terres de bons revenus & valeur, desquelles sont tenus & mouvans plusieurs siefs, terres & seigneuries, laquelle baronie avec ledit marquilat 'de Boily, icelui notredit confin delireroit singulierement être par nous éngées en titre & duché de Rouannois; & d'autant que les terres, mandemens & teigneuries de S. Haon, la Chambre, de Renoylon, S. Maurice, Villerais, le Verdier, Vernet & Croset, comprises sous le nom du Parsait de la baronie de Rouannois, desquelles seu notredit seigneur & aveul lui auroit sait son don peu aprés le partement de ce royaume du feu duc Charles de Bourbon, ont depuis été reunis à notre coutonne, & quelque temps après vendues avec le mandement de Cervieres, à rachat perpetuel pour les affaires des guerres pour le prix & somme de 36296, livres 17. sols', pour laquelle nous avons à notredit cousin permis de retirer icelles terres: il nous a offert que si, notre bon plaisir étoit unir lesdites terres comprises sur ledit Parfait de Rouannois audit duché, il nous délaissera dés-à-present ledic mandement de Cervieres, qui est de plus grande valeur que les autres terres audit Parfait, rachetable de ladite somme de 39296. livres 17. sols, & consentira que ledit duché avec les annexes & dépendances soit sujet à retour à nous & à la couronne de Tome V.

France, comme sont les terres baillées par nos prédecesseurs rois & nous en appanage; & qu'en defaut d'hoirs mâles descendans de notredit cousin ou des siens, ledit duché K nous retourne & à la couronne de France. A ces causes & autres bonnes considerations à ce Nous mouvans, inclinant à la supplication & requête de notredit cousin par l'avis, conseil & déliberation de la reine notre trés-honorée Dame & Mere, des princes de notre lang, & autres grands & notables chevaliers étans auprés de Nous, avons créé, érigé & élevé, créons, érigeons & élevons par ces presentes en nom, titre, dignité & prééminence de duché ledit marquisat de Bois, y compris ladite baronnie de Rouanne, la Mothe-saint Romain, & le tiers de saint Haon de tout temps appartenant à notredit cousin, & les terres, mandemens & seigneuries de saint Haon, la Chambre, Renovson, saint Maurice & Villerais, le Verdier, Vernet & Ctozet, compris lous le nom de Parfait de la baronnie de Rouannois que notredit cousin rachetera dedans trois mois avec ledit mandement de Cervieres, suivant le pouvoir & fa- B culté qu'il en a de Nous, pour remettre ledit mandement de Cervieres en notre revenu & recette ordinaire de Rion, pour tenir lieu de la recompense que pourroient pretendre nos officiers, en la diminution des greffes & autres droits de nos justices particulieres ausquelles répondent les terres dudit duché de Rouannois, si telle recompense le trouve suffisante & pareille, sinon jusqu'à la concurrence, en retenant seulement par notredit cousin ledit parfait de Rouannois qui demeurera uni audit duché, & lequel nous y avons uni & unissons par ces presentes, à la charge de le pouvoir par nous & nos successeurs rois racheter à toujours pour ladite somme de 36296. L. 17. sols tournois, que notredit cousin sournira aux heritiers du feu sieur de S. André, ou ayant d'eux cause qui possedent à present lesdites terres, à condition de rachat perpetuel, pour d'icelui duché jouir par notredit cousin, ses enfans mâles qui sont & seront nez & proctéez en loyal mariage à titre de duc de Rouannois, & qui soient C tenus, censez, reputez & appellez ducs d'icelui duché de Rouannois, pour le tenir de Nous & de la couronne de France à une seule foi & hommage, & en jouir & user à pareils droits, autoritez, prérogatives & prééminences en fait de guerre, assemblée de nobles, & tous autres actes, comme jouissent & usent & ont accoutumé de jouir & user les autres ducs de notre royaume, tenans duchez & appanages, tout ainsi que si lesdits droits étoient specialement déclarez par le menu, & que tous les vassaux & autres gens de quelque qualité & condition qu'ils soient tenant noblement & roturierement dudit duché de Rouannois, quand ils feront dorénavant leurs hommages & bailleront dénombremens & aveux à notredit cousin ou à sesdits successeurs, ils le fassent & baillent au nom & sous ladite qualité & titre de duc, & semblablement tous leurs autres actes de reconoissance, & que tels soient tenus, censez, reputez & appellez tant en jugement que dehors; lequel duché de Rouannois avec ledit marquisat de Boisy, seursdites appartenances & dépendances, & autres terres que D notredit cousin y pourra joindre & acquerir prés & environ d'icelui duché jusques à la somme de 10000, liv. tournois de rente & revenu annuel, il tiendra & ses successeurs nuement de Nous & de notre couronne sans aucune condition, limitation ou accroissement de charges quelconques, fors que de retour à Nous & à notre couronne, en défaut d'hoirs mâles, & de rachat perpetuel desdites terres comprises sous le nom du Parfait de Rouannois à Nous & à nosdits successeurs, comme dit est. Voulant que pour l'exercice de la justice & jurisdiction dudit duché de Rouannois, notredit cousin & les successeurs puissent ordonner, mettre & instituer toutes manieres d'officiers, qui à duc peuvent & doivent appartenir, selon toutefois nos édits & ordonnances, lesquels connoîtront & décideront de toutes & chacunes les causes, appartenances & dépendances, sans que d'autres juges en puissent dorénavant avoir ne à eux attribuer aucune cour, jurisdiction ne connoissance, laquelle Nous leur avons interdite & dé- E fendue, interdisons & désendons par ces presentes, sors & excepté aux gens de notre cour de parlement à Paris, qui connoîtront en dernier ressort & souveraincté les appellations dudit duché, tout ainsi qu'ils ont accoutumé ès autres duchez d'icelui notre royaume tenans en appanage, & les juges présidiaux des lieux des cas royaux, & appellations d'entre nos sujets, tout ainsi & en la maniere qu'ils connoissoient auparavant cette érection au cas de l'édit. Et pareillement jouira notredit cousin & ses succetleurs de tous droits, prérogatives & prééminences à titre de duc appartenant, sans aucune chose reserver ni retenir, fors lesdits soi & hommage, souveraineté & dernier ressort en notrédite cour de parlement & siéges présidiaux, ainsi que dessus, & le retour d'icelui duché, tel qu'il Nous plaira & à nos successeurs au temps à venir, appartenir en défaut d'hoirs mâles, & du rachat perpetuel dudit Parfait de

Rouannois uni audit duché, duquel notredit cousin Nous a ce jourd'hui fait en nos A mains, les foi & hommage qu'il étoit tenu nous faire. Si donnons en mandement à nos amez & féaux les gens tenans nos cours de parlement & chambres de nos comptes à Paris, tresoriers de France établis à Lyon, bailly de Forest ou son lieutenant, & tous autres nos justiciers & officiers & chacun d'eux en droit soi, & comme à lui appartiendra, que cesdites presentes ils fassent lire & enregistrer, & du contenu en icelles notredit cousin le marquis de Boisy & ses successeurs mâles jouir & user pleinement & paisiblement, sans en ce leur faire mettre & donner, ne soussirire leur être sait, mis ou donné aucun trouble, destourbier ou empêchement; au contraire, si fait, mis ou donné leur étoit, fassent incontinent le tout remertre & reparer à pleine & entiere délivrance & au premier état & dû. Car tel est notre plaisir, & afin que ce soit chose serme & stable à toujours, Nous avons fait mettre notre scel à cetdites presentes. Donné à S. Maur au mois de Novembre l'an de grace 1566. Et de notre regne le sixième. B Signé, CHARLES. Et far le reply, par le roi, DE LAUBESPINE. Et scellées du grand sceau de cire verte en lacs de soye verte & rouge. Et à côté est écrit registrata. Signé, BRISSET.

Lûës, publiées & enregistrées, ouy sur ce le procureur general du roi aux charges contenues esdites lettres, qui sont entre autres de remcorporation au domaine & patrimoine de la couronne de France, par saute de mâles & ensans descendans des mâles, & autres charges contenues en l'arrest du dixième jour de ce mais. A paris en parlement le quatorzième jour de Janvier l'an 1567. Signé, Du Tillet.

Luës & semblablement publiées & registrées, ony sur ce le procureur general du roi en la chambre des comptes, aux charges & ainsi qu'il est contenu en l'arrest d'icelle du vingt-unième jour de Janvier 1567. Signé, FORMAGET.

Arrest de Verisication du duché de Rouannois.

C

Extrait des registres du parlement, du 10. janvier 1567.

EU par la cour les lettres patentes du roi données à saint Maur au mois de novembre 1566. Signées par le roi DB L'AUBESPINE, obtenues de la part de Messire Claude Goussier, chevalier, grand écuyer de France, portant & contenant érection de la baronie de Rouanne, avec le marquisat de Boisy, la Mothe-S. Romain, & autres terres, à plein declarées & specifiées par lesdites lettres, en nom, titre, digniré, prééminence de duché de Rouannois, certaine évaluation faite en la chambre des comptes du revenu de la terre & seigneurie de Cervieres, size au comté de Forets, des dix années précedentes, par vendition faite en 1544, autre évaluation faite des émolumens & revenus de la justice de la cour du bailliage de Forets au siege de Montbrison seulement, consistant és gresses & autres émolumens y declarés appartenans au roi, requête presentée à ladite cout par ledit Messire Claude Goussier, tendante à ce qu'il plût à icelle verifier & enteriner lesdites lettres d'érection; les conclutions du procureur general du roi, sur ce, auquel le tout a été communiqué, & tout confideré, ladite cour a ordonné & ordonne que lesdites settres patentes seront lues, publices & enregistrées és registres d'icelle, pour jouir par l'impetrant de l'effet & contenu en icelles, à la charge de la reversion & union à la couronne en désaut d'hoirs mâles, conformément autdites lettres, & ce verifié en ladite cour, à la charge aussi par sedit impetrant de mettre dés-à-present entre les mains du roi les mandemens, E terres & seigneuries de Cervieres, pour le revenu d'icelles être mis actuellement entre les mains du receveur du roi sur les lieux, & par lui reçû pour en rendre compte comme du domaine du roi, en récompense de la diminution des gresses & droits de justices, provenant à cause de ladite érection de duché, & en cas que les mandemens & terre de Cervieres, & les autres terres du domaine du roi unies audit duché, soient rachettées pour le prix pour lequel elles ont été alliénées, ledit impetrant baillera & fournira au roi, au lieu dudit mandement & terres de Cervieres, autre récompense bonne & suffisante, en terre, domaine & heritage pour ladite diminution des gresses & droits de justice, jusqu'à la concurrence de la valeur d'iceux, laquelle valeur ledit impetrant lera tenu de faire estimer & liquider dans un an prochain, & ou ladite estimation & liquidation n'aura été faite, ledit impetrant, au cas dudit rachat, sera

tenu de bailler & fournir autre terre de pareille valeur & estimation pour ladite terre & seigneurie de Cervieres, auquel cas aussi de rachat desdites terres domanialles, unies audit duché, ledit impetrant fournira autres terres de l'estimation & du prix dudit rachat, pour être unies audit duché & sujettes à même condition, & de réunion à la contonne de France, à la charge aussi que pour toutes les terres & seigneuries dudit duché, il n'y aura qu'un bailly, un lieutenant & un gretfier pour l'exercice de la justice au lieu le plus commode pour le soulagement du peuple, lesquels teront sallariez de gages suthians par ledit impetrant. Lais en parlement le dixième jour de janvier l'an mil cinq cent soixante-sept. Signé, Du TILLET.

Lettres patentes obtenues par Louis Gouffier, pour l'établissement des officiers dudit duché.

Da 21. novembre 1610.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, à notre amé & féal conseiller, maitre des réquêtes ordinaire de notre hôtel, le sieur de Montolon, intendant de la justice au gouvernement de Lyonnois, senechal de Lyon, ou son lieutenant, premier conseiller du siège presidial dudit Lyon, ou autre juge roval sur ce requis, Salur. Notre trés-cher & amé cousin le sieur duc de Rouannois, nous a fait remontrer que seu de bonne mémoire le roi Charles IX. par ses lettres patentes en forme de chartres, données à S. Maur au mois de novembre 1566. créa & C érigea en titre de duché le marquisat de Boisy avec la baronie de Rouanne, la seigneurie de la Mothe-S. Romain, avec le tiers de S. Haon, & leurs appartenances, lesquelles lettres auroient été verifiées en notre cour de parlement & chambre des comptes à Paris, lesquels auroient ordonnez par leurs arrests des 23. decembre 1567. & vingt-un janvier 1568. pour le dommage que nous pourrions sousfrir à cause de la diminution de nos droits, dépendant de notre comté de Forets, tant pour les émolumens de notre justice que des grestes dudit bailliage, au moyen de ladite érection, que seu Messire Claude Goussier, vivant, grand écuyer de France, en saveur de qui elle sur saite, sourniroit à notre domaine, terres de la valeur de soixante livres parisis de rente & revenu annuel, pour être annexé au revenu du comté de Forets, sauf à augmenter ou diminuer, s'il y échet, & d'autant que par ladite érection il est expressément porté que ledit sieur duc pourra mettre & instituer zontes fortes d'officiers a duc appartenans, même établir un bailly, lieutenant & un grether pour connoitre des appellations qui interviendront audit duche, l'appel desquels ressortiroit directement en notre cour de parlement de Paris, li ce n'est pour ce qui est au cas de l'édit, & au dessous audit presidial de Lyon, ainsi que plus au long est mentionné par lesdites lettres, lequel établissement d'officiers ne put déslors être fait, ni même depuis, au moyen de ce que ledit sieur Goussier deceda tôt aprés qui délaissa le seu sieur marquis de Boisy son sils en bas âge, qui sut prévenu de mort quelque douze ans après, qui laissa aussi notredit cousin le duc de E Rouannois âgé seulement de cinq à six aps qui n'a eu connoissance des titres portant ladite érection dudit duché, sinon depuis quelques années, & desireroit sous notre bon plaisir en voir l'execution entiere, nous requerant à cette sin nos lettres necesfaires. A ces causes, desirant gratisser & savorablement traiter notredit cousin le duc de Rouannois, en consideration de ses services, & lui donner occasion de continuer, usant de la même grace envers lui que nos prédecesseurs rois ont sait envers les siens, & afin qu'elle ne lui demeure infructueuse, nous yous mandons, commandons à chacun de vous trés-expressement, enjoignons par ces presentes, signées de notre main, que sans vous arrêter au laps de temps depuis l'expedition de ladite érection vous avez E à proceder à l'établissement d'un bailly, un lieutenant, un procureur, un grether pourvus par notredit cousin, & qui vous seront presentez de sa part, qui connoîtront de toutes matieres d'appel des causes qui naitront entre ses sujets en sondit duché, lesquels officiers vous mettrez en pleine & paisible possession desdits offices pour en jouir, ainsi qu'il est plus amplement porté par lesdites lettres d'érection & arrests de notdites cours de parlement & chambre des comptes y attachez sous le contrescel de notre chancellerie, nonobstant ledit laps de temps dont nous l'avons relevé, & autres oppositions & appellations qui pourroient naître, & quelconques ordonnances, mandemens, défentes & lettres à ce contraires, à la charge de satisfaire par notredit coutin aux arrefts de nosdites cours: car tel est notre platfir. Donné à Paris

# DES PAIRS DE FRANCE, ROVANNOIS.

30 f

à Paris le 22. novembre l'an de grace 1610. & de notre regne le premier. Signé, A LOUIS. Et plus bas par le roi, la reine regente sa mere presente. Signé, PHE-LYPPEAUX, avec paraphe.

## Procés verbal d'installation des juges du duche de Rouennois.

Du 18. Novembre 1611.

AURENT de Bourg premier & ancien conseiller du roi en la senéchaussée &c siège presidial de Lyon: A tous qu'il appartiendra, sçavoir faisons, que ce seuds 18. de ce mois de Novembre l'an 1611, seroit venu pardevant nous en notre maison B d'habitation à Lyon, sieur Pierre du Fournel, lequel nous auroit representé commission de sa Majesté en datte du vingt-deuxième Novembre 1610. donnée à Paris, signée de sa main LOUIS. Es plus bas, par le roi, la reine sa Mere regente presente, PHELYPPEAUX. Scellées à simple queue de cire jaune, par la teneur de laquelle nous est enjoint & commandé proceder à l'établissement d'un bailly, un lieutenant, un procureur & un greffier qui se trouveront être pours ûs desdits offices par Messire Louis Gouffier duc de Rouannois & marquis de Boily, au bailliage qui lui auroit été concedé par sadite Majesté en sondit duche, & iceux installer & mettre en possession conformement & ainti qu'il est contenu par ladite commission, à laquelle sont attachez sous le contre-scel de notre chancellerie, les arrêts de la cour de parlement de Paris, l'un c du dixieme jour de Janvier, l'autre du 20. Decembre mil cinq cent soixante-sept, & chambre des comptes du vingt-unième de sanvier en ladite année, portant verification des lettres patentes en forme de chartres obtenues par seu Messire Claude Goussier vivant chevalier de l'ordre du roi & grand écuyer de France, contenant érection des duché & terres de la baronnie de Rouanne, marquitat de Boity & autres terres dudit sieur duc, à plein specifiées par lesdites lettres pour l'execution de laquelle commission, & aprés avoir lu icelles pieces attachées ensemble & lesdites lettres patentes, nous sommes partis de la ville de Lion, & arrivé au lieu & bourg de Rouanne, au logis où pend pour enleigne le lion d'or, Dimanche au soir vingtième du present mois, & le Lundi en suivant, aurions sait appeller pardevant nous les officiers dudit lieu, D sçavoir le juge ordinaire, chastelain, lieutenant, procureur filcal & greffier en ladite jurisdiction, à une heure de relevée, à laquelle seroient comparus Dislier Valance juge ordinaire, le châtelain son fils, François Chastellier lieutenant & François Populle procureur fileal, qui nous one requis leur vouloir bailler copie de notredite commission, ensemble des lettres de provision obtenuës par le sieur Dusournel dudit sieur duc, de l'office de bailly & des autres provisions semblablement obtenues par M. André Dubois docteur en droit, de l'état & office de lieutenant general audit bailliage, & de telles de M. André Royer docteur en droit aussi pourveu de l'office de procureur fiscal audit bailliage, ausquels officiers ordinaires aurions sait donner copie de notre commission duement collationnée à l'original & par nous signée, comme aussi ils ont pris E communication des lettres de provision desdits Dusournel, Dubois & Royer, desquelles ils auroient fait lecture, pour sur ce donner après telles remontrances qu'ils verront être à ture, qui seroient derechef comparus audit jour pardevant nous, & nous auroient fait certaines remontrances & donné par écrit, aulquels aurions fait entendre que demain jour de Mardi vingt -deuxième dudit mois, heure de neuf heures du matin, nous voulions proceder à l'execution de notre commission, & pour cet esset nous transporter en l'auditoire dudit lieu de Rouannes, auquel lieu les officiers ordinaires comparoitront pour faire leuridites remontrances, & nous les bailler par écrit par eux fignées, auquel jour & heure nous ferions entré en l'auditoire de ladite jurisdiction & siegé en la place du juge, en laquelle séance le peuple dudit lieu assemblé au son de la cloche en presence dudit juge ordinaire, de son lieutenant & du procureur orr dinaire en ladite jurischetion & autres officiers qui y ont assisté, aurions fait taire lecture publiquement de notredite commission par Maitre Jean Miraud praticien, & des lettres patentes en forme de chartres obtenues par le fieur duc de Rouannois, pour l'érection de sondir duché, avec les arrêts au bas d'icelle de la verification desdites lettres patentes, tant de la cour de parlement que chambre des comptes, aprés laquelle lecture est comparu Maitre Jean Girbat termier general des terres dudit duché, capitaine, chastelain de Luppé, de S. Julien, lequel nous a dit & remontré que comme procureur & avant charge de haut & puillant leigneur Mellire Louis Gouffier, duc de Rouannois & marquis de Boily, fondé de procuration speciale faite

Tome V.

& passée à Paris le vingt-quatrième Mars 1611. Signé, Cothereau & Pargues notaires royaux au châtelet de Paris. Nous a requis qu'en vertu de ladite procuration A il nous plaile proceder à l'établissement du baisty, a'un lieutenant, procureur fiical & un greffier, à ce qu'ils ayent à exercer la justice audit bailhage, & que les appellations venans des jugemens donnez par le juge ordinaire dudit duché, loient relevées pardevant ledit bailly, avec defentes faites à tous les sujets dudit duché de relever ailleurs leurs appellations que pardevant le bailly dudit duché, à peine de cinq cens livres d'amende; & enjoint aux officiers ordinaires dudit lieu y tenir la main, offrant à bourse deployée & deniers à decouvert consigner la somme de soixante livres parisis, comme de fait il l'a consigné, pour être ladite somme remise entre les mains de celui qu'il nous plaira ordonner pour payement de la rente & revenu annuel de cette presente année que ledit sieur duc est tenu, ainsi & suivant qu'il est porté tant par les lettres patentes de sa Majeste, qu'arrêts de la cour de parlement & chambre des comptes sur ce intervenus, & en outre bailler dans un an terres de la valeur de ladite rente & revenu annuel de soixante livres parisis, selon qu'il est contenu par lesdites lettres patentes & arrêts, & aprés ladite requisition aurions fait des remontrances en ladite assemblée, tendant à l'établissement dudit bailliage & officiers dicelui, aprés lesquelles Valance juge ordinaire nous auroit fait quelques remontrances tant pour lui que pour les autres officiers ordinaires dudit lieu, lesquels il nous auroit baillé par écrit & par eux signées, sur lesqueis nous aurions ordonné qu'elles seroient remises au greffe & interées en notre procés verbal, la teneur delquels est qu'iceux officiers remontrent que toujours ils ont deliré la perfection entiere dudit duché, y porter le devoir & tervice qu'ils doivent audit fieur duc, qu'ils font pourveus à titre onereux, qu'ils ont jour ledit Valance y a trente-cinq ans, ledit Chastellier vingt ans ou environ, ledit Maître François Populle trente-deux ans de leursdits offices passiblement, ont pris leursdites qualitez tant par leurs provisions que commandement exprés dudit sieur duc, d'officiers audit duché requerant partant ladite installation être faite de leurs personnes, que la volonté dudit sieur duc est qu'ils soient conservez en l'exercice de leursdits offices, failant ou ordonnant autrement, doutent leur apporter préjudice, demandant aussi avant passer outre leur être delivré copie tant des lettres de commission que des provisions nouvelles prétenducs, à fin de voir ce que plus à plein ils ont a dire, requerant aussi que lesdits lieurs bailly, Dubois & procureur fiscal ayent à déclarer, s'ils entendent par le moyen de leurs lettres de provision, s'entremettre à l'exercice de la jurisdiction ordinaire, & sur ce ledit sieur Dufournel nous auroit presenté ses lettres de provision, & requis qu'en vertu d'icelles il soit installé & mis en possession actuelle en sondit office de bailly, & seldites lettres enregistrées, comme aussi ledit Dubois a presenté semblablement sessites lettres de provision de lieutenant general audit bailliage, pour icelui exercer suivant & à la forme d'icelles, ayant declaré n'entendre entreprendre connoissance en la jurisdiction ordinaire, & sedit Royer nous a aussi presenté sesdites lettres pour être instailé en l'exercice de sa charge de procureur fiscal, icelles lettres signées Louis Gouther, & plus bas par Monteigneur le duc Bernabé, & scellées sur le reply à double queuë de cire rouge, des armes dudit seigneur duc, le merite duquel Dubois nous aurions de long-temps connu par le long exercice qu'il a eu en plufieurs judicatures & d'avocat, puis en l'année huitante-fix tant en la cour de parlement qu'en notre siege presidial, trés-digne de ladite charge & plus grande, desquelles lettres de provition nous en aurions fait faire lecture, ensemble d'une lettre missive à nous exhibée par ledit Dufournel, écrite & souscrite de la main dudit sieur duc, adressante à sesdits officiers pour procurer l'établissement de sondit bailliage en sondit duché & des officiers d'icelui, & par iceux officiers ordinaires reconnus. Sur quoi aurions ordonné en execution notredite commission, qu'acte est octrové audit Gerbat des requisitions, offres & confignations qu'il a faite presentement en vertu de E la procur tion au greffe dudit bailliage, de la somme de soixante livres parisis, que ledit ficur duc est tenu de payer annuellement au profit du domaine du comté de Foreit, & ordonne que conformément auidites lettres patentes & arrêts de la cour de parlement & chambre des comptes, ledit tieur due baillera dans l'an des terres de la valeur de ladite somme de soixante livres partis, pour être icelle rente annexée au revenu dudit domaine du comté de Forett, & qu'icelle somme a présent confignée sera remise entre les mains du tretorier & receveur general dudit domaine, pour être annexée à icelui, comme aussi avons octroyé acte audit juge ordinaire & autres officiers de ladite jutisdiction de leurs remontrances & protestations, pour se pourvoir

A par iceux, ainsi qu'ils verront être à faire, & néanmoins sans s'arrêter à icelles, avant égard aux lettres de provision obtenues dudit sieur duc, tant par ledit bailly, le lieuterant general, que le procureur fiscal de leurs offices, avons installé & installons ledit bailly en la possession & jouissance de sondit état de bailly, pour d'icelui jouir & exercer selon les ordonnances royaux, duquel nous n'avons pris le serment à cause qu'il l'a prêté entre les mains dudit sieur duc, ainsi qu'il est porté par ses lettres de provision, & ordonné qu'il prendroit siège & place auprès de nous, ainsi qu'il a fait, comme aussi nous avons mis & installé ledit Dubois en l'office de lieutenant au bailliage dudit duché, ensemble ledit Royer en l'office de procureur fiscal, pour connoître de toutes matieres d'appel des causes qui naîtront entre les sujets dudit sieur duc B en sondit duché, & iceux mis en pleine & paissible possession de leurs offices pour en jouir ainsi qu'il est contenu par leurs lettres de provision, laissant au juge ordinaire dudit lieu & autres officiers l'entier exercice de la justice ordinaire, & que les appellations desdits juges ressortiront directement pardevant le bailly dudit duché, avec défenses faites à tous les sujets dudit duché de relever leurs appellations au bailliage de Forest à Montbrison, ains pardevant le bailly dudit duché, à peine de 300. livres d'amende, comme aussi est ordonné que les appellations qui viendront du bailly dudit duché ressortiont directement en la cour de parlement de Paris, si ce n'est pour ce qui est au cas de l'édit, & au dessous au siège presidial de Lion, sçavoir de deux cens cinquante livres en dermer reffort, & cinq cens livres au second chef & des cas royaux, ainsi qu'il est contenu par ladite commission & lettres patentes de l'érection dudit duché, & à la charge de la reversion & union à la couronne de France d'icelui duché à faute d'hoirs mâles & autres enfans mâles defeendans diceux, desquels Dubois & Rover officiers audit bailliage nous avons reçû le serment entre nos mains sur le Crucifix & saint Evangile de Dieu, de bien & fidellement exercer leurs charges suivant les ordonnances royaux, & ordonné que les lettres de provision ensemble celles dudit bailly seront enregistrées au greffe dudit baillinge, & aussi avons octroyé acte des protestations faites par M. Claude Dupuis comme fermier de M. Jean Gouzon, & Louis Jacquier garde du scel royal au pays & bailliage de Forest, pour se pourvoir ainsi qu'il verra, & sera l'établissement dudit bailliage publié à son de trompe & cri public au lieu de Rouanne & autres endroits des terres dudit duché, à ce qu'il soit notoire à tous les sujets dudit sieur duc, & n'avent à y contrevenir sitr les peines susdites; & d'autant que ledit sieur duc n'a pourvis d'aucun gressier à l'exercice du gresse du-D dit builliage, nous avons commis ledit Miraud pour greffier en icelui, jusqu'a ce que ledit ficur duc y ait pourvû, à la charge de rendre compte des émolumens qu'il recevra dudit greffe, auquel sera fait taxe de ses salaires & vacations, & d'icelui avoits reçû le serment en tel cas requis & accoutumé, & ordonné que notre commillion & pieces attachées à icelle sous le contrescel de la chancellerie avec les lettres patentes de l'érection dudit duché, procuration dudit fieur duc, & fadite lettre millive, seront enregistrées au gresse dudit bailliage, ordonnons qu'il sera passé outre à l'execution de notre present jugement, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, & sans préjudice d'icelle, & qu'il sera signifié au bailliage de Forets, ou son heutenant au siège de Montbrison, l'établissement que nous avons fait en ladite duché de Rouannois d'un bailly & des autres officiers par nous installez audit bailliage, à ce qu'ils n'en prétendent caule d'ignorance, & avent à obéir au commande-E ment de Sa Majesté, conformément à ce qui est contenu par notredite commission & lettres patentes, laquelle commission & pieces y attachées avec lesdites lettres patentes, nous avons rendues & remiles entre les mains dudit sieur du Fournel, bailly, comme porteur des originaux d'icelles, & auquel nous avons fait donner copie du present procez verbal, signé de notre main, & de Guichard Beaujolain notre clerc, pris & commis pour scribe à ladite reception, pour le faire enregistrer audit bailliage & autres endroits qu'il appartiendra. Signé, DE Bourc, & plus bas, par commandement de mondit sieur conseiller. Beaujolain, avec paraphe.

Erection du duché de Rouannois en Pairie de France, en faveur de Louis Gouffier, duc de Rouannois. A Paris en fevrier 1612.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre; à tous presens & avenir, Salut. Notre très-honoré seigneur & oncle le roi, que Dieu absolve, ayant égard aux grands, vertueux, signalez & recommandables services saits de long-temps à cet état és charges & offices de grand maître, amiral, grand écuyer de

France, colonel de l'infanterie Françoile, premier gentilhomme de la chambre, gouverneur de provinces, & autres des plus honorables & importantes de ce royaume, A par les prédecesseurs de notre cher & bien amé cousin Louis Gouttier, due de Rouannois, chevalier de nos ordres, gouverneur & notre lieutenant general en la ville de Poitiers, & voulant iceux reconnoître & témoigner à la posterité leurs mérites, fidelité & naturelle inclination au bien de cette couronne, auroit par les lettres patentes données à S. Maur en l'année 1366, verifiées où besoin a cté, & pour les causes y contenuës, créé, érigé & élevé la baronie de Rouanne, & terres en dépendantes, au titre de duché, pour en jouir par seu notre trés-cher & très-amé coulin Claude Gouffier, marquis de Boily, grand écuyer de France; & les males de fes enfans males nez & à naître en loyal mariage, en ladite qualité de duc de Rouannois, aux honneurs, autoritez, prérogatives, prééminences, droits & privileges B appartenans au titre & dignité ducale, à la charge qu'au défaut deidits hoirs mâles, ledit duché de Rouannois, appartenances & dépendances, leroit sujet de retourner à nous & à la couronne, comme sont les autres terres données par lesdits predecelleurs rois & nous en appanage audit titre de duché, & parce qu'il est bien raisonnable que ceux qui font service à cet état soient gratifiez & decorez des titres &c prérogatives d'honneur convenables aux merites de leurs tervices, afin que nos autres lujets ensuivent leurs vertus & y prement exemple, nous voulons pour les confiderations susdites & intignes services faits par notredit coulin le duc de Rouannois durant les derniers troubles, & depuis en plusieurs importantes occasions au seu roi notre très-honoré seigneur & pere, & à nous, orner, decorer, augmenter ledit duché

de Rouannois, de la qualité & titre de Pairie de France.

Sçavoir failons qu'ayant mis cette affaire en deliberation en notre conseil d'état C, où affilloient notre tres-honorée dame & mere la reine regente, les princes de notre lang, autres princes, & plufieurs notables perlonniges, & aprés avoir fait voir en icelui les lettres patentes de l'érection dudit duché de Rouannois, dont copie est cy-attachée sous le contrescel de notre chancellerie, avons par leur avis, de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale voulu, accorde & octroyé, voulons, accordons & octroyons par ces presentes, signées de notre main, que notredit cousin & ses successeurs males, ainsi que dessus est dit, ayent & tiennent ledit duché de Rouannois en tous droits, noms, titres, qualitez, prérogatives, préeminences de Pairie dont ont accoutumé jouir tous autres Pairs de France tenans de notredite couronne en Pairie, & qu'il puisse & lui toit loitible, & à les successeurs, de porter D ledit titre de Pair de France, & à cette fin, entant que besoin est ou seroit, avons ledit duché de Rouannois, créé, érigé & éleve, créons, érigeons & élevons audit titre de l'airie de France, jaçoit que letdits droits ne loient ci-autrement specifiez ni declarez : Voulons & nous plait que de toutes les causes dépendantes de ladite Pairie la connoillance en appartienne & foit directement dévolue en notre cour des Pairs, établie à Paris, comme des autres Pairs de France, sans qu'autres cours puisfent en prétendre aucune cour, jurisdiction & connoillance, ce que leurs avons interdit & défendu, interdisons & defendons par celdites presentes par lesquelles donnons en mandement à nos amez & feaux confeillers les gens tenans notre cour de E parlement à Paris, gouverneurs de provinces, nos lieutenans generaux, baillifs, senechaux, prevot, & leurs lieutenans, & tous autres nos justiciers, officiers qu'il appartiendra que cesdites presentes ils tassent lire, publier & enregistrer, & du contenu en icelles norredit coutin & seldits successeurs jouir & user pleinement & paifiblement, sans en ce leur saire mettre ou donner, ne permettre leur être sait ou donné aucun empêchement ni trouble au contraire, lesquels fi fait, mis, ou donné étoient, seront incontinent reparer & remettre au premier état & du : car tel est notre plaitir, nonobitant quelconques édits, ordonnances, défenses, privileges, lettres, & autres choses à ce contraires, ausquelles & à la dérogatoire des dérogatoires y contenues, nous avons pour ce regard & sans tirer à consequence dérogé ! & dérogeons par celdites presentes; & afin que ce soit chose ferme & stable, nous avons fut mettre notre (cel à icelles, faut en autres choses notre droit & l'autruy en toutes. Donné à Paris au mois de tevrier l'an de grace mil six cent douze, & de notre regne le deuxième. Signées, LOUIS, & sur le reply par le roi, la reine regente sa incre presente, BRUSLART, & scellée de cire verte sur lacs de soye rouge & verte.

Lettres

Lettres de jussion obtennes pour l'enregistrement desdites lettres de Pairie.

Du 8. avril 1620.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre. A nos amez & feaux conseillers, les gens tenans notre cour de parlement de Paris, Salut. Par nos lettres patentes données à Paris au mois de fevrier mil fix cent douze, nous aurions accordé à notre trés-cher & amé cousin le duc de Rouannois, creation dudit duché en titre & dignité de Pairie de France, pour en jouir par lui & ses successeurs males aux mêmes honneurs, rang, pouvoir & précinimence qu'ont accoutumé jouir les autres Pairs de France, lesquelles lettres vous ayant été presentées vous auriez pris sujet sur notre minorité d'en differer la verification, & par votre arrêt du mois de novembre dernier ordonné que trés-humbles remontrances nous seroient faites sur ce sujet, lesquelles ayant depuis peu entendu & témoigné notre intention être de faire entierement jouir notredit coulin de la grace porrée par lesdites lettres bien mémoratives des causes qui nous ont porté à les lui accorder, vous mandons & trés expressément enjoignons par ces presentes, pour ce signées de notre main, que sans attendre autre plus exprés commandement de nous que celui que nous vous en avons donné pour ce sujet, ni autres lestres que lesdites presentes qui vous serviront de premiere & derniere justion & declaration de nos vouloir & intention, vous ayez à proceder à la verification desdites lettres, ci-attachées sous le contre-scel de notre chancellerie, purement & simplement, de point en point, selon leur forme & teneur, tans y faire aucune difficulté, restriction ni modification, ni vous arrêter & avoir égard à vos susdites remontrances, édits, ordonnances & arrêts donnez sur ce sujet, & autres choses à ce contraires, que ne voulons nuire ni préjudicier à notre trés-cher cousin, & auquel pour ce regard & lans tirer à contequence, entant que beloin seroit, nous avons dérogé & dérogeons par celdites presentes : Car tel est notre plaisir. Donné à Fontainebleau le huitième avril l'an de grace mil six cent vingt, & de notre regne le dixième. Signé, LOUIS. Et plus bas par le roi, BRUSLART.

Requête à fin d'enregistrement, du treizième Aoust 1620.

# A NOSSEIGNEURS DE PARLEMENT.

D

SUPPLIE humblement Louis Goussier duc de Rouannois, marquis de Boily, comte de Maulevrier, disant que par lettres patentes du roi du mois de sévrier 1612, pour les causes & grandes considerations y contenues, sa Majesté auroit créé & augmenté le duché de Rouannois du titre & qualité de Pairie de France, lesquelles vous ayant été presentées dès le vingt-huit des dits mois & an, & iceiles de voire ordonnance communiques à Mensieur le Procureur general, il auroit requis remontrances être faites à sadite Majesté, tant sur ladite concession desdites lettres qu'autres semblables, dont audit temps autres particuliers poursuivoient la verification, sur lesquelles conclusions E ladite Cour auroit surcis de faire droit audit suppliant jusqu'à la majorité de sadite Majesté, ce qui a fait superceder jusqu'a present que sadite Majesté sui a concedé ses lettres patentes du 8. Avril dernier, sportant justion & confirmation desdites lettres de Pairie de France: Ce confideré Nosseigneurs, veu les settres d'érection dudit duché de Rouannois, verifiées tant en ladite cour qu'en la chambre des comptes de l'an 1566. pollession & jouislance du ressort sans moyens en ladite cour des appellations du bailliage du dit disché, lesdites lettres de Pairie de Février 1612. presentées à ladite cour le vingt-huitieme desdits mois & an, l'ordonnance sur icelles dudit jour, & lesdites lettres de justion & confirmation dudit jour huitieme Avril dernier, par lesquelles vous F est expressement enjoint que nonobstant & sans vous arrêter à aucunes remontrances faites ou à faire, vous ayez à proceder à la verification desdites lettres de Pairie. Il vous platée ordonner qu'elles seront registrées au gresse de ladite cour, & que ledit suppliant jourra de l'effet & contenu en icelles du jour qu'elles ont été presentées, & vous terez bien. Signé, Voille & Rouannois, a coté le Clerc. Et plus bas, soit montre au Procureur general du roi. Fait ce treizième Aoust 1620.

Collationne à l'original en papier, ce fait rendu par les notaires soussignez le quinzième Juin 1654. Signé, Naudin & Bonnot. Avec paraphe.

Tome V.

H 4

Conclusions de Monsieur le Procureur general du roy.

EU les lettres patentes données à Paris au mois de Février 1612. Signées, LOUIS: Et plus bas sur le repli, par le roi, la reine regente sa Mere, BRUSLART. Et scellées en lacs de soye de cire verte, par lesquelles & pour les causes y contenues, ledit seigneur veut, accorde & octroye que Messire Louis Goussier duc de Rouannois & ses successeurs mâles ayent & tiennent ledit duché de Rouannois, en tous droits, titres, qualitez, prérogatives & prééminences de Pairie, dont ont accoutumé de jouir tous autres Pairs de France, & qu'il puisse & lui soit loisible & à ses successeurs de porter ledit titre de Pair de France, & à cette sin a créé, érigé & élevé ledit duché de Rouannois audit titre de Pairie de France, comme & ainsi qu'il est plus au long porté par lessites lettres. Requête par ledit sieur duc de Rouannois presentée à ladite cour le dix-huitième Février 1612, à sin de verification desdites lettres, autres lettres patentes du huitième Avril 1620, par lesquelles est mandé à la cour proceder à la verification desdites lettres ci-dessus, autres lettres patentes d'érection du marquisat de Boisy & autres terres y specifiées en duché sous le titre de Rouannois, du mois de Novembre 1566, verissées en la cour le quatorzième Janvier 1567.

Je n'empêche pour le roi lessites lettres être lues, publiées & registrées ès registres C du gresse de ladite cour, pour jouir par l'impetrant de l'esset & contenu en icelles pour le regard du titre, prérogative & prééminence de duc & Pair de France, seulement information préalablement faite d'office à ma requête des vies, mœurs, religion catholique, apostolique & romaine, sidelité au service du roi & experience au sait des armes dudit impetrant, en surscoiant la jouissance du surplus jusqu'à ce qu'information ait été faite d'office à ma requête de la diminution des droits & prosits dudit seigneur roi & de son domaine à cause de ladite érection de duché & Pairie, & outre requiers pour ledit seigneur que les ordonnances du vingt-neuvième Aoust 1566. 1580, deuxième Avril 1579, deuxième Janvier & dixième Avril 1582, soient gardées & observées, & le roi est trés-humblement supplié de n'en accorder aucune dispense. Signé, Mole. Et plus bas est écrit:

Collationné à l'original étant en papier, ce fait rendu par les notaires du roi au Chastelet de Paris, soussignez le quatorze Jum 1654. Signé, NAUDIN & BONNOT NOTAIRES. Avec paraphe.

Opposition du duc de Rouannois à la verification des lettres de duché & Pairie de la Rocheguyon.

Extrait des registres du Parlement.

Du 8. Avril 1622.

E jour la cour, les grand'chambre tournelle & de l'édit assemblées, aprés avoir veu la requête à elle presentée par Messire Louis Goussier duc de Rouannois, à ce que en consequence des lettres d'érection en Pairie par lui obtenues dès l'année 1612. & arrêt du 29. Juin 1620, par lequel la cour s'est reservée d'être en son entier, d'opiner sur la preséance par sui pretendue avant autres particuliers, il sur reçû opposant à la verification des lettres de duché & Pairie de nagueres obtenues par les sieurs comte de la Rocheguyon & autres, pour ce qui concerne ladite preséance, a arrêté qu'il sera surcis à déliberer sur les dietres : & Requête dudit duc de Rouannois jusqu'à ce qu'il ait été déliberé sur pareilles lettres obtenues par les sieurs comte de la Rocheguyon & marquis de la Valette.

Le même jour la cour aprés avoir déliberé sur la requête à elle presentée par Messure Bernard marquis de la Valette & colonel general de l'infanterie de France, à sin de verification des lettres patentes par lui obtenues au mois de Mars dernier d'éreczion en duché & Pairie de la terre & seigneurie de Villebois, ladite cour, les grandchambre, tournelle & de l'édit assemblées, a atrêté & ordonné que sur ladite requête il tera mis, soit montré au prosureur general. Outre a été atrêté qu'il ne sera déliberé

E

Digitized by Google

# DES PAIRS DE FRANCE. ROUANNOIS.

307

ni passé outre à la verification tant desdites lettres, que de celles obtenues par ledit sieur comte de la Rocheguyon pendant le present Parlement.

### Du 15. Janvier 1623.

E jour la cour, les grand'chambre, tournelle & de l'édit assemblées, aprés avoir déliberé sur la requête à elle presentée par Messire Louis Goussier duc de Rouannois, marquis de Boity, à fin d'être reçû opposant à la verification des lettres d'érrection en duché & Pairie qui pourroient avoir été obtenues par quelques seigneurs, à ce qu'aucun autre ne soit reçû avant lui à son préjudice, & jusqu'à ce que les lettres d'honneur, titre & qualité de Pair à lui octroyées par le roi, & autres lettres de confirmation obtenues dès le 8. Avril 1620. & presentées à la cour long-temps y a, ayent été verisées par ladite cour, a été arrêté que sur ladite requête sera mis, soit montre au Procureur general du roi & communiqué aux sieurs de Bellegarde, de Brissa, de la Valette, de la Rochegouson & comte de la Rochesousault.

Opposition any receptions de Monsieur de la Rochesoucault & maréchal de la Force.

Du 24. Juillet 1637.

### Extrait des registres du Parlement.

E jour la cour, les grand'chambre tournelle & de l'édit assemblées sur la requête presentée par le duc de Rouannois, à sin d'opposition au serment du duc de la Rochesoucault, & lettres de duché-Pairie obtenues par le sieur marêchal de la Force, a arrêté que sans préjudicier aux droits dudit duc de Rouannois, il sera passé outre au jugement de l'information & prestation de serment dudit duc de la Rochesoucault, & lettres dudit sieur de la Force. Fait en Parlement le 24. Juillet 1637. Signé, Guyet. Et plus bas est écrit:

Collationné à l'original en parchemin, ce fait rendu par les notaires au châteles de Paris, D soussignez le quatorzième Juin 1654. Signé, Naudin & Bonnot. Avec paraphe.

Opposition à la reception du prince de Monaco.

Du 19. fevrier 1643.

# Extrait des registres du Parlement.

E jour les grand chambre, tournelle & de l'édit assemblées, pour deliberer sur la reception en la charge & dignité de duc & Pair de France, du prince de Monaco, sous le titre de Valentinois; & vû la requête presentée par dame Marie Hennequin, veuve de Messire Henry Goussier, au nom & comme tutrice de Messire Arthus Goussier, duc de Rouannois, Pair de France, son sils, a arrêté que ladite reception ne pourra préjudicier à l'opposition, pour la préseance prétendue par ledit duc de Rouannois. Fait en parlement le 19. sevrier 1643. signé Guyer, & plus bas est écrit.

Collationné à l'original en parchemin, ce fait rendu par les notaires soussignez ce quinzaire jour de juin mil six cent cinquante-quatre. Signé, NAUDIN & BONNOT, aves paraphe.

Opposition à la reception de M. de Brissac.

Du 14. juillet 1645.

Extrait des registres du Parlement.

E jour la cour, les grand chambre, tournelle & de l'édit assemblées, pour deliberer sur la reception en la charge & dignité de duc & Pair, du sieur de Brissac, fils, & vû la requête presentée par dame Marie Hennequin, veuve de Messire

# 308 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

Henry Goussier, au nom & comme tutrice de Messire Arthus Goussier, duc de Rouannois, Pair de France, son fils, avec les arrêts des vingtiéme juin 1620. trois septembre 1631. dix-neuf sevrier & trente avril 1643. a arrêté que ladite reception ne pourra préjudicier à l'opposition pour la préséance prétendue par ledit duc de Rouannois. Fair en parlement le quatorzième juillet 1646. Signé, Guyer, & plus bas est écrit.

Collationné à l'original en parchemin, ce fait rendu par les notaires au chatelet de Paris soussignez le quatorze juin mil six cent cinquante-quatre. Signé, NAUDIN & BONNOT. avec paraphe.

Autres lettres confirmatives de Pairie, pour M. le duc de Roummois.

Du 25. septembre 1651.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, à tous ceux qui ces presentes verront, Salut. Le roi Charles 1X. ayant par ses lettres patentes du mois de novembre 1566, tant en consideration des grands & signalez services rendus à cet état par feu notre bien amé coulin Claude Gouther, duc de Rouannois, grand écuyer de France, que par les prédecesseurs aux charges & offices de grand maitre, amiral, grand écuyer de France, colonel d'infanterie françoise, premier gentilhomme de la chambre, gouverneur de Dauphiné, & autres importans & honorables emplois de ce royaume, érigé ledit duché de Rouannois, & autres terres & seigneuries en dépendans en titre de duché, portant le nom de Rouannois, ainsi qu'il est plus au long expliqué par lesdites lettres ci-attachées sous le contrescel de notre chancellerie duëment verifiées où besoin a été, ledit seu grand écuyer & ses descendans auroient C joui paisiblement jusqu'à present, de tous les droits & prérogatives dudit duché pour l'augmentation duquel ledit désunt roi notre trés-honoré seigneur & pere, voulant aussi reconnoître en la personne de seu notre trés-cher & bien amé cousin Louis Gouffier, duc de Rouannois, chevalier de nos ordres, gouverneur, lieutenant general en notre ville de Poitiers, les grands & recommandables services à lui rendus, & à cet état, auroit par les lettres du mois de fevrier 1612. & d'avril 1620, ajouté audit titre de duché, celui de Pairie, & vouln qu'il jouisse du titre de duc & Pair, & de tous les droits & prérogatives qui appartiennent aux autres ducs & Pairs de notre royanme, desquelles lettres notredit cousin ayant poursuivi la verification, & obtenu conclusions de notre procureur general, elle auroit été disterée, ensemble la prestation D de terment à cause de divers emplois de notredit cousin, suivis des indispositions survenues en sa personne, dans lesquels il est decedé, & d'autant que notre cher & bien amé coulin Arthus Gouffier, duc de Rouannois, son petit-fils, a temoigné le même zele & affection en notre service que ses prédecesseurs en toutes occasions importantes où il a signalé son courage, la vertu & valeur, & que nous esperons de lui la continuation de ses mêmes services à l'avenir. A ces causes, & autres grandes considerations à ce nous mouvans, nous de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale, avons dit, declaré & ordonné, disons, declarons & ordonnons par ces presentes, signées de notre main, voulons & nous plait que notredit cousin le duc de Rouannois, jouisse de l'effet desdites lettres de Pairie accordées par notredit seu seigneur & pere, audit seu sieur duc de Rouannois son ayeul, & qu'il soit reçû & admis en son lieu & place à la prestation de serment de Pair de ce royaume, tout ainsi que si lesdites lettres étoient conçues sous son nom. Si donnons en mandement à nos amez & seaux conseillers, les gens tenans notre cour de parlement à Paris, que ces presentes nos lettres de declaration, ensemble celles d'érection de Pairie, ils fassent régistrer, & de leur contenu jouir & user notredit cousin le duc de Rouannois, pleinement, paisiblement & perpetuellement, même de le recevoir à préter le serment en ladite qualité de duc & Pair au lieu & place dudit feu duc de Rouannois son ayeul, & comme s'il eût été reçû, cessant les empéchemens survenus au sujet du service de cet état: Car tel est notre plaisir. En témoin dequoi nous avons sait mettre notre scel à cesdites presentes. Donné à Paris le vingt-cinquième jour de septembre 1651. & de notre regne le neuviéme. Signé, LOUIS. Et sur le reply par le roi, DE MESME.

Et plus bas, Collationné à l'original en parchemin, ce fait rendu par les notaires à Paris soussignez cedit jour vingt-deux octobre mil six cent quatrevingt-six. Signé, Vouline au & Lauverdines, avec paraphe.

Autres

B

### DESPAIRS DE FRANCE ROUANNOIS. 309

A Autres Lettres de jussion, à l'effet d'enregistrement desdites lettres, du 2. janvier 1652.

### DE PAR LE ROY

OS amez & feaux ayant accordé à notre trés-cher & bien amé cousin le duc de Rouannois, nos lettres de confirmation de la creation faite du duché de Rouannois, & Pairie de France, par le seu roi notre tres-honoré seigneur & pere de glorieuse mémoire (que Dieu absolve) en faveur de Messire Louis Goussier, duc de Rouannois. aveul de notredit cousin, & considerans que les recommandables services rendus aux rois nos prédecesseurs, & à cet état, par les ancêtres de notredit cousin dans les premieres charges de la couronne, ayant été reconnus par l'érection de ladite seigneurie en duché; il est bien raisonnable que ceux que nous avons reçus de son ayeul, de son pere & de lui en nos armees, & en diverles occasions importantes, & ceux que nous esperons qu'il nous rendra dans le gouvernement d'une des plus grandes & plus considerables provinces de notre Royaume que nous lui avons confiée, le fassent jouir de l'effet d'une grace que nous lui avons confirmée, ensuite de la concession du teu roi notredit seigneur & pere, destrant aussi qu'il puisse au plutôt retourner B par deça, où la presence est necessaire dans son gouvernement, ne lui ayant permis d'en partir qu'afin qu'il pût aller solliciter l'enregistrement de ses settres, comme une choic qui lui est tres-importante, nous avons bien voulu vous faire celle-ci par laquelle nous vous mandons & ordonnons trés-expressément de proceder à l'enregistrement pur & simple de notdites lettres de confirmation de Patrie dudit duché de Rouannois, sans y apporter aucun délay ni difficulté, pour quelque cause & occasion que ce soir, & meme pour la consequence qui ne peut lui préjudicier, vû que cette grace est singuhere presentement en son espece, & que vous ayez à faire jouir & user notredie cousin du contenu en nosdites lettres selon leur forme & teneur, vous assurant que yous ferez chose qui nous sera trés-agreable; n'y faites donc faute: Car tel est notre platir. Donné à Postiers le deuxième jour de janvier 1652. Signé, LOUIS. Et plus bas par Dolmogue. avec paraphe.

Opposition à la reception de M. de Rohan.

Extrait des registres du parlement, du douxe juillet mil six cent cinquante-deux.

AUJOURD'HUY est comparu au gresse de ladite cour Me. Jacques le Vassor, procureur en ladite cour, lequel en vertu du pouvoir à lui donné par Messire Arthus Goussier, duc de Rouannois, l'air de France, marquis de Boisy, comte de Maulevrier, & autres lieux, gouverneur & lieutenant general pour le roi du haut & bas Poitou, Chastelraudois, & Loudiunois, a declaré qu'en continuant les précedentes oppositions, même celles formées ès mains du procureur general du roi le vingt-un mars dernier, & entant que beloin est & seroit seulement, qu'il s'opposoit dereches, comme de fait il s'est opposé à la reception de Messire de Chabot, au serment de duc & Pair de France, par lui poursuivie en la cour, & à toutes autres receptions qui pourroient être ci-aprés poursuivies par qui que ce soit, aux charges de ducs & Pairs de France, pour les raisons à dire & declarer en temps & lieu, & ésû domicile en la maison dudit le Vassor, sçize rue S. Antoine, paroisse saint Paul, dont il a requis aête. Fait en parlement le douzième jour de juillet 1652. Signé par collation avec paraphe, & au dos est écrit ce qui suit.

Le douzième juillet 1652, fut le present signisse & bassié copie à Maître le Febvre, procureur de partie adverse, signé, ou Doubt, & plus bas est écrit.

Collationné à l'original en parchemin, ce fait rendu par les notaires du roi au chastelet de Paris soussignez le quatorzieme sour de juin mil six cent cinquante-quatre. Signé, NAUDIN & BONNOT. avec paraphe.

IA

# SOMMAIRE DE LA CAUSE

De Monsieur le duc de Rouannois, gouverneur du haut & bas Poitou, Chastelraudois & Loudunois, oppolant & demandeur en requete.

Contre Messire François-Henry de Montmorency, comte de Boutteville, désendeur.

OPPOSITION & la requête presentée par ledit seigneur duc de Rouannois, tend à ce qu'il soit ordonné, s'il plast à la cour, qu'il prétera le serment en qua-

lité de Pair de France, auparavant le sieur comte de Boutteville.

Le duché de Rouannois sut érigé au mois de Novembre 1566, en faveur de Messire Claude Gouffiet, grand écuyer de France, premier duc de Rouannois, trisayeul du sieur demandeur, en consideration des notables services rendus à l'état, tant par lui que par Messire Arthus Gouffier, grand maître de France, son pere, que de ses ancêtres, cinq desquels de peres en fils ont possede les premieres charges de l'état, lesdites lettres d'érection du duché de Rouannois surent verifiées au parlement le 14. janvier 1567. & les officiers royaux desdits lieux furent desinteressez, afin que les appellations du duché de Rouannois vinssent directement au parlement, ainsi qu'elles font depuis prés de cent ans.

En l'année 1612, ledit duché sut érigé en Pairie, en saveur de Messire Louis C. Goussier, duc de Rouannois, ayeul dudit sieur demandeur le 8. avril 1620. il obtine des lettres de confirmation pendant la majorité de Louis XIII. ensuite la cour sur lessites lettres patentes ordonna qu'elles seroient communiquées à M. le procureur general, lequel donna les conclusions, & l'information étant faite, il ne restoit plus qu'à recevoir ledit sieur duc de Rouannois, ce qui sur empéché par une opposition

d'un particulier suscitée par ses ennemis.

Au mois de septembre 1651, le roi conceda de nouvelles lettres de confirmation au sieur demandeur, il obtint son soit montré, & des conclusions de M. le procureur general, son information sut faite tellement qu'il ne restoit plus qu'à prêter le serment, même le roi lui donna une lettre de cachet, portant qu'il prétendoit qu'il prétat le D serment de Pair, d'autant que son affaire étoit toute particuliere, & qu'elle ne tiroit à aucune consequence au regard des autres personnes qui sollicitoient des receptions en qualité de ducs & Pairs. La cour sçait que la conjoncture du temps fut la seule chose qui l'empêcha d'être reçû.

Ledit sieur demandeur soutient en premier lieu, que les choses s'étant passées de la sorte qu'elles viennent d'être representées cy-dessus, il ne seroit pas taisonnable que le sieur comte de Boutteville prêtat le serment auparavant lui, car ledit sieur demandeur a toutes les qualitez necessaires pour la dignité dont est question, soit que l'on regarde la maison ou sa personne, & sur-tout ne restant plus qu'à lui faire prêter le serment, au préjudice dequoi il ne seroit pas raisonnable qu'il sût précedé E

par aucun autre.

En second lieu, la cour ayant reçû quelques dues & Pairs, tant pendant la disgrace de l'ayeul dudit sieur demandeur que pendant sa minorité, a toujours conservé le droit dudit sieur demandeur, & par ses arrests de reception detdits dues & Pairs, elle a dit expressément qu'ils seroient reçus sans préjudice de la préseance prétendué avant eux par les ducs de Rouannois, sur laquelle préseance la cour demeureroit en son entier de déliberer, lesquels arrests ont été rendus le troisième seprembre 1631. quatre juillet 1637. dix-neuf fevrier & d'avril 1643. & quatorze juillet 1645. lors des receptions de Messieurs les ducs de Richelieu, de Britlac, de la Force, de

la Rochefoucault, Brezé, la Valette & Valentinois.

Ce qui marque que l'intention de la cour a toujours été de conserver le rang dudit sieur demandeur, & ce seroit annuller lesdits arrests si on recevoit quelques E Pairs auparavant lui, car il n'y a plus lieu de donner un arrest pareil à ceux cydeslus mentionnez, puisque la cour ne prononce ainsi que lorsqu'il y a quelque empêchement considerable, soit par l'absence, opposition ou minorité, qui sont les seuls cas où l'on donne semblables arrests, pour conserver les rangs. Mais à present que ledit sieur demandeur est en âge, qu'il n'y a aucune opposition, & qu'il a toutes les qualitez requiles, la cour voit qu'il y a necessité de prononcer à present sur la reception: il y a même des ducs & Pairs qui ont consenti la préséance dudit sieur duc de Rouannois par des actes qui sont entre les mains dudit sieur demandeur.

Digitized by Google

X

En troisième lieu, le roi a expliqué sa volonté sur la reception dudit sieur demandeur: car par sa lettre de cachet il a declaré qu'il entendoit que ledit sieur demandeur prêtât le serment de Pair, & que ladite prestation de serment ne pourroit tirer à aucune consequence à l'égard des autres personnes qui avoient des settres patentes de duc & Pair, ou des brevets, d'autant que l'affaire dudit sieur demandeur étoit remplie de considerations particulieres, même le roi sui sit l'honneur de se choisir pour un des Pairs qui assistement à son sacre, & representant le comte de Flandres il jaida à couronner le roi, qui est la principale sonction de Pair.

Il seroit inutile d'objecter qu'on ne reçoit point à l'audience de Pair, d'autant que ledit sieur demandeur, ni ledit sieur comte de Boutteville ne prétendent pas être reçus à l'audience, mais ledit sieur comte de Boutteville prétend que nonobstant les oppositions formées à sa reception, il doit être dit qu'il sera reçû, & ledit sieur demandeur espere de la justice de sa cause, & de la bonté de la cour, qu'elle ordonnera, qu'ayant égard à son opposition & à sa requêre, il sera incessamment procedé à sa reception, qui est a dire qu'il prêtera le serment de Pair, & auparavant ledit sieur comte de Bouteville, laquelle reception ou prestation de serment il ne demande pas être saite à l'audience, mais à huis clos, en la manière accoutumée. Signé Mt. RAGNEAU, avocat dudit sieur demandeut.

Par le contrat de mariage passé pardevant Dionis & son confrere notaires au Châtelet de Paris le neuvième jour d'Avril 1667, entre haut & puissant seigneur monseigneur FRANCOIS D'AUBUSSON, chevalier, comte de la Femiliade, heutenant general des armées de sa Majesté, demeurant à Paris, rue d'Orleans, paroisse S. Eustache, d'une part.

Et trés-haute & trés-puissante dame madame MARIE HENNEQUIN, veuve de trés-haut & trés-puissant seigneur Messire HENRY GOUFFIER, seigneur de Boisy, demeurant à Paris en son hôrel au clostre & paroisse saint Mederic, itipulante pour mademoiselle CHARLOTTE GOUFFIER de Rouannois, fille dud désunt seigneur & d'elle presente & de son consentement, d'autre part.

PPERT entre autres choses, madite damoiselle de Rouannois suture époule, avoir A vendu & vend par ces presentes audit seigneur duc de la Feuillade sutur époux, sous le bon plaisir de sa Majesté, le duché de Rouannois & le marquisat de Boily, leurs annexes, appartenances & dependances, ainli que les titres le poursuivent & comportent, & qu'en a joui & dù jouir tant madite damoiselle que ledit seigneur son frere; icelles terres situées dans le pays de Rouannois en Forest, movennant le prix & somme D de quatre cens mille livres, & dont ledit leigneur sutur époux promet de bailler & payer comptant à ladite damoiselle dans la veille de leurs épousailles, la somme de trois cent mille livres tournois, dont madite damoiselle sera tenue de payer & délivrer audit seigneur son frere celle de cent mille livres tournois, & en déduction de pareille somme de trois cent mille livres qu'elle est obligée de lui fournir par ladite donation à elle faite, & à l'égard des deux cent mille livres restans, faisant le surplus des trois cent mille livres que ledit seigneur futur époux doit fournir comptant, ils seront délivrez à madite damoitelle audit leigneur son frere, pour par lui être employez au pavement des detres anciennes, aufquelles les biens mentionnez en ladite donation sont sujets, & en saisant ledit payement desdits trois cent mille livres, madite damoiselle suture épouse & ledit seigneur son frere pour ladite somme de cent mille livres qu'il retiendra comme dit est, & les créanciers qui recevront lesdits deux cent mille livres, subrogeront E ledit seigneur futur époux en leurs hypotéques pour sureté de son acquisition, tinon & à faute de ce madite damoiselle future épouse le fera subroger par justice en leur lieu & place, & dés-à-present en recevant pareille somme elle a subrogé & subroge par ces presentes ledit seigneur comte de la Feuillade sutur époux au lieu & place dudit sieur due son frere & desdits créanciers, & à l'égard des cent mille livres qui restent pour parfaire les quatre cent mille livres qui sont le prix desdirs duché & marquisat, ils demeurerone ammeublis & entreront en la future communauté, & movement ce que dessus ledit seigneur sutur époux demeurera quitte du prix desdits duché & marquilat, pour en jouir par lui comme chose à lui apartenante, vrai & loyal acquêt, & en commencer la jouissance des ce jourd'hui, transportant à cet effet madite damoiselle audit seigneur comte son futur époux, tous droits de proprieté, noms, raisons & actions qu'elle a & peut avoir dans lesdits duché & marquisat, leurs annexes, appartenances & dé-

## HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

pendances voulant Procureur, le porteur donnant pouvoir, a été encore expresse-ment stipulé & convenu entre les parties, que les enfans du sutur mariage & leurs descendans porteront le nom des deux maisons & les armes d'icelles deux maisons escartellées, si ledit seigneur sutur époux decede sans enfans, ou si les enfans decedent sans ensans & descendans d'eux, madite damoiselle suture épouse & ledit seigneur son frère pourront retirer ledit duché de Rouannois & le marquisat de Boisy, en rembour-sant aux heritiers collateraux dudit seigneur sutur époux la somme de trois cent cinquante mille livres seulement, comme aussi audit cas ses heritiers collateraux pour-ront retirer lesdits duché & marquisat, en remboursant aux heritiers collateraux dudit seigneur sutur époux la somme de quatre cent mille livres, lesquels remboursemens seront toutes saits dans trois ans, à compter du jour dé l'écheance de la condition B ci-dessus, lequel tems passé, la presente clause demeurera de nul estète & valeur.

Nouvelle érection du duché de Rouannois en faveur de François d'Aubusson.

### Donné à S. Germain en Laye en Avril 1667.

OUIS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre: A tous presens & à venir; Salut. La justice qui est la premiere vertu des rois, le dernier but de tous les états & leur plus ferme soutien, ne consistant pas moins à recompenser qu'à punir, elle nous oblige aussi bien que notre propre inclination, & que les exemples des tois nos predecesseurs, à distinguer chaque jour davantage par les titres d'honneur & les personnes & les familles de nos sujets qui ont sçu se distinguer du commun par un grand mérite & par des services signalez joints à une ancienne & haute noblesse; c'est par de semblables motifs que nous avons resolu d'élever à une nouvelle dignité C potre cher & bien-amé François d'Aubusson comte de la Feuillade, issu d'une des maisons les plus anciennes & les plus qualifiées de notre royaume, déja florissante environ l'an 800, car sans parler même d'un Ebon seigneur d'Aubusson, signé à la donnation de Pepin le bref, pere de Charlemagne, produit par un des premiers monasteres de l'ordre de S. Benoît au diocese de Limoges, il est aisé de connoître dans le tems suivant, quelle devoit être la qualité & dignité des seigneurs d'Aubusson, & par des titres trop-autentiques & trop-publics pour pouvoir être contestez. En ce nombre sont ce que raportent les histoires de l'Eglise & de la France chrêtienne sur les années 898. & 914. tiré des registres du Vatican & de trés-anciennes chroniques manuscrites, touchant un Turpio d'Aubusson évêque de Limoges, celebre par la sainteré de sa vie, & un Amond d'Aubusson son frere abbé de S. Martial, tous les deux qualifiez oncles de Ro- D bert viconite d'Aubusson. Le contrat solemnes par lequel Renaud vicomite d'Aubusson confirme en 958. les dons de Robert son pere au monastere de Tulles, ce que dit le Concile de Limoges tenu en 1301. D'un Ranulphe vicomte d'Aubuflon, le contrat passe en consequence par Itier évêque de Limoges en 1061, par Renaud qualissé III. de ce nom & vicomte d'Aubusson, pour s'obliger à rebâtir l'abbaye de Rozeilles détruite par ce Ranulphe son pere, les armes d'Aubusson telles que les portent ledit comte de la Feuillade, qui paroissent encore sur les portes & autres endroits principaux, aux trois villes d'Aubusson, Filerin & Pontarion, de même qu'en un grand nombre de chartereaux d'une extrême antiquité au pays d'Auvergne, Limofin & la Marche, outre une infinité d'autres contrats, donations, fondations qui se voyent, soit dans les. histoires, soit dans les trésors des monasteres ou dans celui de nos chartes & ailleurs, par les vicomtes d'Aubusson & ceux de leur famille successivement, & de géneration dans les siécles suivans jusques aux derniers. En la plûpart desquels titres depuis l'an 1090. ils sont aussi qualifiez leigneurs de la Feuillade, qui est la seigneurie que ledit E comte de la Feuillade possede, & dont il porte le nom, quantité d'autres au voisinage de celle-là. Borne & Monteil le Vicomte étant fortis de cette maison, tant par des alienations que divers partages, & par les alliances qu'elle a eu en tous les tems avec les plus anciennes du royaume, sans jamais tomber dans l'inconvenient de se mesallier, qui arrive si souvent aux plus grandes. D'ailleurs il est trés connu qu'elle a donné à la France & au public plusieurs hommes il ustres dans les armées, particulierement le fameux Pierre d'Aubuflon, grand Maître de l'ordre de S. Jean de Jerusalem, fait depuis Cardinal & Legat du saint Siège en tout l'Orient, & Antoine d'Aubusson seigneur de Monteil-le-Vicomte son frere ainé, l'un des ayeuls dudit comte de la Feuillade. Peu de personnes pouvant ignorer ce que l'histoire a publié avec tant d'éclat, le siège de Rhodes par Mahomet deuxième en 1480. le secours des trou-

pes menées par le grand Maître à son frere, qui vendit pour cet effet la moitié de A son bien, le concours de la Noblesse françoise qui le suivit de tous les endroits du royanme, la place défendue durant trois mois par les deux freres contre use puissance si redoutable, si vaillamment & avec un succes si étonnant qu'on n'a pu croire que ce fut fans miracle, cinq blessures reçûes par le grand Mautre en une seule attaque, les in fidelles repoussez & contraints de le retirer honteusement avec perte de neuf mille hom mes, outre quinze mille blessez, & enfin le service trés-important que le même grand Maître rendit quelque temps aprés à toute la Chrêtienneté, envoyant en France & depuis à Rome le prince Zizime frere de Bajazet II. qui lui avoit disputé la couronne: Pour ne rien ajouter de plusieurs autres prelats de la même maiton d'Aubussion, illustres dans l'église en ces tems éloignez, comme des Hugues & un Louis évêque de Tulles en 1451. & 1469. un Guichard évêque de Conferans en 1467. un autre Guichard évêque de Cahors, & depuis de Carcaisonne en 1475, sans que jusques à nous le B mérite envers la religion & l'état, non plus que le courage & la valeur avent cessé d'être hereditaire dans cette famille, ledit conite de la Feuillade étant né le dernier de cinq freres, dont l'un maintenant est archevêque d'Ambrun & notre ambassadeur extraordinaire en Espagne, nous a donné en plusieurs occasions & dans les affaires les plus importantes à cette couronne beaucoup de preuve de la capacité & de son zele, & les trois autres aprés avoir trés-dignement servi dans nos armées ont été tuez les armes à la main aux trois sièges de Wal, de Mardik & de Lens, l'aîné lieutenant general & l'un des deux puinez chevalier de Malte, qui s'étoit deja fait connoître dans l'ordre pour trés-digne successeur du nom d'Aubusson, ayant reçù sept blessures au combat des galeres de Malte contre le grand galion des Turcs, sur lequel il monta le premier, se taisse du grand étendart, & comme par un bonheur particulier à ceux de la maison, sit prisonnier le frere du Grand Seigneur, depuis converti à la foi chrêtienne, & aujourd hui religieux Jacobin lous le nom du Pere Otthoman: de forte que quand nous n'aurions consideré en la personne dudit comte de la Feuillade que sa C naissance & les actions memorables de ses ancêtres ou de ses plus proches, nous avions assez de sujet de l'honorer de nos graces les plus particulieres & les plus grandes, étant desormeis comme l'unique heritier d'une maison qui les a si bien merité de notre reconnoillance royale; mais sa conduite a d'ailleurs été telle envers nous, qu'elle suffisoit sans autres secours à les lui faire obtenir, sa vie pour ainsi dire n'ayant été jusques ici qu'un soin continuel de nous plaire & de nous servir. En effet durant les derniers mouvemens arrivez en notre royaume, quoiqu'il fut encore presque enfant, commençant seulement ses exercices dans une academie, pressé toutesois d'un violent desir de marcher sur les traces de ses predecesseurs & de ses freres, de son propre mouvement & sans autre conseil que le sien, il sortit de Paris teul à pied & déguisé de l'habit D d'un de les laquais pour se rendre en notre armée auprès de notre personne, & bien que nous vissions avec joye les premieres marques de courage & de zele en une si grande jeunetle, nous crumes qu elle nous obligeoit aprés la campagne finie de le renvoyer a les exercices, mais à peine y eut-il passé encore un an, qu'il se rendit une seconde fois à notre armée pour se trouver à la bataille de Rethel, & depuis tant que la guerre a été ouverte contre l'Espagne, il a continué à servir en diverles qualitez & divers degrez, capitaine de cavalerie, aide de camp, mestre de camp d'infanterie, mestre de camp de cavalerie, marêchal de nos camps & armées, mais toujours avec la même assiduité & la même ardeur, & sans compter tous les les sièges qui le sont saits en Flandres durant cette guerre, à pas un desquels il n'a manqué, & où nos Generaux ont toujours rendu des témoignages extraordinaires de son courage, de sa vigilance & de son application au service; il a eu l'avantage de se signaler en plusieurs occasions con-E siderables, tantôt par des blessures glorieuses, tantôt par des succés éclatans, blessé à la bataille de Rethel de trois grands coups, dont l'un avoit fait desesperer de la vie, blessé au siege de Mouzon & depuis en celui de Valenciennes, & enfin laissé pour mort & pris prisonnier en voulant entrer dans nos lignes devant Landrecy, l'on sçait aussi qu'au siège d'Ipres, comme il commandoit la cavalerie, qui étoit de garde à la tranchée, il donna beaucoup de marques de la valeur dans une grande fortie des ennemis qu'il repoussa, & où il cût deux chevaux tuez sous lui, qu'en l'année 1664. il s'acquitta trés-dignement de la conduite des troupes que nous avions envoyé en Italie pour les interêts de nos Alliez, & qu'il commandoit teul en qualité de maréchal de camp, & qu'enfin en l'année 1665, commandant aussi en la même qualité une partie de nos troupes en Hongrie, il défit l'armée des Turcs au fameux combat de faint Godart, délivra par ce moyen l'Allemagne de la terreur dont ils l'avoient remplie,

Tome V.

remporta même un honneur qui n'étoit encore arrivé à nul autre, d'amener en France A cinq piéces de leur artillerie avec trente de leurs étendarts, & renouvella heureusement sous notre regne pour la seconde sois à la vúe de toute l'Europe & à la gloire éternelle du nom françois, le souvenir de ce que ses genereux ancêtres avoient fait autresois à Rhodes contre cet ennemi commun de la Chrêtienneté, ce qui nous obligea dés-lors à le faire lieutenant general dans nos armées.

Pour ces causes, & ayant reconnu en une infinité d'autres rencontres son zele pour nous, & son attachement très particulier à notre propre personne, qui nous font avec raison par l'experience du passé, attendre toutes choses de lui à l'avenir,

quand il s'agira de notre gloire ou de notre service.

Voulant aufli témoigner notre bienveillance envers la trés-illustre maison de Gouf- B fier, & en quelle consideration nous avons les services qu'elle a rendus aux rois nos prédecesseurs, & a nous depuis plusieurs siecles dans les charges de grand maitre, amiral, grand écuyer de France, colonel de l'infanterie françoile, premier gentilhomme de la chambre, & dans les gouvernemens des provinces, & autres emplois les plus confiderables de l'état, nous avons eu trés-agreable le mariage dudit fieur de la Feuillade avec damoiselle Charlotte Gouffier de Rouannois, aux conditions portées par le contrat qui en a été passé le neuvième jour du mois d'avril 1667. Ensemble la vente de la duché de Rouannois faite sous notre bon plaisir par notre trés-cher & bien amé cousin Arthus Goutsier, duc de Rouannois audit sieur de la Feuillade, en faveur duquel, & de son mariage, de l'avis de notre conseil & de notre propre mouvement, grace speciale, pleine puissance & autorité royale, nous C avons par ces presentes, signées de notre main de nouveau créé, érigé & rétabli, creons, érigeons & rétablissons en titre de duché, sous le ressort immediat de notre cour de parlement de Paris, en la même forme & maniere qu'auparavant, ladite feigneurie de Rouannois, marquifat de Boily, circonstances & dépendances, ainsi qu'elles sont exprimées audit contrat de vente & en la precedente érection, pour être a l'avenir ledit fieur de la Feuillade dit & appellé duc de Rouannois, & consequemment notre cousin, & en jouir par lui & ses hoirs descendans mâles qui naîtront de loyal mariage, aux mêmes honneurs, droits, autoritez, rangs, prérogatives, prééminences & avantages, qu'en jouissent les autres ducs en notre royaume, à la charge seulement de tenir & relever de nous & de notre couronne ladite duché de Rouannois, à pareille foi & hommage, & qu'advenant défaut d'hoirs mâles de loyal mariage, ledit titre & dignité de duché demeurera éteint & supprimé, & ladite duche, terres & seigneuries qui en dépendent, retourneront au même état qu'elles étoient avant l'érection en duché du mois de novembre mil cinq cent soixante-six, sans neanmoins qu'à cause de ladite premiere érection, clauses y contenues, portant reversion à notre couronne en défaut d'hoirs mâles, édits des années 1579. 1581. & 1582. & autres reglemens sur l'érection de marquilats & duchez, nous ni nos successeurs rois puissions prétendre aucun droit de reversion, proprieté & reunion desdites terres & seigneuries, ausquels édits & reglemens, clauses contenues esdites lettres d'érection en duché du mois de E novembre 1566. & autres lettres données en consequence, & aux dérogatoires des dérogatoires, de notre même grace, puissance & autorité que dessus, nous avons dérogé & dérogeons specialement par ces présentes pour ce regard seulement, & sans tirer à consequence.

Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement à Paris, & à tous autres nos justiciers & officiers, chacun en droit soi & comme il appartiendra que ces presentes ils fassent lire, publier & enregistrer & du contenu jouir pleinement, paisiblement & perpetuellement notredit cousin le sieur de la Feuillade, ses hoirs successeurs males, sans soussirir qu'il leur soit donné aucun trouble ni empéchement, nonobitant aussi tous édits, ordonnances, reglemens, arrêts, lettres & autres choses à ce contraires, ausquelles nous avons parceillement dérogé & dérogeons par ces presentes: Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, nous avons sait mettre notre scel à ces-dites presentes, sauf en autres choses notre droit & l'autruy en toutes. Donné à S. Germain en Laye au mois d'avril l'an de grace 1667. & de notre regne le vingt-

quatriéme, signées sur le reply par le roi.

Lettres de rétablissement & érection de Pairie, pour M. de la Feuillade, duc de Rouannois, & ses descendans mâles.

Données à S. Germain en Laye au mois d'avril 1667.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, â tous presens & avenir, Salut. Par nos lettres patentes du present mois, pour les causes & considerations y contenues, nous avons approuvé le contrat de vente de la duché de Rouannois, saite par notre trés-cher amé cousin Arthus Goussier, à notre aussi trés-cher & bien amé François d'Aubusson de la Feuillade, en faveur duquel & de son mariage avec dimoisselle Charlotte Goussier de Rouannois, nous avons de nouveau crée, érigé & établi en titre de duché, sous le même nom, les seigneuries comprises audit contrat de vente, en la précedente érection, mais comme ladite duché de Rouannois a été aussi érigée en Pairie de France, par lettres patentes du mois de sevrier 1612, construées par autres lettres des mois d'avril 1620. & septembre 1651, ne voulant pas laisser nos graces imparfaites, après les services si longs & importans & si agreables qui nous ont été rendus & à l'état, tant par lessites Goussière & d'Aubusson, que

par ces deux illustres & trés-anciennes mailons.

A ces causes, de l'avis de notre conseil & de notre propre mouvement, pleine puissance & autorité royale, nous avons par ces presentes, signées de notre main, aussi en faveur de notredit cousin le sieur de la Feuillade, de nouveau crée, érigé & rétabli, créons, érigeons & rétablissons en titre de Pairie de France, ladite duché de Rouannois en la même forme & maniere qu'auparavant, pour en jouir dorcnavant, & à l'avenir par lui & les hoirs & detcendans mâles qui naîtront de loval mariage en qualité de duc de Rouannois & Pair de France, aux mêmes honneurs, autoritez, rangs, séances, prérogatives, préciminences & avantages qu'en jouissent les autres ducs & Pairs de notre royaume, à la charge de tenir & relever de nous & de notre couronne ladite duché & Pairie de Rouannois, à pareille foi & hommage, & qu'en défaut d'hoirs mâles, ledit titre de duché & Pairie demeurera éteint & supprimé, & ladite duché de Rouannois, terres & seigneuries qui en dépendent, retourneront au même état qu'elles étoient avant l'érection en duché du mois de I novembre 1566. & l'érection en Pairie du mois de sevrier 1612, sans neaumoins étre réunies à notre couronne ni fujettes à aucun droit de reversion auquel nous avons renonce & renonçons par ces presentes pour nous & pour nos successeurs rois, nonobstant les claules contenues eldites lettres de la premiere érection du mois de novembre 1566. & sevrier 1612., ou autres données en consequence, ausquelles lettres & édits de 1566, 1579, 1581. & 1582. & autres réglemens tur les érections des duchez & Pairies de France, & aux dérogatoires, de notre même grace, puifsance & autorité que dessus, nous avons déroge & dérogeons specialement par ces presentes, pour ce regard seulement & sans tirer à consequence.

Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement à Patis, que ces presentes ils fassent registrer, du contenu jouir & user notredit cousin le sieur de la Feuillade, duc de Rouannois, sans soussirir qu'il Jui soit donné, ni à ses successeurs hoirs descendans mâles, aucun troub e ni empêchement, nonobstant aussi tous édits, ordonnances, reglemens, arrêts, lettres & autres choses à ce contraires, ausquelles nous avons pareillement dérogé & dérogeons par ces presentes: Car tel est notre plaisir. Et asin què ce soit chose serme & stable, nous avons fait mettre notre scel a cessitées presentes, sauf en autre chose

notre droit & l'autruy en toutes.

Donné à S. Germain en Laye au mois d'avril l'an de grace 1667. & de notre regne le vingt-quatrième, Signées, LOUIS, & plus bas par le roi PHELYPPEAUX. & a côté Visa, Seguier, & scellées du grand sceau de cire verte sur lacs de soye rouge & verte, & sur le même reply est écrit.

Registrées, ony & ce consentant le procureur general du roi, pour jouir par ledit Louis d'Aubusson de la Feuillade, ses ensans & descendans mâles nez & a naitre en legitime martage, de leur sau & contenu & être executees, selon leur sorme & teneur, suivant & consormement à l'arrest de ce jour. A Paris en parlement le deuxieme jour de septembre 1716. Sigué, Dongois.

## HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

Seconde requeste qui rappelle la premiere, à fin d'enregistrement des lettres de Pairie, du sept septembre mil six sent souxante-sept.

#### A NOSSEIGNEURS DE PARLEMENT.

SUPPLIE humblement François d'Aubusson, seigneur de Rouannois, de Boisy & de la Feuillade, Disant qu'il a plû au roi de lui accorder des lettres de Pairie, & d'ériger sa terre & marquisat de Rouannois & Boisy, en Pairie, & par des lettres separées, d'ériger ces deux mêmes terres en duché, ou plutôt de les confirmer dans ce titre d'honneur qu'elles avoient auparavant. Le suppliant par une première requête qu'il a presentée à la cour a demandé l'enregistrement de ses lettres de duché, mais il a été conseillé par cette presente requête de demander separément l'enregistrement de ses lettres de Pairie, & de supplier la cour d'avoir la bonté de le B recevoir en la dignité de Pair. Ce consideré, Nosseigneurs, il vous plaise ordonner que les lettres d'érestion de la baronie de Rouannois & marquisat de Boisy, en Pairie, seront enregistrées, & que le suppliant sera reçu en la dignité de Pair; & vous serez bien. Signé, Le Febyre, & plus bas, soit montré au procureur general du roi. Fait en parlement le septième septembre 1667.

Arrest d'enregistrement des lettres d'érection en Pairie du duché de Rouannois.

Du 2. Septembre 1716.

### Extrait des registres du Parlement.

EU par la cour toutes les chambres assemblées, les lettres patentes du roi données à S. Germain en Laye au mois d'avril 1667. Signées, LOUIS. Et sur le repli, par le roi, PHELYPPEAUX. Ét teellées du grand sceau de cire verte, obtenues par Messire François d'Aubusson, de la Feuillade, duc de Rouannois, par lesquelles & pour les caules y contenues, ledit seigneur auroit de nouveau créé, érigé & rétabli en fa faveur en titre de Pairie de France le duché de Rouannois en la snême forme & maniere qu'auparavant, pour en jouir à l'avenir par lui & ses hoirs & descendans mâles qui naîtront en loyal mariage en qualité de duc de Rouannois & Pair de France, aux mêmes honneurs, autoritez, rang, séance, prérogatives, préeminences & avantages qu'en jouissent les autres ducs & Pairs du royaume, ainsi que plus au long le contiennent leidites lettres à la cour adressantes. Vû aussi les lettres parentes dudit mois d'avril 1667, par lesquelles le roi auroit rétabli les titres de Rouannois & de Boily, en titre de duché en faveur de Messire François d'Aubusson & de ses descendans mâles. L'arrêt d'enregistrement d'icelles du 3. Aoust audit an. D 1667. La requête presentée à la cour par ledit Messire François d'Aubusson, à ce qu'il lui plut ordonner que lesdites lettres d'érection du duché de Rouannois en dignité de Pairie sussent enregistrées, & qu'il y sur reçu en ladite qualité de Pair de France, au bas de laquelle requete est l'ordonnance de soit montré au procureur general du roi du 7. Septembre 1667. La requête aussi presentée à ladite cour par Meslire Louis vicomte d'Aubusson de la Feuillade, duc de Rouannois, gouverneur de Dauphiné, lieutenant general des armées du roi, fils & heritier par benefice d'inventaire dudit Messire François d'Aubusson de la Feuillade, duc de Rouannois, marêchal de France, à ce qu'il lui plût ordonner qu'il sera incessamment procedé à l'enregistrement desdi-tes settres d'érection dudit duché de Rouannois en Pairie du mois d'avril 1667, sur l'arrété de la cour de soit montré du 7. Septembre suivant, au bas de laquelle est l'ordonnance de soit montré au procureur general du roi du 29. Janvier 1716. en E consequence de l'arrêt du même jour. Conclusions du procureur general du roi : Oui le rapport de Me. Thomas Dreux conseiller, la matiere mile en déliberation : la Cour ordonne que lesdites lettres seront enregistrées au greffe d'icelle, pour jouir par ledit Louis d'Aubusson de la Feuillade, ses enfans & descendans mâles en ligne directe, nez & à naître en legitime mariage, de l'effet & contenu en icelles, & être executées selon leur forme & teneur, & conformément à l'édit du mois de May 1711, concernant les Pairies, registré en la cour le vingt-un dudit mois, & en outre à la charge que ledit Louis d'Aubusson de la Feuillade ne pourra jouir du ressort immediat en la cour pour raison dudit duché de Rouannois, qu'après avoir indemnisé les officiers ainsi qu'il apartiendra. Fait en parlement le 2. Septembre 1716. Collationne PAYEM avec paraphe. Signé, Dongois avec paraphe.

Arrest

Arrest de reception de M. le duc de la Fenillade à la dignité de Pair de France au Parlement.

Du 26. Novembre 1716.

Extrait des registres du Parlement.

EU par la cour, les grand'chambre & tournelle assemblées, l'information saite, d'office à la requête du procureur general du roi le vingt-troisiéme Novembre present mois, de l'ordonnance d'icelle par le conseiller à ce commis des vie, mœurs, conversation, religion catholique, apostolique & romaine, sidelité au service du roi, b valeur & experience au fait des armes, de Messire Louis d'Aubusson de la Feuillade, duc de Rouannois, gouverneur du Dauphiné, lieutenant general des armées du roi, fils & heritier par benefice d'inventaire de Mestire François d'Aubusson duc de Rouannois, marêchal de France. Les lettres d'érection du duché de Rouannois en Pairie, du mois d'avril 1667, en faveur dudit sieur François d'Aubusson de la Feuillade & de ses hoirs & descendans mâles en legitime manage. La requête par lui presentée à la cour à fin d'être reçû en ladite dignité de Pair, au bas de laquelle est l'ordonnance de soit montré au procureur general du roi du 7. Septembre 1667. L'extrait baptistaire dudit Messire Louis d'Aubusson de la Feuillade du 18. Novembre 1674. L'ar-C rêt d'enregistrement desdites lettres du 2. Septembre 1716. & la requête par lui presentée à la cour à sin d'être reçû en la dignité de Pair de France. Conclusions du procureur general du roi : Oui le rapport de Ms. Thomas Dreux conseiller : la matiere mise en déliberation; la cour a arrêté & ordonné que ledit Messire Louis d'Aubusson de la Feuillade sera reçu en la qualité & dignité de duc de Rouannois Pair de France, en prétant le serment de bien & sidellement servir & assister le roi en ses très grandes & importantes assaires, & prenant séance en la cour, garder les ordonnances, rendre la justice aux pauvres comme aux riches, tenir les déliberations de la cour secrettes, & en tout se comporter comme un bon, sage, vertueux & magnanime Pair de France doit faire, & à l'instant mandé, ayant quitté son épée, a fait le-D dit serment & repris son épée, il a été reçû & eu rang & séance en la cour. Fait à Paris en Parlement le vingt-sixième Novembre 1716. Collationné MANGOT, & figue, Dongois. Avec paraphe.



# 

# GENEALOGIE DE LA MAISON D'AUBUSSON

A maison des vicomtes d'Aubusson est l'une de celles de France, dont on prouve mieux l'antiquité, puisque par des titres, elle paroît déja illustre sur la fin du neuvième siècle, & dans le commencement du dixième.

La ville d'Aubusson, d'où cette maison a tiré son nom, est située dans la Marche sur la petite riviere de Creule, à cinq lieuës de la ville de Guerer, dans l'élection de laquelle elle se trouve, & qui est dépendante de la generalité de Moulins. Il y a une justice royale, avec un dépôt de sel; elle est composée de 595. teux, & est

renommée par une manufacture de tapisserie.

Il est à prélumer que les seigneurs d'Aubusson, que l'on trouve qualifiez Vicomtes dans le commencement du dixiéme siecle, étoient issus de quelqu'un de ceux a) Biblioth de qui au rapport d'Aymar de Chabanois (a) avoient été honorez de ce titre dans le Labbe, t. 11. p. 163. Limolin par le roi Eudes, immédiatement aprés qu'il se sur fair couronner roi d'A-(b) Hist. Tute- quitaine dans la ville de Limoges l'an 887. Baluze (b) dit que ces vicointes surent créés au nombre de trois; sçavoir, Foucher de Segur pour le haut Limolin; Adhemar des Echelles pour le bas Limolin, & Ranulfe d'Aubusson, pour la partie de cette pro-

vince, que l'on nomme la Marche.

Ceux qui ont quelque connoissance de l'antiquité, sçavent, ainsi que l'a remarqué C du Bouchet, que les comtes beneficiaires envoyez par nos rois de la seconde race, pour gouverner les diverses provinces du royaume, eurent en même temps des lieutenans pour exercer leurs fonctions dans leur ablence. Cet emploi ne fut donné alors qu'aux plus grands seigneurs du pays, & pour les connoître chacun en particulier, l'on ajoutoit le nom de la terre la plus confiderable qu'ils possedoient, à celui de leur dignité. Quoique ces emplois de vicomtes ne fussent que personnels, leurs descendans s'en hrent depuis un titre d'honneur. C'est ainsi que les seigneurs de Rochechouart, de Turenne, de Polignac, d'Aubusson, & que ques autres se sont toujours titrez vicontes, & que la terre principale de chacun d'eux a été regardee comme un vicomté, parce que quelqu'uns de leurs ancêtres avoient été lieuienans des comtes, qui gouvernoient les provinces.

d'Aubusson, vivant dans le neuvième siecle, n'est connu que par les enfans, , qui furent.

1. RANULFE I. du nom, qui suit.

2. Turpion d'Aubusson, évêque de Limoges, élû en 898. Aymar de Chabanois (e) dit qu'il étoit d'une race trés illustre, & MM. de sainte Marthe l'ont furnommé d'Aubuffon. (d) Tous les aureurs anciens lui donnent de grandes louanges jusqu'a dire qu'il fut recommandable par sa sainteré, & même par des miracles; mais l'auteur de l'histoire du monastere d'Uzerche, extraite du cartulaire de cette abbaye, & imprimée pour la premiere fois par Baluze, à la suite de l'histoire de Tulles (e) n'en parle pas si avantageusement, lorsqu'il dit que sous le regne du roi Charles le simple, ce prelat animé de jalousie, d'ambition & d'interét, détruisit la ville & l'abbaye d'Uzerche, qui avoit été bâtie par le roi Pepin. M. de Ste Marthe (f) traite tout ce recit de fable, attendu que l'évêque Hildegaire, que l'on regarde comme le restaurateur, ou plutôt le fondateur de cette abbaye, n'a pas dit un mot de cette prétendue destruction, dans sa charte de tondation, lui qui succeda vers l'an 963, à celui qui avoit succedé à l'évêque Turpion. Il y a des actes, où le nom de l'évêque Turpion paroît és années 905. 914. 920. & 936. Ce fut lui qui rétablit l'abbave de S. Augustin

(c) ubifupra , p. (d) Gallia chrif-

(c) bad. grt.

(f) Gal. Christ. tom. 11. edit. 1.00. col. 586.

A de Limoges, comme on l'apprend de la charte de ce rétablissement (a) il n'y a point de datte; mais dom Mabillon a prouvé (b) qu'elle est de l'an 934. la douzième année du regne du roi Raoul. L'evêque Turpion mourut à Aubussion l'ordre de S. Bele 25. juillet 944.

B

C

D

E

3. Aymon d'Aubusson, huitième abbé de S. Martial de Limoges en 934, se trouve nommé avec la qualité d'abbé, dans la charte de son frere l'évêque, pour la restauration de l'abbaye de S. Augustin. Il sut intime ami de S. Odon, abbé de Cluny, qui lui adressa la vie de S. Geraud d'Aurillac, aprés l'avoir écrite par ses ordres. Aymar de Chabanois (c) rapporte, qu'il sut toujours lié d'une (c) Catalog. des tendre amitié avec son frere l'évêque Turpion, & qu'après avoir gouverné abbez de S. Martial du P. Labbe, son abbaye durant six années, il mourut le 7. may, c'est 942, puisque le même cité co-dessus, p. auteur dit que ce prelat deceda la troilième année après lui. Voyez Gall. Christ. 172. edit. nov. tome II. col. 556.

4. MARTIN d'Aubussion, abbé de S. Cyprien de Poitiers vers l'an 933. sut établi aussi abbé de S. Augustin de Limoges en 934, par l'évêque Turpion, qui devoit être son frere, puisque MM. de Ste Marthe, & aprés eux dom Mabillon, ont dit qu'il étoit frere de l'abbé Aymon. Il eut successivement deux vicegerens dans cette abbaye de S. Augustin, sut chargé encore par le roi Louis d'ontremer de l'administration de l'abbaye de S. Jean d'Angely l'an 941, puis de celle de Jumieges, à la priere de Guillaume, duc de Normandie, il y mena avec lui donze de ses religieux de S. Cyprien, & l'histoire remarque qu'il dissuada le duc Guillaume d'embrasser la vie religieuse dans la crainte des mouvemens qui pourroient arriver à cause de son fils Richard qui étoit encore un enfant. Il mourut dans son abbaye de S. Cyprien l'an 943, suivant dom Mabilion. Annales de

Lordre de S. Benoît,

H.

ANULFE d'Aubusson I. du nom est celui que Baluze estime avoir été fair vicomte par le rei Eudes l'an 887.

Femme, GODOLINDE, ainsi nommé dans la charte de son fils Rainaud.

2. ROBERT, vicomte d'Aubusson, est nommé neveu de l'évêque Turpien par Aymar de Chabanois. Il fit donation en qualité de vicomte d'Aubusson, de deux mas, fiz au village de Ber, à l'abbaye de S. Martin de Tulles pour la sepulture d'un de les fils, mort enfant. L'acte est rapporté par Baluze (d) qui le met (d) preuves de vers l'an 950, mais il est à présumer qu'il faut lire 930. & qu'il mourut peu l'hist, de Tulles. aprés sans enfans mâles, puisque son frere Ramand étoit deja qualifié vicomte P. 861. en 934. Il sur pere vrai-semblablement d'Officine, qui est qualisée par Aimar de Chabanois, niece, c'est-à-dire, petite niece de l'évêque Turpion, Baluze

(e) la nomme niece de Rainand. Elle épousa Foncher, seigneur de Chabanois, (e) pag. 66. dont elle eut trois fils, le dernier desquels nommé Raymond, qualifié arrierepetit neveu (f) de l'évêque Turpion, eut de la femme Alearde ou Hildegarde, (f) abneres. Ay-Aymar de Chabanois, religieux à S. Martial de Limoges, puis à S. Cybar d'An-mar de chabanois goulême, aureur d'une chronique, & d'une petite hiltoire des abbez de S. Mattial, qu'il cessa d'écrire vers l'an 1031.

2. RAINAUD I. du nom, vicomte d'Aubusson, qui suit.

3. Boson d'Aubuston, abbé laïc des monasteres de Rozeilles en la Marche, & d'Evau en Combrailles, donna en cette qualité, & comme frere de Rainaud d'Aubusson, le lieu de l'Espinasse & son église, avec plusieurs autres biens à l'abbaye de S. Martin de Tulles, s'en reservant la jouissance durant sa vie, & en cas que son frere lui survêquît, il lui en laissa aussi l'usutruit jusqu'à sa mort. l'acte rapporté par Baluze (g) est du mois de Novembre, la neuvième année (g)p. 367, 369. du regne du roi Louis d'outremer, ce qui répond à l'an 944, ou 945.

#### III.

AINAUD I, du nom, vicomte d'Aubusson, se trouve nommé avec cette qualité de vicomte, dans la charte du rétablissement de l'abbaye de S. Augustin de Limoges, faite en 934, par l'évêque Turpion, qui dit que c'est du consentement de les parens, qui sont les Grands de la Province du Limosin, entre lesquels sont

(2) p. 159.

(b) Itid. 369.

(r) Ibid. 359.

l'abbé Aymon, & le vicomte Rainzud. Il fit don en qualité de vicomte d'Aubussion, au monastere de Tulles, des mas qui lui appartencient dans le village A de Meill, paroisse de S. Pardou de Gimel, par une charte du mois de decembre de la premiere année du regne de Louis d'ontremer, (4) & qui est l'an 936, puis de son église de Grandsaine. Enfin lui & sa semme donnerent au même monastere leur terre de Penciat & autres (b) par le même acte que son frete Boson lan 944. ou 945. Ce même vicomte, conjointement avec la femme, fit donation à l'abbaye de Beaulieu en Limosin, de sa terre de Pierreste, & de plusieurs mas, afin que les religieux priassent Dieu pour leurs ames, pour celles de son pere Ranusse, de sa mere Godolinde, & celle de son frere qu'il ne nomme pas, mais qui vrai-lemblablement étoit le vicomte Robert son aîné; la charte rapportée par Baluze ( c) est sans date, mais comme l'abbé Bernard y est nommé, lequel gouvernoit cette B abbaye és années 7. & 12. du regne du roi Louis d'outremer, elle doit avoir été faite entre les années 943. & 948. Il vivoit encore le 8, soust de la cinquieme année du regne du roi Lothaire, c'est-à-dire l'an 958, qu'il souscrivit en qualité de vicomte, avant Boson marquis (c'étoit le comte de la Marche) à la fondation de l'églife de S. Austregile de la Tour, faite par un nommé Doirice, qui dit que c'est en presence de ses seigneurs Rainand vicomte, & Boson marquis.

Femme, ALSINDE, ainsi nommée dans deux chartes de Rainaud son mari, vers

l'an 943, ou 945, d'elle fortit celui qui suit.

ANULPHE II. du nom, vicomte d'Aubusson, sumommé Cabridel, c'est à- C, dire tête de cheureau, eut des demêlez l'an 996. avec Archambaud de Comborn, pour la succession d'Aymar vicomte de Turenne, leur beautrere commun, mort lans enfans. Ils avoient épouté chacun une des tœurs de ce vicomte. Vrai-semblablement Sulpicie, temme d'Archambaud de Comborn, étoit l'ainée, puisqu'il eut la succession. Ranulfe s'étoit emparé du château de Mulleou, & Archambaud voulant entrer de force dans celui de Turenne, y eut un pied écrasé entre les deux portes qu'on lui ferma violemment, d'où il fut depuis turnommé jambe pourse. (d) Ranulse fit don à l'abbaye de Tulles de plusieurs terres, par acte rapporté par Baluze, pag. 399. de ses preuves, & qu'il dit avoir été fait vers l'an 1000. Il sut tué l'an 1031. Comme il étoit alors excommunié pour avoir fait tort à quelques monasseres, l'abbé d'Uzerche sut repris D dans le concile de Limoges qui se tint le 18. Novembre de la même année, parce qu'il lui avoit donné la sepulture.

Femme, AYNARDE de Turenne, fille de Bernard vicomte de Turenne, & de

Dode la femme.

( e l'Cattulaire de iene abbaye, fol-484.

(d) Chroniq. de

Geoffroy, prieur de Vigeois, Labbe, Eibl. I. 11. p. 190.

( f) Hid fol. 534.

(g) Ibid. fol. 646.

1. RAINAUD II. du nom, vicomte d'Aubusson, sit sous cette qualité conjointement avec Ranulfe son frere donation à l'abbaye d'Uzerche (e) de la moirié du bois des Jarosses proche Milleracias dans la châtellenie de Roquesort, par acte passé à Aubusson le trosséeme jour avant la Nativité de S. Jean 1048. Il mourut peu aprés, puisque dans l'acte d'une donation faite à la même abbaye par E une religieuse nommée Albergue, le jour même que l'église de ce monastere sur dédiée en la même année 1048. Ranulfe, vicomte d'Aubusson y est nommé comme present. (f) Ce même Ranusse, vicomte d'Aubusson sit donation à cette abbaye d'un mas nomme de Lastrada dans la paroisse de Lastrade, pour la sepulture & l'ame de Rainand d'Aubussion, viconite son frere. (g) L'acte est sans date, mais vrai-semblablement il est de la même année.

2. RANULFE III. du nom, vicomte d'Aubusson, continua la posterité.

3. FARELDE d'Aubusson, épousa Aymar de la Roche, duquel étant veuve, elle sit donation de quelques terres à l'abbaye de Tulles, elle est nommée dans l'acte F fille de Ranulfe Cabridel, vicomte d'Aubusson, & par un autre elle sit encore don d'une portion d'autres terres qui lui appartenoient de son chef, dont Foulques Caunae & Rainaud Bernard conviendroient entre eux. Ces deux actes sont lans date d'année, mais comme il est marqué que c'est sous le regne du roi Philippe, qui commença le 4. aoust 1060. & du vivant d'Itier évêque de Limoges qui mourut en 1073. & de Fradin abbé de Tulles, dont l'administration commença vers l'an 1059. Baluze qui rapporte ces deux actes, (h) opine qu'ils sont d'environ l'an 1060.

(b) Ibid. p. 41\$:

Υ.

ANULFE III. du nom, vicomte d'Aubusson, après la mort de son stere Rainand le trouva à la dedicace de l'églife d'Uzerche en 1048. & fit un don à cette abbaye pour le repos de l'ame de son trere. (a) Il mourut vrai-semblablement avant l'an 1060, puilque sa sœur ne sait point mention de lui dans les actes qui sont d'elle (a) IHA P. 873. mentionnez ci-deflus.

Femme, N..

A

B

F

J. RAINAUD III. du nom, vicomte d'Aubulion, qui luit.

2. AGNE'S d'Aubusson mariée à Gulfier, seigneur de la Tour, auquel elle apportà la moitié du château de Gimel, & qui rendit son nom celebre dans la Guerre Sainte. C'est ainsi qu'en parle Geosfroi prieur de Vigeois au chapitre FI. de sa Chronique. (b) Ce sut lui qui monta le premier sur les murs de la ville de Marra, (t) lorique Raimond comte de Toulouse assiegea cette place en 1098.

( b ) Labbe Bibl: 6 181 & pag. 181. mariau même to-

me peg. 166. 266. 272 300. ;

(d) Chap. tar

AlNAUD III. du nom, vicomte d'Aubusson, restitua à l'église collegiale de S. 308. été autrefois abbaye; ce fut du vivant du roi Henri I, sous le pontificat d'Itier évêque par francois, p. 7330 de Limoges, & par le moyen & la faveur de Guillaume contre d'America d'Itier évêque de Limoges, & par le moyen & la faveur de Guillaume comte d'Auvergne : c'est ainsi C qu'en parle le prieur de Vigenis, (d) cela a du être l'an 1060, mais la charte de cette restitution, que Baiuze a tait imprimer pag. 47. de ses preuves de l'histoire d'Auvergne, porte qu'elle a été faite du vivant du roi Philippe I. un Lundi dans le mois de Mars, le douze de la lune; d'où cet auteur conclut pag. 46. de la même histoire, que le vicomte d'Aubusson restitua le monastère de Roleilles à l'église de S. Irier peu avant la mort du roi Henri I. & celle du comte Guillaume, comme le prieur de Vigeois l'atteste, mais que l'entier accomplissement de cet ouvrage suivant la charte qui subtisse aux archives de S. Irier & dans celles de S. Martin de Tours, d'où dépend cette collegiale, ne sut fait que sous le regne du roi Philippe I. du Bouchet a cru que ce sut le 36. Mars 1069, a caule qu'en cette année le douze de la lune échût ce jour-là; D mais comme la charte porte que la restitution se fair par l'exhortation du comte Guilsaume qui l'a voulu ainsi; il faut conclure qu'elle est anterieure, ce comte étant mort au plútard en 1063. Rainaud y dit qu'il a appris avec douleur, que le monastere de Roleilles avoit été détruit par les ancetres, & que c'est pour reparer ce crime & pour le repos de l'ame de Ramufe son pere, qu'il fait cette restitution.

Femme, ADELAIS d'Uriec, fille d'Humband d'Uriec en Berry, est connuë par une donation qu'elle fit au prieuré de S. Denis de la Chapelle-Aude en Berry, où elle se E dit femme de Rainand vicomte d'Aubusson, & ajoute qu'elle fait ce don par le conseil d'Himband son perc, & par la volonté de ses deux fils Ranulfe & Guillaume. Ce fut sous le regne du roi Philippe I. Hildebert étant archevêque de Bourges. Baluze fait un anachronisme de cent années, (e) en disant que cela se passa entre les années 993. & 997. qui furent celles de l'archiepiscopat de ce prelat, d'où il conclut qu'ap- (e) His. 1 pataniment Rainaud Cabridel (il devoit écrire Ranusse) qu'il dit mari d'Adelais d'U- lensis, p. 68. riec, avoit été tué avant l'an 997, au lieu que l'archevêque Hildebert, ou plûtôt Aude-

bert ne tiega que depuis 1092, jusquen 1097.

1. RANULFE IV. du nom, vicomte d'Aubusson, confirma en 1085. le don que Raimand son pere avoit fait à l'abbaye de Tulles de l'église d'Altoire & ses dépendances, sie d'autres biens à la même abbaye, & lui ceda entre autres ce que son pere s'y étoit reservé, principalement la maison où logeoient ses venciens, enfin il promit d'en être le désenseur, Gaudebert en étoit alors abbé. Roger d'Aubusson sur un des chevaliers témoins de cet acte. Il le confirma de nouveau aussi bien que les donations faites à ce monastere par ses ayeuls, entre autres celle de l'église de sainte Marie de l'Espinasse, y ajouta la donation de l'église de saint Frienne de Brogaite, en promettant de nouveau d'être le protesteur de cette abbaye. Ces deux actes sont rapportez par Baluze, (f) mais (comme il l'a fait remarquer) (g) il y a crieur a la date du second, où on lit 1078, au lieu de (f) p. 427-429. 1088, puisqu'il y est dit que Gausberg est abbé de ce monastere depuis trois (g) p. 108. ans. Or son élection avoit été faite en 1085. Ranulfe sut nommé en 1090 arbitre du differend qui étoit entre Seguin abbé de la Chaize-Dieu & le prieur Tome V.

(c) Hift. THING

#### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL: 322

d'Aubusson, pour les droits que ce dernier prétendoit dans la paroisse de Faux, A autrement la Feuillade. Il mourut sans posterité, & sa veuve Alix de Magnac donna à l'abbaye de Tulles l'an 1100, deux mas scis au village de Castaner pour le repos de l'ame de son mari, elle vivoit encore en 1110.

2. GUILLAUME I. du nom, vicomte d'Aubnsson, qui suit.

UILLAUME I. du nom, vicomte d'Aubusson, succeda à son frere Ranusse TIV. avec lequel il avoit consenti à l'acte de leur mere en faveur du prieuré de la Chapelle Aude, & par la suite il sit en qualité de vicomte d'Aubusson, le partage d'une redevance avec le prieur nommé Rodulfe, auquel il vendit la portion qui lui étoit échiie. (4) Il ne vécut pas long-tems aprés.

Femme, AGNE'S étant veuve elle se fit religieuse à Fontevrault, & sur la premiere prieure de Tusson, monastere de cet ordre sondé au diocese de Poitiers l'an

(b) Dn Boucher, 1112. (b) lour fils fut celui qui suit. addit, a la gencal.

#### VIII.

Christ. 1.11. 7.628. & 62 J.

(a) Cartulaire de la chap-lle au-

de , fol. 154.

d'Aubuffon-

AINAUD IV. du nom, vicomte d'Aubusson, sit quesques donations à l'abbaye de Bonlieu, ordre de Citeaux en Limolin, lorlqu'on la fonda l'an 1121. (c) Dom. de Ste (c) Il en fit auffi à l'abbaye de Benevent, ordre de faint Augustin, dans le même païs, comme on l'apprend d'une charte d'Audebert de Rochechouart, qui confirme les donations faites à ce monastère par Alpais sa mere, Alcehne vicomtesse de Salagnac, Elie son sils & Guillaume ses néveux, de même que par Rainaud vicomte d'Aubusson & quelques autres ses parens, sait au château de Salagnac les nônes (5.) d'avril 1121. Indiction XIV. Ce sut encore ce vicomte qui sonda le pricuré de Blessac en Limosin pour des religieux de saint Augustin; mais sa mere alors prieure de Tusson l'étant venuë voir, & s'étant transportée à Blessac, elle engagea le prieur & les religieux de ce nouveau monastere d'embrasser la regle de Fontevrault, ce qu'ils firent du consentement du vicomte Rainaud, lequel augmenta la fondation de plusieurs biens entre autres du lieu de la Feuillade & de l'ulage dans la forêt, afin que les religieux de Fontevrault y pussent subsister. Il prit par la suite l'habit de cet ordre en ce même prieuré en presence de les quatre fils rapportez ci-aprés, qui confirmerent avec leurs sœurs les donations de seur pere. La notice de cet acte se trouve dans la vie du B, Robert d'Arbriffel par Balthazar Pavillon, (d) & dans l'ouvrage du P. de la Mainferme, pour défendre son ordre de Fontevrault, (e) il est sans date, mais ce dernier auteur croit qu'il est de l'an 1120.

(d) p. 776. (c) Clypens fon-telbraid, ordinis, t. 21. 1.95.

(f) pag. 191.

Femme, HELIS, que quelques-uns croyent avoir été fille d'Archamband III. du nom, vicomte de Comborn, surnommé le Barbu, sondez sur ce que le cartulaire de Tulles E porte qu'Helis, vicomtesse d'Aubusson, morte au mois de janvier, fut enterrée dans la chapelle du chapitre de cette églife, & comme cette chapelle étoit la sepulture des vicomtes de Comborn, & que la chronique du prieur de Vigeois (f) marque en termes exprés qu'Archambaud le barbu, vicomte de Comborn, fut enterré à Tulles prés de sa fille Helis, on croit en pouvoir conclure que la vicomtesse d'Aubusson, nommée Helis, semme de Rainand IV. contemporain d'Archambaud le barbu, devoit être fille de celui-ci; mais d'un autre côté, comme l'abbaye de Tulles n'étoit pas la sepulture des vicomtes d'Aubusson, M. d'Hozier croit que cette Helis de Comborn ne sut que la premiere semme de Ramand IV. & qu'étant morte sans ensans, elle fut inhumée dans la sepulture de ses ancêtres. Quoiqu'il en soit de ces conjectures, le vicomte Ramand fut pere des enfans qui suivent, & qui sont nommez dans le rang qu'ils vont être rapportez, comme presens à la prise d'habit de leur pere F dans l'ordre de Fontevrault.

1. RAINAUD V. du nom, vicomte d'Aubuffon, qui fuir.

2. 3. & 4. GUILLARIME, Gui, & RANULFE d'Aubusson, nommez dans l'acte mentionné ci-dessus.

5. AHEL d'Aubusson', femme de Pierre Ebrard.

6. ROHILDE d'Aubusson, épouse de Guillaume de S. Marc; toutes deux sont rapportées avec les noms de leurs maris dans l'acte, dont il vient d'être parlé, lorsque leur pere le sir religieux.



IX.

E

AlNAUD V. du nom, vicomte d'Aubusson, surnommé le lépreux, confirma les donations faites par son pere au prieuré de Blessac, & les augmenta; il y en fit encore une lorsqu'il partit pour aller en Jerusalem. Au retour de ce voyage il joignit en Italie Gerand-Heelor, evêque de Cahors son parent, avec lequel il fut pris, lorsque ce Prelat, qui avoit été voir les évêques de Bamberg & de Minden, envoyez en 1170, par l'empereur Frederic I, pour traiter de la paix avec le pape Alexandre III. sut arrêté, sous prétexte qu'il n'avoit point de lettre de creance, quoique ce prelat eût un sauf-conduit de l'empereur pour passer par tous ses états. Il n'avoit joint ces évêques que par ordre du roi, pour s'informer de ce que l'on avoit fait pour terminer le schisme de l'église : c'est ce que l'on apprend de la lettre que Geraud écrivit à l'empereur, pour lui demander son élargissement, & celui de son cousin le vicomte d'Aubusson, marquis de cette terre (a). Il ht don sous le nom de Rainaud (2) Mo 6 92 l'ancien, vicomte d'Aubutlon, du mas du Tochet prés d'Angles, à l'abbaye de Bon-dans consanguilieu, par acte du 27. juin 1184. lui donna le 5. avril de la même année tous les droits comitem de Albaqu'il avoit dans le bois d'Estradel; fit encore un autre don au même monastere le cieve illime terre 25. mars 1185. & en juin 1200. se qualifiant dans tous ces actes Raynaldus senior marebionem spicileg. 2. II. p. 404. vicecomes Albaconensis.

Femme, MATABRUNE de Ventadour, fille d'Elbe III. du nom, vicomte de Ventadour, & de Marguerite de Turenne, sa premiere semme, elle se remaria à Eschevard, ou Esquiva de Chabanois, comme le porte la chronique du prieur de Vigeois. (b)

1. GUY I. du nom, vicomte d'Aubuston, qui suit.

( 6 ) Bibliot. de Labbe, t.II. p. 308. Vayer Baluze biff.

- 2. RANULFE d'Aubusson, témoin à la donation que le vicomte son frere ainé d'Autorgne, t. I. fit au prieuré de Blessac, de même qu'aux trois actes qu'il fit en faveur de p. 184. l'abbaye de Bonlieu, le second desquels est une confirmation d'un don fait à ce monastere le 12. juillet 1192. par Ranusse, pendant qu'il avoit l'administra-tion du vicomté d'Aubusson durant le voyage de Guy son frère en la terre sainte.
- 3. Guillaume d'Aubusson, sur aussi témoin avec son frere Ranulse, à la donation que leur aîné fit au monastèle de Blessac. C'est lui vrai-semblablement que l'on trouve dans la liste des abbez de l'église cathedrale de Clermont, (c) (e) ste Marthe; dignité qui est la seconde du chapitre, & il est nommé Guillaume abbé dans Gal. Chapter. II. une charte de Robert d'Auvergne, évêque de Clermont, dattée du mois de P. 308. novembre 1207. (d) dans un ancien obituaire de cette églife, l'anniversaire de

4. Agne's d'Aubutton, qualitiée femme de Bernard (c'étoit Bernard de la Ro-la majon d'Aubutton) & sœur de Guy, vicomre d'Aubutton 6- une la majon d'Aubutton che-Aymon) & sœur de Guy, vicomte d'Aubusson, sit une donation à Lucie, Prieure de Blessac, & à Guillaume, prieur du même monastere, de tout ce qu'elle avoit au village d'Ars, & ce du contentement de ses sits Aymon, Guillaume & Bernard, l'an 1179, leur surnom n'est point dans cette charte, non plus que celui de leur pere. (e)

(d) Preuves de

JEAN d'Aubusson, moine dans l'abbaye de Notre-Dame du Palais, ordre de Citeaux, au diocese de Limoges, nommé avec Arbert, abbé de ce monastere, dans une charte de Brandis, lenechal du roi d'Angleterre l'an 1199. (f) pourroit bien avoir été fils du vicomte Ramand V. du nom.

( e ) Gall. Christ. v. 11. p. 3 : 2,

(f) Isid. s. IL p. 634.

UY I. du nom, vicomte d'Aubusson, il y a une charte de lui en cette qualité T pastée en ton chasteau d'Aubutson le 13. decembre 1174, à laquelle souscrivit sean (a) Bid. r. II. de Comborn, abbé de Bonlieu (a). Il exempra cette abbaye du droit de peage dans 1. 429toute la terre, par acte du 10. decembre 1184, lui fit don le 12, juillet 1190, des forêts d'Estradel & de Foladel, avec le mas de Meanes prés du Montmorel, & du droit de paturage dans le bois de Peirac, confirmant de plus tous les dons que son pere y avoit faits, & par autre acte du 26. may il confirma à ce monastere la donation, que son frere Ranulfe y avoit saite durant son pelerinage en la terre sainte, comme avant en son absence l'administration de ses biens. Il avoit fait aussi au prieuré de Blessac une donation de plusieurs hommes de corps, pour le repos de l'ame de la vicontesse sa mere, mais cet acte sait durant le gouvernement de la prieure Lucie, du contentement de ses freres Ranulfe & Guillaume, est sans datte d'année : les auares citez sont dans les archives de l'abbaye de Bonlieu.

Femme, ASSALIDE de Comborn, fille ainée d'Archambaud IV. du nom, vicomte

de Comborn, (b) & de Jourdaine de Perigord.
de Vigeois, mant RAINAUD VI du nom, vicomte d'Aubusson, qui suit.

XI.

R AINAUD VI. du nom, vicomte d'Aubusson, donna à l'abbaye de Bonlieu les mas de Lasceus & de Leiders, & confirma tout ce que ses ancêtres avoient C aumôné à ce monaftere par acte du 14. may 1201, au bas duquel Jean de Veirac, évêque de Limoges souscrivit. Il confirma en 1215, les donations faites, tant par dui que par Gny son pere, & Ranulfe son oncle, à l'abbaye de Lonaigue en Limosin, ordre de Cireaux; s'étant croisé contre les Albigeois, il se rendit à l'abbaye de Bonlieu, & par acte du 28. avril 1221. il donna en aumône aux religieux de ce monastere tout ce qu'il pouvoit prétendre sur les mas du Cros & de Meanes, appar-tenans à la grange de Montmorel, de même que sur l'étang de Chambarel, sur les terres de Foladel, & sur tous les autres biens qu'ils avoient acquis dans ses terres, avec promesse de prier son fils Gny d Aubusson de ne point s'opposer à cette concession, ce que ce dernier confirma le jour de la tête de S. Benoît 1225. Le même vicomte Rainand donna au chapitre de S. Martin de Roseilles le mas de Chabrol, par acte du mois d'aoust 1227. & par autre du mois de may 1229, il confirma toutes les donations faites au prieuré de Blellac, tant par lui que par Guy son pere & Ramand son aveul. (e) Le roi Louis VIII. par ses lettres datées de Valence au mois de juin 1226, lui avoit ordonné de faire l'hommige de son château d'Aubuston, au comte de la Marche : c'etoit alors Hugues X. du nom, site de Leignem; puis au mois d'avril mil deux (d) 42. liasse cent vingt-trois. (d) il sit hommage à Archambaud sire de Bourbon, pour les terres qu'il possedoit dans la baronie de Chambon & de Combrailles, s'obligeant de l'aider contre tous, excepté contre le comte de la Marche, parce qu'il étoit son hommelige, avant qu'il le fut devenu du fire de Bourbon. Son sceau est au bas de cet acte, & dans l'empreinte est une croix ancrée : on lit autour Sigillum Reginaudi viceconsitis Albuconensis. A son secau secret ou contresecau est une tour maconnie & crenelie, agant deux portes ouvertes & deux crossees : autour est écrit Secretum Regmands vicecomitis Albuconensis. (e) Par un acte du 24. mars 1238. il paroît que ce vicomte étant obligé d'affigner vingt sols de rente sur quelque endroit de la terre à Raimond d'Aubusson damoiseau, de qui il avoit acheté une maison, & celui-ci étant obligé de son côté d'en assigner vingt-trois sols de rente annuelle aux religieux de Bonlieu pour l'anniversaire de sen pere, le vicomte Rainaud s'obligea envers eux pour vingt tols annuels à l'acquit de Raimond. Ce vicointe vivoit avec grand honneur dans son pais, comme on l'apprend de Jean de Nostradame dans ses vies des poetes Provençaux, imprimées en 1575. & de Cezar de Nostradame dans son histoire de Provence, imprimée en 1614. où il dit que Guy seigneur d'Usez (mort en 1230. ) Ebles & Pierre d'Usez ses freres, ayant resolu, de courir les cours des Princes pour faire fortune, arriverent d'abord chez Rainaud vicomte d'Aubusson, ou étou la vicomtesse Marguerite sa semme, laquelle prenois un plaisir singulier à la Poesse Provençale; & qu'après y avoir sait amples preuves de leurs inventions & de leurs Poesses, & deplié infinies, belles & doctes rimes, ils reçurent de l'un & de l'autre plusieurs beaux & riches presens. Guy à Usez

(c) Coppens Fon-11. p. 27.

to 1184, t. Il, de la bibl, du l', Lab-

be , fol. 300.

des titres de Bout-Lon,

(c) lilem.

fit

A

A fit des vers à la louange de cette dame, qui sont dans un manuscrit de la biblioteque du roi. (a) En voici les trois premiers:

(a) cont 7116, fol, 116,

Vas Albusson, chansos, tentost la via, Ala Melhor d'un autraqu'el mon sia, Ioys, & solas, al belh cors, ben estan, &c.

C'est-à-dire, va-t'en à Aubusson chanson, & depêche-toi d'arriver auprès de la meilleure dame qui soit au monde, les seux & les plaisirs sont faits pour un beau corps, &c. Par acte du 2. Mars 1240. noble homme Rainaud, viconnte d'Aubusson, fonda moyennant trente sols de rente un anniversaire, qui devoit être dit dans l'église abbatiale de Bonlieu, tous les ans le 6. d'Octobre pour les ames d'Alis & de Marguerue ses deux semmes, pour celles de son pere & de sa mere, & pour la sienne après son decez; ce qui sui fait en presence de Durand évêque de Limoges. Par un autre acte donné à Aubusson au mois de Janvier 1245, en presence du même évêque, il transigea avec Robert prieur de la Ville-Dieu, qu'il recommu être de son lignage, pour sinir certaines contestations qui étoient entre eux, & lui accorda le droit d'usage & de passage que ce prieur prétendoir en sa forêt de Faux, à condition qu'il lui payeroit à l'avenir soixante sols de rente annuelle à prendre sur la soire de Felletins, & cinquante sols chaque sois qu'il arriveroit, que lui ou son successeur au vicomté d'Aubusson allât sutre-mer, marias se sille, sut pris & obligé de se racheter, su qu'il seroit sait nouveau chevaluer. Ensin par acte passé à Aubusson dans le mois d'avril 1246, il sit donation à l'église de Notre-Dame d'Aubusson de plusieurs moulins à draps, pour y être celebre son anniversaire & celui d'Abel sa défunte semme, obligeant de plus les prieurs d'Aubusson d'allumer tous les jours à perpetuité treize cierges devant l'autel durant la Messe depuis l'élevation du trés-precieux corps de sesse des christ jusqu'à la communion du Prêtre.

1. & II. Femmes, AHE Lou ÆLIS, & MARGUERITE, le surnom desquelles est ignoré. On ne sçait pas de laquelle des deux il eut les enfans qui suivent. V,rai-

semblablement la seconde lui survêquit.

1. GUY II. du nom, vicomte d'Aubusson, qui suit.

2. RANULFE d'Aubusson, tige des SEIGNEURS DE LA BORNE, rap-

portez ci - aprés G. I.

3. Guillaum B d'Aubusson, damoiseau, mort avant la fin d'octobre 1260, sut enterré au prieuré de Blessac, auquel il laissa quarante sols de rente pour son anniversaire.

4. Agne's d'Aubusson, mariée avant 1244. à Aymon, seigneur de la Roche-Aymon, dont elle sut la premiere semme, mourut en 1263. laissant posterité.

5. Assalide d'Aubusson, religieuse au prieuré de Bleslac avant le mois d'aoust 1256, que son frere samusse donna un sonds pour six livres de rente qu'il devoit de sa dot.

Geraud d'Aubusson élû abbé de Sarlat ( aujourd'hui évêché ) en 1254, en saveur de qui Pierre de saint Astier évêque de Perigueux, qui l'avoit consirmé, écrivit au roi S. Louis, pour lui saire remettre le droit de Regale, pouvoit être sils de Rainaud VI, du nom, vicomte d'Aubusson. Il étoit encore abbé en 1258, mais il y en avoit un autre en 1260.

Dans le même tems vivoit Raoul d'Aubusson, homme de condition, dit l'histoire, de fort riche, chanoine de l'église d'Evreux, qui en 1259, sut élû évêque de ce lieu par le chapitre, mais le roi S. Louis trouvant son élection desectueule, demanda qu'on procedat à une nouvelle. Le chanoine d'Aubusson y consentit, & Raoul de Grosparmy sut élû en la place. Voyez s'histoire du comté d'Eureux en 1722, chap. 27, pag. 193. Ce même chanoine avoit acheté au mois de juillet 1254, de Thomas de Mauleon, abbé de S. Germain des Prez, une place dépendante de cette abbaye, qui sut nommée depuis la place d'Aubusson. Histoire de l'abbaye de S. Germain des Prez publice en 1724, pag. 129, de aux prenves pag. 61.

Tome Y.

F

401.360.

A

UY II, du nom, vicomte d'Aubusson, avoit deja le titre de chevalier, lors-Tqu'il ratissa du vivant de son pere, toutes les donations saites par lui & par tous ses parens à l'abbaye de Bonlieu, & ceda à ces religieux tout ce qu'ils avoient acquist soit de son pere & de sa famille, soit des chevaliers & vassaux relevans de sa terre. Cet acte est du tems de l'abbé Aimeric le 21. Mars 1225. Dom de sainte (a) Gal. Christ. Marthe dit que cet abbé étoit mort en 1224. (a) Il confirma par acte du Vendredi adis, nov. s. II. après la sète de S. Luc (21. Octobre) 1250, la cession que seu son para Reisand vi aprés la fête de S. Luc (21. Octobre) 1250. la cession que seu son pere Rainand vicomte d'Aubusson avoit faite au prieur de sainte Marie de Clairvaux, d'un hommage qui lui étoit dû à cause de quelques heritages qui avoient été donnez à ce B monastere; puis par acte du mois de Novembre suivant, il ratifia la donation faire par feu son pere trois ans auparavant au prieuré d'Aubusson. Il vivoit encore à la fin d'Octobre 1260, suivant un acte de son frere Ranusse.

Femme, N..

1. RAINAUD VII. du nom, vicomte d'Aubusson, vendit cette seigneurie à Hugues de Lesignem, comte de la Marche, dont le sils aussi nommé Hugues confirma L'affignat que son pere lui avoit donné en recompense. C'est ainsi qu'en a parlé du Bouchet, qui nomme ce vicomte Raimond, & qui date cette confirmation de l'an 1279. mais Hugues de Lengnem XI. du nom, mourut en 1260. & n'a pû acheter le vicomté d'Aubusson, & Hugues XII. étant mort en 1282. son fils n'a pû configner l'assignat en 1279, à moins qu'on ne suppose qu'il l'a fait en 1282. M. du Fourny avoit attribué cette vente à un Raimond ou plûtôt Rai- C mand d'Aubusson, néveu du vicomte Gny II, mais on ne trouve aucun titre où ceux de la branche de Borne se soient qualifiez vicomtes d'Aubusson.

2. ALENGARDE d'Aubusson, qui eut en dot la seigneurie de Massignac, épousa 1°. en 1262. Erie de Beaujeu, seigneur d'Herman, de la branche des seigneurs de Montpensier, qui mourur sans enfans au siege de Tunis en 1270. Quelques auteurs l'ont qualifié sans preuve marêchal de France. 20. Guillaume seigneur de la Rochedagoux, du consentement duquel & se qualifiant dame de Felletins, fille de seu Guy, vicomte d'Aubusson, elle donna au prieuré de Blessac la moitié de le leyde de bled que l'on vendoit dans sa ville de Felletins. L'acte est du 27. Mars 1273. elle y parle de Rainaud son ayenl, & elle vivoir D

encore en 1290. 3. Guillelme d'Aubusson, dite de la Borne, semme de Pierre Vigier, damoiseau, seigneur de S. Severin au diocese de Perigueux, sit donation par acte du 24. Septembre 1275. à Berard d'Albret (de lebreto) chevalier, seigneur de Rians au diocese de Bordeaux, de la somme de 1000, deniers d'or à elle leguez par seu Arnaud d'Albret chevalier.



# SEIGNEURS LA BORNE,



#### XII.

ANULFE d'Aubusson, second fils de RAINAUD VI. du nom, vicomte d'Aubusson, mentionné ci-devant page 325, eut pour son pareige les leigneuries de la Borne, du Monteil-au-vicomte, de la Feuillade, de Pontarion, de Poux au comté de la Marche, & ce que son pere possedoit dans le pays de Combrailles. Il donna le samedi après la sête de la Purification de la Vierge 1255, permission au prieure de Blessac de faire un étang, & de bâtir des moulins aupres du village de la Faurie, & confirma par cet acte tout ce que son pere avoir donné à ce monaszere. Par un autre acte de la veille de S. Laurent 1256, le même Ranulfe d'Aubusson, chevalier, seigneur de la Borne, donna au même prieuré les lieux de la Chassagne, des Bordes, de la Fondernore & des Coulades, avec tous les domaines qui B en dépendoient, tant pour la rente annuelle de six livres qu'il devoit pour la dot d'Assaide sa sœur, religieuse de l'ordre de Fontevrault, que pour demeurer quitte de la somme de soixante livres de rente que Rainaud, vicomte d'Aubulson son pere, avoit leguée à cette églile, afin qu'on y celebrât son service de la même maniere qu'on l'avoit celebré dans l'églile de Combarel. Par un troisième acte du mardy avant la fête de la Toulsaint (26. octobre) 1260, il donna au même prieuré les mas de Vouces dépendans de la paroisse de Faux, pour acquitter les quarante sols, monnoye de la Marche, de rente annuelle, que son frere Guillaume d'Aubulson, damoiscau, y avoit leguez, pour celebrer son anniversaire dans cette églile, où il avoit choisi sa sépulture, se réservant sur ces biens la haute justice qui lui appartenoit, & C à Guy son stere. Il accorda les franchises aux habitans du lieu de la Borne, en janvier 1265. (c'est le 7. fevrier) il donna quittance pour la dot de la semme de son fils Ramaud damoileau. Son sceau est au bas avec les armes d'Aubusson. (4) Puis (4) Baluze preu affisté de ses deux fils Ramaud & Guillaume d'Aubusson, damoileaux, il vendit à ves de l'hist. d'Au Gilbert évêque de Limoges, ( son surnom étoit de Malemors) dix livres de rente an-vergue, t, 11. p. nuelle à prendre sur les mas de Brudiou & de la Chassagne, par acte du 2. aoust 1277. Enfin par autre acte du 14. fevrier 1278, il donna au prieuré de Blessac cent sols de rente, monnoye de la Marche, pour y saire son anniversaire assignant cette rente sur le marché de la ville de la Borne, & mourut peu de jours après.

Femme, SEGUINE, de Pierre-Buffiere.

1. RAINAUD d'Aubuison, seigneur de la Borne, &c. porta le titre de damoiteau tant que son pere vêcut. Il étoit marié avec Dauphme de la Tour, sille de Bernard de la Tour, &c de sa semme Toland, avant le 7. sevrier 1275, jour auquel Ranusse son pere, donna quittance à Bertrand de la Tour, chanoine de Clermont, oncle de Dauphine, & à Bertrand de la Tour son frere, de la somme de dix mille sols tournois, au lieu de douze mille sols, monnoye de Clermont, qui avoient été promis pour sa dot. Le vendredy avant le quatriéme dimanche de carême 1278. (10. mars) Rainand & Guillaume d'Aubusson, s'obligerent

# 328 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

envers la prieure & le prieur de Blessac, de les indemniser de toutes les senten- A ces rendues contre eux, & de toutes les poursuites qu'on pourroit faire à cause de la sepulture de seu Ranulse, vicomte d'Aubusson, seigneur de la Borne, leur pere, ( sur quoi il est bon de remarquer que Ranuffe n'avoit jamais pris dans ses actes le titre de vicomte ) & n'ayant pas encore de sceaux, ils firent apposer au bas de cet acte ceux de Pierre Bux d'Agen, & de Pierre de Baud d'Aubusson. Le jeudy avant la Pentecôte (29. may) 1281. Ramand d'Aubusson seigneur de la Borne, étant malade sie son testament, par lequel il élut sa se-pulture dans l'église du prieuré de Blessac, à laquelle il legua cinq sols de rente dont il assigna le sonds sur sa terre de Villeneuve, institua son heritier universel B l'enfant dont Dauphine de la Tour son épouse pouvoit être enceinte, & si elle ne l'étoit pas, il nomma pour la succession son frere Guillaume d'Aubusson, ordonna que les testamens de son pere & de sa mere sussent executez, donna cent livres pour le passage de la terre sainte, ordonnant que cette somme seroit remise entre les mains de Pierre d'Aubulson son frere, pour le premier voyage general qui s'y seroit, donna à sa semme Dauphine cent livres de rente à prendre sur le revenu des terres du Monteil, de Corson, de Corsonnet & de Chalais; nomma pour ses executeurs Bertrand de la Tour, Guillaume d'Aubusson & frere Pierre de l'ordre des Mineurs, ses freres, & pria Pierre de S. Georges, C chevalier, Durand de Magnac, archiprette d'Aubusson, & Pierre de Monteil, chanoine du chateau, & chapellain de S. Sulpice, d'apposer leurs sceaux à son testament, attendu que Guillaume d'Aubulson son frere n'en avoit pas encore; sa veuve, à qui Bertrand de la Tour son oncle, chanoine de Clermont, avoit laissé par son testament du mois d'octobre 1280. (4) dix livres de reste sur la -chastellenie de Rouë, dont elle ne pourroit disposer que de soixante sols de rente, le reste devant revenir à son heritier, se remaria à Aymery de la Rochesoucault, seigneur du Monteil, qui en qualité de son mary donna quittance à Bernard de la Tour son stere de six cent livres tournois, une sois payée, & de cinquante livres aussi tournois de rente, ce qui avoit été promis à Dauphine de la Tour, lorsqu'elle avoit époulé Ramand d'Aubusson. Cet acte qui est du jeudy aprés l'octave de l'Annonciation 1285. c'est-à-dire le 4. avril 1286. ( la sète de Pâques n'étant arrivée que le 14. du même mois ) est rapporté par Baluze, (b) avec deux autres du même Aymery de la Rochefoucault des années 1291. & 1294. & le testament de Dauphine la veuve, en datte du lundy après l'Ascenfion de Notre Seigneur (1. juin) 1299. Voyez tome IV. de cette bist. p. 422. & 526. 2. GUILLAUME d'Aubusson, qui suit.

(a) Paluze preunes de l'hift.d'Auvergne, p. 404.

(b) Ibid. p. 918. 519- 50- 522.

(c) Du Bouchet le qualific sis maturel, il n'y en a point de preuve par le restament. 2. PIERRE d'Aubulson, (c) mentionné au testament de son frere Rainaud: il sur pere de Marguerite d'Aubulson, laquelle étant veuve de Gerand de S. Amant, sit hommage de la moitié du mas de Londoinet, assis dans la paroisse de Faux, à Rainaud d'Aubulson, chevalier, seigneur de la Borne, le dimanche avant la Nativité de S. Jean-Baptisse (22. juin) 1348.

4. RANULTE d'Aubulson, religieux des Freres Mineurs, nommé par son frere Rainand, pour l'un de ses executeurs restamentaires.

GERAULD d'Aubulson, qualifié frere de Guillaume, fut mis in pace à Montpellier, à cause de l'heresse des Albigeois, ainsi que le porte un arrest du parlement de l'an 1263.

#### XIII.

UILLAUME d'Aubusson, seigneur de la Borne, &c. aprés la mort de son frere ainé, dont il sur l'un des executeurs testamentaires, vendit à Pierre de la Chappelle, évêque de Carcassonne, toutes les maisons qui lui appartenoient dans le village de Peirat, pour la somme de 563. liv. par acte du Dimanche aprés l'ectave de l'Annonciation 1294. & par autre acte du Jeudi aprés l'Epiphanie 1298. il consirma les franchises accordées par sanusse son pere aux habitans de la Borne: il reçût le 24. juillet 1305. l'aveu d'Amblard de Monestier, pour les heritages qu'il tenoit en hommage-lige dans la seigneurie de la Borne, lui & sa semme Guillemette, Raimand d'Aubusson son sils, & Marguerite semme de ce dernier, transigerent avec Catherine prieure de Blessac, & Guillaume prieur du même lieu, pour treize septiers de seigle, & seize livres de rente à prendre sur les marché, sours & leyde de la Borne, legue

A leguez par leurs ancêtres à ce prieuré, consentant que ce monastere prit à l'avenir le tout sur les moulins de la Borne, & confirmant tous les privileges, libertez, donations & franchises accordées par leurs prédecesseurs à ces religieuses & religieux de l'ordre de Fontevrault; qui de leur côté cederent aux seigneur de la Borne la forêt des Andoins, située sur le chemin qui conduit de Saignes à Aleitac, avec la grange ou maison de la Feuillade, & l'usage qu'elles avoient dans la torêt de Faux, & s'obligerent de celebrer annuellement les anniversaires des seigneurs de la Borne, dont les corps reposoient dans seur église. L'acte qui est du Dimanche après la Sa Martin d'hyver (14. Novembre) 1311, est conserve dans les archives de ce prieuré B avec tous les autres citez ci-dessus. Le même seigneur de la Borne sut l'un de ceux qui se rendirent cautions des conventions du mariage qui sut traité le 22. May 1313. entre Jean Dauphin, comte d'Auvergne, & Anne de Poitiers. Il mourut avant 1317.

Femme, GUILLEMETTE, dont le surnom est ignoré, étoit presente à l'acte de

fon mari le 14. Novembre 1311.

Tome V.

1. RAINAUD d'Aubusson II. du nom, seigneur de la Borne, qui suit.

2. & 3. GERARD & ROBERT d'Aubusson, nommez dans un acte de l'an 1342. 4. GUILLAUME d'Aubusson, que l'on dit tige des SEIGNEURS DE BAN-

SON, qui seront rapportez ci-apres S. X.

AINAUD d'Aubusson II. du nom, seigneur de la Borne, du Monteil-au-Vicomte, de la Feuillade, &c. avoit succede à son pere avant le Lundi qui précedoit la fête de S. Barthelemy apôtre l'an 1317. En qualité de chevalier, seigneur de la Borne, il reçut un hommage de Pierre du Bois, damoiteau, comme tuteur d'autre Pierre du Bois, pour certains biens relevans du château de la Borne. Il confirma en 1319. les franchiles accordées aux habitans de la Borne par Ranulfe d'Aubusson son ayeul en janvier 1265. & par Guillaume d'Aubusson son pere le Jeudi aprés l'Epiphanie en 1298, ayant été mis en prison à la poursuite de quelques-uns de ses ennemis qui lui imposoient plusieurs cas, il sut élargi le 10. May 1323, comme il est porte au troisième registre criminel du Parlement de Paris. (4) Il vendit au roi Phi-D lippe de Valois dix livres de rente qu'il prenoit à Poitiers, le Dimanche avant la sête verso. de S. Jean-Baptiste 1328. (b) & à pareil jour 1348, il reçut l'hommage de Margnerite d'Aubusson, sa cousine germaine, veuve de Gerand de S. Amant; il en a éte parlé : éco, Poiton, ei-dessus. Il ne vivoit plus en juin 1353.

( a ) Folio 37:

(b) Chartes cots

Femme, MARGUERITE, ainsi nommée avec son mari dans l'acte du 14. Novembre 1311. eité ci-dessus.

1. GUY d'Aubusson, seigneur de la Borne, qui suit.

2. N.... d Aubusson, mariée à Pierre, seigneur de Maumont, dont Pierre II. du nom, seigneur de Maumont, vivant en 1373.

UY d'Aubusson, seigneur de la Borne, &c. obtint main-levée en juin 1353. T des terres que Pierre, duc de Bourbon, comte de la Marche & de Clermont, chambrier de France, avoit fait saissir dans le comté de la Marche sur son pere & sur lui chevalier. Il servoit le 11. juin 1356. (6) en qualité de chevalier avec neuf écuyers (c)3. Compte de de sa compagnie, sous le commandement du même duc de Bourbon, capitaine gela compagnie, sous le commandement du même duc de Bourbon, capitaine gereur tresorier des neral pour le roi és parties de Berry, & peu aprés avec le même nombre d'écuyers, guerres, fous Louis de Maleval, chevalier, capitaine de cent hommes d'armes au pays de Berry, comme on l'apprend de sa quittance pour ses gages en qualité de chevalier, F & ceux des neuf écuyers de sa compagnie en date du 15. aoust 1356. (d) Son sceau est avec la croix ancrée. Les Anglois l'ayant pris dans son château du Monteil-au-Viconite, M. d'Hozier. l'emmenerent avec la femme & ses enfans, après avoir fait de grands degats dans cette terre; forcé de payer une rançon de 3000. florins, pour obtenir sa délivrance, il pria, Pierre de Maumont son neveu d'aller à Avignon pour y vendre une partie de sa terre à certaines personnes qui avoient desir de l'acheter; mais celui-ci qui avoit envie de cette terre pour lui-même ne l'exposa pas en vente; de maniere que son oncle ne put

payer sa rançon au jour qu'il avoit promis. Les ennemis irritez acheverent de degrader ses biens, & il mourut leur prisonnier avant l'an 1367. Aprés son décès, Pierre

Ateloraum. 204.

1. P. 288. Ligne der-

Filete.

de Maumont die qu'il avoit acheté 400. livres de rente sur cette terre, & induisit frauduleusement la veuve de Guy son oncle, & Louis d'Aubusson son fils lors mineur, A de ratifier cette vente, ce qu'ils firent : au moyen de cette ratification il se mit en possession de ces 400, liv. de rente & plus, en la châtellenie de Fauvés & autres dans le comré de la Marche. Mais Louis d'Aubusson étant mort sans ensans, & Guy son frere lui ayant succedé, ce dernier obtint des lettres du roi Charles V. données au bois Ta) Charres du de Vincennes au mois de Mars 1373. (4) qui le remirent en possession de tous les resoraum. 204. biens que Pierre de Maumont son cousin pouvoit avoir dans la châtellenie de Fauvés & dans le comté de la Marche. C'est dans ces lettres que l'on trouve tout le détail qui vient d'être rapporté. Guy d'Aubusson avoit obtenu de Jean de Bourbon, comte de la Marche, de tonir un marché le Mardi de chaque semaine en sa ville du Monteil-au-Vicomte, & quatre foires par an, le 1. Dimanche des Avents, le quatriéme Dimanche de Carême, le Dimanche aprés l'Ascension, & le premier Dimanche d'Août; mais il demanda que ces foires fussent remises au lendemain de chacun de ces jours, ce B que le prince accorda pour eschever au Dimanche le nondain & seculier negoce, comme

il est porté dans les lettres du 2. sévrier 1368. Guy y est qualissé écuyer. Femme, MARGUERITE de Ventadour, fille de Gerand de Ventadour, seigneur (6) Baluxe, Lift. de Donzenac, & de Souveraine (b) sa semme: étant veuve, elle sut maintenue par d'Auvergne, 10m. sentence rendue aux assisses du senechal du Limosin, tenues à Brive le lundy après sentence rendue aux assises du senechal du Limosin, tenues à Brive le lundy après la sête de S. Laurent (16. aoust) 1367. dans la jouissance d'une rente d'un muid de vin, à elle donnée sur Archambaud Rigaud, habitant du lieu de Donzenac, par Gerand de Ventadour, chevalier, seigneur de Donzenac son pere, lorsqu'il l'avoit mariée. Elle vivoit encore le 15. decembre 1396. qu'elle fit donation à Jean d'Aubusson, damoiseau son petit-fils, de 70. muids de vin de rente à prendre dans le ter-

ritoire de Donzenac.

1. Louis d'Aubusson, damoiseau, marié par contrat du 24. mars 1354. à Guerine de Diene, fille unique d'Amblard, seigneur de Diene, & de Dauphine de Breon, mourut sans enfans quelque temps aprés son pere, & sa veuve se C

remaria à Beraud de Rochefort, seigneur d'Aurouze.

2. Gui d'Aubusson, seigneur de la Borne II. du nom, reçut en cette qualité & celle de damoiseau, l'hommage de noble Helis de S. Hypolite, pour les lieux de Firmiger & du Lac, parroisse de Bannissac, le dimanche aprés la sête de Sainte Agathe 1368. (6. fevrier 1369.) Il avoit la qualité d'écuyer, lorsqu'il fut retabli en mars 1373. dans les biens dont Pierre de Maumont son cousin s'étoit emparé sous Louis d'Aubusson son frere. Il mourut peu après sans

3. JEAN d'Aubulson, seigneur de la Borne, qui suit.

4. Guillemette d'Aubulson, mariée à Pierre Vigier, leigneur de S. Seurin (e) dont elle resta veuve, & demeurant comme douairiere en possession de cette D. terre, le neveu de son mary l'y sit noyer dans la riviere, comme on l'apprend d'un ancien registre du tresor du roi de l'an 1390.

5. JEANNE d'Aubusson, alliée par contrat du 24. mars 1354. à Jonbert, seigneur

de Diene.

6, Alix d'Aubusson, femme de Dauphin, seigneur de Maleval.

#### X V I.

EAN d'Aubusson, seigneur de la Borne, du Monteil-au-Vicomte, &c. succeda en ces seigneuries à son frere Guy, & obtint le 25. may 1379. un mandement de Jean de Bourbon, comte de la Marche, de Vendôme & de Castres, qui enjoignoit au senechal de la Marche de ne plus contraindre les hommes de Jean d'Aubusson, site E de la Borne, d'aller faire le guet qu'ils devoient pour la garde du chasteau d'Aubusson & du Monteil-au-Vicomte. Il reçut le 26, sevrier 1389, l'hommage de Jacques Maloigne, fils de Guillaume, damoiseau, pour le mas de la Villate & de Louzaille, consentit le 15. decembre 1396. à la donation de 70. muids de vin de rente faite à Jean d'Aubusson, damoiseau, son his, par Marguerite de Ventadour, grand-mere du donataire. Il y a des actes de lui du 5. octobre 1402, un accord fait avec Jean son fils le 10. decembre 1411. où il marque que des deniers dotaux de sa brû Mar-guerite de Chauveron, il a acquis les terres d'Aleirac & de la Vialate, il sit un accord avec son gendre Nicolas de Maumont, le 19. septembre 1416. auquel il.

or the little

(c) Duchelne, buft, du Plessis Ri-

enelsen, j. 84.

A ceda le mus des Bordes, siz en la paroisse de S. Quentin, & étoit mort & sa femme aussi avant le 5. octobre 1420, que leurs enfans sirent le partage de leurs biens.

Femme, GUYONNE de Monteruc, fille d'Etienne de Monteruc, qui étoit neveu par sa mere du pape Innocent VI. ainsi elle étoit niece de Pierre de Monteruc, évêque de Pampelune, cardinal, mort en 1385. & sœur de Ranusse de Monteruc, évêque de Sisteron aussi cardinal, mort en 1382, du Bouchet lui donne pour mere Catherine de Meauste, elle se nommoit Margnerite, & sut semme d'Etienne de Monteruc II. du nom, frere de Guyonne. Voyez Baluze vies des papes d'Avignon,

1. IEAN d'Aubusson II. du nom, seigneur de la Borne, qui suit.

2. RAINAUD d'Aubusson, de qui tont fortis les SEIGNEURS DU MON-TEIL-AU-VICOMTE, rapportez ci-aprés S. III.

3. GUILLAUME d'Aubusson, seigneur de la Feuillade, duquel descendent les SEIGNEURS & COMTES DE LA FEUILLADE, DUCS DE ROUANNOIS mentionnez en leur rang & IV.

4. GUY d'Aubulson, tige des SEIGNEURS DE VILLAC, qui se trouveront & VI.

5. Louis d'Aubusson, chevalier de l'ordre de S. Jean de Jerusalem en 1421. étoir commandeur de Charroux le 20. fevrier 1464, qu'il sut present à un acte de Louis & de Gilles d'Aubulson, cousins germains, enfans de Guillaume & de Guyot d'Aubulson, & le 23. mai 1468. il sir donation du lieu de Pelleranges qu'il avoit acquis dans la scigneurie du Monteil à Guillaume d'Aubusson, seigneur de la Feuillade, le chargeant de l'entretten de la chapelle & du chapellain, qu'il avoit fondez dans l'église paroissiale de Faux.

6. JACQUES d'Aubulson, religieux de l'ordre de Fontevrault, & prieur pour les hommes au monastere de Blessac en 1423. le 28. janvier 1428. & encore les 13. janvier 1455. 4. octobre 1456. 22. janvier 1458. & 21. juin 1468.

7. GILLES d'Aubulson, étoit en 1428. celerier en l'abbaye de Tulles, devenuë églile épileopale depuis l'an 1317. & qui n'a été sécularisée qu'en 1514. il

remplissoit le même emploi en 1444. & 1445.

8. Antoine d'Aubuison, religieux de l'ordre de S. Benoît, prieur de Breffons, fut present en cette qualité au contrat de mariage de Louise d'Aubusson avec Guillaume de la Roche-Aimon, le 24. janvier 1463. il étoit évêque de Bethleem en 1468. & se qualifioit encore prieur de Bressons en 1474

9. JEANNE d'Aubusson, mariée avant 1416. à Bertrand, seigneur de S. Avit, chevalier, dont des enfans, mourur avant le mois de septembre 1452, que fon mari fit un accord avec Jean d'Aubulson III. du nom, seigneurd ela

Borne, neveu de feuë la femme.

10. CATERINE d'Aubusson, qui étoit veuve avec des enfans en 1455. de Nicolas,

seigneur de Maumont.

D

E

11. MARGUERITE d'Aubulson, veuve le 3. octobre 1441. de N ..... leigneur de Touzelles, vendit à son frere Jess, teigneur de la Borne, tout le droit & seigneurie qui pouvoit lui appartenir dans les terres & justice d'Aleirac, de la Villate, & de la Nouaille dans la Marche, à la reserve de ce qu'elle avoir vendu à Guillaume & Guyot d'Aubusson ses freres.

12. MARIE d'Aubusson, prieure des filles de l'ordre de Fontevrault au monastere de Blessac en 1435, en cette qualité & conjointement avec son seere Jacques, prieur du même lieu, elle transigea le 4. octobre avec Jess d'Aubusson, sci-

gneur de la Borne, son neveu, sur les privileges de ce prieuré.

13. PRILIPPE d'Aubusson, mariée le 25. novembre 1451. à Jean de Gontault, baron de S. Geniez & de Badefol, fils de Richard de Gontault, leigneur des mêmes lieux, & de Jeanne de Salignac. Voyez tome IV. de cette hist. p. 139.

#### X V I I.

EAN d'Aubusson II. du nom, seigneur de la Borne, &c. n'avoit que le titre de damoileau le 15. decembre 1396. lorsque Marguerite de Ventadour sa grand-mere sui sit donation de 70, muids de vin de rente à prendre dans le territoire de Donzenac. Il partagea avec son frere Ramand d'Aubusson, damoiseau, par acte du 25. octobre 1420. la succession de leurs pere & mere; eut pour sa part les chasteaux & chastellenie de la Borne; & le chasteau du Monteil, avec ses dépendances échut à Ramand. Tous deux avoient cedé le 17. aoust précedent les lieux & mas de Mont-

## 352 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

franc, de Bourbonnéchas, Santone, Mauhamer & du Chier, avec leurs dépendances, leurs jurisdictions & leurs seigneuries, assisses dans la paroisse de la Nouaille, à Guillaume & Guyot d'Aubulson, leurs freres, damoileaux, pour le supplément de 220. livres de rente à prendre sur les seigneuries de la Feuillade & de Faux, qu'ils avoient euës par le partage de la succession de leur pere, à condition de leur payer encore 25. livres de rente sur la chastellenie d'Ahun. Charles, Dauphin regent du royaume étant à Tours le 24. septembre 1421. y fit expedier des lettres par lesquelles il exempta Jean d'Aubusson, chevalier, seigneur de la Borne, du Dognon en Limofin, & de plusieurs autres places & forteresses notables, de le venir trouver en personne dans la convocation de l'arriereban, parce que ses terres & ses chasteaux, dont il avoir la garde étoient situez en pays de frontieres, & que pour obéir au mandement de l'arriereban, & il avoit envoyé trois de ses freres avec dix hommes d'armes. Il testa le 19. octobre 1444, ordonnant sa sepulture avec ses ancêtres dans la chapelle de Blessac, nomma executeurs testamentaires ses freres Louis, Guillaume, Gilles & Guy, il vivoit encore le 8. may 1445. lorsque sa fille Dauphine se sit religieuse, & ne vivoit plus au mois de fevrier suivant.

Femme, MARGUERITE Chauveron, dame du Dognon, fille & heritiere d'Audonin Chauveron, chevalier, seigneur du Dognon, prevôt de Paris, & de Guillemette Vigier, sut mariée par contrat du 27. octobre 1394. elle ne vivoit plus lors du mariage

de son fils aîné en 1432.

1. JEAN d'Aubusson III. du nom, seigneur de la Borne, qui suit.

2. Audouin d'Aubusson, étoit prieur du Balbiac, dépendant de l'abbaye d'Ahun, le 17. janvier 1429. dans le 18. registre criminel du parlement de Paris au 28. sevier 1443. il est nommé frere Andonin d'Aubusson, prieur d'Aubusson. Dans un arrest de la Tournelle du parlement en datte du 28. mars 1452. il est rapporté que Louis d'Augustin (Augustini) qui se disoit abbé du Palais Notre-Dame avoit été privé de son abbaye pour cause d'homicide & autres excez commis par lui, & que frere Andonin d'Aubusson en avoit été pourvû, mais que Louis s'y étoit rétabli par force, ainsi la cour ordonna qu'il cederoit cette abbaye (a) Il n'étoit plus prieur d'Aubusson le 22. janvier 1458. que Frenat de S. Irier en étoit en possession, il étoit le 20. decembre 1463. abbé du Palais Notre-Dame, ordre de Citeaux au diocese de Limoges.

3. ANTOINE d'Aubusson, tige des SEIGNEURS DE LA VILLENEUVE, rapportez ey-aprés §. 1 I.

4. Guiot d'Aubusson, nommé dans un arrest de l'an 1471.

5. Guillaume d'Aubusson, religieux de l'ordre de S. Benoit.

6. OLIVIER d'Aubusson, destiné par le testament de son pere à être religieux de l'ordre de S. Antoine de Viennois.

7. Souveraine d'Aubusson, mariée par contrat du 24. janvier 1425. à Guillaume Daniel, seigneur de Mazel & de Murault.

Daniel, seigneur de Mazel & de Murault.

8. Louise d'Aubusson, mariée aprés la mort de son pere à Louis de Pierre-Buffiere, seigneur de Chasteauneuf, qui donna quittance de sa dot à Jean, sei-

gneur de la Borne son beau-frere le 7. sevrier 1445, elle en étoit veuve avec un fils en 1470.

9. MARGUERITE d'Aubusson, épousa Antoine de la Feiillée, dont sept fils & F. 4. filles, deux desquelles étoient deja mariées & deux religieuses en 1459, que leur pere & mere plaidoient à Poitiers avec Antoine & Jean d'Aubusson freres de Marguerité.

10. DAUPHINE d'Aubusson, religieuse à l'abbaye de la Regle, avant que d'embrasser cet état, auquel son pere, qui vivoit encore, l'avoit destinée par son testament, se trouvant majeure de 16. ans & mineure de 25. elle sit don de tous ses droits sur la succession de seuë sa mere, & sur celle à venir de son pere, à son srere aîné Jean d'Aubusson, par acte du 8. May 1445.

#### XVIII.

JEAN d'Aubusson III. du nom, seigneur de la Borne, du Dognon & d'Alleirac, chambellan du roi, sut dispensé de l'arriere-ban en mil quatre cent quarante-sept. Sa presence étant necessaire dans son pays pour y desendre ses sorteresses contre les ennemis de l'Esat. Il sit condamner par sentence du Lieutenant-General, du Senêchal de Limoges, rendué le Lundi aprés la Purisication de la Vierge (8. sévrier) 1458.

(2) 12. Registre

D

B

A 1458, les consuls & habitans du bourg de la Borne, à lui payer la somme de 80, liv. de tailles, accordés autrefois aux seigneurs de ce lieu par lettres patentes du roi, tant pour lever des troupes, ou pour marier la fille dudit seigneur de la Borne, que pour faire son voyage d'outremer, on pour sa rançon au cas qu'il sut pris par les ennemis; & le Lundi après la sête de Ste Luce (17. Decembre) 1462, lui & sa semme sirent assigner Guichard & Guillaume de S. Georges, chevaliers, & Guillaume de S. Georges leur frere, damoileau, pour voir enterriner les lettres royaux que les seigneur & dame d'Aubusson avoient obtenus. Le 5. Mars suivant, que l'on comptoit encore 1462 il reçut l'hommage d'un gentilhomme de les vassaux. Il sit un autre accord le 20. Decembre 1463. avec les seigneurs de S. Georges, sur les restes de la dot de sa femme par l'entremile d'Antome d'Aubusson, seigneur du Monteil (son cousin germain) de Guy d'Aubusson, seigneur de Villac (son oncle) & d'Audonin d'Aubusson, abbé de S. Palais ( son frere. ) Sa semme se qualifioit veuve en 1471.

Femme, AGNE'S de S. Georges, dame de Champaignolle, fille d'Olivier, seigneur de S. Georges, & de Caterme de Rochechouart, mariée par contrat du 22.

juin 1432. Elle vivoit encore le 7. May 1478.

D

E

F

1. JACQUES d'Aubusson, seigneur de la Borne, qui suit.

2. PIERRE d'Aubusson, prieur commendataire & seigneur de Boubiac; il n'avoit pas encore ce prieuré le z. janvier 1457, qu'il plaidoit au Parlement contre Frere Aimery Benoit chamerier de ce monastere, (4) mais il l'avoit le 20. Mars (2) 14. Registre 1459. & fonda douze Messes dans la paroisse de Banize le 7. janvier 1487.

3. Guy, dit Gumot d'Aubusson, prieur commendataire de la Ville-Dieu, sit en cette qualité un appel au S. Siége le 10. aoust 1483. d'une ordonnance rendue par l'abbé de la Chaise-Dieu, qui vouloit qu'il établit un Vicaire pour desservir ce prieuré, se prétendant non soumis à la regle de cet abbé, ayant été pourvû de son prieure par autorité du S. Siège. Il sut aussi curé de S. Pierre de Beaumont diocese de Limoges, qu'il resigna sous condition d'une pension viagere de 25. liv. ce qui fut approuvé par une Bulle du 20. May 1485. Il devint encore prieur commendataire de Blessac, & en cette qualité étant tuteur des cinq enfans que seu ton frere avoit laissés de son second lit, il transigea le 9. du mois Mars 1505, avec leur mere deja remariée; obtint pour lui & pour ses pupilles le 29, juillet suivant 1506, des lettres d'Anne de France, duchesse de Bourbon, comtesse de la Marche, portant délai pour six mois de l'hommage qu'ils étoient tenus de faire à cette princesse, à cause des siefs qu'ils possedoient dans la mouvance de son comté de la Marche. Il se qualifioit prieur commendataire de Blessac & de la Ville-Dieu, seigneur de la Borne, du Dognon & de la Farge, dans une quittance de 600. liv. qu'il donna le 18. avril 1509. à Jean d'Aubusson, seigneur de la Feuillade, pour trois années d'absence de son prieuré de la Ville-Dieu, en donna encore une és mêmes qualités, y ajoutant au lieu de leigneur de la Farge, seigneur de Chavignac en partie, le 4. janvier 15 17. au même Jean de la Feuillade, capitaine du Dognon, ayant charge, puissance & autorité dans les terres du Dognon & de Chavignac, pour ce qu'il avoit reçu du receveur de la terre du Dognon. Il étoit mort le 6. May 1523. que Jean son neveu proceda sous la curatelle d'Antoine d'Aubusson son curateur.

4. MARGUERITE d'Aubusson, mariée le 6. juillet 1464. à André Foucault, seigneur de saint Germain - Beaupré, fils de Marc Foucault, seigneur du Cros & de Chastelus, & de Galienne de Pierre-Bussiere.

5. Isabelle d'Aubusson, épousa 10. clandestinement du consentement de sa mere & de Jacques son frere, guillaumse de Rochesort, seigneur de Chateauvert, chevalier, son parent au troisième degré, pour quoi elle obtint dispense du Pape Sixte IV. le 18. Mars 1472. adressée à Guichard d'Aubusson, évêque de Conferans, fon coufin iffu germain, en date du 12. aoust suivant, & reçut l'absolution le 25. du même mois. 2°. Amaury de Fontenay, baron de Fontenay en Berry. Elle plaidoit en 1499, étant veuve pour les droits de les enfans contre ceux du premier lit de son mari, & vivoit encore le 4. janvier 1500.

6. D'AUPHINE d'Aubusson, nommée avec Jacques, Guyot & Isabelle d'Aubusson, ses freres & sœur, dans un registre du Parlement en 1470. Dauphine épousa depuis François de Chamborant, leigneur de la Motte de Soli, écuyer d'écurie du roi. Elle transigea conjointement avec son mari le 7. May 1478, avec Jacques d'Aubusfon son frere sur leurs prétentions à la succession du pere de Dauphine.

Tome V.

ACQUES d'Aubusson, seigneur de la Borne, du Dognon, d'Aleirac, de la Farge & de Chavignac, senêchal de la Marche, reçut un hommage d'un gentilhomme de ses vassaux le 17. Mars 1493, sut fait conseiller, & chambellan de Pierre, duc de Bourbonnois & d'Auvergne, Pair & chambrier de Francei, par lettres du 6. août 1495. Il sit une déclaration avec sa seconde semme en saveur de Jean, sils de son premier lit, le 13. sévrier 1499, sut l'un des seigneurs qui assistement au traité de mariage sait le 21. Mars suivant, entre Charles duc d'Alençon & Suzanne de Bourbon, ce qui n'eut point d'execution. Il sit un emprunt de 1500, liv. à constitution de 120, liv. de rente, pour faire le rétablissement de sa sœur s'abeau, dame de Fontenay, le 4, janvier 1500, & mourut avant le 9. Mars 1505.

I. Femme, JEANNE de Vivonne.

JEAN d'Aubusson, seigneur de la Borne, &c. sut accordé avant le 13. sévrier 1499. à Jeanne dame de Vouhet, sille de seu Jean de Vouhet, chevalier, seigneur du même lieu, & de Jeanne de la Ville, elle n'avoit alors que sept à huit ans; elle resulta à l'âge de dix ans Jean d'Aubusson pour son mari dont le pere la sit enlever & transserer à son château, où elle sut gardée jusqu'à la mort de ce seigneur, qu'elle se sit visiter par des matrones, & ayant été trouvée vierge, ses épousailles surent declarées nulles, saute de consentement de sa part, par sentence de l'official de Limoges du 4. sevrier 1506. Jean d'Aubusson étant alors sous la tutelle de Louis Gautier, seigneur d'Ayen. Il racheta en janvier 1503, la rente vendue par son pere en 1500. & mourut peu après sans alliance.

II. Fomme, DAMIENNE du Puy, sille de Pierre du Puy, seigneur de Vatan, & de Madeleine de Gaucourt, mariée avant le 13. sevrier 1499, elle étoit déja remariée le 9. mars 1505. à Jacques de la Volpiliere, seigneur de la Batisse & de Chalusset, lorsque Gny d'Aubusson, prieur commendataire de Blessac, avant la regie & gouvernement des ensans du premier mariage de cette dame lui paya ses reprises,

& lui assigna son douaire.

1. CHARLES d'Aubusson, seigneur de la Borne, qui suit.

2. Jean d'Aubusson, étoit protonotaire apostolique, & doyen de l'église collegiale de la chapelle de Tailleser, lorsque procedant sous l'autorité d'Antoine d'Aubusson son curateur, il ceda le 6. may 1523, tous ses droits de succession à D son frère aîné Charles, moyennant 500, livres de pension, jusqu'à ce qu'il cût 1000, livres de rente en benesices, ce qui su consirmé le 8, du même mois par sentence du lieutenant general du pays & comté de la Marche. Il su ensuite prieur commendataire de Blessac, & en cette qualité ayant maltraité le curé de la communauté du Chassel d'Aubusson, l'on informa contre lui le 4, janvier 1533. (4) & il sut destitué peu aprés par l'abbesse de Fontevrault; il étoit prisonnier au petit chasselet de Paris, lorsque le 31, aoust 1540, il ratissa de nouveau en saveur de Jeanne d'Aubusson sa niece, semme de René Brachet, seigneur de Montagu-le-Blanc & de Chalignac, les donations qu'il avoit saites cy-devant de toutes ses prétentions à seu Charles son frère, à condition que sa niece l'entretiendroit de tout ce qui seroit necessaire pour sa maison.

(a) Les infosmations originales font au cabinet de M. d'Hozier, dans la biblioth. du roi, parmi les tures d. A. bufon.

### Enfans naturels de Jean d'Aubusson.

- 1. 2. & 3. Pierre, François & Claude d'Aubusson, qui se qualisserent seigneurs de la Borne, leur état sut contesté par leurs tantes Marguerite & Jeanne d'Aubusson, veuves de S. Marc, & de la Faye, qui les prétendoient illegitumes, attendu que seu leur frere n'avoit jamais éponsé semme, mais avoit été personne ecclesiastique, & pourvis du prieuré de Blessac & d'autres benefices: à quoi ils répondoient qu'ils étoient ensans legitimes de seu Jean d'Aubusson, & de damoiselle N...... sa fa semme, surquoi intervint une sentence en la senechaussée de la Marche le 11. sevrier 1570, par laquelle il sut ordonné un delay pour le jugement du proces: ils surent depuis declarez bâtards.
- 3. CATERINE d'Aubusson, mariée avant le 4. Janvier 1517. à Guy Brachet, seigneur de Perusse; son mari & elle se sirent une donation mutuelle de tous leurs biens le 19. decembre 1529, elle étoit veuve le 5. may 1553.

Е

4. MARGUERITE d'Aubusson, époula le 9. avril 1522. Deodat de S. Julien, seigneur de S. Marc, & des Ecurettes, elle vivoit veuve le 11. sevrier 1570.

5. JEANNE d'Aubusson, femme de Bes de Pierre-Bussiere, seigneur de la Faye, vivant en 1536, elle étoit veuve le 11. sevrier 1570.

#### XX.

HARLES d'Aubusson, seigneur de la Borne, du Dognon, &c. transigea avec Jean son frere pusné le 6. may 1523. sonda une messe haute dans l'église paroissiale de la Borne le 9. octobre 1528. eut des procès avec l'abbaye de Grandmont, B du temps que François de Neuville en étoit abbé, il y eut une disposition en sa saveur le 23. janvier 1531. su maintenu par sentence des requêtes du Palais du 11. sevrier 1532. dans la possession de la seigneurie de Chavignac, comme subrogé aux droits de seu Gny d'Aubusson son oncle. Ayant sait plusieurs violences à quelques monasteres de son voisinage, & sur ses propres vassaux, il sut amené prisonnier au petit chastelet de Paris, & condamné par arrêt du grand conseil du 101 à avoir la tête tranchée pour ses excés & divers crimes, ce qui sut executé le même jour 23. sevrier 1533, au Pilory à Paris. Cabinet de M. d'Hozier piece cottée 1221,

fevrier 1533. au Pilory à Paris. Cabinet de M. d'Hozier piece cottée 1221.

Femme, JEANNE de Montal, fille d'Aymery, seigneur de Montal, & de Jeanne de Balzac, mariée par contrat du 9. may 1525. vivoit encore le 27. juillet 1574.

Une genealogie manuscrite dressée en 1657. par Pierre Robert, president & lieutenant general de la basse Marche au siege de Dorat, porte que les galanteries de cette dame, pour lesquelles son mari l'avoit maltraitée, surent cause de sa mort, elle-même ayant sait rechercher la conduite de son mari, & que ses poursuites le conduisi-

rent sur l'échafaut.

D

JEANNE d'Aubusson, étoit sous la tutelle de sa mere, lorsque le roi François I. ordonna qu'elle seroit mise entre les mains de Rasul de Coucy, seigneur de Vervins, pour l'épouser quand elle seroit nubile; & à cet estet le roi lui sit don de la confiscation des biens de son pere le 11. aoust 1535, mais cette alliance ne se sit pas, & étant devenue majeure, elle épousa le 29. septembre 1539. René Brachet, seigneur de Montagu-le-Blanc, dont elle n'eut point d'ensans. Elle sut maltraitée par son mary, qui la retenoit prisonnière, mais à la requête de sa mere & des autres parens de cette dame, il sut condamné à peine de 10000. livres d'amende, & d'être declaré lui & ses officiers, rebelles & desobéissans au roi, de la remettre és mains de Joseph de Beaune, lieutenant & juge magistrat au siege du presidial de Limoges par sentence du 23 may 1555. Elle testa le 10 mars 1569, son mari vivant, & mourut peu aprés.

Ensans naturels de Charles, seigneur de la Borne, & de Françoise d'Aubusson, de la branche de Villac, Prieure de Blessac.

1. Charles bâtard d'Aubusson; sa sœur Jeanne d'Aubusson, lui sit don, du consentement de René Brachet son mari, des terres de la Judie & de la Valade, par acte du 19. sevrier 1558. on ne trouve point s'il laissa des ensans.

2. 3. & 4. François, Claudine & Françoile d'Aubusson.



# ARABARA ARABARA BARAKARAKARA KARAKARA

§ II.

# SEIGNEURS

# DE LA VILLENEUVE.

SORTIS DES SEIGNEURS

# DE LA BORNE



#### X V I I I.

NTOINE d'Aubusson, troisième sils de JEAN II. du nom, seigneur de la Borne, & de MARGUERITE de Chauveron, mentionné ci-devant p. 332. sur seigneur de Villeneuve, conseiller & chambellan du roi, & assista le 5. juin 1456. au contrat de mariage de Charles de Tournon, seigneur de Beleastel avec Marie de Gaucourt, il vivoit le 24. avril 1458. & le 22. aoust 1459. suivant le 24. registre criminel du parlement.

Femme, MARGUERITE d'Aubusson, ainsi qu'il est marqué dans un registre

Femme, MARGUERITE d'Aubusson, ainsi qu'il est marqué dans un registre du parlement de l'an 1459. On n'a pû découvrir de quelle branche elle étoit,

d'eux nâquit.

LOUIS d'Aubusson, seigneur de la Villeneuve. qui suit.

### Fils naturel,

B

Antoine d'Aubusson, bâtard d'Antoine d'Aubusson, chevalier, seigneur de la Villeneuve, étoit attaqué au parlement par Antoine d'Aubusson, chevalier, seigneur du Monteil le 11. juillet 1480. (4)

( a ) 40. regil-

#### XIX.

OUIS d'Aubusson, chevalier, seigneur de la Villeneuve, sut present en cette qualité à un acte de Jasques d'Aubusson, seigneur de la Borne le 13. sevrier 1499. & le 9. mars 1505. à un autre acte concernant les ensans du seu seigneur de C la Borne; il sut debouté le 4. sevrier 1506. de l'opposition qu'il avoit saite à la demande de Jeanne de Vouhet contre Jean d'Aubusson, seigneur de la Borne.

I. Femme,

## DES PAIRS DE FRANCE. ROVANNOIS.

A I. Femme, CATERINE de Gaucourt, seconde fille de Charles I. du nom, seigneur de Gaucourt, vicomte d'Acy, lieutenant general de Paris & de l'Îsle de France, & d'Agnés de Vaux, sur mariée le 10. mars 1486.

1. PIERRE d'Aubusson, seigneur de la Villeneuve, qui suit.

2. Antoine d'Aubusson, étoit chanoine du Montier-Roseilles, & curateur de son cousin Jean d'Aubusson, doyen de la chapelle de Tailleser le 6. may 1523, prieur en 1530. de Roseilles autresois abbaye, & étoit mort en 1533.

3. MARGUERITE d'Aubusson, mariée en 1500. à Jean Chevrier, seigneur de Paudy, pannetier de Jeanne de France, duchesse de Berry, & gentilhomme

de la fauconnerie du roi.

II. Femme, ANNE de Villequier, veuve de Joachim Brachet, seigneur de Mon-B tagu, senechal de Rouergue, mariée après l'an 1505.

#### X X.

PIERRE d'Aubussion, seigneur de la Villeneuve, plaidoit le 23. janvier 1536. en qualité d'heritier de son pere, contre Guy & Claude Brachet, seigneurs de Perusse & de Magnac, il mourut en 1550.

Femme, ANNE de la Gorce, sœur de Geoffroy de la Gorce, seigneur de Gourdon. Elle se remaria en 1552, à Antoine du Pouget, seigneur de Nadaillac en

C Quercy.

1. Rose d'Aubusson, épousa le 9. may 1568. François-Jacques du Pouget, seigneur de Nadaillac, sils du premier lit de son beau-pere.

2. & 3. JEANNE & GILBERTE d'Aubusson, mineures en 1562.

4. Françoise d'Aubusson, vivoit en 1598. semme de Jean-Martin, seigneur de la Goute-Bernard.



# <del>常常家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家</del>

III.

## SEIGNEURS

# DU MONTEIL-AU-VICOMTE, R

DES SEIGNEURS ISSUS

#### DELA BORNE,



XVII.

D

C

AINAUD d'Aubusson, second fils de EAN I. du nom, seigneur de la Borne, & de GUYONNE de Monteruc, mentionné ci-devant, pag. 331. eut par partage fait le 15. octobre 1420, avec Jean II. seigneur de la Borne son frere aîné, les seigneuries du Monteil-au-Vicomte, de Peletanges & de Pontation. Son contrat de mariage en 1412. ne le qualifie que damoiseau, cependant dans le compte du receveur des finances en l'an 1407. où il se trouve employé pour la somme de 300. liv. dont le roi lui avoit sait (1) M. d'Hoziez, don, il est qualifié chevalier. (4) Il ne vivoit plus en 1433.

Femme, MARGUERITE de Comborn, fille de Guichard, vicomte de Comborn & de Traignac, & de Louise d'Anduze, sut mariée par contrat du 4. Septembre E 1412. elle avoit la garde de ses ensans, & plaidoit à Poitiers en leur nom en 1433. Antoine & Souveraine étant hors de la garde.

1. ANTOINE d'Aubusson; seigneur du Monteil-au-Vicomte, qui suit.

2. Hugues d'Aubusson, prieut claustral de l'abbaye de Tulles, devint évêque de cette église, & y sit son entrée solemnelle le 25. juillet 1451. Le roi Charles VII. l'envoya peu après avec Jacques de Comborn, évêque de Clermont, signifier dans Lion au cardinal d'Estouteville, legat du pape Nicolas V. désense de faire aucunes fonctions de son ministere de legat, avant que d'avoir obtenu l'agrement de sa Majeste. (b) L'évêque de Tulles mourut à la fin de Septembre 1454. & fut inhumé dans sa cathedrale. Voyez Gal. Christ. edit. nov. 10m. II. col. 672.

3. Louis d'Aubusson, religieux de S. Benoît, & prieur de Morragne, benefice dé-

pendant de l'abbaye de S. Michel en l'Herm, sut élû évêque de Tulles aprés F la mort de son frere par la pluralité des suffrages, & confirmé par sentence de l'official de Bourges le 12. Mai 1455. malgré les prétentions de Guichard de Comborn abbé d'Uzerche, qui n'avoit eu qu'un tiers des suffrages. Ce dernier en appella au S. Siége; ce qui n'empêcha pas le roi de recevoir le serment de Louis d'Aubusson, le 2. juin suivant, & le 29. du même mois il sit son entrée solemnelle dans Tulles. Le pape Calixte III. confirma son élection le 27. decembré de la même année, ensuite de quoi il se fit sacrer. Guichard de Comborn ne laissa pas de soutenir ses pretentions, pour lesquelles il plaidoit à Paris le 13. aoust

(b) Baluze, Hift. Tutel. p. 211.

1463. & ausquelles il ne renonça que le 22, juillet 1465, moyennant une penfion viagere sur l'évêché, de la somme de 300. liv. monnoye courante, s'écu d'or valant alors vingt-lept sols six deniers. Louis d'Aubusson mourut au mois de Septembre 1471. & sur enterré près de son frere & prédecesseur. Baluze qui a rapporté ce détail, (a) assure avoir trouvé dans un registre du grand (2) Ibid. par. Conseil, que le pape Nicolas V. avoit nommé Louis d'Aubusson à l'évêché vanse. d'Alet le 4. Decembre 1454, mais qu'il avoit renoncé à cette nomination, aimant mieux être élû évêque de Tulles. Voyez Gal, Christ. edit. nov. tome II. col. 672.

4. GUICHARD d'Aubuston, sut reçû conseiller au Parlement de Paris le 19. juilcopat, & aprés l'an 1463. l'abbaye du Palais Notre-Dame, obtint le 21. aoust dans se conseillers 1475. des Bulles pour l'évêché de Cahors, d'où il su transsèré l'année suivante à celui de Carcassonne. En cette qualité étant tuteur d'Antoine & de Jeanne d'Aubusson, enfans mineurs de seu Antoine son serve il se l'homme Richard, let 1454. (b) puis fait évêque de Conserans en 1461. Il eut durant son épisd'Aubusson, enfans mineurs de seu Amoine son frere, il sit l'hommage de Pontarion à Paris le 10. février 1483. & mourut en 1489. aprés le 23. avril de cette année, qu'il fut present à une quittance donnée au nom de Louis d'Aubusson, seigneur de la Feuillade, pour le reste de la dot de Caterine de Roche-

B

D

E

chouart sa femme. Voyez ibid. tom. 1. col. 145. & 1139. 5. PIERRE d'Aubusson, chevalier de l'ordre de S. Jean de Jerusalem, grand Prieur d'Auvergne, puis grand Maitre de son ordre à Rhodes, enfin Cardinal Diacre du titre de S. Adrien, Legat du faint Siège dans l'Asie, & Generalissime des armées des Princes Chrétiens liguez contre le Turc, fut un des plus grands hommes de son siècle. Après avoir sait ses premiers exploits d'armes en Hongrie contre les Tures, où il se signala dans l'armée de l'empereur Sigismond, commandée par son gendre Albert duc d'Autriche, il revint en France l'an 1438. & y marqua tant de courage à la prile de Montereau-faut-Yonne; que le roi Charles VII. le prit en affection. Ce prince lui trouvant autant de sagesse que de valeur, l'envoya vers le Dauphin son fils, qui s'étoit mis à la tête de quelques Princes malcontens, pour le disposer à poser les armes, & il agit si bien sur l'esprit du Dauphin, que lorsque le comte d'Eu arriva de la part du roi pour traiter avec lui, il le trouva dans la resolution de rentrer dans son devoir. Le Dauphin alla ensuite commander l'armee du roi son pere en Alsace, où Pierre d'Aubusson le suivit, & contribua à la victoire que ce Prince remporta sur les Suisses prés de Basse en 1444. Après ces exploits, le desir de se tignaler contre les ennemis du nom chrétien, l'obligea de s'en aller à Rhodes, où il tut reçû dans l'ordre de S. Jean de Jerusalem; ses services contre les Pirates Turcs lui mériterent quelques années aprés la commanderie de Salins. Le grand Maître Jacques de Milly l'envoya en 1457, demander du secours au roi de Franco contre les Infidelles, il en obtint seize mille écus d'or, qu'il employa à acheter des munitions de guerre, & les sit partir aussi-tôt pour Rhodes. Il y retourna ensuite conduisant avec lui de grandes sommes, qu'il avoit recueillies des divers receveurs de l'ordre. Il se distingua beaucoup peu aprés dans un chapitre gene ral de l'ordre, étant alors châtelain de Rhodes, & procureur du grand Maitre, ce qu'il fit encore dans un autre tenu à Rome en presence du Pape Jules Il. ou il travailla avec honneur & succés à saire connoître l'innocence du grand Maître Zacosta, qui étoit attaqué, & le Chapitre general tenu à Rhodes en 1471, ayant créé une nouvelle dignité de bailly capitulaire pour la langue d'Auvergne, avec droit d'entrer au confeil de la Religion, le commandeur d'Aubusson en sur pourvû. Quelque tems aprés il sut nommé surintendant des sortifications de l'Isle, puis il fut fait grand Prieur d'Auvergne, & enfin élu grand Maitre de son ordre en 1476, après la mort de Jean-Baptiste des Utsins. Ce sut en cette qualité quil immortalisa son nom, en soutenant pendant deux mois de l'année 1480. le siège de Rhodes contre une armée de cent mille Tures commandée par Misach Paleologue, l'un des plus vaillans Bachas qu'eut l'empereur Mahomet II. Le grand Maître reçût cinq bleslures, dont une sut d'abord jugée mortelle, dans l'assaut general que ces Infidelles donnerent à la place. Il en guerit, & Maliomet mourut de douleur peu aprés avoir appris que ses troupes avoient échoue dans cette entreprise. Après le décès de ce prince, ses deux sils Bajazer & Zizime se disputerent l'Empire : celui-ci qui croyoit y avoir plus de droit que son aîné, parce qu'il étoit né depuis que son pere étoit monté sur le trône, sut désait &

vint chercher un azile à Rhodes, où le grand Maitre le reçut humainement. A Il l'envoya ensuite en France sous la garde des chevaliers de l'Ordre. Bajazet II. vecut pailiblement avec l'ordre de S. Jean de Jerufalem, craignant que le grand Maitre ne travailla au rétabliflement de Zizime; & ce Prince tout fier qu'il étoit, s'engagea à payer tous les ans à la Religion une espece de tribut de 35000. ducats pour la subsistance de Zizime, outre 2000. ducats par année au grand Maître pour le dedommager des depenses de la derniere guerre. Il lui envoya depuis la main de saint Jean-Baptiste qui étoit dans le tresor de son pere Mahomet, où elle avoit été enfermée, après que ce Prince l'eut trouvée dans Constantinople, lorsqu'il avoit fait la conquête de cette ville. Le Pape Innocent VIII. le crea Cardinal Diacre du titre de S. Adrien le 9. Mars 1489. & lui B envoya les patentes de Legat à laiere dans toute l'Alie. Il lui accorda aussi plusieurs grands privileges pour son Ordre. A sa persuasion le Soudan d'Egypte envoya une ambaffade au Pape, & Bajazet lui-même lui en envoya une teconde, avec le ser de la lance qui avoit percè le côté de Jesus-Christ, demandant que son frere Zizime, que le grand Maitre avoit fait conduire à Rome par obcissance aux ordres du Pape, y sur toujours garde par les chevaliers de Rhodes, suivant les conventions saites avec eux. Il se sit par la suite une ligue entre les Princes chrétiens contre le Turc. Le grand Maitre qui étoit convaincu plus que jamais de la mauvaile foi de Bajazet; sur tout depuis qu'il avoit appris la mort de son frere Zizime, entra dans cette ligue, qui le choisit pour general de la Croisade: mais divers évenemens rompirent ce grand dessein, & le grand Maitre en sut si touché qu'il en mourut le 30, juillet 1503. Il sut enterré à C Rhodes. Voyez sa vie écrite par le P. Bouhours Jesuite, & donnée au public en 1677.

6. Souveraine d'Aubusson, mariée l'an 1446. à Gny de Blanchesort III. du nom, seigneur de Bosslamy, de S. Clement & de Nozerolles, chambellan du roi Charles VII. senêchal de Lion, & basily de Mâcon. Gny de Blanchesort un de ses fils, chevalier de l'ordre de S. Jean de Jerusalem, succeda au grand Prieuré d'Auvergne à son oncle, & sur élû grand Maitre de son ordre en 1512, mais il mourut l'année suivante aliant à Rhodes prendre possession de sa nouvelle dignité. Gilbers de Blanchesort arrière petit-fils de Souveraine d'Aubusson, épousa l'heritière des sires de Crequy & de Canaples, & leur fils ayant été substitué par le cardinal de Crequy son oncle maternel, aux nom & armes de Crequy, sur D la tige des dues de Crequy & de Lesdiguieres, Pairs de France, dont la poste-

rité est finie. Voyez tome IV. de cette histoire, pag. 289.

7. MARGUERITE d'Aubussion, sur marice par son frete Antoine le 25. août 1452. à Mathelin ou Mathieu Brachet, seigneur de Montagu-le-Blanc, diocese de Limoges, senéchal de Limosin, & bailly de Troyes, dont elle sur la seconde femme.

8. CATERINE d'Aubusson, abbesse de la Regle morte le 20, août 1473, elle lasse une pièce de vigne à son abbaye pour fonder deux messes par semaine pour le repos de son ame, & l'acte de sondation sut passé le 26, du même mois en presence de l'évêque de Conserans frere de cette abbesse.

X VIII.

(a) Premier rezistre de Bourbonnois, fol, 191. NTOINE d'Aubusson I. du nom, seigneur du Monteil-au-Vicomte, de Peletanges & de Pontarion, nâquit en 1413, sut écuyer chanson du duc de Bourbon, & pourvû de l'office de capitaine châtelain de Bellegarde au ressort d'Auvergne, par lettres du 11. Septembre 1441, expediées le 27, janvier suivant; (4) il servit le roi Charles VII. contre les Anglois & les Bourguignons. Il étoit conseiller & chambellan de ce prince, bailly de Touraine, & des ressorts des exemptions d'Anjou & du Mans le 13. Mars 1451. Il en obtint la seigneurie de l'Anglade en Guyenne, consisquée sur le seigneur de ce lieu, pris les armes à la main contre le roi, par Plettres du 26. Novembre 1453, consistmées par arrêt de la chambre des Comptes le 25, juillet 1456. & par autres lettres du 9, may 1454, le roi ayant cedé à Louis de Beaumont senêchal de Poitou, le sire de la Lande son sujet, qui avoit été pris en la ville de Castillon au mois de juillet de l'année précedente, avec permission de le mettre à rançon; ce sut à condition de payer 1000, écus d'or à Antoine d'Aubusson, sire du Monteil & bailly de Touraine. Il sut sait bailly de Caux en 1454. & il l'étoit

A l'étoit de Caën en 1466. & 1474. Il avoit 600, liv. de pension du roi en 1455. (a) Ayant acquis la terre de Pontarion en Poitou, mouvante du roi à cause de la tour de Mauburgeon, sise en la ville de Poitiers, ce prince lui remit environ 1200, écus d'or, qu'il auroit dû lui payer pour cet acquêt, par lettres données à Chinon le 16, novembre 1459, elles sont en original à la bibliotheque du roi dans les recueils de M. de Gaignieres. Il sit hommage de cette terre au roi le cinq decembre suivant, obtint un delay d'aveu le vingtième du même mois, & ne le rendit que le 2, juillet 1461. Le roi Louis XI, lui sit don d'une pension de 2400, livres en septembre 1466. Dés qu'il eut appris que la ville de Rhodes alloit être assigée par les insideles, il partit de France en 1480, avec deux mille hommes de pied & cinq cent gentilhommes levez & conduits à ses dépens, pour secourir son frere le grand-maître. L'ordre l'établit à son arrivée capitaine general de la place, où il se signala. Il mourut en son château du Monteil peu aprés être revenu de cette entreprise.

I. Femme, MARGUERITE de Villequier, fille de Robert seigneur de Villequier, & de Marie de Gamaches, Elle étoit dame d'honneur de la reine en 1454. & le roi fit don à son mari & à elle de la terre de Samblançay en Touraine par lettres du

20. novembre 1458.

1. Marie d'Aubusson, épousa Gny, baron d'Arpajon, seigneur de Caumonr, vicomte de Lautrec, dont posterité; elle herita de la seigneurie du Monteil-au-Vicomte après la mort de son frere Antoine; & paroit comme veuve avec

son fils Jean d'Arpajon le 4. mars 1507.

2. Louise d'Aubusson, mariée avant le 4. mars 1474. à Jacques de Rochechouart, seigneur du Bourdet, de Charost, Fontmoreau, Yvoy, sils de Geossoy de Rochechouart, seigneur du Bourdet, & d'Isabeau Brachet, & frere de Caterme de Rochechouart, temme de Louis d'Aubusson, seigneur de la Feuillade, conseiller, chambellan du roi, & capitaine d'Issoudun, dont elle sur la première semme. Elle mourut avant le 16. janvier 1494. & ses deux sils ne laisserent point de posterité. Voyez tome IV. de sette histoire, p. 656.

3. CATERINE d'Aubusson, qui vivoit en 1503. semme d'Antoine, seigneur de

S. Georges.

4. Françoise d'Aubusson, semme de Guillaume d'Estaing, seigneur de Savrelac, de S. Chely, & de Vitrac, duquel elle étoit veuve sans en 1503.

5. Louise d'Aubusson, religieuse a S. Bon, prieure de Nouils en 1503.

II. Femme, LOUISE de Peyre, fille d'Astorg, seigneur de Peyre, & de Louise

de Saignes.

1. Antoine d'Aubusson II. du nom, seigneur du Monteil-au-Vicomte, du Chatel-Aschar & de Pontarion, étoit sous la turelle de Guichard d'Aubusson, son oncle, évêque de Carcassonne en 1483. & 1485. Il sonda huit chapelles dans son église du Monteil le 11. octobre 1498. Son oncle le grand-maître de Rhodes y avoit sait construire une chapelle sous le nom de la sainte Vierge, & y avoit sondé trois chapelains pour y dire tous les jours la messe pour Rainand d'Aubusson son pere, pour Marguerite de Comborn sa mere, & pour les biensaiteurs de son ordre. Ce jeune seigneur acquit d'Amanjeu de Comborn 70. livres de rente le 13. novembre 1500. & mourut peu aprés sans alliance, ayant sondé plusieurs messes dans l'église de S. Martial de Blessac, laissant l'execution de son testament à Guy de Blanchesort, grand prieur d'Auvergne, comme on l'apprend d'un acte du 4. mars 1507. En lui sinit sa Branche.

2. JEANNE d'Aubusson, qui étoit mariée en 1505. à Foncand, seigneur de Pier-

re-Buffiere.



R 4

Tome F.

§ I V.,

SEIGNEURS

# COMTES ET DUCS UILLADE DE LA

FRANCE PAIRS DE



X VII.

UIL LAUME d'Aubusson, troisième fils de JEAN d'Aubusson I, du nom, seigneur de la Borne, & de GUYONNE de Monteruc, mentionné ci-devam, pag. 331. commença cette branche. Lui & son frere Gny surent partagez par Jean & Ramand d'Aubusson leurs deux aînez, qui leur donnerent les seigneuries de la Feuillade & de Faux; puis par acte du 17. août 1420. ils leur cederent encore les lieux & mas de Montfranc, de Bourdonnéchas, Santone, Mauhamer & du Chier, avec leurs dépendances, leurs jurildictions & leurs seigneuries assisses dans la paroisse de la Nouaille, pour supplément de 220. livres de rente, & s'obligerent de leur payer 25. livres de rente sur la chastellenie d'Ahun. Ces deux ficres qui avoient époulé les deux lœurs vêcurent dans une communauté de biens jusqu'au 20, avril 1457. que pour prévenir les procez qui pourroient naître entre leurs enfans, ils E partagerent les biens paternels, & ceux qui leur étoient échus du chef de leurs femmes. Guillaume d'Aubusson eut pour sa part le château & la châtellenie de la Feuillade avec les acquisitions faites par eux dans sa châtellenie de Peirac, & dans le comté de la Marche. La portion de son frere Gny sut la châtellenie de Villac, qui provenoit de seu leur beau-pere, jointe aux acquisitions saites par lui & la semme dans les senechaussées de Perigord & de Limoges. Ces deux freres qui étoient alors qualifiez chevaliers, convinrent que si la terre de la Feuillade, ou celle de Villac, venoit à être détruite par les Anglois, celui dont la terre ne setoit pas endommagée, scroit obligé d'en ceder la moitié à l'autre pour son parrage. Guillaume vivoit avec sa semme le 28. decembre 1473, qu'ils donnerent procuration pour consentir au mariage de leur fils ainé.

Femme, MARGUERITE Helie, fille de Gulfier Helie, seigneur de Villac en Perigord, & de Jeanne de Roffignae, elle étoit déja mere de plusieurs enfans lorsqu'elle parragea les biens de ses pere & mere avec sa sœur, temme de Guy d'Aubutlon, tige de la branche de Villac au mois d'avril 1457.

1. LOUIS d'Aubusson, seigneur de la Feuitlade, qui suit.

2. JACQUES d'Aubusson, étoit licentié en droit canon, lorsqu'il sut chargé de la procuration de ses pere & mere le 28, decembre 1473, pour consentir au mariage de leur fils ainé son frere, & lui faire une donation de tous leurs biens, ne s'en refervant que l'usufruit. Il fut aussi protonotaire du S. Siege,

Digitized by Google

C

se sit religieux benedictin au monastere de S. Augustin de Limoges, puis vers A l'an 1475, il fut pourvû en commande de l'abbaye de S. Severin de Chasteau-Landon, ordre de S. Augustin au diocese de Sens. Son premier soin fur de faire rebatir cette abbaye qui avoit été pillée, brillée & détruite entierement par les Anglois: Soutenu par le cardinal Georges d'Amboise, legat apostolique en France, il sit venir à son abbaye six chanoines reguliers de la congregation de Windesheim de Gueldres, qui reformerent son monastere. Plusieurs autres abbayes s'unirent à cette réforme, ce qui forma une congregation qui fut nommée de S. Severin. Les chapitres generaux se tinrent à l'abbaye de Chasteau-Landon, & l'abbé y presida jusqu'en 1517, que l'abbaye de Saint Victor de Paris ayant été trouvée plus commode pour ces assemblées, elles y surent convoquées, & cette congregation prit le nom de S. Victor. Jacques d'Aubusson sit beaucoup de bien aux Celestins de Sens, & s'étant démis de son ab-B baye en 1519, il mourut le 17, decembre de la même année & fut inhumé dans son église abbatiale prés des marches du grand autel, où se voit son tombeau & son épitaphe rapportée par MM. de sainte Marthe, Gallia Christ. edit.

de 1656. tom. IV. pag. 234.

3. GILLES d'Aubuston, present en 1473. en qualité de noble & religieux bomme receveur d'hôtes en l'abbaye d'Aurillac, à la procuration de ses pere &

mere pour le mariage de leur fils aîné.

C

D

4. Guichard d'Aubusson, religieux, prieur de Brestons, ordre de S. Benoît

present en 1473. à la procuration dont il vient d'être parlé.

5. Jean d'Aubusson, qui étoit religieux & chambrier de l'abbaye d'Ahun, ordre de S. Benoît au diocese de Limoges en 1482, en sur élû abbé en 1510. C'est lui vrai-semblablement que l'on trouve qualisé frere Jean d'Aubusson dans une procuration que lui donna Jean d'Aubusson, seigneur de la Feuillade le 19, mars 1506, pour presenter en son nom à Agnés de France, duchesse de Bourbonnois, la nommée (aveu ou dénombrement) du sies qu'il tenoit de cette princesse dans la mouvance du comté de la Marche.

6. Louise d'Aubusson, mariée par contrat du 14. janvier 1463, à Guillaume

de la Roche-Aymon, seigneur de S. Maixant.

#### X VIII.

OUIS d'Aubusson, seigneur de la Feuillade, né en 1440. ratissa le 20. sevrier 1464. le partage sait par son pere, & Gny d'Aubusson son oncle en 1457. Il sut tait gouverneur de Guise le 10. mars 1483. pour Jean d'Atmagnac, comte de Guise, duc de Nemours, à qui il avoit rendu de giands services en qualité de son conseiller & premier chambellan, mais à la priere de ce duc il s'étoit démis de ce gouvernement, & l'a voit remis entre ses mains, en consideration dequoi L ouis d'Armagnac comte de Guise, frere du duc de Nemours, sui donna de l'avis de son oncle le bâtard du Maine, 200 suvres de pension viagere, par lettres données à Gien le 13. Decembre 1484. sous le scel de son frere, parce qu'il n'avoit encore aucun scel. Signées, Louis d'Armagnac. Pierre II. du nom, duc de Bourbon, sui transporta le 10. janvier 1485. (4) la baronie de Montreal en Velay, qui sui étoit échuë le 2. decembre precedent par la mort de son oncle sean bâtard de Bourbon, évêque du Puy, comte de Velay, auquel le roi en avoit sait don après le decès de sean Doyat, sur qui elle, avoit été confisquée, il la revendit pour le prix de 3000, livres à Caterine d'Armagnae, duchesse de Bourbon le 10. avril 1486. (b)

Femme, CATERINE de Rochechouart, fille de Geoffroy de Rochechouart, seigneur du Bourdet en Perigord, & d'Isabeau Brachet, dame de Charost & de Font-Moreau en Berry, sut mariée peu après le 28. decembre 1473. & le 14, juin 1491, elle ratissa la transaction saite le 29. aoust précedent par son mari avec Mathurin Brachet, seigneur de Montagu, de Salagnac & de S. Martial, bailly de Troyes, au sujet de la succession de Caterine Brachet sa tante, dame de Salagnac, de Tonneins, de Grateloup, de Galapian & de la Gruyere, suivant un acte de ce jour sait par elle au nom de ses deux ensans, Jean d'Aubusson, seigneur de la Feuillade, & Jean d'Aubusson, dit Menon. Elle vivoit veuve lors du mariage de son sils ainé le 30. Septembre 1506. Loyez some IV. de cette histoire, pag. 655.

1. [EAN d'Aubusson, seigneur de la Feuillade, qui suit.

2. JEAN d'Aubusson, surnommé de Menon dans l'acte de sa mere, auquel son

(2) x1. liasse des ritres de Boutbon.

(b) loidem.

# 344 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

frere & lui furent presens le 30. Septembre 1506. & aussi dit de Menon dans le A contrat de manage de son frere ainé, auquel il sit alors cession de tous ses biens; étoir protonotaire apostolique & abbé de la Colombe, ordre de Citeaux au diocese de Limoges en 1528. 1529. & le 8. aoust 1531. il ne l'étoir plus en 1534, il étoit aussi prieur commendataire de la Chapelle-Dieu en 1531.

3. JEANNE d'Aubutlon, mariée le 6. Novembre 1498. à Hugues de Maleret, sei-

gneur de la Roche-Guillebaud, dont posterité.

4. Anne d'Aubusson, alliée à Jean d'Utsel, seigneur de la Garde, par contrat du 4. Mars 1500. ratissé le 31. juillet 1501. par sa mere, par Jean d'Aubusson, seigneur de la Feuillade, & trère Jean d'Aubusson. Il y est dit que le mariage avoit été celebré le 20. janvier 1501.

Geoffroy d'Aubussom, curé de S. Trier, present à cet acte de ratissication, pouvoit être un batard de Louis I.

#### XIX.

JEAN d'Aubusson I. du nom, seigneur de la Feuillade, de la Ville-Dieu & de Gencieux dans la Marche. Sa mere de concert avec lui & avec Jean son frere, dit Menou, véndit une rente sur les lieux de Vieille-Ville & du Monteil dans la paroisse de Faux, par acte du 30. Septembre 1506. Il acquit en 1521, la terre de Peletanges, vendit une autre rente sur la terre de Bourbonnéchas, avec saculté de rachat par acte du 21. sévrier 1538, & une autre sur la même terre & sur celle de Nepous avec même faculté, Jean son fils agissant pour lui en qualité de son procureur le 10. Septembre 1542. Jean d'Aubusson I. du nom, testa le 5. juillet 1551. & mourrur en la même année.

Femme, JEANNE, dame du Vouhet, ressort de Montmorillon en Poitou, & du Solier prés Magnac, avoir été accordée à Jean d'Aubusson, sils ainé de Jacques, seigneur de la Borne, & sur mariée par contrat du 4 sevrier 1506. Elle étoit sille unique & heritière de seu Jean, seigneur du Vouhet, & de Jeanne de sa Ville; & vivoit encore lors du contrat de mariage de son petit-sils l'an 1554.

1. Guy d'Aubusson, mort sans posterité après le 15. may 1534. Il avoit épousé Renée de Graçay, sille de Jacques de Graçay, seigneur de Champeroux, & de Madeleine Baraton, elle se remaria le 13. janvier 1537. à Jean de la Roche-Aymon, seigneur de S. Maixant en Bourbonnois.

2. JEAN d'Aubusson II. du nom, leigneur de la Feuillade, qui suit.

3. MADELEINE d'Aubutson, femme de Claude de la Tremoille, teigneur de Fontmorand, fils de Philippe de la Tremoille, seigneur de Fontmorand, & de Marguertte de Salignac. Voyez tome IV. de cette histoire p. 184.

4. JEANNE d'Aubutson, mariée par contrat du 21. may 1544. à François, seigneur de Dienne & du Cheilard, de qui elle étoit veuve en 1567. il étoit fils de Jean seigneur de Dienne & du Cheilard, & d'Helene de Chabannes-Curton, & testa le 22. juillet 1560.

5. Anne d'Aubusson, alliée le 12. juillet 1545. à Pierre Estourneau, seigneur de Tersanes, vivoit en 1572.

Georges de la Feuillade, seigneur de la Caniere, present au contrat de mariage de Renée Graçay veuve de Guy d'Anhasson en 1537, pouvoit être un bâtard de Jean I. du nom, seigneur de la Feuillade.

### XX.

TEAN d'Aubusson II. du nom, seigneur de la Feuillade, sut chargé de la procuration de son pere, pour vendre une rente le 10. Septembre 1542, il mourur avant lui.

Femme, JACQUELINE de Dienne, fille de Jean II. du nom, baron de Dienne, conteiller & maitre d'hôtel ordinaire du roi, & d'Helene de Chabanes, fut mariée par contrat du 11. aoust 1538. Etant veuve, & ayant la garde-noble de François d'Aubusson son sils, elle vendit une rente à prendre sur la metairie du Monteil le 2. juillet 1556. & mourut aprés le 30. Mars 1567.

1. FRANCOIS d'Aubusson, seigneur de la Feuillade, qui suit.

Digitized by Google

A 2. JEANNE d'Aubusson, semme en 1555. de René, seigneur de Beaufort & de Chaume.

3. GABRIELLE d'Aubusson, mariée l'an 1555. à Jean de S. Julien, seigneur de S. Marc dans la Marche, diocese de Limoges, avec lequel elle vivoit l'an 1564.

4. Anne d'Aubusson, mariée par contrat du 31. Mars 1561. à Honoré de l'Age, seigneur de Puy-Laurent, sils de René, seigneur de l'Age & de Chamousseau, & de Gilberte Savary-Lancosme; son mari reconnut par acte du 19. Decembre 1569, avoir reçû de François d'Aubusson son beaustrere 500, liv. pour le restant de 4000, liv. qui avoient été promis pour la dot de sa semme, par Jacquelme de Dienne sa mere, à condition qu'elle renonceroit à tous les droits, qu'elle pouvoit prétendre en la succession de son pere, & en celle de son ayeul paternel, & Jeanne de Vouhet son ayeulle. Elle étoit veuve en 1590, lors du mariage de sa nièce Jacquelme d'Aubusson. Voyez tome IV. de cette histoire, pag. 388.

#### XXI.

В

E

RANCOIS d'Aubusson I. du nom, seigneur de la Feuillade, de la Grange-Bleneau, de Vouhet, du Souliers, dans la paroisse de Magnac restort de Dorat, & de Peletanges, chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, conseiller & chambellan de François de France, duc d'Anjou, en 1580. étoit guidon d'une compagnie d'homme d'armes des ordonnances du roi, lorsque Hongre de l'Age lui donna quittance pour la dot de sa semme le 19. Decembre 1569. Il étoit chevalier de l'ordre du roi, lorsque Guillaume Pot, seigneur de Rodes son beaufrere, prevôt des ordres du roi & grand maitre des ceremonies de France, lui donnat un acte d'indemnité le 7. aoust 1600. il testa le 12. Juillet 1607, sit aveu & dénombrement au roi de la seigneurie de la Feuillade, mouvante du comté de la Marche & de sa châtellente d'Aubusson le 25, avril 1610. & sa sœur signa l'acte pour lui n'ayant pû le faire à cause de son indisposition. Il mourut le 21. may 2611.

Femme, LOUISE Pot, fille de Jean Pot, seigneur de Chemaut & de Rode's, prevôt & maitre des ceremonies de l'ordre du roi, son premier écuyer tranchant & porte-cornette blanche, depuis ambassadeur en Angleterre, & de Georgette de Balsac, sut mariée par contrat du 30. juillet 1554. & demeuroit au château de Vouhet, où elle maria sa petite-fille Jacqueline d'Aubusson le 21. decembre 1613.

1. GEORGES d'Aubusson, comte de la Feuillade, qui suit.

2. GUILLAUME d'Aubusson, tige de la branche des SEIGNEURS DE CHASSINGRIMONT, dont il sera parlé §. V.

3. François d'Aubusson, prevôt conventuel de S. Benoit du Sault au diocese de Bourges, depuis religieux Recollet en 1619, sous le nom de pere Raphaël.

4. Robert d'Aubusson, prevôt de S. Benoit du Sault, par resignation du 25. sévrier 1605. & abbé du Palais Notre-Dame en 1611. (4) n'est qualisé que prevôt (4) GAB. Chris. commendataire de la ville & prevôté de S. Benoit du Sault, dans une transaction faite avec Georges d'Aubusson son frere ainé le 21. avril 1621. Il sut parrein en 1622. de Paul d'Aubusson son petit neveu, & dans l'acte il se qualista abbé de S. Benoit. Il mourut en Septembre 1651.

5. HARDOUIN d'Aubusson, chevalier de Malte, son pere lui legua par son testament du 12. juillet 1607. 450. liv. de pension payable par ses deux freres Georges & Guillaume, jusqu'à ce qu'il sut pourvû d'une commanderie de l'ordre de Malte, il étoit commandeur de sainte Anne en la Marche en 1621. & en cette

qualité il assista au contrat de sa niece Louise d'Aubusson.

6. À NNE d'Aubusson, mariée 1º. à François Faucon de S. Pardoux. 2º. par contrat du douze Novembre mil cinq cent quatre-vingt à Rigand d'Escorailles, seigneur de Roussille & de Philippie en Limosin, sils d'Antoine d'Escorailles, seigneur de Roussille, & d'Anne de Sedieres. Il donna quittance du reste de sa dot à son beaupere le 10. juillet 1607. & testa le 18. Octobre 1631. De son petit-fils pâquit Marie-Angelique d'Escorailles, duchesse de Fontanges, morte le 28. juin 1681.

7. MADELEINE d'Aubusson, mariée par contrat du 25. janvier 1587. à Gabriel de Soudeilles, seigneur des Lestereis, de Fessac, de Senales & de l'Espinasse, demeurant à Lestereis, paroisse de Darné en bas Limosin ressort de Tulles.

8. HONORB'E d'Aubulson, alliée 1º. le 29, sevrier 1588, à François de Lezay, sei-Tome V. S 4 gneur de Beauregard dans la baile Marche. 20. Par acte du 9. Novembre 1593. A à Louis d'Oyron, leigneur d'Agin dans la haute Marche, veut de Claude de Colemberg.

9. JACQUELINE d'Aubulson, epoula par contrat du 29. juin 1590. Bonaventure de Razes, seigneur de Monimes, de Bestignes & d'Able ux, avec lequel elle vivoit le 20. juin 1621. lors du mariage de sa niece Louise d'Aubusson; elle étoit veuve le 27. avril 1625.

10. JEANNE d'Aubuison, femme 10. par contrat du 17. Octobre 1605. de Gny Brachet, seigneur de Perusse dans la parosse de Champtroy, senechausse de Montmorillon, chevalier de l'ordre du roi; elle en étoit veuve lors du contrat de sa niece le 21. Decembre 1613. 2º. Par contrat du 6. juin 1614. de Gabriel de Pierre-Buffiere-Chateauneuf, seigneur de la Ville-neuve au comte, baron de Lostanges en Limosin. Elle demeuroit alors au bourg de saint Di- B sier en Poirou; testa le 29 may 1619. & étoit morte avant le neuf mars 1620. que Daniel de Pierre-Buffiere heritier de Gabriel son frere sit faire l'inventaire de ses biens.

SUSANNE d'Aubusson, qui de religieuse de l'abbaye de Bonne-Saigne, ordre de S. Benoit au diocese de Limoges, devint abbesse de Bugue même ordre au diocele de Perigueux, qu'elle retablit en 1603. & FRANÇOISE d'Aubusson de la Feuillade, sa codjutrice, qui sut abbesse en 1608. étoient peutêtre filles de François d'Aubusson, seigneur de la Feuillade, d'autant plus que Honorée d'Oyron abbelle du même monastère après Françoise d'Aubuison, est qualifice la parente. (4)

( a ) Gall. Christ-1. 11. p. 1051.

XXII.

SEORGES d'Aubusson, comte de la Feuillade, seigneur de la Grange & de T Courpalay, chevalier de l'ordre, conseiller du roi en ses conseils d'état & prive, capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances de la mijesté, capitaine-lieutenant des chevaux legers de la reine Marie de Medicis, senechal de la haute & basse Marche, & marêchal des camps & armées du roi, sut nommé à l'ordre du S. Esprit, & sit ses preuves de noblesse, verifiées par Messieurs de Montigny & de Trainel, chevaliers des ordres du roi, commissaires le 19. sévrier 1614. Le roi érigea en la faveur la baronie de la Feuillade en comté, par lettres données à Bordeaux en Novembre 1615. & le nomma l'année suivante pour l'ambassade d'Espagne: D mais ceux qui se trouverent attachez à la reine mere étant obligez de soriir de la cour, aprés que le marêchal d'Ancre eut été tué le 14. avril 1617. le comte de la Feuillade se retira chez lui. Il y transigea avec ses freres Guillaume & Robert le 21. avril 1621. sur les differends qu'ils avoient pour le partage des meubles de la succession de leur mere. Il telta le 22. aoust 1626. & mourut à Grenoble ou il poursuivoit un procés pour les interêts de sa seconde femme, y ayant fait un codicile le 19. avril & le 26. du même mois 1628.

I. Femme, JACQUELINE de Lignieres, dame de la Grange-Bleneau en Brie, troisième fille d'Antoine, seigneur de Lignieres en Combrailles, chevalier de l'ordre du roi, capitaine de cinquante homnies d'armes des ordonnances de Sa Majesté, E gouverneur de Chartres & pays Chartrain, & de Françoise de Courtenay-Bleneau, dame de la Grange en Brie, fur mariée par contrat du mercredy 3. may 1595. &

mourut en sevrier 1610. 1. FRANCOIS d'Aubusson II. du nom, comte de la Feuillade, qui suit.

2. Louis d'Aubusson, né le 10. septembre 1602, ne reçut le baptême que le 19. janvier 1603. à la Grange-Bleneau, il étoit prevôt commendataire de l'église de la Souteraine en 1616. & en 1629. & prieur de Villedieu. ses neveux Leon & Georges d'Aubusson lui faisoient une pension viagere de 100. liv. comme on l'apprend d'un acte du 25. avril 1639.

3. JACQUELINE d'Aubusson, alliée par contrat du 21. decembre 1613. à Louis Ajasson, seigneur de Vot & de Villebussiere.

4. MARIE d'Aubusson, religieuse Carmelite à Ypres en Flandres en 1624.

5. Louise d'Aubusson, mariée par contrat du 20, juin 1621. à Louis de Chauveron, seigneur de la Motte sur Indre, & du Puy, en la paroisse de Villabernon en Touraine, depuis senechal de la Marche, fils de Prançois de Chauveron, seigneur des mêmes lieux, & d'Isabelle Berruyer.

II. Femme, OLYMPE Grain de S. Marsault, vicomtesse de Rochemeaux, veuve 1°. d'Isase de Salagnac, baron de Rochesott & des Etangs. 2°. de Jacques, cointe d'Escars, baron d'Aix, seigneur de Segur, dont elle avoit été la troisième semme; elle étoit fille de Jean Grain de S. Marsault, seigneur de Parcouf, vicomte de Rochemeaux, seigneur de Paudrie & de Millançay, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, gouverneur de la ville & chateau de Dijon, & de Françoise de sainte Maure. Olympe Grain sut mariée à Georges d'Aubusson, par contrat du 7. novembre 1615. & testa le 10. decembre 1633.

1. JEAN-MARIE Grain de S. Marsault d'Aubusson, substitué par le testament de sa mere aux biens de S. Marsault, à condition d'en porter le nom & les armes,

mourut sans alliance.

2. JACQUELINE d'Aubuíson, mariée 1º. le 28. septembre 1644. à Philibert de la Roche-Aymon, marquis de S. Maixant, baron de Vic, fils de Perrot-Geosfroy de la Roche-Aymon, marquis de S. Maixant, senechal de la haute Marche, & de Suzanne des Serpens, il étoit veuf d'Anne de S. Julien de la Chassagne. 2º. le 20. aoust 1650. à François de Beaupoil de S. Aulaire, marquis de Lanmary, fils de Marc-Antoine de Beaupoil de S. Aulaire, seigneur de Coutures, & de Gabrielle d'Alegre dame de Chabannes & de Sorges, il mourut suns potterité le 2. septembre 1705. agé de 8c. ans : elle étoit morte au mois janvier 1704. ègee de 83. ans.

3. MARIE d'Aubulson.

F

Jean de la Feuillade, gendarme du roi & ayde de camp sous le comte d'Harcourt, pouvoit être bâtard de Georges, comte de la Feuillade. Aprés 25, ans de services, il sur annoble au mois d'aoust 1652. & on lui donna pour armes d'azur à une croix ancrée d'or, écartelé d'or à un aigle de gueules.

#### X X I I I.

RANC OIS d'Aubusson II. du nom, comte de la Feuillade, baron de Perusse.

feigneur de Vouher, de la Grange-Blenau, & de Courpalay en Brie, conseiller & premier chambellan de Gaston de France, duc d'Orleans, par provisions du 16. janvier 1627. marêchal des camps & armées du roi, avoit été élevé enfant d'honneur du roi Louis XIII. il sit aveu au roi de la seigneurie de la Perusse, comme mouvante de la Tour de Mauburgeon en Poitou, au nom de sa semme le 20. avril. 1620. & sur tué au combat de Castelnaudary le 1. septembre 1632. étant dans

le parti du duc d'Orleans.

Femme, ISABELLE Brachet, fille unique de Guy Brachet, seigneur & baron de Perusse & de Montagu, & de Diane Maillé de la Tour-Landry, sut mariée par contrat du 29. octobre 1611. Les articles avoient été accordez pardevant le lieutenant de roi en Poitou le 26. may précedent, mais les oncles & tantes maternels de la damoiselle s'y étoient opposés, sur quoi il intervint un arrêt du Parlement le 17. septembre suivant qui permit de passer outre. Elle donna aveu & dénombrement au roi, comme comte de la haute Marche, du Chatel, de la seigneurie & du comté de la Feuillade, mouvant de la Chastellenie d'Aubusson, sassant partie du duché de la Marche, tant en son nom, que comme tutrice de ses enfans & heritiers par benefice d'inventaire de Georges d'Aubusson, comte de la Feuillade leur ayeul le 3. octobre 1634. Elle se remaria par contrat du 21. juillet 1637. à René-Gaspard de la Croix, comte de Castries gouverneur de la ville & citadelle de Montpellier, sits de Jean de la Croix comte de Castries, & de Louise de l'Hopital-Choisy.

1. Leon d'Aubusson, comte de la Feuillade, seigneur de la Grange-Bleneau, de Courpalay, de Perusse, de S. Dizier & de Montagu, conseiller du roi en ses conseils, lieutenant general des armées de Sa Majesté, & son lieutenant general au gouvernement d'Auvergne; il avoit été tonsuré dans l'église de Paris le 1. mars 1624, sur pourvû le 25, septembre 1638, de la charge de conseiller & premier chambellan d'affaires de Gaston de France, duc d'Orleans, vacante par la mort de son pere, & le 22, sevrier 1647, il se qualifioit lieutenant de la compagnie des chevaux-legers du même prince, & mestre de camp d'un regiment, il sut tué à la bataille de Lens en 1647, sans avoir été marié.

2. GEORGES d'Aubusson, archevêque d'Ambrun, puis évêque de Metz, commandeur de l'ordre du S. Esprit, abbé de S. Loup de Troyes, & de S. Jean

(a) Cabinet de M. d'Hozier, pieite cottée 1235.

de Laon, conseiller d'état ordinaire, ambassadeur pour le roi à Venise, puis en Espagne, s'est rendu recommandable en son temps. L'on apprend par une lettre A originale de son pere (a) qu'il avoit pris l'habit de Jesuite, lorsque le roi donna à ce seigneur l'abbaye de Chartreuve, pour un de ses fils, & que ce sut pour cela qu'il la mit alors sur la tête de Gabriel son autre fils en 1631. Georges le qualifioir abbé de la Souteraine & bachelier de Sorbonne le 25. avril 1639. qu'il promit à son frere Lem, comte de la Feuillade, de l'indemniser de la pension viagere de 100. liv. que son trere s'étoit obligé de payer à leur oncle Louis d'Aubusson, prieur de la Villedieu. Aprés avoir pris à Paris le bonnet de docreur de Sorbonne, & avoir été pourvû de l'abbaye de Solignac, ordre de S. Benoit au diocese de Limoges, il fut deputé à l'assemblée du clergé qui se tint à Paris en 1643. & il en fut élû le promoteur. Le roi Louis XIV. le nomma en 1648. à l'évêché de Gap, à la place d'Artus de Lionne, que Sa Majesté venoit de nommer à l'archevêché d'Ambrun, mais celui-ci n'ayant pas voulu B quitter son église de Gap, l'abbé d'Aubusson sut nommé à l'archevêché d'Ambrun, & il le démit de son abbaye de Solignac, qui sut donnée à l'évêque de Gap. Il fut sacré à Paris le 11. septembre mil six cens quarante-neuf, sut deputé l'année suivante à l'assemblée du clergé, dont il sut le second president. Il se distingua dans cette place, & le clergé le chargea quatre fois de porter pour lui la parole au roi, ce qu'il fit avec beaucoup de dignité. Ses remontrances & harangues prononcées en ces occasions le 2. juillet 1650. les 18. & 23. fevrier & 21. mars de l'année suivante, sont imprimées dans le procès verbal de cette assemblée; il en étoit devenu premier president à la fin de 1650, par la maladie suivie de la mort de Leonor d'Estampes archevêque de Reims, qui deceda le 8. avril mil six cent cinquante-un, & il prononça son oraison funcbre dans l'église des grands Augustins: il sut ensuite prendre possession de son archeveché d'Ambrun, où il sit son entrée au mois de juillet suivant, sut nommé à l'abbaye de S. Jean de Laon le 9. octobre 1653. & peu aprés à celle de S. Loup de Troyes. Il sit partage avec François d'Aubusson son frere des biens de seus leur pere & mere, treres & sœuts, qui se montoient à 776200. livres, par acte passe à Paris le 6. may 1658. où il est qualifié archevêque d'Ambrun, conseiller du roi en ses confeils d'état & privé, abbé de S. Jean de Laon & de S. Loup de Troyes, prevôt de la Fonteraie, & prieut de la Ville-Dieu. Le roi l'envoya en ambassade à Venife, où il fit son entrée le 11. Septembre 1659, il s'y soutint avec dignité contre quelques entreprises d'Altoviti, Nonce du Pape, qui lui refusoit le titre d'Excellence, & qui vouloit l'obliger à ne point paroitre en public avec le rochet decouvert, prétendant qu'il devoit porter comme lui la mantelette suivant l'ulage d'Italie; ce différend a été écrit par Nani, partie 11. livre VII Le roi l'envoya ensuite son ambassadeur extraordinaire en Espagne, il arriva à D Madrid le 31, juillet 1661, fut élû durant son absence commandeur de l'ordre du S. Esprit à la promotion du 31. Decembre de la même année, & reçû le dernier Septembre 1667. Ce fut durant son ambassade que le comte d'Estrades ambassadeur du roi en Angleterre, fut insulté par celui d'Espagne, l'archevêque d'Ambrun en demanda reparation au nom du roi son maitre, & menagea ii bien l'esprit du roi catholique, qu'il le determina à envoyer à Paris le marquis de Fuentes ambassadeur extraordinaire, où il declara solemnellement l'an 1662, que le roi son maître ne disputeroit jamais ni par lui ni par ses ambassadeurs le pas au roi de France. Il fut nomme évêque de Metz l'an 1668. & il y mourut le 12. may 1697, en sa quatre-vingt-cinquième année.

3. GABRIEI-BRACHET d'Aubusson, nommé à l'abbaye de Chartreuve le 28. Novembre 1631. seigneur de Montagu, par donation de Leonard Brachet son grand oncle avant l'an 1625. à condition de prendre le nom & les ermes de Brachet, premier chambellan de Monsieur Gaston de France duc d'Orleans, sut tué à l'at-

taque du sort de Wal pendant le siege de saint Omer en 1638.

4. PAUL d'Aubusson, baptisé à la grange Bleneau le 15. may 1622, sut page du grand Maitre de Malte, par lettres du 22 sévrier 1631 puis chevalier de cet ordre, reçut trois blessures dans le combat, où les galeres de la Religion prirent en 1645 le grand galion des Turcs, ayant été les premier qui monta dessus, où il se saiste du grand étendart, & sit prisonnier le srere du grand Turc, lequel embrassa depuis la religion chrétienne, & se sit religieux Jacobin sous le nom de Pere Othoman. Le chevalier d'Aubusson sut tué au siege de Mardick en 1646.

5. François

5. FRANCOIS d'Aubusson III. du nom, duc de Rouannois, comte de la Feuillade, marêchal de France, qui suit.

6. ELIZABETH d'Aubulson, baptisée à la Grange-Bleneau le 12. may 1624, fut d'abord prieure des religieuses de Notre-Dame à Riom, puis abbesse de S. Julien du Pré, diocese du Mans, elle avoit été nommée par le roi abbesse de Lonchamp, diocese de Paris, mais n'ayant pû obtenir ses bulles, elle sut nommée abbeise de la Regle, ordre de S. Benoit, dans le diocese de Limoges le 21. avril 1679. où elle mourut le 12. mars 1704.

7. 8. 9. & 10. Makie, Terese, Isabelle, & Anne d'Aubuison, mortes religicules à Riom.

XXIV.

'RANC,OIS d'Aubusson III. du nom, duc de Rouannois, vicomte d'Aubusson. comte de la Feuillade, marquis de Boisy, baron de la Borne, & premier baron de la Marche, baron de Peletanges, de Moncontour, de Cursay & de Perusse, seigneur d'Oiron, de Boilmont, de la Grange-Bleneau, & de Courpalay, seigneur cha-stelain des villes d'Ahun, de Felletins, de Chenerailles, de Jarnages, de Drouilles, de Cervieres, de S. Haon, de S. Maurice & de Crozer, marêchal de France, general des armées du rol, tant sur mer que sur terre, chevalier de ses ordres, colonel de les gardes françoiles, viceroi de Sicile, gouverneur du Dauphiné, partagea avec son frere l'archevêque d'Ambrun, qui lui ceda son droit d'ainesse par acte du 6. C may 1658. son élogesera rapporté au chapitre des MARECHAUX DE FRANCE. Il acheta d'Artus Goussier le duché de Rouannois, en épousant sa sœur en avril 1667. moyennant 400000. livres, & le roi par ses lettres du même mois approuva cette vente, & érigea de nouveau cette terre en duché, puis par d'autres du même mois d'Avril créa de nouveau, & rétablit en titre de Pairie de France, le même duché de Rouannois; elles furent presentées au parlement le vingt-deux aoust 1667, sur quoi il sur prononcé un simple soit montré. Après avoir fait ériger en 1686. la statuë du roi Louis le Grand dans la place des victoires à Paris, il sit une donation à son fils unique Louis d'Aubusson du comté de la Feuillade, du vicomté d'Aubusson, de la baronie de la Borne, qui est la premiere du comté de la Mar-D che, de la chatellenie de Felletins en la même province, & de la baronie de Perusse en Poitou, terres de l'ancien domaine de la maison d'Aubusson, avec les chatellenies d'Ahun, de Chenerailles, de Jarnages & de Drouilles, situées aussi dans la Province de la Marche, & échangées avec le roi, le tout valant 22000. livres de rente. L'échange de ces terres avoit été fait pour la terre & seigneurie de S. Cyr, prés Versailles, par contrat passé à Paris avec les commissaires du roi le 14. Juin 1686. confirmé par lettres patentes du même mois, registrées au parlement le vingt-six, & en la chambre des comptes le vingt-huit du même mois. (a) Cette donation fut faite à condition d'une substitution graduelle & perpetuelle à l'in- compil. des ordenfini de mâle en mâle, en gardant toujours l'ordre de primogeniture. Il y ajouta qu'en ne mett, col. 1395. cas que sa posterité masculine vint à manquer, ces biens substituez passeroient avec les mêmes conditions aux descendans en ligne masculine de Gny d'Aubusson, dont Jean d'Aubusson, marquis de Miremont, & son fils Jacques étoient les aînez separez E de la tige du donateur dés l'an 1420. & à leur défaut & de leur posterité mascu-line à François d'Aubusson, comte de Banson, & à tous les autres mâles, l'ordre de primogeniture gardé, issus de Guillaume d'Aubusson, seigneur de Pons & de Banieux. Cette branche étoit separée de la tige commune avant l'an 1350, il excluoit de toute cette substitution les mâles en quelque degré & quelque ligne que ce fût, qui se trouveroient engagez dans les ordres sacrez, religieux profes, ou chevaliers de Malte, il excluoit pareillement de la substitution ceux qui auroient épousé avant l'ouverture, ou épouseroient une semme dont le pere ne pourroit pas faire des chevaliers de Malte, il chargea à perpetuité les potsesseurs de ces biens substituez du soin & de la dépense de faire redorer tous les 25. ans la statue du roi Louis XIV. dans la place des victoires avec tous les ornemens qui l'environnent, si le Prevôt des marchands & les échevins de la ville de Paris le jugeoient necessaire, d'en faire les reparations & autres dépenses exprimées dans le contrat, où il est marqué que toutes les branches malculines de la maison d'Aubusson venant à finir, faute de males, les filles ou leurs descendans en étant exclus, toutes les terres sub-

stituées appartiendront à la ville de Paris, ce que la ville accepta sous la charge d'entretenir les ouvrages qui y sont marquez. Enfin le donateur prit la précaution de

Tome V.

declarer, qu'en cas qu'une partie de ces terres vînt à être évincée à la requête de ses A creanciers ou autrement, cette portion ou totalité seroit reprise sur le duché de Rouannois, & le marquisat de Boisy, achetez par lui, valant dix-neuf mille livres de rente, sur les chastellenies de S. Haon, de S. Maurice, du Crozet, & de Cervieres en Forez du revenu de 6000. livres, sur la terre de la Grange-Bleneau en Brie rapportant 9000. livres par an, sur celle de Boismont en Poitou du prix de 1200. livres chaque année, sur ses maisons de S. Germain & de Versailles, & sur un brevet de la somme de 270000. livres qu'il avoit sur sa charge de colonel general des gardes françoises. Cette donation faite à Paris le 29. juin 1687, sut confirmée par lettres patentes du roi du mois de juillet suivant, registrées au parlement le 4. du même mois, au chastelet de Paris le 12. & au gresse de la ville le 7. aoust B suivant. Il mourut à Paris la nuit du 18. au 19. septembre 1691. & sut enterré simplement à S. Eustache sa paroisse, sans aucune tombe qui marque le lieu de sa sepulture.

Femme, CHARLOTTE Gouffier, sœur d'Artus Goussier, duc de Rouannois, fille d'Henry Gouffier, marquis de Boily, & de Marie Hennequin, sur mariée par

contrat du 9. avril 1667. & mourut le 14. février 1683.

1. Louis-Joseph-Georges vicomte d'Aubulson, né le 10. fevrier 1670. mort le 27. août 1680.

2. LOUIS vicomte d'Aubusson, duc de Rouannois, Pair & marêchal de France,

3. MARIE-TERESE d'Aubulson, née le 24. août 1671. mourut le 28. janvier 1692. fans alliance.

#### XXV.

OUIS vicomte d'Aubusson, duc de Rouannois, Pair & marêchal de France, connu sous le nom de duc de la Feuillade, nâquit le 30. may 1673. obtint le 2. Novembre 1716. l'enregistrement au parlement du duché-Pairie de Rouannois, & y prêta serment le 26. du même mois, fut créé marêchal de France le 2. février D 1724. mourut à Marly sans enfans le 29. janvier 1725. & sut enterré aux Theatins à Paris. Ses terres substituées passerent à Jacques d'Aubusson de Miremont, & il institua son legataire universel Hubert d'Aubusson, fils de ce seigneur de Miremont. Voyez son article dans la suite de cette histoire, chapitre des MARECHAUX DE FRANCE.

I. Femme, CHARLOTTE-TERESE Phelippeaux de la Vrilliere, fille de Baltazar Phelippeaux, marquis de Chateauneuf & de la Vrilliere, commandeur des ordres du roi, secretaire d'état, & de Marie-Marguerite de Fourcy, sut mariée le 8. may 1692. & mourut sans enfans en sa vingt-deuxième année le 5. Septembre 1697.

II. Femme, MARIE-TERESE Chamillart, seconde fille de Michel Chamillart, ministre & secretaire d'état, controlleur general des finances, grand tresorier des ordres du roi, & d'Elizabeth-Terese le Rebours, sut marice le 24. Novembre 1701. & mourut le 3. Septembre 1716, sans enfans, âgée de trente-trois ans.



g. V.

## SEIGNEURS

# **DE CHASSINGRIMONT**

EN BERRY,

SORTIS DES SEIGNEURS

# DE LA FEUILLADE.



#### XXII.

UILLAUME d'Aubulson, troisième fils de FRANC OIS d'Aubusson I. du nomfeigneur de la Feuillade, & de LOUISE Pot, mentionné ci-devant p. 345fut chevalier de l'ordre du roi, seigneur de Chassingrimont & de Chazelles par sa
femme, & eut par partage fait le 19. Novembre 1613, avec son frere Georges d'Aubusson, comte de la Feuillade, la seigneurie de Souliers dans la basse Marche. Ce
même frere le nomma executeur de son testament le 19. avril 1628. & la veuve de
ce dernier le choisit aussi pour executer le sien fait le 2. decembre 1633. Il avoit donné quittance, tant en son nom qu'en celui de sa seconde semme, à François d'Aubusson, comte de la Feuillade le 26. mats 1630.

I. Femme, LOUISE de la Tremoille, dame de Chassingrimont & de Monimes, fille de François de la Tremoille, seigneur de Fontmorand, & de Marguerite Pot, sur mariée avant le 13. sévrier 1595, que son mari & elle étoient sous la tutelle de Georges d'Aubusson, seigneur de la Feuillade, son frere aîné. Le 21. Decembre 1613, son mari se qualissoit seigneur de Chassingrimont, dans le contrat de mariage de sa nièce

Jacqueline d'Aubusson. Voyez tome IV. de cette histoire, pag. 184.

1. François d'Aubusson, seigneur de Chassingrimont, sur tué en Italie au siège de Valence l'an 1635. sans ensans de Marguerite Pot, dame du Chatelet & de Menetou-Salon sa cousine au troisième degré, fille de François Pot, seigneur de Rodes, & de Marguerite d'Aubray qu'il avoit épousée par dispense du pape Urbain. VIII. du 5. Decembre 1634.

2. BONAVENTURE d'Aubusson, prieur de la Ville-Dieu, sur tué en duel.

3. CHARLES d'Aubusson, seigneur de Chassingrimont, qui suit.
4. & 5. Guillaume & Robert d'Aubusson, chevaliers de Malte.

### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

6. François d'Aubusson, mort en Allemagne.

7. Anne d'Aubusson, religieuse de l'Annonciade à Bourges.

8. JACQUELINE d'Aubusson, religieuse de sainte Claire à Bourges. II. Femme, JEANNE de Bridieu, veuve de Leon Brachet, teigneur de Montaignae, & sille de Gaspard de Bridieu, & de Charlotte de la Faye.

#### XXII.

CHARLES d'Aubusson, seigneur de Chassingrimont, après François son frere, quitta la croix de Malte pour se marier, & mourut le 16. juillet 1664. Femme, ANNE de Deolx, sille de Pierre de Deolx, seigneur de Chambon, & d'Isabel de Bonneval.

1. ROBERT-FIDELE d'Aubusson, seigneur de Chassingrimont, sut tué en Portugal B

au mois de juillet 1667.

2. Louis d'Aubusson, seigneur de Chassingrimont, aprés son frere porta l'étendare de la religion de Malte, au secours que le duc de la Feuillade envoya en 1668, en Candie, & sut tué au passage du Rhin en juin 1672.

3. JEAN-CHARLES d'Aubusson, chevalier de Malte, tué en duel l'an 1675.

4. GASTON-GEORGES d'Aubusson, mort eccleliastique en 1669.

5. TERESE-GABRIELLE d'Aubusson, semme de François de Souillac de Reillac, marquis de Monmege, morte à Paris le 15. sévrier 1704, ayant eu deux fils de son mariage.

6. CATERINE-HYACINTHE d'Aubusson, marice 1°. à Henry-Guillaume de Razes, seigneur de Monimes, dont elle eut deux sils morts avant elle. 2°. en Septembre 1693. à François de Verthamon, seigneur de la Ville-aux-Clers, conseiller au parlement de Paris, morte le 18. janvier 1713.



# 

9. V I.

# SEIGNEURS DE VILLAC, MARQUIS DE MIREMONT

SORTIS DES SEIGNEURS

# DE LA BORNE,



XVII.

UY d'Aubusson, quatrième fils de JEAN d'Aubusson I. du nom, seigneur de la Borne, & de GUYONNE de Monteruc, mentionné ci-devant, pag. 331. se trouve nommé sous le nom de Guyot avec son frère Guillaume, qui le précedoir dans le partage qui leur sur fait par Jean II. du nom, seigneur de la Borne, & Rainaud d'Aubusson leurs frères aînès le 17. aoust 1420. Il sit un testament en qualité de Guyot d'Aubusson, damoiseau, seigneur de Faux & de la Feuillade le 13. aoust 1421. où il fait mention de ses frères Guillaume, Jean & Rainaud d'Aubusson; ayant épousé la sœur de la semme de son stère Guillaume, ils partagerent ensemble ce qui leur étoit échû du côté de leur pere, & de la succession de leurs beaupere & belle-mere par acte du 20. avril 1457. & la chastellenie de Villac en Perigord sur la portion. Il se trouve employé sous le nom de Guyot d'Aubusson, écuyer, dans le compte du receveur general des sinances de Perigord, pour l'année sinie le 3. mars 1425, pour une somme de 300. livres à lui donnée par le roi. Il vivoir encore en 1470.

Femme, ARSENE-LOUISE Helie, fille puînée de Gulfier Helie, seigneur de Villac, & de Jeanne de Rossignac. Etant à la chapelle des Bareils, diocese de Sarlat, & veuve, elle y sit son testament le 12. de novembre 1481.

1. GILLES d'Aubusson, seigneur de Villac, qui suit.

2. BEFARD d'Aubusson, licentié en droit, archidiacre de Carassino, prieur commandaire du prieuré d'Outroire, ordre de S. Benoîr; sa mere le nomma l'un de ses executeurs testamentaires, & il su present en ces qualitez avec celle de recteur-chapellain de l'église paroissale de Tarnac au diocese de Limoges, à la fondation que sit Antoine d'Aubusson I I. du nom, seigneur du Monteil-au-Vicomte, sils de son cousin germain, le 11. octobre 1498. il testa le 18. Novembre 1508.

3. GULFIER d'Aubulson, à qui sa mere donna cent livres par son testament.

V 4

Tome Y.

A

ILLES d'Aubusson, seigneur de Villac, de Perignac & de la Motte en Perignord, étoit âgé de 25. ans en 1461. & portoit le nom de Gilot. Autorité par son pere, & Louis d'Aubusson de la Feuillade autorisé par le sien, ils ratisserent le 20. sevrier 1464. le partage qui avoit été fait entre leurs peres, & dont il a été parlé cy-dessus. p. 342. Il sit son testament le 10. aoust 1515.

1. Femme, JEANNE Paynel, mariée le 5. mars 1466.

II. Femme, FRANCOISE de Beaupoil, dame de Castel-nouvel, fille de Jean de Beaupoil, seigneur de Castel-nouvel, & de Marie Prevôt, dame de la Force & de Masduran, elle testa le 11. may 1522.

1. JEAN d'Aubusson, seigneur de Villac, qui suit.

2. FRANC OIS d'Aubutson, tige des SEIGNEURS DE BEAUREGARD, mentionnez à leur rang §. VIII.

2. FROTABD d'Aubutson, éponsa Feanne de Millac, qui se remaria le 22 no.

3. FROTARD d'Aubulson, épousa Jeanne de Millac, qui se remaria le 22. novembre 1534. à Pierre d'Aulede, seigneur d'Aulede & de Cros, du consente-

ment de Jean d'Aubulson, seigneur de Villac.

4. MARGUERITE d'Aubulson, mariée le 29. aoust 1495. à Jean Ricard III. du nom, conseigneur de Gourdon, seigneur de Genouillac, sils de Jean Ricard III. du nom, conseigneur de Gourdon, & de Jeanne de Rassials, dame de Vaillac, elle su la seconde semme, son mari testa a la sin de l'année 1535. & elle le 9. juin 1541. Leur posterité sera rapportée au chapitre des Grands Maitres de l'artillerie.

#### XIX.

JEAN d'Aubutson I. du nom, seigneur de Villac, de Castel-Nouvel; de Beaure-gard, de Perignac & de S. Leger, acquir cette seigneurie d'Alain d'Albret, comte de Perigord le 10. may 1497, en rendit hommage au roi de Navarre, comte de Perigord & de Limoges le 21. septembre 1541, & sit son testament le 5. mars 1545, qu'il ratissa le 17. avril 1546.

I. Femme, ISABEAU Ebrard, fille de Raimond Ebrard, seigneur de S. Sulpice,

& d'Anne d'Estaing, sur mariée par contrat du 9. juillet 1494.

1. Françoise d'Aubutson, mariée avant le testament de son pere l'an 1545, à Annet Jaubert, seigneur de Cognac.

2. Souveraine d'Aubusson, mentionnée aussi au testament de son pere, comme

femme de François, seigneur de la Faye.

3. Françoise d'Aubulson, prieure de Blessac, avant le testament de son pere, sur débauchée par Charles d'Aubulson, seigneur de la Borne, dont elle eut quatre enfans.

4. CLAUDE d'Aubusson, prieure de la Garde-Goudan.

- 5. GABRIELLE d'Aubusson, mariée à Jean de la Fillolie, seigneur de Burée en Perigord, ils vivoient ensemble en 1545, suivant le restament de son pere.
- II. Femme, MARQUISE, dame de Pelitles, mariée par contrat du 16. fevrier 1522.

1. ANNET d'Aubusson, baron de Miremont, qui suit.

2. CATIRINE d'Aubusson, nommée au testament de son pere, semme de N...? seigneur d'Alcenaut.

3. FRANÇOISE d'Aubusson, étoit fille quand son pere testa le 5. mars 1545.

Bernard, batard d'Aubusson, étoit déja né en 1497.

#### XX.

A NNET d'Aubusson, baron de Miremont, seigneur de Villac, de Perignac, de S. Leger, de la Maison-noble & de Montignac; la terre de Miremont, su érigée en sa saveur en titre de baronse l'an 1574. Il sit son testament le 14. sevrier 1580.

I. Femme, CATERINE Brun, fille de Jean Brun, seigneur de la Valade, de Grospuy & de l'Estrade, & de Caterine de Lur-Longa, sut mariée en 1545.

1. JEAN d'Aubusson II. du nom, seigneur de Villac en partie, sur marié le pre-

F

#### DES PAIRS DE FRANCE. ROUANNOIS.

mier mars 1575. à Marguerite de la Tour, fille de Gilles de la Tour en Auvergne scigneur de Limeuil, & de Marguerne de la Cropte, dame de Lanquais. Il n'en eut qu'une fille Jeume d'Aubusson, dame de Villac en partie, mariée le 11 de-cembre 1592. à Michel de Beynac, seigneur de la Valade en Perigord; elle testa le 2. decembre 1630. étant mere de trois enfans. Voyez tome IV. de cette histoire, page 537.

II. Femme LEONNE de Montardy, qui comme mere & tutrice de son fils, sit hommage de la seigneurie de Vissac au roi de Navarre, comte de Perigord, le 2. fevrier 1583. elle vivoit lors du mariage de son fils en 1602.

JEAN d'Aubuston III. du nom, seigneur de Villac en partie, qui suit.

XXI.

EAN d'Aubusson III. du nom, seigneur de Villac en partie, baron de S. Leger, de la Maison-noble & de Perignac, sit son testament olographe le 23. aoust 1637. Femme ANNE de Losse, sille de Jean, seigneur de Losse, chevalier de l'ordre du roi, gouverneur de la ville & citadelle de Verdun, & d'Isabeau-Jeanne de Roqueseuille, tut marice par contrat du 5. aoust 1602.

JACQUES d'Aubusson, seigneur de Villac, qui suit.
 JEAN-GEORGES d'Aubusson, qui a fait la branche des SEIGNEURS DE SAVIGNAC, qui vont suivre au §. VII.

B

C

D

E

F

3. JEAN d'Aubusson, seigneur de Montamard & de Beauregard, avoit 55. ans lorsqu'il produisit ses preuves de noblesse pour lui & ses trois fils le 21. avril 1667. devant M. de Montozon, subdelegué de M. Pellot, intendant en

Femme Jeanne de Loudat, veuve de Charles d'Aubusson, seigneur de Beaure-

gard, fut marice par contrat du 29. juin 1643.

I. JAC QUES d'Aubusson, seigneur de Beauregard, étoit garde du corps du roi dans la compagnie du marquis de Gesvres dés le mois d'avril 1667, sut reçû sous-lieutenant au regiment des gardes en 1674. & passa ensuite dans la colonelle, devint ayde-major l'année suivante, puis capitaine en 1676. monta à une des compagnies de grenadiers en avril 1689, à la réte de laquelle il sut tué au combat de Steinkerque le 9. aoust 1692, ne laissant point d'ensans de Margnerite du Chesne, sa semme, fille de François du Chesne, lieutenant general & juge-mage de Perigord.

11. JEAN-GEORGES d'Aubusson, seigneur de Bassar, en avril 1667. chanoine & puis archidiacre de Bergerac, puis abbé de Châtres, ordre de S. Augustin au diocefe de Perigueux, vers la fin de 1669, vivoit encore en 1713. &

mourut peu aprés.

111. François d'Aubusson, seigneur de Fouleys, étoit enseigne dans le regiment du roi infanterie, compagnie du seigneur de Savignac de Peirous, son cousin germain en avril 1667. il est mort mousquetaire du roi.

IV. MARIE-JEANNE d'Aubuston, morte sille.

v. Charlotte d'Aubussion, mariée en 1683, à François de Souillac-d'Aserac, seigneur de Verneuil en Perigord, dont des enfans.

VI. CATERINE d'Aubusson, semme en 1685, de François du Chesne, vicomte de Montreal, lieutenant general à Perigueux, & juge-mage du Perigord. VII. HENRIETTE d'Aubusson, alliée à N... de Taillefer de Barriere, seigneur

de Mauriac en Perigord.

4. François d'Aubusson, prêtre, prieur de Villac.

5. CHARLOTTE d'Aubusson, mariée à N. .... de la Faye, seigneur du Puy. 6. JEANNE d'Aubusson, religieuse à Bugnes, ordre de S. Benoit au diocete de Perigueux.

7. & 8. N.... & N.... d'Aubulson, religieuses à Bruce.

#### XXII.

ACQUES d'Aubusson I. du nom, seigneur de Villac, Miremont & Fumel, partagea avec les freres par acte du 24. avril 1643. & avoit 60. ans lorsqu'il produitie ses preuves de noblesse pour lui & ses trois fils le 21. avril 1667, devant M. de Montozon, subdelegué de M. Peliot, intendant en Guyenne.

#### 356 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL:

Femme, DIANE de la Royere, fille de Philippe de la Royere, seigneur de Lons, & de Marguerite de Badefol, sut mariée par contrat du 2. sevrier 1631.

1. JEAN d'Aubusson IV. du nom, seigneur de Miremont, qui suit.

2. PHILIBERT d'Aubusson, baron de Fumel, sur capitaine dans le regiment du roi, puis lieutenant dans le regiment des gardes en 1671, devint lieutenant de la compagnie colonelle sous le duc de la Feuillade son parent, puis capitaine du même regiment en 1674, mais ses incommoditez causées par les blessures l'obligerent de se retirer, & de vendre sa compagnie à son cousin germain Jacques d'Aubusson, seigneur de Beauregard, l'an 1676.

3. François d'Aubusson, abbé de Châtres en Perigord, mourut le 15. août 1669, il eut pour successeur Jean Georges d'Aubusson, son cousin germain. (Il B s'est glissé dans la nouvelle édition du Gal. Christ. (a) plusieurs fautes touchant ces

deux abbez, que l'on peut corriger sur ce que lon vient d'en rapporter.)
4. JEANNE d'Aubusson, mariée 1º. à N.... de Calvimont, teigneur de Chatans. 2º. à François de Salagnac, teigneur de Poncie, fils de Barthelemy de Salagnac, teigneur de Poncie, & de Marquerite Hamelin de Rochemorin.

#### XXIII.

TEAN d'Aubusson IV. du nom, seigneur de Miremont prés de Perigueux, sut appellé le 29 juin 1687, avec Jacques son sils & tous les autres issus comme lui de Guy d'Aubusson, seigneur de Villac, qui vivoit en 1420, par le marêchal duc de la Feuillade son parent à la substitution de ses biens situez au pays de la Marche, C en cas que sa posterité masculine vînt à sinir faute de mâles.

Femme, LOUISE d'Aubusson, cousine de son mari au cinquiéme degré, fille de Hetter d'Aubusson, seigneur de Castel-nouvel, & de Madeleine de Raymond,

fut mariée par contrat du 27. janvier 1654.

( a) Tome II.

p. 1505.

1. JACQUES d'Aubusson II. du nom, baron de Miremont, qui suit.

2. JEANNE d'Aubusson, semme de N.... de Beaumont, seigneur du Repaire en Sarladois, enseigne des chevaux-legers de Monsieur frere unique du roi Louis XIV. Il mourut en juillet 1692, sans enfans.

3. BEATRIX d'Aubusson, semme de Jean Malet, seigneur de la Jaurie en Perigord, morte sans enfans.

#### XXIV.

JACQUES d'Aubusson II. du nom, baron de Miremont, capitaine d'infanterie, est devenu chef du nom & des armes de sa maison, comte de la Feuillade, via comte d'Aubusson, baron de la Borne & de Perusse, seigneur de Felletins, d'Ahun, Chenerailles, Jarnage & Drouille, aprés le dernier maréchal duc de la Feuillade, Pair de France, mort le 29. janvier 1725, dont il étoit parent au huitième degré.

Femme, FRANC OISE de Chapt, fille d'Andre-Jacques de Chapt de Rastignac, leigneur de Firbeix, de Goupiac & de la Gloudie en Perigord, & d'Anne du Bari, E

a été mariée par contrat du 19. janvier 1697.

1. 2. 3. GODEFROI, LOUIS-JEAN & NICOLAS d'Aubusson, morts jeunes.

4. HUBERT-FRANÇOIS d'Aubuston, comte de la Feuillade, qui suit.

5. CATERINE d'Aubuison, maniée le 1. tevrier 1720. à Jean de Serval de la Vergne, seigneur de Berzé en Sarladois.

6. Anne d'Aubusson, alliée le 4. sevrier 1720. à Pierre de la Tour, seigneur du Roc en Sarladois.

7. Louise d'Aubusson, morte jeune.

- 8. ANNE d'Aubusson, mariée en 1724. à N.... des Champs, seigneur de Pressat.
- 9. ELIZABETH d'Aubusson, religieuse benedictine dans l'abbaye de Bugnes.

 $X \times V$ .

#### XXV.

dans sa grande écurie le 8. mai 1723. a été institué legataire universel par Louis d'Aubusson, duc de Rouannois, Pair & marêchal de France, mort le 29. janvier 1725, ainsi il est seigneur des terres qui compossient le duché de Rouannois, & de celles qui n'étoient pas substituées à son pere. Il porte le nom de comte de la Feuillade, & a été sait mestre de camp du regiment Royal-Piedmont cavalerie, en avril 1725. Femme, CATHERINE-SCHOLASTIQUE Bazin de Bezons, sille de Jacques

Femme, CATHERINE-SCHOLASTIQUE Bazin de Bezons, fille de Jacques Bazin, seigneur de Bezons, marêchal de France, chevalier des ordres du roi, & de Marie-Marguerite le Menestrel, sut mariée par contrat du 23. & celebration du 28. avril 1727.

1. JEAN-FRANÇO 15-MARIE d'Aubusson, né le 30. janvier 1728, mort le même mois.

# MALLELLALLY VARILLE SALLEY

S. VIL

### SEIGNEURS

# DE SAVIGNAC,

SORTIS

# DES SEIGNEURS DE VILLAC.

D

1



D'or, à la croix ancrée de gueules.

#### XXII.

- Villac, & d'ANNE de Losse, mentionné ci-devant, pag. 355. fut seigneur de Villac, & d'ANNE de Losse, mentionné ci-devant, pag. 355. fut seigneur de Savignac, capitaine de cavalerie, & maintenu dans sa noblesse par jugement de M. Pellot intendant en Guyenne, du 15. mars 1668, il étoit alors âgé d'environ 52. ans. Femme, CATERINE de S. Chamans, fille d'Edme de S. Chamans, seigneur du Peschier, & de Marguerite de Badesol, sut mariée le 20. Novembre 1635.
  - JEAN-JACQUES d'Aubussion, seigneur de Savignac, qui suit.
     JACQUES d'Aubussion, conseiller & aumonier du roi, nommé en 1684, abbé de Menat, ordre de S. Benoit au diocese de Clermont, mourut avant le 1. Novembre 1709. Voyez Gall. Christ. edit. nov. tome II. col. 368.

3. FRANÇOIS d'Aubusson, mort sans alliance.

#### XXIII.

TEAN-JACQUES d'Aubusson, seigneur de Savignac, aide-major dans le regiment Royal, par commission du 2. juillet 1664. puis capitaine dans le regiment du Roi infanterie le 16. Octobre 1665.

Femme, MARIE de Montboissier, fille de Jacques de Montboissier, marquis de Canillac, & de Caterine Matel, sut mariée en 1670.

Tome V. X4

### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

1. GEORGES d'Aubusson, seigneur de Peraut, qui suit. 2. Charles d'Aubusson, destiné à l'église.

3. MARIANNE d'Aubusson, mariée en 1686. à Philibers de S. Julien-le-Chateau, seigneur de Beauregard, islu des anciens seigneurs de Chambon, capitale du pais de Combrailles, en 1121, les seigneurs de S. Julien sonderent l'abbaye de Bonlieu, ordre de Cîteaux dans le diocese de Limoges. De cette alliance est issu Jacques, dit le marquis de S. Julien.

4. N.... d'Aubusson, prieure de Coyroux en Limosin. 5. Marie-Claire d'Aubusson, mariée à N... Grain de S. Marsault, seigneur de

6. Louise d'Aubusson, semme de N... Borodon, baron de Puy-saint-Guimier en Auvergne.

#### XXIV.

EORGES d'Aubusson, seigneur de Peraut. Femme, N... de Montboissier, fille de Charles-Thimoleon de Montboissier, Elle a fait casser son mariage pour cause marquis de Canillac, & de d'impuissance, s'est depuis mesalliée, & a eu des enfans.

THE LEASE SANGER WAS AND THE WAS TO THE SERVICE OF THE SERVICE OF

VIII.

SEIGNEURS

# DE BEAUREGARD,

SORTIS DES SEIGNEURS VILLAC DE



#### XIX.

RANCOIS d'Aubusson, second fils de GILLES d'Aubusson, seigneur de Villac, & de FRANCOISE de Beaupoil sa seconde semme, mensienne es devant, pag. 354eut en partage les seigneuries de Beauregard & de la Ruë, toutes deux en Perigord, & de Castel-Nouvel en Limosin, dont il sit hommage au roi de Navarre le 28. Septembre 1541. Il sut par ordre du roi le 3. Novembre 1536, tuteur de Philippe de Beaupoil, sille de Guillaume de Beaupoil, & heritiere de Pierre de Beaupoil, seigneur du Castel-Jolet son ayeul, neveu de la mete de re seigneur de Beauregard, qui testa le 1. avril 1542. & qui vivoit encore en 1544. Femme, JEANNE d'Abzac, fille d'Hugues d'Abzac, des seigneurs de la Douze,

& de Marguerue d'Aix, sut marice par contrat du 15. juillet 1515. & sit son testa-

ment le 30. Decembre 1535.

1. JEAN d'Aubusson, seigneur de Beauregard, qui suit.

D

2. GABRIEL d'Aubulson, vivant en 1566.

3. Isabeau d'Aubulson, mariée le 27. janvier 1532. à Charles de Gaing, seigneur de Linars, senéchal du Perigord.

#### XX.

JEAN d'Aubusson, seigneur de Beauregard, de la Rue, de Castel-Nouvel, &c. fut un des executeurs du testament de Jean d'Aubusson, seigneur de Villac, son oncle l'an 1545. Il sit avec sa semme une acquisition le 20. may 1554. comme il est marqué au memorial de la chambre des Comptes, cotté C. C. fol. 11. & sit son testament le 29. juillet 1564.

Femme, ANTOINETTE de Lomagne-Terrides, fit son testament le 4. sévrier 1558. elle étoit fille de Georges de Lomagne, seigneur de Terrides, vicomte de Gi-

mois, & de Claude de Cardaillac. Voyez tome 11. de cette Infloire p. 674.

1. FOUCAULT d'Aubusson, seigneur de Beauregard, qui suit.

JEAN d'Aubusson, chevalier de Malte, testa le 12. may 1572.
 MARGUERITE d'Aubusson, mariée 1º. par contrat du 15. Decembre 1562. à François de sainte Fortunade, seigneur de Chaderac. 2º. à François baron de Lentillac en Quercy.

4. BLANCHE d'Aubusson, alliée par contrat du 20. mars 1571. à François de Royere,

seigneur de Lons ou du Long.

5. ISABEAU d'Aubusson, vivante en 1590.

#### XXI.

OUCAULT d'Aubusson, seigneur de Beauregard, de la Ruë, de Castel-Nouvel, &c. chevalier de l'ordre du roi, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances. Le roi Henri III. lui donna une compagnie de gendarmes le 3. mars mil cinq cent septante-tept. Il sit hommage au roi de Navarre le 2. janvier 1580. de la terre de Montaut en Perigord, qu'il avoit achetée d'Helene de Clermont, dame de Mucidan; il le sit encore au même prince pour la seigneurie de Castel-Nouvel le 2. juin 1583. & testa le 10. may 1600.

D gneurie de Castel-Nouvel le 2. juin 1583. & testa le 10. may 1600.

I, Femme, FRANCOISE de Pompadour, fille de Geoffroz, seigneur de Pompadour, & de Suzanne d'Escars de la Vauguyon, sur mariée par contrat du

28. may 1561.

C

1. Antoine d'Aubusson, seigneur de Beauregard, ainsi qualissé dans un titre du 3. aoust 1572, mourut sans alliance.

2. FRANCOIS d'Aubusson, seigneur de Beauregard, qui suit.

3. Hugues d'Aubusson, vivant en 1600.

4. & 5. JEAN & GEORGES d'Aubusson, morts jeunes.

6. Isabeau d'Aubusson, semme en 1588, de N... seigneur de Labatut.

7. Susanne d'Aubusson, qui le 18. janvier 1600, fit donation de tous ses biens à son frere François d'Aubusson, seigneur de Beauregard, revoquant celle qu'elle avoit faite au fils aîné du second mariage de son pere.

8. Anne d'Aubulson, mariée par contrat du 24. aoust 1593. à Mercure de Corn, seigneur de Caissac ou de Queissac, de Puymerla & d'Anglari, à qui son beaupere par acte du 6. avril 1596. transporta une somme pour partie de la dot promise à sa femme.

II. Femme, ANNE d'Abzac, veuve de Jean de Calvimont, seigneur de Lern, F de Tursac & de S. Paul, fille de Gabriel d'Abzac, seigneur de la Douze, en Perigord, de Raillac & de Veon, chevalier de l'ordre du roi, & d'Antoinette Bernard, dame de la Vieille-Ville & de Peiramont, sut mariée par contrat du 14. janvier 1588. elle testa le 19. Novembre 1632.

I. FRANÇOIS d'Aubusson, mort sans alliance après 1618.

2. François d'Aubulson, dit le jeune, vivant en 1618.
3. HECTOR d'Aubulson, tige des SEIGNEURS DE CASTEL-NOUVEL, qui suivrom §. 1X.

#### XXIL

RANCOIS d'Aubusson II. du nom, seigneur de Beauregard, de la Ruë & de Castel-Nouvel, sur accordé le 14, janvier 1588, avec Marguerite de Calvimont, fille de Jean de Calvimont, seigneur de Lern, & d'Anne d'Abzac de la l'ouze, qui devenoit sa belle-mere, mais ce traité n'eut pas lieu. Il étoit mort avant le 18. mars 1618. que l'on fit inventaire de ses biens.

Femme, MARIE de Hautefort, fille de François seigneur de Hautefort, & de Louise d'Escars, sut mariée par contrat du 28. Septembre 1606. & étoit sutrice de B

les enfans en 1618.

1. CHARLES d'Aubusson, seigneur de Beauregard, mourut sans ensans de Jeanne de Loudat, laquelle se remaria à Jean d'Aubusson, seigneur de Montanard le 29. juin 1644.

2. FRANÇOIS d'Aubusson, mort sans alliance aprés l'an 1618.

3. François B d'Aubulson, femme en 1644, de Godefroy de la Roche-Aymon, baron de la Farge, marquis de Vit, qui en étoit veuf en 1661.

I X.

#### SEIGNEUR CASTEL-NOUVEL. $\mathbf{D} \mathbf{E}$ DES PRECEDENS SORTIS D



E

#### X XII.

FECTOR d'Aubussion, fils du second lit de FOUCAULT d'Aubussion, seigneur de Beauregard, & d'ANNE d'Abzac de la Douze, mentionné ci-devant Paul & de Montaut, marêchal de camp des armées du roi par brevet du 19. novembre 1651. & fit son testament le 4. janvier 1666.

Femme, MADELENE de Raymond, fille de Gabriel de Raymond, seigneur de Vignoles, de S. Paul, de Salegourde & de Marsac, & de Marguerite de Maca- F nan, mariée par contrat du 16. avril 1633. vivoit veuve le 18. fevrier 1667. 1. GODEFROY d'Aubusson, seigneur de Castel-nouvel, qui suit.

- 2. Louise d'Aubusson, mariée par contrat du 27. janvier 1654. à Jean d'Aubusson IV. du nom, marquis de Miremont, son cousin au cinquieme degré, fils de Jacques d'Aubusson, seigneur de Villac & de Diane de la Royere, comme il a été
- dit ci-devant, p. 356.
  3. MARGUERITE d'Aubusson, ursuline à Brives, lors du testament de son pere. 4. BEATRIX d'Aubusson, mariée par contrat du 18. sevrier 1667. à Joseph-Pierre

de Griffols, seigneur de Lentillac.

5. CATERINE

#### DES PAIRS DE FRANCE. ROUANNOIS.

A 5. CATERINE d'Aubusson, religieuse à Argental en Limosin, depuis la mort de son pere.

#### XXIII.

ODEFROY d'Aubusson, seigneur de Castel-nouvel, dit le marquis de S. Paul's de M. Pellot, intendant en Guyenne, le 4. sevrier 1667. & étoit mort en 1693. Femme, ANNE de Chauveron, sille d'Annet de Chauveron, seigneur de Dussac, de Jaiere & de S. Maime, & de Jeanne de Lascoupt, sut mariée par contrat du 27. janvier 1661.

1. ANDRE'-JOSEPH d'Aubusson, seigneur de Castel-nouvel, qui suit.

B

2. Annet d'Aubusson, chevalier de Malte, page du grand-maître en 1693.

3. Jacques d'Aubusson, foudiacre, prevôt de S. Viance en Limosin, deputé de la province de Bourges à l'assemblée du Clergé en 1710.

4. MADELEINE d'Aubusson, carmelite au grand couvent de Bordeaux, où elle étoit novice le 15. janvier 1687.

5. JEANNE d'Aubusson, religieuse à Notre-Dame de Bordeaux.

6. & 7. URSULB & JEANNE-AGNE'S d'Aubusson, cette derniere est née le 15. janvier 1687, elles ont été reçues en la maison royale de S. Louis à S. Cyr. la premiere en novembre 1694, la seconde en decembre 1696.

#### XXIV.

ANDRE'-JOSEPH d'Aubusson, seigneur de Castel-nouvel, marquis de S. Paul, dit le marquis d'Aubusson, reçû page du roi en sa grande écurie le 1. janvier 1693. sut capitaine de cavalerie dans le regiment de la Feuillade, dont il devint mestre de camp en 1702. Le roi le sit brigadier le 30. janvier 1709. & marêchal de camp le premier sevrier 1719.

de camp le premier fevrier 1719.
Femme, JEANNE-BAPTISTE-ELISABETH-CHARLOTE de Vernou, heritiere de Melziars, fille de Jean-Baptiste-Gaston de Vernou, seigneur de Melziars, &
d'Elizabeth de sainte Maure-Jonzac, mariée en juin 1708.

ANDRE'-JOSEPH d'Aubusson.



A MARINA MARINA

6 X.

# SEIGNEURS DE BANSON-

UOIQUE les seigneurs de BANSON soient appellez à la substitution des biens de la branche de la Feuillade, & qu'ils soient en possession des nom, & armes d'Aubusson; il ne paroît cependant, jusqu'à present, aucune preuve litterale qui fasse connoître, duquel des seigneurs d'AUBUSSON ils ont issus.

Dans leur production pour leur noblesse faite en 1669, pardevant M. de Fortia, B. maître des requêtes, commissaire pour le roi départi en Auvergne, ils ne remonterent que jusqu'à celui par qui nous allons commencer cette branche.

M. du Bouchet suivi de M. d'Hozier l'a commencée deux degrez plus haut; scavoir par

GUILLAUME d'Aubusson, qu'il dit dernier fils de GUILLAUME, seigneur de la Borne, & de GUILLEMETTE sa semme; le premier le qualifie seigneur de Poux, en la paroisse de S. Amand dans la haute Marche, & de Banieux en la Marche, & marque qu'il servoit le roi Jean en qualité de chevalier dans les guerres de Guyenne contre les Anglois en 1350. Il lui donne deux fils Guillaume qui suit, & Roger d'Aubusson, damoissau.

GUILLAUME d'Aubusson II. du nom, seigneur de Poux & de Banieux, servoit en Guyenne, au rapport de du Bouchet, avec son frere Roger dans la compagnie de Robert de Sancerre, seigneur de Menetou en 1370. & 1371. & avoit alors le titre de damoiseau; lui & sa semme semme de la Valliere passerent une procuration le mercredy après la sète de S. Luc en 1375. en presence de Philippe d'Aubusson, qualisé Commandeur de Feniers, & chanoine d'Aubusson. Il a pû être pere d'Aymar, qui suit, & d'Antoinette d'Aubusson, semme de Guillard Ogier, chevalier, & mere d'Oglevier Ogier, vivant en 1434.

I. D

AYMAR d'Aubusson, lequel en supposant pour certains les deux degrez cydessus, pourroit être marqué au numero XVI. sut seigneur de Poux & de Banieux, & ne vivoit plus l'an 1423.

Femme, COMTOUR de Montvert, mariée vers l'an 1380, vivoit veuve en 1440, suivant un registre du parlement qui fait mention d'elle, de Guillaume & de Louis ses fils.

1. GUILLAUME d'Aubusson, seigneur de Poux, qui suit.

2. Roger d'Aubusson, vivant en 1423.

3. Louis d'Aubulson, chevalier, seigneur de Poux, sut destiné chevalier de E Rhodes, mais depuis il se maria avec Marguerite Rochette, laquelle étant veuve plaidoit en 1467. & les années suivantes, & en 1477. contre Gabrielle du Puy, veuve du seigneur de Banson son beaustere, & leurs deux fils, & le 4. janvier 1474. elle avoit obtenu un decret (4) de prise de corps contre ses deux neveux Antoine & Louis d'Aubusson.

4. MARGUERITE d'Aubusson, étoit en 1419. femme d'Antoine de la Feuillée, comme le témoigne un arrêt du parlement de Paris.

5. CATERINE d'Aubusson, mariée par contrat du 17. sevrier 1423. à Louis de Laligier, damoiseau, seigneur du Chier.

6. Souve name d'Aubulson presente au contrat de mariage de sa sœur Caterine.

(a) 36. & 37. Registre criminel,

Digitized by Google

A

В

E



Ecarrelé an 1. & 4. d'Aubuston, an 2. & 3. de guenles and bois de cerf d'or, les andouillers on cornichons de même, qui est de Banson.

1 I.

UILLAUME d'Anbusson, chevalier, seigneur de Poux & de Banieux, surnommé Carados, devint seigneur de Banson en la paroisse de S. Georges de
Gelés diocese de Clermont, par donation que lui en sit le 28 octobre 1434. Erard,
seigneur de Banson, à condition d'en porter le surnom & les armes, qui sont de
guenles au bois de vers d'or, les chevilles, dagues on cornichons de même. Il est sait mention de Guillaume d'Aubusson, dit Carados, seigneur de Banson, dans les registres
criminels du parlement de Paris és années 1443. 1451. 1452. 1453. qu'il plaidoit
contre Jacques de Chabannes, grand maitre de France, & en dernier lieu contre
Anne de Feugerolles, tutrice de son sils Geostroy de Chabannes. On requit désaut
contre lui le 28. juin 1453. mais il sit dire qu'il étoit occupé pour le service du roi.
Ensin par arrest du 13 mars 1455. il su condamné de payer à cette veuve & à ses
ensais une somme de trente livres quatorze sols quarre deniers. Il mourut vers l'an
1465.

Femme, GABRIELLE du Puy de Vatan, fille de Louis du Puy, feigneur de Barmont, & de Jeanne de Veaulce, mariée par contrat du 19. janvier 1437. avoit le bail de ses ensans en 1466. & le 24. mars 1485, le roi lui remit pour elle, ses deux fils & Margnerite sa fille, une amende en laquelle ils avoient été condamnez.

D 1. ANTOINE d'Aubulson, seigneur de Banson, de Poux & de Chalon, écuyer d'écurie des rois Louis XI. & Charles VIII. obtint le 18, 20ût 1472, pour lui & pour son frere des lettres d'état en consideration des services qu'ils rendoient au roi dans ses armées: étoit pensionnaire de l'hôtel du roi le 16, juin 1491, qu'il lui sut accordé des lettres de Committimus aux requêtes du palais; testa le 11, juillet 1520, sut enterré en l'église paroissiale de Gelés, au tombeau de son pere, & ne laissa point de posterité.

2. LOUIS d'Aubulson, seigneur de Banson, qui suit.

2. LOUIS d'Aubuison, leigneur de Banton, qui tuit.

3. CATERINE d'Aubuison, femme d'Antoine de Vinay, seigneur des Anches & de Murais au diocese de Chartres, vivoit avec lui le premier janvier 1482.

qu'ils cederent leurs droits successifs à Antoine d'Aubusson, frère de Caterine.

4. MARGUERITE d'Aubusson, mariée à Jacques de Rochedragon, seigneur de Marsillac, qui comme procureur d'Antoine son beau-frère, sit hommage de sa terre de Poux le 12. avril 1507. à Anne de France, duchesse de Bourbonnois, comtesse de la Marche.

#### III.

OUIS d'Aubusson, seigneur de Banton, de Chalon, de Poux & de Banieux, aprés la mort de son frere Antoine, avoit été échanson du roi Louis XI. qui lui avoit fait don du gresse du bailliage de Vermandois, à Laon le 25. juillet 1477.

Femme, DAUPHINE d'Estaing, fille de Guillaume, dit Guilles d'Estaing, chevalier, seigneur de Luzarde & de Valentine, Baron de Landore & de Salmiech, vicomte de Cadars & de Cheylane, & d'Anne d'Esparroux, sut mariée par contrac du 22, sevrier 1505. Elle se remaria à Jean, seigneur de Peuchaut en Auvergne: testa en 1521. & vivoit encore le 31 decembre 1529.

JACQUES d'Aubusson, seigneur de Banson, qui suit.

IV.

ACQUES d'Aubusson, seigneur de Banson, de Chalon, de Poux, de Banseux, d'Esparroux & de la Malerie, transigea avec Jean Peuchaut son beaupere le 8. juin 1531. sit sa déclaration au roi pour la terre & le village du Plas, mouvans en sief du seigneur de la Borne & du roi en arrière-sief le 4. janvier 1534. sit soi & hommage à Charles de France, duc d'Orleans, comte de la Marche, le 6. mars 1544. & sur ambassadeur du roi Henri II. vers les princes d'Allemagne; étant revenu à son château de Banson, il y sur assassiné par un de ses pages & son valet de chambre l'an 1554. La production de 1669, met le partage de ses biens le 18. aout 1570.

l'an 1554. La production de 1669, met le partage de ses biens le 18, aout 1570. Femme, ANTOINETTE de Langheac, fille d'Alire de Langheac, seigneur de Dalet, & de Caterine de Chazeron, sut mariée par contrat du 16, sévrier 1526.

& testa le 24. sevrier 1562, en saveur de Pierre son petit-fils & son filleul.

1. & 2. Louis & Pierre d'Aubusson, morts sans alliance. 3. GILBERT d'Aubusson, seigneur de Banson, qui suit.

4. Jeanne d'Aubusson, matiée par contrat du 20. janvier 1547. à Louis de Bos-Redon, seigneur de Sales & d'Hermant en partie.

V.

ILBERT d'Aubusson, herita de ses deux aînez, & sut seigneur de Banson, de Chalon, de Poux, de Banieux, d'Esparroux, de la Malerie, de Servieres & de Cebazat; il devint seigneur de la Malerie & de Cebazat, par donation que lui en sit Gabriel de Langheac son oncle maternel le 4. may 1586. étoit le 2. juin 1569. guidon de la compagnie du vicomte de Turenne, & continua de servir dans les guerres jusqu'en l'année 1597. Il avoit sait donation le 4. mars 1582, à Pierre, Lonis, Etienne & François d'Aubusson ses ensans, des biens qui lui étoient échûs de Danphine d'Estaing son ayeule paternelle.

Femme, JEANNE de Rivoire, fille de Philippe de Rivoire, seigneur du Palais, &

d'Antomette de la Fayette, fut mariée en 1561.

1. PIERRE d'Aubusson, porta les armes dans la compagnie d'ordonnances de Jean d'Estaing, baron de Murat., su institué heritier de tous les biens de son oncle par testament de l'an 1562. & mourut sans alliance.

2. LOUIS d'Aubusson II. du nom, seigneur de Banson, qui suit.

3. ETIENNE d'Aubusson, porta les armes dans la compagnie d'ordonnances de

Jean d'Estaing, baron de Murat, & mourut sans alliance.

4. FRANÇOIS d'Aubussion, seigneur de Poux & de Servieres, partagea avec Louis son frère le 13. mars 1620. plaida depuis contre lui, & mourut en 1645. D ayant eu de Jeanne de Froment son époule Ambroise d'Aubussion, morte sans alliance avant son pere.

5. GABRIELLE d'Aubusson, mariée par contrat du 30. decembre 1606. à Jean

de la Roche, seigneur de la Mothe-Mourgon, mourut sans posterité.

6. CATERINE d'Aubusson, eut en mariage les terres d'Esparroux, d'Escailloux, & de Montpeiroux en partie provenant d'Anne d'Esparroux sa trisayeule, mere de Dauphine d'Estaing. Elle épousa par contrat du 13. février 1613. Florimond du Truchet, seigneur de Chamberliac en Vivarais.

#### VL.

OUIS d'Aubusson II. du nom, seigneur de Banson, de la Malerie, de Cebazat de Chalon, &c. sit donation à son sils des trois premieres terres, avec substitution au sils aîné que son sils pourroit avoir, & au desaut de mâle à ses autres sils, le 3. sévrier 1625.

Femme, MARIE de Baude, mariée l'an 1625. vivoit veuve en 1645.

1. FRANCOIS d'Aubusson, seigneur de Banson, qui suit.

2. François d'Aubusson, seigneur de Chalon, vivant en 1669. sans ensans de Jeanne de Froment sa semme, veuve de Louis d'Hautesort, seigneur de Chassian. Elle & François d'Aubusson son second mari vendirent le 18. avril 1626; aux religieuses & prieure de Blessac, la baronie de la Borne, acquise le 28. may 1602. de Gabriel Foucaud, seigneur de S. Germain, par Louis de Froment, écuver

- écuyer, seigneur de Saillant, & Madeleine de Muraut sa semme, pere & mere de Jeanne de Froment. Cette derniere se remaria 3°. à Jacques d'Oiron, seigneur de Cherignac, 4°. à Germain Saunier, seigneur de Champagnac. Robers d'Oiron, baron de la Borne & de Cherignac, sils de Jacques d'Oiron vivant, & de seuë Jeanne de Froment, sit cession le 4. sfévrier 1682, au marêchal duc de la Feuillade, du droit qu'il avoit de rentrer dans la possession de la baronie de la Borne, venduë par ses pere & mere. Nota, que par l'acte de vente sait le 17, avril 1626. l'on apprend que Gabriel Foucaud, seigneur de S. Germain, avoit vendu cette baronie à Louis de Froment écuyer, seigneur de Saillant, & à Madeleine de Muraut sa femme, dame de Cherignac.
- 3. JEAN-MARIE d'Aubusson, seigneur de Servieres, n'a point laissé de posterité.
  4. GILBERT d'Aubusson, seigneur de Chalusset, prieur de Peyrols en 1669, étoit present en 1647, au contrat de mariage de sa sœur Anne & avoit servi dans les armées d'Italie, en qualité d'enseigne de la mestre de camp du regiment de S. Georges l'an 1640.
  - 5. PIERRE d'Aubussion, mort sans posterité.
  - 6. Anne d'Aubusson, mariée le 27. septembre 1645. à François de Chassus, seigneur de Prondines, assistée de son trere aîné, de Gilbers son autre frere & d'un Jacques d'Aubusson, seigneur de la Brosse, qui ne se trouve point dans cette Genealogie.
  - 7. GABRIELLE d'Aubusson, vivante le 22. Octobre 1691.
  - 8, Françoise d'Aubusson

#### VII.

RANCOIS d'Aubusson, seigneur de Banson, de la Malerie, de Cebazac & de Servieres, produisit ses preuves de noblesse pour lui & ses figres, Gilbert, François Leur en 1669. devant Monsieur d'Aguesseau intendant en Limosin.

Femme, GABRIELLE d'Aureille de Colombines, mariée par contrat du 23. may 1646.

- I. FRANCOIS d'Aubusson II. du nom, seigneur de Banson, qui suit.
- 2. JEAN-MARIE d'Aubusson, seigneur de Servieres, enseigne dans le regiment du roi, sit le voyage de Candie en 1669. & vivoit en 1690.
- 3. 4. & 5. HYACINTHE, JOACHIM & PIERRE-ANTOINE d'Aubusson, le premier étudioit à Riom l'an 1669.
- 6. & 7. MARIE-CATERINE & GABRIELLE-MARGUERITE d'Aubusson, la première sut nommée abbesse de la Regle à Limoges l'an 1703. & mourut en 1705.

#### VIII

FRANCOIS d'Aubusson II. du nom, seigneur de Banson, de la Malerie, &c.



## 

X V I.CHAPITRE

# VALENTINOIS,

## DUCHE-PAIRIE



OUISE-HYPOLITE GRIMALDI, fille ainée d'ANTOINE Grimaldy, C prince de Monaco, duc de Valentinois, pair de France, & de MARIE de Lorraine-d'Armagnac, époula à Monaco le 20. octobre 1715. JACQUES-FRAN-COIS-LEONOR Goyon, sire de Matignon, comte de Thorigny, & lui porta le duché de Valentinois, à la charge de prendre le nom & les armes de Grimaldi. Il avoit obtenu dés le 24, juillet précedent un brevet par lequel le roi veut que le duché de Valentinois & Pairie de France, soit continué en faveur de ce mariage en la personne du comte de Thorigny, qu'il en soit sait une nouvelle érection en sa faveur. En consequence, il y eur de nouvelles lettres d'érection du duché de Valentinois en Pairie, pour lui & les descendans mâles; elles sont dattées de Vincennes au mois de decembre 1715. & surent enregistrées le 2. septembre 1716. Voyez some IV. de D cette histoire, page 485. & les pieces qui suivent concernant cette seconde érection, apres desquelles on rapportera la genealogie de la maison de Goyon-Matignon.

## PIECES CONCERNANT LE DUCHE-PAIRIE DE VALENTINOIS

Brevet qui assure à M. le comte de Thorigny le duché de Valentinois, en consideration du mariage qu'il doit contracter avec Mademoiselle de Monaco.

Ujourd'huy 24. juillet 1715. le roi étant à Marly, s'étant fait representer les lettres patentes données à Perpignan au mois de may 1642, par lesquelles le roi Louis XIII. pour recompenser Honoré Grimaldy, prince de Monaco, des pertes qu'il avoit faites dans le royaume de Naples, dans le duché de Milan, & ailleurs, lorsqu'il abandonna la protection d'Espagne, pour embrasser celle de France, lui auroit donné & concedé plusieurs terres & domaines en dauphiné, qui auroient été par les mêmes lettres jointes, unies, incorporées ensemble, & érigées en titre & dignité de duché & Pairie de France, fous la dénomination de duché de Valentinois, pour en jouir par ledit prince de Monaco, ses hoirs & successeurs mâles. Autres lettres patentes du mois de janvier 1643, en interprétation des premieres, par lesquelles considerant que les biens que le prince de Monaco a perdus dans le royaume de Naples, le duché de Milan, & ailleurs, devoient passer à ses descendans males & femelles, & que le duché de Valentinois étoit restreint aux enfans & descendans mâles seulement: le roi Louis XIII declare que ce prince, ses hoirs & succelleurs, tant males que semelles, princes & princesses de Monaco, les males préserez aux silles, & les silles venant au désaut des mâles, jouiront des terres qui

E

B

A composent ledit duché de Valentinois, & neumnoins au cas que les hoirs mâles vinssent à manquer, la Pairie de France cesseroit, le duché seulement demeurant aux filles, & Sa Majesté étant informée que du mariage qui a été contracté entre Antoine de Grimaldi à present prince de Monaco, & Marie de Lorraine, il n'est issu jusqu'à present que des filles, & que le mariage de l'ainée avec François-Leonor de Matignon, comte de Thorigny, a été proposé & est prêt à conclure, ayant égard à la trés-humble supplication que lus en ont sait saire le prince de Monaco, le comte d'Armagnac, pere de la dame princesse de Monaco, & les sieurs comtes de Matignon & de Thorigny, & voulant leur donner des marques de la consideration particuliere qu'elle a pour eux, & pour leurs illustres maisons, Sa Majesté a agréé ledit mariage, & aprés avoir vû la démission pure & simple que François-Honoré Grimaldi. B abbé de Monaco a faite par acte du 15. mars de la presente année, de tous les droits, titres, dignitez, privileges & prééminences qui pourroient lui appartenir par la fuire dans ledit duché de Valentinois, au cas que le prince de Monaco, duc de Valentinois son frere ainé vint à déceder sans enfans mâles, Sa Majesté a confirmé, approuvé & ratifié la proposition du mariage sait entre ledit sieur comte de Thorigny & ladite damoiselle de Monaco, & tout ce qu'elle contient, & en con'equence desdites conditions qui y sont inserées, veut Sa Majesté qu'à l'avenir ledit sieur comte de Thorigny soit appellé François-Leonor Grimaldi, & qu'il porte pour ses armes, les armes pleines de la maison de Grimaldi, lesquels noms & armes seront transserées & transmuées en sa personne, & en celle de ses descendans; Veut aussi Sa Majesté que le duché de Valentinois & Pairie de France, soit conservé & continué en faveur & en contemplation dudit mariage, en la personne dudit sieur comte de Thorigny, & de ses hoirs males & descendans males qui naîtront d'iceluien legitime mariage, que même entant que besoin est ou seroit, il soit sait une nouvelle creation & érection dudit duché & Pairie en la faveur, pour en jouir & user ainsi qu'en ont joui les princes de Monaco, ducs de Valentinois, & que font les autres ducs & Pairs de France, & conformément à ce qui est porté par l'édit du mois de may 1711. sans neanmoins que les enfans mâles qui naitront dudit mariage puissent jouir de la qualité de duc & Pair pendant la vie dudit sieur comte de I horigny seur pere: Veut & ordonne Sa Majesté que s'il ne vient dudit mariage que des filles, elles jouissent seulement de la proprieté des terres qui composent ledit duché & Pairie de Valentinois, que si ledit sieur comte de Thorigny survit ladite damoiselle de Monaco sans enfans de leur mariage, ledit duché & Pairie demeure dans sa forme & vigueur, & retourne en pleine proprieté entre les mains dudit prince de Monaco, pour en jouir comme il a fait jusqu'à present, sans qu'on puisse sui imputer en conlequence de la presente grace d'avoir dérogé au rang & à l'ancienneté qui lui appartiennent, en vertu de la premiere érection dudit duché & Patrie du mois de may 1642. que si lors de la dissolution du mariage d'entre ledit sieur comte de Thorigny & ladite damoiselle de Monaco sans entans procréez d'iceluy, ledit prince de Monaco étoit décede, & qu'il n'eût laissé que des filles, la proprieté des terres qui composent ledit duché leur appartiendra, pour en jouir comme de leurs autres biens, mais s'il arrive que ledit prince de Monaco pere ait des enfans mâles issus en legitime mariage, dans l'instant de leur naissance ledit duché & Pairie retournera audit prince de Monaco, pour en jouir comme avant la cession qu'il en a faite en faveur du mariage de ladite damoitelle de Monaco, & en ce cas Sa Majesté accorde dés-à-present comme pour lors audit sieur comre de Thorigny les mêmes honneurs, entrées au louvre, & autres avantages dont il aura joui, à cause dudit duché & Pairie, le tout conformément & en la même maniere qu'en ont joui & jouissent les ducs qui se E tont démis de leurs dignitez, aufquels Sa Majesté a accorde pareilles graces. A l'égard dudit tieur comte de Thorigny, il ne pourra avoir rang pour ledit duché & Pairie de Valentinois que du jour de sa reception au parlement, en vertu des lettres patentes que Sa Majesté en tera délivrer après la celebration dudit mariage, le tout aux clauses & conditions qui sont plus au long portées par les articles du contrat de mariage qui en ont été dressez, m'ayant Sa Majesté commandé d'en expedier toutes lettres patentes necessaires, en rapportant ledit contrat de matiage & l'acte de la celebration d'icelui, & cependant pour assurance de sa volonié, le present brevet qu'elle a signé de sa main, & fait contresigner par moi son conseiller secretaire d'état

& de ses commendemens & finances. Au bas est signe, LOUIS. Et plus bas,

COLBERT.

Lettres de continuation, & en tant que de besoin de tréation & érection du duché-Pairie de Valentinois.

Au mois de Decembre 1715.

OUIS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre : à tous presens & à venir; Salut. L'attachement particulier que les princes de Monaco ont toujours eu à notre couronne, leur a merité les marques de dignité & de distinction, dont les rois nos predecesseurs les ont honorez dans tous les tems. Nous voyons en 1295. sous le regne de Philippes le Bel, Regnier de Grimaldy second du nom, amiral de France, en 1346 fous le regne de Philippes de Valois, Charles Grimaldy surnommé le Grand, revêtu de la même dignité d'amiral de France, Regnier III, chambellan du roi Charles V. amiral de la mer mediterrannée, general de ses armées en Provence, Jean II. qui avoit époulé Antoinette de Savoye, fille de Philippes VII. (4) duc de Savoye, chevalier de l'ordre de saint Michel, & chambellan des rois Charles VIII. & Louis XII. & Lucien chambellan des rois Louis XII. & François Premier. Si quelques conjonêtures extrardinaires ont interrompu cette alliance avec Nous, ils ont toujours conservé pour nous l'esprit de retour : ce sur par un effet de cet ancien attachement qu'Honoré de Grimaldy II. du nom, aprés avoir par sa valeur & celle d'Hercule son fils, chassé de sa place la garnison espagnole qui l'occupoit depuis quelque tems, se mit aussi-tôt sous la protection de notre couronne, avec une confiance si parfaite que le roi Louis XIII. notre trés-honoré seigneur & trizayeul trouva également juste & utile de l'y recevoir, & d'en regler avec lui les conditions par le traité solennel fait à Peronne le 8. juillet 1641. C prévoyant que les Espagnols mécontens de ce changement le priveroient (comme ils firent en effet) des biens qu'il possesoit dans le royaume de Naples & dans les états de Milan : le roi crut qu'il étoit de sa justice de l'en dédommager en lui delaissant par manière d'échange d'autres terres & domaines de pareille valeur en France, en titre de duché-Pairie sous la denomination du duché de Valentinois, & étant obligé par la même conjoncture de quitter l'ordre de la Toison, sa Majesté l'honora de ses ordres de saint Michel & du saint Esprit. Comme cette union n'étoit à proprement parler qu'un renouvellement de celle que les princes de Monaco avoient d'ancienneté avec la France; le roi par ce même traité lui accorda la confirmation de tous les privileges que ses predecesseurs avoient obtenus de cette couronne. L'érection du duché-Pairie de Valentinois ayant été effectuée par lettres patentes du mois de mai 1642, enregistrées au parlement le 18, juillet suivant, le même roi avec le même esprit de justice, considerant que les biens que le prince de Monaco avoit D perdus en abandonnant la protection d'Espagne, pour embrasser celle de France, auroient passé à ses descendans tant mâles que semelles, en interpretant & augmentant les premieres lettres de mai 1642, qui restreignoient le duché aux enfans & descendans males, ordonna qu'il jouiroit pleinement & à toujours ses hoirs & successeurs tant mâles que semelles, princes & princesses de Monaco, les filles au désaut des mâles, & les mâles préferez aux filles, de ces mêmes terres érigées en duché & Pairie de France, avec cette condition toutefois qu'au cas que les hoirs mâles du prince de Monaco vinssent à manquer, la Pairie de France cesseroit, le duché seulement demeurant aux filles, & comme par un des acticles du traité de Peronne, le roi Louis XIII. avoit promis de faire comprendre le prince de Monaco & ses successeurs, comme ses assiez dans tous les traitez de paix, le seu roi Louis XIV. notre trés-honoré seigneur & bisayeul essectuant cette promesse, les a compris au E nombre de nos alliez dans les traitez des Pirennées, de Nimegue & de Ritwick. ce fut par ces memes considerations que notre trés-cher & bien-amé cousin Louis Grimaldy ayant succedé en 1661. à la principauté de Monaco, le seu roi après l'avoir fait chevalier de ses ordres, comme le prince de Monaco son pere l'avoit été par le roi Louis XIII. le choisit pour marque de sa confiance pour son ambassadeur extraordinaire à Rome, & notre trés-cher & bien-amé cousin Antoine Grimaldy son fils qui a été son successeur en 1701, ayant suivi l'exemple de ses ancêtres par son attachement fidel à cette couronne dans les tems les plus difficiles, le feu roi lui a continué la même confideration & protection que la Majesté avoit conservée aux princes de Monaco. C'est par ces motifs que notredit seigneur & bisayeul par son brevet du 24. juillet dernier connoissant que notredit cousin le prince de Mo-

(a) Il y a ici quel. ques erreurs que nous ne corrigezons pas.

and/a

naco n'a jusqu'à present que des filles de son mariage avec notre trés chere & bienamée cousine Marie de Lorraine, ayant égard à la très-humble supplication tant du prince de Monaco, que du comte d'Armagnac pere de ladite dame, & des sieurs comtes de Matignon & de Thorigny, & voulant leur donner des marques de la consideration singuliere que sa Majesté avoit pour eux & pour leurs illustres Maisons. Après avoir vii la demission pure & simple, que François-Honoré Grimaldy, abbé de Monaco a faite par acte du 15. mars de la presente année, de tous les droits, titres, dignitez, privileges & préeminences, qui pourroient lui appartenir par la tuite au duché de Valentinois, en cas que le prince de Monaco duc de Valentinois son frere aîné vint à deceder sans ensans mâles. Sa Majesté a agréé, confirmé, approuvé & B ratifié la proposition du mariage qui étoit saite alors de la sille ainée de notredit coulin le prince de Monaco, avec ledit sieur comte de Thorigny, aux conditions dont les parties étoient convenues par les articles dudit mariage, & nottament qu'à l'avenir le sieur comte de Thorigny soit appellé Jacques-François-Leonor de Grimaldy, & qu'il porte pour ses armes celle de la maison de Grimaldy, lesquels noms & armes de Grimaldy seront transferez & transmuez en sa personne & en celle de ses enfans & descendans, & par une suite de la même grace sa Majesté a accordé & ordonné, que le duché de Valentinois & Pairie de France, soit conservé & continué

en faveur & contemplation dudit mariage, en la personne dudit sieur comte de Thorigny & de ses hoirs & detcendans males qui nautront d'icelui en legitime ma-C riage, que même en tant que besoin est ou seroit, il soit fait une nouvelle création dudit duché-Pairie en sa faveur, pour en jouit & user ainsi qu'en ont joui les princes de Monaco, duc de Valentinois, & que font les autres ducs & Pairs de France, & ce conformément à l'édit de sa Majesté du mois de may 1711. & aux autres conditions plus au long expliquées par ledit brevet attaché sous le contrescel des presentes, & qui seront ci-après repetées, avant sa Majesté ordonné que les lettres parentes en leroient expediées & delivrées après ce mariage, en raportant le contrat & l'acte de celebration d'icelui, & cependant pour assurance de sa volonté sa Majesté a signé le brevet de sa main, & l'a fait contresigner par son Conseiller-Secretaire d'Esat & de ses commandemens & finances, le sieur Colbert de Torcy. D Et comme le mariage qui étoit l'objet & la condition de cette grace, & qui n'a pû être celebré du vivant de notre très-cher & honoré seigneur & bisayeul l'a été de-

puis avec notre agrement & permission notredit cousin le prince de Monaco, ledit sieur

de Thorigny son gendre & notredite couline son épouse, nous ont supplié de vouloir bien donner la derniere perfection à cette grace, à laquelle il ne manquoit que la forme des lettres patentes, & de leur accorder à cet effet les nôtres conformes audit brevet du seu roi notredit bilayeul, à quoi nous nous tommes porté d'autant plus volontiers que nosdits cousins Louis & Antoine de Grimaldi, princes de Monaco, dont les ancêtres s'etoient alliez presque avec toutes les maisons souveraines d'Italie, poussez par une inclination particuliere pour cette couronne; & pour fortifier de plus en plus seur attachement pour la France, y ont pris des alliances dans les maisons qui nous sont les plus dévouées, Louis prince de Monaco, ayant époulé une des filles de notre trés-cher & bien amé coutin le duc de Grammont, marêchal de France, & notre trés-cher & bien amé cousin le prince de Monaco son fils ayant E épousé une des filles de notre trés-cher & bien amé cousin Louis de Lorraine, comte d Armagnac, grand écuyer de France; par un effet de ce même attachement notre cousin ie prince de Monaco a marié sa fille avec lesit sieur comte de Thorigny, issu d'une maiton ancienne & illustre, toujours inviolablement attachée à notre service & à celui des rois nos prédecesseurs, qui a possedé en Bretagne, dont elle est originaire, les premieres dignitez du temps des ducs, celle d'amital, de maréchal & de grand chambellan. Jean fire de Matignon & de la Rochegouyon, baron de Thorigny, chambellan du duc de Bretagne, ayant eu l'honneur de signer comme

parent de Marguerite de Bretagne, fille du duc François, dans son contrat de mariage de l'an 1455, avec François de Bretagne, comite d'Estampes, depuis duc de Bretagne sous le nom de François II. Bertrand I. du nom, sire de Matignon, avant époule avant l'année 1325. Jeanne de Bretagne; & depuis 1491, que la Bretagne a été possedée & réunie par les rois nos prédecesseurs par le mariage d'Anne duchesse de Bretagne avec le roi Charles VIII. ils ont mérité par leurs fervices de remplir les premieres dignitez de ce royaume sous Louis XI. & sous Charles VIII. Ils ont possede la charge de grand ecuyer de France. Jacques de Matignon celebre par les grands services qu'il rendit à l'état sous le regue des rois Henry II. Henry III. & Henry IV. Tome V.

370

fut fait marêchal de France en 1579. chevalier des ordres du roi en 1587. & gou- Al verneur de la province de Guyenne en 1589, par le roi Henry III. & sit la fonction de connétable de France au sacre du roi Henry IV. en 1594. Enfin par les alliances illustres où cette maison a l'avantage d'être entrée, le sieur comte de Thorigny à l'honneur d'être islu en droite ligne des massons de Châlons, de Bourgogne-d'Hocherg, d'Orleans-Longueville, de Rohan, d'Estouteville, de Luxembourg, de Bretagne, de Savoye & de Bourbon, Jacques comte de Matignon son pere étant arriere-petit-fils de Marie de Bourbon, fille de François de Bourbon, prince du sang de France, oncle d'Antoine de Bourbon roi de Navarre, duc de Vendôme & Prince de Bearn, pere du roi Henry IV. notre quatriéme ayeul. Pour ces causes & autres considerations à ce nous mouvans, après nous être sait representer le contrat & B l'acte de celebration dudit mariage, voulant donner à notredit cousin le prince de Monaco, & audit sieur comte de Thorigny son gendre, cette preuve de notre estime, & à la supplication qui nous a été faite de nouveau par notre trés-cher & bien amé cousin le sieur comte d'Armagnac, & par le sieur comte de Matignon, & nous conformant en ce point à la volonté, que le seu roi notre trés-cher & honoré seigneur & bisayeul a declarée en leur faveur par sondit brevet, Nous de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale, de l'avis de notre trés-cher & trés-amé oncle le duc d'Orleans regent, de notre très-cher & très-amé cousin le duc de Bourbon, de notre trés-cher & très-amé oncle le duc du Maine, de notre trés-cher & trés-amé oncle le comte de Toulouse, & autres Pairs de France, grands & notables personnages de notre royaume, avons par ces presentes signées de notre main, agrée & approuvé, agréons & approuvons le mariage celebré entre ledit comte de Thorigny & ladite princesse de Monaco, dont l'extrait de celebration & le contrat sont attachez avec ledit brevet sous le contrescel des patentes, lequel brevet C ensemble les démissions, cessions & consentemens y énoncez, avons consirmé & ratifié, confirmons & ratifions, & de nos mêmes graces & autorité que dessus, avons dit & declaré, disons & declarons, voulons & nous plait qu'à l'avenir ledit sieur comte de Thorigny, soit appellé Jacques-François-Leonor Grimakli, & qu'il porte pour ses armes les armes pleines de la mailon de Grimaldi, lesqueis nom & armes avons transferez & transmuez, transferons & transmuons par ces presentes en la personne dudit comte de Thorigny, & en celle de ses enfans & descendans, suivant & aux termes de la clause qui est inserée dans lesdits brevet & contrat de mariage. Voulons aussi que le duché de Valentinois & Pairie de France soit conservé & continué en faveur & en contemplation dudit mariage en la personne dudit sieur comte de Thorigny, & de ses hoirs mâles & descendans males qui naitront d'ice ui en legitime mariage, même entant que besoin est ou seroit, avons créé & érigé, créons & érigeons de nouveau ladite terre & seigneurie de Valentinois en duché & Pairie D de France, en faveur dudit sieur comte de Thorigny, qui sera appellé à l'avenir Jacques-François-Leonor Grimaldi, & en faveur de ses hoirs & descendans males qui naitront dicclui en legitime mariage, pour en jouir & uler ainti qu'en ont joui les princes de Monaco, dues de Valentinois, & que font les autres dues & Pairs de France, & conformément à ce qui est porté par l'édit du mois de may 1711. suivant & au desir duquel ledit sieur comte de Thorigny, ni ses successeurs, n'auront rang pour ledit duché & Pairie de Valentinois, que du jour que ledit sieur comte de Thorigny tera reçu au Parlement en vertu des presentes lettres; mais s'il arrivoit que ladite dame son épouse vint à deceder avant notredit cousin le prince de Monaco son pere, & avant ledit sieur comte de Thorigny son mari, sans laisser aucuns enfans de leur mariage; Voulons que ledit duché & Pairie demeure dans fa sorce & vigueur, & retourne en pleine proprieté entre les mains dudit prince de E. Monaco, pour en jouir comme il a fait jusqu'à present, sans qu'on puisse lui imputer en consequence desdites presentes d'avoir dérogé au rang & à l'ancienneté qui lui appartiennent, en vertu de la premiere érection dudit duche & Pairie du mois de may 1642, comme n'etant ledit titre fini à son égard, ni sorti de ses mains que sous la condition expresse de la reversion à sa personne audit cas de prédecès de ladite dame sa fille ainée sans enfans, comme aussi s'il arrive, que le prince de Monaco pere ait par la suite des enfans ou descendans mâles issus en legitime mariage qui lui survivent dés l'instant de sa mort, les dits duché & Pairie retournera ausdits ensans ou detcendans mâles pour en jouir ainti qu'ils auroient pu saire avant la cession qu'il en a faite en faveur dudit mariage de ladite dame sa fille, & en ce cas la Majesté accorde des-à-present comme pour lors audit sieur comte de Thorigny,

les mêmes honneurs, entrées au Louvre, & autres avantages dont il aura jour à cause dudit duché-Pairie, conformément & en la même maniere, qu'en ont joui & jouissent les ducs qui se sont demis de leurs duchez, ausquels le roi notre predecesseur a accordé pareilles graces. Voulons aussi & entendons que les enfans mâles qui pourront naître de ce mariage, ne puissent jouir de la qualité de duc & Pair pendant la vie dudit sieur comte de Thorigny leur pere, & si de ce mariage il ne vient que des filles, voulons qu'elles jouissent seulement de la proprieté des terres qui composent ledit duché & Pairie de Valentinois, & pareillement si lors de la dissolution du mariage d'entre ledit sieur comte de Thorigny & ladite dame son épouse, sans enfans procréez d'icelui, le prince de Monaco étoit aussi decedé, & n'eur laisse que des filles, la proprieté des terres qui compoient ledit duché-Pairie leur appartiendra, pour en jouir comme de leurs autres biens, le tout aux termes, clauses & conditions, & ainsi qu'il est plus au long porté par le contrat dudit mariage, relativement B audit brevet par Nous consirmé & approuvé. Si donnons en mandement à nos amez & féaux conseillers, les gens tenans nos cours de parlement & chambres des comptes à Paris, & autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra, que ces presentes ils fassene lire, publier & registrer, & du contenu en icelles jouir & user ledit sieur comte de Thorigny, ses enfans & descendans mâles en loyal mariage, pleinement, paisiblement & perpetuellement, comme aussi notredit cousin le prince de Monaco & les enfans & descendans males, si aucuns y avoit, le tout ainsi qu'il est expliqué dans cesdites presentes, cellant & faisant cesser tous troubles & empêchemens au contraire. Car tel est notre plaifir, & afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, Nous avons fait mettre notre scel à celdites presentes. Donné à Vincennes au mois de Decembre l'an de grace 1715. Et de notre regne le premier, signé LOUIS. Et au dessous, par le roi, le duc d'Orleans regent present, signé, Phelippeaux. Et à côte, est écrit Visa Voisin, pour confirmation & continuation du duché-Pairie de Valentinois au sieur comte de Thorigny. Et au dessous est aussi écrit.

Registrées, ouy, & ce consentant le procureur general du roi, pour jouir par ledit Jacques François-Leonor de Matignon, ses ensans & descendans mâles en legitime mariage. & ledit Antoine Grimaldy, duc de Valentinois, Pair de France, & ses ensans & descendans mâles, si aucun il y a en legitime mariage, & dans le cas porté par lesdites lettres, de l'esse de contenu en icelles & être executées selon leur forme & teneur, suivant & conformement à l'arrest de ce jour. A Paris en parlement le deuxième Septembre mil sept cent seize. Signé, Dongois. Et en marge est encore écrit:

Et en consequence de l'enregistrement desdites lettres, Messire Jacques-François-Leonor de Grimaldy a été reçu en la qualité & dignité de duc de Valentinois, Pair de France, fait le serment accoulumé & juré fidelité au roi, suivant l'arrest de ce jour. A Paris en D parlement le quatorzième jour de Decembre mil sept cent seixe. Signé, Dongois.

Arrest d'enregistrement du duché & Pairie de Valentinois.

Du 2. Septembre 1716.

Extrait des registres du Parlement.

VEU par la cour, toutes les chambres assemblées, les lettres patentes du roi données à Vincennes au mois de Decembre 1715, signées, LOUIS. Et plus bas, par le roi, le duc d'Orleans regent present, signé, Phelyppeaux. Et scelées du grand sceau de cire verte, par lesquelles pour les causes y contenues ledit seigneur a agréé & approuvé le mariage celebré entre Messire Jacques-François-Leonor de Matignon, comte de Thorigny, & dame Louise-Hipolite de Grimaldy de Monaco, & le brevet du seu roi du 24. juillet audit an, veut qu'à l'avenir ledit Messire Jacques-François-Leonor de Matignon, comte de Thorigny, soit appellé Jacques-François-Leonor de Grimaldy, & qu'il porte pour ses armes, les armes pleines de la maison de Grimaldy, lesquelles ledit leigneur a transserées en sa personne & en celles de ses ensans & descendans, suivant qu'il est interé dans ledit brevet & audit contrat de mariage. Veut pareillement ledit seigneur que le duché de Valentinois & Pairie de France, soit conservé & continué en saveur & en contemplation dudie

### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

mariage en la personne dudit Messire Jacques-François-Leonor de Matignon, comte de Thorigny, & de ses hoirs males & descendans mâles qui naitront d'icclui en legitime mariage, même en tant que besoin est ou seroit, ledit seigneur a créé & érigé de nouveau ladite terre de Valentinois en duché Pairie de France, en faveur dudit Messire Jacques-François-Leonor de Matignon, comte de Thorigny, qui sera appellé à l'avenir Jacques-François-Leonor de Grimaldy, & en faveur de ses hoirs & descendans mâles qui naîtront de lui en legitime mariage, pour en jouir & user ainsi qu'en ont joui les ducs de Valentinois, & que font les autres ducs & Pairs de France, & conformément à ce qui est porté par l'édit du mois de may 1711. suivant & au desir duquel ledit sieur comte de Thorigny, ni ses successeurs n'auront rang pour ledit duché & Pairie de Valentinois, que du jour qu'il sera reçu en la cour en vertu desdites lettres; mais s'il arrivoit que ladite dame son époule vint à déceder avant Messire Antoine Grimaldy de Monaco son pere, & avant ledit sieur comte de Thorigny son mari, sans laisser aucuns enfans de leur mariage. Veut ledit seigneur que ledit duché & Pairie demeure dans la force & vigueur, & retourne ea pleine proprieté entre les mains dudit Messire Antoine Grimaldy de Monaco, pour en jouir comme il a fait jusqu'à present, sans qu'on puille lui impurer en consequence desdites lettres d'avoir derogé au rang & à l'ancienneté, qui lui appartiennent en vertu de la premiere érection dudit duché & Pairie du mois de mai 1642, comme n'étant ledit titre fini à son égard, ni sorti de ses mains, que sous la condition expresse de la reversion à la personne audit cas de predecés de ladite dame sa fille ainée sans enfans; comme aussi s'il arrive que ledit sieur Grimaldy de Monaco pere ait par la suite des enfans ou descendans mâles nez en legitime mariage qui lui survivent, dès l'ins- C tant de la mort lesdits duché & Pairie retournent auldits enfins & descendans males, pour en jouir ainsi qu'ils auroient pû faire avant la cession qu'il en a faite en faveur dudit mariage. Veut aussi & entend ledit seigneur que les enfans males qui pourront naître d'icelui, ne puissent jouir de la qualité de duc & Pair pendant la vie dudit sieur comte de Thorigny leur pere; & si de ce mariage il ne venoit que des filles, veut qu'elles jouissent seulement de la proprieté des terres qui composent ledit duché & Pairie de Valentinois; & parcillement si lors de la dissolution du mariage d'entre ledit sieur comte de Thorigny & ladite dame son épouse; tans enfans procreez d'icelui, ledit sieur Antoine Grimaldy de Monaco étoit aussi decedé & n'avoit laissé que des filles, la proprieté des terres qui composent ledit duché & Pairie leur appartiendra, pour en jouir comme de leurs autres biens, le tout aux termes, clauses & conditions portées par ledit contrat de mariage, ainsi que plus au long le contiennent lesdites lettres à la cour adressantes. Veu aussi ledit brevet susdaté par lequel le seu roi a assuré audit sieur comte de Thorigny le duché de Valentinois en consideration dudit mariage. Les lettres patentes du mois de mai 1642, portant erection dudit duché & Pairie de Valentinois, en faveur de Messire Honoré Grimaldy de Monaco & de ses hoirs & successeurs males. L'arrêt d'enregistrement d'ivelles en la cour du 18. juillet audit an. Autres lettres patentes du mois de janvier 1643, en interpretation des précedentes. L'arrêt d'enregistrement d'icelles du 6. sevrier audit an. Autres lettres parentes du 11. janvier audit an, qui autorisent les articles accordez en la ville de Peronne entre le roi & ledit sieur de Grimaldy de Monaco le 14. Septem- E bre 1641. L'arrêt d'enregistrement d'icelles dudit jour 6. sevrier 1643. L'acte passé pardevant de la Salle & le Fevre notaires au châtelet de Paris le 22. juillet 1715. par lequel Messire François-Honoré Grimaldy abbé de Monaco s'est demis de rous les droits, titres, dignitez, privileges & prééminences, qui pourroient lui apartenir par la suite dans ledit duché de Valentinois, en cas que le duc de Valentinois son frete ainé vint à deceder sans enfans mâles, pour donner par le roi le titre & dignité de duc de Valentinois, en faveur de qui le roi verra bon être. Le contrat de mariage dudit sieur comte de Thorigny & de ladite dame Louise-Hipolite Grimaldy de Monaco, passé pardevant de Savigny & son confrere notaires au châtelet le 5. Septembre audit an. L'acte de celebration dudit mariage du 20. Octobre suivant, & la requête presentée à la cour par ledit sieur comte de Thorigny, à sin d'enregistrement desdites lettres. Conclusions du procureur general du roi, oui le rapport de Mr. Thomas l'reux conseiller, la matiere mile en deliberation : la Cour a ordonné que seldites lettres seront enregistrées au gresse d'icelle, pour jouir par sedit Jacques-François-Leonor de Matignon, ses enfans & descendans males en legitime mariage, & ledit Antoine Grimaldy duc de Valentinois, Pair de France, & ses enfans & descendans mâles, si aucuns il a en legitime mariage, & dans les cas portez par lesdites

lettres, de l'effet & contenu en icelles & être executées selon leur forme & teneur, A conformement à l'édit du mois de may 1711. concernant les Pairies, registré en la cour le 21. dudit mois, aux conditions portées par les articles accordez en la ville de Peronne, entre le roi Louis XIII. & Honoré Grimaldi le 14. septembre 1641. & en outre à la charge que ledit de Matignon & ledit de Grimaldi ne pour-ront jouir dudit droit de ressort immédiat en la cour, pour raison dudit duché-Pairie de Valentinois, qu'aprés avoir indemnisé les officiers, ainsi qu'il appartiendra. Fait en parlement le deux septembre 1716, Collationné signé, Payen. Ainsi signé, Dongois.

Arrest de reception de M. le duc de Valentinois, en la dignité de duc & Pair de France.

Registres du Parlement, du 14. decembre 1716.

В EU par la cour, les grand' chambre & tournelle assemblées, l'information saite d'office à la requête du Procureur general du roi le neuvième jour du present mois de decembre 1716. de l'ordonnance d'icelle, par le conseil er à ce commis des vie, mœurs, conversation, religion catholique, apostolique & romaine, sidelité au service du roi, valeur & experience au fait des armes de Messire Jacques-François-Leonor Grimaldi, duc de Valentinois, colonel du regiment royal étranger, & lieutenant general pour le roi en la Province de Normandie, poursuivant la reception en la dignité de duc de Valentinois, Pair de France; les lettres patentes du mois de decembre 1715, par lesquelles le roi a approuvé & ratifié le contrat de mariage dudit sieur de Grimaldi avec dame Louise-Hipolyte Grimaldi de Monaco, & conserve & continué le duché & Pairie de Valentinois, en faveur dudit mariage, en la persone dudit fieur Grimaldi & de ses hoirs & descendans mâles qui naitront de lui en legitime mariage, & entant que besoin est ou seroit, a creé & érigé de nouveau la terre de Valentinois en duché & Pairie de France, en faveur dudit sieur Grimaldi, & de ses hoirs & descendans mâles qui naîtront de lui en legitime mariage, aux clauses & conditions portées ausdites lettres; l'arrêt d'enregistrement d'icelles du 2. septembre 1716. l'extrait baptistaire dudit sieur Grimaldi du 23 mars 1700, par lequel il paroit qu'il est né le 21. novembre 1689. & la requête par lui presentée à la cour, à fin d'être reçû en ladite dignité & qualité de duc de Valentinois, Pair de France; conclutions du Procureur general du roi : ouy le rapport de Me. Thomas Dreux, conseiller ; la matiere mile en déliberation, la cour a arrêté & ordonné que ledit Messire Jacques-François-Leonor Grimaldi, sera reçû en la qualité & dignité de duc de Valentinois, Pair de France, en prêtant le serment de bien & fidellement servir, as-D sister & conseiller le roi en ses très-grandes & très-importantes assaires, & prenant léance en la cour, garder les ordonnances, rendre la justice aux pauvres comme aux riches, tenir les deliberations de la cour secretes, & en tout se comporter comme un bon, sage, vertueux & magnanime Pair de France doit saire. Et à l'instant mandé, aprés avoir quitté son épée, fait ledit serment, & repris son épée, il a été reçu & eu rang & séance, en la cour. Fait à Paris en parlement le 14. decembre 1716. Collationné figné, MANGOT. Ainsi signé, Dongois.



B 5

## **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

# GENEALOGIE DE LA MAISON DE GOYON-MATIGNON.

A maison de GOUION, GOUEON, ou GOYON, (ces noms se trouvent écrits différenment dans les titres, on écrira par-tout Goyon,) peut être mise au nombre des plus illustres de la province de Bretagne, soit pour son ancienneté, soit pour ses alliances. Nous commencerons cette Genealogie comme dans la précedente édition, en y ajoûtant les titres qu'on a découverts depuis.

On trouve GUILLAUME Goyon, témoin des donations que firent Jean & Gedouin de Dol à l'abbaye de S. Florent-les-Saumur, dans le temps que Guillaume leur frere en étoit abbé, & vers le pontificat de Gregoire VII. Titres de S. Florent. Preuves de l'histoire de Bretagne, par D. Lobineau, page 137.

EUDES Goyon, signa comme témoin dans une charte du Mont S. Michel en 1075. Ibid. p. 225.

RENAUD Goyon, sut témoin d'une donation saite à S. Aubin d'Angers en C 2080, par Guy, tresorier de S. Maurice d'Angers. Ibid. p. 232.

GEOFFROY Goyon, fils de Guillaume Goyon, confirma en 1080. la donation que son pere avoit faite aux religieux du Mont S. Michel. Ibid.

EUDES Goyon, sut present à deux donations qu'Olivier fils de Geossroy de Dinan sit à Guillaume abbé & aux religieux de Marmoutier, & à l'acte par lequel Jourdain, sils d'Alain, restitua en 1130. à l'église de Marmoutier, le cimetiere de l'église Ste Croix, qu'il avoit jusqu'alors injustement retenu. Ibid. p. 140. & 3512

OLIVIER Goyon, remit aux religieux de S. Michel en 1148, du consentement de sa semme, de ses ensans, de ses heritiers & de Pierre Goyon son firere, une rente qu'il avoit usurpée dans l'église de S. Meloir. Un titre su Mont S. Michel nomme D entr'autres témoins de cet acte Pierre Goyon, frere d'Olivier, Enor semme d'Olivier & Ruellon son fils. Ibid. p. 233.

GUY Goyon, sur un des seigneurs qui combatirent à la journée de Rezé l'an 1154, pour Eudon vicomte de Porhoet, contre Hoel comte de Nantes, & assista le 8, des Ides de decembre 1155, à lacte par lequel Hugues duc de Bretagne, & Geoffroy son sils donnerent aux moines de Savigné dans la sorêt de Rennes, la Noné de Gaudriet. Ibid. 1.5, p. 160.

RUELLEN Goyon est mentionné comme possedant le sief de Dol, dans une enquêre de Dol, faite en 1181, par ordre de Henry II, roi d'Angleterre. Ibid. p. 136.

GUILLAME, EUDES & GUY Goyon, sont nommez dans l'enquête de Dol rapportée ci-dessus. Ibid.

ETIENNE Goyon, senechal de Poelet en 1182, sut present au mois de mars 1185, à la restitution que Haimon de l'Epine de Spina, qui peut être Espinay, sit de quelques terres au mont S. Michel, pour se préparer au voyage de la terre sainte de Hist. de Bretagne, l. V. p. 171. & l. X. p. 319.

RUELEND Goyon, abandonna du consentement de Robert Goyon, chevalier, son

## DES PAIRS DE FRANCE. VALENTINOIS. 375

frere aîné & de ses autres freres, à l'abbaye & au couvent du mont S. Michel une A partie de rente qui lui étoit échue par le partage de la succession de son pere. Cet acte est datté de l'an 1218. & scellé du sceau de Ruelend Goyon, l'écu en pointe fascé de buit pieces, & en chef un lambel de 5. pendans. Il sit aussi en 1219, une trans-action avec l'abbé & le couvent du mont S. Michel, du consentement de Robers Goyon & Olivier Goyon ses freres. Preuves de l'hist. de Bretague, p. 233.

DAMETE Goyon, fille & heritiere de Robert Goyon, confirma du consentement de Adam de Hereford son mari, la donation faite à l'abbaye du mont S. Michel pat W. Goyon son ayeul, Geoffroy son oncle, & Robers son pere, ce qui prouve trois degrez. Cet acte est scellé des sceaux du chapitre de S. Maclou, de Roland de Dinan, de Adam de Hereford & de Damete Goyon. Ce dernier represente un lion couronné & soutenant une banniere legende, Sigillum le reste est esfacé. Ibid. p. 234.

D'argent au lion de gueules couronné d'or, qui eft Goyon.

C





D'or à 2.fasces nouées de guenles & un orle de 9. melettes de méme, qui est de Matignon.

Ī.

TIENNE Goyon, seigneur de la Roche-Goyon & de Plevenou, sit plusieurs donations à l'abbaye de S. Aubin des bois prés Matignon en 1209. 1214. & 1219. & entr'autres des dixmes de S. Germain & de Plevenou, tant pour lui que pour ses enfans, l'acte de 1219. est scellé du sceau de Luce dame de Matignon sa femme, lequel represente une femme avec une coeffure on couronnée, & tenant en ses mains une espece de cœur. Extrait de l'abbaye de S. Aubin des bois en Bretagne.

Femme, LUCE dame de Matignon, est nommée femme d'Essenne Goyon, dans les actes des fondations faites par ceux de cette maison à l'abbaye de S. Aubin des bois. Elle étoit veuve en 1225. La Roque Hist. de Harcourt, lui donne pour pere Denys de Matignon, sire de Matignon, vivant en 1149.

1. HUGUES alias GUION Goyon, seigneur de la Roche-Goyon, qui suit.

2. GEOFFROI Goyon, mort avant 1219. Femme, MARGUERITE, dame de Plancoët.

TIPHAINE Goyon, vivoir en 1235, qu'elle confirma aux religieux de S. Aubin des bois la donation des dixmes de Lanquenan, qui leur avoit été faite par Alain Goyon fon oncle.

3. ETIENNE Goyon, seigneur de Plevenou, étoit mort avant 1219.

4. JEAN Goyon, mort avant 1219. M. le Laboureur hist. du marechal de Guebriant geneal. de la maison de Budes p. 28. dit qu'il eut pour fils Guillaume Goyon, pere de Philipote Goyon, laquelle épousa Guillaume le Boutheiller, seigneur de la Chesnaye, & lui porta les terres des Landes & de Maupertuis.

5. ALAIN Goyon, qui a laissé posterité, mentionnée aprés celle de son frere ainé.

I I.

UGUES Goyon, seigneur de la Roche-Goyon est nommé fils aîné d'Etiènne Goyon, dans la donation de la dixme de S. Germain, à l'abbaye de S. Aubia des bois, faite par son pere & sa mere, il étoit mort en 1212. Femme, N. . . . .

1. RAOUL Goyon est cité dans des titres de la chambre des comptes de Paris,

il mourut jeune & fans enfans. (4),
2. Denise Goyon, dame de Matignon, épousa Robert vicomte de Merdrignac, & hist. de Hatcourt confirma avec lui en 1245. du consentement d'Alain Goyon son oncle, & 10m. IV. p. 2234-

#### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL: 376

d'Etienne Goyon son cousin germain, les fondations faites à S. Valery par leurs ayeuls. Elle fit beaucoup de biens en 1257. 1258. & 1259. aux religieux A de S. Aubin des bois, elle étoit veuve avant la fête de la nativité de Notre-Seigneur 1278, que ces religieux la reconnurent pour leur fondatrice par les transactions qu'ils firent ensemble, & mourut sans ensans en 1284.



D'argent an lion de queules qui eft Goyon.

II.

LAIN Goyon, chevalier, seigneur de Lanquenan, de Pagalet & de Galoia, fils A puiné d'ETIENNE Goyon, leigneur de la Roche-Goyon & de LUCE, dame de Matignon, mentiannez cy-devant p. 375. est nommé dans la donation faite par ses pere & mere à l'abbaïe de S. Aubin-des-Bois, de la dîme de Plevenou en 1219. Il remit aux religieux de cerre abbaïe en 1229, certains droits onereux dont ils étoient chargez, ayant C eu le consentement de Robert vicomte de Merdrignac; confirma en 1245, sous le sceau de ce seigneur & de Denise Goyon, les donations saites par leurs aïeuls aux religieux de S. Valeri: au bas de cet acte pendent trois sceaux en cire verte, celui de Robert de Merdrignac, où sont deux fasces nouées & neuf merlettes, celui d'un abbé, & l'au-(a) Cabinet de tre d'Alain Goyon, qui est un lion passant, legende, Sigillum Alani Gouium militis. (a)
M. de clairam- Il sit donation de quelques biens au prieuré de S. Valeri prés Matignon vers l'an 1246. fit son testament au mois d'aout 1251. par lequel il ordonna certaines sommes pour le paiement de ses dettes & de ses legs, à prendre sur ses terres de Pagalet, de Galoia & de Lanquenan, à l'exception du douaire de sa femme, priant le seigneur de Merdrignac & Robert de Dinan son ami d'aider l'évêque de S. Brieuc & l'abbé de S. Aubin ses executeurs testamentaires. Testament original tiré du mont S. Michel.

Femme, LUCE de la Roncerie ou Rouxiere, nommée au testament d'Alain D Govon.

Des memoires lui donnent aussi pour semme, MARGUERITE de Galoia qui testa l'an 1237. & auroit été sa premiere semme.

ETIENNÉ Goyon II. du nom, seigneur de Lanquenan, qui suit.

bault,

#### IIL

TIENNE Goyon II. du nom, seigneur de Lanquenan, ratissa avec son pere en 1,1245. & 1246. les donations faites au prieuré de S. Valeri par son aïeul. Femme, N....

ALAIN Goyon II. du nom, seigneur de Lanquenan, qui suit.

E



### DES PAIRS DE FRANCE. VALENTINOIS.



D'or à 2. fasces nonées de gueules & un orie de 9. merlerres de méme.

IV.

В

F

LAIN Goyon II. du nom, seigneur de Lanquenan, transigea en 1278. en presence de Denise Goyon, dame de Matignon, avec les religieux de S. Aubindes-Bois, touchant les dîmes de Lanquenan que son aïeul leur avoit données, & par autre acte de la même année il promit de leur païer du consentement de son fils aîné, de Mathilde sa femme & de Denise Goyon sa fille, certaine rente en grains pour raison de cette dîme. Il s'accorda encore avec les mêmes religieux au sujet de cette dîme en présence du seigneur de Merdrignac; il devint heritier de la terre de Matignon en 1284, par la mort sans enfans de Denise Goyon, dame de Matignon sa grande tante. La même année il passa un acte avec les religieux de S. Aubin, dans lequel il prend la qualité de seigneur de Matignon, & transigea avec eux en 1289, sur le différend qu'ils avoient à cause d'un moulin qui étoit auprés de son manoir à Matignon. Son sceau en cire jaune, deux fasces nonées & un orle de neuf merlettes. (a) (2) Cabinet de M. Il vivoit encore en 1302, que le duc de Bretagne lui legua par son testament une de Claitambaule. fomme comme à l'un de ses principaux officiers.

(a) Cabinet de M.

Femme, MATHILDE nommée dans la transaction faite par Alain Goyon le lundi avant la sète de la Nativité de Notre-Seigneur l'an 1278.

1. Etienne Goyon vivant en 1278.

2. BERTRAND Goyon, I. du nom, sire de Matignon, qui suit.

3. Alain Goyon, mort en 1305. âgé de 35. ans, est representé en habits sacerdotaux sur une tombe qui est au pied du grand autel de l'église de Matignon.

4. & 5. PIERRE & PHILIPPOT Goyon.

6. Derise Goyon, au nom de laquelle son pere avoit acquis la dîme de Pleboule, de Roland-Bobés, qu'il ceda aux religieux de faint Aubin suivant l'accord de 1278. son alliance est ignorée.

Au milieu du chœur des Cordeliers à Seez, un peu devant le lutrin, (b) on voit (b) Biblioth. une tombe longue de six à sept pieds & large de trois & demi, laquelle repre-E fente la figure d'un homme de guerre couvert de sa cuirasse, les mains jointes & l'écu de ses armes attaché à son bras gauche; cet écu à l'antique, large par le haut, & finissant en pointe, est chargé d'un lion qui le remplit presque tout entier. A la tête de la tombe il y a deux anges qui en remplissent le vuide, & on v lit autour Anno Domini millesimo trecentesimo-vigesimo primo die Annuntiationis beata Maria Virginis, obiit nobilis admodum vir Dominus Joannes Matignon, verus amater istius Conventus.

Et sur le livre des mortuaires des Cordeliers de Seez, on lit Anno Domini millesimo trecentesimo-vigesimo-primo obiit die Annuntiationis, Dominus de Matignon amator & benefactor singularis hujus Conventus, sepultus est in chori medio.

FRTRAND Goyon I. du nom, sire de Matignon, fonda au mois de Septembre 1323, du consentement d'Etienne son fils & de l'évêque de S. Brieuc, une chapelle en l'église de Matignon. L'acte est scellé de trois sceaux en cire jaune, dont le premier est perdu, les deux autres, deux sasses nonées accompagnées de neuf merlettes, pour legende de l'un. B A R. G O. le reste est esfacé : dans l'autre, il paroît CS Tome V.

378

y avoir eu au second angle d'en haut quelque chose de fascé, & dans les angles du A (4) Cabinet de Cartouche pour supports un serpent ou dragon & un lion. (4)

baulp

D. Lobineau, hist. de Bretagne, dans les tables genealogiques des ducs de Bretagne, dit que Bertrand seigneur de Matignon, épousa, à ce que l'on pretend, l'heritiere des seigneurs de la Rochederien. Un manuscrit porte qu'elle étoit fille d'Olivier seigneur de la Rochederien par Plaison dame de la Rochederien sa semme, devenue heritiere de cette terre par le décès d'Alain son frere, seigneur de la Rochederien, mort sans posterité. Ils avoient tous deux pour pere suivant le même manuscrit Conan frere puiné d'Alain, comte de Penthievre & de Treguier, lequel étoit arrierepetit-fils du comte Endon, frere puiné d'Alain, duc de Bretagne.

1. ETIENNE Goyon III. du nom, sire de Matignon, qui suit.

2. Pierre Goyon, seigneur de Launay-Bouquien, nominé dans les fondations que son frere aîné fit en 1339. & 1342, en l'église de Matignon.

3. PHILIPPE Goyon écuyer, nommé avec ses freres dans les mêmes fondations.

#### VI.

TIENNE III. du nom, chevalier, fire de Matignon & de la Roche-Goyon, sur present à la sondation que sit Bertrand son pere, de la chapelle de la sainte Vierge au mois de Septembre 1323, accorda en 1338, à l'abbaïe de S. Jacut des privileges & franchises aux foires & marchés de Marignon, pour tous les hommes & sujets de cette abbaie. Il fonda avec Pierre & Philippe Goyon ses fretes, le mardi aprés la Trinité l'an 1339, une chapellenie en l'églife de sainte Marie de Matignon, en fonda une autre dans le même lieu, le jeudi avant la fête de S. André l'an 1342. & est qualifié chevalier dans les actes de ces deux fondations il fut capitaine de Chastel-Jugon, & l'un des principaux du parti de Charles de Blois duc de Bretagne & de la duchesse Jeanne, lesquels en consideration des services qu'ils en avoient reçus, outre cent livres de rente qu'ils lui avoient deja donnés à Viage, lui donnerent le 20. février 1341. le domaine de la Ville de Hamcon, sis en la paroisse de Ploeduval. Il est qualissé dans cet acte leur cher & amé cousin & seal Bacheler Monsieur Estreuble Goyon sire de Matignon. Il est compris dans la commission que cette duchesse donna le 29. Novembre 1353. aux ambassadeurs qu'elle envoïa en Angletetre, pour traiter D de la délivrance du duc son mari, transigea la même année le mercredi aprés la Trinité, sur les differends qu'il avoit avec Jean de S. Gilles, au sujet des paroisses de Lanquenan & de S. Méen en Cancalle, & étoit mort en 1363.

I. Femme, JEANNE étoit morte avant la fondation de 1339. 1. ALAIN Goyon III. du nom, fire de Matignon, qui suit.

2. MARGUERITE Goyon mariée en 1347. à Gilbert II. du nom, leigneur du Cambout, fils aîné d'Alam II. du nom, seigneur du Cambout, & de Jeanne Bedou. Elle se remaria en 1361. à Thomas Parcevaux, seigneur de Canavet, de l'autorité duquel elle fit le lundi aprés l'Epiphanie de la même année, une donation à l'abbaïe de S. Aubin-des-Bois, ou elle avoit élû sa sepulture. Voyez tome IV. de cette bistoire, pag. 802.

3. Alix Goyon, épousa Guillaume, seigneur de Coetquen, chevalier.

4. RENE'E Goyon, mariée à Silvestre Budes, seigneur du Hirel, fils de Guillaume Budes, seigneur du Hirel, chevalier, & de Jeanne du Guesclin. Elle étoit veuve en 1382, que son mari fut tué à la bataille de Rosebecque. (b)

II. Femme, ALIX Paynel, étoit mariée en 1339. & vivoit en 1342.

## VII.

LAIN Goyon III. du nom, fire de Matignon, est qualifié chevalier, dans les actes des fondations faites par son pere en l'église de Matignon en 1339. & 1342. ausquels il fut present. Il mourut avant son perc.

Femme, JACQUELINE de Rieux. 1. BERTRAND Goyon II. du nom, fire de Matignon, qui suit.

2. ETIENNE Goyon, seigneur de Launay-Goyon, dont descendent les SEIGNEURS DE LA MOUSSAYE. rapportez §. III.

(b) Gentalogie des memoires de Guebriant par M. le Labouteur.

On trouve JEAN Goyon qui servoit dans le parti de Charles de Blois, & commandoit une compagnie en 1351. Il fut du nombre des cinquante-deux amis de Bertrand du Guetclin, qui l'aiderent à charger & défaire les Anglois à saine Jâmes de Beuvron en 1359. & le suivirent toujours depuis dans toutes ses conquêtes. Dom Lobineau, hist. de Bretagne, liv. 10. p. 348. & liv. 11. p. 359. Il est qualisé écuier dans une quittance qu'il donna à Jean de le Warde Clerc, lieurenant de Jean Chauvel, pour les gages & ceux de sept archers de sa compagnie : cette quittance saite à Dinan, est datée du 9. juillet 1351. & scellée de ion secau en cire rouge, deux sasces nouées accompagnées de neuf merlettes à une bande brochant sur le sout qui parois chargée de quelque chose. Chambre des comptes de Paris. Preuves de l'hist. de Bretagne, pag. 494.

#### VIII.

ERTRAND Goyon II. du nom, sire de Matignon & de la Roche-Goyon, Transigea en 1363. comme fils d'Alain Goyon III. du nom, & comme heritier principal & présomptif de noble homme Etienne Goyon , seigneur de Matignon , avec Estiemble Goyon son frere Jouveniour, & lui ceda entre autres choies, ce que etou echu du chef de Madane de Rienx. Il porta la banniere de Bertrand du Guesclin à la bataille de Cocherel le 24. mai 1364. & fut l'un des principaux capitaines qui le suivirent en Espagne en 1366. A son retour il sut present à la position de la premierre pierre d'un monastere des Freres Prêcheurs, au faubourg de Rennes, par le duc de Bretagne, & C donna 100. florins d'or pour contribuer à l'édifice, le jour de la Purification de la Vierge 1368. Il donna par acte du 6. mars de la même année à Etienne Goyon son frere, la terre de Launay-Bouquien, & confirma la donation de plusieurs autres heritages qu'il lui avoit legués par son testament fait en Espagne. Il sur un des seigneurs de Bretagne qui signerent la ratification du traité de paix entre le roi Charles VI. & Jean le Vaillant duc de Bretagne, faite à Guerrande le 6. avril 1 380.

Femme, JEANNE de Dinan, fille de Roland de Dinan, seigneur de Montasi-

lant, & de Jeanne de Craon.

B

BERTRAND Goyon III. du nom, fire de Matignon, qui fuit.

#### IX.

DERTRAND Goyon III. du nom, chevalier, sire de Matignon & de la Ro-che-Goyon, né le mardi après la Toussaint 1364, sut d'abord sous la tutelle d'Etienne Goyon, seigneur de Launay son oncle, confirma par acte du 1. Septembre 1382. quelques donations qu'il avoit faites à Bertrand Goyon son cousin germain, fils d'Etienne Goyon, chevalier, seigneur de Launay son oncle; sit au même une donation en forme de testament le samedi 12. Decembre 1383, laquelle est scellée de cinq sceaux, le premier, un éeu panche de Matignon, supports deux hons lespardes es couronnes, cimier, un casque surmonte d'une syrenne, tenant d'une main un miroir & de l'autre un peigne. Il transigea le 1. avril 1385. avec Etienne Goyon, seigneur de Launay son oncle, tant au sujet des biens & successions d'Ettenne Goyon, sire de Matignon son bitayeul, que de plusieurs terres & teigneuries, dont son oncle s'étoit emparé pendant sa minorité, prétendant qu'elles lui avoient été données par son fiere, le déchargea lui & les siens du compte de sa tutelle, moiennant certaine somme, & fit un échange avec Bertrand Goyon Ion cousin germain. Il fut l'un des leigneurs de Bre-E tagne qui assisterent aux étais tenus à Rennes le 14. mai 1386. & rentra en vertu du traité de Guerrande en possession de son château de la Roche-Goyon, dont Etienne Goyon son bisaïeul avoit été dépouillé par le comte de Montsort, pour avoir suivi le parti de Charles de Blois. La place de Lambale lui sur confice lors du traité sait entre Jean le Vaillant duc de Bretagne, & le connétable de Clisson, l'an 1387. (4) Il fut fait prisonnier avec Jean Goyon le jeudi 6. Octobre de la même année, lorsque le sire de Bretagne, liv Beaumanoir reprit Lambale, (b) s'obligea à païer la somme de 3000, liv. faisant p. 464.

(b) Ibid. partie des 80000. liv. reglés par le traité fait entre le même duc de Bretagne, & Olivier de Clitlon connérable de France, en presence du roi Charles VI. le 26. janvier 1291. (6) commandoit en 1392. des vaissaux pour empêcher qu'il n'entrât du fecours dans saint Malo assiegé par le duc; sit serment de sidelité le 28. Novembre de l'hist, de Bret. p. 762.

(a) Dom. Lobincau, bift, de Bretagee, hv. 13.

#### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL 380

14. p. 486.

(i) D. Lobineau, 1393. au duc de Bretagne, à la duchesse & au comte de Montsorr; (a) sonda le 9. A dist. de Bretagne sévrier 1397. avec Marie de Rochesor sa semme, la chapelle de S. Georges dans l'église de sainte Marie de Matignon, & est qualifié chevalier dans l'acte de cette sondation. Il assista le 9. Septembre de l'année suivante aux états tenus à Rennes, acquit le 3. juillet 1401. d'Etienne Goyon son oncle la seigneurie de Pleun; sit serment sous son sceau an duc de Bretagne le 28. Octobre 1402, comme capitaine de Chatellugon; & fut present à la décharge que ce duc donna au sire de Laval son oncle en 1404. de l'administration qu'il avoit euë de ses biens pendant sa minorité. Il transigea la même année avec Bertrand Goyon, seigneur de Launay son cousin, touchant l'execution testamentaire d'Ettenne Goyon, pere de Bertrand, & l'année suivante à Lambale le 24, avril avec Marguerite de Clisson, comtesse de Pentieure, touchant des droits de justice. On croit qu'il mourut en Angleterre l'an 1407.

Femme, MARIE de Rochefort, fille puînée de Jean (alias Guillaume) sire de Rochefort, d'Ancenis & de Chasteauneut, & de Jeanne, dame d'Ancenis, vivoir les 11. & 14. avril 1418. qu'elle transigea avec Jeanne de Rochesort sa sœur ainée, dame de Rieux, de Rochefort & d'Ancenis, sur les droits qu'elle avoit en la succetsion de ses pere & mere, & les deniers dotaux qui lui avoient été promis en ma riage. Son lceau est parti au 1. coupé en chef un lion en pointe 2. fasces accompagnées

de 9. merlettes : & au 2. vaire, qui est Rochefort.

1. JEAN Goyon, fire de Matignon & de la Rochegovon, qui suit.

2. GUILLAUME Goyon, qu'on dit avoir été maître d'hôtel du duc de Bretagne

cn 1433. & 1436.

(b) 16id. Be. 15. p. 536.

3 LANCELOT Goyon, seigneur du Lude & de la Roche-Goyon, chambellan du duc de Bretagne, étoit capitaine de cent lances en 1415. (b) & fut retenu du nombre de 100. hommes d'armes pour servir contre les Anglois & autres rebelles. Outre ses gages d'homme-d'armes, il lui sut ordonné la somme de 100. livres tournois par mois pour l'état de sa personne par lettres parentes données à Sancerre le 23. sevrier 1418, il est qualifié écuyer banneret dans une montre qu'il sit à Gien sur Loire de ses étendards & trompette pour une paye, D d'un chevalier bachelier & de seize autres écuiers de sa compagnie le 6. mars de la même année. Il servit en Languedoc en 1419, dans le parti de Charles, dauphin de France, depuis roi VII. du nom, & prenoit la qualité d'écuier banneret, ayant sous lui un chevalier bachelier, qui étoit Amaury du Gué, & seize écuiers de sa compagnie (c) Il suivit le duc de Bretagne comme un de ses chambellans au voyage qu'il sit à Amiens en 1425, aïant été sait depuis pritonnier par le sire de Lescale, chevalier Anglois, & mené à Domfront, il composa pour sa rançon le 23. avril 1434 à laquelle s'obligerent les seigneurs de Chateauneuf & de Coetquen, & faute de pavement Jean fire de Matignon son frere qui en avoit répondu l'ayant pourluivi en justice, il y satisfir en

(c) Ibidem.

I. Femme, Isabeau le Moine dame de Kaesden, ratifia le traité de la rançon E

de son mari en 1434.

BAN Goyon, seigneur du Lude & de Kaesden, épousa Jeanne de l'Hopital, fille de Pierre de l'Hopital, seigneur de la Rouardaye, & de Sibille de Montbourcher sa belle-mere, & mourut sans posterité.

II. Femme, SIBILLE de Montbourcher, veuve de Pierre de l'Hopital, seigneur de la Rouardaye, & fille de Simon de Montbourcher, leigneur du Bordage, & de

Thiphaine de Champagne.

On trouve Jean Goyon, seigneur de Matignon, au nombre de plusieurs seigneurs parens de Marguerite de Bretagne, qui donnerent leur avis pour élire Guy comte de Laval son curateur. L'acte de curatelle du 12. novembre 1455, est en entier dans F le contrat de mariage de François de Bretagne, comte d'Estampes, avec Marguerite de Bretagne, arrêté en pleins états le jeudi 13. novembre 1455. Preuves de I hist. de Bretagne, p. 1166.

4. MATHELINE Goyon, mariée le 27. novembre 1407. peu aprés la mort de son pere, à Jean de Beaumanoir, seigneur du Bois de la Motte.

5. ISABEAU Goyon, née le 1. aoust 1392. épousa par contrat de l'an 1408. Pierre d'Amboile, vicomte de Thouars, fils d'Ingerger I. du nom, seigneur d'Amboise, & d'Isabeau de Thouars, dame de Rochecorbon, & vivoit avec lui

concill.

### DES PAIRS DE FRANCE. VALENTINOIS.

en 1413. qu'il lui assigna son douaire. Elle se remaria 1°. avant 1422. à Thomas Ston, chevalier Anglois, seigneur de Langeais, suivant un arrêt du parlement de l'an 1422. 2º. l'an 1435. à Geoffroy de Tremereuc.

6. MARIE Goyon, femme de Roland Madeuc, seigneur de Guémadeuc,



B

Ecartelé 1. & 4. d'ar-gene an lion de guenles conronné d'or, au 2. & 3 . deux fasces nouées accompagnées de 9. metlettes.

Χ.

EAN Goyon, fire de Matignon & de la Roche-Goyon, baron de Thorigny, chambellan du duc de Bretagne, donna quittance le 8. d'avril 1410. à Etienne Labbe, prêtre, du compte qu'il lui avoit rendu le 20. may 1408. & termina en 1412. un procez qu'il avoit avec plusieurs particuliers. Il se trouve employé comme chevalier bachelier dans les rôles des montres de la chambre des comptes de Paris du 1. juillet 1416. (a) sut present au traité que sit Marie de Rochesort sa mere en 1418, avec Jeanne de Rochesort sa sœur aînce, & sit montre à Bourges la même année avec dix l'histoire de Bre-Cécuiers (b) & le 3. octobre 1419. à Lucé, avec 18. écuiers de sa compagnie. Il tagne, p. 906. arma des premiers en 1420, pour la delivrance du duc de Bretagne, & étoit chevalier (b) Cabiner de bachelier de la compagnie de Jean de Rossef, chevalier bachelier, reçuë à Paris le 1. isult, juillet 1426. Il fonda une chapelle en l'église de Matignon en 1432, le duc de Bretagne lui accorda le 2. octobre 1433. la permission de contraindre ses hommes & vallaux de faire guet & garde dans son chasteau de la Roche-Goyon. Il transigea le 23. avril 1434. au sujet de la rançon de Lancelot Goyon son frere, fit une fondation dans son chasteau de la Roche-Goyon en 1435, ratifia avec Marguerite de Mauny sa femme le 4. aoust 1439. la donation faite à l'abbaie du mont S. Michel par Olivier de Mauny, seigneur de Thorigny son beau-pere. Cet acte est scellé de son sceau sur lequel est un lion leoparde couronné, ayant un étendart, & au contresceau, il est representé à pied tenant de la main droite une hache d'armes, & de la gauche un bouclier. Il s'obligea en 1440, de payer aux religieux de l'abbaïe de S. Aubin des bois, les rentes que ses prédecesseurs y avoient données, & leur sit faire un acte qui fut ratissé le 20. septembre 1442, par lequel ils reconnurent les seigneurs de Matignon pour fondateurs de leur abbaïe, qu'ils devoient dire tous les lundis une grande melle pour le falut de leurs ames, & qu'ils étoient obligez d'envoyer tous les jours de fête un religieux pour dire la meile en leur chasteau de Matignon, ou de la Rochegoyon,& même de recevoir un religieux de leur nomination, quand celui qu'ils avoient nommé feroit mort. Il termina le 9, juillet 1443, avec François de Rieux, seigneur de Rochefort les differends qu'ils avoient, consentit le 16. novembre 1448. que Bertrand Goyon son sis ainé jouît des fruits des biens, qui lui avoient été promis en mariage; cet acte est signé de lui: son sceau un peu rompu represente un écu chargé au 1. & 4. d'un lion, au 2. & 3. deux sasces nouées accompagnées de 9. merlettes. Support un lion, cimier un casque surmonté d'un demivol & une sirene. Il obtint le 1.

E juillet 1449. des lettres de François duc de Bretagne, qui lui permettent de contraindre les nobles des environs de la forterelle de la Roche, de s'y rendre pour la garder contre les ennemis, le duc le nomme dans ces lettres comme dans celles du 2. octobre 1443. son tres-cher & feal cousin Jean Goyon, sire de Matignon. Il rendit hommage pour la leigneurie de Thorigny le 23. septembre 1450. & mourut le 22. fevrier fuivant.

Femme, MARGUERITE de Mauny, fille d'Olivier de Mauny, baron de Thorigny, & de Caterine de Thieuville, devint heritiere de la baronie de Thorigny, par la mort sans enfans de son stere, sut mariée par contrat du 18. avril 1421, & se Tome V.

remaria quoiqu'âgée de 60. ans à Jean de Mauhugeon, qui fut à cause d'elle baron A de Thorigny en 1459. & 1464. Elle mourut en 1469. Menage, hift. de Sablé, p. 396. dit qu'elle mourut en 1466. ou 1467. & qu'elle fut enterrée dans l'abbaya de Tironneau au Maine.

1. BERTRAND Goyon IV. du nom, sire de Matignon & de la Roche-Goyon,

- 2. Alain Goyon, seigneur de Villiers, de Thieuville, du Mesnil-Garnier, & autres terres qu'il eut par partage fait avec son frere aîné en 1470, fut conseiller & chambellan du roi, bailli de Caen & grand écuier de France, testa le 18. mai 1490, mourut la même année, & fut enterré en l'église du S. Sepulcre de Caen, où il avoit fondé deux obits & où étoit sa sepulture que les huguenots ont ruinée. Voyez son article dans la suite de cette histoire, chapitre des GRANDS ECUYERS DE FRANCE.
- Femme, MADELENE Cleret, fille de Jean Cleret, leigneur de Fontaines, & de Marguerne de Rochechouart, le remaria 1º. à Olivier de Brossin, seigneur de Rotieres & de Thais, 29. à Jean de Loan, chevalier, gouverneur d'Orleans.
  - Françoise Goyon, fut mariée à Jean de Quellence, vicomte du Fou, baron du Pont, auquel elle porta les terres de Villiers, de Thieuville, du Mesnil-Garnier, &c. & mourut à Caën en 1536.
- 3. MARIE Goyon, épousa le 16. septembre 1433. Richard, sire d'Espinay, chevalier, chambellan de François II. du nom, duc de Bretagne, fils de Robert, sire d'Espinay, grand maitre d'hôtel de Bretagne & conteiller des ducs Jean & François I. du nom, & de Marguerite de la Courbe, dont elle n'eut point d'enfans. Il se remaria le treize septembre mil quatre cent trente-cinq, à Beatrix de Montauban, fille de Guillaume sire de Montauban & de Landal, seigneur de Romilly, & de Bonne Visconti la seconde temme. Voyez tome IV. de cette hist. p. 80.

4. JEANNE Goyon, mariée 1º. à Roland Madeuc, seigneur du Guémadeuc. 2º. à

Jean de Couvran, seigneur de la Morandaye.

5. Isabeau Goyon, époula contre la volonté de ses freres, suivant un titre du 19. leptembre 1467. Gny sire d'Espinay, seigneur de la Riviere, & de la Marche, chambellan de François II. du nom, duc de Bretagne, fils de Richard d'Efpinay, chevalier, austi chambellan du duc de Bretagne, & de Beatrix de Montauban, sa seconde semme, parragea le 27. mars 1469. avec Bertrand 1V. & Alain Goyon ses freres, les biens qui leur étoient échus de la succession de Marguerite de Mauny leur mere, & mourut en 1505.

DERTRAND Goyon IV. du nom, fire de Matignon, baron de Thorigny, reçut du roi Charles VII. en 1442, un don de 200. livres en confideration de les grands services, eut des lettres de retenue en l'osfice de chambellan du roi, données en l'abbaye d'Ardennes prés Caen le 1. juillet mil quatre cent cinquante. Pierre duc de Bretagne qui le nomme son consin, lui accorda le mardi 28. mai 1451. qu'en E attendant le jugement du differend qu'il avoit avec les sires de Rieux, de Rochefort & de la Hunaudaie, au sujet de la préséance en son parlement de Bretagne, comme premier banneret, il pourroit prendre le rang & téance ou bon lui sembleroit près de les barons. Il transigea avec Trissan du l'errier en 1458, pour la succession de Jean seigneur de Quintin & du Perrier son beau-pere. Le roi Louis XI. n'étant encore que dauphin le retint pour l'un de les cooleillers & chambellans, par lettres données à Hall en Hainault le 16. aouît 1460, François II. du nom duc de Bretagne, qui le nomme aussi son cousin, lui remit par lettres du dernier aoust 1462. à la priere de la comtesse de Laval, dame de Chasteaubriant, toutes les amendes qu'il avoit encourues, faute d'avoir compatu en son parlement, où il avoit été cité, sur ce qu'elle representa qu'il étoit alors au voyage de S. Jacques. Ce duc lui confirma aussi le 20, mai 1468, les privilege & prérogative de le délivrer & ceux de sa sinte & de sa maison, des plais generaux de Lamballe, pour éviter les contestations qui pourroient survenir avec plusieurs seigneurs de Bretagne, qui lui disputoient le rang après le baron d'Avaugour, chacun d'eux prétendans y avoir rang & féance comme premier banneret. Il transigea le 27. mars 1469. avec Alain Goyon son frere & Gny

A d'Espinay representant le droit d'Isabean Goyon sa semme touchant la succession de Marguerite de Mauny leur mere. Le roi lui fit don de la haute justice dans la baronie guerite de Mauny leur mere. Le roi lui fit don de la haute justice dans la baronie (a) Registre des de Thorigny en 1478. (4) en consideration des services qu'il avoit rendus au recou-charites, cotté trement de la Normandie. Il mourut le 3. septembre 1480. & sur enterré en l'église 205. années 1478, de Norres Dame de Marignon. de Notre-Dame de Matignon.

Femme LEANNE du Perrier, fille aînée de Jean du Perrier, comte de Quintin & de Constance Gaudin, sur mariée par contrat du 20, septembre 1441, par lequel son pere lui ceda 300. livres de rente pour sa dot, en attendant les droits qui devoient lui appartenir dans les terres, rentes & heritages de sa succession future; elle mourut en 1497. & fut enterrée en l'église de Notre-Dame de Matignon.

1. TRISTAN Goyon, leigneur de Quintin, mort au mois de septembre 1466. âgé de 9. ans, & enterré en l'église de Matignon.

2. Christophe Goyon, morrà Tours l'an 1471 enterré aux Cordeliers de Laval.

5. GUY Goyon, chevalier, fire de Matignon & de la Roche-Goyon, baron de

Thorigny, qui suit.

4. JEAN Goyon, seigneur de Boisglé, par partage fait avec son stere le 14. mars 1485, peut être le même qui donna quittance le 17, avril 1483, à Jean Lallement receveur general des finances au pais de Normandie, de 400, livres tournois à lui ordonnées par le roi, par maniere de pension pour son entretennement à son service. Son secau est écartelé au 1. & 4. un lion, & au 2. & 3. deux sasces accompagnées de 9. merlettes, & sur le tout on voit un reste de leopard. (b) Il mourut le 27. mai 1498. au chasteau de Blaing, & fut enterré aux Cordeliers de Ponthieu. M. de Clairams

5. François Goyon, né le 20. juin 1456, fut leigneur de Villebagues, partagea avec les freres l'an 1482. & mourut le 14. septembre 15 10, il avoit époule N. dont il eut Etienne Goyon, seigneur de Villeb gues, mort sans alliance.

(b) Cabiner de

Fille naturelle de Bertrand Goyon IV. du nom, sire de Matignon.

Marguerite bâtarde de Goyon, femme de Clement de Prodigues, écuyer.

#### XII.

UY Goyon, fire de Matignon, baron de Thorigny & de la Roche-Goyon, T conseiller & chambellan du roi, contracta en 1476, avec Girard d'Anisy; le roi lui donna la prevôté de Caen, par lettres dattées du Plessis du Parc-lez-Tours le 14. octobre 1479. (6) verifiées à la chambre des comptes de Paris le 9. decembre suivant, qui portent que ce sut en consideration de ses services & de son mariage conclu & accordé par le roi Louis XI. avec Marquise de Laval, fille de Pierre de Laval, chevalier, seigneur de Loué, & de Philippe de Beaumont, dame de Breffuire, lequel n'eut point d'effet. Voyez tome III. de cette histoire, page 637. François II. du nom duc de Bretagne, remit à Guy Goyon le 11. decembre 1481. tous les revenus de ses terres qui avoient été saiss, parce qu'il n'avoit pas comparu avec les autres seigneurs & nobles du duché de Breragne, selon son état & noblesse, E aux montres qui avoient été convoquées. Il est qualissé leigneur de Matignon, baron de Thougny, dans une quittance qu'il donna à Loys de Fougeres, viconite de Caën, de 300. I. sur le terme de Paquesen 1483. elle est scellée en cire rouge, & son sceau écartelé, au 1. 6 4. un lion, au 2. 6 3 deux fasces accompagnées de neus merlettes, supports deux hons, cimier, une sirenne dans un vol banneret, legende, seel Guyon, sire de Matignon il prend les memes qualitez dans une autre qu'il donna le 7. février 1486. à Jean Lallement receveur general des finances ès pais de Normandie, de la fomme de 400. liv. pour sa pension & entretenement au service du roi, elle est seellée de son seeau en cire rouge, l'eeu charge d'un lion, supports deux leopards, cimier, une sirenne, lege ide Guy S. de Matiguen. (d) il est mentionne dans onze arrets de l'echiquier de Normandie des années 1484. 1486. 1490. 1495. & 1497. dans le premier & le teptième il prend le nom F de Goyon, & dans tous les autres celui de Matignon, avec les qualités de noble homme, seigneur de Matignon & de la Roche-Goyon, baron de Thorigny. Il partagea le 4. Decembre 1485. dans la succession de Guillaume de Trousseauville chevalier, seigneur de Guarguetalle, aieul maternel de Perrone de Jeucourt sa temme. Le duc de Bretagne lui accorda des lettres de fauve-garde & de protection le 15. Octobre 1486, Il donna à Jean & François Goyon ses freres puinez 120. liv. de pension a vie sur la terre de Thorigny, par accord passé entre eux le 22, avril 1487, mourut en son

(c) Ilid.

( d ) Isia.

#### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL. 384

chateau de Thorigny le 12. mars 1497. & fut enterré en l'église de S. Laurent de A

court par la Ro-que, 1 XI. p. 1253.

Femme, PERRONNE de Jeucourt, veuve de Pierre d'Annebaut chevalier, sei-(a) Hift. d'Hat- gneur de Brestot, (a) & sille aînce & heritiere de Jean, seigneur de Jeucourt, & de Perrette de Trousseauville, sut mariée en 1485. obtint des lettres de la garde noble de ses enfans le 23. mars 1497, registrées en la chambre des comptes de Paris le 6. avril suivant avant Pâques, paya comme tutrice de son fils aîne le 10. decembre 1498. à Frangoise de Dinan, dame de Chateaubriant, mille livres sur ce qu'elle lui devoit par un accord fait entr'elles.

> 1. Joachim sire de Matignon & de la Roche-Goyon, demeura jeune sous la tutelle de sa mere en 1498, sut depuis chevalier de l'ordre du roi, son B consciller & chambellan, & seil lientenant general dans la province de Normandie, en l'absence de Monteigneur le Dauphin, suivant une lettre que lui écrivit à ce sujer le roi François I. puis par lettres du roi données en 1543. registrées au parlement de Normandie la même année, & consirmées en 1545. & 1547. Il fut lieutenant de l'amiral d'Annebaut sur la côte de Normandie durant la guerre des Anglois, par commission de l'an 1545, avoit eu au mois de Decembre 1543 pouvoir de vendre les aides au nom du roi dans la province de Normandie, (b) de faire contribuer les habitans de la province à la subtistance d'une armée de vingt-cinq mille hommes, & d'empécher les assemblées des gens de guerre qui se faisoient sans la permission du roi. Il donna quittance le 4. janvier 1547. à André Rageau notaire & secretaire du roi, & receveur des tailles en l'élection de Rouën, de la somme de 600 liv. tournois à lui ordonnés, pour avoir affisté comme l'un des commissaires deputez par le roi, & présidé en 1546, en la convention & assemblée des gens des trois C états du païs & duché de Normandie pour la cruë de la taille. Elle est scellée de son sceau, s'éen chargé d'un lien. (e) Il mourut le jour de saint Denis 1549. & fut enterré en l'églile de S. Laurent de Thorigny, où est son tombeau.

(b) Mem, LL. fol, 198.

(c) Cabinet de M. cie Clairembault.

Femme, Françoise de Daillon du Lude, fille de Gulles de Daillon, teigneur du Lude, & de Marguerite de Montbron, & veuve de Jacques vicomte de Rohan, comte de Porhoët, est morte en 1540.

2. JACQUES sire de Matignon I. du nom, qui suit.

3. Anne de Matignon, ainsi nommée dans la quittance de sa dot de l'an 1522. fut mariée par contrat du 30. mars 1519. à François l'Espervier, seigneur de la Bouvardiere & de Briore, fils d'Artus l'Espervier, & de Françoise Landays. Il se sit Jacobin à Nantes aprés la mort de sa semme, & y mourut l'an 1555.



Ά



D'argent an lion de guentes qui est Goyon.

В

#### XIII.

ACQUES sire de Matignon I. du nom, seigneur de la Roche-Goyon, baron de Thorigny, panetier du roi, né posthume, rendit un service trés-considerable à l'état avec le seigneur d'Argonges, en donnant avis au roi des desseins & de la retraite du connétable de Bourbon. (4) En recompense le roi lui donna la seigneurie de la Rochetesson le 19. juin 1524. (b) Il exerça la charge de colonel des Suisses en Piémont, & le roi François I. en fut si content qu'il dit (c) que par sa prudence il retenoit les Suisses à leur dévoir, qui auparavant qu'il eut commandement sur eux, faisoient toujours foi. 288. quelques échapées. (d) Il mourut en Piemont avant son frere ainé en 1537. Le même roi François I, à Joa-marque dans une lettre qu'il écrit à M. d'Humieres la même année, que le trepas chim de Matide fen M. de Matignon, est chofe qui lui a trés-fort déplu & déptait, étant affaré d'avoir gnop C perdu un bon & affectionné serviteur.

Femme ANNE de Silly, dame de Lonray, fille aînée & heritiere de François de Langey.

Silly, seigneur de Lonray, bailli de Caen, premier écuier tranchant du roi, & d'Ai-

mée de la Fayette, dame d'honneur de la reine de Navarre.

1. JACQUES fire de Matignon II. du nom, qui suit. 2. Anne de Matignon, dame d'honneur de Jeanne d'Albret, reine de Navarre, fut mariée en 1552. à Olivier de Maridor, seigneur de Vaux, & de la Frelonniere, fils de Guillaume de Maridor, & de Renée de Mausin.

3. Perbonne de Marignon, femme de Robert de la Motte, seigneur de Vau-

D

#### XIV.

ACQUES sire de Matignon II. du nom, seigneur de la Roche-Goyon, comte de Thorigny, prince de Mortagne, sire de l'Esparre, &c. chevalier des ordres du roi, conseiller en ses conseils d'état & privé, capitaine de cent hommes d'armes, gouverneur de Guyenne & marêchal de France, nâquit en 1531, herita par le decès de Josehim Goyon son oncle mort sans posterité, des seigneuries de Matignon & de la Roche-Goyon & de la baronie de Thorigny, que le roi Charles I X. érigea en comté, par lettres parentes données à S. Jean d'Angely au mois de Septembre 1565. registrées au parlement de Rouen le 28. mai 1566. Il mourut en son chateau de l'Esparre le 27, juillet 1597, & son corps sut porté à Thorigny où est son tombeau. Voyez son chapitre des MARECHAUX DE FRANCE.

Femme, FRANCOISE de Daillon du Lude, fille aînée de Jess de Daillon II. du nom, comte du Lude, chevalier de l'ordre du roi, & d'Anne de Batarnay, fur

mariée par contrat du 2. mai 1558.

1. ODET de Matignon, comte de Thorigny, chevalier des ordres du roi, marêchal de ses camps & armées, lieutenant general au gouvernement de Normandie, gouverneur de Cherbourg, bailli d'Evreux, capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances & de cent arquebusiers à cheval; nâquit en 1559. servit au siegede S. Lo en qualité de mestre de camp d'un regiment d'infanterie, fut gentilhomme de la chambre du roi en 1582. se diffingua à l'affaire des Gauriers en 1588, au combat d'Arques en 1589. & à la bataille d'Ivry, & servit aux sieges de Rouen, d'Alençon, de Lizieux & de Laon. Il cut un bre-Tome V.

(2) Procés du counétable de Bourbon. b) Memor. DD.

(d) Liv. VIII, des memoires da

## 386 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

vet de conseiller d'état le 31. Octobre 1591. Le roi en consideration de ses services le gratissa d'une somme de 10000, écus le 23. janvier 1592, il étoit maréchal de camp, lorsqu'il sur laissé pour commander au siège de Dijon, pendant que le roi. Henri IV. marcha contre les ennemis qu'il désit à Fontaine-Françoise; il transigea la même année avec le comte de Tillieres pour la charge de bailli d'Evreux, (\*) sur reçû chevalier des ordres du toi le 7. janvier 1595. Et mourut âgé de 36, ans à Lons-le-Saulnier le 7. aoust suivant sort regretté du soi. M. de Thou, siv. 112. (b) dit que c'étoit un jeune seigneur d'une grande esperance, d'une prudence & d'une valeur au dessus de son âge. La Roque bissoire d'Harcourt, tome 11. pag. 1257, dit qu'il avoit eu un brevet d'amital de France.

Femme, Louise comtesse de Maure, fille unique de Charles comte de Maure en Bretagne, & de Diane d'Escars, princesse de Carency, comtesse de la Vauguyon, sur mariée au mois de Septembre 1587. & n'eut point d'enfans d'odes de Matignon. Elle se remaria par contrat du 5. aoust 1600. à Gaspard de Rochechouart, marquis de Mortemart, sils de René de Rochechouart, baron de Mortemart, &

de Jeanne de Saulx. Voyez tome IV. de cette histoire, pag. 680.

2. LANCELOT de Matignon, teigneur de Lonray, nommé à l'évêché de Coutance, mourut en 1588, en allant à Rome. (c)

3. CHARLES fire de Matignon, comte de Thorigny, qui suit.

4. GILLONE de Matignon, fut mariée par traité du dernier Novembre 1578. à Pierre de Harcourt, marquis de Beuvron, fils de Guy de Harcourt, baron Beuvron, & de Marie de S. Germain, dame de S. Laurent en Caux & de Lignon, mourut le 20. Decembre 1641. & fut enterrée à Beuvron prés de son mati. Voyez ci-devant, pag. 150.

5. Anne de Matignon, semme de René de Carbonnel, marquis de Canify, sits de Philippe de Carbonnel, seigneur de Canify, & de Guillemeste de Cambernon,

dame de Marcambie.

#### XV.

Chetesson, prince de Matignon, comte de Thorigny, baron de S. Lo, de la Rochetesson, prince de Mortagne, sire de l'Esparre, &c. chevalier des ordres du roi, consciller en ses conseils, lieutenant general au gouvernement de basse Normandie, & gouverneur de Cherbourg après son frere, nâquit à Thorigny en 1564, commença à servir en Guyenne sous le marêchal son pere, sut capitaine de cent hommes d'armes des ordonnances en 1579, gouverneur de S. Lo en 1590, capitaine de Cherbourg & de Granville en 1596, chevalier des ordres du roi le 2, janvier 1599, lieutenant general au bailliage de Costentin & au duché d'Alençon, en l'absence de M. le Dauphin en 1608. & lieutenant general au gouvernement de Normandie la même année. Il obtint droit d'entrée & de séance au parlement de Normandie en 1609. & une pension de 8000, liv. en 1611, qui sur augmentée jusqu'à 10000, liv. sur l'épargne en 1620. Il sut nommé pour assister aux états generaux convoquez à Paris en 1614. & pour tenir ceux de Rouën en 1616, 1623. & 1624, le roi en consideration de ses services lui accorda un brevet de retenue de marêchal de France le 8. Mars 1622, Il mourut à Thorigny, où il a été enterté le 9, juin 1648.

Femme, ELEONOR d'Orleans, tille puince de Leonor d'Orleans, duc de Longueville & d'Estouteville, & de Marie de Bourbon, duchesse d'Estouteville, comtesse de S. Paul, & cousine du roi Henry IV. au troisséme degré par la merc, sur ma-

riéc en 1596. Voyez tome I. de cette histoire, pag. 221.

I. HENRY de Matignon, né le 15. février 1598, fut tenu sur les fonts de baptême par le roi Henri IV. & par Marie de Bourbon aïcule maternelle de ce jeune

seigneur. Il mourut en 1610, âgé de douze ans.

2. JACQUES de Matignon, comte de Thorigny, né le 20. mars 1599, sut élevé ensant d'honneur du roi Lôuis XIII. devint capitaine de cent hommes d'armes, lieutenant general au gouvernement de Normandie en 1612, en survivance de son pere, gouverneur de Cherhourg & de Granville la même année; servit avec un regiment d'infanterie dans la guerre contre les religionnaires en 1622, exerça par commission la charge de mestre de camp de la cavalerie legere dans l'armée d'Italie en 1625. & sur tué en duel par le comte de Boutteville le 25, mars 1626.

(c) Mfl. de Gaignieres, biblioth, du tot.

(a) Memor, de la e h. des compres,

couté | 1. 1. j. fol.

.(b) Odesus Ma-

tienenus Thorienii

comes magne spei , adolescens & pru-

dentia o fertun-

dene jupra atatem

emjignis.

17/1907

### DESPAIRS DE FRANCE. VALENTINGIS.

Femme, HENRIETTE de la Guiche, dame de Chaumont, fille aînée & heritiere de Philibert, seigneur de la Guiche & de Chaumont, chevalier des ordres du roi, grand maître de l'artillerie de France, gouverneur du Lionnois, & d'Antomette de Daillon du Lude, sut mariée en 1619. se remaria le 8. sévrier 1625. à Louis de Valois, duc d'Angoulême, mourut à Paris le 22. mai 1682. & fut enterrée à Chaumont-la-Guiche auprés de son second mari.

3. LEONOR de Matignon, évêque & comte de Lizieux, commandeur de l'ordre du S. Esprit, né à S. Lo le 31 mai 1604, abbé de Leslay & de Thorigny, fut sacré évêque de Coutance en 1632, prit possession de son évêché au mois de Novembre suivant, sut député aux assemblées du clergé à Paris en 1635. & 1645. Il sut nommé à l'évéché de Lizieux en 1646. en prit possession le 25. Septembre 1648. par procureur & en personne le 30. Decembre de la même année, (a) fut fait com- (a) Gal, Christa mandeur de l'ordre du saint Eprit le 31. Decembre 1661. & mourut à Paris le 612. 14. tévrier 1680.

4. FRANCOIS sire de Matignon, comte de Thorigny & de Gacé, chevalier des ordres du roi, qui suit.

5. FRANÇOISB de Matignon, née le huit mars 1600. religieuse à Vendôme.

- CATERINE-GILONNE de Matignon, née le 6. mai 1601. épousa François de Silly, comte puis duc de la Rocheguyon, damoiseau de Commercy, marquis de Guercheville, chevalier des ordres du roi, grand louverier de France, fils d'Henry de Silly, comte de la Roche-Guyon, chevalier des ordres du roi & d'Antoinette de Pons, marquise de Guercheville, dame d'honneur de la
- CATERINE de Matignon, née le 21. mai 1602. morte peu aprés sa nais-
- N... de Matignon, née en 1609. morte la même année.

B



Ecartelé au T. & 4. deGoyon, an 2 .d'Orleans-Longueville, an de Bourbon S. Pol.

#### X V I.

'RANCOIS' sire de Matignon, comte de Thorigny & de Gacé, marquis de Lonray, chevalier des ordres du roi, conseiller en tous ses conseils, lieutenant general en basse Normandie, gouverneur des villes, chasteaux & citadelles de Cher-bourg, Granville & S. Lo, nâquit à S. Lo le 17. mars 1607. Se distingua dés l'âge de 16. ans aux guerres d'Italie sous son frere aîné mestre de camp de la cavalerse legere, fut blessé à la tête aux approches de Gavy en Italie en 1625, servit au siège de la Rochelle en 1628, suivit le roi en Savoye l'année suivante, & se distingua au combat de Rouvroy en 1632. Il sut gouverneur de Cherbourg en 1638, capitaine de Granville en 1639, mestre de camp d'un regiment d'infanterie en 1643, conseiller au conseil d'état & privé par lettres données à Paris le 21. juillet de la même année, lieutenant general des armées du roi par commission du 10. juillet 1652. & capitaine de 100, hommes d'armes des ordonnances par lettres données à Compiegne le 9° septembre suivant. Il sut reçû chevalier de ordres le 31. decembre 1661. & mourut

à Thorigny le 19. janvier 1675.

Femme, ANNE Malon de Bercy, fille de Claude Malon seigneur de Bercy, maitre des requêtes, president au grand conseil, & de Caterine Habert de Montmort, fut mariée par contrat du 13, octobre 1631. & mourut le 2. avril 1688,

## HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

1. HENRY sire de Matignon, comte de Thorigny, qui suit.

2. LEONOR de Matignon, évêque & comte de Lizieux, né à Thorigny le 5. A septembre 1637. sut abbé de Lessay & de Thorigny, aumônier du roi, doïen, puis évêque & comte de Lizieux aprés son oncle, fut sacré le 14. mars 1677. mourut le 14. juillet 1714. & son corps sut porté à Lizieux, où il a fait

de trés-grands biens.

3. CHARLES de Matignon, comte de Gacé, colonel du regiment royal des vaisseaux, brigadier des armées du roi, né à Lonray le 3. aoust 1641. servit avec plusieurs seigneurs en Hongrie au combat de S. Gothart en 1664. se signala à la déroute du comte de Marsin prés de la ville de Lille en 1667, à la conquêre de Hollande en 1672, sut gouverneur de Campen, puis de Bonne, dont il soutint le siège & qu'il rendit par capitulation, & mourut d'une blessure qu'il reçut à la bataille de Seness en 1674. sans avoir été marié.

4. JACQUES de Matignon, né le 27. mars 1643, sut prieur du Plessis-Grimoult en 1652, nommé à l'évéché de Condom le 31. Octobre 1671, dont il se démit au mois de septembre 1693, le roi lui donna alors l'abbaye de Foigny, il en donna la démission & sur pourvû de celle de S. Victor de Marseille en 1703. se distingua par de grandes fondations & de grandes aumônes envers les pauvres, mourut le 15. mars 1727. & fut enterré en l'église de S. Sulpice

à Paris. Voyez Gal. Christ. edit. nov. tom. 11. col. 974.

3. JACQUES fire de Matignon III. du nom, comte de Thorigny, dont descendent les Sires de Matignon, comtes de Thorigny, puis ducs de Valentinois, Pairs de France, rapportez ci aprés § I. 6. CHARLES-AUGUSTE Goyon de Matignon, comte de Gacé, marêchal de

France, qui a fait la branche des comtes de Gacé, mentionnez ci-aprés §. II.

7. ELEONORE de Matignon, née à Thorigny le 10. septembre 1634. fut prieure des Bernardines de Thorigny, abbesse du Paraclet d'Amiens en 1681 benite à Lizieux dans l'église cathedrale par l'évêque de Lizieux son frere le 12. avril 1682. & moutut en 1706. Voyez son oraison sunebre par le R. P. le Gendre prieur des Augustins d'Amiens.

8. MARIE-CATERINE de Matignon, née à Lontay le 6. septembre 1636. abbesse

de Cordillon, diocese de Bayeux en 1655, est morte en 1698.

9. CHARLOTE de Matignon, née à Thorigny le 28. mai 1639. religieuse à Cordillon en 1655, puis abbeile de S. Desir, fauxbourg de Lizieux, morte en

10. HENRIETTE de Matignon, née à Thorigny le 23. avril 1646, religieuse à

Cordillon, vivoit en 1714.

11. MARIE-FRANÇOISE de Matignon, née à Thorigny le 3. aoust 1848. épousa D par contrat du 5. octobre 1868. Robert-Jean-Antoine de Franquetot, comte de Coigny, gouverneur & bailli de Caen, lieutenant general des armées du roi, fils de Jean-Anteine de Franquetot, seigneur de S. Jores, capitaine lieutenant des gendarmes de la reine, & marêchal de camp des armées du roi, & de Madelene Patry de Vileray. Elle mourut le 11. octobre 1719.

12. Anne de Matignon, née à Thorigny le 10. juillet 1650. fut mariée en 1670. à René de Nevet, marquis de Nevet, fils de Jean de Nevet, baron de Nevet,

Leigneur de Pouldavid en Bretagne, & de Bonaventure de Liscoet.

#### XVIL

ENRY sire de Matignon, comte de Thorigny, &c. lieutenant general en E basse Normandie, gouverneur de Cherbourg, de Grandville & de S. Lo, mestre de camp du regiment royal cavalerie, nâquit à Lonray le 10. aoust 1633. euc un brevet de colonel d'infanterie sur la démission de son pere en 1643, sut fait lieutenant general de basse Normandie en 1651, gouverneur des villes de Cherbourg, Grandville, S. Lo, & des isles de Chause la même année; servit à l'attaque des lignes d'Arras en 1654 aux prises de Montmedy, de Dunkerque & de Gravelines en 1638, obtint la même année des lettres de conseiller d'état, & droit d'avoir ses entrées & séances au parlement de Normandie, se distingua à la déroute du comte de Marsin en 1667. st foi & hommage au roi du comté de Thorigny le 9. sevrier 2668. & mourut à Caen le 28. decembre 1682.

Femme, MARIE-FRANCOISE le Tellier, dame de la Luthumiere, fille de

François

### DES PAIRS DE FRANCE. VALENTINOIS.

A François le Tellier, seigneur de la Luthumiere, & de Charlotte du Bec, mariée par contrat du 13. octobre 1648.

1. JEAN-LOUIS-CHARLES de Matignon, marquis de Lonray, né le 4. novembre 1660, avoit été choisi par le roi pour servir en qualité d'enfant d'honneur auprès de M. le Dauphin, & mourut le 13. avril 1671.

2. François de Matignon, marquis de la Luthumiere, né le 19. feyrier 1664.

mort le 4. mars 1673.

3. Leonor de Matignon, né le 30. novembre 1667. mort le 18. avril 1670. enterré avec les deux freres dans un même tombeau de marbre blanc à Tho-

4. A NNE de Matignon, née le 26. fevrier 1650, religieuse à la Visitation

de Caen.

C

5. ELEONORE de Matignon, née le 10. fevrier 1633. aussi religieuse au même couvent, morte.

6. MARIE-FRANÇOISE-GABRIELLE de Matignon, née le 7. novembre 1654.

religieuse à Cordillon, morte

7. CLAUDE-TERESE de Matignon, aussi religieuse à Cordillon, née le 14. se-

vrier 1656. morte

8. CHARLOTE de Matignon, née le 30. aoust 1657. mariée par dispense le 27. decembre 1675. à Jacques sire de Matignon III. du nom, comte de Thorigny,

fon oncle. Voyez cy-apres p. 390.

9. CATERINE-THERESE de Matignon, marquile de Lonray, née le 22. mars 1652. épousa 1º. le 6. septembre 1679. Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, ministre & secretaire d'état, commandeur & grand tresorier des ordres du roi veuf de Marie-Marguerite marquile d'Alegre & fils de Jean-Baptiste Colbert marquis de Seignelay, ministre & secretaire d'état, controlleur general des finances, commandeur & grand tresorier des ordres du roi, & de Marie Charon. 2º. le 22. fevrier 1696. Charles de Lorraine, comte de Marsan, sire de Pons, prince de Mortagne, chevalier des ordres du roi, veuf de Marie-Françoise d'Albret, & fils de Henry de Lorraine, comte d'Harcourt, chevalier des ordres du roi, grand écuyer de France, & de Marguerite-Philippe du Cambout de Coissin. Elle mourut en couches à Paris le 7. decembre 1699. & sut enterrée le lendemain aux capucines. Voyez tome III. de cette histoire, page 502.



## **乳变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变**

S. I.

## SIRES

# DE MATIGNON, COMTES DE THORIGNY,

PUIS
DUCS DE VALENTINOIS;
PAIRS DE FRANCE.



Ecarrelé au 1. & 4. de Goyon, au 2. d'Orieans-Longueville, au 3. de Bourbon S. Pol.

XVII.

JACQUES Goyon MI. du nom, sire de Matignon & de la Roche-Goyon, seigneur du duché d'Estouteville, comte de Thorigny, baron de S. Lo, seigneur
de Hambie, &c. chevalier des ordres du roi, lieutenant general de ses armées &
de la province de Normandie, gouverneur des villes & chasteaux de Cherbourg,
Granville, S Lo & de l'Isle de Chausé, cinquième fils de FRANCOIS de Matignon, comte de Thorigny, & d'ANNE Malon de Bercy, mentionné ci-devant page
388. nâquit à Thorigny le 28. mai 1644. reprit le nom de GOYON que ses ancêtres avoient quitte, sur reçû chevalier de l'ordre de S. Jean de Jerusalem au
grand prieuré de France à Paris le 11. mai 1651. & sur depuis guidon des gendarmes Ecoslois; il servit en 1664. à la prise de Gigery en Barbarie sous le duc de Beaufort, en Portugal sous le comte de Schomberg; sur reçu chevalier des ordres du
roi en 1688. sait lieutenant general des armées du roi en 1693. & sur un de ceux
qui porterent les honneurs au sacre du roi Louis XV. en 1722. Il mourut à Paris
le 14. janvier 1725. & son corps a été transporté à Thorigny, lieu de la sepulture
de ses ancêtres.

Femme, CHARLOTE de Marignon, comtesse de Thorigny, sa nicce, fille de Henry de Matignon, comte de Thorigny, & de Marie-Françoise le Tellier, dame de la Luthumiere, mentionnée ci-devant page 389, née le 30, aoust 1657, sut mariée par dispense en 1675. & mourut le 4, avril 1721.

par dispense en 1675. & mourut le 4. avril 1721.

1. JACQUES-FRANCOIS-LEONOR Goyon, sire de Matignon, duc de Valentinois, Pair de France, qui suit.

2. N. de Matignon, dit le marquis de S. Lo, né en 1690. mort âgé de 4. ans.

Digitized by Google

C

### DES PAIRS DE FRANCE. VALENTINOIS.

3. CATERINE-ELIZABETH de Matignon, fut mariée avec dispense par contrat du 14° avril 1701. à Louis. Jean-Baptiste Goyon de Matignon comte de Gacé, son cousin germain, fils de Charles-Auguste Goyon de Matignon, comte de Gacé, maréchal de France, & de Marie-Elizabeth Berthelot, & mourut sans enfans le 8, juillet 1706,



Fuzelé d'argent & de gueules. qui est Grimaldi-Valentinoie.

#### X VIII.

ACQUES-FRANCOIS-LEONOR Goyon, sire de Matignon & de la Roche-Goyon duc de Valentinois, Pair de France, seigneur du duché d'Estouteville, comte de Thorigny, baron de S. Lo, seigneur de Hambie, &c. lieutenant general de Normandie, gouverneur des villes & chaîteaux de Cherbourg, de Granville, de S. Lo & de l'isle de Chause, mé à Thorigny le 22, novembre 1689, a été colonel d'un regiment d'infanterie au mois de C leptembre 1702. mestre de camp du regiment Royal Etranger de cavalerie en novembre 1710. à la tête duquel il a servi en Flandres, les campagnes de 1711. & 1712. au combat de Denain, au siege de Douai, du Quesnoi & de Bouchain; en Allemagne en 1713. aux sieges de Landaw & de Fribourg; & en Espagne en 1719. sous les ordres du marêchal duc de Berwick. Il a été pourvû en 1713, par la demission de son pere de la charge de lieutenant general de la province de Normandie, & des gouvernemens des villes & châteaux de Cherbourg, de Granville, de S. Lo & de l'isle de Chausé. En faveur de son mariage avec Louise-Hypolite Grimaldi, duchesse de Valentinois; le roi Louis XIV. lui accorda un brevet à Marli le 24. juillet 1715. portant nouvelle érection du duché de Valentinois en Pairie, confirmé depuis par lettres patentes don-nées à Vincennes au mois de Decembre suivant, registrées au parlement de Paris le 2. septembre 1716, où il a été reçû Pair de France le 14. decembre de la même année. Voyez ci-devant pag. 366. où sont rapportées les pieces concernant cette érection.

Femme, LOUISE-HYPOLITE Grimaldi, duchesse de Valentinois, fille aînée & heritiere presomptive d'Antoine Grimaldi, prince souverain de Monaco, duc de Valentinois, Pair de France, & de Marie de Lorraine, née le 10. Novembre 1697. sut mariée à Monaco le 20. Octobre 1715. à condition que son mari & leurs enfans seroient substituez au nom & aux armes de Grimaldi. Voyez tome IV. de cette

bistoire, pag. 499.

B

1. Antoine-Charles-Marie Grimaldi, marquis de Baux, né à Monaco le 16. decembre 1717. mort au mois de fevrier 1718.

2. HONORE-CAMILLE-LEONOR Grimaldi, marquis de Baux, né à Paris le 10. septembre 1720. 3. MARIE-CHARLES-AUGUSTE Grimaldi, comte de Carladés, né à Paris le 1.

janvier 1722. 4. N.... Grimaldi, né à Paris le 9. juin 1723. mort peu aprés sa naissance. 5. FRANÇOIS-CHARLES-MADELENE-JOSEPH Grimaldi, comte de Thorigny, né à

Paris le 5. fevrier 1726. 6. CHARLES-MAURICE Grimaldi, chevalier de Malte de minorité, du le chevalier de Monaco, né à Paris le 14. mai 1727.

7. CHARLOTTE Grimaldi, dite mademoiselle de Monaco, née à Paris le 19. mai

8. Louise-Françoise Grimaldi, dite mademoiselle de Baux, née à Paris le 21, juillet 1724. morte le 15. septembre suivant.

9. MARIE-FRANÇOISE-THERESE Grimaldi, dite mademoiselle d'Estouteville, née le 20. juillet 1728.

# COMTES DE GACE



Ecartelé au 1. & 4. deGoyon, Longueville, an S. Pol.

B

XVII.

HARLES-AUGUSTE Goyon de Matignon, comte de Gacé, marêchal de C France, baron de Briquebec, de Blosseville, de la Houlette & d'Orglandes, pouverneur & lieutenant general pour le toi des païs & province d'Aunis, ville & gouvernement de la Rochelle, Illes de Rhé, Oleron, Brouage & terres adjacentes, dixième fils de FRANCOIS fire de Matignon, comte de Thorigny, & d'ANNE Malon de Bercy, mentionné ci-devant, pag. 388. né le 28. mai 1647, a été nommé chevalier des ordres du roi le 2. fevrier 1724. fit ses preuves de noblesse qui ont été admises le 3 juin suivant, & à sa priere le roi nomma pour être reçû en la place Louis-Jean-Baptisse Goyon de Matignon, comte de Gacé son fils. Voyez son éloge dans la suite de cette histoire, chapitre des MARECHAUX DE FRANCE.

Femme, MARIE-ELIZABETH Berthelot, fille de François Berthelot, secretaire du toi & des commandemens de madame la Dauphine, & d'Anne Regnault, fut marice à Paris le 8. avril 1681, y mourur le 26. juin 1702, âgée de 33, ans, & fut en- D

rerrée aux Carmelites du fauxbourg S. Jacques.
1. LOUIS-JEAN-BAPTISTE Goyon, comte de Gacé, qui suit.

2. Eleonor Goyon de Matignon, docteur de Sorbonne, abbé de Lessay, prieur du Plessis-Grimoult, nommé à l'évêché de Coutances le 8. janvier 1721. & sacré

le 11. janvier 1722.

3. MARIE-THOMAS-Auguste Goyon de Matignon, connu d'abord fous le nom de shevalier de Matignon, & à present sous celui de marquis de Matignon, baron de Briquebec, comte de Bombon, de Bongay & d'Ormoy, chevalier des ordres du roi & brigadier de ses armées, sut fait garde matine en 1698. enseigne de vaisseau en 1703. mestre de camp d'un regiment de cavalerie vacant par la mort de son frere en 1707. & a fait les campagnes de 1709. 1710. 1711. 1712. & 1713. jusqu'à la paix. Il a été nommé brigadier des armées du E roi en 1719. & envoié par le roi au mois de mai 1724, pour faire la demande de la princesse de Bade en mariage pour M. le duc d'Orleans. Il a été reçû chevalier des ordres du roi le 1. janvier 1725.

Femme, EDME-CHARLOTTE de Brenne, fille de Bafile de Brenne de Postel, comte de Bombon, par lettres données à Versailles au mois de mars 1699. & registrées le 6. sévrier 1700. & de Marie-Madelene Duret de Chevery, sut mariée par contrat du 11. mai 1720. & est dame du palais de la reine.

1. VICTOIRE-LOUISE-JOSEPH Goyon de Matignon, baptisée le 16. aout 1722.

vivante en 1729. 11. & 111. N.... N.... Goyon de Matignon, vivantes en 1729.

4. N... Goyon de Matignon, dit le chevalier de Gacé, colonel d'un regiment de cavalerie, mort à Lille au mois de février 1707.

3. MARIE-ANNE Goyon de Matignon, mariée par contrat du 7. février 1719. à

Digitized by Google

Henry-François de Grave, marquis de Solas, baron de Lattes, seigneur du fief de Coupe & de la part antique de la ville de Montpellier, & de S. Martin entre deux eaux, meltre de camp de cavalerie, ci-devant enseigne des gendarmes de Flandres, fils de Philippe de Grave, seigneur de S. Martin entre deux eaux, baron de Villefargeau, seigneur de Bauche, de la Richardiere & du Peron, colonel d'infanterie, & premier maître de la garderobe de Philippes de France, duc d'Orleans, par la demission de son pere Henry de Grave, maréchal des camps & armées du roi, leigneur des mêmes terres, avant lequel il mourut en 1688. & de Diane marquise de Solas.

6. MARIE-ELIZABETH Goyon de Matignon, mariée au mois de juin 1720. à Jacques-Claude-Augustin de la Cour, seigneur de la Cour & de Baleroi, colonel d'un re-giment de dragons, fils de Jacques de la Cour, seigneur de Baleroi, maître des Requêtes, & de Madelene-Charlotte-Emilie le Fevre de Caumartin.

B

#### XVIII.

OUIS-JEAN-BAPTISTE Goyon de Matignon, comte de Gacé & de Montmartin, baron de Gié, chevalier des ordres du roi, marêchal de camp de ses armées, gouverneur & lieutenant general des pais d'Aunis, ville & gouvernement de la Rochelle, isle de Rhé, Brouage, Oleron, &c. né le 29. & batssé le 30. janvier 1682. fut reçû dans les mousquetaires du roi en 1696, fait capitaine de cavalerie dans le regiment Roïal étranger en mil six cent nonante-sept, mestre de camp lieutenant du regiment de cavalerie de Toulouse en 1702. & donna des preuves de sermeté & de valeur à la bataille de Ramillies. Le roi voulant recompenser ses services, lui donna en 1706, le regiment Dauphin étranger, à la tête duquel il se signala à la bataille de Malplaquet. Il eut des provisions de gouverneur & lieutenant general des païs d'Aunis, ville & gouvernement de la Rochelle, isle de Rhé, Brouage, Oleron, &c. fur la démission du marêchal de Matignon son pere le 25. mai 1710. registrées au parlement de Paris le 31. août 1715. & à celui de Bourdeaux le 6. février 1719. & fut fait marêchal des camps & armées le 1. février de la même année. Le roi avoit réuni en sa faveur le gouvernement particulier des ville & tour de la Rocheile, au gouvernement & à la licutenance generale du païs d'Aunis, par lettres du 2. février 1717. il a été reçû chevalier des ordres le 3. juin 1724.

I. Femme, CATERINE-ELIZABETH Coyon, fille de Jacques Goyon, sire de Matignon III. du nom, comte de Thorigny, chevalier des ordres du 101, & de Charlotte Goyon de Matignon, fut mariée par contrat du 14 avril 1701. & mourut sans

enfans le 8. juillet 1706. comme il a eté ci-devant, pag. 391.

II. Femme, ANNE-MARIE DREUSE de Rousselet, fille de François-Louis de Rousselet, marquis de Chateaurenault, marêchal & vice-amiral de France, chevalier des ordres du roi, & de Marie-Ame-Renée de la Porte d'Artois, a été mariée le 22. mai

D 1710.



394

TO STANDARD STANDERS OF A ONE STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD

6. IIL

### SEIGNEURSET MARQUIS **MOUSSAIE** DE LA



D'or à 2. fasces nouées de guenles & un orle de 9. merlettes de méme.

B

VIII.

('a ) Dom. Lobineau, hift, de Bretagne, lev. 12.

(b) Ibid. p. 422.

P. 410.

( d ) Iiid. 1. 43. P. 432

TIENNE Goyon, seigneur de Launay-Bouquien, second fils d'ALAIN Goyon III. du nom, sire de Matignon, & de JAQUELINE de Rieux, mentionné ci-devant, pag.379. cut la seigneurie de Launay-Bouquien, par transaction taite avec son frere Bertrand Goyon II. du nom en 1363. & au mois de mars 1368. fut designé pour être l'un des quatre marêchaux de Bretagne, dans le traité que sit le sire de Montfort & de Loheac avec la noblesse du païs de Rennes le 26. avril 1379. ( a ) Il fut envoié en Angleterre avec une lettre de créance en date du 4 mai de la même année, (b) fut un des barons qui faisoient partie de la celebre ambassade que Jean IV. duc de Bretagne envoia pour regler les conditions du traité fait à West-minster le 17. mars 1380. (1) & deputé vers le comte de Bukingam pour lui saire D (c) Idem. p. 428. compliment de la part du duc de Bretagne la même année. (d) Il reçut en 1384. une quittance de Bertrand Goyon son néveu, dont il avoit été tuteur. Le duc de Bretagne aprés lui avoir donné en 1380, trois cens livres de rente pour recompense de ses services, l'envoia au secours du comte de Flandres en 1382. & le fit son amiral par lettres données à Nantes le 2, janvier 1 385. & son ambassadeur en France en 1390. Il fut nommé capitaine de la ville & du chaîtel de Rennes par Jean le vaillant, duc de Bretagne, donna son scellé à ce duc de le garder ficelement, & le lui promit & sura en soi de gentillesse & ordre de chevalerie le 10 septembre 1392. Son sceau cit un éeu chargé de 2. sasces nouces accompagnées de 9. merlettes, supports deux sigures humaines, tenant un casque, cimier un lion leopardé au milieu d'un vol, legende A sceau Estienne Goyon. (e) 11 E transigea le 3. juillet 1401. avec Bertrand Goyon III. du nom son néveu.

(e) D. Lobineau, preuves de l'hist. de Bret. p. 1631.

1. Femme, MAHAUT du Bois selon une genealogie manuscrite, fille de François du Bois, & sœur de Marie du Bois, semme de Geostroi Russier qui transigea en 1374. avec Etienne Goyon sur les successions qu'ils avoient à partager ensemble.

1. BERTRAND Goyon, sire de Launay-Goyon & des Vaudoré, qui suit.

2. THOM INE Goyon, semme d'Olivier de Boisjean, monte en 1401.

(f) Genealogic minferite.

II. Femme, THOMINE de Dinan, fille de Louis de Dinan, seigneur de Montafilant, & de Jeanne Rousselot dame de Limoelan, sut mariée en 1394. (e)

ETIENNE Goyon, capitaine de dix-neuf écuyers servoir sous l'archevêque de Reime en Languedoc & en Dauphiné en 1419. Voyez Dom Lobineau, bist. de Bretagne, liv. 15. pag. 536. Il donna le 28. janvier de la même année quitance de 315. liv. à Jean de la Barre tresorier du Dauphiné, pour le paiement de les gages & de ceux de dix-neuf écuiers de sa compagnie. Elle est scellée de fon sceau, an 1. & 4. de Matignon, an 2. & 3. de Goyon, un lion, legende, sigillum Stephani Gouyon, il fit montre avec quinze écuiers de sa compagnie au Mans le 28. octobre survant. (4)

(a) Cabinet de M. de Clairembaulte

IX.

BERTRAND Goyon, sire de Launay-Goyon & du Vaudoré, nommé chevalier dans une donation que lui sit Bertrand Goyon III. du nom son cousin germain le 12. decembre 1383, fut present à la transaction faite le 1, avril 1385, entre Bertrand Goyon son cousin germain & Esienne Goyon son pere, & mourut en 1455.

Femme, MARGUERITE Madeuc, fille de Roland Madeuc, leigneur du Guemadeuc, & d'Honorée de Montbourcher dame de la Tourniole sa seconde femme.

1. BERTRAND Goyon II. du nom, fire de Launay-Goyon & du Vaudoré, qui fuit.

2. JEANGoyon vivant en 1475.

3. BRIANT Goyon, l'un des cent gentilshommes de l'hôtel du roi en 1480.

4. 5. & 6. Isabeau, Honore's & Catebine Goyon, vivantes en 1475.

X.

ERTRAND Goyon, fire de Launay-Goyon & du Vaudoré II. du nom de cette

branche, mort en 1479. Femme, ISABEAU Berart, fille de Lancelot Berart, seigneur de Kaermartin ou Kervartin, & de Jeanne de Rohan. Une genealogie manuscrite l'appelle Jeanne de S. Meloir.

1. BERTRAND Goyon III. du nom, sire de Launay-Goyon, qui suit.

2. GILLES Goyon, seigneur de la Billardaye, vivoit en 1514. que son neveu lui donna le manoir de la Fosse, pour en jouir pendant sa vie. 3. Julien Goyon, seigneur de la Fosse en 1531.

4. MAKIE Goyon vivoit en 1489.

#### XI.

PERTRAND Goyon III. du nom, sire de Launay-Goyon & du Vaudoré, l'un des cent gentilshommes de l'hôtel du roi en 1481, donna deux aveux au roi comme duc de Bretagne les 5. decembre 1497. & 29. octobre 1499.

Femme, MARIE de Marcillé, fille de Jean de Marcillé chevalier, & de Marie

D de Romilli de la Chesnelaye, sut mariée en 1484.

1. GUY Goyon, chevalier, seigneur de Launay-Goyon, qui suit.

2. N... Goyon, duquel descendent les SEIGNEURS DE GROSCHESNE.

3. JEAN Goyon chapciain de S. Pierre de Matignon en 1529.



D'argent , au.

E

A

#### XII,

UY Goyon chevalier, fire de Launzy-Goyon & du Vaudoré. T Femme, GILLETTE de la Moussaye, fille d'Amaury de la Moussaye, & de Marguerite de Langourla, sut mariée en 1506, devint dame de la Mouslaye, de Pont-F val, de Tourande & de Kergener, par la mort sans enfans de Jacques de la Mouslaye son neveu, demeura veuve en 1528. & se remaria avec Jean seigneur de Commenan.

1. JACQUES Goyon, sire de la Moussaye, qui suit.

2. NICOLAS Goyon, seigneur de la Rillardaye.

Femme, Louise de la Prevôté.

1. JEAN Goyon, seigneur de la Fosse en 1583.

11. JACQUEMINE Goyon, épousa le 4. avril 1583. Jean Bouan, seigneur de la

#### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL 396

Grandville. Charles Goyon baron de la Moussave, sur present à son contrat de mariage, & la reconnut couline germaine d'Amaury Goyon, sire de la Mous.

MARIE Goyon, femme de François Goyon écuier, seigneur de Lisse-Avart, pouvoit être fille de Gwy Goyon qui lui avoit promis le 12. novembre 1513. plusieurs parties de rente. Elle & son mari obtintent une sentence en la tenechaussée de Lamballe le 13. novembre 1546, sur les disterends qu'ils avoient à cause de cette promesse, avec Julien Goyon chevalier, curateur d'Amaury Goyon, sire de la Mouslaye,

#### XIII.

TACQUES Goyon, sire de la Moussaye, de Plouer, de Touraude, de Launay-Goyon, du Vaudoré, &c. moutut en 1538. âgé de 22. ans. Femme, LOUISE de Chasteaubriant, dame de Beaufort, veuve de Julien Thierry, sire du Bois-Orcant, & sille de Jean de Chasteaubriant, seigneur de S. Leger d'Orenge & de Beaufort, & de Jeame d'Espinay, sut mariée le 14. avril 1529.

1. AMAURI Goyon, sire de la Moussaye, qui suit.

2. JEANNE Goyon.

#### XIV.

MAURY Goyon, sire de la Moussaye, de Plouer, de Launay-Goyon, de Tou-MAURY Goyon, lite de la iviounaye, de l'oues, étoit en 1538. lous la raude, du Vaudoré, &c. capitaine de 50. hommes d'armes, étoit en 1538. lous la Tutelle de sa mere, & en 1546, sous la curatelle de Julien Goyon chevalier, fut present le 2. mars 1578, à une transaction passée entre son fils & le seigneur du Guémadeuc, dans laquelle il est qualifié chevalier de l'ordre, & mourut le 21. octobre 1582.

I. Femme, CATERINE Madeuc, fille unique de Jacques Madeuc, fire du Gué-

madeuc, & de Madelene du Chastellier.

CHARLES Goyon, baron de la Moussave, qui suit.

II. Femme, CLAUDE d'Acigné; veuve de Claude sire du Chastel, baron de Marce, vicomte de Pommerith & lieutenant pour le roi en Bretagne sous le comte d'Estampes, & sille de Jean VII. du nom, sire d'Acigné, baron de Coetmen, & D d'Anne de Montejan, étoit mariée en 1559.

### X V.

HARLES Goyon, baron de la Moussaye, comte de Plouer, seigneur de Launay-Goyon, du Vaudoré, vicomte de Pommerith & de Tonquedec, fire de Juch en 1578, partagea ses enfans le 8, decembre 1592. & mourut l'année suivante. Femme, CLAUDE du Chastel, vicomtesse de Pommerith & de Tonquedec, baronne de Juch, du Mur, fille de Claude, sire du Chastel, & de Claude d'Acigné, fut mariée le 21. decembre 1570.

1. AMAURY Goyon II. du nom, marquis de la Moussaye, qui suit.

2. CHARLES Goyon, vicomte de Pommerith, tué aux guerres de Hollande sans #

avoir été marié. 3. JACQUES Goyon, baron de Marcé, dont la posterité sera rapportée ci-aprés S. IV

4. CLAUDE Goyon, seigneur de Touraude, dont les descendans se trouveront S. V.
5. CLAUDE Goyon, morte fans alliance avant 1592.

6. FRANÇOISE Goyon, mariée aprés l'an 1592. à David Menard, seigneur de Toucheprés en Poitou.

7. PHILIPOTE Goyon, mariée le 16. janvier 1592. à David de la Muce, seigneur de Ponthus, & morte la même année.

8. CHARLOTE Goyon, vivante en 1592.

9. MARGUERITE Goyon, en 1592.

XVI.

B

#### XVI.

MAURY Goyon II. du nom, comte de Plouer, vicomte de Pommerith & de Tonquedec, baron de Marcé & du Juch, seigneur du Mur, de Launay-Goyon, de la Motte du Parc, &c. fut institué heritier universel par Charles Goyon son pere en 1592, créé marquis de la Moussaye en 1615, & mourut en 1624.

Femme, CATERINE de Champagne, dame de Nogent-sur-Loir, fille de Louis de Champagne, comte de las Suze au Maine, baron de Brouassin & de la Chapelle-Rainsouin, chevalier des ordres du roi, conseiller d'état, & de Madelene de Melun-Normanville mourut à Paris le 11. juillet 1649. en sa soixante-dixième année.

1. AMAURY Goyon, marquis de la Moussaye, qui suit. 2. Brandelis Goyon, baron du Juch, tué aux guerres de Hollande du vivant

de son pere.

A

3. François Goyon, baron de Nogent, dit le baron de la Monssaye, lieutenant general des armées du roi, gouverneur de Stenay, s'attacha à M. le ptince qui lui confia la garde de Stenay, & se retira dans cette place, où il mourur avant la paix.

X VII.

MAURY Goyon, marquis de la Moussaye, (cette terre est dans l'évêché de S. Brieuc, & releve en partie du domaine de Jugon & en partie de Beaumanoir,) comte de Plouer, vicomte de Pommerith & de Tonquedec, baron de Marcé & du Juch, seigneur de Launay-Goyon, de la Motte du Parc & du Mur, acquit le comté de Quintin de Henri de la Tremoille, duc de Thouars, Pair de France, son beaufrere, & fut gouverneur de Rennes.

Femme, HENRIETTE-CATERINE de la Tour, fille de Henry de la Tour, duc de Bouillon, prince de Sedan, marêchal de France, & d'Elizabeth de Nassaw-Orange, fut marice par contrat du 11. avril 1629. Voyez tome IV. de cette histoire,

page 539.

E

1. Brandelis Goyon, comte de Quintin, mestre de camp du regiment de Bour-

gogne, mort sans alliance âgé de 21. ans.

2. HENRY Goyon, marquis de la Moussaye, comte de Quintin & de Plouer, seigneur de Launay-Goyon, baron de S. Bonnet & de Nogent-sur-Loir, partagea avec ses sœurs le 11. juillet 1674.

Femme Suzanne de Montgommery, fille de Louis de Montgommery, seigneur

de Dussé, & de N. du Mas de Montmartin.

3. AMAURY Goyon, mort fans alliance.

4. MARIE Goyon, dame de la Moussaye, sortit du rosaume au mois de mai 1691.

& mourut le 8. octobre 1717.

5. ELIZABETH Goyon, mariée par contrat du mois de juillet 1679. avec René de Montbourcher, marquis du Bordage, seigneur de Poligni, du Lion d'Angers, baron de la Greve, seigneur de la Roussiere, de la Mortayere, de Laubrai & de S. Aubin, marêchal de camp, tué le 18. octobre 1688. au siege de Philisbourg. Elle mourut le 18. octobre 1701. René-Amaury de Montbourchet, marquis du Bordage son fils a herité du marquitat de la Moussaye.



## HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

6. IV.

# BARONS DE MARCÉ



D'argent, au lion de gueules couronné d'or.

B

### X V I.

ACQUES Goyon, baron de Marcé, troisième fils de CHARLES Goyon, baron de la Mouslaye. & de CLAUDE du Chastel, mentionné ci-devant page 396. fut partagé par son pere en 1592.

Femme ELIZABETH du Mas, fille de Philippe du Mas, seigneur de Montmartin, vicomte de Terchamp au Maine prés Laval, & de Marguerite de Beaumanoir. étoit veuve en 1650.

3. CLAUDE-CHARLES Goyon, baron de Marcé, qui suit.

2. CLAUDE Goyon, femme de Benjamin Amproux, conseiller au parlement de Paris.

#### X VII.

LAUDE-CHARLES Goyon, chevalier, baron de Marcé, vicomte de Terchamp, mort au mois de decembre 1693.

I. Femme MARIE d'Apelvoisin, vicomtesse de Farcé en Bretagne prés Rennes, fille de Samuel d'Apelvoisin, vicomre de Farcé & d'Elisabeth de Pierre-Buffiere, fur mariée au mois de mai 1662.

1. ELIZABET-MARIB Goyon, mariée au mois de janvier 1685. à Theodore de Beringhen, conteiller au parlement de Paris.

2. CLAUDE-MARGUERITE Goyon, mariée au mois de janvier 1685. à Paul d'E-

peigne, seigneur de Venevelles.

HENBIETE Goyon, fille d'honneur de la reine de Dannemarck. II. Femme, HENRIETE de la Muce, fille de Cefar de la Muce, seigneur de Ponthus & d'Ursuline de Champagne la Suze, sur mariée au mois de mai 1678.

1. CESAR-BENJAMIN Goyon, vicomte de Terchamp au Maine, âgé de sept ans en 1690.

1. URSULINE-MARGUERITE GOYON.

E



# DES PAIRS DE FRANCE: VALENTINOIS. 399 A RARRELL RECENT OF THE CONTROL OF T

# SEIGNEURS DE TOURAUDE



D'argent an lion de gueules couronné d'or, que est Goyon.

B

C

#### XVI.

LAUDE Goyon, quatrième fils de CHARLES Goyon, baron de la Moussaye, & de CLAUDE du Chastel, mentionné ci-devant, pag. 396. seigneur de Tou-

raude, vicomte de Tonquedec, sur parragé par son pere en 1592. Femme, ANNE Franchet, veuve de Gilles Yguet, seigneur de la Chapelle, & fille de Gilles Francher, seigneur de l'Aumosne, & d'Anne de Budes, dame de Vauxrumen, fut marice par contrat du 26. octobre 1624. & testa le 15. janvier 1631.

### XVII.

LAUDE Goyon chevalier, seigneur de Touraude, est dit dans son contrat de mariage fils unique & seul heritier de Claude Goyon, & d'Anne Franchet. Il mourut le 30. mars 1676.

Femme, ANNE de l'Espinay, fille d'Isaac de l'Espinay de Monceaux-Malarit, & d'Anne de la Vaizouziere sa seconde semme, sur mariée par contrat du 9 septembre 1661. & vivoit en 1688.

1. AMAURY-HENRY Goyon chevalier, seigneur de Beausort, qui suit.

- 2. JEAN Goyon partagea avec ses freres en 1688. fut capitaine d'un vaisseau du roi & chevalier de S. Louis.
- 3. Luc Goyon, nommé dans la transaction de son frere aîné en 1688. fut enseigno de vaisseau.
- 4. Anne-Marie Goyon, nommée avec ses freres & sœurs dans le partage qu'ils firent en 1688. n'étoit pas mariée en 1714.
- 5. CLAUDE-MARGUERITE Goyon, presentée pour être chanoinesse à Remiremont au mois de novembre 1695, vivoit en 1714.
- 6. CLAUDE-CHARLOTTE Goyon, époula N... le Diable, dit Marie, seigneur de la Higourdaie, évêché de Dol.
  7. MARGUERITE Goyon morte sans alliance.
- 8. Anne Goyon mariee avec N... seigneur des Portes.

E

#### XVIII.

MAURY-HENRY Goyon chevalier, seigneur de Beaufort en Bretagne, transigea en 1688, avec la mere, les freres & lœurs lur le partage de la luccellion de leur pere. Femme, ANNE de l'Espinay, fille unique d'Isaac de l'Espinay, & de Caterine le Breton, & nièce d'Anne de l'Espinay, semme de Claude Goyon, mentionné et - dessus fut mariée le 10. mars. 1691.

1. François-Gabriel Goyon, né le 23. septembre 1698, presenté pour être page du roi dans sa grande écurie le premier avril 1714.

2. SOPHIE Goyon de Beauttort, presentée pour être reçûë chanoinesse à Poussay en Lorraine au mois de mars 1710.

HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL. TOO

# \* LALLELLAL LA VATELLE SELLEN

# BRANCHES DES NOM ET ARMES DE GOYON.

Dont on n'a point trouvé la jonction avec les precedentes.

Ī.

# SEIGNEURS DE BEAUCORPS



D'argent an lion de queules couronné d'or. C

OMME les seigneurs de BEAUCORPS dans la production qu'ils ont faite des pieces justificatives de leur noblesse à la chambre établie par le roi en 1668. pour la reformation de la noblesse du païs & duché de Bretagne, ne rapportent point de preuves de leur liaison avec aucune des branches de la maison de Goyon-Matignon, nous commencerons par

TEAN Goyon, seigneur de Beaucorps, peut être celui qui sut fait prisonnier E avec Bertrand Goyon III. du nom, chevalier, seigneur de Matignon le 6. octobre 1387. M. d'Hozier dans ses tables genealogiques le dit fils de Bertrand Goyon II. du nom, sire de Matignon.

Femme, JEANNE de Beaucorps, fille & heritiere de Geoffroy seigneur de Beau-(a) D. Lobineau, corps, qui combattit à la fameuse bataille des trente en Bretagne l'an 1351. (a)

J. 10. p. 343.

#### II.

A LAIN Goyon, seigneur de Beaucorps, sur parragé avec sa semme le 18. juillet F. 1386. par Jean seigneur de Moliere. Bertrand Goyon, seigneur de Matignon & de la Roche-Goyon, lui sit un contrat d'affeagement le 15. sevrier 1393. le qualifia son cousin, & l'institua en cette qualité capitaine & commandant dans son château de la Roche-Goyon le 26. septembre 1437.

Femme, MATHURINE ou MATHELINE de Moliere, fille de Jean seigneur

de Moliere, chevalier, & de Marie d'Anjou, fur parragée par son pere le 18.

1. BERTRAND Goyon, seigneur de Beaucorps, qui suit.
2. JEAN Goyon, seigneur de Vaurouaut, a fait la branche des seigneurs de VAU-ROUAUT, rapportée ci-aprés §. III.

3. PIERRE

## DESPAIRS DE FRANCE VALENTINOIS.

3. PIERRE Goyon, fut partagé le 9. septembre 1439. comme juveigneur par Bertrand son frete aîné dans les successions d'Alain Goyon & de Matheline de Moliere leur pere & mere.

4. & S. JEAN & ALAIN Goyon, furent presens au partage de Pierre Goyon leur

frere le 9. septembre 1439.

6. MAHAUT Goyon, transigea le 28. octobre 1446. avec Bertrand Goyon son frere aine heritier principal & noble, sur ce qu'il lui appartenoit dans les successions de leur pere & mere.

7. MARIE Goyon, épousa le lundi après l'Epiphanie 1403. Roland de la Motte,

fils de Jean de la Motte.

8. THOMASSE Goyon, étoit mariée en 1439. à Jean Regnaud, seigneur des Rosiers, qui sit un échange au nom de sa femme avec Bertrand Goyon, seigneur de Beaucorps le 9. novembre 1439.

9. CARIE Goyon, femme de N... Rouxel, & mere de Jean Rouxel, seigneur de

l'Hopital en 1477.

10. Isabeau Goyon, transgea le 3. avril 1471. avec Bertrand Goyon son petit neveu, sur le partage qu'elle demandoit dans les biens de ses pere & mere, & étoit mariée des-lors avec Roland Cadiou.

11. MARGUERITE Goyon, semme de N... de Guébriant, & mere de Lancelot de

Guébriant, seigneur de Tiercelin. en 1504.

#### III.

ERTRAND Goyon, seigneur de Beaucorps, partagea ses freres les 3. aoust 1436. & 9. septembre 1439. fut fait capitaine & commandant du château de la Roche - Goyon le 26. septembre 1437. par Jean Goyon, sire de Matignon, qui le nomme son cher & amé cousin, sur present à la transaction faite par Lanceles Goyon au sujet de la rançon avec les seigneurs de Chateauneus & de Coetquen le 23. avril 1434. mourut le 2. mai 1457. & sut enterré dans l'église de Matignon, par concession accordée sans consequence pour l'avenir par Jean Goyon, sire de Matignon, à la rep quisition qu'en avoient faite le 2. mai 1457. Marguerite Abraham sa veuve & ses enfans.

Femme, MARGUERITE Abraham fit avec son mari le 7. avril 1442. une dosation en avancement d'hoirie à Lancelot Goyon leur fils aîné, qui leur devoit succeder comme heritier principal & noble, étoit veuve le 2. mai 1457, qu'elle requit avec ses ensans, de Jean Goyon sire de Matignon, la permission de saire enterrer son mari dans l'église de Matignon, transigea le 6. aoust 1460. avec Guyonne d'Angoulevant

sa bru pour la tutelle de Bertrand Goyon son petit-fils.

1. LANCELOT ( alias LAURENT ) Goyon, qui suit.

2. 3. & 4. MARGUERITE, CATERINE & MATHUBINE Goyon, nommées dans dans l'acte de requisition du 2. mai 1457. pour la sepulture de Bertrand Goyon, seigneur de Beaucorps leur pere.

IV.

ANCELOT (alias LAURENT) Goyon, vivoit le 7. avril 1442. & mourut

Javant son pere.
Femme, GUYONNE d'Angoulevant étoit veuve le 2. mai 1457, qu'elle se joignit avec ses enfans, à la demande de Marguerite Abraham sa belle-mere, pour la sepulture de Bertrand Goyon son beau-pere, en l'église de Matignon; transigea avec sa belle-mere le 6. aoust 1460. au sujet de la tutelle de Bertrand Goyon son fiis, vivoit encore le 18. aoust 1496. & étoit morte le 7. mars 1497.

1. BERTRAND Goyon, seigneur de Beaucorps, qui suit.

E

2. JEAN Goyon.
3. JEANNE Goyon, partagée par Bertrand Goyon son frere aîné le 18. aoust
3. JEANNE Goyon, partagée par Bertrand Goyon son frere aîné le 18. aoust
3. JEANNE GOYON, partagée par Bertrand du Breil, seigneur de Rais & de la 1496. fut la cinquieme semme de Roland du Breil, seigneur de Rais & de la Ville-Bonnette, senechal de Dinan & de Rennes, president au parlement de Bourdeaux, puis à celui de Bretagne, fils puine de Roland du Breil, & d'Olive Chastel. Il sit son testament le 2. mai 1501. dans lequel il nomme Jeanne Goyon la femme, & choisit sa sepulture en la nes de l'église des Freres Prê-cheurs de Dinan. Il mourut en 1502. Voyez l'histoire des maisons de Bretagne par du Pas, pag. 775. Tome V.

ERTRAND Govon II. du nom, seigneur de Beaucorps, étoit en 1463. sous la tutelle de sa mere, transigea avec Roland Cadiou & Isabeau Goyon, fille d'A-Lain Goyon, & de Mathelme de Moliere le 3. avril 1471. le 17. septembre 1477. avec Jean Rouxel, seigneur de l'Hopital, representant pour Carie Goyon sa mere, le 3. septembre 1493. avec Guillaume de Mangaro de Counais-Couvran, sur le partage du à Guyonne d'Angoulevant sa mere, le 7. mars 1497, avec le même pour l'exccution de la précedente transaction, & les 11. juillet 1502. & 11. mars 1504. avec Lancelot de Guebriant, seigneur de Tiercelin, fils de Margnerite Goyon, touchant le partage qui lui étoit encore dû des successions d'Alam Goyon, & de Matheline de Mohere, pere & mere de Margnerite.

Femme, MARIE Madeuc, fille de Roland Madeuc, sire du Guémadeuc, & de Caterine de Rostrenan, est nommée dans une transaction de François Goyon son

fils du 23. janvier 1541.

1. FRANCOIS Goyon, seigneur de Beaucorps, qui suit.

2. JEANNE Goyon, temme de François de S. Meloir, écuier seigneur du Closdavi, sur partagée par son frere aîné le 23. janvier 1541.

· Neuf autres enfans dont on n'a rien trouvé.

#### VI.

RANCOIS Goyon, seigneur de Beaucorps, consentit & sur present au contrat de mariage de Pierre son fils le 17. juillet 1539, partagea ses puinés le 23. janvier 1541, donna un certificat le 26, septembre 1549, en qualité de commandant au chareau de la Roche-Goyon & de capitaine des gentilshommes du canton fous le duc d'Estampes gouverneur de la province, étoit capitaine des nobles de l'évêché de Rennes en 1553. & mourut en 1566.

Femme, LOUISE Jouin, sut presente au contrat de mariage de Pierre Goyon

fon fils le 17. juillet 1539. & avoit eu sept ensans.

1. PIERRE Goyon, seigneur de Beaucorps, qui suit.

2. CATERINE Goyon, semme de Thomas de Carmené, comme il paroît par une transaction de 1604.

Cinq autres enfans dont on ne sçait rien.

#### VII.

IERRE Goyon, seigneur de Beaucorps, de S. Jean & de S. Cast, sut marié par contrat du 17. juillet 1539, en presence de ses pere & mere, & ne vivoir plus D

le 3. octobre 1566.
Femme, HELENE de Carmené, fille de Gilles de Carmené, seigneur des Essarts, & d'Isabeau de Rieux, nommée dans le contrat de mariage rapporté ci-dessus.

1. FRANÇOIS Goyon, leigneur de Beaucorps, partagea avec son frere & sa sœur le 12. juin 1579. & mourut fans enfans.

2. GEORGES Goyon, seigneur de Beaucorps, qui suit.

3. FRANÇOISE Goyon, fut mile sous la tutelle du seigneur du Guemadeuc le 3. octobre 1566. sut partagée par François Goyon son frere aînc le 12. juin 1579. & mariée à N... du Rocher.

#### VIII

EORGES Goyon, seigneur de S. Cast, étoit avec sa sur sous la tutelle du sei- E Tgneur du Guemadeuc le 3. octobre 1566, sut partagé le 12, juin 1579, par son frere ainé, & devint ensuite seigneur de Beaucorps par la mort sans entans de ce

Femme, JEANNE de la Motte, étoit mariée le 12. juin 1579. THOMAS Goyon, seigneur de Beaucorps, qui suit.

IX.

HOMAS Goyon, seigneur de Beaucorps & de S, Jean, baptisé dans la paroisse de Pleboule le 24. septembre 1582, transigea le 14. novembre 1604, avec Jean de Carmené, seigneur de Carmené, & le 12. janvier 1605. avec Jeanne du Rocher au sujet de la succession de Louise Jouin leur bisaïeule. Il sut capitaine d'une compagnie de cent hommes d'armes par commission du roi Louis XIII. du 10. septembre 1616.

Femme, ISABEAU de Conen, sut mariée par contrat du 14. juillet 1605.

1. JEAN Goyon, seigneur de Beaucorps, qui suit.

2. MARC Goyon, leigneur de Dieudy & de la Vieuville, dont la posterité sera rap-

porté ci-après S. II.

B

C

3. FRANÇOIS Goyon, seigneur de Beaucorps & de S. Jean, capitaine de cent hommes de pied le 20. juin 1652. & d'une compagnie de chevaux legers par commission du 22. juin de la même année, commissaire provincial au pais, gouvernement & département de Lionnois, Forests, Beaujollois, Ville & arcenal de Lion, par provisions du premier decembre 1655, pourvû de la charge de lieutenant de l'artillerie au gouvernement & département de Picardie le premier septembre 1658, gouverneur commandant dans le château du Toreau & à l'embouchure de la Riviere de Morlaix le 7. decembre 1659. Le roi Louis XIV. en consideration des services qu'il en avoit reçûs, lui octroya le 17. octobre 1660. des lettres portant apointement de dix mille livres par an pour la solde de sa garnison & la garde du château du Toreau; il étoit sur l'état de la même année, le vingtième des soixante gentilshommes pensionnaires du roi, pour le trouver à toutes les tenues & assemblées de la province, sut confirmé le 1. mai mil six cent soixante-cinq, par le duc de Mazarini, dans la qualité d'arbitre universel, du differend des nobles de l'évêché de S. Brieuc, & maintenu par arrêt de la chambre établie pour la reformation de la noblesse de Bretagne le 25. fevrier 1669. comme noble, issu d'ancienne extraction noble, avec permission de prendre la qualité d'écnyer & de chevalier, & de jouir de tous droits, franchises, privileges & prééminences attachées aux nobles de cette province Georges Goyon, moit tans posterité.

5. JEANNE GOYON.

6. Anne Goyon, dame de la Villegouriot.

7. & 8. Françoise & Louise Goyon.

9. CLAUDE Goyon, dame de l'Argentray. D

EAN Goyon, chevalier, seigneur de Beaucorps, capitaine general garde-coste de l'évêché de S. Malo, par commission du 21. aoust 1654. I. Femme, ANNE de Coetlogon, mariée par contrat du 4. septembre 1652.

II. Femme, ACQUEMINE de la Riviere, fille d'Olivier de la Riviere, seigneur du Plessis, sut établie tutrice de ses enfans par acte du 17. sevrier 1661.

1. 2. & 3. JACQUEMINE, MARIE - ANNE - FRANÇOISE & CLAUDE - JEANNE Goyon, nommées dans la representation des titres de noblesse à la chambre de Bretagne en 1669, par Jacquemme de la Riviere leur mere, failant pour elles & maintenuës comme leur oncle.

E

### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

# 到於 所然而: 分別。因為於因為而因而然於此名所而為此的

§ II.

SEIGNEURS

# DE DIEUDY.



D'argent, au lion de gueules couronné d'or.

X.

ARC Goyon, Chevalier, seigneur de la Vieuville & de Dieudy, second fils de THOMAS Goyon, seigneur de Beaucorps, & d'ELISABETH Conen, mentionnez ci-devant p. 403. transigea le 16. août 1644. avec René de la Lande, seigneur de la Villerouaut son beau-frere, & le 22. decembre 1645. avec Jean Goyon, seigneur de Beaucorps son frere aîné, sur le partage de la succession de ses pere D & mere.

Femme, ISABEAU de la Lande, fille de François de la Lande, seigneur de Castan, & d'Isabean de Tournegon, étoit mariée le 16. aoust 1644, qu'elle transigea avec René de la Lande, seigneur de la Villerouaut son frere, pour la succession de ses pere & mere.

### XI.

TEAN Goyon, seigneur de Dieudy, né le 3. janvier 1644. baptisé le 6. dans la paroisse de S. Cast, su maintenu comme François Goyon son oncle, par arrest de la chambre établie pour la résormation de la noblesse de Bretagne le 25. sevrier E

Femme CATERINE Goyon, fille de Charles Goyon, seigneur de Thaumats, & de Jeame le Mezée, sut mariée le 5. sevrier 1662, & mere de

#### XII.

CHARLES-FRANCOIS Goyon, baptisé le 8. aoust 1663. seigneur de Dieudy en 1669. nommé dans l'acte de representation des titres de noblesse par son pere, en la chambre de Bretagne la même année.

F

В

C

DES PAIRS DE FRANCE. VALENTINOIS.

## 

III.

### SEIGNEURS

# V A U R O U A U T



D'argent an lion de gueules couronné d'or.

#### III.

EAN Goyon, seigneur de Vaurouaut, second fils d'ALAIN Goyon, seigneur de Beaucorps, & de MATHELINE de Moliere, mentionné ci-devant page 400. sut partagé comme juveigneur par Bertrand Goyon, seigneur de Beaucorps son frere aîné le 3. aoust 1436, fit un échange avec lui le 7. juillet 1437, sut present au par-tage de Pierre Goyon son frere puiné le 9. novembre 1439, & mourut le 9. avril D 1459.

Femme ISABELLE du Verger, dame du Verger, étoit mariée avant l'an 1440.

1. PIERRE Goyon, seigneur de Vaurouaut, qui suit.

2. MARIE Goyon, fut marice par les pere & mere le 11. septembre 1453. à Bertrand Colas.

#### IV.

JIERRE Goyon, seigneur de Vaurouaut, étoit marié en 1443. & vivoit en 1481. Femme, CATERINE de la Moussaye, sille de Roland de la Moussaye, sei-E gneur de Lorgeril, sut partagée le 11. novembre 1443.

EAN Goyon, seigneur de Vaurouaut, transigea avec Lancelot Colas son cousin germain le 15. juillet 1484. Femme, MADELENE du Boisriou, étoit mariée en 1473. se remaria en 1493.

à Pierre de S. Meloir, & ne vivoit plus en 1524.

1. FRANCOIS Goyon, seigneur de Vaurouaut, qui suit. 2. JEANNE Goyon, étoit mariée à Gilles de Tremereuc, seigneur de Tannie le

23. juillet 1504. qu'elle sut partagée par son frere.
3. Françoise Goyon, épousa François Restant, seigneur de Pontmenard, & étoit veuve le 6. decembre 1524, que son frere lui donna sa part de la succession de Jean Goyon leur pere.

Ks.

QU.

Tome Y.

C

A

D

E

RANCOIS Goyon, seigneur de Vaurouaut & de la Villegourée, paroisses de Pleherel & de Pleboule, partagea Jeanne Goyon sa sœur le 23, juillet 1504. & Françoise Goyon son autre sœur le 6, decembre 1524, & étoit tuteur & garde-naturel de Lancelot Goyon son fils le 24, sevrier 1528, il est qualissé écuyer dans des lettres de maintenuë de droit en forme de lettres royaux que lui accorda le roi François I. au sujet des preéminences qu'il prétendoit dans la paroisse de Pleherel & de Pleboule le 7, mars 1528, il en obtint de nouvelles pour les mêmes droits le pénultième janvier 1531, sit aveu le 21, novembre 1553, des terres qu'il B tenoit de la seigneurse de la Hunaudaye, dont il avoit herité par la mort de Jean Goyon son pere, & ne vivoit plus en 1556.

I. Femme FRANCOISE Madeuc, fille de Mathurin Madeuc, écuier, seigneur

de Quillec, & de Gillette le Fellé, fut partagée le 11. fevrier 1521.

1. LANCELOT Goyon, seigneur de Vaurouaut & de la Villegourée, qui suit.
2. ALIK Goyon, semme de N.... Lambert, seigneur de Villegous & de la Hauteville, strere de Renée Lambert, dame de Vaurouaut, & fils de Jean Lambert, seigneur de la Hauteville, & de Marguerite l'Enfant.

II. Femme, MARGUERITE l'Enfant, veuve de Jean Lambert, seigneur de la Hauteville.

CATERINE Goyon, étoit mariée avec Jacques l'Abbé, écuier, seigneur du Gardon C le 10. avril 1562. qu'elle sut partagée par son frere.

#### VII.

ANCELOT Goyon, seigneur de Vaurouaut & de la Villegourée rendit aveu des biens de ses pere & mere après seur mort, à Lambale le 11. juin 1556. & à la Hunaudaye le 7. sevrier 1557, sur fait capitaine garde-coste de Frehel près S. Malo & de Plevenou le 11. avril 1577. & étoit mort en 1587.

Femme, RENE'E Lambert, fille de Jean Lambert, & de Margnerite l'Enfant, fut dame de Vaurouaut par la donation mutuelle qu'elle & son mars s'etcient saite

le 5. fevrier 1577. & ne vivoit plus en 1587.

1. JEAN Govon de Vaurouaut, mort sans enfans.

2. CHARLES Goyon, seigneur de Vaurouaut, qui suit.

3. LANCELOT Goyon.

4. JEAN Goyon, seigneur de la Garenne & de Vaumeloisel, rapporté cy après G. IV.

5. ETIENNE Goyon.

- 6. AMAURI Goyon.
- 7. FRANÇOIS Goyon, épousa N.... dame de Margaro, dont il n'eut point d'enfans.
- 8. BERTRAND Goyon, seigneur de Vaudurand & de la Ville-aux-Oiseaux, rapporté ci-aprés §. VII.

9. GILLES Goyon, seigneur de la Raimbaudiere, rapporté S. X.

10. PIERRE Goyon, seigneur des Rochettes, rapporté §. XI.

11. Christophe Goyon, seigneur du Verger, ecuïer, sut partagé le 1. juillet 1587 épousa Marie d'Argentré, dont il n'eut point d'enfans, & vivoit encore en 1629.

12. JACQUES Goyon, seigneur de S. Martin & de Launay-Comats, rapporte 6. XII.

13. Pierre Goyon, seigneur du Clos, capitaine de Pontiuy, sut partagé par Jean Goyon son srere le 3. juillet 1587.

14. CATERINE Govon, femme de Jean des Nos, seigneur de la Ville-Thibaut, sur partagée le 2. juillet 1587.

15. CHARLOTE Goyon, époula Charles de Nez, seigneur de Menillé.

16. Anne Goyon, fut marice à Jean de Marg aro, seigneur de la Croix-Margaro.

#### VIII.

HARLES Goyon, seigneur de Vaurouaut aprés son frere, sit registrer au presidial de Rennes le 14. novembre 1587, une donation mutuelle que lui & sa temme s'étoient faite le 9. du même mois.

Femme, N. PESCHART ou PERSAC.

1. BRIAND Goyon, seigneur de Vaurouaut, qui suit.
2. JACQUES Goyon, seigneur de S. Martin, sur partagé le 20. juillet 1623.

3. Louis Goyon, seigneur du Plessis, sut partage avec Jacques son frere.

B

RIAND Goyon, seigneur de Vaurouaut, de la Villegourée & de Villerogon, rendit aveu à la seigneurie de la Hunaudaye le 25. juin 1622. & à celle de Lambale le 27. aoust de la même année, partagea ses freres le 20. juillet 1623. &

ne vivoit plus en 1629.

Femme MARGUERITE de S. Denoual, fille de Georges vicomte de S. Denoual, & de Marguerite de Morel, fut mariée par contrat du 9. aoust 1604. obtint un partage provisionnel le 15. juillet 1605. & sa provision sur accruë de 200. livres de rente par sentence rendue au presidial de Rennes le 22. decembre 1608. Elle étoit morte en 1629.

1. CHARLES Goyon, seigneur de Vaurouaut, qui suit.

2. PIERRE Goyon, seigneur de Pontnormand en 1636. vivoit en 1668.

3. ADRIEN Goyon, seigneur de Pontnormand, capitaine au regiment de la Ferté, sut partagé par Charles Goyon son frere ainé le 13. sevrier 1636.

4. JACQUES Goyon, seigneur de la Demieville, partagé avec ses freres le 13. tevrier 1636, vivoit en 1668.

5. GILLES Goyon écuïer, seigneur de S. Martin, nommé au partage de ses freres du 13. fevrier 1636.

6. FRANÇOIS Goyon, religieux au couvent de Notre-Dame de Bonne Nouvelle à Rennes en 1626, & 1636.

7. FRANÇOISE Goyon, dame de la Villeon en 1636.

8. MARGUERITE Goyon, dame des Rochettes en 1636.

D

Х.

MARLES Goyon, seigneur de Vaurouaur, de la Villerogon & de Beaulieu, fit une déclaration le 9. janvier 1630. à la leigneurie de Lambale, des maisons, terres, heritages, fiefs & leigneuries combez en rachat par le décès de Briand Goyon, ion pere, & parragea ses freres le 13. février 1636.

Femme, CLAUDE Visdelou, dame de la Goublaie, fille de Gilles Visdelou chevalier, leigneur de la Goublaie, & de Françoise de Quellenec, sut mariée par con-

trat du 3. aoust ou 18. septembre 1629. & étoit veuve le 30. aoust 1663.

1. François Goyon, feigneur de Vaurouaut, ceda en 1686. ses biens à son neveu & à son beautrere.

2. PIERRE Goyon, seigneur de Vaurouaut, qui suit.

- 3. RENE' Goyon écuier, leigneur du Plessis, né le 17. novembre 1647. sut batilé le 9. decembre suivant, étoit mineur en 1668. & sut maintenu par arrêt de la chambre établie pour la reformation de la noblesse de Bretagne le 25, sévrier 1669.
- 4. CLAUDE Goyon, femme de Sebastien-Charles le Borne en 1686.

5. N... Goyon dont l'alliance est ignorée.

XI.

PIERRE Goyon, seigneur de Vaurouaut & de Beaulieu, sut maintenn par arrêt de la chambre établie pour la reformation de la noblesse de Bretagne le 25. sévrier 1669, comme noble & issu d'ancienne extraction noble, avec permission de prendre la qualité d'écnier & de chevalier.

Femme, JEANNE de la Chapelle, fille de Jean de la Chapelle, seigneur des Nos, & d'Holene Tranchant, sut mariée par contrat du 13. mai (alias aoust)

1663.

1. CHARLES Goyon, seigneur de Vaurouaut, qui suit. 2. Monique Goyon, dame de Beaulieu, vivoit en 1696.

XII.

CHARLES Goyon, seigneur de Vaurouaut, de Beaulieu & de la Villegourée, sur baptisé le 23. octobre 1665. & vivoit en 1712.

Femme, FRANCOISE-HYACINTE Boschier, fille de Claude Boschier, seigneur de la Ville-Harlé, & de Françoise Tranchant, sut mariée le 21. avril 1686. & vivoit encore en 1712.

1. CLAUDE-CHARLES Goyon de Vaurouaut, né le 24. aoust 1695, sut reçû page du roi dans la grande écurie le 8. avril 1712.

2. Achilles-François-Rene'-Louis Goyon, âgé de 14. ans, au mois d'avril 1712.

3. Joseph-Rene'-Marie Goyon, agé de 12. ans en avril 1712.

4. Louis-Paul Goyon, âgé de 5. ans en avril 1712.

3. JEANNE-LOUISE Goyon de Vaurouaut, étoit âgée de 23. ans en avril 1712.

6. FRANÇOISE Goyon, agée de 20. à 21. ans en avril 1712.

7. CLAUBE-GILETTE Goyon, âgée de 19. ans en avril 1712.

8. CLAUDE Goyon.

9. CHARLOTTE-CLAUDE Goyon de Vaurouaut, née le 8. octobre 1696. fut reçûë au nombre des Demoiselles à S. Cir dans le parc de Versailles le 13. decembre 1706. & mourut le 7. septembre 1711.

10. Pelagie-Agne's Goyon, née le 20. janvier 1703. sut reçûe à S. Cir le 29.

avril 1713.

11. MARIE-ANNE Goyon.



GIV.

B

# DES PAIRS DE FRANCE. VALENTINOIS. A WEST CONTROLL OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

IV.

# SEIGNEURS VAUMELOISEL.



D'argent au lion de gueules

#### VIII.

TEAN Goyon, seigneur de la Garenne & de Vaumeloisel, quatriéme fils de LANCELOT Goyon, & de RENE'E Lambert, mentionnez ci-devant p. 406. fut partagé par lon frere aîné le 29. juin 1587.

Femme, JACQUEMINE des Nos, dame de Vaumeloisel & de la Motte-Colas.

1. GEORGES Goyon, seigneur de Vaumeloisel, qui suit.

2. JULIEN Goyon, écuïer, seigneur de la Ravillays & de Bellestre, rapporté ci-aprés S. V.
3. LANCELOT Goyon, écuïer, seigneur du bois de la Lande & du Bourg-

durant, rapporte S. VI.

4. RENE B Goyon, fut partagée par Georges Goyon son frere ainé le 18. fevrier 1626.

#### IX.

TEORGES Goyon, écuier, feigneur de Vaumeloisel, partagea Julien & Renée T Goyon ses frere & sœur les 18. sevrier & 5. octobre 1626. Femme, JEANNE Percevault, fille d'Hervé Percevault, seigneur de Mezernets, étoit morte en 1640.

1. HENRY Goyon, né le 5. fevrier 1613. & baptilé le 29. decembre suivant,

fut seigneur de la Palüe.

В

2. JEAN Goyon, né le 18. sevrier 1614. & baptisé le 13. sevrier 1615. est qualisé écuier, seigneur de la Palue en 1668. & sur maintenu par arrêt de la chambre établie pour la reformation de la noblesse de Bretagne le 25. fevrier 1669.

3. BERTRAND Goyon, seigneur du Rocher, sut baptile le 15. sevrier 1616. & maintenu avec son frere le 25. sevrier 1669.

4. CLAUDE Goyon, dame de Juhel en 1640.

5. GILLETTE Goyon, n'étoit pas mariée en 1640.

LS

E

# **省的省份省份省份省份省份省份等省份省份省份省份省份省份省份省份**

# SEIGNEURS DELA RAVILLAYS. ET DE BELLESTRE



D'argent , an lion de gueules couronné d'or.

1 X.

TULIEN Goyon, écuïer, seigneur de la Ravillays, de Bellestre & de Villenisan, fecond fils de JEAN Goyon, seigneur de la Garenne & de Vaumeloisel, & de JACQUEMINE des Nos, mentionnez ei-devant page 409. fut partagé par son

frere aîné le 5. octobre 1626. Femme, FRANCOISE Gautier, dame de la Trechardaie, sut mariée par con-

trat du 22. fevrier 3621.

4. CHARLES Goyon, écnier, seigneur de la Ravillays & de Bellestre, qui suit. 2. FRANÇOISE Goyon, dame des Gardes, mariée a Isase de la Valée, seigneur de la Forestrie prés Dinan, mourut en 1682.

HARLES Goyon, écuier, seigneur de la Ravillays & de Bellestre, eut l'administration de ses biens avant l'age de 20, ans par dispense du 14, mai 1648. & fut maintenu par arrêt de de la chambre établie pour la reformation de la noblesse de Bretagne le 25. sevrier 1669.

Femme SAINTE le Chaux, fille de N. le Chaux, seigneur de la Houssiere prés Rennes & de la Boutardaie, & de Jeanne de Rians, mourut au mois d'ayril

1710.

1. GERMAIN Goyon, mort à l'âge de trois ans.

2. PAUL Goyon, seigneur de la Ravillays. 3. GABRIIL Goyon, capitaine d'une compagnie de cent hommes de la Marine, E mariée à Brest à N.

4. François Goyon, garde-marine, mort.

5. Françoise Goyon, épousa N.... Cadet, seigneur de la Dieusaie prés la Hunaudaie, & étoit veuve en avril 1712.

6. JEANNE Goyon, n'étoit pas mariée en 1712.

igitized by Google

# DES PAIRS DE FRANCE. VALENTINOIS. 411

# SINGERING STANDERS STANDERS STANDERS A

6. V I.

## SEIGNEURS

# DE S' LOYAL

B



D'argent au lion de gueules couronné d'or.

IX.

ANCELOT Goyon, écuïer, seigneur du bois de la Lande & du Bourgedurant, étoit troisséme fils de JEAN Goyon, seigneur de la Garenne & de Vaumeloisel, & de JACQUEMINE des Nos, mentionnez et devant p. 409.

Femme BERTRANNE Langlois, dame de Premoran, tut mariée par contrat

du 17. fevrier 1614.

1. MICHEL Goyon, écuier, seigneur de S. Loyal, qui suir.

2. HENRI Goyon, seigneur du Pont-Brecel, maintenu par arrêt de la chambre établie pour la reformation de la noblesse de Bretagne le 25. sevrier 1669. eut pour sils MARC Goyon, écuïer, nommé dans l'acte de maintenuë de son pere le 25. sevrier 1669.

X.

ICHEL Goyon, écuïer, seigneur de S. Loyal, sut baptisé le 11. juillet 1615. & maintenu avec son frere le 25. sevrier 1669. Femme, AMAURIE du Mas.

1. François Goyon, né le 31. aoust 1645. baptisé le 19. septembre 1647. sut maintenu avec son pere, son oncle & ses freres le 25. sevrier 1669.

2. 3. & 4. Toussaint Gui & Michel Goyon, maintenus par l'arrêt, men-



HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

J. VIL

## SEIGNEURS

DE LA

# VILLE-AUX-OISEAUX.



D'argent, au lino de guenles courenné d'or.

### VIII.

BERTRAND Goyon, huitième fils de LANCELOT Goyon, seigneur de Vaurouaut, & de RENE'E Lambert mentionnez ci-devant p. 406. sut seigneur de Vaudurand & de la Ville-aux-Oiseaux du chef de sa femme, chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, son pentionnaire en Bretagne, commandant à S. Malo sous le marquis de Coerquen, marêchal des logis d'une compagnie de 50. hommes d'armes & capitaine des château & forteresse de Combourg, sut partagé par Jean Goyon son srere asné le 29. juin 1587, sir hommage avec sa semme le 22. novembre 1599, au seigneur de la Belliere, de la terre de la Villeaux-Oiseaux, & vendit le 14. août 1608. à Briand Goyon son neveu, tout ce qu'il avoit à prétendre dans les successions de ses pere & mere.

Femme, SUZANNE Chousse (alias SERVANNE Choussé) dame de la Villeaux-Oiseaux, sit hommage de sa terre avec son mari au seigneur de la Belliere le

22. novembre 1599. & étoit veuve en 1622.

1. JEAN Goyon, écuier, seigneur de la Ville-aux-Oiseaux, qui suit.

2. CHARLES Goyon, seigneur de la Riviere-Jegon.

3. JEAN Goyon, seigneur de Miniac, rapporté ci-aprés S. VIII.

4. JACQUES Goyon, seigneur de Vaudurant, dont il sera parlé S. IX.
5. MATHURINE Goyon, dame de Cremeu, sur presente au mariage de sa sœur en 1622.

6. MICHELLE Goyon, épousa le 22. juillet 1622. Jacques de la Motte, écuïer, seigneur des Portes. Elle est dite fille puinée dans son contrat de mariage.

#### I X

JEAN Goyon, écuïer, seigneur de la Ville-aux-Oiseaux, paroisse de S. Jean des Guerets, évêché de S. Malo, connêtable de les ville & du château de S. Malo, suivant son premier contrat de mariage, chevalier de l'ordre du roi & gentilhomme ordinaire de sa chambre en 1622. écuïer de sa grande écurie en 1629, vendit le 12. avril 1633. sa terre de la Ville-aux-Oiseaux.

I. Femme MARIE de la Bouexiere, fille d'Olivier de la Bouexiere, écuïer, seigneur de la Bouexiere, & de Marthe Liret, sut mariée par contrat du 7. avril 1600.

MADILENE Goyon, semme de Jacques Ferron, seigneur de la Ferronnaye, vivoit en 1650.

II. Femme

contill)

### DES PAIRS DE FRANCE. VALENTINOIS.

II. Femme N.... dame de S. Nudey.

CHARLES Goyon, seigneur de la Ville-aux-Oiseaux, qui suit.
III. Femme, MARGUERITE de la Rouvraye, veuve de Pierre de Chambalan, écuier, seigneur de la Ricordaye, sut mariée le premier juillet 1617.

1. N... Goyon, dame de la Chesnaye-Volfée, Trois autres enfans, dont on ne içait rien.

HARLES Goyon, seigneur de la Ville-aux-Oiseaux.

I. Femme, N....

C

11

D

- François Goyon, mort sans ensans de la veuve du seigneur de S. Maudan. II. Femme, N....
  - 1. JACQUES Goyon, seigneur de la Ville-aux-Oiseaux.

2. N.... Goyon, abbé.

3. N... Goyon, dame de Volfée.

4. SERVANNE Goyon, feinme de Guillaume Huchet, seigneur de Villechauve.

VIII.

# SEIGNEURS DE MINIAC.

D'argent an lion de gueules couranné

413

I X.

EAN Goyon, seigneur de Miniac, troisiéme fils de BERTRAND Goyon, seigneur de Vaudurand, & de SERVANNE Chouffé, mentionnez ci devant p. 412. I. Femme, MARGUERITE de Quilfistre.

1. BERTEAND Goyon, seigneur de Miniac en 1656.

2. FRANÇOIS Goyon, seigneur de Mauny, sut maintenu par arrêt de la chambre établie pour la resormation de la noblesse de Bretagne le 25. sevrier 1669. E comme noble & issu d'ancienne extraction noble, avec permission de prendre la qualité d'écuyer & de chevalter.

II. Femme, MADELENE de la Rouvraye, étoit veuve & eutrice de les enfans en 1650, suivant un arrêt du parlement de Bretagne du 17, decembre de la même année.

JEAN-BAPTISTE Goyon, seigneur de Miniac, qui suit.

M s

Tome V.

EAN-BAPTISTE Goyon, seigneur de Miniac, baptisé le 18. juillet 1647. Femme, JEANNE Bedée, dame de la Galiotaye, veuve de N.... seigneur de la Galiotaye, fut mariée au mois de septembre 1662. & sur maintenue dans sa noblesse avec son fils, comme nobles & issus d'ancienne extraction noble, par arrêt de la chambre établie pour la reformation de la noblesse de Bretagne du 25. sevrier 1669.

1. MATHURIN Goyon, étoit âgé de 4. ans en 1667.

2. LOUIS-FRANCOIS Goyon, seigneur de Miniac, qui suir.

XI.

B

OUIS-FRANCOIS Goyon, né posthume, baptisé le 25. sevrier 1667. deux mois aprés sa naissance, sur seigneur de Miniac, & enseigne de vaisseau en 1695. Femme, PERRINE Videl, dame de la Lionnaye, mariee le 7. janvier 1692. Louise-Perrine Goyon de Miniac, baptisée le 1. septembre 1695. fit ses preuves pour être reçue aux Damoiselles de S. Cyr au mois de janvier 1703.

LAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKAKA

I X.

C

## SEIGNEURS

# DE VAUDURAND,





D'argent , au lmo de gueules conronné d'or.

E

IX.

ACQUES Goyon, seigneur de Vaudurant, quatriéme sils de BERTRAND Goyon, seigneur de Vaudurand, & de SERVANNE Choussé, mensionnez cidevant p. 412. fut chevalier de l'ordre du roi.

Femme, JEANNE Cado.

1. CHARLES Goyon, seigneur de la Riviere-Vaudurant, qui suit.

F

2. JEAN-Louis Goyon, chevalier, seigneur de Vaudurant, baptisé le 8. juin 1626. fur c ornette d'une compagnie du regiment de mestre de camp general de la cavalerie de France, puis capitaine, gouverneur du château de Guingamp, & maintenu le 25. sevrier 1669, par atrêt de la chambre établie pour la reformacion de la noblesse de Bretagne, comme noble & issu d'ancienne extraction noble.

3. CATERINE Goyon, nee le 21. janvier 1625. baptisée le 8. juin 1626.

X.

CHARLES Goyon, écuïer, seigneur de la Riviere-Vaudurant, gouverneur de Montcontour pour le duc de Vendôme par provisions du 12 janvier 1636. mourut en 1663.

Femme A N N E de Carlan (alias Larlan) fille de Julien de Carlan, seigneur de

Penheur & de Kercadio, & de Michelle Guido.

C

1. JEAN-LOUIS Goyon, chevalier, seigneur de la Riviere-Vaudurant capitaine & gouverneur de Montcontour par lettres du 13. avril 1667, publices & registrées dans l'assemblée des nobles, bourgeois & habitans de la ville & communauté de Montcontour le 11. mai de la même année; sur maintenu comme son oncle avec son frere par arrêt de la chambre établie pour la resormation de la noblesse de Bretagne le 25, sevrier 1669.

2. CHARLES Goyon, chevalier, maintenu avec son frere le 25. fevrier 1669.

3. & 4. Julienne & Marie Goyon, vivantes en 1669.

# 

6. X.

### SEIGNEURS

DE LA

# RAIMBAUDIERE



D'argent au lion de gueules couronné d'or.

#### VIII.

E ILLES Goyon, seigneur de Pontnormant & du Canso, neuvième fils de E LANCELOT Goyon, seigneur de Vaurouaut, & de RENE'E Lambert, mentionnez ci-devant, page 406. sut gentilhomme ordinaire du roi de Navarre, gouverneur & capitaine du château Josselin en 1584. & partagé par Jean Goyon son frere aîné le 29. juin 1587.

I. Femme, CATERINE de la Riviere.

II. Femme, PERRONELLE de Tehillac, dame de la Raimbaudiere, de Courbuisson, &c.

1. CHARLES Goyon, écuier, seigneur de la Raimbaudiere, qui suit-

2. PIERRE Goyon, chevalier, seigneur de Courbuisson, vivoit le 26. septembre 1629. qu'il sut reçû par sentence renduë au presidial d'Angers à accepter la succession de Charles Goyon son frere sous benefice d'inventaire.

### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

Femme Marie Houchois, se remaria au seigneur de Pontpierre.

1. PIERRE Goyon, seigneur de la Fletiere, vivoit le 23. septembre 1667, que Charles-Alexandre Goyon son cousin representa pour lui à M. Voisyn de la Noiraie l'inventaire de ses titres de noblesse, & en eut acte le 25. suivant. 11. & 111. MARIE & MARGUERITE Goyon.

3. CATERINE Goyon, femme de N.... Josset, seigneur de la Charpenterie,

auquel elle porta la terre de Courbuisson. III. Femme, LOUISE Richardeau, veuve de Jean du Bignon, écuïer, seigneur de Mondevis, sut mariée par contrat du 21. avril 1587.

IX.

В

HARLES Goyon, écuïer, seigneur de la Raimbaudiere, ne vivoir plus le 26. septembre 1629.

Femme JEANNE du Bignon, de Mondevis en Anjou, dame de la Noe, fille aînée de Jean du Bignon, écuier, seigneur de Mondevis, & de Louise Richardeau sa belle-mere, fut mariée par contrat du 19. janvier 1604.

PIERRE Goyon, scigneur de la Raimbaudiere, qui suit.

IERRE Goyon, écuier, seigneur de la Raimbaudiere & de la Noe, étoit sous C la curatelle de Jean de Mazieres le 26. septembre 1629.

Femme, ELIZABETH de la Riviere, fille d'Alexandre de la Riviere, seigneur de Piolaine, conseiller au parlement de Bretagne, & d'Elizabeth Cotteblanche, sut

mariée par contrat du 12. fevrier 1631.

1. CHARLES-ALEXANDRE Goyon, chevalier, seigneur de la Rambaudiere, capitaine au regiment de la Meilleraye, sut baptisé le 24 mars 1633, produssit par-devant M. Voisyn, tant pour lui que pour Pierre Goyon, seigneur de la Fletiere son cousin, ses titres de noblesse, en eut acte le 25, septembre 1667. & fut maintenu par arrêt de la chambre de la reformation de la noblesse de Bretagne le 25. sevrier comme noble & issu d'ancienne extraction noble.

 $\mathbf{p}$ 



## MA TEATHER SAMMAN TEATHER AND AND THE SAME THE SAME AND THE SAME T

6 X I.

### SEIGNEURS

## DES ROCHETTES.

В

C

D



D'argent an lion de guenles couronné d'or.

VIII.

PIERRE Goyon, seigneur des Rochettes, dixième sils de LANCELOT Goyon, seigneur de Vaurouaut, & de RENE E Lambert, mentionné ci-devant p. 406, sut seigneur de la Motte au Loup & capitaine du château de la Cheze, sut partagé par Jean Goyon son trere aîné le 29. juin 1587. & étoit mort le 30. sevrier 1610. Femme, ANNE de Chaurais, sille de Christaphe de Chaurais, seigneur de la Chapronnaye, & de Françoise le vicomte, sut mariée par contrat du 14. avril 1589. & sit saire le 3. sevrier 1610. son inventaire dans lequel tous ses enfans sont nommez.

1. FRANCOIS Goyon, seigneur des Rochettes, qui suit.

2. François Goyon le jeune, seigneur de Kerembars, nommé dans l'inventaire du 3. sevrier 1610, sur partagé par son srere aîné le 6, mai 1648. Le duc de Brissa, gouverneur de Hennebond, l'avoit nommé par lettres du 25, juillet 1636, pour commander en qualité de lieutenant dans le gouvernement de Hennebond en l'absence du sieur Kerrolin son lieutenant.

Femme, GUIONNE de Langle.

JEAN Goyon écuïer, leigneur de Kerembars, conseiller du roi, senechal d'Avray, maintenu par arrêt de la chambre établie pour la reformation de la noblesse de Bretagne, le 25. sevrier 1669.

Femme, Marie le Gouvello, fille de Jean le Gouvello, seigneur de Rosmeur & de Perrine de la Coudraye, sur mariée par contrat du 9. sevrier 1662.

3. Jean Goyon, seigneur de la Motte au Loup, nommé dans l'inventaire de sa mere du 3. sevrier 1610.

Femme, Lucrece, Eudo, fille de René Eudo, seigneur du Fresche & du Boisrien, & de Jacquemine de Lambaliere, sur mariée par contrat du 20. juillet 1621.

1. Christophie Goyon, seigneur de Villepierre, sur baptisé le 15. octobre 1624. & maintenu par arrêt de la chambre établie pour la resormation de la noblesse de Bretagne le 25. sevrier 1669. somme noble & issu d'ancumne extraction noble.

Femme JEANNE Berthou, veuve de François de Langourla, seigneur de l'Epine, sut mariée par contrat du 15. septembre 1642.

11. Pierre Goyon, écuïer, leigneur de la Moște, baptilé le 26. janvier 1634.

Tome V. N 5

### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

sut maintenu par arrêt de la chambre établie pour la reformation de la A noblesse de Bretagne le 25. sevrier 1669.

Femme MARGUERITE Butault, fille unique de François Butault, seigneur des Briandes, & de Jacquemine Couraut, sut mariée par contrat du 28. mars 1658.

4. JERÔME Goyon, leigneur de Grandmaison, capitaine d'infanterie, nommé avec ses freres dans l'inventaire du 3. sevrier 1610.

5. RENE Goyon, seigneur de Baugé, épousa N.... dame de Goedreso.

6. CHRISTOPHE Goyon, seigneur du Verger, nommé dans l'inventaire de sa mere.
7. CHARLOTE Goyon, semme de Français de la Houssaye, seigneur de Changé.
B

8. Anne Goyon, époula François de Chasteaubriant, seigneur de Tanay.

9. & 10. HELENE & FRANÇOISE Goyon, nommée dans l'inventaire de leur mere le 3. fevrier 1610.

### IX.

RANCOIS Goyon, seigneur des Rochettes, nommé le premier dans l'inventaire qu'Anne de Chaurais sa mere sit saire le 3. sevrier 1610. partagea François Goyon son frere puiné le 6. mai 1648.

Femme, JULIENNE Daen de Launay-Cosquer.

CHARLES Goyon, écuier, seigneur des Rochettes, qui suit.

X.

HARLES Goyon, écuïer, seigneur des Rochettes, sut maintenu par arrêt de la chambre établie pour la reformation de la noblesse de Bretagne le 25. sevrier. 1669. avec Christophe Goyon, seigneur de Villepierre son oncle.

I. Femme ISABELLE de la Coudre, sille de Pierre de la Coudre, seigneur de la

I. Femme ISABELLE de la Coudre, fille de Pierre de la Coudre, seigneur de la Coudre, & de Jeanne le Veneur, sut mariée par contrat du 21. janvier 1647.

FRANÇOIS Goyon, écuier, seigneur de la Coudre, maintenu avec son pere.

II. Femme N....



DES PAIRS DE FRANCE. VALENTINOIS. ATO

### 

XII.

## SEIGNEURS

## LAUNAY-COMATS.

B

C



D'argent an lion de gueules contound

VIII.

TACQUES Goyon, seigneur de S. Martin, douzième sils de LANCELOT Goyon, seigneur de Vaurouaut, & de RENE'E Lambert, mentionnez ci-devant p. 406. sut partagé par Jean Goyon son frere aîné le 1. juillet 1587. Femme, JULIENNE de Launay, dame de Launay-Caumats, de la Bourdonnaye

D & de la Coudraye, fille de Jean teigneur de Launay-Comats, de la Bourdonnaye, de la Coudraye & de Kergu, chevalier, & de Jeanne Eder, se remaria depuis à Claude de Quellenec.

1. GILLES Goyon, seigneur de Launay-Comats & de la Coudraye, qui suit. 2. François Goyon, seigneur de la Ville-Jullienne, tué par le sieur de Gouriou.

3. EANNE GOYOR.

IX.

ILLES Goyon, seigneur de Launay-Comats & de la Coudraye, donna un partage provisionnel le 5. juin 1617. à Jean Ferron, mari de Julienne de E Quellenec, sa sœur uterine.

Femme RENE'E de Goujeon, fille de Jacques Goujeon, seigneur d'Artois, & de Claude Bonier de la Coquerie, sut mariée le 17, janvier 1602.

1. FRANCOIS Goyon, seigneur de Launay-Comats, qui suit. 2. Rene Goyon, seigneur de la Coudraye, baptisé le 21. juillet 1611. partagé par François Goyon son frere aîné le 21. fevrier 1653, fut maintenu avec son fils par arrêt de la chambre établie pour la reformation de la noblesse de Bretagne le 25. fevrier 1669, comme noble & issu d'ancienne extraction noble.

Femme TRISTANNE de Coespel.

1. Judes Goyon, seigneur du Verger, né le 1. novembre 1643. maintenu avec fon pere.

11. MATHURIN Goyon, né le 25. mai 1644.

Trois filles.

- 3. Guillemette Goyon, femme de Jean de la Villeon, seigneur de la Ville-
- 4. MARGUERITE Goyon, étoit veuve de François de la Pignelaye, seigneur & vicomte du Chesnoy le 21. sevrier 1653, qu'elle sut partagée par son frere
- J. MADELENE GOYOR,

X.

RANCOIS Goyon, leigneur de Launay-Comats, conseiller au parlement de Bretagne, partagea René & Margnerste Goyon ses frere & sœur le 21. février 1653.

1. Femme, LOUISE de Lescoët, fille d'Anfroy de Lescoët, seigneur de la Guerrande, president des comptes en Bretagne, & de Suzanne Cholet.

1. JOSEPH Goyon, seigneur de Launay-Comats, qui suit.

2. JEANNE Goyon.

II. Femme, CHARLOTTE Martin de la Morandaie, étoit veuve en 1668. FRANÇOIS Goyon étoit sous la tutelle de sa mere avec ses frere & sœur en 1668.

XI.

OSEPH Goyon, seigneur de Launay-Comats, conseiller au parlement de Breta-

gne, étoit mort en 1668.

Femme, FRANCOISE du Chastaignier, fille de Pierre du Chastaignier, seigneur de la Thibaudaye, & d'Helene du Mas du Brossay, sut mariée par contrat du 30. septembre 1650, representa devant les commissaires établis pour la reformation de la noblesse de Bretagne en 1668, pour ses enfans mineurs, leurs titres de noblesse & descendance de la maison de Goyon. Ils surent maintenus comme nobles & issus d'ancienne extraction noble, avec permission de prendre la qualité d'écuyer & de chevalier.

1. & 2. REGNAUD & CHARLES Goyon, mineurs sous la tutelle de leur mere en 1668, surent maintenus par arrêt de la chambre établie pour la reformation de

la nobletle de Bretagne le 25. fevrier 1669.

SXIII.

### SEIGNEURS

## DE LA BOUETTARDAYE



Deux fasces accompagnées de neuf merlettes avec une bande brochant sur le tont.

I.

E

D

OUIS Goyon fut un des combattans à la fameule bataille des trente en Bretagne en 1351. Voyez D. Lobineau, histoire de Bretagne, liv. 10. pag. 343. servoit avec sept archers sous le comte de Tancarville, suivant sa quittance du 9. juillet 1351. seellée de deux sasces, & de neus merlettes brisées d'une bande brochant sur le tout. M. d'Hozier le dit sils d'Etienne Goyon III. du nom, sire de Matignon, & de Jeanne sa première semme.

Femme, JEANNE Bouettard, dame de la Bouettardaye, paroisse de Bourseal,

diocese de S. Malo, dont

TT

### DES PAIRS DE FRANCE. VALENTINOIS, 42

11.

OUIS Goyon, seigneur de Launay & de la Bouettardaye.

Femme, CLEMENCE Rustier, dame de la Gibonnaye, sille de N. Rustier seigneur de la Gibonnaye, dont

### III.

HARLES Goyon, seigneur de la Bouetrardaye.

Femme, OLIVE de Beaumanoir, fille de Jean de Beaumanoir, seigneur de Carmorand, mort l'an 1439. & enterré aux Jacobins de Dinan, & de Jeanne Jarnouan.

1. ROLAND Goyon, seigneur de la Bouettardaye, qui suit.

2. JEANNE Goyon, femme de Pierre de Cargouet, seigneur de la Cornulliere prés Lamballe.

3. Aux Goyon, mariée à N... seigneur de Boisseuillet.

·A

4. Anne Goyon, épousa en 1475. Olivier de Lesquen, seigneur de la Villemeneust,

#### IV.

ROLAND Govon, seigneur de la Bouettardaye.
Femme, FRANCOISE Bernier, sille de N... seigneur de la Chapelle.
Bernier.

1. FRANCOIS Goyon, seigneur de la Bouettardaye, qui suit.

2. JACQUES Goyon, teigneur de Launay, capitaine du chateau de la Latte en 1556, fut pere de FRANÇOISE Goyon, dame de Launay en 1582.

V.

FRANCOIS Goyon, seigneur de la Bouettardaye.
Femme, ANNE Ferré, fille de N. Ferré, seigneur de la Garraye.

### VI.

EAN Goyon, seigneur de la Bouettardaye.
Femme, HARDOUINE de S. Meloir (alias S. Meleuc.)

1. BERTRAND Goyon, seigneur de la Bouettardaye, qui suit.

2. JEANNE Goyon, mariec en 1569. à Laurent de Lesquen, seigneur de la Villemeneust son cousin, fils de Jean de Lesquen, & de Madelene de la Duchaye. Elle mourut le 20, octobre 1624. âgée de 80, ans.

### VII.

PERTRAND Goyon, seigneur de la Bouettardaye. Femme, ISABELLE de Talguern.

Pierre Goyon, seigneur de la Boucetardaye, épousa Marguerite le Bigot, dame de Villeneaux prés S. Brieuc.

## HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

## 

6. X I V.

## SEIGNEURS

## DE THAUMATS.

A possession dans laquelle les seigneurs de THAUMATS, de LEGOUMAR & de VAUX sont depuis prés de trois siecles, de porter le surnom & les armes de Goyon, donne lieu de croire qu'ils tirent leur origine de cette maison: mais comme on n'a pû prouver leur jonction, on suivra leurs productions & on commencera par



D'argent au lion de gueules couronné d'or.

Ī.

Tde la seigneurie de Matignon, vivoit environ l'an 1450.
Femme, ALIETTE Jahan (ou Jaan) sœur d'olivier Jahan, seigneur de la haute Metrie dans la paroisse de Tregon, évêché de S. Malo, vivoit avec son mari en D

### T.

PIERRE Goyon, écuyer, seigneur du Marchaix & de Thaumats, partagea avec Georges du Chastel son beau-trere, dans la succession des pere & mere de la femme, par acte du mois de mai de l'an 150.... sut nommé par Gilles Jahan son cousin germain, seigneur de la Metrie, executeur de son testament le 17. septembre 1504. en consequence dequoi il sut élu tuteur de Rolande Jahan, sille unique du testateur, & mourur en 1506.

Femme MARGUERITE du Chastel de la Rouvraye, fille de Raoul du Chastel seigneur de la Rouvraye, & de Marguerite de S. Aubin.

1. JEAN Goyon, seigneur de Thaumats & du Marchaix, qui suit.

2. Perrine Goyon époula Thomas le Galais, fils aîné & heritier principal de Thomas le Galais, & donna quittance avec son mari le 5. sevrier 1542. à Jean Goyon son frere, d'une somme qui lui étoit due.

3. GUILLEMETTE Goyon, femme de N.... seigneur de la Caharraye.

### HI.

TEAN Goyon, seigneur de Thaumats & du Marchaix, transigea le quinze avril 1537. avec Guillaume le Galais son neveu, sur le partage de la succession de Pierre Goyon, & de Marguerite du Chastel ses pere & mere, vendit le 4. sevrier 1542. à Guillaume Moesan, seigneur de Launay 40. livres de rente, à prendre sur son hebergement du Marchaix. Les reformations des nobles de l'évêché de S. Brieue, marquent que le 2. mars 1535. la maison & métairie noble du Mar-

C

### DES PAIRS DE FRANCE. VALENTINOIS.

chaix, sut declarée appartenir à Jean Goyon, comme personne noble, & que le huit de janvier de l'an mil cinq cent vingt-sept, Bertrand Goyon (frere du consin de Jean Goyon) avoit été compris au rang des nobles de la paroisse de Ruca. Il donna à Bonaventure du Boistiou, seigneur de Boisgerbaut, un aveu de sa terre du Marchaix, scize dans la jurildiction du Boisriou le 9. mai 1546.

Femme, OLIVE Poulain, fille aînée de Jean Poulain, écnyer, seigneur des Clerets & de Rauleon, dans l'évêche de S. Brieue, sur mariée le 30. septembre 1525. & il fut reglé par le contrat qu'elle seroit vetue & habillée par son pere de rubis & de joyaux, ainsi que demoisselle de bonne masson le devois etre. Elle étoit veuve

le 10. decembre 1557.

D

1. JEAN Goyon, seigneur de Thaumats, qui suit.

2. OLIVIER Goyon, leigneur de la Villerobin, comparut pour Jean Goyon son frere, aux montres generales des nobles de l'évêché de S. Malo, faites à Dinan le 25. octobre 1567. & le 10. novembre 1568. & vivoit en 1573.

Femme, JACQUETTE de S. Meloir, vivoit en 1573.

PIERRE Goyon, seigneur de la Villerobin en 1598. curateur de cuillaume Goyon, seigneur de Thaumats en 1602.

3. GILETTE Goyon, mourut sans ensans; sa succession sut partagée entre Olivier Goyon son frere, & Charles Goyon son neveu le 24. octobre 1572.

4. MATHURINE Goyon, femme de Christophe de la Fontaine, écuyer, leigneur de la Cohichaie, obligea le tuteur de Charles Goyon son neveu, de saire saire le 3. avril 1567. le prisage des biens de Jean Goyon son pere pour la conservation des droits qui lui appartenoient dans la succession.

### 1 V.

JEAN Goyon, seigneur de Thaumats, demanda à droit de sang le sief de la Metrie, après la mort sans enfans de Rolande Jahan sa cousine, dame de la Metrie, & avant justiné par enquête & par témoins qu'il étoit son plus proche heritier, cette succession lui sut adjugée par sentence rendue en la cour du Guildo le 27. avril 1556. il donna partage à Obvier & à Gillette Goyon ses frere & lœur le 28, aoust 1563.

Femme, GUILLEMETTE du Rocher, fille de Guillaume du Rocher, seigneur de Quingo, & de Marie du Heudreux, fut mariée aprés le 18. octobre 1545

1. CHARLES Goyon, écuyer leigneur de Thaumats & du Marchaix, qui suit. 2. PERRENELLE Goyon, semme de Jean du Doré, seigneur de la Jaunaye, du consentement duquel elle transigea le 5. mars 1579, avec Charles Goyon son frete aîné, sur le partage des biens de leurs pere & mere, morts depuis 15. ans.

3. MARGUERITE Goyon, étoit morte de contagion avant le 19. fevrier 1563.

THARLES Goyon,, écuyer, seigneur de Thaumats & du Marchaix, étoit sous la tutelle de François du Rocher son oncle, seigneut de Trevalo le 3, mars 1566. lorsqu'il sit faire l'inventaire des biens de ses pere & mere dont il se portoit heritier par benefice d'inventaire; il étoit veuf de sa premiere femme le 31, mars 1585. & avoit la garde de son fils, suivant un accord qu'il fit avec les heritiers de Marc Berthelemer, premier mari de sa semme, touchant la communauté des biens qui avoit été entreux.

I. Femme, JEANNE du Gripon, fille de Guillaume du Gripon, écuyer, seigneur de l'Hopital auprés de Lambaile, & de Françoise du Boishardy, sut marice en 1578. elle avoit époulé en premieres nôces Mare Berthelemer, écuyer, seigneur de Launay.

GUILLAUME Goyon, écuyer, seigneur de Thaumats & de Villeneuve,

II. Femme, MADELENE l'Abhé, traita le 9. janvier 1602, avec le tuteur de Guillaume Goyon son beau-fils, pour le remplacement de ses droits & des meubles qui appartenoient à Helene de Quelen sa fille, qu'elle avoit eu d'un premier mariage.

UILLAUME Govon, écuyer, seigneur de Thaumars & de Villeneuve, sut I mis le 17. septembre 1591. sous la tutelle de Guillaume du Gripon son ayeul maternel, & étoit âgé de 20. ans le 19. aoust 1598. lorsqu'il sur émancipé; il étoit sous la curatelle de Pierre Goyon, seigneur de la Villerobin le 9. janvier 1602.

Femme, SERVANNE des Nos, fille de Mathurin des Nos, leigneur des Fossez paroisse de Plelan, diocete de S. Malo, & de Louise de Moraie, sut mariée en 1599. & plaid oit le 4. juin 1615. au presidial de Rennes, pour l'execution des conditions

de son mariage.

1. CHARLES Goyon, seigneur de Thaumats, qui suit.

2. PHILIPPES Goyon, seigneur de la Villeneuve, qu'il eut en partage par l'accord qu'il fit le 7. decembre 1645, avec Charles Goyon son frere aine.

3. ANTOINE Goyon, seigneur de Legoumar, dont la posterité sera rapportée ciaprés S. X V.

4. CLAUDE Goyon, seigneur de Villorieux, mort prêtre aprés l'an 1671.

5. MARGUERITE Goyon, dame de la Villeneuve, époula le 19. mai 1646. Jacques de Kergu, seigneur du Gué de Kergu, & mourut sans enfans.

### VII.

HARLES Goyon, seigneur de Thaumats, sur maintenu avec Antoine Goyon son frere, comme nobles d'extraction, dans la possession où ils éroient de porter pour armes d'argent à un lion de guenles couronne, langué & arme d'or, par C arrêt rendu à Rennes le 26. octobre 1668, par les commissaires du roi pour la reformation de la noblesse de Bretagne.

Femme, JEANNE le Mezée, fille aînée & heritiere principale de Bonaventure le Mezée, écuier, seigneur de Kervant, & de Jasquette le Venier, sut mariée le 30.

avril 1633

1. URBAIN Goyon, seigneur de Thaumars, qui suit.

2. CATERINE Goyon, dame de Keraudré, fut mariée le 5. septembre 1662. à Jean Goyon, leigneur de Dieudy, fils de Mare Goyon, seigneur de Dieudy, & d'Isabean de la Lande. l'oyez ci-devant, pag. 404.

3. ELIZABETH Goyon, épousa le 8. mai 1671. Pierre de Bourseul, seigneur de S. Trial de Houssemagne, fils aîné de Jean de Bourseul, seigneur des Vaux & de

la Buzardiere, & de Julienne Aoustin.

### VIII.

RBAIN Goyon, seigneur de Thaumats. Femme, LOUISE Tranchant, fille de Jean Tranchant, écuier, seigneur du Treff & de Froides-Fontaines, & d'Amée le Marchand, sur marice le 15. octobre 1671.

1. RENE'-CLAUDE Goyon, seigneur de Thaumats, qui suit.

2. JEAN-CLAUDE Goyon, recteur de la paroisse de S. Mandé en Bretagne. 3. JEANNE-AMAURIE Goyon, épousa le 11. octobre 1698. Louis-Joachim le Normand, écuier, seigneur du Chesnot & de la Haye, fils aîné de Joseph le Normand, mand, seigneur de la Villehelene, & d'Anne Denis.

### IX.

ENE'-CLAUDE Goyon, seigneur de Thaumats. Femme, FRANCOISE Feudé, fille de Jean Feudé, & de Françoise Macé du Vaudanielle, fut mariée le premier février 1698.

1. GUILLAUME Goyon de Thaumats, seigneur de Keraudré. 2. JEAN-FRANÇOIS Goyon, seigneur de la Maison-Blanche,

GXV.

D

E

A

6. X V.

### SEIGNEURS

## LEGOUMAR DE VAUX



D'argent an lion de queules

C

### VII.

NTOINE Goyon, troisième fils de GUILLAUME Goyon, seigneur de Thaumats & de Villeneuve, & de SERVANNE des Nos, mentionnez es devant p. 424. fut seigneur de Villenssan & de Legoumar, par le passage qu'il sit avec Charles Goyon son frere ainé de la succession de leur pere. Il mourut en 1671.

Femme, RENE'E de la Motte, fille de Gilles de la Motte, seigneur de Vaux & de Menubois, & de Marie de Kergu, su mariée au mois de mai 1650.

1. RENE'-CHARLES Goyon, seigneur de Legournar, étoit âgé de quatorze ans le 4. mai 1671. lorsqu'il étoit avec son frere & sa sœur sous la tutelle de sa mere, il mourut au mois de février 1678.

Femme, Louise Lezot de la Ville-Geoffroy, fille de Roch Lezot, seigneur de Pontminiac, & de Marguerite Bielon, sut mariée le mardi 20. aoust 1675. MARGUERITE-JACQUETTE Goyon, épousa 1º. le 3. fevrier 1705. Jean-Baptifle de Lantivi, seigneur de la Ferriere prés Josselin. 20. le 28. juillet 1711. Se-

bastien Fournier, seigneur de Pellan, du Petithois & de Beauregard.

2. GUILLAUME Goyon, seigneur de Legoumar, qui suit.

3. JEANNE-ELIZABETH Goyon, née en 1663. n'étoit pas matiée en 1702.

### VIII.

UILLAUME Goyon, seigneur de Legoumar & de Vaux, né le 5. juillée I 1669. fut pourvû le 9. mars 1701. du gouvernement des ville & château du Pont de Cé en Anjou, fait cornette dans le regiment dragon de Bretagne en 1689. & le E 24. aoust 1710. il fut retenu écuïer de la grande écurie du roi.

Femme, ELIZABETH-BIBIANE d'Ailigny, fille de Pierre d'Affigny, seigneur des Bordes, gentilhomme ordinaire de la chambre de M. le duc d'Orleans, & d'Henriette Cartor sous-gouvernante des ensans du même prince, sut mariée le 26. juin 1710.

1. Louis-Charles Goyon, né à Paris le 19. janvier 1718.

2. Louis-Armand Goyon, né le 9. septembre 1719.

3. FRANÇOIS-August Goyon, ne le 4 octobre 1721. 4. Constance-Emilie-Elizabeth-Rose-Blanche Goyon, née à Versailles le 21. juin 1711. fut nommée par madame la duchesse de Berry, & par M. le comte d'Armagnac grand écuier de France.

5. ELIZABETH Goyon, née le 28. avril 1724: Tome V.

P 5

### 426

## 

## NEVERS,

## DUCHE-PAIRIE



Ecartelé an I. & 4. d'azurà la bache d'armes d'argent dans un faisceau d'armes d'or lié d'argent posé en pal & une fasce de gueules, sur le tout, chargée de trois étoiles d'or, qui est Mazarmi. An I. & 3. d'azur à deux poissons d'argent posés en pal, qui est Mancini.

JULES MAZARINI cardinal, ayant acquis par contrat du 11. juillet 1659. de CHARLES de Gonzague, le duché de Nivernois, (auquel le Donziois avoit été incorporé par lettres du mois de fevrier 1552 registrées le 23. du même mois) obtint de nouvelles lettres confirmatives du titre de duché-Pairie pour le Nivernois & le Donziois au mois d'octobre 1660, en faveur de lui, de ses heritiers & ayans cause. Il mourut avant qu'elles sussent enregistrées, & laissa ce duché à PHILIPPES-JULIEN Mazarini-Mancini, fils d'une de ses sœurs. Le roi Louis XIV. accorda à ce dernier au mois de janvier 1676, des lettres de confirmation du duché-Pairie pour le pays de Nivernois & celui de Donziois, sur lesquelles il y en eut d'autres de surannation le 29. avril 1692. Il mourut en 1707, sans qu'elles cussent été enregistrées. PHILIPPES-JULES-FRANCOIS Mazarini-Mancini son fils ainé ob-

tint du roi Louis XV. de nouvelles lettres d'érection du Nivernois & Donziois en duché-Pairie, données à Paris le 24. aoust 1720. registrées le 31. decembre suivant au parlement, où il prêta serment le 14. janvier 1721. Voyez t. III. de cette bist. p. 193. 395. 442. & 667. & les pieces qui concernent cette érection, avant lesquelles on en rapportera quelques-unes qui ont été obmises, concernant les érections précedentes, & ensuite on donnera la genealogie des Ducs de Nevers, Pairs de France du nom de Mancini.

# PIECES CONCERNANT LE DUCHE PAIRIE DE NEVERS.

Exemption de tailles pour les officiers du duché de Nivernois,

1461. 1485. &c.

TOUS ceux qui ces presentes lettres verront. Jean Baudereult, bourgeois de S. Pierre le Moustier, & garde du scel, Le roi notre sire en la prevôté dudit lieu, Salut. Scavoir faisons que Pierre Veron, Victor Peurot, Guyot Duclo, & Philippes de Beaulieu, clercs jurez du roi notredit sire & notaires dudit scel, ausquels quant à ce nous avons commis notre pouvoir, nous ont rapporté par verité avoir vû, lû, tenu, & de mot à mot diligemment visité certaines lettres royaux, ensemble certaines attaches de MM. les élus, & autres lettres attachées à icelles

C

B

E

constitu

con III

A non rayées, changées ni vicieuses en aucune part d'icelles, tant en sain scel qu'écriture, desquelles l'une aprés l'autre, la teneur s'ensuit, & premierement desdites lettres royaux. LOUIS, par la grace de Dieu, roi de France, à nos amez & feaux les generaux conseillers sur le fait & gouvernement de toutes nos finances, de la justice, des aydes, & aux élus sur le fait d'iceux aydes en l'élection de Nevers, Salut & dilection. De la partie de notre trés-cher & trés-amé coulin le comte de Nevers & de Rethel, nous a été expolé: Dilant, que combien que de tout temps les officiers en chef commensaux, & domestiques de notredit cousin ayent été exempts & non contribuables aux tailles & aydes qui s'imposent és pays de notre-B dit cousin, neanmoins sous ombre de certaines ordonnances faites & publices depuis un an en ça ou environ, par ordonnance de seu notre trés-cher seigneur, & pere qui Dieu pardonne, on a voulu contraindre les officiers de notredit cousin, & de fait les ont imposé & voulu, faire contribuer ausdites tailles, & aydes, combien que par letdites ordonnances n'y foient compris ceux qui en doivent être exceptez, & doute encore notiedit cousin que ci-aprés on y veuille contraindre lesdits officiers qui seroit contre raison, & pourroit tourner à loi grand préjudice & dommage, si par nous ne lui étoit sur ce pourvû de notre grace, humblement requerant icelle; pourquoi nous voulant notredit coulin & seldits officiers être entretenus en leurs franchises & privileges, vous mandons & expressement enjoignons, & à chacun de vous sur ce requis, que s'il vous appert que lesdits officiers de notredit coutin ayent par cy en arriere été exempts & non contribuables ausdites tailles, que iceux & chacun d'eux vous faites jouir & uler de ladire exemption, tout ainsi que d'ancienneté a été accoutumé de faire, C fans les souffrir atleoir, ni contribuer eldites tailles & aydes en aucune maniere mais tout ce qui seroit fait au contraire le reparez & mettez, ou faites reparer & mettre sans délay au premier état & dû : Car ainsi nous plait être fait, & à notredit coulin & seldits officiers, l'avons octroyé, & octroyons de grace speciale par ces presentes, ronobstant lesdites ordonnances, instructions, mandemens ou défenses au contraire, & quelconques lettres obreptices & subreptices au contraire. Donné à Paris le vingt-cinquième jour de septembre l'an de grace 1461. & de notre regne le premier, sous notre scel ordonné en l'absence du grand, & étoit écrit en marge, par le roi à la relation du conseil, & signé, CASTEL. Et scellé à simple queue pendant en cire

jaune. Item. S'ensuit certaine attache de Messieurs les Elûs attachez à icelles dites lettres royaux : A tous ceux qui ces presentes lettres verrone : Les Elûs pour le roi notre sire, sur le sait des aydes ordonnez pour la guerre en l'élection de Nevers, commissaires dudit sire en cette partie; Salut. Sçavoir faisons, que de la partie de haut & puissant prince Monseigneur le comte de Nevers & de Rethel, ou son procureur pour lui, nous ont été presentez certaines lettres royaux, données à Paris le vingt-cinquième jour de septembre l'an 1461, esquelles ces nos presentes sont attachées sous l'un de nos signez, en nous requerant par icelui Monseigneur le comte ou fondit procureur pour lui l'execution & entertinement d'icelles telon leurs formes & teneurs, aprés lesquelles presentation & requête ainsi à nous faites par icelui Monseigneur le comte ou sondit procureur, & vû aussi par nous lesdites lettres & le contenu en icelles avons appointé, que sur ledit contenu nous informerions, & nous informez y appointerions ainsi que de railen, & lequel mondit seigneur le Comte ou sondit procureur pour lui, pour ce faire nous a produit plusieurs temoins, lesquels ont été par nous Evrard le Breton, Licentié és loix un desdits Elûs, examinez, & leurs dits & deposition redigés par écrit, appellé avec nous notre Clerc gref-fier, pour sçavoir la verité & nous informer du donné à entendre & contenu en icelles lettres royaux, & lequel examen fair, parfait & pour ouire tous ceux qu'il appartiendra en cette matiere avons données, nos lettres de commission pour faire adjourner pardevant nous audit lieu & siège de Nevers, à la requête de mondit seigneur le comte ou sondit procureur, les quatre échevins bourgeois & habitans de la ville de Nevers, pour venir voir par nous enterriner & accomplir & mettre à execution dûë le contenu esdites lettres royaux impetrées, comme dit est, par mondit seigneur le comte ou sondit procureur pour lui, & venir proceder en outre sur l'enterinement & execution d'icelles, ainsi qu'ils appartiendront par raison ce present jourd'hui, auquel jourd'hui compare mondit seigneur le comte par honorable homine & fage maître Guillaume Lombard fondit procureur, suffitamment sondé de procuration; après que avons interrogé honorable homme & sage maître Jean Fenon procureur de ladite ville, illee present en presence de maitre Jean le Clete

procureur du roi notre sire, s'il se presentoir point pour lesdits échevins & habitans A d'icelle ville, ni s'il vouloit aucune chose dire contre icelles lettres royaux, lequel nous a repondu que comme procureur desdits échevins & habitans de ladite ville, ni autrement en aucune maniere ne se presentoit, & qu'en outre ayant fait proclamer lesdits quatre échevins bourgeois & habitans de ladite ville de Nevers, veu suffilamment adjournés par Guillaume Tureau sergent du roi notre sire, comme par relation par lui faite par écrit nous est suffisamment apparu, iceux avons mis & mettons en défaut & audit procureur present, & attendant suffisamment & requerant, comme dit est, l'execution & enterrinement desdites lettres royaux, avons donné & donnons défaut, & par ledit défaut veu que du contenu etdites lettres royaux avons été susfisamment informé, & eu sur tout conseil, avis & meure deliberation avec plusieurs gens de conseil & autres, avons dit & declaré, disons & declarons qu'attendu que ledit Monseigneur le comte ou sondit procureur pour lui a bien suffisamment montre & prouve le contenu esdites lettres royaux, icelles avons enterriné & enterrinons felon leur forme & teneur au profit & intention dudit Monseigneur le comte par ces presentes, & en icelles enterrinant disons en outre & declarons que les officiers en chef commençaux & domestiques d'icclui Monseigneur le comte, & chacun d'eux jouiront des exemptions de toutes tailles mises sur & à mettre de par le roi notre sire, ainsi que d'ancienneté ont fait, sans être dorénavant imposé à contribuer en icelles tailles, en désendant esdits quatre échevins bourgeois & habitans de ladite ville de Nevers, qui à present sont & qui pour le tems à venir seront, d'imposer ou faire imposer ni contribuer lesdits officiers és tailles mises sur, & à mettre de par le roi notredit sire, ni autre chole roturiere, & que si taxez ou imposez les avoient, qu'incontinent les rayent, ôtent ou fassent rayer & ôter des papiers, registres & impôts par eux faits, sans aucunement les molester ne travailler ores ni pour le temps à venir pour lesdites causes, & ce selon le, contenu desdites lettres royaux : ce sut sait de l'aveu dudit procureur d'icelui Monseigneur le comte, és jours tenus audit Nevers, par nous Elus pour ledit lire en icelle élection, & donné sous nos seings le samedi seizième jour de janvier l'an 1461, ainsi figné H. NIODIN. Et scellé de deux sceaux en placard en cire vermeille.

ltem. S'ensuit certaines autres attaches de mesdits sieurs les Elûs. Les Elûs pour le roi notre sire, sur le fait des Aydes ordonnez pour la guerre en l'élection de Ne- D vers, commissaires dudit sire en cette partie: Au premier sergent du roi notre sire, que sur ce sera requis, Salut. Nous vous mandons que ensuivant lesdites lettres royaux impetrées de la partie de haut & puissant prince monseigneur le comte de Nevers & de Rethel, & executoires d'icelles nous fassiez les commandemens & contraintes plus à plein contenu & declaré esdites Lettres executoires desdites lettres royaux icelles accomplissez & mettiez à execution due, de point en point, selon leur forme & teneur, ainsi & par la forme & maniere que contenu est en icelles, de le faire diligemment vous donnons pouvoir, en faisant certifications sussissantes. Donné sous nos seings le seiziéme jour de janvier l'an 1461, ainsi signé, H. Niodin. E

Et scellé de deux sceaux en placard en cire vermeille.

Item. S'ensuit la relation attachée avec ladite lettre à mes trés-honorez seigneurs Messieurs les élus pour le roi notre sire en l'élection de Nevers, sur le fait des aydes ordonnées pour la guerre, commissaires dudit sire en cette partie Guillaume Tureau, sergent du roi notredit sire & le vôtre, honneur & reverence avec toute humble obeissance. Mes trés-honorez seigneurs, plaise vous sçavoir que par vertu & autorité de certaines lettres royaux, & vos lettres executoires attachez à icelles, desquelles il vous apparoîtra, si metier est, & à l'instance & requête de trés-haut & puissant prince monseigneur comte de Nevers & de Rethel, impetrant desdites F lettres royaux, ou de son procureur pour lui. Je, le quatorzième jour du mois de sevrier l'an 1461, me suis transporté pardevers échevins, bourgeois, manans & habitans de ladite ville, qui à present sont & pour le temps à venir seront à ce que dorênavant ils n'imposent on fassent imposer ni contribuer les officiers en chef commensaux & domestiques de mondit seigneur le comre, és tailles mises sur & à mettre de par le roi notredit sire ni autre choie roturiere, & que si taxez ou impolez les avoient, qu'incontinent les rayent, ôtent ou fassent rayer, ou ôter des papiers, regiftres & impôts par eux faits, sans aucunement les molester ni travailler, ores, ni pour le temps à venir pour lesdites causes, lesquels échevins dessusdits nommez, m'ont répondu qu'ils se garderoient de méprendre, & ce mes trés-honorez seigneurs je vous certifie avoir fait en la maniere dessussité, par certe même presente rela-

rion.

ATTOMATICAL PROPERTY.

A tion, signez & scellez de mes seings, & scell dont j'use en mon office faisant. Fait les an & jour dessudits, ainsi signé Turrau. Et scellé à simple queue en cire vermeille. N'ensur certaine autre attache à icelles dites lettres. Fait le dix-huitième

jour de mars l'an 1469.

Deliberé a été que honorables hommes & sages maitres Renaud le Breton, Jean Matté, seigneurs des comptes, Jean le Beau & Simon Dupont; clercs desdits comptes, maitre Jean Chaumiere, lieurenant de M. le Bailly de Nivernois, Pierre Garnier & Hugues Fouchier, secretaires de mondit seigneur le comte de Nevers : Vû le mandement, sentence & execution obtenue par mondit seigneur, en ayant certification de mondit seigneur le comte, comme il est certifié, les dessudits être les officiers en chef commensaux & domestiques, que on les doit rayer des papiers & impôts faits en ladite ville, & non dorênavant les plus imposer en ensuivant ledie mandement, sentence & execution qui s'en est ensuivie, & mettre en tête rayé, pour ce qu'ils sont officiers en chef commensaux & domestiques de mondit seigneur le comte, & par vertu d'un mandement royal, sentence & execution dépendemment d'icelui, obtenue par mondit seigneur le comte; & depuis ladite déliberation & conclusions, mondit seigneur a baillé esdits quatre échevins ladite certification, dont ci-dessus est sait mention. Ainsi signé, H. GUILLAUME, en témoins desquels vission és choses dessussités, au rapport & relation des-dits jurez qui nous ont rapporté les choses dessussités, & chacune d'icelles être rayées & annullées, nous ajoutons pleine foi, nous gardes dessuldits avons mis & appoté le scel de ladite prevôté de S. Pierre le Moustier à ces presentes lettres de Vidinus donnez à Nevers le pénultième jour de juillez l'an 1485. Signez, DuCLOT, C DE BAULIEU, PLUREAU & VIERON.

Collation des presentes a été saite par nous secretaire de monseigneur, en sa chambre des somptes de Nevers, sur un original en parchemin tiré pour cet esses de la dite chambre, à l'instant remis dans une layette cottée, privileges de sa chambre, & ce pour servir & valoir à sou excellence te que de raison. Fait au bureau de ladite chambre des comptes de Nevers le 9. mars 1728. Signé, CHAILLOT.

Lettres portant pouvoir aux officiers de la chambre des comptes de Nevers, de poursuivre & contraindre dissinitivement les redevables qui auront été condamnez par icelle.

### Du mois de sevrier 1558.

ENRY, par la grace de Dieu, roi de France. A tous presens & à venir, Salut. Comme de tout temps & d'ancienneté, notre trés-cher & trés-amé coulin le duc de Nivernois, Pair de France, & ses prédecesseurs ducs en la ville de Nevers, avant eu chambre des comptés établie, en laquelle chambre tous les comptables, tant ordinaires que extraordinaires, de toutes & une chacune les terres de notredit cousin & ses prédecesseurs, ayent ressorti, comme sont encore de present, pour y rendre, clore & affiner leurs comptes, & pour cet esset y ait eu de tout temps, comme y a encore de prefent en icelle chambre, un president, six maîtres des comptes, deux secretaires, huissiers & autres ministres de justice, és lieux disposez pour l'audition d'iceux comptes, confervation d'iceux & des terres & charges des duché, comté, châtellenie, terres & seigneuries appartenans à notredit coulin, en quelque lieu qu'ils soient situez & assis pour la conservation desdits biens, ce neant moins lesdits comptables nonobstant qu'ils soient obligez à ladite reddition de compte, E sous couleur que les gens & ministres desdits comptes n'ont aucune puissance, jurisdiction ou cohertion sur eux, ne veulent obéir aux ordonnances, commandemens & injonctions qui leur sont faites par ladite chambre, n'ayant aucune cour ni jurisdiction sur eux, & par ce moyen est contraint notre cousin avoir recours pardevant nos juges ordinaires ou autres, pour contraindre leidits comptables à rendre leuridits comptes pardevant eux, aux grands frais & retardation des deniers de notre cousin & les autres, lesquels ont rendu leurs comptes en ladite chambre, ayant été condamnez, n'obéissant ausdites condamnations & jugemens de ladite chambre pour le payement des restes autquels ils sont tenus par l'arrêt de clôture dudit compte, nonobltant leiquels les convient derechef poursuivre ailleurs, qui revient entierement au grand interêt & préjudice de notredit coulin, nous requerant à cette fin nos lettres de provision. Pour ce est-il que nous delirans savorablement traiter Tome V.

notre cousin, nous ressentant amplement des bons & grands services par lui faits à nous & à notre couronne au fait de nos guerres, conserver & augmenter la gran- A deur de sa maison, le tirer & mettre hors d'involution de procés, même de ce qui concerne les recettes de ses terres, aussi destrant les sinances & domaine de notre cousin être comme ses autres propres, & augmenter la jurisdiction de sadite chambre des comptes, contideré que mieux & plus facilement les comptes de tes officiers comprables pourront être rendus en ladite chambre des comptes de Nevers, pardevant les gens & auditeurs d'icelle qui sont experimentez au fait des sinances, que pardevant noldits juges on officiers ordinaires des lieux où lesdites recettes; charges & administrations ont & auront été faites & excercées, qui en la plupart n'y tont connoissans ni experts, dont plusieurs pertes & dommages pourroient advenir à notredit cousin, & aussi à sesdits officiers comptables. Pour ces causes &: autres raisonnibles considerations à ce nous mouvans, de notre certaine icience; propre mouvement, pleine puissance & autorité royale, avons donné & octroyé, donnons & octroyons par ces presentes, à notredit cousin, ses successeurs & ayans. cause de lui à perpetuité, permission, faculté & puissance d'entretenir en ladite ville de Nevers ladite chambre de ses comptes en tel nombre & ritre d'officiers que bon lui semblera, & qu'il a sait par ci-devant, & illec par ordonnance des gens deldits comptes faire obeir & comparoir pardevant eux les treloriers, argentiers, receveurs & tous & chacuns ses autres officiers comptables desdits duchez, comtez, châtellenies, & de ses autres terres & seigneuries, presens & à venir, ou leurs ayans cause, pleiges & cautions, si besoin est, qui ont par ci-devant eu & auronc par ci-aprés charges desdites recettes, à quelque titre que ce soit, pour y rendre, clore & affiner leurs comptes, & à ce les contraindre par ajournemens, défauts, contumaces, mulctes & peines pécuniaires, prinse, vente & exploitation de leurs biens, caption & détention de leurs personnes, si métier est, en allouant, rayant ou tenant en souffrance, pour par lesdits gens des comptes ce qu'ils verront être à faire par raison, juger, sentencier & condamner, ainsi que sont les gens de notre chambre des comptes à Paris, lesdits tresoriers, receveurs & autres otheiers comp- C tables, leurs veuves & heritiers, bien-tenans, leurs pleiges & fidejusseurs, de payer à notre cousin ou à son tresorier & receveur general de ses finances, ce à quoi ils seront trouvez redevables envers lui par leurs états signés de leurs mains, ou par la clôture, assinement, & arrêt de leursdits gens des comptes & leursdites sentences, jugement & condamnations faire mettre à execution, dument & comme est de coutume faire en notredite chambre des comptes à Paris pour nos propres deniers & affaires, & avec ce de contraindre lesdits tresoriers, receveurs & autres officiers qui ont été & seront par ci-aprés comptables, & tous autres qu'il appartiendra, de payer le jugé à notre coulin par les voyes dessusdites, & en outre de corriger, punir & mulcler selon l'exigence des cas lesdits officiers comptables de sessits duchez, comtez, châtellenies & autres ses terres & seignenties, s'ils sont D. trouvez avoir fait en leursdites charges & administration chose digne de punition, concernant l'examen & clôture de leursdits comptes tant seulement, & lesquels sentences & jugement qui interviendront civilement, voulons & nous plait etre executoire, nonobstant l'appel & sans préjudice d'icelle, & ce nonobstant que leidits comptables, fermiers ou autres ne suffent des sujets de norredit cousin, auns des nôtres, ou d'autres juges que ne voulons être considerables, & sans que lesdits comptables puissent décliner ladite juridiction desdits gens des comptes, & il le procureur de notredit cousin ou sessits tresoriers, receveurs & autres officiers compcables ou leurs commis, parens & heritiers, pleiges & cautions, ou l'un d'eux le portoient pour appellans desdites sentences, appointemens ou décisions saites & données par lesdits gens des comptes à Nevers pour notredit cousin, nous voulons que lesdites causes d'appel soient reçues & jugées en notredite cour de parlement à E Paris, comme font les sentences données par les baillys desdits duchez, comtez, & autres seigneuries de notredit coutin par le privilege & autorité de ladite Pairie & non ailleurs. Si donnons en mandement par cesdites presentes a tous nos officiers & justiciers & tous autres cours où il appartiendra que de nos present don, ceilion & octroyé ils fassent, soustrent & permettre notredit cousin jour & user pleinement & pailiblement & celdites prefentes, fassent publier & enregistrer és lieux qu'il appartiendra, & ou requis en seront, & executer sans qu'il soit pour ce besoin de placer, visa, ni pareatis. Et pour ce que desdites presentes l'on pourra avoir assaire en plusieurs & divers lieux, nous voulons qu'au vidumes d'icelles sait sous icel royal duMent collationné', foi y soit ajouté comme au present original. Et afin que ce soit chose setme & stable à toujours, nous avons sait mettre notre seel à cesdites presentes. Données à Paris au mois de sevrier l'an de grace 1558, & de notre regne le douzième, ainsi signé par le roi, vous Monsieur le cardinal de Sens, garde des sceaux de France present, Bourdin, & à côté visa & scellé du grand scel en soye verte.

Collation des presentes lettres a été faité à leur prightal en parchemin sain & entier, étame au resortée la chambre des comptes de Monseigneur à Nevers, par nous notairessecretaires de Mondit seigneur en sadite chambre le vings neuvième avril mil six cent cinquante quaire. Signé, MICAULT, avec paraphe.

B

Extrait du registre des conclusions capitulaires de Messiences les venerables Dagon es Chapitres

de Nevers.

### Da 10, Novembre 1589;

'AN 1589, le dixième jour de novembre, nous Doyen, Chanoines & Chapitre de Nevers, capitulairement assemblez en notre Chapitre audit Nevers, au son de la cloche à la maniere accoutumée pour traiter des affaires de notre églises declarons que comme ainsi soit, que le jour de la Toussaint derniere passée premier jour de ce mois de novembre, monsieur le reverend Evêque de cette ville officiant; aprés qu'il auroit donné l'encens aux autels, selon l'ancienne coutume, de cette notre église, monsieur notre Doyen qui etoit l'un de ceux qui assissiont ledit sieur reverend, auroit prins ledit encens & icelui porté à monseigneur & madame les duc & duchesse de Nivernois & à messeigneurs leurs enfans, comme de tout temps & ancienneté à été fait par nous & nos predecesseurs, ainsi qu'ils nous ont appris, & que par enquête saite d'office par monsieur notre Doyen l'an 1581, des plus anciens de notre églile & de cette ville de Nevers, il nous auroit été enseigné être ainsi la coutume de leur presenter, comme aussi à bailer l'évangile & la paix auparavant qu'audit sieur reverend, & que depuis ledit sieur Doyen auroit voulu apporter ledit encens audit sieur reverend, il lui auroit tourné le dos, pour avoir trouvé mauvais qu'il ne lui eut été apporté premier qu'à mondit seigneur, & pour ce en auroit sait plainte ausdits sieurs Doyen & Chanoines, lesquels lui ayant remontré qu'ils ne failoient rien de nouveau qu'ils n'eussent fait toujours de tout temps & en D sa presence même & du consentement dudit sieur reverend, sans qu'il s'en soit plaint, pour avoir lui-même connu & entendu que ainsi étoit la coutume de faire. Il auroit fait reponse ausdits sieurs Doyen & Chanoines que au moins sui officiant, il sul sembloit que ledit encens lui dût être apporté, & qu'il desiroit avoir acte de mesdits seigneurs, que telle ceremonie ne lui apporteroit aucun prejudice à sa dignité épiscopale; ce que lesdits sieurs Doyen & Chanoines auroient promis faire entendre à mesdits seigneurs, & pour ce auroient deputez d'entre eux les sieurs Doyen, Dulis tresorier & Regnard chantre, pour prier mondit seigneur de trouver bon que ledit encens sut déseré audit sieur reverend, lors seulement qu'il officieroit; ce que mesdits seigneurs auroient de très-bon cœur accordé, moyennant que cela ne pût porter aucun préjudice ne innover aucune chose pour les autres jours que ledit sieut reverend n'officieroit, destrant que ledit encens, évangile & paix leur fuillent apportez & à mesdits seigneurs leurs enfans auparavant qu'audit sieur reverend quand il E n'officieroit point, comme de tout tems & ancienneté a été fait, même depuis 12. ans en ça que ledit sieur reverend est Evêque; car ils ne prétendoient point de quirter ce droit là, & leur sembloit que ledit sieur reverend n'en devoit non plus faire de difficulté & instance. Que les sieurs Evêques ses predecesseurs, & pour le moins d'aussi bonne maison que la sienne, auroient sait; & d'autre part plus que mondit seigneur l'auroit sait nommer par le seu roi audit évêché, selon qu'il l'a sait apparoir par une lettre que la Majesté lui en auroit écrite, signée par lui & contre-signée de Neuville, dattée du 30. septembre 1578, priant lesdits sieurs Doyen & Chanoines de n'innover aucunes choses de ce que leurs prédecesseurs auroient sait de tout temps & ancienneté, & qu'eux avoient continuez comme ils vouloient croire que I'on feroit, & qu'il desireroit en ayour acte desdits sieurs Doyen & Chanoines, com-

## HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL'S

me de sa part il seroit audit sieur reverend puisqu'il le desiroit, ce qui sut accordé à mesdits seigneurs de saire. Et pour ce la matiere mise en deliberation, a été ressolu de continuer, comme il a été sait par les prédecesseurs de notre église & par nous, comme a été dit ci-dessus, sans rien innover, excepté d'apporter sedit encens audit reverend lorsqu'il ossiciera à l'autel revêtu d'habits pontisseux, selon qu'il a plîr à mondit seigneur duc de Nevers, trouver bon qu'ainti sut sait; & pour ce a été ordonné être expedié ce present acte pour mesdits seigneurs, & icelui être registré en nos registres, & signé pat notre secretaise. Soussigné les au & jour que dessus, àinsi signé à l'original de Roffishac Doyen de Nevers. Par ordonnance de mes dits sieurs les Doyen & Chapitre de Nevers. Signé, Baisson notaire & secretaire.

Delivré par moi secretaire de la chambre des Comptes de Nevers, en consequence de l'ordonnance de ce jour, & a été le titre remis dans la layette cottée évêche, qui est au tresor le ladite chambre. Fait à Nevers le 3. decembre 1727, Signé, CHAILLET.

### Du 10. Novembre 1589.

SUR la requête à nous judiciairement faite par Robert Sionet procureut de cette chambre, pour & au nom de

Qu'il nous plaise lui donner acte de notoriere des droits & honneurs, rang & léance qui appartiennent à monseigneur le duc de Nevers dans cette ville & dans C l'église cathedrale, s'il y est seul seigneur, ou si il a justice commune avec monssieur l'Evêque; quelle place mondit seigneur le duc a droit de prendre dans le chœur & dans la net de ladite église cathedrale; s'il y a un banc pour ses officiers dans le chœur & dans la net; s'il y a une cure annexée à ladite église catedrale; si l'on rend à mondit seigneur le duc les honneurs dans ladite église cathedrale distinguez de ceux de la cure, s'il y a eu procés pour raison des honneurs, soit avec monsieur l'Evêque, soit avec le Chapitre; quels sont ceux que l'on accorde, ou ceux qui sont teorrestez.

Sur ce oui le Procureur general, aprés nous avoir sait lecture d'un acte capitulaire du 10. novembre 1589, nous avons donné audit Sionet acte de notorieté, que notredit seigneur duc est le séul seigneur de cette ville; qu'il a une place distinguée dans le chœur de ladite église carhedrale, du côté de l'évangile où il a une pratoire en marbre à côté du grand Autel; que le trône où siege monsieur l'Evêque est de l'autre côté; que ledit seigneur Duc a l'encens & le baiser de la paix & de l'évangile avant monsieur l'évêque de Nevers, à l'exception des jours que ledit sieur évêque sait en personne le service, comme le tout est expliqué dans ledit acte de 1589.

Nous attestons pareillement que notre seigneur le Duc, ni monsieur l'Evêque n'ont aucune place particulière dans la nef de ladite église, que les officiers du bailliage de notredit seigneur, ensemble ceux de cette chambre ont un banc chacun dans la nef de ladite église; sçavoir les Officiers dudit bailliage vis-à-vis la chaire du Predicateur, & celui des Officiers de cette chambre un peu au dessus sur la même ligne; qu'outre cela sessite officiers du bailliage ont rang & séance dans le chœur de ladite église dans les hautes stalles qui sont à la droite à côté de celle du Doyen & du grand Chantre de ladite église.

Comme aussi nous attestons qu'il n'y a aucune cure annexée à ladite église cathedrale, quoique le Curé de saint Jean celebre son service, & sasse ses tonctions curiales dans la dernière chapelle du côté gauche de ladite église cathedrale, & que cela ne vient que de ce que l'église paroissale a été anciennement incendiée.

Nous déclarons pareillement que notredit seigneur a droit de sepulture dans ladite église cathedrale; qu'il a droit à la procession du saint Sacrement qui se fait le
jour de la tête de Dieu par monsieur l'évêque & les Chanoines où assiste tout le
Clergé, de faire porter six torches à côté du saint Sacrement, ausquelles ses armes
sont attachées; que monsieur l'évêque de Nevers a pareil droit, que celles de notredit seigneur, lorsqu'il est en personne à la procession, ont la preséance sur celles
de monsieur l'Évêque; que s'il est absent, & que monsieur l'Évêque soit present,
les torches de monsieur l'Évêque ont la preséance sur celles de notredit seigneur;
que s'ils sont tous deux absens, les torches de notredit seigneur ont la preséance

Digitized by Google

sur celles de monsieur l'Evêque; que pour raison desdits droits honorisiques, il n'y a jamais eu de contestation que celle qui a été terminée par ledit acte de 1589.

Par rapport aux droits de Ville, lorsque notredit seigneur y arrive aprés quelque absence de la Province, tous les corps d'Officiers vont le complimenter en robe, on tire le canon, & les habitans se mettent sous les armes, & vont saluer notredit seigneur dans son château.

Ce dont nous avons donné acte audit Sionet, ce requerant & du consentement du Procureur general de cette chambre, nous ordonnons qu'il lui sera delivré ex-

pedition en forme de l'acte Capitulaire dudit jour 10. novembre 1589.

Fait & donné à la chambre des Comptes de Nevers sous le scel d'icelle le mercredi troisième decembre 1727. & avons signé avec ledit Procureur general, & sait contre-signer notre gressier. Signé, de Vauln de Germancy, Micault, Frebault, Alixand, de Maux & Chaillot.

B Arrest de la cour de Parlement, portant reglement entre les Officiers du duché & Pairie de Nivernois, & les Officiers royaux du presidial de saint Pierre-le-Monstier.

### Du 7. Septembre 1624.

OUIS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre : Au premier de nos amez & féaux conseillers en notre cour de parlement trouvé sur les lieux, sur ce requis; Salut. Sçavoir saisons, que comme le jour & datte des presentes, comparans en notredite cour notre trés-cher & amé cousin Charles de Gonzagues de Cleves, duc de Nivernois & Pair de France, maître Henry Bolacre heutenant general, maître Florimond Rapine procureur fiscal dudit duché & Pairie de Nivernois, & autres Officiers de ladite Pairie appellans, rant comme de juges incompetans, qu'autrement, d'une permission d'informer & saisir au corps, decernée par Me Michel Paulet conseiller en notre siège presidial de saint Pierre-le-Monstier, chanoine & doyen en l'église cathedrale de Nevers, le huitième jour de mai 1618. d'une part, & ledit Paulet intimé en son privé nom : Er encore ledit duc de Nevers & lesdits Officiers appellans des ordonnances, jugemens & sentences contre eux données par M \*. les Officiers & gens tenans le tiege presidial de saint Pierre-le-Monstier, les 16. & 17. avril & 17. juillet 1619. & de ce qui s'en est ensuivi, & demandeurs en requete par eux presentée à la cour le vingt-neuvième sevrier 1620. & désendeurs en autre requête, d'une part : Et maître Jean Crochet president au presidial de S. Pierre-le-Monstier, Etienne Gascoing lieutenant general audit siège, Lazare Goussor lieutenant criminel, Claude Faulquier lieutenant particulier, & les autres conseillers dudit siège, & maître Michel Perude substitut de notre procureur general audit siège, intimez en leurs privez noms, & demandeurs en requêre par eux presentée à la cour D le neuvième jour de juillet 1619. d'autre. Et encore entre ledit maitre Jean Crochet, Galcoing, Goussot & autres conseillers audit siège de saint Pierre-le-Monstier, demandeuts en reglement suivant la requête par eux presentée en notredite cour le 27e, mars 1620, d'une part; & notredit coussin, maîtres Henry Bolacre, Florimond Rapine & autres Officiers de ladite Pairie, défendeurs d'autre; & encore entre ledit duc de Nevers & les Officiers de ladite Pairie, appellans d'un jugement donné par maître Claude Faulquier lieutenant criminel audit siège de saint Pierre-le-Monstier le vingtième mai 1620. d'une part : Et ledit maître Claude Faulquier intimé en son privé nom, d'autre. Et encore entre ledit duc de Nevers & les Officiers de ladite Pairie appellans de deux ordonnances renduës en la ville de Nevers par ledit Paulet conteiller clerc audit siège de saint Pierre-le-Monstier les premier & 2, octobre 1622. & encore d'autres jugemens rendus à la requête du substitut du procureut general audit siège, par le lieutenant general audit lieu les neuvième novembre & treizième decembre audit an, seizième mai, vingt-unième juin & sixième septembre 1623. d'une part; & lesdits Officiers dudit siège presidial de saint Pierre-le-Monstier, intimez d'autre: Et encore entre lesdits Othiciers de saint Pierre-le-Monstier, demandeurs en forme de requête civile, obtenués le fixiéme jour d'avril dernier contre les arrêts des huitième juillet & vingtième decembre 1623. d'une part; & ledit duc de Nevers, défendeurs d'autre : Et encore entre nosdits officiers dudit siège presidial, demandeurs en requête par eux presentée en notredite cour le huitième jour de sewrier dermer, & désendeurs d'une part; & ledit duc de Nevers & ses Ossiciers en Toine V

ladite Pairie défendeurs & demandeurs en requête par eux presentée à la cour le A 22. dudit mois & an, d'autre.

Veu par notredite cour ladite ordonnance dudit Paulet conseiller clerc audit siége, & residant à Nevers, du huitième mai 1618. par laquelle il auroit decerné une permission d'informer contre la servante d'un procureur de ladite ville de Nevers, pour pretendu larcin par elle commis : & encore par le nommé le Roux, pour injures par lui dites, & contre eux decreté ledit jugement du 16. avril 1619, par lequel les Officiers de faint Pierre-le-Monstier, sur la requête du substitut de notre procureur general audit lieu, auroient levé les défenses faites par le bailli de la Pairie de Nevers, & sans y avoir égard, fait désenses aux Officiers de ladite Pairie de prendre connoissance des differends mûs & à mouvoir entre marchands, & pour fait de marchandises, à peine de trois mille livres d'amende, & à tous marchands de la Province de plaider pardevant autres juges que pardevant lesdits presidiaux, pour fair de marchandises, à peine de 500. livres d'amende par corps; & enjoint aux com- B mis de leur greffier, établis par les districts de leur Province, de continuer l'exercice de leur charge, en bailiant commissions à l'ordinaire, & à cette sin que ledit jugement sera lu & publié en tous les endroits de leur ressort, & même en la ville de Nevers, & publié par les Curez aux prônes de leurs Paroisses. Ladite sentence du dix-septieme avril, par laquelle lesdits Presidiaux auroient reiteré lesdites désenses. Ladite sentence du dix-septième juillet 1619, par laquelle lesdits Presidiaux au-toient levé les désentes faites par ledit bailly de Nevers aux sujets & justiciables de ladite Pairie, de proceder ailleurs que pardevant leurs juges naturels, pour le fait des marchandiles, ou autrement, & aux parties de plaider pardevant autres juges qu'eux; & pour l'entreprile de jurisdiction condamné ledit lieutenant general de la Pairie & le procureur filcal d'icelle, l'un pour l'avoir requis, l'autre pour l'avoir ordonné, chacun en 200, liv. d'amende envers nous. Ladite requête dudir duc de Nevers & ses Officiers en ladite Pairie du vingt-neuviéme sevrier 1620, tendante C à ce que l'arrêt de reglement donné le vingtième juin de l'année 1614, entre nos Officiers du presidial de Riom, d'une part, & les Officiers de la Pairie de Montpensier, d'autre, sut declaré commun avec lesdits Officiers de saint Pierre-le-Monstier; & que défenses sussent faites audits Presidiaux de saire aucun exercice de justice en & au dedans de ladite Pairie de Nivernois, hors les cas royaux & privilegiez. Ladite requête desdits Officiers dudit Presidial du neuvième juillet 1618, à fin d'être reçûs parties & joints avec ledit Paulet, & ce faisant, qu'ils soient maintenus & gardez en la jouissance & exercice de leurs charges par toute l'étenduë dudit duché, & pour tous les cas royaux & autres droits à eux appartenans. Arrêt du trentième avril 1620, par lequel tant sur lesdites appellations, que demandes & défenses, les parties auroient été appointées au Conseil, ordonné qu'elles écriroient, produiroient, bailleroient contredits & salvations, & communiqué à notre procureur general : Et cependant que les amendes, si aucunes avoient été payées, seroient rendués & res- D tituées, à ce faire ceux qui les avoient reçues contraints par les mêmes voyes, & fait défenses autdites parties de proceder les uns contre les autres par condamnations d'amendes & executions, plaidoyers, productions, contredits & falvations deldites parties. Ladite requête desdits Officiers dudit siège presidial du vingt-septième mars 1620. tendante à ce qu'en procedant au jugement dudit reglement, il fut ordonné qu'auldits Officiers de laint : ierre-le-Monitier, privativement aux Officiers de ladite Pairie, appartiendroit la connoillance des contrats pallez sous scel rôyal, specialement quand il y auroit submission expresse, ensemble d'assembler les trois états con-voquez, le ban & arrière-ban, sans que les Officiers de ladite Pairie puissent pretendre retenir les vassaux de ladite Pairie pour en faire assemblée separée, & que défenses fusient faites ausdits Officiers de la Pairie de connoitre de la commission & francs-fiels étans dans ladite Pairie. Que la publication de nos édits, declarations & mandemens de notredite cour se sera dans la ville de Nevers par les Officiers, trompettes & sergens royaux, de l'ordonnance du bailly de saint Pierre-le-Monstier. Que pareilles défenses seront faites autdits Officiers de Pairie de s'attribuer aucune cour ou connoillance des causes des Ecclesiastiques, des dixmes spirituelles ou infeodées, ni d'executions d'arrêis, ni de faire défenses à nos sujets demeurans dans ladite Pairie, & les mulcter par amendes ou prison, au cas qu'ils se pourvoyent pardevant les juges royaux, sauf les revendiquer; & encore à ce qu'ils soient maintenus & gardez en la possession de connoitre des causes de tous les habitans du bourg S. Etienne de Nevers, jusqu'à ce que ledit duc de Nevers nous eut recompense d'autre jurisdiction,

A fuivant l'arrêt d'homologation, & outre conservez au droit de justice privative à nous appartenante au dedans de l'évêché de Nevers, maisons canonicales, & clottre; & pareillement désenses aux officiers de ladite Pairie de connoître des causes du Prieuré de la Charité, les saisses faires de l'autorité de ladite Pairie declarées nulles. Que lesdits officiers de Pairie comparoitront une fois l'an aux ailifes pour les cas royaux. Qu'il fat ordonné que le prevôt des marêchaux feroit sa residence à S. Pierre le Monstier. Désenses, arrêt du dixième sevrier 1623. par lequel les parties auroient été appointées en droit, à écrire, produire, bailler contredits & salvations; avertissemens, productions, contredits & salvations desdites parties. Ladite Sentence dudit lieutenant criminel du 20. mai 1620, par laquelle il auroit fait désenses aux officiers de ladite Pairie, & tous autres juges d'autres justices, de prendre cour & jurisdiction des blasphemateurs, & aux procureurs filcaux d'en faire poursuite, à peine de 100. livres d'amende. Arrêt du sixième B jour de fevrier 1621, par lequel sur l'appel les parties auroient été appointées au conseil, & joint, ordonné que les appelians bailleront les causes d'appel, les intimez leurs réponses, & produiroient causes d'appel; réponses, productions desdites parties. Lesdites deux ordonnances renduës en la ville de Nevers par ledit Pauler les premier & deux octobre 1622, portant permission de faire sailir. Ladite Senrence du 9. novembre 1622, par laquelle sur la requête du substitut de notredit procureur general, & de Jean Dupont soi disant visiteur des poids & mesures dans le bailliage de S. Pierre le Monstier, ledit lieutenant general auroit cassé & annullé le jugement rendu par le juge de Clamecy dépendant dudit duché & Pairie de Nivernois, en ce qu'il auroit pris connoissance dans ladite ville de Clamecy de la visite des poids & metures, auroit fait désenles aux juges & procureur silcal de ladite ville de Clamecy, de prendre à l'avenir connoissance des poids & mesures. C Ladite Sentence du 13. decembre audit an, par laquelle les religieux de S. Martin de Nevers, & ledit duc auroient été debouttez du renvoy par eux requis d'une caule poursuivie audit S. Pierre le Monstier pardevant lesdits juges de Pairie, & ce au prejudice de la reconnoissance faite par lesdits religieux, que leur abbaye étoit située dans la justice dudit duc & de ses prédecesseurs. Ladite Sentence du 6. Sep-cembre 1623, par laquelle lesdits presidiaux auroient fait désenses à tous sergens résidans en l'étendue dudit bailliage de S. Pierre le Monstier, de donner aucunes assignations en vertu de contrats passez sous notre scel, & execution d'iceux, pardevant autres juges que ceux dudit bailliage de S. Pierre le Monstier, jusqu'à ce qu'autrement en eût été ordonné par notredite cour. Arrêt du 9. mars dernier, par lequel sur lesdites appellations, les parties auroient été appointées au conseil, & joint, ordonné que les appellans bailleroient leurs causes d'appel, les intimez leurs réponles; productions desdites parties, contredits dudit duc de Nevers; requête deidits officiers de S. Pierre le Monstier, employée pour contredits; Autres D requêtes desdites parties respectivement employées pour salvations. Requête dudit Dupont, se difant commis à la visite des poids & mesures du bailhage de S. Pierrele Monstier, présentée à notredite cour le 23. juillet dernier, tendante en ce qu'en procédant au jugement desdites instances, il sût ordonné que pardevant notredit bailly de S. Pierre-le-Monstier, ou de ses commis, il seroit rapport des abus & malverlations qui se feroient en sa charge, communiquée à partie, & mile au sac. Requête dudit duc de Nevers du 29. juillet dernier, tendante à ce que défenses sussent faites audit Dupont de plus troubler à l'avenir ledit duc en ses droits de vilites des poids & metures dans l'étendue de ladite Pairie, communiquée à partie, & mise au sac. Arrêt du 3. aoust dernier, par lequel la cour ayant égard aux re-E quêtes respectivement presentées, auroit disjoint les appellations desdites Sentences du 16. mai & 21. juin 1623. reglées par ledit arrêt du 9. mars dernier, d'avec les fuidites instances, pour être jugées separement lesdites lettres en forme de requête civile du 6. avril dernier, obtenues contre lesdits arrêts des 8. juillet & 20. decembre 1623. Arrêt du 4. avril dernier, par lequel sur ladite requête civile, lesdites parties sont appointées au conseil, ordonné que les demandeurs bailleront leurs moyens de requete, lesdits désenseurs leurs réponses, & produiroient. Requête desdits demandeurs du 30, mai dernier employée pour moyens de requête civile. Requête dudit duc employée pour réponses, productions desdites parties, requêtes deldites parties des 10. & 14. juin dernier, employée pour contredits, suivant l'arrêt du 7. juin. Autre requête dudit duc de Nevers, employées pour salvations. Ladite requête deldits officiers de S. Pierre-le-Monstier du 8 fevrier dernier, tendante à ce

que par provision, en attendant que ladite instance de reglement sit vuidée, il sût A ordonné qu'ils connoîtroient par prévention & concurremment avec les officiers de ladite l'airie, de toutes matieres civiles & criminelles, & privativement des cas royaux, dixmes & matieres beneficiales, & à tout le moins des cas accordez par la transaction du 21. sevrier 1600. Ladite requête dudit duc de Nevers & officiers de ladite Pairie, tendante à ce que le reglement donné entre nos officiers de Riom d'une part, & les officiers de la Pairie de Montpensier de l'autre, sût declaré commun par provision, à la réserve de la convocation des trois états, & du ban & arriereban. Procés verbal de l'un des conseillers d'icelle du 15. sevrier dernier, par lequel sur les désenles & contestations des parties, elles auroient été appointées à mettre. Productions desdites parties; requéte dudit duc de Nevers & lesdits offi- B ciers du 26. mars dernier, sur lequel acte lui auroit été donné de ce qu'il auroit desavoué la prétendue convention du 21. fevrier 1600, faite par ledit Me. Etienne Tenon, maitre des requêtes, & même en ce que ledit Tenon auroit fait le reglement sans charge & autorité. Arrêt du 2. avril dernier, par lequel notredite cour auroit joint leidites requêtes aux susdites instances de reglement, pour en juger. Conclutions de notre Procureur general: Et tout consideré.

Notredite cour faisant droit tant sur lesdites appellations, que requête civile, a mis & met les appellations & ce dont a été appellé au neant, sans amende, & les par-

ties hors de cour & de procés.

Et entant que touchent lesdites demandes en reglement, ordonne que lesdits officiers de S. Pierre-le-Monstier auront la juridisction & connoissance de tous cas

royaux, privativement à ceux du duché & Pairie de Nivernois.

Sçavoir du port d'armes en assemblées illicites, seditions & émotions populaires, esquelles neanmoins les officiers de la Pairie pourront au-dedans de leur territoire C informer, decreter & interroger les coupables, à la charge que le procureur siscal de Nevers, dans trois jours aprés le decret ou capture d'aucun des délinquans, en avertira le substitut de notre procureur general à S. Pierre-le-Monstier, lequel sera tenu saire enlever les prisonniers du lieu de la Pairie, aux prisons de S. Pierre-le-Monstier, dans trois jours ensuivant; autrement & à faute de ce faire audit temps, & icelui passé, pourront les officiers de ladite Pairie proceder à la confection & jugement des procez contre les coupables détenus en leurs prisons & complices.

Connoitront aussi lesdits officiers de S. Pierre-le-Monstier des crimes de leze-majesté en tous ses chefs, de fausse monnoye, pour la fabrication & exposition d'icelle. Et neanmoins si pour payement & consignation de deniers rognez & alterez en leur bonté, ou exposez à plus haut prix que l'ordonnance, au-dedans de ladite D Pairie, étoit intenté procés civilement, lesdits officiers de ladite Pairie en pourront

connoitre & juger.

Auront lesdits officiers de S. Pierre-le-Monstier juridisction & connoissance de la fassification du scel royal, & des lettres concedées sous icelui, sauf où le saux seroit incident en une instance mûé & pendante pardevant le juge de la Pairie, auquel

cas ledit juge de la Pairie en pourra connoitre.

Auront pareillement lesdits officiers de S. Pierre-le-Monstier privativement connoissance des assuremens, sauvegardes de nous & infractions d'icelles, des injures, excez & empêchemens donnez à ceux qui setont deputez vers nous, ou par nous mandez, & des crimes d'heresie, de rapt & incendie, poursuivis criminellement. Et en cas que la poursuite desdits rapt & incendie advenuë au dedans de ladite Pairie soit poursuivie par simple action, ou à sin civile seulement, lesdits Officiers de la Pairie en connoîtront & non autrement.

Auront leldits Officiers de S. Pierre-le-Monstier aussi privativement la connoissance des lettres d'abolition, graces, remissions & pardons, rappel de ban & de galeres, commutations de peines, transgressions, contraventions & mepris saits aux
ordonnances concernans la seureté de notre royaume, & de toutes conspirations &
entreprises qui seront saites contre notre état: des causes de notre domaine & où
nous aurons interêt: des siess & hommages de nos vassaux, si aucuns y a dans ladite Pairie: des lettres de conforte-main de soi & hommage par main souveraine:
de tous disterends pour raison de nos siess nobles en premiere instance, tant en actions personnelles, réelles que mixtes & dépendantes de la realité où nous aurons
interêt: des instances de lettres de cassation, rescission & restitution en entier contre les contrats & obligations passez sous notre scel ou en jugement. Pourra néanmoins ledit bailly de Nevers connoître des lettres royaux qui lui seront signifiées
incidemment

Digitized by Google

à incidemment sur instances pendantes devant lui, & intentées auparavant l'obtention desdites lettres.

Auront aussi lesdits Officiers de S. Pierre-le-Monstier, privativement audit bailly de ladite Pairie, la connoissance de toutes les causes du prieuré de la Charité, & de toutes les églises de sondation royale, & autres qui ont des lettres de garde gardienne, en ce qui sera du revenu de leur fondation, ou des saisses de leur temporel, à saute des reparations, residances, ou de satisfaire aux œuvres pieuses, & des saisses du revenu des hôpitaux, leproseries, maladeries & autres lieux pieux de notre fondation seulement.

Auront aussi lesdits Presidiaux de S. Pierro-le-Monstier la connoissance de la publication de nos édits & declarations, & de la verification des lettres de chartres, pour amortissement, foires, marchez, astranchissemens & autres quelconques par nous accordées aux corps, communautez & particuliers, des instances possessiones de benefices & dîmes entre personnes ecclesiastiques, fors & excepté si lesdites dîmes sont inscodées, tenues & mouvantes dudit duché & Pairie, auquel cas ledit bailly de Nivernois en aura la connoissance.

Comme aussi ledit bailly de Nivernois connoîtra de toutes complaintes en cas de sailine & nouvelleté, en matiere profane, pour heritages assis & droits dûs au dedans de ladite Pairie. Et néanmoins auront les dits Officiers de S. Pierre-le-Monstier droit de prévention esdits cas de complainte, pour dîmes infeodées & marieres profanes.

Et en outre, ausdits Officiers de S. Pierre-le-Monstier appartiendra la convocation des trois états, du ban & arriere-ban, & causes dépendantes des francs-fiefs & nouveaux acquêts, des executions des arrêts de notredite cour & de leurs jugemens seulement dans la ville & Pairie de Nevers.

Et quant aux Officiers de ladite Pairie, ordonne que les actions, executions & poursuites pour contrats, donations, testamens & autres actes, encore qu'ils soient passez sous scel royal entre les sujets & domiciliez au-dedans de ladite Pairie de Nivernois, ne pourront être intentées & poursuivies pardevant autres que ledit bailly dudit duché & Pairie, nonobstant qu'il y eût submission expresse ou tacite, generale ou particuliere au juge royal. Et au cas que l'une des parties contractantes seroit demeutante hors le territoire dudit duché & Pairie de Nivernois, & qu'il y ait submission par les dits contrats, pardevant ledit bailly de S. Pierre-le-Monstier, sera au choix & option de la partie demanderesse se pourvoir pardevant le juge royal ou pardevant le bailly de Nevers.

Toutes lettres royaux pour renouveller terriers, seront addressées audit bailly de S. Pierre-le-Monstier, lequel pourra commettre un notaire royal pour l'execution desdites lettres; aprés laquelle commission tout ce qui dépendra de ladite execution dans ledit bailliage & Pairie appartiendra aux Officiers de Nevers, sans que les littres du bailliage de S. Pierre-le-Monstier en puissent prendre connoissance, & que les notaires nommez aus dites commissions puissent faire les renvois pardevant autres que ledit bailly de Nivernois.

En outre appartiendra audit bailly de Nivernois, privativement audit bailly & Prefidiaux de saint Pierre-le-Monstier, la confection des inventaires, dation de tutelle, reddition de compte des nobles & vassaux residans audit duché & Pairie.

Et quant aux instances de partages & autres pour successions universelles, dont le domicile principal ou demeure des désunts seroient dans ledit bailliage de S. Pierre-le-Monstier hors ladite Pairie, la connoissance en appartiendra ausdits bailly & ossiciers de saint Pierre-le-Monstier, & reciptoquement audit bailly de Nivernois, au cas que le domicile dudit désunt soit au-dedans dudit duché & Pairie, encore que les biens dudit désunt ou partie sussent sus ledit bailliage de saint Pierre-le-Monstier

Comme aussi a maintenu & gardé lesdits officiers de Pairie en la connoissance des causes des hôtes & justiciables de ladite Pairie ès causes qui naitront entre les marchands & pour sait de marchandises.

Et connoîtront de tous juremens & blasphêmes commis en leur territoire. A fait & sait désenses audit Paulet & autres juges dudit bailliage de sant Pierrele-Monstier, étans en ladite ville de Nevers, prendre connoissance des cas apparte-

nans autdits Officiers royaux.

A enjoint & enjoint au greffier de S. Pierre-le-Monstier de retirer ses commis qu'il a établis ès villes & bourgs desdits duché & Pairie.

Tome V. S.

Et sans avoir égard à ladite requête dudit Dupont, a pareillement maintenu & Agardé lesdits Officiers de Pairie au droit de visiter les poids & mesures en l'étendue desdits duché, Pairie & châtellenie de Clamecy, & désenses audit Dupont & autres

de les y troubler.

A condamné & condamne ledit duc de Nevers de faire recompense en droit de ressort ausdits Officiers de S. Pierre-le-Monstier dans trois mois de la justice du bourg de S. Etienne de Nevers, suivant l'arrêt de notredite cour du cinquieme aoust 1586. & à cette sin ordonne qu'aux frais & dépens dudit duc de Nevers sera procedé dans ledit temps à la liquidation de ladite recompense pardevant notre amé & seal conseillet en notredite cour maître Claude le Clerc; & à faute de ce faire, & ledit temps passé, ordonne que ladite justice dudit bourg S. Etienne ressortira audit bailliage de S. Pierre-le-Monstier, comme elle faisoit auparavant l'échange d'icelle, mentionné au contrat du deuxième septembre 1585.

Et avant que faire droit sur la demande concernant la jurisdiction de la maison épiscopale & canoniale de l'église de S. Cire de Nevers, a ordonné & ordonne qu'à la diligence & requête dudit duc de Nevers, lesdits Evêque, Doyen, Chanoines & Chapitre de ladite église de S. Cire, seront appellez dans un mois pour prendre communication dudit procés, y déduire leurs moyens qui seront communiquez à la quinzaine d'aprés; produiront, bailleront contredits & salvations dans le temps de l'or-C donnance. Et cependant par provision ordonne que ledit bailly de saint Pierre-le-Monstier & ses lieutenans auront droit de jurisdiction dans le cloître, maisons épis-

copale & canoniales de ladite église de S. Cire.

Et a fait inhibitions & défenses ausdites parties d'entreprendre les uns sur les autres, & en cas de pretendues entreprises se faire désenses ni muléter les uns les autres par amendes ou autrement, ains se pourveoiront par appellations, oppositions ou autres voyes ordinaires.

Et en cas de contravention par les lujets de la Pairie, sera permis ausdits Ossiciers de ladite Pairie de mulcter leurs justiciables de telle amende que le cas requerera,

fauf l'execution s'il en est appellé.

Et quant aux demandes, à ce que lessits Ossiciers de Pairie ayent à comparoit aux assisses, & que les Ossiciers de la marêchaussée de Nivernois ayent à faire leur demeure en ladite ville de S. Pierre-le-Monstier, a mis & met les parties hors de cour & de procés, à la charge que ledit Prevôt des marêchaux laissera un ou deux de ses archers en ladite ville de S. Pierre-le-Monstier, pour l'avertir de ce qui se passera ès environs, & lui saire tenir les mandemens de nos Otticiers.

Enjoint audites parties en toutes autres choles garder & observer nos ordonnances avec le present reglement, avec désentes d'y contrevenir à peine de tous dépens, dommages & interêts. Et à cette sin ordonne que le present reglement sera lû & publié l'audience tenant, tant audit siège dudit bailliage & presidial de S. Pierre-le-Monstier que de celui de Nivernois, & sièges qui en dépendent & sans dépens. Si vous mandons & commettons à la requête de notredit cousin le sieur duc de Nevers, le present arrêt de notredite eour mettre à dué & entière execution de point en point selon sa forme & teneur, contraignant à ce saire & souffrir ceux qu'il appartiendra par toutes voyes dués & raisonnables : de ce faire vous donnons pouvoir. Et au premier notre huissier ou sergent sur ce requis, de saire tous exploits necessaires. Donné à Paris en notre Parlement le septième jour de septembre l'an de grace 1624. Et de notre regne le quinzième. Ainsi signé, par la chambre, ou Tillet.

### Extrait des registres du conscil d'Etat.

### Du 18. Decembre 1649.

SUR la requêre presentée au roi en son conseil par le sieur duc de Mantoue, de Montferrat, de Nivernois, Mayenne & Rethelois, Pair de France, seuverain d'Arches, &c. contenant que ses prédecesseurs Dues de Nevers ayant eu de tout temps une chambre des comptes établie en la ville de Nevers, pour y rendre par tous les comptables, tant ordinaires qu'extraordinaires, de leurs terres, les comptes de leurs manimens, laquelle en consideration des services rendus par les dits dues de Nevers aux rois prédecesseurs de sa Majesté, les ont toujours favorablement traité, & leurs officiers, à cause d'eux, & auroit été consirmée & autorisée pour juger à l'instar de la chambre des comptes de Paris, toutes sortes de matieres concernant les dites affaires des comptes entre

-contin

A quelques personnes qu'ils sussent justiciables ou non des ducs de Nevers par edit de l'année 1558, par lequel les officiers de ladite chambre des comptes ont le privilege que le ressort des appellations qui interjettent de leurs jugemens, est toujours traité en la cour de parlement de Paris, ils ont en consequence aussi toujours été traitez & considerez comme les officiers de la Pairie dudit Nevers, & jout des exemptions & logemens, de contributions des gens de guerres passans ou logez en garnison audit Nevers jusqu'à present, & les échevins & procureurs du fait commun de ladite ville ne les ont jamais compris dans les départemens qu'ils ont faits eldits logemens, & l'ayant prétendu faire en l'année 1642. La dame princeste Marie de Mantouc, à present reine de Pologne, qui s'étoit emparée lors de la possession des biens de la succession du feu sieur duc de Mantoue en France, & jouissoit dudit Nevers en la qualité qu'elle avoit de gouvernante & lieutenante generale pour sa majesté au païs de Nivernois & Donziois, auroit par son ordonnance du 25, du mois de novembre en ladite année 1642, adressantes ausdits échevins pour les causes énoncées par icelle, & attendu le grand nombre des habitans de la ville de Nevers, & le petit nombre desdits officiers, iceux confirmé en la jouissance de l'exemption desdits logemens des gens de guerre, en laquelle ils n'ont point été troublez depuis ce temps, au préjudice de quoi neanmoins le sieur suppliant est averti que les échevins à pre-sent en charge sont dans le dessein de leur départir des gens de guerre, & comme il a grand interêt de maintenir & conserver sessits officiers en la dignité & privilege de leurs charges, il requiert sa majesté à ce qu'il lui plasse ordonner qu'ils seront conservez & maintenus en la possession & jouissance qu'ils se trouvent d'exemption de logemens & contribution desdits gens de guerre; ce faisant, taire désenses ausdits echevins & procureurs du fait commun de ladite ville de Nevers de les comprendre dans les rôles, billets & départemens qu'ils seront, sous telles peines qu'il plaira à sa majesté ordonner. Vû ladite requête, signée BAILLOT, avocat audit conseil, ledit édit de ladite année 1558, copie collationnée des privileges & exemptions accordez par ladite dame princesse Marie de Mantoue, en faveur des officiers de la chambre du conseil & des comptes. Ouy le rapport du sieur Albertois, commissaire à ce député; & tout considéré, le roi en son conseil ayant égard à ladite requête a ordonné & ordonne que les presidens, conseillers & mairres des comptes D de ladite ville de Nevers seront maintenus en la possession & jouissance de l'exemption des logemens des gens de guerre; ce failant, fait sa majeité désenses aux échevins & procureurs du fait commun de ladite ville, de les compreudre dans les rôles & billets des départemens qu'ils feront, à peine de cinq cent livres d'amende, & de tous dépens, dommages & interêts. Fait au conseil d'état du roi, tenu à Paris le dix-huitième jour de decembre mil six cent quarante-neuf. Signé, GALLAND, & collationné.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, au premier des huissiers de notre conseil, ou autre huissier ou sergent sur ce requis, nous te mandons & commandons que l'arrêt dont l'extrait est ci attaché sous le contrescel de notre chancellerie cejourd'hui donné en notre conseil d'état sur la requête de notre trés-cher cousin le duc de Mantoue, de Montserrat, de Nivernois, Mayenne, & Rethelois, Pair de France, souverain d'Arches & autres lieux, tu signisse aux échevins & procureurs du fait commun de Nevers & autres qu'il appartiendra, à ce qu'ils n'en prétendent cause dignorance: sasse détenses y contenues sur les peines y declarées, & tous autres actes & exploits necessaires sans autre permission: Car tel est notre plaisir. Donné à Paris le dix-huitième jour de decembre l'an de grace mil six cent quarante-neuf, & de notre regne le septième, signé par le roi en sonsciel, Galland.

Collation des presentes a été faite par nous secretaire de Monseigneur en sa chambre des comptes de Nevers sur un original en parchemin tiré pour cet esset du tresor de ladite thambre, & remis audit tresor dans une layette cotée privileges de la chambre, & ce pour servir & valoir ce que de raison à son excellence. Fait an bureau de ladite chambre des comptes de Nevers le neus mars 1728. Signé, CHAILLOT.

## LETTRES DU ROI

A Monsieur le Bailly de Nivernois & Donziois, pour la convocation des trois états de la province.

Du 6. Juillet 1651.

### DE PAR LE ROY.

TOTRE amé & feal ayant jugé qu'il n'y avoit point de moyen plus prompt ni plus aisure pour arrêter le cours des désordres qu'une longue guerre étrangere, & quelques mouvemens intestins ont causé dans notre royaume, que de convoquer les états generaux, pour sur leurs plaintes & supplications, & par leurs bons avis y apporter les remedes convenables; Nous vous aurions dés l'année 1649, ordonné ainsi qu'à tous les senechaux & baillys de notre royaume, d'assembler les gens des trois ordres de votre ressort, pour en votre personne être procedé à l'élection des députez, & d'indiquer l'assemblée desdits états au 16. mars de ladite année en notre ville d'Orleans; Depuis par nos lettres du 21. fevrier audit an 1649, nous l'aurions remise au 15. avril de la même année en notredite ville d'Orleans: mais les troubles arrivez en aucunes de nos provinces, nous ont obligez de retarder pour un temps ladite convocation, sans toutefois nous départir de la resolution que nous avions formée de la faire le plus promptement qu'il nous seroit possible; & main- G tenant que par l'affifbance divine nous aurions rétabli la tranquillité dans toutes nos provinces, desirant l'affermir de plus en plus, nous aurions mandé par nos lettres du 27. du mois de mars dernier que nous avions arrêté de faire l'ouverture desdits états dans notre ville de Tours au premier jour d'octobre prochain, afin que les deputez nommez pour y affister en sussent avertis, sans proceder à nouvelle nomination, tinon en cas qu'il fut besoin de remplir la place de ceux des deputez qui seroient decedez; & d'autant qu'il nous a été representé que pour diverses considerations il seroit utile d'avancer la tenue desdits états; & qu'en outre en quelques bailliages & fenechauslez ceux des trois ordres ont rémoigné desirer que nous leurs permissions de tenir de nouvelles assemblées particulieres, tant pour continuer ceux qui auroient été deputez en vertu de nos premiers ordres, que pour en élire d'autres selon qu'ils jugeront à propos, nous avons resolu d'indiquer l'assemblée desdits états au huitième jour de septembre prochain en notredite ville de Tours, où nous nous acheminerons incessamment, après avoir fait la publication de notre majorité en notre cour de parlement, & nous avons voulu donner satisfaction en cette occasion à tous nos sujets. Mais d'autant que notre cousin le duc de Mantoue nous à fait entendre que par inadvertance ou autrement, il ne vous a point été envoyé d'ordre sur ce sujet depuis celui de 1649, en consequence duquel vous auriez fait l'assemblée de votredit ressort en icelle, nommé des deputez, & que le bailly de S. Pierre-le-Monstier auroit entrepris d'assigner en ladite ville les trois ordres de votredit ressort; nous vous avons par arrêt de notre conseil du dernier du mois E passé, maintenu & gardé en la possession de convoquer en la ville de Nevers les trois ordres de votredit ressort, & ordonne que vous y serez incessamment ladite convocation, à fin de proceder aux nominations & deputations pour se rendre à l'asfemblée desdits états generaux en notredite ville de Tours. Ce que voulant être exccuté, Nous vous faisons cette lettre, par laquelle nous vous mandons & ordonnons de l'avis de la reine regente notre trés-honorée dame & mere, qu'incontinent que vous l'aurez reçûë, vous ayez à mander pardevant vous dans le plus bref temps que vous pourrez les Eccletiastiques, les Nobles & ceux du tiers Etar de votredit ressort, pour seur saire entendre notre resolution pour le tems & le lieu de la tenuë desdits Etats generaux de ce royaume, & que nous trouvons bon qu'ils continuent les deputez qui ont été ci-devant nommez pour assister ausdits Etats, ou bien qu'ils en établissent d'autres au nombre accoutumé. Voulant que les procurations des absens qui ont droit d'intervenir à cette assemblée particuliere soient reçues si elles arrivent à temps pour y compter les voix en la forme & manière qu'il se doit. Que vous avertissiez ceux qui auront été deputez de se rendre en notredite ville de Tours audit jour huitieme septembre prochain, chargez de memoires & instructions sur ce qu'ils auront à nous proposer & representer concernant le bien general de notre royaume, ne doutant

A

A pas qu'ils soient tous bien disposez à y contribuer avec nous, ne desirant rien tant que le repos & le soulagement de nos sujets, lequel nous esperons leur procurer dans peu de temps par la paix generale, vû le bon état des forces de nos armées, & la bonne disposition de nos peuples à concourir avec nous pour ce qui est necessaire à leur sureté & conservation, & nous assurant que vous satisferez promptement & ponctuellement à notre intention; Nous ne vous serons la presente plus longue ni plus expresse, si n'y faites faute: Car tel est notre plaisir. Donné à Paris le fixicme jour de juillet 1651. Ainsi signe, LOUIS, & plus bas. PHELYPPEAUX.

Et sur la suscription est écrit: A notre amé & seal le bailly de Nivernois.

- Les presentes lettres de sa Majesté à nous adressées pour la convocation des trois états de la province ont été lûës, publiées & entegistrées de notre ordonnance, au registre à ce destiné. Ouy & ce requerant le procureur general de son altesse serenissume audit bailliage & Pairie du duché de Nivernois & Donziois, pour être executées selon leur forme & teneur dans l'étendue dudit duché, & en ce faisant être ordonné que lesdites lettres, ensemble la presente ordonnance seront incessamment publices à son de trompe & cry public, à la diligence dudit procureur general, par les carrefours, & lieux ordinaires à faire proclamations de cette ville de Nevers, capitale de la province, à ce qu'aucun n'en ignore. Que copies collationnées d'i-C celles seront signifiées à M. l'évêque de Nevers, à ce qu'en consequence desdites lettres, il ait à faire assemblée de son clergé en la maniere accoutumée à tel jour qu'il aviscra bon être, pour élire & nommer deputez dudit clergé, pour les états generaux du royaume, assignez par la Majesté au 8. septembre prochain en la villo de Tours, dresser & arrêter les cahiers qui seront portez par eux ausdits états, & être ladite deputation & cahiers rapportez le troisième aoust prochain, heure de deux heures, en la salle de l'audience de ce bailliage, à l'assemblée generale de la province, & pour même effet pareilles copies collationnées seront signifiées aux venerables doyen, chanoines & chapitre de l'églife cathedrale de cette ville de Nevers ; aux abbez, prieurs & autres chapitres, & autres écolesiastiques des dioceses de Nevers, d'Autun, d'Auxerre & Bourges, étant demeurans dans notre ressort, à ce qu'ils ayent à comparoir en personne ou par procuration, dans la salle du palais épiscopal de cette ville de Nevers, au deuxième aoust prochain, avec amples pouvoirs & instructions, pour assister à l'assemblée qui sera saite pour ladite deputation Que pareillement copies collationnées detdites lettres & ordonnances & cahiers. D seront signifiées à tous les gentilshommes de ce ressort, à ce qu'ils ayent à comparoir aussi en personne, ou par procuration, le jeudy 3. dudit mois d'août prochain, heure de deux heures, dans la falle de l'audience de ce bailliage, à l'effet de choifir & nommer entr eux deputez pour lesdits états generaux, & dresser les cahiers & mémoires necessaires pour y être portez. Et à l'égard du tiers état, que semblablement copies collationnées desdites lettres & ordonnance seront signifiées aux échevins de la ville de Nevers, capitale de la province, aux échevins de la ville de Donzy, & aux échevins ou officiers ordinaires des autres villes & châtellenies de ce restort, à ce qu'à son de trompe ou autrement, à la maniere accoutumée, ils ayent à faire assemblée des principaux & notables habitans, à l'estet de nommer aucuns d'entre eux qui seront aussi tenus de comparoir en personne ou par procuration ledit jour
- jeudi troitiéme dudit mois d'aoust prochain, à ladite heure de deux heures dans ladite (alle de l'audience de ce baillinge, avec amples pouvoirs & instructions, à E l'esset de nommer & étire deputez pour letdits états generaux, & dresser les cahiers necessaires. Défenses trés-expresses étant faites à toutes personnes de ce ressort de comparoir ou envoyer aucuns deputez, memoires ou instructions en autre lieu & afsemblée, quelques ordonnances contraires qui seur pourroient avoir été prealablement faites ou signifiées, avec injonction d'obéir ausdites lettres & à la presente ordonnance, conformément & ainsi qu'il a été pratiqué par le passé en semblable convocation, à peine contre les Ecclesiastiques de saisse de leur temporel, contre les Gentilshommes de saisse de leurs fies, & contre le tiers Etat d'amende arbitraire. Fait & ordonné par nous Henry Bolacre, écuyer, lieutenant general, civil & criminel au bailliage & Pairie de Nivernois, & Donzyois, l'audiance tenant le samedi quinzième juillet 1651. Ainsi signé, DE LISLE.

Collation des presentes a été faste à leurs originaux par moi Greffier du bailliage & Pairie

de Nivernois, & Donzyois fouffigné.

TI

Lettres du duc de Nevers, portant pouvoir à ses Officiers de la chambre des comptes dudit lieu de resevoir les soi & hommages de ses vassaux.

Du 29. Avril 1654.

RANCOIS duc de Nivernois, souverain des terres d'oultre Meuse, comte de Rethelois, Beaufort & Auxerre, Pair de France, gouverneur & licutenant general pour le roi en ses pays de Champagne & Brie : A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Salut. Sçavoir faisons, que nous ayant confiance des soins, loyauté, prudhommie, sçavoit, diligence & longue experience de nos amez & feaux les presidens & conseillers de nos comptes à Nevers, ressentant les services par eux faits avec fidelité & soigneux devoir des & depuis l'érection & ancienne institution d'icelle, desirant icelle notredite chambre entretenir, conserver & augmenter, & iceux nosdits conseillers outre & pardessus ce qui depend de leurs états & charges B ordinaires de mairres & auditeurs de nos compres, avons donné & octrové, donnons & octroyons plein pouvoir, puissance & mandement special de recevoir au bureau de notredite chambre des comptes, étant deux pour le moins, du nombre desquels sera ledit president avec un de nos cleres & secretaires esdits comptes, les toi, hommage & serment de fidelité de nos vassaux, ou leurs procureurs suffiamment fondez en cas d'overture desdits fies pour droits & devoirs non payez, denombremens non baillez & autres occasions quelconques, saire faite saisse & empêpêchement desdits fiefs, lever & ôter lesdites saisses & empéchemens d'icelles, bailler main-levée, bailler soussirances, termes, repits & delais, de faire lesdits foi, hommage, prêter serment desdites fidelitez, recevoir denombremens, les blamer & refuler si faire se doit, composer des quints & requints, droits & devoirs, fruits & levées à quelques sommes qu'ils se puissent monter pour une fois, faire baux nouveaux sous telles charges de Bourdelage, cens, rentes ou fiet des maisons, masures, granges, édifices, terres, prez, vignes & autres heritages vacans à nous ap- C partenans, ou qui nous appartiendront ci-aprés par droit de main-morte, confiscation de retour, aubaine, batardie ou autrement, en saçon & maniere que ce soit, faire baux, fermes & avances de noldites terres & seigneuries pour tel prix, années & à telles charges, clauses, conditions, modifications & restrinctions que nosdits conseillers verront être à faire pour notre prosit & utilité, les solemnitez toutesois de criées & proclamations, & autres accoutumées & requiles gardées & observées, donner franchises & manumissions à personnes serves & de condition serves vile, faire commutation de leurs tailles en bourdelages, en cens & rentes en tierçant & augmentant le prix desdites redevances & prenant deniers d'entrée, & au cas que nosdits sujets ne voudront entrer audit tiercement, d'augmenter le prix de ladite entrée selon la qualité des heritages & qualité des personnes, biens & facultez, aussi au cas que nosdits hommes de condition n'auroient heritages pour assigner lesdits bourdelages, cens ou rentes, en prendre indemnité en deniers pour une fois, à la charge que la finance qui en proviendra, & à laquelle sera composée, sera payée avant aucune délivrance de lettres & de radiation de leurs noms, des papiers & registres de nosdites tailles, faire vente de nos bois taillis, rearpenter & recoller les ventes ci-devant faites tant des bois de haute futaye que taillis, accueillir usagers avec deniers d'entrée en bois ulagers de notredit duché, eaux & rivieres pour user desdits droits d'ulage, comme les autres ulagers desdits bois, eaux, rivieres ulageres, de compoler, transiger & pacifier de tous ces procés & differends mûs & à mouvoir tant pour le principal que dépens & dépendances, borner & limiter avec nos voitins & vassaux nos terres, justices & seigneuries, faire faire les reconnoissances des droits & devoirs à nous dûs, commettre & deputer tels personnages capables & ex- E perimentez qu'il advisera à la confection de nos papiers terriers, faire parachever ceux qui lont ja commencez, ordonner sur nos finances telles sommes de deniers qui seront par eux taxées & limitées pour la grosse & saçon desdits terriers, pourveoir & inflituer par maniere de provision & en notre abience aux offices vacans, & jusques à ce que par nous y ait été pourvû, de faire examen & inquisition diligente de tous officiers qui se presenteront à exercer états & offices sous notre autorité, iceux suspendre dudit exercice en cas de forsait par maniere de provision, & jusqu'à ce que en ayons été avertis, prohiber, empêcher & faire corriger les concussions, exactions, malversations & pilleries qui se commetrront eldits états & offices, &

A generalement d'autant faire procureur, ordonner & commander par tous nosdits duchez, comtez, terres, justices & seigneuries, pour le devoir de notre service augmenter & avantage de nos affaires, ainsi & en la forme & maniere qu'ils ont fait par cy-devant, selon & en ensuivant les pouvoirs à eux donnez par seu notre trés-honoré leigneur & pere, frere & autres nos predecesseurs, & sans aucunement iceux diminuer & retrancher, lesquelles en tant que besoin seroit, avons louées, ratifiées, approuvées & confirmées, louons, ratifions, approuvons & confirmons, & avons pour agreables, comme si en personnes les avions passées, & qu'ils sussent specialement designées par ces presentes, & lesdits pouvoirs requissent mandement plus special. Promettant en parole de Prince & sous l'obligation de tous nos biens presens & à venir, avoir agreable, tenir setme & stable à toujours, tout ce que par nosdits presidens & conseillers sera fait, dit & besongné ès choses dessus dites, leurs n circonstances & dépendances; en témoin desquelles choses dessus dites, avons signé ces presentes de notre main, fait contre-signer par l'un de nos secretaires, & sceller de notre scel, à Nevers le dixième jour du mois de mars l'an 1561. Ainsi signé, FRANCOIS. Et sur le repli, par Monseigneur le duc & Pair DE LA HERBAUDIERE. Et scellé du grand feel de cire rouge.

Et plus bas est écrit. Collationné à l'original étant au tresor de la chambre des Comptes de son Altesse à Nevers, par nous notaires & secretaires en ladite chambre soussignez. Ce sait remis se 29. avril 1654. Signé, MUAULT. Avec paraphe.

Lettres patentes portant confirmation du titre de duché & Pairie de Nivernois & Donziois, en faveur de M. le cardinal Mazarini.

Données à Paris au mois d'octobre 1660.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre. A tous presens & à venir, Salut. Dieu ayant appellé le premier des rois chrétiens nos prédecesseurs dans son église par un miracle en lui donnant une victoire signalée contre les Allemands, au même temps qu'il lui ouvrit les yeux de l'esprit pour lui faire embrasser la veritable religion. C'étoit un signe évident & comme une promesse que sa divine bonté ne cesseroit point d'en saire toutes les sois qu'il seroit necessaire pour la conservation d'une monarchie, qu'este destinoit à établir plus sortement son église, la proteger par ses armes contre les attaques de ses ennemis, & lui servir de rempart inexpugnable contre toutes les invalions des insideles : aussi n'a-t-elle point cessé en toutes les occasions importantes de lui continuer la même grace.

La tagesse de Charles V. pendant la prison du roi Jean, la mission de la pucelle d'Orleans, pendant que les Anglois occupoient la plus grande partie de notre royaume sous Charles VII. la fermeté & l'intrepidité de François I. avec l'union de tous les princes, des grands seigneurs de ce royaume, de toute la noblesse & de tous ses peuples; le malheur de Charles-Quint dans toutes les entreprises qu'il a faites contre ce royaume, lorsqu'il reussissont en tous ses autres dessens, sont les preuves de l'assistance toute particuliere de Dieu, dont il n'est pas permis de douter.

Mais au lieu que dans tout le reste de la conduite de la providence, Dieu couvre aux yeux des hommes les miracles secrets qu'il y opere. Il semble qu'il les veuille rendre plus grands & plus éclatans dans tout ce qui concerne la conservation de cette monarchie, puisqu'il est impossible de donner des marques plus maniscites d'une protection extraordinaire qu'en tout ce qui s'est passé pendant les regnes de Charles IX. Henry III. & Henry IV. notre ayeul, pendant lequel ayant conduit ces Princes avec un petit nombre de serviteurs qui leur restoient, au milieu des deux partis de la ligue & de l'heresse qui partageoient le royaume, & qui occupoient toutes les provinces & les villes, lorsque par la mort de Henry III. & l'engagement de Henry IV. avec les heretiques toute l'europe croyoit voir un bouleversement de cette monarchie. Dieu par un coup de sa toute-puissance toucha le cœur de Henry IV. pour le convertir à soi, & rendit dés ce moment ses armes victorieuses & triomphantes par-tout; ensorte que dans l'espace de quatre ou cinq années, il appaisa les troubles dans toute l'étendue de son royaume, & gouta les fruits de la paix pendant le reste de son regne.

Et quoique tous ces grands effets que Dieu a operez en divers temps és personnes des rois nos prédecesseurs, & pour la conservation de cette monarchie, nous obligent à des reconnoissances infinies, nous avouons neanmoins que rien n'est comparable aux marques de la bonté toute divine que nous avons ressentis en notre propre personne. Notre naissance, après vingt-trois années de mariage de la reine notre trés-honorée dame & mere, & lorsqu'il y avoit longtemps que toute la France avoit perdu l'esperance d'en voir des enfans, & que toutes les apparances étoient que notre coutonne tomberoit dans une succession collaterale, est un premier effet de sa bonte envers nous, & de sa providence sur notre royaume, mais il falloit que sa toute-puissance nous conservat, aprés nous avoir mitaculeusement donné. En effet, donnant de nouvelles lumieres au seu roi notre trés-honoré seigneur & pere, de glorieuse mémoire, quelques années avant qu'il l'appellât à soi, & lui ayant fait voir en esprit tous les desordres & les consusions, & les revoltes qu'une longue minorité, toujours fatale à cet état, devoit produire aprés son deces, sa divine bonté lui sit connoître en même temps qu'elle avoit disposé R le remede convenable & necessaire à tous ces maux en la personne de notre tréscher & trés-amé cousin le cardinal Mazarini, qu'elle avoit choisi & conduit par des sentiers inconnus au service de notre couronne, qui déja par de grandes & éclatantes actions, avoit fait connoître son zele & sa passion pour la glone de notre état, c'est ce qui l'obligea à l'appeller dans ses conseils, & pour pieuve de l'estime qu'il en faisoit, il lui sit l'honneur de le choisir pour nous tenir sur les sonts de baptême, afin de l'engager par cette marque de tendresse & d'amitié particuliere à foutenir dignement la conduite de nos principales & plus importantes affaires qu'il avoit resolu de lui confier pendant le temps de notre minorité.

Aussi dés que Dieu l'eut retiré du monde, notredit cousin commença en réunisfant toute l'autorité du gouvernement en la petsonne de notre trés-honorée dame & mere, du consentement même des princes & principaux de notre conseil qui y étoient interressez, à jetter le sondement de toutes les grandes actions qu'il devoit executer, connoissant bien que la division de l'autorité étoit la source de toute sorte

de défordres.

D'ailteurs toute l'Europe considerant nos peuples lassez d'une longue & pénible guerre, épuisez d'argent & surchargez d'impositions, les disserentes qualitez de l'esprit des princes & des principales personnes de notre état difficiles à ménager, & a contenir dans les bornes d'un nutuel concours au bien public, les exemples de toutes les minoritez passées, dont les suites n'ont été que trop sunestes, la disficulté non-seulement de garder les conquêtes du roi, mais même d'empêcher la France de tomber dans des divisions & des troubles domestiques qui donneroient de grands avantages à nos ennemis; ils se trouverent fort surpris de voir notre cousin, par une adresse & slexibilité d'esprit inconcevable, accompagnée d'une douceur & d'une humanité sans exemple, concilier les interêts des princes, des principales personnes D & de tout le corps de notre état, & servir pour ainsi dire d'un milieu perpetuel pour approcher, lier & unir fortement les extrêmitez les plus opposées, & aprés avoir mis le dedans de notre royaume en cet état, travailler incellamment à l'y maintenir & conserver non seulement nos conquêtes, mais encore porter nos armes jusques bien avant dans l'Allemagne, dans l'Italie, dans la Flandres & dans l'Espagne; marquer toutes les campagnes par quelques grandes victoires remportées sur nos ennemis, & par leurs plus fortes & plus confiderables places reduites en notre obéifsance, & saire connoître à tout le monde par ces grands succés, la grandeur & la puissance de notre couronne, & combien nos peuples sont capables d'executer de grandes choles, quand ils sont conduits par un esprit qui sçair bien ménager leurs forces & temperer leur impetuolité; rien n'a tant fait connoître cette verité, & l'adresse & le profond jugement de notredit cousin que ce qui se passa en 1646. quand les armées de terre & de mer, que nous avions miles sur pied par ses soins pour attaquer Orbitello, & autres postes de Toscane tenus par nos ennemis, ayant manqué cette entreprile, l'armée de terre entiérement défaite dans son débarquement, l'armée navalle ayant perdu son general emporte d'un coup de canon sur son bord, battue des ennemis & de la tempête, partie des vaisseaux perdus, le reste delarme, desagrée & sans équipages, toute l'Italie, notre royaume même & toute l'Europe le confirma en l'opinion, que l'Italie est le cimetiere des François, que ce n'est pas un pays destine à leur conquête, & que dans toutes leurs entreprises ils avoient bien fait connoître depuis plus de deux cent ans, qu'il n'y avoit qu'à redifter à leurs premiers efforts: car notredit cousin se sentant piqué d'un reproche qu'on faitoit à notre nation avec quelque apparence, il entreprit d'effacer cette injure.

-cmatti-

A injure, & de faire connoître à toute l'Europe, que le genie des François est tréscapable de constance & de fermeté, & que leurs seconds coups sont autant & plus à craindre que les premiers. Pour cet effet, executant les ordres que nous lui en donnâmes, nonobstant notre éloignement sur la frontiere de Picardie, & que toutes nos armées fusient engagées bien - avant dans la Flandres, dans l'Allemagne & Piedmont & Espagne, & quoique la campagne sút déja fort avancée, il remit deux armées sur pied, l'une de terre & l'autre de mer, lesquelles au milieu de toutes les forces terrestres & maritimes de nos ennemis attaquerent & prirent Piombino & Portolongone, la plus forte place de toutes celles que le roi catholique tient sur les côtes de Toscane, aprés ces grands essets qui apprirent à toute la terre que notre nation ne se relache point par les disgraces, & se releve glorieusement de les B pertes, lorsque nous étions prêts de nous servir de tous les avantages que nous avions remportez pour donner une paix glorieuse, sûre & solide à nos peuples & à toute l'Europe, Dieu voulant nous instruire par un coup de sa main dans les premiers. commencemens de connoissance & de lumières qu'un âge un peu plus avancé que l'enfance peut donner, & nous faire éprouver à combien d'accidens la puissance des rois est soumise, il permit que l'impatience & la legereté agitassent l'esprit de nos. peuples, que séduits & entraînez par quelques particuliers à qui le bonheur & la prosperité sembloient trop durcr, ils excitassent des révolutions & des revoltes si périlleules dans nos états, que nous fumes contraints d'en venir aux plus grandes extrémitez, & de voir non seulement perdre la meilleure partie des conquêtes du seu roi notre pere & des nôtres, mais même quelques-unes de nos places, souffrir l'entrée de nos ennemis jusques dans le cœur de l'état, voir toutes nos principales C villes & provinces ou soulevées contre nous ou chancellantes en l'obéissance; c'est dans ce temps de troubles & de contusions où nous avons plus remarqué & plus connu par nous-mêmes la grandeur de l'ame de notredit cousin, l'ayant toujours vù dans une conduite égale, & jamais ébranlée ni par les bons ni par les mauvais. succez, profiter de toutes les rencontres qui pouvoient contribuer à saire rentrer dans leurs devoirs tous ceux qui en étoient fortis, & bien qu'il ait été atraqué en sa personne par une infinité de calomnies qui lui étoient suscitées par ses ennemis & par les nôtres, pour lui donner quelque mouvement de colere & de vangeance, & par ce moven deregler l'ordre de son administration, nous l'avons vu dans une patience héroique résister à toutes ces attaques, connoissant bien qu'il ne pouvoit épouser des passions particulieres, sans nuire au grand ouvrage du salut de notre état qu'il avoit en ses mains, Nous avons vù sa personne en butte à tous les ordres du royau-D me, tous nos ennemis du dehors concourir à sa perte; en un mot, abandonné de tous côtez, & n'ayant pour appuy que notre conhance, & la force de son zele pour nous & pour notre couronne, soutenir avec une intrépidité sans exemple l'effort de tant d'ennemis conjurez à sa ruine: Nous avons vû par les raisonnemens d'une politique que lui seul a inventée, & que personne n'imitera aprés lui, dissimuler les manques de l'obéissance qui nous étoit due, les injures faites à notre état, & à la personne même, & se servir des mêmes personnes qui les avoient commises pour concourir contre leur gré & à leur iniçû, à la fin qu'il s'étoit proposée, connoissant bien qu'il ne pouvoit punir ces crimes en commun, qu'il ne se privât presque de tous les instrumens dont il se pouvoit servir pour le rétablissement de notre autorité, que tous les coupables ne se tentillent punis en la personne d'un scul, & qu'il ne détruisse par ce moyen la confiance qu'il vouloit conserver dans leurs esprits pour s'en servir par une negociation perpetuelle, leur faisant toujours voir la facilité de rentrer dans nos bonnes graces, & même des esperances de bienfaits & d'avantages, soit pour empêcher qu'ils ne se portailent aux plus grandes extrêmitez, soit pour retirer toujours quelqu'un des plus forts & diminuer le party de la revolte, pour semer toujours queique défiance entre les principaux, en quoi certainement l'on ne sçauroit assez admirer cette hauteur d'espit & cette constance invincible qui lui ont fait supporter le blame de toute l'Europe l'espace de dix années, qu'une si longue experience sit ensin connoitre que ce que l'on condamnoit, comme un désaut & une soiblesse, étoit en esset une vertu solide, infiniment au-dessus de toutes les autres vertus ordinaires, & qui étoit absolument necessaire au salut de notre étar. Dans le même temps qu'il mettoit heureusement en pratique tous ces moyens pendant les premiers desordres de 1649, il en parut un si merveilleux & si surprenant, & un passage si subit de consusion à l'ordre, de la

maladie du temps à un rétablissement si soudain, qu'il y eut un étonnement uni-

Tome V

versel, de voir en moins de quinze jours notre ville capitale qui avoit été assiegée par A nos armées, & la plus grande partie de nos provinces qui avoit suivi ce mauvais exemple, réduites à notre obcissance. L'amitié que nous lui avions accordée avoit calmé toutes ces émotions, & Cambray la plus forte & la plus considerable place de nos ennemis sur notre frontiere, étoit assiegée par nos mêmes troupes armées peu auparavant contre la revolte de nos sujets, ensorte que sans le malheur de l'entrée d'un secours, & la précipitation de la levée du siege, nous nous serions rendus maitres de certe importante place avant que le conseil d'Espagne, rempli de l'esperance de nos délordres, ent pû recevoir la nouvelle de leur pacification, de ces mêmes lources de courage & de prudence sont sorties toutes ces grandes & illustres actions qu'il a depuis executées, comme en la campagne de 1650, où s'étant transporté dans notre armée de Flandres & de Picardie qui étoit mile sur la détense sous les fortisications de la Fere, pendant que les ennemis travailloient à la prise de Guise, en quatre jours de temps il redonna le cours de la vigueur aux officiers & soldats, en- B sorte qu'il leur sit prendre la resolution d'attaquer, & les alla lui-même poster au camp de Vadancourt, à la vûe de l'armée ennemie, entre leur camp & leur pays, par ce moyen & par une prévoyance extraordinaire lui ayant coupé les vivres de toutes parts, elle se vit obligée de lever le siege, & d'abandonner tous les desseins qu'ils avoient sur notre frontiere; De-là il nous accompagna en Guyenne, où par cette même sagesse consommée, il pacifia tous les désordres de cette province : cela fait, il vola pour ainsi dire vers l'extrêmité opposée de notre royaume, où il sit attaquer & prendre l'important poste de Rethel, & ensuite gagna la bataille qui en porte le nom, & défit l'armée des ennemis qui s'étoit avancée pour la secourir. Mais ce n'étoit pas assez de montrer la grandeur de son courage & sa vigilance infatigable dans toutes ses grandes actions, s'il n'eût encore donné des marques de sa moderation & de son zele, par la retraite qu'il resolut de faire en 1651. hors de notre royaume, sur l'opinion que plusieurs avoient conçue qu'elle pourroit contribuer au C bien de notre service.

Et quoique nous ne fussions que trop certains que son absence au lieu de diminuer les causes des troubles, les augmenteroit, & nous priveroit de l'avantage que nous avions toujours reçû de ses conseils, aprés que tout le monde en sut persuadé comme nous par l'experience d'une année entiere, nous le rappellâmes prés de nous, & non seulement il voulut s'y rendre pour nous assister des mêmes conseils & du même zele qui avoient porté si haut la gloire de notre nom pendant notre minorité; mais sçachant le besoin que nous avions de troupes pour dissiper tous les troubles qui s'étoient elevez de nouveau en diverses provinces, il en leva & mit sur pied en Allemagne & dans le pays de Liege par le moyen de ses amis, un corps composé de huit à dix mille hommes avec lesquels nous ayant joint à Poiriers, nous marchames auslitôt en Anjou, pour assurer cette province & empécher l'approche de l'armée des ennemis qui avançoit à grandes journées, & nous étant en-D suite acheminé avec ces mêmes troupes vers notre ville de Paris, quoique toute cette année dans laquelle notre autorité se trouve rétablie dans toute l'étendue de notre royaume, se trouve remplie de grandes actions que nous devons à ses conseils & à sa passion pour le bien de notre service, nous en mettons une en consideration particuliere, pour ce qu'elle surpasse toutes les autres, & que notredit cousin l'a executée seul, sans l'assistance d'aucun, même pour l'execution.

L'armée levée contre notre service, sortisée des troupes des ennemis, étoit dans Paris & aux environs. Une autre commandée par le duc de Lorraine étoit demeurée en Brie avec ordre du conseil de Flandres de se joindre aux revoltez quand ils se trouveroient soibles, pour donner sorce & chaleur au party qui s'étoit élevé contre nous, il marchoit pour cet estet, étant pressé par les chess de la rebellion, qui en esperoient tirer un grand avantage, cette jonction nous faisoit courre risque de perdre notre ville capitale, & rendoit le party contraire si sort qu'il auroit été trés-difficile de le détruire: notre armée ne pouvoit empêcher la marche, ni la jonction, sans courir le péril presque certain d'être désaite, & lorsque nous croyons nos assaires au plus mauvais état, qu'elles ayent presque jamais été, que tous ceux de notre conseil étoient d'avis de saire quelques pas en arrière, & se trouvoient même en peine du heu de notre retaite; l'application & la chaleur pour notre service redoublant en notredit cousin la sagacité de son esprit, il s'avisa d'écrire au duc de Lorraine de sa main par la voye d'une negociation secrete qu'il avoit toujours conservée avec lui pour s'en servir dans une occasion pressante comme celle-là, lui donnant avis

que nos affaires étoient en un si déplorable état, que dés-lors qu'il seroit à deux journées de l'armée des princes, la reine notre trés-honorée dame & mere le trouveroit obligée de remettre notre personne entre leurs mains, qu'il nous en coûteroit quelques provinces, & quelque partie de notre autorité, mais qu'en prenant ce party il nous resteroit quelque esperance de pouvoir un jour la rétablir; au lieu que si nous souffrions la jonction de son armée, & l'entrée d'une autre qui étoit à Rethel sous la conduite de l'archiduc Leopold, nous verrions la dissipation de notre royaume, sans esperance de ressource; Qu'en son particulier, la reine ayant eu roujours estime & amitié pour lui elle seroit bien aise dans l'occasion du traité qui se seroit de donner les mains à ce qui seroit proposé pour ses avantages. Cette lettre fit tout l'effet que notredit coulin s'en étoit promis, le duc de Lorraine l'envoya à l'archiduc, qui ne voulant en aucune façon terminer nos troubles, lui envoya ordre de le retirer, & lui-même prit la resolution d'aller attaquer nos places, au lieu de fortifier l'armée de nos sujets revoltez, contre laquelle seule n'ayant rien B qui nous empéchât d'agir, & les Parisiens voulant rentrer dans seur devoir, les chefs de ce party le trouverent pressez & surent contraints de se retirer en Flandres & d'abandonner entierement le dedans du royaume: ensorte que par un seul trait de la presence de son esprit, le cœur de notre état sut delivré de trois armées ennemies, & nous en pouvoir de faire marcher la nôtre sur les frontieres pour reprendre les places qui nous avoient été enlevées pendant les désordres, & même pour

dre les places qui nous avoient été enlevées pendant les désordres, & même pour attaquer celle des ennemis.

Il est ensin arrivé que notre royaume qui avoit été depuis 1648, jusqu'en 1651-plongé dans les plus grands desordres civils & domestique guerre qui avent jamais été vite, attaqué au dehors & au dedans par toutes les sorces de la musson d'Autriche & de les Alliez, a tout d'un coup repris ses sorces, ensorte que dans le cours de quatre ou cinq années, aprés que son dedans a été pacisié, toutes les places de

triche & de les Alliez, a tout d'un coup repris ses sorces, ensorte que dans le cours C de quatre ou cinq années, aprés que son dedans a été pacifié, toutes les places de nos frontieres ont été miles en notre obéissance, & en même temps nos armées reprenant les mêmes avantages qu'elles avoient auparavant sur celles de nos ennemis, ont porté nos armes victorieuses bien avant dans leurs pays, & nous ont rendus maître non seulement de toutes les places qui avoient été conquises par nos armes auparavant les troubles, mais d'un grand nombre d'autres qui nous donnoient une afsurance presque certaine de réduire en peu d'années toute la Flandre & le duché de Milan en notre obéissance, & quoique la grande foiblesse où nous avons réduit nos ennemis, la vigueur de notre âge, toutes nos inclinations & la force de nos armes nous deuffent convier de continuer la guerre encore quelques années pour réunir ces provinces considerables à notre couronne, néanmoins notredir cousin nous ayant fait comprendre des la sortie de notre enfance, combien nous étions obligez par notre dignité royale & par l'amour que nous avons pour nos peuples de leur donner la paix & de la procurer à toute l'Europe, toutesois & quantes que nos ennemis y D voudroient consentir. Aprés avoir inutilement fait tous nos efforts pour cela dans l'assemblée de Munster, les avoir renouvellez en 1648, lors du passage par notre royaume du sieur Contarini, mediateur de la part de la Republique de Venile, par l'envoi du fieur de Lyonne sur notre frontiere de Picardie en 1649. lorsque le comte de Penneranda y passa pour s'en aller en Espagne, & par l'envoi du sieur de Lyonne julqu'à Madrid en 1656, pour offrir la paix aux Espagnols; nous agreâmes la proposicion qu'il nous sit de nous servit de l'occasion du passage de Dom Antonio Pimentel, par notre royaume, pour lui faire de nouvelles ouvertures d'un traité de paix, & en commencer la negociation, laquelle a été conduite par notredit cousin, avec tant de secret, de prudence & de connoissance de tous nos interêts & de ceux E de tous nos Alliez, que lorsqu'ils y pensoient le moins & sans aucune entremise des mediateurs, toute l'Europe a veu sortir de son cabinet ce fameux traité, qui non seulement rétabli notre coutonne dans toutes les provinces & places qu'elle avoit per-

duës par tous les traitez faits depuis 200 ans, mais même y a joint les meilleures places des provinces de Flandre, Luxembourg & Hainault, les deux Alfaces & partie de la Lorraine, conservé tous nos Alliez dans leurs droits & libertés, & augmenté leurs-dits états de partie des conquêtes faites par nos armes, & l'Espagne même être également satisfaire de ce traité, petsuadée par les puissantes raisons de notredit coussin, qu'elle gagnoit non seulement les places que nous lui rendions, mais aussi même toutes celles que la puissance de nos armes nous pouvoit saire conquerir, & en même remps cimenter ce grand traité, par celui de notre matiage avec l'Insante d'Espagne, à present notre trés-chere épouse & compagne.

### 348 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

Et comme la grandeur de cette alliance ne pouvoit être celebrée avec trop de pompe & de magnificence, notredit cousin dont l'économie a été admirée dans toutes les autres occasions, nous ayant donné moyen par son bon menage de sournir aux dépenses de la guerre dans un temps où nos finances étoient sort épuisées, montra en celle-ci une genereuse prosudion, pour soutenir la gloire & la dignité du tang où nous sommes élevez, dans une entrevûé avec le roi Catholique, nous exhortant à une depense proportionnée à la grandeur de notre courage, à la pussance & à la richesse de notre royaume, & digne d'une si grande solemnité, mais comme ses services publies où tout l'état a eu sa part sont asses connus, nous ne pouvons nous empêcher de rendre à sa memoire des témoignages sideles de la tendresse particuliere qu'il a toujours eue pour notre personne, & qui n'a jamais mieux paru que dans la dernière maladie dont elle a été attaquée, ou ne regardant que nous & méprisant les jugemens des hommes & de la posterité, il consirma les medecins dans la resolution d'éprouver sur nous les remedes extrêmes & violens, seuls capables de surmonter le mat, & de produire l'effet que nous en avons ressenti.

Ainsi il n'y a pas lieu de s'étonner, si aprés tant de tervices & publics & particuliers rendus à nous & à notre état par notredit coulin le cardinal Mazarini, nous
demeurons d'accord que la foy fondamentale de la couronne qui en rend le domaine inalienable, fait obstacle à notre reconnoissance, & nous empache de lui en
donner des marques proportionnées à nos intentions, & quoique par nos lettres
patentes du mois de decembre 1659, enregistrées en notre cour de parlement de
Paris le quatorzième janvier en suivant, nous lui aurions donné le comté de Ferret
& autres terres d'Alsace qui nous sont acquises par le traité de Munsser en l'an 1658. C
par les soins se sa conduite : ce seroit un soible témoignage de notre gratitude, s'il
n'étoit suivi de tous ceux de sa maison, dans tout le cours de notre regne. C'est
pourquoi notredit cousin le cardinal Mazariny, étant à present proprietaire & postesseur du duché & Pairie de Nivernois & Donziois, par l'acquisition qu'il en a
faite de notre trés-cher & trés-amé cousin le duc de Mantoue; & étant informé
que lesdits Pais ont reçus des rois nos prédecesseurs, le titre & privilege de Pairie
de France. Sçavoir en faveur de Louis, comte de Flandre, de Nevers & de Rethel, par lettres du roi Philippes de Valois du 27, aoust 1347, en faveur de Phi-

lippes de France.

Et qu'à cause desdits duchez, il a tous les titres & les prérogatives d'ancien Pair & d'ancien duc, nous delirons lui en continuer tous les avantages, n'y ayant point de duché & Pairie qui ait tant de prérogatives, ni qui soit de si grande étendue. D Le comté de Nevers qui étoit un des plus anciens du royaume, ayant été érigé en duché, & le titre de duché & Pairie ayant été perpetuel en faveur de Marie d'Albret, veuve de Charles de Cleves, & fille de Charlotte de Bourgogne, qui étoit la seconde fille de Jean de Bourgogne; en faveur de François de Cleves son fils, & de ses hoirs tant mâles que temelles, successeurs & ayans cause, proprietaires du pays de Nivernois, ainsi qu'il est porté par les lettres de François I, du mois de janvier 1538. à quoi la baronie de Donzy, qui dès l'année 1347. avoit été érigé en Pairie, conjointement avec le comté de Nevers, fut uni & incorporé par lettres du roi Henry II. du mois de sevrier 1552, qui qualissent le pays duché & Pairie de Nivernois perpetuel & hereditaire. François de Cleves premier duc de Nivernois & Donziois, étant décedé le treizième février 1561. François de Cleves son fils aîné déceda sans entans le dix-neuvième decembre 1562. & Jacques de Cleves son second fils décedé le 10. septembre 1564. La ligne masculine étant finie, le roi Charles IX. par ses lettres du 9. du même mois de septembre, déclara que le titre, E nom & prérogatives de Pairie de France, étoient perpetuelles & hereditaires au pays de Nivernois & Donziois; ce n'étoir que la confirmation d'un droit acquis. Henriette de Cleves, sœur ainée desdits François & Jacques de Cleves, étant mariée à Louis de Gonzagues, prince de Mantoue, le même roi Charles IX. par les lettres du 2. mars 1566, a continué & confirmé les titres, dignitez & prérogatives de Pairie de France, perpetuels & hereditaires en faveur dudit Louis de Gonzagues & de ladite Henriette de Cleves la femme, & de leurs hoirs & successeurs ducs de Nivernois, conformément aux lettres d'érection, quoyque icelui de Gonzagues fût étranger de la famille & du royaume, les comté, baronnie, Pairie & duché de Nivernois & Donziois ayans toujours été trés-considerables, & tenu par des personnes trés-puissantes, dont les uns nous touchoient de parenté & les autres d'alliance à cause du mariage de Marguerite de France, & des maisons de Bourgogne & de Bourbon, les rois nos prédecesseurs

A prédecesseurs y ont attribué tous les droits avantageux, outre ceux qui appartiennent

ordinairement aux comté, Pairie & duché.

Notre intention étant de continuer & confirmer en la personne de notre cousin le cardinal Mazariny, toutes les prérogatives qu'ont eu les anciens comtes & Pairs de Nevers, & les dues & Pairs de Nivernois & de Donziois. Veu que jamais personne ne parviendra au point de meriter tant que lui, soit de nos prédecesseurs ou de nous & de nos successeurs, pour les continuels & importans services qu'il nous a rendus & à l'état, & qu'il nous rend encore tous les jours, nonobstant ses incommoditez & ses douleurs qui ne lui sont provenues que de l'excés de ses fatigues & de son travail extraordinaire, qui ont assoible & surmonté ses bonnes constitutions naturelles.

Ayant conferé de tout en notre Conseil, où étoient la reine notre trés-honorée dame & mere, la reine notre trés-chere époule, le due d'Anjou notre trés-cher & trés-amé frere unique, nos cousins les princes de Condé & Conti, princes de notre fang, & plusieurs grands & notables personnages du royaume, nous avons par ces presentes signées de notre main, & de notre pleine puissance & autorité royale, continué & confirmé, continuons & confirmons le titre, dignité, honneur, rang, séances & prérogatives de duché & Pairie de France, pour le Nivernois & Donziois qui y est uni & incorporé, & lequel, en tant que besoin est ou seroit, nous y unissons & incorporons derechef, sans néanmoins déroger ni innover aux anciennes unions & incorporations ci-devant faites par les rois nos prédecesseurs, & pour toutes les villes, bourgs & villages, châteaux, domaines & lieux qui dépen-C dent, & font partie desdits duché & Pairie de Nivernois & Donziois; leurs appartenances & annexes de quelque nature & qualité qu'ils soient, pour en jouir par notredit cousin le cardinal Mazariny, ses heritiers successeurs & ayans cause, à titre perpetuel & hereditaire, conformément aux lettres d'érection du mois de janvier 1538, registrées en notre parlement de Paris le 27, sevrier ensuivant, & en notre chambre des comptes le 26. desdits mois & an; aux lettres de l'union de Donzydu mois de février 1552, registrées en notre Parlement le 23, du même mois & an; aux lettres du 9. septembre 1564. & aux lettres du 2. mars 1566, registrées en Parlement le 22. juin audit an, en la meilleure forme & maniere, prérogatives, D rangs & preséances que les ducs & Pairs de Nivernois & Donziois en ont joui & pu jouir.

Si donnons en mandement à nos amez & féaux conseillers, les gens tenans notre cour de parlement à Paris, chambre des comptes & cour des aydes audit lieu, & à tous autres à qui il appartiendra, que ces presentes ils ayent à faire lire, publier & enregistrer pour être executées selon leur forme & teneur, cessans & faisant cesser tous troubles & empêchemens qui pourroient être saits & donnez au contraire, nonobstant tous édits, ordonnances, reglemens & autres choses à ce contraire, aufquelles & aux dérogatoires d'icelles nous avons dérogé & dérogeons par ces presentes. Car tel est notre plaisir. Donné à Paris au mois d'octobre l'an 1660. Et de notre regne le dix-huitième. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le roi, LE TELLIER.

E Et scellées du grand sceau de cire verte sur lacs de soye.

Lettres patentes de confirmation du titre de duché-Pairie de Nivernois & Donziois, en faveur de Philippes-Jules Mazarini.

### Du mois de Janvier 1676.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre: A tous présens & àvenir, Salut. Les pays de Nivernois & Donziois ayant été de tout temps honorez de titres, prééminences, & premierement, ayant composé anciennement une comté & une baronie, ensuite aiant été élevé à la dignité de Pairie dés le mois d'aoust 1347, en faveur de Marguerite de France, & Louis, prince de Flandres son fils, confirmé successivement de regne en regne par autres lettres patentes du 26, aoust 1405, du mois de juillet 1459, du 30, dudit mois 1464, du mois de mai 1505, & du 11, octobre 1521, en saveur des comtes & princes de Nivernois, depuis érigé en duché Pairie hereditaire en saveur de Marie d'Albret & de François de Cleves son fils, leurs hoirs, successeurs, ayans cause, le tout dûment verifié en notre cour de Parlement de Paris, comme il appert par cesdites lettres patentes cy-attachées sous le Tome V.

\_popul/s

contre-scel de notre chancellerie, pour les causes y contenuës, lesquelles duché & Pairie ayant été acquites par notre trés - cher ¿& trés-amé notre coutin le cardinal A Mazarin, dont la mémoire nous sera toujours précieule, pour rendre quelque témoignage de reconnoissance à tant de belles & mémorables actions qu'il a faites pour le service de notre personne, & pour la gloire & le salut de l'état, nous aurions confirmé en sa faveur les mêmes droits, titres & dignitez de Pairie de France par mos lettres patentes du mois d'octobre 1660, mais étant décedé sans avoir fait veriser nosdites lettres de confirmation, & étant neanmoins au-dessus de toutes ces grandeurs humaines, il ne nous reste que de l'aimer & le glorisier dans ses proches, considerant donc que notre trés-cher & bien-amé cousin Philippes - Jules Mazarin-Mancini son neveu, à qui par son testament il a laissé entre autres biens les duché-Pairie de Nivernois & Donziois, est d'une maison trés-ancienne, qui depuis six ou sept cent ans tient rang entre les premieres & les plus nobles familles de Rome, que même par une branche de l'illustre tige d'Estouteville, il trouve dans sa race non seulement du sang de Castille & Montmorency, mais encore de l'auguste sang de France, qu'il a l'honneur d'être allié de nos trés-chers & trés-amez cousins les princes de Conty, des maisons de Vendôme, de Soissons & de Bouisson. Que la maison de Mancini a donné à l'église des cardinaux, des archevêques & des éveques d'une éminente pieté, qu'elle a des alliances pretque dans toutes les grandes maisons d'Italie, & que ces hautes alliances sont autant de marques illustres de noblesse & de grandeur; mais nous reprelentant sur-tout que cette muison a toujours été de l'inclination Françoise, que dans l'histoire Laurent Mancini est nommé avec les Colonnes, les Savellis, & les Ursins, & les autres princes de l'Etat Ecclesiassique, que dans la bataille de Ravennes & du fameux Gaston de Foix, il avoit armé en saveur de ce royaume, que parmi tant de changemens de la fortune, au milieu de mille exemples d'infidelité, il demeura ferme dans ce party, & qu'après s'être rendu formidable au roi d'Arragon, & à tous autres ennemis du nom François; l'amour de la France lui coûta enfin la vie, ensorte qu'il y a tantôt deux siecles que la voix de tant de services parle pour sa race, & qu'en élevant son sang à la dignité de duc & Pair, nous ne faisons à bien dire qu'acquitter une ancienne dette de la Monarchie, quand avec tous ces avantages nous peníons que ce même sang est austi celui d'un ministre incomparable que la mort nous a ravi, à peine trouvons-nous rien qui puisse nous satisfaire aux sentimens d'affection que nous garderons à jamais pour la mémoire, & comme le ciel a favorisé notredit cousin Philippes - Jules Mazarin-Mancini de tous les dons du corps & de l'esprit qui sont convenables, & qu'il nous a donné plusieurs fois des preuves de son zele & de sa vertu, & particulierement encore à la ceremonie de notre ordre du S. Esprit pour nos cousins les ducs de Braciano, de Sforce, & prince Jovini, nous fommes persuadez qu'à l'avenir il nous servira encore avec plus d'amour & d'ardeur. A ces caules, desirant continuer & confirmer en la personne de notre cousin, cant les privileges & les prérogatives qu'ont ci-devanteu les anciens comtes & Pairs de Nevers, que ceux qu'ont eu les ducs & Pairs de Nivernois & Donziois, nous avons par ces presentes signées de notre main, & de notre pleine puissance & autorité royale, continué & confirmé, continuons & confirmons les titres, dignitez, honneurs, rangs, téance & prérogatives du duché & Pairie de France pour le pays de Nivernois & pour celui de Donziois, qui y est uni & incorporé, & lequel entant que beloin est ou seroit, nous y unissons & incorporons derechef, sans toute-fois déroger ni innover aux anciennes unions & incorporations ci-devant faites par les rois nos prédecesseurs, avec les droits de chambre des comptes & de jurisdictions des eaux & forets & autres, soit en premiere instance ou par ressort, & pour toutes les villes, bourgs, villages, châteilenies, châteaux, fiefs & arriere-fiefs, domaines & lieux qui en dépendent, ou font partie desdits duché & F Pairie de Nivernois & Donziois, ses appartenances & annexes, de quelque nature & qualité qu'ils soient, sans aucune exception, pour en jouir par notre cousin, ses hoirs, successeurs & ayans caule, conformément aux lettres d'érection du mois de janvier 1538, registrées en notre parlement de Paris le vingt-sept fevrier ensuivant, & en notre chambre des comptes le 26, dudit mois & an; aux lettres d'union du Donziois du mois de fevrier 1552, registrées au parlement le 23, du même mois; aux lettres du mois de tevrier 1552. à celles du 9. du mois de septembre 2564. & aux lettres du 2. mars 1566. registrées à notredit parlement le 22, juin audit an : le tout en la meilleure forme & maniere, prérogative, rang & préseance que les ducs & Pairs de Nivernois & Donziois en ont joui, ou pû ou dû jouir,

A sans en rien déroger à la disposition desdites lettres, & sans préjudicier à nos droits. Si donnons en mandement à nos amez & seaux conseillers, les gens de notre cour de parlement à Paris, chambre des comptes & cour des aydes audit lieu, & à tous autres qu'il appartiendra, que ces presentes ils ayent à saire lire, publier & registrer pour être executées selon leur forme & teneur, cessant & faisant cesser tout trouble & empêchement qui auroient été saits ou donnez, nonobstant tous édits, ordonnances, reglemens & autres choses à ce contraires, ausquelles & aux dérogatoires d'icelles nous avons dérogé & dérogeons par ces presentes: Car tel est notre plaisir. En témoins dequoi nous avons fait mettre notre scel à cessites presentes. Donné à S. Germain en Laye au mois de janvier l'an de grace 1676.

B de notre regne le trente-troisième. Signé, LOUIS, & sur le reply par le roi, Phelyppeaux. Et scellé du grand sceau de cire verte.

### Lettres de jussion, du 29. avril 1692.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre; A nos amez & feaux les gens tenans notre cour de parlement, chambre des comptes & cour des aydes à Paris, à tous autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra, Salut-Notre bien-amé cousin Philippes-Jules Mazarini-Mancini, duc de Nevers, Pair de France, nous a trés-humblement soit remontrer que par nos lettres patentes du mois de fevrier 1676. nous avons confirmé & continué les titres, dignitez, honneurs, C rangs, téances & prérogatives du duché & l'airie de France pour le pays de Nivernois & Donziois, qui y est uni, pour en jouir par notredit cousin, les hoirs, successeurs & ayans cause, conformément aux lettres d'érection du mois de janvier 1538, registrées en notre cour le 27. sevrier suivant, & en notre chambre des comptes le 26. deldits mois & an, ainsi qu'il est plus au long contenu en nosdites lettres, lesquelles n'ayant point été enregistrees en nosdites cours, & craignant que vous n'yfassiez disficulté, parce qu'elles se trouvent à present surannées; il nous a tréshumblement supplié de vouloir sur ce lui pourvoir. A ces causes, voulant en toutes occasions traiter honorablement notredit cousin, tant en consideration des fervices importans que nous a rendus notre trés-cher & amé cousin le cardinal Mazarin son oncle, que de ceux qui ont été rendus à cette couronne par les D ancêtres de notredit cousin, nous vous mandons & ordonnous par ces presentes fignées de notre main, que nosdites lettres du mois de janvier 1676. cy-attachées sous le contrescel de notre chancellerie, vous avez à registrer, & de leur contenu faire jouir notredit cousin, les successeurs & ayans cause ducs de Nevers, pleinement, pailiblement & perpetuellement, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens contraires, nonobltant & sans vous arrêter à la surannation de notdites lettres, que ne voulons lui nuire ni préjudicier: Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le vingt-neuvième jour d'avril l'an de grace 1692. & de notre regne le quarante-neuvième. Signé, LOUIS. Et plus bas de par le roi, PHELYPPEAUX

### Erection & enregistrement du daché-Pairie de Nivernois & Donziois.

### En 1710.

OUIS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Salut. Notre trés-cher & bien-amé cousin le sieur Philippes-Jules-François Mazarini-Mancini, nous auroit trés-humblement fait representer que le seu roi notre trés-honoré seigneur & bisayeul auroit continué & confirmé en la personne de seu notre très-cher & bien-amé cousin Philippes-Jules Mazarini-Mancini son pere, les titres, dignitez, honneurs, rangs, séances & prerogatives du duché & Pairie de France, pour le pays de Nivernois & celui de Donziois, par ses lettres patentes du mois de janvier 1676. dont la teneur est ci-desses, p. 449-Et notredit cousin Philipes-Jules-François Mazarini-Mancini nous ayant exposé que l'expedition des susdites lettres a été égarée depuis qu'elles ont été presentées par seu notredit cousin Philipes-Jules Mazarini-Mancini son pere, à notre cour de Parlement, qui auroit ordonné sur sa requête que lesdites lettres seroient montrées à notre Procureur general, par ordonnance du dernier decembre 1676. il nous auroit trés-humblement supplié de vouloir bien reparer cette perte, conformément à la mi-

### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

nute desdites lettres trouvée dans le bureau de notre amé & seal le sieur Phelyppeaux, marquis de la Vrilliere, ministre & secretaire d'Etat, successeur de seu sieur marquis A de Chateauneut son pere qui les avoit expediées, & voulant le traiter favorablement. A ces causes, de l'avis de notre trés-cher & trés-amé oncle le duc d'Orleans petit-fils de France, regent, de notre trés-cher & trés-amé oncle le duc de Chartres, premier prince de notre sang, de notre trés-cher & trés-amé cousin le duc de Bourbon, de notre trés-cher & trés-amé coutin le comte de Charollois, de notre trés-cher & trés-amé cousin le prince de Conti, princes de notre lang, de notre trés-cher & trés-amé oncle le comte de Toulouse, prince legitimé, & autres Pairs de France, grands & notables personnages de notre royaume, nous avons declaré, & par ces presentes signées de notre main, declarons, voulons & nous plait, que lesdites lettres patentes ci-dessus transcrites, ayent leur plein & entier estet, comme si elles étoient rapportées, pour jouir par notredit cousin, ses hoirs, successeurs & avans cause, de tout leur contenu, suivant toutesois les dispositions de l'édit du mois de mai 1711. Si donnons en mandement à nos amez & leaux conseillers, les gens tenans notre cour de Parlement, séant à Pontoise, chambre des Comptes, cour des Aydes à Paris, que ces presentes ils ayent à faire enregistrer, & du contenu en icelles faire jouir & user notredit cousin, les hoirs successeurs & ayans cause, pleinement & pailiblement, cessant & failant cesser tous troubles & empichemens au contraire. Car tel est notre plaisir, en témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à ces pre- C sentes. Donné à Paris le vingt-quatrieme jour du mois d'aoust l'an de grace 1720. Et de notre regne le cinquiéme. Signé, LOUIS. Et sur le repli, par le roi, le duc d'ORLEANS tegent present. Signé, PHELYPPEAUX. Et à côté du même repli, est écrit:

Registré, ouy, ce consentant le procureur general du roi, pour jouir par ledit Philippes-Jules-François Mazari-Mancini, ses hoirs successeurs & ayans cause, de leur esset & contenu suvant les clauses des lettres d'erestion du mois de sanvier 1538, registrées en la cour le 17, sevrier suivant, & de celles d'union du Donziois du mois de sevrier 1552, registrées en ladite cour le vingt-troisième dudit mois, & être executées selon leur forme & teneur, conformement néanmoins à l'édit du roi du mois de mai 1711, concernant les Pairies, registré en ladite cour le vingt-unième dudit mois, & sans aucune innovation des jurisdictions, telles que les proprietaires desdites terres de Nivernois & de Donziois ont en droit d'avoir, & dont ils ont bien dûement jous ou dû jouir suivant les ordonnances, édits, déclarations & lettres patentes dûement enregistrées en ladite cour, suivant l'arrêt de ce jour. A Paris en parlement le trente-unième decembre 1720. Signé, Gilbert.

Et plus bas sur le même repli est écrit : Et en consequence de l'enregistrement desdites lettres, ledit Messire Philippes - Jules - François Mazarini - Mancini a cté reçu en la qualité & dignité de duc de Nivernois, Pair de France, fait le serment accoutumé, juré sidelité au roi, suivant l'arrêt de ce jour. A Paris en parlement le quatorzième janvier 1721. Signé, Gilbert. Avec paraphe.

Ensuit la teneur de l'arrêt d'enregistrement des susdites lettres.

Extrait des registres du Parlement.

VEU par la cour, toutes les chambres assemblées, les lettres patentes du roi données à Paris le vingt-quatrième jour du mois d'aoust de la presente année. Signé, LOUIS. & sur le reply par le roi, le duc d'Orleans regent present, Phelyppeaux, & scellées du grand sceau de cire jaune sur double queue, par lesquelles sur la representation faite au roi par le sieur Philippes-Jules-François Mazarini-Mancini que le seu roi auroit consirmé & continué en la personne de Philippes-Jules Mazarini-Mancini son pere, les titres, dignitez, séances, rangs, honneurs & prérogatives du duché & Pairie de France pour le païs de Nivernois & celui de Donziois, par ses lettres patentes du mois de janvier 1676, au long transcrites dans les susdites lettres & octroyées audit Philippes-Jules Mazarini-Mancini, pour en jouir par lui, les hoirs, successeurs & ayans cause, & que lesdites lettres du mois de janvier 1676, se seroient trouvées égarées depuis la présentation d'icelles à la cour, dont l'ordonnance de sou montré au procureur general du roi en datte du dernier decembre 1676, se seroie encore actuellement sur la requête lors à icelle présentée.

E

A sentée pour l'enregistrement, ledit seigneur roi a declaré & declare, veut & lui plair que lesdires lettres du mois de janvier 1676, ainsi transcrites ayent leur plein & entier effet, pour jouir par ledit Philippes-Jules-François Mazarini-Manciai, ses hoirs, successeurs & ayans cause, de tout le contenu, suivant toutesois les dispositions de l'édit du mois de may 1711. les dites lettres à la cour adressantes: Vû pareillement le transcrit desdites lettres en forme d'édit donné à S. Germain en Laye au mois de janvier 1676. contenu és susdites, par lesquelles aprés avoir exposé que les pais de Nivernois & Donziois ayant été de tout temps honorez de titres, prééminences, même une premiere fois de la dignité de Pairie, depuis érigez en duché & Pairie hereditaires, en faveur de Marie d'Albret & de François de Cleves son fils, leurs hoirs, successeurs & ayans cause par lettres duement verifiées en la cour, ils auroient été acquis par le feu cardinal Mazarini, en faveur duquel le roi auroit B confirmé les mêmes droits, titres & dignitez de Pairie de France par ses lettres patentes du mois d'octobre 1660, mais qu'iceluy seroit décedé lans avoir fait verifier lesdites lettres de confirmation, laissant par son testament entrautres biens, lesdits duché & Pairie de Nivernois & Donziois à Philippes-Jules Mazarini-Mancini son neveu. Le roi pour les causes plus au long déduites esdites lettres auroit continué & confirmé, continue & confirme les titres, dignitez, honneurs, rangs, séances & prérogatives des duché & Pairie de France pour le pais de Nivernois & celui de Donziois qui y est uni & incorporé, & lequel, entant que besoin est ou seroit, ledic seigneur y unit & incorpore derechef, sans toutesois déroger ni innover aux anciennes unions & incorporations ci-devant faites par les rois ses prédecesseurs, avec les droits de chambre des comptes & de jurisdictions des eaux & forêts & autres, soit en premiere instance ou par ressort, & pour tous les bourgs, villes & villages, châtellenies, châteaux, fiefs & arriere-fiefs, domaines & lieux qui en dépendent, ou font partie desdits duché & Pairie de Nivernois & Donziois, les appartenances C & annexes, de quelque nature & qualité qu'elles soient, sans aucune exception, pour en jouir par ledit Philippes-Julles Mazarini-Mancini, ses hoirs, successeurs, & ayans cause, conformément aux lettres d'érection du mois de janvier 1538, registrées en la cour le 17. sevrier ensuivant, datté par erreur dans lesdites lettres du 27. dudit mois, & en la chambre des comptes le 26. dudit mois : aux lettres d'union du Donziois du mois de fevrier 1552, registrées en la cour le 23 du même mois; aux lettres du mois de fevrier 1558, à celles du 9, septembre 1564, & aux lettres du 2. mars 1566, registrées en ladite cour le 22, juin audit an, le tout en la meilleure forme & maniere, prérogatives, rangs & préscances que les ducs & Pairs de Nivernois & Donziois ont joui, ou pû, ou di jouir, sans rien déroger à la dispo-D sition desdites lettres, & sans préjudicier aux droits dudit seigneur Roi; La requête présentée à la cour par Philippes-Jules Mazarini-Mancini pere; disant entr'autres choses, que le onzième juillet 1659, le feu cardinal Mazarini, oncle du suppliant, ayant acquis du duc de Mantoue, les duché & Pairie de Nivernois & Donziois, honorez du titre de Pairie depuis long-temps, notamment de celui du duché-Pairie en faveur de Marie d'Albret & de François de Cleves son fils, leurs hoirs, successeurs & ayans cause par lettres dûement verifiées en la cour, les mêmes droits, titres, & dignitez de Pairie de France, auroient été confirmez en sa faveur par lettres patentes du roi du mois d'octobre 1660, mais avant l'enregistrement d'icelles, il seroit décedé, & par son testament il auroit entr'autres biens legué ledit duché-Pairie au suppliant, que ledit seigneur en consideration de sa mémoire & du suppliant, & pour les raisons plus au long déduites, & expliquées aux lettres patentes du mois de janvier 1676, auroit pareillement confirmé en faveur dudit suppliant E les titres, dignitez, rangs, séances & prérogatives de duché & Pairie de France pour ledit pais de Nivernois, & pour celui de Donziois qui y est uni & incorporé, lans toutefois déroger ni innover aux anciennes unions & incorporations ci-devant faites par les prédecelleurs, avec les droits de chambre des comptes & de jurildiction des eaux & forêts, soit en premiere instance ou par ressort, pour toutes les villes, bourgs, villages, châtellenies, châteaux, fiefs, arriere-fiefs, domaines & lieux qui en dépendent, ou font partie desdits duché & Pairie de Nivernois & Donziois, leurs appartenances & annexes de quelque nature & qualité qu'ils soient, fans aucune exception, pour en jouir par le suppliant, ses hoirs, successeurs & ayans cause, conformément aux lettres d'érection du mois de janvier 1538, registrées en la cour & en la chambre des comptes de Paris le 26. & 27. fevrier ensuivant, & aux lettres d'union du Donziois du mois de fevrier 1552, aussi registrées en la cour Tome V.

### 454 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

le 23. du même mois & an, aux lettres du mois de fevrier 1558. à celles du 9. septembre 1564. & aux lettres du 2. mars 1566. pareillement registrées en la cour le 22. juin audit an, le tout en la meilleure forme & maniere, prérogatives, rangs, A & préteances que les ducs & Pairs de Nivernois & Donziois en ont joui, ou pu, ou dû jouir, sans en rien déroger à la disposition desdites lettres, & sans préjudicier aux droits dudit seigneur roi. Ce considere, il plut à la cour, conformement ausdites lettres du mois de janvier 1676. à elle adrellantes, ordonner qu'elles seroient. lûes & registrées au gresse d'icelle & executées selon seur forme & teneur, pour jouir par le suppliant de l'estet d'icelles; l'ordonnance de la cour de sou montré au. procureur general du roi, étant au bas de ladite requête en datte du dernier decem-bre 1676, requête presentée à la cour par Philippes-Jules-François Mazarini heritier par benefice d'inventaire, & substitué du seu sieur de Nevers son pere, tendante à ce qu'attendu la confirmation & continuation faite par lesdites lettres patentes du mois de janvier 1676, en faveur dudit sieur son pere, de la Pairie de Nivernois & Donziois, pour en jouir par ledit sieur, ses hoirs, successeurs & ayans cause, ainsi qu'il B est porté ausdites lettres: La requête presentée à la cour pour l'enregistrement d'icelles, & ordonnance de soit montré étant au bas de ladite requête en datte du dernier decembre de ladite année 1676. il lui plaise ordonner qu'il sera incessamment procedé à l'enregistrement des lettres patentes du 24. aoust dernier, & de celles du mois de janvier 1676, transcrites dans lesdites lettres du 24, aoust dernier, pour jouir par le suppliant de l'effet & contenu ausdites lettres, qui seront executées selon leur forme & teneur. Vu aussi les lettres patentes du mois de janvier 1538. registrées en la cour le 17. fevrier ensuivant, portagt érection du comté de Nivernois en duché-Pairie en faveur de Marie d'Albret, ses hoirs tant mâles que femelles, successeurs & ayans cause: Les lettres d'union du Donziois audit duché & Pairie du mois de fevrier 1552, registrées en la cour le 23, du même mois : les conclusions du procureur general du roi : Ouy le rapport de Me. Guillaume Menguy, confeiller, la matiere mile en déliberation, la cour, toutes les chambres assemblées, a ordonné & ordonne que lesdites lettres du 24. aoust de la presente année, ensem- C ble celles du mois de janvier 1676, y contenues, seront registrées au gresse d'icelle, pour jouir par ledit Philippes-Jules-François Mazarini-Mancini, ses hoirs, successeurs & ayans cause, de leur effet & contenu, suivant les clauses des lettres d'érection du mois de janvier 1538, enregistrées en la cour le 17, sevrier suivant, & de celles d'union du Donziois du mois de sevrier 1552, enregistrées en ladite cour le 23. dudit mois, & être executées selon leur forme & teneur, conformement neanmoins à l'édit du mois de may 1711. concernant les Pairies, registré en la cour le 21. dudit mois, & sans aucune innovation des jurisdictions, telles que les proprietaires desdites terres du Nivernois & Donziois ont eu droit d'avoir, & dont ils ont bien & dûement joui ou dû jouir, suivant les ordonnances, édits, declarations & lettres patentes duëment enregistrées en la cour. Fait en parlement le 31. decembre 1720, D Collationné, signé GILBERT, avec paraphe.

#### Ensuit la teneur de l'arrêt de reception.

#### Extrait des registres du Parlement.

LU par la cour, les grand chambre & tournelle assemblez, l'information saite d'ostice à la requête du Procureur general du roi le onzieme du present mois de janvier 1721 de l'ordonnance d'icelle par le conseiller à ce commis, des vie, mœurs, conversation, religion catholique, apostolique & romaine, sidelité au service du roi, valeur & experience au sait des armes de Messire Philippes-Jules-François Mazarini-Mancini, poursuivant sa reception en la qualité & dignité de duc de Nivernois, l'air de France. Les lettres pasentes du roi données à Paris le 24. aoust 1720. signées, LOUIS. Et sur le repli, par le roi, duc d'Orleans regent present, Phelyppeaux. Et scellées du grand sceau de cire jaune, obtenues par ledit sieur Mazarini-Mancini, par lesquelles ledit seigneur roi veut & lui plaît, que les lettres du mois de janvier 1676, qui sont au long transcrites en scelles, qui consirment & continuent en la personne de Philippes-Jules Mazarini-Mancini son pere, les titres, dignitez, séances, rangs, honneurs, & prérogatives du duché & Pairie de France, pour le pays de Nivernois & celui de Donziois, pour en jouir par lui, ses hoirs successeurs de ayans cause, ayent leur plein & entier esset, pour en jouir par ledit sieur Philippes-

Iules-François Mazarini-Mancini, ses hoirs successeurs & ayans cause, de tout leur contenu, suivant toutefois les dispositions de l'édit du mois de mai 1711. concernant les Pairies. Veu aussi le transcrit desdites lettres du mois de janvier 1676, contenu és susdites du vingt-quatrième jour d'aoust 1720. L'arrêt d'enregistrement des deux lettres du 31. decembre dernier 1720. La requête presentée à la cour par ledit sieur Mazarini-Mancini, afin d'être reçû en ladite qualité & dignité de duc de Nivernois, Pair de France. Les conclusions du Procureur general du roi : Ouy le rapport de Me. Guillaume Menguy conseiller, la matiere mise en deliocration : La cour ordonne que ledit Messire Philippes-Jules-François Mazarini-Mancini sera reçû en la qualité & dignité de duc de Nivernois, Pair de France, en prétant le serment accontumé de bien & sidelement servir, assister & conseiller le roi en ses trés-hautes & très-importantes affaires; & prenant séance en la cour, garder les ordonnances, rendre la justice aux pauvres comme aux riches, tenir les deliberations de la cour B secrettes, & en tout se comporter comme un bon, sige, vertueux & magnanime duc & Pair de France doit faire. Et à l'instant ledit Messire Philippes-Jules-François Mazarini-Mancini mandé, aprés avoir quitté son épée, fait ledit serment, & repris son épée, a été reçû & eu rang & séance en la cour. Fait en Patlement le 14. janvier 1721. Collationné, NEURRY. Signé, GILBERT. Avec paraphe.

Collationné par les conseillers du roi nosaires à Paris soussignez sur les originaux en parchemin à l'instant rendus, le 2, avril 1722. Signe, MENY, CHEVRE.

Extrait des registres du Conseil d'état.

### Du premier septembre 1703.

EU au conseil d'état du roi, l'arrêt rendu en icelui le dix-septième avril detnier, sur la requête des Officiers generaux du bailliage du duché & Pairie de Nevers, tendante pour les causes y contenues, à ce qu'il plut à sa Majesté, sans s'arrêter à la declaration du 19. aoust 1702, par laquelle il a été ordonné que les maire & lieutenans de maire précederoient les officiers de justices des seigneurs particuliers, les conserver dans le droit où ils ont toujours été de préceder le maire en la même maniere que les officiers des bailliages & presidiaux, par lequel arrêt le sieur Dableiges, conseiller de sa Majesté, & maître des requêtes ordinaires de son hôtel, commissaire départi en la generalité de Moulins, auroit été commis pour entendre les parties, & dresser son procés verbal des dires & contestations desdits officiers & du maire de ladite ville, & donné son avis pour le tout vû & rapporté au conseil, être ordonné ce que de raison; le procés verbal dudit sieur Dableiges du 15. juillet enfuivant, contenant les dires & contestations des parties; sçavoir, de la part des officiers dudit bailliage & duché-Pairie de Nevers, que le D lieutenant general du dit bailliage & duché-Pairie a toujours eu le pas sur ledit maire, qu'il a la préseance sur lui à l'hôtel de ville dans les assemblées generales de police, dans lequel droit il a été confirmé par arrêt du conseil du 22. juin 1694. & 8. octobre 1699. Que la jurisdiction de ladite duché-Pairie s'étend sur la province de Nivernois; Que le lieutenant general a été confirmé par arrêt du conseil du 17. fevrier 1668, dans le pas sur un secretaire du roi, nonobstant plusieurs arrêts qui donnoient le pas aux secretaires du roi, sur les juges royaux, comme ceux de Vire & Compiegne, de Marmande & autres; & un arrêt du grand confeil du 31. janvier 1651, qui a ordonné que les secretaires du roi auroient le pas sur tous les officiers du presidial de Reims, excepté les president & lieutenant general & criminel, & quand la compagnie iroit en corps, Que dans le vû dudit arrêt sont énoncez plusieurs titres par lesquels il paroît que les ordres de sa majesté ont été adressez E à ses prédecesseurs lieutenans generaux audit bailliage & duché-Pairie, pour convoquer le ban & arriere-ban, & les trois ordres de la province du Nivernois, pour l'assemblée des états generaux, avec désenses au bailly de S. Pierre-le-Monstier de le troubler dans ce droit; Que dans plusieurs occasions ledit lieutenant general auroit été commis pour des affaires extraordinaires, & pour commander en la province en l'ablence des gouverneurs; Que jouissant des mêmes privileges que les officiers des presidiaux, il doit jouir & avoir rang au-dessus du maire, que cela ne tire point à consequence, n'y ayant aucune justice de seigneur dans un pareil cas; les réponses du maire & du lieutenant de maire, contenant qu'ils doivent préceder le

lieutenant general dudit bailliage & duché-Pairie de Nevers, en vertu de la decla- A ration du mois d'aoust 1702, qui donne le pas aux maires & lieutenans de maire sur tous les officiers de seigneurs, desorte que le lieutenant general de Nevers n'étant 'qu'un juge de seigneur, comme tous les autres, il doit suivre la loi generale; Que par arrêt du conseil du 12. decembre 1702. & 3. avril dernier, les maires de Clamecy & d'Artonne ont obtenu la préléance sur les juges de ces villes qui sont juges de seigneurs, ainsi que le lieutenant general de Nevers; Que la préséance à la police, & son privilege de convoquer le ban & arriere-ban, & les trois ordres de la province, ne change point l'espece non plus que la préseance sur les secretaires du roi; Que la possession que le lieutenant general de Nevers prétend avoir de préceder le maire, a cessé au moyen de la declaration du 19. aoust 1702, qui a 🖁 révoqué cet ordre. Les repliques desdits officiers dudit bailliage & duché-Pairie de' Nevers, & l'avis dudit sieur Dableiges, par lequel, attendu la possession dans laquelle fe trouve le lieutenant general de Nevers, il auroit renvoyé les parties pardevers sa Majesté, en interprétation de sa declaration du 19. aoust dernier : Ouy le rapport du lieur Fleuriau d'Armenonville, conseiller ordinaire au conseil royal, directeur des finances: Le Roi en son conseil a maintenu & gardé, maintient & garde le lieutenant general du bailliage du duché-Pairie de Nevers dans le droit de préceder le maire & lieutenant de maire de ladite ville de Nevers, en toutes assemblées & ceremonies publiques & particulieres, de même & ainsi qu'il auroit pû faire avant ladite declaration du 19. aoust 1702. à laquelle sa Majeste a dérogé à son égard, veut qu'elle soit au surplus executée à l'égard des officiers des autres seigneurs; fait la Majelté défenses audit maire & à son lieutenant de troubler ledit lieutenant general dans ses sonctions & rang, à peine de tous dépens, dominages & interêts. Fait au conseil d'état du roi tenu à Versailles le premier jour de septembre 1703. C Signé, RANCHIN. Et collationné avec paraphe.

Je soussigné lientenant general du bailliage, duché-Pairie de Nivernois & Donziois, certifie la copie de l'arrêt ci-dessus transcrite, & des autres parts, consorme à la grosse originale qui est entre mes mains. Fait à Novers ce 4. sevrier 1728. Signé, RAPINI, DUNOUS, DE SAINTE MARIE.

### Du 23. fevrier 1722.

OUIS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre: Au premier huisfier de notre cour de Parlement, ou autres huissiers ou sergens sur ce requis. D
\$\text{Sqavoir} \text{ faisons}, qu'entre messire François Marquis, conseiller au bailliage & Pairie
de Nevers, demandeur aux fins de la requête énoncée en l'arrêt du quatorzième
jour de juillet 1718. & désendeur d'une part, & messire Philippes-Jules-François
Mazarini-Mancini, heritier substitué des duché & Pairie de Nivernois & Donziois,
gouverneur & lieutenant general pour le roi desdites provinces, Grand d'Espagne
du premier-ordre, désendeur & demandeur en requête du neuvième jour d'aoust
1718. & entre maître Jacques-François Rapini de sainte Marie, lieutenant general
au bailliage de Nevers, & Claude-Philbert Gueneau assessement, seur de
Tabourneau, lieutenant particulier, Louis-Edouard Moreau avocat general fiscal,
Michel Dollet conseiller, & Etienne Joubert aussi avocat general fiscal audit bailliage
de Nevers, intervenans & demandeurs en requête du 29. decembre 1718. & ledit
Mazarini-Mancini demandeur, & entre ledit Marquis demandeur en requête du
trentième jour de decembre 1721. & ledit Mazarini-Mancini désendeur; & entre
ledit Marquis demandeur en requête du vingt-sixième jour de janvier 1722. & ledit
Mazarini-Mancini désendeur d'autre.

Veu par la cour la requête dudit Marquis, énoncée dans l'arrêt du quatorzième jour de juillet 1718. à ce qu'il fut ordonné commission lui être délivrée, pour saire assigner en icelle ledit Mazarini-Mancini, pour voir dire que sans avoir égard à la prétenduë revocation & destitution dudit Marquis, de son état & office de conseiller audit bailliage de Nevers, par la procuration dudit Mazarini-Mancini du 4. & notification du 9. juillet 1718 qui seroient declarées nulles, led. Marquis seroit maintenu & gardé en sondit état & office de conseiller, comme titulaire & acquereur d'icelui à titre onereux, sous l'agrément & ratification du sieur duc de Nevers, & sinance à lui donnée, avec dommages, interêts & dépens; cependant ordonné que ledit Marquis continueroit l'exercice de toutes les sonctions de l'adite charge. Dé-

fenies

fenses fussent saites audit Mazarini-Mancini & tous autres de troubler ledit Marquis, à peine d'amende, dépens, dommages & interêts. La requête & demande dudit Mazarini du neuvième jour d'aoust 1718. à ce qu'il sur reçu opposant à l'execution de l'arrêt sur requête, obtenu par ledit Marquis le quatorzième jour de juillet 1718. failant droit sur son opposition, sans s'arrêter à la requête dudit Marquis inserée dans ledit arrêt, dont il seroit débouté; il sut ordonné que la revocation faite par ledit Mazarini de la personne dudit Marquis, pour conseiller audit bailliage de Nevers le quatrième jour de juillet 1718, notifiée audit Marquis le neuvième du même mois, seroit declarce bonne & valable, & en consequence désenses sussent faites audit Marquis de plus s'immiscer dans les fonctions de conseiller audit bailliage de Nevers, aux offres qui lui avoient été faites, & que ledit Mazarini réiteroit de lui payer & rembourser la somme de 500. liv. par lui payée pour la survivance qui lui avoit été accordée par le seu sieur duc de Nevers, ensemble celle de 300. livres pour les interêts de ladire somme, à condition de parfournir ou payer moins, au cas qu'il se trouva que ledit Marquis eut payé plus grande ou moindre somme audit duc de Nevers, & condamné aux dépens. La requêre d'intervention & demande desdits Rapine & consorts du ving-neuvième jour de decembre 1718. à ce que faisant droit fur leur intervention, acte leur fut donné, de ce qu'ils soutenoient que les charges dont ils étoient pourveus, de même que celle dudit Marquis, n'étoient point sujettes à revocation ni destitution, sinon dans ledit cas de prévarication dans lesdites charges; & en consequence sans avoir égard à la revocation faite par ledit Mancini de la personne dudit Marquis, il seroit maintenu & gardé dans son osfice de consciller au bailliage de Nevers, & les contestans condamnez aux dépens, & qu'acte leur sut donné de l'emploi pour moyens d'intervention. Arrest du dix-seuviéme jour de decembre 1719, par lequel sur les demandes respectives, les parties auroient été appointées en droit, avertissement des parties & leurs productions respectives. Contredits desdits Mazarini-Mancini, Rapine & consorts des vingt-huitième juin 1720. vingt-huitième juillet & deuxième jour d'aoust 1721. Salvations desdits Marquis & Mazarini du septiéme jour d'avril 1721. Sommation de contredire par ledit Marquis. Production nouvelle dudit Marquis par requête du huitième jour d'avril 1721. Contredits dudit Mazarini du seizième jour de mai audit an, servans de réponses. Requête dudit Marquis du 29. juillet 1721. employée pour contredits, & à ce que acte lui sut donné de ce qu'il revoquoit la soumission faite en l'instance, & no-D tamment par les conclusions de son avertissement de payer par le resignataire ou acquereur de sa charge, le quart denier de la finance; en consequence ayant égard à la survivance de 1699, il sur ordonné que ledit acquereur ou resignataire ne teroit tenu de payer aucun quart denier, sur laquelle requête auroit été mis, ait acte, & au surplus en jugeant. Production nouvelle dudit Marquis, par requête du sixieme jour d'aoust 1721. Contredits dudit Mazarini du huitième jour d'aoust 1721. Production nouvelle dudit Marquis, par requête du trentième jour de decembre 1721. servant de salvations & reponses, contenant demande, à ce qu'acte lui sut donné de ce qu'il sommoit & denonçoit audit Mazarini en sa qualité d'heritier pur & simple dudit seu sieur duc de Nevers son pere, la destitution par lui saite le quatrieme jour de juillet 1718, & la notification faite audit Marquis le neuvième dudit mois, ensemble toutes les demandes & contestations saites en l'instance au sujet de ladite destitution, à ce que ledit Mazarini eut à les saire cesser, sinon qu'en sadite qualité d'heritier pur & simple, il soit condamné de payer en tout évenement audit E Marquis toutes les sommes par lui demandées & par lui payées pour sondit othce de conseiller & conservation d'icelui ; ledit Mazarini condamné aux dommages & interêts dudit Marquis, & en tous les dépens, & au surplus ses conclusions adjugées avec dépens, & qu'acte lui fut donné de l'emploi pour écritures & productions lur ladite demande, sur laquelle requête auroit été mis sur la demande en droit & joint, & acte de l'emploi. Contredits dudit Mazarini du quinzieme jour de janvier 1722. Requête dudit Mazarini du même jour employée pour désenses, écritures & productions. Production nouvelle dudit Marquis, par requête du septiéme jour de janvier 1722. Contredits dudit Mazarini du quinzieme jour de janvier 1722. La requête & demande dudit Marquis du vingt-lixième jour de janvier 1722, à ce qu'en expliquant & rectifiant les conclusions, & y ajoutant l'office de conseiller au bailliage & Pairie de Nevers, dont étoit pourveu ledit Marquis, fut declaré patrimonial audit Marquis, & lui appartenir en toute proprieré, domaine, patrimoine, libre disposition & resignation, suivant l'arrêt du vingt-septième juillet 1685, qui avoit

Tome V.

jugé le droit de resignation appartenir aux Officiers dudit bailliage, en consequence A sans avoir égard à la revocation & destitution saite de la personne dudit Marquis par ledit Mazarini, qui seroit declarée de nul effet, ledit Marquis sut maintenu & gardé en sondit état & office de conseiller, duquel icelui seroit libre de jouir & disposer par vente & relignation à la maniere accoutumée, & ainsi qu'il aviseroit, & où la cour y feroit difficulté; il fut ordonné que la survivance accordée audit Marquis le quatorziéme jour de juin 1699, par le seu sieur duc de Nevers, seroit executée felon sa forme & teneur : Ce faisant, ledit Mazarini tant en sa qualité de duc de Nevers. qu'en sa qualité d'heritier beneficiaire du duc de Nevers son pere, sut condamné à le laisler jouir, sa veuve & heritiers de l'esset & benefice de ladite survivance : & en consequence, ledit Mazarini sut declaré non recevable en sadite destitution dudit Marquis, & condamné en ses dommages & interêts, & où la cour en feroit encore difficulté; en ce cas, sans avoir égard aux offres dudit Mazarini portez par la notification de sa destitution du neuvième jour de juillet 1718, qui seroient declarées insuffisantes, il sût condamné tant en sa qualité de duc de Nevers, qu'en qualité d'heritier beneficiaire du duc de Nevers son pere, à payer & rembourser audit Marquis B, la somme de 9466. livres 8. sols à quoi se trouvoit monter le prix de la charge de conseiller dudit Marquis; quart denier, frais de reception, survivance & taxes, ainsi que ledit Marquis en avoit justifié, qui étoient, 10. pour le prix de la charge de conseiller la somme de 6100. livres, payée au sieur Colignon, suivant le traite du dix-huitième jour d'octobre 1679. 2°. Pour le quart denier payé au seu sieur duc de Nevers, suivant sa quittance du neuf mars 1680. 1500. livres. 30. Pour les frais de reception 1000. livres. 4º. Pour la survivance du quatorziéme jour de juin 1699, 500. livres. 5°. Pour les deux sols pour livres de la survivance, payez à l'intendant du seu sieur duc de Nevers, sans quittance, 50. livres. 6°. Les sommes payées pour les taxes de 1693. & 1704. dont l'édit du mois de juillet 1704. ordonnoit même le remboursement par les seigneurs, en cas de destitution 316. livres 8. sols. Les interêts de la somme de 550. livres prix de la survivance à compter du quatorzieme jour de juin 1699. suivant les offres dudit Mazarini portées par l'acte de notification de sa destitution du 9. juillet 1718. Les gages qui seroient dûs au jour de l'arrêr, à raison de 20. livres par an. Les interêts de toutes lesdites sommes à compter du jour de l'arrêt qui interviendroit, & en tous les cas ledit Mazarini fût condamné aux dépens, & qu'acte lui tût donné de l'emplei pour avertissement, écritures & production sur ladite demande, sur laquelle requête auroit été mis sur la demande en droit & joint & acte de l'emploi ; avertissement dudit Mazarini du 7. de sevrier 1722, requête dudit Mazarini du 9. dudit mois de sevrier, employée pour désenses, écritures & productions, sactums & mémoires des parties, signifiez les 20 de janvier & 9. fevrier 1722. requête dudit Mazarini du neuf fevrier 1722. employée pour latissaire à tous les arrêts & reglemens de l'instance; la requête & demande de tous les officiers de Nevers du 29. janvier 1722. à ce que leurs conclusions leur fussent adjugées, & icelles expliquant & rectifiant entant que besoin, il sût ordonné que l'arrêt du vingt-septiéme jour de juillet 1685, qui avoit maintenu les officiers du bailliage de Nivernois dans la proprieté de leurs offices, & dans la liberté de les vendre, & resigner sans pouvoir par les sieurs de Nevers, resuser d'admettre les consignations des titulaires, seroit executé, ce faisant, lesdits officiers sussent maintenus dans la pleine proprieté de leurs offices qui leur étoient patrimoniaux, & dans le droit d'en disposer par vente & resignation, sans que ledit Mazarini & ses successeurs sieurs de Nevers pussent resuser d'admettre leurs resignations, & sans que ledit Mazarini & les successeurs audit duché pussent prétendre à la reversion des officiers dudit bailliage de Nivernois, qu'en cas de vacance par la mort sans résignation avec survie des quarante jours, ou en cas de forsaiture jugée, & même attendu que les officiers avoient obsenu des survivances qui les dispensoient de la survie des quarante jours, & qui faisoient passer à leurs veuves & heritiers la proprieté de leurs offices, pour en pouvoir disposer librement, il sut ordonné que les veuves & heritiers desuits officiers pourroient disposer de leurs offices, au cas que lesdits officiers mouruffent lans en avoir disposé eux-mêmes; & en consequence, attendu que la pleine propriété appartenant ausdits officiers de leurs offices avec la pleine liberté d'en disposer sans le gré & consentement dudit Mazarini, étoit absolument incompatible & exclusif de droit & faculté que ledit Mazarini prétendoit avoir par une nouveauté, de les destituer de leurs offices, & de se les approprier quand il lui plaisoit, il sur ordonné que lesdits officiers & leurs successeurs ausdits ossices ne pourroient être

A destituez que dans le cas de sorfaiture jugée, qui étoit le cas de droit, ledit Mazarini condamné aux dépens, & qu'acte leur sût donné de l'emploi pour écritures & productions sur ladite demande, sur laquelle requéte auroit été mis sur la demande en droit & joint & acte de l'emploi; avertissement dudit Mazarini du septiéme jour de fevrier 1722, requête dudit Mazarini du neuf employée pour défenses, écritures & productions; production nouvelle dudit Marquis par requête du vingt-neuf janvier 1722, contredits dudit Mazarini du septiéme jour de sevrier audit an. Conclusions du procureur general du roy, tout joint & consideré, notredite cour faisant droit sur le tout, sans s'arrêter à l'intervention desdits Rapine & consors, a reçû ledit Mazarini-Mancini, duc de Nevers, opposant à l'execution de l'arrêt du quatorziéme B jour de juillet 1718. & sans sarrêter à la requete dudit Marquis inserée audit arrêt dont elle l'a débouté, declare la revocation & destitution faite par ledit duc de Nevers de la personne dudit Marquis le quatrième jour de juillet 1718, bonne & valable, en remboursant neanmoins par ledit duc de Nevers audit Marquis la somme de 600. livres d'une part, 1500. livres d'autre, payez par reconnoillance du neuviéme jour de mars 1680, 500, livres, payez pour droit de survivance, par quittance du quatorzième jour de juin 1699. & 135. livres 1. sol 10. deniers payez par ledit Marquis, en consequence de l'édit du mois de juillet 1704. & les interêts desdites sommes; sçavoir desdites 500. livres à compter du quatorzième juin 1699, suivant les offres du duc de Nevers, portées par la requête du neuvième jour d'aoust 1718, C & les autres sommes à compter du jour du present arrêt, & sera tenu sedit duc de Nevers payer audit Marquis les gages dudit Marquis, à raison de 20. livres par chacun an juiqu'au jour de sa dépossession, & sur le turplus des demandes, fins & conclusions des parties, les a mis hors de cour, sans neanmoins que le present arrêt puille empêcher les officiers du Bailitage de Nevers, leurs veuves & heritiers de demander l'execution des survivances à eux accordées, défenses au contraires, tous dépens compensez. Si te mandons mettre le present arrêt à execution. Donné en parlement le vingt-trois fevrier lan de grace 1722. & de notre regne le septième. Par la chambre collationné avec paraphe. Signé, GILBERT, avec paraphe.

Le trente-un mars 1722. signissie à M. Pequin & Soulas, procureurs. Signé, Poujot. avec paraphe.

Pour copie sur l'original. Signé, GAIGNAT, avec paraphe.

### ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT.

D

Qui mainsient les Officiers du bailliage du duché & Pairie de Donziois, dans le droit & possession d'apposer seuls les scellez sur les effets des Nobles qui décedent dans l'étendue des dus duchez & Pairies, de proceder à la consection de leurs inventaires, & de créer des tuteurs à leurs ensains mineurs.

Du 27. juin 1723.

### Extrait des registres du Parlement.

Louis par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre: Au premier des huissiers de notre cour de Parlement, ou autre premier notre huissier ou sergent sur ce requis. Sçavoir taisons, qu'entre dame Marie Comeau de Creancé, veuve de messire Pierre Journard chevalier, marquis d'Argence, appellante des ordonnances rendues par le lieutenant general de Nevers, les 2. & 28. aoust, & de la sentence du sixiéme jour de septembre 1721. & de tout ce qui s'en est ensuivi, d'une part; & maître Jacques-François Rapine de sainte Marie, lieutenant general au bailliage de Nivernois, & maître Gascoing procureur general siscal audit siège, intimez d'autre part; & entre messire Philippes-Jules-François Mazarini-Mancini, duc de Nivernois & Donziois, Pair de France, Grand d'Espagne du premier ordre, gouverneur & lieutenant general pour Nous dans les diets provinces de Nivernois & Donziois, appellant de l'apposition des scellez faite par le sieur Porcher, juge de la terre de Villaine, & plus ancien praticien de la justice de ladite terre, sur les effets delaisses

par messire Pierre Joumard, chevalier, marquis d'Argence, à la requête de dame Marie Comeau de Creancé sa veuve, & demandeur en requête du 20. decembre 1721. à ce qu'il plût à notre cour de recevoir partie intervenante dans la cause pendant en notre cour entre ladite dame veuve d'Argence, sur l'appel par elle interjettée des ordonnances renducs par le lieutenant general du bailliage de Nevers, des 2. & 28. aoust 1721. & de la sentence rendue audit bailliage le 6. de septembre de la même année, sur lequel appel les Officiers dudit siège ont été intimez; donner acte à monsieur le duc de Nevers, de ce que pour moyens d'intervention il employe le contenu en sa requête, faisant droit sur l'intervention & sur ledit appel, il auroit acte de ce qu'il le joint aux Officiers de son bailliage, pour soutenir le bien jugé des ordonnances & sentence par eux rendues : Ce failant, mettre l'appellation au néant, ordonner que les ordonnances & sentence seront executées, declarer nulle l'apposition des scellez, que la dame d'Argence a sait saire par son prétendu (B juge de la terre de Villaine, sur les effets delaissés par ledit désunt sieur marquis d'Argence son mari, & tout ce qui s'en est ensuivi, ensemble les actes de tutelle ou curatelle qu'elle auroit fait faire à ses enfans mineuts, & dudit désunt sieur marquis d'Argence, soit pardevant le juge de sa terre de Villaine, ou autres juges autres que ceux dudit bailliage du duché-Pairie de Nivernois; ordonner que par les Officiers dudit bailliage il sera procedé à l'apposition des scellez sur les essets dudit sieur marquis d'Argence, & à la levée d'iceux; à l'effet de quoi ladite dame marquise d'Argence, sera tenue à la premiere sommation qui sui en sera faite, de leur saire ouverture des portes du château, de la terre de Villaine & autres maisons, soit de la succession dudit désunt sieur marquis d'Argence, ou de la dame sa veuve, sinon & à faute de ce faire, qu'il sera permis aux Officiers d'en faire l'ouver- C ture par le premier ferrurier, ou marêchal trouvé sur les lieux; que pardevant les mêmes Officiers il sera procedé à la diligence du procureur general fiscal dudit bailliage, à nouvelle élection de tuteurs & curateurs aux enfans mineurs dudit défunt sieur marquis d'Argence; que défentes seront saites aux juges de la terre de Villaine, & à tous autres juges des gentilshommes & vassaux du duché, & ausdits gentilshommes & vassaux de se pourvoir ailleurs que pardevant le bailly de Nivernois, soit pour apposer ou faire appoler des scellez après le décés des nobles & vassaux du duché, soit pour faire élire des tuteurs ou curateurs à leurs enfans mineurs, à peine de nullité, & sous telle autre peine qu'il plaira à notre cour d'ordonner; & pour l'avoir fait par la dame marquise d'Argence, la condamner aux dommages interêts de M. le duc de Nevers, D sans préjudice de ceux qui peuvent être prétendus par les officiers dudit bailliage de Nevers, & la condamner aux dépens d'autre part ; ladite dame marquise d'Argence, intimée & défenderesse, & Icidits sieurs Rapine de Sainte Maue & Gascoing, défendeurs d'autre part; & entre ladite dame marquile d'Argence, demanderelle en deux requêres des 27. juillet & 5. aoust 1722. la premiere tendante à ce qu'en venant par les parties plaider sur l'appel interjetté par ladite dame marquise d Argence, des ordonnances du lieutenant general de Nevers des 25. & 28. aoust 1721. de la sentence par défaut du 6. de septembre suivant, & de ce qui a suivi, & sur la requête d'intervention de M. le duc de Nevers du 20. de decembre 1721. il plût à notre cour, sans s'arrêter à l'intervention & demande de M. le duc de Nevers; portées par sa requite dudit jour 20. de decembre 1721. mettre les appellations interjettées par ladite dame marquise d'Argence, & ce, au néant, émen- E dant, déclarer toute la procédure faite par les officiers de Nevers, nulle, & leur faire défenses de se transporter sans être requis dans les maisons des gentilshommes de leur ressort, & de troubler la dame marquise d'Argence dans sa rutelle, & ses officiers dans leurs fonctions, & pour l'avoir fait les condamner en 2000. livres de dommages & interêts, & en tous les dépens: la seconde, à ce que ladite dame marquile d'Argence, sût reçûé opposante à l'execution de l'arrêt contre elle obtenu par défaut par M. le duc de Nevers & les officiers au bailliage de Nevers le 11. de juillet dernier, signifiée le 29. faisant droit sur l'opposition, declarer la procedure nulle, au principal que les parties en viendront au premier jour, d'autre part; Et entre M. le duc de Nevers & les officiers du bailhage dudit duché de Nevers, désendeurs d'autre; & entre M. le duc de Nevers demandeur en requête du 7. du present mois de juin 1723. à ce qu'il plût à notre cour, en venant par les parties plaider, donner acte à M. le duc de Nevers de ce qu'il prend le sait & cause des officiers de son bailliage & Pairie de Nivernois, recevoir entant que besoin M. le duc de Nevers appellant, en adherant à ses premieres appellations de la sentence du

### DES PAIRS DE FRANCE, NEVERS. 4

A du juge de la justice de Villaine, par laquelle ladite dame d'Argence a été nommée tutrice de ses enfans; failant droit sur toutes lesdites appellations, les mettant & ce dont est appel au neant, adjugeant à M. le duc de Nevers les fins & conclusions par lui prises par ses précedentes requêtes; ordonner que l'arrêt qui interviendroit feroit lû & publié dans les justices des terres & seigneuries du duché de Nivernois, mouvantes, relevantes & ressortissantes au bailliage & Pairie dudit duché, & registre au gresse desdites justices, & ses juges & autres officiers d'icelles tenus de s'y conformer ainsi que les seigneurs vassaux dudit duché, à peine de tous dommages, interêts & dépens, & condamner ladite dame d'Argence en tous les dépens, même en ceux des transports des officiers de M. le duc de Nevers audit lieu de Villaine, d'autres part; & ladite dame marquise d'Argence, désenderesse d'autre part, aprés qu'Aubry, avocat de la veuve d'Argence, & Pillon avocat de M. le duc de Nevers & des officiers du bailliage & Pairie de Nevers ont été ouis, ensemble Daguesseau B pour notre procureur general, notredite cour reçoit la partie d'Aubry, opposante à l'arrêt par défaut, reçoit la partie de Pillon partie intervenante : faisant droit au principal fans s'arrêter à la requête de la partie d'Aubry, entant que touche l'appel interjetté par la partie d'Aubry, des ordonnances & sentences rendues par les officiers du bailliage & Pairie de Nevers, a mis & met l'appellation au neant, ordonne que ce dont a été appellé sortira estet, entant que touche l'appel interjetté par la partie de Pillon des actes d'apposition de ticellé, création de tuteur, confection d'inventaire faits par le juge de Villaine, a mis & met l'appellation & ce dont a été appellé au neant, émendant declare leidits actes nuls, maintient & garde la partie de Pillon dans le droit & possession, tant de saire apposer par les officiers, scellez sur les biens des nobles du duché-Pairie de Nivernois & Donziois, que de créer des tuteurs, curateurs aux mêmes nobles, proceder à la confection des inventaires; en consequence, ordonne que de nouveau il sera procedé par les officiers du bailliage & Pairie de Nevers à l'apposition, levée de scellé, création de tuteurs & consection d'inventaires: fait désenses au juge de Villaine, & à tous autres, d'entreprendre sur les droits des officiers du duché de Nivernois & Donziois, à peine de dommage & interêts envers les officiers du duché; condamne la partie d'Aubry envers les parties de Pillon aux dépens des causes principales & d'appel, même aux frais des transports & procés verbaux faits sur les lieux par les officiers de Nevers : ordonne que le présent arrêt sera lû & publié dans routes les justices des vassaux dudit duché, & registré au gresse d'icelles. Si mandons au premier desdits huissiers de notredite cour de parlement, ou autre premier notre huissier ou sergent sur ce requis, mettre le présent arrêt à exécution, de ce faire te donnons pouvoir. Donné en notredite cour de parlement le vingt-septième juin l'an de grace 1723. & de notre regne le huitième. Collationné, RICHARD. Par la chambre, ISABEAU. Et scellé le vingt-huitième août 1723. Signé, Boucher.



# GENEALOGIE

### DELAMAISON

# DE MANCINI

A genealogie de la maison de MANCINI que nous allons donner, est dressée B, sur les ritres & extraits de minutes de notaires déposez aux archives du Capitole à Rome, & sur les registres des baptêmes & mariages des églises de Sainte Marie in via lata, des saints Apôtres, Ara-cali, & autres de la même ville.

On peut voir aussi ce que Gabriel Naudé en a rapporté dans son Mascurat; Luigi Contarini, dans ses antiquitez de Rome; Flaminio Rossi, dans son teatro della nobilta d'Italia; Jean-Baptiste l'Hermite, die Tristan, en son discours historique & genealogique de la maison de Mancini, imprimé en 1661. & ce qui a été produir pour la preuve de PHILIPPE - JULIEN - MANCINI - MAZARINI, duc de Nevers, reçù chevalier des ordres du roy le 31. decembre 1661. devant messieurs les ducs de Mortemar & d'Aumont marêchal de France, chevaliers des ordres du roi, commissaires à ce deputez



D'AZUT À 2. poissons d'aigenc posez en pai-

1

PIERRE Omni-sancti, die Mancini de Lucii, acheta avec sa semme, des chanoines de la Basilique des SS. Apòtres, la quatriéme partie de deux maisons, Dituées dans le quartier de Trevi avec leur confins, pour le prix de quarante-trois slorins d'or, suivant un acte du 1. janvier 1376. il mourut le 20. severe 1383. & suivant son épitaphe où sont gravées les armes de cette samille, qui sont deux poissons posés en pals. Il y est qualisé Nobilis vir.

Femme JEANNE, est mentionnée dans l'acte du 1. janvier 1376. mourut l'an

Femme JEANNE, est mentionnée dans l'acte du 1. janvier 1376. mourut l'an 1427. & fut enterrée avec son mari dans la chapelle de S. Thomas, de l'église des

SS. Apôtres, où est encore son épitaphe.

1. LAURENT Omni-sancti, du Mancini, qui suit.

2. JEAN Omni-sancti, dit Mancini, est nommé avec son frere dans un titre du 18. janvier 1395, il épousa Andreoze ou Andrée, dite Andreoza, laquelle renonça le 9. juin 1398, à la moitié d'un aqueduc a elle appartenant, en saveur de Laurent Mancini son beau-frere, & lui vendit du consentement de son mari le 15. septembre 1414, une moitié de maison située dans le quartier de Trevi avec ses consins, pour le prix de 100, storins.

3. JACOMELLA (alias) JACQUELINE Mancini Lucii, est mentionnée comme veuve dans un titre du 30. novembre 1411.

#### ΙĿ

AURENT Omni-sancti Mancini de Lucii, nommé dans les actes citez cydessus des années 1395. 1398. & 1414 acheta le 17. juin 1415. pour le prix de 10. ducats d'or, de Laurent Scazii, procureur de Marguerite de Utina, une mailon située dans le quartier de Trevi avec ses confins. Il en acquit une autre siruée dans le même quartier, paroisse de Sainte Marie in via lata, pour le prix de 300. florins, de François Ruedi, par acte du 7. fevrier 1422. & est nommé dans un autre contrat d'achat du 19. sevrier 1431. Il sit un échange le 19. septembre 1440. avec les chanoines de Sainte Marie in via lata d'une vigne qui lui appartenoit, située au lieu dit Preta Papa, pour une de leur maisons sise dans le quartier de Trevi qu'ils lui cederent, & acheta le 3. juin 1441, pour le prix de 5000, florins de Jacques Conti, fils de Nicolas Conti comte d'Anguillara, le château ruiné, dit Leprignana, avec tout son territoire & ses dépendances, situé hors la porte de S. Pancrace. Il fit son testament le 21. janvier 1444, par lequel il institua hetitiers univeriels, Jacques, Etienn e& Julien Mancini les fils, Cecea, Antonia & Vannoza les filles. On voit dans l'Eglise de Ara-cali une épitaphe de L. Mancini, mort en 1447. le 1. septembre, il y a apparence que c'est celle de ce Laurent Mancini. Il y est dit! que le roy Alphonse le sit chevalier, elle commence ainsi: Lucia Stirps claris vlinz lucebat alumnis, &c.

Femme MARIE, instituée heritiere avec ses enfans dans le testament de son mari du 21. Janvier 1444.

1. JACQUES Mancini s'obligea le 30. decembre 1453, pour les fils & heritiers de Julien Mancini son frere, & sit son restament le 13. Juin 1465, par lequel il institua heritier Alexandro Mancini son neveu, fils de Julien.

Femme Lucinia Bobacina-Cavalieri, est nommée dans les contrats de maxiage de ses deux filles de l'an 1451.

- 1. Costanza Mancini, époula par contrat du 14. septembre 1451. Gregoire Cola-janni de l'Isle.
- 11. Paulina Mancini, mariée par contrat du 10. novembre 1451. à Pierre Marcellini.
- 2. ÉTIENNE Mancini, est nommé avec ses serses dans un titre du 12. septembre 1457, où se trouvent les quittances des legs à eux saits par le testament de leur pere. Il y est fait mention du droit de patronage qu'ils ont dans leur chapelle de S. Thomas en l'église des saints Apôtres.

3. JULIEN Mancini, qui fuit.

- 4. & 5. CECCA & ANTONIA Mancini, nommées avec leurs freres & leur lœur au testament de leur pere.
- 6. VANNOZA Mancini, semme de Jacques dello Scuto, suivant un acte du trois juin 1492.

I I I.

TULIEN Mancini, mentionné dans un acte du 9. mars 1455. & dans les autres

actes citez cy-deslus pour ses freres & sœurs.

Femme, JACOMELLA ou JACQUELINE Muti, nommée dans l'acte de 1455.

1. ALEXANDRE Mancini, qui fuit.

2. Louise Mancini Lucii, épousa François-Pierre-Matthieu Albertoni, dont elle étoit veuve le 3. juin 1492. lors de la donation qu'elle sit en faveur de Sebastienne, fille de Jacques dello Scuto, & de Vanneza Mancini Lucii.

3. CAMILLE Mancini Lucii, est nommée dans un acte du 7. octobre 1495.

LEXANDRE Mancini, constitua son procureur Jacques Mancini son oncle I par acte du 12. juillet 1465. & vendit avec Julien son fils le 26. avril 1485. les trois quarts d'une quatrieme partie de maison, dite la Selva, à Pierre de Massimi. Il étoit mort le 20. octobre 1491, lorsque ses fils firent un acte d'accommodement avec la famille des Valentini.

Femme, AMBROSINE de Fabii, est nommée dans le testament de Jean-Baptiste Mancini son fils, du 19. septembre 1518.

1. Julien Mancini, est nommé avec ses freres dans un acte de vente du 31. may 1478. Il passa les 13. & 16. may 1488. un bail emphitéotique au nom d'Alexandre Mancini son pere, & est dit chanoine de S. Jean de Latran dans un titre du 9. 20ust 1496.

2. ETIENNE Mancini, transigea le vingt octobre 1491. pour lui & pour Julien, Laurent, Jacques, Jean-Baptiste & Dominique Mancini ses freres, avec le seigneur Apollonio & les autres de la famille des Valentini. Il époula par contrat du 23. octobre 1509. Antonia Tomararia, laquelle eut en dot douze cent ducats avec ses

bagues & joyaux.

3. Dominique Mancini, nommé dans les actes des 31. may 1478. & 10. octo-

bre 1491.

- 4. JEAN-BAPTISTE Mancini, nommé dans les actes citez cy-dessus, sit un accommodement le 13, juillet 1514, pour lui & pour Jacques & Etienne Mancini ses freres, avec Dominique de Massimi, pour les confins de la maison della Leprignana. Il fit son testament le 19. septembre 1518. & institua heritier uni- C veriel Alexandre Mancini son fils; ordonna que s'il mouroit sans enfons, les enfans mâles de ses filles, lesquelles il nomme, lui succederoient avec substitution; & au cas que ses filles n'eussent aucun enfant mâle, il voulut que Jacques Mancini son frere & ses descendans à l'infini en ligne masculine sui succedailent.
- Femme, Laure Micinelli, est nommée dans le testament de son mari du 19. septembre 1518. Elle avoit la tutelle de ses enfans le 28. mars 1525. & sit son restament le 25. septembre 1549, par lequel elle institua heritiere Partia Mancini la fille, & y fit mention de Lavinia Mancini, femme de Nicolas Buffalini, & d'Antonis Tomaratia, veuve d'Etienne Mancini: elle y nomme autli tous ses enfans males & femelles.

1. N . . . Mancini, mort le mardi 19. juin 1514. âgé d'un an & cinq mois, suivant son épitaphe qui se voit sur la rombe dans l'église des SS. Apôtres, & qui commence ainsi,

D. O. M. Lucio Mancino egregia indolis puello, intempessiva morte pravento, Romana nobilitatis incremente Joannes-Baptista Mancinus genitor, &c.

11. Alexandre Mancini, est nommé au testament de son pere de l'an 1518. & dans des actes des 13. mars 1524. & 28. mars 1525. Il fut pere de Jacomella on Jacqueline Mancini, femme de Jean-Paul Orfini, lequel passa une transaction pour le restant de sa dot le 12, aoust 1536, avec les tils & heritiers de Jean-Baptiste Mancini.

111. LAVINIA Mancini, nommée avec son frere & ses sœurs au testament de leur pere du 19. septembre 1518. épousa Nicolas Buffalini, suivant le testa- E ment de sa mere du 25. septembre 1549. Elle est aus li nommée dans l'acte

du 12. aoust 1536. cité cy-deslus.

1V. Lucio B Mancini, épousa par contrat du premier decembre 1524. Bernardin Catfarelli, & est mentionnée dans les actes citez cy-dessus. Elle étoit veuve le 26. may 1562, lorsqu'elle constitua procureur, & sit son testament le 21. fevrier 1573.

v. Port la Mancini, sut instituée heritiere universelle par testament de sa mere le 25. septembre 1549.

VI. & VII. MARTIA & JULIA Mancini, nommées dans les actes citez cy-dessus.

### DES PAIRS DE FRANCE. NEVERS. \* 461

VIII. FAUSTINA Mancini, sut mariée à Pierre-Paul Attavanti, lequel donna le 12, juin 1541. Quittance de 1100. ducats à compte de la dot qui lui avoit été promise. Elle mourut âgée de 24, ans & trois mois, & sut enterrée dans l'église de Ste Marie de Ara sali, où se voit son épitaphe que son mari y sit poser en 1514.

1x. Sœur SERAPHINE, est nommée dans un acte du 12. aoust 1536.

J. JACQUES Mancini, qui suit.

B

6. LAURENT Mancini, est nommé dans une transaction du vingt octobre 1491. Il servit avec distinction dans la guerre des Venitiens, mourut âgé de 42, ans l'an 1514. Et sut enterré dans l'église des Saints Apôtres suivant son épitaphe. Il avoit épousé Felicité d'Arcioni, laquelle sit son testament le 12, juin 1553, par lequel elle ordonna sa sepulture en l'église des SS. Apôtres dans la chapelle où étoit enterré son mari. Elle sonda deux messes par semaine, et déclara que les seigneurs Mancini lui redevoient 1100, ducats pour le restant de la restitution de sa dot sur la maison della Leprignana.

#### V.

ACQUES Mancini, est mentionné dans des actes des années 1491. 1492. & 1514. & dans une donation saite en sa saveur le 23. mars 1515. Il sit son testament le 11. septembre 1518. par lequel il institua ses heritiers universels Julien Mancini son sils & Jeronime Capranica sa semme, & ordonna qu'en cas que Julien Maucini son sils vine à mourir sans ensans legitimes, Jean-Baptisse Mancini strere du testateur, & Alexandre Mancini sils de Jean-Baptisse, avec ses sils & petits-sils à l'infini dans la ligne masculine, sui succederoient. Il ordonna encore que ses silles qu'il nomme, seroient dotées chacune de 2000, ducats.

Femme, DIANE Micinelli.

1. JULIEN Mancini, qui suit.
2. 3. & 4. HORTENSIA, CARRIDONIA & TARQUINIA Mancini. Leur pere ordonna qu'elles seroient dotées de deux cent ducats chacune, par son testament du onze septembre 1518.

VI

ULIEN Mancini, sur institué heritier universel par le testament de Jacques Mancini son pere le 11. septembre 1518. Il mourut le 18. juillet 1536. àgé de vingteneuf ans, suivant son épitaphe qu'on voit dans l'église d'Ara-cali.

Femme, JERONIME Capranica, sut mariée par contrat du 18. sévrier 1531.

Elle avoit la tutelle de ses enfans le 7. aoust 1536. & le 14. octobre 1549.

1. LAURENT Mancini II. du nom, qui suit.

2. DIANE Mancini, étoit en 1536, sous la tutelle de sa mere, & épousa par contrat du 27, janvier 1551. Jean-Baptiste Bustalini. Elle eut en dot 4100, ducats & 400, ducats de bagues & joyaux.

### VII.

AURENT Mancini II. du nom, est nommé dans un acte du 26. aoust 1562, vendit le 23. juillet 1587, pour le prix de 40000, écus la maison de Leprignana à Joseph Justiniani, & étoit mort avant le 10. janvier 1589.

Femme, OLIMPE de Massimi, sille d'Angelo de Massimi & d'Atillia Matthzi, sur mariée par contrat du 23. sévrier 1553. étoit veuve & avoit la tutelle de ses en-

E fans le 10. janvier 1589.

1. PAUL Mancini, qui suit.

- 2. JACQUES Mancini, baptilé le 3. septembre 1569. dans l'église de Sainte Marie in via lata.
- 3. François-Alexandre-Paul Mancini, né le 20. & baptisé le 25. janvier 1576. dans la même église.
- 4. FREDERIC Mancini, donna son consentement le 28. juillet 1587. à la vente que son pere avoit faite le 23. du même mois de la maison de Leprignana.
- 5. HORACE Mancini, donna aussi le même jour son consentement à la même vente.

  Tome V. A 6

### \* HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

- 6. Julien Mancini, est nommé dans l'acte de renonciation de sa sœur le 23. may 1587.
- 7. VIRGINIE Mancini, époula lo 25. May 1577. dans l'églile de sainte Marie in via lata, Julio Glorieri; elle avoit sait le 23. du même moisen presence de sa mere, une donation & une renonciation de tous ses biens paternels & maternels en saveur de Julien, Frederic, Paul & Horace ses fieres, avec la reserve de 4000. écus.
- 8. LAURB Mancini, mariée par contrat du 23. aoust 1984, avec Alexandre Cardelli.
- 9. CLERIB Mancini, semme d'Alexandre Silveri, donna son consentement le 14. soust 1587. à la vente faite par son pere le 23. juillet précedent.
- 10. Hortense Mancini, baptisée dans l'église de Ste Marie in via lata le 3. octobre 1566. y sut mariée le 26. novembre 1585. à Justimien Sevaroli, donna avec Laure Mancini la sœur son consentement à la même vente le 7. septembre 1587. & sit son testament avec substitution le 27. septembre 1638. par lequel elle institua heritiers universels ses fils.
- 11. Angeltque-Helene Mancini, sut baptisée dans la même église le 10. may 1568.
- 12. FAUSTINE Mancini, femme d'Antoine Camaiani, donna son consentement à la vente citée cy-dessus le 14- aoust 1587.

#### VIII

PAUL Mancini, étoit le 10. janvier 1589, sous la tutelle de sa mere; il avoit donné son consentement le 14. aoust 1587, à la vente faite par son pere, & est qualissé tres-illustre seigneur dans son contrat de mariage: il est encore nommé dans un acte du huit juin 1617. Paul Mancini servit dans la guerre de Ferrare en 1597, cette guerre avant été bien-tôt terminée, il revint à Rome & s'y livra à l'étude & aux recherches les plus curieuses. Il sut le premier instituteur de l'academie des Humoristes, dont les assemblées se tenoient dans sa maison, & s'y sont encore tenuës long-temps aprés sa mort. Etant devenu veuf, il embrassa l'état ecclesiastique, & mourut aprés l'an 1637.

Femme, VICTORIA Capoccia, fille de Vincent Capoccii patrice Romain, & de Lucrece Glorieri, sut mariée par contrat du 7. sévrier 1600. Elle eut en dot quinze mille écus.

1. MICHEL-LAURENT Mancini, qui suit.

2. François-Marie Mancini, né le 20. octobre 1606. est nommé avec ses streres & ses sœurs dans un acte du 18. may 1649. & prit la tutelle & la curatelle
des ensans de Laurent son strere après la mort de Hieronime Mazarini sa bellesœur, par acte du 5. juillet 1657. Il sut créé cardinal diacre du titre de Saint
Vite & de Saint Modeste à la nomination de la France le cinq avril 1660. puis
prêtre du titre de S. Mathieu in Meralana par le pape Alexandre VII. Il est
nommé dans un acte du 10. janvier 1662, dans lequel est inseré un ordre de
6000. écus de la banque du S. Esprit, déposez en sa faveur & celle des ensans
de Laurent Mancini l'an 1656, avec declaration que ces 6000, écus proviennent
de la vente de la maison della Leptignana. Il sit son testament le 29 juin 1672,
dans lequel il institue heritier Philippes-Julien Mancini duc de Nevers son neveu, & sait des legs en saveur d'Olimpe & de Hieronime Mancini ses sœurs.

3. LAUBENT-GREGOIRE Mancini, né le 13. & baptisé le 19. mars 1608. dans la même église.

4. OLIMPE Mancini, épousa par dispense dans la chapelle particuliere de la maison de son pere le 4. février 1624. Jacques de Vellii son cousin, fils d'André de Vellii & de Sulpine Capoccia, lequel donna quittance de sa dot le 13: septembre 1642. Le cardinal François-Marie Mancini son frere lui sit un legs par son cestrament du 29. juin 1672.

Digitized by Google

### DES PAIRS DE FRANCE. NEVERS. 4464

3. HIERONIME-MARIE Mancini, née le 20. & baptisée le 26. mars 1603. dans la même église, y sur mariée le 30. janvier 1630. à Sertorio Theophilo. Elle est nommée dans le testament du cardinal son strere, & sit le sien le sept octobre 1681.

IX.

MICHEL-LAURENT Mancini, baron Romain, est qualissé trés-illustre sérgneur dans son contrat de mariage. Il étoit mort avant le 5. juillet 1657.

Femme, HIERONIME Mazarini, fille puînée de Pierre Mazarini, natif de Palerme, & d'Hortensia Bustalini, fille d'Octavio Bustalini, & de Françoise de Bellon de Turin. Elle sut mariée par contrat du 6. août 1634. & mourut le 29. decembre 1656, mere entre autres ensans de

- 1. N. Mancini tuć en 1652, au combat du fauxbourg saint Antoine à Paris.
- 2. PHILIPPES-JULIEN Mancini-Mazarini, duc de Nevers, qui suit.
- 3. Alfonse-Marie Mancini, baptisé le 24. juin 1644. & mort le 5. janvier 1658. âgé de quatorze ans d'une blessure à la tête qu'il se sit en jouant au collège.
- 4. LAURE-VICTOIRE Mancini, mariée le 4. fevrier 1651. à Louis duc de Vendôme, de Mercœur, &c. Pair de France, fils aîné de Cefar duc de Vendôme, & de Françoifé de Lorraine duchesse de Mercœur, & pere de Louis-Joseph duc de Vendôme, & de Philippes de Vendôme, grand Prieur de France. Elle mourut à Paris le 4. sevrier 1657. en sa vingt-unième année, & y su enterrée au couvent des Capucines. Voyez tome 1. de cette histoire, page 199.
- 5. OLIMPIE Mancini surintendante de la maison de la reine, épousa le 20. fevrier 1657. Eugene-Maurice de Savoye, comte de Soissons, colonel general des Suisses, gouverneur de Champagne & de Brie, fils de Thomas-François de Savoye, prince de Carignan, grand maître de France, & de Marie de Bourbon-Soissons, elle sut mere entr'autres ensans de Thomas-Louis de Savoye, comte de Soissons, mort en 1702. laissant posterité, & d'Eugene-François de Savoye, dit le prince Eugene, generalissime des armées de l'Empereur, & mourut le 9. octobre 1708.
- 6. MARIE Mancini, baptisée à Rome en l'église de sainte Marie in via lata le premier aoust 1639, épousa le 11, avril 1661. Laurent-Onnsre Colonne, duc de Taliacot, prince de Palliano & de Castiglione, grand d'Espagne, connêtable du royaume de Naples, chevalier de la Toison d'or, sils de Mare-Antaine Colonne, duc de Corvari, & d'Isabel Gioeni, princesse de Castiglione en Sicile. Elle mourut au mois de mai 1715. & son mari étoit mort le 15. avril 1689.
- 7. MARGUERITE Mancini, née le 14. mars & baptisée le 18. avril 1643. à Rome en l'église de Sainte Marie in via lata.
  - 8. Hortense Mancini, née à Rome le 6. juin 1646. & baptilée le 8. du même mois dans l'église de Sainte Marie in via lata, époula le 28. sévrier 1661. Armand-Charles de la Porte de la Meilleraye, duc de Rethelois-Mazarini, Pair & grand-maître de l'artillerie de France, sils de Charles de la Porte, duc de la Meilleraye, Pair, marêchal & grand-maître de l'artillerie de France, & de Marie Ruzé-Dessia sa première semme. Le cardinal Mazarin, son oncle maternel, l'institua avec son mari ses heritiers universels, à la charge de porter le nom & les armes pleines de Mazarin, & de substitution graduelle & perpetuelle. Elle mourut à Chelsey en Angleterre le 2. juillet 1699. Voyer tome IV. de rette histoire, page 626.
  - 9. Anne Mancini, née à Rome le 27. aoust 1647. batisée dans l'église de Sainte Marie in vis lata le 29, du même mois.

### 464 \* HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

To. MARIE-Anne Mancini, sur baptisée à Rome dans l'église de Sainte Marie in via lata le 13. septembre 1649. & mariée au louvre à Paris le 20. avril 1662. à Godefrey Maurice de la Tour, duc de Bouillon, d'Albret & de Château-Thierry, Pair & grand chambellan de France, sils aîné de Frederic-Maurice, duc de Bouillon, prince de Sedan, & d'Eleonore-Catherine-Febronie de Bergh. Elle mourut subitement à Clichy prés Paris le 20. juin 1714. d'où son corps sur apporté aux Theatins, & son eœur aux Jesuites de la ruë de S. Antoine, Voyez tome IV. de sette histoire, page 541.



Ecartelé an 1. & 4. de Mazarin, au 2. & 3. de Mansini,

X.

PHILIPPE-JULIEN Mancini-Mazarini, duc de Nevers & de Donzy, reçà chevalier des ordres du roi le 31. decembre 1661. gouverneur & lieutenant general de la province de Nivernois, de la Rochelle & du pays d'Aunis, capitaine-lieutenant de la premiere compagnie des mousquetaires de la garde du roy, nâquit à Rome le 26. may 1641. & y sut baptisé le dernier jour du même mois. Il porta la queuë du manteau du roy Louis XIV. à son sacre en 1654. sut institué heritier par le cardinal de Mazarin son oncle maternel, dans les duchez de Nevers & de Donzy, & dans ses biens d'Italie & autres portez dans son testament, à condition que lui & ses successeurs prendroient le nom & les armes de Mazarin avec celles de Mancini; il obtint au mois de janvier 1676. des lettres consirmatives du duché-Pairie de Nevers, & d'autres de surantion le 29. avril 1692, mais elles ne surent point enregistrées, comme il a été dit ci devant, page 426. Il mourut à Paris le 8. May 1707. âgé de 66. ans, & sur enterré en l'église du college Mazarin, dit des quatre nations, son cœur sur porté en l'église cathedrale de Nevers.

Femme, DIANE-GABRIELLE de Damas de Thianges, fille de Claude-Leonor de Damas, marquis de Thianges, & de Gabrielle de Rochechouart-Mortemar, fut pariée le 15. decembre 1670. & mourut le 11. janvier 1715.

z. ELOY Mancini-Mazarini, mort jeune.

2. N.... Mancini-Mazarini, dit le duc de Donzy, mort au mois de may 1683.

3. PHILIPPE-JULES-FRANCOIS Mazarini-Mancini, duc de Nivernois & Donziois, Pair de France, qui suit.

4. JACQUES-HYPOLITE marquis de Mancini, né le 2. mars & baptilé à Saint Eustache à Paris le 16. may 1690, eut pour parrein le prince de Galles, & pour marreine Marie-Jeanne-Baptiste de Savoye, & sut substitué par son pere aux biens qu'il avoit en Italie.

Femme Anne-Louise de Noailles, veuve de Jean-François-Macé le Tellier, marquis de Louvois, & fille d'Anne-Jules, duc de Noailles, Pair & marêchal de France, & de Marie-Françoise de Bournonville. Voyez tome IV. de cette histoire, page 793.

5. DIANE-GABRIELLE-VICTOIRE Mancini, mariée le 6. avril 1699 avec Charles-Louis-Antoine Henin de Bossut, prince de Chimay & du saint Empire, grand d'Espagne, premier Pair des comtés de Haynaux & de Namur, chevalier de la Toilon d'or, fils de Philippes-Antoine Henin de Bossut, prince de Chimay

### DES PAIRS DE FRANCE. NEVERS.

& d'Anne-Louise de Werrecken. Elle mourut à Paris le 12. septembre 1716. & son mari a épousé en secondes nôces Charlette de Rouvroy, fille de Louis de Rouvroy, duc de S. Simon, Pair de France, & de Genevieve-Françoise do Durfort de Lorges. Voyez some 1. de cette histoire, page 257.

6. DIANE-ADELAIDE-PHILIPPES Mancini, époula le premier aoust 1707. Louis-Armand duc d'Estrées, Pair de France, fils de François-Anmbal III. du nom, duc d'Estrées, Pair de France, & de Madelene de Lionne la premiere semme. Elle est restée veuve sans enfans le 16. juillet 1723. Voyez tome IV. de cette bissoire , page 602.

HILIPPES-JULES-FRANCOIS Mazarini-Mancini, duc de Nivernois, Pafr de France, grand d'Espagne de la premiere classe, prince de Vergagne & du S. Empire, noble Venitien, gouverneur & lieutenant general és pays de Nivernois, Donziois, ancien ressort & enclave de S. Pierre le Moustier, naquit le 4. octobre 1676. fut ondoyé le même jour par le Curé de S. Sulpice, & baptilé à S. Eustache le mercredy 21. janvier 1688. & eut pour parrein le duc de Vendôme, & pour marreine la marquise de Montespan. Il a obtenu le 24. 2018 1720, de nouvelles lettres de confirmation du Nivernois en duché-Pairie, registrées au parlement le 31. decembre suivant, & il en préta le serment le 14. janvier 1721. Voyen cy-devant page 426, où ces lettres sont vapportées.

Femme, MARIE-ANNE Spinola, fille aînée & heritiere de Jean-Baptiste Spinola, prince de Vergagne, fait prince du S. Empire en 1677, grand d'Espagne de la premiere classe, lieutenant general des armées du roy catholique, gouverneur & grand châtelain de la ville d'Ath, & de Marie-Françoise du Bois de Lezines. Elle

fut mariée au mois de juin 1709.

Louis-Jules-Barbon Mazarini-Mancini, prince de Vergagne, né en 1716. sut baptilé le 3. avril 1723.

Aprés avoir donné la genealogie des ducs de Nevers, de la maison de Mancini, C on a crû devoir ajoûter ici ce qui le trouve du nom de Mazarini dans la derniere édition de 1712. puisque c'est par le mariage de Hieronyme Mazarini avec Michel-Laurent Mancini, que le duché de Nevers est passé à Philippe-Julien Mancini-Mazarini leur fils, comme il a été dit cy-devant, page 463.



gée de 3. étailes TERRE Mazarini, natif de Palerme, quitta le lieu de sa naissance pour s'établir à Rome, où il mourut le 14. novembre 1654. âgé de 78. ans. Femme, HORTENSIA Bustalini, fille d'Octavio Bustalini, & de Françoise de Bel-

D'azur à la

A VICENTICAL

D Ion de Turin. 1. Jules Mazarini, cardinal, évêque de Metz, abbé de Clugny, d'Orcamp, de Moissac, de Valroy, de S. Denis en France, de S. Pierre de Corbie, de S. Victor de Marseille, &c. duc de Nivernois, Donziois & de Mayenne, ches du conseil du roy, premier ministre d'état en France, naquit à Piscina dans l'Abbruzze le 14. juillet 1602. embrassa l'état ecclesiastique par les soins du cardinal Barberin neveu du pape Urbain VIII. qui le fit referendaire de l'une & l'autre fignature, & nonce apostolique en Savoye. La possession de Casal dans le Montferrat qu'il prit au nom du pape, & qu'il remit à la France, lui Tome V.

# HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

attira la bienveillance du cardinal de Richelieu. Il sut nommé cardinal à sa recommandation du roi Louis XIII. gouverna la France pendant la regence de la reine Anne d'Autriche, & aprés la majorité du roi en qualité de premier ministre depuis le mois de may 1643. Jusqu'à sa mort arrivée le 9. mars 1661. au château de Vincennes, d'où son cœur sut porté aux Theatins à Paris, & son corps mis le 6. septembre 1684. dans la chapelle du collège Mazarin, dit des quatre Nations, qu'il avoit sondé. Les biens immenses qu'il avoit acquis passerent pour la plus grande partie à Armand-Charles de la Porte duc de la Meilleraye & de Mazarin, par le mariage qu'il contracta avec Hortesse Mancini, & il institua heritier Philippe-Julien Mancini son neveu dans les duchez de Nevers & de Donzy, & dans les biens d'Italie & autres portez dans ses testament & codicille des 6. & 7. mars 1661. à condition que lui & ses successeurs prendroient le nom & les armes de Mazarin avec celles de Mancini. Voyez s'hist, du ministere du cardinal Mazarin traduite de l'Italien de Galenzzo Gualdo Priotati imprimée à Paris en 1672. deux volumes in 12.

2. MICHEL Mazarini né en 1607. religieux, puis general de l'ordre de S. Do-B minique, fût sacré archevêque d'Aix à Rome au mois de juillet 1645. créé cardinal du titre de sainte Cecile le 7. octobre 1647. & envoyé peu aprés viceroy de Catalogne, où il succeda à Louis de Bourbon, prince de Condé. Il mourut à Rome le premier septembre 1648. âgé de 41. ans & sur enterré en l'église des Dominicains de la Minerve. Foyez Gal. Christ. edit. nov. 10m. I. col 338.

3. Laure-Marguerite Mazarini, épousa le 6. juillet 1634. Hierome Martinozzi,

gentilhomme Romain, & mourut à Rome le 9. juillet 1634. Hierome Martinozzi, gentilhomme Romain, & mourut à Rome le 9. juin 1685. laissant deux filles, se soit Laura Martinozzi, mariée en 1655. à Alsonse d'Est IV. du nom, duc de Modene & de Reggio, morte à Rome le 18. juillet 1687. & Anne-Marie Martinozzi, laquelle épousa le 22. sevrier 1654. Armand de Bourbon, prince de Conty, gouverneur de Languedoc. Elle mourut à Paris le 4. sevrier 1672. àgée de 35. ans, & sur enterrée dans le cœur de l'église paroissale de saint André des Arcs.

4. HIERONIME Mazarini, mariée à Michel-Laurent Mancini, baron Romain, dont sont descendus les ducs de Nevers, Pairs de France. rapportez ey devant, p. 461.



### **A 死类类类类类类 类类类类类类类类类类类类类类类类**

# BIRON

### DUCHE-PAIRIE



E duché-Pairie de Biron sur éteint & redevint Baronie par la mort sans ensans de Charles de Gontaut, marêchal de France décapité le 31 juillet 1602. & le roi Louis XV. l'érigea de nouveau en duché-Pairie en saveur de CHARLES-AR-MAND de Gontaut, marquis de Biron, & de ses descendans mâles à perpetuité par lettres données à Paris au mois de sevrier 1723. & registrées au parlement le 22. du même mois, le roi y séant en son lit de justice pour la déclaration de sa majorité; il y préta serment le même jour, & s'est depuis démis de son duché-Pairie en faveur de FRANC OIS-ARMAND de Gontaut son sils aîné. Voyez les pieces qui suivent concernant cette érestion. Voyez aussi pour la première saite en 1598. tome IV. page 115. É 120. où se trouve la genealogie de la maison de GONTAUS.

### PIECES CONCERNANT LE DUCHE PAIRIE

# DE BIRON.

Erection du duché-Pairie de Biron, du mois de sevrier 1723.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, A tous presens & à venir, Salur. Comme nous ne pouvons recompenier d'une maniere plus digne les grands services qui nous ont été rendus, & à notre état, par nos sujets d'une qualité distinguée, qu'en les élevant au titre & à la dignité de duc & Pair de France, qui honore la naissance la plus illustre, nous avons crû devoir donner ce titre à Charles-Armand de Gontaut de Biron, lieutenant general de nos armées, gouverneur de Landau, conseiller au conseil de regence, & ci-devant chargé en chesdu détail de notre infanterie; nous remettrons par ce moyen dans sa maison cette éminente dignité dont le roi Henry IV. de glorieuse mémoire l'avoit honorée il y a plus de fix-vingt ans ; Nous avons aussi mis en consideration l'ancienneté & la grandeur de la mailon de Gontaut de Biron, qui remonte aux siecles les plus reculez, & qui dans tous les temps a donné à la France des sujets distinguez par leur merite & par leur valeur. Jean de Gontaut de Biron aprés avoir servi avec beaucoup de distinction les rois François I. & Henry 11. mourut en 1557, des blessures qu'il avoit reçues en la bataille de S. Quentin. Armand de Gontaut de Biron son fils aîne, aprés avoir passé par tous les degrez de la milice, avoir reçû un trés-grand nombre de blessures, & rendu des services importans aux rois Charles IX. & Henry III, merita en 1577. le bâton de marêchal de France: Depuis qu'il fut revêtu de cette

haute dignité, il redoubla ses efforts pour être utile à l'état, & remporta de grands avantages dans la province de Guyenne, dont il étoit lieutenant general. Le roi Henry III. ayant créé l'ordre du S. Esprit, pour honorer les plus grands seigneurs de son royaume, mit le marêchal de Biron au nombre des commandeurs de cet ordre. Aprés la mort funcite de ce roi, le marêchal de Biron fur le premier qui se declara pour son legitime souverain, malgré les sureurs de la ligue & le torrent suncste qui avoit entraîné dans le mauvais party la plûpart des grands du royaume, il eut l'avantage de combattre utilement pour son roi aux journées d'Arques & d Yvry, & de soumettre une partie de la province de Normandie. Ce grand roi avoit promis de reconnoître des services si importans au retour de la campagne de 1592. & d'ériger la baronie de Biton en faveur d'Armand de Gontaut, en auché-Pauie, s'il eut eu assez de temps pour accomplir sa promesse; Charles-Armand de Gontaux de Biron, qui descend en ligne directe masculine d'Armand de Biron, n'auroir pas besoin de nouvelle grace pour être duc & Pair, puisqu'il auroit été appellé nommément dans les premieres lettres: mais Armand de Biton ayant voulu reconnoitre Jui-même la ville d'Epernay, devant laquelle il avoit mis le fiege, fut tué d'un coup de canon le vingt-six de juillet de la même année 1592. Charles de Gontaut son fils aine fut fait maréchal de France deux ans après sa mort, il sut aussi pourvû du gouvernement de Bourgogne, & reduisit cette grande province au pouvoir du roi Henry IV. il reçue en diverses occasions trente-deux blessures, & ce grand roi pour recompenser les services du pere & du fils, voulut bien accorder à ce dernier les lettres de duc & Pair, qu'il avoit promises à son pere; dont la mémoire sui étoit C toujours chere, & qu'il disoit souvent lui avoir donné la main pour monter au trône, & le lui avoir affermi par son courage & ses conteils: Aprés avoir donc joint, uni, annexé & incorporé à la baronie, terre & seigneurie de Biron, celles de Montaut & de Montserrant, circonstances & dépendances, il les érigea en titre, nom, dignité & prééminence de duché-Pairie de France, sous le nom de Biron, en faveur dudit Charles de Gontaut de Biron, marêchal de France, qu'il voulut lui-même presenter au parlement avec cette expression obligeante qui est transcrite dans les registres de cette compagnie : Que le maréchal de Biron étoit l'homme de son royaume qu'il presentoit le plus volontiers à ses ennemis & à ses amis. L'epuis le deceds de Charles de Biron le roi Henry IV. témoigna qu'il vouloit continuer ce duché-Pairie en faveur de Jean de Gontaut, frere de Charles, & ayeul de Charles-Armand de Biron; mais différentes circonstances malheureules, & la mort précipitée du roi Henry IV. empêcherent l'accomplissement de ce juste dessein. François de Gontaut de Biron, fils aînê de Jean de Gontaut, suivant les traces de ses illustres ayeux rendit au seu roi notre trés-honoré seigneur & bisayeul pend nt sa minorité, des services importans dans la province de Guyenne, il merita d'être nommé, quoiqu'encore jeune, lieurenant general des armées du roi, & il commanda en cette qualité l'armée qui fut envoyée en Italie au secours du duc de Modene; les services furent si agreables au seu roi, qu'il promit de lui donner le titre de duc & Pair de France, qui avoit déja été dans sa maison, mais le mauvais état de ses affaires domestiques l'ayant obligé de se retirer dans ses terres pour long-temps, le roi sit pendant son absence une promotion. Charles-Armand de Biron, fils ainé de François, n'a rien negligé pour meriter les bonnes graces du feu roi & les nôtres, il a servi avec distinction dés sa plus grande jeunesse, & depuis quarante-deux ans il n'a negligé aucune occasion qui put marquer son attachement à notre service, & à celui de notre état, il a reçû plusieurs blessures, & entr'autres il a perdu un bras au siege de Landau, dont le seu roi notre trés-honoré seigneur & bisaveul lui donna le gouvernement, & se ressouvenant de la parole, qu'il avoit donnée à François de F Biron son pere, de faire revivre en la faveur le duché de Biron, il lui promit de lui faire cette grace, dont la mort seule de ce grand roi l'a empêché de profiter. Depuis ce temps-là, il n'a pas laissé de nous servir utilement dans nos conseils, & dans la place importante que nous lui avions confiée pour faire en chef le détail de notre infanterie, & en rendre compte à notre trés-cher & trés-amé oncle le duc d'Orleans regent, auquel il a donné depuis long-temps des marques de son attachement inviolable, & qui nous a rendu compte de ses longs & importans services, & du zele qu'il a toujours témoigné pour notre service, & pour le bien de notre royaume. A ces caules, & autres bonnes considerations à ce nous mouvans, de l'avis de notre trés-cher & trés-amé oncle le duc d'Orleans regent, & de notre grace speciale, pleine pussance & autorité royale, avons de nouveau joint, uni & incorporé.

A incorpore, joignons, unissons & incorporons à la baronie de Biron les terres & seigneuries de Montaut & de Montserrant, circonstances & dépendances situées en Perigord & Agenois, ressort de notre parlement de Bourdeaux, laquelle baronie avec les fiefs & arriere-fiefs, ainsi augmentée & accrue par le moyen desdites jonctions, unions & incorporations, avons de nouveau par ces presentes signées de notre main créé & érigée, créons & érigeons en titre, nom, dignité & prééminence de duché-Pairie. Voulons & Nous plant qu'elle soit dorénavant appellée duché de Biron & Pairie de France, pour par ledit Charles-Armand de Gontaut de Biron, ses enfans & descendans mâles nez & à naître en loyal mariage, proprietaires dudit duché-Pairie de Biron, jouir du nom, titre, qualité & dignité de duc & Pair de France, aux honneurs, autoritez, rangs, léances, privileges, prérogatives prééminences, franchiles, libertez & autres droits qui appartiennent à ladite qualité & dignité, & dont les autres ducs & Pairs de France ont joui ou dû jouir de tout temps & ancienneté, tant en justice, jurisdiction, séance en notre cour de parlement de Paris & autres nos cours, avec voix déliberative tant à l'audience que chambre du conseil, qu'en tous autres endroits quelconques, soit en assemblées de noblesse, faits de guerre, qu'autres lieux, & actes d'honneur, de séance & de rang. Voulons & Nous plaît que toutes les causes civiles & criminelles, mixtes & réelles qui concerneront tant ledit Charles-Armand de Gontaut de Biron, que les droits dudit duché & Pairie, soient traitées & jugées en notre cour de parlement de Paris en C premiere instance, & que les causes & procés d'entre les vassaux & justiciables dudit duché & Pairie ressortissent par appel en notre cour de parlement de Bordeaux. Er à cet effet avons distrait & exempté ledit duché & ses dépendances, & par ces presentes distrayons & exemptons du ressort de tous juges & jutisdictions où les appellations desdits officiers avoient coutume de ressortir, sans préjudice néanmoins des cas royaux, dont la connoissance demeurera à nos juges qui avoient coutume d'en connoître, le tout à la charge d'indemniser nos officiers, si fait n'a été. Voulons que ledit Charles-Armand de Gontaut de Biron tienne ledit duché & Pairie de nous nuëment & en plein fief à cause de notre couronne, & qu'il releve de no-tre tour du louvre sous une seule soi & hommage, que ledit Charles-Armand de Gontaut de Biron nous fera & prêtera le serment de fidelité ainsi qu'il est accoutumé. Voulons aussi que tous ses vassaux le reconnoissent comme duc de Biron & Pair de France, & lui rendent en cette qualité les devoirs ausquels ils sont tenus. Voulons aussi que lui & tous ses successeurs audit duché-Pairie puissent établir un siege D de duché-Pairie audit lieu de Biron, dans lequel il y aura un senêchal ou bailly, un lieutenant, un procureur, un gressier & le nombre de notaires, procureurs & sergens accoutumés pour y exercer la justice, sans néanmoins qu'en consequence de la presente érection en duché-Pairie ladite baronie de Biron, ses dépendances & annexes puissent au défaut d'enfans & descendans males dudit Charles-Armand de Gontaut de Biron, être par nous ou les rois nos successeurs réunies à la couronne, en consequence des édits, déclarations & ordonnances des années 1566. 1579. 1582. & 1587. & toutes autres faites sur l'érection des duchez-Pairies, ausquelles & aux dérogatoires des dérogatoires y contenus, avons dérogé & dérogeons par ces presentes en faveur dudit Charles-Armand de Gontaut de Biron & de ses successeurs; pourquoi nous avons dispensé & dispensons ledit duché de la rigueur desdits édits & déclarations, mais à la charge qu'au défaut de successeurs mâles en ligne directe & en loyal mariage dudit Charles-Armand de Gontaut de Biron, le titre de duché sera éteint, & la terre de Biron & autres y unies retourneront en leur premiere na-E ture, titre & qualité. Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseillers, les gens tenans nos cours de parlement & chambre des comptes à Paris, & à tous nos autres officiers & justiciers qu'il appartiendra, que ces presentes nos lettres d'érection en duché-Pairie de Biron, ils fassent lire, publier & registrer, & du contenu en icelles jouir & user ledit Charles-Armand de Gontaut de Biron, ses enfans & delcendans mâles en loyal mariage, pleinement, pailiblement & perpetuellement, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens, nonobstant toutes choses à ce contraires, ausquelles nous avons dérogé par ces presentes. Cat tel est notre plaisir, & afin que ce soit chose ferme & stable à roujours, nous avons sait mettre notre scel à cesdites presentes. Donné à Versailles au mois de sevrier l'an de grace 1723. Et de notre regne le huitième. Signé, LOUIS. Par le roi, le duc d'Orleans regent present. Signé, Phelyppeaux. Et scellé du grand sceau de sire verte en lacs de soyo rouge & verte. Vifa FLEURIAU.

Reçu en Parlement le 22. dudit mois de sevrier.

### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

# 

CHAPITRE XVII.

# LEVIS,

# DUCHE'-PAIRIE



D'or à 3. chevrons de sable.

C

ES terres & seigneuries de Lurcy-le-Sauvage, de Poligny, de la Braudiere & de Champroux, avec neuf autres toutes situées en Bourbonnois, ont été réunies & érigées en un seul & même sief, sous le nom de duché de Levis, Pairie de France, en saveur de CHARLES-EUGENE, marquis de Levis, de ses ensans & descendans mâles, par lettres patentes données à Paris au mois de sevrier 1723, registrées le 22. du même mois, le roi séant en son lit de justice pour la declaration de sa majorité. Voyez les pieces qui suivent concernant cette érestion, & tome IV. de cette histoire, p. 11. & suivantes, où la genealogie de la maison de LEVIS est rapportée, à l'occasion du duché & Pairie de VENTADOUR en 1589.

### PIECES CONCERNANT LE DUCHE-PAIRIE

# DE LEVIS.

E

Erection du duché & Pairie de Levis, du mois de sevrier 1723.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre: A tous presens & à venir, Salut. Tous les motifs qui ont porté les rois nos prédecesseurs, à élever à la dignité de duc & Pair de France, ceux de leurs sujets qui ont merité ce titre éminent, se réunissent en faveur de Charles-Eugene, marquis de Levis, comte de Charlus, lieutenant general de nos armées & au gouvernement de Bourbonnois, gouverneur de nos ville & citadelle de Mezieres, & commandant pour nous en ches dans notre comté de Bourgogne. La grandeur de la naissance, les alliances considerables, les services importans rendus à l'état, le desir que nous devons avoir de remettre dans une maison illustre une dignité qu'elle a possedée pendant plus de cent quarante ans, nous portent à ériger en duché & Pairie, sous le nom de duché de Levis, les terres & seigneuries de Lurcy-le-Sauvage, Poligny, Champroux, circonstances, dépendances & annexes, en faveur dudit Charles-Eugene de Levis. Sans rechercher l'origine de la maison de Levis dans les temps les plus recu-

A lez: personne n'ignore que les seigneurs de Levis étoient en grande consideration dans le douzième siecle, que Guy sire de Levis, fut un des principaux chess qui accompagnerent Simon, comte de Montfort, à la guerre contre les Albigeois, qu'il y merita par ses hauts faits & par ses grands services le titre de marèchal de la foy, que lui donna le roi Louis VIII. au commencement du treiziéme siecle, & qui est demeuré hereditaire dans sa maison. Louis de Levis, l'un des descendans de Guy, marêchal de la foy, épousa en 1492. Blanche de Ventadour, fille unique de Louis comte de Ventadour, & de Catherine de Beaufort, dame de Charlus, dont il eut deux fils Gilbert & Jean de Levis, qui ont fait les deux branches de Venta-dour & de Charlus. Gilbert de Levis I. du nom, comte de Ventadour, eut un fils nommé Gilbert comme lui, qui eut lui-même un fils nommé comme son pere & son ayeul. Gilbert de Levis III. du nom, comte de Ventadour, en faveur duquel le roi Henry III. érigea en 1578. le comté de Ventadour en duché. Dans les lettres d'érection, il paroit que le comte de Ventadout étoit chevalier de l'ordre du roi & gouverneur du Limoulin; qu'en failant cette érection le roi avoit principalement consideré la noblesse, la grandeur, l'antiquité de la maison de Levis, les hauts, grands, vertueux & magnanimes faits des nobles & excellens personnages qui en étoient issus, & qui pour soutenir les droits & la cause de sa Majesté, avoient laissé perdre, brûler & laccager leurs maisons, villes, places & châreaux, que même dans les guerres que la France avoit euës contre les Anglois, les ancêtres de Gilbert de C Levis demeurerent toujours fideles, le château de Ventadour ayant été le seul qui tint pour la France dans le Limousin, & ayant été assiegé pendant une année entière; qu'ils s'étoient depuis signalez dans toutes les occasions qui s'étoient présentées, & qu'ils avoient mérité par leurs services que le comté de Ventadour, l'un des plus beaux & des plus anciens comtez du royaume, fût érigé en duché, en faveur de Gilbert de Levis, comte de Ventadour, & de ses descendans mâles. Cette grace ayant animé de plus en plus le duc de Ventadour à rendre des services importans au roi & à l'état, il merita que son duche fût érigé en Pairie par des lettres du même roi données au camp de Baugency au mois de juin 1589, mais comme la mort de ce roi arriva peu de temps après l'expedition de ces lettres, & que Gilbere D de Levis ne survêquit pas long-temps, le roi Henry III. Henry le grand de glo-rieuse mémoire, aprés etre parvenu à la couronne, voulut bien récompenser de nouveau les services d'Anne de Levis, duc de Ventadour, fils de Gilbert, & lui accorda des lettres pour le faire jouir de la grace qui avoit été faite à son pere par le roi Henry III. & en consequence de ces secondes lettres, celles du mois de juin 1589, portant érection du duché de Ventadour en Pairie, furent registrées au Parlement, séant à Tours le 13. mai 1594. Depuis ce temps, les descendans d'Anne de Levis, duc de Ventadour, Pair de France, & de Marguerite de Montmorency son époule, ont joui des droits de Pairie jusqu'en l'année 1719, que Louis-Charles de Levis, dernier duc de Ventadour, est decedé sans posterité masculine, n'ayant laissé qu'une fille unique, marice dans la maison de Rohan. Que la branche de Levis-Charlus, qui sort de la même tige que celle de Levis-Ventadour, c'est-à-dire, de Gilbert de Levis I. du nom, comte de Ventadour; & qui s'est continuée de mâle en male depuis Jean de Levis, teigneur de Charlus, qui époula Françoise de E Poiners-S.-Vallier, par Charles de Levis, baron de Charlus, qui fut grand maitre des eaux & forêts de France, par Jean de Levis II. du nom, Jean de Levis III, du nom, Charles de Levis II. du nom, capitaine des gardes du corps du roi Louis XIII. notre trisayeul, par Roger de Levis, comte de Charlus, & par Charles-Antoine de Levis, ausli comte de Charlus, tous deux lieutenans generaux en la Province de Bourbonnois, & par ledit Charles-Eugene, marquis de Levis, lieutenant general de nos armées, à present l'ainé de la branche, ne s'est pas moins distinguée que la branche de Ventadour, par les grands services qu'elle a rendus aux rois nos prédecesseurs & à l'état; desorte que nous avons crû ne pouvoir mieux les récompenter qu'en remettant dans leur mailon la dignité de duc & Pait de France, qu'ils ont perdue par la mort sans ensans males du dernier duc de Ventadour: Et nous nous y sommes portez d'autant plus volontiers que celui qui se trouve à present l'aine de cette mailon auroit merité par les fervices d'y faire entrer cette dignité, quand même elle n'y auroit point été dés le seizième siecle. Il a commence de trés-bonne heure à servir dans les armées du feu roi notre trés-honoré seigneur &

bifayeul, il eut l'honneur de suivre le Dauphin de France notre ayeul, lorsqu'en l'année mil six cent quatre-vingt-huit, il entra en Allemagne, & y prit les villes de

Philisbourg, Manheim, & Frankendal depuis l'année 1689, jusqu'en 1697, il a R servi à la tête d'un regiment de cavalerie, tant en Flandres que sur le Rhin. Il s'est trouvé aux batailles de Fleurus, de Steinkerque & de Nerwinde, aux sieges de Mons, de Namur, de Charleroy, & dans les autres occasions importantes qui se lont presentées pendant cette guerre. En 1701. la guerre ayant recommencé, il sut fait brigadier de nos armées, & servit en cette qualité pendant deux ans. En 1703. il commanda la cavalerie dans l'armée qui alla joindre notre trés-cher & trés-amé oncle l'électeur de Baviere, & y ayant eu la même année une bataille considerable, il s'y fignala, de maniere que le seu roi le sit, marèchal de ses camps & armées, il a servi on cette qualité sans aucune interruption, il s'est trouvé à toutes les batailles qui ont été données; les generaux sous lesquels il a servi, lui ont souvent confié le commandement de corps separez qu'il a toujours conduits à leur satisfaction. En l'année 1708. il fur fait seul par distinction heutenant general de nos armées, & a continué de lervir en cette qualité julqu'à la paix. Au commencement de notre regne avant établi un conseil de guerre, nous crumes devoir l'y faire entrer, il y a toujours travaillé à notre satisfaction, & après que ce conseil a cessé de se tenir, nous lui avons confié le commandement en chet dans notre comté de Bourgogne, où il s'est parsaitement acquitté de ses devoirs, desorte que nous ne sçaurions lui donner des marques trop éclatantes de notre bienveillance. A ces caules & autres confiderations à ce nous mouvans, de l'avis de notre trés-cher & trés-amé oncle le duc d'Orleans regent, & de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale, avons par ces presentes signées de notre main, créé & érigé, créons & érigeons en titre, nom, dignité & préeminences de duché & Pairie de France, les terres & seigneuries de Lurcy-le-Sauvage, Poligny, de la Braudiere, Champfromental, de la C Chaussée, de Plaisance, de Lepaud, de Champroux, de Blanctossé, des grands & petits Bouquetreauds, de la Poissonnerie, de la Chapelle & des quatre Vents, que nous avons ensemble toutes leurs appartenances, dépendances & annexes situées en notre province de Bourbonnois, unies en un seul & même siet sous le nom de duché de Levis, en faveur dudit Charles-Eugene marquis de Levis; à l'effet de quoi avons de nos mêmes graces & autorité que dessus, changé & commué, & par ces presentes changeons & commuons les noms desdites terres & seigneuries en celui de Levis, pour par ledit Charles-Eugene de Levis, ses enfans & descendans mâtes nez & à naître en legitime mariage, jouir à perpetuité comme seigneurs proprietaires dudit duché & Pairie de Levis, des nom, titre, qualité & diguité de duc & Pair de France, aux honneurs, autoritez, rangs, séances, privileges, prérogatives, préeminences, franchiles, libertez & autres droits qui appartiennent à ladite qualité & dignité, & dont les autres Pairs de France ont joui ou du jouir de tout temps D & ancienneté, tant en justice, jurisdiction, séance en notre cour de parlement de Paris & autres nos cours, avec voix deliberative, qu'en tous autres endroits quelconques, soit és assemblées de noblesse, faits de guerre, qu'autres lieux & actes de féance, d'honneur & de rang. Voulons & nous plait que toutes les causes civiles & criminelles, mixtes & réelles qui concerneront tant ledit Charles-Eugene de Levis, fes enfans & descendans mâles, que les droits dudit duché-Pairie, soient traitées & jugées en notre cour de parlement de Paris en premiere instance, & que les causes & procés d'entre les vassaux & justiciables dudit duché & Pairie y ressortissent nuement par appel, & à cet effet avons distrait & exempté, distrayons & exemptons par ces presentes ledit duché & Pairie & ses dépendances du ressort de tous juges & jurisdictions, où les appellations dudit duché avoient coutume de ressortir, sans préjudice néanmoins des cas royaux, dont la connoissance demeurera à nos juges qui E avoient coutume d'en connoître, le tout à la charge d'indemniser nos officiers. Vousons que ledit Charles-Eugene de Levis tienne ledit duché & Pairie de nous nuement en plein sief à cause de notre couronne, & qu'il releve de notre tour du louvre, fous une seule foi & hommage qu'il nous a faite & dont il nous a prêté le serment de fidelité, ainsi qu'il est accoutumé. Voulons aussi que tous ses vassaux & tenanciers le reconnoissent comme duc & Pair de France, qu'ils lui rendent en ladite qualité les devoirs aufquels ils sont tenus, & qu'il puisse établir audit lieu de Lurcy-le-Sauvage un liege de duché-Pairie, sans néanmoins qu'en consequence de la presente érection lesdites terres & seigneuries à present unies en un seul corps de sief, leurs dépendances & annexes, puissent au désaut d'ensans & descendans mâles dudit Charles-Eugene de Levis, être par nous, ou par les rois nos successeurs réunis à la couronne, en consequence des édits, declarations & ordonnances des années 1566. 1579. 1582. 1587.

### DES PAIRS DE FRANCE. BIRON.

1587. & toutes autres faites sur l'érection des duchez & Pairies, ausquelles & aux derogatoires des derogatoires y contenues, nous avons derogé & derogeons par ces presentes en faveur dudit Charles-Eugene de Levis, ses heritiers ou ayans cause, pourquoi nous avons dispensé & dispensons ledit duché & Pairie de la rigueur desdits édits & déclarations; à la charge cependant qu'au défaut de successeurs mâles en ligne directe & nez en loyal mariage dudit Charles-Eugene de Levis, ledit titre de duché & Pairie sera éteint, & lesdites terres qui retiendront néanmoins ledit nom de Levis, retourneront en leurs titres & qualitez de baronies. Si donnons en mandement à nos amez & feaux conscillers, les gens tenans nos cours de parlement & chambre des comptes à Paris, & tous autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra, que ces presentes nos lettres d'érection desdites terres en duché-Pairie, ils fassent lire, publier, enregistrer, & du contenu en icelles jouir & user ledit Charles-Eugene de Levis, ses enfans & descendans mâles en loyal mariage, pleinement, pailiblement & perpetuellement, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens, nonobstant toutes choses à ce contraires, ausquelles nous avons derogé & derogeons par ces presentes. Car tel est notre plaisir, & afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, nous avons fait mettre notre (cel à ces presentes. Donné à Versailles au mois de sevrier l'an de grace 1723. Et de notre regne le huitième. Signé, LOUIS. Es plus bas, par le roi, le duc d'Orleans regent present. Signé, PHELYPPEAUX. Avec paraphe. 11/4 FLEURIAU. Scellées du grand Iceau de cire verte en lacs de soye rouge & verte. Et plus bas est écrit :

Registrées, ont le procureur general du roi, pour jouir par ledit impetrant, ses ensans & descendans mâles nez & à naître en legitime mariage, proprietaires dudit duché & Pairie de Levis, de leur effet & contenu, & être executees selon leur forme & teneur suivant Parrest de ce jour. A Paris en parlement le vingt deuxieme sevrier mil sept cent vingt-trois. Signé, Gilbert. Et plus bas est encore écrit:

Et ledit jour le roi séant en son lit de justice, ledit Charles-Engene de Levis de Charlus a éte reçu en la qualité & dignité de duc de Levis, Pair de France, fait le serment accontumé, juré fidelité au roi suivant l'arrest de ce jour. A Paris en parlement, le roi y séant, le vingt-deuxième sevrier mil sept cent vingt-trois. Signé, Gilbert.

D



E

# LA VALLIERE,

# DUCHE-PAIRIE NOUVELLE ERECTION.

Coupé d'or & de ouenles an lion leopardé, coupé d'argent & de Sable.

ARIE-ANNE, legitimée de France, princesse de Conty douairiere, sit le 8. juin 1698. donation entre-viss des terres de Chateaux, premiere baronie C Anjou, dans la paroisse de laquelle est Vaujours, & saint Christophe, premiere baronie de Touraine, avec plusieurs autres terres qui composoient le duché-Pairie de la Valliere, lors de sa premiere ércction en 1667. à CHARLES-FRANCOIS de la Baume-le-Blanc, marquis de la Valliere son cousin germain maternel, du con-fentement du roi Louis XIV. porté par ses lettres patentes du mois de may 1698. registrées au parlement le 4. & en la chambre des comptes le 6. juin de la même année. Il a obtenu au mois de sevrier 1723, des lettres du roi Louis XV. portant érection des mêmes terres en duché-Pairie, sous le nom de la Valliere, pour lui & ses enfans & descendans mâles, registrées au parlement, le roi séant en son lit de justice pour la declaration de sa majorité, le 22. du même mois. Les pieces qui concernent la premiere érection ont été rapportées ci-devant pages 25. É suivantes. On va rap-D porter celles qui concernent cette nouvelle érection, après lesquelles on donnera la genealogie des seigneurs, marquis & dues DE LA VALLIERE, Pairs de France.

## PIECES CONCERNANT LE DUCHE-PAIRIE LA VALLIERE.

Lettres patentes portant permission à Me. la princesse de Conty de disposer de la terre de la Valliere.

Du mois de may 1698.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, à tous presens & à venir, Salut. Notre trés-chere & trés-amée fille legitimée Marie-Anne de Bourbon, veuve de seu notre trés-cher & très-amé cousin Armand-Louis de Bourbon, prince de Conty, nous a remontré qu'elle se trouve entierement hors d'état de disposer des biens qu'elle tient de notre liberalité, ni de partie d'iceux, par la condition de retour à nous & à notre domaine, au cas de son deceds sans enfaus, apposée tant dans nos lettres du mois de may 1667, expediées pour l'érection que

В

E

nous fimes alors, en duché-Pairie, des baronies de Chateaux, Vaujours & S. Christophe, que dans celle du mois de mars 1684, par lesquelles nous avons fait don à notredite fille des biens qui nous étoient avenus par la mort de notre trés-cher & trés-amé fils legitimé le comte de Vermandois, & notredite fille desirant de pouvoir faire quelque avantage, particulierement aux personnes qui lui sont les plus proches, elle nous auroit trés-humblement supplié, à l'occasion du mariage que Nous avons agréé de notre cher & bien - amé le sieur Charles - François de la Baume-le-Blanc, marquis de la Valliere, gouverneur & notre lieutenant general en Beurbonnois, avec la demoiselle Marie-Therese de Noailles, fille de notre cousin le duc de Noailles, marêchal de France, de lui permettre de donner audit sieur marquis de la Valliere, en faveur dudit mariage pour lui, ses hoirs, heritiers & ayans cause, lesdites terres & baronies de Chateaux & Vaujours en Anjou, & de S. Christophe en Touraine, réunies sous le titre de terre & seigneuries de la Valliere pour le mettre d'autant plus en état de nous rendre les services qu'il nous doit par sa B naissance; & comme les revenus desdites terres sont encore affectez pendant la vie de notre cousine la duchesse de la Valliere, au payement des pensions que nous sui avons permis, lors de sa profession de religion dans le couvent des Carmelites de notre bonne ville de Paris, de créer sur lesdits revenus, au prosit des personnes employées dans l'état, que nous en avons fait attacher sous le contre-scel, des lettres portant notre consentement à l'établissement desdites pensions. Notre fille la prin-cesse de Conty nous auroit pareillement requis de décharger lesdits revenus du payement desdites pensions, & d'agréer qu'elles soient de même assignées sur les revenus des autres terres & biens qui lui appartiennent. Et d'autant que les considerations qui nous ont excité à donner à notiedite fille les premieres marques de notre bienveillance nous portent tous les jours de plus en plus à lui en donner de nouvelles dans toutes les rencontres qui s'en presentent. A ces causes, & autres à ce nous mouvant, de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, nous avons par ces presentes signées de notre main, consenti & consentons, à l'occasion & en C saveur dudit mariage, que notredite fille la princesse de Conty puisse disposer librement & pleinement par donation entrevis, ou autrement, desdites terres, baronies & seigneuries de Chateaux, Vaujours & S. Christophe, leurs appartenances & dépendances par nous unies sous le titre de terre & seigneurie de la Valliere, au profit dudit sieur marquis de la Valliere, ses hoirs, heritiers & ayans cause, nonobstant la clause de retour desdites terres à nous & à notre domaine audit cas de deceds de notredite fille sans ensans, apposée dans nosdites lettres du mois de may 1667. à laquelle clause de reversion, retour & substitution nous avons expressément dérogé & dérogeons par ces presentes pour nous & nos successeurs rois à perpetuité, & à tous édits, declarations & autres choses à ce contraires, même à notre édit de 1666. autres anterieurs & posterieurs, & à nosdites lettres du mois de mars 1684. entant que besoin seroit pour l'effet des presentes. Voulons que la disposition qui D sera saite par notredite sille desdites terres, en vertu des presentes soit de pareil effet & valeur, que si ladite clause de retour & reversion n'avoit point été appolée à nosdites lettres du mois de may 1667, consentons pareillement que les revenus desdites terres soient & demeurent déchargez à l'avenir du payement des pensions creées sur icelles par notredite cousine la duchesse de la Valliere & confirmées par nos lettres du 5. avril 1675. & que lesdites pensions soient transserées par notredite fille, & assignées sur les revenus des autres terres & biens qui lui appartiennent, pour en jouir au surplus par lesdits pensionnaires ainsi qu'il est porté par nosdites letttes du 5. avril 1675. & durant la vie naturelle de notredite cousine la duchesse de la Valliere seulement. Si donnois en mandement à nos ainez & feaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement & chambre des comptes à Paris que ces presentes ils ayent à faire registrer & icelles executer selon leur forme & reneur: Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme & E stable à toujours nous avons fait mettre notre scel à cesdites presentes. Donné à Versailles au mois de may l'an de grace 1698. & de notre regue le cinquante-si-xième. Signé, LOUIS. Et sur le reply est écrit, par le roi, PHELYPPEAUX. Visa BOUCHERAT, pour lettres patentes portant permission à Madame la princesse de Conty de disposer de la terre de la Valliere. Signé, PHELYPPEAUX.

Registrées, ouy le procureur general du roi, pour jouir par l'impetrant de leur effet & contenu, & être executées selon leur forme & teneur, suivant l'arrêt de ce jour. A

### 476 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

Paris en parlement le quatre Juin mil six cent quatre-vingt dix-huit. Signé, Dongois. avec paraphe.

Registrées en la chambre des comptes; ony le procureur general du roi, pour jouir par l'imperrant de l'effet & contenu en icelles, le six juin mil six cent quatre-vingt dix-huit. Signé, GAMART avec paraphe.

Donation entre-vifs de madame la princesse de Conty, à monsieur le marquis de la Valliere, du duché de la Valliere.

Du 8. juin 1698.

ARDEVANT les conseillers du roi, notaires, garde-notes & garde-scel à Paris, soussignez, sur presente trés-haute, trés-puissante & excellente princesse madame Marie-Anne de Bourbon, legitimée de France, duchesse de la Valliere, Pair de France, veuve de trés-haut, trés-puissant & excellent prince monseigneur Louis-Armand de Bourbon, prince de Conty, prince du sang, Pair de France; demeurante en son appartement au château de Versailles, étant cejourd'hui en celui de Marly; laquelle au moyen de ce que le roi a trouvé bon qu'elle disposar des terres & seigneuries qui composent le duché de la Valliere, en saveur de haut & puissant seigneur messire Charles-François de la Baume-le-Blanc, chevalier, marquis de la Valliere, gouverneur & lieutenant general pour sa majesté en sa province de Bourbonnois, & colonel du regiment de la Valliere; & pour cet effet sa Majesté ayant bien C voulu lui accorder ses settres patentes données à Versailles au mois de may dernier, par lesquelles sadite Majesté a derogé à la clause des lettres patentes d'union desdites terres & d'érection d'icelles en duché-Pairie, qui porte qu'arrivant le décès de madite dame princesse sans enfans, ledit duché retourneroit à la couronne, & voulant madite dame princesse de Conty donner audit seigneur marquis de la Valliere, des marques de sa bienveillance & de l'estime particuliere qu'elle fait de sa personne à l'occasion du mariage proposé & prêt d'être contracté entre ledit seigneur marquis de la Valliere, & damoiselle Marie-Therese de Noailles, fille de trés-haur & puisfant seigneur messire Louis-Anne-Jules duc de Noailles, Pair & maréchal de France, chevalier des ordres du roi, capitaine de la premiere compagnie des gardes du corps D de sa Majesté, & gouverneur de la province de Roussillon, & très-haute & puissante dame Marie-Françoile de Bournonville son épouse. A par ces presentes sous le bon plaisir du roi, & en faveur dudit mariage donné, cedé & delaissé par donation entrevifs pure, simple & irrevocable pour quelque cause & occasion que ce soit, dans tous les cas prevûs par les loix audit seigneur marquis de la Valliere, demeurant à Paris, rue de l'Echelle, paroisse saint Germain de l'Auxerrois, étant presentement à Marly en l'appartement de son Altesse serenissime, à ce present acceptant & trés-humblement remerciant madite dame princesse de Conty. C'est à sçavoir les terres & seigneuries de la Vallerie, appartenans à son Altesse screnissime, composées de la baronie de Chasteaux & Valjoyeux, autrement Vauljour, châtellenie de Courcelles, & autres fiefs réunis à ladite baronie de Chasteaux, leurs appartenances, dépendances & annexes situées en Anjou, & de la baronie de S. Christophe, ses appartenances & dependances, seigneuries & justices de la Sargeraye & de Marson y réunis situées en Touraine, avec tous droits de justice & leigneurie, prerogatives & préeminences y appartenantes, le tout uni & érigé en duché-Pairie de France, sous le titre de duché de la Valliere, par lettres patentes du roi données à S. Germain en Laye au mois de may 1667, registrées au Parlement & en la chambre des Comptes les treize & vingtième dudit mois de may, ainsi que lesdites terres & seigneuries se poursuivent & comportent, sans aucune chose en excepter, retenir ni reserver, pour par ledit seigneur donataire, ses hoirs, heritiers & ayans cause, en jouir, faire & disposer en pleine proprieté, comme de chose à lui appartenante, & tout ainsi que madite dame princesse de Conty en a joui ou dû jouir, à commencer ladite jouissance du premier juillet prochain, son Altesse serenissime se reservant les fruits & revenus qui sont échus du passé & qui écheront jusqu'audit jour, se reservant aussi la liberté de disposer de ce qui reste à couper des bois de haute suraye de la jeune sorêt, & des bois de Chartrie & des Morttons, dont l'exploitation a été commencée en execution de la

B

de la vente que défunt mondit seigneur le prince de Conty & madite dame prin-A cesse en ont saite à Florent de la Haye, par contrat du 9. mars 1685, approuvé & confirmé par le roi par ses lettres patentes du 6. may ensuivant, laquelle coupe & exploitation madite dame princesse de Conty fera continuer, si bon lui semble, par ledit de la Haye & ses cautions, ou par autres en leur lieu & place, ainsi qu'elle avisera bon être, sans que ledit seigneur donataire puisse rien pretendre au prix qui en proviendra, demander aucuns dommages & interêts pour raison de ladite exploitation pour quelque cause que ce puisse être, ni aucun emploi par forme de remplacement ou autrement des sommes que madite dame princesse à reçûes & pourra recevoir ci-aprés à cause de la vente desdits bois ci-dessus nommez, dont l'usustruic ne sera réuni au fonds & proprieté qu'aprés ladite exploitation finie. Cette donation ainsi faite pour les causes & motifs susdits, & à la reserve ci-dessus faite par son Altesse serenissime, & encore à la charge que ledit seigneur donataire sera tenu. B de laisser jouir ledit de la Haye & les sieurs Puleu, sieur de Chars, & Patu avocat au conseil, ses cautions du bail qui leur a été fait des revenus dudit duché par ledit contrat du 9. mars 1685. & par l'acte de prorogation qui leur en a été accordée le septiéme may 1692. lequel acte il sera tenu d'executer tant par rapport aux prix qu'aux autres conditions qui y ont été appolées, comme de la part il est & demeure subrogé aux droits de son Altesse serenissime, pour en recevoir le prix & poursuivre l'execution des autres clauses dudit bail & acte de prorogation, & outre est ladite presente donation faite, parce que telle est la volonté de son Altesse serenissime d'ainsi la faire, transportant sadite Altesse serenissime audit seigneur donataire tous droits de proprieté, fonds, trefonds, noms, railons, & actions & autres generalement qu'elle avoit & pouvoit avoir esdites terres & seigneuries presentement données, même tous droits rescindans & rescisoirs, si aucuns y a, le tout sans aucune garantie de la part de son Altesse serenissime, & aux risques, perils & fortunes dudit seigneur donataire s'en desaisssant à son prosit, voulant qu'il en soit saiss & mis en possession par qui & ainsi qu'il appartiendra; & à cet effet son Altesse serenissime a constitué son procureur le porteur des presentes, auquel elle en donne tout pouvoir necessaire, reconnoissant ledit seigneur donataire, que son Altesse serenissime lui a fait délivrer tous les titres & papiers qu'elle avoit concernans lesdites terres presentement données, dont il est content, & en decharge sadite Altesse serenissime et tous autres. Et d'autant que le roi a trouvé bon que madame Louise-Françoise de la Baume le Blanc, ci-devant duchesse de la Valliere, & à present religieuse Carmelite prosesse, disposat des revenus dudit duché, en saveur de plusieurs personnes dénommées dans un état attaché sous le contre-scel des lettres patentes que le roi lui en a accordées, pour en jouir par leidites personnes pendant la vie naturelle de ladite dame, madite dame princesse de Conty promet d'assigner le payement des per-D sonnes employées dans ledit état sur ses revenus, ensorte que ceux dudit duché n'en puissent soustrir aucune diminution, & en demeurent entierement affranchis; & pour faire insinuer ces presentes par tout où besoin sera, sadite Altesse serenissime & ledit seigneur donataire ont constitué leur procureur le porteur d'icelles, lui en donnant pouvoir, promettans, obligeans chacun en droit soi, & renonceans. Fait & passé au château de Marly en l'appartement de son Altesse serenissime l'an 1698, le huitième jour de juin avant midi, & ont signé la minute des presentes demeurée vers en la garde & possession de Bellanger le jeune, l'un des notaires soussignez. Signés, Pellerin & Bellanger. Scelle le trentième juin 1698. Enregistré au greffe du châtelet de Paris le deuxième juillet 1698. Signés, TARDIVEAU & GANNAT. Scellé le huitième juillet 1698. Signé, TARDIVEAU. Registré au bailliage & siège presidial de Tours le douzième aoust 1698. Signé, MARAY. Scellé à Tours le 13. aoust 1698. Signé, Jouss E. Scellé à Baugé le premier septembre 16,8. Signé, BOUCHARD. Enregistré au greffe du duché-Pairie de la Valliere le sixième jour de septembre 1698. Signé, Blancher.

Don de lods & vente pour monsieur le marquis de la Valliere.

Du 13. Aoust 1698.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, à nos amez & feaux conseillers les gens tenans notre chambre des comptes à Paris, presidens, tresoriers generaux de France au bureau de nos sinances à Tours, Salut. Voulant Tome V.

### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

gratisser & traiter savorablement notre trés-cher & bien amé le sieur marquis de A la Valliere,, gouverneur & notre lieutenant general en notre province de Bourbonnois. A ces causes, & autres considerations à ce nous mouvans, nous lui avons donné & octroyé, donnons & octroyons par ces presentes, signées de notre main, les droits de lods & ventes, quints, requints, rachat, relief & autres droits & devoirs seigneuriaux qui peuvent nous être dûs & appartenir sur la terre de la Valliere & dépendances, a cause de la donation qui en a été faite audit fieur marquis de la Valliere par notre trés-chere & trés-amée fille legitimée Marie-Anne de Bourbon, princesse de Conty, pour par lui jouir & user desdits droits, aux clauses & conditions portées par notre édit du mois d'aoust 1669, concernant nos B domaines. Si vous mandons que ces presentes vous ayez à registrer, & du contenu en icelles faire jouir & user ledit sieur marquis de la Valliere pleinement & paisiblement, & rapportant par le receveur de notre domaine ou autre comptable qu'il appartiendra, les presentes, avec quittance dudit sieur de la Valliere de la somme a laquelle monteront lesdits droits, nous voulons qu'il en soit tenu quitte & déchargé en les comptes par vouldits gens de nos comptes, vous mandant ainsi le faire sans difficulté: Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le treizième jour d'aoust l'an de grace 1698. & de notre regne le cinquanto-six. Signé, LOUIS. Et plus bas par le roi, PHELYPPEAUX.

Et à côté est éctit. Registrées en la chambre des comptes, ouy le procureur general du roi, pour jouir par l'impetrant de l'effet & contenu en scelles, & prendre lesdits droits par les mains du receveur general des domaines le vinge-neuf desembre mil six cent quatre-vinge dix-huit. Signé, RICHER.

Erection de la baronié de S. Christophe en Touraine, & autres terres, en dushé-Pairie; jous le nom de la Valliere, en faveur de Charles-François de la Banme-le-Blanc, marquis de la Valliere.

### Du mois de sevrier 1723.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, à tous presens & à venir, Salut. Nos prédecesseurs rois & nous avons décoré du titre de duc & Pair de France les personnes illustres qui ont eu cet éclatant honneur, tantôt à cause de l'ancienneté de leur noblesse, ou de leurs hautes alliances, & tantôt à cause de leurs signalez services, ou de ceux de leurs ancêtres, parce que de tels sujets sont toujours inviolablement attachez à maintenir notre couronne, & à soutenir les interets de l'état, & qu'ils servent de modeles aux autres pour faire d'éclatantes actions, & par-là meriter des recompenses proportionnées à leur valeur, ces avantages se trouvent en la personne de Charles-François de la Baume-le-Blanc, chevalier, marquis de la Valliere, gouverneur, lieutenant general & grand senechal de notre province de Bourbonnois, lieutenant general de nos armées, ci-devant mestre de camp general de la cavalerie legere de France. C'est pourquoi nous ne pouvons mieux faire que de l'honorer du titre éminent de duc & Pair de France. Il fut choisi entre la haute noblesse de France par le seu roi notre trés-honoré seigneur & bitayeul en 1698, pour être menin de notre ayeul, en 1711, pour être menin de notre pere, alors l'un & l'autre dauphins. Le même roi qui sçavoit par plusieurs experiences sa capacité, sa sage prévoyance, sa vigilance, sa valeur à la guerre, & que toutes les hautes & rares qualitez lui sont naturelles, comme à ses ancêtres, lui sit l'honneur de le nommer pour commander la cavalerie de l'armée que notre pere devoit avoir en Flandres en 1708, les signalez & continuels services dudit sieur marquis de la Valliere, depuis qu'il les commença jusqu'à la derniere paix de 1714. sont si connus de tous nos sujets, que nul d'eux ne lui resuse à cet égard la justice qu'il lui doit. En esset, ce qui en sera dit ici succinctement ne sera que pour la posterité. Après avoir été mousquetaire du roi, il sut en 1688, capitaine de cavalerie dans Girardin, en 1692. mestre de camp d'un regiment de cavalerie de son nom, en 1704, pour recompenses de ses actions de valeur à la bataille d'Hochtet (où aprés avoir chargé & repoussé l'ennemi jusqu'à sept tois differentes à la tête de sa brigade & d'autres troupes qu'il r'allia, avoir eu un cheval tué sous lui, & avoir reçu sur la tête plusieurs coups de sabre, & dans ses habits des coups

D

A de feu, il fur fair prisonnier les armes à la main; ) le feu roi lui donna la charge de commissaire general de la cavalerie legere de France, le sit marêchal de camp & l'échangea contre un officier general ennemi, en 1709, lieutenant general, & en 1713. mestre de camp general de la cavalerie legere de France. Il a commandé, ou en Flandres ou en Allemagne, la cavalerie des armées qui y ont servi depuis 1707. jusqu'à la derniere paix de 1714. Pendant les 36. années qu'il a servi, il s'est trouvé aux batailles de Stafarde, de Stinkerque & de Nerwinde, de Spire, d'Hochtet, de Malplaquet & de Denain (à ces dernieres commandant la cavalerie) & aux sieges de Namur, de Charleroy, d'Ath, de Kell, de Brisac, de Landau premier siege, de Douay, de Bouchain, du Quesnoy, & de Landau deuxième siege (à ces derniers montant la tranchée comme officier general.) Sa maison qui est des plus anciennes d'entre la noblesse de Bourbonnois, & qui vers la fin de l'an 1400. s'est transplantée en Touraine au château & seigneurie de la Valliere, nom sous lequel depuis B elle a été connuë, a produit des grands personnages, entr'autres des ancêtres de notre trés-cher & bien amé le marquis de la Valliere, dont il descend de mâle en male, & de meres, toutes d'ancienne noblesse, & de ceux de sa maison qui ont rendu de signalez services à l'état ou qui ont fait de grandes alliances, sont Perrin I. qui fut homme de valeur & de distinction à la guerre, & qui à cause de son château & de sa seigneurie de la Baume, paroisse d'Aveudre sur l'Allier en Bourbonnois, sit sa foi & hommage l'an 1301, au seigneur de Clermont, comme époux de la dame de Bourbonnois, par laquelle foi & hommage inserée au feuillet 90, verso d'un regultre couvert de bois, qui est dans la chambre des Comptes des ducs de Bourbonnois à Moulins, il

est qualifié damoiseau. Jean & Henry ses fils qui furent executeurs du testament de Philippes de Bufly, font aussi qualificz damoifeaux par l'acte du 10. decembre 1354. (Guichenon, histoire de Bresse, en fait mention. ) Perrin deuxième, fils de Jean, aussi homme de guerre, jura sa soi & hommage au duc de Bourbonnois le 8. janvier 1410, pour les mêmes château & seigneurie de la Baume. Perrin troisiéme qui fous le regne de Charles VII. étoit gouverneur des châteaux d'Aveudre & de Chaudes-Aigues, fut chargé de la défente de toute la province de l'Allier, depuis le port Barreau jusqu'à Bec d'Allier, dans les temps que les Anglois & les Bourguignons tenoient les châteaux & les pays de la Ferté, de saint Pierre le Moutier, de Nevers,

D de Meaux, de Cuffy & de la Charité; laquelle frontiere il garda & défendit si valeureusement que les ennemis ne purent rien entreprendre sur lui, qui au contraire les défit en une action, quoiqu'il fut inferieur en nombre à eux; il eut tant comme ancien noble, que comme chef experimenté à la guerre, le commandement de la noblesse de son pays de Bourbonnois, & lorsque Charles VII. envoya une armée à Aveudre aux ordres du comte de Montpensier & de la pucelle d'Orleans, il commanda l'avant-garde de l'armée qui alla à faint Pierre le Moutier, avec laquelle avantgarde il donna un tel assaut en arrivant devant cette ville, qu'il gagna le boullevard de la porte de S. Babille, & la força à se rendre au roi, dans laquelle ville il entra avec la pucelle d'Orleans par la porte de Bourbonnois, enfin il secourut d'hommes & de vivres l'amiral de Culant, qui assiegeoit Custy suivant la lettre qu'il lui en écri-

E vir, dattée devant cette place le 4. juin 1425. laquelle lettre & une autre que lui écrivit Marie de Berry, duchesse de Bourbonnois & d'Auvergne, le s. du même mois de juin 1425, pour qu'il empêchât le transport des bleds & autres vivres qu on faisoit sortir alors de Bourbonnois, avec lesdites foi & hommage de 1301. & de 1410. & les preuves des deux côtez des chevaliers de Malte. Jacques-Guy & François de la Baume-le-Blanc de la Valliere des . . . . & quatorze avril 1625. sont parmi les titres de noblesse de notre trés-cher & bien-amé le marquis de la Valliere. Ce Petrin troisième épousa Jeanne d'Autour fille du seigneur de Nesse, d'ancienne noblesse de Bourbonnois; leur fils ainé Jean premier & leur petit-fils Jean deuxième furent aussi avec distinction gouverneurs des châteaux d'Aveudre & de Chaudes-Aigues. Guillard neveu de Jean premier, le signala en plusieurs rencontres, particulierement à la bataille de Marignan où il combattit prés du sieur de Roye qui y sut tué. Laurent fils d'autre Laurent, seigneur de Choily & de la Valliere, sut tué au siege d'Ostende. Charles seigneur de la Gasserie, sut tué au siege de Spire. François de la Baumele-Blanc de la Valliere, chevalier de Malte, marêchal des camps & armées, gouverneur des ville & château de Fleix en Catalogne, mestre de camp d'un regiment d'infanterie de vingt compagnies, & capitaine d'une compagnie de chevaux legers, s'est signalé en beaucoup d'occasions, & lorsqu'il sur tué au siege de Lerida, il étoit nommé lieutenant general & pour commander l'armée de Catalogne après le depart

de monfieur le prince qui devoit revenir en France. Louis seigneur de Boille, sur tué au siege de Damvilliers. Gilles sut évêque de Nantes; ces quatre derniers étoient A fils de Jean & de Françoise de Beauvau, & grands oncles dudit sieur marquis de la Valliere, Laurent III. marquis de la Valliere, baron de la Mattonfort, gouverneur d'Amboise, son ayeul, commandant la Mestre de camp general de la cavalerie, soutint au passage de Bray tout l'effort des ennemis, par-la il favorisa la retraite de l'armée. Il rompit à la journée d'Avein le bataillon du general Lamboi. Les batailles de Sedan & de Rocroy ont rendu son nom illustre, & le château d'Amboise a prouvé sa fidelité. Il epousa Françoise le Prevot, fille de Jean Chevalier, seigneur de la Coutelaie, de la Riviere, de la maison du Plessis-au-Prevot; seu Jean-François, marquis de la Valliere son pere, gouverneur & grand senechal de la province de Bourbonnois, capitaine commandant les chevaux-legers de Monseigneur le Dauphin notre ayeul, & marêchal des camps & armées, a donne des preuves d'une R haute valeur & d'une sage conduite à la guerre, dans les commandemens des troupes, tant en Hollande les années 1665. & 1666, qu'en Berry & Nivernois & en Bourbonnois les années 1674. & 1675, étant mort en 1676, peu avancé en âge. Les rares qualitez du feu marquis de la Valliere lui procurerent l'honneur des bonnes graces & de la confiance du feu roi, le feu marquis de la Valliere avoit épousé Gabrielle Glé, comtelle de la Cottardaie, barone de Becherel, &c. d'une grande maison de Bretagne, elle sur dame du Palais de la Reine notre trés-honorée bisayeule; Louise de la Baume-le-Blanc de la Valliere, fille de Jean & de Françoise de Beauvau, épousa Charles de Beauvau, marquis de Rivarennes, ledit Jean seigneur de la Valliere & de la Gasserie, de Boisse, de Montreuil & de Reugny, baron de la Papelardiere, dite Maisonfort, gouverneur d'Amboise & de Tours, & sa femme Françoise de Beauvau, sont le bisayeul & la bisayeule dudit sieur marquis de la 🗲 Vallière, ils le sont aussi de notre trés-chère & très-amée tante la princesse de Conty premiere douairiere, à cause de notre cousine Louise-Françoise de la Baume-le-Blanc, duchesse de la Valliere sa mere, tante paternelle dudit sieur marquis de la Valliere, en faveur de laquelle notredite cousine la duchesse de la Valliere, le seu roi érigea au mois de may 1667. les grandes terres des baronies de S. Cristophe. premiere de la Touraine, de Chateaux, premiere d'Anjou, & de Courcelle ausse en Anjou, avec leurs seigneuries, circonstances & dépendances, pour ne saire qu'un feul corps & une seule terre au titre & dignité de duché & Pairie de France, sous le nom de la Valliere, lequel duché a subsisté jusqu'en l'année 1698, que notre tréschere & trés-amée tante la princesse premiere douairiere de Conty en a fait donation entrevifs par confentement du feu roi porté par ses lettres patentes du mois de may de la même année 1698, enregistrées tant en notre parlement qu'en notre chambre des comptes les 4. & 6. juin suivant, audit sieur marquis de la Valliere, qui a l'hon- D neur d'être son cousin germain maternel, en faveur de son mariage avec dame Marie-Therese de Noailles, dame du palais de la dauphine notre mere, fille de seu notre trés-cher & bien-amé Jules duc de Noailles, Pair & marêchal de France, commandeur de nos ordres, premier capitaine de nos gardes du corps, gouverneur de Roussillon, general de nos armées, & de notre trés-chere & amée cousine Marie-Françoise Princesse de Bournonville, à present duchesse & maréchalle de Noailles. Par les considerations de ce que dessus, mais principalement pour commencer à continuer par nous les mêmes marques d'amitie, d'estime & de consideration que le seu roi avoit justement pour notredite tante la princesse premiere douairiere de Conty & les prouver à la posterité, nous estimons devoir faire revivre ledit duché & Pairie de la Valliere en la perfonne de sondit cousin germain maternel ledit sieur marquis de la Valliere. A ces causes, de l'avis de notre trés-cher & trés-amé oncle le duc d'Orleans regent, & de notre grace speciale, pleine puissance & autorité E royale, Nous avons rétabli, & par ces presentes signées de notre main, retablissons l'union ci-devant faite des terres & baronies de S. Christophe en Touraine, Châteaux & Courcelles en Anjou, siefs & leigneuries en dépendantes, lesquelles en tant que besoin seroit, Nous avons unis & unissons pour ne composer à l'avenir qu'un seul & même corps de terre que Nous avons rétabli, & de nouveau créé & érigé, & par cesdites presentes créons & érigeons en titre, nom, dignité & prééminence de duché-Pairie, voulons qu'elle soit dorénavant appellée duché & Pairie de la Valliere, pour par ledit Charles-François de la Baume-le-Blanc de la Valliere, ses ensans & descendans mâles nez & à naître en legitime mariage, proprietaires dudit duché-Pairie de la Valliere, jouir du nom, titre, qualité & dignité de duc & Pair de France,

### DES PAIRS DE FRANCE. LA VALLIERE. 481

A de France, aux honneurs, autoritez, rangs, séances, privileges, prérogatives, prééminences, franchises, libertez & autres droits qui appartiennent à ladite qualité & dignité, & dont les autres ducs & Pairs de France ont joui, ou dû jouir de tout temps & ancienneté, tant en justice, jurisdiction, séance en notre cour de parlement de Paris, & autres nos cours, avec voix déliberative, tant à l'audience, que chambre du Conseil, qu'en tous autres endroits quelconques, soit en assemblée de noblesse, faits de guerre, qu'autres lieux, & actes d'honneur, de séance & de rang. Voulons & nous plait que toutes les causes civiles & criminelles, mixtes & réelles qui concerneront tant ledit sieur de la Valliere que les droits dudit duché-Pairie soient traitées & jugées en notre cour de parlement de Paris en premiere instance, & que les comptes & procez d'entre les vassaux & justiciables dudit duché-Pairie ressortissent par appel en notredite cour, & à cet esset avons distrait & exempté ledit duché & ses dépendances, & par ces presentes distrayons & exemptons du ressort de tous juges & jurissictions, où les appellations desdits officiers avoient B coutume de resortir, sans préjudice neanmoins des cas royaux, dont la connoissance demeurera à nos juges qui avoient coutume d'en connoître, le tout à la charge d'indemniser nos officiers, si fait n'a été, voulons que ledit Charles-François de la Baume-le-Blanc de la Valliere, tienne ledit duché-Pairie de Nous, nuement & en plein fief, à cause de notre couronne, & qu'il releve de notre tour du louvre, sous une seule soi & hommage, que ledit Charles-François de la Baume-le-Blanc de la Valliere nous fera & prêtera le serment de sidelité, ainsi qu'il est accourumé. Voulons aussi que tous ses vassaux le reconnoissent comme duc de la Valliere & Pair de France, & lui rendent en ladite qualité les devoirs, ausquels ils sont tenus; Voulons aussi que lui & tous ses successeurs audit duché & Pairie puissent établir un siège de duché-Pairie en la ville de la Vallière, dans lequel il y aura un bailly, C un lieutenant, un procureur, un greffier, & le nombre de notaires, procureurs & sergens accourumez, pour y exercer la justice, sans neanmoins qu'en consequence de la presente érection en duché-Pairie, ladite terre de la Valliere, ses dépendances & annexes puissent au défaut d'enfans & descendans mâles dudit sieur de la Valliere être par nous, ou les rois nos successeurs réunies à la couronne, en consequence des édits, declarations & ordonnances des années 1566. & 1579. 1582. & 1587. & toutes autres faites sur l'érection des duchez-Pairies, ausquelles & aux dérogatoires des dérogatoires y contenus nous avons dérogé & dérogeons par ces presentes en faveur dudit Charles-François de la Baume-le-Blanc de la Valliere & de les successeurs, pourquoi nous avons dispensé & dispensons ledit duché de la rigueur desdits édits & declarations, mais à la charge qu'au défaut de successeurs males en ligne directe & en loyal mariage dudit sieur de la Valliere; le titre de duché sera éteint, & lesdites terres réunies retourneront en seur premiere nature, titre & qualité. Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseillers les D gens tenans notre cour de parlement & chambre des comptes à Paris, & tous nos autres officiers & justiciers qu'il appartiendra que ces presentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & de leur contenu sassent jouir & user ledit Charles-François de la Baume-le-Blanc de la Valliere, ses enfans & descendans males en loyal mariage, pleinement, paisiblement & perpetuellement, cessant & saisant cesser tous troubles & empêchemens, & nonobliant toutes choles à ce contraires, au quelles nous avons dérogé & dérogeons par celdites presentes: Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours nous avons fait mettre notre scel à cesdites presentes. Donné à Versailles au mois de sevrier l'an de grace 1723. & de notre regne le huitième. Signé, LOUIS. Et plus bas par le roi, le duc d'Orleans E regent present. Signé, PHELYPPEAUX. Ensuite est écrit, visa signé, FLEURIAU.

Registrées, ouy la procureur general du roi pour jouir par ledit impetrant, ses enfans & descendans mâles nez & à naître en legitime mariage, proprietaires dudit duché & Pairie de la Valliere de leur effet & contenu, & être executées selon leur forme & teneur, suivant l'arrès de ce jour. A Paris en Parlement le vingt-deux sevrier mil sept cent trois. Signé, Gilbert.

Et ledit jour, le roi féant en son lit de justice, ledit Charles François de la Baume-le-Blanc de la Valliere a été reçu en la qualité & dignité de duc de la Valliere, Pair de France, sait le serment accoutumé, juré fidelité au roi, suivant l'arrêt de ce jour. A Paris en Parlement, le roi y seant, le vingt-deux sevrier 1723. Signé, GILBERT.

Tome V.

00000

### 482 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

Registrées en la Chambre des comptes, Ouy le procureur general du roi pour jouir par A l'impetrant, ses enfans & descendans mâles nez & à vaisre en loyal mariage, proprietaires dudit duché-Pairie, de l'esses & contenu en icelles sclon leur forme & teneur, suivant & aux charges portées par l'arrêt sur ce fait le vingt-huit may 1723. Signé, NOBLET.

Et sur l'autre souille est écrit. Ces presentes ont été registrées au duché-Pairie de la Valliere, l'audiance tenant le douze avril 1723.

Arrêt d'enregistrement des lettres de duc & Pair de France, pour Charles-François de la Baume-le-Blanc de la Valliere, du 12. sevrier 1723.

Extrait des Registres du Parlement.

EU par la cour, toutes les chambres assemblées, les lettres patentes du roi en forme d'édit, données à Versailles au mois de sevrier 1723. Signé, LOUIS. Et plus bas par le roi, le duc d'Orleans regent present, PHELYPPEAUX, & scellées du grand sceau de cite verte en lacs de soye, obtenues par Charles-François de la Baume-le-Blane, chevalier, marquis de la Valliere, gouverneur & grand senechal de la province de Bourbonnois, lieutenant general des armées du roi, ci-devant mestre de camp general de la cavalerie legere de France, par lesquelles pour les causes y contenues, le seigneur roi a rétabli l'union cy-devant faite des terres & baronies de S. Christophe en Touraine, Chateaux & Conrcelles en Anjou, siets & seigneuries C en dépendantes, lesquelles entant que besoin seroit, il a unies pour ne composer à l'avenir qu'un seul & même corps de terre, qu'il a rétabli & de nouveau créé & érigé en titre, nom, dignité & preeminence du duché-Pairie, veut qu'elle soit dorênavant appellée duché-Pairie de la Valliere, pour par l'impetrant, ses enfans & descendans males nez, & à naitre en legitime mariage, proprietaires dudit duché-Pairie de la Valliere, jouir du nom, titre, qualité & dignité de duc & Pair de France; aux honneurs, autoritez, rang, séances, privileges, franchises, libertez & autres droits qui appartiennnent à ladite qualité & dignité, & dont les autres ducs & Pairs de France ont joui ou dû jouir de tout temps & ancienneté, tant en justice, jurisdiction, séance en la cour & autres cours, avec voix déliberative, tant à l'audiance, que chambre du conseil, qu'en tous autres endroits quelconques, soit assemblée de noblesse, faits de guerres, qu'autres lieux, & acte d'honneur, de séance & D de rang. Veut & lui plait que toutes les causes civiles & criminelles, mixtes & réelles qui concerneront tant ledit impetrant, que les droits dudit duché-Pairie, soient traittées & jugées en la cour en premiere instance, & que les causes & procés d'entre les vassaux & justiciables dudit duché-Pairie, ressortissent par appel en ladite cour, & à cet effet a distrait & exempté ledit duché & ses dépendances du ressort de tous juges & jurisdictions, ou les appellations desdits officiers avoient coutume de ressortir, sans préjudice neanmoins des cas royaux, dont la connoissance demeurera aux juges qui avoient coutume d'en connoître, le tout à la charge d'indemniser les officiers dudit seigneur roi, si fait n'a été; Veut que ledit impetrant tienne ledit duché-Pairie de lui nuëment & en plein fief, à cause de sa couronne, & qu'il releve de sa tour du Louvre sous une seule soi & hommage, que ledit impetrant sera & prêtera le serment de fidelité, ainsi qu'il est accoutumé; Veut aussi que tous les vassaux dudit impetrant le reconnoissent comme duc de la Valliere & Pair de France, & lui rendent en ladite qualité les devoirs ausquels ils sont tenus; Veut aussi que E lui & tous ses successeurs audit duché-Pairie puissent établir un siege de duché-Pairie en ladite ville de la Valliere, dans lequel il y aura un bailly, un lieutenant, un procureur, un greffier & le nombre de notaires, procureurs & sergens accoutumé, pour y exercer la justice, sans neanmoins qu'en consequence de ladite érection en duché-Pairie ladite terre de la Valliere, ses dépendances & annexes, puillent au défaut d'enfans & descendans mâles dudit impetrant être par ledit seigneur roi ou les rois ses successeurs, réunies à la couronne, en consequence des édits, déclarations & ordonnances des années 1566. 1579. 1582. & 1587. & toutes autres saites sur l'érection des duchez-Pairies, ausquelles & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, ledit seigneur roi a dérogé en saveur dudit impetrant & de ses successeurs, pourquoi il a dispensé ledit duché de la rigueur desdits édits & declarations, mais à la charge qu'au défaut de successeurs mâles en ligne directe & en

### DES PAIRS DE FRANCE. LA VALLIERE. 483

A loyal mariage dudit impetrant le titre de duché sera éteint, & lesdites terres réunies retourneront en leur premiere nature, titre & qualité, ainsi que plus au long le contiennent lesdites lettres à la cour adressantes. Veu aussi la requête presentée à ladite cour par ledit impetrant à sin d'enregistrement desdites lettres patentes, conclusions du procureur general du roi, ouy le rapport de Me. Ambroise Ferrand, consciller, la matière mise en déliberation, la cour a ordonné, que lesdites lettres patentes seront enregistrées au gresse de la cour, pour jouir par ledit impetrant, ses ensans & descendans mâles nez & à naître en légitime mariage, proprietaires dudit duché & Pairie de la Valliere, de l'essère & contenu en icelles, & être executé selon leur sorme & teneur. Fait en parlement le 22, sevrier 1723. Signé, GILBERT.

B Reception au Parlement de Charles-François de la Baume-le-Blanc de la Valliere, en qualité de duc & Pair de France.

Du 22. sevrier 1723.

Extrait des registres de Parlement,

EU par la cour, les grand'chambre & tournelle assemblées, l'information faite d'office à la requête du procureur general du roi le 22, sevrier present mois 1723. de l'ordonnance d'icelle par le confeiller à ce commis, des vie, mœurs, convertation, religion catholique, apostolique & romaine, sidelité au service du roi, valeur & C experience au fait des armes de Messire Charles-François de la Baume-le-Blanc, chevalier, marquis de la Valliere, gouverneur & grand senêchal de la province de Bourbonnois, lieutenant general des armées du roi, ci-devant mestre de camp general de la cavalerie de France, poursuivant sa reception en qualité & dignité de duc de la Valliere, Pair de France. Les lettres patentes du roi, données à Versailles au mois de fevrier 1723. Signées, LOUIS. Et plus bas, par le roi, le duc d'Orleans regent present, PHELYPPEAUX. Et scellées du grand sceau de cire verre en lacs de soye, obtenues par ledit sieur de la Valliere, par lesquelles pour les causes y contenues, le seigneur toi auroit rétabli l'union ci-devant faite des terres & baronies de saint Christophle en Touraine, Châteaux & Courcelles en Anjou, siess & seigneuries en dépendantes, lesquelles en tant que besoin teroit, il auroit uni pour ne composer à l'avenir qu'un seul & même corps de terres, qu'il auroit retabli, & de nouveau créé D & érigé en titre, nom, dignité & prééminence de duché-Pairie, pour par l'impetrant, les enfans & descendans mâles nez & à naître en legitime mariage, proprietaires dudit duché-Pairie de la Valliere, jouir du nom, titre, qualité & dignité de duc & Pair de France, ainsi que plus au long contiennent lesdites lettres à la cour adressantes. L'arrêt d'enregistrement d'icelles dudit jour 22. fevrier 1723. L'extrait & acte de suplement des ceremonies de baptême audit sieur de la Valliere du 10. novembre 1672, par lequel appert icelui être né le 23, janvier 1670. & avoir été ondoyé le lendemain 24. par permission de l'archevêque de Paris, ledit extrait delivré par le sieur Delabrue curé de la paroisse de saint Germain l'Auxerrois de cette ville de Paris le 16. fevrier 1723. Ensemble la requête presentée à la cour par ledit sieur marquis de la Valliere, afin d'être reçû en ladite qualité & dignité de duc de la Valliere, Pair de France. Conclusions du procureur general du roi : Ouy le rapport de Me. Ambroise Ferrand conseiller, la matiere mise en deliberation : la Cour ordonne que ledit Charles-François de la Baume-le-Blanc de la Valliere, sera reçû en la qualité & dignité de duc de la Valliere, Pair de France, en prétant par lui le serment accoutumé, de bien & fidellement servir, assister & conseiller le roi en ses trés-hautes & importantes affaires; & prenant séance en la cour, d'en tenir les deliberations closes & secrettes, rendre la justice aux pauvres comme aux riches, garder les ordonnances, & en tout le comporter comme un bon, lage, vertueux & magnanime Pair de France doit faire. Fait en Parlement le 22. feyrier 1723. Signé, GILBERT.

Arrêt d'enregistrement à la chambre des Comptes des lettres de duché-Pairie de la Valliere.

Du 28. may 1723.

EU par la chambre les lettres patentes du roi en forme de chartres, données à Versailles au mois de sevrier 1723, signées, LOUIS. Et plus bas, par le roi, le duc d'Orleans regent present, PHELYPPEAUX. Et scellées sur lacs de soye rouge & verte du grand sceau de circ verte, obtenues & impetrées par Messire Charles-François de la Baume-le-Blanc, chevalier, marquis de la Valliere, gouverneur, lieutenant general & grand senêchal de la province de Bourbonnois, lieutenant general des armées du roi, ci-devant mestre de camp general de la cavalerie legere de France; par lesquelles & pour les causes y contenues, sa Majesté a rétabli l'union ci-devant faite des terres & baronies de saint Christophle en Touraine, Châteaux & Courcelles en Anjou, fiels & seigneuries en dépendans, lesquelles en tant que beloin seroit, sadite Majesté a unies, pour ne composer à l'avenir qu'une seule & même terre que sa Majesté a rétabli & de nouveau crée en titre, nom, dignité & prééminence de duché Pairie. Veut qu'elle soit dorénavant appellée duché & Pairie de la Valliere, pour par ledit sieur Charles-François de la Faume-le-Blanc de la Valliere, ses enfans et descendans mâles nez & à naître en legitime mariage, proprietaires dudit duché-Pairie de la Valliere, jouir du nom, titre, qualité & dignité de duc & Pair de France, aux honneurs, autoritez, rangs, féances, privileges, prérogatives, prééminences, franchiles, libertez & autres droits, qui appartiennent à ladite qualité & dignité, & dont les autres ducs & Pairs de France ont joui ou dû jouir de tout temps & ancienneré, tant en justice, jurisdiction, séance en la cour de parlement de Paris, & autres cours, avec voix deliberative, tant à l'audience, chambre du conseil, qu'en tous autres endroits quelconques, soit en assemblée de noblesse, faits de guerre, C qu'autres lieux, & actes d'honneur, de séance & de rang. Veut sa Majesté & lui plaît que toutes les causes civiles & criminelles, mixtes & reelles qui concerneront tant ledit sieur de la Valliere, que les droits dudit duché-Pairie, soient traitées & jugées en la cour de parlement de Paris en premiere instance, & que les causes & procés d'entre les vassaux & justiciables dudit duché-Pairie ressortissent par appel en ladite cour; & à cet effet sa Majesté a distrait & exempté ledit duché & ses dépendances du ressort de tous juges & jurisdictions, où les appellations avoient coutume de resfortir, sans préjudice néanmoins des cas royaux, dont la connoissance demeurera aux juges, qui avoient coutume d'en connoître, le tout à la charge d'indemniser les officiers de la Majesté, si fait n'a été. Veut aussi sadite Majesté que ledit sieur Charles-François de la Baume-le-Blanc tienne ledit duché-Pairie de sa Majesté nuement & en plein fiet à cause de sa couronne, & qu'il releve de sa tour du louvre sous une seule soi & hommage, qu'il sera & prêtera le serment de sidelité, ainsi qu'il est ac- D coutumé. Veut pareillement sadite Majesté que tous ses vassaux le reconnoissent comme duc de la Valliere & Pair de France, & lui rendent en ladite qualité les devoirs ausquels ils sont tenus, & que lui & tous ses successeurs audit duché-Pairie puissent établir un siege de duché-Pairie en la ville de la Valliere, dans lequel il y aura un bailly, un procureur, un greffier & le nombre de notaires, procureurs & sergens accoutumé pour y exercer la justice, sans néanmoins qu'en consequence de ladite érection en duché-Pairie, ladite terre de la Valliere, ses dépendances & annexes puissent au défaut d'enfans & descendans mâles dudit sieur de la Valliere, être par sa Majesté ou les rois ses successeurs réunis à la couronne, en consequence des édits, déclarations & ordonnances des années 1566. 1579. 1582. & 1587. & toutes autres faires sur l'érection des duchés & Pairies, ausquelles & aux derogatoires des derogatoires y contenues, la Majesté a derogé & deroge en faveur dudit sieur Charles-François de la Baume-le-Blanc de la Valliere & de les successeurs, pourquoi sa Majesté a dispensé ledit duché de la Valliere de la rigueur desdits édits & declarations, mais à la charge qu'au défaut de successeurs mâles en ligne directe & en loyal mariage dudit sieur de la Valliere, le titre de duché sera éteint, & lesdites terres réunies demeureront en leur premiere nature, titre & qualité, comme plus au long le contiennent lesdites lettres à la chambre adressantes. L'arrêt d'icelle en forme de commission du 12. mars 1723, portant qu'à la requête du procureur general du roi, son substitut sur les lieux & le receveur ou controlleur du domaine du roi appellés, il seroit par le lieutenant general de Langeais informé de la qualité, consistance, yalcur

A

### DES PAIRS DE FRANCE. LA VALLIERE.

A valeur & revenu desdites terres & baronies de S. Christophe, Châteaux & Courcelles, fiefs & teigneuries en dépendans, commo dité, ou incommodiré de l'union & érection d'icelles en duché-Pairie, pour l'information faite & rapportée avec leur avis, être par la chambre ordonné ce que de rai son sur l'enregistrement à elle requis desdites lettres par ledit sieur de la Baume- le-Blanc de la Valliere; l'information sur ce faite en vertu dudit arrêt par ledit lieutenant general de Langeais en datte du 27. avril 1723. son avis du 30. dudit mois, ceux du substitut du procureur general audit siege & du receveur du domaine de Tours des premier & huit may audit an. La requête presentée à la chambre par ledit sieur de la Baume-le-Blanc de la Valliere, aux fins de verification & enregistrement desdites lettres. Conclu-B sions du procureur general du roi, & tout censideré: La Chambre a ordonné & ordonne lesdires lettres être registrées, pour jouir par l'impetrant, ses enfans & descendans mâles nez & à naître en loyal mariage, proprietaires dudit duché-Pairie de l'effet & contenu en icelles selon seur forme & teneur, à la charge de faire la foi & hommage au roi pour raison dudit duché-Pairie de la Valliere, & d'en sournir l'aveu & denombrement en la chambre dans le temps porté par la coutume, & en outre à la charge d'indemniser, si fait n'a été, les officiers de justice, desquels les justices des terres composant ledit duché, ressortissoient ci-devant pour raison de la distraction de ressort portée esdites lettres, sans qu'ils puissent jouir de ladite distraction de ressort, qu'après que lesdits officiers de justice auront été indemnisez. C Fait le 28. may 1723. Signé, Noblet.



## V SAME TO SERVICE SAME SAME OF THE SAME OF

# GENEALOGIE

### DES SEIGNEURS

# DE LA BAUME-LE-BLANC B

CETTE Mailon, originaire de Bourbonnois, a été transplantée en Touraine, il y a environ 200. ans, comme il est prouvé par les titres, qui vont être mentionnez, & suivant MM. de sainte Marthe dans la genealogie de Beauvau, imprimée in solio en 1626. L'on commencera à rapporter par ordre chronologique les seigneurs DE LA BAUME-LEBLANC.

PERRIN, ou PIERRE le Blanc, damoiseau, seigneur de la Baume, reconnut C le samedi devant la sête de S. Barnabé apôtre l'an 1301, tenir en sies lige tous ses prez de Boylian & de la Baume en l'isse de la pointe assis en la paroisse d'Aveudre sur l'Allier en Bourbonnois, du comte de Clermont, comme mary de la dame du Bourbonnois. (a)

(a) Chambre des comptes des dues du Bourbonnois a Moulins, fol. 90, d'un regiftre couvert de bois.

TEAN & HENRY le Blanc, sont qualifiez damoiseaux dans le testament de Philippes, seigneur de Bussy chevalier, dont ils surent nommez executeurs par acte du 10. decembre 1354. Voyez Guichenen, continuation de la troisième partie de son bissoire de Bresse & de Busey, p. 65.

PERRIN le Blanc, écuyer, seigneur de la Baume en Aveudre, sit hommage de cette seigneurie à Jean duc du Bourbonnois le 8. janvier 1410. ce peut être le même qui les 8. & 15. juin 1425, eut ordre en qualité de capitaine d'Aveudre pour Marie de Berry, duchesse du Bourbonnois, d'assurer les passiges sur la rivière de l'Allier dans l'étenduë de son gouvernement, & d'escorter les vivres que cette princesse faisoit conduire à l'armée du roi devant Cussy. Il commandoit la même année l'artiereban de Bourbonnois.

PERRIN le Blanc, écuyer, seigneur de la Baume, est qualissé capitaine des chateaux d'Aveudre & de Chaudes-Aigues dans un titre de l'an 1487, il avoit épousé Jeanne d'Autour, sille du seigneur de Nesse, d'une ancienne maison du Bourbonnois, laquelle est nommée dans l'enquête faite le 7, mars 1480, sur le meurtre de Jean le Blanc leur sils. Il y est dit que son mars vivoit noblement de suit les armes. Ses enfans desquels descendent toutes les branches de cette maison plais-derent contre elle pour la succession de leur pere, & elle sur condamnée par sentence du 9, sevrier 1492.

1. Jean le Blanc, écuyer, seigneur de la Baume, sit un échange de quelques heritages assis prés le château d'Aveudre le 4. janvier 1453. passa plusieurs actes les 10. juin & 29. janvier de la même année, le 6. janvier 1459. & 9. octobre 1466. il sut tué vers le mois de novembre 1476. par Jean de Neusius avec lequel il avoir procés pour la terre de Vernov.

avec lequel il avoit procés pour la terre de Vernoy.

Femme CATERINE d'Espoux, sit faite une enquête le 7. mars 1480. sur la mort de son mari, où il est dit que Jean le Blanc étoit noble & de bonne maison, que Catherine d'Espoux étoit gentille semelle & de noble maison d'Auvergne de l'hossel d'Avergny, alias Saillant, prés Montserrand, qu'ils avoient plusieurs ensans, dont les uns survoient les armes & les autres étoient jeunes, & que son mari avoit acquis

Digitized by Google

D

E

### DES PAIRS DE FRANCE. LA VALLIERE. 487

tes seigneuries de la Tour Barivel & du Vernoy prés la Baume. Elle obtint des lettres royaux, avec Jean son fils, pour la succession de Pierre le Bianc & de sa temme, pere & mere de son mary le 29. janvier 1491. & vivoir encore le 2. mars 1498. les enfant furent

1. Antoine le Blanc, qualifié écuyer dans un acte du 2. octobre 1479. & homme d'armes d'une compagnie des ordonnances du roi le 7. mars 1480. 11. CATERINE le Blanc, vivoit en la mailon de la mere le 7. mars 1480.

111. JEAN le Blanc, écuyer, seigneur de la Baume, obtint l'an 1477. lettres de rémission pour avoir tué, en désendant son pere, un nommé Etienne Beraud, il est qualifié Jean de la Baume, dit le Blane, écuyer, seigneur de la Baume, dans une donarion, qu'il fit à Jean de la Baume son sils le 2. septembre 1310. Ce dernier obtint le 6. septembre 1516, arrêt du parlement contre la duchesse de Bourbon, au sujer des droits que les officiers de cette princesse prétendoient sur la terre de Brulart qui lui appartenoit. Il avoit épouté par contrat du 9. juillet 1522. Jeanne d'Aureuil, fille de Gabriel, scigneur d'Aureuil, écuyer, & de Jessme de la Garde, & la femme fur instituée heritiere de Martine de la Chapelle sa tante, veuve de Pierre du Bouchet.

2. Louis le Blanc, prêtre, fecond fils de Perrin le Blanc, seigneur de la Baume, & de Jeanne d'Autour, est nommé dans des actes des 5. & 29. janvier & 4. avril 1453.

B

3. PIERRE le Blanc, écuyer, licentié en droit, chanoine de Narbonne, donna par acte du 15. juin 1487. à l'église d'Aveudre sa legitime du bien, qui lui venoit de Pierre le Blanc, écuyer, seigneur de la Baume, & de Jeanne d'Autour ses pere & mere, à la charge de messes, de prieres, & de basse la chapelle de la Baume en l'église d'Aveudre.

4. JEAN le Blanc, écuyer, dit pesit Jean, doyen de Carcassonne le 4. novembre 1491. étoit mort avant le 3. octobre 1494.

5. Philippes le Blanc, fils puiné de Perrin le Blanc, leigneur de la Baume, & de Jeanne d'Autour, est nommé avec ses freres dans les actes du sixième janvier 1459, du quatriéme janvier 1462, & du huitiéme octobre 1466, il est surnommé de la Baume, dit le Blane, & qualifié seigneur d'Ormeilles & de Chevrainvilliers, dans un acte du 6. decembre 1478. seigneur de S. Aubin & de Chevrainvilliers dans un autre acte du 19. novembre 1479, par lequel comme oncle maternel, il fut élû tuteur de Marie, fille mineure de Louis de Chailly & de Françosse Boutaulx, & prend la qualité d'écuyer dans les hommages, qu'il reçut de la terre de Montigny les 14. septembre 1460, & 6. decembre 1478. Il sit hommage de sa terre de Chevrainvilliers à Simon Amet, seigneur de Villebeon le 25, juillet 1480. & dans l'enquête fate le 7, mars de la même année, il est dit qu'il étoit établi à Nemours; il est aussi nommé dans les lettres royaux obtenus le vingt-neuvième janvier 1491. par Caterine d'Espoux, veuve de Jean le Blanc, écuyer, seigneur de la Baume son

E Louis le Blanc, seigneur de Chevrainvilliers, étoit âgé de 14. ans, & étudioit à Paris le 5. juillet 1488. lorsqu'il sut émancipé par son pere, il est surnommé de la Baume-le-Blanc. Femme, JEANNE Bourgeois, étoit veuve en 1526 lors du mariage de son fils.

frere, sur le partage de la succession de Pierre leur pere. Son sils sut

JEAN de la Baume, dit le Blane, écuyer, seigneur de Chevrainvilliers prés S. Mathurin, de l'Archant & de Morville, est qualifié noble homme Jean de la Baume, dit le Blanc, licentié és loix dans un acte du 7. avril 1524. bailly de Nemours dans le contrat de mariage de sa fille de l'an 1544. & dans un arrêt du parlement du 17. mars 1560. il obtint permission de faire fermer de murailles le bourg de Chevrainvilliers (4).

Femme, Genevieve Bierne, dame de Beaumoulins & de Bassin, fille de charres du roi du 1, janv. 1545. au Jean Bierne, seigneur de Beaumoulins, & d'Alix de Ballot, sur mariée par 31. decemb. 1546

### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

contrat du 16. avril 1526, elle étoit veuve en 1560. & son mari est qualissé feu noble & puissant seigneur Jean de la Baume, dit le Blanc, eenyer, seigneur de Chevrainvilliers, conseiller du roi basily de Nemours & de Chateau-Landon, dans un contrat d'acquisition qu'elle sit le 23. novembre 1571.

MARTHB de la Baume-le-Blanc, dame de Chevrainvilliers, de Morville & de Philebois, épousa le 7. novembre 1544. Jean de Rogres, vicomte de Fessart, seigneur de Bromeilles, de Monts, du Buisson, de l'Anglet & de Bois-le-Roy, bailly de Nemours le 4. juin 1551. Elle mourut le 3. janvier 1562. & est enterrée sous une tombe de pierre plate au sond de l'église des Jacobins de Sens, où se voit son épitaphe.

6. LAURENT le Blanc, fut tonsuré le 3. Septembre 1448, par Jacques le Loup évêque de S. Flour, & étudioit à Paris le 3. septembre 1454.

7. Antoine le Blanc écuyer, mentionné dans un acte de 1459. épousa Hodierne qui se remaria à Jean d'Antion, & eut de son premier mariage, 1. Jean le Blanc mineur en 1494. 11. Denise le Blanc mineure en 1494. laquelle épousa le 18. juillet 1499. Jean Isambert.

3. BARTHOMIER, ou BARTHELEMY le Blanc écuyer, mentionné dans des actes du 6. janvier 1459. 8. & 9. octobre 1466. étoit mort avant le 30. octobre 1494.

La terre de la Baume sut donnée à l'heritiere de l'aîné de cette maison, & a passé aux seigneurs d'Aubrung. L'un de ces trois noms de le Blanc, de la Baume & C de la Valliere, a été pris seul par quelques uns de cette maison, qui a produit des branches en plusieurs provinces. Nous allons rapporter celle qui s'est établie en Touraine, qui a été connue d'abord sous le nom de le Blanc, puis sous celui de la Baume-le-Blanc, & qui descend de Perrin le Blanc, seigneur de la Baume, capitaine d'Aveudre & de Chaudes-Aigues, qui commandoit l'arriere - ban en Bourbonnois l'an 1425.



SEIGNEURS

# 

### SEIGNEURS

# MARQUIS ET DUCS

# DE LA VALLIERE,

PAIRS DE FRANCE.



C

Conpé d'oré de gueules an lion leopardé, coupé d'argens é de fable.

I.

AURENT le Blanc, écuyer, seigneur de la Valliere, de la Roche du Puy, &c. qui descendoit par plusieurs degrés de PERRIN le Blanc, seigneur de la Baume en Aveudre, & de JEANNE d'Autour, mentionnez eq. devant, p. 486, s'établit en Touraine, où il se maria l'an 1536. & acheta les terres de la Valliere, &c. Il est qualisé écuyer, seigneur de la Valliere, dans l'aveu qu'il rendit le 17. juin 1553. à Louis de Lavardin, chevalier, seigneur de Boeslay. Il sit une sondation dans l'abbaye de Gastine, diocese de Tours, par acte du 15. juin 1580, partagea conjointement avec sa semme, par autre acte passé à Tours le 5. janvier 1582, ses biens à ses deux sils Jean le Blanc écuyer, seigneur du Ruau, & Laurent le Blanc aussi écuyer, tous deux majeurs de 25. ans, & donna par cer acte les deux tiers de ses biens à Jean l'aîné, suivant te qui se pratique entre nobles de leur qualité & conformément à la contume de Touraine. Il sit son testament le 30, mai de la même année, & un codicile le 13, septembre de l'année suivante, dont il nomma executeurs sa femme & ses deux ensans, & par lequel il ordonna sa seputiture en l'église de Reugny, devant l'autel de Notre-Dame, où étoient enterrées deux de ses petites silles, & où il avoit sondé une messe pour tous les vendredis de l'année, par acte du 20, avril 1579.

Femme, MARIE Testu, fille de Mery Testu, écuyer, seigneur de Vaugenais & de la Vrillays, & de Marie Mesnagier sa premiere semme, sut mariée par contrat du 24. may 1536. & est nommée dans le partage du 5. janvier 1582. & dans le codicile du 13. septembre 1583.

1. Jean le Blanc, écuyer, seigneur du Ruau, maître d'hôtel du roi & de la reine mere Catherine de Medicis, maître d'hôtel ordinaite de François de France, duc d'Anjou & d'Alençon, sut pourvû de la charge de lieutenant en la capitainerie du château du Plessis-lès-Tours, par provisions données à Bourgueil le 14. may 1578. il est qualisé maître d'hôtel ordinaire de la reine mere dans la transaction, qu'il passa le 19. mars 1579, avec Marguerite Bourguignon mere de sa semme, partagea avec Laurent son frere les biens de Jacques Adam Tome V.

#### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL. 400

leur beau-pere le 23. du même mois. Son pere par le partage du 5. janvier 1582. dui donna l'hôtel seigneurial, les siefs, sustice, terre er seigneurie de la Valliere, un fief assis au village de Sestres, le fief de Souchay, la seigneurie du Puy paroisse de Reugny, & ce qu'il avois à Villiers, avec son hôtel de Tours. Lui & la semme se firent une donation mutuelle de leurs biens le 5. janvier 1585. Henry IV. dans des lettres du 23. 20ust 1589. fait mention de ses services & de sa sidelité; & promet de lui conserver son état de maistre d'hostel, & par autres du 14. 000bre 1590, il le nomma intendant general de ses sinances en l'armée commandée par le prince de Conty, au bas de cette commission est écrit de la main du voi, je vous prie de vous employer avec mon cousin le prince de Conty, je reconnoitrai vos services & vos merites, de saçon que vous aurez tout contentement, asseurezvous en, & en faites état. Il acquit la terre & seigneurie de la Papelardiere de Charles-Robert de la Marck due de Bouillon le 21. may 1596. fut nommé maître d'hôtel ordinaire de la maison de Marguerite reine de France & de Navarre, par provisions du 3. juillet 1597. & sit une sondation le 19. novembre 1602. à l'abbaye de Fontaines-les-Blanches, pour le repos de l'ame de ses pere & mere & de sa semme. Il sut present le 5. septembre 1607, au partage de ses neveux, & est qualifié chevalier le 10. aoust 1609, dans le contrat de mariage de Jean le Blanc son neveu.

Femme, CHARLOTTE Adam, fille aînée de Jacques Adam, seigneur de la Gasserie, conseiller du roi, secretaire de sa chambre, maître d'hôtel de la reine mere, & d'Anne le Clerc sa premiere femme; sut mariée par contrat du 20. juin 1569. La reine Caterine de Medicis en consideration des fideles services de son mari, & pour l'approcher d'elle, la nomma l'une de ses dames ordinaires, par provisions du 8. avril 1596.

2. LAURENT le Blanc, seigneur de la Gasserie, qui suit.

II.

AURENT le Blanc, chevalier, seigneur de la Roche, de la Valliere, de Reugny, de la Gallerie, de Boessay, & de Montreuil, baron de la Papelardiere, eut par le partage du 5. janvier 1582. les ficss de la Roche, de la Boucheliere, du Plessis-Girard, d'Ambigny, de Pierresite, &c. partagea le 5. septembre 1607. avec Jean le Blanc, écuyer, seigneur de la Gasserie, majeur de 25. ans son sils, la succossion de Marie Adam sa premiere semme, de Laurent le Blanc son fils aîné qui avoit survéeu sa mere, & celle de Marguerite Brodeau tante maternelle de ses fils.

I. Femme, MARIE Adam, fille puînée de Jacques Adam, écuyer, seigneur de la Gasserie, & d'Anne le Clerc, sut mariée par contrat du 13. aoust 1577. & étoit morte avant le 5. septembre 1607.

1. LAURENT le Blanc, seigneur de Choisy & de la Valliere, sut tué au siege d'Ostende le 15. mars 1602. & sur enterré en la chapelle de Notre-Dame de la principale église de Nicuport, la succession sut partagée entre Jean & Jacques ses freres le 5. septembre 1607. & ils fonderent pour le repos de son ame une melle par an à perpetuité en l'église paroissiale de Reugny,

2. JEAN de la Baume-le-Blanc, seigneur de la Gasserie, qui suit.

3. JACQUES le Blanc, écuyer, étoit mineur de 25. ans, & sous la tutelle de son pere, lorsqu'il partagea avec Jean le Blanc son frere aînc le 5. septembre 1607. il est qualifié seigneur du Mouliner, dans le contrat de mariage de ce même frere le 10. aoust 1609. & dans un acte du 4. mars 1615. Il sue tonsuré par l'évêque d'Angers le 14. mars 1620. époula depuis Anne Petityeau, & mourut sans enfans le 14. octobre 1640.

II. Femme, LOUISE du Fautrey, fille de Jean du Fautrey, & de Marie Forget, sur presente en 1609, au contrat de mariage de Jean le Blanc, fils du premier lit de son mari, étoit veuve le 4. mars 1615. & decedée le 5. avril 1653.

Digitized by Google

D

E

### DES PAIRS DE FRANCE. LA VALLIERE

7. PIERRE le Blanc, écuyer, seigneur de la Roche, baptisé en l'église paroissiale de saint Hilaire de Tours le 15. juillet 1596. étoit avec ses sœurs sous la garde noble & tutelle de sa mere le 4. mars 1615. sui institué le 27. mars 1651. curateur des ensans de Louise le Blanc sa sœur, & de Gilbert des Roches, seigneur de Geneteuil, avec lesquels & Julien Chalopin, seigneur de la Boisderie, il partagea le 5. avril 1653. & mourut sans posterité.

2. CHARLOTE le Blanc, épousa vers l'an 1623. Julien Chalopin, écuyer, seigneur de la Boisderie, lequel parragea pour ses enfans le 5. avril 1653. les biens de

Louise du Fautrey leur ayeule.

3. GENEVIEVE le Blanc, mariée le 12. fevrier 1623. à Laurent Renard écuyer, seigneur de Courtremblay en Vendômois, fils de Laurent Renard écuyer, seigneur de Courtremblay, & de Charlotte Pinard. Elle étoit veuve le 5. avril 1653.

LOUISB le Blanc, femme de Gilbers des Roches, écuyer, seigneur de Geneteuil,

étoit morte avant le 27. mars 1651.

#### III.

EAN de la Baume-le-Blanc', chevalier, seigneur de la Gasserie, de la Valliere. de Reugny, de Boissay & d'Orseuil, baron de la Papelardiere, gouverneur des c ville & château d'Amboise & du château de Tours, étoit majeur de 25, ans lors du partage du 5, septembre 1607, est qualifié écuyer de la petite écurie du roi & gendarme de la compagnie de Monseigneur le Dauphin dans son contrat de mariage du 10. aoust 1609, partagea le 4, mars 1615, avec Jacques le Blanc, seigneur du Moulinet son frere, & Louise du Fautrey, veuve en secondes nôces de leur pere & tutrice de ses enfans. Jacques d'Aubrung, écuyer, seigneur de la Baume, de Beauregard & de la Motte du Plessis, demeurant au Chastel de la Baume, paroisse d'Aveudre, lui donna le 9. avril 1629. un acte par lequel il reconnut, que quoique la terre de la Baume fut à present entre ses mains par acquisition, elle avoit éte de tout temps en D celles de la famille des le Blanc, dont les armes sont à la clef de la voute de la chapelle dite de la Baume & aux vitres de l'église d'Avendre, & lui promit de ne rien innover pour conserver leur origine & extraction. Il est qualisié chevalier, maure d'hostel ordinaire du roi, commandant pour son service és ville & château d'Amboise, dans des lettres parentes du roi, données en son conseil à Paris le dernier mats 1635, par lesquelles il lui permet à lui & à ses enfans nez & à naître de se faire appeller de la Baume-le-Blanc, à condition que les contrats passez sous le nom de le Blanc, demeureront en leur force, elles portent qu'il est issu de l'un des puinez des le Blanc de la Baume en Bourbounois, & en porte les armes, laquelle maison est transserée en une autre famille, au moyen de ce que les aînez n'ont laissé que des filles. Ces lettres furent adressées à Georges Catinat, conseiller du roi, juge & lieutenant general au bailliage de Touraine, E & au siege presidial de Tours, & surent enterinées le 15. novembre suivant, aprés avoir donné à Jean le Blanc, seigneur de la Gasserie, acte de la presentation de ces lettres & des pieces qui prouvent qu'il est issu de la maison de la Baume, il remonte à Pierre le Blanc, seigneur de la Baume en Bourbonnois, capitaine du château d'Aveudre, qui y commandoit l'arriereban en mil quatre cent vingt-cinq, & dit qu'il est descendu d'un de ses fils puinez. Il fut nommé lieutenant au gouvernement d'Amboile, & pays en dependans, par commission du premier avril 1639, dont il prêta serment entre les mains du chancelier de France le 18. du même mois, fit le 5. avril 1645. son testament à Tours par lequel il ordonna sa sepulture avec ses ancêtres dans l'église paroissiale de Reugny, & nomme ses enfans entre lesquels il partage ses biens, sit un codicile en la même ville le 1. novembre 1646. & un troisième le 10. juillet 1647. approuvé le 27. aoust suivant & mourut le 27. decembre de la même année. Il est qualifié haut & puissant seigneur dans le contrat de mariage de Marie de la Baumele-Blanc sa fille du 25, novembre 1646.

Femme FRANCOISE de Beauvau, fille de Jacques de Beauvau, chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, seigneur du Rivau, de Saint Gatien & de Tillay, & de Françoise le Picart, lors remariée à Jacques de l'Hopital, comte de Choisy, chevalier des ordres du roi, Françoise de Beauvau sut mariée par

### 492 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

contrat du 10. aoust 1609. & étoit morte avant le 5. avril 1645. que son mary sit son testament, où il recommanda des prieres a ses enfans & pour elle. (4)

(a) Genealogie de Ecauvau, par MM. de Ste Marthe en 16.6. page 206.

- 1. LAURENT de la Baume-le-Blanc, seigneur de la Valliere, qui suit.
- 2. CHARLES de la Baume-le-Blanc, né le 22. juin 1612. baptisé le lendemain, sut enseigne, puis capitaine dans le regiment de Navarre, & tué au siege de Spire.
- 3. François de la Baume-le-Blanc, né le mercredy 13. juillet 1613. baptisé le 15. aoust suivant, reçû chevalier de Malte au grand prieuré d'Aquitaine le 18. octobre 1630, aprés avoir fait les preuves le 14, avril 1626, devant Pierre Viault, chevalier de l'ordre de S. Jean de Jerusalem, commandeur d'Amboise, & Gabriel de Chambes, aussi chevalier du même ordre, commandeur de Balan & de Blizon, en vertu d'une commission du grand prieur d'Aquitaine du 20. octobre 1625, presentée par Jean le Blanc, chevalier, seigneur de la Valliere & de la Gasserie, baron de la Papelardiere. Ses preuves portent qu'il descend de l'errin le Blanc, seigneur de la Baume, qui a commandé l'arriereban de Bourbonnois, & que Guy pesus-fils de Caterine le Blanc avoit été reçu chevalter de Malte, il y avoit lors (en 1626.) cent à cent vingt ans : les temoins furent Gilles de Souvré, marquis de Courtanvaux, marêchal de France, chevalier des ordres du roi. Edme d'Argi, chevalier, seigneur de Mesure, Alsonse de Gast, écuyer, seigneur de Pindray, & Jacques de Hue, chevalier de l'ordre du roy, seigneur du Breuildemont. Dans les preuves fecretes le dix-huitième avril 1626, tous les témoins dépolerent avantageulement sur la noblesse du présenté, assurerent qu'il étoit originaire de Bourbonnois, & parlerent aussi avantageusement du côté maternel avec la description C des armes. Le grand maître de l'ordre de Malte donna le 18. de may 1029. une commission pour ampliation de preuves de la noblesse des semmes du côté paternel & maternel, & en execution, il fut fait le 29. juillet suivant un procés verbal des titres nouvellement produits : sçavoir, 10. Un acte du 10. may 1550. 2°. Un partage du 8. novembre 1553. 3°. Autre partage du 3. Juin 1555. 4°. Un acte du 28. juillet 1557. 5°. Un contrat de mariage fait noblement du 12. janvier 1548. Ce supplément de preuves sut rapporté en l'assemblée provinciale du prieuré d'Aquitaine à Poitiers, où il fut jugé que la preuve etoit remplie le 23. juillet 1629. & cet acte sut signé par le grand maitre le 18. octobre 1630. François de la Baume-le-Blanc, chevalier de S. Jean de Jerusa- D. lem étoit sergent de bataille dans l'armée de Catalogne, lorsque le roi le fit gouverneur de Fleix en la même Province par provisions du 15. decembre 1644. Il fut fait mestre de camp d'un regiment de 20. compagnies d'infanterie par brevet du 5. fevrier 1646. & ensuite le roi lui donna une compagnie de 100. chevaux-legers. Le cardinal Mazarin lui envoya de la part de sa Majesté un brevet de marêchal de camp du 8. juin 1646, pour servir dans l'armée de Catalogno commandée par le comte de Harcourt, & le roi Louis XIV. lui ordonna de faire les fonctions de marêchal de camp dans l'armée commandée dans le même pays par le prince de Condé; il fut tué au fiege de Lerida, étant nommé lieutenant general pour commander l'armée de Catalogne, aprés que le prince de Condé seroit retourné en France. E
- 4. Louis de la Baume-le-Blanc, seigneur de Boile, né le 29. decembre 1614. & baptisé au mois de may 1615, sut tué au siege de Damvilliers-
- 5. GILLES de la Baume-le-Blanc, né le 22 novembre & baptisé le 24. du même mois 1616, en la paroisse de S. Saturnin à Tours, eut pour parein Gilles de Souvré, marêchal de France, gouverneur du roi, & pour mareine la marquise de Lansac, fille du marêchal de Souvré. Il sut chanoine de S. Martin de Tours, puis nommé évêque de Nantes en 1667.
- 6. JACQUES de la Baume-le-Blanc, né & baptisé le 16. mars 1618. à S. Saturnin, sur Jesuite & mourut aux Indes occidentales, où il étoit allé en mission.
- 7. Jean de la Baume-le-Blanc, né & baptisé le 12, juillet 1624, mourut jeune.

- 8. Louiss de la Baume-le-Blanc, née le 7. decembre 1621. & baptisée à Saint Saturnin en 1624. épousa 1º, par contrat du 9. septembre 1642. Michel d'Evrard, chevalier, seigneur de Haiecourt, capitaine d'une compagnie de chevaux-legers, fils d'Angustin d'Evrard, chevalier, seigneur de Haiecourt, de Crissay & de Jouy, mestre de camp d'un regiment de cavalerie, gouverneur de Brest, & des ville & château de Chinon. 2º. par contrat du 17. avril 1646. François de Beauvau, seigneur de Rivarennes, fils aîné de Louis de Beauvau II. du nom, seigneur de Rivarennes & des Aulnais, & de Charlose de Fergon, elle sur mere entr'autres ensans de Gabriel-Henry de Beauvau, marquis de Beauvau, & de Montgauger, capitaine des gardes du corps de Philippe de France, duc d'Orleans, & de Gilles de Beauvau, nommé évêque de Nantes en 1677. & mort le 6. septembre 1717.
- B 9. Isabelle de la Baume-le-Blanc, née le 19. sevrier & baptisée le 14. novembre 1619, sur reçue religieuse prosesse aux Ursulines de Tours en 1635.
  - 10. CHARLOTE de la Baume-le-Blanc, née & baptisée le 4. septembre 1620. religieuse Ursuline à Tours.
  - 11. Marte de la Baume-le-Blanc, née le 25. mars 1623. & baptisée à S. Saturnin, sut marièe 1º par contrat du 25 novembre 1646. à Charles Bruneau, chevalier, vicomte de la Rabasteliere en Poitou, évêché de Luçon, & de la Jarrie, seigneur de Montigny en Pretagne, & en partie de Montaigu, fils de Charles Bruneau, seigneur de la Rabasteliere, & de Renée de la Motte, dame de Longlée, il étoit veus & avoit des ensans de Suzanne Tiercelin sa première semme. 2º. à Erard du Chastelet, marêchal de Lorraine & du Barrois. Elle mourut veuve le 27. decembre 1712. âgée de 88. ans aprés avoit sait son testament le 6. decembre 1688. & un codicile le 16. juillet 1710.
  - 12. Anne de la Baume-le-Blanc, née le 28. decembre 1625, fut baptilée le lendemain & mourut jeune.

#### IV.

AURENT de la Baume-le-Blane, chevalier, seigneur de la Valliere, baron de la Maisonsort, seigneur de Reugny, de Boeslay, du Puy, & d'Orseuil, lieutenant pour le roi au gouvernement d'Amboise, lieutenant de la mestre de camp de la cavalerie legere de France, né le 25. juin 1611. & baptisé le même jour à S. Saturnin, prit le nom de la Baume-le-Blane, ainsi que son pere & ses freres depuis les lettres obtenues en 1635. Il sur pourvû de la lieutenance au gouvernement d'Amboise par commission du 1. avril 1639, partagea la succession de ses pere & mere le 9, mars 1648, avec Gilles son strere, Charles Bruneau, vicomte de la Rabasteliere, François de Beauvau, chevalier, marquis de Rivarennes ses beau-streres, & commandoit la mestre de camp de la cavalerie legere, lorsqu'il soutine au paslage de Bray tout l'essort des ennemis, & savorisa la retraite de l'armée. Il rompit à la journée d'Avein le bataillon du general Lamboy, se distingua aux batailles de Sedan & de Rocroy, & signala sa sidelité en conservant pour le roi les ville & château d'Amboise. Il transsgea le 10, novembre 1649, avec Louis-Charles d'Albert, duc de Luynes, Pair de France, pour la réunion de la châtellenie de Boissay, d'Orseuil & du Puy à celle de la Valliere, & obtint l'érection de la terre de la Valliere en châtellenie par lettres données à Rouen au mois de sevrier 1650, registrées au parlement le 15, mars suivant, & en la chambre des comptes le 10, may 1651.

Femme, FRANCOISE le Prevost, sille de Jean le Prevost, seigneur de la Coutelaye, de la Riviere-Breton & du Plessis-au-Prevost, chevalier de S. Lazare, écuyer
de la grande écurie du roi, & d'Elizabeth Martin de Mauroy, sur mariée par contrat
du 24. novembre 1640. elle étoit alors veuve de Pierre Benard, seigneur de Rezay,
conseiller au parlement, & sut douée de 2000. liv. de rente, & le seigneur de la Valliere,
son mary, eut de son pere les châtellenies, terres & seigneuries de Reugny, d'Orseuil &
Boissay, avec les recompenses qu'il pourroit tirer des charges de lieutenant de roi au
gouvernement d'Amboise, & lieutenant de la compagnie de mestre de camp de la ca20me V

157 1/1

### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL:

valerie legere de France. Françoile le Prevost épousa en troisiémes nôces le 2. mars A 1655. Jacques de Courtarvel, marquis de S. Remy, premier maître d'hôtel de Madame douairiere, veuve de Gaston de France, duc d'Orleans, & mourut le mercredy 40. avril 1686.

- 1. JEAN-FRANCOIS de la Baume-le-Blanc, marquis de la Valliere, qui suir.
- 2. JEAN-MICHEL-EMARD de la Baume-le-Blanc, né le 19. aoust 1643. & baptisé le lendemain à S. Saturnin de Tours.
- 3. FRANÇOISE-LOUISE de la Baume-le-Blanc, dame des baronies de Châteaux en B Anjou, & de S. Christophe en Touraine, née le samedi 6. août 1644. & batifée à S. Saturnin, eut pour parrein Pierre le Blanc son grand oncle, & pour marcine Louise de la Baume-le-Blanc sa tante; fut fille d'honneur de madame la duchesse d'Orleans en 1662. Louis XIV. érigea en sa faveur les baronies de Châteaux & de S. Christophe, avec leurs annexes en duche & Pairie, & aprés elle pour Marie-Anne sa fille, princesse legitimée de France, aujourd'hui princesse de Conty, premiere douariere, par lettres du mois de mai 1667. registrées au Parlement le 14 du même mois, & rapportées ci-devant, pag. 26. Elle prit l'habit de religieuse Carmelite sous le nom de Saur de la Misericorde, au couvent de la rue S. Jacques à Paris, le troisséme dimanche après la Pentecôte 1674, sit profession le 3, juin 1675, & mourut le 6, juin 1710, dans une C grande pratique de pieté & d'austerité, âgée de 65, ans & 10, mois. La princesse premiere douariere de Conty, sa fille & heritiere, sit donation des terres qui avoient été érigées en duché-Pairie, comme il a été dit ci-dessus, à Charles-Français de la Baume-le-Blanc, marquis de la Valliere, son cousin germain. ce qui fut autorisé par lettres patentes du mois de may 1698. registrées au Parlement & à la chambre des Comptes les 4. & 6. juin suivant. Ces terres ont été érigées de nouveau en duché & Pairie, en faveur de Charles-François marquis de la Valliere, par lettres du mois de fevrier 1723. Registrées au Parlement le 22. & rapportées ci - devant, pag. 478. Voyez aussi tome I. de cette bistoire, pag. 175.

TEAN-FRANCOIS de la Baume-le-Blanc, chevalier, marquis de la Valliere, baron de la Maisonsort, gouverneur & grand senêchal de la province de Bourbonnois, capitaine-commandant les chevaux legers de monseigneur le Dauphin, marêchal de camp des armées du roi, fut baptilé à S. Jean en Greve le 4. janvier 1642. eut pour parrein François de la Baume-le-Blane, chevalier de Malte, son oncle, & pour marcine Elizabeth le Prevôt sa tante, femme de Pierre de Guebriant, gouverneur de Cordonan, & étoit avec la sœur le 25, septembre 1655, sous la tutelle de sa E mere, & de Jacques de Courtarvel, chevalier, marquis de S. Remy son beaupere, qui obtint que leur pension seroit augmentée jusqu'a 3000, liv à commencer du jour de S. Remy. Il fut fait cornette de la compagnie des chevaux legers de monseigneur le Dauphin, en consideration de ses services, par brevet du 28. janvier 1663. et ensuite lieutenant de la même compagnie par commission du 27, novembre 1665. passa en Hollande à la tête de cette compagnie pour le secours des Hollandois en la même année, & eur grande part à la défaite de 800, hommes de pied, conmandés par le colonel Carpe, au mois de fevrier 1666. Le roi lui écrivit plusieurs lettres à cette occasion, dans lesquelles il louë son exactitude, ses soins & sa valeur. Il acquit F le quatre fevrier 1670, de Louis de Crevant, marquis d'Humieres, marêchal de France, le gouvernement & la lieutenance generale du Bourbonnois, & la charge de senèchal en la même province, moyennant 307000. liv. en eut les provisions le 10. du même mois, lesquelles furent registrées au Parlement le 17. suivant, sut nommé pour commander en Nivernois, par lettres du 10. may, & en Berry en l'absence du prince de Martillac gouverneur, & du sieur de Saintou lieutenant general en ce gouvernement, par autres lettres du 11. du même mois 1675. Il mourut l'an 1676. au mois d'octobre, & fut enterré aux Capucins.

Femme, GABRIELLE Glé, dame de la Cottardaie, barone de Becherel & de Medreac, fille de Jean Glé, chevalier, seigneur de la Cottardaie, baron de Beche-

- rel & de Medreac, seigneur de la Berne, de Bagas, de Pan, de Bonespoir & d'Ossay, & de Marie de Montigny, comtesse de Beausort, barone de Blessac, & de la Riviere du Tiersan, sur mariée par contrat du 11. juin 1663. On promit à Gabrielle Glé 60000. liv. & sa mere la doita de 10000. liv. par an. Elle croit dame du palais de la reine en 1674. sur nommée tutrice de ses ensans le 15. janvier 1677. & mourut le 21. may 1707. âgée de 59. ans.
  - 1. CHARLES-FRANCOIS de la Baume-le-Blanc, marquis, puis duc de la Valliere, Pair de France, qui suit.
- 2. MAXIMILIEN-HENRY de la Baume-le-Blanc, dit le chevalier de la Valliere, fous-lieutenant des gendarmes de Bourgogne, lieutenant au gouvernement d'Amboise par provisions du 15. juin 1697, partagea avec son trere & ses sœurs les biens de ses pere & mere le 19. septembre 1713.
  - 3. Louise-Gabrielle de la Baume-le-Blanc, mariée le 30. juillet 1681. par contrat du 28. du même mois à Cefar-Auguste de Choiseul, comte du Plessis-Praslain, puis duc de Choiseul, Pair de France, sils de Cesar, duc de Choiseul, Pair & marêchal de France, & de Colombe le Charron. Elle mourut le 7. novembre 1698. Voyez tome IV. de cette histoire, pag. 856.
- 4. MARIE-YOLAND de la Baume-le-Blanc, épousa 1º. par contrat du 3. juin 1697. Michel-Louis-Charles du Mas, marquis du Broslay, fils de Charles du Mas, marquis du Broslay, & d'Helene du Guesclin de la Roberie, il mourut en 1724. 2º. au mois de janvier 1725. Louis de Pontevez, dit le marquis de Tournon.

#### VI.

HARLES-FRANCOIS de la Baume-le-Blanc, marquis, puis duc de la Valliere, Pair de France, lieutenant general des armées du roi, gouverneur, lieutenant general & senêchal de la province de Bourbonnois, par provisions du 20. octobre 1676, dont il prêta serment le 27. sevrier mil six cent septante - sept, naquit le D 23. janvier 1670. Aprés avoir servi dans les mousquetaires du roi, il sut en 1688. capitaine de cavalerie dans le regiment de Girardin, puis mestre de camp d'un regiment de cavalerie de son nom, par commission du 12. janvier 1692, sut sait menin de monseigneur le Dauphin, étoit brigadier des armées du roi, lorsqu'il se trouva à la bataille d'Hochstet en 1704, ou après avoir repoussé les ennemis jusqu'à sept fois disserentes à la tête de sa brigade & d'autres troupes qu'il r'allia, avoir eu un cheval tué sous lui, & reçû sur la tête plusieurs coups de tabre & dans ses habits plusieurs coups de seu, il sut fait prisonnier les armes à la main. Le roi lui donna le 17. septembre la charge de commissaire general de la cavalerie legere, vacante par E la mort du comte de Veruë, le nomma marêchal de camp le vingt-six octobre de la même année, & l'échangea contre un officier general des ennemis. Il fut fait lieutenant general le 18. juin 1709. & menin du duc de Bourgogne, depuis dauphin de France en 1711. Il eut la charge de mestre de camp de la cavalerie legere, vacante par la mort du marquis de Montperroux, par provisions du 26. fevriet 1714. Pendant trente-six ans qu'il a servi, il s'est trouvé aux batailles de Staffarde, de Stinkerque, de Nerwinde, de Spire, d'Hochstet, de Malplaquet & de Denain, & commandoit la cavalerie à ces deux dernieres, aux sieges de Namur, de Charleroy, d'Ath, du fort de Kel, de Brisac, au premier siege de Landaw, à celui de Douay, de Bouchain & du Quesnoy, & au second siege de Landaw, & a F monté la tranchée à ces derniers en qualité d'officier general. Le roi Louis XV. a érige de nouveau pour lui & ses enfans mâles les terres & baronies de Châteaux, de S. Christophe, &c. en duché-Pairie, par lettres du mois de sevrier 1723, regiltrées au Parlement, le roi féant en son lit de justice, pour la declaration de sa majorné le 22. du même mois, & à la chambre des Comptes le 28. may suivant. Elles om eté rapportées ci-devant, pag. 478.

Femme, MARIE-THERESE de Noailles, fille d'Anne-Jules duc de Noailles, Pair & marêchal de France, & de Marie-Françoise de Bournonville, sut mariée par contrat des 12. & 15. juin 1698, en presence & de l'agrement du roi, des princes

### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

& des princesses de la maison royale & du sang, & a été ensuite dame du palais de madame la Dauphine, auparavant duchesse de Bourgogne. Foyez some IV. de cette histoire, pag. 792.

- I. Louis-Cesar de la Baume-le-Blanc, fut pourvû sous le nom de comte de la Valliere, des charges de gouverneur & senêchal de Bourbonnois, en survivance de ton pere le 7. may 1722. a servi dans les mousquetaires, d'où il est sorti pour être fait le premier juillet 1727. sous le nom de marquis de la Valliere, mestre de camp du regiment du duc de Bousslers, aujourd'hui la Valliere.
- 2. Louis-François de la Baume-le-Blanc, né le 5. & baptilé le 8. octobre 1709. par le cardinal de Noailles son grand oncle maternel, sut reçû chevalier de Malte de minorité au grand prieuré de France, par bres du pape du premier aoust 1711. Registré à Malte le 20. & Bulle du Grand Maître du même jour. Il a été fait meltre de camp du regiment de Vivarais, infanterie, au mois de B sevrier 1729.

Fin des Duchez-Pairies enregistrés.



HISTOIRE



## A STERRICK S

# BAR, DUCHÉ



D'azur semé de croix d'orrectoisetées au pied siché, l'écu chargé de deux bars d'or adosez.

Bar, ou de Barrois. FREDERIC I. Duc de la Lorraine-Mozellane sit bâtir cette ville en 951. SOPHIE, comtesse de Bar, sille de Frederic II. Duc de Lorraine, petit-sils de Frederic I. épousa aprés l'an 1027. LOUIS comte de Montbelliart & C de Mousson, auquel elle porta le comté de Bar. L'érection du comté de Bar en Duché sut saite par le roi Jean, mais on n'en a pû trouver jusqu'à present les lettres. Dans les archives de l'église de S. Pierre de Bar, il y a des lettres du mardy avant la fête de S. Thomas 1354, où Simon doyen de Bar, Jehan Thierselin, prevôt de Bar, & Hutlon, chanoine de Bar, sont nommez Gardours don scel du comié de Bar, l'inscription du scel est : Sigillam comitatus Barri, & dans les mêmes archives on trouve d'autres lettres du 8. fevrier suivant 1354. l'année commençant à Paques, où les mêmes sont appellez Cleres gardours don scel don duchiés de Bar. Le même changement se trouve dans le sceau, qui porte Sigillum ducatus Barri, d'où il résulte que l'érection du duché de Bar a dû être faite vers la fin du mois de decembre ou dans le mois de janvier 1354. En effet il y a des lettres du roi Jean au commen-cement de l'année 1355. à Robert Duc de Bar, par lesquelles il lui donne avis que les Anglois sont entrez dans la Normandie, l'inscription est : A mon beau filz Robert Duc de Bairre, ce qui semble prouver que ce prince lui avoit dés-lors promis en mariage sa fille Marie de France, qu'il n'épousa que le 4. juin 1364. & l'on peut conjecturer, que c'est en consideration de cette suture alliance, que le roi étigea en sa faveur le comté de Bar en Duché. Robert assista en qualité de duc de Bar au sacre du roi Charles V. le 19. may 1363. Ce duché est un fief de la couronne. LOUIS cardinal & duc de Bar le donna le 12. aoust 1419. avec le marquisat de Pont-à-Mousson à RENE d'Anjou, roi de Naples & de Sicile son petit-neveu, qu'il adopta, à la charge de porter son nom & ses armes, aprés sa mort. YOLAND d'Anjou, comtesse de Lorraine & de Bar, fille de René d'Anjou, roi de Naples, épousa en 1444. Ferry de Lorraine II. du nom, comte de Vaudémont & de Guile, fire de Joinville, & succeda aux duchez de Lorraine & de Bar en 1473, par la mort de Nicolas d'Anjou duc de Calabre, de Lorraine & de Bar : c'est ainsi que le Duché de Bar est entré dans la maison de Lorraine. LEOPOLD duc de Lorraine sit hom- E mage en personne au roi du Duché de Bar le 25. novembre 1699. Il est mort à Luneville le 27. mars 1729. & FRANCOIS-ETIENNE duc de Lorraine & de Bar, son fils ainé lui a succedé. La genealogie des Ducs de Bar, de la maiton de Lorraine, sera rapportée dans l'histore genealogique des maisons souveraines de l'Europe, chapitre des DUCS DE LORRAINE. On va donner presentement celles des anciens Comtes & Ducs de Bar, aprés avoit rapporté les pieces qui concernent ce Duché.

### PIECES CONCERNANT LE DUCHE

### DE BAR

Lettres patentes d'Antoine, duc de Lorraine & de Bar, & de son fils François, depuis duc de Lorraine & de Bar, par lesquelles ils avouent être hommes liges & vassaux du roi François I. leur souverain, à cause du duché de Bar & autres terres par eux possedeces, tenuës ligement de la couronne de France, & reconnoissent être tenus & obligez de le servir envers tous & contre tous, sans nul excepter, en quelques guerres que ledit roi François & ses successeurs à la couronne pourroient avoir, pour quelque cause ou raison que ce soit.

A Nancy, l'an 1541. le 22. avril.

Extraits de la genealogie des comtes & Ducs de Bar, donnée au public l'an mil six cent vingt-sept, par T. G. M. P. Ceremonial François par Godefroy tome II. p. 669.

ANTOINE, par la grace de Dieu, duc de Calabre, de Lorraine, de Bar & de Gueldres, Marchis, marquis du Pont, comte de Vaudémont & de Zutphen, & François de Lorraine son fils aîné, à tous presens & à venir. Comme nous soyons homme lige & vassal du roi, notre souverain seigneur, à cause de notre C duché de Bar, selon les reprises faites par nous & nos prédecesseurs, & autres terres par nous possedées, tenues nuement & ligement de la couronne de France, au moyen dequoy soyons tenus & obligez, selon la nature, qualité & condition des sies, de le servir de nos personnes, & des biens que nous tenons par ligence do ladite couronne, envers tous & contre tous, sans nul excepter. Scavoir faisons, que nous voulans démontrer la volonté & affection que nous avons au roi notredir souverain seigneur, & à sa couronne, & en commémoration des grands biens & honneurs que nous & notre maison avons reçûs de Sa Majesté & de ladite couronne de France; & youlans faire reconnoissance du devoir, sujetion & obésssance que nous y devons, & sommes tenus & obligez, nous avons promis & promettons par ces presentes, & un chacun de nous, tant conjointement que divisement, pour nous & nos successeurs, & sous l'obligation & hypoteque de tous & chacuns nos biens D devons à Sa Majesté, & à sadite couronne, pour raison de notredit duché de Bar, selon les reprises dessusdites, & autres choses tenues en hommage lige de ladite couronne, de le servir, honorer & obéir de nos personnes, envers tous & contre tous, sans nuls excepter, & en toutes les guerres & divisions que lui ou ses successeurs en sa couronne pourroient avoir ci-aprés contre tous ceux qui lui seroient ennemis ou malveillans, pour quelque cause ou raison que ce soit, & de nos biens entant que nous y sommes & pouvons être tenus pour raison des choses que nous tenons de ladite couronne; & encore de lui bailler & faire bailler passage par tous nos pays, terres & seigneuries, pour les gens de guerre qu'il voudroit faire passer ou repasser pour son service par nosdits pays, ou aucuns d'iceux, sans préjudice des droits du Saint Empire. En témoin de ce Nous Antoine & François dessudits, avons signé ces presentes de nos mains, & y fair mettre & appendre notre grand scel. En notre ville de Nancy le 22. jour d'avril l'an 1541. Signé sous le reply, ANTOINE & E FRANCOIS de Lorraine. Et sur le reply, par Monseigneur le Duc, &c. les baron de Vienne, son grand chambellan & bailly de Clermont, & Mre. Jean de Haussonville, senechal de Lorraine, presens. C. MENGIN. Et scellé d'un grand sceau de cire rouge sur double queue de parchemin,

500

Lottres du même Antoine, duc de Lorraine & de Bar, & de son fils François duc de Bar, & & depuis aussi duc de Lorraine & de Bar, par lesquelles ils reconnosssent ne pouvoir user d'aucuns droits royaux, ou de regale & de souveraineté au duche de Bar, & autres terres tenues ligement de la couronne de France, sans la permission & octroi dudit roi François premier leur souverain seigneur, qui leur auroit de sa grace permis de souir desdits droits leurs vies durant. N'entendans pour cela les prétendre ni acquerir, ni que leurs successeurs ou ayans cause, y puissent aucune chose quereller ni demander.

A Bar audit an 1541, le 15, de novembre.

Extraites de la même genealogie que dessus des comtes & ducs de Bar, imprimées l'an 1627. & du ceremonial François par Godefroy tome II. p. 671.

NTOINE par la grace de Dieu, duc de Calabre, de Lorraine, Bar & Guel-François duc de Bar son fils ainé. A tous ceux qui ces presentes verront, Salut. Comme nous soyons hommes liges & vaslaux du roi; notre souverain seigneur, à cause de notre duché de Bar, selon les reprises qui en ont été faites par nous & nos predecesseurs, & autres terres par nous possedées, tenues nuement & ligement de la couronne de France. Au moyen de quoi ne puissions user d'aucuns droits de regale & souveraineré esdits duchez, & choses par nous tenues de ladite couronne, sans la grace & permission du roi notredit seigneur, lequel à notre grande priere & requête nous a ce jourd'hui par ses lettres patentes permis & octroyé pour le cours de nos vies, & de chacun de nous tant feulement, ufer des droits de regale & fouveraineré esdits duché de Bar, & choses par nous tenues de ladite couronne, tout ainsi que nous en avons joui & usé du vivant du seu roi Louis XII. dernier passé, & du roi notre dit souverain seigneur qui à present est. Sçavoir faitons, que nous ayans regard à la grande grace & liberalité que avons sur ce reçue du roi notredit seigneur; & ne voulans que par le moyen d'icelle se puisse taire aucun préjudice aux droits de sa couronne, nous & chacun de nous avons reconnu & confessé, reconnoissons & confessons que par le moyen de la jouissance desvits droits de regale & souveraineté en notredit duché de Bar, & terres par nous tenues de la couronne, tant pour le passé que pour l'avenir, nous n'avons entendu & n'entendons prétendre ne acquerir lesdits droits de regale & de souveraineté en notredit duché de Bar, & choses tenues de la couronne, ne iceux nous competer ne appartenir, mais en  ${f p}$ jouir par le moyen de la grace & permission du roi notredit souverain seigneur, & pour le cours de nos vies & de chacun de nous tant seulement, sans que nos autres successeurs, ne ayans cause, y puissent aucune chose quereller ne demander; & encore que ladite grace & permission nous a été faite en consideration de ce que pour le bien de la couronne de France & sûreté des frontieres d'icelle, nous avons cedé, delaissé & transporté, cedons, delaissons & transportons au roi notredit souverain leigneur, & à sadite couronne, & pour lui & ses successeurs en icelle, la ville, terre, seigneurie & prevôté de Sthenay, avec toutes & chacunes ses appartenances & dépendances, moyennant toutetois la recompense que pour ce, nous en sera baillée d'autres terres pour contre-échange & permutation de ladite terre de Sthenay, & dont nous sera saite cession & délivrance après les appréciations & évaluations sur ce dûëment faites. En témoin de quoi nous avons signé ces presentes de nos mains, & y fait appendre notre grand scel, en notre ville de Bar, le quinzième jour de novembre 1541. Signé sous le repli, Antoine & François de Lorraine. Et sur le repli, par monteigneur le duc, &c. les baron de Vienne, grand maître & chambellan & president de Batrois present. C. MENGIN. Registrata, BEURGES. Et scellées d'un grand scel de cire rouge sur double queuë de parchemin.

Et sont lesdites lestres enregistrées de l'ordonnance de la cour de parlement de Paris, & à la requête du procureur general du roi, par arrès donné audit Parlement l'an 1563, le 18, mars.

Relation

A Relation de ce qui s'est passé en l'hommage rendu au roi Louis XIII. par le duc Charles de Lorraine, pour le duché de Bar. Godefroy cerem, Franc, tome II. page 673,

A saint Germain en Laye au mois d'avril 1641.

E mardi deuxième avril 1641, le roi donna ordre au fieur de Chavigny fecretaire d'état, de proposer au duc Charles de Lorraine, de rendre la soi & hommage qu'il étoit tenu de faire à sa Majesté, à cause de son duché de Bar, mouvant de la couronne, suivant le trossième article du traité qu'il venoit de saire avec sadite Majesté le 29, mars precedent : Sur quoi ledit duc Charles dit audit de Chavigny qu'il étoit prêt de rendre la foi & hommage, pourveu que l'on ajoutât en la forme de l'acte que l'on lui avoit fait voir, qu'il rendoit cette foi & hommage, comme avoient sait les ducs de Lorraine ses predecesseurs, ce que sa Majesté trouva bon; B néanmoins étant en son cabinet, & attendant que ledit duc sut venu pour rendre cette foi & hommage, ainsi qu'il étoit demeure d'accord, il pria ledit de Chavi-gny de faire sçavoir à M. le Chancelier qu'il desiroit lui proposer quelques difficul-tez sur la prestation de ladite soi & hommage, ce qui donna sujet audit Chancelier de venir trouver ce duc qui étoit proche la porte du cabinet du roi, ou étant il lui idit qu'il ne sçavoit ce que l'on desiroit de lui, qu'il n'avoit aucune connoissance de la forme de la foi & hommage, que les prédecesseurs avoient rendue pour le duché de Ber, & qu'il doutoit même s'il étoit obligé de la rendre en la forme que l'on proposoit; qu'il avoit oui dire autresois à ses officiers que les trois derniers ducs ses predecesseurs n'avoient fait aucune foi & hommage, qu'il avoit en son duché de Bar tous les droits régaliens, & que même il pouvoit faire des loix, suivant lesquelles C le parlement de Paris étoit obligé de juger en cas d'appel de ses juges; qu'il n'avoit aucune personne de conseil aupres de lui pour prendre resolution de ce qu'il devoit faire sur ces difficultez, néanmoins qu'il étoit prêt de rendre obéissance aux commandemens du roi, & de faire tout ce qu'il lui ordonneroit. Sur quoi le Chancelier lui representa, que lorsqu'il avoit fait le traité, il avoit proposé les mêmes difficultez, & que l'on lui avoit fait voir que les ducs de Lorraine, étoient hommes liges du roi, à cause du duché de Bar mouvant de la couronne de France; que jamais la mouvance n'avoit été revoquée en doute par les ducs ses predecesseurs, qui en avoient rendu la foi & hommage-lige aux rois de France. Que si les rois Charles IX. & Henry III. avoient donné aux ducs ses prédecesseurs les droits régaliens, cela ne les exemptoit pas de la foi & hommage, d'autant que par les lettres patentes verifiées à la requête même des duçs ses predecesseurs, les rois de France se reservent le ressort & la souveraineté, & l'hommage-lige; & il est porté par lesdites lettres que le duc de Lorraine qui étoit alors, en avoit fait la foi & hommage; qu'il étoit vrai que D les appellations de ses juges ressortissoient aux cas du presidial au bailliage de Sens, & aux autres cas en la cour de Parlement, qui juge suivant les coutumes du Barrois, qui ont été verifiées en ladite cour de Parlement; que les ducs de Lorraine, comme ducs de Bar, ne pouvoient changer les coutumes, ni donner de nouvelles loix à leurs sujets sans verification du Parlement, qui étolent des marques asseurées de souveraineré, & que partant il ne devoit faire aucune difficulté de rendre la foi & hommage-lige, ainti qu'il étoit porté par l'acte qui lui avoit été presenté. Que les rois d'Angleterre, les ducs de Bretagne, les ducs de Bourgogne, l'archiduc d'Autriche, l'avoient renduë autresois aux rois de France, pour les terres qu'ils possedoient mouvantes de la couronne, en la même forme que l'on desiroit de lui; néan-E moins que s'il faisoit quelque difficulté, il representeroit au roi ce qu'il lui avoit dit pour recevoir sa volonté. Ensuite de quoi ledit Chancelier étant venu trouver le roi, & lui ayant fait entendre les difficultez proposées ci-dessus par ce duc, sa Majesté lui commanda de lui faire sçavoir qu'elle ne vouloit point le presser, qu'elle desiroit qu'il prît du temps pour s'instruire de ses droits, & que l'on lui seroit voir par bons titres l'obligation qu'il avoit de rendre cette foi & hommage; ce qu'ayant été rapporté par le Chancelier audit duc, il dit que la difficulté qu'il avoit propolée, n'étoit pas qu'il eut dessein de disserer de rendre cette soi & hommage-lige, au contraire qu'il étoit prêt, ainsi qu'il avoit dit, de rendre l'obéissance aux commandemens du roi, & de le jetter à les pieds, qu'il prioit sa Majesté de sui accorder cette grace; qu'il le sit, & de sait s'étant approché de sa Majesté, il lui auroit dit que la dissiculté qu'il avoit faite, n'étoit pas pour differer de rendre la soi & hommage, & Tome P.

### JOE HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

l'auroit prié par trois & quatre sois avec grande instance de lui permettre de la rendre, & qu'il vouloit obéir à ses commandemens. Sur quoi sa Majesté sui auroit sait A reponse qu'elle avoit resolu de lui donner du temps pour connoître ses droits, & que dans huit jours il pourroit, étant bien informé, faire la soi & hommage, & que l'on sui servir les actes qui justissent les droits de sa couronne. Huit jours aprés, les dissicultez pour l'hommage de ladite duché de Bar étans levées, le roi commanda au comte de Brusson, un des introducteurs des Princes étrangers & ambassadeurs, de mener lecht sieur de Lorraine, sequel l'attendit dans son cabinet sans se mouvoir ni ôter son chapeau, ayant le Chancelier à oôté de lui. Ce duc étant en bas dessous, se mit à genoux sur un carreau qui lui étoit preparé, & ses mains nués entre celles du roi, sit hommage-lige pour le duché de Bar, avec ses dependances, selon les sormes ordinaires pratiquées en semblables occasions. Peu de jours aprés il sit ses adieux, & se retira comblé d'honneurs & de biensaits de sa Majesté.

### Hommage-lige du Duché de Bar rendu au roy par le dus de Lorraine.

#### Du 22. Mars 1661.

OMME il auroit plû à trés-haut & trés-excellent & trés-puissant prince le rol notre souverain seigneur d'accorder per le traité sait & conclu le dernier jour du mois de fevrier de la presente année 1661. entre seu M. le cardinal Mazarin au nom de Sa Majesté d'une part, & M. le duc de Lorraine, de Calabre, de Bar, de Gueldres, &c. d'autre ; que ledit sieur duc seroit rétabli dans ses états, &c même dans le duché de Bar, pour en jouir ainsi que faisoit le duc Henry son prédecesseur, aux réserves toutesois mentionnées audit traité, & à la charge qu'il préteroit le serment, & rendroit les soi & hommage-lige dûs à Sa Majesté, à cause dudit duché de Bar, pour les terres d'icelui qui sont mouvantes de la couronne, comme aussi pour les autres terres qui se trouveront appartenir audit sieur duc de Lorraine, dans l'étendue du chemin de Metz jusqu'en Allace, conformément audit traité, ledit sieur duc en consequence d'icelui au jour & à l'heure qui lui auroient été designez par Sa Majesté, se seroit rendu au château du Louvre, & ce jourd'hui 22. mars 1661, étant entré sur les dix heures du matin en la chambre du roi, & s'étant presenté à Sa Majesté, séant en sa chaise, après avoir remis son chapeau & ses gands entre les mains du premier gentilhomme de la chambre, en l'absence du grand chambellan, & étant fans épée le feroit mis à genoux fur un couffin aux pieds de Sa Majesté, laquelle lui tenant les mains jointes entre les siennes, ledit sieur duc en presence de nous Henry-Auguste de Lomenie, comte de Brienne, chevalier, commandeur D des ordres du roi, & Michel le Tellier, aussi chevalier, commandeur desdits ordres tous deux conseillers en ses conseils, secrétaires d'état & de ses commandemens & finances, ledit serment auroit été lû à haute voix par M. le chancelier, duquel la teneur ensuit.

Monsieur, vous rendez au roi la soi & hommage-lige que vous lui devez, comme à votre souverain seigneur, à cause du duché de Bar, pour les terres dudit duché qui sont mouvantes de sa couronne, & pour les autres terres qui vous appartiennent en proprieté dans l'étendue du chemin depuis Metz jusqu'en Alsace, dont Sa Majesté s'est reservée la souveraineté par le traité sait entre elle & vous, le dernier sevrier de la presente année 1661, par lequel vous êtes remis & rétabli dans vos états, pour en jouir ainsi que faisoit le duc Henry, aux reserves & conditions portées par icelui; vous jurez & promettez à Sa Majesté de lui rendre la sidelité, service & obeissance que vous êtes tenu de lui rendre à cause desdites terres, & de le getvir de vos personne & biens, envers tous & contre tous, sans nul excepter, en toutes les guerres & divisions que lui ou ses successeurs pourroient cy-aprés avoir contre les ennemis de sa couronne, pour quelque cause que ce soit, ainsi que vous y êtes obligé pour raison desdites terres, & ne permettrez qu'en icelles il soit sait aucune chose, au prejudice de Sa Majesté & de son état. Ainsi vous le jurez & promettez; à quoi ledit sieur duc auroit dit: Ouy, Sire.

À laquelle prestation de serment ont été presens trés-haut & trés-puissant & illustre prince Monsieur le duc d'Orleans frere unique du roi, Monsieur le Prince & Monsieur le duc d'Enghien, avec plusieurs autres Princes, Ducs, Pairs, Marêchaux de France, & autres Officiers de la couronne, grands & notables personnages du

A figné la presente de nos mains à Paris ledit jour 22. mars 1661. & icelle delivrée audit sieur duc, pour lui servir ainsi que de raison. Signé, DE LOMENIE, & LE TELLIER.

Nous, CHARLES, Duc de Lorraine, reconnoissons le contenu en ces presentes veritable. A Paris le cinquième jour d'avril 1661. Signé, CH. de Lorraine.

### Hommage rendu par M. le duc de Lorraine, le 25. novembre 1699.

OMME il auroit plû à trés-haut, trés-excellent & trés-puissant prince le roi notre souverain seigneur, d'accorder par le traité de paix sait & conclu à Riswik en Hollande le 30. octobre 1697. entre le 10i, d'une part, & l'empereur, & E l'empire, d'autre, que monsieur le duc de Lorraine, Marchis, duc de Calabre, Bar, Gueldres, marquis de Pont-à-Mousson & de Nomeny, comte de Vaudemont, Blamont, Zutphen, Salm, &c. seroit retabli pour lui, ses hoirs & successeurs, dans la libre & pleine possession des états, lieux & biens que le duc Charles son grand oncle paternel possedoit l'an 1670. lotsqu'ils furent occupez par les armées de sa Maresté, à l'exception néanmoins des changemens & reserves mentionnées audit traité. & étant obligé en consequence de prêter le serment, & de rendre la foi & hommagolige dûs à la Majesté, à cause du duché de Bar, pour les terres d'icelui qui sont mouvantes de sa couronne, comme aussi pour les autres terres qui se trouveront appartenir audit sieur duc de Lorraine, dans l'étendue du chemin depuis Metz jusques en Alsace, dont la souveraineté appartient à si Majesté. Pour cet effet ledit sieur duc au jour & à l'heure qui lui auroient été designez par la Majesté, se seroit rendu à Versailles, & ce jourd'hui 25. novembre de l'année 1099, étant entré sur les trois heures aprés midi en la chambre du roi, & s'étant presenté à sa Majesté, téant dans sa C chaise, le chapeau, les gans & l'épée dudit sieur duc ayant été pris par le premiet gentilhomme de la chambre de sa Majesté, en l'absence du grand chambellan, ledit fieur duc se seroit mis à genoux sur un coussin aux pieds de sa Majesté, laquelle lui tenant les mains jointes entre les siennes, le serment auroit été lû à haute voix par monsseur le Chancelier, en presence de nous Jean - Baptiste Colbert, marquis de Torcy, conseiller du roi en tous ses conseils, ministre & secretaire d'état & des commandemens de sa Majesté, commandeur & grand tresorier de ses ordres, & de nous Jèrôme Phelyppeaux, comte de Pontchartrain, aussi conseiller du roi en tous ses conseils, secretaire d'état & des commandemens de sa Majesté, duquel serment la teneur enluit.

Monfieur, vous rendez au roi la foi & hommage-lige que vous lui devez, com-D me à votre souverain seigneur à cause du duché de Bar, pour les terres dudit duché qui sont mouvantes de sa couronne, & pour les autres terres qui vous appartiennent en proprieté dans l'étendue du chemin depuis Metz jusqu'en Alface, dont la souveraineté appartient à Sa Majesté, & ce en consequence du traité de paix fait & conclu à Riswick en Hollande le 30. octobre 1697, entre le roi d'une part, & l'empereur & l'Empire d'autre, par lequel vous êtes remis & rétabli dans les lieux, biens & états que le duc Charles votre grand oncle possedoit l'an 1670, aux referves & conditions portées par ledit traité, vous jurez & promettez à Sa Majesté de lui rendre la fidelité, service & obéissance que vous êtes tenu de lui rendre, à cause deidites terres, & de le servir de votre personne & de vos biens, envers tous & contre tous, sans nul excepter, en toutes les guerres & divisions que lui & les E successeurs rois pourroient cy-aprés avoir contre les ennemis de sa couronne, pour quelque cause que ce soit, ainsi que vous y êtes obligé, pour raison desdites terres, & ne permettre qu'en icelles il soit fait aucune chose au préjudice de Sa Majesté & de son état. Ainsi le jurez & promettez; à quoi ledit sieur duc auroit dit: Ouy, Sire.

A laquelle prestation de serment ont été presens trés-haut & trés-puissant prince Louis de France, duc de Bourgogne; trés-haut & trés-puissant prince Philippe de France, duc d'Anjou; trés-haut & trés-puissant prince Charles de France, duc de Berry; trés-haut & trés-puissant prince Philippe fils de France, frere unique de Sa Majesté, duc d'Orleans, trés-haut & puissant prince Philippe d'Orleans, duc de Chartres; trés-haut & puissant prince Henry-Jules de Bourbon, prince de Condé, Pair & grand-maître de France, trés-haut & puissant prince Louis de Bourbon,

#### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL. NO.

prince du Sang, Pair & grand-maître de France, très-haut & puissant prince Louis A de Bourbon, prince de Conty; trés-haut & puissant prince Louis-Auguste de Bourbon legitime de France, duc du Maine, colonel general des Suilles & Grisons, gouverneur & lieutenant general pour Sa Majesté en Languedoc, & grand-maître de l'artillerie, & tres-haut & puissant prince Louis-Alexandre de Bourbon legitimé de France, comte de Toulouse, amiral deFrance, gouverneur & lieutenant general pour Sa Majesté en son pays & duché de Bretagne.

En témoin dequoi & par commandement de Sa Majesté, nous avons signé ces presentes de nos mains à Versailles ledit jour 25. novembre 1699, desquelles nous avons délivré une expedition audit sieur duc pour lui servir ainsi que de raison.

Signez, Phelyppeaux. & Colbert.

Et plus bas est écrit. Nous, LEOPOLD, duc de Lorraine, reconnoissons le contenu en ces presentes veritable. A Paris le vingt-sixième jour de novembre 1699. Signé, LEOPOLD.

### Du 17. Novembre 1699.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre; A nos amez & feaux conteillers les gens tenans notre chambre des comptes à Paris, Salut. Notre trés-cher & trés-amé frere & neveu le duc de Lorraine & de Bar a fait le 25. de ce mois en nos mains la foi & hommage-lige, telle & en la même forme & maniere que lui & les prédecesseurs ont accoutumé de la faire aux rois nos prédecesseurs, & qu'il nous étoit tenu faire pour raison des pays, terres & leigneuries de son duché de Bar, & autres qu'il tient mouvans de nous, à cause de notre couronne, ausquels C foi & hommage nous l'avons reçu. Si vous mandons & enjoignons par ces pretentes signées de notre main, que si pour raison desdits foy & hommage non faits, lesdits duché, terres & seigneuries avoient été ou étoient saisses & mises en notre main., vous les mettiez & fassiez mettre incontinent & sans délay à pleine délivrance & au premier état, lui en faisant & accordant pleine & entière main-levée: Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le vingt-teptième jour de novembre l'an de grace 1699. & de notre regne le cinquante-septième. Signé, LOUIS. Et plus bas par le roi, COLBERT. Et scellé.

Voyez l'arrêt du parlement de Paris du 27. mai 1699, qui ordonne au bailly de Bar 🕹 autres juges de parler du roi, comme il convient à des sujets de parler de leur souverain feigneur.

Voyez aussi le livre des Medailles, pour servir à l'histoire de Louis XIV. édit. de 1702. 80. 64. 6 édit. de 1723. 1101. 65. 6 179.



GENEALOGIE

AUTHOR.

### ፟ቚዹ፟ጜጜጜጜቚቚቚቚቚቚቚቚጜቚቚቚቚቚቚቚጜጜጜጜቔቔቔ<sup>፞</sup>፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟

# GENEALOGIE

### DES ANCIENS COMTES ET DUCS

#### BAR LE DE DUC.

E

A Maison des comtes & Ducs de Bar a pris son nom du château de Bar quê FREDERIC I. comte puis Duc de Lorraine, sit bâtir l'an 951, sur la frontiere de France. Ce château fut nommé Bar le Duc pour le distinguer de Bar sur Aube & de Bar sur Seine, deux villes en Champagne. Le plus ancien de cette mailon dont on ait connoissance, est

OUIS comte de Montbelliard, de Mouson & de Ferrette, désit les troupes du prince Renaud, oncle d'Agnés femme de l'Empereur Henry III qui venoir assie ger le château de Montbelliard l'an 1044, selon la chronique d'Herman Contrast & fouscrivit l'an 1065, avec Gerard II du nom comte d'Alsace, & duc de la haute Lorraine, une charte pour l'abbaye de S. Gengoul. Foyez p. 6. des preuves de l'hist. de la maison de BAR LE DUC par André du Chesne, in sol. en 1631.

Femme, SOPHIE comtesse de Bar, seconde sille de Frederic II. duc de la haute

Lorraine, & de Mathilde de Suabe, se trouve nommée avec ses freres dans une

D Charte de l'abbaye de Cluny de l'an 1105.

1. Brunon de Montbelliard, mort sans assiance.

2. THIERRY I. du nom, comte de Bar, qui suit.

3. Louis de Montbelliard, nommé avec les freres dans un titre de l'abbaye de

Cluny de l'an 1105.

4. FREDERIC de Montbelliard, comte de Lucelembourg, marquis de Suze, embrassa le parti du pape Gregoire VII. contre l'empereur Henry IV. & ne lastla point de posterité d'Agnés marquise de Suze sa semme, fille de Pierre de Savoye, marquis de Suze, & d'Agnés de Poiniers; il mourut en Piemont le 29. juin 1092. suivant Jean Bertels, & sut enterré dans l'église de S. Pierre de Canolque. André du Chesne dit qu'ils eurent un fils Pierre de Lucelembourg lequel souscrivit avec le titre de comte, à une charte de la comtesse Mathilde fille de Beatrix de Lorraine, sa grande tante l'an 1106. mourut sans enfans, & eut pour successeur au comté de Lucelembourg Etienne évêque de Metz, frere de Renaud I. du nom, comte de Bar. Voyez l'histoire de la maison de Bar le Duc,

p. 12. & preuves, p. 5. 6. & 7. 5. & 6. MATHILDE & SOPHIE de Montbelliard, sont nommées dans la charte

de l'abbaye de Cluny en 1105.

7. BEATRIX de Montbelliard, ou de Bar, fue la seconde semme de Berteld de Zeringen I du nom, Duc de Carinthie, mourut le 25. octobre 1092. & fut enterrée en la ville de Toul.

#### II.

HIERRY I. du nom, comte de Montbelliard, de Bar, de Mouson, de Ferrette & de Verdun, fonda l'abbaye de Ste Waubourg, ordre de S. Benoît, près la ville de Haguenaw en Alsace l'an 1074. & celle de Biblisheim pour des religieutes. Richer évêque de Verdun lui donna en 1096, le gouvernement du comté de Verdun, comme l'ont remarqué Laurent de Liege & Alberic. Foyez p. 8. des preuves de l'hist. de la maison de Bar le Duc par A. du Chesne.

M 6 Tome V.

### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL

Femme, ERMENTRUDE, de Bourgogne, fille puînée de Guillaume II. du nom surnommé tête hardie comte de Bourgogne, & de Gertrude sa semme.

1. Louis de Bar comte de Mouson, sut present à la fondation de l'abbaye de S. Pierremont que sit la comtesse Mathilde sa parente le 21. may 1096, sit la même année le voyage de la terre sainte, suivant Albert, chanoine d'Aix la Chapelle qui le dit admirable en ses actions militaires, il mourut depuis sans posterité.

2. THIERRY de Bar II. du nom, comte de Montbelliard, fut pere de 1. Thierry III. du nom, comte de Montbelliard mort sans enfans. 2. de N. de Montbelliard, semme de Richard de Montfaucon, dont vint Amedée de Montsaucon, comte de Montbelliard. 3. de N. de Montbelliard, fille.

3. RENAUD, dit le borgne I. du nom, comte de Bar, qui suit.

4. FREDERIC de Bar comte de Ferrette, sit une donation à l'abaye de Cluny l'an 1105; & laissa un sils nommé Louis pere d'Ulrie, d'où sortit Henry pere de Thibaud, tous successivement comtes de Ferrette.

5. GUILLAUME de Bar est nommé avec les freres en la genealogie de S. Arnoul.

6. ETIENNE de Bar créé évêque de Metz l'an 1119. mourut le 31. decembre 1163. & fut enterré à l'entrée du chœur de son église. Voyez Gal. Christ. edit. de 1656. tome III. p. 716.

7. N. de Bar, femme d'Herman comte de Salmes en Ardenne; de cette alliance

sont sortis les comtes de Salmes.

'8. GUNTHILDE de Bar, dite Sainte Gunthilde, premiere abbesse de Biblisheim, fut enterrée au milieu de son église, suivant la chronique de Tritheme.



D'azar femé de croix d'orrecrosfetées au pied fiché, l'écu chargé de deux bars d'or adoftez,

 $\mathbf{D}$ 

#### III

ENAUD I. du nom, dit le borgne comte de Bar, de Mouson, de Brié & de Verdun, eut de grands démélez avec Richard évêque de Verdun, & sur pris dans le château de Bar par l'empereur Henry V. l'an 1113. Ce prince alla ensuite assieger Mouson, & voyant que les habitans saisoient une vigoureuse désense, il sit élever une potence & menaça d'y faire attacher le comte, s'ils ne se rendoient, les assiegez demanderent jusqu'au lendemain pour déliberer, la nuit même la comtesse de Bar qui s'étoit ensermée dans Mouson accoucha d'un fils, auquel les bourgeois prêterent aussitôt serment de sidelité, & le lendemain ayant été sommez de nouveau d'ouvrir leurs portes, ou que leur comte alloit être pendu, ils répondirent que cela les inquiétoit moins à present, qu'ils avoient un nouveau comte, l'empereur en sut si sort irrité qu'il prononça la sentence de mort, mais à la priere des princes qui l'environnoient il voulut bien la revoquer, & levant le siege il emmena Renand son prisonnier; (a) depuis il assista avec Simon I. du nom, comte de Lorraine, à la paix qui se sit l'an 1136, entre Henry de Lorraine, évêque de Toul & Frederic comte de Toul, & sit le voyage de la terre sainte l'an 1147. Voyez p. 9. 10. É suiv. des preuves de l'hist, de la maison de Bar le Duc, par A. du Chesne. Femme, GISLE de Vaudemont, fille de Gerard d'Alsace, comte de Vaudemont

(a) Ochon de Frifenghen l. e. De gestis Frederici I.

Femme, GISLE de Vaudemont, fille de Gerard d'Alface, comte de Vaudemont & d'Helvide de Dasbourg, suivant la chronique d'Alberic.

1. Hugues de Bar, né l'an 1113, pendant le siège de Mouson, assista le comte

Renaud son pere en la guerre qu'il eut l'an 1131, contre Alberon de Chiny, évêque de Verdun, suivant Laurent Moine de Liege, & mourut sans ensans l'an 1142.

2. RENAUD II. du nom, comte de Bar, qui suit.

3. THIERRY de Bar, fut d'abord princier de l'église de Metz, puis élû évêque de cette même église l'an 1164. & mourut l'onzième aoust 1173. Voyez l'histoire des eveques de Metz du P. Meurisse. M.M. de sainte Marthe, Gal. Christ. édit. de 1656. tome III. pag. 717. marquent sa mort le 8. aoust 1171.

4. Agnes de Bar, fut mariée avant l'an 1134. avec Albert, comte de Chiny, fils d'Othon, comte de Chiny, & d'Alix de Namur; de cette alliance naquitent entre autres enfans Louis comte de Chiny, Arnoul évêque de Verdun, & Tde de Chiny, semme de Gosbers II. du nom, sire d'Aspremont, d'ou sont sortis les

seigneurs d'Aspremont en Lorraine & en Champagne.

5. CLEMENCE de Bar, épousa 1º. Renand, comte de Clermont en Beauvoisis, seigneur en partie de Luzarches, fils de Hugues comte de Clermont, & de Marguerite de Roucy, & veuf d'Alix comtesse de Vermandois. 2º. Alberic I. du nom, comte de Dammartin, dont elle eut Alberie II. du nom, comte de Dammartin, mort l'an 1200, duquel & de Mahaud la femme sortirent entre autres enfans 1. Renaud II. du nom, comte de Dammartin, lequel épousa Ide comtesse de Boulogne, & sur pere de Mahand comtesse de Boulogne & de Dammartin, morte sans enfans de Philippes de France, comte de Clermont. 2. Simon de Dammartin, comte de Ponthieu.

6. N... de Bar, femme du Rhingrave, dit le comte Sauvage en Allemagne, dont descendent les comtes du Rhin, dit Rhingraves selon la chronique d'Alberic.

7. Estiennette de Bar, premiere femme en 1140. de Hugues III. du nom, seigneur de Broyes, de Chateauvillain, d'Arc en Barois, &c. fils aîné de Simons I. du nom, seigneur de Broyes & de Beaufort, & de Felicité de Brienne. Elle mourut avant l'an 1178, Voyez tome II. de cette histoire, pag. 340.

#### IV.

ENAUD II. du nom, dit le jeune comte de Bar, de Mouson & de Brié, le jour de la sète de S. Laurent 10. aoust 1170. selon Alberic, & sur enterré dans Richer, moine de l'abbaye de saint Michel. Le martyrologe de l'église de Chartres, où il est qualisé senone. D illustre comte de Monçon, marque son decès le 25. juillet. Voyez pag. 17. 18. &c. des prenves de l'histoire de Bar le Duc par A. du Cheine.

Femme, AGNES de Champagne, dame de Ligny, fille de Thiband IV. du nom, dit le grand comte de Champagne, de Brie, de Blois & de Chartres, & de Mahand de Carinthie, survêquit son mari, & eut la tutelle de ses enfans. Voyez some II.

C

E

de sette histoire, pag. 840.

1. HENRY I. du nom, comte de Bar, reçût en fief de Hugues duc de Bourgogne, son cousin, le comté de Langres qui l'avoit eu par échange de Guy de Saux; il n'en jouit pas long-temps, & Hugues le donna l'an 1179. à Gautier de Bourgogne, évêque de Langres son oncle, pour lui & ses successeurs en cet évêché. Henry comte de Bar, confirma ce don, & renonça à tout le droit qu'il avoit en ce comté. Il assista après le sacre du roi Philippes Auguste à un tournoi qui le fit entre Rethel & Chateau-Porcean; accompagna ce prince à lon voyage de la terre sainte, & y mourut au siege d'Acre l'an 1191. suivant Alberic. Le martyrologe de l'abbaye de S. Venne de Verdun, marque son décès le 19. d'octobre.

2. THIBAUD I. du nom, comte de Bar, qui suit.

3. RENAUD de Bar, trétorier de l'église de S. Martin de Tours, sut élû évêque de Chartres en 1187. se croila deux fois, premierement contre les Sarrazins de la terre sainte, & ensuite contre les Albigeois; gouverna son église trente ans, mourut le 8. decembre 1217 & fut enterré dans l'abbaye de Josaphat. Voyez le P. Liron , Biblioth. Chartraine , pag. 97. & Gal. Christ. edit. de 1656. 10m. Il. fol. 491.

4. Huques de Bar, chanoine de S. Etienne de Troyes & prevôt de l'église de Notre-Dame de Chartres, est nommé dans une charte de l'abbaye de l'Arrivour de l'an 1188, & aux calendriers de Notre-Dame de Chartres & de saint Venne de Verdun,

V.

A

Hibaud I. du nom, comte de Bar, de Moulon & de Brié, seigneur de Ligny, termina le disserend qu'il avoit avec Baudouin IX. du nom, comte de Flandres, & Philippes comte de Namur son frere, par traité passé à Dinant le 26. aoust 1199. & racheta depuis d'othen comte de Bourgogne, les chateaux de Luxembourg, de Durbuy & de la Roche en Ardenne, & prit le titre de comte de Bar & de Luxembourg, comme on l'apprend d'une charte de l'an 1203. par laquelle il sit un échange avec Blanche de Navarre, comtesse de Champagne. Quatre ans aprés il sit la guerre à Frederic I. duc de Lorraine son gendre, (4) qu'il sit prisonnier avec deux de ses freres sous l'an 1208. & se croisa l'an 1211. avec Henri de Bar son sils, pour aller en Languedoc contre les Albigeois. Il mourut le 2 sevier 1214. & su enterré en l'abbaye de S. Michel auprés de son pere. Voyez pag. 19. 20. ce. des preuves de la masson de Bar le Duc par A. du Chesne.

(a) Chron d'Albene fous l'an 1207. & 1208.

I. Femme, LAURETTE de Los, fille de Louis II. du nom, comte de Los, &

d'Agnés de Reneck. Voyez tome 11. de cette histoire, p. 327.

Agne's de Bar est nommée Thomassette dans la genealogie de S. Arnoul; elle épousa Ferry Duc de Lorraine, après la mort de Simon II. du nom duc de Lorraine son oncle, il étoit fils ainé de Ferry de Lorraine, comte de Bitsche, & de Ludomille de Pologne. Agnés de Bar vivoir encore au mois de juin 1200. suivant un cartulaire de Champagne, & sur enterrée l'an 1225. dans l'abbaye de Beaupré selon la chronique d'Alberic.

II. Femme, ISABEAU de Bar sur Seine, veuve d'Anseau, seigneur de Traisnel, étoit fille aînée de Gny I. du nom, comte de Bar sur Seine, sœur de Milon, comte

du même lieu, & de Manasses évêque de Langres.

1. HENRY II. du nom, comte de Bar, qui suit.

2. N. de Bar, premiere femme de Hugues de Chastillon, comte de S. Paul, second sils de Gaucher, seigneur de Châtillon sur Marne, de Crecy & de Montjay, & d'Elizabeth comtesse de S. Paul. Henry de Bar son trere promit de lui Dassigner pour dot 500. livres de rente en sonds de terre, & elle mourut sans

posterité.

III. Femme, ERMENSON de Namur, comtesse de Luxembourg, de la Roche en Ardenne & de Durbuy, fille unique de Henry, dit l'avengle, comte de Namur & de Luxembourg, & d'Agnés de Gueldres, n'avoit que sept à huit ans lorsqu'elle sur mariée en 1193. elle se remaria en 1214. à Valeran de Limbourg II. du nom, marquis d'Arlon, depuis duc de Limbourg, dont elle resta veuve en 1225. testa en 1246. & mourut peu après âgée de 60. ans ou environ. Voyez tome II. de cette hist. page 758.

ISABEAU de Bar, marice à Voleran de Limbourg, dit le long, seigneur de Poile-

vache, fils de Valeran II. du nom duc de Limbourg.

#### VI.

ENRY II. du nom, comte de Bar, seigneur de Ligny, donna des preuves de sa valeur à la journée de Bouvines contre les Flamans l'an 1214. sit la guerre à Matthieu II. du nom, duc de Lorraine son neveu, & entra dans son pays aprés la sête de Noël l'an 1230. où il brûla plus de soixante & dix villages, il sur un des seigneurs qui ratisserent le reglement fait par le roi S. Louis à Melun concernant les juiss au mois de decembre de la même année. Depuis il assista Jean d'Aspremont, évêque de Metz, en la guerre qu'il eut contre les habitans de cette ville l'an 1232, passa en la terre sainte & sut tué par les insidelles dans un combat donné prés de Gaza l'an 1239, comme l'a remarqué Guillaume de Nangis en la vie de S. Louis. Voyez p. 23. Ét. des preuves de l'histoire de la maison de Bar le Duc, par A. du Chesne.

Femme, PHILIPPES de Dreux, dame de Torcy en Brie, de Quincy & de Longueville, qu'elle apporta à son mary, fille de Robert II. du nom, dit le jeune comte de Dreux, &c. & d'Toland de Coucy sa seconde semme, sut mariée l'an 1219. suivant Alberie, & vivoit veuve l'an 1240. Voyez tome I. de cette bist. p. 426.

1. THIBAUD II. du nom, comte de Bar, qui luit.

2. HENRY de Bar, chevalier, mourut sans avoir eté marié, suivant Baudouin d'Avesnes

d'Avesnes en ses chroniques, & le livre du lignage de Dreux & de Coucy.

3. Renaud de Bar, chevalier, teigneur de Pierrepont, qu'il eut par partage fait avec Thibaud son frere asné, & dont il lui sit hommage le samedi aprés la Chandeleur 1249. Depuis n'en étant point content, il lui sit la guerre pour avoir supplement de partage, leurs différends furent terminez par l'autorité du roi S. Louis au mois de novembre 1268. Il mourut l'an 1270, ayant un peu auparavant donné à la Maison-Dieu de Troyes, dite la Masson-le-Comte, 200, liv. de rente à prendre sur les portages des vins de cette ville. Il ne laissa point d'ensans de N.,, de Kievrain, fille pusinée de Nicolas, seigneur de Kievrain en Hainaut.

de Kievrain, fille puînée de Nicolas, seigneur de Kievrain en Hainaut.

4. MARGUERITE de Bar, dame de Ligny, épousa par traité du mois de juiller 1240. Henri, dit le Blond, comte de Luxembourg, & de la Roche, marquis d'Arlon, fils de Valeran de Limbourg II. du nom, marquis d'Arlon, puis comte de Luxembourg. Marguerite de Bar sut enterrée en l'abbaye de Claire-Fontaine

prés d'Arlon.

5. SIBILLE de Bar, suivant Jean Bertels, abbé d'Epternac, épousa 1º. Henri de Salmes, comte de Blamont, sils d'Henri de Salmes, comte de Blamont, & de Judith de Lorraine. 2º. Louis de Los, comte de Chiny, sils d'Arnoul de Los VII. du nom, comte de Los, & de Jeanne comtesse de Chiny. Voyez tome II. de cette histoire, pag. 331.

#### VII.

HIBAUD II. du nom, comte de Bar, seigneur de Torcy en Brie, & de S. Fargeau, assista Guy de Dampierre, comte de Flandres son beaustrere, en la guerre qu'il eut contre Guillaume comte de Hollande, & demeura prisonnier au combat donné dans la Zelande l'an 1253. En 1272. il rendit hommage au comte de Champagne pour la terre de la Motte, sir la guerre à Laurent évêque de Metz, & le prit prisonnier auprés de Marsal, assisté du duc de Lorraine. Il le delivra l'année suivante au concile de Lyon, & se reconcilia avec lui en presence du pape Gregoire X. Il sut present avec plusieurs presats & seigneurs au jugement rendu par le roi Philippes le bel, contre Charles d'Anjou roi de Sicile son oncle, au mois de decembre 1283. & mourut aprés l'an 1287. Voyez pag. 34. & suiv. de l'instoire de la masson de Bar le Duc.

I. Femme, JEANNE de Flandres, fille aînée de Guillaume II. du nom, seigneur de Dampierre, & de Marguerite comtesse de Flandres, sut mariée au mois de mars

2245. & mourut sans entans. Voyez tome II. de cette histoire, pag. 730.

IL Femme, JEANNE dame de Tocy, & du païs de Puisaye, fille unique de Jean I. du nom, seigneur de Tocy, & d'Emme de Laval, est nommée dans le restament de Guy de Montmorency, sire de Laval, son frere uterin l'an 1285. Elle moutrut l'an 1317.

1. HENRY III. du nom, comte de Bar, qui suit.

2. JEAN de Bar, seigneur de Puisaye, qu'il eut en partage par traité de l'an 1305. épousa avant l'an 1307. Jeanne de Dreux, troisséme fille de Robert IV. du nom, comte de Dreux, de Braine & de Montsort-l'Amaury, & de Beatrix comtesse de Montsort. Elle étoit veuve de Jean IV. du nom, comte de Roucy-Jean de Bar n'en eut point d'ensans, & après sa mort la terre de Puisaye, retourna à sa mere, & sut ensuite divisée en cinq parties, Edonard comte de Bar petit-sils de Jeanne dame de Tocy, en eut trois, & les deux autres surent données à Erard & Pierre de Bar, sils de Jeanne dame de Tocy. Voyez tome I. de cette hist. pag. 428.

3. CHARLES de Bar, mort jeune.

4. Thibaud de Bar, nommé évêque de Liege aprés Adolphe de Waldege qui mourut en 1302. Le roi Philippes le Bel lui donna les chateaux de la Marche, de Chatillon & de Conflans, dont il lui fit hommage-lige le jour de la Nativité de Notre-Dame 1304. il les ceda ensuite à Edonard comte de Bar, son oncle; sut tué dans une sedition arrivée à Rome le 13. may 1312. & sut enterré au porche de la chapelle S. Pierre.

5. RENAUD de Bar, fut premierement princier de l'église de Metz, puis élû évêque en 1302. Il entreprit la guerre contre Thiband II. duc de Lorraine, pour Edouard comte de Bar son neveu, sut vaincu devant le chateau de Frouart, mourut de poison en 1316. & sut enterré dans le côté gauche du chœur de sa

Tome V. N

### TIO HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

cathedrale. Il est le premier des évêques de Metz qui ait employé les armes de A sa maison dans son sceau épiscopal. Voyez Gal. Christ. edu. de 1056. tome III.

6. ERARD de Bar, chevalier, seigneur de Pierrepont, de Pierresite & d'Ancerville, est nommé en divers actes & titres des années 1314. 1317. & 1320. &

mourut aprés l'an 1335.

Femme, Isabeau de Lorraine, dame d'Ancerville, troisième fille de Thibaud II, duc de Lorraine, & d'Isabeau de Rumigny, dame de Fleurines, de Rumigny, de Martigny, d'Auoenton & de Boves.

1. THIBAUB de Bar, chevalier, seigneur de Pierrepont & d'Ancerville, sut du nombre des barons (4) qui surent mandez au 25. d'aoust 1352, pour servir B

le roi Jean en ses guerres, avec 20. hommes d'armes.

Femme, Marie de Namur, nommée Jeanne & Marguerite par quelqu'uns, fille de Jean de Flandres, comte de Namur I. du nom, & de Marie d'Artois, fut mariée vers l'an 1340, elle étoit veuve de Geoffroy comte de Vianden, & époula en troilièmes nôces Simon de Spanheim, comte de Vianne. Voyez son article tome II. de cette histoire, p. 750.

1. YOLAND de Bar, dame d'Ancerville & de Grancey, femme d'Eudes, seigneur de Grancey & de Villers, chevalier, conseiller & chambellan du roi, fils d'Eudes, seigneur de Grancey, & de Mahand de Noyers. Yoland de Bar vivoit encore l'an 1402. suivant un registre des arrêts des grands

. jours de Troyes.

2. Isabeau de Bar, dame de Pierrepont, épousa othon seigneur d'Arkel Cen Hollande, fils de Jean seigneur d'Arkel, & d'Ermengarde de Cleves; son mary mourut l'an 1396. & la laissa mere de Jean seigneur d'Arkel, qui la chassa de toutes ses terres & la contraignit de s'en revenir en France.

11. RENAUD de Bar, chevalier, seigneur de Pierresite, eut guerre contre Guillaume de Vergy, seigneur de Mirebeau & ses consederez, dont le roi Jean

lui accorda l'abolition l'an 1350, il mourut sans enfans.

111. Marie de Bar, feinme avant l'an 1334, de Jean de Dampierre III. du nom, seigneur de S. Dizier & de Vignory, Grand-queux de France, fils de Jean de Dampierre II. du nom, seigneur de S. Dizier, de Vignory & de l'Ecluse, & d'Alix de Neelle, dite d'Offement, Voyez some II. de cette histoire, p. 764.

7. Pierre de Bar, chevalier, seigneur de Pierresort, où Renaud de Bar, évêque de Metz son frere, sit bâtir un château environ l'an 1314. il herita en 1317. des terres de Laval, de Favereulles, de Septsons, de la Coudre & de S. Privé.

en Puisaye, par le deceds de Jeanne de Tocy sa mere.

Femme, JEANNE de Vienne, fille de Hugues de Vienne V. du nom, seigneur de Montmoret, de Saint Aubin & de Delain, & de Gilette dame de Longwy.

sa premiere semme. Jeanne de Vienne étoit morte en 1326.

1. HENNY de Bay, seigneur de Pierresort, capitaine de la ville de Châlons en Champagne, suivant un acte de l'an 1359, redussit sous l'obessilance du roi les châteaux de Rachy, de Hans & de Layemont en Parthois, où il y avoit garnison ennemie. Il sit la guerre à Toland de Flandres, après la mort d'Henry IV du nom, comte de Bar son mary, & l'assiegea dans le château de Bourmont; pour s'en vanger elle le sit arrêter auprès du bois de Vincennes & le tetint long-temps en disserentes prisons; il en sortit ensin E par l'ordre du roi, & mourut vers la sête de Pâques de l'an 1380.

Femme, Isabeau de Vergy, fille ainée de Guillaume de Vergy I. du nom, seigneue de Mirebeau, gouverneur de Dauphiné, & d'Isabeau de Choiseul dame de Bourbonne sa première semme, elle eut en dot 5000. florins & 800, liv., à de rente, assisées au comté de Champagne, & mourut avant son mary.

Pierre de Bar II: du nom, seigneur de Pierresort, obtint du roi Charles V. en 1366, rémission pour avoir sait des courses dans le bailliage de Vitry, sit depuis la guerre au duc de Lorraine, à l'évêque de Metz & aux habitans de cette ville, dont il obtint encore rémission l'an 1374, il avoua en 1376, tenir à soi & hommage du roi, à cause du château de Coissy, le château de Bourbonne, le Breul, la Courvée & Luront, au nom & comme ayant le bail des ensans mineurs de Guillaume de Vergy

(a) P 67. des preuves de la maison de Bar.

II. du nom, seigneur de Mirebeau son cousin, & mourut sans enfans vers la fête de S. Remy 1380. n'ayant survêcu son pere que six mois.

11. ETIENNE de Bar, nommé dans l'accommodement fait l'an 1352, entre Toland de Flandres, comtesse de Bar, & Jeanne de Bar, dame de Garen-

111. Hugues de Bar, sut sait évêque de Verdun, sur la résignation d'Othon de Poitiers l'an 1352. Voyez Gall. Christ. edit. de 1656. tome III. p. 1170.

av. GILLE de Bar, mariée dés l'an 1334. à Jean II. du nom, comte de Sarrebruche, fire de Commercy, Bouteiller de France, fils de Simos V. du nom, fire de Commercy & de Morley, & de Marguerite de Savoye-Vaud-Gille de Bar, vendit avec son mary une rente sur les foires d'Estey, & quelques autres heritages à Remonville l'an 1335. & fonda avec lui la même année une chapelle en l'église collegiale de Commercy.

v. N. de Bar, mariée à N. comte des Deux-Ponts.

8. PHILIPPE de Bar, premiere femme d'Othon IV. du nom, comte de Bourgogne, sire de Salins, fils aîné de Hugues de Chalon, comte palatin de Bourgogne, à cause d'Alix de Meranie, dite de Bourgogne, sa femme. Philippe de Barmourut avant son mary, qui épousa en secondes nôces Mahand d'Artois, fille de Robert II. du nom, comte d'Artois, Pair de France, & d'Amicie de Cour-

9. Alix de Bar, morte sans enfans de Matthieu de Lorraine, fils puiné de Frederie II. duc de Lorraine, & de Catherine de Limbourg, dite de Luxembourg,

10. & 11. MARGUERITE & ISABEAU de Bar, dont les noms sont sur la vitre de

Saint Nicasse de Reims avec ceux de leurs freres.

12. MARIE de Bar, épousa Gobert V. du nom, seigneur d'Aspremont & de Dun, fils aine de Geoffroy, seigneur d'Aspremont, & d'Isabeau de Kievrain, elle resta veuve, & ses fils lui assignerent pour douaire l'an 1326. le château & la ville de Dun. De cette alliance sont descendus les comtes d'Aspremont, les seigneurs de Vandy, de S. Loup & de la Neuville.

### VIII.

FENRY III. du nom, comte de Bar, seigneur de Torcy en Brie, ravagea les Terres de l'évêché de Meiz l'an 1286, embrassa le party des Anglois & entra D l'an 1297, avec de grandes forces en Champagne, où il fit beaucoup de degats, le roi confisqua sur lui la seigneurie de Torcy qu'il donna à Charles de France, comte de Valois son frere. Quelque temps après il sit sa paix avec le roi Philippe le bel, par traité conclu à Bruges le jour des octaves de la Trinité 1301. en vertu duquel il rendit hommage-lige au roi, pour lui & ses successeurs rois de France, de Bar & de sa châtellenie, & de tout ce qu'il y tenott en franc aleu par deça la Meuse, ceda au même prince à perpetuité les châteaux & châtellenies de Conflans, de Châtillon & de la Marche, & leurs dépendances, & consentit que la Sormeries demeureroit au roi & à ses hoirs, avec tout ce qui avoit été confiqué sur lui en France, excepté la terre de Vienue, s'il se trouvoit qu'elle sût de l'heritage de Jeanne de Tocy sa mere; il mourut peu aprés. Voyez p. 39. & 41. des preuves de la maison de Bar le Duc, par A. du Cheine.

Femme, ALIÉNOR d'Angleterre, fille aînée d'Edouard I. roi d'Angleterre, & d'Alienor de Castille, sut mariée à Bristol vers la sête de S. Michel l'an 1293. sui-

E vant la chronique de Nicolas Treveth, Thomas Walsingham dit 1294.

1. EDOUARD I. du nom, comte de Bar, qui suit.
2. JEANNE de Bar, épousa Jean de Warennes II. du nom, comte de Surrey & de Sussex en Angleterre, fils de Guillaume de Warennes, & de Jeanne de Vere d'Oxford, elle mourut sans enfans.

DOUARD I. du nom, comte de Bar, étoit fort jeune lorsque son pere mourut, & demeura sous la garde & le bail de Jean de Bar, seigneur de Puisaye, ton oncie. Le roi Philippes le Bel lui donna le chateau de Groncourt, à condition de le tenir à hommage-lige de la couronne. Il échangea avec Thiband de Bar, évêque de Liege, son oncle, les terres de Condé en Barrois, de Gissaingnecourt, de Laheicourt, d'Anzecourt, de Sommailles, de Sarney & de Waincourt, pour celles de la Marche, de Chaullon & de Conslans, & transigea avec les abbé & religieux A' de Beaulieu en Argonne, touchant les dommages que son pere leur avoit faits suivant des lettres du mois de novembre 1312. se ligua ensuite avec Remand de Bar, évêque de Metz son oncle, & assiegea le chateau de Frouart. Il sut désait & pris prisonnier avec pluticurs chevaliers de sa suite par Ferry duc de Lorraine l'an 1313. sit sa paix par traité conclu à Bar-sur-Aube le 20. may 1314. par lequel il s'obligea de payer au duc de Lorraine 90000. liv. pour sa rançon, & celle de ceux qui avoient été pris avec lui, excepté Raoul de Louppy & Jean de Deulley chevaliers, & de rendre à Henry, seigneur de Blammont, les villes d'Espiennes & de Bertrammiex qui avoient été possedées par sa mete. Il sit un traité l'an 1323, avec lean de Luxembourg roi de Boheme, & mourur en l'isse de Chypre l'an 1336.

Femme, MARIE de Bourgogne, née en 1298, mariée vers l'an 1310, elle étoit la quatriéme sille de Robert II, du nom, duc de Bourgogne, comte d'Auxonne & de Châlon, chambrier de France, & d'Agnés de France, fille puînée du roi S. Louis.

Foyez tome I. de cette histoire, pag 547.

1. HENRY IV. du nom, comte de Bar, qui suit.

2. N... de Bar, mort jeune.

3. ELEONOR de Bar, premiere femme de Raoul duc de Lorraine, fils de Ferry III. du nom, duc de Lorraine, & d'Isabean d'Autriche. Elle mourut sans ensans, & son mari épousa en secondes nôces l'an 1334. Marie de Chastillon, dite de Blois, fille de Gny de Chastillon 1. du nom, comte de Blois, & de Marguerise de Valois.

X.

ENRY IV. du nom, comte de Bar, seigneur de Cassel, de Puisave, &c. le roi Philippes de Valois lui accorda pour lui de ses successeurs comtes de Ear, que sa terre de Puisave qui étoit en partie du ressort d'Orleans & en partie de celui de Villeneuve-le-Roy, sut dorénavant du ressort de Sens, avec les terres de son comté de Bar qui en ressortificient par lettres données au chateau de Raiz le 24. septembre 1344. Il mourut peu aprés.

1344. Il mourut peu aprés.
Femme, JOLAND de Flandres, dame de Cassel, de Dunkerque, de Bourbourg, de Gravelines, de Nieppe, d'Alluye & de Montmurail, fille de Robert de Flandres, seigneur de Cassel, & de Jeanne de Bretagne, su mariée avant l'an 1340. se remaria en 1353, avec Philippes de Navarre, comte de Longueville, & mourut le 12. decembre 1395. Voyez son article tome II. de cette histoire, pag. 736.

1. EDOUARD II. du nom, comte de Bar, demeura fort jeune sous la garde de la mere, & mourut avant d'être majeur.

2. ROBERT I. duc de Bar, qui suit.

X L

OBERT duc de Bar, marquis du Pont, seigneur de Cassel, de Bornehem, de Roodes, de Bourbourg, de Warneton, de Dunkerque, de Gravelines, de Puisaye, d'Alluye, de Brou, de Monrmirail, d'Auton, de la Bazoche, de Nogent le Rotrou, &c. succeda au comté de Bar à Edonard son strere aîné, demeura fort jeune en la garde de sa mere, le roi Jean lui accorda des lettres de benefice d'âge le 27. juillet 1352. & érigea ensuite en sa taveur le comté de Bar en duché. On ne sçait pas précisément le temps de cette érection, mais ce sur au plus tard avant le mois de sevrier 1354. comme il a été prouvé ci-dessus, 498. On trouve des lettres de l'an 1357. (4) où il est qualisé Robert Duc de Bar, ainsi que dans plusieurs autres des années suivantes. Il rendit hommage au roi l'an 1391, pour Bar, Loupy, la Marche & Châtillon, est aussi qualisé Robert Duc de Bar & seigneur de Cassel dans une quittance de 1000, francs que le roi lui avoit ordonnés par ses lettres du 13. septembre 1410, elle est dattée du dernier jour de ce mois. (b) Il sonda le couvent des Augustins de Bar le Duc, mourut lan 1411, suivant Enguerrant de Monstrelet, & suit enterré dans l'église de Ste Mesme de Bar le Duc auprés de sa femme.

Femme, MARIE de France, seconde fille de Jean roi de France, & de Bonne de Luxembourg

(a) A. do Chefse, preuves pour l'Eittoire de Bar, pag-51.

(6) Cabiner de M de Clairem-Lault.

Luxembourg sa deuxième semme, sur mariée avec dispense du pape Urbain V. A par traité patlé à Bar le Duc le 4. juin 1304. mourur au mois d'octobre 1404. & tut enterrée en l'église de S. Mesme. Voyez tome I. de cette histoire, p. 108.

1. HENRY de Bar, seigneur d'Oisy, qui suit.

B

C

D

F

2. PHILIPPE de Bar, étoit capitaine d'un nombre de gendarmes qui devoient passer en Angleterre pour le service du roi, sous le gouvernement du duc de Bourgogne, loriqu'il nt montre à Arras le 23. septembre 1386. Son seel est écartelé au 1. & 4. semé de France. Au 2. & 3. semé de croix au pied siche 2. Bars adossez une bordure autour de l'écu, supports 2. lions, cimier 2. cornes. Le roi qui le qualifie son consin , lui ordonna en consideration de ses services 2000. francs d'or par lettres données à Melun le 20. octobre 1390. dont il donna quittance de 1000. le 26. du même mois, son teel est comme et dessus. (a) Il mourut au voyage de Hongrie la même année, sans posterité d'Toland d'Enghien, seconde title de Louis seigneur d'Enghien, comte de Brienne & de Convertan, qu'il avoir époutée l'an 1384.

(=) Cabinet de M. de Glairembaule.

3. EDOUARD III. du nom, duc de Bar, marquis du Pont, seigneur de Cassel, &c. porta le titre de marquis du Pont, aprés la mort de ses deux freres ainez; le roi par ses lettres données le 6. de decembre 1409, declara, qu'ayant donné à Edouard de Bar marquis du Pont son cousin, par autres lettres du dix-tept aoust 1405. douze mille écus, pour lui aider à avoir un hôtel à Paris, dont il n'avoit touché que 3000. francs, & dont il restoit encore à payer 10500. francs, il ordonne qu'il en soit payé incessamment, il avoit donné le 12. novembre 1408. quittance de 1500. livres à lui accordées par le roi le 2. du meme mois pour certain nombre de gendarmes qu'il avoit entretenus les mois précedens & celui-ci, eile est scellée d'un écusson aux armes de Bar, ou il semble qu'il y au une bordure engrélée, supports une levrette & un lion , cimier deux cornes du milieu desquels sort un arbre. Il en donna une seconde le 14. octobre 1410. de 2000. francs, sur 4000. à lui accordez par le roi le 19. septembre précedent, pour les frais qu'il étoit obligé de faire, le servant à l'armée avec un certain nombre de gendarmes, même scel; & une troilième de 1000. francs sur les 1700. qui restoient à payer le 8. mars suivant, même scel. (b) Il avoit assisté le 16. juillet 1409, aux nôces (b) Ibidem. d'Elizabeth de Luxembourg, niéce du roi de Bohême, avec Antoine de Bourgogne, duc de Brabant, & fut tué à la bataille d'Azincourt l'an 1415. ayanç laitlé une fille naturelle.

Bonne batarde de Bar, épousa Jean de saint Loup, écuyer, puis conseiller de René d'Anjou, duc de Bar. Elle mourut sans enfans vers l'an 1430.

- 4. Lours cardinal & duc de Bar, marquis du Pont & de Cassel, aprés la mort d'Edonard son frere, fut successivement évêque de Langres, de Châlons & de E Verdun, mourut le 23. juin 1430. & sut enterré dans la chapelle de Tainte Elizabeth de l'église cathedrale de Verdun, où se voit son épitaphe. Foyez tome II. de cette histoire, S. III. des évêques & ducs de Langres, Pairs de France, att. XXIV. pag. 218.
  - 5. CHARLES de Bar, seigneur de Nogent-le-Rotrou. Le roi le retint au mois de decembre 1389, pour demeurer auprés de lui, & par ses lettres données à Paris le 7. avril 1390, ou il le qualific son consin, il lui ordonna 1000, francs d'or de pention, sur lesquels il donna le 18. may suivant quittance de 400. liv. elle est scellée d'un sceau aux armes de Bar. Il est nomme dans un acte de l'an 1399. & mourut peu aprés sans posterité.
  - 6. JEAN de Bar, seigneur de Puisaye, d'Alluve, de Brou & de Montmirail, sut tue avec Edouard duc de Bar son frere, à la bataille d'Azincourt l'an 1415. luivant Enguerran de Monstrelet, vol. 1. chap. extv111.
  - 7. YOLAND de Bar, épousa l'an 1380. Jean d'Arragon, duc de Gironde, depuis roi d'Arragon, fils de Pierre IV. du nom, roi d'Arragon, de Valence, de Ma-Zome V

### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

jorque & de Sardaigne, comte de Barcelonne, surnommé le ceremonieux, & d'Eleonore de Portugal sa seconde semme. Jean d'Arragon étoit veus de Mathe, A fille de Jean I. du nom, comte d'Armagnac. Yoland de Bar mourut à Barcelonne le 3. juillet 1431. & fut mere entre autres enfans d'Toland d'Arragon, femme de Louis II. du nom, due d'Anjou, roi de Sicile, & mere de René duc d'Anjou, roi de Sicile, à qui Louis cardinal de Bar son grand oncle maternel, sit don du duché de Bar, & dont la fille Yoland d'Anjou, duchesse de Lorraine & de Bar, époula en 1444. Ferry de Lorraine II. du nom, comte de Vaudemont, à qui elle porta les duchez de Lorraine & de Bar, cemme il a cté dis some 1. de ceste histoire, pag. 232.

- 8. MARIE de Bar, épousa par contrat de l'an 1384. Guillaume de Flandres II. du nom, comte de Namur, leigneur de l'Eclule & de Bethune, fils ainé de Guil- B laume de Flandres I. du nom, comte de Namur, seigneur de Montjoye & de Fauquemont, châtelain de Zelande, & de Calberine de Savoye, dame de Vaud. Elle mourut avant son mari, qui époula en secondes nôces Jeanne de Harcourt, fille puinée de Jean VI. du nom, comte de Harcourt, & de Catherine de Bourbon. Voyez tome II. de cette histoire, pag. 753.
- 9. Bonne de Bar, marice le 2. juin 1400. à Valeran de Luxembourg III. du nom, comre de saint Paul & de Ligny, connétable de France, fils aîné de Gny de Luxembourg, comte de faint Paul & de Ligny, & de Mahand de Chatillon, comtesse de saint Paul. Bonne de Bar sut la seconde semme, & vivoit encore en 1419. Voyez tome II. de cette histoire, pag. 724.
- 10. YOLAND de Bar, la jeune femme d'Adolphe duc de Mont, suivant un traité d'accord fait l'an 1409, entre Edouard de Bar, marquis du Pont, & Robert de Bar, seigneur d'Oily, pour la succession de Robert duc de Bar. Tritheme (4) dit que le duc Adolphe prétendit au duché de Bar du côté de sa semme, & entra deux fois dans ce pais avec une grande armée les années 1417. & 1414.
- 11. JEANNE de Bar, épousa Theodore Paleologue, marquis de Montferrat, duquel elle cut philieurs enfans, & mourut avant l'an 1409, luivant l'accord cité cidellus.

#### XIL

IENRY de Bar, seigneur d'Oisy, est qualissé consiste dans des lettres D datées de Paris le 3. mars 1389, par lesquelles ce prince lui ordonna cinq cent francs, & par autres du 13. may 1390. il ordonna à Henry de Bar & à Pierre de Craon ses consins, à chacun 2000. stancs d'or, en consideration de leurs services. La quittance d'Henry de Bar est du 4. juin suivant, & scellée d'un sceau aux armes de (b) abinet de M. Bar. (b) Le roi lui donna encore 10000. francs d'or, à prendre sur les aydes ordonnés sur la guerre, par lettres datées de Paris le 28. du même mois. Il mourut au voyage qu'il fit en Hongrie contre les Turcs l'an 1396. Berruyer, histoire des Celestins, pag. 233. dit qu'il mourut à Venile au retour de la bataille de Nicopolis l'an 1398, que son corps fut apporté à Paris, & enterré aux Celestins.

> Femme, MARIE de Coucy, comtesse de Soissons, dame de Coucy & d'Oisy, fille ainée & principale heritière d'Enguerran VII. du nom, seigneur de Coucy, de Marle & de la Fere, comte de Soissons, grand bouteiller de France, & d Isabeau E d'Angleterre sa premiere femme. Marie de Coucy mourut l'an 1404 avec soupçon de poiton, suivant l'histoire de Charles VI. du religieux de S. Denis, L. 24. C. 11.

- 1. Engueran de Bar, mort jeune.
- z. ROBERT de Bar, comte de Marle, qui suit.

(a) in Chronic. Sponbeimente,

de Clauembault.

Digitized by Google

#### XIII.

OBERT de Bar, comte de Marle & de Soissons, vicomte de Meaux, seigneur d'Oisy, de Dunkerque, de Warneton, de Bourbourg, de Bournehem,
de Roodes & de Gravelines, par le traité de partage fait le 8. avril 1409. entre
Edouard de Bar, marquis du Pont, fils aîné de Robert, duc de Bar, & Robert de
Bar, seigneur d'Oisy, fils de Henry de Bar. Il sut grand bouteiller de France &
premier president-Lay de la chambre des comptes de Paris, le roi érigea en sa faveur
& pour les descendans les châtellenies de Marle, de la Fere & de Montcornet en
comté, sous le nom de Marle par lettres données à Paris au mois d'aoust 1413. il
fut tué deux ans aprés avec deux de ses oncles à la bataille d'Azincourt.

Femme JEANNE de Bethune, vicomtesse de Meaux, sille aînée de Robert de Bethune vicomte de Meaux, seigneur de Vendeuil, & d'Isabean de Ghistelles sa seconde semme; elle survêquit son mary, eur en douaire la seigneurie d'Oisy, & se remaria à Jean de Luxembourg, seigneur de Beaurevoir, comte de Ligny & de Guise; elle mourut sur la fin de l'an 1459. laissant tous ses biens à sa fille du premier lit. Fosez tome 1V. de cette bissoire, p. 214.

JEANNE de Bar, comtesse de Marle & de Soissons, vicomtesse de Meaux, dame d'Oisy, de Dunkerque, de Gravelines, d'Alluye & de Montmirail, épousa au château de Bohaim le dimanche 16. juillet 1435. Louis de Luxembourg, comte de S. Paul, de Brienne & de Ligny, connêtable de France, fils aîné de Pierre de Luxembourg I. du nom, comte de Conversan & de Brienne, & de Marguerite de Baux sa première semme. Jeanne de Bar mourut l'an 1462. Voyez tome Isl. de cette histoire, pag. 327.



Digitized by Google

Λ

# ごみなくいいくないしんしんしん

# VALENTINOIS, DUCHE.

D'or an beuf paßans de gueules sur une terraffe de finople à la bordure de gueules chargée de 8. flam-

ODRIGUEZ Borgia, qui fut depuis pape, sous le nom d'Alexandre VI. avoit eu dans sa jeunesse de VANOSA, ou suivant quelques auteurs de JULIE Farnele, dite Vanosa ou Vanotia, dame Romaine, entr'autres enfans naturels CESAR de Borgia, qui dés son bas âge sur destiné à l'état ecclesiastique par son pere, lequel lui donna l'évêché de Pampelune, aprés son élevation au pontificat, le nomma à l'archevêché de Valence, & le fit cardinal en 1493. CESAR de Borgia quitta ensuite l'état ecclesiastique, & s'attacha au roi Louis XII. qui lui sit don des comtez de Valentinois & de Diois par lettres dattées d'Estampes au mois d'aoust 1498. ausquelles Jean comte de Foix & d'Estampes, gouverneur du Dauphiné, donna ses lettres d'attache le 22, du même mois d'aoust, & elles surent enregistrées au Parlement de Grenoble le 6. octobre suivant. Par autres lettres du même mois d'octobre de la même année 1498. Louis XII. érigea en faveur du même CESAR Borgia ces comtez de Valentinois & Diois en duché, celles-ci furent enregistrées au même parlement de Dauphiné le 15. novembre suivant. Depuis ce temps il prit le nom de duc de Valentinois, & épousa Charlotte d'Albret, fille d'Alain, sire d'Albret, dit le grand, comte de Gavre & de Castres, vicomte de Tartas, & de Françoise de Bretagne, comtesse de Perigord, vicomtesse de Limoges, dame d'Avesnes. I oyez tome IV. de cette bissoire, p. 485. pour l'érection de ce duché en Pairie en faveur d'Honoré de Grimaldi, prince de Monaco en 1642. É ci-devant page 366. pour la nouvelle érection de ce même duché-Pairie en faveur de Jacques-François Leonor Grimaldi en 1715. Voyez aussi les pieces qui vont être rapportées concernant cette érection, après lesquelles on donnera la genealogie de la maison de BORGIA.

PIECES

### PIECES CONCERNANT L'ERECTION DU DUCHE

## DE VALENTINOIS,

### EN FAVEUR DE CESAR BORGIA.

Littera alienationis Ducatûs Valentinensis. Registre de la chambre des comptes de Dauphiné cotté III. liber alienationum, fol. 256.

Au mois d'Aoust 1498.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France, Dauphin de Viennois, comte de Valentinois & de Diois, sçavoir faisons à tous presens & à venir : Que par la singuliere amour & affection que avons & pourtons à notre trés-cher & amé cousin le seigneur Domp Cesar de Borja, en saveur de notre S. Pere, duquel ilest prouchain parent, & pour consideration, reconnoissance des bons services que ledit seigneur Domp Cesar nous a icy devant faits, & esperons qu'il fera ci-aprés, desirant l'attraire par deça à notre service, & lui donner lieu & place où il se puisse loger & retirer, ainsi que bien lui appartient, & pour autres causes & considerations à ce nous mouvans, & mêmement en faveur de certain mariage que nous entendons faire de sa personne en cetuy notre royaume, & autres appointemens dont nous ne voulons ici autre declaration être faite à icelui seigneur Domp Cesar, de notre certaine science, grace speciale, pleine puissance & autorité royal & dalphinal, avons donné, cedé, quitté, transporté & delaissé, par la teneur de ces presentes, donnons, cedons, quittons, transportons & délaissons pour lui, ses hoirs & successeurs, perpetuellement & à toujours, nos comtez & seigneuries de Valentinois & Diois: leurs appartenances & appendances, ainsi qu'elles se comportent & poursuivent, tant en justice, jurisdiction, autorité, précogatives, prééminences, censes, zentes & revenus, proufits & émolumens que autres droits de comté & seigneurie quelconque, à quelle valeur & estimation qu'ils soient & puissent être & monter, pour d'icelles comtez & seigneuries jouir & user par ledit seigneur Domp Cesar, seldits hoirs & successeurs, & en prendre, parcevoir & recevoir les fruits, prousits & émolumens quelconques, sans aucune chose en reserver ou retenir, pour nous ou les nôtres, fors seulement des foys & hommages-lige, ressort & souveraineté, & en payant & acquireant les fiefs & aumônes, gages d'officiers, & autres charges ordinaires & anciennes étant sur lesdits comtez & seigneuries, où & ainsi qu'il appar-D tiendra. Si donnons en mandement par ces mêmes presentes à nos amez & seaux les gouverneurs ou son lieutenant, gens de notre parlement & de nos comptes dudit pays, general & trésorier general de nos finances d'icelui pays, & à tous autres officiers ou à leurs lieutenans preiens & à venir & à chacun d'eux comme à lui appartiendra, que en faisant ledit seigneur Domp Cesar de Borja jouir & user de nos presens dons, cessions, quittances, transports & delay, ils sui baillent & delivrent, ou fassent bailler & delivrer royaulment & de sait la possession & saisine desdits comtez & seigneuries de Valentinois & Diois, & d'icelles le fassent, seuffrent & laissent, ensemble sesdits hoirs & successeurs, jouir & user pleinement & paisiblement, tout ainsi & par la forme & maniere que dessus est dit, & s'aucun empéchement lui étoit fait, mis ou donné au contraire, le fasse mettre à pleine delivrance, & par le E rapportant ces presentes signées de notre main ou vidimus d'icelles fait sous scel royal ou dalphinal, avec reconnoissance sur ce, nous voulons notre tresorier & receveur general de nos finances audit pays ou autres particuliers à qui ce pourra toucher, être tenus quittes & déchargez par nosdits gens des comptes, ausquels nous mandons ainsi le saire sans difficulté: Car tel est notre plaisir, nonobstant quelconques lettres, restrinctions, mandemens ou défenses à ce contraires; & afin que ce soit chose ferme & estable à toujours, nous avons fait mettre notre scéel à ces presentes, sauf en autre chose notre droit & autruy en toutes. Donné à Estampes au mois d'aoust l'an de grace 1498. & de notre regne le premier, LOUIS. Par le roi Dauphin, M. lo cardinal de Reims, l'archevêque de Rouen & autres presens, ROBERTET.

Lettres d'attache du gouverneur, pour la verification des lettres de don des comtez de Valentinois & Diois. Ibidem fol. 258.

#### Du 22. aoust 1498.

EHAN comte de Foix & d'Estampes, vicomte & seigneur de Narbonne, gouvetneur & lieutenant general pour Monseigneur le roi, Dauphin, en son pays au Dauphine, comtez de Valentinois & Diois. Veues par nous les lettres patentes dudit leigneur ausquelles ces presentes sont attachées sous le contre-scel dalphinal, par lesquelles & pour les causes contenuës en icelles, ledit seigneur a donné, cedé, quitté, transporté, délaissé à notre trés-cher & trés-amé le sieur Domp Cesar de Borja, pour lui, ses hoirs & successeurs, perpetuellement & à toujours, les comtez & seigneuries de Valentinois & Diois, leurs appartenances & appendances, ainsi qu'elles se comportent & poursuivent, tant en justice, jurisdictions, autoritez, prérogatives, préeminences, censes, rentes, revenus, proufits & émolumens que autres droits quelconques, à quelque valeur & estimation qu'ils soient & puissent être & monter, pour d'icelles comtez & seigneuries jouir & user par ledit sieur Domp Ceiar, sesdits hoirs & successeurs, & en prendre, parcevoir & recevoir les fruits, proufits, revenus & émolumens quelconques, sans aucune chose en reserver ou retenir pour lui & les siens, fors seulement les toys & hommages-lige, ressort & souveraineté, & en payant & acquittant les fiefs & aumônes, gages d'officiers & autres charges ordinaires & anciennes étant sur letdits comtez & seigneuries, ou & ainsi qu'il appartiendra à nous par la part dudit sieur Cesar de Borja presentées, pour & afin d'en obtenit la verification & interinement d'icelles; la teneur desquelles considerées, nous, aprés ce que mondit sieur le roi Dauphin nous a fair expressément dire, lui étant en cette ville de Paris, que son vouloir étoit qu'elles sussent par nous interinées, avons entant qu'à nous est, procedé & procedons par ces presentes à la verification & interrinement d'icelles lettres de point en point, selon leur forme & teneur, tout ainsi & par la forme & maniere que ledit sieur roi dauphin le veut & mande par icelles. En témoin de ce nous avons fait mettre le scel ordonné audit gouvernement à cesdites presentes. Donné à Paris le vingt-deuxième jour d'aoust l'an 1498.

> Par M. le gouverneur & lieutenant general, MM. les évêques de Pamiez, M. Jehan de Morar, docteur en chacun droit, abbé de Feul- D heux, & autres presens. J. OLIVIER.

Arrêt du Parlement pour l'enregistrement desdites lettres, étant à la suite des lettres du gouverneur. Ibid.

#### Du 6. octobre 1498.

OANNES comes de Fuxo & de Stampis, vicecomes & dominus Narbonz, gu-bernator Dalphinatus, universis & singulis harum serie notum sieri volumus, quod receptis indèque visis per curiam parlamenti Dalphinalis litteris patentibus à christianissimo rege Dalphino, domino nostro emanatis, ejusque sigillo cera viridi E cum cordono cericeo in cauda duplici impendenti sigillatis, per quas ipse dominus noster dedit & contulit magnifico Dompno Cælari de Borja, comitatus Valentinensem & Diensem, cum juribus & pertinentiis eorumdem sine reservatione aliquali, demptis tamen & exceptis superioritate, reslortu, sidelitate & homagio quos sibi retinuit tamquam Dalphino Viennensi, prout plenius constat ipsis litteris, quibus prælenies nostræ lub contra-ligillo regiminis Dalphinatus alligantur in dicta curia Parlamenti, pro parte dieti Dompni Cafaris ipsarum litterarum imperrantis exhibitis, quarum tenoribus perpensis & consideratis, auditisque præceptis & injunctionibus ex parte præfati domini nostri, tam lirteratorie, quam alias per suos ad hoc mandatos, verbo & ore tenus eidem curix factis. Curia ipia litteras ipias infequendo Ipfius domini nostri beneplacitum interinavit, & nos interinamus juxta ipfarum formam & tenorem, per prælentes quocirca instante dicto Dompno Cælare, dilecto nostro domino de Riperiis locum tenenti nostrum harum serie præcipimus, committimus & mandamus, quaterius præfatum Dompnum Cælarem, seu ejus procuratoA tatuum, juriumque, & pertinentiarum corumdem ponat, mittat & inducat, politumque in eisdem manu teneat, tueatur & defendat ab omnibus & contra omnes; cum inhibitionibus & præceptis opportunis & ipsum dictis comitatibus uti & gaudere faciat, prout per cassem litteras sieri præcipitur & mandatur, quoniam ita sieri volumus & jubemus per præsentes. Datum Gratianopoli die sexta mensis octobris, anno Domini millesimo quatercentesimo nonagesimo-octavo.

Per dominum Gubernatorem ad relationem curia, in qua erant dominus prafatus de Ripperiis locum tenens, necnon domini Joannis Palmerii miles prafidens, Joannes Rabori, Pontius Poncii, Henricus Gauteronis & Petrus Daterii, jurium doctores, ac Joannes de Chapponay prafidens, Joannes Sauvaige, Stephanus Audrici & Hugo Cocti, auditores compotorum Dalphinalium. Ventolet.

Lettres d'érection du Valentinois en duché. Ibidem, fol. 248.

B

Au mois d'octobre 1498.

OUIS, par la grace de Dieu roi de France, dauphin de Viennois: A tous prefens & à venir, Salut. Comme puis n'a gueres par nos autres lettres patentes & pour certaines grandes & raisonnables causes que à ce nous ont mûs, mêmement par la singuliere amour & affection que avons & portons à notre cher & amé cousin le sieur Domp Celar de Bourja, en faveur de notre saint Pere le Pape, duquel il est prouchain parent, & afin que par deçà où il a deliberé venir & soi tenir C en notre service, il y eut lieux, places & leigneuries pour soi tenir & retirer; nous lui avons fait don, cession, transport & delai de nos comtez de Valentinois & de Diois, pour en jouir par lui, ses hoirs & successeurs, perpetuellement en tous droits de seigneurie quelconques, ainsi qu'il peut apparoir par nosdites lettres, lesquelles ont été bien & dûcment verifiées; toutes voyes pour ce que singulierement nous desirons favorablement traiter notredit cousin, & principalement l'élever de titres, honneurs, autoritez, prérogatives & préeminences honorables afferens à sa personne, ayons à cette cause par l'avis & déliberation des princes & seigneurs de notre sang & lignage & gens de notre conseil, ordonné & déliberé ériger en duché lesdites deux comtez de Valentinois & Diois, lesquelles sont bien anciennes, de bon revenu, & dont dépendent plutieurs nobles fiets, vassaux & sujets, pourquoi soit besoin décerner nos lettres convenables de ladite érection. Sçavoir faisons, que nous ce consi-D deré, & les caules, fins & raisons qui nous ont premierement mues à lui faire le don & transport desdits comtez, aussi celles qui presentement nous meuvent à faire ladite érection, qui sont trés-jultes & raisonnables, & faisant au bien, prousit & utilité de nous & de la chose publique de notre royaume, pays, terres & seigneuries. Voulons par ce icelle érection, en ensuivant lesdits avis & déliberation, sortir effet pour leidites causes & considerations, de notre certaine science, propre mouve-ment, grace speciale, pleine puissance & autorité royale & dalphinale, lesdits deux conitez de Valentinois & Diois, leurs appartenances & appendances ainsi par nous données, transportées & délaissées à notredit cousin le tieur Domp Cesar de Borja, avons de nouvel érigé, & érigeons en duché, dite la duché de Valentinois, qui sera tenuë & mouvant de nous & nos successeurs dauphins de Viennois, à cause de notredit pays du Dauphiné, à une seule foi & hommage, que icelui notre cousin & E seldits successeurs en seront tenus faire à nous & nos successeurs dauphins, ressortissans en tous droits de souveraineté envers nous & notre Parlement dudit pays, ainsi que étoient auparavant icelles deux comtez. Voulant & octroyant de notredite grace, pleine puillance & autorité, que dorénavant notredit cousin & seldits successeurs ducs dudit duché de Valentinois, en tous actes soient dits, tenus, censez & reputez pour ducs, & jouissent & usent entierement, pleinement & paisiblement de tous droits, honneurs, autorités, prérogatives & préeminences que à duché appartiennent & peuvent appartenir, jaçoit ce que l'on voulsit dire scelles deux comtez n'avoir les pieces & membres requiles à érection de duché. Si donnons en mandement par ces mêmes presentes à nos amez & seaux les gouverneurs ou son lieutenant, gens de notre Parlement & de nos comptes en nosdits pays du Dauphiné, à tous les senêchaux, capitaines, châtelains & autres nos justiciers & officiers ou leurs lieutenans nobles vailaux & sujets desdits comtez de Valentinois & Diois, & à chacun d'eux, si comme à lui appartiendra, que de nos presens, grace, érection & contenu en celdites presentes, ils fassent, seuffrent & laissent notredit cousin & seldits successeurs jouir & user perpetuellement, pleinement & paisiblement, en les faisant lire, publier & enregistrer par les lieux, & ainsi qu'il appartiendra, cessant ou faisant cesser tous empechemens que l'on leur pourroit faire, mettre ou donner au contraire, car ainsi nous plait-il être fait, nonobstant quelconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou défenses à ce contraire; & afin que ce soit choie serme & estable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites presentes, sauf en autre chose notic droit & l'autrui en toutes. Donné à Vieuxvy au mois d'octobre l'an de grace 1498. & de notre regne le premier. Par le roi dauphin. Montieur le cardinal d'Amboite. archeveque de Rouen, le leigneur de Ravastain & autres presens. 11/4 ROBERTET.

Arrêt d'enregistrement des lettres d'érection du duché de Valentinois. Ibid. fol. 250. yo.

### Du 15. novembre 1498.

OANNES comes de Fuxo & de Stampis, vicecomes & dominus Narbonz, gubernator Dalphinatus: Universis & singulis harum serie notum sieri volumus, quod receptis indèque visis per insignem curiam Parlamenti Dalphinalis litteris patentibus à serenissimo principe rege dalphino domino nostro emanatis, & ejus sigillo cera viridi, cum cordono cericeo in cauda duplici impendenti sigillaris per quas ipse dominus noster rex volens ob sincerum amorem quem gerit c erga illustrem Dompnum Czsarem de Borja, ipsum honoribus decorare, & favoribus prolequi ob causas in prædictis litteris contentas & expressas, ea propter comitatus Valentineniem & Dieniem in ducalem dignitatem erexit, & eumdem Dompnum Czslarem titulo ducis Valentinensis insignivit, prout in eildem litteris plenius continetur, que littere sucrunt presentate diche Parlamenti curie pro parte dichi domini impetrantis ad effecturn interinationis earumdem, & quibus hac nostra sub contra-sigislo regiminis Dalphinatus alligantur, quatum tenore perpenso & considerato curia prædicta Parlamenti litteras ipías erectionis in ducalem dignitatem, & quantum ad cætera omnia quæ in eis continentur, duxit interinandas, casque interinavit, & nos interinamus juxta ipsarum tenorem & formam per præsentes, quo-circa damus in mandatis universis & singulis senescallis, judicibus, capitaneis, castellanis & aliis quibuscumque justiciariis & officiariis, aur corum loca tenentibus, nobilibulque, valsalis & subditis dictorum comitatuum & cuilibet ipsorum prout ad D eum pertinuerit, ut præfatum illustrem Dompnum Cæsarem impetrantem prædictis litteris erectionis sua ad ducalem dignitatem & excellentiam, & contentis in eisdem uti & gaudere sinant & permittant, litterasque ipsas publicari & registrari saciant in locis opportunis, illasque observent & observari faciant sine quacumque difficultate, quibulcumque impedimentis quæ fieri possent in contrarium cessantibus, quoniam ita fieri volumus & jubemus per præsentes. Datum Gratianopoli die decima-quinta mensis novembris anno Domini millesimo quatercentesimo nonagesimo-octavo.

Per dominum gubernatorem ad relationem curiz in qua erant domini Joannes Palmerii miles præsidens, Joannes Raboti, Antonius Muleri, Antonius Putodi, Chaffredus Cha. Caroli, Petrus Laterii & Joannes de Ventis, jurium doctores, necnon Joannes Sauvaige, Stephanus Audrici, Eynardus Flehardi & Hugo Cocti, auditores compotorum Dalphinalium. VENTOLET.

GENEALOGIE

## ALLAN ELLAN KARAKAKELAKE

## GENEALOGIE

### DE LA

## MAISON DE BORGIA.

ETTE maison, originaire d'Espagne au royaume de Valence, doit tout son lustre & son éclat au pape Calixte III. nommé auparavant ALFONSE Borgia. Philippe de Bergame soutient qu'elle étoit trés-noble & trés-considerable avant qu'elle cût donné deux papes à l'église. Voyez pour son origine Imhof, geneal, viginti illustrium in Hispan. samil. edit. de 1712. p. 19. La genealogie en va être rapportée d'aprés cet auteur, auquel on ajoutera ce que l'on a pû trouver ailleurs.

LFONSE de Borgia, natif de Xativa dans le diocese de Valence, étudia à Le-A rida, où il eut un canonicat; Alfonse V. roi d'Arragon le choisit pour son secretaire, & il employa les soins & sa prudence pour éteindre le schisme en Arragon; le pape Martin V. lui en témoigna sa reconnoissance, & lui donna l'évêché de Majorque, il n'en prit point possession, & eut depuis celui de Valence. Eugene IV. le créa cardi-C nal en 1444. & il sut élû pape le 8. avril 1455. il gouverna l'église 3. ans 3. mois & 29. jours, sous le nom de Calixte III. & mourut le 6. aoust 1458. il étoit fils unique, de Dominique (alias Jean) Borgia, & de Francina, inative de Valence, & eut deux iœurs, scavoir 1. Isabelle, qui épousa Geoffroy Borgia, dont il sera parlé cy-aprés. 2. Catherine, mariée à Jean del Milla, fut mere de Jean-Louis del Milla, que le pape Calixte III. son oncle fit cardinal, & qui mourut en 1507.

Ciaconius donne à Alfonse de Borgia un fils naturel François de Borgia, nommé archevêque de Cosence par le pape Alexandre VI. puis créé cardinal prêtre & évéque de Thiano le 28. septembre 1500. il mourut le 4. novembre 1511. à Pise, aprés avoir été privé de la pourpre par decret du pape Jules II. Voyez hist. Pont. Rom. & S. R. E. Cardinalium, imprimé à Rome en 1677.

D



D'or an beuf paßant de gueules sur une terrasse de sinople à la bordure de gueules chargée de 8. flammes d'or-

I.

E

NEOFROY Borgia, quelques auteurs comme Gaspar Escolanus, soutiennent qu'il étoit de la maison de Borgia, de même que sa temme; & les autres qui disent le contraire, avouent que sa famille étoit trés-ancienne & trés-noble, du nom de Lenzoli, mais qu'il prit le nom & les armes de Borgia, parce que cette maison n'avoit aucun enfant mâle qui pût en continuer la posterité; il étoit sils, suivant Imhof, de Roderie-Gil Borgia, & de Sibille Boris.

Femme, ISABELLE Borgia, fille de Dominique Borgia, & de Francina la femme

& sœur du pape Calixte III. comme il vient d'être dit. 1. PIERRE-Louis Borgia, sur preset de Rome & lieurenant general du patrimoine de S. Pierre.

Tome F.

### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL. 322

2. RODRIGUEZ Borgia, qui suit.

3. JEANNE Borgia, mariée à Pierre-Guillaume Lanzol, seigneur de Villa-Longa, baron de Castelnou; seurs ensans surent adoptez au nom de Borgia, par le pape Alexandre VI. leur oncle.

4. TECLE Borgia, femme de Vital de Villa-nova.

5. BEATRIX Borgia, époula Ximenes-Perez de Aranda-Arenos.

### II.

ODRIGUEZ Borgia, pape sous le nom d'Alexandre VI. Calixte III. son oncle B maternel le crea cardinal en 1455. & lui donna l'archevêché de Valence en Espagne, ou Sixte IV. l'envoya legat. Aprés la mort d'Innocent VIII. il fut élu pape le 11. aoust 1492. & prit le nom d'Alexandre VI. il sut empoisonné dans une maison de campagne du cardinal Adrien Cornetto, par méprile d'un vin empoisonné que lui & Cesar son fils avoient sait préparer pour d'autres, & mourut âgé de 72. ans le 18. aoust 1503. aprés avoir tenu le Pontificat onze ans & trois jours. Vojez Guichardin, hist. e. 1. 2. & seq. Mariana, hist. Hispan. l. 1. e. 2. Raphael Volateran. Antrop. l. 22. Paul Jove, in Gonsal. Du Preau, hist. Eccles. Du Chesne, hist. des papes. Papirius Masson, de episcop. urbis. Gregor. Leti, vua C. Borgia, & Sponde. Il avoit C eu, étant cardinal, quatre fils & une fille naturels de Vanotia Catanea, ou suivant quelques auteurs de Julie Farnese, dame Romaine, dite Vanosa ou Vanotia.

### Enfans naturels de Rodriguez Borgia & de Vanotia Catanéa.

3. Pierre-Louis Borgia sut créé premier duc de Gandie en 1485, chambellan de Ferdinand & d'Isabelle roi & reme d'Espagne, il épousa Marie-Enriquez, fille naturelle d'Alfonse II. du nom, roi de Naples, & mourat avant le mariage consommé, & avant l'élevation

de son pere au Pontificat.

2. Cesst Borgia, cardinal, archevêque de Valence en Espagne, puis duc de Valentinois; son pere le destina à l'église des son bas age, & lui donna l'eveché de Pampelune; aussi-sot après son élevation à la papauté, il le nomma à l'archeveché de Valence, & le créa cardinal en 1493, quelque temps après ce nouveau cardinal resolus de se désaire de Jean Borgia son frere, duc de Gandie, que l'on trouva en 1497, mort dans le Tibre & percé de neuf coups d'épée. Il quitta ensuite la prosession ecclesiastique, & se ligua avec le roi Louis XII. qui projettoit l'expedition de Milan, Ce prince lui fit don des comtez de Va-lentinois & de Diois par lettres données à Estampes au mois d'aoust 1498, en recompense de ce qu'il lui avoit apporté une bulle par laquelle le pape nommoit des commissaires pour connoitre de la rupture de son mariage avec Jeanne de France. fille du roi Louis XI. & de ce qu'il lui avoit remis un bonnet de cardinal pour Georges d'Amboise. Les comtez de Valentinois & Diois surent érigez en duché en saveur du même Cesar Borgia par autres lettres du mois d'octobre de la même année, enregistrées au parlement de Dauphine le 15. novembre suivant, & rapportées ci-devant p. 517. Il obtint au mois de may 1499 des lettres patentes du roi Louis XII. par lesquelles il sut adopté lui & sa posterité E au nom & armes de France, avec permission d'en user en tous actes. Il est qualifie Cesar Borgia de Francia, duc de Valentinois, comte de Diois, seigneur d'Issoudun, & capitaine de cent lances fournies des ordonnances du roi dans une quittance de 300. livres qu'il donna au tresorier des guerres du roi, pour son quartier de capitaine le 16. may de la même année, elle est stellée en cire rouge l'écu parti au 1. un bœuf, au 2. un fascé, il prend les memes qualitez dans une autre du 25. octobre suivant, donnée au même tresorier, cette séconde est scellée d'un ecastelé au 1. & 4. de France, au 2. un boruf, au 3. un faice. On en trouve une troisième, où il est qualifié Cesar de Borgia duc de Valentinois & de Diois, elle est de six cent livres reçus d'Henry Bohier, receveur general des sinances pour le parsait payement de vingt mille liv. de rente à lui ordonnées, & dattée du quenze juillet mil cinq cent deux, & scellée d'un écu pareil à celui de la seconde, & sur le tout deux cless mises en sautoir, surmonté d'un pavillon au dessus duquel est une pique. (a) La premiere a pour legende Cesar Borgia, dux Valent. & la seconde Cesar Borgia de Francia, dux Valent. Il se servit des armes du roi pour satisfaire son ambition, prit les meilleures places de la Romandiole, s'empara d'Immola, de Forli, de Fayence, de Pesaro, de Rimini, de Camerin, &c. & exerça une stramie insupportable sur la plupart des princes d Italie.

(a) Cabiret de bault.

Femme, CHARLOTTE d'Albret, fille d'Alain, sire d'Albret, dit le Grand, comte de Gavre, & de Castres, & de Françoise de Bretagne, comtesse de Perigord, vicomtesse de Limoges, dame d'Avesnes; par le contrat Cesar Borgia, duc de Valentinois, promit de consigner 100000. liv. au sire d'Albret son beau-pere, pour être employées en terres & rentes au prosit de Charlotte d'Albret, & le mariage ayant été différé saute d'execution de cet article, les quatre generaux des sinances, Michel Gaillard, Pietre Briçonnet, Thomas Bohier & Jacques de Beaune, s'obligerent à payer cette somme, pour laquelle le roi Louis XII. leur accorda lettres de seureté le 10, may 1499. (a)

(a) Ibidemi;

Louise Borgia, mariée 1º. le 7. avril 1517. à Louis II. du nom, fire de la Tremoille, vicomte de Thouars, prince de Talmond, fils de Louis I. sire la Tremoille, vicomte de Thouars, & de Marguerite d'Amboise, 2º. le 3. fevrier 1530. à Philippes de Bourbon, seigneur de Busser, sils aîné de Pierre de Bourbon, bâtard de Liege, seigneur de Busser, & de Marguerite d'Alegre, Voyez tome I. de cette hissoire, pag. 376. Ét tome IV. pag. 168.

- 3. JEAN Borgia, second duc de Gandie, qui suit.
- 4. GEOFROY Borgia, prince de Squillace, dons la posterité sera rapportée ci-
  - 5. LUCRECE Borgia, épousa 1º. Jean Sforce, seigneur de Pezaro, sils de Constant Sforce, seigneur de Pezaro, & de Camille Marzana, sille de Marin duc de Sesse, & de Leonore d'Arragon. Lucrece Borgia se separa de son premier mari, qui épousa Geneure Thiopola, sille d'un senateur de Venise, & mourut en 15 10. Elle se maria 2º. à Alsonse bâtard d'Arragon, prince de Salerne & duc de Bisceglia, sils naturel d'Alsonse d'Arragon II. du nom, roi de Naples. 3º. à Alsonse d'Est, duc de Ferrare, de Modene & de Reggio, veus d'Anne Sforce, sille de Galeas-Marie Sforce, duc de Milan, & sils d'Herenses d'Est, duc de Ferrare, & d'Eleonore d'Arragon. Elle mourur en 1520.

On trouve encore JEAN Borgia, legitimé au mois de septembre 1501. par le papor Alexandre VI. comme fils de Cesar Borgia, & d'une personne libre, ensuite legitimé, & reconnu par le même pape comme son propre sils, par lettres du même jour,

TEAN Borgia I. du nom, second duc de Gandie & de Sessa, prince de Thiano, aprés la mort de Pierre-Louis Borgia son frere asné, sut assassiné le 15. juin 1497. à Rome, où son corps sut jetté dans le Tibre, & on ne douta point que

Ra) Tabul zvete. hist. Ital & Hisp. geneal, parte priCesar son frere n'eut sait ce coup par jalousie.
Femme, MARIE, Enriquez, est dite par Imhos (a) sille de Henry Enriquez, seigneur de Cortez, d'Orze & de Galera, amiral de Sicile, & de Marie de Luna. Elle étoit veuve de Pierre-Louis Borgia, frere de son second mari, & étant restée veuve pour la seconde fois, elle prit l'habit de religieuse dans le monastere de sainte Claire de n Gandie où étoit sa fille.

1. JEAN Borgia II. du nom, troisième duc de Gandie, qui suit.

2. Isabelle Borgia, sur promise en mariage au duc de Segorbe, & se sir religieuse à sainte Claire de Gandie, sous le nom de la mere Françosse de Jesus. Elle y mourut saintement.

### IV.

FEAN Borgia II. du nom, troisiéme duc de Gandie. I. Femme, JEANNE d'Arragon, fille d'Alphonse bâtard d'Arragon, fils naturel de Ferdinand le Catholique, roi d'Arragon.

1. FRANCOIS Borgia, duc de Gandie, qui suit.

2. Aloise Borgia, mariée à Martin de Gurrea & d'Arragon, duc de Villahermosa, fils d'Alphonse de Gurrea, comte de Ribagorsa, & d'Isabelle Ramon

II. Femme, FRANCOISE de Castro & Pinos, fille de Galceran huitième comte d'Evoli.

1. Rodrigue Borgia, créé cardinal par le pape Jules III. le 20. decembre 1536, mourut au mois de juin 1537.

2. PIERRE-Louis Borgia, marquis de Navarres, viceroi de Catalogne & dernier grand maître de l'ordre de Montesa, qui avoit été institué par Jacques II. roi d'Arragon l'an 1316.

3. HENRY Borgia, évêque de Squillace, sur créé cardinal par le pape Jules III. le 12. decembre 1539. & mourut à Viterbe le 16. septembre 1540, en allant D à Rome recevoir la pourpre.

4. THOMAS Borgia, archevêque de Sarragosse.

5. MADELENB Borgia, mariée à Ferdinand de Procita, comte de Almenara.

6. MARGUERITE Borgia, semme de Frederie de Faro-Portugal, seigneur d'Oran, second fils de Sanche de Portugal-Norona, comte d'Odemira, & d'Angele Fabia sa seconde semme, Il étoit veuf 1º. de Marquerite-Cherubine de Centelles, 2º. de Marie-Madelene d'Ercilla & Zuniga, & mourut le 23. Octobre 1575. Voyez tome I. de cene histoire, pag. 655.

RANCOIS Borgia & d'Arragon, quatrième duc de Gandie, marquis de Lombay, chevalier de l'ordre de S. Jacques, viceroi de Catalogne & de Vasence. Après la mort de sa semme, il se sit Jesuite à 37, ans en 1548, & sur le troisieurs sois le cardinalat, & accompagna le cardinal Alexandrin, neveu du pape Pio V. legat en Espagne, en Portugal, puis en France, & étant de retour à Rome, il y mourut en odeur de sainteté le 30. septembre l'an 1572. âgé de 62. ans. Le cardinal Gaspar Borgia, l'un de ses petits-sils, sit transporter en 1617. son corps à (b) Imhos di. Madrid; le pape Urbain VIII. le beatissa le 23. novembre 1624. (b) & Clement X. le canonisa en 1671. Voyen sa vie écrite par le P. Ribadencira, par le P. Eusebe Nicremberg, & en français par le P. Verjus. Voyez aussi Orlandini & Sacchini, hist. Soc. Jesu, Alegambe, bibl. Soc. Jesu, & Nicolas Antonio, bibl. Hisp.
Femme, ELEONORE de Castro, fille d'Alvar de Castro, & d'Isabelle de Me-

nesses, sut mariée en 1528, devint premiere dame de la chambre de l'Imperatrice, &

mourut en 1546.

1. CHARLES

### DUCHEZ NON PAIRIES. VALENTINOIS. 125

r. CHARLES Borgia & d'Arragon, cinquiéme duc de Gandie, qui suit.

2. JEAN Borgia & d'Arragon, comte de Majalde & de Ficallo, dont la posserité sera rapportée es-après §. I.

3. ALVARE Borgia, marquis d'Alcanizes, dont il fera parlé ci-aprés G. II.

4. FERDINAND Borgia, grand maître de la maison de l'imperatrice Marie d'Autriche, semme de l'empereur Maximilien II. du nom.

C. ALFONSE Borgia.

- 6. Isabelle Borgia, mariée à Français de Roxas & Sandoyal, comte de Lerme, marquis de Denia.
- 7. JEANNE Borgia, épousa Jean Henriquez d'Almanza, marquis d'Alcanizes, fils de François Henriquez d'Almanza, marquis d'Alcanizes, & d'Isabelle d'Ulloa.

8. DOROTHE B Borgia, religieule à sainte Claire de Gandie.

В

C

VI.

Lombay, viceroi de Portugal pour Philippes II. roi d'Espagne.

Femme, MARGUERITE ( alsas MADELENE ) de Centellas, comtesse d'O-liva, fille de François Gilbert, quatrième comte d'Oliva, seigneur de Nules, & de la Vallée de Ayora, & de Marie de Cardone.

1. FRANCOIS Borgia II. du nom, sixième duc de Gandie, qui suit.

2. Louis Borgia, fut tué ès guerres de Flandres.

3. PIERRE Borgia, seigneur de la vallée de Ayora, épousa Lemore Borgia sa coufine germaine, fille de Jean Borgia, comte de Majalde & de Ficallo, & de Lanrence d'Ognas & Loyola sa premiere semme.

4. Alfonse Borgia, chanoine de Valence.

### VII.

RANCOIS Borgia & d'Arragon II. du nom, fixiéme duc de Gandie, marquis de Lombay, comte d'Oliva, consciller du roi d'Espagne.

Femme, JEANNE de Velasco, fille d'Inigo-Fernandez de Velasco, duc de Frias,

Exiéme connétable de Castille, & d'Anne d'Arragon & Guzman.

1. CHARLES Borgia & Centellas II. du nom feptiéme duc de Gandie, qui suit.
2. GASPAR Borgia, docteur de l'Université d'Alcala, créé cardinal par le pape Paul V. l'an 1611., sut archevêque de Seville, viceroi de Naples, ambassadeur du roi d'Espagne à Rome. Ce sut durant le cours de son ambassade en 1617. qu'il sit transporter le corps de son bisayeul à Madrid. Il sut encore évêque d'Albane, & ensin archevêque de Tolede. Il mourut l'an 1645. âgé de 61. ans, il distributoit tous les ans aux pauvres pendant qu'il demeuroit à Rome dix mille pieces d'or. (4)

(a) Imhof abi

3. Inico Borgia, gouverneur de la citadelle d'Anvers, & maître de l'artillerie en fipra, p. 28.

Flandres.

Femme, HELENE de Hennin, fille de Jacques de Hennin, marquis de la Vere, seigneur d'Auxy, de Tournehem & de West-Capelle, & de Marie de Redeghem. Voyez tome 1. de cette bistoire, pag. 256.

MARIE-TERESE Borgia, époula 1º. Antoine de Alvaredo & Velasco, troisiéme comte de Villamor. 2º. Ferdinand-Michel de Teiada, seigneur de Marchamalo.

4. BALTASAR Borgia, chanoine de Valence.

5. MELCHIOR Borgia, chevalier de Malte, viceroi de Sicile.

### VIII.

CHARLES Borgia & Centellas II. du nom, septiéme duc de Gandie, viceroi de Sardaigne.

Femme, ARTEMISE Doria-Caretto, fille de Jean-André Doria, prince de Melte, general des mers d'Italie pour le roi d'Espagne, & de Zenobie Caretto.

1. FRANCOIS Borgia & Centellas III. du nom, huitième duc de Gandie,

2. MADELENE-FRANÇOISE Borgia, épousa Philippes-François de Ligne, prince d'Aremberg, chevatier de la Toiton d'or, fils de Philippes-Charles de Ligne,

### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

prince d'Aremberg, due d'Arschot, chevalier de la Toison d'or, & de Claire-Isabelle de Barlaymont sa seconde semme.

### IX.

RANCOIS Borgia & Centellas I II. du nom, huitième duc de Gandie, comte d'Oliva, marquis de Lombay.

Femme, ARTEMISE Doria-Colonna, fille d'André Doria, troisième prince de Melfe, grand d'Espagne, chevalier de la Toison d'or, & de Jeanne Colonne, sur mere de

### X.

RANCOIS-CHARLES Borgia & Arragon, neuviéme duc de Gandie, marquis de Lombay, comte d'Oliva.

Femme, MARIE Ponce de Leon, fille de Roderic Ponce de Leon, quatrième B duc d'Arcos, viceroi de Naples, & d'Anne-Françoise de Cordoue & d'Arragon, fille d'Henry de Cordoue & d'Arragon, cinquième duc de Segorbe & de Cardone.

1. PASCAL-FRANCOIS Borgia & Centellas, dixiéme duc de Gandie, qui suit.

2. François Borgia, archidiacre de Tolede, fut créé cardinal prêtre par le pape Innocent XII. le 21. juin 1700. évêque de Calahorra en avril 1701. & archevêque de Burgos au mois d'octobre tuivant. Il fut proposé pour cet archevêché par le pape Clement XI. dans le consistoire du 3. avril 1702. & mourut le lendemain à Madrid âgé de 43. ans.

3. Louis Borgia, gouverneur de la citadelle d'Anvers, marquis de Tarazena à cause de sa semme Marie-Antonie Pimentel de Ibarra, fille unique d'Assonse Pimentel de Ibarra, quatrieme marquis de Tarazena, & d'Anne-Marie de kliaquez & Borgia, qu'il a épousée en 1701.

4. CHARLES Borgia, archevêque de Trebisonde, patriarche des Indes, grand maître de la chapelle du roi d'Espagne, sur créé cardinal par le pape Clement XI. le 29. novembre 1719.

5. ARTEMISE Borgia, femme de Charles-Philippes Spinelli, prince de Cariati, conseiller d'état de l'empereur, mort au mois de sevrier 1725. âgé de 80. ans. Sa femme étoit morte vers la fin du mois de septembre 1723.

6. VICTOIRE Borgia, femme de Didace Mexia de Carillo, sixième marquis de la Guardia.

7. Josephe Borgia, épousa 1º. Jean Henriquez de Gusman, douzième comte de Alva de Aliste. 2º. en 1699. N... treizième comte de Alva de Aliste, dont elle est restée veuve au mois de janvier 1709.

### XI.

PASCAL-FRANCOIS Borgia, dixiéme duc de Gandie, marquis de Lombay & de Quirra, comte d'Oliva, commandeur de Calçadilla de l'ordre de S. Jacques, gentilhomme de la chambre du roi, d'Espagne, mourut le 9. decembre 1716. âgé de 65, ans.

Femme, JEANNE Fernandez de Cordoue & d'Arragon, fille de Louis-Ignace Fernandez Cordoue & Figueroa, fixiéme duc de Feria, marquis de Priego, grand d'Espagne de la premiere classe, & de Marsane de Cordoue & d'Arragon, fille d'Antoine E Fernandez, septiéme duc de Sesse, su mariée le 16. septembre 1669.

1. Louis Borgia & de Cordoue, marquis de Lombay, époula en 1694. Rese de Benavides & d'Arragon, fille de François, neuvième comte de Santiivan, & de Françoise d'Arragon & de Sandoval.

2. MARIANE Borgia, mariée à Louis de Benavides & d'Arragon, quatrième marquis de Solera, frere de la femme de Louis Borgia, dont il vient d'être parlé; il mourut subitement en 1706. à Pampelune où il étoit viceroi. Elle avoit été fiancée avec Diego de Benavides & d'Arragon, troisième marquis de Solera, frere ainé de son mari.

5. IGNACE Borgia, épousa le 10. juillet 1695. Antoine-François Pimentel de Quinones, comte de Benavente & de Luna, fils de François-Antoine-Casimir-Alfonse Pimentel de Quinones & Benavides, comte de Benavente, de Luna & de Majorga, marquis de Javalquinto & de Villareal, chevalier des ordres du toi, grand d'Espagne, & d Emmanuelle de Zuniga & Sarmiento, fille de Jean de Zuniga & Sarmiento, dixiéme duc de Bejar, sa teconde semme. Elle mourait en 171.



### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL. 528

de Montalegre, & de Marie-Petronille Nugno de Porez-Enriquez de Guzman troisième comtesse de Villa-Umbrosa & de Castronuevo, marquise de Quin- A tana.

### V 1 1.

SHARLES d'Arragon & Borgia, comte de Ficallo, devint due de Villa-Her-

mola, à caule de lon mariage.

Femme, MARIE-LOUISE de Gurrea & d'Arragon, fille unique & heritiere de Ferdinand de Gurrea, & d'Arragon, fixième duc de Villa-Hermola, comte de Ribagorza, & de Jeanne de Pernitein.

1. FERDINAND de Gurrea d'Arragon & Borgia, huitième duc de Villa-Hermola, qui suit.

2. JEAN Borgia & d'Arragon.

I. Femme N.

CHARLES Borgia & d'Arragon, marquis de Cabrega par sa semme Antonie de Velasco & de Navarre, fille de Pierre de Navarre, premier marquis do

II. Femme, THERESE-ANTONIE Manrique de Mendoza, marquise de Cagnete, veuve de Jean-Amoine de Torres-Portugal, troisiéme comte de Villar-Dompardo,

& fille de Jean Hurtado-Mendoza, marquis de Cagnete.

### AIIT.

ERDINAND de Gurrea-Arragon-Borgia, huitième duc de Villa-Hermosa, C Grand d'Espagne, comte de Ficallo & de Luna.

I. Femme LOUISE de Gurrea-Arragon, fille de François de Gurrea-Arragon,

comte de Luna.

1. EMMANUEL de Gurrea-Arragon-Borgia, comte de Luna, mourut avant fon pere.

2. CHARLES d'Arragon-Borgia-Alagon & Gurrea, neuviéme duc de Villa-

Hermosa, qui' suit.

II. Femme MARIE de Silva, fille de Diego de Silva, premier marquis d'Oran, & de Lucrece de Corella-Mendoza; elle étoit veuve de Gaspar Ladron de Villa-nova, ttoisiéme comte de Sinarias.

### IX.

HARLES d'Arragon-Borgia-Alagon & Gurrea, neuviéme duc de Villa-Heramola, comte de Luna, de Saltago & de Ficallo, seigneur des baronies de Pedrosa, d'Erla & de Pina, chevalier de la toison d'or, conseiller d'état, gentilhomme de la chambre du roi d'Espagne & gouverneur des Pays-Bas, mourut sans enfans le 14. aoust 1692.

Femme, MARIE Enriquez de Guzman, sœur de Jean Enriquez de Guzman, douzième comte d'Alva & d'Aliste, mourut en 1695, aprés avoir sait les sessites ses heritiers universels, mais cette succession leur sut contestée au conseil d'Arragon, où ils

perdirent leur procés.

E

B

### The state of the s

§. I I.

## MARQUIS D'ALCANIZES.



D'or au benf pafiant de gueules sur une terrasse de sinople à la bordure de gueules chargée de 8. flanomes d'or.

### VI.

A LVARE Borgia, fils puîné de FRANCOIS Borgia, quatriéme duc de Gandie, & d'ELEONORE de Castro mensionnez ci-devant p. 524. devint par son mariage marquis d'Alcanizés.

Femme, ELVIRE Enriquez de Almanza, fille & heritiere de Jean Enriquez de Almanza, troisiéme marquis d'Alcanizés, & de Jeanne Borgia.

- 1. ANTOINE Enriquez de Almanza, marquis d'Alcanizgs, qui suit.
- 2. JEAN Enriquez Borgia; fut marquis d'Oropesa aux Indes par le mariage qu'il contracta avec l'heritiere de cette maison.
- 3. THOMASSE Enriquez Borgia, femme de Leas de Vega, premier comte de Graiar.

### VII.

ANTOINE Entiquez de Almanza, cinquiéme marquis d'Alcanizés. Femme, LEONORE de Vega, fille de Pierre Alvarez de Vega.

- 1. ALVARE Enriquez de Almanza, qui suit.
- 2. PIERRE Enriquez.

### VIII.

C A LVARE Enriquez de Almanza II. du nom, sixième marquis d'Alcanizés.

Femme, AGNE'S de Guzman, fille d'Henry de Guzman, second comte d'Olivarez, viceroi des deux Siciles, & de Marie Pimentel de Fonseca, sut mere de S 6

IX.

TEAN Enriquez de Almanza & Borgia, marquis d'Alcanizés & d'Oropela, comte de Almanza, Grand d'Espagne, mourut sans ensans males le 17. mars 1675.

1. Femme, ANNE Enriquez de la Cueva, fiile de François Fernandez de la Cueva feptiéme duc d'Albuquerque, viceroi de Catalogne & entuite de Sicile, & d'Anne Enriquez sa troisième femme.

Anne Enriquez de Almanza, mariée à Jaeques-François-Viêtor Sarmiento de Silva, cinquiéme duc de Hijar fils aîné de Rodrigue Sarmiento de Silva & Villandrado, comte de Salinas, de Belchite & de Ribadeo, second marquis d'Alenquer, & d'Isabelle-Marguerite Fernandez de Hijar. Anne Enriquez mourut avant son pere sans ensans, & son mari épousa 2º. Mariane Pignatella-d'Arragon, fille d'Heelor Pignatelli, duc de Monteleon, morte en 1681. 3º Therese Pimentel de Quinones, fille d'Assonse-Antoine Pimentel de Quinones, onziéme comte de Benavente, veuve de Fabrice Pignatelli, septiéme duc de Monteleon.

II. Femme, JEANNE de Velasco & Tovar, fille de Bernardin de Velasco & Tovar, septiéme connétable de Castille, sixiéme duc de Frias, comte de Haro, marquis de Berlanga, & d'Isabelle-Marie de Guzman sa premiere femme. Elle étoit veuve en premieres nôces de Henry Felipez de Guzman, marquis de Mairena, & en secondes d'Alfonse-Melchier Tellez-Giron.

TERESE Enriquez de Almanza, marquise d'Alcanizés, comtesse d'Almanza, d'Oropesa, & dame de la maison de Loyola, épousa Louis Enriquez de Cabrera, sils pusné de Gaspar Enriquez de Cabrera, & frere de Jean-Thomas Enriquez de Cabrera, septiéme duc de Medina de Rio-Seco, onzieme amirante de Castille, comte de Melgar, de Modica & de Cabrera.

### ななどなるがあるながながながながながあがあるがあるが

6 III.

# PRINCES DE SQUILLACE



D'or an beuf pagant de guenies sur nne terrafe de finople à la bordure de guoules chargée de 8. flammes d'or.

III.

CEOFROY Borgia, prince de Squillace, comte de Cariati, étoit le quatriéme fils naturel de Roderic Borgia pape, sous le nom d'ALEXANDRE VI. comme il a été dit ci-devant, pag. 523.

I. Femme, SANCHE d'Arragon, fille naturelle d'Alsonse II. roi de Naples & de Sicile, sut mariée par traité de l'an 1494. suivant Surita, tome V. sol. 37.

### DUCHEZ NON-PAIRIES, VALENTINOIS.

531

MARINE Borgia, fut la troisième femme de Michel de Aierbo d'Arragon, second comte de Simari.

- II. Femme, MARIE Mila d'Arragon, fille de Jacques Mila, comte d'Abaida.
  - 1. FRANCOIS Borgia, second prince de Squillace, qui suir.
  - 2. LUCRECE Borgia, mariée à Jean-Baptifle Carafa, marquis de Castelvetre.

IV.

FRANCOIS Borgia, second prince de Squillace, comte de Cariati, sut

V.

DIERRE Borgia, troisième prince de Squillace, comte de Cariati.

I. Femme, ISABELLE Pignatella, fille d'Hetler, troisième duc de Monteleon, troisième comte de Borello, & d'Æmilie de Ventimille.

II. Femme, LUCRECE de Cardinés, fille d'Alfonse de Cardinés, quatrième marquis de Laino. De l'une des deux il eut une fille heritiere de la principauté de Squillace, qu'elle porta par son mariage à François Borgia, comte de Majalde, fils de Jean Borgia, comte de Majalde & de Ficallo, & de Françoise d'Arragon & de Bartetto, comme il a été dit ci-devant, pag. 527.

C



## LONGUEVILL UCHE.



D'Orleans à la barre d'argens.

B

C

(2) Godefroy,

roi Charles VI. donna le comté de Longueville au lieu de celui de Mortaing, à JEAN bâtard d'Orleans, comte de Dunois par lettres dattées de Saumur au mois de septembre 1443. (4) confirmées par autres données à Jumieges le 15. janvier 1449. registrées en la chambre des comptes le 2. & au parlement le 10. serenarques lur vier 1449, regittrees en la chambre des compres le 2. Les partier de la même année, elles furent confirmées par de troisiémes lettres du mois de les VII. p. 846.

mars suivant. Le roi Louis XII. unit la baronie d'Austay au comté de Longueville, & érigea le sout en duché en faveur de FRANCOIS d'Orleans II. du nom, comte de Dunois, de Tancarville & de Montgommery, grand chambellan de France, à la charge de reversion au domaine de la couronne, au desant d'hoirs mâles, & que tant que ledit François d'Orleans & ses descendans mâles, jourront dudit duché, leurs sujets du comte de Tancarville, & des seigneuries de Gournay, Varanquebes, Gaillesontaine, Estrepagny & Montville, ressortions devant les juges dudit duché, & qu'en cas de reversion de la company de montre de la company de ils ressortiront devant les juges par devant lesquels ils avoient contume de ressortir, les lettres en furent données à Blois au mois de may 1505. & registrées au parlement de Rouen le 18. novembre de la même année. JEAN-LOUIS-CHARLES d'Orleans, duc de Longueville & d'Estouteville, dernier mâle de cette maison, mourut en l'abbaye de S. Georges prés Rouen le 4. fevrier 1694. & par son decés le duché de Longueville est retourné au domaine de la couronne. Voyez la genealogie des comtes & Ducs de Longueville, tome I, de cette histoire p. 212. & suivantes, & les pieces qui suivent concernant cette érection,

PIECES

## DE LONGUEVILLE.

Erection du comté de Longueville en duché, en faveur de François d'Orleans, comte de Dunois & de Longueville, & de ses ensans mâles, données à Blois au mois de may 1505.

Ms. de Brienne, bibliot. Colb. vol. 256. fol. 212. Hist. de Charles VII. imprim. royale, fol. 815.

Verifiées le 18. novembre 1505.

B OYS par la grace de Dieu roi de France, sçavoir faisons à tous presens & advenir. Comme il soit trés proffitable convenant & utile à nous, notre couronne & à la chose publique de notre royaume, que les grands & vertueux personnaiges de notredit royaume, même ceux qui nous attiennent par proximité de lignaige, & qui sont & assistent continuellement à l'entour de notre personne, & à la conduite & direction des plus hauts, grands & principaux affaires de nous & de notre royaume, soient élevez & exhaussez en grandes dignitez, titres, prérogatives & prééminences, selon leurs vertus & merites, à ce que à l'entour de nous, ils & leurs successeurs resplendissent en honneurs & dignitez, dont il soit mémoire à toujours, qui ne sera pas seulement le bien, honneur & augmentation d'eux, mais aussi de Nous, notre couronne & toute læchose publique de notredit royaume. Ce con-C sideré, rememorant les grands, notables, vertueux & trés recommandables services que notre trés-cher & amé cousin François d'Orleans, comte de Dunois & de Longueville, & ceux de la mailon ont fait à Nous, & à nos prédecesseurs, & à la couronne de France, & specialement lui depuis notre advénement à la couronne, tant au fait de nos guerres à l'entour de notre personne que autrement, en plusieurs & maintes manieres, & fait chacun jour en grand soin, cure & diligence, & parce que pour la trés-bonne, parfaite foi & loyauté, & autres biens que par vraye experience, avons trouvé & trouvons être en la personne, nous ayans voulu pour l'elever en honneur, & tenir entour notre personne le pourveoir de l'état & office de notre grand chambellan, en quoi il s'est si vertueusement conduit & tellement employé, qu'il nous a donné vraye & entiere connoissance de ses vertus; lesquelles voulans & desirans reconnoître non-seulement envers lui & sa persenne, mais pour lui accroître son nom & seigneurie, connoissant que la comté de Longueville est belle, noble, ancienne, de grand revenu & valeur, dont & de laquelle sont tenus & mouvans plusieurs grands & notables fiets, places & seigneuries, & laquelle comté notredit cousin desireroit singulierement être par nous érigée en titre de duché, qui seroit la decoration & honneur perpetuel de sadte matton, de lui & de ses successeurs, en nous offrant, que si notre bon plaisir étoit d'y adjoindre & unit sa baronie d'Auffay, il seroit content que lesdites comté & seigneurie d'Auffay sussent sujettes à retour à nous & à la couronne de France, pareillement comme sont les autres terres & seigneuries baillées par nous & nos predecesseurs en appanaige, & que en dessaut de hoirs mâles d'icelui, notredit cousin de Dunois du sieur de Hayrech & Jean d'Orleans ses freres, ladite duché ainsi unie nous retournât & à la couronne de France, & auth qu'il nous plut que ladite comté de Longueville & leigneurie d'Auffay, quand ils seront unis, fussent de nous tenus & nos successeurs rois de France à une seule foi & hommaige, lesquelles choses par nous considerées, & que pour le present nous tenons en notre domaine la plupart des duchez & autres lesgneuries de notre royaume, & que pour aider à soutenir les hauts faits & affaires de notredit royaume, soit trés-convenable d'élever en titre & prééminence aucunes les grandes seigneuries étans entre les mains de ceux de notre lang & lignaige, mèmement de ceux qui par les grands biens & vertus qui sont en eux le meritent, comme sont les comté de Longueville & seigneurie d'Aussay, de present appartenant à notredit coulin de Dunois, qui a aussi autres chevances & seigneuries suffiantes pour entretenir & soutenir l'état ducal, & pour plutieurs bonnes considerations s'inclinant à ladite supplication & requeste, ayons de notre pure liberalité, certaine seience, Tome V.

1

grace speciale, pleine puissance & autorité royale, & eu sur ce bonne & meure deli- A beration de conseil, icelle seigneurie d'Austay unie & incorporce à ladite comté de Longueville, & ce fait icelle comté de Longueville avons créée, étigée & élevée, créons, érigeons & élevons par ces presentes en dignité, titre, nom & prééminence de duché, pour d'icelle joyt & user pleinement & paisiblement à titre de duc par notredit cousin de Dunois, ses enfans mâles & les enfans males de ses differs enfans nez & procréez en loyal mariage, & en desfaut d'eux par sessits freres & leurs enfans mâles & leurs descendans mâles nez & procréez en loyal mariage, quand ils reviendront à recueillir par succession ladite duché de Longueville, & qu'ils soient tenus, censez & reputez & appellez ducs d'icelui duché de Longueville, & qu'ils le tien. nent de nous & de la couronne de France, à une seule foi & hommaige en appanaige, & en jouissent & ulent en pareils droits de noblesse, autorités, privileges, prérogatives, prééminences en fait de guerre, assemblées de nobles & autrement, comme en jouissent & utent, & ont accoutumé joyr & user les autres ducs de notredit B royaume, tenans les duchez en appanaiges, jaçoit ce que les droits n'en soient cy-aultrement declarez, & que tous les vassaux & autres gens de quelque autorité & condition qu'ils soient, tenans noblement ou roturierement dudit duché de Longueville & seigneurie d'Aussay, quand ils seront dorénavant leurs hommaiges & bailleront leurs dénombremens & adveus à notredit cousin ou à seidits successeurs les faisent & baillent au nom de Duc, & semblablement tous leurs aultres actes & reconnoilsances les reputeront & appelleront ducs d'icelui duché de Longueville, & lequel duchié de Longueville avec la seigneurie d'Auffay, icelui notre cousin & ses succesfeurs dues tiendront nuement de nous & de notre couronne aux charges dues & anciennes sans aucune condition, mutation ou accroissement de charges quelconques C fors de retour à mous & à la couronne en défaut d'hoirs mâles, comme dessus est dit, & voulons que pour l'exercice de la justice & jurisdiction dudit duché de Longueville, il & fesdits successeurs puissent ordonner, instailer, mettre & instituer toutes manieres d'offices, comme à duc peur & doit appartenir, loient baillits, vicom tes, prevots, juges, gardes de sceaux, procureurs, avocats, sergens, & autres ministres de justice, lesquels connoitront & decideront jusqu'en dernier ressort exclusivement de toutes & chacunes les causes criminelles, civiles, réelles, personnelles, mixtes & meres impères dudit duché de Longueville, & leigneurie d'Austay, leurs appartenances & dépendances, sans ce que autres juges inferieurs en puissent dorénavant avoir, ne à eux attribuer aucune cour jurisdiction & cognoissance, & laquelle nous leur avons interdite & défendue sinterditons & défendons par cesdites presentes, fors & excepté aux gens tenans & qui tiendront notre cour de l'Echiquier de Normandie, où nous entendons que les parties en dernier tessort & souveraineré répondront D fans aultre moyen, tout audi que font les subjets des autres dues d'icelui notre royaume, tenans en appanaige, qui ressortissent en nos cours de parlement, pour en jouir d'icelui duché par notredit cousin & sessits successeurs mâles, comme dit est cy-delsus, ensemble de tous les droits & privileges qui en dépendent, & qu'il y puisse faire dresser échelles & sourches patibulaires, & au surplus tier de tous les actes appartenans à ce, sans aucune chose y retenir ne reserver pour nous ne les nôtres, fors lesdites soy & hommaige, la souveraineré, & ledit dernier ressort en notredite cour de l'Echiquier, & le retour d'iceluy duché de Longueville & seigneurie d'Aussay tel qu'il nous pourra au temps avenir par retour appartenir à la couronne de France, en dessault d'hoirs masses descendans de notredit cousin de Dunois ou de sessits freres, comme dit est; & outre avons octrové & octrovons à notredit coulin que pendant le temps que lui & setdits entans mailes, & setdits freres & enfans mailes E descendans d'eux tiendront & joyront dudit duché, que les sujets de ses comté de Tancarville & seigneurie de Gournay, de Varanguebec, Guelsontaines, Estrepagny, & Monville assis en notredit pays de Normandie, & assez prés dudit duché, restortissent doresnavant en justice & jurisdiction pardevant ses juges & autres officiers dudit duché de Longueville, & non ailleurs, lesquels nous avons eximez, separez, exemptez, eximons, leparons & exemptons de toutes aultres justices & jurisdictions soient de nos bailliss & aultres officiers, & voulons qu'ils ne soient tenus plaidoyer, ne ne soient contraints ou convenus par justice ailleurs que pardevant les juges d'iceluy duché, si ce n'est par ressort en notredite cour de l'Echiquier, toutetois nous entendons que là où la ligne masculine de notredit cousin François, comte de Dunois dessaudroir que lesdits comté de Tancarville, seigneurie de Gournay, Varanguebec, Guelfontaine, Estrepagny & Monville, avec leurs appartenances & dépendan-

### DUCHEZ NON PAIRIES. LONGUEVILLE. 535

ces retourneront à leur premiere nature, & ressortiront pardevant les juges pardevant lesquels ils souloient ressortir & ressortiroient, n'estoit ce present octroy, & sans qu'ils soient pour lors reputez de ladite duché de Longueville ne jurisdiction d'icelle, de laquelle duché de Longueville & seigneurie d'Aussay, notredit coufin nous a ce jourd'huy fait en nos mains les foy & hommaiges tels que estoit pour ce tenu de nous faire. Si donnons en mandement par celdites presentes à nos amez & seaux les gens tenans ou qui tiendront notredite cour de l'Echiquier de Rouen, de nos compres à Paris, aux baillifs de Rouen, Caux, Caen, Evreux & Contentin, & à tous nos autres justiciers & officiers de nosdits pays de Normandie, ou à leurs lieurenans, & à chacun d'eux, si comme à lui appartiendra, que de notre presente creation & érection dudit duchié de Longueville, & de tout le contenu en ces prefentes, ils fassent, souffrent & laissent notredit cousin & seld. successeurs joyr & user pleinement & parliblement, entierement & perpetuellement, & scelles faite enregiltrer en notredite cour de l'Echiquier, en notredite chambre des comptes, & B par-tout où métier sera, afin de perpetuelle mémoire : Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose serme & estable à toujours, nous avons sait mettre notre scel à cesdites presentes, sauf en autres choses notre droit, & l'autruy en toutes. Donné à Blois au mois de may l'an de grace 1505. & de notre regne le huitième, ainsi signé par le roi, Monseigneur le cardinal d'Amboise legat en France, vous & autres presens, Robertet. Vija Contentor. Signé, Gueradon.

Arrest de verification de la susdite eréation de Longueville, à la cour de l'Echiquier de Normandie.

Du 18. novembre 1505.

A Cour ordonne que sur le reply desdites settres sera mis, secta, publicata & registrata sub modificationibus & restrictionibus sequentibus, auditis domini nostri regis, & trium statuum hujus ducatus Normania, procuratoribus generalibus videlicet, quod ipse dux de Longuavilla profiteatur ducarum hujusmodi side & hommagio tenere à domino nostro rege ad causam sui ducatus Normaniæ, & quod ipse dictus dux pariter sicut ejus subditi & vassali de causis, querelisque suis pro supremo, ultimoque judicio in hac curia, & non alibi per viam appellationis doleanciæ, simplicis querelæ, aut altter tam agendo quam dessendendo judicium subite & referre tenebitur, & quod dux ipse unum in ipso ducatu de Longuavilla constituct, aut locabit baillivum aut officiarium qui per se, aut ejus locum tenentem de causis ipsius ducis, ac subditorum, vassallorum suorum tam dicti ducatus quam dominiorum, & terrarum in iptis litteris designatarum cognoscere, & terminare ha-D bebit supra eorumdem ducatus & dominiorum loca singula dumtaxat, non distrahendo coldem subditos à locis hujusinodi, aut ipsos de loco ad locum convenire faciendo, suppressis de cætero & amotis aliis quibuscumque in officio judicandi in ipsis locis, & dominiis hactenus constitutis baillivis & officiariis aliis & vicecomitibus à quibus earumdem causarum ac litium immediate cognitis devolvetur ad hujusmodi. baillivum seu ejus socum tenentem, & ab ipso ad dictam curiam, quiquidem dux aut sous baillivus seu ejus locum tenens cognoscere non poterit de casibus & causis mere superioritatis, videlicet de causis beneficialibus de Moneta brevio seodi Laici & electrofinz ac patronatus ecclefiz de exercitu & hanno nobilium, przlatorum & aliorum dicti domini nostri regis in ipso ducatu subditorum sidelitate, remissionibus E criminum & aliis à regia autoritate dependentibus gratiis, regaliz juribus & quibuscumque aliis similibus ab ipso jure, superioritati præcedentibus & dependentibus, quorum cognitio & decisio solum ad baillivos & judices ordinarios regios primò & postmodum ac immediate ad ipsam curiam scacarii juxta juris dispositionem & patriæ consuerudinem spectant & pertinent, & absque præjudicio aliorum quorumcumque in hoc negotio interesse prætendentium. Actum in dicta curia die decima-octava mensis novembris anno Domini millesimo quingentesimo-quinto. Sie signatum, DESCHAMPS.

### A Messicurs des Comptes.

UPPLIE humblement Girard Blanchaston, bailly de Longueville, comme da Longueville en duché, comme il vous est apparu par lettres dudit seu sicur par vous expedices & enterinces. Or est-il ainsi qu'aucuns dudit duché sont des ignorans de l'expedition par vous faicte desdites lettres. Ce que ledit suppliant ne leur pourroit saire apparoir bonnement, attendu que icelles lettres & expedition d'icellui sont songneusement gardées à Chasteaudun, & ne sont à transporter pour la perdition d'icelles. Ces chotes considerces, & aussi pour conserver & garder les droits dudit duché, il vous plaît de vos graces ordonner extraict estre baillé audit suppliant signé & approuvé de la main de la chambre des lectres, & expedition par vous saicte sur icelles les lectres, & pour icelles monstrer ce qui il appartiendra: Et vous serez bien.

### Extrait de la chambre des Comptes.

### Du 12. mars 1515.

TOUS les gens des Comptes du roi notre fire à Paris, veues les lettres pa tentes du feu roi Loys dernier decedé, que Dien absoille, en forme de Chartres, signées de Messire Florimont Robertet, chevalier-secretaire & notaire de ses sinances, & données à Blois au mois de may l'an 1505. & avec anciennes lectres pa- C tentes de reliefvement tant dudit feu seigneur que du roi notredit sire, qui à present est ci-attaché sous le contre-scel de la chancellerse, obtenues & impetrées; c'est à sçavoir lesdites lettres de charte de la partie de teu François a'Orleans, en son vivant conte de Dunoys & de Longueville, & lesquelles lectres de relictvement de la partie de Loys d'Orleans, à present conte desdits comptez, marquis de Rothelin & grand chambellan de France son frere, & par lui à nous presentées, ausquelles ces presentes sont attachées soubs l'un de nos signez, par lesquelles lettres de chartre & pour les causes y contenues, ledit seu seigneur unist & incorpora à ladite compté de Longueville la seigneurie d'Austay, & icelle compté de Longueville créce, érigée & éslevée en dignité, tiltre, nom & prééminence de duché, pour d'icelle jouir & user paissiblement à tiltre de duc par ledit seu conte de Uunoys, ses enfans mâles & les enfans mâles de seldits enfans nez & procréez en loyal mariage, quand ils viendront à recueillir par succession ladite duché de Longueville, & qu'ils soient prenus, censez, reputez & appellez ducs d'icelui duché de Longueville, & qu'ils la tiennent dudit seigneur & de la couronne de France, a une seule toy & hommage en appanage, & en jouissent & usent en pareils droicts de noblesse, auctoritez, privileges, prérogatives, prééminences & faits de guerre, assemblées de noble & aultrement, comme jouissent & uleat & ont accousumé jouir & user les autres ducs de ce royaulme, tenaus les duchez en appanage; & oultre ledit leigneur a octrové audic François d'Orleans, que pendant le temps que lui & les enfans males & letdits freres & enfans males descendans d'eulx tiendront & jouiront dudit duché, que les subjets de ses comprez de Tancarville & seigneurie de Gournay, de Warenguebec & Gailles-Fontaine, Estrepagny & Montville, assis audit pays de Normandie, ressortissent dorénavant en jultice & jurildiction pardevant les juges & autres officiers du- E dit duché de Longueville & non ailleurs, lesquels ledit seigneur a eximez, separez & exemptez de toutes autres juilices & jurifdictions, & veut qu'ils ne soient tenus plaider, ne ne soient contraintz ou convenus par justice ailleurs que pardevant les juges d'icelui duché, si ce n'est par ressort en la court de l'Echiquier de Normandie, toutefois ledit leigneur entend que où la ligne mateuline dudit compté de Dunoys défauldroit, que lesdits compté de Tancarville, seigneuries de Gournay, Warenguebec, Gailles-Fontaine, Estrepagny & Montville, avec leurs appartenances & dépendances, retournent à leur premiere nature, & ressortissent pardevant les juges, pardevant desquels ils souloient ressortit, comme plus à plein le contiennent lesdites lettres. Veu aussi l'information par l'un de nous à ce commis par vertu de nos lettres de commission à ce appellez les officiers du roi notredit seigneur, ès bailliages de Caux & de Gilors, & confideré le contenu ès avis d'iceulx officiers, & oy sur le tout le procureur dudit leigneur en la chambre desdits comptes, consentons l'entherinement & l'expedition desdictes leitres de chartre & érection dudit compté de Longueville en

### DUCHEZ NON PAIRIES. LONGUEVILLE

A duché, qui sera tenu du roi notredit sire en soi & hommaige à cause de sa couronne, ainsi que est contenu esdites lettres soubs toutesois les conditions & modifications qui s'ensuivent. C'est à sçavoir que ledit duc de Longueville aura audit duché un bailly ou juge ordinaire, qui pour lui & ses lieutenans connoistra & decidera des causes dudit duc & de ses vassaulx & subjects, tant d'icelui duché que des terres & seigneuries de Tancarville, de Gournay & des autres terres declairées esdites lettres en & sur chacun desdits lieux, sans distraire les subjets d'icelle de leursdits lieux, ne sans les saire convenir ne venir plaider d'un lieu en l'autre, pardevant lequel bailly ou ses lieutenans reslortira sans moyen la connoissance des causes & procés des vicomtes desdits lieux, & dudit bailly en la cour de l'Echiquier de Normandie, lequel devant dit due ou sondit bailly ou lieutenant ne pourront connoistre des cas &c caules de pure & mere louveraineté, à sçavoir des causes beneficiales, de monnoye, B de brief & de fief-lay & d'aumône, ne de patronage d'église, de oost, chevauchée, de baon des nobles, prelats & autres subjets du roy notredit sire, audit duché par serment de feaulté, de remissions de crimes & autres graces dependans de la prééminence & autorité royale, des droits de régale, de rescripts & mandemens royaulx & de ceulx des cours de Parlement, de tresor trouvé & de sauves-gardes enfraintes de fouages, des voyers, de confiscations des biens, de ceulx qui sont homicides d'eulxmêmes, pourveu que le sieur du sief ne les treuve & apprehende le premier, & aussi connoistront les officiers dudit sieur des causes mixtes & du possessoire des matieres de dixmes & d'autres droits appendans de l'autorité royale, & de tous autres quelconques procedans & dépendans d'icelui droit de souveraineté, la connoissance & decision desquelles selon la disposition de droit & la coutume du pays de Normandie, appartient premierement aux baillifs & juges ordinaires, & secondement en aprés à ladite court de l'Eschiquier, & sans préjudice toutesois en toutes choses du droit du domaine du roy notredit seigneur, & l'autrui en toutes. Donné soubz nosdits signes le douzième jour de mars l'an 1515. Signé, LE BLANC.

Voyez Godefroy, remarques sur l'histoire du roi Charles VII,



Tome V.

### 538

## 

## NEMOURS DUCHÉ

B



tourteau d'azur, chargéde 3 fleurs de lys d'or.

E toi François I. sit don du duché de Nemours à JULIEN de Medicis, & à PHILBERTE de Savoye sa semme, pour en jouir en proprieté eux & leurs ensans mâles & semelles nez en loyal mariage, par lettres du mois de novembre 1515, registrées le 9, sevrier 1516. & consirmées par autres lettres du 24, avril 1517, registrées le 4, juin suivant, en saveur de Philberte de Savoye, veuve sans enfans de Julien de Medicis. La Genealogie de cette Maison sera rapportée dans l'histoire des Maisons souveraines de l'Europe, chapitre des GRANDS DUCS DE TOSCANE. Voyez tome III. de cette bistoire, pag. 472. où se trouve les pieces qui concernent ce Duché. Voyez ausi, pag. 503.



### 

## CHARTRES DUCHÉ



De France.

E roy François I. ceda à HERCULES d'Est, duc de Ferrare, de Modene & de Reggio, & à RENE de France sa femme, seconde sille du roy Louis XII. le duché de Chartres, le comté de Gisors & la chatellenie de Montargis par lettres données à Fontainebleau au mois de juillet 1528. registrées le pénultième du même mois. Ce même prince permit à Renée de France, duchesse de Ferrare sa belle-sœur, de nommer aux offices du bailliage de Chartres pat declaration donnée à Paris le 25. juin 1543. registrée le 13. aoust suivant, & le roi François II. par une autre declaration dattée de Fontainebleau le 20. may 1555. accorda à cette princesse la nomination des offices royaux des eaux & forêts des duché de Chartres, comté de Gisors & seigneurie de Montargis, nonobstant la disposition de l'édit du mois de sevrier 1554. portant reglement general pour les eaux & sorêts, creation de plusieurs offices, &c. contenant xxx1v. articles, cette declaration sut enregistrée le 15. sevrier 1559, en vertu des lettres patentes adressées aux parlemens de Paris & de Rouen données à S. Germain en Laye le 8. juillet 1555. LOUIS duc d'Orbeans, premier prince du sang est aujourd'huv duc de Chartres, Pair de France. Voyez tome I. de cette histoire, p. 128. & 190. tome III. p. 175. & suivantes & tome IV. p. 578. & les pieces qui suivent concernant cette donation.

### PIECES CONCERNANT L'ERECTION DU DUCHE

### DE CHARTRES,

Erection de Chartres en duché, en faveur de Renée de France, donnée à Paris au mois de juin 1528. Mil. de Brienne vol. 236. fol. 237. v°. & vol. 237. p. 57.

Registrée en parlement le 12. aoust 1528.

C RANCOIS par la grace de Dieu roi de France, seigneur de Gennes, à tous presens & advenir, Salut. Comme notre desir & intention soit hautement élever, nos trés-chers amez belle-sœur Renée de France & son mary, à ce qu'ils participent tant és hauts honneurs de la trés-antique triomphante maison, monarchie de France, que aussi és biens & commoditez d'icelle, Sçavoir faisons que nous

### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL:

considerans que combien que notre cité, ville, bailliage & contrée de Chartres & A pays Chartrain, soit l'une des principales contrées de notre royaume, consistant en cité & ville imperieuse & forte, autentique, renommée en plusieurs lieux de la Chrétienneré, decorée de grand nombre de vassaux & sujets tant en siefs, arrierefiets, baronies, châtellenies, terres & feigneuries qui en sont tenus & mouvans, posse lez par gens d'église, chevaliers, gentilshommes & autres vassaux & sujets munis aussi & incorporez de belles seigneuries, rentes, domaines, terres, & possessions de belles grandes & grolles commoditez, parquoi combien que ladite ville & contrée de Chartres ait été par cy-devant dite, nommée, tenuë & possedée en titre de comté, toutefois elle merite & requiert être augmentée, decorée & honorée de titre, honneur & decoration ducal. Pour ces caules, & autres à ce nous mouvans, & par l'avis & B désiberation des princes & leigneurs de notre lang, & gens de notre conseil, avons notredit comté de Chattres & pays Chattrain, créé; étigé, élevé & decoré, & par ces presentes, de notre certaine science, propre mouvement grace speciale, pleine puissance, autorité royale, créons, érigeons, élevons & décorons en duché pour être dit, nommé & appellé à toujours & perpetuellement le duché de Chartres, a la valeur par chacun an de douze mille cinq cens écus d'or de rente, le revenu duquel Duché, si tant à present ne se monte & étend, nous entendons y accroître, augmenter & incorporer des autres terres de notre domaine de prochain en prochain julqu'au parfait dess'its douze mille cinq cens écus d'or de rente ou de revenu par chacun an. Voulons aussi & ordonnons, declarons que le cas advenant que ledit duché fûr par Nous ou nos successeurs rois baillé par appanage aux enfans de France, scient mâles ou semelles, iceux & les descendans d'iceux en loyal mariage, en ligne masculine ou séminine, soient dits, nommez & appellez Ducs ou Ducal, jouissent & usent en tous cas, de tous droits de noblesse, autoritez, prérogatives en faits de C guerre, assemblées de noblesse & autrement, dont jouissent & usent & ont accoutumé de jouir & user les autres Ducs tenans de notre royaume, couronne & maison de France, & que tous vassaux & sujets & autres gens de quelque qualité ou condition qu'ils foient, tenant noblement ou roturierement dudit duché de Chartres, quand ils feront les hommages, bailleront leurs dénombremens ou autres devoirs, soit envers nous ou à ceux de la maison de France, auquel ledit duché pourroit être appanagé ou à leurs successeurs, soit dit à cause dudit duché de Chartres. Si donnons en mandement par celdites presentes à nos amez & feaux conseillers les gens de notre cour de parlement, ou de nos comptes à Paris, bailly de Chartres, & à tous nos autres julticiers & officiers, on à leurs lieutenans prefens & à venir, & à chacun d'eux fur ce que en droit soy, & si comme à lui appartiendra que notredite presente crea- D rion de Duché, érection & decoration ils entretiennent, gardent & observent, fassent entretenir, garder & obletver inviolablement à toujours-mais perpetuellement & icelles fassent lire, publier & enregistrer en chacun de nosdites cours, sans faire ni souffrir aucune chose être faite au contraire, saquelle si faite étoit, ils la reparent ou fassent reparer incontinent & sans délay; Car ainsi nous plaist-il être sait : nonobstant quelconques édits, statuts, ordonnances, mandemens, restrinctions ou défenses à ce contraires : & afin que ce soit chose serme & stable à toujours nous avons fait mettre notre scel à celdites presentes, sauf en autres choses notre droit & l'autruy en toutes. Donné à Paris au mois de juin l'an de grace mil cinq cent vingthust & de notre regne le quatorzième, figné sur le reply, FRANCOIS. Et sur ledit reply par le roy, BRETON. Vifa & scelle de cire verre sur lacs de soye.

Lecta, publicata & registrata, audito procuratore generals regis, in quantum tangit erectionem ducatus, duntaxat Parisis in parlamento penulsima de julis anno domini 1528. Signe, Du TILLET.

Lecta similiter, publicata & registrata, audito procuratore regis, in quantum tangit erectionem ducatus, duntaxat Parifiis in camera computorum duodecima augusti anno demini 1528.

Cellion

E

Cession du duché de Chartres, Montargis & Gisors, au profit d'Hercules d'Est, & de Renée de France.

Donnée à Fontainebleau au mois de juillet 1528,

Registrée au Parlement le penultième juilles 1518.

RANCOIS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre: A tous presens & à venir, Salut. Comme puis n'a gueres de notre gré vouloir & consentement traité de mariage ait esté fait, conclud & accordé entre notre trés-chere & trésamée belle-sœur Renée de France, fille de seu de trés-recommandable memoire notre trés-cher seigneur & beaupere, le roi Louis douzième de ce nom, & de seue notre trés-chere dame & belle-mere Anne de Bretagne son épouse (que Dieu absolve, ) & Dom Hercules d'Est, fils de notre trés-cher & trés-amé cousin Alphonse, duc de Ferrare, lequel mariage ait esté depuis solemnisé en la face de notre mere sainte église, & icelui consommé, par les convenances duquel traité de mariage sur C ce passées & accordées, & en faveur de contemplation d'icclui, & pour tous & chacuns les droits, noms, raisons, actions, petitions & querelles que notredite bellesœur Renée de France, a ou pourroit avoir, & qui lui competent & appartiennent, ou pourroient competer & appartenir à present ou pour l'avenir ez biens, meubles, immeubles & successions de sesdits seus pere & mere, & autrement en quelques pays & lieux qu'ils soient situez & assises; Nous ayons promis & soyons tenus leur bailler la somme de deux cens cinquante mille escus d'or soleil à present courans, dont leur devions bailler comptans devant le jour de leurs épousailles cinquante mille escus soleil, & pour les deux cens mille escus soleil restans leur bailler une piece ou plusieurs en titre de duché jusques à la valeur de dix mille escus d'or so-leil de rente ou revenu par chacun an, avec tous les droits de justice & jurisdiction mere & mixte impere, sans aucune chose en reserver ou retenit à nous ou aux notres, fors seulement les soy & hommage, ressort ou souveraineté. & là où elle D ne se trouveroit de ladite valeur, les seur bailler sur autres pieces de notre domaine, de prochain en prochain jusques au parfait desdits dix mille escus d'or soleil de rente ou revenu, ainsi que mieux on les pourra prendre & trouver : & s'il avenoit qu'au revenu & allignation deldits dix mille escus d'or soleil, de rente ou revenu, il y eust greniers ou aydes, nous les leur pourrions bailler, pour ce qu'il seroit trouvé qu'ils vaudroient de revenu, gages d'officiers & charges payées avec la presentation & nomination des officiers royaux desdites gabelles & lieux où leur sera baillé ladite assignation, quand vaccation y eschera, ainst qu'il est plus à plein contenu audit traité & convention dudit mariage, par quoi soit besoin leur bailler & decerner sur ce nos lettres en tel cas requis. Sçavoir faisons, que nous les choses dessudites considerées, voulans & dessrans bailler & entretenir à nosdits beaufrere & belle-sœur son épouse, les choses par nous promises, & savorablement les traiter, attendu mémement la proximité, dont notredite belle-sœur issue de la Maison de E France nous atteint, & pour le singulier amour & affection que portons à iceux nosdits beau-frere & belle-sœur.

Pour ces causes & considerations & autres justes & raisonnables à ce nous mouvans, & en suivant l'advis des princes & seigneurs de notre sang & gens de notre conseil estant lez-nous, leur avons baillé, cedé, quitté, transporté & delaissé, & par la teneur de ces presentes de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale, baillons, cedons, quittons, transportons & delaissons notre duché de Chartres, ses appartenances & dépendances n'a gueres par nous érigées en titre & dignité de duché, notre chastellenie & seigneurie de Montargis qu'avons jointe & unie audit duché de Chartres, & notre comté de Gisors, leurs appartenances & dependances quelconques, ainsi qu'elles se comportent & poursuivent en tous droits de justice & justséctions, hautes, moyennes & basses, meres, mixtes & imperes, hommes, hommages, vassaux & vassellages, fies, arriere-fiess, maisons, manoirs, fermes, bois, garennes, forests, posssons, caux, rivieres, estangs, pescheries, cens, rentes, rours, moulins, dixmes, champarts, lods, yentes, saisines, reliefs, rachapts,

Tome V. X

oceic

amendes, aubaines, fortfaitures, confiscations, peages, passages & autres droits & devoirs quelconques, patronages d'égliles & collations de benefices, pour en jouir & user par nosdits beau-frere & belle-sœur son époule, leurs hoirs & ayans cause de ladite dame, en tous droits, privileges, autoritez, prerogatives, prééminences de duché & comté, & tellement & semblablement que font & ont accoutumé de faire les autres ducs & comtes anciens de notredit royaume, sans aucune chose en referver ni retenir à nous ou aux notres, fors seulement les foy & hommage, ressort & souveraineté, & à la charge de payer & acquitter par eux les hefs, aumônes, gages d'officiers & autres charges ordinaires & anciennes, étans sur letdits duché, seigneurie de Montargis & comté de Gisors, voulant & octroyant que nosdits beau-frere & belle-seur conjointement failent exercer les justices & jurisdictions desdits duché de Chartres & comté de Gisors, en leur nom par les officiers que à ce ils deputeront & établiront, desquels les appellations restortiront de plem B droit en nos cours de Parlement de Paris & de Rouen, ainsi qu'ils faisoient auparavant ces presentes lettres de cession & transport, comme il se fait en semblable des autres duchez & comtez anciennes de notredit royaume, esquelles cours souveraines seront directement & respectivement relevées les appellations interjettées des juges dudir duché de Chartres & châtellenie de Montargis, jointe audit duché & dudit comté de Gizors, combien qu'en tel cas n'ayent de coutume de ressortir directement & sans aucun moyen en nosdites cours souveraines, & en outre de notredite grace. puissance & autorité pour le soulagement, reliefvement des sujets desdits lieux & des vexations, peines & travaux qu'ils pourroient avoir, à caute dudit transport desdites jurisdictions qui sont de longue étendue, nous créerons & établirons eldits lieux nos juges pour connoistre, juger & determiner des cas royaux, régales & autres privileges dont la connoillance nous appartient, desquels juges & autres officiers pour C l'exercice desdites jurisdictions royales nous avons octroyé & octroyons à notdits beaufrere & belle-fœur, leurs heritiers ou avans cause de ladite dame, la nomination ou presentation, ensemble pouvoir & saculté à cux de pourvoir & disposer à rous les aurres états & offices ordinaires dudit duché, leigneurie de Montargis & comté de Gizors, de tels personnages qu'il seur plaira & bon semblera, dorénavant quand vacation y échera, prenant d'eux pour le present, lettres de continuation esdites offices, & aussi aux patronages d'églite & collations de benefices desdits lieux, ladite vacation écheante, desquelles jurisdictions & autres droits tant de l'ordinaire que defdits cas royaux, nous voulons & entendons que iceux nos beau-frere & belle-scrur, leursdits hoirs & ayans cause de ladite dame, prennent & perçoivent les profits, revenus & émolumens par leurs mains & simples quittances, & en jouilsent entierement comme de l'autre revenu dudit duché, & pour ce qu'au moyen des charges & affaires qu'avons de present à supporter, comme il est notoire pour le fait de nos D guerres, nous n'avons pû bailler & fournir à notdits beau-frère & belie-strur, ladite somme de cinquante mille escus d'or soleil, que leur devions faire baitler & fournir dedans ledit jour de leurs épousailles, iceux nos beau-trere & belle-lœur se sont contentez qu'au lieu desdits cinquante mille elcus d'or soleil, les fatlions assignet de deux mille cinq cens escus de rente ou revenu, outre lesdits dix mille escus soleil, & aussi nous scachant qu'il nous seroit bien difficile pour le present à cause desdites affaires qui sont tous notoires, de bailler & assigner entierement à nosdits beaufrere & belle-lœur, sur les membres & portions de notredit domaine, lesdits douze mille cinq cens elcus soleil de rente ou revenu par an, pour ventes, alienations & engagements qui ont été faites sur notredit domaine. Nous voulons & ordonnons expressement que pour le parfait de ce, que ledit duché de Chartres, châtellenie de Montargis & comté de Gizors & appartenances ne pourront porter, leur soit baillée sur le revenu & emolument des greniers & chambre à scel de notredit duché E de Chartres, Montargis & comté de Gizors, pour autant qu'ils en pourront porter, & le reste de prochain en prochain jusqu'au parfait deldits douze mille cinq cens cleus de rente ou revenu pour en jouir & uler, & iceux avoir & prendre par eux ou leurs receveurs, procureurs & commis par les mains des receveurs & grenetiers desdies lieux & par leurs simples quittances, sans qu'il leur soit besoin en avoir ou recouvrer par chacun an autre acquir, ne atte dre la conclusion des étars de nos finances, & en outre avons à nosdits beau-frere & belle-sœur, leurs hoirs & ayans caule de ladite dame, donné & donnons pouvoir, autorité & faculté de nous nommer & presenter aux offices royaux desdits lieux ou leur sera baillé ladite assigna-

tion, quand vacation y échera, de tels personnages qu'il leur plaira, ausquels & non A à autres nous en ferons don à ladite nomination, moyennant la faculté à nous & aux nostres reservée de pouvoir avoir & recouvrer lesdites choses, en baillant à nosdits beau-frere & belle-sœur ou à leurs enfans ou avans cause de ladite dame, comme dit est, la somme de deux cent cinquante mille escus d'or, sous les conditions & convenances contenues audit traité de mariage, & par ces mêmes presentes avons donné & octroyé à nosdits beau-frere & belle-sœur & à leursdits hoirs ou ayans cause d'icelle dame, plein pouvoir, puissance & faculté de racheter & retirer toutes & quantes sois que bon leur semblera, toutes & chacunes les pieces, membres & portions du domaine desdits duché, chastellenie & comté, qui par nous ou nos predecesseurs rois, ou par les commissaires sur ce deputez, ont été par ci-devant vendus, engagez & alienez pour le prix & sommes qu'elles ont été baillées aux acheteurs & desenteurs d'icelles, & quand à ce les avons subrogé & subrogeons en notre nom & lieu, lesquelles pieces qui ainsi seront rachetées par nosdits beau-frere & belle-sœur ou leurs hoirs ou avans cause de ladite dame, nous pourrons aussi racheter en leur rendant par nous ou nos succelleurs les deniers qu'ils en auront pour ce baillé,

Si donnons en mandement par ces presentes à nos amez & seaux, les gens tenans nos cours de parlement de Paris & Rouen, gens de nos comptes & tresoriers à Paris, bailly de Chartres, Montargis & Gizors, generaux de nos finances & de la justice de nos aydes à Paris, & à tous nos autres officiers & justiciers, ou à leurs lieutenans prefens & à venir, & à chacun d'eux comme en leur regard, & comme à lui appartiendra, que de nos presens dons, cessions, transports & delays, ensemble du pouvoir & faculté de la collation des benefices, provisions, dispositions & presentations des offices, ils fassent, souffrent & laissent nosdits beau-frere & bellefœur, leurs enfans descendans & ayans cause, jouir & user pleinement & paisiblement, tout ainsi & par la forme & maniere que dessus est dit, sans en ce leur faire, C mettre ou donner, ne soussirir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empêchement, lequel si fait, mis ou donné leur estoit, le mettent ou fassent mettre incontinent à pleine délivrance : leur mandant en outre que cesdites presentes ils sassent lire, publier & enregistrer en nosdites cours de parlement de Paris & Rouen, chambre de nos comptes & en la cour des generaux de la justice de nosdites aydes à Paris, en rapportant, lesquelles signées de notre main, ou videmes d'icelles fait sous scel royal pour une sois, avec quittance ou reconnoissance de nosdits beau-frere & belle-sœur & de leurs enfans ou avans cause de ladite dame; de la jouissance de ce present don, Nous voulons nos receveurs ordinaires & grenetiers & autres à qui se pourra toucher en estre tenus quittes & déchargez en leurs comptes par nosdits D gens des comptes. sans difficulté. Car tel est notre plaisir, nonobstant que l'on vou-lur dire que ledit duché de Chartres, & pieces qu'ainsi lui baillons, soient de notre vray & ancien domaine, & qu'ils ne se peuvent ou doivent aliener ou appanager, sinon aux enfans mâles de la maiton de France, & les ordonnances sur ce faites par nos prédecesseurs roys, prohibitives de telles alienations & quelques autres ordonnances, restrinctions, mandemens ou désenses à ce contraires, & encore que d'icelles s'en dût faire expresse dérogation, dont les avons relevé & relevons : Et afin que ce soit choie serme & stable à toujours, nous avons sait mettre notre scel à ceidites presentes, sauf en autres choses notre droit & l'autrui en toutes. Donné à Fontainebleau au mois de juillet l'an de grace 1528. Et de notre regne le quatorzième. Signé sur le reply, FRANCOIS. Et sur ledit reply par le roy, BRETON, visa. Et scellées sur lacs de sove de cire verre.

Au bas deidites lettres est écrit ce qui ensuit :

Lecta, publicata & registrata audito procuratore generali regis, pro utendo & gaudendo per dictos conjuges in albo nominatos & corum liberos, ex corum matrimonio descendentes & à dicta domina Renata causam habentes, prout in essem litteris regis continetur, vige-sima-quinta diei bujus mensis. Parisiis in parlamento penultima die Julii anno Domini 1528. Signé, Du Tillet.

Lecta, publicata & registrata audito procuratore generali regis, pro utendo & gaudendo per dictos conjuges, eorumque liberos ex illorum matrimonio descendentes & causam habentes, à dicta domina Renata prout in albo, & cum modificationsbus tam in litteris patentibus

domini nostri regis, die 25. Julii ultime lapsi, quam arresto curia super hoc lato contentis cavetur. Rotomagi in parlamento hac die septima Augusti anno Domini 1528. Signe, Surreau. A

Lecta, publicata & registrata audito procuratore generali regis, in quantum tangit erectionem ducatus duntaxat. Parisits in parlamento penultima Junii anno Domini 1528. sic signatum, DU TILLET.

Lecta similiter, publicata & registrata audito procuratore regis, in quantum tangit erectionem ducatus duntaxat. Parisiis incamera Computorum duodecima augusti anno Domini 15 28.

Lettres de modification des precedentes, données à Paris le 25. Juillet 1528.

RANCOIS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre : A nos amez & féaux, les gens de nos cours de parlement à Paris & Rouen, gens de nos nos comptes & treloriers à Paris, bailly de Chartres, Montargis & Gizors, & à tous nos autres justiciers & officiers ou à leurs lieutenans, Salut & dilection. Comme par le traité de mariage d'entre notre trés-cher & trés-amé beau-frere Hercules d'Est, sils aîné de notre trés-cher & trés-amé cousin le duc de Ferrare, & de notre trés-chere & trés-amée belle-sœur Renée de France; Nous leur ayons en dot & mariage, & pour appanage de notredite belle-lœur, leurs hoirs & ayans cause de ladite dame, baillé, cedé, transporté & delaissé entre autres choses le duché de Chartres, la chastellenie & seigneurie de Montargis qu'avons jointes & unies audit duché de Chartres & la comté de Gizors, leurs appartenances & dépendances quel- C conques, ainsi qu'elles se poursuivent & comportent en tous droits de justice & jurisdictions hautes, moyennes & basses, meres & mixtes, impetes hommes, hommages, vassaux & vasselages, fiels & arriere-fiels, maisons, manoirs, fermes, bois, garennes, forests, paissons, eaux, rivieres, pescheries, cens, rentes, sours, mou-lins, dixmes, champarts, lods, ventes, saisines, reliefs, rachats, amendes, aubeines, confiscations, fortfaitures, peages, passages & autres droits & devoirs quelconques, patronages d'églises & collations de benefices, pour en jouir & user par nosd. beau-frere & belle-lœur, leurs hoirs & ayans cause de notred, belle-sœur, ainsi qu'il est contenu & declaré esdites lettres cy-attachées sous le contre-scel de notre chancellerie. Sçavoir faifons, que nous confiderans que lesdites terres sont de l'ancien domaine de la Maison de D France, & comme telles doivent être traitées, attendu melmement que les avons baillées à rachapt perpetuel. Vous mandons & expressément enjoignons & à chacun de vous, si comme à lui appartiendra, que vous procediez à l'enterinement de nosdites lettres selon leur forme & teneur, à condition toutesois que nosdits beaufrere & belle-sœur, Jeurs hoirs & ayans cause, quand aux bois taillis qui ont accoutumé estre coupé, seront saites les coupes d'iceux à leur prosit en temps & saisons accoutumées, & quant aux autres bois de haute futaye en uleront eux & leurs hoirs, comme bon pere de famille, & les comptes du revenu desdits duché & comté, terres & seigneuries, qui seront rendus pardevant les officiers de nosdits beau-frere & belleseur, seront portées en notre chambre des comptes à Paris de deux ans en deux ans pour la conservation de nos droits & revenu desdites terres & seigneuries, & lesquelles choses nous avons esdites lettres employées & employons, tout ainsi que si elles y estoient nommément & expressement mises & escrites de mot à mot; car ainti nous plaît-il estre fait, nonobstant ladite obmission & quelconques ordonnances, restrictions, mandemens ou désenses à ce contraires. Donné à Paris le vingtcinquieme jour de juillet l'an de grace 1528. Et de notre regne le quatorzieme. Signé par le roy en son conteil, GEDOIN. Et scellé de cire jaune sur simple queue.

corndo.

B

Arrest du parlement de Rouen donné ensuite desdites lettres.

Du 7. Aoust 1528.

Extrait des registres de la cour de Parlement.

CUR la requête baillée à la Cour par le prince de Ferrare, & dame Renée de France son épouse, tendante à ce que les lettres de cession & transports faits par le roy à ladite dame Renée, du duché de Chartres, chastellenie de Montargis, jointes & unies audit duché & du comté de Gisors, appartenances & dépendances, leur fussent enterinées, & ce, lecta, publicata & registrata estre mis sur le reply d'icelles. Ouy fur ce le procureur general du roy, & vû la réponse par lui baillée par écrit. Tout consideré, la Cour, les chambres assemblées a ordonne & ordonne que lesdites lettres seront lûes & publices en l'audience de ladite cour, & que sur le reply d'icelles sera mis lesta, publicata & registrata, pour en jouir par les dits prince de Fer-rare & dame Renée de France, leurs ensans descendans d'eux, & les ayans cause de ladite dame, aux charges & modifications contenues & portées par lesdites lettres de declarations & ampliations du vingt-cinquiéme jour de juillet dernier passé, & encore à la charge que lesdits prince & dame, leurs enfans & ayans cause d'elle, ne pourront faire couppe de bois és forêts dépendans dudit comté de Gisors, sinon par ventes ordinaires, & ainsi que lesdites sorêts le pourront porter pour la conservation & repopulation d'icelles, & en ayant égard en l'état qu'elles sont de present, & que les bois qui proviendront de la sorêt de Lyon, & des ventes qui s'y seront cy-aprés, consideré que par cy-devant ladite forêt a été la fourniture de la ville de Rouen, & & que sans cela ladite ville & tout le pays d'environ pourroient grandement souf-frir, même en temps d'hyver, seront distribuez pour la sourniture de ladite ville, ainsi qu'ils ont été par cy-devant pendant le temps que ladite forêt a été en la main du toi, sans en faire transport ailleurs hors le pays, & aussi à la charge que lesdits prince & dame n'auront la garde des mineurs, sinon en la forme & maniere que les Ducs & comtes dudit pays de Normandie en ont cy-devant joui, & que reservation est faite au roy du droit de garde qu'il a, sui peur & doit appartenir par souveraineté sur les mineurs & leurs fiefs qu'ils auront assis hors ladite comté de Gisors, à cause de la garde qu'ils lui poutroient écheoir pour raison des siefs dépendans & tenus de lui à cause dudit comté de Gisors; & mêmement lui a reservé la garde qui lui pourroit appartenir audit comté de Gisors pour la souveraineté, & à cause des siess tenus de lui assis hors dudit comté, selon & ainsi que par la souveraineté il en a joui & ulé en plus avant que lesdits Ducs & comtes, aussi & à la charge que lesdits prince & dame, leurs ensans & ayans cause d'elle, seront tenus d'entretenir les châteaux, manoirs, chaussées, moulins, ponts & autres édifices D dudit comté, & y faire les reparations necessaires, convenables, & qu'ils scront tenus entretenir les baux & fermages, ventes & adjudications de bois faites par le roi ou les commissaires de par lui commis & deputez durant le temps d'iceux, auparavant lesdits delais & transports, seront aussi tenus de bailler lettres de continuation aux officiers commis & substituez par le roy audit comté, selon & ainsi qu'il est contenu & porté par lesdites lettres de cession & transport. Prononcé à Rouen en parlement le septiéme jour d'oust l'an 1528. Signé, SURREAU. Collation faite.

Arrêt de la shambre des comptes de Paris, donné ensaite desdites lettres de cession le 27. E 400st 1528.

ES gens des comptes du roi notre sire veuës les lettres patentes dudit seigneur en forme de Chartres, contenant l'érection du comté de Chartres en Duché, expediées en la chambre desdits comptes le douzième de ce present mois : autres lettres patentes dudit seigneur en même sorme, donné à Fontainebleau au mois de juillet dernier passé, signé de sa main & de M. Jean le Breton, secretaire de ses sinances ausquelles ces presentes sont attachées sous l'un de nos signets, par lesquelles narration saite que par les convenances du mariage conclud & accordé, du vousoir & confentement dudit seigneur, entre madame Renée de France sa belle-sœur fille du seu roy Louis douzième & de Madame Anne de Bretagne (que Dieu absolve) & Her-

-0000

cules d'Est, fils de Monseigneur Alphonse duc de Ferrare, & lequel mariage ait été & depuis solemnisé en face de sainte église, & consommé: icelui seigneur pour tous & chacuns les droits, noms, raisons, actions, pétitions & querelle que prétend & lui appartiennent ou peuvent compter à present ou pour l'avenir és biens, meubles, immeubles & successions desdits seus pere & mere, & autrement en quelque pays & lieux qu'ils soient situez & assis, lui eût promis bailler la somme de deux cent cinquante mille écus d'or soleil, à present courans, dont il devoit bailler comptant dedans le jour de leurs épousailles cinquante mille écus sol, & pour les deux cent mille écus solcil restans, leur bailler une piece ou plusieurs en titre de Duché jusqu'à la valeur de dix mille écus d'or soleil de rente ou revenu par chacun an, avec tous droits de justice & juri diction, sans aucune chose en reserver, sors les soy & hommage, resfort & souverainete, & où elle ne se trouveroit de ladite valeur, leur bailler sur autres pieces du domaine de prochain en prochain, jusqu'au parfait desdits dix millo écus d'or soleil de rente ou revenu, & s'il y avoit greniers ou aydes, ledit seigneur leur pourroit bailler, pour ce qu'il seroit trouvé qu'elles vaudroient de revenu, gages d'officiers & charges payées avec la presentation & nomination des officiers royaux desdites gabelles & lieux où leur sera baillé ladite assignation, quant vacation y écherra, ainsi qu'il est à plein contenu audit traité & conventions dudit mariage, ledit seigneur pour ces causes & autres à plein contenues eldites lettres, auroit audit fieur Hercules d'Est & Madame Renée de France son épouse impetrans, baillé, cedé, quitté, transporté & delaissé ledit duché de Chartres, ses appartenances & dépendances, n'agueres par lui créé en titre & dignité de Duché, la chatellenie & seigneu-11e de Montargis, qu'il a jointe & unie audit duché, le comté de Gilors, leurs appar. C tenances & dépendances quelconques, ainsi qu'elles se comportent & poursuivent en tous droits de justices, jurisdictions, hautes moyennes & basses, meres, mixtes imperes, hommes, hommages, vassaux & vasselages, fiels & arrierefiels, maisons, manoirs, fermes, bois, garennes, forêts, paissons, eaux, rivieres, étangs, pêcheries, cens, rentes, fours, moulins, dixmes champarts, lods, ventes & saisines, reliefs, rachats, amendes, aubeines, forfaitures, confications, peages, passages & autres droits & devoirs quelconques, patronages d'église & collations de benefices, pour en jouir & user par lesdits imperrans, leurs hoirs ou avans cause de ladite dame, en tous droits, privileges, autoritez, prérogatives & prééminences de duché & comté & tels & semblables que sont & ont accoutumé faire les autres ducs & comtes anciens de ce royaume, sans aucune chose reserver ou retenir au roi notre seigneur ne aux siens, fors leulement les foy & hommage, ressort & souveraineté, & à la charge de payer & acquitter par eux les fiels & aumones, gages d'officiers & autres charges ordinaires & anciennes étant sur lesdits duché & seigneurie de Montargis & comté de Gilors; & pour ce qu'au moyen des charges & affaires que ledit leigneur a désà present à supporter, il n'auroit pû bailler & fournir à iceux imperrans ladite somme de cinquante mille écus d'or soleil qu'il devoit fournir dedans ledit jour de leurs épousailles, se seroient contentez de l'assignat de deux mille cinq cent écus d'or soleil de rente ou revenu, outre les dix mille écus soleil, lesquels deux mille cinq cent écus, au moyen des alienations & engagemens qui ont été faits sur ledit domaine, ledit seigneur n'auroit pû bailler & assigner entierement sur les membres & portions d'icelui; voulant à cette cause que le parfait de ce que lesdits duché de Chartres, châtellenie de Montargis, comté de Gisors & appartenances ne pourroient porter, leur soit baillé sur le revenu & émolument des greniers & chambres à set E desdits lieux pour autant qu'ils en pourront porter, & le teste de prochain en prochain jusqu'au parfait desdits douze mille cinq cent écus de rente on revenu, pour en jouir & user, & iceux avoir & prendre eux ou leurs receveurs, procureurs & . commis par les mains des receveurs & grenetiers desdits lieux, & par leurs simples quittances, leur donnant outre, à leurs hoirs & ayans caused icelle dame, pouvoir, autorité & faculté de nommer audit leigneur, & presenter aux offices royaux desdits lieux où leur sera baillé ladire assignation, quand vacation y écherra, de telles personnages qu'il leur plaira, moyennant toutesois la faculté audit seigneur & aux siens refervée de pouvoir r'avoir & recouvrer lesdites choses, en baillant ausdits impetrans, leursdits hoirs ou ayans cause d'icelle dame la somme de deux cent cinquante mille écus, & sous les conditions & conventions contenues au traité de mariage, seur donnant outre faculté de rachat, & retirer toutes & chaqunes les pieces, membres & portions alienées dudit domaine, & dont quant à ce ledit seigneur les a subrogez en ton lieu, & desquels aussi il pourra racheter lesdites pieces en rendant les deniers

### DUCHEZ NON PAIRIES. CHARTRES.

pour ce baillé. Vû aussi autres lettres patentes dudit seigneur données à Paris se vingt cinq juillet dernier passé aussi cy-attachées, par lesquelles & pour les causes y contenues, ledit seigneur veut & nous mande proceder à l'enterinement desdites lettres patentes, selon leur forme & teneur, à condition toutesois que lesdits impetrans, seurs hoirs & ayans cause, quant aux bois taillis qui ont accoutumé être coupez, seront faites les coupes d'iceux à leur prosit en temps & saisons accoutumez, & quant aux autres bois de haute sustaye, en useront eux & leurs hoirs comme bons peres de samille, & que les comptes du revenu desdits Duché, comté, terres & seigneuries qui seront rendus pardevant les officiers desdits impetrans seront portez en la chambre desdits comptes, de deux ans en deux ans, pour la conservation des droits dudit seigneur & revenu desdites terres & seigneuries, & lesquelles choses sont employées esdites lettres, rour ainsi que si elles y étoient nommément & expressément mises & écrites de mor à mot. La cour a prodonné & ordonne que lesdites lettres seront enregistrées, pour être exacutées selon leur sorme & teneur. Fait à Paris le 28, aoust 1528.



### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL

## \* 202222222222

## NEMOURS, DUCHÉ



Tous les quartiers de Savoye, & fur le tout de gueules a la croix d'argent a la bordure componée.

E Roy François I. donna le duché de Nemours, avec les seigneuries de Chateau-Landon, de Nogent & de Pont sur Seine à PHILIPPE de Savoye, comte de Genevois, & à CHARLOTTE de Longueville sa semme par lettres du 22, decembre 1528. registrées au parlement le 4. sevrier & en la chambre des comptes le 8. mars de la même année. JACQUES de Savoye leur sils obtint du roy Henry II. des lettres de consirmation des precedentes le 5. octobre 1547. registrées le 2. aoust 1549. lesquelles surent encore consirmées par le roy Charles IX. les 13. septembre 1561. & 20. juin 1563. Voyez tome III. de cette histoire pag. 503. on se trouvent les pieces concernant cette donation, après lesquelles sont rapportez les descendans de PHILIPPE DE SAVOYE DUC DE NEMOURS.



ESTOUTEVILLE

### DUCHEZ NON PAIRIES. ESTOUTEVILLE. 743 香港港港港港港港港港港港港港港港港港港港港港港港港港港港港港港港港港

# ESTOUTEVILLE, DUCHÉ

Ecartelé au 1. & 4. de Bourbon, au 2. & 3. de Luxembourg.





burelé d'argent & de gueules de dix pieces an lion de fable brochans fur le zonz armé, lampa fé & couronné d'or qui est Estouscuille.

ES Baronies, chatellenies & seigneuries de Vallemont, Varengeville, Berneval, Cleville, &c. furent unies & érigées en duché sous le nom d'ESTOUTE-VILLE, en faveur d'ADRIENNE d'Estouteville, fille unique & seule heritiere de Jean III. du nom, sire d'Estouteville, & de Jeanne d'Estouteville, dame de Moyon, de Briquebec, &c. Et aussi en saveur de FRANCOIS de Bourbon I. du nom, comte de S. Paul son futur mary, de leurs hoirs descendans d'eux en loyal mariage & successeurs d'Adrienne d'Estouteville, sous le ressort du parlement de Rouen par lettres données à Fontainebleau au mois d'aoust 1534, registrées au parlement de Rouen le B 12. septembre suivant, & en la chambre des comptes de Paris le 19 octobre de la même année. Leur contrat de mariage où sont interées ces clauses, sut homologué au parlement de Paris le 16. avril 1540. aprés Pâques, en execution des lettres patentes du 1. septembre 1539. MARIE de Bourbon leur fille & heritière porta le Duché d'Estouteville dans la maison de Longueville le 2. juillet 1563, par son mariage avec LEONOR d'Orleans, duc de Longueville, & il y est resté jusqu'au 16. juin 1707. qu'il passa par la mort de MARIE d'Orleans, duchesse de Nemours, à JACQUES Goyon III. du nom sire de Matignon, comte de Thorigny, chevalier des ordres du roy, petit-fils de Charles de Matignon, comte de Thorigny, & d'Eleonore C d'Orleans-Longueville, & a passé par sa mort arrivée en 1725. à JACQUES-LEONOR-FRANCOIS Goyon sire de Matignon, Duc de Valentinois, Pair de France, son fils unique, qui le possede aujourd'huy. Voyez tome 1. de cette histoire p. 220. & suivantes & 326. La genealogie de la maison de Goyon Matignon se trouve cy-devant p. 374 chapitre du Duché-Pairie de Valentinois, & celle des anciens seigneurs d'Estouteville sera rapportée dans la suite de cette histoire, chapitre des GRANDS MAITRES des Arbalestriers de France. Voyez les pieces qui suivent concernant érection du duché d Estouteville.

Tame V

### PIECES CONCERNANT LE DUCHE

### D'ESTOUTEVILLE

Lettres patentes d'érection du Duché d'Essouteville.

Au mois d'Aoust mil cinq cent trente-quatre,

RANCOIS, par la grace de Dieu, roy de France, sçavoir failons à tous presens & à venir. Que considerant par Nous les monarchies & principautez être conservées en leur entier, non seulement par l'obéissance de nos sujets, mais aussi par la grandeur & hautesse des maisons des princes descendans de la lignée royale, lesquels reconnoissans leur noble descente & lignage, ont accoutumé resplendir en vertueux & chevaleureux actes, comme eux sentans plus prochain de la lumiere de noblesse, pour laquelle raison meus nos progeniteurs rois de France (que Dieu absolve) auroient toujours par excellence & sur tous autres élevé en titre d'honneur & dignité les maisons des personnes à eux attouchans par droit de consanguinité, tant pour le regard de la proximité de lignage que pour le grand avantage d'honneur, qui est provenu par leurs services & prouesses à la chose publique, dont leur mémoire a été rendue immortelle & a incité leur posterité & tous autres princes & seigneurs d'ensuivre les vertueux exemples de leurs predecesseurs. Et soit ainsi que nous reduisant à mémoire les grands, notables, vertueux & recommandables services que notre trés-cher & trés-amé cousin François comte de S. Pol & ses prédecesseurs descendus en ligne directe du roy S. Louis, ont fait par cy-devant non seulement à nosdits prédecesseurs, mais aussi à notre personne & à toute la chose publique de notredit royaume, tant au fait de nos guerres de - la les monts & ailleurs en plusieurs & divers lieux que autrement, en maintes & louables manieres, exposant leurs propres personnes & biens audit service, & que esperons que notredit cousin fera & continuera par ci-aprés, & aussi à ce que le mariage pour-parlé entre notredit cousin comte de saint Pol, & notre trés-chere & amée consine Adriene d'Estouteville, fille unique de feu notre trés-cher amé & feal cousin Jean, sire d'Estouteville, en son vivant, teigneur de Hambie & de Vallemont, & de notre trés-chere & amée cousine Jacqueline d'Estouteville, dame de Briquebee, & ladite damoiselle à present dame des baronies & vicomtez de Rocheville, Berneval, Cleville, dame des chatellenies terres & seigneuries de Hambie, Vallemont, Varengeville, les Loges, le Bec de Mortagne, la Remuée, Hottor sur Dieppe, Bec au Cauchois, Tremanville, Fauville, le fief d'Espiney, Mareuil, Hericourt, Sassetor & Criquemanville, leurs appartenances & dépendances, so puissent convenablement parfaire, ce que avons desiré & desirons pour le bien, augmentation, honneur, excellence & prérogative de noldits cousin & cousine. Pour ces causes, & pour la trés grande, bonne & parfaite considence, soy & loyauté que avons trouvé & trouvons envers nous & la chose publique de notredit royaume, notredit cousin & pour la proximité dudit lignage dont il nous atteint, afin de plus décorer, élever & nosdits cousin & cousine d'Estouteville, même lesdites baronies, vicomtez, châtellenies & seigneuries de Vallemont, Varengeville, Berneval, Cleville, les Loges, le Bec de Mortagne, la Remuée, Hottot sur Dieppe, Bec au Cauchois, Tremanville, Fauville, le fief d'Espiney, Mareiiil, Hericourt, Sassetot & Criquemanville, leurs appartenances & dépendances à elle appartenans, qui sont de bon & gros revenu, desquels dépendent plusieurs beaux siefs, arriere-siefs, vasfaux & sujets, toutes lesdites terres & seigneuries situées & assiles en notre Bailliage de Caux & ressort de notre parlement de Rouen, & tenuës de nous en foy & hommage: Nous de notre propre mouvement, liberalité, certaine science, grace

A speciale, pleine puissance & autorité royale, & sur ce l'avis & déliberation de plusieurs princes & seigneurs de nosdits sang & signage, icelles baronies, châtellenies & seigneuries de Vallemont, Varengeville, Bernevai, Cleville, les Loges, le Bec de Mortagne, la Remuée, Hottot sur Dieppe, Bec au Cauchois, Tremanville, Fauville, le sief d'Espiney, Mareuil, Hericourt, Sassetot & Criquemanville, leurs appartenances & dépendances avons uni & unissons, pour être tenues en un seul fief & hommage, & icelles avons créées, élevées & érigées, créons, élevons & érigeons & décorons par ces presentes en dignité, nom, titre, autorité, prérogative & prééminence de Duché, voulons & nous plaît lesdites baronies, vicomtez, châtellenies & seigneuries être dites, nommées & appellées le Duché d'Estouteville, pour en jouir par notredit cousin & cousine, leurs hoirs & descendans d'eux en loyal mariage & successeurs de ladite damoiselle, auquels de tous les dessussits ledit duché devra appartenir, le'on les pactions & convenances matrimoniales accordées entre notredit cou-B sin & couline à toujours-mais perpetuellement à titre de Duc, avec les honneurs, prérogatives & prééminences appartenans à Duc, & ainsi que les autres Ducs de notre royaume jouissent tant en jurisdictions que autrement, sous le ressort de nottedite cour de Parlement de Rouen, en ce non compris toutefois les cas royaux, & ceux dont la connoissance nous appartient & à nos juges par prévention pardevant lesquels nos juges voulous iceux cas reflortir, ainti qu'ils ont accoutumé, toutefois s'il advenoit que notredite cousine Adrieune d'Estouteville allat de vie à trépas premier que notredit coulin le comte de S. Pol, voulons & entendons que ledit titre de Duc dudit Duché d'Estouteville demeure à notredit cousin sa vie durant avec lesdites parts & portions deidites terres de notredite cousine Adrienne, érigées audit titre de duché par elle données à notredit cousin, pour en jouir la vie durant, selon & ainsi que convenu & accordé a été par le trairé de mariage d'entre notredit cousin & cousine, & sans aucunement déroger à icelui, & combien que en aucunes desdites terres & seigneuries appartenans à notredite cousine, & que de present nous érigeons en titre de Duché, notredite cousine y eut haute, moyenne & basse justice, seulement comme és terres & seigneuries de Vallemont, Varengeville, Cleville, les Loges, le Bec de Mortagne, Hottot sur Dieppe, Mareiil, Hericourt, Bec au Cauchois, Tremanville, Fauville, le sief d'Espiney prés Dieppe, Sassetot & D Criquemanville, leurs appartenances & dépendances, dont les appellations ressortissent pardevant les vicomtes de Montivilliers, Caudebec & Arques au bailliage de Caux, Nous toutes lesdites terres esquelles notredite cousine avoit basse & moyenne justice seulement, avec les autres terres, baronies & seigneuries esquelles notredite couline avoit haute, moyenne & basse justice, c'est à sçavoir la baronie de Berneval & la seigneurie de Remuée, leurs appartenances & dépendances, avons réduites & réunies à une seule justice, laquelle nous avons par les mêmes presentes créée, érigée, ordonnée & établie, créons, érigeons, ordonnons & établissons perpetuellement à toujours-mais en tout droit de haute justice, mere & mixte impere, & toute autre jurisdiction, & icelle haute justice donnée & donnons de nosdites grace, puissance & autorité par celdites presentes en saveur que dessus à nosdits cousin & cou-E fine & à leurs successeurs, pour l'exercice de laquelle justice & jurisdiction, voulons que noldits cousin & cousine & leursdits successeurs puissent ériger, créer & instituer un bailly, un vicomte, avocats, procureurs, greffiers, lergens, tabellions, maitres des eaux & forêts, verdiers, lergens & tous autres officiers de justice, & puislent ellits lieux faire dresser & lever justices patibulaires, auquel vicomte appartiendra la connoissance en premiere instance de toutes les causes, & querelles quelles qu'elles soient afferans & appartenans à office de vicomte selon les us & coutumes de notre pays de Normandie qui pourront souldre & se mouvoir audit duché entre les sujets & temans d'icelui, tant noblement que roturierement, en fief ou arriere-fief, & par ressort pardevant ledit bailly auquel bailly appartiendra en premiere instance la connoissance des cas dont les baillys de notredit pays ont la jurildiction, tant en matieres civiles que criminelles, hors les cas toyaux, & ceux dont la connoissance appartient à nos juges par prévention, ainsi que dessus est dit, & dudit bailly en dernier ressort en notredite cour de parlement de Rouen, où aussi y ressortiront sans moyen les appellations dudit maitre des caux & forêts, & en outre entendons & voulons que les appellations des senechaux des sujets dudit duché d'Estouteville, ressortissent respectivement pardevant les vicomte & bailly dudit Duché, selon que de la nature des-

dites causes la connoissance par la coutume du pays seur doit appartenir, sans qu'ils

puissent être relevez ny plaidoyez pardevant nos baillys ou vicomtes ausquels en A' avons interdit & dessendu la jurisdiction & connoillance, & icelle és cas dessuldits avons supprimée & supprimons, & avons attribué audit vicomte & bailly dudit duché, tout ainsi que si notre cousine Adrienne d'Estouteville eût eu d'ancienneté toute justice haute, movenne & basie en toute les terres & seigneuries par nous érigées en duché, tans ce que pour l'avenir lesdits hommes tenans dudit duché, tant noblement que roturierement, en fief ou arriere-fief desdites terres & seigneuries soient tenus plaider & puissent être tirez ou traitez en autre jurisdiction que celle de nosdits cousin & cousine par la forme dessudite, & sans aussi ce que autres justices & fusiènt les nôtres, en puissent dorênavant avoir, ne à eux en attribuer aucune cour, jurisdiction ne connoissance, soit en premiere instance ou par appel, & laquelle nous leur aurions interdite & dessendue, interdisons & dessendons par ces presentes, & de toutes letquelles justices & jurisdictions, soient de nos baillys, vicomtes & autres officiers, nous avons separé & exempté, separons & exemptons lesdits tenans & sujets dudit duche d'Estouteville, & voulons qu'ils ne soient tenus plaider, ne no puissent être contraints ne convenus par justice ailleurs, que pardevant le juge dudit duché, ainsi que dessus est dit, si n'est en dernier ressort en notredite cour de parlement de Rouen, & pardevant nosdits juges esdits cas royaux & de ceux dont la connoissance par prévention leur appartient & generalement jouir & user de tous droits, préregatives & prééminences que à duc appartiennent, sans aucune chose y retenir & referver pour Nous, nos hoirs & successeurs, fors lesdits foy & hommage, la souveraineré & ledit dernier ressort en notredite cour de parlement de Rouen, & la connoissance desdits cas royaux à nosdits juges, & aussi de ceux dont la connoissance par prévention, comme dit est, leur appartient, en outre voulons & nous plaît que nosdits cousin & cousine, & leurs successeurs Ducs dudit duché, puissent lever à leur profit le droit de fouage sur leursdits hommes & sujets, combien que par cy-devant eussions accoutumé de prendre & percevoir ledit droit lequel entant que métier est, avons donné & donnons à nosdits cousin & couline & successeurs ducs dudit duché d'Estouteville, & qu'ils puissent pleinement & paisiblement jouir dudit droit, lequel duché sera tenu de nous à une seule foy & hommage, & aux charges anciennes que lesdites baronies, terres & seigneuries étoient tenuës de Nous fans aucune condition, mutation, accroissement ou diminution de charge quel- D conque, & voulons que tous les vassaux ou autres gens de quelque metier, état, qualité ou condition qu'ils toient tenans noblement ou roturierement dudit duché d'Estouteville, quand ils feront dorénavant leurs hommages & bailleront leurs dénombremens & aveus à nosdits cousin & cousine & leurs successeurs dues qu'ils les fassent & baillent au nom de Duc, & semblablement les reputent & appellent ducs d'Estouteville en tous autres actes de reconnoissances. Si donnons en mandement par ces preséntes à nos amez & seaux les gens tenans notredite cour de parlement de Rouen, de nos comptes à Paris, aux baillifs dudit Rouen & Caux, & à tous nos autres justiciers & officiers de notredit pays de Normandie, ou à leurs lieutenans & à chacun d'eux si comme & à lui appartiendra, que notre presente creation & érection dudit duché d'Estouteville, ensemble de nosdits don & octroy, quant ausdits haute justice & droit de souage, & de tout le contenu en ces presentes, ils fassent, souffrent & laissent notredit cousin & couline & leurs successeurs en la forme & maniere contenue cy-dessus, jouir & user pleinement & paisiblement, entierement & perpetuellement, & icelui faire entegistrer en notre cour de parlement, & à notre chambre des comptes & par-tout où metier sera, afin de perpetuelle mémoire, & neanmoins mandons ausdits gens de notredite cour de parlement de Rouen, de nos comptes à Paris, baillifs dudit Rouen & Caux, & autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra, que entant que touche lesdits haute justice & souage qui nous appartiennent, ils ayent à eux informer notre procureur à ce appellé, lequel si bon lui semble pourra informer au contraire de la valeur de ladite haute justice dessus mentionnée, laquelle nous appartient, aussi desdits souages, profits & dommages qui nous pourroient advenit, pour etre separée de notre couronne, quelle recompense nous écheoit & quelle consequence nous en pourroit advenir, pour icelle intormation faite nous l'envoyer feablement clause &c tcellée, ensemble leurs avis, pour le tout veu en ordonner ainsi que verrens être à faire, sans toutesois sous ombre de vouloir saire ladite information, diffèrer ou dilayer l'enterinement de ces presentes en quelque façon & maniere que ce soit : Car tel alt notre plaitir. Et ann que ce soit choie serme & stable à tonjours, nous avons fait

mettre notre scel à cesdites presentes, sauf en autre chose notre droit & l'autruy en toutes. Donné à Fontainebleau au mois d'aoust l'an de grace 1534. & de notre regne le vingtième. Signé sur le reply par le roy, Mouseigneur le cardinal de Sens legat & chancelier & le sire de Brion admiral de France, presens. Breton. Visa, Contentor, Des Landes. Et scellées de cire verte sur lacs de soye.

Lecla, publicata & registrata, audito procuratore generali domini nostri regis, salvis onnibus juribus regus & libertatibus patria, salvo etiam jure omnum quorumcumque interesse pratendentium. Rothomagi in parlamento hac die secunda septembris anno domini 1534. Louvel.

В

Lecta, publicata & registrata quoad erectionem ducatûs, duntaxat & in quantum tangit altas justitias & socaçia, sacta informatione, siet sus. In camera computerum decima nona die octobris anno supradicto.

ES gens des comptes du roy notre sire, veues les lettres patentes dudit seigneur en forme de chartes données à Fontainebleau au mois d'aoust dernier passe, signées de sa main & d'un secretaire de ses finances ausquelles ces presentes sont attachées sous l'un de nos signets, obtenues & à nous presentées de la partie du comte de Saint Pol & de dame Jacqueline d'Estouteville, tutrice & gardienne de Mademoiselle Adrienne d'Estouteville sa fille, par lesquelles & pour les causes y contenues, ledit seigneur auroit à la requête desdits impetrans uni les baronies, châtellenies & seigneuries de Vallemont, Varengeville, Berneval, Cleville, les Loges, le Bec de Mortagne, Remuée, Hottot sur Dieppe, Bec en Cauchois, Tremanville, Fauville, le fiet d'Elpiney, Mareuil, Hericourt, Sassetot & Criquemanviile, leurs appartenances & dépendances, à ladite damoiselle d'Estouteville appartenans, pour être tenus en un seul fief & hommage & icelles créées, élevées. érigées & decorées de dignité, nom, titre, autorité, prérogative & prééminence de Duché, pour être dites, nommées & appellées le duché d'Estouteville, & en jouir par lesdits comtes de Saint Pol & ladite Damoiselle, leurs hoirs & descendans d'eux en loyal mariage, & successeurs d'icelle damoiselle, aux honneurs, prérogatives, prééminences appartenans à Duc, ainsi que les autres Ducs de ce royaume jouissent, tant en justice & jurisdiction que autrement, sous le ressort de la cour de parlement de Rouen, en ce non compris toutefois les cas royaux & ceux dont la connoissance appartient audit seigneur, & à les juges par prévention, reduisant ledit seigneur la justice que ladite damoiselle dit avoir esdites terres, baronies & seigneuries, à une seule justice haute, laquelle par cesdites lettres il crée, ordonne, établit & donne audit comte de Saint Pol & damoilelle Adrienne d'Estouteville, & à leurs successeurs en tout ledit duché, ensemble le droit de fouage sur les hommes & sujets d'icelui duché, combien qu'il aye accoutumé être pris & reçu à son profit aux charges & conditions toutefois declarées esdites lettres. Vû aussi l'expedition par nous faite sur icelles le dix-neuvième jour d'octobre dernier passé, écrie fur le reply deidites lettres, la requête à nous presentée par lesdits impetrans, cyattachée comme dessus avec certaines lettres missives à nous écrites par ledit seigneur depuis notredite expedition; & tout consideré ce que faisoit à considerer en cette partie, consentons de l'exprés commandement dudit seigneur que lesdits comte de Saint Pol & damoiselle Adrienne d'Estouteville jouissent desdits haute justice & fouage dessuldits à plein declarés esdites lettres par maniere de provision & jusqu'à six mois tant seulement, pendant lequel temps sera faite information fur la valeur & récompense desdites choies, en defaut dequoi faire & ou lesdits fupplians n'auroient satisfait à ce dedans icelui temps, dés maintenant pour lors & des lors pour maintenant lesdits haute justice & souage seront remis & les remettons en la main du roy notredit leigneur, ensemble les fruits d'iceux. Donné sous nos signets le sixième jour de novembre l'an 1534,

### 314 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

Arrest du Parlement de Rouen d'enregistrement.

EU par la cour, les chambres assemblées, les lettres patentes du roy en forme de charte, données à Fontainebleau au mois d'aoust 1534, presentées en ladice cour le dernier jour d'aoust audit an par le seigneur de Clermont, maitre d'hostel ordinaire dudit seigneur. Ouy ledit de Clermont en la creance contenue és lettres missives dicelus seigneur adressantes à ladite cour, la réponse du procureur general auquel les dites lettres ont été montrées & communiquées, & lui oui verbalement en ce qu'il a voulu dire sur ce. Ouis aussi Antoine d'Estouteville, comte de Creances, par Breton son conseil, en ce qu'il a voulu dire & requerir. Pareillement le duc de Longueville & la marquise de Montserrat, dame du Cany Caviel, par Quicarnon, l'archeveque de Rouen, par Vincent Guillaume de Prestreval, sieur du lieu, par Tullon & la veuve du gand senêchal, turrice & garde à vie des ensans mineurs dudit dé-funt & d'elle, eux disans sieurs du sief de Plaimbose & d'Estouteville, par le Goupil leurs avocats. La cour a ordonné que lesdites lettres seront enregistrées au registre de la cour, & que sur le reply d'icelles sera mis: Letla, publicata & registrata, audito procuratore generals domini nostri regis, salvis in alies omnibus juribus regis, libertatibus patria, jureque omnium supradictorum, & aliorum quorumcumque interesse poterit in om-uibus. Rothomagi in parlamento hac die secunda septembris anno domini millesimo quingensessimo trigesimo quarto. Au surplus a ladite cour ordonné & ordonne que par les commussaires qui à ce seront commis, le procureur general du roy appellé, & autres qu'il appartiendra, sera faite inquisition sur les articles qui seront baillez par lesdits due C & duchesse d'Essouteville, profits ou dommages qui pourront avenir à cause de la separation diceux, quelle recompense en peut appartenir au roy, & quelle consequence en peut avenir: lera aussi inquis & informé sur tels articles que voudroit bailler le procureur general concernans l'interêt du roy, le tout à la fin & selon le contenu ausdites lettres; & pareillement que pour le fait de l'exercice de la jurisdiction, sera par lesdits commissaires insormé de la distance & qualité desdites terres érigées en duché, & unies 2 scelui; commadité ou incommodité des sujets, pour icelle vue, ordonner du tout où sera le principal siege desdits bailli & vicomte d'icelui duché, & autres lieux où devra avoir liege de lieutenant particulier pour le bien des sujets d'icelui duché ou autrement, sur ce ordonner; & quant aux requêtes, remontrances & protestations faires respectivement par lesdits d'Estouteville, duc de Longueville, marquise de Montferrat, dame de Cany Caviel, archevêque de Rouen, Prestreval, & veuve dudit grand senechal. La cour a ordonné & ordonne que ledit d'Estouseville se presentera, s'il voit que bien soit, au premier ou autre jour plaidable d'aprés la S. Martin, pour être oui en ce qu'il voudra dire & requerir pour son interêt, & sur ce sui être ora donné & pourvu aunsi que de raison. Et pour le fait desdits duc de Longueville, marquite de Montserrat, archevêque de Rouen, Prestreval, & veuve dudit grand senechal, ils auront lettres de leurs protestations, & a été accordé aux dessudits requerans & protestans, le double ou extrait desdites lettres de charte, approuvé parte vocata, se avoir le veulent pour leur valoir & servir en temps & lorsqu'il appartiendra. Prononcé à Rouen en la cour de parlement le douzième jour de septembre l'an 1534. Signe Sursau.

### Lettres patentes pour l'execution & homologation du contrat de mariage

### On suit l'ordre des registres du parlement.

FRANCOIS, par la grace de Dieu, roy de France: A nos amez & feaux les gens tenans nos cours de parlement de Paris & de Rouen, ceux de nos comptes, & à chacun d'eux, si comme à lui appartiendra, Salut & dilection. De la partie de nos trés-chers & trés-amez cousin & cousine les duc & duchesse d'Estouteville, nous a été exposé que de notre vouloir, accord és consentement, & aussi par l'avis de leurs parens & amis, le mariage d'entre eux deux a été contracté, conclu & consomé, & le contrat d'icelui passé & arrêté en notre presence, & de plusieurs princes & seigneurs leurs parens, étant les noms & icelui par nous autorisé en tous ses points, selon qu'il est porté par ledit contrat: Et que entr'autres clauses contenues en icelui, il y en a une, par laquelle est dit que ledit contrat sera homologué par



qui au plaisir de Dieu sera fair entre notredit cousin le comte de Saint Pol, & notredite cousine damoiselle Adrienne, de leurs bons grez, franches volontez, propres mouvemens & certaine science, sans aucune fraude, contrainte, decevance ou ignorance. Mais elles sur-tout bien & duëment averties, conseillées & certiorées de leur sait & de leur droit, si comme elles disoient, & par mure & longue deliberation, reconnurent & consesserent pardevant Nous & nosdits notaires & secretaires avoir fait font encore entrelles en la presence d'iceux par ces presentes, les contrats & accords, promesses, conventions, sermens & obligations qui s'ensuivent; C'est à sçavoir, notredit cousin en consideration des remontrances à lui faites par notredite cousine la dame d'Estouteville, touchant la très-noble & ancienne lignée des barons, seigneurs & sires de dadite maison d'Estouteville, qui a duré en succedant l'un à l'autre en ligne directe & B. masculine de sous temps & ancienmeté, à tout le moins par si long-temps qu'il n'est memoire du contraire, ainsi qu'il peut apparoir par les preux & chevaleureux faits des seus de bonne mémoire les sires & seigneurs de ladite maison d'Estouteville, & par ses anciens édifices, fondations & dotations de plusieurs grosses abbayes, prieurez & plusieurs autres églises collegiales par eux construites, dottées & sondées en plusieurs lieux de cetuy notre royaume, & que quelque temps auparavant le deces dudit seu seigneur d'Estouteville, sondit époux ledit seigneur en pourparlant avec elle, ses freres & autres grands & notables personnages de leurs parens & amis, de ce qu'ils n'avoient aucuns ensans masses, & du grand bien que Dien leur avois sait de leur avoir donné ladite damoiselle Adrienne leur due sille unique, & qu'ils se doutoient n'avoir plus nuls autres enfans, auroit été deliberé, avisé & arresté par ledit seu sieur & dame d'Estouteville, sesdits freres & autres leurs parens & amis en grand nombre, qu'ils bailleroient à semme & épouse leurdite fille unique à quelque bon & notable seigneur de la plus haute & noble maison qu'ils pourroient trouver, à la charge que ledit mary seroit tenu de prendre & porter le nom, cry & armes de ladite maison d'Estouteville, & que ledit seu sieur d'Estouteville étant à la fin de ses jours, l'auroit sommée & requise, que si elle le survivoit, comme l'apparence y étoit, qu'elle entretint lesdites deliberations & qu'elle les accomplit; ce qu'elle lui avoit promis faire & icelles accomplir à son pouvoir, & de la grande obéissance qu'elle entendoit & vouloit tout le temps de sa vie porter & maintenir à sondit seu sieur époux, & les promesses qu'elle lui avoit faites, entretenir pour la conservation & perpetuation de ladite maison d'Estouteville, & aussi pour la bonne amour qu'elle a & porte à ladite damoiselle Adrienne, voulant de son pouvoir obtemperer aux desirs & volonté dudit seu sieur d'Estouteville & de ladite dame d'Estouteville, pour la conservation & augmentation du nom, cry & armes de ladite maison d'Estouteville de notre vouloir & confentement, & par le D conseil & bon avis & meure deliberation de notre trés-chere & trés-amée cousine Marie de Luxembourg, duchesse douairiere de Vendôme, comtesse de Saint Pol & de Maile, mere de notredit cousin & de nos trés-chers & très-amez cousins les ducs de Vendômois, Pair de France, cardinal de Bourbon évêque & duc de Laon, aussi Pair de France les freres, & de notre trés-chere & trés-amée couline Françoile d'Alençon, duchesse de Vendômois, semme d'icelui notre cousin le duc de Vendômois, a promis & promet par ces presentes, sous les conventions, conditions & promesses cy-après declarées, & non autrement, prendre ladite damoiselle Adrienne d'Estouteville par mariage à semme & épouse, si Dieu & sainte églile s'y accordent, aux droits qui lui sont venus & échus par le decés & trépas dudit seu sieur d'Estouteville son pere, & à cause de toute autre succession ou disposition, & de tous ceux qui lui peuvent & pourront competer & appartenir cy-aprés, en quelque maniere que ce toit: Et ladite damoi- E selle considerant la trés-grande excellence de la maison de France, de laquelle ledit comte est descendu & du sang d'icelle; & aussi de la trés grande noblesse & anciennete de la maison de Luxembourg, de laquelle est descendu notredit cousin du côté maternel, les vertus & prouesses d'icelui, la boune amour qu'il lui porte, & le bon vouloir qu'il a pour la conservation, augmentation & perpetuation du nom & armes de ladite mailon d'Estouteville, & le grand honneur qu'il lui fait de la voufoir prendre à semme, par le conseil de notredite cousine sa mere, & avis de nos trés-chers & trés-amez cousins les cardinal de Lorraine, duc de Guise, comte d'Aumalle; de notre trés-chere & amée cousine la comtesse de Nevers, de nos chers & amez cousins le comte de Nevers son fils, & Jean de Laval, sieur de Chasteaubriant & de Montafilant, comte de Plorhan, de Philippe de Levy marêchal de la Foy, sieur de Mirepoix, messire Robert d'Espiney, abbé commandataire de Dol, & messire Jean d'Estouteville, chevalier sieur de Villebon, prevôt de Paris & bally

& bailly de Rouen, & de notredit bon vouloir, a promis & promet prendre à mary & époux notredit coulin le comte de S. Pol, le plus bref que bonnement faire le pontra, si Dieu & sainte église s'y accordent, sous les conventions, conditions, obligations & promesses cy-aprés declarées, & non autrement. A l'œuvre & accomplissement duquel mariage, & en faveur d'icelui, & lequel autrement n'eût été fait, sont intervenus notredite coussine Marie de Luxembourg duchesse douairiere de Vendômois, nosdits cousins Charles duc de Vendomois, & cardinal de Bourbon évêque & duc de Laon, Pair de France, tous lesquels ont dit & certifié notredit cousin le comte de S. Pol respectivement seur fils & frere, être seigneur & vrai proprietaire dudit comté de S. Pol, de Pernes, Lisbourg, Frevens & Orville, membres dépendans dudit comté, baron de Lucheu, sieur de Pas en Artois & Nicolen en Tournaisis, par partage sait entre sessits freres & luy, tant pour la succession de seu de bonne memoire notre cousin le comte de Vendômois, à qui Dieu fasse pardon, leur pere, que de la succession à écheoir de ladite dame douairiere leur B mere, ledit partage fait par ladite dame leur mere en datte du 1. jour de janvier 1518. & que les les cerres & seigneuries ainsi à lui venuës & échuës par ledit partage avec les autres non partagées qui écheront par le decés de ladite dame la mere, valent 40000. l. tournois de rente par chacun an pour le moins, & autant les promettent les dessusdits & chacun d'eux seul, & pour le tout & sans division, faire valoir ausdits futurs mariez & à tous leurs descendans heritiers; & si plus valent, le surplus sera au prosit dudit comte de S. Pol & sessitiers, sans ce que nosdits cousins ses freres ou leurs hoirs y puissent demander autre chose, & si promettent icelles terres & seigneuries être franches & quittes de toutes dettes, hypoteques & charges quelconques, fors des charges ordinaires, droits & devoirs leigneuriaux à qui ils appartiennent, c sous l'obligation de tous & chacun leurs biens presens & à venir quelconques, aprés toutetois que l'usufruit que ladite dame douairiere a retenu desdites terres, ou de partie d'icelles, sera consolidé avec ladite proprieté, pendant lequel temps a ladite dame douairiere en faveur dudit mariage, & qui autrement n'eut été fait, consenti & accordé; que dés le jour dudit mariage consommé, notredit cousin le comte de S. Pol jouisse d'icelui comté de Saint Pol & autres terres, si metier est, jusques à la concurrence de six mille livres tournois par chacun an de rente, pour le regard desquels des à present ledit cas avenant, elle renonce à tout tel droit d'usufruit qu'elle a & pourroit avoir audit comté & terres en faveur dudit comte son fils, jusqu'à la concurrence desdits six mille livres tournois de rente, à condition toutefois que si ledit comte alloit de vie à trepas sans hoirs dudit mariage, & lesdits hoirs auparavant norredite cousine sa mere; en ce cas lesdits six mille livres retourneront de plein droit à notredite cousme, le tout en la presence & du vouloir & consentement desdits duc & cardinal, enfans de ladite dame douairiere, lesquels entant qu'à eux est, & pour leurs hoirs & successeurs, ont voulu, consenti & accordé que ledit comte de S. Pol jouisse dudit comté & autres terres en la forme & maniere que dit est polé, ores qu'il ne soit reçû en soy & hommage, & que la dessaine & saisine diceux comté & terres ne soient saits entre les mains du sieur ou sieurs dont lesdits comté & terres sont tenus & mouvans, & nonoblant les coutumes du pays, par lesquelles ledit enssaissnement seroit requis, ne autres choses quelconques; & notredit cousin le comte de S. Pol en faveur aussi & contemplation dudit mariage, qui autrement n'eût été fait, a promis & promet par ces presentes, par le bon avis & consentement de notredite cousine sa mere, & de noldits cousins ses freres, & autres proches parens & amis, & de notredit bon vouloir & consentement comme dessus, des le jour du mariage avec ladite damoiselle, prendre & porter à jamais en tous lieux, ensemble tous ses descendans, sur les pei-E nes cy-apres declarées, les pleines armes de ladite damoiselle & maison d'Estouteville en écarteiure, avec celle que ledit comte porte de son chef, à canse dudit seu comte son pere, sans y vien diminuer ni ajouter, tant en bannieres, écussons, sceaux, signets, que autrement, & icelles porter en batailles & tournois, en tous faits d'armes, & on tous autres lieux és cas esquels tous princes & nobles doivent être parez, ou doivent user de leurs armes. Avec ce ledit comte par les mêmes consentemens, avis & volontez que dessus, a promis & promet des ledit jour dudit mariage, prendre & porter à jamais lui & ses descendans jouissans dudit duché d'Estouteville, pour principal titre & seigneurie, le titre de duc d Estemeville. Et combien que ledit cointe n'ait, ne ceux de la mailon accoutumé en lettres ne contrats mettre que leurs noms propres, avec le titre des seigneuries, sans aucun surnom, toutesois promet & soblige par les mêmes consente-Tome V.

mens, avis & vouloir que dessus, que où il teroit requis que lui ou ses descendans cy-après dussent prendre surnom, lui & sons ses descendans prendrons le surnom d'Eston. A wille, & non autre. Et partant cuits cas se nommera & appellera François d'Estouteville, duc d'Estouteville, & ainsi seront tenus saire tous lesdits descendans esdits cas. Plus, promet ledit comte que si le plaisir de Dieu est, que dudit sutur mariage y ait deux ou plusieurs enfans mâles, le sécond sera senu de porter le nom, erg & pleines armes de ladite maison d'Essonteville, & sancune ceartelure. Et si le second fils mouroit fans hoirs mâles, le tiers fils sera tenu le faire, & ajnsi consecutivement. Plus promet notredit confin le comte de S. Pol, que si du sutur mariage n'y avoit que silles, une ou plusieurs, en ce cas ladite sille, on l'ainée d'icelles, sera mariée avec personnage de la plus grande & noble masson que faire se pourra, le mars de laquelle sera tenu de porter le nom, cry & armes plemes de ladue maison d'Estouteville, & tous ses descendans, sinon que les puinez pourront ajouter aucune choie ausdites armes à la difference de l'ainé, ainsi qu'il est accoutumé faire en tel cas. Toutefois s'il avenoir que ladite fille fût mariée à quelque prince du sang de la maison de France, en ce cas sondit mary ne sera tenu de porter lesdites pleines armes, mais les porter en écartelure, ainsi que norredit cousin est tenu de faire, & sera tenu de faire en tout & par-tout, ce que par icelui notredit cousin le comte de S. Pol a été promis en ce present contrat pour la conservation & perpetuation du nom & armes de ladite maiton d'Estouteville; Et laquelle chose aussi aura lieu, s'il avenoit que dudit futur mariage issit hoir mâle. E puis aprés avoir par lui recueilli la succession de sesdits pere E mere, ou les biens à las donnex par ce present traité, ledit hoir mâle, ou tous les siens hoirs mâles & descendans mâles in infinitum, alloient de vie à trepas sans hoirs males, & y enst fille on filles, auquel cas la fille ainée plus prochaine d'icelus, à qui dermierement auroient appartenu lesdits biens, sera marice, comme dit est cy-dessus. Et si ja mariée lorique ladire succeisson lui échera, sera tenu son mary dans un mois aprés que le decés dudit dernier mâle sera venu à sa notine, prendre lesdits nom, ery & pleines armes de ladite mailon d'Estouteville, & de laisser entierement les tiennes, & icelles porter en tous lieux, comme dit cst dessus, & tous les descendans dudit mariage, sinon pour la différence desdits puinez, & en defaut dudit mary de ladite ainée de ce faire, ou puis après il y contrevint en aucane maniere, le mary de la pumée le pourra faire; & ainsi consequemment en son resus, & en cas de contraven-tion, le mary de l'autre fille, & ainsi de fille en fille, & à tous leurs descendans. Et à ce que les choses sy dessus promises soient plus sermement gardées & entretennes, tant par lui que par ses successeurs & descendans, & autres cy-apres nommez, en quelque loingtain degré D quils puissent être, & sut-ce ores outre la septieme ligne on degré à la conservation & perpetnation des noms & armes de ladite maison d'Essouteville, notredit consis le comte de S. Pol par les memes consentemens que dessus, a donné & donne par ces presentes la terre & baronie de Luchen, avec toutes les appartenances & dépendances, ainsi qu'elles fe contiennent, & de quelque valeur qu'elles puillent être; laquelle terre acertiorée, ledit comte a promis faire valoir trois mille livres tournois de rente par chacun an à toutes les personnes cy-après nommées, toutes charges déduites & portées, & à ce a affecté & hyporequé tous & chacun les biens presens & à venir, à toutes les personnes cy après nommées, aux charges, conditions & peines qui ensuivent, le tout en faveur dudit mariage, qui autrement neut été fait, & de l'expres consentement de ladite dame sa more, & desdits sieurs ses freres, & de notredu consentement & vouloir. E Premierement, au fils ainé qui sera procrée, & qui issira au plaisir de Dieu dudit sutur mariage, à la charge de porter lesdites armes & titre de seigneurie dudit duché d'Essouteville, & sarnom d'Estouteville, quand le cas le requerera, ainsi que ledit comte a sy-dessus promis faire, & à tous les descendans dudit sils ainé, soit mâles ou semelles, en preferant sonjours les mâles aux femelles, étant au pareil degré de celui à qui immédiatement lesdits biens auroient appartenu, & toujours les ainer & ainées aux puinez & puinces, & representeront les descendans en ligne directe, soient fils on filles, ceux dont ils seront descendus, selon l'ordre que dessus, à la charge contesois de porter tonjours par les dessussaits lesattes armes, surnom & sure de seigneurse, & saire de point en point ce que par ledit comte a été promis : & apr. s ledit fils ainé & tous fes descendans, au second fils du futur mariage & ses descendans, selon l'ordre que dessus, & aprés lui & lesduts descendans, au users mâle & à ses descendans comme dessus, & ainsi de mâle en mâle, & de tous leurs descendans. Et aprés lesdus mâles & leursdits descendans, comme dessus est du, qu'il n'y eust dudit sinur mariage que silles, à l'ainée, & à tous ses descendans, comme dessus est du des males, & après elle & lesdies descendans, à la puince,

A ainsi d'aince en ainée, d' à tons lours descendans, & en même prérogative & ordre que slessifier. A la charge que dés incontinent que celle deldites filies à laquelle ladite baronie de Lucheu aviendroit, sera mariée, son mari sera tenu prendre & porter le nom, cry & pleines armes de ladice maison d'Estouteville, sans aucune écartelure, ni difference quelconque, sinon en cas que son mary sût prince du lang de la maison de France, auquel cas poetera & fera sondit mary, comme notredit cousin le comte de S. Pol a promis faire. Et si tadite sitte étoit mariée, sondit mari sera tenu prendre & porter leidits nom, cry & pleines armes dans un mois aprés qu'il sera averti du deces du défunt, & Lisser entretement les siennes, & on celui on mari de B celle à laquelle seroit avenne ladite baronie de Lachen à la valeur que dessus, selon l'ordre et charge que dessus , servient resusans ou défaillans de porter lesdits nom , titre ou furnom, cry & armes coarselées on plemes respectivement, en ce cas ledit comte donne ladite baronie de Incheu, appartenances & dépendances quelconques à la valeur que dessus, au plus prochain de celui qui contreviendra, suit mâle ou semelle non descendant de celui qui anra contrevenu, & à sons les descendans du plus prochain ou plus prochaine selon l'ordre & à la charge toujours de porter lesuits nom, cry & armes pleines, & avec toutes les autres charges, peines & conditions que dessus, summation toutesois préalablement saite en la presence de notaire seulement, par lesdits plus prochains ou plus prochaines audit desaillans de porter ledit titre, nom ou furnom, cry, armes écartelées ou pleines respectivement c comme dessus. Toutefois si ledit mâle ou autre, soit mâle ou temelle à qui lesdits biens seroient avenus, entroit en religion, audit cas ladite baronie de Lucheu, appartenances & dépendances quelconques, à la valeur que dessus, appartiendra en plein droit au plus procham, soit mâle ou femelle, selon l'ordre que dessus, sust-il encore desceudant dudit entrant en religion, & au cas où tons les dessignifies conviendroient, on resuseront, ou delassferont de porter lesdits nom, titre ou furnom, cry & armes écartelées ou pleines respectivement, esdits cas ou chacan d'iceax, notre dit consin le comte de S. Pol donne ladite baronse de Luchen, appartenances & dependances quelconques, à la valeur que dessus, à messire Antoine d Estonteville, chevalier oncle paternel de ladite damoiselle, & aprés lui aux enfans qui deicendront ou ja font descendus de lui en loyal mariage, tant que la ligne durera, selon la prérogative du sexe comme dessus & toujours au plus ainé ou plus ainée, à la charge toujours de porter lesdits titre, nom & surnom, cry & pleines armes de ladite dame d'Estouteville, & à leur refus ou défaut au plus pro-D cham ou plus prochaine du lignage de ladite damoiselle, soit du côcé de pere ou de mere qui voudroit porter lesdits nom, cry & pleines armes, & accomplir toutes les choses dessuidites, en preserant toutefois les males aux semelles en pareil degré, & ne pourra jamais celui desdits donataires qui refutera prendre & porter ou delaitser letdites armes écartelées, titre de seigneurie, ou ledit surnom d'Estouteville, ou lesdites pleines armes, cry & nom de ladite maison d'Estouteville, selon que respectivement est dit cy-dessus, ou aucune des choses dessusdites, soit ledit fils aîné dudit furur mariage, ou autre quel qu'il soit, retourner à ladite baronie de Lucheu, appartenances & dépendances, à la valeur que deilus, ne aucune choie prendre en icelle, ains des l'instant qu'il aura refuse ou delaissé lestits nom, cry & armes respectivement, selon que lesdits donataires sont tenus saire, asusi que dessus est dit, sera totalement privé de tonte la dite baronse, appartenances es dependantes que leonques, à la valeur que dessus, es semblablement saus les descendans de sui, suppose que lui ou aucun des des-E cendans de lui se trouvat le plus prochain de celui qui puis après retuseroit, désaudroit ou délaisseroit de porter lesdits nom, cry & armes, tant qu'il y aura aucun des autres dénommez selon l'ordre que dessus, mais tous les autres dessutdits refulans ou dilayans, etdits cas lesdits descendans de ceux qui auront délaissé ou refuse de porter lesdits nom, cry & armes, & soujours le plus procham d'eax, selon l'ordre que dessus, pourront revenir à ladete batonie; appartenances & dépendances quelconques, à la valeur que dessus, & scelles pourront avoir eldites charges, pennes ex conditions que dessus, & au cas où sous les dessus defaudront d'entresenir & accomplir ce que dessus, & sussent defaillans de pour suivre ladite baronse, appartenances & dépendances quelconques, à la valeur que dessus & peines pour raison de ladite contravention, de ne porter lessus nom, surnom, cry & armes respectivement, par don, saveur, craine on amire corruption quelconque, on trop notable negligence composition quelconque on antrement, en quelque sorte & maniere que ce puisse etre; en ce cas ladite baronie, appartenances & dependances ainsi donnez, chargez & assettez esdites peines, serons & appartiendront à nous pour être à jamais le propre de la couronne de France, & à nous des à present, comme pour lors ledit comis a donne ladus baronie, appar-

donne ledit comte ladite baronie de Lucheu à la valeur que dessus, ledit cas avenant. Aussi A tous les dits donataires, même ledit fils aine, ni tous ses descendans, en quelque loingtain degre que re puisse être, & fust-il ores, outre la septieme lignee, ne autres quelconques, ausquels ladite baronie pourroit avenir, ne pourront vendre, donner, ne aliener, ne hypotequer en quelque maniere que ce soit, aucune part ou portion de ladite baronie de Luchen à la valeur que dessus, appar senances & dependances quelconques ainsi donnez en faveur de mariage, affectez & chargez aux peines que dessus, afin que ladite maison d'Essouteville se puisse toujours mieux entretenir en son entier. Et non seulement veut ledit comte ladite probibition d'aliener, avoir lieu quant à tous lesdits donataires, mais aussi en sa personne en faveur dudit mariage; & lequel autrement n'eust esé fait, & pour plus grande conservation B & angmentation de ladite maison d'Estouteville. Es s'il avient que ledit comte on aucuns desdits donataires aufquels ladite baronie de Lucheu pourroit avenir, fissent aucune vendition ou alienation de partie ou portion d'icelle baronie ainsi donnée, & à la valeur que dessus, en ce cas ladite alienation ne vaudra & ne tiendra. ains sera nulle, & comme pour nulle uvenae, & retournera de plein droit la chose alienée, à celui qui portera lesdits nom & armes de ladite maison, selon l'ordre que dessus, sans ce qu'il soit tenu en aucune chose à cause de ladite alienation: laquelle baronie de Lucheu, appartenances & dépendances quelronques, à la valeur que dessus, ledit comte des à present comme pour lors, lesdits cas avenans, & des l'instant d'iceux, donne en plein droit à tous les dessufdits, ensorte que directement ladite baronie de Luchen ainsi par lui donnée, appartienne respectivement à eux tous & chacun d'eux, lesdits cas avenans, à la charge de porter respectivement par eux lesdits C.
cry, nom, armes, surnom & titre de seigneurie de la maison d'Essouteville, & qu'elles appartiennent en plein droit à tous les dessussaits nommez, & selon l'ordre que dessus, lesdits cas avenans, sauf toutefois que s'il avenoit, que Dieu ne venille, que ledit mariage ne se consommât, ou que ladite damoiselle allat de vie à trepas sans hoirs d'eux deux nez en loyal mariage, ou que ledit comte survéquist les hoirs descendans dudit mariage, & qu'ils servient décedez sans hoirs survenans de leurs corps, en ce cas & chacun diceux, ledit comte pourra si bon lus semble, resourner & reprendre le nom, surnom, titre de seigneurie & armes qu'il avoit & portoit auparavant, à cause de ses progeniteurs, & sera audit cas ladite donation faite par ledit comte de nulle effet & valeur; & tout ainti que si du present mariage n'eut été pourparlé : on s'il avenoit que dudit sutur mariage n'y enst qu'une ou plusieurs filles survivantes ladite damosselle, & que ledit comte convolat en secondes noces. & cust ensans males dudit second marrage, andit cas ledit comte pourra reprendre sessities armes, surnom & titre de seigneurie, comme dit est cy-dessus, le surplus desdites donations D ey-dessus inserces demeurant en leur force en veren, & s'il avenoit que dudit futur mariage d'entre ledit comte & ladite damoilelle issit un fils qui succedat à ladite baronie donnée par la forme que dessus, & fut marié, & de son premier mariage ne issir qu'une fille, & du second mariage un fils, en ce cas ledit fils dudit second mariage, en continuant de porter lesdits nom, armes, surnom & titre de seigneurie, comme a promis faire ledit comte, aura en plein droit, & succedera à ladite baronie ainsi donnée, & non la fille dudit premier mariage, ce qui sera observé en tous les descendans dudit sutur mariage. En faveur aussi & contemplation duquel mariage, qui autrement n'eût été fait, ladite damoiselle donne de notre bon vouloir & du conteil & avis de ladite dame sa mere, sans toutefois préjudicier, ne aucune chose diminuer du douaire de ladite dame, & sans ce que par ladite donation ladite dame soit aucunement empêchée, qu'elle ne puisse disposer entierement de ses biens selon les coutumes des pays & lieux où sont situez lesdits biens, & par l'avis & mûre déliberation de ses autres parens & amis, la tierce partie desdits duché, baronie, vicomé, terres & seigneuries dessussaites, & generalement toute telle part & portion qu'elle E peut donner de toutes & chacunes lesdites terres & seigneuries, & de tous les autres biens immeubles qui lui font avenus & échus par le decés dudit feu feigneur d'Eftouteville ion pere, & à cause de toute autre succession ou disposition, & de ceux qui lui pourront competer & appartenir cy-aprés, foit par succession ou autrement, selon la coutume des lieux ou leidits duché, baronie, vicomté, terres & seigneuries quelconques seront situées & assiles. Premierement, audit comte sondit sutur éponx, & la vie durant seulement, à la charge de porter lesdites armes, surnom & titre de seigneurie de ladite maison d'Estouteville, comme par lui a été promis, & après lui, ou qu'il fust refusant saire ce qu'il a promis, & celui ou ceux qui le porteront selon l'ordre & en la sorme & maniere, mêmes charges, peines & conditions que ledit comte a donné ladite baronie de Lucheu, ainsi que contenu est cy-dessus, & mêmement qu'elle, ne lesdits donataires

 $\Lambda$  donataires ne pourront aliener en quelque maniere ni forme que ce foit, lefdits biens par elle donnez esdites charges & chacunes d'icelles : Toutefois au cas que ladite damoiselle allat de vie à trepas sans hoirs dudit mariage, premier que ledit comte, (celui comte pourra reprendre les premieres armes sans aucune peine; & sera audit cas ladite donarion faite par ladite damoiselle, de nul effet & valeur : Et considerant ladite damoiselle la trés-grande excellence de la maison dont ledit comte est descendu, & l'honneur qu'il lui fait, comme du est dessus, & même qu'il nous a plû en faveur dudit comte & dudit ma-riage, ériger les terres & seigneuries de ladite damoiselle suture épouse, assisses fituées au pays de Caux, en titre & seigneurie de duché, & honorer & décorer notredit cousin & ledite damoiselle & ses successeurs de nom & titre de duc, & en faveur & contemplation dudit mariage, & qui autrement n'eût été fait, & par les mêmes vouloir & avis que dessus, voulant par ces raisons lui faire rel avantage que possible lui est: B Veut & entend que ledit tiers à lui donné de toutes lesdites terres & seigneuries qu'elle & & pourra avoir cy-après, soit par lui pris sur ledit duché d'Essouteville, en commençant à la terre & châtellenie de Valmont, & autres de proche en proghe, jusqu'à la concurrence dudit tiers de toutes lesdites terres & seigneuries, avec ledit titre de duché le tont sa vie durant, & par usufruit seulement; & au cas où ladite donation faite audit comte par ladite damoilelle des immeubles dessusdits, ne tiendroit & sortiroit effet par le fait de ladite damoiselle, précedent ledit mariage, ou par le moyen d'aucunes dispositions dudit seu seigneur d'Estouteville son pere, en cesdits deux cas & chacun d'iceux, ladite dame d'Estouteville en son propre & privé nom, promet fournir réellement & par effet, autant des terres & seigneuries & de pareille valeur, renve & revenu, en tous droits de châtellenie, que par lesdits pretendus fait & disposition se pourroit trouver avoir été disposé, empêchant ou diminuant l'effet de ladite donation faite par ladite damoilelle desdits immeubles seulement. Et quant à ce, oblige ladite dame la baronie de Gassé & la seigneurie de Gueulle, leurs appartenances & dépendances seulement, lesquelles ladite dame a certioré valoir deux mille livres de rente par chacun an, toutes charges portées, & lans ce que les autres terres soient de ce aucunement chargées ne hypotequées audit comte ne à ses descendans; & s'il avenoit que ledit comte allât de vie à trépas premierement que ladite damoiselle, & qu'il n'y eust dudit mariage que filles, & que ladite damoiselle convolast en secondes noces, & que dudit mariage issi un on plusieurs ensans masses, audit cas ledit auché d'Essouteville, appartenances & dépendances d'icelui, appartiendroit entierement audit masse, en récompensant toutesois ladite fille dudit present mariage de telle part & portion qui sui pourroit competer & appartenir sur ledit duché, moyennant ladite donation cydessus inscrée: Toutesois ledit comte & ladite damoiselle ont retenu & retiennent à eux respectivement l'usufruit de toutes lesdites choses par eux cy-dessus données. C'est à scavoir ledit comte, de ladite terre & baronie de Luchen, pour ladite dame Marie de Luxembourg sa mere & lui, & ladite damoiselle, l'usufruit de toutes les terres par elles données, pour en jouir leur vie durant, & chacum d'eux respectivement, pourvu que la discontinuation de porter lesdits nom, cry & armes & titre de teigneurie de ladite maison d'Estouteville, ne avienne par leur faute & coulpe; duquel cas ladite retention d'usufruir n'aura lieu pour le regard de celui duquel ladire faute ou coulpe auroit procedé; Et s'il avenoir que ledit comte allat de vie à trépas aprés la persection & consommation dudit mariage sutur, auparavant ladite damoiselle sa suture épouse, ledit comte a dés à present assigné & assigne à ladite damoiselle Adrienne pour droit de douaire six mille livres tournois de rente annuelle, franche, nette, & quitte de toutes charges portées. A sçavoir quatre mille livres tournois de rente sur Condé & la Ferté au Col, la vicomté de Meaux, la Ferté au Col, Rougier, Chauvigny, Bellor, la terre & seigneurie de Condé en Brie, leurs appartenances & dépendances quelconques: icelles terres par ledit partage fait, par notredite cousine la duchesse douairiere entre nosdits cousins ses enfans, échues à notredit cousin le cardinal de Bourbon, & sur lesquelles ledit cardinal veut ledit douaire être prins & assigné, & lui-même lui assigne entant que faire le peut, & même entant que metier est pareillement l'assigne à ladite damoiselle notredite cousine sa mere, & notredit cousin le duc son frere, pour desdites terres jouir par ladite damoiselle par ses mains dés incontinent que douaire aura lieu; & au cas que lesdites terres & seigneuries vaudroient plus de quatre mille livres tournois de rente, toutes charges portées, comme dit est, ledit cardinal prendra le surplus, & si moins valent, ladite duchesse douairiere & ledit duc, & chacun d'eux seul & pour le tout, ont assigné des à present le surplus de ce qui défaudroit de ladite somme de quatre mille livres tournois de rente surla Tome V

terre & seigneurie de Nogent le Rotrou, & les autres deux mille livres de rente A sont assignées par ledit comte du consentement de ladite duchesse douairiere, & dudit duc son stere; à sçavoir, mille livres sur la terre & baronie de Lucheu, appartenances & dépendances, que notredit cousin le comte de S. Pol, audit cas dés à present lui assigne pour leidites mille livres de rente être prins par les mains de ladite damoiselle des premiers deniers préalablement, & avant toutes autres obligations & hypoteques quelconques, & les autres mille livres ledit comte les a affignées & affigne du consentement que dessus, sur la terre particuliere dudit comte de S. Pol, au choix & élection de ladite damoiselle, pour la valeur desdites mille livres seulement. Toutesois où ladite baronie de Lucheu vaudroit plus de mille livres de rente, toutes charges portees, ladite damoiselle aura & prendra le surplus B desdites mille livres de rente, si bon lui semble, en déduction des autres mille livres assignées pour le parachevement dudit douaire sur ladite terre particuliere dudit comté de S. Pol, ou si bon ne lui semble, prendre en déduction ce qui restera desdites mille livres, pour lesquelles est assigné ladite terre & baronie de Lucheu, les heritiers ou ayans cause dudit comte prendront le surplus. Toutesois s'il avenoit que douaire eût lieu aupravant le decés de notredite cousine la duchesse douairiere, audit cas ledit douaire ne sera que de quatre mille livres de rente annuelle, & franche & quitte de toutes charges portées comme dessus, que ladite damoiselle prendra par les mains des receveurs de notredite cousine, laquelle sera tenue paver ledit douaire par chacun an durant son vivant, sur lesdites terres de Condé & la Perté au Col, si elles le peuvent porter, & ce qui s'en désaudroit, sur ladite terre de Nogent le Rotrou; & aprés le decés de ladite douairiere, le douaire de ladite damoi- C selle sera de six mille livres de rente, & se prendra selon la forme que dessus : Et neanmoins entendent lesdits duchesse douairiere, duc & cardinal, au cas que ledit douaire ait lieu, avoir recours sur ledit comté de S. Pol & Lucheu au jour de son trépas pour ledit douaire, ju'qu'à la somme de quatre mille livres tournois par an, pour lequel douaire lesdites vicomté de Meaux, seigneurie de la Ferré, Condé en Brie, Nogent le Rotrou & autres, sont obligées comme dessus est dit, & à ce obligé & oblige notredit cousin le comte de S. Pol, ses hoirs, lesdites comté, terres & seigneuries, consentant sur icelles hypoteque, & toute autre sures être par tout où il appartiendra par le porteur de ce present traité, lequel il a nommé & nomme son procureur irrevocable pour faire & consentir lesdites hypoteque & sûreté. Avec ce, ladite damoiselle, en cas qu'elle survive sondit sutur époux, pourra, si bon sul semble, renoncer à la communauté des meubles; & en ce suisant, demeurera quitte de toutes dettes de ladite communauté, & neanmoins aura & prendra franchement & quittement & sans charge, ses joyaux, bagues & accoûrremens, habillemens & D montures, ensemble tous les meubles appropriez, ou qui seroient necessaires pour meubler & parer l'un des châteaux ou mailons desdits futurs mariez, ou de l'un d'eux, au choix & élection de ladite damoiselle, de quelque valeur & estimation qu'ils soient. Et à ce que les choses dessudites accordées par ce present contrat, sortent effet, lans fraude & décevance quelconques, outre ladite dame d'Estouteville & ladite damoimoiselle sa fille, icelles mere & fille ont declaré & declarent que entre elles n'y a contrat, promesse ne obligation, quelles qu'elles soient, par lesquelles ladite damoiselle n'aye pù faire la donation de ses duché, baronie & terres, telle que contenue est en ce present contrat, & où aucune y auroit, y renoncent par ces presentes, & veulent qu'elles soient & demeurent de nul effet & valeur, reservé toutesois le douaire que ladite dame peut avoir, & lui être assigné sur icelles terres & seigneuries, auquel par ces presentes n'entend aucunement déroger. Seront aussi tenus les enfans descendans dudit mariage, & autres qui après prendront ledit nom, cry & armes d'Essouteville avec les profits cy-dessus mentionnez surer & promettre par soy, serment au parlement de Normandie, qu'ils seront & accompliront tout le contenu cy-dessus, & sur les peines en ce present contrat declarées, & ce auparavant que eux immiscer esdits biens; aussi seront tenus les dites parties chacun en droit soy, faire informer és pays de France & Normandie par les parens & amis de chacune des parties, que le present traité est sait & accordé pour le grand honneur, prosit & utilité de chacune desdites parties, & par exprés poursuivre la consirmation & autorisation d'icelui, soit en leur presence ou absence, par nous & nos cours de parlemens de Paris & de Rouen. Et veulent lesdites parties par ces presentes, être condamnées par arrest & jugement desdites cours souveraines à toutes les choses dessusdites, tenir & accomplir, sans icelles enfraindre en quelque maniere, ni pour quelque cause que ce soit; & a ces fins obtenir & impetrer de nons lettres bonnes & valables, au cas appartenant

adressantes ansdites cours, pour approuver, louer & agréer toutes les choses dessusdites, & A tous le contenu en ces presentes, en dérogeant sur ce expressement à toutes loix & coutumes desdits pays qui servient contraires aux choses dessusdites, on aucunes dicelles, pour lesquelles ils ne pourroient avoir ne sortir effet, & nous supplient trés-humblement lesdites parties que amsi le veuillions faire. Et outre sera tenu notredit cousin le comte de Saint Pol dedans deux mois aprés le mariage consommé, juter en soy de prince, & sur les évangi'es de Dieu, en la cour de parlement de Rouen, ou pardevant le plus prochain juge roval, entretenir de point en point tout le contenu en ce present contrat. Et out would & confentent lesdites parties, que ces present traité, accord & promesse, donations; transports, obligations valent, tiennent & sortent leur plein & entier effet & vertu, nonob-stant us, coutumes de pays, ou autres choses quelconques contraires, à quoi ont renoncé & renoncent par ces presentes, & veulent qu'elles valent & tiennent en toutes les manieres que faire ce peuvent. Et si ont promis & juré lesdites parties non impetrer dispense desdits fermens, ne autrement contrarier à tout ce que dit est, en jouir & user, si aucune B impetrée en étoit par quelque personne ou maniere que ce soit, & pour ce faire & recueillir les choses dessudires esdites cours souveraines, & par-tout ailleurs, lesdites parties ont fait & constitué, & par ces presentes sont & constituent seurs procureurs generaux, & certains messaigiers & speciaux; c'est à sçavoir, notredit cousin le comte de Saint Pol au parlement de Paris, maîtres Jean Mynard & Gilles d'Auvet, avocats, & Jean Fromaget, procureur audit parlement; & au parlement de Rouen, notre amé & feal notaire & secretaire maitre Pierre du Coudray, & maitre Jean Marc; & ladite damoiselle, au parlement de Rouen, maitre Jean le Tellier, avocat en ladite cour; & au parlement de Paris, maitre Pierre Thibault, procureur en ladite cour, ausquels & chacun d'eux pour le tout, ils ont donné & donnent plein pouvoir, autorité & mandement especial de faire & consentir tout ce qu'en tel cas appartient & sera necessaire; & ont consenti lesdites parties semblables & pareilles lettres être passes en cour d'églife sous le scel de l'archevêque de Rouen, ou autre juge ecclessastique, C desquelles lettres le pourront aider lesdites parties avec ces presentes, & autres quel-conques sur ce faites, & sans ce que par l'execution des une lettres, soit retardé ne empéché l'execution des autres. Lesquels traité & accord, promesse, obligation, sermens, peines, donations, conventions & autres choses dessus declarées, & toutes les autres choses en ces lettres contenues & écrites, lesdites parties, & chacunes d'icelles en droit soy, chacun pour tout ce que leur touche & peut toucher, ont promises, & promettent par leur foi & serment de leur corps pour ce faits, & par la maniere que dit est dellus, d'aboudant donnez & baillez corporellement sur les saints évangiles de Dieu, és mains deldits secretaires presens, stipulans & acceptans toutes les conventions, donations & tout ce que dessus est contenu, pour tous les absens tant nez qu'à naître, qui peuvent & pourront ey-après avoir droit, prétendre droits & interêts, au prosit desquels lesdits cas, & chacun d'iceux avenant, dés à present comme pour lors, se sont lesdites parties, & chacune d'icelles respectivement démises, dessaises, & devetues és mains de nous, & de nosdits notaires & secretaires, desdites choies par elles respectivement données; & icelles le sont constituces tenir & posseder à leur profit, & les ont ensemble tous leurs autres biens spechalement hypotequez à l'entretenement & accomplissement desdites pactions & conventions, & tout le contenu en ces presentes, & ont promis avoir agreable, serme & stable à toujours, fans rappel, & fans aller dire, ne faire, ne venir par voye d'erreur, dignorance, de minorité d'âge, décevance, ne autrement, par quelque voye, art ou engein jamais à nul jour que ce soit, ou puisse être; & ont affirmé toutes lesdites parties, moyen-I nant le serment baillé par elles ausdits Saints évangiles de Dieu en la presence de Nous, & de nosdits notaires & secretaires, & encore dient, jurent, & affirment pour verité en la presence d'iceux, qu'ils n'ont fait, passé, ne accordé entre eux, ni l'un avec l'autre, ne envers quelconques autres personnes de quelque qualité qu'elles soient, aucunes promesses, obligations, sermens ou convenances quelconques, par lesquelles puisse être en aucune maniere préjudicié ni dérogé aux choses cy-dessus contenues & declarées; Et si aucune chose en avoit par eux, ou l'un d'eux, ou par autre être fait ou passé au préjudice de ce present traité, elles y renoncent des maintenant, les annullant & mettant du tout au néant: Et ont promis & promettent leidites parties chacun en droit soy, & pour tout ce que leur touche ou peut toucher, rendre & payer tous coûts, frais, miles, dommages, salaires, journées & dépens, qui faits, encourus & soutenus, seroient pour cause & eccasion des choses deslusdites, ou aucunes d'icelles non tenues & non accomplies. Obligation quant à ce payer toutes chacunes les choses dessusdites, & icelles tenir & accomplir lesdites parties l'un

à l'autre, eux, leurs hoirs & biens, & les biens de leursdits hoirs, meubles & immeubles A present d' à venir, comme dit est, soumirent pour ce à justicier, vendre & exploiter par toutes in Aces, sous quelques jurisdictions qu'ils soient ou pourroient être tenus, & renoncerent lesdites parties chacune en droit soy, & pour le tout ce que seur touiche & peut toucher par leursdits sermens, à toutes exceptions, déceptions de dol, de mal, de fraude, d'erreur, d'ignorance, à tous baratz, cantelles, cavillations, à toutes graces, franchises, respits, libertez, dispensations & absolutions, relievemens, & graces quelconques de pape, de roy, de prince & de prelat, donnez & à donner à ce contraires, ou préjudiciable, à tout aide de droit écrit & non écrit, à tous us, style, coutumes, usages de lieux & de pays, & actions, ou fait & condition sans cause, & pour non juste & induë cause, à toutes lesions & circonventions & contections de p lieu & de juge, au benefice de division & de reliévement de terme, de restitution, de déception d'outre moitié de juste prix, & sans qu'il puisse dire ou proposer au temps à venir une choie faite & dite; & generalement renoncent lesdites parties à toutes autres choses quelconques, tant de fait comme de droit, us ou de coutume, qui aider ou valoir seur pourroir, ou aucunes d'icelles, pour y dire ou venir contre ces lettres, & les choses dedans contenues & au droit, disant generale renonciation non valoir & à sçavoir, que des choses dessusdites, les parties ont passé & consenti être fait par noidits, notaires & secretaires, lettres pareilles d'une même forme, effet & substance, jusqu'au nombre de huit, quatre pour chacune desdites parties, & ne seront baillées à autres, pour d'icelles lettres, si tant lesdites parties en veulent avoir. prendre & tenir & lever és mains desdits notaires & secretaires. Lesquelles choses dessus contenues ont été faites, passées, accordées par les personnes, & en la forme que dessus, en la presence & de l'exprés vouloir & accord & consentement de Nous, autorisans & approuvans tout le contenu audit contrat, & en tous ses points & articles entierement, & selon leur forme & teneur, mêmement en ce que concernent les articles, faisans mention de la délation de nom & d'armes de ladite masson d'Estouteville: Et voulons, accordons & confenvons icense être gardez, entretenus & objervez par notredit confin le comte de S. Pol & ses successeurs, & autres dénommez audit traité, sont ainsi qu'il est contenu en icelui : ausquels d'abondant, & entant que besoin seroit, nous avons de nos pleme puissance & autorité royale, donné & donnons lesdits nom & armes de ladite maison d'Estouteville, pour d'iceux jouir & user, & iteux porter, tout ainsi qu'il est contenu audit traité. Sans toutefois déroger à la promesse à nous faite par notredit cousin le comte de Saint Pol, en faisant l'érection dudit duché d'Estouteville, & avons reçu la dessaisine faite en nos mains par notredit cousin, de la terre & seigneurie de Lucheu, & en avons enssaissné respectivement ceux au profit desquels ladite terre de Lucheu a été donnée par ce present traité de D mariage, aux charges y contenues, pour icelle terre être affectée & hypotequée aux convenances & promelles faites par notredit cousin audit traité, notredite cousine dame facqueline d'Estouteville, presente, acceptant & stipulant lesdits dessaisse & enssaisnement, & en avons quitté & quittons tous les droits & devoirs qui nous en pourroient être dûs, à cause de ladite donation de ladite terre & seigneurie de Lucheu En témoin & approbation de tout ce que dessus: avons à ces presentes sait mettre & apposer notre seel. Et pareillement notredite cousine la duchesse douairiere de Vendomois, nosdits consins le duc de Vendomois, cardinal de Bourbon, comte de Saint Poly & aussi nosdites cousines Jacqueline & Adrienne d'Estouteville. Donné à Paris le neuviéme jour de sevrier l'an de grace 1534. & de notre regne le vint-unième. Par le roy, ainsi signé sur le reply BOCHETEL. BRETON.

Fait & passé en parlement par maitre Jean Fromaget, procureur de François due E d'Estouteville, comte de S. Pol, d'une part; & maitre Nicolas Thiboust, procureur de dame Adrienne d'Estouteville, épouse dudit duc, d'autre; le seiziéme jour d'a-

veil mil einq cent quarante, aprés Pâques. Signé, Du TILLET,

Voyez

Voyez le memoire pour Jacques de Matignon, comte de Thorigny, défendeur, contre les tuteurs des deux enfans mineurs de Henry legitimé de Bourbon, & de dame Angelique-Cunegonde de Montmorency-Luxembourg, opposans.

Les titres qui établissent la substitution du duché d'Estouteville, & de la baronie de Lucheu, où sont rapportez 1º. le contrat de mariage de François de Bourbon, prince du sang, comte de S. Pol, & d'Adrienne d'Estouteville, du 9. sevrier 1534. 2º. Les lettres patentes du roi François I. données à Villers-Coterets, du premier septembre 1539. pour l'execution & l'homologation du contrat de mariage de François de Bourbon, comte de S. Pol, & d'Adrienne d'Estouteville, duc & duchesse d'Estouteville. 3º. L'arrest du Parlement du 16. avril 1540 après Pâques, par lesquelles les lettres patentes sont enregistrées, & le contrat de mariage homologué en la cour. 4º. Lettres patentes du roi François I. du mois d'aoust 1534, portant érection du duché d'Estouteville, en faveur du mariage. 5º. Arrest du parlement de Rouen, du 2. septembre 1534, qui a ordonné que les lettres patentes portant érection du duché d'Estouteville, seroient enregistrées. 21. pages in sel. de l'imprimerie de la veuve d'Antoine Lambin, en 1710.

Autres titres qui établissent la substitution du duché d'Estouteville. 22. pages in C fok de l'imprimerit de Charles Huguier.

Second memoire, pour Jacques de Matignon, comte de Thorigny, chevalier des ordres du roi, défendeur, contre les tuteurs des deux enfans mineurs de Henry legitime de Bourbon, & de dame Angelique-Cunegonde de Montmorency-Luxembourg, opposans. 38. pag. in fol. de l'imprimerte de la veuve d'Antoine Lambin.

Factum contenant plusieurs pieces avec des notes. 29. pages in sol. de l'imprimerit de Jean-Bapsiste Cusson.

Memoire pour Messire Charles-Philippe d'Albert, duc de Luynes, & dame Louise-Leontine de Bourbon, princesse de Neut-Chatel, son épouse, émancipés de droit par leur mariage, & procedant sous l'autorité de Messire Charles-Honoré d'Albert, duc de Luynes, de Chevreuse & de Chaulnes, Pair de France, chevalier des ordres du roi, gouverneur & lieutenant-general de Guyenne, leur tuteur, & encore pour M. D le duc de Chevreuse, en la même qualité de tuteur, demandeur & désendeur, contre Messire Jacques de Matignon, comte de Thorigny, chevalier des ordres du roi, lieutenant-general de ses armées & province de Normandie, désendeur & demandeur, Messire Leonor de Matignon, évêque de Lizieux, Jacques de Matignon ancien évêque de Condom, & Charles-Auguste de Matignon, maréchal de France, désendeurs. En 1710. 36. pages in sol, de l'imprimerie de Jacques Vincent.

Sommaire sur Lucheu & Estouteville. 12. pages in fol.

Memoire pour Jacques de Matignon, comte de Thorigny, chevalier des ordres du roi, intimé & défendeur, contre les tuteurs des deux filles mineures de Henry legitime de Bourbon-Soissons, & de dame Angelique-Cunegonde de Montmorency, appellans & demandeurs. 32. pages in fol. de l'imprimerie de la veuve Antoine Lambin.

Memoire pour prouver que la substitution du duché d'Estouteville, & de la baronie de Lucheu, faite par le contrat de mariage de François de Bourbon, prince du sang, passé de l'autorité du roi François I. & consirmé par lettres patentes, est perpetuelle pour les descendans du mariage. 15. pages in fol. de l'imprimerie de la veuve d'Antoine Lambin.

Factum pour M. le duc de Luynes & madame son épouse, contre le sieur comte de Matignon : réponse aux objections saites sur la question de sçavoir, si François de Bourbon II. du nom, a rempli le degré de l'institution dans la substitution de la baronie de Lucheu. 3. pages in fol.

Pour M. le duc de Luynes & madame son épouse, contre le sieur comte de Ma-Tome P. D 7

tignon, reponse aux objections saites par le sieur comte de Matignon, sur la question de sçavoir, si François de Bourbon I. du nom, a rempli le degré de l'institution dans la substitution du duché d'Estouteville. 10. pages in sol.

Pour M. le duc de Luynes & madame son épouse, contre le sieur comte de Matignon: reponse aux objections faites par le sieur comte de Matignon, sur la question, sequoir si François de Bourbon II. du nom, a rempli le premier degré de substitution à l'égard du duché d'Estouteville. 6. pages in fol.

Pour M. le duc de Luynes, & madame son épouse, contre le sieur comte de Matignon: reponse aux objections du sieur comte de Matignon, sur la question de sçavoir, si la substitution du duché d'Estouteville a été permise par la coutume de Normandie. 11. pages in fol.

Acte de notorieré. Une page in fol.

Pour M. le duc de Luynes & madame son épouse, contre le sieur comte de Mactignon: reponse aux objections du sieur comte de Matignon, sur la sixation des quarre degrés portée par l'article 57, de l'ordonnance de Moulins. 10. pages in fol.

Reflexions sur la replique du sieur comte de Matignon. 8. pages in sol. Le mardy C 15. avril 1710. l'affaire sut appointée, & le jeudy 14. aoust suivant M. de Matignon perdit son procés.



#### विक्रितिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षित्रिक्षिति

### ESTAMPES DUCHÉ



Ecarrelé au 1. & 4. de Bretagne, au 2. & 3. d'azur à 3. gerbes ou broßes d'or, liées de gueules, qui est de Brosse.

E COMTE' D'ESTAMPES fut donné à JEAN de Brosse, dit de Bretagne; comte de Penthievre, & à ANNE de Pisseleu sa femme, par lettres du 23. juin 1534. François I. qui affectionnoit cette dame, érigea Estampes en simple duché, par lettres du mois de janvier 1536. registrées le 18. du même mois; ce qu'il confirma en 1543. Henry II. son sils en sit autant par ses lettres du 14. septembre 1547, registrées en la chambre des Comptes le 1. novembre suivant; mais ce même prince les dépouilla de ce duché en 1553, pour en revêtir DIANE de Poitiers sa favorite. Charles IX. le rendit en 1562. à JEAN de Brosse dit de Bretagne; lequel étant mort au mois de janvier 1565. Estampes resta réuni à la couronne jusqu'au regne d'Henry III. comme il a été dit tome III. de cette histoire, pag. 129. où sont rapportez les differens passages de ce duché, jusques à la mort de Louis-Joseph duc de Vendôme & d'Estampes, arrivée le 11. juin 1712. Vojez les pieces concernant cette érestion, ibid. pag. 131. & sivantes.

#### 

#### GENEALOGIE

DES SEIGNEURS

### BROSSE



D'AZHY À gerbes, ou broffes d'or liéesde gueules ,

L

A

B

ERAUD vicomte de Brosse, vivoit en 1136. Femme, AGNE'S.

- 1. BERNARD vicomte de Brosse, qui suit.
- 2. GUILLAUMB de Brosse.
- 3. Guy de Brosse, époula Alpaye, dont il eut Raimond de Brosse.
- 4. Fouques de Brosse.
- 5. GARNIER de Broffe.
- 6. Guy de Brosle.
- 7. BERNABD de Brosle.

II.

DERNARD I. du nom, vicomte de Brosse, vivoit en 1167. Femme, N... de la Pastoresse, sœur de Pierre Prevôt de Salles.

1. BERNARD II. du nom, vicomte de Brosse, qui suit.

1. BERARD de Brosse, dit de la Pastoresse.

III.

ERNARD II. du nom, vicomte de Brosse, vivoit en 1175.
Femme, ADELMODIS d'Angoulême, veuve d'Amanjeu IV. du nom, sire d'Albret, & fille de Gusllaume IV. du nom, conte d'Angoulème, dit Taillefer, & de Marguerite de Turenne sa seconde femme, vivoit en 1175. Voyez some 111. de cesse bistoire, pag. 127.

BERNARD III. du nom, vicomte de Brosse, qui suit.

IV.

BERNARD III. du nom, vicomte de Brosse, sit plusieurs biens à l'église de Montmorillon, & fut pere de 1. HUGUES I. du nom, vicomre de Brosse, qui suit.

2. GUILLAUME de Brosse, sur chanoine & successivement official, celerier, précenteur & doyen de l'église de Sens, puis sacré archevêque de la même église par le Pape Alexandre I V. en 1258, se démit en 1267, de son archevêché, dont il ne pouvoit plus faire les fonctions à cause de son grand âge, se retira

#### DUCHEZ NON PAIRIES. ESTAMPES. 169

à Brinon, où il mourut le 8. février 1269. & fut enterré devant le grand autel de S. Etienne de Sens. Gal. Christ. edit. de 1656, tom. I. pag. 639.

3. ÆNOR de Brosse, dame des Essarts, épousa Thibant Chabot IV. du nom, seigneur de Roche-Cervière, fils de Thibant Chabot III. du nom, sire de Roche-Cerviere & de la Greve, & de Marguerite, dame de la Mothe-Achard & de la Mauriere. Elle vivoit en 1250, que son mari lui assigna son douaire. Voyez. some IV. de cette histoire, pag. 558.

UGUES I. du nom, vicomte de Brosse, vivoit en 1256. assista au partage que les enfans firent du bien de leurs femmes : legua une rente sur la terre de Mentoux au chapitre de Bourges, pour faire son anniversaire, & sur pere de

1. HUGUES II. du nom, vicointe de Brosse, qui suit.

 ROGER de Brosse, teigneur de sainte Severe, a fait la branche des SEIGNEURS DE BOUSSAC ET DE SAIN1E SEVERE, raportez §. I.

UGUES II. du nom, vicomte de Brosse. Femme, ISABELLE de Deols, dame de Chateau-Meliand, fille d'Ebbes de Deols, seigneur de Chateau-Meliand, de Boussac, d'Huriel, &c.

1. JEAN vicomte de Brosse, qui suit.

a. Helie de Brosse, eut en partage les terres de Chateauclos, d'Aguzon, & d'Azerable. Il vivoit en 1316.

Femme, N... dame de Fleet.

C

E

N... de Brosle, épousa Jean II. du nom, seigneur de Prie, de Buzançois & de Moulins en Berry, fils de Jean I. du nom, seigneur de Prie, de Buzançois & de Moulins. Elle fut la seconde femme, & lui porta en mariage les terres

3. Enon de Brosse, épousa N. de Sully, dit le Boucher: De ce mariage vint Jeanne de Sully, mariée à Ambert, leigneur de Malleval, qui en eut Contarde & Dauphin, seigneur de Malleval, lequel épousa Alix d'Aubusson de la Borne, dont il eur Jeanne, femme de Flotard, teigneur de Cluys, & Galtenne de Malleval, alliée avec Louis de Malleval son parent, seigneur de Chareaucios, gouverneur de la Marche,

#### VII.

JEAN vicomte de Brosse, peut être le même que Jean de Brose chevalier, lequel servoit avec deux écuyers de la compagnie devant S. Jean d'Angely, jous le gouvernement d'Aymery de Rochechouart, chevalier, capitaine de Poitou & de Saintonge, & donna quittance de 22. liv. 10. sols sur ses gages, le 6. septembre 1353. Son sceau trois brosses; il en donna une autre de 36. liv. sur ses gages, & ceux de 2. écuyers & de 2. servans de la compagnie sous Louis de Harcourt, capitaine souverain en Poitou & Saintonge à S. Jean d'Angely le 20. fevrier suivant, même sceau, ( a ) il sut pere de ( ) Cabinet de M. JEANNE vicomteste de Brosse, sut mariée à André de Chauvigny II. du nom, baron de Clairambault

de Chateau-Roux, fils de Guillaume de Chauvigny III. du nom, baron de Chateau-Roux, & de Jeanne de Chastillon sa premiere semme. Elle lui porta le vicomté de Brosse, testa le 24. octobre 1348. & legua au chapitre de l'église de Bourges cent sols de rente pour son anniversaire, & quatre livres pour celui

de Guillaume de Chauvigny son fils archidiacre en la même églile.

### 

6. I.

### SEIGNEURS

# DE BOUSSAC ET DE SAINTE SEVERE,

DUCS D'ESTAMPES.



VI.

ROGER de Brosse, second sils de HUGUES I. du nom, vicomte de Brosse, mentiumé ci-devant, pag. 569. accompagna le roi S. Louis au voyage d'outremer en 1248, puis au siege de Tunis en 1270, partagea avec Hugues II. du nom, vicomte de Brosse, son frère aîné, en 1256, & eut les terres de Boussac, de sainte Severe & d'Huriel. Il plaidoit en 1265, contre la comtesse de la Marche, pour les droits de justice de la terre de Pierrebus, s'obligea en 1281, d'acquitter les legs que son pere avoit saits au chapitre de l'église de Bourges. Son frère augmenta la même année sa portion hereditaire, & Gilles Ajasson écuyer sui vendit vers ce même tems la maison du Puy, & tout ce qu'il avoit en la châtellenie de sainte Severe. Il étoit mort en 1287. & suit enterré en l'abbaye de Prebenoît.

Femme, MARGUERITE de Deols, fille d'Ebbes de Deols, seigneur de Chateau-Meliand, de Boussac, d'Huriel, &c. étoit veuve le mardy après les Rameaux de l'an 1287.

1. PIERRE de Brosse, seigneur de Boussac, qui suit.

2. GUILLAUME de Brosse, prit possession de l'évêché du Puy, par procureur, vers la sête de tous les Saints de l'an 1317. & en personne l'année suivante, sut sait évêque de Meaux peu de tems après, & transseré à l'archevêché de Bourges en 1321, par le pape Jean XXII. & ensin nommé archevêque de Sens en 1330. Il mourut au château de Naillac au mois de decembre 1338. & sut enterré au pied du grand autel de l'église cathedrale de S. Etienne de Sens, sous une tombe de cuivre jaune, où est cet épitaphe. Seulpitur, hie G. de Brucia, quondam senonen pralatus sede, qui mortis subditus, evi carnis sus, ede persolvit nailliacensi, stirpe nitens, pariter prudens, pius, ad bona presso, M. C. ter. X. ter. I. ter. semel V. rapitur nece, sesso Lucia, per tier venie Deus huie pius esta. Voyez Gal. Christ. edit. nov. tom. II. col. 79.

3. Belleassez de Brosse, épousa par contrat du samedy avant la saint Simon 1293. Tihier seigneur de Magnac en Limosin & de Cluys en Berry, fils d'Tihier seigneur de Magnac & d Agnés de Precigny. Sa dot sut delivrée à son mari en 1299.

#### V 1 I.

IERRE de Brosse I. du nom, chevalier, seigneur de Boussac, de sainte Severe, & d'Huriel, sit juger que sa terre de Boussac, étoit d'ancienneté du bailliage de Bourges & du reflort d'Issoudun, & obtint que celle de sainte Severe releveroit à l'avenir du roi. Il mourut en 1305. & sut enterré dans l'église de S. Martin d'Huriel, où se voit son épitaphe.

Femme, BLANCHE de Sancerre, fille de Jean I. du nom, comte de Sancerre, & de Marie de Vierzon; fut mariée en 1301. Voyez tome II. de cette hist, p. 850.

1. LOUIS de Brosse, chevalier, seigneur de Boussac, qui suit.

2. PIERRE de Brosse, fut seigneur d'Huriel, du Bouchaut & des Landes, par partage fait avec son frere en 1321.

#### B

#### VIII.

OUIS de Brosse, chevalier, seigneur de Boussac, de sainte Severe & de la Perouze, partagea avec son frere le dimanche avant la Purification de Notre-Dame l'an 1321, avant ce partage il jouissoit de toutes ces terres, & y faisoit battre monnove, pour laquelle il se soumit à l'ordonnance du roi de 1320. Il fonda une chapelle en son chateau de Lescherre en 1333, servoit en Saintonge contre les Anglois en 1338. & mourut à la bataille de Poitiers en 1356. Son corps fut aporté & enterré en l'église de S. Martin d'Huriel.

I. Femme, IEANNE de S. Verain, dame de Cefy, fille de Gibant de S. Verain,

& de Jeanne de Linieres.

1. MARGUERITE de Brosse, sut marice le jeudi aprés la S. Pierre d'aoust 1343. à Guillaume Comptour le jeune, leigneur d'Apchon, eut six mille livres de dot, renonça en faveur des mâles à la succession de son pere, se reservant le droit d'y revenir à défaut de mâles avec les autres filles & 200. liv. de rente de préciput. Elle ceda à sa sœur la succession à écheoir de Jeanne de Linieres leur ayeule, dame de Cely, du consentement de son pere, pour les terres de la Roche sous Sainte Severe & de Taunay.

2. Blanche de Brosle, dame de Cesy, épousa Guy de Chauvigny, seigneur de Chateau-Roux, fils d'André de Chauvigny II. du nom, seigneur de Chateau-

Roux, & de Jeanne vicomtesse de Brosse.

II. Femme, CONSTANCE de la Tour, sille de Bertrand III. du nom, seigneur de la Tour en Auvergne, & d'Isabel de Levis, sur mariée le 27. mars 1339. eut en dot six mille livres & pour douaire sept cent livres de rente, outre sa demeure dans le château d'Huriel, elle se remaria à Philibert de l'Epinasse, seigneur de la Clayette, mourut en 1392, & sut enterrée aux Cordeliers de Clermont. Voyez tome IV. de

cette bissoire, page 528.

1. Louis de Brosse, seigneur de Boussac & de Sainte Severe, sit montre avec Guy de Maureat, chevalier de l'ordre du Temple, & cinq écuyers de sa compagnie à Saustieu le premier mars 1367. & donna quittance de 120. livres sur leurs gages le 5 du même mois, son sceau trois Brosses, supports deux leuriers, servit en Nivernois sous le marêchal de Sancerre en 1368. & avec un autte chevalier & trois écuyers de la chambre, en Limoufin à la fin d'octobre 1371, donna quittance de 105, francs d'or le 1, novembre fuivant sur ses gages & ceux d'un chevalier bachelier, & de 3. écuyers de sa compagnic, y est qualifié chevalier, sire de Ste Sevayre, même sceau; (a) il se trouva avec 2. chevaliers & 15. écuyers au second voyage que le roy fit en Flandres en 1383, pour le siège de Bourbourg; lorsque ce prince eut dessein de patter en Angleterre en 1386, il cut ordre de se rendre auprés de lui & y alla avec 2. chevaliers & 12. écuyers. Deux ans après le duc de Berry le retint de son hôtel avec 4. chevaliers & 61. écuyers, pour accompagner le roy au voyage qu'il vouloit faire en Allemagne, il suivit aussi le duc de Bourbon à celui qu'il sit en Barbarie, & mourut au retour à Gennes le 8. octobre 1390, son corps sut apporté dans l'église de S. Martin d'Huriel.

(h) Cabinet de

On trouve Louis de la Brosse, seigneur de la Brosse, conseiller & chambellan du roy, lequel plaidoit contre le Procureur du roy de Saintonge, pour l'aveu & dénombrement de sa terre de la Brosse relevant du roy, à cause du château de S. Jean d'Angely, à charge de sournir pour le service du roy trois aubers ou trois hommes d'armes à cheval entretenus à ses dépens dans les armées durant 40, jours, & par arrêt du parlement de Bordeaux du premier juin 1393, la cause y sut évoquée.

Femme, Marie de Harcourt, fille de Guillaume, seigneur de la Ferté-Imbault, & de Blanche dame de Bray.

2. PIERRE de Brosse II. du nom, seigneur de Boussac, qui suir.

3. Isabet de Brosse, sur mariée à Guichard de Culant, seigneur de Dervant, fils de Renoul de Culant III. du nom, elle renonça à la succession de ses pere et mere, moyennant neuf cent cinquante florins de Florence qui lui surent promis en mariage, & dont son mary donna quittance en 1365.

4. JEANNE de Brosse, semme de Godemar de Linieres, seigneur de Menville, de B. Rougemont, d'Acheres, de Marans & de Nançay, fils de Godemar baron de

Linieres, & de Marguerite de Precigny.

#### JX.

IERRE de Brosse II. du nom, seigneur de Boussac, & de Sainte Severe par la mort de son frere sans ensans, avoit eu par partage avec son frere le 16. decembre 1387. les terres d'Huriel, de Reculat & l'Etang des Landes. Il avoit été l'un des 144. hommes d'armes laissez par le marêchal de Sancerre le 15. janvier 1371. pour la garde des conquêtes qu'il venoit de faire en Limousin, l'un des 21. chevaliers de la compagnie du marêchal de Sancerre, reçue à Tours le 5. septembre de la même année, mandé avec son frere pour se trouver à l'armée que le roy assembla pour passer en Angleterre, & reçu à Sensis avec sept écuyers de sa compagnie le 24. octobre 1386. Il sut l'un des 9. chevaliers bacheliers de la compagnie de Robert de Sancerre, aussi chevalier bachelier, qui sit montre le 1. septembre 1391, mourut le 28. juillet 1422. & sut enterré à 5. Martin d'Huriel.

Femme, MARGUERITE de Malleval, fille & principale heritiere de Louis sei-

gneur de Malleval, de la Forest, de Châteauclos, d'Aguson & de Janoillac.

1. JEAN de Brosle, seigneur de Sainte Severe, marêchal de France, qui suir.

2. ANTOINETTE de Brosle, morte jeune.

3. BLANCHE de Brosse, semme de Guerin, seigneur de Brion, chevalier, conseiller & chambellan du roy, lequel donna quittance le 20 juin 1426, de six cent livres que le roy lui avoit ordonnées sur le receveur general de Languedoc. Son mary mourut un peu avant le 31, mars 1429. & Blanche de Brosse donna quittance le 3, novembre 1430, de 231, livres 3, sols que le roy avoit ordonnées lui être payées par ses lettres des 31, mars avant Paques, & 2, novembre 1430, pour la somme de 150, reaux qu'il devoit au seu sire de Brion pour un cheval qu'il avoit sait prendre de sui en la ville de Chateau-Thierry, & qu'il avoit donnée au seigneur de la Tremoille.

4. CATERINE de Brosle, épousa Blain-Loup seigneur de Beauvoir & de Mont-

fan tenéchal de Bourbonnois, & vivoit en 1466.

#### X.

JEAN de Brosse I. du nom, seigneur de Sainte Severe, de Boussac, d'Huriel & de la Perouse, conseiller, chambellan du roy, marêchal de France, transigea le dernier sevrier 1423. avec Marguerne de Malleval sa mere, & lui promit pour son douaire & droit de communauté 1500. écus d'or; il mourut en 1433. Voyez ses services dans la suite de cette histoire, chapttre des Marêchaux de France.

Femme, JEANNE de Naillac, dame de la Motte-Jolivet, fille de Guillaume seigneur de Naillac, du Blanc en Berry, de Chateaubrun, vicomte de Bridiers, & de

Jeanne Turpin, fut mariée le 20. aoust 1419.

1. JEAN de Brosse II. du nom, seigneur de Sainte Severe & de Boussac; qui suit.

2. MARGUERITE de Brosse, dame de la Chateigneraye & d'Ardelay, épousa vers l'an 1448. Germain de Vivonne, leigneur d'Aubigny, fils de Renaud de Vivonne seigneur de Thors, d'Aubigny & de Faye, & de Marie de Mastas, dame d'Anville.

21

3. BLANCHE de Brosle, sut premiere semme de Jean de Roye II. du nom, seigneur de Beaufault & de Bufancy, conseiller & chambellan du roy, fils de Matthieu III. du nom, leigneur de Roye, de Germigny, d'Aunoy, & de Muret, & de Caterine de Montmorency la seconde femme. Elle fut mere de Marte de Roye, qui épousa Philippes bâtard de Nevers, seigneur de Rosoy, fils naturel de Jean de Bourgogne, comte de Nevets, & de N. de Ghistelles. Voyez tome I. de cette histoire , p. 253.

A

B

La Thaumassiere hist. de Berry liv. VIII. dir que Blanche de Brosse étoit fille de Jean de Broile II. du nom, & de Nicole de Blois; qu'elle fut marice à Gny de Roye seigneur de Roye & de Beausault, & qu'elle donna quittance au comte de Penthievre son frere le 28. janvier 1476, de sept mille écus qui lui avoient été promis en mariage.

XI.

E AN de Brosse II. du nom, comte de Penthievre, vicomte de Bridiers, seigneur de Sainte Severe, de Boussac, d'Huriel & de la Perouse, conseiller & chambellan du roy, obtint des lettres de Charles VII. le vingt-cinq novembre mil quatre cent trente-cinq pour jouir de ses terres, châteaux, forteresses, biens & revenus, quoiqu'il n'eût pas l'âge requis par la coutume de Berry; fut mis en possession de la terre de Sainte Severe le 13. janvier suivant, & le lendemain en jouissance de celle de Boussac & d'Huriel; eut l'amiral de Culant pour curateur, obtint permission du roy le 18, janvier 1436, de lever sur les sujets la somme de mille écus d'oc pour payer les dettes de son pere. A l'âge de 14, ans il sut mis sous la curatelle de sean de Bretagne II. du nom, comte de Penthievre, par acte du dernier juillet 1437-transigea avec Caterine de Brosse sa tante & Louis de Brion le 21, may 1442, donna quittance au mois d'aoust 1445, de 200, livres au receveur des aydes du pays de la Marche pour recompense d'un cheval prise ladite somme qu'il avoit donné par l'ordre des gens dudit pays, il rendit des services considerables au roi Charles VII. qui le sit son conseiller & chambellan par lettres du 26. avril 1449. & lui donna deux jours aprés la conduite du ban & arriereban de Berry, il accompagna Artus de Bretagne, comte de Richemont, connêtable de France à la journée de Fourmigny en 1450. suivit en Guyenne le comte de Dunois qui le sit chevalier à l'entrée de la ville de Bayonne le 21. aoust 1451. sut fait lieutenant general de l'armée du roy par lettres du 19. mars 1452, prit Bergerac & Caltillon, & contribua beaucoup à réduire toute cette province sous l'obéissance de son legitime prince. Il te trouva avec Jean de Bretagne, comte de Penthievre, au siege de Challois qui fut pris d'assaut le 4, juin de la même année, succeda du chef de sa femme en 1454, au comté de Penthievre par la mort de Jean de Bretagne, donna quittance le 16. janvier 1456. de 1000. écus d'or neufs D à lui ordonnez par le roy pour les frais & depens qu'il avoit faits pour la reconvrance dernierement faite du pays de Guyenne, en donna une autre le 27 avril 1475, de 171. liv. 15. sols pour son état de capitaine de 57. lances un quart sourni pour le quartier de janvier précedent. Son sceau 3. brosses, avec des supports, cimier un casque surmonte d'une gerbe dans un vol bameret, legende seel Jehan de Brosse comte de Pentsevre, (4) Il donna procuration étant à Montbrisson le 24. juin 1477. à deux personnes d'aller en son nom faire hommage au roy des fiels, châteaux & châtellenies de Bridiers, baule de Fliest, de Chastellacher & du Bourg-Archambault relevans du comté de Postou, & donna le 17. juillet 1478, quittance de 2000, l. pour sa pension de l'année commencée le 1. octobre précedent, & une semblable le 18. fevrier 1479. Il avoit suivi le party E du roy Louis XI. en la guerre du bien public, ce qui sut cause que le duc de Bretagne se saint du comté de Penthievre & de les autres terres de Bretagne, dans lesquelles il ne put rentrer de sa vie quelques poursuites qu'il en sit, ce qui le déter-

(a) Cabinet de

pouvoit prétendre au duché de Bretagne du chef de sa femme. Femme NICOLE de Blois, vicomtesse de Limoges, puis comtesse de Penthieexre, fille unique de Charles de Blois ou de Chassillen, dit de Bretagne, baron d'A vaugour, & d'Isabean de Vivonne, sur mariée le 18. juin 1437, de l'avis de Jean de Bretagne, cointe de Penthievre son aveul paternel curateur de Jean de Broile, à condition que leur posterité porteroit le nom & les armes de Bretagne.

mina de ceder & transporter au roy sur la fin de l'année 1479, tous les droits qu'il

1. JEAN de Brotle III. du nom, die de Bretagne, qui suit.

2. Antoine de Broise, chevalier de Rhodes.

Tome F.

F 7.



#### DUCHEZ NON PAIRIES. ESTAMPES. 571

- A 3. Isabeau de Brosse, sur la troisième semme de Jean IV. du nom, sire de Rieux & de Rochesort, comte d'Harcourt, marêchal de Bretagne, sils de François sire de Rieux & de Rochesort, comte d'Harcourt, vicomte de Donges, baron d'Ancenis, & de Jeanne de Rohan. Elle mourut le 21. mars 1517. & sur enterrée en l'église de Notre-Dame de Rochesort.
  - 4. MARGUERITE de Brosse, dite de Bretagne.

B

5. CATHERINE de Brosse, semme de Jean du Pont, baron du Pont & de Rostrenan.

#### XIII

ENE' de Brosse, dit de Bretagne, comte de Penthievre, vicomte de Bridiers, seigneur de l'Aigle, de Boussac, de Sainte Severe, des Essars, de Palluau & de Chateauceaux, continua ses poursuites pour la restitution de ses terres de Bretagne auprés du roy Louis XII. il en sit même hommage étant à Lyon le 20. janvier 1503. mais il n'y sut point rétabli, & n'en obtint pas davant ge du roy François I. le déplaisir qu'il en conçut le porta à quitter la France; il suivit en Italie le connêtable de Bourbon au service de l'Empereur Charles V. pour lequel il combattit à la bataille de Pavie le 24. sevrier 1524. & y sur tué.

I. Femme, JEANNE de Comines, fille unique de Philippe de la Clite dit de Comines, seigneur d'Argenton & de Talmond, conseiller & chambellan du roy Louis XI. senechal de Poitou, & d'Helene de Chambes-Montloreau, sut mariée par contrat du 13. aoust 1504. mourut le 19. mars 1513. & sut enterrée dans la chapelle de Comines sondée par son pere en l'église des Augustins de Paris où l'on voit son épitaphe. Voyez les conditions de son mariage dans la Thammassiere hist, de Berry, livre VIII. page 657.

- 1. François de Brosse, mort jeune.
- 2. JEAN de Brosse IV. du nom, dit de Bretagne, duc d'Estampes, qui suit.
- D 3. CHARLOTTE de Brosse, dite de Bretagne, épousa Français de Luxembourg II, du nom, vicomte de Martigues, sils de Français de Luxembourg I. du nom, vicomte de Martigues, & de Leonore de Savoye. C'est par ce mariage que les biens de la maison de Brosse & de Bretagne ont passé en celle de Luxembourg. Voyez some III. de ceste hist. p. 737.
  - 4. JEANNE de Brosse, dite de Bretagne, sur mariée par contrat passé aux Essars le 11. mars 1531. à René de Laval, seigneur de Bressuire, de Maillé, & de la Motte-Sainte-Heraye, sils de Gilles de Laval I. du nom, seigneur de Loué, de Benais & de Bressuire, & de Françoise de Maillé. Elle eut en dot 20000. liv. & 10000. liv. tournois de rente. Voyez tome III. de cette hist. p. 637.

II. Femme JEANNE de Compeys, dite de Gruffy, dame de Palluau, de Bourge Charente, de Pousauges & de S. Leu.

Françoise de Brosse, dite de Bretagne, sur marice au château du Louvre le vingt-trois decembre 1545. à Claude Goussier, duc de Roanois, marquis de Boily, grand écuyer de France, chevalier de l'ordre du roy, veus de Jacqueline de la Tremoille, dame de Château-Renard, & fils d'Artus Goussier, chevalier de l'ordre du roy, son chambellan, gouverneur de Dauphiné, & grand maître de France, & d'Helene de Hangest-Genlis, dame de Maigné; elle eur en partage les baronies de Palluau, Bourg-Charente, de Pousauges & de S. Leu, & mourut en couches au château d'Oiron le 28. novembre 1558.

CONTRACTOR

A

TEAN de Brosse IV. du nom, dit de Bretagne, duc d'Estampes, comte de Penthievre, chevalier de l'ordre du roy en 1550, gouverneur de Bourbonnois, puis de Bretagne. Aprés avoir cherché tous les moyens pour rentrer en possession du comté de Penthievre & de ses autres seigneuries, il n'en trouva point de meilleur que d'épouser la maitresse du roy François I. à qui ce prince vouloit donner une dignité à sa cour: il assista au sacre du roy Henry II. mourut sans ensans à Lambale le 27, janvier 1564. & sur enterré en l'église des Cordeliers de Guingamp au tombeau de se prédecesseurs. C'est pour lui que le comté d'Estampes qui lui avoit été donné par le roy François I. sur érigé en duché par lettres du mois de janvier 1536, registrées le 18, du même mois, comme il a été dit cy-devant p. 567. Il obtint encore l'érection de la baronie de Chevreuse en duché pour lui & pour Anne de Pisseleu sa semme par lettres du mois de decembre 1545.

Femme, ANNE de Pisseleu, fille de Guillaume de Pisseleu, seigneur de Heilly, & d'Anne Sanguin sa seconde semme, sur sille d'honneur de Louise de Savoye, duchesse d'Angoulême, & maitresse de François I. en obtint de grands dons pour elle & pour son mary, avança ses freres & sœurs, & vivoit encore en 1575, qu'elle se hommage de la seigneurie de Challuau, de Beaumont & de partie de Villemor.



BEAUMONT

### REPRESENTATION OF STREET STREET, TO STREET,

#### BEAUMONT MAINE. AII DUCHÉ



De France à la bordure de guen-les chargés de 8. befans d'er.

E Vicomté de Beaumont au Maine entra dans la maison de Brienne avant le mois de fevrier 1253, par le mariage d'AGNE'S Vicomtesse de Beaumont, dame de la Fleche, de Fresnay, de Ste Suzanne, & du Lude, sœur & heritiere de RICHARD III. du nom, vicomte de Beaumont, avec LOUIS de Brienne, dit d'Acre, troitième fils de Jess de Brienne, roy de Jerutalem, empereur de Constantinople, & de Berengere de Castille sa seconde semme. MARIE de Brienne, vicomtesse de Besumont, fille unique & heritiere de Jean de Brienne II. du nom, vicomte de Beaumont, & d'Isabeau d'Harcourt la premiere teinme, époula Guillaume Chamaillart, chevalier, seigneur d'Anthenaise, dont la fille & heritiere MARIE Chamaillart épousa PIERRE Il. du nom, comte d'Alençon, pair de France, auquel elle porta en mariage le vi-comté de Beaumont, FRANCOISE d'Alençon, lœur & heritière de Charles duc B d'Alençon, pair de France, & veuve de Charles de Bourbon, duc de Vendôme ob int l'érection des vicomté de Beaumont, des rerres, baromes & seigneuries de Sonnois, de la Fleche & de Château-Gontier, en Duché sous le nom de Beaumont, pour elle & ses successeurs mâles & femelles à la charge de le tenir à une seule soy & hommage de la couronne, que les appellations ressortivoient au parlement de Paris, avec attribution de tout pouvoir & jurisdiction aux officiers de ce duche, excepté les cas royaux, par lettres du roy François I. données à Ste Menehout au mois de leptembre 1543, registrées au parlement le 16. & en la chambre des comptes le 20. octobre suivant. La baronie de Chateau-Gontier fut distraite du ressort du siege de la Heche, & un siege de senechal du duché de Beaumont fut établi dans la ville de Chateau-Gontier par lettres données à Watteville au mois de juillet 1545, registrées le 25, janvier suivant, ANTOINE de Bourbon, roy de Navarre, duc de Vendôme, Pair de France, fils ainé de Charles de Bourbon, duc de Vendôme, & de Françoise d'Alençon, obtint le reglement du restort des appellations des jugemens & sentences des officiers du duché de Beaumont par une declaration donnée à Paris le 10. fevrier 1552, registrée le 4, du même mois, & le roy Henry III. accorda à HENRY de Bourbon, roy de Navarre, fils d'Antome de Bourbon, pouvoir de presenter aux offices des aydes, tailles & gabelles, & tous autres offices royaux, établis dans les Duchez de Vendômois & de Beaumont par lettres données à Paris au mois d'aoust 1578, registrées au parlement le 13, juillet & en la chambre des comptes le 16. aoust 1584, en vertu des lettres de surannation du 24. fevrier de la même année. Ce prince etant monté sur le trône sous le nom d'Henry IV. en 1589, aprés le parricide du roy Henry III, réunit depuis ce duché au domaine de la coutonne. Voyez pour Françoise d'Alençon, Antoine & Henry de Bourbon, ducs de Beaumont tome I. de cette histoire, pages 143. & suivantes & Tome V.

271. &c. Les vicomtes de Beaumont de la maison de BRIENNE seront rapportez dans la suite de scette histoire chap. des CONNETABLES DE FRÂNCE. A Voyez les pieces qui suivent concernant cette érection, aprés lesquelles on donnera la genea-Jogie des anciens Vicomtes de Beaumont.

### PIECES CONCERNANT LE DUCHE BEAUMONT

Breclion du Duché de Beaumont, composé de deux sieges, Beaumont & la Flecho, ressortissortissant nuement en la cour de Parlement. Ordonn. de Fontanon, tom. 4. p. 658.

Du mois de Septembre 1543.

RANCOIS, par la grace de Dieu, roi de France, à tous présens & advenir, Salut : Sçavoir faisons que nous réduisans en memoire que nos prédecesseurs rois de France ont accoûtumé, par très-bonne & très-louable raison, élever en degrez & titres d'honneur, les maisons de ceux qui les attiennent en proximité de sang & lignaige: même celles desquelles par les grands & louables merites qui en sont illus

envers la republique, la memoire doit être perpetuée.

Et connoissant que la maison la plus conjointe de proximité de lignaige & de sang C à la notre, & la plus approchante de la couronne de France, est celle de notre trèschere & très-amée cousine Françoise d'Alençon: ensemble celle de nos très-chers & très-amez cousins les duc de Vendomoys & seigneur d'Anguyen, & autres les enfans provenans en droicte ligne de nosdicts prédecesseurs même de saint Loys. Desquelles maisons neantmoins les merites envers nous & nosdicts prédecesseurs sont tels & si recommandables, & les grands, vertueux & louables services qui ont esté par eux faicts, soit en temps de paix ou de guerre, avec ceux que nous sont à présent en continuelle solicitude & diligence, à la tuition de nostre royaume, nostredict cousin le duc de Vendomoys, nostre lieutenant general en Picardie, & en autre part notredit cousin le seigneur d'Anguyen son frere notre lieutenant general en la mer de Levant, qui ne méritent seulement d'être reconnus envers nosdicts cousins, mais aussi envers nostredite cousine leur mere. Considerant aussi que combien que nostredite cousine soit heritiere principalle du nom & armes de la maison d'Alençon, en laquelle, de D perpetuelle memoire, y a toujours eu titres de duchez, comtez, & autres grandes marques de Seigneuries. Neanmoins à présent icelle nostredite cousine ne jouit d'autre terre de ladite maison d'Alençon, qui soit de plus grande dignité que le vicomté de Beaumont, & baronie de Sonnoys; lesquels elle tient en foy & hommage, & sous la jurisdiction & ressort, partie de nostre duché d'Anjou, & partie de nostre comté du Maine; c'est à sçavoir, quant és terres, villes, seigneuries & baronies de la Fleche, & Chasteau-Gontier dudit duché d'Anjou; & quant és villes, baronies & seigneurie de sainte Suzanne, Fresnay, Beaumont & Sonnoys dudit comté du Maine. Toutes lesquelles terres, baronies, villes & seigneuries étant au dedans de nosdits duché & comté, sont de très-grande & belle étenduë, & d'ancienne renommée; & sous lesquelles sont tenus & comprins plusieurs beaux ficfs, arriere-ficfs, E vassaux, subjets, chasteaux, places & seigneuries, & sont peuplées de plusieurs belles & grandes forests, villages & bourgs; au moyen dequoi seroit bien raisonnable pour les causes que dessus, les élever & ériger en plus haut titre, & incorporer en un corps.

Pour ces causes, & autres bonnes & justes considerations à ce nous mouvans, nous ayans bien & meurement deliberé avec les princes de notre sang, & gens de notre conseil privé, & voulans décorer & élever d'aucun grand titre d'honneur nostredite cousine, sadite maison, & lesdites baronies & terres susdites; de nostre certaine science, propre mouvement, pleine puissance, liberalité & autorité royale, & du consentement d'icelle nostredite cousine, avons lesdites terres, seigneuries, villes & baronies de la Fleche, Chasteau-Gontier, sainte Suzanne, Fresnay, Beaumont, Sonnoys, & les autres que de présent nostredite cousine peut posseder eldits lieux, soubs la soy & hommage de nosdits duché d'Anjou & le comte du Maine, unies, joinctes & incorporées ensemble en un territoire; & en ce faisant, avons icelles distraites, separces & disjointes de ladite soy & hommage, teneure, jurisdiction, sub-

#### DUCHEZ NON PAIRIES. BEAUMONT. 579

jection, territoire & ressort de nosdites duché & comté d'Anjou & le Maine, & A d'un chacun de leurs ressorts; & les avons érigées & érigeons par ces présentes, à notredite cousine, les successeurs & ayans caule, tant males que semelles, en titre, nom, dignité, prééminence & autorité de duché, mouvant de nostre couronne, à une simple & scule soy & hommage, & ressortissans ledit duché, directement & sans aucun moyen, par privilege très-special & exprès en nostre cour de parlement à Paris, avec toute, telle, jurisdiction & connoissance qui y appartient, reservé tant seulement les cas dont nos seuls juges royaux, & non autres, doivent connoître, toutes autres choses non exceptées. Lequel duché sera doresnavant dit, nommé & appellé le duché de Beaumont; auquel nostredite cousine, ses successeurs & ayans cause, pourront avoir, constituer & établir perpetuellement un sénéchal qui fe nommera le lénéchal du duché de Beaumont; qui aura, & auquel nous avons donné telle & semblable jurisdiction, droit de prévention, privilege, degré d'icelle jurisdiction B & autorité dedans ledit duché, que avoient & pouvoient avoir auparavant nosdits sénéchaux d'Anjou & le Maine, chacun en ce qui est de la jurisdiction & ressort, horsinis lesdits cas à nos seuls juges reservez; & pardevant lequel sénéchal de Beaumont, neus voulons outre, ressortir par appel en deux lieux & siéges dudit duché, toutes & chacunes les appellations qui proviendront des baillifs, sénéchaux & autres juges ordinaires & particuliers des dessusdites terres, justices, seigneuries, vassaux & justiciables d'icelles, par même degré & moyen de jurisdiction qu'elles ressortissoient auparavant pardevant nosdits sénéchaux d'Anjou & du Maine; & dudit sénéchal de Beaumont, directement & sans moyen en nostredite cour de parlement & non ailleurs; lesquels deux siéges de nostredite pleine puissance, nous avons par cesdites

C'est à sçavoir, l'un au lieu & ville de la Fleche; auquel lieu de la Fleche, nous voulons & entendons doresnavant ressortir pardevant ledit sénéchal de Beaumont, les baronies, villes & seigneuries de Chasteau-Gontier, sante Suzanne, & ladito Fleche; leurs adjences, circonstances, appartenances & dépendances, vassaux & justiciables d'icelles, par les degrez tels que dessus, & l'autre siège, avons semblablement constitué & établi au lieu & bourg de Beaumont le vicomte, qui est le lieu ancien, portant le nom du duché de Beaumont; auquel Beaumont le vicomte, ressortient pardevant ledit sénéchal, les baronnies, terres, villes & seigneuries de Fresnay, Sonnoys, & ledit Beaumont, avec tout le reste dudit duché, comme il est sous

prétentes établis & ordonnez.

fuldit. Voulons semblablement & nous plaît, que les vassaux mouvans & tenans en foy & hommage nuëment dudit vicomte de Beaumont, & qui ne tiennent particulierement d'aucunes desdites terres & baronnies susdites, ressortissent, ainsi qu'il est ci-D dessus dit, pardevant ledit sénéchal de Beaumont. C'est à sçavoir, ceux qui ne sont plus loin du lieu de la Fleche, que lesdites baronnies de Chasteau-Gontier, & sainte Suzanne, audit lieu & siège de ladite Fleche, & les autres audit siège de Beaumont; & que à tout ce que dit est, faire & souffrir, soient par nostredite cousine, sondit sénéchal, & autres officiers dudit duché de Beaumont, contraints lesdits sujets, vassaux & justiciables, par toutes voyes & manieres dues & raisonnables. Faifant inhibition & défenses, tant à cux, sur peine d'amende applicable à notredite cousine, que à nosdits sénéchaux, seurs lieutenans, en chacun de seurs ressorts & siéges, & à tous nos autres justiciers & officiers esdits lieux, sur peine de nullité de ce qu'ils feront au contraire, de dorênavant n'entreprendre aucune connoissance, court ou jurisdictions des causes & matiere provenans dudit duché de Beaumont, d'entre les sujets & vassaux, ne pour raison de terres & choses y étant assiles, soit en premiere instance, cause d'appel ou autrement, de ne faire ou faire faire aucuns actes E de justice & exploits au dedans d'icelui; & à ceux qui contreviendront, voulons licitement n'être obéi par les officiers & sujets de notredite cousine, en défendant leur jurisdiction. Déclarant outre tous, tels actes, exploits, ajournemens, procedures, jugemens qui teront par nosdits juges & officiers faits, donnés & entreprins au contraire, nuls des-à-présent, & de nul effet & valeur, comme faits par personnes n'ayans puissance, & par juges du tout incompetens. Permettons d'avantage à notredite couline & aux siens, créer & établir particulierement tous autres officiers qui seront requis pour l'exercice de la jurisdiction, & pour duché, de telle qualité siège & ressort. Pour dudit duché de Beaumont jouir par notredite cousine, ses hoirs & ayans caule, tant mâles que femelles, en quelque degré que ce soit perpetuellement, aux nom, titre, droits, honneurs, jurisdiction, ressort, territoire, soy &

hommage susdits, profits & émolumens qui en dépendent, & tels & semblables que nous y prenions auparavant, à raison de nossits duché & comté d'Anjou & du A

Maine; enfemble d'autres droits & prérogatives accoutumées.

Si donnons en mandement par ces memes prétentes, a nos amez & feaux, les gens tenans & qui riendront notredite cour de parlement & chambre des comptes à Paris, & à tous nos autres justiciers & officiers ou leurs lieutenans pretens & advenir, & à chacun d'eux si comme lui appartiendra, que de notre preiente érection & création dudit duché de Beaumont, & de tout le contenu en ces preleutes, ils fallent, souffrent, & laissent notredire cousine, jouir & uter plemement & paisibiement, entierement & perpetuellement; sais en ce lui mettre ou donner, no southir être fait, mis ou donné, ores ne pour le temps advenir aucun contut, destourbier ou empêchement au contraire; & ces présentes, afin de perpetuelle memoire, fallent enregiltrer en notredite cour de parlement, chambre del 115 comptes à Paris, & par tout ailleurs où il appartiendra : Car tel est notre platti. Et à notredite coufine, pour les causes que dessus, avons octroyé & octroyons de grace speciales par cesdites présentes; le tout, nonobstant que les semelles n'ayent accoutumé de succeder en Duché de telle qualité, & que nous n'ayons accoutumé conner ressort immediat en notre cour de parlement à autres duchez, comtez & S.igneuries, que ceux qui sont érigez en dignité de pairie. A quoi, pour cette tois seulement, de notredite certaine science, pleine puillance & autorite royale, par privilege exprès, nous avons dérogé & dérogeons par ces prélentes: Voutons leditduché, quant à ce seul point de jurisdiction & restor, être de telle qualite, que si erigé l'avions audit titre de pairie. Et afin que ce soit chose terme & stable a soujours, nous avons fait mettre notre scel à celdites présentes. Donné à sainte Menehoult, au mois de Septembre, l'an de grace 1543. & de notre regne le 29. Ainsi figné, par le roi, le cardinal de Lournon, le duc d'Eftouteville, vous le ficur de Chemans, garde des Sceaux, & autres préfens. Bochetel.

Lecta publicata & registrata, audito procuratore generali regis, excepta tantum notione & cognitione omnium casuum regiorum. Actum parisiis in Parlamento sexdecima die Octobris. anno Domini, millesimo quingentesimo quadragesimo tertio. Sic signatum, BERBUYEB. Collatio sacta est cum originali.

Extrait des registres des ordonnances royaux, & registrées en la cour de parlement. Signé, BRRUYER.



GENEALOGIE

### GENEALOGIE DES ANCIENS VICOMTES BEAUMONT. B

I.

A ville de Beaumont le vicomte, dans le Maine, Bellemontium vicecomitis est stituée sur la riviere de Sarte, entre le Mans & Alençon. Le plus ancien seigneur de Beaumont le vicomte est RAOUL I. du nom, vicomte du Mans, seigneur de Beaumont & de Soulesmes, fils d'autre Raoul, vicomte du Mans, & de N. dame de Beaumont, il donna l'an 994. aux religieux de Marmoutier du consentement de Cana la seconde semme, l'église de Saint Hyppolite de Vivoin au pays du Maine, sit une donation l'an 1053, aux religieux de Saint Sierge de l'église de Saint Remy an pays de Maugé, donna & vendit en partie l'église de Leuché au Maine aux moines de S. Aubin d'Angers, & vivoit encore l'an 1061, suivant les titres de Mar-

I. Femme, EMMELINE dame de Montreveau, fille & heritiere d'Etienne seigneur de Montreveau, & d'Adelburge heritiere du Lude. Elle est nommée dans quelques titres de l'abbaye de Marmoutier, mourur le 12. septembre 1038. & sur enterrée

dans le cimetiere de l'abbaye de S. Sierge avec ses pere & mere.

1. HUBERT I. du nom, vicomte du Mans & de Beaumont, qui suit. 2. RAOUL II. du nom, vicomte du Lude & de Montreveau, dit aujourd'huy Morveau, sut surnommé Payen, parce qu'il sut baptisé étant déja grand; il se soumit à des conditions honorables à Guillaume le Roux roy d'Angleterre, lorsque ce prince alla en 1098, faire la guerre aux Manceaux, suivant Orderic Vital (a) & aprés la revolte de la ville du Mans, il lui fit serment de fidelité & (a) pag. 771. et lui remit ses châteaux; il avoit fait un accommodement l'an 1071, avec les 273 religieux du prieuré de Lancey, remit au monastere de S. Florent le vieil de Saumur plusieurs biens qu'il en avoit usurpez du temps de l'abbé Guillaume, & confirma ce don étant à Angers le 27. juin 1086, avec Fonques son fils en

presence de Geoffroy évêque d'Angers. Femme, AGATHE de Vendôme, seconde fille de Fouques, dit l'Oyson, comte de Vendôme, approuva l'échange que fit le vicomte Raoul son mary de quelques tetres avec les religieux de Marmourier qui lui donnerent un denier d'or pour

avoir accordé son consentement.

D

E

1. Roscelin vicomte de Beaumont & de Montreveau, eut guerre contre Geoffroy, dit Plante-genest, comte d'Anjou, qui brûla son château de Beaumont, & fut l'un des seigneurs qui l'an 1145. souscrivirent le titre de la fondation de l'abbaye de Perseigne au pays de Sonnois dans le Maine. Femme, Constance d'Angleterre, fille naturelle de Henry I. roy d'An-

gleterre.

1. GUILLAUME, vicomte de Beaumont, marié à N. de Rieux, fille de

Roland seigneur de Rieux. 2. ERMENGARDE de Beaumont, femme de Guillaume roy d'Ecosse.

11. Fouques de Beaumont, vicomte de Montreveau, nommé avec son pere dans l'acte du 27, juin 1086, en faveur du monastere de S. Florent de Saumur, fut pere de Roscelin aussi vicomte de Montreveau, mary de Petronille, fille d'Obrie de Beaupreau.

111. Bouchard de Beaumont dont on ne trouve que le nom. Tome V.

3. Geofficer de Beaumont, fut present avec Raoul de Juvigné, Robert des Roches, Dreux de Bellesme, Vivien du Lude & autres seigneurs, lorsque A
Hubert de Beaumont, vicomte du Maine son frere ainé confirma l'an 1062.

à Albert abbé de Marmoutier, le don que Raoul son pere y avoit sait de l'église de S. Hypolite de Vivoin.

Femme, ADILAIS.

- DREUX de Beaumont, seigneur du Coudray au Maine, sut pere de HERBERT de Beaumont, seigneur du Coudray. Femme, Tesseline.
  - 1. Guillaume de Beaumont, souscrivit la charte que Juhael de Mayenne, seigneur de Dinan, donna en saveur des religieux du prieuré de S. Jacques de Becherel, il su créé évêque d'Angers l'an 1202. sit hommage au roy l'an 1221. au mois de novembre, souscrivit à une charte de l'abbaye de S. Jacques de Montsort en Bretagne l'an 1237, mourut le 2. septembre 1240. & sur enterré dans le chœur de l'église cathedrale 3 d'Angers, où se voit sa representation, & où l'on lit son épitaphe. Voyez Gal. Christ. de 1656. some II. p. 136.

11. ROBERT de Beaumont.

4. HADEBURGE de Beaumont, nommée dans un titre du prieuré du Verger; épousa 1º. Tescelin seigneur de Montreveau. 2º. Guillaume II. dit Talvas, comte d'Alençon & de Bellesme, fils de Guillaume II. du nom, comte d'Alençon, & de Mathilde sa femme. Voyez some III. de cette hist. p. 285.

de Mathilde sa femme. Voyez tome III. de cette hist. p. 285.

II. Femme, CANA, mentionnée dans deux titres du cartulaire de Marmou-

tier, fut mere de

SAVARY de Beaumont, étoit encore enfant, lorsqu'il consentit en 1060, qu'un prêtre nommé Robert donnât ses biens aux religieux du prieuré de S. Hypolite de Vivoin.

#### T

TUBERT I. du nom, vicotnte du Mans, de Beaumont, de Sainte Suzanne & de Fresnay, sur un des plus puissans seigneurs de la province du Maine, suivant Orderic Vital. Il suivit en 1064, le party des Angevins contre Guillaume le bâtard roy d'Angleterre, lequel assiegea le château de Fresnay & celui de Beaumont que Hubert sut obligé de lui rendre, pour faire son accommodement avec ce prince, auquel il demeura sidele quelques années: il se souleva une seconde sois contre le duc de Normandic, & ayant abondonné les châteaux de Fresnay & de Beaumont, il s'enferma dans celui de Ste Suzanne, d'où il farigua si sort les Normands pendant trois ans que Guillaume le Conquerant sut obligé en 1085, de traiter avec lui, & de D lui rendre Beaumont & Fresnay; il vivoit encore l'an 1087, suivant un titre de Marmoutier. Voyez Orderic Vital, p. 487, 532, 6 648.

moutier. Voyez Orderic Vital. p. 487. 532. & 648.

Femme, ERMENGARDE de Nevers, seconde fille de Guillaume I. du nom, comte de Nevers & d'Auxerre, & d'Ermengarde de Tonnerre, étoit mariée des l'an 1067. suivant une charte de Marmoustier. Voyez tome III. de cette hist. p. 197.

1. RAOUL II. du nom, vicomte de Beaumont, qui suit.

2. Guillaume de Beaumont, approuva le don que Raoul son frere sit aux religieux du prieuré de Vivoin.

3. Hubert de Beaumont.

4. GODECHILDE de Beaumont, abbesse d'Estivai, est dite sœur de Raoul, vicomte de Beaumont, dans un titre du cartulaire de cette abbave en 1109. (4) elle est encore nommée dans un titre du prieuré de S. Gilles du Verger en Anjou.

(a) Prevves de l'hift, de Robert d'Arbriffel parM. Pavillon p. 148, ;

#### III.

RAOUL II. du nom, vicomte du Mans & de Beaumont, seigneur de Sainte Suzanne, de Montreveau & du Lude, sonda l'abbaye d'Estival en la sorêt de Charnée l'an 1109. à la sollicitation de S. Aleaume hermite, & se trouva à la bataille de Sais, dite d'Alençon l'an 1118. cù il tenoit le party de Fouques V. contte d'Anjou, contre Henry II. roy d'Angleterre; il sut enterré en l'abbaye d'Estival. Femme, N.

#### DUCHEZ NON PAIRIES. BEAUMONT.

r. RICHARD I. du nom, vicomte de Beaumont, qui suit.

2. RAOUL de Beaumont, élû évêque d'Angers l'an 1179. & mort le 3. mars 1197. suivant la chronique de S. Aubin d'Angers. Voyez Gal. Christ. edit. de 1656. tom. II. p. 135. Il y est dit fils de Richard vicomte de Beaumont, & d'une fille naturelle de Henry I. roy d'Angleterre.



#### IV.

R ICHARD I. du nom, vicomte de Beaumont au Maine, seigneur de Ste Suzanne, de Fresnay, & du Lude, accorda une exemption dans ses terres aux religieux de l'abbaye de S. Martin de Sez l'an 1190. & mourut après l'an 1194.

Femme, N.... de l'Aigle, sœur de Richer, seigneur de l'Aigle, suivant la con-

jecture d'André du Cheine.

1. RICHARD II. du nom, vicomte de Beaumont, étoit mort en 1202. & fut enterré à Marmoutier.

2. RAOUL III. du nom, vicomte de Beaumont, qui suit.

3. Geofroy de Beaumont, le croisa avec Geofroy comte du Perche & plusieurs autres pour la terre sainte l'an 1200, suivant l'histoire de Villehardouin.

4: PETRONILLE de Beaumont, semme, suivant A. du Chesne, d'Alain somte de Treguier, de Penthievre, de Goello, de Guimguamp & d'Avaugour.

Б

V.

ROUL III. du nom, vicomte de Beaumont, leigneur de Sainte Suzanne, de Fresnay & du Lude, donna l'an 1202, cent sols de rente aux religieux de l'abbaye de Marmoutier, pour prier Dieu pour l'ame de Richard son frère, consirma par une charte passée au mois de juin 1215. l'exemption que son pere avoit accordée à l'abbaye de S. Martin de Sez, & sonda en 1218, le prieuré de Loué qu'il donna à l'abbaye de la Couture au Mans. Depuis il sut l'un des Grands de France qui écrivirent au pape Gregoire I X. l'an 1235, contre les presats du royaume & leur jurisdiction, & donna la même année du consentement de Richard & de Guillaume ses ensans à Marguerite comtesse de Fis sa nièce, son parc d'Orques, où elle sonda en 1236, des Chartreux dans la forêt de Charnée, ce don sur ratisé par le roy S. Louis au mois d'aoust de la même année; il mourut l'an 1235. & sur enterré dans l'abbaye d'Estival avec ses ensans, & Rasul vicomte de Beaumont son ayeul, qui avoit sondé cette abbaye en 1109.

I. Femme, LUCIE, fit une donation à l'abbaye de la Trape en 1208. & fnourut avant l'an 1227. comme on l'apprend d'un titre du prieuré de S. Hypolite

de Vivoin.

1. RAOUL de Beaumont, mort jeune.

2. RICHARD II. du nom, vicomte de Beaumont, qui suit.

3. GUILLAUMB de Beaumont, est nommé dans la donation du parc d'Orques en 1235. & sut enterré dans l'abbaye d'Estival.

II. Femme, AGNES.

Agnes vicomtesse de Beaumont, aprés ses freres dame de la Fleche, de Fresnay, de Ste Suzanne, du Lude & de Chateau-Gontier, sut mariée ayant le

mois de fevrier 1253. à Louis de Brienne, dit d'Acre, troisième fils de Jean A de Brienne, roy de Jerusalem, empereur de Constantinople, & de Berengere de Castille. Louis de Brienne vicomte de Beaumont par sa femme, augmenta vers l'an 1263. la fondation de la Chartreuse du parc d'Orques de cent livres à prendre sur les baronies de la Fleche, de Fresnay, de Sainte Suzanne & de Chateau-Gontier, & sur enterré dans l'église de cette Chartreuse, où il avoit ésû sa sepulture. Ses descendans prirent le nom de Beaumont, & seront rapportez dans la suite de cette histoire chapitre des CONNETABLES DE FRANCE.

#### V I

RICHARD II. du nom vicomte de Beaumont, seigneur de Ste Suzanne, de Fresnay & du Lude, est nommé dans plusieurs titres de l'abbave de Marmoutier, & donna trois livres de rente sur la baronie de Ste Suzanne, à la chartreuse du parc d'Orques l'an 1242. il mourut sans ensans l'an 1249. & sur enterré dans l'abbaye d'Estival auprés de son pere.

Femme, MATHILDE comtesse de Chartres, dame d'Amboise & de Montrichard, fille unique & heritiere de Sulpice III. du nom, seigneur d'Amboise & de Montrichard, & d'Elizabeth de Blois, comtesse de Chartres; elle legua 20. livres de rente pour la fondation de deux religieux, & mourut en 1256. Voyez pour les anciens vicomtes de Beaumont, l'histoire de Sablé par Ménage pages 20. Gr. 242, 302, 328. G 413.



**CHEVREUSE** 

# DUCHEZ NON PAIRIES. CHEVREUSE.

## CHEVREUSE

### DUCHÉ

Erartele au 1. & 4. de Bretagne, an 2. & 3. d'azur à 3. gerbes ou brofes d'or, liées de gueules, qui est de Broise.





De Lorraine au lambel de trois pendans de gueules.

A baronie de Chevreuse sut érigée en duché pour JEAN de Brosse, duc d'Estampes, & ANNE de Pisseleu sa semme par lettres du mois de decembre 1545. consirmées en avril 1555, par autres lettres qui permirent à CHARLES de Lorraine, cardinal & archevêque de Reims, Pair de France, d'en poursuivre l'entegistrement, quoique les premieres ne sussent point en son nom, & qu'il n'y eut point été compris ni dénominé; il les sit enteguères le to, may suivant. Voyes some 1V. de cette histoire, p. 342. É 343, où les lettres de cette érestion sont rapportées.



I 7

#### **发表来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来**

### CHASTELLERAULT. DUCHÉ.



Ecartelé au T. 4. de guentes à 3 - quinte feuil. les d'argent, au 2 & 3. de . . à un navire.

E Duché de CHASTELLERAULT ayant été réuni à la couronne par la mort de CHARLES de France, Duc d'Orleans, arrivée en 1545, le roy Henry II. sit don de ce duché à JACQUES Hamilton, comte d'Aran, protecteur, gouverneur & seconde personne du royaume d'Esosse, par lettres données a S. Germain en Laye le 8. sevrier 1548, registrées le 2. avril de la même année avant Pâques. Ce don lui fut fair pour le récompenser d'avoir fait consentir les états d'Ecosse au mariage de François Dauphin de France, puis roy II. du nom, avec Marie Stuart, reine d'Ecosse, dont il étoit tuteur, & avoir remis és mains du roy pour la sûreré de ce mariage la reine d'Ecosse, & quelques-unes des principales & plus fortes places de ce royaume. Voyez tome III, de cette histoire, p. 469.

#### PIECES CONCERNANT LE DON DU DUCHE DE CHASTELLERAULT.

A JACQUES HAMILTON, COMTE D'ARAN;

Aprés lesquelles on donnera la gencalogie de la Maison d'Hamilton.

Brevet du don du duché de Chastellérants du 5. sevrier 1548, au prosis de Messire Jacques Hamilton, comte d' Aran, protecteur, gouverneur & seconde personne du royaume d' Ecosse.

Du 5. fevrier 1548.

UJOURD'HUY cinquiéme jour de Février, l'an 1548. le roi étant à saint Germain en Laye en son conseil, duquel étoient messeigneurs les cardinal de Lorraine & duc d'Aumalle, les connétable, chancelier, & sieur de saint André, marêchal de France, & autres de sondit conseil privé, où auroit été appellé M. l'évêque de Rosse, ambassadeur d'Escosse, a déclaré, présent ledit ambassadeur, comme par ci-devant il avoit prié & requis messire Jacques Hamilton, comte d'Aran, tuteur unique de la reine d'Escosse, protecteur, gouverneur & seconde par dudit revenue du l'allience de l'allience d'allience de l'allience de l'allien personne dudit royaume durant la minorité d'icelle, de vouloir entendre à l'alliance & sutur mariage de ladite reine avec monseigneur le dauphin son sils, & qu'étant averti que d'ailleurs il y avoit entreprise pour prévenir ledit mariage, consideré que

#### DUCHEZ NON PAIRIES. CHASTELLERAULT. 187

si cela eut eu lieu, il eut pû à l'avenir préjudicier au repos & tranquilité de la A république de ce royaume, il avoit instamment fait solliciter ledit comte de s'y vouloir employer pour lui, lui promettant en ce failant, entr'autres choses 12. millo livres de rente en titre de duché en cedit Royaume, pour lui ses hoirs & ayans cause, ainsi qu'il est plus à plein contenu és articles de ce passez & signez de la main dudit seigneur à Châtillon le vingt-septième jour de Janvier 1547, chose à quoi icelui comte s'étoit libérallement accordé; & de fait suivant cela, ayant assemblé les écats du pais, & par lui fait consentir ledit mariage, & pour la sûreré d'icelui délivré & mis és mains dudit seigneur ladite reine d'Escosse, ensemble aucune des principales & plus fortes places du royaume, dequoi ledit seigneur disoit se sentir grandement tenu à lui, & qu'il meritoit trés-bien qu'il lui en fit bonne & grande récompense, & telle qu'il lui avoit promis faire par les susdits articles, ce qu'il avoit déliberé faire; & sur ce, ledit évêque de Rosse, fondé de procuration dudit seigneur comte & stipulant pour lui, a remontré audit seigneur que veritablement icelui comte avoit, par tous moyens, cherché lui obeir & faire service en cet endroit, B jusqu'à rompre toutes les entreprises de ceux qui ont essayé le contraire; & qui plus étoit, avoit mis en arrière l'affection que naturellement il devoit porter à son propre lang, d'autant que lui-même étant le plus proche & présomptif successeur du Royaume, s'il plaisoit à Dieu appeller à la part ladite reyne d'Éscosse, avoit quelque moyen de conduite le mariage d'icelle reine avec son fils; toutessois, aimant mieux gratifier audit seigneur & à son royaume, il auroit de son plein & franc vouloir tant fait avec lesdits états d'Escosse, que le mariage de ladite reyne auroit été accordé avec monseigneur le dauphin, & icelle mile és mains dudit seigneur, ensemble aucunes des principales & plus fortes places dudit pays, comme dit est ci-deslus. Suppliant à cette cause sedit seigneur trés-humblement vouloir de sa part, pour satisfaction & accomplissement de la promesse suidite, octroyer & assigner audit seigneur comte pour lui, ses hoirs, successeurs & ayans cause, les 12. mille livres de rente en titre de duché, ce que ledit seigneur destrant saire comme il est C plus que raisonnable, aprés avoir communiqué à son conteil, a, comme prince de Joy & d honneur, donné & octroyé, donne & octroye par ces présentes, & promet garantir audit seigneur comte, sous hypoteque de ses biens, ses hoirs, successeurs et ayans cause, la duché de Chastelletault, ses appartenances & dépendances, & a commandé à moi secretaire de ses finances, dépêcher en la meilleure, plus simple & plus seure forme que faire se pourra, audit sieur comte d'Aran, lettres de don dudit duché de Chastellerault, pour en jouir par lui, ses hoirs & ayans cause, perpetuellement & à toujours, lui promettant icelui faire valoir 12. mille livres de rente annuelle, toutes charges déduites & payées, & les lui assigner de proche en proche; & pour sûreté de ce a voulu en étre baillé ce présent acte audit évêque de Rosse, procureur dudit seigneur comte, qu'il a signé de sa propre main, & sait D contre-signer de moi. HENRY. Et plus bas, CLAUSE. Et scellé du sceau de cire verte.

Collationné à son original en parchemin, ce sait rendu par les notaires, gardenottes da voi notre sire, en son châtelet de Paris, soussignez cesourd'hui 13. Aoust 1643. MOREL ET DE BEAUFORT.

#### E Lettres patentes du don du Duché de Chastellerault, en conformité du brevet précedent.

#### Du c. fevrier 1548.

ENRY, par la grace de Dieu, roi de France: salut. Sçavoir saisons, que nous ayans égated & consideration aux grands, vertueux, agréables & recommandables plaisits & service que notre trés-cher & trés-amé cousin, le comte d'Aran, chevalier de notre Ordre, gouverneur du royaume d'Escosse, a par ci-devant sait à seu notre trés-honoré seigneur & pere le toi dernier decedé, que Dieu absolve, à nous consecutivement, & à la maison & couronne de France, depuis le décez & trépas du seu roi dudit Escosse dernier décedé notre srere & cousin, & mêmement pour avoir moyenné l'accord de mariage d'entre notre trés-cher & trés-amé fils le dauphin, & notre trés-chere & trés-amée sœur & cousine la reyne d'Escosse, passé

en l'assemblée des états dudit royaume d'Escosse, & pour plus grande sûreté & assurance, avoir délivré & mis és mains de nos députez ladite reyne, qui depuis a été amenée & conduite en notredit royaume, où elle est de présent; & outre, pour avoir mis és mains de nosdits députez, les châteaux & places de Dombar & Blackness, qui sont deux des sortes & plus importantes dudit royaume d'Escosse, moyennant lesquelles, esperons maintenir & défendre ledit royaume contre les entreprises des ennemis d'icelui, en quoi failant, il a non seulement cru & augmentó les affaires de notredit royaume, mais aussi empêché & rompu les pratiques de leurs voilins, qui par tous moyens aspiroient audit mariage & iceux agrandir & accommoder dudit royaume, chose qui eût été trés-préjudiciable à notre état & bien de notre service, en quoi il a fait si claire démonstration de la grandeur & sincerité de R l'affection qu'il nous porte, qu'il est digne de grande, récompense & reconnoissance. Nous à ces causes, & aprés avoir mis le fait de sadite récompense en déliberation avec les princes de notre lang & gens de notre conseil privé, & par eux fait voir l'accord & contrat fait & passé entre nous & ledit sieur comte, ci attaché sous le contrescel de notre chancellerie, avons par leur avis & déliberation ledit accord & contrat, comme trés-juste & raisonnable, & trés profitable à nous & à l'état de notre royaume, loué & approuvé, louons & approuvons par ces présentes, & suivant iceux accord & contrat, & l'avis des Princes de notre sang & gens de notre conseil privé, pour aucunement rémunerer icelui sieur comte de les services, qui méritent beaucoup plus, comme veritablement nous reconnoissons, avons donné cedé, quitté, transporté & délaissé, & par la teneur de ces présentes, donnons, cedons, quittons, transportons & délaislons à icelui notredit cousin, ses hoirs, successeurs & ayans cause, à toujours le duché de Chastellerault, ses appartenances & dépendances, ainsi qu'ils se poursuivent & comportent, en tous droits, prérogarives de duché, justice haute, moyenne & basse, mére, mixte, impere, fies & arriere-fiefs, hommes, hommages, vassaux, vasselages, cens, rentes, lods, ventes, rachats, quints, requints, aubaines, confiscations & autres droits & devoirs seigneuriaux quelconques, mailons, places, cháteaux, dixmes, champarts, prez, garennes, forêts, bois taillis, pâtis, étangs, rivieres, pêcherie, moulins, vignes, terres labourables, & autre domaine quel qu'il soit, appartenances & dépendances dudit duché, provision aux offices ordinaires & benefices dudit duché, lequel nous promettons par cesdites presentes lui faire valoir & sournir jusqu'à la somme de 12000. livres tournois de rente ou revenu annuel par chacun an, toutes charges D déduites & payées; & à ce faire avons obligé & obligeons Nous, nos biens & de nos hoirs, successeurs & ayans cause, pour d'icelui duché & choses dessussities, jouir & uler par notredit cousin le comte d'Aran, sesdits hoirs, successeurs & ayans cause, perpetuellement, hereditablement & à toujours, & en ordonner & disposer comme de son propre & vrai heritage, & dont à cette fin Nous nous sommes dessaiss, devêtus & démis, dessaisssons, devêtons & démettons des maintenant au profit de notredit cousin, sesdits hoirs, successeurs & ayans caule, que nous en avons en ce fai ant faisis & vêtus, vêtons & saississons par cesdites presentes, sans aucune chose en retenir ni reserver à Nous, ni à nos successeurs rois de France, fors seulement les foy & hommage, ressort & souveraineré. Et quant aux bois de haute suraye, Nous les avons rélervez & exceptez, rélervons & exceptons par cesdites presentes, ensemble les glandées & paissons qui demeureront à nous & à notre profit; & neanmoins notredit cousin y aura droit de chasse par toutes lesdites forêts, & outre pourra prendre dudit bois pour son usage & chaustage seulement, ainsi qu'un bon pere de famille, & non autrement. Si donnons en mandement par cesdites presentes, à nos amez & feaux les gens tenans notre cour de parlement & de nos comptes à Paris, tresoriers de France, à tous nos justiciers & officiers presens & à venir, & à chacuns d'eux, si comme à lui appartiendra, que de nos présens don, cession, quit-tance, bail, transport & délais, & de tout le contenu en cesdites presentes, ils fassent, foussirent & laissent notredit cousin, seldits hoirs, successeurs & ayans cause, jouir & user pleinement, paisiblement, perpetuellement & à toujours, en lui baillant & failant bailler, ou à son procureur pour lui, la pleine, entière, pacifique & pailible jouissance & possession dudit duché de Chastellerault, ses appartenances & dépendances jusqu'à ladite valeur de 12000, liv. tournois de rente ou revenu annuel, par la forme, & ainsi que dessus est dir, & en rapportant cesdites presentes signées de notre main, ou Vidimus dicelles fait sous scel royal pour une fois, avec reconnoilsance de notredit cousin, ou de son procureur, de sa jouissance de ce present don,

#### DUCHEZ NON PAIRIES. CHASTELLERAULT. 189

bail, transport & délais, seures, suffisantes; nous voulons notre receveur ordinaire dudit Chastellerault, être tenu quitte & déchargé en ses comptes & états par les gens de nosdits comptes, leur mandant derechef ainsi le faire sans difficulté. Car tel est notre plaisir, nonobstant quelconques Ordonnances & révocations generales, ou particulieres faites ou à faire de notre domaine, en quoi ne voulons ce présent don, bail, transport & délais être aucunement compris ni entendu, attendu la grandeur & importance de la cause qui nous en a été motive, ains les avons des maintenant de notre propre mouvement, certaine science pleine puissance & autorité royale, excepté & refervé, exceptons & reservons, & ausdites ordonnances faites sur le fait de notredit domaine, tant anciennes que modernes, & sur l'érection de nos coffres du louvre, & l'ordre & distribution de nos finances, dérogé & dérogeons, ensemble & à la dérogatoire de la dérogatoire y contenuë. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, nous avons sait mettre notre scel à cesdites presentes, fauf en autres choses notre droit & l'autruy en toutes. Donné à S. Germain en Lave au mois de fevrier l'an de grace 1548. & de notre regne le deuxième. Signé, HENRY. Et sur le reply par le roy, Messieurs les cardinal de Guile, & duc d'Aumale, de Montmorency, connétable, & autres presens. Signé, Duthier. Scellé en lacs de soye rouge & verte, & scellé du grand sceau de cire verte.

Et sur le reply est encore écrit ce qui ensuit. Lecta, publicata & registrata, audito & requireme procuratore generali regis. Parisiss in parlamento secunda die mensis aprilis anno domini millesimo quingentesimo quadragesimo octavo, ante pascha. Signé, DuTillet.

Et au dessous, Lecta, publicata & registrata in camera computorum domini nostri regis, audito ejustem domini procuratore generali, duodecima aprilis anno supra scripto. Signé, C Le Maistre.

Collationné à son original en parchemin, ce fait, rendu par les notaires garde-nottes du roy notre sire en son chastelet de Paris, soussignez cejourd'huy treizième aoust 1643. MOREL & de BEAUFORT.

Lettres portant que la justice de Chastellerault ressortira nuement au parlement de Paris.

#### Du mois de May 1549.

ENRY, par la grace de Dieu, roy de France, scavoir saisons à tous presens & à venir. Comme en délaissant & transportant le duché de Chastelleraule D ci-devant uni à la couronne de France, à notre trés-cher & trés-amé cousin le comte d'Aran, gouverneur du royaume d'Ecosse, pour les causes contenues és lettres de don & transport que lui avons fait expedier, ayons entendu notredit cousin jouir dudit duché & ses appartenances en tout droit de justice, si comme à duché appartient; toutesois pour éviter à ce qu'à l'avenir aucuns ne lui puissent obvier, que n'aurions par nos lettres d'édit sur ce octroyées, entendu la jurisdiction dudit Chastellerault devoir ressortir nuement & sans moyen en notre cour de parlement à Paris, & que sous ombre de certain édit cy-devant sait par notre très-honoré seigneur & pere le roy dernier decedé, que Dieu absolve, en faveur de ceux de Poitiers, par lequel entr'autres choses étoit dit que la justice de Chastellerault ressortiroit audit Poitiers, E les officiers & autres dudit Poitiers ne puissent à l'avenir donner empêchement en la justice de Chastellerault, & autres choses dépendans dudit duché, notredit cousin nous auroit requis lettres de declaration sur ce de notre vouloir & intention. Pour ces causes, & autres à ce nous mouvans, après avoir mis la matiere en déliberation de l'avis des princes de notre lang, & gens de notre privé conseil, avons dir & declaré, disons & declarons que notre vouloir & intention est que notredit cousin le comte d'Aran jouisse lui & les siens, successeurs & ayans cause, dudit duché de Chastellerault, ainti que contenu est en nos lettres dudit don & transport, & que la justice dudit lieu de Chastellerault ressortisse nuement & sans moyen en notredite cour de parlement de Paris, sans mutation ne augmentation de degrez de jurisdiction & officiers, lesquels connoitront de toutes causes royales, & autres quelles qu'elles soient ou puissent être, comme ils sont de present, & ont cy-devant sait durant le temps Tome V.

que ledit duché a été tenu en notre main fans aucune restriction, reservation ne modification quelconques, nonobstant l'édit obtenu par ceux dudit Poitiers, par lequel A étoit dit que la justice dudit Chattellerault ressortiroit audit Poiriers, & proces sur ce enfuivis, & tous autres édits & choles contraires à notredit vouloir & intention, auquel édit ou édits avons de notre cerraine science, pleine puissance & autorité royale, dérogé & dérogeons par ces presentes que voulons tortir leur effet, nonobstant aussi oppositions ou appellations quelconques faites ou à faire, relevées ou à relever, pour leiquelles ne voulons être en rien differé, pourvii toutefois que norredit cousin ne fera que nommer aux offices à qui appartiendra la connoissance & jurisdiction deldits cas royaux, quant à ce qui touche icelle jurisdiction, pour à sa nomination y être après par nous pourvû, & non autrement, & pour le regard des autres cas, y pourvoir suivant le contenu en sesdites lettres de don & transport. Si donnons en mandement à nos amez & seaux les geus tenans notre cour de parlement à Paris, que ces presentes notre édit & declaration ils fassent lire, publier & enregistrer ès registres de notredite cour, & icelui entretiennent, gardent & observent & fassent entretenir, garder & observer de point en point selon sa sorme & teneur; & à tous nos autres julticiers, officiers & figets qu'ils y obeiffent i ns y contrevenir, ne souffrie être contrevenu en quelque sorte que ce soit, & de tout le contenu cy-dessus fassent, souffrent & laissent notredit cousin le comte d'Aran, sesdits hoirs, successeurs & avans caute, jouir & uler pleinement, pailiblement & perpetuellement, cessant & faisant ceiler tous troubles & empêchemens au contraire : Car tel est notre plaisir. Nonobstant ce que dessus, & quelques autres ordonnances, édits, mandemens ou détenses à ce contraires; Et afin que ce soit chose serme & stable à toujours, nous avons fair mettre notre scelà celdites presentes, sauf en autres choses notre droit & l'autruy en toutes. Données à S. Germain en Laye au mois de may l'an de grace 1549. & de notre C regue le troisième. Signé sur le reply par le roy, D B LAUBESPIN. Et scelle en lacs de soye rouge & verte, du grand sceau de cire verte.

Collationné à son original en parchemin, se fait rendu par les notaires, gardenottes du roy notre sire en son chasteles de Paris, sonssignez ce jourd but 13. aanst 1683. MOREL, & de BEAUFORT.

Lettres aux senechaux de Poiton & de Chastellerault, pour mettre le comte d'Aran en possession du duche de Chastellerault, & des autres choses comprises dans son don.

#### Du 12. aoust 1549.

FENRY, par la grace de Dieu, roy de France, aux senechaux de Poitou & Chas-I tellerault, ou à leurs lieutenans. Comme pour plutieurs bonnes & grandes caules & considerations concernantes le bien de nous & de notre royaume, & pour plus fermement lier & établir l'ancienne amitié qui de tout temps a été entre les royaumes de France & d'Ecosse, lesquels de present nous estimons une même chose, pour avoir fait alliance & mariage de notre trés-chere & trés-amée fille & couline la petite reine d'Ecosse, avec notre trés-cher & trés-amé fils le Dauphin, nous ayons fait don du duché de Chastellerault à notre trés-cher & trés-amé cousin le comte d'Aran & gouverneur d'Ecosse, pour en jouir par lui, ses hoirs, succe sleurs & ayans cause, selon le contenu és lettres de chartes que sur ce lui avons sait expedier, dûement enterinées & verifiées, suivant l'évaluation qu'avons fait faire d'icelui duché, & autres choses y comprises, jusqu'à la somme de 12000. livres, comme plus amplement est declaré par nosdites lettres, lesquelles voulans & desirans sociir leur plein & entier effet, & en vertu dicelles notredit cousin le comte d'Aran, prendre & apprehender la possession dudit duché, voulons, vous mandons & enjoignons par ces prefentes, & à chacun de vous, si comme à lui appartiendra, qu'icelui notredit cousin, ou notre tréscher & grandami l'évêque de Rosse ayant pouvoir & procuration de lui, vous mettiez en pleine & entiere possession & jouissance d'icelui duché & des autres choses évaluées jusqu'à ladite somme de 12000, livres de revenu annuel, selon & ainsi qu'il est à plein contenu, & que le portent noldites lettres de chartes & autres, que pour cet effet avons suit expedier; de ce suite vous avons donné & donnons plein pouvoir & autorité, committion & mandement special. Mandons & commandons à rous nos justiciers, officiers & sujets qu'à nous cefaisant soit obéy: Car tel est notre plaitie,

#### DUCHEZ NON PAIRIES. CHASTELLERAULT. 191

A Donné à Amiens le douzième jour d'aoust l'an de grace 1549. & de notre regne le troisième. Signé par le roy, BOCHETEL. Et scellé du sceau de cire jaune sur simple queue.

Collationné à son original en parchemin, ce fait rendu par les notaires, gardenottes du roy notre sire en son chastelet de Paris, soussignez ce jourd'huy treizième aoust 1643. MOREL. DE BEAUFORT.

Enregistrement du don du duché de Chastellerault, par les tresoriers generaux de France.

Du 4. Novembre 1549.

ES Tresoriers de France; Vûes par nous les lettres patentes du roy notre sire en forme de chartes, données à S. Germain en Laye au mois de fevrier 1548. & derpier passé, tignées de la main dudit seigneur & de Me. Jean Du Thier, secretaire de ses finances, & scellées de cire verte sur lacs de soye, & sur le reply desquelles appere qu'elles ont été lues, publices & enregistrées en la cour de parlement & chambre des comptes à Paris, ausquelles ces presentes sont attachées sous l'un de nos signets, par lesquelles & pour causes y contenues, & mêmement pour avoir moyenne l'accord & mariage d'entre Monseigneur le Dauphin & la reine d'Ecosse, passé en l'assemblée des états dudit royaume d'Ecosse, & pour plus grande sûreté & assurance, avoir délivré & mis és mains des députez dudit leigneur ladite dame reine d'Ecosse, qui depuis a été menée & conduite au royaume de France, où elle est de present; & outre pour avoir mis és mains desdits deputez les chateaux & places de Dombar & Blacknets, qui C sont deux des plus sortes & plus importantes dudit royaume d'Ecosse, ledit seigneur a donné, cedé, quitté, transporté & delasse à toujours au comte d'Aran, chevalier de l'ordre dudit seigneur & gouverneur dudit royaume d'Ecosse pour lui, ses hoirs, successeurs & ayans cause, la duché de Chastellerault, ses appartenances & dépendances, ainsi qu'ils se poursuivent & comportent en tous droits, prérogatives de duché, justice haute, moyenne, basse, mere, mixte, impere, siefs & arriere-siefs, honneurs, hommages, vallaux, vallelages, cens, rentes, lods, ventes, rachapts, quints, requints, aubeines, confications & autres droits & devoirs seigneuriaux quelconques, maisons, places, châteaux, dixmes, champarts, prez, garennes, forêts, bois taillis, pastis, étangs, rivieres, pécheries, moulins, vignes, terres labourables & autre domaine quel qu'il D soit, appartenances & dépendances dudit duché, provision aux offices ordinaires & benefices dudit duché, le tout jusqu'à la valeur de 12000. livres tournois de rente ou revenu annuel par chacun an, toutes charges déduites & payées, refervant seulement par ledit seigneur les foy & hommage, ressort & souveraineté, & les bois de haute sutaye, ensemble les glandages & paissons qui demeurent audit seigneur & à son prosit, esquels bois & forêts ledit seigneur donne audit sieur comte d'Aran droit de chasse, & d'y prendre du bois pour son usage & chaussage seulement, pour en jouir & user ainsi qu'un bon pere de samille & non autrement, comme plus à plein lesdites lettres le contiennent, desquels entant qu'en nous est, consentons l'enterinement & l'accomplissement selon seur forme & reneur, & tout ainsi que le roy notredit seigneur le veur & mande par icelles. Donné sous l'un de nos signets le quatriéme jour de novembre l'an de grace 1549. Signé, Labou. Et à côté la marque du sceau.

Collationné à l'original en parchemin, ce fait rendu par les conseillers du ray Notaires au chastelet de Paris soussignez le 27. servier 1684. HUCHE, & LE VASSEUR.

Voyez requeste & pieces pour Milord comte d'Aran, premier gentilhomme de la chambre du roy de la grande Bretagne, touchant la restitution du duché de Chastellerault & des autres choies comprises dans le don sait par le roy Henry II. à Jacques Hamilton, comte d'Aran, protecteur & gouverneur du royaume d'Ecosse, imprime à Paris en 1685, einquante pages in 4°.

Voyez aussi la requeste pour Milord comte de Selkirck, touchant la restitution du duché de Chastellerault, & des autres choses comprises dans le don sait par le roy. Henry II. à Jacques Hamilton comte d'Aran, protectour & gouverneur du royaume

В

d'Ecosse, en execution de l'article XXII. du dernier traité de paix entre l'Angleterre & la France, imprimé à Paris en 1713. chez Charles Huguier vingt-trois pages in 4°. à la suite sont les titres & pieces justificatives des legitimes prétentions de la maison d'Hamilton sur le duché de Chastellerault, & autres choses comprises dans ledit don, vingt-six pages in 4°.

#### 

# GENEALOGIE DE HAMILTON.

DUCHANAN rerum Scot. l. 8. dit que cette maison tire son origine d'un gentil-homme Anglois, lequel ayant parlé avantageusement à la cour du roy d'Angleterre de la valeur de Robert Brusius roy d'Ecosse à l'occasion d'une victoire que ce prince venoit de remporter sur Edouard II. roi d'Angleterre, sut frappé d'un poignard par un des Spenser chambellan du roi à qui ce discours avoit déplû, & l'ayant tué deux jours après se resugia auprès de Robert roi d'Ecosse, qui lui donna une terre qui sur appellée de son nom HAMILTON. Lessus rapporte à peu prés la même chose de rebus gestis Scot. l. 7. Voyez Imhos regum pariumque magne Bruan, Hist. genealog. impress. de 1690. partis prioris c. xiv.



I.

ACQUES Hamilton, fut créé comte d'Aran, qui est une isle dans le golse de Cluyd, par Jacques III. roi d'Ecosse.

Femme, MARIE Stuart, fille de Jacques Stuart II. du nom, roy d'Ecosse, & de Marie d'Egmont de Gueldres, sut mariée en 1468, par son pere, qui l'obligea malgré elle à quitter Robert Bondius comte d'Aran, son premier mary.

1. JACQUES Hamilton II. du nom, comte d'Aran, qui suit.

2. N. Hamilton, époula N. Stuart fille de Jean Stuart, duo d'Albanie; il mourut dans un combat donné entre son frere & le comte d'Angus.

(a) Frenenfis.

PATRICE Hamilton, abbé de Fresne (a) sut homme d'esprit & d'une rare érudition suivant Buchanan; il voyagea en Allemagne où il embrassa les erreurs de Luther; & étant revenu en Écosse, il sut brusé vis devant le temple de S. Antonin l'an 1527.

3. MARGUERITE Hamilton, mariée à Matthieu Stuart, comte de Lenox, fils de Jean Stuart, comte de Lenox, seigneur de Danrley, & d'Isabelle de Montgommery.

H,

ACQUES Hamilton II. du nom, comte d'Aran, succeda à son pere. Jean Stuart, duc d'Albanie, regent sous Ja cques V. roi d'Ecosse, ayant soumis David & Guillaume Humius, qu'il avoit proscrits à cause de seur revolte, le comte d'Aran à qui la garde en fut confiée se laissa engager par eux à sortir du royaume, à former un nouveau party, & à demander l'administration du royaume comme plus proche heritier de la couronne, & engagea dans son parti Jean Stuart comte de Lenox, fils de Margnerite Hamilton sa sœur. Le regent le rangea bien-tôt à son devoir, & étant obligé de partir pour la France le nomma un de ceux qu'il laissa pour gouverner le royaume d'Ecosse, & ceux-ci l'élirent ensuite pour leur chef; il eut quelque temps aprés un differend avec Douglas comte d'Angus jusqu'à en venir aux mains, ce qui fut appaisé par le retour du regent. Ces inimitiez entre la maison d'Hamilton & celle de Douglas recommencerent avec plus de haine lorsque Jacques V. du nom roi d'Ecosse, ayant pris le gouvernement du royaume, le laissa conduire par les avis de sa mere & du comte d'Aran; les comtes d'Angus & de Lenox, prirent les armes, & il se B donna entre le comte d'Aran & le comte d'Angus un combat dont le comte de Lenox se contenta d'être spectateur; ils se reconcilierent bien-tôt aprés, & le comte de Lenox paya son indifference par sa mort,

I. Femme, N. Humia sœur de Guillaume Humius, sur repudiée par son mary.

II. Femme JEANNE Beton, tante du cardinal Beton.

1. JACQUES Hamilton III. du nom, comte d'Aran, duc de Chastellerault.

qui suit.
2. JEAN Hamilton, archevêque de S. André, abbé de Paslet, sut arrêté prisonnier par Matthieu Stuart, comte de Lenox, qui avoit été créé regent aprés le meurtre du comte de Murray, & ayant été acculé d'avoir eu part à cet allassinat, il sut pendu l'an 1572. Voyez Leslæus liv. 10. & Buchanan liv. 15. le premier en parle fort avantageusement, & le second en dit beaucoup de mal,



3 - quinte feuil-

III.

TACQUES Hamilton III. du nom, comte d'Aran, puis duc de Chastellerault en Poitou, chevalier de l'ordre du roi, est dit bâtard par Buchanan, parce qu'au rapport de Camden (a) il nâquit de Jeanne Beton que le comte d'Aran son pere épousa (2) Annai, part. du vivant de sa premiere semme qu'il avoir repudiée. Un domestique du comte de Lenox, qui vouloit vanger la mort de ce seigneur, l'ayant rencontré à Edimbourg l'artaqua comme il fortoit de la cour enveloppé dans son manteau & sans armes, & lui porta six blessures presque mortelles; il en guérit (b) & succeda aux dignitez de son benden. pere. Aprés la mort de Jacques Stuart V. du nom roi d'Ecosse, il sut declaré gouverneur du royaume & tuteur de la reine Marie l'an 1542, comme son plus proche parent, il gouverna environ dix ans troublé par les frequentes factions des differens partis. Lo roi Henry II. lui donna le duché de Chastellerault en Poitou par lettres du 8. janvier 1548. registrées le 2. avril suivant & rapportées cy-devant p. 586. & le sit capitaine d'une compagnie de cent hommes de ses ordonnances. Il sur declaré le plus proche heritier de Marie reine d'Ecosse, si elle venoit à mourir sans ensans, & deceda en Ecosse l'an 1575. Son sceau suivant un acte de l'an 1550, étoit ésartelé au 1. & 4, trois quinte-feuilles, Jome P.

b Buchen, L. 140

### 594 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

Au 2. & 3. un navire. Voyez Buchanan l. 17. & lohnston rerum Brit. l. 1. Femme, N. fille du comte de Morton.

1. JAC QUES Hamilton IV. du nom, comte d'Aran, devint insensé & aprés 15. ans de démence eut pour tuteur Jacques Stuart (4) qui s'empara de l'isle d'Aran, du château d'Hamilton, de Kinvel & des biens de cette riche maison, & sut créé comte d'Aran l'an 1581. Voyez lohnston 1. 2.

(a) è Familià O-Chiucae.

2. [EAN Hamilton, comte d'Aran, marquis d'Hamilton, qui suit.

3. CLAUDE Hamilton, baron de Paslay, sur chassé avec Jean son frere l'an 1579? du royaume d'Ecosse par la taction de leurs ennemis, se retugia en Angleierre auprés de la reine Elisabeth, par l'autorité de laquelle il sur retablistix ans aprés & créé marquis de Paslay par Jacques VI. roy d'Ecosse puis d'Angleierre l'an 1599. Imhos chapitre x111. page 97, dit qu'il laissa plusieurs enfans, l'un d'eux sur

JAC QUES Hamilton, comte d'Albercorn.

Femme, MARIE Boid

Georges Hamilton, chevalier baronet.

Femme MARIE Butler.

ELISABETH Hamilton, dame du palais de la reine Marie-Therèse d'Autriche, épousa Philibert comte de Gramont, chevalier des ordres du roi, sils d'Antoine II. du nom, comte de Gramont, chevalier des ordres du roi, & de Claude de Montmorency sa seconde semme, elle mourut le 3. juin 1708. âgée de 67. ans. Voyez tome IV. de cette histoire p. 615.

4. DAVID Hamilton.

5. AGNES Hamilton, épousa Georges Gordon, comte de Huntley.

6. BARBE Hamilton, semme de Jacques Fleming.

#### IV.

EAN Hamilton, comte d'Aran, marquis d'Hamilton, sur obligé de sortir d'Ecosse avec sa semme & ses ensans l'an 1579, pour suir la persecution de ses ennemis, il se retira en Angleterre auprés de la reine Elisabeth qui le sit rétablir six ans aprés. Jacques VI. roi d'Ecosse le créa marquis d'Hamilton l'an 1599. De sa semme dont le nom est ignoré il eut

1. JACQUES Hamilton, V. du nom, marquis d'Hamilton, qui suit.

2. N. Hamilton, mariée à N. baron de Maxval, lequel sut décolé l'an 1613. D. Iohnston liv. xv. page 493.

#### V.

ACQUES Hamilton V. du nom, marquis d'Hamilton, comte de Cambridge & d'Aran, baron de Ennerdale, chevalier de l'ordre de la jarretiere. Jacques VI. roi d'Ecosse puis d'Angleterre, le créa comte de Cambridge & baron d'Ennerdale par lettres du 16. juin 1619. & le sit son chambellan & senechal du palais. Il mourut le 2. mars 1624, non sans soupçon de poison, suivant Johnston I. 20.

Femme, ANNE Cunningham, fille de Jacques Cunningham comte de Glen-

1. JACQUES Hamilton VI. du nom, duc & marquis d'Hamilton, qui suit.
2. GUILLAUMB Hamilton, comte de Lauerick & de Cambridge, né le 14. decembre 1616. accompagna le roi Charles II. lorsqu'il entra en Angleterre avec les troupes d'Ecolle, combattit vaillamment à la bataille de Worcester le 13. septembre 1651. où il eut la cuisse cassée & mourut quatre jours aprés. Voyez Dugdal baronag. siv. 11. page 439. Bateus Elench. mot. Angl. parse II. pag. 147.

Femme, Elizabeth Maxwella, fille de Jacques comte de Diriton, sur mariée l'an 1638.

1. JACQUES Hamilton, mort jeune.

11. Anne Hamilton, femme de Robert Carnegie, comte de Southeske.
111. ELIZABETH Hamilton, mariée à Jacques Cunningham, baron de Kilmores,

fils de N. Cunningham, comte de Giencarne.

14. Marie Hamilton épousa Jacques baron d'Almont, comte de Clarendar.

C

#### DUCHEZ NON PAIRIES CHASTELLERAULT. 195

v. DIANE Hamilton, morte jeune.

VI. MARGUERITE Hamilton, alliée à Jean baron de Blair. 3. Anne Hamilton, époula N. Lindsey, comte de Crasord.

4. & 5. MARGUERITE & MARIE Hamilton.

#### V L

ACQUES Hamilton VI. du nom, duc & marquis d'Hamilton, comte de Cambridge & d'Aran, chevalier de l'ordre de la jarretiere, né le 19. juin 1606. s'acquit les bonnes graces de Charles I. roi d'Angleterre, qui le fit son chambellan & son écuyer, & le créa duc lorsqu'il l'envoya pour la troisième fois en Ecosse afin d'y appaiser les troubles; il y resta jusques à l'an 1643, que les Ecossois ayant levé une nouvello armée, il courut avec son frere au secours du roi qui étoit à Oxford qui le fit arrêter B prisonnier; ayant recouvré sa liberté trois ans aprés, & voyant les affaires du roi presque desesperées, il retourna en Ecosse, où ayant horreur de la persidie des peuples qui avoient vendu leur roi aux Anglois, il reprit les armes & en engagea plusieurs à lever des troupes pour delivrer le roi, ses troupes furent défaites par Cromwel dans le comté de Lancastre, & il sur contraint de se retirer dans une ville (4) du comté de (4) Ureters. Strafford, & de se rendre au baron de Grey (b) au mois de novembre 1648. il se (b) Grejo. retira ensuite au camp de Windsor le même jour que son roi sur mis à mort, & ayant été repris deux jours après, il fut sur le champ condamné à mort, & eut la tête tranchée le 9. mars 1649.

Femme, MARIE Fielding, fille de Guillaume Fielding, comte de Dinbigh, mourut

le 10. may 1638.

1. 2. & 3. CHARLES, JACQUES & GUILLAUME Hamilton, morts jeunes.

4. Anne Hamilton, épousa Guillaume Douglas, comte de Selkirke, que Charles II. roi d'Angleterre après son rétablissement créa duc d'Hamilton, il étoit fils de N. de Douglas, marquis de Douglas. De lui descendent les ducs d'Hamilton d'aujourd'huy.

5. SUZANNE Hamilton, femme de Jean Kendie, comte de Cassils.

6. MARIE Hamilton, morte jeune.

Imhof cité cy-dessus p. 98. dit que la maison d'Hamilton subsiste encore en Ecosse; & que Dugdalius dans son catalogue de la noblesse d'Ecosse publié en 1682, fait mention de N. Hamilton comte d'Abercon, de Charles Hamilton comte de Hadington, de Jean Hamilton baron de Bargeny, & de Jean Hamilton baron de Bilhaven. Il ajoute que quelques années avant l'an 1690, vivoit Jacques Hamilton vicomte D de Clancboy, comte de Clanbrazell, mary d'Anne Carey, fille d'Henry Carey, comte de Montmouth.

MARIE-FRANÇOISE comtesse de Kingsmoul, veuve de N. comte d'Hamilton, mourut à Vienne le 7. janvier 1719. Mereure de sevrier 1719. p. 129.



HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOLI 596

## 

## VALENTINOIS, DUCHÉ



E roi Henry Il. donna à vie le Duché de Valentinois à DIANE de Poitiers, veuve de Louis de Brezé, comte de Maulevrier, par lettres dattées de Lyon le 1. A octobre 1548. confirmées par autres données à S. Germain en Laye le 28. avril 1550. registrées en la chambre des comptes le 5. septembre 1551.. La genealogie de la Maison de POITIERS & des comtes de VALENTINOIS a été donnée tome II. de cette histoire, page 186. & suivantes. Voyez les pieces qui suivent concernant cette érection.

## PIECES CONCERNANT LE DUCHE VALENTINOIS.

Lettres de don du duché de Valentinois, en faveur de Diane de Poitiers, pour en jouir sa vie durant.

Du 8. Octobre 1548.

ENRY, par la grace de Dieu, roi de France, Dauphin de Viennois, comte de Valentinois & Diois: A tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. B Comme puis n'agueres avertis de certain arrêt donné en notre cour de parlement de Paris le seizième jour de janvier 1523, vivant seu de bonne mémoire notre perc le roi dernier decedé, que Dieu absolve, entre son procureur general d'une part, & feu Jean de Poitiers notre cousin, comte d'Albon & de S. Vallier d'autre, par lequel tous & chacun les biens, droits, noms, raisons & actions qui appartenoient audit seu Jean de Poitiers au jour dudit arrêt, dussent être declarées confisquées à à notre seu pere, & que combien que depuis il eût d'icelui notre pere obtenu grace & été restitué en ses biens, il n'eût toutesois d'iceux prins ne obtenu aucune nouvelle infeodation & investiture, fût de notre pere ou de nous, ainsi qu'il étoit requis, eussions à notre chere & amée cousine Diane de Poitiers, fille de notredit seu cousin, & veuve de seu notre cousin Louis de Brezé en son vivant comte de Maulevrier, gouverneur & grand senechal de notre pays de Normandie, pour elle, ses hoirs, successeurs & ayans cause, à perpetuité, pour plusieurs bonnes & grandes raisons & considerations, & sans préjudice de ses droits par elle prétendus, lui être ja acquis sesdits biens, cedé, quitté, baillé & delaissé de nouvel & à titre de nouvelle infec-

POLE

#### DUCHEZ NON PAIRIES. VALENTINOIS. 19

A dation tous & chacuns iceux biens, droits, noms & raisons, actions ainsi à nous confisquez, comme dit est, pour par elle, sesdits hoirs, successeurs & ayans cause, en quelques lieux, ressorts, jurisdictions de notre royaume & autres pays de notre obeissance qu'ils soient situez & assis, & en quelques dignitez, seigneuries, droits, prérogatives, revenus, profits & émolumens qui excedent, les tenir & posseder, en jouir & user pleinement, paisiblement, & à toujours perpetuellement, & ainsi & par la forme & maniere que en ont jour ledit seu Jean de Poitiers & ses prédecesseurs, & d'iceux faire & disposer comme de leur propre chose & vrai heritage, sans aucune chose en reserver ni retenir à nous ne aux nôtres, fors seulement les comtez de Valentinois & Diois, pour raison desquels est procés indécis ja pieça pendant en notre cour de parlement de Grenoble, entre les prédecesseurs de notredit cousin d'une part, & notre procureur general en icelle cour d'autre; & soit ainsi que depuis ladite nouvelle infeodation & investiture eussions fait voir en notre conseil les titres de notredite cousine, par lesquels elle prétend lesdits comtez de Valentinois & Diois lui être advenus & échus, & ensemble l'érection que d'iceux comté soit suite en titre de duché par feu de bonne mémoire le rbi Louis XII. notre ayeul maternel. que Dieu absolve. Sçavoir faisons, que nous ayant égard & consideration aux grands & recommandables services à nous faits, tant par les prédecesseurs de notredite cousine, que par notredit cousin, gouverneur & grand senéchal de Normandie son époux, & aussi les prédecesseurs, & desirant en ce regard favorablement traiter notredite cousine. Pour ces causes, & autres à ce nous mouvans, lui avons, icelle presente & ce acceptante pour elle, sans préjudice de ses droits par elle prétendus esdits comtez, iceux en titre de duche, & ainsi qu'ils se comportent, consiltent & étendent de toutes parts, avec toutes & chacunes leurs appartenances & dépendances, honneurs & prérogatives, préeminences, droits, profits, revenus, émolumens quelconques, & selon l'erection en duché, qui, comme dit est, en a été cy-C devant faite par ledit seu roi notre ayeul, donné, cedé, quitté, transporté & delaissé, & par ces presentes, de notre certaine seience, pleine puissance & autorité royale, donnons, cedons, quittons, transportons & delaissons pour par elle en jouir & user pleinement & paisiblement par ses mains ou de ses gens & deputez, la vie durant seulement, à commencer le huitieme jour du present mois d'octobre. & sans aucune chose en reserver ne retenir à nous, fors les foy & hommage, ressort & souveraineté. Si donnons en mandement à nos amez & feaux les gens de notredite cour de parlement, de nos comptes & generaux, ayant la charge & administration de nos finances tant ordinaires qu'extraordinaires audit pays de Dauphiné, & à chacun d'eux, si comme à lui appartiendra, que de nos presentes cessions, quittances, transports & délaissement, & de tout le contenu en ces presentes, ils fassent, souffrent & laissent D notredite cousine jouir & user pleinement & paisiblement, sa vie durant, à commencer & tout ainsi que sus est dit, sans en ce lui saire mettre ou don er, ne souffrir être fait, mis ou donné aucun empêchement au contraire, & lequel si fait, mis ou donné lui avoit été & étoit, cessent & mettent & fassent cesser & mettre incontinent & lans délay à pleine délivrance & au premier état & dû, & par rapportant cesdites presentes signées de notre main ou vidimus d'icelle sait sous scel royal ou dalphinal, & reconnoissance de notredite cousine, de la jouissance desdits duchez, nous voulons notre tresorier & receveur general dudit pays du Dauphiné, & tous autres nos receveurs particuliers qu'il appartiendra, & ausquels il pourra toucher, en Etre tenus quittes & déchargez en leurs comptes par leidits gens de nos comptes, ausquels nous mandons ainsi le faire sans difficulté: Car tel est notre plaise. Nonobltant quelconques ordonnances, mandemens, restrictions ou défenses à ce contraires, ausquelles & à la dérogatoire de la dérogatoire d'icelle, nous avons de notre certaine E science, pleine puissance & autorité royale & dalphinale, dérogé & dérogeons pour cette fois, & sans préjudice d'icelle en autre chose. En témoin de ce, nous avons fait mettre notre scelà cesdites presentes. Donné à S. André le huitième jour d'octobre 1548. & de notre regne le deuxième. Signé, HENRY. Et sur le reply par le roy dauphin, M. le cardinal de Guile & autres presens, claule & scellée en lacs de foye sous double queue en cire verte.

RANCOIS de Lorraine, duc d'Aumalle, pair de France, gouverneur & lieutenant general en Dauphiné: A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Salut. Sçavoir faisons que sur la requête presentée à la cour par dame Diane de Poitiers, comtesse d'Albon, dame de S. Vallier du cinquiéme novembre 1548, aux 20me F.

#### 98 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL

fins de l'enterinement & verification des lettres patentes du roi, contenant l'érection du Duché de Valentinois & Diois, ensemble le transport, cession & rémission d'i-celui, fait par ledit seigneur au prosit de ladite dame: Vû par la cour lesdites lettres, requêtes tant du 22. & 24. octobre, que du sussit cinquième, le dire du procureur general du roi aux pieds d'icelle; La cour en l'assistance des gens des comptes, du consentement du procureur general du roi, a enteriné & enterine les lettres selon leur forme & teneur, en soy dequoy nous avons fait mettre le scel royal à ces presentes. Donné à Grenoble en parlement le sixième jour de Novembre 1548.

Collation a été faite à son original. Signé, MARIGNE, commis. Collationné, MOLARD.

## 

# ALBRET,



Coupé de 8. pieces quatre en pointe, 4. en chef. Au 1. du chef de Navatre, au 2. de Bontbon, au 3. écartelé de France & Albret, au 4. d'Arragon, au 5. & 1. de la pointe écartelé au 1. & 4. de Foix, au 2. & 3. de Bearn, au 6. écartelé d'Armagnac & de Rhodez, au 7. d'Evreux, au 8. écartelé de Caflille & de Leon, & fur le tout de Bigotte.

A seigneurie, ou sirie d'ALBRET sut érigée en duché en saveur d'HENRY, d'Albret, roi de Navarre par lettres données à S. Germain en Laye le 29. avril 1550. suivies d'autres lettres données au même lieu au mois de decembre 1556. en saveur d'ANTOINE de Bourbon, & de JEANNE d'Albret, roi & reine de Navarre, registrées au parlement de Paris le 11. janvier suivant. Voyez tome I. de cette hissoire, page 143. Voyez aussi tome IV. page 506. où se trouvent les lettres de sette érection. La genealogie de la MAISON D'ALBRET, sera rapportée dans la suite de cette histoire, chapitre des CONNETABLES DE FRANCE.

Digitized by Google

## 海湖湖南南湖南湖南湖湖湖湖南湖南湖南湖南湖南湖南湖南湖南湖南湖南湖南湖

## BEAUPREAU DUCHÉ



De Bourbon am baston de gueules en bande chargé d'un croissant d'argent en chef.

A seigneurie de BEAUPREAU sut érigée en marquisat par lettres du mois de sevrier 1554, registrées le 4. juillet 1555, en saveur de CHARLES de Bourbon, prince de la Roche-sur-Yon, à qui cette terre étoit venue par PHILIP-PES de Montespedon sa temme. Ce même prince obtint du roi Charles IX. l'érection du marquisat de Beaupreau en Duché par lettres données au Bois de Vincennes au mois de juin 1562, registrées le 21, janvier suivant, Voyez tome I. de cette hist. p. 353. É les pieses qui suivent concernant cette cression.

#### PIECES CONCERNANT LE DUCHE

## DE BEAUPREAU

Erection du marquisat de Beaupreau & comté de Chemillé en duché, sous le nom de Beaupreau, pour Charles de Bourbon, prince de la Roche-sur-Ton.

#### Au mois de juin 1562.

HARLES, par la grace de Dieu, roi de France, Sçavoir faisons à tous presens & à venir. Que nous considerans que nos prédecesseurs rois de par bonne
de louable coutume ont élsi en titre & degré d'honneur les maisons terres & seigneuries de ceux qui nous attouchent en proximité de sang & lignage, mêmement ceux
qui sont descendus par mâles de la maison de France, & qui sont princes de notre
sang, & sur-tout les autres de cette qualité les personnages dont pour les grands, louables
& vertueux services, leur mémoire doit être perpetuelle, voulans à leur exemple &
incitation honorer ceux qui le meritent, asin d'exciter & émouvoir toujours de plus
en plus les grands, vertueux & illustres princes de notre royaume à bien meriter
de cette couronne. A cette cause, ayant égard & consideration aux grandes vertus

qui sont en la personne de notre trés-cher & trés-amé cousin Charles de Bourbon, prince de la Roche-sur-Yon, marquis de Beaupteau, comte de Chemillé, gouvernear & notre lieutenant general en nos pays, duchez & comtez d'Orleans, Berry, Chartres, Mortagne & pays Chartrain, à la proximité de sang dont il nous attouche & atteint, or aux grandes vertus, agréables & trés recommandables services qu'il a fait dés son jeune âge à nos prédecesseurs rois de France, ayeul, pere & frere, au bien, grandeur & augmentation de cette notre couronne, tant au fait de leurs guerres, sans jamais y avoir épargné sa vie & propre personne qu'en leurs autres grandes & importantes affaires faits & continuer chacun jour aprés & à l'entour de notre personne, de laquelle il se donne tel soin selon la charge que la reine notre trés-amée dame & mere lui en a baillé, que toutes ces considerations, avec la gran-deur de son merite le rendent digne de perpetuelle louange, remuneration & recommendation, & nous donnent grande & juste occasion d'user envers'lui des mêmes graces, honneurs & faveurs qu'ont fait les autres rois nos prédecesseurs envers les princes de notre sang en cas semblables; & pour ce, voulant faire connoître à un chacun la grande satisfaction que nous avons de notredit cousin, & la singuliere afsection que lui portons, & afin que son marquisat de Beaupreau, qui consiste en une ville close, où il y a maison de belle & ancienne marque, & qui est de trés-bon, grand & suffisant revenu, & dont dépend grand nombre de siefs, arriere-siefs & vassaux, soit décoré de titre & qualité correspondante à la grandeur de la maison de notredit cousin, avons de grace speciale, pleine puissance & autorité royale, après avoir eu sur ce l'avis de la reine notredite dame & mere, princes de notre sang & autres grands & notables personnages de notre conseil privé, créé & étigé, créons & érigeons, icelui marquisat de Beaupreau avec les comté & baronies & autres terres & seigneuries y jointes, unies & incorporées en nom & titte de duché, qui sera dorênavant nommé le duché de Beaupreau, pour en cette qualité l'avoir, tenir & posse- C der, & en jouir & uler par notredit cousin, ses hoirs, successeurs & ayans caule, tant mâles que semelles, à tels & semblables droits, autorité, privilege, prérogative & préeminence dont ont accoutume de jouir & user les autres ducs par creation & érection de nosdits prédecesseurs & de nous, lequel avec les comté, baronies, terres & leigneuries, & tout ce qui en dépend & ce qui est joint, uni, annexé & incorporé audit marquisat de Beaupreau, nous voulons être traité, régi & gouverné en la justice qui sera administrée en ladite ville de Beaupreau par le bailly, juge, chastelain, son lieutenant, garde des sceaux, avocat, procureur, greffier, notaires, tabellions, lergens & autres ministres de justice requis & necessaires qui seront commis & institués par ledit duc de Beaupreau ou ses successeurs, pour connoître en pre-miere instance, par ledit bailly ou sondit lieutenant de toutes & chacunes les causes & matieres possessiones, personnelles, réelles, criminelles, mixtes & autres quelconques dudit duché, comté, baronies, terres & seigneuries qui en dépendent & autres unies à iceluy, lesquelles nous avons distraites, exemptées de tous nos autres juges en tous cas, sans que nos juges royaux y puissent prétendre prévention, sinon des cas royaux, les appellations duquel bailly ou son lieutenant ressortiront directement en notre cour de parlement de Paris, & tiendront notredit cousin & ses successeurs ledit duché avec lesdits comté, baronies & seigneuries incorporées & unies à icelui, comme dit est, à une seule soy & hommage de nous, aux charges dues & anciennes, sans autre mutation ou accroissement de charges quelconques, & seront les vassaux, sujets & autres, de quelque état & condition qu'ils soient, tenus noblement & roturierement dudit duché de Beaupreau, comté, baronies, terres & sei- E gneuries unies à icelles, en faisant leur hommage & baillant par écrit leur dénombrement, aveus & declarations, & tous generalement quelconques tenus & aftreints dorênavant nommer, avouer & reconnoître notredit cousin, sesdits hoirs & ayans cause, ducs de Beaupreau, & notredit cousin & ses successeurs tenans & qui tiendront ledit duché, seront inscripts & dénommez Ducs dudit Beaupreau és lettres & instrumens des soy & hommage qu'ils seront & préteront, & pareillement en leurs papiers, centiers & actes. Si donnons en mandement par ces presentes à nos amez & feaux les gens de nos cours de parlement & de nos comptes à Paris, tresoriers de France & generaux de nos finances établis à Tours & à Poitiers, aux senechaux de Poitou & d'Anjou, & tous autres nos justiciers & officiers, & à chacun d'eux si comme à lui appartiendra, que nos presentes creation, érection & établissement dudit duché; union & incorporation, & tout le contenu en cesdites presentes, ils entrettennent, gardent & oblervent de point en point inviolablement, fassent

#### DUCHEZ NON PAIRIES. BEAUPREAU. 60

tenir, garder & observer, lire, publier & enregistrer, & d'iceux notredit cousin Charles de Bourbon & ses successeurs & ayans cause, ensemble sessits vassaux & sujets dudit duché, comté, baronies, terres & seigneuries qui en dépendent, & leurs successeurs & chacun d'eux respectivement jouir & user pleinement, passiblement & perpetuellement, ainsi & par la forme & maniere que dessus est dit, cessant & faitant cesser tous troubles & empêchemens à ce contraires, & à ce faire soussire. & obeir contraignent & fassent contraindre tous ceux qu'il appartiendra, & qui pour ce seront à contraindre par, toutes voyes & manieres dues & raisonnables, en tel cas requises & accoutumées: Car tel est notre plaisir. Nonobstant quelconques édits, ordonnances, restrinctions, mandemens, statuts & autres choses à ce contraires; & asin que ce soit chose ferme & stable à toujours, nous avons signé ces presentes de notre main, & à icelles sait mettre & apposer notre scel, sauf notre droit & l'autruy en toutes. Donné au Bois de Vincennes au mois de juin l'an de grace mil cinq cent soixante-deux, & de notre regne le deuxième. Ainsi signé sous le reply, CHARLES, & sur le reply par le roi, la reine sa mere, Monsieur le cardinal de Bourbon & plusieurs autres presens. Bourdin.

B Letta, publicata & registrata, audito consentiente & requirente procuratore generali regis quantum ad honorem & situlum Ducatús, arrestis curia in residuo in suo robore & essectu remanentibus. Parisiis in parlamento vigesima prima die januarii anno domini 1563, sie signatum, DU TILLET.

Collationne, & extrait des ordonnances royales verifiées & registrées en parlement.



N a

**尹类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类** ※ ^

# CHASTELLERAULT. DUCHÉ

De France, brifé d'une barre d'or.

E roi Charles IX. donna le duché de Chastellerault avec ses appartenances & dépendances à DIANE legitimée de France, fille naturelle du roi Henry II. & semme de François de Montmorency, marêchal de France; les lettres de ce don sont dattées du bois de Vincennes le 22. juin 1563. & surent enregistrées le 5. octobre de la même année, en consequence des lettres de jussion du 4. septembre précedent: le même roi donna une declaration, portant qu'en donnant le duché de Chastellerault à DIANE legitimée de France, il avoit entendu qu'elle jouiroit des aydes, huitieme & équivalent de ce duché; Cette declaration est dattée de Fontainebleau le 22. fevrier 1563. & fut registrée en la chambre des comptes le 2. mars suivant. Ce don du duché de Chaîtellerault fut renouvellé par lettres du mois de juillet 1571. regiftrées au parlement le 6. fevrier & en la chambre des comptes le 3. mars mil cinq cent septante-deux en vertu des lettres de jussion du 24. janvier précedent; cette donation sur encore consistmée par autres lettres du 15. janvier 1573, registrées au parlement le 9. & en la chambre des comptes le 18. avril de la même année, & enfin par lettres du mois d'octobre 1574, registrées au parlement le 15. & en la chambre des comptes le 22, mars 1575. Le roi Henry III, échangea le duché de Chastellerault pour celui d'Angoulème & le comté de Ponthieu qu'il donna à DIANE legitimée de France par lettres dattées de Fontainebleau au mois d'aoust 1582, registrées au parlement le 13. aoust & en la chambre des comptes le 1. decembre 1583. Voyez some 1. de cette histoire, p. 136. & tome III. p. 469.

## DE CHASTELLERAULT.

Lettres patentes portant don du duché de Chastellerault, ses appartenances & dépendances, à Diane legitimée de France, semme de François de Montmorency, marêchal de France, &c. Au Bois de Vincennes au mois de juin 1563, registrées le 5, octobre de la même année. 2. vol des ordonn. de Charles IX. cotté 2. sol, 88. Mem. de la ch des comptes, cotté 3. D. sol, 107. Chopin de Dom. lib. 3. tit. 4. n. 9. Blanch. col. 857.

Lettres patentes portant jussion au parlement de Paris, pour enregistrer celles du 22. juin 1563. cy-dessus à Louviers le 4. septembre 1563. registrées le 5. octobre suivant. 2. vol. des ordonn. de Charles IX. costé A. fol. 89. Blanch. col. 859.

#### DUCHEZ NON PAIRIES. CHASTELLERAULT. 603

Déclaration portant que dans le don que le roi a fait du duché de Chastellerault à Diane legitimée de France, &c. il a entendu qu'elle jouira des aydes, huitième & équivalent dudit duché. A Fontainebleau le 22 fevrier 1563. régistrée en la chambre des comptes le 2. mars suivant. Blanch. cel. 870.

Lettres patentes portant don du duché de Chastellerault à Diane de France semme de François de Montmorency, pair & marêchal de France, pour en jouir sa vie durant. A Fontainebleau au mois de juillet 1571, registrées au parlement le 6, sevrier & en la chamb, des comptes le 3, mars 1572. 6, vol des ordonn, de Charles IX, costé 2, E, fol, 281. Chopin de Dom. sib. 3, tit. 4, n. 6, Blanch, col. 981.

Lettres patentes portant justion au parlement de Paris pour enregistrer celles du mois de juillet 1571. de l'autre part. A Amboise le 24. janvier 1572, registrées au parlement le 6. fevrier & en la chambre des comptes le 3. mars de la même année. 6. vol. des ordonn, de Charles IX. cotté z. E. fol. 281. Chop. de Dom. lib. 3. tit. 4. n. 6. Blanch, col. 290.

Declaration portant que le roi a entendu par ses lettres patentes du mois de juillet 1571, que Diane de France semme de François duc de Montmorency, pair & marêchal de France, jouisse du duché de Chastellerault, encore qu'il valût plus que la somme de 2753, livres 7, sols 1, denier de revenu annuel. A Paris le 15, janvier 1573, registrées au parlement le 9, & en la chambre des comptes le 18, avril de la même année. 7, vel. des ordons, de Charles IX, sotté 2, F, fol. 322, Blanch, sel. 1006.

Lettres parentes portant justion au parlement de Paris pour enregistrer la declaration cy-dessus. A Fontainebleau le 23. mars 1573. registrées le 9. avril suivant. 7. vel. des ordonn. de Charles IX. costé 2. F. fol. 322. Blanch. col. 1009.

Lettres patentes portant confirmation de celles des mois de juillet 1571. & 15. janvier 1573. cy-dessus. A Lyon au mois d'octobre 1574. registrées au parlement le 15. & en la chambre des comptes le 22. mars 1575. 1. vol. des ordonn. d'Hemy III. cotté 2. H. fol. 61. Blanch. col. 1026.

Lettres patentes portant don à Diane legitimée de France, veuve de François duc de Montmorency, pair & marêchal de France, du duché d'Angoulême & du comté de Ponthieu, au lieu du duché de Chastellerault. A Fontainebleau au mois d'aoust 1582, registrées au parlement le 13, aoust & en la chambre des comptes le premier decembre 1583. 6. vel. des erdons. d'Henry III, cotté 2, N. fol. 43. Blanch. col. 1145.

Lettres parentes portant don du duché de Chastellerault à François de Bourbon duc de Montpensier, &c. A S. Germain en Laye le 26. novembre 1583. registrées le 9. decembre suivant. 6. vol. des ordonn. d'Henry III. cotté 2. N. fol. 198. Blanch. col. 1161.

## **発送対象医型を密型を禁めるとのというない。**

# ROUANNOIS. · DUCHÉ



RTUS Goussier, grand maître de France, obtint l'érection de la baronie de C Rouanne & de la seigneurie de Boisy en duché, sous le nom de ROUANNOIS par lettres patentes données à Saint Germain en Laye le 3. avril 1519. mais étant mort le mois suivant à Montpellier, ces lettres ne furent point registrées. CLAUDE Goussier son sils, grand écuyer de France, obtint l'érection de la baronie de Maulevrier en comté par lettres patentes données à Lyon au mois d'aoust 1542. registrées le 21. novembre suivant, & sit unir les baronies de la Motte S. Romain & de Rouanne, à celle de Boisy, & ériger ces terres en marquisat, sous le nom de Boisy par lettres patentes données à Bar-le-Duc au mois de may 1564. registrées au parlement le 27. du même mois. Le marquisat de Boisy & la baronie de Rouannois surent ensuite érigez en duché, sous le nom de duché de ROUANNOIS, pour lui, ses ensans mâles & descendans mâles par lettres données à S. Maur au mois de novembre 1566. registrées le 23. decembre suivant. Ce Duché sut érigé en Pairie en faveur de LOUIS Goussier, petit-sils de CLAUDE Goussier par lettres du mois de decembre 1612. De & du 8. avril 1620. lesquelles surent presentées au parlement & ne surent point enregistrées.

Arrêt du parlement des 2. juin 1620. de 8. avril 1621.

Rour les pieces concernant ces érections, voyez p. 293. de ce volume & les suivantes.

GENEALOGIE

B

ሕሕሕሕሕሕሕሕሕሕሕሕሕሕሕሕሕሕሕሕሕሕሕሕሕሕሕ<sup></sup>

## GENEALOGIE DE LA MAISON DE GOUFFIER.



EAN Gouffier, écuyer, seigneur de Bonnivet, de Lavau-Gouffier, de Bellesaye & de la bataille, sit plusieurs acquisitions en 1341, sut executeur testamentaire d'Aymones Goussier, chevalier, son oncle, en 1347. & transigea avec Jean de Chardonchamps, le 4. juin 1350. Il émancipa ses enfans en 1365. & les partagea le 9. decembre 1370. L'année suivante le prince de Galles le sit rétablir en sa terre de Bonnivet, mais il quitta son party pour suivre celui du roy, au service duquel il étoit en 1381, avec 9, écuyers. Il testa le 22, juillet 1383 avant de se rendre en Flandres au siege de Bourbourg, où il se trouva la même année.

Femme, JEANNE de Chardonchamps, sœur de Jean de Chardonchamps, sur

enterrée à S. Paul de Poitiers.

1. JEAN Goussier, seigneur de Bonnivet, qui suit.

2. JACQUES Gouffier, émancipé par son pere en 1365. & partagé en 1370. 3. Guion Gouffier, leigneur de Lavau-Gouffier, de Jarzay, de Bloire, des Roches, de Bataille, &c. écuyer d'écurie du roi & du duc de Bourbon, servoit en qualité d'homme d'armes sous Guillaume de Mauvoisin en 1371 & est employé comme écuyer dans la montre d'Aubert Barart reçûe à Lezignem le 8. novembre 1373. Le roi lui fit une gratification au mois de septembre 1380, pour l'aider à payer sa rançon aux ennemis qui l'avoient sait prisonnier : il transigea avec Huguet de Pouent le 4. juin 1387, testa le 23, sevrier 1388, élut sa sepulture à Vendeuvre en Poitou, où il avoit été baptisé, & mourut avant la semme.

Femme, JEANNE de Neez, sur nommée tutrice de ses enfans & executrice du

testament de son mari.

Louis Goussier, écuyer, seigneur de Lavau-Goussier, étoit mineur en 1390. sous la tutelle de son oncle pour laquelle il transigea le 16. juin 1407. & se porta heritier de son pere par benefice d'inventaire. Il rendit hommage à Pierre évêque de Poitiers, pour la terre de Lavau-Goussier le 20. octobre 1411. transigea encore avec son oncle la même année, & étoit mort en 1433. fans enfans.

4. MAGUERITE Gouffier, semme de Thibaut Mavau, étoit veuve le 29. avril 1379. donna le même jour à ses freres, du consenrement de son pere, tout ce qu'elle avoit dans les seigneuries de Bellesaye & de la bataille, & a son pere ses droits sur celles de Roussay & de Bonniver.

Tome Y.

EAN Goussier II. du nom, chevalier, seigneur de Bonnivet, sut émancipé en 1365. & partagé par son pere le 9. decembre 1370. servoit sous le connêtable du Guesclin en 1373. est qualisé, chevalier, seigneur de Bonnivet dans un transport que lui sit Huer Fretard son beaupere, de l'hôtel de Pussé le lundi sête de S. Nicolas au mois de may 1384. & étoit aux guerres d'Espagne sous Guillaume de Naillac en 1387, qu'il sut dispensé de comparoître aux assistes de Saumur. Il sut executeur du testament de Guiss Goussier son sitere, & s'accorda le trente decembre 1390, avec l'abbesse de Fontevrault sur le changement d'une rente. Arnand de Chardonchamps son parent lui transporta le 18. mars 1396, les droits qu'il avoit en certains heritages; il sit quelques acquisitions à Vendeuvre en 1399, ceda avec sa semme la teste de Bellesaye à Hues Rabaste leur gendre, par acte passé sous la cour de Loudun le 3. juin 1401, sit hommage de la dîme de la Couture le 23. septembre 1410, assigna quelques rentes à l'église de Poitiers en 1411, en consideration de ce. Beque sa mere y étoit enterrée & étoit mort en 1414.

I. Femme, (selon quelques-uns) JEANNE d'Aloigny.

1. Guillaume Gouffier, chevalier, avoit en 1436. le bail de Guillaume Gouffier, leigneur de Boily, son neveu.

2. HARDY Goussier, écuyer en 1416. mort sans alliance. 3. AYMERY Goussier, seigneur de Roussay, qui suit.

II. Femme, JEANNE Fretard, dame de Pullé, fille de Hues Fretard, écuyer,

& d'Agnés Boivin, survêquit son mary.

1. JEAN Goussier, seigneur de Bonnivet, de Boltesaye & de Gleynouse, sur chambellan du roi Charles VIL qu'il servit avec quatorze écuiers sous le maître des arbalestriers en 1418. ce prince n'étant encore que dauphin. Il acquit en 1433. de Jean Prevost son neveu, les droits qu'il avoit en la succession des seigneur & dame C de Bonnivet, rendit hommage de la terre de la Rameronne pour Guillaume Goussier son neveu le 5. aoust 1437. & obtint en 1441. la permission de sortisser son hôtel de Bellesaye. Il est nommé dans plusieurs actes des années 1430. 1436. 1438. & 1445. & étoit mort avant le 20. novembre 1450.

1. Femme, JEANNE Chauderon.

I. JEANNE Gouffier, femme de Louis Pouvreau, lequel transigea avec Mathurine de Linieres la belle-mere le 19. may 1453, ce que la femme ratifia en

1457

11. Marie Goussier, épousa Archambaut Pouvreau, seigneur de Gournay, lequel tant pour lui que pour son frere, ceda à Guillaume Goussier, senéchal de Saintonge le 16. may 1453, tous les droits qu'il avoit en la succession du seigneur de Bonnivet, pour la terre de la Ratonnière assis en la chastellenie D de Mirebeau.

II. Femme, MATHURINE de Linieres, dame de Bouquen & de Linieres en Gascogne, veuve de Jean de Rossignac, seigneur de Jarzay, & sille d'Amanry de Linieres, chevalier, seigneur de la Mailleroye, & de Marie de Chausseroye, dame d'Ervault, ceda le 20. novembre 1450. à Guillaume Goussier, seigneur de Roquecerviere, tout ce que son mari lui avoit donné par donation mutuelle du dix-sept aoust 1439. & sit don de tous ses meubles à son sils le six juin

1467.

a. Jacques Goussier, seigneur de Bonnivet, de Gleynouse, &c. sut échanson du roi par lettres du 23. novembre 1453. à deux cent quarante livres de gages, il transigea le 28. janvier 1455. avec Guillaume Goussier son cousin, & avec Jean de Rossignac, seigneur de Jarzay son trere uterin le 6. avril 1464. rendit aveu de sa terre d'Origny à Christophe de la Tour, seigneur de Clervaux le 9. aoust 1466, vendit le 26. novembre 1469, sa sorteresse de Bellesaye qu'il racheta en 1474, plaidoit contre Jean Briant son beau-frete en 1488, &c obtint un arrest à son prosit le 9. aoust 1493, contre ceux qui depuis 15, ans avoient volé les meubles de sa maison de Gleynouse. Il ceda ses terres de Bonnivet, de Lavau-Goussier, &c. le 18. janvier 1490, à Guilleume Gonsfier, chevalier, seigneur de Bois, pour s'acquitter des sommes qu'il lui devoit & à son sils, s'en reservant cependant l'usustruit, & mourut en 1495, sans avoir été marié.

Digitized by Google

#### DUCHEZ NON PAIRIES. ROVANNOIS.

11. Louise Gouffier, époula Jean Fretard, seigneur de la Bassariere, sils de Jean Fretard, seigneur de Turgay, & de Marie de la Bossaye; elle renonça à la succession de son pere en faveur de Jacques Goussier son frere, & transigea avec Guillaume Gouffier le 24. fevrier 1450.

111. & IV. JEANNE & MADELENE Gouffier.

v. Mathurine Gouffier, matiée à Jean Briant, seigneur d'Orval, vivant

CD 1500.

a. MARIB Gouffier, sur mariée le 3. juin 1401. à Huet Rabiste, seigneur de la Rafiliere. La terre de Pussé qui lui avoit été promise en mariage, sut échangée pour celle de Bellefaye & 20. livres de rente. Elle étoit veuve en 1406. & donna le 18. sevrier de la même année à son pere quittance de sa dot.

3. JEANNE Gouffier, époula le 3. juillet 1408. Pierre Prevost, seigneur de

Verdigny.

#### III.

YMERY Goussier, seigneur de Roussay, transigea avec Jean Goussier, sei-I gneur de Bonnivet le 1. aoust 1416, au sujet d'une vente faite par Hardy Goussier, écuyer son srere, étoit mort en 1436. & sut pere de

UILLAUME Gouffier, chevalier, seigneur de Boisy, baron de Rouannois, Tde Maulevrier, &c. conseiller & premier chambellan du roy, senechal de Saintonge, gouverneur de Touraine & du roy Charles VIII. pendant sa jeunesse. Il étoit sous la tutelle de Guillamme Goussier son oncle le 19. juin 1436. & l'année fuivante sous celle de Jean Goussier seigneur de Bonnivet son autre oncle. Il s'attacha dés son jeune âge au service du roy Charles VII. dont il gagna les bonnes graces & en reçut de grands biens. Ce Prince luy donna la seigneurie de Roque-Cerviere en Rouergue le trente du mois de Mars mil quatre cent quarante-neus, & par autres lettres dattées de Montbazon le 17. decembre de la même année, luy chambre des comsit don des terres d'Oiron, de Rochesort, du Rougnon, de la Chaussée, de Cham- pres. L. sol. 212. pagné-le-Sec, & de celle de Sonay prés Chinon, toutes confisquées sur Jean de XainRianchard, comcoins. Il est qualissé écuyer, chambellan du roy, dans l'hommage qu'il sit à Louis
pil chronol. col.

265. sire d'Amboise, vicomte de Thouars, de la terre d'Oiron mouvante de Thouars, D le 29. janvier 1450, avoit obrenu le 19, may de l'année précedente des lettres pour

faire catler la vente que son pere avoit faite de la terre de Roussay; sur pourvii le 11. juin 1451. de l'office de senechal de Saintonge, & dispensé d'en faire le serment pendant plusieurs années, parce qu'il étoit continuellement auprés de la personne du roy. Il sit échange avec Jeanne & Marie Goussier les cousines germaines, filles de Jean Gouffier, chevalier, seigneur de Bonnivet, de leurs droits successifs pour la terre de la Ratonniere en Mirebeau le 16. may 1453. & est qualissé seigneur de Roque-Cerviere, conseiller & chambellan du roy, & son senechal en Xaintonge, dans des quittances qu'il donna les 26. avril & 18. juin de la même année, & deux aoust 1454, elles sont scellées en cire rouge, à trois jumelles en salce. (b) (b) Cabinet de M. Après la mort du seigneur de Villequier, le roy lui donna la charge de son pre- de Glaitambault. mier chambellan par lettres du 20. novembre 1454. aux gages de douze cens liv. E & autant de pension, & il en prend la qualité dans les quittances de ses gages de

Rochefort. Après la mort du roy Charles VII. il fut demis de ses charges à la sollicitation de ses ennemis sur de saux rapports, & se retira auprés du duc de Bourbon, jusques à ce que s'étant justifié, il sur rétabli le 13. octobre 1465, en ses terres d'Oiron & autres, dont Jean de Xaincoins s'étoit emparé, & dans ses charges & offices, à l'exception de la charge de lieutenant general en Languedoc & Languedoil dont il se demit, au-lieu de laquelle le roy lui laissa celle de senechal de Saintonge, par lettres données à Paris le 3. octobre 1467, il obtint le 5, may 1470, du duc de Bourbon droit de justice en la seigneurie de Boisy & eut differend à cause de sa seconde semme, avec Louis de Melun archidiacre de Gastinois en 1474. Le roy

senechal de Saintonge, des 26. janvier 1455. & 28. juin 1456. même sceau. (c) il (c) liid. transigea en 1455, pour les droits qu'il avoit acquis en 1453, sur les biens de Jacques Gouffier seigneur de Bonniver son cousin & vendit le 26. juin 1461. la terre de



#### DUCHEZ NON PAIRIES. ROVANNOIS. 200

P. GUILLAUME Gouffier, seigneur de Bonnivet & de Crevecœur, dont la . A posterité se trouvera §. II.

6. AYMAR Gouffier, abbé de Cluny & de S. Jouin de Marne, puis de saint Denis le 30, may 1517, fut élu évêque d'Alby le premier aoust 1523, en prit possession par procureur le 19. juillet 1524. & sir son entrée solemnelle le 10. novembre 1527. Dans l'acte de son élection il est qualifié, frere Aymar abbé de faint Denis; il mourut le 9. octobre 1528. Voyez Gall, Christ. edit. nov. tom. I. col. 37. & 38. & tom. II. animadverf. in tom. I.

. CATERINE Gouffier, religieuse de tainte Claire à S. Pierre de Moulins.

8. CHARLOTE Gouffier, gouvernante des enfans de France, sur substituée à ses freres par le testament du 15. may 1495. & mariée par contrat du 2. février 1503. à René de Cossé, dit le gros Brissac, chevalier, seigneur de Brissac, premier pannetier, grand fauconnier, & gouverneur des enfans de France, second fils de Thiband seigneur de Cossé en Anjou, & de Felice de Charno. Voyez tome IV. de cette hist. pag. 321.

9. Anne Goussier, substituée à sa sœur par le restament de son pere, épousa par contrat du premier may 1507. Raoul Vernon, seigneur de Monstreuil-Bonin & du Chastellier, grand sauconnier de France, mort en 1516. sils de Jacques Vernon, teigneur de Monstreuil-Bonin & de Crassay, & de Perronelle de Liniers. Elle étoit gouvernante de M. le duc d'Angoulême & de mesdames de

France les lœurs en 1529.

RTUS Gouffier, duc de Rouannois, pair & grand maistre de France, comte d'Estampes & de Caravas, baron de Maulevrier & de Passavant, seigneur de Boily, d'Oiron, de Bourg-Charente & de Villedieu, chevalier de l'ordre du roy & son chambellan, gouverneur de Dauphiné, & bailly de Vermandois, sit son testament à Paris le 10. mars 1518. & son codicile à Montpellier le 7. may 1519. y mourut quelques jours après, fut porté à Oiron en Poitou, & y fut enterré. Le roy avoit érigé en la faveur la baronie de Rouanne & la terre de Boily en duché-Pairie le 3. avril précedent pendant qu'il étoit absent, & peu avant sa mort; c'est apparemment la raison pour laquelle ces lettres ne furent point registrées, & ces titres ne furent point hereditaires à ses enfans. Voyez cy-devant pag. 293. & 604. Voyez aussi son article dans la suite de cette histoire, chapitre des grands Maîtres de France.

Femme, HELENE de Hangest, dame de Magny, fille de Jacques de Hangest, seigneur de Genlis, de Magny, de la Taulle & de Mericoure, conseiller & cham-D bellan du roy, & de Jeannette de Moy, sut mariée par contrat du 10. sévrier 1499. mourut le 26. janvier 1537. & sut enterrée à Oiron sous le même tombeau que

E

B

1. CLAUDE Gouffier, duc de Rouannois, grand écuyer de France, qui suit.

2. HELENE Gouffier, dite de Boisy, suivant une quittance du 15. avril 1524. époula 1º, par contrat du 10. aoust 1517. Louis de Vendôme, prince de Chabanois, vidame de Chartres, baron de Pousauges, chevalier de l'ordre du roy, fils de Jacques de Vendôme prince de Chabanois, vidame de Chartres, seigneur de Mailons-sur-seine, grand maître enquêteur & general reformateur des eaux & forêts de France & de Bretagne, & de Louise Malet, dame de Graville. Il mourut avant le 11. may 1527. 29. Par contrat du 16. septembre 1527. Fran-sois de Clermont, seigneur de Traves & de S. Cheron, sils de René de Clermont, chevalier, mairre-d'hôtel du roy & vice-amiral de France, & de Jeanne de Toulonion.

3. Anne Gouffier, religieuse à Fontevrault, suivant une quittance de 300. livres

donnée par l'abbesse de ce monastere le 16. juillet 1517.

LAUDE Goussier, duc de Rouannois, marquis de Boisy, comte de Maulevrier & de Caravas, seigneur d'Oiron, &c. grand écuyer de France, chevalier de l'ordre du roy, premier gentilhomme de sa chambre, capitaine des cent genrilshommes de sa maison, de cinquante lances de ses ordonnances, & du château d'Amboise : c'est en sa faveur que la baronie de Maulevrier sur érigée en comté par lettres patentes données à Lyon au mois d'aoust 1542, registrées le 21, novembre Zome V.



#### VII.

ILBERT Gouffier, duc de Rouannois, marquis de Boily, comte de Mau-Tlevrier, seigneur d'Oiron, chevalier de l'ordre du roy en 1560, sur fait gouverneur & capitaine du château d'Amboise, sur la resignation de son pere, le 22. juillet 1 566, avec dispense d'en faire le serment jusqu'à ce qu'il eut l'âge; étoit il capitaine do cinquante lances en 1568, à raison de 2000, liv, par an, donna en cette qualité quittance de 500. liv. pour un quartier de ses apointemens, à Benoist Milon tresorier ordinaire des guerres, le quinze juin 1569, elle est scellée de son sceau à trois jumelles en sasce. (a) Il ceda le treize may 1577. à la duchesse de Penthievre, tout le droit qu'il avoit sur ce duché à cause de sa mere, & mourut agé de 28. ans en son de Clairembault. château d'Oiron le 16. octobre 1582, ayant testé le 11. du même mois.

Femme, JEANNE de Cossé, dame de Gonnor, fille d'Arius de Cossé, comte

de Secondigny, seigneur de Gonnor, marêchal de France, chevalier des ordres du roy, & de Françoise du Bouchet, sut mariée par contrat du 30. mars 1572. Elle se remaria le 20. sevrier 1592. à Antoine de Silly, comte de la Rochepot, baron de Montmirail, chevalier des ordres du roy, fils puiné de Louis de Silly, seigneur de la Roche-Guyon, & d'Anne de Laval, dame d'Aquigny & de la Rochepot. Voyez some IV. de cette histoire, pag. 322.

LOUIS Gouffier, duc de Rouannois, qui suit.

A

#### VIII.

OUIS Gouffier, duc de Rouannois, Pair de France, marquis de Boisy, comte de Maulevrier, de Secondigny & de Beaufort, baron de Mirebeau, de Gonnor, de Moncontour, de Cursay, de Doué, de la Chassée, de la Fregerie, d'Oiron, & capitaine de cent hommes d'armes des ordonnances du roi, gouverneur de Poitiers, nâquit le 23. novembre 1575. (alias 1578.) commença à porter les armes lors de la guerre de Savoye, & ht paroitre son courage en diverses occasions; sa mere l'accorda en mariage le 20. fevrier 1592, avec Françoise-Marguerite de Silly, fille aînée d'Antoine de Silly, comte de la Rochepot, & de Marie de Launay sa premiere semme, mais ce mariage ne sut point accompli. Il transigea avec Antoine de Silly le 9. avril 1605, fut déchargé par arrest du parlement des interêts qui restoient à payer de la rançon du grand écuyer son aieul le 2. juillet 1606, sut soupçonné d'avoir tenu en 1608, quelque assemblée en Anjou contre le bien de l'état. Il obtint un brevet de conseiller d'état le 20, sevrier 1614, sut nommé chevalier du S. Esprit le 23, juin de la même année, sit ses preuves le 19. decembre 1616. & ne sut point reçu. Il sut accusé depuis d'avoir voulu introduire M. le prince de Condé dans Poitiers, & sur condamné à être décapité en essigle & ses D biens réunis au domaine le 15. octobre 1631. il mourut en son château d'Oiron le 16. decembre 1642. C'est en sa faveur que le duché de Rouannois sut érigé en Pairie par lettres du mois de septembre 1612. & du 8. avril 1620. lesquelles furent pre-sentées au parlement & ne furent point enrégistrées. Voyez cy-devant p. 292. ét suivoù les pieces qui concernent cette érection sont rapportées. Voyez aussi p. 604.

Femme, CLAUDE-ELEONOR de Lorraine, dame de Beaumeinil, fille de Charles de Lorraine I. du nom, duc d'Elbeuf, Pair & grand veneur de France, chevalier des ordres du roi, & de Margnerite Chabot, dame de Pagny, sut mariée par contrat du 6. juillet 1600. & mourut le 1. juillet 1654. Voyez tome III. de cette bift. p. 493.

1. HENRY Goussier, marquis de Boisy, qui suit.

2. Louis Gouffier, ecclesiastique.

3. Artus Gouffier, mort jeune.

. CHARLES Goussier, comte de Gonnor & de Maulevrier, mourut en 1671. Femme, MADELENE d'Ablae, fille de Gabriel d'Absac, marquis de la Douze, & d'Ester de Larmandie, sut mariée le 27. aoust 1645.

1. Louis-Charles-Leonor Goussier, comte de Gonnor, époula Elizabeth

de Gassion.

E

11. Louis Goussier, dit le comte de Ronannois, lieutenant general des galeres, fut fait sous-lieutenant des galeres en 1677, lieutenant en 1678, capitaine au mois de janvier 1685, chef d'escadre le 16, decembre 1715, eut un brevet d'expectative de commandeur de S. Louis à pension de 3000. liv. le 18. novembre 1718. & fut nommé lieutenant general des galeres le 3. septembre 1720.

### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL

111. N.... Goussier, morte au berceau.

5. MARIE-MARGUERITE Goussier, sur mariée le 17. juillet 1641. à André de Chastillon, marquis d'Argenton, sils de Gilles de Chastillon, marquis d'Argenton & de Marie de Vivonne.

Fils naturel de Louis Gouffier, due de Ronannois, & de Jeanne des Mares.

François bâtard de Gouffier, nâquit le 5. janvier 1625.

#### T X

I ENRY Goussier, marquis de Bois, comte de Maulevrier, seigneur d'Oiron; né en 1605, sut tué au combat de S. Iberquerque le 24, aoust 1639, du vivant de son pere. On voit son épitaphe dans la chapelle de la Vierge de l'église des cordeliers d'Amboise.

Femme, ANNE-MARIE Hennequin, dame du Peray, sille de Nicolas Hennequin, seigneur de Chavigny, president au grand conseil, & de Remée Hennequin, sur mariée par contrat du 4. sevrier 1625. & mourut à Oiron le 2. avril 1676.

1. ARTUS Gouffier, duc de Rouannois, gouverneur de Poitou, representa le comte de Flandres au sacre de Louis XIV. embrassa ensuite l'état ecclesiastique & vendit son marquisat de Boisy & son duché de Rouannois à François d'Aubussion, comte de la Feuillade, puis duc de Rouannois-la Feuillade, Pair & marêchal de France, qu'ilmaria à Charlette Goussier sa sœur. Voyez cy-devant p. 292. & p. 604. Il passa la plus grande partie de sa vie dans la retraite & dans les exercices de pieté & mourut à S. Just prés Mery-sur-Seine le 4. octobre 1696. C dans un age fort avancé.

2. MARGUERITE-HENRIETTE Goussier, abbesse de la Trinité de Caen, puis de Reaulieu en 1673. & ensin d'Origny, se retira à l'abbaye du Port-Royal où ello demeura plusieurs années, & y mourut avant le 17. mars 1703. âgée de plus de 77. ans.

3. CHARLOTTE Gouffier, duchesse de Rouannois, sut mariée le 9. avril 1667. à Franquis d'Aubusson, comte de la Feuillade, puis duc de Rouannois-la Feuillade, Pair
& marêchal de France, gouverneur de Dauphiné, & colonel du regiment des
gardes françoises, lequel obtint de nouvelles lettres d'érection pour le duché de
Rouannois, qu'il avoit acquis d'Artus Goussier son beau-frere; elles sont dattées D
du mois d'avril 1667. & furent registrées le 30. aoust de la même année. Il obtint
aussi le même mois d'avril 1667. des lettres d'érection de ce duché en Pairie, comme
il a été dit sy-devant page 292. Il étoit fils de François d'Aubusson II. du nom,
comte de la Feuillade, baron de Perusse, premier chambellan de Gaston de
France, duc d'Orleans, & d'Isabelle Brachet de Magnac. Voyez sy-devant p. 349.
Charlotte Goussier, mourut à Paris le 14. sevrier 1683.

4. MARIE-MARGUERITE Gouffier, religieuse à Malnoue, puis aux filles-Dieu à Paris, où elle mourut le 27. aoust 1687.



## DUCHEZ NON PAIRIES. ROUANNOIS. 613

## 

I.

### COMTES DECARAVAS.



#### VII.

LAUDE Gouffier, troisième fils de CLAUDE Gouffier, duc de Rouannois, grand écuyer de France, & de FRANCOISE de Brosle, dite de Bretagne, la seconde semme, mentionnez ey-devant, p. 610. sut seigneur de Passavant, de S. Loup, de Pousauges, de Bourg-sur-Charente, baron de Palluau, & comte de Caravas après la mort d'Artsu Gouffier son frere aîné. .

Femme, MARIE Myron, fille de François Myron, general des finances en Bre-

tagne, & de Marie-Renée de Chefdebien.

C

1. CHABLES Gouffier, comte de Caravas, mort sans alliance.

2. LOUIS Gouffier, comte de Caravas, qui suit.

3. FRANÇOISE Gouffier, morte à 12, ans au mois de janvier 1618.

Fille naturelle de Claude Gouffier, seigneur de Passavant, & d'Aubine Prevost.

Renée, bâtarde de Gouffier, épousa en 1609. Nicolas Peros, seigneur de la Craye, paroisse de Monts au duche de Montbason en Touraine.

#### VIII.

OUIS Gouffier embrassa dabord l'état ecclesiastique, puis sut comte de Caravas aprés son frere, & mourut le 27. octobre 1650.

I. Femme, MADELENE de Gaucourt, fille de Charles de Gaucourt, seigneur de Boissé, & de Charlotte de Rochesort, sut mariée au mois de may 1631.

1. LOUIS-ARMAND Gouffier, comte de Caravas, qui suit.

2. JULES Gouffier, comte de Passavant en 1637.

3. Anne Gouffier, fille d'honneur de la reine en 1638,

4. JACQUELINB Gouffier.

11. Femme, ELEONORE-ANGELIQUE de Brouillart, fille de Jean de Brouillart, baron de Coursant, & de Charlotte Damas, sut mariée le 4 juin 1635. & se remaria en 1656. à Antoine de Mailly, seigneur des Fiettes, de Bonneville, de Monstrelet, & de Fienvilliers : elle mourut au mois de mars 1684.

1. JULES Gouffier, nommé André dans le testament d'Antoine de Mailly son beau-

pere, naquit en 1636. & fut qualifié comte de Passavant.

Femme, CHARLOTTE-ELEONORE de Remigny, fille de Paul-Leonard de Remigny, chevalier, baron de Joux, & de Jeanne Bolacre, fut mariée le 10. juillet 1664.

Tome Y.

Q 7

COURSE !

### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

2. Anne Gouffier, née en 1638. eut pour marreine la reine Anne d'Autriche, A & fut mariée à Baltazar de Bussillet comte de Meximicu.

3. JACQUELINE-CHARLOTE Gouffier.



Ecarrelé an 1. de Bretagne, au 2.de Montmorency, an 3. dela Tremoille, an 4. d bermine à deux bars adoffés de gueules, qui est Gaucourt, Car le sons de Gouffier.

#### IX.

OUIS-ARMAND Gouffier, comte de Caravas, marquis de Passavant, cornette de la compagnie des chevaux-legers de M. le prince en 1651. fut fait che- C valier de S. Michel en 1665.

Femme, ELIZABETH de Riperda de Solms, fille de Guillaume de Riperda, plenipotentiaire des états de Hollande pour la province d'Over-Yiel, sut mariée en 1656.

1. ARTHS-ARMAND-Louis Gouttier, comte de Caravas, reçu page du roy dans sa grande écurie au mois d'avril 1687, sut tué à la bataille de Nerwinde le 29. juillet 1693.

2. PIERRE-MARC-ANTOINE Gouffier, comte de Caravas, vivant en 1718. Femme, Louise-Françoise de l'Estang, fille de Jacob de l'Estang-de-Ry, commandant pour le roy dans les ville & château de Saumur & pays Saumurois en Anjou, & de Louise de Sainte-Eslan.

1. Armand E-Louise Gouffier de Boily, mariée à François-Louis Gouffier marquis de Thoys en 1726. Il est fils de Thimoleon Goussier, marquis de Ihois, & d'Henriette-Mauricette de Penancoet de Queroualle.

11. MARIE-VICTOIRE Gouffier, religieuse à l'abbaye royale de Fontevrault.

3. CHARLOTTE-MARIE Gouffier, dame de Doué, vivante en 1729.



#### DUCHEZ NON PAIRIES. ROVANNOIS.

515

### A ARARAKA KARAKA KARAKA KARAKA KARAKA KARAKA A

S. IJ.

## SEIGNEURS DE CREVECOEUR.



Au 1. & 4. de Gouffier, au 2 & 3. de Montmorency.

V

C UILLAUME Goussier, seigneur de Bonnivet, de Crevecœur, de Thoys & Tes Querdes, chevalier de l'ordre de S. Michel, amiral de France, gouverneur de Dauphiné, de Guyenne, & de la personne de monseigneur le dauphin, étoit cinquième sils de GUILLAUME Goussier, chevalier, seigneur de Boity, & de PHI-LIPPE de Montmorency sa seconde semme, mentionné cy-devant pag. 609. il sut partagé par son stere le 15. avril 1506. eut les seigneuries de Bonnivet, de Lavau-Goussier & du Rougnon, & renonça à la succession de sa mere encore vivante: Il perdit la vie à la bataille de Pavie le 24. sévrier 1524. & sut enterré dans l'église de S. Maurice d'Oiron, où se voyent son épitaphe & son tombeau. Voyez son article dans la suite de cette hist. chap. des Amiraux de France.

ele dans la suite de cette bist. chap. des Amiraux de France.

I. Femme, BONAVENTURE du Puy-du-sou, sille unique de Geofroy du Puy-du-sou, seigneur d'Amaillou, & de Marguerite de S. Gelais, sut mariée par contrat

du 14. juin 1506.

E

Louis Goussier, seigneur de Bonnivet, tué au voyage que sit Odet de Foix, seigneur de Lautrec à Naples en 1527, étant encore jeune & sans avoir été marié. Il. Femme, LOUISE de Crevecœur sille unique & heritiere de François de Crevecœur, seigneur de Crevecœur, de Thoys & de Catheu, & de Jeanne de Rubempré, sut mariée par contrat du 8. juin 1517. & se remaria à Antoine de Halwyn, seigneur de Piennes, chevalier de l'ordre du roi, grand louvetier de France, sils unique de Philippe de Halwyn, seigneur de Piennes, & de Françoise de Bourgogne, dame de Ronsoy. Voyez some III. de cette histoire, page 913.

- 1. François Goussier, seigneur de Bonniver, chevalier de l'ordre du roi en 1553. colonel general de l'infanterie Françoise en Piémont, se distingua dans les guerres contre l'empereur Charles V. & Philippe II. roi d'Espagne, tant en France qu'en Italie, se trouva à la bataille de Cerisoliesen 1544. & au ravitaillement de Therouenne, en 1553. se jetta dans S. Ya a près avoir forcé les lignes des ennemis, & aida à désendre cette place contre les Espagnols qui l'avoient assiegée en 1555, il mourut sur la fin de decembre 1556, d'une blessure qu'il reçut au siege de Wipian en Piémont, n'ayant point été marié. M. de Villars p. 729, de ses mémoires dit qu'il étoit le plus gentil, debonnaire vaillant & gracieux seigneur de son temps, & plus savorisé des dames.
- 2. FRANCOIS Goutsier, dit le jeune, seigneur de Crevecœur, qui suit.
  3. Autre François Goussier, chevalier de Malte, sut ambissadeur extraordinaire

en Angleterre, nommé évêque de Beziers, dont il prit possession par procu-

-

#### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

reur le 12. sevrier 1547, remit son évêché la même année, & sur sué dans A une revûe des bandes de M. de Chastillon, en Bretagne l'an 1548. Vovez Gal. Christ. edit. de 1656, tome II. p. 426.



V I.

RANCOIS Gouffier, dit le jenne, marquis des Deffends, seigneur de Crevecœur, de Bonnivet, de Thoys, &c. chevalier des ordres du roi, son lieutenant general au gouvernement de Picardie, & capitaine de cent hommes d'armes, fut élevé enfant d'honneur des enfans de France, commença de servir sous M. de Lansac lorsque l'empereur descendit en Provence; suivit le dauphin en Piemont & au siege du Pas de Suze en 1537, se trouva en Picardie à l'assaut d'Hesdin la même année, retourna en Piémont sous l'amiral d'Annebaut au siege de Cosny, & de-là en Roussil- C lon à célui de Perpignan sous le marêchal de Montpezat, & sur au secours de Landrecies en 1543. L'année suivante n'ayant pû trouver à la bataille de Cerisolles un cheval de service, il combattit la pique à sa main à la tête de l'infanterie, & y acquit beaucoup de gloire. L'armée du roi Henry II. s'étant trouvée en presence de l'empereur, il sortit des rangs un capitaine Allemand, pour désier au combat quelque brave cavalier François; le seigneur de Crevecceur se presenta avec la permission du duc de Nevers son general, reçut une blessure au bras & tua son homme. Le duc de Vendôme voulant ravitailler Monstreuil à la vue des ennemis, un comte de Montfort fit un fignal au teigneur de Crevecœur pour faire un coup de lance entre les deux armées, il s'avança, porta par terre son ennemi & le sit prisonnier; il se jetta dans Metz en 1552. & se distingua pendant le siege; eut un cheval tué sous lui à la bataille de S. Quentin en 1557, y fut fait prisonnier & échappa des mains de celui qui le tenoit. Il donna des marques de son courage aux sieges de Calais, de Thion- D ville & d'Orleans, aux batailles de Dreux & de S. Denis, & en Picardie sous le marêchal de Cossé, & merita la qualité de chevalier sans reproche. Il sit hommage à Louis de Bourbon prince de Condé pour la seigneurie de Flechiez mouvante de Breteuil le 23. juin 1557. & fut fait chevalier de l'ordre du roi à Poilly le jour de la fête de S. Michel en 1560, il est qualifié capitaine de 30, lances des ordonnances dans une quittance qu'il donna à Claude du Lyon tresorier des guerres le 19 novembre 1564. Son sceau est écartelé au 1. & 4. de Gouffier, au 2. & 3. de Montmorency. Le roi lui sit don de 12000. livres le 18. juillet 1575. (a) le sit lieutenant general & vice-amiral de Picardie en reconnoissance de ses services en 1577. & chevalier de Tordre du S. Esprit à la premiere promotion le 31. decembre 1578, il remit au roi en 1586. sa charge de lieutenant general de Picardie, & eut le 24. mars de la même année un brevet de marêchal de France pour la seconde place, qui viendroit à vacquer. La ligue commençant à se rendre trop puissante en Picardie, il eut de nouvelles provisions de lieutenant general en cette province, en l'absence des gouverneurs le 18. octobre 1588. & donna tous ses soins pour la contenir dans l'obessiance & la fidelité qu'elle devoit à son prince. C'est en sa faveur que la terre des Dessends sut érigée en marquilat. Il mourut le 24. avril 1594. & fut enterré à Crevecœur.

(a) Memor, de la chamb, des comptes, cotté 3, P. fol. 257.

Femme, ANNE de Carnazet, fille d'Antoine de Carnazet, teigneur de Braseux, & de Marguerite de Brillac, sut mariée au château de Montargis le 10. sevrier 1544. en presence du roi qui lui donna 6000. livres. Elle étoit demoiselle d'honneur de Madame la dauphine, & de Marguerite de Françe, toutes deux filles de François I.

CI

#### DUCHEZ NON PAIRIES. ROWANNOIS.

en 1540. & 1543. & sut damed'honneur de la reine Caterine de Medicis en 1579. A Elle donna par acte passé à Montdidier, du consentement de son mary le 11, aoust 1592. à Thimoleon Gouffier son fils, chevalier, leigneur de Thoys, les terres & seignauries de Braseux & de Montaubert, & la seigneurie de Sainty à elle échues par les decés & succession de Pompée de Carnazet son neveu, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, seigneur de Braseux, de Montaubert & de Sainty, aux conditions entr'autres que Thimoleon Goustier & ses descendans écartelleroient des armes de sa maison; elle mourut en 1595.

1. HENRY Gouffier, né le 23. juillet 1546. & mort cinq jours après. 2. HENRY Gouffier, seigneur de Crevecœur & de Bonniver, qui suit.

3. ODET Gouffier, né le 10. aoust 1549. & mort le 24. septembre suivant.

4. Annibal Gouffier, né le 28. aoust 1550. & mort le 19. octobre suivant. 5. ASDRUBAL Gouther, ne le 19. juin 1551. & mort le vingt-cinq du même mois. 6. THIMOLEON Gouther, leigneur de Thois, duquel sont descendus les Seigneurs

& Marquis de Thois, rapportez cy-aprés §. III.

7. CHARLES Gouffier, abbe de Valoires, prieur d'Inglevert, né le 9. juillet 1559. fa mere ordonna à Thimoleon Gouttier son frete de lui donner 1000. écus suivant l'acte de donation du 11. aoust 1592. mentionné sy-dessus. Il étoit abbé de Valoires en 1606. & mourut à Ruë. Voyez Gal. Christ. édit. de 1656. tome III. page 908.

8. CHARLES-MAXIMILIAN Gouther, a fait la branche des Marquis D'ESPA-

GNY, rapportée cy-après S. V.

D

Tome V.

9. N. Gouther, né le 27. mars 1563. & mort le même jour.

10. CLAUDE Gouffier, née le 23. juillet 1548, fut mariée par contrat du 19. septembre 1562. à Antoine de Haliwin, seigneur d'Esclebecq, gouverneur de la Fere, chevalier de l'ordre du roi, fils de Louis de Halwin, leigneur d'Esclebecq, & de Marie de Hames. Voyez tome III, de cette histoire, p. 915. Elle fut leguée de 1000. écus par sa mere par l'acte de donation du 11. aoust 1592. rapporté sy-dessis.

11. Anne Gouther, née le 11. aoust 1552. & morte le 12. octobre suivant.

12. CHARLOTE Gouther, née le 3. novembre 1553. mourut le 29. janvier 1554. 23. FRANÇOISE Gouffier, née le 20. octobre 1560. époula 1º. Jacques d'Orfon-villiers, seigneur de Courcy. 2º. le 13. juillet 1582. Adrien de Boufflers II. du nom, seigneur de Cagny, chevalier de l'ordre du roi, fils d'Adrien de Boustlers 1. du nom, seigneur de Cagny, & de Louise d'Oiron. Elle sut leguée de 1000. écus par sa mere dans l'acte mentionné cy-dessus, sut presente au contrat de mariage d'Antoine de Carnazet II. du nom, avec Marie de Carvoisin le 27. octobre 1595. & mourut le 14. fevrier 1621. Voyez sy-devant, p. 84.

14. Anne Gouffier, née le 6. aoust 1565. mariée par contrat du 22. janvier 1591. à Nicolas d'Amerval, seigneur de Liencourt, bailly & gouverneur de Chauny, enseigne de la compagnie de François Gouther, seigneur de Crevecceur son beaupere. Aprés la mort d'Anne Goussier il se remaria à Gabrielle d'Estrées, dite la belle Gabrielle, fille d'Antoine d'Estrées IV. du nom, vicomte de Soistons, &

de Françoise Babou, il en sut separé & époula N. de la Marck.

#### VII.

ENRY Gouffier, seigneur de Crevecœur & de Bonnivet, marquis des Desfends, né le dernier juillet 1547, fut élevé enfant d'honneur du roi Charles IX. Le roi Henry III. le sit chevalier de l'ordre de S. Michel, gentilhomme de sa chambre, & capitaine de 50, hommes d'armes de ses ordonnances; il fut conseiller & chambellan du duc d'Alençon, premier gentilhomme de sa chambre, suivit ce prince au voyage E qu'il sit en Flandres, y eut des emplois considerables, surprit la ville d'Eindhowen en Brabant, où il soutint un long siege aprés la retraite du duc, & ne rendit cette place qu'à l'extrêmité & avec une composition trés-honorable. Après la mort du duc d'Albe il alla en Italie au service des Venitiens, qui le firent géneral de leurs troupes ultramontaines, & en recompense de ses services lui donnerent la terre de Cazabel prés de Venise. Il sit une sondation d'un couvent de Capucins au fauxbourg de Cazelmont proche la terre de Cazabel. Le roi lui sit entuite commandement de revenir pour le servir dans les guerres civiles; il se trouva à la bataille. de Senlis & fut assassiné sur la fin de l'année 1589, en une émotion populaire de la ligue dans l'église de Breteuil en Picardie par le marquis de Maignelers.



TICOLAS-ALEXANDRE Gouffier, chevalier, marquis de Crevecœur, baron d'Engoudessen dans le Boulonnois, prit la qualité de comte de Goussier, transigea les 19. juin 1652. & 30. septembre 1653. avec Anne de Rouvroy de S. Simon, veuve de Charles-François Goustier son stere, au sujet de la dot, sit son testament olographe à Paris le 23. novembre 1703, dont il nomma executeur Henry d'Aguesseau consciller d'état ordinaire & au conseil royal des finances, frere uterin de sa femme, y ajouta un codicile le 18. decembre 1704, moutur le 17. mars 1705, âgé de 85, ans, & fut enterré en l'église de S. Benoit à Paris.

Femme, ELIZABETH du Faur de la Roderie, fille de François du Faur de la Roderie, seigneur de la Roderie & de la Curée, capitaine aux gardes, & d'Anne

de Givés, fut mariée par contrat du 18. mars 1646. 3. CHARLES-LOUIS Goussier, dit le marquis de Bonnivet, qui suit.

2. MARGUERITE - ANTOIMETTE Goustier, religieuse à Sainte Austreberte de B Monstreuil.

3. & 4. MARIE-ANNE & CATEBINE-ANGELIQUE Gouffier.

HARLES-LOUIS Gouffier, dit le marquis de Bonnivet, page de la grando écurie en 1667, puis capitaine de cavalerie au regiment de Villars, mourut en

Hongrie au mois d'octobre 1705. Femme, ELIZABETH-CLAUDE de Brouilly, veuve de Jerôme comte de Gonnelieu, sut mariée par contrat du 25. septembre 1676. & mourut le premier juillet

AUGUSTIN Goustier, dit le marquis de Bonnivet, qui suit.

#### XI.

UGUSTIN Goustier, dit le marquis de Bonnivet, né au mois d'octobre 1677. capitaine de fregate en 1705, mourut au retour d'un voyage sur mer & sut en-

C terré à Talmont le 14. septembre 1717.

Femme, ELIZABETH Godin, veuve de Pierre Collet, seigneur de Lonchamps, & fille de Pierre Godin, & d'Elizabeth le Maistre, fut accordée sous seing-privé le premier septembre 1706, puis mariée; mais ce mariage ayant été contesté pour quelque défaut de formalitez, on en renouvella la ceremonie avec permission du roi en l'église de S. Michel d'Ingouville, paroisse du Havre de Grace au mois d'avril 1715. Elle eut la tutelle de ses quatre enfans le 27. janvier 1718. & mourut le 31. janvier 1727.

1. N.... Goustier, né le 26. & baptilé le 27. decembre 1712. page de la cham-

bre du roi en 1727.

2. N.... Goussier, né & baptisé le 25. juillet 1714. mort sans avoir été nommé.

3. Marie-Anne Goustier, nec le 20. mars 1708. & ondoyée le même jour dans l'église de Notre-Dame du Havre de Grace par permission de M. l'archevêque de Rouen, reçut le supplément des ceremonies du baptême le 8. decembre 1718. & sut nommée au mois d'août de la même année pour être reçûe aux demoiselles de S. Cyr.

4. N... Goussier, née le 13. juillet 1709. & baptisée le même jour, est entrée

à S. Cyr le 4. juin 1721.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

6. III.

## MARQUIS THOIS



Ecarrelé an I. & 4. de Mons. morency, au 2. & 3. de Crevecany, & fur le

#### VII.

HIMOLEON Gouffier, sixième fils de FRANCOIS Gouffier, dit le jeune feigneur de Crevecœur, & d'ANNE de Carnazet, mentionnez ci-devant p. A 616. naquit le dernier mars 1558. fut seigneur de Thois, de Braseux & de Montaubert, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme de sa chambre, & vice-amiral fur les côtes de Picardie. Il partagea avec Antoine de Carnazet la succession de Pompée de Carnazet le 26, juillet 1596, ce qui fut confirmé par arrêt du parlement de Paris le cinq avril 1605, en consequence duquel ce partage eut son execution le 14, juin suivant. Il servit les rois Henry III. & Henry IV, dans les guerres civiles de la ligue, fut capitaine d'une compagnie des ordonnances du roi, & mestre-de-camp d'un regiment. Il testa le 28, septembre 1613, élut sa sepultute dans la chapelle de l'église de Thois qu'il ordonna, que son fils aîné fit achever, nomma executeurs testamentaires sa semme & messieurs de Bernieules & de Wailly, & mourut à Amiens en 1614.

Femme, ANNE de Lannoy, dame de Morvilliers, seconde fille de Louis de Lannoy, seigneur de Morvilliers, de Folleville & de Paillart, & d'Anne de la Viesville, dame de Neuville & de Boubers, sut mariée par contrat du 26. janvier 1578. & transigea comme procuratrice de son mari, avec Antoine de Carnazet le 22. decem-

3. FRANCOIS Goustier, seigneur de Thois, qui suit.

bre 1610.

2. Guillaume-François Gouffier, abbé de Valoires, prieur d'Inglevert aprés fon oncle, puis Capucin, dit le pere Bernardin de Crevecœur.
3. CHARLES-ANTOINE Goustier, seigneur de Braseux, a fait la branche des

MARQUIS de BRASEUX & de Heilly, raportée cy aprés §. IV.

4. Anne Gouffier, mariée à Jean de Biville, seigneur de Boisly, chevalier de l'ordre du roy, suivant un acte du 25. may 1614.

5. MADELENE Gouffier, religieuse à S. Paul pres Beauvais.

6. CATERINE Gouffier, époula René Gouffier, seigneur d'Espagny & de Courteville, son cousin, fils de Charles-Maximilian Gouffier, seigneur d'Espagny, & de C Marguerite de Hodic, & mourur en 1651.

#### VIII.

RANCOIS Gouffier, chevalier, seigneur de Thois, de Morvilliers, &c. est qualifié chevalier de l'ordre du roy dans un transport que sa mere lui fit le 25. may 1614. Femme.

Femme, JEANNE d'Ausse, fille d'Antoine d'Ausse leigneur de Dominois, & de A Françoise du Biez, sut mariée par contrat du vingt décembre 1605. étoit veuve en

1618. & vivoit encore en 1629.

1. THIMOLEON Gouffier II. du nom, seigneur de Thois, qui suit.

2. Antoine Goussier, seigneur de Morvilliers & de Loueuses en Beauvoisis, mou-

rut le cinq février 1667. & fut enterré à Loucuses.

Femme, MADELENE des Mares, fille d'Antoine des Mares seigneur de Bellesosse. & de Marie de Canonville, sut mariée le 9. avril 1641. resta veuve & tutrice de ses enfans en 1667. & transigea le 22, juin 1681, sur la succession de Claude Gouffier veuve de Claude Frerot, leigneur de Guyancourt.

I. CLAUDE-FRANÇOIS Gouffier, écuyer, seigneur de Louenses, batisé le 10. avril 1656, produisit avec son frere leurs titres de noblesse devant M. Phelypeaux intendant de la generalité de Paris, suivant la regle generale & la déclaration de 1696. Il les maintint dans les privileges & honneurs dont jouit la noblesse du royaume, le 30. mars 1699. & ordonna qu'ils seroient inscrits dans le catalogue des nobles de la generalité de Paris au rang des maisons illustres. Femme, Louise-Charlotte-Elizabeth de Crequy, fille de Louis de Crequy

seigneur d'Auffeu & de Friancourt, & d'Amomette de Caulliere, sur mariee

le 28. octobre 1699.

Tome P.

В

11. FRANÇOIS-Louis Gouffier, écuyer, seigneur de Loueuses, batisé le 22. juin 1659. fut reçu page du roy dans la grande écurie le 15. janvier 1677. & compris avec son frere dans le jugement mentionné cy-dessus. Femme, MARIE-ANNE de S. Blimont, fille d'André de S. Blimont, & d'Eli-

zabesh le Tonnelier de Breteuil, fut mariée le 23. fevrier 1718.

III. CATERINE-FRANÇOISE Gouffier, femme de Jacques de Campuley, seigneur de Campuley & de Menerval, mort sans entans en 1709.

1v. N.... Gouffier, religieule aux Annonciades à Fescamp.

3. Anne Goustier, mariée en 1628, à Adrien de Limoges, seigneur de Sainsens prés Rouen.

4. CLAUDE Gouffier, épousa en 1638. Claude Frerot, seigneur de Beaufort & de Guyancourt, mort ians enfans en 1651.

HIMOLEON Gouffier II. du nom, chevalier, seigneur de Thois & de Morvilliers. Femme, CATERINE de Roncherolles, fille de Pierre de Roncherolles baron du D Pont S. Pierre, & de Marie Nicolai, fut mariée par contrat du 12. avril 1628.

ANTOINE Goussier, marquis de Thois; qui suit.



Х.

NTOINE Goussier, chevalier, marquis de Thois, gouverneur de la ville de Blois, & lieurenant general des pays Blesois, Sologne & Dunois. Femme, LOUIS : d'Estampes, fille de Jean d'Estampes-Valençay, baron de Bellebrune, & de Caterine d'Elbenne, fut mariée par contrat du 10. mars 1647. 1. THIMOLEON Goustier, chevalier, marquis de Thois, qui suit.

#### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL. 622

2. LEON Gouffier, dit le comte de Lise, capitaine de cavalerie dans la colonelle A generale, fut tué à la bataille de Sentzheim en 1674.

3. ALEXANDRE Gouffier, batisé le onze décembre 1650, reçu chevalier de Malte le 18. octobre 1667, sut capitaine dans le même regiment de la colonelle generale après son frere, & mourut au mois de janvier 1678.

4. CHARLES Gouffier, reçu chevalier de Malte le 3. juillet 1671. dit le chevalier de Mervilliers, cornette dans le même regiment, fut tué à la même bataille que

5. MARIE Gouffier, a été pensionnaire en l'abbaye de S. Antoine à Paris depuis l'âge de deux ans & demi, jusqu'au 7. juillet 1670. qu'elle mourut âgée de 15

5. N.... Gouffier, morte en bas âge.

7. MADELENE Goussier de Thois, n'étoit pas mariée en 1722,

8. MARIB-RENE'S Gouffier de Thois, prieure de Boulay en Touraine, ordre de S. Benoist, vivoit en 1722.

#### X L

HIMOLEON Gouffier, chevalier, marquis de Thois, gouverneur de Blois, lieutenant general des pais Blesois, Sologne & Dunois en 1676. & mestre-decamp du regiment d'Auvergne infanterie, mourut le 2. mars 1729. âgé de 84. ans.

Femme, HENRIETTE-MAURICETTE de Pennencouet-de Keroualle, veuve de Philippe Herbert comte de Pembrock, sœur de Louise-Renée de Penançouet-de-Keroualle, duchesse de Portsmouth, & fille de Guillaume de Penancouet comte de Keroualle, & de Marie-Anne de Ploeuc du Timeur, fut mariée par contrat du onze may 1685.

1. FRANCOIS-LOUIS Gouffier, chevalier, marquis de Thois, qui suit.

2. GEORGES-GUILLAUMB Goustier, chevalier de Malte, enseigne de vaisseau, né

le 10. février 1688, fut batilé le 28, du même mois 1689.

3. Louis-Thimoleon Gouffier, chevalier de Malte, dit le chevalier de Thois, né le 25. juillet & batisé le 11. aoust 1689, sut enseigne de vaisseau, & mourut le 1. aoust 1728.

4. AYMAR Goustier, dit le viconte d'Aussis, sut cornette de cavalerie, & mourut

en 1710.

5. CHARLES-THIMOLEON Gouffier, dit l'abbé Gonffier, chanoine de l'église de Notre-Dame de Paris en 1729.

6. N.... Gouffier, destiné pour être chevalier de Malte, dit le chevalier d'Ausois,

mort à l'âge de trois ans.

7. Marie-Anne Goustier, sur mariée le cinq sévrier 1720. à Louis de Bourbon II. du nom, comte de Busset, fils de Louis de Bourbon I. du nom, comte de Busset, & de Madelene de Bermonder-Oradour. Voyez tom. 1. de cette hist. pag. 377.

8. Anne-Marie Gouffier, religieuse Benedictine à l'abbaye d'Estival.

9. Angelique Gouffier, morte jeune.

Fils naturel de Jean-Thimoleon Goussier, marquis de Thois, & d'Antoinette de Liot.

Thimoleon, bâtard de Gouffier, dit Martangie, né à Paris sur la paroisse S. Mederic le 22. may 1696. prit l'habit aux Augustins dechaussez à Paris avec dispense de Rome le E 24. avril 1716. en sortit le 18. juillet suivant, & est mort.

#### XII.

RANCOIS-LOUIS Gouffier, chevalier, marquis de Thois, mestre-de-camp reformé de cavalerie, & chevalier de S. Louis en 1719, avec pension de 1000, écus. Femme, ARMANDE-LOUISE Gouffier, sile de Pierre-Mare-Antoine Gouffier comte de Caravas, & de Louise-Françoise de l'Estang, sut mariée pat contrat du treize juin 1726. & la celebration se fit au château de Passayant en Anjou le 4. septembre suivant. Foyez cy-devant p. 614.

1. N.... Gouttier, fils.

2. N.... Gouffier, née le 7. 20ust 1728.

## ないるななななななななない。

§ I V.

## MARQUIS

## DE BRASEUX ET DE HEILLY.



#### VIII.

CHARLES-ANTOINE Goussier, seigneur de Braseux, troissème sils de TI-MOLEON Goussier, seigneur de Thois, & d'ANNE de Lannoy, mension-A nez cy-devant p. 620. mourut en 1654.

Femme, FRANCOISE de Pisseleu, fille de Leonor de Pisseleu, seigneur de Heilly.

& de Marie de Gondy, fut mariée en 1621.

1. HONORE'-LOUIS Goustier, marquis de Braseux & de Heilly, qui suir.

2. MARIE-MADELENE Goustier, née en 1622 sut mariée 10. à N. ... Fabroni. 20. à Charles Dudiey, duc de Northumberland, mort à Florence vers l'an 1687, il étoit sils de Robert Dudiey créé duc de Northumberland en 1620. & d'Elizabeth Southewell sa troisséme semme.

3. CATERINE - ANGELIQUE Goustier, épousa N.... de Lamet, seigneur de

Conteville.

4. FRANÇOISE-ISABELLE Gouffier, religieule à Variville.

#### IX.

B ONORE'-LOUIS Goussier, marquis de Braseux & de Heilly.
Femme, GERMAINE Martineau, sille de Jacques Martineau, tresorier des parties casuelles & gressier du conseil, & de Madelene Payen, sut mariée en 1647.

1. CHARLES-ANTOINE Goussier II. du nom, marquis de Heilly, qui suit.

2. JEAN-ALEXANDRE Goussier, seigneur de Braseux, sut colonel d'un regiment de dragons, & mourut au mois d'aoust 1704, des blessures qu'il avoit reçues à la bataille d'Hochstet.

Femme, MARIE-MARGUERITE de Briest-d'Aillies, dame de l'Étoile, fille de Charles de Briest, seigneur d'Aillies, & de Marie le Blond, dame de l'Étoile sur Somme

1. CESAR-ALEXANDRE Gouffier, marquis d'Espagny, capitaine de cavalerie dans le regiment de S. Simon.

Femme, MARGUERITE-HENRIETTE Goussier, derniere fille de Maximilian Goussier, marquis d'Espagny, & de Renée de la Roche, sur mariée en 1721. & lui porta le marquilat d'Espagny dont elle étoit heritiere pour sa part.

#### 624 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL:

11. JOSEPH-RENB' Gouffier, dit l'abbé Gouffier.

111. HENRY-JERÔME Goustier, chevalier de Malte, capitaine réformé de ca-valerie.

IV MARIE-ANGELIQUE Gouffier, mariée à Florimond de Cambray, seigneur A de la Neuville & de Villers en Picardie.

3. 4. & 5. CATERINE, MADELENE & FRANÇOISE Gouffier, religieuses à Variville.

6. GABRIELLE Goussier, semme de N. de Vauchelles, lieutenant de roi en Picardie.

7. & 8. Angelique & Germaine Gouffier, religieules à Variville.

X.

CHARLES-ANTOINE Gouffier II. du nom, marquis de Heilly, marêchal des camps & armées du roi, ci-devant enleigne des gendarmes de la garde, mourut âgé de 33. ans le 23. may 1706. des blessures, qu'il avoit reçues à la bataille de Ramillies en Flandres.

Femme, CATERINE-ANGELIQUE d'Albert, fille de Louis-Charles d'Albert duc de Luynes, pair de France, chevalier des ordres du roi, & d'Anne de Rohan sa seconde semme, sut mariée le 23. novembre 1694. Voyez some IV. de cette hist. p. 268.

1. CHARLES-ANTOINE Gouffier, marquis de Heilly, capitaine de cavalerie dans le regiment de S. Simon en 1719. puis mestre de camp du regiment de Condé cavalerie.

2. JEAN-ALEXANDRE Gouffier, mort.

3. FRANÇOIS Gouffier.

4. Marie-Therese-Caterine Goustier, épousa par contrat du 5. septembre C 1722. Louis-François Crozat, marquis du Chatel, colonel du regiment de dragons de Languedoc, fils d'Antoine Crozat, marquis du Chatel & de Mouy, commandeur & grand tresorier des ordres du roi, & de Marguerite le Gendre.

5. MARIE-CHARLOTTE Goussier, mariée au mois de juin 1721. à Charles Colbert de S. Mars, dit le comse de Colbert, seigneur de la Grimaudière, de Cheusse, de Sainte Saoule & de la Suze, mestre de camp de cavalerie & colonel de dragons, cornette de la compagnie des chevaux-legers de la garde du roi, sils de François Colbert, seigneur de S. mars, ches d'Escadre des armées navales du roi, grand-croix de S. Louis & de Charlotte-Reine de Lée, il mourut le 2. mars 1722. de la petite verole.



#### DUCHEZ NON-PAIRIES. ROVANNOIS.

## 

5 V.

## MARQUIS

## D'ESPAQNY.



Au 1. & 4. da Gonffier, au 2. & 3. de Montmorency, & fur le tout de guenles à trois chevrons d'or qui eft Crevesmur.

#### VII.

CHARLES-MAXIMILIAN Goussier, seigneur d'Espagny prés Amiens, huitiéme sils de FRANCOIS Goussier dit le jeune, seigneur de Crevecœur, & d'ANNE de Carnazet, memionnez ey-devant, p. 616. nâquit le 1. janvier 1561. il est qualissé gentilhomme ordinaire du roi, dans des quittances qu'il donna sur ses gages le 15. avril & au mois de juillet 1586. à Claude de Montescot, conseiller du roi & tresorier general de sa maison; il mourut en 1588.

Pemme, MARGUERITE de Hodic, fille de Claude de Hodic, seigneur de Courteville, & de Françoise de Hallwin, sur mariée en 1582. & mourut en 1588.

1. FRANÇOIS Gouffier, mort sans avoir été marié.

C

2. RENÉ' Gouttier, seigneur d'Espagny & de Courteville, qui suit.

3. N.... Gouffier, morte sans avoir été mariée.

#### v'III.

ENE' Goussier, seigneur d'Espagny & de Courteville, étoit sous la tutelle de Thimoleon Goussier, seigneur de Thois le 3. juillet 1605. suivant une transaction du même jour avec Antoine de Carnazet; suivit le duc de Mayenne en Espagne, sut ensuite colonel d'un regiment d'infanterie, puis marêchal de camp. Il est qualisé lieutenant general és armées de sa majesté dans un acte de tutelle des ensans mineurs de trancois de Carnazet, seigneur de S. Urin, & de sené Genevieve du Noyer sa seconde semme, passé en la prevôté de Paris le 24. juillet 1653. il mourut en 1670. âgé de 84. ans.

Femme, CATERINE Gouffier, fille de Thimoleon Gouffier, seigneur de Thois.

& d'Anne de Lannoy, mentionnez ey-devant page. 620.

1. CHARLES-HENRY Gouffier, seigneur d'Espagny, lieutenant colonel au regiment de son pere, sut tué devant Bapaume en 1641.

2. RENB' Gouffier, capitaine au regiment de son pere, mourut au retour de sa prison de S. Omer.

3. François Goussier, mort au berceau.

4. HONORE' Gouffier abbé de Valsery, diocese de Soissons.

5. MAXIMILIAN Goustier, marquis d'Espagny, qui suit.

TZ

## 626 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

6. Henry Gouffier, seigneur de Catheu en Beauvoiss, mestre de camp d'un regiment de cavalerie, puis brigadier des armées du roi & son gentilhomme ordinaire, mourut en 1675, sans alliance.

7. Augustin Gouffier, seigneur de Rozamel, sous-lieutenant des dragons de Flandres, commandeur de l'ordre de S. Lazare, n'étoit pas marié en 1680.

8. Anne Gouffier, religieuse à S. Paul prés Beauvais, morte dans son couvent.

9. FRANÇOISE-MARIE Gouffier, aussi religieuse au même couvent.

- 10. Autre Françoise-Marie Gouffier, mariée à N.... de Montjan, seigneur de Niecourt prés Chaulnes.
- 11. CHARLOTE-CLAIRE Gouffier, religieuse.
  12. Gabrielle Gouffier, morte en bas âge.

#### IX.

AXIMILIAN Gouffier, dit le marquis d'Espagny, mestre de camp d'un vieil regiment d'infanterie.

Femme, RENE'E de la Roche, fille de N... seigneur de la Roche en Bretagne.

1. CHARLES Gouffier, abbé, mort.

2. JACQUES Goustier, tué à l'âge de 19. ans dans les Sevennes au service du roi.

3. Rene's Gouffier, morte sans alliance.

4. FRANÇOISE-JOSEPHINE Gouffier, mariée le 8. novembre 1682. à Charles d'Ailly baron d'Anery.

5. N.... Gouftier, religieuse à S. Paul-lez-Beauvais.

6. N.... Gouffier, religieuse à Royal-Lieu.

7. MARGUERITE-HENRIETE Goussier, mariée à Cesar-Alexandre Goussier, sils de Jean-Alexandre Goussier, seigneur de Braseux, & de Marie-Marguerite de Briest-d'Aillies, dame de l'Étoile. Elle lui porta le marquisat d'Espagny, dont elle étoit heritiere pour sa part. Voyez cy-devant p. 623.



## **海南海南海南海海南海南海南海南南海南海南海南海南海南**

# LOUDUN, DUCHÉ



De gueules à 94 macles d'or.

A chatellenie de LOUDUN sur érigée en Duché & donnée à FRANCOISE de Rohan, dame de la Garnache en Poitou, pour en jouir durant sa vie, par lettres dattées de Paris le 16. novembre 1579. registrées au parlement le 24. sevrier & en la chambre des comptes le 29. aoust 1580. ces premieres lettres surent confirmées par d'autres du roi Henry IV. données au camp devant Chartres le 10. avril 1591. registrées au parlement le 20. & en la chambre des comptes le 27. may suivant. FRANCOISE de Rohan, duchesse de Loudun, étoit sille de René I. du nom, vicomte de Rohan, prince de Leon, & d'Isabel d'Albret, elle avoit épousé par paroles de present Jacques de Savoye, duc de Nemours, mais ce mariage avoit été casse, comme il a été dit tome IV. de cette hist, p. 72. Voyez les pieces qui suivent entre érection.

## DE LOUDUN.

Lettres d'érection du duché de Lodunois. Du 16. novembre 1579.

ENRY, par la grace de Dieu, roi de France & de Pologne; A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Salut. Considerant la grandeur & qualité de la maison dont est issue notre trés-chere & trés-amée cousine Françoise de Rohan, nous attouchant de si prés, que outre la reconnoissance des longs & continuels ser-C vices qu'elle a par cy-devant saits prés & à l'entour de la reine notre trés-honoréo dame & mere, elle est digne & merite de se ressentir de notre liberalité, pour avoir moyen de s'entretenir plus honorablement. A icelle, pour ces causes & pour certains bons motifs & autres relpects & grandes considerations à ce nous mouvans, avons donné & octroyé, cedé, quitté, transporté & délaissé, donnons, octroyons, cédons, quittons, transportons & délaissons, par ces presentes, notre chastellenie, terres & seigneurie de Loudun, & pays de Lodunois, fruits, revenus, appartenances & dépendances d'iceux, ainsi qu'ils se poursuivent & comportent de toutes parts, en tous droits de justice & jurisdiction, haute moyenne & basse, hommes, hommages, vassaux, vasselages, rachapts, reliefs, quints, requints, lods, ventes & autres droits & devoirs seigneuriaux, amendes, forfaitures, champarts, dixmes, cens, rentes, jardins, prés, moulins, eaux, vignes, terres labourables, bois taillis, & autres droits de seigneurie & domainequelconque, & à quelque valeur & estimation que

#### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

le tout soit & se puisse monter, pour en jouir par notredite cousine la vie durant, à commencer du premier jour de janvier prochainement venant, & en prendre & recevoir les fruits, profits & revenus par ses mains ou de ses receveurs, procureurs & commis, sans aucune chose en excepter, retenir & reserver à nous, fors seulement les foy & hommage, reslort & souveraineté, ne que notredite cousine soit tenuë en avoir ne recevoir de nous par chacun an, autres lettres que cesdites presentes, à la charge qu'elle sera tenue d'entretenir les édifices des mailons. & chasteaux dépendans de ladite chastellenie en bon & suffisant état & reparation, sans les laisser déchoir ni déperir, & ne touchera ni pourra faire toucher aux bois de haute sutave, si aucuns dépendent d'icelle chastellenie, ains seulement aux bois taillis, par coupes, ventes & coupes ordinaires, ainsi que bon pere de famille doit & est tenu de faire, sans y rien gâter ni dépeupler, les tiess & aumônes, gages d'officiers, & autres charges ordinaires & anciennes préalablement payées & acquittées, & outre ce pour décorer notredite cousine du titre d'honneur correspondant à la qualité de sadite maison & au (ang & lignage dont elle est apparentée, avons de notre propre mou- B vement, certaine science, grace speciale, pleine puissance & autorité royale, créé & érigé, créons & érigeons par cesdites presentes ladite chastellenie & pays de Lodunois en titre, nom, dignité & prééminence de duché au profit de notredite cou-fine, tant seulement. Voulons & nous plais icelle être dite & appellée duchesse de fine, tant feulement. Lodunois, & jouir dudit pays en ladite qualité, dignité & préeminence, sa vie durant, tout ainsi & en la propre forme & maniere qu'en jouissent les autres ducs de notre royaume, à la charge qu'aprés son trépas icelle retournera en sa premiere qualité, & d'autant aussi que le revenu d'icelle chastellenie est fort petit, à l'occasion que le greffe & tabellionnage & autres choses en ont été par cy-devant allienées, nous desirans que notredite cousine les y puisse réunir, l'avons à cette sin mile & subrogée, metrons & subrogeons en nos droits, noms, railons & actions pour en faire le remboursement aux acquereurs de ce qu'ils montreront en être entré au fond de C nos finances, sans fraude ne déguisement, ensemble de leurs loyaux cours, & pour le regard de la justice de ladite chastellenie, elle sera administrée ainsi qu'elle souloit être, à la charge que la connoissance des cas royaux & privilegiez appartiendra aux officiers qui dorênavant seront & demeureront royaux & ducaux, & à cette sin advenant vacation d'iceux, soit par mort, resignation, forfaiture ou autrement, notredite cousine y nommera tels personnages capables qu'elle voudra choisir, ausquels nous ferons expedier nos lettres de provision necessaires. Si donnons en mandement à nos amez & feaux les gens tenans notre cour de parlement & de nos comptes à Paris, trésoriers de France & generaux de nos sinances à Tours, gens tenans le siege présidial de notredit pays de Lodunois, & à tous autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra, que de nos presens don, cession, transport, délay, érection & création de Duché, & de tout le contenu cy-dellus ils fallent, souffrent & laissent D notredite cousine jouir dorênavant, sa vie durant, aux charges & selon que dessus est dit, sans en ce lui saire mettre ou donner, ne soussirir être fait, mis ou donné aucun trouble, déstourbier ou empêchement, lequel si fait, mis ou donné lui étoit, le sassent incontinent & sans délay réparer & remettre à pleine & entiere délivrance & au premier état & dû, & rapportant cesdites presentes ou vidimus d'icelles fait sous le scel royal, ou duëment collationné par l'un de nos amez & feaux notaires & secretaires pour une fois, avec certification de notredite cousine de la jouissance, nous voulons celui ou ceux de nos comptables à qui ce peut toucher être tenus quittes & déchargez ledit temps durant de la valeur & revenu de ladite terre & seigneurie & pays de Lodunois par lesdits gens de nos comptes, ausquels mandons ainsi le faire sans difficulté; Car tel est notre plaisir. Nonobstant la révocation generale de tous dons de notre domaine, & que par les édits faits sur le reglement d'iceluy, telles & semblables alienations soient prohibées & défendues, dont nous avons notredit present don excepté & exceptons, & ausdits édits quelconques, autres ordonnances, restrinctions, mandemens, défenses & lettres à ce contraires, dérogé & dérogeons, ensemble aux dérogatoires des dérogatoires y contenuës par celdites prélentes, lesquelles nous avons signées de notre main, & à icelles sait mettre notre scel. Donné à Paris le seizième jour de novembre l'an de grace 1579. & de notre regne le sixième. figné, HENRY, & sur le reply par le roi BRULARD. Et scellé sur double queuë du grand scel de cire jaune; plus sur ledit reply est écrit ce qui s'ensuit.

Registrées, ouy le procureur general du roy, pour jouir par ladite dame de Rohan de l'effet

A d'emtenu en icelles, sans le tirer à consequence. A Paris en parlement le vinige-quatriense jaur de sevrier l'an 1580. Signé, Du TILLET. Plus sur ledit reply est écrit ce qui s'ensuit.

Registrées semblablement en la chumbre des comptes, ony le procureur general du roy, pour jouir par ludite dame de Rohan de l'effet & contenu en scelles, selon leur forme & teneur, ainsi qu'il est contenu un registre sur ce. Fait le vingt-unième jour d'aoust l'un 1580. Signé, Danss.

VEU par la chambre les lettres patentes du roi, données à Paris le seizième jour de novembre 1579. Signées HENRY. Et sur le reply par le roi, BRUSLARD. eontenant pour les causes y contenues, don & octroy sait par ledit seigneur à dame Françoise de Rohan, de la chastellenie, terre & seigneurie de Loudun & pays de Lodunois, avec création & érection d'icelle en titre de duché, pour en jouit par ladite dame de Rohan sa vie durant, à commencer du premier jour de janvier dernier passé, aux charges selon & ainsi que plus au long est declaré esdires lettres, l'arrest de ladite chambre sur ce intervenu le vingt juin aussi dernier, par lequel de l'exprés commandement du roi, & sans le tirer à consequence en les enterinant elle auroit ordonné que ladite dame de Rohan jouiroit du contenu en iuclles par les mains du receveur ordinaire dudit Lodunois, qui seroit tenu en rendre compte à ladite chambre, comme il avoit ci-devant fait, & sans que icelle dame de Rohan pût nommer aux offices, tant ordinaires qu'extraordinaires dudit duché; deux autres arrells d'icelle chambre des onze juiller dernier & vingt-sept de ce present mois d'aoust, par lesquelles vûes les lettres de justion y dattées & mentionnées, elle auroit ordonné que le précedent tiendroit; autres lettres patentes du roi données à S. Maur des Fossez le jourd'huy 29. aoust, signées, HENRY. Et plus bas par le roi BRUSLARD. C contenant iterative justion & mandement trés-exprés à ladite chambre de proceder incontinent à la vérification des susdites lettres selon leur forme & reneur, sans s'arrêter ne avoir égard aux charges réservées par ledit arrest du vingt juin dernier que ledit seigneur a levées & ôtées, & ce nonobstant toutes remontrances que icelle chambre lui pouroit ou voudroit saire là-dessus, lesquelles il tient pour ouies & bien entendues; la requeste présentée à ladite chambre par ladite dame de Rohan aux fins de vérification, our les créances desdits sieurs d'Aumont, marêchal de France, & Milon, conseiller du roi, président en ladite chambre & intendant de ses sinances. Tout consideré la chambre, de l'exprés commandement de Sa Majesté, a ordonné & ordonne que lesdites lettres seront registrées és registres d'icelle; & en ce faisant, D que ladite dame de Rohan, recevra par ses mains le revenu dudit duché de Lodunois, à la charge toutefois de mettre és mains du receveur du domaine dudit lieu la somme de deniers à laquelle pourront monter les fiefs, aumônes & autres charges ordinaires sur ladite recete, desquelles il comptera en ladite chambre suivant l'ordonnance. Fait le vingt-neuvième jour d'aouît l'an 1580. Signé, DANES.

Erction de la chastellenie, terre & seigneurie de Loudun en Duché, en saveur de Françoise de Rohan, duchesse de Nemours.

#### A Chartres le 16. avril 1591.

ENRY, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Salut. Le seu roi notre trés-honoré seigneur, par ses lettres patentes du seizième jour de novembre 1579, considerant la grandeur & qualité de la maison dont est issue notre trés-chere & trés-amée tante Françoise de Rohan, duchesse de Nemours, de Lodunois & la Garnache, & pour lui donner moyen de s'entretenir honorablement, lui auroit donné, cedé, quitté, transporté & délaissé notre chastellenie, terre & seigneurie de Loudun & pays Lodunois, pour en jouir par notredite tante sa vie durant, aux charges selon & ainsi qu'il est plus au long déclaré esdites lettres, le vidimus desquelles est ci-attaché sous le contrescel de notre chancellerie, lesquelles lettres auroient été dés-lors vérisées tant en notre cour de parlement que chambre des comptes, & par-tout ailleurs où il appartenoit; ce que nous ayant agréables pour l'affection particuliere que nous portons à notredite tante, & pour la proximité du parentage dont elle nous attouche, avons à icelles notredite tante, consirmé, continué & approuvé, consirmons, continuons & approu-

70000

vons ledit don & octroy fait par ledit seu roi notre trés-honoré seigneur & frere, de la- A dite chastellenie, terre & seigneurie de Loudun, & pays de Lodunois, & de création & érection d'icelle en titre de Duché, pour en jouir par elle sa vie durant aux

charges selon & ainsi qu'il est contenu esdites lettres.

Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement & de nos comptes transferez à Tours, trésoriers generaux des finances, bailly de Tourraine ou son lieutenant à Loudun, & à tous nos autres justiciers & officiers qu'il appartiendra que de nos presentes continuation & confirmation dudit don, transport, cession & délaissement, création & érection de Duché & de tout le contenu esdites lettres de notredit seu seigneur & frere, ils sassent, soussirent & laissent jouir notredite tante sa vie durant sans en ce lui saire mettre ou donner, ne soussirir être sair, mis ou donné aucun empêchement, lequel si sait, mis ou donné lui étoit, le fassent incontinent reparer & sans délay, & remettre au premier état & dû: Car tel est notre plaisir. Nonobstant quelconques édits, ordonnances, mandemens, désenses & lettres à ce contraires, en temoin dequoi nous avons fait mettre & apposer notre scel à cesdites présentes. Donné au camp devant Chartres le dixième jour d'avril l'an de grace 1591. & de notre regne le deuxième. Signé sur le reply par le roi, Forget. Et scellées sur double queue de cire jaune.

Registrées en confequence de la vérification des précedentes, ony sur ce le procurent general du roy, pour jouir par ladite dame impetrante de l'effet & contenu en icelles, sui- C vant l'arrêt de verification du vingt-troisséme sevrier 1580. A Tours en parlement le vingtième may 1591.



## 然及到在位置在表现的数据的数据的数据的数据的数据

## ANGOULESME,

DUCHE,

## ETPONTHIEU

COMTÉ.



De France à une barre d'or.

E roy Henry III. donna le duché d'Angoulème & le comté de Ponthieu, au lieu du duché de Chastellerault, à DIANE legitimée de France, veuve de François duc de Montmorency, Pair & marêchal de France. Les lettres de cet échange furent données à Fontainebleau au mois d'aoust 1582. & registrées au Parlement le treize aoust & en la chambre des comptes le premier décembre 1583. Voyez some III. de cette histoire, pag. 103. & 114. où se trouvent les lettres qui concernent cet échange, & p. 469.

#### \*\*\*\*

## CROY, DUCHE



Ecartelé au 1. & 4. d'argent à 3 fasces de guenles qui est Croy, au 2. & 3. d'argent à 3 doloires de gueules, 2 en ches adossées, & une en pointe qui est Renty.

A terre & seigneurie de Croy en Picardie à trois lieues d'Amiens, sut érigée en duché en faveur de CHARLES de Croy duc d'Arschot, par lettres données à S. Germain en Laye au mois de juillet 1598, registrées au parlement de Pa-

ris le 18. & en la chambre des comptes le 24. du même mois. CHARLES duc de Croy mourur en 1614, sans posterice. Voyen les pieces qui suivent concernant cette érection, après lesquelles en donnera la genealogie de la masson de Croy.

## PIECES CONCERNANT LE DUCHE DECROY.

Brection de la terre & feigneurie de Croy en duché, en faveur de Charles fire de Croy, duc d' Ar (chot.

Registrée au parlement de Paris le 18. juillet, 1598. & en la chambre des comptes le 24. du même mois

ENRY, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre: à tous presens & advenir, salut. Comme après la paix n'aguéres faite, conclue & arrestée entre nous & trés haut, trés excellent & trés puissant prince notre trés cher & trés amé bon frere & cousin le roi Catholique d'Espagne, notre cher & amé cousin Charles sire de Croy, duc d'Arschot, ait été choisi par notredit bon frere & cousin pour l'un des otages qui doivent demeurer prés de nous pour seureté & jusqu'à la resti-tution des villes qui nous doivent être rendues par sedit traité de paix; ce qui nous a donné d'autant plus occasion de l'aimer & cherir, que nous l'avons reconnu bien affectionné en notre endroit, & à l'entrettemement de ladite paix entre nous & notredit bon frere & cousin le roi d'Espagne. Au moyen de quoi desirans lui donner toute occasion de continuer en cette affection, & le bien & favorablement traiter en toutes choses: sur la supplication qui nous a été faite par notredit cousin, qu'ilnous plût ériger en titre de duché la terre & seigneurie de Croy, de laquelle sont tenus de mouvans plusieurs grands de beaux ficts, vassaux de sujets, châteaux, places & seigneuries, & qu'elle est de bon & grand revenu pour porter le titre de duché, à la charge qu'en deffaut d'hoirs masses de notredit cousin, ledit duché ne retourners à notre couronne, suivant les loix & constitutions de ce royaume, & y pourront les filles succeder, défaillant la ligne masculine, & que ledit duché demeusera inalienable par forme de substitution au nom & famille de Croy pour le moins D

pour ledit titre de duc, afin qu'il demeure toujours en ladite famille :

Sçavoir faisons, que nous inclinans liberalement à la supplication, priere & requête de notredit cousin Charles sire de Croy, duc d'Arschot, avons ladite terre & seigneurie de Croy créé & érigé, créons & érigeons par ces presentes en nom, titre, dignité & prééminence de duché: Voulons, ordonnons & nous plaît qu'elle soit dire & nommée, & icelle disons & nommons duché de Croy, & que notredit cousin le duc d'Arschot, ses hoirs & successeurs, & les descendans d'eux en loyal mariage, en jouissent & usent à titre de duc de Croy tenu & mouvant en plein sief, & à une seule foy & hommage de nous & de notre couronne, & comme tel sera tenu de nous faire & prester nouveau serment au nom, tiere & qualité de duc de Croy, & comme tel soit dit, nommé & appellé en fait d'armes, en jugement & dehors, & que comme duc sesdits vassaux & sujets dudit duché de Croy lui fassent soi & hommage, baillent E leurs adveus, dénombremens & déclarations, & reconnoissent de lui tout ce qu'ils en tiennent. Voulons aussi que la justice dudit duché soit doresnavant administrée & exercée audit lieu de Croy par les officiers qui y sont de present ou seront pour l'advenir établis, sous le nom, titre, seel & autorité de duc de Croy, aux honneurs, authoritez, prérogatives & prééminences appartenans à duc, & tout ainsi que les autres ducs de notre royaume en jouissent tant en justice, jurisdiction qu'autrement, sous le ressort de notre cour de parlement de Paris, en ce non compris les cas royaux, dont la connoissance appartient à nos juges pardevant lesquels voulons qu'ils ressortissent, comme ils faisoient auparavant la presente création; à la charge toutessois que désaillant les hoirs masses de notredit cousin, n'y aura aucun regrez ni reversion à notre couronne d'icelui duché, lequel nous voulons & entendons en ce cas être successible aux filles, & inalienable par forme de substitution au nom & famille de Croy, pour ledit ritte afin qu'il demeure toujours en ladite famille, nonobstant quelconques édits & ordonnances faites sur l'éroction desdits duchez, ausquelles & aux dérogatoires d'icelles HOUS

nous avons dérogé & dérogeons de notre grace speciale, pleine puissance & authorité A royale par ces presentes. Si donnons en mandement à nos amez & feaux les gens tenans notre cour de parlement & chambre de nos comptes à Paris, & à tous nos autres juges ou leurs lieutenans, & à chacun d'eux selon qu'il leur appartiendra, que de notre presente création & érection dudit duché de Croy ils fassent, souffrent & laissent jouir & user notredit cousin pleinement & paisiblement, & que nos presentes lettres ils fassent enregistrer és registres desdites cours pour mesnoire perpetuelle, & ce nonobstant quelconques ordonnances, édits, mandemens & déclarations à ce contrais res, ausquelles de notre grace speciale, pleine puissance & authorité royale que dessis, nous avons dérogé, ensemble à la dérogatoire des dérogatoires, & dérogeons par celdites présentes: car tel est notre plaisir; & asin que ce soit chose serme & stable à tou-B jours, nous avons fait mettre notre scel à celdites presentes, sauf en autres choses notre droit, & l'autrui en toutes. Donné à S. Germain en Laye au mois de juillet l'an de grace mil cinq cens quatre-vingt-dix-huit, & de notre regne le neuvième. Signées, HENRY: & plus bas, Par le roi, signé, DB NEUFVILLE, & scellées du grand (ceau armorié des armes dudit roi, de cire verte à double queue de loye verte & rouge y pendant : Et sur le repli étoit écrit :

Registrées, ouy le procureur general du roy, aux charges & comme il est contenu au registre de ce jour. A Paris en parlement le dix-hustième juillet l'an mil cinq cens quatre-vingt-dixhust. Signé, Du Tillet.

Registrées semblablement en la chambre des comptes, ony le procureur general du roy, aux charges & ainsi qu'il est contenu au registre sur ce sait le vingt-quatrieme jour de juillet l'an mil cinq cens quatre-vingt-dix-huit. Signé, DANE'S.

#### Extrait des registres de Parlement.

E jour, après avoir vû par la cour, les grand chambre, tournelle & de l'édit assemblées, les lettres patentes du roi données à S. Germain en Laye au present mois de juillet, signées HENRY. Et sur le reply par le roi, De NEUFVILLE. & scellées du grand scel de cire verte en lacs de soye rouge & verte, par lesquelles pour les causes y contenues ledit seigneur inclinant à la supplication à lui faite par messire Charles sire de Croy, duc d'Arscor, a créé & érigé en nom, titre, dignité & prééminence de duché, la terre & seigneurie de Croy, voulant qu'elle soit dite & D nommée Duché, & que ledit duc d'Arscot, ses hoirs, successeurs & les descendans d'eux en loyal mariage, en jouissent & usent à titre de duc de Croy, tenu & mouvanten plein het & a une seule soi & hommage dudit seigneur & de la couronne de France, & comme tel seroit tenu lui faire nouveau serment au nom, titre & qualité de duc de Croy, comme plus au long le contiennent lesdites lettres, à la charge que défaillans les hoirs mâles dudit duc d'Arlcot, il n'y aura aucun regrez ne reversion à la couronne, dudit duché, lequel il veut & entend être successible aux filles & inalienable par forme de substitution au nom 3e famille de Croy pour ledit titre, assir qu'il demeure toujours en ladite famille; requête présentée à ladite cour par ledit sieur duc d'Arscot, tendant à fin de verification desdites lettres; conclusions du Procureur general du roi; la matiere mise en déliberation, ladite cour a arrêté & ordonné que lesdites lettres seront registrées és registres d'icelle; oui le procureur general du roi, pour jouir par ledit duc d'Arscot impétrant, de l'esset & contenu en icelles, fans préjudice des droits du roi & de fon domaine, & fans immutation de jurisdiction ni que les droits & devoirs des sujets puissent être augmentez. Fait en parlement le I 18. juillet l'an 1598. Signé, Du TILLET.

VEU par la chambre les lettres patentes du roi en forme de charte données à S. Germain en Laye au présent mois de juillet, signées HENRY. Et sur le reply par le roi De Neufville. Par lesquelles & pour les causes y contenues, ledit seigneur inclinant à la supplication à lui saite par Messire Charles sire de Croy, duc d'Arscot a créé & érigé en nom, titre, dignité & prééminence de duché la terre & seigneurie de Croy, voulant qu'elle soit dite & nommée Duché, & que ledit duc d'Arscot, ses hoirs, successeurs & descendans d'eux en loyal mariage, en jouissent & usent à titre de duc de Croy, renu & mouvant à plein sies à une seule toy & hommage de sa Majesté & de la couronne de France, & comme tel, sera tenu lui saire Tome V.

MONTH.

un nouveau serment, au nom, titre & qualité de duc de Croy, & comme tel, dit, A nommé & appellé en faits d'armes, en jugement & dehors, & que comme duc ses-dits vassaux & sujets dudit duché de Croy lui sassent les soi & hommage, baillent leurs aveus, dénombremens & déclarations, & reconnoissent de lui tout ce qu'ils en tiennent, voulant aussi ledit seigneur que la justice dudit duché soit dorénavant exercée & administrée audit lieu de Croy par les officiers qui y sont de present ou seront pour l'avenir établis sous le nom, titre, seel & autorité de duc de Croy, aux honneurs, autoritez, prérogatives & prééminences appartenans à Duc, & tout ainsi que les autres ducs de ce royaume en jouissent & usent, tant en justice, jurisdiction qu'autrement, sous le ressort de la cour de parlement de Paris, en ce non compris les cas royaux dont la connoissance appartient aux juges dudit seigneur pardevant lesquels il veut qu'ils ressortissent, comme ils faisoient auparavant ladite érection, à la charge toutefois que défaillans les hoirs mâles dudit seigneur duc, il n'y aura aucun regrez ni reversion à la couronne de Sa Majesté d'icelui duché, lequel elle veut & entend en ce cas être successible aux filles & inalienable par forme de substitution au nom & samille de Croy, pour ledit titre, asin qu'il demeure toujours en ladite famille, comme plus au long le contiennent lesdites lettres; l'arrêt de la cour de parlement intervenu sur icelles le dix-huitième jour des presens mois & an. La requête presentée à ladite chambre par le duc d'Arscot, tendante à fin de vérification deldites lettres; conclusions du procureur general du roi auquel elles ont été communiquées; & tout considéré, la chambre a ordonné & ordonne que lesdites lettres seront registrées és registres d'icelle, pour jouir par ledit duc d'Arscot impetrant, de l'effet & contenu en icelles, sans préjudice des droits du roi, ni que les droits & devoirs des sujets puissent être augmentez. Fait le vingt-quatriéme jour de juillet l'an 1598. Signé, DANES.

# GENEALOGIE DE LA MAISON DE CROY

A terre de Croy dont le nom se trouve écrit indisferemment dans les titres, Crony ou Croy, est située sous Pecquigny prés de la riviere de Somme, son marais s'étend jusqu'à cette riviere, & son territoire est contigu à celui de Pecquigny. l'abbaie du Gard est bâtie dans le marais de Croy.

Cette terre appartenoit en 1066. à Eustache sire de Pecquigny, vidame d'Amiens, suivant le titre de la sondation du chapitre de Pecquigny, par lequel Eustache vidame, Hubert & Jean de Pecquigny ses freres donnent à ce chapitre des bois, terres & hospices situez à Croy.

GERARD I. du nom, sire de Pecquigny, vidame d'Amiens, petit-fils d'Eustache possedoit encore la terre de Croy avec tous les environs, Clery, Sauchoy & les villages circonvoisins, suivant un titre de l'an 1115. ce sur lui qui sonda l'abbaïe du Gard, la bâtit sur le terroir de Croy, & lui donna plus de la moitié de ce village avec des sermes à Clery & à Valheurieux.

GILLES, seigneur de Croy, chevalier, donna l'an 1207. à l'abbaïe du Gard les l'abbaye du Gard, couc A.

Une ancienne genealogie de la mailon de Crequy fait mention d'une Clemente de

Croy, avant Gilles seigneur de Croy. Le même Gilles seigneur de Croy est nommé homme-lige d'Enguerrand vidame d'Amiens, dans un titre de l'abbaïe du Gard de l'an 1215. On trouve après lui trois seigneurs du nom de Croy fretes, qui pourroient avoir été ses ensans, par rapport au temps & à la possession des terres dont ils jouissoient. Ces trois freres sont,

1. PIERRE de Croy, chevalier, seigneur de Croy, qui suit.

2. RADULPHE de Croy, die d'Araines, chevalier en 1214. suivant un ancien

rolle de l'arriereban du comté de Ponthieu.

3. GERARD de Croy est dit frere de Pierre & de Radulphe dans le même rolle : c'est apparemment le même Girard mentionné avec le même Pierre son frere B dans les titres de S. Denis en France l'an 1224.

PIERRE de Croy, chevalier, seigneur de Croy, est nommé dans le titre de S. Denis de l'an 1214. & dans un de Pecquigny en 1250, on voit après lui

ENGUERRAND de Croy, chevalier, mentionné dans un titre de Pecquigny de l'an 1270, possedoit Drœul, partie de Clery & du Sauchoy aux environs de la terre

de Croy, il est dit pere de sept enfans mentionnez dans ce titre. Femme, ÆLIS suivant un titre de l'abbaie du Gard de l'an 1280, où elle est

qualifice veuve d'Enguerrand, autrefois dit de Croy, chevalier.

1. GILLES de Croy, qui suit.

2. JEAN nommé Clercy au titre de 1270.

3. PIERRE nommé dans le même titre, & qualifié bomme-lige de Jean vidame d'Amiens, pour sa terre de Drœul, dans un titre de Pecquigny de l'an 1279.

4. WILLAUME mentionné au titre de 1270.

- 3. ISABELLE nommé au même titre, étoit alors semme de Robert de Runcourt, chevalier.
- 6. & 7. MARIE & ISABELLE nommées au même titre.

GILLES de Croy, nommé Gillon dans le titre de 1270. où il est dit fils aîné d'Enguerrand, est qualisé sire de Croy dans un titre de Pecquigny de l'an 1279.

N.... sire de Croy, mentionné dans l'aveugeneral de Pecquigny rendu par Jean D vidame d'Amiens en 1302, où on lit si tenons l'hommage du seigneur de Croy, qui tiens de nous la ville de Croy.

BERTHELEMIEU sire de Croy, lequel épousa apparemment Marguerite de Pecquigny, suivant le partage fait de la terre de Croy entre lui & les religieux du Gard l'an 1342, du consentement de madame Marguerite de Pecquigny.

BAUDOUIN de Croy est nommé dans un titre de l'abbase du Gard l'an 1350-

JEAN de Croy est nommé en 1254, parmi les écuïers de Ponthieu.

La maison de Croy dont on commencera la genealogie comme a fait M. du Fourny dans l'édition de cet ouvrage en 1712. a produit plusieurs Ducs, des Princes du S. Empire, des Grands d'Espagne, des chevaliers de S. Michel & du S. Esprit, & plus de 20. chevaliers de la Toison d'or.



I.

ACQUES I. du nom, sire de Croy, vivoit en 1287. Femme, MARGUERITE dame d'Araines, fut mere de

II.

ACQUES II. du nom, seigneur de Croy & d'Araines en 1313. Femme, MARIE de Pecquigny, fille de N. de Pecquigny, vidame d'Amiens, lour fils fur

#### III.

Chauvel, tresorier des guerres, & mourut au mois de mars 1384.

Femme, ISABEAU dame de Renty, sille & heritiere d'André seigneur de Renty

& de Seneghen, & de Marie de Brimeu, fut mariée en 1354.

1. JEAN I. du nom, sire de Croy & de Renty, qui suit.

2. ELEONORB de Croy, épousa Colibeaux de Boissu, mort le 15. octobre 1380. & elle en 1404.

3. MARIE de Croy, femme de Matthies de Fontenay, chevalier, vivant en 1373. B



Ecartelé an 1. & 4. d'argens à 3 fasces de guenles qui eft Croy, au 2. & 3. d'ar-gent à 3 doloires de gueules , 2 en chef adoffées, & une en pointe qui eft Renty.

IV:

TEAN I. du nom, sire de Croy, de Renty, de Seneghen & d'Araines, chevalier' C grand bouteiller de France, conseiller & chambellan du roi & des ducs Philippe se hardi & Jean de Bourgogne, sut tué pour le service du roi à la bataille d'Azincourt le 26. octobre 1415. & enterré dans l'abbaie de S. Bertin à S. Omer. Voyez son article dans la suite de cette histoire, chapitre des Grands Bouteillers de France.

Femme, MARGUERITE de Craon, dame de Tour sur Marne, veuve de Bernard de Dormans, seigneur de Soupy, fils de Guillaume seigneur de Dormans, chancellier de France, & de Jeanne Baube, dame de Silly. Marguerite de Craon étoie fille aînée de Jean de Craon I. du nom, seigneur de Dommart, de Bernarville, de

Clacy, de Montsoreau & de Nouastre, & de Marie de Chastillon; elle épousa en A 1384. Jean de Croy, qui eut à cause d'elle procés contre les heritiers de son premier mary en 1387. & 1389. & pour son partage contre Jean de Craon en 1395.

1. ARCHAMBAUT de Croy, tué avec son pere à la bataille d'Azincourt, sans

avoir été marié l'an 1415.

2. JEAN de Croy, trouva moien pendant la prison de son pere au château de Blois, de surprendre celui de Monceaux au comté d'Eu, où étoient les enfans du duc de Bourbon, qu'il emmena prisonniers à Renty, où il les retint sept mois, & aprés que son pere eut été mis en liberté, il les reconduisit jusques sur les terres du duc de Berry. Il étoit de l'hostel du duc de Guienne en 1413. lorsque la reine le fit arrêter prisonnier & conduire au château de Montshery, d'où il se sauva par le secours que son pere lui envoïa, & mourur avec lui à la journée d'Azincourt, sans avoir été marié.

3. ANTOINE sire de Croy & de Renty, qui suit.

4. J. & 6. Guillaume, Philippe & Michel de Croy, morts jeunes.

7. JEAN de Croy, seigneur de Tour, a donné origine aux princes de Chymay, rapportez cy-après S. V.

8. Leon de Croy, grand bailli & capitaine de Hainaut.

9. JEANNE de Croy, mariée 1º. à Jean I. du nom, seigneur de Lannoy, de Lys & de Maingoval, fils de Hugues II. du nom, seigneur de Lannoy, & de Marie de Berlaymont. 20. à Jean seigneur de Sombresse.

IO. ACNE'S de Croy, dame d'honneur d'Isabelle de Portugal, duchesse de Bour-

B

11 JACQUELINE de Croy, dame de Bievre, femme d'Antoine de Rubempré, seigneur d'Authie, chevalier de la toison d'or, conseiller & chambellan de Philippe le bon, duc de Bourgogne, fils de Robert I. du nom, sire de Rubempré & de Colle de Rivery. Son mari ne se trouve point parmi les chevaliers de la toison d'or, rapportez par Jean-Baptiste Maurice, qui la nomme Margue-

12. MARIB-Louise de Croy, épousa Louis de Bournel, chevalier, seigneur de Thiembronne, de Bauchain & de Lambersat, fils de Hue de Bournel, chevalier seigneur de Thiembronne, chambellan du roi, & d'Alips de Bauchain.

13. JEANNE de Croy, mariée à Jean de Beauvoir, seigneur d'Aveluys & de la Lane, duquel elle étoit veuve le 20. juin 1493, qu'elle donna à Jean de Luxembourg, fils naturel de Louis de Luxembourg, comte de S. Paul, connêtable de France, une rente qui lui étoit échûe du côté de sa mere.

14. 15. 16. & 17. ISABELLE, CHARLOTE, MARGUERITE & ANNE de Croy,

mortes jeunes.

NTOINE sire de Croy, de Renty, de Beaurain, de Bar sur Aube, de Ro-D A say, comte de Beaumont, de Porcean & de Guines, surnommé le grand, premier chambellan de Philippe le bon, duc de Bourgogne en 1431. grand maitre de France en 1462, chevalier de la toilon d'or, mourut en 1475. & fut enterré avec sa seconde semme dans la chapelle du château de Porcean. Voyez son article dans la suite de cette histoire, chapitre des Grands Maitres de France.

I. Femme MARIE (4) de Roubais, fille de Jean seigneur de Roubais & de Her- (3) Jean-Baptifie

zelles, & d'Agnés de Lannoy.

II. Femme, MARGUERITE de Lorraine, dame d'Arichot, de Bierbeck & de nomme Josenac. Heverle, chambellane hereditaire de Brabant, fille ainée d'Antoine de Lorraine, comte de Vaudémont, & de Marie comtesse de Harcourt, sut mariée par contrat du 5.

1. PHILIPPE I. du nom, sire de Croy & de Renty, qui suit.

2. JEAN de Croy, seigneur de Rœux, dons la posterité se trouvera cy-aprés §. II.

3. CHARLES de Croy, mort jeune.

4. JEANNE de Croy, épousa en 1454. Louis de Baviere, surnommé le noir, comte des deux Ponts & de Veldents, second fils d'Etienne de Baviere, cointe de Simmeren, & d'Anne comtesse de Veldents; elle mourut en 1504. & sut enterrés à Mei enheim prés de son mari,

Tome V. Y 7 valiers de la totion

5. Isabelle de Croy, mariée à Guyen d'Estouteville, seigneur de Moyon, de Hambie, de Briquebeck & de Gassé, second fils de Michel sire d'Estouteville & de Vallemont, & de Marie dame de la Rocheguyon, de Roncheville, d'Acquigny, d'Attichy, de Vaux & de Bernaville. Isabelle de Croy obtint don de la terre de Bar sur Aube en 1484. & il sur dit qu'elle en jouiroit de moitié.

6. JACQUELINE de Croy, épousa en 1473. Jean baron de Ligne, cointe de Fauquemberghe, maréchal de Hamaut, chevalier de la tosson d'or, fils de Aschel de Ligne, seigneur de Barbançon, & de Bonne d'Abbeville de Boubers, elle

mourut en 1486.

7. MARIE de Croy, mariée 1º. à Guillaume de Los, comte de Blanckenheim. 2º.

à Georges comte de Wernembourg.

8. JEANNE de Croy, religieuse au Moncel, où ayant demeuré quelques années elle obtint permission de se retirer au couvent des Cordelieres du fauxbourg S. Marcel à Paris, & y mourut en 1512, après avoir été dix ans abbesse.

Fille naturelle d'Antoine sire de Croy, & de Marie de Glimes.

Jeanne batarde de Croy, épousa 1º. Jacques d'Averhoust, seigneur de Helsaut. 2º. N... baron de la Motte.

#### VI.

PHILIPPE I. du nom, sire de Croy, d'Arschot, de Renty, de Seneghen, d'Arraines & de Bartur Aube, comte de Porcean, baron de Beaumont, premier chambellan hereditaire de Brabant, sut sait chevalier en 1461, au sacre du roi Louis XI. qui le gratissa en 1464, d'une pension de 200, livres qu'il recevoit encore en 1471, mais, s'étant retiré auprès du duc de Bourgogne, qui le sit chevalier de la toison ses terres surent consisquées au mois de janvier 1476. & données au maréchal de Gie, Il s'opposa le 3, juillet 1484, au don qu'Itabeau de Croy sa sever, danne de Moyon, avoit obtenu de son comté de Porcean & de sa terre de Bar sur Aube; il mourut en 1511. & sur enterré à Porcean.

Femme, JACQUELINE de Luxembourg, fille aînée de Louis de Luxembourg, comte de S. Paul, de Brienne & de Ligny, connétable de France, & de Jeanne de Bat, comtesse de Marle & de Soissons, la premiere semme. Philippe de Croy épousa Jacquelme de Luxembourg du vivant de son pere l'an 1455. & sut cité avec lui pour ce mariage devant le patriarche d'Antioche évêque de Posticis, commissaire délegué par le cardinal d'Avignon, le treize aoust 1456, sur ce qu'on prétendoit qu'il avoit été sait de sorce & par violence pendant la détention de cette dame. Voyez Dome III. de cette hist. p. 727.

1. HFNRY, fire de Croy, qui suit.

2. Antoine de Croy, administrateur, puis sacré évêque de Therouenne en 1486. transigea le 16. juin 1494, avec la comtesse de Vendôme sur les droits que sa mere avoit en la succession de Caterine de Luxembourg duchesse de Bretagne, 80 mourut en l'isse de Chypre au retour du voyage de Jerusalem, le 21. sep-

tembre 1495. Foyez Gal. Christ, edit, de 1656. tom. 11. p. 432.

3. Guillaume de Croy, chevalier, duc de Soria au royaume de Naples, marquis d'Aríchot, comte de Beaumont, seigneur de Chievres, de Bierbeke, de Rotzelaer, d'Heverlo, &c. conseiller & chambellan des empereurs & rois d'Espague Maximilien I. Philippe & Charles V. sut avoué & lieutenant des pais de Liege, Stavele, comté de Los, villes & château de Huy, de Nivelles, de Montfort, & de l'Ecluse, lieutenant des sies en Brabant, commissaire au renouvellement des loix de Flandres, capitaine general & bailli du comté de Haynaut, premier ches des sinances, lieutenant, gouverneur & capitaine general des pass bas, & de la mer, contador major d'Espagne, amiral du royaume de Naples, capitaine general de toutes les armées de la mer & de tous les royaumes de l'empereur Charles V. dont il avoit été gouverneur pendant sa jeunesse. Il sut créé chevalier de la toison d'or en 1491, sut envoyé en France l'an 1504, pour traiter de la paix, est qualissé duc de Soria, grand de premier chambellan du roy Catholique dans le traité qu'il sit du mariage de Charles d'Autriche roi d'Espagne avec Louise de France le treize aoust 1516, sut envoyé plenipotentiaire avec Artus Goussier, seigneur de Boisy, à Montpellier pour trai-

POLE

ter la paix l'an 1518. & acquit beaucoup de reputation dans cette négociation. Le roi d'Espagne érigea en sa faveur la terre d'Heverlo en baronie, & la baronie d'Arschot en marquisat, par lettres données à Sarragoce au mois de novembre de la même année. Il obtint l'érection de la baronie de Beaumont en comté par autres lettres du mois de janvier suivant : c'est lui qui fonda le monastere des Celestins d'Heverlo, & celui de l'Annonciade de Louvain, qui repara le couvent des Chartreux de la même ville & le béguinage, & fit bâtir le château d'Heverlo. Il mourut à Worms en Allemagne le 28. mai 1521. âgé de soixante-huit ans, sans enfans de Marie de Hamal sa femme, fille de Guillaume de Hamal, seigneur d'Eldré, & de Marquise de Merode, & sur enterré à Heverlo au milieu du chœur de l'église des Celestins sous une magnifique sepulture. Philippe II. du nom, sire de Croy son neveu, herita de ses biens. Il portoit écartelé au 1. & 4. de Croy, au 2. & 3. de Renty, & sur le tout au 1. & 4. de Luxembourg, au 2. de Lotraine, au 3. de Bar. Voyez le theâtre de la noblesse de Brabant en 1705. p. 3.5. & 233. & celui de la noblesse de Flandres & d'Artois, par ]. le Roux p. 31. & Jean-B Baptiste Maurice, chevaliers de la toison d'er, p. 120.

#### VII.

ENRY, sire de Croy, d'Arschot, de Renty, comte de Porcean, mourut en 1514. & sur enterré à Porcean.

Femme, CHARLOTTE de Chasteaubriant, dame de Loigny au Perche, fille aînée de René seigneur de Loigny, & d'Helene d'Estouteville, mourut en couches à Loigny en 1509.

i. PHILIPPE, II. du nom, sire de Croy, premier duc d'Arschot, qui suit.

2. Guillaume de Croy, religieux, puis abbé d'Afflinghem, fit ses études à Louvain sous Jean-Louis Vives, & n'avoit que 17. ou 18 ans lorsqu'il sut sait évêque de Cambray en 1516. Il sut ensuite nommé archevêque de Tolede & primat d'Espagne, puis créé cardinal par le pape Leon X. le 2. avril 1517. & l'empereur Charles V. le sit chancelier du royaume de Castille. Il mourut à Worms d'une chute de cheval au retour de la chasse le 6. janvier 1521. âgé de 23. ans, & sut enterré dans l'église des Celestins d'Heverlo où se voit son épitaphe. Voyez Gal. Christ. edit. nov. 1011. col. 52.

3. CHARLES de Croy, comte de Porcean & de Seneghen, seigneur de Mincoranet, de Bar-sur-Aube & d'Araines dont le roi lui laissa la jouissance le 29. octobre 1526. (4) vint des païs-bas établir sa demeure en France, parce que les biens (1) Memor. DD. qu'il cut en partage y étoient situez; il étoit gentilhomme de la chambre du fol. 163.

roi en 1536.

Femme, Françoise d'Amboile, veuve de René de Clermont leigneur de S. Georges, fille de Jacques d'Amboile, leigneur de Raynel & de Bully, & d'Antoineue

d'Amboile dame de Ravel.

C

E

Antoine de Croy, marquis de Raynel par érection du mois d'octobre 1560, prince de Porcean par lettres du mois de juin 1561, sut aussi par sa semme comte d'Eu, Pair de France, & reçu en cette qualité au parlement de Paris où il prêta serment le 12, aoust 1566. Il mourut le cinq may 1567, âgé de 26, ans, sans taisser de posterité de Caberine de Cleves comtesse d'Eu, sille de François de Cleves duc de Nevers, & de Marguerite de Bourbon-Vendôme. Elle prit une seconde alliance au mois de septembre 1570, avec Henry de Lotraine 1, du nom, duc de Guise, Pair & grand-maistre de France, dont elle eut des ensans, mourut le onze may 1633, âgée de 85, ans, & sut enterrée en l'église des Jesuites de la ville d'Eu. Voyez some III, de cette histoire, pag. 325, 336, & 486.

4. ROBERT de Croy, évêque de Cambray par la cession que Guillaume de Croy son frere lui en sit en 1519, y sit son entrée la même année, assista au concile de Trente en 1546. & mourut le dernier jour d'aoust 1556. Il sut enterré dans sa cathedrale devant l'autel de la Viergo. Voyez Gall. Christ. edit. nov. tome III.

cel. 52.

5. Charles de Croy eut en sa jeunesse pour précepteur Driedon de Turnhout dosteur de Lonvain, qui lui dédia en 1533, un traité de la captivité & de la redemption du genre humain. Il sit profession dans le monastere d'Asslinghem dont il sut aussi-tôt abbé, & ensuite de Haumont & de S. Guissain en Hay-

nant. Il n'avoit que 17. ans en 1524. lorsqu'il sut nommé évêque de Tournay, sut sacré à Rome où il demeura quelque temps, accompagna l'an 1538. Marie reine de Hongrie, gouvernante des païs-bas, dans l'entrevue qu'elle eut sur les frontieres de Picardie avec le roi François I. & fit son entrée solemnelle à Tournay le 25. juillet de l'année suivante. L'empereur Charles V. lui écrivit en 1551. pour l'engager à se rendre au-plutôt au concile de Trente. Ce sur sous son pontificat que les églises de Gand & de Bruges furent distraites du siege de Tournay, & érigées en cathedrales l'an 1559. Il mourut à S. Guislain le 11. decembre 1564. Voyez Gall. Christ. edit. nov. tome III. col. 241.

6. JACQUELINB de Croy époula Antoine marquis de Berghesobzoom, comte de Walhain, chevalier de la toiton d'or, fils de Jean seigneur de Beighes, de Walhain & de Waure, doyen des chevaliers de la toilon d'or, & d'Adrienne de

Brimeu.

7. CHARLOTTE de Croy abbesse de Guissenghien.

8. HELENE de Croy, marice à Jacques de Luxembourg III. du nom, seigneur de Fiennes, comte de Gavre, chevalier de la Toison d'or, fils aîné de Jacques de Luxembourg II. du nom, seigneur des mêmes lieux, & de Marguerne de Bruges , dame d'Auxy. Voyez tome III. de cette bifl. p. 736.

#### VIII.

HILIPPE II. sire de Croy, premier duc d'Arschot, marquis de Renty, comte de Porcean & de Beaumont, chevalier de la Toilon d'or, senechal hereditaire de Brabant, gouverneur & grand bailly de Haynaut, chef du conseil des sinances aux pais-bas, n'avoit que seize ans lorsqu'il obtint dispense d'âge le 28. juillet 1512. Trois ans après le roi lui confirma la jouissance de la terre & du grenier à sel de Bar-sur-Aube, il étoit en 1516. conseiller & chambellan du roi. Germaine de Foix reine d'Arragon lui sit don le sept juillet 1519, des terres de Colommiers en Brie, de Hauterive en Languedoc, de Gibel prés Mazeres, & d'Aspec. Il succeda aux biens de Guillaume de Croy seigneur de Chievres son oncle en 1521. & se qualifioit marquis d'Arichot en 1526. Il transigea le 26. septembre 1528. avec le roi de Navarre, qui lui céda la terre d'Avesnes en Haynaut pour celle d'Ans en Perigord. L'empereur Charles V. retira de lui les duchez de Soria & de Harchie au royaume de Naples, & la baronie de Rocqueville qui lui venoient de la succession de Guillaume de Croy son oncle, & pour le dédommager, érigea son marquilat d'Artchot en duché par (2) Theanedela lettres données à Genes au mois d'avril avant pâques 1533 (4) il érigea auili Reu- D lesse de Bra- ty en marquitat par les mêmes lettres, suivant Aubert le Mire en la chronique. Il Lant en 1705. P. 5. commanda les troupes de ce prince contre le duc de Gueldres & au nege de Landrecies, sit bâtir le château de Beaumont & celui de Clairetontaire, ou il reçut l'empereur avec sa suite en 1540. & Philippe prince d'Espagne lorsqu'il vint aux pais-bas. Il mourut à Bruxelles au mois d'avril 1549. d'où son corps tut porté à Avesnes & son cœur à Beaumont. Jean-Baptiste Maurice (b) dit qu'il sut enterré avec ses deux de la Tosson p. 152. femmes dans le cloître des Celestins à Heverlo.

(1) Chevaliers

I. Femme, ANNE de Croy, princesse de Chimay, dame d'Avesnes, de Landrecies, de Lillers & de Saint-Venant, fille aînée & principale herinere de Charles de Croy prince de Chimay, & de Louise d'Albret, sut mariée en la ville de Binch le penultième aoust 1520, mourut à Amersford en Hollande le 6, aoust 1539, & sur enterrée à Avelnes.

1. CHARLES de Croy, prince de Chimay, duc d'Arschot, nâquit à Binch le 31. juillet 1522. & mourut à Quievrain le 24. juin 1551. il ne laisse point d'en-tans de Louise de Lorraine fille puinée de Claude de Lorraine, premier duc de Guise, Pair & grand veneur de France, & d'Antoinette de Bourbon-Vendôme sa premiere femme, ni d'Antoinette de Bourgogne, fille d'Adolphe de Bourgogne seigneur de Beures, de la Vere & de Flessingue, amiral de Flandres, chevalier de la toilon d'or, & d'Anne de Berghes. Sa seconde semme se remaria à Jasques d'Anneux, seigneur d'Abencour. Voyez tome I, de cette bissoire p. 258. & tome III. p. 486.
2. PHILIPPE III. du nom, sire de Croy, duc d'Arschot, qui suit.

3. & 4. Antoine de Croy, né le 29. avril 1530. & Louis de Croy, né à Bruxelles le 18. mars 1533, moururent jeunes.

5. Guillaume de Croy, marquis de Renty, vicomte de Boutbourg, seigneur

de Chievres, de Meulant, &c. né à Binch le premier decembre 1527, sut créé chevalier de la toison d'or en 1559. Il commandoit mille chevaux a la bataille de Gravelines le 13. juillet 1558. & mourut le premier aoust 1565, en son château de Renty, son corps sut transporté à Chievres, & il sut enterre au milieu du chœur devant le grand autel, ou se voit son épitaphe, il portoit écartelé au 1. es 4. de Croy, an 2. & 3. de Renty, sur le tont écartelé au 1. & 4. de France, au 2. & 3. de gueules, qui est Albret, & fur le tout du tout de Bretagne. Femme, Anne de Renesse, fille de Jean de Renesse, seigneur de Maldeser, & d'I-

sabeau de Naslau, mourut le 11. novembre 1586. âgée de 51. ans à Condé &

fut enterrée auprès de son mari.

Anne de Croy, marquise de Renty & de Chievres, épousa 1º. Emmanuel de Lalain, baron de Montigny, chevalier de la toison d'or, gouverneur de Hainaut & amiral de Flandres, fils de Charles comte de Lalain, & de Marie de Montmorency la seconde semme. 2°. Philippes de Croy, comte de Solre, seigneur de Molembais, chevalier de la toison d'or, veuf d'Anne dame de Beaufort en Artois, fille de Jean seigneur de Beaufort, & de Madelene de la Marck; il étoit fils de Jacques de Croy, seigneur de Sempy, chevalier de la

toison d'or, & d'Toland de Lannoy sa trossième femme.

6. Louise de Croy, née à Valenciennes le 8. mars 1524. fut mariée 1º. le 1. mai 1542. à Maximilien de Bourgogne, marquis de la Vere, seigneur de Beures, de Tournehem & de la Fosse en Artois, chevalier de la toison d'or, fils d'Adolfe de Bourgogne, seigneur de la Vere, de Beures & de Flessingue, & d'Anne de Berghes. 20. a) ean de Bourgogne, leigneur de Fromont & de Han sur Sambre, chef des finances aux pais-bas, gouverneur du comté de Namur, troisséme fils de Charles de Bourgogne I. du nom, seigneur de Falais, de Bredam & de Fromont, & de Marquerite de Werchin. Voyez tome 1. de cette hist. p. 258. 6 263.

II. Femme, ANNE de Lorraine, veuve de René de Naslau-Chalon, prince d'Orange, & fille d'Antoine duc de Lorraine, & de Renée de Bourbon, fut mariée à Bruxelc les en presence de l'empereur le 9. juillet 1548, mourut en 1568, & sur enterrée aux Cordeliers de Diest.

B

CHARLES-PHILIPPE de Croy, marquis d'Havrech, né posthume, tige des marquis de ce nom, ducs de Croy, lesquels seront rapportez cy-aprés S. I.

#### IX.

HILIPPE III. du nom, sire de Croy, duc d'Arschot, prince de Chimay, comte de Porcean & de Beaumont, seigneur de Seneghen, de Rotzelaer, de Bierbeck, d'Heverlo, d'Avesnes, de Landrecies, de Lillers, de S. Venant, &c. chevalier de la toison d'or, senêchal & chambellan hereditaire de Brabant, gouverneur de Flandres en 1568, étoit né à Valenciennes le 10, juillet 1526, fut general des troupes des paisbas, que Marie reine de Hongrie envoia au secours de l'empereur Charles V. contre D Guillaume duc de Cleves, il n'étoit encore que marquis de Renty, lorsqu'il sit deux voiages en Espagne, il sut fait chevalier de la toison d'or en 1556. le roi Philippe II. l'envoia en qualité d'ambassadeur l'an 1563, à la diete tenuë à Francsort par l'empereur Ferdinand I. en laquelle Maximilien son fils sut couronné roi des Romains, il mourut le 11. decembre 1595. & fut enterré dans l'église des Celestins d'Heverlo.

I. Femme, JEANNE-HENRIETTE, dame de Halwin & de Commines, vicomtesse de Nicuport, fille de Jem III. du nom, seigneur de Halwin, de Belleghen & de Commines, & de Jossine de Lannoy, sut mariée au château de Commines le 24. janvier 1559, mourut le 6, decembre 1581. & fut enterrée à Beaumont, puis trans-

serce à Heverlo en Hainaut. Voyez tome III. de cette histoire, page 910.

1. CHARLES duc de Croy, qui suit.

2. Anne de Croy, née à Beaumont le 4. janvier 1564. devint duchesse d'Arschot & de Croy aprés la mort de son frere, épousa le 4. janvier 1587. Charles de Ligne, prince d'Aremberg, baron de Zevenberghe, teigneur de Mierewaert & de Naeltwijck, pair de Hainaut, chevalier de la toison d'or, marêchal hereditaire de Hollande, gouverneur des pais-bas, aprés le comte de Mansfeldt, il étoit fils de Jean de Ligne, baron de Barbançon, & de Marguerite de la Marck, comtesse d'Aremberg.

3. MARGUERITE de Croy, née à Bruxelles le 11. octobre 1568, sut mariée 1º. le 2. septembre 1584. à Pierre de Henin, comte de Bossut mort en 1598, fils de

Z 7 Tome V.

Maximilien de Henin, comte de Bossut, & de Charlotte de Werchin, dame de Jeumont. 29. à Uladislas comte de Furstemberg, chevalier de la toison d'or, fils d'Albert comte de Furstemberg, & d'Isabelle de Bernstein. Voyez tome 1. de

cette bistore , p. 256.

II. Femme, JEANNE de Blois, fille de Louis de Blois, seigneur de Trelon, & de Charlotte d'Humieres, sut mariée le 1. mai 1582, elle étoit veuve de Philippe de Lannoy, seigneur de Beauvoir, sils puiné de Philippe de Lannoy, seigneur de Molembais, de Solre & de Cauroy, chevalier de la toilon d'or, & de Françoise de Barbancon sa seconde femme.

HARLES duc de Croy & d'Arschot, prince de Chimay, comte de Beaumont, de Seneghen & de Porcean, seigneur de Halwin & de Commines, vicomte de Nieuport, chevalier de la toilon d'or, fut créé duc de Croy par le roi Henri IV. lorsqu'il vint en France pour la confirmation de la paix de Vervins par lettres données à S. Germain en Laye au mois de juillet 1598, registrées au parlement de Paris le 18. & en la chambre des comptes le 24. du même mois, elles sont rapportées ci-devant, p. 631. Il mourut sans enfans legitimes à Beaufort en Artois le 13. janvier 1612. & fut enterré dans l'églile des Celestins d'Heverlo: par sa mort ses biens patlerent à Anne de Croy sa sœur ainée.

I. Femme, MARIE de Brimeu, comtesse de Meghem, dame de Humbercourt, veuve de Lancelot de Berlaymont, seigneur de Beaurain, & fille & heritiere de (a) Jean-Baptisse Georges de Brimeu, seigneur de Kerieu, & de Renée de Valthusen, (a) elle sut ma-

riée en 1580, & mourut le 18. avril 1605.

II. Femme, DOROTHE'E de Croy, cousine germaine de son mari & fille de Chard'or page 322 la II. Femme, DOROTHE E de Croy, couline germaine de los maines de la toison d'or, & de Diane de Dompmartin.

Fils naturel de Charles due de Croy, & de la duebesse de Brunswich.

Francisque, bâtard de Croy, commissaire general au pays bas, capitaine de cavalerie, tua en duel au mois de mars 1629. à Tory prés Sedan N. de Merode, comte de Midelbourg, vivoit en 1654. & avoit épousé Dorothée de Raville, dame de Valmerange, venue de Godefroy d'Elis, & fille de Pierre-Ernest de Raville, sesgneur d'Ausbourg, marechal hereditaire de Luxembourg, & d'Anne de



Maurice, cheva-liers de la 10 fon ce de Valhausen.

### *\$164646464646464646464648* \$16464646464646464

## MARQUIS

## DHAVRECH, DUCS DE CROY.



& 4. de Croy, tout de Lerraine, avec fes écarte-

#### IX.

HARLES-PHILIPPE de Croy, marquis d'Havrech, comte de Fontenoy, seigneur de Bievre, d'Acre & d'Everbeck, chevalier de la toison d'or, fils unique de PHILIPPE II. du nom, sire de Croy, duc d'Arschot, & d'ANNE de Lorraine sa seconde temme, mentionnez cy-devant p. 641. nâquit posthume le premier septembre 1549, eut en partage la seigneurie d'Havrech qui sut érigée en marquisat l'an 1574, par Philippe II. roi d'Espagne, qui l'emploïa en plusieurs ambassades; il assista en cette qualité à la diete de Ratisbonne, où l'Empereur Rodolphe II. le créa prince du saint Empire; il étoit gentilhomme de la chambre du roi d'Espagne, loriqu'il fit plusieurs voïages en Italie, en France, en Allemagne & en Angleterre. Le duc de Lorraine lui engagea le 5. aoust 1598. les terres de Hombourg & de S. Avold, il mourut en Bourgogne le 23. novembre 1613. d'où son corps sut porté à Fenestranges & son cœur aux Jacobins de Louvain.

Femme, DIANE de Dompmartin, batone de Fontenoy, dame en partie de Vistingen, veuve de Jean-Philippe Rhingraf, & sille de Louis de Dompmartin, baron de Fontenoy, & de Philippe de la Marck. Elle donna procuration le 13. octobre 1616. au château de Fenestranges pour consentir au mariage de son sils, & y est qualissée Diane de Dompmartin, princesse du S. Empire, marquise d'Heurech, comtesse de Fontenoy, barone de Fenestranges & de Dompmartin, dame de Bayon, Theocourt,

Oginvillier, Hardemont & Germiny.

1. CHARLES-ALEXANDRE de Croy, marquis d'Havrech, qui suit.

2. JEAN-GUILLAUME de Croy, mort jeune l'an 1582. 3. ERNEST de Croy, baron de Fenestranges, qualifié duc de Croy, prince & marêchal du S. Empire, comte de Fontenoy, mourut le 7. octobre 1631. Femme, AIME'B de Pomeranie, fille de Bogeslas, duc de Pomeranie, & de

Claire de Brunswich, sut mariée en 1619.

ERNEST-BOGESLAS, duc de Croy, prince du S. Empire, marquis d'Havrech, comte de Fontenoy, baron de Dompmartin, prince de Neogarde, & de

Massovie en Pomeranie, gouverneur de la Prusse ducale pour l'électeur de A Brandebourg, fut évêque de Camin, & mourut sans avoir été marié le 6. fevrier 1684, âgé de 63, ans.

Fils naturel d'Ernest-Bogeslas, due de Crey.

- N. bâtated de Croy, abjura la religion protestante entre les mains du pape, entra chez les Jesuites & mourut à Rome en 1679.
- 4. & 5. Louise & CHARLOTE de Croy mortes au berceau.

6. DOROTHE'E de Croy, leconde femme de Charles duc de Croy & d'Arschot, son cousin germain, mentionné cy devant page 642.

7. CHRETIBNNE (a) de Croy, fut d'abord chanoinesse à Mons, puis mariée à Philippe-Othen Rhingrave du Rhin, comte de Weldre & de Salm, fils de Frideric Rhingrave du Rhin, & d'Anne comtesse de Salm. Chretienne de Croy mourut en 1664.

(a) Jean-Baptifte Maurice, cheva-lier de la toiton d'or, p 313 la nomme Anne

HARLES-ALEXANDRE fire & duc de Croy, marquis d'Havrech, prince & marêchal hereditaire du S. Empire, comte de Fontenoy, vicomte d'Hayrache, chastelain hereditaire du chasteau de la ville de Mons, seigneur d'Açay, d'Inverbach de Blecourt, &c. Pair du pais & comté de Cambresis, conseiller du conseil de guerre du roi d'Espagne, gentilhomme de la chambre de l'archiduc Albert, & capitaine d'une compagnie d'hommes d'armes de ses ordonnances, chevalier de la toison d'or, nâquit le 21. mars 1581, retira le duché de Croy par arrest du 26 sevrier 1613. & C prit le nom de duc de Croy après la mort de Charles duc de Croy son cousin & ton beau-frere. Philippe III. roi d'Espagne le sit conseiller d'état, surintendant des sinances, chevalier de la toison d'or & grand d'Espagne. Aprés s'être signalé à la bataille de Prague, il sut tué dans son palais à Bruxelles d'un coup de mousquet qu'on lui tira par une senêtre le 5. novembre 1624. âgé de 50. ans, & sut enterré dans l'église de Notre-Dame-la-chapelle. Voyez son épitaphe p. 373. des chevaliers de la toison d'or, par Jean-Baptiste Maurice.

I. Femme, YOLAND de Ligne, fille de Lamoral prince de Ligne & du S. Empire, chevalier de la toison d'or, & de Marie de Melun, sut marice par contrat du 23.

octobre 1599.

MARIE-CLAIRE de Croy, marquise d'Havrech, comtesse de Fontenoy, époula 10. le 13. octobre 1627. Charles-Philippe-Alexandre de Croy, marquis de Renty, mort le 13. novembre 1640. il étoit fils de Philippe de Croy, comte de Solre, chevalier de la toison d'or, & de Guillemette de Coucy, dame de Chemery sa seconde femme. 20. Philippe-François de Croy, baron de Turcoin, puis de Langle, frere puîné de son premier mari; il étoit veuf de Madelene de Bailleul, fille de Maximilien comte de Bailleul, & de Caterine de Lalain. Marie-Claire de Ctoy mourut à Nancy au mois de septembre 1664.

II. Femme, GENEVIEVE d'Urté, fille d'honneur de la reine Marie de Medicis, & fille ainée de Jacques II. du nom, marquis d'Urfé & de Baugé, comte de Chateauneuf, baron de Virieu & de Marignane, conseiller du roi en son conseil d'état, capitaine de 100. hommes d'armes de ses ordonnances, bailli de Forest, & de Marie de Neufville-Magnac, fut mariée par contrat passé au Louvre à Paris, auquel signerent le roi & toute la cour le vendredi 6. janvier 1617. elle se remaria 10. à Guy de Harcourt, baron de Sierray, cinquieme fils de Pierre de Harcourt, marquis de Beuvron, & de Gilonne de Matignon. 2º. à Antoine de Mally, vice-amiral de France, fils d'Tves de Mailly, seigneur de l'Espine & de Claude de Humilcaut.

FERDINAND-PHILIPPE de Croy, mort jeune.

6. I I.

## SEIGNEURS ET COMTES DE RŒUX



Ecartelé au I. & 4. de Croy, au 2. & 3. de Renty : fur le tout écartelé au I. & 4. de Lorraine, au 2. d'Alençon. au 3. d'or à 2 fasces de gueules, qui est Wallon-Capelle.

#### VI.

A TEAN de Croy, second fils d'ANTOINE sire de Croy II. du nom, grand-maître de France, & de MARGUERITE de Lorraine, mentionnez ey-devant p. 637. eut en partage la terre de Rœux en Hainaut que son pere avoit acquise de Jacqueline de Baviere, & avoit 280. livres de pension sur la recette de Picardie l'an 1487. & les années suivantes.

Femme, JEANNE, dame de Creseques en Artois & de Clarques, fille & heritiere de Jean seigneur de Creseques, & de Marie de Wallon-Capelle.

1. FERRY de Croy, seigneur de Rœux, qui suit.

2. JEAN de Croy, seigneur de Creseques, dont la posterité sera rapportée ci-aprés 6. 111.

§. III.
3. YOLAND de Croy, femme de Claude de Baudoche, feigneur de Moulins en Lorraine.

#### VII.

ERRY de Croy, seigneur de Rœux, de Beaurain & d'Hangest sur Somme, créé chevalier de la Toison d'or en 1505, conseiller & chambellan de Maximilien archiduc d'Autriche, depuis empereur I. du nom, grand maître d'hôtel de l'empereur Charles V. son petit-fils, & gouverneur d'Artois, mourut le 17, juin 1524. Femme, LAMBERTE de Brimeu, fille de Gwy de Brimeu, comte de Meghen,

seigneur de Humbercourt, & d'Antoinette de Rambures.

1. ADRIEN de Croy, comte de Rœux, qui suit.

2. FERRY de Croy, seigneur de Fremessen, mort sans avoir été marié.

3. Eustache de Croy, prevôt des églifes d'Aire & de S. Omer, fut fait évêque d'Arras en 1525, mourut en son château de Marœul le 3. d'octobre 1538, âgé de 33, ans, & su enterré en l'église de S. Omer sous une tombe de marbre où se voit son épitaphe. Son cœur sur mis dans le milieu du chœur de l'église cathédrale d'Arras. Voyez Gal. Christ. edit. nov. tom. 111. col. 347.

4. MARIE de Croy, dame de Longpré, semme d'Adrien de Boulainvilliers, vicomte de Dreux, seigneur de la Coudraye, étoit morte le 6. juin 1546.

**A** 8

#### VIII.

DRIEN de Croy, premier comte de Rœux, seigneur de Beaurain, &cc. sur créé chevalier de la toison dor en 1519, par l'empereur Charles V. qui le sit A comte de Rœux en 1530. son chambellan, son premier maître d'hôtel, premier gentilhomme de sa chambre, & gouverneur des villes de Lille, Douay, & Orchies. Il assembla en 1537. les communes des païs-bas, & vint ravager les frontieres de Picardie, commanda l'armée imperiale au siege de Landrecies en 1543. & aprés avoir brûle Noyon, Roye, Nesle, Chauny & la maison roïale de Folembray, il artaqua Hesdin & l'emporta de vive sorce en 1552. Il mourut l'année suivante au camp de Therouenne, & sur enterré en l'église de S. Fueillien prés Rœux.

Femme, CLAUDE de Melun, fille de François de Melun comte d'Epinoy, chevalier de la toison d'or, & de Louise de Foix-Candale sa premiere semme, sut mariée

le 9. aoust 1531. Voyez ci-devant page 231.

1. JEAN de Croy, comte de Rœux, gouverneur de Tournay & de Flandres, mort en 1581. sans enfans de Marie de Recourt sa semme, fille de Jacques de Recourt baron de Liques, & d'Isabelle de Fouquesolles.

2. EUSTACHE de Croy, comte de Rœux aprés son frere, ne laissa point de pos-terité de Louise de Ghistelles, fille de Louis de Ghistelles seigneur de la Motte,

& d'Helene de Baenst.

3. GERARD de Croy, seigneur de Fremessen, avoit d'abord été destiné pour être d'église, sut prevôt de Lille, chanoine de Tournay & de S. Omer, puis comte de Rœux aprés ses freres, mourut le 13. novembre 1585. & sur enterré aux Jacobins de Liege devant le grand autel; il avoit épouse loland de Berlaymont, fille de Charles seigneur de Berlaymont, & de Marie de Ligne, & n'en eut point d'enfans.

4. LAMBERTINE de Croy, époula io. Antoine de Croy, seigneur de Fontainesl'Evêque, fils de Jaeques de Croy seigneur de Sempy, & d'Anne de Hennin sa premiere femme; 2°. Gilles de Berlaymont seigneur d'Hierges, mort devant Maes-

trick l'an 1579. elle mourut sans enfans.

5. CLAUDE de Croy, mariée à Antoine de Rubempré, seigneur de Bievres, baron de Raisne, lequel mourur à Anvers en 1576. Il étoit fils de Charles de Rubempré, seigneur de Bievres, chevalier de la toison d'or, & de Jeanne heritiere de Vertain, de Gozeliers, de Felluy & de Tubize. Claudine de Croy mourut peu aprés son mari sans enfans.

6. & 7. MARIE & LOUISE de Croy, mortes sans avoir été marices.



## 

5. III.

# SEIGNEURS DE CRESEQUES. COMTES DE RŒUX



Ecartelé au 1. & 4. de Croy, au 2. & 3. de Renty.

#### VII.

TEAN de Croy, seigneur de Creseques & de Clarques, second sils de JEAN de Croy, seigneur de Rœux, & de JEANNE dame de Creseques, mentiennes cy-de-

Vant page 645.

Femme, ELEONOR de Thiennes, fille de Jean de Thiennes, seigneur de Lom-

bez, & d'Agnés de Croix en Hainaut.

1. EUSTACHE de Croy I. du nom, seigneur de Creseques, qui suit.

2. MARIE de Croy, religieuse.

#### VIII

L'USTACHE de Croy I. du nom, seigneur de Creseques & de Clarques.

I. Femme, LOUISE d'Ognies, fille de Jean seigneur d'Ognies, gouverneur de Tourney, bailli du Tourness, & de Marquerite de Lannoy, mourut sans enfans.

de Tournay, bailli du Tourness, & de Marguerite de Lannoy, mourut sans enfans. II. Femme, ANNE dame de Northout & de Melissant, baronne de Bayeghem, fille unique & heritiere d'Amaine seigneur de Northout, capitaine du chasteau de Band & bailli de Tenremonde, & de Caterine de Baenst.

1. CLAUDE de Croy, comte de Rœux, qui suit.

2. François-Henry de Croy, comte de Meghem & de Clarques, baron de Northout.

Femme, Honorine de Witthem, veuve de Gerard de Hornes, baron de Baucignies, & fille d'Amoine de Witthem, seigneur d'Ische, & de Jossine de Noyelles.

1. Albert-François de Croy, comte de Meghem, chevalier de la toison d'ot en 1670, étoit gouverneur de Namur en 1659, où il mourut au mois d'octobre 1674, sans ensans. Il avoit épousé le 27, juillet 1659, Marie-Madelene-Eugenie de Gand-Villain, veuve de Ferdinand-Philippe de Merode, marquis de Westerloo, & fille de Philippe-Lamoral de Gand-Villain, comte d'I-senghien, & d'Isabeau-Marguerite de Merode.

11. MADELENE-CECILE-DOROTHE'S de Croy, chanoinesse à Nivelle, puis mariée en 1643. à Charles-François d'Ideghem, comte de Warthon, baron

de Buslecke.



#### DUCHEZ NON PAIRIES. CROY:

fils puiné de Guillaume-Louis comte de Naslaw-Sarbruck, & d'Anne-Emilie de Bede. Catherine - Françoise-Isabelle-Marie de Croy mourut en 1686. & son mari épousa en secondes nôces l'an 1688. Madelene-Elizabeth fille de Ferdinand-Charles comte de Louvestein & de Wertein, & mourut le 17. octobre 1702.

6. MARIE-LEOPOLDINE de Croy, chanoinesse à Mons, a épousé depuis N..... comte de Lannoy.

7. CHARLOTE-HENRIETTE-MARIE de Croy, morte jeune.

8. MARIE-PHILIPPINE-HYPOLITE de Croy, chanoinesse à Mons.

#### X L

ERDINAND-GASTON-LAMORAL de Croy, comte de Rœux, prince du S. Empire, grand d'Espagne, baron de Beaurain, de Laghen, &c. Pair de Hainaut, chevalier de l'ordre Teutonique & de la toison d'or en 1687, gouverneur de Mons, general de l'artillerie du duc de Saxe, se signala à Seghedin au mois d'octobre 1697, reçut plusieurs blessures au combat donné entre les Imperiaux & les Turcs prés de Zanta & vivoit encore en 1713.

Femme, MARIE-ANNE-ANTOINETTÉ de Berghes, sœur de Philippe-Francois prince de Berghes & sille d'Eugene de Berghes, comte de Grimbergue, & de Marie-Florence de Renesse-Wartusée, elle mourut à Namur le 28. aoust 1714.

1. Joseph de Croy, mort à l'âge de 15. ans.

2. ALEXANDRE de Croy, tué à la bataille de Spire le 15. novembre 1703. à la tête d'un regiment de cavalerie au service de l'empereur.

3. PHILIPPE-FRANCOIS, prince de Croy, qui suit.

4. ADRIEN de Croy, mourut à Mons de la petite verole, âgé de 16. ans en 1699.

5. MARIE-PHILIPPE de Croy épousa le 2. fevrier 1708, Othen-Gilen, marquis de Freseignes, comte de Bilstein.

6. N. de Croy, morte jeune.

7. TERESE-MAXIMILIENNE de Croy, chanoinesse à Mons.

#### XII.

PHILIPPE-FRANCOIS prince de Croy, mourut à Namur en 1713.

I. Femmé, N.

N. de Croy, fils.

II. Femme, ANNE-MARIE-EUGENIE de la Tramerie, fille & heritière de François de la Tramerie, marquis de Forets, fut mariée le 10. juin 1703. & mourut en couches au mois de decembre 1706. âgée de 12. ans.

N. de Croy, fille.

III. Femme, LOUISE-FRANCOISE de Hamal, chanoinesse de Nivelle, sille de Ferdinand comte de Hamal, & de Brigitte-Aldegonde de Trazignies, sut mariée en 1708.

1. FERDINAND-GASTON-JOSEPH prince de Croy, né en 1709.

2. & 3. N. & N. de Croy, mortes jeunes.

B

1711971

## 要类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类

IV.

## PRINCES ET DUCS DE CROY.



X.

ACQUES-PHILIPPE de Croy, quatrième fils de CLAUDE comte de Rœux, A & d'ANNE d'Estourmel, mentionnez cy-devant p. 648. portoit le nom de comte de Croy, lorsque l'empereur Leopold le crea prince du S. Empire, sur baron de Milendonck, à cause de sa semme, & mourut à Cologne en 1681.

Femme, ISABELLE de Bronchorst, fille & heritiere de Jean-Jacques de Bronchorst, comte d'Anholt, baron de Battembourg, de Milendonck & de Latamb, mestre de camp general des armées de l'empereur, grand maître d'hôtel de l'archiduc Leopold, chevalier de la toison d'or, & de Marie-Cleophe de Hohenzollern, sut mariée en 1642.

1. CHARLES-EUGENE duc de Croy, qui suit.

2. CASIMIR de Croy.

3. PHILIPPE-HENRY de Croy, chanoine, sous-doien, puis grand doien de l'église métropolitaine de Cologne, mort le 2. mai 1724. âgé de 72. ans.

4. MAURICE de Croy, tué en un combat donné contre les Turcs prés la mon-B tagne de Colemberg le 12. septembre 1683.

5. JEAN-JAC QUES de Croy, chanoine de Cologne en 1677. mourut peu avant son pere.

HARLES-EUGENE duc de Croy, prince du S. Empire, marquis de Montcornet & de Renty, libre baron de Milendonck, chevalier de la toilon d'or, gouverneur d'Elsembourg en 1678, créé marêchal de camp general de l'armée de l'emreur en 1688, avoit servi le roi de Dannemarck en qualité de lieutenant general contre les Suedois en 1679, après la paix faite entre ces deux princes il s'attacha au service de l'empereur qui lui ordonna en 1690, de se jetter dans la ville de Belgrade assiegée par les Turcs ce qu'il executa le 8. octobre de la même année, mais les bombes des C ennemis ayant fait sauter les magasins de poudres, la ville sut prise dans le tumulte, & le duc de Croy eut bien de la peine à échapper. Il commanda en chef l'armée imperiale dans la Hongrie l'an 1693, ouvrit la tranchée devant Belgrade le 13, aoust d'où il leva le siege le 10. septembre suivant. Le Czar de Moscovie le nomma depuis

generalissime de l'armée de Livonie, mais Charles XII. roi de Suede ayant forcé les Moscovites à lever le siege de Nerva le 30. novembre 1700. le duc de Croy sur fait prisonnier & envoyé en Suede où il mourut à Revel sur la fin de l'année 1702. Femme, JULIE de Bergh, sille d'Henry comte de Bergh, & d'Hierenyme-Caterine comtesse de Spaner, étoit veuve de Bernard comte de Witgensteim, lorsqu'elle épousa le duc de Croy en 1681.

## %在24%的%的%的624%的625%的625%的625%。

6. V.

## COMTESET PRINCES DE CHIMAY



Ecarrelé an 1. & 4. de Croy, an2. & 3. de Renty, & fur le tont écarrelé an 1. & 4. lofangé d'or & de guen-les qui est Craon an 2. & 3. de Flandres.

V

TEAN de Croy, seigneur de Tour sur Marne, sils pusné de JEAN sire de Croy, & de MARGUERITE de Craon, mentionnez cy-devant page 637, sur comte de Chimay, conseiller & chambellan de Philippe le bon, duc de Bourgogne, qui le sit chevalier de la toison d'or au premier chapitre tenu à Bruges en 1430. Il avoit pris possession en 1422, au nom de ce prince de la ville de S. Riquier, & les gendarmes qui tenoient celle d'Epernay la remirent entre ses mains le 21. octobre 1435. moyennant deux mille saluis d'or qu'il leur fit payer par les habitans de Reims; le mois suivant il sut envoyé au roi au sujet du traité de paix qui venoit d'être conclû à Arras, & en 1438, le duc de Bourgogne aïant sait dresser une bastide devant le Crotoy que les Anglois tenoient, il y entra avec six ou sept cens combattans, qui surent obligez de se retirer, la place asant été secourue. Il eut ordre de ce prince d'assembler en 1445, des troupes pour désendre ses terres des courses d'Evrard de la Marck; depuis il fut envoic en ambassade vers le roi d'Arragon en 1451, pour con-C ferer avec lui sur les moiens de secourir l'empereur de Constantinople chassé par les Turcs, & au retour il eut le commandement de l'armée que le duc de Bourgogne envoïa contre ceux de Gand en 1452. Il succeda l'an 1453, à Guillaume de Lalain dans la charge de grand bailli & capitaine general de Hainaut, se distingua la même année à la bataille de Gavre, & en plusieurs autres occasions dans le Luxembourg, dont il sut gouverneur. Lors de la retraite du dauphin vers le duc de Bourgogne en 1456. il fut chef de l'ambassade que ce duc envoia au roi en 1457. Il avoit acquis la terre de Chimay du seigneur de Moreuil, il en prit le titre, & c'est en sa saveur que Charles duc de Bourgogne étant à Bruges l'érigea en comté. Il mourut en la ville de Valenciennes l'an 1472. & son corps sut porté à Chimay & enterré dan la chapelle de sainte Barbe de l'église collegiale.

Femme, MARIE de Lalain, dame de Quievrain, fille & heritiere de Simos de Lalain, seigneur de Quievrain, & d'Isabelle de Barbançon.

1. PHILIPPE de Croy, comte de Chimay, qui suit.

2. JACQUES de Croy, évêque & premier duc de Cambray, fut dabord protonotaire apostolique, prevôt de l'église de Liege, puis élu évêque de Cambray. par une partie du chapitre le 22. octobre 1502. l'autre partie qui avoit élu. François de Melun & les magistrats de la ville s'étant opposez à la reception de Jacques de Croy, il fulmina plusieurs excommunications contre eux, & mit en interdit son diocese, ce qui dura jusqu'au dix mars 1504, que l'accord sur fait; il ne sit son entrée à Cambray que le 10. sévrier 1509. & l'empereur Maximilien le créa duc de Cambray par lettres de l'an 1510, il mourut le 15. aoust 1516. & fut enterré dans l'église collégiale de S. Gauderic, vulgo S.

Gery de Cambrai. Voyez Gal. Christ. edit. nov. tom. III. col. 51.

3. MICHEL de Croy, leigneur de Sempy, lurnommé à la grande barbe, créé chevalier de la toison d'or en 1501, sut envoié en France avec Henri comte de Nassau le 18. novembre 1515, de la part de Maximilien archiduc d'autriche, depuis empereur, pour traiter en son nom son mariage avec Renée de France, fille du roi Louis XII. laquelle épousa depuis Hercule d'Este, duc de Ferrare ( a ) La même année, il fut ambassadeur de la part de Charles archiduc d'Autriche, depuis empereur V. du nom, vers Henri VIII. toi d'Angleterre, pour renouveller la paix avec lui & en jurer les conditions, il mourut le 4. juillet 1516. & fut enterré à Escaussines en la chapelle de S. Michel de l'église de Berlaimont sous une tombe où se voit son épitaphe; il ne laissa point d'enfans d'Elisabeth dame de Rorselaer, de Perweis & de Duffle, fille de Jean seigneur de Rorselaer, & de Clemence de Bouchaut; sa veuve se remaria en secondes nôces à Jean Pinock, gentilhomme de Louvain, & en troisiémes à Jean Brant, seigneur de Groblendonck.

(4) Chambr. des comptes, Memor.
1. fol. 137.

#### Fils naturel de Michal de Croy, seigneur de Sempy.

Michel bâtard de Croy. Femme, MARIE Van Halle.

Guillaume de Croy, enterré avec son pere sous une trés-belle sepulture, où sont les armes de Croy avec leurs quarriers, en la ville de Lewe dans la chapelle de S. Georges de l'église de S. Leonard.

Femme, GERTRUDE Van Halle.

1. CHARLES de Croy.

2. MIGHEL de Croy, seigneur de Corroy-le-grand, épousa Jeanne de Ten-remonde, dame de Neer, d'Ische, de sainte Gertrude & de Machelen, & fur pere de 1. Jeanne de Croy, dame de Corroy, semme de Charles de Rolly. 2. Gertrude de Croy, laquelle épousa Guillaume le Roy, seigneur de Bossut, de Gertechien, de Perrot & de la Chauslée.

3. Isabelle de Croy, mariée à dom Louis de Macda.

- 4. CATERINB de Croy, semme de Renier de Menten. Voyez pour cette des-cendance le theatre de la noblesse de Brabant en 1705, page 354.
- 4. OLIVIER de Croy, chevalier de Rhodes & commandeur de Hainaut, enterré aux Cordeliers de Mons,

5. 6. & 7. Antoine, Charles & Jean de Croy, morts en bas âge.

8. Jeanne de Croy, est marquée dans des mémoires, sans autre preuve, seconde D femme d'odes de Foix, vicomte de Lautrec.

9. JACQUELINE de Croy, époula en 1463. Jean de Neelle IV. du nom, seigneur d'Ostemont, de Mellor & d'Encre, sils de Guy de Neelle IV. du nom, seigneur des mêmes lieux, & de Jeanne de Saluces.

10. Isabelle de Croy, mariée à Philippe seigneur de Waurin, de S. Venant, de Lillers & de Malomont, qu'il vendit à Charles de Croy, prince de Chimay, neveu de sa semme.

11. JEANNE de Croy, religieuse, puis abbelle des Cordelieres du fauxbourg S. Marcel à Paris,

VI.

A PHILIPPE de Croy, comte de Chimay, portà la qualité de baton de Quievrain du vivant de son pere ; il fut armé chevalier à la bataille de Gavre, que Philippe duc de Bourgogne gagna contre les Gantois en 1453, reçut l'ordre de la toison d'or en 1473. & fut emploié en diverses ambassades par le duc de Bourgogne, & particulierement vers Ferdinand d'Arragon roi de Naples, qui lui permit de porter ses armes par lettres du 13. avril 1475. il fut grand bailli & gouverneur de Hollande, conclut la même année une trève de neuf aus entre le roi de France & le duc de Bourgogne qu'il servit dans la guerre contre les Suisses en 1476. & se distingua à la journée de Nancy, où il demeura prilonnier en 1477. & fut mené en Allemagne, où il resta jusqu'à ce qu'il sût racheté, à l'instance de Maximilien archiduc d'Autriche, qu'il accompagna aux pais-bas; il persista fidellement en l'obéissance des maisons de Bourgogne & d'Autriche, reprit par escalade la même année le château de Chimay occupé par les François, sur parrain avec le cardinal de Clugny au nom de François duc de Bretagne du fils ainé de l'archiduc Maximilien, mourue à Bruges le 8. septembre 1482. & fut enterré devant le grand autel du chœur de l'églite des Cordeliers de Mons sous une magnifique sepulture.

Femme, WALPURGE de Mœurs, fille de Vincent comte de Mœurs & de Quaer-

werden, & d'Anne de Bavieres-Simeren-des deux Ponts.

1. CHARLES de Croy, premier prince de Chimay, qui fuit.

2. JEAN de Croy, seigneur de Tour, mort sans enfans d'Adrieme de Stavele, vicomresse de Furnes, fille unique de Guillaume seigneur de Stavele, & de Leonore de Poitiers, elle se remaria à Robers de Melun, baron de Rosny & de Dompvalt, troisième fils de Jean de Melun II. du nom, seigneur d'Antoing & d'Epinoy, & de Marie de Sarrebruche.

3. ANTOINE de Croy, seigneur de Sempy, tige des COMTES DE SOLRE, rapportez cy-apres §. VI.

rapportez cy-apres S.

4. FRANÇOISE de Croy, seconde femme d'Amoine de Luxembourg I. du nom, comte de Brienne & de Ligny, troisséme fils de Louis de Luxembourg, comte de S. Paul, connêtable de France, & de Jeanne de Bar sa premiere semme; il étoit veuf d'Antoinette de Baufremont, comtesse de Charny, fille de Pierre de Baufremont, chevalier de la toison d'or, & de Marie bâtarde de Bourgogne; & il épousa en troisiémes nôces Gillette de Coetivy, veuve de Jacques d'Ettoureville, seigneur de Bayne, prevôt de Paris, & sille d'Olivier de Coe-tivy, seigneur de Taillebourg, & de Marie sille naturelle du roi Charles VII.

Voyez tome III. de cette histoire, p. 729. 5. CATERINE de Croy, mariée en 1491. à Robert de la Marck II. du nom, duc de Bouillon, seigneur de Sedan, de Florenges & de Jamets, fils aîné de Robert de la Marck, seigneur des mêmes lieux, & de Jeanne de Marley, dite de Sauleis.

elle mourut en 1544.

D

6. MARGUERITE de Croy, femme de Jacques comte de Hornes, chevalier de la toison d'or, veuf de Claude de Savoie, & sils de Jacques II. du nom, comte de Hornes, & de Jeanne de Gruruse sa seconde femme, son mari mourur sans posterité en 1530.

#### VII.

HARLES de Croy, créé prince de Chimay par l'empereur Maximilien à Aix la Chapelle en 1486. & chevalier de la toilon d'or en 1491. fut élevé en E sa jeunesse en la cour du duc de Baviere son parent à cause de Walpurge de Mœurs sa mere; & armé chevalier à la journée de Guinegate l'an 1479 sut fait general avec les comtes de Nassau & les leigneurs de Ravestein d'une armée de 20000, hommes en 1486, contre Philippe de Crevecœur, lecourut la ville de Therouenne & prit celle de Lens avec les châteaux circonvoifins. L'archiduc Philippe le choifit pour tenir sur les fonts de biptême son fils Charles, depuis empereur V. du nom, auquel il donna le sien, il sut ambassadeur de la paix, qui se traita en la ville de S. Tron entre ce même empereur & Everard évêque & prince de Liege, & Robert de la Marck, seigneur de Tome V.

Sedan, sit le voiage d'Espagne & conduisit au païs-bas l'an 1518. l'archiduc Ferdinand depuis empereur I. du nom. Il acquit de Philippe de Waurain son oncle les terres de Waurain, de Lillers & de S. Venant, mourut en la ville de Beaumont le 11. septembre 1527. & sut enterré dans le chœur de l'église collegiale de Chimay sous une magnisque sepuiture qui a été depuis abbattue pendant les guerres, son cœur sut inhumé à Beaumont.

Femme, LOUISE d'Albret, vicomtesse de Limoges, dame d'Avesnes & de Landrecies, sœur de Jean d'Albret roi de Navarre, & sille d'Alain, dit le grand, sire d'Albret, comte de Gavre, de Dreux, de Penthievre & de Perigord, vicomte de Limoges, & de Françoise de Bretagne, su mariée en 1495, elle sonda une église collegiale à Avesnes où elle sut enterrée dans le chœur.

1. CHARLES de Croy, né à Mons le 15. mars 1496. mourut au berceau.

2. PHILIPPE de Croy, né le 21. avril 1500. mourut à Chimay trois ans aprés.

3. ENGILBERT de Croy, né le 14. juin 1503. & mort le 4. octobre suivant.

4. JEAN de Croy, né au château d'Avesnes le 9. sevrier 1505, mourut au mois de mars suivant.

5. FRANÇOISE de Croy, née le 7. novembre 1498. fut religieuse.

- 6. Anne de Croy, princesse de Chimay, dame d'Avesnes, de Landrecies, de S. Venant & de Lillers, nâquit le 22. sevrier 1501. sut la première semme de Philippe II. du nom, sire de Croy, premier duc d'Arschot, marquis de Renty, comte de Porcean, chevalier de la toison d'or, son cousin, sils d'Henry sire de Croy, & de Charlotte de Chateaubriant, dame de Loigny au Perche. Voyez cydevant page 640. Elle mourut en la ville d'Amerssord en Hollande le 6. aoust 1539.
- 7. Isabeau de Croy, née le 18. juillet 1504, mourut sans avoir été mariée.
- 8. MARGUERITE de Croy, née le 6. decembre 1508. fut dame de Waurain, d'Escaussines, de Marpon & de Berbieres, qu'elle porta en la maison de Lalain en épousant Charles comte de Lalain, grand bailli de Hainaut, chevalier de la toison d'or, fils de Charles comte de Lalain, & de Jacqueline de Luxembourg. Marguerite de Croy mourut le 11. juillet 1504. & Charles de Lalain se remaria à Marie de Montmorency, fille de Joseph de Montmorency, seigneur de Nivelle, & d'Anne d'Egmond, mourut à Bruxelles le 22. novembre 1558. & sur enterré avec sa première femme sous un riche tombeau de marbre blanc en l'église de sainte Aldegonde de Lalain.



## 

VI.

## SEIGNEURS DE SEMPY,

COMTES

## SOLRE



Ecartelé au 1. & 4. de Croy, an 2. 3. de Renty , fur le cont écarrelé au 1. 6 4. de Craen, au 2. 6 3. de Flandres , & l'écu brifé d'une bordure d'azur chargée de 12. beans d'argent.

#### VII.

A NTOINE de Croy, seigneur de Sempy & de Tour, troisième fils de PHI-LIPPE de Croy, comte de Chimay, & de WALPURGE de Mœurs men-tionnez cy-devant, page 653. Son pere le sit élever dans la cour du duc de Baviere; il rendit de grands services à l'empereur Maximilien I. qui le sit gouverneur & capitaine du Quesnoy & le créa chevalier de la toison d'or en 1516, il mourut au Quesnoy, où il sut enterré dans la chapelle de Sempy sous une belle sepulture avec

I. Femme, LOUISE de Luxembourg, troisième fille de Jacques de Luxembourg, D seigneur de Richebourg, chevalier de la toison d'or, & d'spesse de Roubais, elle mourur le 18. avril 1518. & sur enterrée en l'église du Quesnoy devant le grandautel.

C

JACQUES de Croy, seigneur de Sempy, qui suit.
II. Femme, ANNE Vander-Gracht, vicomtesse de Furnes, dame de Stavele & de Lewerghen, fille de François Vander-Gracht, seigneur de Lewerghen, & d'Ansomette dame de Stavele.

Anne de Croy, dame de Stavele, vicomtesse de Furnes, épousa Martin de Hornes, comte de Hautekerke, seigneur de Gaesbeck & de Hondescote, fils de Maximilien de Hornes, seigneur de Gaesbeck, chevalier de la toison d'or, & de Barbe de Montfort en Hollande.

#### VIII.

E ACQUES de Croy, seigneur de Sempy, de Tour sur Marne & de l'Ecluse, che-valier de la toison d'or, mort le 7. tevrier 1537. âgé de 79. ans. Voyez]. le Roux sheatre de la noblesse de Flandres & d'Artois, p. 59. & 131.

I, Femme, ANNE de Hennin, fille unique heritiere de Baudonin de Hennin, seigneur de Fontaines-l'Evêque, & de Jossine de Gavre, dame d'Escornais.

Antoine de Croy, seigneur de Fontaines-l'Evéque, mort du vivant de son pere sans ensans de Lambertine de Croy sa cousine, fille ainée d'Adrien de Croy, comte de Rœux, & de Claude de Melun. Voyez et-devant, page 646.



de Sardaigne, fille de Louis comte d'Egmond, chevalier de la toison d'or, & de Marguerite comtesse de Berlaimont. Son mari mourut à Cagliari le 16. mars 1682, où il sut enterré, & elle deceda à Bruxelles sur la fin de l'année 1683.

2. Anne de Croy, baronne de Pamelle & de Ledesbecq, mariée 1º. à Robers de S. Omer, comte de Moerbecq. 2º. à Claude d'Ognies, comte de Coupigny,

chef des finances du roi catholique.

3. Isabelle-Claire-Eugenie de Croy, épousa en 1625. Louis de Mailly, dit de Concy, seigneur de Chemery, de Rumesnil & du Biez, sils posshume de Louis de Mailly II. du nom, seigneur de Rumesnil, & de Guillemette de Coucy.

III. Femme, GUILLEMETTE de Coucy, dame de Chemery, fille aînée & heritiere de Jacques de Coucy II. du nom, seigneur de Vervins, & d'Antoinette d'Ognies-Chaulnes, elle étoit veuve de Louis de Mailly II. du nom, seigneur de Rumesnil, fils de Louis de Mailly I. du nom, seigneur de Rumesnil, fils de Louis de Mailly I. du nom, seigneur de Rumesnil, d'Aumarests & de Silly-lez-Tillart, & de Louise d'Ognies-Chaulnes. Elle sur mariée par contrat du 25. janvier 1609.

1. CLAUDE de Croy, vicomte de Langle, mort sans avoir été marié.

2. PHILIPPE-FRANCOIS de Croy, duc d'Havrech dont la posterité sera rapportre S. VIII.

#### Χ.

JEAN de Croy, comte de Solre, baron de Molembais & de Beaufort, seigneur de Condé & de Montigny, chevalier de la tosson d'or, capitaine de la garde du roi d'Espagne, gentilhomme de sa chambre, conseiller au conseil suprême de Flandres, mourut à Madrid en 1640. & sut enterré en la chapelle de l'hôpital des Flamans.

Femme, JEANNE de Lalain, dame de Renty, fille d'Emmanuel de Lalain, seigneur de Montigny & de Condé, chevalier de la toison d'or, & d'Anne de Croy,

marquise de Renty.

1. Albert-Emmanuel-Philippe de Croy, comte de Solre, mort sans avoir été marié.

2. PHILIPPE-EMMANUEL-ANTOINE-AMBROISE de Croy, comte de

Solre, qui suit.

3. MARIE-GUILLEMINE de Croy, épousa le 5. sevrier 1634. Charles-Albers de Longueval, comte de Buquoy, & de Gratz, baron de Vaulx & de Rosemberg, chevalier de la toison d'or, general de la cavalerie espagnole aux païs bas, gentilhomme de la chambre de l'empereur & du roi d'Hspagne, grand veneur & grand louvetier d'Artois, gouverneur de Hainaut & de la ville de Valenciennes, mort en 1663. il étoit sils de Charles de Longueval, comte de Buquoy, chevalier de la toison d'or, general des armées de l'empereur, & de Marguerite de Biglia de Milan.

4. Anne-Marie de Croy, chanoinesse à Mons, puis mariée à Antoine de Crequy, seigneur de Vrolant, baron d'Erain, sils amé de Louis de Crequy, seigneur de Vrolant, d'Erain & de Montbernanchon, & de Jeanne de Berghes dame de Boyesses, de Coupigny, d'Ausques & d'Audentun. Anne de Croy,

mourut en 1700. âgée de prés de cent ans.

#### XI.

PAILIPPE-EMMANUEL-ANTOINE-AMBROISE de Croy, comte de Solre & de Buren, baron de Molembais & de Beaufort, seigneur de Condé, de Montigny, de Reume, de Willem, de Frasne, de Brueye & de Baillart, sur créé chevalier de la toison d'or le 26. avril 1658. mestre de camp d'un regiment d'infanterie Wallonne, capitaine d'une compagnie d'hommes d'armes, grand veneur hereditaire du comté de Hainaut, & mourut à Bruxelles le 19. janvier 1670, son corps sur porté à Condé & enterré au rombeau de ses ancêtres maternels.

fut porté à Condé & enterré au tombeau de ses ancêtres maternels.

Femme, ISABELLE-CLAIRE de Gand - Viliain, fille de Philippe-Lameral de Gand, comte d'Isenghien, & d'Isabelle-Margnerite de Merode, tut mariée

par contrat du 22. septembre 1638.

D a

Tome V.

1. PHILIPPE-EMMANUEL-FERDINAND-FRANCOIS de Croy, comte de Solre, qui suit. 2. BALTAZAR de Croy, baron de Molembais, dont il sera parlé au S. suivant.

3. Louis de Croy, mort chanoine de Tournai.

4. Albert-Hiacinthe de Croy, mort en Hongrie.
5. Jean-François de Croy, abbé d'Acey en Franche-Comté au mois de septembre 1678. & de Selincourt ordre de Prémontré, diocese d'Amiens le 11. avril 1694. s'est démis de cette derniere abbaie en 1723.

6. MARIE-JEANNE de Croy, femme d'Eugene-Maximilien prince de Hornes, comte de Baucignies, fils d'Ambreise de Hornes, comte de Baucignies, gouverneur d'Artois, & de Margnerite de Bailleul. Marie-Jeanne de Croy, mourut à Bruxelles le 31. janvier 1704.

7. MARIE-PHILIPPINE de Croy, épousa Philippe-Marie de Montmorency, prince de Robecque, fils d'Engene de Montmorency, prince de Robecque, & de

Marguerite-Alexandrine de Ligne-Aremberg. Voyez some III. de cette hist. p. 597.

8. Isabelle-Marguerite-Caroline de Croy mariée par contrat passé à Toutnai le 7. fevrier 1661. à Guillaume de Mailly, vicomte d'Eps, marquis du Quelnoy, fils de Philippe de Mailly, marquis du Quesnoy, seigneur de Blangy & de Beures aux Bois, & d'Alberte de Gand. Elle mourut le 18. novembre 1662. B & Guillaume de Mailly se remaria à N. de Longueval.

9. DOROTHB'B de Croy, femme d'Augustin-Ambroise de Beth, marquis de Leyde.



Ecartelé an 1. & a. de Croy. An 2. d'Albret, & sur le tout de Breiagne, an 3. écarrelé au 1. & 4. d'or au lion de Sable, an 2. & 3. lo-Sangé d'or & de gueules, & fur le tont du tont écarrelé de Croy & de Renty.

#### XII.

DHILIPPE-EMMANUEL-FERDINAND-FRANCOIS de Croy, comte de Solre & de Buren, baron de Molembais & de Beaufort, seigneur de Condé & de Montigny, créé chevalier des ordres du roi en 1689. colonel d'infanterie, brigadier puis marêchal de camp & lieutenant general des armées du roi, son lieutenant general au païs de Santerre, fut fait prisonnier à la prise de Valenciennes au mois de mars 1677. & blessé à la bataille de Nerwinde, eut le gouvernement de Peronne & de Roye en 1693. & mourut à Paris le 22. decembre 1718. àgé de 77. ans.

Femme, ANNE-MARIE-FRANCOISE de Bournonville, fille aînée d'Alexandre II. du nom, duc de Bournonville, chevalier de la toison d'or, & de Jeanne-Er-

nestme-Françoise de Ligne-Aremberg, sut mariée en 1672.

1. PHILIPPE-ALEXANDRE de Croy, comte de Solre, qui suit.

2. N. de Croy, dis le chevalier de Solre, brigadier des armées du roi & colonel d'infanterie, tué à la bataille de Malplaquet prés de Mons le 11. septembre 1709.

3. N. de Croy, comte Beaufort, colonel d'infanterie aprés son frere.

4. ISABELLE-ALEXANDRINE de Croy, sut mariée à Madrid le 12. janvier 1714.

en presence du roi & de la reine d'Espagne par le cardinal del Giudice à Charles de Montmorency, prince de Robecque, grand d'Espagne de la premiere classe, fils aîne de Philippe-Marie de Montmorency, prince de Robecque, & de Ma-rie-Philippine de Croy. Voyen some III. de ceste histoire, p. 597.

Digitized by Google

#### XIII.

PHILIPPE - ALEXANDRE - EMMANUEL de Croy, comte de Soire & de Buren, baron de Beaufort, seigneur de Condé, né en 1677. fut fait colonel d'un regiment d'infanterie en 1696, brigadier des armées du roi en 1704, marêchal de camp en 1709. & lieutenant general au mois de novembre 1718. il mourut à Conde le 31. octobre 1723. âgé de 47. ans.

## 

VII.

## BARONS DE MOLEMBAIS



Ecartele au 1. 64. de Cray, AH . 6 3. de Renty, & fur le tont écartelé au 1. O 4. losangé d'or & de guenles qui est Craon au 2. & 3. de Flandres.

#### XII.

PALTASAR de Croy, second fils de PHILIPPE - EMMANUEL de Croy i comte de Solre & d'ISABELLE-CLAIRE de Gand - Villain, mentionné esdessus, page 638. sut baron de Molembais, & mourut au mois de septembre 1704. Femme, MARIE-PHILIPPE-ANNE de Crequy, fille aînée d'Antoine de Crequy, seigneur de Vrolant & d'Erain, & d'Anne-Marie de Croy-Solre, elle vivoit au mois de decembre 1714.

1. FERDINAND - Joseph de Croy, mestre de camp de cavalerie au sérvice de France, mourut de la petite verole au mois d'octobre 1711.

2. PHILIPPE-FRANCOIS de Croy, baron de Molembais, qui suit.
3. Guillaume de Croy, chanoine de Lille, sut nommé à l'abbaïe de Selincourt le 9. mai 1723. sur la démission de Jean-François de Croy son cousin.

4. N. de Croy, religieux de l'abbaïe de S. Bertin à S. Omer.

5. JACQUES-BERTIN de Croy, chevalier de Malte & capitaine de cavalerie au regiment de son frere aîné. 6. N. de Croy, fils.

7. N. de Croy, religieuse aux silles de sainte Marie d'Amiens. 8. N. de Croy, chanoinesse à Maubeuge.

9. N. de Croy, chanoinesse à Mons, puis mariée en 1710. à N. de Wignacourt.

HILIPPE-FRANCOIS de Croy, baron de Molembais, dit le marquis de Croy, colonel d'infanterie, puis capitaine du regiment des gardes Walonnes du soi d'Espagne en 1719.

## **文化スススススススススイスインドスススポンススポーススススイン**

## DUCS DHAVRECH



Ecarrelé an I. & 4. de Crey, AH 2. 6 3. 48 tenty, & sur le sous écartelé au I. & 4. losangé d'or & de guenles qui est Craon au 2: & 3. de Flandres.

X.

PHILIPPE-FRANCOIS de Croy, duc d'Havrech, vicomte de Langle, leigneur de Turcoing, second fils de PHILIPPE de Croy, comte de Solre, & de GUILLEMETTE de Coucy sa troisséme semme, comme il a été dit cy-devant, B page 657. il devint duc d'Havrech du chef de sa seconde femme, sut fait ensuite grand d'Espagne, chevalier de la toison d'or, gouverneur & capitaine du duché de Luxembourg & comté de Chiny, & chef des finances aux pais-bas; il mourut à Bruxelles le 19. juin 1650.

I. Femme, MARIE-MADELENE de Bailleul, fille de Maximilien comte de

Bailleul, & de Caterine de Lalain, mourut sans enfans.

II. Femme, MARIE-CLAIRE de Croy, marquile d'Havrech, comtesse de Fontenoy, fille de Charles-Alexandre de Croy, marquis d Havrech, comte de Fontenoy, chevalier de la toison d'or, & d'Toland de Ligne sa premiere semme; elle étoit veuve de Charles Philippe-Atexandre de Croy, frere de pere de son second mari. Voyez eydevant page 644.

1. FERDINAND-FRANCOIS-JOSEPH de Croy, duc d'Havrech, qui suit.

2. LEOPOLDINE-WILLELMINE-CLAUDE-ISABELLE de Croy, étoit âgée de huit ans en 1655.

#### X L

ERDINAND-FRANCOIS-JOSEPH de Croy, duc d'Havrech & de Croy, prince & marêchal du saint Empire, souverain de Fenestranges, comte de Fontenoy, grand d'Espagne, nâquit en 1644, sut colonel d'un regiment Wallon, créé chevalier de la toison d'or en 1678. & mourut à Bruxeiles le dix aoust 1694.

Femme, MARIE-JOSEPHINE-BARBE de Hallwin, dame de Wailly, de Tilloy, de Hamés, de Sangatte, de Leuilly, &c. fille & heritiere d'Alexandre de Halwin, seigneur des mêmes lieux, & d'Toland-Barbe de Bassompierre, sut mariée au château de Wailly prés d'Amiens par contrat du 24. octobre 1668. & vivoit encore D en 1713. Voyez tome III. de cette hist. p. 915.

1. CHARLES-JOSEPH de Croy, duc d'Havrech, né le quinze juin 1683. lieutenant general des armées du roi d'Espagne, se signala en 1707, à la bataille donnée au roiaume de Valence, à la prise de la ville & du château de Lerida, à celle de l'ortose en 1708. & sur tué d'un coup de canon à la bataille qui se donna prés de Sarragosse le 20. septembre 1710.

2. JEAN-BAPTISTE-JOSEPH de Croy, duc d'Havrech, qui suit. 3. FERDINAND-JOSEPH-FRANÇOIS de Croy, né le 20. juillet 1688.

4. MARIE-THERESE-JOSEPHE de Croy, née le 27. novembre 1672. fut élevée fille d'honneur de la reine d'Espagne, & épousa le 13. mars 1692. Arias-Gonzalés d'A-

vila, marquis de Cassola.

B

5. MARIE-ERNESTINE-JOSEPHE de Croy, née le 3. novembre 1673. fut mariée le 25. mars 1693. à Philippe Landgrave de Hesse-Darmstat, gouverneur de Fribourg en 1698, general des troupes du rosaume de Naples en 1708. & gouverneur du duché de Mantouë en 1715. il étoit fils puiné de Louis II. Landgrave de Hesle-Darmstat, & d'Elizabeth-Dorothée de Saxe-Gotha. Marie-Therese-Josephe de Croy mourut le 20. mars 1714. & Philippe se remaria en 1719. à Lonise de Gonzague princesse de Guastalla, veuve de François-Marie de Medicis qui avoit été cardinal.

6. MARIE-CLAIRE-JOSEPHE de Croy, née le 15. juin 1679.

7. MARIE-MADELENE-JOSEPHE de Croy, née le 25. juin 1681. & mariée en decembre 1711. à Pascal-Caesane d'Arragon, comte d'Alisse, fils aîné du duc de Laurenzano.

8. MARIE-ELIZABETH-JOSEPHE de Croy, née le 3. juillet 1682.

#### XII.

[EAN-BAPTISTE-]OSEPH de Croy, marquis de Wailly, puis duc d'Havrech aprés son frere, prince & marêchal de l'Empire, grand d'Espagne, souverain de Fenestranges, comte de Fontenoy, vicomte de Langle, naquit le 30. mai 1686. & mourut à Paris le 24. mai 1727.

Femme, MARIE-ANNE-CESARINE Lanty de la Rovere, fille d'Ameine Lanty de la Rovere, duc de Bonmars, prince de Belmont, marquis de la Roche-Sinibalde, admis pour être reçu chevalier des ordres du roi, & de Louise-Angelique de la Tremoille, fut mariée à Madrid le cinq juin 1712.

1. N... de Croy, né en Espagne en 1713.
2. ERNEST de Croy, mort à Paris le 30. mai 1726. âgé d'environ huit ans.
3. N... de Croy, née au mois de février 1714 fut nommée dés le mois de juillet suivant pour être dame d'honneur de la future épouse du prince des Ascuries.

### 

## SEIGNEURS

#### DE FERRIERES D

JACQUES de Croy, seigneur de Ferrieres, sils pusné de JACQUES de Croy, seigneur de Sempy, & d'YOLAND de Lannoy sa troisséme semme, comme il a cré dit cy-devant page 656. sut capitaine de la garde des rois d'Espagne Philippe II.

Femme, JEANNE de Peralte, marquise de Falces en Navarre, comtesse de S. Estevan, fille de Gaston de Peralte, marquis de Falces, gouverneur de Galice, &

d'Anne de Campo.

ANTOINE de Croy-Peralte, marquis de Falces, qui suit.

NTOINE de Croy-Peralte, marquis de Falces en 1653. Femme, DONA-MARIA Huttado de Mendoce, fille d'Inigo Lopés de Mendoce, marquis de Montdejar, & d'Anne Cabrera de Vargas.

E :

Tome V.

## A STANDED WAS SERVED SON TO SERVED AS A STANDED A

## ANGOULESME, DUCHÉ



De France &

E roy Louis XIII. donna la jouissance du duché d'Angoulème, de la châtellenie de Cognac & du comté de Ponthieu à CHARLES de Valois, comte d'Auvergne, fils naturel du roi Charles IX. comme en jouissoit auparavant DIANE legitimée de France, sa tante, par lettres dattées de Paris au mois de janvier 1619. & registrées au parlement le 14. octobre 1620. Elles ont été rapportées tome III. de cette histoire, p. 115. Voyez aussi tome 1. p. 202. É suiv.

ጜዄጜዄጜጜ፧ጜዀጜዀጜጜጜጜጜጜጜጜጜዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀ ፟

## PONT DE VAUX, DUCHÉ



Ecartelé au 1. & 4. d'azur au chevton d'or, qui est Gorre-vod, au 2. & 3. de gueules à trois sasces d'argent & une bande d'azur chargée de 3 sleurs de lys d'or brochant sur le tout, qui est Rivoire.

A ville de Pont de Vaux en Bresse, sur la riviere de Reissousse, étoit du patrimoine des anciens sires de Baugé, souverains de Bresse, & passa avec le reste du pays dans la maison de Savoye par le mariage de SIBILLE, dame de Baugé & de Bresse, avec AME' II. du nom, comte de Savoye, l'an 1272. LAURENT de Gorrevod, vicomte de Salins, chevalier de la toison d'or, acquit par contrat passé à Genéve le 28. janvier 1521. la seigneurie de Pont de Vaux de Charles duc de Savoye, auquel il ceda en échange les seigneuries d'Attalens en Suisse & de Mont-

## DUCHEZ NON PAIRIES. PONT DE VAUX. 66

real en Piémont, & le même jour le duc de Savoye érigea la seigneurie de Pont de Vaux & la baronie de Montanay en comté en saveur du même Laurent de Gorrevod. Le roi Louis XIII. réunit au comté de Pont de Vaux les baronies de Gorrevod, de S. Julin, de Sermoyé & de Montanay, & érigea le tout en duché sous le nom de Pont de Vaux en saveur de CHARLES-EMMANUEL de Gorrevod, comte de Pont de Vaux, chevalier de la toison d'or, par lettres du mois de sévriet 1623. registrées au parlement de Dijon le 17. decembre 1627, ce duché a été éteint vers l'an 1689, par la mort sans ensans de PHILIPPE-EUGENE de Gorrevod, duc de Pont de Vaux son sils. Voyez Guichenon hist, de Bresse II. partie p. 92. Ét les pieces qui vont suivre concernant cette érection, après lesquelles on donnera la genealogie de la maison de Gorrevod.

## DE PONT DE VAUX.

Lettres d'érection du comté de Pont de Vaux en duché. Preuves de l'hist, de Bresse par Guichenon, pages 131. 132.

Du mois de feyrier 1623.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, à tous presens & à venir, Salut. Desirans à l'exemple des rois nos prédecesseurs reconnoître les services des personnes de qualité qui s'employent pour le service public & le bien de notre service par les plus hauts degrez d'honneur, titres & dignitez de notre royaume, afin de convier les autres à leur exemple de n'épargner ni leurs personnes ni leurs biens pour la prosperité, honneur & grandeur de nous & de notredit royaume, sous l'esperance d'être recompensez de leurs vertus. A cette cause, mettant en consideration l'antiquité, grandeur & noblesse de la maison des seigneurs de Gorrevod, les grands & vertueux personnages qui en sont issus, les alliances qu'ils ont eu avec des principales maisons de cetui notre royaume, & même avec quelques princes; & l'affection singuliere qu'ils ont toujours sait paroître au bien de notre couronne, mêmement notre cher & bien amé Charles - Emmanuel de Gorrevod, comte de Pont de Vaux, marquis de Marnay, comte & vicomte de Salins, baron de Gorrevod, Sermoyé, Mont S. Sorlin, Mont-Merle, S. Julin, Chalamont, Corcoudray, Salais, Liesle, Bustort, Gisey, seigneur du Four, Aix sus Montevoz, Condes, Cordiron, Bugnon, Gerbais, Belmont, Lay & sainte Marie. Les vertus & merites duquel nous D ayant été representez & l'emploi qu'il a eu en plusieurs importans assaires, tant en guerres qu'autres occasions, où il a toujours témoigné son courage &bonne conduite, & en ce qui s'est presente pour le bien & avantage de nos assaires son affection; nous avons à plaisir de lui faire ressentir les estets de notre bonne volonté & à ses successeurs, esperans qu'ils seront imitateurs de ses vertus & merites, Sçavoir que nous ayant égard que ledit comté de Pont de Vaux est de bon & notable revenu, sçiz en notre pais de Bresse, duquel relevent quatre baronies qui l'environnent, scavoir, Gorrevod, S. Julin, Sermoyé & Montanay, deux desquelles fermées de murailles, & qui appartiennent en propre à notredir cousin, & pour autant que dudit comté de Pont de Vaux joint avec lesdites baronies, on peut ainsi qu'il nous a été certifié, tirer un revenu annuel suffisant & capable de recevoir, maintenir & entretenir le nom, titre & dignité de duché. Pour ces causes, & autres grandes & recommandables I considerations à ce nous mouvans, par l'avis & deliberation d'aucuns princes, seigneurs & notables personnages de notre conseil, étant prés de nous, avons par ces presentes signées de notre main, joint, uni & incorporé, & de notre propre mouvement, certainescience & liberalité grace speciale, pleine puissance, & autorité royale, joignons, unissons & incorporons audit comté de Pont de Vaux, du vouloir & consentement de notredit cousin, les quatre baronies susdites en dépendantes, leurs appartenances & dépendances, & ledit comté avec les fiefs & arrierefiefs qu'en possede notredit cousin, étant ainsi augmenté desdites adjonction, union & incorporation, avons créé & érigé, créons & érigeons en titre, nom & dignité de duché. Voulons & nous plaît lesdites comtez & baronies être dorênayant appellées & dites



#### DUCHEZ NON PAIRIES. PONT DE VAUX

3. NICOLE de Gorrevod, est mentionnée en une charte de la Chartreuse de Mont-Merle en Bresse l'an 1237, cet acte est scellé des sceaux de Lambert prieur de S. Pierre de Macon, & de Raynald fire de Bauge, & elle y nomme Clemence de Beyviers sa mere, Guy seigneur de Leal son frere, & Guy de Chastillon fon oncle.

ONCE de Gorreyod, chevalier, seigneur de Gorreyod, vivoit suivant plusieurs titres en 1230.

Femme, N. de l'ancienne maison de Chavanes en Bresse.

1. Ponce, dit Poncer de Gorrevod II. du nom, chevalier, seigneur de Gorrevod, est nommé au cartulaire de la Chartreuse de Mont-merle avec seu Gay de Gorrevod, chevalier, son ayeul, sous l'an 1260. & 1261. Il sit hommage l'an 1272. de la maison forte de Gorrevod à Amé de Savoye, seigneur de Baugé & de Bresse. On trouve dans l'inventaire des titres de S. Pierre de Macon, que Ponce de Gorrevod, chevalier, fit une rente au mois de mars 1276. à cette église, il mourut sans enfans.

2. BERNARD de Gorrevod, chevalier, fit un échange avec Gny de Gorrevod son

frere l'an 1238, il eut pour enfans.

1. GUICHARD de Gorrevod.

B

11. CLEMENCE de Gottevod, semme d'Hugues du Prat, chevalier.

3. GUY de Gorrevod II. du nom, seigneur de Gorrevod, qui suit.

4. MATHIEU de Gorrevod, est nommé avec Guy son frere dans un acte de 1250.

5. Hugues de Gorrevod, chevalier, vivoit en 1269.

Femme, Guillemette de Claissé, fille de Guillaume de Claissé, chevalier. (4) (4) Tieres de 1. Guillaume de Gorrevod, chevalier, vivoit en 1298, avec Alix sa femme.

11. PERRONIN de Gorrevod, damoiscau.

- 111. Rose de Gorrevod, semme d'Odones de Pierrecloux, chevalier, seigneur de Claissé en Mâconnois l'an 1313.
- 1V. GUILLEMETTE de Gorrevod, épousa Bernard de Meyseria, chevalier.

#### III

UY de Gorrevod II. du nom, chevalier, seigneur de Gorrevod, sur avec Me-I thies son frere l'un des gentilhommes que Guy & Raynald de Baugé, freres, seigneurs souverains de Bresse, donnerent l'an 1250, pour cautions des franchises accordées aux habitans de Pont de Vaux. Jocard de Beaufort damoiseau, lui sit hommage de ce qu'il tenoit en sief de lui au Pont de Velle, suivant un titre de l'an 1256, sous le sceau de Seguin évêque de Macon.

Femme, MARGUERITE de Brancion, est qualifiée veuve de Guy & mere de Pierre de Gorrevod, dans un titre de l'an 1280, par lequel Hugues de Gorrevod, che-

valier, frere de Guy, lui ceda la part qu'il avoir au moulin de Gorrevod. D' PIERRE de Gorrevod, seigneur de Gorrevod, qui suit.

IERRE de Gorrevod, chevalier, seigneur de Gorrevod, testa l'an 1328. sit set executeurs testamentaires Renand de Viriset, chevalier, son beau-pere, Henry de Sionnay & Jean de Cornon, damoiseaux, & ordonna sa sepulture en l'eglise de Gorrevod, dans la chapelle de S. Blaise

Femme, AGNE'S de Virilet, fille de Renand de Virilet, chevalier, seigneur de Viriset en Mâconnois, vivoit encore l'an 1343, qu'elle sut nommée tuttice de Jean

- & Guillaume de Gorrevod ses petits-sils.

  1. GUY de Gorrevod III. du nom, seigneur de Gorrevod, qui suit,
  - 2. JEAN de Gorrevod, religieux à Cluny.
  - 3. SIBILLE de Gorreyod.

Tone Y.

V.

UY, dit GUYOT de Gorrevod III. du nom, chevalier, seigneur de Gorre-Vod, étoit mort l'an 1344. lors du testament de sa semme.

Femme JACQUETTE de Salemard, fille de Bernard de Salemard, chevalier, seigneur de la Faye, & de N. de Salaigny, sur mariée l'an 1333, elle étoit veuve de Hugonton de Chaugy, testa l'an 1344. & nomma pour ses executeurs Essenne Salemard, chevalier, son frere, Jean de Salaigny, évêque de Mâcon son oncle, & Jean de Salaigny son cousin.

1. JEAN de Gorrevod, seigneur de Gorrevod, qui suit.

2. GUILLAUME de Gorrevod, chanoine de l'église de S. Just, puis sacristain chanoine & comte de Lyon & prevôt de S. Just, est qualisé chanoine de S. Just dans une transaction passée l'an 1387, entre les chanoines de cette église & Jean de Talaru archevêque de Lyon, il sut reçû chanoine & comte en l'église de S. Jean de Lyon le 18, juillet 1387, puis sacristain en 1401, mourut le 2. B decembre 1406, après avoir legué de grands biens aux églises & aux hôpitaux de Lyon, & y sut enterré dans la cathedrale en la chapelle de S. Liphard. (4)

(1) Hist. de Lyon 1,2, c 28, tittes de l'églife de Lyon.

#### VL

JEAN de Gorrevod, chevalier, seigneur de Gorrevod, transigea l'an 1364. avec Eueme de Salemard son oncle. Quelques mémoires de la maison de Gorrevod portent qu'il épousa une fille de l'ancienne maison de Lugny en Mâconnois; mais Guichenon marque que cette alliance n'est point certaine. Dans un titre de la maison de Rabutin du 15, juin 1374, imprimé dans le nobiliaire de Champagne, Jean de Gorrevod est qualisée: Joannes Gorrevod hossiarius armorum dominis nostri Francorum regis Cateners sigullum in Matiscomensi ballia.

Femme, ALIX de Vienne, suivant les titres de l'église de Lyon, aux preuves

de Jacques d'Amoncourt, chanoine & comte de cette église.

1. JEAN de Garrevod II. du nom, seigneur de Gorrevod, qui suit.

2. HUGONIN de Gorrevod, chevalier, a fait la branche des comtes de Pont de Vaux & des seigneurs du Tiret & de Nan, rapportée ey-aprés §. II.

3. GUILLEMETTE de Gorrevod, mariée à Jacques d'Amoncourt chevalier, seigneur d'Amoncourt & de Piepape, diocese de Langres, avec lequel elle vivoit l'an 1404. il étoit fils de Jean seigneur d'Amoncourt, chevalier, & d'Alienor de Piepape, & petit-fils d'Henry seigneur d'Amoncourt, marêchal du comté de Bourgogne: de ce mariage vint Louis seigneur d'Amoncourt & de Piepape, mani d'Essennette de Montmartin, de laquelle il cut Jacques d'Amoncourt, chanoine & comte de Lyon.

#### VII.

EAN de Gorrevod II. du nom, chevalier, seigneur de Gorrevod & de Fretechise, sut institué heritier conjointement avec Huzonin son stere, par le testament de Guillaume de Gorrevod, chanoine & comte de Lyon, de l'an 1406. il mourur vers l'an 1440.

Femme, N. de Cornon, fille de N. seigneur de Cornon, & sœur de Philippe sei-

gneur de Cornon, mari de Clandine de sainte Agnés.

1. LOUIS seigneur de Gorrevod, qui suit.

2. Jean de Gorrevod, chevalier, seigneur de Cornon, sur institué heritier universel par Philippe seigneur de Cornon son oncle maternel, à la charge de porter le nom & les armes de Cornon, du consentement de Claudine de sainte Agnés semme de Philippe de Cornon, avec laquelle Jean de Gorrevod possedoit la terre de Cornon l'an 1436. C'est de lui que sont descendus les seigneurs de Cornon, desquels Guichenon dit qu'il n'a pû trouver la suite.

#### VIII.

OUIS seigneur de Gorrevod & de Fretechise, sit hommage l'an 1442. de ses château & seigneurie de Gorrevod à Louis duc de Savoye, en presence de Jean de Seyssel, seigneur de Barjat, marêchal de Savoye, de Guy & François de Ryvoire,

D

#### DUCHEZ NON PAIRIES. PONT DE VAUX.

maîtres d'hôtel de ce prince, de Girard de Geneve son écuyer, & de plusieurs au-A tres; il y est qualifié fils de Jean de Garrevod, chevalier. Il sut pourvû de la charge de grand écuyer ordinaire d'Yoland, duchesse de Savoye le 19. aoust 1462. Ses enfans furent entr'autres.

1. CLAUDE, seigneur de Gorrevod, qui suit.

2. JEAN de Gorrevod, seigneur de Condes & de Salins a fait la branche des comtes puis ducs de Pont de Vaux, qui sera rapportée cy-aprés S. I.

3. Guillaume de Gorrevod, religieux de l'ordre de S. François.

LAUDE seigneur de Gorrevod, chevalier, conseiller & chambellan de Philibert duc de Savoyo, lequel par ses lettres darrées de Chamberry le 29. octobre 1498. lui sit don pour récompense de les services du droit de langues de toutes les bêtes qui se tueroient dans la ville, & le mandement de Pont de Vaux. Cet acte sur passé en presence des comtes de Villars & de Varax. Il sit son testament le 27. octobre 1500. & y nomme sa semme.

Femme, JEANNE de Vergié, fille de Pierre de Vergié, chevalier, seigneur de Dulphey & de Flaucy en Mâconnois, & de Claudine d'Andelot de la maison de Pressia. Elle testa le 6. mars 1515. & nomma pour executeurs Louis de Gorrevod, évêque de Maurienne, & Amoine de Chavannes, leigneur de S. Nizier & de Dulphey.

1. LOUIS seigneur de Gorrevod II. du nom, qui suit.
2. PHILIBERTE de Gorrevod, mariée à Antoine seigneur de Beyviers.

3. CLAUDINE de Gorrevod, semme de Philibert de Tarlet, ecuyer, seigneur d'Esguerande.

OUIS seigneur de Gorrevod II du nom, sut du tournoi que Charles infant d'Espagne, depuis empereur V. du nom, sit faire à Valladolid l'an 1506. Laurest de Gorrevod, baron de Montanay, depuis comte de Pont de Vaux & grand maître d'Espagne son parent, l'artira dans ce royaume, & l'avoit destiné pour son heritier universel, mais il y mourut sans avoir été marié: en lui sinit la branche ainée de la maison de Gorrevod.



#### 於於如於原源於於如於於如於於如於如為如於如於如於 如

5. I.

## COMTES PUIS DUCS

# DE PONT DE VAUX, VICOMTES DE SALINS,

PRINCES DU S EMPIRE



D'anur au chevron d'or.

#### IX.

JEAN de Gorrevod, seigneur de Condes & de Salins, chambellan de l'empereur A Maximilien, & chevalier d'honneur de Marguerite d'Autriche, princesse d'Espagne, étoit le second fils de LOUIS de Gorrevod I. du nom, mentionné cy-devant page 667. Il eut en partage les terres de Condes & de Salins, testa l'an 1528. élut sa sepulture en l'église de Tressort en Bresse, nomma pour executeurs Louis de Gorrevod évêque de Maurienne & de Bourg son cousin, & le seigneur de Crusilles son gendre.

Femme GUICHARDE de Montreal fille d'Anserie de Montreal & d'Alix de Pon-

tallier, fille de Guy de Pontallier, & de Marguerite de Culance.

1. JEAN de Gorrevod, seigneur de Salins & de Fourg, puis comte de Pont de

Vaux, qui suit.

2. Amand de Gorrevod, écuyer seigneur de Condes, sut envoyé au camp devant Dijon par le duc de Savoye, pour moyenner un traité avec les Suisses avec la permission du seigneur de la Tremoille, sit l'an 1587, son testament par lequel il sit heritier Laurent de Gorrevod II. du nom, comte de Pont de Vaux son cousin, & mourut sans avoir été marié.

3. Antoinette de Gorrevod, femme de Jean le Noble, seigneur de Crusilles,

D

EAN de Gorrevod, chevalier, comte de Pont de Vaux, vicomte de Salins, baron de Marnay, de Montanay, de Gorrevod & de Gerbais, seigneur de Saint-Julin, de Belmont, de Lay, de Courcondray, de Chalamont, de Montmerle, de Liesle, de Fourg, de Chisley, de Salans & de Bussare, chambellan de l'empereur Charles V. Il ne prenoit que les qualitez de seigneur de Salans & de Fourg avant que Laurent de Gorrevod, chevalier, comte de Pont de Vaux son cousin l'eût fair son heritier universel, avec une substitution graduelle pour ses enfans mâles & semelles, par son testament du 26. may 1527. Il suivit l'empereur Charles V.en plusieurs de ses voyages & de ses campagnes, & sur l'un des chevaliers de la confrairie de saint Georges au comté de Bourgogne en 1525, en laquelle on n'étoit point reçu sans B faire preuve de noblesse ; il testa l'an 1544. & mourut le 10. septembre de la même année. Son corps fut inhumé à Brou en la chapelle des comtes de Pont de Vaux, & son cœur sur deposé en l'église de Pont de Vaux dans la chapelle de Gorrevod, où se lit son épitaphe, que lui a fait graver sur une tombe Amoine de Gorrevod, abbé de S. Paul de Besançon, son fils, le 22. novembre 1565.

Femme, CLAUDE de Semur, fille de Claude de Semur, chevalier, seigneur de Tremont & de Sancenyer, & de Françoise de Belleruche; elle épousa en secondes noces Jean-Jacques de Susanne, comte de Cerny en Rethelois, baron de Tugny.

1. LAURENT de Gorrevod II. du nom, comte de Pont de Vaux, qui suit. 2. Antoine de Gorrevod, évêque & comte de Lausanne, prince du S. Empire, abbé de S. Paul de Besançon pendant 31. ans, prieur de Neufville en Bresse, prevôt en l'église collegiale de S. Anatoyle de Salins, seigneur de S. Julin en Bresse & de Charmettes en Savoye, mourut le 24. sévrier 1598, & sut enterré en l'église de S. Etienne de Besançon.

3. François de Gorrevod, chevalier, vicomte de Salins, seigneur & baron de Courcondray, de Cordiron, de Chissé, de Fourg, de Bustard & de Liesle, gentilhomme de la bouche du roy d'Espagne, & capitaine de 50. lances des ordonnances du duc de Savoye, mourut sans enfans de Louise de Malain sa femme, fille de Louis de Malain, chevalier, baron de Lux, & de Marguerite de Rye.

4. JEANNE de Gorrevod, marice avec Philippe de la Chambre, chevalier, seigneur de la Cueille, de Meximieux & de sainte Helene, fils de Charles de la Chambre, baron de Sermoyé, chevalier de l'ordre de l'Annonciade, & d'Isabean Marechal, dame de Meximieux, de Montanay & de la Cueille.

5. ANTOINETTB de Gorrevod, marice 19. le 4. avril 1559. à Charles de Busseul, chevalier, leigneur de S. Sernin, de Courcelles, de Germoles, de la Bastie, de Gratay, d'Escolles, de la Tour-de Mailly & de Senecey prés Mâcon, chevalier de l'ordre du roy, bailly de Mâcon, fils de Philibers de Busseul, chevalier, seigneur des mêmes lieux, & de Madelene de Sercy, dont une fille Marguerite de Busseul, mariée le 18. octobre 1580. à Theodore-Leonard de Thiart, seigneur de Bissy; 2°. à Antoine de Vichy, chevalier, seigneur de Champrond & de Cha-

6. HELENE de Gorrevod, semme de Jean de Rosseres, écuyer, seigneur de S. lulien.

#### XI.

· AURENT de Gorrevod II. du nom, comte de Pont de Vaux, baron de Marnay, de Montanay, de Gorrevod & de Sermoyé, seigneur de Chalamont & du mont S. Sorlin, conseiller d'état, chambellan & chevalier de l'ordre du duc de Savoye, gouverneur & lieutenant general pour ce prince en Bresse, Bugey & Val-romey, sur élevé page de l'empereur Charles V. qu'il suivit en cette qualité dans la guerre d'Allemagne contre le duc de Saxe; il l'accompagna l'an'1552, au siege de Metz, & commandoit un corps de troupes de ce prince lorsqu'il fut fait prisonnier dans un combat prés Cambray l'an 1553, avec le comte d'Ave de la maison de Madruzze & le seigneur d'Arlon grand-maître de l'artillerie de l'empereur; il se signala aux batailles de S. Quentin & de Gravelines, se trouva au siege de Genêve prés le duc de Savoye, & comme il revenoit du quartier de ce prince pour fe rendre au sien, il se nova en passant un torrent. (4) Son corps sut porté en l'é-

#### 670 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

glise de Brou où il sut enterré; il avoit reçu dix-sept blessures sur son corps en dif-

ferentes occasions.

Femme, PERONNE de la Baume-Montrevel, fille de Claude de la Baume, seigneur du mont saint Sorlin, de Chastenoy & de Crevencey, chevalier de la toison
d'or, marêchal & gouverneur du comté de Bourgogne, & de Guillemette, dame d'Igny & de Chemilly, sut mariée l'an 1560 en presence & du consentement de Claude
de la Baume archevêque de Besançon & de François de la Baume, chevalier, comte
de Montrevel ses freres, & de l'évêque de Lausanne & du vicomte de Salins freres
de son mary.

CHARLES-EMMANUEL de Gorrevod, duc de Pont de Vaux, prince du S.

Empire, qui suit.



XII.

HARLES-EMMANUEL de Gorrevod, duc de Pont de Vaux, prince du S. Empire, marquis de Marnay, comte de Salins, seigneur & baron de Courcondray, de S. Julin, de Gerbais, de Belmont, de Gorrevod, de Sermoyé, de Chalamont, de Mont-Merle, du Mont S. Sorlin, de Lay, de sainte Marie, de Liesle, de Fourg, de Chissey, de Bustard, de Condes, de Bougnon, &c. chevalier de la toison d'or, grand chambellan de l'archiduc Albert d'Autriche, bailly d'Amont au comté de Bourgogne, gouverneur & capitaine general des duchez de Limbourg, du comté de Dalhem, & du pays d'outre-Meuse; nâquit à Bourg en Bresse le 13. de decembre 1569. & fut tenu sur les fonts de baptême par Charles-Emmanuel duc de Savoye, & par Mar- B guerite de France, duchesse de Savoye, il fut d'abora page du duc de Savoye, & ensuite envoyé en Espagne pour être nourri auprés de l'infant depuis roi Philippe III. & revint en son pays avec l'infante Caterine duchesse de Savoye, eut une compagnie de chevaux-legers au fiege de Geneve, & à l'âge de 17. ans il commanda deux fois toute la cavalerie de Savoye. Aprés la mort de son pere il retourna en Espagne, où il sut fait chevalier de la toison d'or par le roi Philippe III. il s'attacha depuis au service de l'archiduc Albert, sur grand chambellan de ce prince, lequel en consideration de ses services érigea en marquilat la baronie de Marnay, située au comté de Bourgogne par lettres données à Bruxelles le 4. mai 1600. & le sit gouverneur du duché de Limbourg. Il le signala ensuite à la journée de Nieuport, où l'archiduc ayant été démonté, il le remonta &, tua celui qui le poursuivoit. Le roi Henry IV. lui permit de se retirer au pays-bas par sa lettre dattée de Fontainebleau le 29. novembre 1607. Il assista à Bruxelles l'an 1621, aux funerailles de l'archiduc Albert, & porta un des bouts du drap d'or qui étoit sur le corps de ce prince, les autres furent portés par Charles de Lorraine, duc d'Aumalle, le marquis de Bade & Louis comte d'Egmont, prince de Gavre. Le roi Louis XIII. érigea en sa faveur le comté de Pont de Vaux en duché par lettres du mois de sevrier 1623, registrées au parlement de Dijon le 17. septembre suivant & rapportées cy-devant page 663. Et l'empereur Ferdinand II. le créa lui & les siens princes du S. Empire, & leur accorda droit de voix déliberative aux dietes imperiales par lettres du 22. mars 1623. rapportées par Guichenon hist. de Bresse III. partie p. 199. Il mourut en son château de Marnay le 4. novembre 1625. Âge de 56. ans & y fut enterré.

Femme ISABELLE de Bourgogne, fille d'Herman de Bourgogne, chevalier, comte de Falais, baron de Sommerdick, & d'Toland de Longueval, fut mariée à Bru-

xelles le 8, fevrier 1621. Voyez tome I, de cette histoire, page 201.

#### DUCHEZ NON PAIRIES. PONT DE VAUX. 671

1. PHILIPPE-EUGENE de Gorrevod, duc de Pont de Vaux, qui suit.

2. CHARLES-EMMANUEL de Gorrevod marquis de Marnay, prince du S. Empire, seigneur & baron de Courcondray, de Liesle, de Fourg, de Chisley, de Bustard, de Cordiron & de Bougnon, sur pourvû le 21. mars 1649. du haut doyenné de l'église de Besançon, puis fait archevêque de la même église, mourut à Madrid agé de 36. ans le 20. juillet 1659.

3. MADELENE de Gorrevod, morte jeune & enterrée en l'église de Marnay.

X.

PHILLIPPE-EUGENE de Gorrevod, duc de Pont de Vaux, prince du S. Empire, comte & vicomte de Salins, seigneur & baron de Gorrevod, de Sermoyé, de Chalamont, de Mont S. Sorlin, de S. Julin, de Gerbais, de Lay & de Belmont, servit volontaire sous le prince de Condé au siege de Mardick en 1646. où il reçue plusieurs blessures, & se signala en la même qualité à la bataille de Lens l'an 1648. Il mourut sans avoir été marié le 26. juillet 1681. & sans avoir fait son testament. On en a produit un en faveur du marquis de Thianges, il a été declaré saux par les experts. Il étoit le dernier de la maison de Gorrevod.

#### **海湖湖南海湖海湖海湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖**湖湖湖

5. I I.

# COMTES COMTES

ET DE MONTANAY.

D

E

λ



D'azur au che-

V I 1.

TUGONIN de Gorrevod, chevalier, second fils de JEAN, seigneur de Gorrevod I. du nom, & d'ALIX de Vienne, mentionné cy-devant p. 666. fit son testament le 7. may 1449. dans lequel il nomme ses deux semmes & ses enfans.

I. Femme, GIRARDE de Chasteauregnard, veuve de Jean, seigneur de Laye, chevalier, sut mariée en 1415.

#### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

1. JEAN de Gorrevod, qui suit.

Breffe.

2, ETIENNE de Gorrevod, embrassa l'état ecclesiastique.

3. Guillaume de Gorrevod, écuyer, seigneur de Fretechise, testa le 19. septembre 1482. institua heritiers universels Laurent, & Louis de Gorrevod ses neveux, enfans de Jean de Gorrevod son frere aîné, & mourut sans avoir été marié.

4. CLAUDE de Gorrevod, écuyer, seigneur de Tiret, a fast la branche des seigneurs de Tiret & de Nan.

5. HENRIETTE de Gorrevod, matiée le 6. juillet 1445. à Humbert, seigneur de Noblens, écuyer, fils d'Huganin, seigneur de Noblens Damoiseau.

II. Femme, JEANNE de Chevrel, fille de Jean de Chevrel, écuyer, seigneur

de Joudes, & de Marguerite de Dortans. Antoinette de Gorrevod, épousa Claude de Malmont, seigneur du Tillet en

#### VIII

B

JEAN de Gorrevod, chevalier. Femme, JEANNE de Loriol, fille de Jacques de Loriol, chevalier, seigneur de Chales, & de Marie de Virieu.

1. LAURENT de Gorrevod, comte de Pont de Vaux, qui suit.

2. Louis de Gorrevod, cardinal, évêque de S. Jean de Maurienne & ensuite de Bourg, prince du S. Empire, abbé d'Ambronay & legat à latere dans tous les états du duc de Savoye, sut premierement abbé & seigneur d'Ambronay, puis pourvû de l'évêché de S. Jean de Maurienne par le pape Alexandre VI, le 5. aoust 1499. & Leon X. ayant sondé l'an 1515, un évêché à Bourg en Bresle, il en donna l'administration à Louis de Gorrevod, que le duc de Savoye avoit envoyé pour assister au concile de Latran en qualité de son ambassadeur. Le pape Clement VII, le créa cardinal le 16. mars 1530, sous le titre de S. Ce-saire in palatio, & le nomma son légat à latere dans tous les états de Savoye l'année suivante. Il sit l'an 1535, son testament, par lequel il élut sa sepulture dans une chapelle qu'il avoit sondée en l'église de Maurienne, où se lit son épitaphe, & moutut suivant Onuphre l'an 1537.

3. JEANNE de Gorrevod, inhumée à Gigny au comté de Bourgogne l'an 1516.

#### IX.

AURENT de Gorrevod, comte de Pont de Vaux, vicomte de Salins, baron de Montanay & de Courcondray, seigneur de Gorrrevod, de Sermoyé & de Lay, duc de Nole, chevalier de la toison d'or, conseiller, chambellan & grand maître D d'Espagne, marêchal de Bourgogne & gouverneur de Bresle, sur élevé jeune en Espagne, où il assista au celebre tournoi, que l'infant Charles depuis empereur V. du nom, fit faire à Valladolid l'an 1506, il revint ensuite en son pays, sut grand écuyer du duc de Savoye, chevalier d'honneur de Marguerite archiduchesse d'Autriche, duchesse douairiere de Savoye, & executeur du testament de cette princesse en 1508, sur gouverneur de Bresse l'an 1516, nommé chevalier de la coison d'or au chapitre tenu à Bruxelles la même année, assista dans cette ville comme chambellan de Charles V. aux funerailles de Ferdinand, roy de Castille, & sur pourvû de la charge de marêchal du comté de Bourgogne l'an 1520. Il échangea par contrat passé à Geneve le 28. janvier 1521, avec le duc de Savoye, les seigneuries d'Attalens en Suisse & de Mont-real en Piemont, pour celle de Pont de Vaux, que ce prince érigea le même jour en comté en la faveur, avec la baronie de Montanay. Après le decés de Ferry de E Croy, seigneur de Rœux, il sut nommé grand maître d'hôtel de l'empereur Charles V. par lettres du dernier jour de mai 1522. François Sforce duc de Milan lui donna une pension annuelle de 2000, écus, par lettres du 17, juin 1523, le même empereur en récompense de ses services lui sit don du duché de Nole en Sicile & des mines de Biscaye, ce qui sut un present estimé un million de livres. Il testa au château de Marnay en Comté le 26, mai 1527, sit son heritier universel Jean de Gorrevod, seigneur de Salins son cousin, duquel sont descendus les dues de l'ont de Vaux, rspportez cy-devant page 668. lui substitua ses enfans males & semelles, & mourut quelques années après à Barcelone, d'où son corps sut apporté en l'église de Brou, où il fut inhumé entre les deux femmes sous un magnifique tombeau de bronze.

I.Femme

#### DUCHEZ NON PAIRIES. PONT DE VAUX. 673

I. Femme, PHILIBERTE de la Palu, fille d'Hugues de la Palu, chevalier de l'Annonciade, comte de Varax, marêchal de Savoye, gouverneur de Dauphiné, & d'Antoinetse de Polignac.

N. de Gorrevod, mort au berceau & enterré à Brou avec ses pere & mere-

II. Femme, CLAUDINE de Rivoire. fille de Louis de Rivoire, chevalier, seigneur de Gerbais, de Lay, de Domessin & de Belmont, & de Marguerite d'Albon. Elle étoit veuve d'Antoine de Belletruche, chevalier, seigneur d'Amuys, de Cornillon & de Martod, premier chambellan & grand maitre d'hôtel de Savoye, chevalier du Senat de Chamberry, gouverneur de Nice & de Turin. Elle sut dame d'honneur de Marguerite d'Autriche, testa en 1532. & mourut à Besançon le 28. decembre 1535.

Fille naturelle de Laurent comte de Pont de Vanx.

Pernette, basarde de Gorrevod, dame de Nan au comté de Bourgogne, épousa, 1°. Claude de Gorrevod, écuyer, seigneur de Tiret. 2°. Charles seigneur de Montjouvent & de la Perousse.





se sont augmentez pour la personne de notre trés-cher & bien-amé cousin Eugene-A Maurice de Savoye, comte de Soissons, colonel general des Suisses étant à notre service, gouverneur & notre lieutenant general en nos provinces de Champagne & Brie, qui en toutes les rencontres nous 2 donné des preuves de la generolité de sa maison, de sa fidelité pour notre service, & de son zele pour le bien de notre royaume, son courage & sa conduite ayant paru dans les armées, son corps & sa magnificence dans les ambassades extraordinaires, sa vigueur & sa prudence en l'assiduité qu'il rend prés de notre personne, & toutes ses autres vertus en tous les lieux & en toutes les occasions. Pour lui témoigner aussi de notre part toutes les reconnoissances possibles, & l'obliger de continuer sa demeure en France, & sa presence en notre cour, nous l'avons pourvû de charges & de gouvernement, lui ayant donné la charge de colonel des Suilles étant à notre service, qui est l'une des plus importantes de notre cour, & le gouvernement de Champagne & Brie, qui sont des provinces considerables, & pour leur étenduë & pour leur situation, étant des pays B limitrophes; des lors que par le traité de la paix generale si utile & si glorieuse, nous avons conservé au pays de Luxembourg, ce que nous y avons acquis par le droit des armes, nous avons bien voulu communiquer à notredit cousin une partie de nos conquétes, vû qu'il avoit contribué en partie à nous les acquerir, & à nous les conserver; c'est pourquoi par nos lettres du mois de mai 1661, nous lui avons sair don & à ses hoirs, successeurs & ayans cause, perpetuellement & à toujours de la ville & prevôté d'Yvoy en Luxembourg, ainsi qu'ils se poursuivent, comportent, étendent & consistent en toutes parts, tant en hourgs, paroisses, villages & chastellenies, qu'en tous fruits, profits, cens, surcens, rentes, revenus & émolumens, hommes, hommages, vassaux, vasselages & sujets, bois, forêts, étangs, rivieres, fours, moulins, prez, paturages, fiefs, arrichels, justices, jurisdictions, patronages d'église, collations de benefices, provisions de charges & offices, amandes, confiscations, forfaitures, profits de fiefs, & generalement tous autres droits & devoirs, lesquelles lettres ont été enregistrées en notre parlement de Metz par arrest du 20. octobre audit an, à la charge neanmoins de nous faire par notredit cousin les foi & homm ge en personne ou par procureur specialement fondé, & de reversion à la couronne en défaut d'hoirs mâles, & que les appellations des sentences rendués & à rendre en ladite prevôté d'Yvoy ressortionent & se releveroient immédiatement en notredite cour de parlement, & notredit cousin nous ayant rendu les soi & hommage entre les mains de notre trés-cher & feal le sieur Seguier, comte de Gien, chancelier de France, ainsi qu'il paroit par nos lettres du vingt-sixième janvier dernier, nous avons donné nos lettres de justion le vingt-huit fevrier ensuivant, par lesquelles nous avons mandé à notredite cour de proceder incessamment à l'enregistrement pur & simple de nosdites lettres parentes du mois de mai 1661. sans y apporter aucun délay, restriction, modification ni difficulté, ayant neanmoins consenti que les appellations des D sentences renduës & à rendre en ladite prevôté d'Yvoy ressortent & relevent immédiatement en notredite cour de parlement de Metz; & de plus pour répandre plus abondamment nos liberalitez sur notredit coutin, nous lui avons octroyé nos lettres patentes du mois de mars 1662, pour exempter ladite ville d'Yvoy de l'établissement d'un prevôt royal, nonobstant notre édit du mois de novembre 1661. & de la jurisdiction du presidial de Sedan créé par notredit édit, ayant déclaré que nous voulons & entendons que notredit cousin jouisse pleinement & paisiblement & à toujours des ville, prevôté d'Yvoy, en toute seigneurie, justice & jurisdiction avec pouvoir d'y établir ses juges, prevôt, lieutenant, greffier, & autres juges & officiers qu'il appartiendra, & que les appellations deldits juges, soit en matiere civille ou criminelle, ressortissent immédiatement & sans moyen à notredite cour de parlement à Metz, à laquelle nous en avons attribué toute connoissance & jurisdiction, E & icelle interdite à nos juges présidiaux de Sedan, & à tous autres nos juges de ce royaume, lesquelles lettres & celle de jussion ci-dessus ont été enregistrées purement & simplement en notredite cour de parlement de Metz le trente-unième mars dernier, ainsi que le tout appert par les lettres & les arrests ci-attachez sous le contrescel de notre chancellerie: Et comme nous voulons de plus en plus donner des marques d'estime, de dignité & d'honneur à notredit cousin, quoique la noblesse de son sang le releve assez au dessus de toutes les dignitez & de tous les honneurs, & établir dans notre royaume le nom de Carignan, qui est trés-recommandable en piedmont. Pour ces causes, & autres considerations à ce nous mouvans, nous avons de l'avis de notre conseil, où étoit la reine notre trés-honorée dame & mere, notre trés-cher frere uni-

que le duc d'Orleans, & nos trés-chers & bien-amez cousins le prince de Condé, le duc d'Enguien, & de notre propre mouvement, pleine puissance & autorité royale par ces presentes, signées de notre main, créé & érigé, créons & érigeons en titre, nom, dignité, prééminences, prérogatives, droits & privileges de duché sous le nom & titre de duché de Carignan, ladite ville & prevôté d Yvoy, de laquelle sont dépendans & appartiennent les paroisses & lieux d'Osne, Elcombre, Sachy, Messincourt, Matton, Clemency, Guiercy, Chamouilly, dit les deux villes, Tremblois, Williers, Mogues, Charbault, Puilly, Margny, Herbuval, Signy, Montlibert, Bievre, la Ferté-Margut, Fromy, Linay, Blagny, Sailly, Vaux, Euilly, Tetagne, Villy-Sapogne, Taffigny, Aufflance, Pourut, Aubois, Malandry, Lombut, Chavancy, S. Hubert-pour-le-Sauvement, pour le sauvement-Breuilly, & autres paroisles, appar-tenances & dépendances unis & incorporez ensemble, sous ledit titre de duché que nous voulons être nommé le duché de Carignan, & qu'au lieu de ville & prevôté d'Yvoy, ils foient appellez dés à present & pour toujours ville & duché de Carignan, pour en jouir par notredit cousin, ses hoirs & successeurs mâles & femeiles en loyal mariage perpetuellement, au même titre, nom, & dignité, prééminences, prérogatives, droits & privileges de duché, sans que ledit titre puisse être éteint & supprimé par le défaut d'hoirs mâles de notredit cousin, ou des descendans de lui, à la charge toutesois de tenir & relever ledit duché de nous & de notre couronne, & sans que ladite ville & duché de Carignan, & les autres lieux ci-dessus, appartenances & dépendances, puissent en aucun cas être sujets au droit de reversion à la couronne; nonobstant que les donations en ayent été par nous faites par les lettres ci-dessus des mois de may 1661. fevrier & mars 1662, que nous voulons être à toujours executées selon leur forme & teneur, nonobliant aussi toutes ordonnances, reglemens & arrêts ausquels nous avons expressément dérogé & dérogeons par cesdites presentes, & principalement à l'ordonnance du mois de juillet 1566. & aux dérogatoires des dérogatoires y contenuës, & C toutes autres lettres à ce contraires, & ce en faveur de notredit cousin, sesdits hoirs & successeurs mâles & semelles. Voulons que notredit cousin puisse faire créer & instituer un bailli, un lieutenant conseiller & autres juges & officiers qu'il appartiendra & qu'il trouvera bon être pour ledit duché de Carignan, & que les appellations ressortissent & se relevent en notredite cour de parlement de Metz, en interdisant la connoissance à tous autres cours & juges. Voulons aussi que tous les vassaux dudit duché de Carignan, rendent les soi & hommages qu'ils doivent sous ledit titre & qualité de duché de Carignan, sans neanmoins qu'acause de ladite qualité de duché ils soient tenus à autres ni plus grands devoirs, qu'ils ont fait par le passé, & sans que nous entendions rien innover aux droits qui peuvent appartenir à autres qu'à nous. Si donnons en mandement à nos amez & feaux les gens-tenans-notredite-cour de parlement de Metz que ces presentes ils fassent lire, publier & enregistrer, pour jouir par notredit coutin le comte de Soissons, ses hoirs & successeurs mâles & semelles en loyal mariage pleinement & paisiblement, perpetuellement & d toujours, de l'ester & contenu en cesdites presentes, circonstances & dépendances, nonobstant toutes ordonnances & choses à ce contraires, ausquels & aux dérogatoires des dérogatoires y contenuës, nous avons pareillement dérogé & dérogeons par cesdites presentes: Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, nous y avons sait mettre notre scel, sauf en autres choses notre droit & l'autrui en toutes. Donné à S. Germain en Laye au mois de juillet l'an de grace 1662. & de notre regne le vingtième. Signé LOUIS. Et plus bas, par le roi, LE TELLIER. Et scellées du grand sceau de cire verte, & plus bas sur le reply desdites lettres est écrit.

Registrées és registres de la cour du consentement du procureur general du roi, pour être lesdites lettres executées selon leur forme & teneur suivant l'arrêt de ce jour. Fait à Metz en parlement le vingtième juillet 1662. Ainsi signé, BOUCHARD.

CHEVREUSE

#### STATE KANKE STATE STATE

### CHEVREUSE-MONTFORT, DUCHÉ



Ecartelé au 1. & 4. d'Albert. au 2. & 3. de Rohan.

A PRE'S la mort sans ensans de CLAUDE de Lorraine, duc de Chevreuse, pair de France, MARIE de Rohan sa veuve eur pour ses reprises le duché de Chevreuse, auquel furent unies les terres de Chevrigny & d'Aigresoin par lettres du mois d'avril 1664. Elle donna depuis la terre de Chevreuse à LOUIS-CHARLES duc de Luynes, sils de son premier lit; CHARLES-HONORE', marquis d'Albert, fils ainé de ce dernier obtint au mois de decembre 1667, des lettres qui consirmerent le titre de duché sur la terre de Chevreuse, pour en jouir lui & ses ensans mâles nez à naître, heritiers, successeurs à ayans cause, conformement aux lettres des mois de decembre 1545. À d'avril 1555. À portain nouvelle erection, entant que besoin seroit. Elles surent enregistrées au parlement le 16. mars 1668, les chastellenies de Chateausort, de Magny, de Leslart, & la seigneurie de Toussus surent unies en sa faveur au duché de Chevreuse par lettres du mois de decembre 1675. Il échangea depuis avec le roi Louis XIV. le duché de Chevreuse pour le comté de Montsort-l'Amaury par contrat consirmé par lettres données à Versailles au mois de janvier 1692, registrées le 28, du même mois; le titre de duché sur transporté sur le comté de Montsort, & le roi donna la baronie de Chevreuse à la communauté des dames de S. Louis établie à S. Cyr prés Versailles. Voyez les pieces qui suvent concernant cette érection. Voyez aussi tome IV. de cette histoire, p. 263. A surv. ou est rapportée la genea-logie des Ducs de Chevreuse de la maison d'Albert.

# CHEVREUSE-MONTFORT.

Extrait du contrat d'acquisition de Chevreuse, & 40000. liv. de rente sur les cinq grosses fermes, faste par Me la Duchesse de Chevreuse sur M. le duc de Chevreuse son mari.

Du 15. Octobre 1655.

PARDEVANT les notaires-gardenottes du roi au chastelet de Paris, sur present trés-haut, trés-puissant & trés-illustre prince Monseigneur Claude de Lorraine, duc de Chevreuse, Pair de France, demeurant à Paris ruë S. Thomas du
Louvre, &c. lequel a reconnu avoir vendu & promis garantir à trés-haute, très-puissante & très-illustre princesse Madame Marie de Rohan sa semme, separée quant aux
Tome V.



#### DUCHEZ NON PAIRIES. CHEVREUSE MONTFORT. 679

en rien excepter que les 40000. livres de rente sur les cinq grosses fermes, compris audit contrat d'acquisition, aux charges, devoirs & conditions y énoncées, & entre autres de donner à sadite mere 10000. l. de pension viagere, &c. Signé LE CARON & GALLOIS, notaires.

Registré au Parlement du consentement du procureur general du roy, pour être executé selon sa forme & teneur, suivant les lettres patentes du mois de decembre 1667. & arrêt de verification de ce jour 16. mars 1668. signé, DU TILLET. Institué au chastelet le 17. d'avril 1577. Signé, GARNIER.

#### Foy & hommage du duché de Cheurense par M. le duc de Lumes.

#### Le 3. may 1663.

OUIS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre. A nos amez & feaux conseillers les gens tenans nos comptes à Paris, tresoriers de France, & autres nos officiers & justiciers qu'il appartiendra, Salut. Sçavoir saisons que notre tréscher cousin Louis-Charles d'Albert, duc de Luynes, pair de France, comte de Tours & chevaher de nos ordres, nous a ce jourd'huy personnellement és mains de notre tréscher & seal le sieur Seguier, chancelier de France, sait & prêté les soy & hommage qu'il étoit tenu saire & prêter, comme il appartient, pour raison du duché de Chevreuse, ses appartenances & dépendances, circonstances & annexes, renus & mouvans de nous à cause de la grosse tour de notre louvre, & à lui donnez en avancement d'hoirie par notre trés-chere & bien-amée cousine la duchesse de Chevreuse la mere, par contrat du premier de ce mois, ausquels soi & hommage nous l'avons reçû & recevons, sauf notre droit & l'autrui, à la charge toutesois de nous bailler dénombrement dudit duché dans le temps de la coutume: Car tel est notre plaisir. Donné à Paris le troisième jour de mai l'an de grace 1663. & de notre regne le vingtième. Par le roi en son conseil, Foucault.

C Extrait du' contrat de donation du duché de Chevreuse, faite par M. le duc de Luynes, à M. le marquis d'Albert son sils.

#### Du 9. septembre 1663.

PARDEVANT Philippe Gallois, notaire gardenotte du toi au chastelet de Parris, &c. Fut present en sa personne trés-haut & trés-puissant seigneur monseigneur Louis-Charles d'Albert, duc de Luynes & de Chevreuse, pair de France, marquis d'Albert, comte de Tours, chevalier des ordres du roi, demeurant à Paris sauxbourg S. Germain, &c. étant de present au chasteau de Dampierre, lequel a dit que trés-haute, trés-puissante & illustre princesse madame Marie de Rohan sa mere, veuve de seu trés-haut, trés-puissant & illustre prince monseigneur Claude D de Lorraine, vivant duc de Chevreuse, pair de France, auparavant veuve de monseigneur le connétable de Luynes, pere dudit seigneur duc, lui a donné le duché de Chevreule, aux charges & conditions stipulées dans le contrat du premier mai 1663. & qu'il le donne aux mêmes conditions à Messire Charles-Honoré marquis d'Albert son fils aîné, & de feue tres-haute & tres-puissante dame Louise-Marie Seguier, jadis son épouse, mineur, & ce par donation entreviss irrevocable & a toujours, pour en jouir par sondit fils, ses hoirs & ayans cause, en pleine proprieté, &c. avec subrogation telle qu'elle lui est acquise par ledit contrat de donation, avec les annexes & dépendances, tout ainsi qu'il appartient audit seigneur duc de Luynes, E & qu'il lui a cre donné par madite dame duchesse de Chevreuse, & qu'il appartenoit à ladite dame duchesse par l'acquisition qu'elle en a faite dudit seu seigneur duc de Chevreuse, par contrat du 15. octobre 1655. &c. Ladite donation faite par contrat passé à Dampierre le 9. septembre 1663, au bas duquel est une procuration passée par messire Jean de Ligny, chevalier, seigneur de Grognolles & de S. Piat, conseiller ordinaire du roi en ses conseils, demeurant à Paris ruë royalle, au nom & comme tuteur de Messire Charles-Honoré Marquis d'Albert, fils mineur dudit seigneur donateur, à Nicolas Vitart, sieur de Brunieres, tuteur oneraire dudit sieur



#### DUCHEZ NON PAIRIES. CHEVREUSE MONTFORT. 681

A Lettres portant homologation des contrats de donation du duché de Cheureuse, au profit de Messire Charles-Honoré marquis à Albert, & entant que de besoin, de nouvelle erection de la terre de Cheureuse en duché.

#### Au mois de decembre 1667.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, A tous presens & , à venir, Salut. Nous avons été informez que la baronie de Chevreule a été érigée en titre & dignité de duché par le roi François I. au mois de decembre de l'année 1545. en faveur de Jean duc d'Estampes, & d'Anne de Pisseleu son épouse; que depuis le même titre de duché a été confirmé & rétabli au nom & profit du catdinal de Lorraine, lors archevêque duc de Reims, & de ses heritiers, successeurs & B ayans caule par lettres du roi Henry II. du mois d'avril 1555, registrées en notre cour de parlement le 16, du mois de mai ensuivant, que le même duché ayant passé du cardinal de Lorraine, en la personne du duc de Guise, il en auroit sait cession en faveur de Claude de Lorraine, prince de Joinville son frere puîné, par acte du 12, avril 1606. En consequence dequoi le seu roi notre trés-honoré seigneur & pere auroit par ses lettres du mois de mars 1612, registrées audit parlement le 21, aoust 1627. joint audit duché de Chevreuse la dignité de pair de France, pour en jouir par ledit fieur prince de Joinville, ses hoirs & descendans mâles, en tirre de duché & pairie, à la charge qu'à défaut d'hoirs mâles, la dignité de Pairie créée par ces lettres, demeureroit éteinte & supprimée, & que ladite terre retourneroit en l'état qu'elle étoit auparavant l'érection en pairie accordée par lesdites lettres, suivant lesquelles ledit fieur duc de Chevreuse ayant été pendant plusieurs années en pleine & paisible pos-C session dudit duché, il en auroit disposé par contrat du 22, novembre 1655, au prosit de notre trés-chere & amée cousine dame Marie de Rohan son épouse, laquelle aprés nous en avoir rendu foi & hommage le 11, mars 1656, en auroit fait don à notre cher & trés-amé cousin Louis-Charles d'Albert, duc de Luynes son fils, pair de France, par contrat du premier mai 1663, qui nous en auroit rendu ses foi & hommage le 3. dudit mois & an., & fait ensuite pareille donation dudit duché en faveur dudit sieur marquis d'Albert son fils aîné, par contrat du 4. septembre ensuivant, & d'autant que par le défaut d'hoirs mâles du feu sieur duc de Chevreuse, la seule dignité de pairie unie audit duché par lettres de 1612, a été éteinte & supprimée, la qualité de duché subsistant toujours, suivant la condition expresse portée par une des clauses d'icelles; Que ce titre étant réel & feodal inseparablement attaché à la terre, a pû passer de la personne dudit seu sieur duc de Chevreuse en celle de notredite cousine la dame duchesse son épouse, en toute proprieté, avec tous ses droits, avantages & prérogatives, au moyen de la vente qu'il lui en a faite; Que notredite cousine comme dame & proprietaire dudit duché, a été reçuë à cause d'icelui, à nous rendre ses foi & hommage, & en cette même qualité en a disposé par donation en faveur de notredit cousin le duc de Luynes son fils qui a été parcillement reçû à nous en rendre ses soi & hommage; Que par nos lettres patentes du mois d'avril 1664. registrées audit parlement, nons avons approuvé & ratifié l'union des terres de Chevrigny, Aigrefoin, & autres mentionnées dans l'atrest dudit parlement du 9. fevrier précedent, audit duché, pour n'être qu'un même fief tenu & mouvant de nous à une seule foi-& hommage, sous le titre de duché de Chevreuse, à cause de notre chasteau du louvre, ledit sieur marquis d'Albert donataire dudit duché s'en trouvant revêtu par des titres si legitimes, s'est retiré par devers nous, & nous auroit trés-humblement supplié qu'il nous plût approuver & ratifier lesdites donations, & lui accorder lettres à ce necessaires. A ses causes de l'avis de notre conseil, où étoient notre tiés-cher & trés amé frere unique le duc d'Orleans, aucuns princes de notre sang, ducs & pairs E & officiers de notre couronne, & autres grands & notables personnages: Et voulant faire connoître l'estime que nous faisons des rares & recommandables qualitez qui paroissent en la personne dudit sieur marquis d'Albert, & les grandes esperances que nous concevons des premieres preuves , qu'il nous a données de sa valeur par les blessures qu'il a reçues dans la campagne que nous venons de saire en Flandres, de sa fidelité & de son zele à notre service, & à la grandeur de notre état, & de notre propre mouvement & grace speciale, pleine puissance & autorité royale, nous avons confirmé, ratifié & approuvé par ces presentes signées de notre main, confirmons, parisions & approuvons lesdies contrats de venre, cession & donation dudit duché de Tome V.

Chevreuse des 22 novembre 1655, premier mai 1663. & 9. septembre ensuivant, foi & hommage à nous rendus, & tout ce qui 2 été fait en consequence, le tout ci-attaché sous le contrescel de notre chancellerie, pour jouir par ledit sieur marquis d'Albert, les enfans, tant males que femelles, nez & à naître en loyal mariage, heritiers, successeurs & ayans cause, seigneurs & proprietaires dudit duché, des titres, honneurs, dignitez, rangs, prérogatives & prééminences y appartenans, tout ainsi qu'en ont bien & dûement joui ou pu jouir lesdits cardinal de Lorraine & prince de Joinville, en consequence des lettres à eux accordées, & registrement d'idelles en notre cour de parlement, & qu'en jouissent les autres ducs de notre royaume, & entant que besoin est ou seroit, & de notre même grace & autorité que deflus. avons de nouveau créé, érigé & rétabli, créons, érigeons & rétablissons ladite terre & seigneurie de Chevreuse, terres y jointes, circonstances & dépendances d'icelles en titre, qualité, dignité & prééminence de duché, pour en jouir par ledit sieur marquis d'Albert, ses ensans mâles & semelles, nez & à naître en loyal mariage. B heritiers, successeurs & ayans cause, seigneurs proprietaires dudit duché à perpetuité. sous le reslort immediat de notre cour de parlement de Paris, ainsi & en la même forme & maniere portées par les lettres de la premiere érection du mois d'avril 1555. avec tous droits de justice, à l'exception des cas royaux, pour tenir ledit duché à foi & hommage de nous, à cause de notre chasteau du louvre, sans pour ce être tenus de nous payer aucun droit d'indemnité, ni à aucuns de nos officiers ou autres seigneurs quelconques, dont attendu qu'il y a été ci-devant satisfait, nous avons déchargé & dispensé, déchargeons & dispensons ledit sieur marquis d'Albert, duc de Chevreule, sans toutesois qu'en consequence de la presente confirmation, ou nouvelle érection dudit duché, entant que besoin, portées par ces presentes, & à désaut d'hoirs. mâles, ledit duché puille être par nous, ni par les rois nos successeurs, réuni à la couronne, en consequence des édits & declarations des années 1566. 1579. 1581. & 1582. & autres reglemens faits pour l'execution des duchez, marquifats & comtez, C de la rigueur desquels édits & reglemens nous avons dispensé & dispensons ledit duché par ces presentes. Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement à Paris, & à tous nos autres justiciers & officiers, chacun en droit soi, ainsi qu'il appartiendra, que ces presentes ils ayent à faire lire, publier & enregistrer, & du contenu en icelles faire jouir & user pleinement, paisiblement & perpetuellement ledit sieur marquis d'Albert, ses hoirs & heritiers, tant mâles que femelles, successeurs & ayans cause, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens qui pourroient leur être donnez, nonobstant lesdits édits, declarations, ordonnances, reglemens, arrêts, lettres & autres choses à ce contraires, ausquelles & aux dérogaroires y contenues, nous avons dérogé & dérogeons par ces presentes: Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours nous avois sait mettre notre scel à cesdites presentes, sauf en autre chose notre droit & l'autruy en toutes. Donné à Patis au mois de decembre l'an de grace 1667. & D de notre regne le vingt-cinquieme. Signé, LOUIS. Et plus bas par le roi, LE TEL-LIER. Et scellé en cire verte sur lacs de soye rouge & verte.

Registrées, ouy & ce consentant le procureur general du roi, pour être executées, & jouir par ledit impetrant de l'effet & contenu en icelles, selon leur forme & teneur, suivant l'arrêt de ce jour. A Paris en parlement le seize mars 1668. Signé, Du TILLET.

Arrêt d'euregistrement desdites lettres, du 16. mars 1668.

#### Extrait des registres du Parlement,

VEU par la cour, les grand chambre, rournelle & de l'édit assemblées, les lettres patentes du roi données à Paris au mois de decembre 1667. Signées, LOUIS. Et plus bas par le roi, LB TELLIER. Et scellées du grand sceau de cire verte, par lesquelles & pour les causes y contenues, ledit seigneur roi auroit confirmé, ratissé & approuvé les contrats de vente, cession & donation du duché de Chevreuse saits au prosit du sieur marquis d'Albert du 29. novembre 1655, premier mai 1663. & 9 septembre ensuivant, soi & hommage rendu audit seigneur roi & tout ce qui a été fait en consequence, pour jouir par ledit sieur marquis d'Albert, ses ensans, tant mâles que semelles, nez & à naître en loyal mariage, hexitiers, successeurs & ayans cause,

#### DUCHEZ NON - PAIRIES. CHEVREUJE -MONTFORT.

seigneurs & proprietaires dudit duché, des titres, honneurs, dignitez, rangs, prérogatives & prééminences y appartenans, tout ainsi qu'en ont bien & duement joui le cardinal de Lorraine, le prince de Joinville, & qu'en jouissent les autres ducs de ce royaume, & entant que besoin est ou seroit, auroit ledit seigneur roi de nouveau créé, érigé & établi ladite terre & seigneurie de Chevreuse, terres y jointes, circonstances & dépendances d'icelle, en titre, qualité, dignité, & prééminence de duché, pour en jouir par ledit lieut marquis d'Albert, ses enfans mâles & semelles, nez & à naître en loyal mariage, heritiers, successeurs & ayans cause, seigneurs & proprietaires dudit duché à perpetuité, sous le ressort immediat de la cour, ainsi & en la même forme portée par les lettres de la premiere creation du mois d'avril 1555, avec tous droits de justice, excepté les cas royaux, ainsi que plus au long le contiennent lesdites lettres, à la cour adressantes. Veu aussi leidites lettres du mois d'avril 1553, arrest de verification d'icelles du 10. mai ensuivant; autres lettres d'érection du mois de mars 1612. arrêt de verification d'icelles du 21. aoust 1627. les contrats des 22. novembre 1655. premier mai 1663. & 9. septembre ensuivant; acte de foi & hommage du 13. du même mois de mai 1663. lettres patentes du 9. fevrier 1664. & autres pieces B attachées sous le contrescel; requête presentée à la cour par messire Charles-Honoré marquis d'Albert, à fin d'enregiltrement deldites lettres; conclusions du procureur general du roi; la matiere mile en deliberation, la cour a ordonné & ordonne lesdites lettres & contrats être registrées au gresse, pour êtres executées, & jouir par l'impetrant de l'effet & contenu en icelles, selon leur forme & teneur. Fait en parlement le 16. mars 1668. Collationné figné, Robert.

#### Du mois de Décembre 1675.

ETTRES patentes portant union & incorporation des châtellenies de Châteaufort, Magny, Lessatt, fief & seigneurie de Toussus, au duché de Chevreuse, avec la mouvance directe & immédiate de la terre & comté de Jouy, pour n'ê-C tre plus qu'un seul & même fies mouvant du roy, à une seule soy & hommage, à cause du château du Louvre, sous le titre de duché de Chevreuse, sans en pouvoir être delunis & démembrez pour quelque cause & prétexte que ce soit : comme aussi union à la justice dudit duché de Chevreuse des justices desdites châte.lenies de Châteaufort & Magny, Lessart, & les appellations de la justice dudit come té de Jouy & des autres justices qui ont accourumé de ressortir à la prevôté de Châteaufort, pour être toutes exercées conjointement au nom de messire Charles-Honoré d'Albert, duc de Chevreule, & par les mêmes officiers par lui pourvus, comme justice seigneuriale & patrimoniale; & en consequence que les appellations des sentences desdites justices de Châreaufort & Magny-Lessart, rendues par les officiers dudit builliage de Chevreuse en premiere instance, ou sur l'appel des justices inferieures, ressortiront nuement & sans moyen au parlement de Paris, sauf pour les cas royaux, &c.

Ces mêmes lettres portent, que nonobstant ladite union au duché de Chevreuse desdites châtellenies de Châteaufort, Magny, Lessart & fief de Toussus, la terre & leigneurie de Jouy cy-devant érigée en comté par lettres du mois de decembre 1654. en faveur du feu sieur marquis de Sourdis, demeurera decorée du titre de comté en faveur du sieur Berthelot, & en-tant que besoin seroit, le roy crée & érige ladite terre de Jouy en comté, & y unit les terres & seigneuries de Loches & Saint-Mars, pour n'être plus qu'un même fief mouvant & relevant immédiatement dudit duché de Chevreuse, & en arriere-sief de sa Majesté; ladite nouvelle érection pour ledit sieur Berthelot, ses hoirs masses & ayans cause, seigneurs & proprietaires de ladite terre & comté de Jouy, pour en jouir aux honneurs, prérogatives & prééminences appartenans à leigneurs-comtes, conformément aux ulages du royaume, E sans qu'au dessaut d'hoirs masses ledit comté soit sujet à reversion à la couronne, mais en ce cas ladite terre retournera à son premier état, & en tous les cas sera toujours mouvante & relevante dudit duché de Chevreuse. Données à S. Germain en Laye au mois de decembre 1675. signées, LOUIS, & plus bas: Par le roy, An-MAULT, & scellées du grand sceau de cire verte.

Du 10. nouft 1676.

AREST ou commission du parlement de Paris, qui ordonne qu'avant passer outre à l'enregistrement desdites lettres, il sera informé de la commodité ou incommodité desdites unions, & de l'état où est presentement ladite terre de Jouy, &c. 20. aoust 1676. Signé par la chambre, Jacques, & à la marge est écrit: Scellé le 29. aoust 1676.

Contrat d'échange du duché de Chevrense avec le comté de Montsort-l'Amaury,

#### Du premier février 1692.

PARDEVANT maistres François-Gedeon, Marchand & Simon Mouffle, conseillers du roy, notaires au chastelet de Paris, soussignez. Furent presens messire Louis Phelypeaux, chevalier, comte de Pontchartrain, seigneur de Maurepas & autres lieux, conseiller du roy en tous ses conseils, secretaire des commandemens de la Majesté, & controlleur general des Finances; messire Michel le Pelletier, confeiller d'état ordinaire & intendant des finances; messire Henry d'Aguesseau, conseiller du roy en son conseil d'état, & messire Michel de Chamillart, conseiller ordinaire du roy en sondit conseil d'état, & intendant des finances, au nom & comme procureurs speciaux & ayant charge expresse de sa majesté par ses lettres parentes données à Fontainebleau le 20. octobre 1691. signées, LOUIS, & au-dessous, Par le roy, PHELYPEAUX, & scellées du grand sceau de cire jaune sur simple queue, portant pouvoir auldits seigneurs commissaires de passer au nom de sa majesté contrat d'échange avoc M. le duc de Chevreuse cy-après nomme, & d'accepter au profir de sa majesté & de ses successeurs rois le délaissement de la plus grande partie du duché de Chevreuse, domaines & droits en dépendans, & aussi de laisser au nom de sa majesté audit seigneur duc de Chevreuse la ville, comté & domaine de Montfort; lesquelles lettres patentes ont été annexées à la minute des presentes, pour y avoir recours & être transcrites en fin des expeditions qui en seront délivrées, d'une part; Et trés-haut & trés-puissant seigneur monseigneur Charles-Honoré d'Albert, duc de Luynes & de Chevreule, pair de France, commandeur des ordres du roy, & capitaine-lieutenant de la compagnie des deux cens chevaux-legers de la garde ordinaire de sa majesté, demeurant à Paris en son hôtel rue S. Dominique, paroille S. Sulpice, d'autre part : Disant lesdits seigneurs commissaires, que le roy avant eu besoin pour la construction & agrandissement de sa maison royale de Verfailles, parcs & autres ouvrages en dépendans, fituez dans l'étendue dudit duché de Chevreuse, de la plus grande parcie des paroisses, terres, heritages, justices & droits D qui composent le principal domaine dudit duché, & qui sont dans la mouvance ou justice d'icelui, de partie duquel duché sa majesté s'est deja mise en possession, la majetté auroit fait proposer audit seigneur duc de Chevreuse de lui donner en contr'échange d'autres terres, mouvances, justice & droits de semblable valeur, pour être unis à la portion dudit duché que sa majesté voudroit lui désaisser, & former le tout ensemble un seul corps de domaine qui sera & demeurera le même ancien duché de Chevreuse, suivant les lettres d'érection du mois d'avril 1555. & avec les même titre, droits, rangs, préséances, honneurs & prérogatives. Laquelle proposition ayant été acceptée par mondit seigneur duc de Chevreuse avec le respect & la soumission qu'il doit aux volontez de la majesté; par arrêt rendu en son conseil le 28. 2011 1691. elle a ordonné que ledit seigneur duc de Chevreuse remettroit incessamment és mains dudit seigneur de Pontchartrain les titres de propriesé, aveus E & dénombremens, baux, fous-baux, papiers, cueillerets & censiers, & tous autres titres & enleignemens concernans lesdites terres, mouvances, censives & autres droits dudit duché, pour aprés la representation d'iceux, être destinées les terres, mouvances, justices & censives que sa majesté voudroit être données en contréchange.

En execution duquel arrêt ledit feigneur duc auroit representé ses titres, par lesquels sa majesté auroit reconnu la consistance & qualité desdites paroisses, terres, justices, mouvances, censives & autres droits dudit duché de Chevreuse; & par un second arrêt aussi rendu en son conseil le 22. septembre de ladite année 1691. sa majesté a ordonné qu'il seroit fait à son prosit & en son nom acquisition à titre d'échange des ville & château de Chevreuse, de tous les domaines, mouvances, cen-

fives ;

٨

sives, justices & reslorts, & tous autres droits appartenans audit duché, pour être unis & incorporez au domaine de Versailles, à la reserve du chasteau & des parcs de Dampierre, des fiefs, seigneuries, justices & paroisses dudit Dampierre, S. Forget, Maincourt, Senlisses & Choisel, & de tous les droits, ressorts de justices, centives des rotures, & mouvance des fiefs dans l'étendue desdites cinq paroisses, lesquelles sont situées à l'extremité dudit duché joignant le comté de Montfort : dans lesquels fies, seigneuries, justices & droits exceptez, sa majesté veut le titre dudit duché être conservé, & qu'il sera délaisse en contr'échange audit seigneur duc de Chevreuse les ville, domaine & comté de Montfort tant engagé que non engagé, appartenances & dépendances, chasteaux, mailons, surayes, taillis, siefs, arriere-fiels, censives, justices & ressorts, tant en premiere instance qu'en cas d'appel, chasses, pêches, droits seigneuriaux & seodaux tant en cas de mutations par ventes ou autrement suivant la coutume, qu'en cas d'échange, droits rescindans & rescisoires, avec faculté de rentrer dans toutes les ulurpations, si aucunes y a, tant anciennes que modernes, même dans les parties dudit comté alienées & engagées en quelque tems & maniere que ce soit, en remboursant toutesois le prix de la finance, tout ainsi que sa majesté auroit pû faire, comme aussi avec faculté de couper les hauts bois de futayes & les taillis, comme dans son propre & privé patrimoine, pourvoir aux offices, nommer aux benefices, & jouir desdites ville, comté & domaine de Montsort comme de son propre bien & patrimoine, & ainsi qu'il auroit pû faire dudit duché de Chevreuse, domaines & droits d'icelui, sa majesté ayant subrogé mondit seigneur duc de Chevreuse en tous ses droits, sans aucunes reserves que la souveraineté, resfort & mouvance, & declaré qu'elle veut & entend que tous les domaines, fonds, mouvances, censives, justices, ressorts & droits dudit comté de Montsort, qui seront delaissez en contr'échange audit seigneur duc de Chevreuse, soient unis audit chasteau de Dampierre, ancien membre dudit duché, avec lesdits siefs, seigneuries, justices & paroisses dudit Dampierre, Senlisses, Maincourt, S. Forget & Choisel, & tous les droits de mouvances, justices & ressorts que ledit seigneur duc de Che-C vreuse a toujours eus jusqu'à present dans l'étendue desdites paroisses à cause dudit duché de Chevreuse, même en la mouvance & ressort du sief, seigneurie & paroisse des Layes, appartenant en proprieté à monsseur de Montmort, comte du Mesnil-Habert, pour ne former & composer doresnavant le tout ensemble qu'un seul titre & corps dudit ancien duché de Chevreuse, tel & avec tous les mêmes droits, honneurs, rangs & prérogatives attachez audit duché, par les lettres d'érection & de confirmation des mois d'avril mil cinq cens cinquante-cinq & decembre mil six cens soixante-sept, sans que par ledit échange il soit reputé faire aucune innovation, changement ni diminution quelconque; lesdits domaine & comté de Montsort qui seront donnez en contr'échange, étant & demeurant subrogez en la place desdits sonds, domaine & droits dudit Chevreuse, qui ont été & seront retenus par Sa Majesté, pour être D unis à son domaine de Versailles. Comme aussi Sa Majesté a ordonné par le même Arrêt du 22. septembre 1691. que les droits de mouvance, directe, justice, & ressorts dépendans dudit duché de Chevreuse, sur les paroisses, seigneuries & siefs situez dans l'étenduë du territoire dudit comié de Montsort & dépendances, seront delaissez à mondit seigneur duc de Chevreuse, pour être unis audit comté de Montsort, & que tous les droits de mouvance, directe, justice & ressorts dépendans dudit comté de Montsort sur les paroisses, seigneurse & sief situez dans le territoire dudit duché de Chevreuse qui sera acquis par Sa Majesté, seront delaissez à sadite Majesté pour être réunis avec ledit duché de Chevreuse à son domaine de Versailles. Et pour proceder à l'échange, estimation, évaluation & passer le contrat, Sa Majesté a nommé lesdits seigneurs de Pontchartrain, le Pelletier, Daguesseau & Chamillart, qu'elle a commis à cet estet, pardevant lesquels seront rapportez les contrats & titres de proprieté, baux, sous-baux, papiers, cueillerets & censiers, & tous autres titres & enseignemens dudit duché de Chevreuse, que ledit seigneur duc avoit remis audit seigneur de Pontchartrain; comme aussi que le sous-termier du domaine du comté de Montfort qui jouit du domaine non engagé, & ledit seigneur duc de Chevreuse, qui jouir de la partie engagée dudit Domaine, remettroient pareillement és mains desdits seigneurs commissaires, les baux & états des revenus dudit comté de Montfort depuis le premier janvier 1688, que le bail du sermier a commencé, & depuis le 17. août 1587, que l'engagement a été suit, avec les papiers, censiers, cueillerets, aveus, adjudications des bois, & autres titres & enseignement concernans les revenus ordinaires & extraordinaires, & tous droits per-

Towne V.

ceptibles dudit comté de Montfort. Sa Majesté ayant en outre donné pouvoir aufdits seigneurs commissaires de nommer des experts, pour faire pardevant eux l'estimation & évaluation desdits duché de Chevreuse & comté de Montsort, apparte- A nances & dépendances, & en dretfer procès-verbaux, ce que Sa Majesté a encore confirmé par sesdites lettres patentes du 20. octobre de ladite année 1691. suivant lequel arret & leidites lettres patentes, auroit été fait l'état & description des paroisses, terres, domaines, heritages, mouvances, censives, justices, ressorts & autres droits qui composent ledit duché de Chevreuse, pour ce qui en doit être délaissé à Sa Majesté audit titre d'échange, ensemble du revenu de tous lesdits domaines, terres & droits; comme austi l'état & description du domaine dudit comté de Montfort, tant engagé que non engagé, appartenances & dépendances & du revenu d'icelui. Et pour lesdites estimations & évaluations de tous lesdits biens, lesdits seigneurs commissaires auroient nommez pour expert, maitre André Perraut & Claude Aubri, ainsi que le tout est contenu au procès-verbal desdits B seigneurs commissaires du 3. Decembre 1691. & autres jours suivans, signé d'eux & du sieur Hersant, gressier des commissions extraordinaires du conseil ; lesquels experts auroient fait leur rapport sur l'estimation & liquidation de l'indemnité duë audit seigneur duc de Chevreuse, à cause de la mouvance seodale & censiere, & de la justice tant immediate & en premiere instance, que du ressort en cas d'appel sur les fonds, heritages & droits appartenans à divers particuliers, dont Sa Majesté s'est ci-devant mite en possession, & qu'elle a fait entermer dans ses parcs de Versailles, ou fait employer hors leidits parcs dans les ouvrages dépendans de ses domaines dudit Versailles, soit que le prix en ait été déja payé aux particuliers ausquels ils appartenoient, ou que les particuliers n'en ayent point été encore remboursez, ensemble des revenus & du fond tunt dudit duché de Chevreuse, domaines & droits qui le composent, & chose qui doivent être cedées & delaissées à Sa Majesté audit titre d'échange, que du comté de Montfort & des domaines d'icelui engagez & C non engagez, appartenances & dépendances, & enfin de tout ce qui doit être délaissé en contr'échange audit seigneur duc de Chevreuse, comme le contient ledit rapport datté au commencement du 10. Decembre 1091, & fini le 27. dudit mois; surquoi, par Arrêt du 22. Janvier de la présente année 1692. Sa Majesté étant en son conseil auroit confirmé le procès-verbal desdits seigneurs commissaires & le susdit rapport des experts, & en consequence auroit ordonné que l'indemnité & récompense dûe audit seigneur duc de Chevreuse, à cause de la mouvance seodale & directe, censiere, ensemble de la justice sur les terres, domaines & droits ensermez dans les parcs de Versailles, ou employez hors lesdits parcs dans les ouvrages des maifons royales & domaines dudit Verlailles, tant ceux dont le prix a été déja rembourlé, que ceux qui restent encore à rembourser, demeurera reglée & liquidée à la somme de cinq cens soixante & quinze mille huit cens quatre-vingt-huit livres trois sols six deniers à laquelle montent tous les articles contenus esdits procés-verbal & rapport suivant l'estimation qui en a été faite; sçavoir, de la mouvance à raison du tiers, de la directe centiere à railon du cinquieme, de la justice immediate à raiton du dixième, & du simple ressort de justice en cas d'appel à raison du vingtième du prix ou de la valeur des fonds sujets ausdits droits de mouvance, directe & justice : comme aussi Sa Majesté par le même arrêt a évalué & reglé le revenu annuel de tous les domaines, mouvances, centives, justices, restorts & tous autres droits faisans la plus grande partie dudit duché de Chevreuse, dont Sa Majestén'est point encore en possession, & qui lui doivent être délassez audit titre d'échange par ledit seigneur duc de Chevreuse, à la somme de 20248. liv. 4. sols 1. denier de revenu, déduction faite de la somme de 580. liv. par an pour les charges réelles & foncieres d'une part, & de celle de deux mille six cens livres aussi par an, qui est deux sols trois deniers pour livre pour la remise qu'il convient faire à un receveur ou fermier general d'autre part, sur lequel pied Sa Majesté en a fixé le prix à raison du denier viagt-fix à la somme de 526453. liv. 6. sols 2. deniers; ce qui révient avec ladite somme de cinq cens soixante quinze mille huit cens quatre-vingthuit livres trois sols six deniers, à laquelle ont été liquidez & évaluez lesdits droits de mouvance seodale, directe, censiere & droits de justice & de ressorts sus exprimez, à celle de onze cens deux mille trois cens quarante-une livre neuf sols huit deniers, qui est le prix de ladite acquisition qui est à faire par échange dudit seigneur duc de Chevreuse au profit de Sa Majesté. A l'égard dudit comté & domaine de Montfort, tant engagé que non engagé, appartenances & dépendances, & de

tous les autres droits & fonds que Sa Majesté veut être baillez & cedez en con-A tr'échange audit seigneur duc de Chevreuse, Sa Majesté en a finé & évalué le revenu à la somme de trente - six mille trois cens quatre livres quatre sols dix deniers de rente, déduction faite de la somme de quatorze cens neuf livres seize sols deux deniers par an, pour les charges réelles & foncieres d'une part, & de trois mille livres d'autre part pour la remise, à raison de dix-huit deniers pour livre qu'il convient faire à un fermier ou receveur general, sur le pied duquel revenu, Sa Majesté a voulu que le prix en sut reglé au denier trente, compris le droit de nomination aux offices royaux, avec le gresse du bailliage qui sera établi à Montsort, & les droits de justice, directe, chasse sur les fermes de la grande maison de Maincourt, de Monceaux, le moulin d'Aulne, & les bois des Houssieres, de la Crane & de la Roncerie, situés dans les paroisses de Dampierre, S. Forget, Maincourt & Senlisses, & dans la proximité du chateau dudit Dampierre, & des teigneuries reservées à mondit seigneur duc de Chevreuse, en cas que dans la suite Sa Majesté B les aliéne à titre de proprieté incommutable, sur lequel pied du denier trente ledit prix monte & revient à la somme de 1089127. liv. 5. deniers, le tout conformement à l'avis desdits seigneurs commissaires contenu en leurdit procés-verbal : Sa Majesté ayant aussi ordonné par ledit Arrêt du 22. janvier présente année 1692. du consentement dudit seigneur duc de Chevreuse, que ledit Arrêt du 22. Septembre 1691. sera exécuté selon sa forme & teneur, ce faisant, que le contrat dudit échange sera incessamment passé par lesdits seigneurs commissaires avec ledit seigneur duc de Chevreule, aux clauses & conditions dudit arrêt, ainsi qu'il sera ci-aprés énoncé. En execution de tous lesquels arrests a été fait entre les dits seigneurs commissaires pour & au nom de Sa Majesté, & ledit seigneur duc de Chevreuse en son nom, les échange, contréchange & choles qui ensuivent; sçavoir est, que ledit seigneur duc de Chevreuse, conformément audit arrest dudit jour 22. janvier & autres précedens, a baillé, cedé, transporté & délaissé, & promis de garentir de tous troubles & empêchemens generalement quelconques audit titre d'échange, du tout dés maintenant à toujours à Sa Majesté & à ses successeurs rois de France, ce acceptant par lesdits seigneurs commissaires, les droits de directe seodale & censiere, & ceux de justice, soit immédiate & en premiere instance, soit en cas d'appel sur les heritages situez dans l'étenduë dudit duché de Chevreuse, qui ont été acquis par Sa Majesté, & dont elle est en possession, enfermez dans les parcs de Vertailles, & employez hors lesdits parcs aux ouvrages en dépendans; sçavoir, la mouvance & directe seodale sur 9. arpens 26. perches de terre, qui étoient mouvans en sief dudit duché, & qui appartenoient à M. Hebert, maître des requêtes, comme seigneur de Buc en partie. Plus, le reflort de la justice, en cas d'appel, sur les mêmes heritages. Item, la mouvance ou directe seodale sur 6. arpens 21. perches de terre, qui ésoient tenus en fief dudit duché, & qui appartenoient à M. de la Guérinière, à cause de sa terre de Buc, & étoient en plein hef & ressort dudit duché de Chevreuse. Item, de 14. arpens 7. D perches de terre en fief, qui appartenoient à M. Daquin, comme seigneur de Jouy & des Loges, & étoient tenus en plein fief dudit duché. Item, de 19. arpens 30. perches de terre en fief, qui appartenoient au sieur Decq, à cause de sa terre de Toussus, & étoient tenus en plein fief dudit duché. Item, de 62. arpens 21. perches de terre, qui appartenoient à mademoiselle Renaudot, à la demoiselle Jaquemier, & autres particuliers, & étoient tenus en censive dudit duché. Item, de 57. arpens 89. perches de terre, & de 4. arpens de prez en fief, qui dépendoient de la leigneurie de Toussus, appartenante audit duché. Item, de 7. arpens 58. perches de terre, qui dépendoient de la seigneurie de Villetain, sciz proche Toussus, & étoient tenus en plein sief dudit duché. Item, de 20. arpens 86. perches de terre en sief, qui appartenoient à Messieurs d'Orsigny, & étoient tenus en plein sief & ressort dudit duché. E Item, de 9. arpens 60. perches de terre en fief, qui appartenoient à M. du Metz, à cause de sa terre de Villeras, & étoient tenus en plein fief dudit duché. Item, de 2. arpens 57. perches de terre, qui appartenoient à divers particuliers de la seigneurie de Villeras. Item, de 11. arpens 3. perches de bois en sief, qui appartenoient à M. Dalbertas, & à la commune d'Igny, & étoient tenus en plein sief & ressort dudit duché. Item, de 7. arpens 39. perches de terre, qui appartenoient à divers particuliers de la seigneurie de Vauhalon. Item, de 45. arpens 42. perches de terre en fief, qui appartenoient à Messieurs d'Orligny, & étoient tenus en plein fief dudit duché. Item, de 20. arpens 95. perches de terre dans la seigneurie de Villeras, les-

quels appartenoient à messieurs Daquin & des Eaues. Item, de 17. arpens 38. per-

ches de terre, qui apparrenoient à plusieurs particuliers dans la seigneurie de Chevreuse, à cause des siefs de Saclé. Item, de 38. arpens 69 perches de terre en sief, lesquels appartenoient tant aux Celestins qu'à l'hôpital de Saint Jean de Latran, & étoient tenus en plein fief & ressort dudit duché. Irem, de 6. arpens 57. perches de A terre en fief, lesquels appartenoient à madame Passart, & étoient tenus en plein fief & restort dudit duché. Item, de 10. arpens 98. perches de terre, lesquels appartenoient à plusieurs particuliers, & étoient tenus en censive dudit duché, à cause de ses siefs de Saclé. Item, de 5. arpens 4. perches de terre & prez en sief, lesquels aptenoient à S. Jean de Latran, aux Celestins de Marcoussy, & aux heritiers de seu M. Lucas, & étoient tenus en plein fief & ressort dudit duché. Item, de 21. arpens de terre & prez en fief, qui appartenoient audit sieur de Metz, à cause de sa terre de Villeras, & étoient tenus en plein fief & ressort dudit duché. Item, de 16. arpens 12. perches de terre, qui appartenoient à M. Daquin, & tenoient de la seigneurio de Villeras. Item, de 27. arpens 54. perches de prez & terres en fief, qui appartenoient à diverses personnes, & étoient tenus en plein fief & ressort dudit duché. Item, de 9. arpens 85. perches de terre & prez en fief, lesquels appartenoient à madame Passart, & étoient tenus en plein fief & ressort dudit duché. Item, de 10. arpens 53. perches de terre en siet, lesquels appartenoient à messieurs d'Orsigny, à cause de leur terre d'Ortigny. Item, de 51. arpens 73. perches de terres qui appartenoient à plusieurs particuliers, & étoient dans la censive dudit duché. Item, d'un arpent 36. perches de terre en sief, qui appartenoient à M. de Montmor, à cause de sa terre du Mesnil, & étoient tenus en plein sief & ressort dudit duché. Item, de 109. arpens 30. perches de terre & prez, deux maitons & clos en fief, lesquels appartenoient à M. de la Verriere, à cause de la rerre de la Verriere, & étoient tenus en plein fief & ressort dudit duché. I:em, de 60. perches de prez en sief, qui appartenoient à M. la comtesse de Nogent, à cause de sa terre de la Ferte, tenuë en plein sief & ressort du- C dit duché. Item, de 3. arpens 66. perches de terre, lesquels appartenoient à divers particuliers dans le terroir de Maurepas, & étoient tenus en censive dudir duché. Îtem, d'un arpent 70, perches de terre en sief, lesquels appartenoient à monsseur de Montmor à cause de sa terre du Mesnil, & étoient tenus en plein sief & ressort dudit duché. Item, de 32. arpens 27. perches de terre, prez, bois & garennes en sief, lesquels appartenoient à la seigneurie de Coignieres, & étoient tenus en plein sief & ressort dudit duché. Item, d'un arpent 16. perches d'heritages en sief, les-quels appartenoient à monsseur de la Verriere, & étoient tenus en plein sief & ressort dudit duché. Item, de 12. arpens 60. perches & demie de terre & bois, lesquels dépendoient de Maurepas, & étoient tenus en fief & ressort dudit duché de Chevreule. Item, de 4. arpens 70. perches de terre en fief, lesquels appartenoient audit seigneur de Pontchartrain & à monsieur de Tagny, & étoient tenus en plein sief & ressort dudit duché. Item, de 14. arpens 45. perches de terre, lesquels appartenoient à divers particuliers dans le territoire de Maurepas. Item, de 16. arpens 55. perches de terre en fief, lesquels dépendoient de la Ville-Dieu, & étoient tenus D en plein fief & ressort dudit duché. Item, de 1. arpens 55. perches de terre en fief, lesquels appartenoient à madame la comtesse de Nogent à cause de la terre de la Ferté, & étoient renus en plein fief & ressort dudit duché. Item, de 15. arpens 30. perches de terre & bois en fief, lesquels appartenoient aux religieuses du Port-Royal à cause de leur terre de Montigny nouvellement acquise. Item, de deux arpens 78. perches de terre, lesquels appartenoient ausdites dames de Port-Royal, à cause de leur ferme des Granges, & étoient tenus en plein fief & ressort dudit duché. Item, d'onze arpens 40, perches de terre & bois en sief, lesquels appartenoient à madame de Voisins, à cause de sa terre de Voisins. Item, de 6. arpens 96, perches de terre en fief, lesquels appartenoient à monsseur de Berulle, à cause du vieux château de Guyancourt, & étoient tenus en plein fief & ressort dudit duché. Item, de 17. atpens 67. perches & demie de terre & prez, lesquels appartenoient à divers particuliers de la seigneurie de Montigny, de celle de Voisins, & du vieux chasteau de E Guyancourt. Item, de 16. arpens 29. perches de terre en fief, lesquels appartenoient en propre à monsieur de Berulle, à caute du vieux chasteau de Guyancourt; à M. Hebert, à cause de sa terre de Buc; à monsseur de la Gueriniere, aussi à cause de sa terre de Buc & du Breuil, & étoient tenus en plein sief & ressort dudit duché. Item, de 17. arpens 5. perches de terre, lesquels appartenoient à divers particuliers dans la seigneurie desdits sieurs de Berulle & Hebert. Item, de 41. perches de bois de la seigneurie de Magny. Item, de 4. arpens de terre situez dans la paroisse & cenA sive dudit Magny. Item, d'onze arpens de terre, sciz au chantier de Malconseil, terroir de Montigny. Item, de 9. arpens 54. perches en fief, lesquels appartenoient aux dames de Port-Royal, à caule de leur fief de Montigny & fief Tribouillard. Item, de 11. arpens 15. perches de terre, lesquels appartenoient à divers particuliers en la seigneurie du vieux chasteau de Guyancourt. Item, de 3. arpens 9. perches de terre en fief, lesquels appartenoient à monsseur de Berulle, à cause du vieux chasteau de Guyancourt, & étoient tenus en plein sief & restort dudit duché. Item, de 11. arpens 6. perches de terre, sis au terroir de Guyancourt, lieu dit le Trou-Berger, leiquels appartenoient à divers particuliers, & dépendoient de la seigneurie du vieux chasteau. Item, de 10. arpens 93. perches de terre, lesquels appartenoient à divers particuliers, & étoient situez en la seigneurie du vieux château de Guyancourt. Item, de 10. arpens 93. perches de terre en sief, lesquels apparte-B noient à monsseur de la Verriere, & étoient tenus en plein sief & ressort dudit duché. Item, de 10. arpens 75. perches de terre en sief, dont 8. arpens 2. perches appartenoient au sieur Decq, & les 2. autres arpens 73. perches aux heritiers du sieur de la Gueriniere, & étoient tenus en plein sief & ressort dudit duché. Item, de trois arpens 27, perches de terre en sief, lesquels appartenoient à monsieur Hebert, & aux heritiers du seu sieur de Hillerin, & étoient tenus en plein sief & ressort dudit duché. Item, de 7. arpens 35. perches de terre, lesquels appartenoient à divers particuliers, & étoient fituez dans les territoire & leigneurie de Buc & des Loges. Item, de 35. arpens 57. perches de terre, bois, prez & jardins en fief, lesquels appartenoient aux dames de S. Cyr, & étoient dans la mouvance dudit duché. Item, de 6. arpens 94. perches de terre, prez & bois en fief, lesquels appartenoient au sieur Jugné. Item, de 2. arpens 75. perches de pré en sief, lesquels déc pendoient de Villetain. Item, de 21. arpens 24. perches de terre & prez en fief, lesquels appartenoient au prieur de Fontenay-le-Fleury, au collège de la Marche, & au sieur Sollus, & étoient tenus en plein sief & ressort dudit duché. Item, de 81. arpens 88. perches de terre, prez & bois, quatre maisons & dix jardins, lesquels appartenoient à divers particuliers. Îtem, de 44. arpens 56. perches de terre & prez en sief, lesquels appartenoient à monsseur de Bartillac, & saisoient partie de sa terre de Villiers, tenue en plein sief & ressort dudit duché. Item, de 10. ar-pens 65, perches de terre en sief, lesquels appartenoient à monsieur de Paloiseau, à cause de sa terre de la Hunière & de la Vauve, & étoient tenus en plein sief & ressort dudit duché. Item, de 8. arpens 2. perches de terre en siet, lesquels appartenoient à madame de sainte Marthe, & étoient tenus en plein sief & ressort dudit duché. Item, de 6. arpens 36. perches de terre en sief, lesquels dépendoient de saint Jean de Latran, & étoient situez à Saclé, & tenus en plein sief & ressort D dudit duché. Item, de 6. arpens 66. perches de terre en fief, lesquels appartenoient à monsseur Meraut de Gif, faisoient partie de sa terre de Gif, & étoient tenus en plein sief & ressort dudit duché. Item, de 21. arpens 41. perches de terre en sief, lesquels appartenoient à monsieur Meraut de Villiers, & faisoient partie de sa terre de Villiers, qui étoient tenus en plein fief & ressort dudit duché. Item, de 8. ar-pens 50. perches de terre en fief, lesquels appartenoient à madame d'Albon, faisoient partie de sa terre de S. Aubin, & étoient tenus en plein sief & ressort dudir duché. Item, de 22. arpens de terre en fief, lesquels appartenoient à messieurs d'Orligny, & étoient tenus en plein fief & ressort dudit duché. Item, de cinq atpens une perche de terre en fief, lesquels appartenoient à madame Passare, faisoiene partie de sa terre de la Martiniere, & étoient tenus en plein sief & ressort du dit duché. Item, de 3. arpens 75. perches de terre en sief, lesquels appartenoient à M. Daquin, saisoient partie de sa terre de Jouy, & étoient tenus en plein sief & ressort dudit duché. Item, de 17. arpens 39. perches de terre en fiefs, lesquels appartenoient à M. de la Guériniere, saisoient partie de sa terre sise à Buc, & étoient tenus en plein sief & ressort dudit duché. Item, de 9. arpens 32. perches de terre en sief lesquels appartenoient à M. Hebert, saisoient partie de sa terre de Buc, & étoient tenus en plein fief & ressort dudit duché. Plus, 2. arpens 10. perches de terre en fief, lesquels appartenoient à messieurs de Marcoussy, à cause de leur serme sise à Saclé, & étoient tenus en plein fief & ressort dudit duché. Item, de 2. arpens 46. perches de terre en fief, plantez en arbres fruitiers, lesquels appartenoient à M. Decq, comme faisant partie de sa terre de Marantais, sile à Toussus, & étoient tenus en plein sief & restort dudit duché. Item, d'un arpent 88. perches de terre en sief, lesquelsappartenoient à M. de Villaroy, comme faisant partie de sa terre de Villaroy, & étoient Tome V.



tout étant de la haute justice & tabellionné dudit duché de Chevreuse. Item, l'é-I glise paroissiale, la maison presbyterale avec 30. autres maisons des habitans dudit village, & 40. arpens d'heritages, clos & jardins, le tout aussi dans la haute justice & tabellionné dudit duché. Item, l'églife paroissiale de Fontenay-le-Fleury, le prieuré & cure dudit lieu, les maisons de la croix du Mont & autres maisons és environs, la maison du sieur Joignet & le sief d'Olive, dans la haute-justice & Tabellionné dudit duché. Item, 368, arpens de terre de Montigny-le-Bretonneux, appartenans à divers particuliers; sçavoir, aux dames de Port-Royal, 113. arpens; au sieut Haultemps 21. aux heritiers Barau dit la Montagne 23. à la fabrique dudit Montigny 21. à l'ancienne abbaye de S. Cyr 9. au sieur de Clerc 5. aux heritiers l'Abbé 26. aux heritiers Gerbaux 5. au sieur Daumet 7. au sieur Barau de Troux 40. à Jacques Chevalier 17. aux heritiers Marchais 11. au sieur de Berulle 6. au sieur Jugnié 8. aux heritiers de Delmoulins 16. à damoiselle Richon 6. au sieur B de Rebours 4. Plus, 30. arpens à divers particuliers, lesquels 368. arpens étoient dans la haute justice & tabellionné dudit duché. Item, 232, arpens de la paroisse de Voisins le Bretonneux, & 80. arpens de terre dans ladite paroisse, tenus en roture de la seigneurie de Magny, tant des sermes de M. Gilbert, que de celles de M. Aubert & autres particuliers, le tout dans la haute justice & tabellionné dudit duché. Item, dans le village de Troux, duquel les religieuses de Port-Royal sont dames, une ferme à elles appartenant de 280, arpens de terre, 8, arpens de prez, un clos de 40. arpens, étant de la justice & ressort dudit Chevreuse. Item, audit lieu une hôtellerie & une ferme appartenante au sieur baron, avec 60. arpens de terre. Plus, aux heritiers Marchais une maison, jardin & 8. arpens de terre, à Henry Chevalier, une maison & 2. arpens de terre; & une autre maison cy-devant à M. de Berulle, le tout dans la haute justice & tabellionné dudit duché. Item, dans le village de Bouvier, la ferme du collège de la Marche, avec 50. arpens de terre par sol. Plus, la ferme de M. Quatrehommes & 25. arpens de terre par sol. Plus, la ferme de C M. Dannet, avec 70. arpens de terre & 9. arpens de bois, & environ 50. arpens de pâture avec la maison & jardin. Plus, des heritiers Rocher, une maison, cour & jardin & 24. arpens de terre, aux heritiers Benard, une maison & 7. arpens de terre; le curé de Montigny, une maison & jardin & clos de vignes, contenant environ 3. arpens. Plus, 4. pecites mailons avec chacun leur petit jardin. Plus, à differens particuliers 50, arpens de terre, le tout étant dans la haute justice & tabellionné dudit duché. Item, la partie de Guyancourt mouvante dudit duché, appartenante à M. de Berulle, consistant dans le vieux château, dont dépendoient plusieurs siefs, partie desquels sont réunis, comme Bellebat, Val Saint Bon, trois étangs & 100. arpens de bois, le tout étant de la haute justice & tabellionné dudit duché. Item, à Magny-Leyssart, dont ledit seigneur duc de Chevreuse est seigneur utile & haut justicier, la ferme de Merantais tenuë en toture dudit Magny, 110. arpens enfermez D dans le parc. Plus, à différens particuliers 100, arpens tenus aussi en censive de ladite seigneurie, le tout dans la haute justice & tabellionné dudit duché. Item, à Villaroy, la ferme de M. Gilbert tenuë en fief, corps de logis, grange, bergerie, 230. arpens de terre labourable & 10. arpens de prez. Plus, audit lieu 291. arpens de terre & 7. maisons appartenantes à differens particuliers, le tout dans la haute justice & tabellionné dudit duché. Item, à Chateaufort, la ferme de mademoiselle du Boullay, 53. arpens de terre dans le parc; la ferme de la Peruche avec 54. arpens & l'église dudit lieu; & à autres particuliers 100. arpens, ce qui fait en tout 207. arpens étant dans la haute justice & tabellionné dudit duché. Item, au village de

Toussus en roture dudit duché, & étant de la haute justice & tabellionné d'icelui. Item, au village & hameau des Loges, appartenant à M. Daquin, la ferme & seigneurie dudit lieu, 66. arpens de terre ensermez dans le parc, 13. arpens de bois, 27. arpens de pâture, costes, laris & prez, le tout relevant en plein sief dudit duché. Item, de la serme de l'hôpital dudit lieu des Loges 27. arpens; de celle de Simon Rogues 16. de celle du sieur Parque 50. de celle de l'église 30. saisant en tout 123. arpens. Item, la partie de la terre & seigneurie de Buc qui appartient à M. Hebert, consistant dans le lieu seigneurial, où il y a chateau, basseourt avec un parc, contenant environ 35. arpens. Plus, une grande serme, logement, grange, co-

Toussus, dont ledit seigneur duc de Chévreuse est seigneur utile & haut justicier, la ferme de M. Decq & de l'église, tenués en sief dudit duché, avec 40. arpens de terre ensermez dans le parc. Plus, la ferme de M. l'abbé Renaudot, avec 57. arpens de terre labourable ensermez dans ledit parc, le tout dans le terroir dudit

#### 422 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

lombier, vacherie & bergerie, avec 200. arpens de terres labourables, 14. arpens de proz, 200. livres de censives. Plus, un moulin & 12. arpens de prez; plus 7. A arpens de prez, sur partie desquels est bâti le pont & acqueduc de Buc. Plus, tous les droits honorifiques dans l'églife dudit Buc, haute, moyenne & basse justice dans l'étendue de ladite terre, le tout mouvant & étant dans la haute justice dudit duché. Item, l'autre partie de ladite terre de Buc, appartenant aux heritiers ou creanciers de M. Hillerin de Buc, consistant en un grand corps de logis, écurie, bassecour, tossé à poisson, un clos d'environ 20. arpens de terre, prez & bois en la ferme de la belle image, contenant 20. arpens de terre; le moulin de Launay, consistant en une mailon & moulin. Plus, en 28. ou 30. arpens de prez tant bons que mediocres. Plus, environ 12. arpens de terres labourables. Plus, le moulin du Val aussi en non valeur, consistant en 20. arpens de prez', un étang & 18. arpens de terres labourables. Plus, la ferme du Breuil, consistant en maison, grange, étable & bergerie, & 300. arpens de terres labourables, 50. arpens de bois appellez la Garenne, & 30. arpens de prez ou environ. Plus, environ 180, arpens de bois taillis en plusieurs B pieces, sciz dans les costes & plaines de Satory, moulin du Val & de Launay, dépendant de ladite terre de Buc, le tout dans la haute justice & tabellionné dudit duché. Item, le moulin de Vaubetain, sciz dans ladite paroisse de Buc, appartenant à M. Daquin, avec 13. arpens de prez & 10. de terre & pâtures, le tout tenu en fief dudit duché. Tous leldits fiefs, heritages & biens cy-dessus specifiez, étant, comme dit est, ceux sur lesquels mondit seigneur duc de Chevreuse, cede à Sa Majesté lesdits droits de mouvance & directe feodale ou censiere & de justice ou ressore qu'il avoit sur iceux, à cause de sondit duché de Chevreuse, étant de plus presentement délaissé par mondit leigneur duc à Sa Majesté le droit de peage & travers à la petite normandie & val de Gallie à lui appartenant, compris dans l'évaluation cy-devant faire par lesdits rapport & procés verbal à ladite somme de 575888. l. 3. s. 6. d.

Et outre mondit seigneur duc de Chevreuse a baillé, cedé, transporté & délaissé C par ces presentes, dés maintenant pour toujours, audit titre d'échange, & promis garantir comme dessus à Sa Majesté & à ses successeurs rois de France, lesdits seigneurs commissaires aussi ce acceptant en vertu desdites lettres patentes, les ville & chasteau de Chevreuse, dans lequel chasteau est fondée une chapelle de six-vingt livres de rente, dont le chapellain est à la collation du seigneur; les domaines, mouvances & censives de Chevreuse, S. Lambert, les Trous, S. Remy, Chasteausort, Toussus, rentes seigneuriales ou foncieres de Vaubovens, haute justice dans les paroisles de Chevreuse, S. Remy, S. Lambert, Gif, Châteaufort, la Trinité, Toussus, Villiers-le-Bacle, S. Aubin, Saclé, Vauhalan, Igny, Montigny, les Trous en partie & autres. Plus, les ressorts des justices du comté du Mesnil-Habert, du comté de Jouy, de la paroille des Loges, de la paroisse de Milon & autres; de la seigneurie des Trous, de celle de Vaugien, de celle de Meridon & autres, situées dans les sul- D dites paroilles & ailleurs; lods & ventes & autres droits seigneuriaux & seodaux, tant en cas de vente ou échange que d'autres mutations; amendes des bois & de police, droits de confiscation, épaues, bâtardises, desherence, droits de mesurage, menues coutumes, pied-fourché, peages & travers, étallages des halles, pêches de riviere, moulin bannal, avec les droits de prendre le treizième pain qui se vend par les boulangers dans la ville, aux foires & marchez, & un pied de chaque bête qui se tuë à la boucherie, pressoir bannal, gresse & tabellionnage dans toute l'étenduë de la justice, tour de Châteausort, & autres droits; la thuillerie de Chevreuse avec le logement du Thuillier, la ferme du Château de Chevreuse, avec les maisons, granges, écuries, & six-vingt arpens de terres labourables, les prez de S. Remy, contenant 15. arpens, le moulin à tan dudit S. Remy, logement, granges & autres bâtimens en dépendans, le moulin d'Aulne avec les logemens, granges, écuries, étables, 15. arpens 25. perches de terre labourable & 5. arpens de prez; la ferme de Maincourt avec maison, granges, écuries, bergeries, 15. arpens de prez, 75. arpens de terre labourable & 15. arpens d'aulnais; la ferme du Mouceau-Champromery, avec les maisons, granges, écuties, bergerie, 150. arpens de terre labourable, un arpent de pré & 4. arpens de bois. Item, la ferme de la Grand-Maison avec les logemens, écuries, granges, étables, bergerie, 180. arpens de terre labourable, 40. arpens de pâture, & 12. arpens de bois taillis. Item, la ferme de Toussus, avec maison, granges, écuries, bergerie, jardin, 250. arpens de terre labourable & 3. arpens de prez & pâtures. Item, 10749, arpens 52, perches de bois taillis, garnis en plusieurs endroits de vieux chênes & d'un grand nombre de ballivanx anciens & modernes de differens âges,

voulu & ordonné, tant par lesdits arrêts des 22. septembre 1691. & janvier 1692. que par lesdites lettres patentes contenant le pouvoir & commission desdits seigneurs commissaires. Et néanmoins ne pourra ledit seigneur duc de Chevreuse présendre aucun droit de justice, chaîle & directe sur les sermes de la Grandmaison, de Maincourt & de Monceau, non plus que sur le moulin d'Aulne, & les bois des Houssières, de la Crane & de la Roncerie, qui sont partie des choses cy-dessus délaissées à sa majesté, quoique lesdites fermes, moulins & bois soient situez dans les dites paroisses de Dampierre, S. Forget, Maincourt & Senlisses, & ce tant que les tes fermes, moulins & bois demeureront en la possession de sa majesté & de ses successeurs rois; à la charge toutesois que si dans la suite sa majesté les aliene à titre de proprieté incommutable, les droits de justice & de chasse dans l'étendue desd. C lieux retourneront de plein droit à mondit seigneur duc de Chevreuse, ses successeurs & ayant cause, pour en jouir par eux comme ledit seigneur en a joui aupa-

feurs & ayant cause, pour en jouir par eux comme ledit seigneur en a joui auparavant le present échange & l'union audit domaine de Versailles. Et à l'égard des droits de directe sécodale & censiere desdites fermes, moulins & bois, & des droits seigneuriaux en dépendans, tant en cas de vente ou échange qu'aux autres mutations, ils ne seront rétablis audit seigneur duc de Chevreuse, qu'en cas que les lits biens passent en main laïque, & non autrement. Et outre, mondit seigneur duc de Chevreuse transporte à sa majesté tous droits rescindans & rescisoires, & generalement tout ce qui lui peut competer & appartenir à cause de sondit duché de Chevreuse & des autres biens sus cedez, à la reserve des choses cy-dessus exceptées; lequel duché de Chevreuse appartient à mondit seigneur duc au moyen de la donation qui lui en a été faite par dessurer à mondit seigneur duc au moyen de la donation qui lui en a été faite par dessurer de France, son pere, par contrat du 9, septembre 1663, passé par maistre Philippe Galois notaire au chastelet de Paris, en préfence des témoins y nommez, auquel seigneur duc de Luynes ledit duché avoit été

aussi donné par madame Marie de Rohan sa mere, par contrat passé pardevant maîtres le Caron & Galois notaires le 5. may de ladite année 1663. laquelle dame l'avoit acquis de monseigneur Claude de Lorraine, duc de Chevreuse, son époux en secondes nôces, par contrat passé pardevant maistres Ogier & ledit Galois notaires, le 15. octobre 1655, en consequence de quoi l'adjudication en avoit été saite à ladite dame par decret sait au parlement du 21. mars 1658.

Et n'est compris au present échange la baronie & châtellenie de Maurepas, laquelle a été ci-devant distraite & démembrée dudit duché de Chevreuse, au moyen de la vente que mondit seigneur duc en a faite audit seigneur de Pontchartrain, par contrat du 27. aoust 1691. passé pardevant maistres Camet & ledit Moussel l'un des notaires soussignez, & des lettres patentes de sa majesté du.... jour de .... 1691. confirmatives dudit contrat; ni la châtellenie de Magny, Leyslart, & les portions d'heritages & droits que mondit seigneur duc a aussi alienez au prosit du sieur

Pietre de Beaurepaire, par deux contrats d'échange des 28. juin 1689. & 8. juin 1691. confirmez par autres lettres patentes aussi intervenues sur seeux.

Etant convenu que ledit domaine & autres dépendances dudit duché de Chevreuse, délaislez à sa majesté par le present contrat, demeureront chargez des redevances cy-après specifiées, dont la totalité dudit duché est tenue; sçavoir de 39. septiers de grain vers le prieur de S. Jean de Chevreuse, dont 26. septiers de seigle, & 13. septiers d'orge, le tout mesure de Chevreuse; d'un muid de grain vers l'abbaye de Hautebruyere, sçavoir les deux tiers de blé-méteil, & l'autre tiers d'avoine Tome V.

du crû du pays, mesure de Montsort-l'Amaury; de 15. liv. de rente vers l'abbaye A de Port-Royal des champs; & vers le comte du Mesnil-Habert, de la coupe de 4. arpens de bois, à prendre par chacun an sur les coupes generales des bois de Chevreuse.

Pour desdites terres, seigneuries, domaines, heritages, droits & biens suscedez par ledit seigneur duc de Chevreuse, jouir par Sa Majeste, & être unis & incorporez audit domaine de Versailles, à commencer la jouissance du premier janvier

de ladite présente année 1692.

Et pour & en contr'échange de la plus grande partie dudit duché de Chevreuse, & chose ci-dessus délaissées à Sa Majesté, lesdits seigneurs commissaires, pour & au nom de Sa Majesté, & en vertu du pouvoir à eux donné par lesdites lettres parentes du 21. Octobre 1691. ci-devant énoncées, ont baillé, cedé, quitté, transporté & délaissé par ces présentes dès maintenant à toujours, à titre de pur, absolu & perpetuel échange, & en pleine & incommutable proprieté, & promettent audit nom de Sa Majesté, garantir de tous troubles & empéchemens generalement quelconques envers & contre tous, audit seigneur duc de Chevreuse ce acceptant, pour lui, les hoirs, successeurs & ayans cause, les comté, ville & domaine de Montsort-l'Amaury, tes circonstances, appartenances & dépendances, châteaux, mailons, futayes, taillis, siess, arriero-siess, censives, justices & ressorts, tant en premiere instance qu'en cas d'appel, chasses, pêches, droits seigneuriaux & seodaux, tant en cas de ventes ou autres mutations suivant la coûtume, qu'en cas d'échange, droits rescindans & rescisoirs, avec faculté de sentrer dans tous les usurpations, si aucune y a, tant anciennes que modernes, même dans les parties dudit comté aliences ou engagées, en quelque temps & maniere que ce soit, en remboursant toutesois le prix de la finance, tout ainsi que la Majesté auroit pû faire; comme aussi avec faculté de couper les hauts bois de futayes & les caillis comme dans son propre & privé patrimoine, pouvoir de nommer aux benefices, d'instituer & destituer bailly, lieutenant, maître des eaux & forêts, & tous autres officiers necessaires pour l'exercice desdites justice qui connoîtront tant en première instance qu'en cas d'appel, de toutes matieres civiles & criminelles, police & voirie, eaux & forêts, chasse & pêche chacun à leur égard, au lieu des officiers royaux, tant du bailliage, maîtrije des eaux & forêts, capitainerie des chasses de Montfort, que des premieres justices & infe- C rieures des membres dudit comté, ressortissantes audit bailliage & comprises au présent échange, lesquels officiers royaux demeureront supprimez, conformement audit arrêt du 22. janvier de ladite présente année 1692. sans que ledit seigneur duc de Chevreuse soit tenu d'aucun remboursement ni dédomagement envers eux, dont si aucun est dû, Sa Majesté est & demeure chargée suivant ledit arrêt. Et neanmoins les officiers dudit seigneur duc de Chevreuse ne connoitront des cas royaux, ni des appellations de la justice Royale de Neauphle, mais bien connoîtront des appellations de toutes les autres justices cedées par le présent contrat audit seigneur duc de Chevreuse, consistant ledit comté de Montsort, és masures des châteaux ruinez de Montfort & S. Leger, droits feodaux, droits de censives & de lods & ventes suivant la coutume, même aux mutations par échange, les rentes seigneuriales sur D le village des Menuës, & sur les seigneuries desdits Menuës, de Thoiry, Raconis, Neuville, Marcel, & Groussé, les péages de Montfort, étalages & places des Halles, mesurage des grains, étaux à boucher, & péages de la croix S. Jacques, geolle de Montsort, poids du roi, péage, travers & geolle de S. Leger, péage & travers d'Elleville, le pré au Comte, moulin de Lorré, champart de Meré & Doujaré, moulin bannal, four bannal de Houdan, places & étalages, péages & travers, pêche & geolle dudit Houdan, prez de Houdan au nombre de 103. arpens ou environ; gresse & tabellionage de Montsort, Houdan & dépendances, 115. arpens ou environ de prez situez dans la vallée de S. Leger, serme proche le vieux château de S. Leger, la ferme du Coin, celles de la Chesnaye & dépendances, le sief & maison de S. Leger, l'Estang neuf, censives du sief dit Chastelain. emplacement du moulin foulon, la forêt de Montfort consistant en 12437, arpens, desquels il y en a 4143, arpens en plaines, bruyeres & terres ingrates, 4752, arpens en bois E taillis, & 3542. arpens en futayes ou reserves, parmi lesquels il se trouve 1000. arpens de routes & places vuides, & generalement tous les autres fonds, droits & facultez, de quelque nature & qualité qu'ils soient, qui appartiennent à Sa Majesté, à caule dudit domaine & comté de Montfort, ses appartenances & dépendances & annexes, sans rien excepter ni reserver au profit de Sa Majesté, que la souveraineté, le ressort au parlement de Paris, & la mouvance à la Couronne; &

#### DUCHEZ NON-PAIRIES. CHEVREUSE-MONTFORT. 698

d'autant que la justice devenant patrimoniale audit seigneur duc de Chevreuse, ses officiers ne pourront, comme dit est, connoître des cas royaux, ni des appellations de la justice royale de Neauphle; Sa Majesté établira dans la ville de Montfort, pour connoître desdits cas royaux & des appellations dudit Neauphle, un bailly de robbe-courte, un président, un lieutenant general civil, un lieutenant general criminel, un commissaire enquêteur examinateur, un lieutenant particulier assesseur criminel, deux conseillers, un avocat du roy, un procureur du roy, un substitut dudit procureur du roy, un rapporteur pour la certification des criées, ayant tous deux le pouvoir de postuler, deux huissiers audianciers, six procureurs postulans, un gressier & deux notaires royaux, lesquels seront pourvus par Sa Majesté sur la nomination dudit seigneur duc de Chevreuse, ses hoirs, successeurs & ayant cause, ausquels le droit de nomination appartiendra à perpetuité incommutablement, comme faisant partie & compris au présent échange, pour desdits domaine & comté de Montfort, circonstances & dépendances, & choses ci-dessus délaissées en contr'échange, jouir par ledit leigneur duc de Chevreule, les hoirs, successeurs & ayant cause, à perpetuité, tout ainsi que Sa Majesté en a joui, & en prendre les B fruits & revenus du premier jour de janvier de la présente année 1692. & en faire & disposer par lui, sesdits hoirs, successeurs & ayant cause, comme de leur vray patrimoine & chose à eux appartenant en pleine proprieté incommutablement & irrévocablement, sans qu'elles soient sujettes à aucun rachapt ou remboursement, revente, ou réunion au domaine de Sa Majesté, pour quelque cause & occasion que ce soit, attendu qu'elles sont données à titre d'échange pour des terres & seigneuries, justices & droits servant à la construction & aecroissement de mailon royale, augmentation du domaine de la couronne. Et ont lesdits seigneurs commissaires déclaré que Sa Majesté veut & entend, que tous les domaines, fonds, mouvances, centives, justice & restorts, & tous les autres droits dudit comté de Montsort, delaissez en contr'échange audit seigneur duc de Chevreuse, soient & demeurent unis à perpetuité au Château de Dampierre, ancien membre dudit duché de Chevreule; avec leldits fiefs, seigneuries, justices & paroisses dudit Dampierre, Senlisses, Maincourt, S. Forget & Choisel, & tous les droits de mouvance, justice & ressort que ledit seigneur duc de Chevreuse a eûs jusqu'à présent dans l'étenduë desdites paroisses, à cause dudit duché de Chevreuse, même la mouvance & ressort C du fief, seigneurie & paroisse des Layes appartenante en proprieté au sieur de Montmor, comte du Mesnil-Habert, pour ne sormer & composer doresnavant le tout ensemble qu'un seul titre & corps dudit ancien duché de Chevreuse, tel, & avec tous les mêmes droits, honneurs, rangs & prérogatives attachez à icelui par les lettres d'érection & de confirmation des mois d'avril 1555. & decembre 1667. sans que par le présent échange il lui puisse être réputé sait aucune innovation, changement ni diminution quelconque, lesdits domaine & comté de Montsort donnez en contr'échange, étant & demeurant subrogez au lieu & place desdits fonds, domaines & droits dudit duché de Chevreuse, cédez & délaissez à Sa Majesté.

A été aussi convenu entre lesdites parties, & ont lesdites seigneurs commissaires pour & au nom de Sa Majesté, déclaré, conformément audit arrêt du 22. janvier 1692. que les droits de mouvance, directe, justice & ressorts dépendans dudit duché D de Chevreuse, sur les paroisses, seigneuries & fiefs de Bullion ou Bullon, Rongueux, Longchesne, des Carneaux, des Moustieres, de la Borde, & sur tous autres siefs, paroisses & seigneuries situées dans l'étendue du territoire dudit comté de Montsort-l'Amauri & dépendances, ou ailleurs hors ledit duché de Chevreuse, ne sont compris en la cession ci-dessus faite à Sa Majesté par ledit seigneur duc de Chevreuse, au profit duquel lesdits droits de mouvance, directe, justices & ressorts demeurent; & lui en ont lesdits seigneurs commissaire audit nom, en tant que besoin seroit, sait par ces prélentes tout délaissement necessaire, pour être & demeurer unis audit comté de Montsort, comme pareillement tous les droits de mouvance, directe, L justices & ressorts dépendans dudit comté de Montsort, sur les paroisses, seigneuries & fics situez dans l'étendue du territoire dudit duché de Chevreuse, ci-dessus cedé à Sa Majesté, même sur les Paroisses & seigneuries de Noisy & Bailly proche Versailles, hors lesdits comté & duché, demeureront & appartiendront à sadite Majesté, à laquelle lesdits seigneurs commissaires ce acceptant pour elle, mondit seigneur de Chevreuse, en tant que besoin seroir, en fait aussi de sa part tout délaissement, pour être réunis avec ledit domaine de Cheyreuse sus cedé, audit domaine de Versailles.

#### 696 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL

Ledit seigneur duc de Chevreuse sera tenu de payer & continuer les charges desdits comté & domaine de Montsort, cy-aprés declarez; sçavoir,

Au chapelain de la chapelle de S. François, fondée au chasteau de Montfort, 6,

septiers de bled mouture.

Au prieur de S. Laurent, un septier de bled mouture.

A l'administrateur de la maladrerie de S. Blaise, 5. minots de bled mouture, & 5. minots d'avoine.

Au Prieur de S. Germain en Laye, 9. muids 9. mines de grains, les deux tiers de bled mouture, & l'autre tiers d'avoine.

Aux abbé & religieux de Grand-Champ, 4. muids de bled.

Tous lesdits grains revenans ensemble à 10. muids 11. septiers un minot de bled B mouture, & 3. muids 2. septiers une mine & un minot d'avoine, mesure de Montsort.

Plus, audit chapelain de S. François, 6. livres 6. sols par an. Audit prieur de S. Laurent, 12. sols 6. deniers aussi par an.

Aux religieuses de S. Antoine des champs, 50. livres. Aux administrateurs de S. Blaise, 56. sols 11. deniers. Aux religieuses de Haute-Bruyere, 18. livres 15. sols.

Et à l'administrateur de l'Hôtel-Dieu dudit Montfort, 13. sivres.

A l'égard des charges dûës à cause de la sorêt de Montsort, comprise au présent échange, mondit seigneur duc de Chevreuse ne sera tenu d'autres que de celles reservées par la resormation saite en l'année 1668. Le partant demeurera quitte de affranchi déchargé, tant de celles qui surent supprimées lors de la dite resormation, que de toutes autres relles qu'elles puissent être, même envers les officiers de la maîtrise des eaux de sorêts dudit Montsort, quoique du nombre des reservez par ladite resormation, attendu que les dits officiers demeureront supprimez, comme il est cy-de-C vant dit.

Ces presens échange & contr'échange ainsi faits aux clauses & conditions sus exprimées & declarées; & outre à la charge de payer par Sa Majesté audit seigneur duc de Chevreuse la somme de treize mille deux cent quatorze livres quatre sols huit demers de soulte & retour, à laquelle se trouve monter la plus valeur des choses par lui cedées, suivant les évaluations portées par le rapport desdits experts & le procés verbal desdits seigneurs commissaires, consirmez par ledit arrêt du conseil du 22.

janvier de la prelente année 1692.

Et est encore le present échange sait à la charge & condition expresse que les lies biens échangez demeureront affectez & obligez par privilege à la garantie les uns des autres. Les dits seigneurs commissaires ont consenti que mondit seigneur duc de Chevreuse retire tous les titres, aveus dénombremens, terrier & autres enseignemens & papiers concernans les littes comté & domaine de Montsort-l'Amaury, de ceux qui D s'en trouveront saiss, les quels en les lui délivrant en demeureront valablement déchargez envers Sa Majesté & tous autres: & seront en outre delivrez audit seigneur duc des extraits, vidimus, copies collationnées en bonne sorme, & toutes autres expeditions des papiers, titres & enseignemens des dicts comté & domaine de Montsort par les officiers des chambres des comptes de Paris & de Nantes, du tresor des chartes, & tous autres qui les ont en possession, le tout sans frais.

Ledit seigneur duc de Chevreuse de sa part, promet de delivrer incessamment entre les mains desdits seigneurs commissaires, ou de telles autres personnes qu'il plaira à Sa Majesté, ou à eux ordonner, tous les titres, aveus, dénombremens, papiers, terriers & autres enseignemens qu'il a & peut avoir, concernans les terres, sies, seigneuries, domaines & droits par lui delaissez avec copie des titres de proprieté dudit duché de Chevreuse, énoncez tant par le present contrat que par le pro-

cés verbal desdits seigneurs commissaires cy-devant dattez.

Promettant les lits seigneurs commissaires audit nom faire ratisser le present contrat par Sa Majesté, & de la dite ratisseation fournir lettres en bonne & dué sorme audit seigneur duc de Chevreuse dans quinzaine, les quelles lettres avec le present contrat Sa Majesté sera enregistrer incessamment, tant en sa cour de parlement qu'en sa chambre des comptes à Paris, à la diligence de ses procureurs generaux. En consideration du present échange ledit seigneur duc de Chevreuse a déchargé & décharge par ces presentes Sa Majesté de l'in temnité qui pouvoit lui être due pour taison de la directe, justice & droits qu'il avoit & pouvoit prétendre à cause dudit duché de Chevreuse, sur les maisons royales de Versailles, Trianon & la Ménigerie, ensemble

Digitized by Google

10

#### DUCHEZ NON PAIRIES. CHEVREUSE MONTFORT. 697

ensemble sur Monboron, Clagny, Glatigny, Bougival & Garenne de Vezinet, quoiA que non compris dans les évaluations portées par le procés verbal desdits seigneurs
commissaires & le rapport desdits experts. Les dites parties demeureront respectivement obligées; sçavoir, les dits seigneurs commissaires pour & au nom de Sa Majesté,
en soi & parole de roi, tant pour lui que pour ses successeurs rois, & le dit seigneur
duc de Chevreuse sous l'obligation & hypoteque de tous & chacun ses biens presens
& à venir, d'entretenir, executer & accomplir tout le contenu au present contrat,
fans jamais y contrevenir pour quelque cause que ce soit.

Tout ce que dessus fait sans préjudice audit seigneur duc de Chevreuse du remboursement à sui dû de la sinance de l'engagement dudit comté de Montsort-l'Amaury, dont il jouissoit audit titre d'engagement, ensemble des droits seigneusiaux de quint & de lods & ventes des heritages & biens situez dans l'étenduë dudit duché de Chevreuse que Sa Majesté a acquis & fait ensermer dans ses pares de Versailles, & employer aux ouvrages dépendans dudit Versailles, & des interêts desdits droits seigneuriaux, & encore des interêts des droits d'indemnité qui lui étoient dûs à cause des mêmes heritages & biens ensermez dans les dits parcs & employez aus dits ouvrages, du sond de laquelle indemnité Sa Majesté est quitte vers lui, au moyen du present échange, à la liquidation de laquelle sinance desdits droits & interêts, il sera incessamment procedé & pourvû au rembourcement d'iceux par Sa Majesté.

A ce faire est intervenue & sur presente très-haute & très-puissante dame madame Jeanne-Marie Colbert, épouse de mondit seigneur le duc de Chevreuse, de lui autorisée, pour faire & passer ces presentes, laquelle aprés avoir eu communication de tout le contenu au present contrat, & que lecture lui en a été presentement faite, & qu'elle a dit le bien entendre, s'est volontairement obligée & oblige par icelui vers Sa Majesté, pour & avec mondit seigneur duc son époux, solidairement l'un pour l'autre, chacun d'eux seul pour le tout, sans division, discussion ni fidejussion, renonçans aux benefices & exceptions desdits droits, à la garantie de la portion cy-des-C sus baillée & delaissée à Sa Majesté par mondit seigneur duc de Chevreuse, desdits domaines & autres dépendances dudit duché de Chevreuse, devant declarée, & à l'entretennemeur & execution du contenu au present contrat. En consequence dequoi ladite portion cy-delaissée, quitte & déchargée de tous les droits, hypoteques, noms, raisons, actions de madame dame duchesse, pour ses deniers doraux & autres conventions matrimoniales, lesquels droits & hypoteques elle consent être transferez sur ledit comté de Montsort-l'Amaury & dépendances, baillez en contr'échange à mondit seigneur duc par le present contrat, pour par madite dame duchesse les exercer sur iceux, comme elle auroit pû sur lesdits biens & droits delaissez à Sa Majesté par mondit seigneur duc, qui l'a accordé aussi de sa part pour la seureté de madite dame duchesse son épouse. Et pour l'execution des presentes & dépendances, lesdits seigneur & dame duc & duchesse ont ésû seur domicile en seur hôtel à Paris, rue S. Dominique quartier S. Germain des prez, paroisse S. Sulpice, auquel D lieu ils consentent tous actes de justice être fairs valablement, nonobstant changement de demeure. Fait & passé à Paris en l'hôtel dudit seigneur de Pontchartrain, rue neuve S. Augustin paroisse S. Eustache l'an 1692. le premier jour de sevrier aprés midy, & ont signé la minute des presentes démeurée en la possession & garde dudie Mouffle, notaire.

#### Lettres de ratification sur le contrat d'échange concernant le duché de Chevreuse.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre, à tous presens & à venir, salut. Ayant resolu d'acquerir la plus grande partie des paroisses, terres, heritages, justices & droits qui composent le principal domaine du duché de Chevreuse, ou qui sont dans la mouvance ou justice d'icelui, dont nous avions besoin pour la construction & agrandissement de nos maisons royales de Versailles, parcs & autres ouvrages en dépendans, situez dans l'étendue dudit duché, partie duquel nous avions déja fait enfermer dans lesdits parcs & employer ausdits ouvrages; Nous avons par les arrêts de notre conseil d'état des 28. aoust & 22. septembre 1691. ordonné qu'il seroit fait en notre nom & à notre prosit acquisition à titre d'échange des ville & chasteau de Chevreuse, de tous les domaines, mouvances, censives, justices, ressorts, & autres droits appartenans audit duché, pour être unis & incorporez à nos domaines de Versailles, à la reserve du chasteau & parc de Dampierre, des siess, seigneuries, justices & paroisses dudit Dampierre, S. Forget, Maingrette les la chasteau de la chasteau de Dampierre, des siess, seigneuries, justices & paroisses dudit Dampierre, S. Forget, Maingrette les la chasteau de la chasteau de Dampierre, des siess, seigneuries, justices & paroisses dudit Dampierre, S. Forget, Maingrette les les des les

- CONTRACTOR

court, Senlisses & Choisel, & de tous les droits, ressorts de justice, censives des rotutes & mouvances des fiefs dans l'étendue desdites cinq paroisles; & qu'en contr'échange il seroit délaissé à notre cher & bien-amé cousin le duc de Chevreuse les ville, domaine & comté de Montfort tant engagé que non engagé, appartenances & dépendances, chasteaux, maisons, futayes, taillis, fiefs, arriere-fiefs, censives, justices & ressorts, chasses, pêches, droits seigneuriaux & séodaux, même ceux dûs aux mutations par échanges, avec faculté de rentrer dans les usurpations & dans les parties dudit comté alienées ou engagées, en remboursant le prix de la finance, de couper les hauts bois de futaye & les taillis, pourvoir aux offices, & nommer aux benefices, droits rescindans & resciloirs, & generalement tous autres droits appartenans audit comté, à l'exception néanmoins des droits de mouvance, directe, justice & ressort dépendans dudit comté, sur les paroisses, seigneuries & siefs situez B dans l'étendue & territoire dudit duché de Chevreuse qui sera par nous acquis, lesquels nous seront délaissez pour être réunis avec ledit duché à notre domaine de Versailles; comme les droits de mouvance, directe & ressort dépendans dudit duché de Chevreuse, sur les paroisses, seigneuries & siefs situez dans l'étendue du territoire du comté de Montfort & dépendances, demeuremnt à notredit cousin le duc de Chevreuse, pour être unis audit comté de Montsort, sans au surplus rien excepter ni reserver dudit comté, que la souveraineté, ressort & mouvance, pour être le tout uni audit chasteau de Dampierre, avec lesdits sies, seigneuries, justices & paroisses dudit Dampierre, saint Forger, Sentisses, Maincourt & Choitel, & tous les droits de mouvance, justice & ressort que notre cousin le duc de Chevreuse a toujours eus dans l'étendue desdites paroisses à cause dudit duché de Chevreuse, même la mouvance & ressort du sief, seigneurie & paroisse des Layes, appartenant en proprieté au sieur de Montmor, comte du Mesnil-Habert, pour ne former & com- C poser le tout qu'un seul titre & corps dudit ancien duché de Chevreuse. Et pour proceder audit échange, estimations, évaluations, & passer contrat, nous auriors nommé les sieurs de Pontchartrain, conseiller ordinaire en norre conseil royal, controlleur general des finances, le Pelletier, conseiller d'état ordinaire, intendant ce nos finances, d'Aguesseau, conseiller en notre conseil d'état, & Chamillart, conseiller ordinaire en notre conseil d'état, intendant de nos finances, pardevant lesquels nous aurions ordonné que les contrats & titres de proprieté, baux, sous-baux, papiers, cueillerets & censiers, & autres titres & enseignemens dudit duché de Chevreuse seroient rapportez, ensemble les baux & états des revenus dudit domaine & comté de Montfort engagé & non engagé, avec les papiers censiers, cueillerets, aveus, adjudications des bois, & autres titres & enseignemens concernans les revenus ordinaires & extraordinaires, & tous droits perceptibles dudit comté de Montfort, & leur aurions donné pouvoir de nommer des experts, pour faire pardevant eux l'estimation & évaluation desdits duché de Chevreute & comté de Montfort, appartenances & dépendances, & en dresser procez verbaux, pour le tout vû & tapporté, être par nous ordonné ce qu'il appartiendra. En execution duquel arrêt ayant le vingt octobre mil six cens quatre-vingt-onze fait expedier nos lettres patentes en forme de commission, par lesquelles nous aurions commis & député lesdits sieurs commissaires, ils auroient procedé ausdites estimations & évaluations, & à cet effet nommé des experts qui auroient fait leur rapport: Lesquels procez verbaux & rapport d'experts ayant été confirmez par autre arrest de notredit conseil du vingt-deux janvier dernier, nous avons évalué, fixé & reglé à la somme de cinq cens soixante-quinze mille huit cens quatre-vingt-huit livres trois sols six den. pour l'indemnité ou récompense dûe à notredit coussin le duc de Chevreuse à cause de la mouvance féodale & directe censiere, ensemble de la justice, sur les terres, domaines & droits enfermez dans nos parcs de Versailles, ou employez hors iceux dans les ouvrages dépendans de nos mailons royales & domaine dudit Verfailles. Nous E avons aufi évalué & reglé le revenu annuel de tous les domaines, mouvances, censives, justices, ressorts, & autres droits saisant la plus grande partie du duché de Chevreule, dont nous n'étions point encore en possession, & qui nous devoient être délaissez par notredit cousin, à la somme de vingt mille deux cens quarante-huit livres quatre sols un denier de rente, toutes déductions saites, dont nous avons fixé le prix, à raison du denier vingt-six, à la somme de cinq cens vingt-six mille quatre cens cinquante-trois livres fix sols deux deniers, & le revenu du domaine & comté de Montfort, & tout ce qui devoit estre délaissé à notredit cousin, à la somme de trente-six mille trois cens quatre livres quatre sols dix deniers de rente,

toute déduction faite dont nous avons pareillement fixé le prix sur le pied du denier A trente, à la somme d'un million quatte-vingt-neuf mille cent vingt-sept livres cinq deniers y compris le droit de nomination aux offices royaux, & les droits de justice. chasse & directe sur les fermes, moulin & bois, & en la maniere y mentionnée. Et en consequence, nous avons ordonné par le même arrêt que par lesdits sieurs commissaires, en vertu des lettres patentes du 20. octobre 1691. il seroit passé en notre nom contrat d'échange, par lequel notredit cousin le duc de Chevreuse nous céderoit & délaisseroir les droits de mouvance seodale & directe censiere, & ceux de justice & ressort, tant en premiere instance qu'en cas d'appel, sur les biens & heritages feodaux & roturiers, situez dans l'étendue dudit duché de Chevreuse, lesquels biens & heritages nous avons fair enfermer dans nos parcs de Versailles, ou employer hors iceux aux ouvrages en dépendans, & en outre nous délaisseroit les ville & château de Chevreuse, domaine, mouvance, censive, justice, reslort & tous autres droits dépendans dudit duché, pour être unis & incorporez à nos domaines de Versail-R les, à l'exception des château de Dampierre, parcs, fief & leigneuries, justices & paroisses dudit Dampierre, S. Forget, Maincourt, Senlisses & Choisel, & de tous droits, ressort de justices, censives des rotures & mouvances des siefs, même des droits seigneuriaux aux mutations par échange dans les dites paroisses qui demeurent à notredit cousin le duc de Chevreuse, lequel neanmoins ne pourroit avoir ni prétendre aucuns droits de justice, chasse & directe sur les fermes de la Grand-mailon, de Maincourt & du Monceau, moulin d'Aulne & bois des Houssieres, de la Crane & de la Ronciere, quoique situez dans lesdites paroisses de Dampiere, S. Forget, Maincourt, Senlisses, tant que lesdites sermes, moulin & bois seront en notre main, à la charge que si nous venons à les aliener à titre de proprieté incommutable, lesdits droits de justice & de chasse retourneront de plein droit à notredit cousin, C pour en jouir comme auparavant l'union à notre domaine de Versailles, & que la directe feodale & censiere sur les fermes, moulin & bois & droits seigneuriaux, aux mutations même par échange, ne lui seront rétablis qu'en cas que lesdits biens passent en main laïque & non autrement, le tout aux autres charges clauses & conditions, exceptions & reserves portées par ledit arrêt du 22. Septembre 1691. Comme aussi nous aurions ordonné qu'il seroit baillé en contréchange à notredit cousin, les ville, domaines & comté de Montfort tant engagé que non engagé, avec tous les droits en dépendans, même les droits seigneuriaux & seodaux aux mutations par échange, avec tous droits rescindans & rescisoirs, à l'exception des droits de mouvance, directe, justice & ressorts dépendans dudit comté, sur les paroisses & fiefs situez dans l'étenduë du territoire dudit duché de Chevreuse, qui seroit par nous acquis, même sur les paroisses & seigneuries de Noisy & Bailly, lesquels droits nous appartiendroient, comme ceux de mouvance, directe, justice & ressort dépendans dudit duché de Chevreuse, sur les paroisses seigneuries & siefs de Bullion ou Boullon, Ronqueux, Longchesne, les Carnaux, les Moustiers, la Borde, & tous autres situez dans l'étenduë du territoire dudit comté de Montfort, circonstances & dépendances ou ailleurs hors ledit duché de Chevreuse, appartiendroient à notredit cousin, aux clauses & reserves portées par ledit arrêt, pour être ledit comté ses appartenances & dépendances unis & incorporez aux terres & seigneuries retenues par notredit cousin, & ne composer le tout ensemble qu'un seul & même titre & corps dudit ancien duché de Chevreuse, nous étant chargé d'indemniser nos officiers qui demeureront supprimez. Nous aurions aussi accordé à notredit cousin la nomination aux offices qui seroient créez pour la connoissance des eas royaux, & des appellations de la justice royale de Neauphle. Et nosdits commisfaires ayant le premier du présent mois fait & passé ledit contrat pardevant François Gedeon, Marchant & Simon Mouffle, notaires au châtelet de notre bonne E ville de Paris, & promis d'en fournir à notredit cousin nos lettres de ratification en bonne & dûë forme, pour être ensuite leidites lettres & contrat enregistrez en notre cour de parlement & chambre des comptes à Paris. Nous avons en exécution dudit contrat fait expedier notre édit, portant suppression des offices royaux, des bailliage, maitrile des eaux & forêts, & capitainerse des chasses dudit Montfort, ensemble du bailliage de Houdan, & des prévôtez de Montsort, S. Leger, Elleville, Meré, & des autres justices royales si aucunes y a, dans les domaines & seigneuries délaissées à notredit cousin, & création d'autres offices royaux necessaires pour la connoissance des cas royaux & des appellations de ladite justice de Neauphle le Chastel, aux gages, droits, exemptions, immunitez, privileges & prérogatives portez par ledit

édit, dont la nomination appartiendra à notredit cousin, & à ses successeurs & ayans cause à perpetuité, ensorte qu'il ne restoit plus qu'à faire expedier nos lettres de ratification dudit contrat d'échange. A ces causes, après avoir fait voir & examiner en notre conseil ledit contrat d'échange du premier du présent mois, ci attaché sous le contre-scel de notre chancellerie, nous avons de l'avis d'icelui, tant pour nous que pour nos successeur rois, accepté, approuvé, ratissé & consirmé, & par ces présentes signées de notre main, acceptons, approuvons, ratissons & confirmons ledit contrat d'échange en toutes & chacunes les clauses & conditions, points & articles y contenus & déclarez, promettons en foi & paroles de roi, tant pour nous que pour nos successeurs rois, d'exécuter inviolablement & perpetuellement ledit contrat d'échange, sans jamais y contrevenir directement ou indirectement en quelque sorte & maniere que ce soir. Voulons en consequence, que tous les domaines, fonds, mouvances, censives, justices, ressorts, & tous autres droits generalement quelconques dudit comté de Montfort, délaissez en contr'échange à notredit cousin le B duc de Chevreuse, soient & demeurent unis, comme de fait, nous les unissons à perpetuité par cesdites présentes audit château de Dampierre, ancien membre dudit duché de Chevreuse, avec lesdits fiefs, seigneuries, justices & paroisses dudit Dampiere, Senlisses, Maincourt, S. Forget & Choisel, & tous les droits de mouvances, justices & ressorts que notredit cousin a toujours eu jusqu'à présent dans l'étendue deldites paroilles, à l'exception neanmoins de la justice, chasses & directe sur les fermes de la Grand-maison, de Maincourt & du Monceau, moulin d'Aulne & bois des Houssieres, de la Crane & de la Roncerie, quoique situez dans lesdites paroisses qui n'appartiendront à notredit cousin, que dans les cas portez par ledit contrat & ainsi qu'il est ci-dessus expliqué, même avec la mouvance & ressort du sief, seigneurie & paroilles des Layes appartenant en proprieté au sieur de Montmor, comte du Mesnil-Habert, & tous les autres fonds, domaines & droits qui demeurent & appartiennent a notredit cousin par ledit contrat, pour ne sormer & composer le tout ensemble qu'un C feul titre & corps dudit ancien duché de Chevreuse, tel & avec tous droits, honneurs, rangs & prérogatives attachées à icelui par lettres d'érection & de confirmation des mois d'avril 1555. & decembre 1667. & sans que par ledit échange il lui puisse être reputé faire aucune novation, changement ni diminution quelconques, lesdits domaine & comté de Montfort donnez en contr'échange à notredit cousin, étant & demeurant subrogez au lieu desdits fonds, domaines & droits dudit duché de Chevreuse par nous retenus & qui nous ont été cedez & delaissez, pour du tout jouir par notredit cousin, les heritiers mâles & femelles, successeurs & ayans cause, audit titre de duché, couper les hauts bois & les taillis, comme dans son propre & privé patrimoine, nommer aux benefices, pourvoir aux offices du bailliage & autres justices inferieurs dudit comté de Montsort & membres d'icelui, qui nous appartenoient avant ledit échange & compris en icelui, lesquelles à l'avenit seront & demeureront D ducales & patrimoniales, les officiers royaux dudit bailliage, & autres justices inferieures étant supprimez, & connoîtront les officiers de notredit cousin, tant en premiere instance que par appel de toutes matieres civiles & criminelles, de police & voirie, fors & excepté les cas royaux & les appellations de notre justice de Neauphlele-Chastel, desquels cas royaux & appellations de ladite justice de Neauphle, la connoissance & jurisdiction appartiendra aux officiers nouvellement créez par notre édit du present mois de sevrier, pour être par nous pourvûs sur la nomination de notredit cousin, lesdits hoirs, successeurs & ayans cause, audit duché de Chevreuse & comté de Montfort uni & incorporé audit duché, ausquels ledit droit de nomination appartiendra, perpetuellement & incommutablement, en vertu dudit contrat d'échange, avec les revenus & émolumens du grefte. Pourra aussi notredit cousin établir une maitrise des caux & forêts & les officiers necessaires pour la composer, & pour rendre la justice sur le fait des eaux & forêts, des chasse & pêche, au lieu des officiers royaux de la maîtrise des eaux & forêts & de la capitainerie des chasses dudit Montfort qui sont pareillement supprimez par le même édit, sauf à nous à rembourser & dédommager, s'il y échet, tant nos officiers dudit bailliage & justices inserieures, que de ladite maîtrise des eaux & forêts & capitainerie des chasses dont nous nous chargeons & en déchargeons norredit cousin le duc de Chevreuse. Voulons & ordonnons qu'à l'avenir les vassaux, arriere-vassaux, censitaires & tenanciers dudit comté de Montfort uni au duché de Chevreuse, reconnoissent notredit cousin, lui fassent la soi & h ommage, rendent leurs aveus & dénombremens, baillent leurs declarations & payent tous les droits seigneuriaux & seodaux, le cas écheant, suivant la coutume, nos ordon-

### DUCHEZ NON PAIRIES. CHEUREUSE MONTFORT. 701

nances & declarations, comme à leur leigneur feodal & censier, & que les appella-A tions des justices qui ressortissent audit bailliage de Montfort continuent de ressortir au bailliage dudit duché de Chevreuse, au siege dudit Montsort. Pourra en outre notredit cousin instituer tous autres officiers necessaires pour l'execution dudit contrat d'échange, le tout aux autres charges, claules aconditions, exceptions & réletves portées par icelui, que nous voulons être executé purement & simplement en tout son contenu, & nous a notredit cousin le duc de Chevreuse fait & prêté la toi & hommage & le serment de fidelité auquel nous l'avons reçu & recevons par ces prefentes. Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseillers les gens tenans notre chambre des compres à Paris, & tous nos autres officiers qu'il appartiendra que ces presentes lettres, ensemble ledit contrat d'échange, ils ayent à faire enregiltrer & de leur contenu jouir & user notredit cousin le duc de Chevreuse, ses hoirs, fuccesseurs & ayans cause pleinement, paissiblement & perpetuellement, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens, nonobstant toures lettres, ordonnances, édits, declarations & autres choses à ce contraires, ausquelles nous avons dérogé & dérogeons par ces presentes: Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme & stable nous avons fait mettre notre scel à cesdites presentes. Donné à Versailles au mois de fevrier l'an de grace 1692. & de notre tegne le quarante-neuvième. Signé, LOUIS. Et plus bas par le toi PHELYPPEAUX. A cô.é vifa, BOUCHERAT. Et encore plus bas, vû au conseil, PHELYPPEAUX. Et scellé du grand sceau de cire verte sur lacs de soye rouge & verte.

Registrées, ony & ce requerant le procureur general du roi pour être executées selons leur sorme & teneur, suivant l'arrêt de ce jour. A Paris en parlement le vingt-huitième sevrier 1692. Signé, Du Tillet.

Registrées en la chambre des comptes, ony & ce requerant le procureur general du roi, pour être executées selons leur sorme & teneur, aux charges portées par l'arrêt sur ce fait, Les semestres assemblez le cinquiéme jour de mars 1692. Signé, RICHER,

### Extrait des registres de la chambre des comptes.

TEU par la chambre les lettres patentes du roi du mois de fevrier 1692. à elle adressantes, par lesquelles & pour les causes y contenues, Sa Majesté a confirmé & approuvé le contrat d'échange passé entre les commissaires nommez par Sadite Majesté, d'une part; & le sieur duc de Chevreuse, d'autre part; le premier dudit mois de fevrier des fonds, domaines & droits du duché de Chevreuse, mentionnez audits contrats & lettres avec le comté de Montfort, appartenant à sadite Majesté, lesquels domaines, fonds, mouvances, censives, justices, ressorts & tous autres droits generalement quelconques dudit comté de Montsort delaissez en contr'échange audit sieur duc de Chevreuse, Sa Majesté veut être & demeurer unis à perpetuité au château de Dampierre, ancien membre dudit duché de Chevreuse, avec les fiefs, seigneuries, justices & paroisses de Dampierre, Senlisses, Maincourt, Saint Forget & Choisel, & tous les droits de mouvances, justices & ressorts que ledit sieur duc de Chevreuse 2 toujours eu jusqu'à present dans l'étendue desdites paroisses, aux reserves y contenuës, & ne former & composer le tout entemble qu'un seul titre & corps dudit ancien duché de Chevreuse, tel & avec tous les mêmes droits, honneurs, rangs & prérogatives attachez à icelui par les lettres d'érection & confirmation des mois d'avril 1555. & decembre 1667, avec faculté de dispolet des fonds & domaines dudit comté de Montfort comme de son propre patrimoine, ainsi qu'il est plus au long contenu & déclaré par lesdites lettres, ledit contrat d'échange susdatté du 1. sevrier 1692, conclusions du procureur general du roi, tout consideré: La chambre a E ordonné & ordonne lesdits contrats & lettres de ratification être registrez pour être executez selon seur forme & teneur, aux clauses portées par ledit contrat, à condition que l'évaluation desdites terres & domaines du duché de Chevreuse & celles dudit comté de Montfort & dépendances sera saite à la requête & en presence du procureur general du roi, par les officiers de ladite chambre qui seront par elle commis à la charge de faite la foi & hommage au roi dudit duché de Chevreute, & d'en fournir l'aveu & dénombrement en la chambre dans le temps porté par la coutume, à compter du jour de la clôture du procés verbal de ladite évaluation, pour laquelle faire Tome I'.

ladite chambre a commis messieurs Nicolai, premier president, Le Ragois president; du Lieu, Pachau & du For conseillers-maîtres, & le Bel conseiller-auditeur. Fait les bureaux assemblez le cinquiéme jour de mars 1692. Signe, RICHEA.

Arrêt du conseil, qui ordonne que le duc de Luynes aura la disposition des offices de président , lieutenant general, civil & criminel , enquesteur & examinateur du bailliage de Montfort-l'Amaury.

Extrait des registres du conscil d'état.

Du vingt-sept Mars 1725.

EU au conseil d'état du roi, l'arrêt rendu en icelui le premier sevrier 1724. sur la requête présentée par Charles-Philippe d'Albert, de Luynes & de Chevreuse, comte de Montfort-l'Amaury, pair de France, par laquelle il a conclu à ce qu'il plut à Sa Majesté ordonner que l'arrêt du conseil d'état du 22. Janvier 1692. le contrat d'échange fait entre le seu roi & le sieur duc de Chevreuse, les lettres patentes confirmatives dudit échange, l'édit de suppression des anciens officiers toyaux du bailliage de Montfort, l'arrêt de liquidation de la finance de ceux dont le sieur Nicolas Percheron étoit lors pourvû, sa quittance de remboursement donnée en consequence, ensemble l'ordonnance de Blois & édit du feu roi, pour raison du rachat de l'annuel, seront exécutées selon leur forme & teneur; ce faisant, sans s'arrêter à l'arrêt du conseil des parties du 1. septembre 1723. le suppliant maintenu au droit de disposer des offices du président, lieutenant general civil, lieutenant general criminel, commissaire enquesteur & examinateur du bailliage royal de Montfort, dont le sieur Percheron est revêtu, vacation arrivant, par lequel arrêt il a C été ordonné que ladite requête sera communiquée au sieur Percheron pour y fournir de réponse dans le délai de l'ordonnance, sinon & à saute de ce faire dans ledit temps & icelui passé, il y sera fait droit ainsi qu'il appartiendra, au bas duquel arrêt est la fignification faite d'icelui le 16. du mois de fevrier au fieur Puy de Rony, avocat au conseil dudit sieur Percheron, la requête présentée à Sa Majesté par Nicolas Amedée Percheron, avocat en parlement, par laquelle il conclut à ce que pour les causes & moyens y contenus, il plut à Sa Majesté lui donner acte, de ce que pour réponse à la requête interée en l'arrêt du conseil obtenu par le sieur duc de Luynes le premier février 1724, signissé du 16, dudit mois, il employe le contenu en sa requête & pieces jointes à icelle : en consequence sans avoir égard à la demande dudit sieur duc de Luynes portée par ladite requête, le declarer non recevable en icelle & l'en débouter avec dépens, ladite requête signée du sieur Percheron & Puy de Rony son avocat, signifiée au sieur Castel avocat dudit sieur duc de Luynes le 31. mars 1714, autre requête dudit sieur Percheron par laquelle il a demandé qu'il lui sut permis de joindre à sa requête les pièces y énoncées aux inductions qui en ont été D tirées: failant droit au surplus sur l'instance d'entre les parties, adjuger au suppliant les fins & conclusions par lui prises avec dépens, ladite requête signifiée le 12. avril suivant, autre requête dudit sieur Percheron signifiée le 24. dudit mois d'avril, autre requête dudit sieur Percheron, par laquelle il a demandé acte, de ce que pour plus amples moyens & défentes en l'instance, il employe le contenu en sa requête avec les pièces y jointes; en consequence, faisant droit sur l'instance lui adjuger ses fins & conclusions, & condamner ledit sieur due de Luynes aux dépens, ladite requête signée dudit sieur Puy de Rony, & signissée au sieur Castel, avocat dudit sieur duc de Luynes, le 19. mai 1724. autre requête dudit-sieur duc de Luynes, par laquelle il a demandé acte de ce que pour réponse aux deux requêtes du sieur Percheron, & pour contredits aux pièces qui y sont jointes, il employe le contenu en sa requête; en conséquence lui adjuger les conclusions par lui prises en sa requête inserée en l'arrêt de soit communiqué du 1. février 1724. & condamner ledit Percheron aux dépens, ladite E requête signée du sieur Castel avocat, & signifiée audit sieur Puy de Rony, avocat dudit sieur Percheron, le 26. mai audit an, autre requête dudit sieur duc de Luynes par laquelle il a demandéacte de ce que pour réponse à la derniere requête dudit sieur Percheron, & pour contredits à sa production nouvelle, il employe le contenu en sa requête, en consequence, lui adjuger les conclusions par lui prises en l'instance avec dépens, ladite requête signée dudit sieur Castel & signifiée audit sieur Puy de Rony le 20,

juin suivant. Autre requête dudit sieur Percheron, par laquelle il a demandé acte de ce A que pour réponse aux deux requêtes qui lui ont été signifiées le 26: mai & 20. juin,il employe le contenu en la requête : en consequence, faisant droit sur l'instance, sui adjuger les fins & conclusions par lui prises par la requête significe le trente-un mars 1724. & condamner ledit sieur duc de Luynes aux dépens, ladite requête signée dudit sieur Puy de Rony & signifiée le 27. dudit mois de juin. Vû les pieces jointes ausdites requêtes, sçavoir à celles dudit sieur duc de Luynes, les arrêts du conseil des 28. août, 22. septembre 1691. & 22. janvier 1692. le contrat d'échange en question du premier sevrier 1692. les lettres patentes expediées sur icelui enregistrées au parlement & en la chambre des comptes les 28, du même mois & 5, mars suivant, l'édit de suppression des anciens offices & de creation d'offices pour les cas royaux au bailliage de Montfort à la nomination dudit sieur duc de Chevreuse dudit mois de fevrier 1692. l'arrêt du conseil postant liquidation de la finance des anciens offices dont étoit pourvû le dit sieur Percheron du 5. aoust dudit an, & sa quittance generale de son remboutsement à la décharge du garde du tresor royal du 19. novembre suivant; extrait du procés verbal des commissaires de la chambre des comptes pour l'évaluation des terres de Chevreuse & du comté de Montsort-l'Amaury, commencé le 26. Mars 1692, clos le 17, decembre 1706, portant que le droit de nomination aux offices appartient audit sieur duc de Chevreuse; autre extrait du procés verbal d'évaluation des terres & leigneuries de Villepreux & de Renemoulin cedées au roi pour supplément d'échange dudit duché de Chevreuse, ledit procés verbal commencé le 21. aoust 1706. clos & arrêté le 17. decembre suivant, les pieces jointes aux requêtes dudit sieur Percheron, consistant, sçavoir, imprimé desdits arrêts du conseil des 28. aoust 22. septembre 1691, 22. janvier 1692. & le contrat d'échange dudit duché de Chevreuse avec le comté de Monfort-l'Amaury en datte du premier sevrier 1692, autre imprimé de l'édit du mois de sevrier 1692, portant suppression des offices dudit Montfort-l'Amaury, & creation d'autres nouveaux offices, dont la nomination appartiendra audit sieur duc de Chevreuse, la nomination faite par ledit C sieur duc de Chevreuse le 26 mars 1692 de la personne de Nicolas Percheron, pour être pourvus de plusieurs offices, & entr'autres de celui de president & lieutenant general au bailliage de Montfort-l'Amaury, les lettres de provision de Sa Majesté expedices en la grande chancellerie le 28. avril 1692, remplie du nom dudit sieur Percheron, quittance du sieur Bertin tresorier des revenus casuels du 15. avril 1711. de la somme de deux mille deux cent quarante-quatre livres payée par ledit sieur Percheron, pour le rachat du prest & annuel desdits offices; arret du conseil du 28. juin 1701. portant que les gages des offices du bailliage de Montfort-l'Amaury seront employez dans l'état des domaines de la generalité de Paris, autre quittance dudit sieur Bertin, tresorier des revenus casuels du 25. novembre 1722, de la somme de 2040, liv. 8, sols 8. deniers, payée par ledit sieur Percheron pour le premier tiers du tiers de l'évaluation faite au conseil de son office de président & lieutenant general de Montsort-l'Amaury, la procuration ad resignandum du 14. mars 1722. passée par ledit sieur Nicolas Percheron, au profit de Nicolas-Amedée Percheron son fils, pour être pourvû desdits offices de président & lieutenant à Montfort. Le procès-verbal du 21. avril 1722. de la requisition faite par ledit sieur Percheron audit sieur duc de Luynes de lui accorder sa nomination pour lesdits offices. Arrêt du conseil d'état privé du roi du premier Septembre 1723, par lequel ayant aucunement égard à l'opposition au titre formée par ledit sieur duc de Luynes, il a été ordonné qu'en payant par ledit sieur Percheron dans les parties casuelles dudit sieur duc de Luynes le droit de resignation desdits offices, suivant le rolle d'évaluation qui en a été arrêté au conseil, ledit sieur duc de Luynes sera tenu de lui délivrer sa nomination audit office pour lui être en E consequence toutes provisions expedices, dépens compensez; l'acte d'offres fait par ledit sieur Percheron de payer audit sieur duc de Luynes le droit de résignation desdits offices en datte du premier sevrier 1724, quittance du sieur Bertin, trésorier des revenus casuels de Sa Majesté du cinq dudit mois de sevrier de la somme de quatre cens quatre-vingt-quinze liv. payée par ledit sieur Percheton pour la résignation desdits offices. Autre quittance du sieur Moussle, tresorier du marc d'or, du 14. mars suivant, de la somme de 270, liv. payée par ledit sieur Percheron pour le droit de marc d'or desdits offices. L'acte d'opposition formée au titre desdits offices par ledit sieur duc de Luynes le 11. du mois de sévrier 1724. Arrest du conscil d'état privé du roy du 21. dudit mois de février, par lequel il est ordonné que la requeste du sieur Percheron sera communiquée dans trois jours au sieur duc de Luynes pour

y répondre dans le même délay, pour ce fait être ordonné ce qu'il appartiendra, & A à faute de ce faire, qu'il sera passe outre au sceau des provisions dudit office au profit du sieur Percheron; & à cet esset sa majesté a donné main-levée de toutes oppositions saites ou à saire, pour lesquelles ne sera differé : ledit arrest signifié audit sieur duc de Luynes & au sieur Boucot, garde des rolles des offices de France, les 6. & 15. mars 1724. Autre arrest du conseil du 13. dudit mois de mars, qui ordonne que faute par ledit sieur duc de Luynes d'avoir fourni de réponte à la requeste du 21. sévrier précedent, ledit arrest sera executé, & en consequence qu'il sera passé outre au sceau & expedition des provisions desdits offices au profit dudit sieur Percheron, & ledit arrest & quitrance de la finance payée aux parties casuelles de sa majesté, sur le resus dudit sieur duc de Luynes de donner sa nomination ausdits offices, & condamne ledit sieur duc de Luynes aux dépens liquidez à cinquante livres, non compris le droit de controlle; au bas duquel arrest est la signification faite audit sieur duc de Luynes le 15. dudit mois de mars. Copie de l'arrest du conseil du premier février 1724 rendu sur la requeste dudit sieur duc de Luynes, signifié audit sieur Percheron le 16. dudit mois de sévrier. Veu aussi le dire du sieur Magneux l'un des inspecteurs generaux du domaine, auquel lesdites requelles & pieces ont été communiquées : Ouy le rapport du sieur Dodun, conseiller ordinaire au conseil royal, controlleur general des finances, Le roy en son confeil, faisant droit sur le tout, a ordonné que le contrat d'échange fait entre le feur loy & le sieur duc de Luynes le premier février 1692. & les lettres patentes expedices en consequence, dudit mois de février, enregistrées au parlement le 28. dudit mois, & à la chambre des compres le 5. mars luivant, leront executez selon seur forme & teneut; ce faisant, sans s'arrêter à l'arrest du conseil du premier septembre 1723, ni à celui du 13. du mois de mars 1724, ordonne que ledit sieur duc de Luynes aura la dispolition des offices de president, lieutenant general, civil & criminel, enquesteur & C examinateur du bailliage de Montfort-l'Amaury, conformément audit contrat d'échange. Fait au conseil d'état du roy tenu à Marly le 27. mars 1725. Collationné, tigné, Goujon.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre, au premier notre huissier ou sergent sur ce requis. Nous te mandons & commandons que l'arrest dont l'extrait est cy-attaché sous le contre-scel de notre chancellerie, cejour-d'huy donné en notre conseil d'état pour les causes y contenues, tu signifies à tous qu'il appartiendra, à ce qu'aucun n'en ignore, & faire en outre pour son entiere execution, à la requeste de notre trés-cher & trés-amé cousin Charles-Philippe d'Albert de Luynes, y dénommé, tous commandemens, sommations & autres actes & exploits requis & necessaires, sans autre permission: car tel est notre plaisir. Donné D à Marly le vingt-septième jour de mars l'an de grace mil sept cens vingt-cinq, & de notre regne le dixième. Par le roy en son conseil, signé Goujon. Scellé le 12. avril 1725.

Le treizième avril mil sept cens vingt-cinq, signissé & laissé copie à maistre Puy de Rony, avocat de partie adverse, en son domicile parlant à son clerc. Par nous huissier ordinaire du roy en ses conseils, signé Brisse.

L'an mil sept cent vingt-cinq, le vingtième jour d'Avril, à la requête de haut & puissant seigneur monseigneur Charles-Philippe d'Albert duc de Luynes & de Chevreuse, comte de Monsort l'Amaury, pair de France, nommé en l'arrest du Conseil d'état du roi, donné à Marly le vingt-septième jour de Mars dernier, signé Goujon; & en la commission obtenue sur icelui ledit jour 27. Mars dernier, signé par le roi en son Conseil, Goujon, & scellé le douze mars aussi dernier. J'ai Jacques Petit huissier royal au bailliage dudit Montsort, y demeurant, soussigné, signisé, baillé copie, & dûëment sait à sçavoir le contenu audit arrêt, & commission à M. Nicolas Amedée Percheron, avocat en Parlement, subdelegué de Monseigneur l'Intendant, demeurant audit Monsort aussi dénommé en son domicile parlant à sa servante domestique, à ce que ledit sieur Percheron n'en ignore, & lui ai laissé copie dudit arrêt, commission, & du present exploit, dont acte. Signé, Petit.

## A 对以到外面到达,这是成为是是是是是一种的。

# LA ROCHEGUYON, DUCHÉ

1



Burelé d'argent ér d'azur à trois chevrons de gueules fur le rout, qui est de la Rochefoucaud.

C JEANNE-CHARLOTTE du Plessis, petite-sille de ROGER du Plessis, duc de la Rocheguyon, pair de France, porta l'an 1659, les terres de Liancourt & de la Rocheguyon dans la maison de la Rochesoucaud par son mariage avec François VII du nom duc de la Rochesoucaud; ce dernier obtint depuis une nouvelle érection de la seigneurie de la Rocheguyon en duché pour lui & ses heritiers mâles & semelles par lettres données à S. Germain en Laye au mois de novembre 1679, registrées le 27, mars 1681. Le roi Louis XIV, par ses lettres du mois de novembre 1703, registrées le 27, du même mois, ordonna que la terre & seigneurie de la Rocheguyon, ne seroit plus mouvante du comté de Chaumont en Vexin, mais de la grosse tour du louvre. FRANCOIS duc de la Rochesoucaud & de la Rocheguyon, pair & grand veneur de France & grand maître de la garderobe du roi, obtint par lettres données à Marly au meis de sevrier 1713, registrées le 4, mars suivant, la permission de donner le duché de la Rocheguyon à ALEXANDRE de la Rochesoucaud, comte de Duretal son silve puiné, nonobstant l'édit du mois de mai 1711. Voyez les pieces qui suivent concernant cette éression. La genealogie de la maison de la Rochesoucaud, se trouve tome IV, de cette instoire, page 418. É suivantes.

# PIECES CONCERNANT LE DUCHE DE LA ROCHEGUYON.

Erection du duché de la Rocheguyon. Du mois de Novembre 1679.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, à tous presens & à venir, Salut. Le seu roi notre trés-honoré seigneur & pere de glorieuse mémoire, que Dieu absolve, voulant reconnoître les grands & recommandables services qui lui avoient été rendus & au roi Henry le grand notre ayeul par François de Silly, comte de la Rocheguyon, chevalier de nos ordres & grand louvetier de France, en plusieurs occasions importantes, à l'exemple de ses ancêtres; auroit érigé en sa faveur par ses lettres du mois de janvier 1621, la terre, seigneurie & comté de la Rocheguyon, ses appartenances & dépendances, en titre, dignité, nom & prééminence de duché & pairie de France, pour en jouir par lui & ses successeurs mâles, & ledit sieur de Silly, comte de la Rocheguyon, étant depuis decedé sans hoirs, & ladite terre de la Rocheguyon étant venue par succession à Roger du Plessis, seigneur de Liancourt, chevalier de nos ordres. Ledit seu roi notre pere voulant parteme F.

reillement le traiter savorablement, par la même consideration des services qu'il lui avoir rendus, tant en qualité de son premier écuyer & en celle du premier gentil- A homme de sa chambre, qu'en plusieurs autres occasions & emplois considerables, auroit par autres ses lettres du mois de mai 1643, derechef, & entant que besoin seroit; créé & érigé en faveur dudit sieur de Liancourt, ladite terre & seigneurie de la Rocheguyon en titre, nom & dignité de duché & pairie de France, pour en jouir pareillement par lui & par ses successeurs mâles, & parce qu'à défaut d'iceux ledit titre de duché & pairie le trouve éteint, & que ladite terre de la Rocheguyon est à present és mains de notre trés-cher & bien-amé cousin François de la Rochefoucaud, fils ainé de notre cousin le prince de Marcillac, & de défunte notre cousine Jeanne-Charlote du Plessis de Liancourt, petite-sille & seule heritiere dudit Roger du Plessis; nous avons crû devoir faire subsister en sa faveur du moins le titre de duché dont ladite terre a tant de fois été decorée, & pouvoir lui donner de plus grandes marques de notre affection, aprés lui en avoir donné de notre munificence, en l'honorant comme nous avons fait des charges de grand veneur de France & grand maître de notre garderobe, à la survivance de notredit cousin le prince de Marcillac son pere, afin de reconnoître en sa personne les grands, importans & agreables services qui nous ont été rendus-par notredit cousin le prince de Marcillac, en plusieurs charges & emplois de guerre, desquels il s'est acquitté à notre entiere latisfaction, & ceux qu'il nous rend journellement prés de notre personne en la fonction desdites charges, nous promettant d'ailleurs par les grandes qualitez qui sont en la personne de notre-dit cousin François de la Rochesoucaud, en suivant les traces de notre cousin le prince de Marcillac son pere, & de ses ayeuls, qu'il se rendra digne des graces que nous voulons bien ainsi lui faire. Scavoir failons que pour ces causes & autres grandes considerations à ce nous mouvans & de notre propre mouvement, grace speciale, pleine puissance & autorité royale, avons de nouveau créé, érigé & élevé, créons, érigeons & élevons par ces presentes signées de notre main, ladite terre & comté de la Rocheguyon, circonstances & dépendances, en titre & dignité de duché, pour en jouir par notredit cousin de la Rochefoucaud, & ses enfans & descendans, tant mâles que semelles, nez & à naître en loyal mariage, seigneurs proprietaires dudit duché, des titres, honneurs, dignitez, rang, prérogatives & précinimences y apparzenans, & tout ainsi qu'en jouissent les autres ducs de notre royaume, soit en assemblée de noblesse, faits de guerre qu'autres lieux & actes de séance, honneur & rang & ce sous le ressort immediat de notre cour de parlement de Paris, en laquelle nous voulons que les appellations qui seront interjettées des officiers dudit duché ressortillent nuement & sans moyen; & à cet effet, avons iceluy comté & ce qui en dépend, distrait & exempté, distrayons & exemptons de tous nos autres sieges, cours & jurisdictions où elles avoient accoutumé de ressortir, tant en premiere instance D que par appel, avant la presente érection, & en tous cas, sors & excepté les royaux seulement, dont la connoissance appartiendra à nos juges, pardevant lesquels ils avoient accoutumé de ressortir, à la charge d'indemniser nos officiers qu'il appartiendra, si fait n'a été, lequel duché notredit cousin de la Rochesoucaud, tiendra nûëment de nous en plein fies à cause de notre comté de Chaumont, sous une seule foi & hommage, qu'il leta tenu de prêter en ladite qualité de duc, & comme tel, voulons & entendons que tous ses vassaux le reconnoissent, & quand le cas y écherra lui fassent & prêtent, à sesdits enfans & descendans, tant mâles que semelles, la soi & hommage & autres reconnoissances, baillent aveus & dénombremens, fassent & payent les devoits selon la nature des terres qu'ils tiennent de lui audit titre, en qualité de duc, & pour l'exercice de jurisdiction dudit lieu, voulons que notredit cousin de la Rochefoucaud puisse faire créer & établir un siege de duché audit lieu de la Rocheguyon, auquel il y aura un senéchal, un lieutenant, un procureur siscal, un gressier & le nombre d'officiers accoutumez pour rendre la justice, & sans qu'en E consequence de la presente confirmation ou nouvelle étection dudit duché, à défaut d'hoirs mâles, ledit duché puisse être par nous ni par les rois nos successeurs réuni à la couronne, en consequence des édits & declarations des années 1566. 1579. & 1582. & autres reglemens faits pour l'erection des duché, marquilat & conté, de la rigueur desquels édits & reglemens nous avons dispensé & dispensons ledit duché par cesdites presentes. Si donnons en mandement à nos amez & seaux les gens tenans nos cours de parlement & chambre des comptes à Paris, & autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra, que ces presentes ils fassent lire, publier & entegistrer & du contenu en icelles jouir & user notredit cousin de la Rochesoucaud,

A & ses ensans & descendans mâles & semelles, pleinement, paisiblement & perpetuellement, cessans & saisant cesser tous troubles & empêchemens: Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose serme & stable, nous avons sait mettre notre scel à cesdites presentes. Donné à S. Germain en Laye au mois de novembre 1679. & de notre regne le trente-septième.

Lettres patentes, par lesquelles le roi, à la priere des duc de la Rochesoucand & de la Rochesouvon pere & fils, permet au duc de la Rochesouvon de donner à Alexandre de la Rochesoucaud, comte de Duretal, son second fils, le duché de la Rochesouvon, pour en jouir & ses descendans mâles, conformement à l'édit du mois de mai 1711, ces lettres données à Marly au mois de sevrier 1713. registrées au parlement le 4, mars suivans.

OUIS, par la grace de dieu, roi de France & de Navarre, à tous présens & à venir, salut: Notre trés-cher & bien-amé cousin François de la Roche-B foucaud, duc de la Rocheguyon, grand veneur de France, & grand-maître de notre garderobbe, en survivance de notre trés-cher & bien-amé cousin François, duc de la Rochesoucaud, pair de France son pere, nous a trés-humblement remontré qu'il a l'avantage d'avoir dans sa maison deux terres décorées du titre de duché; scavoir, celle de la Rochefoucaud, érigée en duché pairie de France dés l'année 1622. dont notredit cousin le duc de la Rochefoucaud, vient de faire, sous notre bon plaisir, sa démission en faveur de notredit cousin le duc de la Rocheguyon, par acte du 18. du présent mois de février, & celle de la Rocheguyon, qui après avoir été deux sois honorée du titre de duché pairie par le seu roi, notre très-honnoré seigneur & pere de glorieuse memoire a été pour la troisséme fois érigée en titre de duché, en faveur de notredit cousin le duc de la Rocheguyon, & de ses enfans & C descendans mâles & semelles à perpetuité par nos lettres patentes du mois de novembre 1679, enregistrées en notre cour de parlement le 27, mars 1681, que comme les seigneurs de notre royaume qui ont dans leurs maisons plusieurs titres, soit de pairies, soit de duchez, ne peuvent, sans notre permission, les départir entre leurs enfans, notredit cousin le duc de la Rocheguyon, qui dans l'état présent de sa famille, & par les raisons qui nous sont connues, ne peut établir notre trés-cher & bien-amé cousin Alexandre de la Rochesoucaud, comte de Dureral, mestre de camp d'un regiment de cavallerie entretenu pour notre service, son fils puiné d'une maniere convenable à sa naissance, si nous ne lui permettons de donner à sondit fils puiné la terre de la Rocheguyon avec le titre de duché qui y est attaché, nous auroit supplié pour le bien de sa maison, & pour y perpetuer autant qu'il est possible les grandes dignités dont nous l'avons décorée de lui accorder notre permission à ce necessaire, pourquoi voulant donner à notredit cousin le duc de la D Rochefoucaud, qui nous a fait la même priere, & à notredit cousin le duc de la Rocheguyon de nouvelles marques, du souvenir que nous conservons des importans & agréables services qu'ils nous ont rendus à l'exemple de leurs ancêtres dans les charges & emplois de guerre où ils nous ont trés-dignement servi, & notre ésat, de la latisfaction que nous avons de ceux qu'ils nous rendent journellement prés de notre personne dans les fonctions de leurs charges, & de l'esperance que les bonnes qualitez & les premiers services de notredit cousin le comte de Dutetal nous donne, de!le voir un jour marcher sur leurs traces, nous sommes portez d'autant plus volontiers à accorder cette permission à notredit cousin le duc de la Rocheguyon, que le duché & pairie de la Rochefoucaud plus ancien & plus élevé en dignité, doir suffire pour remplir les vœux de son fils ainé & de ses décendans, en cas qu'il quitte l'état reclessastique, & qu'il laisse des enfans capables de lui succeder en cette dignité. A ces causes, & autres grandes considerations à ce nous mouvans, sçavoir failons, que de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, nous avons permis & permettons par ces présentes, signées de notre main, à notredit cousin le duc de la Rocheguyon, de donner à notredit cousin le comte de Duretal, son fils puiné la terre & duché de la Rocheguyon, ses appartenances, circonstances, & dépendances & annexes pour en jouir par notredit cousin le comte de Duretal, & ses descendans mâles, conformement à notredit édit du mois de mai 1711. concernant les duchez pairies à la charge par notredit cousin le comte de Duretal, de recompenser son frere aîné & ses autres freres & sœurs, des droits qui lors de l'ouverture de la succession de notredit cousin le duc de la Rocheguyon, se trouveront leur appartenir à caule de ladite terre de la Rocheguyon, & ce, à raison du denier vingt-

cinq du revenu actuel. Si donnons en mandement à nos amez & feaux les gens tenans A notre cour de parlement à Paris, & autres nos justiciers qu'il appartiendra, qu'ils fassent lire, publier & enregistrer ces presentes, & du contenu en icelles jouir & user notredit cousin le duc de la Rocheguyon, le comte de Duretal & ses descendans males, pleinement, passiblement & perpetuellement, cessans & faisans cesser tous troubles & empêchement, nonobstant toutes coutumes & usages contraires auquel nous avons dérogé & dérogeons par ces présentes: Car tel est notre plaisir, & asin que ce soit chose serme & stable à toujours, nous y avons sait mettre notre scel. Donné à Marly au mois de sevrier, l'an de grace 1713. & de notre regne le soixante & dixième, signé, LOUIS. Et sur le reply, Phelypaux, & scellées du grand sceau de cire verte.

Registrées, ony le procureur general du roi, pour jouir par l'impetrant ledit Alexandre de la Rochesoucaud, son fils puiné & ses descendans mâles de leur esset & contenu, & être exécutées selon leur sorme & teneur, suivant & conformement à l'arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement le 4 mars 1713, signé, Dongois.

## SUBMIXER STREET STREET

## BEAUFORT-MONTMORENCY,

# DUCHÉ



De Montmorency chaigé en cœur d'un écu aux armer de Luxembourg.

PRE'S la mort de FRANCOIS de Vendôme, duc de Beaufort, Pair de France, arrivée en 1669. CHARLES-FRANCOIS-FREDERIC de Montimorency-Luxembourg, Pair de France, acquit la terre & seigneurie de Beausott, dont il obtint du roy Louis XIV. l'érection en duché pour lui, ses ensans & descendans, tant mâles que semelles, nez & à naître en loyal mariage, à perpetuite & sous le resour immediat du parlement de Paris, par lettres du mois de may 1688. registrées le 13, juillet de la même année, & par autres lettres données à Versailles au mois de novembre 1689. registrées au parlement de Paris le 2. janvier 1690. ce prince ordonna que le duché de Beausort seroit dorénavant appellé le duché de Montmorency. Voyex les pieces qui suivent concernant sette érection, & tome III. de cette histoire, pages E 566. & suiv. où est rapportée la genealogie de la maison de Montmorency.

PIECES

C

D

# DE BEAUFORT-MONTMORENCY.

Contrat d'acquisition du duché de Beausort,

Du 18. mars 1688.

URENT presens trés-haut, trés-puissant & illustre prince monseigneur Louis-Joseph duc de Vendôme, Mercœur, Beaufort, Estampes, prince d'Anet & de Martigues, gouverneur & lieutenant general pour le roy en Provence, demeurant Bà Paris en l'hôtel prieural du Temple, en son nom & comme seul & unique heritier par benefice d'inventaire de desfunte trés-haute, trés-puissante & illustre princesse madame Françoise de Lorraine, au jour de son décés veuve de trés-haut, trés-puissant & illustre prince monseigneur Cesar duc de Vendôme, Mercœur, Beaufort & Estampes, prince d'Anet & de Martigues, ses ayeuls paternels, & M. Simon Duchon, bourgeois de Paris, y demeurant grande rue du Bac fauxbourg S. Germain, paroisse S. Sulpice, curateur créé à la succession vacante dudit dessunt seigneur duc lesquels mondit seigneur duc eldits noms & ledit Duchon aussi audit nom, ont vendu, cedé, quitté, transporté & délaissé par ces presentes, & promettent chacun à leur égard garantir de tous troubles, don, douaires, dettes, hypoteques, évictions, substitutions, alienations, & autres empêchemens generalement quelconques, à très-haut & très-puissant seigneur monseigneur Charles-François-Frederic de Montmorency-Luxembourg, prince de Tingry, duc & Pair de France, demeurant à Paris en son hôtel rue Neuve S. Honoré, paroisse S. Roch, à ce present & acceptant, acquereur pour lui, ses hoirs, & ayans cause, les duché & pairie de Beaufort siz en la province de Champagne, confistant en Baronie de Beaufort, Soulaines, Larzicourt & Jaucourt, plus la seigneurie de Villemahieu sise audit Soulaines, retirée par puissance de fief, le tout avec les appartenances, dépendances & annexes desdits duché & pairie, qui se trouveront avoir été acquises par vente ou échange par mondit seigneur de Vendôme, messeigneurs ses pere & ayeuls, & mesdames ses ayeules & bisayeules, & qui ont été compris dans les baux generaux & particuliers desdites terres & seigneuries, le tout expolé jusques à present dans l'étendue de la province de Champagne & lieux circonvoisins avant & depuis l'érection qui en a été faite esdits duché & pairie, sans en rien excepter, reserver ni retenir en quelque manière & pour quelque cause que ce D soit ou puisse être, encore qu'elles ne soient plus particulierement exprimées, & tout ainsi que monseigneur duc de Vendôme & ses auteurs les ont possedées, déclarant qu'il n'en a été yendu, distrait ni aliené aucune chose par eux ni par lui desdits duché & pairie, leurs appartenances, dépendances & annexes, relevant immédiatement en plein fief, foy & hommage de la majesté à cause de la Tout-du-Louvre dont les appellations ressortissent au parlement de Paris, ainsi qu'il est porté par les lettres d'érection d'iceux, données par le roy Henry IV. au mois de juillet 1597. registrées où besoin a été, impetrées par haute & puissante dame madame Gabrielle d'Estrées, marquise de Monceaux, à laquelle elles appartiennent au moyen des acquisitions qu'elle en avoit saites avant lesdites lettres, de trés-haute & trés-illustre princesse madame Catherine de Cleves, duchesse de Guile, sçavoir desdites terres & seigneuries de Beaufort & autres en dépendantes, par contrat fait double entr'elles, E & desdites terres & seigneuries de Jaucourt & Larzicourt par autre contrat, lesdits contrats passez l'un comme l'autre pardevant Linon & Croissette notaires à Paris le sixième jour dudit mois de juillet; charges de droits & devoits seigneuriaux & séodaux ordinaires & accoutumez suivant les coutumes des lieux, pour toutes & lans autres charges, dettes, hipoteques ni redevances foncieres quelconques, franches & quittes des arrerages du passé jusqu'à ce jour, appartiennent à mondit seigneur duc de Vendôme, en consequence de la substitution faite par ladite dessurte dame Gabrielle d'Estrées sa bisayeule, par le contrat de mariage d'entre ledit seu seigneur duc de Vendôme & ladite dame Françoise de Lorraine ses ayeul & ayeule paternels, passé le 5. avril 1598, ladite substitution declarée ouverte au profit dudit seigneur duc de Tome V.

Vendôme par arrêt du conseil d'état du 24. janvier 1678, qui finit en sa personne & à ladite succession vacante dudit seigneur Cesar duc de Vendôme à cause des ac- A quisitions par lui faites, pour desdits duché & pairie, leurs appartenances, dépendances & annexes & autres choses presentement vendues, jouir, faire & disposer par ledit seigneur acquereur, seldits hoirs & ayans cause, comme de chose à eux appartenante, de leur vrai & loyal acquet, au moyen des presentes, & tout ainsi que mondit seigneur duc de Vendôme, ses prédecesseurs & leurs fermiers en ont bien & duement joui ou dû jouir, à commencer du premier jour de janvier dernier : Comme aussi mondit seigneur duc de Vendôme cede & délaisse audit seigneur acquereur, ce acceptant, les deux tiers des droits seigneuriaux dûs pour la presente à sa majesté, qui en a fait don par brevet à mondit seigneur de Vendôme, qui promet sur icelui d'obtenir les lettres necessaires & les fournir avec ledit brever audit seigneur acquereur dans quinze jours prochains; & quant à l'autre tiers desdits droits seigneuriaux, il sera payé par ledit seigneur acquereur : cette vente faite à ladite charge seulement, & d'entretenir les baux, si aucuns ont été faits, des revenus desdits duché & pairie, leurs appartenances & dépendances, si mieux n'aime ledit seigneur acquereur acquitter mondit seigneur duc de Vendôme des dommages & interêts, si aucuns étoient prétendus par les fermiers en cas de dépossession, & outre moyennant la somme de quatre cens soixante mille livres, en déduction de laquelle mondit seigneur duc de Vendôme reconnoît & contesse avoir reçu dudit seigneur acquereur qui lui a fait bailler & délivrer comptant, presens les notaires soussignez, en louis d'or, louis d'argent & monnoye, le tout bon, la somme de soixante mille livres tant pour les deux tiers desdits droits seigneuriaux cy-dessus cedez, appartenans à mondit leigneur duc de Vendôme, que pour le pot de vin en saveur de la presente vente & autrement, de laquelle somme de soixante mille livres mondit seigneur duc se contente & en quitte ledit seigneur acquereur; & les quatre cens mille liv. C restans, ledit seigneur acquereur promet & s'oblige les bailler & payer en l'acquit & décharge de mondit (eigneur duc esdits noms, & dudit Duchon audit nom, és mains de Robert Sanson, écuyer, conseiller, secretaire du roy, receveur des consignations du parlement, avec l'interêt à raison du denier vingt jusques à ladite confignation, à compter dudit jour premier janvier dernier, & ce aussi-tôt que le de-etet cy-aprés stipulé lui aura été délivré en bonne sorme sans....pour estre ladite somme & les interêts payez & distribuez aux creanciers de la maison, suivant l'ordre qui en a été fait ; au moyen duquel payement ledit duché-pairie, leurs appartenances & dépendances, annexes & autres choles presentement vendues, tous les autres biens, meubles & immeubles presens & à venir deviendront propres dud. seigneur acquereur qui les a aussi obligez & hypotequez, sans que l'une desd. obligations deroge à l'autre; transportant en outre mondit seigneur duc de Vendôme eldits noms, & ledit Duchon audit nom audit seigneur acquereur, tous droits de proprieté, noms, raisons, ac- D tions, rescindans & rescisoires qui peuvent leur appartenir esdits duché & pairie, leurs appartenances & dépendances, annexes & autres choses, même les actions tant contre les fermiers & autres pour dégradations, démolitions, déperissement des bâtimens, bois & autres domaines, droits & devoirs desdits duché & pairie, leurs appartenances & dépendances, annexes & autres choses presentement vendues, qu'ils peuvent avoir fait, dont ils peuvent être tenus, que contre ceux qui ont usurpé partie deldits domaines, droits & devoirs, s'en dessaissslant, voulant le procureur, le porteur donnant pouvoir promettre audit seigneur duc de sournir de bonne soi audit seigneur acquereur tous les titres & decrets contre eux, adveus & dénombremens, papiers, cueilloirs, terriers, centives & autres pieces concernant la proprieré & possession desdits duché & pairie, leurs appartenances & dépendances, annexes & autres choses presentement vendues, suivant le bref état qui en sera fait E pour estre joint au present contrat dans trois mois prochains, consentant que toutes autres pieces & titres, si aucuns sont és mains des officiers desdits duché & paizie & autres personnes, soient délivrez audit seigneur acquereur, quoi faisant, ils on sont valablement déchargez; déclarant ledit seigneur acquereur que ladite somme de soixante mille livres cy-dessus payée, est la même somme qu'il a conjointement avec trés-haute & trés-puissante dame madame Marie-Anne d'Albert son épouse, reçûë cejourd'hui; sçavoir dix mille liv. de trés-haut & puissant seigneur Charles-Honore d'Albert, duc de Luynes, Pair de France, & de très-haute & puillante dame madame Jeanne-Marie Colbert son épouse pere & mere de ladite dame, & cinquante mille divres de monseigneur le marquis de Seignelay, secretaire d'état, oncle maternel de

A ladite dame, le tout pour partie de la dot promile à ladite dame en faveur & par le contrat de son mariage avec ledit seigneur acquereur, passé pardevant de Beauvais, l'un des notaires soussignez, & son collegue, les 26. & 27. août 1686, ainsi qu'il est porté en la quittance, étant en marge de la minute dudit contrat au desir duquel il fait la présente déclaration, asin que ladite dame soit subrogée au lieu & place de mondit seigneur duc de Vendôme, qui a consenti ladite subrogation à la requission dudit leigneur acquereur jusqu'à concurence de ladite somme de soixante mille livres, sans neanmoins aucune garentie, restitution de deniers, ni recours quelconques, aprés toutefois que ledit leigneur acquereur aura entierement payé & configné ladite somme de quatre cent mille livres & interêts d'icelle, ainsi qu'il est dit cideflus, frais & loyaux-coûts si aucuns sont dûs, pourquoi il ne sera prétendu aucune préserence & concurrence pour purger les hypoteques qui peuvent être sur ledit duché & pairie, leurs dépendances & appartenances, annexes & autres choles présentement vendus, ledit seigneur acquereur sera tenu de les saire saisir & décreter fur lui, à ses frais, en telle jurisdiction que bon lui semblera dans un an prochain, & s'en rendre adjudicataire pour ce qu'il avisera, sans être tenu à autres choses qu'ausdits prix & interêts, & si au cours & délivrance dudit decret il intervient des oppositions ou empêchemens procedans d'autre sait que dudit seigneur acquereur, mondit seigneur duc esdits noms, & ledit Duchon audit nom seront tenus de les faire lever & cesser à leurs frais, incontinent aprés la dénonciation qui leur en tera faite au domicile ci-aprés élû, en sorte que ledit decret n'en toit retardé, & si par la chalcur des encheres ladite adjudication est portée à plus haut prix, mondit seigneur duc esdits noms, & ledit Duchon audit nom, seront tenus solidairement de configner & payer le surplus de leurs deniers à la décharge dudit seigneur acquereur C & de l'acquitter de tous droits qui pourroient être pour ce dus, à peine &c. ensorte qu'il ne soit tenu que des frais d'un decret volontaire, qui ne vaudra, avec le présent contrat, que d'un seul & même titre. Car ainsi, &c. Ce fait en la présence & du consentement de trés-haut, trés-puissant & illustre prince, monseigneur Philippe de Vendôme, grand prieur de France, frere de mondit seigneur duc, demeurant audit hôtel prieural du Temple, comme aussi en présence desdits seigneur & dame, duc & duchesse de Chevreuse, demeurant à Paris au quartier S. Germain, ruë S. Dominique paroisse S. Sulpice, pour ce comparans au desir dudit contrat de mariage d'entre les seigneur acquereur & ladite dame son épouse, ladite dame duchesse dûment autorisée dudit seigneur duc, & encore en la présence de maître Charles du Tillet, chevalier marquis de la Batiere, conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, demeurant ruë neuve S. Louis, paroisse S. Gervais, maître Louis de Maupeou, chevalier comte de Brevillier, président en la premiere chambre des Enquêtes, demeurant ruë Pierre Sarrasin, paroisse S. Severin; mastre Jean Bochard, chevalier seigneur de Saron, conseiller au parlement seant en la grand chambre, demeurant au cloître Notre-Dame; maître Nicolas le Gay, seigneur de Maison-rouge, conseiller du roi en sa cour de parlement, demeurant suë des Francs-Bourgeois, paroisse S. Severin; maître Antoine de Verthamont, chevalier seigneur de Valençon, conseiller du roi en sa cour de parlement, demeurant ruë des Mathurins, paroisse de S. Benoît; maître Jean-Baptiste Larcher, chevalier seigneur de Bonney, conseiller en sa cour des aydes, demeurant ruë S. Antoine, paroisse S. Paul; maître Hugues Berthault, chevalier seigneur de Chenvailles & de Mont-Barrois, aussi conseiller du roi en sadite cour de parlement, demeurant susdite rue des Franc-Bourgeois; maître Jacques Tubeuf, conseiller maître d'hôtel du roi, demeurant ruë Montmartre, paroisse S. Eustache, & Guillaume Eschampy, écuyer conseiller secretaire du roi, maison, couronne de France & de ses finances, demeurant ruë de la Harpe, suldite paroisse S. Severin, tous créanciers & directeur des autres créanciers de ladite maison de Vendôme, lesquels ont le présent contrat pour agréable, consentent qu'il soit exécuté de point en point selon sa forme & teneur, sans préjudicier à leurs droits, actions, hypoteques & privileges, ni à l'exécution du contrat passé entre mondit leigneur & eux, & où mondit leigneur s'est obligé en son nom au payement des dettes. Et pour l'exécution des présentes & dépendances, les parties ont élu leurs domiciles irrévocables; sçavoir, mondit seigneur duc, & ledit Duchon audit nom, en la mailon de maître Jean Proust, avocat au parlement, sise ruë de la Colombe, paroisse S. Landry en la cité, & ledit seigneur acquereur en la maison de maître Didier Prieur, aussi procureur en parlement, sise rue Betizy, paroisse S.

Germain l'Auxerrois, aulquels lieux, &c. promettant, &c. obligeant, &c. chacun

en droit soi, mondit seigneur & ledit Duchon esdits noms solidairement renonçant, &c. Fait & passé, sçavoir, à l'égard de mesdits seigneurs duc de Vendôme & A grand prieur, seigneur acquereur, seigneur & dame de Chevreuse, en leurs appartemens au châreau de Versailles, où lesdits notaires se sont transportez, desdits sieurs directement en leurs maisons, & dudit sieur Duchon en l'étude de Noël de Beauvais, l'un desdits notaires sise ruë coquilliere, sussite paroisse S. Eustache, l'an mil six cens quatre-vingt-huit, le dix-huitième jour de mars avant & après midi, & ont signé.

### Erection de Beaufort en duché. Du mois de may 1688.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navare, à tous presens & à venir, Salut. Nous avons toujours desiré de conserver les premieres maisons de notre royaume dans les titres, honneurs & dignitez dont elles ont joui, & de les augmenter lorsqu'elles l'ont merité par leurs services; & considerant que notre tréscher & bien-amé cousin Charles-François-Frederic de Montmorency-Luxembourg, prince de Tingry, est islu d'une des plus illustres, qui a donné à l'étar plusieurs personnes recommandables par leur vertu & par leur valeur, qui en ont possedé les premieres charges depuis plusieurs siecles, particulierement Alberic de Mont-morency, qui du regne de Henry I. posseda la charge de connétable de France; Thibaut seigneur de Montmorency, lequel sut revêtu de la même charge en 1083. Matthieu I. qui en sur honoré du regne de Louis le jeune, & Matthieu II. pareillement sous le regne de Philippe-Auguste, lequel releva en sa personne la dignité & l'éclat de cette grande charge, qui a passé depuis à Anne de Montmorency, marê-C chal & grand maître de France, & ensuite a Henry marêchal de France, qui sur honoré de la même charge de connêtable en 1593. à l'imitation de tous lesquels & de plusieurs autres de la même maison, qui ont été marêchaux & amiraux de France, notre trés-cher & bien-amé cousin François-Henry de Montmorency, due de Luxembourg & de Piney, pair & marêchal de France, capitaine de la premiere & plus ancienne compagnie Françoise des gardes de notre corps, pere de notredit coulin le prince de Tingry a donné en toutes occasions des marques de son grand courage & de son affection pour notre service; car aprés avoir rempli plusieurs emplois de guerre convenables à son âge & à sa qualité, nous sîmes choix de lui lorsque nous déclarâmes la guerre à l'Espagne en 1667, pour servir en qualité de notre lieutenant general en notre armée en Franche-comté, & en la même année il se rendit maître de la ville de Salins & des forts considerables qui sont aux environs de cette place en si peu de temps, que nous eumes sujet d en être surpris. Un succés aussi prompt & aussi heureux nous avant des lors sait connoître ce que nous pouvions nous promettre de son experience en la guerre & de la fidelité à notre service, nous voulumes bien lui confier le commandement en chef de l'armée que nous avions lors sur pied dans le pays de Limbourg & de Luxembourg, & lui aurions depuis donné le commandement en chef de l'armée confederée dans la guerre que nous fûmes forcez d'entreprendre contre la Hollande, en quoy il répondit fort avantageusement à notre attente dans toutes les entreprises dont il fut chargé, principalement dans les sieges de Grool & de Deventer: & c'est par cette consideration que nous lui remimes le commandement des conquêtes que nous venions de faire sur les Erats Generaux des Provinces unics. Le soin particulier qu'il prit de nous conserver les places conquises, & la vigueur qu'il sit patoitte à la levée du siege de Woerden, ainsi qu'à la désaite d'un corps considerable de troupes commandé par le comte de Konssmarck, lui acquit un nouveau merite auprés de nous, qui augmenta encore par les services qu'il nous rendit en qualité de notre lieutenant general en E l'armée que nous commandions en personne dans la Franche-Comté en l'année 1674. Et voulant lui donner un témoignage glorieux de la satisfaction que nous en avions reçû, nous l'aurions sait marêchal de France l'année suivante; depuis lequel temps il a commandé nos armées pendant plusieurs campagnes, tant sous nos ordres lorique nous y étions en personne, qu'en notre ibsence, dans tous lesquels commandemens, soit es sieges de Valenciennes & de Cambray, levée du siege de Charletoy, combat de Sencf, bataille de Cassel & de S. Denis, & autres occasions, il a donné des marques de sa grande valeur, sage conduite, sidelité & affection à notre service; Et comme nous avons lieu d'esperer que notredit cousin le prince de Tingiy auquel nous

nous reconnoillons plusieurs rares qualitez, & qu'il a déja commencé à se distin-A guer aux sieges de Courtray & de Luxembourg en qualité de volontaire, suivra l'exemple de son pere & de tant d'illustres ayeuls, & soutiendra l'éclat de cette grande mailon, qui aprés avoir eu l'avantage de prendre plusieurs alliances dans la maison de France, se trouve presentement unie en la personne de notredit cousin le prince de Tingry à celle de Luxembourg dont il est heritier, & qui a donné à l'Europe des Empereurs, rois & souverains, & plusieurs personnes d'un rare merite, qui ont possedé les charges de connêtable, grand maître, marêchaux de France, & autres grandes charges de notre royaume. Toutes ces considerations nous ont porté à joindre aux titres & honneurs que sa naissance lui donne, celui de duc, laquelle dignité nous avons voulu laisser à la terre & duché de Beaufort, que notre cousin le prince de Tingry a acquis par contrat du 18. mars dernier, étant bien aile que cette terre qui a été ci-devant étigée en duché & pairie par lettres du roi Henry IV. notre ayeul de glorieuse mémoire du mois de juillet 1597, en faveur de son fils naturel Cesar B de Vendôme, continue à porter le titre de duché en faveur de notredit cousin le prince de Tingry & de ses descendans. A ces causes & autres grandes considerations à ce nous mouvans, de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale, nous avons agréé & approuvé, & par ces preientes signées de notre main, agréons & approuvons l'acquilition faite par notredit coulin le prince de Tingry dudit duché de Beaufort, & ledit duché, circonstances & dépendances avons de nouveau créé, élevé & érigé, créons élevons & érigeons en titre, nom & dignité de duché, pour en jouir par notredit coulin le prince de Tingry & ses enfans & descendans, tant mâles que femelles nez & à naître en loyal mariage, à perpetuité, avec tous les honneurs, rangs, prérogatives & prééminences y appartenans, & comme les autres ducs en ont d'ancienneté joui & usé en tous lieux & endroits de notre royaume, soir és assemblées de noblesse, faits de guerre qu'autres lieux, & actes de seance, d'honneurs & rangs, & ce sous le ressort immédiat de notre cour de parlement de Paris, en la-C quelle voulons que les appellations qui seront interjettées des jugemens des officiers dudit duché ressortissent nuement & sans moyens, ainsi qu'il a été pratiqué en consequence desdites lettres d'érection du mois de juillet 1597, sans que pour ce notre-dit cousin le prince de Tingry soir tenu de nous payer aucun droit d'indemnité, ni à aucuns de nos officiers ou autres seigneurs, dont attendu qu'il y a été cy-devant tatisfait, nous l'avons déchargé & dispensé, déchargeons & dispensons, à la charge de tenir ledit duché mouvant de nous à cause de notre couronne & château du louvre, à une seule soi & hommage, laquelle notredit cousin sera tenu nous prêter en ladite qualité de duc, & comme tel voulons & entendons que tous ses vassaux le reconnoissent, & quand le cas y écherra, lui fassent & prétent & à sessites enfans & delcendans, tant mâles que femelles, les foi & hommage, & toutes autres reconnoissances, baillent aveus & dénombremens, sussent les devoirs selon la nature des terres qu'ils tiennent de lui audit titre & qualité de duc; Et pour l'exercice de la jurisdiction dudit duché, permettons à notredit cousin le prince de Tingry de D continuer & établir, si besoin est, un siege ducal audit lieu de Beaufort, auquel les otheiers établis en vertu desdites lettres du mois de juillet 1597, ou ceux qu'il sera jugé necessaire d'y mettre de nouveau, continueront à rendre la justice, ainsi & en la même maniere qui a été ou dù être faite depuis ladite année 1597. sans qu'au moyen de la presente érection dudit duché, & à désaut d'hoirs mâles & semelles, ledit duché puisse être par nous ni par nos successeurs rois réuni à la couronne, en consequence des édits & declarations des années 1566, 1579, 1581, & 1582, & autres reglemens faits pour l'érection des duchez, ausquels pour les considerations susdites, en faveur de notredit cousin le prince de Tingry, nous avons dérogé & dérogeons par cesdites presentes, sans laquelle dérogation & condition notredit cousin n'eut voulu accepter notre present don, grace & liberalité, ni consentir à la pre-E sente continuation & creation. Si donnons en mandement à nos amez & feaux con-seillers les gens tenans notre cour de parlement & chambre des comptes à Paris, & à tous autres nos officiers qu'il appartiendra que ces presentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & du contenu en icelles faire jouir & user notredit cousin le prince de Tingry & tes descendans mâles & semelles, pleinement, passiblement & perpetuellement, cessant & saisant cesser tous troubles & empêchemens: Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours nous avons fait mettre notre scel à cesdites presentes. Donné à Versailles au mois de may l'an de grace 1688. & de notre regne le quarante-cinquiéme. Signé, LOUIS. Et sur le

Tome F.

reply par le roi, Colbert. Visa, Boucherat. Pour lettres portant érection du duché de Beaufort pour Charles-François-Frederic de Montmorency-Luxembourg, A figné, COLBERT.

Sur le même reply est écrit. Registrées, ouy le procureur general du roi, pour jouir par l'impetrant, ses ensais & descendans, tant mâles que semelles nez & à naître en loyal mariage, de leur esses & contenu, & être executées selon leur sorme & teneur, suivant l'arrêt de ce jour. A Paris en parlement le 13. juillet 1688. Signé, JACQUES.

### Extrait des registres du Parlement.

JEU par la cour, les grand chambre & tournelle assemblées, les lettres patentes du roi données à Versailles au mois de mai dernier, signées, LOUIS. Et sur le reply par le roi COLBERT. Et scellées en lacs de soye du grand sceau de cire verte, obtenues par Meilire Charles-François-Frederic de Montmorency-Luxem-B bourg, prince de Tingry, par lesquelles pour les causes y contenues, ledit seigneur roi auroit agréé & approuvé l'acquisition faire par ledit sieur impetrant du duché de Beaufort, & ledit duché, circonstances & dépéndances, de nouveau créé, élevé & érigé en titre, nom & dignité de duché, pour en jouir par ledit sieur impetrant & ses enfans & descendans, tant mâles que semelles nez & à naître en loyal mariage, à perpetuité, avec tous les honneurs, rangs, prérogatives & prééminences y appartenans, & comme les autres ducs en ont d'ancienneré joui & usé en tous lieux & endroits du royaume, soir en assemblée de noblesse, faits de guerre, que autres lieux & actes de seance, d'honneurs & rang, & ce sous le ressort immediar de la cour en laquelle le seigneur roi veur que les appellations qui seront interjettées des jugemens des officiers dudit duché ressortissent nûment & sans moyen, ainsi qu'il a été pratiqué en consequence des lettres d'érection du mois de juillet 1597. & que plus au long le contiennent lesdites lettres, à la cour adressantes. Vû aussi celles du mois de juillet 1557. l'arrêt d'enregistrement en la cour du 10. dudit mois; le contrat d'acquisition fait par ledit sieur impetrant, dudit duché de Beaufort du 18. mars dernier, & la requête presentée à la cour à l'estet d'enregistrement desdites lettres d'érection, conclusions du procureur general du roi, ouy le rapport de M. Meliand, consciller, la cour a ordonné & ordonne que lesdites lettres seront enregistrées au grefle d'icelle pour jouir par ledit Messire Charles-François-Frederic de Montmorency-Luxembourg, prince de Tingry, & ses ensans & descendans, tant mâles que femelles, nez & à naître en loyal mariage, de leur effet & contenu, & être executées selon leur forme & teneur. Fait en parlement le 13, juillet 1688. Collationné figné, JAC ques. avec paraphe.

### Changement du nom du duché de Beaufort en celui de Montmorency.

### Au mois d'Octobre 1689.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre, à tous présens & à venir, salut: Par nos lettres du mois de mai 1688. registrées en notre cour de parlement le treiziéme juillet de la même année. Nous avons créé de nouveau & érigé en faveur de notre très-cher & bien-amé cousin, Charles-François-Frederic de Montmorency-Luxembourg, prince de Tingry, le duché de Beaufort, pour en jouir par lui & ses descendans, tant mâles que semelles, à perpetuité, ainsi qu'il est contenu ausdites lettres, depuis lequel temps notre trés-cher & trés-amé cousin le prince de Condé, ayant fait changer le nom du duché de Montmorency, à lui appartenant, en celui d'Anguien, notredit cousin le prince de Tingry, qui destre de faire appeller le duché de Beaufort de son nom de Montmorency, nous auroit trés-humblement supplié d'agréer que ledit duché de Beaufort portat aussi à l'avenir ledit nom de g Montmorency, & de lui accorder nos lettres de permission & de commutation à ce A ces causes, voulant en toutes occasions traiter favorablement notredit necessaires. coulin Charles-François-Frederic de Montmorency-Luxembourg, de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale, nous avons commue & changé, commuons & changeons par ces présentes signées de notre main, le nom dudit duché

D

de Beaufort en celui de Montmorency, duquel nous voulons & nous plaît qu'il soit à l'avenir appellé, & que sous icelui notredit cousin le duc de Montmorency & A ses successeurs, fassent les foy & hommage, donnent leur aveu & dénombrement le cas y écheant, que les officiers en intitulent leurs sentences & jugemens, & que les vassaux & tenanciers dudit duché le reconnoissent & donnent aussi leurs aveus, dénombremens & déclarations sous ledit nom, sans que pour raison de ce changement de nom il soit rien innové audit duché & ses dépendances, ni que norredit cousin le duc de Montmorency soit tenu à autres plus grands droits envers nous, ni ses vassaux & tenanciers envers lui que ceux qu'ils doivent à présent, à la charge que les aveus, déclarations, sentences & autres actes saits sous ledit nom de Beaufort, demeureront en leur force & vertu, & que ces présentes ne préjudicieront à nos droits ni à ceux d'autrui. Si donnons en mandement à nos amez & seaux conseillers les gens tenans notre cout de parlement & chambre des comptes à Paris, que ces présentes ils ayent à faire registrer, & icelles exécuter selon leur forme & teneur : Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose serme & stable à toujours, nous avons sait mettre notre scel à celdites présentes. Donné à Verlailles au mois d'octobre l'an mil six cens quatre-vingt-neuf, & de notre regne, le quarante-septième. Signé, LOUIS. Et sur le reply, par le toi, COLBERT. Fifa, BOUCHERAT, pour lettres portant changement de nom du duché de Beaufort en celui de Montmorency. Signé, COLBERT.

Sur le même reply est écrit, registrées, ony le procureur general du roi, pour être exécutées selon leur sorme & teneur susvant l'arret de ce jour. A Paris, en parlement, le deuxième janvier 1690. Signé DU TILLET.

### 

# DURAS, DUCHE



Ecartelé au I. & 4. d'argent à la bande d'azur, au 2. & 3. de guenles an lien d'argent.

D

C

E roy Louis XIV. avoit érigé en duché pairie, la terre & seigneurie de Duras, en Guyenne, dans l'Agenois, environ à neuf lieuës de Bourdeaux, le comté de Rauzan, & les baronies de Pujols & de Landrouet, en saveur de JACQUES-HENRY de Dursort, dit le marquis de Duras, par lettres parentes du mois de may 1668. ces lettres n'ayant point été enregistrées, le même roi en donna d'autres au mois de sevrier 1689. en saveur du même seigneur, pour lors marêchal de france, & de ses ensans mâles, portant érection des mêmes terres en duché, & elles surent registrées au parlement de Paris le premier mars suivant, & en la chambre des comptes le 3. août de la même année. Voyez les pieces qui suivent concernant sette érection, après lesquelles on donnera la genealogie de la maison de Dursort.

# DE DURAS.

Lestres de duc & pair de France, expedices pour M. le duc de Duras.

Au mois de may 1668.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre, à tous présens & à venir, salut : Notre propre inclination, aussi-bien que la justice & l'exemple des rois nos prédecesseurs, nous portant à distinguer toujours davantage par des titres d'honneurs, les personnes qui se sont élevées au-dessus des autres par un B merite extraordinaire & par des services signalez, joints à une illustre & haute naissance, nous n'avons pas voulu differer plus long-temps à honorer d'une nou-velle dignité, notre très-cher & bien-amé Jacques-Henri de Durassort, marquis de Duras, islu d'une des plus grandes & anciennes maisons de notre royaume, considerable par elle-même & par les grandes alliances, & qui a toujours donné de grands hommes à cet état, dont plusieurs ont commandé des armées dedans & dehors le royaume, & sont morts glorieusement dans le service des rois nos prédecesseurs, ce qui sufficoit pour nous obliger à témoigner audit marquis de Duras la consideration en laquelle nous avons la maison; mais outre la gloire & les services notables de ses ancêtres, il s'est toujours rendu digne lui-même par son propre merite de nos plus singulieres faveurs, ayant dés son enfance commencé en qualité de capitaine de cavallerie, à nous donner des marques de son affection & de son courage, & continué à nous rendre des services importans en celle de colonel de cavallerie, C de marêchal de camp, & enfin, de notre lieutenant general, tant en Flandres, qu'en Allemagne, en Catalogne & en Italie, en plusieurs combats, siéges, batailles, & autres occasions où il a toujours fait voir, par des actions éclatantes & glorieuses, un attachement extraordinaire à notre personne, à nos interêts, & à l'heureux succés de nos armes, nous ayant servi en cette qualité de lieutenant general depuis l'année mil six cens cinquante quatre jusqu'à la derniere campagne, où nous même, commandant notre armée de Flandre en personne, avons vû tant de preuves de sa valeur & de son experience à la conduite & au commandement des armées, que pour lui témoigner l'estime que nous faisons de sa personne & lui laisser, & à sa posterité, une marque honorable de notre teconnoissance, nous pour ces causes & autres bonnes confiderations à ce nous mouvans, de l'avis de notre trés-cher & trés-amé frere unique le duc d'Orleans, & autres princes de notre sang, & plusieurs grands & D notables personnages de notre conseil, de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, avons la terre & marquisat de Duras, sile en Guyenne, considerable tant par son étendue que par ses dépendances & ses mouvances, crée & érigé, créons & érigeons par ces présentes, signées de notre main en nom, titre & dignité de duché & pairie de France, & pour cet esset, y avons joints, uni & incorporé, joignons, unissons & incorporons la comté de Rauzan, & les baronnies de Pugeols & de Landrouet, toutes terres de la même mouvance & sies dans la même province, avec toutes leurs appartenances & dépendances, pour être doresnavant tenuës avec ledit marquisat de Duras, conjointement & tous un mêmetitre de duché & pairie de France, & en jouir par ledit sieur de Duras, ses hoirs, successeurs & ayans cause procréés en loyal mariage, ensemble de tous droits, honneurs prééminences, franchises & libertez, dont les autres dues & pairs de France jouissent tant en justice & jurisdiction, séance en nos cour de parlement, avec voix déliberatives qu'en tous autres droits quelconques, soit en assemblée de noblesse, faits d'armes, qu'autres lieux & actes de téance, d'honneur & de rang; voulons & nous plaît que toutes les causes civiles & criminelles, mixtes & réelles, qui concerneront rant ledit sieur de Duras que le droit dudit duché, soient traitées & jugées en nosdites cours de parlement en tous cas, fors & excepté les royaux, dont la connoissance apportiendra aux juges, pardevant lesquels ils avoient accoûtumé de relsortir; voulons aussi que ledit sieur de Duras, & ses descendans mâles en loyal mariage, se puissent dire & reputer ducs de Duras & pairs de France, & tiennent ledit duché en plein fief sous une seule foy & hommage de nous & de notre couronne,

-1719/6

couronne, duquel duché & pairie, ledit sieur de Duras nous a fait dés-à-présent. A ainsi qu'il est accoûtumé, serment de fidelité, auquel nous l'avons reçû en ladité qualité de duc de Duras & pair de France, & comme tel, nous voulons que tous ses vassaux & tenans sies mouvans dudit duché le reconnoissent, lui rendent la foi & hommage, baillent leurs aveus & dénombremens quand l'occasion échera audit sieur de Duras, & à ses successeurs audit duché au même titre de duc de Duras & pair de France; sans toutefois que par le moyen de certe érection ni des édits des années 1566. du mois de juillet 1579. decembre 1581. & mars 1582. faits sur l'érection des terres en duchez & pairies, marquilats & comtez, on puisse prétendre à présent ni à l'avenir à faute d'hoirs mâles dudit sieur de Duras & de ses descendans, ledit duché & pairie être réuni & incorporé à notre couronne, & sans que nos successeurs rois audit cas, puissent prétendre aucun droit de proprieté & reversion dudit duché par le moyen desdits édits & autres choses quelconques, aufquelles nous avons dérogé & dérogeons de notre grace speciale par cesdites présentes, en faveur dudit sieur de Duras, & de ses successeurs & ayans cause, sans B laquelle dérogation ledit sieur de Duras n'auroit voulu accepter notredite grace & liberalité, ni consentir à la présente création & érection, à la charge aussi que ledit duché, à défaut de successeur mâles en loyal mariage dudit sieur de Duras & de ses descendans, retournera à sa premiere nature, titre & qualité de Marquisat. Si donnons en mandement à nos amez & seaux, les gens tenans nos cours de parlement & chambre des comptes à Paris, & à tous nos autres justiciers & officiers, chacun en droit soy & comme à lui appartien dra, que nos présentes lettres de création & crection, ils fassent lire, publier & enregistrer, & de tout ce qu'elles contiennent jouir & user ledit sieur de Duras & ses successeurs mâles en loyal mariage, pleinement, paisiblement & perpetuellement, faisant cesser tous troubles & empêchemens au contraire, nonobliant tous édits, ordonnances & lettres à ce contraires, en vertu desquelles on pourroit prétendre le nombre des ducs & pairs etre limité & préfix, ausquelles nous avons dérogé & dérogeons, même à celle de l'an 1579. & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues : Car tel & notre plaisir. Et afin C que ce soit chose ferme & stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à S. Germain en Laye, au mois de mai, l'an de grace mil fix cent soixante-huit, & de notre regne le vingt-six. Signé, LOUIS. Et sur le reply, par le roy, DE GUENECAUD.

Erection de la terre & marquifat de Duras en titre de duché, en faveur de M.
le maréchal de Duras.

### Au mois de sevrier 1689.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre, à tous presens & à venir, salut. Nous trouvant porté par notre propre inclination, aussi-D bien que par l'exemple des rois nos prédecesseurs, de distinguer par des titres d'honneur les personnes qui se sont élevées au-dessus des autres par un merite extraordinaire & par des services signalez joints à une illustre & haute naissance, nous n'avons pas voulu differer plus long-temps à honorer d'une nouvelle dignité notre trés-cher & bien-amé cousin Jacques-Henry de Dursort, marquis de Duras, maréchal de France, issu d'une des plus grandes & anciennes maisons de notre royaume, considerable par elle-même & par ses grandes alliances, & qui a toujours donné de grands hommes à cet état, dont plusieurs ont commandé des armées dedans & dehors le royaume, & sont morts glorieusement dans le service des rois nos prédecesseurs; ce qui suffiroit pour nous obliger à témoigner audit marquis de Duras la consideration en laquelle nous avons sa maison. Mais outre la gloire & les services notables de ses ancêtres, il s'est toujours rendu digne lui-même par son propte merite de nos plus singulieres faveurs, ayant dés son enfance commencé en qualité de capitaine de cavalerie à nous donner des marques de son affection & de son courage, & continué de nous rendre des services importans en celle de mestre-de-camp, & enfin de notre lieutenant general en nos armées tant en Flandre, qu'en Allemagne, en Catalogne, en Italie, en plusieurs combats, sieges, batailles & autres occasions où il a toujours sait voir par des actions éclatantes & glorieuses, un attachement extraordinaire à notre personne, à nos interêts, & à l'heureux succez de nos armes, nous ayant servi en cette qualité de lieutenant general en nos armées depuis Tome V.

l'année mil six cens cinquante quatre, même dans celles que nous avons commandées en personne, notamment en l'aunée mil six cens soixante-quatorze, lors de la conquête que nous simes du comté de Bourgogne, où il servit si dignement, que nous nous tronvâmes conviez à lui donner le gouvernement general de cette province; & depuis que la confideration de tant de bons & fignalez services l'ont éleyé à l'honneur de la charge de maréchal de France, considerant aussi avec combien d'activité il a agi dans le commandement que nous lui avons donné pendant la campagne derniere de notre armée d'Allemagne, commandée en chef par notre tréscher & trés-amé fils le dauphin, & les heureux succés qu'ont eu les projets ausquels nous l'avons destiné, nous avons résolu de donner à norredit cousin de nouveaux témoignages de notre affection, & de lui laisser & à la posterité une marque

honorable de notre reconnoissance.

Sçavoir faisons, que nous pour ces caules & autres à ce nous mouvant, de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale, avons créé, érigé & élevé. créons, érigeons & élevons par ces presentes signées de notre main, la terre & marquisat de Duras siz en Guyenne, appartenant à notredit cousin Jacques-Henry de Durfort, ensemble la comté de Rozan & les baronies de Pujols & Landrouet, toutes terres à lui appartenantes, étant dans la même mouvance & dans la même province, avec toutes leurs appartenances & dépendances, que nous avons unies & incorporées audit marquisat, pour ne former à l'avenir qu'une seule & même terre en titre & dignité de duché, pour & afin que notredit coufin Jacques-Henry de Durfort, ses enfans & descendans males en ligne directe nez & à naître en loyal mariage, jouissent à perpetuité, comme seigneurs & proprietaires dudit duché, des titres, honneurs, dignitez, rangs, prérogatives, prééminences & privileges y apparrenans, ainsi qu'en jouissent les autres ducs de notre royaume, soit en assemblée de noblesse, faits de guerre, qu'autres lieux de séances, honneurs & rangs, & ce sous le C ressort immédiat de notre cour de parlement de Paris, en laquelle nous voulons que les appellations qui seront interjettées des officiers dudit duché, ressortissent nuement & sans moyen, & à cet effet avons icelui marquisat, ensemble les terres que nous y avons unies, distrait & exempté, distrayons & exemptons de tous nos augres juges, cours & jurisdictions où elles avoient accoutumé de ressortir tant en premiere instance que par appel avant la premiere érection, & en tous cas, fors & excepté les royaux, dont la connoissance appartiendra à nos juges devant lesquels elles avoient accourumé de ressortir, & à la charge d'indemniser nos officiers ; lequel duché notredit cousin tiendra de nous nuement & en plein sief à cause de notre Tour du louvre, quant à l'hommage, lequel il sera tenu de nous prêter en ladite qualité de duc, & comme tel nous voulons & entendons que ses vassaux le reconnoissent, & quand le cas y échéra, lui fassent & prestent & à ses ensans & descendans mâles, seigneurs dudit lieu de Duras, la soy & hommage & autres re- D. connoissances, baillent aveu & dénombrement, fassent & payent les deniers selon la nature des terres qu'ils tiennent de lui audit titre & qualité de duc; & pour l'exercice de la jutisdiction dudit lieu, voulons que notredit cousin Jacques-Henry de Durfort puisse faire exercer & établir un siege de duché en la ville de Duras, auquel il y aura un lénéchal, un lieutenant, un procureur filcal, & le nombre d'officiers accoutumé pour rendre la justice, & sans qu'en consequence de la presente ére-ction, à dessaut d'hoirs mâles de notredit cousin Jacques-Henry de Dursort, ou de ses descendans males en ligne directe, ledit duché puisse estre par nous ni par les rois nos prédecesseurs réuni pareillement à la couronne en consequence des édits & déclarations des années 1566, 1579, & 1582, & autres reglemens faits pour l'érection des duchez, marquisats & comtez; de la rigueur desquels édits & reglemens nous avons dispensé & dispensons ledit duché par ces presentes, sans quoi notredit cousin n'auroit accepté ladite grace; à la charge aussi que ledit duché, à destaut de successeurs mâles en loyal mariage de notredit cousin de Dursort & de ses descendans ma- E les, retourners à la premiere nature, titre & qualité.

Si donnons en mandement à nos amez & feaux les gens tenans nos cours de parlement & chambre de nos compres à Paris, & autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra, que ces presentes ils fassent lire, publier & enregistrer, & du contenu en icelles jouir & uler notredit cousin Jacques-Henry de Durtore & ses descendans males pleinement & paisiblement, saisant cesser tous troubles & empêchemens à ce contraires: Car tel est notre plaisir. Er afin que ce soit chose serme & stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à celdites presentes. Donné à Verlailles au mois de se-



HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL. **动的动物动物动物动物动物动物 动物动物动物动物动物动物动物动物** 

# ENEALOGIE DE LA MAISON DURFOR

E nom de cette maison se trouve diversement écrit dans les tieres, de Durfort, de Durffort, de Durefort, de Duroforti, & de Durasforti; mais on trouve plus communement de Durfort. Les extraits des titres que l'on va rapporter par datte d'années seront voic la grandeur & l'antiquité de cette maison, mais ils ne suffilent pas pour assurer la filiation des premiers degrez, ni faire connoître quelles sont les aînées des disserentes branches du nom de Durfort. On se contentera donc de rapporter d'abord les seigneurs, marquis & duc de Duras, avec les branches qui en sont sorties, aprés lesquelles on donnera celles dont on n'a pû trouver la jonction, sans que le rang dans lequel elles seront rapportées doive décider de leur droit d'ainesse.

IGUINA fille de Bernard de Darfort, & de Ava, fit une donation à Dieu, à S. Pierre & au monastere de Moissac, de la moitié de l'église de Valbaze en 1063. Archives de l'abbaye de Mossfac.

FOULQUES de Durfort; signa une ordonnance de Raimond-Bernard comte de Bar- C celonne le 1. de l'an 1067. Archives de Barcelonne. Bibl. Colb.

BERNARD de Durfort, transigea avec Matfredus, abbé de S. Maurin diocese d'Agen en 1091. Voyez Gal. Christ. edit. nov. tome Il. col. 945.

PIERRE-RAIMOND de Durfort, sit une donation à l'église de S. Nazaire de Carcassonne l'an 1133. ibid.

ETIENNE de Durfort, frere de Robert de Durfort, sut reçû religieux au monastere de la Vallete l'an 114... sous le regne du roi Louis VII. sa mere & ses freres donnerent pour sa reception tous ce qu'ils avoient dans ce lieu. Voyez Gal. Christ. edit. nov. some II. instr. col. 217.

GUILLAUME de Duroforti, fut témoin avec Guillaume de Narbonne à un engagement que Raimond de Trincavel, vicomte de Beziers fit au mois de septembre D 1156. à Bernard-Raimond de Campendu. Extrait des mem. pour l'hist. de Languedoc.

ROBERT & GUITARD de Durfort, donnerent en 114... aux religieux de la Vallete tout ce qu'ils possedoient dans ce lieu. Gal. Christ. sbid. Ce Robert de Durfort peut être le même qui est mentionné dans un acte de l'an 1178. ibid col. 322.

OLIVIER & BERNARD-ARNAUD, fils d'Ermengand, rendirent hommage de la baronie de Durfort le 28. mars 1150. Titres de Foix.

Roger comte de Foix, accorda la moitié de la baronie de Durfort & de la Bastide de Granouillet le jour des ides de septembre 1161.

GUILLAUME & OLIVIER, fils d'Agmar, rendirent hommage de la baronie de Durfort le 3, des calendes de novembre 1164.

HUGUES de Durfort, fils d'Eldiarde, reconnut tenir de Roger vicomte de Beziers le château de Ruio 1175. Archives de Feix. Bibl. Celb.

(4) Airfi appel-lez du château de

ROGER vicomte de Beziers, engagea dix muids d'orge qu'il prenoit tous les Melgueul ou Mal. ans par droit d'Albergne des habitans de la ville de Malyerus, à ROGER de Durgueuil prés Mont- fort, à sa semme & à ses ensans, pour 25000. sols Melgoriens (4) en 1177. Ibid.
BERNARD BERNARD de Durfort & BERNARD son fils, firent don en 1186. à Guillaume abbé & aux religieux de Grandselve, du droit de Leude en montant & descendant sur la Garonne, ils en firent un autre le 10. des calendes de fevrier 1187. Archives de l'abbaye de Grandselve. Bibl. Colb.

MABILLE & GAILLARDE sa sœur, filles de Roger de Dursort, donnerent en 1194. à l'abbé de Montalieu, tous les droits qu'elles possedoient dans le château de Ferrand & ses appartenances. Archives de cette abbaye. Bibl. Colb.

RAIMOND de Durfort & SICAUD son frere engagerent l'an 1200, pour 1000, sols Melgoriens à Gerard de Festa & à sa posterité, tous les hommes & semmes, qu'ils avoient dans le château de Ferrand avec tous les biens qu'ils y possedoient. ibid.

BERNARD de Durfort, sit une donation à Arnaud abbé de Grandselve au mois d'avril 1200. Ibid.

BERTRAND de Dursort, sur present à l'accord sait entre Bertrand évêque de S. Paul-trois-châteaux, & Raimond comte de Toulouse en 1202. Vojez Gal. Christ. edit. nou tome 1. instr. p. 221.

GUILLAUME de Dursort, témoin d'un acte passé entre le roi d'Arragon & le comte de Toulouse en 1204. (4) peut être le même qui souscrivit à l'acte par (4) Tresor des lequel Pierre roi d'Arragon confirma en 1209. les privileges que son frere avoit accordé aux prieure & religieuses du monastere de S. Pons. Voyez Gal. Christ. edit. 1100v. 10me 1. instr. p. 68.

Simon de Montsort donna en 1212. à Robert de Mauvesin tout l'heritage de GUILLAUME de Dursort, & Robert de Mauvesin le donna au monastere de Prouille. C titres de cette abbaye. Bibl. Colb.

BERNARD de Durfort, rendit aveu du château de Beaucaire diocese de Cahors, à Raimond comte de Toulouse en 1213.

Le 12. des ides de septembre 1213. B. de Dursort rendit hommage à Raimond comte de Toulouse du pays de Bellicerte, situé dans le diocese de Cahors, & dans cet acte il est marqué entr'autres choses, qu'il recomoit tenir de ce prince tout ce que ses prédecesseurs ont possedé dans ce diocese depuis un si long-temps, qu'il n'y en a ni sonvenir ni tradition, qui en marque nul commencement.

Auger abbbé de Moissac, donna l'an 1214. à BERTRAND seigneur de Dursort son vassal, les dixmes de vin de S. Hilaire de Dursort, de S. Martin de Montaut, & de S. Paul de Burgesis, à condition qu'il payeroit un florin d'or tous les ans à cette abbaye. Titres de Moissac. Bibl. Colb.

B. de Durfort de Durosorti, l'un des dix barons qui furent témoins du serment que sit aux consuls de Moitlac Raimond comte de Toulouse, lors de son entrée dans cette ville le 26. mars 1221. Archives de l'hossel de ville de Moissac.

RAIMOND-BERNARD de Durfort, exempta par acte datté des nones de mars 1225, les abbé & religieux de Belleperche, des droits de peage & leude par serre & par eau, dans toutes ses terres. Archives de l'abbaye de Belleperche.

BERNARD de Durfort, sut un des témoins de la ligue saire entre Raimond le jeune comte de Toulouse & le comte de Foix, le 30. septembre 1226. Marca bist. de Bearn. 1. 8. ch. 21. art. 3. pag. 754.

Pierre abbé & les religieux de Bolbonne, transigerent avec BERNARD de Durfort, touchant le village d'Ampouillac, que cet abbé donna en sief à Bernard de Durfort, lequel lui en sit hommage en 1231. Titres de cette abbaye.

N. de Montpezat, aboé de Moissac, donna les châteaux de Dursort à RAI-MOND de Dursort l'an 1232. Tures de cette abbaye. Bibl. Colb.

Teme V. V 8

BERNARD de Dursort, témoin à un acte de Pareage entre Maurin abbé de S. Antonin & Roger comte de Foix, touchant le château de Pamiers en 1232. Ti- A tres de Pamiers.

RAIMOND de Durfort, témoin au partage des terres fait entre Guillaume-Bernard de Astanave & Loup de Foix le 2. jour du commencement du mois de juillet 1233. Titres de Foix.

GERAUD, BERNARD, ERMENGARDE & CONSORS, enfans de Bernard de Durfort, firent en 1233. don à Pons abbé de Bolbonne du village d'Ampouillac, de tout ce qu'il avoient dans le territoire de S. Martin d'Ampouillac, & de 1000. sols Toulousains que leur pere avoit laissés à ce monastère, pour reparer les dommages qu'il avoit taits a la grange d'Ampouillac à laquelle il avoit mis le seu, Titres de Bolbonne Bibl. Colb. Pons abbé de Bolbonne, donna la même année quittance à Bernard de Dursort de tout ce qu'il lui pouvoit demander, & aux habitans des lieux de sa dépend nee de Saverdun, de sainte Gavelle & autres métairies, de plusseurs bœns, 1400. brebis qui étoient dedans appartenans à ce monastère, moyene nant 1000. sols Toulousains & 8. bêtes à cornes valant 30. sols chacune. ibid.

GAILLARDE de Dursort, religieuse à l'abbaye de Prouille en 1234. Tures de cette abbaye.

ERMENGARDE & CONSORS de Durfort, enfans de Bernard de Durfort, firent une donation l'an 1235. à Pons abbé de Bolbonne. Titres de cette abbaye, bibl. Colb.

BERENGER de Durfort, nommé dans plusieurs donations de maisons situées dans C. la ville de Valence, saites par Jacques roi d'Arragon l'an 1237. Archives de Barcelonne.

BERNARD de Durfort, seigneur de Saverdun, AMELIUS de Durfort, RAI-MOND de Durfort, HUGUES de Durfort & RICHE sa semme, GUILLAUME de Durfort & ESCL ARMONDE de Durfort semme de Raimond de Durfort, chevalier, seigneur de Fanjaux, sont nommez dans les dépositions saites contre les Albigeois devant les inquisiteurs de la foi, depuis l'an 1238. jusqu'en l'an 1284.

Roger-Bernard comte de Foix, declara par sentence du 9. des calendes de may 1239, que Pons-Adhemar de Rodelle devoit rendre hommage & reconnoître tenir en sief honoraire les châteaux & terre de Durfort de Guillaume sils de Bernard d'Astanave, de Loup de Foix, d'Auger de Calmont, de Bernard d'Arvinha & de Raymond de Perelle, comme principaux seigneurs des terres de Dursort. Titres de la tour ronde de D la ville de Foix

BERNARD de Durfort, du diocese de Cahors, sit soi & hommage au comte de Toulouse en 1239.

RAIMOND - BERNARD de Durfort, reconnut par lettres données à Castel-Sarrazin au mois de juin 1239, tenir à soi & hommige de Raimond comte de Toulouse, marquis de Provence, la terre de Puycornet, la motié de la ville d'Espanel, & ce qu'il, avoit au Puy de Gruë vers la rivierre du Tar avec leurs appartenances. Tresor des chartes

RAIMOND-BERNARD de Durfort, témoin l'an 1241. à un acte de Pareage touchant la ville de Fredalac, le château de Pamiers, &c. entre l'abbé de S. Antoine, Roger comte de Foix & Roger-Raimond. Titres de la ville de Pamiers

HUGUES, BERNARD & ARNAUD de Durfort, furent du nombre des chevaliers qui furent cautions du traité de paix entre le roi S. Louis & Raimond comte de Toulouse, & s'obligerent à aider l'Eglise & à chasser les heretiques, par acte passé à Montauban au mois de mars 1242. Treser des chartes.

HUGUES et Durfort, mari de RICHE de Roca, Vessade, Beatrix & Brunissent ses silles, sirent don l'an 1244. à Aymar abbé de Villelongue, d'une terre tituce à Villessans, à condition que l'abbé & les religieux de ce monastere tiendroient une lampe allumée nuit & jour devant l'autel de la Vierge de leur église, ou Rishe étoit enterrée.

Digitized by Google

Le roi S. Louis par ses lettres de l'an 1246, donna d R. de Dursort 30, liv. tour-A nois de rente, à prendre des Senechaux de Carcassonne.

RAIMOND de Durfort, est nommé le premier seigneur après les ecclessastiques dans la treve saite le 10. des calendes de juin 1246. entre Roger comte de Foix, vicomte de Castelbon, & ses partisans, & Pons évêque d'Urgel. Tu. de Foix. Bibl. Colb.

La fille de Pierre Gasques tresorier, rendit hommage en 1246. à BERTRAND de Dursort de ce qu'elle tenoit à Clermont & à Malaule. ibid.

Alphonse de France, comte de Poitiers & de Toulouse, commit par ses lettres du jeudy avant la S. Jean-Baptiste 1252. SICARD, ALAMANDE & RAIMOND de Dursort, pour juger les disterends entre Raimond-Amelius de Palhers, Pierre de Villemur & autres ses chevaliers & vassaux, & le comte de Foix, & en cas qu'ils ne pussent s'accorder, il en remit le jugement à la reine de France. Archives du du collège des Jessites de Toulouse, registre des lettres du comte Alphonse.

ARNAUD de Dursort, sils de Raimond de Dursort, seigneur de Dursort & des châteaux de Dursort, rendit hommage à l'abbé de Moissac en 1255. Tures de sette abbaye.

ARNAUD de Durfort, est mentionné dans une sentence arbitrale de l'official d'Agen, en saveur de l'abbaye de Grandselve du 3. avril 1259. Archives de l'abbaye de Grandselve.

B. de Dursort, l'un des dix barons témoins le 15. janvier 1261. lorsque Jean Chandos, vicomte de S. Sauveur, lieutenant general pour le roi d'Angleterre, sie serment aux consuls de Moissac, en prenant possession de cette ville. Archives de l'Hostel-Dieu de la ville de Moissac.

Extrait d'un manuscrit de la bibliothèque du roi cotté, Cartulaire contenant des titres de Dursort

Coutumes données aux habitans du château & dépendances de Clermont - Sobéira par les nobles, barons, seigneurs dudit château de Clermont - Sobéira, scavoir, Raymond B. de Dursort, M. Arnaut de Dursort, ensemble Laylet, M. Baudouin de Dursort & ses freres, ensemble M. Isarn d'Aspremont pour lui & pour la dame stadame Grande de Dursort sa semme, & Bertrand de Sengeners pour lui & pour la dame Madame Martine de Dursort sa semme; du consentement & de l'avis des chevaliers & damoiseaux dudit château; scavoir, de B. de S. Pierre-Avals, d'Arnaud de Bruhl, d'Arnaud de Fontenilles, de Seguin de Gasques, de Senebrun de Puy-Barsac, d'Aimard de Riberolles, de B. de S. Pierre-Avals, de Pierre de Gasques, d'Auger de Puy-Barsac, sils de seu Arnaud de Dursort, de B. W. de Saint Pierre-Avals le jeune, & de Grimoard de Puy-Barsac. Cet acte passé en l'église de Sainte Victoire de Clermont - Sobéira le 2. jour de l'issue du mois de sevner l'an 1262. Alphonse étant comte de Toulouse & Guillaume évêque d'Agen.

GUILLAUME-BERNARD de Durfort & ses streres, ensans de Raimond de Durfort, obtintent la délivrance des fruits & revenus levez dans leurs terres depuis la mort de leur pere, par lettres du roi S. Louis du dimanche aprés la nativité de S. Jean de l'an 1265, jusqu'au temps que ce prince avoit sait mettre cette terre sous sa main.

BERNARD de Dursort, seigneur de Clermont-Soubiran, accorda en 1166, une exemption aux abbé & religieux de Grandselve des droits de peage qu'il prenoit sur eux au château de Clermont-Soubiran & ses dépendances. Archives de l'abbayé de Grandselve. Il en sit autant la même année en saveur de l'abbaye de Belleperche

Le Senechal de Carcassonne assigna en 1266. à GUILLAUME-BERNARD de Dursort & à ses freres, enfans de Raimend de Dursort, 20. livres de revenu sur les terres mentionnées dans les lettres du roi S. Louis, Titres de Garcassonne. Bibl. Colb.

151 1/1

Alphonse de France, comte de Poitiers & de Toulouse, consirma par ses lettres A du mois de juillet 1269, la sentence renduë entre BERNARD de Durfort damoi-( 4 ) de Villafaseau, & Philippe de Villesavereuse (4) son senêchal en Agenois, sur la construction de la Bastide de Dunes. Archives du college des Jesuites de Toulouse, registre des leures du comte Alphonfe.

> RAIMOND-BERNARD de Durfort, seigneur de Clermont-Soubiran, donna le 21. novembre 1270. à l'abbé & au monastère de Belleperche les bonneurs qu'il avoit dans les terroirs d'Arganac & de Donzac en Agenois, dont les bailhages sont contigns à celui de Dunes. Archives de l'abbaye de Belleperche.

Sentence arbitrale rendue le 16. decembre 1270. par Jean de Mortaric, chevalier, senechal d'Agenois & de Quercy pour Alphonse comte de Poitiers & de Toulouse, sur les differends qui étoient entre noble homme Ratier de Durosorti, damoiseau, B d'une part, & noble demoiselle Guillemette de Durosorii, fille de seu Berrard de Duresorii, au sujet du partage des biens qui avoient été de seu noble hon me leigneur Bernard de Duroforti, pere dudit Ratier & ayeul paternel de ladite Cuillemette, & au sujet de l'heredité qui avoit été du seigneur Raimond-Bernard de Dureservi & Guillaume-Esclebial, freres dudit Ratier, & oncles paternels de ladite Guillemette, & au sujet de ladite heredité qui avoit été de seu Bernard de Durosorti, fils dudit seu seigneur Bernard, en presence de dame Guillemette, mere dudit Ratier & ayeule de ladite Guillemette, & avant la celebration des nôces de cette derniere avec noble homme Jourdain de l'Isle, fits de noble homme Jourdain seigneur de l'Isle. Memoires pour l'histoire de Languedoc.

Roger Isarn damoiseau, fils de Roger Isarn, chevalier, rendit hommage du château C de Durfort à Bernard comte de Foix le 11. des calendes de mars 1277. Archives du tresor de la tour ronde de Foix.

Roger-Bernard comte de Foix, sit donation le 2. des nones d'avril 1280, à RAI-MOND de Durfort damoiseau, de l'Albergue qu'il avoit dans le territoire de Pelaporc & de la moitié du moulin qui avoir appartenu à Hugues de Astanaye sur la riviere de l'Ariege.

Compromis passé le 5. des ides d'avril 1281. entre ROGER de Durfort, chevalier, GERAUD & RAIMOND de Durfort damoiseaux, d'une part, & Phillippe de la Riviere, damoileau d'autre, au sujet de la troisiéme partie des justices du lieu de Honous diocese de Narbonne, noble Guy de Levis seigneur de Mirepoix, arbitte. Memoires pour l'histoire de Languedoc.

Le pape Martin IV. par sa bulle du 12. des calendes de mars de la seconde année de son pontificat qui se rapporte à l'an 1282, ordonna au prieur de Rabastens de faire restituer à BERNARD de Dursort elere, les biens que Galhard d'Espi-

(b) de Spinacia- nace (b) & Aymeric de Cathels chevaliers, lui avoient extorquez par usure. Archives du prieuré de la Daurade de Toulouse.

> BERNARD de Durfort, baron & seigneur de Clermont, passa une transaction en 1283, avec l'abbé de Belleperche, par laquelle les peages des moulins & paisselles ou masses de Donzac furent adjugez au seigneur de Dursort. Archives de l'abb, de Belleperche.

Guillaume-Bernard de Marquefave damoiseau, fils de Renaut Marquefave, chevalier, seigneur de Durban, rendit hommage le 18. des calendes de sevrier 1383. du château de Dutsort à Roger-Bernard comte de Foix, comme avoit sait Roger Isarn, dont E son pere l'avoit acquis par échange. Archives du tresor de la tour ronde de la ville de Foix

GUILLAUME de Durfort, est nommé avec plusieurs autres conseillers du roi d'Arragon dans une ratification faite l'an 1288, au nom de ce prince, d'un traité fait avec le roi d'Angleterre, & lequel Guillaume de Durfort promit d'entretenir & de faire observer en tour ce qui dépendroit de son autorité. Il sut present la même année au serment que le vicomte de Cardone prêta entre les mains du deputé du roi d'Angleterre & du prince de Salerne, pour engager le roi d'Arragon à rendre au roi d'Angleterre une somme d'argent qu'il lui avoit remise pour la rançon du prince de Salerne, qui avoit été fait prisonnier aux guerres de Sicile; & par une lettre du roi

Digitized by Google

d'Arragon écrite la même année au roi d'Angleterre, il paroît que Guillaume de Durfort avoit été envoyé auprés du prince de Salerne, pour traiter des conventions qui avoient déja été arrêtées, & que ce prince ne paroifloit pas vouloir effectier; le roi d'Arragon le nomma avec plusieurs leigneurs, pour conclure sa paix avec Rome & les rois de France & de Sicile, le traité se sit l'an 1290.

Le roi d'Angleterre à qui le roi de France venoit d'enlever la Guyenne, écrivit l'an 1294, à RAINFROY de Durfort pour l'attirer à son party; il le qualifie son cher, le prie de l'aider à recouvrer ce pays, & ajoute qu'il attend ce secours non seulement des bons offices qu'il sui avoit rendus jusqu'alors, mais encore de ceux que ses ancêtres avoient rendus à ses prédecesseurs dans tous les temps passez.

La semme de Pierre Chevignac sit hommage pour Beaulieu l'an 1296. à BER-NARD de Dursort. Tures de Foix, inventaire de Lectoure.

B Ontrouve ORPHAIZ veuve en 1296. de RAIMOND de Durfort, damoiseau de Fanjaux, (ville du diocese de Mirepoix & autresois de Toulouse,) ce Raimond, fils d'autre Raymond de Durfort, chevalier, & d'Esclarmonde. Orphaiz étoit mere de Bernard, de Guillaume-Bernard & de Raymond de Durfort, damoiseaux de Fanjaux.

RAYMOND-GUILLAUME de Durfort, BERNARD & JOURDAIN de Durfort, freres damoiseaux de Fanjaux, fils de Bernard de Dutfort, chevaliet de Fanjaux, & de Braide: & petit-fils de Raymond & d'Esclarmonde en 1296.

HUGUES de Durfort, chanoine de Pamiers en 1300. Titres de Pamiers. bibl. Colb.

Bertrande de Toulouse porta la terre de Deyme à BERNARD de Dursort, chevalier, qu'elle épousa en 1300. Traité de la noblesse des capitouls de Toulouse par la Faille, troisième édition 118 4°. p. 102.

GALHARD de Goth, damoiseau, seigneur de Duras, diocese d'Agen, stère & marêchal du pape Clement V. sit son testament le 16. janvier 1305, par lequel il legua à Marquesse de Dursort de Dursort, quarante pieces d'argent, à Arnaud de Dursort, cinq coupes d'argent avec les pieds dorez, à Aspaiz sa niece sille d'Arnaud 300. livres tournois. Il recommanda au pape, Raymond-Bernard de Dursort, chanoine de Perigueux, sils d'Aspais de Ungaco sa semme, & substitua en dernier lieu à ses heritiers pour les terres de Duras & de Mont-Galhard, Aymeric & Galhard de Ungaco, entans mâles de Marquesse de Dursort sa niece. Arebives de Rhodez asse sours. 20.

AUGER de Durfort, élû Abbé de Moissac en 1306. mourut en 1334. Voyez Gal-Christ, édit. nov. tom. 1. col. 169.

ARNAUD de Durfort, est nommé avec Alpais sa fille dans le testament fait le 6. Janvier 1311, par Arnaud Garsie de Goth, vicomte de Lomagne son oncle qui lui legua cinq coupes d'argent avec les pieds dorez.

GAILLARD de Dursort, prébendier de Wetwang dans l'église de S. Pierre d'Yorck, obtint le 18. sévrier 1312. des lettres de protection du roy d'Angleterse. Rymer, ancienne édit. vol. III. sol. 307.

BERTRAND de Durfort, seigneur de Clermont-Soubiran, sit un accord en 1314, avec Anne-Picarde & Blanque de Cor, sœurs, c'est apparemment le même qui est qualissé, Chevalier Banneres dans une quittance qu'il donna à S. Omer le 20, août 1315, à Renier Cocatrix, trésorier des guerres, de 206, livres petits tournois en prêts sur les gages, & ceux de deux autres chevaliers & de 17, écuyérs de sa compagnie. Son sceau représente un cavalier armé tenant un bouclier, sur lequel il paroît pour armes une bande & une bordure. Cabines de M. Clairambault.

Tome V.

ESCLARMONDE de Dursort, sille de Jourdain de Dursort Donzel du château de Fanjaux & de Veziade, épousa par contrat du jeudi aprés la séte de S. Pierre & S. Paul, Arnaud de Villario de Salis, sit son testament le jeudi, jour de la Toussaint 1326, par lequel elle élut sa sepulture dans le monastère de Prousse, & sit un legs à Sauvimonde de Dursort, religieuse de cette abbaye. Les témoins surent Bernard-Hugues de Dursort, Bernard-Raimond, son frère, & Jourdain de Dursort. Tures de Murepoix, bibl. Colbert.

Popia, prieur de Fons, diocése de Cahors, donna un prieuré à AUGER de Durfort, religieux, neveu de Gaillard, abbé de figeac, par lettres de l'an 1315.

ARNAUD de Durfort, chevalier seigneur de Fespuche, BERNARD de Durfort, chevalier seigneur de Clermont, & BERNARD de Durfort, seigneur de Canilhac, sont nommés dans des lettres du roy d'Augleterre, dattées du 17. Juillet 1315. Rymer, tome III. sol. 529.

GUILLAUME de Dursort, damoissau, par son testament de l'an 1317. institua son heritier universel, Bertrand de Dursort, damoissau, son cousin, sils de seu Raimond-Bernard de Dursort, chevalier Archives de Pau, inventaire de Lesseure, ch. intitulé testamens, cotté J. 2.

BFRTRAND de Dursort, seigneur de Malause, est nommé dans une sentence du baille de Mostlac de l'an 1320. Titres de Lectoure.

ARNAUD de Dursort, épousa l'an 1321. Brunissent de Dursort, sille de Bertrand de Dursort, seigneur de Clermont-Soubiran, elle eut 5000. livres en mariage. Inventaire du trésor d'Armagnas.

BERTRAND de Dursort, seigneur de Clermont-Soubiran, dont il vient d'être parlé, est qualissé chevalier dans les quittances de cinq payemens qu'il sit à Arnaud de Dursort, les années 1320. 1321. 1322. & 1323. Archives de Pau, inventaire de Lec. Eloure, ch. intitulé mariage & alliances, cotté N.

### Extrait de l'histoire genealogique de la maison de Faudoas. p. 123.

Reale de Faudoas sut accordée en mariage peu de jours au-dessus de l'âge de onze ans, par contrat passé en Lomagne le 14. de l'issue de janvier 1322. à Raimond-Arnaud de Pressac, dit le Jeune, sils d'autre Raimond-Arnaud de Pressac, (aliàs) Preschat, chevalier seigneur de Brignemont & de Marsac en partie, & de Marie de Dursort, sille de Bertrand de Dursort, chevalier seigneur de Deyme, de la maison des marêchaux de Duras & de Lorge.

Bertrand de Goth, neveu du pape Clement V. par son testament du 19. mai 1324. legua à BERNARD de Dursort, chevalier seigneur de Flamerenx 800. liv. Archives de Rhodes, côté Lomagne, N°. Z. XIII. & substitua les fils de ce seigneur & de Regine de Goth, aux comtes de Lomagne & d'Auvillars, l'ordre de primogeniture gardé. Ibid.

Le roi d'Angleterre écrivit le 30. septembre 1324. à son très-cher & seal ARNAUD de Dursort, pour l'exhorter à lui être toujours sidele & à l'aider de ses conseils dans le recouvrement de la Guienne, ce même prince écrivit aussi en même tems à Ramsred de Dursort, Bertrand de Dursort, seigneur de Lunatzgard, Arnaud de Dursort de la Court, Arnald de Dursort de Berdyll, & Bernard de Dursort. Rymer tome IV. sol. 87.

RAMFRED de Durfort, seigneur de Bajolmont, & Rainfroy & Raimond ses fils, sont nommez parmi les grands seigneurs de Guienne dans des lettres d'Edouard roi d'Angleterre, du 15. Octobre 1325. Ibid. same IV. sol. 111.

- (modil)

A Le 18. février suivant, le même prince écrivit à ARNAUD de Dursort, pour le remercier de la resistance qu'il avoit faite à la désense de la Guienne contre les François, & lui marqua qu'il comptoit l'aller joindre dans peu avec son armée. Ibid. fol. 128.

JEAN de Dursort, fils de Bernard de Dursort, chevalier seigneur de Flamerenx, est nommé dans un arrêt du parlement du 29. juin 1329.

Le mercredi après la fêre des Apôtres S. Pierre & S. Paul, 1329. Raymond de Darosorti damoiseau, sut présent à l'acte, par lequel Roger Bernard vicomte de Castelbon, renonca en saveur de Gaston, comte de Foix son frere, à toutes ses prétentions, sur le comté de Foix & la vicomté de Bearn.

Philippe de Vallois, regent du royaume, annoblit au mois de fevrier 1327. Gerard de la Moliniere de Montauban, à la priere de Bernard de Durfort, chevalier seigneur de Clermont, ce qu'il confirma étant roi au mois de mars 1330. Traité de la noblesse, par la Roque, p. 67.

RAIMOND de Durfort, conseigneur de Saverdun, est nommé avec plusieurs autres seigneurs dans un acte de Guston, comte de Foix, du 16. may 1331. Tures de Foix, bibl. Colbert.

RAIMOND de Dursort, chevalier seigneur de Montaut, & BERNARD de Dursort, seigneur de Casalibus, sont nommez parmi les executeurs du testament de Constance de Foix, veuve de sean de Levis, seigneur de Mirepoix, le 8. septembre 1332.

BONNAL de Dursort, licentié és droits & prieur de N. D. de la Daurade, suivant un acte du 10. de l'entrée de septembre i 334. Inventaire des titres de l'abbaye de Moissac.

Le pape Benoît par ses lettres dattées d'Avignon le 5. des calendes de decembre 1335, recommanda à Edouard roi d'Angleterre, ARNAUD de Dursort, chevalier, & Arnaud son fils. Rymer tome IV. sol. 678.

RAIMOND de Dursort, sils de Bernard de Dursort, seigneur de Bajaumont à Deause de son pere, sur établi dans ses biens à la priere de Rainsrey de Dursort, damoisseu, par lettres de Pierre Gallard, chevalier maître des arbalêtriers de France, données à Agen le 8. may 1336.

BERTRAND de Durfort, seigneur de Cadilhak, est nommé dans des lettres du roi d'Angleterre du 25. Juin 1337. Rymer tome IV. sol. 766.

BERNARD de Dursort, conseigneur de Saverdun, l'un des barons non chevaliers qui suivirent le comte de Foix en 1338, au secours qu'il donna au roi en Guyenne, contre les Anglois. Titres de Foix, bibl. Colb.

Le roi de Bohême, lieutenant de roi és parties de Languedoc, donna en 1338. à Guillaume de Madalhan, les lieux, châteaux, jurisdictions, & autres biens immeubles, qu'ARNAUD de Durfort chevalier, & son fils, rebelles au roi, avoient en la sénéchautsée d'Agenois & de Gascogne.

SEDILLE de Durfort, fille d'Arnaud de Durfort, sut mariée vers le mois de Decembre 1330. à Bernard Jourdain, baron de l'isle Jourdain, sils de Jourdain, baron de l'isle Jourdain, se de Guillemette de Durfort, dame de Clermont-Soubiran, sille de Ramond-Bernard de Durfort. Le mari de Sedille de Durfort étoit déja veuf de deux semmes. Voyez some II. de cette hist. page 708.

Le roi d'Angleterre écrivit le 21. Juin 1340. à BERNARD de Durfort, seigneur

County Iv

de la Chapelle, chevalier, pour l'engager à le servit contre le roi Philippes de A. Valois, il écrivit aussi la même année à Bertrand de Dursort, seigneur de Cadilhae, Rimer, tome V. sol. 192.

BERNARD de Durosorti, chevalier seigneur de Casalibus, sut présent le 10, juin 1342? avec les autres nobles du comté de Foix, aux privileges accordés par Gaston, comte de Foix, aux habitans de Pamiers.

RAIMOND de Durfort, conseigneur de Saverdun & seigneur de Bonac, est nommé dans l'hommage rendu le 3. janvier 1344, par les nobles & les contuls du comté de Foix, à Gaston comte de Foix, & Eleonore de Cominges sa mere & sa tutrice, Tures de Foix, bibl. Colb.

Le duc de Bourbon sit don l'an 1345. à RAIMOND de Dursort, chevalier conseigneur de Clermont-Soubiran, de la partie du lieu de Clermont-Soubiran, qui appartenoit à Arnaud de Dursort, & à ses sreres rebelles au roi. Inventaire de Lesteure, bibl. Colb.

(a) Cabinet de M.

RAIMOND-BERNARD de Durfort, seigneur de la Capelle, chevalier, donna à Agen le 30. juillet 1347, quittance à Jean Chauvel, trésorier des guerres, de 404 livres pour ses gages. Elle est scellée d'un sceau en cire rouge, representant un cavalier armé tenant un bouclier, sur lequel est une bande & une bordure, le cheval caparaçonné. (4) Il en donna une autre au même de 200. livres le 28. septembre de la même année.

Charles roi de Navarre, lieutenant de roi en Languedoc, fit don le 28. août 1351. à ARNAUD de Durfort, seigneur de Bajaumont & de Castel-Nouvel, de toute la justice haute & basse que le roi avoit eu jusques alors dans ces châteaux.

Edouard roi d'Angleterre, par ses lettres du 15. decembre 1352. donna à AR-NAUD de Durfort, sils de désunt Arnaud de Dursort, & à ses heritiers & successeurs, la terre de Dursort auprés de Penne, & les rentes & revenus de bled & de vin, de poules & autres, la pêcherie & la paisselle ou nasse, sur le sleuve Lot, &c. ce don est sondé sur les grands services de désunt Arnaud de Dursort, & d'Arnaud de Dursort son sils.

REMON-BERNART de Durfort, sire de Feolhet, chevalier banneret, donna, étant à Toulouse, le 8. septembre 1353. quittance à Jacques l'Empereut, tréso-tier des guerres, de 1200. livres 15. sols 6. deniers, en prêt sur les gages de lui chevalier banneret, de 2. chevaliers bacheliers, de 197. écuyers, & de 733. sergens à pied de sa compagnie. Son sceau est un écu parti, an 1. un lion, an 2. une bande chargée d'une molette, les lambrequins on mantelets chargés de molettes, cimier, un palmier ou D buisson, supports 2. lions assis. Legende S. Remon-Bernart Durso... (b) On trouve encore trois quittances de lui au même trésorier, la première du 9. octobre suivant, où il est qualissé capitaine au pais d'Agenois, la deuzième du 13. mai 1354. & la troissème du 1, juin suivant : elles sont toutes scellées du même sceau.

(b) Ibid.

GUILLAUME de Durfort, évêque de Lombez en 1363. assista au concile de Lavaur en 1368. & mourut le 18. des calendes de may 1375. Voyez Gal. Christ. édit, de 1656. some II. p. 678.

INDIE de Durfort, sœur de Jean de Durfort, épousa 1º. Roger de Cominges; 2º. Jean-Jourdain de l'Isle-Jourdain, seigneur de Clermont-Soubiran, fils de Jean, comte de l'Isle-Jourdain, & de Jeanne d'Albret. Elle vivoit en 1365. Voyez tome II. de cette hist. p. 711.

MONIN de Dursort, un des 70. écuyers de la compagnie de Pierre-Raymond de Rabastens, chevalier, banneret & senechal de Toulouse, qui sit montre à Gaillac en Albigeois le 18. decembre 1368

RENAUD

RENAUD de Durfort, conseiller du roy, chanoine & grand archidiacre de l'é-A glise de Paris, docteur en droit en 1387. & 1392. suivant les registres du parlement.

COMTESSE de Durfort, pour l'ame de laquelle Arnaud-Guilhem de Montlezun fon mari légua 200. liv. sur la terre qui avoit appartenu à seu Bernard de Dursort.

(a) Voyez son article tome 11, de cette hist. p. 628.

(4) Archives de

INDIE de Durfort, sœur de Comtesse de Dursort, est nommée au même testament d'Arnaud-Guilhem de Montlezun, qui ordonna que le lieu de Flamerenx (b) sût (b) remis au comte d'Armagnac, qui en seroit remettre les fruits és mains de ses executeurs testamentaires; & que si après son décez les heritiers d'Indie de Dursort vouloient racheter le lieu de Flamerenx, il leur sût rendu avec toutes ses dépendances, en payant 3000. sorins d'or, suivant les conditions du jugement proponcé par B le défunt comte d'Armagnac.

(b) de Flameren.

MABILLE d'Albret, troisième semme d'Arnaud-Guilhem, comte de Pardiac, avoit été mariée à Arnaud de Dursort, pour l'ame duquel elle sonda une chapellenie dans le couvent des Freres mineurs de Penne en Agenois, par son testament du 17. novembre 1388.

RASSE de Dursort, seigneur de Baugimont, aliàs Bajaumont, chevalier, bachelier, sit montre à Gimont le premier novembre 1398. & tut reçû à Lezat le premier decembre suivant avec trois écuyers. Compte de Jean de la Teillaye.

BERNARD de Durfort, écuyer, seigneur de Bonac, plaidoit le vingt-un juillet 1411. contre les religieuses mineures de Toulouse pour une maison site en cette ville.

ARPAZIE de Durfort, fille de Bertrand de Durfort, seigneur de Bajaumont, & de Jeanne d'Estramel, avoit épousé noble Pierre d'Albert, seigneur de Laval & de S. Aignan, suivant une quittance de sa dot du 13. juillet 1415.

JEAN de Durfort, dit le roux de Bajaumont, étoit écuyer d'écurie du roy le 27. juillet 1419. & l'étoit encore en 1423. c'est apparemment lui qui est qualisé Jean de Durfort, seigneur de Bajaumont, chevalier bachelier, dans une quittance qu'il donna le 22. juillet 1421. à François de Nerly de 240. livres sur ses gages & ceux de dix écuyers de sa chambre: elle est scellée d'un sceau sur lequel est un lion, supports deux sauvages, cimier un lion issant. (c)

(c) Cabinet de M.

BERNARD Durfort, l'un des chevaliers bacheliers de la compagnie d'Amanjeu, seigneur de Montpezat, chevalier banneret, qui sit montre au port sainte Marie le 8. octobre 1425.

BERNARD Dursort, l'un des vingt-cinq écuyers de la chambre de Raimond-Bernard Ancully, chevalier banneret, & de la compagnie de Bernard de Coaraze, chevalier, qui sit montre à Carcassonne le 28. juin 1426.

BERNARD Durfort, l'un des vingt-quatre écuyers de la compagnie de Pelegrin de Lavedan, écuyer, qui fit montre à Montreal de Riviere le 28. juillet 1426.

E JEAN Dulfort, chevalier bachelier de la compagnie d'Amanjeu, seigneur de Montpezat, reçue à Agen les 9. septembre & 9. octobre 1430.

JEANNE de Durfort, mariée en 1434. à Nompar (aliàs François) de Caumont, fils ainé de Guilhem-Raimond II. du nom, seigneur de Caumont & de Berbigueres, & de Jeanne de Cardaillac dite de Valade. Voyez tome IV. de cette hist. p. 470.

PIERRE de Dutfort de Duras dans le territoire d'Agen, religieux de l'ordre des Freres prêcheurs, prit possession de l'évêché de Perigueux en 1438. Voyez Gal. Christ. edit. nov. tome II. col. 1480.

Tome V.

Y 8

JEAN de Durfort, rendit hommage au roy de la seigneurie de Bonac au mois d'avril avant pâques de l'an 1442.

RAIMOND-BERNARD de Durfort, seigneur de la Chapelle & de Malause, étant sort vieil, donna l'an 1445. le quatorze juillet à Raimand-Bernard de Dursort, seigneur de Boissieres, de Salviac & de S. Germain, son plus proche parent, tout ce qu'il avoit à la Chapelle.

RENAUD de Dursort, obtint vers l'an 1476. des lettres du roy, qui lui donnerent permission de faire rétablir les sortifications de Gunac, d'Espersac, & du moulin de Gunac. Reg. des chartes du Rei.

BERNARD de Dursort, seigneur de Malause, épousa par contrat du premier septembre 1484. Michelle d'Aguetia. Titres de Rodez.

MARGUERITE de Durfort, fille de Jean de Durfort, & nièce de Bernard de B Durfort, seigneur de Malause, de l'Espinasse, de Saint Vincent, conseigneur de la baronie de Clermont-dessus, épousa Guy d'Aguessa, fils de Bernard d'Aguessa, par contrat du 3. avril 1489.

BERTRAND de Dursort, fils naturel de seu Gaillard de Dursort, écuyer, & d'A-mandine, sut legitimé en juillet 1504.

PIERRE de Durfort, sut reçu chevalier de S. Jean de Jerusalem en la langue de Provence l'an 1549, il portoit pour armes écartelé au 1. & 4. une bande d'argent, au 2. & 3. de gueules à un lion d'argent. Hist. de Malte, par l'abbé de Vertot, tome 1V. page 359.

ANTOINE de Dursort, écuyer, épousa par contrat du 7. janvier 1555. Renée C Chardebœuf, sille de Gilbers Chardebœuf, écuyer, seigneur de la Vareille.

JACQUES de Boissieres, seigneur de Dursort, guidon de 50. lances des ordonnances de la compagnie de M. d'Aussun, chevalier de l'ordre du roy, donna quittance le 4. septembre 1559. à François-Pascal, seigneur de Mons, tresorier des guerres, de 100. liv. sur son état de guidon pour le quartier d'avril; elle est signée Boyssieres, & scellée d'un sceau sur lequel est une bande.



### 

# SEIGNEURS MARQUIS ET DUCS DE DURAS



D'argent à la bande d'azke.

I.

RNAUD de Durfort, seigneur de Bajaumont, est le premier des deux témoins qui sont qualifiez damoiseaux dans un contrat de mariage du 7. avril 1306, entre Renaud fils ainé de Guillaume de Cominges, vicomte de Burniquel, & Braide pe-tite-fille d'Arnaud-Garcie de Goth, & fille de Bertrand de Goth. (4) Le roi Philippe Pau, inventaire le bel étant à Poitiers, lui fit don & à Marquise de Goth sa femme l'an 1308, à la de Lectoure, cotte priere de Raimond de Goth cardinal du titre de sainte Marie, son beau-frere, de la ju- A. 4. stice de la terre de Montaguillon. Il étoit mort en 1324.

Femme, MARQUISE de Goth, fille d'Arnaud-Garcie de Goth, vicomte de Lomagne & d'Auvillats, & de Miramonde de Mauleon, étoit niéce du pape Clement V. & lorur de Regine de Goth, semme de Bernard de Dursort, chevalier, sire de Flamarens : elle apporta à son mari la terre de Duras & quelques autres, qui sont demeurées long-temps dans cette mailon. Voyez tome II. de cette hist. p. 173.

1. AYMERY de Durfort, seigneur de Duras, qui suit.

2. GALHARD de Durfort, chantre de Cahors, auquel le roi fit assigner 1000. liv. de rente sur la recette de Toulouse en 1345, pour le dédommager du revenu des benefices qu'il avoit en Angleterre & en Galcogne, qu'il avoit perdus pour avoir tenu son parti, lequel il quitta deux ans après pour suivre celui des An-

3. BERNARD de Durfort, obtint remission avec son frere en 1340.

4. REGINE de Durfort, à laquelle le pape Clement V. legua trois cens florins l'an

5. MAR QUESIE de Durfort, léguée comme sa sœur dans le même testament.

I I.

YMERY de Durfort, chevalier, seigneur de Duras. Le pape Clement V. par fon testament du 3. des calendes de juillet de la septiéme année de son pontificat, qui revient à l'an 1311. lui légua 6000. florins. (b) Il fut substitué aux terres de Duras, des Allamans, de Puyguilhem & de Montlegur, par le testament de Bertrand de Goth, son oncle maternel, du 19. may 1324. (c) servit le roi és guerres de Gascogne en la compagnie du maréchal de Trie, & pour récompense il reçut Rhodes. en don au mois de juillet 1328, la justice du château & de la terre de la Tour en

(b) INL

COO H

Agenois, & est qualisé conseigneur de Clermont dans un accord qu'il sit en 1336. avec le comte d'Armagnac touchant Durance, Montgaillard, Allamans, Montfegur A (1) Invent. de & autres terres qu'il disoit lui appartenir. (a) Aprés la mort de Jean de Dursort, seigneur de Flamarens son parent, le roy sit traiter avec lui au mois d'octobre 1336. pour les droits qu'il pouvoit avoir à cause de sa mere sur les vicomtez de Lomagne & d'Auvillars & en la ville de Lectoure, & il reçut en échange, outre les terres de Duras & de Châteaugaillard qu'il se reserva avec ce qu'il avoit transporté au comte d'Armagnac, les châteaux & terres de Villandrau & de Blancafort, le même prince promit lui fournir cinq hommes d'armes & quinze lergens pour la garde de cette derniere place, au cas que la guerre survint avec les Anglois; & il s'obligea de sa part de remettre son château de Duras entre les mains de ceux à qui il plairoit au roy, quand il en seroit requis, en lui saisant bonne & suffisante recompense, de laquelle clause le roy se départit par lettres du 26. decembre 1338. Il sut commis par traité du 16. avril 1339. à la garde du château de Peguilhem appartenant à Arnaud-Garcie de Goth, & étoit mort en 1345. lorsque le roy sit asseoir à ses heritiers une som-me de 1100. livres par an sur la recette de Toulouse, en récompense des pertes qu'il avoit soussertes par les guerres, & jusqu'à ce qu'ils eussent recouvré leurs terres oceupées par les ennemis. Il eur pour fils,

1. GALHARD de Durfort, I. du nom, seigneur de Duras, qui suit.

2. BERTRAND de Durfort, chevalier, est nommé dans un acte de son frere aîné du 8. fevrier 1353,



HII.

ALHARD de Durfort, I. du nom, seigneur de Duras, de Blanquesort, &c. D J'est qualissé magnisque & puissant homme dans l'acte d'hommage que lui rendit le 3. avril 1346. Gombaut de Caupene, lequel reconnut tenir de lui la motte & le château de Bussaco, & les biers qui en dependoient mouvans de la châtellenie de Blanquefore, & s'obligea d'avoir un écuier & un roussin ou cheval de bataille pour le secours du seigneur de Blanquesort dans cette châtellenie & non ailleurs. (b) Il suivit au commencement le parti du roi d'Angleterre, qui lui remit le château de Blanquefort la même année, il le quitta entuite à la follicitation de Charles d'Espagne, connêtable de France, qui le sit rentrer dans celui du roi par traité du 3. may 1352, il avoit fait dés le 2. decembre 1348, un accord avec le seigneur de Caumont & Bertrand de la Mothe, seigneur de Langon & de Rochetaillée, frere de Bernard de la Mothe, évêque de Bazas, (c) reconnut le 8. fevrier 1353, que le roi lui avoit donné des lettres, par lesquelles il lui promettoit 300. liv. de rente, jusqu'à ce qu'il eût pû recouvrer ses terres occupées par les ennemis: il y nomme Bertrand de Durfort son frere, & Bertrand de Goth son cousin, chevaliers. Cet acte est scellé sur double queuë en cire rouge, il y paroît un écusson parti, au 1. une bande, au 2. un lion. Legende S. Guaylard de Dur . . . (d)

(c) Du Chesne, des cardinaux Franc. pr. p. 291.

b) Archives de Pau, invent d'Ai

bret cotté L.7.

Femme, MARGUERITE de Caumont, étoit veuve en 1357. & passa le 26. (c) Archives de octobre de la même année un contrat avec Bernardet d'Albret. (e) Elle fut mere entr'autres enfans de

(d) Cabinet de M. de Clairembault.

1V.

CONC. U.

1 V.

ALHARD de Durfort, II. du nom, seigneur de Duras, de Blanquesort, &c. The hommage au roi d'Angleterre en 1363, en presence du prince de Galles, dans l'église de S. André de Bourdeaux, en conséquence du traité de paix sait entre la France & l'Angleterre; sit un testament le 28. janvier 1366. & donna quittance le le 27. juillet 1371. à Archambaud, par la grace de Dien, comte de Perigord son beaufrere, de 2000. florins pour la dot d'Eleonore de Perigord sa femme. (a)

Femme, ELEONORE de Perigord, fille de Roger-Bernard, comte de Perigord, Pau. a) Archives de

& de Leoner de Vendôme. Voyez tome III. de sette hist. p. 74

GALHARD de Durfort, III. du nom, seigneur de Duras, qui suit.

ALHARD de Durfort, III. du nom, seigneur de Duras, de Blanquesort. T& de Villandrau, est nommé dans un acte de 1378. & convint le 3. août 1388. avec Amanjeu, seigneur d'Albret, & Berard d'Albret, seigneur de sainte Bazeille, freres du parti du roi de France, de quelques articles de paix pour la con-fervation de leurs terres. (b) Le roi Charles VI. par ses settres du 22. sévrier 1389. (b) Hidemi ordonna au sénéchal d'Agenois, de remettre au seigneur d'Albret le chateau de Duras pour le raser, ou autrement en disposer à sa volonté. (e) Il sut sait sénéchal de Guicane pour le roi d'Angleterre, par lettres du 21. de decembre 1412.

Femme, JEANNE de Lomagne, fille d'Odet de Lomagne, seigneur de Fiemarcon, & de Caterine de Ventadour, dame de Donzenac & de Boussac, sut mariée par contrat du 1. août 1390. & testa le 23. septembre 1435. Voyez tome II. de cette hist. pag 672. Elle fut mere de

1. JEAN-GALHARD de Durfort, chevalier seigneur de Duras qui suit.

2. MEDARD de Dutfort, est qualifié frere du feu seigneur de Duras dans des lettres du roi d'Angleterre du 20. octobre 1444, où il est marqué que le comte de Longueville Captal de Buch, curateur de Jean son sils ainé, vicomte de Castillon, s'étoit plaint que Medard de Durfort s'étoit sain du château de Sales. Rymer, vol XI. fol. 71.

### VI.

EAN-GALHARD de Durfort, chevalier seigneur de Duras, de Blanquesort, &c. mourut jeune, suivant un acte du 6. novembre 1425. (d) & sut enterré aux (d) Titres du trefreres mineurs de Bourdeaux, où est le tombeau des anciens seigneurs de Duras, los de Duras. suivant le restament de Galbard de Durfort, IV. du nom, son fils.

Femme JUDIOTE de la Lande, fille de Jean baron de la Lande, seigneur de la Brede, & de Marie de S. Simphorien, mourut avant le 4. juin 1444. &est

mentionnée dans le testament de Galhard son fils, de l'an 1480.

### VII.

ALHARD de Durfort IV. du nom, seigneur de Duras, de Blanquesort T & de Villandrau l'an 1426, étoit encore mineur de 25, ans en 1444, il fut un des barons nommez pour la réduction de la Guyenne, par le traité du 12. juin 1451, qui donne un rang considerable aux seigneurs de Dursort & d'Angevin. Il figna la même année la capitulation de la ville de Bourdeaux, fit hommage au roi de sa terre de Duras au mois de septembre 1452, se retira en Angléterre en 1453. où le roi lui donna le gouvernement de Calais, & le fit chevalier de son ordre de E la Jarretiere. Ses biens fituez en France furent confisquez, sa terre de Blanquefort fut donnée au comte de Dampmartin, & la baronie de Duras au seigneur du Lau. Châtles duc de Bourgogne le fit son chambellan par lettres données à Heidin le 20. decembre 1470. & il est qualisé conseiller chambellan du roi d'Angleterre dans un passeport que ce prince lui accorda le 2. decembre 1471, pour faire passer en ce royaume ses bagues, soyaux, &c. Edouard IV. roi d'Angleterre sui donna la seigneu-rie de l'Esparre en Guyenne par lettres dattées de Westminster le 28, juillet 1473. le roi Louis XI. le rappella en France & le rétablit dans tous ses biens par lettres Z & Tome V.



4. JEAN de Durfort, a fait la branche des Seigneurs de Civrac, rapportez ciprés S. II.

5. BERTRAND de Durfort, nommé au testament de François de Durfort son frete

aîné de l'an 1514.

6. JEANNE de Durfort, époula par contrat du 11. mars 1511. Bernard de Riviere, fils de Bertrand de Riviere, vicomte de Labatut.

7. MARGUERITE de Durfort, fut mariée par contrat du 11. mars 1511. à Bertrand de Lustrac, chevalier, sils d'Aucsins seigneur de Lustrac.

8. Isabelle de Durfort, nommée avec les sœurs au testament de leur pere de

l'an 1490.

II. Femme, CATERINE de Foix, dame de Montbardon, fille de Carberrar de Foix II. du nom, seigneur de Rabat, de Fornetz, de Massat & d'Antusan, & de Jeanne de la Roque en Nebousan, sut mariée par contrat du 9. may 1513. Elle resta veuve & sit son testament l'an 1522, par lequel elle élut sa sepulture dans la cha-pelle de Notre-Dame d'Ornezan, jusqu'à ce que Jean-Jasques de Dursort son sils eut l'âge de 25, ans, pour la faire transporter à la Madelene de Duras auprès de Jean de Durfort son mari. Voyen some III. de cesse histoire, page 363.

JEAN-JAC QUES de Durfort, seigneur de Villandrau dans le Bourdelois, de Montagut & d'Ornezan en Patdiac, mourut en Piémont au service du roi le 8. septembre 1555. âgé de 39. ans & trois mois, fans enfans de Françoise d'Espagne, fille de Hugues d'Elpagne, seigneur de Durfort au comté de Foix, & de Branette de Coaraze, qu'il avoit époulée par contrat du 23. juillet 1535. & laquelle transigea pour sa dot, avec Jean de Durfort, seigneut de Duras le 18.

decembre 1565. Voyen tome II. de cette histoire, p. 657.

RANCOIS de Durfort, nâquit environ l'an 1494, fut seigneut de Rolan, de Pujols, de Civrae, de Bladignac & de Cypressac, aprés la mort de Jean de Dursort son srere aîné, & de Duras & de Blanquesort, aprés celle de son pere l'an 1520. Le roi François I, par lettres patentes du mois de septembre 1520. lui accorda en reconnoissance de ses services l'établissement de quarre soires par an à Blinquesort, & un marché par semaine en chacune de ses autres places, de Dutas; Rolan, Pujols & Villandrau; il sie son restament le 13. septembre 1524. avant de partir pour l'armée, & mourut en Italie la même année, deux jours avant la bataille de Pavie. Il commandoit alors une compagnie de 50, lances.

Femme, CATERINE de Gontaut, sille de Pons de Gontaut, baron de Biron, seigneur de Montaut, & de Marguerite de Montserrand sa seconde semme, sut mariec par contrat du 19. octobre 1519. Voyex tome IV. de cette histoire, p. 125.

1. ARMAND de Durfort, leigneur de Duras, mourut sans avoir été marié avant son pere qui l'avoit institué heritier universel par son testament, & lui avoit substitué ses ensans & les ensans de ses ensans mâles jusqu'à la quatrième generation; au défaut des enfans mâles, Simphories son second fils & ses enfans, ausquels au déstut de mâles il substitua l'aîné des ensans mâles de Jeanne sa fille, à condition de porter le nom & les armes de Durfort, au défaut d'hoirs de sa fille, ou au refus que seroient ses ensants de portet le nom & les armes de la maison de Dursort, il seur substitua son frere Bertrand, à Bertrand, Jean de Dursort fon autre frere, & 1 Jean, son demi-frere Jean-Jacques de Durfort, & tous descendans hoirs mâles ou femelles, & enfin Georges de Durfort son oncle, chevalier,

seigneur du Tilh, gouverneur du roi de Naverre.

2. SYMPHORIEN de Dursort, seigneur de Duras, qui suit.

3. JEANNE de Dursort, dame de Labutut, semme de Charles de Belleville, comte de Caunac, son pere lui legua 10004. livres par son testament du 13. septembre 1524.

YMPHORIEN de Durfort, seigneur de Duras, &c. gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, colonel des legionnaires de Guyenne, embrassa le parti huguenot, testa le 9. octobre 1558. & sur tue à Orleans pendant le siege de cette ville le 12. mars 1563. d'un éclat de pietre, il étoit âgé d'environ 40, ans;

Femme, ELISABETH de la Tour, fille d'Henry de la Tour, duc de Bouillon, A marêchal de France, & d'Elifabeth de Nassau, sa seconde semme, sut mariée par contrat du 17. septembre 1619. & mourut le 1. decembre 1685. Vojez tome IV. de 1. JACQUES-HENRY de Durfort, duc de Duras, qui suit.

2. FREDERIC-MAURICE de Durfort, comte de Rozan, né à Duras le vingtdeux novembre 1626. fait capitaine d'une compagnie de chevaux legers le 26. avril 1646. fut blessé pendant le blocus de Paris, prés Brie-comte-Robert, en combattant pour assurer un convoi de farine que l'on vouloit faire entrer dans la ville le 19. sevrier 1649. & mourur de ses blessures le 1. mai suivant.

3. GUY-ALDONCE de Durfort, due de Lorges, dont la posterité sera rap-

tée ci-après, S. I.

В

Ð

4. ARMAND de Durfort, frere jumeau de Guy-Aldonce, né le 22. aoust 1630. mou-

rut de la peste le 6: avril 1631.

5. CHARLES-HENRY de Durfort, comte de Montgommery, nâquit à Duras le 21. juillet 1634, fut fait mestre de camp du regiment de la Couronne infanterie le 27. avril 1654. & mourut de maladie à Paris le 21. septembre 1661. sans

avoir été marié. Il fut enterré à Duras auprés de son pere.

6. Louis de Durfort, marquis de Blanquefort comte de Feversham en Angleterre, capitaine des gardes de Jacques II. roi de la grande Bretagne, general de ses armées, chambellan de la reine douairiere d'Angleterre, sut fair chevalier de l'ordre de la jarretiere en 1685, il avoit époulé en 1676. Marie Sondes, fille aînée de Georges Sondes, comte de Feversham, laquelle moutut sans ensans l'an 1679. & lui le 19. avril 1709. âgé de 71. ans.

7. CHARLES-LOUIS de Durfort, baron de Pujols, nâquit à Duras le 27. mars 1642. fut capitaine d'une compagnie Françoile, des troupes auxiliaires en Portugal contre les Espagnols, & y sut assassiné par ceux même de son parti, qui

lui volerent son équipage le 9, juillet 1662.

8. Godefroy de Durfort, comte de Rozan, colonel d'infanterie, né à Duras le 16. janvier 1644, fut tué en Candie le 29. juin 1669.

9. Louise-Marie-Madelene de Durfort, morte jeune.

10. HENRIETTE de Durfort, époula en 1653. Louis de Bourbon, marquis de Malause, veuf de Charlotte de Kerveno, fille de François marquis de Kerveno, & de Marie de Lannoy-la-Boissiere; il étoit fils d'Henri de Bourbon II. du nom, marquis de Malaule, & de Marie de Châlon, dame de la Case en Albi-geois. Voyez tome 1. de cette bist. page 371.

11. ELISABETH de Durfort, sut mariée par contrat du 3. juin 1656. à Frederic-Charles de la Rochefoucaud, comte de Roye & de Roucy, lieutenant general des armées du roi, fils de François de la Rochefoucaud, comte de Roucy, baron de Pierre-Pont, de Chet-bontonne & de Blansac, & de Julienne-Caterine de la Tour-Bouillon; elle mourut à Londres le 14. janvier 1715. âgée de 82. ans, & fut enterrée en l'église de saint Jamets. Voyez tome IV. de cette hist. p. 434.

12. MARIB de Durfort, dame d'atour de la duchesse d'Orleans, née à Duras le 28. janvier 1648, se sit catholique le 22. mars 1678. & mourut en 1689, sans

avoir été mariée.



roy, & de Marie-Madelene d'Espinay-Duretal. Voyez some III. de cette histoire,

3. HENNIETTE-JULIE de Dursort, née en 1696. épousa au mois de novembre 1717. Procope-Charles-Nicolas-Augustin-Loopold Pignatelli Bisaccia; comte d'Egmond, substitué aux nom & armes d'Egmond, âgé de quatorze ans lors de son mariage, fils de Nicolas Pignatelli, duc de Bisaccia au royaume de Naples, & de Marie heritiere d'Egmond. Henriette-Julie de Dursort étoit dame du palais de la reine en 1727.

## XIV.

B TEAN-BAPTISTE de Durfort, duc de Duras aprés la mort de son frere aîné, marquis de Bianquesort comte de Rozan, baron de Pujols, de Landrouet, de Cipressac, seigneur de Chitain, d'Urbize, de Cambert, &c. lieutenant general desarmées du roy, commandant de la haute & basse Guyenne, nâquit le 28. janviet 1684, prit un étendart aux ennemis à la journée de Nimégue le 10. juin 1702, &c désit un parti de 400, hommes sortis de Montmeliand le 2. juillet 1704, il sut nommé marêchal de camp des armées du roy le 30, mars 1710. & lieutenant general le 31, mars 1720.

Femme, ANGELIQUE-VICTOIRE de Boutnonville, fille d'Alexandre-Albert-François-Barthelemy, prince de Boutnonville, comte de Henin, sous-lieutenant des gendarmes de la garde du roy, & de Charlotte-Vissoire d'Albert de Luynes, sut mariée le 6. janvier 1706. elle a été chargée à la fin de l'an 1722. de conduire la princesse d'Orleans à l'infant dom Carlos jusques sur la frontiere d'Espagne, & ce sur le duc de Duras son mari qui remit cette princesse entre les mains du duc d'Ossonné député du roy d'Espagne pour la recevoir.

1. LOUIS-HENRY de Durfort, né le 3. octobre 1709. & mort le 25. octobre 1722.

2. EMMANUEL-FELICITE' de Durfort, né le 19. decembre 1715.

3. VICTOIRE-FELICITE' de Durfort, épousa 1º, le dix février mil sept cens vingt Jacques Fitzjames, duc de Fitzjames, mestre de camp d'infanterie, gouverneur du haut & bas Limosin, sils de Jacques Fitzjames, duc de Berwick & de Fitzjames, pair & marêchal de France, & d'Anne Butkley sa seconde semme; 2º. 16 19. avril 1727. Louis-Marie-Augustin d'Aumont de la Rochebaron, duc d'Aumont, pair de France, premier gentilhomme de la chambre du roy, sils de Louis Marie duc d'Aumont, pair de France, & de Caterine de Guiscard. Voyeztom. IV. de cette hist. p. 879. & tome V. p. 166.

4. GENEVIEVE de Durfort, morse en 1715. âgée de trois ans.

D. MARIE-MADELENE de Durfort, mariée le vingt octobre 1727. à Emmanuels Dieudonné, marquis d'Hautefort, comte de Surville, mestre de camp du régiment de Condé infanterie, fils de Louis-Charles de Hautefort, marquis de Surville, lieutenant general des armées du roi, & d'Anne-Louise de Crevant d'Humieres. De ce mariage est né le 17. septembre 1728. Jean-Louis-Emmanuel d'Hautefort.



## XIV.

UY-NICOLAS de Durfort, duc de Quintin-Lorges, est né en 1683. I. Femme, GENEVIEVE-TERESE Chamillare, fille de Michel Ghamillart, ministre & secretaire d'état, controlleur general des sinances, commandeur des ordres du roi, & d'Elizabeth-Terese le Rebours, sut mariée le 14. decembre 1702. & mourut le 31. may 1714. en 12 vingt-huitième année.

1. GUY-MICHEL de Durfort, comte de Lorges, qui suit.

2. Louis de Durfort, né le 18. fevrier 1714, dit le chevalier de Lorges. II. Femme, MARIE-ANNE-ANTOINETTE de Mesmes, fille aînée de Jean-Antoine de Melmes, premier president du Parlement de Paris, prévôt, commandeur des ordres du roi, & de Marie-Terese Feydeau de Brou, sut mariée le 14. decembre 1720.

VUY-MICHEL de Durfort, comte de Lorges, mestre de camp d'un regiment

T de cavalerie de son nom, naquit le 26. aoust 1704. Femme, ELIZABETH-PHILIPPINE de Poiriers, fille unique de Ferdinand soseph de Poitiers de Rye d'Anglure, dit le comte de Poitiers, de Neuf-Chatel, &c. & de Marie-Genevieve-Henriete-Gertrude de Bourbon-Malaule, sut mariée le 13. juillet 1728. Voyez tome II. de cette bist, p. 212.

## 

## II.

## SEIGNEURS CIVRAC DE

Ecartelé au 1. & 4. de gueules

an lion & argent, an 2. & 3. d'ar-gent à la bande d'azur.

## IX.

TEAN de Durfort, seigneur de Civrac, second fils de JEAN de Dussort, seigneur de Duras, & de JEANNE Angevin, dame de Rozan, mentionnez ci-devant p. 734. renonça aux droits qu'il prétendoit sur les biens de ses pere & mere, moyennant la cession que sa mere lui sie de la seigneurie de Civrac, avec les paroisses de S. Florence, de S. Pierre à Castel, de Bosseignal, de Villemartin & de Molien; l'acte de cette transaction est du 29, aoust 1528, il sut tuteur de ses neveux en 1534. fit son testament le 13. septembre 1535, par lequel il ordonna sa sepulture Tome 1.

D

C

B



monrut à Libourne le 21. juillet 1673. âgée de 70. ans, & y fut enterrée aux reli-A gieuses de Sainte Ursule.

JACQUES de Durfort, marquis de Civrac, qui suit.

## XIII.

ACQUES de Durfort, marquis de Civrac en Bazadois, plaidoit en 1628. contrè Madelene de Durfort sa tante. Sa terre de Civrac sut érigée en marquisat par lettres du mois de decembre 1647. & il fut fait senêchal & gouverneur du Bazadois le

Femme, HENRIETTE de Jaubert de Breaux, fille d'Antoine de Jaubert de Breaux, seigneur de Blaignac & de Sertez prés le Captalat de Buch, senêchal de Bazadois; gouverneur du comté de Foix, & de Claude de Thuanet, dame de Miredel, sut mariée par contrat du 11. decembre 1642, mourur au château de Rigaut le jour de B Pâques 1682. âgée de 65. ans & fut enterrée dans la chapelle de Civrac:

1. CLAUDE de Durfort, dit le comte de Civrac, qui suit.

2. CHARLES de Durfort, dit le marquis de Civrac.

Femme, Angelique Acarie, dame du Bourdet, vivoit en 1707.

HENRIETTE-FRANÇOISE de Dutfort, mariée le 20. may 1721. à Louis-Charles-Auguste Fouquet, marquis de Belle-Isle, marêchal de camp des armées du roi, mestre de camp general des dragons de France, gouverneur de Huningue, sils de Louis Fouquet, marquis de Belle-Isle, & de Madelene de Levis-Charlus.

3. AIMENY de Durfort, dit le comte de Blaignac, baron de la Lande, senêchal de Bazadois, a épousé en 1723. Gabrielle de Sainte Maure, fille de Guy de Sainte Maure II. du nom, marquis de Chaux, baron d'Augé, seigneur de Baret, & de Louise-Terese de Porcelets de Maillanc. Voyez ey-devant, p. 22.

4. MARGURAITE de Durfort, femme de N... marquis de Genissac.

5. MARTHE de Durfort, épousa Exechiel de Melac, lieurenant general des armées du roi, gouverneur de Landau. Elle est morte:

6. & 7. N. & N. de Durfort, religieuses.

## XIV.

LAUDE de Durfort, dit le comte de Civrac, en 1708. Femme, MARGUERITE de Carlis du Crajet, sur mere de

## X V.

CQUES de Durfort, dit le comte de Civrac, fils unique en 1707.



744 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

## 

§. III.

# SEIGNEURS DE CASTELBAYAC

X.

JACQUES de Durfort, seigneur & baron de Castelbayac, de Montastruc, &c. second fils de JEAN de Durfort, seigneur de Civrac, & de LOUISE de Castelbayac, mentionnez cy-devant page 741. set son testament le 1. novembre 1575, par B lequel il confirma son contrat de mariage, institua heritier son sils asné, & laissa à Jean & Isabean de Dursort ses autres enfans, seur legitime.

Femme, CATERINE de Castelnau de Chalosse.

1. CHARLES de Durfort, seigneur & baron de Castelbayac, qui suit.

2. JEAN de Durfort, nommé dans le testament de son pere du 1. novembre 1575.

. A. Isabeau de Durfort, aussi nommée au testament de son pere.

#### XI.

CHARLES de Durfort, seigneur & baron de Castelbayac en 1575, donna une procuration le 2, avril 1626, pour comparoître dans un procés contre ses enfans.

Femme, MARTHE Daussan.

1. OLIVIER de Durfort, seigneur d'Aspin en 1626. 2. LOUIS-BERNARD de Dursort, seigneur de Montastruc qui suit.

3. & 4. HENRY & autre HENRY de Dutfort, nommés dans l'acte de 1626.

5. Isabeau de Durfort, semme de Jacques, leigneur du Haget, est mentionnée dans un acte du 10. août 1626.

6. CATERINE de Durfort, nommée dans le même acte.

7. JEANNE de Durfort, semme de Benjamin d'Astagues, seigneur de Razergues, le 10. 2011 1626.

On trouve Godefroy de Dursort, seigneur de Castelbayac en Bigorre, marié à Isabel d'Astarac, sœur de Benjamin d'Astarac, mort le 23. mars 1623. & sille de Michel d'Astarac, baron de Marestang & de Fontrailles, vicomte de Congolas, & d'Eleonore de Lauzieres de la Capelle, sa troisième semme. Voyez tome II. de cette bissoire, p. 624.

## XII.

OUIS-BERNARD de Durfort, seigneur & baron de Montastruc en 1626. testa le 7. janvier 1676. Femme, JEANNE de Riviere, dame de Sabarros, sut mariée par contrat du'28.

Femme, JEANNE de Riviere, dame de Sabarros, sut mariée par contrat du 28. septembre 1632. & sit son testament le 8. mars 1666, par lequel elle institua heritier son mari, auquel elle substitua Paul de Dursort son petit sils.

#### XIII.

RANCOIS de Durfort, baron de Sabarros, étoit mort lors du testament de E son perc en 1676. ses sils surent.

1. Paul de Durfort, seigneur & baron de Montastruc, sut substitué par le testament de son ayeule le 8. mars 1666.

2. Bernard-Louis-Junca de Durfort, seigneur de Sabarros, sut institué heritier par son ayeul le 7. janvier 1676. & maintenu dans sa noblesse par jugement de M. de Laugeois intendant, le 26. janvier 1695.

6. I V.

C

## 於於到於原則於於到於蒙於到於到於到於到於到於不然

§ IV.

## SEIGNEURS

## DE CLERMONT-SOUBIRAN

ET DE BOISSIERES.



Party an 1 . d'argent à la bande d'azur , an 2 . de gneules au lion d'argent.

C

L

dans l'église de Notre-Dame de Malause. Raimond-Bernard leur fils, ordonna qu'ils seroient portés aux dominicains d'Auvillars en Lomagne; c'est apparemment le même qui est qualisé Guillaume seigneur de Clermont-Soubtran, & pere de Baudouin de Dursort, dans une sentence arbitrale de l'official d'Agen, qui ordonna le 3. avril 1259, que les abbé & religieux de Grandselve pourroient saire transporter tous les ans 200, tonneaux de vin, 200, cartons de bled, 4, muids de sel, un millier de harengs, cinq morues, & les draps & metaux necessaires à leur monastere sans payer aucuns droits de leude ni de peage à Baudonin de Dursort. Archives de l'abbaye de Grandselve.

Femme, HELENE.

1. RAYMOND-BERNARD de Durfort, baron de Clermont-dessus qui suit.

2. BERNARD de Durfort, chanoine de Cahors, suivant le testament de son trere aîné de l'an 1296.

3. Augen de Durfort, doyen de Soulac, suivant le même testament.

4. Guillaume de Durfort, abbé de Moissac, en 1293, puis évêque & duc de Langres, pair de France, & ensuire archevêque de Rouen, est mentionné dans le testament de son frere aîné de l'an 1296. Voyez Gal-Christ, édit. nov. tom. 1. est. 169. & tome II. de cette hist. page 184.

5. BAUDOUIN de Durfort, conseigneur de Clermont-dessus, suivant le testament de 1296, sut pere de

I. & II. BAUDOUIN & RAYMOND-BERNARD de Durfort.

6. BERTRAND de Durfort, prieur de la Daurade, est dit frere de Guillaume, abbé de Moissac, dans les obits de cette église.

7. GERAUD de Durfort, prieur de sainte Livrade, est dit aussi frere du même Guillaume, dans les obits de la même église.

Tome F.

C 9



gneurie de Clermont, qui passa dans la maison de l'Isle--Jourdain, puis en celle d'Ar-A magnac, & enfin dans celle de Ballac. inventaire des titres de Lectoure. Bibl. Colb.

AIMOND-BERNARD de Durfort, conseigneur & baron de Clermont-desseus, herita de Hugnes de Beraud, seigneur de Boissieres, son beau-pere, qui l'institua heritier par son testament du jour de S. Vincent 1334. il est qualissé Raimon-Bernart de Durfert, sire de Benssieres, écuyer banneret, dans une quittance de 300. liv. rournois qu'il donna le 6. janvier 1355. à Jacques l'Empereur en prêt sur ses gages & ceux de neuf écuyers & de 40. sergens à pied de sa compagnie. Sur son sceau est un écusson chargé d'une bande avec une bordure, & au-dessus de cet écusfon il y en a un plus petit sur lequel est un lion; il en donna une autre de 250. (a) Cabine de M. livres le 4. aoust 1356. même sean, (a) & transigea avec ses beau-freres le 21 may Glairambault.

B 1358. pour leurs prétentions sur Sauveterre en Astarac.

I. Femme, DAUFINE de Beraud, fille de Hugues de Beraud, seigneur de Bois-

sieres, testa le 19. decembre 1347.

CECILE de Durfore, sur religieuse au couvent de Prouille, diocese de S. Papoul, où elle trouva cinq de ses cousines du nom de Durfort, de disserentes branches,

nommes, Condors, Philippes, Honors, Massene, & Cecile.

II. Femme, CECILE d'Astarac, fille de Centul, comte d'Astarac, & de Muhe d'Armagnac de Fezenzaguet. Elle se remaria à Jean Jourdain II. du nom, comte de l'Iste-Jourdain, fils de Jean Jourdain comte de l'Iste-Jourdain, seigneur de Clermont-Soubiran, & d'Indie de Durfort. Voyez tome II. de cette hist. page 711. Inventaire des ritres de Lectoure, bibl. Colb.

1. BERTRAND de Durfort, seigneur de Boissieres, qui suit.

2. RAYMOND de Durfort, leigneur de Malaule & de la Chapelle, fit donation de ses biens à Raimond-Bernard son neveu.

BERTRAND de Dursort, seigneur de Boissieres & de Clermont-dessur, étoit mineur le 21. sevrier 1363. & sous la tutelle de Bertrand de Dursort, seigneur de Malause. Il transigea le 7. mars 1415, avec Bertrand de Rassials, seigneur de Vaillac, fils du premier lit de sa femme.

Femme, FINETTE de Favars, fille de Garsie-Arnaud, seigneur de Favars en Li-

mousin, & d'Aigline de Vassal, veuve de Bernard de Rassials.

RAYMOND-BERNARD de Durfort, chevalier, seigneur & baron de Boissieres, qui suit.

D V.

AYMOND-BERNARD de Durfort, chevalier, seigneur & baron de Boissieres en Quercy, de Clermont-dessus, & de la Chapelle.

I. Femme, CATERINE de la Vigerie, fille de Bertrand de la Vigerie sur mariée

par contrat du 10. juin 1414.

E

JEANNE de Durfort. II. Femme, MARGUERITE de Cazeton, dame de Salviac, de S. Germain, de S. Clar, de Côte-Rosse, de la Fontade, de Loupiat, de Laval, du Repaire, de Leobard & du Mont S. Jean, fille & heritiere de Fortanier de Cazeton, & de Marguerite de Pellegry, sit le partage de ses biens entre ses ensans, le 4. Janvier 1478.

1. ANTOINE de Durfort, seigneur & baron de Boissieres, qui suit.

2. PIERRE de Durfort, prieur de Boulie, recteur de Calamane & de Boissieres son annexe, doyen du Vigor, chanoine du Vigeois. 3. PONS de Dursort, seigneur de Born, dont la posterité sera rapportée cy-

aprés §. VII.

4. Antoinette de Durfort, semme de Bonnet de la Combe, dit de Gourdieges, seigneur de Mazieres prés Vilreal en Agenois.

5. JEANNE de Durfort, matiée par contrat du 9. janvier 1498. à Bernard de

Montaut, seigneur de Pechmourier, diocése de S. Flour.

6. DELPHINE de Dursort, dame de Born & de S. Just, épousa Armand de

#### 748 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

Gontaut - Biron, seigneur de Montaut, second fils de Gaston de Gontaut, A IV. du nom, seigneur de Biron, & de Sibille de Chabanois, dame de l'Esparre; elle n'en eut point d'enfans, & sit don des terres de Born & de S. Just, à Pons de Durfort son frere, & à ses enfans, par son testament du 4. mars 1516. Voyez some IV. de cette histoire, page 123.

NTOINE de Durfort, seigneur & baron de Boissieres, gentilhomme de la chambre du roi en 1468.

I. Femme, JEANNE de Luzech.

1. PIERRE de Durfort, seigneur & baron de Boissieres, qui suit.

2. Antoine de Durfort, mort sans avoir été marié.

- 3. DELPHINE de Durfort, épousa 1º. Azemar, seigneur de Formez. 2ª. Antoine de
- 4. CATERINE de Durfort, semme de Charles de Pechpeirou, seigneur de Beau- B caire & de Montbarlat.

7. ANTOINETTE de Durfort, mariée à Louis de Mealer.

6. CATERINE de Durfort, religieuse à Villemur.

. MARIE de Durfort, Femme de Marot du Breil, seigneur de Louberac.

8. MARGUEBITE de Durfort, épousa Balthafar de Narbonne, seigneur de Pech-Caunez.

9. ARMANDE de Durfort, religieuse à Cahors.

II. Femme, HELIPS de Cardaillac, fils d'Antoine de Cardaillac, seigneur de Bioule, & de Jeanne Guerin de Torniel.

1. JEANNE de Durfort, Femme de Jean Ramon, seigneur d'Ory.

2. MARGUEBITE de Durfort, époula Marc de Péyronnenc, seigneur de Saint Chamarant.

## VII.

IERRE de Durfort, seigneur & baron de Boissieres, de Leobard, &c. sie son testament le 5. decembre 1525, par lequel il institua heritier universel Bourgereau de Durfort, s'il étoit en vie, lequel étoit au siege de Pavie, & lui sub-

stitua Jacques de Durfort son frere.

I. Femme, MARGUERITE de Genouillac, fille de Jacques de Genouillac, grand maître de l'artillerie de France, seigneur d'Acier, & de Caterine Flament sa premiere femme. Son mari se sit separer d'avec elle, sous prétexte de parenté au quatriéme degré, quoique le mariage eût été consommé, il sut cassé par l'official de Perigueux, commissaire du pape Alexandre VI. en vertu d'une bulle du 4. novembre 1498. Elle D se remaria depuis à Antoine de Salagnac, seigneur de Magnac.

II. Femme, ISABEAU de Roqueseuil, sille de Berenger de Roqueseuil, seigneur

de Castelnau, & d'Anne Guerin de Torniel, fut mariée le 5. janvier 1505.

1. BOURGEREAU de Durfort, tué au siege de Pavie en 1524.

2. JACQUES de Durfort, seigneur & baron de Boissieres, qui suit.

3. GUYOT de Durfort , seigneur de Leobard , dont la posterité sera rapportée cy-aprés au S. suivant. 4. GILEBERT de Durfort, seigneur de Prouliac, dont la posterité sera rapportée

cy-aprées S. VI.

Robert de Durfort, seigneur de S. Germain.

Femme, N.... de S. Ahon en Perigord.

1. PIERRE de Durfort, seigneur de S. Germain, épousa N.... de Rieucase, dont il eut Samuel de Durfort, seigneur de Conserans, marié à Suzanne de Verseuil, mere de Charles de Durfort.

II. JEANNE de Durfort, épousa Herman de Clermont, seigneur de Pilly. 6. Isabeau de Durfort, semme d'Andrien, seigneur de Peyrusse prés Cazalte.

#### VIII.

JACQUES de Durfort, seigneur & baron de Boissières, gentilhomme de la châmbre du prince de Condé, lieutenant de la compagnie de Jacques de Cardaillac, seigneur de Lyre, senêchal de Quercy, perdit ses équipages à Fossan, & ayant été accusé d'avoir deserté, ses biens surent saiss en 1538, il en obtint main-levée l'année suivante.

1. Femme, LOUISE de Pompadour, née le dernier juillet 1524 fille de François feigneur de Pompadour, vicomte de Comborn, baron de Treignac & d'Isabeau le Picart-Radeval sa seconde semme. Elle sur separée de son mari sous prétexte de pa-B renté par bulles du pape Paul III. du 4. des calendes de janvier 1539.

GEOFFROY de Durfort, seigneur & baron de Boillieres, qui suit.

II. Femme, JEANNE de Gontaut, dame de Lavaur en Perigord, sœur d'Armand de Gontaut, baron de Biron, marêchal de France, & sille de Jean de Gontaut, baron de Biron, seigneur de Montaut, & de Rence-Anne de Bonneval dame de Chet-Boutonne. Voyez some IV. de cette hist. p. 125.

FRANÇOISE de Durfort, femme de Flotard de Roquebouillac, seigneur de la Ver-

riere.

III. Femme, FRANCOISE de la Barre, mariée par contrat du 9. avril 1547. n'eut que des filles.

### IX.

E EOFFROY de Durfort, seigneur & baron de Boissieres, testa le 13. janvier

Femme, CHARLOTE de Gontaut - Biron, fille de Foncant de Gontaut, seigneur de Puy-Beton & de Laudean, & de Blanche de Turgis, sut marice par contrat du 23 janvier 1572. Voyez tome IV. de tette histoire, p. 125.

1. JACQUES de Durfort, baron de Boissieres, qui suit.

2. Armand de Durfort, leigneur de Puy-Beton, mort sans avoir été marié.

3. JEANNE de Durfort, épousa Louis de Gouson, seigneur de Tegra.

4. CHARLOTE de Durfort, femme de N. de Buade, leigneur de S. Sernin en Perigord prés Bragerac.

### X.

D TACQUES de Durfort, seigneur & baron de Boissieres, se sit Chartreux aprés la mort de sa semme, & sur enterré à Cahots.
Femme, JACQUELINE de Gimel, sille de N. de Gimel, seigneur de Paluel

Femme, JACQUELINE de Gimel, fille de N. de Gimel, seigneur de Paluel & de Judith de Gontaut, sur mariee par contrat du 18. septembre 1620. some IV. de cette histoire, p. 141.

1. ARMAND de Durfort, seigneur & baron de Boissieres, qui suit.

2. JEAN de Durfort, mort sans ensans.

3. JUDITH-MADELENE de Durfort, femme de Jacques de Rossignac, seigneur de la Motte & d'Alassac en Limousin.

4. JEANNE de Durfort, dame de Puy-Beton.

#### v t

RMAND de Durfort, seigneur & baron de Boissieres.

Femme, MARIE-SILVESTRE de Crugy de Marsillac, fille de François de Crugy, seigneur de Marsillac, & de Claude de Salagnac, dame de Volué, sut mariée par contrat du 19. juin 1645.

s. ARMAND de Durfort, seigneur & baron de Boissieres, qui suit.

2. JEAN-SILVESTRE de Durfort, dit le marquis de Boissieres, senéchal d'Agenois, colonel d'infanterie.

Femme, N... de Clermont-Vertillac de Piles prés Bergerac.

1. N. de Durfort-Boissieres, colonet d'un regiment d'infanterie de son nom en 1702, sur nommé brigadier des armées du roi le 1. sevrier 1719.

Tome V.

D 9



1. ANTOINE de Durfort, seigneur de Leobard, qui suit.

2. MARC-ANTOINE de Durfort, tué à la baraille d'Avein en 1635, commandant les enfans perdus du regiment de Piémont.

## X I

NTOINE de Durfort, seigneur de Leobard, sut capitaine au regiment de Pueschement & de Cloziers, eut commission du roy pour faire raser les sortifications de Caussade le 8. juillet 1629. étoit en 1640. capitaine de cent vingt hommes pour les états d'Hollande, gouverneur de la ville & citadelle de Dommes en 1652. mestre de camp & capitaine de chevaux legers la même année.

I. Femme, CATHERINE d'Albin de Valzergues, fut mariée par contrat du

15. novembre 1612.

CHARLES de Durfort, seigneur de Pestillac & de Leobard, qui suit.

Femme, MADELENE de Cardaithac de la Capelle-Marival, morte en 1637.
 JEAN-CLAUDE (alias) CLAUDE-ANTOINE de Durfort, seigneur de la Fontade en Quercy.

2. FRANÇOIS de Durfort, seigneur de Pont-Carrat.

3. N... de Durfort, dit le chevalier de Leobard, garde du corps du roi en 1666.

4. N... de Durfort, femme de N... de Charry pres Lauferte.

5. CLAUDE de Durfort, non mariée.

## XII.

HARLES de Durfort, seigneur de Pestillac, & de Leobard, étoit âgé de 52. ans en 1666. & demeuroit au château de Leobard en Quercy, lorsqu'il obtint C acte de la représentation de ses titres de noblesse devant M. de Fortia intendant en Auvergne, & y sur maintenu le 8. novembre 1669.

Femme, MARGUERITE d'Ebrard de S. Sulpice mariée par contrat du 30. août

1642.

1. FRANCOIS-LOUIS de Durfort, seigneur de Leobard, qui suir.

2. HENRY de Durfort, âgé do 9. ans en 1666.

3. N.... de Durfort, mariée au baron de Sauveterre.

## XIII.

RANCOIS-LOUIS de Durfort, seigneur de Leobard & de Burbuzon, âgé de 16. ans en 1666. dit le comte de Leobard, lieutenant colonel du regiment de dragons de Listenois, sut déchargé de l'assignation pour sa noblesse, avec ses oncles, par jugement de M. Samson intendant de Montauban, le 30. avril 1697,

Femme, ANNE de Cominges, mariée le 20. avril 1671.



XI.

ANTOINE de Durfort, écuyer seigneur de Roquenadel, II. sils de GEOF-FROY de Dursort, seigneur de Prouliac, & de JACQUETTE de Lanslac, servoit dans le regiment de Clermont en 1638. & testa le 12. avril 1644. Femme, ANNE du Roq, sut mariée par contrat du 6. septembre 1635. & mere de

#### XIL

OUIS de Durfort, écuyer seigneur de Roquenadel, sut pendant plusieurs années cornette du marquis de Cœuvres jusqu'en 1656, produsist les titres de sa noblesse pardevant M. de Montozon, subdelegué à Perigueux, & sur déchargé par acte du 25, octobre 1666, il sit encore sa production devant François de la Brousse, subdelegué de M. Pellot, intendant en Guienne, dans laquelle il déclare qu'il est âgé de 30, ans ou environ, & demeure dans la paroisse de Veyrignac, sénéchaussée de Sarlat.

I. Femme, MARGUERITE de Castres, sille de François de Castres, & de Madelene de Fairis de Tersac, sut mariée le 29. decembre 1660. & mourut sans enfans. II. Femme, CATERINE de saint Clare, sut mariée par contrat du 25. juin

1663.

C

L

FRANÇOISE de Durfort, époula le 1. juin 1688. Jean de Vassal, écuyer seigneur de la Boissière.

S. VII.

# SEIGNEURS DE BORN.

D'azurà la bande d'or à la bordure de guenles,

V L

PONS de Durfort seigneur de Born, de S. Just, de S. Roma, de S. Cirq, &c. second sils de RAIMOND de Durfort, chevalier baron de Boissieres en Quercy, & de MARGUERITE de Caseton, mentionnez cy-devant, page 747. sut d'abord destiné à l'église & pourvû d'une chanoinie au Vigan, qu'il quitta pour prendre le parti des armes. Il est nommé dans le partage, sait par sa mere le 4. janvier 1478. & dans le testament de Delphine de Dursort, dame de Born & de S. Just sa sœur, du 4. mars 1516. par lequel elle l'appella lui & ses ensans à sa succession, il testa le 4. octobre 1498.

E

comet/a

Tome V.

λ



1. MAXIMILIEN de Durfort, seigneur de Born, surintendant des sortifications de France; fut maintenu dans sa noblesse par jugement de M. Barentin, intendant en Poirou le 20. septembre 1667. il mourut sans avoir été marié.

2. LEON de Durfort, mort sans alliance.

- 3. PHILIPPE de Durfort, seigneur de Born, qui suit.
- 4. JEAN de Durfort, seigneur d'Ajou en Poitou, n'étoit point marié en 1687;

5. MARIB de Durfort , non mariée en 1687.

6. Louise de Durfort, morte au berceau.

X L

HILIPPE de Durfort, seigneur de Born. en 1687. Femme, ANNE le Meusnier.

## 

6. VIII.

## BARONS DE BAJAUMONT



D'azur au lien d'argent.

T.

ERTRAND de Durfort, chevalier, baron de Bajaumont, vivoit environ l'an Femme, JUDITH de Lautrey, sille de Nicolas de Lautrey, baron de Sessons, fut mere entr'autres enfans de

I I.

RNAUD de Durfort, chevalier, baron de Bajaumont, de Castelnouvel, de A Merenz & de Vitrac, conseiller & chambellan du roy, lieutenant de la compagnie d'ordonnance du comte de Dammartin, &c. servit Louis XI. qui lui donna les seigneuries de Saint Pastour & de Castelnau en 1475. & la moitié du port Sainte Marie. Il sit son testament au mois de decembre 1477. par lequel il fit des substitutions en faveur des mâles de sa branche.

Femme, ANTOINETTE Ricard, fille de Jean Ricard, chevalier, seigneur de Vaillac & de Genouillac, & de Marguerite d'Ebrard de S. Sulpice, fut mariée par

contrat de l'an 1458.

1. FRANÇOIS de Durfort, mort l'an 1502, sans avoir été marié,

#### 756 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL

2. JEAN de Durfort, seigneur de Bajaumont qui suit-

( 2) Cette datte De paroit pas s'ac-Corder avec les Psécedentes

3. Robert de Durfort, chevalier de Malte, sut tué à l'entreprise de Zoara l'an 1552. en Barbarie. (a) Voyen le martirologe des chevaliers de S. Jean de Jerusalem, par Matthien Goussancourt, Celestin, p. 177.

4. ETIENNE de Durfort, a donné origine aux seigneurs de Castelnouvel dont il

sera parlé cy-aprés. S. IX.

5. Amanjeu de Durfort, prieur de S. Aprazy d'Agen.
6. & 7. Antoinette & Caterine de Durfort.

### III.

EAN de Durfort, chevalier, baron de Bajaumont, de Gimat & d'Espariac. Femme, ANNE de Goulard, est nommée dans un titre de l'an 1570.

1. JEAN de Durfort, mort sans posterité.

2, AMANJEU de Durfort, baron de Bajaumont, qui suit.

MANJEU de Durfort, chevalier, baron de Bajaumont, sut maintenu dans la possession des biens qui avoient appartenu à Bertrand de Durfort son bisayeus & Arnand de Durfort son ayeul, par arrêt de la chambre de justice de Perigueux, du 23. septembre 1583

Femme, JEANNE de la Dague, fut mariée en 1574. & eut entrautres

ECTOR-REGNAUD de Durfort, chevalier, comte de Launac en Agenois, I baron de Bajaumont & de la Fosse prés Agen, sut proposé pour être chevalier des ordres du roy au chapitre du 1. janvier 1585, où il eut pour commissaires MM. de Biron & de la Mothe-Fenelon, & oe sur point reçû. Le parlement de Paris par arrêt du 12. mars 1605. declara la substitution d'Arnand de Durfort du mois de decembre 1477. ouverte au profit d'Hector-Regnand, suivant les arrests du grand con-seil des 30. juin 1554. & 6. may 1555. & lui adjugea la terre & seigneurie de la Fort, acquise par Arnaud le 17. avril 1476. sans préjudice des legitimes de François, Robert & Antoineite de Durfort, enfans d'Arnaud. Il mourut à Paris chez la reine Marguerite, dont il avoit été le favory, le 26. octobre 1612. Voyez le divorce fatyrique.

Femme, ANNE de Gontaut, fille de Jean de Gontaut II. du nom, seigneur de Cabrerés, chevalier de l'ordre du roi, & d'Anne de Cheverry, sut mariée par con-

grat du 21. juillet 1599. Voyez tome IV. de cette histoire, p. 135.

PERRINE de Durfort, épousa Charles de Montpezat, baron de Loignac.

Fils naturel de Hector-Regnaud de Durfort, & d'Anne d'Auxille.

Clement, bâtard de Durfort, fut legitimé au mois de janvier 1641. Reg. de la chambre des comptes, fol. 93.

Ε

& IX.

## SEIGNEURS

## DE CASTELNOUVEL ET DE MERENX.

## III.

TIENNE de Durfore, chevalier, sils puiné d'ARNAUD de Durfore, baron de Bajaumont, & d'ANTOINETTE Ricard de Genouillac, mentionne cy devant p.

Femme, N. de Montpezat. 1. ALAIN de Durfort, chevalier, seigneur de Castelnouvel, qui suit.

2. JEANNE de Durfort, fut marice le 17. juillet 1519. à Arnaud-Guilhem d'Ornezan seigneur d'Auradé, capitaine d'Aiguemortes, fils de Jean d'Ornezan, seigneur d'Auradé, & de Philberte de Faudoas.

A LAIN de Durfort, chevalier, seigneur de Castelnouvel, de Merenx, de la Roquethimbaut, de Montbalen, de Gimat & d'Esparsac, suivant un arrêt du grand conseil du 5. may 1555. Femme, FRANCOISE de Montal, fille d'Amalrie de Montal, seigneur de Ro-

quebrou, & de Blanche de Gimel.

1. FRANÇOIS de Durfort, chevalier, senêchal d'Agenois, mourut sans avoir été

2. PHILIPPE de Durfort, decedée sans alliance.

On trouve Jean de Durfort, seigneur de Castelnouvel, chevalier bachelier de la compagnie de Raimond-Bernard, seigneur de Montpezat & de Madaillan, chevalier banneret, reque à Agen le 18. novembre 1485.

## 

X.

## SEIGNEURS

## DE GOUJONNAC

JEAN de Dursort, seigneur de Goujonnac, sit son testament le dernier avril 1533. Femme, MARGUERITE de Chauveron, sut mariée le 13. mars 1503. & testa le 30. avril 1533. Son fils sut Tome P.



## HUMIERES, DUCHÉ



Ecarrelé au i & q. écarrelé d'argent & d'aant qui est Crevant au 2. & 3. d'argent frețté de sable qui est Humieres.

ES terres & seigneuries de Monchy, de Coudun, &c. surent érigées en duché sous le nom d'Humieres, en saveur de LOUIS de Crevant-d'Humieres, marêchal de France, pour en jouir par lui & ensuite par celui que JULIE de Crevant-d'Humieres sa sille pusnée épouseroit en premieres nôces, les ensans mâles qui naîtroient de ce mariage & leurs descendans, par lettres du mois d'avril 1690, registrées au parlement le 28, du même mois & en la chambre des comptes le 30, juin suivant. Vojez les pieces qui suivent concernant cette érestion, après lesquelles on donnera la genealogie de la maison de Crevant, d'où sont sortis les ducs d'HUMIERES. La genealogie des anciens seigneurs d'Humieres qui ont porté cette terre dans la maison de Crevant se trouvera dans la suite de cette histoire chapitre des Grands Aumôniers de France.

## PIECES CONCERNANT LE DUCHE

## D'HUMIERES.

Erection de Mouchy en duché sous le nom de Humieres, en saveur de Louis de Crevant de Humieres, marêchal de France, & celui qui epousera en premieres nôces sa fille puinée, leurs ensans & descendans mâles.

## Du mois d'avril 1690.

DUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, à tous presens & à venir, Salut. Les grands & importans services que nous a rendus notre tréscher & bien-amé cousin Louis de Crevant de Humieres, chevalier de nos ordres, marêchal de France, grand maître & capitaine general de l'artillerie de France, gouverneur & notre lieutenant general en Flandres, gouverneur particulier de nos ville & citadelle de Lille, ville & château de Compiegne. Son attachement inviolable à notre personne, sa valeur, sa prudence, sa fidelité nous ont déja excité à lui donner des marques honorables de notre estime, & lui confier le gouvernement de nos places & provinces les plus importantes, & la conduite de nos armées; il a si dis-

gnement soutenu tous ces honneurs, il s'est si glorieusement acquitté de tous ces A grands emplois, & il a rendu son nom si recommandable par les avantages qu'il a remportez sur nos ennemis, en prenant les places d'Aire, sorts de Link, de Saint Guillain, de Hombourg, de Bitche, de Courtray, de Dixmude, en signalant son grand courage dans la fameuse bataille de Cassel, commandée en ches par notre trés-cher & tres-ame frere unique le duc d'Orleans, & l'année derniere, ayant si prudemment conduit notre armée en Flandres, qu'il a rendu toutes les forces réunies des armées d'Espagne, d'Angleterre & de Hollande inutiles, en empêchant non seulement ces puissantes armées d'entrer dans nos états, mais même les contraignant de demeurer retirées sous leurs places, pendant qu'il a fait subsister notre atmée dans le pays ennemi depuis le commencement jusqu'à la fin de la campagne, que nous avons voulu lui donner de nouveaux témoignages de notre affection & de la parsaite satisfaction que nous avons de ses services, en saisant connoître l'estime que nous saisons de son merite & de ses vertus, & exciter par son exemple la noblesse de notre royaume à imiter le zele, le courage & la fidelité de notredit cousin le marêchal de Humieres, à quoi nous sommes d'autant plus portez que nous avons été informez que se voyant sans posterité masculine par déces de son fils unique tué à notre service au siege de Luxembourg, & des sieurs marquis de Comtay, chevalier de Humieres, marquis de Preuilly, & de plusieurs autres ses freres cadets, il desireroit conserver les noms & armes des maisons de Humieres qui ont été toujours fort illustres & ont possedé les premieres charges de la couronne & de l'état, sous les rois nos prédecesseurs François I. & Henry II. en mariant la demoiselle Julie de Crevant de Humicres sa fille puinée à une personne de qualité convenable, & saitant par ce mariage donation à sadite fille de la terre de Monchy & de celle de Coudun, Bauchy, Brennes, Villers, Vignemont, Vandelicourt, Marigny, Giraumont, Beaumanoir, la vicomté de Choisy située proche notre ville de Com-C piegne & la terre & seigneurie de Humieres située en Artois prés de Hesdin, leurs appartenances & dépendances, à la charge par son mary & par ses enfans de porter les noms & armes de Crevant de Humieres, & desirant de contribuer à un si genereux & noble dessein. A ces causes & autres à ce nous mouvans, nous avons par ces presentes signées de notre main créé, érigé & élevé, créons, érigeons & élevons en titre, nom & dignité de duché ladite terre de Monchy & celles de Coudun, Baugy, Brennes, Villers, Vignemont, Vandelicourt, Marigny, Giraumont, Beaumanoir, la vicomté de Choify, ensemble la terre & seigneurie de Humieres située en Artois prés de Hesdin, toutes cesdites terres considerables par leurs droits & domaines, appartenans à notredit coufin le marêchal de Humieres, lesquelles terres nous avons unies & incorporées avec leurs appartenances & dépendances, pour ne former à l'avenir qu'une seule & même terre en titre & dignité de Duché de Humieres, à l'effet dequoi nous avons changé & commué, changeons & commuons par celdites presentes, le nom de ladite terre de Monchy située dans l'isle de France prés notredite ville de Compiegne, en celui de Humieres, à la charge neanmoins que les aveus, contrats, & autres actes ci-devant soits sous le nom de Monchy, tant par notredit cousin le marêchal de Humieres, & ses prédecesseurs, que par les vassaux, demeureront en leur force & vertu, pour en jouir par notredit cousin le maréchal de Humieres, & ensuite par celui que ladite damoiselle Julie de Crevant de Humieres sa fille puinée épousera en premiere noces, les enfans mâles qui naîtront de ce mariage, & leurs descendans mâles en loyal mariage, pleinement, paisiblement & perpetuellement audit titre de duché de Humieres, ensemble de tous les honneurs, dignitez, rangs & prérogatives, prééminences & privileges appartenans à un duché, ainsi qu'en jouissent en tous lieux les autres dues de notre royaume, soit aux assemblées de noblesse faits de guerre, qu'autres lieux, & actes de seances, d'honneurs & de rangs, sous le ressort immediat de notre cour de parlement de Paris, en laquelle nous voulons que les appellations qui seront interjettées des officiers dudit duché, ressortissent nuement & sans moyen, & à cet esset nous avons ladite terre de Humieres & celles que nous y avons unies, distraites & exemptées, distrayons & exemptons de tous nos autres juges, cours & jurisdictions ou elles avoient accoûtumé de ressortir, tant en premiere instance que par appel auparavant la prélente érection, & en tous eas fors & excepté les cas royaux, dont la connoissance appartiendra à nos juges devant lesquels ils avoient accoutumé de ressortir, à la charge d'indemniser nos officiers, lequel notredit cousin le marêchal de Humieres, celui qui épousera sadite fille en premiere nôces, les enfans males qui naî-

tront de ce mariage, & leurs descendans mâles en loyal mariage, tiendront de nous A nuement & en plein fief, à cause de notre tour du Louvre, sous une seule soy & hommage, laquelle notredit cousin sera tenu de nous faire en ladite qualité de duc, & comme tel, nous voulons & entendons que tous ses vassaux le reconnoissent, & quand le cas y échera lui fassent & prêtent, & a sessitis descendans qui seront possesseurs dudit duché, les foy & hommage & autres reconnoissances, baillent aveus & dénombrement, & payent les devoirs suivant la nature des terres qu'ils tiennent de lui audit titre & qualité de duc, & pour l'exercice de la jurisdiction dudit duché, voulons que notredit cousin & autres ses descendans qui le possederont, puissent faire exercer & établir un siège de duché audit lieu de Humieres, auquel il y aura un bailly, un lieutenant, un procureur fiscal, & le nombre accoûtumé d'officiers pour rendre la justice, sans qu'au moyen de la presente érection à désaut de descendans mâles dudit mariage, ledit duché puisse être par nous ni par les rois nos suocesseurs, réuni à la couronne, en consequence des édits & déclarations des an-B nées 1566. 1579. 1581. 1582. & autres reglemens faits pour l'érection des duchez, marquisats & comtez, ausquels édits, declarations & reglemens, nous avons dérogé & dérogeons par cesdites présentes, en faveur de notredit cousin le marêchal & ses successeurs ou ayans cause, desquels nous avons dispensé & dispensons lediquehé, sans quoi notredit cousin n'eut accepté ladite grace, & à la charge aussi que ledit duché, à faute de descendans mâles dudit premier mariage, retournera en sa premiere naturo & qualité. Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseillers les gens renans notre cour de parlement & chambre des comptes à Paris, & tous autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra, que ces présentes ils fassent lire, publier & enregistrer, & du contenu en icelles, jouir & user notredit cousin le marêchal de Humieres, & celui que ladite damoiselle sa file épousera en premiere noces, les enfans mâles qui naîtront de ce mariage, & leur descendans mâles en loyal mariage, pleinement, paisiblement, & perpetuellement, cessint & saisant cesser tous troubles & empêchemens contraires : Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes, sauf en autres choses notre droit & l'autrui en toutes. Donné à Versailles au mois d'avril, l'an de grace mil six cens quatre-vingt-dix, & de notre regne le quaranteseptième. Signé, LOUIS, & plus bas, sur le reply, par le roy. Signé, PHELYPPEAUX. Et sur l'un des côtez dudit reply est écrit, visa Bouenenat, pour lettres portant érection de la terre de Monchy & autres contenues ausdites lettres en duché de Humieres, pour le marêchal de Humieres, & scellé du grand sceau de cire verte, en lacs de soye rouge & verte.

Registrées, confentant le procureur general du roy, pour jouir par l'impetrant de l'effet & contenu en icelles, & être exécutées selon leur sorme & teneur, suivant l'arrêt de ce jour. A Paris en Parlement le 28. avril 1690.

Verifiées à la chambre des comptes le 30. juin suivant.

Registrées, ouy le procureur general du roy, pour jouir par l'impetrant, ses ensans & descendans mâles en ligne directe, nez & à naître en loyal mariage, de leur esse de contenu, & être exécutées selon leur sorme & teneur suivant l'arrêt de ce jour. A Paris en parlement, le 13°, jour de mai 1692.

## GENEALOGIE DE LA MAISON DE CREVANT

VANT de donner la genealogie de CREVANT, on a crû devoir rapporter B par ordre chronologique ceux de se nom que l'on n'a pû placer dans cette genealogie.

RAOUL, fils d'Albert de Crevant, & d'Alberede fille de Hugues évêque de Bayeux, ell mentionné dans Guillaume de Jumieges sous l'an 1069. sol. 603.

GODEFROY de Crevant & ANGARDE sa femme, avec Gombant & Godéfroy leurs fils, donnerent à l'abbé Robert & aux moines de Sainte Gemme la terre de Blanac. Ce don fut fait du temps de Bernard prieur de ce monastere, lequel vivoit CB 1190.

Pienne de Crevant est nommé dans un titre avant l'an 1100.

Pierre de Crevant est nommé l'an 1221, dans un titre du cartulaire de l'église collegiale de S. Urfin de Bourges.

JEAN de Crevant, chevalier, fils d'Aimers de Crevant, reconnut l'an 1277. que les religieux de Varennes avoient quelques droits sur un de ses moulins par la cession d'Aimery son perc.

Guy de S. Verain, seigneur d'Asnois, reconnut l'an 1305, tenir en sief de Louis comte de Nivernois, tout ce que Huguenin de Crevant, damoileau, fire de Mailly, de Touche & de Monteaublin, tenoit de lui.

Isabeau de Crevant, veuve de Mereau le Jay, écuyer, rendit aveu le samedy aprés la sête de Sainte Croix de septembre l'an 1344, au comte de Blois de la terre de Villefranche (ur Cher.

Guillaume de Crevant, chevalier, obtint remission au mois de mars 1348, pour avoir tué Guillaume Janet. C'est apparemment le même qui sur tué à la bataille de Poitiers l'an 1356. & fut enterré aux freres mineurs de cette ville.

IMBAUT de Crevant, prieur du Blanc en Berry, donna quittance le 23. mars 1369, de 100, livres à lui ordonnez pour les bons services qu'il avoit rendus au E Hustième compte de Luissier receveur general des aides.

HARIVEL de Crevant, seigneur de Maubranc vers l'an 1374.

11

CLAUDE de Crevant, fils naturel de Perceval de Crevant, prêtre chanoine, & de Marguerite Aubriote, fut legitimé par lettres données à Paris au mois de decembre 1474.

CHARLES de Crevant, seigneur de Chassignoles, fils naturel de seu Paul de Cre-

## DUCHEZ NON PAIRIES. HUMIERES.

A vant, seigneur de Chassignoles, chevalier de l'ordre du roy, & d'Etsemette de Buget, lors solus & non maries, sut legitime par lettres du mois de juillet 1617. verifiées cn 1643.



В

1.

RCHAMBAULT de Crevant, chevalier, seigneur de Bauché en Touraine fonda avec sa semme l'an 1306. la chapelle de Bauché, mourut l'an 1339. & y fut enterré avec sa femme.

Femme, ISABEAU la Fauconniere, fut mariée le 7. septembre 1302. & mou-

C rut l'an 1343.

1. ARCHAMBAULT de Crevant II. du nom, seigneur de Bauché, qui suic. 2. MARGUERITE de Crevant, mariée par contrat du 7. septembre 1322. avec Esteurant Museau, écuyer, seigneur de Combleaut.

## II.

RCHAMBAULT de Crevant II. du nom, chevalier, seigneur de Bauché? promit par acte du mardy avant les cendres 1340, d'employer en acquisition d'heritages 200. livres qu'il avoit reçues de la dot de sa femme, & pour lesquelles en attendant il lui assigna 20. livres de rente annuelle sur la terre de Bauché; obtint la même année un amortissement de 25. livres de rente pour employer à la fondation d'un hôpital; servit le roy dans ses guerres, étoit la même année en son oft D de Bouvines, & se trouva ensuite à Lille avec 7. écuyers sous le gouvernement de Louis d'Espagne, comte de Talmond; il mourut l'an 1346.

Femme COLETTE de Prie, mourut en 1355.

1. HUGUES de Crevant, seigneur de Bauché, qui suit.

2. OLIVIER de Crevant, vivoit en 1379.

3. GUILLAUMB de Crevant, chevalier, servoit en Berry & en Auvergne sous Jean, comte de Sancerre en 1367, sous le duc d'Anjou en 1379, & au siege de Bourbourg en Flandres avec dix écuyers en 1383.

## III.

UGUES de Crevant, chevalier seigneur de Bauché, mort en 1369. sut enterré avec sa femme en la chapelle de Bauché.

Femme, JEANNE de Montrochier, morte en 1388.

1. HUGUES de Crevant, II. du nom, seigneur de Bauché, qui suit. 2. Louis de Crevant, épousa Caterine de Châteauneuf, dont un fils tué à la guerre sans enfans.

## I V.

UGUES de Crevant, II. du nom, seigneur de Bauché, servit au siege de Parthenay avec 16. écuyers en 1419. & mourut le 18. juin 1428. Femme, MICHELLE de Château-Chalon, morte le 10. août 1441.

1. JEAN de Crevant, seigneur de Bauché, qui suit.

#### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL. 764

2. PHILIPPE de Crevant, seigneur de Puygirault, consentit le 3. avril 1442: que Jean son frere prit certaines rentes sur les terres de Crevant & de Chassignolles A en satissaisant à la dot de leur sœur. Il mourut sans avoir été marié en 1477.

3. HELYON de Crevant, mort sans enfans.

4. GUILLEMETTE de Crevant, mariée à Renier, seigneur de l'Age, chevalier, lequel testa le 10. Octobre 1491, il étoit fils d'Adam seigneur de l'Age prés le Dorat, & de Jeanne du Gué. Voyez some IV. de cette histoire, page 387

5. JEANNE de Crevant, semme de René d'Aloigny, seigneur de la Groye, fils de Jacques d'Aloigny, seigneur de la Groye, & d'Anne le Roux de la Roche des Aubiers; son mari sonda une chapelle le 23. Novembre 1515.

B

EAN de Crevant, seigneur de Bauché, servit aux sieges de Beauvais, de Gerberoy, de Louviers, de Damville & autres, où il fut fait chevalier, il rendit aveu à Jean d'Orleans, comte de Dunois & de Longueville le 22. mai 1452, pour raison de quelques terres nobles qui lui étoient échues par la mort de Michelle de Château-Chalon; servit aussi lous le marêchal de Saintrailles en 1460, sous le bâtard d'Armagnac en 1461. Le roy Louis XI. par ses lettres du Plessis lez Tours le 10. mars 1481. le qualifie son conseiller & chambellan, & lui fait don du revenu du domaine de la châtelienie de Bouflon, dépendance de la baronnie de Sablé. Il mourut au mois de novembre 1485.

Femme, CATERINE Bracher, fille de Jacques Bracher, seigneur de Perruse & de Magnac, & de Marie de Sully, fut marice par contrat du 9. juillet 1439. & mourut en 1449.

1. [EAN de Crevant, II. du nom, seigneur de Bauché, qui suit.

2. Christophie de Crevant, mort lans alliance.

3. Louis de Crevant, abbé de sainte Foy de Conches, puis de la Trinité de Vendome, vivoit en 1508. Voyez Gal. Christ. édit. de 1656, tome 1V. p. 953.

4. JACQUES de Crevant, seigneur de Cingé, a fait la branche des marquis & duc d'Humieres, mentionnez ei-aprés, f. I.

5. Pothon de Crevant, chevalier de S. Jean de Jerusalem.

6. MARGUERITE de Crevant, semme de Ponces, seigneur de l'Espinace.

7. & 8. CATERINE & JEANNE de Crevant, religieuses en l'abbaye de la Guiche.

EAN de Crevant, II. du nom, seigneur de Bauché, sit partage avec Jacques de Crevant, seigneur de Cingé son frere, le 6. juillet 1485. obtint la même année droit de soire & de marché, pour sa terre de Bauché, & mourut le 20. sevrier 1491. D Femme CATERINE de la Jaille, dame de la Mothe-sous-Nouastre & des Roches prés Loudun, fille de Pierre, seigneur de la Jaille. Elle mourut le 12. mars 1528.

1. FRANCOIS de Crevant, seigneur de Bauché qui suit.

2. JEAN de Crevant, mort sans avoir été marié. 3. CHARLES de Crevant, abbé de Ferrieres, né en 1484.

4. Louis de Crevant, docteur en theologie en la faculté de Paris, abbé de la Trinité de Vendôme, nâquit en 1485. & mourut vers l'an 1549. Voyez Gal. Christ. édit. de 1656. tome IV. p. 866.

5. CLAUDE de Crevant, seigneur de la Mothe-Nouastre & des Roches, suivit le roy François I. en Italie, se trouva à la bataille de Pavie en 1524. où il sut blessé, & vivolt encore en 1544.

Femme, RENE'E Fresnau, Dame de la Frenaye, vivoit en 1544.

1. CLAUDE de Crevant, II. du nom, seigneur de la Mothe, de Beauvais en E Touraine & de S. Remy, chevalier de l'ordre du roy.

Femme, MARGUERITE de Hallwin, fille d'Antoine de Hallwin, seigneur de Piennes, & de Louise de Crevecœur. Voyez tome III. de cette histoire page 913.

1. LEONORE de Crevant, femme de Charles Turpin, comte de Crissé, baron de Vihers.

2. GABRIELLE de Crevant, mariée le premier août 1582. à Fontainebleau en présence du roi & de la reine à François de la Grange, seigneur de Montigny, capitaine des gardes du corps du roy, marê-chal de France, fils aîné de Charles de la Grange, seigneur de Montigny, gouverneur

## DUCHEZ NON PAIRIES. HUMPERES.

gouverneur de la Charité sur Loire, & de Louise de Rochechouart de Jars, dame de Boiteaux, sa premiere semme. Elle mourut sort âgée à Paris le 12. may 1643.

11. MARIE de Crevant, femme de Leonard Guerin, seigneur de Poisseux.

6. 7. & 8. MARGUERITE, ANNE, & ANTOINETTE de Crevant, dont on ne connoit point les alliances.

9. Isabeau de Crevant, mariée à Claude Berruyer, seigneur de S. Germain prés Loches.

## VII.

RANCOIS de Crevant, seigneur de Bauché, mourur le 25. octobre 1543.
Femme, MARGUERITE d'Archiae, sille d'Odet, d'Archiae, seigneur d'A-B vailles. & de Jeanne de Vivonne.

1. FRANCOIS de Crevant, II. du nom, seigneur de Bauché, qui suit.

2. Autre François de Crevant, tué à la journée de S. Quentin le 10, 20ût 1557. 3. 4. & 5. Jacques, Paul & Guillaume de Crevant, morts sans avoir été

3. 4. & 5. JACQUES, PAUL & GUILLAUME de Crevant, morts sans avoir été miriés.

6. RENE de Crevant, seigneur de Lannov, de Beauregard, & du Puy du Tour.

6. RENE' de Crevant, seigneur de Lannoy, de Beauregard, & du Puy du Tour, fit son testament en son château de Beauregard le 14. avril 1594, par lequel il ordonna sa sepulture en l'église de S. Martin de Subtray, dans la chapelle & tombeau de la Vau, sit son heritier Archambaut de Crevant, seigneur de la Jarrie son frere, & consirma les donations qu'il lui avoit faites de tous ses meubles & acquets le 18. novembre 1567. & 21. sevrier 1573.

7. Archambaut de Crevant, seigneur de la Jarrie, partagea la succession de René de Crevant son frere, le 13. may 1594, transigea le 19. novembre suivant avec Claude de la Marthonie la belle sœuc, sit le 27. août 1612, son testament, par lequel il élut safepulture en l'église de Cingé, & sit un codicile le 7.

novembre de la même année.

D

8. MARGUERITE-MICHELLE de Crevant, semme de Jean Brachet, seigneur de Perusse, fils de Gny Brachet, seigneur de Perusse, & de Caterine d'Aubusson; elle sur mariée par contrat du 17. novembre 1551, testa le 6. octobre 1564. & mourut le 5. avril 1565, son mari épousa ensecondes noces Louise de la Mothe, sille de François de la Mothe, seigneur du Mas-Laurens.

9. & 10. Françoise & Madelene de Crevant, cette dernière est nommée dans l'acquilition que René & Paul de Crevant ses fireres firent avec elle de tous les droits qui leur revenoient dans les successions de François de Crevant,

& de Marguerite d'Archiac seurs pere & mere.

## VIII.

RANCOIS de Crevant, II. du nom, seigneur de Bauché. Femme, CLAUDE de la Marthonie, fille de Geofroy, seigneur de la Marthonie, & de Marguerite de Marcuil.

1. LOUIS de Crevant, seigneur de Bauché, qui suit.

2. SERENE de Crevant, épousa François de Chabannes, comte de Saignes, fils ainé de François de Chabannes, cointe de Saignes, & de Valentine d'Armes, heritière du Verger & de Trussy. Elle mourut avant son mari, qui épousa en secondes noces Helene de Daillon du Lude, fille de Guy de Daillon, comte du Lude, chevalier des ordres du roi, mort le 11. juillet 1585. & de Jacqueline de la Fayette, dame de Pontgibault.

## IX.

OUIS de Crevant, seigneur de Bauché, peut être le même que Louis-Antoine de Crevant, guidon de la compag ie du prince de Condé, lequel donna quittance sur ses appointemens le 24. mars 1560. elle est scellée d'un sceau écartelé au 1. de Crevant, au 2. des Merlettes, au 3. une bande susclée, au 4. une sasce. (4)

Tome V.

Ho



I.

## SEIGNEURS

## DE CINGE, MARQUIS ET DUCS D'HUMIERES

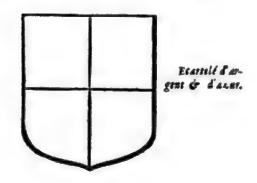

A JACQUES de Crevant, chevalier, fils puîné de JEAN de Crevant, seigneur de Bauché, & de CATERINE Brachet, mentionné cy-devant p. 764. sut seigneur de Cingé & du Gueret; il ratifia le 6. juillet 1485. le testament de son pere, qui lui laissoit les terres qui lui étoient échues par le décez de Philippe de Crevant, seigneur de Puygirault, son frere, & depuis il transigea les 3. may 1496. & 12. sevrier 1500. avec Caterine de la Jaille, veuve de Jean de Crevant II. du nom, seigneur de Bauché, son frere aîné, en obtint un supplément de partage, & sit hommage le 224

juillet de la même année à la comtesse de Dunois. Femme, ISABEAU de Salignac, fille aînée & heritiere de Pous de Salignac, seigneur de Cingé, & de Françoise de Sully, sut mariée par contrat du 12. janvier 1484. & étoit veuve le 18. may 1501. lorsqu'elle rendit un aveu à Guillaume de Mathefelon de ses terres mouvantes de la seignourie du Plessis.

1. FRANCOIS de Crevant, seigneur de Cingé, qui suit. 2. & 3. CLAUDE & JACQUES de Crevant, étoient avec leur frere aîné au mois de septembre 1509. sous la tutelle du seigneur de Bauché.

4. Louis de Crevant, abbé de la Trinité de Vendôme au mois de septembre 1509.

RANCOIS de Crevant, seigneur de Cingé, de Jumilhac, de Chaulmes, de Villaret, &c. obtint une sentence rendue au bailliage de Tours le 14. novembre 1543. pour être receu à faire une nouvelle déclaration de ses biens, parce que deλ



Evartelé an t. & 4. évartelé d'argent & d'azur qui est Crevant an 2. & 3. d'argent fretté de fable qui est Humieres.

X.

B

OUIS de Crevant III. du nom, seigneur d'Argy, puis marquis d'Humieres, premier gentilhomme de la chambre du roy, capitaine de la seconde compagnie des cent gentilshommes de sa maison par provisions du 28. aoust 1612. mourut à Paris le 20. mars 1648. âgé de 42, ans.

Femme, ISABEAU Phelypeaux, fille de Raymond Phelypeaux, seigneur d'Her-

bault, secretaire d'état, & de Claude Gobelin, sut mariée le 14. juillet 1627.

1. LOUIS de Crevant-d'Humieres IV. du nom, duc d'Humieres, maréchal de

France, qui suit.

2. JACOB de Crevant-d'Humieres, marquis de Preuilly, chef d'elcadre puis lieutenant general des armées navales du roy, avoit été abbé de Saint Maixant par bulles du pape Innocent X. du 10. decembre 1644. & mourut à Messine en 1675. Voyez Gall. Christ, edit. nov. tome 11. col. 1263.

3. ROGER de Crevant-d'Humieres, chevalier, bailly & grand-croix de Malthe,

mourut à Malthe le 18. juillet 1687.

4. BALTHAZAR de Crevant-d'Humieres, chevalier de Malte, commandeut de Villiers-au-Liege, abbé de S. Pierre de Preuilly, & de Saint Maixant dont il prit possession le 21. soust 1663. mourut le 20. septembre 1684. Voyez Gall. Christ. edit nov. tome II. p. 1263.

5. RAYMOND-Louis de Crevant-d'Humieres, marquis de Preuilly, seigneur de Lasligny, lieutenant general des armées navales du roy, mourut le vingt juin

1688.

D

6. FRANÇOIS de Crevant-d'Humieres, baron de Contay.

- 7. MARIE de Crevant-d'Humieres, religiente à Sainte Marie de Blois. 8. Isabeau de Crevant-d'Humieres, religiente à l'abbaye de Jouarre.
- 9. JEANNE de Crevant-d'Humieres.

#### XI.

OUIS de Crevant-d'Humieres, IV. du nom, duc d'Humieres, vicomte de Brigueil, baron de Preuilly, seigneur de Monchy prés Compiegne, & de Contay, chevalier des ordres du roy, marêchal de France, grand maître & capitaine general de l'artillerie, gouverneur de Bourbonnois, puis gouverneur & lieutenant general de Flandres, de Hainaut & païs conquis, & des villes de Lille & de Compiegne, colonel des regimens des Fuziliers & Bombardiers, & capitaine de la premiere compagnie des cent gentilshommes de la maison du roy, obtint érection de ses terres de Monchy & de Coudun en duché sous le nom d'Humieres, par lettres du mois d'avril 1690, rapportées ei-devant page 759. & mourur à Versailles d'une goute remontée le 30, août 1694, âgé de 66, ans. Voyez son éloge dans la suite de cette histoire chapitre des maréchaux de France.

Femme, LOUISE-ANTOINETTE-TERESE de la Chatre, dame du palais de la reine, fille d'Edme de la Chatre, comte de Nançay, & de Françoise de Cugnac-Dampierre, dame de Boucart, sur mariée le 8. mars 1653. & moutut à Paris le

2. decembre 1723. dans sa quatre-vingt-huitième année.

1. HENRY-Louis de Crevant-d'Humieres, marquis d'Humieres, colonel d'un regiment, d'infanterie de son nom, rué au siege de Luxembourg le 13. mai 1684.

Tome V.

I 9

151 1/1

## 770 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

2. Louis-François-Roger de Crevant-d'Humieres, comte de Brigueil, mort le 7. septembre 1679.

3. MARIE-TERESE de Crevant-d'Humieres, épousa le 10. sevrier 1677. Jean-Alphonse de Gand dit Villain, prince d'Isenghien & de Masmines, comte du S. Empire, de Middelbourg, d'Ognies & de Vianden, mort à Versailles le 6. juillet 1687. il étoit fils ainé de Balthasar-Philippes de Gand, prince & comte d'Isenghien, chevalier de la toison d'or, & de Louise Henriquez de Sarmiento Salvatiera.

4. MARIE-LOUISE de Crevant-d'Humieres, abbesse de N. D. de Monchy-le-Pierreux prés Compiegne, morte le 20. janvier 1710. en sa cinquante-deuxième année, sa vie a été donnée au public en 1711. par dom Michel Felibien, Benedictin de la congregation de S. Maur.

5. Anne-Louise de Crevant-d Humieres, épousa 1º. au mois d'août 1682. Louis-Alexandre de Vassé, dit Grognet, comte de Vassé, vidame du Mans, mort lieutenant de vaisseau à Toulon le 7. août 1684. 2º. Charles-Louis de Hautesort, marquis de Surville, colonel du regiment de Toulouse, puis du regiment du roi en 1693. fait lieutenant general de ses armées le 23. decembre 1702. mort le 19. decembre 1721. De ce mariage est né entrautres ensans Emmanuel - Dieudonné, marquis d'Hautesort, marié en 1727. à Reme-Magdelene de Dursort Duras, dont un sils né en 1728.

6. Anne-Louise-Julie de Crevant, duchesse d'Humières, par les lettres d'érection du mois d'avril 1690. obtenuës par le marêchal son pere, lesquelles portent que ce duché passera à elle, à son mari & à leurs enfans; elle a épousé le 15. mai 1690. Louis-François d'Aumont, marquis de Chappes, lieutenant general des armées du roy, gouverneur du pais Boulonnois, de Boulogne, de la Tour d'ordre d'Estaples & du fort Monthulin, aussi gouverneur de Compiegne, sils de Louis-Marie-Villor, duc d'Aumont, pair de France, chevalier des ordres du roy, premier gentilhomme de la chambre, & de Françoise-Angelique de la Mothe-Houdancourt sa seconde semme; par le contrat de mariage il a été stipulé que le mari d'Anne-Louise-Julie de Crevant, duchesse d'Humières, prendroit le nom & les armes d'Humières. Voyez tome IV. de sette histoire, page 880.



6. I I.

# SEIGNEURS DE CINGÉ



## 1 X.

RENE' de Crevant, seigneur de Cingé, de Tournon, de la Borde & de Princé, étoit second fils de LOUIS de Crevant seigneur de Cingé, & de JACQUETTE de Reilhac, mentionnés cy-devant, page 768.

Femme, GABRIELLE Provost, fille de Louis Provost, seigneur de Fabresan,

Femme, GABRIELLE Provost, fille de Louis Provost, seigneur de Fabresan, gouverneur de Brie comte Robert, & de Françoise Morin, sut mariée par contrat du 13. septembre 1604.

1. Louis de Crevant, page de la thambre du roi, tué en duel l'an 1632.

2. GABRIEL de Crevant, chevalier de Malte.

3. CHARLES-HERCULES de Crevant, baron de Cingé, qui suit.

4. CLAUDE-BONAVENTURE de Crevant, seigneur de Bruilles, prince d'Yvetor. Femme, Marie d'Appelvoisin, dame de la Chasteigneraye & de la Mothe-Rousseau, fille de René d'Appelvoisin, & de Marie de Sains, sur mariée le 11. juin 1648.

1. Louise-Marie de Crevant, mourut sans alliance le 1. avril 1685.

11. Julie-Françoise de Crevant, princesse d'Yvetot, épousa Camille d'Albon, marquis de S. Forgeux, sils de Gaspard d'Albon seigneur de S. Forgeux, & de Françoise Damas-Thianges, elle mourut le 23. novembre 1698.

5. FRANÇOIS-ALEXANDRE de Crevant, reçû chevalier de Malte au grand prieuré

de France le 7. juin 1631.

B

D 6. FRANÇOISE de Crevant, sut mariée par contrat du 22. avril 1632. à Louis Gillier, marquis de Villedieu, baron de Mauzay, sils de Claude Gillier, seigneur de Villedieu, baron de Mauzay, & de Marie de Vivonne.

#### X.

CHARLES-HERCULES de Crevant, baron de Cingé, vivoit en 1644.

Femme, MARGUERITE de la Brousse, fille de N. de la Brousse, & de Marie Conan.

1. ANTOINE de Crevant, marquis de Cingé, qui suit.

2. MARIE-LOUISE-JACQUELINB de Crevant.



### PIECES CONCERNANT LE DUCHE

## DE QUINTIN-LORGES.

Erection du comté de Quintin en duché, en faveur de M. le marêchal de Lorges.

Du mois de mars 1691.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre; à tous presens & à venir, Salut. Nous trouvans portez par notre propre inclination, aussi-bien que par l'exemple des rois nos prédecesseurs, à distinguer par des titres d'honneur les personnes qui se sont élevées au-dessus des autres par un merite extraordinaire & par des services signalez, joints à une illustre & haute naissance; nous n'avons pas voulu differer plus long-temps à honorer d'une nouvelle dignité notre trés-cher & bien-amé cousin Guy de Durfort, comte de Lorges, marêchal de France, issu d'une des plus grandes & anciennes maisons de notre royaume, considerable par elle-même & par ses grandes alliances, & qui a toujours donné de grands hommes à cet état, dont plusieurs ont commandé des armées dedans & dehors le royaume, & sont morts glorieusement dans le service des rois nos prédecesseurs, ce qui suffiroit pour nous obliger à témoigner à notredit cousin le comte de Lorges, la consideration en laquelle nous avons sa maison, mais outre la gloire & les services notables de ses ancêtres, il s'est toujours rendu digne lui-même par son propre merite de nos plus singulieres faveurs, ayant dés l'âge de quatorze ans commencé en qualité de capitaine de cavallerie à nous donner des marques de son affection & de son courage, & continué de nous rendre des services importans en celle de mestre de camp de cavallerie, de marêchal de camp, & enfin de notre lieutenant general en nos armées, tant en Flandres & en Hollande qu'en Italie & en Allemagne, en plufieurs combats, fieges, batailles & autres occasions où il a toujours fait voir par des actions éclatantes & glorieules un attachement extraordinaire à notre personne, à nos interêts, & à l'heureux succés de nos armes, & particulierement ayant servi en Allemagne en cette qualité de lieutenant general en nos armées pendant les campagnes des années 1674. & 1675, où il s'est distingué dans tous les combats & batailles qui ont été données par notre seu cousin le vicomte de Turenne son oncle D qui commandoit en chef notre armée d'Allemagne, & au mois de juillet de ladite année 1675, après le decès de notredit cousin le vicomte de Turenno s'étant mis à la tête de ladite armée, & ayant par sa sermeté & prudente conduite animé d'une valeur extraordinaire non seulement relevé les courages des cavaliers & soldats des troupes de notredite armée qu'un coup si fatal avoit abbattus, mais après les avoir excitez au combat, & ayant si vigoureusement chargé les ennemis qu'il les auroit battus & mis en desordre d'Altheneim dans le temps qu'ils ne se promettoient rien moins que d'entrer dans notre royaume & y desoler nos provinces; & en recompense de tant de bons & si importans services, nous aurions honoré notredit cousin, pour lors comte de Lorges, de la charge de marêchal de France au mois de sevrier 1676. & aussi-tôt aprés lui ayant donné nos ordres pour aller investir Condé, dans le siege duquel ayant servi & le reste de la campagne sous nos ordres en ladite qualité de marèchal de France; pour d'autant plus reconnoître ses signalez services pendant cette campagne, nous lui accordâmes au mois de juin de l'année 1676. l'une des E charges de capitaine des compagnies des gardes de notre corps, & ayant servi depuis dans toutes les occasions & s'étant trouvé dans tous les sieges que nous avons suits en personne, nous aurions continué à lui donner des marques de l'entiere satisfaction que nous avions de ses bons services, en le faisant chevalier de nos ordres au mois de decembre 1688. & en lui donnant au mois de janvier 1689. le commandement de Guyenne, compris les pays de Rouergue, Perigord, Quercy, Bigorré, Soulle & autres, avec tous les honneurs & prérogatives de gouverneur de la province de Gayenne, & au mois de fevrier de la même année le commandement de nos troupes qui devoient s'assembler dans les provinces de Guyenne, Poitou, Saintonge, Angoumois, Bearn, pays d'Aulnis & comté de Foix; & comme au mols

countr

### 774 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

de septembre de ladite année, nous jugeâmes qu'il étoit necessaire de rappeller notredit cousin le marêchal de Lorges de ladite province de Guyenne pour aller commander en ches notre armée dans les pays situez entre la Meuse & l'Alsace, duquel commandement ayant été trés satisfait, nous l'aurions ensuite envoyé commander nos troupes pendant tout l'hiver en Alsace, & au mois d'avril 1690, lui aurions donné le commandement en ches de notre armée en Allemagne en l'absence de notre trés-cher & trés-amé sils le dauphin, & sous son autorité en sa presence, où ayant agi avec beaucoup d'activité, de prudence & de sage conduire, & sait subsister pendant toute la campagne dernière les troupes de notredite armée, tant en de çà qu'au de-là du Rhin, sur le pays ennemi, nous avons resolu de donner à notredit cousin de nouveaux témoignages de notre estime & assection, & de lui laisser & à sa pos-

terité une marque glorieuse de notre reconnoissance.

Sçavoir faisons que nous pour ces causes & autres à ce nous mouvans, & de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale, avons créé, érigé & élevé, créons, érigeons & élevons par ces presentes signées de notre main, la terre & comté de Quintin sise en Bretagne, appartenante à notredit cousin Guy de Durfort, en-B semble la vicomté de Pomery, d'Avaugour, l'Hermitage, Quintin au Guemené, Pumery, Quintin, & toutes terres à lui appartenantes, étant dans la même province & mouvantes de nous à cause de notre domaine de S. Brieuc, avec toutes leurs appartenances & dépendances, que nous avons unies & incorporées audit comté de Quintin, pour ne former à l'avenir qu'une seule & même terre en titre & dignité de duché, pour & afin que notredit coulin Guy de Durfort, les enfans & descendans mâles en ligne directe nez & à naître en loyal mariage, jouissent à perpetuité comme seigneurs proprietaires dudit duché, des titres, honneurs, dignitez, rangs, prérogatives, prééminences & privileges y appartenans, ainsi qu'en jouissent les autres ducs de notre royaume, soit en assemblées de noblesse, faits de guerre, qu'autres lieux de léances, honneurs & rangs, & ce sous le ressort immédiat de notre cour de parlement de Paris, en laquelle nous voulons que les appellations qui seront interjettées des officiers dudit duché, ressortissent nuement & sans moyen; & à cet C effet avons icelui comté de Quintin, ensemble les terres que nous y avons unies, distraites & exemptées, distrayons & exemptons de tous nos autres juges, cours, & jurisdictions où elles avoient accoutumé de ressortir tant en premiere instance, que par appel avant la presente érection, & en tous cas, sors & excepté les royaux dont la conno issance appartiendra à nos juges qui avoient coutume d'en connoître, & à la charge d'indemniser nos officiers; lequel duché notred, cousin Guy de Durfort tiendra de nous nuement & en plein fief à cause de notre Tour du Louvre, quant à l'hommage, & sous une seule foi & hommage qu'il sera tenu de nous prêter en lad, qualité de duc de Quintin, & comme tel nous voulons & entendons que ses vassaux ie reconnoissent, & quand le cas y échéra, lui fassent & prestent & à sessite enfans & descendans mâles seigneurs dudit duché, la foi & hommage & autres reconnoissances, baillent adveu & dénombrement, fassent & payent les deniers selon la nature des terres qu'ils tiennent de lui audit titre & qualité de duc : que notredit cousin Guy de Durfort D y puisse faire exercer par les officiers cy-devant établis dans ledit comté, la justice telle qu'à duché appartient, & sans qu'à dessaut d'hoirs males de notredit cousin Guy de Durfort, ou de ses descendans mâles en ligne directe, ledit duché puisse être par nous ni par les rois nos successeurs reunis à la couronne, en consequence des édits & déclarations des années 1566. 1579. & 1582. & autres reglemens faits pour l'érection des duchez, marquilats & comtez, de la rigueur desquels édits, déclarations & reglemens nous avons dispensé & dispensons ledit duché par ces presentes, sans quoy notredit cousin n'auroit accepté ladite grace; à la charge aussi que ledit duché à deffaut de successeurs mâles en loyal mariage de notredit cousin Guy de Durfort & de les descendans mâles, retournera à sa premiere nature, titre & qualité, & sans qu'à l'occasion de ladite érection il soit fait aucune diminution des droits, privileges, séances & prééminences aux états de notre province de Bretagne, qui E appartenoient audit comté de Quintin, dans lesquels nous n'entendons être fait aucune innovation qui prejudicie à notredit cousin Guy de Dursort & à ses hoirs successeurs.

Si donnons en mandement à nos amez & seaux conseillers les gens tenans nos cours de parlement & chambre des comptes à Paris, & autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra, que ces presentes ils fassent lire, publier & enregistrer, & du contenu en icelles jouir & user notredit cousin Guy de Dursort, ses enfans

### DUCHEZNON PAIRIES. QUINTIN-LORGES. 775

& descendans mâles, pleinement, paisiblement & perpetuellement, saisant cesser tous troubles & empêchemens à ce contraires: Car tel est notre plaisir; & asin que ce soit chose serme & stable à toujours, nous avons sait mettre notre scel à cesdites presentes. Donné à Versailles au mois de mars l'an de grace 1691. & de notre regne le quarante-huitième. Signé, LOUIS, onsa BOUCHERAT. Et plus bas, par le toy, signé Colbert, & scellé du grand sceau de cire verte en lacs de soye.

Et au dos est écrit: Enregistré au gresse de la cour, ce requerant l'impetrant, en extention d'arrest du douzième octobre mil six cens quatre-vingt-ouze, Reg. 26. sol. 119. verso Signé, COURTOIS.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre, à nos amez & féaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement de Rennes, Salut. Notre trés-cher & bien-amé cousin Guy de Durfort, comte de Lorges, maréchal de France, nous a representé que par les lettres que nous lui avons accordées au mois de mars, portant création du comté de Quintin en duché, il est dit que les appellations des sentences qui seroient rendues par les juges dudit duché, restortitoient à l'avenir en notre parlement de Paris : Mais prévoyant que ce transport de jurisdiction seroit trés-préjudiciable aux vassaux de sondit duché de Quintin, il nous a très-humblement supplié sur ce lui pourvoir. A ces causes, de l'avis de noire conseil, & de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale, par ces pretentes signées de notre main, voulons & nous plaît que toutes les appellations qui seroient interjettées des sentences des officiers dudit duché de Quintin, soient relevées & jugées pardevent vous, vous en attribuant à cette fin toute cour . juritdiction & connoissance, & icelle interdite à tous autres juges, nonobstant ce qui est porté à cet égard par nosdites lettres d'érection du mois de mars dernier, lesquelles C au surplus seront executées selon seur forme & teneur. Si vous mandons & enjoignons que celdites presentes vous ayez à faire enregistrer, comme aussi nosdites lettres d'érection, & d'icelles jouir notredit cousin le maréchal de Lorges & les vasfaux de sondit duché de Quintin, pleinement, paisiblement & perpetuellement : car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le onzième jour de septembre l'an de grace mil six cens quatre-vingt-onze, & de notre regne le quarante-neuvième. Signé LOUIS; & plus bas, Colbert.

### Extrait des registres de parlement.

EU par la cour, chambres assemblées, les lettres patentes du roy données à Verfailles au mois de mars 1691. signé, LOUIS, & plus bas par le roy, COLBERT, & à côté, vifa Boucherat, scellées de cire verte, données en faveur de messire Guy de Dursort, comte de Lorges, marêchal de France, par les-D quelles Sa Majesté ayant resolu de donner audit lieur marêchal de Lorges de nouveaux témoignages d'estime & d'affection, & de laisser à sa posterité une marque glorieuse de reconnoissance des services signallez qu'il a rendus à Sa Majeste dans ses armées. A ces causes, & autres portées esdites lettres, ladite Majeste auroit par lesdites lettres, créé, érigé & élevé par icelles la terre & comté de Quintin soize en Bretagne, appartenant audit sieur marêchal de Lorges, ensemble la comté de Pommery, d'Avaugour, l'Hermitage, Quintin au Guemené, Pumery, Quintin, & toutes terres à lui appartenantes, étant dans la même province & mouvantes du roy, à cause de son domaine de S. Brieuc, avec toutes leurs appartenances & dépendances, que Sa Majesté auroit uni & incorporé audit comté de Quintin, pour ne former à l'advenir qu'une seule & même terre, en titre & dig ité de duché, pour & afin que ledit sieur marêchal de Lorges, ses enfans & de cendans E mâles en ligne directe, nez & à naître en loyal mariage, jouissent à perpetuité comme seigneurs proprietaires dudit duché, des titres, honneurs, dignitez, rangs, prérogatives, prééminences & privileges y appartenans, ainsi qu'en jouissent les autres ducs du royaume, soit en assemblées de noblesses, saits de guerre, qu'autres lieux de séances, honneurs & rangs, & ce sous le ressort immediat de la cour du parlement de Paris, en laquelle Sa Majesté veut que les appellations qui seront interjettées des officiers dudit duché, ressortissent nuement & lans moyen, & à cet effet, en est icelui comté de Quintin, ensemble les terres que Sa Majesté y a unis, distraites, exemptées par leidites lettres de tous autres juges, cours & jurisdictions

LOCOLC .

où elles avoient accoutumé de reflortir, tant en premiere instance que par appel avant ladite érection, & en tous cas fors & excepté les royaux, dont la connoilfance appartiendra aux juges qui auroient coutume d'en connoître à la charge d'indemniser les officiers du roy, lequel duché ledit sieur marêchal de Lorges tiendra de Sa Majesté nuement & en plein fief, à cause de la tour du Louvre du roy, quand à l'hommage, laquelle il sera tenu prêter à Sa Majesté en ladite qualité de duc de Quintin, & comme tel, sadite Majesté veut & entend que ses vassaux le reconnoissent, & quand le cas y échera, lui fassent & prêtent, & à tesdits enfans & descendans males seigneurs dudit duché, la foy, hommage & autres reconnoissances, baillent aveu & dénombrement, fassent & payent les deniers selon la nature des terres qu'ils tiennent de lui audit titre & qualité de duc, que ledit sieur marêchal de Lorge y puisse taire exercer par ses officiers ci-devant établis dans ledit comté, la justice telle qu'à duché appartient, & sans qu'à désaut d'hoirs mâles dudit sieur marêchal de Lorges, ou de ses descendans mâles en ligne directe, ledit duché puille être par Sa Majesté ni par les rois successeurs de sadite Majesté réuni à la couronne, en consequence des édits & declarations des années 1566. 1579. & 1582. & autres reglemens faits pour l'érection des duchez, marquisats & comtés, de la rigueur desquels édits, declarations & reglemens, ledit duché est dispensé par lesdites lettres, sans quoi ledit sieur marêchal de Lorges n'auroit accepté ladite A grace, à la charge aussi que ledit duché, à défaut de successeurs mâles en loyal mariage dudit sieur marêchal de Lorges & de ses descendans mâles, retournera à sa premiere nature, titre & qualité, & sans qu'à l'occasion de ladite érection il soit fait aucune diminution des droits, privileges, séances & prééminences, aux états de la province de Bretagne qui appartenoient audit comté de Quintin, dans lesquels Sa Majesté n'entend être fait aucune innovation qui préjudicie audit sieur marêchal de Lorges, ses hoirs & successeurs, icelles lettres paientes adressantes au parlement de Bretagne, avec mandement à ladite cour, chambre des compres, & autres justiciers qu'il appartiendra, qu'icelles lettres fussent lûes, publiées & enregistrées, & du contenu en icelles, jouissent & usent ledit sieur marêchal de Lorges, ses enfans & descendans mâles pleinement, paisiblement & perpetuellement, saisant cesser tous troubles & empêchement à ce contraires. Autres lettres données à Versailles le 11. septembre 1691. signé LOUIS, & plus bas, par le roi, Colbert, & scellées du grand sceau de cire jaune, accordées audit sieur maréchal de Lorges, par lesquelles de sur ce qui auroit été représenté par ledit sieur marêchal de Lorges, que par lesdites lettres cy-dessus, portant création du comté de Quintin en duché, il est dit que les appellations des sentences qui seroient rendues par les juges dudit duché, ressortiroient à l'advenir au parlement de Paris, mais qu'ayant été prévû que ce transport de jurisdiction seroit très préjudiciable aux vassaux dudit duché de Quintin, Sa Majesté, par lesdites lettres, veut & entend que toutes les appellations qui leront interjettées des officiers dudit duché de Quentin; soient relevées & jugées au parlement de Rennes, en attribuant à cette fin toute cour, jurisdiction & connoissance à icelles interdite à tous autres juges, nonobstant co qui est porté à cet égard par lesdites lettres d'érection du mois de mars dernier, lesquelles au surplus seront exécutées selon leur forme & teneur; requête présentée à la cour par ledit sieur marêchal de Lorges, duc Quintin, signée MINIAC, par laquelle & pour les caules y contenues, il requeroit qu'il plût à la cour d'ordonner que lesdites lettres seroient registrées en la cour pour jouir par ledit sieur marêchal de l'effet d'icelles. & être exécutées selon seur forme & teneur, ordonnance de la cour de soit montré au procureur general du roy du 12. octobre 1691. conclusions dudit procureur general du roy le tout mûrement consideré: la cour a ordonné & ordonne que lesdites lettres patentes seront registrées au gresse de la cour, pour avoir esset & en C jouir l'impetrant suivant la volonté du roy, & pour exécutées à l'egard du ressort des appellations de la jurisdiction de Quintin, conformément aux lettres patentes de Sa Majesté en forme de declaration du 11. septembre dernier, seulement & à ce que personne n'en ignore, ordonne que le present sera sû & publié en l'audience de la jurisdiction de Quintin, & registré au gresse d'icelle. Fait en parlement à Rennes le 12. octobre 1691. Signé, Picquet.

Lettres

### Lettres de jussion à la chambre des comptes de Nantes.

A

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre; à nos amez & feaux conseillers les gens tenans notre chambre des comptes à Nantes, Salut. Notre très-cher & bien-amé cousin Guy de Durfort, comte de Lorges, marêchal de France, chevalier de nos ordres & capitaine d'une des compagnies des gardes de notre corps, nous a representé que par les lettres patentes que nous lui avons accordées au mois de mars de l'année 1691, portant creation du comté de Quintin en duché, nous aurions pour les causes & considerations énoncées en nosdites lettres, crée, élevé & érigé la terre & comté de Quintin, scize en Bretagne, appartenant à notredit coutin, ensemble la viconité de Pommerith, d'Avaugour, l'Hermitage, Quintin-au-Guemené, Pumeri Quintin, & toutes terres à lui appartenantes, étant dans la même province & mouvantes de nous à cause de notre domaine de S. Brieue, B avec toutes leurs appartenances & dépendances que nous avons uni & incorporé audit comté de Quintin, pour ne faire à l'avenir qu'une seule & même terre en titre & dignité de duché, pour & afin que notredit cousin Guy de Dursort, ses enfans & descendans mâles en ligne directe, nez & à naître en loyal mariage, jouisfent à perpetuité, comme seigneurs proprietaires dudit duché, des titres, honneurs, dignitez, rangs, prérogatives, prééminences & privileges y appartenans, ainsi qu'en jouissent les autres ducs de notre royaume, soit en assemblées de noblesse, faits de guerres, qu'autres lieux de séances, honneurs & rangs, & ce sous le ressort immédiat de notre cour de parlement de Paris, en laquelle il est dit que les appellations qui seront interjettées des officiers dudit duché ressortiroient nuement & sans moyens, & à cet effet avons icelui comté de Quintin, ensemble les terres que nous y avons unies, distraites & exemptées de tous nos autres juges, cours & jurisdictions où elles avoient accoutumé de ressortir, tant en premiere instance que par appel avant ladite C érection, & en tous cas, fors & excepté les royaux, dont la connoissance appartiendra à nos juges qui avoient coutume d'en connoître, & à la charge d'indemniser nos officiers, lequel duché notredit cousin tiendra de nous nuement & en plein fief à cause de notre tour du louvre, quant à l'hommage, & ce sous une seule soi Et hommage, laquelle il sera tenu de nous prêter en ladite qualité de duc de Quintin, & comme tel, que tous ses vassaux le reconnoissent, & quand le cas y écherra lui fassent & prêrent & a sesdits enfans & descendans mâles seigneurs dudit duché, la foi & hommage, & autres reconnoissances, baillent aven & dénombrement, fassent & payent les deniers selon la nature des terres qu'ils tiennent de lui audit titre & qualité de duc, que notredit cousin Guy de Durfort y puisse faire exercer par ses officiers cy-devant établis dans ledit comté, la justice telle qu'à duc appartient, & sans qu'à désaut d'hoirs mâles de notredit coulin Guy de Dutsort ou de ses descendans mâles en ligne directe, ledit duché puisse être par nous, ni par les rois nos D successeurs, réuni à la couronne en consequence des édits & déclarations des années 1566. 1579. & 1582. & autres reglemens faits pour l'érection des duchez, marquisats & comtez, de la rigueur desquels édits, declarations & teglemens nous avons par nosdites lettres dispensé ledit duché, sans quoy notredit cousin n'auroit accepté ladite grace, à la charge aussi que ledit duché, à défaut de successeurs mâles en loyal mariage de notredit cousin Guy de Durfort & de ses descendans mâles, retournera à la premiere nature, titre & qualité, & sans qu'à l'occasion de ladite érection il soit fait aucune diminution des droits, privileges, séances & prééminences aux états de notre province de Bretagne qui appartiennent audit comté de Quintin, dans lesquels nous n'entendons être fait aucune innovation qui préjudicie à notredit coufin Guy de Durfort, ses hoirs & successeurs, & par autres nos lettres du premier juillet 1693, nous autions pour les caules & raisons y énoncées permis à notredit coutin Guy de Durfort de vendre, arenter, échanger ou affeager les terres vaines E : & vagues domaines coupables & autres domaines, bois & forêts, jurisdiction, droits dépendans dudit duché de Quintin, vicomté de Pommerith, terres & leigneuries de l'Hermitage, Avaugour & autres, de conserver & retenir la seodalité, justice & jurisdiction sous lesdites seigneuries, conjointement ou separément, au choix de norredit cousin, retenir par lui sur lesdites alienations des cens & rentes seodales pour -marque de leigneurie directe fur les nouveaux vassaux & rentiers, pour nous rentre par lui & ses ayans causes redevance & obeissance sous un seul aveu dudit duché de Quintin, sans toutesois préjudicier ni déroger aux usages, franchises, libertez, exemp-

Tome V.



### DUCHEZ NON PAIRIES. QUINTIN LORGES.

seront interjettées des sentences des officiers dudit duché de Quintin, soient relevées & jugées en la cour du parlement de Bretagne; à cette fin Sa Majesté lui en attribue toute cour, jurisdiction & connoissance, nonobitant ce qui est porté à cet égard par letdites lettres patentes cy-dessus. Encore autres lettres de sadite Majesté du deuzieme aoust dernier, pareillement signées LOUIS, & plus bas, par le roy, Colbert, & scellees aussi, obtenues par ledit sieur marêchal de Lorges, portant mandement à la chambre de proceder a l'enregistrement desdites lettres parentes du mois de mars 1691. ci-devant, sans s'arrêter à l'obmission d'adresse & suranation d'icelles, lesdites lettres avec autres pieces entembles attachées sous le contrescel de la chancellerie, requête en ladite chambre presenté par ledit sieur marêchal de Lorges afin d'enregistrement desdites lettres, & pour avoir esset & en jouir suivant la volonté du roy, ladite requête signée Bouchard, procureur, conclusions du procureur du roy, & tout mûrement consideré : la chambre semestre assemblée, a ordonné & ordonne, que leidites lettres seront lûës, publiées & registrées au gresse d'icelle pour B jouir par l'impetrant de l'effet d'icelles tuivant la volonté du roy, à la charge audit impetrant de recompenier Sa Majesté de la perte & diminution que ladite érection peut apporter à ses domaines & droits, suivant l'information qui en sera faite dans fix mois, par mestire Joseph Rousseau, president, & maître Claude d'Ollier, conseiller & maitre à cette fin, commis en presence du procureur general du roy, & que ledit impetrant sera tenu de faire l'hommage en ladite chambre, ou d'y rapporter les actes qu'il en aura fait entre les mains de Sa Majesté, & d'y sournir & rendre les aveus & dénombremens en la maniere accoûtumée. Fait en la chambre des comptes à Nantes le 19 septembre 1699, signé Chartier, greffier, & à côté collationné Den15, & scellé; & plus bas est écrit, collationne aux originaux en parchemin, aparus par monsieur de la Fulizo, & à lui rendus par moi soussignant C greffier au duché de Quintin, ce jour sixieme sevrier 1700. signé Joseph DAGORNE, grefher.

### Lettres de changement du nom de la terre & duché de Quintin en celui de Lorges.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre, à tous presens & à venir, Salut. Notre trés-cher & bien-amé cousin Guy de Durfort, duc de Que tin, & l'un des barons de notre province de Bretagne, nous a trés-humblement remontré que Marguerite de Mongommery, heritiere de cette mailon, ayant époulé un de ses ancêtres, & apporte par ce mariège la terre de Lorges dans sa mailon, lequel nom de Lorges ayant même toujours été porté par notre trés-cher & bien-amé cousin Guy de Durfort, marichal de France, son pere, lequel a même souhaité qu'il sût perpetué dans sa posserité, notredit cousin le duc de Quintin voulant se conformer au desir de notre it coulin son pere, & perpetuer ledit nom D de Lorges dans la branche de sa maison dont il est maintenant le chef, & à cette fin le sieur Rousselin de Moncourt, à present proprietaire de la terre de Lorges par acte du dix novembre present mois, auroit agréé ledit changement, à condition que notre dit cousin le duc de Quintin lui fourniroit nos lettres pour le changement du nom de ladite terre de Lorges en celui de Moncourt; & d'autant que notredit cousin a satisfair à la suldite condition, il nous aitres-humblement demandé la grace de vouloir commuer & changer ledit nom de son duché de Quintin en celui de Lorges, & lui en faire expédier nos lettres sur ce necessaires. A ces causes, aprés avoir fait voir en notre conseil ledit acte dudit Rousselin de Moncourt cy-attaché sous notre contre-scel avec copie de nosdites lettres, par lesquelles nous avons commuc le nom de Lorges que portoit ladite terre, en celui de Moncourt qu'elle portera à l'avenit : Nous desirant gratisser & savorablement traiter nottedit cousin, témoigner aush par quelque chose d'autentique & qui en puille-shire soi à la poste-E rité, la sarisfaction parfaite qui nous demeure des grands, continuels & signalez lervices que nous a rendus notredit cousin son pero tant à la tête de nos armées, que dans nos provinces & aupres de notre personne, perpetuer en memoire de lui un nom qu'il a rendu illustre par ses vertus & ses grandes actions screndre un témoiguage perpetuel & durable à l'estime singuliere & parfaise que nous en conservons, & propoler même cet exemple à imiter & un si beau modele à tuivre à nos sujets, & lingulierement à ceux de la maison; nous avons changé & commué, changeons & commuons ledit ancien nom du duché des Quintin en celui de Lorges, duquel nom de Lorges nous l'avons decoré & decorons par cesdites presentes.

& nous plaît qu'à l'avenir notredit cousin, ses enfans, posterité, & lignée, successeurs & avans cause possedans ledit duché, se sassent à l'avenir nommer, qualifier & A appeller ducs de Lorges, & que leurs aveus & dénombremens nous soient rendus sous ledit nom de duc de Lorges & baron de no: redite province de Bretagne, & que les vassaux & tenanciers dudit duché, tant noblement qu'en roture, leur rendent aussi leurs adveus & dénombremens audit nom de duc de Lorges & de baron de notredite province de Bretagne, sans que pour raison dudit changement du nom de Quintin en celui de Lorges, notredit cousin, ses successeurs & ayans cause, soient tenus envers nous, ni ses vassaux envers lui, à autres & plus grands droits m devoirs que ceux ausquels ils étoient tenus avant lesdites presentes, sans aucune autre innovation ni changement que dudit nom de Quintin en celui de Lorges, lequel ne pourra nuire ni préjudicier à notredit cousin, & à tous ses droits, rang comme duc, du jour & datte de nos lettres patentes du mois de mars mil six cens quatre-vingt-dix, por- B tant érection dudit comté & baronnie de Quintin en duché, droit de présider en son rang en nos états, comme baron de notredite province de Bretagne, prééminence & droits y attribuez, ausquels nous l'avons en tant que de besoin seroit maintenu, gardé & conservé, & maintenons, gardons & conservons par ces présentes signées de notre main, sans qu'il puisse être troublé en quelque sorte & maniere que ce soit. Si donnons en mandement à nos amez & seaux conseillers, les gens tenans notre cour de parlement & chambre de nos comptes à Paris & en Bretagne, & autres officiers qu'il appartiendra, que ces présentes il fassent registrer, & du contenu en icelles, jouir & user notredit cousin exposant, ses sucscsleurs & ayans caule, pleinement, paisiblement & perpetuellement, cessant & saisant cesser tous troubles & empêchement à ce contraire : Car tel est notre, plaisir, & afin que ce soit chose ferme & stable à toûjours, nous avons fair mettre notre scel à cesdites présentes. Données à Versailles au mois de novembre, l'an de grace mil sept cens six, & de notre regne le soixante-quatre. Signé, LOUIS, & sur le C reply, par le roy, PHELYPPEAUX, & scelle du grand sceau de cire verte en lacs de loyc.

### Extrait des registres du parlement.

EU par la cour les lettres patentes du roy, données à Versailles au mois de novembre 1706. signée LOUIS, & sur le reply, par le roy, PHELYPPEAUX, & scellées du grand sceau de cire verre en lacs de soye, obtenues par messire Guy de Durfort, duc de Quintin, & l'un des barons de la province de Bretagne, par lesquelles, pour les causes y contenues, le seigneur roy a changé & commué l'ancien nom du duché de Quintin en celui de Lorges, duquel nom de Lorges il la décoré par lettres, veut & lui plait le seigneur roy qu'à l'avenir ledit sieur de Durfort, ses enfans posterité & lignée, successeurs & ayans cause, possedant ledit duché, se fassent à l'advenir nommer, qualifier & appeller ducs de Lorges, & que leurs D aveus & dénombrement loient rendus audit leigneur roy, sous ledit nom de duc de Lorges, & baron de la province de Bretagne, & que les vassaux & tenanciers dudit duché, tant noblement qu'en roture, seurs rendent aussi seurs aveus & dénombremens audit nom de duc de Lorges, & de baron de ladite province de Bretagne, sans que pour raison dudit changement du nom de Quintin en celui de Lorges, ledit sieur de Dursort, ses successeurs & ayans cause, soient tenus envers ledit seigneur roy, ni ses vassaux envers lui, à autres & plus grands droits ni devoirs, que ceux aufquels ils étoient tenus avant lesdites lettres, sans aucune autre innovation ni changement que dudit nom de Quintin en celui de Lorges, lequel ne pourra nuire ni préjudicier audit sieur de Dursort, & à tous ses droits, rang comme duc, du jour & datte des lettres patentes dudit seigneur toy du mois de mars 1690. portant création dudit comté & baronnie de Quintin en duché, droit de présider en son rang aux états, comme baron de la province de Bretagne, prééminence & E droits y attribuez, aufquels ledit seigneur roy en tant que beloin seroit, l'a maintenu, gardé & contervé, ainti que plus au long le contiennent lesdites à la cour adressantes, & la requête presentée par l'impetrant afin d'enregistrement desdites lettres, conclusions du procureur general du roy. Ouy le rapport de M. Thomas Dreux, conseiller, tout consideré : la cour ordonne que lesdites lettres seront enregistrées au gresse de ladite cour, pour jouir par l'impetrant, ses enfans, posterité & lignée, successeurs & ayans cause, de l'ester & contenu ausdites lettres, & être executees

### DUCHEZ NON PAIRIES. LAUZUN. 781

exécutées selon leur forme & teneur. Fait en parlement le septiéme decembre mil septiens six; collationné, signé Du Tillet.

Et sur le reply desdites lettres est écrit, registrées, ouy le procureur general du roy, pour jouir par l'impetrant, ses enfans, posterité & lignée, successeurs & ayans cause, de leur esset & contenu, & être exécutées selon leur forme & teneur, suivant l'arrêt de ca jour. A Paris en parlement, le 7, decembre 1706. Signé, Du TILLET.

Et est encore écrit sur le reply desdites lettres, registrées en la chambre des comptes, le 18. decembre 1706. Signé, RICHER, aves paraphe.

### 

## LAUZUN. DUCHÉ



Tiercé en bande d'or de gueules & d'anne.

- CONTRACTOR

É comté de Lauzun, en la generalité de Bourdeaux élection d'Agen, & qui à dans sa jurisdiction 21. autres paroisses, sut érigé en duché par lettres patentes du mois de may 1692, registrées au parlement le 15. du même mois en saveur d'ANTONIN-NOMPAR de Caumont, lors capitaine des cent gentishommes au bec corbin, lieutenant general des armées du roy, chevalier de l'ordre de la jarretiere. Il mourut à Paris sans ensans le 19. novembre 1723. Voyez son article tome IV. de cette histoire page 481. ses ancêtres p. 477. Et les pieces qui suivent concernant cette érection.

### PIECES CONCERNANT LE DUCHE

## DE LAUZUN.

Erection du comté de Lauxain en duché, au mois de may 1692.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre; à tous presens & à venir, Salut. Nous avons toujours été persuadez qu'un des soins les plus importans des souverains est de distribuer avec choix les honneurs & les dignitez qui sont entre leurs mains aux personnes qui sont d'une naissance illustre, & d'une Tome Y.

### 782 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

merite distingué: c'est-pourquoy nous croyons devoir donner à notre trés-cher & bien-amé Antonin-Nompar de Caumont, comte de Lauzun, capitaine de la premiere compagnie de cent gentilhommes de notre maison, de nouvelles marques de l'estime que nous saisons de sa personne, & de la vertu de ses ancêtres; & considerant la grandeur & la noblesse de l'ancienne maison de Caumont alliée de celles d'Albret, de Bretagne, d'Anjou, d'Armagnac, de Cominges, & d'autres des plus grandes de notre royaume, divisée depuis plusieurs siecles en deux branches, dont s'une a pris le nom de la terre de Lauzun, qui a été possedée par les seigneurs de cette maison, de pere en sils, pendant dix-sept generations jusqu'audit sieur de Lauzun, & l'autre branche a fait celle des ducs de la Force; les services signalez que ses peres ont rendus à cet état, & ceux que lui-même a continué de nous rendre depuis l'année 1654, dans les differens emplois que nous lui avons confiez; de premier colonel des dragons de notre regiment, de marêchal de nos camps & armées, puis de colonel general des dragons, dont nous créames la charge en sa faveur, ensuite de capitaine de l'une des compagnies des gardes de notre corps, de gouverneur de notre province de Berry, & de lieutenant general de nos armées, commandant en chef notre maison, & enfin de general des troupes envoyées par nous en Irlande, & de capitaine general des armées de notre frere le roy de la grande Bretagne, dans tous lesquels emplois il nous a donné de continuelles preuves de sa fidelité & de son zele pour notre service, & de sa valeur dont nous avons été souvent nous-mêmes témoin, mais dont aucune ne nous a été si agreable que celle qu'il nous a donné depuis peu dans le service important qu'il a rendu à notre sœur la reine de la grande Bretagne, lorsque le roy son époux dans la revolte generale de tous leurs sujets l'ayant remise avec le prince de Galles son fils entre les mains dudit sieur comte de Lauzun, aux soins & à la fidelité duquel seul il les confia pour les sauver des B mains des rebelles, & les conduire en ce royaume : il a eu le bonheur de réussir dans cette glorieuse entreprise, à quoy notre sœur la reine d'Angleterre nous ayant témoigné d'être fensible, & qu'elle souhaiteroit que nous le recompensassions de ses fervices par quelques marques d'honneur, nous avons été bien-aile en faisant connoître la consideration que nous saisons de sa recommandation, de satisfaire en même temps l'inclination que nous avons à élever ledit sieur comte de Lauzun aux dignitez convenables à la naissance, & qu'il a meritées par ses services. A ces causes, étant bien informez de la noblesse & étendue dudit comté de Lauzun, situé dans notre province de Guyenne, composé de vingt-deux paroisses & de quatre anciennes baronies unies par lettres d'érection de ladite terre en comté accordées en l'année 1570. par le roy Charles IX. en faveur de François-Nompar de Caumont, trifaveul dudit sieur de Lauzun, nous avons de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale créé, érigé & élevé, créons, érigeons & élevons par ces presentes signées C de notre main la terre & comté de Lauzun, ses appartenances & dépendances en titre & dignité de duché en fayeur dudit fieur de Lauzun, fes enfans & descendans mâles nez en loyal mariage, pour en jouir par eux à perpetuité, aux titres honneurs, dignitez, rangs, prérogatives, prééminences & privileges appartenans à Lidite qualité, ainsi qu'en jouissent & ont joui d'ancienneté les autres ducs de notre royaume, soit en assemblées de noblesse, saits de guerre ou autres lieux & occasions, avec pouvoir d'établir en la ville de Lauzun un siege de bailliage ducal, & d'y mettre un nombre d'officiers necessaire & ordinaire dans les sieges pour exercer la justice dans toute l'étendue, & sur tous les justiciables dudit duché telle qu'elle appartient à la dignité de duc, voulons & nous plait que toutes les causes civiles & criminelles, personnelles, mixtes & réelles qui concerneront tant notredit cousin le duc de Lauzun, que le droit dudit duché, soient traitées & jugées en notre cour de parlement de Paris en premiere instance, & que les causes & procés d'entre les fujets & justiciables dudit duché ressortissent par appel du juge d'icelui en notre D cour de parlement de Guyenne, & à cet effet avons distrait & exempté ledit comté de Lauzun & ses dépendances, les distrayons & exemptons du ressort de tout autre juge & jurisdiction où les appellations desdits officiers avoient accoutumez de ressortir, sans préjudice neanmoins des cas royaux dont la connoissance demeurera à nos juges qui avoient coutume d'en connoître, lequel duché notredit cousin le duc de Lauzun tiendra de nous nuement & en plein sief, à cause de notre couronne, & relevera de notre tour du louvre, à une seule foy & hommage qu'il sera tenu de nous preter en qualité de duc de Lauzun: voulons & entendons que ses vassaux le reconnoissent comme tel, & lui fassent & à ses ensens & dessendans males les soys

& hommages & autres droits & devoirs en ladite qualité de duc, sans toutefois qu'au défaut d'hoirs màles de notredit cousin le duc de Lauzun ou de les descendans, A ledit duché puisse être par nous, ni par les rois nos successeurs reuni à la couronne, en consequence des édits & declarations des années 1566. 1579. & 1582. & autres, de la rigueur desquels édits & déclarations, nous avons dispense & dispensons ledit duché, sans quoi ledit sieur duc de Lauzun n'auroit accepté la presente érection; mais à la charge qu'à défaut de successeurs mâles en ligne directe & loyal mariage dudit sieur duc de Lauzun, ou de ses descendans mâles, ledit duché retournera en la premiere nature de comté. Si donnons en mandement à nos amez & seaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement & chambre des comptes à Paris, & autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra, que ces presentes ils fassent lire, publier & enregistrer, & du contenu en icelles, jouir & user ledit sieur duc de Lauzun, ses enfans & descendans mâles en loyal mariage, pleinement, paisiblement & perpetuellement, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens : Car tel est notre plaisir, & afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Versailles au mois de may, l'an de grace 1692. & de notre regne le quarante-neuvième, signé LOUIS, & fur le reply, par le roy Phelyppeaux, visa Boucherat; pour l'érection du comté de Lauzun en duché, & scellé du grand sceau en cire verte.

### Extrait des registres du parlement.

EU par la cour, les grand chambre & tournelles assemblées, les lettres patentes du roy données à Versailles au présent mois de may 1692, signées LOUIS, & sur le reply, par le roy, PHELYPPEAUX, & scellées du grand sceau de cire verte en lacs de soye, obtenues par messire Antonin Nompar de Caumont, comte de Lauzun, par lesquelles, pour les causes y contenuës, ledit seigneur roy a créé, érigé & élevé la terre & comté de Lauzun, ses appartenances & dépendan-B' ces, situées dans la province de Guyenne, en titre de duché en faveur dudit sieur de Lauzun, ses enfans & descendans mâles nez en loyal mariage, pour en jouir par eux à perpetuité, aux titres, honneurs, dignitez, rangs, prérogatives, prééminences & privileges appartenans à ladite qualité de duc, ainsi qu'en jouissent & en ont joui d'ancienneté les autres ducs du royaume. Veut ledit seigneur roy & lui plaît, que toutes les causes civiles & criminelles, personnelles, mixtes & réelles, qui concerneront tant ledit seigneur comte de Lauzun que le droit dudit duché, soient traitées & jugées en ladite cour en premiere instance, & ainsi que plus au long le contiennent lesdites lettres à la cour adressantes, requête présentée à l'estet de l'enregistrement d'icelles, conclusions du procureur general du roy. Ouy le rapport de Me. Estienne Daurat, conseiller, tout consideré: La cour a ordonné & ordonne, que lesdites lettres seront enregistrées au greffe dicelle, pour jouir par ledit messite Antonin Nompar de Caumont, ses enfans & descendans mâles nez & à naître en loyal mariage de leur estet & contenu, & être executées selon seur forme & teneur, sans neanmoins que l'impetrant puisse jouir de la distraction de ressort, qu'en remboursant préalablement les officiers. Fait en parlement le 13. may 1692. Collationné. Signé, Du TILLET, avec paraphe.

plusieurs rencontres, particulierement au siege de Rimberg sous son cousin le prince d'Orange, & à ceux d'ivoy, de Damvillers & de S. Omer, de Renty, du Castelet & d'Airas, où il eut part à la gloire de toutes les actions, tant de la tranchée que des combats de dehors, de même que de la deffense des lignes attaquées par le cardinal Infant avec une armée de trente mille hommes, ayant regagné avec partie de son regiment & quelques hommes commandez de celui des Gardes, le fort Rantzau que les ennemis avoient emporté de torce, lui troisiéme étant montez dedans, d'où il fut repoussé & jetté dans le fossé d'un coup de hallebarde, lequel n'ayant fait qu'animer son courage d'une nouvelle ardeur, il revint à la charge pour la troisième fois, & contraignit les conemis de lui ceder leur conquête, nonobstant qu'il fut blessé à l'épaule d'une mousquetade & de deux coups d'épée qu'il reçut en combattant seul à seul contre un officier Espagnol qu'il tua : comme aussi à la bataille de Sedan, d'où il dégagea des mains des ennemis desfunt notre cousin le marêchal de Chastillon fon pere, general de l'armée du feu roy notre trés honoré seigneur & pere d'heu-E reule memoire, qui lui donna pour recompente d'un service si signalé le regiment de Piémont qu'il a commandé trois campagnes, & jusques au siege de Thionville, que son merite & experience beaucoup au-dessus de son âge, n'ayant pour lors que vingt-deux ans, nous obligea de lui donner la charge de marêchal de nos camps & armées, dont il s'est acquitté avec tant de generolité & de marques de grandeur de courage, tant au même siege de Thionville, qu'en ceux de Lannoy, de Courtray, de Mardik, & de Dunkerque, que nous ne l'avons pas seulement jugé digne du commandement de la cavaterie legere en Catalogne, mais encore de la lieutenance generale de nos armées, dans l'exercice de laquelle, sous notre trés cher & trés amé coulin le prince de Condé, il s'est acquis beaucoup de reputation, en cette derniere campagne tant au siege d'Ypre, rencontré des ennemis, qu'en la bataille de Lens, où certainement il a paru avec une valeur d'une conduite si extraordinaire, qu'il en a merité des éloges de la bouche même des ennemis : Nous avons cru que tant de belles actions & des services si importans nous devoient porter à lui rendre tous les témoignages d'honneur qui se peuvent accorder à ceux qui sont comme lui d'un merite éminent & d'une naissance illustre, la maison de Coligny étant une des plus grandes & des plus anciennes de notre royaume, ayant cet avantage sur beaucoup d'autres, outre celui de s'être alliée dans la maison royale il y a plus de six cens ans, dans celle des derniers rois d'Italie, & dans celle des comtes de Savoye, de Mácon, de Genêve & de Champagne, des dauphins de Viennois, de Forcalquier, de Montagu, puilnez des anciens ducs de Bourgogne, princes de notre sang, de Villars, de Vergy, de Saligny, princes de Tarente, de Montmorency, de Laval, de Entremont, de Rieux, de Salins, de Nassau, de Polignac, d'Hamilton, de Wirtemberg, & autres mailons de marque; d'avoir donné un prince à l'églile, des gou-D verneurs aux provinces, plusieurs generaux aux armées, plusieurs officiers à la couronne, & produit grand nombre d'hommes illustres, dont quelques-uns ont porté leurs armes jusques dans l'Orient contre les infideles pour la défense de la soi, comme Humbert premier du nom, sire de Coligny & du pays de Reveremont, qui suivit l'empereur Conrard III. au voyage de la terre sainte l'an mil cent quarante-six, accompagne de trois de ses enfans. Hugues de Coligny qui assista à la conquête de Constantinople l'an mil deux cens deux, & qui fut choisi des princes chrétiens pour dessendre la ville de Ferres contre Janiza roi de Bulgarie, où il mourut laissant deux filles, dont l'aînée mariée dans l'ancienne maison de la Tour du Pin, fut ayeule de Humbert, fire de la Tour, & dauphin de Viennois, qui fit don du dauphiné à Charles de France, fils ainé de Jean duc de Normandie, depuis roi, & de laquelle fille alnée nous & tous les autres princes souverains de l'Europe qui vivent à present fommes deteendus. Jean de Coligny qui mourut à la bataille de Nicopolis contre Bajazet 1. l'an mil trois cens quatre-vingt-leize, & plusieurs qui se sont fait signaler en diverles occasions pour le service des rois nos prédecesseurs. Jacques comte de Coligny, seigneur de Chastillon, étant mort à la bataille de Ravennes, & son frere Gaspard comte de Coligny, marêchal de France, à Aigz, lieutenant general des armées du roy François I. en Guyenne l'an mil cinq cens vingt-deux, aprés s'être tous deux rendus celebres rant aux guerres d'Italie sous les rois Charles VIII. & Louis XII. qu'au siege de Melin en Grece sur le Turc l'an mil cinq cens cinq. Gaspard II. du nom, comte de Coligny, seigneur de Chastillon, sils du marêchal, donna de si belles preuves de sa valeur au siège de Bains & à la bataille de Cerizolles l'an mil cinq cens quarante-sept, qu'elles obligerent le roy Henry II. de lui donner la charge de Tome V.

colonel de l'infanterie Françoise, & ensuite celle d'amiral de France l'an mil cinq A cens cinquante-deux, tant à cause des grands services par lui tendus à l'état, que pour avoir reconquis sur les Anglois la ville de Boulogne & pays Boulonnois dont il le sit gouverneur. François comte de Coligny, seigneur de Chastillon, son sils, amiral de Guyenne, lieutenant general des armées du roy Henry IV. notre ayeul, est aussi mort dans la reputation d'un des grands capitaines de son siecle, & pere de deux enfans, dont l'aîné tué au siege d'Ostende l'an mil six cens un, s'étoit acquis plus de reputation à l'âge de dix-huit ans, qu'une longue suite-d'années & d'actions memorables n'en ont donné aux plus celebres capitaines de l'antiquité; & le cadet qui étoit seu notre cousin le maréchal de Chastillon, est mort avec cette gloire & cet avantage d'avoir commandé onze armées royales tant hors que dedans le royaume, d'avoir gagné la fameuse bataille d'Avein, & conquis plusieurs places importantes sur nos ennemis: toutes lesquelles considerations nous avoient porté à lui donner les assurances de l'érection de sa terre de Chastillon en duché & pairie par brevet du dix-huitième jour d'aoust mil six cens quarante-trois, & depuis son décez confirmé la même grace en faveur de notre coulin, comte de Coligny son fils, par autre brevet du 23. sevrier 1646. & voulant qu'elle ait son accomplissement & son entier estet, asin que la posterité qui sçaura les services de notredit cousin Gaspard, comte de Coligny, & deses prédecesseurs, ne puisse ignorer le soin que nous avons eu de les reconnoître, par les marques qui en demeureront à ses successeurs. Pour ces causes & autres à ce nous mouvans, de l'avis de la reine regente, notre trés-honorée dame & mere, de notre trés-cher & trés-amé oncle le duc d'Orleans, des princes de notre sang, officiers de notre couronne, & autres personnes notables de notre conseil, & de notre propte mouvement, grace speciale, pleine puissance & authorité royale, nous avons créé & érigé, créons & érigeons par ces préientes fignées de notre main, la terre & comté de Châtillon, avec tout ce qui en dépend en titre, nom, & C dignité de duché & pairie de France, sous le nom & appellation de Coligny, & y avons joint, uni & incorporé, joignons, unissons & incorporons les terres de Beaupont & de Beauvoir, & tout ce que notredit cousin & ses successeurs pourront acquerir des terres qui ont été distraites & alienées dudit comté de Châtillon, & lequel avec les unies & incorporées, sera doresnavant dit & appellé duché de Coligny pairie de France, & que notredit cousin & successeurs mâles, seigneurs d'icelui, puissent porter le nom & titre de duc de Coligny & pair de France, pour en jouir & uler par lui, ses descendans mâles en loyal mariage, seigneurs dudit comté de Coligny, perpetuellement & à toujours, en titre & dignité de duché & pairie de France, à tels & semblables honneurs, autoritez, prérogatives, prééminence, franchise & libertez que les autres ducs & pairs de France usent, tant en justice & jurisdiction, seance en nos cours de parlement, avec voix déliberative qu'en tous autres droits quelconques soit en assemblées de noblesse, faits de guerre, qu'autres lieux & acte de seance, d'honneurs & de rang, & ce sous le ressort de notre parlement de Paris, auquel voulons que les appellations qui seront interjettées des officiers dudit duché, ressortissent nuëment & lans moyens en tous cas, fors & excepté les cas royaux seulement, dont la connoissance appartiendra à nos juges, pardevant lesquels ils avoient accositumé de ressortir lequel duché & pairie notredit cousin tiendra en plein sief sous une seule D foy & hommage, de nous & de notre couronne de France, laquelle foy & hommage il sera tenu de nous faire & prêter, en qualité de duc de Coligny & pair de France, & comme tel, voulons que tous les vassaux & tenant fiefs mouvant dudit duché, le reconnoissent, lui fassent & rendent la foy & hommage, baillent leurs aveus & dénombrement quand l'occasion y échera au même titre de duché de Coligny & pairie de France, & que la justice dudit duché & pairie soit exercée & adminitrée audit duché de Coligny par les officiers qui sont à present ou seront à l'avenir établis sous le titre, seel & autorité de duc de Coligny & pair de France, à la charge que défaillant la lignemasculine de notredit cousin & de ses descendans mâles en loyal mariage, ladite qualité de duc & pair de France demeurera éteinte, & retournera ladite terre & les y jointes & incorporées en l'état qu'elles étoient auparavant la présente création, sans que par le moyen d'icelles ni des édits & declarations de 1566. 1579. decembre 1581. & mars 1582. verifiés en notre cour de parlement, sur l'érection des duchez, marquisats & comtez, l'on puisse prétendre ledit duché de Coligny, être réuni & incorporé à notre couronne, ni nous ni nos successeurs y pouvoir prétendre aucun droit défaillant ladite ligne masculine, en vertu desdits édits & declarations aufquels nous avons dérogé & dérogeons, d'autant que notredit coulia

A fans cette condition n'auroit voulu & ne voudroit accepter la présente création & érection dudit duché & pairie. Si donnons en mandement à nos amez & seaux confeillers les gens tenans notre cour de parlement, chambre de nos comptes à Paris, & à tous autres officiers & justiciers qu'il appartiendra, chacun en droit soy, que ces présentes il fassent enregistrer, & du contenu en icelles, jouir & user pleinement & paissiblement notredit cousin le comte de Coligny, sessits hoirs & successeurs mâles en loyal mariage, sans leur faire mettre ni soussirir leur être fait, mis ou donné aucun trouble ni empêchement au contraire: Car tel est notre plassir, nonobstant toutes ordonnances & constitutions, de nous & de nos prédecesseurs rois, par où l'on voudroit prétendre le nombre des paiss de France, avoir été présix & limité, à quoi, de no re certaine science, pleine pussance & autorité royale, nous avons dérogé & dérogeons par cesdites présentes, & asin que ce soit chose serme & stable à toujours, nous avons à icelles fait mettre notre scel, sauf en autre choses notre droit & l'autrui en toutes. Donné à Paris au mois de novembre l'an de grace mil six cens quarante-huit, & de notre regne le sixième. Signé, LOUIS. Et sur le reply par le roy.

Ercetion de la terre & seigneurie de Chastillon sur Loing, en titre & dignité de duché en saveur de M. le comte de Luxe, fils du maréchal de Luxembourg.

Au mois de Feurier 1696. OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre! A tous presens & à venir, Salut. Nous avons toujours regardé la distribution des honneurs & des dignitez dont la puissance souveraine nous rend maître, comme un des soins le plus important de la royauté, & comme une partie de la justice que nous devons à ceux de nos sujets qui joignent l'éclat des vertus à celui d'une hante naissance, qui se distinguant par leurs grandes actions, & par les services qu'ils rendent à notre état; & considerant que la maison de Montmorency dont est issu notre cher & bien-amé Paul-Sigismond de Montmorency-Luxemoourg, comte de Luxe est une des plus illustres & des plus anciennes de ce royaume, & qui a donné à cet état autant de grands hommes qui en ont rempli depuis plusieurs siecles avec beaucoup de gloire les charges C les plus éminentes, puisqu'elle a eu six connêtables, plusieurs amiraux, grands maîtres, grands chambellans, quatorze marêchaux de France, & autres notables personnages dont nous sommes bien-aile d'honorer la mémoire & de recompenser les services dans la personne de leurs descendans, & que Anne de Montmorency l'un desdits connêtables fut le premier des seigneurs de ce royaume à qui la dignité de Duc & Pair de France, qui n'avoit jusques-là été possedée que par des princes du sang royal & par deux seuls princes étrangers, sut accordée par la grande naissance, ses vertus & services recommandables, & qui en a ouvert le chemin à la noblesse: Nous nous sommes portez volontiers à honorer d'une des premieres dignitez de l'état, ledit sieur comte de Luxe qui a l'avantage d'être né d'un des plus grands capitaines que ce siecle ait produit, notre cousin François-Henry de Montmorency duc de Luxembourg, pair, marêchal de France, capitaine de la premiere & plus ancienne compa-D gnie Françoile des gardes de notre corps & gouverneur de notre province de Normandie, dont les grands & signalez services vivront toujours dans notre mémoire, & dont la valeur singuliere & l'experience consommée ont beaucoup contribue aux succez que nos armées ont eu & aux avantages que nous avons remportez dans tous les temps sur nos ennemis, il s'est distingue dés les premieres campagnes qu'il a commencé avec notre regne; il n'y a presque point depuis ce temps-là de sieges ni de batailles où il ne le soit trouvé & n'ait donné des marques éclatantes de son intrépidité & de sa science dans l'art militaire, mais il les a fait principalement éclater depuis l'année 1673, qu'il a eu en chef le commandement de nos armées jusques à la fin de l'année 1694, qu'il est decedé. Il a donné plusieurs batailles dans lesquel-les il a toujours remporte la victoire, les combats de Fleurus en 1690, de Leuze en 1691, de Steinkerqueen 1692. & de Nerwinde en 1693, en sont des monumens éclatans. La conduite que ledit sieur comte de Luxe a tenuë jusqu'ici, les marques qu'il a données de sa valeur & du desir qu'il a de se signaler ne nous laissent aucun lieu de douter qu'il ne soit touché comme il le doit, de ces grands exemples anciens & recens qu'il a trouvez dons la personne de son pere & de ses ancêrres, & qu'il ne s'efforce de suivre leurs traces, comme il a commencé de faire dans les sieges de

Luxembourg, de Philisbourg, de Manheim, de Frankendal, de Mons, de Furnes & aux susdits combats de Steinkerque & Nerwinde, où il sut dangereulement blessé, A dans lesquelles occasions il s'est trouvé en qualité de colonel du regiment de Provence, & ensuite dans celui de Piedmont, & dans la fonction de brigadier de notre infanterie à la tête de la brigade. Et voulant ajouter de nouveaux honneurs aux dignitez dont notre cousin Charles-François-Frederic de Montmorency-Luxembourg duc de Luxembourg, de Piney & de Montmorency, prince de Tingry son frere aîné est déja revêtu, & par là reconnoître de plus en plus dans la personne des enfans les importans services du pere, engager davantage le sieur comte de Luxe à continuer de nous tervir fidellement & avec zele, comme il a fait jusqu'ici, & maintenir l'état de cette maison, laquelle du côté maternel joint au sang de Montmorency celui de Luxembourg qui a rempli pendant plusieurs années le trône de l'Empire, & dont les descendans par semme regnent encore dans plusieurs des états de l'Europe. A ces causes & autres à ce nous mouvans, sçavoir faisons, qu'étant bien informez B de la dignité, consistance & étendue de la terre & seigneurie de Chastillon sur Loing qui appartient audit sieur comte de Luxe, & des autres siefs, terres & seigneuries qu'il possede aux environs de ladite terre de Chastillon, qui sont la terre & leigneurie de Montresson, les terres & seigneuries de Soltere, Mormant, Corterat, la moi-tié des terres & seigneuries de S. Maurice, de Melleroy, de Fontaineville, de Triguier, de Chambeuil, les siefs & seigneuries d'Ailiun, de Charmes, de Chantepuray, de Trogny, de Femis, d'Adan, de Dame-Marie & de Sainte Genevieve, de Nogent en partie, de Dressigny, de S. Hilaire, de Montbout, de la Chapelle, de Boismorant & Conflans, avec leurs dépendances, domaines & mouvances desdites terres, composées de plus de vingt paroisses, sur lesquelles ledit sieur comte de Luxe a toute justice, haute, moyenne & basse, & droit de restort par appel des justices inferieures, & dont une grande partie releve déja de nous à cause de notre château de Montargis, nous avons de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale C par ces presentes, signées de notre main, créé, érigé & élevé, créons, érigeons & élevons ladite terre & seigneurie de Chatillon sur Loing, ensemble les suilles siefs, terres & seigneuries de Montresson & autres cy-dessus nommez avec leurs dependances, droits, domaines & mouvances: tous lesquels nous avons unis à ladite terre & seigneurie de Chastillon, pour ne composer à l'avenir qu'une seule & même terre, en titre & dignité de duché, sous le nom de duché de Chastillon, pour par notredit trés-cher & bien amé cousin Paul-Sigismond de Montmorency-Luxembourg, ses enfans & descendans mâles en ligne directe, nez en loyal mariage, jouir à perpotuité, comme seigneurs proprietaires dudit duché, des titres, honneurs, dignitez, prérogatives, prééminences & privileges qui y appartiennent, ainsi qu'en jouissent les autres ducs de notre royaume, soit en assemblée de noblesse, faits de guerre, qu'autres lieux, & ce sous le ressort immédiat de notre cour de parlement de Paris, D en laquelle nous voulons que les appellations qui seront interjettées des officiers dudit duché ressortissent nuement & sans moyen; à cet esset, nous avons distrait & exempté ledit duché de Chastillon & ses dependances, distrayons & exemptons de tous autres juges, cours & jurisdictions où elles avoient accoutumé de ressortir, tant en premiere instance que par appel, avant la presente érection, & en tous cas, fors & excepté les cas royaux, dont la connoissance appartiendra à nos juges devant lesquels ils avoient accoutumé de ressortir, le tout à la charge d'indemniser nos ossiciers ou autres qu'il appartiendra, lequel duché notredit cousin tiendra de nous nuement & en plein fief à caute de notre couronne, & relevera de notre tour du louvre sous une seule soy & hommage, lequel il sera tenu de nous prêter en ladite qualité de duc. Voulons que les vassaux le reconnoissent comme tel & lui fassent les devoirs qu'ils lui doivent en ladite qualité, & pour l'exercice de la jurisdiction dudit duché, norredit cousin pourra établir un siege ducal dans ledit lieu de Chastillon, dans lequel il y aura un bailly, un lieutenant, un procureur filcal & le nombre d'officiers accoutumé pour rendre la justice, sans qu'en consequence de la presente érection, à défaut d'hoirs males de notredit cousin Paul-Sigitmond de Montmorency-Luxembourg & ses descendans mâles, ledit duché puisse être par nous & par les rois nos successeurs reuni à la couronne en vertu des édits & declarations des années 1566. 1579. & 1582. & autres reglemens faits pour l'érection des duchez, de la rigueurs desquels nous avons dispensé ledit duc de Chastillon, sans laquelle dispense nottedit coulin n'auroit accepté la presente érection, & à la charge aussi que ledit duché, à défaut de successeurs nez en loyal mariage, retournera en sa premiere nature,

### DUCHEZ NON PAIRIES. ROYAN-NOIRMOUJTIER. 789

A gens tenans nos cour de parlement & chambre des comptes à Paris, & autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra que ces présentes ils fassent lire, publier & registrer & du contenu en icelles, jouir & user notredit cousin le duc de châtillon, ses entans & descendans mâles en loyal mariage, pleinement, paisiblement & perpetuellement, cessant & faisant cesser tout trouble & empêchement: Car tel est notre paisir. Et asin que ce soit choie serme & stable à toûjours, nous avons sait mettre notre scel à cesquites presentes. Donné à Versailles au mois de sevrier l'an mil six cens quatre-vingtseize, & de notre regne le cinquante-troisième. Signé, LOUIS, Et plus bas, par le roy, Le Tellier.



## 

## ROYAN-NOIRMOUSTIER,

### DUCHE.



Parsi de trois & coupé d'un qui font 8. quarciers, au 1. de France, au 2. de ferufalem, au 3. d'Orleans, au 4. de l'Empire, au 5. de Luxembourg, au 6. de Milan, au 7. de Laval Montmorency, au 8 de Craon, & fur le cout de la Tremoille.

A seigneurle de Royan en Saintonge, à dix lieues au-dessus de Blaye, sur érigée en marquisat en saveur de GILBERT de la Tremoille, baron de Royan & d'Olonne, par lettres données au camp de Champ au mois d'octobre 1592. registrées au parlement le vingt septembre & en la chambre des comptes le six octobre 1594 en vertu des lettres de surannazion du premier septembre de la même année. Le marquisat de Royan a été depuis érigé en duché & pairie en faveur de LOUIS de la Tremoille sous le nom de Noirmoustier par lettres données à Paris au mois de mars 1650, elles ne surent point enregistrées, non plus que d'autres lettres du mois de février 1657, qui transferoient les titre & dignité de Pairie sur la terre de Montmirel. ANTOINE-FRANCOIS de la Tremoille en a obtenu de nouvelles au mois d'avril 1707, registrées le 19, may suivant, par lesquelles le marquisat de Royan est érigé en duché pour lui, ses ensans & descendans mâles à perpetuité, avec l'établishement d'un bailliage ducal. La genealogie de la maison de la Tremoille se trouve some IV, de cette hist, pag. 160, & suiv. Voyez les pieces qui vont suivre concernant ces érections.

I

### PIECES CONCERNANT LE DUCHE

## DE ROYAN-NOIRMOUSTIER.

Erection du duché & pairie de Noirmoustier.

E

Du mois de mars 1650.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre; à tous presens & à venir, Salut. Mettant en consideration les recommandables & signalez services que notre cher & bien-amé cousin Louis de la Tremoille de Noirmoustier a

condition.

A rendus à cet état sous le regne du feu roy notre très-honoré seigneur & pere de glorieuse memoire, que Dieu absolve, & depuis notre avenement à la couronne tant dedans que dehors notre royaume, particulierement dans nos armées de Ronffillon. de Flandres & d'Allemagne, les ayant depuis son jeune âge continuellement suivies, & dans lesquelles, en passant par tous les degrez militaires, il nous a donné une infinité de preuves de sa grande valeur, prudence, experience & bonne conduite, & de sa sidelité & affection singuliere pour nous & cet état, s'étant signalé en toutes les rencontres & occasions de guerre où il s'est trouvé ; en sorte que la grandeur de son courage l'ayant porté à se messer parmi les ennemis en combattant, il auroit été fait prisonnier de guerre en Allemagne, où il exerçoit la charge de maréchal de camp; & depuis s'étant trouvé à la bataille de Lens gagnée par nos armées contre celle du roy Catholique, il s'y fit particulierement reconnoître entre ceux qui contribuerent le plus au succés de cette grande victoire, étant veritable que notro-B dit cousin a toujours fait des actions d'estime & de remarque par-tout où il s'est trouvé: considerant d'ailleurs qu'il est issu d'une des plus anciennes & illustres maisons de France, & que les prédecesseurs ont possedé de temps en temps les principales charges de l'état, aprés les avoir méritées par des grands & signalez services, nous nous sentons conviez de donner à notredit cousin quelque marque considerable tant de l'estime que nous saisons de sa personne, que de la reconnoissance qui nous demeure des services que lui & ses ancêtres ont rendus à cette couronne; ce que nous avons cru ne pouvoir mieux faire, qu'en lui accordant une dignité convenable à sa naissance & à son merite. Sçavoir faisons que nous pour ces causes & autres grandes considerations à ce nous mouvans, de l'avis de la reine regente notre trés-chere & honorée dame & mere, de notre trés-cher & trés-amé oncle le duc d'Orleans, autres princes, grands & notables personnages de notre conseil, & de notre propre mouvement, grace speciale, pleine puissance & autorité royale, avons la terre & C seigneurie de Noirmoustier appartenante à notredit cousin, créé & érigé, créons & érigeons au nom, titre & dignité de duché & pairie : Voulons & nous plaît icelle terre & seigneurie de Noirmoustier, avec tous les lieux qui en dépendent, être dits & appellez dés maintenant & cy-après le duché de Noirmoustier, pour en jouir & user par notredit cousin Louis de la Tremoille de Noirmoustier, & après son décés par ses hoirs successeurs mâles en ligne directe, pleinement, paisiblement & perpetuel-lement au titre de duc & pair de France, & autres honneurs, autoritez, prérogatives, prééminences, rangs, séances & privileges qui appartiennent à ladite dignité, ainsi que les autres ducs & pairs en usent & jouissent tous le ressort de notre cout de parlement de Paris, sauf & excepté pour les cas royaux, dont les juges continueront la connoissance comme ils faisoient auparavant notre presente érection, sans toutefois que par le moyen d'icelle & de l'édit du mois de juillet mil cinq cens soixante-six sait sur l'érection des terres en duché & pairie, l'on puisse prétendre ores ni à l'avenir, au destaut d'hoirs & successeurs de notredit cousin, ledit duché être D réuni & incorporé à notre couronne, & sans que nous & nos successeurs rois audit cas puissent prétendre aucun droit, proprieté & reversion dudit duché par le moyen dudit édit & autres quelconques, ausquels nous avons détogé & détogeons de notre grace speciale par ces presentes en faveur de notredit cousin, ses successeurs & ayans cause, sans laquelle dérogation, il n'eût voulu accepter la presente grace, ni consentir à ladite érection, & sous certe charge & condition, il nous a fait & prêté la foi & hommage & serment de duc & pair, auquel à la condition susdite nous l'avons reçu & recevons par ces presentes, le tout sans tirer à consequence, à la charge toutesois qu'au dessaut d'hoirs mâles, comme dit est, en ligne directe de notredit cousin, ledit duché & les terres & seigneuries en dépendantes retourneront a leur premiere nature & qualité. Si donnons en mandement à nos amez & feaux les gens tenans notre cour de parlement & chambre des comptes à Paris, & à tous autres nos justiciers & officiers, chacun comme il appartiendra, que nos presentes lettres E de création & érection dudit duché de Noirmoustier, ils fassent lire, publier & enregistrer, & de tout le contenu en icelles fassent, soussrent & laissent jouir notredit cousin, ses hoirs successeurs & ayans cause pleinement, paisiblement & perpetuellement, sans permettre qu'il leur soit sair ou donné aucun trouble ni empêchement au contraire: Car tel est notre plaisir, nonobstant tous édits, arrêts, declarations, ordonnances, reglemens & autres choses a ce contraires, ausquels nous avons pour ce regard, sans tirer à consequence, dérogé & dérogeons par ces presentes; & afin que ce soit chose serme & stable à toujours, nous y avons sait mettre notre scel,

### HISTOIRE GENEALOCIQUE ET CHRONOL

fauf en autre chose notre droit & l'autrui en toutes. Donné a Paris au mois de mars l'an de grace mil six cens cinquante, & de notre regne le septième. Signé, LOUIS:

& sur le reply, par le roy, la reine regente sa mere presente: signé, LE TELLIER A avec paraphe, & scellé en cire verte.

### Requeste de Louis de la Tremoille.

#### A NOSSEIGNEURS DE PARLEMENT.

SUPPLIE humblement Louis de la Tremoille de Noirmoustier; disant, qu'il au roy par ses lettres données à Paris au mois de mars 1650. signées par le roy, la reine regente sa mere presente, Le Tellier. & scellées en cire verte, ériger la terre & seigneurie de Noirmoustier en duché & pairie, pour en jouir par le suppliant & aprés son decés ses hoirs, successeurs mâles en ligne directe, pleinement paisiblement & perpetuellement au titre de duc & pair de France, & aux honneurs, autoritez, prérogatives, prééminences, rangs, séances & privileges qui appartienment à ladite dignité, ainsi que les autres ducs & pairs en usent & jouissent sous le ressort de cette cour, pour les causes & aux conditions y contenuës, lesquelles lettres vous sont adressées. Ce consideré, nos seigneurs, il vous plaise ordonner que les-dites lettres seront sués, publiées & enregistrées, pour jouir par ledit suppliant de tout le contenu en icelles, & vous serez bien: signé du procureur. Et plus bas est écrit, soit montré au procureur general du roy le 27. sevrier 1651.

Lettres pour transferer les titre & dignitez de duché-pairie sur la terre de Montmirel.

Du 8. fevrier 1657.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre, à nos amez & feaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement & chambre de nos comptes à Paris, & tous autres nos officiers qu'il appartiendra, Salut. Ayant par nos lettres patentes du mois de mars 1650, créé & érigé la terre & seigneurie de Noirmoultier en nom titre & dignité de duché & pairie de France, en consideration & faveur de notre très-cher & bien - amé coulin Louis de la Tremoille de Noirmoustier, pour en jouir par lui, ses hoirs & successeurs mâles en ligne directe, pleinement, pailiblement & perpetuellement, ainsi qu'il est plus au long contenu en nos susdites lettres cy-attachées sous le contrescel de notre chancellerie, & pour les causes y portées: Et ayant consideré que la terre & baronie de Montmirel ap- D partenant à notredit coulin, est plus convenable que celle de Noirmoustier, pour porter le titre du duché & pairie. A cette cause nous avons par ces presentes, signées de notre main, transferé & transferons ledit nom, titre & dignité de duché & pairie de France octroyés par nosdites lettres à notredit cousin sur sa terre de Noirmoustier en & sur la terre & baronie de Montmirel en Brie & prevôté de Gournay & Molesnont y annexées, leurs appartenances & dépendances appartenant à notredit cousin de Noirmoustier, voulons & entendons qu'au lieu que par icelles nos lettres du mois de mars 1650, le nom, titre & dignité de duché & pairie de France étoit attribué à la terre & seigneurie de Noirmoustier, il demeure transferé à jamais à celle de Montmirel, le tout aux mêmes clauses, conditions, prérogatives, droits & avantages, pour notredit cousin & les successeurs mâles en ligne directe, en qualité de duc de Montmirel & pair de France, que nous avons accordé sur ladite terre de Noirmoustier, suivant & conformément à nosdites lettres du mois de mars 1650. Car tel est notre plaisir. Données à Patis le huitième jour de sevrier l'an de grace E 1657. & de notre regne le quatorzieme. Signé, LOUIS. Et plus bas par le roy, Le Tellier.

### DUCHEZ NON PAIRIES. ROYAN-NOIRMOUSTIER.

Lettres d'érection du marquifat de Royan en duché , en faveur d'Antoine-François de la Tremoille.

Au mois d'avril 1707.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre, à tous présents & à venir, Salur. La maiton de la Tremoille étant une des plus confiderables & des plus distinguées de notre royaume par l'ancienneté de sa noblesse, par les grands personnages qui en sont sortis, par la sidelité & les services qu'ils ont rendus en differens siècles à l'état, les rois nos prédecesseurs leur ont aussi donné dans tous les temps des marques singulieres de distinction en leur consiant le commandement de leurs armées, en les élevant aux plus grandes charges de cet état, & les approchant à eux mêmes par plusieurs alliances; & comme la dignité de duc est la plus éminente B que nous puissions communiquer à nos sujets, le roi Charles IX. voulut dés l'année 1563, ajouter encore cette marque d'honneur à la maison de la Tremoille dans la personne de Louis de la Tremoille, III. du nom, en lui accordant par ses lettres patentes l'érection du vicomté de Thouars en duché, tant pour lui & pour ses descendans mâles & femelles, que pour ses collateraux; Louis III. de la Tremoille avoit pour freres, Georges de la Tremoille, marquis de Royan, & Claude de la Tremoille; marquis de Noirmoustier, tous trois enfans de François de la Tremoille, & d'Anne de Laval, fille & heritiere de Guy de Laval XVI. du nom & de Charlote d'Arragon, fille unique & heritiere de Frederic d'Arragon, dernier roy de Naples de cette maison, & d'Anne de Savoye; par ces lettres du roi Charles IX. les marquis de Royan & de Noirmoustier, étoient appellez successivement au duché, au défaut de descendans de Louis de la Tremoille leur frere aîné, mais cette branche s'étant perpetuée par une heureule suite de ses descendans, nous voulumes en 1650, faire part du même honneur à notre cousin Louis de la Tremoille, marquis de Noirmoustier, petit-fils de Claude de la Tremoille, marquis de Noirmoustier, frere de Louis III. de la Tremoille, en érigant le marquilat de Noirmoustier en titre de duché & pairie. Par C d'autres lettres patentes de l'année mil six cent cinquante-sept nous lui accordâmes la translation de cette dignité sur la baronnie de Montmirel, lesquelles n'ayant point été enregistrées en notre cour de parlement, & par ce moyen notre trés-cher & bien-amé cousin Antoine-François de la Tremoille son sils, n'ayant pû jouir de l'effet de cette grace, nous, desirans lui donner une nouvelle marque du souvenir que nous conservons du merite & de la vertu de ses ancestres, & un témoignage particulier de l'estime que nous failons de sa personne, de notre consideration particuliere pour dame Marie-Anne de la Tremoille, princesse des Ursins sa sœur, & de la satisfaction des services qu'elle nous rend, & à notre trés-cher frere & petit-fils le roy d'Espagne; en la personne de notre petite-fille la reine d'Espagne, lui avons d'autant plus volontiers accordé le même titre de duché sur la terre de Royan, dont il est présentement proprietaire, que cette terre est un ancien patrimoine de sa maison, decoré depuis grand nombre d'années du titre de marquisat, & capable par sa grande étendué, par la qualité, aussi-bien que par le nombre des vassaux qui en relevent & par les droits contiderables qui en dépendent de soutenir le titre & dignité de duché. Pour ces causes & autres grandes considerations à ce nous mouvantes, de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale, avons créé, érigé & élevé, & par ces presentes signées de notre main, créons, érigeons & élevons ladite ville & marquisat de Royan en titre & dignité de duché, en faveur de notredit cousin Antoine-François de la Tremoille, ses enfans & descendans mâles à perpetuité, pour en jouir par eux aux titres, honneurs, dignitez, rangs, prétogatives, prééminences & privileges appartenans à ladite qualité, ainsi qu'en jouissent & ont joui d'ancienneté les autres ducs de notre royaume, soit en assemblée de noblesse, faits de guerre ou autres lieux & occasions, avec pouvoir d'établir en ladite ville de Royan, un siege de bailliage ducal, & d'y mettre le nombre d'officiers necessaires & ordinaires dans les siéges, pour exercer la justice dans toute l'étendue, & sur tous les justiciables dudit duché, telle qu'elle appartient à la dignité de duc, voulons & nous plaît que toutes les causes civiles & criminelles, personnelles, mixtes & réelles, qui concerneront notredit cousin le duc de Royan, & les droits dudit duché, soient traitées & jugées en notre cour de parlement de Paris en premiere instance, & que les causes & procés d'entre les justiciables dudit duché, ressortissent par appel dudit juge en notre cour de parlement de Guyenne; & à cet estet, avons distrait & exempté ladite terre & seigneurie de Royan & Tome V.

100000

### 794 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL

ses dépendances, & les distrayons & exemptons du ressort de tous autres juges & jurisdictions, où les appellations desdits officiers avoient accoutumé de ressortir, sans préjudice neanmoins des cas royaux, dont la connoissance demeurera aux juges qui avoient accoûtumé d'en connoître, lequel duché, notredit cousin le duc de Royan & ses enfans & descendans mâles à perpetuité, tiendront de nous nuëment & en plein esses à cause de notre souronne & le relevront de notre tour de Louvre à une seule soi & hommage, qu'ils seront tenus de nous prêter en qualité de duc de Royan, voulons & entendons que ses vassaux le reconnoissent comme tel, & lui fassent & à ses enfans & descendans mâles les soi & hommage, & autres droits & devoits en ladite qualiré de duc, sans toutesfois qu'à défaut d'hoirs mâles de notredit cousin ou de ses descendans, ledit duché puisse ètre par nous ni par les rois nos successeurs réuni à la couronne, en consequence des édits & declarations des années 1566. 1579. & 1582. & autres, de la rigueur desquels édits & declarations, nous avons dispensé & dispensons ledit duché à la charge qu'à défaut de successeurs mâles en ligne directe & loyal mariage dudit sieur duc de Royan ou de ses descendans mâles, ledit duché retournera en sa premiere nature. Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement & chambre des comptes à Paris, & autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra, que ces presentes nos lettres d'érection de la ville & marquisat de Royan, en titre & dignité de duché, vous ayez à faire registrer, & de leur contenu jouir & user notredit cousin Antoine-François de la Tremoille ses ensans & descendans mâles, pleinement, paisiblement & perperuellement cessant & saisant cesser tous troubles & empêchemens contraires: Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose serme & stable à toujours, nous y avons sait mettre notre scel. Donné à Versailles au mois d'avril l'an de grace 1707. & de notre regne le soixante quatre.

Registrées au parlement le 19. may 1707.





# DUCHEZ-PAIRIES ET NON PAIRIES NON ENREGISTREZ

UOIQUE les Duchez-Pairies & les duchez simples non Pairies qui ne sont pas enregistrez, ne donnent à ceux en saveur de qui cette érection a été saire, d'autres prérogatives que les honneurs du Louvre & dans les maisons du roy, leur vie durant, & de même à leurs semmes & à leurs veuves; On a crû devoir joindre ici un article de ces érections non enregistrées, & y inferer en même temps les brevets qui n'ont point été suivis de lettres d'érection. Si les genealogies de ceux en saveur desquels elles ont été accordées sont employées dans les grands officiers de la couronne, on renvoyera à leur article, & l'on ne donnera ici que la genealogie de ceux qui n'y entrent point.

## ROUANNOIS, DUCHÉ-PAIRIE.



ATUS Gouffier, comte d'Estampes & de Caravas, seigneur de Boisy, d'Oiron, de Maulevrier, de Bourg-Charente & de Villedieu, chevalier de l'ordre du roy & son chambellan, gouverneur de Dauphiné, grand maître de France, obtint le 25. decembre 1514. de François, duc de Valois depuis roy de France I.

du nom dont il avoit été gouverneur, la terre de Villedieu sur Indre, en recompense des grands services qu'il lui avoit rendus. La Reine Claude de France lui donna aussi le comté d'Estampes, pour en jouir sa vie durant par lettres du 3. sevrier suivant, & la reine Marie d'Angleterre douairiere de France, le gouvernement & l'administration des terres de son douaire le 18, avril 1515. Il eut encore du roy François I. le premier septembre de la même année, les terres de Caravas, de Casal-major, de Valence, & autres places en Milannois, & ce prince érigea en comté celle de Caravas, le 23. decembre suivant. La duchesse de Bourbon lui avoit transporté dés le 15. Juillet précedent tous les droits qu'elle avoit en la seigneurie de Rouanne, ausquels elle joignit le 16. septembre de la même année la moitié de cette châtellenie. François I. érigea en sa saveur la baronnie de Rouanne & lo marquilat de Boisy en duché-Pairie, par lettres données à Saint Germain en Laye le 3. avril 1519. rapportées ci-devant, page 293. mais il mourut à Montpellier d'une R fievre continue au mois de may suivant, avant que ces lettres sussent enregistrées. La genealogie de la maison de Goussier, se tronve cy-devant, page 605.



## DUNOIS, DUCHÉ-PAIRIE.



D

ES terres que LOUIS de France duc d'Orleans, & VALENTINE de Milan sa femme avoient acquises, & specialement les comtez de Blois & de Dunois, les chastellenies de la Fere en Tardenois & de Gandelus, avec le vidamé de Chartres, furent érigées en Pairie par lettres données à Paris au mois de juin 1399. & par autres lettres données aux Montils-lez-Tours au mois de novembre 1446. il fut ordonné qu'au défaut de la lignée des successeurs de la mailon d'Orleans le comté de Dunois releveroit de la grosse tour du louvre, & que les appellations qui seroient

A interjetrées des jugemens des officiers de ce comté servient portées directement au parlement de Paris. Louise de Savoye, comtesse d'Angoulême, regente du royaume & mere du roy François I. érigea le comté de Dunois en Duché-Pairie en faveur de LOUIS II. d'Orleans, duc de Longueville par lettres du 25. juillet 1525. Il mourut le 8. juin 1536. & il n'y cut point d'enregistrement. Le roy Louis XIV. par ses lettres dattées de Vincennes au mois d'aoust 1660, registrées le 3, septembre suivant, declara que le comté de Dunois étoit mouvant immédiatement de la couronne de France. Voyer pour les Ducs de Longueville tome I. de cette hist. p. 212. Voyer auffi les lettres d'érection qui vont être rapportées.

### LETTRES CONCERNANT LE DUCHE

## DUNOIS

В

C

Erection du comsé de Dunois en duché & pairie de France, faite par madame Louise vé. Nota qu'il y a des gente, mere du roy François I. en faveur de Louis d'Orleans, duc de Longueville, ses lettres de la même crection un peu hoirs, successeurs & ayans cause, à la charge d'extinction de la pairie au désaut de mâ-différentes de celles, demeurant le duché avec le résort au parlement de Paris, en saveur des autres hédans l'Hittoire de vitters.

### Au mois de Juillet 1525.

OUISE mere du roy, &c. regente en France, &c. Scavoir faisons, que nous réduisant en memoire que les rois de France comme toujours augustes ont augmenté & eslevé en excellence & tiltre d'honneur & dignité les maisons des perfonnes qui leur attouchent en degré de consanguinité & lignage, & melmement de ceulx qui assistent à leurs conseilz ou à sentour d'eulx, & desquelz les vertus resplendissent, au moyen de quoy retribution leur est deue dont il soit memoire perpetuelle. Confiderans les grandz, notables, vermeux & recommandables (ervices que notre très cher & très amé cousin Louis d'Orleans, duc de Longueville & comte de Dunois, & ses predecesseurs dont il est descendu en ligne directe, ont saiz par cv-devant aux rois de France, chose publique du royaume, & mesmement seu Jehan d'Orleans, comte de Dunois, lequel pour ses prouesses & vertueux faicte au-roit été trente-fix ans lieutenant general du roy Charles VII. lors regnant, & durant ce tems, comme il est tout notoire, par sa bonne conduite; prudence & gran-D de experience au faiet des armes, auroit reduit & réuni les duchez de Normandie & de Guyenne, qui par long-temps auroient esté occupez par les Anglois anciens ennemis de France, & aussi auroit pendant ledit temps icelui comte de Dunois saict lever le siege que les Anglois auroient mis devant la ville de Montargis, & tellement que sans la bonne conduite dudict comte de Dunois, ladicte ville de Montargis cust esté printe & perdué, dont se sust ensuivi un merveilleux inconvenient audict royaume. Considerant pareillement la bonne, sage & prudente conduite qu'il eut, luy estant dedans la ville d'Orleans lieutenant pour le roy durant le temps que les Anglois assiegeoient ladicte ville d'Orleans, lequel siege y sur l'espace de neuf mois entiers, & pendant ledict temps iceluy comte de Dunois par sa grande prudence & bonne justice qu'il faisoit, entretint le peuple d'icelle ville en si grande union, que durant ledict temps de neuf mois n'y eust un seul discors entre les gens d'icelle ville & les gens de guerre qui y estoient; tellement qu'en la fin lesd. An-E glois furent contrainctz de lever le siege qui leur porta grand dommage, & au roy, royaume & choie publique d'iceluy, grand prouffit & honneur qui est choie digne de grande recommandation; & que au plus fort de la guerre qui estoit lots au royaume, ledict comte de Dunois seit entreprinse de prendre sur lesdicts Anglois la ville de Chartres, & icelle mist en la subjection & obéissance du roy, & autres plusieurs grandz services qu'il auroit faictz au roy & à la chose publique d'iceluy, qui sont dignes de grande rescompense. Considerant aussi les grandz & agreables services que noz tres chers & tres amez cousins François, Louis & Claude d'Orleans, successivement ducz de Longueville, successeurs & heritiers en lighe directe d'iceluy comte Tome I'.

de Dunois, auroient faictz au roy Charles VIII. Louis XII. & au roy notred. sieur & siz, tant dela les montz que pour la tuition & dessente du royaulme, & autres A pays & leigneuries, & en plutieurs aultres grandz charges & affaires quelsconques qu'ilz avoient ou auroient eulz, & mesmement que ledict Claude dernier duc de Longueville seroit décedé au siege estant devant Pavie, auquel il auroit esté tué pour le service de notredict sieur silz. Pour lesquelles causes, & pour la bonne, grande & parfaite confiance & loyaulté qui a cîté trouvée au desluidice, pour la conservation de ladice chose publicque du royaulme, & aussi pour la proximité de lignage dont ledict Louis d'Orleans attient au roy notredict sieur & silz: Nous ayans advize pour decorer & eslever ladicte comté & seigneurie de Dunois qui est moult belle & ancienne, de grand nom, revenu & estendue, & de laquelle despendent & sont tenuz plutieurs beaux & grandz fiefz, vassaulx, subjectz, places & seigneuries, ériger & créer en tiltre de duché & aussi dignité de pairie avec les appartenances & despendances, entemble les chastellenies & baronnies de Marchesnoir, Freteval & Fromenteau, Escouen, la Brosse & les Meez, membres de long-temps unis & incorporez & despendans de ladicte comté, avec les chastellenves & seigneuries de Beaugency & Chasteauregnault, membres appartenans & despendans d'iceluy, soubz le restort de la cour de parlement de Paris, ainsi que les aultres ducz & pairs de France : Lesquelles choses meurement considérées, & que les affaires survenues depuis quatre ans en çà, esquelles a convenu assembler les pairs du royaulme, iceluy seu Claude d'Orscans, dernier duc de Longueville & comte de Dunois, auroit servi comme l'un des pairs dudict royaulme, & puis quelques temps ençà la pluspart des pairies dud, royaume sont demeurées ésteinétes & suspendues, & pour plusieurs autres bonnes & grandes considerations à ce nous mouvans : Nous à ces causes & en ulant du pouvoir, regence & auctorité à nous baillée par notredit sieur filz, & eu sur ce l'avis & déliliberation de plusieurs princes, seigneurs du sang & lignage d'iceluy sieur, iceluy comté de Dunois, chastellenses, baronnies & seigneuries dessudictes avons unies crées & érigées, & par la teneur de ces presentes, créons, unissons & érigeons en dignité, tiltre, nom & prééminence de duché & Pairie, voulons & nous plaist C estre dict, nommé & appellé duché de Dunois, pour en jouir & user par nostredict coulin Louis d'Orleans, ses hoirs, successeurs & ayans cause à toujours perpetuellement à tiltre de duc & Pair de France avec les honneurs, prérogatives, libertez, franchiles, exemptions & prééminences appartenans à duc & Pair, ainsi que les autres Pairs jouissent & usent, soit tant en justice, jurisdiction qu'aultrement, & soubz le ressort de la cour de parlement de Paris, en ce non compris les cas royaux & aultres dont la connoillance appartient par prévention aux juges royaux qui en cognoistront, ainsi qu'ils ont accoutumé; lesquelz ducz de Longueville prelens & advenir seront tenuz, censez, reputez & appellez ducz d'icelle duchié de Dunois & Pairs de France, & la tiendront, ensemble les baronnies, chastellenyes, seigneuries dessussations, jointes, unies & incorporces, du roy & de la couronne à une seule for & hommage, & de laquelle Pairie des-à-present nostre cousin en l'absence du roy nosdist sieur & filz nous a fait le serment de sidelité qu'il doibt & est tenu s'aire audist sieur, pourveu toutesois qu'en destault d'hoirs mâles ladicte dignité de paire sera esteinte & suspenduë, tout ainsi que si ladicte érection de Pairie n'avoit esté saicte, demeurant neantmoins iceluy duché de Dunois, terres adjacentes & annexes en tiltre de duché, & le ressort d'iceluy, ledit cas advenant, en ladicte cout de parlement à Paris, D pour estre l'hérité des heritiers de nostredi& cousin, venans & procedans de ligne feminine, pour en jouir en telle auctorité & prééminence que sont & en jouissent les autres ducs de ce royaume. Si donnons en mandement par cesdictes presentes en vertu de nostredict pouvoir, regence & auctorité à nos très-chers & bien amez les gens tenans & qui tiendront ladicte cour de parlement, & les gens des comptes à Paris, & tous les aultres, &c. que nostre presente creation & érection dudit duché & pairie de Dunois, & de tout le contenu en ces presentes ilz fassent, souffrent & laissent nostredict cousin, sessions hoirs, successeurs & ayans cause jouir & user pleinement, entierement & paisiblement & perpetuellement sans en ce leur faire; &c. & ces presentes afin de perpetuelle mémoire sassent enregistrer en ladicte cour de parlement & chambre des comptes à Paris & par-tout ailleurs ou il appartiendra : Car tel est &c. & à notredict coulin pour les causes dessusdictes l'avons octroyé & octroyons de grace especialle par ces presentes, nonobstant que lesd. deux baronnies de Beaugency & Charcau-Regnaud ne loient d'ancienneté du corps & appartenances dudict comté de Dunois, ains loient de divers ressorts; à sçavoir, ledit Beaugency du ressort d'Orleans, & Chasteau-Regnault du restort de Touraine, lesquelles avons éclipsées & éclipsons par ces presentes desdicts restorts, & icelles avons unies & incorporées comame dessus, & quelconques autres ordonnances, statutz & coustumes, restrinctions, mandemens & dessenses à ce contraires, & asin &c. nous avons signé ces presentes de notre main, & à icelles sait mettre nostre scel. Donné à Lyon au mois de juiller l'an de grace 1525. Ainsi signé LOUISE. Par Me, regente en France, ROBERTET. visa Contentor. Deslandes.

### KANDARA KANDAR

## A L B R E T, DUCHÉ



Coupé de 7. pieces, trois en chef & 4. en pointe, an 1. du chef de Navarre, au 2. écartelé de France & d'Albres, au 3. d'Arragon, au 4. & 1. de la pointe écartelé de Foix & de Bearn, au 5. écartelé d'Armagnac de Rhodez, au 6. d'Evreux, au 7. écartelé de Caffille & de Leon, & sur le tout de Bigorre.

A seigneurie, ou sirie d'Albret sut érigée en duché en faveur d'HENRY d'Albret, roi de Navarre, par lettres données à S. Germain en Laye le 29. avril 1550. lesquelles ne surent point enregistrées. Voyez tome IV. de cette histoire, page 506. É cydevant p. 598. La genealogie de la maison d'ALBRET sera rapportée dans la suite de cette histoire, chapitre des connêtables de France.

### LETTRES PATENTES

Portant érection de la seigneurie d'Albret, &c.-en duché, en saveur d'Henri d'Albret, roi de Navarre, &c. A S. Germain en Laye, le 29. avril 1550. Blanchard, compilation chronol. col. 652.



a plu à Sa Majesté, n'a-gueres lui octroyer de sa terre & seigneurie de Nogent, dite A à present Anguyen-le-François. Voyez tome I. de cette hist, page 329.

### BREVET

Pour l'erection de la baronnie de Graville en duché de pairie. Extrait d'un registre de minutes d'un secretaire d'état sous Charles IX. fol. 106. verso.

Du 20. avril 1567.

A UJOURD'HUY 20° jour d'avril 1567, le roi étant à Chantilly, considerant ce que merite de lui & de sa couronne monseigneur le cardinal de Bourbon, tant pour la proximité de sang dont il lui attouche, que pour la devote & trés-assectionnée bonne volonté qu'il a toujours & en tout temps demontré & démontre chacun jour au blen de ce royaume & de son service, & les services grands & notables qu'il en reçoit ordinairement prés & à l'entour de sa personne, en la conduite & direction de ses plus grands & importans assaires, le voulant pour cette occasion & autres grandes & dignes considerations reconnoître & honorer comme l'un de ses plus prochains patens & serviteurs speciaux, & en toutes choses, le bien & savorablement traiter, a créé d'érigé la terre, seigneurie de baronnie de Graville, appartenant à mondis sieur le cardinal en duché de pairie, veult d'entend que deresnavant il la tienne, d'possede en titre de duc de pair de France, de comme tel, joisse de une droits, honneurs; privileges, autoritez, franchises appartenans au titre de qualité de duc de pair, tout ainsi que s'ait monséigneur le prince de condéson frere, de la duché de pairie qu'il a plut à Sa Majessé, n'a-guères lui vilroyer de sa terre de seigneurie de Nogent, dite à présent Anguyen-le-Francois, & de ce m'a commandé expedier à mondit sieur le cardinal, toutes lettres & provisions necessaires, la royne sa mere présente.

निक्रमा क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र के क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्ष

## MONTARGIS, DUCHÉ



De Frances

À seigneurie de Montargis, sut érigée en duché & donnée à RENE'E de France, sille du roy Louis XII. veuve d'HERCULES d'Est, duc do Ferrare, pour en jouir en recompense de ce qu'elle pouvoit prétendre au duché de Bretagne. Les lettres de cette érection surent données à Villers-Cotterets le vingt-quatre decembre 1570. & ne surent point enregistrées. Voyez tonne 1. de cette histoire; page 128.

Ř 9

## **海湖湖南湖南湖南湖南湖南湖南湖南湖南湖南湖南湖南湖南湖**

## CLERMONT TONNERRE, DUCHÉ-PAIRIE



De gueules à deux clefs d'argent pafées en faulsoir.

ENRY, comte de Clermont & de Tonnerre, sut nommé duc & pair par brevet du 1. mai 1571. consirmé par un autre du 10. juin 1572. ces deux brevets n'eurent point d'exécution. La genealogie de la maison de CLERMONT-B. TONNERRE, sera rapportée dans la soite de sette histoire, chapitre des grands maîtres des eaux & sorêts de France.

### Du 1: may 1571-

REVET par lequel le roi en consideration des services qu'il a reçûs du sieur comte de Clermont, au siège de Poitiers & à la bataille de Montcontour, & de ce qu'il a épousé la duchesse douairiere de Nevers, lui promet ériger le comté de Clermont, premier comté & baronnie de Dauphiné en duché & Pairie de France.

Aujourd'huy, premier jour de mai l'an 1571. le roi étant à Nogent-le-Roy, desirant reconnoître les services signalez que le comte de Clermont lui a rendus aux derniers troubles, particulierement à désendre la ville de Poitiers, & à la bataille de Montcontour, à l'exemple du comte de Clermont son pere & de ses prédecesseurs, qui ont tous sait des services recommandables à la couronne; & pour lui donner tant plus de moyen & d'occasion de continuer, a pour ces considerations & même de son mariage avec la duchesse douairiere de Nevers, accordé & accorde l'érection du comté de Clermont, le plus ancien & la premiere baronnie du Dauphiné, en duché & Pairie de France, en saveur du sieur de Clermont le sils, en saisant que ledit sieur comte de Clermont son pere lui délaisse ledit comté, voulant ledit seigneur à cette sin qu'audit cas toutes lettres necessaires lui soient expediées ainsi qu'il m'a commandé de saire; & cependant pour témoigner de son intention le present brevet qu'il a voulu signer de sa main, & être contresigné par moi secretaire d'état & de ses sinances. Signé, CHARLES. Et plus bas, De Neufville.

### Du 10. Juin 1572.

Tà cause de la difficulté que ledit sieur comte de Clermont pere faisoit, de laisser sont silve comté de Clermont, le roi donna audit silve un brevet pour ériger le comté de Tonnerre en duché & Pairie de France, lui laissant toutesois le choix, du 10. juin 1572. Signé CHARLES. Et plus bas, DE NEUFVILLE.

# BRIENNE, DUCHÉ-PAIRIE



Ecarrelé au 1. & 4. de Luxembourg, au 2. & 3. de gueules à une comese à 16 rays d'argent qui est de Banx.

E comté de Brienne sut érigé en duché-pairie en faveur de CHARLES de Luxembourg, comte de Brienne, chevalier des ordres du roy, par lettres patentes du mois de may 1587. Le parlement resusa de les enregistrer par arrêt du quatre mars 1588. & persista nonobstant les lettres de justion des 29. mars & 13. aoust de la même année. Ce seigneur mourut sans enfans le 23. novembre 1605. comme il a été dit tome III. de cette hist, page 731, où se trouve la genealogie des comtes de Brienne de la maison de Luxembourg. Voyez les lettres qui suivent conservant cette érestion.

## DE BRIENNE.

Erection du comté de Brienne en duché & pairie.

B

Au mois de septembre 1587.

ENRY, par la grace de Dieu, roy de France & de Pologne, à tous presens & à venir, salut. Comme toute republique bien ordonnée se maintient & conserve, partie par les remunerations, partie par les peines & supplices, le premier pour recompenser ceux dont les prédecesseurs ou eux ont bien merité du public, & par même moyen acheminer les autres à même vouloir ; le second pour détourner les gens vicieux de mal faire, & qu'entre les recompenses il n'y en ait point de telle recommandation que celle qui gist en la distribution des honneurs, comme principaux instrumens & outils pour parvenir à la vertu : or est-il qu'entre les familles C anciennes de cettui notre royaume qui ont fait plusieurs devoits de la manutention de toute la chrétienté, celle de Luxembourg est l'une des plus recommandables & illustres, comme celle qui a produit quatre empereurs consecutifs, & dont les filles ont été divertement alliées par mariages, tant à la maison de France, qu'à autres rois & princes souverains; en laquelle famille notre amé & séal cousin Charles de Luxembourg, comte de Brienne & Ligny, a cet honneur de tenir le lieu d'ainesse & primogeniture par-dessus les autres seigneurs de ce nom, & comme tel a succedé audit comté de Brienne, lequel de tout temps & ancienneté étoit l'un des comtez & pairies de notre comté de Champagne auparavant qu'il fust réuni à notre couronne, & n'est pas raisonnable que celui qui provient d'une tige si illustre, & qui attouche par proximité de lignage la plus grande partie des princes & potentars de l'Europe, demeure en simple titre de comte, eu égard mêmement que anciennement ladite dignité de comte temps pour temps n'étoit pas moindre en son endroit que celle de duc maintenant. Nous pour ces causes & autres bonnes considerations à ce nous mouvans, avons créé & érigé, & par ces presentes créons & érigeons en titre de duché & pairie ledit comté de Brienne, ses appartenances & dépendances, pour en jouir par notredit cousin & ses hoirs mâles, en tous honneurs, privileges, prerogatives, profits & émolumens qui appartiennent à ladite dignité de duc & pair de France, à la charge toutesfois que ledit duché tombant en quenouille, & défaillant les hoirs mâles, il reprendra ladite qualité de comté, & y pourront succeder les filles. Aussi voulons & nous plaît que toutes les appellations dudit duché & pairie ressortissent nuement en notre cour de parlement. Si donnons en mandement à nos amez & feaux les gens tenans notre cour de parlement & chambre de nos comptes, & à tous nos autres officiers & sujets qu'il appartiendra, que du contenu en ces presentes ils falsent & souffrent jouir notredit cousin, le tout nonobstant tous édits & ordonnances à ce contraires, même notre édit sur l'érection des duchez, marquisats & comtez, ausquels nous avons dérogé & dérogeons : Car tel est notre plaitir. Donné à Paris au mois de septembre l'an de grace 1587. & de notre regne le quatorze. Ainsi signé sur le reply, Par le roy, BRUSLART. Et sur ledit reply, Visa, & scellé de cire verte.

### Extrait des registres du parlement.

E jour, veu par la cour, les grand'Chambre & tournelle assemblées, les lettres patentes du roy en forme de chartes, données à Paris au mois de septembre C 1587. & scellées sur le reply, Par le roy, Bruslart, par lesquelles & pour les caufes à plein y contenues, sedit seigneur roy a créé & érigé en titre de duché & pairie le comté de Brienne, ses appartenances & dépendances, pour en jouir par messire Charles de Luxembourg & ses hoirs masses en tous honneurs, prérogatives & privilèges à la dignité de duc & pair de France appartenans, à la charge que ledit duché tombant en quenouille, & désaillans les hoirs mâles, il reprendra ladite qualité de comté, & y pourront succeder les silles, comme plus au long le contiennent les dites lettres; la requête presentée à ladite cour par ledit Charles de Luxembourg, comte de Brienne, à sin de la verification des lettres; conclusions du procureur general du roy, la matiere mise en déliberation, les lettres grandéchambre & tournelle assemblées: la cour a arrêté & ordonne qu'elle ne peut proceder à la verification des dites lettres. Fait en parlement le vendredy quatrième jour de mars 1588. Ainsi signé, Du Tillet.

### Du 29. Mars 1588.

ENRY, par la grace de Dieu, roy de France & de Pologne; à nos amez & feaux les gens tenans notre cour de Parlement de Paris, Salut. Nous avons fait voir en notre conseil privé l'arrest par vous donné le quatriéme jour du present mois de mars, contenant le resus par vous sait de proceder à la verissication des lettres en forme de chartes de nous obtenues par notre amé & feal cousin Charles de Luxembourg comte de Brienne & de Ligny au mois de septembre dernier par lesquelles & pour les causes y contenues, nous avons créé & érigé en titre de duché & Pairie ledit comté de Brienne aux charges & conditions y mentionnées, & pour ce que nous desirons que notredit cousin jouisse du fruit & effet desdites lettres, même que nous n'avons jamais entendu que la rigueur de notre édit s'étendit aux anciens comrez, tel qu'est le comté de Brienne, ni és familles illustres telle qu'est la famille des seigneurs de Luxembourg, tige ancienne de quatre ou cinq empereurs, de laquelle famille E notredit cousin est aujourd'huy le chef en cetuy notre royaume, & même que pour cette consideration avons ja érigé en duché & Pairie la baronnie de Piney qui étoit du parrage de Brienne, en faveur de notre bien amé & feal cousin messire Francois de Luxembourg, qui tient lieu de puîné de cette maison. A ces causes nous vous mandons, commandons & trés-expressément enjoignons que sans nous arrêter audit arrest ainsi par vous donné, comme dit est, vous ayez toute longueur & dif-

Digitized by Google

### DUCHEZ NON ENREGISTREZ. BRIENNE.

805

A ficulté cessantes, à proceder à la verification & enterinement desdites lettres selon leur forme & teneur, sans aucune restrinction, modification ni difficulté, & sans nous donner occasion de vous en faire expedier autre plus exprés mandement que cesdites presentes signées de notre main, que vous prendrez pour la seconde, tierce; sinale & toute justion: Car tel est notre plaisir. Nonobstant votredit arrest, que voulons pour ce regard cesser, & quelconques ordonnances, restrinctions, mandemens ou désenses à ce contraires. Donné à Paris le vingt-neuvième jour de mars l'an de grace 1588. & de notre regne le quatorze. Ainsi signé par le roy, Bruslart. Et scellé de cire jaune.

### DE PAR LE ROY.

Le 13. Aoust 1588.

TOS amez & feaux, nous avons entendu que avez fait quelque difficulté à la verification des lettres d'érection en duché & Pairie du comté de Brienne, B comme contrevenant à notre ordonnance sur ce faite; Et p rce que nous mémoratifs que auparavant icelle ordonnance avions érigé ledit comté en duché & Pairie par notre propre mouvement & de notre parole, sans toutesois qu'il en eût été rien écrit; Nous desirant notredite parole sortir estet, tant en consideration de la grandeur de la famille de Luxembourg dont sont issus plusieurs empereurs, & de laquelle notre cousin à present comte de Brienne est le chef, que pour la longue ancienneté dudit comté, même pour les bons & agreables services que notredit cousin nous sit l'an passé à la suite de notre camp, & que nous esperons encore de lui d'icy en avant, Nous vous mandons & expressément enjoignons, que sans vous arrêter à ladite ordonnance, vous ayez à proceder à la verification de ladite érection, comme ne s'en étant encore présenté aucune de tel privilege & recommandation que celle-cy pour les raisons susdites: en ce faisant ferez chose qui nous sera agréable. Donné à Chartres le 13. aoust 1588. ainsi signé, HENRY. Et plus bas, BRUSLART. Et sur la suscription desdites lettres est écrit. A nos amez & seaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement à Paris, collationné à l'original par moi conseiller notaire & secretaire du roy & de ses finances. Signé, GRIFFON.



S ,

Tome V.

806

## BOURNONVILLE, DUCHÉ-PAIRIE.



De fable an lien d'argent armé, lampaßé & conronné d'or la quene fourchée & paßec enfan-

A baronie de Houlefort en Boulonnois avec plusieurs autres terres sur érigée en duché sous le nom de Bournonville, en faveur d'ALEXANDRE de Bournonville A comte de Hennin à la charge qu'au défaut d'hoirs mûles en ligne direble, il demeurerois uni au domaine de la couronne, par lettres patentes données à Grenoble au mois de septembre 1600, pour lesquelles il en obtint d'autres le 4, avril 1602, portant relief de surannation pour leur enregistrement : ce qui fut confirmé par de troisiémes lettres données à Fontainebleau le 22. octobre 1608, portant érection de la terre & seigneurie de Bournonville, & union à ce duché de la baronnie de Houlesort qui avoit été érigée en duché, sous le nom de Bournonville eves derogation expresse à la clanse portée par les lettres de 1600, que ce duché seroit reuns au domaine de la couronne, à désant de mâles. ALEXANDRE duc de Bournonville, ceda ce duché à AM-BROISE-FRANCOIS son second fils par contrat du 13. juillet 1651. confirmé par lettres patentes données à Paris au mois d'aoust suivant, registrées le 25. du même mois. Ce dernier obtint à Compiegne au mois de septembre 1652 de nouvelles lettres patentes portant confirmation de celle des mois de :eptembre 1600. 4. avril 1602. & 22. octobre 1608. avec érection du duché de Bournonville en Pairie, à la tharge qu'au défaut d'hoirs mâles en ligne directe, le titre de Patrie demeureroit éteint & celui de duché subsisterait seul. Ces lettres ne surent point enregistrées, & il mourut le 12. septembre 1693. laissant une fille unique. Voyen les pieces qui suivent concernant ves érections, après lesquelles on donnera la genealogie de la mailon de BOURNONVILLE.

## PIECES CONCERNANT LE DUCHE-PAIRIE DE BOURNONVILLE

Brevet d'érection en duché de la terre de Houlefort.

Du 18. septembre 1600.

UJOURD'HUY dix-huitième jour de septembre l'an 1600. Le roy étant à Grenoble, inclinant à la priere & requêre qui a été faite à Sa Majesté par la reine LOUISE douairiere de France, en saveur de M. le comte de Hennin, mettant en confideration les grands & recommandables services que les prédecesseurs dudit C sieur comte ont saits à Sa Majesté, en quoy elle espere qu'il les imitera, se proposant

Digitized by Google

un's vertueux exemple, Sa Majesté desirant bien & savorablement traiter le sieur comte de Hennin, a érigé en titre & prééminence de duché, la terre & baronnie de Houlesort en Boullonnois audit comte appartenant; veut & entend que ladite baronnie ainsi érigée en duché, soit doressavant appellé le duché de Bournonville, pour 
en jouir par le comte de Hennin à pareils & semblables honneurs, droits, prérogatives & prééminences dont jouissent & usent les autres ducs de ce Royaume, à la 
charge qu'en désaut d'hoirs mâles en ligne directe, ledit duché sera réuni à la coutonne, en témoin dequoi, sadite Majesté m'a commandé d'en expedier audit comte 
toutes lettres necessaires, cependant le present brevet qu'elle a voulu approuver, signer 
de sa main, & sait contresigner par moi secretaire d'état, & de ses commandemens & 
sinances. Signé, HENRY. Et plus bas, De Neueville.

Ensuite est écrit.

Collationné à l'original en parchemin, à l'instant rendu par les conseillers du roy notaires à paris, soussignés ce premier jour de janvier mil sept ceus cinq, és ous signé, Dona, & de Savieny.

Lettres d'érection de la baronnie d'Houlefors en duché sous le nom de Bournouville.

Au mois de septembre 1600.

ENRY, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre, à tous présent & à venir, salut. La bonne & louable coutume d'élever avec accroissement de titres, d'honneurs, de dignités & prérogatives, les grandes & illustres familles, tant de nos sujets que des étrangers qui ont bien merités de la chose publique de notre royaume, a été de tous temps pratiquée & entretenue par les rois nos prédecesseurs pour le bien de leurs affaires, d'autant que ce témoignage de leurs bienfaits & magnificence ayant convié les successeurs de ceux qui ont reçus telles graces, à suivre & imiter les exemples de leurs genereux déportemens, cette couronne en a reçû de temps en temps de bons & utiles services à l'avantage de sa maintantion & conservation, C & que mettant en consideration & ayant égard à la priere & requête que notre trés-chere & très-amée belle-sœur la royne Louise, douairiere de France, nous a faite en faveur de notre cousin Alexandre de Bournonville, comte de Hennin, vicomte de Barlin en Artois, & baron de Houllefort en notre païs de Boulonnois, pour la proximité de sang dont il lui attouche comme étant fils aîné de notre chere & amée couline Marie - Chrétienne d'Egmont, princesse de Mansseldt, à ce qu'il nous plut ériger en duché ladite baronnie de Houllefort, & icelle faire nommer doresnavant le duché de Bournonville, bien informé qu'une partie de ceux qui ont porté le nom de Bournonville ont été nez françois, & comme tels rendu de bons services à nos prédecesseurs, comme nous esperons que sera à l'avenir notredit cousin le comte de Hennin, & qu'il embrassera la défente & conservation de notre couronne; pour ces causes & autres grandes & savorables considerations à ce nous mouvantes, inclinant à D ladite priere & requête de ladite royne Louile notre belle-sœur, & pour l'esperance que nous avons que notredit cousin le comre de Hennin continuera en l'affection de ses prédecesseurs, au bien & avantage de cette couronne, attendu même qu'il a d'autres biens, terres, possessions & seigneuries suffisantes pour sourenir l'état de duc, avons, de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale, ladite terre & baronnie de Houllefort en Boullonnois, créé, érigée & élevé, créons, érigeons & élevons par ces présentes signées de notre propre main en titre, dignité, honneurs, prééminences & qualité de duché, pour être des à present & à l'avenir, nommée & appellée le duché de Bournonville, commuant & changeant à cette fin de notre grace, puissance & autorité que dessus, ledit nom de Houllesort en celui de Bournonville, & auquel duché de Bournonville, avons uni & incorporé, unissons & incorporons par ces présentes, les terres & seigneuries de Capres, Houree & Lannoy, qui ont chacune justice, haute, moyenne & basse, ensemble le sief de la Vergne & la justice; les fiefs de la haute Vionne, des prez, des bois de Cauchie, Dacley, les petits fies assis audit Houllesort & à Haverskerke, les pieces & autres fiess, terres, seigneuries, justices, dixmes, champars, cens, rentes, terres, prez, bois, moulins, fermes, censes, & tous autres droits & devoirs en dépendans, assis audit pais de

Boullonnois, avec ceux que notredit cousin & les successeurs ducs dudit duché pout ront avoir & acquerir en icelui païs, sans qu'ils en puissent être distraits ni separés pour quelque occasion que ce soit, pour dudit titre & prééminence de duc, jouir & user pleinement, paisiblement & perpetuellement par notredit cousin, ses successeurs & ayans cause, & lequel nous voulons être perpetuellement censé, reputé & appellé duc de Bournonville, & que tel se puisse dire, nommer, appeller & intituler, tant en jugement que dehors, & faire timbrer ses armes de la couronne ducale, & en jouisse & use, & ses successeurs ducs dudit lieu, en tels & pareils droits de noblesse & autorités prérogatives, prééminences & gentillesse en fait de guerre & assemblées de nobles & autrement, comme jouissent & usent, & ont accourumez de jouir & user les autres dues de notre royaume, voulons que tous les vassaux & arriere vassaux, & autres tenant noblement & roturierement dudit duché de Bournonville, fassent à l'avenir leurs hommages & baillent leurs aveus, dénombremens & déclarations de leurs terres, droits & devoirs dûs audit duc de Bournonville, & à lesdits successeurs ducs en ladite qualité & nom dudit duché, & qu'en tous leurs actes & reconnoissances, ils les reputent & appellent ducs, sans toutes fois que pour ladite mutation de titres & qualités ils soient tenus à autres charges & devoirs qu'ils ont été jusqu'à présent, voulons aussi & nous plait, que l'exercice de la justice dudit duché en toutes matieres, tant civiles que criminelles, se fasse en ladite terre de Bournonville sous le titre de duc, par les juges ou officiers dudit lieu ou son lieutenant, aux honneurs, autoritez, prérogatives & prééminences appartenans à ducs, & qu'il jouisse generallement pour le regard de la justice, des premieres instances & des appellations, tout ainsi & en la même forme & maniere qu'il a courume de se pratiquer pour les autres duchez de ce royaume, & pourra notredit cousin, si bon lui semble, faire édifier audit lieu de Bournonville, potences & fourches patibulaires, comme font & peuvent faire les autres dues de notre royaume, & à icelui notre cousin, avons aussi permis & octroyé, permettons & octroyons qu'il puisse audit lieu faire édifier un château décoré de doubles pont levis, crennaux & machecoulis pour la décoration dudit lieu, à la charge toutefois que venant ledit duché de Bournonville à défaillir d'hoirs mâles en ligne directe, il sera uni, & incorporé à notre domaine, selon les ordonnances de ce royaume. Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseillers, les gens tenans notre cour de parlement, chambre de nos comptes & cours de nos aydes à paris, tresoriers generaux de France & de nos finances à Amiens, & senechal de Boullonnois ou son lieutenant, & A chacun d'eux, suivant qu'il appartiendra, que nos presentes lettres de création & érection de duché & commutation de nom, ils verifient & fassent enregistrer, & de tout le contenu en icelles, jouir & uler notredit cousin & les successeurs duc dudit duché de Bournonville, pleinement, paisiblement & perpetuellement, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens au contraire, nonobstant quelconques édits, ordonnances, restrinctions, mandemens, désenses, lettres & choses à ce contraires; mandons en outre à tous nos lieutenans generaux, gouverneurs de nos provinces, maréchaux de France, colonels, & à tous autres nos sujets, de reconnoître notredit cousin en ladite qualité de duc : Car tel est notre plaisir. Et prions & re-D querons tous rois, princes, seigneurs, republiques & potentats, nos bons voisins, amis, alliez & consederez, vouloir saire le semblable, comme nous serons en leur faveur, quand ils nous en requerront en parcil cas, & afin que ce soit chose serme & stable à toujours, nous avons sait mettre notre scel à cesdites présentes, sauf en autre chose notre droit & l'autrui en toutes. Donné à Grenoble au mois de septembre, l'an de grace, mil six cent, & de notre regne, le douzième. Signé, HENRY. Et sur le reply, par le roy, DE NEUFVILLE.

## DUCHEZ NON REGISTREZ. BOURNONVILLE. 302

A Brevet de Jurannation accordé par le roy Henry IV. pour l'enregistrement des lettres d'érection du duché de Bournonville.

Du 3. avril 1602.

ENRY, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre: À nos amez & feaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement à Paris, Salut. Notre cousin Alexandre de Bournonville, comte de Hennin, vicomte de Barlin; nous a trés-humblement fait remontrer qu'il n'a pu dans l'an & jour de l'obtention de nos lettres d'érection du duché de Bournonville dont nous l'avons voulu honorer, vous presenter icelles lettres pour être par vous verifiées, à l'occasion de quoy il doute qu'y fassiez difficulté s'il ne vous apparoissoit de nos lettres de surannation sur ce necessaires, requerant trés-humblement icelles. A ces causes, nous désirans B lui subvenir en cet endroit, & qu'il jouisse dudit titre & dignité, Voulons & vous mandons par ces presentes, que nonobstant que nosdites lettres d'érection de duché seroient surannées, & ne vous ayent été presentées dans lesdits an & jour de leur impetration, vous ayez à proceder à la verification d'icelles cy attachées sous le contrescel de notre chancellerie, & de tout le contenu faire jouir notredit cousin le comte de Hennin & ses hoirs mâles, ainsi qu'il est porté par icelles lettres, fans y faire aucune difficulté: car tel est notre plaisir, nonobstant ladite surannation, & quelconques lesdites ordonnances, restrinctions, mandemens & destenses, lettres & choses à ce contraires. Donné à Fontainebleau le troitième jour d'avril l'an de grace mil six cens deux, & de notre regne le treizième. Signé, HENRY. Et plus bas, Par le roy, DE NEUFVILLE.

Arrest du parlement pour la verification du duché de Bournonville.

C

Du 20. decembre 1602.

#### Extrait des registres de parlement.

TEU par la cour les lettres patentes du roy en forme de chartes, données à Grenoble au mois de septembre mil six cens, signées, HENRY, & sur le reply, Par le roy, DE NEUFVILLE, & scellées au grand scel de cire verte en lacs de soye rouge & verte; par lesquelles pour les causes y contenues, ledit seigneur inclinant à la supplication à lui faite par messire Alexandre de Bournonville, comte de Hennin, vicomte de Barlin en Artois, & baron de Houllesort pays de Boullenois, D auroit créé, érigé & élevé la terre & baronnie de Houllefort en titre, dignité, honneurs, prééminences & qualité de duché, pour être dés à present & à l'avenir nommé & appellé le duché de Bournonville, commuant & changeant à cette fin ledit nom de Houllefort en celui de Bournonville, auquel duché de Bournonville il unit & incorpore les terres & seigneuries de Capres, Hourec & Launoy, qui ont chacune justice haute, movenne & basse, ensemble le sief de la Vergne & sa justice, les siefs de Hautevionne, des Prez, du Bois, de Cauchie, d'Acley, les petits fiefs assis audit Houllesort, Haverskerke, Lespinas & autres lieux, fiefs, terres, seigneuries, justices, dixmes, champars, cens, rentes, terres, prez, bois, moulins, fermes, centes & tous autres droits, devoirs & dépendances assis au pays de Boullenois, avec ceux que ledit fieur de Bournonville & les successeurs ducs dudit duché pourroient avoir & acquerit en icelui pays, comme plus amplement le contiennent lesdites lettres, & aux charges y mentionnées : Requeste presentée à ladite cour par ledit de Bournonville, tendante à fin de verification desdites lettres. Autres lettres en forme de E surannation, du 3. avril dernier: conclusions du procureur general du roy, & tout consideré. L'adite cour a ordonné & ordonne, que à la requeste dudit procureur general sera informé d'office de la valeur & qualité de ladite terre & des seigneuries de Capres, Hourec, Launoy & autres siess mentionnez esdites lettres, & de la distance des unes avec les autres. Et outre ordonne que pour la preuve de l'âge dud. Bournonville, extrait sera fait du registre baptistaire de l'église en laquelle il a été baptise, pour le fait rapporté, être communique audit procureur general, & le tout vu, ordonner ce que de raison. Fair en parlement le 20. decembre 1602. Collationné, signé, Du TILLET. Tome V.

T

## HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL,

Jussian pour l'euregistrement des lettres d'érection du duché de Bournonville,

Du 6. décembre 1602.

Nos amez & feaux. Encore que par nos lettres patentes en forme de chartes du mois de septembre mil six cens, portant érection en duché de la ba-Fronnie de Houllesort & plusieurs terres & seigneuries y jointes, à la priere que notre trés chere & trés amée belle-sœur la feuë reine Louise douairiere de France, & 12 l'humble supplication que notre cousine Marie-Chrétienne d'Egmont, princesse de Mansfeldt, nous ont fait en faveur de notre cousin messire Alexandre de Bournonville, baron dudit Houllefort, comte de Hennin & vicomte de Barlin, fils aîné B de notredite cousine, nous ayons amplement declaré les justes causes qui nous ont mû à ce faire, tant par la proximité de sang de notredite seue belle-sœur & de no-tredit cousin, que pour le désir que nous avons de l'obliger à embrasser le bien & conservation de notre état & couronne, comme nous esperons qu'il continuera, à l'imitation de ses predecesseurs dudit nom de Bournonville qui ont été nez François, & rendu de bons services à nos predecesseurs rois. Et toutesois pour éviter que ne fassiez quelque refus ou difficultez à l'enterinement de nosdites lettres, nous vous mandons, ordonnons & crés-expressement enjoignons par ces presentes signées de notre main, que sans remise ou dissiculté vous ayez à verisser & saire enregistrer nosdites lettres de duché, afin que notredit cousin n'ait occasion de courir à plainte vers nous, ayant fait employer toutes les clauses portées par nos ordonnances, & particulierement la charge que venant ledit duché de Bournonville à défaillir d'hoirs males en ligne directe, il sera uni & incorporé à notre domaine, vous assurant que exécutant en cet endroit notre intention, ce sera chose qu'aurons trés-agreable, par C tant n'y faites faute : car tel cit notre plaisir. Donné à Fontainebleau le six décembre mil six cens deux. Signé, HENRY. Et plus bas est écrit, De Neufville. Et au-dessous, Extrait des registres de Parlement. Collationné, signé, Du TILLET.

Brevet de Henry IV. par lequel il est fait main-levée à Alexandre duc de Bournonville des terres & seigneuries de Bournonville & autres, dont il a fait la soy & hommage au roy.

Du 15. decembre 1607.

TENRY, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre; à nos amez & I feaux les gens de nos compres à Paris & à notre procureur & receveur ordinaire audit lieu, ou leurs substituts & commis, Salut & dilection. Sçavoir vous faisons, D que notre amé Jean Berruyer, écuyer, seigneur de Bernesault, capitaine des ports de mer de Vaulettere & Claguedan, au nom & comme procureur de notre cher cousin Alexandre duc de Bournonville, comte de Hennin-Lietard, de lui suffiamment fondé de procuration speciale, quant à ce, passée pardevant Andrieu Cugnes & Jacques le Maire, pairs & échevins de ladite ville de Hennin le 15. fevrier dernier, dont nous est apparu nous à ce jourd'huy, fait au bureau de notre chambre des comptes les foy & hommage que notredit cousin nous étoit tenu faire pour raison des terres & seigneuries de Bournonville, Conteville, Pernes, Hupelande, Haverskerke, leurs appartenances & dépendances, tenus & mouvans de nous en deux fiefs, à cause de notre comté de Boullenois & bailliage de Surerne, venduës à notredit cousm, comme declaré command... de notre chere & aussi bien amée cousine dame Marie-Chrestienne d'Egmond, princesse de Mansseldt & du S. Empire, duchesse douairiere dudit Bournonville, comtesse de Hennin sa mere, par Jean de Lamet, écuyer, sieur de Moutonvilliers; ausquels foy & hommage le sieur Bertuyer E audit nom a été reçu, sauf notre droit & l'autruy en toutes. Si vous mandons & ordonnons à chacun de vous en droit soy, si comme à lui appartiendra, que si pour cause des foy & hommage non faits les choses cy-dessus declarées ou aucunes de leurs appartenances & dépendances sont ou étoient mises en notre main ou autrement empêchées, vous les mettiez ou faites mettre incontinent & lans délay à pleine & entiere délivrance & au premier état cy-devant, pourvû que dans le temps de l'ordonnance norredit cousin le duc de Bournonville baille par écrit en notre chambre des comptes les aveus & dénombremens, fasse & paye les autres droits & devoirs,

-0000

## DUCHEZ NON REGISTREZ. BOURNONVILLE.

si aucuns sont pour ce dûs, si fait & payé ne les a. Donné à Paris le quinzième jour de decembre l'an de grace mil six cent sept & de notre regne le dix-huitième. Signé par le conseil étant en la chambre des comptes, BOURBON. Et scellé.

Foy & hommage du duché de Bournonville par Alexandre duc de Bournonville.

Du 15. janvier 1608.

ES gens des comptes du roy notre sire à Paris, au senêchal de Boullenois ou son lieutenant, avocat, procureur du roy, receveur & controlleur audit lieu, ou leurs substituts & commis, Salut. Il nous est apparu par lettres patentes dudit sieur données à Paris le quinzième jour de decembre dernier, au duplicate desquelles les presentes sont attachées sous le scel de la chambre. Jean Berruyer, écuyer, sieur de Bernesault, capitaine des ports de mer de Vaulettere & Claguedan, au nom & comme procureur d'Alexandre duc de Bournonville, comte de Hennin-Lietard, de lui fondé de deux procurations speciales passées pardevant Andrieu Cugnes & Jacques le Maire, pairs & échevins de ladite ville de Hennin le quinzième sevrier de B ladite année dernière, dont est apparu avoir ledit jour audit nom fait au bureau de la chambre des comptes les foy & hommage que ledit sieur duc de Bournonville étoit tenu saire à Sa Majesté, pour raison desdites terres & seigneuries de Boutnonville, Conteville, Pernes, Hupelande, Haverskerke, leurs appartenances & dépendances, tenuës & mouvantes dudit sieur en deux siefs, à cause de son comté de Boullenois & bailliage de Surerne & à lui appartenans par acquisition qu'il a faite, comme declaré command... de dame Marie-Chrestienne d'Egmont, princesse de Mansseldt & du S. Empire, duchesse douairiere dudit Bournonville, comtesse de Hennin sa mere, par Jean de Lamet, écuyer, sieur de Moutonvilliers, ausquels soy & hommage ledit Berruyer audit nom a été reçu, sauf les droits d'icelui sieur & l'autruy. Si vous mandons & à chacun de vous, si comme à lui appartiendra, que si pour cause C des foy & hommage non faits lesdites terres & seigneuries de Bournonville, Conteville, Pernes, Hupelande & Haverskerke, cy-dessus declarées ou aucunes de leurs appartenances, circonstances ou dépendances, sont ou étoient pour ce saisses, arrêtées & miles en la main dudit sieur ou autrement empêchées, vous les metriez ou faites mettre incontinent & sans délay à pleine & entiere délivrance & au premier étar & deub, à commencer du jour de la reception de cesdites presentes, à la charge qu'il baillera à la chambre des comptes son aveu & dénombrement en bonne & dûë forme dedans le temps dû, fera & payera préalablement à vous receveur les autres droits & devoirs, si aucuns en sont pour ce dûs, si faits & p payez ne les a. Donné à Paris en la chambre des comptes sous ledit scel de ladite chambre le quinzième jour de Janvier mil six cent huit. Signé, PAGANNE. Et scellé.

Lettres du Roy Henry IV. qui érigent la terre de Bournonville en duché, à la place de celle de Houllefort, & qui dispensent Alexandre de Bournonville de la rigueur des loix portées par les lettres d'érection du mois de septembre 1600.

Du 21. octobre 1608.

ENRY, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre; A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Salut. Inclinant à la supplication que seuë notre chere & très-amée belle-sœur la reine Louise douairiere de France nous auroit sait en saveur de notre cher amé cousin Alexandre duc de Bournonville, comte de Hennin & baron de Houllesort en notre pays de Boullenois, pour la proximité de sang dont il lui attouchoit, étant fils aîné de notre chere & bien amée cousine Marie-Chrestienne d'Egmont, princesse de Mansseldt, nous aurions octroyé à notre-dit cousin l'érection en duché de ladite baronnie de Houllesort, & commué le nom de Houllesort en celui de Bournonville, lui permettant & à ses successeurs audit duché d'unir, incorporer à iceluy duché toutes les terres & seigneuries qu'ils pourroient cy-aprés avoir & acquerir audit pays de Boullenois, outre les terres, seigneuries & domaines que nous y avons unies, spécisées & contenues en nos lettres pa-

## HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

tentes d'érection dudit duché données à Grenoble au mois de septembre mil six cent, A depuis lequel temps notredit cousin a acquis les terres & seigneuries de Pernes, Conteville, Hupelande, Haveerskeke & Bournonviile, laquelle seigneurie de Bournonville il nous a très - humblement supplié être érigée en duché pour ce qu'elle est de grande étendue, & de bon & notable revenu, & située audit pays de Boullenois proche ladite baronie de Houllesort: Aussi qu'il nous plût, afin de l'ineiter, ensemble les successeurs, d'aggrandir & embellir ledit duché, le vouloir relever & dispenser de la rigueur de la claule & condition portée par nos lettres d'érection, qu'avenant que ledit duché vienne à defaillir d'hoirs mâles en ligne directe, il sera réuni & incorporé à notre couronne. Sçavoir faisons, que mettant en consideration les services que cette couronne a reçû de ceux qui ont porté le nom de Bournonville, comme nous esperons que sera notredit cousin, lequel nous desirons bien & savorablement traitter. Pour ces causes & autres bonnes considerations, avons de notre grace speciale, pleine puissance, & autorité royale, dit & declaré, disons & declarons B par ces presentes signées de notre main, que ladite terre & seigneurie de Bournonville est celle créée & érigée en titre de duché de Bournonville, & v avons uni & incorporé, unissons & incorporons par ces presentes ladite baronie de Houllesort & les seigneuries de Pernes, Conteville, Hupelande, Haverskerke, & celles particulierement specifices en noldires lettres dérection, ensemble les terres, seigneuries & biens que notredit cousin & ses successeurs audit duché pourront acquerir audit pays de Boullenois, & afin d'accroître davantage la bonne volonté que notredit coutin a d'augmenter, aggrandir & embellir iceluy duché, nous de nos mêmes graces, pouvoir & autorité que dessus, avons relevé & dispense, relevons & dispensions par ces presentes notredit cousin de la rigueur de nos ordonnances & de la condition que si ledit duché venoit à défaillir d'hoirs mâles en ligne directe, il seroit uni & incorporé à notre domaine, à la charge toutefois, qu'avenant ledit duché à défaillir d'hoirs males en ligne directe, iceluy duché & les terres y incorporees retourneront aux C mêmes qualitez qu'elles étoient auparavant ladite érection en duché. Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement, chambre de nos comptes & cours de nos aydes à Paris, tresoriers generaux de France & de nos finances à Amiens, senêchal de Boullenois ou son lieutenant, & à chacun d'eux, si comme il appartiendra, que ces presentes ils fassent enregistrer & de leur contenu jouir & user notredit cousin & ses successeurs audit duché de Bournonville, pleinement & paisiblement, cessant & faisant cesser tous troubles & empéchemens au contraire. Car tel est notre plaisir. En témoin dequoy nous avons fait mettre & appoler notre scel à cesdites presentes. Donné à Fontainebleau le vingtdeuxième jour d'octobre l'an de grace mil six cens huit, & de notre regne le vingtième. Signé, HENRY. Et sur le reply, par le roy, BRUSLART.

Donation entrevifs du duché de Bournonville & autres lieux par Alexandre, à Ambroise de Bournonville son second fils.

Du 13. juillet 1651.

Ous ceux qui ces presentes lettres verront. Sçavoir failons, que pardevant Antoine Guyot, notaire royal gardenotte hereditaire à Lyon, foussignez, & presens les témoins après nommez, regnant trés-puissant prince Louis XIV. roy de France & de Navaire, sut present en la personne hant & puissant seigneur Messire Alexandre duc de Bournonville, comte de Hennin-Lietard, vicomte de Barlin, seigneur de Divion, Ranchicourt, Fampoux, Rouy, Gouy, Baesserode, Tamises, Bondue, Vasqueshal, Fournes & autres lieux, à present demeurant en cette ville de Lyon rue de la vieille monnove paroisse S. Pierre, lequel de son bon gré a dit & declaré en la presence desdits notaires & témoins que suivant les inclinations naturelles qu'il a toujours cu pour la France sa patrie, desquelles ils ne s'est jamais départi, par quelque éloignement de demeure hors du royaume, ni autres causes & motifs que ce foit, il n'auroit pu soufirir dans l'ouverture de la guerre entre les deux couronnes que les affections sussent partagées, mais desiré avec passion témoigner à tout le monde qu'il avoit le cœur veritablement François, attaché inseparablement au respect, sujettion & obeissance vers les rois de France & aux interêts de l'état, avec dessein de leur rendre tous les tervices, autquels sa naissance oblige les personnes de sa condition.

D

dition, ne croyant pas pouvoir conserver la dignité de duc à lui accordée, & dont il A a conservé tous les privileges & avantages qui peut-être lui eussent été déniez, s'il ne se sit mis en état de rendre les services dus au roy dans une occasion de guerre, où tous les hommes & vassaux sont obligez de se trouver, considerant qu'à raison de son grand âge & des infirmitez de sa pertonne, il lui étoit comme impossible de rendre ce service actuel & personnel, il auroit en saisant sa retraite en France, commandé & enjoint à Ambroise marquis de Bournonville son second fils de le suivre, pour rendre au lieu dudit seigneur duc son pere & pour soi-même tous les services qu'un François est oblige de rendre à son roy, à quoy ledit marquis de Bournonville fils auroit franchement & volontairement obev, ayant en soy les mêmes sentimens de respect, d'obéissance & d'affection pour la France, le pays de son origine, le lieu de son instruction, premiere nourriture & éducation, & pour ce obeissant à sondit seigneur & pere, & suivant les mouvemens de son esprit, seroit ledit sieur marquis de Bournonville allé dans les armées de France où il auroit porté les armes dans tous les emplois conformes aux gentilshommes de sa condition, ayant commande divers regimens & servi de maréchal de camp sous les princes & maréchaux de France qui ont commandé dans lesdites armées, dans lesquelles il a signalé ses lervices & donné preuve certaine de la dévotion au service du roy & au bien de l'état dont il a augmenté la gloire autant que les occasions & sa valeur lui en ont ouvert les moyens, à quoi il s'est porté sans autre consideration particuliere, sans épargne de sa vie & sans mênage des biens de la fortune qu'il a prodiguement confominez & difsipez: dequoy étant juste de le récompenter, & au surplus donner moyen audit sieur marquis de Bournonville de continuer son service au roy dans ses armées, & pour supporter plus aisément les frais, mises & dépens quil a eu & pourra avoir, & qu'il conviendra de supporter aux faits & occasions des guerres dans lesquelles il est resolu & engagé de s'employer, loit en representant ledit leigneur duc de Bournonville son pere, qu'en s'acquittant lui-même de son devoir selon le lustre de sa naissance, & le rang qu'il tient en la cour de France, à laquelle it sera désormais inviolable. ment attaché, ce qui pourra l'exclure des autres biens de sondit pere possedez par C l'aîné de sa maison, & les autres enfans qui les détiennent par des raisons contraires, dont ledit sieur marquis de Bournonville doit être indemnisé, & pour autres grandes & speciales causes & considerations qui à ce faire ont mù & meuvent ledit seigneur duc de Bournonville qu'il a dit & affirmé être justes & raisonnables; iceluy seigneur duc de Bournonville pour cesdites causes, de son bon gré, pure, franche & liberalle volonté sans fraude ni induction, ainsi qu'il a reconnu & confessé en la présence desdits notaires & témoins, comme s'il étoit en jugement, a donné, bailié, cedé, quitté, transporté & délaissé, & par ces presentes donne, baille, cede, quitte, transporte & délaisse du tout dés-maintenant & à toujours perpetuellement en pur, vrai & irrévocable don fait entre-vifs, tans aucun espoir de jamais le revoquer en aucune maniere ni pour quelque cause que ce puisse être, audit Ambroise marquis de Bournonville, à ce present & acceptant pour lui, ses hoirs & ayans cause, à toujours au temps à venir, la terre, seigneurie & duché de Bournonville, la vicomté de Houlesort & baronie de Capres size dans le comté de Boullenois, ensemble la vicomté & baronnie de Barlin, les terres & seigneuries de Divion, Fompoux, Ranchicourt, le Mesnil, Rouy, Rebreuves, Wasqueshal, le Fetu, le Montevante, la maison de Bethune, & droits seigneuriaux dis dans la ville de Bethune, avec sesdits duché, vicomtez, baronies, terres & seigneuries, leurs appartenances & dépendances generalement quelconques, tant en fonds que fruits, lans en rien excepter ni retenir en quelque forte que ce soit, à la charge neanmoins de l'usufruit reuni & consolidé à la proprieté, pour du tout en jouir par ledit marquis de Bournonville, ses hoirs & ayans caules en tous droits de fiefs, noblesse, dignitez, honneurs, fruits, profits & revenus, hommes, hommages, collation, patronage & tous autres droits & possessions generalement quelconques; lesdits dons, cession, transport & délaissement susdits saits sous le bon plaisir du roy notre seigneur, & pour les causes sus exprimées & à exprimer, & aussi en faveur de la bonne & vraie affection & amour naturel qu'il a pour sondit fils, & qu'il espere que ce sera le bon plaisir du roy notredit seigneur, cedant & transportant outre & avec ce que dessus est dit par ledit seigneur duc de Bournonville audit Ambroise marquis de Bournonville son fils, ce acceptant comme sus est dit, tout droit de proprieté, possession, saisine, seigneuries, noms, causes, demandes, railons, poursuites & actions quelconques que ledit seigneur duc avoit & pouvoir avoir esdits duché, vicomtez, baronies, seigneuries & terres susdites, leurs Tome Y.

## HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

appartenances & dépendances, sur & à l'encontre de quelques personnes que ce A foit, & desdites possessions & laisine, foy, hommage & southance, en quoy ledic seigneur duc étoit & devoit être à cause d'icelles duché, vicomtez, baronies, terres & seigneuries, iceluy seigneur duc s'est désseut, dénué & dévêtu és mains dudit noraire soussigné, comme en celles du roy notre sire, au prosit dudic sieur marquis & des siens, voulant & consentant qu'il en soit mis en possession, en vertu des presentes, pour l'infinuation desquelles par-tout où besoin sera, lesdites parties ont constitué & constituent leurs procureurs generaux & speciaux les porteurs des presentes, ausquels & à chacun d'eux ils ont donné & donnent pouvoir de comparoir pardevant tous juges & magistrats que besoin sera, & de requerir & consentir ladite instnuation, promettant lesdites parties, chacune en ce qui le touche & concerne, ob-server de point en point, & entretenir le contenu aux presentes sans y contrevenir, à peine de tous dépens, dommages & interêts, obligeans à ces fins tous & chacun leurs biens presens & à venir qu'ils ont soumis à toutes cours avec les renonciations à tous droits à ce contraires, & autres clauses requiles & necessaires. Fait & passé audit Lyon dans la maison d'habitation dudit seigneur duc de Bournonville le huitième sour du mois de juillet aprés midy 1651, presentes à ce noble Louis Chappuis, juge du comté de Lyon, ancien échevin de ladite ville, de Pierre Chappuis, écuyer, conseiller du roy en les conseils d'état & privé, président au parlement de Dombes, témoins requis qui ont signé l'original des presentes avec lesdites parties, ainsi signé Govor, avec paraphe. Et plus bas est écrit ce qui ensuit.

Nous Pierre de Seve, baron de Flescherres, seigneur de S. André du coin, Limmonez & Villette, conseiller du roy en ses conseils d'état & privé, president & lieutenant en la senechaussée & siege presidial de Lyon, certisions à tous qu'il appartiendra que maitre Antoine Guyot qui a reçû & signé l'acte & instrument cy-dessus & devant écrit, est notaire royal gardenottes en ladite ville & senéchaussée de Lyon, & que en tous les actes qu'il reçoit & signe soi y est ajoutée en jugement & dehors, en soy dequoi nous avons signé ces presentes, & à icelles sait apposer le scel royal de la senéchaussée audit Lyon, ce treizième juillet mil six cent cinquante & un. Signé, Seve. Et scellé ledit jour avec paraphe. Et encore plus bas est écrit.

La presente donation a été insinuée & enregistrée au vingtième livre des insinuations, de la sénechaussée de Lion, tenu par le gressier soussigné sentilet 124, dudit livre, ce requerant, M. Guillemont, procureur desdits seigneurs donateur & donataire y denommez, pour leur servir & valoir en temps & lieu suivant l'ordonnance, dont a été octroyé acte à Lion le treixième jour de juillet mil six cens ciuquante-un. Signé TERRASSON, avec paraphe.

Et encore à côté est écrit : registrées, ony & consentant le procureur general du roy, pour jouir par l'impetrant de l'effet y contenu selon leur forme & teneur, sans approbation D neanmoins du titre de duc, jusqu'à ce que ledit impetrant ait rapporté lettres patentes du roy verisées en la cour. A Paris, en parlement, le vingt-troisséme jour d'aoust mil six cens ainquante-un. Signé, Guyet.

## LETTRES PATENTES

Du mois d'Aoust 1651.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre, à tous présens & à venir, Salut. Entre ceux qui poussez d'un genereux sentiment d'honneur, & inspirez d'une passion digne de la grandeur de leur courage & de leur naissance, E ont fait ceder leurs interêts particuliers à l'utilité publique & à la gloire de notre état, & qui lors même que par la consideration de leurs biens & de leur fortune, étoient attachés au parti d'un autre prince, ont mieux aimé suivre celui de leur roy naturel & legitime, nous ne sçaurions assez estimer la franchise & louable resolution de notre trés-cher & bien amé cousin le duc de Bournonville, lequel, quoiqu'habitué dans les païs de Flandres, où il possede de grands biens & sort considerables, avec de trés grands avantages, n'a pû voir la guerre déclarée avec l'Espagne, qu'il ne se soit venu rendre en France, son païs d'origine, pour nous rendre les preuves de ses sentimens

## DUCHEZ NON REGISTREZ BOURNONVILLE 813

& inclination pour notre service & de notre état; en consequence de quoi, tous ses-A dits biens qui sont sous la domination d'Espagne lui ont été confisquez au profit de son fils aîné, montans à plus de cinquante mille livres de revenu par an, & parce que de tous ses enfans dont Dieu à beni sa famille il n'y a eu qu'Ambroise, marquis de Bournonville son second fils, qui ait pris part aux sentimens d'affection que ledit duc de Bournonville son pere a pour notre service, qui poussé de ces mêmes inclinations, pour lui témoigner en cela comme en toutes autres choles son obéissances, a laissé tous les droits qu'il pouvoit & devoit prétendre dans les biens que fondit pere a laissez dans les pais-bas, ensemble tous les autres avantages qu'il pouvoit esperer en servant la coutonne d'Espagne pour nous venir servir de la personne & suppléer à sondit pere, qui au moyen de son âge avancé, s'est trouvé empêché de nous rendre en effet le service personnel que nous devons attendre de lui en un âge plus vigoureux, lequel sieur marquis de Bournonville, pour nous saire voir que la vertu de ses ancêtres est passée avec le sang en sa personne, en imitant parfaitement leurs glorieuses actions, s'est entierement dévoué à la france, en laquelle depuis quinze à seize ans il a continuellement signalé son courage par divers employs qu'il a eu dans nos armées, tant en qualité de capitaine de chevaux-legers, que de colonnel d'un regiment d'infanterie Wallonne, depuis comme marêchal de bataille, enfin comme marêchal de camp, dont il a fait fonction dans les occasions de sieges de villes & batailles qui ont été données en toutes les campagnes qui se sont passées depuis l'ouverture de la guerre, où il a continuellement servi avec grandeur de courage & prudente conduite, dont nos generaux d'armées ont reçûs satisfaction toute entiere, & dont nous avons un contentement trés particulier, ce qui nous a fait souhaiter de reconnoître tant de signalez services par quelques recompenses dignes de ses merites, & ne s'en étant encore présenté occasion comme nous le desirons & esperons saire cy-aprés, notredit cousin le duc de Bournonville nous auroit sait entendre que pour donner quelque établissement en France audit marquis de Bour-C nonville son fils, il lui'a fait don entre-viss, pur & simple & irrevocable, des terres, seigneuries & duché de Bournonville, vicomté de Houlesort & baronnie de Capres, sifes dans notre comté de Boullenois, ensemble la vicomté & baronnie de Barlin, les terres & seigneuries de Divion, Fampoux, Ranchicourt, le Mesnil, Rouy, Rebreuves, Wasqueshal, le Fétu, le Montevanté, sises dans notre comté d'Artois, la maison sise à Bethunes, & les autres droits seigneuriaux à prendre sur autres mais son dudit lieu, avec la translation de tous droits de proprieté, sous la reserve neanmoins qu'à fait le pere de l'usufruit pendant le cours de sa vie, ainsi qu'il est porté par le contrat de ladite donation passé pardevant Guyot, sous le scel de notre sé-néchaussée de Lyon, le huitième juillet de la présente année, lequel don quoique valable & légitime, notredit cousin auroit estimé rendre plus authentique & plus assuré s'il étoit autorisé de notre approbation, & ce d'autant que par les coutumes des lieux où lesdits duché & autres terres sont situées, il peut y avoir article exprés, qui donneroit lieu à la nullité de ladite donation, si par exprés il n'y étoit par nous dérogé, ce qu'il nous auroit trés-humblement requis de faire en lui ae-D cordant pour cet ester nos lettres sur ce necessaires, contenant la dérogeance ausdites loix & coutumes tant generales que particulieres, avec la confirmation & approbation dudit contrat de donation faite entre-vifs, cy-attaché sous le contre-scel de notre chancellerie, inclinant à laquelle requisition pour seconder les bonnes volontés du pere & exercer de notre part quelque sorte de liberalité envers le fils, & témoigner à l'un & à l'autre l'estime que nous faisons de leur assection à notre service, en levant tous les obstacles qui pourroient retarder ou empêcher l'effet de ladite donation, en failant connoître ouvertement que notre volonté est que ledic sieur marquis de Bournonville en profite, & y soit maintenu envers & contre tous. Avons, de l'avis de la reyne regente notre trés-honorée dame & mere, de notre tréscher & trés-amé oncle le duc d'Orleans, & autres grands & notables personnages de E notre conseil, par ces présentes signées de notre main, de grace speciale, pleine puissance & autorité royale, loué, agrée, ratissé & confirme, louons, agréons, ratisions & confirmons ledit contrat attaché sous le contrescel des présentes, reçû par ledit Guyor, notaire en notre senechaussée de Lion, ledit jour huitième juillet dernier, contenant donation faite audit sieur marquis de Bournonville, par notredit cousin le duc de Bournonville son pere, desdites terres & duché de Bournonville vicomté de Houlefort, & baronie de Capres & de Barlin, les terres & seigneuties de Divion, Fampoux, Ranchicourt, le Meinil, Rouy, Rebreuves, Walqueshal, le

## \*16 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

Fétu & le Montévanté, sises dans notre comté d'Artois, la maison de Bethunes & droits seigneuriaux qui se levent en ladite ville, de toutes lesdites terres & seigneuries leurs appartenances & dépendances, à la reserve de l'usufruit, audit Ambroise de Bournonville, pour en jouir & disposer ses hoirs & ayans cause en tout domaine, proprieté & seigneuries, incommutablement & à toujours, avec tous droits de siefs, noblesses, dignitez, honneurs, prosits & revenus, hommages, collation, patronage, & tous autres droits generalement quelconques, & en la meilleure forme que faire le peut, & lequel ulufruit reservé demeurera après la mort du pere, réuni & consolidé à la proprieté, sans que ledit marquis de Bournonville y puisse recevoir aucun trouble pour quelque occasion que ce soit, nonobstant que le donateur & le donataire soient natifs & originaires du duché de Brabant, lesquels par ces présentes en tant que besoin seroit, comme étant ledit duché de Brabant de l'ancien patrimoine & domaine de notre couronne, nous avons déclaré & declarons lesdits sieurs ducs de Bournonville, pere & sils, nos vrais & naturels sujets & regnicoles, voulons & nous plair que comme tels ils jouissent des honneurs, privileges, franchises, immunitez, prérogatives & droits, desquels jouissent nos autres vrais sujets originaires de notre Royaume, pais, terres & seigneuries de notre obéissance, & en ce faisant, que ledit de Bournonville fils puisse accepter ladite dona- B tion qui lui a été faite par ledit sieur duc de Bournonville son pere, sans qu'elle lui puille être contestée ni débattue par ses autres freres au moyen de leurs desobéissance en portant les armes contre notre service, nonobstant aussi tous autres empéchemens qui se pourroient rencontrer par les loix & coutumes de France, & celles des lieux où les biens sont situés & assis & toutes dispositions y contenuës, ausquelles pour ce regard, nous avons dérogé & dérogeons en faveur dudit marquis de Bournonville pour reconnoissance de son affection envers notre couronne & des signalez services qu'il nous a rendus, & de ceux que nous esperons qu'il nous rendra à l'avenir, & lans que par cy-aprés nul autre de les freres étant demeurés au service de l'Espagne & portant les armes contre nous, sous quelque d'oit ou titre que ce soit, puille prétendre aucune chose és biens ainsi donnés & que nous lui avons confir-Si donnons en mandement à nos amez & feaux les gens tenant notre cout de parlement à Paris, gens de nos comptes, senechal de Boullenois, bailly & gouverneur de notre comte d'Artois, & autres justiciers & officiers qu'il appartiendra, que ces presentes lettres de confirmation & declaration, ils fassent lire, publier, C & enregistrer, & du contenu en icelles, fassent, soustrent, & laissent jouir & user pleinement & paisiblement ledit impetrant, cessans & faisant cesser tous troubles & empêchemens au contraire : Car tel est notre plaisir. Nonobstant toutes ordonnances, statuts, restrinctions, mandemens & désenses à ce contraires, & afin que ce soit chose ferme & stable, nous avons fait mertre notre scel à ces présentes. Donné à Paris au mois d'aoust l'an de grace mil six cent cinquante-un, & de notre regne le neuvième. Signé, LOUIS. Et sut le reply, par le roy & la reyne regente la mere, présente de Guenegaud, à côté, visa, Seguier, & scellé du grand sceau de cire verte en lacs de loye rouge & verte, & encore sur le reply est écrit ce qui en suit.

Registré, ouy ce consentant le procureur general du roy, pour jouir par l'impetrant de l'effet y contenu selon leur forme & teneur, sans approbation neanmoins du titre de duc, jusqu'à ce que ledit impetrant ais rapporté lettres patentes du roi verisiées en la cour. A D Paris en parlement, le 23. aoust 1651. Et au deilous est écrit. Extrast des registres des ordonnances royaux, registrées en parlement. Signé, Guyer.

Acte par lequel Alexandre duc de Bournonville se démet du titre de duc au profit d'Ambroise son second fils.

Du dernier aoust 1651.

PARDEVANT le notaire tabellion royal à Lyon, soussigné, & presens les témoins après nommez, est comparu haut & puissant seigneur messire Alexandre duc de Bournonville, comte de Hennin, vicomte de Houllesort, baron de Capres, vicomte de Barlin, seigneur de Divion, Fampoux, Ranchicourt, le Mesnil, Rouy, Rebreuves, Wasqueshal, le Fétu, le Montéventé & autres lieux, étant de present ordinairement demeurant en cette ville de Lyon; Lequel en consequence de la donation.

## DUCHEZ NON REGISTREZ. BOURNONVILLE, 8:2

A nation entre-vifs par lui cy-devant faite, reçuë par le notaire royal soussigné, le huitième jour de juillet dernier au profit de messire Ambroise marquis de Bournonville son second fils, tant dudit duché de Bournonville & de ses dépendances, que des autres terres mentionnées en ladite donation, laquelle a été confirmée par lettres patentes du roy, verifiées au parlement de Paris, a declaré & par ces presentes declare qu'il se démet du titre dudit duché de Bournonville au profit dudit Ambroise marquis de Bournonville son fils, & de tous les honneurs, rangs, prérogatives, pré-éminences & droits qui en dépendent purement & simplement, contentant que sondit fils se retire pardevers ledit seigneur roy, & qu'il obtienne de lui tous brevets & lettres patentes necessaires pour acquerir ledit titre de duc, pour en jouir pleinement & paisiblement : suppliant trés-humblement sa majesté de vouloir par grace accorder cette nouvelle faveur à sondit fils, promettant de n'aller ni faire chose quelconque, au contraire de la presente démission; & pour faire tous autres consente-B mens que besoin sera, ledit seigneur duc a fait & constitué ses procureurs les porteurs des presentes, ausquels il a donné tous pouvoirs necessaires sous les obligations de ses biens, soumissions, renonciations & autres clauses à ce requises, sans entendre neanmoins préjudicier à l'ulufruit reservé par ladite donation qui au surplus sortira son effet. Fait audit Lyon dans l'hôtel dudit seigneur duc, rue de la vieille Monnoye, le dernier jour du mois d'aoust après midy mil six cens cinquante-un, presens Pierre Chappuis, écuyer, conseiller du roy en ses conseils d'état & privé, président au parlement de Dombes, & Jean Guyot clerc dudit Lyon, qui ont signé la minute avec ledit leigneur duc de Bournonville. Ausli signé, Duc DE BOURNON-VILLE, & GUYOT notaire royal.

Lettres de confirmation du duché de Bournonville. Au mois de septembre 1651.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre, A tous presens & à venir, Salut. Notre cher & bien amé cousin Ambroise duc de Bournonville nous a fait remontrer que le feu roy Henry le grand, notte trés - honoré ayeul & pere, ayant à la priere de la feue reine Louise douairiere de France, sa belle-sœur, par ses lettres patentes du mois de septembre mil six cens, uni & incorporé les terres & seigneuries de Capres, Hourec & Launoy, avec leurs justices hautes, moyennes & basses, & plusieurs siefs, appartenances & dépendances dans le pays de Boullenois, à la terre & baronnie de Houllesort en Boullenois, appartenante à notre trés cher & amé cousin Alexandre de Bournonville son pere, proche parent de lad. seue reine Louise à cause de Marie - Chrétienne d'Egmont, princesse de Mansseldt, sa mere, & icelle créé & érigé en nom, titre & qualité de duché, pour être dite, nommee & appellée le duché de Bournonville, & à cette fin commué & changé led. nom de Houlletort audit nom de Bournonville, à la charge qu'à faute d hoirs mâles ledit D duché seroit réuni à la couronne de France; & sur lesdites lettres d'érection ledit seigneur duc auroit obtenu lettres de surannation le quartiéme avril mil six cens deux, depuis lequel temps notredit cousin a acquis les terres & seigneuries de Pernes, Conteville, Hupclande, Haverskerque & Bournonville, laquelle seigneurie de Bournonville il auroit trés-humblement supplié notredit seu ayeul & pere de la vouloir ériger en duché, comme étant proche de ladite baronnie de Houllesort & des autres terres réunies par les susdites lettres d'érection données au mois de septembre mil six cent; ce qui lui auroit été accordé par lettres patentes données à Fontainebleau le vingt-deux octobre mil six cens huit, à la même priere & supplication de lad. seue reine Louise, par lesquelles il auroit encore réuni audit duché de Bournonville qu'il veut être ainsi appellé, ladite baronnie de Houllefort & les seigneuries de Pernes, Conteville, Hupelande & Haverskerque situées audit pays de Boullenois, avec les autres terres & fiefs specifiez en icelles, & icelui seigneur duc de Bournonville son E pere dispensé de la rigueur de nos ordonnances portant réunion de ladite duché à faute d'hoirs mâles, & que faute d'iceux elle retourneroit seulement en sa premiere nature : lesquelles lettres ledit seigneur duc de Bournonville n'ayant fait registrer en notre cour de parlement , chambre des comptes & cour des aydes de Paris , suivant leur adresse, tant à cause de ce qu'il auroit pris semme au pays de Flandres où il auroit fait la demeure ordinaire, jusques à la guerre declarée qu'il auroit quitté le parti d'Espagne, & seroit venu en France rendre ses services au seu roy notre très honoré leigneur & pere, que Dieu absolve, & à nous depuis notre avenement à la couronne, comme notre fidele sujet & veritable François, ainsi que ledit exposant Tome V.

## HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL

You second fils, & parce que par son séjour en Flandres il a été empêché de vacquer aux affaires qu'il'avoit en France; qu'à railon de ce que les susdites lettresqu'il avoit mises A entre les mains de ceux qui failoient ses assaires en ce royaume, lesquels seroient décedez, auroient été égarées jusqu'en l'année presente, que ledit seigneur duc de Bournonville son pere auroit fait don entre-viss audit exposant son second sils dudit duché de Bournonville, appartenances & dépendances d'icelui, & d'autres terres mentionnées au contrat de donation sur ce fait le huitième juillet dernier, confirmé par nos lettres parentes du mois d'aoust ensuivant, verifiées en notredit parlement de Paris par arrest du vingt-trois dudit mois, sans neanmoins approuver le titre de duc de Bournonville jusques à ce que l'exposant ait rapporté nos lettres patentes, au moyen de quoi & de ce que depuis ledit arrest ledit sieur duc de Bournonville son pere se seroit démis purement & simplement dudit duché, & de toutes les terres y annexées, appartenances & dépendances, honneurs, rangs, prééminences & droits appartenans audit duché, sans toutesois préjudicier à l'usufruit d'icelui reservé par ladire donation : Il nous a très-humblement supplié lui accorder sur ce nos lettres, tant pour la confirmation desdites lettres de création dudit duché de Bournonville, declaration sur icelles, & contrat de démission pure & simple dudit duché, que pour le relever de la surannation desdites lettres. Sçavoir faisons qu'aprés avoir fait voir en notre conseil lesdites lettres de création dudit duché de Bournonville du mois de septembre mil six cent, lettres de surannation sur icelles, & declaration du vingt-trois octobre mil six cens huit, ledit contrat de donation du huit juillet dernier, arrest de verification d'icelui dudit parlement du vingt-trois dudit mois, & le contrat de donation pute & simple dudit titre & duché de Bournonville dudit dernier aoust dernier, le tout cy-attaché sous le contre-scel de notre chancellerie: de l'avis de notredit conseil, desirant à l'imitation du feu roy Henry le grand notre ayeul & pere, favorablement traiter ledit exposant, tant en consideration des services dudit sieur duc de Bournonville son pere, que de ceux par lui rendus à notredit seu seigneur & pere, & à nous depuis notre avenement à la couronne dans nos armées, sieges & rencontres, où il s'est signalé par sa valeur, son courage & sa sidelité à notre service, sans y avoir épargné ses biens & sa vie, & de ceux que nous esperons de lui à l'avenir, qui le rendent digne non seulement des mêmes graces & faveurs & honneurs que le roy Henry le grand notre ayeul auroit accordé audit sieur de Bournonville son pere, mais encore de plus grandes & avantageuses. Nous avons dit, declaré & ordonné, disons, declarons & ordonnons, voulons & nous plait suivant lesdites lettres accordées par ledit seu roi Henry le grand audit sieur de Bournonville pere dudit exposant, d'union des terres susdites, création d'Icelles en duché de Bournonville, declaration sur icelles d'autre union de terres audit duché, avec dispense de la rigueur de nos ordonnances que nous avons consirmées & approuvées, confirmons & approuvons par ces presentes signées de notre main, ensemble ledit contrat de donation & désistement pur & simple dudit duché, ses annexes, appartenances & dépendances, que ledit duc Ambroise de Bournonville exposant, & ses enfans nez & à naître en loyal mariage, seigneurs dudit duché, en jouissent pleinement, paisiblement & perpetuellement, selon & ainsi qu'il est amplement specifié & déclare par lesdites lettres & contrat de donation pure & simple, que voulons sortir leur plein & entier estet, sans en rien excepter ni reserver hors l'usufruit d'icelui duché. Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseillers D les gens tenans nos cours de parlement, chambre des comptes & cour des aydes à Paris, prefidens, treforiers de France & generaux de nos finances à Amiens, & à tous autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra, que lesdites lettres d'union de terres, création d'icelles en duché, declaration sur lesdites lettres d'autre union de terres audit duché, & dispense de la rigueur de nos ordonnances & des presentes, ils fassent registrer, & du contenu, nonobsbant la surannation d'icelles dont nous avons relevé & relevons ledit exposant, ils soustrent & laissent jouir icelui sieur duc de Bournonville second fils, & ses enfans nez & à naître en loyal mariage, seigneurs dudit duché, pleinement & paisiblement, tout ainsi que si sedit sieur de Bournonville perc eut presenté lesdites lettres dans l'an de leur impetration, cessant & failant cesser tous troubles & empêchemens au contraire, nonobstant quelconques édits, ordonnances, arrests & reglemens à ce contraires, ausquels nous avons dérogé & dérogeons par cesdites presentes: Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose serme & stable à toujours, nous avons sait mettre notre scel à celd. presentes, sauf en autre chose notre droit, & l'autrui en toutes. Donné à Paris au mois.

## DUCHEZ NON REGISTREZ. BOURNONVILLE. 814

de septembre l'an de grace mil six cens cinquanté-un, & de notre regne le neuvié-A me. Signé, LOUIS. Et sur le reply, Par le roy, De Guenegaud.

Erection da duché de Bournonville en Pairie. Au mois de septembre 1652.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre; A tous present & à venir, Salut. Notre trés-cher & bien-amé cousin Ambroise duc de Bournonville, nous ayant fait remontrer que le feu toy Henry le Grand notre trés-lionoré ayeul & pere, ayant à la priere de la seue reyne Louise douairiere de France sa belle-sœur, par ses lettres patentes du mois de septembre mil six cent, uni & incorporé les terres de Capres, Hourec & Launoy avec leurs justices, haute, moyenne & basse, & plusieurs siets, appartenances & dépendances dans le pays de Boulle-nois, à la terre & baronie de Houlesort en Boulenois, appartenant à notre très-cher & amé cousin Alexandre de Bournonville son pere, proche parent de ladite seuë reyne Louise, à cause de Marie-Chrestienne d'Egmont, princesse de Mansseldt sa mere, & icelle créée & érigée en nom, titre & qualité de duché, pour être dit, nommé & appellé le duché de Bournonville, & à cette fin commué ledit nom de Houlefort audit nom de Bournonville, à la charge qu'à défaut d'hoirs mâles, ledit duché seroit réuni à la couronne de France, & sur lesdites lettres d'érection ledir sieur duc auroit obtenu lettres de surannation le quatriéme aoust mil six cent-deux, depuis lequel temps notredit cousin a acquis les terres & seigneuries de Pernes; Conteville, Hupelande, Haverskerke & Bournonville: il auroit trés-humblement supplié notredit seu ayeul & pere de le vouloir ériger en duché comme étant proche de ladite baronie de Houlefort & des autres terres réunies par les susdites lettres d'érection données au mois de septembre mil six cent, ce qui lui auroit été accordé par lettres patentes données à Fontainebleau le vingt-deux octobre mil·six cent huie à la même priere & supplication de ladite seufe reyne Louise par lesquelles il auroir encore uni audit duché de Bournonville, qu'il veut être ainsi appellé, ladite baronie de Houlefort, & lesdites seigneuries de Pernes, Conteville, Hupelande & Haverskerke, situées audit pays de Boullenois; avec leurs autres terres & fiess specifiez en icelle, & iceluy sieur duc de Bournonville son pere dispensé de la rigueur de nos ordonnances, portant reunion de ladite duché, à faute d'hoirs mâles, 28 qu'à faute B d'iceux elle retournera seulement en sa premiere nature, lesquelles lettres sedit sieur duc de Bournonville n'ayant fait registrer en nos cours de parlement, chambre des comptes, & cour des aydes de Paris, suivant seur adresse, tant à cause de ce qu'il avoir pris femme au pays de Flandres, où il auroit fait sa demeure ordinaire jusqu'à la guerre declarée qu'il auroit quitté le party d'Espagne & seroit venu en France rendre ses services au seu roy notre trés-honoré seigneur & pere, que Dieu absolve, & à nous depuis notre avénement à la couronne, comme notre fidele sujet & veritable François, ainsi que l'exposant son second fils, & parce que par son séjour en Flandres il a été empêché de vacquer aux aflaires qu'il avoit en France, qu'à raison de ce les susdites lettres qu'il avoit mises entre les mains de ceux qui faisoient ses affaires en ce royaume, lesquels seroient decedez, auroient été égarées, jusqu'en l'année presento que ledit sieur duc de Bournonville son pere auroit fait don entreviss audit expolant son fecond fils dudit duché de Bournonville, appartenances & dépendances d'iceluy, & d'autres terres mentionnées audit contrat de donation sur ce fait le huitième juillet mil six cent cinquante-un, confirmé par nos lettres patentes du mois d'aoust ensuivant verifiées en notre parlement de Paris par arreit du vingt-quatre dudit mois, sans neanmoins approuver ledit titre de duc de Bournonville, jusqu'à ce que l'exposance ait rapporté nos lettres patentes, au moyen dequoy & de ce que depuis ledit arrest ledit sieur duc de Bournonville son pere le seroit démis purement & simplement dudic duché & de toutes les terres y annexées, appartenances & dépendances, honneurs, rang, prééminences & droits appartenans audit duché sans toutesois préjudicier à l'ulufruit d'icelui, reservé par ladite donation, il nous a trés-humblement supplié lui accorder nos lettres tant pour la confirmation desdites lettres de creation dudit duché, delaration sur icelle, que contrat de démission pure & simple dudit duché, que pour le relever de la surannation desdites lettres; sçavoir faisons, qu'après avoir fait voir en notre conseil lesdites lettres de création dudit duché de Bournonville du mois de septembre mil six cent. Lettres de surannation sur icelles & declaration du vingt-quatre octobre mil six cent huit, ledit contrat de donation du huit juillet mil

## #AG HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

six cent cinquante-un, arrest de verification d'icelui dudit parlement du vingt-trois A dudit mois, & ledit contrat de donation pure & simple dudit titre de duché de Bournonville du dernier aoust ensuivant, le tout cy-attaché sous le contre-scel de notre chancellerie, de l'avis de notredit conseil, desirant à l'imitation du feu roy Henry le Grand notre ayeul, favorablement traiter ledit exposant, tant en consideration des services dudit sieur duc de Bournonville son pere, que de ceux par lui rendus à nottedit seu seigneur & pere, & à nous depuis notre avénement à la couronne dans nos armées, fieges & rencontres où il s'est signalé par sa valeur, son courage & fidelité à notre service, sans y avoir épargné ses biens & sa vie, & de ceux que nous esperons de lui à l'avenir qui le rendent digne non seulement des mêmes graces, faveurs & honneurs que le roy Henty le grand notre aveul avoit accordé audit seur duc de Bournonville son pere, mais encore de plus grandes & avantageules: Nous avons de l'avis de la reine notre trés-honorée dame & mere, des princes, ducs, pairs & officiers de notre couronne, & autres grands & notables personnages de notre conseil, dit, declaré & ordonné, disons, declarons & ordonnons, voulons & nous plait, suivant lesdites lettres accordées par ledit seu roy Henri le Grand, audit sieur duc de Bournonville pere de l'exposant d'union, des terres susdites, & création d'icelles en duché de Bournonville, declaration sur d'autres unions de terres audit duché, avec dispense de la rigueur de nos ordonnances, que nous avons confirmées & approuvées, confirmons & approuvons par ces prefentes signées de notre main, entemble ledit contrat de donation, & desistement pur & simple dudit duché ses annexes, appartenances & dépendances, que ledit sieur duc Ambroise de Bournonville exposant, les enfans nez & à naître en loyal mariage seigneur dudit dudit duché, en jouissent pleinement, paissiblement & perpetuel-lement, selon & ainsi qu'il est amplement specifié par lesdites lettres & contrats de donation pure & simple, que voulons sortir leur plein & entier effet sans en rien excepter ni referver, fors l'ulufruit d'icelui duché, & pour davantage obliger ledit sieur duc Ambroise de Bournonville à s'attacher à notre service, nous, de l'avis que dessus, avons augmenté ledit duché du titre & dignité de Pairie, que nous avons par ces présentes créé à cet estet, voulons que doresnavant notredit cousin de Bournonville soit nommé duc de Bournonville, pair de France, pour en jouir & user, le tenir & posseder par ledit sieur duc de Bournonville, ses hoirs & successeurs mâles, aux libertez & exemptions, rangs & prérogatives, prééminences en tous endroits, en faits de guerre & assemblée de noblesse, tout ainsi que les autres ducs & pairs de France en jouissent & usent, lequel duché & Pairie notredit cousin de Bournonville tiendra en foy & hommage de nous & de notre couronne de France, & comme tel, sera tenu nous faire & prêter nouveau serment de fidesité, au nom, titre & qualité de duc de Bournonville & pair de France, voulons & nous plait, qu'en cette qualité lui & ses successeurs duc de Bournonville, nous rendent & à nos successeurs, leurs aveus & dénombremens, & aussi que leur vassaux & tenanciers D des fiefs mouvans dudit duché de Bournonville, le reconnoissent & lui pretent la foy & hommage, rendent leurs aveus, denombremens & declarations, quand l'occasion échera au même titre de duc de Bournonville & pair de France, & que la justice dudit duché & Pairie soit dorelnavant exercée & administrée audit duché de Bournonville, par les officiers qui sont à présent & seront à l'avenir établis, sous le nom, titre, scel & autorité de duc de Bournonville & pair de France, aux honneurs, autoritez, prérogatives & prééminences appartenans à pairs & ducs de ce royaume, & tout ainsi que les autres ducs & Pairs de ce royaume en jouissent tant en justice, jurisdiction qu'autrement, sous le ressort de notre parlement de Paris, à la charge que défaillant la ligne masculine de notredit cousin & de ses descendans mâles, ladite qualité de pair demeurera éteinte, & retournera ladite terre en l'état qu'elle étoit auparavant ladite augmentation & création de pair de France, sans que par le moyen d'icelle, de l'édit de l'an mil cinq cent soixante-six, ou autres précedens & subsequens, même les dernieres déclarations des mois de decembre 1581. & 1582, verifié en notre cour de parlement sur l'érection des duchez, marquisats & comtez, l'on puisse pretendre ledit duché de Bournonville & Pairie de France, être réuni ni incorpore à notre couronne, ni nous ni nos successeurs, y pouvoir prétendre aucun droit détaillant ladite ligne masculine; & a cette fin, nous avons desdits édits, declarations, ordonnances à ce contraire, excepté & reservé, exceptons & reservons de notre grace, puissance & autorité que dessus, ledit duché & pairie de Bournonville appartenances & dépendances, sans laquelle exception & refervation notredit cousin n'a voulu & ne vouloit accepter la presente création & érection



## HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

en sa cour, lorsqu'il y sera, dont jouit & peut jouir ledit duc de Bournonville son a frère; en témoignage de quoy sadite majesté m'a commandé de lui expedier le present brevet, qu'elle a voulu signer de sa main & sait contresigner par moi son consciller-secretaire d'état, de ses commandemens & sinances. Signé, LOUIS. Et plus has, De Lomente.

Trapfaction entre Alexandre II. du nom & Ambroife de Bournonville.

## Du 25. septembre 1660.

-- --

Parent present en leuts personnes haut & puissant seigneur messire Alexandre prince & duc de Bournonville roomte de Hennin, demeurant ordinairement en la wille de Bruzelles, de present en cette ville de Paris logé rue du roy de Sicile paroisse S. Paul, en la maison où pend pour enseigne les deux Anges, d'une part. Haut & puissant seigneur messire Ambroise duc de Bournonville, pair de France, conseiller du roy en tous ses conseils, chevalier d'honneur de la reine, & gouverneur de Paris, demeurant sauxbourg S. Germain des Prez rue de l'Université paroisse S. Sulpice, d'autre part. Lesquels considerant l'honneur que le roy leur a faix, pour mettre le repos & la paix dans leurs samilles, d'accorder audit seigneur duc & prince de Bournonville aînc, les rangs, séances, honneurs, & prérogatives en France dont les ducs & princes ont accoutumé de jouir, suivant le brevet expedié en la faveur le vingt-quatrième jour du present mois: Voulans se conformer aux intentions de sa majessé, & prevenir tous les disterends qui pourroient naître entre eux pour raison de leurs droits & prétentions, dont il y a demande intentée au parlement de Paris, ont dessits disterends mûs & à mouvoir, transigé & accordé en la maniere qui ensuit.

C'est à sçavoir que ledit seigneur duc de Bournonville a renoncé, comme par ces presentes il renonce, tant à la succession échûe de seu monsieur le duc de Bournonville pere commun, qu'à celle de madame leur mere, & à tous les droits & pré-tentions que ledit leigneur duc a & pourroit avoir dans leurs biens meubles & immeubles, tant fiefs que rotures, & autres generalement quelconques, desquels ledit seigneur duc & prince de Bournonville ainé pourra disposer, ainsi qu'il verta bon être, moyennant quoi ledit seigneur duc & prince de Bournonville se charge & promet de fournir à madame la duchesse de Bournonville mere commune tous les droits qu'elle a & peut avoir sur les biens de feu mondit seigneur son mari ; comme aussi de payer toutes les detres & charges dont les biens dudit seigneur & dame pere & mere sont tenus vers les créanciers demeurans en pays-bas & tous autres lieux hors de France; même sera tenu ledit seigneur duc & prince de Bournonville de sournir à leurs freres & sœurs leurs parts & portions hereditaires ou legitimes qui leur peuvent être dûes & appartenir à quelque titre que ce soit sur les biens desd. seigneur & dame leurs pere & mere; & de tout en acquitter ledit leigneur duc de Bournonville & en décharger les terres à lui appartenantes en France & Artois, sans qu'il en puisse être cy-après inquiété, à peine de tous dépens, dommages & interests; & partant ledit seigneur duc & prince de Bournonville a volontairement consenti, & par ces presentes consent l'execution de la donation faite par mondit seigneur son pere au profit dudit seigneur duc de Bournonville son frere, par contrat passé pardevant Guyot, notaire royal à Lyon le huitième juillet 1651, des insinuations, lettres patentes de confirmation & arrest de verification d'icelles de la terre & seigneurie & duché de Bournonville, ses appartenances & dépendances, & de toutes les autres terres teizes dans le Boullenois, lesquelles iceluy seigneur duc & prince de Bournonville consent appartenir en pleine proprieté audit sieur duc son frere & tous les droits en dépendans, ensemble les terres de Fampoux & Reux, scituées au pays d'Artois, leurs appartenances & dépendances, tant en siefs, domaines que droits, sans en rien excepter, reserver ni retenir, même E les fruits échûs & dûs de tout le passé, & en continuer la sousfrance comme il 2 fait cy-devant, & quant aux autres terres comprises dans ladite donation, sçavoir, Ranchicourt, Divion, Rouy, Melnil, Montéventé, la vicomté & baronie de Barlin, sief de Festu, Rebreuves, sief de Senador, maisons & sief de Bethune, le tout situé en Artois, ledit seigneur duc les a cedez sans toutesois aucune garantie, que de ses faits & promesses audit seigneur duc & prince de Bournonville son aîné pour lui apparrenir en proprieté, & en faire & disposer comme il avisera bon être, même ledit sei-

gneur duc de Bournonville a cedé sans garantie audit seigneur duc & prince son steré A tous les arrérages de cens & rentes deldites terres cy-deslus, cedé les droits seigneuriaux échûs du passé, & ce qui se trouvera dû par Gruyon receveur des fruits & revenus desdites terres, tout ce qui a été reçû tant par ledit seigneur duc de Bournonville que par ceux qu'il a prépolez, des arrérages desdits cens, rentes, droits leigneuriaux, fruits & revenus desdites terres, demeurant au profit dudit seigneur duc de Bournonville, saus aucune restitution ni repetition contre lui, seront tenus lesdites parties comme elles promettent respectivement de payer tous les reliefs & droits seigneuriaux, rentes foncieres & charges réelles des terres qui leur appartiennent, en consequence du present traité & s'en acquitter l'un l'autre en quelque temps que lesdits droits de relief soient dus & échus, promettant en outre de tournir & délivrer l'un à l'autre tous les titres des terres à chacun d'eux appartenans, à condition de s'en aider quand ils en auront besoin, ce qui sera executé au plutôt; & outre ce que dessus ledit seigneur duc & prince de Bournonville promet payer audit seigneur duc son frere dans dix ans à un ou deux payemens la somme de vingt-quatre mille livres monnoye de France, dans Paris ou dans Arras à son choix, & jusqu'au parfait payement desdites vingt-quatre mille livres, il scra tenu comme il promet en payer l'interest à raison du denier dix-huit, à quoy tous les biens dudit seigneur duc & prince demeurent obligez; Et outre promet de faire ob iger les fermiers desdites terres d'Artois à lus cy-devant cedées au payement & continuation desdits interêts, sans que l'on puisse les imputer au principal, nonobltant toutes loix, coutumes, & arrests, moyennant quoy ledit seigneur duc de Bournonville promet & s'oblige de payer tout ce qui se trouvera dû en France par seu mondit seigneur le duc son pere, soit par promesse, obligation, contrats, même les legs portez par son testament, dont & de tout il acquitera ledit seigneur duc & prince son aîné, & pour lier plus étroitement leurs affections communes, les parties consentent & prieront MM. leurs parens d'agréer le mariage du fils aîné dudit seigneur duc & prince avec la fille dudit seigneur duc, ce que les peres C promettent de procurer autant qu'ils pourront sans y necessiter ni contraindre leurs ensans qui demeureront libres, & neanmoins serone invitez & persuadez de s'unir par mariage, & au cas qu'il ne pût s'accomplir & que ledit seigneur duc vînt à deceder sans enfans mâles ledit duché de Bournonville retournera audit seigneur duc & prince, & à ses enfans mâles en payant par eux au denier trente le prix & valeur dudit duché selon. qu'il sera estimé, eu égard au revenu lors & au temps dudit retrait en l'exerçant par eux cinq ans aprés le deceds qui fera ouverture à cette faculté, de laquelle après le temps ils demeureront déchûs, car ainsi tout ce que dellus a été convenu & accordé entre les parties, lesquelles pour l'execution des presentes ont élû leur domicile irrévocable; sçavoir, ledit seigneur duc & prince de Bournonville en sa maison de Bethune, & ledit seigneur duc de Bournonville en la mailon de M. Noel Percheron procureur en la cour, scize rue serpente paroisse S. Severin, aulquels lieux, &c. nonobltant, &c. promettant, &c. obligeant, &c. & chacun en droit soy, &c. renonçant, &c. Fait & passé en la présence de trés-haut, trés-excellent & puissant prince monseigneur Louis de Bourbon, prince de Condé, premier prince du sang, premier Pair & grand maître de France, duc d'Anguien, Chateauroux, Montmorency & Fronsac, gouverneur & lieutenant general pour le roy en ses provinces de Bourgogne & Bresse, qui a fait l'honneur ausdites parties d'autoriler la presente transaction, & en son hôtel sçiz fauxbourg S. Germain des Prez, rue neuve S. Lambert, Paroisse S. Sulpice l'an mil six cent soixante le vingt-cinquième jour de septembre après midy, & à mondit seigneur le prince, signe avec leidites parties & notaires, la minute des presentes demeurée vers ledit Bouillard l'un desdits notaires soussignez.

Ensuite est écrit la reneur dudit Brevet de Sa Majesté du 24. septembre 1660.

## 

# GENEALOGIE DE LA MAISON DE BOURNONVILLE

( a) Bornovilla.

DLUSIEURS auteurs, comme Christin & Butkens, sont descendre la maison de Bournonville des anciens comtes de Guines, & s'appuyent sur un titre de l'an 1071, recouvré du debris de l'ancien chapitre de Terouenne, rapporté par Chrystin, grand chancelier de Brabant, page 68. dans son livre qui a pour titre: Jurisprudentia Heraica de jure Belgarum circa nobilitatem, in sol. imprimé à Bruxelles chez Balthazar vivien l'an 1668. Ce titre porte que l'an 1071. la veille de faint Urbain pape, Guillaume seigneur temporel de la ville de Bournonville, chevalier, (4) donna à Dreux, évêque de Terouenne, & aux chanoines de cette église pour le vemede de son ame & de Susame la mere & de ses prédecesseurs, tout le droit qu'il avoit sur deux parties des dixmes de Bournonville, cette donation sut faite en présence de Ramelin, frere de Guillaume, de Gerard, seigneur de Hesdin son beau-pere, & d'Arnold de Ardres chevalier, & de plusieurs autres; sçavoir, de Gerard, sei- B gneur de Bugnimont, d'Engran de Formet & de Godefroy de Nonville.

André du Cheine, l. 1. ch 1v. de l'hist. de la maison de Guines dit que Eustache comte de Guine, ententr'autres ensans de Susame de Gramines sa semme, fille de Siger de Gramines, Chambellan de Flandres, 1. Beaudouin I. comte de Guines; 2. Guillaume de Guines, nommé dans l'histoire des comtes de Guines, par Lambert d'Ardres, qui n'apprend point ce qu'il devint, & Ramelin, mentionné avec ses sreres dans la même hist. & ce même autheur, page 28. des preuves de la même maison, rapporte un titre de la chronique de l'abbaye d'Andres, où il est dit que l'an 1084. Eleburge, femme de (4) de Burnulvilla Gerard de Bournonville, (b) donna la moitié de ce qu'elle avoit à Selis, ce que son mari confirma en présence de Baudouin de Ostrewicq. C'est sur l'autorité de ces auteurs & des genealogies de cette maison imprimées en 1657. & en un vol. in fol. en 1680. à Barcelonne que l'on commencera par

UILLAUME de Bournonville, second fils d'EUSTACHE, comte de Gui-I nes, & de SUSANNE de Gramines, suivant l'acte rapporté ci-dessus, eut pour son partage la terre de Bournonville en Boulonnois. Il donna l'an 1071. à 1église de Terouenne deux portions dans les dixmes de sa paroisse de Bournonville. Femme, ADELAIDE de Hesdin, sille de Gerard, seigneur de Hesdin, à laquelle on donne entr'autres enfans

GERARD de Bournonville, qui suit.

ERARD de Bournonville, mourur vers l'an 1084, commé il paroît par un T titre de l'abbaye d'Andres, ordre de S. Benoît, prés Ardres en Boulonnois, fondée par Baudouin comte de Guines; sa semme & ses enfans y sont nommés. Butkens l'appelle Gerard de Boulogne, seigneur de Bournonville, & dit qu'il fit le voyage de la Terre-sainte avec son cousin Eustache comte de Boulogne l'au 1099. & qu'il mourut dans un combat l'an 1101, ayant avec lui dans ce voyage fix de fes fils.

Femme, ELEBURGE, dame de Selis, sit paroître la liberalité envers le même monastere, suivant le titre de 1084, qui porte, Eleburgis uxor Gerardi de Burnulvilla, vivens & incolumis dedit dimidium pradii sui de Sclis & vir ejus concessis deditque comitatum pradit, &c.

1. LOUIS

1. LOUIS de Bournonville, qui suit.

2. Roger de Bournonville, suivit les princes Normands aux guerres de la Terresainte, & y sut tué près d'Antioche le 15. juin 1098.

Femme, ELEUZB de Ventimille, comtesse de Geracy en Sicile.

Rocca de Bournonville, épousa Guillaume de Craon ou de Creon dont elle étoit veuve l'an 1142. Des memoires portent que c'est d'elle que sont descendus les marquis de Geracy en Sicile.

3. Enguerrand de Bournonville, fut celebre dans les guerres saintes de l'an 1097.

4. RAOUL de Bournonville, baron d'Itfort en Angleterre, sa posterité sera rapportée ei-après §. IX,

Butkens lui donne encore pour fils, Valeran, Lionel, Antoine & Garceal de Bournonville, qui accompagnerent leur pere en la Terre-sainte, où le premier sut tué.

#### III.

OUIS, seigneur de Bournonville, sit rebâtir l'an 1126. le château de Bour-

nonville sur ses anciennes ruines.

Femme, SILVIE, de laquelle Norbert, religieux de S. Josse au bois, en sa chronique de l'évêché de Terouenne, chap. 22. marque la mort & l'enterrement sous l'an 1126. Butkens dit qu'elle mourut à Boulogne le jour de la sête de N. D. au mois d'août

1. EUSTACHE, seigneur de Bournonville, qui suit.

2. ROGER de Bournonville, suivant Butkens qui dit qu'il mourut en la Terrefainte & qu'il eut posterité.

3. Enguere and de Bournonville mort en la Terre-sainte vers l'an 1125. suivant le sieur Bonours, en son livre intitulé, discours de la vraye noblesse, page 360.

4 ALIX de Bournonville, femme de Conon de Fiennes chevalier, suivant Butkens qui cite Rennebergh.

#### IV

TUSTACHE, seigneur de Bournonville.
Femme, ALDEGONDE de Renty, mourut l'an 1150. & sut enterrée en l'abbaye de Renty, suivant Butkens.

1. PIERRE, seigneur de Bournonville, qui suit.

2. Robert de Bournonville, baron d'Itfort, chevalier, fut un de ceux que le roi Philippe Auguste choisit pour accompagner Louis son sils au voïage d'Angleterre; Henry de Bournonville, II. du nom, baron d'Itfort son cousin, se voïant sans enfans l'adopta & l'institua son heritier; il a donné origine aux comtes d'Itfort, qui selon Bonours ont duré plus de deux cens ans en la province de Kent, le Monassicon Anglicanum fait mention de lui, some 2. fol. 87. & 88. au sujet de l'abbaie de Briseste dans le comté de Norsolck, comme ayant augmenté le revenu de ce monastere.



V.

PIERRE, seigneur de Bournonville, chevalier, surnommé le Valeureux, sut un des seigneurs du Boulonnois qui signerent en 1190, les lettres par lesquelles Renaud de Dammartin, comte de Boulogne, & Ide sa semme, érigerent en ville Tome V.

## \*826 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

le bourg d'Amblateuil sur mer à deux lieux de Boulogne; il sit la même année une donnation à l'abbase de Clairmarais, ordre de Clairvaux, diocese de S. Omer, & une autre l'an 1192. à l'abbase de Blandeque au même diocese, & souscrivit l'an 1199. à deux chartes, avec Guillaume de Fiennes, Gibert de Biequin, Guy Lescans, Guy de Hemont, & Morselle senechal de Boulonois.

Femme, MECHTILDE de S. Omer; le heraut Rennebergh, cité par Butkens, -la nomme Mahaut, & dit qu'elle mourut la veille de la Madelene l'an 1194. & fut

enterrée dans l'abbaïe de S. Bertin.

1. ROBERT, seigneur de Bournonville, qui suit.

2. PAGAN de Bournonville, est nommé comme témoin, suivant Butkens, dans B un titre de l'an 1232, on lui donne pour fils Philippe de Bournonville, que quelques auteurs disent troisième fils de Robert dont il va être parlé.

On donne encore pour fille à Pierre de Bournonville, Mahaut de Bournonville, semme de Jean, leigneur de Monchy, chevalier.

#### VI.

(a) Alias Judich.

OBERT, leigneur de Bournonville.

Femme, GUYOTE (4) d'Abbeville, fille du vicomte d'Abbeville

1. ROGER, seigneur de Bournonville, qui suit.

2. ROBERT de Bournonville, accompagna le roi S. Louis en la Terre-sainte.

3. Alix de Bournonville, époula 1º. Jean seigneur de Breauté, vivant en 1230. 2º. N. seigneur de Beauchamp en Boulonois.

## VII.

OGER, seigneur de Bournonville.

I. Femme, ALEIDE de Longvilliers-Cayeu, mourut à Paris en 1249. & sutenterrée à Montmartre.

1. Robert de Bournonville, mort avant son pere, fut enterré en l'abbaïe de Montmartre.

2. JEAN seigneur de Bournonville, qui suit.

II. Femme, PERONNE d'Olhain en Artois, mourut en 1288, & fut enterrée en l'abbaïe de Cercamp.

On lui donne encore pour fils Hugues de Bournonville qui fut tué à la baraille de Mons en Puelle l'an 1304. suivant Bellesorest, imprimé à Paris en 1579. Meyer & Ouderghest qui le nomment Hugues de Bournonville; A. du Chesne, dit de Bouville. Et pour fille Perome de Bournonville, semme de Hugues sire de Lannoy.

#### VIII.

EAN, seigneur de Bournonville.

I. Femme, IDE de Bernieules, mourut l'an 1300. & fut enterrée en l'al baye de

II. Femme, JEANNE de Bailleul, mourut l'an 1333. & fut enterrée à Ruisseauville.

HUGUES, seigneur de Bournonville, qui suit.

On trouve Jean de Bournonville nommé comme témoin dans un titre de l'abbaïe de S. Bertin au village de Bernghem en Boulonnois, de l'an 1319. Son sceau aux anciennes armes de Bournonville brisé d'un Saultoir, legende †. Jehan de Bornonville.

#### IX.

UGUES, seigneur de Bournonville, &c. chevalier.

Femme YOLAND de Lianes, (b d'une ancienne maison du Boulonnois que l'on dit issue des vicomtes de Beaurin en Picardie; elle étoit dame en partie de la terre de Lianes qui revint en entier à ses descendans. Leur fils sut.



## DUCHEZ NON REGISTREZ. BOURNONVILLE. 800

2. PIERRE de Bournonville, seigneur de Riquarville, s'établit en Normandie.

3. JEANNE de Bournonville, dame d'Estrée au Pont & de Forestrée en Thierache, sur mariée 1º. à Rodolphe de la Bove, seigneur de Silly dont este resta veuve, & se remaria le 10. mars 1464, avec Guillaume de Chosseul, baron de Clemont & de Lanques, fils de Louis de Choiseul, baron de Clemont, & d'Iabel dame de Lanques. Voyez tome IV. de rette bissore, page 825.

II. Femme, JEANNE de Thorote, fille puince de Gauthier ou Cancher de Thorote, IV. du nom, seigneur du Chastellier, & de Jeanne de Montmorency. Voyez

some II. de cette histoire, page 153.

MARGUERITE de Bournonville, étoit présente le 10. mars 1484, àu contrat de mariage de Jemme de Bournonville sa sœur, & épousa en 1477. Jean de Conflans III. du nom, seigneur de Vieil-maisons & de Saponnay, fils de Barthelemi de Conflans, seigneur de Vieil-maisons & vicomte d'Oulchy-le-Chastel, & de Marie de Cramailles, dame de Saponay.

B

#### X 1 V.

OUIS de Bournonville, II. du nom, chevalier seigneur de Bournonville, de Conteville, de Toutencourt, du Quesnoy, de Longvilliers, &c. vicomte de Lianes, conseiller & gentishomme de la chambre de Charles duc de Bourgogne, sur gouverneur du château & de la ville d'Abbeville, & du pais de Ponthieu; il suivit ce prince en plusieurs expeditions, se trouva en 1465, à la bataille de Montshery & à la prise de Provins en Brie, où il sut laissé pour commander. Le seigneur de Ravestein l'arma chevalier en 1465, sur le point de sivrer bataille aux Liegeois, aprés laquelle il se distingua aux attaques de S. Tron, & de Huy de même qu'à la prise de Liege, il ne prenoit jusqu'alors que la qualité de seigneur de Toutencourt, parce que son pere vivoit encore; le duc de Bourgogne étant mort en 1476. Abbeville & les places de la Sommé rentrerent sods l'obeissance du roy Louis XI. qui sui conserva le gouvernement dont il étoit en possession, & le sit son conseiller & gentilhomme de sa chambre. Il mourut en 1485.

Femme, CLAIRE de Beauvoir, dame & heritiere de Fransou, de Plouick, & de Bouchoir, fille de Jean de Beauvoir, baron de Beauvoir, & de Louise de Mailly-Conty, grand-tante de Charlotte-Eleonore de Roye, princesse de Condé, mourut le

28. juin 1477.

1. Adres seigneur de Bournonville, succeda à son pere & mourut sans enfans l'an 1910.

2. JEAN III. du nom; seigneur de Bournonville; qui suit.

3. CHARLES de Bournonville, seigneur du Quesnoy, continua la posterité;

& sera rapporté en son rang §. I.

4. Adrienne de Bournonville, femme d'Antoine d'Esne, seigneur de Marquer en Ostrevant, province de Hainaut.

#### X V

DEAN III. du nom, seigneur de Bournonville, &c. chevalier, succeda l'an 1510. Ja Adrien son frere asné dans tous les biens de sa maison. Il servit le duc de Bourgogne jusqu'en 1475, aprés quoi il s'attacha au service des rois de France, & signala son courage au siege de Térouenne l'an 1513, il y commandoit 1500, hommes d'infanterie avec les seigneurs de Sereu & de Heilly; aprés cette expedition le roy Louis XII. le sit colonel de 1000, fantassins. Il mourur en 1539.

Femme, MARGUERITE de Bossur, fille de Jacques de Bossur-Aveluis, seigneur de Buyres, & d'Isabelle de Brunetel; elle se remaria à Antoine d'Estouteville,
seigneur de Merainville & de Linieres, fils puiné de Charles d'Estouteville, seigneur de Villebon, de la Gastine, de Montdoucet & de Boislandry, échanson du

roy, & d'Helene de Beauvau.

1. CLAUDE seigneur de Bournonville, de Contevillé, de Longvilliers, de Hupelande & d'Haverskerque, dont il donna le dénombrement au toy le 20. aoust 1540, il y fait mention du douaire de sa mere & du quint qu'Anne de Bournonville prenoient sur la terre de Bournonville, il parut aussi au renouvellement des coutumes du Boulonois l'an 1550. & mourut l'an 1578, sans ensans Tome V:

911



10 Y

edicantion intermét, sile Grand e socia e social e social OUIS de Bournonville, chevalier, seigneur du Quesnoy, de Fransou, de Coulonvilliers, de Plouick, d'Ignaucourt, de Bouchoir, de Dompmars, de Courcelles, &c. puis baron d'Inseville, capitaine de 100. chevaux-legers, suivant son contrat de mariage, gouverneur de Montdidier, sut tué au siège de Doutlens au mois d'aoust 1595. & sur enterré dans la chapelle de Planque prés Douay.

Femme, ANTOINETTE de Moreuil, fille de François de Moreuil, chevalier de l'ordre du roy, seigneur de Fresnoy, de Santoyn & de Betencourt, & de Marie de Mairé de la province de Bretagne, sut mariée par contrat du 8. aoust 1584.

1. HENRY de Bournonville, baron d'Inseville, moutut jeune au siege de Corbie

où il servoit sous les ordres du due de Longueville.

2. MADELENB de Bournonville, dame du Quelnoy, de Fransou, de Bouchoie & de Coulonvilliers, qu'elle porta en mariage le 21. may 1622. à Charles de Monchy, chevalier, seigneur de Caveron, d'Innecourt & de Renauville, sils de Rolin de Monchy, Seigneur de Caveron, capitaine de 50. cuirassiers, maréchal de camp des armées du roy gouverneur de Monthulin, & d'Anne de Pellevé-Rebets.

3. ELEONORE de Bouroonville, dame de Plouiek, de Dompmars, d'Ignaucourt & du Quesnoy, baronne d'Inseville, partagea avec Madelene de Bournonville sa sœur ainée le 12. decembre 1615. Antoinette de Moreuil sa mere lui donna la terre du Fresnoy par acte du 17. novembre 1617. Elle épousa par contrat du 10. avril 1618. Godefroy de Bellesoriere, seigneur d'Itres, capitaine de 100. chevaux-legers, second fils de Pons de Bellesoriere, Seigneur d'Itres, de Caigny & d'Obisy, gouverneur de Corbie, & de Françoise herituere de Soyecourt & de Tilloloy.

op-deviate p lights for



## DUCHEZ NON REGISTREZ. BOURNONVILLE 843

- niers François, ce qui les obligea d'en tuer plusieurs pour défendre leurs équipages, le roy Charles VI. le blama de cette action, mais le duc de Bourgo-A gne l'excusa auprés de ce prince qui reçut gracieusement le present que Robinet de Bournonville lui sit d'une épée du roy Henry V. qu'il avoit enlevée; il mourut sans enfans.
  - 5. & 6. HONFROY & GRIFFON de Bournonville, sont nommés avec Robinet leur frete, dans le partage que Jean dit Chatel, & Jean dit Lionnel leurs fretes ainé firent l'an 1424, de leur succession.
  - 7. VALERIEN de Bournonville, fut tué à l'attaque de Moyenne en Champagne d'un coup de lance l'an 1425.
  - 8. Marie de Bournonville, mariée en 1445. à Guillaume, seigneur du Tertre & de Bourlin.
  - 9. MARGUERITE de Bournonville, femme d'Amand de Cluses, seigneur de Quesmeghem.
  - 10. JEANNE de Bournonville, épousa 10. Jean de Habarc, seigneur de Florinselles, 20. Colard de Tenecques, écuyer du roy Charles VII.

B

#### XIL

TEAN de Bournonville, II. du nom de cette branche, surnommé Chastel, seigneur de Renguessent, de Croustes & de Houvrech, étoit chevalier Bachelier de la compagnie de Colart de Fiennes, chevalier, qui fut reçû à Monstreuil le 1. may 1410. Gallist & Robinet de Bournonville servoient dans la même compagnie en qualité d'écuyers. (4) Il fit un accord le 13. mars 1424, avec Lionnel de Bournon- (2) Bibl. du ror. Recueil de M. de ville son frere puiné; fut fait prisonnier à la bataille d'Ardres l'an 1436. & est nom- Gagmeres. mé dans un acte de l'official de Terouenne du troisiéme jour aprés le dimanche de la Quasimodo 1442, il plaida pour la succession d'Aleaume de Bournonville, contre Anteine de Bournonville son parent, mais il perdit son procés, & mourut en 1447. il étoit alors gouverneur du château de Desuresne, sur les ruines duquel on a bâtic depuis la place de Monthulin.

Femme JEANNE de Selles, dame & heritiere d'Owringhem & de Malinghem en Artois, elle étoit fille de Hues d'Arras, chevalier leigneur de Selles, & de Jeanne de Preure; sit son testament le 16. fevrier 1473, par lequel elle ordonna sa sepulture dans l'église de S. Eloy d'Owringhem devant l'autel de N. D. & mourut

C l'année suivante.

D

1. ANDRE' de Bournonville, chevalier seigneur de Renguessent, qui suit.

2. [EAN de Bournonville, seigneur de Houvrech & de Capres, continua la posterité, qui sera rapporsée après celle de son frere ainé, S. suivant.

3. JEANNE de Bournonville, est mentionnée dans le testament de sa mere l'an

1473. comme semme de Jean seigneur de Hemont.

#### XIII.

NDRE' de Bournonville, chevalier seigneur de Renguessent & de Croustes, mourut en 1480.

Femme, ROBERTE de Marquez, fille de Jean de Marquez, seigneur de Helloy & de Berguettes, & d'Isabelle Acarie, sur mariée en 1461.

1. JEAN de Bournonville, mourut jeune.

2. NICOLAS, dit Nolin de Bournonville, écuyer du duc de Bourgogne Charles le Hardy, suivit ce prince dans ses guerres contre les Suisses, & étoit colonel de 1000, hommes d'infanterie, à la tête desquels il sut tué au combat de Morat l'an 1476.

3. Autre NICOLAS de Bournonville, seigneur de Renguessent, qui suit.

4. JEAN de Bournonville, surnommé Athis, chevalier seigneur de Hardencoure en Artois, servit avec zele les ducs de Bourgogne, & fut fait en 1497. gouverneur d'Aire.

#### Fils naturel d'André de Bournonville.

Antoine, bâtard de Bournonville est mentionné dans le testament de Jeanne de Selles l'an 1473, qui lui donna sa maison de Boulogne. B 19 Tome V.



nonvine, du 7. janvier 2477

CH EFORTS



Ecartelé au 1. de Selles, au 2. d'or à 3. hates de jables 2. en chef & 1. en pointe qui est des Prés, au 3. d'or semé de billestes d'azur au tion de gueules, au 4. de gueules à la bande d'or chargé de 3. tourteaux de gueules, es surteaux de gueules, es surteaux de gueules,

XIV.

TEAN de Bournonville, II. du nom de cette branche, surnommé des Prés, chevalur seigneur de Captes, baron de Houllesort, châtelain de Hardelot, maitre des eaux & Forêts, grand veneur du Boulonnois & grand louvetier d'Artois, pardes eaux & Forêts, grand veneur du Boulonnois & grand louvetier d'Artois, pardes e la 25. avril 1491. avec sa mere & son frere ainé les biens de son pers, servit en la guerre de Naples l'an 1493, sous le roy Charles VIII. à la tête d'une compagnic de 25. hommes d'armes & de 300, archers, & mourut l'an 1515, aprés avoir pagnic de 25. hommes d'armes & de 300, archers, & mourut l'an 1515, aprés avoir sur son testament olographe le 11, septembre 1513, par lequel il ordonne sa sepulfait son testament olographe le 11, septembre 1513, par lequel il ordonne sa sepulfait son testament olographe le 11, septembre 1513, par lequel il ordonne sa sepulfait son testament olographe le 11, septembre 1513, par lequel il ordonne sa sepulfait son testament olographe le 11, septembre 1513, par lequel il ordonne sa sepulfait son testament olographe le 12, septembre de l'appris de Montigny & de l'eglise paroissiale de Carly en Boulonnois.

Femme, HELENE de Sucquet, dame & heritiere de Lauvin, de Montigny & de Guargetel en Artois, fille unique de Charles Sucquet de Sapignies, & d'Isabelle Guargetel en Artois, fille unique de Charles Sucquet de Sapignies, & d'Isabelle d'Alennes tante d'Odouard du Biez, marèchal de France, elle sut mariée le 25.

Digitized by Goog

#### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL." 836

4. MARTIN de Bournonville, chevalier, seigneur de Val-Entin, de Saternault A & du Vertbois, gouverneur des ville & château de Montreuil, avoit épousé Jeanne Blondel-Joigny, fille de Jacques Blondel-Joigny, baron de Bellebrune, seigneur de Turbinghem, de Lannoy & de Malcamp, & de Catherine de Marle; il n'en eut point d'enfans. Elle se remaria à Claude d'Ailly, seigneur de Montgeroul, chevalier de l'ordre du roy, avec lequel elle vivoit en 1574.

Pacquette, fille naturelle de Martin de Bournonville, est nommée dans le testament de Jean de Bournonville, frere de son pere, du mois de janvier 1577.

5. JEANNE de Bournonville, femme de François de Hodicq, seigneur de Courteville, lequel testa le 16. mars 1550. Son pere lui avoit laisse 2500. liv. par son testament du 11. septembre 1513.

6. MARGUERITE de Bournonville, époula par contrat du 19. avril 1540. Philippe du Moulin, seigneur de Courmont, fils unique d'Ondart du Moulin, seigneur de Courmont. Son mari testa le 19. avril 1540.

Fille naturelle de Jean de Bournonville II. du nom, seigneur de Capres.

Gillette, bâtarde de Bournonville, est mentionnée au testament d'Antoine de Bournonville son oncle, de l'an 1497.



X V.

UY de Bournonville, chevalier, seigneur de Capres, de Hourech, de Lau-Tvin, de Montigny, &c. baron de Houllefort, grand veneur du Boulonois, fur fait gouverneur de la ville & du château d'Abbeville par lettres patentes du roi François 1. du 9. novembre 1543. Il mourut l'an 1544, aprés avoir fait de grands biens, à l'exemple de sa mere, à l'église de Cambray, & avoir testé conjointement avec sa semme en la ville de Boulogne le 28. juin 1542. Il sit un second testament le dernier octobre 1544

Femme, ANNE de Ranchicourt, fille & heritiere de Pierre seigneur de Ranchicourt, de Divion, de Gouy, de Rouy, du Metnil, de Henin, de Fournes, de Wasqueshal, &c. gentilhomme ordinaire de la chambre de l'empereur Charles V. & d'Isabelle de Noyelles, dame de la Capelle, sut mariée par contrat passé au château de Divion le 18. juillet 1533. Par cette alliance toutes ces terres de la mai- D son de Ranchicourt, avec le vicomté & la batonie de Barlin acquise par Charles seigneur de Ranchicourt, frere d'Anne, passerent dans la maison de Bournonville.

1. OUDARD de Eournonville, comte de Henin, qui suit.

2. JEANNE de Bournonville, époula par contrat du 20. juillet 1554. Jest de Bonnieres, seigneur de Souastre & du Mesnit, gouverneur de Dunkerque, sils de Jean de Bonnieres, seigneur de Souastre, & de Jeanne de Lannoy, dame d'Ogimont. Jeanne de Bournonville mourur avant son mary, lequel se remaria à Claudine de Hallwin, fille de Claude de Halwin, seigneur de Nieurler, & de Louise de Houchin.

3. & 4. MADELENE & CLAUDE de Bournonville, mortes sans avoir été mariées.

## XVI.

UDARD de Bournonville, comte de Hennin-Lictard, vicomte & baron de Barlin & Houlleford, seigneur de Capres, de Ranchicourt, de Divion, de Bondu, de Walqueshal, &c. chef des finances du roi d'Espagne, fut connu d'abordsous le nom de seigneur de Capres, puis sous celui de comte d'Henin. Aprés avoir été élevé en qualité de menin de Philipe II. roy d'Espagne dans le palais de l'empereur Charles V. il suivit à l'âge de 18. ans ce dernier prince l'an 1552, en Allemagne où il marqua tant de courage en ailant reconnoître les ennemis auprés de Metz que l'emperent le fit peu aprés capitaine de chevauxlegers. Philippe II. roi d'Espagne le sit gentilhomme de sa chambre en 1560, puis il cut un regiment Walon à la tête duquel il servit an siege de Mons en 1572. & à la désaite du secours que le baron de Genlis vouloit y jetter, puis à celui de Valenciennes. La même année il suivit en France le comte d'Aremberg au secours des catholiques contre les calvinistes, & étant revenu en Flandres il se signala auprès de S. Tron sous les ordres du duc d'Albe, & les années suivantes en différentes occasions, de même qu'aux sieges de Midelbourg, de Harlem, de Narden & autres places, & seconda depuis le duc de Parme au siege de Maestrick. Philippe II. roy d'Espagne érigea en sa faveur la terre de Henin en comté par lettres patentes du 7. septembre mil cinq cent septante-neuf. Le prince d'Orange lui offrit la charge d'amiral des mers de Flandres, pour l'attirer dans son party, il eut successivement les gouvernemens de Louvain, de Malines, de la ville & citadelle d'Arras, & fut sait capitaine general de la province d'Artois. Il contribua à conserver cette province au roy catholique, & à ramener les autres provinces Wallones à son obéissance, ce prince l'en remercia par plusieurs lettres durant l'année mil cinq cent septante-neuf. Il renonça ensuite genereusement au poste important de capitaine general d'Artois pour en faire gratisser le vicomte de Gand, marquis de Richebourg puis de Roubaix, afin de l'attirer au party du roy d'Espagne, enfin aprésavoir été fait conseiller d'état, president & chef des sinances de Flandres, il mourut le 28. decembre 1585, âgé de 52, ans avant d'avoir reçû l'ordre de la toison d'or qui lui étoit destiné.

Femme, MARIE-CHRISTINE d'Egmont, fille de Lamoral comte d'Egmont, prince C de Gavre, chevalier de la toison d'or, gouverneur d'Artois & de conte la Flandres & de Sabine princesse palatine, sœur de Frederic III. electeur palatin, fut marice par contrat du 22. octobre 1579. Elle se remaria 1°. avec Antoine-Guillaume de Lalain comte de Hoocstrate. dont elle eut un fils qui fut chevalier de la toison d'or & qui mourut sans enfans de l'heritiere de la maison de Barlaimont. 20. avec Charles prince de Mansfeldt, fils de Pierre-Brnest comte de Mansfeldt, & de Marquerite de Brederode, veuf de Diane de Cossé, fille de Charles de Cossé, comte de Brissac, Marêchal de France. Marie-Christine d'Egmont resta veuve de son troisième mary en 1595, elle sut chargée en 1599, de conduire en Espagne Marguerite d'autriche femme du roy Philippe III. Ce prince l'honora d'une grandesse d'Espagne avec la faculté de pouvoir nommer a cette dignité lequel elle voudroit des deux fils qu'elle avoit, ou le comte de Henin, ou le comte d'Hoocstrate; comme le roi Henry IV. avoit D érigé la terre de Houllefort en duché en saveur d'Alexandre de Bournonville son fils, l'intention de Marie-Christine d'Egmont étoit de faire déclarer & passer la grandesse en saveur du comte d'Hoocstrate lequel mourut sans enfans, elle deceda depuis sans déclater ni nommer à la grandesse, & les guerres étant survenues pendant le tems de sa mort la maison de Bournonville ne pût pour lors faire reconnoître cette grace. L'an1600, le roy Henry IV. érigea en la faveur la baronnie de Houllefort en Boulonois, en duché pour Alexandre de Bournonville son fils, à la recommandation de la reine Louise de Lorraine veuve du roy Henry III. laquelle étoit sa cousine germaine; elle achera en 1607. les terres de Pernes, de Conteville, de Huplande, de Haverskerque & de Bournonville, des seigneurs de Lamet, à qui elles étoient tombées, & le même roy transporta en 1608, sur la terre de Bournonville le titre de duché, y unissant la baronnie de Houlsefort. Voyez les pieces rapporeces

ALEXANDRE de Bournonville I. du nom, duc de Bournonville, qui suit.

Henin fous une tombe qu'elle avoit fait faire pour son premier mary.

#### XVIL

ey-devant page 806. Elle mourut en 1622 à Bruxelles & fut enterrée dans la grande églife de

LEXANDRE de Bournonville I. du nom duc de Bournonville comte de Henin, vicomte & baron de Barlin & de Houllefort, seigneur de Capres, de Ranchicourt de Divion, du Mesnil, de Furnes, de Bondu, de Wasqueshal, de Tamise, de Bughetout, de Basserode, de S. Amand, de S. Giles, de Besle & de Suevich, chevalier de la toison d'or, nâquit à Bruxelles le 14. septembre 1585. & sur menin de l'infante d'Espagne Itabelle-Claite-Lugenie d'Autriche, souveraine de Brabant & de Flandres. Il voyagea entuite en italie Tome, V.

& s'arrêta l'an 1602, à la cour de Florence, puis à celle de Vienne en 1606, étant de retour en Flandres l'archiduc Albert gouverneur des pays bas le fit gentilhomme de la chambre & A le députa de sa part en qualité d'ambassadeur à la cour de France l'an 1612, quelques difficultex turvenues pour le ceremonial l'empêcherent d'y avoir audience. Il avoir commencé de fervir en 1607. & avoit eu une compagnie de 300. Walons qu'il quitta depuis pour une des cinq vieilles compagnies de la creation de l'empereur Charles V. il eut encore en 1614une compagnie de 100. lances & en 1619. un regiment de 3000. Walons à la tête desquels il alla en Bohême tuivi d'un autre pareil regiment & de 1000, chevaux qu'il conduilit au service de l'empereur. A son arrivée il délivra le Comte de Buquoy qui étoit trés pressé dans Budweitz, se trouva ensuite au siege de Gratz, en la même année allant reconnoître la ville de Pisca il perdit un œil d'un coup de mousquet, les Walons qu'il commandoit en furent si irritez qu'ils assaillirent brusquement la place, l'emporterent d'assaut & y passerent tout au fil de l'épée; l'année suivante il marcha au secours de Gonçalez de Cordoue general de l'armée Flamande contre le bâtard de Mansfeldt, le signala à la bataille de Fleurus en 1623. au siege de Breda, au secours de Bosseduc & en plusieurs autres occasions jusqu'en 1631. qu'il fut pourvû du gouvernement de Lille & de la Flandres Walone. L'archiduc l'avoit envoyé en 1627. son ambassadeur à Vienne, & en 1630. auprés du roy Louis XIII. & R l'avoit fait colonel du plus ancien regiment Walon. Aprés la mort de l'infante l'abelle-Claire-Eugenie il sut obligé de se retirer en France, s'alla établit à Lyon l'an 1634. & y mourut âgé de 70. ans le 22. mars 1656. Il avoit fait de grands biens au couvent des Minimes de Bruxelles, de même qu'à l'hôpital de Tamise en Flandres qu'il avoit fait bâtir en 1620, avec un couvent de religieuses hospitalieres de l'ordre de S. Dominique, pour le déservir.

Femme, ANNE de Melun, fille de pierre de Melun, prince d'Epinoy, marquis de Richebourg, & d'Hypolise de Montmorency-Bours, fut mariée le 5. septembre 1611. & mou-

rut le 18. octobre 1668. Voyez cy-devant page 232.

1. FERDINAND de Bournonville, se tua a Bruxelle en 1622. étant tombé d'un balcon à l'âge de 7, ans, & fut enterré à Henin.

2. ALEXANDRE-HYPOLITE-BALTAZAR de Bournonville, duc & prince de

Bournonville, qui luit.

3. Ambroise-François Duc de Bournonville, pair de France, seigneur de Fampoux & de Rœux en Artois, de la Motte-Tilly au diocese de Sens, &c. s'attacha au service de France, combattit en piemont en qualité de capitaine de cavalerie & se trouva en 1642, au combat de Honnecourt en Flandres. Il fut successivement marêchal de bataille, colonel d'infanterie & marêchal de camp. Le roi Louis XIV. étigea en la faveur le duché de Bournonville en Pairie par lettres du mois de septembre 1652, qui ne furent point enregistrées (elles ont été rapportées cy-devant p. 806.) & au sacre de ce prince le 7. juin 1654. il representa le comte de Champagne, il fut ensuite pourvû de la charge de chevalier d'honneur de la reine Marie-Therete d'Autriche & du gouvernement de Paris en 1660. la mort du Cardinal de Mazarin & la disgrace de M. Fouquet arrivées l'année suivante l'obligerent de quitter la cour & de renoncer à ses emplois. Il embrassa l'état ecclessastique, fut fait prêtre après la mort de sa femme & moutut en son château de la Motte-Tilly prés de Nogent sur Seine le 12. de decembre 1693. il sut enterré au D prieuré des filles de S. Benoît de cette ville, où il s'étoit retiré aprés la mort de la femme, & dont il avoit été le restaurateur, son corps sut inhumé dans l'église, ses entrailles dans le cloître, & son cœur dans le chœur des religieuses.

Femme, LUCRECE-FRANÇOISE de la Vieuville, fille & heritière de Charles duc de la Vieuville, baron de Rugles, chevalier des ordres du roy, premier capitaine de ses gardes du corps, grand Fauconier de France, surintendant des sinances, & de Marie Bouhier de Sainte Genevieve, sut mariée le 29. avril 1655. & mourut le 22. janvier

MARIE-FRANÇOISE de Bournonville, dame du palais de la reine, née en 1656. épousa le 13. aoust 1671. Anne Jules de Noailles, duc de Noailles, Pair & maréchal de France, chevalier des ordres du roy, gouverneur de Roussillon, viceroy de Catalo- E gne, capitaine de la premiere compagnie des gardes du corps, fils ainé d'Anne duc de Noailles, Pair de France, chevalier des ordres du roy, & de Louise Boyer dame d'atour de la reine Anne d'Autriche. Voyez tome IV. de cette histoire p 792.

4. JACQUES de Bournonville, vicomte de Barlin, mourut l'an 1644. âgé de 17. ans, &

fut enterréen l'églile S. Eustache à Paris.

5. WOLFANG-GUILLAUME de Bournonville, vicomte & Baron de Barlin, &c. prit le titre de duc de Bournonville son frere Alexandre, accompagna dés l'an 1647. dans ses expeditions d'Allemagne, étant capitaine d'infanterie dans son regiment. Il commanda ensuite un regiment de 1200, hommes d'infanterie Allemande, à

la tête duquel il setrouva à la prise de Mouzon en 1650. & à la baraille de Rethel où il sut fait prisonnier. En 1652, il passa en France, combattir pour le prince de Condé prés Paris, & sut blessé ensuite dans le sossé de la ville de sainte Menehoud que l'on attaquoit. Il se trouva encore au siege de Rocroy & à celui d'Arras en 1654. & tenta en 1656, de se jetter dans Valenciennes que son frere désendoit pour le roy d'Espagne. Il se distingua au secours de cette place de même qu'au siege de Dunquerke en mil six cens cinquanthuit où il désendit avec beaucoup de valeur la contre-escarpe, sut fait prisonnier à la désaite du prince de Ligne prés Comines, & n'obtint sa liberté qu'à la paix des Pyrennées. Dans la suite il sut créé general de bataille, commanda dans la ville de Mons en l'absence du duc d'Arschot qui en étoit gouverneur, puis sut pourvu du gouvernement de Valenciennes, & ensuite de celui de Bruxelles l'an 1675. Il mourut dans son château de Sars prés de Mons, le 22 septembre 1682. & sur enterté à Sars avec sa semme Il avoit épousé en 1659. Marie-Bonne de Harchies, dame & heritierede cette Maison, & des terres de Sars & de Fleigny, de laquelle il n'eut point d'ensans' qui mourut le 21. octobre 1688.

6. PHILIPPE-DOMINIQUE-VICTOR de Bournonville, se fit Carme déchaussé; ce fut à sa consideration que le Duc & prince de Bournonville son frere fit de grands biens aux religieux de cet ordre établis à Mons.

7. JEAN-FRANCOIS-BENJAMIN de Bournonville dont la posterité suit ey-aprés 6. IV.

8. ISABELLE-MARIE de Boumonville.

 $\mathbf{B}$ 

9. CHRETIENNE de Bournonville, dame du palais de l'infante Isabelle.

10. Anne-Eugenie de Bournonville, religieuse Carmelite à Anvers aprés avoir été chanoinesse à Mons.

11. ERNESTINE de Bournonville, dame chanoinesse à Maubeuge, puis chanoinesse reguliere de S. Augustin au couvent de Barlaymont à Bruxelles.

#### XVIII.

LEXANDRE-HYPPOLITE-BALTAZAR de Bournonville, duc & prince de Bournonville, comte de Henin, baron de Caumont, seigneur de Ranchicourt, de Divion, de Mesnil, de Furnes, de Bondu, de Wasqueshal, de Tamile, &c. maréchal general des armées de l'empereur, puis de celles du roy d'Espagne, viceroy de Catalogne & de Navarre, chevalier de la toison d'or, sut élevé dés sa premiere jeunesse à Bruxelles en qualité de menin de l'infante l'abelle, qui le pourvut en 1626. d'une Compagnie d'infanterie, & en 1633. son pere l'envoya à Paris pour y apprendre ses exercices, d'où il passa en 1637. à la cour de Savoye. L'année suivante il sut sait capitaine de cavalerie dans le regiment du comte d'Ostfrise-Ritberg, avec lequel il passa en Allemagne & se trouva en diverses occafions, comme à la prife de Creutznac en 1640. & à celle de Dorftein en 1641. Il eut la même année un regiment d'infanterie Allemande, & en 1643, le gouvernement de Ham capitale C du comté de la Marck; il y maintint les Recollets dans leur couvent, malgré les oppositions des habitans qui étoient heretiques. Pendant qu'il fortifioit cette place de maniere à ôter aux Hessiens & aux Suedois du general Konismark l'envie de l'y venir attaquer, il sut sait en 1644. gouverneur de Meppen place forte de l'évéché de Munster, & après la Campagne il retourna à son premier poste de Ham. L'année suivanteil se signala à la seconde journée de Nordlingue, il y sir les fonctions de general de bataille, & y commandoit les troupes du cercle de Westphalie; il y reçut deux coups dans ses armes, & prit quesques drapeaux sur les ennemis: le commandement des débris de cette armée lui resta, le maréchal comte de Gelen & le duc de Holftein general de la cavallerie ayant été pris dans le combat.Pcu aprés il reçut encore deux coups dans les armes en allant reconnoître la place de Wimphen. Revenu dans son gouvernement de Ham, il donna tous ses soins les années 1646. & 1647. à conserver les places de la Frile orientale contre les entreprises du comte de Konismarck, auquel il sit lever les sieges de Meppen & de Paderborn en 1648. La même année il secourut deux fois le general Lamboy, à Neus, & à Rhenen prés de Munster; il en fut récompenté par la E patente de general de bataille dont il avoit fait les fonctions l'année précedente dans les cercles de Westphalie. En 1649. l'empereur Ferdinand III. le fit gentilhomme de sa chambre, & le roy d'Espagne donna ordre de le rétablir dans les biens de sa maison, que la chambre des finances de Flandres avoit confiquez sur le duc de Bournonville son pere lorsqu'il seretira des pays-bas. Après la paix de Munster, il retourna chez lui où il leva un regiment d'infanterie Allemande, dont il donna le commandement au vicomte de Barlin son frere, qui servit au siege de Mouzon & ailleurs. En 1650, il entra en France avec le duc de Wirtemberg pour appuyer le prince de condé, dans l'armée duquel il eut le commandement de l'artillerie & de l'infanterie d'Elpagne; il le trouva ensure en diverses occasions, aux sieges de Rethel & de

## 740 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

Rocroy, où il reçue une violente contusion, & eut son chapeau percé d'une balle de mousquêt qui lui effleura l'oreille. Il courut de grands risques au siege d'Arras en 1654. & sorsque les Françoiseurent forcé les lignes, il tut le dernier qui fortit de la tranchée & se retira en bon ordre à Cambray. L'année tuivante il destendit la ville de Condé pendant quatre mois, & ne erendit cette place que par ordre de l'Archiduc Leopold. Il soutint le siege de Valenciennes A trente-un jours, & donna le temps à Dom Juan d'Autriche & au prince de Condé de le venir «légager Le roy d'Elpagne le créa prince de Bournonville, & attacha ce titre à la terre de Bughenhout en Brabant par lettres données à Madrid le 12. juillet 1658, rapportées par Chry-Ain, p. 171. & fuiv. Il servit depuis en qualité de gouverneur general d'Artois. Et Charles II. royd'Espague le qualifie eres cher & seal cousin dans les lettres patentes de gouverneur & caepitaine general du pays d'Artois du 21. may 1666. La paix des Pyrennées donna lieu au prince de Bournonville de passer en France en 1660, où le roy lui accorda les honneurs du Louvre conjointement avec son frere cadet qui en jouissoit depuis quelques années. La guerre recommença en 1667. & l'obligea de réfider dans son gouvernement ou aux environs de l'Artois, d'ou il enleva plusieurs convois à l'armée de France. Il sut appellé à Bruxelles en 1672. pour les nouvelles fortifications que l'on y fit, & il eut le commandement des troupes qui y étoient; peu aprés il eut ordre de passer en Allemagne au secours de l'empereur, & il y sut créé marêchal general de l'armée de l'empire, dont il fit les fonctions du côté de Paderborn avec l'électeur de Brandebourg, il les continual an 1673, en Allemagne sous les ordres du comte de Montecueulli, generalissime de l'armée, & en son absence, il contribua beaucoup par sa conduite à la prise de Bonne dont il avoit conseillé le siège. La même année il tut tait gentilhomme de la chambre de l'enspereur Leopold & nommé chevalier de la Toison d'or, dont il ne reçut le collier qu'en 1675, des mains du comte de Montecuculli : en 1674, il empêcha les Francois de faire le siege de Limbourg, puis étant rapellé dans le Palatinat, il ramassa les débris de l'armée imperiale que le marêchal de Turenne avoit détaite à Sintzeim, & ayant passé le Rhin sur le pont de Strasbourg, il se trouva aux combats de Ladembourg, d'Ensheim, & à celui de Turckeim prés Colmar, qui se donna le 8. Janvier 1675. L'année suivante le roy d'Espagne le fit passeren Catalogne pour y servir en qualité de mestre de camp general & de conteiller du confeil suprême de la guerre. La revolution arrivée en Sicile, obligea le roy d'Espagne d'envoyer le duc & prince de Bournonville en ce royaume pour ycommander son armée, il y arriva en mil six cent septante-sept & d'abord il surprit la sorteresse de la Mole, & s'empara d'autres postes voisins de Messine, ce qui obligea peu aprés cette capitale à rentrer sous l'obéissance de son souverain: il eut ensuite la vice-royauté de Catalogne, jointe à la charge de capitaine general des troupes dans cette province; enfin il fut nommé viceroy & capitaine general de Navarre, & mourut à Pampelune le 20. aoust 1690. Son cœur fut inhumé dans l'église des Carmes de la même ville, & son corps transportéà Bruxelles, où il fut enterré dans la sepulture des ducs & princes de Bournonville, qui est dans l'église des Carmes dechaussés. Il étoit trés habile dans les mathematiques, dans la connoissance des médailles & de l'histoire, & dans plusieurs autres sciences; le roy d'Espagne le qual fie fon tres-cher & feal coufin Jans les lettres patentes du 1. septembre 1689, par lesquelles il érige à sa priere la leigneurie de Sars en marquisar, en saveur de Wolfang de Bournonville,

baron de Captes, fils de François-Benjamin marquis de Bournonville.

Femme, JEANNE-ERNESTINE-FRANCOISE princesse d'Aremberg, troisième fille de Philippe-Charles prince d'Aremberg, duc d'Arschot, & de Claire-Isabelle de Barlaimont le seconde temme, sur mariée le 14. may 1656. mourut en couches le 10. octobre 1663. & sur enterrée dans la même sepulture des ducs & princes de Bournonville dans l'église des

Carmes dechaussés de Bruxelles.

1. ALEXANDRE-ERNEST-FRANÇOIS de Bournonville, mort le 25. novembre 1,658. âgé de six mois.

2. ALEXANDRE-CHARLES-FRANÇOIS de Bournonville, né le 2. avril 1659, mourut au mois de teptembre 1660.

3. ALEXANDRE-ALBERT-FRANCOIS-BARTHELEMY, prince de Bournon-ville, qui suit.

4. Anne-Marie-Françoise de Bournonville, née le 8. Fevrier 1657. épousa en 1672. E Philippe-Emmanuel-Ferdinand-François de Croy, Comte de Solre grand veneur hereditaire de Haynaut, heutenant general des armées du roy, chevalier de ses ordres, fils aîné de Philippe-Emmanuel-Antoine-Ambroise de Croy, comte de Solre, chevalier de la toison d'or, & d'Isabelle-Claire de Gand-Villain. Voyez ci-devant page 658.

y. Isabelle-Therese de Bournonville, née le 20. may 1660, fut d'abord chanoinesse à Mons, & époula en 1678. Philippe d'Ognies, comte de Coupignies, mestre de camp

d'un regiment Walon, chevalier de l'ordre de la toiton d'or-

6. MARIE-FRANÇOISE de Bournonville, nec le 20. septembre 1663. chanoinesse à Maubeuge

beuge, puis mariée à Claude Richardot comte de Gamerage leigneur de Gététhule dit le baron de Lambeke & le prince de Stienhyuse fils d'Alexandre Richardot & d'Albertine de Schetz-Ursel, il mourut à la fleur de son age sans posterité dernier mâle d'Albertine de Schetz-Utiel, il mourut a la neur de lon age lans politetite dernier mais de la famille (4) étant meltre de camp d'un regiment de dragons pour le service du la noblesse de Flanroy d'Espagne.

dres par le Rour

#### XIX.

LEXANDRE - ALBERT-FRANCOIS-BARTHELEMY, duc & prince de Bournonville, comte de Henin, marquis de Risbourg, vicomte & baron de Barlin, baron de Caumont, seigneur de Tamise, de S. Gilles, de Begles, d'Haravesne, de Lezin, du Bois-Bernard, de Hacheville, de Svewick, de S. Amand, de Basserode, de Di-B vion, de Ranchicourt, de Mesnil, de Noyelles, de Rouy, de Gouy, de Rebreuves, de Bondu, de Wasquesal & de Furnes, nâquit à Bruxelles le 16. avril 1662. fut envoyé en Prance à l'âge de 9, ans pour y être élevé auprés d'Ambroife, duc de Bournonville son oncle, fut fait guidon de la compagnie des Gendarmes de la garde en 1682, dont il devint ensuité sous lieutenant & marêchal de camp des armées du roy; il servit en 1683. aux sieges de Courtray, en 1688, à celui de Philisbourg en qualité de volontaire, en 1691, au siege de Mons, & ensuite au combat de Leuze, où il se distingua; en 1692, au siège de Namur & à la bataille de Steinquerke, & en 1693. à la bataille de Nerwinde, où il reçut deux coups de Mousquet, l'un qui lui perça le poignet, & l'autre qui lui passa au travers du corps & eut ton cheval tué lous lui. Le roy le qualifie trés-cher & bien amé coufin dans plusieurs lettres & commissions des 4. may 1692. 15. juin 170 1. 21. avril 1072. & 12. avril 1703. La guerre ayant recommencé en 170 1. il se trouva à toutes les campagnes jusqu'à sa mort : étant tombé malade à l'armée campée à Genap & Soignies, l'électeur de Baviere le pressa de se faire potter chez lui, mais ayant appris que l'armée faifoit un mouvement & qu'il y avoit apparence d'un combat, il voulut rejoindre malgre l'état où sa maladie l'avoit reduit; dés qu'il sut arrivé, il monta à cheval où il resta tout le jour & une patrie de la nuit à la tête de sa troupe, ce qui irrita si fort son mal, que l'on sut obligé de le reporter le tendemain à Bruxelles, où il mourut six jours aprés, le 3. septembre 1705. & y sut enterré dans l'église des Carmes déchaussés dans la sepulture des ducs & princes de Bournonville. Il avoit sait son testament olographe à Paris dés le 4. mai précedent, auquel il fit quelques changemens par ses codiciles des 20. 30. & 31- aoust suivant. Il avoit beaucoup de pieté & de religion, & étoit sçavant dans la connoissance des médailles & trés curieux des antiquitez.

Femme, CHARLOTTE-VICTOIRE d'Albert de Luynes, fille de Louis-Charles d'Albert, duc de Luynes, pair de France, chevalier des ordres du roy, & d'Anne de Rohan de Montbazon, la seconde femme, sut mariée le 29. aoust 1682. & mourut en couches le 22.

may 1701. Voyex tome IV. de cette histoire, page 268.

I. ALEXANDRE-Louis de Bournonville, né le 16. avril 1683. mourut le 8. mars 1684.

2. Anne-Charles de Bournonville, né le 1. decembre 1684. mourut le 21. decembre

3. PHILIPPE-ALEXANDRE duc & princede Bournonville, qui suit.

4. ANGELIQUE-VICTOIRE de Bournonville, née le 23. janvier 1686. épousa le 5. janvier 1706. Jean-Baptiste de Durfort, duc de Duras, lieutenant general des armées du roy & commandant en la haute & basse Guyenne, second fils de Jacques-Henry de Durfort, duc de Duras, marêchal de France, chevalier des ordres du roy, & de Margaerite-Felice de Levis-Ventadour. Voyez ci-devant , page 739.

5. PHILIBERTE-HERCULE de Bournonville, née le 15. novembre 1695. mourut au mois

d'aoust 1696.

6. DELPHINE-VICTOIRE de Bournonville, née le 23. decembre 1696. fut mariée le 141 mars 1720 à Victor- Alexandre, marquis de Mailly, colonel d'un regiment d'infanterie, fils puine de Rene marquis de Mailly, & d'Aone-Marie-Madelaine-Louise de Mailly.

#### X X.

HILIPPE-ALEXANDRE duc & prince de Bournonville, comte de Henin, vicomte & Baron de Barlin, marquis de Risbourg, baron de Caumont, seigneur de Tamife, de S. Amand, de Basserode, de S. Giles, &c. mestre de camp de cavalerie, nâquit le 10. Decembre 1697, est qualifie par le roy trés-cher & bien amé cousin dans sa commission de mestre de camp de cavalerie du 18. may 1715. & est mort le 5. janvier 1727. sans posterité.

Femme, CATERINE-CHARLOTTE-THERESE de Gramont. fille d'Antoine V. du nom, duc de Gramont, pair & marêchal de France, & de Marie-Christine de Noailles, # D 10 Tome V.

fut mariée le 27. mars 1719. & a épousé en secondes nôces le 26. mars 1727. Jacques-Louis de Rouvroy de S. Simon, duc de S. Simon, pair de France, fils de Louis, duc de S. Simon, pair de France, & de Genevieve-Françoise de Durfort-Lorges. Voyez tome IV, de cette histoire, page 618.

፠ዹፙዀ፟ዀ፟ቚዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀ

## 5. I V. MARQUIS DE BOURNONVILLE ET DE CAPRES



De Sable au lion d'argent armé, lampaffé & conronné d'or la queuë jourchée Opafite en fau-

## XVIII.

EAN - FRANCOIS-BENJAMIN de Bournonville, marquis de Bournonville & de Risbourg, baron de Capres, chevalier de l'ordre de S. Jacques, fils puiné d'ALE-B XANDRE 1. duc de Bournonville, & d'ANNE de Melun mentionnez ci-devant p. 838. servit d'abord en qualité de capitaine d'infanterie dans le regiment commandé par le vicomte de Barlin son frere, & se trouva en 1650, au siege de Mouzon & à la Bataille de Rethel, où il reçut deux blessures & sur sait prisonnier n'ayant encore que 16. ans. Il assista en 1653, au siege de Roeroy avec ses deux freres, & à celui d'Arras en 1654. il étoit alors capitaine de cuirassiers, & dans l'attaque des lignes il sit prisonnier un capitaine François. Aprés la mort de son pere il fut fait capitaine des anciennes compagnies d'hommes d'armes, il passa ensuite en Catalogne à la tête d'un regiment Walon, dont il étoit mestre de camp & sur depuis colonel d'un regiment d'infanterie haut Allemand en Flandres, & fait gouverneur de la ville de Lierre par lettres du roy d'Espagne du 34. avril 1681. & sergent general de bataille, ensuite gouverneur & grand bailly d'Oudenarde, & enfin lieutenant general des armées du roy d'Espagne, par lettres du 5. octobre 1695. il mourut le 16. avril 1718. à Namur, où il est enterré dans l'église des Carmes dechaussés.

1. Femme, DONA-MARIE de Perapertusa-Vila-de-Manii & Cruylles, fille aînée & C heritiere de N de Perapertusa, vicomte de Joch, d'une ancienne maison qui est une des neuf baronies de Caralogne. Elle sut mariée en Caralogne & mour ut l'an 1660.

Dom FRANCOIS-ANTOINE-GALDERIC-IGNACE de Bournonville marquis de la Roupit, qui suit.

II. Femme, MARIE-FER DINANDE de Noircarmes de Sainte Aldegonde, elle avoir été chanoinesse de Sainte Gertrude à Nivelles étoit fille de François-Lamoral comte de Noircarmes, & de Sainte Aldegonde & d'Agnes de Davre, dame de Miremont &c. heritiere de cette mailon. Maximilien comte de Noircarmes & de Sainte Aldegonde pere de François Lamoral, étoit chevalierde la Toison d'or, chef des finances du roi d'Espagne aux pays bas, gouverneur general du pais & comté d'Artois, Marie Ferdinande mourut à Oudenarde où est enterréedans l'église des Recolets.

A

B

E

QU.

E. WOLFANG de Bournonville, marquis de Bournonville & de Sars, rapporté sy-

2. MICHEL-JOSEPH de Bournonville, duc de Bournonville, baron de Capres, chevalier de l'ordre de la Toison d'or, gentilhomme de la chambre en exercice de S. M. Cath. Philippe V. capitaine general de ses armées, capitaine de la Compagnie Flamande des gardes du corps. Il a commencé a servir en Flandres en qualité de capitaine de cavalerie, puis sur sait colonel d'infanterie & brigadier des armées en 1701. & inspecteur general de l'infanterie. En 1704, il fut fait marêchal de camp, & capitaine de la compagnie des gardes royales des hallebardiers en Flandres, le 31. octobre 1706. il fut fait lieutenant general des armées, & y a servi en cette qualité avec distinction dans les fonctions qu'il y a cues; en 1709. le roy le créa chevalier de l'ordre de la Toison d'or, dont il reçut le colier des mains de l'electeur de Baviere à Compiegne par procuration de S. M. Cath. L'année 1710. il passa en Espagne, où il a continué a servir & fait les campagnes avec distinction en qualité de lieutenant general, en 1712. il sur nommé gouverneur de Gironne, & commandant des Vigueries de ce district & de Campredon, en 1715, au mois d'octobre il sut créé grand-d'Espagne de la premiere classe avec la dénomination de duc de Bournonville, en 1718. il suc fait commandant general de la vieille Castille, puis sait capitaine de la compagnie Flamande des gardes du corps, dont il presta terment entre les mains du roy, le 16. juin 1720, il sut nommé gentilhomme de la chambre en 1722, ayant merité l'honneur de la consiance de S. M. Cath. par son zele & par ses services dans plusieurs commissions importantes dont il l'a chargé. Depuis . S. M. Cath. l'envoya son ambassadeur extraordinaire & plenipotentiaire auprés de l'empereur au mois d'aoust 1726. & il sut nommé en 1727, le premier des trois plenipotentiaires du roy d'Espagne au congrès de Soissons, & fait capitaine general de les armées au mois de mars 1729.

3. CLAUDE de Bournonville dit le chevalier de Bournonville, colonel d'un regiment d'infanterie Walonne & brigadier des armées du roy d'Espagne, lequel en consideration de ses services l'avoit nommé marêchal de camp de ses armées, mais il mourut avant de prendre possession de cette charge à Messine le 6. juillet 1719.

4. MARIE-BONNE de Bournonville, n'est point mariée & vit en 1730.

### XIX.

OM FRANCOIS-ANTOINE-GALDERIC-IGNACE de Bournonville, marquis de la Roupit, baron de Robollet, vicomte de Joch, seigneur de Perelles, De Bertrand, de Ville de Magne, de Cruylles & de Perapertula, gentilhomme de la chambre des rois d'Espagne Charles II. & Philippe V. chevalier de l'ordre de S. Jacques, nâquit le 26. juin 1660. sit sa premiere campagne dans la cavalerie de Catalogne, sur ensuite capitaine de cavalerie en Sicile, & capitaine des gardes cuirassiers du duc de Bournonville son oncle viceroy de Catalogne.

Femme, DONA-EMMANUELLE de Eril, Baronne d'Orcau.

1. Dom FRANCOIS-SAVADOR de Bournonville, vicomte de Joch, qui fuit.

2. Dom Joseph de Bournonville, colonel de cavalerie au service de S. M. Cath. actuellement vivant.

3. Dom Salvador de Bournonville, colonel de cavalerie au service du roy d'Espagne, exempt de la compagnie Flamande de ses gardes du corps en 1730.

4. Dom Ignace de Bournonville, mourut en 1726. étant colonel de cavalerie, & aussi exempt de la compagnie Flamande des gardes du corps de S. M. Cath.

5. MARIE-IGNACE de Bournonville, mariée à N. comte de Robles, marquis de Villanant, mourut en 1705.

6. & 7. EULALIE & ANNE de Bournonville & Eril.

#### XX.

Dom FRANCOIS-SALVADOR de Bournonville, vicomte de Joch, baron d'Orcau, marquis de la Roupit, seigneur des terres & seigneuries que possedoit seu son pero comme il est dit cy-dessus.

Femme, Dona MARIE-MARTINE Funes de Villapande-Arino-Sans de Latras, fille de N. comte de Atares & de Villar.

HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL

5 V.

# DE BOURNONVILLE ET DE SARS



De fable an lion d'argent armé, lampassé & conronné d'or la quené jourchée & pasée en santoir.

## XIX.

(a) Le Roux theatre de la nobielle de Flandres 2. 162.

OLFANG de Bournonville, marquis de Bournonville & de Sars en Hainaut par érection de Charles II. roy d'Espagne du 1. septembre 1689. (a) étoit fils ainé de JEAN-FRANCOIS-BENJAMIN de Bournonville, marquis de Bournonville & de Risbourg, baron de Capres, & de MARIE-FERDINANDE de Noirearmes de Sainte Aldegonde sa seconde temme mentionnez cy-devant p. 843. il su fait le 1. Septembre 1691, capitaine de cavalerie du regiment de cuitassiers Espagnols, colonel d'un regiment d'infanterie l'an 1702, puis brigadier en 1708. & sait capitaine de la compagnie des chevaux gris des gardes d'Espagne aux Pays bas, à la tête de laquelle il passa en Espagne, où quelques tems après elle sut reformée, il passa quelques années après dans ses terres en Flandres qui étoient de la domination de l'empereur, sepuis il entra au service de sa Majesté Imperialle lequel sui donna un regiment d'infanterie en 1718, il sut pourvû le 1. juillet 1725, seu gouvernement de Tenremonde & de sa dépendance, sait general de bataille des armées de l'empereur & en 1728, stadthouder des province & duché de Limbourg & pays d'outre-Meuse.

I. Femme, CATERINE comtesse de Haudion, sille de Nicolas comte de Haudion, C & d'Anne de Cotrelle, sut mariée l'an 1694, dont sont nez plusieurs enfans morts & JEAN-JOSEPH de Bournonville, capitaine de dragons au service de l'empereur est né à Sars l'an 1701.

Il. Femme, ANGELIQUE-HONORINE Schets, dite d'Ursel, fille de François Schets, comte d'Ursel, d'Hobokes & du S. Empire, general de bataille des armées de Charles II. roy d'Espagne, & d'Honorine-Dorothée de Hotnes-Bassignies & sœur de Conrard-Albert-Charles créé duc d'Hobokes & d'Ursel par lettres du 24, avril 1717, sut mariée en 1708.

1. N. de Bournonville, mort âgé de deux mois,

2. FRANÇOIS-JOSEPH de Bournonville, néà Cambray le 15. fevrier 1710.

3. MAXIMILIEN-CASIMIR de Bournonville, né à Compiegne le 4. octobre 1713.

4. WOLFANG-JOSEPH de Bournonville, néà Mons le 30. novembre 1713.

5. Anne-Albertine de Bournonville, née à Cambray le premier janviet 1712 chanolnesse à Mons.

6. Anne-Marie-Charlote de Bournonville, née à Mons le 6. juin 1717. est chanoinesse à Mons.

7. MARIE-LIDIE de Bournonville, née à Mons le 10. juillet 1720,

S. VI.

## HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

Femme, JEANNE de Linieres.

CHARLOTTE de Bournonville épousa Antoine d'Ailly, seigneur de Varennes, de A Florenville de Fouilloy, de Moyneaux & de Lessain dans le Cambress, petit sils de Raonl d'Ailly, vidame d'Amiens, baron de Pecquigny, frere de Jacqueline d'Ailly, semme de Jean de Bourgogne, comte d'Estampes. Antoine d'Ailly mouture le 10. novembre 1509. & Charlotte de Bournonville le 13. septembre 1534. suivant leur épitaphe qui est sur leur sepulture dans l'église du village de Lesdain en Cambress; elle avoit tenu sur les sonts de baptême avec Marie de de Luxembourg comtesse de Vendôme, Madelene de Bourbon née à la Fere le 3. sevrier 1520. sille de Charles de Bourbon duc de Vendôme, & de Françoise d'Alençon; par cette alliance, tous les biens de cette branche de Bourbonville passernt dans la maison d'Ailly.

# 海岸地域的海岸地域的海岸地域的海岸地域的海岸地域的海岸地域的

y. VII.

# DE CHATEAUBRIÇON.



De fable au lien d'argent armé, lampassé & conronné d'or la queue fourchéo & passée en fautoir.

X I.

NDRE ou ANDRIEU de Bournonville, cinquiéme fils de JEAN de Bournonville II. du nom, & de MAHAUD de Fiennes, mentionnés cy-devant, page 827. fut seigneur de Châteaubriçon aprés la mort de Renaud de Bournonville son frere, par la donation que lui en sit l'an 1364. Robert de Fiennes son oncle, connêtable de France; il se distingua à la guerre en 1369. & le roy Charles V. lui consia l'an 1371. le commandement des troupes qu'il envoyoit au secours du duc de Berry son frere; le seigneur de Châteaubriçon avoit alors avec lui cinq chevaliers & 34. Écuyers, suivant le compte de Jean le Mercier, trésorier des guerres. Il n'étoit encore qu'écuyer en 1369. & avoit neus autres écuyers en sa compagnie, suivant une monstre du 24. juillet de la même année. Il mourut laissant deux fils.

2. ENGUERAAND de Bournonville, surnommé Gamet, seigneur de Châteaubriçon, de Mourier en Artois & de Fretemeule, contribua beaucoup l'an 1414. à la prise de Neuville sur la Meuse, par Waleran de Luxembourg comte de S. Paul, & se se trouva l'année suivante à la bâtaille d'Azincourt, où il entreprit aves D dix-seps cavaliers de son âge de faire tomber de dessus la tête du roy d'Angleterre la couronne que ce prince pertoit sur son casque, elle sut rompue d'un coup qu'il donna sur la tête du roy, mais Enguerrand sut sué sur le champ par les gardes de ce prince avec son frere bâtard, nommé Enguerrand comme lui.

2. JEAN, dit Hanart, de Bournonville, leigneur de Châteaubriçon, qui suit.

#### XII.

TEAN de Bournonville, surnommé Hanart, succeda aux biens de sa branche par la mort d'Enguerrand de Bournonville son frere aîné, acheta par contrat du 4. juin 1439. de Tassart de Conteville, un fiel situé à Cressy, & sit son testament le 14. octobre 1456.

Femme, JEANNE de l'Estang, testa le 14. octobre 1466.

1. PIERRE de Bournonville, leigneur de Chasteaubricon, qui suit.

2. JEAN de Bournonville, seigneur de Fretemeule, vivoit en 1496. & laissa un bâtard nommé Antoine, lequel sur pere aussi de deux bâtardes.

3. PERRETTE de Bournonville, mentionnée dans un acte du 25. avril 1457. sur mariée dans la maison de Relly.

4. NICOLE de Bournonville, est nommée dans l'acte du 25. avril 1487.

5. MARTE de Bournonville, femme de Jacques le Canu, seigneur de Blaitel en Boulonois, du consentement duquel & d'Antoine le Canu leur fils aîné, elle transigea avec Pierre de Bournonville son frere aîné le 25. février 1467.

#### XIII.

PIERRE de Bournonville, seigneur de Mourier, de Fretemeule, de Grambus, de Chasteaubriçon, &c. acquit par contrat du 26. octobre 1476. un sies és noble senement situé à Dompierre, tenu de Jacques seigneur de Rambures. Il prit possession des seigneuries de Grambus & de Fretemeule par actes des 28. & 29. avril 1479. assista l'an 1480, au traité de mariage de Jeanne de Bournonville sa fille avec Pierre du Bois de Fiennes, ausquels il ceda en avancement d'hoirie sa terre de Mourier par acte du 20. avril 1484. Il étoit mort le 26. juin 1489, suivant un accord passe entre Jeanne & Adrienne de Bournonville ses filles.

Femme, GUYOTE de Henancourt, fille de Jean seigneur de Henancourt, &

d'Isabelle de Beauvoir.

1. JEANNE de Bournonville, dame de Mourrier & de Chasteaubriçon, épousar par contrat du quatre juin 1480. Pierre du Bois de Fiennes, chevalier, seigneur

de Boyessles, de Bouvignies & de Regnauville.

2. Adrienne de Bournonville, dame de Fretemeule & de Grambus par partages faits avec la sœur & son beaufrere les 26. & 27. juin 1496. Une quittance qu'elle donna au seigneur de Boyessles son beaufrere le premier juillet 1497. apprend, qu'elle étoit alors siancée avec Philippe de Musent, seigneur de Bazentin.

3. N. de Bournonville, chartreuse, est mentionnée dans le testament de sa mere, qui lui laissa la part qu'elle pouvoit avoir dans un sief qu'elle avoit acquis avec son mari.



Ά

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

6. VIII.

# SEIGNEURS DU CHASTEAU DE BRETECHE

X 1.

AUDOUIN de Bournonville, sixième fils de JEAN II. du nom, seigneur de Bournonville, & de MAHAUD de Fiennes, mensionnés cy-devant page 827. se B distingua à la guerre sous le duc de Bourgogne és années 1366. 1369. & 1383. Il fut pere de

1. LIONNEL de Bournonville, seigneur du Chasteau de Breteche, qui suit.
2. Guillaume de Bournonville, seigneur de Wyeres en Boulonois, étoit un des huit écuyers de la compagnie de Colart, seigneur de Disque, chevalier bachelier, qui sit montre à Boulogne le 16. sévrier 1409. & l'un des neus écuyers de celle de Jean des Marquais, reçuë en la même ville le seize mats suivant. (Bibliot. du roy, recueil de M. de Gaignieres.) Il vivoit en 1427.

3. VALBRAN de Bournonville, dont il sera parlé après son frere aîné.

#### XIL

IONNEL de Bournonville, seigneur du Chasteau de Breteche, &c. capitaine de cent hommes d'armes & de deux cent douze chevaux-legers pour le tervice du duc de Bourgogne, désendit en 1419. la ville de Gisors contre le roy d'Angleterre Henry V. & ne la rendit que faute de vivres aprés trois semaines de reustance. Il sut en 1421, un des cinq braves qui combattirent avec Jean de Luxembourg contre pareil nombre d'Anglois devant S. Riquier. En 1426, il sut gouverneur de la ville & du château de Creil, & depuis de la ville de Gisors; il commanda aussi un corps de l'armée du duc de Bourgogne en Hollande, & sut tué en 1430, en désendant son chasteau de Breteche contre les Anglois.

Femme, JEANNE de Villiers, sœur de Jean de Villiers, seigneur de l'Isle-Adam, maréchal de France, chevalier de la toison d'or lors de sa premiere institution, & sille de Pierre de Villiers II. du nom, seigneur de l'Isle-Adam & de Valmondois, cham-

bellan du roy, & de Jeanne de Chastilton.

# XII.

ALERAN de Bournonville, porta les armes & fut blessé dangereusement l'an 1425, au siege de Moyennes en Champagne. Jean de Luxembourg lui donna ensuite le gouvernement de Beaumont en Argonne, & le sit un de ses heritiers en 1430. Il étoit encore un des premiers capitaines des armées du duc de Bourgogne en 1474. & 1475. Le nom de sa femme est ignoré, mais il y a apparence que c'est de lui que descendirent les seigneurs de Bournouville en Champagne, y ayant une terre dans cette province qui potte ce nom, & qui est entrée dans Vaudetar de Persan, dont queiques-uns ont porté le titre de seigneurs de Bournonville.

SIX.

C

6 IX.

# BARONS DE ITFORT

III

RAOUL de Bournonville, baron de Itfort, conseiller & chambellan de Godefroy Plantegeness roy d'Angleterre, étoit fils puisné de GERARD de Bournonville & de WALPURGE dame de Sclis, mentionnés cy-devant page 824. Geoffroy Plantegeness, comte d'Anjou, roi d'Angleterre par Mahaud sa femme, lui fit don de la baronnie de Itfort, & il mourut l'an 1140. dans une bataille contre Etienne comte de Blois, qui se prétendoit roi d'Angleterre.

Femme, CECILE de Glocestre, fille de Robers comte de Glocestre, fils naturel

d'Henry I. roi d'Angleterre.

1. HENRY de Bournonville, baron de Itfore, qui suit.

2. RAOUL de Bournonville.

3. GUILLAUME de Bournonville.

IV.

ENRY de Bournonville, baron de Itfort, naquit en Angleterre où il succeda aux biens de son pere. Il sut envoyé deux sois en ambassade vers le roi Louis VII. & reçut une blessure dangereuse à la bataille où son pere perdit la vie. Il mourtut l'an 1155. & sut inhumé à Kent.

I. Femme, MAHAUD de Salisbury, fille de Guillamme comte de Salisbury.

II. Femme, LEONORE de Burgreft.

HENRY de Bournonville II. du nom, baron de Itsort, qui suit.

V.

ENRY de Bournonville II. du nom, baron de Itfort, se voyant sans ensans, si fit venir en Angleterre Robert de Bournonville son cousin, sils puissé d'Enstanche sire de Bournonville, il l'adopta & l'institua heritier de tous ses biens, comme el a été dis cy-devant, page 825.



# 类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类类

5. X.

# SEIGNEURS

# DE LA HAYE, BATARDS DE BOURNONVILLE.



De Bournonville brifé d'une barre de gueules brochance sur le cont.

#### XVI.

TEAN, bâtard de Bournonville, écuyer, seigneur de la Haye, sils naturel de Jean de Bournonville, chevalier, baron de Baingthun, seigneur d'Ouvringhen, mentionné cydevant page 835. Son pere lui sit don, du conseniement de Jean de Hodicq, seigneur de Bourneville, le 24. mars 1571. de plusieurs immeubles; & par son testament du 17. janvier 1577. il lui legna & à Antoine bâtard de Bournonville son autre sils naturel, le quint de ses biens. Consultez pour cette branche le Nobiliaire de Picardie, imprimé en 1717. sur les preuves saites devant MM. Bignon & Bernage successivement intendans de Picardie.

Femme, JEANNE le Magnier, fille de Vallerand le Magnier, & de Minry Louette, sur mariée par contrat du 9. septembre 1577. & étoit remariée le 4. novembre 1608. à Jean de Neusville, lors du mariage de son fils.

JEAN de Bournonville II. du nom, seigneur de la Haye, qui suir.

#### XVIL

TEAN de Bournonville II. du nom, écuyer seigneur de la Haye, sit son testament le 5. octobre 1637, par lequel il sit son heritier universel François de Bournonville son sils aîné, à la charge d'un quint pour ses cinq ensans puinés, & nomma pour exécuteurs Jean de Mineville & Jean Heuzé.

Femme, FRANCOISE Heuzé, fille de Pierre Heuzé, écuyer seigneur de Montigny, & de Jeanne le Bon, sur mariée par contrat du 4. novembre 1608. & testa le 9. decembre 1637.

FRANCOIS de Bournonville, seigneur de la Haye, qui suit.
 JACQUES de Bournonville, nommé dans le testament de sa mere qui sui sit des legs.

D

### DUCHEZ NON PAIRIES, BOURNONVILLE, 852

3. 4. 5. & 6. CLAUDE, JEANNE, MARIE & LOUISE de Bournonville, nommées avec leur frere dans le testament de leur mere du 9. decembre 1637. la A premiere étoit mariée en 1642. à Marand Cucheval, cavalier dans la compagnie du comte de Lannoy.

#### X V I I I.

RANCOIS de Bournonville, écuyer seigneur de la Have, étoit enseigne au regiment de Villequier le 3. octobre 1637. lors du testament de ton perc. Femme MADELENE Heuzé, fille de Jean Heuzé, procureur en la ténéchaussée du Boulonnois, & de Roberte Ciellet, fut mariée par contrat du 12 novembre 1642. 1. JEAN de Bournonville III. du nom, teigneur de la Haye, qui suit.

2. Pierre de Bournonville, present avec ses sœuts en 1674, au contrat de ma-

riage de leur trere ainé.

3. & 4. MADELENE & DENISE de Bournonville, présentes en 1674 au contrat de mariage de leur frere ainé.

#### XIX.

EAN de Bournonville III. du nom, écuyer seigneur de la Have, étoit âgé de 60. ans lorsqu'il sut maintenu dans sa noblesse avec son sils, par jugement de M. Bignon, Intendant en Picardie, le 8. janvier 1701.

1. Femme MARGUERITE Lamirand, fille d'Antoine Lamirand, avocat en parlement, ancien mayeur de Boulogne, & d'Antomette Parenti, fut mariée par contrat

du 29. janvier 1674.

JEAN de Bournonville, seigneur de la Haye', qui suit.

II. Femme, MADELENE d'Auvergne, fille de Jacques d'Auvergne, écuyer feigneur d'Ostrohouë, & de Jeanne de Neufville; fut marice par contrat du 14. decema-C bre 1680.

1. Antoine-François de Bournonville, âgé de 18. ans en 1701.

2. Louis de Bournonville, âgé de 15. ans en 1701. 3. Charles-Florent de Bournonville, âgé de 12. ans en 1701.

4. MADELENE de Bournonville, âgée de 5. ans en 1701.

EAN de Bournonville IV. du nom, écuyer seigneur de la Haye, étoit âgé de 25. ans lorsqu'il fut maintenu dans la noblesse par jugement de M. Bignon, intendant en Picardie le 8. janvier 1701.

Femme, MARIE des Fosses, fille Jean seigneur des Fossez, écuyer, & de Louise

de Grimoult, sur mariée par contrat du 12. sevrier 1700.

On trouve encore du nom de Bournonville les seigneurs de S. Marceau les Clavy, les seigneurs de Machereaumesoil & les seigneurs de Pocancy, qui ont produit leurs D titres de noblesse devant M. de Caumartin intendant de Champagne au mois d'aoust 1667. mais comme on n'en a pu trouver la jonction, on se contentera de renvoyer au nobilieire de cette province imprime à Châlons en 1673. page 89. & 91.

# \*\* CONCRETE TO THE TOTAL CONCRETE TO THE CONCR

# GRANCEY, DUCHÉ PAIRIE.



Ecartelé an 1. d'or à 3. fasces ondées d'azur qui est de Hautemer. An 2. d'or à la
bande vivrée d'azur
qui est de la BaumeMontrevel. An 3. de
gueules à 3. bandes d'ar
gent, qui est Montlandrin, & an
4. de gueules au lion
d'or l'écu semé de billettes de même qui est
de Chateauvillain.

A seigneurie de GRANCEY située en Champagne vers les confins de la Franche-Comté, à huit lieuës de Chatillon sur Seine, sur érigée en duché-Pairie en saveur de GUILLAUME de Hautemer comte de Grancey, seigneur de Fervaques, marêchal de France, par lettres données à Patis au mois de decembre 1611. elles n'ont point été enregistrées. La genealogie de la maison de Hautemer se trouvera dans la suite de cette histoire chapitre DES MARECHAUX DE FRANCE. Voyez les settres qui suvent concernant cette érection.

#### LETTRES CONCERNANT LE DUCHE-PAIRIE

# DE GRANCEY

Erection du comté de Grancey en duché-Pairie en faveur de Guillaume de Hautemer, C

Au mois de decembre 1611.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre; à tous presens & à venir, Salut. Les sceptres & les couronnes sont ordonnées de Dieu entre les hommes, pour aprés le service qui lui est dû, maintenir la societé humaine, il les fait fleurir & reluire successivement en diverses nations pour les causes à lui seul connuës & ouvre les cœurs des princes qui y sont préposez, ainsi qu'il lui plaît, pour y établir les loix, polices & ministere necessaires, & élever en prérogatives d'honneur ceux qui ont bien merité de la chose publique, ce qui se reconnoît specialement en ce royaume, l'origine duquel étant de longuemain, il a toujours maintenu & conservé par grace speciale en une faveur, splendeur & prééminences par dessus tous autres; & comme les choses humaines ne se peuvent maintenir en un perpetuel & constant cours de selicité, aprés l'avoir quelquesois abbattu pour le redresser & se faire connoître, il a suscité en divers temps plusieurs grands & excellens personnages qui par leur vertu & valeur, guidez de son esprit, l'ont non seulement restauré de ses ruines, mais beaucoup amplisé de domination selon l'accroissement duquel les mêmes princes ont par leurs grandes prudences bien jugé & prévû qu'il étoit besoin de l'assurer par honneur, biensaits & récompenses aux principaux mi-

Digitized by Google

nistres de leurs états, lesquels comme bases & colomnes sondamentales en sussent A le sourennement & appuy sous leur autorité, & ces prééminences & marques d'honneur qui ont toujours été distribuées avec grand choix à la mesure du merite & de la vertu de ceux qui y ont participé, ont fait connoître à la posserité que la grace qui leur étoit faite répondoit avec juste proportion à la qualité de leurs services, ce qui nous ayant été remontré & à la reine notre très-chère & très-honorée dame & mere, pour faire consideration de ceux ausquels les plus relevez & éminens titres d'honneur de notre état se pouvoient dignement & justement départir, nous avons jetté l'œil sur notre cher & bien-amé coulin Guillaume de Hautemer, comte de Grancey, baron de Maulny sieur de Fervacques, marêchal de France & notre lieutenant general de notre pays & duché de Normandie, ayant été bien & dûment avertis que du côté paternel il est extrait de la maison de Hautemer, autant signalée & recommandable pour son ancienneté de noblesse que pour les genereux actes & exploits de guerre de ceux qui en sont issus, & notamment de seu Guillaume de Hautemer, l'un des plus valeureux chevaliers de son temps, & de sean de Hautemer pere de notredit cousin, lequel en combattant vaillamment en la bataille de Cerisolles donna preuve de sa generosité & de son courage, non moins que de sa sidelité au service de son prince; & du côté maternel sort des illustres maisons de Grancey, Chastellevillain & de la Baume, dont les tiges ont produit de temps en temps des rejettons si dignes de cette souche que sa mémoire en sera toujours glorieuse & recommandable; à sçavoir, ladite maison de Grancey, ce grand Eudes qui pour fon merite eut l'honneur d'avoir pour semme Beatrix de Boutbon reine de Bohême & de Pologne, à cause de Jean de Luxembourg son premier mary, fils de Henry septiéme empereur, & fur en son vivant vicaire general de l'empire. Celle de Chastellevillain, Bernard qui fut gouverneur general, capitaine & maréchal de Bourgogne, & son frere nommé Guillaume sur honoré de l'état de grand chambrier de France; & quant à celle de la Baume, elle a produit un lieutenant general au gouvernement de Champagne & Brie, un chevalier d'honneur de Marguerite archiduchesse d'Autriche, douairiere d'Espagne & de Savoye, & un grand veneur de France, tous descendus en ligne directe, comme est aussi notredit cousin du côté de sa mere de Jean de la Baume, maréchal de France, & de Jacques son frere grand maitre des arbalestriers de France, sans parler des magnanimes & genereuses actions de seu Guillaume de la Baume qui fut regent de Savoye, & Estienne de la Baume qui fut amiral general de l'armée chrétienne envoyée outre-mer, pour la délivrance de l'empereur Jean Paleologue, tellement que notredit cousin se trouvant recommandable par sa naissance, par la vertu & par ses grands. & signalez services à cette couronne, & avant passe par rous les degrez militaires qui se peuvent acquerir, & former une parfaite experience au fait des armes, s'est rendu si dignes des marques d'honneur que les rois nos prédecesseurs ont données à ceux de sa qualité & de son merite; que cette consideration, avec celle de ses longs & continuels services en notre pays & duché de Normandie, où par sa prudence & vertu les choses ont heureusement réussi à l'avantage du bien de cet état pendant les dernieres guerres qui y ont eu cours don-D nerent occasion au seu roy notre trés-honoré seigneur & pere, que Dieu absolve, de l'honorer de l'état & charge de marêchal de France, & de la lieutenance generale au gouvernement dudit pays & duché de Normandie pendant que nous en avions le gouvernement, & auparavant que Dieu nous cût appellé à la succession de cette couronne; c'est pourquoy à toutes ces graces, desirant de notre part adjouster quelque digne marque en augmentation d'honneur & de bienfait, & non seulement conserver, mais accroître en dignitez les grandes, illustres & anciennes familles de notre royaume, esquelles la vertu, valeur & generosité se trouve conjointe à l'extraction d'une haute noblesse, & témoigner encore à la posterité que les services de notredit cousin nous sont autant agreables que ce royaume les a éprouvez utiles en une saison qui a mis à l'essay la constance & sidelité de nos bons & loyaux sujets, aprés avoir E eu sur ce l'avis de ladite dame reine notre trés-chere & tres-honorée dame & mere, d'aucuns princes de notre lang & officiers de notre couronne, étant prés de nous, & afin d'inviter nos autres sujets à suivre le chemin que notredit cousin leur a frayé & marcher dedans les pas de sa valeur & fidelité. Sçavoir faisons, que nous bien & duement informez que le comté de Grancey assis au bailliage de Langres mouvant & relevant de notre couronne, est de grande étendue, terre ancienne & noble, de laquelle sont tenus en soy & hommage plusieurs fiels & arrierefiels assez seigneurials & de bon revenu, pour être élevée en titre & prééminence de duché & Pairie, & Tome V. G Io



# - AUMALE, DUCHÉ PAIRIE



Tous les quartiers de Savoye, & fur le tout de queules a la croix d'argent & une bordure compence.

E roy Louis XIII. donna à Monceaux au mois d'aoust 1631. des lettres de rétablissement du titre & prééminence de la Pairie au duché d'AUMALE, en saveur d'HENRY de Savoye, duc de Nemours, & d'ANNE de Lorraine son épouse & de leurs hoirs mâles. LOUIS de Savoye duc de Nemours leur sils aîné obtint d'autres lettres de confirmation de ce duché-Pairie le 2. novembre 1638. lesquelles surent renouvellées le 5. novembre 1643. en saveur de CHARLES-AME-DE'E de Savoye son frete & successeur, mais aucunes de ces lettres ne surent enregistrées. Voyez les pieces qui concernent ces érections tome III p. 548. Les ducs d'Aumale de la maison de Savoye ont été rapportés p. 512. É suivantes du même tome. Voyez aussi cy devant p. 47. É suivantes pour l'érection du duché d'Aumale en Pairie en saveur de LOUIS-AUGUSTE de Bourbon, prince légitimé de France, duc B du Maine.

At the thinks the

# CARDONNE, DUCHÉ-PAIRIE



Ecartelé au 1. C.
4. d'aznr a la tont
d'argent, au 2. C. 3.
d'argent au levrier
rampant de gueules
accompagné de 3 tourteaux aussi de gneules
2. en chef & un en
pointe le chef chargé
d'un lambel de 3.
pendans de gueules.

E duché de CARDONNE en Catalogne sut érigé en Pairie en saveur de PHILIPPE de la Mothe-Houdancourt, marêchal de France, par lettres patentes du mois d'avril 1642, lesquelles ne surent point enregistrées. Il mourut le Tome V.

24. mars 1657. ne laissant que des filles. La genealogie de la Mothe-Houdancourt, fera rapportée dans la suite de cette hist, chapitre des MARECHAUX DE FRANCE. A Voyez les lettres qui suivent concernant cette donation & érection.

## DONATION ET INVESTITURE DU DUCHE

# DE CARDONNE

Donation & investiture du duebé de Cardonne faite par le Roy à Monsieur le Maréchal de la Mothe.

Du mois d'Octobre 1642.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre, à tous présens & à venir, salut: Les recommandables & signalez services qui nous ont été rendus par notre trés-cher & bien-amé cousin le sieur de la Mothe Houdancourt, marêchal de France, viceroy & notre lieutenant general en notre province & armée de Catalogne, & qu'il nous continuë chaque jour au grand avantage de cette couronne & à la réputation de nos armes, nous donnant sujet de le gratisser & traiter favorablement en toutes occasions, & même en ce qui s'offre pour cet effet dans notredit pays de Catalogne, ou par sa conduire en toutes les affaires & occurences dépendantes desdites charges, il a fait paroître qu'il merite les plus considerables recompenses, étant bien ailes aussi de saire paroître à la posterité des marques de l'estime que nous faisons de sa personne, & de la satisfaction que nous avons de ses services, & le duché de Cardonne nous étant acquis & confisqué en consequence de nos declarations publiées contre ceux de ladite province qui sont demeurez avec les Castillans nos ennemis declarez, & à leur service au préjudice du notre, & des commandemens que nous seur avons sait de retourner en ladite province; les duc & G duchesse de Cardonne ayant contrevenu à nosdites déclarations, & encouru les peines de felonie & de crime de leze-majesté, pour lesquels ledit duché pourroit être dévolu à notre couronne; sçavoir saisons que nous pour ces caules & autres à ce nous mouvans, nous avons à notredit cousin le Marêchal de la Mothe Houdancourt, donné, octroyé, cedé, quitté, transporté & delaissé, donnons, octroyons, cedons, quittons, transportons & delaissons par ces présentes signées de notre main, ledit duché de Cardonne avec les appartenances & dépendances à nous acquises & confisquées comme dit est en vertu de nos declarations, pour en jouir, lui, ses heritiers ou ayans causes à toujours, pleinement, paisiblement & perpetuellement comme D de leur propre heritage, ensemble des honneurs, autoritez, prérogatives, rangs, séances, privileges, droits, profits & revenus appartenans audit duché de Cardonne & à la dignité de duc, tout ainsi que font les autres ducs de ce pais, sans aucune chose en excepter, retenir, ni reserver pour nous & nos successeurs, si ce n'est les foy & hommage, ressort & souveraineté, & sans qu'au moyen de ladite confiscation on puisse prétendre ledit duché avoir été & être uni à notre domaine de Catalogne & être inalienable icelui, à quoi nous avons dérogé & dérogeons pour ce regard, voulons neammoins que notredit cousin, ses successeurs, heritiers & ayans cause, soient obligés de payer & acquitter les charges, cens & devoirs qui pourroient être dus à cause des terres & possessions dépendantes dudit duché de Cardonne, à ceux de nos sujets de ladite province de Catalogne qui sont en notre obcissance. Si donnons en mandement à nos amez & feaux les regens & conseillers de notre audience royale de Barcelonne, & à tous autres nos justiciers & officiers établis audit pays qu'il appartiendra, que de nos présens don, cession, octroy & transport, ils fassent, soussent & laissent jouir notredit cousin, ses hoirs, successeurs & ayans caule, pleinement, pailiblement & perpetuellement dudit duché de Cardonne, & de ses appartenances & dépendances, comme dit est, sans lui faire, ni permettre qu'il lui soit sait aucun trouble ni empêchement à ce contraire : Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose serme & stable à toujours, nous avons fait mettre

## DUCHEZ NON REGISTREZ. CARDONNE 8

notre scel à cesdites présentes, sauf en autres choses notre droit & l'autrui en toutes. Donné à Versailles au mois d'octobre, l'an de grace 1642. & de notre regne le 33. A Signé, LOUIS. Et sur le reply, par le roy, Sublet. Et à côté, visa, & scellé du grand scesu en queue de cire verte.

#### Erection du duché de Cardonne en Pairie de France.

#### Du mois d'Avril 1652.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre, comte de Barcelonne, Roussillon & Cerdaigne, à tous présens & à venir, salut. Considerans qu'il n'y a rien qui convienne mieux à la grandeur & à l'équité des roys, que d'élever aux principales dignitez de leurs états, ceux qui les ont meritez par leurs services, & de les faire jouir de celles dont ils ont été honorez pour cette raison avec tous les avantages qui y appartiennent, & qui sont les plus glorieuses marques de leur valeur & vertu, nous avons estimé que le seu roy notre très honoré seigneur & pere de glorieuse memoire que Dieu absolve, ayant donné à notre très-cher & trés-amé cousin, Philippe de la Mothe Hondancurt, maréchal de France, viceroy & notre lieutenant general en notre prevince & en notre armée de Catalogne, le B duché de Cardonne, avec tous les privileges & droits dont jouissent les autres ducs dans ce royaume, en confideration des recommandables & fignalez services qu'il lui avoit rendus & à cette couronne, il étoit bien raisonnable de l'en faire jouir en sorte qu'il n'y eut point de-lieu d'y apporter aucune difficulté à l'advenir, & sçachant qu'à cause que la dignité de pair de France n'a pas été exprimée dans les lettres du seu roy, l'on a prétendu que notredit coulin ne pouvoit recevoir dans le royaume les mêmes honneurs & prérogatives qu'ont ceux de cette qualité, & que ledit duché de Cardonne est un des plus nobles & premiers siefs, non seulement de notre province de (atalogne, mais de toute l'Espagne, que la qualité de grand audit royaume y est inséparablement unie, & qu'elle a diverses conformitez avec celle de pair de France, jugeant aussi qu'elle peut être donnée audit duché sans aucune consequen-C ce, nous avons resolu d'expliquer l'intention du feu roy le plus favorablement qu'il se pourroit pour notredit cousin selon son merite, & voulant sui témoigner la parfaite satisfaction que nous avons de sa conduite, & des nouvelles preuves qu'il a données de sa fidelité & astection à notre service, en le portant comme il a sait dans un temps si difficile en notredit pays de Catalogne, ou il exerce lesdites charges de notredit viceroy & lieutenant general en nos provinces & en nos armées, & s'employe trésutilement pour la conservation de notre trés-fidelle ville de Barcelonne & de tout le pays, avec une estime & approbation generale des peuples, destrans en outre faire connoître à nos sujets de ladite province qui signalent tous les jours leur fidelité inviolable vers nous & notre couronne contre nos ennemis declarez, que ceux d'en-D tr'eux qui ont des titres & dignitez doivent se promettre d'être reconnus & honorez dans notre royaume ainsi qu'ils le sont dans ledit pays; sçavoir faisons que nous pour ces causes & autres bonnes considerations à ce nous mouvans, ayant fait voir à notre conseil les lettres patentes du seu roy notredit seigneur & pere du mois d'octobre 1642, par lesquelles il auroit donné & octroyé, transporté & délaissé à notredit cousin le marêchal de la Mothe Houdancourt, ledit duché de Cardonne avec les appartenances & dépendances, pour en jouir par lui, les hoirs & ayans caule à toujours, comme de leur propre heritage, ensemble des honneurs autoritez, prérogatives, prééminences, rang, séance, privileges, droits, profits & revenus appartenans audit duché & à la qualité & dignité de duc, tout ainsi que font les autres qui en sont revêtus dans ce royaume, sans aucune chose en excepter, retenir, ni relerver pour nous & nos successeurs rois, sauf la foy, hommage & souveraineté avec leur ressort en l'audience royale de notre principat de Catalogne, de l'avis de notredit conseil, où étoient la reine notre trés-honorée dame & mere, aucuns princes, pairs & officiers de notre couronne, & autres grands & notables personnages de notredit conseil & de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, nous avons au lieu de ladite qualité de grand d'Espagne qui étoit attribuée, unie & incorporée audit duché de Cardonne, créé & érigé, créons & érigeous par ces présentes signées de notre main, icelui duché de Cardonne, ses appartenances & dépendances, en titre, nom & dignité de Pairie de France, voulons que notredit coufin, ses successeurs & ayans cause audit duché de Cardonne, en jouissent audit titre

de dues de Cardonne & pairs de France, pleinement, paisiblement & à toujours, A en doivent jouir en vertu de la donation & concession du seu roy notredit seigneur & pere, aux honneurs, prérogatives, prééminences, franchises, libertez, autoritez, pouvoirs & droits dont jouissent les autres ducs des duchez situez dans notre royaume, & les pairs de france tant en justice & jurisdiction, séance & voix déliberative en nos cours de parlement, qu'en toutes séances, honneur, rangs entre les grands du royaume, assemblées de noblesse, faits de guerre, & autres actes & endroits quelconques & sous le ressort de notredite audience royale de Caralogne, à la charge de nous rendre & à nos successeurs roys les foy & hommage dudit duché Pairie, & de les tenir de nous & de notre couronne de France, ainsi que sont les autres dues & pairs de France, sans neanmoins aucun changement ni alteration à ce qui s'est pratiqué en Catalogne pour ledit ressort en toutes occasions & actions à l'égard des possesseurs dudit duché & leurs vassaux. Si donnons en mandement à B nos amez & feaux conseillers les gens tenans notre coup de parlement & chambre de nos comptes à Paris, chancelier, regent & officiers de notredite audience royale de Catalogne, & tous autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra, que ces présentes ils avent à faire lire & enregistrer, & du contenu en icelles, jouir & user plemement, paisiblement & perpetuellement notredit cousin, ses successeurs & ayans cause audit duché, sans leur faire ni souffrir qu'il leur soit fait aucuns troubles ni empêchemens nonobstant tous édits, règlemens, ordonnances, arrêts, lettres & autres choses à ce contraires, ausquelles du même avis & de la puissance que dessus, nous avons dérogé & dérogeons par ces présentes, sans toutesois tirer à consequence: Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à celdites présentes, sauf en autres choses notre droit & l'autruy en toutes. Donné à Gien, au mois d'avril l'an de grace 1652. & de notre regne le neuviéme.

# 

# DAMVILLE, DUCHÉPAIRIE.



Ecartelé un 1. bandé d'or c' de guenles de 6 pieces qui est Villars - Thoire, an 2. d'or à trois chevrons de fable qui est Levis, an 3. de guenles à trois étoiles d'or qui quatre d'argens au lion de guenles qui est Laire, co fur le tons échiquesé d'or ce de guenles qui est Ventadour.

RANCOIS-CHRISTOPHE de Levis-Ventadour, neveu d'HENRY II. du nom, duc de Montmorency & de Damville, Pair de France, obtint de nouvelles lettres de duché-Pairie pour la terre de Damville au mois de novembre 1648. qui n'ont point été enregultrées. Voyez tome IV. de cette hist. p. 235. & 238. où sont rapportées ces lettres. Voyez aussi pour la genealogie de la maison de Levis, même tome, page 11. Voyez encere cy-devant page 43. & suiv. pour l'érection de la terre de Damville en duché-Pairie en faveur de LOUIS-ALEXANDRE de Bourbon prince legitimé de France, & comte de Toulouse.

COLIGNY,

nota, que os preimers
uns de uter pienement,
o de ayans canteaude
ines ou empochemens
s de antres cholesa ce
dechas, nous avons demiequence: Car tel el
motre droit de l'autor
1052. de de notre tipe



# LE,

# RIE

erent an Labour de paul en la faction à trous chemis



ASPARD de Coligny III. du nom, seigneur de Châtiilon, maréchal de France, obtint du roy Louis XIV. un brevet du 18. aoust 1643, portant érection de la terre de Châtillon sur Loing en duché & Pairie sous le nom de Coligny. Après la mort, son sils GASPARD de Coligny IV. du nom, solheita la même grace, & cut un nouveau brevet du 23, sévrier 1646, portant consirmation du précedent, quant à l'érection de sa terre de Châtillon en duché & Pairie. La dénomination y sur seulement changée, & le roy voulut bien lui accorder qu'au heu du titre de duché de Coligny, elle autoit celui de duché de Chatillon. Il y eut des lettres expediées en exécution de ce brevet au mois de novembre 1648, mais elles ne surent point enregilirées. Voyez les pieces qui survent. La genealogie de la maison de Coligny sera rapportée dans la suite de cette histoire, chapure DES MARECHAUX DE FRANCE.

# C PIECES CONCERNANT LE DUCHE PAIRIE

# DE COLIGNY-CHATILLON.

Brevet par lequel le roy érige la terre de Chasillon en duché & Pairie sous le nom de Coligny, en saveur du marechal de Chasilion. Preuves de l'hist. de Coligny, par M. du Bouchet, p. 1070.

#### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

pleinement, paisiblement & à toujours, voulant qu'il soit reconnu en ladite qualité de duc & Pair de France en tous aves, jugemens & lieux que besoin sera, & qu'il jouisse des honneurs, prérogatives & prééminences appartenans à ladite dignité de duc, & dont jouissent les autres ducs & Pairs de France; à la charge que les justices unies & qui composeront ledit duché, ressortiont nuement au parlement de Paris, & qu'à dessaut d'hoirs masses ladite Pairie cesser, en sorte que les semelles jouiront desdites terres cy-dessus specifiées au même titre qu'elles sont à present, & tout ainsi que si ladite érestion n'avoit point été saite. Pour témoignage de quoy sadite majesté m'a commandé d'expedier audit sieur maréchal de Chatillon toutes lettres necessaires, en consequence du present brevet qu'elle a voulu signer de sa main, & qu'il su contresigné par moi son conseiller, secretaire d'état & de ses commandemens & sinances. Signé, LOUIS. Et plus bas, De Lomenie.

Brevet du roy en faveur de Gaspard de Coligny, seigneur de Chastillon, par lequel il consirme l'érection en duché & Pairie de France de saite de la terre de Chastillon.

Preuves de l'histoire de Coligny, p. 1075.

Du 23. fevrier 1646.

UJOURD'HUY 23. février 1646. le roy étant à Paris, memoratif d'avoir cydevant, par l'avis de la reine regente sa mere, en consideration des grands services rendus à cette couronne par le seu sieur de Chastillon, maréchal de France, & general des François en Hollande, en diverses occasions trés - importantes dans les commandemens de dix armées royales, eu aussi égard à sa qualité & à sa naissance illustre, créé & érigé en sa faveur la terre & seigneurie de Chastillon sur Loing, Aillant, Feins & dépendances, avec union d'icelles de Solterre, Montcresson, Mormant & de celle de S. Maurice sur l'Averon & dépendances, en titre & dignité de duché & Pairie de France sous le nom & appellation de Coligny, pour en jonir par lui & les successeurs masses audit titre de duc de Coligny pleinement, paisiblement & à toujours, ainsi qu'il est particulierement explique par son brevet du 18. aoust 1643. Mais parce que ledit sieur maréchal de Chastillon est de n'aguiéres décedé, & que ledit sieur de Chastillon son sits, aussi general des François en Hollande, a déliré que ladite érection ainsi faite sous le nom de Coligny, sut réputée faite sous l'appellation de Chastillon, à cause que le nom s'est rendu trés-recommandable en la personne de son pere & de ses ayeulx; sa majesté voulant gratifier & traiter favorablement ledit ficur de Chastillon fils qui a déja beaucoup merité par ses services, lui a volontiers, du même avis de ladite dame reine regente, & entant que besoin est ou seroit, confirmé en sa personne & ses descendans mâles, ladite érection en duché & Pairie de France desdites terres, sans autre innovazion que le nom & appellation de Chastillon au lieu de celui de Coligny, voulant qu'il soit reconnu en ladite qualité de duc & Pair de France en tous lieux, actes & jugemens, & qu'il jouisse des honneurs, prérogatives & prééminences appartenans à la dignité de duc & Pair de France, à la charge que les justices unies & qui com- D poserone ladite duché, ressortiront nuement au parlement de Paris, & qu'à désaut d'hoirs masses ladite Pairie cessera, en sorte que les semelles jouiront desdites terres cy-dessus specifiées au même titre qu'elles sont à present & tout ainsi que si ladite érection n'avoit point été faite, pour par ledit sieur de Chastillon & ses descendans tenir le rang de ladite duché & Pairie du jour & datte du premier brevet expedié audit seu sieur maréchal de Chastillon, lequel demeurera en la force & vertu, & sans autre innovation que ledit changement du nom. Et pour témoignage de la volonté de sadite majesté, elle m'a commandé de lui expedier d'abondant le present brevet, lequel ne servira avec le précedent que d'un seul & même estet, l'ayant vouin figner de sa main, & estre contresigné par moi son conseillet secretaire d'état & de ses commandemens. Signé, LOUIS. Et plus bas, DE LOMENIE.

R



Lettres de surannation pour le duché de Villemor.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de navarre, à nos amez & , seaux conseillers les gens tenant notre cout de parlement à Paris, salur. Par nos lettres patentes du mois de janvier 1650. cy-attachées sous le contrescel de notre chancellerie nous aurions en consideration des grands & recommandables services rendus à cet état par notre trés-cher & seal le sieur Seguier, chancelier de France, créé & érigé la baronnie de Villemor & seigneurie de Saint Liebault avec leurs appartenances & dépendances, en titre, nom & dignité de duché, sous le nom & appellation de duché de Villemor, pour en jouir par ledit sieur Seguier & ses successeurs, tant mâles que semelles nez & à naître en loyal mariage, ainsi qu'il est plus particulierement exprimé par nosdites lettres, mais d'autant que lesdites lettres ne vous ayant pas été présentées dans l'an, vous B pourriez faire difficulté à cause de la suranation intervenue à icelles, de les registrer sans avoir nos lettres à ce necessaires. A ces causes, nous vous mandons & enjoignons par ces présentes, que sans vous arrêter à la surannation intervenuë esdites lettres, vous ayez à les verifier & enregistrer, & du contenu en icelles, faire jouir & user pleinement & paisiblement ledit sieur Seguier, chancelier de France. & ses successeurs, conformement à nosdites lettres tout ainsi que vous cussiez pû faire avant ladite surannation, que nous ne voulons lui pouvoir nuire ni préjudicier & dont en tant que besoin est ou seroit, nous l'avons relevé & dispensé par ces pré-roy, signé CEBERET. Et scellée sur simple queue du grand sceau de cire jaune.



# A SUMPRISON OF THE PROPERTY OF THE STATE OF

# NOIRMOUSTIER, DUCHÉ-PAIRIE



Parti de 3. traits & coupé d'un qui font 8. quartiers, 4. en chef & 4. en pointe. Au I. du chef de France, au 2. de ferufalem, au 3. d'Orleans, au 4. de l'Empire, 4u I. de la pointe de Luxembourg, au 2. de Milan, au 3. de Laval Montmorency, au 4. de Craon, & fur le tout de la Tremoille, comme ci dev. p. 79.

A baronnie de NOIRMOUSTIER sut érigée en marquisat en saveur de B FRANCOIS de la Tremoille, par lettres données à Chenonceaux au mois d'octobre 1584, registrées le 3, decembre de la même année, puis en duché-Pairie pour LOUIS de la Tremoille II, du nom, marquis de Noirmoustier par lettres patentes du mois de mars 1650, les titres de duché-Pairie surent ensuite transserez en saveur du même sur la baronnie de Montmirail par autres lettres du 8, sevrier 1657, mais aucunes ne surent enregistrées. Voyez les pieces qui concernent cette érection cy-devant p. 790, & suiv. La genealogie de la maison de la Tremoille d'où sont sortis les DUCS DE NOIRMOUSTIER, est rapportée tome IV, de cette bist, p. 160, & suiv.

# CHASTEAUVILLAIN, ° DUCHÉ-PAIRIE,

Ecartelé an I. d'azur semé de sleurs de lys d'or au lambel de gueules qui est Anjou-Sicile, au 2. d'or a quatre pals de gueules au trois de sable a deux leopards d'or l'un sur l'autre qui est Rouault, parti de sascé d'or de gueules de 8- pieces qui est Volvice soutenu de



guenles a 9. macles d'or au lambel de 4. pieces d'argent qui est Rohan Montauban, au 4. de guenles a la croix ancrée de vairqui est la Chatre, sur le tout de guenles au coq d'argent cresté, membré & becqué d'or soutenant un écusson d'azar chargé d'une sient de lys d'or qui est l'Hospital.

ICOLAS de l'Hopital marquis de Vitry, marêchal de France, ayant acquis le comté de CHASTEAUVILLAIN, ce comté fut érigé en duché-Pairie D fous le nom de VITRY en faveur de FRANCOIS-MARIE de l'Hopital marquis de Vitry son fils, par lettres du rey Louis XIV. données au mois de juin 1650.

e l'impre, en toir e parone de Laurerengo en 20 de Milas, con és Lancal Monsrenco, en 40 de arco, en for la trancia l'ormana, comme co dato 7.79.

en matquist to sper i

ces à Chenenceure is ser
année, pous en duciefus

année, pous en duciefus

autres lettres et l'area

autres lettres et l'area

in Tremonie de la musica

de case but. 3, 160, 3 pt.



ILLAIN,

IRIE

ereniet & O. marity (om



Evartelé au 3. & 4.

fascé d'or & d'azur les

2. premueres fasces chargées de 3. anneless de
guenles, au 3. & 3.

d'hermines au ches dentelé de guenles qui est
d'O, & sur tout D'argent à 7. senilles de
tionu d'azur posées 3.

A baronnie de Nogent l'Artaut & autres terres y jointes, surent érigées en duchés Pairie sous le nom du duché de la Vieuville, pour CHARLES de la Vieuville I. du nom grand sauconnier de France, chevalier des ordres du roy & surintendant des sinances, par lettres du mois de decembre 1650, lesquelles ne surent point enregistrées. Il y eut un nouveau brevet expedié le 26, decembre de l'année suivante 1651, pour la même érection du duché de la Vieuville, avec une clause qu'au cas que le marquis de la Vieuville vînt à mourir avant l'enregistrement des lettres portant cette érection, son sils ainé jouiroit de leur esset sans avoir betoin d'autres lettres. La genealogie de la Vieuville sera rapportée dans la saite de cette hist, chap, des GRANDS FAUCONNIERS DE FRANCE. Voyen les pieces qui sui suvent concernant cette érestion.

PIECES CONCERNANT LE DUCHE-PAIRIE

DE LA VIEUVILLE.

Digitized by Goog

donnent rang au-dessus des autres & qui passent à leur posterité, nous avons été conviez de reconnoître les fidelles, recommandables, grands & anciens services qui A nous ont esté rendus & à cette couronne par notre trés-cher & bien-améle sieur Chardes, Marquis de la Vieuville, conseiller en tous nos conseils, chevalier de nos ordres & surintendant de nos finances, en lui donnant une marque honorable à jamais à lui & aux siens, de la parsaite satisfaction qui nous est demeurée, & de l'estime que nous faisons de sa personne & de sa maison, sçachant comme le roy notre trés-honoré leigneur & pere de glorieule memoire que dieu absolve, qui lui avoit autrefois confié la même charge qu'il exerce à présent pour l'administration de nos finances, laquelle est une des plus importantes du royaume à la manutention de l'état, au soulagement des peuples, & à la satisfaction publique, l'avoit honoré des témoignages de son souvenir & de sa bienveillance dans les derniers jours de sa vie, & l'avoit recomenandé à la reine notre très-honorée dame & mere, au sujet de ladite charge à laquelle nous l'avons appellé, esperant de sa bonne & sage conduite que l'ordre ancien sera rétably en nos finances, & qu'il en réussira divers avantages à notre personne, à notre Royaume, & à nos sujets, & afin de l'obliger à en faire son devoir selon notre attente, nous resolumes aussi de l'élever aux premieres dignitez & plus honorables du royaume, connoissant bien qu'il faisoit consister en cela toute la recompense de ses services, & nous conformans à la pensée que le seu roy notredit feigneur & pere en avoit eue pour lui, étant d'ailleurs bien informé qu'il s'est signalé en divers emplois & occasions importans en la guerre, & même en qualité de l'un de nos lieutenans generaux au gouvernement de notre province de Champa-gne, où dans les troubles de l'état il a fait connoître une inviolable fidelité à notre service, ainsi qu'une grande generosité & valeur en plusieurs actions considerables, & qu'ayant été obligé de se retirer de notre royaume pour des causes dont aprés être pleinement éclairei, nous lui avons donné trés volontier nos lettres d'innocence, n'y ayant point eu d'offres de princes étrangers, & même de ceux qui sont à présent nos ennemis declarez qui ayent esté capables de tenter sa sidelité; qu'en outre, il y a eu entre ses ancestres plusieurs personnages de grande reputation & C merite qui ont possedé les premieres charges de cet état & de notre maison, & qui se sont rendus si recommandables auprés des rois nos prédecesseurs, qu'ils ont été honorés de leur singuliere privauté & constance, & qu'aussi les ensans du sieur Marquis de la Vieuville imitans son exemple & ceux de leurs ayeux, lesquels remplissent des charges honorables dans la guerre, & meritent tous les jours de plus en plus d'y être élevez par leur genereuse & sidelle conduite; l'aîné d'entr'eux estant mestre de camp de notre regiment de Picardie, & notre lieutenant general aux bailliages de Reims & Rhetel; & le second, chevalier de l'ordre de saint Jean de Jerusalem, mestre de camp d'un regiment de cavaletie françoise, & tous deux marêchaux de camp en nos armées, où ils agissent dans les occurences qui le présentent; de sorte que ledit sieur marquis par lui-même, par ses ensans, & par son extraction, nous donne un trés-digne sujet d'accomplir la volonté du feu roy & la nôtre, en reconnoissant les services & merites, & attachant à aucunes des terres qu'il possede en grand nombre en plusieurs endroits de notre royaume, un titre qui les relevent à perpetuité, & pour cet effet nous ayant proposé les baronies de Nogent-Larrault sur Mar-D ne & S. Martin d'Ablois, toutes deux en notre province de Champagne, pour être unies & les voisines mouvantes de nous à un seul & plein hommage à cause de notre tout du Louvre, lesquelles & les autres fiets qui en dépendent & qui lui appartiennent en proprieté, sont si nobles & privilegiées & les revenus si considerables, qu'elles sont accompagnées de toutes les qualitez necessaires & suffisantes pour soutenir le nom, titre, dignité & honneur de duché & Pairie de France : Sçavoir faisons que hous pour ces caules & autres bonnes & grandes considerations à ce nous mouvans, de l'avis de la reine notre trés honorée dame & mere, d'aucuns princes & autres grands & notables personnages de notre conseil, & de notre propre mouvement, certaine science, grace speciale, pleine puissance & autorité royale, avons joint, uni & incorporé, joignons, unissons & incorporons inséparablement & à toujours lad. baronnie de Nogent-l'Artault sur Marne, les terres & seigneuries de Saugery, Montoirel, le Pont & autres étant des appartenances & dépendances de ladite baronie, ensemble ladite baronnie de saint Martin d'Ablois, la Nouelle, le Mesnil-Hurtier & toutes ses autres appartenances & dépendances, pour ne faire desormais qu'un seul corps, & les avons créées & étigées, créons & étigeons en nom, titre & dignité de duché & Pairie de France. Voulons & nous plait que lesdites baronnies, seigneu-

ries & terres faisant un seul corps, soient des maintenant & à toujours appellées & A dénommées le duché de la Vieuville, pour les tenir sous ledit nom & appellation de duché à une seule foi & hommage de nous & de nos successeurs rois, à cause de notre couronne & tour du Louvre, & en jouir & user par ledit sieur marquis & fes hoirs & descendans mastes seigneurs desdites seigneuries, nez & à naître en loyal mariage, perpetuellement & à toujours audit titre de duc de la Vieuville, aux honneurs, autoritez, prérogatives, prééminences, séances en nos cours de parlement, franchises & libertez qu'ont les autres ducs & Pairs de France, & dont ils ont de tout temps joui & use, jouissent & usent en tous actes & endroits, tant en justice & jurisdiction, qu'en assemblées de noblesse, faits de guerre, & autres generalement quelconques, & ce sous le ressort de notre cour de parlement de Paris, à laquelle nous voulons que les appellations qui seront interjettées des officiers dudit duché, ressortissent nuement & sans moyens en tous cas, excepté les cas royaux dont la connoillance demeurera aux officiers aufquels elle appartient. Permettons aud. fieur marquis de la Vieuville d'ériger & établir audit duché les officiers necessaires pour l'administration de la justice, ainsi que font les autres ducs & pairs; voulons que tous ses valleaux & tenans fies lui rendent & à ses successeurs audit duché, les foy, hommages, aveus & denombremens qu'ils seront tenus quand le cas y échera audit titre de duc de la Vieuville, pair de France, & que la justice soit exercée audit duché par les officiers qui y sont à présent ou seront établis par lui, avec le sitre, scel, & autorité accoûtumée aux duc & pairs de France, sans qu'au moyen de la présente création & érection en duché & Pairie, & des édits & declarations des années 1566. 1579. 1581. & 1582. sur l'érection des duchez, marquisats & comtez, nous ni nos successeurs rois puissions pretendre ledit duché de la Vieuville être réuni ni incorporé à notre couronne défaillant la ligne masculine dudit sieur marquis de la Vicuville, & avons pour cette fin dérogé & dérogeons ausdits édits & declaration, & à tous ordonnances, reglemens, loix, statut & arrêts à ce contraires, sans laquelle condition ledit fieur marquis n'autoit accepté notredite grace, & ce faisant, il nous a prété le serment, soy & hommage qu'il étoit tenu de nous faire en ladite qualité de duc de la Vieuville & pair de France, auquel nous l'avons reçû sous ladite condition, à la charge neanmoins qu'au défaut d'hoirs mâles nez & à naître dudit sieur marquis de la Vieuville en loyal mariage, la dignité de duc & pair de France demeurera éteinte & supprimée, & lesdites baronnies de Nogent-Lartault & de S. Martin d'Ablois leurs appartenances & dépendances, retourneront en leur premier état, jurisdiction & nature, & d'autant que l'âge auquel est ledit sieur marquis de la Vieuville pourroit donner sujet d'apprehender qu'il n'arrivat faute de la personne avant que nos présentes lettres de création & érection desdites baronies audit titre de duché de la Vieuville, fussent presentées & eniegistrées p en notredite cour de parlement de Paris & chambre de nos comptes audit sieu; & que l'on pourroit prétendre que le sieur Charles aussi marquis de la Vieuville son fils aîné seroit obligé à obtenir de nous de nouvelles lettres pour jouir de la pré-sente creation, voulant reconnoître les services dudit sieur de la Vieuville pere en saveur des siens, & même ceux qui nous ont esté & qui nous sont tous les jours rendus par sondit fils aîné & par ses autres fils; nous avons des même avis que dessus & de notre propre mouvement, grace speciale, pleine puissance & autorité royale; dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons par cesdites présentes, vou-lons & plaît, que le cas advenant du decès dudit sieur de la Vieuville per avant la présentation & l'enregistrement d'icelles en notredite cour de parlement, ou même le deceds advenam de sondit fils ainé, celui de ses descendans mâles qui lui succedera, jouisse de l'esser É contenu en icelles, tout ainsi que si elles étoient conçues en son nom, les ayant relevez. É dispensez, relevons é dispensons par cesdites présentes d'obtenir de nouvelles lettres in de plus amples, ni de plus expresses declarations de notre volonté, que celle portée par ces presentes, nonobstant tous édits; ordonnances, uz, coutumes, reglemens, arrêts & autres choses à ce contraires, ausquels nous avons dérogé & dérogeons pour ce regard. Si donnons en mandement à nos amez & feaux les gens tenans notre cour de parlement de Paris, chambre de nos compres audit lieu & tous autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra que nos presentes lettres d'union & incorporation desdites baronnies de Nogent-Lartault & de S. Martin d'Ablois & de leurs appartenances & dépendances; & de la creation & érection d'icelles & du changement de leur ancien nom en celui de duché de la Vieuville; ils ayent à faire lire, publier & enregistrer & du contenu en icelles jouir & user ledit sieur marquis de la Vienville, Tome V.

ses hoirs & descendans mâles, pleinement, paisiblement & perpetuellement, sans A leur saire ni permettre qu'il leur soit sait ou donné aucun trouble ni empêchement au contraire, nonobstant tous édits, reglemens & ordonnances, arrêts & autres lettres à ce contraires: Car tel est notre plaisir. Et asin que ce soit chose ferme & stable à toujours nous avons sait mettre notre scel à cesdites presentes, sauf en autres choses notre droit & l'autruy en toutes. Donné à Paris au mois de decembre l'an de grace mil six cent cinquante-un & de notre regue le neuvième. Signé, LOUIS. & sur le reply par le roy, Le Tellier.

#### Brevet de mil six cent cinquante-un.

UJOURD'HUY 26. du mois de decembre 1651. le roy étant à Poitiers, B mettant en consideration les grands, recommandables, anciens & sideles services rendus à Sa Majesté & à cet état par le sieur Charles marquis de la Vieuville, conseiller de sa majesté en ses conseils, chevalier de ses ordres, surintendant de ses finances, en plusieurs charges, dignitez, emplois, occasions notables & importantes, & que par le merite de la personne & de ses services, ainsi que par celui de sa naissance illustre, il peut trés-dignement posseder les principaux honneurs du royaume, & même ceux qui peuvent faire connoître à la posserité la satisfaction que sa majesté reçoit de la prudente, soigneuse & sidelle conduite qu'il employe à l'administration des finances dont dépend la manutention de l'état & le soulagement des peuples. Sa Majesté voulant gratifier ledit sieur marquis de la Vieuville & le traiter favorablement, a créé & érigé en la faveur la baronie de Nogent-Lartault sur Marne & les dépendances, avec union d'icelle & de la baronnie de S. Mattin d'Ablois & ses dépendances situées en la province de Champagne, & mouvantes de sa majesté C à cause de sa tour du louvre, & à son seul & plein hommage en titre & dignité de duché & Pairie de France, & lui a accordé la mutation de nom & appellation du duché de la Vieuville, pour en jouir par lui, ses descendans mâles nez & à naître en loyal mariage, audit titre de duché de la Vieuville & Pairie de France, pleinement, paissiblement & perpetuellement, aux honneurs, autoritez, privileges, prééminences, franchises & libertez & droits dont jouissent les autres ducs & Pairs de France. Veut en outre la majesté pour d'autant plus favoriser ledit sieur marquis de la Vieuville, les siens & le sieur Charles aussi marquis de la Vieuville son fils ainé mestre de camp du regiment de Picardie, marêchal de ses camps & armées, en confideration des services qu'il lui a rendus & lui rend journellement esdites charges, que li deceds dudit sieur marquis pere arrivoit avant que les lettres patentes pour ladite érection & pour le contenu cy-dessus, fussent presentées & enregistrées où D besoin tera, sondit fils ainé après lui, le premier des descendans males dudit seur marquis, s'il venoit aussi à deceder avant ledit enregistrement, jouira de l'effet du contenu au present brevet & esdites lettres, ainsi que si elles étoient conçues & enregistrées sous le nom dudit sieur marquis de la Vieuville pere, sans qu'il soit besoin de nouvelles lettres; m'ayant sa majesté commandé d'en expedier toutes celles qui seront sur ce necessaires, en vertu du present brevet, lequel pour témoignage de la volonté elle a figné de sa main & fait contresigner par moi son conseiller & secretaire d'état & de ses commandemens & sinances. Signé, LOUIS. Et plus bas, LE TELLIER.

memoire notre trés-honoré leigneur & pere que Dieu ablolve & nous, & que par leur capacité, experience & vigueur, estans dans la force de leur âge, ils sont trés capables de nous continuer & à l'état des services trés-avantageux; ensorte que nous avons tous sujet de les considerer & gratifier singulierement, scachant aussi que la vicomté de Lavedan & baronie de Navailles, à cause de laquelle il est premier baron de notre pays de Bearn, sont considerables par leurs revenus & dignitez, & capables de porter le titre de duché; içavoir faisons, que nous pour ces causes & autres à ce nous mouvans, del'avis de la reine regente; de notre trés-cher & trés-amé oncle le duc d'orleans, d'autres princes officiers de notre couronne & autres personnes notables de notre conseil, & de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale, avons créé & érigé, créons & érigeons par ces prélentes signées de notre main ladite vicomté de Lavedan & baronie de Baussens avec leurs appartenances & dépendances en titre, nom & dignité de duché & Pairie de France, sous l'appellation de Lavedan, & avons à cet effet uni & incorporé, unissons & incorporons à ladite vicomté de Lavedan la baronie de Baussens, ensemble tout ce qui en dépend pour B être doresnavant & à toujours possedé, & en jouir en titre, nom & dignité de duché & Pairie de France sous l'appellation de Lavedan par ledit Philippes de Montault & les successeurs mâles en loyal mariage, avec tous les honneurs, autoritez, prérogatives, prééminences, franchises, libertez & privileges, que les autres ducs & pairs usent en France, tant en justice & jurisdiction, séance en nos cours de parlement avec voix & opinion déliberatives, qu'en tous les autres endroits quelconques, soit en assemblée de noblesse, saits d'armes & autres lieux, & actes de séance, d'honneur & de rang; voulons & nous plait que toutes les caules civiles & criminelles, personnelles, mixtes & réclles, qui concerneront tant ledit sieur de Montault que le droit dudit duché de Lavedan, soient traitées & jugées en notre cour de parlement de Paris en premiere instance, & que les causes & procés entre les sujets & justiciables dudit duché, ressortent nuëment & sans moyen, par appel du c juge d'icelui en notredite cour de parlement, en tous cas sors & excepté les royaux, dont la connoissance appartiendra à nos juges, pardevant lesquels ils avoient accoûtumé de reslottir, voulons aussi que ledit sieur de Montault se puisse dire & reputer, & les descendans mâles en loyal mariage, ducs de Lavedan & pairs de France & tiennent ledit duché en plein fief sous une seule foy & hommage de nous & de notre couronne, de laquelle duché & Pairie ledit sieur de Montault nous a fait dés-à-present ainsi qu'il est accoûtumé le serment sidelité, auquel nous l'avons reçû en ladite qualité de duc & pair de France, & comme tel, nous voulons que tous ses vassaux & tenans fies mouvans dudit duché, le reconnoissent & lui fassent & rendent la foy & hommage, baillent leurs aveus & denombremens quand l'occasion échera audit sieur de Montault & à ses successeurs audit titre de ducs de Lavedan & pairs de France, & que la justice dudit duché & Pairie soit exercée & administrée audit duché de Lavedan, par les officiers qui sont à present ou seront à D l'avenir établis sous le titre, scel & autorité de duc de Lavedan & pair de France, à la charge que défaillant la ligne masculine dudit sieur de Montault & de ses descendans mâles en loyal mariage, ladite qualité de duc & pair de France demeurera éteinte, & reroutnera ladite vicomté de Lavedan & baronie de Baussens & tout ce qui en dépend, en l'état auquel il étoit auparavant la prélente création, sans que par le moyen d'icelle ni des édits des années 1566. 1579. & 1581. verifiez en notre cour de parlement de Paris, pour l'érection des duchez, marquilats & comtez, l'on puisse prétendre ledit duché de Lavedan être réuni & incorporé à notre couronne, ni nous ni nos successeurs y puissions prétendre aucun droits défaulant ladite ligne masculine en vertu desdits édits, ausquels nous avons dérogé & dérogeons, d'autant que ledit sieur de Montault sans cette condition n'auroit voulu & ne voudroit accepter la présente création & érection dudit duché & Pairie de France. Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseillers les gens renans notredite cour de parlement, chambre de nos comptes à Paris, & tous autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra chacun en droit soy, que ces présentes ils fassent enregultrer, & du contenu en icelles, jouir & user pleinement & paisiblement ledit fieur de Montault, seidits hoirs & successeurs, en la forme & maniere ci-dessus exprimées sans leur faire ni soustrir leur être fait aucun trouble ni empéchement au contraire, nonobstant tous édits, ordonnances, loix, lettres & reglemens à ce contraires, par lesquelles l'on pourroit prétendre le nombre des ducs & pairs de France étre préfix & limité, à quoi nous avons dérogé & dérogeons comme dessus par

Tome V.

nutres grandes considerations à ce nous mouvans, de l'avis de notre conseil où étoient la reine notre trés-honorée dame & mere, plusieurs princes, ducs, Pairs, officiers de notre conronne, & autres grands & notables personnages de notredit conseil, & de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale, aprés nous avoir fait representer nosdites lettres de creation de duché, dont l'original est cy-attaché sous le contrescel de notre chancellerie & avoir vû ledit contrat de mariage, avons confirmé & confirmons par ces presentes signées de notre main ladite creation & érection desdites vicomté de Lavedan & baronie de Baussens avec toutes leurs appartenances & dépendances unies & incorporées per nosdites lettres en titre & dignité de duché-Pairie de France sous le nom de duché de Lavedan, selon & ainsi qu'il est plus amplement declaré & specifié par nosdites lettres de creation, & en tant que beioin est ou seroit nous avons de nouveau en faveur dudit sieur de Navailles créé & érigé, créons & érigeons par celdites presentes du même avis & autorité que dessus les ditres vicomté de Lavedan & baronie de Baussens, leurs appartenances & dépendances unies, comme dit est, audit titre & dignité de duché-Pairie de France sous le nom & appellation de Lavedan, pour en jouir dés à present & à l'avenir par ledit sieur de Navailles & ses heritiers mâles procréez en loyal mariage, perpe-Li tuellement & à toujours, en qualité de duc de Lavedan & Pair de France, avec tous les honneurs, autoritez, prérogatives, prééminences, franchises & libertez, que font les ducs des autres duchez de ce royaume & pairs de France, le tout aux conditions portées par nosdites lettres, & selon leur torme & teneur, sans que lui ni ses descendans mâles ayent besoin d'autres ni plus amples lettres que ces présentes, avec celles de l'institution & premiere érection dudit duché, ausquelles cesdites prélentes seront relatives & de même sorce & vertu. Si donnons en mandement à nos amez & seaux les gens tenans notre cour de parlement & notre chambre des comptes à Paris, & tous autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra, que ces presentes avec nosdites précedentes lettres du mois de decembre 1650. ils avent à taire enregistrer, & du contenu en icelles jouir & user pleinement, paisiblement & perpetuellement ledit sieur de Navailles & ses hoirs mâles en loyal mariage, sans leur saire & soustrir qu'il leur soit sait aucun trouble ni empêchement, nonobstant tous édits, ordonnances, reglemens, arrêts, mandemens & lettres au contraire, ausquelles de la même puissance que dessus nous avons dérogé & dérogeons par cesdites présentes : Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose serme & stable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdites présentes, sauf en autres choses notre droit & l'autrui en toutes. Donné à Paris au mois de septembre l'an de grace mil six cens cinquante-quatre, & de no re regne le douzième. Signé LOUIS. Et sur le reply, par le roy, LE TELLIER. Visa, Mole'. Et scelle du grand (ceau de cire verte en lacs de soye rouge & verte.

Lettres pour transferer des vicomté de Lavedan & baronnie de Baussens à la terre & seigneurie de la Valette, le titre & dignité de duché & Pairie de France sons le nom de Montauls, én faveur de M. de Navailles.

#### Au mois de décembre 1660.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre, A tous presens & à venir, Salut. Nous avons cy-devant par nos lettres patentes en forme de chartes, du mois de decembre 1650. & pour les grandes considerations y mentionnées, créé & érigé en titre, qualité & dignité de duché & Pairie de France, la terre & seigneurie de Lavedan & baronnie de Baussens en notre pays de Bigorre, sous le nom D & appellation de Lavedan, en faveur de seu messire Philippe de Montault, marquis de Benac, conseiller en nos conseils d'état & privé, capitaine de cent hommes d'armes de nos ordonnances, sénéchal & gouverneur de notredit pays de Bigorre : Et depuis à l'occasion du décez dudit seu sieur de Montault de Benac, nous avons par autres nos lettres patentes du mois de septembre 1654, en consideration des services de notre trés-cher & bien-amé cousin le duc de Navailles son fils, confirmé ladite création des vicomté de Lavedan & baronnie de Baussens en duché & Pairie de France sous le nom de Lavedan, & icelie entant que de besoin, de nouveau créé & érigé sous ledit titre de duché & Pairie, pour en jouir par lui & par ses successeurs males procréez en loyal mariage. Mais parce que notredit cousin le duc de Navailles a depuis peu acquis de notre trés-cher & trés-amé oncle le duc d'Eper-

## \*HISTOIRE GENEALOCIQUE ET CHRONOL:

non, Pair & colonel general de l'infanterie de France, la terre & seigneurie de la Valette, créée & érigée en duché & Pairie de France par lettres patentes du feu roy notre trés-honoré seigneur & pere de glorieuse memoire, du mois de mars de l'année 1622, registrées où besoin a été, laquelle notredit cousin le duc de Navailles désireroit tenir & conserver sous ledit titre & qualité de duché & Pairie, & sous le nom & appellation de Montault; & que comme tant à cause du défaut d'hoirs masses en notredit oncle le duc d'Epernon, que de l'acquisition que notredit cousin le duc de Navailles a faite de ladite terre, & de ce qu'elle change de main & passe d'une maison à une autre, elle revient & retourne en sa premiere nature; notredit cousin le duc de Navailles nous a trés-humblement supplié de vouloir transferer lesdits titre & dignité de duché & Pairie que nous avons affectée ausdits vicomté de Lavedan & baronnie de Baussens, à ladite terre & seigneurie de la Vatette, pour estre icelle doresnavant, comme par le passé, censée & reputée duché & Pairie sous le nom & appellation de Montaule, lesdites terres & seigneuries de Lavedan & de Baussens retournant par ce moyen à leur premiere nature de vicomté de Lavedan & baronnie de Baussens: Et desirans traiter savorablement en toutes rencontres notredit cousin le duc de Navailles, non seulement pour les mêmes considerations qui nous ont obligé à lui accorder nos lettres de confirmation dudit duché de Lavedan dés ladite année 1654. mais aussi pour les grands & recommandables services qu'il nous a depuis rendus en diverses occasions importantes, avant en l'année 1655, ravitaillé la place de S. Guillain en Haynaut avec un corps de quatre mille hommes que nous avions mis sous sa charge, qui étoit composé d'une bonne partie des officiers de notre maison, & dans le commandement que nous lui avions pareillement donné d'un corps de trois mille homines au siege de Valenciennes; sçachans aussi qu'il a beaucoup contribué à la prise de la place & forteresse de Montmedy, par la prudence & la vigueur avec lesquelles il conduisit l'attaque qui lui avoit été confiée par notre rés-cher & bien-amé cousin le sieur de la Ferté-Senneterre, marêchal de France, qui commandoit en chef notre armée occupée au siege de cette place, les ennemis s'étant sentis si fort pressez du côté de ladite attaque, qu'ils surent obligez de capituler & de se rendre : Que depuis ayant passé en Italie pour y exercer la charge de notre lieutenant general en nos armées, il servit si utilement en cette qualité pendant l'année 1658, en l'absence & sous l'autorité de notre trés-cher & bien-amé cousin le duc de Modene, qu'il força le passage de la riviere d'Ade qui est d'une largeur extraordinaire, fort rapide, d'un dissicile abord, & au-delà de laquelle aucunes troupes n'avoient passé depuis celles du seu roy François I. laquelle riviere étoit destendue par l'armée des ennemis beaucoup plus nombreuse que la nôtre, qui la poussa néanmoins si vivement, qu'elle la renversa jusques dans les portes de la ville de Milan, brûla les fauxbourgs d'icelle, passa ensuite le Tesin, & alla prendre Mortare qui est une des plus fortes & des plus considerables places de l'état de Milan, auxquels avantages si glorieux il contribua de ses soins, de sa valeur & de son courage; & qu'en l'année 1659, notredit cousin commanda notre armée d'Italie en chef jusques à la publication de la paix, auquel temps il reçut nos ordres tant pour la D reddition des places de Valence & de Mortare, que pour s'employer en qualité d'arbitre & de notre ambassadeur extraordinaire vers les princes d'Italie, à pacisier les disserends qui étoient pour lors entre notre frere le duc de Savoye & notre cousin le duc de Mantouë: tous lesquels services joints à ceux que nous recevons journellement tant de notredit cousin le duc de Navailles prés de notre personne au commandement de la compagnie de deux cens chevaux-legers de notre garde, que de notre cousine la duchesse de Navailles sa femme prés de la reine notre très-chere & trèsamée épouse & compagne, en qualité de dame d'honneur à laquelle nous l'avons élevée en consideration de sa vertu & des rares qualitez de sa personne, meritant de nous une reconnoissance singuliere: A ces causes, sçavoir failons que nous inclinant savorablement à la trés-humble supplication de notredit cousin le duc de Navailles, de notre propre mouvement, grace speciale, pleine puissance & autorité royale, avons E transferé & transferons par ces prefentes signées de notre main à ladite terre & seigneurie de la Valette, ses appartenances & dépendances, lesdits titre, qualité & dignité de duché & Pairie de France, esquels nous avons cy-devant érigé lessites terres & vicomté de Lavedan & baronnie de Baussens, & en même temps commué & commuons ledit nom de la Valette en celui de Montault, lesdites terres de Lavedan & de Baussens retournant par ce moyen, comme il est dit cy-devant, en leur premiere nature; & entant que besoin est ou seroit, de nos mêmes grace & au-

### DUCHEZ NON REGISTREZ. LAVEDAN.

877

A torité que dessus, avons ladite terre de la Valette, ses appartenances & dépendances. de nouveau créé & érigé, créons & érigeons par cesdites presentes en titre & dignité de duché & Pairie de France sous ledit nom & appellation de Montault, pour d'icelle jouir & user pleinement, paisiblement & perpetuellement par notredit cousin le duc de Navailles & ses heritiers masses procréez en loyal mariage, en qualité de dues de Montault & Pairs de France, aux honneurs, autoritez, prérogatives, prééminences, franchiles & libertez que font les ducs des autres duchez de ce royaume & Pairs de France, & tout ainsi qu'a fait ou pû faire notredit oncle le duc d'Epernon en vertu de nosdites lettres patentes du mois de mars 1622. & que notredit cousin le duc de Navailles a aussi fait ou pû faire de ladite duché de Lavedan, en vertu de notdites lettres patentes du mois de décembre 1650. & de celles de confirmation du mois de septembre 1654, cy-attachées sous le contrescel de notre chancellerie, ausquelles nous voulons que ces presentes soient relatives & de même sorce & vigueur que si le contenu en icelles y étoit au long énoncé & exprimé, & sans B que pour raison de ce que ledit titre de duché & Pairie de Lavedan sera transferé en celui de la terre de la Valette sous le nom & appellation de Montault, il puisse estre préjudicié au rang & séance de notredit cousin le duc de Navailles, lequel nous voulons estre par lui tenu & gardé tout ainsi qu'il a fait ou pu faire en vertu de la création & érection de ladite duché de Lavedan, & ce nonobstant tous arrests, reglemens & autres choses à ce contraires, ausquelles nous avons pour ce regard seu-lement & sans tirer à consequence, & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, dérogé & derogeons par celdites presentes. Si donnons en mandement à nos amez & feaux les gens tenans notre cour de parlement & chambre de nos comptes à Paris, & tous autres nos officiers qu'il appartiendra, que ces presentes ils ayent à faire enregistrer, & du contenu en icelles jouir & user pleinement, paisiblement & perpetuellement notredit coulin & ses hoirs masses en loyal mariage, sans leur faire ni permettre qu'il leur soit sait aucun trouble ni empêchement, nonobstant tous édits, ordonnances, reglemens, arrests, lettres & autres choses à ce contraires, ausquelles nous avons pareillement dérogé & dérogeons par cetdites presentes: Car tel est notre plaifir. Et afin que ce soit chole ferme & stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cessites presentes, sauf en autre chose notre droit, & l'autrui en toutes. Donné à Paris au mois de decembre l'an de grace mil six cens soixante, & C de notre regne le dix-huitieme. Signé, LOUIS.

It sur le repli est écrit : Par le roy, & signé, Le Tellier. Scellé du grand sceau de cire verte en lacs de soye rouge & verte.



& bien-amé messire Louis d'Arpajon, conseiller en nos conseils d'état & privé, che-A valier de nos ordres, capitaine de cent hommes d'armes de nos ordonnances, n'a gueres notre lieutenant general en notre province de Languedoc & en nos armées, marquis de Severac, vicomte d'Hauterives, baron des baronies de Caumont, Laifsac, Dolan, Saint Chely, Brosse & Castelnau, est islu de perc en fils des anciens comtes de Touloule, que la maiton de Severoc est entrée dans celle d'Arpajon, laquelle mailon de Severac a tiré son origine des tois d'Arragon, comtes de Barcelone, & d'une princelle d'Irlande; que les biens fituez en France qui appartenoient aux comtes de Barcelône, ont palle dans la maison d'Arpajon, a laquelle la mailon d'un amiral de Roussillon qui avoit épousé la seule fille naturelle & legitime du feu roy François I. a été réunie, en sorte que ladite maison d'Ar-pajon est alliée de plusieurs princes souverains: Qu'à l'égard de sa personne, il a des la jeunelle servi dans les armées & signalé la valeur, & entr'autres occasions en l'année 1617, dans un combat fait par le consétable de Lesdiguieres à Solen en Italie, ayant cu un cheval tué sous lui, & se trouvant engagé, il reçut onze coups de poignard, aprés quoy il montra tant de vigueur qu'il tua celui qui l'avoit blellé & le retira des mains des ennemis; pour reconnoillance de laquelle action, le feu roy notre très-honoré seigneur & pere de glorieuse memoire, que Dieu absolve, le gratifia d'une pension de six mille livres, & lui donna le commandement d'un regiment d'infanterie Françoile, avec lequel il servit utilement au siège de Montauban où il fut blessé en trois diverses rencontres; peu de temps après il alla servir au siege de Tonneins, où avec six volontaires il desit un escadron des ennemis qui venoit au secours de la place, & tua de sa main celus qui commandoit ce parti, ce qui donna temps aux troupes de l'armée du feu roy de se mettre en état de repousser celle des ennemis, & pour recompense du service qu'il lui rendit en cette occasion, il lui donna la charge de marêchal de camp en l'année 1622. & le commandement de quelques troupes avec lesquelles il alla joindre l'armée commandée par teu notre cousin le prince de Condé, qui en sut assisté si à propos, qu'il in-, vestit incontinent la ville de sainte Foy & la prit en peu de jours ; de-la il servit comme marêchal de camp en divers commandemens sur des troupes, même au siege & téduction des villes de Saint Antonin & de Montpellier, & négocia celle de Montauban. Il se trouva au secours donné à Caza! lors du premier liege, & contribua beaucoup à la gloire de la France en cette occasion. Il sut ensute en Allemagne au siege de Mayence & aux autres entreprises importantes qui y surent saites; depuis il fut prés du feu roy lorsqu'il assiegea & réduitit Nancy, & l'empereur s'étant emparé de la ville & de la pluspart des états de notre cousin l'électeur & archevêque de Treves, il reprit la ville de Treves aprés avoir défait les troupes que le comte d'Ilembourg gouverneur de Luxembourg avoit envoyées pour secourir la garnison de la place. Il contribua beaucoup à la réduction de toutes les places & pays de Lorraine à l'obeissance du feu roy, lequel l'honora de la charge de heutenant general en ses armées sous notre cousin le duc de Longueville en la Franche-comté, où plusieurs places jusques au nombre de trente-deux surent conquises, & ensuite en Flan-D dres tous notre coufin le duc de la Force marêchal de France, où ledit fieur d'Arpajon défit auprés de Polincouë quatre mille chevaux de l'armée ennemie, n'ayant avec lui que huit cens chevaux & quinze cens hommes de pied, aprés quoy il eut le gouvernement de la ville de Nancy & de toute la Lorraine & Barrois. Qu'alors il assiegea & prit d'assaut la ville de Luneville prés dudit Nancy, & avec les troupes de l'armée qui étoit auparavant commandée en chef par notre coufin le duc de Longueville, il acheva seul d'assujettir ledit pays à notre obeissance. Lorsque la guerre de Roussillon commença, il y sur envoyé en qualité de lieutenant general sous seu notredit cousin le prince de Condé, & contribua beaucoup à la prise des places de Salces, Elnes & autres, n'étant resté a prendre que Perpignan & Colhoure qui furent refervées à la conqueste du seu roy, lequel ensuite l'envoya com-E mander dans la province de Guyenne; quelques années aprés les Turcs ayant menacé l'isle de Malthe de l'attaquer, il s'y porta avec notre permission pour le service de l'ordre de saint Jean de Jerusalem & de toute la chrétienneté, & sur créé generalissime des armes, tant dans la sorteresse de Malthe, que dans toute l'isle, du consentement des Chevaliers de toutes les nations dont il s'acquitta avec tant d'approbation qu'il lui fut accordé par la religion de Malthe, que le premier fils de cette maison seroit admis audit ordre en naissant, & en l'âge de seize ans reçu grand Croix, & qu'à perpetuité lui & ses descendans porteroient ainsi que la mai-

son de Savoye, la croix de Malthe sur leurs armes, & la croix à huit pointes sous leur écuilon avec plusieurs autres privileges & marques d'honneurs que les plus A grandes maisons peuvent avoir de la part dudit ordre; en dernier lieu l'ayant envoyé notre ambassadeur extraordinaire vers le roy Sigismond de Pologne, pour lui donner en notre nom le collier de notre ordre du saint Esprit, comme il l'avoit desiré, & pour autres affaires importantes, ayant trouvé ledit roy decedé il se seroit employé avec tant d'adresse, de prudence & de vigueur pour l'élection du roy Cafimit à prélent regnant en Pologne, frere dudit defunt, qu'elle auroit incontinent réussi à notre grande satisfaction & à cette de la reyne de Pologne, ledit sieur d'Arpajon n'ayant pas moins remporté de reputation en negociant avec les étrangers qu'en agillant dans la guerre, où il a obtenu plusieurs victoires & avantages sur nos ennemis, en sorte que nous sommes conviez par son extraction illustre, par les grandes qualités qui sont en sa personne, par les services considerables qu'il nous a rendus & à cer état, par les bel es actions, & encore par la fidelité singuliere à notre service, ne s'en étant jamais départi quelque trouble qu'il y ait eu en cer état, à lui donner des marques singulieres de notre estime & de notre reconnoissance, en l'élevant avec ses terres & leigneuries par des prérogatives speciales & convenables à son merite aussi-bien qu'aux titres & revenus desdites terres, sçavoir failons que nous pour ces causes & autres à ce nous mouvans, de l'avis de la reyne re-gente notre trés-honorée dame & mere, & de notre conseil, où étoient notre très - cher & très - amé oncle le duc d'Orleans, autres princes de notre fang officiers de notre couronne, & autres notables personnages, & de notre propre mouvement, grace speciale, pleine puissance & autorité royale, nous avons créé & érigé, créons & érigeons par ces presentes, signées de notre main, de marquisat de Severac, confistant en la ville & chasteau de Severac, & aux baillages de la Panouze, saint Gregoire, Vimenet, Buzens, Verrieres & les vignes, ensemble la vicomté d'Hauterives, & baronnies de Dolan & de saint Chely, avec toutes leurs appartenances & dépendances fitués parties en notre province de Languedoc & parties en notre province de Guyenne, en titre, nom, dignité & préémmence de duché & Pairie de France, sous le nom & appellation d'arpajon, & avons à cet effet joint, uni & incorporé, joignons, unissons & incorporons ledit marquisat de Severac, ville & chasteau d'icelui, les bailliages de la Panouze, S. Gregoire, Vimenet, Busens, Verrieres & les Vignes, la vicomté d'Hauterives, les baronnies de Dolan, de Saint Chely, avec toutes leurs appartenances & dépendances pour être doresnavant & toujours leidites terres & seigneuries possedées par ledit sieur d'Arpajon & ses successeurs mâles en loyal mariage seigneurs d'icelles audit nom titre & dignité de duché d'Arpajon & Pairie de France, avec tous les honneurs, autoritez, prerogatives, prééminences, franchiles, libertés & privilège, que les autres dues & pairs usent en France, tant en justice & jurisdiction, sceance en nos cours de par-lement, avec voix & opinion deliberatives, qu'en tous autres endroits quelconques, D foit en allemblée de noblesse, faits d'armées, & autres lieux & actes de séances, d'honneur & de rang, voulons & nous plait, que toutes les causes civiles & criminelles, personnelles & mixtes, & celles qui concerneront tant ledit sieur d'Arpa-jon que le droit dudit duche, soient traitées & jugées en notre cour de parlement de Paris en premiere instance, & que les causes & proces entre les sujets & justiciables dudit duché, ressortent nuement & sans moyen par appel du juge d'icelui en notredite cour de parlement en tous cas, fors, & excepté les royaux dont la connoissance appartiendra à nos juges, pardevant lesquels ils avoient accoûtumés de ressortir; voulons aussi que ledit sieur d'Arpajon se puisse dire & reputer & ses descendans males en loyal mariage, ducs d'Arpajon & pairs de France, & tiennent ledit duche & Pairse à une seule soy & hommage, dont ledit sieur d'Arpajon nous a sait des à present, ainti qu'il est accoutume, le serment de fidelité, auquel nous l'avons reçu en la dite qualité de duc & E pair de France, & comme tel, nous voulons que tous ses vallaux & renans fiess mouvans dudit duché le reconnoissent & lui fassent & rendent la foy & hommage, baillent leur aveus & dénombrement quand l'occasion échera audit sieur d'Arpajon & à ses successeurs audit titre de duc d'Arpajon & pair de France, & que la justice dudit duché & Pairie loit exercée & administrée audit duché d'Arpajon, par les officiers qui sont à présent ou seront à l'avenir établis sous le titre, scel & autorité de duc d'Arpajon & pair de France, à la charge que défaillant la ligne malculine dudit sieur d'Arpajon, & de ses descendans males par loyal mariege, ladite qualité de duc & pair de France demeurera éteinte & retournera ledit marqui at de Severae

avec toutes les terres y jointes & incorporces par ces présentes en l'état ausquel-A les elles étoient auparavant la présente création, sans que par le moyen d'icelle ni des édits & déclarations des années 1566. 1579. 1581. & 1582. verifiez en notre cour de parlement de Paris, sur l'érection des duchez, marquilats & comtez, l'on puisse prétendre ledit duché d'Arpajon être réuni & incorporé à notre couronne, ni nous ni nos successeurs y pouvoir prétendre aucun droit détaillant la-dite ligne masculine en vertu desdits édits & déclarations, ausquelles nous avons derogé & dérogeons, d'autant que ledit sieur d'Arpajon sans cette condition, n'auroit voulu & ne voudroit accepter la présente création & érection dudit duché & Pairie, & d'autant qu'en honorant ledit sieur d'Arpajon & ses terres dudit titre & dignité de duché & Pairie de France, nous n'entendions pas de le priver des avantages qui lui appartenoient avant la présente érection, & qu'à cause de sa qualité & extraction il a joui du premier rang dans les états de la province de Guyeni e comme fieur d'Arpajon, sans qu'il y ait eu dans sa mailon, de terre ni seigneurie qui B ait porté le nom d'Arpajon, quoi qu'il ayt toujours esté appellé vicomte d'Arpajon, qu'en outre, en qualité de marquis de Sevérae, il a possedé le second taig dans lesdits états, voulant sui conserver ses privileges qu'il avoit en ladite qualité de marquis de Severac, nous avons par ces présentes du même avis que deslus, & de notre pleine puissance & autorité royale, transferé & transferons ledit nom, sitre & dignité de marquisat de Severac, au lieu & seigneurie de Laissac, appartenant audit sieur d'Arpajon, voulons & ordonnons qu'icelle terre & seigneurie de Laislac avec les bailliages de Gaillac, Severac, l'Eglife, Baux, Anglars & Erignat, soient doresnavant appellez le marquisat de Severac, dont le principal membre sera ledit Laislac, & que toutes lesdites terres & seigneuries soient doreinavant unies & incorporées, comme nous les unissons & incorporons pour composer ledit marquisat de Severac, lans qu'a l'avenir elles en puissent être desunies ni demembrées, ni être reputées dudit duché d'Arpaon, quoiqu'auparavant l'ércetion d'icelui, elle fussent dépendantes dudit ancien marquisat de Severac, duquel par ce moyen nous les avons desuni & desunissons à toujours & avons créé & érigé, créons & érigeons ladite terre & seigneurie de Laislac avec lesdits Bailliages de Gaillac, Severac, l'Eylise, Baux, Anglars & Erignat audit nom; titre & dignité de Marquisat de Severac, voulons & entendons que la justice haute, moyenne & Basse, qui avoit accoûtumée d'être exercée dans ledit lieu & baillage le soient doresnavant audit lieu de Laissac par les juges & officiers qui y sont à présent & que ledit sieur d'Arpajon y établira, & que toures les justices desdits lieux demeurent unies & incorporées comme nous les unissons & incorporons inseparablement & à toûjours à sa justice haute, moyenne & basse dudit lieu & paroisse de Laissac, pour jouir par ledit sieur d'Arpajon, ensemble ses heritiers successeurs males & semelles, tant en ligne directe que collaterale & leurs ayant causes aussi mâles & semelles de ladite terre de Laissac, & des Baillinges & terres suidits audit titre de marquisat de Severac, & aux mêmes honneurs, autorité, prérogatives, préciminences & privileges dont jouissent les autres marquis de ce toyaume, & aux même rang & séance qui ont pû seur appartenir comme possesseur du mar-quisat de Severae, qui est à présent érigé en duché d'Arpajon & Pairie de France; voulant que ladite dignité de marquis soit tenue de nous à cause de notre couronne, sans qu'au moyen de ladire augmentation de titre, les habitans tant de ladite terre & seigneurie de Laissac que des baislages & terres y jointes soient tenus envers ledit tieur d'Arpajon, à autres ni plus grands devoirs que ceux ausquels ils ont esté tenus jusqu'à present. Si donnons en mandement à nos amez & seaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement, chambre de nos comptes à Paris, & tous autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra chacun en droit soy, que ces présentes ils sussent enregistrer, & du contenu en icelles jouir & user pleinement & paisiblement ledit sieur d'Arpajon, sesdits heritiers & successeurs, en la forme & maniere cy-dessus exprimée, sans leur faire ni soustrir leur être fair aucun trouble ni empêchement au contraire, nonobstant tous édits, ordonnances, loix, lettres, & reglemens à ce contraire, par lesquels l'on pourroit prétendre le nombre des ducs & Pair de France être préfix & limité, à quoi nous avons dérogé & dérogeons comme dessus par cesdites présentes: Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose serme & stable à toujours, nous y avons sait mettre notre scel, sauf en autre chose notre droit & l'autrui en toutes. Donné à Paris au mois de decembre, l'an de grace mil six cens cinquante, & de notre regne le huitième. Signé; LOUIS. A côté, visa Seguier, & un peu plus bas, par le roy, la reine regente Tome 1.



## DUCHEZ NON REGISTREZ. ARPAJON.

cienneté, sans que l'on puisse prétendre à present ni à l'avenir que l'érection qui en A avoit été faite en duché, ni la presente translation y puissent avoir apporté ni apporter cy-aprés aucune alteration ni préjudice. Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseillers les gens tenans notre cour de parlement & chambre de nos comptes à Paris, & à tous autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra que ces presentes avec nosdites lettres du mois de decembre mil six cent cinquante, ils fassent enregistrer, & du contenu en icelles jouir & user notredit cousin le duc d'Arpajon & ses successeurs mâles en loyal mariage, pleinement, paisiblement & perpetuellement, sans leur faire ni sousser qu'il leur soit sait aucun trouble ni empêchement au contraire, nonobstant tous édits, ordonnances, reglemens, désenses, lettres, arrêts & autres choses à ce contraires, ausquelles nous avons dérogé & dérogeons pour ce regard par cesdites presentes: Car tel est notre plaisir. Et asia que ce soit chose ferme & stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites presentes, sauf en autres choses notre droit & l'autruy en toutes. Donné à Paris au mois de mars l'an de grace mil six cent cinquante-cinq & de notre regne le douzième. Signé, LOUIS. Et sur le reply par le roy, Le Tellier, avec paraphe, & à côté Visa Mole'.

### A NOSSEIGNEURS DU PARLEMENT.

SUPPLIE humblement Louis d'Arpajon, chevalier des ordres du roy & lieutenant general de ses armées: Disant, qu'ayant obtenu du roy des lettres patentes au mois de decembre de l'année 1650, en sorme de charte pour ériger en duché-Pairie la terre de Severac; & qu'ensuite il auroit obtenu au mois de mars 1655, d'autres lettres de translation du nom, titre & dignité de duché d'Arpajon sur la terre de Caumont & de Planteage, au lieu de celle de Severac qui est conservée en marquisat, pour jouir par le suppliant de l'effet d'icelles, en consideration des services importants qu'il a rendus à l'état, tant à la guerre que dans les ambassades & negociations importantes qui lui ont été consiées, plus au long déduites & expliquées aus dittes lettres, &c. A Paris ce 10, may 1674.

Soit montré au Procureur general du roy. Fait en Parlement le 12. may 1674.

JEU l'information faite d'office à ma requêre le 12. may 1674, de l'ordonnance de la cour par le conseiller à ce commis, des vie, mœurs, conversation, religion catholique, apostolique & romaine, fidelité au service du roy, valeur & experience au fait des armes, de Louis d'Arpajon poursuivant sa reception en la qualité & dignité de duc & Pair de France, les lettres patentes du roy en forme de charte données à Paris au mois de decembre 1650. signées LOUIS. A côté, visa Seguier. & un peu plus bas par le toy, la reine regente sa mere presente, signées Le Tellier. D scellées du grand sceau de cire verte en lacs de soye verte & rouge, ensuite la translation du nom', titre & dignité de duché d'Arpajon sur la terre de Caumont & de Plantcage au lieu de celle de Severac qui est conservée en marquisat au mois de mars 1655. Signé LOUIS. Et plus bas par le roy, LB TELLIER, avec grille & paraphe, & à côté visa signé Molb, sans rien déroger à la disposition desdites lettres & sans préjudicier aux droits dudit seigneur roy. Ce consideré, il plût à la cour conformement aux lettres du mois de decembre 1650, en forme de charte & à celles du mois de mars 1655, à elle adressées, ordonner qu'elles seroient lûës & registrées au greste d'icelle & executées selon leur forme & teneur, pour jouir par le suppliant de l'effet d'icelles, l'ordonnance de la cour de soit montré au procu-E reur general du roy étant au bas de ladite requête en datte du 12, may 1674, requête presentée à la cour par ledit Louis d'Arpajon pour l'enregistrement d'icelles, à ce qu'il lui plaile ordonner qu'il sera incessamment procedé à l'enregistrement des lettres patentes du mois de decembre 1650. & de celles du mois de mars 1655, ensuivant portant l'érection de la terre de Caumont de Plantcage & dépendancesen duché-Pairie en faveur de Louis d'Arpajon & ses descendans mâles en loyal mariage nez & à naître, vû l'arrêt par lequel la cour auroit ordonné qu'elles seroient registrées au grefie d'icelle, pour jouir par ledit impetrant, les hoirs, successeurs & ayans

-cm=0)

## \*884 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

cause de leur effet & contenu suivant les clauses désdites lettres, afin d'être reçû en X ladite qualité & dignité de duc & Pair de France: le tout à moi communiqué.

Je n'empêche pour le roy ledit Louis d'Arpajon être reçû en la qualité & dignité de duc d'Arpajon, Pair de France, en prêtant le serment en tel cas requis & accoutumé de bien & fidellement servir, assister & conseiller le roy en ses trés-hautes & trés importantes assaires, garder les ordonnances, rendre la justice aux pauvres comme aux riches, tenir les deliberations de la cout secretes, & en tour se comporter comme un bon, sage, vertueux & magnanime Pair de France doit saire. A Paris ce-24. may 1674. Signé, De Harlay.

Erection des seigneuries de Châtre sous Montshery, de la Bretonnière & de S. Germain, en marquisat, sous le nom d'Arpajon, en saveur de Louis d'Arpajon, chevalter de la Toison d'or.

#### Du mois d'octobre 1720.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre, à tous présens & à venir, salur. Le témoignage le plus certain que nous puissions donnér de notre justice & de notre estime à ceux de nos sujets issus des anciennes maisons de notre royaume, est de les maintenir & conserver dans l'éclat de seur naissance, lorsque par leur merite personnel & leurs services ils se rendent recommandables & font revivre la vertu de leurs peres, & nous sommes d'autant plus portez à leur donner des marques d'honneur qu'ils sont le plus solide soutien de notre état, par les bons exemples de leur fidelité & de leur attachement dans les emplois importans qui leur sont confiez, ce que nous remarquons particulierement en la personne de notre cher & bien amé Louis, marquis d'Arpajon, lieutenant general de nos armées, chevalier de la Toison d'or & de notre ordre militaire de S. Louis, gouverneur general de nos province & duché de Berry, & gouverneur particulier des villes de Bourges & d'issoudun, notre conseiller secretaire des maison & couronne de France & de nos finances, issu de pere en fils des meiens comtes de Toulouse; la maison d'Arpajon, par l'alliance de celle de Severac, a tiré son origine des rois d'Arragon, comtes de Barcelonne, & d'une princesse d'Irlande, & les biens appartenans en France aux comtes de Barcelonne, ont passé dans la maison d'Arpajon, à laquelle la maison d'un amiral de Roussillon, qui avoit épousé la seule fille naturelle & legitime du roi François premier, a été réuni ensorte qu'elle est alliée à plusieurs princes souverains, que plusieurs de ses ancêtres se sont rendus recommandables auparavant & depuis le dixième siècle dans le commandement des armées, dans les charges & dignitez dont ils ont été honorez de marêchaux de France, chevalier de nos ordres & autres grands emplois, & dans l'églife, ayant fondé des benefices considerables, & entr'autres l'Abbaye de Nonenque, diocese de Vabres, & y ayant eu plusieurs évêques & abbez qui se sont distinguez par leur pieté & leur doctrine, Louis d'Arpajon son grand pere donna des marques d'une valeur extraordinaire dans un grand nombre de sièges & batailles en l'année 1617, dans un combat donné à Solen en Italie par le connêtable de Lesdiguieres, aprés avoir eu p son cheval tué sous lui il reçut onze coups de poignards, conserva une si grande vigueur qu'il tua celui qui l'avoit blessé & se retira des mains des ennemis, pour recompense de laquelle action, le roy Louis XIII. sui donna une pension de six mille livres, & le commandement d'un regiment d'infanterie françoise, avec lequel il servit trés-utilement au siege de Montauban, & y sut blessé en trois rencontres, & ce regiment qui a depuis esté toujours entretenu, est à présent le regiment royal, peu de temps aprés il alla servir aux siege de Tonneins, où avec six volontaires il dessit un escadron ennemi qui venoit au secours de la place, & tua de sa main Castan qui le commandoit, & qui étoit l'unique esperance des revoltez, ce qui donna le temps aux troupes de l'armée du roy de se mettre en état de repousser celles des ennemis, & pour récompente de l'important service rendu en cette occation, il lui donna la charge de marêchal de camp de ses armées en mil six cens vingt-deux & le commandement des troupes, avec lesquelles il alla joindre l'armée commandée par le prince de Condé, qui en sut assisté si à propos, qu'il investit incontinent la ville de sainte Foy & la prit en peu de jours, delà il servit en qualité de marêchal de camp aux sieges de S. Antonin & Montpellier, & negocia la

reddition de Montauban, il se trouva au secours donné à Cazal lors du premier siege, & contribua beaucoup à la gloire de la France en cette occasion, il fur en-A suite envoyé en Allemagne au siege de Mayence, & aux autres entreprises imporcantes qui y furent faites, il servit sous les ordres du roy lorsqu'il asliegea & reduilit Nancy, & l'Empereur s'étant emparé des places de l'électeur archevêque de Treves, il prit la ville de Treves après avoir défait les troupes que le comte d'Illenbourg avoit envoyées pour secourir la garnison de la place, & il contribua beaucoup à la reduction de la Lorraine à l'obeillance du roi, qui l'éleva à la dignité de lieutenant general de les armées lous le duc de Longueville; il servit en Franche-comté, où 32. places furent conquiles, & ensuite en Flandres dans l'armée commandée par le marêchal de la Force, ou ledit sieur d'Arpajon commandant quinze cens hommes de pied & huit cens chevaux, désit auprès de Polinchoue quatre mille chevaux de l'armée ennemie, aprés laquelle action il fut fait gouverneur de Nancy & de toute la Lorraine & Barrois. Il assiegea & prit d'assaut la ville de Luneville en hyver, & il acheva d'assujettir tout le pays à l'obéissance du roy. Lorsque la guerre recommença en Roussillon, il v sut envoyé en qualité de lieutenant general sous le prince de Conde, & contribua beaucoup à la prise des places de Salces, Elnes & autres; & B se trouva aux sieges de Perpignan & Collioure assiegées par le roy, qui envoya ledit sieur d'Arpajon commander dans la province de Guyenne. Quelques années aprés les Turcs ayant menacé l'ille de Malthe, il s'y porta par la permission de notre bisayeul, & sut sait generalissime tant de la sorteresse de Malthe, que de toute l'isle & des armées, du consentement des chevaliers de toutes les nations, dont il s'acquitta avec tant de zele & d'approbation, que la religion de Malthe ne pouvant le recompenser que par des titres d'honneur, lui accorda que le premier fils de sa maison seroit admis dans l'ordre, en naissant, sans payer aucun droit de passage, & à l'age de leize ans recu grand-croix, & qu'à perpetuité lui & les descendans porteront, ainsi que la maison de Saveye, la croix de Malthe de figure octogone sur leurs armes, & la croix à huit pointes sous leur écusson, avec plusieurs autres privileges & marques d'honneur que les plus grandes mailons peuvent recevoir dudit ordre. Et comme ledit sieur d'Arpajon étoit aussi grand homme de cabinet que de guerre, notredit bisayeul l'auroit envoyé en qualité de son ambassadeur extraordinaire vers le roy Sigismond de Pologne pour lui donner le collier de notre ordre du S. Esprit qu'il avoit desiré, & pour autres affaires importantes : ayant trouvé ce roy décedé, il se seroit employé avec tant de prudence, de capacité & de vigueur, qu'il auroit fait réussir, à la satisfaction de notre bisayeul, l'élection du roy Casimir frere du dé-C funt, en sorte que ledit sieur d'Arpajon n'ayant pas moins remporté de réputation en négociant avec les étrangers, qu'en agistant dans la guerre, le desfunt roy notre trés-honoré seigneur bisayeul de glorieuse memoire, pour recompenser ses services, en confideration de son extraction illustre & de ses grandes qualitez, pour lui donner une marque singuliere de sa reconnoissance, l'auroit fait duc & Pair de France, en érigeant par ses lettres du mois de decembre mil six cens cinquante, sa terre de Severac & dépendances en titre, qualité, dignité & prééminence de duché & Pairie, duquel titre il a joui jusques à son décès. Mais ayant manqué à faire la formalité de l'enregistrement desdites lettres en nos cours, & le sieur Jean-Louis d'Arpajon son fils étant décedé à l'âge de trente-un ans quelques années avant son pere, lailsant ledit sieur Louis d'Arpajon à present lieutenant general, qui auroit herite de tous ses droits, & qui étoit alors très-jeune animé du noble sang de ses ayeux, des qu'il a pu porter les armes, s'est mis dans les armées, a passé par tous les degrez militaires, & s'est signalé en differens sieges, particulierement a ceux de Mons, Namur, Ausbourg, Gironne, Barcelône & autres, & en plusieurs batailles, & entr'autres à D celles de Nervinde & d'Oudenarde, où il reçut deux blessures en chargeant jusques à cinq fois les ennemis, il auroit été fait marêchal de camp, & s'est trouvé aux deux batailles d'Hochter, & a donné en toutes rencontres des preuves de sa valeur, de sa sagesse & bonne conduite. Ayant été envoyé en Espagne, il y a servi avec la même valeur, commandant presque toujours en chef des camps volans considerables, & a reussi dans les expeditions dont il a été chargé. Il a battu les Rebelles & les Miquelets, il a fait avec succez les sieges d'Arens, Venasque, Castillon & Solsonne, qu'il a soumis, aussi-bien que toute la province de Ribagorça & Valdaran, à l'obéissance de notre trés-cher frere & oncle le roy des Espagnes, qui pour lui marquer la satisfaction qu'il avoit de ses services, l'a honore de l'ordre de la toilon d'or; & notre bisaveul pour lui donner de sa part une marque de sa confiance, lui auroit

Tome V.

donné le gouvernement general de la province & duché de Berry par ses lettres du douzième aoust mil sept cens quinze, sur la démission du sieur duc de Noailles, & ensuite les gouvernemens particuliers de Bourges & d'Issoudun, ensorte que par tant de marques distinguées de son merite, de ses services, de son zele, de son affection & de sa sidelité nous l'avons sait en 1718, lieutenant general de nos armées, & nous lommes engagez à lui donner des marques de notre bienveillance, afin qu'une mailon aussi ancienne & aussi illustre que la sienne demeure toujours dans l'éclar & la consideration dont elle est en possession depuis tant d'années, & étant informez que ses terres & seigneuries de Chastres, chatellenie de la Bretonniere & prevosté de S. Germain lez Chaftres, les fiefs du Mesnil prés Bretigny, de Brecourt, grands & petits Cochets, fituez à huit lienes de notre ville de Paris mouvantes & relevantes de nous, celle de Chastres & cause de notre chatel de Paris, dans laquelle il a un ancien chasteau & tout droit de justice, haute, moyenne & basse, gresse, tabellionnage, droit de geole, marché, soires, ha-lage, mesurage, plassage, pied sourché, travers, peages, poids quittes qui se levent & percoivent dans l'étendue dudit Chastres, chasse, peche, cens, rentes & autres beaux droits & honneurs de laquelle relevent plusieurs siefs, & dans celle de la Bretonniere, qui est joignante & contigue, il a aussi un beau château & plusieurs siess qui la composent en titre B de chatellenie & prevosté de S. Germain mouvantes & relevantes de nous, partie à cause de notre tour de Montshery, & l'autre à cause de notre grosse tour du souvre, dans lesquelles il a aussi tout droit de haute, moyenne & basse justice, droit de chasse, pêche, aubeines, épanes, foires, cens, furcens, redevances, rentes, leds & ventes, saisines & amandes, le cas y écheant & autres droits seigneuriaux & seodaux qui sont d'un revenu & d'une étendue considerable, dans lesquelles il a ses officiers pour rendre la justice à ses vassaux, & a plusieurs fiess qui en relevent, lesquelles terres unies ensemble sont capables de porter & soutenir le titre de marquisat, nous nous portons bien volontairement à l'accorder audit sieur Louis d'Arpajon. A ces causes, voulant faire connoître à la posterité l'estime que nous faisons de sa personne par ce titre d'honneur qu'il a si bien merité, & exciter ses ensans & descendans à l'imiter, de l'avis de notre tréscher & trés-amé oncle le duc d'Orleans regent, nous avons joint, uni, annexé & incorporé, & par ces presentes signées de notre main, joignons, unissons, annexons & incorporons sesdites terres & seigneuries de Chastres sous Montshery, la Bretonniere, saint Germain, avec tous les fiess, droits & revenus qui les composent, circonstances & dépendances, pour ne composer à l'avenir qu'une seule même terro & seigneurie, laquelle nous avons de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale créé, érigé, élevé & decoré, créons, érigeons, élevons & decorons par ves presentes en nom, titre, dignité & prééminences de marquisat d'Arpajon, que ladite ville de Chastres portera, pour en jouir par ledit sieur d'Arpajon, ses enfans & posterité mâles nez & à naitre en legitime mariage, audit nom, titre & dignité de marquisat. Voulons & nous plaît qu'il puisse se nommer & qualifier marquis d'Arpajon en tous actes tant en jugement que dehors, & qu'ils jouissent de pareils honneurs, droits d'armes, blazons, autoritez, prérogatives, prééminences en faits de guerre, assemblées d'états, de noblesse & autrement, tout ainsi que les autres mar- D quis de notre royaume & provinces de France, encore qu'ils ne soient ici particulierement specifiez; que tous les vassaux, arriere-vassaux & autres tenans noblement & en roture dudit marquilat d'Arpajon le reconnoissent pour marquis, fassent leurs foy & hommage, baillent leurs aveus, dénombremens & déclarations, le cas y échéant, sous le même nom & titre de marquisat d'Arpajon, & que les officiers exerçant la justice de ladite terre intitulent leurs sentences & jugemens sous le même nom & titre de marquilat d'Arpajon, & scellent leurs sentences & jugemens du sceau de les armes, sans toutefois aucune mutation ni changement de mouvance ni de restort, ni contrevenir aux cas royaux dont la jurisdiction appartient à nos baillifs & senêchaux, ni que pour raison de la presente union, érection & changement du titre & de nom, ledit sieur marquis d'Arpajon & ses enfans & descendans soient tenus envers nous ni leurs vassaux & tenanciers envers eux à autres ni E plus grands droits que ceux qu'ils doivent à present, à la charge de resever de nous à une seule soy & hommage, à cause de notre grosse tour du louvre, aux mêmes droits & devoirs accoutumez, sans aussi déroger ni préjudicier aux droits & devoirs, si aucuns sont dûs, à autres qu'à nous, ni qu'à défaut d'hoirs mâles nez en legitime matiage, nous puissions ni nos successeurs rois prétendre ladite terre être réunie à notre domaine en vertu de l'édit de 1566, auquel édit & autres préseedons & subsequens des années 1581. & 1582, nous avons dérogé & dérogeons;

mais en ce cas ou celui de la desunion des terres unies par ces presentes, lesdites A terres retourneront en leur premier état & titre. Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseillers les gens tenans nos cours de parlement de Paris séant à Pontoise, & chambre de nos comptes à Patis, presidens, tresoriers de France, generaux de nos sinances audit lieu, prevôt de Paris ou son lieutenant & autres nos officiers qu'il appartiendra que ces prelentes nos lettres d'érection ils ayent à faire enregistrer, lire & publier, garder & observer, & de tout le contenu en icelles jouir & uler ledit sieur Louis marquis d'Arpajon, ses heritiers & successeurs mâles, ensemble les vassaux relevant dudit marquilat, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens contraires: Car tel est notre plaiser. Nonobstant tous édits & ordonnances même celle du mois de juillet 1566. & autres portant réunion à notre domaine des duchez, comtez, marquisats & autres dignitez à défaut d'hoirs mâles, loix, flatuts, arrefts, constitutions, coutumes, mandemens restrinctions & défenses au contraire, ausquels, ensemble aux dérogatoires y contenus nous avons dérogé & dérogeons, & afin que ce soit chose serme & stable à toujours nous avons sair met-B re notre scelà cesdites presentes. Donné à Paris au mois d'octobre l'an de grace 1720. & de notre regne le sixième. Signé, LOUIS. Par le roi, le duc d'Orleans regent present, Signe, PHELYPPEAUX. Vifa, DAGUESSEAU.

Registrées, ouy le procureur du roy, pour jouir par l'impetrant, ses ensans & posterité de leur esset & contenu, & être executées selon leur forme & teneur, aux charges & conditions portées par le consentement des habitans de saint Germain, suivant l'arrest de ce jour. En parlement séant à Pontoise, le douze decembre mil seps cent vings. Signé, GILBERT.

Registrées en la chambre des comptes, ouy le procureur general du roy, pour jouir par l'impetrant, ses ensans & posterité mâles nez & à naistre en loyal mariage, de l'esses & contenn en icelles. selon leur sorme & seneur, suivant & aux charges portées par l'arrest sur ce fait le dix-neuf decembre mil seps cent vingt. Noblet.



# GENEALOGIE D'ARPAJON

A maison d'ARPAJON, originaire de Rouergue, est fort ancienne. On rapportera d'abord par ordre chronologique ceux de ce nom dont on n'a pû trouver la jonction.

BERNARD d'Arpajon approuva la donation qu'Ermengarde comtesse de Rodez sit au monastere de Nonenque en s'y faisant religieuse en 1170. Ce peut être le même qui est qualisse l'un des principaux biensaiteurs de l'abbaye de Bonne-Combe sous Bertrand l. qui en sut abbé depuis l'an 1184. jusqu'en 1193. Il sur present à une transaction passée entre Hugues évêque de Rodez & Hugues cointe de Rodez au mois de may 1195. il est dit frere de Hugues évêque de Rodez dans des actes de l'an 1200. Voyez Gal. Christ. edit. nov. tom. I. col. 251. Ét instr. p. 62.

## DUCHEZ NON REGISTREZ. ARPAJON. 889

sceau une harpe, supports 2. leopards, cimier une tête de semme. Cabinet de M. A Clairembault.

Antoinfitte d'Arpajon, sœur de Bertrand d'Arpajon, prieur de saint Jean de Jerusalem de Montpellier, épousa le 23. Juin 1447. Raymond du Caylar, seigneur de Spondeillan, sils de Bertrand du Caylar, seigneur de Spondeillan, & de Jeanne... Genealogie manuscrite de la maison de du Caylar, communiquée par M. de Baschi-d'Aubais.

HELTE d'Arpajon, fille de Noble Guibert d'Arpajon, seigneur de la Bastide de Taner, épousa Hugues de Lautrec damoiseau, seigneur de Puimignon & de Montrosser. Elle étoit sœur de Noble-homme Guillaume d'Arpajon, suivant le testament d'Hugues de Lautrec du 9. mars 1460, où il est marqué que Guibert d'Arpajon étoit mort.

B JEAN d'Arpajon épousa Jeanne de Clermont, sœur de Louis de Clermont Lodeve, & fille de Trissan de Clermont: elle eut en mariage 12000. écus d'or. Jean d'Arpajon étant mort sans ensans, elle se remaria du vouloir du toy à Jean de Molliere, seigneur d'Apchon, qui mourut aussi sans posterité. Elle épousa 3°. Paillars d'Ursé en degré de proximité prohibé, sans congé, & mourut sans ensans. Le procureur general prétendoit la confication au prosit du roy, des 12000. écus qu'elle avoit eus en mariage & de ses autres biens, mais le roy en sit don à Louis de Clermont frère de Jeanne de Clermont, par lettres données à Vincennes au mois de may 1498. Extrait du registre des ordinaires de la chambre des comptes, cotté V.

Ponce d'Arpajon, seigneur de Camalibar diocése de Montauban, & Jacquette de la Fite sa temme, passerent quittance le 4. Juin 1521, en la jurisdiction de Casterat, & in Parsano Larmontis, diocése & sénéchaussée de Toulouse, du pavement & satisfaction à eux faits de la dot de Jacquette de la Fite, promise par Noble Bernard de la Fite son pere, conseigneur de Pelaport, par leur contrat de mariage passé à Granat le 26. Juillet 1488, & Jacquette de la Fite renonça à toutes successions en faveur de Nobles Odes & Antoine de la Fite freres, conseigneurs de Pelaport, tenans le lieu & droit de Bernard de la Fite seur ayeul, & representez en leur absence par noble demossèlle Galienne de l'Isse (de Insulà) leur mere.

BERNARD d'Arpajon, archer de la compagnie d'ordonnance de M. de Bonneval en 1526.

Guy d'Apajon de Berbeguier, seigneur de la Bastide, enseigne de la compagnie de 50. lances des ordonnances du roy, donna quittance à Claude Garrault, trésorier des guerres, le 14. mars 1571.

MADELENE d'Arpajon, fut créée abbesse de Vieil-mur par une bulle du pape I Gregoire XIII. en 1576. Voyez Gal. Christ. édit. nov. tom. I col. 84.

MARGUERITE d'Arpajon, abbesse de S. Honorat de Tarascon en 1577. & 1598, Ibid. col. 892.

Albonce d'Arpajon, mariée en 1637. à René d'Aucy Corrain.

CATERINE d'Arpajon de Durenque, épousa le 6. avril 1642. Robert de Borrel de Chenouillet, seigneur de la Grange Servieres & de Chenouillet.

Q 19



# DUCHEZ NON REGISTREZ. ARPAZON.

A fait mention de lui és années 1345. & 1346. en divers lieux de la province de Languedoc.

I. Femme, HELENE, fille de Guillaume, vicomte de Lautrec en partie, sei-

 $\mathbf{B}$ 

gneur de Montredon, snivant des memoires.

1. Jacques, sire d'Arpajon, vicomte de Lautrec, chevalier, nommé dans deux titres de la chambre des comptes de Paris des années 1353. & 1355. Communiqué par M. Vyon d'Herouval.

2. BERENGER II. du nom, sire d'Arpajon, qui suit.

3. JEAN d'Arpajon, chevalier, vicomte de Lautrec, enleva Helene de Castelnau, fille de Ratter seigneur de Castelnau, & de Caterine de Penne, à l'age de six ans pour l'épouser à l'insçu de les tuteurs, & la retint dans son chasteau de Brosse: le roy donna ordre le 13. sevrier 1347, de la chercher & de la retirer d'avec lui. (a) Il étoit mineur de 25, ans lorsqu'il porta ses plaintes au parlement en 1349, de ce que Geraut de la Barre l'avoit assiegé avec Helene sa femcommençant en me dans son château de Brosse, y avoit mis le seu, avoit pillé la baronie d'Ar- 1346. pajon, & lui avoit causé de grands dommages. (b) Il est qualisé vicomte de Lautrec dans une quittance qu'il donna étant à Gourdon le 22. octobre 1353, à Jacques Lempereur trésorier des guerres, de 25 liv. pour le ressaur d'un cheval qu'il avoit perdu sons le gouvernement de M. le comre d'Armagnac lieutenant de roy és parties de Languedoc, & dans une autre qu'il donna à Agen le 18. septembre 1355. elles sont scellées en cire rouge, écartelé au 1. & 4. une harpe, au 2. & 3. une croix pommetée. (c) Il sit échange par acte passé à Toulouse en (1) Cabinet de M. la chapelle des Freres Mineurs le jeudy 27. septembre 1358, avec Jean d'Ar- de Clairambault, magnac, vicomte de Fezensaguet & de Brulhois, des baronies de Roqueseuil (de Rocafolio) & du vicomté de Creyssel, avec leurs dépendances dans les senechaussées de Rodez & de Beaucaire, appartenans au vicomte de Fezensaguet, pour toute la terre & baronie de Castelnau du Ratier (de Castro novo Raterii) & les appartenances, que lui & la femme possedoient dans la senechaussée de Cahors. Cet échange fut ratifié au château de Brosse par Helene de Castelnau sa femme le 1. octobre de la même année, en presence de Noble Guillerm d'Arpajon de Verrieres, dit Carabassas, du diocese de Rodez; & le même jour sean d'Arpajon & sa femme donnerent procuration à Arnaud vicomte de Carmain, Guilherm-Garcias de Comenges, Galhard de Gontaut & Bernard d'Arbonne, pour mettro le vicomte de Fezensaguet en possession des château & terre de Cas-telnau du Ratter. (d) Il est qualifié vicomte de Lautrec, sire de Caumont, cho-

gens à pied de la compagnie, le 24, juin 1300. (7)

4. Sibille d'Arpajon, femme d'Amaury de Narbonne, baron de Taleiran, qui puis 1337, jusqu'en testa le 13. juillet 1361. Il étoit fils d'Amaury de Narbonne, baron de Taleiran, (e) Cabinet de M. Clarambault.

II. Femme, CATERINE de Penne, veuve de Ratier, seigneur de Castelnau, che- d'Harcourt, toms D valier, est mentionnée dans un registre criminel du parlement de Paris, commen- 1. p. 843. çant en 1346.

PERENGER II. du nom, sire d'Arpajon, vicomte de Lautrec en partie, sel-gneur de Caumont, suivant le contrat de mariage de sa sille, sut témoin de l'acte d'échange que sit Jean d'Arpajon son frere avec Jean d'Armagnae le 27. septembre 1358. Il est qualissé vicomte de Lautrec dans des lettres patentes du roy Charles V. données au bois de Vincennes le 25. juin 1370, par lesquelles il ordonne au tenechal de Rodez d'exercer la jurisdiction en son nom, & recevoir les hommages dans les terres que Jean d'Armagnac vicomte de Creyssel, Berengier d'Arpajon vicomte de Lautrec, Raimond seigneur de Castlus & autres seigneurs, tenoient en la châtellenie de la Requecessere, nonobstant qu'il l'eût donnée au comte de Vendôme.

Femme, DELPHINE de Roqueseuil, en 1361. sille d'Arnaud seigneur de Roquefeuil, & de Jaequette de Combret.

1. HUGUES III. du nom, sire d'Arpajon, qui suit.
2. BERTRAND d'Arpajon, prieur de S. Gilles de l'ordre de S. Jean de Jerusalem, confirma en cette qualité le 9. juin 1422. l'élection de Bertrande de la Garde,

Digitized by Google

#### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL. 392

prieure de la maison hospitaliere de Belloc ou Beaulieu, diocese de Cahors. Voyez Gall. Christ. edit. nov. tom. I. col. 194.

3. Guillaume d'Arpajon, évêque de Cahors, prit possession le 19. août 1404.

& siégeoit en 1412. & 1418. Ibid. col. 143.

YSBNDE d'Arpajon, fut mariée par contrat du 23. novembre 1387. à Gaston de Levis III. du nom, seigneur de Leran, fils de Gaston de Levis II. du nom, seigneur de Leran, & de Jeanne de Rochesort. Voyez tome IV. de cette bistoire page 11.



Ecartelé An I. & 4. de gueules à la harpe d'or, au 2. de 3. de gueules à la croix vuidée clechte & pomnesée d'or.

V.

UGUES III. du nom, sire d'Arpajon, vicomte de Lautrec, seigneur de Caumont, &c. est qualifié Huë fire d'Arpajon, chevalier, conseiller & chambellan de M. le regent le royaume, dauphin de Viennois, dans une quittance qu'il donna en 1408. à Guillaume Charier, commis à la rocette generale de toutes finances en Languedoil & en Languedoc, de 1355, liv. à lui ordonnés pour distribuer aux chevaliers & écuyers de la compagnie, pour la garde & défente de la vitle de Touloufe. Son sceau est écartelé au 1. & 4. une harpe, au 2. & 3. une croix pommetée, supports 2. lions, cimier 2. cornes. Legende S. Hue d'Arpajo, & prend la qualité de che-(a) Cabinet de M. tresorier des guerres, même sceau. (a) Il commandoit la même année un corps de Clairambault. 250. homme d'armes, & 200. hommes de trait pour accommande. valier banneret dans d'autres qu'il donna les 21. & 24. Janvier 1415. à Macé Heron, VI. lorsqu'il entra dans Paris, (b) & donna quittance le 20. 20ust 1418. à Hemon Raguier, trésorier des guerres, de 200. livres à lui ordonnez par le dauphin de Viennois; même sceau. Legende S. Huë, seigneur d'Arpajou, cher. Il sur retenu par lettres du regent, données à Mehun sur Yevre le 14. juin 1419. au nombre de 300, hommes d'armes, & eut une ordonnance de 300 liv. tournois par mois, outre les gages de banneret. Il sit montre au Mans le 16. octobre de la même année avec 21. écuyers de la compagnie, testa au mois d'octobre 1420, est qualisié vicomte de Lautrec dans une quittance qu'il donna à Jean le Teintutier trésorier, le 28. Juin 1426. Son sceau est écartelé au 1. & 4. une harpe, au 2. une craix pommetée, au 3. quare pals, (c) & rendit hommage pour la baronie de Montredon vers (d) Archives de l'an 1428. (d) on trouve la copie d'un contrat du 24. mars 1430, par lequel Hugues Mourpellier. d'Arpaion échanges le vicomé de Laurres pour la baronie de Montredon vers d'Arpajon échangea le vicomté de Lautrec pour la baronie de Montredon, avec Pierre vicomte de Lautrec, & une demande en inscription de saux, saute d'en representer les originaux. Par la copie du contrat d'échange, il paroit que Pierre de Toulouse auroit cedé à Hugues d'Arpajon la terre & seigneurie de Montredon, & que Hugues d'Arpajon lui auroit donné en contréchange la troisième partie du lieu de la Bruyere, possedé en partie par les vicomtes de Lautrec, toute la justice de ce lieu, toute la montagne & terroir de Montault en toute jurisdicion, la terre & territoire de Montsa, & la part qu'il avoit aux passages, bailliages, gresses & notariats de la cour du vicomté de Lautrec, des amendes & confications, & toute la seigneurie & jurisdiction de ce vicomté, se reservant la vingt-quatrième partie des condamnations & compositions qui se feroient. Il obtint le 17. may 1434, un decret d'ajournement per-sonnel contre Antoine de Lautrec & Hugues Barriere, notaire à Beaulmont en la sénéchaussée de Carcassonne, pour certaines fausseté & rature faites par eux en la note & grosse du

> testament de seu messire Pierre de Laures, chevalier. Voyez tome II. de cette hist. p. 367. & confirma le 6. aoust de la même année une acquisition faire par Alix Guiraudone, abbesse de Notre-Dame d'Arpajon lez Milhau. Gal. Christ. edit. nov. tom. 1. col. 272.

(c) ibid.

re de Laurette feigen k . מרי שנדי , נשון ישור ך בשורה } sure quitta ce en all er traie de toutes trais nes pour derocess A colatie ce la vientime : O ; and trees posts; e. & prend is quere zon anvier 1419 a Mac was a mome annet un cris ac, ampagnet is not the CARGE 10. 2008 1/1 i d lui ordainez para water & spages, or LE Yevie le 14 jun 182 al אן עב עב עם אסט לו מבשי אב ל 1275 le 16. 00.07 2 4 3000 ् । ई ज्वे केल १०३ स वृक्षांत 1 to le lester brocks SE CEPE, OF BEST PORT a prince ce florenze en mars 1422, par legel ingen hand it Monnett, we

COR B FF

de Gaucourt, dame de Berghes, veuve de Jest de Naillac, leigneur du Blanc en Berry, & fille de Rasul lire de Gaucourt & d'Argicourt, & d'Aleassne de Berghes; il plaidoit avec elle contre Raymond Bertrand le 8. Juillet 1449. & mourut sans posterité.

3. PIERRE d'Arpajon, seigneur de Severac.

4. AMAURY d'Arpajon.

5. DEAGONNET d'Arpajon, servit aux guerres de Flandres en 1427, suivant des titres de la chambre des comptes de Paris, & assista au traité d'Arras entre le roy Charles VII. & le duc de Bourgogne en 1435.

6. 7. 8. & 9. Hugues, Bernard, Antoine, & Louis d'Arpajon.

10. FRANÇOISE d'Aspajon.

11. DAUPHINE d'Arpajon, étoit veuve en 1417. d'Antoine de Blancafort, seigneur de Blancafort & de Roqueseuil, sils de Jean seigneur de Blancasort, & de Caterme dame de Roqueseuil.

On trouve Geoffrot-Berencer d'Arpajon, parent consanguineus de Guillaume d'Arpajon évêque de Cahors. Il sut sacré évêque de Perigueux par le pape en 1441; de moutur en 1447. Voyez Gal. Christ. edit. nov. tom. II. col. 1480.



T. Or 4. de gueules à la hatpe d'or, au 2. de gueules à la croux vaidée, clechée er pommerée d'or au 3. d'argens à 4. pals de gueules que est Scrie-

#### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL. 394

ve-lez-Avignon en 1479, mourut le 4, des ides de mars 1521. Voyer Gal, Christ. 🚡 edit nov. tom. I. col. 883.

4. & 5. Hugues & Tristan d'Arpajon.

for, conézoj. 3476. & 1477.

(c) Cabinet de M. Clastambault.

"6. CATERINE d'Arpajon, épousa par contrat du 20. aoust 1453. Jean de Harcourt, chevalier baron de Bonnestable, fils de Gerard de Harcourt, chevalier baron de Bonnestable, & de Marie Maler de Graville, dame de Lougey. Voyes ey-devant page 140.

Suzanne d'Arpajon, semme de Guillaume de Nogaret, vicomte de Trelans.

8. Françoise d'Arpajon, femme d'Antoine du Lac, renonça à la succession de ses pere & mere en faveur de Gny d'Arpajon son frere au mois de sévrier

#### VIII.

UY, baron d'Arpajon, vicomte de Lautrec, site de Severac, baron de Cati-T mont, &c. chambellan du roy Louis XI. obtint le 25. fevrier 1477. abolition de ce qu'au tems de la guerre du bien public il avoit suivi le parti contraire au (a) Reg du Tré toy, (a) fut député par commission du 16. septembre 1478, pour terminer les disse-nt, conézos, an rens entre le Pape, la France, Ferdinand roy d'Arragon, les Florentins, & Laurent de Medicis, & fur pourvû le 17. Janvier 1479. de l'office de capitaine & gouver-(b) 16. mem. cor- neur des ville, Chastel, & seigneurie de Mauleon de Solle, (b) il est qualissé chevalier, conseiller & chambellan du roy, capitaine & gouverneur des ville & Chastel de Mauleon de Solle, dans des quittances qu'il donna les 20. decembre 1482. & 25. Juillet 1489. (e) Il donna procuration pour le mariage de son fils avec Anne de Bourbon-Roussillon le 12. novembre 1493, ratifia au château de Baucaire en 1496, le transport qu'il avoit fait au duc de Bourbon de la ville & baronnie de Chaudesaignes & de les appartenances moyennant 5000. liv. plaidoit en 1503. pour la succession d'Antonse d'Aubusson son beau-pere & testa en 1507.

Femme, MARIE d'Aubusson, dame du Monteil-au-vicomte, fille d'Antoine d'Aubusson, seigneur du Monteil-au-vicomte, de Peletanges & de Pontation, & de Marguerite de Villequier, testa le 2. decembre 1514. Voyez ey-devant p. 341.

1. JEAN II. du nom, baron d'Arpajon, fire de Severac, qui suit.
2. BERTRAND d'Arpajon, seigneur de Montredon, étoit enfant d'honneur du roy Charles VIII. en 1490.

Femme, Louise on Beatrix de Lers, fille de Jacques de Lers, seigneur d'Alberon, & de Marguerite de Castelnau-Clermont-Lodeve.

1. ANTOINE d'Arpajon, baron de Lers & de Montfrin, dont il rendit hommage & donna dénombrement le 7. novembre 1541.

Feinme, MARGUERITE de Levis, dame de Villeneuve-la-Cremade, de Salvian, de Pourcairagues & de Montredon, fille de Guillaume de Levis, baron D de Quelus, & de Marguerite d'Amboise, sut mariée le 31. janvier 1541. & testa étant veuve le 1. juillet 1603. Voyez tome IV. de cette hist. p. 43.

LAURENT d'Arpajon, baron de Rochefort, mourut en 1580, ayant faig la mere son heritiere.

11. Anne d'Arpajon, dame de Beaurevel.

111. CATERINE d'Arpajon.

IV. PHILIPPE d'Arpajon, religieuse à Prouille.

v. MADELENE d'Arpajon.

vi. Marguerite d'Arpajon, religieuse à Prouille.
3. Louise d'Arpajon, sut élue abbesse de Notre-Dame d'Arpajon lez Milhau, par les religieuses de ce monastere, le même jour qu'Isabelle d'Anglars avoit pris possession de cette abbaye, sur la resignation de Jeanne d'Anglars sa tante. (25. juillet 1498.) elle obtint du pape Julies II. l'abbaye des Olives diocese de Narbonne en commende par bulles de l'an 1508. Après la mort E d'Isabelle d'Anglars, Louise d'Arpajon sur consirmée abbesse de Notre-Dame d'Arpajon par l'évêque de Rodez le 31. octobre 1525. & elle s'en démit en faveur d'Anne d'Arpajon sa niece le 10. aoust 1529. Voyez Gall. Christ. edit. nov. tom. 1. col. 171.

4. MARIE d'Arpajon, épousa en 1493. Jean d'Ebrard, seigneur de S. Sulpice, fils de Raimond d'Ebrard, seigneur de S. Sulpice, & d'Agnés d'Estaing.

5. Françoise d'Arpajon, femme de Geoffroy de Perusse, chevalier, seigneur d'El-

# DUCHEZ NON REGISTREZ. ARPAJON.

cars, conseiller & chambellan du roy de Navarre, fils d'Antoine de Perusse, dit d'Escars, chevalier, seigneur d'Escars, & de Françosse de Pierre-Bussiere. Voyes tome II. de cette hift. p. 229.

#### VIII.

TEAN II. du nom, baron d'Arpajon, sire de Severac, écuyer, senêchal de Rodel, l'un des 100. gentilshommes de la maison du roy en 1490. son échanson en 1496. est qualifié chevalier, seigneur & baron des batonies d'Arpajon, de Severac, d'Espairac, vicomte d'Aultes ribes, seigneur de Beaucaire, du Monteil-au-vicomte, senêchal de Rodez, dans une quittance qu'il donna à Durenque le 17. juillet 1514. de 7250, livres en déduction de 23119. liv. 7. s. 1. den à lui adjugez par arrest du parlement de Paris, à cause des levées faites sur la baronie de Severac pendant son procez depuis 1492. jusqu'en 1508. elle est scellée en cire rouge, écartelé au 1. une

Femme, ANNE de Bourbon, dame de Mirebeau, de la Roche-Clermaut & de Purnon en Touraine, fille de Louis bâtard de Bourbon, comte de Roussillon, amiral de France, & de Jeanne bâtarde de France, fille naturelle du toy Louis XI.

B Foyez tome I. de cette hift. p. 309.

1. Rene' baton d'Arpajon, fire de Severac, enfant d'honneur du roy François

1. Rene' baton d'Arpajon, fire de Severac, enfant d'honneur du roy François I. en 1515. maître d'hôtel de la reine Eleonore d'Autriche, seconde femme du roy François I. en 1538. mourut le. 11. aoust 1542. ayant fait son testament au commencement du même mois.

1. Femme, GERAUDE du Prat, veuve de Mery de Rouvroy-de Saint-Simon, seigneur de Precy & de Balogny sur Terrain, & fille d'Antoine du Prat, seigneur de Nantouillet, chancelier de France, & de Françoise Veny-d'Arbouze.

elle sut marice le 23. sevrier 1527. Voyez some IV. de cesse hist. p. 408.

1. Antoine baron d'Arpajon, testa le 30. avril 1551. & sut tué à la bataille

de Dreux en 1562. sans avoir été marié.

XI. JEANNE d'Arpajon fut mariée le 26. juin 1549. à Pierre du Pe, seigneur de Tannerre, fille de Jean du Pé, seigneur de Tannerre, & d'Antoinette

de Toily.

C

D

111. Antoinette d'Arpajon, l'une des filles de la reine Eleonore d'Autriche, en 1543, sut la premiere semme de Charles de Pons, sils de François sire de Pons, comte de Marennes, & de Caterine de Ferrieres; elle sit son testament le 3. aoust 1563. mourut sans enfans, & Charles de Pons se remaria à Bonne Martel, dont sont issus les barons de Bourg sur Charente.

11. Femme, JEANNE de Lattre, dite de Tumbes, mariée le 1. mars 1538. sut l'une des dames de chambre la de la reine Eleonore d'Autriche & gardienne de les bagues & joyaux appartenans à la couronne en 1547. (4) & transigea le (1) 37-mem core

19. janvier 1556, avec les curateurs des enfans de son mari.

2. JACQUES baron d'Arpajon, qui fuit.

3. Guy d'Arpajon, nommé dans un titre de l'an 1521. avec ses freres & sœurs.

4. CHARLOTTE d'Arpajon, épousa le 13. septembre 1518. Gabriel d'Estaing, seigneur de Murol, baron d'Estaing, fils de Louis d'Estaing, seigneur de Val & de Vernines, & de Margnerite de Comborn. Gabriel d'Estaing donna quittance à René d'Arpajon son beau-frere le 2. sevrier 1531.

5. Louisa d'Arpajon, abbesse d'Aulieu, donna quittance de ses droits à Rend

d'Arpajon son trere le 17. novembre 1525.

6. MARIE d'Arpajon.

7. ANNE d'Arpajon, donna quittance de ses droits à René d'Arpajon son frere le 1. may 1525. fut abbesse de Notre-Dame d'Arpajon-lez-Milhau, aprés sa tante, & obtint une dispense du S. Siege en 1537, pour posseder en même tems l'abbaye des Olives. Voyex Gal. Christ. edit. nov. tom. 1. col, 273.

(c) Cabinet de Mi Claitambault.





Ecarrele an Lide guenles à la croix vuidée, clechée & pommetée d'or, un 2. d'argent à 4. pals de gueules au 3 de guenles à la harpe d'or , au 4. de Bourbon Rouffillen.

IX.

ACQUES baron d'Arpajon, fut heritier d'Antoine d'Arpajon son néveu, transigea avec René d'Arpajon son frere le 13. avril 1532. & testa le 17. mars 1556.

Femme, CHARLOTTE de Castelpers, sille de Raimend de Castelpers, baron de Pannat, & de Margnerite de Narbonne, sut mariée par contrat du 10. juillet 1526.

I. JEAN, baron d'Arpajon & de Severac, mort en 1569. sans enfans de Françoise de Montal, fille de Dien-donné de Montal, baron de Roquebrou & de Carbonnieres, & de Caterine de Castelnau-Clermont.

2. CHARLES, baron d'Arpejon & de Severac, qui suit.

3. BERNARD d'Arpajon.

4. JACQUES d'Arpajon, presenté au prieuré de S. Gilles en 1550, pour être reçu chevalier de S. Jean de Jerusalem.

5. JEANNE d'Arpajon, époula Guyan baron de Belvezer, de Joncheres & de Jalavoux, chevalier de l'ordre du roy: il se remaria en 1580, à Françoise d'Apchier, fille de Jean II. du nom, seigneur d'Apchier, & de Marguersse de Chazeron. Voyez tome III. de cette hift. p. 821.

6. Anne d'Arpajon, femme de N... de Marsillac, seigneur de la Bastide-Capilenat.

HARLES, baron d'Arpajon & de Severac, seigneur de Lers, plaidoit en 1573. pour la terre de Severac & autres biens, contre Pierre du Pé, seigneur de Tannerre, mari de Jeanne d'Arpajon sa cousine. Il sut chambellan de François de France, duc d'Alençon, en 1576. sit son testament le 23. juin 1579. dans lequel il nomme tous ses enfans, & sit sa femme executrice.

Femme, FRANCOISE de Montal, fille d'honneur de la reine Caterine de Medicis, veuve de Jean baron d'Arpajon, frere aîné de Charles baron d'Arpajon, com-

me il a été dit sy-dessus, sut mariée par contrat du 8. janvier 1573.

1. JEAN III. du nom, baron d'Arpajon, qui suit.

2. Samuel d'Arpajon, seigneur de Broquieres, chevalier de l'ordre du roy, est nommé dans le testament de son pere du 23. juin 1579.

Femme, LEONOR de Combret, fille de Guyon de Combret, seigneur de Broquieres, & de Marie de Crullol.

1. CHARLES d'Arpajon, baron de Broquieres, est mentionné au testament de Jean d'Arpajon son oncle, qui le substituoir à ses enfans. Il épousa Rese d'Arpajon sa cousine, fille de Jean III. du nom, baron d'Arpajon & de Severac, & de Jacquette de Castelnau-Clermont.

HENRIETTE d'Arpajon, dame de Broquieres, époula Jacques baron de Loubens, comte de Verdalle, son cousin, fils de Hugues de Loubens, baron

de Verdalle, & de Louise d'Arpajon. Elle étoit veuve en 1714.

TI. BERTRAND d'Arpajon, chevalier de Malte en 1621.

711. PHILBERTE d'Arpajon, éponsa à Marvejols le 23. décembre 1633. Jacques de Lanne, baron d'Entraigues, bailly, gouverneur & capitaine pour le roy des villes & châteaux de Marvejols, Chirac & Greze, fils de Traphome de Lan-

# DUCHEZ NON REGISTREZ. ARPAJON.

ne, seigneur de Picheron & d'Entraigues, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, bailly de Gevaudan, & de Marie de Cayres dame d'Entraigues. IV. ELEONOR d'Arpajon, femme de Caspard de Vignoles, prélident en la cham-

bre de l'édit de Castres.

3. Philippes d'Arpajon, nommé au testament de son pere, sur tué au siege de Laon.

4. David d'Arpajon, seigneur de Saint Chely, n'étoit pas baptise lors du testament de son pere, qui lui destina le nom de David. Il sut legué de trois cents livres par Jean d'Aspajon son frere ainé.

JEAN III. du nom, baron d'Arpajon & de Severac, vicomte de Montal, baron de Caumont, de Brosse, &c. sit son testament le 19. may 1634. par lequel il élut

B sa sepulture dans l'église de Cugnac.

Femme, JACQUETTE de Castelnau-Clermont-Lodeve, est nommée dans le testament de son mari. Elle étoit fille de Guy H. du nom, baron de Castelnau & de Clermont-Lodeve, senechal de Toulouse, gouverneur de Quercy, & d'Aldonce de Bernuy : elle fut marice le 29. juillet 1589. & testa le 14. janvier 1658. Voyez tome 1, de 1. LOUIS duc d'Arpajon, chevalier des ordres du roy, qui suit.

2. HENRY d'Arpajon, baron de Caumont, sut legué de vingt mille livres par le testament de son pere du 19. may 1634. & sit une donation entre-viss avec Marie d'Arpajon sa sœur le 29, aoust 1659.

3. JEAN d'Arpajon, presenté à l'ordre de Malte en 1606. commandeur de Trin-

queraille, grand prieur de S. Gilles au mois de may 1677.

4. Alexandre d'Arpajon, chevalier de Malte.

5. ALDONCE d'Arpajon, abbesse de Notre-Dame d'Arpajon-lez-Milhau, en pric possession le 12. aoust 1619. & mourut le 16. novembre 1673. Voyez Gal. Christ. edit. nov. tome I. col. 273.

6. MARIE (alias) Louise d'Arpajon, sut mariée le huit juin 1623. à Hugues de Loubens, baron de Verdalle, fils de Jacques de Loubens, baron de Verdalle,

chevalier des ordres du roy, & de Guillemette de Grave-Serignan.

7. Rose d'Arpajon, est nommée au testament de son pere, qui lui légua vingtquatre mille livres pour tous les droits de legitime qui pourroient lui appartenir sur ses biens & sur la moitié qu'il avoit donnée à Louis d'Arpajon son fils, Elle épousa Charles d'Arpajon baron de Broquieres, son cousin, tils de Samuel d'Arpajon seigneur de Broquieres, & de Leonor de Combret, comme il a éte dit ci-devant page 896.

#### Enfans naturels de Jean baron d'Arpajon.

- 1. Jean, bâtard d'Arpajon, étoit garde du roy lors du testament de son perè, qui ordonna qu'en lui donneroit 2000 liv. lersqu'il seroit âgé de 25. ans.
- 2. Jeanne, batarde d'Arpajon, est nommée au testament de son pere, qui ordanna qu'on lui donnerois 1500. liv. lorsqu'elle se marieroit.
- 3. N. . . . bâtarde d'Arpajon , fut nourrie un village de la Barthe , & son pere luis légua 1500. liv. pour la marier.

5 1e

D



Ecarrelé au 1. de gueules à la croix vuidée; clechée & pommethe d'or, An 2. d'argent à 4. pals de gueules. Au 3, de gueules à la harpe d'or cordée de même, Au 4 de Bourbon-Roussillon, Gfur le cous de gueules à la croix d'argent.

#### XII.

OUIS duc d'Arpajon, Pair de France, marquis de Severac, vicomte de Mon- A tal, &c. chevalier des ordres du roy en 1633, lieutenant general de ses armées, conseiller en ses conseils d'état & privé, gouverneur de Lorraine, lieutenant general au gouvernement de Languedoc, ambassadeur extraordinaire en Pologne, fut institué heritier universel par le testament de son pere le 19. may 1634, il se signala au combat de Felizzan, où il reçut 9. blessures, leva un regiment d'infanterie en 1621, pour le siege de Montauban. L'année suivante il servit en qualité de volontaire au siege de Tonneins où il sut sait marêchal de camp & désit Castan que les religionnaires regardoient comme leur appuy. Le roy Louis XIII. lui ayant donné B le gouvernement de Nancy & de la Lorraine, il amena par son ordre la duchesse Nicole en France, aprés avoir contribué à fauver Casal, le Montferrat & le Piedmont; il se trouva à la prise de plusieurs places en Franche-Comté, emporta de force la ville de Treves aprés avoir défait les troupes qui venoient la secourir, eut part à la réduction de la Motte & à la défaite de 2000 chevaux à la vûë de S. Omer. prit Luneville au fort de l'hyver, Salces & Elne en Roussillon, contribua à remettre la Guyenne sous l'obéissance du roy en 1642. & par sa prévoyance il rompit le dessein qu'avoient les ennemis sur les frontieres, pendant que les forces de l'état étoient occupées à Perpignan, en Allemagne & ailleurs. Lorsque le Turc menaçoit l'îlle de Malte avec des forces formidables, il alla volontairement au secours de cette ille, G & ayant été élû chef du conseil du grand maître & generalissime des armées de la religion, il pourvût si bien à la sûreté de l'isle que par reconnoissance le grand maître Jean-Paul Lascaris du consentement de l'ordre lui accorda le 30. may 1645, le privilege singulier pour lui & tous ses descendans ainez, d'ajoûter à leurs armes la croix octogone de Malte avec les extrêmitez saillantes comme la portent les chevaliers de Malte (a) & qu'un de les descendans pour une fois seulement (b) au choix du pere seroit chevalier en naissant & grand-croix à l'âge de seize ans. Ce privilege a été reconnu & certifié le 5. may 1715. par Raimond Perellos grand-maître de Malte. Aprés le retour de Louis d'Arpajon en France, le roy le nomma amdassadeur extraordinaire en Pologne, le chargea de porter le cordon de l'ordre du S. Esprit à Ladislas roy de Pologne: il pattit de Paris le 23. mars 1648. & Ladislas étant mort il favorisa l'élection du roy Jean-Casimir. Il sut commis par (b) Pro una vice lettres du roy données à Paris le 10. sevrier 1662, pour recevoir le serment & donner le collier, le manteau & la croix avec le cordon des ordres à Armand de Bourbon prince de Conty, & en même temps à Gaspard de Daillon du Lude, évêque d'Alby, à Louis-Armand vicomte de Polignac, à François des Monstiers comte de Merinville, & à René-Gaspard de la Croix, marquis de Castries, & en sit la ceremonie à Pezenas le 25. mars suivant. Il mourut à Severae au mois d'avril 1679. È C'est en sa faveur que le roy Louis XIV. erigea les marquisat de Severac, vicomté d'Hauterives & baronnies de Dolan & de S. Chely en duché-Pairie sous le nom d'Arpajon par lettres données au mois de decembre 1650. rapportées cy-devant p. 878. & par autres lettres du mois de mars 1657, transporta les nom, titre & dignité de duché-Pairie d'Arpajon, sur les baronnies de Caumont & de Plantcage, y annexant les baronnies de Baucaire, d'Espairac & de Dolan & le vicomté d'Hauterives, & conserva le marquisat de Severac en l'état auquel il étoit avant d'être érigé en duché, comme il a été dit cy-devant page citée cy-dessus.

(a) Infignia crucis nottræ octogonæ in fcuto inlightum vel almorum gen-tilinorum fuorum fillius extremitates
extra hujulmodi
feutum apparendo
deferre prout fratres noltri facere
folent.

#### DUCHEZ NON REGISTREZ. ARPA70N.

I. Femme, GLORIANDE de Lauzieres de Themines, fille aînée de Pons de Lauzieres, marquis de Themmes, chevalier des ordres du roy, marêchal de France, & de Caterine d'Ebrard de S. Sulpice sut mariée en 1622.

1. Pons d'Arpajon, né le 8. juillet 1623. mourut jeune. 2. JEAN-LOUIS d'Arpajon, marquis de Severac, qui suit.

3. GLORIANDE d'Arpajon, morte jeune.

4. JEANNE-LOUISE d'Arpajon, sit profession dans le monastere de Notre-Dame d'Arpajon lez Milhau, fut nommée abbesse de Vieilmur diocese de Castres en 1665. reçut la benediction abbatiale de l'évêque de Castres en 1667. & mourat en 1700. Voyez Gal. Christ. edit. nov. tom. I. col. 84. & page 1325. art. iv.

JACQUETTE d'Arpajon, religieuse Carmelite au Fauxbourg S. Jacques à Paris. II. Femme, MARIE de Simiane, fille de Bertrand de Simiane, comte de Moncha en Forez, & de Louise de Malain, mourut à Pezenas le 9. novembre 1657. en cou-

ches d'un enfant mort. Voyez tome II. de cette bist. p. 249.

III. Femme, CATERINE-HENRIETTE de Harcourt, dame d'honneur de madame la Dauphine, fille de François de Harcourt II. du nom, marquis de Beuvron, lieutenant general en Normandie, & de Renée d'Epinay S. Luc, dame d'Ectot, sut mariée le 24. avril 1659. & mourur le 4. may 1701. Voyez si-devent

1. N. d'Arpajon, mort au berceau en 1660.

2. CATERINE-FRANÇOISE d'Arpajon, dame du palais de Marie-Adelaide de Savoye dauphine de France, naquit en 1661, sur mariée à Versailles le 8, sévrier 1689. à Prançois de Roye de la Rochefoucaud II. du nom, comte de Roucy & de Roye, fils de Frederic-Charles de Roye de la Rochefoucaud, comte de Royè & de Roucy, & d'Elisabeth de Durfort. Elle eut de la succession de son pere le marquisat de Severac en Rouergue, qui passa à François de Roye de la Rochefoucaud son fils, mort le 24. février 1723. lequel ne laissa que trois filles heritieres de cette terre. Elle mourut le 8. decembre 1716. Voyez tome IV. de cette histore page 435.

#### XIII,

EAN-LOUIS d'Arpajon, marquis de Severac, né le 3. Juillet 1632. fut exhe-

redé par son pere le 17. may 1660. Et mourut avant lui.

Femme, CHARLOTTE de Vernou-de-Bonnæil, fille d'honneur de la reine mere & fille de Louis de Vernou seigneur de la Riviere-Bonnæil & de Melziars en D Poirou, prés de Mesles, & niece de Charlotte de Vernou marquise de Crussol, sur mariée à Vaugitard prés Paris le 9. Juin 1661. Elle se remaria aprés la mort du marquis d'Arpajon, à François de Gelas de Voisins marquis d'Ambres, & mourut le 124 novembre 1692.

1. LOUIS marquis d'Arpajon, qui suit.

2. ANNE-Louise d'Arpajon.

#### XIV.

OUIS marquis d'Arpajon, chevalier de l'ordre de la Toison d'or, lieutenant general des armées du roy, gouverneur & lieutenant general de la province & duché de Berry, bailly, gouverneur particulier des villes de Bourges, d'Issoudun & d'Arpajon, sut colonel du regiment de Chartres en 1695. brigadier des armées du roi en 1703. marêchal de camp le 20. mars 1709. conquit les forts d'Arens, de Venasque, de Castelleon, de Solsonne, & les pays de Ribagorçe & de Valdaran. Le roi d'Espagne lui écrivit une lettre dattée de Corella le 18. octobre 1711. pour lui témoigner combien il étoit sensible au zele & à la prudence avec laquelle il avoit fait rentrer sous son obéissance des forts si importans, & lui accorda la Toison d'or pour marque de la reconnoissance. Il fut pourvu de la charge de gouverneur & lieutenant general au pays & duché de Berry, par lettres du 12 aoust 1715 registrées au parlement le 30 du même mois, & créé lieutenant general des armées du roy par lettres du 8. mars 1718. C'est en sa taveur que le roy Louis XV. a réuni les terres & seigneuries de Châtres sous Montshery, de la Bretonnière & de S. Germain,



falut de l'état dans le temps où il a été le plus en peril; & encore aujourd'huy notre trés-cher & trés-amé cousin Henry d'Orleans chef de ladite mailon, gouverneur & notre lieutenant general en la province de Normandie, a rendu de si grands, si importans, & si recommandables services au seu roy notre tres-honoré leigneur & pere & à nous, tant déllans que dehors le royaume, que nous ne sçaurions affez dignement les reconnoître, ayant porté à diverses fois les armes de la France au secours de nos alliez, tant en Italie & Allemagne que Lorraine & Franche-Comté, où il les a employées avec tant de prudence, de valeur & de zele, qu'elles ont toujours prosperé sous sa conduite en plusieurs grandes & signalées occasions; & d'ailleurs il n'a pas moins eu de succez dans les negociations & affaires importantes au repos public qui lui ont été commises, notamment en l'ambassade celebre faite de notre part en l'assemblée tenuë à Munster en Allemagne pour la paix generale dont notredit cousin a été le chef, & par laquelle la paix a été rétablie entre la France & l'Empire, & l'auroit aussi été avec l'Espagne, s'il y eut eu lieu de la conclure à des conditions raisonnables, & à la rendre sure, outre que notredit consin conti-B nuë à nous donner incessamment des preuves de sa fidelité & de son affection à notre service en tout ce qui s'offre, soit dans ledit gouvernement de Normandie ou ailleurs pour la tranquillité publique & la grandeur de notre état, dont nous avons une parfaite satisfaction, & destrant lui en donner des marques, ainsi que de l'estime & de la bienveillance que nous avons pour lui & pour les siens, même pour nos cousias Jean-Louis-Charles d'Orleans, & Charles-Paris d'Orleans ses fils, ne pouvant rien faire de mieux pour luy ni pour eux presentement; & en atendant qu'il se presente autre occasion plus avantageuse & plus proportionnée aux merites de notredit cousin & à la grandeur de sa maison, nous avons été avertis que la terre & leigneurie de Coulomiers en Brie qui lui appartient, est une châtellenie trés-ancienne & fort noble qui a été cy-devant distraite du duché de Nemours, & qui sut donnée en l'année 1507, par le roy Louis XII, à Gaston de Foix en échange C de la vicomté de Nathonne, laquelle chastellenie a deja l'une des principales prérogatives & privileges de Pairie, d'autant que les appellations en ressortissent sans moyen en notre cour de parlement de Paris, qu'outre que la ville de Coulomiers est belle, riche & bien peuplée, elle comprend & a dans ses dépendances la chatellenie de la Ferté-Gaucher, où les officiers de notredit cousin tiennent les assisses, que dans ladite ville il y a siege d'élection, qu'il y a plusieurs soires franches, & un marché sranc par chacun mois, qu'il y a quantité de siess & terres nobles qui en dépendent & en relevent, comme les terres & seigneuries de Doue, Amilly, partie des forêts de Monceaux, Pommeux, Villemareuil & autres terres de grande valeur au nombre de quarante fiefs & plus; qu'audit Coulomiers il y a un château des plus beaux qui soient dans le royaume, que le revenu annuel & ordinaire de ladite terre est de quarante mille livres, outre le casuel qui vaut beaucoup; que le roy Louis XII. en faisant l'échange de ladite vicomté de Narponne a donné à ladite terre de Coulomiers tous & tels droits, privileges, prérogatives & prééminences qui appartiennent audit duché de Nemours; sçavoir failons que nous pour ces D caules & autres bonnes considerations à ce nous mouvans, de l'avis de la reine notre trés-honorée dame & mere, d'aucuns princes de notre sang, & autres grands pertonnages de notre conteil, & de notre propre mouvement, pleine puissance, grace speciale & autorité royale, avons ladite terre de Coulomiers en Brie avec ses dépendances, créé, érigé, ordonné & établi, créons érigeons, ordonnons & établissons par ces presentes signées de notre main, en nom, titre & dignité de duché de Cou-somiers & Pairie de France, pour en jouir & user perpetuellement, & la relever à une seule foy & hommage de nous & de notre couronne par notredit cousin le duc de Longueville, & aprés son decès par ses fils, heritiers & descendans males & femelles nez & à naître en loyal mariage à toujours audit titre de duché de Cou-Iomiers & Pairie de France, avec les honneurs, prérogatives, autoritez, prééminences, franchiles, libertez, profits & privileges qui appartiennent à ladite dignité, & E dont jouissent les autres ducs & Pairs de France, tant en justice, jurisdiction, séance en nos cours de parlement, avec voix déliberative, qu'en tous autres endroits quelconques, soit és assemblées de noblesse, faits de guerre, que autres lieux, seances & actes d'honneur & de rang, & sous le ressort de notre parlement de Paris, sauf & excepté pour les cas royaux, dont nous avons réservé & reservons la connoissance aux juges qui l'avoient avant notre presente érection; à la charge neanmoins suivant la supplication & instance qui nous en a été faite par notredit cousin, que les males Tome V. T 10

tant en ligne directe que collaterale, exclueront les femelles, ensorte que si notredit cousin le comte de Dunois son fils ainé n'avoit point d'enfans mâles, ledit duché appartiendra à notredit cousin le comte de S. Pol son second fils, ou à ses enfans mâles, & aussi à leurs descendans mâles par préserence aux semelles, avons de plus accordé que par le moyen de cette création & de l'édit du mois de juillet de l'an 1566, fait sur l'érection des terres en duché, on ne pourra prétendre ores ni à l'avenir, à défaut d'hoirs mâles ou femelles, que ladite duché & Pairie puisse être réunie & incorporée à notre couronne, ou que nous & les rois nos successeurs puissent prétendre audit cas aucun droit de proprieté & réversion audit duché par le moyen dudit édit & autres quelconques, auquel nous avons dérogé & dérogeons de notre grace speciale en faveur de notredit cousin & de ses descendans males & temelles & des descendans d'iceux, leurs heritiers, successeurs ou ayans cause, sans laquelle dérogation notredit cousin n'eût voulu accepter notredite grace & liberalité, ni consentir à la presente érection & création, le tout sans tirer à consequence, & encore à la charge que ledit duché, au défaut d'hoirs mâles ou femelles provenus & descendans de notredit cousin retournera à sa premiere nature, titre & qualité. Si donnons en mandement à nos amez & feaux les gens tenans notre cour de parlement & la chambre des comptes à Paris, & à tous nos autres justiciers & officiers, chacun en droit soy ainsi qu'il appartiendra, que nos presentes lettres de création & érection dudit duché & Pairie ils fassent lire, publier & registrer & du contenu en icelles, sassent, soustrent & laissent jouir pleinement & passiblement notredit cousin le duc de Longueville, ses enfans, successeurs, heritiers ou ayans cause, mâles ou femelles, sans en ce leur faire ou soussrir leur être fait aucun trouble ou empéchement au contraire, nonobstant quelconques édits, ordonnances, défentes & lettres ausquelles nous avons dérogé & dérogeons; Car tel est notre plaisir, & afin que, &c. sauf en autres choses notre droit & l'autruy en toutes. Donné à , &c.

विकित्र कि विकित्र कि

# ROSNAY. DUCHÉ-PAIRIE

Ecartelé an 1. d'azur femé de fleurs de lys d'or au lambel de gueules qui est Anjou-Sicile, au 2. d'or a quatre pals de gueules, au 3. de fable a deux leopards d'or pasans l'un sur l'autre qui est Rouault, parti de fascé d'or de gueules de 8 pieces qui est Volvire soutenu de



gueules a 9. macles d'or au lambel de 4. pieces d'argene qui est Rohan Montauban, au 4. de gueules a la croix ancrée de vair qui est la Chatre, sur le sone de gueules au coq d'argene cresté. membré és becqué d'or ayant au col un écuf-son d'azur chargé d'une steur de lys d'or qui est l'Hoipical.

RANCOIS de l'Hôpital, comte de Rosnay, marêchal de France, chevalier des ordres du roy, gouverneur de Paris & seul lieutenant general dans les provinces de Champagne & Brie, obtint du roy Louis XIV. un brevet du 1. aoust 1651, par lequel ce prince ordonna que le comté de Rosnay & ses dépendances, relevant de lui à cause de son château, donjon & grosse tour de Chaumont, seroit érigé en titre, & dignité de duché & Pairie de France sous le nom de duché de ROSNAY. Voyez le brevet qui suit.

D

# DE ROSNAY.

Brevet de Pairie en faveur du marêchal de l'Hopital pour le comté de Rosnay.

Du 1. aoust 1651.

UJOURD'HUY 1. 20ust 1651. le roy étant à Paris, ayant misen consideration les grands & signalez services que le sieur de l'Hôpital, comte de Rosnay, marêchal de France, chevalier de ses ordres, gouverneur de Paris, & seul son lieu-B tenant general en les provinces de Champagne & Brie, a rendus & continuë de rendre à cet état, & combien il en a merité par le gain des combats & batailles. & les autres avantages qu'il a remportez sur les ennemis de cette couronne tant à la prise de plusieurs places & châteaux qu'en diverses autres rencontres où il a donné des preuves de lon courage & de sa grande experience, Sa Majesté ne croyant pas que les charges & les honneurs dont elle l'a gratifié, soient des marques assez sufficientes de sa reconnoissance, & desirant luy en donner encore une en lui conferant un titre & une dignité qui passe à sa posterité, & lui saire d'autant mieux con-noître l'estime qu'elle aura faite de sa personne, & le prix qu'elle aura donné à ses services, elle veut & entend que ladite comté de Rosnay, ses appartenances & dépendances relevant d'elle à caule de son château, donjon & grosse tour de Chaumont, & qu'elle sçait être de grande étendue & d'un revenu suffisant & convenable pour soutenir une plus haute dignité que celle de comté, soit créée & érigée en titre, nom, dignité & prééminence de duché & Pairie de France, sous le nom & appellation de duché de Rosnay, pour en jouir par ledit sieur marêchal de l'Hôpital & ses hoirs & detcendans mâles perpetuellement & à toujours, en'emble des honneurs, prerogatives & droits à duc & Pair appartenans, en tous lieux & autres generalement quelconques, sans rien innover au ressort ancien des justices, ni qu'au moyen C des édits & ordonnances faires ou à faire sur l'érection des terres & seigneuries en duché & Pairie on puisse prétendre ores ne à l'avenir au défaut d'hoirs mâles ledit duché & Pairie de Rosnay devoir être réuni & incorporé à notre couronne, mais en ce cas demeurera aux autres hoirs & ayans cause dudit sieur marêchal de l'Hô-pital sous le titre ancien de comté de Rosnay, Pour témoignage dequoy sadite majesté m'a commandé de lui en expedier toutes lettres necessaires, cependant le present brevet quelle a voulu signer de sa main, & fait contresigner par moy son conseiller secretaire d'état & de ses commandemens & sinances. Signé, LOUIS. Et plus bas, DE LOMENIE.



# A SERVICE STATE OF ST

# ROQUELAURE, DUCHÉ-PAIRIE



Ecartelé an 1. & 4. d'azur à 3. rocs d'argent an 2. & 3. d'argent à 2 vaches passances de guen-les accornées & clarinées d'azur au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or, & sur au lion d'or.

A terre de Roquelaure, &c. fut erigée en duché-Pairie en faveur de GAS-TON-JEAN-BAPTISTE de Roquelaure, marquis de Biran, & de ses descendans masses nez en loyal mariage, avec attribution du ressort des appellations qui seroient interjettées des jugemens rendus par les officiers de ce duché au parlement de Toulouse, par lettres données à Melun au mois de juin 1652. ANTOI-NE-GASTON de Roquelaure son sils, marquis de Biran, depuis maréchal de France, chevalier des ordres du roy, obtint d'autres lettres dattées de Versailles au mois de décembre 1683. portant union des terres & seigneuries de Roquelaure, de Laverdens, du Rivau, de Saint Chrestié, de Mirepoix, &c. & érection de ces terres en duché-Pairie sous le titre de Roquelaure, en sa faveur & celle de ses descendans mâles, avec attribution des appellations des jugemens rendus par les officiers de ce duché au parlement de Toulouse, mais aucunes de ces lettres ne surent enregistrées. Voyez les pieces qui suivent concernant ces érections. La genealogie de la maison de Roquelaure ser a rapportée dans la suite de cette histoire, chap. DES MARECHAUX DE FRANCE.

# PIECES CONCERNANT LE DUCHE-PAIRIE

# DE ROQUELAURE

Erection du marquisat de Roquelaure en duché & Pairie en saveur de Gaston-Jean-Baptiste de Roquelaure.

Au mois de juin 1652.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre: A tous presens & à venir, Salur. Comme l'équitable distribution des graces & des récompenses peut beaucoup contribuer au maintien & à la grandeur de notre état & à notre propre gloire & satisfaction, aussi nous avons, à l'exemple des rois nos prédecesseurs, apporté beaucoup de consideration au choix de ceux que nous voudrions élever aux premières dignitez de la couronne; & ayant une connoissance parsiculiere des mérites de notre trés-cher & trés-amé Gaston de Roquelaure, marquis de Roquelaure,

5

E

& de Biran, comte de la Tour, baron des baronnies de Laverdens, Biran, Sainte A Cristie, Mirepoix, Gaudoux, le Breuil, Longart, Clarac, Roquesort, Prechac, Montbert, Durant, S. Avit, Brugnens, Gouste, Ceran, Astarac, Montequieu, notre lieutenant general en nos armées, maistre de notre garde-robbe, gouverneur en notre ville & chasteau de Lectoure & chasteau du Ha, mestre-de-camp d'un regiment de cavalerie & d'un d'infanterie pour notre service; qu'il est issu d'une des plus illustres & anciennes maisons de ce royaume, qui a eu alliance & proche parenté avec celle des comtes d'Armagnac à present confondue dans celle de Navarre, & qui a donné plusieurs grands personnages à la France, desquels la memoire doit être à jamais considerée: que seu notre cousin le marquis de Roquelaure son pere, maréchal de France, a rendu de longs & recommandables services à cet état tant avant que de s'être élevé à ladite charge que depuis, que ledit marquis de Roquelaure d'apresent a dignement & assidûment servi le seu roy notre tres-honoré seigneur & pere, de glorieule memoire, prés de sa personne & dans ses armées depuis la guerre ouverte entre cette couronne & celle d'Espagne: qu'étant capitaine de chevaux-legers des l'année mil six cens trente-cinq, & depuis mestre-de-camp de cavalerie & d'infanterie, il s'est signalé dans lesdites charges dans tous les sieges & combats, & autres actions plus notables qui ont été faites en Lorraine, en nos frontieres de Picardie, en Flandres, Artois, Italie & Espagne, a été fait prisonnier en deux differentes batailles, après avoir reçu de grièves blessures, & combattu trés-vaillamment contre nos ennemis declarez, comme il a fait partout où il s'est trouvé, & depuis trois années qu'il a exercé ladite charge de notre lieutenant general en nos armées sous les generaux d'icelles, il a d'autant plus fait connoistre sa valeur & sa vertu, qu'il a été dans un emploi plus relevé, & nous a toujours gardé une fidelité inviolable pen-dant les mouvemens qui ont été excitez en cet état & qui l'agitent encore présentement : étant aussi bien informé que son marquilat de Roquelaure est très-noble & considerable, & qu'étant joint à celui de Biran & aux terres de Laverdens, Biran, C Sainte Cristie, Mirepoix, Gaudoux, le Breuil, Montbert, Longart, Clarac, Roquefort, Prechac, Durant, Saint Avit, Parofis & Brugnens, Gouste, Ceran, Astasac, Montequieu, toutes lesquelles terres sont contigues & relevent nuement de nous à cause de nos comtez d'Armagnac & de Loumagne, toutes ces seigneuries ensemble composeront une terre de notable revenu & des plus belles du royaume, si bien qu'elle pourra trés dignement en toutes manieres porter le nom & qualité de duché & Pairie. Sçavoir failons que nous pour ces causes & autres bonnes considerations à ce nous mouvans, ayant sur ce ptis l'avis de la reine notre trés honorée dame & mere, & d'aucuns princes, grands & notables personnages de notre conseil, & de notre propre mouvement, grace speciale, pleine puissance & autorité royale, avons créé & érigé, créons & érigeons ledit marquilat de Roquelaure, ensemble lesdites terres & seigneuries que nous avons jointes & incorporces, joignons & incorporons, en nom, titre & dignité de duché de Roquelaure & Pairie de France, pour en jouir par ledit sieur de Roquelaure & ses hoirs mâles, seigneurs de ladite terre de Roquelaure, nez & à naître en loyal mariage, audit titre de duché & Pai-D rie relevant de nous & de notre couronne à une seule soy & hommage, & aux honneurs, autoritez, prérogatives, prééminences, franchises & libertez que les autres, ducs & Pairs de France usent tant en justice & jurisdiction, séances en nos cours de parlement, avec voix déliberatives, qu'en tous autres droits quelconques, soit és assemblées de noblesse, saits de guerre, qu'aucuns lieux & actes de séance, d'hon-neur & de rang. Voulons & nous plast que toutes les causes civiles & criminelles, personnelles, mixtes ou réelles, qui concerneront tant ledit sieur de Roquelaure que le droit dudit duché, soient traitées & jugées en notre cour de parlement de Paris en premiere instance, & que les causes & procez d'entre les sujets & justiciables dudit duché, ressortent nuement par appel du juge d'icelui en notre cour de parlement de Toulouse, & en tous cas fors & excepté les royaux, dont la conhoissance appartient à nos juges pardevant lesquels ils avoient accourumé de ressortir. Voulons aussi que ledit sieur de Roquelaure se puisse dire & réputer & ses descendans males en loyal mariage, ducs de Roquelaure & Pairs de France, & tiennent ledit duché en plein fief & sous une seule soy & hommage de nous & de notre couronne, de laquelle duché & Pairie le lit sieur de Roquelaure nous a fait dés à present, ainsi qu'il est accoutumé, le terment de fidelité auquel nous l'avons reçu, & en ladite qualité de duc de Roquelaure & Pair de France, & comme tel nous voulons que ses vassaux & tenans fiefs mouvans dudit duché, le reconnoissent & lui fassent & rendent les soy

Tome V.

## HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

& hommage, baillent leurs adveux & dénombremens, quand l'occasion en échéra, A audit de Roquelaure & à ses successeurs au même titre de duc de Roquelaure & Pair de France, sans toutesois que par le moyen de cette érection, ni des édits des années mil cinq cens soixante-six, du mois de juillet mil cinq cens soixante-dix-neuf. de décembre mil cinq cens quatre-vingt-un, & de mars mil cinq cens quatre-vingtdeux, faits sur l'érection des terres en duché & Pairie, marquisats & comtez, l'on puisse prétendre ores ni pour l'avenir au dessaut d'hoirs mâles dudit sieur de Roquelaure & de ses descendans, ledit duché & Pairie être réuni & incorporé à notre couronne, & sans que nos successeurs rois audit cas puissent prétendre aucun droit & proprieté de revertion dudit duché par le moyen desdits edits & autres choses quelconques, ausquels nous avons dérogé & dérogeons de notre grace speciale par ces presentes en faveur dudit sieur duc de Roquelaure & de ses successeurs & ayans cause, sans laquelle dérogation ledit sieur duc de Roquelaure n'auroit voulu accepter notredite grace & liberalité, ni consentir à la presente érection & création : à la charge aussi que ledit duché & les terres & seigneuries qui y sont unies & incor-porées, à dessaut de successeurs mâles dudit sieur de Roquelaure & ses descendans, B retourneront à leur premiere nature, titre & qualité. Si donnons en mandement à nos amez & féaux les gens tenans nos cours de parlement & chambre des comptes à Paris, & à tous nos autres officiers & justiciers qu'il appartiendra, chacun en droit foy, que nos presentes lettres de création & érection ils fassent lire, publier & enregistrer, & du contenu en icelles jouir & user ledit sieur de Roquelaure & ses successeurs mâles en loyal mariage, pleinement, paisiblement & perpetuellement, cesfant & failant cesser tous troubles & empêchemens au contraire, nonobstant quelconques édits, ordonnances, dessenses & lettres à ce contraires, par lesquelles l'on pourroit prétendre le nombre des ducs & Pairs être limité & préfix, ausquels nous avons dérogé & dérogeons, & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues: car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites presentes, sauf en autres choses notre droit, & l'autruy en toutes. Donné à Melun au mois de juin l'an de grace mil six cetts cinquante-deux, & de notre regne le dixième. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le roy, Lu Tellier. Et à côté, Visa, Mole. Et scellées du grand sceau de cire verte sur lacs de soye rouge & verte.

Requeste presentée en parlement par messire Gaston-Jean-Baptiste de Roquelaure.

Du 8. janvier 1654.

#### A NOSSEIGNEURS DE PARLEMENT.

SUPPLIE humblement Gaston-Jean-Baptiste de Roquelaure, chevalier, marquis dudit lieu, comte de Gaure, conseiller du roy en ses conseils, grand-maitre de la garderobbe & lieutenant general des armées de sa majesté: Disant qu'il a plû au roy d'ériger le marquisat de Roquelaure & dépendances en duché & Pairie par ses settres parentes du mois de juin dernier qui sont à la cour adressantes. Ce consideré, Nosseigneurs, attendu ce que dessus, il vous plaise ordonner les dites lettres être registrées au gresse de ladite cour; ce faisant recevoir ledit suppliant en ladite qualité de duc & Pair, pour par lui jouir de l'esset & contenu en icelles. Et vous serez bien. Signé, Miller, procureur.

Es plus bas, Soit montré au procureur general du roy. Fait en parlement le huie janvier 1653.

C

-90

Erection du duché de Roquelaure en faveur d'Antoine Gaston de Roquelaure.

Da mois de Decembre 1683.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre, à tous présens & a venir, salut. Nous avons toujours cru qu'il étoit de notre justice & important à la grandeur de notre état & à notre gloire, de faire choix de personnes d'un merite distingué pour les élever aux premieres dignitez de la couronne; c'étoit pour cette raison que l'illustre naissance de seu notre trés-cher & bien-amé cousin le duc de Roquelaure, gouverneur & notre lieutenant general en la province de la haute & basse Guyenne descendu d'une des plus anciennes maisons de notre royaume, autrefois alliée dans celle des comtes d'Armagnac, qui le trouve confondue en celle de Navarre, & que les grands services que seu notre cousin le marêchal de Roquelaure avoit rendu à l'état, & ceux que notre cousin le duc de Roquelaure avoit lui même rendus tant prés la personne du seu roy notre trés honoré seigneur & pere de glorieuse memoire, que dans nos armées, où il s'étoit signalé dans les sonctions de capitaine de chevaux legers, mestre de camp de cavalerie & d'infanterie, & de lieutenant general de nos armées en plusieurs sieges, combats, batailles, & en toutes les actions les plus notables qui s'étoient faites en Lorraine, Flandres, Artois Italie & Espagne, où il avoit reçû plusieurs blessures, & sa fidelité inviolable pendant les mouvemens qui ont agité cet état dans les premieres années de notre regne nous auroit porté dés le mois de Juin de l'année mil six cens cinquante-deux à ériger en la saveur en titre de duché & Pairie la terre & marquisat de Roquelaure, avec plusieurs terres contigues d'une étendue assez considerable pour soutenir un tel titre, & ensuite à lui confier le gouvernement & notre lieutenance generale en la province de la haute & basse Guyenne, où il nous auroit trés-dignement servi jusques à son deceds, tous ces services qui sont encore recens en notre memoire joints aux bonnes qualitez que nous avons reconnus en la personne de notre trés-cher & bien-amé Antoine Gaston de Roquelaure son fils, mestre de camp d'un regiment de cavalerie & gouverneur pour nous de notre ville & château de Lec-C toure, & au zele qu'il a témoigné pont notre service, s'étant rencontré dans la derniere guerre en tous les combats & actions considerables qui se sont passées sur nos frontiere d'Alface & en Allemagne, où il a donné des marques singulieres de sa valeur, nous invitent à honorer ledit sieur de Roquelaure fils de la même dignité de duc & pair. A' ces causes & autres considerations à ce nous mouvans, de notre propre mouvement, grace speciale, pleine puissance & autorité royale, nous avons de nouveau créé & érigé, créons & érigeons par ces prélentes fignées de nostre main ledit duché de Roquelaure, ensemble les terres & seigneuries de Laverdens, Biran, sainte Crestie, Mirepoix, Gaudoux, le Breuil, Longard, Clarac, Roquesort, Prechae, Durant, saint Avit, Brugnens, Gouste, Ceran, Astarac & Montequieu y jointes, en nom titre & dignité de duché de Roquelaure & Pairie de France, pour en jouir par ledit sieur de Roquelaure & ses hoirs mâles seigneurs de ladite D terre de Roquelaure nez & à naître en loyal mariage audit titre de duché & Pairie relevant de nous & de notre couronne à une seule soy & hommage, & aux honneurs, autoritez, prérogatives, prééminences, franchises & libertez dont jouissent les autres ducs & pairs de France, tant en justice & jurisdiction, séance en nos cours de parlement, avec voix déliberative; qu'en tous autres droits quelconques, soir és assemblées de noblesse, faits de guerre, qu'autres lieux & actes de séance d'honneur & de rang. Voulons & nous plaît que toutes les causes civiles & criminelles, personnelles, mixtes ou réelles, qui concerneront tant ledit sieur de Roquelaure que les droits dudit duché, soient traitées & jugées en notre cour de parlement de Paris, en premiere instance, & que les causes & procés d'entre nos sujets & justiciables dudit duché, ressortissent & viennent par appel du juge d'icelui en notre cour de parlement de Toulouse, & en tous cas fors & excepté les royaux dont la connoissance appartient aux juges, pardevant lesquels ils avoient accoutumé ressortir; E voulons aussi que ledit sieur de Roquelaure se puisse dire & reputer & ses descen-dans mâles en loyal mariage, dues de Roquelaure & pairs de France, & tiennent ledit duché en plein fief sous une seule soy & hommage de nous & de notre couronne, duquel duche & pairie ledit sieur duc de Roquelaure nous a fait des à present ainsi qu'il est accontumé le serment de fidelisé, auquel nous l'avons reçu en ladite qualité de duc de

## \*HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

Roquelaure & pair de France, & comme tel, nous voulons que les vassaux & tenans fiet mouvans dudit duché, le reconnoissent, lui fassent & rendent les foy & hommage, baillent leurs aveus & dénombremens, quand l'occasion en échera, audit sieur de Roquelaure & à sesdits successeurs mâles en même titre de dues de Roquelaure & pairs de France, sans toutesois que par le moyen de cette érection, ni des édits des années 1566, du mois de Juillet 1579, decembre 1581. & mars 1582. faits sur l'érection des terres en duché & pairie, marquisats & comtez, l'on puille prétendre en défaut d'hoirs mâles dudit sieur de Roquelaure & de ses descendans, ledit duché & Pairie ètre réuni & incorporé à notre couronne, & sans que nos successeurs rois puissent audit cas prétendre aucun droit & proprieté de reversion dudit duché par le moyen desdits édits & autres choses quelconques ausquelles nous avons dérogé & dérogeons de notre grace speciale par ces présentes en saveur dudit sieur de Roquelaure, ses successeurs & ayans cause, sans laquelle dérogation ledit sieur de Roquelaure n'auroit voulu accepter notredite grace & liberalité, ni consentir à la présente érection, à la charge aussi que ledit duché, & les terres & seigneuries qui y sont unies & incorporée à défaut de successeurs mâles dudit sieur de Roquelaure & de ses descendans, retourneront en leur premiere nature, titre & qualité. Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseillers les gens tenans nos cours de parlement de Paris & de Toulouse, & à nos amez & seaux les gens tenans notre chambre des comptes à Paris, & à tous autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra, chacun en droit soy, que nos présentes lettres de création & érection ils fussent lire, publier & registrer, & du contenu en icelles jouir & user ledit sieur de Roquelaure & ses successeurs mâles en loyal mariage, pleinement, pailiblement & perpetuellement, cessans & faisant cesser tous troubles & empêchemens, nonobstant tous édits, ordonnances, destenses & lettres à ce contraires, par lesquelles on pourroit prétendre le nombre des ducs & pairs & être limité & préfix, ausquels nous avons dérogé & dérogeons & aux dérogatoires y contenuës: Car tel est notre plaisir. En témoins dequoi, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Versailles au mois de decembre mil six cens quatre-vingt-trois, & de notre regne le quarante-unième, signé LOUIS. Et sur le reply, par le roy, Colbert. Et scellé du sceau de circ verte en lacs de Toye rouge & verte.



BETHUNE

#### 20%

90 L

# 

# BETHUNE ORVAL, DUCHÉ PAIRIE



ES terres & seigneuries de Nogent le Rotrou, de Montigny, de Regmalard & de Champrond, surent érigées en duché-Pairie par lettres du mois de juin 1652, en saveur de FRANCOIS de Bethune, comte d'Orval chevalier des ordres du roy, lieutenant general de ses armées, premier écuyer de la reme : ces lettres ne surent point enregistrées: & il mourut le 7. juillet :678. Voyez les pieces qui suivent concernant cette érection. La genealogie de la maison de Bethune a etc rapportée tome IV. de cette hist. p. 210. & suiv.

# PIECES CONCERNANT LE DUCHE PAIRIE

# B DE BETHUNE-ORVAL.

Erection de la terre de Bethune en duché & Pairie de France, en faveur de messire François de Bethune, comte d'Orval.

Au mois de juin 1652.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre : à tous presens & à venir, Salut. Comme il n'y a rien qui contribue davantage au maintien des grands états, ni qui donne plus de lustre & de splendeur à la puissance & majetté des souverains, que la legitime & prudente distribution des principales graces & dignitez qui dépendent d'eux, aussi nous avons beaucoup examiné la naissance & qualité de ceux que nous avons voulu en honorer, & les services qu'ils nous ont rendus & au public. Et considerant que notre trés-cher & bien-amé Erançois de Bethune, comte d'Orval, conseiller en nos conseils d'état & privé : chevalier de nos ordres, l'un de nos lieutenans generaux en nos armées, & premier écuyer de la reine notre très honorée dame & mere, seigneur de Nogent le Rotrou, Montigny, Regmalard, Champrond, Villebon, Lervys, & baron de Courville, est issu d'une des plus illustres sancilles de notre royaume; qu'il est fils de seu Maximilien de Bethune duc de Sully, vivant Pair & maréchal de France, grand maistre de l'artillerie & sur-intendant des sinances, sortifications & bâtimens de ce royaume, grand voyer, gouverneur & lieutenant general en Poitou, de qui les services signalez & recomment et le leutenant general en Poitou, de qui les services signalez & recomment et leutenant general en Poitou, de qui les services signalez & recomment.

mandables rendus à cet état, sont connus d'un chacun; qu'il lui a succedé ausdites A charges de grand voyer & sur-intendant des batimens, lesquelles il a exercé avec beaucoup d'integrité, de fidelité & d'affection : qu'il a possedé les charges de gouverneur des villes de Saint Maixant, Figeac, Capdenac & Cardaillac, de mestre-de-camp de notre regiment de Picardie, puis de maréchal de camp où il a signalé sa valeur, experience en la guerre, fidelité, zele & bonne conduite en diverses occasions importantes, & nous a rendu des services considerables & à cet état, qui obligerent le seu roy notre très-honoré seigneur & pere de glorieule memoire, que Dieu absolve, de l'approcher de la reine notredite trés honorée dame & mere, pour la servir en qualité de son premier écuyer, comme il a fait depuis plusieurs années avec toute l'assiduité & le som possible, en sorte qu'elle nous l'a recommandé avec assection pour l'élever à la dignité de duc & Pair de France: que depuis il a été admis au nombre des chevaliers de nos ordres, & a merité en ces derniers temps d'estre honoré de la charge de notre lieutenant general en nos armées où il s'employa trés-dignement pendant la campagne derniere, & même pour tubvenir au besoin pressant que nous avions d'être affilté de troupes pour nous oppoler à celles des Elpagnols, du duc Charles de Lorraine & du prince de Condé, & utres nos sujets rebelles joints à eux, il mit sur pied un nombre considerable de gens de guerre tant d'infanterie que de cavalerie, & les mena en nos armées: que d'ailleurs leidites terres de Nogent le Rotrou, Montigny, Regmalard & Champtord, qu'il nous a très humblement supplié d'ériger en titre de duché & Pairie de France sous le nom de Bethune, sont de la valeur, consistance & qualité requiles pour cet effet, & relevent de nous. Sçavoir failons, que nous pour ces causes & autres grandes & bonnes considerations à ce nous mouvans, avant sur ce pris l'avis de la reine mere & daucuns princes, grands & notables personnages de notre conseil, & de notre propre mouvement, grace speciale, pleine puissance & autorité royale, avons crée & érigé, créons & érigeons lesdites terres de Nogent le Rotrou, Montigny, Regmalard & Champrond, que nous avons jointes & incorporces, joignons & incorporons, en nom, titre & dignité de duché & Pairie de France sous le nom & appellation de Bethune, pour en jouir par ledit sieur comte d'Orval, ses hoirs mâles seigneurs d'icelles nez & à naître en loyal C mariage, audit titre de duché & Pairie relevant de nous & de notre couronne à une scule toy & hommage, & aux honneurs, autoritez, prérogatives, prééminences, fran-chises & libertez que les autres ducs & Pairs de France usent tant en justice & jurisdiction, séance en nos cours de parlement avec voix deliberative, qu'en tous autres droits quelconques, toit en assemblées de noblesse, faits de guerre, qu'autres lieux & actes de séance, d'honneur & de rang. Voulons & nous plair que toutes les causes civiles & criminelles, personnelles, mixtes ou réelles, qui concerneront tant ledit sieur comte d'Orval que le droit dudit duché, soient traitées & jugées en notre cour de parlement de Paris en premiere instance, & que les causes & procés d'entre les sujets & justiciables du sit duché, ressortissent nuement & sans moyen par appel du juge d'icelle, en notredite cour de parlement, & en tous cas fors & excepté les royaux, dont la connoissance appartient aux juges pardevant lesquels ils D avoient accoutumé de ressortir. Voulons aussi que ledit sieur comte d'Orval le puisse dire & réputer & ses descendans mâles en loyal mariage, ducs de Bethune & Pairs de France, & tiennent ledit duché en plein fief sous une seule soy & hommage de nous. & de notre couronne, de laquelle duché & Pairie ledit sieur cointe d'Orval nous a fair dés à present, ainsi qu'il est accousumé, le serment de fideliré auquel nous l'avons reçu en ladite qualité de duc de Bethune & Pair de France, & comme tel nous voulons que tous ses vassaux & tenans siefs mouvans du sit duché, le reconnoissent & lui safsent & rendent les foy & hommage, baillent leurs adveus & dénombremens, quand l'occasion en échera, audit sieur comte d'Orval & à ses successeurs au même titre de duc de Bethune & Pair de France, sans toutefois que par le moyen de cette érection, ni des édits des années mil cinq cens soixante-six, du mois de juillet mil cinq cens soixante-dix-neuf, de decembre mil cinq cens quatre-vingt-un, & de mars mil cinq cens quatre-vingt-deux, faits sur l'érection des terres en duchez & Pairies, marquisats & comtez, I on puisse prétendre ores ni à l'avenir au deffaut d'hoirs mâles dudit sieur comte d'Orval & de les descendans, ledit duche & Pairie estre réuni & incorporé à notre couronne, & lans que nos successeurs rois audit cas puissent prétendre aucun droit de proprieté & reversion dudit duché par le moyen desdits édits & autres choses quelconques, au quelles nous avons dérogé & dérogeuns de notre grace speciale par ces présentes en faveur dudit sieur comte d'Orval & les successeurs & ayans cause, sans la-

## DUCHEZ NON REGISTREZ. BETHUNE ORVAL.

quelle dérogation ledit sieur comte d'Orval n'auroit voulu accepter notredite grace & A liberalité, ni consentir à la presente érection & création ; à la charge aussi que sedit duché & les terres & seigneuries qui y sont unies & incorporées, au desfaut de successeurs mâles dudit sieur comte d'Orval & de ses descendans, retourneront à seur premiere nature, titre & qualité. Si donnons en mandement à nos amez & seaux les gens tenans notre cour de parlement & chambre des comptes à Paris, & à tous autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra, chacun en droit loy, que nos presentes lettres de création & érection ils fassent lire, publier & registrer, & du contenu en icelles jouir & user ledit tieur comte d'Orval & ses successeurs mâles en legitime mariage, pleinement, paisiblement & perpetuellement, cessant & failant cesser tous troubies & empêchemens au contraire, nonobstant quelconques édits, ordonnances, deffenses & lettres à ce contraires, par lesquelles l'on pourroit prétendre le nombre des ducs & pairs estre limité & préfix, ausquelles nous avons dérogé & dérogeons, & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues : Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, nous avons sait mettre notre scel à cesdites presentes, sauf en B autres choses notre droit, & l'autrui en toutes. Donné à Melun au meis de juin l'an de grace mil six cens cinquante-deux, & de notre regne le dixième. Signe, LOUIS. Et sur le reply, Par le roy, LE TELLIER. Et scellées du grand sceau de cire verte sur lacs de soye verte.

Donation portant substitution saite par messire Maximilien de Bethune, duc de Sully, au profit de messire Maximilien de Bethune, marquis de Rosny, & à ses descendans.

Du 27. mars 1609.

ARDEVANT les notaires garde-nottes du roy notre sire en son chastelet de Paris, soussignez ; Fut present en la personne haut & puissant seigneur messire Maximilien de Bethune, chevalier, duc de Suily, Pair de France, marquis de Rosny, prince souverain d Henrichemont & Boisbelle, comte de Dourd'n, sire d'Orval, Montrond & S. Amand, baron d'Espineul, Bruyeres, le Chastelet, Baugy, Polligny, Estrechy, Bontin, Sommeraze, Villebon, la Galtine & Noyon, conseiller du roy en tous ses conseils, capitaine lieutenant de deux cent hommes d'armes de ses ordonnances, sous le titre de la reine, & grand maitre & capitaine general de l'artillerie, & grand voyer de France, super-intendant des finances & fortifications & bâtimens du roy, gouverneur & lieutenant general pour Sa Majesté en Poirou, Chastelraudais & Lodunois, gouverneur & capitaine du château de la Bastille à Paris, de Mante & de Jargeau; lequel pour la grande & partaite amitié qu'il porte à messire Maximilien de Bethune, marquis de Rosny son fils, émancipé, en faveur de ladite émancipation & pour la conservation de la maison, nom, surnom & armes, & parce que ainsi lui a plû & plast, a donné, cedé & transporté, donne cede & transporte par donation pure & simple entre-viss irrévocable & en la meilleure forme D que donation peut avoir lieu, audit sieur marquis de Rosny, à ce present & acceptant & humblement remerciant, le château, duché-Pairie de Sully, avec toutes ses appartenances & dépendances, & même les baronnie & seigneuries de la Chappelled Angillon, Prely, Enordre, Moullenfrou, Saint Gondon & Senely, & generalement tout ce qui est compris en la dénomination, recette & érection dudit duché & Pairie de Sully; & semblablement le château & marquisat de Rosny, avec toutes ses appartenances & dépendances, & même les chastellenies de Montchovel, & Villeneuve en Chevrie; ensemble le bail & contrat emphiteotique des terres de S. Illier, & autres dépendances de l'abbaye de Coullomber, tant que ledit bail durera, & generalement tout ce qui est compris sous les dénominations & recette du marquisat de Rosny; comme aussi la principauré, terre & seigneurie souveraine d'Henrichemont & Boisbelle, circonstances & dépendances d'icelle, qu'il tient en souveraineré, sans aucune reconnoissance superieure, reservé neanmoins l'usufruit dudit E château, duché-l'airie, & marquilat, biens & terre souveraine, tous & chacuns leurs droits, qualitez, prérogatives, prééminences & privileges generalement quelconques, la vie durant du Seigneur donateur, laquelle finie, ledit usufruit sera reuni à la proprieté de laquelle ledit seigneur donateur le dessais & en sais ledit seigneur donataire par la pretente saisine & dessaissine faite devant les notaires soussignez, cette donation faite à la charge que si ledit seigneur donataire vient à déceder sans enfans

avant ledit seigneur donateur, lesdites choses ainsi données retourneront audit seigneur donateur de plein droit, sans charges & dettes, ni sujetion de la substituzion qui sera cy-après saite; mais si ledit seigneur donataire en ce cas laisse des ensans, lesdites choses appartiendront pour le tout sans aucune distraction en partage à son fils aîné, & s'il n'a point de mâle, à sa fille ainée, & à leur posterité successivement, ensorte que tant qu'il y aura posterité masculine ou seminine dudit sils aîné dudit. seigneur premier donataire, la posterité du second fils ou des autres fils & des filles dudit seigneur donataire n'y autont tien, & quand la posterité dudit sils ainé dudit sei-gneur donataire viendra à désaillir, celui qui se trouvera l'ainé ou representant l'ainé, soit ledit representant sils ou silles du second sils dudit seigneur donataire, aura lesdites terres données, préserant toujours les descendans & directs aux collateraux; & entre les descendans directs on collateraux, le frere à la sœur, & l'ainé au puiné, & aussi de la postersté du se-cond au tiers & puis au quart, & autres fils dudit seigneur donataire, si plus il en a, & quand la posterité des mâles dudit seigneur donataire sera faillie, lesdites terres viendront à la fille ainée dudit seigneur donataire, ou la personne qui la representera son fils ou fille, & ainsi de la seconde fille, & la troisseme & quarrième, ou leurs representans; & quand toute la posterité masculine ou teminine dudit seigneur donataire viendra à défaillir, ou au cas qu'ils décedent sans enfans après ledit seigneur donateur, en ce cas lesdites terres viendront au second fils dudit seigneur donateur, ou de celui qui les representera & marchera en ligne directe, & procedera ladite substitution par la posterité dudit second fils, comme il a été dit en parlant dudit seigneur premier donataire, & de sa posterité; & au cas que toute la posterité masculine & feminine dudit second fils, dudit seigneur donateur vienne à désaillir, ou que lui-même decede sans enfans mâles ni semelles, devant ou aprés ledit seigneur premier donataire son frere aîné, en ce cas lesdites terres données appartiendront au troisième fils dudit seigneur donateur, si Dieu lui en donne, ou à celui qui le representera, & marcheront par la posterité, comme dit est; & si ladite posterité C vient à défaillir, ou que ledit troissème fils vienne à déceder avant l'un ou l'autre de tesdits freres, en ce cas lesdites choses données appartiendront au quatriéme fils dudit seigneur donateur, si Dieu lui en donne, & au quatrième ou cinquiéme & autres, ou bien leur representation; & toutessois & quantes que los dits enfans mâles dudit seigneur donateur & leur posterité masculine ou feminine viendront à défaillir, & non plutôt, lesdites terres appartiendront à la fille aînée dudit seigneur donateur, ou à la personne qui la representera, comme dit est; & si lorsque la posterité des males viendra à défaillir, ladite fille aînée & sa posterité avoient auparavant défailli, ou vienne à défaillir par après, en ce cas lesdites choses données appartiendront à la leconde fille dudit seigneur donateur, ou à la personne qui la representera, comme dit est, & de ladite seconde fille à la posterité, lesdites terres viendront à la troisséme, quatriéme & autres & leur posterité, si Dieu en donne cy-aprés audit seigneur donateur; & pour l'effet de ladite substitution que ledit seigneur donateur veut être D successive, perpetuelle & infinie, ledit seigneur donateur a désendu toutes alienations & hypoteques ou partages desdites trois terres, ou aucunes d'icelles, leurs circonstances & dépendances, qu'il a voulu & veut demeurer ensemble conjointes en la personne de l'un de ses descendans, au profit duquel adviendra l'ouverture de ladite substitution selon l'ordre cy-dessus, qui aura lieu aux enfans & descendans de ses enfans, en la maniere qu'il a été exprime cy-dessus en parlant de ses enfans, ensorte que tou-jours la succession directe soit preserée à la collaterale, & toujours la branche & descente du frere à celle de la sœur, & celle du frere plus âgé à celle du frere moins âgé, & celle de la sœur plus âgée à celle de la sœur moins agée, encore que celle qui sera par ce moyen appellée se trouvera plus cloignée en degré & parenté du premier decedé; toutes lesquelles choles ont été consenties par ledze leigneur donataire, & si a voulu & ordonné, veur & ordonne ledit seigneur donateur, aussi du consentement dudit seigneur premier donataire, que celui qui aura lesdites terres portera le nom, surnom & pleines armes desdits seigneurs donateurs, & premier donataire, ce qui aura lieu aussi par E les moyens de celles au profit desquels adviendra l'ouverture de ladite substitution, auquel cas ledit mary sera tenu de prendre le nom & surnom de Maximilien de Bethune, & lesdites armes pleines, & laisser son nom, surnom & armes propres, & à faute que leidits substituez ou les maris des substituées ne voulussent accomplir les susdites conditions, veut, ordonne & entend ledit seigneur donateur, que ladite donation ait lieu pour le proche de tous ceux qui se trouveront être de la maison de Bethune, préferant les mâles aux femelles, & les aînez de la souche aux pumez;



## HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

Pareille publication & infinuation a été faite au bailliage & gouvernement de Blois le 7. may 1609.

Autre faite au bailliage & chastellenie de Chasteauneuf sur Loire le 15. may 1609.

Autre faite au bailliage & chastellenie de Loris le 22. may 1609.

Autre faite au bailliage de Berry siege royal & ressort de Concressant le 29. may 1609. Antre faite au duché-Pairie de Sully le premier juin 1609.

UJOURD'HUY mercredy premier juillet 1609. pardevant nous François Margat, seigneur de la Brosse, bailly des terres, justice & seigneurie de la principauté souveraine d'Henrichemont & Boisbelle, les plaids ordinaires tenans en l'auditoire dudit lieu, a été lû & publié de mot aprés autres le contrat de donation & substitution cy-dessus, en la presence du procureur general de Monseigneur en cette dite souveraineté, & du consentement de lui, avons ordonné qu'il sera insinué & enregistré és registres des insinuations de cette dite souveraineté; ce requerant noble homme M. Pierre Evrard, secretaire ordinaire de la chambre du roy, & faifant les affaires generales des domaines de mondit seigneur le duc de Sully, seigneur souverain, porteur dudit contrat & procureur de mondit seigneur marquis de Rosny son fils, donateur & donataire, & encore de haute & puissante dame Rachel de Cochefillette, duchesse & dame des lieux donnez, qui avec ledit seigneur donateur a requis acte de ladite lecture, publication, infinuation & enregistrement dudit contrat, pour ausdits seigneurs donateur & donataire & à madite dame, leur posterité & tous autres qu'il appartiendra, servir ce que de raison, lequel acte lui avons octroye & octroyons. Fait & donné par nous bailly susdit, assisté de M. Samuel Christophe notre lieutenant en ce bailliage, les an & jour que dessus, ainsi signé, MARGAT, GIRARD, EVRARD, CHOLLET, CHRISTOPHE & BOUJU.

# BOURNONVILLE, DUCHÉ-PAIRIE



De fable au lion d'argent armé, lampasé & conronné d'or la queue fourchée & pasic en fautoir.

LEXANDRE duc de Bournonville ceda ce duché à AMBROISE-FRAN-COIS de Bournonville son second fils par contrat du 8. juillet 1651. confirmé par lettres patentes du mois d'aoust suivant. Ce dernier obtint au mois de septembre 1652, de nouvelles lettres pour l'érection du duché de Bournonville en Pairie à la charge qu'au désant d'hoirs masses en ligne directe, le sitre de Pairie demeureroit éteint, ce celui de duché subsisteroit seul. Voyez cy-devant p. 806. É suiv. en sons rapportées les lettres de cette érection & la genealogie de la maison de BOURNONVILLE.

Digitized by Goo

C

# 

# NEVERS, DUCHÉ-PAIRIE

B



D'azur à la bache d'armes d'argent dans un faisceau d'armes d'or lié d'argent posé en pal, & une fasce de gueu les sur le tour chargée de 3. étoiles d'or.

JULES Mazarini cardinal, acquit par contrat du 11. juillet 1659. de CHARLES de Gonzague le duché de Nivernois (auquel le Donziois avoit été incorporé) par lettres du mois de fevrier 1552. registrées le 23. du même mois, & obtint de nouvelles lettres confirmatives du titre de duché-Pairie pour le Nivernois & le Donziois au mois d'octobre 1660. en faveur de lui, de ses heritiers & ayans cause. Il mourur avant qu'elles sussent enregistrées, comme il a été dit cy-devant p. 428. & 443. où ces lettres sont rapportées.

# DURAS, DUCHÉPAIRIE

D



Ecartelé au 1. & 4. d'argent a la bande d'azur, au 2. & 3. de gueules au lion d'argent.

A terre & seigneurie de DURAS, le comté de Rozan & les baronies de Pujols & de Landerouet, surent érigées en duché-Pairie, en saveur de JACQUESHENRY marquis de Duras par lettres du mois de may 1668. les quelles n'ont point été
enregistrées & ont été rapportées cy-devant p. 716. & suvantes, où se trouve aussi la genealogse de la maison de DURFORT.

# **፞ኯዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀቘዀዀቘዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀዀ**

# LE LUDE, DUCHÉ-PAIRIE



À baronie DU LUDE en Anjou-aux confins du Maine à 10. lieues de Saumur, qui avoit été érigée en comté en faveur de JEAN de Daillon baron du Lude par lettres du roy François I. données à Pesou au mois de may 1545, registrées les 6. aoust & 5. decembre suivant, sur érigée en duché-Pairie en faveur d'HENRY de Daillon, comte du Lude, grand maître de l'artillerie de France, chevalier des ordres du roy, premier gentilhomme de sa chambre, & de ses descendans masses par lettres données à Versailles au mois de juillet 1675. par lesquelles il sut ordonné que les appellations qui seroient interjettées des jugemens rendus par les officiers de ce duche & Pairie seroient portées au Parlement de Paris. Voyez les pieces qui suivent concernant B cette érection. La genealogie de la maison de DAILLON sera rapportée dans la suite de sette hist, chapitre des Grands Maitres de l'artillerie de France.

# PIECES CONCERNANT LE DUCHE-PAIRIE DU LUDE

Erection du comté du Lude en duché & pairie de France.

Du mois de Juillet 1675.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre, à tous presens C & à venir, salue. Le titre de duc & pair de France étant la récompense la plus glorieuse dont nous puissions honorer la vertu de ceux qui par leur naissance et par leurs actions, se sont rendus dignes de notre estime & de nos biensaits, nous accordons d'autant plus volontiers cette grace à notre trés-cher & bien-amé cousin, Henry de Daillon, comte du Lude, chevalier de nos ordres, lieutenant general en nos armées, grand maître & capitaine general de l'artillerie de France, qu'outre les services recommandables de ses ancêtres, principalement de Jean de Daillon, capiraine d'une compagnie de cent hommes d'armes, qui merita par les grands setvices qu'il rendit sous le regne de Charles V. les emplois considerables qu'il eut dans ses armées, & l'honneur que le roy lui sit de lui chossir la sœur du connêtable du Gueiclin pour femme; de Gilles de Daillon son fils, qui succeda à ses char-

ges & mourut en 1443. chargé de blessures qu'il reçut en répoussant les Anglois devant la ville de Dieppe; de lean de Daillon, qui ajouta aux vertus de son pere &c de son ayeul, la sagesse avec laquelle il pacina plusieurs provinces, ayant retenu ou remis dans l'obciffance, celles du Perche, du Dauphiné, d'Artois & du Roussillon dont il fut gouverneur, après avoir repris tur le roy d'Arragon la ville de Perpignan, capitale de cette derniere Province; de Jacques de Daillon, qui ayant appris à commander des armées sous le connêtable de Bourbon dans le Milanois devant l'année 1520. assiegea, avec celle dont il sut general, & prit Fontarabic, qu'il désendit depuis en ayant en le gouvernement contre toutes les forces d'Espagne pendant un siège de quatorze mois, dont le souvenir est aussi glorieux à ce capitaine & àsa maison dans l'histoire d'Espagne même que dans celle de France, qui a pris le soin de laisser à la posterité l'exemple de les grandes actions qui sinirent avoc sa vie par les blessures dont il fut chargé à la journée de Pavie; de Jean de Daillon III. du nom, qui soutint la gloire de son pere par les services, & qui n'ayant pû succeder à son gouvernement du Dauphiné à cause de son âge merita depuis en 1548. B celui de Guyenne; de Guy de Daillon, gouverneur du Poitou, qui aprés avoir pacifié cette province, défendit si heureutement la capitale de son gouvernement, qu'il força l'armée de la ligue, qui l'asslegea avec trente pieces de canon de se retirer affoiblie par les fréquentes sorties des assiegez, dans l'une desquelles il eut un frere blessé, & un autre tué d'un coup de canon, à la memoire desquels la ville de Poitiers à confacré dans son église cathedrale un monument de ses obligations & de la reconnoissance; de François de Daillon à la sagesse & aux vertus duquel on confia le gouvernement de seu notre trés-cher oncle le duc d'Orleans, & de Thimoleon de Daillon son fils, pere de notredit cousin le comte du Lude, qui a encore l'avantage que la terre de ce nom, & laquelle nous avons resolu d'ériger en duché & Pairie de France, le trouve déja destinée à cette même érection des l'an 1617. suivant le brevet que le seu roy d'immortelle mémoire notre trés-honoré C eseigneur & pere en auroit fait expedier en faveur de François de Daillon, comte du Lude, capitaine de cent hommes d'armes de nos ordonnances & lieurenant general au gouvernement de notre province d'Auvergne, grand-pere de notredit cousin le comte du Lude, ensorte que s'étant attiré cet houneur, non moins par le merite de ses ayen x que par celui de ses services, nous avons bien voulu consommer en la personne une grace qui lui est acquile par des titres si justes & si honorables à la famille; c'est pour ce tujet que pour donner des preuves plus publiques de l'entiere latisfaction que nous avons des assidus & agreables services que notredit coufin le comte du Lude a rendus pendant quinze ans prés de notre personne en qualité de premier gentilhomme de notre chambre, ainsi que de ceux qu'il nous a depuis continué avec tant de zele & de valeur dans nos armées tant en ladite charge de grand maître & capitaine general de l'artillerie de France, qu'il a exercée pendant lept ans, & dans laquelle il a donné des preuves d'une experience consommée pour tout ce qui concerne les fonctions de cer important employ, qu'en celle de lieutenant general de nos armées, dans laquelle il nous a servi depuis l'an 1669. sans discontinuation en toutes les occasions de guerre qui se sont presentées, soit D en Allemagne, soit dans les atmées que nous avons commandées en personne, où il nous a donné de diverles preuves signalées de sa conduite & de sa valeur; lesquelles nous convient d'autant plus à ériger ledit comté du Lude en titre de duché-Pairie de France, que cette terre étant d'un grand revenu & l'une des plus nobles & des plus anciennes de notre royaume, elle est aussi l'une des plus capables de soutenir l'éclat & la splendeur de cette dignité. Pour ces causes & autres grandes & importantes considerations à ce nous mouvans de l'avis de notre conteil & de notre propre mouvement, grace speciale, pleine puissance & autorité royale, nous avons par ces presentes signées de notre main, créé, érigé & établi, créons, étigeons & établissons ladite terre & comté du Lude, avec les appartenances & dépendances en nom, titre & dignité, prérogatives & prééminences de duché-Pairie de France, pour E en jouir & user par notredit cousin le comte du Lude, ses hoirs & descendans males tant que la ligne masculine durera, en titres de ducs & Pairs de France, à tels & semblables honneurs, droits, prérogatives & prééminences en tous endroits, saits de guerre, de justice & assemblées de noblesse, dont les autres ducs & Pairs de France jouillent & usent, lequel duché-Pairie notredit coutin le comte du Lude, ses hoirs & descendans masses tiendront a une seule foy & hommage de nous & de notre couronne, dont notredit cousin nous a fait & presté nouveau serment de fidelité au Tome V. Z 10 .

nom, titre & dignité de dus & pair de France, en laquelle qualité ses hoirs & suc- A cesseurs ducs nous rendront & a nos successeurs rois, leurs aveus & dénombremens, comme aussi les vassaux & tenanciers des fiels & heritages mouvans dudit duché les reconnoîtront en la même qualité, & sera la justice d'iceluy exercée & administrée sous le même titre de duché du Lude & Pairie de France avec les droits & prérogatives y appartenans, sous le ressort immédiat de notre cour de parlement de Paris, sans qu'elle soit à l'avenir sujette au ressort de nos autres sieges ni qu'elle soit mouvante que de nous & de notre couronne, & non d'autres nos châteaux & domaines, desquels entant que besoin nous l'avons desunie, démembrée & exemptée, desunissons, démembrons & exemptons, à la charge que défaillant la ligne maiculine de notredit cousin & de ses hoirs masses, ladite qu'ilité de duc & Pair demeurera éteinte, sans que par le moyen de la presente érection ni des ordonnances de Moulins & de Blois des années 1566. & 1579. ni des declarations des mois de decembre 1581. & mars 1582. & autres ordonnances, arrêts ou reglemens faits sur l'érection des duchez, marquifats & comtez, l'on puisse prétendre la réunion dudic duché du Lude à la couronne, défaillant la ligne masculine; à l'effet dequoy, & pour ce regard leulement nous avons par ces mêmes presentes dérogé & dérogeons ausdites ordonnances, declarations, arrêts & reglemens, sans laquelle dérogation notredit cousin n'eût voulu & ne voudroit accepter la presente érection du duché-Pairie de France. Si donnons en mandement à nos amez & feaux les gens tenans notre cour de parlement à Paris, chambre de nos comptes audit lieu, & à tous nos autres justiciers & officiers qu'il appartiendra que ces presentes nos lettres d'érection, ils fassent lire, publier & enregistrer, & de tout le contenu en icelles jouir & user notredit cousin, fes hoirs & successeurs masses, leurs vassaux & justiciables, pleinement, passiblement & perpetuellement : Car tel est notre plaisir. Nonobstant toutes ordonnances & reglemens à ce contraires, ausquelles & aux dérogatoires des dérogatoires y contenuës, nous avons de nos mouvement, puillance & autorité que dessus, dérogé & dérogeons par cesdites presentes: Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours . nous avons fait mettre notre scelà celdites presentes, sauf en autres choses notre droit & l'autruy en toutes. Donné à Versailles au mois de juillet l'an de grace 1675. & C de notre regne le trente-troisième. Signé, LOUIS. Et plus bas par le roy, signé, ARNAULT. Et à côté, visa, DALIGRE, pour l'érection du comté du Lude en duché & Pairie, & scellé du grand scel de cire verte sur lacs de soye rouge & verte.



# 

# ROQUELAURE, DUCHÉ-PAIRIE



Ecarrelé au 1. & 4. d'azur à 3. rocs d'argent qui est Roquelaure, au 2. & 3 d'argent à 2 vaches passantes de gneules accornées & clarinées d'azur au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or, qui est Bezalles, & sur le tout d'azur au lion d'or, qui est Bouzet.

ANTOINE-GASTON de Roquelaure, marquis de Biran, marêchal de France, chevalier des ordres du roy, obtint au mois de decembre 1683, de nouvelles lettres d'érection de la terre de Roquelaure en duché-Pairie, elles n'ont point été enregistrées & ont été rapportées cy-devant p. 904. É suiv. La genealogie de la maison de ROQUELAURE sera donnée dans la suite de cette histoire, chapure des Marêchaux de France.

A CONTROL OF THE CONT

# CAUBIGNY-RICHEMONT; DUCHÉ-PAIRIE





D'Angleterre
avec ses écartelures & une
bordure componée d'argent &
degneules antonr
de l'écusson char
gée de voses d'argent, & de gueulés alternativement alsées.

D A UBIGNY petite ville de la province de Berry sur la riviere de Nyere, appartenoit anciennement au chapitre de S. Martin de Tours. Le roy Philippes Auguste en l'année 1180. l'acquit par échange de ce chapitre auquel il donna la terre de Rebrechien prés Orleans. Le roy Philippes le Bel donna Aubigny à Louis de France, comte d'Evreux son frere, pour faire partie de son appanage par lettres du lundy ayant la S. Denys 1298, confirmées au mois d'ayril 1307. Cette terre retourna à

### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

la couronne quelque temps aprés & y demeura unie jusqu'à ce que le roy Jean en disposa en 1360, en saveur de Jean duc de Berry son troisième sils. Ce prince étant A mort en 1416, sans enfans masses, Aubigny revint encore à la couronne. Le roy Charles VII. par les lettres patentes du 20. mars 1423, en fit don à Jean Stuart, seigneur de Darnelay & de Concretlault, connétable des Ecossois en France & prince du sang d'Ecosse en reconnoissance des grands services qu'il lui avoit rendus dans ses guerres, avec 4000. hommes qu'il lui avoit amenez d'Ecosse, pour en jouir par lui & ses hoirs masses descendus de lui en droite ligne; ils l'ont possedé jusqu'à l'extinction de la ligne masculine, qui arriva en l'année 1672, par le decés sans ensans masses de Charles Stuart, duc de Richemont & de Lenox, grand chambellan & amiral d'Ecosse. Cette terre étant retournée pour la troisséme fois à la couronne, le roy Louis XIV. à la priere de Charles II. roy de la grande Bretagne la donna en 1673. à LOUISE-RENE'E de Penancoet de Keroualle, duchesse de Portsmouth, & aprés sa mort à tel des enfans naturels de ce roy qu'il lui plairoit de nommer, pour en jouir par lui & ses descendans males en droite ligne & à condition que cette terre retourneroit su domaine au défaut de masse en ligne directe les lettres patentes de ce don furent enregistrées au parlement de Paris le 14. avril 1674 & en la chambre des comptes le 26. mars 1683. le roy d'Angleterre ayant nommé pour succeder à la duchesse de Portsmouth, Charles de Lenux son fils naturel grand maitre de son écurie & chevalier de l'ordre de la jarretiere, le roy Louis XIV. érigea la terre d'Aubigny en duché-Pairie pour la duchesse de Portsmouth, pendant sa vie, & aprés sa mort pour CHARLES de Lenox duc de Richemont & ses enfans & descendans masses. Les lettres de cotte érection n'ont point été enregistrées. Voyez les pieces qui suivent, après lesquelles on donnera la genealogie de PE-NANCOET DE KEROUALLE, & les descendans du duc de Richemont.

# D'A UBIGNY.

Lettres patentes du roy Philippes VI. qui portent que la terre d'Aubigny ressortiroit nuement au parlement de Paris.

Du deuxiéme aoust 1347.

A Tous ceux qui ces presentes lettres verront, Guillaume Gormond, chevalier: Sçavoir saisons que nous l'an de grace treize cens quarante-sept le vingt-uniéme jour de septembre, vîmes une lettre scellée du scel de notre roy, tenant la forme D qui s'ensuit.

PHILIPPES, par la grace de Dieu, roy de France: A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Salut. Comme depuis la comté d'Estampes, les terres de Gien & d'Aubigny vinrent en partage à notre trés-cher oncle le comte d'Evreux, jadis comme à fils du roy de France, le ressort d'iceux lieux & appartenances mouvans & tenus de nous nuement, ait toujours été sans moyens en notre parlement de Paris: Sçavoir faisons que c'est notre volonté & intention que notre trés-chere sœur la comtesse d'Alençon & d'Estampes, au nom d'elle & de ses entans en la maniere accoutumée dessustate, ressortissent les sieux sans moyen à notredit parlement. Mandons à tous not justiciers & sujets que sur ce ne mettent empêchement au contraire. Donné le deuxième jour d'aoust l'an de grace treize cens quarunte-sept sous notre nouveau scel; & en la marque que dessous sont signez, Par le roy, à la relation de vous monsieur l'évêque de Paris, Capelle.

Et nous en ce present transcript avons mis le scel de la prevosté de Paris, l'an & le jour dessussit. G. DE CLARY. Collation est faite.

Collationné à son original étant au trésor des chartes, par moy conseiller ordi-

### DUCHEZ NON REGISTREZ. AUBIGNY-RICHEMONT 921

naire du roy en son conseil d'état, procureur general de sa majesté, & trésorier des-A dites chartes. A Paris cejourd'hui 10. janvier 1683. Signé, DEHARLAY.

Lettres de don fait par le roy Charles VII. à Jean Stuart connétable d'Ecosse, de la terre & Seigneurie d'Aubigny.

Du vingt-six mars quatorze cent vingt-deux.

HARLES, par la grace de Dieu, roy de France. Scavoir failons à tous prélens & à venir, que nous considerans & ayans parfaite connoissance que notre cher & amé cousin Jean Steuvart seigneur de Darnelle & de Concressault, connétable de l'armée d'Ecosse, à notre priere & requeste est venu dudit pays d'Ecosse, & a amené avec lui grande compagnie de gendarmes, & de trait en intention & metrant à effet B les anciennes alliances des royaumes de France & d'Ecosse, & à notre trés grand besoin, affaire & necessité nous a servi & fait encore chacun jour à l'encontre des Anglois nos anciens ennemis, & de plusieurs nos rebelles & desobésssans, au nombre desdits gendarmes & de trait en sa compagnie, auquel service en démontrant la grande amour & entiere affection qu'il a envers nous, & notre leigneurie, il a du tout mis, employé & exposé en grande heurt & diligence, lui & tous ceux de sa compagnie, l'espace de trois ans ou environ au bien de nous, dudit royaume & de notre seigneurie, en quoy il a eu & pris trés grande peine, travaux & labeurs, en grand peril & danger de sa personne, tant à l'armée & assemblées faites depuis sa venue pour resister aux entrepriles de nosdits ennemis & rebelles, qu'autrement pour leur contester, ainsi que plusieurs fois l'a par effet demontré, & mesmement à la bataille de Bangé, en laquelle il se maintint & gouverna comme vaillant & courageux chevalier, & nous c servit tout grandement, liberaument & de si grand volonté lui & sadite compagnie, que à toujours nous en devons reputer estre tenus à lui & de notre pouvoir le reconnoître; attendu mesmement que par lui & autres, moyennant la grace de notre Seigneur donnée a été à ladite journée victoire contre grande partie de nos anciens ennemis: Et pour raison desdites choses lui eussions despieça promis bailler & asseoir rente en notredit royaume jusqu'à la valeur de deux mille livres tournois par chacun an, afin de lui aider à maintenir son état honorablement, & aussi à ce qu'il fûr plus enclin de demourer à notre service, à l'occasion duquel il a delaissé sa femme & les enfans & les autres parens & amis, & abandonné les rentes, revenus & possessions dont il vivoir grandement & notablement. Desquelles deux mille livres tournois ne lui ayant encore pû faire delivrance, d'autant les grandes charges que avons eu & avons à supporter pour le fait de notre guerre, & desirans en recompenser lui & ceux qui en tel besoin & necessité nous ont servi & servent, & mêmement en aucune recompensation desdites deux mille livres de rente à icelui notre D cousin Jean Steuvart, pour les causes & considerations dessussités, qui à ce nous ont meu & meuvent, avons par l'avis d'aucuns de notre sang & deliberation de notre grand conseil, donné, cedé, transporté & à toujours mis, delaisse, de notre certaine science, grace speciale & autorité royale, donnons, cedons & transportons à toujours mais perpetuellement & à ses hoirs mâles descendans de son corps & de ses hoirs mâles en droite ligne, la ville, terre, chastel & châtellenie d'Aubigny sur Nicre, avec le fonds, tous fonds, fruits, issues, profits, rentes, revenus, & autres émolumens quelconques à icelle appartenans, tant en cens, rentes pecuniaires & de grains, hommes & femmes de corps de quelque condition qu'ils soient, eaux, étangs, moulins, bois, forêts, terrages, pâturages, dixmes, champarts, bourdelage, terres, ga-rennes, pâturages & autres droits, profits & émolumens quelconques, les fiess & arriere-fiels, avec toute la justice haute, moyenne & basse, mere & mixte, impere, & generaument rous autres droits & seigneuries qui sont & peuvent estre des appar-E tenances & dépendances d'icelle, sans en rien reserver ni retenir à nous, excepté les soy & hominage lige, ressorts & souveraineré: pour ladite ville, terre, chastel & chatellenie d'Aubigny avoir, tenir & posseder doresnavant par notredit cousin Steuvart & seldits hoirs males comme dit est, & pour jouir & user des fruits, profits, rentes & revenus & autres droits seigneuriaux à toujours mais perpetuellement comme de leur propre chose. Si donnons en mandement à nos amez & feaux les gens tenans & qui pour le temps à venir tiendront notre parlement, les gens de nos comptes, notre tresorier general, & à tous nos autres justiciers ou à leurs lieutenans & Zome I'.

011

à chacun d'eux, û comme à lui appartiendra, que notredit coufin Jean Steuvart & feldits hoirs fallent, fouffrent & latilent jouir & ufer pleiuement & patiblement de notre prefente grace, don, cettion & transport, fans lui faire ou donnet, ou fouffire effre fair ou donnet lors ou pour le temps à venir, aucun deftourbier ou empêchement au contraire: Car amin nous plait-il être fair, nonoblant queleonque ordonnance de non aliener notre domaine, laquelle quant à ce ne voulons fortir aucun effet & quelconque autre. Et promettors à notredit coulin & fedits hoirs mâles garantir & delleudre envers tous & contre tous le don & oftroy dont deflus eff àir mention, en impolant fur ce filence perpetuel à notre procureur general & à tous autres. Et afin que ce foit ferme choie & flable à toujours, nous avons fair mettre notre feel à ces precientes, fauf en autre choie notre droit & l'autruien tout. Donné à Bourges le vinge-fixiéme jour de mats mil quarre cent vinge-deux, & de notre regne le premier. Ainfi figué, Far le roy en lon confeil, auquel monfieur le duc d'Alençon, le comte d'Aumaja, eneffic Bernard d'Armagnas, le maréchal de la Fayette, le Maître des arbalêtriers, le Prevôt de Paris, le fire de Mirandol, Guillaume d'Avagour & autres plusfeus écoient. Y. Vill.EMBESAE.

Expedita in camera compoterum domini nostri regis de ipsius mandate expreste faille, & registrata libro curtarum hujus temporis, sel. 25. die decima mensti aprilis anno Dom. 1423. post pasche, Y. Duruts, vista.

Et au dos d'icelle étoitécrit : Lella & publicata Pillavia in parlamento regis penultima die julis anno Domini 1425. Box en.

Extrait des registres des ordonnances royaux registrez en parlement. Signé, Da Tillur.

Lettres de don fait par le roy Louis XIV. de la terre & feigneurie d'Anbigny à Me la ducheffe de Portsmonth, & apres sa mort à monsteur le duc de Richemond,

#### En décembre 1673.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre: A tous presens & à venir, talut. La terre d'Aubigny sur Nierre dans notre province de Berry, avant été donnée dés l'année 1422, par le roy Charles VII. l'un de nos prédeceffeurs, à fein Stuart, comme une marque des grands & confiderables fervices qu'il avoit rendus dans la guerre au roy & à sa couronne, & cette donation ayant été accompagnée de la condition que ladite terre d'Aubigny palleroit de mâle en mâle à tous les descendans dudit Jean Stuart, avec reversion à notre couronne lorsque la branche masculine qui seroit venue de lui, seroit éteinte ; ce cas porté par lesdites lettres de donation, est arrivé l'année derniere par la mort de notre cousin le duc de Richemond, dernier de la ligne masculine dudit Jean Stuart. Mais parceque cette terre avant été durant tant d'années dans une mailon qui avoit l'honneur d'appartenir de si prés à notre très-cher & très-amé frere le roy de la Grande Bretagne, le- D dit roy nous auroit fait témoigner qu'il féroit bien-aife qu'à cette confideration nous voulussions bien la faire passer à une personne qu'il affectionneroit, & rentrer après elle dans une maison qui sût encore unie par le sang à la sienne. Qu'à ce sujet il nous auroit fait requerir que nous voulustions bien accorder nos lettres de donation de ladite terre d'Aubigny sur Nierre, à la dame Louise-Renée de Keroualle, duchelle de Portmouth, pour paller après sa mort à tel des enfans naturels de no-tre frere le roy de la Grande Bretagne qu'il voudra nommer, sous les mêmes claufes & conditions que la même terre fut premierement donnée par Charles VII en 1422. au susdit Jean Stuart, & que ladite terre étant passée à tel fils naturel dudit roy de la Grande Bretagne qu'il aura voulu nommer, elle demeure audit fils naturel & à ses descendans de mâle en mâle, avec droit de reversion à notre couronne au deffaut d'enfans males, & par l'extinction de la ligne mateuline qui seroit sortie de lui. Comme nous embrassons avec plaisir les occasions qui se presentent de donner à notredit frere le roy de la Grande Bretagne des marques de notre amitié & de l'extrême confideration que nous avons pour ce qu'il défire, & que nous avons suffi bien agréable qu'une terre qui étoit demeurée durant tant d'années dans une

## DUCHEZ NON REGISTREZ. AUBIGNY RICHEMONT. 925

'maison si illustre, retourne en quelque sorte à son origine, en passant un jour en-A tre les mains d'un fils naturel de notredit frere, nous avons bien voulu disposer de ladite terre d'Aubigny en la maniere que nous en avons été requis par notredit frere le roy de la grande Bretagne. A ces causes, sçavoir faisons que de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale, nous avons à ladite dame de Keroualle duchesse de Portsmouth, & après elle à celui des fils naturels de notredit frere le roy de la Grande Bretagne qu'il nommera, & aux descendans mâles en ligne directe dudit fils naturel, donné, cedé, transporté & délaissé, donnons, cedons, transportons & délaissons par ces presentes signées de notre main, le fonds & proprieté de ladite terre d'Aubigny, avec tous & chacuns ses droits, appartenances & dependances, pour en jouir & user par ladite duchesse, & après son decès, celui de ses fils naturels dudit roy de la Grande Bretagne qu'il nommera, & les descendans mâles en droite ligne dudit fils naturel, comme de leur propre choie & loyal acquer, tout ainsi que nous ferions, sans aucune chose en retenir ni reserver à nous & à nos successeurs rois, que les foy & hommage, ressort & souveraineté; à condition toutefois que lad. terre d'Aubigny avec ses appartenances & dépendances, retournera à notredit domaine au desfaut de mâles en droite ligne du fils naturel qui aura été nommé par le susdit roy de la Grande Bretagne. Si donnons en mandement à nos amez & feaux les gens tenans notre cour de parlement & chambre de nos comptes à Paris, que ces presentes lettres de don ils ayent à enregistrer, & du contenu en icelles saire jouir & user pleinement, paisiblement & à toujours, ladite dame Louise-Renée de Keroualle duchesse de Portsmouth, après elle le fils naturel que ledit roy de la Grande Bretagne nommera, & les descendans mâles en droite ligne dudit fils naturel, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens au contraire: Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à celdites presentes, sauf en autre chose notre droit, & l'autrui en toutes. Donné à Saint Germain en Laye au mois de decembre l'an de grace mil six cens soixantetreize, & de notre regne le trente-uniéme. Signé, LOUIS. Et sur le repli, Par le roy, ARNAULD. Visa, D'ALIGRE. Et scellé en cire verte en lacs de soye rouge & verte.

Registré au parlement de Paris le quatorne avril mil six cens soixante-quatorne, & en la chambre des comptes le wingt-six mars mil six cens quatre-vingt-trois.

Lettres patentes qui ordonnent que les appellations des jugemens & ordonnances des juges de la chaftellenie d'Aubigny seront relevées distinctement & sans moyens au Parlement de Paris, de même que les appellations des Pairies du voyaume.

#### Du mois de sevrier 1683.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre; A tous presens & à venir, Salut. Notre trés-chere & bien-amée cousine Louise-Renée de Penancoet de Keroualle, duchesse de Portsmouth, nous a fait remontrer que Philippe D de Valois, d'heureuse mémoire, par ses lettres patentes de l'année 1347, ayant or-donné en faveur du comte d'Evreux, seigneur de la terre & chastellenie d'Aubigny en Berry, que la justice de ladire chastellenie ressortir nuement & immédiatement en notre cour de parlement de Paris, les seigneurs de ladite terre & leurs officiers ont toujours jour de ce droit, & le declarerent dans le procés-verbal de la redaction de la courume de Loris; & comme nous avons donné ladite terre à l'exposante, & aprés elle à celui des enfans naturels mâles de notre trés-cher & trés-amé frere le roy d'Angleterre qu'il nommeroit & à ses descendans en ligne directe de legitime mariage, à la charge de reversion à notre couronne, l'exposante nous a trés-humblement fait supplier de lui accorder nos lettres de confirmation de celles de l'année 1347. sur ce necessaires; à quoy inclinant savorablement à la priere dudit roy d'Angleterre, de notre grace speciale, pleine puissance & autorité royale, nous avons ladite concession confirmé & approuvé, confirmons & approuvons par ces presentes, E signées de notre main, & suivant icelles voulons & nous plaist que les appellations des jugemens & ordonnances des juges de ladite chastellenie d'Aubigny soient relevées distinctement & sans moyen en notredite cour de Parlement, ainsi qu'elles ont accoutumé, & de même que les appellations des Pairies de notre royaume, à l'exception des cas royaux seulement dont la connoissance est réservée à nos juges du bail-

#### 224 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

liage de Bourges, dérogeant pour cet effet entant que besoin à l'édit des présidiaux de l'année 1551. & toutes autres choses à ce contraires. Si ordonnons & mandons à nos amez & seaux conscillers tenans notre cour de parlement de Paris, que du contenu en ces presentes ils fassent jouir l'exposante & ses successeurs en ladite terre & chastellenie d'Aubigny, pleinement, passiblement & perpetuellement, cessant & saisant cesser tous troubles & empêchemens à ce contraires: Car tel est notre plaisir. Et asin que ce soit chose serme & stable à toujours, nous avons sait mettre notre scel à ces presentes, sauf en autre chose notre droit & l'autruy en tout. Donné à Versailles au mois de sevrier l'an de grace 1683. & de notre regne le quarantième. Signé, LOUIS. Et sur le reply par le roy, Colbert.

Visa, LE TELLIER. Pour confirmation de reflort. Signé, COLBERT.

Registré, ouy le procureur general du roy, pour jouir par l'impetrant, ses hoirs & ayans causes de leur effet & contenu, & être execute selon sa sorme & seneur, suivant l'arrest B. de ce jour. A Paris en parlement le 13. avril 1683. Signé, Jacques.

#### Extrait des registres de Parlement.

TEU par la cour les lettres patentes du roy données à Versailles au mois de fevrier dernier. Signe, LOUIS. Et sur le reply par le roy, COLBERT. Et scellées en lacs de soye du grand sceau de cire verte sobtenues par dame Louise-Renée de Penancoet de Keroualle, duchesse de Portsmouth, dame d'Aubigny; par lesquelles & pour les causes y contenues ledit seigneur roy auroit confirmé la concession de justice en ressort de l'année 1347. Veut & lui plaist que les appellations des jugemens & ordonnances des juges dudit Aubigny sortent & relevent directement & sans moyen en la cour, de même que les appellations des Pairies du C royaume, à l'exception des cas royaux seulement reservez au bailliage de Bourges, & ainsi que plus au long le contiennent lesdites lettres à la cour adressantes. Veu aussi copie collationnée par le procureur general du roy, de lad. concession de 1347. Requéte de l'impetrante à fin d'enregistrement desdites settres, fignées MARPON procureur: Conclusions du procureur general du roy. Et tout consideré, ladite cour a ordonné & ordonne que lesdites lettres seront registrées au gresse, pour être executées & jouir par l'impetrante, ses hoirs, successeurs & ayans cause de l'effet & contenu en icelles, selon leur forme & teneur. Fait en parlement le 13.44til 1683. Signé, JACQUES. Collationné, DOREY.

Lettres d'érection de la terre d'Aubigny en duché-Pairie, en faveur de madame la duchesse de Portsmonth, & de M. le duc de Richemont son fils.

#### Données au mois de janvier 1684.

OUIS par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre; A tous presens ,& à venir, Salut. La terre d'Aubigny sur Niere en notre province de Berry, qui avoit été donnée en l'année 1422, par le roy Charles VII. à Jean Stuart à cause des grands & recommandables services qu'il lui avoit rendus dans la guerre, avec la condition de reversion à la couronne, au défaut d'hoirs mâles dudit Jean Stuart, étant retourné à notre couronne en l'année 1672, par la mort de notre cousin le duc de Richemont, nous aurions à la consideration de notre trés-cher & trés-amé frere le roy de la grande Bretagne par nos lettres patentes du mois de decembre 1673. accordé & fait don à la dame Louise-Renée de Penancoet de Keroualle, duchesse de Portsmouth du fond & proprieté de ladite terre d'Aubigny avec tous & chacuns ses droits, appartenances & dépendances, pour en jouir par ladite dame duchesse de Portsmouth, & aprés son décês par celui des enfans naturels dudit roy de la grande Bretagne qu'il nommeroit, & par les enfans males en droite ligne dudit fils naturel, à condition que ladite terre, appartenances & dépendances retournera à notre domaine, au défaut de mâles en droite ligne dudit fils naturel. Et d'autant que nous cherchons avec plaisir les occasions de donner à notredit frere le roy de la grande Bretagne des marques de notre amitié & de la confideration que nous avons pour ce qu'il desire, nous avons crit qu'aprés le choix qu'il a tait du prince Charles

## DUCHEZ NON REGISTREZ. AUBIGNY-RICHEMONT. 909

Charles de Lenox, duc de Richemont son fils naturel, grand maitre de son écurie, & chevalier de l'ordre de la jarretiere, pour lucceder en ladite terre à ladite dame duchesse de Portsmouth, nous ne pourrions lui donner une marque plus sensible de la continuation de notre amitié qu'en joignant à ladite terre un titre convenable à la naissance illustre dudit sieur duc de Richemont, & qui honore en même temps celle de la dame duchesse de Portsmouth, dont les peres & ayeuls ont toujours tenu un rang considerable en notre province de Bretagne par leur naissance & leurs services dans nos armées, & par les alliances qu'ils ont eu avec les plus anciennes familles, & considerant d'ailleurs le revenu & la grande étendue de ladite terre qui consiste en la ville d'Aubigny, deux châteaux considerables & plusieurs paroisses & fiefs dans l'étendue de huit lieues, avec la justice ressortissant nuement en notre cour de parlement de Paris, maitrile des eaux & forêts, soires & marchez, ensorte que ladite terre peut soutenir avantageusement le nom & titre de duché-Pairie de France. A cès causes & autres à ce nous mouvans, nous avons ladite ville, terre, chastellenie & chasteau d'Aubigny, fiefs & terres en dépendans, joint, uni & annexé, joignons, unissons & annexons, entant que de besoin, par ces presentes signées de hotre main, pour n'être à l'avenir qu'un corps & territoire, & le tour ensemble créé, érigé & établi, & de notre propte mouvement, certaine science, pleine puissance & autorité royale créons, érigeons & établissons en titre, nom, dignité, prérogatives & prééminences de duché-Pairie de France, pour en jouir & user par ladite dame Louise-Renée de Penancoet de Keroualle, duchesse de Portsmouth pendant sa vie, & aprés son decés par ledit sieur duc de Richemont, & les enfans & descendans mâles dudit sieur duc de Richemont, en nom, titre & dignité de ducs d'Aubigny & Pairs de France, en tous actes, lieux & endroits & tout ainsi que les autres ducs & Pairs jouissent & usent des droits de Pairie, tant en justice ; séance, & jurisdiction, qualitez, droits, honneurs, autoritez, prérogatives & prééminences appartenans à dignité de duc & Pair de France, & dont les ducs & Pairs de norre royaume ont cy-devant accoutumé de jouir & user, jouissent & usent de present; lequel duché ladire danne duchesse de Portsmouth & ledit sieur duc de Richemont & ses enfans mâles tiendront à foy & hommage de nous & de notre couronne. Voulons & nous plaist que toutes causes & disterends concernant ledit droit de Pairie & dépendances d'icelle ressortissent nuement & en premiere instance en notre cour des Pairs établie à Paris, ainsi que les causes des autres Pairs de France, sans qu'autunes de nos cours en puissent prétendre jurisdiction ni connoissance, & que les appellations de toutes les causes tant civiles que criminelles dudit duché resortissent aussi nuement & directement en notredite cour de parlement, sans toutessois prejudicier aux cas royaux & à ceux dont la jurisdiction est attribuée aux sieges présidiaux, lesquels demeureront en leur entier. Et arrivant défaut d'hoirs males dudit sieur duc de Richemont en ligne directe, la dignité de duché & Pairie demeurera éteinte & b supprimée, & ladite terre d'Aubigny réunie à notre domaine, conformément ausdites lettres du mois de decembre mil fix cent soixante & treize. Si donnons en mandement à nos amez & feaux conseillers les gens tenans nos cours de parlement & chambre des comptes à Paris, & à tous autres nos justiciers & officiers qu'il appartiendra que ces presentes nos lettres dérection & établissement ils ayent à faire lire, publier & registrer, & du contenu en icelles faire jouir & user ladite dame duchesse de Portsmouth, & aprés son décès ledit sieur duc de Richemont & sesensins & descendans mâles pleinement, paisiblement & perpetuellement, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens, nonobstant tous édits, ordonnances, reglemens & coutumes à ce contraires, aufquels pour ce regard seulement & sans tirer à consequence nous avons dérogé & dérogeons par celdites presentes: Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit choie ferme & stable à toujours nous avons fait mettre notre scel à cesdites presentes. Donné à Verlailles au mois de janvier l'an de grace mil six cent E quatrevingt quatre & de notre regne le quarante-unième. Signé, LOUIS. Et suit te reply, par le roy, COLBERT. Vifa, LB TELLIER.

W. Mithit the think the think the think the think think think think the

# GENEALOGIE DE PENANCOET DE KEROUALLE.

A maison de PENANCOET en Bretagne portoit autresois le nom de PENHOAT. Elle est établie dans l'évêché de Leon, dont elle est une des quatre premieres, suivant ce proverbe connu dans la province : An-tiquité de Penhoat, Vaillance du Châtel, Richesse de Kerman, & Chevalerie de Kergournadec. Les premiers degrez n'ayant pas paru assez certains, nous n'en rapporterons la si- A liation que depuis

ENE' de Penhoat, vivoit en mil deux cens quatre-vingt. Femme, SUZANNE de Leon, fut mere de

II.

RANCOIS de Penhoat, vivoit le 10. may 1330. Femme, JEANNE de Penancoet, dame de Keroualle, fille unique & heri-tiere de Valentin de Penancoet, seigneur de Keroualle, & d'Adelisse de Keroulas, sur mariée le 10. may 1330. & eur en dot la terre de Keroualle, avec clause expresse au contrat, que les ensans qui naîtroient de ce mariage, porteroient le nom & les armes de Penancoet de Keroualle.



I I 1.

ENRY de Penancoet, seigneur de Keroualle, né le quinze juin treize cent trente-deux. Femme, ADELISSE le Vayer, dame de Kerandantec, sut mariée en 1355.

## DUCHEZ NON REGISTREZ. AUBIGNY-RICHEMONT. 927.

A

IV.

ERVE' de Penancoet, seigneur de Keroualle.
Femme, AMICE de Retuge, fille d'Hely de Resuge, seigneur de Kerouasser, d'Agace, dame de Krusoret, sut mariée le 8. janvier 1388.

V.

I ENRY de Penancoet, seigneur de Keroualle. Femme, JULIENNE de Lanhalla, fille aînée & heritiere de la maison de Lanhalla, sut mariée le 20. aoust 1429.

В

E

VI.

VALENTIN de Penancoet, seigneur de Keroualle. Femme, ALIX Courtois, sille aînée & principale heritiere de Henry Courtois, seigneur de Kerborronné, & de Beatrix du Châtel, sut mariée en 1452.

1. HERVE' de Penancoet, seigneur de Keroualle & de Kerborronné, exerça pendant trois ans la charge de procureur general de la province de Bretagne sous la duchesse Anne, qui épousa depuis les rois de France Charles VIII. & Louis XII. Il mourut sans alliance.

3. HENRY de Penancoet, seigneur de Keroualle, qui suit.

#### VII.

C HENRY de Penancoet, seigneur de Keroualle & de Kerborronné aprés la mort de son frere.

Femme, MARGUERITE de Mesnoallet, fille aînée & principale heritiere de Jeans, seigneur de Mesnoallet & de la Villeneuve, sut mariée le 5. aoust 1496.

#### VIII

RANCOIS de Penancoet, seigneur de Keroualle, de Kerborronné, & de la Villeneuve.

Femme, MARGUERITE de Lesmays, fille de Guy vicomte de Lesmays & de Plestin, & d'Anne de Kerderien, sut mariée le 21 novembre 1535.

#### IX.

RENE de Penancoet, seigneur de Keroualle, de Kerborronné & de la Ville-

Femme, FRANCOISE de Kerhoent, fille d'Alain de Kerhoent seigneur de Troheon, baron de Kergournadech, & de Jeanne de Kergournadech, heritiere de sa mailon, sut mariee le 23. mai 1559.

1. GUILLAUME de Penancoer, seigneur de Keroualle, qui suit.

2. JEAN de Penancoet, seigneur de Kilimadec, transigea pour un supplement de partage par acte du 21. may 1610. avec Guillanne de Penancoet sou strere aîné, & sit la branche des seigneurs de Kilimadec, qui subsiste actuellement dans l'évêché de Leon.

3. MARIE de Penancoet, fut mariée par contrat du 26. juin 1581. à Charles le Bigot, seigneur de Kerjagu, de Langle, & de Keroualvez.

4 Julienne de Penancoet, époulale 25. juin 1590. François Riovalem, seigneur de Messean.

X.

UILLAUME de Penancoet, seigneur de Keroualle, de Kerboronné & de la Villeneuve, sut capitaine de soixante gentilhommes de l'arriere-ban de l'évê-ché de Leon sous le marquis de Sourdeac, qui lui donna le cordon de l'ordre de S. Michel, par ordre du roy, le 14. janvier 1609.

## HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL

Femme, GUILLEMETTE Barbier, fille de Louis Barbier seigneur de Kerjean, & A de Jeanne Gousslon, sut mariée par contrat du 17. septembre 1590.

1. RENE' de Penancoet, chevalier seigneur de Keroualle, qui suit.

2. Susanne de Penancoet, dame des Isles, épousa le 6. juillet 1616 Cleude le Vayer, seigneur du Ster.

3. FRANÇOISE de Penancoet, sui mariée par contrat du 16. juin 1619. à Hervé Touronce, seigneur de Kerventoux & de Kergonian.

MARIE de Penancoet époula le 22. aoust 1627. Noel Kerguen, seigneur de Kerguent & de Kersent.

Jean de Kernisac, seigneur de Traulin & de Kerchant.

6. JULIENNE de Penancoet, semme de Guillaume Talec, seigneur de Stivet.

#### YJ.

RENE' de Penancoet, chevalier seigneur de Keroualle, de Kerboronné & de la Villeneuve.

I. Femme, JULIENNE Emery du Pont-l'Abbé, dame du Chef-du-Bois, heritiere de la maison du Pont-l'Abbé, sut mariée par contrat du 12. octobre 1612. GUILLAUME de Penancoet, chevalier comte de keroualle, qui suit.

H. Femme, FRANCOISE Laurens, dame de Kerleguy, fille de Jacques Laurens seigneur de la Mothe, & de Jeanne de Kerloaguen, sur mariée le 27. septembre 1625.

I. CLAUDE de Penancoet, époula le 15. janvier 1646. Sebastien baron de Montaigu, seigneur de Lorbean & de Sourdeval, fils de François baron de Montaigu, & de Marguerite de Rosmadec.

a. Marie de Penancoet, semme de Jean Troussier, vicomte de la Gabetiere.

#### XII.

UILLAUME de Penancoet, chévalier, dit le comte de Keroualle, seigneur C de Kerboronné, de la Villeneuve & du Ches-du-Bois, servit au siege de Hés-din en 1639. à celui d'Arras en 1640, où il tut blessé d'un coup de Pistolet, & aux siéges d'Aire & de Bapaume en 1641. Il tut sait guidon de la compagnie des gendarmes du cardinal de Richelieu au retour du voyage de Perpignan, puis élu pour commander l'arriere-ban de l'évêché de Leon, & major sous M. le duc de Chaulnes gouverneur de Bretagne; il mourut en 1690.

Femme, MARIE de Ploeue, fille de Sebassien, baron de Ploeue, marquis du Timeur & de Rergorlay, commandant de la compagnie des gendarmes de M. le duc de Vendôme, & de Marie de Rieux fille de Rene de Rieux, marquis de Sourdeac, chevalier des ordres du roy, gouverneur de Brest & lieutenant general en basse Brestagne. Elle sur mariée le 27. sevrier 1645. & mourut au mois de janvier 1709.

1. SEBASTIEN de Penancoet, dit le comte de Keroualle, lieutenant du vaisseau amiral commandé par M. le due de Beaufort, qui conduist la flotte du roi au secours de Candie. Il sut nommé capitaine de vaisseaux pendant le siège de cette place, & mourut au retour de ce voyage âgé de 22. ans sans avoir été marié.

2. Louisb-Rene'e de Penancoet de Keroualle, duchesse de Petersseild, puis de Portsmouth en Angleterre & d'Aubigny en France, sut sille d'honneur de Henriette-Anne d'Angleterre, premiere semme de Philippes de France duc d'Orleans. Aprés la mort de cette princesse, arrivée au mois de juin 1670. elle passa en Angleterre pour être sille d'honneur de Caterine de Portugal reine d'Angleterre, & sut ensuite dame de son palais. Charles II. roy d'Angleterre, la crea duchesse de Portsmouth en 1672. & eut d'elle un sils naturel nommé Charles de Lenos, duc de Richmont, dont la posserié ser apportée si-aprés §. I. c'est-ensa saveur & celle de son sils, que le roy Louis XIV. érigea la terre d'Aubigny en duché-Pairie, par lettres du mois de janvier 1684. rapportées cy devant

p. 919.
 HENRIETTE-MAURICETTE de Penancoet de Keroualle, fut mariée 1º. à Philippes Herbers, comte de Pembrok en Angleterre; 2º. à Thimoleon Gouffier, marquis de Thois, cy-devant gouverneur de la ville & comté de Blois, fils d'Antoine Gouffier marquis de Thois, & de Louise d'Estampes-Valençay. Elle est morte à Paris le 12. novembre 1728. âgée d'environ 79. ans. Voyez ci-devant, page 622.

6. I.

DUCHEZ NON REGISTREZ. AUBIGNY-RICHEMONT. 929

# 

I.

## DUCS

#### RICHEMONT, DE

EN ANGLETERRE,

# ET DAUBIGNY

EN FRANCE



D'Angleserre Avec fes écartelures & une bordure componée d'argent & dequeules autour de l'écufson char gee de rofes d'argent. & de gueules alternativement posées.

AUTOMATA

HARLES de Lenos, duc de Richmond & de Lenox, pair d'Angleterre & d'Ecosse, comte de March & de Danreley, baron de Setrington & de Tor-A bolton, chevalier de l'ordre de la Jarreriere en 1681, grand écuyer du roy son pere grand amiral d'Ecosse, sils naturel de CHARLES II. roy de la grande Bretagne, & de LOUISE-RENE E de Penancoet de Keroualle, duchesse de Portsmouth & d'Aubigny, mentionné cy-devant, p. 928. nâquir à Londres le 11. juillet 1672. passa en France avec la duchesse de Portsmouth sa mere, après la mort du roi Charles II. arrivée le 16. sevrier 1685, y sur naturalisé la même année, y resta, saisant prosession de la religion catholique, jusqu'en 1692, qu'il repassa en Angleterre, où il gagna les bonnes graces du roy Guillaume III. Il le suivit en Flandres, se trouva aux batailles de Steinquerque & de Nerwinde, & y donna des marques de sa valeur. Il mourut à sa terre de Goodnood prés Chichester en Angleterre le 8 juin 1723. Le roy Louis XIV. l'avoit substitué à la duchesse de Portsmouth sa mere, pour lui B succeder dans la possession de la terre d'Aubigny & dans le titre de duc & Pair de France. Voyez cydevant p. 919. & suiv. où sont rapportées les lettres d'erection du duché-Pairce d' Aubigny

Femme, ANNE Brudenell, veuve de Henry baron de Bellaisis & de Werlaby, & fille de George Lord Brudenell, fils de Robert Brudenell comte de Cardigan, & d'Anne vicomteile de Saveill. Elle fut mariée le 10. Janvier 1693. & mourut le 21. decem-

1. CHARLES de Lenos, duc de Richmond & de Lenox, qui suit.

2. Louise de Lenos, mariée à Jacques comte de Berkeley, chevalier de l'ordre de la Jarretiere, vice-amiral d'Angleterre, lequel s'est signalé dans plusieurs combats de mer, commandant l'éleadre bleuë des vaisseaux de cette couronne, Elle mourut à Londres au mois de janvier 1717. Tome V,

#### HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL.

3. Anne de Lenos née le 4. juillet 1703. fut mariée le 4. mars 1723. à Guillaume-Anne Keppel, comte d'Albermarle, chevalier de l'ordre des Bains, aide de camp & premier gentilhomme de la chambre de Georges roy d'Angleterre.

HARLES de Lenos II. du nom, duc de Richmond & de Lenox, pair d'Angleterre & d'Ecosse, comte de March & de Danreley, baron de Serrington & de Torbolton, chevalier de l'ordre de la Jarretiere, aide de camp & premier gentilhomme de la chambre du roy d'Angleterre, né à Londres le 29. may 1701, a été fair capitaine dans le regiment de cavalerie des gardes du roy d'Angleterre.

Fernme, SARA de Cadogan, fille aînée de Guillaume comte de Cadogan, chevalier de l'ordre de S. André d'Ecosse, colonel du premier regiment des gardes, consesser du cabinet du roy d'Angleterre, grand maître de l'attillerie, gouverneur de l'Isse de Wigt, ambassadeur & plenipotentiaire auprés de l'Empereur & de la republique d'Hollande; elle nâquit le 18. septembre 1706. & sut mariée à la Haye B

le 4. decembre 1719, le mariage n'a été confommé qu'au mois de juin 1722.

3. N. de Lenos, comte de March, mort peu après sa naissance.

2. CAPOLINE-GEORGINE de Lenos, née au mois de fevrier 1723, a eu pour parrain Georges I. roy d'Angleterre, & pour mareine Guillelmine-Caroline de Brandebourg-Anspach, pour lors princesse de Galles, & à présent reine d'Angleterre.

3. Louise-Marguerite de Lenos, née au mois de septembre 1725. morte à Paris le 28. may 1729. son corps a été porté en Angleterre & inhumé dans

l'abbave royale de Westminsther.

4. Anne de Lenos, née au mois de may 1727. & morte au mois de decembre suivant.



# SIDIFICACION CONTRACTOR CONTRACTO

# SESSE,

# AU ROYAUME DE NAPLES ARCHIDUCHÉ



De Bourbon la bande brifée enchef d'un quar tier d'or au dauphin d'azur.

E roy Charles VIII. donna à GILBERT de Bourbon, comte de Montpensier le duché de SESSE au royaume de Naples, avec les villes, terres & châteaux qui en dépendoient, & tout ce que possedoit Jean-Antoine de Marzano, duc de Sesse & Marin son fils ainé, & érigea en saveur de ce prince ce duché en archiduché avec 12000. ducats de valeur, par lettres du 4. may 1495. Voyez tome I, de cette histoire p. 315. & les lettres de cette érestion qui vont être rapportées.

On a crû faire plaisir au public en joignant ici l'érection de cet archiduchés.

## VIDIMUS DES LETTRES DERECTION

# DE L'ARCHIDUCHÉ DE SESSE

Du 4. May 1495.

A TOUS ceux qui ces presentes lettres verront. Jehan Chanteau, conseiller & auditeur des comptes de madame Anne de France, duchesse de Bourbonnois & d'Auvergne, seigneur de Marcellanges & garde du scel aux contrats dudit duché de Bourbonnois, Salut. Sçavoir faisons que Jehan Lobeau, clerc-juré notaire de ladite cour & chancellerie, & le nôtre, auquel nous avons donné notre pouvoir, nous a rapporté avoir vû, tenu & de mot à mot lû certaines lettres patentes du seu roy Charles VIII. de ce nom, roy de France & de Cecille, saines & entieres en seing, scel & escripture, non vicieuses, razées ne suspectes en aucune partie d'i-celles, par lesquelles ledit seigneur a donné l'archiduché de Sesse avec douze mille ducats de valeur, à seu monseigneur Gilbert de Bourbon en son vivant comte de Montpensier, desquelles la teneur s'ensuit.

CAROLUS, Dei gratià, rex Francorum & Siciliæ & Hierosolymæ. Illustribus spectabilibus & nobilibus viris, magno hujus regni camerario ejusque locum tenenti, Presidentibus & rationabilibus cameræ nostræ summariæ collaterali, consiliariis side-

libus nostris dilectis gratam & bonam voluntatem. Quantum nos concessimus illustri viro Gilberto comiti de Montpensier, regni hujus magistro justiciario collate- A rali & confanguineo nostro dilectissimo in aliqualem recompentam suorum serviciorum ducatum Suessa, cum omnibus & lingulis civitatibus, terris, castris & locis dicto ducatui Suesse annexis, nec non & omnes alias civitates, terras, castra, feuda, quas & que quondam illuster Johannes-Antonius de Marzano, dux Suesse & Marinus ejus filius primogenitus tenebant & possidebant in provincia Terræ Laboris, ipsumque decoravimus & infignivimus titulo & honore archiducatûs Suellæ, obtulimus ei atque promifimus fibi dare ducatum ipfum cum redditu ducatorum duodecim millium de carlenis argenti pro se & suis haredibus in perpetuum. Attamen quia nos aliquas ex civitatibus & terris ipsius aliis priùs concessimus, & idem Gilbertus propterea illarum possessionem assequi non voluit, & redditus civitatum, terrarum, castrorum & teodorum quas & que tenet & possidet non capiunt summam dictorum ducatorum duodecim millium per nos sibi promissorum; Intendamusque atque ve limus quod ipse Gilbertus archidux in egram summam ipsorum ducatorum duodecim millium consequatur & habeat vigore sine diminutione aliqua, & quamobrem B tenore præsentium de certa scientia vobis commitimus, præcipimus & mandamus quatenus vos diligenter informare curetis & informationem capere mandetis & faciatis, de juribus, fructibus & redditibus omnium & fingularum civitatum, terrarum, castrorum, bonorum & seodorum quas & qua ipse archidux tenet & possidet, & facto calculo id quod deerit per eum confequi volumus, decernimus & jubemus super pecuniis soculariorum & salis nobis & nostrz curiz debitis & debendis per universitates & homines civitatum, terrarum & castrorum quas & que tenet & possidet, quas pecunias usque ad integram solutionem & pagamentum dictorum ducatorum duodecim millium de carlenis fingulis annis in terminis & tandis solitis per iplum Gilbertum archiducem, & alios pro eo ab universitaribus & hominibus ipsis exigi volumus & jubemus, & circa tempus pecuniarum exactionem neminem nostrorum officialium intermitti volumus. Mandamus etiam C vobis quod declarationem facere debeatis, habità priùs informatione jam dictà de quantitate quam iple Gilbertus archidux confecutus erit fingulis annis usque ad integram solutionem & consecutionem dictorum ducatorum, tactà compensatione de redditibus ad utile dominium specantibus, & sic per vos exequi volumus, statuimus & jubemus, mandantes insuper universitatibus & hominibus iplarum civitatum, terrarum, castrorum & socorum quatenus eidem Gilberto archiduci de pecuniis soculariorum & falis per cos nobis & curiz nostræ debitis & debendis singulis annis eidem Gilberto & suis hæredibus & successoribus, seu alteri pro eis eam quantitatem solvant & assignent singulis annis, prout per vos declaratum & ordinatum suerit omni contradictione cessante, hoc tamen expresso & declarato quod sic non dabimus eidem Gilberto & suis hæredibus & successoribus alias terras & seuda in provincia Terræ Laboris quorum jura ad utile dominium spectantia ascendant ad summam D quantitatis de qua fit confignatio ipsi Gilberto super pecuniis siscalibus pro integra sacisfactione dictorum ducatorum duodecim millium ut prædicitur co catu data sibi compensatione ipsius teneatur & debeat, ipse Gilbertus archidux, & sic promisit refutare nobis dictam affignationem fibi faciendam superdictis pecuniis fiscalibus pro integra satisfactione dictorum ducatorum duodecim millium, in cujus rei tellimonium præsentes sieri jussimus, magno Majestatis nostræ sigillo pendente munitas. Datum in castello nostro captianz civitatis Neapolis, die quarta mensis maii anno de nativitate Domini millefimo ecce lxxxx v. regnorum nostrorum Franciæ duodecimo, Sicilia verò primo, signatum in margine CHARLES. Et au bout est écrit, Estienne de Bese, grant chamberlant, & au reply desdites lettres est écrit, Per regem, signé du Roit, & au bout dudit reply est écrit visa, scellé d'un grand scel royal en cire rouge & doubles lacs de sove rouge & verte. En témoin de la quelle E vision nous garde dessusdit à la relation dudit juré, qui les choses dessusdites nous a rapporté estre vrayes, le scel de ladite cour & chancellerie avons mis & apposé autdites prefentes lettres de Vidimus, le vingt-huitième juillet 1516. Signé, LOBEAU, avec paraphe.

Fin du V. Tome.



# TABLE ALPHABETIQUE, DES NOMS ET DES TERRES MENTIONNEZ DANS CE V. VOLUME.

A chaque érection de Duché on trouvera les differentes maisons par lesquelles les terres érigées ont passe ; ces èrections sont marquèes, aussi-bien que ceux pour qui elles ont êté faites, en lettres majuscules, & les differentes années sont marquèes à la suite du nom de la terre.

#### Α.

ABAIDA, comté, 531. A l'Abbé, 406 B 423. D Abbeville 229 D 826 B feig. 140 F vic. 826 B de Boubers 638. A Abencourt, seig. 640. E Abercon, comté, 595. C Aberconi, 463. E Ablevoye, 133. A Abloux, feig. 346. A Abraham, 401. D E Ablac, 611. E Abzac 358 F 359. E de la Denze, 360. A Acarie 743 B 833. Acay, feig. 644. B Achaie, princ. 574. Acheres, feig. 572. B Achey 161 F feig. ibid. Acier, feig. 748. C Acigné, 396. C D Acquigny, feig. 638. A Acre, seig. 643. A Acy, vic. 337. A Adam, 490. C D Adhemar 282. A de Castelane 287 B de Menteil , 282. A S. Agathe, prés Dinan, seig. 610. C l'Age, 345. A seig. ibid. A B 746 A prés le Dorat. ibid. Agenois, seig. 747. E Agin dans la haute Marche, seig. 346. A Agnane, comté, 277. D S. Agnes, 666. D Agneux, seig. 89. E l'Agnicourt (seigneure de) 93. & suiv. Vojez. Boufflers. l'Agnicourt, seig. 93. E Agoult, 280 B 287 C marquisat 283. A Agout, 290 C d'Agout, ibid. Aguella, 730 A B d'Aguelleau, 619. A Aguzon, leig. 569 B 572 C S. Ahon en Perigord, 748. D Ahun, seig. 349. B D 356. D

Apisson, 346. F Aierbo d'Arragon, 531. A Aiglades, feig. 281. C l'Aigle, 183 A feig. 153 A 158 A 574 D 575 B 583. A Aigluy, feig. 264. E S. Aignan, feig. 729. C Aigrie, feig. 8. F Aigueperfe, feig. 226. C Aillant, seig. 225. C Aillies, seig. 623. B Ailly 136 A 237 E 574 A 626 B. 834 B 836 A 846 A feig. 228. D Aimerics , feig. 238. C Ainse, seig. 750. A Ajou en Poitou, seig. 755. A Airenc, seig. 136. C

Aix, 18 D 358 F seigneurie 656 A baros
nie 347. A les Aix-Dam Gilon, seig. 158. C Alassac en Limousin, seig. 749. D Albanie, duché, 592. 3 Albarens, 262. C Alberas, 284 C 285. D Albercorn, comté, 594. B Albert, 151 D 287 F 624 B 729 C 847.
D de Luynes 739 B 841. D
Albon, 267 C 673 A 771. C
ALBRET, duché, érigé en 1556. en faveur d'Autolne De Bourson & veur d'Antoine DE BOURBON & de Jeanne d'Albret, roi & reine de Navarre, 598. ALBRET, duché, érigé en 1550 pour HENRY D'ALBRET, roy de Navarre, Albret, 8 F 180 E 231 A 389 C 523 C 640 D 654 A 728 E 729 B feig. 523 C 568 B 654 A duché-Pairie 234 C 464. A Albuquerque, duché, 530. A ALCANIZES (marquis de ) 529. & suiv. Vojez. sorgia.

Alceneut, feig. 354. D S. Aldegonde, 229 E en Artois, vicomté, 483. A Alegre 12 D 154 F 347 B 523 D bar, 12 D marquilat 389 C Aleirac, seig. 330 E 332 F 334 A Aleman, 261 B ALENÇON, ANGOULESME & PON-THIEB, duchez & comté-Pairie en 1710. pour CHARLES DE FRANCE due de Berry, 108 Pieces concernant cette étedion, ibid. & fuiv. Alençon 134 A 138 C comté 134 A 182 B duché 138. C Alenet, feig. 263. A Alennes, 235. D Alenquer, marq. 530. A Aleftranes, feig. 835. A Aliffe, comté, 661. B Aligné, feig. 149. A Alincourt, marq. 86. B A'lamans, feig. 731. E Alleman, 262. B Alliel, feig. 11. C Alluye, seig. 136 C 512 C D 513 F 111. B Almanza, comté, §30. À B Almenara, comté, §14. D Almont, bar. §94. E Aloigny, 606 B 764. A Alonne, feig. 159 F 160. A Alface, §06. E Alva de Alifte, comté §26. D Alvaredo, §25. C Alvaredo, 725. C Alvarez de Vega, 529 Alvarez de Vega, 529. A

Amaillou, feig. 615. C

S. Amand, 92 C 93 C 328 C 329 D

feig. 736 C 841 B 842. B

S. Amat, feig. 837. E

Ambigny, feig. 490. D

Ambleville, foig. 21 A 155. E

Amboife, 10 D 125 D 138 C 180 F

523 D 608 B 639 C 894 D feig. 10

D 11 A 131 D 138 C 380 F 584. B

Ambres. marg 180 B 899. D Ambres, marq 180 B 899. D Amel , feig. 811. A Ameria, feig. \$\frac{8}{2}\$1. A
Ameriard, 244. C
Amerval, 617 D 618. E
Amfreville, feig. 151 B. bar. ibid.
Amiens, vidamé, 136 A 237. C
Amoncourt, 666 C feig. ibid.
Amorofis 278. B
Amproux, 388. C
Amprox, marg. 288. E Ampus, marq. 288. E

Amuys, feig. 673. A

Ancenis, feig. 380 B bar. 134 B C 575

Amarquilat, 233. D Ancerville, feig. 510. A B Ancezune 281 A de Venejan, 282. A Anches, feig. 363. D Anconnay, feig. 88. E Andelot, 667. B Andrew, 18 A 194. D

S. André, bar. 149 E 180 B de Messey, feig. 149 E en Royans, bar. 265. A

Andrezey 127 A leig. ibid.

Anduze, 338. E

Anery, bar. 626. B

Angennes, 20 C 288. F. Angerlande, 834. E Angerville, seig. 156. E Angevin 734. D l'Anglade en Guyenne, seig. 540. E Anglari, feig. 359. E

Angleri, feig. 359. E

Angle 243. E

l'Anglet, feig. 488. A

Angleterre, 111 D 574 D 581 E 1948
me 111 D 581 E 849. B

Angoville, feig. 127 C 129 C

Angoullesme, duché, érigé en 1619.

pour CHARLES DE VALOIS comte
d'Auvergne, fils naturel du roy Charles d'Auvergne, fils naturel du roy Charles IX. 662. Angouresme, duché, & Ponthieu, comté, échangé pour le duché de Chaf-tellerault en 1382, pour DIANE legitimée de France, veuve de FRANÇOIS duc de Montmorency, Pair & maréchal de France, 631. Angouleime 387 A 568. B comté, ibid. Angoulevant, 401. D E
Anholt, comté, 650. A
Anjou, 138 D 400 F 514 A duché,
514. A. Annebiut, 384. A
Anneville, feig. 140. C
Anneux, 640. E
Anonville, feig. 126 E 127. A Ans en Perigord, feig. 640. C Anfouis, 28 1. F Antibes , feig. 281. C D Antigny, 12. D ANTIN, duché-Pairie, érigée en 1711. en faveur de Louis-Antoine De Par-DAILLAN marquis d'Antin, 167. Pieces concernant cette éretion, ibid. de fuiv.

Antin (ducs d') Pairs de France 175. de fuiv. Voyez Pardaillan. Antin, 178 D 193 C feig. 180 A bar. 178 D 180 A marq. 180 C 181 E F duché-Pairie 181 D 183. B F Antlon, 483. B Antoing (feign. d') 228. & faiv. V. Melun. Antoing, feig. 226 B 228 C 653 B bar. 231. A Antufan, feig. 755. A Anville, feig. 155 F 572. E Anvillers, feig. 92. B Anvillers, seig. 92. B

Anzecourt, seig. 112. A

Anzersy, 143. A

Aouste, duché, 574 A

Aoustin, 424. C

Apchier, 20 D 896. B seig. ibid.

Apchon 263 D seig. 571 C 889. B

Apilly, marq. 288. C 289 D

Appelvoisin, 18 D 23 B 328 C 771 C

Apt, seig. 890. C

Aquigny, seig. 611. B

S. Aragonde 80. C S. Aragonde 80. C Araines, scig. 636 A 638 B 639. C Aramayon, comté, 527. E Aran, comté, 592 B 593 A C 594 C D 595. A Aranda-Arenos, 522. A
Arblade, feig. 177 C bar. 178. F
Arc en Barross, feig. 507. C Arces , 281, E

l'Archant, feig. 487. E Archanville, feig. 106. E

l'Arche, 284. D

l'Archevêque, 130 E 227. D V. Parthenay.

Archiac 15 A 16 C D 243 E 765 A

marq. 21 D 22. C d'Arcioni, 461 \* A Arcos, duché 526. B les Arcs, feig. 279. F. Arcy, feig. 283. F Ardelay, feig. 572. E Ardenne, 126. E Ardenthun, feig. 834. A ARDERX, (feigneurs d') 128. & fuiv. V. Par-Ardenx , feig. 187 D 188. F Aremberg, comté, 641. D principauté 232 CF 525 C 641 D 840. E Argences, seig. 147. A. Argencourt, seig. 24. B Argenton, 243 E (e.g. 575 C marq. 612. A Argenton, 243 E feig. 175 C marq. 61
Argentray, 403. D
Argentré, 406. D
Argiceurt, feig. 893. B
Argonne, feig. 80. D
Argoules, feig. 83. A
Argy, feig. 768 D 769. B
Arkel, feig. 110 C en Hollande, ibid.
Arlan, bar. 268. C D 269. C
Arlatan, 279. A Ariatan, 279. A Arlon, marq. 108 D 109. A

Armagnac, 138 C 186 D 191 A 193 B

comté, ibid. 514 A de Fezentaguel 747

B de Termes 191. A Armentieres, seig. 229: D Armes, 765. D Arnoul, 16. D An Pajon , duché-Pairie érigé en 1650. pour Louis - D'ARPAJon, marquis de Severac, 878 pieces cencernant cette érec-tion, ibid. & Juiv. tion, ibid. & Juiv.

Appajon (Gen. de la maison d') 287. & Juiv.

Arpajon , 140 C 887 Divig. 140 C 888 A

890 B bar. 152 E 341 B 891 B 895

A marq. 899 D 900 A duché 152 E

pairie 898 A E de Berbeguier, 889 C de

Durenque, 889 D de Verrieres 891. C

Arpajou, Voyez Arpajon.

Arques, feig. 287 A bar. ibid.

Arragon, 513 F 514 A 523 E 524 B C

525 C 526 A B D 527 D 528 A 530

E 531 B 661 B duché 523 E royaume 513. F me 113. F Arras , 833. B Ars, feig. 172 D

Arfcot, feign. 129 F 130 A E 131 A

132 D 133 F 134 B 139 B D 637 D

638 B 639 B marq. 638 D 639 A 640

C duché 232 C F 126 A 640 B C E

Artois, 132 A 226 C 228 F 229 E 510 B 511 B 574 A feig. 419 E comté 226
D pairie 511 B Afnebec, feig. 141 D 146 B bar. ibid. Afnois, feig. 762. C Afpec, feig. 640. C Afpin, feig. 744. C Aiprement, 178 B 723 C feig. 130 B

Affé , 155. B Aflen, bar. 648. D Affigny, 425. E Astagues, 744. C
Astarac, 141 F 196 D 744 C 747 B
comte, ibid. Aster, vicomté, 736. 1 Astier, 286. B Atares, comté, 843. E Atavanti, 461. \* À Athies, leig. 11. D Attalens en Suille, feig. 671. D Attiles, bar. 178. D Attichy, feig. 638. A

Availles, feig. 16 C 765. A

Avaugour, 128 E 141 F bar 128 E 573

E 574 E comté 583. A

Auban, bar. 105. A Aubenas, bar. 288. D Aubenton, seig. 510. A Auberville, 149. A
Aubefpine, 740. B
Aubeterre, 142 D feig. 181 D bar. 142 B
vicomté, 17 A comté, 17 C marq. 17 Aubigné, 107. A
Aubigné, 107. A
Aubigné, 107. A
Aubigné, 107. A
Aubien-Richemont, duché. Pairie
érigé en 1684. pour Louise-Rene's PENANCOET DE KEROUALLE, duchesse de Portsmouth , & CHARLES LENOS duc de Richmont son fils, 919. Pieces concernant cette éredion, ibid. & fuiv. Aubrung 4 21. C.

Aubrung 4 21. C.

Aubrung 4 21. C.

Aubrung 4 21. C.

Aubrung 4 21. C. Aubrung 491. C Aubusson, (genealogie de la maifen d') 318 & fuiv. Aubullon, 318 B 612 B 765 C 894 C
vic. 318 B 319 CE 320 C D 321 A
B 322 A 323 B 324 A B 326 A 349
B C 356 D de la Berne 569 C de Mirea mont, 350. C Auchy, leig. 828 A 830. A Aucion, 176 C leig. ibid. Aucy Corrain, 889. D Audentun, feig. 657. E
Audric, 187 B de Bazillae, ibid.
Aveluys, feig. 637. C
Avenfae, feig. 637. C
Averhout, 638. B
Averton, 768 D.
Avenfae, feig. 632. C
Avenfae, feig. 632. C
Avenfae, feig. 632. C
Avenfae, feig. 632. C Avefnes, feig. 123 C 640 D 641 C 654
A B en Hainaur, feig. 640. C Auffeu, feig. 621. B Augé, feig. 21 C bar. 22 B C 74; C Ta. Augiecourt , feig. 81. C Avila, 661. A S. Avit, feig. 331. C Aulain, feig. 285. C S. Aulaire, comte, 234 B marquifat, 154 C Aulan , feig. 281. F. S. Aulaye en Saintonge; feig. 734. B Aulede 354 B feig. ibid.

les Aulnais, seig. 493. A
Aultes Ribes, Voyez Haute-rives.
Aumalle, duché-pairie, nouvelle érection en 1695. pour Louis-Auguste DE BOURBON, prince legitimé de France, duc du Maine, 47. Pieces concernant cette érection, 48. & fuiv.

Aumalle, duché-pairie, nouvelle érection en 1631. pour HENRY DE SAVOYE, Aumalle, comté, 732 A 132 D F 133 F 134. BE Aumarest, seig. 657. B Aumont 770 B duché Pairie 166 A 739 C 770 B de la Rechebaren 166 A 739. C l'Aumône, feig. 399. B Aunay, feig. 140 F vic. 230. D Auneuil, feig. 740. A Auneuile, feig. 142. D Aunoy, feig. 573. A l'Avocat, seig. 23. E. Avoir, bar. 16. A Auradé, feig. 757. A Aure, 179 B 736 B feig. 746. C Avre 843. A.
Avrech, seig. 135. D Voyez Havrech.
Aureille, seig. 286 A de Colombines 365. C.
Aureuil, 487 B seig. ibid.
Auriac, seig. 268. D Auritr, (eign. d') 157. & Saiv. V. Harcourt. Aurilly, seig. 127 CE 157. E Aurival, seig. 758. C Avroult, 648. A Aurouze, seig. 330. C Aufbourg, feig. 642. C Aufques, feig. 657. E dAuffe, 621. A Aussebosc, seig. 12 B 141. B Authie, feig. 637. B Authuille, feig. 80. F Auton, feig. 512. D Autour, 486. E Autriche , 231 B 312 B Autry, seig. 147. B D E Autun, 151. C Auvé, 142. D Auvergne , 851 B 893. A Auvers, feig. 127 C D 128 A 129 C 132 D 134 F 157 E 158. B Auvillars, vic. 731 C 732. A Auvillen, feig. 149. F Anvillen, feig. 94 C 140 F 141. Auvrecher, seig. 142 C 143 BCDE 144. Auxore, comté, 582: D Auxonne, comté, 512. B Auxy, 135 F feig. 225 D 225 C 640 B bar. 135 F 240. B Auzille, 756. D Auzon de Montravel, 105. A

d'Ayala & de Tolede, 166. D

Aymeries, feig. 231. C Aymon, 285. B Azay, 610 A feig. 768 D en Touraine, feig. 16 B le-Feron 768. B Azerable, feig. 569. B Azincourt, 828. A

Aydie, 196 A 742 B

B

Baboy, 260. B Bacelaer, feig. 236. B Bade; 649. A
Badefol, 356 A 357 E bar. 331. E
Baduick, feig. 835. B Baenes, 647. B la Baffariere, seig. 607. A Bagas, feig. 495. A
Bayaumont, (bar.de) 755.6 Juiv. V. Durfore. Bajaumont, seign. 727 C 728. B 723 C 731 C bar 755. D
Baillart, seig. 657. D Baillet, feig. 150. E
Bailleul, (feig. de) 155. of fair. V. Harcourt.
Bailleul, 90 D 149 F 155 B E F 161 F
644 D 658 A 660 B 826 D feig. 90 D 146 A 149 F 155 B 224 E vicomé
238 B comté, 644 D 660 B en Normandie, seig. 129 B en Vimen, seig. 234 B
Bailleulmont, seig. 239 CF 240 B D E
Baing, seig. 151. C
Baingthun, bar. 835 E 845. D
Bajolmont, seig. 726 E Voyez Bajaumont,
Ballerov, seig. 303. A Bajolmont, teig. 726 E. Vojez Dajaumont,
Balleroy, feig. 393. A
Ballot, 487. E
Balogny fur Terrain, feig. 895. B
Balzac, 13 D 333 B 345. C
Banjeux, feig. 349 E 363 B 364 A B en
la Marche, feig. 362. B C D
Banquetun, 12. D
Banquetun, 12. D Banson (feig. de) 362. & sniv. V- Aubussona Banson, seig. 362 A comté, 349. E Bapaume, seig. 160. B Bar Le Duc, (Genealogie des anciens comtes & dues de) 505. & fusv.

Bar 133 CD 505 E 638 C 653 C comté 281 C 505 C E 508 A duché 130 D fur Aube feigneurie 637 D 638 A B C 639 C, fur seine 508 C comté ibid. Baraton, 12 C 344. D
Barbançon, 135 F 231 B 642 A 652 A
656 A feig. 658 A bar. 641. D Barbazan, 193 D bar. ibid. Barbelieux , marq. 154. F. Barbier, 928. A Barbieres, seig. 140. F
Barcelone, seig. 265 B comté 514. A
Barenton, seig. 131. B
Baret, seig. 21 B 22 B 743. C Barette, seig. 140. B. Baretto, 527 D 531. B Bargeny, bar. 595. C Bari 356. D Barlaymont, 526 A 840. E

Barlin, bar. 836 D 841 B 842 B vic. 23 

D 837 A 839. A

Barmont, feig. 363. C

Barneville, feig. 140. C E 141. D

Barron, feig. 140. C E Barou, seig. 140. C E
la Barque, seig. 92. C D
la Barre 749 B seig. 160 E 246 A
Barret, seig. 18 D 290. C
la Barriere, seig. 195. B C D du Barry , 16. A

la Barthe.

constitu

la Barthe, 146. C Bartholy , 103. C le Bas de Montargis , 900. A Befchi, 279. F
Bafiege, Teig. 718. C
Bafoges, feig. 714. B
Baffar, feig. 311. D
Bafferode, feig. 837 E 841 B 841. B
Baffin, feig. 487. E
Baffompierre, 152 B 660. C
la Baftide, feig. 261 C 266 C 880 C Danompierre, 152 B 660.C

la Bastide, seig. 261 C 266 C889 C Capilemat seig. 896 C de Taner seig. 889. A

la Bastile, seig. 261 D 267 C 282 F 669. D

la Bataille, seig. 605. AB C

Batarnay, 141 A 385. E

la Batiste, seig. 334. C

Battembourg, bar. 650. A

Batz, 188. F

Baube, 636. C Baube , 636. C Bauchain, seig. 637. C
Bauché, seig. 763 C D 764 B 763 A D E
marq. 766 A B en Touraine, seig. 763. B
Bauche, seig. 323. A
Bauche, seig. 323. A
Bauche, seig. 647 B comté, 658. A
Baude, 264. E Baudean, 196. D Baudoche, 645. A Bayent, feig. 161. D Baufremont, 263 B 653. C Baugé, feig. 418 A marq. 644. D Baugency, feig. 136. C Baugimont, seig. 729. B Baviere, 637 D Simeren-des deux Ponts, la Baume de Blanc, (Genealogie des fei-gneurs de) 486. & suiv. Voyez la Valliere. la Baume d'Hostun, (seigneurs de) 264. & suiv. la Baume D'Hostun (marquis de) 268. BAUME BHOSTUN (marquis de) 268.

by faire. Voyez Tallart.

Baume, 487 B 488 C 670 A feig. 259

E 486 E F 487 A Cmarq. 269 A en Avendre, 1eig. 486 D 489 D le Blanc 487 E

492 A E 493 A en Bourbonnois, 1eig. 491 E

d'Hostun, 1eig. 260 A C 264 B marq. 266

F 268 C Voyez Hostun, Monerevel 670

A Suze, 261 E

Baumez, 160 B 227 A B seig. 284 E Voyez Baumez, 160 B 227 A B feig. 134. B Voyen Beaumés. Baufonniere, seig. 618. B
Baux, 12.4 229 D 515 B marq. 321. D
Bauzé, 754 B seig. ibid. de Beleastet, ibid.
Baye, seig. 237. D bar. ibid.
Bayestem, bar 647. A Baylens de Poyanne, 185. D
Baynaft, seig. 89. E
Bayne, seig. 653. C
Bayon, seig. 643. B
Bazentin, seig. 847. C
Bazillac, 178 Bazillac, 178 Bazillac, 178 B Bazin, 357 A de Bezons, ibid.
Bazoche, feig. 512. D
Bazoque, feig. 143. A
Bearn, 193 B 194. D
Beneaire, feig. Le. D 248 Beaucaire, feig. 194 D 748 B 893. A bar. 898. E Beauchaisne de Monchy, seig. 230. B Beauchamps en noulonois, seig. 826. B Beaucorps, (seign. de) 400. & suiv. V. Goyon.
Beaucorps, 400 E seig. ibid. 401. A
Beaucroissant, seig. 261. 6

Beaudean, 19. A Beaudesert, seig. 1 26. A Beaudiner, feig. 280. B Beauticel, feig. 125 B D 126 C 127 C 128 Beaufils, 11. F 13. C BEAUFORT - MONTMORENCY, duché érigé en 1688. en faveur de CHARLES-FRANÇOIS-Freneric de Montmorency-Luxembourg, 708. Pieces concernant cette érection 709. & fuiv. Beaufort, feig. 345 A 396 B 507 C 641 B 656 B bar. 657 B D 658 B 659. A comte, 495 A611 C658 C en Artois, leig. 641 B6 76 B en pretagne, seig. 399 D sur Meu-se, seig. 228 F Montmorency, duché-Pairie Beaufou, 161 C feig. 139 C'161 C bar. 140 B 146 A 147 C 148 BE 149 Amarq. 152 A E Beaugé, seig. 83. D
Beaujeu, 226 C 326. C
Beaulieu, 408 AB seig. 11 D 12 C 407. D
Beaumanes, 134 C 280 F 398 C 421. B
Beaumanes, 160 B seig. 229 F 231 A Foyra Baumez.

Beaumesnie, (feign. de) 159. & f. V. Harcourt.

Beaumefnil, feig. 126 CD 127 C 159 C
611 D bar. 160. A

Beaumont, 128 B 243 E 247 C 356 C 383

D feig. 126 D 279 F 280 B 576 A 581 B
834 Abar. 286 E 638 B vic. 581 B comté, 185 D 637 D 638 D 639 A 640 B
641 C 642 A Brienne, 128 E 129 E.

BEAUMONT au Maine, duché érigé en 1543. pour FRANÇOISE d'Alençon;, fœur & heritiere de Charles duc d'Alençon, Pair de France, 577. Pieces concernane ceste trellion, 578. & Juiv. BEAUMONT, (Genealogie des anciens vi-comres de ) 581. & fuiv. Beaumont au Maine, vic. 130 C 134 A fe vicomee 581 B le Roger, comté Pairie 226 D Beaumoulius, seig. 487. E Beaunoulus, teg. 407. L.

Beaupoil, 154 A 354 A 358 F 750 E de

S. Aulaire, 154 C 317. B

BEAUPREAU, duché érigé en 1562. pour
CHARLES DE BOURBON, prince de la Rochefur Yon , 599. Pieces concernant cette éter-Eion, ibid. & faiv.

Beaupreau, 11 A 581 E feig. 11. A

Beaurain, feig. 231 A 637 D 642 B 645 A

646 A 648 D 649 A vic. 828. B

BEAUREGARD (feig. de) 358. & f. V. Aubullon.

Beauregard, feign. 103 E 175 D 264 B E

354 C 355 B C 358 A F 359 A C D 360

A E 425 D 765 B dans la Vase Marche,

feig. 346 A

Beaurepaire, feig. 22 F 23 A comté 268. E

Beaurevel, feig. 894. D

Beaurevoir, feig. 229 C 515. B

Beauroy en Artois, feig. 835. A Beauroy en Artois, feig. 835. A
Beaufault, feig. 131 C 160 F 373 A
Beaufault, feig. de) 90. 6 faiv. V. Boufflers.
Beauffart, 160 D 228 F feig. 90 C 229 C
vic. 232 E comté 236. A D

Beauvais, feign. 12 F 143 B 149 F 155 E
768 C en Anxois, ibid. en Touraine, feig. 764. E
Beauval. 822 A feig. 225 D Beauval, 828 A feig. 225 D

```
Beauvau, 83 D 289 A 491 E 493 A 829
   D marq. 493. A
Beauvoir, 637 C 829 C 847 B feig. 572 D
   642 A bar. 829. C
Bec, 189 A Crespin, seig. 126 A 227 A bar.
       126. A
   Becerel, 267. C
Becherel, bar. 494 F
Becquincourt, feig. 13. B
Bedarides, feig. 287. F
   Bedée , 414. A
Bedou, 378. D
   Bedouatre, feig. 835 E 845 #
   Begles, seig. 841. B
Bejar, duché, 526. E
   Belabre, feig. 754. D
Belcaftel, feig. 754. B
Belchite, comté, 330.
   Belin, 246 a feig. 768. D
Bellanger, 11 E F 12 F
Belladis, bar. 929 D
Bellay, 223. E
Bellay, 88 B
   Bellebrune, bar. 62: E 836 A 845. C
Bellefaye, feig. 605 A C 606 AB E 607. A
  Bellefonds, seig. 105. F
Bellefontaine, seig. 10 A
Belleforiere, 831. C
   Bellefosse, seig. 621.
   Bellegarde, seig. 182 D duché-pairie, 181.4
   Belleghen, seig. 641. D
Bellenave, seig. 263. E
   Bellengues, 140. A
Belleruche, 669. B
   Bellesme, comté, 582. B
   Bellesire, ( feig. de ) 410. Voyez Goyon.
  Bellestruche, 673. A
   Belleville, 735 D 736 C Harpedanne,
  734. B
Bellon de Turin , 463 * A 465. E
  Belly, 267. E
  Belmont, feig. 669 A 670 A 673 A bar. 266
   F 671 A principauté 661. B
Belfades, feig. 18. F
   Belvezer, baronie, 896. B
  Bemolins, seig. 179. B
Benais, seig. 11 B 13 B 575. D
Benaon, seig. 131 D comté 11. A D
Benard, 117 B 493. E
la Benastiere, seig. 144. D
Benavente, 526 E comté, 526 E 530. B
Benavente, 526 E
   Benavides, 526, E
   Benneville, 143 A B 144 B feig. 143. A
   S. Benoit la Chandiere, leig. 26 f. E.
 Benque, 176 A 191. E
Bentivoglio, marq. 648. D
Beny, feig. 143. B
Beon, 185. C
  Beonie, 156. E
  Berart, 395. B
Berart, seig. 179. B
Beraud, 747. B
Berbieres, seig. 654. C
  Berbiguieres, feig. 729. E
Bercy, feig. 387. D
Berg, 133 C duché, ibid. Opzom, marq. 232
EF 640. A
Bergette Cap F. compé 148. D
  Bergerac, 749 E comté, 148. D
Bergh, 133 C 464 * A 651 A comté 232 E
```

```
Berghes 640 E 641 B 649 A 657 E 893
B feig. 640 A 823 B princip. 649 A
Berguettes, feig. 833. B
Beringhen, 398. D
Berkeim, comié, 19. F
 Berkeley, comté, 929. E
Berlaimont, 231 D 637 B 642 B 646 B
feig. ibid. comté 657. A
Berlanga, marq. 530. B
Bermeraing, feig. 656. A
Bermorad 260 E
  Bernarville, feig.6 3 6. C
Bernaville, 632. A
  la Berne, seig. 495. A
Bernetz, 90 E 94. B
Bernier 421. C
Bernieules, 80 E 826 D 835 A seig. 80 E
     618 B bar. ibid.
 Bernimicourt, 240. C
Bernin, feig. 264. BE
  Bernstein, 642. A
Bernsty, 897. B
Berrie, 7. F
  Berruyer , 346 F 765. A
  Berry , 229. E
  Berthelemer , 423. D
  Berthelot , 391 A 392. C
 Berthou, 417. E
Bertincourt, leig. 234. B
  Berton , 287. B
 Bertrand, feig, 843. C de Bricquebec, 129.F
Berwick, duche 165 D pairie 719. C
Berzé en Sarladois, feig. 356. E
 Berziau, 142. E
 petit Besseu, seig. 830. A
Besse, seig. 837. E
Bessey, 260. E
 Beffignes, seig. 346. A
Beffonneau, 245. E
Betencourt, seig. 831. B
  Beth , 65 & A
 Betheville, 147 B feig. ibid.
Bethune, 153 D 228 E 233 C 237 D 515
A B 754 D feig. 514 A comté, 153. D
BETHUNE-CHAROST, duché - Pairie érigé en
1672. en faveur de Louis-Armano de Be-
     thune, 30. pieces concernant cette érection ,
 BETHUNE ORVAL, duché-pairie, érigé en
      1652. pour FRANÇOI s de Bethune, com-
     te d'Orval , 909. pieces concernant cette
éreffion, ibid. & fuiv.
 Beton, 523.BC
Bevere, feig. 136.E
 Beuil, bar. 290. E
 Bevons, feig. 282. B
Beures, feig. 640 E 641. B aux beis, feign.
      658. A
 Beussieres, wyez Boissieres.
Sainte Beuve, 12 B137 A 141. B
Beuville, seig. 161. F
 Beuveon, (barons de) 146. & fui. V. Harcourt.
Beuvron, (marquis de) 146. & fuiv.
Beuvron, feig. 132. B 139 C D 146 A 161
C bar. 146 A 148 B E 386 B marq. 142
E 149 B 150 B 151 B D 152 A 386 B
     644 D 899. B
Beynac, 311. A
Beyviers, 664 Dseig. ibid. 667. B
```

Palitino or Google

Bezée, seig. 24. D Bezons, seig. 357. A Bidaut, seig. 188. F Bidaut, feig. 128. F
Bielon, 425. D
Bierbeck, feig. 637 D 638 D 641. C
Bierne, 487. E
Bievre, feig. 637. B 643. A 646. C
du Biez, 87 C 90 F 621 A feig. 90 F 657
A 835. D
Biglia de Vilan, 657. E
Bignon, 183. C 416. A B
le Bigot. 421. E 927. D
Bilhaven, bar. 595. C
la Billardaye, feig. 325. D la Billardaye, seig. 325. D

Bilstein, comté, 649. A

Bioule, seig. 748 B comté, 180. B

Biran, 175 E seig. ibid.

Biron, cuché Pairie, nouvelle érection en 1723. pour CHARLES-ARMAND de Gontaut 1723. pour CHARLES-ARMAND de Contaut marquis de Biron, 467. pieces concernant cette érection, ibid. & Jury.

Biron, feig. 748 A bar. 735 C 749. B

Bifaccia, duché, 732. A

Bifceglia, duché ; 23. E

Bifly, feig. 669. D

Buche, comé 508. B Bitche, comté 508. B Biville, 620. B Bladignac, seig. 754 D 755. C Blacas, 890. D Blaignae, feig. 743. A Blaignac, seig. 743. A
Blainville, seig. 129 C marq. 19. F
Blair, bar. 595. A
Blaitel en Boulonois, seig. 847. A
Blamont, comté 509. B
Blanc, 263 A 486 C 488 Cennery seig. 572
E 893. B
Blancafort 893 C seig. ibid. V. Blanquesort.
Blanchesort, 340 C seig. 153. A
Blanchely, seig. 126. E
Blanckenheim, comté 638. A Blanckenheim, comté 6 3 8 . A Blandé, feig. 768. C La Blandiniere, feig. 129. F
Blandy, feig. 227. D
Blangy, feig. 160 C 658 A four Poix, feign.
136. B Blanquefort, 732 D 733 A feig. 733 C D 734 C 735 C bar. 736 D E marq. 737 B voyez Blancafort. Blanzac, bar. 737. C Blaru, feig. 83 E 134 E 142 E 160. D Blaye, feig. 225 E 226. E Blé-d'Uxelles, 267. B Bleneau, feig. 242 C 742 D Blequin, 79 F 80 A feig. 90 F 229 D Bledac, bar. 495. A S. Blieneau (235 C 621. B S. Blimond 235 C 621. B

Bliquetuit, leig. 159 C E 160 A E

Bloire, leig. 605 B

Blois, 573 A E 584 B 642 A comté 507 D

512 B

le Blond, 23 F 24 A 623 B

Blondel de Joigny, 328 E 836. A

Bloffeville, bar 102 C Blotfeville, bar. 392. C Blouville, seig. 128. A Bobacina Cavalieri 463. C Bocholt, 618. A la Bodinatiere, feig. 23. B Boesay, seig. 149. F Boesley, 125 A leig. 490 D 491 B 493 B C D le chastel, seig. 125 A B D 126 C

128. B Boffles, 93. CF Saint Bohaire, feig. 610. D Saint Bohaire, seig. 610. D

Boid, 594. B

Boijes, seig. 159. E

Boile, seig. 492. E

du Bois, 21 F 186 F 239 D 394 E seig. 608

A 742 Cde Commeanx, 143 D seig. ibid. B

de Fiennes 847 B de la Lande seig. 411 B de

la Moste seig. 380 F le Roy 488. A

Bois Bernard, seig 841. B

Boisdeffre, seig. 87. D

Boisseuillet, seig. 841. B Boisfeuilet, feig. 471.B Boisfeilet, feig. 383.B Boisplet, feig. 383.B Boishardy, 423.D Boisjean, 394.E Boislamy, feig. 340.C Boislandry, feig. 829.D Boislouverchy, 90. E
Bois Orcant, feig. 396. B
Boisrien, feig. 417. E
Boisrien, feig. 417. E
la Boisderie, feig. 491. A
Boisement, feig. 491. A Boisemont, seig. 349 B en Thierache, seig. 244. E
Boisse, seig. 156. A.
la Boissere, 16 E feig. 225 C 753. B
Boisseres, seig. de) 745. & su. V. Durfort.
Boisseres, 730 A C seig 747 A en Quercy bar. 747. D Boifficux, feig. 106 B marq. ibid. Boisson, 766. A Boilly, leig. 620, B Boiltel, 136. E Boile, 140.E Boily, feig. 244 D 606 B E 607 B 608 B 609 C 638 E bar. 610 A marq. 349 B 350 B 575 E 609 E 610 A 611 A B 612 A Boiteaux, feig. 765. A Boifvin, 606. B Bolacre, 613. E Bolomier, 261 C feig. D E Bombanville, feig. 143. CD Bombeck, marq. 234. B
Bombeck, marq. 234. B
Bombon, comie 322 CE
le Bon, 810. E
Bonac, feig. 728 A 729 B 758. C
Boncourt, feig. 87. D
Bondius, 592. B
Bondu, feig. 837 A E 839 D 841. B
Boncipoir, feig. 495. A Bonespoir, seig. 495. A
S. Bonet, seig. 268. C
Bongay, comt. 322. C
Bonier de la Coquerie, 419. E
Boniface, 260 B 265. C Bonmars, duché 661. B Bonne, 268 D d'Auriac 268 D de Crequy 738 B Fontaine bar. 1 5 L. C Bonneau, 285.B Bonnefans, feig. 187 E bar. 178. D
Bonnemaison, feig. 140. F
Bonnestable (feig. de 139. & f. V. Harcourt.
Bonnestable, feig. 130 E 132 A B 139 B 146 A 294. A
Bonnet, 245 E 246. A
S. Bonnet, bar. 327 D le chasteau seig. 269 Bonneval 1 5 3 E 3 5 2 A 749 B feig. 1 5 3, E Bonneville, feig. 613. E

Bonnieres, 240 B 836 D feig. 84. CE Bonnivet, feig. 84 A 605 A C 606 A BD E 607 B C608 A 615 C D616 B 617 D 6 1 8. D Bonnæil, feig. 17. D Bonzincourt, feig. 13. B Bordage, seig. 380 E marq. 397. E LA Borde (seig. de) 241. & surv. V. Melun. la Borde, seig. 241 C 771 A le vicente 243 C seig. 242. A C des Bordes, 22 C seig. 421. E les Bords, seig. 21. B Boredon , 358. A Borel , 263. C Borello, comté 531. B Bongia (Geneal de la maison de ) 121. & fuiv. Borgoult, feig. 131. E Bors, 121. E Born, (feign. de) 253. & fuiv. V. Durfort. Born, feig. 747 E 748 A 753 E 754. A LA BORNE (feig. de) 327. & fuiv. V. Aubuston. la Borne, 407 E feig. 327 A bat. 349 B C 356 D 365. A Bornehem, seig. 112 D Borrel de Chenouillet, 889 D du Bos, 89. D Boschers, 408, B
Boschers, 408, B
Bosiques, 187, E
Bosqueaux, 15, D
Bosquel, 238, B
Bosquet, seig. 103, D Bos Redon, 364. B
la Boslaye, 607. A
Boslut, 829 D seig. 652 C comté 641 D
642 A Aveluys 829 D Longueval, 736. A
Bosworth, bar. 166. D Botheon , feig. 266 F 167 B bar. 166 C 167 CD 269. A Botzelaer, 239. C Bouan, 395. F la Bouardiere, feig. 10. A Boubers, &2 B 229 DF feig. 231 A620 A en Ponthien, feig. 229. D Boubiac, seig. 331. B
Boucart, seig. 769. C
Bouchard, 141. D 181 D d'Aubeterre 17 A
142 C d'Esparbez de Lusan 181. C Bouchaut, 652 Cfeig. 571 la Boucheliere, feig. 490. D du Bouchet, 487 B 61 t B en Vendomeis, 140. C Bouchoir, feig. 822 C \$30 B 831 B Bove , 131 E 129. A Boves , feig. 239 C 510. A Bouettard, 420. E

12 Bouettardaye, feig. de) 420. & f. V. Goyon.

1a Bouettardaye, feig. 420. E

1a Bouexiere, 412 E feig. ibid.

1a Boueflars, duché-pairie érigée en 1695. en duché & en 1708. en pairie pour Louis-FRANÇOIS de Boufflers 69. Pieces concernant cette érection , ibid. & fuiv. Bouvelers (Genealogie de la maison de ) 77. & Boufflers 61 7. C feig. 77 F comté 85 F duché pairie 8 5. D

Bougnon, feig. 670 A 671. A Bouhier de sainte Genevieve, 838. E Bouillon, 151 C 234 C 397 C 464 + A 653 C 737. A
Boulainvilliers, 129 E 645 B feig. 129. E
Boulbon, bar. 281. E Boulogne 324 C comté 504 B 824. C Boulogne 324 C comte 104 B 224. C
Bourbon, seig. 606. C
Bourbon, 132 E 138 E 141 F 142 A 183
E 247 D 386 D E 466 C 114 B 523
D 574 A 622 D 641 B 737 C 895 A
duche 132 E 174 A pairie 132 E 133 D
principaute 244. C Malanze 741 B Rubentpré 618 D Soisons 463 + D Vendôme 639 D 640 E comté 8 3. D Bourbonne, feig. 110. E Bourboulas, 190. C
Bourbourg, feig. 227 B 512 C D 515 A
vic. 140 E 616. B Bourdeilles, 11. A Bourdeilles, 21. A

Bourdet, seig. 341 C 743 Ben Perigord 343.E

Ia Bourdonnaye, seig. 419.CD

Bourg, 107 E Archambanit seig. 573 D Charence, seig. 575 D 609 C 610 B 613 C

742 C bar. 575 E 895 C de Genevray 101

E en Quercy bar. 754.D

Bourgdurant, seig. 411 B

le Bourgoois, 157 C 487. E

Bourgogne 506 A 512 A 513 D 573 A 574

A 615 D 640 E 641 B 653 C 670 C 846

A comté 506 A 508 A 511 B duché 507 A comté 506 A 508 A 511 B duché 507 D 112. A la Bourgonniere, feig. 141. F Bourlon, 240. E
Bournehem, feig. 515. A
Bournel, 79 C 230 B 637 C feig. 143. E Bournonville, duché pairie érigé en 1600.

pour Alexanone de Bournonville comte de Hennin, 806. Pieces concernant cette érection, ibid. & fuiv. Bournonville, duché-pairie érigé en 1652. pour Ambroise-François de Bournonville, Bournonville, ( ducs de ) & 34. & fuiv. BOURNONVILLE (princes de ) \$34. & suiv. BOURNONVILLE, (Genealagie de la maison de) 824. & fuiv. Bournonville, 80 A 166 A 183 E 232 D 464\* E 495 F658 C 739 B 824 C duch. 232 D 658 C 837 D E 843 A B pairie 838 C princip. 739 B 839 D 840 Ben Boulone's, feig. 824. C Bours, 94 Cfeig. 230. B Bourfeul 424. C le Boursier, 18. C Bourfier, 123 C
Bourfier, 123 C
Boursac (feign. de) 570. & faiv. V. Broffe.
Bouffac, feig. 131 C 569 B 570 B 723 B
Bouffet, feig. 195 A
la Boutardaye, feig. 410. D
Boutheiller, 375. D
Bouthillier de Rancé, 267. D
la Bourgardiere feig. 184 C la Bouvardiere, seig. 184. C la Bouverie, seig. 228. F Bouvignies, seig. 847. B Bouville, seig. 12 s E 126 E 128 D 158. C Boyestes, seig. 617 E 847. B Boyer, 838. E Box, feig. 90. E. Brabant .

1011

Brabant, 130 A 132 Fduché, 513. D Brachet, 334 , E335 D 337 A 340 D 341 C 343 E 346 A 347 D 348 D E352 A 764 B 765 C d'Aubusson, 348 D de Magnas 612 D de la Milletiere 17 C Brailey, 83 E feig. 79 D \$4. CE Braine, comté, 151 C 226 C 230 A 509 D 738. C Brainville, feig. 146.C Brancacio, 277. A BRANCAS (Geneal, de la maison de ) 277. & suis Brancas, 277. D Brancion, 655. C Brant , 652. C Braquemont, 139 D feig. ibid. Bras, 281. F BRASEUX (marquis de) 523. & fuiv. V. Gouffier. Braseux, seig. 616 E 617 A 620 A 623 A marq. 623. B Brassac, feig. 19 C comté, ibid. Bray, seig. 129 F 131 B 159. C E 160 A E 573. A Breau, marq. 183.C Brcauté, feig. 148 B 826. B Breaux, 23. B Bredam, seig. 641 B. Brede, seig. 733. D Brederode, 837. C Bregier, 80. F Brchier, 150. B du Breil, 401 F 748. B Bremond, 17. D Brenne, 392 E de Postel, ibid. Brcon, 330. B Brefle, feig. \$30. A Bresolles, seig. 150. E Breffe, feig. 574. A Breffieu, 261. C Breffinan , feig. 263. A Brefluire, feig. 13 B 143 E 383 D 575 D bar. 151. F Breftot, feig. 384. A
Bretagne, 138 C 380 EF 512 C 523 C
573 D E 574 E 654 A duché, 378 B 574 E 638. D grande Breiagne, royaums, 169. D BRETECHE, (Seigneurs du chasteau de) 848.
voyez Bournonville. Breteche, seig. 848. C
Breteville, seig. 147. F
le Breton, 399. D
la Bretonniere, seig. 150 A 262 E 899. E Brevagnes, leig. 92. B Breuck, seig. 231. A
Brevedent, seig. 152. B
Breuil, 286 A Bernard, seig. 19. F le Breul , seig. 5 ro. E Breuse, seig. 240 Ben Hainaut, seig. 240 E Brezé, feig. 244. C Briant, 606 E 607. A les Briandes, seig. 418: A

S. Bricon, seig. 242. B 247 A. V. S. prison.
Bridiers, vicomté, 10 C 572 E 573 BD
574 D 575 B 610. B

Bridieu, 352. A Bridoire-Bretagne, feig. 187. B Brié, comté, 306 D 307 C D 508. A Brienne, duché pairie érigé en 1587. pour

CHARLES de Luxembourg comte de Brienne,

chevalier des ordres du roy, 803. Lettres concernant cette érection, ibid. & fuiv. Brienne, 130C 507C 584A comte, 229 C D 513 B 515 B 638 C 653. C Brieft, 623 B d'Aillies 623 B 626 B Brieux, seig. 147. F Brigueil, scig. 768 B vic. 16 E 768 B 769
D comté, 770. A Brillac, feig. 616. E
Brimeu, 78 F 231 A 636 A 640 B 642
B 645 B feig. 225 C vic. 238. B
Brin fur Aulnois, feig. 10. D Brinon, 245. B Brinfon, feig. 827. B Brion, 573 C feig. 572. C
Brione, 1eign. 126 D 127 AC 129 CF
130 E 132 A D 134 B comté, 7! 8 C Briouse, seig. 384. C
Briouse, seig. 146 B C bar. 146. C
Briquebeck, seig. 638 A bar. 392. C D Briqueville, 147 D 148 E seig. ibid. Briroy, 144. BC Briffac, feig. 609 B comté, 837. C S. Briston, 140 C Vojez S. Bricon. Britaur, 222. A 5. Brix , feig. 144 A. Brodeau, 490. D
Bromeilles, feig. 488 A
Bron, 149 A 266. B D
Bronchorft, 648 D 650. A Broquieres, feig. 896 D bar. 896 D 897.C Brosse, Genealogie des seigneurs de ) 568. & (uiv. Broffe, 130 D 131 C 568 A 610 B bar. 897 A vic. 13 B 568 A 571 D 893. D la Broffe, feig. 12 C 365. B Broffen, 382. B Brotel, feig. 264. DE Brou, seig. 512 D 513. F Brouassin, bar. 245 B 397. A Brouillart, 613. E Brouilly, 151 F 619. B Brousle, 15. B Broune, 13. B la Broye, feig. 237. C Broyes, 146 C 224 B feig. 507. C Bruch, feig. 177 E 178. A D Brucourt, feig. 150. A Brudenell, 929. D Brucye, feig. 657. D Bruges, feig. 230 D 640. B Bruiles, feig. 771. B Brulart, 153 B 154. A Brun, 354. E Brunaulieu, 82. F Brunezu, 493. B Brunetel, 819. D Brunetel, 819. D

Brunswich, 643 B duché, 642. C

Bruston, seig. 269. B

la Bruyere, seig. 892. C

Bruyeres, feig. 225. D

Buade, 749. C

Budes, seig. 378. E 399. B

Butilini, 467. D Buffalini , 461 \* D 463 \* A 464. CR Buffard , leig. 669 AC 670 A 671. A Buget , 763. A Bughenoust en Brabant, seig. 837 E 840. B Bugnon, feig. 242. E en Gatinois, feig. 242
E Poterean, 245. E
Buicourt, 82 D feig. 83 CE 84. CE
Buir de Drel, feig. 88. F
Buissieres, feig. 746. C
du Buisson, feig. 488. A
Buissy, 93 E
Bullon, feig. 159 F 160. A E
Bunaud de Lubieres, 286. A
Buquoy, comté, 657. CE
Burck, 165. E
Burée en Perigord, feig. 354. D
Buren, comté, 657 E 658 B 659. A
Burgensis, 610. D
Burgensis, 610. D
Burgensis, 610. D
Burglem, bar. 618. B
du Bus, 80 C feig. ibid.
Busniquel, vic. 731. C
Burslem, bar. 618. B
du Bus, 80 C feig. ibid.
Busnacy, feig. 573. A
Bussex, feig. 178. A
Bussex, feig. 178. A
Bussex, feig. 734. A
Bussex, feig. 734. A
Bussex, feig. 734. A
Busser, feig. 734. A
Busser, feig. 523 D comté, 622. D
Busser, feig. 59. C
Buthere, leig. 107. E
Bussel, feig. 639. C
Buther, 594. B
Button, 524. C
Butzet, feig. 329. A

#### C

Cabourg, seig. 161. D

Cabrega, marq. 528. B

Cabrera, comté, 530 C de Vergas, 661. E

Cabrerés, seig. 756. D

Cadeau, 289. D

Caderousse, bar. 281. A

Cadet, 410. E

Cadilhack, seig. 717 D 728. A

Cadillac, 15 CD seig. 14. D

Cadiou, 401 B 402. A

Cado, 414 E

Cadogan, 930 A comté, ibid.

Cadolet, seig. 281. A

Cafrelli, 464. E

Cagne seig. 281. D

Cagnete, marq. 528. B

Cagny, seig. 81 C E 82 D 83 CE 617 C

comté, 84 A CD E 85. A

la Caharraye, seig. 422. E

Caigny, seig. 831. C

Cailleville, seig. 125. B D 126 C 127 C F

128 A 129 C F 132. C D

Cailloué, seig. 149. C

Cailloué, seig. 136. D

Caisse, seig. 359. E

Calmont, seig. 38 C 890 B. Voyez Caumont.

Calonne, 828 D fur le Lys feig. 618. A C Calvimont, 356 B 359 E 360 A 742. E Camaiani, 462. B Cambernon, 386. B Cambert, seig. 739. B Cambis 282. B Cambout, 610 C feign. 378 D de Coissin 389. C Cambray, 624. A Cambridge, comté, 594 DE 595 A Cambron, 80. D C mpigneulles, 77 F 78 BC 79. BDF Campo, 661. D Campremy, leig. 139. D Campulley, 621 B feig. ibid. le Camus, 107. F Canaples, 340 C feig. 159. E Canavet, feig. 378. D Candalle, comté, 231 A & d'Esceville 157 A la Caniere, feig. 344. E
Canilhac, feig. 726. A
Canilhac, marq. 357 F 358. B
Canify, marq. 386. B
Canonville, 621. A Canfo, feig. 415. D Canteleu, 656. A Cantelmy, 86. A Canteville , leig. 828. A le Canu , 847. A Canville, Icig. 143 D 144. A C
la Capelle, Icig. 728 B 746 B 836. C
Capoccia, 462. C
Capoccii, 462. C
Caponica, 461. C
Capranica, 461. C
Capranica, 461. C
Capranica, 461. C CAPRES , barons de ) 842. & fuiv. Voyez Bournonville. Capres, feig. 232 D 834 D 835 C 836 B 837 A E 840 E 842 B Capy, feig. 11. D Carafa, 531. A CARAVAS ( comies de ) 613. & suiv. Voyez Gouffier. Caravas, comté, 609 BE 610 C 613 C 614 C 621. E Carbonnel, 386. B la Carbonniere, seig. 150. B Carbonnieres, feig. 130. B
Carbonnieres, feig. 754. C bar. 896. A
Carces, feig. 287. A comté, 280. C
Cardailhae de la Cipelle-Marival, 751. B
Cardailhae, 180. B 359. B 729 E 748 B
bar. 265 D marq. 184. D
Cardelli, 462. A
Cardigan, comté, 020. E Cardigan, comté, 929. E Cardinés 531. B CARDONNE, duché pairie érigé en 1642. pour PHILIPPES de la Mothe-Houdancourt, 857 Pieces concernant cette éreltion, ibid. & Juiv. Cardonne, 525 B duché, 526.B Cardonnoy, feig. 94. B Carency, princip. 385. A Caretto, 525. C Carrey, 191. D Carfour, 24. E Cargouet, 421. B Cariati, comté, 527 D 530 E 531 A B princip. 526. C CARIGNAN, duché, érigé en 1662. pour Eu-GENE-MAURI GE de Savoye comte de Soissons, 674. Pieces concernant cette frection, thid.

S-002h

Carignan, princip. 142 A 463. \* C Carinthie 507 D duché 505. E Carladés, comté, 391. E Carlaguez, 179. D Carlan, 415. A Carlis du Crajet, 743. C Carmené, 402 C D 403 A feig. ibid. Carmorand, feig. 421. li Carnazet, 84 A 616 E 620 A 625. D Carnegie, 594. E Carnin, 93. E Carretto, 278. F Carriere, feig. 148. F la Carre, feig. 610. D Carteville, seig. 144. E Cartor, 425. E Cafalibus, feig. 727 B 728. A
Cafaubon, feig. 746. E
Cafaux, 190 D de Gouffes ibid.
la Cafe en Albigeois, feig. 737. C
Cafeneuve, feig. 107 D E 890 D baronie 8 90. C Caferant, 177. A Caslan, seig. 404. D Cassagner, 188. A Castel, seig. 512 BCD 513. BD Cassiles, comté, 595. C Cassola, marq. 661. A S. Cast, seig. 402. CD
Castel, 144. D
Castelane, 278 C 288. E
CASIELBAYAC (seigneurs de) 744. Voyez Dur-Castelbayac, feig. 742 A 744 A bar. ibid. B Castel-jolet, seig. 281 E bar. 282 C Castel-jolet, seig. 358 F Castel-jolet de Villors, bar. 283. A Castelnau, 8 5 E 748 D 891 A seig. 195 B C
D 891 A D marq. 85. E 185. D de Chalose 744 B Clermont 896 A Clermont-Lodeve 152 E 894 C 897 B bar. ibid. du
Ratier bar. 891. B Castel-Nouvel ( feigneure de ) 360. & suiv. Voyez Aubusson. CASTEL - Nouvel ( feigneurs de ) 757. Voyez. Durfort. Castel-Nouvel, 3 59 A C seig. 3 54 A C 3 56
C 360 A E 728 B 757 B bar. 755. D
en Limeusin, 3 58. F
Castelpers, 896. A
Castelvetre, marg. 531. A Castelvetre, marq. 531. A Castiglione, 463 D en Sicile, principauté, Castille, 226 D 511 D 584 A royaume,
226 B en Gujenne, 185. D
Castillon, 8 F 176 E 177 A E 195 B vic.
176 E 177 E 178 A en Medec, vicomté 177. A Caltres, seig. 191 F 753 B comté, 123. C Castries, comté, 347. E Castro, 524. C E Castronuevo, comté, 528. A Catheu, seign. 615 D en Beanveise, seign. 626. A. Catelan, 17. C Sainte Catherine, 15. C Caubon, leig. 185. E Cauchon, feig. 150 A 736 A de Manpas,

Caveron, feig. 831. B Caujac, feig. 758. CE Caulliere, 62 L. B Caumont, 729 E 732 E 740 B feig. 229
D 231 A C 237 A 238 C 341 B 729
E 888 B 890 E 891 D 892 B bar. 839 D 841 B 842 B 894 B 897 A 898 E de la Force, 740 B Lanzan, 194 C Foyez Calmont. CAUMORT, (feigneurs de) 187. & Juiv. Voyez. Pardaillan. Caumort, seig. 187 D en Armagnac seig. ibid.
Cauna, 194 B
Caunac, seig. 758 C comté, 735 D 736 C
Cauroy, seig. 642. A
du Caylar, 889 A Cayres, 897. A
Cazabel, feig. 617 E 618. D
Cazes, feig. 15. B Cazes, feig. 15, B
Cazeton, 747. D
Cebzat, feig. 364 BD 365. C
S. Celerin, feig, 126 C 127 C 159 C E
Centellas, 525 BC 526. AD
Centelles, 514. D
la Cepede, 281. C Cerno, (cource de) 185 Voyez Pardaillan.
Cere, vic. 185 C comté 185. D
Cerefte, bar. 278 C 280 A 281 A D E
282 A marq. 282 C 283 A 289. A
Cerifay, 13 D en Poirou, feig. 134. C
Cernon, feig. 131 BC 141. A
Cernoy, feig. 247. D E
Cerny en Rethelois, comté, 669. B
Cervieres, feig. 240. B Cerny en Rethelois, comté, 669. B
Cervieres, feig. 349. B
Cefny, bar. 151 A 152. B
Ceftellimbourg, bar. 12. A
Cefy, feig. 571. CD
Chabannes, 230 D 344 F 765 D 766 A
feig. 347 B Carren, 344. E
Chabannois, 319 D 323 C 748 A feign.
319 D princip. 609. D
Chablais, duché, 574. A
Chables, 239. C
Chabod, 264. F Chabod, 264. F Chabot, 15 D 15t E 233 D 569 A 610 BE 611 D 736 A C de S. Gelais, 151 E Mirebean 181 B Roban 233 D Chacelaine, 127- B
Chaderac, feig. 359- B
Chailleret, feig. 16- D
Chailloué, feig. 139- D
Chailly, 136 F feig. ibid.
Chalain, feig. 10- A Chalamont, feign. 669 A D 670 A baron. 671. A Chalençon, feig. 262 C bar. 167. A Chales, feig. 672. B Chalignac, feig. 334. D
Chalignac, feig. 13. E
Challuau, feig. 18. E
Challuau, feig. 576. A
Chalmazel en Forest, marq. 113. E
Chalon, 12 D 13 C 133 B 511. B 737
Cfeig. 363 D 364 A B E comté, 512 B
Chalonger feig. 13. C Chalonges, feig. 12. C Chalopin, 491. A
Chaluster, feig. 334 C 365. B
Chamagnieu, seig. 103. E
Chamagnieu, 134. A S. Chamans, 317. E & C S. Chamarant, feig. 748 C 754. B

Chambalan, 413. A Chambeon, feig. 169. C Chamberliac en Vivarais, feig. 364. D Chambes Montforeau, 575 C Chambon, feig. 352 A 358. A Chambon, feig. 352 A 358. A
Chamborant, 333. F
Chamborent, 14. C
la Chambre, 12 C 669. C
Chamigny, 244 C feig. 243. B
Chamillart, 350 D 741. A
Chambouffeau, feig. 345. A
Chambagnag, feig. 365. A Champ de bataille, seig. 154. D
Champagnae, seig. 365. A
Champagnee, 223 F 245 B 180 E 397 A
507 D seig. 159 D comté 507 D Navarre, 129 D la Suze 398 D 736. D
Champagnée le sec, seig. 607. C
Champagnée le sec, seig. 607. C
Champagnolles, seig. 333. B
Champdos, seig. 151. C
Champeaux, bar. 16. A
Champeroux, seig. 144. D
Champignelles, seig. 242. B
Champigny sur Marne, 244. A
Champire, seig. 12. C
Champrond, seig. 669. D
des Champs, 356. E
Champtercier, seig. 288. B
Changé, seig. 418. A
Chanoux, 283. A
Chantillac, seig. 16. D
Chantilly, seig. 10. F Chantilly, feig. 10. F LA CHAPELLE ( feigneurs de ) 101. & fuiv. Voyez Villars. LA CHAPPLLE, (feigneurs de) marquis & ducs de Villars pairs de France, 104 & fuiv.

la Chapelle, 408 A 48 7 B feig. 104 B 158

C 399 B 728 A 730 A 747 B D Angeboue, feig. 131 B Raynel, 161 C E Bermier, feig. 421 C Bertrand, feig. 245 E 246 A Farcel, feig. 888 B 890 B Gam-tier, feig. 241 E fous Gerberoy, feig. 82 A Rainfonin feig. 244 B bar. 245 B 397 A an bar Vvanneton, feig. 240 A Chaponay, 103. E Chapeton, to1. E Chappes, marq. 770. B
Chapronnaye, feig. 417. C
Chapt, 316 D de Raftignac, ibid.
Chapuis, 102. D Charbonel, 9. A
Charbonel, 9. A
Chardonchamps, 605 A 606. A
Charentonne, (feigneuts de) 661. & suiv. Voyez Harcourt. Charentonne, feig. 161. D Charmant, feig. 742. C Charmes, bar. 266 A F 268 C Charmettes en Savoye, seig. 669. B Charno, 609. B Charny, comté, 610 B 653. C
Charon, 189. C
Charoft, feign. 341 C 343 F duché-pairie
233. CD
la Charpenterie, feig. 416. A Charpin, 105. D le Charron, 491. B Charry prés Lauferte, 751. B la Chartonniere, seig. 103. E Chartes, duché érigé en 1528, pour Her-cules d'Est duc de Ferrare, & Rine's

de France sa femme , 539. Pieces concer-nant cette étection, ibid. & suiv. Chaffien, 1616. C jaro.

Chartres, 11 E 158 B vidamé, ibid. comté

507 D 584. B

Chaffian, 1618. B

Chaffien, 1618. 611. C

Chaffien, 1618. 611. C Chasseignes, leig. 23 D E 24. A Chasseneuil, seig. 17. D
Chassingnies, seig. 762 E 766. B
CHASSINGNIMONT (feign. de) 351. & fuiv.
Voyez Rouannois la Feuillade. Chastaignier, Voyez Chateaubriant.

Chasteauneuf, V. Chateaubriant.

Chasteauneuf, V. Chateaubriant. Chasteau Regnard, V. Chateau-Regnard. Chasteauvillain, V. Chateauvillain. Chasteigner, V. Chateigner. Chasteigneraye, F. Chateigneraye.
Chastel, 147 F 396 D 401 F 422 D E
648 A seig. 396 C D de la Ronvraye,
422 D V. Chatel. Chastelus, seig. 333. E du Chastelet, 493. B Chastellacher, seig. 129 D 573. D. Chastellerault, V. Chatellerault. Chastellier, 105 D 232 D 396 C seig. 609 B 829. A Chaftenoy, feig. 226 A 670. A Chaftignonville, feig. 148 F 149. E F Chaftillon. V. Chatillon. Chaitilion. V. Chatillon.
Chaftonnay, comté, 268. E
la Chaftre, 141. F
Chataignier, 420. B
Chatans, feig. 316. B
Chateau Bleerequies, feig. 234. B
Chateau-bouchet, feig. 610. C
Chateau-briant, 10 A 19 C 149 D 396 B
418 B 639 B 654 B bar. 134. C
CHATEAUBRIÇON (feigneurs de) 846. & fuiv.
Voyez Bournonville.
Chateaubricon, feig. 827 D 846. C Chateaubricon, feig. 827 D 846. C Chateaubrun, feig. 572 E 610. D Chateauceaux, feig. 575. B Chateauchalon, 763. E Chateauclos, seig. 569 B C 572. C Chateau-Dompierre en la Marche, seigneu. 754. D Chateaugaillard, feig. 732. A Chateaus-Gontier, feig. 732. A
Chateau-Gontier, feig. 583. C
Chateau-Landon, feig. 225. F
Chateau-Meliand, feig. 162 B 170. C
Chateauneuf, 763 E feig. 262 AD 291 C
332 D 380 B comté, 644 D marq. 350
D en Timerais, feig. 128. D
Chateau Repard feig. 565. E Chateau Renard, seig. 128. D
Chateau Renard, seig. 175. E 671. E
Chateau-Renault, marq. 393. C
Chateau-Renault, marq. 393. C
Chateau-roux, seig. 130 D 571 D bar. 120 D
169 D 893 D enserry, comté 610. E
Chateau-Thierry, duché-Pairie, 234 C 464. \* A Chateauvert, feig. 333. E Chateauvicux, feig. 148. D CHATEAUVILLAIN, duché Pairie érigé en 1703 pour Louis-ALEXANDRE de Bourbon, prince legitimé de France comte de Toulouse, 52. Pieces concernant cette trellion 53. & fu. Chateauvillain,

-111 VA

Chateauvillain, duché-pairie érigé en 1650. en saveur de François-Marie de l'Hopital, marquis de Vitry, 866. Chateauvillain, seig. 264 D 507. C Chateaux, bar. 495 F duché pairie ibid. en Anjon, bar. 494 B duché pairie, ibid. Chateigner, 610. D Chateigneraye, seig. 151 E 572 E 771. C Chatel, 927 B marq. 624 C Achart. seig. 341. D Chatelain, 184. F Chatelet, seig. 351. C CHATELLERAULT, duché érigé en 1548. pour JACQUES Hamilton, comte d'Aran, 586. Pieces concernant cette érettion, ibid. & suiv. CHATELLERAULT, duché érigé en 1563.1571 & 1573 pour Dians legitimée de France, fille naturelle du roi Henry II. 602. Pieces Charellerault, seig. 139 C vic. 129 C D F 130 E 131 A 132 A D F duché 593. C du Chatener, 16. A CHATILLON, duché érigé en 1696. pour Paux-Sigismono de Montmorency-Luxembourg 784. Pieces concernant cerre éretition, ibid. Chatillon, 130 C 132 C 222 E 508 C 512 B 514 B 569 D 573 E 612 A 631 A 665 A 848 D feig. 512 A E fur Loing, feig. 223 F 224 E fur Marne, feig. 508 C S. Pol, 228 D la Charre for Marillone feig. 800 E Charres fous Monthery, seig. 899. E Chavagneux, seig. 669. D Chavaigne, seig. 19. A Chavanay, bar. 104. E Chavannes, seig. 10. A en Brefe 665. A Chauderon, 606. C Chaudrier, 16 B 768. A Chaugy, 666. A Chavignac, feig. 333 D 334 A 335. B
Chavigny, feig. 608 B 612. B
Chaulmes, feig. 767. B
CHAULNES, duché-Pairie, nouvelle érection,
en 1711. pour Louis Auguste d'Albert, 204. Pieces concernant cette érection , shid. & Chaulnes, 818. A Chaume, feig. 345. A Chaumont, 225 D feig. 148 D 387 A 608 B bar. 148. D Chaurais, 417. C la Chaustée, seig. 607 C 652. C Chausten, seig. 160. E Chausteroye, 606. D Chauveron, 330 E 332 B 346 F 361 A 757- B Chauvigny, 140 C 569 D 571 D 893 D feig. 129 C F 130. D CHAUX, ( marquis de ) 21. & fuiv. Voyez Sainte Maure. Chaux, feig. 410 D 🦛 E bar. marq, 22 B 743.C Chazelles, feig. 357 A Chazeron, 364 A 896. B Chazeul, comté 267. D Chebrier, 24. E Chefdebien, 613. C Chef du bois, seig. 928. BC Chef boutonne, seig. 749 B bar. 737. C Cheilard, seig. 344. D E

Cheilus, 282 D de S. fean, 282. D Chelar, 261. D S. Chely, feig. 341 C 897 A bar. 898. E Chemau, feig. 345. C Chemery, feig. 644. D 657. A Chemilly, feig. 670. A Cheneralles, feig. 349 B D 356. D les Chenifes, feig. 149. F Chenouillet, feig. 889. D Chepoy, seig. 129. E Cherignac, seig. 365 A bar. ibid. S. Cheron, seig. 609. E S. Cheron, seig. 609. E.
Cheronvillier, seig. 131. F.
la Chesnaye, seig. 375 D Volsse, 413. A
du Chesne, 355. DE
Chesnedouet, seig. 149. F.
Chesnedouet, seig. 149. F.
Chesnedouet, seig. 424. D
Chesnoy, seig. 419. E. vic. ibid.
Cheverny, comté 166. B
Cheverny, comté 166. B
Cheverny, 756. D
Chevrainvilliers, seig. 487 DE488 A prés
S. Matharia, 487. E
Chevrel, 672. A
CHEVREUSE, duché érigé en 1345. pour
Jean de Brosse, duché érigé en 1345. pour
Jean de Brosse, duché érigé en 1355. pour de Pisseleu sa femme, puis en 1555. pour Charles de Lorraine cardinal & archeveque de Reims, Pair de France, 385. Chevreuse-Montfort, duché érigé en 1667. pour Charles Honore' marquis d'Albert 677. Pieces concernant cette fredien, ibid, & Suiv. Chevreule, seig. 10 D bar. 576 A duché, ibid. Chevrier, 337. A Cheusse, seig. 624. C la Cheze, seig. 142. B des Chiens, 22. C Chier, feig. 362. F Chievres, feig. 638 D 640 C 641. A Chillou, feig. 608. B CHIMAY ( comtes de ( 651. & faiv. V. Croys CHIMAY, ( princes de ) 651. & fire. P. Croy. Chimay, comté, 230 B640 DE 651 BC princip. 464 \* E 641 C 642 A 652 D. 653. D Chinon, seig. 616: A Chiny, 507 A comté, ibid. 509. B Chisoine, seig. 135. F Chissé, seig. 669 C Chiffey, seig. 669 A 670 A 671. A
Chitain, seig. 739. B
Choiseul 495 B 510 E 829 A duché pairle
495 B Prassin, 85 A Traves, 106. B
Choise, 19 A seig. 490. E comté, 491. E
Choise. 155. B Choisne, 155. B Choiseau, seig. 155. B la Choiseau, seig. 155 B 156. A Cholet, 420 A seig. 574. E Chousse, 420 Chousse, 574. E Chousse, 472. D Chousse, 472. D Chrétien, 133. E S. Christophe, bar. 493 F duché-Pairie ibid. en Tonraine, bat. 494 B duché Pairie ibid. Churchill, 165 D de Voccon-Basses. ibid. Chypre, 374. A E S. Ciergue, feig. 266. C Cingl' ( feigneurs de . 767 & fuiv. Cingl', (feign. de) 771. & faiv. V. Humieres.

Cing4, feig. 767 A 771 A bar. 771 B marq. 772. A Ciprellae, bar. 739 B Popts Cyprellac. S. Cirq, seig. 713. E Cifay, comte 151 A B veyes Cizay. Cifoing, feig. 231 D bar. 234. A Ciudad-Real, 527. E Cive.co ( feigneurs de ) 741. & fuiv. voyés Durfort. Cirac, feig. 734 D 735 C 736 B 741 E
bar. 743 B marq. 22 B 743. A
Cizay, comté, 152 D voyés Cifay.
Clacy, feig. 636. C
Claifé, 665 B en Maconnois, feig. ibid. Clambrazell, comté, 521. D Clancarty, 165. E Clancboy, vic. 121. D Clanleu, feig. 82 B bar. 82. D Clanleu, feig. 82 B bar. 82 D
Clapifon, 104. D
S. Clar, feig. 88 B 747. D 753. B
Clarendar, comté, 594. E
Clarinkar, comté, 165. E
Clarques, feig. 645 A 647 A bar. 648 B
comté 647. B
Clavette, feig. 571. D la Clayette, feig. 571. D S. Clement, scig. 340. C Clemont, bar. 829. A

Clenrichard, voyés Clarinkar.

le Clere, 490 C D feig. 130. C

Clere, 133 E 148. E

Clerembault, 244. F

Cleret, 382. B

Clerets, feig. 423. A

Clermont, 16 B 265 A 266 D 609 E 639

C 736 B 748 E 758 A feig. 156 D

724 D 726 A 727 A 732 A 746 E

bar. 724 D comté 507 B d'Amboife 166

B en beauvoifis, comté 507 B Defini feig.

745 C 11 bar. 730 B 746 A 747 A B

D Lodeve 889 B 821. C

CLIRMONT - SOUBIRAN (feigneurs de) 745. & Clemont, bar. 829. A CLIRMONT - SOUBIRAN (Jeigneurs de) 745. 6 fuev. voyés Durfort. C.ermont Soubiran, seig. 723 E 724 A 725 E 726 B C 727 E 728 A D 745 C 747 B CLERMONT - TONNERRE, duché pairie érigé en de Tonnerre, 802, pieces concernant cette frection , ibid. Clery, scig. 655 B baron. 618 B Crequy, comté, 154. D
Cleves, 510 C 639. D
Cleville, 151 B 132. A B
Clichly, scig. 128. B Clinchamp, 157. B la 1 lite, 229 F 575 cfeig. 656. A du Clos, feig. 406. E Clof avy, feig. 402. B
Clofpoignant leig. 160. F
S. CLoub, duché pairie érigé en 1674. pour
François de Harlay archevêque de Paris, & ses successeurs archevêques de Paris 36. pieces concernant cette érection , ibid. & suiv. Clufes, 833. A
Cluys, feig. 569 C en perry, feig. 570. D
Coaraze, 179 B 735. B
Cochard, 106. C le Cocq, 78 B de Cuigy, 36. F. Cocimes, 141. E. F.

Coerry, 653. C Coetlogon, 403. D Coetmen, bar. 396. Coetquen, seig. 378. E Cœuvres, marq. 288. C Cognac, feig. 374. C

12 Cognac, feig. 374. C

13 Cognarderie, feig. 845. B C

14 Cohichaie, feig. 423. B

14 Coignée au Maine, feig. 16. D

145. C

Coignen 142. B D Coignon, 143. B D
Coigny, 1978 Coignies.
Coiffel, feig. 140 C 142. C
Cola Janni de l'Ille, 463. C Colas, 405. DE
Colbert, 389 BC 624 Cde Croisy, 166 C
de 8. Mars, 624. C
Colemberg, 346. A
Collegy, duché-Pairie érigé en 1648. pour Gaspanu de Coligny, 261. Pieces concer-nant cette étellion, ibid. & faire. Collet, 619. C
Colombe, feig. 127. E
S. Colomber, feig. 127 C 144. D
Colombier, feig. 160. F
Colommiers en Brie, feig. 640 C Colommiers en Bite, feig. 640 C
Colonges, feig. 267. C
Colonges, feig. 267. C
Colonges, feig. 267. C
Comber, 747. E
Combleaut, feig. 763. C
Comborn, 14 B C 338 D 895. D bar.
154 D 324 B vic. 322 D 324 B
Combret, 891 D 896 D 897. C
Comines, 575. C Comines, 571. C Cominges, 728 D 731. C Commercy, feig. 230 A 233 F 387 B 511. Commines, feig. 641 D 642. B Vojez Comines. Compeys, 575 D 610. B Comptour, 171. C Conan, seig. 110. D Conantes, feig. 125. D
Concourfault, feig. 224. E
Concreffaut, feig. 160. B
Condac, 754. B
Condé, feign. 657 B C D 658 B 659 A
princip. 229 C en Barreis, feig. 112. E
Condes, feig. 668 A 670. A
Conen. 402. A Conen, 403. A Conflans, \$29 A feig. \$12. A Congolas, vic. 196 D 744 C Congy, feig. 243 F 714. D Confrans, feig. 748. E Constantinople, empire, 584. A Contantinopie, empire, 584. A

Contal, feig. 177. C

Contay, feig. 769 D bar. 769. C

Conteville, feign. 161 B 623 A 827 A

828 A 829 B D 830 A 837. D

Conty, princip. 141 F 466 C 494. B C

Conversan, comté 513 B 515. B

Corbons, feig. 181 D bysez Courbons.

Corday, feig. 149. F Corday, feig. 149. F Cordiron, feig. 669 C Cordoue, 726. BD E Corella-Mendoza, 528. Cormont, feig. 845. D Voyez Courmont.

la Corneille, feig. 129. CF Cornieres, feig. 143. E Cornillon, feig. 673. A Cornon, 666 D feig. ibid. Cornouaille, 126. D la Comuliiere, feig. 421. B Correnzan, seig. 177. F le Correur, 89. E Corroy, feig. 652 C le grand, feig. 652. C Corfac, feig. 265. E Corle, comté 214. C Cortez, seig. 524. A
Corvati, duché, 463. \* C
Colnac, comté 151 D E F Voyez. Cognac.
Cossé, 609 B 611 B 237 C en Anjou seig. Coffeville, seig. 149. A
Coste, 754. D
la Coste, 189 C seig. 291 C de S. André,
seig. 266. B
Costentin, 742 C vic. 127. E
Cote Rosse, seig. 747. D
Cotrelle, 844. B
la Cottardaye, seig. 494. F
Cotte blanche, 416. C
Cottenes, seignenes de) batards de Melun-E-609. B Cotienes, feigneurs de ) batards de Melun-Epinoy, 238. & Juiv. Cottenes , 239. A Cottereau, 610. D Coucy, 132C 228 E 335 C 508 E 514 12 644 17 657 A feig. 132 C 514. D Coudray au Maine, feig. 582. A la Coudraye, 417 D feig. 419 CDE 645 B la Coudre, 418 C feig. 418 D 510. D Coudun, feig. 769. D Coué, 147. A Coulombre feig. 744. D Coulomby, feig. 144. D Coulomiers, duché Pairie erigé vert l'an 1556. pour Henny d'Orleans II. du nom duc de Longueville, 2000. Pices concernant Coulongeries, comté, 841. A
Coupignies, comté, 841. A
Coupignies, comté, 841. A
Coupignies, comté, 841. A
Coupignies, comté, 841. A
Coupignies. Coupignies. la Coupuere, seig. 242. E la Cour, 323 A leig. ibid. Couraut, 418. A la Courbe, 382. B Courbon, leig. 141. E Courbons, marquis de) 284. Voyez Brancas. Courbons, marq. 284 C Voyez Courbon & Corbons. Courbuisson, seig. 415 E 416. A
Courcelles, 242 E 243 C E seig. 82 C 656
C 662 D 83 1 B en Santerre, seig. 83 0. B
Courcendray, seig. 669 A C 670 A C bar.
669 C 671 A 672. C
Courcy, seig. 84 A 617. C
Courmont, seig. 836 A Vojez Cormont.
Cournil, 752. A Cournil, 752 A
Couroy, Teig. 656. A Foyer Corroy.
Courpalsy en Brie, 347 C Teig. 346 C 347 E 349. B Courras, feig. 742. C Courrieres, feig. 229 A

la Courroye en Artois, seig. 845. D Cours, seig. 831. A
Coursanc, bar. 613. E
la Court, seig. 147. A
Courtagnon en Champagne, seig. 84. E Courtebourne, feig. 828, D Courteilles, feig. 141. DE Courtenay, 242 B 511 B 742 D Blenean, 346. E Courtervaux, seig. 142. E
Courtery, seig. 245 & saiv. V. Melun.
Courtery, seig. 242 B C 245. E
Courteville, 832 C 836 A seig. 620 B 625. D Courtin, 106. F Courtois, 927. B Courtremblay en Vendômois, seig. 491. A Courvaidon, feig. 143. A
la Courvée, feig. 110. E
Courville, feig. 139. D
Coufant, 893. D
La Courfure, feig. 12 F 189 F 190 A la Courelaye, teig. 493. E Coutés, 247. A
Couture, feig. 758. B
Coutures, feig. 347. B
Couvran, 382. C Coux, feig. 16. A Craconville, feig. 144. A Craford, comté 595. A Cramailles, 828 A feig. ibid. Craon, 130 C 379 C 514 D 636 C 637

A 825 A feig. 9. C

Craffay, feig. 609. B la Craye, seig. 613. C Crecy, leig. 108. C Cremeu, feig. 412. D Creon, 825. A C.equy, 159 E 340 C618 B 621 B 657 E 659 B 845 C leig. 159 E duché-pairie 340. C CRESPONES, ( feigneurs de ) 647. & fuiv. Vogez. Creseques en Artois, seig. 136. D 137 D 645 A 647. A Crespieul, seig. 239. F Crespin, 126 A 227. A Cressonille, seig. 155. F la Cressoniere, seig. 234 F 235. A CREVANT, (genealogie de la maison de) 7621. & fuiv. Crevant, 762. B feig. 766 B d'Humieres; CREVACOUR, ( seigneurs de ) 611. & suiv. V. Gouffier. Crevecœur, 237 C 615 D 764 E feig. 84
A 615 C D marq. 618 D 619. A Crevencey, feig. 670 A
Creuilly, feig. 147 D bar, ibid. 110. B
Creyfle, feig. 712. A
Creyflel, vic. 891. B
Crillon, feig. 287. B
Criquebeuf-la Champagne, feig. 153. A Crissay, seig. 493. A
Crisse, comté, 764. E
du Crocq, 94. B
Crossaville, seig. 147 F 155. E
Crossilles, seig. 160 B 228 F 229. A Croity feig. 148 C E bar. 148 F 149 CD comté, 150 B E 151. A
la Croix, 347 E 752 A en Hainant 647 A
Margaro leig. 406. E
Sainte Croix, seig. 134. F la Cropte, 355. A
Croquetaine en Brie, feig. 244. E
Cros, seig. 333 E 354 B en Pengerd, seig. 742. E
Crofes, seig. 287. F.
Crotonne, seig. 161. E
Croustes, seig. 833 BC 834. A
Crouy, Veyez Croy. CROY, duché, érigé en 1598. pour CHAR-LES de Croy duc d'Arichot, 631. Pieces con-cernant cette érellien 632. & suiv. CROY, ( genealogie de la maison de) 634. 6 CROY, (dues de) 643. & fuiv. & 650.

CROY, (princes de) 650.

Croy, 159 E 230 A 231 A 232 CF 634

C 841 A feig. 634 C duché 641 D
642 A 644 B C 650 B Peralse 661 E
Selre 659.

Crozze, 624. C
Crozze, 624. C Crozet, seig. 349. B
Crugy, 749 E de Massillae, ibid.
Crusilles, seig. 668. A
Crussol, 20 D 183. B 185 E 896 D seig.
279 D E marq. 899 D Vzés 181. A Cruylles, feig. 843. C Cruys, seig. 263. B

Cucheval, 851. A

La Cueille, seig. 669. C

la Cueva, 648. A

Cugnac, 758 A Dampierre, 769. C

Cusy, (feigneurs de) 88. Voyez Boussiers.

Cuigy, seig. 86 F 87 ABC 88. B

Culant, 572. A Culant, 572. A Cully, 150. A Cumalibar, feig. 889. B Cunchy, 92. A Cunningham, 594. DE la Curée, feig. 619. A Curlu, feig. 828. A Curfay, bar. 349 B 611. C Curfé, bar. 182. D Culance, 668. A Cuverville, feig. 12. B Cuye, feig. 140 F 141. C Cuzades, feig. 18. F Cuzaguez , bar. 742 C Cypreffac, feig. 734 D 735 C 736. E F. Cipreffac. S. Cyr prés Versailles, 349. D

#### D

DAEN de Launay Coesquer, 418. C Daille, feig. 279. F
Daillon, 150 D 384 C 385 E 610 C 765
Ddu Lude, 384 C 385 E 387 A 765. D
Dalet, feig. 364. A
Dames, 464 D 613 E de la Bazolles 12
F de Thianges, 464 + C 771 C prés Aire,
feig. 241. E
Dammarin, 120 D compé 307 B en 1881. Dammartin, 129 D comté 307 B en Lyen. neis, 103 D Voyez Dampmartin. Damon, 740. A Dampierre, 94 A 509 B 510 C feig., 16

B 509. B Dampmartin, comté zo. D DAMVILLE , duché-Pairie , nouvelle érection en 1648, pour François-Christophe de Levis Ventadout, 860. Danville, duché-pairie, nouvelle érection, en 1544, pour Louis Alexandre de Bourbon, prince legitimé de France, comte de Toulouse, 43. Pieces concernant ceste éres-Damville, feig. 229. A
Dandainville, feig. 740. A
Dangu, feig. 126 A 131 D 146 A 224. Daniel, 332, D
Dannemois, feig. 242, A c
le Danneley feig. 592 B comié 929 C 930. A Danvin , 834. 1 Dasbourg, 506. E
Davault, 24. B
Dauffan, 744. C
du Deffand, 24. D
des Deffends, marq. 616 B E 617. D Delain, feig. 166 B 110. D la Demieville, seig. 407. C Denia, marq. 525. A Denis, 424. D S. Denis, 1eig. 241. B S. Denoual 407 B. vic. ibid. Deols, 352 A 569 B 570. C Dervant, seig. 571. A Devezeau, 17. D Devezeau, 17. D

Deyme, seig. 726. D 758. D

le Diable, 399. D

S. Didier, seig. 182. D

Diene, 330. B Voyez Dienne.

Dienne, 344 F 345 A seig. 330 D 344

DE bar. 344. F

Diesnal, seig. 648. D Diefnal, feig. 648. D Dieval, seig. 240. D
Dieuoy, (seigneurs de) 404. Veyez Goyon.
Dieudy, seig. 404 C 424. C
la Dieusye prés la Hunaudaye, seig. 410. E Dieuxayde, 16. C Dinan, 134 C 379 C 394. E Dinbigh, comté 195 B Dinteville, feig. 13. A Diois, comté 522. DE duché, ibid. Diriton, 194. E Divion, leig. \$36 C 837 A 839 D 841. B Dixmude, 845 D leig. 82 E 136. E Dizerand, 266. C S. Dizier, feig. 347 E 510. C Dognon, feig. 332 A B F 333 D 334 4 Dognon, feig. 332 AB F 333 D 334 A
335. A
Dolan, bar. 898. E
Domeffin, feig. 673. A
Dominois, feig. 83. A 621 A 740. A
Dompmars, feig. 636 C 830 B 831. B
Dompmartin 89 CD 22 B 642 C 643 A
B bar. 643. B
Dompwaft, feig. 229 D 230 A bar. 230
A 653 B vic. 238. B
S. Dogat, bar. 266. A
Donges, vic. 575. A Donges, vic. 571.A Donges, vic. 372. E.
Donquerre, feig. 830. B
Dons, feig. 287. F
Donzenac, feig. 330 B 733. B Donaiois, (dues de) pairs de France 462. & hiv.

5 LODG C

fair. Poyez Mancini, Donziois, duché 465. I. Donzy , 225 F bar. 574 A duché 464 \* B C 466. A du Doré, 423. C Dorgeoife, 269. A Doria, 521 C 126 A Caretto, 525 C Co-Dormans, 636 C feig. ibid. Dortans, 672. A
Doué, feig. 614 D bar. 611. C
Douglas, 595 C marq. ibid.
Doulieux, feig. 648. B
la Dourbeliere, feig. 246. B Douvrain, Veyez Canteleu. la Douze, seig. 358 F 359 E marq. 611. Drack , 165. E Drancourt en Ponthieu, 80. D Drancourt en Ponthieu, 89. D
Dreux, 131 D 508 E 509 D feig. 131 D
vic. 134 F 645 B comté 226 C 508 E
509 D.654 A d'efficeval, 82. C
Drœul, feig. 635. B
Drotmenil, feig. 84. D
Drouille, feig. 356. D
Drouilles, feig. 349. B D
Druval, feig. 161 C bar. 152. B E
la Duchave. 421. E la Duchaye, 42 L. E.
Duchez non Pairies enregistrez, 497. 6 DUCHEZ PAIRIES ET NON PAIRIES NON ENRE-Dudley, 623. A
Dufflé, feig. 652. B
Dufort, feig. 188 F bar. ibid. 189. A Dufort, leig. 188 F bar. 1816. 189. A
Duifant, feig. 231 C 238. C
Duify, 242. D
Dulphey, leig. 667. B
Dun, feig. 311. B
Dunkerque, feig. 512 C D 515. A B
Dunois, duché-Pairie érigé en 1525. pour
Louis d'Orleans II, du nom, duc de Longueville, 706. pieces concernant cette érecgueville, 796. pieces concernant cette érec-tion, ibid. & fuiv. Dunois, comté 136 C 137 F 138. Durance, feig. 732. A Dunas, duché-Pairie érigé en 1668 pour JACQUES-HENRY marquis de Duras, 915. Dunas, duché érigé en 1689. pour Jacques. HENKY de Durfort, die le marquis de Duras, 715. Pieces concernant cette érettion , 716. Dunas, (feigneurs de) 731. & fuiv. Duras, (feigneurs de) 731. & fuiv.

Duras, (marquis de) 731. & fuiv.

Duras (ducs de) 731. & fuiv.

Duras, feig. 725 C 731 C E bar. 733 E vic.

736 A 742 D marq. 736 D duché 166

A 738 A 841 E Voyez Durfort.

Durbuy, comté 508. D

Durenque, feig. 888 B 890. B

Duret de Chevery, 392. E

Durfort (Genealogie de la maison de) 720. & fuiv. lun. Durfort, 22 B 166 A 720 B 841 E 899
B feig. 713 B 730 C bar. 220 D E au
comté de Foix; feig. 735. B bar. 738 D
de Berdyll. 716. E de la Court, 716 E
Diyme, 758 C D Duras, 181 A 770 B
Lorges, 465 A 841 B Rosieres, 758 D Lorges, 46 1 Voyes Duras.

Duroforti, 720 C 721 D 724 B 725 C 727 A 728. A vojes Durfort.
Duffac, feig. 361. A
Duffe, feig. 397. D

F

EAUZÈ, seig. 195. BCD

Ebrard, 322 F 354 C 894 E de r.

Sulpice, 750 E 751 C 755 D 899. A

l'Ecluse, seig. 510 C 514 A 655. E

Ecosse, royaume, 581 E 592. B

Ecot, seig. 52 A B 899. B

les Ecurettes, seig. 335. A

Eder. 410. D Eder, 41 2. D Egmond, 138 E 231 D 232 D 654 C 739

A 837 C comté, 656 C 657 A 739 A

837 C de Gueldres, 592 B

Eguillon, feig. 142 C woyés Aiguillon.

S. Elan, voyés S. Lau.

Elbanca 656 C Elbenne, 611. E Eibeuf, seig. 126 C 127 CE 128 A B C 129 F 130 E 132 A B D 133 F 134 B duché pairie, 611. D Eldre, feig. 639. A Elis, 642. C Ellenhal, feig. 126. E Elvisemont, seig. 148. B Embry, seig. 818. A Emeri , bar. 12 D du Pont l'Abbé, 928. B Emmerin , 648. A Encre , 82 Eleig. 652 D marq. 768. D Ency, feig. 89. C
l'Enfant, 406. B C
Enfrence, feig. 831. A
ENGHIEN, duché-pairie érigé entre l'annés
1566. & 1567. pour Louis de Bourbon
L du nom prince de Condé, 800. Enghien, 135F 137F 227 D 229 C 113 B feig. 113. B Englemontier, soig. 174. A Engoudessen dans le Boulonois, bar. 619. A Enguiennehaut, seig. 87. D Enriquez 522 C 524 A 530 A de Almanza Enriquez 522 C 524 A 530 A de Almanza
529 A C 530 A norgia 529 A de Cabrera
530 B de la Cueva 530 A
Entraigues, feig. 897 A bar. 896. E
Entremonts, feig. 12. B
Epernon, feig. 182 D duché pairie 181. E
Epeigne, 398. D
l'Epinasse, 571 D V. l'Espinasse.
Epinay, 152 B S. Luc 151 B 152 B 899
B V. Espinay.
L'Epine, feig. 12 B 80 C 417 E V. l'Espine. l'Epine, feig. 12 B 89 C417 E V. l'Espine. EPINOY , ( comtes & ) 228. & fuiv. voyés Epinoy, feig. 226 BC 653 B comté 231 A princip. 231 B C 838. C Eps, vic. 658. A Erain, feig. 657 E 659 B bar. 657. E Ercilla, 524. D Ercilla, 524. Ercilla, §24. D Eril, 843. D Erneville, 142. E Ervault, feig. 606. D Efcailloux, feig. 354. D Efcairac, 758. B Efcalonier, 231. C Escalopier, 233. C

Efcandillac, feig. 18.0. E Efcars, 18 f E 360 B 38 f A feig. 894 E 89 f A come 347 A fels Fungayan 379-D Efcaulteville, feig. 145-B C Efcaulteville, ieig. 614-C Efcayend, 150-A 16 A de Ry 614. C Esterre, comté 656. A S. Estevan, comté 661, D Eschalare 73 & C de la Marck, ibid. Eschalare, leig. 107. F Esclainvilliers, leig. 90. E Elclebecq, feig. 617. B Escobeque, seig. 93. C Escoivres, seig. 648. A Escolans, seig. 163. A Escolles, seig. 669. D Eccouns, 1819, 165, A Efcorles, 182, 665, D Efcorzilles, 345, E Efcorber, 1819, 545, E Efcorber, 1819, 545, E Efcoundeau, 346, B Efcounde, 1819, 142, E bar. 740 C E 143, CD E Efcounf, 1819, 142, E bar. 740 C E 143, CD E Efcound, 1819, 143, E bar. 740 C E 160, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, 1819, Escoyeux, 16 F feig. 754. C Effeury, [eig. 84. D

Efgligny fur Seme en Brie, feig. 243. B

Efgereville, feig. 223. B

Efguerande, feig. 667. B

Sainte-Effan, 614. C Eine , 829. C Efneval , 130. C Espagne, 179 B 126 B 735. B Espachy, (marquis de ) 625. & suiv. voyds Gouffier. Gouffier.

Elpagny, (eig. 6 10 B prés Amiens, feigue 6 2) C D marq. 6 21. B 6 26. B

Elpanbez, 18.1 D de Luffen 17. A C

Elpairez, bar. 8 95 A 8 98. E

Elpairez, bar. 8 95 A 8 98. E

Elpaire, 16 18. 38 D 186 C en Gayrane, feig. 73.3. E

Elpaire of 18.7 A B D

Elpaire oux, leig. 16.4. A B D

Elpaireoux, 181. 5 17. B bar. 75.6. A

Elparonairez, 23. E

Elpaireoux, 181. Fig. 181. l'Espervier, 384. C l'Espinace, seig. 764 C voyés l'Espinasse Plefpinace, feig. 75.4 C voyd: l' Efpinalle Flipnalle, feig. 11.9. D l'Elpinalle, 16:g. 14.5 E 73.0 BV. l'Epinalle. Elpinay, 11.5 E 83 A 34.6 B 32.0 D 83. B C Duttat. 23.0 A de Menteaux-Mala-rit, 13.9 C. voyd: l'Epine. Elpinoy. voyd: Epinoy. Elpinoy. voyd: Elprenne, leig. D 241 C E 242 D Elpreville, feig. 142 C lei Effirs, 9,4 B feig. 19 F 146 C 402 D 169 A 771. B Eft. 466 B 23 C Eftning, 341 C 314 C 364 B D 894 E 892 D bar. ibid. Estamps, duché érigé en 1136. pour Jean de Broffe, dir de Bretagne, comte de Penthievre , & Anna de Piffeleu fa femme , Estampes (duced') 570. & fuiv. vojs: Broffe. Estampes, 16 A 621 E comé 574 A 609 B 846 A duché 576 A Valençay 621 E

028. E

l'Eltang , 188 D 614 C623 E 847 A feig.

Eftignat, 91. C Eftifac, 140 A feig. ibid. Eftourmel, 648. B Estourneau , 344. E Effoutement, leig. 131. C
Estoutiville, duché érigé en 1534. pour
Adminne d'Effouteville, & François de Bourbon L du nom , comte de S Paul fon Bourbon L du nom, come de S Paul fon faur mari, 449. Pietes toncenant este strikies, 150. & fair.

Eltouceville, 12 B 123 B 129 E 131 C 140 B 141 A B 161 F 638 A 639 B 638 C 530 D feig. 129 E 133 D 130 D 301 B 638 A duché 356 D triliona 831. D Eftrouy, (eig. 612. E Eftrade, (eig. 354. E Eftramel, / eig. 729. C Eftrée au Pont, (eig. 829. A Eftrée, 288 C 617 D duché Pairie, 465. A Eltream, feig. 140. F Eltreham, feig. 140. F Eltreham, feig. 140. T Eltreham, feig. 140 C Eltress, feig. 140. C Eltuer, 230. D Feig. feig. 140. C tang. les Etangs, feig. 347. A S. Etienne, feig. 260 B 269. C l'Etoile, feig. 623 B 616 B fur somme feig. 623. B E u, comté Pairie nouvelle érection en 1694. pour Louis Augusta de Bourbon, prince legitimé de France, duc du Maine, 43.
Eu, comté 124 D 226 C 574 A 639 D Pairie 229 E 639. D Eudo, 417. E Eveillechien, 11. F Everbeck , feig. 643 Evoli, comté 5 24. C Evrard, 491. A Evreux, comté 129. B Euse, seig. 178. A Eymeu, seig. 268. D

Fabia 524. D
Fabia 524. D
Fabia 64. A
Fabrelan, leig. 771. A
Fabroni, 623. A
Fabroni, 662. O
Faillouch, feig. 10. E
Faillouch, feig. 10. E Fains, feig. 149. C
Fairis de Terlac, 753. B
Falais, feig. 641 B comté 670. C
Falces en Navarre, marq. 661. D E Falces on Navaire, marq. 621. D B
la Falche, feig. 382. B
Faley, feig. 222. D
Fampoux, feig. 818. C
Fanjuux, feig. 723 C 725 B Fopli Durfort.
Faoucq, 826. F
Farcé en Bretagne, vic. 198. C
la Farge, feig. 113 D 314 A bar. 360 B
S. Fargeau, feig. 109 B comté 740. B
Farnele, 512. C

```
1-avet, telg. 59. -
                                                                                    162. Pieces concernant cette étellion, ibid.
                                     la Fayette , 364 C 385 C 765.E
                                                                                     G- SHIV.
                                     Felipez de Guzman, 130. B
                                                                                 Fitzumes (dues de ) Pairs de France, 165.
                                     la Fellé, 406. B
                                                                                    & Miv.
                                     Felletins, leig. 326 C 349 BD 256. D
                                                                                  Fitzjames, duché x 65 D 732 C pairie 165
                                     Felluy, feig. 646. C
                                                                                    D 739. C
                                      Fenouillet, 287. B
                                      Feneftranges, leig. 660 C 661 B bar. 643.
                                                                                  Flageac, 185. C
                                                                                  Flahaut, 845. B
                                                                                  Flamarens, marq. 289 A feig. 731 C 731.
                                      Feolher, feig. 728. C
                                      Ferngut de Pujol, 190. C
                                      la Fere, feig. 514 D comté 515. A
                                                                                  Flament, 748. C
                                                                                  Flamerenx, leig. 726 D 727. A
                                      Fergon, 493. A
                                                                                  Handres, 10 D 133 C 217 B 228 F
                                      Feria, duche 126. D
                                                                                     509 C 510 B 513 C 514 A B 827 C
                                      Fermerie, 262. E
                                                                                    comté 509. BC
                                      Fernandez, 526 E de Cordone, 526 D de la
                                                                                  Flaucy en Maconnois, seig. 667. B
                                        Cueva, 520 A de Hijat, 530. A
                                                                                  Fleac, feig. 16. D
Parenemetile frechine wiffg.
                                      Ferrare, duche 123. E
                                                                                  la Heche, feig. 583. C
A Accust e de Bourbes, peser
                                      Ferré, 42 L D
                                                                                  Flechiez, feig. 616. D
                                      Ferrette, comté 505 CE 506. A
is france, duc du Mast, 41
                                                                                  Fiechin, 239 F 830 B 831. A
                                      la Ferriere, 140 E prés foffelm, feig. 425 D
114 D 116 C 174 A 1394
                                                                                   Hechmel, feig. 239. F
                                      Ferrunes (feigneurs de) 661, Popez Cruy'.
                                                                                   Heet, teig. 569. B
                                      Terrieres, 146 A 148 E 895 Cfeig. 119
                                                                                   Fleigny, leig. 839. B
                                        B 131 D 661 D bar. 146. A
                                                                                   Heming , 594. C
                                       Ferron, 412 L 419. D
                                                                                   Flery , bar. 160. E.
                                      la Fertonnaye, feig. 412. E.
                                                                                   Hellingue, leig. 640 E 641. B
                                       la Pette, 160 E leig. 135 F 140 C Gancher
                                                                                   la Fletiere, feig. 416. A
                                         feig. 132 C Imbant, feig. 131 BC 572
                                                                                   Heurmes, feig. 510. A
                                         A Nabert, 246 F Hubert, ibid.
                                                                                   Fleury, feig. 131 A 766. C
                                       Fervaques, feig. 147. B
                                                                                   Hieft, feig. 573. D
                                       de Felchat, 12. C
                                                                                   Floigny, Icig. 161. D
                                       Pefenzaguer, vic. 139. B
                                                                                   Plorainville en Ardennes, 139. D
                                       Telpuche , feig. 726. A
                                                                                   Florenges, feig. 653. C
                                       I-cilia, leig. $45. E.
                                                                                   Florentie, feig. 729. D
                                       Feilart, vic. 488. A
                                                                                   Thorenville, leig. 846. A
```

114 E

729. C

0 140 8

t tag. C

1923 345 A

, L 639. D

1. 12. F

: 643. 4

St 139. 1

:.. 168. D

E. 142 8 254 A

1-5 A

10 134 C

93 A

1 200 B 269. C

5. 3

0

12 829. A

110 b trube Parie, 465. A

42 116 A 117 A D be.

Lander, Song, 192 B application

: 6:1 B 616 B fer temerit,

Fontanges, duché 345. E
Fontenailles, seig. 768. A
Fontenay, seig. D 147 F 242 E 334 À 636
A en Berry, bar. 333. F le Marmion vic. 150. B Fontenays, 608. C Fontenelles, feig. 225. C Fontenoy, comté 643 AB 644 B C 656 C 660 C 66L B Fontmorand, seig. 341 C en Beny 343. F Fontrailles, bar. 196 D 744. C Forcalquier, 278 C 281 ADE 281 AC la Force, feig. 354 A
Forés, comté 224. B
la Forest, 22 F feig. 143 B 572 C Auvray, bar. 143. B Forestree en Thierache, feig. 829. A la Forestrie prés Dinan, seig. 410. C la Foret des Halles, feig. 105. D Forets, marq. 649. A la Forge, feig. 19. A Forgemont, feig. 140. D Forget, 490, E Forget, 490. E S. Forgeux, feig. 771 C marq. ibid. Formerie, feig. 12. B Formeville, feig. 125 B 127. A Formez, feig. 748. A Fornetz, feig. 181 A 735 A 736. C la Fortereffe, feig. 265. C E 266. C Forts, 150. A
Sainte Fortunade, 359. B
Fos, feig. 279. A
du Foslat, 746. A
la Fosle, feig. 395 F prés Agenbar 756 C
en Arreis, feig. 641 B 772. A
Fosseux, 80. E
les Fossez, feig. 424 A 853 C les Fossez, seig. 424 A 252 C
Fou, vic 322 B
Foucaut, 333 E
Fougeray, (seigneurs de) 22. & saiv. Voyez. Sainte Maure. Fougeres, feig. 19 AB 21. A Fougeres, 147. A Fouilloux, 245. E feig. ibid. Fouilloy, feig. 846. A Fouleys, feig. 311. D
Fouletore, marq. 766. B
Fouquefolles, 646 A feig. 827 A 828. A
Fouquet, 233 D 743. B Fourchaume, feig. 24 E
Fourg, feig. 669 AC 670 A 671. A
Ia Fournaide, feig. 149. F
Fourneaux, bar. 149. A Fournes, leig. 836. C Fournier, feig. 147. B Fourquevaux, feig. 193. E
France, 137 F 507 B 512 B E 574 E
royaume, 126. B C Franchet, 399. BC Francia, 522. E Francieres, 21. B
Franquetot, 388. D de Cognies 145. C
Franqueville, feig. 147. A 149. F 155. B Franfou, seig. 822 C 830 B 31.AB Frasne, seig. 657. D Frassent, y3. C la Fregerie, bar. 611.C

Freileignes, marq. 649. A
la Frelonniere, seig. 381. C
Fremessen, seig. 645 B 646. B
Fremont, 640. A
Fremyn, 289 D de Moras, ibid.
Frenoc, vic. 238. B
Frenouville, seig. 155. D
Frerot, 621. A C
du Fresche, seig. 417. E
Fresnau, 764. D
Fresnay, seig. 144 E 151 D 155 F 583 C

584 B vic. 582 C la Mere, seig. 146 A
147 F 156 A le Puceur, 151. B
la Fresnaye, seig. 143. D 764. D
Fresnay, seig. 150. E
Fresnoy, seig. 82 C 93 E 831. B C
Freslenveil, seig. 237. C
Fretard, 606 B 607. A
Fretat, 106. B
Fretay, seig. 151. C
Fretechise, seig. 666 D E 692. A
Fretemeule, seig. 846 C 247. A B
Friancourt, seig. 621. B
Frias, duché, 525 C 532. B
Froides-Fontaines, seig. 424. D
Froment, 364. D E
Froment, 364. D E
Froment, seig. 641. B
FRONTENAY, duche-pairie, serigé en 1626.
pour Benjamin de Rohan, 856.
Frontenay en Saintonge. Voyez Rohan-Rohan.
Frucourt en Ponthieu, seig. 82. A
Fumechon, seig. 160. E
Fumée, 768. C
Fumel, 12 F 180 E seig. 355 F bar. 256
A de Monssegur, 750. D
Funes de Villalpande-Ariano sans de Latras,
843. E
Fumes, seig. 837 E 830 D 841 B vic.
230. A 653 B 655. D
Furstemberg, comté 642. A

#### G

A GABETIERE, vic. 928. B Gabian, 103. E Gabriau, 23. A GACE', ( comtes de ) 392. & suiv. Veyen. Goyon. Gacé, comté, 387 B C 388. A 391 4 392. C Gadagne, 263 E 266. E Gademoulins, seig. 358. A Gael, seig. 141. E Gaesbeck, leig. 226 B 237 B 655 D 656. Gaignon, 610. D Gaillard, 13. D 93. C de Longjumeau, 233 Gaillon, 148. C Gaing , 3 5 9. A Galapian, feig. 343. F Galard. Voyez Gouallard. Galera, feig. 324. A Galinar de Malleville, feig. 772. A la Galliotaye, seig. 414. A Gallard de Bearn, 19. B Galleville, feig. 106. F S. Galmier-Verigneux, feig. 169. C Galoia,



Gouffier, 84 A 244 D 350 B 575 E 605 Gougueule-de Rouville, 141. D Goujeon, 41 2. E Vojez Goyon. Goujon. Vojez Goyon. Goujonnac, (feigneurs de) 757. & fuiv. V. Durfort. Goujonnac, feig. 757. B Goul, feig. 139 D 140. CE Goulancourt, feig. 89. C Goulard, 756. B Goupiec, Icig. 356. Gourdan, feig. 106 C 263. D Gourdieges, voyés la Combe. Gourdon, seig. 137 B 374 B
Gournay, seig. 158 C 606 C
Goussillon, 928 A
Gouse Bernard, seig. 337 C
Gouss, seig. 177 E 178 D
le Gouvello, 417 D
Gouvis, seig. 136 C 836 C 841 B
Govon-Matignon (genealogie de la maison de)
374 & Saiv. 374. & Suiv. Goyon, 150 D 274 B Matignon, 145 C Gozeliers, feig. 646. C
Graçay, 344. D
la Graffonniere, feig. 143. B
Graftot, feig. 146. C
Grajar, comté 529. A Grain, 347 A de S. Marfault, 15 E 347
A 358 A Grainville, seig. 143 A 151. B la Graitoire en Anjou, seig. 12. C Gramat, comté 250. A
Grambus, feig. 847. B
Gramines, 824. C
Gramont, 85 E 90 A 265 D E 736 B
842 B comté 594 B duché Pairie, 842 B
Grancer, duché - Pairie, érigé en 161 t. pour Guillaums de Hautemer, comte de Grancey, maréchal de France, 852. Let-tres concernant cette érection, ibid. & fuiv. Grancey, scig. 110. B
GRANCHET, ( seigneurs de ) 189. Voyez Pardaillan. Grancher, feig. 189 C 190. CD le Grand, 84. D
Grandchamp, feig. 161. D Grandchamp, teig. 161. D
Grandmaison, seig. 418. A
Grandleigne, 182. B
Grandville, seig. 396. A
la Grange 764 E seig. 241 E 346 C d'Arquien, 153 D eleneau, seig. 345 B
346 D 347 C E 349 B du nois, seig.
x48 E en nue, 346 E servieres, seign. 889. D les Granges, seig. 143. A 144. B
Granzay, seig. 16. A
Graflay, seig. 19. D
Grafle, 281. C
Graffe, 2. E Graffet, 23. E Gratay, leig. 669. D Grateloup, feig. 343. F Gratz, comté, 657. C Grave, 393 A Serignan 897. C Gravelines, feig. 512. A B La Gravelle, feig. 1 1. Ac

Gravenchon, seig. 129 F 130.E GRAVILLE, duché-Pairie érigé par brevet du 20. avril 1567. en faveur de CHARLES cardinal de Bourbon, 800. Breves pour cette érection, 801 Graville, 131 F 140 C feig. 139 D 140 C 609. D la Graulas, feig. 177. A C Grente, 150. A la Greve, feig 569 A bar. 397. E Grewembars, bar. 618. A les Grez en Gatinois, seig. 243. B Griboval, 830. B Griffols, 360. F Grignan, comté 282 A Grignon, feig. 264 E bar. 13. A

Crimaldi, 281 CD 290 E 391 CD d'Antibes, 281. C la Grimaudiere, leig. 614. C Grimoult, 851. C Grimbergue, comté, 649. A
Crimbergue, comté, 649. A
Crimbergue, feig. 147 C 146 A B 147 D
148 E 151 A 152 B marq. 150 B da
Gripon, 423 D 424. A
Groblendonck, feig. 652. C
Grolée, 264 D 268 E de Vireville-la-Tivolette, 268. E
Grolier, 102 D Grolier, 103. D Grolpuy, leig. 314. E Grossolles, 289. A Groteil, seig. 134. F la Groye, seig. 764. A Gruffy, Voyes Compeys. Grumefail, seig. 36. F la Gruthuse, seig. 230. D Grutuse, 653. D la Gruyere, seig. 343.1 Guadebois, seig. 18. D la Guardia, marq. 526. C Guarguefalle, steig. 383. B Guarguefalle, steig. 383. F Guarguefalla, princip. 661. A du Guay, 12 A feig. 140. E du Gué, 764 A feig. 424. B Cuebriant, 401 B 494. D Gueldres, 138 E 108 D duché, 133 C 138 E princip. 133. C Guemadeuc, seig. 381 A 382 C 395 AB 396 C 402. A Guemené, princip. 235. B Guenegaud, 85. 4 ta Guerche, bar. 130. C Guercheville, seig. 148 D 222 D marq. Guercheville, feig. 148 D 212 D marq. 387. B
Guerchy, 242. B
le Gueret, feig. 767 A 768. A
Guerin, 279 C 761 A de Torniel, 748. B D
la Guerrande, feig. 420. A
du Guefclin, 378 E de la Roberie, 495. C
la Guiche, 387 A feig. ibid. S. Geran 738. A
Guiche, 15. A
Guichebert, feig. 144. A B D E
Guines, comté 637 D 8 24. C
Guinguamp, comté, 183. A Guinguamp, comté, 183. A la Guinain , (feigneurs de ) 11. & fuiv. voyes Sainte Maure. la Guiraïe , 22 F feig. 18 D 23. B la Guiraudaye, 16. A Guisancourt, seig. 831. A Guifeard, 166 A 739. C

Tracine Attie Lies P. D.d. . . .. Hautefort, 1 53 E 360 A 364 E 739 D 770 Hadington, comté, 121. C A feig. 362 A marq. 739 D 770. B A. 1 14 6 49. A Haget, feig. 744. C Hautekerke, comté 655.D 1 14 C 146 A B 14 D Haircourt, feig. 493. A Hautemer, 147. B 11: Emmy : 10 bus Hainaut, 218 F comté stelle Hauterive, Teig. 263 C en Languedes, seig. J 454 1 Haifival, 239. A 640. C J. 542. C Hallencourt, 84. D Hauterives, vic. 895 A 898. E. Hallwin, 229 E 615 D 617 B 625 D 660 Julia Edelmene in Tab la Hauteville, 406. B C 764 E 836 D feig. 229 E 641 D 642.B la HAYE, (feigneurs de) botards de Bournon-Halmaele , 618. C ville, § 10. & Juiv. Ham, feig. 143. C 1 1/3 8 la Haye, 1 1 E 148 B feig. 2 AB 424 D Hamal, 231 D 238 C 639 A 649 A comté, £ ... 850 A Bournan, 81 F fonlain leig. 11 AD stild. 1. L F Hebert, 244. E Hamars , feig. 140 F 141. A Hebuterne, leig. 237 B vic. 238. BC 7 34 A Hambie, leig. 300 D 301 B 638. A Hercules, feig. 87. D Lugarente. Hamel, feig. 1 57 C 2 3 9. D HEILLY, (marquis de ) 623. & suiv. voyée 3. 35. F Hamelet, leig. 94. B Gouffier-, .: ], : ja. D Hamelin, de Rochemorin, 356. B Heilly , feig. 576 # 623. A B U Hames, 617 B feig. 660, C Sainte Helene, feig. 669. C 348.F HAMILTON, (genealogie de) 192. & fuit. Helfaut, feig. 638. B Hamilton, 192 B comté, 195 Dmarq. 194 :. .: D Helie, 342 E 313. B Tang 138. C CD 195 A duché 195. AC Hellenvilliers, feig. 127. F \*\* , \*, ..... \$55.0 Han fur Sambre, feig. 641. B Hellinghem, leig. 827. E 1. c. 18: - F Hanaps, comté, 648. C Helloy, feig. 833 C 835. B Hangelt, 131 E 609 C Argenlien, 89. C . y 661.A Hemont, 21 Fleig. 833. C Genles, 13 B 575 E fur Somme feig. 645 : 4 10 % 140 E Henancourt, seig. \$30 A 847 B 4 A 102. 4:4 B Hendines, feig. 137 A vic. 231. B Hanvoile en Beauvoilis, seig. 84 B 87. B Henin, 525 C 641. D 642 A 646. C648 411 8 494 D Tin E sos Deminic S. Haon, feig. 349. B A 655 E feig. 836 C comté 232 D 212 Haraveines, leig. 841. B B 8 3 7 B E 8 3 9 D 8 4 1 B 8 42 A de Boffet pr - 20133.C Constant Agricult Ab Harchie au royaume de Naples, duché 640. 464 \* E Lietard , comté 232 D 837. A Henne, 23. CD A . 2 C 4 Harchies , 839. B Hennequin , 84 D 350 B 612 B grada iff. b HARCOURT, duché-Pairie érigé en 1709. Henriquez d'Almanza , 125. A pour HERRY duc d'Harcourt, maréchal de 1. 81.1 Henriquez de Guzman, 526. D France, 114. Pieces concernant certe érec-, bar. 130. C Henriquez de Sarmiento-Salvatierra, 236. A ic , 183. 148 Dans Dans tion , ibid. & furv. 770. A t de de la marifan de la la la

Nationally Canagle

Hessen, 824 C seig. ibid. Hessey, seig. 149. E Hestru en Boulonois, seig. 232. B Heuchin, seig. 845. D Heude du Pelley, 1 56. A du Heudreux, 423. C Heverlo, seig. 637 D 638 D 641 C bar. 639. A Havin , 239. F Heuxelen , bar. 648. C Heuverte, 184. E Heuzé, 850 E 851. A Hierges, feig. 646. C Hierlefer en Languedoc, 287. L Hiermont, feig. 132. A Hierres, 265. C la Higourdaye, seig. 399. D Hijar, duché, 530. A S. Hilaire, seig. 141 C 239 F 240. DE Hinges, seig. 238 E 239 B 240. B D Hingettes, seig. 238 E 239 BF 240. B D Hirel, seig. 278. E Hobokes, comté 2 36 D 844 B duché 236 D 844. B Hodene, 158. C Hodic, 620 C 625 D 836. A Hocstrate, comté 837. C Hohenzollern, 650. A Hollande, comté 228 F Homme, seig. 160. E Hondescote, seig. 655. D Honfoy, 831. A
1'Hopital, 380 E, feig. 401 B 402 A 423
D 491 E Cheify, 347. E

Hornes, 230 B 237 B 238 A 647 B 653
D 656 A 658 A comté 230 B 653 D

A recienies, 236 D 844. B princip. 658. A naucignies, 236 D 844. B Hoftphalife, feig. 230. C Hosyun, duché-pairie érigé en 1715. pour MARIE - Joseph duc d'Hostun, comte de Tallare 2 48. Pieces concernant cette érection , ibid. & fuiv. Hosiun, (genealogie de la maifen de) 259. O fuiv. Hostun, (dues d') Pairs de France, 268.6 fuiv. Hostun, 259 C en Dauphiné, seig. ibid. duché 268 D E Pairie 269 B de Claveson, 261 D seig. 262 A B de Gadagne, 269. A Hotot en Caux, seig. 129 B E 141 C 148. B la Hovarderie, seig. 648. A Houchin, 836. D Houchois, 416. A Houdain, seig 216 BC 118 C 229. B 12 Houlette, bar. 392.C Houldefort, (barons de) \$34. & fuiv. vojes Bournonville. Houllefort, 141 A feig. 842 Bbar. 834. E la Houssaye, 418 A feig. 11. E la Houssiere près Rennes, feig. 410. D Houvelain, seig. 648. D Houvelch, (feigneurs de ) 834. & fuiv. vejes Bournonville. Houvrech, seig. 833 B 834. D Hoyon, comte 238. B Hubermont, seig. 231. D Huchet, 411. B Hugleville, seig. 130. C Hugueville , bar. 131 E feig. ibid.

Hullues, feig. 239. B

Humbercamp, seig. 239 CF 240 B en Atteis, seig. 240 E s. Pel, seig. ibid.

Humbercourt, seig. 642 B 645 B

Total Seig. 842 B 642 B feig.

Humbercourt, seig. 842 B 642 B feig. 13 B

Total B 642 B 768 D seig. 13 B

Total B 768 D marq. 768 D duché 769 D 770.

Humbercourt, seig. 828 D duché 769 D 770.

Humbercourt, seig. 828 D 829 D 830 A 837

D

Humbercourt, seig. 828 D 829 D 830 A 837

D

Huriel, 569 B 570 B 572 D 573. B

Hurionville en Artois, seig. 845. D

Hurtado Mendoza, 528. B

Hurtado de Mendoce, 661. E

Husson, 247. E Tonnerre, 265. A

## G

JAAN. vojes Jahan. Jahan, 422. C Jaiere, feig. 361. A la Jaille, 10 A 764 D feig. 610 E 764. D Jalavoux, bar. 896. B Jamets , seig. 6 5 3 . C Jamets, seig. 6 § 3. C

Janoillac, seig. 172. C

Jaraur, seig. 144. C

Jarnac, seig. 9 B 15 D 129 D 736 A bar.
151 E 736. A

Jarnages, seig. 349 B D 356. D

Jarnouan, 421. B

la Jarrie, seig. 765 B vic. 493. B

Jarze, seig. 605 B 606. D E

Jarze, seig. 10. E

Javalouinto, marg. 526. E Javalquinto, narq. §26. E

Jaubert, 354 C de Barrault, 743. A

la Jaunaye, seig. 423. C

la Jaurie en Perigord, seig. 356. C Jausse, 237.10 Jay, 21 C 161 D 762. D Ideghem, 647. B Idiaquez, 526 C 527. E S. Jean, seig. 107 F 266 E 282 D 402 C 403 A B de Bourney scig. 262 C de Pourges feig. 188 D en Royans, 266 A de Vossous, feig. 287. B Jerusalem, 138 D 184. A
Jeucourt, 183 F 384 A seig. ibid.
Jeufosse, seig. 83. E
Jeumone, seig. 642 A Ignaucourt, feig. 87 D 830 A 831. B Igny, feig. 670. A Illies, feig. 230 D 238 E 239 BCF 241.E Incourt, seig. 845. D Inseville, bar. 831. BC Inverbach de Blecourt, seig. 644. B Joch , vic. 843. ACE Joderais, feig. 146 C 150. E Joseny, (comtes de) o Grave. voyez Sainte Maure. Joigny, 225 A comté 11 D 216 C 227. B Joinville,

Jouy , feig. 493. A -181-2D (+1.8 Joyause, duché-pairie érigé en 1714. pour L. 5, 205 \$45.D Louis de Melun prince d'Epinoy , 217. Pieces concernant cette érection, ibid. & fuiv. 2. 12 S. B ....E61.E Joreuse, (dues de) pairs de France, 228. Agte grand, o furv. Joyeuse, 286 E 287 A vic. ibid. duchépairie, 134 A Grandpie, 19. F S. Irier , 14. C Halguier, 193. E Hambert, 488. B Ifche, feig. 647 B 652. C Renglien, comté 236 A 647 B 657 D 4 -14 D leig Er: 1-(40 770 A princip. ibid. 1 2. 3 1feran, 160. E 0.410 Iflarius, 190. F Tiffe, 175 D 146 F 741 D 889 C Alam, --: C feig. 148 C 848 C Avair , feig. 396. A 1346 : 8 15 D 129 D -: 6 1 m. nouchard, 23 D Champrereier, bat. 282 D Jourdain, 7:8 D bar. 727 E 746 E comté 7:8 D 747 B four Montreal, feig. 12 14,3D316.D 509. A D Suvari, feig. 135.D I'llebonne, feig. 129 CDF 130 E 132 A e. - C c B vic. 49; B BD 123 F 134 B comié 114 C 233, F . . 1 5 605, DE Iflemean, feig. 103. L belle life, marq. 743. B 12.179. 926.E Infoudum, feig. (22. E a Car Berent, "4: 8 Hly, feig. 221. C . . 433. C I : FORT , | barons d' | \$49. Tayés Bournonville. 1 1 . 1 . 12 , leg. } \*\*\* Hort, bat. 825 C 849. B Itres , feig \$31. C 16 1 D -62 D Juch, long. 396 Dbar. abid. 397. ABC Lac 894. A la Judic, feig. 15 1. E. 1 -. 3 13) C (54.1 2. 10-1:56 E 281 D402 € Juliel , feig. 402. D Justlac, vic. 193 ACE 194. BCD 195 D to America will the C de Pontfell - 1 A 1 - A Criv. : 8a B 669

Kergournadech, 927 D bar. 9.7. Kergu , 424 B feig. 419 D 424. B. Kerguen, 228 A leig. skid, Kerhoent, 927. D Kerjagu, feig. 927. D Kerjean, feig. 928. A Kerjau, feig. 642. B Kerleguy , feig. 228. B Kerloaguen, 928. B Kernilac, 928. A Keroualle, feig. 926 A comté 622. B Keroualvez, leig. 927. D Kerouallet, feig. 227. A Keroulas, 926. B Kerfent, feig. 928. A. Kervant, feig. 4:4. C Kervartin, voges Kacemartin, Kerveno, 737 C marq. ibid. Kerventoux, feig. 928. A Keeler , 648 D leig. ibid. Kievigin, 100 A 111 B en Hainaue, feig. Kilimadec, feig. 927. D Kilmores, bar. 194. E Kingimoul, comté 591. D Krutoret, feig. 227. A ABAT, 192. A

Labatur, seig. 359 E 735 D vic. 278.

B 735. A

Lic 894. A

Ladron de villa nova, 528. C

Ladron, seig. 648 D bar. shid. 649. A

Lagres, seig. 279 F 280. A

Lairescourt, seig. 312. A

Lamet, 623 A 830 A Bournonville, ibid. Lamour, 22. C Lanau, 742. E Lancosme, seig. 766. A Landal, seig. 182. C Landas, feig. 143. C Landays, 384. Landsys, 384. C
la Lands, 404 D 733 D 754 C feig. 424
C 742 E 754 C bar: 2. B 733 D 742
D 743 B 47 ffs. feig. 742. D
les Landes, feig. 244 C D 375 D 571 A
bar: 244 A E F 245. A
Landgrave de Heile Darmilar, 661. A Landjou, feig. 149. E Landrecies, feig. 640 D 641 C 654 A B Landrouet, bar. 736 E 739. B la Lane, 742 E feig. 637. C la Lane, 742 E [eig. 63]7. C Lanerica, comté, 594. K Langeais, feig. 381. K Langes, 103. D Langheac, 364. A Langle, 417 D [eig. 927. D bir. 644. D vic. 637. B 662. L Langlois, 411. C Langon, bar. 182.D Langot, feig. 149. B Langourla, 395 E 417. E Langoyran, 176. E Langres, comté 507. D Langrune, feig. 140. F Lanhalla, 227. A Lanballa, 9:27, A
Lanmary, amra, 3:47. B
Lanner, 3:5 E 5. F
Lannor, 1:5 E 5. F
Lannor, 1:16 D 2:5 B 5:0 A 5:7 D 6:41
B D 6:41 A 6:47 A 6:56 A 5:6 D 1:66
1:3: E 6:7 B 7:6; B 8:6 D 3:7 B
Lanquern, 1:6:1 3:5; A
Lanquern, 1:6:1 3:5; A
Lanquern, 1:6:1 3:5; A
Lanquern, 1:6:1 3:5; A
Lanquern, 1:6:1 B
Lanqu Lanzol, 522 A Laon, vidamé 229. C Laquay, 192. A Larlan, veyez Carlan Larmandie, 611. E Larré, 155. E Larrumien, feig. 176. C S. Larry, 181 AB de nellegarde, 181. A S. Larry, 181 AB & relligards, 181. A Las, (friguest d) 190. Fept. Pardaillan, Las, feig. 190 D es draugues, feig. 190. C Las-Commes, feig. 189. D E Lascoupt, 361. A Lascourt, but. 365. A Laffern, 191 B Maginesme, 177. F Laffigny, feig. 769. C Laffie, 180. C Latamb , bar. 650. A Lattes, bar. 323. A Lattre, 895. C S. Lau, 1eig. \$2. C Lau, 187 D feig. 188 C bar. 179. C Lavane, comté 151. F Laval, 11 B 13 B 8 2 E 89 A C 138 C 383 D 509 C 510 D 575 D 611 B 729

C 747 D comté 13 D 132 C 174 E Lavardac, 186. F Lavau Gouffier, feig. 605 AB 606 E 60\$ A 615. C Lavaur en Perigord , feig. 749. B Laubray, feig. 397. E Laudean, feig. 749. C Laudun, feig. 285. D LAVEDAN, duché pairie érigé en 1610, pour PHILIPPE de Montault marquis de Benac. 871. Pieces concernant cette érection , ibid. Laverdenx, vic. 193. B Lavieu, vic. 262. B Launac en Agenois, comté 756. C Launay, 419 C 611 C feig. 379 D 380 A
411 A C 413 D nearquien, feig. 378 B
394 C Geyon feig. 395 A B CE 396 B D
397. A C D veyex Goyon. LAUNAY - COMAIS , ( feigneurs de ) 419. 6 fuiv. Launay-Comats, feig. 419. CD Lauraguais, comté 289. D Laure, 264. D Laurens, 928. B S. Laurent , feig. 152 B en Caux , 149 B feig. 386. B Laurenzano, duché 661. B Lauriere, bar. 19 F marq. ibid.

Lauriere, S89 A feig. 194 A vic. 140 C
180 B 341 B 652 D 890 E 891 A C
892 BD 894 B Lauriney, 755. D

Laurin, Irig. 835 D 836 B

Lauziners, 899 A de la Capelle, 744 D de

Theminer, 899 A LAUzun, duché érigé en 1693, pour Anyo-NIN-NOMPAR de Caumont, 871. Pieces concernant cette érettion, ibid. & (uiv. constraint cette tredition, ibid. or faire.
Lutuan, bar. 194 C comté 740 B duché
740. B
Lay, leig. 469 A 670 A 672 C 673 A
Laye, leig. 671 B Mal-couranne, leig. 16, E
Leal, leig. 664. D
Leuparite, leig. 150. A
Ledebbeeq, bar. 6372. A
Lée, 544. C
Leever, leig. 344 C E 834 A bar. 266 B S. Leger, feig. 354 CE 834 A bar. 355 B d'Orenge, feig. 396. B Legoumar, (feigneurs de )425 & fuiv. Voyés Goyon. Legoumar, feig. 425. C Lenchin, feig. 87. C Lenoncourt, 19 F 146 C 288 F feig. 146 Lenos, 918. E 929. C Lenox , comté 5 23 A duché 229 C 930. Lens , 656. A Lentillac, feig. 360 F en Quercy, bar. 352.B Lenzoli, 521. E Leonado (feigneurs de) 750. & faire. Voyez Durfort. Durfort. Leobard, feig. 747 D 748 C 750. D Leodebarne, feig. 828. D Leon, 1:8 D 9:6 A princip. 233. D S. Leonard de Sedillae, 1:90. D Leone, feig. 1:59 F 160. A B Leran, feig. 892. A



Macherainville, 159. F

Machereaumesnil, seig. 851.C

Louette, 145. B Louette, 210. B Macy, bar. 148 CDE 149. B Madeuc, 381 A 382 C 395 A 396 C 402 A 406. B Maeda, 652. C Loueles, feig. 621. A

Lougey, feig. 132 D 142 E 144 A D 146

A 894 A bar. 140 A B E 142 C 144. A

S. Loup, 113 D leig. 613 C bar. 610. D

Loup de Beauvoir, 263. E la Magdelaine 768. C

Magnac, 322 A feig. 748 D 764. B en
Limofin, feig. 570. D

de Magnier, 850. B

Magnay, feig. 744 E 600. C la Loure, (seigneurs de) 246 & suiv. voyés Melun. Magny, leig. 144 E 609. C la Loupe, feig. 224 B 246. E Loupiat, feig. 747. D MAGUARAN, (feigneurs de ) I 91. & fuiv. vayés Pardaillan. Loupy, seig. 512. E Louvain, 226. B Magueran, feig. 191. A Maguelon, feig. 18. D Louvencourt, 87. A MATALDE , ( comses de ) 127. & fuiv. voyés Louverchy, feig. 94. B Majalde, cointé 525 B 127 C 151. B Maignaut, feig. 180. B Maigné, feig. 571. E Louverstein, comté 649. A Louvet de Nogaret Cauvisson, 105. A Maignelers, 574. E
Maigneux, seig. 94. B
Maillart, 150. A
Maillé 11 B 13 B 244 C 575 D de la tour-Louvois, marq. 283 F 464. E S. Loval, (seigneurs de) 411, vojes Goyon S. Loyal, 411. C Loyola, 525 B 527. D Luc, feig. 279. F Landry, 347. D S. Luc, 152, B la Mailleraye, marq. 152 E'voyés la Meille-Lucan, comté, 161. E raye. Luçay, seig. 10. A la Mailleroye, feig. 606.D Luce, seig. 141 E 142 A bar. 141.EF
Lucelembourg, 505 D comté isid.
le Luon, duché-pairie érigé en 1675, pour Mailloc, 234 F 245 B feig. 154. D
Mailly, 80 F 92 B 94 C 239 E 613 E
657 A 658 A 830 A 842 A marq. ibid.
Conty, 829. C Manimetz, 81. B
S. Maime, feig. 361. A
Mainbeydle, 143. D HENRY de Daillon, comte du Lude, grand maitre de l'artillerie de France, 916.

Pieces concernant cette érettion, ibid. & fuiv.

le Lude, 181 C feig. 380 C 384 C 182

E 182 A B C 584 B vic. 181 C comté
381 E 765. D Mainbeville, 143. D Maincy, feig. 106. E du Maine, 180 E 754 D vic. 582. A Maingoval, feig. 637. B Lugny, feig. 243 C en Maconneis, 666 B Lumigny, feig. 243 CD 244 A E 245. A Luna, 524 A 526 E comte ibid. 528, C Mainvilliers, leig. 151. F Majorga, comté 526 E Majorque, royaume, 513.F Lunatzgard, feig. 726. E Lupé 174 C 178 E F 129. A Lur, 21 C 742 D Longa, 354. E Mairé, 831. B Mairena, marq. 530. B des Maires, 144. E la Maifon de Loyola, feig. 530. B Luré, seig. 245. B Luroul, seig. 510. E Lussan, seig. 181. D la Maison blanche, seig. 424. E

Maisoncelles, seig. 144. B

la Maisonsort, bar. 141 F 493 C 494. D

la Maisonnelles sur Adion, seig. 140. F la Luthumiere, seig. 388 E 359 A marq. 389. A 189. A
Lultrac, 731 A feig. ibid.
Lux, bar. 669 C en Bistage, feig. 193 E
Luxembourg, 12 A 226 B 229 CD 230
D 508 A 513 A D 514 B 515 B 574
E 575 D 638 C D 640 B 653 C 654 C
651 D comié 508 D 509 A duché pairie la Maison-noble, seig. 354 E 355. B. Maisons sur Seine, seig. 609. D le Maitre, £19. C S. Maixant, seig. 143 C marq. 147 Ben Beur-bonneis, seig. 144 D Malasia, 669 C 899. A Malasia, 127. F 183. F Malafia , 127. F

Malaule, leig. 726 B 730 A 746 C D 747 B

marq. 737 C für Gaionne, bar. 746. A

Malcamp, leig. 836. A

Maldefer, seig. 641. A

Maleret, 344. A

la Malerie, leig. 364 A BD 365. C D

Malet, 139 D 149 E 356 C 609 D Crafmesuit, 144. B de Graville, 139 D 146 A

894. A

Maleval, seig. 220. D Luynes, duché-pairie, 151 D 624 B 841. Luzarches, feig. 507. B Luzech, 748 A 754 A en Querey, bar. 754. Lynden, 618, B le Lyon d'Angers, seig. 10. Av. Lyon d'Angers. Lyonne, 263 D 465. A Lys, feig. 637. B Maleval, seig. 330. D Malines, 9. C Malinghem en Artois, seig. 833. B Malleval, 169 C 572 C seig. 569 C 527. MACANAN, 360. F Macé du Vaudanielle, 424. E Machelen , feig. 612 C Mally, 644. D

Malon,

Malmont, 672. A

Malomont, feig. 652. D

la Marthonic, 765. CD che, feig. 341. A Martial, seig. 343 F de Drugeat, 106, B Marcambie, feig. 386.C Martigny , feig. 150 B 510. A MARCH', (barons de ) 328. & Juiv. voyez Martigues, vic. 575 D princip. 106, D Goyon. Branc 175 Darume-Martin de la Merandaye, 420. A Marcé, bar. 396 C 397 A C 398. C 5. Martin, 24 B feign. 20 D 129 B 1 51 F Marceau lez Clavy, féig. 851. C mus 19: E enith Malle 194 D 407 A C 419 C 832 B C en urie, Marcellini, 463. C feig. 136 EFde Sallen, feig. 140 F bar. March, comté 929 C 930. A 1 5 24 B Marchaix, feig. 412. CDE Martineau, 623. B F 141 B km 1(1. D Marchamalo, Teig. 121. C Martinozzi, 466. B 9: B 94 C 259 E (17)E Marchand, IIA 424. D Martod, feig. 673. A 3 A fro A S42 Aurg. 84 la Marche, seig. 3 12 C 112. A E Martragny, seig. 143. B MARCHEVILLE, ( feigneurs de ) 346. & fuiv. 9 C Mammett, \$1. B Martringhem , leig. \$1. B vojez Melun. Marvilleau, 22. F Marcheville, seig. 224 B 246. E Marzana, 523. E Marcillé, 395. C Marzé, bar. 267. B vill - 14 Dein fin ! Marcilly, feig. 15. A la Marzeliere, feig. 151 C marq. ibid. la Marck , 94 C 151 C 617 D 641 BD du Mas, 398 C 411 D 495 C de Montmar-643 B 653 C 656 B comté 738. C em , leig. 396. D Marclan, seig. 263. D Mas du Broffay, 420. B Marclop, feig. 169. C Masclas, leig. 104 BD bar. 101. A E Marconnay, leig. 17. D Masduran, seig. 114. D Marcy, feig. 23. F Mas Laurent, feig. 765. C Marechal, 669. C Masenines, princip. 236 A 770. A Marennes, seig. 110 E comte 148 D 180 Maffat, feig. 735 A vic. 736 C comté 121 le Loyola, leig. 570. B E \$95.C a cot, 104, 414 E des Mares , 612 A 621. A Mullignac, feig. 326. C Marettang, bar. 196 D 744.C Mt., bar, 141 Fari Cate D Massimi, 461 \* D 462 E 463. A Marcuil, 142 D feig. 237 D 765.D e in 'or Acres, ing. 'es & Malloures, leig. 246. A Mareul, 140 D bar. ibid. Mastaing, seig. 237. C coule, the tradition Margaro, seig. 406. D E. Mastas, 14 B 571. E. 1 Sciate, feg. 239. D Marguerie, 143. E. Matel, 357. F Margais, bar. 266. A Matencourt, leig. 89. CE 1.1: g. : 47 Cento 14" Ber Jest. Maricourt, 736. C Mathas, bar. 230. D Maridor, 385.C Mathefylon, feig. 227. D

a E

105. 606.D

. 15.. A

· g (: -. B

52 193. F

CTHESE, 113.

mit 4:6 E

144. E

cs , terg. 144 B

. 0

B 609 B comté 609 E 611 A B 612.A Maumont, 330 E 331 D feig. 329 D F 330 A Maunoury du Tremblay, 148. C Mauny, 381 C E 382 D 383 A 413 D en Maupas en Champagne, seig. 736. A Maupertuis, seig. 142 C 375. D Mauquenchy, seig. 129. C Maure, comté 186 A en Bretagne, ibid. SAINTE MAURE, ( genealogie de la maison de ) 6. 6 fair. Sainte Maure, 347 A 743 C feig. 6 D 9 C fonzac, 361 C Montausier, 183. B
Mauriac en Perigord, seig. 355. E S. Maurice, feig. 215 C 349 B fur Laveren, feig. 225. B la Mauriere, feig. 569. A Mauroy, 493. E Maufin, 385. C Mauvein, 193. A Mauvoifin , 160 B 161 F vic. 194. B C D Mauzay, bar. 771. A Maxens, feig. 221. C
Maxval, bar. 594. D
Maxwella, 594. E
Mayenne, 465 E duché pairie, 738. B
Mayny, 74. C Mazarin, voyez Mazarini. Mazarini, 463 C463 \* A 464 A D 465 E duché 466. A Mazel, feig. 132.D Mealet, 748. B Meauffe, 331. A Meaux, vic. 128 E 515. AB Medicis, 661. A Medina de Rio-Seco, 530. C

Medreac, bar. 494. F

Meghem, comté 642 B 645 B 647. B

la Meilleraye 466 d pairie 463. + D 738

A voyez la Mailleraye. Meix, feig. 267. C Melac, 743. C S. Meleuc. voyex S. Meloir. Melfe, princip. \$25. C \$26. A
Melgar, comté \$30. C
Melissant, seig. 647. A
Melle, marq. 106. D Melleran, seig. 144. B Mello, 128 B seig. 131. D Mellot, seig. 652. D S. Meloir, 395 B 402 B 405 E 421. D
423. B
Melonil, 239. C Melun, (Genealogie de la maison de) 221. & Melun, (contes de) 234. & fuiv.

Melun, 12 A 137 E 138 B 231 C 607

E608 C 644 C 646 A 653 B 655 E 838

C vic. 106 DE 137 E 221 C Normanville, 397. A Melziard, seig. 17. D Melziars, 361 C seig. ibid. en Poicou, seig. 899. D Menard , 3 96. E Menause, 191. F Menerval, seig. 621. B Menesses, 524. E le Menestrel, seig. 357. A Menetou Salon, seig. 151. C

Meneval, vic. 148. B Menillé, seig. 406. E Menneau, feig. 83. D Menten , 6 12. C Menubois, feig. 425. D Menville, feig. 819 D vic. 768. B Merainville, feig. 819 D vic. 768. B Mercœur, duché 463. C pairie 463. C 463. B Mercurol, seig. 261 D E 262 A B263. A E Merdrignac, vic. 375 E 376. C

Markenk, (seigneurs de) 757. voyez Durfort.

Merenx, seig. 757. B

Merenz, bar. 755. D

Mericourt, seig. 609. D Meriel, feig. 10. E Meriel, leig. 10. E

Merode, 230 C 232 F 639 A 647 B 637

D leig. 230. C

Merville, leig. 283. F

Mery, 131 E fur Oife, leig. 10 E 828 E

bar. 151 B 152. A B

Melle lur Sarte, leig. 132 A 135. D

Mellean, leig. 927. E

Melmes. 741. A Mestean, 198, 9-1. A

Mestean, 741. A

Mestean, 198, 9-1. C

du Mestean, 198, 9-1. C

836 C D 837 E 839 D 841 B 845 D

836 C D 837 E 839 D 841 B 845 D 836 CD 837 E 839 D 841 B 845 D

Aubry, seig. 136 F Garnier, seig. 382 A B

S. Georges, seig. 151 F Hermer seig. 143 B

Lourdaut, seig. 143 B Vaché, seig. 137

B Parry, seig. 143 B Vaché, seig. 82. F

Mesnilbue, seig. 149 C bar. 150 F 152. A

Mesnoallet, seig. 161. D

Mesnoallet, seig. 162. C

Messey seig. 140 F bar. ibid. Mesley, seig. 149 Ebar. ibid. Mesly, seig. 161. D Metly, leig. 161, D

Metrivier, 153, D

la! Metrie, seig. 422, D 423, C

la haute Metrie, seig. 422, C

Metz, seig. 83 A en Conture, seig. 234, B

Meulant, seig. 641, A

Meullent, 128 D 158 C 160 B seig. 126

D comté, ibid. voyés Meulent.

le Meussier, 255 A le Meusnier, 755. A

Meux, seig. 15. B

Mexia de Cavillo, 526. C

Meximieux, seig. 669 C comté 614. A

Meyseria, 665. B Meyseria, 665. B Mez, seig. 242 E le Marêchal, seig. 225 P lez-Melun, seig. 242. E le Mezée 404 E 424 C
Mezernets, seig. 409. D
Mezieres, 132 F seig. 129 F 135 D 136
D 182 D en prenne, seig. 130 A E 133. S. Michel, feig. 19. A Micinelli, 461 \* B 464. C Middelbourg, comté 770. A Mierewaert, seig. 641. D Mieslan, comté 181 E 182. A Milegorte, feig. 18. C Mila d'Arragon, 531. Milan, duché, 523. E Milavois, 192. B Milendonck, bar. 650. AB Milieu, leig. 105. D del Milla, 521.6 Millac, 354 B

10 100 %

```
E 117 A 891 A bar. 611 C
                                                                                     Montalegre, marq. 5 18. A
                                        Miredel , feig. 743 4
                                                                                     Montamard, feig. 111. B
 232 8639 2 647 8 697
                                                                                     Montanard, feig. 360. B
                                        MIRHMONT (feigneurs de) 353. & suiv. voyés
                                           Aubuffon.
                                                                                     MONTANAY, (barens de ) 671. & suiv. voyle
                                        Miremont ptés de Perigueux, 356 B seig.
                                                                                        Gottevod.
v Oufe, feig. 10 E 828 E
                                                                                     Montanay, feig. 669 C bar. 567 C 669 A
                                           355 F bar. 354 D E 356 C vic. 263 E
                                                                                        D 671. CE
                                           marq. 349 D 360. F
 eg. 131 A 135. D
                                                                                      Montardy, 355. A
                                         Mirepeil, feig. 195. A B
                                                                                      Montanges, duché érigé en 1570. pour Re-
                                         Mireville, feig. 141. DE
                                                                                       Re's de France, fille du roi Louis X11.
                                         Mirlemont, feig. 843. A
                                         Mison , Seig. 290. C
                                                                                        801.
                                                                                     Montastruc en Bigorre, seig. 742 A 758 C
                                         Misteal, 287. F
 91 C 146 A feig, 141 E
                                         Modene, duché, 466 B 523. E
                                                                                       bar. 744. B D
 7 E 829 D 841 B 841 D
                                                                                     Montauban, 134 B 280 B 382 B (eig. 3824
                                         Modica, comté, 530. C
 36 F Gazur, leig. 31: AB
                                         Moerbecq, comté 617. A
. 151 F Herman Stage 145 W
                                                                                      Montaubert. feig. 617 A 620, A
                                         Mœurs, 230 B 653 B comté, ibid.
: 246 B Meiger, Ing. 137
                                                                                      Montault, feig. 892. C
                                         le Moine, 380. E
rat B Fache, feig. $2. F
                                                                                      Montaussa, duché-pairie érigé en 1664.
                                         Moings, feig. 15. B
149 Cbar. 150 F 192.4
                                                                                        pour Charles de Sainte Maure, marquis
                                         Moulion 23. E
: 161. 0
                                                                                        de Montaulier , L. Pietes concernant cetae
                                         Molembais ( barons de ) 659. voyes Croy.
- C kig. dish
                                                                                        érection, 1. Or [new.
                                         Molembais, seig. 641 B 641 A 656 A pres
                                            Tournay, feig. 656 B bar. 657 B D 658
                                                                                      MONIAUSIER, ( fergueurs de ) 14. et fuiv. voyés
49 Ebar. del
                                                                                        Sainte Maure.
                                            B 659. B
                                                                                      Montauten, ( seigneurs & dues de ) pairs de
                                         Moliere, 400 F 401 A feig. 400. F
                                                                                        France, 18. & Juiv.
                                         Molliere, 889. B
                                                                                     Montaulier, seig. 14 B 18 Cbar. 18 D marq.
421. D 423, C
                                         Monaco, princip. 391. D
                                                                                         20 B duché-pairie, 19 F 20. B
leng. 422. C
                                         Monceau, 196 C de Tignenville, 196. B
I or Courses, leng. 234. B
                                                                                      Montaut 176 A en Perigord, feig. 359 C
                                         Monceaux d'Auxy, 84 B 87. B
                                                                                        360 E 727 B 735 C 746 D 747 E 748
                                         Moncha en Forez, comté 399. A
D 158 C 160Blig 116
                                                                                        A 749. B
                                         Moncheaux, 93. F
                                                                                      Montbalen, feig. 717. B
topis Menior
                                         la Monchonniere, seig. 107. F
                                                                                      Montbardon, feig. 735. A
                                         Monchy, 230 B 235 C 236 B 618 D 231
                                                                                      Montbarlat, feig. 748. B
                                           B feig. $26 B marq. 768 D prés Cempiegne,
                                                                                      Montbalia, leig. 16. C
                                           leig. 769 D Senarpont, 146. C
p. 126. C
                                                                                      Montbazon , leig. 9 B duché pairie 235. B
669 C comit 614 A
                                         Monçon, veyés Moulon.
                                                                                      Montbel, 12 B
                                         Mondefert, leig. 144. E
                                                                                      Montbelliard, comté 503 CDE 506. 4
le Marichal , feig. 229 P
                                         Mondevis, leig. 416 A en Anjon B
                                                                                      Montbernanchon, feig. 657. E
                                         Monglas, marq. 166. B
                                                                                      Montberon, 15 E 16 A 130. D
kig. 342. E
                                         Monimes, feig. 346 A 352. C
                                                                                      Montboisser, 357F 358. B
4:4 C
                                         Monleon, leig. 734. B
                                                                                     Monthoneau en Dauphiné, feig. 281, C
                                         Monmege, marq. 152 B
101g. 139 F 135 D 136
                                                                                     Montbourcher, 380 E 395 A 397. E
                                         Monrodier, feig. 758. B C
                                                                                     Montbron 184 C voyés Montberon.
```

A1184 TR

:. A B

- 12. C

1. D

5.4

409 D

Montdragon, seig. 287. F Montegut, seig. 123. E. Montejan, 326. D Monteil, teig. 328 C 333.B Monteil-Au-Vicomte, (feigneurs du) 338. Monteil-Au-Vicomta, (Jeigneurs au.) 550.

& Juiv. voyée Aubusson.

Monteil- au - Vicomte, seig. 329 C 330 D

338 D 341 B 353 C 377 A 894 C 895 A Monteillez, 260 A feig. ibid. Monteleon, duché 50 B 531. B Montelier, feig. 103. D Montenay, feig. 131.F Montendre, 11 A bar. 742.C Monteruc, 331. A Montespan, seig. 179 Bbar. 179 A F marq. 180 B D 181 A 181 A D 184. D Montesquieu, 177. A 191. C Monteynard, seig. 104 D 262. CE Montfa, leig. 892. D Montfan, feig. 571. D

Montfaucon, 287 E 506 A bar. 286 B au

Maine, feig. 155. E

Montferrand, 734 D 735. C

Montferrand, 734 D 735. C Montferrat, marq. 514 C 574 B

Montferrat, 144 C

Montfort, 124 D 126 A 130 E comté 148

D 102 D l'Amany, comté ibid. en Hollande 655 D 656 A vic. 637 D fur Rifle, 124 D The Rotron, feig. 130 E 131. D

Montfrins, feig. 251 C bar. 262 D894. C

Montgaillard, feig. 732. A

Montgauger, marq. 289 B 493. A Montgaugien, (feigneurs de ) 9. & fair. vojés Sainte Maure. Montgaugier, feig. 9. F Montgeroul, feig. 836. A MONTLOMMERY , ( feigneurs de ) 135. & fuiv. voyés Harcourt. Montgommery, 397 D 592 B 736 D feig. 132 A 135 D 227 D bar, 135 E comté 736 D 737- A Montguyon, bar. 234- A Montguyon, bar. 234. A

Monthomer, 89. A

Monthachon, feig. 149 C bar. 150 F

Monthalin, feig. 24. B

Montjan, 626. A

Montjay, feig. 508. C

Montignac, feig. 314. E

Montignay, 241 C 465 A feig. 144 C656

B 657 B C D 658 B 764 E 835 D 836

B 850 E bar. 231 D 641 A en bretagne,
feig. 495 B en Offrevant, feig. 130. B

le Montilier en Dauphiné 261. C

Montjouvent, feig. 673. A Montjouvent, feig. 673. A Montjoye, seig. §14. B Montjustin, seig. 280 A 283. B Montlaur, comté 288. D Montlezun , 175 E 729 A 742. A Montleu, 234. A
Montlouis, feig. 134. D
Montluc, feig. 177. F
Montmartin, 666 C feig. 398 C comté 393 A
Montmege, 758 B vojés Monmege.
Montmerle, feig. 669 A 670. A Montmeyan, seig. 278. C

Montmirail, seig. 132 C 230 A 512 CD

113 F 515 B bar. 61 L B Montmorency, 131 C 133 D 160 D E 483 F 231 D 232 A B 237 B 244 C

509 C 573 A 594 B 608 AC 641 B 654 C 656 A 658 A C 829 A leign. 131 E 229 A 244 C Bouts 838 C Enxembourg, 183. F

Montmore, (eig. 110.D)

Montmouth, comté 191 D Montoire, & D Montoilon, bar. 266, D le Monton, 87. D Montpeiroux, feig. 364. D MOMIPENSIER, duché pairie nouvelle érection en 1695, pour Philippis de France, duc d'Orleans 47.
Montpensier, seig. 226. C
Montpeaer, 176 D 756 D 757 A seig. 68 Ageneis, 177. A

Montpipeau, leig. 243. E

Montplaifant en Dauphiné, feig. 105. E Montpoupon, scig. 9 A 12. F

Montreal, 668 A vic. 555 E en Piement,
scig. 672 D en Velay, bar. 343. E

Montredon, scig. 891 A 892 C 894. C D

Montrefor, scig. 10. A Montreveau, feig. 581 C 582 BE vic. 58% Montrevel, comté 670. A Montrichard, seig. 10 D veyes Monstreuil. Montrochier, 763. D Montrofier, feig. 889. A Montfaber, leig. 11. B

Montfaber, leig. 11. B

Montfaber, leig. 731 C 750. D

Montfalez, marq. 125. E Montforeau, seig. 637. A Montvert, 36 2. D Moraie, 424. A
Morainville, feig. 148. F
Morais, 146 C 150. E
la Morandaye, feig. 382. C Morant, 160. F Morchies, feig. 289.D Morchies, feig. 234.B Morcourt en Flandres, feig. 240.BD Morcourt en Flandres, seig. 246. BD

Morel, 92. B 149 F 407. B

Moreuil, 831. B

Morigny, seig. 135. A

Morin, 155 E 771. A

Morley, seig. 311. A

la Morliere, seig. 835. E

Mornay, 246 E seig. 246. F

Mortagne, chastellenie, 135 F princip. 287.

D 386 C 382 C far Gironde, seig. 16. A

Mortaing, comté 134. E

la Mortayere, seig. 397. E

Mortemar, seig. 11 E 243 E marq. 386 B

duché-pairie 182. A duché-pairie 182. A
Mortemer, 18 F 768. B
Morton, comté 594. A
Morveau. voyés Montreveau. Morveau. vojes Montrevezu.

Morville, feig. 487 E 488. A

Morvilliers, feig. 620 A C 621. A C

Mofnac, 14 B C 1 f B feig. 17. B

la Mothe, 14 D 764 C E 76 f C 827 E

928 B Acbard, feig. 569 A Caffillionnez,
feig. 754 B S. Heraye 243 C feig. 243

E 575 D Houdancours 770 C Mourgon,
feign. 364 D fons-Nouafte, feig. 764 D

S. Romain. Day 610 A Roufleau, feig. 771 C feig. 771 C S. Romain, Dar. 610 A Rouffeau, feig.

Digwood by C

3 A vic. \$55 E es house, Moulinet, leig. 490. Moulins, 596 C leig. 9 A en seny, leig. 569 entrier. bat. 141. f. C'en Larraine , feig. 641. A 3 891 A 892 C 894. CB Mourier en Artois, leig. 846 C feig. 847. B . 9 4 Mourville, bar. 1 1. A Main 38all Dall to Moulon, comté, 505 CE 506 A D 507 C 508. A mans 6 no. A da Moussaye, ) stigneurs de ) 394 & suiv. ing. 400 D emis Monfornik Votes Goyon. 1 10 D 184 B La Moussaye, (marquis de) 394. & suiv. , -4; D La Moussaye, 195 E 405 D seig. 395. E 115 Els A 396 A marq. 397 ARE Mouy, 148 B marq. 624. C 24. 11. B Moxica, 127. E 14 711 C 710. D Moy, 609 D de Riberpel, 27. D Moyencourt, 92. C pure ille. E Moyenville , feig. 139. D 1. 18.057. 4 Moyneaux, leig. 846. A 51.D Moyon, feig. 638. A C 24 A la Muce, 396 E 198. D 1. 12. 148.F Mumont, 191. F ALL ISSE Mur, seig. 327 A C bar. 396. D 12 , log 382. C Murais, feig. 365. D 10 a. F Murat, bar. 181 E vic. 182, D E : 4 9. D Murault, feig. 13 1. D 12.2148 - 5 miles , feig. 140.30 Muraut, 361. A Murdrac, 149. F 5 149 F 427.8 Mureil , feig. 261 BD 263. A 9:1.3 Murol, feig. 895. D 1, 10 E 13 C. A Murs, feig. Lob. B Museau, 763. C A.F . - I.A TOF NE THE Musent, 847. B Muti , 46 3. E 124" R. L. A Ver beite Bif. E Myron, 613. C

Nemours, duché érigé en 1 128. pour Prilip-PES de Savoye, comte de Genevois, & CHAR-LOTTE de Longueville, 348. Nemours, duché pairie nouvelle érection en 1661. pour Philippas de France, duc d'Otleans, 19. Nemours, 222 D 324. D Neogarde, princip. 643. B Neste, (marquis de ) 9. & suiv. V. Ste Maure. Nelle, feig. 10 D 131 D 486 E marq. 13 C vejes Neelle. Nelmond, 153. C Neubourg, seig. 141 E bar. 141 E veyls Neafbourg. Nevens, duché pairie nouvelle érection en 1860. pour Jules Mazarini, cardinal, 915. Nevers, duché-pairie nouvelle érection en 1660. pour Juess Mazarini cardinal, puis en 1676, pour Philippes. Jules Mazarmi-Mancini, & en 1700. pour Philippes Ju-Les FRANÇOIS Mazarini Mancini son fils sine 426. Pieces concernant cette éreftien, ibid. er Juiv. Nevers , 173 A comté 5 73 A 574 A 583 D duché 464 B C 466 A 639 B pairie 464. D Never, 188 D bar & marq. ibid. Neufbourg; seig. 118 D 158 C bar. 139 B 244 F verte Neubourg. Neutchastel, comté 741 B sur dine, leign. 244. E Neufville, 26 C 154 F 250 B 251 B en neurjenval, 92 D Magnas, 644 D Villeroj 86 B Vegts Neuvilles

Manhon Coir MAL. D.

Nieuport, vic. 641 D 642. B Nieurlet, feig. 836. D Noailles, 107 A 183 E 464 \* E 495 F 838 E 842 B duché-pairie 107 A 183 E 464 \* E 495 F 838. E le Noble, 668. A Noblens, feig. 672. A la Nocherie, feig. 149. CDE Nocey, 19. A la Noe sleig. 416. BE Noelie, 134. D

Nogaret, 181 E 888 A 894. A

Nogaret, 181 E 888 A 894. A

Nogent, bar. 397 B fur Lon, feig. 327 A

bar. 397 D le Rotron, feig. 512 D 513. E

Noilette, feig. 81 B C 82. B

Noircarmes, feig. 219 E bar. 843. A

Noirmoustier, duché pairie, érigé en 1650.

pour Louis de la Tremoille II. du nom,
marquis de Noirmoustier, 866. Pieces con. marquis de Noirmoustier, 866. Pieces concernant cette érection , ibid. & Suiv. Noirmoustier, bar. 6 10. E Note, duché 672. C E
Nollent, 143 C 155. D
Nompar de Caumont, 193. C
le Normand, 424. D
Normanville, leign. 243 CD 244 A EF Noronde au Maine, feig. 155. E
Northour, feig. 647 A bar. 647. B
Northumberland, duché 623. A
des Nos, 406 E 409 B 414 A feig. 408. A
Noualtre, feig. 8 B 637. A
Noville, feig. 106. F Noullette, feig. 93.E Noyelle, feig. 132.A Noyelles, 647 B 826 C feig. 81 B 90 D E 841 B fur Mer, feig. 135 D F 136 D 137 C bar. 138. D Noyelette, feig. 131 A 135. D Noyer, 625. D Noyers 227 B 510. B Noyon fur Andelle, feig. 128. D Nozerolles , feig. 340. S. Nudey, feig. 413. A Nucil en Limofin, feig. 148. D Nules, seig. 125. B Nugno de Porez-Enriquez de Guzman, 128. Nugno de Portugal Colomb, 166, D

Obbert. 241. E 150. E Obily, seig. 831. C Occoch, go. D Odemira, comté, 524. D Odouar, 265. B Odouar, 265. B
Offemont, feig. 652. D
Ogier, 362. C
Ogierville, feig. 247. C
Ogimont, feig. 836. D
Oginvillier, feig. 643. B
Ognas, 525 B 527. D
Ognies, 239 E 647 A 657 A 841 A feig. 647 A comté 770 A Chaulnes 657. A B Oignon, leig. 232. B
Oiron, 83 D 346 A B 365 A 617 C feig.
182 D 349. B 607 C 609 C E 611 A
bar. 611 C 611 A

Oise, (barons d') 286 & fuiv. Voyés Brancas. Oise, seign. 277 D 278 BE 279 F 280 A 286 b 288 B marq. 289. C Oify, feig. 514 CD 515. AB Olhain, 90 F en Atteir, 826. C Oliva, comté 515 BC 526. AD Olivarez, comté 529. C Olivier, 13 D 766. A Ollonde, (feigneurs d') 142 & suiv. Vegez. Harcourt. Olonde fur mer, 140 D 142 C bar, 142. D
Ombeque, seig. 240. D
S. Omer, 648 A 657 A 826. A
Omicourt, seig. 239. D 241. E
Omni Sancti, 462 D Mancini de Lucii, 463 Onzembray, feig. 83. A Oraifon, 281. E Oran, seig. 524 D marg. 528. C Orange, princip. 641. O Orbec, feig. 159. D Orbier, 12. F Orcau, bar. 843. DE Ordres prés Boulogne, bar. 834. E S. Orens, feig. 190. C Orfeul, feig. 491 B 493. CDE Orgemont, 10 E 11. AD 608. C Orglandes, bar. 392. C Onigny, (feigneurs d') 23 & fuiv. Voyls Sainte Maure. Origny, feig. 23 D E 606, E Oriol, bar. 101. E Orleans, 137 F 138 E 142 A 386 D duché 137. F Orme, bar. 13. A Ormeilles, feig. 487. D Ormoy, comté 322 C Omaifon Chamarande, 153. E Ornano; 288, D Ornezan, 186 C 757 A en Pardiae, feign. 735. A Oropeza, 530 AB aux Indes, marq. 529.A Orini, 464. D Orionvilliers, 84. A 617 C Orte, feig. 141. E Orthez, vic. 178. B Orval, feig. 607. A Ory, seig. 748. B Orze, seig. 124. A Osber de Brucheville, 140. E Offay, feig. 495. A oftove, 82. B oftrel, 30 C 240. D Ostrohoue, feig. 251. B. Oudeville, feig. 106. E S. Ouen, 144 D feig. 139 D 140 Å 142 E 144 Å bar. 140 CEF 142. C D Oulchy le Chastel, vic. 829. Å Outremepuis, 93. D Ouville, feig. 121. E
Owringhem, feig. 831 B 811. A E
Oyffery, feig. 160. D
Ozillac, feig. 16 E 768 D marq. 17. A

Pagny, leig. 610 8 611. D Paillart, feig. 620 A 828.D



Petitbois, seig. 425. D Petitveau, 490. E Petterano, princip. 26. A Peuchaut, 364. A la Peyrate, ieig. 131. A Peyre, 3 41 D feig. ibid. Peyronnenc, 748 C 754 B 758 A Peyrulle prés Cazalte, leig. 748. E Pezaro, seig. 523. E Phelippeaux, 310 D 769 B de la Vrilliere, 350. D
S. Philbert, feig. 143. B
Philebois, feig. 488. A
Philippie en Limolin, feig. 345. E le Picart, 491 E Radeval, 749. A Picheron, leig. 897. A Picquet, 87. A Piemont, princip. 374. A. Piennes, seig. 229 E615 D 764 E marq. 151. F Piepspe, seig. 666. C Pierre, 279. F 280. B bar. 279. F la Pierre, 827. E Pierre- Buffiere, 327 D 333 E 335 A 398 C 895 A feig. 341 E Chateauneuf, 346. A S. Pierree, seig. 127 C 143 D 144 A 155. D Pierrecloux, 665. B
Pierreffite, leig. 320 A 490 D 510. AC.
Pierrefort, leig. 510. D
Pierrepertuis, bar 12. F Pierrepont, leig. 509 A 510 AC bar. 737 C Pierrepont, 1257. C

Pietin, 157. C

Pignatella, 531 B d'Arragen, 530. B

Pignatelli, 530 B 739 A nifaccia, ibid.

la Pignelaye, 419. E

Pilly, feig. 748. E

Pilmont, 94. B

Pimentel de Fonfeca, 529 C de Ibarra, 526

C. de Oninenes, 526 E 530. B C de Quinenes, 526 E 530. B Pinard, 491. A
Piney, duché-pairie, 183. E
Pinock, 652. C Pinos, 524. C
Piolaine, feig. 416. C
Piquigny, 229 D feig. 228 D 237. C voyés Pecquieny. Pifany, marq. 19 F 20. C Pifdoë, 136. F Piffeleu, 82 C 141 F 576 A 613 A 736 A Heilly, 830. A Pilly, feig. 87. A la Place, 244. F Plachy, feig. 88. F Plaines, seig. 131. D la Planche Hubert, seig. 12. F les Planches, feig. 127 C 157 E 158 AB
Plancoet, feig. 375. D
Plancy, feig. 742. D marq. 85. A
Plannes, feig. 140. F
Planterge, feig. 888 C 890 B C bar. 898. E
la Plante, feig. 129. D 131. A
Plaffy feig. 80. A Plassier, (feigenre de) 88, voyés Boufflers. du Plessis, 24 D 126 A 134 D 141 F seig.

85 A 403 D 407 A E de Fongeres, seig.

147 A Girard, leig. 490 D prés Ligny, seig.

131 C Prassant, comté 495 B an Prevost, seig.

1618. 493 E ann Tourmelles, seig. 245. B

Plessis, vic. 627. 6 Pleftin, vic. 927. C

Plevenou, seig. 375. CD
Pleur, seig. 380. A
Pleuvaut, seig. 768. C
Ploeuc, 928 C bar. ibid. du Timeur 622. B
Plouër, seig. 396 B comté 396 B 397. A CD Plouick, feig. 830 B831 AB 839. C Pocancy, leig. 851. C. Pocé, leig. 10. E Poctevin, 185. C Poët, feig. 285. C Poilevache, feig. 408. D Poilly, So. C Poirier, 144. E
Poifieux leig. 765. Il
la Poiffonniere, leig. 768. Il Poilly, 128, D Poilly, 128, D
Poitiers, 279 F 505 D 653 B 74x B de
Rye d'Auglare, ibid.
Poix, 88 F 225, C
S. Pol, comté, 234, B
Polaillon, 184, F
Polignac, 16, F 754 C 673, A
Poligny, feig. 288 F 397. E
Pologne, 528, B
Pomeranie, 643, B duché, ibid.
Pomiers, feig. 239 C F 240, B Pomiers, feig. 232 CF 240. B
Pommerith, vic. 396 CD 397. A C
Pommeroy, feig. 88. B
Pompadour, 17 C 19 F 359 D 749 A feig. 352 D 749. D
Ponce de Leon, 526. B
Ponches, feig. 81 F 82 F 83 CEF 84 C
85 A 133 E E vic. 82 D 84 E 85 F 86
B voje Boufflers.
Poncie foie 256 B B voyés Boufflers.

Poncie, feig. 3 56. B

Pons, feig. 148 D 180 E 225 E 269 A

349 E 387 B 389 C 742 C 895 B C cs

Saintenge, 267. D

Ponfonas, feig. 263. C

Pont, feig. 18 D bar. 383 B marq. 511 B

513 B D 575. A

Pontac, 185. E

Pontallier, 668. A

Pontarion, feig. 327 A 338 D 340 E 348 Pontarion, feig. 327 A 338 D 340 E 341 AD 894. C Pont Bellanger , leig. 146. C Pont Brecel, feig. 411. C Pontbriant, 148. D
Pontcarrat, leig. 751. B
Pontcoulant, feig. Pontculant, feig. 131. B
Pontevez, 280 C 495. C
Pontgibault, feig. 765. E
Ponthiku, comté-pairie érigé en 1710. pour CHARLES de France, duc de Berry , 108. Pieces concernant cette érettion, ibid. & fur. Ponthieu, 132 A comté 107. B Ponthieux, 16. C Ponthus, seig. 396 E 398. D Pontinus, ieig. 390 E 390. D
Pontiou, feig. 17. D
Pontminiac, feig. 425. D
Pontmenard, feig. 405. E
Pontmolin, 241. E
Pontnormand, feig. 407 C 415. D
Pont-Saint-Pierre, feig. 131 E bar. ibid. & Pontpierre, seig. 416. A Pont en Royans, marq. 269. B Pontval,

11 Looole

Pontva!, feig. 191.E Pont de Vaux, duché érigé en 1623. pour CHARLES-EMMANUEL de Gorrevod, comte de Pont de Vaux , 662. Pieces concernant Pont De Vaux, ( comes puis dues de ) 668. & faith Pont de Vaux, ( comtes de ) 671. & fuit. vojez Gorrevod. C D duché 670. A
les deux Ponts, seig. 11 B comté 637. D
Popoli, duché 86. A
le Porc de la Porte, 610. E
Porcean, comté 637 D 618 BC 619 BC
640 B 641 C 641 B 614 B princip. 639
D
Popole Pont de Vaux, comté 667 C 669 A 672 Porcelets, 279 A 221 F 284 C d'Ubaye 285 D de Maillane, 22 B 743. C Porce, 22 A Esn, 22 A Porhoet, comté 134 A 138 C 233 D 384 Port de Ville, seig. 83. F la Porte, 463 ° D 466 A seig. 159 Fd'Ar-toit, 323 A Macanni, 738 A de la Meil-leraye, 463 ° D 463. E les Portes, seig. 329 D 412. D Portsmouth, duché 622 B en Angleterre, du-ché 028 D E ché 218. DE Portugal, 514 A Colemb, 166 D Nerona, 524. D Pot. 345 C 35 L B la Potenie, (Jeigneurs de) 156. & suiv. voyés Harcourt. la Poterie, seig. 156. F
Potereau, seig. 246. A
Potigny, seig. 116 C 127 CF 128. A
Pouancé, bar. 130. C du Pouget, 337. B C
Pouldavid, en Bretagne, seig. 388. D
Pourcairagues, seig. 394. D Poulan, 191. A Poulauges, leig. 575 D 610 B 613 C bar. 609. D Pouvreau, 606, C Poux au comié de la Marche, 327 A feig. 362 BCDE 363 BDE 364. BC Pouy, 178. E Poyanne, marq. 181. D Praniae, feig. 140. D du Prat, 665 B 895. B Pré, leig. 83. E Presaire, 130. C feig. 131 D 146. A Precaire, feig. 143. A B Precigny, 10 C 279 A 570 D 572 B en
Toursine, leig. 7 E & A B 9. B
Precy, leig. 12 D 226 A 895 B
Pressens, leig. 263. D Pretiens, leig. 163. D
Premarin, feig. 127. B
Premeau, feig. 144. B
Premoran, feig. 166. E
Preffia, 667. B
Pretot, feig. 152. B Preuilly, bar. 769 D marq. 769.BC
Preullay, 134. F
Prevôt, 354 A 493 E 609 A 613 C 771. la Prevôté 395. F Preure, 833. B

Preux, leig. 80 E 94 C aux bais, 94 C des Preys, 234 D leig. ibid. veyls des Prez. des Prez, leis. 831. A Prie, 12 F 130 D 763 D leig. 2 A 509. B Priego, marq. 526. D Princé, feig. 771. A S. Prile, feig. 118. B S. Privé, feig. 110. D Procita, 124. D

Prodigues, 183. C

Prondines, feig. 165. B

Provency, feig. 25 DE 24. A

PROULING, (feigneurs de) 712. C faiv. vojes Durfort. Prouliac, seig. 752. A
Prouville, 91. F
Prouzel, 23 F le Mont, seig. ibid. Leval, seig. ilid. Prudhomme, 758. C Prunelty, 159. F
Prunelé, 148.C
Puibeliard, bar. 151. D
Puigné, feig. 18 D F 19 A C bar. 19 F
Puiguilhem, marq. 740. B. Voyez Puyguil-Puimignon, seig. 889. A
Pujols, seig. 175 E 734 D 735 C 736 A D
bar. 716 E 737 B 739. B
Puisaye, seig. 509 D 512 B D 513. F
Puiseux, seig. 148. F
Purnon en Touraine, seig. 895. A
Puise, seig. 10. D Pusse, seig. 10. D
Pusse, seig. 10. D
Pusse, seig. 606 B 607. A
Puvelin, seig. 262. B
du Pay 15 B 262 B 334 C 362 È 365 C
seig. 346 F 355 F 493. CD
Puy Beron, seig. 749 C bar. 750. A
Puyboudry, seig. 106. B
Puy du Coudray. Monin, 16. C
Puy du Fou, 15 C 19 D 615 C 734. B
Puygirault, 140 A 741 C 764. A
Puyguishem, seig. 731 C voyex Puiguishem,
Puy SaintGuimier en Auvergne, 358. B
Puy-Laurent, seig. 345. A Puffie, feig. 10. D Puy-Laurent, seig. 345. A
Puymerla, seig. 359. E
Puy du Tour, seig. 765. B
du Puy de Vatan, 363. C
Puyvert, seig. 187. B
Puy de Villaines, seig. 768. B

## Q

Quarrefaveris, seig. 153. EF
Quarremares, seig. 154. F
Queissac. voyse Caissac.
Quelen, 423. D
Quellenec, 282 B 407 D 419. DE
Quelus, bar. 894. D
Quenin de Suares, 285. C
S. Quentin, seig. 194 C 195 A 366. E
les Querdes, seig. 615. C
Quereques, 89. A
Querrieu, marq. 89. E
Quesmor, seig. 833. A
des Quelnes, 160. F
Quesnor, seigneurs du ) 230. C suiv. visse
Bournonville.

S-UURlu

Quefnoy, feig. \$23 E 829 B 830 B 831

A B marq. 658 A fur la Deale feig. 239. E

Queteville, feig. 141. E

la Queuë, feig. 151, C

Quieret, 130. D

Quiericy, feig. 12. B

Quievrain, feig. 652. A bar. 653. A

Quillifitre, 413. D

Quillec, feig. 406. B

Quincieu, 250 DE 260. A B

Quincy, feig. 508. E

Quingo, feig. 423. C

Quinin Longes, duché érigéen 1691. pour Guy-Aldonce de Durfort, comte de Lorges, marêchal de France, 772. Pieces concernant cette éredien, 773. & faiv.

Quintin, 283 A feig. 383 B comté 397. C

Quintana, marq. 528. A

Quiqueran-Beaujeu, 282. C D

Quirra, marq. 526. D

Quiffarmes d'Anzay, 16. E

R.

RABASTE, 606 A 607. A la Rabasteliere, feig. 493 B en Poison, vic. ibid. Rabat , feign. 731 A bar. 181 A 736 C comté 181 A Rabutin, 12. F Raillac, seig. 359. E la Rimbaudiere, (Jeigneurs de ) 415. Gsuiv. voyés Goyon. la Raimbaudiere, feig. 41 5. E Raineval, 136 A feig. 237. C Rais, feig. 401. F Raifne, bar. 646. C Rambovel, seig. 82. C RAMBOUILLET, duché-pairie érigé en 1711. pour Louis ALEXANDRE de Bourbon prince legitimé de France, comte de Toulouse, 197. Pieces concernant cette frettien , ibid. Rambouillet, marq. 19. F Rambures, 645 B feig. 136. B la Ramée, 15. C la Rameronne, feig. 606. C Rames, feig. 129. E 161. F Ramon, 748 B Folch, 524. C Ramplatie, feig. 290. E Ranchicourt, 836 C feign. ibid. 837 A E 839 D 841. B Rancon, 8 F Rancon, 8. F Rangis, seig. 119. F Rannes, seig. 141 D 146. BC Ranssart, seig. 656. B la Rassiliere, seig. 607. A Rassilals, 354 B 747. C la Ratonniere, feig. 606, C en Mirebean, feig. 607: D Ravel, leig. 639. D la Ravillays (Jeigneurs de ) 410. F. Goyon. la Ravillays , feig. 410. C Raville, 642. C. Raymond, 316 C 360. E. Raymond, 639 C marq. 639. D. Raymond, 639. C. Raymond, 639. D. Raymo Razergues, feig. 744. C Razes, 346 A 312. B

Reaux, feig. 16. D Rebenac, comté, 184. A Rebeque , seig. 239. F le Rebours, 741. A 150. D Rebreuves, seig. 841 B Rechem, bar. 618 Ccomté, 618. B Recourt, 646 A 648 A bar. ibid. Reculat, feig. 572. B Redeghem, 525. C Reelinghen, leig. 239. F Reffin, 92. D Refuge, 92.0

Refuge, 92.7. A

Reggio, duché 466 B 523.E

Regnaud, 401 A 392.C

Regnauville, feig. 847. B

Reilhac, 768. B

Reillac, 16. E

Relly, feig. 229. D

Remiencourt, (feigneurs de) 88.6 fuiv. voyés Boufflers. Remiencourt, feig. 23. C 28. E Remigny, 613. E S. Remy, feig. 764 E marq. 494. A Renais, feig. 238. F Renard, 491. B Reneck, 108. B Renel, marq. 166. B Renelle, 641. A 6 16 B VVarenfée 649. A Renguessent, ( seigneurs de ) 832. & suiv. Voyez Bournonville. Renguessent en Boulonois, seig. 232. B Renneville, feig. 125. C E 126 C 127.C Renty, 825 C 828 A 834 A E feig. 636 A C 637 D 638 B 639 B 656 B 657 C marq. 640 BD E 641 A 644 C 650 B 654 B656. BC Repaire en Sarladois, 356 C747. D. le Repas, feig. 149. F Repentigny , feig. 140. F Restant, 405 E Rethel, comté 174. A
Rethelois-Mazarini, duché-pairie, 463. E
463 D 738 A B Reverant, bar. 101. E Revesti, seig. 290. E Reugny en Touraine, seig. 136 E 490 D 491 B 493 C E
Reume, feig. 657. D
Rezay, feig. 493. E Rhin, comté 107. C Rhingraf, 643. B Rhingrave, 507.C 648 E du Rhin, 644. B Rians, 410. D Riant, 468. C Ribadeo, comté, 130. A
Ribagorfa, comté 524 C 128. A
Riberac, feig. 196. A
Ricard, 354 B 755. D
Richard de Clevant, 153. B Richardeau, 416. A la Richardiere, feig. 323. A Richeroure, (marquis de) 236. Voyés Me-Richebourg, feig. 229 C 230 D 231 A C 655 D marq. 232 A B C E 236 A 838 C 841 B 842. B

RICHEMONT, (duss de) 929. & faiv.

Richmont, duché 928 E 929 C

Richolt, bar. 618. B

Dig Coy Carningle



Ronfoy, feig. 615. D Roodes, feig. 512 D 515. A du Roq., 753. A la Roque, seig. 235. B Roquecerviere en Rouergue, 607 C seign. 606 D 608 A en Neboufan , 73 5. A Roquebouillac, 749. B

Roquebrou, 717 B bar. 296. A

Roquefeuil, 355 B 748 U 891 D feign.

ibid. 893 C bar. 891. B

Roquefort, bar. 181. D RUQUELAURE, duché-pairie érigé en 1652. pour Gasion Jean-Baptiste de Roque-laure, marquis de Biran, 904. Pieces concernant-cette érection, toid. & June. ROQUELAURE, duché-pairie nouvelle érection en 1683. pour ANJOINE GASTON de Ro-quelaure, maréchal de France, 919. Roquemartine, feig. 286. A Roquenadel, feig. 75-2 AB 753. A Roques, leig. 178. B D la-Roque Thimbaut, feig. 757. B Rofan, feig. 734 D 735 B Voyes Rozan. Rofay, feig. 637. D Rolemberg, bar. 657. C Rolleres, 669 D feig. 382 B Rolleres, 669 D leig. 382 B
les Rollers, leig. 401. A
Rollmadec, 928. B
Rollmand, leig. 147. A
Rollman, leig. 147. A
Rollman, duché-pairie érigé par brevet de l'an
1651. pour François de l'Hopital, marêchal de France, 902. Pieces concernant cette
fression. 903. fretiion, 903.

Rosnée, seig. 648. D

Rosny, 219 AC 131 A 137 AD bar. 160

E 130 A 613 B prés Mantes, seig. 160.

B D Rofoy, feig. 773. 4 Roffillon, 261 D bar. 287. C Roftrenan, 402. B Rotzelaer, feig. 638 D641 C652. B Kouanne, bar. 609 C 610. A verte Rouan-ROUANNOIS, duché-pairie érigé en 1519. pour ARTUS Gouffier, grand-maitre de France, 796 Rouannois, duché érigé en 1566. pour CLAUDE Gouffier , grand écuyer de France, ROUANNOIS, duché-pairie érigé en 1612. pour Louis Gouffier, duc de Rouannois, 855-Rouannois, duché-pairie nouvelle érection en 1667. pour François d'Aubuston, comte de la Feuillade, marêchal de France, 292. Pieces concernant cette étellion, 2 93. & fuiv. Rouannois, bar. 607 B duché 349 B C 350 B 357 A 575 E 609 E 610 A 611 A 612 B C pairie 609 B 611 B D la Fenil-lade, duché pairie 612, B C vejés Rouanla Rouardaye, seig. 380. E Roubais, 230 D 637 D 655 D seig. 231 B D 637 D marq. 251 CD 232 E 233 CE 228. C Roubion, feig. 279 F 180 4 287. A Roucy, 507 B comié 230 A 509 D 737 C 899. B la Roue, 262. B

Rougemont, seig. 572. B le Rougnon, seig. 607 C 615. C Rouillac, seig. 181 E marq. 234. F Rouilly, feig. 131. B Roullebec, leig. 129. C la Roupit, marq., 843. C Roufel, 845. B Rouffly, feig. 605 C 607. B D Roufflet, 393. C Rouffelot, 394. E la Roussette, 230. C la Roussiere, 397. E Rouffille, feig. 345. E Rouffillon, comté 267 A 895 A Routot, feig. 134. F Rouvenil, ( feignours de) 86. & fuiv. vojts Boufflers. Rouverel , feig. 81 D 83 C 86. F Rouvered, 1etg. 81 D 83 C 86. F Rouverou, seig. 147 F 245. A Rouville, 148 F 149. A la Rouvraye, 413 A E seig. 422. D Rouvray, 465 A 618 E S. Simon, 618 B E 619 A 842 B 895 B Roux, 284. E le Roux, de la Roche des Aubiers, 764. A Rouvel, 401 A 402. A Rouxel, 401 A 402. A
la Rouxiere, voyés la Roncerie.
Rouy, feig. 841. B
Roxas, 525. A
le Roy, 149 F 608 B 652. C ROYAN NOIRMOUSTIER, duché en 1707. pour Antoine François de la Tremoille, 790. Pieces concernant cente frellien, shid & Juiva Royanes, 259. E Royans, feig. 265 D 266. A
Roye, 573 A 829 C feign. 573 A comté
737 C 899 B de la Rechefoueaud, 899. B
Royer, 288. F h Koyere, 356 A 359. B Rozan , comté 736 D E 737 AB 739. B veyés Rolan. Rusu, feig. 489. D Rubempré, 615 D 637 B 646 C 648 A feig. 637. B la Rue, feig. 358 F 359 AC 360.4 Ruffier, 394. E Rugles, bar. 838. D Rumbeck, comté 648. C Rumeinil , felg. 657. A Rumigny, 110 A feig. 134 B 510.4 Rumilly, feig. 20. C Rumminghen, feig. 231. A Runcourt, 635. C Runemberg, feig. 137. C Rupalley, seig. 150.B Rupierre, 147. D 234.F Rupt, bar. 166. B Ruynat, bar. 266, F Ruzé-Deffiat, 463. \* D Rye, 669. C S.

SABARROS, feig. 744. DE
Sablé, feig. 9. C
Sacey, feig. 149 DE Tillon, ibid.
Sahus, feig. 188. C
Saignes, 279 F 341 D 750 A feig. 279
F comté 765. D
Saillant, feig. 365. A
Sailleville



Sermoyé, seig. 670 A 672 C bar. 669 C D 671. A S. Sernin , seig. 669 D en Perigerd pres Bra-gerae , seig. 749. C Serny, seig. 831. A Serocourt, 150 A feig. 139. D Serpens, 347. B Serquigny, seig. 161. F Serre, seig. 16. C la Serre, leig. 190. F Serrelles, leig. 768. A Sertez, seig. 743. A
Serval de la Vergne, 356. E
Servieres, seig. 564 BC 365. ACD
Sesanne, comté 152 E 153. B Selfa, duché 524. A SESSE, (au royaume de Naples archiduché) érigé en 1495. Pour Gubert de Bourbon, comte de Montpensier, 93 L. Piece concernant vetre éretion, ibid. & suiv. Selle, duché, 523. E 526. E Sessons, bar. 755. D Setrington, bar. 929 C 930. A Sevaroli, 462. \* B Sainte Sevayre, voyés sainte Severe. Seve, 103. D Severac, 893 AD feig. 894 B 895 A bar. 152 E 893 AD 895 A 896 A C 897 A marq. 898 A E 899. C en Ronergue, ibid. SAINTE-SEVERE, (Seigneurs de) 570. 6 Suiv. works Broffe. Sainte-Severe, feig. 431 C 570: B
S. Severin au diocefe de Perigueux, 326
D feig. 14 D 15 B
Seurin, feig. 330. C
Seuvray, feig. 330. C Seuvray, feig. 140. F Sforce, 523. E Sichard, 150. B Sicile, royaume 138 D 514 A 530. E Sierray, bar. 149 D 150. F 644. D Sievrac, (féigneurs de) 190. & suiv, voyés Pardaillan. Sievrac, seig. 190 D 191. A Siffreville, seig. 137. A Sigournay, bar. 151. D Sillan, feig. 269. B Silly, 385 C 387 B 611 B C 636 C 829 A lez Tillars , feig. 657. B Silva, 528. C Silveri, 462. \* A Simari, comté 527 E 531. A S. Simeon, leig. 144. D E Simiane, 266 D 291 C 890 C 899. A Simmeren, comté 637. D S. Simon , 86 F feig. 16 D 618 E duchepairie 465 A 740 B \$42. B

S. Simphorien, 733 D leig. 282. B

Sinarias, comté 528. C

Soifions, 224 B vic. 617 D comté 142 A 463 \* C 514 D 515 AB 638.C Solas, marq. 393.C Solaix, feig. 195. C Solera, marq 526. E Solier, prés Magnac, 344. C Soller, (comtes de) 655. & suiv. vosts Croy. Solre, seign. 641 A 656 A comté 641 B 644 C 656 B 841. A Sombieffe, feig. 637. B Sommalles, feig. 512. A

Sommerdick, bar. 670. C Sonay prés Chinon, scig. 607 C 608. C Sondes, 737. B Sorges, (eig. 347. B Soria au royaume de Naples, duché 638 D E 640. C Sotteville, feig. 140 CD 142 E 153. A Sottenghien, feig. 226 B 228 C 229, B Souastre, feig. 836. D Soubile, princip. 233 F 269. D Souchet de Lemantine, 246. B Soudeilles, 345. E Souillac d'Alerac, 355. E Souillac de Reillac, 352. B. Souleaux, seig. 12. E Souliers, seig. 345 B 351. A Soupy, seig. 636. C Sourdeac, marq. 928. C Sourdeval, feig. 928. B Sourdis, feig. 246. B Sousmoulins, feig. 15. B Southeske, comte 594. E Soutewel, 623. A Souvré, 142 DE marq. 283. F Soyecourt, 831. C Spaner, comté 651. A Spanheim, 510. B Spinelli, 526. C Spinola, 46.5. C Spondeillan, 889. A Spoy, feig. 13. A Souillace, ( princes de ) 530. & sniv. Voyez Borgia. Squillace, princip. 527 D E 530. E Stamberge, seig. 136. D Stantunie, seig. 125. D Stavelle, 230 A 653 B 655 D feig. 230 A 653. B Steenbeck, feig. 618. C le Ster, feig. 928. A Scienhule, princip. 841. A Stivet, feig. 928. A Ston , 381. A Stuart, 165 E 593. A Suabe, 505. C Suarez, 281. F Survez, 281. F Sucquet, 835 D de Sapignies, ibid. Suevich, seig. 837 E 841. B Suspole, 734 A duché ibid. Sugny, 266 C en Forets, seig. 265. B Sully, 158 C 224 E 247 D 569 C 764 B 767 C seig. 12 F 158 C 224 E 247 D S. Sulpice, seig. 354C 894. E Surgeres, 134C seig. ibid. Surrey, comté 511. E Survié, seig. 234F 235. A Survié, seig. 234F 235. A Surville, 770 A comté 739 D marq. ibid. Susanne, 669. B Sussex en Angleterre, comté 511. E Sainte Sufanne, feign. 582 E 583 AB C 184 B bar. 130 C vic. 182. C Suze, marq. 505. D la Suze, feig. 624 C comté 245 B an Maine, comté 245 B 397. A

т

TACHE, 284.E
les Taillades, seig. 279 F 280 A 287
A au conte Venaissin, ibid.

consular

Taillebourg, feig. 653. C Taitlefer de Barriere , 355.E. Talaru, 153. E Talec, 928. A. Taleiran, bar. 891. C Talguern, 421. E Taliacot, duché 463. \* C Tallart, (somtes de) 268. & suiv. voyez Hostun. Tallare, vic. 265 A 268 D comté 268 C Tallerant, 179. C
Talmond, seig. 131 D 575 C princip. 523 D sur Gironde, 18 C comté 19. F Tamife, feig. 837E 839 D 841 B 842 B
Tanay, feig. 418. B
Tancarville, 225 E comté 136 B 137 E
138 B D 226 E 227. A D
Tannerre, feig. 895 B 896. C
Tannie, feig. 405. E Tarazena, marq. 526. B Tardinghen, seig. 832. C Taris en Bazadois, seig. 742. E Taris en Bazadois, icig. 74. 2
Tarlet, 667. B
la Taulle, 609 D feig. 131 E bar. ibid.
Taunay, feig. 571. C
Tauriac, feig. 188. C
Tegra, feig. 749. C
Tehillac, 415. E
Teiada, 525. C
Tellez-Giron, 530. B Tellez-Giron, 530. B le Tellier, 153 A 154 F 388 E 389 A 464. E de Lonvois, 86 BC 154 F de Rebenac, 283 F de Tourneville, 153. A. Teneques, 833. A Tenremonde, seig. 10 D 652. C Terchamp, au Maine, vic. 398. C Termes, margnis de ) 184. 20922 Pardaillan. Termes, bar. 181 A 191 A marq. 184. C Terrail, 264. B Terrides, seig. 359 B Terlanes, seig. 344. E le Tertre, seig. 82 F 833. A Tesson, 127. E Testu, 489. E Thais, seig. 382. B THAUMATS. ( seigneure de ) 422. & suiv. vosés Goyon. Theumats, feig. 404 E 422. E Themines, marq. 899. A Thenay, 267. C Theobon , marq. 152. D Theocourt, feig. 643. B Theophilo, 463. A Thefart, 146. C Thianges, marq. 464.\* D voyez Damas. Thiano, princip. 524. A Thiart, 669. D la Thibaudaye, scig. 420. B Thibauville, 80 D Thibout 143. A Thiembronne, leig. 230 B 637. C Thiembrune, teig. 79. C Thiennes, 647 A 648 C feig. 618 A B bar. 618.B Thierry, feig. 396. B Thiculoye, vic. 240. C Thieuville, 144 B 381 E feig. 382, A Thilé, seig. 234. B Thiopola, seig. 523. E Thivray, seig. 131. F

Thoire, feig. 133. B THOIS, (marquis de) 620. & suiv. vojez Gouffier. Thois, seign. 616. B 617 A 620 A marq 614 C 621 E 928. E Thomas 145. B Thoras, feig. 279. F THORIGNY, (comtes de) 390. & Suiv. vojez Govon. Thorigny, feig. 128 D 381 CE bar. 381 B 382 D 383 C E 385 B comté 150 D 385 D E 386 C E 387 B C 388 E 390 D E 391 E 393. C 390 DE 391 E 393. C
Thorote, 829. A
Thors, feig. 572. E
Thouars, 131 D 380 F feig. 10 B vic. 11
A 131 D 138 C 380 F 523 D duchén
pairie, 397. C
Thoula, feig. 107. F
Thoulangeon, feig. 216 B Thoulongeon, seig. 736. B Thuanet, 743. A
Thury, seig. 131 D bar. 150 B marq. 148
C151 AB 152. BC
Tibouville, seig. 146. A
Tiercelin, 493 B seig. 401. B
Tignonville, seig. 196. C
Tilh, seig. 734 A 735. D
Tillay, seig. 491 E en bresse, seig. 672. A
Tillon, 149. D Tillon, 149.D
Tillon, 149.D
Tilloloy, 831.C
Tilloy, 6ig. 93 CD 660.C
Tilly, 83 E 139 C 142 E 146 A 156 D E
feig. 139 B 141 C E 143 D 144 A 161;
C bar. 140.B Timeur, marq. 928. c Tingry, feig. 227 B bar. ibid. Tinmouth, comté 166. D Tiron, feig. 734. A Tifon, 16. F Titlon, 18. E Tocy, feig. 509. C Toily, 895. B Tomaratia, 464. BC la Tonne, seig. 157. ABC Tonneins, seig. 343. F Le Tonnelier de Breteuil, 621. B Tonnerre, 582. D Tonquedec, vic. 396 D 397 A C 399. B Torbolton, bar. 929. C 930. A Torcy, leig. 131 Centrie, leig. 508 E 509 B 511. C Tornel, feig. 265. E Torres Portugal, 528. B Toriay, 243 E 244. B Tortal, 266. E Torville, seig. 124.D Tovar, 530.B Touchebouf , 750 A de Clerment-Vertillat, les Touches, 16. C Toulonjon, 609. E Toulouie, comté 183. E Tour, leig, 653 B655. C la Tour, 131 C 151 C 234 C 327 D 356 E 397 C 464 \* A 610 E 737 A leig. 230 B 282 B 321 A d'Aignes leig. 290 C en Auvergne, 355 A 571. D Barivels feig. 487 A Blanche, bar. 21 D Bouillon, 737 C Landry 610 E bar. ibid. de Mailly, 737 C Landry 610 E Dat. ibid. de Mainy, feig. 669 D fur Marne, 636 C leig. 651.

B 655 E de Sabran, 287. A Tourause, (seigneurs de) 3 99. & suiv. voyés Goyon. Touraude, 395 E seig. 396 B 399. B Tourette, seig. 290. E Tournebu, 134 E 139 D 146 C 160, C Tournefuye, seig. 124, D Tournegon, 404, D Tournegon, seig. 160, E Tournehem, feig. 525 C 641.B Tournel, bar. 279. C la Tournelle, seig. 131. A 241. E Tourneville, seig. 142 D 153. A la Tourniole, seig. 395. A Tournoilles, bar. 263. E Tournon, 107 D 267 A 495 C feig. 771 A bar. 267. A Touronec, 928. A Tours, vic. 7 AB en Vimen, feig. 130. D les Tours en Bourdelois, seig. 742. E Tourves, marq. 282. B Tourville, comté, 748. C Tourzel, 12. D Touschemoreau, 18. E Toutencourt , feig. 828 E 829. B Traignac, vic. 338. E
Traignac, vic. 338. E Trasignies, 649. A Traves, 12 F seig. 608 A 609 E 736. B Traulin, feig. 928. A
Trechardaye, feig. 410. C
Treff, feig. 424. D
Treguier, comté 378 A 583. A
Treignac, bar. 749. A
Trelans, vic. 894. A
Trelon, feig. 642. A
Tremblay, feig. 24. D
Tremereue. 281. A Tremeslent, 38t A 405. E la Tremoille, 234 C 344 D 351 B 397 C 575 E 610 A E 661 B feig. 523. D Tremont, seig. 669. B 5. Trial de Houssemagne, seig. 424. C Trie, 10 D 158. C Troheon, feig. 927. D Trois-Pierres, feig. 129. C la Trousse, 771. B Trousseauville, 383 F 384 A feig. 139. D Trousile, 928. B Trouville, seig. 155. D Truchet, 364. D Truffi, feig. 765. C Tubize, 646. C Tuchenays, feig. 8. A Tugny, bar. 669. B Tuisfignol, feig. 129. F le Tuit, seig. 135 D 146. A Tullins, seig. 261. CE Tumbes. vojez Lattre. Tun, feig. 82. B Turbinghem , feig. 836. A Turcoing, feig. 656 A bar. 644. D Turenne, 320 D 323 C 568 B 750 A vic. 320. C D Turgay, feig. 607. A Turgis, 749. C

Turpin, 91 F 372 E 764 E 766 C crift, 11.E Turqueraye, feig. 124. D Turqueville, feig. 124. D Turfac, feig. 359. E

4

VACHERES, seig. 265. DE Vaillac, 354 B seig. 747 C 755. D Vailly, seig. 80 C 244 F Voyez Wailly. la Vaizouziere, 399. C Val, seig. 895 D Entin, seig. 836 A 845, la Val, feig. 103. BD Valade, 729 E feig 335 E 354 E en Peri-Valbelle, 282. B la Vallée, 410 C Voyez la Vallée. Valence, royaume 513. F Valencourt, seig. 135. F Valentinois, duché érigé en 1548. pour Diane de Poitiers, veuve de Louis de Brezé comte de Maulevrier, 596, Pieces con-cernant ce duché, ibid. & fuiv.

Valentinois, duché érigé en 1498, pour Cesar de Borgia, 516. Pieces concernant Cette étedion, 517. & suiv. VALENTINOIS, duché pairie nouvelle érection th 1715, pour Jacques-François-Leonor Coyon, fire de Matignon, 366. Pieces concernant cette fredion, ibid. & fair.

Valentinois, (dues de) pairs de France, 390. & fair. Voyez Goyon.

Valentinois, comté 522 D duché 522 D pairie 391. BC Valery, feig. 222. A la Valle'e (seigneurs de) 843. & suiv. voyes Bournonville. Vallee, feign. 89. E 845. B de Ayora. feig. 525 B 527 D de Beauchamp, 280. B Vallemont, seig. 133 D 638. A la Valliere, duché-pairie nouvelle érection, en 1723. pour Charles - François de la Baume le Blanc, marquis de la Valliere, 474 Pieces concernant cotte nouvelle érettion, ibid. & Juiv. la Valliere, (dues de ) pairs de France, 489 & Surv. la VALLIERE, (marquis de ) 489. & suiv. la Valliere, (feigneurs de) 489. & fuiv. la Valliere, 362 C488, C489 D marq. 494 CD duché pairie 494 C 495. CF Valmerange, seig. 642. C Valmondois, feig. 848. C Valois, 132 E 226 E 228 F 387 A 512 B Vallou, seig. 608. A Valthusen, 642. B Vander-Gracht, 655. D Vandieres, seig. 244. B Vanhalle, 651. C Vanosa. veyés Vanotia. Vanotia-Catanea, 522. G Vaque, 190. A Varaise, vic. 772. A Varax, comté, 673. la Varcille feig. 730. C Varengeville, seig. 106. E Varennes, feig. 846 A marq. 267. Varenquebec, bar. 137 E 138. BD Varey,

1 115. F VAUDURAND, ( seigneurs de ) 414. & suiv. .. : ergi en 1543. per: verts Goyon. " vrone de Louis de Brire Vaudurand, seig. 412 C 414. E Vaugenais, seig. 489. E ... erret , 196. free: un-14. W. O ST. Vaugris, seig. 140 F 141. A Line erige en 1498, pour Vaugué, 106. C \_ 1, 116. Pour concerne Vauguion, seig. 127 Fcomté 389. A Vaujouan, seig. 136.E 1,1:1. 0 at. ..... pizic nouvelle crisice VAUTOUR - LA - VALLIERE, duché-pairie érigé en 1667. pour Louise - Françoise de la ACCUSE FRANÇOIS LECTOR Baume le Blanc de la Valliere, & Mae is Maceson , 366. has BIE-ANNE legnimée de France sa fille, 25. rese redus , stal & jam. Pieces concernant cette freition, ibid. & furv. , sour de , pours de frant, Vaulx, ber. 657 C veyés Vaux. IS. FORE GENOR. Voumain, feig. 158. C . neie fas D duche fas B Vaumeloisel, ( seigneurs de ) 409. & suiv. BC veyés Goyon. Vaumondois, seig. 76 D vojes Valmandois. : 13. A ( (wente de ) \$45. & feit toff VAUROUAUT ( Seigneurs de ) 405. & Suiv. vojés Goyon. . - \$9. E \$41. B & ffez. Vaurouaut, feig. 404. C 12" ) de Bennet nap, 232 f Vauseche, 266. D : 113 0 638. 4 Vaustin, 24. B ... a pune nouvelle creme, VAUX, ( seigneurs de ) 425. & suiv. voyés To J' CHARLES - FRANÇOM & S Goyon. ... marques de la Vaier. 4"4 Vaux, 82 B D F 337 A feig. 87 D 141 E Contact court manufactuation and 279 F 385 C 425 C 618 E 638 A vic. 106 E an pays de prese, leig. 267. C caside pass de fract, 489 les Vaux, feig. 224. C Vauxrumen, leig. 399. B le Vayer, 926 C 928. A Property de la Alian & fate. Uhaye, feig. 281 P marq. 284 C 185. D

Vered'Oxford, 511.E la Vere, seig. 640 E marq. 525 C 641. B Verfeuil, 748. E Vergagne, princip. 465. BC Verger, feig. 418 A 419 E 765. D du Verger, 405 D leig. 405 D 406 D le Vergeur, 840. E Vergie, 667 B Vergy, 13 A 231 B 510. E Vengny, leig. 150. E Vermandois, comté 507. B Vernede, 177. C Verneuil en Perigord, seig. 3 9 9. E Verneuil en Touraine, leig. \$3. D Vernines, feig. 895. D Verniole, 758. C Vernon, 609. B Vernou, 17 D 361 C 899 Cde sonneil, ibid. Vernoy, feig. 487. A Verolles, feig. 143. D 144. A la Verriere, leig. 749. B Vertain, 646 Cleig. shid. comté 648. A le Vertbois, seig. 836. 4 Veriboic, bar. 149' 4 Verthamon, 183 C 352. C Vertignœul, comté 648. A Vertillac, feig. 750. A Vertus, comté 141 F 574. E Vervins, feig. 335 C 657. A Vetcul, feig. 160. E. le Vey, seig. 143. B Vezins, en Anjou, bar. 610. H

Digitized by Google

Viette, 213. A la Vieuville, duché pairie érigé en 1650. pour Charles de la Vieuville I. du nom, grand fauconnier de France, 867. Pieces concernant cette étellion, ibid. & suiv.

la Vieuville 648 B 838 D leig. 404 C 618 C duché 838. D Vieuxpont, 139 D 244 Ffeig. 139. D Viezvy, feig. 246 E 247. ABCD E Vigammes, feig. 142. E Vigan, seig. 750. E la Vigerie, 747. D Vigier 326 D 330 C 332. B Vignas, seig. 131. D la Vigne, seig. 24. B Vignes, seig. 132. A Vignoles, 897 A seig. 360. F Vignolles, seig. 16. D Vignory, feig. 510 C bar. 146. C
la Viguerie de Talmoud, feig. 15. A C
Vihers en Poitou, feig. 766 C bar. 764. E
Vilanove, feig. 178. F
Vilheres, 177 B 179. C
Villahermofa, duché 524 C 528. A C
Villa-Longa, frig. 522. A Villa-Longa, feig. 522. A Villa-Nova, 522. A Villa-Umbrofa, comté 528. A VILLAC, (seigneurs de ) 353. & suiv. voyez Aubullon. Villac , feig. 333 B 342 E 353 B en Perigerd , seig. 342. F Villain , 236 A 656. A Villamor, comté 121. C Villanant, marq. 843. D Villandrado, 530. A Villandrau, seig. 732 A 733 BD 734 C Villar, comté 843 E Domparde, comté 528.B le Villard, seig. 280. B Villareal, marq. 526. E Villaret, seig. 767. B VILLARS, duché pairie érigé en 3 705. pour Louis - Hector marquis de Villars, 95. Pieces concernant cette érection, ibid. & suiv. VILLARS, (ducs de ) pairs de France, 101. & fuiv. Villars, seign. 16 A 133 B 287 A c bar. 286 E marq. 107 A 288 A duché 283 E pairie 106 D 288 A E 289. BD VILLARS BRANCAS, érigé en duché en 1627. Georges de Brancas, marquis de Villars, puis en pairie en 1652. & en duché-pairie en 1716. pour Louis-Antoine de Brancas, 270. Pieces concernant cette érection, ibid. & fuiv. VILLARS-BRANCAS, (Dues de) pairs de France, 186. & Suiv. Villautrays, 766. A la Ville, 334 B 344. C Ville, comté 22. A Villebagues, feig. 383. C Villebeon, seig. 224. D Villebois en Angoumois, seig. 140. D Villebon, seig. \$29. D la Ville Bonnette, seig. 401. F Ville Buffiere , feig. 346. F Ville Chauve, seig. 413. B la Ville aux-Clercs, seig. 352. C Ville-Dieu, seig. 156 A344 B 609 C 768 C 771 Amarq. ibid.

Ville-d'Eauze, seig. 196. A Ville-Fargeau, bar. 393. A Villefermoy, feig. 222. A Villegalt, feig. 83. E Villegaye, seig. 768. A
la Villegourée, seig. 406 AC 407 B 408. Villegoriot, feig. 403. C Villegoriot, seig. 403. C Villegourio, seig. 419. E Villegous, seig. 406. B la Ville-Harlé, seig. 468. B la Ville-Helene, seig. 425. D la Ville-Julienne, seig. 419. D Ville de Magne, seig. 843. C Villemartin, seig. 742 E 766. C la Villemenutt, seig. 421. B E VILLEMOR, duché érigéen 1650. pour Pier-BE Seguier chancelier de France, 863. RE Seguier chancelier de France, 863. Pieces concernant cette éreftion , ibid. & fuiv. Villemor, feig. 576. A Villemur, 181 A 736. C Villeneant, seig. 421. E la Villeneuve (seigneurs de) 336. & suiv voyés Brancas. VILLENEUVE (basens de) 285. & faiv. Villeneuve, 22 F feig. 278 F 279 F 281 AC 185 C 290 E 336 A 424 A 927 CD 928 A C bar. 282 A 285 D prés Chamberry en Savoye seig. 264 F en Chevrie, seig. 228 F 229 A an comre, seign. 346 A la Cremade, feig. 894 C prés Mante, feig. 237 Den Provence, bar. 285. A
Villenifan, feig. 410 C 425. C
la Villeon, feig. 407 C 419. E
la Ville Aux-Oisianux, (feigneurs de) 412. suiv. Veyez Goyon. Ville aux Oifeaux, feig. 412. C Villepierre, feig. 417. E Villepinte, 84. D Villepoix, feig. 88. F Villepreux, seig. 139. D Villequier, 337 A 341 B 894 C feig. 159 E 160 E 341. B Villerobin, feig. 423. A B Villerogon, seig. 407. BD la Villerouaut, seig. 404. D Villeroy, duché 86 B C pairie 154 F Villers, 832 Cleig. 135 F 510 B en Cam-brefis leig. 90 C D en Picardiz, leig.624. A Villerval, feig. 229 B Villerville, feig. 150. A Villeseque, feig. 758. C Villetaneuse, seig. 288. F la Ville-Thibaut, seig. 406. E la Villette, seig. 241. E en Angeumeis, seign. 148. D Villiers , 148 C 229 A 848 C feig. 147. A 382 A B Ploich en Arceis , leig. 94 C le fee feig. 131. E Villorieux, seig. 424. B Villose ( seigneurs de ) 290. & suiv. voyez Brancas. Villosc, seig. 277 D 290 B bar. 283. E. Vinay, 363. C. Saint Vincent, seig. 730. B Vinterhu, seig. 845. C Vintimille, 282 C 825. A Vipart, 147. B Vireville, feign. 264 D la Tivoliere, comté



Mid. ligne 7. effacez prince, & lifez duc de Croy, & ajoutez prince du S. Empire & grand d Elpagae.

P. 652. A ligne dernière à la fin de l'article, ajoutez & inflrumentorum p. 7. où le trouvent les lettres de l'érection de l'évêché de Cambray en duché, dans lesquelles on lit : eum & origo nobilitatis tua à ferenissimis Regibus Hungaria originem trabat.

P. 653. D'Igne derniere après ces chiffres 1486, ajoutez ces lettres portent nobili Carolo comiti de Chimay ex illustribus de Croy descendentibus, ex verà & legitima progenie seu origine Regum Hungaria. Voyez aussi le Brevet de l'an 1584, par lequel l'empereur Rodolphe créa Charles-Philippes de Croy marquis d'Havrech & ses descendans, princes du S. Empire, & celui que l'Empereur Leopold donna en 1664, en taveur de Philippes de Croy cadet d'un comte de Roeux.

P. 658. C ligne 8. effacez N. de Croy, die le chevalier de Solre, & lifez Albert-François de Croy, die le chevatier de Croy.

ibid. ligne 10. effacez N. de Croy, & lisez François de Croy comte de Beaufort né en 1691. & ajoitez à la fin de son article, brigadier des atmées du roi d'Espagne, & colonel d'un regiment d'infanterie Wallonne.

abid. à la fin de la page, ajontez 5. Marie-Terefe-Alexandrine de Croy, chanoinesse à Mons. 6. Josephe-Charlote de Croy, dite mademoiselle de Beautoit, chanoinesse à Maubeuge.

P. 659. A ligne 1. après ce mot de Croy, ajoûtez dit le prince de Croy-Solre.

ibid. après l'atticle de Philippes-Alexandre-Emmanuel de Croy, ajoûtez alines

Femme Marie-Marguerite-Louise comtesse de Millendonck, fille de Louis-Herman-François comte de Millendonck, & d'Isabelle-Therese de Mailly, de son
mariage est né le 23. juin 1718. Emmanuel prince de Croy-Solre, pension-

naire au college des Jetuites à Paris en 1730.

Ibid C ligne 3. ajoutez mariée à N. de Brias, comte de Royon.

Ibid. ligne survante, effacez N. & lifez Marie-Philippe, & ajontez à la fin de la ligne baron de Pernes en Artois.

Ibid. ligne dernicre de la page, ajontez mort vers l'an 1725.

P. 660. C ligne 4. après ce mot Walon, ajoutez fut reçu à faire foi & hommage pour le duché de Croy par arrêt de la chambre des comptes le 12. mai 1670. & obtint main-levée des faisses seodales des revenus de ce duché par autre arrêt du 12. juin suivant. Il sut, &c.

P. 661. B ligne 2. ajoutez dont elle étoit veuve en 1721.

abid. ligne 1.1. ajoutez obtint le 31. juillet 1728. arrêt de la chambre des comptes comme tutrice de son fils pour la main-levée des sasses feodales des revenus du duché de Croy.

abid. ligne 12. effacez 1. N. de Croy, & bsez 1. Louis-Ferdinand-Joseph de Croy, duc d'Havrech & de Croy, prince du S. Empire, grand d'Espagne de la première classe, né en Espagne l'an 1713.

Ibid. C aprés la ligne 2. ajontez alinea 3 Jean-Just-Ferdinand-Joseph de Croy, die le prince de Croy.

2bid. ligne suivante 3. N. lisez 4. Marie-Louise-solephine de Croy.

Ibid. ajoutez alines 5. & 6. Marie-Anne-Charlote, & Pauline-Josephine de Croy. P. 841. B ligne 2. effacez N. & ce qui suit, & lisez Claude Richardot, comte de Gamerage, seigneur de Gruthuse, dit se baron de Lambeke & le prince de

Gamerage, seigneur de Gruthuse, dit le baron de Lambeke & le prince de Stienhyse, fils d'Alexandre Richardot seigneur des mêmes lieux, & d'Albertine de Schet-Ursel. Il est mort à la fleur de son âge sans posterité, le dernier mâle de sa famille. Voyez le recueil de la noblesse de Flandres par le Roux, p. 62.

P. 888. C ligne 10 à la fin de l'article de Hugues d'Arpajon, ajontez. Le Pape Innocent VI. par bulle de l'an 1352, envoya Hugues d'Arpajon chanoine de Rodez son chapelain, nonce du siège apostolique, en Italie & vers la Lombardie aux gages de 3, florins d'or par jour. Ce même Pape lui adressa en 1353, une lettre par laquelle il l'envoya vers le conseil de Sienne, auquel il donne avis qu'il envoye pour legat à latere en Italie, Gilles cardinal du titre de S. Clement. Surita, L. VIII. des annales d'Arragon, ebap. 55, tapporte que le même Pape l'envoya l'an 1354, en Sicile, pour obliger les insulaires à rececevoir le prince Pierre d'Arragon (qui se sit depuis Cordeher) pour regent du royaume de Trinacrie.

P. 899. C'ligne 6. à la fin de la ligne, ajontez l'an 1673.

P. 900. A ligne 5. à la fin, ajoutez elle a été dame du palais de madame la duchesse de Berry.

ibid ligne derniere Anne-Claude, ajouten Louise.

P. 904. & 919. aux armes de Roquelaure, mettex sur le tout d'argent au lien d'azur, qui est du Bouzet-Rocquepine.

coped):

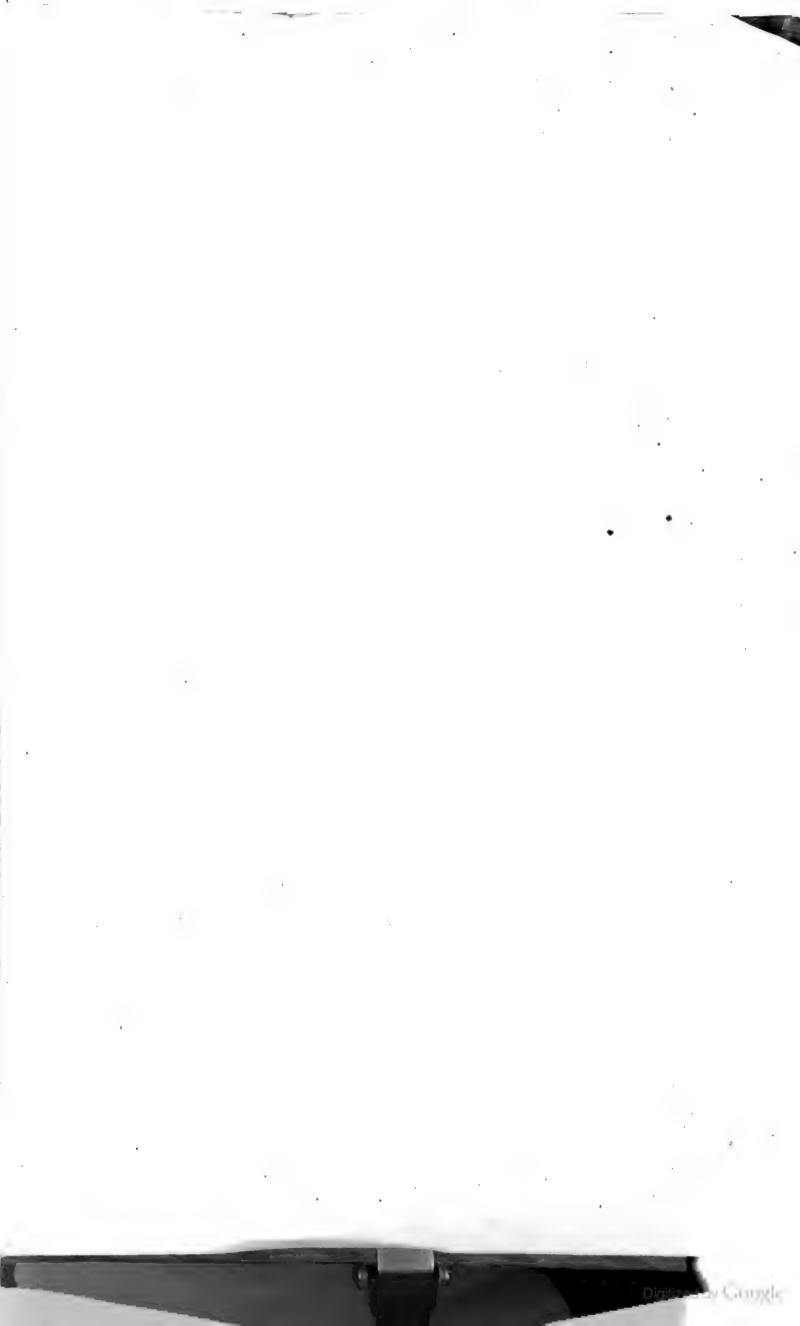

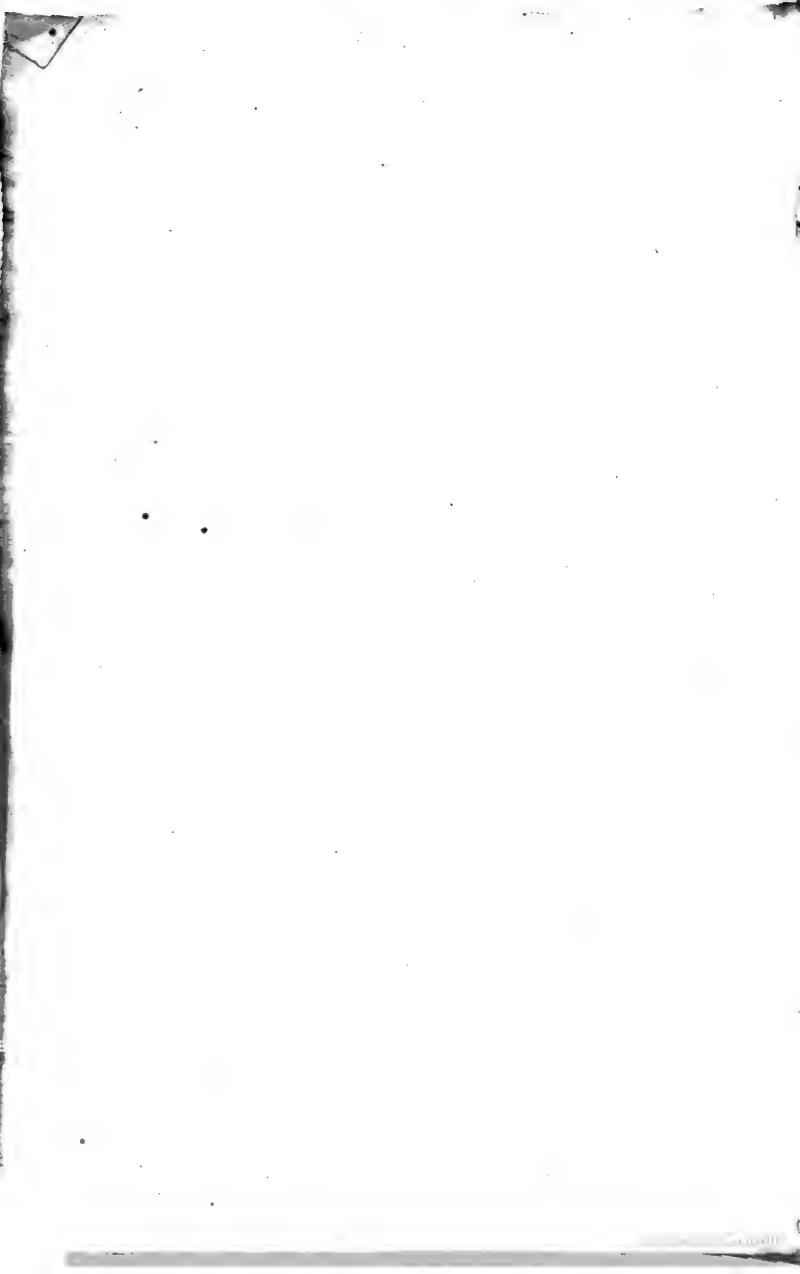







